



B. Prov.

XVI

182

### BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio X



alchetto (

Num o d'ordine 38

B Crov. XVI 182

# ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE,

O U

PAR ORDRE DE MATIÈRES,

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES, DE SAVANS ET D'ARTISTES.

Précédée d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. DIDEROT et D'ALEMBERT, premiers Editéurs de l'Encyclopédie.



## ENCYCLOPEDIE MÉTHODIQUE.

## MEDECINE.

CONTENANT,

P. L'HYGIENE

2º. LA PATHOLOGIE.

3º. LA SÉMETO TIQUE & La NOSOLOGIE.

A. LA THERAPEUTIOUE ou MATIÈRE MÉDICALE.

5°. LA MÉDECINE MILITAIRE.

6º. LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

- 7°. LA MÉDECINE LÉGALE.
- 8°. LA JURISPRUDENCE de la MEDECINE & de la PHARMACIE.
- qº. LA BIOGRAPHIE MÉDICALE . c'est-à-dire, les vies des Médecins célèbres, avec des notices de leurs ouvrages.

PAR UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS.

TOME SIXIÈME.





## PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, No.18

M. DCC. XCIII.

## Nom des Auteurs par ordre alphabétique.

Messieurs: ANDRY, CAILLE, CHAMBON, CHAMSERU, DE BRIEUDE, DE HORNE, DOUBLET, FAURE, FOURCROY, GOULIN, HALLE,

HUZARB, JEANROI, le neveu, LAGUERENE, LAPORTE, MACQUART, MARON, MAUDUYT,

Messieurs.

SAILLANT, THOURET, VERDIER, VICQ DARYA.

EPANCHEMENT. Cestume effection, une extrevasation considerable d'un lisquisit par destine à le contrair, Quand la gérostic du nang sort de se à vaisseurs, ou quand l'achaine de la rodienties, qua le catalation de la rodientissation de la rodi

L'épanchement de l'eau ou du pus dans la poirine est encore plus dangereux, par ce qu'il en résulte la compression plus immédiatdes organes essentiels à la viei ; l'empyren et une opération sonrent indispensable pour alléger dans ce cas les pounons et renédier la sufficiation qui est très-pressante. (Voyez EM-PYRUE, I. HYDOGYGEE).

Il se fait aussi des épanchemens dans la tunique abluginée ou vaginale des testicules qui produisent l'hydrocèle: lesquels ne se guérissent communément que par l'opération. ( Voyet Hydropiste, Hydrocelle).

Les enveloppes du cerveau épronvent aussi quelquefois un éparchement de sango ne séronito; mais si elles se prétent à cette surcharge, c'est presque toujours au dépens du cerveau qu'elles compriment; en qui rend le danger tra-pressant, et nécessire l'opération du trépan. (Foyze l'Innoranze, Théra »).

L'épanchement de la sérosité dans les ventricules du cervesu, quand elle n'est pas excessive, peut exister long-temps sans beaucoup gêner ses fonctions; mais la curation en est rés-difficile, e tectte espèce d'épanchement est inaccessible à l'opération, (M. nr. llonge).

EPERLAN, s. m. ( Hygiene).

Partie II. Des choses improprement dites non natuelles.

Clare III. Ingesta.

Ordre Ier. Alimens, Médecine, Tome VI. Section II. Animux , Poissons

#### Salmo Eperlanus.

L'éperlan est un petit poisson, sinsi nommé à cuise de sa rouleur qui ressemble à relle des perlet, il a besuccup de rapport avec les petits merlans, et a des dents aux michoires, au palais et à la lanque, il fal aractice des nageoires touges, et une ligne su milieu des côtre, arquée, et du via juiepit à aqueue. Il a de quetre à six pouces de long, aur un pouce cu environ de grosseur.

Il ya deux sortes d'éper'ana, l'un de mer, et l'autre de rivière ; le premier a le corps plus épais et est plus contr; on prétend qu' si on ne le mange pas susit-ité qu'il est sorti de la mer ; il peut mitre à la auné. La seconde espèce se touve aux rebuochures des fleures qui se teure aux rebuochures des fleures qui se teure, depuis la fin de l'été paux à plus extra cort, depuis la fin de l'été paux à plus peut premier de la comme de l'est de l'est de l'est qu'en l'est peut l'est peut l'est peut l'est peut paire plus paires plus paires plus paires plats.

Ce poisson a la chair molle, tendre et d'un goût exquis, approchant de clui de la violette și în ourir médiocrement, a e digére trèslette și în ourir, a e digére trèsfacilement. Il convient en tout temps, à toute sorte d'âges et de tempérament, ou a dat qu'il contenoit beaucoup d'huile et de sel volatii, qu'il éroit apériri et suite contre la pierre et la gravelle; c'est ce qui resto à examiner de nouveau. (M. (MAGOVART.)

#### ÉPERVIÈRES, (EAUX MINÉRALES).

Creat un lieu situé à deux lieues N. E. d'Angers où se trouvent trois sources d'eaus minérales froides, renfermées chacune dans des bassins de pierres, et dont les principes et les rertus nous sont peu comues, quoique leur elloga sit éés fait par M. de la Fainfere, (Morcure de France, Octobre 1770.) (M. Macques et France)

ÉPERVIER. (Mat. méd. ) Ancipiter Off.

Fringillarius. Bellon, falco viridis, pedibra flavis, pectore albo, undulis transversis fuscis, caudá fuscá, fasciis nigrant-bue. Linn.

L'Epervier est un oiseau qui approche du pigeon pour la grandeur; il a le bec court, erochu, bleuatre; sa langue est épaisse, noiratre, un peu fendue; ses yeux sont grands, vels , etl'iris en est jaune.

· La sommet de la tête est de couleur obscure ou brune; la poitrine et les flaucs sont un peu jaunàtres, tiquetés de brun; les cuisses sont furtes, charmes comme celles des oiseaux de proje; les jamb s sont menues, longues, jannatres; les doigts longs, armés de griffes courbies et noires. L'Epervier vit d'oiseaux , de lapins, de rats, de grenouilles; il sert pour la fauconnerie; on donne au mile le nom de mouchet ou d'émouchet. La chair de l'Épervier. encore joune, pent se manger. Les Médecins anciens la prescrivoient contre l'épilepsie, et pour fortifier l'estomac : ses serres pulvérisées ont passé pour absorbantes et nour astringentes; on la donnoit en poudre pour la dyssenterie ; on en faisoit prendre jusqu'à un gros dans de Peau de plantin, ou bien on en formoit des bols avec les sirops de guimauve ou de grande con-

On a encore prétendo que les excrémens de act oiseau . à la dose d'un scrupifle , dans un verre d'eau d'armoise, facilitoient l'acconchement ; qu'ils faisoient disparoître les tares des veux, lorsqu'on les employoit, sous forme de liniment , unis à du micl.

La graisse a passé pour svoir la même vertu, et même celle de guérir les affections cutanées. Li n'est point étonnant que l'Epervier étant trèsconnu en Egypte, où on lui rendoit des honpeurs divins, les peuples aient attribué aux différentes parties de cet oiseau révéré , des vertus inspirées par la superstition ; on ne croit plus maintenant à toutes ces puérilités. ( M. MACQUART).

ÉPIAN, Nom que les naturels de Saint-Domiegne donnoient à la vérole, qu'on croit avoir 6'é endémique dans cette Isle, et qui parut pour la première fois en Europe, l'an 1494. Quelquesenns ont cru que c'était un caractère de maladie plus grave et plus fâcheux encore que la vérole ; mais il est actuellement prouve , que c'est la même maladie que les François unt appelle mal de Naples, et les Italiens mal François ; chacun s'empressant de désavouer l'origine il'un mal anssi honteux, et accusant ses vouins d'en avoir propagé la contagion. ( Voy. VERGLE Histoire , VERGLE traitement ). ( M. DE HORNE ).

ÉPICAUMA.

Ulcère qui se forme à la cornée , près la pupille, et qui est souvent suivi de la sortie des humeurs de l'acl. M. (-Manon).

ÉPICÉRASTIQUE, s. m. (Mat. médic.)

Remède externe on interne, qui corrige, émousse, tempère l'acrimonie des humeurs, et appaise la sersation incommode qu'elle cause.

On met communément dans le nombre des remèdes Epicérastiques les racines émollientes, comme celles de guimaure, de mauve et de réglise; les feuilles de mauve, de nénuphar, de grande jounarbe, de pourpier et de laitue ; les semences de jusquiome blanche , do laitue, de pavot blanc, et de rhue; parmi lea fruits, les jujubes, les raisins, les pommes, les selectes, les amandes donces et les pignons; parmi les sucs et les liqueurs, le lait d'amandes, l'eau d'orge, les bouillons gras, le lait du laiteron, la crême ile décoction d'arge, le snc des feuilles de morelle , ile sureau , &c. ; parmi les parties des animaux, le lait, le petit-lait, la tète et les pieds do vent, et les bouillons qu'on en prépare; parmi les mucilages, ceux qui sont Lira avec les semences de psyllium, de coing, de lin, &c.; parmi les hudes, celles de lin, de behen, d'amandes donces, les builes exprimées de graines de calebasse, de jusquame blancle, de pavot blanc, &c.; parmi les onguents, l'onguent rosat, l'onguent blanc campliré, &c. ; permi les sirops , ceux de violettes, de pommes, de guimouve, de guimauve de Fernel , de réglisse , de Jujubes , de pavot , de pourpier , & c. ; parmi les opérations officinales, la pulpe de casse, les juleps adoucissaus, le micl violat, &c.

Mais quelque vraie que soit cette liste , (extraite du Dict. de James) elle est informe et fautive, dit M. de Jancourt, parce que dana la bonne théorie, le véritable Epicérastique sera toujours celui qui pourra tempérer, corriger l'acrimonie particulière dominante. Per cette raison, tantôt les seides, tantôt les afkali, pourront être rangés dans la classe des Épicirastiques internes, puisqu'ils seront propres à produ re l'effet qu'on desire, suivant la nature des humeurs morbifiques , qu'il s'agira d'adoncir, de tempérer, de corri er C'est un point qu'il faut avoir sans cesse devant les youx dans le traitement des maladies, que de varier les remêdes suivant les causes; et-c'est ce que l'empirisme ne comprendra jamais. (A. E. ) (M. MAHON).

ÉPICES , et ÉPICERIE, ( Hygiène. )

Partie II. Dos choses improprement dit a non naturolica.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimeus,

Section IV. Assaisonnemens.

On donne le nom d'Épices à toutes sortes de mibstances aromatiques, soit qu'elles soient étrangères, soit qu'elles vienneut de nos climais. Elles ont ordinairement des qualités chaudes et piquantes, et sont particulié ement employies pour l'assaisonnement des sauces; comme le pouvre, la muscade, le gingendue, le girofle, la canelle, l'auis, la coriandre, Luraqu'un les pulvérise, et qu'on les passe à travers un tamis bien fin , on en forme ce qu'on nomme de fince Épices , qu'on est presque toujoura sur d'avoir sophistiquées, quand ou ne les a pas fait préparer soi-même. Je ne répèterai point ici ce que j'ai dit à l'article assaisonnement, relativement à ces auxiliaires des alsmons; on devroit bien en restreindre l'usage dans les cuisines, et redouter les mnyens d'ajonter uux saveurs naturelles et innocentes des alimens, d'antres saveurs agréables, mais perfides ; la sulubrité y gagneroit , et l'argent qu'on y amploye nous resteroit. ( Voyez Assassonnz-MENT. ) ( M. MACQUART ).

ÉPICRASE. Ce mot signife une meditoration d'humerus. Une cure nite nvec lea altirans, par degrés, et nvec dea remèdes tempérans, et alpellée une cure par Epicrase. Dans cutte sorte de cure, les humerus viciées sont ou dvacuées innensiblement, ou corrigées et ramendes à la condition des humeurs saines. (AM. Marox.)

ÉPIDÉMIE, s. f. (Médesine.) Maladie Epidémique , c'est-à-dire , qui affecte presque en même temps et dans le même lieu , un grand nombre de personnes, de quelque sexe, age et qualité qu'elles soient, avec les mêmes symptômes essentiela, dont la cause réside le plus souvent dans les choses desquelles on ne peut pas éviter de faire usagé pour les besoins de la vie, et dont le traitement est dirigé par une même méthode. Ce mot, d'après son é vmologie, est employé pour signifier unelque chose qui est dans ou parmi le pinple, commun au p-uple. L'usage en a fixé le seus, lorsqu'ou l'emploie seul pour énoucer une maladie populaire, que quelques Auteurs comme Borrhaare, nomment quelquefois in cladie universelle, mordus epidemicus, popularis universalis.

Les maldies Epildeisiques forment un peus particulter paran iles differences recidentelles des maladies en général, à l'ègard du leu oi clie regient. Dis Fujidenies ne sous pas plas quoi villes différent des Ledimias, qui son des maldies d'un mème caractère, qui infectan pari sultierement, et presque sans discontinuités, le ladimia d'une courter. (Foye Exonsarquez.) Les maldies Lipideisques sons des caracters, l'action des la contracters de l'oye de Foniser, l'action de la contracter de l'oye de Foniqu'èles ntaquent pericellères nux perionnes qu'èles ntaquent; et dépendent d'une caus qu'èles ntaquent; et dépendent d'une caus qu'èles ntaquent; et dépendent d'une caus

Les maladies Epidémiques ne s'établissent que dans certains tems et dans certains lieux. Ellea ne nont pas d'un seul et même genre; elles different au contraire beaucoup, selon la différence des saisons qui ont précédé et qui aubsistent ; selon la différente nature des habitans d'un pays. Quelquefois elles effectent tous le corps , comme les fièvres ; d'antrefois , elles ne portent que sur certaines parties, comme sout les douleurs , les fluxions catarrheuses ; tantot elles sont bénignes, et percourent leur tems sans causer beaucoup de désordres dans l'économie animale : tantôt elles sont contagieuses et accompagnées de symptômes trèsviolens, et elles font perir beaucoup de monde. Il meurt plus de gens, et dans la vigueur de l'ago même , par l'effet dea maladies Epidemiques , que par toute autre sorte de maladie. Elles changent presque chaque année de curactère et de pature , dans les cas même où elles paroissent avoir les mêmes symptômes i il n'appartient qu'à un Médecin très-attentif et grand observateur, de distinguer ce qu'il y a d'essemiellement différent dans ces apparences; souvent même les plus habiles s'y trompent.

Les différentes causes des Epidémies qui sont dans l'air , dépend nt que lquefois du vice de ses qualités sensibles et manifestes, telles qua la chalenr , le froid , l'humidité , la sécheresse , &c. D'autrefois l'air , en pénétrant le corps humain par les différentes voies ordinaires, dont on ne peut pas lui fermer l'accès, y por e avec lui, et applique à diverses parties, certains miasmes d'une nature inconune, qui produisent cependant les mêmes effets dans tonces les personnes affectées, comme on le voit dans la peate, dans la petite vérole. La d fièrente situation des li-ux, le différent aspect, l'exposition à certains veuts, les exhalaisons des marain; lea grandes inondations , qui rendent lea terreins marécageux, suivies d'un tems chand ou d'un vent de midi, qui late la putréfaction des eaux croupissantes, d'où il s'élève contimellement dans l'air des matières focties, vermintuses ou acrimonieuses, qui infecteut cet élèment dans lequel nous virons; et les différentes substances qui servent à notre nourriture, contribuent beauconp aussi à établir les différentes espèces d'Epidémies.

Les alinems, comme causes communes, par leur nature, la cause den mal-tulies populaires. Cest, ce aprèso nò-cut sovere tause, par leur nature, la cause den mal-tulies populaires. Cest, ce aprèso nò-cut se construires de la cause de la

Il rémite du ce qui vient d'être dit des causes des Epidotaires, qu'il else ne se communiquent pas aussi communement qu'on le pease, d'anne gresonne affectés à une autre qui ne l'est pas. pour rendre rision de cette communication; il est zrarq qu'ille se fasses pre cette cause, il est plus naturel de l'attribuer à la cause comnunce qui a affecté le premièr, et qui contione à produire se effette dans les sujets qui comme comme de l'attribuer de la sujets qui comme de l'attribuer de l'attribuer de la sujets qui comme de l'attribuer de l'attribu

Pour s'en préserver, un doit soignausement évater tout ce qui peut contibler à arrèter l'insensible transpiration; et pour cela, uo pas sur-tout écaposer à l'air froid du matin on da soir; pas a l'uvre à aucun exercice violent, ne vivre que d'altiment de facile digession, et mer des choes popres à fortifor; à entreteuit à fluid de des humeurs, favoriaer les sécretions et les excercions.

A Diyad des pays en geforal, on peut treu quelquein, axec succho, d'emple-ter quila ne soient infectés des maladies Bpilininipaes, on de les en délières, qui purifant l'air par le moyen de s'eux allumés fréquenquent dans les moyen des feux allumés fréquenquent dans les moyen des hairs années, volont on forme des hichers nombreux à certaines de de autre. Il proporte me hairners de la moyen de autre. Il proporte me hairners de la moyen de autre. Il proporte me hairners de la moyen de

un moven de corriger l'infection de l'air qui la cause. On a remarqué, selon Hoffman, que les lieux, les villes sur-tout où l'on brûle du charbon de pierre plus qu'on ne faisoit autrefois, sont moins sujets aux maladies Epidémiques , et sont plus sains , généralement parlunt, qu'ils n'étoient avant cet usage ; la fumée de ces matières fossiles , ayant la propriété de changer les qualités des manvaises exhalaisons qui pourroient produire des maladies de toute espèce. Il est encore un autre moyen très-propre à prévenir les infections de l'air , et en arrêter les effets lorsqu'elles ont lieu ; c'est de dessécher les marais, de donner un cours aux eaux croupissantes, d'empêcher qu'il nes en ramasse de nouvelles : de tenir les écoûts , les fosses des villes, des campagnes, bien nétoyés et bien. libres.

On doit benucoup espérer pendant les maladies Epidémiques , on lorsqu'on craint qu'elles ne s'établissent, du boneffet des vents du Septentrion et du Levant, comme étant très-propres à purifier l'air; on empêchers qu'il ne s'y mele des exhalaisons qui pourroient le corrompre. Ils ont aussi la propriété de rendre le corps humain moins susceptible des manvaises impressions qu'elles peuvent faire, en lui donnant de la vigneur par l'augmentation du revsort de ses fibres, et en conservant, par ce moyen , l'exercice libre de toutes les fonctions. Les pluies sont aussi très-salutaires dans le tems d'Epidémie causée par l'infection de l'airs elles entrainent at precipitent avec elles toutes les matières héterogènes qui formoient la corruption de cet élément.

Lorsqu'il survient une meladie Epidémique dont le caractère n'est pas bien connu, ce qui arrive souvent, les Médecius doivent, sclou le conseil de Boerhaave, s'appliquer à en bien oliserver tous les symptômes dans le tema des équinoxes, où elles sont ordinairement le plus en vigneur. Pour en découvrir la cause por comparaison avec l'espèce de mal die connue, à laquelle l'Epidémique ressemble le plus, ils doivent éviter d'employer des remèdes qui soient propres à produire de grands changemens dans l'économie animale, dans la croinn qu'ils ne décuisent le caractère de la maladie, et qu'ils n'empêchent d'observer les phénomènes que la nature du mal pent produire constamment dans les différens tems qui précèdent le rétablissement de la santé ou de la mort, qui annoncent un meilleur ou un plus mauvais état. Ils doivent observer avec une granda attention, ce que la nature fait on tente de faire dans le cours de la maladie; ensuite, des différentes choses que les maledes prennent, soit alimens, soit remédes, ce qui produit de bons ou de mauvais effets, les évacuations qui sont salutaires ou nuisibles. Ils doirent enfin comparer ce qui se passe dans les maladies de la même espèce, de plusicurs personnes affictées on même-tes, en syant égard à la différance de sexe, d'âge et de tempéramment.

C'est de ces retherches faites avec soin, qu'on peut tirer les indications convenables pour déterminer la méthode que l'on doit suivre dans le traitement des maladies Epidémiques ; si Pon avoit un recueil d'abservations exactes sur toutes celles qui ont parn jusqu'à présent, on seroit peut-être assez instruit de leur différente nature, et des remèdes qui ont été employés avec succès dans chaque espèce, pour pouvoir, par anslogie, appliquer une curation presque sure à chacune de celles qui paroltroient dans la suite; car il est très vraisemblable qu'il ne s'en frablit pas toujours qui soient absolument nouvelles par rapport su passé , leur variété est peut être épuisée; il est donc très important pour le genie humain, qu'on travail e à sup-pléer à ce qui manque à cet égard. On ne sauroit assez exhorter tous les Médecins qui ont à cour l'avancement de leur art , à faire l'Histoire de tontes les maladies Epidémiques qu'ils ont occasion de traiter ; à les décrire avec exectitude et sincérité, à en bien observer toutes les circonstances , à ne pas négliger de faire mention des lieux, des climats où ils pratiquent, des accidens qui out pu faire naltre l'Epidémie, de la saison ou elle rême, de la constitution de l'air, et de ces variétés déterminées par l'inspection du baromètre, du thermomètre et de l'hygromètre aulant que faire se peut ; et en un mot, de prendre pour modèles, dans ces sorres d'observati es , celles du plus sucien et du phis grand Médicin counu, du sage Hippocrate ; il a le premier senti la nécessité de le faire, et nous a laissé sur ce sniet des écrits immortels ; celles de l'Hippocrate moderne , Sydenham , qui est presque le scul dans un si long espace de tems, qui ait marché, à cet égard, sur les traces du père de la Médecine, et qui s donné un exemple, que l'un doit se faire un devoir de suivre dans tous les siècles, celles de la Société d'Edimbourg, de la Société Royalo de M decine de Paris, &c. Voyez l'article A:n , et ce qui est dit de cet éveneme it, comme cause des maladies Epidémiques. ( F. t-nit de M. d' Aumont , Encyclopédie. ) ( par M. LAGUERENE).

EPIGENLME. s. m. ( Sénciotique ).

Ce mot signifioit quelquefois le même que symptôme, comme nous l'apprend Gatilen, et quelquefois une chose qui sahère fortement à une satre. Ceta dance ceres qu'il est employe par l'lippocrate, (prænot. cocc. nº. 230.) en parlant de la sitre blanche qui s'engendre et qui s'attache à la lançue des malades : ni cet Epipelame est fains, di-li-li, l'pronostique un sémission de la fièvre pour le même jour. (M. Manov).

EPIGINOMENES. (Symptomes succédans, survenans). (Pathologie).

Les anciens Médecins entendoient par le mot Epiginomènes, ces symptômes qui surviennent naturellement, ou qu'ou a droit d'attendre dans le cours d'une maladie. (Gal. comm. in aph. 35, lib. vi.) , mais Foesius veut qu'Hippocrate entende un surcroit de quelques autres maladies, ce qui u'arive jamais, dit Galien, dans celles qui sont malignes et opiniatres. Un Médecin, nomme Proxagoras, avoit, au rapport de Galien, composé un Ouvrage sur ces maladies survenantes : et le septieme livre des aphorismes d'flippocrate, étoit intitulé par quelques - uns , des Epiginomènes , ou du surcroft de nouvelles maladies, on des maladies qui se joignent à une autre qui existoit dijl. Hippocrate (lib. de morbis ) assure , avec raison, que la plupart de ces maladies sont mortelles. (M. MAHON.)

EPILEPSIE SIMULÉE. (Médecine ligale). (Voye: Matadies simulées et dissimulées). (Médec. lég.) (M. Mahon).

EPILEPSIE, ( Pathologie ).

L'Epilepsic est une maladie convulsive, dont chaque accès fait perdre sur-le-champ le sentiment et le mouvement, et est accompagné de mouvement convulsifs plus ou moins violens, et dans un plus ou moins grand nombre de parties.

Cette miladie a eu de tout tens plusieres muns 1 no l'appelle excess aquierd bui med coches, hantenul, mai de la cere, mul de colles, hantenul, mai de la cere, mul de de de cere, mul de de de cere, mul de de l'appelle de l'appelle de celes de celes de l'appelle de celes de celes de l'appelle de celes de l'appelle de celes de l'appelle de celes de l'appelle de l'appel

Quand on dit, en définissent l'Epilepsie, on'elle est accompagnée de convulsions violentes de tontes les parties ; cette définition n'est pas appliqueble à toutes les Epilepsies , puisqu'il y en a dans lesquelles les convulsions ne sont ni fortes, ni generales.

L'écume de la houche, et la forte contraction des poucess, que quelques Médecins regardent anosi comme des raractères spécifiques de cette maladie, ne le sont point : j'ai vu, comme tous les Médecins, des accès dans lesquels les malades n'ecumoient point; et la contraction involontaire des punces est un avantome de plusicurs maladies convulsives, qui ne sont puint Epilepsic.

#### Description de la maladie.

Comme les accès varient , non-seulement chez les différens malades, mais même souvent chez le même mulade; il est impossible d'en donner une description qui convienue à tous, et il faut se borner à décrire d'abord la marche la plus ordinaire, pour indiquer ensuite les singularités les plus remarquables. Cette première partie, l'histoire de la marche ordinaire, est si bien faite par Vanswieten, que je ne ferai presque que le traduire trèslibrement en ajoutant seulement quelques observations particulières.

Tous les malades perdent connoissance au moment où ils tombent, et la plupart poussont involontairement un cri violent, dont ils ne conservent jamais sucune idée; ils sont en même tems a taqués de convulsions très variées et très-singulières, dans les différentes parties musculeuses.

Le front et la pesu chevelue sont excessivement agités , les cheveux s'herissent , les sourcils sont en mouvement, quelquefois ils s'abaissent et se rapprochent , comme on le voit dans les mouvemens d'indignation, et slors les veux sont ordinairement saillans, fixes, tendus comme dans la colère. L'agetation des paupières n'est pas moindre ; et , quoiqu'elles soient ordinairement fermées, il est rare qu'elles le soient complettement; on apperçuit presque toujours la nartie inférieure de la cornée transparente , et la psupière supérieure est dans un mouvement tres-vifet continuel : souvent on remarque que l'œil , reconvert par la paupière , est luimemedans un mouvement derotation tres rapide.

Les autres muscles du visage ne sont pas moins agités : ceux sur-tout qui forment les

jones se menvent de façon à produire les grimaces les plus singulières ; il n'est pas rare de voir ceux des lèvres les allenger en forme de bcc, et les retirer en les élargissant presque insun'aux oreilles, M. Boerbaave vit une Juive chez laquelle ce mouvement étoit ai rapide, qu'il occasionneit un vertige à ceux qui le regardojent attentivement.

La machoire inférieure pensêtre ouverte evec tant de force , que Vanswieten a vu un icuna homme chez qui elle fut luxée ; mais un accideut très ordinaire, et te plus efficient, ce sont les convulsions viulentes de cette machoire. qui, saisissant souvent la largue portée ellemême en avant par ses propres mouvemens convulsifs, la broie cruellement, la blesse trèssouvent, la pariage quelquefois presqu'entièrement, l'ampute même totalement; l'ecume qui en coule, rougissant l'écume qui sort ordinaircment des lèvies , et qui a quelquefois una odeur cadavéreuse insupportable, rend ce spectacle plus pénible; et le arincement continuel de dents , qui est quelquelois assex fort pour en faire sauter des fragmens avec impétuosité, en aggrave l'horreur pour tous ceux qui , ne pourant pas se persuader que des mouvemens si violens ne sont point sentis par le patient , s'imaginest que ses souffrances sont proportionnces à son sgitation.

La tête exécute , avec une rapidité qu'on a peine à compreudre, les mouvemens les plus extraordinaires : quelquefois , c'est une rotation continucile; dans un autre moment, elle est portée alternativement en avant et en arrière . avec une force à laquelle rien ne résiste; d'autrefois, elle est fixee dans l'une ou dans l'autre de ces attitudes , c'est à dire , le menton fixé sur la poitrine, ou la tête absolument renversée en strière ; quelquefois le col est dans l'état de la plus grande roideur, aussi peu susceptiblo d'aucune flexion qu'un col de marbre : un jeune komme avoit de fréquens accès, sa tête étoit si furtemennt tournée du côté Lauche, que le menton reposoit presque sur l'épaule.

Les bras, les mains, les doigts, exécutent avec une grande violence les mouvemens de flexion, d'extension, d'abduction, d'adduc-tion, de rotation, de pronation, de aupination : la cloture du pouce est plus ordinaire que bien d'autres mouvemens, parce que le pouce a des muscles plus forts que les sutres doigie.

Les muscles du trone, c'est-à-dire du dos, de la poitrine , du bas-ventre , sont épalement agités; et l'on voit très-ordinairament la poitrine,

et les muscles du bas-veutre, se mouvoir avec. une grande célérités et le tronc soulevé , tourné, courbé par leurs différens monvemens : d'autrefois, tons ceux qui menvent le tronc se roidissant dans le même instant, le malade se wonve dans un véritable tétanos ; si la convulsion attaque les fléclasseurs, on voit naître un emprostotonos et un opistotonos, si ceux qui le renversent sont reuls convulses. Tons cramorvemens se sucrèdent quelquefois dans le même acces; d'autrefois, on ne les pherve que dans des accès différens. Les muscles des cuisses , des jambes et des pieds, sont dans le même cas, et éprouvent de fortes convulsions : si l'on n'apperçoit pas ordinairement ceux des doigts des pieds chez les adultes qui les ont couverts, on a'en est pas moins sur de leur existence , puisqu'on les voit très-forts chez les petits enfans qui ont ordinairement ces parties nues, et qui offrent mieux que les sdultes quelques parties du spectacle d'un accès, parce qu'on a leur corps tont entier sous les yeux. Les doigts des pieds s'écurtent quelquefois les uns des autres si étonnamment , qu'ils paroissent allon; és du double; et il arrive sussi que le pied se courbe si prodigiensement, que le bout du gros doigt est porté presque sous le talon. En général, l'action des muscles est si variée et si forte, qu'elle exécute non-sculement les mouvemens les plus bisarres , mais encore , ceux qu'on croiroit les plus impossibles , même aux pontomines les plus exercés, et les exécute avec une force infiniment supérieure à celle de Phomme sain.

Un si grand travail occasionne nécessairement une sueur abondunt; les malades en sout ordinair ment baignés, sur-rout aux parties supérieures, la tête; le col., la poitrine. M. de Llaen l'a observé d'une fortidité extraordinaire, et si abondante, que le lit même en étoit mouillé.

Les rots, les borborgenes, les vonissemens, les de le descriacións introlomiers des excremiens, de l'arine, de la armene prouvent que les mancles l'arine, de la armene prouvent que les mancles valience que les que des mancles de la companya de la mancle de mancle de mancle de mancle de la m

le premier symptome qui est immédiatement suivi de la perte de connoissance. L'exacustiva des matières fuciles est la plus rarr de toutes : les rots, les borborygnes, les effects pour vomir out lien, quaque la acuve du mal no réside point dans les premières voies.

On voit quelquesois de très sortes palpitations de curry, et le pouls pendant l'accèsest mointre très-rite, ce qui provient de l'action vinieute de tous les aunceles qui (quieunt à un exaccie tiès-fort, d'autant plus qu'à roison de la structure des parties, le même dégré d'artistion convolte avec plus d'ênergie, les muscles interna-que les externes.

La ghe qu'éprouve la respiration fait que le sang, ne jouvent pas e porte aux poincoirs, e'arrêté dans la veine cave, et par la may poincoirs, e'arrêté dans la veine cave, et par la metale que prevoir aux loighaires, aux minines, emperouir aux-loid aux lioghaires, aux minines, loides, poir, et quiphocios il trade c'elypauda qu'ès l'accès il il sat sur-tout fréquent que le vaigage se trouve parsemé de prites tackes rouges, auites du sang extravaté, l'esque les su d'aux parties de la company après un temp plus nu moite long, il l'autre l'aux parties de la company après un temp plus nu moite long l'aux production de sur partie les sufficies.

La durée des accès n'est point fixe , les una durent trente à quarente se condes, d'antres deux minutes, quelques uns plusicurs benres. La durée ordinaire est de quinze à vinet minutes . et ils finissent ordinairement an moment ou la tiolence du mal paroît être à son comble, et le m. lade prêt à suffiquer; la respiration devienz tont à coup plus lente et plus aisée , la vitesse du pouls se rallentit , les convulsions diminuent et bientôt cessent tout à fait, le malade reprend sa physionomie, il ouvre les yenx, et à l'air étouné, tous ses membres parniment accablés , il se sent une lassitude et une foiblesse générales, quelquefois il reprend la connoissance sur le champ, d'autres fois il reste plusieurs beures avant que de revenir parfaitement à lui. et pendant tout ce tems il parolt quelquefois dans un ctat de mal aise; d'autre sfois il s'assourit profondément au proment même ou l'accès cesse, et dort plusieurs heures de suite; mais, sort qu'il s'endorme ou ne s'endorme pas, il ne conserve également aucune idre de ce qui s'est passe, ui aucun souvenir de l'accès. Quelques malades reprennent d'abord leurs forces ; d'antres restent languissans et changés pendant quilques jours : presque tous conservent un neu de tristesse, et souvent une sensibilité excessive et de la mauvelse humenr. C'est même à co dernier signe qu'on peut s'oppercevoir des attaques que les malades ont essuyées la nuit, sana qu'ils aient été secontus.

Telle ext la marche denaccès dipliptiques la plas ordinaire, et la plus factures 2 mais ce n'est pals a soulte elle ext touveur four different en cont point générale, le malade au tombe point, mais quelques paries seniement cutter et convultons; les uns ar fost que se convertions; les uns ar fost que se convertions; les uns ar fost que se convertions; per un ser fost que d'autre resuvere la syrux, allautres des maisses, allautres des maisses de la convention d'untre servente que par la clastre des maisses, allautres boursens, allautre esté conventin production des tous ordinaire de consumer, et qu'il a convention de la conventi

Il parolt en effet qu'on doit admettre pour cararrio de Pigliépais une perte total- et mitie de sentiment avec quelques mouvemens convalais, et recomoltre pour accès epit-pitques total les accidens qui nuront ce double cararière, quelques dissemblaites qu'il prinsent mais quelques violentes et qu'ulpues géreraies que soriar les convulsions, si celles un tont pas accompagnées de perte de comosisance et de sentiment, ca e'ett point l'épit-pieuie.

Je crois inutile de rapporter ici des exemples de variétés d'accès épileptiques consignées dans les auteurs de médecine : le nomb-e de cel es qui sont possibles étant indéfini , le tableau que j'en présenterois seroit toujours incomplet.

Miss une observation importante qui ne doit pas être omise dans l'histoire de l'Epideric et el Principe c'est que chez plusieurs malades tous les accès ne sont pas écalement forts il 1 y en a punt par de l'est pas de l'est et l'

Des causes de l'Epilepsie, et de la cause prédisposante en particulier.

Les causes occasionnelles on déterminantes de l'Epilepsie, d'asquelles nous nous occuperons dans un moment, agissant sur certaines personnes et point du tout sur d'autres, on est forcé de supposer dans les premières une prédisposition à cette nistadie. Mais il n'est pas

aisé de déterminer en quoi consiste cette pre-

L'opinion foncée sur l'exis'ence hypothétique des esprits animaux, et l'errégularité de leur marche, n'est elle-mêmu qu'une hypothète. Nous ne pensons donc pas qu'il faille nous y arrêter, qui-lipue visicemblance que des Médecins très ingénieux aient au lui donnèr.

Selon Callen, la cause prélisposane consite dans une croisme modifié de constitution, qui rend succeptable de secessir de saleraser-seleccitation on définissement, l'un et reseaux de constitution de l'est primité de fairer, soit qu'éle ait de produite par d'a circonstances particulières. Mais le casias beautoup de ne présenter encore it ajunte autre comp de ne présenter encore it ajunte autre de quel état du cerveau peut dépendre cette mobitité.

Ainsi donc, quel que soit la nature de la cause prédisposante de l'Epilepsie, nous n'y insisterous pas davantage.

Nous n'examinerons pas non plus en ce moment, si cite é caus: peut se transmettre d'une énération à l'autre : nons nous contenterons de durc que , si que lque saits semblent atrestr 1 possibilité d'un si inneaçe hévatage ; l'autres, duté n'est pas inniciénable. Quant à l'épilepsie connér, nous ne l'admettens aucme ment. (Foy. Part. Heazèntvaiars.) (Maladiss.)

Il parelt bien plutôt démontré que , presque toujours la cause prédisposante de l'*Epitepsie* est acquise à la naissance.

Mais la facilité à l'acquérir varie beaucoup ; suivant l'âge , le tempérament , et le sexe.

Les enfans sont d'autent plus susceptibles de cette maladie, qu'ils sont plus jeunes; et c'est dans ce seul seus qu'on pourroit dire qu'elle leur est connée. Les nerfs, à cet âge, sont trèsmobiles, la plus légère cause les agite considerablement, et les muscles sont très-irritables; sinsi l'Epilepsie doit nather très-ireintes.

L'irritation du méconium qui n'a pas été asses éveué, celle que produit un peu d'acide dans l'estomac ou dans les intestins , des matières glutineuses qui gènent la respiration, des ligatures trop fortes , une humeur acre qui ne se dépose qu'incomplettement aur la peut, comme l'humeur des croutes de lait on de la trigen; ensuite les d'ents, les vers, &c., jettent ces foibles créatures dans des accès d'Epil-puie les plus forts et les plus fréquents; penuant que des causes jrituines bien plus ectives, ne produisent point le même effet ches les adultes, purce que l'âge, en donnent une consistence au genre nerveux, diminue cette facilité à se convuler, qui fait le caractère de l'enfance.

Vanswieten a très-bien remarqué qu'un accès de colère, qui ne parolt produire aucune altération sensible chez la nourrice , altère cependant assez son lait, pour que l'enfant qu'elle allaite tombe dans de violentes convulsions dès qu'il l'a avalé. Au bont de quelques années, les changemens que l'àge seul opère auront affermi les nerfs de l'enfant, ils seront devenue presqu'inébranlables; et, si quelque maladie a affoibli ceux de la nourrice, la même impression qui jettera celle-ci dans des convulsions n'occasionnera peut-être pas même un mouvement de crainte à son nourrisson; aussi, il ne fant point craindre pour la suite les attaques de l'Epilepsie que les enfans éprouvent les premiers mois, et même la première année de seur via 3 la cause pri disposante de l'Epilepsie existe bien alors dans leur cervesu, mais elle est telle, que chaque jour la diminuera, et qu'elle se détruira d'elle-même absolument; on voit tous les jours un nombre de jeunes gans jouissant d'une bonne santé, et n'ayant aucune maladic de nerfs, et qui ont éprouvé plusieurs eccès d'Epilepsie dans les premiers mois de lenr vie. Mais, si après la première année les accès continuent; s'ils ac reproduisent souvent et pour de légères causes; dils paroissent accebler l'enfant ; s'il y a quelque partie qui , dans tons les accès , paroisse plus constamment affectée; s'il reste, dans la physionomie, quelque chose d'étonné; si les facultés no se développent pas : alors il est à craindre que le mal ne se perpétue. Mais avec quelques remèdes, et sur-tout beaucoup d'attention sur le régime, on en arrache un grand nombre au triste sort qui parolt les attendre.

Le tempérament et le srek varion aunis paracon l'agriculte d'Epispenie Il y a des personnes fortes, robustes, dont le geaire nevreux. Il y a des personnes fortes, robustes, dont le geaire nevreux de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la comme de la

nadier le plus intréjule ; ona géne-lh Aous que bien peu de disposition à devenir lépil-réques, il faut une cause hien forte pour les rendre test; tundis que d'autres, folibles, délicate, c'autres, d'autres, folibles, délicate, l'enfance, dont les nerfi mobiles prennensiément de faux nouvemens, dont les muceles sont très-irritables, sont jetés dans cette madie par des causes saus légiers. Il est vai que, quand les premiers a moit attemped, pur l'accèse.

La différence du sexe peut rentrer dans celle des tempéramens : celui des femmes est en général plus foible et plus mobile que celui des hommes; et c'est per cette raison, qu'il y a plus de femmes épileptiques que d'hommes. Cette proposition ne seroit cependant pas exacte, quant aux premiers mois qui suivent la paissance : à cet âge si tendre , sur un nombre égal de part et d'autre , il y a autant de petits garcons épileptiques que de filles , parce qu'alors les différences de tempérament , qui caractérisent les deux sexes, sont presque nulles, ou bien moins marquées que dans un âge plus avancé, quand elles ont été angmentées par la différence d'éducation ; qui devient très-sensible dès la première année, et qui va toujours en aucmentant : la différence entre le nombre des malades épileptiques des deux sexes se trouve vraie et sensible dès l'àge de sept ans.

Cette disposition quelconque du berrear, qui constitue la cause pridisposante de l'Eppilicipsis, existe ches un très-petit nombre d'itidividus i mais, malhorereaement, quand elle en formée; il est tros-difficile de la dérenire, et alors la plus petite cause suffir pour la mettre en jes.

La cause prédisponente de l'Epilitzate la plus ordinaire est à peurs, quelle que soit la manière doin elle ait été occasionnée : M. Tissor cire l'observation d'un sixon, qu'une peur en songe jeta dans cette maldier; et une mitre, prèpe Languis de l'imperiment de l'imperiment de l'imperiment de l'imperiment de l'imperiment propriet de l'imperiment de l'imperiment dont on a tant du poine à ce défendre à la vieu d'un épileptique est s'i forte, qu'ule donné souvent cette maladie, comme le prouve un troisgrand nombre d'observations.

Un premier accès, produit d'abord accidentellement, laisse donc le gerine d'une maladie habituelle; et quand l'irritation communiquée aux acris, a été asses énergique pour jetter le cerreau en convulsion, cette première attàque le laisse disposé à rentrer ensuite dans le même } état avec facilité.

Mais quel est précisément le changement qui s'est opéré dans le cerreau? En quoi le cervesu, qui a acquis cette disposition, differe-t-il de celui qui ne l'a pas ? Voilà ce que nous ne saurons peut-être jamais; et les conjectures que l'on pourroit faire là dessus ne seroient qu'nn jeu d'imagination, un système sur lequel on se reposeroit sans doute , comme on a dejà fait da tant d'autres , ce qui n'est propre qu'à éloigner de la route qui mene , dans toutes les sciences , à la découverte de la vérité, celle de l'observation et des expériences.

#### Des causes déterminantes ou occasionnelles de l'Epilepsie.

Quand une fois la disposition dans le cervean axiste, elle est mise en action per une foule de causes différentes , que nous distinguerons on deux classes différentes , les causes morales et les causes physiques.

#### Des causes morales de l'Epilepsie.

Les causes morales, sont les grandes passions, ou les chocs que l'ame éprouve, et les contensions forcées de l'esprit, on les efforts que l'ame fait dans un travail soutenu, on dans une longue méditation. L'influence de ces causes sur les nerfs est sonvent des plus funestes. Mille observations authentiques ne permettent pas d'en douter. Une des plus précieuses est celle de ce jeune grammairien dont parle Galien, ( De loc. affect. L. v. cap. 6, édit. de Chartier , T. vir. ) qui étoit attsqué d'Epilepsie toutes les fois qu'il enseignoit avec action , ou qu'il méditoit profondement. ( Voyez l'Ouvrage de M. Tissot, de la Santé des Gens de Lettres).

La peur, ainsi que nons l'avons déjà dit, est la cause qui produit le plus souvent l'Epilepsie, et celle qui la renouvelle le plus ordinsirement. Mais la colère et le chagrin produisent anssi le même effet, principalement dans certaines circonstances qui rendent les individus plus susceptibles, telles que la grossesse, les couches , &cc.

#### Des causes physiques de l'Epilepsie.

On divise les causes physiques de l'Epilepsie, d'après les différens endroits qui en sont le siège: c'est ce qui a donné lieu à distinguer l'Epilepsie en idiopathique et en sympathique. La première

est celle dont la cause déterminante réside dans le cerveau même : la seconde est produite par une irritation, qui, ayant son siège dana une partie autre que le cerveau , commence par irriter les nerfs dans cette partie ; ceux-ci transmettent cette irritation su cerveau, et quand elle y est parvenue, le malade tombe dans l'accès. Cette division de l'Epilepsie en idiopathique et en sympathique étoit connue des anciens. Hippocrate, Arétée, Galien, et Alexan-dre de Tralles l'ont consignée dans leurs écrite.

Il n'est peut-être aucnnes parties du corps où l'Epilepsie sympathique ne puisse avoir son siège. Nous alions les repasser en revue, en commençant par les parties internes.

Le siège le plus fréquent des Epilepsies sympathiques , c'est l'estomac. En effet , si on se rappelle que ce viscère est un de ceux auxquela il se distribue le plus de nerfs , et qu'il les tire de la huitième paire et de l'intercostal, qui ont la plus grande influence sur toute la machine; si on refléchit en même-tems combien de causes peuvent l'irriter, on ne peut être surpris de la vérité de cette proposition. Hippocrate avoit déjà vu, et indiqué, que l'irritation de l'estomac pouroit produire cette maladie, qui étoit souvent causée par la présence d'une bile noire. Galien guérit le jeune grammairien dont nous avons parlé, par l'emploi des moyena capables de rétablir les fonctions digestives , en fortifiant l'estomac. Valleriola , Fernel , Forestus , Boerrhaue, Woodwart, rapportent des faits analogues. C'est particulièrement l'orifice supérieur de l'estomac qui devient quelquefois si sensible, que la plus légère cause peut produire autant d'effet qu'une matière acre sur une autre portion de sa surface. Il y a des Epileptiques qui n'éprouvent d'accès, que lorsqu'il se forme dans l'estomac un amas de matières capables de l'irriter au point d'occasionner la convulsion, ou lorsqu'on emploie contre les différentce affections de ce viscère des remèdes trop violens. C'est, sans doute, en partie pour cette raison, que les anciens Médecins prenoient tant de précantions avant que d'administrer l'ellébore. Il y a des exemples d'Epilepsie par indigestion : et les poisons, qui sont des substances éminemment indigestibles, ont encore plus souvent donné naissance à cette cruelle maladie. Tel fut, entr'autres , l'effet de la cigue squstique sur huit enfans , de dix qui en avoient mangé. ( Voyez War ren. de cicuta aquatica).

Les intestins peuvent aussi contenir la cause du mal, sur-tout chea les enfans et depuis l'âge de cinq ans jusqu'à celui de dix ou douse principalement, parco que c'est celui d'un munvair régime pour la plupart d'estreux. Aousi, en les trainnt à raison des embirres du ban-entre, et particulièrement des intestins et du méteratère, dont l'exameu fait découvrir tous les symptomes ordinaires, guérissen-ils presque tous. La même cause produit l'Epidepaie bieu moins fréquementent clue les adultes, et ches les homues moins encore que ches les feumes.

Quand les vere ao joigeant à la suberre, ils utgenetant consodéréblemant l'Irritation; et l'expérience journalisées apprend qu'on doit les utgenetants consodéréblemant l'Irritation; et l'expérience journalisées apprend qu'on doit les et rouves nême ches les adultes. Bartholis, s'able, l'étaires Pechlin, Wegfers, nous out toutes les capéces de vers qui infectent les prémiers voire peuvent également donnet naissance à l'Epidepuie. Tous les Médecies sevent délibers qu'ils est ouvernt aussi de saussé de délitions qu'ils sont ouvernt aussi le saussé de délitions qu'ils sont ouvernt aussi le saussé de délitions qu'ils sont ouvernt aussi le saussé de l'est le les que la syncope, la folie, la pardyire, acataire permettont pas de douter que l'Épide et le syncope la folie, la pardyire, acataire permettont pas de douter que l'Épide de l'est de l'es

Les autres organes renfernés dans le basventre, sont suis quelquésia is eige de la cause occasionnelle de cette cruelle matadiclaris), on a vue dess'fictions de la rate, des concretions bileures amassée dans la vésicule du fel, le calcul des eriens et celui de la vessis, concourir avec la cause prédisposante : rien du mois nue couse de la consequence de la vessis, mois nue cause de la consequence de la vessis, de quelques cadavres n'en apprenoit pas davantes.

Mais les organes qui renferment le plus nouveul a cause de l'Épileppies con ceux de la génération, tant chez les hommes que ches les femmes. L'hou a renarqué de out ense l'esplore de conformité que reflet, dans l'une et des outers de l'esplore que que que anciens ont même appelle le coît une courte figileppie (coîtat Epileppies Bernit); l'esplore courte figileppie (coîtat Epileppies Bernit); la liquelle on ne peut pas se refuser. (Foyes L'ONASSEM, PER M. TIMON).

Il est prouvé par les faits les mieux attestés : 18, que les excès véuériens rendent sujettes à

l'Epilepsie les personnes les plus robustes , et qui n'en svoient jamais été atteintes : 2º, qua souvent l'acte étériens est auvir d'un accès épilepique : 3º, que plusieurs Epilepiques ons perdu la vie; 4º, qua l'usage, même modéré, des plusiers de l'amour aufit pour attires l'attaque, ou pour la rendre plus voieute, surtout lorspron se luvre en même-tems à des excés en vin ou en liqueurs.

Mais une véniré, suasi-bien constatée que les premières, éeu que, le sezoté vénirem je trest dans l'Epilopate, et si les actes en rappelles en entitéers, consistence excessive port aussi les produire. Le tempérament a ser bécons, plus on moins forts, ches les differes individus il y en a poor qui les pistaire de l'associadas il y en a poor qui les pistaire de l'associative de la consistence de l'association de l'associate de l'association de l'association

Outre ces espèces d'Epilepsies , qu'on pourroit apeller veueriennes , il y en a d'autres qui dépendent des mêmes organes, mais qui ont une cause bien différente ; ce sont celles qui sont produites chez les femmes par la grossesse, l'accouchement, ou les suites de couches. L'influence de la matrice sur le reste da la machine devient , dans ces circonstances , taniot con-traire et tantôt favorable. Ainsi , Fernel dit avoir vu plusieurs femmes sujettes à l'Epileprie toutes les fois qu'elles étoient enceiutes , et ne s'en plus ressentir dès qu'elles avoient accouché. D'autres Médecins ont fait la même observation. Lagrossesse suspend aussi quelouefois les attaques de cette maladie, et même, elle peut la guérir radicalement, lorsque sa cause occasionnelle depend d'un vice d'obstruction et d'encorgement dans l'utérus , anquel les filles sont souvent sujettes , et que l'usage du mariage fait disparoltre, an rendant les règles plus abondantes.

Si le chargement que la grossene produit dans la matrice est capable de produir l'Eppicapite, il n'est pas étonoant que cette maladis con le primalta fréquent de l'ête violent où as trouve cet organe su moment de l'accouchement, Aussi, ès accès l'Eppicapis son-tia très-fréquens, et quelquelois mortels à cette d'opque. On es trouve pluneurs exemples dans Mauriconn, dans la Motte, et dans la plupart des autres accoucheurs.

Après l'accouchement , planieurs accidéras pouvent encore pietre dans l'Épispaire, et cela n'est que trop ordinaire : la peur , le chaprin , la colère , produinent alors plus náment cet sifet. N'Epidepsie qui a lètu dans le tenu des suites de concles est acouvent très-récelle; et quelques fois incurable ; tandis que celle qui en l'effet de la grousses, on du travail de l'eccurchement , ne loisse point une ampression durable.

Les accès de sufficiation hystérique ressemblent quelquefois heaucoup sux attaques d'Épilepsie, mais ils n'es ont point les caractères véritables.

Si le siège de l'Epilepsie résida quelqueslas dans la poistine, ce n'est que par l'irritation qu'y-occasionne nutient la présence de manères purrilentes, que le reprongement et le transport de ces mèmes matières sur l'origine des nerfs. Vasswieten nous apprend qu'il a vu une attaque d'Epilepsie mortelle, produite par la résorption du pus d'une vousique.

Les Epilepsies sympathiques produites par le lézion de quelques parties externes du corps, sont aussi très-unahreuses. Nous allons en tracer l'equisse, en commençant par la tête.

Pernel parle d'une Epilepsie qui avoit son siège au sommet de la tête ; c'est do-là que partoit le mal, et on la renouvelloit en comprimant cet endroit. Dovinet rapporta l'exemple d'un homme ches qui l'accès étoit précédé d'un chatouillement à la lovre supérieure; cette sensation paroissoit remonter le long des nerfs; et, quand elle parvenoit au cerveau , il tomboit épileptique. Brunner en vit une qui commencort à Li auque, et qu'il gnérit en appliquant le mora sur cette partie. l'abrice de Hilden en a consigné une qui dépendoit de la présence d'un petit globe de verre dans l'orcille. Donat voyois une religieuse qui éprouvost une légère douleur au sein; si elle augmenioit ; la malade aentois comme monter une espece de vapeur, qui , quand elle parvenoit su cerresu , la jettoit dans l'Epilepsie. Quelquefois cette partie s'ulcéroit, et donnoit une espèce de matière ichoreme ; et, aussi long-tems qu'elle couloit, la melade étoit bien, et n'avoit aucun accès.

On trouve dans les observateurs un très-grand nombre de faits qui prouvent que les attaques d'Epidpsie peuvent auxi commencer par une affection que lconque d'une des extrémirés. C'est pantet l'articulation de l'épaule, éantêt le petit dojet de la main, tantôt la jumbe, ou le dus du pied, ou la plante, &c. L'impression que ressentent les maiades dans ces parties sembia remonter le long du membre et du tronc; et lorsqu'elle parvient à la tête, l'Epilepsie se déclare. Il suffit quelquesois qu'elle n'arrive qu'à l'estomac ; souvent on a intercepté l'attaque , en empéchant , par une forte ligature faite au membre , l'ascension de octte impression vers la région supérieure. On a plusieurs fois observé qu'une carie ou une luxation , ou un ulcère fermé imprudemment, ou une substance duré et cartilagineuse placée sur un nerf, &c. produisoit dans le membre cette disposition nerveuse qui constitue la cause occasionnelle. Cette impression dont nous parlons est tresordinairement accompagnée d'un sentiment de froid à la partie. ( Voyez les recui ils de Schenckins , de Salmuth , de Burnet , d'Edimbourg , &c.) ( Voyez sussi l'art. Auna Ecuippica ).

Charles Pison ou le Pois, (de morb. à Seros. collug. ) a'admetteit point les Epilepsies symparliques : mais il eroyoit que toute Epilepse avest son siège dans le cervenn ; et que, si le mal commençoit par une sure partie du corps , c'est que celle-ci se ressentoit plus facilement et plutôt que les autres de l'affection du cerreau. Depuis lui , plusieurs Médecins ont adapté la même idée. Nous la regardons comme vraie, mais seulement dans quelques cas , qui même ne sont pas les pins ordinaires. Dans la plupart des autres, il pous parolt évident que l'Epilepsie a lieu, sans qu'il i xiste précédemment aucun vice dans le cerveau, puisqu'on la guérit souvent par de s applications sur la partie mulade, sans aucun remi de propre à agir sur le cerveau; et que des poisons, des vers , un aliment de mauvaise qualité dans les premières voies, une plaie, une dislocation, un corps étranger qui irrite les nerfs d'une extrêmité, la produisent chez des personnes cont le cerveau a tonjours été le mieux constitué, et dont la guérison radicale s'opère par un traitement purement local.

Nous allons mointenant mous occuper des Epitepais i disephaniques, c'est à doire, de celles qui résultent de quelque vice apontané de l'intérieur du crâne et du cervou lui-même. Nous reavoyons au dictionnaire de Chirury, le celles qui sont la suite des plaies, des meurtrissures , et des fractures récentes de la tête.

La première cause d'Epile, sie qui se présente, c'est l'intropression des os du crâne, qui compriment alors le cerreau, et déterminent les acids. Cette intropression peut avoir lieu dans un âge tendre, par des causes trè-lègères. Bordius a vu un enfant de dix sensiones, qu'un pui grossie de gou béguin, foremant steru par une mère impradente, fetta data des acces, qui cessèrent dès qu'on est fait éloigner la cause. L'Epitherie dont quelques enfans sont attaqués, u'u pas très-ouvent d'aure origine que les mauvist traitemens qu'ils sestiont d'un maître bruta! ou des coups qu'ils se donnent eu jouant.

Je crois devoir rapporter ici en entier une observation de M. Pouteau.

« Un jeune homme da trente ans ayant reçu » un coup au sommet de la tête, la plaie ne put être cicatrisée que dans un an : aussi-tôt n que la cicatrice fut parfaits , le malada fut n attaque d'accès d'Epilepsie, qui devenoient n toujours plus fréquens ; ayant resté un an » dans cet état, il vint me consulter ; je r'ouvris p la cicatrice par le moven d'une pierre à cau-» tère ; depuis ce jour-là, les accès ne reparu-» rent plus ; il y eut une légère exfoliation , et n je consedlai au malade d'entretenir cette plaie » ouverte par le moyen d'un pois; le chirurzo gien, à qui j'avois confié le pansement de ce mniade, ayant essayé de fermer la cicatrice. » l'Epilepsie reparut; elle disparut de nouso veau par la seconde application du caus-» tique ». (Mél. de Chirurgie , par M. Poum TEAU ) m.

Un homme soulfri long-tenu d'une douleur de être, suive d'une oire ménacolie; et enfin, de l'Égilépate, quelque-tems avant as mort : on troux une care considérable de la table interne de la partie supérieure de l'occipital ; dans l'euròri ambae qui avoit été la sige del aduleur. L'intropression de cette mêue table interne d'un des ou parietaux, chez un efant, fait la seule cause à laquelle on pût attribuer l'Exceleraté dout il mouvre.

Ferral trouva dans lo cereau d'un philosophe, mott-fighelpique avec de longues douleurs au sommet de la tête, une lumeur putride épancide caure la dare-trève et le crâne dans cette même partie. Buniler ouvrit le cadarve d'un jeune bonne qui avoit été fujiestique, et qui mourut après un long autonification de la company de la company de la justifica qui avoient aussi affect le cerreau, dont toutes qui avoient aussi affect le cerreau, dont toutes les sisuosités étoient pleines de sang.

Outre les vices des os du crâne, il se forme quelquefois dans les membranes eller-mêmes des concrétions osseuses, qui, en irritant le

cerveru, produisent cette cruelle maladie. La Motte rapporte une observation très-intéressante d'une Epilepsie qui provenoit d'une pa-reille cause. Un enfaut de neuf ans fut attaqué d'un accès des plus violens, qui dura dix-liuit ou vingt beures , ne cessa qu'après qu'on eut employé la saignée et l'émétique, et lui laissa une perte presqu'entière de mémoire, qui ne revint que lentement, et de véritables accès d'Epilepsie, dont les retours étoient fort éloianés dans les commencemens, mais qui devinrent de plus en plus frequens à mesure qu'il avançoit en âge, et arrivoient tonjonrs la nuit. Co jeune homme , quand il eut repris la mémoire . eut la passion de l'étude , mais toute application lui donnoit un violent mal de tête et des accès; enfin, il devint très-mélancholique, et mourut dans l'étisie. La Motte trouva , en ouvrant la tête, à l'angle interne de la dure mère, à l'endroit où elle se replie pour former la fanx. plusieurs petits os , qui y étoient comme plantés et enracinés, desquels il sortoit une portion qui sembloit y être mise exprès pour empécher que la première n'approchat de la faux, avec une quantité d'autres petites lamelles asseuses . que l'on jugea être la cause du mai, ( obs. 171 ). M. Hunaud trouva dans le crane d'un homme. sujet depuis bien des années à des accès épileptiques, plusicurs os pointus attachéa an cété du ainus longitudinal, et qui irritoient la piemère et le cerveau. Boerrhaave et Ran trouverent aussi la faux hérissée de pointes osseuses, qui occasionnoient un accès d'Epili psie toutes lea fois que le sang se portoit à la tête, sans doute parce qu'alors ces pointes osseuses agnpiest plus fortement l'organe du sentiment. Un corps étranger, introduit dans le crâne, peut produire les mêmes accidens que les concrétions osseuses , ou de toute autre nature , qui a'y forment ; M. Didier vit à Montpellier un soldat qui avoit un accès d'Epilepsic toutes les fois qu'il se conchoit à la renverse, et dont le mal dépendoit d'une balle, qui, étant restée dans la partie antérieure du crâne, comprimoit le cerveau , quand il se tennit dans cette attitude.

Use humany plus on moins fapitary, stranged with state last merupyget et le corven, est assist quelquefois is cause de VEpt'epste. On a traver'd dan quelquess rejet use equantile plus ou moins considérable d'une griée dure et épaise, qui insuft resplicatio trates les sinno-sités du cerreau, seatot adhéroit fortement à dure-netre, bunce cous, les malides désirat namis diffiée de penateurs de rête y d'engour-nier de mois diffiée de penateurs de rête y d'engour-nier cent de semp et al une sorte de anyi-direct de anyi-direct de sun y et al une sorte de anyi-

L'une des lésions observées le plus fréquemment dans les cerveaux des épileptiques, c'est uue grande quantité de sérosité plus ou moins âcre, plus ou moins liquide, plus on moins limpide, qui inondoit les sinus, et paroissoit même, dans quelques cas, abreuver toute la substance du cerveau. Bonnet, Rivière, Gavassetti, ont trouvé la substance du cerveau, les ventricules et la moëlle épinière remplis d'eau, et aucune sutre lésion à laquelle on put, avec quelque fondement, attribuer soit la maladie, soit la mort des indi-

Outre l'eau épanchée dans les ventricules, on rencontre quelquesois des hydatides dans le plexus choroïde. Le docteur Rhoetus en cite deux exemples dans les transactions philosophiques ; et Morgagni un troisième , d'après Valsalva. Le même Morgagni rapporte aussi plusieurs exemples de ramollissement partiel de la substance même du cerveau, au point de ressembler à une espèce de gelée.

La même maladie dépend fréquemment des causes les plus opposées; et l'on a souvent trouvé dans le cerveau des épileptiques des tumeurs dures, et même des squirrhes. Platerus nous a donné l'observation d'un jeune homme, qui avoit dans la partie antérieure du cerveau une tumeur plus grosse qu'un œuf de poule, qui avoit la forme d'une pomme de pin, et dont la aubstance ressembloit à du blanc d'ouf durci. Fanton a vu dans le corps calleux d'un épileptique une tameur dure plus grosse qu'une noix : le reste du cerveau et les membranes étoient dans un état sain. Paechioni, Walthieri eité par Morgagni, Kasu, Boer-rhaave, ont vu la substance corticale du cerveau non · seulement endurcie , mais squirrheuse, et même calleuse. Rhodius atteste qu'on observa une tumeur charane dans un des sinus; et Borelli tronva les ventricules pleins d'une matière semblable à de la graisse.

Enfin , les observations rapportées par Bouhin , Olaus , Borrichius , Langins , et un Médecin Anglois nommé Clossy, ne permettent pas de douter que des abscès dans le cerveau n'aient quelquefois donné naissance à l'Epilepsie.

Des causes qui déterminent le sang à la tête.

Outre les causes de l'Epilepsie qui ont un siège fixe dans certaines parties du corps, et dont nous venons de faire l'énumération, il en existe d'autres qui ne paroissent pas tenir, comme les premières, à un vice des solides, mais à celui des humeurs qui irritent le cerveau, ou par leur quantité ou par leur âcreté.

Hippocrate avoit déjà rangé la pléthore parmi les causes les plus fréquentes de cette ma-ladie, et il n'y a aucun Médecin qui p'ait eu bien des occasions de s'en convaincre. Une pléthore très forte peut irriter assez le cerveau le plus sain, pour produire un accès, et faire naltre cette disposition épileptique , qui , étant une fois formee, est mise ensuite en jou par une pléthore bien moins considérable. On verra d'ailleurs, dans la suite de cet article, combien les saignées sont utiles contre cone maladie. sans doute en diminuant la pléthore.

Des observations nombreuses attestent la vérité de la doctine d'Hippocrate. On voit des individus robustes, et d'un tempérament sanguin , suivant un régime échauffant , attoques d'accès épileptiques violens, au milieu desquels ils périssent. On trouve les artères des membianes, et celles du cerveau , gorgées d'un sang noir et épais , dont une partie mêma avoit crevé ses vaisscaux, et s'étoit épanchée. M. Tissot cite le fait d'un homme fort et robuste . âgé de quarante-sept ans, épileptique depuis sept, et qui avoit sept ou huit accès toutes les années, chez loquel l'examen le plus attentif, pendant onze mois, ne lui laissa soupconner aueune autre eause araisemblable d'épilepsie idiopathique, ou sympathique, que la pléthore : à l'aide des saignées et du régime, il fut six mois sans accès : après avoir beaucoup marché et bu beaucoup de vin , dont il ne faisnit presque plus d'usage, il prit un accès en entrant au lit : l'accès de convulsion fut violent , mais court , il décénéra en apoplexie , et le malade mourut au bout de cinq heures ; le sang misseloit presque par le nea, la bouche, les oreilles ; il avoit le viange et le cou platôt noirs que livides. Il me parolt , dit M. Tissot , qu'il n'est pas possible de se refuser à croire que la pléthore étoit la seule cause du mal; il a diminué, quand on l'a diminuée par les saignées et le régime, et quand, après cette diminution, la masse du sang a tout-à-coup été augmentée et raréfiée par beaucoup de vin et déterminée au cerveau par la chaleur du soleil, elle a produit une attaque mortella.

Le sentiment de froid aux extrémités, que l'on observe très-sourent che les épileptiques, et paticolièrement ches ceux dont le mal a pour cause l'abord impétueux du sang vers la tête, est in aymôtime de plus, qui rapproche l'Epilepsie des autres maladies nerveuses : et dans toutes es maladies, la situation de malades est toujours d'autent meilleure, qu'ils éprouvent moins ce sentiment.

Lorsque la pléthore, qui est une des causes les plus fréquentes de l'Epilepsie, n'est pas la aseule, dans certains cas i elle devient très-sonvent alors la cause occasionnelle qui détermine l'action de la cause prédisposante.

Ç'est en augmentant la phéhore, que le suppresson des hômeragies habituelle occasiones cutte misidair comme on peut l'en convainer suppression, si elles ont les artés estables, donne quelquefois des accidens d'une violence témants e l'attentes fois, elle leur procure des témants e l'attentes fois, elle leur procure des tonants en l'attentes fois, elle leur procure des sont moins flicheuses, quioique bien doulereuses. » Ja's uy, dit M. Tissor, cette suppression occasionner des socies d'Apiliaphie pression occasionner des socies d'Apiliaphie y yeux une personne de vingétrois san, qui, » u'ayant point ser règles depuis discept mois, « au depuis treite un nocès de versible Epi-

- » a eu depuis treise un acces de veritable Epi» lepsie, précisément à toutes les époques où
  » elles devoient revenir. Le premier est venu
  » sprès un usage assea long d'emménagogues
- » chauds, dont elle a malheureusement continué l'usage trop long tems : je les ai suppri-
- més, et j'attends avec confisnce son rétablissement d'une cure bien différente ».

» Quand la suppression se joint à une Epillepste, qui dépend d'une autre cause, elle l'aggrave constamment; et, quoiqu'en guérisant la suppression, on ne guérisse point l'Epilepsie, on ne peut cepeudant point espére de guérir l'Epilepsie, aussi longtems que la suppression durera.

Enfin , nous observerons que la suppression des règles occasionne l'Epilepsie, non seulement en produisant la pléthore , mais aussi en ce que l'engorgement de la matrice devient un principe d'irritation. Ces cas rentrent alors dans la classe des Epilepsies sympathiques.

L'Epilepsie, est plus rarement nne auite de la suppression des bémorhoïdes que celle des règles. Une première raison, c'est que les

hémorrhoïdes sont une évacuation maladive . bien moins essentielle, par cela même, que les règles; elles sont une habitude de santé dérangée, et les règles un caractère de bonne santé. Une seconde raison , c'est que les hémorroboïdes attaquent plus souvent les hommes, qui, comme on l'a dit plus haut, sont moins sujets à l'Epilepsie que les femmes. Un troisième enfin, c'est que les suppressions d'hé-morrhoïdes sont plus ordinaires chez les hommes d'un certain âge peu convulsibles, et les suppressions de règles ches les jeunes filles qui le sont beaucoup. On voit cependant des Epilep-sics hémorrhoidaires, si l'on peut leur donner ce nom. Zacutus Lusitanus en cite un exemple ches une femme hémorrhoïdaire depuis longtems, que les hémorrhoïdes supprimées rendi-rent épileptique, et que leur cours. rétable par l'application des Sangaues, guérit. M. Tissot en observa une chez un jeune homme de 15 ans : elle fut occasionnée par la suppression d'une hémorrhagie des narines, qu'il éprouvoit très-fréquemment et très abondamment. Rhodius cite nne Epilepsie guérie par le flux hémorrhoïdal.

Hippocrate comploit l'Epilepsie parmi les maladies du printempa: et on observe en effet que les accès Epileptiques sont plus fréquena et plus furta dans cette saison. On peut regarder cela comme un effet de la pléthore, qui existe prreque toujours à cette époque.

Quelquefois l'Epilepsies est occasionnée par la plethore des vaisseaux de la tête aculement, sans que les malades aient d'ailieurs trop de sang i il se forme une plèthore particulière dans cet organe, comme cela arrive souvent dans d'autres , plothore qui peut dependre de plusieurs causes. Il peut en exister une bien singulière, savoir l'obstruction presque totale des veines ingulaires internes par une humeur durcie. M. Spon en cite un exemple très-remarquable dans les actes des Savana de Léipsick, pour l'année 1682 : Bonnet en a enrichi son ouvrage. Il semble que le père de la médecine ait connu que l'Epilepsie pouvoit naître d'une pareille cause , puisqu'il dit. ( lib. de flatibus) l'Epilepsie se forme , lorsque les veines s'obstruent de différentes façons, et que le mouvement du sang étant gené, il traverse plus difficilement certains vaisscaux , on s'y arrête. S'il n'est pas vraisemblable qu'il ait connu positivement l'obstruction des veines jugalairea comme cause d'Epilepsie, il avoit bien conns , en général , ces pléthores particu-lières des différens organes , et avoit bien vu que l'Epilepsie pouvoit en être l'effet.

C'est donc une vérité certaine, r'ésulante de tout ce que nous venons de dire, que tout ce qui peut angmenter la quantité du sang, ou le déterminer à se porter plus shond unment à la tête, occasionnera l'Epilepsie dans certaines circonstances, écet-à-dire, lorsqu'il l'existera une cause prédisponante; et cette vérité n'est que trop confirmée par l'éré-nement.

Des Epilepsies occasionnées par l'aereté des humeurs.

Une humeur âcre, qui er porte sur les nefe, est encore une cause très-fréquente d'Epilipsée, soit que cette humeur soit produite par quel-que érecusation naturelle dérangée, soit qu'elle provienne d'une érecusation malaire, derenue labinelle, supprinée trop promptement. Ainsi on a vu une transpiration arrêtée, ou une diarrhée âcre supprimée, donner des accès épileptiques.

La salivation mercurielle, arrêtée tout à coup par lefroid, a aussi occasionné l'Epilepsie, et l'on n'en sera point surpris, quand on considère quelle est l'acreté de cette salire, qui enflame, ulcere, gangrene, et la sensibilité du genre nerveux dans de semblables circonstances.

L'urine elle même supprimée produit cette maladie : mais alors elle est mortelle en à peu de tenns, que ce n'est jamis l'Epitepsie qu'on a à traiter. Heursitus et Tissot en fournissent des exemples, qui prouvent les rapports intines qui rapprochent l'Epitepsie des autres maladies nerveuses.

Cest à l'acreté des humeurs que l'on doit attribuer ces Epilepaies, qui, sans aucre cause apparente, et sans qu'il y ait aucm vice réel ou plapable dans l'Organisation, attaqueut souvent les anjets carochymes, cloud lesquels les humeurs sont dans un état ou de crudité, ou de dissolution, ou de putridité, ou d'acescence.

Il'on doit aucore rapporter à cette classe les Epitapias qui statequent is cournet les enfinas, avant l'imption, dans les maladies dans lesquelles il doit c'en faire une, comme dans la rougesle, la faivre miliaire, la fièvre scarlaterité de la company de la company de la conscione la marchité vérde. La reuin qui vezix au moment ou syant acquis tout con dé. vezix au moment ou syant acquis tout con dé. vezippement il n'est pas encore déposé à la peau ; produit ces accès d'Épitépsie, qui sont si effrayan pour les parens, et à pau pour le si effrayan pour les parens, et à pau pour le si effrayan pour les parens, et à pau pour le si effrayan pour les parens, et à pau pour le si fifrayan pour les parens, et à pau pour le si fifrayan pour les parens, et à pau pour le médecin qui sait qu'ils vont finir au moment ou il sura paru quelques houtons, et qui ne les craint jamais, quand il est sur da bon état du sujet, et qu'ils ne dépendent que de la cause que l'on vient d'assigner.

Mais de toutes les causes de cette classes, éctet-dére de humeurs Acres retenues, qui produisent l'Épidopuie, il n'y en à pas d'auxis l'équients que les suppression de quéque éconlement malheit devenu babitet), ou de quelque malheit de la peun répressive. Tous les que malheit de la peun répressive. Tous les que malheit de la peun répressive. Tous les que malheit de la peun répressive. Tous les publiseroit insult d'augist de ce camples, qu'il seroit insult d'augist de les recibes de la les autres par l'illustre auteur du travail duque det article nest que l'extrait.

Une femme de soixante dix ans étoit sujette depuis dix huit à une évacuation périodique, qui paroissoit ulcéreuse ; il se formoit, tous les trois ou quatre mois, un ulcère sordide sur l'afle du nez, qui jettoit pendant trois jours une grande quantité d'une humeur trè-âcre; au bont de ce tems-là il se cicatrisoit, et la femme se portoit parfaitement bien. Ennuyée de la longueur de ce mal, et par le conseil d'un charlatan, elle appliqua sur l'ulcère, dans le teins qu'il couloit, l'onguent diaponipholix. qui tarit l'écoulement; avant les vinct-quatre benres révolues , elle fut attaquée d'une douleur de tête atroce , et d'un violent accès d'Epilepsie; elle en ent plusieurs autres pendant six mois, resta pendant tout ce tems dans une imbécullité totale, et ne sut guérie que quand on eut établi nu doubla écoulement, par le moyen de deux cautères sux jambes. (Zacut. Lusit. Prax. admir. 1. 1. obs. 29 ).

Un père et un fils qui avoient la gale, l'ayant feit paser en se froitant, san préparation, avec un on-ment composé de résune, de sel, de faunes d'oute et de suc de limon, le prère en fut quitte pour des mouvemens couvalifs dans le beas droit qui déparates peu à peu sans faire de remelle ; mais l'enfant tomba continuèrent de le manifert de continuèrent de le manifert peu dans plateurs années, et dont Trincavel le guérie. (Voyes soleres d'observ. 36-).

Le mauvais usage établi en Suède de repercuter la teigne, par l'application de l'eau froide, y rend, au rapport de Cartheuser, l'Epilepsie fréquente.

On a attribué la cause de l'Epilepsie à l'usa ge abusif de certains alimens, ou assaisonnensers, accès discontinuèrent quand les malades s'en abstinrent.

#### Questions sur les causes de l'Epilepsie.

Il n'y a point de causes de l'Epilepsie qu'on ne puisse ranger sous quelqu'une dea classes que nous venous d'indiquer , et il seroit inntile d'en présenter un plus grand nombre, Cependant, la partie mtiologique de l'Epilepsie n'est point encora épuisée , et il reste plusieurs questions importantes à faire sur cet objet.

La première qui se présente, c'est si toutes les Epilepsies dépendent des causes que j'ai assignées, si l'on pourroit montrer dans tous les cadavres la cause du mal ? Je réponds qu'il s'en faut beaucoup. L'on a souvent ouvert des cadavres de gens épileptiques, dont tous les viscères, et sur-tout le cervaau, étoient absolument sains : on en trouve plusieurs exemples dans les Observateurs. Quelle étoit donc cette cause d'una si terrible maladie? Ce ne pouvoit être, sans donte, que cette disposition épileptique du cerveau , ce vice dans son organisation qui échappe à nos seus, que nous n'appercevrons peut être jamais, et qui est mis en action par les causes accidentelles. An reste, pour bien juger du cervesu d'un épileptique, il ne fant pas examiner calui d'un malade mort dans l'accès , parce que l'accès produit toujours dans cet organe un désordre sensible, qui empêche de bien juger de son état.

Une seconde question, c'est si les vices da conformation que l'on a trouvés dens les cerveaux épileptiques , ou dans les parties d'où l'accès partoit, et que l'on a assignés comme les causes de la maladie , l'étoient réellement tonjours ? Cela ne ponrroit être contesté à l'égard du plus grand nombre; et si l'ou sa rarpelle les faits que nous avons présentés , on s'en convaincra facilement. De petits os ou une tumeur graisseuse dans les sinns , un squirrha dans le plexus choroïde, sont aussi certainement les canses idiopatiques du mal des épileptiques chea lesquels on les tronva, que le ganglion que le docteur Short enleva , et après l'extirpation duquel la maladie cessa , l'étoit de l'Epilepsie sympathique à laquelle cette malsde étoit sujette. (Essais et observ. de Médec. d'Edimbourg , tom. 4). L'on peut en dire autant de icurs autres causes ; mais on peut anssi le nier de quelques-unes, et peut-être tonjours des épanchemens da sérosité. Morgagni, en rapportant lea observations dans lesquels cette

Médecine. Tome VI.

tels que les poiresux , le poivre , le set. Les y même qu'elle fût la cause réelle : et , quand on examinera tous les phénomines avec attention, cette cause paroitra absolument improbable. On regardera cette eau épaucheu plutôt comme l'effet que comme la cause de l'accès : quuiqu'on ne puisse douter, il est vrai, qu'elle ne contribue à produire cet assoupissement et cet affaissement qui en sont la suite si ordinaire, il y a tout lieu de croire que cette humeur se resorbe avec facilité; et voilà comment on explique d'une maniere très-vraisemblable la grand nombre d'atteques que les ma-lades éprouvent, et le retour d'une santé parfaite en apparence pendant les intervalles qui séparent les accès. Une vapeur se répand dans les aiauosités et les vuides du cerveau comme dans ceux des autres parties du corps; et si cette vapeur n'est pas resorbée à mesure , elle forme, en se condensant, une sérosité ou épanchement maladif. Or quel est le seul obstacle qui empêchera passagérement la résorption de cette vapeur et sa condensation? Ce ne peut être que le spasme. Mais, supposer qua l'épauchement est la cause de l'accès , ce seroit supposer aussi dans le cerveau une convulsion comme cause de la convulsion qui va suivre, c'est-à-dire de l'accès; c'est supposer un accès avant l'accès, c'est faire par-là même la supposition la plus gratuite et la moins soutenable.

> Le même spasme plus long ou plus fort, et étendu aux vaisseaux sanguins, est sans doute l'une des causes da ces épanchemens considérables de sang dont nous avons rapporté quelques exemples.

> Quand l'accès est long et fort, l'épanchement, même non sanguin, pent-être assez considérable pour produirs la mort on d'autres accidens.

> Il ne faut pas cependant conclure de tout ce qui vient d'être dit, que jamais un épanchenent séreux ne puisse produire l'Epilepsie. En effet, si, par una cause quelconque, il se fait dans le cerreau un épanchement de sérosité , qui, n'étant pas repompée, et croupissant vienne à s'altérer et à acquérir de l'acreté , cotte humeur acre pourra certainement produire des accès épiloptiques : c'est là vraisemblament ce qui en occasionne dans d'anciennes maladies de la tête , peu de tems avant la mort; et c'est dans ces cas ou le cerveau a souvent offert, sans absces, une sania putride et corrosive et un dépérissement avec lequel on est étonné que le malade ait pu vivre ai longtems.

Une troisième question, et elle est bien imrosité étoit la cause apparente, doutoit lui- | portante, c'est de savoir pourquoi , la cause existent toujones, les accès sont quelquefois ? si éloignés , ou platôt ne sont pas dens cermins cas contieuels , ou , ce qui revient au même , pourquoi un accès produit, par exemple, par une tumeur résidente dans le cerveau (Voyez Rhodius centur. 1. abser. 55, et Sepulchset. p. n83) cesse, et ne continue pas junqu'à la mort ? la réponse est fondée sur la variabilité continuelle de l'état de la machine humaiee, et sur les idiosyncrasies. La disposition épileptique, ce que j'si appelié la cause prédisposante, est existante; il y a outre cela une cause occasionnelle bien caractérisée dans le cerveau même, ou ailleurs ; cependant le malade n'a point d'accès a d'ou vient cette suspension? De ce que ces deux causes, la prédisposante et l'occasionnelle, ont besuie elles mêmes d'être mises en jeu par un autre ordre de causes, que j'appellerai causes accidentelles. Ces causes sont extrêmement variées; on peet cependant les diviser en quelques classes principales qui renfermeront toutes les autres : cus classes sont.

#### 1º. Les morales.

2°. Celles qui angmentent la quantité ou le monvement du sang.

3°. Celles qui irritent le geere nerveux par leur acreté.

Des causes occasionnelles de l'Epilepsie.

Dans la première classe des causes morales. il faut comprendre touter les passions fortes, qui , affectant vivement le genre nerveux , octent le trouble dans le cerveau mêmo et diterminent l'accès. Nons avons déis dit qu'elles opéroient cet effet, sans qu'il en cut jamsis existé, et qu'elles donnesent au cerveau cette disposition prédisposante qu'il n'avoit point encore waisemblablemeet. On comprend pur-la combien aisément elles doivent rappeller les accès, quand la cause a acquis un certain degré de force. La frayeur , le chagrin , la colère , sur-tout si le suj t est forcé de la renferier, sont celles qui excitent les attaques d'Epilepsie. Les autres passions n'ont la même influence enr les deux ordres de causes qu'en réveilleet celles-ci.

La seconde classo des causes accidentelles renferme toutes celles qui sugmentent la guantité du sang ou son mouvement, os qui le déterminent vers- la tête. Ainsi trop d'ainmets, ou des alimens trop nourrissans, ou trop écheuillans, ou enfin agiusant sur le genre nerveux par des propriétés dépendantes de leur

nature ; des exercices longs ou violens , la chaleur du soleil, ou celle des appartemens, des lits, de certains lieux poblics. comme les églises. les spectaeles, les esfés, &c. le caractère particulier de l'sir que l'on respire dans ces endroits; certaines odeurs; la forte contension d'esprit, tout co qui fixe trop long-tems l'attention , un trop long travail, même des youx; les attitudes qui portent le sang vers la tête, comme de l'avoir baissée, de tourner long-tems; celles qui occasionnent le vertige, comme une situation trop élevée, la vue d'ue précipice, des efforts quelconques ; ce qui peut empêcher l'abord ordinaire du sang vers les parties externes st inférieurea du corps , par exemple , un froid excessif, ue bain de pieds à l'eau froide, une humidité froide, une coestipation opiniatre, &c.

La troisième classe, celle des causea accidentelles qui irritent le genre nerveux par leur acreté, rentre en partie dans la seconde, à raison des alimens susceptibles de former un point d'irritation dans l'estomac, par une acreté réelle, ou par lenr indigestibilité, on quelquefois par idiosynorasie. On a vu l'anguille, les lentilles, le chocolat, le vin, développer l'Epilepsie de cette dernière manière. Cette dermère classe renferme en outre tous les remèdes acrea, violens, irritans, les évacuations ordinaires supprimées , tout ce qui fait une impression trop énergique sur nos sens, un bruit fort et improvu , une lumière très-vive , certsines odeurs dont quelques-unes n'opèrent ainsi que par idiosyncrasie, l'augmentation des douleurs d'une plaie ou ulcère; les excès des veilles, cenx dans les plaisirs de l'amonr.

Toute les crisses qui diterminent les accès paperiennent sinduitablement de quelqu'une des classes que nous trois indiquées. Mais il fait concerne qu'elle ne sont pas toujours assignibles qu'il s'en faut les concept nu centraire; et à l'attention les plus rempeleux, onit des maisdes ser eux-mêmes, soit de la part des différents de la part des pour les plus de la part des pour les plus de la part de la considéré combien l'uniterate de sair l'indice de la part de l'entre de la considéré combien l'uniterate de sair l'entre pout serie une essemple.

Nous terminerous donc ici ce que nous avens à dire sur les causes de l'Epilepsie.

Symptomes awant-coureurs do l'Epilepsie.

Il est avantageux de coesoftre les symptomes qui annoncent l'accès épileptique, soit afin de le prévenir, s'il est possible, comme on le Fait dan certife cas par le moyen d'une ligature, soit pour oppèler certinas scidens qui accommagnent quelquési l'assant, soit enité pour dérobre un spectacle si tirise aux personnes aux lesquelles il pourgoit faire une impression lineate.

M. Titos l'a jamais vu les vaperu dépriser.

M. Titos l'a jamais vu les vaperu dépriser.

M. Titos l'a jamais vu les vaperu dépriser.

Il y a dos épileptiques chez qui l'accès a lien inopinément jet sans qu'aucun symptome préliminaire les en avertisses et te se malacés sont certainement les plus malheureux de tous.

Quand la cause a son siège dans la tôte, les symptômes qui précèdent l'arcès annoncent l'embarras do cette partie. L'engourdissement, l'assoupissement', les vertiges, le gonfloment des yeux et sur-tout des paupières, le lar-moyement, la foiblesse, le dégoût, la tristesse sont ceux que l'on observe le plus ordinairs ment. Les feux devant les yeux, les tintemens d'oreille, une rougeur assez marquée au haut des narines et entre les deux sourcils , un gonflement assez sensible des veines du front, des reres effrayans on au moins un sommeil fort, acité, des douleurs à une plaie , des dérangemens d'esto-nac, de très-violens manx de tête , un battement plus frequent des artères temporates, une rougeur du visagnet des mains, l'insomnie sont encore des signes précuraçurs consignée dans les recueils d'observations. C'est à chaque épileptique à étudier et à reconnoltre celui ou ceux de ces signes qu'il éprouve , sin que son médecin ou ses amis puissent preudre les mesures convenables. Quand l'Epileprio est sympatique , l'on a vu que l'accès est toujours annoncé par ce sentiment de froid, ou de chatomiliement, qui monte de la parlie qui est le siège du mai an cerveau, et qui donne souvent le tems d'arrêter l'accèa par une ligature; indépendamment de ce seutiment , il y a quelques malades, bien peu cependant, chez lesquela il est aisé d'appercevoir des signes de mol être dans la partie qui est le siège du mal, quelques-tems auparavant ; mais cela n'arrive gueres que quand la cause du mal est dans les viscores: et ancune observation ne constate qu'il en ait été de même, quand cette cause a son siège dans une des nxtrèmités.

Des maladirs qui précèdent l'Epilepsie, ou qui lui succèdent.

UEpilepsie est le plus souvent une maladie primitive, et unn point la suile d'aucoue autre : quelquefuis elle est précédée par d'autres, et effe les romplace quand elles finissent.

Les maladies que l'on a vues précéder l'Epi-

depuis sont principalement. d'entres scaladire souveues, et les que la purpliés, la catalopare, de convulsions, certains accidems déparent des masses montes ou denoites de l'anne. M. Tissot à jamais va les vapeurs dégénéere et le est publication de l'anne. M. Tissot à jamais va les vapeurs dégénéere et de la même convinces que ceta est inseriere et le est même convinces que ceta est inseriere et le est même convinces que ceta est inseriere et le est même convince que ceta est produie partielle erceur est três-dangereure, parce qu'elle de tourne d'employer le aux les revoltes qui survices pur campécher le mal de faire des progrès republes, et de deveriri inseriable.

Si l'Epilersic est quelquefois la suite d'autrea mnladies, il arrive aussi qu'elle les derance , et qu'elle disparolt quand celles-ci arrivent. Ce changement s'explique d'une manière trés-sa-tisfaisante, pour la doctrine des métastases. ( Voyez ce mot). Hippocrate a dit le premier que l'Epilepsie se guérissoit quelquefois par une douleur de cuisse, l'avouglement, une tumeur au sein et aux testienles. Wincler et Fabrice de Hildan, fournissent trois exemples d'Enilepsie remplacée par l'aveuglement. M. Tisset l'a vu alterner , pendant dix-huit mois , avec la surdité. Elle a aussi cessé d'avoir lieu par la formation de tumeurs, d'un dépôt, d'un ulcère, de croutes écailleuses et un suintement de matière acre aux pieds. L'éruption de la gale a très-souvent emporté la cause irritante qui produjsoit cette cruelle maladie, Rivière dit très-positivement, a si la fièvre quarte nip taque un épileptique et dure long - tems , » elle guérit l'Epilepsie ». Une fièvre épidemique tres-grave tourns d'nno manière aussi avantageuse pour un cufaut dont les accès épileptiques avoient résisté à tonte espèce de remedes. Enfin la phrénésie succéda à l'Epilepsic; et, après la guérison de la première, l'autre ne reparut plus.

Singularités dans la marche de l'Epilepoier

Il y a dans la marche de l'Epilepsis des singulnrius dont il est avantageux d'étre instruit, afin de n'être pas exposé quelquefois à se tromper sur la nature de la maladie:

On a vu l'Epilopsie revenir régal àrement su su me jour de la lune, lhorrhaue l'a vue attaque, pérodiquiment deus ris par au ; d'autres, tous les mois à la mème heure ; d'autres, régulièrement ring fisit le jour ; d'autres, pou les jours à le même leure; d'autres, jeé deux jours l'un ; et dans ce dernier ces, qui rèss jours l'un ; et dans ce dernier ces, qui rèss

F 3

pas plutêt une fevre masquée, qu'une véritable

Les accès attaquent souvent la nuit. Il y en aune raison essentielle, c'est l'attitude dans laquelle on dort, Jaquelle détermine vers la tête l'abord d'une plus grande quantité de sang. Plusieurs malades n'out même jamais eu d'attaques que pendant le sommeil.

#### Des effets de l'Epilepsie.

Les effets de l'Epilepsie peuvent se diviser en moraux et en physique s: les premiers sont les changemens qui arrivent dans les facultés, à menure qua leur organe sonffre; les seconds sont ceux qui arrivent dans les différences parties du corps.

Les effets moraux sont ordinairement un affoiblissement général dans les facultés : l'imagination est la première qui souffre; ensuite la mémoire diminue , la conception est moins prompta ; enfin , l'intelligence même s'affoiblit; et, quand les accès sont forts et fréquens, il n'est pas rare de voir les épileptiques tomber peu à pen dans une imbécillité presque totale. Un seul accès d'Epilepsie peut même quelquefois priver de toutes les facultés pour la reste de la vie, autant et plus que le pourroit faire une forte attaque d'apoplexie. De toutes les facultés , c'est cello de la mémoire qui s'altère le plus fréquemment et le plus promptement, Ces dérangemens sont encore plus faciles chez les enfans que chez les adultes : et la folie dont plusi urs infortunés sont affligés des leur en-fance n'a pas sonvent d'antre origine que l'Epilepsie à cette première époque de la vie. On peut meme, jusqu'à un certain point, prédire dans les enfans le dérangement que cette terrible maladie produira dans lenr organisation, par les différences que l'on appercerra dès lors antre leur ensemble et celui des enfans qui ne sont point affligés comme eux. Au reste, tous les enfans à qui l'Epilepsie fait perdre leurs facultés ne sont pas également malheureux , puisqu'il y en a qui les recouvrent. soit par l'effet des remèdes, soit per celui da quelques accidens qui en tienaent lieu , comme la brilluse qui arriva à un enfant dont M. Tissot rapporte l'observation.

Let désordres physiques sont ou l'effet de la force avec laquelle le sang est porté vers le cricau, et de la difficulté avec laquelle il en revient , ou celui des mouvemens convulsifs violens, en test qu'ils peuvent agir méchaniquement sur différentes parties de notre machine.

Dans la première classe, je range l'affoiblissement des vaisseaux, et une diminution de leur action ; on observe chez les épileptiques que leurs traits grossissent, qu'ils se défigurent ; que leurs veines extérieures se gonfient ; que leur ensemble présente les signes de l'imperfection de toutes les fonctions, et de la cachexie. Quelquefois , lorsque l'accès est fort ou long, il peut occasionner des ruptures de vaisseaux sanguins, et des épanchemens séreux auxquels on attribue avec fondement la surdito, la perto partielle ou totale de la vue, certaines paralysies qui surviennent après les attaques. On a vu le ventricule gauche du cœur crever dans un accès d'Epilepsie. Boerrhaave a vu le corps d'an enfant, mort dans le paroxisme, devenir aussi noir que celui d'un nègre, excepté dans un endroit où la forte ap-plication de la main avoit empéché l'abord du sang. Le même dit avoir observé fréquemment que le parexisme donnoit à la bile une couleur verte. Il a beaucoup insisté aussi sur un autre effet , qui est an pouls grand et pleis qu'il attribue à la dilatation des artères. C'est vraisemblablement cette dilatation, qui se fait par affoiblissement du système vasculaire, qui pro-duit à son tour les anévrismes que l'on a plusieurs fois observés après les accès d'Epilepsie. Les épanchemens, et la désorganisation, effet des mouvemens convulsifs, expliquent les gangrénes qui se sont manifestées dans certains cas , même à quelqu'une des extrê-

Oure cet désordres qui sont une suite aécusie de différens déragement dans la circulation des huncurs, on en observe qui doivent leur origine sus movemens conventidique les une reigne sus movemens conventidique les c'est à ce garte qu'appartirement aux out et c'est à ce garte qu'appartirement de constitue de la langue, les hennemende deuts, les luxations, les fractures, et les autres accidens qui en la produit per la clube contre des copps aux produits par le clube contre de copps que les maladres se blessent exa-ordres, l'un maladres serveunes rendat très casables au freid cesa qui en sont affectés, ji est très-commandates serveunes redat très care les serveus de l'est de l'est

### Pronostic de l'Epilepsie.

- Le pronostic de l'Epikpsie présente deux questions:
  - 1º. Guérira-t-on ?
  - 2?. Si on ne guérit pas, qu'a-t-on à craindre?

Cette seconde question est déjà résolute par tout or que nous venous de dire. Nous ajouterons seulement une remerque importante, c'est que des suites finettes ne sont à craindre que pour ceux qui foit des accès fréquens ou violess. Mais une attaque modérée peut être suivie d'attaques reshoftres et aucune expérieuce ne nous a excere appris dans qu'illes circonstances on devois er rassurer aur le dégré du

force ou de fiéquence des attaques futures.

FPI

- La première partie du pronostic n'admet prequ'accune gindraité, e et elle doit vaire pour chaque mainde. Nous observerons ceperadant, qu'on e fait en général le pronostic trop facheux, soit par l'elfest du préjugé qui faisoit regarder cette maladie comme surnaturele, soit parce que, la traitant mal, on la guérissoit très-rarement ou point du tout.
- Il y a ann donte plusieure espèces d'Epilepsies incurables, mais elles ne le sont pas toutes: plusieure Médecian pourroient attesare e, avoir gérit un grand nombre : et on en gaériroit bien davantage encore ; ai plus d'espérance inspiroit aux Médecian plus d'attention, et aux malades une docilité mieux soutenne. Les charliènes sout le Édua de l'humanité par rapport à cette tur-bla maladie, comme pour la plupart des autres.

Hipocrate nous a transmis deux sentences concernant le propostic de l'Epilepsie : « ceux qui en sont attaqués , dit-il , (aphor. 7, sect. 5) avant l'age de puberté guérissent i mais ceux qui n'en sont attaqués qu'après o vingt-cinq ans y sont sujets jusqu'à la mort ». Il dit ailleurs, (aphor. 45, liv. 2,) a les jounes gens attaqués de l'Epilepsie guérissant prin-cipalement par le progrès de l'age, et le chan-gement de pays et de façon de vivre ». Dans un autre de ses ouvrages il développe son opinion t « l'on a besucoup de peine , dit-il , à » gnérir les épileptiques qui le sont des l'en-» fance et qui ont continue de l'être insqu'à l'âge » viril, ou ceux chez qui le mal s'est mani-» festé dans l'age viril , c'est-à-dire , dennis » l'age de vingt-cinq ans jusqu'à celui de qua-» rante-cinq ». Celse a adopté ici , comme ailleurs, les pronostics d'Hipocrate. Alexandre de Tralles regarde comme incurable l'Epilepsie, quand on ne la combat pas dès son origine. Aretee avoit aussi établi , avant Alexandre, qu'en général elle est très-grave ; et il dit que quand elle cesse spontanément, par le changement d'age, elle ssisse de tristes suites, et envieuses de la beauté, c'est son expression; elle laisse difformes les jeunes gens qu'elle

quiste en dérasions quelques sens, en laissant quelque impression édesgréable au les visage, ou en rendant quelque membre institu-Mais ce promotie d'Artére, qui regarde plus les aujtes de la maladia que l'espérance de la quérison, est trop évère; et l'on voit souvent des jeunes gens guérir sans aucune suite fâcheuse.

Les plus habiles Médacins modernes n'ont rien dit de plus que ce que l'on trouve dans Sennert, qui avoit recueilli avec soin tont ce qu'on avoit écrit avant lni, et que l'on peut réduire aux articles suivans.

- 19. Toute Epilepsie est une maladie longua et dangerenne ; mais elles ne le sont pas toutes également.
- 20. Quand elle est héréditaire, elle ne guérit jamais, ou au moins très-rarement.
- 3º. Elle guérit d'autant plus aisément, qu'on la laisse moins invétérer.
- 49. Elle est d'autan plus dangereuse, que les convalions sont plus violentes, la lésion des fonctions plus considérable, et les accès plus longs. L'éracuation des accèmens est factue; i, la bienté de la respiration d'un bon augure. Il ajoute qu'elle est plus saicé à guérir, que quand les parcoismes sont courtes et fréquets, que quand ils aroccismes sont courtes et fréquets, n'est point vrait dans tous lec care.
- 5°. Les enfans qui en sont attaqués peu de tems après leur naissance échappent rarement.
- 6°. Elle se guérit très-difficilement chea lea vieillards et les décrépits.
- 7°. Une semme enceiate attaquée d'Epilepsie court un très-grand danger.
- Voici quelques réflexions que fait M. Tissot sur ces sentences ou aphorismes de Sennart.
- Les maladies nerveues étant toutes, es général, difficiles à goérie, il n'est point surprenant pour quicouque comolt l'énergie des causes et des férits de l'Éprigarie, que celle oi présente encorre plus de résistance que les autres aux secours de l'art. Mais la croire absolument incurable, c'est ignorer les ressuurces de la nature et celles de l'art.

L'existence des Epilepoies héréditaires, ou connées, est fort douteuse; car, s'il y en a,

comment les causchieurs, prinque tant de causcipreuvent produire cette malacité de le pemicrs momens de la naissance, qu'ou pourroit toujours les présumer accidentelles? Le seul moyen de les distingues seroit que l'enfant épreuvit des attappes dans le sein même de as forevent des attappes dans le sein même de an noltre, l'ant est grande la force des membres corrulté d'un celant, u'eme dans les preniers jours desa vie. Une Eptilipris commés seroit hérédistrie, ail perço, u'e mére, point épil-réquie.

Les Epilepsies qui se déclarent des la première enfance, et qui continuent, doivent être, et sont en effet, fort réhelles. Ce sont peut-être les seules dont on n'ait pas aggravé le prancetic s je crois même, dit M. Tissot, qu'on l'a fait trop favorable, en supposant qu'elles se dissipent quelquefois à l'age de puberté spontanement, et que ce prononic est bien plutôt foudé sur une théorie générale que sur des observations particulières. Lorsque les convulsions qui attaquent les cufens en bus aje ne sont pas l'effet de quelque cause particulière à cette première époque de la vie, maiaqu'elles dépendent d'une disposition épileptique très-forte ; si on n'y porte pas un prompt romède , les ac ès deviennent plus fréquens , les facultés in ellec-tuelles soulfrent , ces enfans tombent souvent dans l'imbécillité , la consomption , la plus grande faiblesse , quelqn fois la noueure ; et ils périssent la plupart avant même que d'atteindre l'àge de puberté : s'ils y parvienneut, cette énoque les tue , mais ne les cuérit rus.

Cette fause idée que la maladie ce dissipera. A sept ou à quatore ans fait qu'on attend ce ejeoques anns rien faire; et quand on soulsaite do secours, il est trop tard pour en recevair. Genéralement les épileptiques d'erfance, qui out passé d'es un arrec leur maladie, sont passé des un arrec leur maladie, sont passé des un arrec leur maladie, sont passe de l'est a serve leur maladie, sont passe de l'est de l'enfance, passe de l'enfance, passe de l'enfance, passe de l'enfance, d'anni l'été de l'enfance, d'anni l'été de l'enfance, d'anni l'été de l'enfance, d'un déprissement général.

Mais, quand ectte maladie n'attaque li a enfans que depuis l'âge de quatre out cinq ars jusqu'à celui de dix ou douze, si on la combat du bonne heure par les mayens convenables, on la guérit.

Souvent on est attaqué d'Epilepsie à l'âne de douse on treize ans. C'est alors, dans un sujet sain et non épuisé, cett espèce d'Epilepsie qui n'a pour causer que l'excès de sensitifié que fait naître le développement des or-

ganca de la giufention. La crise de la puberti puncie, Vipi-lippie diaprorli et c'est ce qui a fait croire que la pub ri gu rissoit en général les Epilepsetes nais elle un guérit que celles qu'elle a produite; elle ne les quérit pas nême toutes. Ou en voit quelspedici commencer à crite époque, comme si elles en diciont l'elfet, et continor punqu'il l'ège viril ri les trai que cetto continuation peut anni être l'effet d'un mauvais traitement.

On doit raisonner de même relativement uux jeunes f.l.s.; cèst-l-dire, ne pas ven rappreter à ce dicton populaire que le mariage est le remêde de tous leura maux. L'obtonement ne le justifie, que quand le mai vient d'une suppresou de la difficación de leur écontenent qu'il facilité, ou refin d'un excès de trappérauent auqueil à remélie. Dans tonte natre circonstance, le mariage augmente la d'aposition épileptique et la développe.

L'Epidepsie chez les jeunes personnes qui nou pas ageore cit orgaies, et qui sont ca les est les se en genti point acus de les elles les se en genti point acus de les elles solles deposerent nes emprecation a l'Epidepsie, suit qu'elle soit l'Iliri de co de augrentes, soit qu'elle es soit informaties, mais, dans l'un et dans l'ante de ces cus, les tribipiement des régles n'opiere pas tonjours la guérion de l'Epidepsie Cest un obstacle de moitre, il resis encore quelqu'elute chose de moitre, il resis encore quelqu'elute chose

L'Epil-paie qui attaque après l'opoque de la pubritén'est pas plus incurable qu'une autre; et Hipocrate a été induit en creur. Le pronostio varie alors selon les circonstances qui l'accompagnent.

Il est extremement rare que l'Epilepsie attaque les vicillards : nussi les auteurs n'ont ils rien dit touchant le propostic à porter en pareil cas,

Quand l'Epitepsie a commencé dès la jeunouse, et ne se guérit pas, elle nelaisse point parvenir à un âge avancé; c'ele attire promptement ou une apoplexie mortelle, ou une maladie chronique incompatible avec la longostité.

Indépendamment de l'age, il y a d'autres circonstantes qui varient le propostic de l'Egi-

La sympathique cat en général bien plus siste à guerir que l'idioparluque , et on peut dire qu'elle l'est toutes les fois que la cause la produit n'est pas incurable , on que la partie qui en est le siège peut être emportée sans dameers à moins covendant que le mal ne soit fort ancien, parce qu'alors il est à craindre que lo cerveau n'ait arquis par l'habitude une forte disposition épil prique , et que , lorsque la cause principale sera détinite, d'autres causes bien moins considérables ne la reproduisent. L'Epilepsie dont les accès sont très violens fait craindre que le malade no succombe et ne périsse dans l'accès, Quand ils sont foria et rapprochés, on peut également craindre que l'organisation ne soit viciée, et que le malade ne tombe bientôt dans quelqu'une des maladica de langueur que nous avous dites en être les suites.

1. Epilepris dont lea accióne non produis que par una seule cause accidentelle, on au moins par une cause accidentelle outre con de la compara de la comparación del la comparación de la comparación del la comparación de la comparación del la comparación del la comparación de la comparación del la co

La colère produit quelquefois des secès d'Epilepsie, mais qui n'ont souvent aucune suite.

Mais, si cette maladie est l'effet de la peur, elle est beaucoup plus à craindre, et laisse bien moins d'espérance.

Quand les chagrins produisent l'Epilepsie, c'est à la longue; et elle est alors trés-facheuse, parce qu'elle est la suite d'un dépérissement général.

Le fond du tempéramment qui a plus ou moins de resources , l'êtet de la santé, les cisconstances agréables ou tristes dans lesquelles on as trove, l'air qu'on habite , le genre de vie qu'on méae, les remedes qu'on a d'air mis en uasage, leurs effits sont autant de cisconstances que le Médecin doit peur et combiner entre elles, pour former un pronoxitie.

Enfin, malgré toutes ces précautions, on ne suproit se dissimuler que le promotic reste toujours incertain jusqu'à un certain point; parce que nous n'avons aucun sigue suffisant pour nous faire déterminer à quel dégré le cerveau est altéré , et s'il est encore susceptible de rétablissement.

Nous allons maintenant nous eccuper des moyens de procurer ce témblissement.

Idre ginerale du traitement de l'Epilepsie.

Pour putête Vipulepie, dit M. Theat, il faut constitre evactement qu'elles sont les causere cois ouvelles, pour les déraire papielles out les ceues accidente lles, dont l'influence estapels au les ceues à accidente lles, dont l'influence estapels au cause précipeoutet, en rendant au cerven toute à force, et de n'enageant ce creven toute à force, et de n'enageant ce pincipe de convulsibilité dont l'acte est un accè d'Épilepité.

Nous ne retraerons pas ici le tablesu que nous asons di/olfert à no lecteurs de cea durer ordres de causes nous leur présenterna simplement que pleupe réflexions, pour nieux les convaincre que, quoique pluseurs de concuste paroxisent rentre les unes dans d'aures, le division que nous en ayous fates ilen est pas moins naturelle etcalquée d'appà sous les faits connes sur l'bistoirs de l'Epidepsie.

L'Epilepsie dépend de deux causes : la prédisposante, qui est un vice inlièrent sux nerfs et qui no tombe point sous ros sens ; et la! déterminante, c'est-à-dire, celle dont l'action met en seu la première, et qui se divise en sympatique et en idiopathique. Ainsi ; un homme a une attaque d'Épil-psie : il existe donc chez lui une cause prédisponante de cette maladie; car il n'y a point d'effet sana cause. Mais si cot homme, peu de tems aprés cette attaque se porte à merveille, quoique la diaposition de son cervesu soit toujours la même, il faudra qu'une seconde couse excite la première i un examen attentif me la fait découvir tantot dans l'estomac , tantot dans l'utérus , tantôt dans une des extrémités , &c. ofe se forme un foyer d'irritation ; c'est cette cause que l'appelle déterminante on occasionnelle. Mais , comme elle existe continuellement dans plusieurs cas , que cepeudant il y a deatems où elle n'agit pas , puisque l'Epilepsie , bienloin d'être continuelle , laisse aux malades de longs intervalles de santé ; je suis forcéd'admettre un troisième ordre de causes qui déterminent son action , afin qu'à son tour elle mette en jeu la cause prédisposante. Ce troisièmeordre est celui des causes accidentelles. Il faut observer que ces dernières peuvent être tantôr déterminantes , et tantot accidentelles. Par exemple , la pléthiore sera cause déterminante ;

excisée accidentallement par l'abus d'une das sir closes ditte non naturelles, d'une disposition émilipique prédisposante et cause accidentelle d'une cause distreminante telle qu'une teneurexistante dans le cervain lequel sura en outrepassion, et des Numers Acres. Lorque les causes accidentelles et les déterminantes produient la cause prédisposante, ce qui leurarrire auers acrivent, une tout aux fortes padispositiques de l'acris de la comme de l'acris de la comme de décinomatifie de cause créstrices.

Le traitement de l'Epilepsie est toujours très-délicat, et demanda beaucoup d'attention : il est souvent difficile, et quelquefois impossible. On doit traiter chaque malade selon la cause que l'on assigne à sa maladie : et ne jamsis compter sur les prétendus spécifiques généraux. S'il en axiste, ce ne pourroit être que pour changer ou détruire ce vice quelconque du cerveau que nous avens nommé cause prédisposante. Encore cette cause peut-elle être combinée avec certaines circonstances qui exigeroient des attentions particulières , et mettroient même complettement obstacle à l'emploi d'un spécifique qui seroit unique. C'est, sans doute , parce que la plupart des Médecins négligent de rechercher avec trop de scrupule, parmi une si grande varieté de cause s, celle que l'on pourroit appeler individuella, que les remèdes les plus vantés, et peut-être les muilleurs , réussissent mal entre leurs mains : et c'est encore, parce qu'ils ne font point d'attentionaux circonstances concomittantes, qui troublent l'usage de ces remèdes et en pervertissent l'affet

Traitement des Epilopsies sympatiques, qui ont leur siège dans les parties internes.

Nous avons assigné pour une des principales causes de l'Epitepsie sympathique l'affection de l'estomac, et sur-tout de son orifice supérieur. On trouve en effet dans les observateurs des faits nombreux qui attestent cette vérité.

En Voici un très intéressant, extrait du traité de Galien, ( de locis aff.ct. ).

Un jeune grammairice étoit asist d'un accès d'Epilegrie, toutes les fois qu'il donnoit ses leçons avec véhemence, ou qu'il se livroit à des médiations, ou qu'il épocuoit trop long-tems de sentiment de la faim, on enfin lorqu'il se mettout en colère. Je sonp-onnai, dit Galien, d'après la manière dont il étoit affecté, que la cause du mal d'ots l'Orifice supérieur, si sen-

sible, de l'estomac, et que da-là, par sympathie , le cerveau entralnoit tout le corps dans les convulsions. Je lui prescrivis en consequence de prendre les moyens capables du fornifier ses digestions; et, nour cela, do manger, tontea les trois ou quatre beures , du pain bieu fait , de le manger sans boire, s'il n'avoit-pas soif ; et , s'il avoit soif , de prendra du vin blanc et d'une nature astringente avec de l'eau; car cette espèce de vin fortifie l'estomse, et ne porte point à la tête comme les vins plus vigoureux. Ce jenne homme , suivant un parell régime , n'eprouvoit plus d'attaques : ce qui me confirma dans mon opinion, qui n'avoit été jusqu'alors que conjecturale. Ainsi je lui donnsi tous les aus deux ou trois fois une médecine amère , composée d'aloës qui a la double propriété de purger le ventre, et de fortifier son action. Il arriva que, pendant plus de vingt ans que ce grammairien vécut encore, il jount d'une santé parfaite : mais si ces occupations l'obligeoient de différer trop long-tems de prendre de la nonrriture , il survenoit des mouvemens convulsifs de très-courte durée »,

Zacntus - Lusitanne ne guérit que par dea évacuans un épileptique , chez lequel il avoit observé des groudlemens dans le ventre , des nausées, des crachats visqueux, et ensuite des vertiges, qui précédoient soujonrs l'accès. Il lui fit prendre tous les jours , pendant un assex long tems, un vomitif fort donx qui lui faisoit rendre une grande quantité d'une pituite visquense, et lui procuroit ensuite deux on trois selles. Un autre melade , dont les attaques commençaient par des contorsions de mains snivies d'un mouvement désordonné de la langue , d'un violent mal de tête , de paleur au visage , d'égarement d'imagination , de mouvement de rotation dans la tête et d'obscurcissementdans la vue, fut aussi guéri par la méme médecin, en prenant quatre fois une préparation de vin antimoiné qui lui fit rendre une immense quantité de pituite et de bile. Tous les autres remèdes , employés pendant plusieurs sanées, avoient été inutiles.

MM. Wan. Switten et dell'un ont putit; per la même centide, deux malhaet deux les charcations sont sasse instructives pour que nous les rapportions (d. 78 u v. dui le premier Comment, in aphorizer, colo un juan homme qu'herlique, ches qui l'acced étoit toujous précède par un translement de la ferre inférence (, mouveraceu qui annoison der inférence (, mouveraceu qui annoison de de la pouvoir vomir pendant l'accès, ce tacche se tenniand prosperement. L'écès revenant tous les mois, environ le tems de la pleine lune , je lui donnai pendant six mois un émétique doux , trois jours avant celui de la plrine lune, et le soir même un léger calmant ; les autres jours il prenoit des fortifisms : au bout de ce terme il fut parfaitement gnéri.

La seconde observation , rapportée par M. de Haëu, est asses analogue à la première. Il est de la plus grande utilité, dit-il, d'observer attentivement lea symptomea qui précèdent l'accès, puisque l'expérience a appris que, si on ponvoit les prévenir , on préviendroit en même tema l'accis. En voici un exemple entre plusieurs autres. Une Epil psie , qui depuis plusieurs années avoit résisté à tout , se caractérisa enfin par des nausées avant, et de vio-lens vomissemens après, l'accès. Nous nous acrions aisément déterminés, M. Wan-Swieten et moi , à donner l'émétique avant l'accès , et ensuite un calmant, si la grossesse de la malade n'avoit pas été un obstacle. Mais , considérant ensuite que la mère et le fœtus auroient moins à souffrir de l'action du vomitil que / d'un accès , nous le donnâmea , nons le répétâmes, et avec un tel succès, que depuis elle n'a en ancun accès pendant dix ans. Elle seutoit , il est vrai , de tems en tems , lea preasentimens d'un accès; mais soixante gouttes d'une mixture composée de partirs égales d'esprit de sel summoniac, de teintures de castor, de succin, et d'assa fœtida, l'arrêtoient d'abord: enfin au bont de dix ans , accablée par des chagrins cuisans, les accès reparurent, et la tuèrent. ( Rat. medend. part. quinta.) M. Tisset cite, après ces exemples, une observation qui lui est propre : c'est celle d'un jeune enfant de huit aus qui eut plusieurs accès d'Epilepsie suxquels on ne put assigner aucune cause sensible. et qui , pendant cinq mois, avoit fait usage inutilement de plusieurs remèdes réputés antiépuleptique. Sa pâleur, sa maigreur, son défaut d'appétit , un poids presque continuel su creux de l'estomac, une diarrhée assez fréquente, persuadèrent à M. Tissot que l'estomac étoit le siège du mal , c'est-à dire de sa cause. Il prescrivit en conséquence de l'ypécacuanha qui fit benucoup vomir cet enfant ; ensuite pendunt une quinzaine de jours du kermes minéral, qui le fit encore vomir qualqui fois : et la maladie cessa alors totalement.

Dana bien dea cas , quoique le vomitif ne suffice pas sent pour opérer la guérison , cependant on ne guériroit pas sana son action. Mais on doit bien se garder de l'employer inconsidérément, parce que le nombre des Epilep-sies dans lesquelles il est nuisible surpasse in-

Médecine. Tome VI.

EPI finiment le nombre de celles auxquels il peut

Au reste il n'est paa toujours aisé de décou-vrir quand le siège du mal est dans l'estomac: ce n'est quelquefois qu'après un long examen, et une suite execte d'observations sur ce qui nuit on cet avantageux, qu'on peut parvenir à a'en sesurer. Il y a des épileptiques qui ont un appétit prodigieux , presque vorace a ce peut êire l'effet d'une humeur acide qui irrite cet organe, dont les aqueux, les huileux émousacront l'acrimonie, et qu'un laxatif poussera rusuite hors des premières voies.

Quand la cause du mal réside dans les intestins, on la reconnoit à ce que les malades ont le visage pâle, bouffi, les yeux ternes, de l'abaitement , de la triatesse , et un gros veutre. La vraia méthode alors est de réitérer les purgatifs tous les huit, ou tous les quinse jours , tous les mois , ou plus rarement encore, suivant que les accès sont plus ou moins fréquens. M. Tissot dit avoir employé avec beaucoup d'avantage la poudre cornachine, ainsi que les substances purgatives qui semblent unir une vertu tonique à celle d'évacuer. C'est pour suivre la même indication , que , dans les intervalles des purgations proprement dites , il administre , en déterminant son choix selon les circonstancea, soit des pilules avec des extraits savoneux et amers , soit des pilules gommeuses, soit le kermes minéral, soit la magnésie blanche . &c. ; et qu'il interdit en mêmetems aux épileptiques , tout ce qui peut augmenter les embarras et les obstructions , surtout le salé, les graisses et les luitages : ce dernier précepte sur le régime lui paroit de la plus grande importance. Il est certain cependant que dans hien des cas, les senls purgatifs ont suffi pour opérer une cure radicale de l'Epilepsie sympathique intestinale.

C'est dana l'Epilepsie stomacale et dana celle-ci que les caux minérales chaudes réussiscent quelquefois si bien, en fundant les glaires, en désobstruant, en évacuant, et en purgeant. Lrs malades font usage avec le plus rand succès de celles de Balaruc, mais à doses modérées, de facon qu'elles ne procurent que trois ou quatre selles par jour dans les commencemens, et moins sur la fin ; données ainsi à petitea doses, elles fortifient aingulièrement l'estomac , les intestins , le mésentère , et tous les organes sécrétoires du bas-ventre. Mais qu'on n'imarine pes qu'elles puissent être utilea dans toutes les classes d'Epilepsie : cette erreur seroit funeste à bien des maladea,

Quand, outre les embarras, les obstructions, la exocolvije, on trouve beaceup de foiblesse et d'atoniu, il fant nécessirement donner des fortifisse, o un entre les purgatifs, ou après qu'on en a cessé l'usage. La limaille de fer est un de ceux qui rénssissent le mieux, mais ta petites doses, sur-tout pour les enfans rquand en traite draadultes, les eux martiales frésied de Schwalbach, de Spa, de Pyrmont, &c. sont très-indiquées, et ont braccomp de succès.

Si le mal étoit d'abord compliqué d'une grande mobilité du gente norreux , ou si ne parqueils rétiérés et les remèdes apéritifs paroissoient la produire , on obietoit de complication par Pusage des antispasmediques : mais si ceux ci ne sont pas précédés par le purçairfs , ils seront au moins inutiles , et souvent noisibles .

Enfin une hile dere qui space le duodémune et les prantes instettius , et une cause (rétel per parties instettius ; et une cause (rétel per parties instettius et le consideration de de distinguer i des rapports adderenz prouper de distinguer i des rapports adderenz prouper brailante es sont les signes les plus ordinaires ; the signes and extreme de les signes de production de la commentation de la consideration nue, on la comisat heurusement avec le simple unage habitude de la créance de tarte, du prixit, lairest d'un région accessor i les bains tieles, quantité sont aussi très-arantagement au quantité y aut aussi très-arantagement au quantité y aut aussi très-arantagement au partie de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de production de la créance de tarte, du prixit, partie de la créance de tarte, du prixit production de la créance de tarte, du prixit production de la créance de tarte de la consideration de la créance de la consideration de la créance de la créance de tarte de la consideration de la créance de la consideration de la créance de la consideration de la consideration de la créance de la consideration de la créance de la consideration de la consideration de la consideration de la créance de la consideration de la créance de la consideration de l

Lorque les vers sont cause da mal, outre paragrafs, if aut employer les vermiliges. Le xizmi contra et la raicine de valeriare unia resueulle foneuer un très- hon vermilige : en substituer d'autres, i de que le guimque en substituer d'autres, i de que le guimquis en l'entitier d'autres, i de que le guimquis et le mercure caud avec lesquels l'étaiser guériu une Epilopsie vermineues, ou la poudit comachie avec le mercure doux, qui réusirent à un malche de Mi. Titout, ou nebre de ceux in entre les displiques, si moure l'estremataires de l'entre de l'entre de l'estremataires de l'entre de l'entr

Quand une maladie de la vésicule du fiel, du fiel, du fiel, de la rate, des rains, est la cause de field de la fiel, de la field de field

L'Epitépute sympathique, dont la cause dépend de l'état des organs de la généralisment, se traite différemment, selon qu'elle est produite ou par un excé de tempérament et une grande continence, ou par des excès vénériens et un épuisement général, ou enfin par les circonstances particulières d'une grossesse, d'une auite de couches.

Dans le premier cas, qui est infiniment rare, l'union d'un sexe avec l'autre est le vrai spécifique.

Dans le second cas , les remèdes et le ré-gime dont il convient de faire usage , quoiqu'administrés avec le plus grand discernement, sont rarement conronnés par le succès : la maladie est plus ordinairement incurable, et elle accompagne le malade jusqu'au tombeau qui ne tarde guères à s'ouvrir pour lui. Le régime fortifiant, le quinquina, le fer, la racine de Valeriana en sont le vrai remède : les bains froids, dans le cas où les malades out encore conservé des forces , sont aussi très efficaces. Il y a cependant des circonstauces dans lesquelles il fant commencer la cure par des bains tièdes : c'est lorsqu'on trouve un dessechement général, une peau comme du chagriu, une soif continuelle, une fréquence habituelle dans le pouls. Les toniques , dans cet état , si on les emplois des le commencement, et seuls, augmentent le mal , et littent le fin du melade. Un jeune homme, qui étoit dans ce cas, fut quéri par les bains tièdea, le lait pour toute nourriture , et de petites doses de fer et de valeriane. (Vayez consomption , MASTURA-TION , ONANISHE ).

Les bains , et sur-tont la saignée , un régime très doux , une grande attentour à tenir le ventre très-libre , sant les moyens les plus efficace s pour l'*Epile psie* qui dépend quelquefois de la grossesse. (*Voyez* conossess).

Celle qui est une suite des couches exige des attentions qui dépendent des Girconstances particulières où se tranve la fi mme que l'on a à traiter. L'oyez fEMMLS EN COUCHES (MALA-DIES DES).

Quand elle est un effet de la suppression des lochies, il n'est pas rare qu'elle tue dans les premiers jours de la maladio, parce que ce changement a dais tous les cas la plus grande influence sur la sauté des femmes. Si elle vient plus tard, et qu'elle soit produite par un chagrin, une peur, une colère; elle est ordinairement trot-opinidare, sur-tont si les régles ne se rétablissent pas complettement. Mais lorsque; les règlesétant rétablics, l'Egilepsie subsite, slors on doit la regarder comme essentielle, et la traiter en conséquence.

L'Epilepsie qui précède l'éruption des règles, et qui est l'effet de la violente douleur, est rare, quoique les convulsions soient fréquentes à cette époque. On la traite comme les convulsions elles-nièmes, dout elle est le dernier degré.

Mais , quand l'Epilepsie ne paroft dépendre que de la révolution de la puberté, elle demande plus de ménagement que de remèdes; ou doit sur-tout éviter avec le plus grand soin ceux qui sont violens : car la machine est alora excessivement susceptible d'impressions ; si on la tracasse par des irritans, elle fait des écarts affreux , et le mal est souvent fixé pour le reste de la vie. Un régime exact, qui ne surcharge ni n'irrite t'estomac, une application très-modirée des facultés de l'ame, la suite des applientions qui tiennent trop long-tenis fixé quelqu'un des seus , l'air de la campagne et une vie active, pour tous remèdes des fortifians, tels que de la limaille de fer, quelques extraits amers, à petite dose, quelquefois aucun remède absolument i voilà la conduite de laquelle résultera un parfait rétablissement.

Lorque dans les personnes du sexe. l'époque de la puberté est compliquée d'un princip marqué d'embarras ou d'obstruction, l'on doit cherc à le dissiper par un traitement doux-cardes remèdes irritans, augmentant la convolision de la convolision del convolision de la convolision de la convolision de la convolision del convolision de la convolision de la

Il est fort rare, ainsi que nous l'avons déja dit, que l'Epilepsie proviene d'une affection hystérique. Si cela arrive on doit la regarder comme un symptome dont le traitement est le même que c-lui qu'on oppose à la maladie principale dont il est l'effet.

Enfin, quand on est sûr que le vice de la poitrine est la cause de l'Epilepsie, c'est à la guérison de ce vice qu'il faut donner tous ses soins.

En général, dans ce cas, comme dans la plupara des précédens at des anivans, il ne faut point s'occuper d'abord de l'Epilepsic; on doit la regarder comme accident, mais un accident qui exige la plus grande attention d'abord; parce qu'il prouve que les nerfs son; très-susceptibles de convultions , et qu'il faut en conséquence éviter ce qui porr oit augmenter cette malhenreuse disposition; ensuite, parce qu'il faut sur-tout être en garde , par rapport au régime et aux remêdes , contre tout ce qui peut trop porter les humeurs à la tôte; enfin, porce qu'une triste expérience a appris que , quoique PEpilepsie fut originairement acci-denteile et un symptome d'autres manx, cependant , lors même que la cause a été enlevée , souvent la disposition épileptique reste. On dort d me rechercher avec soin, après avoir dessuit In cause , si la disposition l'est aussi. Si on à quelque motif d'en douter, et on doit touiours le craindre quand les nerfs paroissent être fort mobiles, il faut employer les moyens les plus efficaces , pour prévenir , autant qu'il est possible , les nonveaux accès.

Traitement des Epilepsies sympathiques qui ont leur siège dans les parties externes.

Il acroit inutile d'insister en détail sur le traitement de toutes les espèces d'Epilepsies qui dépendent des causes externes que nous avons indiquées plus haut. Il y a des principes communs de curation que nous nous contenterons de présenter.

La nature ; par exemple , en guérissant l'Epilepsie par une ulcération spontanée sur la partie malade, nous a appris que l'on pouvoit quelquefois l'imit e avec succès, soit en appliquant le moxa, soit par tout antre moyen de cautérisation , sur l'endroit même affecié , ou au moins sur celui d'où part le mal, quoiqu'on n'y apperçoive sien. C' st sinsi que Brunner, ayant à traiter un é, neptique dont le mal commençoit par la nuque, le guerit en boulant du moxa, sur cette partie. (V. Wepfer. de cicut. aquat. ) L'on a guéri un épileptique, en ouvrant une tumeur qui s'étoit formée à la cuisse, et en emportant la partir de l'os qui, étant cariée, occasionnoit alors tous les accidens d'un corps étran, er ; de même que le faisoit ce petit globe de verre qui étoit entré dans l'oreille d'une jeune fille de dix ans, dont Fabrice et Hilden neus a transmis l'observation. C'est encore en suivant pour guide l'expérience, qui est souvent fille du hasard, que le docteur Short de la société royale de Londres, et Médecin à Sheffield, fit cette belle cure dont il a consigné l'histoire dans les essais ile médecine d'Edimbourg ( Tom. 4. Art. 27 ). Parmi toutes les observations relatives au traitement de l'Epilepsie sympathique, il n'en est certainement pas de plus intéressante ni de plus concluante. « Une femme d'environ trente28

. huit ans vint me consulter , dit-ll , au mois de » juillet 1720 : elle étoit attaquée depuis douze » ans d'Epilepsie; et les accès, qui d'abord » n'avoient paru qu'une fois par mois, revem noient pour lors quatre ou einq fois par jour, a et ils durojent chacun une heure ou une heure 20 et demie, ce qui la rendoit rriste, stupide, 20 et incapable de prendre soin de son menage m et de safamille. Son mari , qui l'aimoit beau-» coup , n'avoit rien négligé dans une si triste » position; et il avoit pris et suivi les avis de n tous ceux qu'il avoit pu consulter. On avoit » essayé toutes les espèces d'évacuations; on » avoit épuisé tous les remèdes de la classe des » céphaliques , des antiépileptiques, et autres; m et le maladie avoit empiré malgré tous m ces secours m.

- « Les accès commençoient toujours par la » jambe, vers la portion inférieure des uns-» cles jumeaux , et dans l'instant la tête se n trouvoit prise : la malade tomboit alors , n rendant de l'écume par la bouche , et ayant n des contorsions terribles des levres , du col, » et des extrémités. »
- « L'accès la saisit pendant que je l'iaterp rogruis ; j'examinai sa jambe , et n'y apperçus m ni gonflement, ni dureté, ni relachement, » ni rougeur, qui rendit l'endroit ci-dessus p désigné différent de celui de l'autre jambe : » je soupçonnai cependant que la cause de la maladie devoit se trouver à cet endroit, puisque c'étoit tonjours par lui que commen-» coit l'accès. C'est pourquoi je lui enfoncai » tout de suite un scalpel environ deux ponces, n et je sentis un petit corps dur , que je si parai » des muscles, et que je tirai ensuite avec » des pinces : c'étoit une substance dure et o cartilaginense, on un ganglion du volume » d'un très-gros pois, qui étoit situé sur un » neif que je coupai , la malade revint alors » sur le champ de son accès , s'écria qu'elle » se portoit bien, et n's jamnis en depuis m ancune attaque. Elle reprit bientit sa première » vigueur et du corps et de l'esprit. »

Un vésicatoire, ou un cantère, établi sor la partie d'où le malsemble naître, et se porter ensuite vers le cervesu, ou vers quelqu'autre viscore très nerveux comme l'estomac, eu a également opéré la guérison complette.

Quand les vésicatoires, les brôlures, le cautère sont insuffisans, il sera utile de couper le nerf qui se distribue à la partie d'au part le mal ; comme on l'a fait quelquefois avec auccès pour la migraine et d'autres maux do l

tête atroces ainsi que pour le Tie doulonreux ( Voyez ce mot ). Nous avons vu dans l'observation précédente, que M. Short coupa le nerf (d nerve) et ne se contenta pas d'enlever la tumeur. L'effet presqu'immanquable des ligatures, qui suspendent la communication entre la fin et l'origine du nerf, assure le succès de l'amputation, et l'un sait combien celle d'un rameau nerveux cutané est peu dangereux.

D'après l'observation consignée dans le dictionnaire de James , d'une jeune dame dont les fréquens accèa étoient occasionnés par la dislocation d'un os sesamoïde de la première phalange du gros orteil, et que l'emputation de ce doigt guérit sans retour ; on doit conclure que dans des cas semblables, ou également cossibles, on ne doit jas balancer à conseiller l'opération chirmrgicale.

Enfin, dans la plupart des cas d'Epilipsie sympathique, quoiqu'on sit lieu de croire la guérison cumplettte, il ne sera pas inutile d'ouvrir un cantère dans la partie qui a été le siège du mal, ou à la moindre distance possible. Ce sont même ces ens là dans lesquels cette ressource est la plus indiquée : et elle l'est en général , comme nous le verrons, plus souvent dans l'Epilepsie que dans bien d'autres maladies.

Traitement des Epilepsies idiopathiques.

C'est le crane, ou les membranes du cerveau, on le cerveau lui même qui est altéré dans l'Epilepsie idiopathique. Mais cette altération n'est pas tonjours apparente : elle est meme quelquefois très difficile à découvrir.

Lorsque la lésion du crâne est jugée cause du mal, certaine ou vreisemblable, on ne doit point balancer à diviser les tégumens, et , après les avoir écartés , a opérer sur l'os par tons les moyens nécessaires. Si l'os seul est affecté, on est presque sur du suecès : meis il y a bien moins d'espérance , lorsque les parties internes sont aussi attaquées. Si le vice des membranes , ou un épanchement de cause interne, correspondoit à la partie viciée de l'os, et qu'on pât l'enlever par l'onverture pratiquée à l'os, le mslade gueriroit. Ou peut donc conseiller l'application du trepan, qui sera toujours de quelque milité, et jamais dangereuse en prouant les précautions convenables. ( Voyet Part, TREPAN dans le diction. noire de (hi-urgie). Des faits authentique ont d'ailleurs constate que cette opération faite sur des épuleptiques chez qui elle étoit nécessitée

par d'entres accidens , tels que des blessures à la tête, ( Voyez Wanswieten in aphor. 1081) a fait disparoitre les attaques : et l'observation cent soixante et doussème de la Motte fait foi qu'on ne peut pas toujours attribuer le succès plutôt à la révolution occasionnée par la blassure qu'au trépas. L'Epileptique dont il parle n'avoit subi l'opération que dans la scule vue de se soustraire à de nouvelles attaues : et , en effet, elles d'eurent plus lieu pendant tout le tems que le cras e fut ouvert ; mais elles reparurent comme anparavant, sitôt que l'ouverture fut refermée : cependant ils devinrent moins fréquens, et moins inopinés, en sorte que la malade pouvoit les prévoir et en épargner aux autres le triste speciacle. Cette amélioration d'état vint-elle de çe que le cerveau écon moins pressó; et plusieurs autres couronnes pratiquees, donnant encore plus d'aisance à cet organe, auroient-elles pa anéantir toutà-fait la disposition épileptique ? C'est ce qu'on ne peut que présumer. Un Prince de Nessau qui avoit essuyé vingt-sept couronnes de trépan, à le suite d'une cl-ûte de cheval, s'étant rétabli parfaitement, étoit moins sujet que précédemment à s'enivrer par la même quantité de vin; ce qui venoit vraisemblablement de ce que le sang, porté au cerveau par l'ellet de le boisson, pouvoit dilater plus impunément cet organe. Ce grand nombre de couronnes l'auroitil guéri de l'Epilepsie, a'il y cât été sujet? Et ne pourroit-on pas avoir recours à un pareil moven , touten les foin que cette maladia terrible est occasionnée par une plethore qui résiste à tont autre. On en retireroit su moins, nans doute, des avantages considérables. Arétée l'avoit déjà recommandé : des succès entre les mains d'un homme célèbre le feront peutêtre rappeller dans l'exercice de la Médecine.

Il est presque insuite de dire que quand le vice épileptique staque la substance même du cerveau , que les membranes sont ossifiées qu'il renferme un abote, de se Mydaldes, qu'il est ramolli squirrheux, celleux, cherus, le nal est absoluments incurable. Il néxiste pas lars d'autra ressource que de prévenir, par le régime et que ques renders amples, la fré-estime et de que renders amples, a fré-pient et que que renders amples, a fré-pient et que que renders amples, a fré-pient et que que renders aux épileptiques.

Traitement des Epilepsies que dépendent du

Ces Epilepsies, que l'on pourroit appeller humorales, se traitent en attaquant les causes occasionnelles, et accidentelles, considert suite Nous eurons occasion de revenir sur celle que constitue la pléthore.

Les outres viannent ou de l'àcreté des humeurs, ou d'une évacuation naturelle dérangée, ou d'une évacuation maladive supprimée toutà-coup. Quand on a recounu la cause, on doit savoir ce qu'il convient de faire; et, si les ners avoient contracté una disposition épileptique, on tenteroit de la corriger par les moyens que nous indiquerous. Les espèces les plus opiniaires de cette classe sont celles qui résultent de la répercussion d'une maladie cutanée, on d'une évacuation maladive supprimée : parce qu'il est très-difficile et très-rare de les rappeller, et que la matière morbifique se portant au cerveau y produit bientôt dea désordres incurables ; sur-tout , si on néglige le mal dans sea commencemens , et si on laisse se former les prantiers germes du dérangement de l'organisation , qui fait alors des progrès rapides.

Traitement de la cause prédisposante.

Apris avoir parté de toutes les Epilopsies esqui ne sont pour propresente l'Epilopsie essentielle, il nous cette à exposer le traitment est est est partielle est partielle est partielle est consideration de la companiation dans la companiation de la companiation dans la companiation de la comp

La care da l'Epilippie essentielle a deux parties s'change-la disposition dyleptique du carezan, un détraire cette facilité qu'il a de carezan, un détraire cette facilité qu'il a de carezan qui reident active cette disposition. Cette dernière cette disposition. Cette dernière de la comme qui plus volonière que, si l'on parient à dispiper pradiant quelque-tens les accès, les nefs as continent et product en le marche de l'autre movemens desleptiques; et que, si, au contraire, un n'évolgen au toute les causes contraire, un révolgen au toute les causes deput de la comme de la comme de l'autre de l'autr

détruit par le mat que font les entres invitantes : ninsi l'action des remèdes est très-subordonnée au régime; et c'est une nouvelle raison pour traiter en premier lien de celui-ci.

#### Du régime.

Galien connecionis touto l'importance du rigine pour la cue de l'Pipipaga cennaidel; et la consilation qu'il doma pour l'evidant équipatique de Caccline net connaccer presque toute entière à cette partie du trattendrit. Il estre dans chière à cette partie du trattendrit. Il estre dans d'observer attentivement ce qui peut autre à d'observer attentivement ce qui peut autre à d'observer attentivement ce qui peut autre au d'observer attentivement en ang à la têtre, le rien les alturnes riengers a distance, bous ceux qui peutre diversamer le sang à la têtre, le rien, la monuterde, de, z'il recommande pour bois-son l'eur eve l'oximent, et il donne beuncoup de préce plus sur l'assercion.

Le but principal que l'on doit se proposer par rapport a m'gime, c'est se, de prevent la formation d'une trop grande quantité d'humeurs 3 20, d'émpléche qu'elles ne se portet la la tête, en prévenant leur trap grand mouvement, et en fecilitant la circulation dans les autres parties 3 5. Enfin , d'éloigner tout ce qui irriteroit le gegre nerveux.

La sobridi est inconstatablement le moyes le plus afre de pricenti la formation d'une trop grande quantis d'hameurs; c'est le bres de la disposition épilenjuje exate, e lice es excisée par tout ce spii disreal les vaiseaux du cerreau une nouvirrai sobustates; qui produit cervai une nouvirrai sobustates; qui produit cauxaint de réduire la dose des alimens à la mondre quantisis partille pour virret ca bien porter; et c'est sus-tout le soir que les malades proter; et c'est sus-tout le soir que les malades mond augments par limitable la pléthere de la tête, ce qui a buijours raudu los açols plus fiéquams la unit que le jour.

La sobriét feint son-seulement la spanish; mais encoré a la qualité, des aliment sint sobilés que liquides. Ainsi les viandes l'apache; le poisson de vivire; les l'agannes, les faineux compris ; Gallem a vivit accodé que, ce dernier a limenta i prane grammatire dont il nous a transmis l'austire ] les Fruits hien mêrs deitre de la contraire de évillei; exte fire la base de la nouvrieur de évillei; par de beurf, du mouisen tender), mais il four par de beurf, du mouisen tender), mais il four la interface de viviande de l'apache par de beurf, du mouisen tender), mais il four par l'activitée; dévenible to visable. noirea, les œufs, les patisseries, les fritures, les chous grazes, le noise, les canards, la viandre de cuchon, toutes celles qui sont salies, on lumées, les anguilles, la rzie, la sèche, la merinche, les écrevises, les traffes, le pertal, le celeri, et autres plantes qui comptent une huite essentielle au nombre de leurs principes.

M. These a well point, comme from voil, aux certaines parties du cloix de valumens, da mentanent de plunicura Médecian qui interducuri à l'emm malades toute espece do croidés, et l'eur preservent exclusivement une noutranera aux qui lui a confirme de qu'une théorie same lui avoir fat concrouir, que les alimens trèvidours de parties unitrives, quoquip am enoninde dons, équivalent le un plus grander quantitu d'an difficience dont la severe et a calience de gale d'alimens dont la severe et calience.

Per import aux boisons, l'eau pure est la suite qui consième aux épi-riquiers toutes les autres sont moins solutaites, plusieurs sontains sible., Let in crite les nerfs, et lope le aux à la tière a la extrée per deres, c'e sont evax dans alle, od de la pristaire du vin es set i indepensablement incressirie; son usage suffix teul pour rendre le nail opsiaire, e t'en rudre les attages et plus fortes et plus fréquentes. Le de et le calies nout pas amu des nerfs i pour tiel, il a difecte présidement la tée, et al c'elastific.

Nous anrons encore occasion de parler da régime, lorsque nous traiterons de certains remèdes qui sont en même tens aliment, ou exercice, &c...

De la saignée et des autres évacuations sanguiucs.

La disposition à la phêtere est quelquestis tile que, margie la solvirié, et al pain grande circumpettion dans le choix des alimens, il de finire escore troy de aung le se visieum resteut trop phine; et le pouls est souvent durs dans ce cast in eatin pas balancer. A faire une saignée, et aubuse à la roitèrer autent de fois que les circontannes l'asigneme. Non sentiement de la contract de la commanda de la contract de la commanda de la contract de la commanda de la contract l'asignement. Non sentiement de la contract de la con

circulation en devient plus aisée, et la distribution plus égale. Les exemples d'Epilepsies traitées et guéries par le seul secoura de la saignée sont très-communs dans les ouvrages des Médecins observateurs. Galien le premier ( de eurands ratione per venæ sectionem ) prescriroit de saigner les épileptiques an pied. Rhodius, Théophile Bonnet, Zucutus-Lusitanus, Péchlin et Sauvages attestent en avoir gnéri radicalement par ce moyen ; et Riviere , entr'autres , rapporte qu'une jeune falla qui avoit des accès très-fréquens, et dont ancun remède n'avoit adouci la situation, ent une pleurésie, pour laquelle on la saigna plusieurs fois, et depuis les accès ne reparurent plus : observation précieuse , que M. Tissot a vue confirmée par une autre absolument semblable, Séverin , Hunault, &c. assurent leur avoir au moins toujours du soulagement. Enfin , dit M. Tassot à qui sa propre expérience avoit fait rencontrer grand nombre de faits pareils , la saignée est souvent très-utile dans l'Epil psic ; il n'y a point de moyen qui en éloigne plus sûrement les accès ; souvent, si on ne saigne pas, le mal devient incurable ; quelquefois la saignée seule le guérit; et lors meine qu'elle ne fait pas de bien par ellemême, elle est indispensable pour faciliter l'effet des autres remèdes. On ne sauroit donc être trop en garde contre cette opposition funeste et trop répandue, qui proscrit la saignée dans pre que toutes les Epilepsies.

Il ne fant cependant pas en faire un remède g'uéral. En effet , elle nuiroit presque toujours à des épileptiques foibles , encochimes , qui paroissent avoir peu de sang, ou l'avoir, en quelque sorte, dans un état de dissolution, chez qui le mal est l'effet d'un acide dans les premières voies, ou d'une mobilité excessivé. Mais chez les enfans forts et robustes , ches les personnes bien portantes et à la fleur de l'age, chez celles sur-tout qui eprouvent une suppression soit menstruelle, soit hémorrhoïdale, qui ont les vaisseaux pleins , la pean dure et sêche , le visage rouge, une pesanteur de tête habitrielle, le pouls dur, la shignée est d'une nécessité indispensable, et ordinairement en la réitérant elle rappelle les évacuations supprimées , comme plushours observations l'ont constaté.

Ge sont des circonstances particulières qui décident quelle espèce de saignée est préférable aux aurue. Les sangues au fondement rappelleront plutôt un flux hémorrhôidal supprime; la saignée du pied contribieres desarbage à faire respiration et cours des règles , &c/c

'Il faut non-sculement prévenir la formation

d'une trep grande alemplance de mun; mais encore empécher qu'il ne se porte à la tête; et, les causes principales qu'il l'y déteuminent ésant ou son. trop grand souvement, ou la circulation génée dans qu'olqu'autre partie soit par des siérctions dérangées, soit par l'austicion qu'i, ralemit la circulation dans les extrémites , soit par le spassae y l'un des moyens de guérir l'Epilepsie c'est d'éloigner cer causes.

Le même régime qui peut ampfeler la formation d'une troy grande quantile de aug cet anns le moyen le plus peuper d'ampécher son partie par la la companie que la companie que la companie qui la companie companie contra la companie contraire tout ce que pout absente et anoblir contraire tout ce que pout absente et anoblir contraire tout ce que pout absente et anoblir sidapse los accès, qui la que pout absente de anoblir entre que pout absente d'anne peut que pout absente de anoblir peut que peut absente de anoblir de la companie que peut absente que peut absente de accès que peut absente de anoblir que peut absente que peut absente de accès que peut absente de anoblir que peut absente que peut absente de anoblir que peut anoblir que peut absente de anoblir que peut anoblir que peut absente de anoblir que anoblir que peut absente de anoblir que anoblir que anoblir que anob

Tous la carticinates, la celar se actrabo notes, le maisre, le priti lett, le sianosa émollicitos, son propret Aremplir cete indicision essentile d'empefect le seng de se trop porter vers la tête. Lo priti last sorbos est celui gui meitre la perfencea (i clame, il denobatrue, il lève les differens apsames, al denobatrue, il lève les differens apsames al transpersation de ventre y il fattite la terminate de la companion de la companion de préés que l'on chercheroti dans la réunion de plusieure antres medicanens.

Les pregatifs neuvent titusi quelquident the wis en usage me prévante la plévier decelle; et quelques Médocins en ont adme dait avec seccés leur agrava principal que prarenta A ce but desiré. Cette pratiques, qui éduas celle de leurier, rémait principalement dans le cas où les realutarsa et le legames de bas-ventre sons une des ceuves de l'incéple répartition du ansp. une de secuve de l'incéple répartition du ansp. une de secure de l'incéple répartition du ansp. conviennent le miena s mais quelquefois anaix on a bessin d'es employer de plus actifs.

Quand lo sang est déterminé vors la têta/par le dérangement des excissions. Musécution est de les rétablir. L'à constiguitos que resemple, produit souvent est effet, da crême de tarte, le petit dait, les l'aventement sont le remêde sir. Une natre cause, très en sont le remêde sir. Une natre cause, très en sont le sans toutes sir. Une natre cause, très en se les sonts toutes sir.

let maladies de nerfs, c'est l'irrégulatisis de la transpiration. L'état spassonique de la pequi l'occasionne n'a pas de plus str remòde que qui l'occasionne n'a pas de plus str remòde que le fréquent usage des bains tièdea pris le mais à jeun, et plus ou moins prolongés. On ne sanroit trop insister sur les bons effets qu'in produisent, principulement quand on les prend assa terme limité.

On augmente ces bona effets du baiu par de légères frictions aur tout le corps , particuliérement aux jumbes et aux ceisses : mais il faut les faire très-douces ; fortea , elles saimeroient le mouvement du sang ; et le porteroient à la tête.

Lonque le ang circule aver lenture; et que ceite et a disposition ou crasaqueuse, et de la fobbloss de sibres, et milement de la pletitude des vaisseus, ou du 
mont de la pletitude des vaisseus, ou du 
qu'utiles : on y remédie, ainsi qu'us freid des 
retanités qui rivet plus slors a produit du 
passane, par le mouvement, par la freitons 
ables avec un mocro. de flassile e, en portant 
ables avec un mocro. de flassile e, en portant 
ables avec un mocro. de flassile e, en portant 
ables avec un mocro. de flassile et apretant 
concent de prix. M. Tisset regreté avec asison comme fort minishle sus, personnes sujettes 
au massa de nerf l'ouge des classifierties; 
au massa de nerf l'ouge des classifierties ;

Les exerciers violers, et mône trop d'un assectice quolecque, dicternisare labord du aug vers, in the i. Il ex de minimi, and august per la training de la constitue de la con

Mais autant clies aout dengereures, autant ne acercies modèric conient dans la traitement de l'Épilipais. Gaisen et après lei plasieres de l'Épilipais. Gaisen et après lei plasieres cignit reméet de acette maladie. On part voir dans la consultation de Galiere pour l'enfast de Concilians (Edit de Cloer, tome 10, p. 467) quels assist il apportoit pour réglere, p. 467) quels assist il apportoit pour réglere de l'épilipais de

roient cette meladie , que l'intempérance et l'inaction rendent incurable. Mais, dit M. Tissot, cet exercice qui gnérit quand le coros est en bon état , et que l'on mone une vie sobre, irrite au lieu de fortifier , et produit les accès au lien de les éloigner et d'en détruire la cause, quand les vais-esox sont trop pleins de sang , que le malade est échauffé , et que le corps est dans un état de sècheresse : tant il est vrai , ajoute-t-il , que dans aucune maladie il n'y a aucune règle générale , et qu'on ne pent dire d'ancune partie du régime, ni d'aucun remède, qu'il convient à telle maladie : la spécification des circonstances est toujours necessaire , sinon on abusera toujours des agens les plus utiles.

Il ne fant pas négliger d'avertir que les odeurs sont très - contraires aux épileptiques.

Enfin, les passions de l'ame, que nous avons assignées comme une des causes les plus active et les plus fréquentes de l'Epsilepsié, doivent predant le traitement être reienurs avec la plus grande attention. C'est l'espérance seule qui doit occuper l'ame de ambades qu'et toutes les autres ne pourroient que lui der les moifs qui la soutiennent, en atturant le acrès au lire de les éloigner, et en augmentant l'ur force et leur durée au lice de damuner l'une et l'autre.

Tels sont les moyens que l'expérience nous a appria à employer pour prévenir les attaques : et il y a bien des épileptiques à qui cette cure proplylactique suffit : parce que par le seul laps du tenis les nerfs se fortifient , et perdent cette disposition, que nous avons dit être la cause prédisposante dont le concours avec les causes occasionnelles continue la cause prochaine de la muladie. Mais on n'est pas toujours aussi heureux à l'égard de certains malades : ches ceux-ci le cerreau semble avoir acquis une disposition épileptique si forte , qu'il ne suffit pas d'éviter avec soin tout ce qui prut l'irriter ; il faut agir sur lui-meme , et les moyens que l'on met en usage sont ceux que l'on appella les anti-épileptiques proprement dits , ou les spécifiques. Il est tems de nous en occuper.

Des spécifiques de l'Epilepsie en général.

Permi les remèdes auxquels on a donné ce nom, il y en a de véritablement utiles, il y en a d'inutiles, il y en a de daugeraux. Nous devons parler de tous, pour faire connoltre devantage les premiers, d'oposiller les seconda d'une réputation mal acquisé, et ôter aux derniers une confiance qui tourne au préjudice de l'humanité.

Nous ne pouvons nous dissimuler, quand nous considérons de quel graud nombre de causes si différentes entr'elles peut naître l'Epilepsie , comment on se laissera jamais aller à l'espérance de trouver un remède ou spécifique universel pour toutes ces causes, Quelquesunes , telles que des exostoses de la boite du crine, on des épines osseuses, qui irritent les membranes du cerveau, no sont-clies pas par leur nature au-dessus de toutes les ressources de l'art ? Et quand il seroit vrai qu'une substance put agir sur la cause prédisposante . l'arritation toujours existante de semblebles causes occasionnelles ne renouvellera-t-elle pas perpétuollement cette disposition épileptique, puisqu'il est certain par l'expérience que rien ne l'entretient; ne l'augmente et ne l'enracine davantage que les occés eux-mêmes? Il faudroit donc , en pareil cas , que ce spécifique donnat aux nerls une fermete, une inschuibilité à l'irritation qui ne se trouve pas dans l'homme le plus fort et le plus robuste , qui ne se rencontre même point dans aucun animal. ou plutôt, qui seroit incompatible avec leurs fonctions et avec leur nature , et aeroit une autre maladio aussi radoutable que celle que l'on voudroit anéantir.

Nous n'avons pas même le bonheur de posséder un remède anti-épileptique, digne de porter le nom de spécifique aufant que l'est le quinquina pour les fièvres d'accès on le mercure pour la vérole , c'est-à-dire , qui guérisse d'une manière aussi constante, sinon immanquable. Il faut convenir cependant que , si lusieurs des remêdes que l'on a vantes coutre l'Epilepsie ne réussissent pas plus constamment, c'est qu'on néglige, avant que de les employer , de mettre le corps dans l'état où il conviendroit qu'il fut, comme l'expérience a appris à le faire à l'égard du quinquina et du mercure : on les regarde en un mot comme des spécifiques absolus qui doivent produire leur effet dans toutes circonstauces, et sur toute espèce de cause. Ils sont tous tirés de la classe des fortifians ; malgré cela on les emploie, par exemple, quoiqu'il y ait pléthore, tension, sécheresse, état inflammatoire, embarras dans les premières voies, putridité, obstructions, constipation : aussi , loin de faire du bien , ils font un mal réel et certain ; on les assaie tous inutilement , tous nuisent , et tous auroient été ntiles , si on est commencé par disposer le corps comme il devoit l'être. Medecine. Tome VI.

EPI

Des spécifiques en particulier.

Les anti-éjulopiques les plus vantés sont la adériane i, la pivoine, le guyd-d-chene, le musc, les frailles d'oranger, le quinquina, lo castor, le saccin, quelques substances, lo cretaines plantes odorificantes, le fer, pusicurs eaux muerales, la pondre de guttete es Prance, &c.

La salcinaic est celui de tous les anti-épitques qui niveir la promière place. Cette plante, déjà complorée par Actée et décrite par Ductorille, et désigne par Linnade de cette controlle de la complete par Actée et décrite par les parties de la complete par la complete

C'est la racine de la valériane que l'on emploie. On l'administre en poudre toutes les fois qu'il est possible d'y déterminer les malades, et c'est sans contredit la manière la plus sfacace. L'infusion aqueuse n'est cependant pas sens vertus elle a fortement le goût at l'odeur de la plante : mais, quand on ne veut pas employer la poudre même, sa preparation la plus energique c'est l'extrait spiritueux, qui est moins désagréable que la poudre, et conserve bien mieux le gout, l'odeur et la force de la plante que l'extrait aquenx; quand il est bien fait, il a presque autant d'efficacité que celui de la plante même. Il est d'ailleurs quelquefois utile d'avoir une pré-paration qui possède les vertus semblables avec un peu moins d'activité, pour les individus que tout remede actifirrite, comme il est souvent nécessaire de donner l'extrait de quisquina à ceux pour qui l'écorce en nature est trop forte.

La racine de valérique se donne (en poudre) depuis un demi gros jusqu'à deux gros, dens un peu de vin blanc, ou dans du lait, sur-tout pour les enfans. Il est bon de faire usage en mêmetems d'une tisane ou décoction qui ait des propriétés analogues. M. de Haller dit qu'il préférent à Pespèce de valésine dont nous parlons, le spèce de trea, ou nerdus cellica dissocriées (C. Bauh. P.n. 165) volecim cellica ficiébus triades, felitis ou atre ublongie, obtaits, integerints, felitis ou atre ublongie, obtaits, integerints de Livie. Mai junqu'à prince cette espèce n'a point été adoptée dans la pastique de la Médicine.

La pivoine ( Paconia officinalis foliolis oblongis t.). (Paronia folio nigricante splendido, quae mas ) et ( Paeonia communis vel fami-na ) (C. Bauch. P. 323) si fort exaltés, ne mérite point les éloges qu'on lui a donnés. L'odeur seule de la fleur qui est évidemment virnlente prévient contre toute la plante que M. de Haller dit lui être suspecte ; celle de la racine fraiche a aussi quelque chose da narcotique et de déplaisant avec un goût acra et plutôt acerbe qu'amer; sèche, elle n'a plus aucune odeur, elle perd aussi son acreté, et n'a presqu'aux une saveur ; mais elle paroît alors si dépouillée de toute vertu , qu'on ne peut ni en craindre l'usage, ni s'en promettre aucun bon elfet marué. On devroit donc en abandonner l'usage, dit M. Tissot , parce qu'il n'y a rien de plus nuisible que de se fier à des remi des inefficaces.

Le gny-de-chène, ou tont entre gry, cur la ent tous les mêmes qualités, est c'oltére depais long-tens dans la cure de l'Épille, siri; et au principale verte nielle dans l'écocco ou dansprincipale verte nielle dans l'écocco ou dansprincipale verte nielle dans l'écocco ou dansprincipale verte nielle dans l'écocco ou despiètent pour ne donner que le bois. Plusières bentrations faits par Boyle, Colbacht, Certieurer, éc. ne permettent pas de douter de la proprieté anti-ripleptique du grépe-de-chène. à un hait degré. Mais, milgri bostes en autorisés, fiur our que sono extraçon y. M. Tusors, le croit reulement un peu plus active que la priories il lone l'unge de sa décession pour lorstier les bons effors de la valéranse, et reun pre graves.

Le muce à été regardé de tout teus cousses bon remété dans les maldièses nervoust. Mais trop peu de faits déposent en faveur de sa verte matri-plièsque, pour quis puisse se repostre misjuement sur les il seront donc néterior de la company de la company de se considération importante pour ceux qui fernat ces treutières, ¿'est d'avoir sois de su pas arbanner le muce, longuil y a trep de sang, et qu'il se porte avec force à la létra; parties qu'il se porte avec force à la létra; parties, qu'il y c'é co destructions, et beaupuéres, qu'il y c'é co destructions, et beaucoup de chaleur : il aigriroit alors le mal ou lieu de l'adoucir. Le musc semble produire l'emêmes effeis que l'opium ; il pourroit même lo remplacer, donné à une certaine dose : on observera donc, en l'employant, les précaulions qu'exige l'opium ou sea préparations dout nousellous packer.

Quand on compare les effets de l'opinum arec les différents indications que présentent les causes de l'Épidepsie, on ne sauroit douter que ce médicaunes de curpique ne soit musible dans tous les eas, excepté ceux dans lesquels une facte passion de l'ame produit les acots, ou bien les remouvelle, ou quand elle est l'effet d'une violente douleur qu'un ne peut pas détraire ser-le-champ, et à laquelle l'opinum n'est par tontraire.

Ainsi quand un épileptique a éprouvé quelque passion de nature à lui faire craindre un accès , il sera très-utile de lui administrer un léger calmant, pour ramener dans les neris le calme que la passion leur avoit fait perdre. Il en doit être de même des douleurs que nous avons dit devenir quelquefois la cause occasionnelle des attaques, particulièrement les douleurs de dents et celles de la neplirétique. Les principales indications pour prévenireus acres d'Epilepsie sont de diminuer le pléthore, l'o-pium l'augmente; de désourner le sang de la tête, il l'y détermine; de procurer une grande liberté du ventre , il constipe ; d'adoucir les humeurs, il les rend plus acres; enfin, si on outre les parsonnes mortes après avoir pris une trop grande dose d'opium , on tronve précisément dans leur corps les mêmes effets que ceux que prodult une Epilepsie mortelle. Il faut donc ne se déterminer à donner l'opium aux épileptiques, que dans les cas qui le nécessitent d'une manière assez pressante pour faire négliger les indications ordinaires qui constituent le traitement de l'Epilepsie. Si quelques Médecins recommandables l'ont préconisé, ce ne pent venir sans doute que de la fausse idée où l'on étoit de leur tems sur sa manière d'opérer . manière que l'on croyoit diamétrales ment opposée à ce qu'elle est en effet : mais cette doctrine a cu aussi de tous tems des improbateurs dont l'autorité n'ast pas moins forte.

Une observation très précieuse que l'on trouve dans M. de Haen (Rat. medend), part. 5. cap. 4, 5, 3, doit sire plus que souperonner, que l'opium seroit avantageux à cetta des épileptiques dont le sommeil n'a pas les conditions d'un sommeil acturel. Dans ces cas, al peut corriger en mêmet-tens et la disposition

dépravée des nerfs qui altère catte fanction, et & substances le casto , médicament désagréable la disposition à l'Epilepsie.

Les feuilles d'oranger ont été vantées , pendant quelque-tems , comme un spécifique asquré contre l'Epilepsie; et plusieurs essais faits à Vicese par M. Locher, Médecia de l'hôpital de Saint-Marc, sembloient davoir assurer cette réputation. Mais les succès ne se sont pas multipliés : et leur usage n'est adopté maintenant dans la pratique de la Médecioe que coetre les simples convulsions.

Le quinquina a aussi été employé avec succès dans plusieurs cas d'Epilepsie, sur-tout lorsque le mal sembloit avoir des retours périodiques bien régles, et que la foiblesse d'estomac et l'atonie exigeoicet d'ailleurs l'emploi des toniques. Misis il n'a point de vertu anti épileptique décidée; et quand il s'agit de remédier au vice du cerveau, à cette fatale disposition qui est la base de la maladie, il est fort inféricur à la valérione.

On peut dire du fer ce que nous venons de dire du quinquina : il agit comme fortifiaot, et est utile dans les cas on l'Epilepsie est compliquée avec quelqu'une de ces maladies suxquels le fer et le fer seul remédie. Les caux minérales ferrugieeuses ont en également du succès dans l'Epilepsie qui dépend de l'atonie des pre-mières vuies s elles ne doivent cependant êtro ordonnées qu'avec circoespection. Elles peuvent nuire quand le siège du mal est dans la tête, à mison du priecipe spiritueux, ou gaz, que quelques-unes d'elles coeticement, et qui semble porter si fortement à la tête, qu'il enivre certaines personnes, et donne à d'autres de violens maux de tête.

L'action du camphre sur les nerfs étant incontestable, on a essayé cette substance dans le traitement de l'Epilepsie : et elle a paru quelque sois avoir les propriétés qu'on lui attribuoit. Mais il n'y a encore rien de bien positif ladessus, parce qu'oe l'a toujours associée avec d'autres médicamens qui peuvest avoir autant de vertu, ou suème quelquefuis corriger les mauvais effets qu'elle auroit pu pruduire, puisque le camphre doené seul, à une certaine dose, occasionne du melaise, de la friblesse, de l'abattement, de l'embarras dans la tête, un trouble total de la vue, perte de connoissance, de fortes convulsions, des défaillances, un pouls très-vite, tous accidens analogues à ceux qu'éprouveut les épileptiques.

Il est trop facile de remplacer par d'autres l'et sans prévection.

et le plus ordinaire ment sophistiqué, qu'il seroit à desirer qu'on le proscrivit totalement.

L'assa festida a eu des auccès does certajos cas d'Epilepaie, lorsqu'il y avoit complication de viscosité dans les lunteurs, d'obstrucțion dans les premières voies, ou un principe vermineux : on pourroit souvent l'associer avec la valériane. Mais il faut observer que cette comme résine, de même que les autres qui lui sont analogues , a l'inconvénient de porter à. la tête ; et que cotte coetre indication doit tonjours être d'ue très-grand poids dans l'administration des remèdes contre l'Epilepsie.

La rue étoit recommandée daos le traitement de l'Epilepsie , dès le tems d'Alexandre de Trailes : oe fait entrer soe eau distillée dans toutes les potioes anti - épileptiques, et il est certsin que l'on doit attendre des effets sensibles d'un remède aussi actif. La rue paroit cependant plus capable de faire revenir de l'accès par son odeur furte , que de corriger la disposition épileptique : aucune expérience e'a du moins constaté qu'elle possédat certe propriété spécifique.

Le mercure ne doit être repardé comme un spécifique coetre l'Épilepsie que dans les can uù cette maladie dépendroit de quelque vice que cette substance metallique pourroit extirper. Ainsi l'Epilepsic vermineuse cède à l'application du mercure. Cette application estencore très-cfficace, quaed le mal est produit par quelqu'engorgemeet, par une humeur dartreuse, on par upu acreté non caractérisée de la lymphe.

Mais elle est le seul vrai remède quand la maladie est l'effet du virus vénérieu. Voici une observation de M. Locher qui la prouve. « Ue homme avoit la vérole, et cet homme étoit épileptique ; il portoit au crâne un tophus considerable : je lui administrai le sublimé corrosif, pendantl'usage duquel les accès se renouvellerent souvent ; mais dès que le tophus fut ouvert, ils ne repararent plus; la tophus se dissipa, la plaie se cicatrisa, et il fut guéri de l'une et de l'autre. » ( Obscruat. Practic. 41. )

Dans tous les autres cas , il parolt constant que le mercure agit trop éeorgiquement sur le système des nerfs; et les faits consignés dans quelques ouvrages pour attester sa propriété auti épileptique na paroissent point décisifs, quand oo les examine avec une critique sévère Certaines préparations antinomiales et entre autre le routile donc il e kermis, out été trèsurile dens le traitement de l'Épitiquée, suiutile dans le traitement de l'Épitiquée, suinant le kermis perticulièrement detruit les matières glaireuses qui sont si fréquemment soit par leur derroit , soit parce qu'elles fources eux la cause cocisionnelle de la maidrie, soit par leur derroit , soit parce qu'elles fourcourre tous les cooloires ç et efini i fortife réellement il es nerfs ce qui rempit toure le si indicutions qui se prériente ne peur cits.

L'union du mercure et de l'antimoine est aussi très-avantageuse dans les mènnes espèces d'Epilepsie. On trouve dans l'ouvrage du docteur Kinneir un exemple d'une très-belle cure opérée par le remède de Plunnucr.

Un grand nombre d'autres plantes qu'on appelle servines, et leur conserves, ou lenrs eaux distillées, entrentaussi dans la liste des remèdes anti-réplepiques : telles sont les eaux de fleurs d'urange, de mélisse, de tilleul, & co. Blais elles ont trè-pre u'éfficaciéé, et nes ons guères propres qu'à servir de véhicule à des remèdes plus actifs.

On a cherché à guérir l'Epilepsie par l'application au corps humain d'une infinité d'autres substances que celles que nous venons de passer en revue, et d'évaluer. Ces prétendus spécifiques sont pour la plupart sans vertus et sans activité , souvent aussi dégoûtans que ridicules , et ne servent qu'à prouver dans quelles petitesses peuvent donner les hommes , quand ils se laissent entraîner par les systèmes , les préjugés et la superstition. Tels sont les vers de terre pris à jeun , au mois de juin , avant le lever du soleil , au moment du coït ; le pied d'élan , le talon de lièvre , le cerveau de corbranx , &c. On trouvers dans les différens articles de matière médicale, non-seulement de plus grands détails sur les bons remèdes à employer contre l'Epilepsie mais encore sur ceux dont nous ne parlerons point ici , perce que nous craignons que cet extrait ne solt dejà benncoup trop long. Voyez , par exemple les mois POUDRE DE GUTTETE, POU-DRE DU MARQUIS, &c.

Il y a une troisième classe de remèdes employés comme suit-épileptiques. Ces prétendus spécifiques, bien loin d'être utiles , ou même de n'être qu'imuites, sons vértablement dangereux, les uns par leur viuleuce, les autres par leur caractère vénéreux. On a ésé conduit, comme l'a remarqué M. Wan-Swieten , à employer des remèdes violens , par l'idéa asses naturelle que pour guérir une maladie aussi grave il étoit nécessaire d'opérer un grand changement dans le corps.

Ceux qui surviennent dans le tems de la puberté, et qui changent beaucoup l'économie animale, guérissent quelquefois cette maladie, de même que nous avons vu qu'ils pouvoient auch la faire naître quelquefois.

Le changement de climat produit souvent le même effict de même que criui en-enier du geure de vie. Hipocrate en avoit déjà fait l'observation : et Wan-Suviche ne en occasion de la confirmer par l'exemple de plusieurs l'ollandois que le voyage des Indre Orientales avoit délitrés de l'Epifepsie, et dont quelque-sums en avoien été attaqués de nouveau à leur retour dans leur patrie.

Il est arrivé quelquefois de voir cette malsdie décruite par les assauts de la fiévre quartemais ce remêde n'est pas à la disposition des Médecines ne pourroit-on dunc pas envryer les épileptiques dans certaines contrées où la fièvre quarte est presque épilédmique toutes les années dans l'automne?

Pour opérer dans le corps une grande révolution qui détruise le caractère épileptique, on a tenté l'uange des substances les plus ac-tives. Telles sont l'ellébore blanc , l'oignon de mer, les préparations cuivreuses sutimoniales et mercurielles les plus violentes , l'introduction immédiate dans le sang d'une matière acre ; un grand bruit inattendu . la iusquisme en usture on sous-forme d'extrait : la teinture de lune ou d'argent , le foie de loup séclé , enfin le sang humsin récemment sorti des valsscaux. En parlant de ce dernier moyen qui n'a pu être inventé que par le désespoir, Celse dit que l'atrocité du mal rend celle du remede supportable; il assure su reste qu'il a renssi à quelques épileptiques. Tulpius vapporte deux observations qui ne doivent pas encourager à le tenter de nouveau. Quant aux antres remèdes dont nous avons fait l'énumération, si ces malades ont guéri après en avoir fait usage , il est également certain que ces cas sont uniques, mais que cenx dans lesquela ils ont été nuisibles et même absolument mortels ne sont que trop multipliés.

Nons alfons parler maintenant de quelques secours très - utiles aux épileptiques , et qui cependant n'entrent pas dans le tratement ardinaire de l'Epilepsie : ce sont les acides , le petit lait , les bains froids et les cautères.

Galian recommandoit beaucoup l'usimel, et il dit undue svoir guéri plus d'un épiterique par lo stoil usago de ce remêde, qui est un acide végétal. On a depuis lui employé pour la même maladie les acides 'minéraux qu'il ne connoissoit pas. Paracelse fut le premier qui se servit de cœuzei çi et aprês Paracelse plusieurs Médecins assurent avoir dù de très-belles cures à l'acide vitriolique.

Les acides végénure peuvent faire da bienz pramierment dans le cas oils en al dépend presentement dans le cas oils en al dépend bile; as econdement en favorisant la transpiracion et les uriose; troisilemente en prévenant con retours de faivre qui souvent rappellem considérable, et même de la plus huste importance; ceta de diminerta e assubhité de werfs. c'est de de de la plus huste importance; c'est de de la plus huste importance; cut de de la plus huste fine con de la plus huste fine con de la plus huste fine con la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la

Eu général, l'usage des acides soit végétaux soit minéraux es propre à corriger les effets de la qualité échsulfante et stimulante de certains remèdes anti-épileptiques, sans dimmner pour cela leur v-ru : ce que l'ou doit considérer comme un grand avantage.

« L'onne guérit point, ditél, sons une grande sobriéd, et bennoup d'attention à éviter sous les alimens qui ont la mondre àcreté, et à ue vivre que de ce qu'il y a de plas a doux : le régime, avec un p-tit nombre de remèdes doux, a souvent mieux réussi dans plusieurs cas, que tous les remedes réunsi des

» pharmacies ; et l'exemple d'un célèbre Méo decin de Croyden, mort il n'y a pas longn tems , le prouve de la manière la plus rema » quable. Il étoit depuis long-tems sujet à l'E-» pilepsie, et il étoit souvent renversé de son n cheval par les accès qui lui surrenoient so comme il alloit voir ses malades i il avoit » épuisé tous les conseils des Médecins et tous 22 les secours de la Médecine (comme je le sais m de lui-même ) sans en retirer aucun soulage-» ment ; mais il remarqua peu-à-peu , que plus » ses slimens étoieut légers plus ses accèa n étoient foibles; ensuite il renonça à toute » autre hoisson que l'eau puie , et les accès n devinrent encore moins violens et plus rares; n enfin , trouvant toujours que la maladie diminuoit à mesure qu'il lui fournissoit moina 20 d'alimens, il ne vécut plus que de végétaux m et d'eau; ce qui supprima entièrement ses n accès : mais ce régime étant un peu flatueux » pour lui , après plusieurs essais, il se fixa à n deux quarts (soixante-quatre onces) de lait par jout, un demi-quart à dejeuner, antant » à souper, et un quart à diner, sans poisson, » sans viande, sans psin, en un mot, sans m autre chose de plus que de l'eau fraiche. Bendant quatorze ans qu'il vécut en obsern vant ce regime, il n'eprouva aucune alteran tion dans sa sonté , sa force ou sa vigueur , n excepté une fièvre d'accès, qu'il dissipa trèsm aisement , en machant un peu de quinquina; » et il auroit vraisemblablement vécu aussi D long-tens et aussi-bien portant que Cornaro. m si , en couchant dans un lit bumide , il n'an voit pas gagne une pleurésie, à laquelle il m'opposa aucun des secours de son art, pern suadé que son régime devoit guérir tous les » maux, et qui le tua en peu da jours. Si » l'on réfléchit , ajoute le docteur Cheyne, no que toutes les maladies de nerfs sont des m branches du même arbre , on comprendra m par cette observation quels effets étonnans on » peut espérer dans les manx de ce genre d'un » réplue prescrit avec discernement et suivi » avec constance ». M. Tissot a été témoin d'un fait analogue à l'observation du Médecin de Croyden; et il ne balance pas à proposer son exemple comme une ressource à beaucoup de malades, ou abandonnés, on fatigués inutilement par des remèdes qui détériorent de plus en plus leur santé, sans soulsger leur maladie.

Il y a cependant des circonstances où l'usage du lait loin d'être un excellent remède devient très-nui-ible, at produit même quelquefois dea sociés redoublés : cela peut avoir lieu, tontes lea fois sur-tout que les organes de la digestion ae sont pas convensiblement disposé, pour le digérer, quand il y a des ubstructions, quand il consipe, et quand il y e une suppression de régles. Cale pueu encore arriver par l'éfet d'une idiosyncrase. Mais un Médecin éclaire et attentif, qui pérere exactement toutes ces circontances, sera presque toujours sûr de ne l'ordonner jamis assa succès.

Le bain froid est un autre secours qui est du plus grand usage dans un grand nombre de maux de nerfs , et qui a aussi ses avantages dens l'Epilepsie, lonqu'elle paroit dépendre principa-lement de la mubilité des nerfs. Mois pour l'employer, il faut, 1º. qu'il n'y ait point trop de sang dans les vaisseaux, sans quoi la première impression du bain seroit de le porter à la tête; 2º. que la sensibilité ne soit point excesive car slors il agiroit comme irritant ; 3º. qu'il n'y ait ni obstructions invétérées , ni suppuration , ni aucune des autres causes qui sont regardées avec raison comme des obstacles à son usage. Excepté dans ces ens là , c'est , sans contredit, un des remèdes les plus propres à redonner de la force nu genre nerveux, et à détruire cette convulsibilité que la plus légère cause met en action et qui produit les accès. Coclius-Aurelianus perolt avoir le premier conacilli les bains froids dans l'Epilepsie: et de nos jours Floyer les recommands également.

Mais, puisque les bains tièdes conviennent aussi dans le traitement de l'Epideptie, leuis effets dans à différent de cour d'as bains fooids, comment lever cette contradiction apparente; qui résults de l'éloge donné tout-à-l'heure à l'uauge des bains froids §

Les bains tièdes conviennent quand il faut feciliter la tomperation, en humechets, d'etrempant, relichant; quand il faut diminuer l'épassaisement inflammatior des ausq; quand il faut modère une petits fière produite par ce même épaississement, ou per l'âcresé des humeurs et, ces cas étant trè-fréquens, il y a conseque moment une malititude de circonstances dans lesquelles ils font un très-grand hien.

Le bain fraid a, an con'raire, plosieurs effets entièrement opposés; il réussit donc dans des circonstances tout-à-l'ait différentes, principalement lorsqu'il y a relàchement dans les solides, et qu'aucune disposition inflammatrice ne se manifeste.

Les cautères, les setons, et les vésicatoires éclipmoses considérables. Des assistans intellipeuvent être très-utiles dans le traitement de , gens et adroits se donneront bien de garde de

l'Epidepsie, lorqu'elle est occasionnée ou per une surabondance d'humeurs cacochymes, on par une humeur âcre courante qui, se portant iantôt dans une région du corps et tentôt dans une autre, doit faire craindre qu'elle ne se jette ser des organes essentiels, et n'y produite de grande desordres, ou enfin quand les himenta ont une tendance opiniatre vers quelque organe. Use autre considération à laquelle on me fait pas tonjours seses d'attention , c'est qu'une irritation fixée sur une partie quelconque du corps est une espèce de frein qui réprime les mouvemens irréguliers des nerfs. En employant les captères contre l'Epilepsie, on ne fait qu'imiter la uature, qui, comuse nous l'avons déjà observe, a guéri des Epilepsies en pratiquant elle-même un égoût d'humeur àcre dans une partie extérieure quelconque; et l'art, par cette imitation, a eu souvent les succès les plus heureux. On en trouve des exemples très-concluans dans les ouvrages des observateurs les plus distingués, tels que Fabrice de Hilden, Ambroise Paré, Mercatus, Willis, Pison, Meykren, Pujati, le journal de Médecine, &c. Morgagni rapporte aussi dans son excellen: Ouvrage ( de caus, et sedib. marbor, per avat, indugat. Epist. octavd) une belle observation de M. Serao, qui constate l'utilité des vésicatoires : on pourroit y en ajouter plusieurs autres.

### Traitement pendout l'accès,

Le traitement pendant l'accès se réduit à bien eu de chose; c'est d'éviter que les patiens se fassent du mal. Les soirs qu'on peut se donner pour cela consistent premièrement, à intruduire, si on le prut, un linge toriillé en rouleau et assez ferme entre les dents , pour empêcher qu'eiles ne dechirent la lingue, ce qui arrive f-équemment, ou même qu'elles ne l'ampusent prosqu'entié: ement, comme on l'a vu quelquelois; les coins d'un munchoir ou d'une serviette fine sont très-propres à cet usage, et toujours préférables ou hois ou à toute autre matière dure. Lo accord lieu, il faut prémunir les malades coutre la viulence des coups qui les entourent : pour cela , on lea mettra d'abord, s'il est possible, sur un lit, et dans cette position tous les soms se réduirent à prendre garde que los convulsions ne les jetient par terre, que leur tête ne porte trop fortement contre le chevet que l'un garnira de ccussins, et à modérer les conps violens qu'ils se donnent quelquefois au visage avre leurs poings, et qui occasionnent souvent des saignemens de nes, des mourtrissures à l'avil, des éclymoses considérables. Des assistans intelli-



vonloir réprimer des mouvemens qu'il est inntile d'empêcher , et qu'il seroit d'ailleurs trèsdangereux de contraindre quand même on le pourroit.

L'idée où l'on étoit que si l'on pouvoit ouvrir les jouces, dont la convulsion, plus constante que celle d'aucune autre partie, étoit par cela mêmo regardée comme l'essence de la maladie, cette ides, dis-je, avoit conduit, comme l'a remarqué M. Wan-Swieten (aphor. 1080) à faire les plus grands efforts pour les ouvrir ct, à force de les violenter, on leur occasionnoit souvent des douleurs très-vives et très-longues en pure perte; tous ces efforts sont non-sen!ement inutiles, mais dangereux, et on doit absolument y renoncer.

L'usage des odeurs spiritueuses, des applieations acres, des frictions fortes, n'est pas moins inutile; puisque l'action des nerfs sentana est sbrolument nulle : Celse & Cœlius-Aurélia nus l'avoient déjà dit. On employoit les odeurs fortides pour exciter l'éternuement que l'on croyoit avantagenx , parce qu'on supposoit comme cause de l'Epilepsie un amas d'humeurs dépravées qui irritoient le cerveau, qui s'en debarrassoit par cette secousse. Mais , sans parler de la fausseté de cette idée , pour se convaincre combien ce moyen est pernicieux, il auffit de considérer que ce mouvement spasmodique commence par une suspension dans la respiration, qui ne peut qu'accumuler le sang dans les vaisseaux de la tête où il y en a déjà trop, et que cette augmentation aeroit trop dangercuse; que, d'ailleura , l'éternuement lui-même est une convelsion qui n'est point propre à en faire cesser d'autres.

Les frictions huilenses sont un remède absolument opposé à l'éternnement , et M. Morsument oppose a reternmement, et M. Mor-gagni parle d'an épileptique qui étoit toigné par Albertini, et à qui ce grand Médecin avoit conseillé de faire frotter l'épine du dos, pen-dant l'accès, avec de l'huile d'amandes chaude; ce qui lui faisoit toujours beaucoun de bien. Mais il est rare que ce remede puisse aisément a'administrer, quoiqu'en géné al il soit utile dans plusieurs cas de maiadres convelsives.

Les anciens , dont la conduite étoit dirigée par l'observation, conseilloient la ssignée dans l'accès. Depuis eux , le système qui faisoit regarder l'Epilepsie comme un combat du cerveau pour chasser l'humeur âcre fut cause de sa proscription; parce qu'on craignoit que la nature affoiblie ne succombit. Mais il est certain que l'on peut, sans risque, ouvrir la veine dans l'accès ; et faire une forte saignée , quand I du genre nerveux dans toutes ses parties , la

les symptômes de l'accès, la force et la dureté du pouls prouvent qu'il y a pléthore. Cependant il ne faut pas compter aur un pareil remède ; soit parce qu'il est très-difficile , souvent impossible, et toujours dangereux de l'appliquer, à raison des convulsions qui agitent les malades; soit parce que des hémorrhagies apontanées, et sans aucune diminution de l'accès , ne doivent pas faire espéier qu'il soit jamsia d'un grand avantage. Dans les cas où l'indication de saigner paroltroit très-pressante, il faut préférer d'ouvrir les jugulaires qui sont alors ordinairement très apparentes.

La saignée peut être indispensablement nécessaire sur la fin de l'accès , lorsque les convalsions finissent , et que la persévérance des symptômes de la pléthore du cerveau fait craindre un engorgement apoplectique.

Quand l'accès est fini, ai les malades sont foiblea , abattus , angoisés , assuupis , le meilleur remède c'est une grande tranquillité , de l'eau fraiche bne fréquemment et à petites doses , un lavement d'eau tiède ; ensuite , lorsqu'ils sont entièrement revenus à eux , quelques distractions agréables qui les étourdissent sur leur mal, dont ils sont quelquefois trèsoffectés pendant les premières heures qui auivent l'accès. On peut même donner, quandit n'y a que de l'abattement sans irritation , de légers cordiaux , comme un peu d'eau de mélisse avec un peu de liqueur minérale ano-dyne, de l'eau de fleurs d'orange, ou quelque autre mixture analogue. On risqueroit, en en permettant de plus actifs , de voir l'accès se renouveller , surtont quand ils affectent l'odorat d'une mamère désagreable.

Les suites fachenses' que laissent après eux les ucces de l'Epilepsie sont ou morales ou physiques.

Les suites morales sont l'affoiblissement de la mémuire et des autres facultés; il dépend de celui que les différentes parties du cerveau elles nièmes éprouvent : ainsi l'indication que présente cet état c'est de fortifier ces parties ; le tems est ici le plus grand remède, et, quand l'altération du cervesu n'est pas portée à un point incurable , ses forces se relevent à mesure que la guérison avance. Quant aux autres moyens, nous les avons déjà indiquée dans un autre endroit de cet article ; ainsi nous n'y reviendrons pas.

Les snites physiques sont 10. l'affoiblissement

mobilité on les autres offets qui en sont la conséquence : 2º, les différens désordes occasionnés par la violence de sonvisions ; tets que l'amputation de la langue ; les fractures de dents ; les functions ; les contaions ; les épanchemens de sang ; les hémorrhagies.

Les remèdes de l'affoiblissement du gonre noreux sont les mêmes lorsque ses effets blessent les facultés physiques de l'homme comme lorsqu'ils ont détérioré ses facultés physiques.

Quant aux autres désordres, on doit les traiter quand ils on téré conceiments per l'Epilipaie de la même manière que élis avoient non autre de l'autre de la même manière que élis avoient non autre la maier de la malidie. Turner rapporte l'Observation intéresants d'un épileptique qui se coup la langue au point qu'elle ne tentoi plou de la manière de la langue en card donc mitires let fort moutres tombient en auppuration. Sans les nutres la langue en card donc mitires let en rope le malidat conserva parfait nurent cet congue. Nous ne citerons pas d'autre camples.

Nous terminerons cet article en présentant un tableau abregé des diférens points de doctrine qu'il renferme, et dont sou étendue un peu considérable, quoique nécessaire, pontroit peut-être empêcher quelque lecteurs de bien saisir l'ensemble.

- I. I. Epilepsie dépend tonjours de la cessation de l'action des nerfs du sentiment, et de l'augmentation de celle des nerfs du mouvement : car il y a tonjours perte totale du sentiment, et convulsion ou spasme dans un plus ou moins grand nombre de muscles.
- H. Les accès varient non-seulement besucoup en durée, mais aussi dans leurs phénomènes, suirant que l'irritation se porte à plus ou à moins de muscles, et à certains muscles plutôt qu'à d'autres.
- III. L'accès est quelquefois présagé par différens symptomes qui dénotent ou un commencement d'embarras dans la tête, ou un commencement d'irritation dans les partics éloigées; et, dans ce cas, on peut quelquefois supprimer l'accès par une forte ligature au-dessus de l'endroit où l'Irritation commence.
- IV. Comme le cerveau , les nerfa , et les muscles sont très-fatignés pendant l'accès , s'ils

so répètent souvent, ils altérent les fonctions du cerveau, afficiblissent la mémoire, jettent dans l'imbécilité, produjsent des maux de nerfs, détruisent les digestions, laissent dans une foiblesse généralo, et font éclore d'autres maux qui sont une suite de ces premiers.

- V. Quelquefois l'Epilepsie succède à d'autres maladies; d'autrefois elle cesse, et produit une matadie différente.
- VI. L'Epilepsie est produite par toat ce qui peut irriter assoc les nerfa pour faire entre le cerreau en convalion 3 et ce causes sont ce qu'on appelle les causes procartatiques ou accasionnelles mais la disposition d'un cerveau plus susceptible de convalidon qu'il ne derroit l'être dans un ésta de parfaise sandie ent ce qui s'appelle cause prégumène ou préditiposante.
- VII. Ces causes procatertiques on leur nêge ou dans la tête, et elles agusent immédirement sur le cerreau, on fea appelle alors idopathiques; ou dars quelques parties éloignes, soit internes, soit externes, on appelle ces dernières sympathiques et il y en a un grand nombre; elles résidunt ou dans les solides ou dans les fluides.
- VIII. Les hûmeurs âcres portées sur le cerveau sont une des causes qui produisent le plus sourent cet effet.
- IX. Les causes procartatiques aont elleamêmes mises en action par les causes accidenrelles qui se tirent des variations prepuiuelles dans les six choses non naturelles. On a même vu une trop grande sobrieté, c'ést-à-dire une diéte trop long-tems prolongée, devenir cause accidentoile de l'Epitopute.
- X. On est d'autant plus exposé à avoir cette maladie que les nerfisont plus semsibles : c'est par cette raison que les enfans, les formes et les gens foibles en sont plus attaques que les vieillards, les hommes, et les personnes robustes.
- XI. Les passions, et sur-tout-la crainte, la peur, la tristesso, les chagrins et les regrets, la produisent plus souvent que les dérangemens physiques 1 il est du moins impossible quelquefois de lui assigner d'autre cause.
- XII. Quand la convulsibilité du cerveau est devenue très-considérable, les accès sont reproduits par des causes si légères qu'ordinairement

rement elles échappent à la prévoyence la plus acrupuleuse.

XIII. Quelquefois l'Epilepsie est incurable; mais elle l'est moins soevent qu'on ne l'a cru; et si on l'a guérit si peu, il y en a denx raisons : la première , c'est que , sons donner aucune attention aux causes éloignées qui la produisent, aux causes occasionnelles qui la renouvellent, et à la constitution physique du malade, on a voulu guérir toutes les épilepsies par des remède: spécifiques , qui , sans agir sur les causes éloignées et sur les vices de tempérament , et sans pouvoir corriger les errents du régime dont l'observance est si importante dans le traitement de cette maladie, n'étoient destinés qu'à sgir sur le cerveau même : la seconde, c'est que les moyens qu'on employoit ordinairement pour cela étoient incapables d'opérer cet effet.

XIV. Pour pouvoir parenir à guéric cette maladie, il faut commence par s'assure élly quelque cause aympathique qui l'entretienne, et quelle elle est, out aille est dépondique cou-te de la grande consultabilité du cereun, et observer se conductive du cereun, et de prande consultabilité du cereun, et observer se conductive qui le reproduisent le plui souvent, et quels onstigue vi.e. de constitution qui peuvent se trouver dans la personne éplequique.

XV. Il faut ensuite, si elle est sympathique, détruire sa cause par les moyens que la Médecine indique pour cela : et alors, si la convulsibilité du cerveau subsistoit après que cette première cause est détruite , on emploieroit les moyens propres à la déraciner. Si elle est idiopathique, il fant prescrire la facon de vivre la pius propre à empêcher que les humeurs ne se portent à la tête, en faisant observer une grande sobriété et an régime très-doux : s'il y a pléthore, obstructions , sécheresse , les remèdes sont la saignée . les délayans , les purgatifs , les bains tièles. Il arrive sonvent que ces moyens guérissent les Epilepsies qui dépendent de quel qu'une des causes qui vienn-nt d'être indiquées, sans qu'il soit nécessaire de recourir à ceux que l'on a nommés spécifiques.

XVI. Quand on a mis le corps dans un trèbon éat, qu'il ne reste d'autre vice que la couvuisibilité du cerven et la mobilité des nerfs, et qu'on n'a plas à traindre quoi les apécifiques, qui ont tous quelque chose de atimulant, ne constitute en critant les humeurs et en les societats de la companyation de bien en fortifictut les nerfs, on pent les employer: la Médicine. Tome VI. meill ur de tons est la racine de valériane auvago en poudre, ou en extra t spiritueux. Le bain froid, le lait, sles cautères, le musc, les feuilles d'oranger, sont aussi des remèdes trèsuilles.

XVII. Il ne pout point y avoir de apécifique immanquable : celai qui en promet un est om ignorant on fripon; creax qui le premaent sont sen dupes i mais les charitatus on ordinsirement soin de preserire en même-tema un si grand nombre d'observances minuituses et dificiles, qui les difficiles den pea manquer à quelqu'ane, et l'infraction à cet égard ert abord d'excuse a pou de auceba ur remêde.

XVIII. La fanse honce qu'on struch è 1½priessis, est un malheur réel qui corribbu à l'angament qu'il arroit à duirer que les Néles autres malchies i le princip l'opublir à cot égord est la suite et l'effet d'une antique supersition dont Hipochem avoit déjà mont el eridicule, et qui se soutient encore séamoins au une contradiction ben niagaliare de l'espett humain, cette même malair que l'on red-utte le past d'avoir, est une de celles que les fourbre jounnt le plus souvenie, et qu'il insirva la nairea (Mét. Agole). Cu interface et menutures la (Mét. Agole).

Ce préjugé populaire vient de ce qu'ignorant les véritables causes de l'Epilepsie, on a voulu de tout tems l'attribuer à un ellet particulier de la culère céleste : on regardoit même un accès d'Epitepsie dans une assemblée publique ; comme un signe de l'improbation des dieux ; ce qui le faisoit rompre sur le champ, et rendoit les infortunes épileptiques en quelque facon l'objet de l'exécration publique. Les lu-mières acquises depuis que la république Romaine et ses comices n'existent plus , suroient dù effacer jusqu'aux moindres traces d'an préjugé barbare qui s le plus souvent des suites facheuses. En effet, si on temnignoit moins d'éloignement pour ce mal, ceux qui en sont attaques perdroient rette horreur qu'ils en ont, et qui , empoisonnent leur bonheur et irritant les nerfs , ne contribue pas peu à l'entretenir et à l'augmenter.

L'Epilopsie est, sons doute, plus fischerese pour le malade que bien d'au res maladice; mais elle n's rien de plus fâtehens, pour ceux qui en sont témoirs : c'est nn spectacle fort triate, il est vrai, que celui d'un accès épis leptique; mais il n'est téfrayant qu'autant que la prévention le rend tel; on s'en effraie des la première fois qu'on en entend prononcer le nom, et cet effroi continue toute la vie souvent sans qu'on ait jamsis été témoju d'une attaque. Il cat cependant vrai qu'il n'y a point de maladie moins donloureuse pour le malade et moins dangereuse pour le spectateur, qui, la considerant do sang froid , n'y verroit qu'un homme privé du sentiment, dont les muscles sont mus avec une force, une vitrese, et une variété étonnantes, et ne seroit pas exposé per-là même nux influences qui sont le produit d'une imagination erronée. On ne séquestreroit plus alors ces infortunés comme on ne le fait que trop; on ne les relégueroit plus , comme on le faisoit autrefois, dans des maisons de gens qui, no s'en chargeant que pour bénéficier sur la pension, les traitoient ordinairement avec beauconp de dureté, et ne contribuoient pas peu à angmenter le mal. L'ennui de la solitude , le chagrin de l'abandon, pourzoient seuls occasionner la maladie; combien ne doivent-ils pas l'accroître ? Il me semble qu'heureuseanent l'on revient peu-à-peu à une mauière de penser plus juste et plus humnine, que l'on n'attache plus aucune honte à une maladie anssi peu faite pour en inspirer qu'un rhume ou la fièrre tierce; et j'espère que bientôt elle ne sera plus un objet de mystère, ni d'aversion, mais sculement de pitié comme toutes les autres maladies. (Extrait de Cullen, Tissot et Wan-Swieten ). ( M. MAHON ).

# EPIMEDE , Epimedium. (Mat. med.)

Dioscoride assure que les femilles de cette pante pliées et réduites en cataplasme avec de l'unile, et appliquées sur les mammelles, les empéchent de croître. L'Epimédium n'est plus aujourd'hui d'aucun usege. (Voyez Diosconid), (M. Manoy.) (M. Manoy.)

# EPIMELETES. (EVIMINATES).

Un éctivain moderne s'exprime sinsi; (les armées des anciens) « Perses ne marchoient » pas sens leurs guérisseurs de plaies, d'si-» gnés à la vérité, par un nom qui ne ressemble » guère à celui de médecin ».

Quel est donc le nom de ces guérisseurs de plaics ? L'écrivain nous l'apprend dans une note que voici : Enquarque apud Persus, ut seribit Xenophon, erant curatores, qui in bello vulneratos curabant. Suidas in hic voce (En-

Telle cat en effet la version que donne Emil.

Portus du passago de Suidas I et cette version est exacte; mais l'écrivaiu françois ne l'a point entendue dans son véritable sens.

S'il cût pris la peine de consulter Xénophon, il auroit vu que l'historien grec n'a point roulu d'singer par ce mot Esquarès des guérisseurs de plaies ou des médecins. Ce n'est pas mêmo exactement ce terme qu'il emploie ; il est plus composé; c'est rossequarai.

Le récit de Xéoophon va prouver notre observation.

Cyrus devi campà à quelque distance de Bapóloses ce n'étoi pas undiernest de Peress et de Médes que son armée étoit compodes pinsieurs pupules devenus ses mis combatoient contre les Assyriens sons ses energiese. De de combre étoires de Cedissiens cetre mation Bamer caspienne; les Caduiens formoient l'arrière garde. Leur tro i, ansa fisre part à Cyrus de son projet, y a la tête de sa cardetine. Le roi d'Aspris nort des norquis en la dizèrcia rendrant, et a combre de la cardeien de la cardeparte plus de la cardegirar plusiens son tiud; leur ciet sid ex nombre; l'Asprisen fait quelques prionnières, d'artici rendrant, et tombe sur les Caduissies d'artici exercit date point la purd exquis e passe, Cyrus marche au-devant des Caduissies pour les secourir.

« Tous les blessés qu'il rencontroient, sit. « Knophon, il les exvoyits d'odates afin qu'il le chargelit de les faire traiter : « Ce cadates, qu'il est nouvellement uni de Cycadates, qu'il est nouvellement un de Cycadates, qu'il est nouvellement qu'il est d'un territaire considérable). « Il en place qu'il est de l'un territaire considérable) ». El en place autre, il ent territaire considérable ». El en place autre, il entre l'acte nous de territaire de l'ense autre, il entre l'acte nous de concert leurs soint à ces blessés ; (car dans des circontantes de cette nature, les nouses semables, observe Xénophon, se la houses semables, observe Xénophon de l'ense semblables pober de l'ense pober d

Ce qu'on vient de lire précédé de guillemets, est le traduction aussi littérale qu'il s été possible, de ces paroles de l'Historien:

Orne the respective declaration, there are it is claimed desiration of the transformation, and the claim desiration of the transformation, and the transformation of the construction, and the claim of the claim of

Il est tràt-évident qu'il ne s'agit point ici do médecins, ni de guérisseur de plaies; mais de soldats Persos chargés par Cyrus de donner aux Cadusiens blessés, les secours que demandoit leur état; secours bien différens de ceux que la médecine administre, et que des soldats nétoient pas en état de procurer.

Afinqu'il ne reste ancun doute sur ce point, écoutons ce que Xénophon ajoute de suite.

« Cyrus as montroit sensible à leur dats, de sortes que tandis que route de prendre éroit à prendre de la paragrapa de la diver étant prendre de la comparagrapa de la conferent els modécias, pour a'assurer qu'aucun bleué ne result assa secours; il voyoit par linmamen, et s'il ne pouvoit pas en voir quelques-uas, il donnoit ordre d'aller les passer, à ceux dont étoit le devoir on le mimiètre ». Katoph, loc. ci. d'in. 5.5. 56. 57.

Ainsi ce prince compatissant ne négligeoit rien pour le soulagement de ses soldats.

Lorsque Cyrus parconimit avec tant de sêle les tenies do novient éép croft se blessés, qui pourroit croire que les médecins dont il étoit accompagné ne fissent qu'une simple inspection y et qu'ils laissassent à d'autres qui n'eusparent pas été médecins, le soin d'appliquer l'appareil convenable i Xénophon d'ailleurs nous apprend que ce prince s'ant que de particire, et il en avoit le nombre seffiant ; l'historien les désigne par le teene propre, sevait.

Quant an mot an arquiere, que un plariel arrepuren, l'agnife, qui sui de carendarde, qui si sund carendarde, qui si sund carendarde, qui si sund carendarde, qui si sund carendarde, qui si sul devicent receive de concert); even que de se soldat qui devicent receive à laurs camarades bireate, les services dont il a sovient becoin, et l'eur dégentre les secons qu'il leur collècires, audâtt-déseivent ce qu'un sani feroit à l'égand de son aus insulade; et cue froit de puis long, tena des femens adarrées, qu'un appear de l'égand de la version batiere, qu'un qu'in n'appear de l'est aintenting que le most excentre et caredard de la version batiere, un signifier pas su topione guédisseurs quo panser an

On se trompera toujours sur le sens d'un les jardius potagers. consultera point l'auteur pour connoître les connu des botanistes.

rapports de ce passage, et qu'on n'entendia point l'idiôme dans lequel il est écrit. (M. Goulin').

EPINARDS , s. m. (Hygiène et Mat. méd.)

Partie II. Choses dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section I. Végétaux.

L'Epinard est un genre de plante à fleurs incomplettes, a la famille des arroches, qui a des rapports avec la let e: on u'en distingue que deux espèces, dont l'une est très-cultiuge et fort connue par l'usa je qu'on en fait; c'est l'Epinard potager ou commun.

Spinacia olivacea. Linn.

Lapathum hortense spinacia semine spi-

Spinacia vulgaris capsuld seminis aculcutd. Tourn. 533.

Il y a une variété de cette espèce, qu'on nomme ;

Epinard de Hollande, ou le gros Epinard.

Spinaria vulgaris capsuld seminis non acu-

leatd. Tourn. 333.

M. de la Mark observe que les deux plants rapprochées sous cet article, depuis Liané, dilièreat fortement par la forme de leurs traits, se reproduisent constamment les mêmes paleurs semences, et ne devroient peut-être pas detre regardées comme variétés de la même es-

peco , mais comme deux espèces bien distinctes.

La première, qui est l'Epinard commun, on à fruits épineux, pousse des tiges hantes d'un product deuni, feuillées, commètes, glalues ; ses feuilles sont alternes, lisses, molles, un peu soculentes. Les fleurs sont d'une couten hérbacée, et ramassées pre paquets dans les aisselles des feuilles. Celles des individus feuelles ont des pointes très remarquables.

Cette plante est cultivée en Europe dans tous les jardins potagers. Son lieu natal n'est pas connu des botanistes. L'Epinard d'Hollande, on à fruits glabres, ressemble piesqu'entièrement à l'Épinard commun par son port; se fœuilles sont un pen plus mun par son port; se fœuilles sont un pen plus grandes; ce qu'elle « de particulier, c'est que ses fruits sont constamment plabres, c'est-à-dre sen truits out constamment plabres, c'est-à-dre sans corne ou épine; elle se cultive aussi dans les potigres pour l'asage de la cuisine, mais elle risiste moins sux intempéries de l'hiver que l'Epinard commun.

On doit choisir les Epinards tendres, mons, succulcus, bien cultivés, et dans une terre bien grasse.

Let Ephands fournissent un gairment leger; on lai donde le nom de ballir (l'atomac, parce qu'ils tont peun nouvrissum, que leur dischien, est actionement, sur cut loroquisis en excommodir au jus, et parce qu'ils tienneur en commodir au jus, et parce qu'ils tienneur et l'appendie de le produient des resus cette herbe émollèrent; produient des vesus Cette herbe émollèrent; metant de l'appendie de l'appendie

On a accordé sux Epinandr la verta d'appair er la tona et d'adouter les ácrets de la poitrine. On a prétendu que le sac d'Epinanda pris appliquée sactivement, en forme de cataplasure, pouvoient guérir la moraure des bêtes venintentes, mais on de pas seas de certitude sur cette opinion pour l'adopter, la prevent aux cette opinion pour l'adopter, la prevent internation de la companya de la cette de pretenda de la cette de la cette de la cette de qu'unitali pour les fleurs blanches. Il fundroit availle pour les fleurs blanches.

(M. MACQUART).
EPINE BLANCHE. (Hygiène et Mat.,

médic. ). (V. y. z NEFLIER et AUBEPIRE).
(M. MABOR).

EPINE BLANCHE SAUVAGE. (Mat.

mddic.). (Voyes Chardon commun). (M. Mahon).

EPINE DE BOUE. ( Mat. m/l.).

On donno ce nom à la plante de laquelle distille la gomme adragen. (Veyez le mot Gommz). (M. Macquart).

EPINE JAUNE. ( Met. med).

Scolymus.

Sa racine, que l'on dit être apéritive, n'est point employée. En Italie et en Languedoc, les cochons s'en nourrissent. (M. Manon).

EPINE - VINETTE , a. f. (Hygiene) , &c. (Mat. médic).

Partie II. Choses proprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I". Alimens.

Section Ire. Végétana.

Les botanistes ont donné à l'Epine-Finette

Berberis dumetorum. co B. P.

Amirbaris avicine.

Uva ursi quorumdam,

Berberis pedunculis racemosis. Lin.

Les recines de cet arbrisseau sont branchues, jaunatres, fibreuses, rampantes.

Les tiges ont quetre à cinq pieds de haut, et sont garaies d'épines. Les feuilles sont petites, oblongues, crenelées tout au tour, et environnées de piquans mois,

d'un reid gai, et d'une saveur acide-Les fleurs, qui ont une odeur forte, sont ramassées en grappe, et composées de six petales jaunces, disposés en rond, d'autant déciantins de m'eme couleur, et d'un pistil vecâtre qui decient un prit fruit climdrique, rouge-emol, rempli d'un suc acide, et drique, rouge-emol, rempli d'un suc acide, et

d'un ou deux noyaux qu'on a nommé oxiacantha.

Cet arbrissean, qui est fort commun pa Europe, crolt dans les furêts, et on en place beaucoup dans nus jardins, auxquels il sert d'oranment.

Ce fruit est bon, agréable et rafrait bissant, seutement un peu acertie, ce qui fait qu'on a jugé à propos de la faire confire au sucre, on bien d'en preparer des gelées aemblables à celles de la groseille, mais pius délicest. On fait avec de la groseille, mais pius délicests. On fait avec

le suc du syrop qui a la propriété de celui de limon. Lorsque ce suc a fermenté, en peut le faire évaporer en pellicule, puis cristalliser, pour en obtenir un sel essentiel acide qui a les propriétés des acides.

Les baies de Berberis peuvent étancher la soît, abstre la trop grande chaleur, excitée par de violens exercices, ou par quelque maladie inflammatoire. Le suc exprimé ou la décoction est très-utile dans les malades aiguês, bénigues et malignes, et même dans la peste.

Il passe pour forifier l'estomac et proroqué-Pappuit ; pour arêter les cours de ventre et les hemorrhagies; pour a'opposer à la fièvre, à l'efèvreacence des humeurs, et à l'acreid de la bite; pour ture les vers, on l'emploie dans les garçarismes pour arrêter les inflaumations de la gorges.

Les personnes attaquées de douleurs d'estomac ou de vents ne doivent point faira usage de ce fruit ; il incommode encore ceux qui ont la poiteine très-délicate, qui ont de l'attasme, on qui ne respirent qu'avec paine.

L'écorce d'Epine-Vinette et au racine sont astringentes, et passent pour couvenir dans les mêmes cas que les balaustes.

(M. Macquart).

EPINGLE , s. f. ( Hygi. ne ).

Partie II. Choses dites non naturelles.

Clas II. Applicata.

Ordre I. Habillemens , &c.

Les Epingles servent à maintenir les vêtemens dans la situation qu'on desire qu'ils nicut ; mais ces sortes de lientures sont aussi nuisibles au développement et à la liberté des monvemens des parties, que les antres moyens que I'on emploie a cet effet. Il suffit d'avoir observé les enlans dans le premier age de la vie, pour être convaincu de cette vérie. Les Epineles ont un antre desavant ge qui leur est propre; c'est celui de piquer et de déchirer : et l'on a vu quelque le is ces accidens , légers par euxmenies, avoir dea mites très fâchenses. Il seroit donc plus prudent de leur substituer quelques points de conture i le mieux même seroit de se passer des una et des autres , et d'env. lopper les enfans avec des langes plus amples , et de le faire d'une manière assez lache pour laisser à leurs petits seembres la faculté d'emécuter toutes sortes de mouvemens, en les garantissant suffissimment des impressions trop fortes pour eux de l'air et des autres corps environnans.

On a vu des Epingha svalées occasionnes de très-granda accidens y d'autres rester pendant longues années duns le corps sum autreme laconsmodité. Poyce le Durant de Constitution de la comme del la comme de la comme del la comme de la c

EPINYCTIDES (ordre nosol. et pathologie).

Ph'yctaenue atro-robrae, aggregatae, trium vel quature linearum in diametro, ubiae ut plurimum afficientes, et noctu potissimum aeriter pungentes. (Nosologie de M. Sauvages. Caus. J. Ord. II. Geur. 8).

L'Epinyctide est une espèce de pustule décrite par Paul , Oribase , et quelques autres , sous des traits si effrayans, que si elle attaquoit tout le corps, au lieu d'un de ses points seulement , la parience et les forces d'aucun homme ne pourroient soutenir la douleur lan-ciusme et brûiante qu'elle occasionne. Cetta simple postule, que Celse qualifie une exulcération muqueuse, grande tout au plus comme une feve , est à prine sensible pendant le jour ; ce n'est que la nuit qu'elle exerce sa fureur : M. Lorry assure ne l'avoir jameis observée : mais elle est assez commune dava les pays chaude, par exemple, dans les Echelles du Levant. Cependant ce Médecin a vu des pusunles , qui , à la périodicité près dont nous avons parlé, paroissent ressemble rinfiniment à l'Epinyctis si bien d'fini par Celse. Il parolt que la fièvre dont elles sont quelqui fois accompagnées, est uniquement accidentelle, et qu'elle n'est l'effet que de l'irritation ou de la veille trop prolongée...

L'Epinychide ne met point la vie du malade en danger; mais il est toujones à craindre que le traitement qu'elle exigera ne soit très long.

Les anciens cherchoient à guérir cette éruption à la peau, de même que toutes les autres, par le régione. Ils prescrioient de fairs beaucoup d'exercice, de prendre peu de nontriture, de s'abaucir de tous les alimens ferres et irritans. Ca régime devenoit celus des nourde la classe quatrième qui est celle des douleurs, Dolories. Epiphiogisma signife l'ardeur, que ressent un partie, semblable à celle du charbin ardent. Quand cette ardeur a son siège dans l'oreille, Vogel l'appello Pyrosis.

Les anciens, entre autres Hipocrate (aphor. 2), sect. 5) entendoient par ce mot une inflammation violente, accompagnée de douleurs et d'une tameur de couleur congelire et sanguine, causée par le sang qui n'est jeté sur la partie. Galien comparolt la sensation qu'elle occasionnoit à cellée de la finame. (M. Manor.).

EPIPHORA, EPIPHORE. (Mal des yeux). Les moyement habituel. (Voyez Diet. DR Chiauro., Hist. Lacrymale. (M. Roussille).

(M. MAHON.)

EPIPLOCELE. (Chirurg. méd.) (Voyez Hennie). (M. Manon).

EPIPLOITIS. ( Ordre nosolog. )

Cest le cent sixième genre de M. de Sanvages. Il fait partie du trosisieme ordre de la classe des phleganaies, lequel renferms les phleganaies des membranes. Le Nosologiste definit l'Epiplobis, dolfr circa hypogastrium, et unbilicum juxta epiploi extensionem.

L'Epiploitis constitue aussi le quatorzième genre de Cullen, et le deux cent quatre-ringt-quatorzième de Sagar. (M. Manon).

EPIPLOMEROCELE. ( Ordre nosolog. )

Ce mot désigne la sortie d'une portion de l'épipleou au-dessous du ligament de Peupart. C'est le trois cent quatre-ringt-dix-neuvième genre de Vogel. ( Voyer HERNIE). (M. MARON).

EPIPLOOMPHALE.

Ce mot signifie une hernie ombllicale causée par la sortie de l'épiploon. ( Voyce HERNIE). ( M. MAROS).

EPIPLOSCHEOCELE. ( Ordre mosolog.)

C'est la châte d'une partie de l'épiploon dans le scrotum. ( Voyez Herriz ). (M. Merox.)

EPISPASTIQUE. Ce mot dérivé des deux termes Greca, soi et examqui répondent au Latin attraho supra, s'applique en général à tous les remèdes ou moyens médicinaux, qui, en exercant à la surface du corps une iritation plus ou moins vive , y determinent un accroistement de chaleur et un afflux de matière lymphatique. On comprend done sous cette denomination générale , les acres , les stimulans , les excitans, les cametiques, qui, appliques à la sur-face du corpe, y produisent des dessangeaisons, dea rougeurs, de légères inflammations, des tumeurs , des vésicules , des escarres , &c. Les premières vues qui se sont offert; s dans l'usage des Epispastiques, dérivent de la circonst nee de leur application au-dehors , et des effets qu'ils y produisent. Ils out pris par conséquent le nom de revellentia, attrahentia, tractoria; mais dès que les Medecins ont voulu ajouter à ces propriétés qui frappent nos sens , d'autres qualités arbitraires qui tiennent aux opinions des différentes sectes , ils ont multiplié les dénominations de ces remèdes, suivant la manière de concevoir leur action , et ils n'ont fait par conséquent, que s'éloigner des notions exactes qu'on doit en avoir, ou ils na sont parvenus tout su plus, qu'à les désigner par des termes harbares et superflus. C'est ainsi, par exemple, que Celius-Autélianus leur donne le nom de récorporatifs, par la propriété qu'il leur attribue de disséminer, et de répandre dans toute l'habitude du corps, une affection concentrée dans une partie.

Pour se former une idée juste de l'action des Epispastiques , il importe de rappeller quelques vu-s physiologiques et pathologiques sur les ropriétés et les usages de la peau. On sait que la transpiration est une de ses premières fonctions, et tout le moude connoît les travaux de Sautorius, de Dodart, de Gorier, &c. sur cet objet. Ces incanations qui se portent avec mat d'abandance, du centre à la circonférence, et qui offrent tant de variétés suivant un état de maladie , un exercice plus ou moins violens, des alimens och auffans, et une foule d'autres circonstances individuelles , rendent merreilleusement sensible l'existence de ces forces centripètes et centrifuges , dont tant de Médecins ont parlé, et la correspondance singulière qui existe eutre l'extériour du corps et l'intérieur. Il faut faire encore attention , que la structure celluleuse et dilatable de la penu, ainsi que celle du tissu moqueux , subjacent , forces vitales de l'extérieur et, de l'intérieur , ne le rende pas plus sensible.

Parmi les substances Epispastiques prises du règne végétal, on a choisi, suivant la diversité des tems et des lieux , les graines de montarde , le gingembre, le poivre, l'ail, les oignons, la pyrèthre, la clématite, la renoncule, le cresson, la racine d'arum, le tabac, l'eu-phorbe, &cc.; les sucs de Thitimale, de concombre sauvage, &c.; plusieors huiles essentielles odorantes. Le règne animal fournit les fourmis, la fiente de pigeon ramier, le crotin de chèvre, la fiente de bœuf et son tiel, &c.; mais sur-tout les chantarides, qui, parmi les modernes, sont devenues les Epispastiques les plus usités. Enfin , on tire du règne minéral, les acides, les alkalis, et la classe noinbreuse des sels caustiques, ( Voyez ces difé-rens art, en particulier ). Il faut encore mattre au rang des moyens que la Medecine emploie à titre d'Epispastiques, les fomentations spiritueuses, les pédiluves, les bains chauds, les bains de vapeurs, les frictions, l'électricité médicale, les flagellations, les ventouses, les scarifications, &c. qui peuvent exciter à la surface de la p-au des irritations, soit locales, soit universelles ; ( Voyez sur tous ces objets les articles particuliers qui leur sont consacres ). Les substances et les moyens que je viens d'indiquer , produisent des effets Epispastiques plus ou moins marqués , suivant leur degré d'activité . la durée de leur impression on l'état de santé et de maladie; et ces effets sont gradués en commençant, d'une simple rougeur à la peau , jusqu'à une érosion plus ou moins pro-fonde de la partie sur laquelle ils agissent ; mais on ne doit guères admettre la distinction des Galénistes, qui ont fait plusieurs classes d'Epispastiques, suivant les degrés de leur vertu échauffante, et qui ont disposé ces remèdes sous les titres de rubéfians , de dropaces , de synapismes et de caustiques. Qui voit en effet, que le degré d'activité peut être compensé par le peu de durée de l'application, et que le caus-tique le plus fort, peut ne produire qu'une simple rougeur, et ne lui permettent qu'une action momentanée. Mais , quoiqu'il en soit de ces distinctions, il est important de fixer la gra-duation des effets sensibles produits par les Epispastiques. Le premier se borne à une simple rougeur de la peau, sans que l'épiderme soit entamé, comme lorsqu'on se frotte simplement la pesu, ou qu'on a manié quelque-tems de la glace : le bain de vapeurs peut produire le même effet sur toute l'habitude du corps. Un second effet plus marqué, est une rougeur de la peau, jointe à une legere Médecine. Tome VI. ulcération de l'épiderme, et par conséquent à un suintement de matière lymphatique . comme quand on applique quelque segment loneitudinal de l'écorce du garon , ( Diphaé Thymeloa. L. ). Une troisieme impression encore plus intense, résulte de l'action d'une forte chaleur ou de l'application d'un emplitre de cantharides, qui shoutit à une élévation de vésicules remplies de lymphe, et qui par la rupture des resicules, offre une ulceration superficielle bien manifeste. Er fin , dans le quatrième degré d'action de l'Epispastique, le tissu de la peau sur lequel il est appliqué, est entièrement détriit comme dans l'application d'un cautère actuel ou potentiel , et il en résulte un écoulement abondant de matière lymphatique, qu'on a soin d'entretenir plus ou moins long-tems, suivant les vues du Médecia et le caractère particulier de la maladie.

Les Epispastiques considérés en général, paroissent avoir toujours fourni à l'art de guérir, les moyens les plus efficaces et les plus uissans; et peut-être que pour en découvrie l'origine , il faudroit remonter jusqu'à l'antiquité fabuleuse : ce qui semble le prouver , c'est qu'on retrouve cette pratique dans l'histoire des sauvages de l'Amérique, ainsi que dans celle des autres peuples nouvellement découverts, et qu'on voit que leurs principales méthodes de traitement dans plusieurs maladies, consistent dans des bains de vap urs, des frictions, dea illitions du corps, des danses, ou autres elercices violens , qui semblent destinés à vivifier l'organe cutané. Sans aller donc faire honneur à Horodicus de cette méthode, qui a tant de rapport à la gymnastique médicinale ; sans aller citer des passages obscurs d'Hipocrate, il fant convenir que ce père de la Medecine, qui étoit guidé dans sa pratique par des idéca si profondes et si lumineuses d'économie animale', a vivement senti toute la fécondité des principes de la Médecine Epispastique. Il en a perfectionné les méthodes grossières , et dirigées par un aveugle empyrisme; et enchérissant sur tous ceux qui l'avoient précédé dans cette carrière, il a fait presqu'entièrement cousister sa pratique en cautérisations , frictions , fomentations, et autres Epispastiques dont il ne cesse de vanter l'usage, et par le moyens desquels il opéroit les guérisons les plus inattendues. Mais pour faire mieux sentir ces sérités , il importe de leur donner quelque développement.

Hipocrate dit en parlant des maladies de la poitrine 1 pars vero ex eurne per medicamenta et potiones disfunditur et per calefactoria extrinsecis admota adeo ut morbus per

totum corpus spargatur. Lib. de morb. c'està dire qu'Hipograte pensoit que quand la maladie est fixée sur un organe, il convient, pour l'amener à gaerison, de la répandre dans tieu en les parties du corps , soit par l'usage des remedes internes , soit par l'application des Epispastiques. Cette intention de généraliser la maladie, d'en affoiblir le foyer en l'étendant ou le distribuant sur tous les organes ; est peutêtre, comme l'a remarqué M. Pouquet dans l'aucienne Eucyclopédie, le plus heau canon pratique que nous ayons en médecine. Hipocrate étoit inspiré par tout ce qu'il connoissoit des propriétés de l'intelligence active qui préside aux fonctions de l'economie animale, et par tout ce que lui apprenoit l'expérience journalière. It savoit en premier l'eu que certe intelligence se traçoit un cercle d'opérations dans lequel elle se montroit, en potinit sur tous les points de la circonscrence le sentiment et la vie, et en jettant, pour ainsi dire, des filets de communicat'on dans les intervalles d'un point à un autre, ensorte que la maladie convoit être recardée comme un obstacle, un nœud qui arretoit cette période d'opération, et qu'il n'etoit question pour la rétablir, que de rappeller le principe sur tous les points de la sphère. Or, c'est ce qu'an obtient toutes les fois que l'activité ou les forces du principe augmentent assez pour vaincre ou résoudre l'obstacle. Si avant que la maladie soit déclarée, dit le père de la Méderine, ou a senti de la douleur dans une partie, c'est-là que la maladie se déclarera. Il croyoit donc que la douleur appelleit, pour ainsi dire, et fixoit le principe morbifique sur la partie; et que , par consóquent, twe domieur artificielle plus vive one la paturelle, en diminuant ou anéastimant celleci , étoit capable de faire tout au moins une diversion salutaire, une sorte de déplacement de la maladie, en la rendant générale. A l'éganl de la chal·ur, il avoit egalement éprouvé qu'elle a le ponvoir d'altérer. Membrum . ditil , per caliditatem t ahit ad scipsum à vicinis venis ac carnibus pituitam ac bilem. Lib. de morb. Il savoit aussi que la chaleur portée à un certain degré , produisoit la donleur ; et mout a cette attraction d'humeurs , il les expliqueit par l'inergie et la mobilité du grand principo, qui se porte d'une extrêmité à l'autre. D'un autre côté, témoin des guétisons impré-vues qu'opéroit la nature par des éruptions cutances, des parotides, des ulcères actuellement en suppuration , &c. Il étoit simple de regarder les dolorifiques et échauffans externes, comme des remèdes puissans pour réveiller ou rappeller la nature lorsqu'elle s'encourdissoit on qu'elle ne pouvoit plus suffire à elle-même. C'est la

simplicité et la fécondité du ces vues, qui paroissent avoir éte saisies et profondément méditées par le père de la Médecine; et c'est-là qu'il pusa des principes lumineux d'un traitroient méthodojue, dans une foule de mala-

Galien et ses sectateurs, au lien de se contenter du simple résultat de l'expérience comme Pavoit sagement fait Hipocrate, voularent chercher de nouvelles lumières dans la philosophie du Lycée; et en adoptant les principes de ce fondateur de la Médecine, sur les Epispustiques, ila se laissèrent guider par des opinions systématiques , et donnérent une étendue excessive à ces remèdes. On doit remarquer que dans la suite les Arabes introduisirent l'usage des vésicatoires proprement dits, mais que plems de circonspection à cet égard, ils bornérent leur emplei aux seuls cas de léthargie, d'apoplexie et autres affections soporcuses; ten delférentra rectes qui out dans la suite regué dans la Medecine, comme les soldistes, les buno-rises, les mécaniciens, ont tous adopté la méthode des Epispastiques , puisée dans la nature, et ils en ont seulement plus ou moins étendu nu resserré l'asage, saivant qu'ils se sont conduits par leurs principes particuliers de théorie; ce qui fait voir que cette branche de la thérapentique s'est toujours soutenue au milien de la fluctuation continuelle des systèmes qu'entan-tgit l'amour-propre, et qui altéroient la noble simplicité de la Médecine Grecque. Il paroft sur-tout que le traitement par les vésicatoires, s'est constamment sontenu dans les alternatives des révolutions des tems et des esprits. Ce traitement doit donc être regardé comme un point françant de conformité entre la Médecine ancienne et moderne, et pendant qu'une foule d'autres remèdes ou moyens de guérir sont tombés en désuétude et ont été sur-tout remplacés par d'autres médicamens, que le commerce ainsi que les progrès qu'on a fait dans' . l'histoire naturelle et la chymie , ont introduita parmi nous , il faut que les Epispastiques avent des avantages bien marques ; pour avoir survecu à taut de destructions, et pour avoir conservé l'estime qu'on leur avoit vouée. Ce qui dépose sur tout lautement en leur faveur , cr qui fait voir que la nature en indique l'usage, c'est que plusieurs penplades de sauvages n'en ont jamais connus d'autres, et que les nations les plus anciennement policées, comme les Chinois et les Japonois , sont depuis un tems immémorial en possession des procédés les plus raffinés de ce genre.

\* Ce ne sut que dans le dix-septième siècle,

qu'un adversaire fougueux du Galénisse et des dogmes sublimes de la Médecine grecque, enveloppa dans la même proscription les théories frivoles de l'école, et quelqui fois les résultats les plus sages de l'observation et de l'axpérience. Vanhelmont, qui dans la marche irrégulière et emportée de sa fougue dogmatique, à laisse quelquefuis échapper des traits heureux et des idées fécondes sur l'économie aniunle, au milieu de la famée volcanique de ses déclamations grossières et éncraumènes, s'éleva fortement confre l'usage des vésicutoires , sans distinguer les abus qu'on en ponvoit faire, des avanta es signales qu'on en pouvoit obtenir en dirigeant leur emploi avec intelligeace. Le sage Baglivi avoue qu'il fut d'abord entraîné par les raisons spécieuses de co hardi réformateur; mais qu'ensuite, ayant observé dans plusieurs hôpitaux d'Italie, les pro rès, l'histoire et les etles des maladies, avec les accours puissans qu'on ponvoit tirer des vésicatoires, il étoit revenu de sa première erreur; et c'est à cette circonstance particulière, que nous devous l'excollente dissertation de ce Médecin : de usu et abusu vesicantium. La dispute, ajonte t-il, qui s'est élevée au suiet des visicatoires , entre les sectateurs de Vanhelmont et de Galien. doit bien plutôt son origine à des rivalités de accte, et à des haines porticulières, qu'à un desir sincère de chercher la vérite; et il est peu étennant, que se conduisant les uns et les autres d'une manière inconsidérée, et n'ayant aucun égard aux var.étés des lieux , des temperamena, des causes et des àges, ils soient tombés dans de a opiniona ontrées et une foule d'erreurs. « Pour nous , ajoute Bachvi avec le ton » de la sa care, nons avons suivi attentivement » la marche de la nature dans plusieurs hôpim taux d'Italie, et c'est le résultat de la simple mobservation que nous allons publier ». C'est ainsi que cet habile Médecin n cherché à comtater les cas où les vésicatoires sont nuisibles, et ceux où oa en peut retirer les plus grands

Parmi les sociéents par les vésicatoires, Baix compte aurotus mes soil excestre avec que fair compte aurotus mes soil excestre avec que fair portée à loin, aurotout ent vés sujest aurotus des fluids a que considerant des fluids a que confiderant parche tent continuellement des fluids a que confiderant parche tent en continuellement des fluids au que pour les exposer industructures dans trotes à les traveir le plui grande attentato de ne print autour de l'autour de l'aut

cicux, que les médecins ignorants ne manque" ront pas d'attribuer à la nature délétère du remède, et qui ue sont dus qu'à la mal-adresse et aux indications erronées qui les ont fait prescrire. Il donne pour exemple de l'attention particulière qu'il fant avoir à la constitution médicale de l'année, ce qui se passa en 1692. non-sculement à Boulogne, mais encore à Rome, on les blessures les plus l'gères et les nicères , quelle qu'en fut la couse , degénéroient facilement en gangrène, en sorte que plusieurs malades périrent des mites de l'application des visicatoires, qui avoient attiré la gangrène sur les parties. Au reste , indépendamment de l'influence des saisons, ne voit on point chaque jour que les plaies produites par les véticatoires, sur des sujets cacheciques, bydropiques, atsabilaires, on donés d'une santé chancelante, dégénèrent en gangrène. On observe souvent aussi, après l'application des vésientoires, des soubresauts des tradons, des mouvemens convulsifs, et un pauls diprime, qui se joignent à l'eridité de la langue et contribuent à aggraver tous les symptomes de la umladie. Mais un des exemples les plus frappans de l'influence funeste qu'ont les opinions systématiques sur la pratique, est celui des Galénistes, qui attribucient les fièvres colliquatives à un état de dissolution des hunicurs , ainsi qu'à leur dégénération, et qui appliq oient jusqu'à quatre ou six vesicatoires pour évacuer ces hamours délétères et vicioes ; quel étoit l'effet de cette méthode, sinon de produire des convulsions, de porter la fièvre et le delire au 11 ia hant degré, et d'aboutir à des inflammations et à des abscés des viscères.

L'abus qu'on pent faire des vésiontoires doit être loin de les faire proscrire entièrement, comme le veulent les sectateurs de Vanhelmont. et il ne s'agit que d'en diriger l'usage avec intelligence et d'ea saisir bien les indications. Il est étonnant, dit Bagliri, de voir quels puissans effets produisent les vésicatoires dans les fièvres où le pouts est très-concentré , les extrémités froides, et une propension marquée pour les affections apporeuses; l'indication devient plus pressute si c'est la saison de l'hyver, si le malade est d'un tempérament philogmatique, et si les forces de la vie sont dans un état de l'ingneur. On observe quelquefois dans la pleurésie, soit que la saignée ait précédé on non : que le ciuquième jour ou le septieme jour ou d'autres jours intermediaires, il survient nae grande difficulté de respirer et d'expectorer qui jettent le malade dans le danger le plus étainent. Alors , pendant que tous les autres remèdes sont iautiles, deux emplatres vésicatoires applique aux jambes ou sux cuisses, rétablissent nonseulement l'expectoration , qui est la crise primitive des maladies de la poitrine, mais encore font entièrement cesser la difficulté de la respiration, et accélèrent la tumeur de la maladie. Que fait alors le Médecin, que d'imiter la nature, qui, suivant la remarque d'Hippocrate, termine quelquefois les inflammations du pou-mon par des tumeurs aux jambes : in pulmoniis quicumque tumor s fiunt ad crura, boni, nec potest aliud quicquam melius accidere, praesertim si mutato specto sic appareant. lib. 2. prog. Baglivi ajoute pour confirmer cette pratique, que sur plusieurs centaines de malades qu'il avoit vu traités de cette manière, par un Médecin très-habile, dans un grand hôpital, très-pen avoient succombé, sur-tout l'année 1694, où les pleurésies futent comme épidémiques à Rome , par la rigueur du froid et l'aboudance de la neige. Il faut remarquer d'ailleurs qu'une expérience constante a prouvé que la diarrhée qui survient dans la pleurésie est toujours pernicieuse, puisqu'elle fait cesser l'expectoration et augmente la difficulté de la respiration. Or, on a observé qu'après l'application des vésicatoires, la diarrhée diminuoit beaucoup on se supprimoit même entièrement.

On peut citer pour exemple des maladies chroniques, dans lesquelles les vésicatoires ou autres épispastiques sont indiqués, les affections nerveuses, comme les douleurs spasmodiques qui se fixent sur quelque partia interne ; car alors les épispastiques peuvent produire les plus fortes révulsions, et faire cesser, comme par enchantement, des moux qui ne paroissoient devoir céder à sucun remède. Quelquefois anssi la douleur, comme dans la sciatique, est causée par une matière acre qui sumule vivement le tissa des nerfs, et alors on sait quels grands avantages on retire de l'application des résicatoires dans un lieu convenable (Voyez une excellente Dissertation de Cotunni sur cet objet ). Il ne' faut point emettre, parmi les autres indications presaontes des vésicatoires, cette indisposition et cet état de langueur du tissu cellulaire qui se trouve abreuvé d'humeurs , qui détruisen son ressort et celui des organes ou viscères dont il. est le sière. Quel autre plus puissant secours peut-on opposer aux accidens graves qui anrviennent par la rentrée des affections dartreuses, des éruptions exanthémateures, des ulcères périodiques , &c. ? Mais il faut remarquer que lorsqu'on est obligé d'entretenir long - temp l'écoulement par des applications réitérées du visicatoire, le membre où se fait cette déperdetion se fletrit et moigrit d'une manière très-

essulle; essorte qu'il en résulte une disporportion montreues. Un bonne entreensidepuit long-temps un fonticule à la cuise, et ceptit long-temps un fonticule à la cuise, et ent recour à des applications réciterés des vésicatiories sur ce membre, pour d'eiter d'autres difections de la tête, comme des veriges, un temps sprès la cuisee parut dans un état finje pant de marame et de langueur. I ni conseille d'appliquer alternativement per visicatoire, suntée un resulte de la comparation de la content de marame de la comparation de la content de marame de la comparation de la content de la comparation de la contraction de la content de la contraction de la contraction de la content de la contraction de la contraction de la content de la contraction de la contraction de la content de la contraction de la c

Parmi les exemples nombreux d'un emploi des vésicatoires dirigé par une aveugle routine, je ne puis omettre celui qu'on en fait dans les cas de fièvres bilieuses, putrides et malignes, mais nullement compliquées d'une affection comateuse. Je me rappelle qu'autrefois, en me livrant à l'anatomie, je voyois continuellement, dans l'emplitéatre d'un hopital, des cadavres dout les jambes ou les cuisses portoient l'empreinte es vésicatoires , et je ne pouvois que faire des réflexions désavantageuses au remède lui-même ou aux motifs particuliers qui l'avoient fait prescrire. Quel remède, me disois-je, que celui qui ponrsuit le malade jusqu'au tombeau ! Mais j'ai vu aussi combien on se conduisoit d'après des indications vaguea en le prescrivant. Quel ravage ne produit point un tel epispastique dans l'ardeur de la fièvre ? Peut-on calculer le dérangement produit par une irritation étrangère si marquée , et ses effets nuisibles sur la marche de la maladie. Dans les fièvres, même malignes ou celles qu'on appelle lentes nerveuses, que doit-on attendre d'uno excitation artificielle et passagère des forces, et peut-on la comparer avec la restauration continuée et soutenue, telle que le produit l'usage des cordinux , comme par exemple d'un viu généreux. J'ai autrefoia táché de faire sentir ce a vérités dans un ouvrage périodique de médecine, en publiant des observations narticulières sur des fièvres malignes les plus caractérisées, que j'avois traitére avec le succès le plus marqué , en soutenant seutement le malade par des boissons délayantes et un peu nutritives , et en leur faisant prendre par intervalles des demi verres d'un vin vieux , sans avoir nullement recours any vésicatoires. C'est encore me pratique assea ordinaire que de les faire appliquer aux jambes, lorsque la petite vérole s'annonce



pour être d'un genre confluent. Cet tisage paroit même si impérieux dans la capitale, qu'à peine on parle de la petite vérole confluente, qu'il na s'agisse des vésicatoires , sans faire attention au tempérament plus ou moins irritable de l'individu, ou à d'autres circonstances variées. On ne peut cependant désarouer que ce remêde ne soit très-violent, et qu'il ne soit bieu difficile de juger jusqu'à quel point il peut répandre du trouble dans la marche de la maladie , que le médecin doit toujours respecter. J'ai toujours référé un moyen plus doux, celui dont le sage Huxham vante les arautages, d'après une longue expérience. C'est un cataplasme de lait et de mie de pain , ou de riz , ou bien de rares bouillies, ou tout autre semblable émollient, appliqué à la plante des pieds et ranouvellé deux fois le jour jusqu'à l'entière suppuration des pustules. J'en si vu les effets les plus heureux en dernier lieu, à l'égard d'une dame de 24 ans, attsquée d'une petite vérole coufluente des plus graves. Je u'ai pas eu nou plus recours aux c'pispastiques durant ce qu'on appelle la fièrre de résorption, qui a succédé et qui s pris le caractère le plus marqué d'une fièvre maligne. Je me suis borno soutenir ses forces à l'aide d'un vin généreux dooné par intervalles, en attendant la terminaison de la maladis des ressources de la nature.

Quelques remarques judicieuses que Baglivi ait faites sur l'usage des Epispastiques , il semble qu'il ait étendu un peu trop loin leur proscription en les interdisant dans les blessures de tête avec sholition des sens et d'autres symptomes très-graves , sous prétexte que dans certains malades ils ont excité des gonvulsions mortelles ou des sueurs froides. Comme il ne spécifie point de quelle manière il a fait appliquer ces Epispastiques ses observations ue sont point assez précises , et il faut s'en rapporter sur ce point à celles qui ont été faites à l'hôteldieu , par M. Desault , chirurgien en chef de cet hôpital, et qui ont été insérées dans le Journal de Chirurgie. Elles prouvent que les vésidateires appliqués sur la tête, sidés de la saignée sont le moyen le plus efficace pour combattre les effets primitifs de la commotiou du cerveau produite par une blessure ou une chûte, et pour prév nir les accidens qui en peuvent être la suite, comme une inflammation lento et la suppuration du cerveau erade sea membranes. Un homme avoit fait une chûte et étoit resté sans connaissance jurqu'au troi-sième jour de l'accident, malgré quatre saignées qui avoient été pratiquées les deux premiers jours. M. Desault ordonna qu'on placit le malade duns wu lit bien chaud, qu'on lui rasat !

entièrement la tête, et qu'on la couvrit d'une calote d'emplatre épispastique , saupondre abondamment de cantharides en poudre, et assez grande pour s'étendre d'une oreille à l'autre, et depuis les bases frontales jusqu'à la protubérance occipitale. L'emplaire fut appliqué à ooze heures du matin, mais malgré l'irritation que dut produire un résicatoire aussi mordant, le malade ne donna aucun signe de sensibilité pendant tout le reste du jour ni la nuit suivante ; mais il cessa de vomir , et de rendre du sang par les oreilles ; il en rendit aussi beaucoup moins par le nez et la bouche , et la respiration devint plus facile et le pouls plus développé. Le lendemain, à sept heures du matin, le malade étoit encors dans le même état que la veille, mais au moment qu'on en-lera l'épiderme, il reprit un peu de connoissance et se plaignit non-sculement de la douleur inséparable de cet enlèvement , mais encore d'une douleur profonde qu'il rapportoit à la région frontale. On pansa la plaie avec l'onguent basilicum animé avec les cantharides. Le soir , le malade avoit la respiration trèslibre; il souffroit moins de la tête, et ne reudoit presque plus de sang par le nez ni par la bou-che. Il dormoit même plusieurs heures d'un sommeil tranquille. Le surlendemain les accidens dépendans de la commotion do cerveau avoient entièrement disparu. Enfio le malade . sortit bien portant de l'hôpital vers le quaran-tième jour de son accident. Il faut remarquer qu'en l'examinant avec soiu à son grrivée à l'hôpital on n'avoit trouvé sur sa tête ni plaie ni contusion.

On a voulu pour expliquer la mauière d'agir des vésicatoires qui forment un des Epispastiques les plus actifs , la rapporter à un objet connu, et on n'a pas manqué d'attribuer l'augmontation des forces de la nature qui résulte de leur application à une excitation de la fièvre ; on a été d'autent plus porté à adopter certe opiniou que de même que la fièvre résont le spasme, fi bris spasmum solvit, les vésicatoires sont très-heureusement employés contre les affections spasmodiques fixers sur certaines parties. It est malheureux que cette explication soit completement contraire à l'expérience , et qu'on n'ait pas consulté avec plus de soin l'observation de chaque jour. On a remarqué en effet \* que dans les affections du poumon chroniques contre lesquelles les vésicatoires avoient été employés avec succès, la vitesse du pouls au lieu d'augmenter avoit diminué : c'est ce qui a été constaté par le docteur Whytt, comme on peut le voir dans les transactions philosophiques pour l'année 1758 ; mais comme c'est un

effet des vésicatoirse très-remarquable, et qu'il } est opposé aux idees reques , il importe de rappeler un des exemples rapportés par l'auteur angleis. Une veuve d'environ cinquante aus fut saisie d'une tous considérable accompagnée d'oppression à l'estemne et à la poitrine et d'une douleur peu aigné au côté droit ; elle nvoit le pouls fréquent et la peau brûlante. On lui tira un pen de sang qui étoit visqueux , et on lui prescrivit les atténuaus et les expertorons. Le mai n'ayant point code à ces remedes, M. Whyte for appele vers le dixième jour de la maladie. Alors le pouls butoit quarre-vingtseize a cent fois par minute; mais il n'était pas plus plein que dans l'état natu el. La sugnée fut répétée le leudemain, et les symptomes n'ayant point diminué, M. Whytt ordonna qu'on appliquat le soit les vésicatoires sur la partie du côté droit. Le matin suivant, après la levée des vésicatoires , la donleur étoit disparue , et le pouls ne battoit plus qu: quatre-vingt ; hoft fois par minute. Deux jours après , il étoit réduit à soixante-dix-huit ; cependant , lorsque la partie où l'emplaire avoit été applique fut desséchée, le pouls recommença à battre environ quatre-vingt-dix fois par minute, ce qui dura pendant quatre on cinq jours. M. Whytt ordonna alors l'application d'un lorge vésicatoire entre les épaules. Lorqu'an l'eut ôte, le , pouls ne battit plus qu'au-desons de quatrevingt-dix fois par minute; il tomba le jour suivant à soixante-seize, et le lendemain à soixante-douze. La toux et les autres symptomes qui avoient été calmés par le premier vésicatoire furent entièrement guéris par le second.

Une autre affection de la poitrine contre laquelle ou a employe avec succès les vésicatoires est l'hémoptisie ( Journ. de Méd. sept. 1788). Un religieux, âgé de quarantebuit ons , d'une complexion originairement nesca farte, mais affoibli successivement par des Lémop, ysies fréquentes, éprouvoit des douleurs vagues à la polition, accompagnées d'enroue-ment, de toux et d'expectoration. Après un crachement de sang plus violent qu'à l'ordinaire, et une douleur fixe qui côté , on voyoit se développer tous les symptomes d'une fièvre lente. On applique un vésicatoire sur la partle de la poitrine correspondante à l'endroit où le a malade avoit cru sentir craquer le vaisseau qui avait fourni le sang an dernier crachement. La supporation fut entreteme pendant six semaines : des les premiers buit jours la fièvre disarnt tont à fait. La voix devint plus nette, l'expectoration diminua, le malade reprit de l'appé it , du summeil et de l'embgapoint , et en mous de trois mois, il guérit perfaitement. Cette observation repurochée de c. lles qui sont consignées dans le troisième vois des œuvres posibiunes de M. Poutreun , fera voir , de plus en plus les avantages qu'on p'ut tirer des Fpispastiques dans les affections de poi-trine.

"On trouve audi dans le même ouvrage périodique (mars 1788) des observations faites à l'hospice de Santh-Sulpico sur des unalades attaqués de rhumatismes de différente espèce pour la goérison desquels on a fait usage du véncatoire.

Les rubefisns constituent le premier depré des Epispastiques ; leur ellet consiste à mordre legérement sur la peau , à exciter de l'étritation et do la chaleur, à produire enfin de petites sevultious. C'est ninsi qu'agissent les substances âcres , les frictions , les fusientations stimulantes , les bains de vapeurs , les épithèmes irritans , &c. ( Voyez tous ces articles ). Tous les auciens depuis Hipocrate ont fait un grand usage de cea remêdes. On trouve dans Myrepsus le formule d'un emplatre rubefiant , appelé Anthemeron, très vanté contre l'hydropisie. Paul d'Egine recommande beaucoup un antie rubefiant contre la migraine. Quel usa e ne fait point Celse des frictions contre la pinpart des maladies chroniques ? Il y auroit plusicurs volumes à faire si on vouloit rappo-ter tops les cas dana lesquels les anciens et les modernes ont fait usage des rubefians. Cenx qui sont encore les plus employés sont les sinspismes (Voyez cet article ). Un grand nombre d'autres sont tombes en desuétude, et sans doute qu'on doit regretter que la plupart ne soient pas mis plus souvent en asage; puisqu'ils tiennent aux grands principes de la médecine épispastique dont les anciens faisoient de si henreuses opplications, et qui , dans un grand nombre de cas , ne sauroient être supplées par des remèdes internes. Que de moyens en effet avoient les anciens de détourner les humeurs nuisibles, de ranimer le sensibilité des parties, de faire cesser des affections spa-modiques , de rappeler au duhors la matière rentrée de certaines éruptions cutanées, dans l'usage de tondre ou de raser les parties (oribase : de tonsura et rasione ), dans l'emploi des emplatres irritans, des lavemena acres, des illitions de Lanus avec des stimulans, des masticatoires, des errhins, des urtications, des flagellations, destitilations à la plante des pieds, des ligatures, des suctions des ventouses; &c. et combien encore un Médecin instruit peut tirer des ressources de ces pratiques dirigées svec intelligence et avec methode. Quant aux autres Epispastiques plus

maffi et plus décidés, comme les fonticules, les aétions, les victions etc. Il convient de renvoyer le lecteur aux articles qui leur seront conacrés, et la infirit cit d'a voir inside particulièrement sur les propre les générales de tous les diferens Extraordier, et d'avoir fait virenuit senir le grande importance de cette barache de tibérqueritique, qui a touisses ioné un si grand rôle dans la pranque de la Médicine. (Pisses, 1

EPISTASE, s. f. (Nonciatique). Dans con acception la plus ordinarte, co inot signific la substance qui nage à la superficie de l'Irrin. Cest l'opposé d'hypotase ou sédiment (Poyez Hippocrate, de la somaiis et l'Alphor. 35 de la septième acction). (M. Manos):

EPISTHOTONOS, s. m. (N 20.1 Method.) C. 1000 voi una v. blachennes substituté au mot Ortanionosis ed moderica flerus, lequel vient d'un las 2 negas et signific une espècide tétanos, dan lequel le corps lait un arc de devant en arrière. (Foyce Transus, Opis-THOTONOS). (M. ROMARLER).

PPINYTHÉ 19UE, (Neere) non , dont Virynonique et tred av telle gree qui signifia catissier un assemble. Le peu d'accord qui tippa catre les nécliologies donne lies à l'intigna catre les nécliologies donne lies à l'intigna et l'est de l'internation de la consideration n'éta est re-arbie comme un des premiers partisses. Son d'esten fist apparament de joudre les miximos des methodoges avec celles des les miximos des methodoges avec celles des les miximos des methodoges avec celles des les miximos des methodoges avec de l'est text et que l'on pertition de cet degret lo on par l'autre l'inmires sur ce nigle jo on e sait pas miros quind Léonice a vécu, juniqu'il pas miros quind Léonice a vécu, juniqu'il melècie méthodogie de de vairies eticles.

(M. Goulis ).

TPITASE, s. f. do surrempan, être apgmenté, étré. Ce mot signife, dans Hippocrate, le comprenement du paroxisme d'une figre. ( Peyez Gibrares). (M. Manon).

EPITHLME, epithema, entina, d'irhinus j'applique, je mets dessus. (Mat. Méd.)

Ce met signifie un convercle dens Hippoerate; meis les modernes l'employent pour designer un remède topique de différentes consistances, qui ne tient ni de la nature de l'onquent, ni de colle de l'emplatre, que l'on applique sur la surface du corps avec différentes intentions. On donne à ce remède le nom de formentation, lorsqu'on l'applique chaud.

Il y a trois sortes d'épitheme, le liquide, le sic ou le solide, et ceini qui rijent da cataplisme, ou qui est du consistance mulle. Les sieux premières retiennent le nom jenieral d'épitheme; mais le dernier est appellé cataplisme on malagme. (Voyez Catafelame).

L'apitheme liquide, que l'on appelle aussi fonentation, est une liqueur médiciale, simple ou composée, que l'on applique chaude ou froide, par le moven d'un vétacule convenable, sur la sufface du corps, pour y produire des changemens conformes à l'intention du médeciu.

Le Médecin doit se régler dans le choix de ces matières par la nature de la partie sur laquelle l'application doit se faire, par la qualité bénigne ou maligne des symptomes, et par la vertu particulière de la liqueur qu'il emploie.

On doit user dans l'administration de cearemébre des mèmes préciutions que dans celui de formules que l'on d'estine pour les uages internes : avec cette différence, que , comme il n'est point nécessaire dans le jueraire cas d'avoir égard au groit, à l'ediur ou à la couleur des médicamens, on peut ometre les ances et les syrops dont on se set pour adoncir et corriger les remdées intraes.

Quoiqu'une consistance un peu épaisse ne nuise point aux Epithèmes liquides : il y a cependant des cas où ceux qui en ônt une moindre sont préférables, comme lorsqu'on vent que le remêde pénêtre bien avant dans la partie affectée.

Comme on se propose souvent de produire

une altération, non-seulement dans la partie ? . sur laquelle l'application se fait immédiatement, mais encore dans les organes et dans les vis cères situés dessous ; il s'ensuit que les substances les plus propres pour ces sortes d'applicationa sont celles dont la vertu consiste dans des principes volatils, aubtils et pénétrans, aur-tout quand il est question de produire un changement dans les parties internes. C'est ce qui fait que les aubstances d'une uature terreuse ou pierreuse, les astringens, et les matières d'une nature incrassante, ne valent rieu pour 'cet effet ; puisque leur épaisseur leur empêche de pouvoir être absorbées, et qu'embarrassant les orifices des pores, elles n'ont plus le moyen d'y pénétrer. Peut-être produiroit-on de bien meilleurs efficts en ajoutant quelque aromate ou quelque esprit pénétrant aux astrigent qui ont le moins de force.

Il faut encore examiner arec soin, si les parties sur lesquels l'application doit se faire immédiatement, sont de nature à pouvoir supporter la liqueur, soit huile, eau, esprits, ou sluides âcres; de peur qu'en faisant du bien à une partie, on ue nuise en même-tems à quelqu'autre.

On n'emploie dans la préparation de cas sorte d'Épsièmer que la missance dont on as sert arament et même jamais, intérieurement. Telles cont la plupart de préparations de vin tout pur , la jusquiance , la mandragore, la morelle, la cigni. Alisi on doit se aucureir, en se servant de ces substances et defrantre sustiers d'antiques, que toute la serfece du copya trère d'antiques, que toute la serfece du copya tentre d'antiques, que toute la serfece du copya tances qu'elle absorbe s'insisurent dans la masse du sang asan pueser pur l'écons a.

Ce n'est point par les poids et les mesures qu'on détermine la quantié de matière des Fpithemes, mais par l'étendue de la partie, et par la quélit plus ou moins absorbante de la substance, par l'intervention de laquelle on spique la laiguer. Les écoffes de laine sout préférables au linge, et celles qu'on met eu deux ou trois doubles à celles qu'ou emploie toutes simples, parce qu'elles absorbent plus de liqueur.

La quantité de matière qui eutre dans les Epithemes est rarement moindre qu'une chopine: elle monte quelquefois à deux, trois, et même à un plus grand nombre de chopines, suivant la grandeur et le nombre des parties que l'on a à traiter; suivant que le véhicule set plus ou moissa shorbant; que la fouentation doit être plus ou moiss souvent renouvellée; suivant que la fiqueur est plus ou moins sajette à se corrompre; set à proportion sussi de metre de la corrompre; set à proportion sussi de metre de suivant de la compete de la proportion metre en avec l'appelle on la prépar. Il vast sissurs parties d'une grouseur considérable à fomenter, de peur que la liqueur ne manqua trop tôt, ou même immédiatement après la première application.

La proportion réciproque des ingrédiess doit étre détermisée par le déliferates intentions du médecin , et par la connoisance qu'il a de vertus des différentes maltres qu'il emploie. La préparation des Epitémes d'emande cependant beaucoup moins éfévactitude que cile des remédes internes : il ne a'agit que de leur donner la consistance convenible; car, à elle étoit trop épaisse , lai deviendroient beaucoup moins péterans.

Lea parties sur lesquelles on applique les Epithemes sont ou externes et capables de recevoir immédiatement l'application de la liqueur, ou internes. Dans le premier cas , si les parties sont affectérs de plaies ou d'ulcères , il faut auparavant les couvrir avec des remèdes convenables, de peur que l'Epitheme en les brûlant , ou en les offensant de toute autre manière, ne les empêche de se consolider. Dans le second cas , c'est-à-dire , lorsque les parties aux affections desquelles on veut remédier par le moyen des Epithemes sont situées à l'intérieur , il faut choisir pour l'application dea Epithemes l'endroit externe le plus approprié, suivant la situation de la partie interne , et lea différentes intentions du Médecin. Pour cet effet. il est de la dernière importance d'examiner et de connoître la situation et la correspondance mutuelle des parties, aussi bien que le coura et la direction des vaisseaux. Lorsque l'Epithemo doit agir immédiatement sur la partie affectée , en fortifiant, en amollissant, en humectant, en rafraichissant, en dissolvant ou en dissipant la matière qui s'y est fixée , l'application s'en fait beauconp mieux et plus commodément aux endroits ou les tégumens sont plus mous et moins épais. Lorsqu'on a dessein de faire une révulsion ou une dérivation, on doit appliquer l'Epitheme au-dessus ou au-dessous de la partie affectée, snivant sa situation, et à proportion qu'elle a plus ou moins de correspondance avec, les parties externes. Lorsque les *Épithemes* sont destinés à agir sur toute la masse du sang, on doit les appliquer aux endroits où les gros vaisscaux rampeut le moins profondément, tels que

les tempes, la cou, les aisselles, les poiguets, les ainss, et les jarrets.

Les vélicules pour les Epithones liquides un très-nombras y on emplois les rédifies de fil ou de laine de différentes couleurs, la soie, l'étonepe, le pain toit, la mise de pain, l'éponepe, les Epithones secs ou les saches s'on enferme sans quelquefiet la liquere dans une grouse divent être déterminés par les intentions du Médecin et la nature des paries affectées , aussi bien que par la facilité que l'on a l'es prépare.

Lorsqu'on doit employer nne grande quantité de liqueur, et qu'on veut qu'elle conserve longtems sa chaleur, rien n'est meilleur que les étoffes de laine, l'étoupe, et l'éponge. Une vessie empêche la dissipation de la liqueur, entretient sa chaleur , et ne blesse point la partie sur laquelle on l'applique : mais aussi ne donne-t-elle passage qu'aux particules les plus fines et les plus subtiles. Cette circonstance pent nous servir à déterminer les cas dans lesquels il est à propos de s'en servir. Lorsque la partie est délicate et l'Epitheme froid , et qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir sa chaleur, on peut employer des morceaux de linge pliés en deux, en trois, ou en quatre doubles, à proportion de la quantité de liqueur qu'on veut appliquer.

L'intention du Médecin, la nature de la partie e et la quita de l'Epidiean del circa concourir à déterminer, a'il faut l'appliquer chaud 
n'end. Lorqui'l hojit de évantive, de pénètere et destiner ; il faut que l'Epidieane soit 
ple liqueura spritteuenes et volutie, e, et extrémenter nuisible aux perries quo le froid areserrées, il faut dans ce ca que le Epidieane soien froids y on du moins tiedes. Supposé que 
ron tage à proposé déminuer la froideur du 
ron tage à proposé déminuer la froideur du 
presentant au feu avant de lo temper dans la 
liqueur.

On doit saujettir l'Epitheme en place par le moyen d'un bandage i meis , lorqu'on est obligé de le laisser long-tens sur la partie, a li convient, pour entretent sa chaleur, de mettre par-dessos une vessio de cochon impregnée d'huile, et sur celle-ci un sachet rempii do sable chaud, me brique, ou tel autre corps, que l'on réchaulse lorqu'il est refroidi , sans être obligé d'ôter l'Epitheme.

Medecine. Tome VI.

Il n'y a rien de déterminé quant au tems que l'on doit laisser les Epithemes sur la partie affectée , ni quant à celui pendant lequel on les doit continuer, et anquel on doit les renonveller. On les retire quelquefois après que les symptomes qui ont obligé de les appliquer sont appaisés : lors , par exemple , que la douleur , l'insonnie, le froid , la chaleur , les inquiétudes , le vonissement , la foiblesse , le déliro , ou tel autre symptome , cessent. D'autrefois on les retiro, lorsque la vertu et l'énergio de la liqueur sout dissipées ; lors , par exemple , qu'elle est froide , ou que le véhicule a'est dessécbé. Tantôt on choisit un tems pour les ôter, comme lo matin , le soir ; tantôt on les renouvelle deux ou trois fois par jour , ou toutes les deux ou trois heures: dans des cas particuliers ce tems peut être facilement réglé par le Médecin, selon lo génie de la muladie ou des symptomes, la nature volatile ou fixe de la liqueur , la metière du véhicule , et la facilité ou le difficulté avec laquelle on prépare ce remède.

Ces sortes d'Epithemes sont d'un nsage universel dans les maladies aigues, chroniques, internes, externes i ils sout avantagenx aux solides et aux fluides, soit par leurs qualités émollienies, astringentes, corroboratives, réper-cussives, attractives, rafraichantes, délayantes; dissolvantes , résolutives , nourrissantes , irritantes, on par celle qu'ils ont do corriger l'acrimonie et d'appaiser les douleurs. Ils sont aussi très utiles pour exciter et pour angmenter les évacuations de toute espèce. Ils conviennent à tous les différens ages , pourvu que les ingrédiens en soient choisis avec jugement, et qu'on les applique à tems. Les Epithemes suppléent quelquefois aux remedes internes , taut pour les enfans que pous ceux qui les out en aversion ou qui ne peuveut les avaler. Il y eu a d'autres au contraire, qui supportent moins aisément l'application et le renouvellement des Epithemes, que l'usage des remodes internes. Les Epithemes deviennent quelquefois nuisibles lorsqu'on les emploie à contre-tems, en tant qu'ils appaisent les symptomes aans détroire la cause du mal. Cela est vrai surtout des Epithemes calmans et narcotiques, ou bien dans les cas où les répercussifs , en resserrant les vaisseaux , rendent la matière morbifique, qui n'est pas assez fluide , encore plus compacte; ou lorsque les Epithemes, qui devroient être chauds, viennent à se réfroidir par leur séjour trop long-tems prolongé sur la partie. Mais comme ces incouvéniens ne sont qu'une suite du mauvais usago que l'on fait des Epithemes , il est aisé d'y remédier en prenant les précautions convenables.

en s'en rapporte pour le reste au jugement de Papolhicaire. On duit sussi en spécifier le nombre, quand on est dans la cas d'en employer plus d'un.

Avant que de remplie le sac, on mêle la poudre avec de la public, du coton, ou de la iaine; et ensuite on le coud. Il suffit quélque-frès de le lier ou de le replier, lorsqu'il n'est pas besoin de le lisser long-tems, ni de lai donner une figure exacte. Lorsque les sacs sont grands, an prend la précetuite de les piquers, pour empêcher que la poudre ne se distribue mégalement, et ne forme des duretés.

On applique ces sortes d'Epsthemes seuls, à arc, et, pour l'ordinaire, après les avoir fait échaufirer ou bien on les impregae suant des vertus médicantels de quelqu'autre substance, pour leur donner plus d'efficaciés. De la vient qu'avant de les appliquer on les humectes, on qu'avant de les appliquer on les humectes, on the suit of the sui

décocion, on avec la fumée de certaines drogues allustées. On les applique en troisième liéu sur les *Épithemes* liquides pour entretenir leur chaleur, ou augmenter leurs vottus.

Leur usage est le même que celui des Épicidemes luquides, escepiq uità sont moins predittans, et qu'ils opierent plus lentement, à moins qu'un me les mête arec est derniers, est plus stilleet plus supportable. On peut neutre coroce dans la classe de ces remedes les petits ciciens, les pigeous, et les poultes virans, que l'on ouvre avant de les appiliquer, l'érpinone et les autons parties des azimans, tandais qu'elles conservent encone leur chaleur antuelle, le conservent encone leur chaleur antuelle, le rinces de même nature, que l'on pent s'pulquer seules ou avec d'autres.

Voici quelques exemples dans lesquels on veras l'application des règles que nous venons de détailler. Les uns et les autres sont extraite de l'excellent ouvrage de Gaubius.

Epitheme relachant résolutif et calmant. ( Voyez H. Bozzan. Mat. médic. psg. 449.)

| Prenez feuillea de | May | ve, |  |    |  |  | 44. | : 2 | 1                         |  |
|--------------------|-----|-----|--|----|--|--|-----|-----|---------------------------|--|
| - Guimauve,        |     | 100 |  |    |  |  | 11  | . 9 | de chaque deux poignées.  |  |
|                    |     |     |  |    |  |  |     |     |                           |  |
| - Pavot, .         |     |     |  |    |  |  |     |     | ) to al anno man majorida |  |
| Jusquiame,         | ٠   |     |  | ١. |  |  |     |     | de chaqua une poignée.    |  |
| Fleurs de Sureau   | ,   |     |  |    |  |  |     |     | de chaque trois ouces.    |  |
| - Camomille,       |     |     |  |    |  |  |     |     | de chaque trois ouces.    |  |
| Mellot.            |     |     |  |    |  |  |     |     |                           |  |

INSTRUCT. Faites une décoction dans suffisente quantité de lait de beurre. Cette décoction servits pour faire des fonmentations. Un en emplire à moitié une vessie de codons, et ou appliquera cette vessie sur le dété souffrent, dans un cas à pervessie.) On renouvellera de teux en teux jou bien on recouvrire le tout evec un suc rempli de sable bien chaud; que fon réchaffire de teux es these.

Epitheme antiseptique que l'on emploie pour ranimer la chaleur vitale , lorsqu'un intestia sort par une plaie saite à l'abdomen. (Voyez H. B. Mat. méd. pag. 79.)

Preues les intestins d'un jeune animal.

Faites-les houillir pendant un quart d'heure dans suffisante quantité d'eau : alors

--- Roses , .

Feihille de Menthe, : : : une poignée.

Laisses infuser pendant un demi quart d'heure.

Instructs. On trempe dans cette infusion chaude un morceau de fiançale, et on l'applique sur la partie malade.

Epitheme sec (en forme de cucuphe, cucupha), pour fortifier la région de la tête dans les froids de cette partie.

Instruct. On coupera menu les plantes, on pilera le reste, et on mélira le tout ensemble. On arrange ces espèces avec du coton, et on les place ainsi dans le doublare du bonnet, ou curaphe, que l'on a soin de pique reasuite, apla que les espèces soient réparites également. On impregne, soir et matin, le bonnet de la vapeur de Genevrier mis sur des charbons, et on l'en couvre la stie.

Epitheme sec pour faire des coussinets, et une couche dans les ces du rachitisme. (Voycz H. Bozzanasvz, Mat méd. page 255.)

Prener fuilles (fraiches et séchées à l'ombre) de.

— Foughre male,

— Marjolaine,

— Méline,

— Meline,

Mendes,

Be chaque deux poignées

— Millies,

— Millies,

— Millies,

— Surean.

Surean.

Surean.

Surean.

Surean.

INSTRUCT. Palvérisez, mélez, et fuites des coussinets, &c. en ejoutent le double de paille d'orge, et plaçant le tout dans des enveloppes convenables. On auns sois d'écarter toute huquidité, et en fira sécher les constincts, &c. de tens à autre. E. ns Guntus, &c. (M. Maron).

EPITHYM, (Mat. Med.) (Voyet Cuscute). (M. Manos).

#### EPIZOOTIES, (Médecine Vétérinaire).

Toutes les considérations dont aont susceptibles les maideis qui attaquent les hommes, conviennent aussi à celles qu'égrouvent les animanu y la médetine est une, et ses principes géneraux, une fois podes, sont trés-feciles à remire. Vue de ce côté, cette science est plus grande et plus belle, les vérifés qu'elle aunonce aont mieux aventes « ripu développées » on en comnoil les vésitables sources, et l'on est toujours en état d'y puiser.

L'influence des saisons et des substances alimentaires est la même pour l'homme que pour les bestan ex i cre devuires doivent même en étre plus sauce publies. A yant tonjunus l'Ouvertuer des mes aux et celle de la beuche appliquées contre terre et cechées parmi le vépfentus dont entre l'extre et cechées parmi le vépfentus dont substances que la f. renortation n'a goint élaborées, , les avquers que la ferre challett les vaces des plantes doivent les affecter d'une manière immédiate.

C'est sussi ce qui n'arrive que trop souvest. Quelquefini c'est la gunge qui n'eullanme et qui se panyrene avec apolité ; qualquefini la fluxon cultural-et mailgne e porte vers les viscères que la poitrine renferme. On a vu souvent l'eur the frappée comme d'une espèce de vertige; qui-que fons fe vontre s'enflumme, se tend, d'eutent douloureux, et se ursurer fortement, ou bien enfin il er elicho outre meaure.

Mais ces maladies ne sont pas les plus dangesurvient uns timeur chaibonneuse au poistail ou dans quelqu'autre partie du cotps, ou bien lorsqu'il se forme une vesse ou un u cère gangrenux dans l'intérieur de la bouche, la maiadie est alors très-graves et très-communicitive.

the set alon tree-grove or tree-communicationpays ethoracide dim Gen plan interior, lorsqu'on est forret de combattre cette cruelle éjaposition est de combattre cette cruelle éjation de la company de seconda de la companya des relocarses, dent elle engorse les caviés, amendament, et qui , étant accompanya de des elle companya de la companya de la gres qu'entralbant après el les les fattres les plus mulignes, es termine quelquefois par une defigilation totale passes souvent par une éruption galeuse très-abondante et rarement par dos dépôts.

Ce sont les ravages et les pertes immenses qu'occasionner les maladies réprostoques qui duivent faire désurce que les Médecins l'occupent de plus en plus de la médecine vétérinaire qu'ils avoient abandonnée jusqu'à présent à des ignorans et à des empyriques ; & qu'ils avoient sont comme au-dessuis d'eux une science des succès de laquelle dépend si souver la sort de l'agriculture et des manufactures les plus importants de

Il est d'ailleura un second moilf, aussi pressant que le premier, pour les y déterminer : c'est que cette parie de la méderine premet des expériences utiles et hardies, qui seroient autant de crimea dans le traitement des maladics humaines.

On trouvera, dans les articles dont MM. Huntar f. Hindrin, Rc. out traitié, ne dettoinnaire, la description des différentes midaties de la commentarie del commentarie de la commentarie de la commentarie del commentarie de la commentarie de la

- 1°. Quelle est la situation du pays où règne l'épizootie, et quelle est la nature du sol?
- 2°. Quelles sont les eaux dont on abreuve le bétail, et quelles sont les dimensions des réservoirs qui les contieunent?
- 3°. De quelle qualité sont les pâturages, et quelles plantes y croissent le plus communément?
- 4", Quels sont les fourra; es et les grains qu'on leur donne dans les étables ?
- 5°. Y a-t-il en des pluies shondantes et des inondations, et ces inondations ont-elles duré long-temps; quels effets ont-elles produits sur les fourrages ?
- 60. Y s.t-il en , su contraire , de la sécheresse , a-t-elle duré long-temps ?
- 7°. Quelle a été la constitution des tems pendant la fauchaison et pendant la moisson, et

qu'en est-il résulté pour la qualité des fourraçes et des pailles ?

Bo. Les circonstances ont-elles obligé à forcer le travail du bétail ?

le travail du bétail ?

90. La msladie s'annonce-t-elle par des signes avant-coureurs, et quels sont cos signes ?

100. La maladie debute telle par des frisaons , par le froid des cornes et des oreilles , et

par la perte de l'appetit ?

11°. La chaleur succède elle bientôt au froid, ou n'a-telle pa, précédé le frissou?

i2°. Les animaux restent-ils couchés, sans

13°. Ont-ils la tête basse, et comment la tiennent-ils quand ils sont couchés?

14°. Leurs yeux sont-ils rouges, larmoyans ou chassieux?

15°. Leurs nazeaux sont-ila secs, ne se fait-il pas par cea ouvertures un écoulement d'une humour muqueuse ou sanieuse?

,6°. Leur langue est-elle dans un état naturel, ou très-ronge, on couverte d'un enduit jaunatre ou brun, ou humide, on sèche, ou chargén de quelques tubercules, de quelques yessies?

17°. Leur gorge est-elle enflammée ou chargée d'aphtes ?

18°. Y a-t-il des enchifrenemens, ou des espèces d'éternuemens?

19°. La toux fatigue-t-elle l'animal, et cette

200. Les flancs battent-ils ?

21°. L'animal est-il très-sensible quand on lui touche cette région, l'épine, le ventre ou la croupe ?

22°. Y a-t-il sur la surface du corps quelques pustules ou inmeurs?

23°. Le poil est-il terne ou hérissé, ou se détache-t-il aisément sons l'étrille, ou même sous le bouchon de paille dont on frotte le corps ? 25°. Rumine-t-il ?

26°. Rend-t-il fréquemment des urines , et quelle est leur consistance et leur couleur?

27°. Ses déjections sontelles fréquentes ou rares, sontelles naturelles, ou trés-sèches, ou trés-liquides ; quelle en est la couleur et l'odurr; la sortie de ses excrémena est-elle précédée ou accompagnée d'une fréquente explosion de veuts ?

28°. Observe-t-on de petites convulsiona au-dessons de la peau, et sur-tout au cou?

ago. Le ventre est-il dans son état naturel, ou boursoufflé, ou mol, ou tendu?

3co. A quelle époque se manifestent les différens accidens, quela sont ceux des différentes périodes?

31º. Comment se termine la maladie, quela sont les symptomes qui annoncent une terminaison heureuse, quels sont ceux qui précèdent la mort ?

32°. En quel état trouve-t-on les estomacs, les intestus, l'épiploon, le foie, la rate, les poumons, le cœur et le cerveau?

330. Quels remèdes ont été administrés aux bêtes malades?

34°. Quels effets sensibles ont produit ces remédes?

35°. Enfin à quel régime a-t-on mis les convalescens? (Mémoires de la Société Royalc de Médecine de Paris, premier volume).

Cette série de questions, qui furent proposées en 1977 par la société de Médecine à lous les médecins du royaume, compreud non-seulement tous les symptomes essentiles que présente communément la marche des différentes malalies épironiques, mais encom les circonstances diverses qui peuvent en être les causes principales, et déterminer leur caractère plus ou moins pernicieux. Vey. Varánimaira, (Médecine). (M. Maros).

EPONGE. (Mat. Med.) et hygiene.

Partie II. des choses improprement dites nonnaturelles.

Classe II. Applicata.

Ordre II. et III.

L'Eponge est une espèce de polipier marin , le plus souvent attaché au fond de la mer à des pierres, à des rochers et à d'autres corps solides. Sa substance, qui généralement est molle, à une couleur janne, elle est floconeuse, extrêmement porense, légère et d'une nature élastique. On en trouve d'enormes pour la grandeur et d'infiniment petites, de toute sorte de formes, on les prendroit le plus souvent pour des végetaux Presque toutes les Eponges dont nons nous servons dans les usages communa de la vie, viennent de la méditérannée. On sait qu'elles sont d'une grande utilité pour épuiser l'eau qu'on veut enlever à certains corps. On choisit les plus douces qu'on netoye avec soin, et on s'en sert pour les différens usages de la toilette. Nous observerons ici qu'it est très-important que la même Eponge, ne puisse jamais servir à deux personnes différentes, parc que la porosité de cette substance fait que quoi qu'on la lave avec soin, elle peut encore conserver quelque par-ticules de la crasse ou des humeurs des parties quelle a serri à nétoyer, et que souvent on pourroitainsi gagner des boutous, des dartres et d'autres maux dont on auroit peut - être de la peine à deviner la cause.

On a été longiems à croire que les Eponges étoient des substances végétales : on auroit cepeadant pu se douter de leur nature animale par l'analyse qui en a été faite. En effet, on en a obteau par la duillation un espriturineux pa faitement semblable à celui que donnent ses substances animales.

On a toujoura d'ifenda d'en prendre intérieurement parce qu'elle ne pouvois es digérres qu'elle se gonde dans l'estomac. On èes sert en chirurgle pour slargir les pluises, quand clies sont trop petites. Quand on l'a brible, elle fournit une pouvoier auer bonne pour nétoper les dents, mais fuffrieure à la croute de pais brulète etécratée. On a dei sasce légèrement que cette même poudre étoit excellente contreles écrouel-les.

On trouve quelquefois dans les Eponges des expruesules qu'on a recomma su micoscope pour de petites coquilles ; on en a recommande la poudre contre le sable et le gravier des la poudre contre les écrouelles. On la vantée contre les vers des enfans : dans ce deraire cas pen sevois pas étonné quelle put agir comme la coralline de Corre , c'étre vértablement utile.

Boerrhaave dit que lorsqu'on brûle les Eponges et les corps qui y sont contenus, on obtient une poudre extremement absorbante et dont l'odeur est semblable à celle de la corne bruiée.

(M. MACQUART.)

EPOUVANTE, s. f. Ses effets dans les
maladies soit en mal, sost quelquefois en bien,

sont incalculables. (Voyez Pevn.)
(M. Mastor.)

EPREINTES. s. f. pl. (Pathologie.) Envies fréquentes et douloureures, souvent inuties, d'ailer à la saile. (Yoyez. Téxesme.)
(M. Cuamseru)

EPUISEMENT.

Partie III. Règles géaérales d'hygisne.

Classe II. Régles relatives aux individus.

Ordre I. Abus des choses non naturelles.

L'Epuiconent est un état de foiblesse dans lequel toute les parties du corps se trouvent avoir perdut toute leur énergie , et qui a credinairement leur à la suite de qu'elque malade récavoilente, ou très-longue, après ces gands exercess repetis et mirus de déperditions excessires. Les personnes épuicées portest un exérrieur plat, défiguée, desdeché, qui les lai bientêt reconnelire.

Dans certains climate hands, après des haleurs execusires, on prited qu'on voit regaer de Epuis aneas épotémiques, dont les insonaites, les actures accessives et la maigreur sont toujours suivies mais elles un sont pos dingreures, et autrent, pour rappeller la santé, il se faut que des lams, et a bossons raffaractissantes, des ailmens trés-nourrissans, et un uage abondaat des fruits been murs et aigretel.

On doit avoir parlé à l'article convalescence de l'*Lpuisement* des personnes qui sortent d'une graude maladic.

Il y a une autre espèce d'Épuissement mallieureussement troy connu parmi les jeuurs genu de l'unet de l'autre area, Il est bien important auxministres de autré de jogre cette circonstance pour ne pas employer à tort des moyens insultes ou dangterens. On sait surse qu'il tien est pointée de meilleurs courte ces habitudes homicides, que de douner des nouvritures restaurantes, et se faire faire des exercices moderés, (Veycanau Bross-Misch).

Il y a encore des épuisemens qui sont la suite du defaut d'alimens , de leur mauvaise qualité , de l'excès des liqueurs spiritueuses, des veilles. et des plaisirs de l'amour trop répétés. Il ne faut dans ces cas que regler se conduite, pour réparer ses forces, si elles n'ont pas été tellement dénaturées, qu'on soit arrivé au dernier degré du marasme sans remede. Alors la sagesse, le repos, les sucs des animaux, les farineux, le lait, sur-tout celui d'ancase, des alimens très-saius et naturels rappelleront auément les forces perdues. Il existe aussi des Epuisemens qui sont cachectiques, scorbutiques, veroliques, nu la suite de longues diarrhées ou dyssenteries. On verra ailleurs quelle sorte de traitement leur convient. ( M. MACQUART).

EPULIDES. (Pathologie).

On appelle ainsi certains tubercules qui se forment aux gencives. Il v en a de deux espèces. Les uns ne causent aucune doulenr ; mais les autres tourmentent le malade de la manière la plus terrible, parce qu'ils sont d'une nature maligne, et qu'ils dégénerent insensiblement en cancer. ( Voyez pour les autres différences, et pour le traitement, le Dictionnaire de chirurgie. (M. MAHON.)

EPULOTIQUES , adj. et s. m. plur. Epulotica, de con sur et de se cicatrice : (Matière médicale ).

Ce sont des médicamens topiques qui, étant appliqués sur les plaies ou sur les nicères, en desséchent l'humidité superflue, en dissipent les chairs fongueuses, et les disposent à se cicatriser. (Dict. de Jam.) (M. MAHON).

EPURGE. ( Mat. Med ). ( Voyez TITHT-MALE.) (M. MARON).

EOUILIBRE. (Hygienc.)

Les jeux ou exercices dans lesquels il fant observer l'équilibre entre différentes parties du corps out l'avantage d'en exercer plusieurs à la fois, de les exercer également, de les développer et de les perfectionner en même tems et autant les unes que les autres. Un second avantage, c'est qu'ordinairement l'esprit luimême entre pour quelque chose dans ce genre d'amusemens, soit par des calculs faciles, soit par l'aiguillon de l'émulation , &c.

Ces exercices sont donc, en général, préférables à ceux qui n'ont pas ces conditions. (Voyez Exercices). (M. Manon). EOUINOXE. (Hygiene.)

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Ordre I. Atmosphire.

Section V. Variations d'atmosphère succession de tema.

L'Equinoxe est le tems auquel le soleil , dans le printems ou dans l'autonne, entre dans l'équateur ou dans un des points Equinoxianx.

Les médecins funt mention des Equinoxes, parcequ'ils déterminent par là le commencement du printems et de l'autonine, qui sont de s saisons ou les variétes dans les températures de l'air sont si frequentes, et si considérables, qu'elles influent necessairement sur tous les corps, sur tout sur ceux qui sont naturellement ou accidentellement délicats. ( Voyez AIR. SAISONS.) (M. MACQUART.)

FOUITATION, ( Hygiene et Pathologie, ) (Voyez CHEVAL.) (M. MAHON)

EQUIVOQUE, (Symptome,) (Simeiotique.) C'est celui qui, appartenant également à plusieurs maladies, ne peut seul servir à in-diquer ou faire connoître la présence de telle ou telle de ces maladies. Il est l'opposé du symptome on signe Pathognomonique. (Voyez ce mot.) (M. Manon.)

EOUUS. ( mol des yeux ) mouvement continnel soit des paupières soit du globe. ( Voyez HIPPOS NICTATIO) (M. CHAMSERU.)

ERABLE, s. m. (Hygiene, acer.)

Classe III , ingesta.

Ordre I, alimens.

Section IV , végétaux.

L'érable est un genre de plante à fleurs polypétalées, qui a des rapports avec le maron-nier et qui comprend des arbres indigènes et exotiques, la plupart fort élevés, et d'un beau port, susceptibles d'être cultivés en pleine terre dans nos climats , avant des feuilles opposées, des fleurs en grappes, ou en bou-quets corymbiformes, et produissnt des fruits composés de deux capsules monospermes , terminées chacune par une sile très-remarquable. On en a décrit onze espèces dans le Dictionnaire de Botanique ; il nous suffira de désigner :

1º. L'érable d sucre.

Acer Saccharinum, Lin.

Acer fo'iis quinque partito-palmatis acuminatis dentatis subtus pubescentibus. Lin. Mill. Dict. n°. 6.

Cet évolée a les feuilles d'une couleur mute no trare, un peu ridées, se prépara d'un besu rouge à l'autonne; elles out des pouls sur les et le Cauda, et et le Cauda, et et ac cluive su périe sur les deux sortes de sucre, que l'on retrie de deux sortes de sucre, que l'on retrie de deux sortes de sucre, que l'on retrie de deux sortes de sucre, et l'autonne de l'autonne de l'autonne d'un preside sorte d'entité, et l'autonne de l'aut

La liqueur de ces érables, dit M. Duhsmel, d'après les mémoires qu'il a reçus de M. Ganthier, est an sortir de l'arbre claire et limpide comme l'eau la mieux filtrée; elle est trèsfraiche, et elle laisse dans la branche un petit goot sucre fort agreable. L'ean d'érable est plus sucrée que celle de plaine; mais le sucre de plaine est plus agrèchle que celui d'érable. L'une et l'autre espèce d'ean fort sont saines , et l'on ne remarque point qu'elles aient jamais incommodé ceux qui en ont bu , même après des exercices violens, et lorsqu'on étoit tout en sueur ; elle passe très facilement par les urines. Ces eanx , étant concentrées par l'évaporation, donnent un sucre gras et roussitre qui est d'une saveur assea agréable. On les retire en faisant des incisions au tronc des deux espèces d'érable dont on vient de parler, comme on en fait en Russie au tranc des bouleanz pour en obtenir une liqueur douce, assez agréable et médicamenteuse dont nous avons parle. Après l'évaporation des suca d'érable , le syrop se durcit et dunne des pains ou des tablettes d'un sucre roux et presque transparent , qui est asses agréable au goût, pourve qu'il ne soit pas trop

2º. L'érable rouge, ou érable de Virginie.

Acer rubrum. Lin.

Acer Virginianum folio majore subtus ar-Médesine, Tome VI. genteo, supra viridi splondente. Pluk. Alm. 7, tome 2.

L'érable ronge ne paroît pas s'élever beaucoup; mais il a le plus beau feuillage; sea feuilles sont portées sur des péticles menus, glabres, d'un verd souvent teint dé ronge, un peu applais en-dessus. Le bouton qui nait aux sisselles est petit, ovale, obtus, glable, comprimé en sa face interne.

Cet arbre croit dans la Virginie, la Pensylvanie, et est cultivé au jardin national. Il paroit que c'est le plaine du Canada, et conséquemment le second érable dont les Canadiens retirent du sucre. (M. Macquen).

ERAILLEMENT des paupières. (Voyer Ectropium, Renversement des paupières). (M. Cramseru).

ERÈTHISME, s. m. irritation, agacement. (Veyez Inflammation, Spasme). (M. Chamberu).

ERASISTRATE dout de Julia. On a disquil dout file d'une file du plutosphe Arisone. Les recherches que nous avons faites sur cette asertion, nous ont pronvé que celé rioti impossible; il est pourtant vraiseublable qu'il fur prent d'Arisotte, mais en ligne collatelle. Au reste, nous avons placé la missance d'Ensières, et l'an CXI<sup>e</sup> olympiède, année troisième, et l'an 334 avant notre êre. (Peyer Particle Avenses Ménzeus», tome a.

Erasistrate fut disciple de Chrysippe, dont nnis avons placé la asissance vers l'an 370 avant notre ére ; il peut aussi avoir entendu les eçons de Théophrasic.

L'histoire apporte m fait qui doit touves place (cit Attochas Sotre, fait & Felences, etcit dangereusement mided d'une fière vioce lette, dont personne pe provid comoltre la causet. Evaitiers ne la put découvrir dans seu prince de la part découvrir dans seu prince de la partie, et a étant apprent que la présence de Stratonice, un belle-mère, lait causet des changemen extravollèmers, salieux causét des changemen extravollèmers, quileux présence de Stratonice, un belle-mère, la causet des changemen extravollèmers, quilleux présence de Stratonice que la présence de Stratonice, un belle-mère, plus que son mai me fait l'effet de la passion de la comment de

Seleucus: mais commel'avis qu'il se proposoit de lui donner demandoit beaucoup de ménagement, il se servit d'un détour adroit ; il lui déclara que la maladie de ce tils étoit incurable , parce qu'elic étoit causée par la passion violente qu'il avoit pour une femme qu'il ne pouvoit jamais posseder. Le roi parut moins aurpris da caractère de la maladie d'Antiochus, que de la raison de son incurabilité ; mais ce médecia lui syant répliqué que le jeune prince aimoit sa femme, qu'il n'étoit point d'humenr à céder à personne, Seleucus le pressa d'en faire le sacrifice pour sauver la vie à son fils. Alors Erasistrate demanda au roi s'il céderoit Stratenice à ce fils bien-simé, en cas qu'il en fit amoureux ; et voyant qu'il étoit déterminé à le faire, il lui avoua ingénuement que c'étoit le seul moyen d'arracher Antiochna d'entre les bras de la mort. Seleucua déclara aussi-tôt son fils roi des provinces da la Haute-Asie, et lui donna Stratouice en mariage, quoiqu'il en ent déjà un enfant.

Les annales de la médecine nous fournissent d'autres exemples asses semblables. Galien a raconté de lui-même qu'il découvrit , par une semblable observation, l'amour d'une dame somaine pour un comédien nommé P. lade.

Ce fut principalement par l'anatomic que ce médecin se fit considérer; avant lui et avant Hérophile, qui se montra le premier, on n'avoit point osé dissequer de cadavres lumains, et l'on s'étoit borné à examiner les viscères des animanx. Mais Ptolomée Lagus, qui favorisoit les lettres et les arts , ayant passé par-desons le scrupule qu'on s'étoit fait jusqu'alors de toucher aux cadavres homains ponr les anatomiser, accordérent aux médecins les curps des criminels qu'on avoit suppliciés. Il y a apparence qu'Era. sistrate profita d'une conjoncture si favorable. Ses recherches le menèrent non-seulement aux découvertes qui lui ont acquis tant de réputation dans son siècle, mais il poussa encore ses vues jusqu'à chercher à reconnoître le fiége et les causea des maladies.

On a tâché de noircir la mémoire de ces deux premiers anatomistes en les accusant d'avoir disséqué des hommes vivans. Colse lui-même, les représente comme des cruels qui disséquoient es hommes etiamnum spiritu remanente; ce qu'il traite de barbure et d'inutile, Tertulien les traite aussi de bourreaux pour avoir disséqués des hommes vivans, calomnie absurde, inventee par les superstitieux de leur temps.

les modernes, fut accusé d'avoir disséqué deux espagnols vivans, et pour cette raison, condomisé an bannissement. Ca fut encore la superstition qui le charges, et la superstition qui le condamma; car la superstition ne meurt point.

Le rong que tient Erasistrate entre les enciens médecins, nous engago à entrer dana quelque détail sur sa pratique.

Calien dit que sectateur fidèle de la doctrine de Chrysippe son maître, il étoit antiphlébo-tomiste déclaré. C'est ainsi qu'en parla encore Strabon, disciple d'Erosistrate; il fait même unmérite à ce médecin d'avoir traité sans saignée toutes les maladies, pour lesquelles on employoit ordinairement ce remède. Mais quand Strabon n'auroit rien dit là-dessus, les ouvrages d'Erasistrate prouvent assez quels étoient ses sentimens à cet égard, puisqu'il ne fait mention de la saignée qu'une seule fois, à propos du vomissement de sang; encore est-ce pour montrer qu'ille étoit inutile dans ce cas. Selon lui, les ligatures des extrémités du corps , comme les bras et les jambes, valoient bien la saignée qu'elles remplaçoient dans les pertes de sang; et la diete aclievoit le reste.

Ce médecin désapprotiva d'abord l'usagede l'opium ; il y revint cependant dans la mite : mais pour les purgations , il les rejet'a constamment. An moins , s'il se détermina quelquefois à purger ses maindes , ce qu'il ne frisoit que fort rarement , il n'employa que les remedes les moins actifs; et lorsqu'il ordonnoit des lavemens ou des vomitifs, il vouloit aussi qu'ils fussent doux; car il blamoit, à l'exemple de Chrysippe, la quantité et l'acreté de ceux dont les anciens s'étoient servis. Les médicamens simples plaisoient tant à Erasistrate , qu'il ne vouloit entendre parler, ni de compositions royales, ni de tons ces antidotes que ses contamporains appelloient les mains des Dieux. Il ne pouvoit supporter qu'on mélat les remedea tirés des minéraux avec ceux que fournissent les plantes et les animaux ; les productions de la mer avec celles de la terre : il vaudroit beaucoup mienz, disoit-il , s'en être tenu à la ptisane , à la citrouille et à l'hydroleum. Par la ptisane, les bouillons d'orge et la citrouille, il vouloit marquer la diete , et par l'hydroleum, ou l'enu mêlée avec l'huile , les lavemens , les fomentations, les oignemens; réduisant sinsi la médecine à des moyens très-simples pour combattre toutes les maladies. On lit dans Gulien qu'Erasistrate fanoit si grand cas de-Carpi, ce restaurateur de l'anatomie parmi la chicorée dans les maux des visceras du



bas-ventre, et particulièrement dans ceux du foie, qu'il n'avoit pas dedaigné de décrire tout au long la manière de l'apprêter.

Erzaitzete n'étoit pas moits ennemi des amphianes que des médicames composés. La crainte qu'il avoit que les systèmes qu'il pour roit former ar les causes des maldies atoit former ar les causes des maldies aters qu'il avoit à la compassent dans le se praique, et ne le trompassent dans le curres qu'il auroit à faire, l'avoit obligé de prendre beaucoup de précention à cet égrad. Demi degastateup, anisi qu'il royabét, et un existensit et n'employeit les roundes que la rationneit et n'employeit les roundes que la companique.

Ce médecin n'a point écrit sur toutes les maladies connues, peut-être faute d'avoir eu occasion de faire un assez grand nombre d'expériences. Ceci paroît d'autant plus vraisem-blable, que Gali-n nous apprend qu'on avoit accusé Erasistrate de négliger la pratique, d'être trop sédentaire, et de voir rarement les mulades. Il avoit cependant embrassé toutes les parties de la médecine ; il s'étoit même appliqué à la chirurgie, sinsi qu'avoient fait les médecina qui ont vécu avant lui. Opérateur bardi dans le traitement du squirre au foie et de toutes les tumeurs auxquelles ce viscere est suiet, il incisoit la peau et tous les tégnmens qui le couveent : et suivant Caelius Aurelianus . de qui on tient le récit de cette manceuvre, il appliquoit alors des médicamens sur le foie même. Mais Erasistrate, qui opéroit si témérairement sur cette partie, n'aprouvoit pas la paracentese ou la ponction du ventre dans l'hydropiaie. Il ne vouloit point encore qu'on se fit arracher une dent , à moins qu'elle ne branlat; et à ce sujet, il avoit coutume de dire que l'instrument fait pour stracher les dents, que l'on montroit an temple d'Apollon , étoit de plomb. Delà il conclusit qu'on ne doit tenter l'extraction que de celles qui veulent tomber, et qui ne demandent , ponr être tirées, que l'effort que l'on peut attendre d'un instrument de cette matière.

Ensilvene est le premier medecia qui sil filt menion du passaç da sus qu'ans le vasiseaux qui ne sont point autorellement denies à le recovoir. Quequis M.derres, et en particulter le célobre Borrhace, out appelle ce deplacement zoro. Leis, et au tui, ils ont échile la théorie de l'inflammation. Desirvante de l'arche de l'inflammation. Desirvande Parrère bracchique qui "solon lin, and dea arrères intercontales et ano de l'aorte; il a comu les principans, et vrais ausge du cerrran et des nerfs, ou du moins les ussges que les anatomistes ont assignés depuis à ces parties. Me fus d'Ephèse dit même que ce médecin distinguoit deux sortes de nerfs, les uns qui servent au sentiment et les autres au mouvement.

Nous ne saurions rien des sentimens d'Erasistrate , si Galien et Caelius Aurelianus n'en avoient fait mention dans lenra ouvrages ; c'est même, d'après ces auteurs, que nous conpoissons les titres des livres qu'il a écrits. Galien , qui rend le témoignage à ce médecin d'avoir parlé fort exactement de l'hydrorisie, eite de ui les traités suivans : des maladies du ventre : de la conservation de la santé : des choses salutaires : de la contume : des fièvres et des plaies: des divisions, ouvrage dans lequel il avoit riuni diverses observationa sur les maladies : de la déjection, du vomissement et du crachement de sang. Il avoit encore traité de la paralysie et de la goutte; les anciens citent meme plusieurs livres d'anatomie qu'il avoit composés dans un âge fort avancé. Erasistrate avoit sussi écrit contre les médecina de Cos, et n'a pas épargné Hippocrate plus que les autres ; il en a souvent contredit les sentimens.

Strabon, quivécut sous Jules César, Auguste et. Tibère, remarque qu'il y avoit en un pen avant lui une école d'Erasistratéens à Smyrne, dans laquelle Hicesius présidoit. Cet Hicesius a passé pour un des plus grands médecins de son tems. Erasistrate avoit même encore des sectateurs de tems de Gallen ; qui a vécu plus de 400 ans après lui, et qui nomme, entr'autres, un Martial qu'il avoit connu à Rome. Il y en favoit eu auparavant un plus grand nombre, comme un Héraclide et un Xénophon, qui avoient été ses disciples. Celui-ci a écrit touchant les noms des parties du corps, aussibien qu'un autre sectateur d'Erasistrate . nommé Apollonius , qui étoit de Memphis , et qui n'est peut-être pas différent d'Apollonius , fils de Straton , cité par Gallen. On compte encore parmi les partisana d'Erasistrate , un Artemidore de Sidé, un Caridemus , un Apoltophanes, un Ptolomee, un Hermogenes, dont Galien parle comme d'un zélé secusteur de son maitre ; un Apočmantes , un Chrysippe, un Straton ; et enfin , un Menodore indiqué par Athenée. Ils avoient tous une si grande vénération pour Erasistrate, qu'ila regardoient ses sentimens comme des oracles émanés de la divinité même. ( M. Goulte ).

ERASTE, (Thomas) d'Anggenen, villaga de la Seigneurie de Badenweiller dans le Brisgaw, vint ou monde en 1523. Il étudia à Bâle, où il faillit mourir de la peste en 1542.

Varia opuscula Medica. Francofurti, 1590, in-folio.

Disputationum et epistolarum medicinalium volumen doctissimum. Tiguri, 1595, in-4.

Examen de simplicibus quae ad compositionem theriacae Andromachi requiruntur. Lugduni, 1606, in-4, et 1607, in 8.

Universae Medicinae synopsis in quatuor tabulas collecta. Venetiis, in-felio. La dernière partie cat de Gabriel Cuneus. (M. Goulin).

ERESIPELE. Erysipelas (Ordro nosolog, et Pathologie.)

L'Erésipele constitue le septieme genre du premier ordre de la troisième classe de la nosologie de Sauvages. Cette classe est celle des phlegmasies, et le premier ordre comprend celles qui sont accompagnées d'exanthèmes. La définition que l'auteur en donne est celle ci t eruptio erythematis cum synocká febre.

On entend par Erésipele, une inflammation superficielle, et qui n'a d'autre siège que la pean, ou peu s'en laut. L'Erésipele propenent dit est un affection de la peuu seule, dit Galien. Cette inflamation est d'un rouge un peu isunstre. Elle a son siège, en graude partie, dans des vaisseaux plus petits que ceux qui contiennent le sang rouge. Il n'y a sucune partie extérieure du corps qui en soit exempte, cependant c'est le plus souvent à la tête et au visage qu'elle se montre.

Cette maladie parolt très-souvent dans lemontent où l'on s'y attend le moins. Un hommequi semble jouir d'une très-bonne santé, sans ancune cause connue, se trouve tout à coup pris de la fièvre, qui cesse au bout d'un ou deux jours; et quelques fois plus tard; mais en même tems il paroît sur la peau une tache ronge, large, qui, souvent en très-peu de tems, quiert une très-grande étendue. Lors que l'Erésipele commence ainsi par une fièvre bien marqu'e, on le regarde comme critique, le plus sonvent tout se passe assez tranquillement. La diéte . quelques remèdes antiphlogistiques suffisent pour procurer la guérison; mais ce bonheur n'a pas toujours heu. On observe quelquelois que l'Erésipele tourne promptement en gangjeue : d'autres fois il rentre ; l'humeur se porte alors sur des parties dont les fonctions

Sa convalescence, qui fut longue, le désola moins que les obstacles qu'il rencontra à la continuation de ses études. La pauvreté étoit au moment de luis fermer l'entrée des sciences, lorsqu'il trouva un protecteur généreux qui lui fournit tous les secours , dont il avoit besoin , pour entreprendre le voyage d'Italie. Eraste s'arrêta à Bologne, où il fut reçu docteur en pluiosophie, et en médecine. Des qu'il se vit en état de figurer parmi les Savans, il suivit la contume de ceux de son siecle en changeant de nom ; le sien ésoit Lieber, et il lui donna une tournure Greequeen premant celuid' E astus. Il le portoit déja lorsqu'il vint ensemmer à Heidelberg. Delà il se rendit à Bâle en 1581, pour y remplir une chaire de Airdecine; mais il n'en jouit pas long-teme, car il mourut le premier jour de l'an 1583..

On a de lui plusieurs Ouvrsges, dont les uns ont para de son vivant, et les autres ont été imprimés après sa mort.

En voici les titres et les éditions :

Disputationum de Medicina nova Philippi Paracelsi, pars prima. Busilcae, 1572, n-4. Pars secunda. Ibidem, 1572, in-4. Pars Tertia. Ibidem , 1572, in 4. Pars quarta et ultima. Ibidem, 1573, in 4.

Il y réfute la doctrine que Parace/se avoit enseignée à Bale, et qu'il avoit consignée dans see écrits.

De causa morborum continente. Basileae . 1572 , in-4.

De occultis pharmacorum potestatibus. Basileae , 1574 , in 4. Francofurti , 16:1 , Disputatio de auro potabili. Basileae, 1578,

1594, in-4. De putredine Liber. Ibidem, 1589; in-4.

Zapsiac , 1590 , in 4. Epistola de astrologia divinatrice. Basileac,

De pinguedinis in onimalibus generatione et concretione. Heidelbergue , 1580 , in-4.

1580 , in-4.

Comitis Montani , Vicentini , novi medicorum censoris, quinque librorum de mo-bis nuper editorum viva Anatome , Busileae , 1581 , in-4.

sont escruielles à la vie, comme le cerreau; le poumon ja felver esperols, et arament le poumon ja felver esperols, et arament le métude en réchage parce que un sur seven que que propose de la composiçation amb en la crivie que le l'huseut éréniplistateux, au lieu de se porter au debror; se jete tou à coup sur une de ces perires, et graves qui sont bientôt suivis de la mort, son qu'on est pur prévie un si grand malieux, parcia que ni la force de la fierre, si neuta qu'on est pur prévie un si grande l'autorité de la fierre, si neuta propieta que ni la force de la fierre, si neuta pur la contra de la fierre par la contra de l'autorité de la fierre, si neuta nouve l'autorité de la fierre par la contra de la fierre par la contra de l'autorité de la fierre par la contra de la fierre par la fierre partier par la fierre par la fie

Tous les Léchipeles ne commencent pis par une févre bies marquée d'un ou de plusieure jours, et par conséquent ne sont pas critiques, con les contres de la configuration de la configurat

Partont où se trouve l'Estispele, la pesa «élève, legfement à la vérié et d'ane manière pen remarquable, unis sa aubtance devient plus dure, plus compacte, et plus reservée. Jamsis il ne tourne en suppuration, quoique quelquéosis ils forme par dessus des phlyciènes; mais ces phlyciènes ne le font ponit disparoltre, ne le diminuent mêma pas, de sorte qu'on doit les regarder comme des symptomes du mai.

L'Erésipele, considéré comme une maladie existante par elle même, et indépendamment d'une cause notable dont il seroit le symptome, (et c'est celui-là seul dont il convienne de parler ici , parceque , ponr parler des Erésipeles symptomatiques, il faudroit aussi parler des maladies dont ils sont les symptomes, ce qui ne se peut, ni ne se doit) cet Erésipele, dis-je, on reste d'une manière fixe et constante aur la même partie , sons attaquer les autres , ou passe d'une partie sur une autre, ou enfin, eu disperoissant pendant des intervalles de tems considérables, it reparoît à plusieurs reprises assez éloignées les unes des autres , et devient comme une maladie habituelle. Lea trois espèces de la même maladie demandent à être présentées chacune en particulies.

Les enciens ont asses connu la première espéce d'Erdsipèle ; et elle a été décrite par presque tous les auteurs depuis Celse jusqu'à Avicenne. Il y a même lieu de croire qu'elle a été désignée par Hippocrate sous le nom de feu externe, et sous celui de tumeur bilieuse, quo que Hippocrate, et après lui Galien son disciple, ayent rangé l'Erceipèle parmi les symptomes. Mais ce u.al existe par lui même, et, quoique son traitement donne moins de mal an medecin | qu'il soit moins mobile , moins variable dans ses accidens, que l'Erdsipèle symptomatique, ou critique, cependant quelques fois il présence des symptomes qui ne sont pas moins violents, de la fièvre, des phlyctènes : mais il diffère des affections Ercsipélateuses aiguës, en ce que de lui même il ne change point de nature à moins qu'il n'y soit forcé par un mauvais traitement, en ce qu'il ne détériore point les fonctions du corps, et qu'il ne dure pas plus longtems qu'une simple dépuration ne semble le demnuder.

Lorsque cette espèce d'Erésipèle est sur le point de paroître, elle est tonjours précédée par quelque anxiété fébrile, par des douleurs dans les membres, telles que celles qu'ou sent lorsque la santé se dérange, et que la matière de la transpiration est supprimée ou dintinuée par une mauvaise coction. Le mal paroît assea foible en commençant, bientôt il augmente, et occupe de grands espaces. Les parties qui sont dessous acquièrent du volume, et le tissu cellulaire de la peau se durcit. Ce mal a souvent son siège à la tête, au col, à la poitrine, et on v sent uoe chaleur piquante, avec une pesanteur douloureuse. Lorsqu'il à son siège à la tête, souvent les yeux se ferment, les paupières deviennent livides et comme chargées de sang, la peau qui couvre les cartilages des oreilles devient très doulourense, les levres grossissent et se retournent, et il s'y rassemble desphlyctenes, le gosier même est douloureux. Le malade est agité d'une manière incommode, et vera la nuit les douleurs qu'il éprouve aux membres deviennent plus sensibles, ce qui lui ôte le sommeil, et ce qui fait qu'aux tourmens d'une chaleur vive il joint ceux de l'imagination, Plus le mal, est violent , plus il est grave , moins aussi il dure. Cependant il est mre qu'il se termine par la mort , à moins qu'il ne dépende d'une cause suscaptible de repercussion : car alors il n'y a aucun des viscères les plus importans sur lesquels il ne puisse se déposer. C'est pourquoi avant tout il faut faire attention à la cause , qui seule peut funder le pronostic. D'où nous voyona que le propostic est plus difficile que le diagnostic: pour le diagnostic , il ne faut que des yenx un peu exercés, au lieu que, ponr le pronostic, il faut remonter a la cause, qui ne tombe pas toujours sous les sens.

La fin de cette maladie s'annonce par le relàchement de la peau, par la diminution de la rougeur de la peau qui jaunit, par l'apparition des écailles que fournit l'épiderme, en un mot par la cessation de l'éréthisme, dont on apper, oit même des signes dans les urines qui deviennent plus chargées, dans les excrémens du bas ventre, et particuliérement dans la mollesse des parties de la peau quel'humrur éresipélateuse a quittées. Quand la maladie ac résont, les malades sentent une démangeaison qu'ils n'éprouvoient pas auparavant et souvent il y a à craindre qu'en se gratant trop fortement ils ne rappellent la maladir. Mais on observe une grande difference dans lr s Eresipèles, suivant la différence des causes dont ils dépendent. Il y ena qui parvieusenttres-prompte-ment à toute la force dont ils sont ausceptibles; il y en a dont les progrès se fout lentement et par degrèssenfin il yen a dont la déclinaison est longue, rt su point de faire craindre le retour. Lorsque tout se passe bien , à l'exception de la pésanteur du membre attaque, et de la douleur qu'on y sent quelquefoia assea vivement, ordinairement le reste du corps est en bon état. Les malades ne sont languissants, que lorsque l'Erésipèle lui même languit : mais il y a un grand danger, lorsque cet Erésipèle disparoit sans caose ap-

Les causes da l'Entsipèle dont on vient de parler, c'est-à dire, de l'Erésipele qui n'attaque qu'une partie, et qui ne présente aucun signe d'une autre maladie, sont ou accidentelles et dépendantes des causes externes qu'on appelle non naturelles, ou intrrnes, c'est - à - dire, dépendantes du caractère Acre de la sérosité. Pour les exposer , non-seulement d'après les vues d'une théorie plausible, maia d'après les lumières que fonrnissent l'observation et la pratique, nous remarquerons que ceux chez ni l'on trouve le plus de dispositions internes à l'Erésipele, sont les jeunes gens et ceux quisont pléthoriques, de telle sorte que cependant on sppercoitseulement en eux une surabondance de sérosité qui fait qu'ils sont fort sujets à des rhumes passagers ; que , suivant l'observation d'Hippocrate , leurs narines se remplissent facilenirat après un souper auquel ils ne sont pas accoutumes, ou trop copieux; que le froid les resserre facilement; que la chaleur les affoiblit beauconp ; qu'ane impression forte de la lumière fait couler de leurs yeux des larmes acres et salces ; que , lorsqu'ils se sont exposés à un froid extraordinaire , ou à une insolation subite, il sort de leur nez un écoulement mal-propre;

qu'ils sont fort sujeta aux maux de deuts , et à de légers frissonnements de tout le corps , qui ne sont point suivis de maladies, mais qui disparoissent facilement, et reviennent de même. Ces personnes out la fibre très-sensible . mais en même tems il v a chez clies crtte espèce d'acrimonic qui , ayant son siège dans la scrosité , picotte les parties, sans cepradant produire tout-à fait une obstruction , et qui , par-là , sans causer proprement une maladie, dérange la sonté. Ces personnes ont bon appétit, elles mangent même avec avidité . et souvent avec que iqu'excès, parce que leur estomac est agacé par cette espèce d'acrimoinie que les anciens prenoient pour de la bile. C'est pourquoi conx là sont très-sujets aux Eresipeles , chez qui il v a une grande quantité de matière propre à la transpiration, et chez qui la transpiration ao aupprime facilement, ainsi que ceux chez qui l'humeur refluente doune den signes non - équivoques d'acreté. Voilà aussi pourquoi ere Erésipe l'u ne sont pas rares chez les cufants , leurs liqueurs très-tenues étant susceptibles d'àcreté. Mais , dans les enfants , cette capèce d'Erésipele làche beaucoup da sérosité, ce qui le faisoit appeller par Avicenne Erésipèle humide.

La cause interne, universelle, dr cette espèca d'Erésipèle est donc une sérosité acre, qui, si elle se rassemble sur la peau irritée quelque cause que ce soit , produit un Erésipel plus ou moins long , suivant l'abondance de cette cause. Cette sérosité acre ne paroit jamais davantage, que lorsqué la transpiration est incretaine, et la transpiration n'est jamais plus incertaine que lorsque la coction des alimens , quosqu'ils abondent en particules Acres , péche cependant par l'inertie. Voilà pourquoi les Erésipèles sont si souvent épidémiques chez les nations qui font usage d'aliments àcres, et de difficile digestion, comme de raves , d'ail et de différentes espèces de poissons , suivant l'observation de Bontius pour les Indiens , et de Prosper Alpin pour les Egyptiens , sur-tout si ces causes externes et accidentelles de l'Erésipèle , lesquelles sont très-variées, se joignent à la cause interne.

Tout ce qui egit extérieurement sur la transpiration, ou sur les vaissraux de la peas , pent contribuer à attirer l'Erésipèle. Ainsi une course à cheval, violente, à l'encontre d'an vent froid, laquelle sèche et resserre, et qui rassemble et congule les huments affinentes , cause un retardement à la sortie des parties acres par la prou-Drlà un éréthisme et un Ercsipele. An contraire l'action forte et prolongée d'un soleil, qui darde ses rayons directement sur quelque partie ,

y excite également un E-ésipèle; et cela rèest, pas surprenant, parce qu'il desseche fortement, et que, les parties les plus fluides s'évaporant, celles qui sont les plus grossières demeurent avec l'accimonie dont elles sont surchargées. Le vin, les liqueurs spiriteueurs, prises innodéremment dans un tems chaud, produisent le même effet.

Les deux espèces d'Ercipieles dont il nons rette à faire l'exposé, ne sont pas fort différentes, soit par leurs symptomes, soit par leurs sumptomes, soit par leurs causes, de cile dont nous venons de parler. Nous allons les traiter séparément, en nons occupant beaucoup plus de la recherche de leurs causes que de celle de leurs symptomes, qui sont presupenitèrement les mêmes que ceux que nous svons cxposés en parlant de la première expèce.

Celle de ces deux és, èces d'Ercsipèle, dans lauelle l'humeur érésipélateuse, eu lieu de rester quelle l'humeur eres penareur ; tantôt s'étend et se propage sur les parties voisines, tantôt passe d'une partie sur une autre , laissant entr'elles un espace plus ou moins considérable exempt du mal, ressemble davantage à la première dont nous avons parlé ; voici sa description telle que la pratique la présente. Un homme jouissant d'une bonne santé se sent subitement attaqué d'une legère demangeaison , au visage par exemple. Cette demangeaison s'étend à la poitrine , aux bras. Elle se fait sentir au dos, aux lombes, aux cuisses, anx jambes, se propageant, comme le fen, de telle maniere que d'un jour à l'autre elle occupe un nouveau siège en abandonnant le premier. On appperçoit comme des rayons érésipelateux , qui annoncent la route que suivra l'Erésipele. Le mal ne demeure pas fixe long-tems sur la même partie, cependant il tourmente long-tems , et retourne quelquefoie sur la partie qu'il avoit abendonnée. La partie, qui, la première , a été attaquée , est celle qui est la première débarrassée. Cette espèce d'Erésipèle n'est pas violente, mais elle n'est pas exempte du danger de la rentrée, qu'annoncent et la toux et l'anxiété d'un malade, qui , avant son Erésipèle , jouissoit d'une parfaite sauté ; car le mal n'est enlevé par ancune évacuation évidente. Lorsque l'Erésipèle est dissipé, toute la peau qui on a été le siège se convre d'écailles , et d'une espèce de farine. L'épiderme se renouvelle, et, tant qu'il n'a pas recouvré toutes ses auciennes qualités, on peut craindre la rechûte. Cette espècé d'Erésipèle ne paroît pas différer beauconp du feu sacré décrit au long par Celse. Il en compte deux espèces : mais an fond ce n'en est qu'une,

dont les degris multimare ann différen. Suivant a description, thun et l'étierpas audresax de la peau, il est large, un peu livide, mais infigalement; l'autre est levés, plein de pustules d'où il sort du pur, ou pluide, comma li de di lui-même, une hanner qui peut parolite et meir le miléen carte la sanie et le pas. Il il de l'ul-même, une hanner qui veut parolitere les confects de vieillerés, et couse qui sont ma constituée, auxquels il fout joindres une cous coux dont la transpiration l'exéruire mai. Suivant lui, ce sont les jambes qui sont la saige de ce fen il y a lieu de crois qui'va stage de ce fen il y a lieu de crois qui'va serve de la constituée de la constituée par la constituée de la constituée par la constituée de la constituée par la constituée plus sont le plus aux de la constituée plus de

On observe sur les corps des jeunes gens, et dans la force de l'age , une autre espèca d'Erésipèle, qui ne s'étend pas sur les parties voisines, comme dans le seu sacré, mais qui se porte d'une partie à une autre éloignée d'elle. Cette différence, au premier aspect, semble fort grande. Cependant elle ne l'est pas, parce qu'elle ne vient point de la différente nature de la maladie , mais seutement de la différente disposition des parties , qui , par elles-mêmes, sont plus ou moins disposées à devenir le sièce d'un Entsipèle. Ainsi sonv nt l'Eresipele passe de la face aux parties de la génération , ce qu'avoit déja observé Hipccrate. On le voit quelquefais passer du derrière des oreilles aux articulations, des articulations aux yeux. Ensuite une demangeaison parcoure tonte la superficie du corps, et il n'est point rare que, la maladie changeant de forme . Phumeur se porte vers les parties internes, et y produise différentes maladies, comme Pangine , la péripneumonie ; et ces maladies se terminant benreusement , la cause de l'Erésipèle se trouve souvent enlevée.

Quelquefois cependant, après nne ou denx saisons, l'Erésipèle revient, et c'est la troisième espèce que nous avons annoncée, celle où l'Erésipèle reparoit, ou périodiquement, ou d'une manière imprévue, et anns observer aucune période marquies dans ses renouvellements.

On doit dire que ces Erdipièles reviennent périodiquement, lorsqu'il se renouvellent dans des tems précis, et de manière à pouvoir être préviss. M. Lorry rapporte avoir connu un homme, se portant bien d'allieurs , qui deux fois l'annee, vers les tenus de l'équinoze, étoit attaqué d'un Erésipièle. La première et la econde attaque de cet Ecésipie furent précédes d'une fiver violente, la peau to lera, est

sa confeur parus on peu livide : il dura jusqu'au quatorsième jour avec des accidens graves. Mais, les années suivantes, le mal parut fort adouci ; il n'alloit pas au - delà du septième jour. Il n'étoit point précédé par une fièvre marquée , mais seulement d'un frissonnement et d'anxiétés, et il ne parsissoit qu'une rongeur légère , tantôt sur une partie , tantôt aur une autre. Il rapporte aussi avoir vu un autre Erésipèle périodique, qui ne paroissoit qu'une fois l'année au printems; mais qui étoit et plus grave, et d'une plus longue durée, que le premier , après ses deux premières attaques. Dans l'un et dans l'antre , une sueur légère sur la fin de l'accès, et le rétablissement de la liberté des évacuations annonçoient la fin de l'attaque. Elle étoit aussi annoncée clairement par une certaine mollesse de la peau, qui jannissoit, et par une certaine rudesse qui prenoit la place de la tension qui s'étoit montrée d'abord. Mais ce qui mérite sur-tout d'être remarqué, c'est que ces deux hommes d'un àge dejà avancé, qui, avant d'être sujets à cet Erésipele périodique, étoient ausceptibles de toutes sortes de maux avec une très-grande facilité, ont joui depnis ce tems d'une vicillesse saine et d'une grande vigueur de corps et d'esprit,

Le retour des Erésipèles, uni revienuent d'une manière (rrégulière , a lieu toutes les fois qu'à la disposition à cette maladie dont on a parlé se joignent des causes irrégulières elles-mômes, Le même M. Lorry avoit connu un capitaine d'infanterie, qui, toutes les fois qu'il s'exposoit pendant une heure ou deux aun air humide, étoit pris d'un Erésipèle, ce qui le força de quitter le service. Ce militaire ne pouvoit pas non plus se laisser aller à prendre des liqueurs spirituenses, sans en être puni aussi-tôt par le retour de cette maladie , qui durnit plusieurs jours. Il y a lieu de penser qu'il n'y a pas d'autre différence entre l'Erésipèle qui paroit d'une manière régulière , et celui qui vient irrégulièrement, que celle qui peut se tirer de la manière régulière ou irrégulière dont les causes agissent. C'est donc la même cause officiente , mais les causes occasionnelles ne sont pas les mêmes.

Après avoir fait l'exposé des différentes espèces d'Eschiefe il convient à présent de d'occuper de la recherche plus particulière et plus précise de leurs causes, et des moyens de les guéris, sile diagnantie de toutes les espèces d'Erdisplése est facile, il n'en est pas de même ç commo on la dels dit, de la dé-couverte de leurs causes. C'est l'observation qui doit guider dans cette reoberche.

1º. Si l'on excepte les piqures ventmeuses des abeilles, des cousins et d'autres cansat bout-à-fait accidentelles, il faut avant tout regarder toutes les espèces d'Erisipelis qui ont la pean pour siège, comme des meladies dépendantes de la suppression de la transpiration.

29. Il faut pener que la maière de la transpiration, parseuna la peau, ne peut prodires l'Exércipée que lorsqu'elle se trouve supprimée subirement, ou qu'elle est extraordinantement àcre. Si la partie sérense est chargée d'une actinonie salue, tant que cola a lieu, non-suellement on ne peut pas regarder les malades comme à couvert de l'Eurispide, qu'il Evidepide comme tenant la place d'autres maladies, mais on voit d'autres maiades his succèder immédiatement.

Il est impossible de déterminer, soit par les observations soit par les expériences, la nature de l'espèce d'acrimonie qui produit les Erésipèles, tantôt sur une partie, tantôt sur une autre, tantôt suivant des périodes Exes, tantôt sans suivre aucune règle pour le tems où ila paroissent.

Ainsi que tons les excrémens séreux qui peuvent mettre obstacle à la transpiration , l'acrimonie érésipélateuse frappe le nez, les yeux, la partie supéricure de l'oesophage, et excite des étermemens, des toux acres, qui ne produisent aucuns crachats dignes d'attention. Alors cette acrimonie tourmente les nerfs et les parties sensibles des membranes perveuses , elle y fait éprouver des douleurs , quelquefois elle gontle ces membranes en tumeurs élastiques , qui paroissent subitement, et disparoissent de même, mais qui ne supporent jamais. C'est en conséquence de toutes ces vues , que, tout bien considéré , nons réduisons à quatre classes soulement les causes propres à produire des Erésipèles.

Ce cont le humere propre à prodeire des carchares qui frameu la première de cer calcases. Quoique puissent penser d'autres tilorient, la première cause des calcares récient, la première cause des calcares relevant de la control de la transpiration d'où d'arrive que la matière dont elle se forme, de l'accion de la transpiration, d'où il arrive que la matière dont elle se forme, viant point sans attivuée pour estifer librement les canaux très fins et très-éroits qui tatont deninés, elle a'arrive, en rest pas lieu de coction elle sequiert de l'acrimonie ; leis de coction elle sequiert de l'acrimonie ; passe que le sans que le passe elle sequiert de l'acrimonie ; passe que le se cette est eximonie s'uttachant à la pass , elle

y cause des Erésipeles, comme elle produit des catharres, si elle s'attache aux membrants du nez on aux ponmons. C'est pourquoi ill esc absolument nécessaire que celui qui vent détrnire la source de ces Erésipèles , s'applique avant toutes choses à mettre en ordre les fouctions de l'estomac , et des antres organes qui servent à la coction , n'y ayant point de cause \* plus active des Eresipoles carborreux que celle qui dépend des vices de la coction. Cette espèce est annoncée comme prochaire par les embarras de l'estomac, par les nausées, par la pesanteur de tout le corps , par des douleurs dans tous les membres : bientôt les parines se gonflent, se remplissent, et c'est en comparant avec tous ces symptomes les causes accidentelles qui peuvent avoir lieu, et les vices d'un air froid et humide, soit qu'il doive ces qualités au climat, soit qu'elles lui viennent de la ssison, que l'on reconnoît la vraie cause de l'Erésipèle cotharral.

La seconde classe des causes des Erésipèles est formée par cette esnèce de sérosité acre rhumatisante, qui excite des douleurs énormes, saus presque causer aucune tumeur. Elle a un rapport assez marqué avec la cause de l'Erasipele catharral, et d'autant plus marqué que l'une revêt facilement la nature de l'autre. Elle parolt cependant en différer par un degré d'acrimonie beauconp plus fort et plus subtil , et elle tire sa ténacité et son caractère opiniatre de la sensibilité, et de la dispusition à se contracter des parties auxquelles elle s'attache.

Lorsqu'un rhumatisme se change en Erésspèle , c'est un avantage pour le malade , parce qu'au lien de douleurs très-aigues , il n'éprouve que des démangenisons. Ce changement n'a lieu que chez les vieillards affoiblis, dans les fibres desquels le ressort manque, et alors l'Erésipele est de longue durée , et ne peut guères être regardé comme critique. Ordinairement le mal ne perd pas son ancien caractère sans que le maisde éprouve des douleurs vagues , irrégulières, et assez tourmentantes. C'est par ces signes concomitans, et par une connoissance exacte de tout ce qu'a éprouvé précédemment le malade , que l'on parvient à distinguer cette seconde cause des Erésipèles.

La troisième est due à la goutte. Elle parolt quelquefois accompagnée d'un Erésipèle trè. doulonreux , qui l'est lui-raême de cet ædême inflammatoire propre à la goutte. Mais quel quefois aussi chez les vicillards la goutte se change tout-à-fait en Erésipèle. Car quoiqu'une 1

goutteviolente n'attaque pas seulement les parties sereuses, acres, muis encore les parties mucilagineuses, et qu'elle les pénètre intimement, on voit quelquelois une goutte plus légère se chan; er en un Erésipèle périodique, à la grande satisfaction des malades , car quoique les Erésipéles leur fassent épronver des démangeaisons assez vives, ce mal est incomparablement moindre que celui des douleurs que leur faisoit éprouver la goutte. Mais le diagnestic est fort difficile dans cette espèce d'En sipele. Car on voit meme la goutte survenir à l'Érésinèle. sans qu'auparavant rien put porter à la somprouner , à moins qu'on ne regarde comme propres à inspirer des sonpeons les rots , les vents , l'irritation de l'estomne : mais ce sont des signes bien équivoques.

Enfin le quatrième genre des causes des Tresipiles est celui qui renferme les causes des Erésipèles symptomatiques. Il faut reconnoître une cause venimouse tout à fait étrangère su corps , soit qu'elle se soit introduite en lui par agitation, soit même qu'elle se soit formée par le moyen de certaines qualités nuisibles , naturelles , dont nos humeurs sont susceptibles, Tels sont ces venius acres de la rougeole, qui, sur-tout chez les enfans , dont la peau est tendre, passent si facilement d'un corps dans un antre, et qui, mêlées au sang , s'y multiplient. Telles sont ceux qui prodnisent ces taches érimpélateuses , qui , dans les saisons très - chaudes , sont poussées au - dehors par les fièvres , et qui sont en partie l'effet de l'acrimonie des humeurs, en partie celui de la chaleur, qui prive le sang de la sérosité. C'est pourquoi les fièvres ont reçu des noms différents de ces différents symptomes , commo de feu de Perse, de fiévre pourprée de Hongrie , sur quoi il faut consulter Sennert et Hofman, et les autres auteurs Allemands qui out écrit sur la Médecine. Mais quoique cela arrive rarement, ces espèces de venius peuvent se développer plus l'entement , et devenir une cause chronique d'Eresipèles ; ce qui donne lieu de croire qu'il y a des risques à courir en vivant, d'une certaine manière, avec les personnes sujettes à de fréquens Erésipèles. Co danger semble d'autant plus fondé, que l'exnémence a assex souvent donné lieu de craindre que la goutte elle-même ne se communique par contagion. N'est ce pas une raison suffisante pour craindre également que l'espèce d'Erésipèle qui en prend la place , no se communique de la même manière.

Le diagnostic de l'Erésipile existent est facile. Il ne faut que des youx pour l'apper-

cevair. La vue suffit même pour distinguer s'il est simple, ou s'il est de l'espèce de ceux qui reparoissent à des tems fixes , on qui reviennent dans des tems ndéterminés, et que l'on ap-pelle vagues. Car la cause de l'Eresipéle, qui n'est pas vague , est constante , et le plus souvent évidente, ou épidémique. Si l'on ne distingue pas du premier coup celui qui est vante. la première rechâte apprendra à se faire. Mais on doit craindre le retour de l'Erésipèle, qui, avant de paroitre, a donné des signes d'une cause interne cachée; comme si , avant qu'il parût, le malade a éprouvé des anxiétés, des douleurs de tête, des vertiges : a'il a été précédé par une sorte de tremblement, par des frissons , par de la fièvre, par de la toux s'il passe promptement à la résolution , et s'il donne des sigues précoces de terminaison , quoique son commencement ait été accompagné de beaucoup de trouble, et an point d'inspirer des craintes par l'événement. Car une terminaison précipitée indique une cause enchée, an jugement d'Hippocrate, et Lit craindre une rechâte, Cette crainte est augmentée par la conmissance des causes, dont le disgnestic est d'une grande importance dans l'Erésipèle , comme dans les autres maladies.

Le diagnostic par lequel on reconnoltra qu l'Erésipela dépend d'une cause catharrale, dépendra du ricit des causes qui auront pu supprimer la transpiration , sur-tout si on les compare avec les accidens qui penvent venir d'une coction défectueuse. Outre cela l'Erésipèle qui vient de cette cause paroît rarement seul. Il se trouve accompagné ordinairement de tremble-mens légers ; de fralcheurs et de chaleurs qui se succèdent alternativement, de rhume, d'enflure du gosier, des ainigdales , et sur-tout d'une pesanteur de tout le corps accompagnée de don-leurs gravatives, qui fatignent toute la machine. A ces signes , il faut joindre ce lui que fournit le siège de l'Ensipèle ; car ordinairement cette espèce d'Erésipèle attaque le visage , la face . et les oreilles , il se porte plus rarement sur les sutres parties , à moins qu'elles ne soient dejà cedemateuses , ou affoiblies pa quelqu'autre cause. Outre cela | l'Erésipele catharral est beaucoup plus souvent compliqué arec l'œdême qui accompagne tout cathaire, qu'aucune autre espèce d'Erésipèle.

Le diagnostic de l'Eresipèle provenant d'une sérosité acre-rhumatisante se tire de la douleur qui s'est fait sentir aux articulations avant qu'il parît , ou qui occupe le siège même de l'Eresipèle. Cette espice d'Eresipèle présente Lyune une tomeur , mans à princ aucune autre

tepère de cette maladie excite-telle autras de phicienes; à prine aucure productielle des demieurs assai vives , de sorte que teut monde, ir spiai ignorasa mêm; acopycomerni de leger. Outre cela il ne s'antive pas ficile ment; les douleras es es calment pas acionent; et, lora même qu'il est terniné, les douleras es celte espec de l'écripérée est elle pais douleraux et l'apraire de l'écripérée est elle pais douleraux et pas faciles de la goutre, et qui lui aucodoit de la goutre, et qui lui aucodoit.

Il fant observer qu'à la place de la gouite di se privente quaquésés à la pouve de maux plas graves que crite malefir , et neiure que souvent elle ent entirelve put de criptions entis-conserver elle entre de la conserve del la conserve de la cons

Le disgnostic d'un venin caché , et qui se change en Erésipèle, est fort douteux et plein de danger. Le degré de violence du mal qu'un éprouve désigne dans l'Erésipèle le degré de la force de la cause qui le produit. Les autres symptomes désignent sa nature. Mais vous aurez d'autant plus sujet de croire qu'un Erésipèle dépend d'un venin quelconque, qu'à l'exception de ce deletere , le reste paroit en bon état , qu'aucune des autres causes dont on a parlé, ne donne lien de sonpronner son existence ; qu'au contraire les symptomes qui ont paru avant qu'il se montrat , ont fait observer avant tout des nansées de la part de l'estomac, des vertiges de la part de la tête, signes qui ordinairement annoncent le développement des venins cachea.

Misi, dans une sussi grande obscurité sur les causes, on ne doit pas ce libre de prendre son paris sur les moyens propres à les détruire, et unsidafe ne demande pou une s'grande diligence. Car tent Lévispiée, sur forapiri comma de la comma del la comma de la comma del la comma de la comma del la comma de la comma de

le traitement des causes.

Le pronostic de l'Erésipèle qui s'établit de lui-même sur la peau , qui s'y établit d'une manière qui donne lien de croire qu'il ne quittera sa première place qu'en se dissipant toutà-fait , et qui n'est point accompagné d'une fièvre nigue, n'est jamais funeste. Mais, si la cause de l'Erésipile est de nature à ponvoir être repercutée au-dedans, elle peut produire des accidens très-mauvais, très-aigus, et promptement mortels ; des toux , des phrénésies , des vouissemens énormes ; et ces fièvres nigues que les anciens appelloient fièvres bilieuses.

Mais, si l'Ercsip èle s'arrête ser la partie qu'il a attaquée d'abord , et s'y endurcit , le mal , devenuet plus grave par un mauvais traitement, peut tourner en gangrone , ou acquérir la nature et le danger d'un phlegmon. Des astringens appliqués mal-à-propos, lor-que le mal commence, peuvent produire le premier effet. Il peut venir aussi d'une cause toute opposée, par la foiblesse de la nature, dans un vicillard décrépit. Mais, dans ce second cas, l'Erisipele, qui est l'effet de la dégénérescence du sang, doit être regardé comme symptomatique, et même un pronostic de gangrene. Si l'Ercsipcle se change en phlegmon , il cesse d'être un Erésipèle, et il n'y a rien à dire ici sur son traitenient , parce qu'alors c'est un phlegmon qu'on a à traiter , ce n'est plus un Erésipèle. Mais il arrive souvent à l'Erésipèle de se changer en cette espèce d'ordème chaud, qui accompagne toujours jusqu'à un certain point l'Eresipèle, et sur tout les Eresipèles arthritiques , et qui ne disparoit entièrement que lorsque l'Erésipèle est bien guéri. On remarque même qu'après les violens E ésipèles des membres , et sur tout des jambes , il reste une grande foiblesse dans les vaisseaux de ces parties, une grande dilatation de tout le tissu cellulaire d'où il arrive que ccex qui ont éprouvé ce mal plusieurs fois , le mal étant comme passé en habitude, ont les jambes enflécs le reste de leur vie , si , lorsque le mal a commencé , ils avoient de la atteint un certain age, ou du moins s'il a duré long-tems, lorsqu'il a commencé de bonne leure.

Pour ce qui concerne la cure de l'Erésipèle, il faut distinguer trois tems, dont chacun présente des indications différentes. Le premier , ui est commim à tous les Erésipèles , est celui dans lequel l'Ensipèle ne presente aux yeux que le spectacle d'une partie enflammée. C'est

vient de faire , et qui indiquent le pronostic et | dans ce tems qu'a lieu tout le traitement propre de l'Ercsipèle.

> Lorsque la maladie parolt se calmer, mais de telle manière cependant que l'on semble être menace d'une reclifie, il y a autre chose à faire. C'est le tents dans lequel la cause développe plus profondément ses variétés ; c'est par couséquent celui où il faut attaquer cette cause par les remèdes convenables, soit pour empêcher le retour du mal, soit pour détruire cette cause radicalement.

Enfin , dans le troisième tems , tout s'est adouci, nous vocuons sur une mer tranquille, il ne reste qu'à fortifier tout ce qui a été relàché et faticué par l'irflammation , et à rendre aux parties leur ancien ressort , qu'une tension trop grande leur a fait perdre.

Voici quelles sont les indications reconnues. premièrement par Hippociate, ensuite, et plus clairement, par Gelien, et que présente la nature dans toutes les inflammations i et ce n'est qu'en les suivant qu'on peut obtenir une ent ère guérison. Si quelque maladie dérend de l'obstruction des vaissenux jointe à l'ur érétisme . et même causée par leur érédisme . elle domande avant toutes choses que l'éréthisme soit détruit ; ensuite la mathière obstruante, qui, lorsque tout étoit resserré, ne pouvoit être enlevée par aucun remêde, cede et abandoune la place; et, lorsqu'elle a été enlevée, les vaisseaux qu'elle remplissoit, et qui ont été distendus outre mesure, se trouvant relàchés, ont besoin que l'art nide la nature à leur rendre leur ressort et leur force.

Dens le premier tems, dans lequel tont est resserié par l'érétilisme, la saignée est donc le premier remède qu'il faut employer. C'est le dégré du mal , ce sont les forces du malade qui régleront la manière d'en faire usage, sans cependant négliger la considération de la cause . si on la connoît clairement. Par la szignée l'éréthisme est relaché, le mouvement du sang est ralleuti, et l'on prévient la violence du mal, Il est ordinaire d'employer des saignées sévulsives, en les faisant, suivant les règles de l'ort, Jans les parties les plus éloignées du mal. C'est ainsi que lorsque l'Erésipèle attaque le visage, on pratique les saignées du pied, et on hésite l'antant moins à les préférer, que, dans les ) nnes gens sur tout, cet Eresipéle est accom-pagné de saignemens de nez. La principale partie du traitement de l'Erésipèle consiste dans l'usage de la saignée bien dirigé. C'est par elle que , suivant Celse , il faut commencer , si les

forces le permettent; et si Galien, ce grand partisan do la ssignée, parolt en user avec parcinonie dans l'Eréstpèle, comme l'ont remarqué des auteurs de ces derniers toms, cela pirolt venir de ce qu'il s'est occupé seulement du traitement propre à l'Erésipèle , faisant abstraction du traitement général et commun à toutes les inflammations, qu'il n'a point prétendu exclure, et non de ce que, regardant l'Eresipele comme l'effet d'une bile jaune , il ait voulu cun sa cure commencat par l'usage des ourgatifs; et certes l'emploi de la saignée dans l'Erésipèle , ne doit pas être réglé comme dans le traitement d'un violent phlegmon. Après avoir par la saignée diminué la force du mal, et le danger du mélange du phiegmon avec l'Erésipèle, il faut principalement s'occuper des indications que peuvent présenter l'age du malade, les symptomes et la cause du mal. Car quoiqu'il n'y ait pas à craindre la rentrée dans bien des genres d'Erésipèles, tels que sont ceux qui viennent des causes accidentelles, il y en a plusieurs espèces, dans lesquelles des évacuations, qui affoibliroient trop les malades, nuiroient à la résolution. Ainsi, il faut tonjours consulter leurs forces dans l'usoce des évacuens.

Il peut donc so rencontrer des cas, ils sont rares à la vérité, où la saignée pourroit nuire dans le traitement de l'Erésipèle. Ce sont ceux où elle diminueroit les forces de telle manière qu'il n'y en auroit plus assez ponr chasser le venin. Mais ce n'est pas dans les livres qu'on peut apprendie dans quels cas on peut hardiment employer la saignée, dans quels cas il fant menager ce remède. C'est par l'état des foncions qu'il en faut juger, parce que c'est par lus que l'on peut juger des forces des malides. Dans le premier tems de l'Edsipèle, le regime que convient est celui que l'on emploie dans toutes les maladies sigués. Si le mal est de la plus grande violence, c'est le régime le plus tinn qu'il faut préférer. S'il n'est que dons un dégré médiocre , la diète sera aussi plus modérée. La seconde indication après la saignée, c'est de délayer le sang par une abondone boisson, qui pent server en même-te us et à adouter l'acreté des humours, et à relacuer les solides. Mais comme l'enu simple passe facilement, et s'anit à peine aux liqueurs du corps , qui sont entrainées par un monvement violent, il faut employer une boisson aqueuse légérement mucilagmeuse et pénétrance qui se mèle avec tontes les parties du sang, et qui leur donne le juste dégré d'atténuation qui leur convient, tontes ne l'ayant pas : tels sont les bouillons legers de poulet, l

de veau : ou, si la crainte de quelque pourri'ure rend justement auspects les sucs tires des animaux, on doit préférer à toutes les sutres luissons le petit - lait de vache, sur-tout au commencement du printems, les plantes dont les animaux se nourrissent étantalors remplies d'un suc nouveau et savonneux. Après le netit-lait viennent les décoctions de fenilles et de racines de chiendent, si vantées par nos pères, ainsi que celles de pissenlit, de chicorée, de souchet, de scorsuncère, et de tant d'autres plantes qui se suppléent munuellement , et qui remplissent les indications que présente tantôt l'état de l'estomac , tantôt celui da foie. Il est souvent utile d'ajouter do pltre, mais à petite dose, de peur qu'il n'agisse comme sel.

Mais pendant les chaleurs de l'été , le meilleur assaisonnement des boissons, ce sont les sucs savonneux des fruits, qui sont propres, soit à adoucir l'acreté de la bile , soit à divise r une lymphe trop visqueuse, soit même à relàcher les fibres trop resservées des solides. Mais. le premier éréthisme diminuant promptement, et tout devenant plus tranquille, il ne suffit pas de s'occuper de la cause prochaine du nisla Il faut encore remnnter aux causes éloisnées, et faire attention spécialement à la saburre dont les premières voies peuvent être farcies; et cette attention doit avoir lieu dans toutes les espèces d'Erésipèles : car la suppression de la transpiration est la cause efficiente de tous les Eresipèles, et la première coccion est toujours viciée par la suppression de la transpiration. Il y a même plusieurs genres d'Erésipèles qui dependent de cette seule cause. Aussi dans les Ercisipèles du visage et de la face, plusieurs auteurs , mal-à-propos à la vérité , négligeant la saignée, consullent de lacher tout d'un coup le ventre par les purgatifs, et cette évacuation procure une grande révulsion, et la soustraction d'une matiere crue que peut nuire beaucoup.

Mais que iqui! soit effectivement très-conventible d'expulser ce levein, il faut cepressant en des proposes de levein il faut cepressant modificament qui appenent sanc currer d'irriation, sofin d'evier tout ce qui peut arrèter la tamercariale, et les antes polipode de chène, la mercariale, et les antes polipode de chène, la meille de case, les prancars, l'es tamarien, et même les fillicules et les feuilles de soie pour les muddes qui ne sont pas faciles à purger. Il est déficie de végler d'une ciles à purger. Il est déficie de végler d'une le choix de ces different remidés suiyant le choix de cos different remidés suiyant le tempérament de chaque malade, il suffit d'observer que les laxatis doivrnt étre employés sons une forme liquide, et qu'ils agissent d'autant plus leureussement qu'on les donne en plus grant l'avage. Car, par cette méthode, la gaissent en mème-tenis et comme délayaus, et comme relàchans, et comme apéritifs.

Tout ce qui vient d'être dit convient à toute espèce d'Erésipèle, mais le tems de la première fareur du mal étant passé, et le danger étant dispara , il faut donner toute son attention à détruire sa cause : car si l'on ne l'enlève , on a à craindre que la tranquillité, procurée avec bien de la peine et du travail, ne s'écanouisse tôt ou tard. Lorsque l'Erésipèle dépend d'une cause catherrale , c'est une indication pour s'occuper à mettre la transpiration en bon état. Mais on n'y parviendra pas, si l'on ne relache les vaisseaux, et si l'on ne procure de bonne coctions : car il fant un travail entier de la nature, pour procurer un excrément parfaitement conditionné C'est un grand bien pour le malade . lorique la matière retehue se décharge par la voie des urines. Mais il est rare que les matières viciées s'évacuent en entier par cette voie, et la nature seule est capable de la leur faire preudie. On peut par les re-mèdes augmenter l'écoulement des urines, mais il est au dessus des forces de l'art de pruenrer une crise par les urines. C'est pourquoi , si l'Erésipèle cède difficilement, il faut en chasser la nistière par les purgatifs , et ne pas oublier d'y joindre les stomachiques amers, comme sont les décoctions, les sucs des plantes amères, dont on fait des apozèmes, des bonillons, et même des bols, qu'on ne manque pas ensuite de delayer par beaucoup d'eau. Il faut consulter le tempérament de chaque malade.

Pour éviter toute crainte de rechâte, il faut tvavailler à rendre sux vaissesux, et aux organes affoiblis leur force; et, lors même que tont paroit rétabli en son premier état, il faut encore avoir soin des digescions. Il fant recommander une grande sobriété , conseiller un régime sample , de n'user que de viandes tendres , fournics par des animaux qui se nourrisent de grains, on d'herbes, d'y mêler des légames et les bons fruits de la saison, Si l'estomac a besoin de quelque secours, un peu de bon vin , doux et fort en même tems , le procurera. On pourra encore furtifier l'estomac per l'usage d'une petite dose d'ean distillée simple de menthe, de melisse, de canelle, comme d'une demi-once de l'extrait promatisé de ces plantes 1 et d'antres sthomachiques , du nombre desquels il faut exclure tous ceux qui se préparent avec de l'esprit-de-vin, (1/eaudevie. Car ceux ci ajssent d'incertement sur la substance même de la limple. Il est d'expérience que dans les plus petites malodies de la pean, de l'espéce de celle dont il s'açit, on ne peut se permettre de boire la plus petite quantife de liqueur spritscuese, gans être preque aussi-tôt dans le cas de se reprotir de son imprudence, par des doiteurs viris à la peau.

Il ne suffit pas de mener une vie sobre, il faut encore se donner de l'exercice. Je ne rappellersi point ici les maxines, si souvent re-pétées, d'Hippocrate sur ces avantages de l'exer-cice, ni les observations de Sanctorius qui les confirment ; la seule raison suffit pour faire sentir combien l'exercice du corps est nécessaire pour augmenter la transpiration, ou pour empécher les inconvéniens de sa suppression. Mais on se donnera bien de garde de consciller de surcharger le corps de vêtemens pour prévenir les catharres. Par l'usage de ce moyen on attire à la peau une quantité de matières crues, on procure la sueur , les vaisseaux se surchargent, et on excite un Erésipèle. Il est su contraire avantageux de fortifier le corns par un certain degré de fralcheur qu'on lui procure facilement par son exposition à un air libre, Mais il ne fant pas éviter une fante par une antre opposée. Il ne fant pas passer subitement d'une extrémité à l'autre, s'exposer au froid, lorsqu'on a fort chaud. En fuyant l'Ercsipèle par un parcil moyen, on l'attire.

Entre les moyens propres à prévenir ces Erésipèles, un des plus efficaces c'est l'asage des bains très-modérément chauds , et memer un peu frais , par lesquels on procure une grande liberté aux vaisseaux transpirans dont on nétoye si souvent les orifices. Aussi ne sauroiton croire combien , après chaque bain , la transpiration augmente, et combien en conséquence on prévient les maladies que l'on pent craindre pour la peau. En un mot , la cure de cette espèce d'Erésipele est la même que celle de toutes les autres maladies catharrales, dans lesquelles on doit sur-tout travailler à ce que touten ces coctions, depuis celle de l'estomac jusqu'à celle des derniers vaisseaux transpirans , se fassent dans toute leur perfection.

L'espèce d'Eccispé e qui reconnuit pont cause l'humeur rhumatismale demande à pru près le môme traitement que cchi qu'un vient d'exposer. L'origine de l'une et de l'autre espèce et la môme , et l'affection rhumatismale ne diffère de l'affection cathistrale , qu'en ce que dans l'Erzéighel rhumatismale la séponié est plus Acre, et qu'il est moins facile d'en séparer ce qui la rend here. Cette espèce d'Localpèle demande sentement des remedes plus actifs pour aider la nature à se débarrasser de mulières engagées profondément, et qui sont comme en stagustion dans les membranes des nerfs , ce dont on peut rarement venir à bout, sins l'usage de molécules savonneuses actives, dell'yées dans une grande quantité d'eau , qui, en pénotrant dans les plus petits vaisseaux , rendent complette l'atténuation des parties grossières. C'est pour cela que, lorsque les douleurs sont tout-à-fait calmées , on emploie ntilement avec les porgatifs résineux fondans, le gayac, la salseparcille, les bois d'inde les plus pesans, ou les plantes volatiles de notre pays appelées anti-scorbutiques, on les sels volatils tires des nnimanx , nuxquels on joint les soufres minéraux très-atténnes , qui ac tronvent joints aux parties métalliques de l'antimoine, qui , suivant une expérience très-constante , ont la faculté d'exciter encore plus la transpirntion que la sueur : car c'est nne observation très-vraie de M. Desault, que les chevanx qui font usage de l'antimoine, rendent une fois plus d'ordures qu'ils n'en rendoient avant qu'ils en usassent; mais de tons les moyens propres à procurer la cure dont il s'agit , c'est l'usage des eaux thermales qui est le plus efficace , surtout si à leur qualité dissolvante , par laquelle elles brillent principalement, elles joignent la vertu pargative.

Si nou voolious discater leur manière d'acție et caminer. Europ principes actife, nous paroltirona rejeler ce qui n diji été fuit. Il faut qui que apprenant liniur les camana que que que apprenant liniur les camana attur-lles de cette cujece , a procuré aux paurres un grand secours. On y trouve une grande reasource contre l'Erdopées might à des retours, et on en date epèrer plus d'étiet que de la et on en date epèrer plus d'étiet que de la sans qu'un puise trop décider ai c'est à tot ou avec aire des la tot ou avec nise de les des la tot ou avec nise et le tot ou avec nise et leur de la tot ou avec nise et leur de la tot ou avec nise et leur de la tot con la tot ou avec nise et leur de la tot con la tot ou avec nise et leur de la tot ou avec nise et leur de la tot con tot ou avec nise et leur tot et leur tot ou avec nise et leur tot et

Certes, si PÉréanile attaque des parties précisares pour lui es, on pour les sens, on fera fort bien, și Plumeur ne partol șar avei m sigie fine, de Incher de Pittirie varides de faire, ou en camont sur les parties sur lesquilles on veul Yattire un airruitation, soit par l'husge des cauthurides, soit par l'applica par l'husge des cauthurides, soit par l'applica in de la companyation de l'acceptant de la partie de la companyation de la partie de la

Il do't sur-tont montrer son utilité dans cette espece d'Erésipéle qui dépend d'un venin étranger , on des restes d'une maladie qui , lorsque l'orage est passe , n'a pas mianmoins entièrement chasse du corps les particules musibles: car lorsque la présence d'un veniu, qu'on no pent mi porter à uncune des especes commes d'acrimonio, est promole, oprès l'usage des remèdes généraux de l'inflammation, et lorique l'Erésipèle est éteint, l'observation démontre qu'il faut employer les remèdes propres à adoucir tinte espèce d'acrimonie. C'est sur-tout alors qu'il sera très-utile de proenter une issue assurée et facile à ce venin, tont-à-lait étranger an corps, et qui ne dépend point de la qualité de ses humeurs; et pour parvenir à ce but, il n'y a rien de plus propre que le coutère, qui, en irritant la partie sur laquelle on l'applique, procure une continuelle révulsion d'humeurs, et ne permet pas que d'antres parties , surtont celles qui sont ioternes , offrent un nouvezu siège d'arritation aux lanmeurs qui cherchent à sortir. C'est que notre machine est tellement orgànisée, que les parties capables de nuire se portent toujours vers les parties les plus foibles.

A l'égard de la manière de faire usage du cantère, bien des circonstances indiquent la methode qu'il fant preferer. Celui que l'on fait per le moyen du suin-bais atteint à peine les parties placées sous l'épiderme, et c'est le plus leger. Cependant il procure la sortio d'une grande quantité de sérosité âcre. Les vésicatoires faits avec les canthurides pénètrent plus avant , et tirent des bumeurs d'endroits plus profonds. Le contère chirurgical que l'on pratique ou avec le feu, ou avec un instrument de fer , porte son action jusques an corps graisseux, et tire les humeurs de plus loin, et d'une munière plus durable. C'est pourquoi la premier sembleroit plus convenable pour l'Erésipèle, si l'on avoit lieu de craindre toujours soo exsistation. Les autres , par une évacuation constnote, apportent un accours plus assuré à un mel caché, quel qu'il soit.

Mini! fut correir que par es propes os pluts au obratuit de dape que l'Ou peut en mois qu'en n'euler le cause de mult est peut de l'entre de l'

bouillous de tortues de rivières, et de limacons, sont fort vantés , peut-être trop ; mais , comme ils sont du moins adoucissans, ils doivent tronver place ici : cependant il ne faut pas s'y fier de telle manière, qu'on n'emploie pas en même tems, soit en alimena, soit en boissons, tout ce qui peut conduire au même but. Il faut que les malades se privent entièrement du vin. Il a même souvent été utile il'adoucir l'eau, dont ils font leur boisson, par le moven de la graine de lin, de la gomme arabique, ou d'autre de pa-reille qualité. Il y en a mê ne qui mêleut à leur eau un peu de bouillon de veau, on de poulet. Ils font usage outre cela , trois on quatre fois par jour, de légers bouillous de poulet, de veau, que l'on prépare avec des farines très-adoucissantes , telles que celles d'orge , d'aveine, de mais. En Italie sur-tout, on forme avec ces farines des pâtes, qui, en relâchant, ont encore la vertu lorsqu'on en fait usage continu , d'adoucir les humeurs acres, Mais c'est le lait , ainsi que toutes les préparations laiteuses , qui l'emportent sur tous les autres alimens propres à adoucir ; les malades en vivront uniquement, et c'est avec raison qu'on recommande cette manière de vivre, non-seu-lement dans l'espèce d'Enisipèle dont on a parlé , mais encore dans les Erestpèles rhumatisans, et arthritiques. Si ces malades ont trop de répugnance pour le lait de vache ou de chèvre , ou a'ils ne sont pss à portée d'en faire usage, comme on vient de le dire, il faudra du moins que matin et soir ils prennent, pendant long-tems, du lait d'anesse, qui, étant plus le er et plus humectant , est propre à adoncir.

Voilà ce qui convient à cette espèce d'Eteripèle; et en employant le lait de cette manière, à peine y a-t-il autre close à faire : car le lsit non seulement adoucit, mais encore il nourrit, il fertifie et c'est avec raison qu'on le met au nombre des toniques qui remplissent.

Mais, stil paradi encore quelque relichement qui annonce la fublisse de parties, il un faut pas pour cela avoir recours nux toniques commus, qui preuvet canere de la calleur, et occasionner plutôt une éropton dans le cocasionner plutôt une éropton dans les consigues qui commentarie ont cux qui sont extiguies qui commentarie ont cux qui sont extiguies qui commentarie ont cux qui sont experimentarie ont cux qui sont en mentare propries en même tema à deliver, à adoutir, a raintient partie par le morte despreties un offerujiennes, par le morte despreties un offerujiennes, par le morte despreties un terrigiennes, par le morte despreties un hate saliure, voit que, par l'Extrême témité de ser protépies, à le troute naspeudu dans l'eau,

est reçu dans l'estomac, dans les intesties, où il excre d'abord an qualité tonique d'a con il excre d'abord an qualité tonique et d'où passant dans le saug, il excre cette même qualité aur les soldes, tandis que la grande quantité de parties aqueuses, auxquelles il est mèlé, empléhe qu'ul n'y cause une constriction subite, et adoucit l'ac eté des liqueurs.

Il vaut bien mieux fortifier les vaisseaux par ces moyens que par l'application de topiques , lesquels irritent , on resserrent , et qui , par ce moyen, penvent réperenter une matière encore crue; on oui, si les vaisseaux sont resserrés de manière que les liquides , qu'ils contiennent, n'y ayent cas un libre cours, peuvent i banger un Erésipèle en philegmon. Ces dangers demandent d'autant plus de précaution et de prudence dans leur ussge, que les topiques les plus vantés, sous le nom de résolutifs, sont véritablement astringents : cenx que Celse recommande, particulierement les noix de cyurès, sont non - sculement astringens, mais nieme stiptiques. Il ne faut par non plus suivre le sen-timent d'Oribazo qui conseille l'écume d'Airain, et la céruse. Souvent chez nous, some le titre de rafreichissans, on employe des remèdes légèrement astringens, qui quelquefois ont produit de bons effets, à l'extérieur : mais aussi il arrive quelquefois, qu'en même tems le mal se glisse dans l'intérieur ; ce qui fait que , s'il ne se forme pas un Enterpele au dehors, on éprouve au dedans des dérangemens qui peuvent avoir des suites facheuses. Ces topiques sont utiles dans les Ersaipeles, qui n'ont poue cause aucun venin interne , lors que l'éréthisme a été caliné. Ils sont nuisibles dans les autres cas. C'est ainsi que quelquefois, d'après le . conseil d'Hippocrate, on a fait usage de l'eau froide, et même de la glace. C'est ainsi que souvent on employe l'oxicrat, ou cette famense solution de plomb dans le vinsigre qu'on appelle eau végéto - minérale, et à laquelle on attribue une vertu merveilleusement résolutive, quoique dans le vrai elle soit astringente, et qu'elle ne résolve que par la répercussion de la matière ; d'où il est arrivé que souvent l'usage qu'on en a fait, ne croyant employer qu'unrésolutif, a été nuisible.

Ainsi, quoique Celse, Oribase, et même plasicurs Médecius modernes paroissent attribuer beautoup devertus aux topiques dans les Ersispalee, si l'on ne veut courir aucun danger, ne les employees rarement, et on préferen l'avis d'Actius qui a prouvé que les Ersispèies oricissent par l'application des remedes froids,

Ce seroit cependant un exces que de blimer [ dans le commencement des Entaipeles l'appetes. tion des émollieus, tel que les décoctions de maures, de latties, de blete, et d'autres plantes de pareille qualité. Ces remècles meritent meme au contraire d'être recommandés; pourvu cependant qu'on les employe de maniere qu'ils ne produie nt pas un trop grand relachement. C'est pourquoi su lieu de piantes rimplement emollientes, il est plus avantagenx "employer les fieurs de surean , de camomilie, do melilot, qui sont legerement aromatiques, et même les décoctions de seigle, de farine d'oroba, et autres, qui, outre qu'elles sont émollientes, sont encore regardées comme résolutives , parce qu'elles ont des principes legerement toniques. Mais il faut bien faire attention que ces secours extérieurs out une foible vortu et qu'il s'en faut bien qu'on en puisse égaler les avantages à ceux que produisent les secours internes.

Il y a d'autres tumeurs Ercispelateures qui différent de celles qu'on appelle Ercispele, bi-n plus par le nons que par leur nature. Les tumeurs demandent abnolument le môme traitr-ment, à moins qu'attaquant une partie distincte, elles ne soient couvertes d'un grand nombre de phycabnes, ce qui arrive souvent. C'est ainsi que le feu saccé, dont parle

Hippocrate, n'est qu'un vériable Estépièles. Cet aims parelliement que les lux acrès, qui tritone patientielles, ac sont que de vria Estépièles ayantomatiques. Aussi Hippocrate et-il survent, et norme presque toujours, reteatignes avantes et norme accession de la le promestic. C'est aimsi que, dans Pangine, ai temperature de la companya de la promestic. C'est aimsi que, dans Pangine, ai temperature de la promestic. C'est aimsi que, dans Pangine, ai temperature de la propueda en la fina mensión en particular de l'Éxiapich de poramon, meladia que nous pourriosa delle ri inflammation superficielle des broscher inflammation superficielle des broscher inflammation superficielle des broscher inflammation superficielle des broscher inflammation superficielle des bros-

Mais dans la description du fres accel que mans a donnée Choi. Pétriéphé semble a'vair pas toujours été un Eréciple simple, mais pas coujours été un Eréciple simple, mais cas le vesin ayant son siège à une plus grande profendeur; il y a un ulcires point à l'Éréciple compositores de la mais de la l'Éréciple de la compositore de la maistre de la l'éréciple de la compositore de la maistre de la l'éréciple de la compositore de la compositore de la peut, par l'éfet d'une caux qui gist sur elle immédiatement, est toujours accompagné d'un Eréciple. Ce métange a cièmer autrelie par lilipocates e, et il a été destruit un de la composition de l

anaoned par lui comme un mal qui ne cède pas ausément, et qui est danger ux. Mais, cet Lécispée de fant un symptone d'un mul plus grave, et par là étant fort différent de l'. spece d'Eréspée dont on a parlé, ce n'est pas ici le fieu de s'en occuper.

Il ne faut pas finir ce qui concerno l'Erésipelo sans parler de cette maladie que l'line appelle la ccinture, et qu'il met au rang des Erésipeles : car quoique ce mal puisse quelquefois être regardé comme un amas de pustules, que l'on trouve remplies de sérosité , c'est aussi d'autrefois un véritable Erésépèle , qui commence à paroltre sur la région des lombes, et qui delà non-sculement s'étend sur tout le ventre, mais encore monte jusqu'aux épaules, au col. Les cuisses même n'en sont pas exemptes , et il ne diflère en aucune mannère de la première espèce d'Erskipèle dont on a parlé, ni par sa cause, ni par ses symptomes. Cetto espèce de ceinture est fort différente de cello décrité par les anciens, qui ont présenté celle dont ils parlent comme un amas de phlyctènes qui tournent facilement en gangrene , qui font beaucoup souffrir, et qui se terminent souvent par la mort. Dans toutes les espèces d'Eresipeles dont nous avons parlé , le seul danger qu'il y ait à craindre se tire de la rentrée. Car nous n'avons prétendu parler que de l'Erdsipele qui est une maladie par lui même, et non des Erésipèles qui sont des symptomes d'autres maladies, tels que sont les Erésipeles scorbutiques , vénériens , écronelleux : car toute maladie de la peau peut exciter un Erdsipèle. Nous en avons averti dès le commencement, et nous en avons donné la raison. Mais, en rapprochant ce que nous avons dit de l'End. sipèle, considéré en lui-même, et comme étant une maladie par lui-même, des indications que présentent les maladies dont il est le symptome. on saura treiter l'E-ésipèle symptomatique. Nous nous hornerons donc à ce que nous avons dit. (M. Manon. P.).

ERGOT , s. m. (Hygiene).

Partie II. Des choses qui forment la matière de l'hygiene.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimena.

Section I. Végétaux.

L'Ergot, est une msladie dont le seigle est particulièrementattaqué. Quelque fuis on donne se nom au grain même qui est attaqué de la maladie, maladie, qu'on appelle aussi blé coran ; cette circonstance donne véritablement au grain de seigle la figure d'un Ergot de coq. Langius a fort bien parle de l'Ergot et de ses funestes effets. Acta. Lips. 1718. p. 309.

Les grains de seigle attaqués de l'Ergut sont plus gros que les autres , d'une couleur noire , out un goût acre, sont fendus en plusieurs endroits suivant leur longueur, &c.

On a reconnu que le seigle Ergoté mélé dans le psin avoit souvent causé les maux les plus facheux : c'est sur-tout en 1709 qu'on l'a observé : les seigles de la Sologue contencient près d'un quart d'Ergot, que les pauvres gens négligèrent de séparer du bon grain à cause de l'extrême disette qui suivit le grand hiver; le pain sinsi infecté donna à plusieurs une gangrene affreuse, qui leur fit tomber succesaivement tous les membres , les uns après les autres.

Il est donc très-essentiel que dans les années ou, comme la remarqué M. Tillet, le seigle se trouve piqué par des vers qui occasionnent l'Ergot, la police des pays où il y en a en abou dance surveille les lournitures qu'on fait aux boulangers, et qu'on ordonne la séparation des bons grains d'avec les mauvais, en faisant consoltre les dangers auxquels seroient exposés ceux qui n'auroient pris aucune précaution.

M. Tillet a démontré que le froment étoit aussi sujet à l'Ergot, quoique beaucoup plus rarement; mais la poussière de ces grains Ergote's ne parolt pas contagieuse comme celle des grains de froment caries.

Au surplus M. Parmentier a fait voir que l'Ergot, à moins qu'il ne fut en très grande quantité dans le seigle, ne pouvoit pas être aussi dangerenx qu'on avoit voulu le faire croire jusqu'à présent. (M. MACQUARY).

ERGOT. s. m. ( Voyez SRIGLE REGOTÉ , MECROSE , MAL DES ARDENS ). (M. CHAMSERU).

ERIBOTES, fils de Téléonte, était médecin. Il fut du nombre des Argonautes; ce fut lui qui pansa Oilée, pere d'Ajax, que des oiseaux monstrueux, appelléa Stymphelides, avoirnt blessé à Pépaule. Apollonius de Rhodes, de qui on tient cette histoire, remarque qu'Enbotes détacha, à cette occasion, son baudrier ou sa ceinture, pour en tirer une boite où il tenoit ses médicamens ; c'est ce Medecine, Tome VI.

ERM que nos Chirurgieus appellent un boitier. Hyginus fait aussi mention d'Eribotes , avec cet.e particularité, qu'il périt au retour de la fameuse expedition de Troye.

( M. GOULIN)

ERICIUS CORDUS, (Voyez Conrus). (M. Goulis).

ERMENGAUD, ou ARMEGANDUS BLASIUS, de Montpellier, fut médecin de Philippe IV, dit le Bel, Rui de France qui mourut en 13:4. On attribue à Ermengaud une babileté plus merveilleuse encore que la science, dont les médecins Chinois se font gloire. Ceux-ci ont besoin de tâter le pouls aux malades en trois endroits différent pour deviner leurs maladies, au-lien que ce midecin les connoissoit par la vue scule, et pour ainsi dire, du premier coup d'œil. C'est Gabriel, Autour d'un Ouvrage intitulé Series Pracsulum Magalonensium, qui rapporte cette anecdote. Il Lut convenir que cet étalage n'est propre qu'à en imposer au peuple et aux idiots. La science des médecins Chinois, et l'habileté qu'on attribue à Ermengoud, duivent être mises au même rang que le savoir de ces médecins , qui prétendent connoître la nature et la cause du mal, dont une personne est atteinte, en voyant seulement les urines qu'elle a rendues.

Ermengaud a traduit en latin les cantiques d'Avicenne avec les commentaires d'Averroës. Cette traduction , revue et corrigée par André Alpago de Belluno , se trouve dans le dixième Volume des œuvres d'Averrors imprimées à Venise chez les Juntes. Schenckins attribue an même Ermengaud une traduction latine d'un traité Arabe de R. Moyse sur l'Asthme ; elle est intitulée : Regimen de Asthmate. (M. Goulin).

ERNDL, (Christian-Henri) de Dresde. fut recu docteur en médecine à Leipsic en 1700. Il voyagea en Hollande et en Angleterre pendant les années 1706 et 1707.

Peu après son retour Fréderic-Anguste, roi de Pologne, électeur de Saxe, le nomma médecia de sa Cour en 1710, et bientôt après médecin de sa personne. L'Académie impériale des curieux de la nature mit Ernell au nombre de ses membres en 1716, sous le nom de Stantins; et bien ôt elle le fit passer dans la classe des adjoints. Ce médecin mourut à Dresde le 17 mai 1734. Ses ouvreges sont :

Uno dissertation De salute ex veneno.

De usu Historiae Naturalis Exotico-Geographicae in medicina. Lipsiae, 1700, in-4. Iter Anglico-Batavum. Amstelodami, 1709, 1711, in-8.

Il y rapporte un infinité de choses qui ont rappert à l'histoire de la médecine, à l'anatomie, à la chirurgie, à la bibliographie; il y fait aussi mention des bibliethèques et des raretés qu'il a vues, tant en Angleterre qu'en Hollande: mais il manque souvent d'exactitude.

Flora Japonica. Dresdae, 1716, in-4.

Ce volume contient non seulement la description de l'herbier du Japon , qu'on a troute dans les papiers de Menzel, avec 1560 figures ; mais encore l'herbier enluminé de Conned Johen , et le theistre des choses naturelles du Bréul, recueillies par ordre du contre Maurice de Nassau, acce 355 figures de plantes. Les Ouvrages, dont il extrait le sien, se conservent dans la Bibbistièque de Berlin.

Warsavia Physicè Illustrain, sive, de aëre aquis, locis et incolis Warsaviae. Accessit Viridarium vel Catalogus plantamm circa Warsaviam nascentium. Dresdae, 1730, in-4.

On trouve peu de plantes dans cette addition. Dans le corps de l'ourzage, l'Alviere traite drs maladire endémiques de la ville de Varsorie, telles que La goutte, l'Hydropisie, et toutes celles qui recomosisteut l'excès du vin pour cause. Il rapporte ensuite les constitutions épidémiques de la même ville, et appuie la eatiment de ceux qui voutiennent que la plica des Polonois et une viritable malable.

Le Conspectus Historius Medicorum de George Mattias fait mention de Henri Ennu, médecin de la Cour de Dresde et membre de PAcadémie des curieux de la nature, seus le uon de Critobulus. Il mournt le 13 septembre sóg. 3. Il y a appparence qu'il est le père de Christian-Henri, dont on vient de parler. (Extr. d'El.) (M. Goulin.)

ERIOS. Est mis au nombre des médecins de l'école de Salerne. Il ne peut avoir écrit avan le treizième siècle puisqu'il cite maltre Gérard qui vicet au commencement du quatorrième, et qui fat guéri d'une foiblésee de vue, pour bapelle il avoit été obligé des se servir de Lancties; invention qui date du commencement du treizième saécle. On attribut e Lors au traité initialé : De passion thus mulicrum, où l'en Roure quediques observations aut ne polypee de Roure que que cobervations aut ne polypee de

Puterus; mais il est bien apparent que cer ouvrage est d'un auteur plus récent. Il parus sons le nom de Trotula, à la tête deséditions de Strasbourg de 1544, in-folio ; et de Venise de 1555, inc3 ; la première contient les ceuvres d'Horatianus, et la seconde l'Empirica de Benoit l'Écotivas. (Extr. d'EL) (M. GOULES).

EROSION. ( Pathologie ).

Cest l'action qu'exerent sur les solicies quelques lameurs, qui sont devenues âcres et corroires en dépénérant. La bile a quelquefois ce functe carrôtére : telles sont enore l'inseur mélarcolique, celle qui est fournie par centian subcres, por le cancer. La suppuration du poumon peut ansai commencer par une érosion dans une partie de cet organe. (Poyer BLES, MELANCHOLES, PRITAISIF PULMONATES, ÉC.) (M. MARIES)

EROTIEN , ( EPATIANOX ) EROTIANUS.

C'est sous ce nom qu'en d'eigne le plus généralement l'auteur d'un glossaire grec , où sont expliqués aussi en grec les termes anciens dont Hippocrate a'est servi : mis u' y en a qui le nomment Herotianus, et Herodianus; d'autres veulent que ce soit Erotio, et Erotio.

A la tête du glossaire est une épitre dédicatoire dans laquelle l'auteur adresse la parole à un Andromaque ( Archioter Andromache, ) au vocatif. On es a conclu que comme il y avoit un Andromaque qui vivoit sous l'empire de Néron, c'étoit de ce Médecin qu'il s'agissoit. Erotien sereit donc un écrivain du premier siècle de notre ère. Mais mulheureusement, cette opinion ne sauroit se soutenir ; car, sous Néron, il n'y avoit point encore à Rome d'Archiatre, il n'y en avoit pas même sous Marc-Aurèle, mort l'an 180, cent une après Néron. D'ailleurs , Galien qui cite deux glossateura d'Hippocrate, savoir Bacchius, et Dioscoride, surnommé Phacas, ne fait sucune mention d'Erotien pour avoir écrit en ce genre; il n'est pas cité par Hésychius , ni pan Suidas.

Morsile Cagnate avoit dit que l'auteur de ce glossaire étoit un imposteur. Franz, qui endonna une nouvelle édition en 1780, s'élèva contre ce sontinent.

En rerdant compte de cette édition , ( Journal de Médecine , tom. LXXX , année 1789 , pag. 304 et suiv.) je crois avoir démontre , sans zéplique, que le précedud Erocien ne sauorti étre un gramairien du sicle de Niron, mais un copato îpeorant, qui a recurilli decrate qui se nost travuis sons a main, et qui a classé les sont à expliquer, sous la ceperdant avec le soin que nous mettons aupour l'unidens et orier adjubit cleur. Ji patotijour l'unidens et orier adjubit cleur. Ji patotipost frient a l'ettre de l'estre de l'estre de l'estre postérient à Hérychius, autreur du sixième sicle et peut-étre même à Nindas, qu'on place dans lo onsième que le glossiture, pour tier plus de profit de sa compilition, a voir Andromaque Archistre, et écrite par un Evotate.

Il est certain au moins que rien n'aumonce que ce copiate fut Médecin; unis, comme les historiens de la Médecine out fait mention du prétendu Évotien, nous avons dû en parler pour détruire une vieille erreur. Nous devons également indiquer les éditions de ce glossaire, qui regarde la Médecine.

#### Les voici :

1º. Dictionarium medicum , vel expositionarium ad verbum exceptace, &c. . . . . M. D. LXIII. Henric. Stephanus, in-8º. (de 607 pages; plus, un errata et un index grec non chilfrés, contenant 27 pages).

Ce volume contient : 10. le glossaire d'Erotien, en grec , précédé de l'épitre dédicatoire. 2º. Un glossaire attribué à Galien, aussi en grec. 3°. Un glossaire grec pour l'histoire d'Hérodote. 4°. Une exposition grecque et latine des termes de Médecine, extraits d'Hippocrate , d'Arétée , de Galien , d'Oribase , d'Actius , d'Alexandre , de Paul , d'Actuarius . 5º. Un extrait grec et latin du livre de Galien . intitulé Isagoge ou Medicus. 6º. Un extrait du chap. 2, du livre 2, de la méthode de Galien, où l'exposition des termes grecs est en latin. 7°. L'énumération des parties du corps humain, en grec, par Rufus d'Ephèse; leur application n'est qu'en latin. 8°. Un chapitre de l'Onomasticon de Julius Pollux, qui contient des termes de Médecine en grec. 9°. Un autre chapitre du même Pollux , qui renferme les noms des parties du corps humain; aussi en grec.

Il est à propos d'observer que le Lexicon d'Erotien qui est à la tête de ce volume, étoit

imprimé dès 155°, et que les libraires l'ayact sus, l'annocirent dans leurs estalognet (epinadant il n'eu parti aucus exemplaire, parce qu'Harni Ettienne vouloit y joudre un autre lequ'en a têtre donné beaucoup de prines pour se le procuer y el l'avoir enfin rouvoir, al vit que cet écrit ne contenui que des inequies pour les des l'avoir enfin rouvoir, al vit que cet écrit ne contenui que des inequies contenues qu'en de l'avoir en l'avoir en l'avoir en primer fais en 1541.

II. Le Lexicon d'Erotien a été traduit en latin par Eustachi, et publié seulement en cette langue sous ce titre:

Erotiani, graeci scriptoris vetustissivi, vocum quae apud Hippocratem sunt collectio: cum annotationibus Barthol. Eustrachi. Venetiis, apud Luc Ant. Juntam, 1566.

Cette version a été réimprimée avec le texte d'Erotien, dans une édition greeque et latine des œuvres d'Hippocrate, faite à Genève, infolio. (probablement 1657).

On retrouve cette version avec le texte grece, dans l'édition des œuvres d'Hippocrate et de Galien, donnée par CHANTER relle est dans m.m. Il. pag. 108. Mais la préface d'Eroine qui devoit naturellement précèder le glossaire, en est très-éloignée; on la voit tom. I. pag. 3: en grec et en latin.

George Jerome Welschius, avoit promis une nouvelle édition des glossaires d'Erotica et de Galien, avec deux versions, l'une latine, l'autre Arabe; mais la mort l'a empêché d'exécuter ce projet.

III. Le glossaire d'Erotien, a trouvé un nouvel éditeur, Franz, qui à ce glossaire, en a joint deux autres. Ils ont paru sous ce titre.

EROTIANT, GALERI, et HERODOTI glossaria in Hippocratem ex recensione Henr. Stephani, gracee et latine: accesserunt cmindationes Henr. Stephani, Bartholom. Eustachii, Adrian. Heringæ, &c.

Recensuit, varietatem lectionis ex manuscriptis codd. Doxvillii et mosquenai addidit; sunsque animadversiones adject Jo. Ge. Frider. Franzius. Lipsiae. Sumt. Joannis Friderici Junii, CICICCCLXXX. (in-8, de 622 pag. plus xxxII. pour les préfaces; à la fin sont deux index qui ne sont pas chifirés).

M. Franz pour le glosaire d'Erotien a auvi le texte de H. Existence; il y a sjouté les différentes l'excepubliche pur ce avant imprimeurs ferrates l'excepubliche pur ce avant imprimeurs catte faites per Chartier et à Genéve, de Fichie acconomia Hilppace. des corrections de Code. Genera; les observations, d'autant plus précieurs al Bustach; qu'elles sont devennes rares, quelques unes d'Adr. Heringa, et les siennes, mais en petit monbre.

Franz n'ayant point adopté la version d'Eustachi, en a donné une autre; mais il a inaéré dans son édition la délicace d'Eustachi au Cardionl de la Ruvere, et sa préfince, datée de Rome 1 juillet 1564, deux ans avant la date que porte sa version. (1566).

Pour avoir un plus grand détail aur l'édition de Frans, je renvoie au journal de médecine, cité plus haut. (M. Goutte.)

EROTIQUE. (Déline.) (Pathologie). Erotomania (Gullen g. 62.) (Voyex Funeum uténine, etamouneum. (Fière). (M. Mahon).

ERR. (Faux min.)

C'ett un village à deux lieues S. S. O. de Mont Louis, et à seize de Perpipann. On y trouve trois sources minérales frodérs, qui rèment éloignées que d'un demi quart de lieue, et qui se trouvent au fond d'un ravin, près de la rivière de Segre. M. Barere dit ces eaux ferrugineuses i c'est tout ce que nous en savona. (M. Macquax T.)

ERRATIQUE. (FIEVRE, FRISION, DOU-LEUR). (Pathologie).

Ce mot signifie la même chose que vague, ié gulier. (Voyez Innécution).

(M. Manon).

LRREUR DE LIEU. Error loci. ( Patho-

Boerhnawe est le pramier qui se noit servi de ce terme i et plusieurs Médecins l'ont adopté depuis dans leurs Ouvrages. Il y a, dit Boerthawe, sue suite de vaisseux qui vont toujours en dinnimant, c'est-à-dire, que les plus gros vaisseaux reçoivent les globules ronges du sang; se seconds, qui cont plus per i j le sérmu; les les esconds, qui cont plus per i j le sérmu; les

troisièmes, qui sont plus petits encore, la lymphe; et les plus petits de tous, enfin, recoivent les findes les plus substib. Lors done que les globules rouges du sang sont ponsaée dans les vaisseaux de-sinés à recevoir le sérums, ou que celui-ci entre dans les vaisseaux qui ne servera qu'à la incirculation de fluides plus subtil que lui; Boerrhnave appelle cela Lircur de licu.

( Dict. de James.) (M. MARON).

ERRHINES. (Mat. med.).

Les remèdes qui portent leur action sur les mers qui ac distribuent dans les fosses massles, et occasionnent l'écoulement de l'humeur séparée dans ces organes, ont reçu le nom d'excellent parmiques ou sternutatoires. La plurant de ces médicamens, sont, comme nou le verrons dans leur dénombrement, des substances âcres est atimulantes.

Leur usage peut être utile pour débarrasser la tête, pour ranimer le jeu des nerfs, pour faire couler l'humeur lente et visqueuse qui s'amasse avec beaucoup de facilité dans les sieus que tapisse la membrane de Schneider. Le flux de cette humeur peut dégorger toutes les partien voisines des différentes cavités nosales, et en particulier les yeux , la gorge et les oreilles. On a même quelquefois observé que l'intérienr da crâne et la poitrine, étoient débarrassés des humeurs lentes qui y séjournoient , par l'éter-nuement. La nature, qui , dans les maladies catarrhales, excite souvent elle-même ce mouvement convulsif du diaphrague, annonce que l'éternnement est un moyen très-propre à dé-gorger toutes les membranes situées au-dessusde cette cloison niusculaire. L'art ne fait donc que l'imiter et la suivre, en excitant ces secousses à l'aide des sternutatoires. Ces remèdea ont encore l'avanta, e d'établir une sorte de cautère , en entretenant l'écoulement de l'humeur nasale, et en opérant une révulsion souvent très-utile. On concevra très bien cet effet, en se rappellant l'étendue considérable des fosses nasales et de la membrane qui les tapisse, depuis les sinus sphénoïdaux, situés sous la selle furcique , les ninus frontaux , les sinus maxillaires, jusqu'à la portie ontérieure des cornets inférieurs, et la région supérieure et postérieure de l'arrière-bouche.

Les principanx remèdes de cette classe, sont toutes les matières àcres du règne minéral; telles que l'alcali volatil caustique, les sels neutres métalliques, et en particulier les vitriols et le sublimé corrosif.

Les végétsux en fou nissent un très - grand nombre ; les plus employés , sont , les racines d'iris nostras, de muguet, d'ellébore blanc; les feuilles de tabac , de bétoine , de laurier rose, de marjolaine, de cabaret; le suc de poirce, les sommités de thym , d'origan ; les fleurs de muguet , le marron d'inde ; les semences de moutarde , de roquette ; l'euphorbe , les fleurs de benjoin, &c. Il suit de ce que nous avons dit, que ces remèdes peuvent être employes avec succès dans les maladies soporeuses, les syncopes, les affections histériques, quelques espèces de douleurs de tête , les fluxions catharrales du nez, des yeux, des oreilles et de la gorge. On a encore observé qu'ils arrêtent le hoquet , qu'ils favorisent l'expulsinn du fœrus , du placenta; qu'ila font quelquefois crever , avec avantage , les abscès de la tête, de la poitrine, et des autres cavités du corps. Mais dans cea derniers cas, il faut être très-circonspect sur leur usage, et ne regarder les faits désignés , que comme des hasards heureux qui ne peuvent pas toujours servir de règle.

On les administre ordinsirement sous la forme de poudre, de fluide, que l'on crepire; de vapeurs ou de fumée, que l'on dirigie dans le nez a l'aide d'un entonain. A joutona à ces détails, que les Erdiner pris en gioteria, appartiennent à toute les autre d'un entonain de l'une entonain de l'une de l'aide d

Quant anx aternutationes propresented dits, it faut observer que leur usage, utile dans quelques cas, peut aussi mirre dans un grand sombre d'autres: On doit s'en absensir dans la plethore, les maladies inflammatoires, la grossesse, les herraires, les hémorrhagies; et en géséral, il demandent beaucoup de précaution et de produce d'aus leur administration.

(M. Foureaco).

(M. Foureaco).

ERS. s. f. (Hygiene, mat. med.).

Partie II. Choses improprement dites non maturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre Ier. Alimens,

Section I'c. Végétaux.

L'Eze sat un gener de plante à fleur; polypotalècs, de la famille des légunsineuses, qui a de tre-grands rapports ave les veuces, et qui comprend des herbes à familles alternes, nilées, avec une vrille tenninde, et à fleura sailane, petites, ayant communément leur calice presque aussi long que la corolle.

On distingue six espèces d'Ers dans le dictionnaire de Butanique. Nous ne parlerons ici que de la première.

Ers aux lentilles, lentille à la reine, ou petite leatille, ou commune.

Ervum lens. Lin.

Lens vulgaris , C. B. P. 346. tour. 390.

Il y a une variété de cette plante, qu'on a appellée, parce qu'elle est bieu plus forte que l'autre, grande lentille.

Lens major.

En général , l'Ezo on la lestille est une platte très-commune. Sa racine pousse des inges mennes , anguleures , feuillées , et hautes d'avrirous un peix les feuillées , et hautes d'avrirous un peux de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de la commandation de

Cette plante croît naturellement dans les provinces méridionales de la France, parmi les bleds, dans la Suisse, la Carsiole et on la cultive dans les champs et les jardins potagers; elle vient facilement dans les terres maigres, et de médiocre qualité.

Les lentilles sont fort employées comme aliment et forment une des principales murritures, particulièrement des peuples qui babiteat l'Archipel. Il paroit qu'on les estimot beaucoupautrefots dans la Gréce; cas Atlaénée dit que le sage faisoit tout bein, et qu'il assaisonnoir parfaitement les lentilles.

Les Médecins n'ont point du tout été d'accord sur les qualités des lentilles. Les uns les ont regardées comme le meilleur des légumes farineux; d'autres direct qu'on doit en autrer peu, les regardant comme flateusses et dificiles à digièrer, comme engrendant un suc gronier capitale de causer de engogrennes dans les vicciers, de causer la lipre, la galé, et beaucoup de causer la lipre, la galé, et beaucoup de la gale, aux le intilles. Ce qu'en par regarder comme certain, c'est qu'elles nourrises ent médicorement, donnet un bon a liment, doux et tempérant qu'elles passent pour reserver, quand on nie inauge toutes cuitéres; et qu'elles sont plus relaktantes forequ'elles nourriserer, quand on les inauge toutes cuitéres; et qu'elles sont plus relaktantes forequ'elles nourriserer, quand on les inauge toutes cuitéres; et qu'elles sont plus relaktantes forequ'elles nourriserer, ce qu'elles nour la melleure proposition.

Les lentilles convienneut en général en tout tempéramens, à tout êge, ct à toutes sortes de tempéramens, mais surtout à ceux qui sont chauds, bilieux et phlegmatiques. Les personnes qui ont à craindre l'épaississement des humeurs, et les engorgemens, feront bien de s'en âbsteuir.

La Médecine tire parti des lentilles. On les a di diajnoriciques ; dans benucou d'endroit, le penple fait usege d'une décoction de lentilles pour boison dans la petite vérole. Mais cette boison ne me parolt pas convenir beaucoup dans cette circonstance, et Pon doit préfer les décoctions de racine de scorsonnère ou de scabieuse.

La farine de lentille est une des quatre farines résolutives; et appliquée extérieurement, elle est véritablemeut émolliente et maturative. (M. Macquant).

ERUCAGO. (Mat. Med.)

( Voyez ROQUETTE ). (M. MAHON).

ERUCTATION. Executato, ruetus, ruetus, de, du verbe laine oracture, ruetude des vents par la bouche avec bruit; en grec, junça. Crest qui garante de Pessonne, et qui sortent avec la qui garante del Pessonne, et qui sortent avec lavult. Cette indisposition crient de truy de religibion ou de trop d'annaiment, a visat pes asser mélà avec cux, se raefic considérablement dans Petamone, a và e/denpe par la bouche. Les mélancholiques ; les luyo-omfraiques, les femmes lysicirques, qui sont que mement des veuts par la bouche, (Voy. Euc. VOY. Euc. VO

#### ERUDITION.

En Médecine, comme dans toutes les autres

partie des commissances humaines, bien des gens avents ce que les autres on trensic mini in ne praent point. Il est impossible que de parelles gens lacent de leur éndréen une appearles gens lacent de leur éndréen une appearles par la leur de la commissance de résidirée est plus mechinale que raisonnée. Le Médérie qui s'est qu'un récide em Médecine erts duce inévitablement un inauvais Mécine erts duce inévitablement un inauvais Mécine erts duce inévitablement un inauvais du tour le mens dériaire, seroit à on tour privé de triesgrandes, resources pour l'accretice de son est, si une certaine d'une déréndition et de case qu'il font précrèté, et de celles de se contemporaire. (M. Matros)

ERUGINEUSE. ( Bile ).

( Voyez BILE). ( M. MARON ).

ERUPTION et Enverives. (Maladies).
(Pathologie.

Ce mot signifie deux cheses.

1º. Une évacuation subite et abondante de quelque matière liquide, comme de sang, de pus, de sérosités, de vents, &c.

2º. Une apparition à la peau de taches, de pustules, de boutons, ou d'autres exanthèmes. Telle est PEnption de la rougeole, de la petite vérole, du pourpre, de la gale, &c.

Les hêtres et toutes les maladies dans lesquelles il se fait une Expetion, portent par cette raison-la le nom générage de fièves et de maladies éraptices. Tolles sont la fiève militier, la fièver searlaine, et autres. On se sert aussi de l'expression exambématique ou exception moins étendue. (Foy. Exanyments acception moins étendue. (Foy. Exanyments et Plas) (maldidis de les). (M. MARON).

ERYTHEMA. ( Ordre Nosologique et Patholog.)

Lorque l'érésipele n'est qu'une affection de la peus eucle; et que tout le système est peu affecté, on du mois que este affection n'est qu'un symptome de l'inflammation externe; et Cullen le nomme Ergétima: il réserce la écnomination d'résipele à l'inflammation externe qui est exanthémietuse et affection symptomatique de celle du système. (Foyer Exéstrel, princéton, prin Gr. Antonet).

L'Erythema forme plusieurs espèces du septième genre (phlegmone) de la Nosologie de M. Cullen, lequel est le premier genre du second ordre (Phlegmasiae).

(M. MAHON.)

ERYXIMACHUS, médecia cité dans le festin de Platon. Ce philosophe lui fait dire qu'il y a trois moyens pour se délivrer du hoquet , le premier est de retenir quelque tems son haleine. le second consiste à se laver la gorge avec de l'eau, et le troisième à se faire éternuer. C'est à ces minces connoissances que se réduit tout ce que Platon fait dire à Eryximechus touchant la pratique de la médecine ; mais il le fait parler plus amplement au sujet de l'amour philosophique, sur lequel roule le dialogue dans lequel il est question de ce médecin. Eryaimachus y fait un discours pour prouver la nécessité de bien connoître cet amour philosophique, par qui toute la nature subsiste. Ce qu'on sait d'ailleurs de ce médecia , c'est qu'il étoit entièrement dans les principes d'Hippocrate aussi bien que Platon qui le fait parler. Il vivoit vers la centième Olympiade , c'està-dire 380 ans avant notre ère. (Ext. d'El.) (M. Goulin).

ESCARBOT. (Mat. méd.) Voyez Scarabé meloë, Scarabé oncrueux. (M. Andry).

ESCARBOUCLE. ( Mat. méd. ).

L'Escarboucle, espèce de gemme ou de pierre préciense qu'on regarde comme une variété du rubis, et qui est remarquable par la belle conleur rouge, sinsi que par l'éclat dont elle brille. a été autrefois rangée parmi les médicamens. On la réunissoit aux fragmens précieux , et on lui attibuoit les propriétés tonique , cordiale , alexitére dans un très-haut degré; Geoffroy croyoit lui-même en partie au moins à ces vertus, et il les expliquoit par le fer qui colore cette pierre. Mais depuis long-tems on a renonce à ce remède, parce que sa duroté et les pointes aiguila de ses plus petits fragmens, le rendent extremement dangereux. Si , par une pulvérisation extrême, on croit éviter ces dangers , anmoins doit-on avoir la crainte de les faire naltre, et doit-on ne pas se permettre d'employer une substance, qui ne peut produire aucuns affets, en raison de la forte colièrence de ses molécules, de l'union intime de ses principes, de l'insipidité et l'indissolubilité presqu'absolues qui la caractérisent. (M. Founcor).

ESCARGOT. ( Mat. méd. ).

L'Escargor est un genre de vers recouvert on à coquille, dont plusieurs espèces vivent sur la terre.

Ce genre est nommé Helix ( par LINNEVA).

Il est caractérisé par la structure suivante : coquille univalve , en spirale , quelquefois diaphane , fragile ; ouverture retrécie , lunulée , ou légèrement arrondie, sans ségment de cercle.

L'espèce d'Excargot dont on se sert le plus ordinairement en médecine est celui qui croit dans les vignes qu'on nomme vulguirement levigneron, Helix pomitia de Linneus. Sa coquille est ombliquée, un peu ovale, obtuse sans couleur; elle a son ouveiture un peu arrondie, et en croissant.

Limaçon de terre dont la coquille se forme d'un opercule terreux ( Albu ).

Cet animal est employé comme nourriture dans plusieurs pays; on y trouve le double avantage et de débarrasser les jardins, les vigues, les champs d'un hôte destructeur et dangereux. et d'ajouter au numbre ou à la masse des maticres alimentaires. On fait pratiquer un trou en terre, qu'on gamit de nierres ou de ciment battu , et qu'on recouvre d'une pierre perce de quelques trous; on y jette les Escargots à mesure qu'on les ramasse sur les plantes ; lea cufans sont ordinairement occupis à cet emplois il est reçu que les rassembler ainsi dans une esnèce de réservoir les améliore, mais la véritable utilité de ce procédé , c'est d'en priver les plantes, et d'en faire simplement un manasin ou on les prend au besoin. On fait cuire ces vers dans l'enu après les avoir fait d'abord. dégorger; on les assaisonne ensuite avec du beurre, du sel, du poivre et des herbes aro-matiques. On les geille aussi dana quelques endroits, et on les sert dans leurs coquilles. Quelque bien assaisonn's que soient oes animaux , ils forment toujours un mets assez fade . et qui déplait à beancoup de personnes. Cet aliment est en général visqueux , pesant , glutineux, et pen propre à ranimer le ton de l'es-tomar. Il faut avoir une force digestive asses grande pour s'en trouver bien,

On l'a sur-tout wate comme un médicament doux, invisuoux, incrasant a Associasant, bétchique, dépursant, fortifiant, et même astringent. Pour estimer cette espéce de reside à le consider de la comme del la comme de la comme del la comme de la com

tité de matière muqueuse, contenue dans un bouillon fait avec cette chair ; il n'a rien dit de ses propriétés comparées à celles de la chair des autres animaux, et c'est cependant la partie la plus intéressante de cette recherche. La décoction des Escargots dans l'eau, forme par le refroidissement une gelée tres consistante , une espèce de colle tenace, fade, filante, qui a une saveur désagréable; elle a même quelque analogie avec celle que l'on extrait de la chair de tortue, quoique son goût soit différent, et sa consistance plus grande; on substitue quelquefois les Escargots à la tortue dans les bouillons. Cette espace de sophistication est sans aucun inconvénient, car les proprietés sont à très-peu de choses près les mêmes dans ces substances.

Les essais particuliers que nous avons faits sur la chair de limaçon, nons ont appris à comnultre que cet animal donne pluità à l'eau na caractère muqueux, que véritablement gélatineux.

La décoction des limacons est ordinairement verditre, à cause des végétaux dont ils se nouvrissent.

C'est à tort qu'on a attribué des vertus remarquables aux bonillous de limaçous dans la phtysie pulmoraire, le scorbut, les maladies où l'on auppose une acreté particulière à la lymphe. Dans les cas où ilsont paru ge ort des succès, il est facile de voir que l'air per . Pexercico, la paieté, et même les autres remèdes plus ou moins apérinfs, depurans , àcres on sapides , out en plus d'influence que les limacons. La matière médicale contient beaucoup d'erreurs et de fausses opinions semblables à celle-ci. Les limacons u is inconsidérément, comme incrassons et admicissans, font souvent plus de mal que de bien, en fatiguant l'estomac ; et ils ne peuveut être utiles, que dans les circonstances où l'estomac conservant sa force, il faut réparer et nourrir promptement, en adoucissant. Alors même la chair de poulet, celle de grenouille, sont bien preférables aux limacons.

M. Thornvenel a fait des observations trèssages sur l'avage des bouillons de limaçons, comme remède.

Les buillens d'escargots, dit-il, fort vantés coutre le ma avec et la physie par l'eur qualité de nouritu e glutineuse, innipide, adocuissante, me paroissent au contraire, par cette qualité mène, pen convenables à des estomacs et ordinairement foibles et délicats. La forme de suc

exprimé et mêlé dans un liquide approprié, comme on le prescrit assez souvent a presque tarjours été insoutenable , soit par le dégoût, soit en excitant des nausées , des vomissemens, et des pésanteurs d'estomec. C'est pourquoi je m'en suis tenu aux bouillons, qui memo incommodulent souvent encore les personnes les plus robustes, tels que les forçats et les soldats. Ils ont été essayés sur plus d'une douzaine, dans les cas de scorbut, de suppuration su pomunn, de maladies de la peau; mais ils n'ont jamais rien produit, que lorsqu'ils out été associés à d'antres remèdes appropriés aux circonstances; cenx ci à la vérité ne produiso ent pas, donnés sents et sans les bouillons d'escargots, d'anna bous elf ts qu'avec ces derniers. Dans quelques cas de crachement de pus où le lait ne faisoit que du mal , ces bouitions ont été donnés avec succès et aussi contre une hémoptysie, très probablement occasionnée par la répercussion d'une éraption cutance. Enfin j'ai fait prendre les bouillons d'escargots souls, au défaut de tormes , pendant un mois , à deux paysans attaqués de scorbut dojà fart avancé , pour avoir travallé lon\_tems dans des heux humides, marécageux. Ils se sout fort bien rétablis ; mais je suis très-fundé à croire que le changement d'air et le bon régime y ont plus fait que les escargots, comme cela arrive aux marins et aux colons de plusieura ales; lesquels pour se guérir du scorbut , fout usa, e de toriues de mer, le plus sonveut en changeant do sejour, et de manière de vivre..... En un mut, je ne regarde les tortnes, les grenountles, les escargors, &c et tous leurs anaio-gues, que comme de substantes alimentaires, qui sur-tont, sous forme de bouillons, ne difforest des viendes ordinaires , que parce qu'elles ne conviennent pus si genéralement.

## ESCAROTIQUES. (Mar. Med.)

On dome le nom d'Econorquez, nas motives exces et cassiques qui ous suas d'acto mur la pean du copa lumant pour l'endamment, a corno-creta faste imbre en eccerca-les caides nicherans, concentrés, les alcula fixes caustiques ; les alcula fixes caustiques de la company de la company

(M. Foundary).

ESCARPIN. ( Higiene).

Partie

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe II applicata.

Ordre I. Vétemens.

Un Energión est une rapice de soulier , dont la semelle est bascucop plus miser que celle des souliers ordinaires. Cest particulurement la chainaure de personaure qui ne cirquient poste de la chainaure de personaure qui ne cargarent posteres volutires. Celles qui vont habitur-liennat à pied médionire pas s'en serrir, à moissa que ce ne soit dans les beaux jours. de l'étr, ou cit que de personaure qui fasent réfléxion à combien de l'ambitur-liennat de l'ambitur-liennat de l'ambitur-liennat de l'ambitur-liennat de l'estre de

A Pégard des autres inconvéniens qui sont la auite de l'habitude de porter des Escarpins trop étroits ou trop làches, voyez le mnt chaussure. (M. Macquart).

#### ESCHALLES. ( Eaux Min ).

C'est une ancienne abbaye de bernardins de VOrifannis, a woon nomme eucore Exisbeles, où Excharlit. Elle est située entre deux collines, sur la parnisse de Villefranche, al lieues de Montargis et à quatre de Joigny. La source minérale est dans la cour du monsatte, et coule de l'Est à l'Onest, sur un terrein argilleux. Elle est froide.

Il a para un ourrage qui à pout titre, Pauli Dube troct tute de minralum nutrai in noiversum, ubi praesentin de aqua wincrali fontisexacthiarum, wingo at sichacita prope Mongium. Pariaisi. Piot. 1640. On y ditque ces e aux sont changée de fer ct de virid, qu'elles sont incisives, toniques, aperitives, emollientes, ll'est decessire d'en faire une nouvelle analyse, pour être en état de prononcer sur ses proprieties, (M. Macqu'art).

ESCLUSE, (Charles DE L'). ( Voyez CLUSIUS). (M. Goulin).

ESCOT on Scot. ( Euwx min. ).

Cest nu village de la vallée d'Aspe sur la rive droie du Gave, à deux lienes au Sud d'Orien. à quetre et demi S. O. de Pau. Les fontaines sont à un quart de liene du village, le lon du Gave qui y mèle ses aux lorqui i déburde. Il ya trois sources et deux bains, les eaux en sont un pou tiédes.

Medecine, Tome VI.

Dan les lettres qui confirement des resais les aven ministe du Biara Re. par l'Holyalle lordeu , Avignon 1-76. Toulouse 1-76, on paule da caux de l'Iscot cannue cont une du Er, du rel, de la terre, et une buile spiritueuxe. On les recommande aux poirtires d'élicates , dans les obstructions néphriques, les fières invettérées, et les embanas qui les suivent il arroit nuile de recommencer l'analyse de ces eaux. (M. Macquax)

#### ESCULAPE. (AZEAHIRAN AEGULAPIUS).

Cet homme célèbre dans les fastes de la médecine, naquit en Thesache, vors l'an allan a aut noire ète, noté ans depuis le déluge de Moise, la première année du règne de Bélise dans la Babylonie. Il fut du vnyage des Argonautes, l'an 1292, et pouvoit être alurs àgé de 29 ans.

Nous ne rapporterons point ici les témoignages et les faits qui nous ont déterminés à fixer la naissance d'Esculspe sous l'an 1321. Ils se trauvent tom. ij, art. ANCIENS MÉDE CINS; pag. 660 et suiv.

Estulope (colui que reconnoissent les Grece) car il y en a eu plusiense hora de la Girce) arait rès disciple de Chiron. Depuis la nuissance d'Ecculope, jusqu'il l'an opy où fieurissoit Homère, il s'est écoulé 414 ans. Les arts et la belle litréature a colora finit des progrès dans le cours de ces quatre siècles y les poésies d'Hésiode et d'Homère en sout la preuve.

L'entasement des niècles, les guerres continuelles de peuples contre peuples, soit pour conserver leur liberté, soit pour éte-dre leur domination; les seconsess que le globe a essuyées, ont détritit les productions du génie, les monumens des arac et les annaiss de la Grèce. La médecine auroit éprouvè le mêne sort, si elle ne se fut conservée dans la nombreure postérité d'un seul hombe.

Mais les princès que fit l'art durent efface inseriablement, et effacerent en étie de la treimoirie de ces illustres descendans , l'histoire des services rendus par Escolapr à ses contemporains, les connoissances qu'il avoit arquise, sa véritable méthode de traiter, et l'êtat exact noil avoit lausé la médecine en mourant.

Mais les temples élevés en son honneur, peu de tems apiès sa mort, rappelèrent sans cesse à la Grèce, à toute l'Asie; et aux Romains, que son apoll éose étoit due à la reconnoissance, et que la reconnoissance qui va jusqu'à déifier un homme, est un tribut décerné au talent, au mérite et à des services publics et bien recon-

L'art de guérir du tem ad Ecculape n'étoit pas ce qu'il étoit di fa sons Núbrus, son treizième de accedant, ai ce qu'il fut sous Hippocrate II, ni ce qu'il est aujourd'hm ; mais si Ecculape fut ne dans notre siècle, on ne surroit douter qu'il cât été compté parmi les plus illustres médecins.

Si apoès cinq ou six ginferations, la midecion aoui fait en Europe des propris qui rendanent la stenciolipse plus évidente, le distancioire plus évidente, le distancioire plus évidente, le distancioire plus miseriare, le propositie minis tronquere, les plus en la compartie de la compartie plus des proposities des grands ned economissancer qui n'existence qui l'existence qui n'existence qui l'existence qui l'exi

Ne jugeons donc point si légèrement Esculope , parce que l'art a fait des progrès depuis qu'il a disparu de dessus la terre ; jugeons en plutôt par les honneurs qu'ou lui a accordés-La flatterie , la bassesse e: la crainte ont deifié des tyrans cruels, et leur ont élevé des autols; mais aux premiers rayons de la liberté renaissante, leurs autels out été renversés, leurs atatues réduites en poudre , et leur culte détruit. Il n'en fut pas ainsi des temples d'Esculipe ; il y en avoit encore douze cents après sa mort. Il est vrai que de faux médecins, des prêtres imposteurs s'en emparèrent, et qu'abusant de la crédulité du peuple , ils le soumirent à des rites superstitieux qu'ils lui faisoient chèrement payer. Au reste qu'on parcourre l'histoire des peuples anciens et modernes ; qu'on se transporte ches les peuples les moios civilisés sur des contineus ou sur d sisles, on y trouve des milliers d'apothéoses dont on célébre l'anniversaire avec plus ou moins de pompe. Mais la plus belle apathéose est cell- qui est décernée par la voix de la reconocissance pour des services rendus à l'humanité, ou à la patric.

Laissons la mythologic environner de merveillrux la naissance et le berceau d'Ecculape. Observona seulement que plaiseurs villes ou contrées se sont disputé l'Honneur de lui avoir donné le Jour. Quatre s'écles environ, après la mort de ce médeciu, il nali parmi les Grees su enfant ji grandut, il as forme, il embrasse

fontes les connoissances de son siècle , c'est un génie sublime, qui chante les nobles exploita de la nation , et qui meurt saus avoir fait connoltre le lieu de sa naissance. Toutes les villes de la Grèce voudroient pouvoir se glorifier de l'avoir vu naltre dans son enceinte; sept d'entr'elles se disputent cet honneur, et aucune n'a pu en fournir des preuves qui le lui assignassent exclusivement aux autres Encore aujourd'hui deux ou trois villes se disputeut la découverte de l'imprimerie, cet art admirable qui dans l'espace de 30 à 40 , a multiplié d'une manière étonnante dans toute l'Europe les connoissances anciennes, le germe de toutes celles qui la rendent la plus éclairée des antres contrées du globe. A Combien d'autres hommes, d'une naissance obscure, en auroit on accordé une divine , si de leur temps on est senti tous ce que vaut une ame grande et sublime!

Esculape fut élevé par le Centaure Chiron; ses leçons lui ouvrirent une carrière, qui l'a rendu célébre de son vivant; et immortel, lorsqu'il eût cessé de vivre.

De'ja il s'étoit fait un nom dans l'art, loraqu'il part avec les Argonautes. Tout ce que l'on recueille des monumens anciens, nous appreud qu'il connosisoit les plantes, reconnues pour mé dicamenteuser; qu'il jurgeoit lesmalades; qu'il employoit la musique et les chansons pour calmer les mouvemens déràglès de l'ame; quo suivant les affections, si preservioit l'équitation et divers exercices; qu'il traitoit les plairs et les ulcères.

Ecartons de notre esprit, toute prévention, et nous reconstrons qu'Esculape secouroit de d'ff-rentre manières, les maux de ses contemporains.

Pour n'avoir point ponsédé des connoissances dont une longue suite de siècles ant entièle. l'art, Escul pe mérite-t-il moins le nom de médecin ? Homère na l'appelle-t-il pas lavisat sièras : Ne sont-ce pas ses auccès qui lui ni sièras i l'es sont-ce pas ses auccès qui lui ni fait élever des temples, et Pont fait regarder comme l'unventeur de la médecine.

Sans doute il n'ent pas la gloire de cette invention; mais il fit usage des découvertes faites avant lui, et il put en ajouter de nouvelles.

Parce que les Greca, par la plus belle des vertus sociales, la reconnoissance, ont fait d'Esculope un dieu, on ne voit en eux que des enthousiastes insensés et des idolàtres. Jugeonsmieux, et voyons-les d'un ceil plus philosophique. On a mal interprété leurs sentimens et ! leurs actions. De la vient qu'ou les a calomniés.

Mais lorsqu'après la mort d'Hippocrate II, la médecine fut divisée en différentes sectes , on s'éloigna des sentimens de l'école de Cos et des Asclepisdes. Pour accréditer les nouvelles opinions, on s'éleva contre les anciens, et Esculape ne sut pas épar; né. On lui reprocha des secours qu'il n'avoit peut-être jameis employés, et on en décria d'autres, qui, naturels d'abord, avoient pris une tournire superati-tiense. Telles furent la musique et les chansons. L'abus que des imposteurs et des charlatans, firent de celles-ci , fit regarder cette pratique comme surnaturelle, et ses effets comme magiques et dus à un manyais génie.

Cependant, malgré les efforts des ennemis des médecins dogmatiques, Eculape cunserva la rénération dont il jonissoit depuis tant de siècles, et continus d'être regardé comme un bienfaiteur de l'humanité , et digne par-la d'habiter les dem ures célestes.

Econtons ce qu'en dit Celse : la fin de l'agriculture, (préface du premier livre), c'est de foureir des alimens au corps ; la fin de la medecine, c'est de lui procurer la santé. Il n'est point de partie du moude où ce: art soit ignore. Les nations les plus grossières ont connu les vertus des plantes, et d'autres remèdes que la nature anuble présenter aux hommes, lorsqu'ils sont malades ou blessés. Mais lus Grecs ont cultivé la médecine avec un pen plus de soin que les autres nations ; ce ne fut pas cependant lors des premiers établissemens qu'ils ont formés, ce ne fut que auclanes siècles avant nous : pnisque le plus ancien , auquel il en attribue t'invention , est Esculape , qui a été mis su nombre des dieux , pour avoir cultivé avec un peu plus d'intelligence , un art informe, et que chacun exercoit.

Ou trouve dans Galien quelque chose de plus particulier sur Esculape. Il prescrivit . dit-il des chausons, des divertissemens, et une espèce de musique à ceux, qui, par une agitation d'esprit trop violente, avoient transmis dans leur corps plus de chaleur que la modération n'en comportoit. Il conseilla à d'autres ( et ceux à qui il donnoit cet avis n'étoient pas en pent nombre ) de chasser , d'aller à cheval , et de s'occuper aux exercices militaires. Il leur indiqua l'espèce de mouvement qu'il leur croyoit plus salutsire, et parmi les exercices militaires, ceux qui leur étoient convenables. Il ne penson pas qu'il lui suffit I d'avoir appris aux hommes le moyen de relever l'esprit de son abattement par l'exercice ; il leur montra encore à proportionner ce remède à la maladie, et la nature de l'un à la nature de l'autre. De Sanitate tuenda. , liv. II , ch. 8.

Nous n'entasserons point ici tous les témoignages qui sont en faveur de cet anc en médecin. Il suffit Le dire qu'il parolt avoir fini sa carrière vers l'an 1243, avant notre ère, agé d'environ 78 ans.

Les temples on chanelles qui furent élevés en l'honneur d'Asch ape et de ses fly, sont au nombre de soixante-trois. Nons ne nons y arrêterons pas, non plus qu'à d'autres faits qui nous meneroient trop loin. Mais il est bon d'observer que parmi les premiers temples qui furent consacrés à Esculape, on compte celui que fut biti dans la Carinthie, sur une montagne nommee Titane, par Alexanor, troisième fils de Machaon ; et un antre dans le territoire d'Argos, par Sphyrus, quatrième fils de Machson: ce fut vers l'un 1179, avant notre ère, soixuntequatre ans après la mort d'Esculage, leur aïeul.

Esculape eut deux fils,

Machson l'ainé, naquit vers l'an 1273, avant notre ère.

Podalyre, le second, unquit vers l'an 1253, ( Voyez Part, dejà cité, Anciens ménecins). ( M. GOULIN ).

ESPAGNE. (Climat.) s. f. (Hygiène).

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Ordre II. Terre, lieux,

Section III. Sol.

L'Espagneestun des beaux royanmes de l'Enrope, borné par les Pyrénées du côté de la France; au nord, par l'Océan; du côté de l'Afrique, par la Méditerannie; et par le Por-tugal, à l'Occident. Il a environ deux centquarante lienes de long sur deux cent de large, et forme que presqu'lle située entre le trentesixième degré de latitude, jusqu'au quarantequatrième ; et depuis le neuvième de longitude, jusqu'au vingt-unième. M 2

L'air de ce royanme n'est pas également sain élaus toutes ses parties; il est lumide dans la Catalogne, et les autres contrées qui s'approchent de la mer. Du côté du sord, dans les montagnes, il est vil, frais, et même froil.

Il pleut rarement dans le reste du pays; et Lamosphère est i pur, qu'on n'y voit presque point de mages. Dans les mois de Juin, Juillet et Août, la rholt ur est insupportable de jour, sur-tout dans l'intérieur du royaume; elle des rèche, elle tarit des ruisacaux, et même des rivières. Malgré cela, les nuits sont très frakches, sons que le serein suit dangreux.

La glace est rare, et on ne voit presque inmais de neige en Espagne, excepté dans les montagues. Le passage subit du Iroid au chaud est cause que les semences sont toujours dans la terre saus germer. L'agriculture a beaucoup à gagner en Espagne, ainsi que les autres talens qui tiennent à la liberté et aux sciences philosophiques, sontenues par un patriotisme éclairé. Tout pays où les pretres et les moines auront quelque crédit politique prouvera la foiblesse de son couvernement, et son igno-rance profonde. L'Espagne, une foiséclairée sur ses véritables intérêts, sortira de sa nonchalance nature lie ; elle reprendra les vertus de ses pères sans en conserver les préjugés, et elle offrira au monde une natioa où les savans , les cultivateurs et les artistes seront bientôt naturalisés; mais pour qu'elle s'électrise au point où elle a besoin de l'être, il faut une violente commotion qui la tire de sa profonde léthargie. Tant qu'elle proscrira les bons ouvrages de ses voisins ; qu'elle conservera son inquisition , ses moiaes, ses prétres, et que aus leur permission elle ne pourra ni lire, ni écrire, ni penser; cette nation colossale restera un peuple de Pvgmées.

Tant qu'un noble Espagnol rougira avec fierté de s'instruire, de voyager, de rien tenir des autres peuples, il rostera dans l'esclavage et l'ignorance, qui ne paroissoient pas devoir être le partage d'un climet aussi heureux.

En effet, par-tout la matare a faut les premiers frais de on bonbeur; par-tout elle prodigus en abondance les plus beaux fruits, les pour-se de toute espèce, les péches, les oltres, les manores, les figures les mismos de Corinche, les marrores, les citrors, les oranges, bas pomiese de grenneles, &c. et tous ces fruis aut d'un prôt esquis. Les provinces de Granale et de Valence produisent le came à aucre. On y trouve shondamment du vin délicieux, du riz, de la soie, du safran, du miel, du sel, de la soude.

1. Espagne auroit, comme autrefois, plus de bled qu'il ne lui en faut, si le manque de fleuvea navigables et de communications a étoit un obstacle au transport des grains d'une proviace un eautre, c'eat ce qui fait que le pays est forcé d'en faire venir beaucoup de l'útranger.

Les principales moatagnes de l'Espagne, sont les Pyrénées, la Siéra de Moligna, la Siéra Névéda, la Siéra Moréna, qui sépre la Manche de l'Andalousie, et est de toutes la plus considérable. Ou y trouve beaucoup de lois, et des mines d'or et d'argent, &c.

On compte en Espagne deux cent cinquante trièrer, dont six fleuves; savoir; IEber, qui se déchar; e dens la Méditeramér; l'Océan reçoit les cinq autres, qui sont le Gnadalquirir, fa Guadajana; le Tege, le Duéro et le Miquo, ains noumé, à cause du vermillon qu'on trouve en abondance dans ses environs.

Quant aux eans minérales, il est pou de provinces qui n'en fournisse; il y en a de chaudes dans la Calico, à Orense, à Lugo, Bagnos Caldos del Rey. Le Descar, dans lo royaume de Léon; Alhama, dans celui de Grennde; Qinino, dans l'Aragon; Mondragon, dans le Quipuscoa; Teonte del Campo de Cettaraa, &c. fournissent bandonlamment des aux rés-salutsires, et très-recommandées dans beaucoup de maholdes.

Les côtres de l'Espagne sont très-poissoneures, aux-tout versit Galice et PlAndiousie; coi l'on pèche besucoup de thon, de l'estrageon, des lampricies, de la siche, d'ut caliau q des anchois; &c. Mais les Espagnols n'entendent, pas beaucoup l'art de la péche; ou bien la crainte d'être enlevés par les barbareques fait qu'ils achètent du poisson salé de l'étranger, pour plus de troia millions de pisatres pae annéo.

Ce royaume n'est pas, à beaucoup près, aussi peuplé qu'il pourroit l'être. On y compte envison dux à oroe millions d'hommes, pyrant à l'état cent soixente-dis millions de notre monnoie. On est étonné d'un si peit dénombrement i lorsqu'on le compare à ce qu'il fetois sous les llomairs, or voir que les causes de la dépopilation de ce pays sont dues principalement. à l'expulsion de Maures en 160-9, à la quanttité de moines, de prêtres et de roligieuses, qu'on fait monter à orès de deux cent mille individus ; à l'inquisition , qui étouffe la liberté d'agir et de penser, de développer des vues utiles aux hommes. Les deux véroles qui ont miné insensiblement tout le pays ; les impôts indirects, qui sont excessifs; le régime diététique, qui est fort mal sain (en cflet, les Espagnola font excès dea épiceries, des liqueurs spiritueuses, et de leurs vins, qui sont trèschauds et très brûians ) les fortes transpirations causées par les chaleurs du climat ; la grande variation qu'il y a entre les jours et les nuits ; les vents chauds et les vents froids à l'émigration des Espagnols dans leurs colonies; l'avidité qu'ils ont de sacrifier à la recherche de l'or une foule de leurs sujets ; le luxe énorme d'une certaine classe, la misère profonde l'autre; et la mauvaise administration : en voilà bien assez pour rendre raison de la dégradation et de la dépopulation de l'Espagne.

On peut dire qu'en général l'Espagnol a une bonne constitution physique, qu'il est sobre, bon soldat, sujet fidèle, lerme dans ers résolutions, et patient dans le malheur; il a l'esprit pénétrant, profond, souvent exalté ; mais il est indolent , paresseux , malpropre , et met plus do courage à supporter la pauvreté, qu'à se mettre au-dessus d'elle par son travail, ce qu'on peut attribuer en partie à la chaleur du climat, et, d'un autre côté, aux canses dont nous avons parlé plus haut ; c'est pourquoi , à quelques savans et à quelques pointres près, on cherche-roit en vain en Espagna des Physiciens, des Mathématiciens , des Naturalistes , des Ulrymistes, de grands Artistes, et encorc moins des Philosophes. Cependant, on peut dire qu'on commence à y secouer quelques préjugés, et à y encourager l'agriculture , les manufactures , les sciences physiques et l'histoire naturelle. (M. MACQUART).

ESPÈCES, ou classes générales de médicamens pris des végétaux.

On connoll let distributions gindenles que font teat d'anteurs de matière médicale, que font teat d'anteurs de matière médicale, des plantes qu'ils classent suivant leurs ver-tre astringenses, stimulantes «, fondilentes", dec. Un ne doit point se dissimuler aussi conditions de la contrain d

les modernes , d'expliquer de la manière la plus simple les vertus des médicamens , do proscrire les termes vagues on superflus qui les désignent, et de faire connoître leur action par leurs qualités sensibles. C'est aiusi qu'il importe de procéder, si on veut se faire une idée juste des changemens que les remèdes opèrent sur le corps vivant, et des fondemens solides sur lesquels portent leurs vertus se'est sur-tout sur leur saveur et leur odenr qu'il convient de se diriger , puisqu'elles dénotent leurs principes constitutifs. Je diviserai donc les vérétaux médicamenteux en nqueux, secs, visqueux, salés, acides, stiptiques, doux, gras, amers, àcres et nauséabonds; les saveurs intermédiaires résultent ainsi de la combinaison de ces principes.

10. Les médicamens on alimens dits aqueux sont ceux qui sont insipides , et qui contiennent cu grande proportion des fluides aqueux ; telles sont les plantes potagères , les épinards , les asperges, la laitue, le pourpier, la haurrache, &c. les racines de dent de lion , de scorsonnère, de baidaune, &c. les bulbes, comme les raves , les chonx , &c. Tontes ces substances contuses et exprimées , fournissent beaucoup do suc et peu de matière solide ; elles agissent en humectant les solides et en les relachant ; mais leur abus put aussi affoiblir et causer des maladies ; leur usage dirigé avec intelligence est un puissant secours contre une foule d'affections pervenses, on d'autres maladies où il faut tempérer ou calmer.

2º. Les médicamens secs sont des corps insipides qui semblent destitues d'une humenr propre, et qui s'imbibent de sues superflus et stagnans dans les parties où on les applique-De ce nombre sont certaines écorces , les semences de Lycopode , les herbes capillaires, les plentes désignées par les noms latins Gnaphalium , Stochas , &c. Cos végétaux agissent sur les filires musculaires en les dessichant et en aucmentant par - là leurs forces toniques : ils agissent aussi sur les fluides en se pénétrant de leurs principes aqueux : c'est ainsi que la poussière du La coperdum s'emploie pour arrêter les hémorrhagies , et que certaines écorces en pondre, répandues sur des ulcères on des fontienles qui coulent beaucoup , se pénètrent des parties les plus liquides.

3°. Los régétaux visqueux se résolvent en miclage et en matière gelatineus presqu'insipiles tellres sont la comme arabique, celle de cerisier, celle d'adragant, la maure, l'athœa, la parisiaire, le tunsilare, les juinbes, &c. Ces aubstances agissont sur les soitdes trop teudas substances agissont sur les soitdes trop teudas

en les Inbrefiantes en les rendant luis sonules ; elles optivent nausi en les luides veres, est en euvelopant, pour ainsi dire, dans leur mucilage; se qui les rend très-efficaces contre la colique et la dysenterire. Quel sonulagement diprovente pas souvent cese qui ont des stranguries en leur faisant prendre une infusion de racine d'altheu.

4º. Les végétaux solés es combinent souvent avec ceux qui sont purement acqueux; milés avec les huileux, als forment une sorts de savon. Les végétaux alés sort en pets tombre, comme le kais, le fenouli matria, le peorpiré de mer, et en cacional les excellents, le peorpiré de mer, et en cacional les excellents. Si publicate et en cacional les cercitions. Si les publicates et en cacional les cercitions de protecte le sage dans un état de dissolution, comme cela a lieux de cacional les cercitions. Si les des les cobres de mer. On así que des autherites de cacional les consecuents de mer. On así que des autherites. Leur usuge denande en gisteril de la modération et de la producac.

5°. Les actifes ; on mets citer pour exemple berberts, la croisse, le circus, le marris, le temberts, le croisse, le circus, le marris, est cut les actifes et de la commentation de la

6°. Les stiptiques ou astringers se tirent des fruits qui ne sont point encore parsenus der ricitat de miturité, du cachou, de la histotte, du sunace, du cheire, des balautes , de la rose rouce, du coing, &c. Leur nom même unidique leur eflet sur les solides. Il n'est pas sunsei, cliriq uit agisent sur le sange et les autres fluides, en les éphissisant, comme le prétendent qu'elleur satters.

7º. Les corps doux. Plasicors unbatances prises du rèpes végésle nd onnent de exemples; de ce nombre sont le sucre, le miel, la manne, la règlisse, les dates, le ratin see, les fiques, Rec. Le long uasge des corps uncrés rend sensiblement les churs plus molles et plus lichee; del vient le grand avrutage qu'on en retire dans la viellense. C'est-là la matière nourrissante par excellence.

Co. Les corps grac. Un principe huileux , donx et presqu'insipide, entre dans leur composition, et ce principe combiné avec un muciloge , forme une sorie de lait artificiel ; c'est on qu'on voit dans ce qu'on appelle semences émulsives. Meis si cette huils vient à rancir , elle contracte une certaine acreté et de l'amertume, et prend une couleur jaune. Les corpa gras agissent à titre d'émolliens sur les solides, ils calment les spasmes dans des douleurs de coliune, et adoueissent la toux. L'usage habituel des corps gras est trop relachant, et aussi voit-on que les moines Italiens et Espagnols . par l'usage des alimens préparés avec l'huite sont très-sujets aux hernies. On voit un effet heureux des corps huileux et gras dans le cas d'empoisonnement, ou d'une substance corrosive prise en boisson, car alors ils servent à envelopper pour ainsi les fluides deletères , et à prévenir leurs effets funestes sur les premières voies. Ils sont propres aussi dans le cas de constipation de làcher le ventre.

95. Les amers. Cette classe comprend des régients romburs comme la coloquinte , régients romburs comme la coloquinte , l'anorte , la myrrhe, la gentinne, la centauré, l'anorte de la myrrhe de l'appetit, in farciliant les des ampetit, au l'appetit, in farcilière la despetit, au l'appetit de l'appetit de l'appetit qu'un les emploies avec tant de succès contre qu'un les emploies avec tant de succès contre la cacherie, le pulpe condures, Rec. On en retire aussi un grand avantage dans les affertions arthritiques , hypocomdriages et calesleis arthritiques ; hypocomdriages et calesleis arthritiques de l'appetit de l'app

10°. Les substances deres. On appelle de cenom les végétaux qui exercent une action plus on moins vive sur les fibres, on plutôt une sorte de corrosion. On peut citer pour exemple la pyrethère , l'emphorbe , la persicaire . les renoncules, le poivre, la zedozire, le cingembre , l'angelique , la rue , l'ail , l'oignon , la semence de senevé, la roquette, &c. Toutez ces substances prises à l'intérieur , irritent . échanssent ; et appliquées en topique , elles exercent des effets épispastiques. Delà vient le grand syantage qu'on en retire pour exciter une révulsion, et pour attirer au-dehors une affection cutanée, rentrée. Leur administration à l'intérieur, dirigée avec intelligence, ranime les secrétions , et peut exciter la sueur. On sait combien est efficace contre l'asshme ou l'hydropisie de poitrine l'oximel scillitique.

11°. Les médicamens neuséabonds. Cette

propriété consiste dans une certaine répugnance ou difficulté de transmission de ces substances par le phariex et l'œsuphage, et dans une propension marquée à les rejeter quand on les a prises. Ou peut citer des exemples de ce genre dans certains purgatifs, comme la valériane, la douce-amère , l'asarum , la gratiole , &c. Lorsqu'on est parvenu à les preudre après les avoir bien fait del syer dans du liquide , ils sont propres à exciter des évacations, et c'est aussi dans cette classe qu'on trouve des sudorifiques, des disphorétiques, des diurétiques, &c. S'ils sunt pris en trop grande quantité, et que la nature ne parvienne pas à les expulser , ils paroissent agir à l'intérieur comme des substances vénémentes.

On voit par ce léger ssai comment les végétaux peuvent être rangés suivant des classifications générales, d'après des principes que nos sens y decouvrent, et qui tiennent à leur composition intime. Combien une pareille méthode est plus exacte que ces distributions arbitaires qui dépendent de certaines vertus fictives ou supposées, ou qui sont fondées sur des observations incompleites ou mal interprétées comme celles dant foisonnenten géséral les onvrages de matière médicale. Il est tems que la médicine, en se placant au rang des autres sciences naturelles , n'admette pour se rendre raison des moyens qu'elle emploie que ce que les sens peuvent découvrir, et qu'elle n'avone absolument que ce qui est le produit d'une observation rigoureuse, et d'une expérience éclairée. (M. PINEL)

# ESPHLASIS, (d'ironingan).

C'est l'enfoncement d'uue partic à l'occasion de quelque impression externe violente. Aledium (os) desidet, dit Celse, et intro deprimitur; le milieu de l'os s'affaisse et rentre en dedans. (M. Maron).

# ESPIRA. (Eaux miner.)

C'est un village du Roussillon, à une lieue et demie de Vinca, à deux et demie de Prade, et à huit de Perpignan. On trouve tout à côté une source minérale froide, qu'on croit ferruginouse. (M. Macquart).

ESPRIT VOLATIL ammoniacal huileux, Esprit Volatil ammoniacal aromatique.

Ces deux dénominations paroissent indiquer le même produit de la distillation; car quoiqu'on puisse à la rigueur faire une distinction entre les deux produits qu'elles servent à désigner, puisqu'on peut supposer que dans l'un l'ammoniaque est combiné avec un spiritueux, et avec une ou plusieurs huiles essentielles et que dans l'autre l'ammoniaque est combiné avec un spiritueux et simplement avec l'esprit recteur d'une ou de plusieurs plantes, cependant comme il est très-difficile d'obtenir separé l'esprit recteur d'une substance végétale d'avec son huile essentielle, et que le même procédé de la distillation fait monter I'un et l'autre, il semble que les deux dénominations de ja rapportées indiquent le même composé. Mais dans l'anslyse que je vais faire du procédé, on va voir qu'on peut obtenir séparément ce qu'on appelle en médecine , sel volatil aromatique de celui qui porte le som de sel volațil ammoniacal arumațique huileux.

Les procédés qu'on suit pour obtenit PEsprit Volstil ammounca a ronouique, admettet quelques variétés suivant Padaussion arbitraire, ou l'exclusion de quelqu'une des plantes aromatiques qui servent à le former; en vuici une formule qui n'est pas des moins compliquée et qui est prise du Codes de Paris.

Preuse séconcestérieure d'orange et de citron, de chaque sir poi, et availle et de macis, de chaque sir poi, et melle us gous gérofie de chaque sir poi, et melle us gous gérofie Après avoir inclué ou concusul les aubstances qui doivent l'étre, on met le tout dans une recorre de verte, et en y verce de l'éta simple quatre onces. On fait highers le tout pendant quatre onces. On fait highers le tout pendant quatre prime dans un visiareu bien fermé ; un l'agist de tram en tenns, et après y avoir ajoust procéde à la quatre tout de al de turte on procéde à la quatre tout de al de turte on procéde à la

Dans ce procédé le muriate ammoniaçal est décomposé par l'alkali de potasse et l'antmoniaque se degage; une partie passe à l'état concret et une autre portion se combine avec les huilesessentielles que fournissent les substances aromatiques de cette composition ; il se forme donc une espèce de savun aumoniacal qui est tenu en dissolution par l'esprit de vin. d'où il suit que l'esprit volutil aromatique huileux est une vrsie disso'ution par l'esprit de vin d'un savon à base d'alkali volatil et de diverses builes essentielles. Pour que cette opération soit bien faite, il faut la faire dans une cornue de verre et au bain marie ; il faut en outre se servir pour récipient d'une allonge de verre et d'un ballon; il s'attachera à l'allonge un sel volatil, concret, qu'on employe quelquefois en niédecine , sous le nom de sel volatil aromatique. Dans les vaisseaux où on garde Pesprit volatil aromatique, il se forme une cristullisacion d'ammontaque ou alkali vel tal composé, et ce ael est le même que crini qui s'est aublimé dans Pallonge, pendant l'opération; on craphoje l'un et l'autro en médecine aux mêmes usages.

Quand l'esprit volatil aromatique linilenx est récent, il est blanc et transparent; mus quand il est conservé long-truns, a près avoir pris pen à pen une condeur ambrée, il passe au rouge foncé à raison de sa vétu-té; il n'en est pas plus manivais dans ce deniier cas.

On voit par ce qui vient d'être dit, que quoiqu'on metie une distinction dans les produits de la distillation entre ce qu'on appelle esprit volatil ammoniacal promatique, et espect volatil aromatique huileux, parce qu'on obticut ces deux produits sépanis, cette distinction est à la rigueur, pen fondés paisque rien ne prouve que le sel qu'on obtient dans l'allonge qui fait partie du récipient, ne contienne une partie des builes essentielles qui se sont élevées pendant la distillation et que rien n'empêche par con-séquent que ce sel ne puisse être appellé esprit volatif aromatique builenx; les deux dénominations qui sont à la tête de cet article , ne paroissent point donc devoir être réellement séparées; on pourroit leur joindre une troisième, qui est connuc sous le nom d'esprit volatil aromatique de Sylvius dont je parlerai ci-après.

Le procédé qui a été décrit ci-dessus pour ob enir l'esprit volatil ammoniacal aromatique. porte un peu trop l'empreinte des fatras de l'ancienno Pharmacie, et il est à désirer qu'on le simplifie, c'est à dire qu'ou divise l'opération pour obtenir séparément des produits qui peuvent avoir chacun leur usage particulier. C'est là la méthode qu'ont suivie les médecins qui ont réformé la Pharmacopée de Genève en 1780. Ils obtiennent par une première opération l'ammoniaque on esprit volatil caustique. Par une seconde l'ammoniaque combiné avec l'esprit de vin , et par une troisième , l'esprit volatil ammoniacal aromatique haileux. Le procédé est par là bien mieux entendu e' bien plus conforme aux principes d'ane saine Pharmacie, qu'un entossement confus et sans methode qui ne permet jamaia d'apprécier avec justesse les divers produits.

Pour obtenir d'abord l'ammoniaque ou l'esprit volatil caustique, on preud une lurre de chaux vive, demi litze de nuriate ammoniacal et autant d'ean de fontaine. On met d'abord l'eau dans un vaisseu de fer ou de polerire; ou y ajoute la chaux vive réduite en poudre et on tiest le visiseau couvert perdent vingquirte heure jouvilée er que la claux soiréduite en poussière trà-fines on met le tout dans une coraux de verre et on y aurajone dans une coraux de verre et on y aurajone più Ch firme le cul l'emponcheme de la coraux et on agrie pour remire le métange plus parfaits enfin en distillé à un fin très doux, ayant soin de efficielle se récipient pendant une l'Opéprévenir la dissipation de l'ammoniaque qui se dégage.

Pour obtenir par une arcoade opération, ce qu'on appelle ammoniaque dulcié on l'ammoniaque combio-à avec un spiritueux, on prend quatre ences du produit de la distillation qui vient d'être décrite, et demie livre d'asprit de vin rectifié y on mêle le tout.

Enfin par une troisième opération, on prend une livre d'anmoniaque dulchié et deux groa d'huile exentielle du poivre de la Janaique; on méle le tout et on a d'une manière trèssimple, l'esprit volatil ammoniacal aromatique lindeux.

Par cette série d'opérations, on voit trèsclairement la marche de l'opération et on ne peut se méprendre sur la nature des produits qu'on obtient. Je dois faire remarquer qu'on se borne dans ce cas à foire enture dans le composé la scule huile essentielle qu'on retire du poivre de la Jamaïque au lieu des six huites essentielles, de citron , d'orange , de vanille , de macis, de canelle et de cérofle que propose le codex de Paris. Je dois njouter que les médecins de Genève en choisissant l'huile essentielle du poivre de la Jamui-que paroissent avoir anivi en cela les Pharmacopées Angloises qui preserent tonjours de faire entrer dans leur commerce les productions de leur sol ou de leurs colonies, à l'exclusion des végétaux exotiques que vendent les autres nations : et en effet pour faire l'esprit volatil aromatique huileux , il suffit de combiner une huile essentielle quelconque avec l'ammoniaque dulcifié, et des lors il est indifférent de prendre celle du privre de la Jamaïque; on ne peut même qu'applandir à rette attention qu'ont les Anglois de mettre toujours autant qu'ils peuvent dans leur commerce leurs productions propres lorsquelles peuvent remplir les mêmes vues que celles de l'étranger. Combien il seroit à désirer que le mene esprit public s'introduisit parmi les... pharmaciens François, et qu'au lieu de conserver la barbarie et la grossière complication des anciennes formules qui devroient maintenant

tomb.

scuber na das stubade, on cherchil à rituiti o double avantage de simplifier las procédis, et de n'admettre autant qu'il erroit possible que des autantes qui viennet dans nos possessions de l'inde ou de l'Amérique. Combien acce des lumières en histoire nutrelle et en chimes, on puarroit sieni donner de l'activité mittille de un mérice ples les sainos de l'activité mittille de un mérice ples les sainos de rangéres. On a dely transplanté dans nos colonies d'Amérique plasitaires épertes les sainos qui pravent parfaitement reniple les mêmes vacs que colles que nous actions de l'illumidois no de sutres autiens et combien le l'illumidois non de sutres autiens et combien de l'entre de l'active de

Espare volatil ammoniacal aromatique. (Voyez l'article précédent).

Espait volatil aromitique de Silvius.

On se sert qualquefui dans les procédés qui viennent d'ître déciris, de la chaux vive, pour décomporer l'ammoniaque muriaique et d'autre de la pateix quate de mire, s', 571 ius soudre dans l'ent charge et d'autre de l'autre de l'autre de la pateix de la pateix quate de l'autre de la fragres de l

ESPRITS , (Mat. Med.)

Les chimistes ayant nommé autrefais esprisstous les prediuis liquides velatifs et odorara, qu'ils obtenoient dous leurs analyses, ce nom a été douné aux mêmes produits employés come médicamens; la plupart de ces noms devroient étre anjunct/lus abandomés, comme on le verra dans tous les articles suivans.

Esenir acide, (Mat. Med.)

C'est ainsi qu'on nommait les acides volatils, et quelque fois les acides s'forblis, (Voyez les mots Espair de nive, Espair de sel, Espair de vitriol). (M. Fourchor).

ESPRIT alcalin.

On nonmoit ainsi l'ammoniaque pur, on l'alcali volatil caustique, l'alcali volatil fluor, Médecine. Tome VI.

obteno de la distillation du muriate d'ammoniaque avec la chaux. (Voyez Amstonia que).

(M. Fourcroy).

ESPRIT ardent.

C'est un des noms de l'alcool. (Voyez ce mot. (M. Fourcroy).

Espair de Mendererus. (Synonyme actuel et premier nom de l'acetite d'ammoniaque).

(M. Founcaoy).

Esport de nitre fumant.

On désignoit autrefois, sous ce nom, l'acide nitrique mélé d'acide nitreux que fournit le nitre décomposé par l'acide sulfurique. ( Voycz Acroz nitrique. ( M. Fourcroy).

Espair de nitre dulcifié.

On nomme sinsi, en pharmacie, l'union de l'acide nitrique avec l'alcool; on a'en sert pen en médecina, (Voyez les mots Acine nitrique, Alcool, Ernent royez sur-tout ces mots dans le Dictionnairede Chimie. (M. Fourcnoy).

Estatt de ed.

C'est l'ancien nom que l'on donnoit à l'acido muriatique fumant. (Foyez ce mot). (M. Founcroy).

Espait de sel dulcifié.

La combination de Pacide muristique et de l'aclocal, quoique ne fournissant journ d'édirer, est susceptible d'affaiblir et d'adoutri l'acide; cett actie combination qu'on nommot autre-fois caprit de sel dalcidié, et qu'on doit désigner quandribuis par le nom d'alcolo untratque. On employe quelquefois et composit comme apièrit, durroique, cordial, antisque, exc. (l'ayer acrossita), attenções ex condial, attenções ex designe dans le Dictionaire de Churie.

(M. Fourcasy).

Escrit de soufre, ( Mat. Med.)

On préparoit autrefois l'acide sulfureux, ca brâlant du aoufre en pondre sous une cloche de verre, qu'on imprépnis d'une petite quantité d'eas ; on nommoit alors cet acide Esraur de soufre par la c'ock-, spiritusulfaris per campenum. On sait depuis long-tems que cette méthode est ridicule, qu'elle na sert qu'à ranchéthode est ridicule, qu'elle na sert qu'à ranchérir singuldrement l'acide sulfureux, et on l'obtient par des procédés beancoup plus simples. ( l'oyez, pour ses procédés, l'assac et les proprièrés de cet acide, l'article Aerne sulfureux). (M. Fouscary).

### Estrit de Vénus, (Mat. Méd.).

Lorquion distille le vroitet ou Précitie de cuivre crasillière, on obiert d'ident de l'acide actitique on du vaniere raidical, qui emporte avec lau un par d'acide de cuivre, et qui net avec lau un par d'acide de cuivre, et qui net de l'acide ce qui no momonia attention de l'acide de cuivre qui consistent. On ne doit P. mploure qui reniteit au vraire, les cas où Pon present l'acide actique à l'ativitàrius sont tribe-travez (on ne l'en sert guires que comme d'an stimulant d'an occiolare cateriere, l'orgentant i l'acide d'acide d'a

#### Espair de vin , ( Mat. Med ).

C'est le nom qu'en donnoit antrefois en chimis, et qu'on donne encore anjouril', in dans la plupart des ouvrages de mathère m-decale et de plurmacie, à Palcool. ( Yoyez et mot dans le Dictionnaire de Midreine et dans celui du Chymie. (M. Foi acory).

# Estat de vina gre.

Synonyme de vinsigre radical ou acide acétique. Ou council tur-tout, aous ce nom, en pharmacie, l'acide acétique jetté sur du sulfaire de polasse en poudre, et renfermé dans des flacons birn bouchés; on s'en sert dans les definitanres, &c. (M. Foracnoy).

# Farace de vitriol, ( Mat. Med. ).

On nommoit sinsi, et cette dénomination est encore reçue de beaucoup d'autrors de matière médicale, de pharmacie et de médeune, l'acade solfur-que étendu d'eau et afforbit. (Foyez l'article Actors sulfurique. (M. Formaoy).

## Espant d'urine , (Mat. Med.).

Outed on distille l'arine, on en obtient de l'ammoniaque ou alcali volatil. Ce produit, qu'on a beancoup vanté autrefois comme cordial, n'a pas plus de vertus que l'ammoniaque pure. (Veyez ce mot). (M. Fourcror).

Espatt recteur , (Mat. Med.).

C'étai sini que Borrhare arôit nommé le liquide odrant qu'on obiera de vigitura aromatique distillés. C'est ce que nous nomannaanjuncifiui l'arous. On a c'employe ordinairement pas cutte substance en médecine, car les 
caux odorantes qu'on prescrit sont préparée 
avec de l'au étrangère à la plante on au vigétal 
queleconque que l'un distille. ("Peyrx Anous, Eavx distille z. Erars, Dictionnaire de 
Chimie). (M. Porescory).

Toutes les matières arimales, traitées à la cornne, formissent de l'ummonisque et du carhonate d'ammonisque. La portie de ce sel , di soute dans l'eau, qui passe comme produit de ces matières distillées , a été nommée depuis long-temps expris volatil de telle ou telle substauce. De quelque matière qu'en l'obtienne il est bien reconnu aujourd'hni qu'il est tonjoura de la même nature, et qu'il ne doit point jouir de propriétés particulières; autrefois, chacun de c-s esprits avoit des queli'és différentes , et il a falla qu'une avalyse chimique exacte montrat la parfaite id-nuté de tous ces produits . peur dé mire ce proju é né dans la barbario des sciences médicinales. ( l'oyes les mois Sers, Accest colitil, Maritan animales , dans co Dictionnaire et dans celui de C imie; royez ansai les articles qui traitent en particulier de tontes les aubstances dont l'ammoniagne est retiré est retirée par la distribuion.

(M. Fourcroy).

ESQUINANCIE, on SQUINANCIE. (Pathologic). (Voyet Andine). (M. Mahun).

ESQUINE, (Mat. Méd.) (Voyez au mot Squine. (M. Mahin).

On appelle craais, ru médecine, les tentaitres que font les med cirs pour giére des saindes par les proposes de creuses subtances que l'on supropose de creuses autres remède. Tels sont les raseis de M. Stocke pour guirir le cancer seuc la cipile, ceux que l'on a faits avec l'opisim pour les maladres vémièremes et pour les fatres aitermittentes, &c. ....

ESSENCES. (Hygiene.)

Partie II. Deschoses improprement dites non naturelles.

Clause II. Applicata.

Ordre II. Cosmétiques.

Nous parlons ici des Essences tirées des substances qui fournissent beauconp d'huile ersentielle, légère, volatile et agréable, et qui sont beaucoup employées par l'art des Parfimeurs. On sait qu'ils les employent pour donner de l'odeur à une foule d'objets qui entrent dans les toilettes. Les femmes à prétention s'en servent benucoup; elles ne craignent pas d'exposer la délicatesse de leurs nerfs aux attaques perpétuelles d'un ennemi d'autant plus dangereux qu'il les flatte davantage, et qu'elles cher-chent plus à l'apprivoiser. Cependant il faut convenir que parmi les Essences, il en est dont l'extreme exaltation irrite singulièrement l'orane de l'odornt, telles sont les Essences d'ambre, de muse, de tubéreuse, d'œillet, de roses. L'habitude de ces Essences, sur-tout quand elles ne sont pas extrêmement étendues dans l'esprit-de-vin , peut incommoder beaucoup les personnes qui en font usage ; elles détraisent la sensibilité de l'odorat . dont les houpes nerveuses, habituellement titillées par le mordant de ces corps, perdent tout-à-fuit la faculté de s'irriter; de là des spasmes et des maux de tête infiniment facheux, des vapeurs, des affections livitériques, des maux de poitrine , la perte de l'appétit , enfin , des affections nerveuses si connues parmi les élégantes , dont le plus grand mérite consiste dans l'art de la toilette.

Encore si les personnes qui employent les Exences pouvoient en être seules affectées, ce seroit justice. Mais elles vont les porter dans les sociétés, où beaucoup de voisins s'en trou-

west désagréablement affectés; elles ont même l'impuraleuce de nên pa faire gran oux prasonnes incommodées, et de parotire chez des fiemmes en couche et d'e faire des visies avec d's odeurs fortes, avit dans lours poches, a sit dans teur mouchoir; ou dans leur pondre, Los granes greas qu'on nomme du bel air, ont le rédicible de sintere de pareits unages, et de ser frichiel de s'autre de pareits unages, et de son passeroit au plus à des coursiannes.

ESSENCES , Ess:ntiae. ( Mat. Med.)

Lea Ailemands désignent par le mot Essences des teintures simples, c'est-à-dire, qui ne sont faites qu'avec une seule substance : qu'on met infuser dans l'esu-de-rie ou dans l'espritde-rin.

Il est bon d'observer que, par cotte dénomination d'Essences, ils n'ente udent point l'huile essentielle des végétaux, qui, comme on le sait, n'est pas la même close, et qu'ils on soin de désigner sous le nom de huile essentielle ou oleum essentiale, (Voyez le not TRINTURE.) (M. MARON).

Essence céchalique ou Bonterme, (Mat. Méd.)

Voici comment on la prépare.

Prenez Noix muscades,

— Géroffes,

— Fleurs de grensdrs,

de chaque demie onc

- Canelle, buit onces.

On concasse toutes or substances: on less met dans un matras avec l'eau-de-vie; ou fait digérer le mélange an bain de sable, pendant huit à dix jours. Alors on le passe avec forte expression: on filtre la liqueur su travers d'un papier pris, et on la conserve dans une bouterle bien bouchée.

(Baumé , Elém. de Pharmac.)

Cette Essence n'est point telle que nous venous de definir une Essence en général dans l'article précédent s c'est plutôt une teinture composée.

On emploie cette teinture pour les maux de tête, et pour les coups que l'on reçoit à cette partie. On en met pour cela un peu dans le creux de la main, et on le respire par le nez. Elle occasiones souvent l'évacuation du sang caillé, lorsqu'il s'en trouve à la proximité de 100

Cette teinture porte le nom de Bonferme. disent les auteurs de Phormacie, parce que, Lorsqu'on l'emploie, il fant la respirer le plus fort possible. (M. MANON.)

ESSENIENS, Juifs attachés à une arcienne secte, dont l'ave Joseph décrit les re les et la manière de vivre, exerçoient la médicine suivant le rapport de cet écrivain. Les Esséniens, dit-il, (livre II, chap. 12 de l'histoire de la guerre des Juifs contre les Romaius ) étudient avec soin les écrits des anciens, principalement en ce qui regarda les choses utiles à l'ame et au corps, et acquiérent ainsi une très-grande connoissance des remèdes propres à guérir les maladies, et de la vertu des plantes, des pierres et des metanx. Voilà ce que dit l'historieu Joseph. Ces memes Esséniens étoient autrement appelles Therapeutae, c'est-à-dire, guérisseurs ou médecins, quoique ce nom puisse avoir aussi du rapport stec le culte que cenx de cette secte, ou cette espèce de moines, rendoient à Dieu. (Extr. d'El.) (M. Goulin.)

#### ESSENTIEL, (Mat. Mid.)

Le nom d'essence avant été appliqué à l'huile volatile obtenue soit par l'expression, suit par la distillation de tous les végétaux odorava , et exprimant spécialement le caractère particulier de telle ou telle substance végétale, on a domé le nom d'Essentiels à tous les produits qui appartiennent en propre à chaque plante, et qu'ou a cru contenir les vortus particulières de chacune d'elles. Ainsi, les sols Essentiels n'ont été nommés ainsi que parce qu'on a pensé qu'ils vont différens dans chaque plante, et que quand ou les en a extraits avec soin, ils possèdent en cux toutes les propriétés dont la plante jouissoit. Il v a long-tems que l'expérience a prouvé que cette prétendue préémiuence de vertus des sels Essentiels sur toutes les autres matières retirées des végétaux est une chimère ; ainsi l'on devroit bannir ce nom de la metière médicale et de la pharmacie, comme on l'a banni de la chimie. Il peut faire naltra de pernicionses erreurs en inspirant une fansse confisnce sur des médicamens mertes par eux-mêmes. Il a trompé la Guraye, lorsque cet homme, dont la bienfaisonce dirigeoit l'industrie, donna le nom de sels Essenticle aux extraits qu'il obtenuit des mutières végétales par le moyen de l'eau froide et de la macération. ( Veyez les mots Extuatts of SRIS ESSENTIFLE.) (ML. FOURCROY.)

#### ISSENTIEL. (Nasologie.)

On donne à quelques maladies l'épithète

Essentielles , pour les distinguer de celles dit même genre qui ne sont que symptomatiques. Ainsi il y a une fièvre nuliaire Essentielle et une fievre miliaire Symptomatique. Cet exemple doit suffire. ( M. MAHON. )

ESSERA ou Essene, (Ordre Nosologique et Pathologie ).

L'Essière est le 99°, genre de la Nosologie de M. de Sauvages , et la 9e, du premier Orde (Exanthematicae) de la troisième classe, qui comprend les phlegmasies (Phlegmasiae). Il la definit eruptio ut plurimim aggregata. sub erysipelatosa, subitò accedens per vices et recedens.

Cette maladie, (dont il n'est parlé ni dans les ouvrages des médecins Grecs ni dans ceux. des Latina , unis seulement dans les anteurs Arabes , sous les nonts d'essere , sora et sare ) n'est pas rare en plusieurs endroits de l'Europe. Elle se manifeste per l'éruption soudaine de petits tubercules de couleur rougeatre sur tout le corps, lesquels sont accompagnés d'une démangeaison aussi extraordinaire que si le malado avoit été piqué par des abeilles, des guèpes, des cousins, on avec des aiguilles. Ces inmrurs disnaroissent aussi-tôt après ; et , ne recevant ancune sanie, ni ancune humeur, la peau reprend son premier état.

Quelques auteurs placent ces tumeurs au sang des épynictides des Grecs, mais à tort à puisque les épinyctides et l'essere sont d'une nature tout-à-lait différente ; car les premières readent une humeur, ce que ne font point les derniéres, qui disparoissent saus en rendre aucune. D'ailleurs, les épinyctides affligent le malade principalement pendant la unit, ce qui leur a fuit donner leur non ; au lieu que l'essere parolt rarement perdant la nuit, mais le plus souvent dans le jour. On peut sjouter que la cure de ces dernières demande une methodo tout-à fait différente.

Quiconque est instruit de la nature des humeurs súreuses, ne peut dontes qu'elles ne puissent être la cause de ces petits tubercules qui constituent l'essere. En effet, ces humeurs sont susceptibles de devenir Acres; et en outre elles sont très fluides , et faciles à se repomper. Une circonstance du traitement qui confirme ce que nous disons, c'est que cette muladie est aisement dissipée par la saignée, qui a le double pouvoir d'appaiser l'ellervescence du sang, et de faire rétrograder les fluides d'une serie de vaisseanx moundres dans celle de vaisseaux d'un calibreplus comidérable; ce qui rous parole expliènce. Té de la manière la plus artifiziante le repossipement, même des fluides estravazies. Il est évident, d'ailleurs, par les d'anangesisons dont ces tumeurs sont accompagnées, et qui sont tanôt plus fortes et tuntor plus foibles, que Plumeur se'esses a différentes qualités qu'elle est quelquefais douce, quelquefois àcre, quelquelois claire, et quelquefois àcre, quel-

Une remarque fort singulière, faite par Sennert, c'est que ces tubercules paroissent lorsque le malade est daes un lit chaud, et qu'ils se dissipent lorsqu'il s'expose à l'air; tandis que, dans d'autres tems, c'est le froid qui les fait pareitre et le chaud qui les fait évanquir. Le premier de ces phénomènes paroit venir de ce que l'immeur étant quelquelois âcre et extrêmement fluide , gripe les passages par lesquels elle pourroit s'évaporer, et est en même-tems capable d'être repoussée en dedans par la froideur do l'air; au lieu que le dernier dépend de ce que l'humeur, d'ailleurs douce et bénigne, n'est ni assez fluide, ni assez subtile pour pouvoir transuder et disparoître insensibloment dans un air froid, quoiqu'elle le puisse faire dans un air chaud. Cette humeur screuse, qui est la cause matérielle de l'essere, est ordinairement produite par l'irrégularité et le déran-Leu ent des fonctions du feie : mais elle est mise on jeu et pertoe vers la périférie par les causes procatartiques qui agitent la musse du sang.

L'essere est una des maladies qui sont plus fréquentes en hiver qu'en été, et dans les climats froids que dans les pays chauds.

On la distingue aisément aux aignes que nous arma décrita ci-dassus : elle est quelquefuis précédée d'une lassitude spontanée, à la suire de laquelle il s'élève aur tout le corps des prisules, comme si le maleda avoit été piqué par des abeilles ou avec des aiguilles.

Ces pustules disparoissent en peu de tema de de de la comparation, ou sans rendre aucune matière : et, supposé que ce deraier accident arrive, ou doit plutôt l'attribuer à la violence avec laquelle on se gratte, qu'à la cature des tubercules.

Quelquefois l'essere précède les fièrres bili uses ; et ceux qui sont sujets à cette maladie ne deivent point la négliger, nais la regarder comme un avertissement qu'ils sont menneés de quelque fièrre ou de quelqu'autre maladie viokense qu'il fatt prévenir.

Les topiques sont presque toujours absolu" ment invides dans le traitement de cette mala die : les tubercules disparoissent, et la peau reprend sa couleur et son état ordinairea , lorsqu'oe appaise l'effervescence du sang, par la seignée et l'usage des altérans. La première chose que l'on doit faire est donc de saigner le malade, et de tirer autant de sang que son état le permet. Ensuite, si on le juge necessaire , on evacuera fes humeurs sereuses et biliques, qui surabonderont dans les premières voies, par les meyens convenables : on prescrira après le petit lait , ou des sucs d'herbes , ou des bouillons légèrement apéritifs et un peu acescens , ou des émalsions légères. Un bain tiède est aussi très-avantaceux : et sur-tout on recommandera le régime rafruichissont et lumectant. (Voyez les articles Prav, (Maladies de la) et EPINECTIDES ). (M. MAHON L.

ESSERIPH LSSACHALL, descendant de Mahomer, évoit de Mazara dans la Sicile. Il excella dans la pidiosephio et dans la médicine, et fut roceve un des premiers hommes de son temps en fait de Géographie. On met sa mort à Giuded dans l'Astalousie, en l'aimée do Plégire 516, et de J. C. 1122. (Fr. d'EF.). (M. Goutin).

.

ESSEY. (Faux Min.)

C'est un village de Champagne, en Bassigny, à six lieues au nord de Langres, et a six à l'ouest de Chauerout, où nous savons seulement qu'il existe des saux minerales froides. (M. MACOUARI.)

### ESSOURES. (Faux Min. )

C'est au boarg, do l'èlection de Château-Thierry, à environ une lieue sud-sud-est de cett ville. Les founds des environs de ce beurg en vitendant àu côté de Vaux, sont remplis de petites sources, que M. Lebrun croit de la nême nature que celles de Château-Thierry, et qui sont froides. Elles restent à examiner. M. Macquant.)

ESTIMATION. (A. de Médecine légale.)

Le terme d'Estimation vient du mot latin aestimatio, d'rivé du verbe aestimare, qui aignifio estimer, évaluer, juger du prix d'une chose.

Ainsi l'on doit entendre par un rapport d'Estimation en médecine légale, un jugement parécrit, donné par un ou plusieurs gens de l'art, sur l'ucamen d'un a famire de visites, parsemens et médicamens, qui leur est reus par un autre homme de l'art, auquel le paiement en est contasté par celui qui en est le debiteur, soit qu'ils aiem été faits et fournis à celui-ci en personné, soit qu'ils l'aiem été à un autre par son ordre, on, enfin, qu'il at été condamné par juaites de n faire les franc

Les Estimations out donc lieu, Jorque les abires sont controls par les dibteres mus en controls par les dibteres mus en controls par les dibteres mus en centre de l'art qui les out traités, soit qu'ils retireval de l'art qui les out traités, soit qu'ils retireval par les mémoires courrant les visités, qu'irations, passemens, et médicamens en question, avenup iride et estimés par des nexperts, qui avenup riste et estimés par des reports, qui entre partie de l'article de

Ce qui porte les luges à laister le plus sonvent aux paries la libert de nommer lears experts, est que, lorqu'ils sont nommés d'office, il y a souvent contre eux des causs de récusation, ce qui n'a point lieu quand les parties les choisissent elles-mêmes : parce que si une partie nomme un parent, un allié, un ami, la partie adverse peut faire la sième chose.

Mais au surplus, soit que les experts aient été ucomés d'office, ou que les parties en soient convenues; il faut qu'après la nomination , le poursuivant leur signifie le jugement en vertu duquel ils doivent procéder à l'Estimation réquise, avec assignation pour prêter le serment de la faire en vérité et en conscience : et sur cette assignation ils sont tenus de comparoltre à l'audience, on de faire leur soumission au greffe; après quoi le mémoire leur est mis entre les mains au jour , à l'heure , et an lieu , dout ils cunviennent entre eux pour l'ordinaire ou qui leur sout quelquefois prescrits par ce jugement, ce que les megistrats ordonnent, lorsqu'ils jugent à propos que le défenseur y soit présent, auquel cas il est assigné pour s'y trouver, si bon lui semble, lui déclarant nésnmoins qu'il y sera procédé tant en sbsence que présence.

Les juges ordonnent que l'Estimation sera faite en presence des parties, principalement en deux occasions.

La première lorsque les mémoires sont relatifs à certaines maladies particulières, sur lesquelles un demandent n'a du c'expliquer que fort généralement dans un acce aussi public que peut l'être un mémoire signifié : car alors, aliu de donner aux experts les éclaireissemens dont i's ont besoin pour faire une juste Estimation , il faut absolument que les parties s'expliquent en leur présence sur la nature de la maladie, sur les accidens qui ont en lien , sur ses complications, et sur toutes les circonstances de la curation, aussi bien que sur les reproches qu'elles se font l'une à l'antre; comme du ma ade à l'homme de l'act, de nogligence , d'impéritie , de lenteur , et de retardenient ; de l'homme de l'art au malide , de sa désolifissance, de son impatience , de son peu de conhance , de son mauvaia régime, &c. ; parce qu'à travers ces plaintes affectées et ces récriminations , les experts ne laissent pas que d'entrevoir quelque lueur de vérité camble d'éclaireir leurs dontes et de déterminer leur décision.

La seconde occasion, dans laquelle le défindure atolisiée parotite derant se experts, c'et lonqu'il e allégoé dans ex défenses qu'il nois pas bons qu'in éla nablade in traitment ordonne en parril cus, qu'avant de faire 175tination, le défondeur sera ves truité par des experts, lesquels le trouvant parásiment guéri, on autant line qu'il le peut eire par resport à la nature de sa mabdie, on quotifie con complie, c'est-dire une novelle maisdie de fa nature de la première, front ca conséquence l'étaination dont il règit.

Sur quoi il est assez naturel de demander ce que doivent faire les experts dans un cas pareil, s'ils trouvent que le malade ne soit pas guéri, ou qu'il lui soit resté quelque diformité ou impuissance par la faute de l'homme de l'art.

On ripend à cette demarde, qu'il cet her de dont que les reprets, réable han les que le maurais état où le défendeur se trouve vient de l'umpéritée ou de la négleparce de l'Umman de l'art auqueil il avoit donné sa confance, de-la commande de l'art auqueil de voit donné sa confance de l'art auqueil de l'art auqueil de l'art avoit donné sa confance de l'art d'art d'art d'art d'art d'art d'art d'art d'art d'art d'art

de n'accorder au demandeur qu'une somme I désagrément qu'il est possible ; tuto , cité , a très-modique.

Ontre les règles générales pour bien faire les rapports ( Voy. Particle Rapport. Med. leg.) et qu'il faut observer dans les Estimations ; il y a encore quelqu'autres circonstances à cansidérer relativement à celles-ci, pour les faire avec la dernière exactitude.

Ces circonstances sont premièrement, que le jugement que les experts portent sur chaque article du mémoire qui leur a été mia entre les mains dont être marqué en marge , pour faire voir an jure qu'ils out fait droit sur tout avec l'exactitude requise.

Secondement , lorsqu'ils réduisent le prix d'nu article à une moind e somme, rette somme modifiée doit être marquée en chilfres.

Troisièmement , lorsque dans une taxe modique ils ne trouvent rien à retrancher , ils doivent mettre en marge le mot de bon.

Quatri mement, norès avoir calculé le total des sommes qu'ils estiment légitimement dues an demandeur, ils en doivent dresser leur certificat an bas du mémoire ; en forme de procèsverbai, con u en très peu de discours.

Les experts doivent, encore avoir égard à quelques circonstances plus générales dans toutes sortes d'Estinations.

C'est 1º, de considérer le mérite de l'opération; parce que celles qui demandent beaucoup de dextérité et d'expérience, ou qui aont pénib'es et laborieuses , daivent être mieux payées que celles qui seut faciles, communes, et que l'on pratique sons beaucoup de peine et do travail.

20. Il faut quelquefois avoir plutôt égard à l'importance des maladics. Par exemple, un chirurgien qui réunira en fort pen de tems une grande division dans les chairs par la auture , par la situation , et per un bandane convena-ble , méritera d'être mieux récompessé , qu'un chieurgien ignorant qui auva tamponé une semblable plaie , et ne l'anna conduite à sa guérison , qu'après une longue suppuration , et qu'apres avoir fait souffrir au ble-sé de cruelles douleurs , qu'il lui auroit épargnées , anssi bien qu'un traitement fort ennayenx, s'il cht été bien versé dans son art , dont une des meilleures maximes lui prescrit de traiter aes malades promptement , surement , et avec le moins de jucundà.

Ja ne prétenda pourtant pas inférer delà . que le tems qu'on emploie dans les traitemens ne doive pas être considéré dans les Estimations; parce qu'il y a des maladies si grandes par elles-mêmes, qui ont de si Picheuses complications, et arxquelles il survient un si grand nombre d'accident, que l'on ne peut très-souvent les guerir que par un long traitement. Il y en a même qui sont légères en apparence et que la mauvaise disposition des sujets rend némmoins très-longues et très difficiles à aulrir. Or les experts doivent peser sur toutes cos chos s , afin de faire leur Estimation avec équité.

30. L'on doit beaucoup insister, dans la taxo d'un mémoire, sur la qualité des personnes qui ont été traitées, aussi-b en que sur leurs facultés. En effet, plus les personnes sont élevées en dignité, plus aussi demandent elles de sujettion , do coins , de visites , et d'assiduités , qui méritent par consequent une plus ample récompense. En outre, les honoraires dus aux gens de l'art, n'ayant, en général, rien de fixe, leur sont payes par les gens honnêtea selou le rang que conx-ci tiennent; et l'usage doit servir de regle dans les Estimations.

La considération des facultés des malades n'est pas moins essentielle que celle de leur qualité; parce qu'il y a tel marchand, ou tel homme de robe , &c. qui a'incommoderoit moins en payant largement un traitement d'importance, que beaucoup de geus dits de la pre-mière qualité, mais dont les biens ne répondent pas à leur naissance.

40. Il faut que les vues des experts s'étendent jusques sur la distance des tieux : car il ne seroit pas raisonnable qu'un homme de l'art qui auroit été d'un bont d'une grande ville à l'autre , pendant trois on quatre mois , pour faire un traitement de conséquence , ou à une liene et plus dans la campigne , ne fut pas mieux récompensé que relui qui auroit fait un traitement dans son voisinage.

An reste, quoique l'on ait dit ci-dessus qu'il fant que les experts examinent les mémoires article par article , &c. ; il ne s'ensuit pas pour cela que i'on n'y puisse assez souvent procéder d'une autre manière ; savoir , quand ces memoires ne contiennent qu'une simple explication de la muladie, et du tems que l'on a employé à la guérir , tous les remedes tant Intérieurs que tonjunce syant été fournis par Papothicine. En ce ca si aufit d'adquer à Phonme de l'art une somme dont il ait lieu d'être content pour ce qu'il a fair relativement à son miniatère. (I'og l'article rapport Méd. Mg. pour le développement des régles que fon doit suivre dans toute espèce de rapport).

ESTOER , ( Eaux min. )

C'est un village du Roussillon où se trouve une source d'eau minérale froide, qu'on nous a seulement dit être martiale.

(M. Macquant).

ESTRAGON. (Hygiène et Mut. méd.).

Partie IL Des choses improprement dites

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimeos.

Section I. Végétaux.

Dracunculus esculentus sive tarchon off.

Abrotanum Lini folio acriori et odorato. Tournes. Inst. rei herb.

L'Estragon est une plante potagère, dont les tiges nombreuses s'élèvent à la hauteur de deux pieds : elles sont dures, portent des feuilles étroites, longues, semblables à celles du lin, d'un verd foncé, sans division, d'une saveur âcre, aromatique, maus agréable.

Les fleurs; qui sont jaunes, sont si prittes qu'à peice on les découvre : elles forment de petits bouquets, donnant de petits fruits ronds, qui conservent le semence.

Cette plante, qui se cultive communément dans les jardins, est vivace.

Effects convent employée pour les usages séconiques. On amage les femilles de cette plante en salade , rarament serdes , parce qu'elle cont acres. On les melle sannatgement avec de la contraction de la contract

tive, diurctique, emmenagogue. Chomel di qu'il en a éprouvé de très-bous effets dans les foiblesses d'estomac, les indigestion et les envies de vonuir. Il la faisoit prendre comma le thé en infassion avec du acre. On peut la prescrire dans les décoctions amères, tebrifuges et diurésiques.

L'Estragon contient une partie mobile, vive et piquante, à l'aquelle on croit quelqu'analogie avec l'esprit volatil des crucières, mais qui n'en a pas les caractères essentiols. Il mérite qu'on en fasse un nouvel examen. (M. MACQUART.)

ESTURGEON. (Hygiène, Espèce d'acipe.)

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux. Poissons.

Ancipenser sturio. Lin.

L'Esturgeon est un poisson de mer de la classe des cartilagineux, dont les marques caractéristiques sont d'avoir un trou de chaque côté de la tête, que les uns out regardé comme des narines, les autres comme des ouies. La bouche est au-dossons, aans dents, et sans langue.

Le corpe de l'Estrageos est oblong, moni de nept sugeieres, il a une forme penigone, a cioq angles fermés par cinq range d'ecilière, qui ont cotrect à l'une sommet une épine courte, qui ont cotrect à l'une sommet une épine courte, petita, l'ivis espenté, le moueux long, large, petita, l'ivis espenté, le moueux long, large, missont en pouite; cet ariout d'ouve et ferbo. la conde dans les litt, d'ans le Dannée et le Pô. Journée d'une les litts d'une de l'arconte de la conde dans les litt, d'ans le Dannée et le Pô. L'une de la company de la company de trois autone de longueur, et du poids de deux cent livres.

L'Estrageon a été de tous les sems un des poissons les plus recherchés pour la délicatesse de sa clair. On lit dans Atiende que l'Estragion écuit porté dans les fastius par des rechres couronads, et précidé d'un Joneur d'inst umers. Cependant quelques médecin-ont repardé l'Estrageon comme étant d'une difficile dipetion, et comme ne couvenant qu'aux essousacs forts et régourement.

Les laitances de ce poisson sont du goût le plus

plus fin et le plus délicat. On estime beaucoup les œufs d'un espèce d'Estargeon auxquels ou a donné le nom de Caviar. ( Voyez Cavian ).

Il y en a une autre espèce, l'Iciyocolle, qui fommit la colle de poisson. (Veyez ce mot).

On a cru autresois que les os d'Esturgeon ément appeirios, et on a eu la soites de leemployer contre les rhumatismes, la gontte seintique et la gravelle. (M. Macquart).

ETAIN. ( Hygiene).

Partie III. Règles de l'Hygiène en général.

Classe I. Règles pour les hommes réunis en aociégé,

Ordre III. Règles relatives aux usages essentiels à la vie.

Mur; raf ayant avancé (dans les Mémnires de l'Academie de Berlin, pour 1746), que l'Etain étoit une substance dangereuse à employer pour les estensiles de cuisine , parce qu'il contenoit de l'arsenic , l'alarme se répandit , et l'on pria en France MM. Bayen , Rouelle et Charlard , de donner leur avis. Il est résulté de leur travail, que l'E/ain pur ne consient que trèspeu d'arsenic, et qu'il n'est point auisible. L'Erain du commerce contient environ une dennie livre de cuivre au quintal pour le rendre plus solide, point de vlomb, mais quelques atomes d'arsenic, que ces Chimistes ne re mdent pas comme dangereux. A l'égard de l'Etain commun que les Potiers employent, il y entre en-viron de vingt à vingt cinq livres de plumb au quintal; cette espece d'Etain est véritablement dangereux, le vinaigre, les acides de toutes especes y développant des sels capables d'empoisonner, quand on les y laisse séjourner, et quand les domestiques ne sont pas bien surveilles, et qu'ils n'ont pas le plus grand soin d'en entre tenir la propreté.

La police devroit forcer les Potiers à ac servir de l'Etain du commerce, et à ne jamais employer pour l'étainsee que l'Étain le plus pur, l'Étain des Indes. ( l'Oyez Batterie de curaine). ( M. Macquart).

ETAIN , ( Mat. Méd.)

L'Etain est un des métaux les plus connus et les plus utiles dans les besoins de la vie. On en a fait aussi usage en médecine; msis cet usage est aujourd'hui borné à un peut nombre Médecine. Tome VI. de uréparations. Ceva à la chânir à treitre avec in étate convenible les emprédats de L'ézira ; les médicies qui sont cure sus de considere una sancée, et qui present uvec faison qu'un er aucoit avoir trop de connuisseres sur toutre la médicies autrollée, qui execut plus un moursuitées autrollée, qui execut plus un mourmantières autrollée, qui execut plus un mourdans la vec, slovent puirer celles qu'i sest et autrollées de l'étate à l'étate qu'i exit dans la vec, slovent puirer celles qu'i sest mar. On un dest tracer ici que les conactives autrollées de l'étate à l'étate à l'étate à l'étate de l'étate une. On un dest tracer ici que les conactives met, d'un destination de l'étate de l'étate met, d'un destination de l'étate de l'étate de l'étate met, d'un destination de l'étate de l'étate d'un de l'étate de

L'Etain a une saveur et une od-ur remarquables, qui aunoncent nue action quelconque sur l'économie aminate ; il est mon , fiede à rayer; il c ie lorsqu'on le ploye; il est le plus léger et un des plus mailéables des métaux; il so fond à une chaleur pen élevée; il cristallise; il s'oxide en gris et en bianc par le contact de l'air et de la chaleur : son oxide titut fort ment à l'oxigene, et il est difficile à réduire lorsqu'il en est saturé ; il parolt mè se avoir une tendance à devenir acide. L'eau parolt aussi être décomposée par l'Etain à nue très-i ante température. Les acides sont facilement décomposés par Perais, qui décompose anni l'eau en mêmetems) il se forme de l'ammoniaque pendant la dissolution de l'étair par l'acide mirique , parce que l'eau décomposée fournit l'hydrogène qui se porte sur l'azote de l'acide nitrique également décou posé. It est promptement oxide par le nicre, dicompose bien les sulfates alcatais terreux et beaucoun de se s no ta hones. Il s'enit difficilement au sonfre, et faciliment à tous les métaux dont il dominue souveret la ductioné, On l'employe sur-tou, alle avec le cuiver et formant le bronze, le métal de cluctors, & .. Il seri à recomerce les intensices de cuivre pour l'usage économique on pharmac utique; c'est luc qu'un applique par la fusion à la surface de ces usiene siles , sous le num d'étams, e. On soit qu'il n'y en a qu'une conche très-mince, et qu'un a encore an mente les craintes sur son usage par le sonp un de la présence de l'arsé ic : on a même été jusqu'à y démontrer , dis at ou , cette aubstance vénémense; il est fort soguiter que ce soit à Margiaf, dont l'exictitude et les grands talens out tant contribué a x progrès de la Chimir, qu'on doive reprocher cette erreur. M. Bayen a d puis detruit ce sonpçon inquiéant, per une analyse exacte des dellerens étains connus, et de ceux même qu'on fabrique en vaces dans differens pays t non-seulement if a prouvé que l'arsénien'existe point dans les Etains purs de Banca, de Malsca, d'Angleterre, &c.; mais meme qu'il est impossible qu'il existe dens l'Etain d'Allemagne, au moins à la dose que Margraf avoit annoncée, puisque besucoup moins que cette quantité rend l'Etain lamelleux, difficile à fondre et cassent, de telle manière qu'il seroit impossible de l'employer à la fabriestion des vases usuels. Voilà le précis des propriétés chimiques de l'Etain , qu'il importe au médecin de connoître. L'application de ces propriétés, aux usages économiques ou médicinaux de l'Etain , demande quelques détails de plus. On cite, dans les ouvrages de chirurgie et de médecine, des exemples d'empoisonnemeus produits par l'Ettin ouvragé; on en trouve de pareils dans l'ouvrage de Navier sur les contre-poisons; mais on ne croit plus à ces dangereux effets de l'Etain , qu'on attribuoit autrefoia à l'arsenic, depuis qu'on soit, par l'analyse exacte de M. Bayen, que ce poison n'y existe point; on croit avec raison que d'autres causes ont occasionné ces maibeurs. Il est donc certain que l'usage de l'Etain n'a aucun danger, pourvu qu'il soit pur ; on a plus à redouter du plomb allié trop souvent et en trop forte dose employés dans la cuisine , l'office , la pharmacie. &c. Schulz svoit déià vengé la cause de l'Etain dans sa b-lle dissertation qui a pour titre mors in olld, et que M. Bayen a citée avec de justes éloges. Il est singulier qu'on ait , pendant si long-tems, cru à l'arsenic dans l'Etain, sans interroger l'analyse, et que Navier ait regardó ce metal dangereux comme la cause des effets émétique, purgetif et vermi-fuge attribués à l'Etain. Navier assure qu'il a vu des femmes de la campagne employer avac auccès le lait qui avoit séjourné dans des vases d'Etain pour tuer les vers des enfans ; mais il est difficile de croire à cette propriété , sur-tout quand on y oppose l'expérience de Duucan qui , dans l'hôpital d'Edimbourg , a donné la limaille d'Etain à la dose de plusieurs grossans produire des effets bien remarquables. La Poterie avoit vanté plusieurs préparations de l'étain, et entr'sutres un oxide d'Etain préparé par le nitre , qui faisoit pertie de son trop fameux antihectique ; mais tous ces remèdes , toutes ces préparations, sont tombés en désuétude. On a aussi fait des boules d'étain pur avec du mercure, ou une amalgame solide d'Etain qu'on laissoit tremper dans l'eau pour la puriher : mais ces boules sont aussi abandonnées depuis long-tems. Enfin l'usage de l'Etain se borne à la fabrication des us:ensiles usuels et à l'étamage des vases de cuivre. (M. Founcroy).

ETAIN de glace. C'est le nom qu'on donne

quelquefois dans les arts et dans les boutiques au bismuth. ( Voyez Bismutn ).

ETANG. ( Hygiène ).

Partie II. Des choses improprement dites

Classe I. Circumfusa.

Ordre II. Tarre, lieux.

Section III. Sol.

Les Etangs sont des amas d'eau salée, on d'eau douce, dans lesquels on pêche du poisson.

Il y en a de trois espèces; d'abord ceux qui sont formés par la mer et qui ne communiquent avec elle que par quelques points, tels sont les étangs du bas Languedoc qui se terminent à Acde.

Le second genre comprend les parties basses que remplissent les débordemens des rivières, et dont l'eau ne peutensuites 'écouler ou diminuer en totalité.

Le troisième genre renferme les Etangs formés par la main des hommes, soutenus dans la partie inférieure par une forte chaussée garnie de dégorgoirs, soit pour mettre l'Etang à sec, et le pêcher, soit pour vuider le trop plein.

M. Rozier s'est occupé, avec attention, des avantages et des désavantages que pouvoient procurer les Etangs : nons en extrairons les remarques qui font relation à la salubrité.

Relativement aux riverains qui lubitent les bords des Emps formés par Fuen de mer, on s'est tasuré que, pour peu que la asison on s'est tasuré que, pour peu que la asison que les veris de mer rélative se acutienne et que les veris de mer rélatives aventienne et par des hêvres qui ne cossent de régner que les veris de mer les par des hêvres qui ne cossent de régner que longue la fisicite en caracter par l'autonna ou par des phois auxes fréquentes à l'équinous ou par des phois auxes frequentes à l'équinous deplurables qui en eulèrent une chifacter de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comm

Il so fait dans ces Etangs des attérissemens

où la putréfaction a lieu facilement, parce que les écoulemens manquent, et que tous les débris végétaux et animaux qui so trouvent accumulés sur des terreins vastes et d'un niveau parfait, entrent facilement en fermentation quand ils ont été en proye à de vives chaleurs, se décomposent, pourrissent et infectent l'air. On auroit beaucoup à craindre, si l'un vouloit dessécher ces étangs sans prendre les plus grandes précautions : il faud oit cependant resserrer ces Etangs par ses bords, du côté du continent , en élevant des petites chaussées de trois à quatre pieds de hauteur en talus, Ces chaussées empecheront la communication des eaux donces avec les eaux salées; mélange capable d'exciter plus promptement la putréfaction. L'eau de mer ne pourra s'étendre facilement dans ces terreins unis. Si les fossés sont profonds et contiennent beaucoup d'eau, elle ne sera pas évaporée en entier, et ne produira pas de putréfaction, sur-tout si un a soin de les nétoyer de tems-en-tems. Le terrein placé entre la chaussée et le continent se haussera petit à petit , deviendra un terrein précieux pour l'agriculture, et sain dès qu'on t'aura mis en valeur. On sait qu'en Hollande , on a tiré des fosses et des canaux la terre sur laquelle on marche, et qu'on cultive, au point qu'on ne sait s'il y a plus d'eau que de terre dans ce pays. Cet exemple peut encourager, et être suivi fructueusement.

Le danger des étangs d'eau douce pour tous les lieux qui les avoisinent ne sont pas moins reconnus; et comme les raisonnemens les plus concluans glissent sur l'esprit de la multitude, nous pouvous leur en offrir des exemples. Les fièvres intermitantes écrasoient les habitans de la partie basse de la Lorraine; les épidémies s'y multiplioient, et la province se dépauploit. Le terrein en a été desséché, les fièvres ont disparu. on ne parle plus d'épidémies. Dans la Bresse l'homme le plus âge d'une paroisse ne passe pas cinquante ans; et il est acssi vieux que le seroit celui de quatre-vingt-dix ans par tout ailleurs. Les femmes, les enfans ont le ventre ballonné, comme les hydropiques; enfin cette partie de la Bresse infecte l'autre, et la fièvre est souvent endémique dans la ville de Mâcon et de Châlon, quoique déja éloignées des Etangs.

La ville de Blois, quelquefois celle d'Orléans, sont des le même caz. Si les vents d'Est et de Sud-Ouest règnent en été pendant quelques jours consécutifs, ils apportent avec eux, les misames fournis par les Earage de la miérable Sologne. On pourroit citer ancore bien d'autres exemples.

Si les provinces ou la chaleur est tempérée produisent des effets si funestes, on doit juger de leurs ravages dans celles qui sont méridionales : les villages situés près des Etangs, ou sons leur vent, ressemblent à des hopitaux. on n'y voit que des spectres y trainer une vie languissante , la paleur de la mort est sur leur visage, et un principe destructeur roule avec leur sang. Les remèdes qu'on prodigue vainement à ces malheureux épuisent le reste de leurs forces, en anéantissant leur petite fortune. On a observé que tant que les fraicheurs ne reparoissent pas leur position est toujours trèscritique. Il est bien surprenant que l'habitude de si grands malheurs n'ait pas dégoûté depuis longtems ces paysans de demeurer sur un sol aussi meurtrier; pnisque c'est une suite de leur ignorance, de leurs habitudes. C'est au gouvernement à ne plus les abandonner sur cette terre maudita, ou bien à la rendre habitable ; tant pis pour les propriétaires de ces pays meartriers.

Il faut transplanter les habitans qui vivent antour des Etangs, ou bien, ce qui vaut braucoup mieux, supprimer ces foyers de corruption. Le salut de la masse y est attaché, et ce u'est pas plus attaquer les propriétés que de prendre le terrein nécessaire pour les granda chemins. Encore dans ce dernier cas le propriétaire perd sa possession , su lieu que l'Etang. converti en terre labourable, ou en prairies en sugmente les revenus. Il faut ici peu considérer les intérêts des propriétaires d'Etangs. On doit les voir comme des gens qui entretiennent la peste, et forcer les gens qui les serveut de les abandonner, et de fuir des terres maudites tant qu'ils ne leur feront pas changer de nature. ( M. MACQUART).

ÉTAT DOUTEUX DU CORPS ET DE L'ESPRIT. (A. de Méd. légale).

La fabilesse de l'Espris et du Corpes qui est indiparable de l'enfance et de la civillesse, n'est pas la seule excuse admis dans les tribunaux e celle qui nait d'un mabalie, quelcoaque de celle qui nait d'un mabalie, quelcoaque de component noire être, est repardés comme égament légitime » (norqu'il est contaité par lo jugnament des Médecians. "C. One cette fabilesse en est l'effet; ay eque cet effet répond completement did cause, et enfin qui cette cause N'est interneur être modifié à raison du dérangement des facultés, soit intellectuelles, soit corpelles, en norte que ce qui avaire dé juste à

Une infirmité dont on se prévaut devant les magistrats, soit pour s'exempter d'une fonction quelconque, soit pour prouver qu'on est innocent d'un délit réprouve par la loi , sera donc considérée par eux comme mettant un obstacle physique invincible à cc qu'on remplisse cette fonction, ou à ce qu'on ait commis ce délit.

L'état maladif est alors une véritable impuissance d'agir : c'est ect état dans lequel ou les actions propres à l'homme , c'est-à-dire , celles qui dépendent de son intelligence, ou bien celles qui lui sont communes avec la plupart des animanx ne sauroient s'exerrer complettement, ni même seulement nu degré nécessaire dans les circonstances qui font l'objet de la discussion.

Cette impuissance se constate, on sa simulation se prouve par l'existence, ou par l'absence, des signes pathognomouiques des maladies auxquelles on l'attribue.

Il est extrémement rare que dans les affaires purement civiles (juris civilis) on soit dans le cas de disainuler une maladie. Cela a lum plus souvent dans les causes appellées autrefois canoniques (juris canonici), par exemple, quand on élève des doutes sur la validité d'un mariage contracté entre deux pe sonnes dont une aura celé quelque maladie capable de nuire à la stabilité d'un pareil engagement. Le dérangement des facultés intellectuelles peut donner bien plus fréqueniment naissance à des contestations devant les tribunaux civils : ainsi quand un homme a desaccès de folie, et que l'or cherche à le faire déclarer incapable de régir ses affaires, ou de remplir quelque fouction : ses défenseurs s'efforceront de prouver an contraire qu'il jouit du libre exercice de ses facultés intelloctuelles ; ils appelleront colère ce qui sera une véritable folie furieuse, et timidité la melancolie caractérisée, &c. Si l'on donte de l'esprit d'un testateur , la nature et les diverses circonstances de la maladic à laquelle il aura succombé , fourniront les lumières nécessaires pour décider a'il étoit carable ou incapable de disposer de sa fortune. &c.

Ce ne sont pas sculement les maladies qui peuvent étre présentées devant les tribunanx comme excuse légitime : cetles qui semblent suspendues au dessus de nos têtes , et prêtes à frapper leurs victimes , celles encore qui ne Cont que de se terminer, et qui lausent dans ses individus qui ont échappé à leurs coups ou

certain degré de foiblesse, ou une disposition à récidive , doivent également être regardées comme susceptibles d'en servir. Il répugne en effet à la nature et à l'ordre qu'une fonction quelconque, particulière ou publique, devienne pernicieuse à celui qui la remplit, soit qu'elle arhève de ruiner sa santé débile , soit qu'elle retarde une convalescence. La menace , l'existence, les restes d'un état contre nature sont donc des motifs bien naturels de s'excuser.

Mais il faut convenir qu'il n'est pas toujours aussi facile anx Médecius de constater cet état d'empéchement dans un cas que dans l'autre ; et que, dans une infinité de circonstances, trop de facilité les exposeroit à appuyer de leur antorité un état maladif supposé ; car ils sont abligés souvent de certifier aux juges , non-seulement la réalisé d'une maladie, mais encore son degré d'intensité. On ne pent douter que nous ne soyons sujets à un état qui tient en quelque sorte le milien entre la santé, et la maladie, état que caractérisent une langueur habituelle, et une susceptibilité à être affectés par tout ce qui nous environne ; il semble que la cause de la maladie soit présente ; mois qu'elle ne produise pas encore son effet. La nature n'a pas succombé ; elle combat , elle résiste : et accondée de la médecine prophylactique, elle parvient quelquefois à éloigner, ou à dompter, l'ennemi qui avoit conjuié se perte. S'il est vrai qu'il n'existe pas plus un Etat mitoven entre la santé et la maladie qu'entre la vertu et le vice, ou d'linita donc cette situation pénible et désagréable , dont nous venons de parler , une maladie très - peu considerable, une maladie commemante. Car la santé est cette disposition de la machine de laquelle résultent et la continuiré et la facilité de toutes les fonctions tant internes qu'exterres. Les maladies, qui sont la disposition contraire , ne se manife-tent pas tonjours par nue invasion subite an point qu'entre elles et la parfaite santé qui les précède , il u'y ait aucun étut intermédiaire. « La plupart même , dit » Plutarque, ont en quelque manière des cou-» riers et des hérants qui vont en avant pour » annoncer leur arrivée. Il n'arrive point de » tempête, qui ne soit précédée de quelques » si nes que connoissent les marins et même n crux qui ne le sont pas : c'est la même chose o de la malsilie qui n'existe point naturellement 30 chez l'homme. Et si les matelots qui ost eu 20 houte de rester dans le port à l'approche » de la tempète en éprouvent toute la vion lence, de mome ceux qui, étant indiposés, n'ont pas assex de sagease pour rester au n'it, et diminuer la quautité de leurs alimens, pendant l'espace d'un jour seulement, s'atzitient une tres - longue maladie. Esfin s'il set absurde de Croire que le scroasseneus des sorbeaux prédisent lev nt et la pluie, il ne l'est pas de faire attention aux mouvemens zint-ineurs de notre machine, et de connoître le rapport qu'ils neuvent avoir avec les suirzim mités dont elle est menacée dans le conța de la vie-z

Ceux-là sans doute ne sont pss dignes de blame qui présèrent la couservation de leur santé à une vie tumultueuse , et sgitée par l'exercice des fonctions civiles ; mais pour qu'une semblable excuse paroisse valide aux yeux des ministres de la loi , il faut qu'elle soit appuyée sur des bases réelles. Les sigues d'une santé vacillante sont assez variés. Selon Gaheu , le défaut d'appêtit , et un trop grand appétit sont également des signes d'une santé imparfaite. Etre altéré , sentir de l'irritation à l'estamac, et les organes de la digestion moins actifs; éprouver des douleurs dans les hypocondres, à la tête, ou dans toute autre partie ; la sécrétion ou l'excrétion d'un viscère rallentie ; de la bouffissure , ou , au contraire , do l'exténuation ; la perte des couleurs ; la difficulté à se mouvoir ; la propossion su sommeil ou l'insomnie; telles sont les marques auxquelles on reconnolt une santé qui se dérange. Quand elles n'existent pas dans un individu, je ne vois pas pourquoi cet individu s'excuseroit de remplir les diverses fonctions que la société impose sux membres qui la composent.

Il v a des êtres qui se crovent dévoués à un état de souffrance habituelle. Le soin minutieux qu'ils prennent de leur santé leur paroît un obstacle invincible à l'exercice de toute fonction que'conque, publique on privée, militaire ou civile : la culture même des sciences et des arts les effraie : ils s'imaginent toujours avoir la tête dans un état de tension et de vertice : jis sont incapables de tout effort, parce qu'ils se crovent toujours malades. Ce régime superstitiensement exact, que Plutarque appelle d'i ingue, ad unguem, rend, selon ce philosophe observateur, le corps très-susceptible et toujours agité; et il ôte à l'une toute son énergie et toute sa paix. Nous pensons que des médecins ne doivent point autoriser par leur assentiment la torpeur et la paresse de ces êtres pusillanimes, auxquels il ne manque réellement rien pour se bien porter.

Les maladies , dont l'existence ne sauroit être douteuse , présentent une excuse légitime ,

lorsqu'elles affectent la faculté intellectuelle . ou l'organe du corps, dont la fonction est nécessaire : mais un état quelconque d'infirmité ue doit pas dispenser généralement et sans exception celui qui l'éprouve des fouctions publiques on privées Amsi un manchot, ou un boileux, sera exempt du service militaire : mais il ne pourra pas refuser une curatele, on d'être membre d'un Jury , &c. Certaines mal dies sont de si courte durée qu'il seroit impossible de s'en prévaloir. Telles sont, par example, les fièvres dites Ephémères. D'autres durent à la vérité un tems asses long : mais, aucun symptome na se manifestani dans les intervalles des paroxismes qui les constituent, et les malades paroissant même jouir alors de tous les avantages de la sané, un pourroit croire que cette existence mi-partie de sané et de maladie no les rend point incapables de remelir les diverses fouctions publiques on particulières de la société civile. Cependant, si l'ou réfléchit que cet Etat est absolument trompeur et passages, et qu'en néeligeant les précautions à prendre dans les jours de calme , les accès seront plus forts, et les mouvemens critiques qui les suivent incomplets; comment pourra-t-on, dana de semblables circonstances , assujétir ces malades à des fonctions qui lenr deviendroient pernicieuses ? Il en est de même des maladies chroniques proprement dites. La plupart ne retiennent point perpétuellement au lit ceux qu'elles straquent, et elles leur laissent même assez de liberté pour vaquer à leura affaires domestiques : existe-t-il cependant une loi assez de rigueur, pour rejetter toute excuse dont ces maladies servient le motif? Galien dit avec raison que ceux , qui , par une disposition habituelle de foiblesse, soit générale soit partielle, sont afflicés d'une espèce de maladio analogue à leur manière d'exister, ont besoin de suivre un régime prophylactique, pour no pas voir leur situation empirer, Les maladies chroniques dont les périodes sont irrégulières , et les aitaques aussi subites qu'imprévurs, telles que la goutte, les vapeurs et autres maladies convulsives, principalement l'Epilepsie, ont évidemment une cause toujours existante dans le corps , mais qui n'est mise en activité que par une cause occasionnelle qui se joint à elle-Ces êtres maladifs, exposés à des assauts qui ont lieu fréquemment, et dont l'epoque de l'invasion est variable, sont en droit de se refuser à remplir des fonctions pénibles qui les détourneroient des soins indispensables pour leur conservation. Enfin , ceux-là out nussi un motif d'excuse légitime , qui sont forcés par l'état de leur santé de s'astreindre à une suite de remèdes qui nécessitent pendant leur usage l'innouenes se manifestent. Un grand nombre de maladies opèrent un tel changement dans le corps humain, que leur existence est palpable pour tout le moade. Mais un plus grand nombre encore ne se connoit, au

moins complettement, que par l'exposition fidèle que les malades eux-mêmes font de l'impression facheuse, ou dea sensations douloureuses, qu'ils recoivent. Les premières, soit qu'elles altèrent la circulation des fluides, soit qu'elles augmentent ou qu'elles diminuent les différentes secrétions et excrétions, ouenfia qu'elles en changent les produits, affectent tellement les parties solides, que la fraude et une violence volontaire ne peuvent être supposées avoir concouru à former et caractériser une simulation. Ainsi les fièvres, les hémorragies, des ulcères sur toutes les parties du corps, des viscères déplacés, des inflammations , certaines tunieurs , des crachats puruleas, des blessures, et autres légions, qui vitient la conformation et le méchanisme des organes; Tous ces phénomènes sont hors de la sphère de la fiction, etils ne peuvent pas plus se dérober aux recherches et rester cachés. Les maladies, que l'on ne connoit que par le rapport des individus qui en sont attaqués, ne changent point l'état du pouls , ni la couleur et la chaleur naturelles ; on ne retrouve point les sigaes pathogaomoniques de l'affection de quelque viscère, aussi sont elles susceptibles d'induire en erreur les médecins, parce qu'on peut en présenter les apparences à l'aide de plusieurs médicamens connus, ou avec ce talent pour l'imitation que la nature a accordé à certains fourbes, Galien ( L. Quomodo opporteat confutare cos qui morbum fingunt? Ed De Chartier. Tom. VIII. ) Fortunatus Fidelis ( de simulatione morborum ) Teichmeyer ( de | morbis fictis et simulatis ) rapportent des exemples nombreux, qui prouvent la vérité de cette assertion. Dans tous les cas ou la fourberie est employée, les médecins ont besoin de la plus grande attention et de la plus grande circonspection. Souvent même ils doivent s'étaver des connoissancea les plus précises de l'anstomie et dela physiologie pour distinguer, par exemple, jusqu'à quel point un muscle ou son tendon aura été enterné par une plaie, combien il aura perdu de son jeu par la cicatrisation, à quel point une articulation aura été affoiblie par la lésion de ses ligameas. Le défaut d'action de l'organe est-il aussi considérable que le blessé pent le supposer, dans l'intention de se faire adjuger de plus forts dédommsgemens ? Est-il un effet de la blessure elle-même, ou du mauvais traitement employé? Une hernie survenue après une lésion quelconque de l'abdomen , une consomption postérieure à une blessure dans la poirrine, reconnoissentelles véritablement pour leurs causes les accidens qui les ont précédés ? Nous n'entrerous dans aucun détail sur cette matière , parce qu'il faudroit peut-être passer en revue la plupart des maladies tant internes qu'externes.

Les maladies de l'esprit aont une partie très-obscure de la médecine, si on ne considère que leurs causes prochaines, et l'action immédiate de ces causes matérielles sur la substance pensante. Eu effet, quoiqu'on ne puisse douter que tel état du corps fait naltre tel é:at de l'ame, et que celle-ci n'admet de fausses idées qu'autant que les sens externes lui transmetteat un objet sous une fausse image; on n'a point encore, cependant, éclairci comment dans certaines maladies, l'esset des sens externes est autre que dans l'état de santé, sans qu'il se fasse ancun chaugement dans ces organes. L'erreur dans les idres dépend-t-elle donc moins de celle des seas que de celle de la perception elle-même? et quand l'esprit se dérange , n'est-ce pas le sersorium commune, où s'opèreat la perception des objets sensibles et la combinatson des idées, qui est seul vitié , tandis que l'ame , être d'une acture simple et sans parties , n'eprouve aucune nouvelle modification, et n'est affectée d'une manière si étrange , que parce que les idées ou images des choses arriventà elle par l'intermède d'un organe altéré, et conséquemment sans cet ordre et cette liaison qui constituent la pensée ? L'ame n'est-elle pas aussi trompée en quelque sorte dans l'exécution des ordres qu'elle donae, lorsque les esprits animaux , recevant du cerveau et des nerfs un mouvement contraire à celui qu'elle désire, n'éprouvent point, ou qu'imparfaitement, l'impression donnée par cet esprit qui dirige les actes moranx , ensorte que les organes corporels et la volonté sont ea contradiction ? Telle est la situation de ces hydrophobes qui avertissent eux-mêmes que l'on s'éloigne d'enx, parce qu'ils ne se sentent pas la force de résister à l'envie de mordre tout ce qui les approche, quoiqu'ils ea reconnoissent les terribles inconvéniens. Toutes les fois douc que des causes matérielles altereront ou l'impression régulière des sens sur l'ame, ou l'influence de l'ame sur nos organes, l'homme, devenu sembiable à la brute, n'est plus capable de se conformer à aucune loi ,

et toutes ses actions doivent être estimées nulles et illégales.

Cette calamité propre et particulière à l'espèce humaine, puisqu'étant la seule qui jossies de la ration, elle est aussi la seule qui puisse la perdre, varie dans ses circonstances. També, en ellet, les ospita animats sont dans un engourdissement que l'on regarde comme un symptome de la compression du cerreau; tantôt ils sont dans une agitation et une efferrescence tout-haft in cocrécitude.

L'homme dans la première espèce devient stupide : il semble n'avoir plus qu'une existence purement animale, et que son cerveau soit comme impénétrable nux idées qui lui viennent par l'intermode des sens. Les Anciens appel-loient ces malades étonnés, attoniti. Chez eux les fonctions vitales et naturelles conservent toute leur énergie : mais celles que l'on appello animales tombent dans l'engourdissement ; la joie, la colère , la crainte leur sont également étrangères : c'est un assoupissement de la substance pensante, pour me servir de l'expression de Galien. Une affection peu différente de celle-ciestcelle que les Grecs appelloient papare, et que Galien définit un accident sans délire qui fait que les malades paroissent comme s'ils étoient fous, et semblebles à coux en qui le nombre des années a affoibli la faculté de penser. Cette stupeur leurdonne l'air d'être ignorans sur toutes choses: ce qui la fait aussi désigner par le mot spress. En général la cause de cette impuissance de penser est une lésion forte de la tête. Lorsque les os qui forment la boëte du crâne ont été disloqués soit su moment de l'accouchement, soit par les accidens si communs dans l'enfance ; lorsque certains poisons ont été administrés, tels que la cigné au rapport de Galien ; la stupé-faction de l'entendement dont nous parlons se fsit appercevoir. Il y a des maladies qui sont aujvies de la perte de la mémoire. On en a un exemple fameux dens la peste qui ravagea Athères, et que Thucydide a si bien décrite. Quelques Atheniens avoient oublié jusqu'à leurs noms. Une folie triste et timide, comme si l'ame éprouvoit une espèce de défaillance, de forces . a été nommée par les Grecs mélancholie, parce qu'ils lui donnoient pour cause une bile noire epaissie : cette affection est le partage d'un grand nombre d'individus.

La seconde espèca de dérangement de l'esprit dont nous avans a parlor est celle qui est secompagnée de l'effervescence et de l'agitation

du fluide nerreux, qui seporte avec impétuoité vers les organs des sens et du mourement le colère et l'audace la distinguent de la première pelle a lieu soit avec fière co dans fière. Des le pennier cas, elle n'est que passagère; on l'a nommée phrénéise, c'est une vraie maladie inflammatoire; dans le second cas, elle se nomme annie, et son caractère est d'être chronique.

Chacune des deux espèces de dérangement de l'esprit présente encore différentes nuances. Ainsi la folie mélancholique n'est pas toujours triste et abbatue : s'il y a de ces malades qui pleurent , dit Paul d'OFgine , il y en a d'autres qui rient. De même , les foux furirux ne sont pas toujours dans le transport : ils offient quelquefois les apparences du calme le plus parfait. Étiam artes adhibent, dit Celse, summamque speciem sanıtatis in captandis malorum operum eccasionibus praebent; sed exitu deprehenduntur. Neque credendum est, si vinctus aliquis, dum levari vinculis cupit, sanum jam se fingat, quamvis prudenter ac miserabiliter loquatur, lib. 3. ch. 2. sect. vii. Il semble qu'il y ait alors chez ces malades plus de malice, et de colère, que d'infirmité réelle.

Ces deux sapèces de folie sont encre périodiques chez un grant nombre de maldate. Ces périodes ou retours sont ou réguliers ou irréguliers. Les uns et les autres dépendent de certaines causes occasionnelles qui proroquent le développement de la cause, ou disposition interne; ensorte que ces intervalles lucides, quelque prolongés qu'ils soient, ne survoiruiétre regardés comme un gage certain et infailible d'une santé sourée.

La folie, de quelque espèce qu'elle soit, n'a souvent lieu que sur un objet, par exemple l'amour : et sur tons les autres la raison semble n'avoir éprouvé aucun échec.

Lorsqu'un individu, dont le dérangement d'esprit est constaté, n'e pas des niervalles lucides bien dévidés, on ne doit pas lui laisaer l'Administration de sea affirire, ni l'exercice d'autres fonctions i importantes. Dans certains cas même où les errours qu'un homme pourroit commettre acroient des autres figliement bout de la commettre acroient des autres figliement bout compler pour rien res innervalles lucides. Telle seroit la position d'un pharmacien relairement à l'exercice de sa profession.

C'est pour éviter de prononcer avec une précipitation indigne de Thémis, que ceux qui la représentent s'appuient des lumières de la Médecine. C'est par elle, en effet, comme nous l'avons déjà dit, que l'ou peut as-surer s'il y a du déraugement dans les facutiés intellectuelles que l'on peut, en un not, consider l'état douteux de l'esprit, en reaminant avec soins il re malaciée du corps susceptible de lui donner missance existent, ou unit existé. Nous avons traité cette maière avec un dévait enficant dans les articles D'Espric, qu'il vialantes attractes de maière avec un dévait enficant dans les articles D'Espric, qu'il vialantes attractes de maière existent.

ÉTÉ , (Hygiène).

Part II, des choses improprement dites nonnaturelies.

Classe I, Circumfusa.

Ordre I, Atmosphère.

Section V. Saisons.

L'Eté est une saison de l'année, qui commence lorsque la distance méridienne du soleil an aénith est la plus petue, et qui finit lorsque cette distance est précisément intre la plus grande et la plus petite, ou bien à l'Autouine.

Crite asson porte sur les corps une extion trismarquée, en enréfant l'air, en rédeixant les parties soilées, et en nettant en mouvement trismarquée, et en contrait en mouvement porre de la peui, excite une transpiration vious et al, excite une transpiration vious la di, eston et les autres louctions en sont troules, La réaction des saudres a leuralment et pur de la commentation de la commentation et al distance de la commentation de la consession de la commentation de la commentation est affunde, la tête foible, et l'Apprit languil; ce qui dispure codinairment les madeles à prendre des caractères évidens de putridité et de malignité.

d'asserce en Est que dans la autres assions, surtent dans les seures his jour où 1 storte l'anéprouver la plus vic c'huleur i e'est dans resmonens que l'air est évoillatt, et presque nan-resourt, ainsi qu'à l'approche de ouges. Il est salutare loss de le frotte les mains acc du vinaigre, de le respirer, et d'en repaudre dans le liven qu'on habite, ou de l'arouer av de l'au i c'est le moyen de respirer pluggrésilment et plus facilments.

D'après ce que nous venons de dire, on voit qu'il seroit improdent de faire autant

Lorsqu'en Ete, et dans toute autre saison,

on vient de faire un exe-cice violent, et que la transpiration est aboudante, il est preniciux de se reposer dans un appartament oft l'on soit exposé à un courant d'air ; ceux qui n'autuient pout lat d'avercice courroint eux mêmes de raques. Ce défaut d'attention est aframent la cause d'une foule de rimmer, de fluxons, cause d'une foule de rimmer, de fluxons, d'uniformations locales, de rhumatiques, &c. et de beaucoup d'autres inconsériens.

Les Isliens et les Equaçuols nons apprenent que, pour, rêtre pas sucommodé et la grande chalent de l'Eté, on doit fermer bien exactoment les apparement, avant que le soleil exprime tonte la force de son action. Cest me méthode quo suit per un France; on y overse inconsiderément les lubitations, au risque d'être étoufle par l'air chaud qui vient du mid; on incommodé par l'air froid qui vient du côte du Nord.

En grafral, ouvrea votra ppartement lorsque vous et sortes, nais qu'il usif forné lorsque vous et sortes, nais qu'il usif ferné lorsque vous y étos tranquille; il faut bien ar garder d'en truir quelques croisées ouvertes la nuit pendant le sousantil; il ne l'est pas moins en so levant de s'exposer en circumie à la fenêtre, sous prétexte de prendre l'air; par-ils la transpiration peut être dérangée et cauver de grands maix.

Quant on fait de l'exercice et qu'on sue, il no faut pas ae reponer tropa suisiement, mais marcher doucement pendant quelque tent, afin de releuit peut, be tel monuement excressides nulcies et des fluides. Il faut évier sur-tout de «Jasseciu aur de marbre, ou sur d. la pierre , ou de l'herbe fraiche; c'est une attention qui, à cetaines époques p, peut des d'une suportance majeure pour la femmes.

Lorsqu'on a infinirent thand, on doit chaner de lings, s'e fair frotter ou as fotter asishe even the flam ils on do lings bien sec. St verre de vin pur, qui es arti in l'idea de chand, il est imprisent, dans c'es circonitances, d'aller priver dan l'emp, ambea à la température de priver dan l'emp, ambea à la température de vient rassis et la transportation diminulés; se un'est pasque les bains frode pris mêté avec précamion, c'e-t-è-dire le soir ou le main , me connecte plus délicters.

On peut en Eté se couvrir d'étoffes fort légères dans les provinces méridionales ; mais dans celles qui sont septentrionales , on se devroit jamais porter que des habits de draps, en observant de metire des vestes légères. Il est important d'être plus couvert le soir dans tous les pays où l'air se rafrelchit, lorsqu'on n'est plus ni très-jeune, ni très-vigoureux ; il faut sur-tout faire cette attention dans les ports de mer. Dans les eudroits où le serein se fait sentir, il est daugereux, en so levaut, d'y rester exposé assis et sans mouvement , et à plus forte raison d'y dormir. Les vapeurs froides et humides qu'il produit pensent causer des accidons funestes. Plusiours personnes out été, par ces raisons, atteints de ihumatismes prinittresa d'autres ont été tout-à-fait privées de la faculté de se mouvoir, et plusieurs en out perdu la vie.

On mange beaucoup moins en Eé que dans les autres asions g'est une raison de plus pour fere ratriarement circonspect sur la qualié des alimens. Les viandes les plus nouvrissantes, et les alimens debauffans doivent être fort ménages. Les autres nous office aboudannent, les alimens de la companie de la comp

Nous voyons que, dans les pays chauds, les habitans disent legérement, ne mangent que des viaudes peu nourissantes et faciles à digéer. Le soir, ils ne promeut que des fruits raffralchi saus, et des glaces qui rendent du ton à leurs estomacs.

En Est, il fast boire beaucoup aux repas. Le vin trempé, la bierre, le cidre, sont des boissons très salutaires. A la fin du repas, on peut boire un verre ou deux de bon vin. On doit même se persettre modérément l'usage des liqueurs apritueurse, pour rendre de la force aux soldes apritueurse, pour rendre de la force aux soldes pritueurse, pour rendre de la force aux soldes vichappe des presents de la complexión de la vichappe de la complexión de la complexión de la vichappe de la complexión de la complexión de la vichappe de la complexión de la complexión de la complexión de vichappe de la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de vichappe de la complexión de la complex

Il fan bien prendre garde de ze pas faire uasge immédiatement après le repas des Doissons sta-fralchisantes, telles que la limonade, le sirop de vinaigre, l'orgea; &c. elles troubleroiset la digestion; mais quelques leures après, on pent avec avantage boire de la bierre, elle nourrit en raffralchisant, en ne peut pas dres confondue avec les autres riffralchisant dont nous venous de parler. (M. Macquant).

ETERNUEMENT , dternuer. Expiration | Médecine. Tome VI.

convulsive et sonore, provoquée par une irritation de la membrane pitulisire. (Voyet Starnutatoires, Signutatio).

(M. Chamseru).

ETHERS, ( Mat. med. ).

On donne le num d'Ethers à des liqueurs qu'on pripare avec l'alcool et les acides concentrés. Ce nom , qu'ou met au plusier , parce , qu'nn en distingue autant d'espèces qu'il y a d'acides susceptibles d'éthérifier l'alcool, est venu, sans duute, de la volatilité de ces liqueurs, qu'on a comparées au fluide tiès-rare qu'on supposoit être au dessus de l'air, et dont plusicurs l'hysiciens remplissoient à leur gré e système des mondes. Quoiqu'il y ait quatre espèces d'Ethers connus , savoir l'Ether sulfurique ou ritriolique , l'Ether nitrique ou nitreux , l'Ether munatique , et l'Ether acétique , on designe plus particulièrement par le nom simple d'Ether, la première espèce, qui est le plus généralement et le plus snuvent employé. . L'Ether sulturique ou vitriolique a été d'aburd indiqué et découvert par Frobénius, Chimiste Allemend. On le prépare en distillant un mélange d'alcoel rectifié, et d'acide sulfurique concentré à parties écales; cette opération est décrite en détail dans le dictionnaire de chimie et de pharmacie, auquel il faut avoir recours. Nnus ferons sculement ici quelques observations générales, qui doivent être présentes au Médecin , lorsqu'il prescrit ce médicament.

10. L'Ether ne distille que quand le métance
d'acide sulfu-ique et d'alcool , est élévé à la température de l'ébullition. 20. Il est tobjours mélé d'acide sulfureux à la première distillation . et il faut le rectifier avec un alcali ou nne terre alcaline, avant de l'employer. 3º. Les propriétés qui distinguent l'Ether, sont une odeur fragrante aromatique trés-agréable , une légèreté et une volatilité telles qu'à la température de trente-doux à trente-quatre degrés du thermomètre de Réaumur, il est en vapeur on en fluide élastique, une inflammabilité trèsforte avec une flamme buileuse et un peu de suie, une apparence huilvuse, telle qu'il reste à la surface de l'eau , saus paroltre s'y mêler , quoiqu'il se dissolve entièrement dans dix parties de ce liquide , l'union facile avec les résines, les parties colorantes végétales, les huiles volatiles , quelques sels , &c. 4º. On n'a pnint encore complètement trouvé la théorie de la formation de l'Ether; on sait seulement que c'est une modication de l'alcool , qu'elle n'est produite facilement que par des acides dnnt l'oxigène se sépare aisément ; que l'oxigène des acides se porte sur une partie de l'hydrogène de l'alcool, et qu'il se forme de l'eau. Tous ces objets sont trait's avec le détail et l'exactitude qu'ils exigent des Chimistes dans le dictionnaire de chimie. Nous insisterons plus particulièrement iei sur les propriétés médicinales de l'Ether. Nous commencerous par observer que l'Erher sullu ique en raison de sa volatilité , ne doit pas rester sons forme liquide dans l'estomac et dans les intestius, qu'il doit orendre, au contraire, et conserver la forme de gaz, penetrer dans toutes les cavités, occuper presque aussi-tôt qu'il est introduit dans le corps, un très-grand espace, et agir sur un grand nombre de points à la fois, M. Lavoisier, dans un mémoire inséré parmi ceux de la Société de Médecine, et dont on trouvera l'extrait dans le dictionnaire de chimie à l'article des Ethers, a beaucoup insisté sur cet état de l'Ether dans l'économie animale, et il a fait voir combien cette connoissance plus exacte que celle qu'an avoit jusqu'ici sur ce point, devoit influer sur l'idministration médicinale de l'Ether. Ce midicament est un de ceux qu'on a le plus employé depuis une quarantaire d'années, et dont on suit le mieux apprécier et diriger les effets; on a meme beaucoup plus acquis à cet égard depuis vingt ans, qu'on avnit fait depuis la pre-miere découverte de ce produit de l'art cli-mique. Les lumières des Médecuss Chimistes, et l'expérience médicinale qu'ils ont provoquée, out fait councilre sur-tout qu'on pouvoit le donner à une dosc, beaucoup plus forte qu'on avoit osé le faire jusque-là, et qu'on pouvoit même en attendre à cette dose, des effets bien plus ntiles que ceux qu'on en avoit obtenus. A peine osoit-on autrefois le prescrire à la dose de quelques gouttes dans des potions à prendre par cuillerée, et aujourd'hui on le donne à celle d'un demi gros en trois ou quatre fois. Il est égal-ment reconnu qu'on ne doit point faire un trop long usage de ce remède, de peur que son action ne s'affoiblisse et ne se réduise à rien par l'habitude, et qu'il vaut micux l'eml'ayer tout-à coup et en peu de jours, à forte sose, lorsqu'il est véritablement indiqué, que de le continuer long-tems à des quantités qui é u valoient à des infinimens petits.

Les unges de l'Ether en Médicine sont trèsmilipliés, sinsi que ses propriétés ou ver verus. Quoiqu'on le prescrive le plus couvent comme tonque, antispasmodique, arministif et caluant, il produit souvent des effets fort oppasés en apparace. Telle est sur-tout son action émétique et purçati. Le premier effet a auvent lieu, loraqu'on le donne dans les douleurs ou les coliques d'estonace, dans les cas où ce viscére est surfates y dans les cas où ce viscére est surfates y dans les cas où ce viscére est surfates y dans les cas

gestions on les digestions trop lentes ; comme en se réduisant en gas , il distend subitement l'estomac, il provoque dans ce eas le mouvement antipéristallique , et il sonlago subitement en évacuant ce viscère. On peut profiter de cette abservation, pour employer l'Ether comme vomitif chez les personnes délicates et sensibles chez lesquelles on eraint l'effet de tartre stibié, et même de l'épicacuona, faisant d'abord avaler de l'ean tiède, et doumont après trois ou quatre verres de ce liquide, un quart de gros d'Ether delayé dans de l'eau sucrée, on procure la secousse de l'estomac. Lorsqu'il pénètre jusqu'aux intestins, il y produit quelquefois , par distension , l'effet purentif. Le pius souvent, on donne l'Ether suifurique comme calmant, tonique, antispasmodique, dans les accès histériques et hypocofidrinques, dans les donleurs hydiopatiques ou symptomatiques, dans les couvulsions, dans les coliques venteuses et nerveusea, dans les fièvres nerveuses et malignes. On le prescrit, soit seul et à la dose de quelques gouttes sur du sucre, en recommandant aux inalades du l'avaler promptement, et en fermant la bouche; soit mélé svec de l'eau sucrée , de l'eau et du syrop, des eaux distillées aromatiques, des trintures alcooliques , &c. Il fant le faire mêler avec les substances au moment où le malade va le boire , car il se réduit absolument à zéro; après quelques heures de préparation dans les potions plus ou moins composées anxquelles on l'ajoute, et qui resteut souvent vingi-quatre ou trente-six heures ches les malades avant d'être entièrement prises.

Il produit encore d'excellens effirst dans les cas d'empsionnements, et tuntes les fois qu'il des douleurs vives se joignent des foibleurs , des auxiètés et des convulsions. On doit concroir facilement qu'il ne peut pas être suivi de dangers, en raison de as volailife extréme raison de la volailife extréme propriété de se réduire en gaz, et de forcer les intestina de se débarsare des fluides clastiques qui les distendent dans les affections venteurs.

Depuis quelquies auntes on l'arregardé comme spécialque dans deux cas qui se présentent trèspécialque d'un gentique; l'un ser relatif à averta fédatir, poutique; l'un ser relatif à averta fédatir, et de l'un servat fédatir mémo entières en l'un souverne président mémo en l'un servat par le l'un servat fédatir de l'un servat fédatir de l'un servat le plus méthodique. MM. Duchanoy et Dechair, Médecina de MM. Duchanoy et Dechair, Médecina de l'un servat l'

Paris, ont décrit le succès qu'ils ont obtenus i par ce traitement. L'autre propriété est relative à la dissolution et à l'évacuation des pierres bilmires ; c'est à M. Durande , Médicin de Lyon, quon est resevable de cette utile application ; il pense que la vapeur de l'Ether parvient par le canal cholidoque , t même à travers les parois des intestins, jusque dans la vésicule du fiel, et qu'elle y ramollit le calcul biliaire; ce calcul exposé à la vapeur de l'Ether, se ramollit en effet par l'action de cette vapeur , suivant l'expérience de l'habile Mé decin de Dijon. Il associe la térébenthine à PEther chez les personnes peu sensibles, et il se contente de l'auir avec le jaune d'ouf cliez celles qui sont sujettes aux douleurs, à la constitution, sux douleurs d'entrailles. Les succès qu'il a obtenus, et qu'il a fait coenoltre dans Blusieurs dissertations , doivent exciter toute l'attention des Médecins.

Il résulte de l'exposé précédent, que les propriétés et les usages de l'Ether , sont extrêmement utiles et variées ce Médeciec , qu'il y a peu de remèdes qui puissent remplir autant d'indications, et répondre à autant de vues; nous n'avoes ceperdant exposé ici , que les généralités ; nous n'avons pas décrit tous les cas dans lesquels on emploie l'Ether, et dont on doit concevoir la variété nombreuse par celle des effets différens que nons avons décrits. Il suffit ile dire ici , qu'il est pen de cas où il s'agit de cidmer et de faire cesser le spasme où on ne le prescrive avec succès; que lorsqu'il est convenablement administré , il n'y a aucun inconvinient dans cet e espèce de médicament, et qu'il remplit une foule d'indications importantes. J'ai connu des personnes qui en faisoient un usage habituel, et qui en prenoient tous les jours après le repas , comme elles auroient fait une liqueur de table; mais il faut convepir que cette habitude rend ses effets presque nuls dans le cas de maladie, et que c'est s'ôler uee ressource utile, que de la contracter. ( M. FOURCROY ).

# ÉTHER ACÉTIQUE, (Mat. méd.),

Cest is nom qu'oe donne à l'Eddro formé junt l'acide actique ou vinsigner radical. Il n'est point employé en Médocine, quoique quelques auteurs l'ayeut recommandé comme plus doux et moins fort que les autres Ethers. Il faut remarquer qu'il est moins éthéré et moins actif que tous les Ethers employés ordinairement. (M. Foukanot).

Ernen Birnique. (Mat. med.).

L'Elber nitrique est formé par Pacife du même man. Les étaits de sa priparation sinsique de celle des autres Elbers, seat exposédans le dictionaire de climite et plantacié.
Quelques Médicais est era que cel Liber rois.
Valer par Médicais est era que cel Liber rois.
Valer utiliarique. Mais le plus gread nombre
n'un font point usage, est paut-être ce particel le plus product, quand on se rappello
que Schéele a trouvé dans tous les Elbers, des
tentes de l'acide que a cel M. Forencay's

ÉTHER SULFURIQUE. ( Mat. méd. ).

L'Ether sulfurique est celei qui résulte de l'action de l'actile de ce nom sur l'alcool ; c'est ectte aspéc d'Ether, contu aussi sous le nom d'Ether strictique, qui est le plus souvent employé. (Voyce le mot Ether dans ce dictionaire, et le mot Atcool dans le dictionnaire de chimie). (M. FONKROY).

ÉTHER VITRIOLIQUE. (Mat. mat.). (Voyez le mot Ethen sulfunique). (M. Founcroy).

# ETHIOPS MARTIAL. (Mat. med.)

L'Ethiops martial est une espèce d'oxide de fer noir, que l'emery a le premier recommandé en médecine, et qui est caractérisé par les propriétés suivantes : une couleur noire matte, la forme d'une poussière très divis e , l'attraction par l'aimant, la fusibilité à un grand feu, la dissolubilité foible et presque sans effervescence dans les acides, l'innaltérabilité au fond de l'eau, la propriété de s'oxider promptement et facilement par l'air humide. Lemery le préparoit, en laissant séjourner de la limaille de fer dans l'eau et en agitant de tems en tems ; il se formoit au bout de quelques semaines une poudre noire à la surface de la limaille; on la recueilloit en troublant l'eau et en la décaetant. Ronelle a rendu ce procédé plus facile, en multipliant le contact et l'agitation entre l'eau et de fer, par le moyen des mousso.rs de la garaye. Il avoit aussi conseillé d'aciduler l'eau, soit avec un peu d'esu forte ou acide nitrique . soit avec d'acide acéteux on de vinnigre dista On sait , depuis les belles expérient M. Lavoisier, que dans cette préparation de l'Ethiops martial de Lémery, l'eau est décomposée , que son oxigène se porte sur le fer , et qu'il se dégage en même-tems du gaphydragene; de là l'odeur fetide que l'oe sent dans le lieu où l'on prépare de l'Ethiops martial. Depuis Rouelle, on a perfectionne beaucoup cette

préparation; on distille ou l'on chausse au rouge du carbonate de ser natif, ou l'espèce de mine de fer qu'en connoît sous le nom de fer spathique; ce qui est très facile dans les pays où abonde cette espèce de mine, connue dans les Pyrénées , da côté de l'Espagne. Dans les laboratoires de phormacie, on traite de la même manière le carbonate de fer artificiel, fait par l'exposition de la limaille de fer à l'air humide, ou le safran de mars apéritif; c'est M. Josse, apothicaire de Paris, qui a le premier fait connoltre cette méthode. Il chauife cet oxide de fer jaune dans une cornue de grès , jusqu'à ce qu'elle soit d'un rouge blanc ; il la tient dans cet état jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fluide élastique ou de gaz acide carbonique ; alors , en laissant refroidir l'oxide de fer , on le trouve sous la forme d'une belle poudre noire on metal d'Ethiops martial; comme il n'a pas besoin de recueillir l'acide carbonique, il laisse le bec de la comue ouvert au dehors du fourneau et sans appareil de récipient. Voyez, pour plus de détails et de connoissances sur cet objet, le Dictionnaire de Chimie.

La préparation de cet l'Ethiops martial a été proposée et recommandée par Lémèry, dans l'intention seule de diviser, d'atténuer le fer, et de le rendre plus susceptible d'agir d'une manière plus égale et plus prompte sur l'économie animale. C'étoit à une epoqua où on expliquoit l'énergie des médicamens actifs par des pointes; on admettoit gratuitement cette forme pointue dans les molécules des cicles, par exemple, tandis que les huiles, les corps doux et gras en général , avoient , dans ce systême, des molécules rondes on globuleuses. On juge bien que les pointes des métaux, quoique moins sigues que celles des acides, avoient, dans cette théorie méchanique et ridicule, le terrible inconvénient de joindre une dure é excessive à leur forme ; de-là un grand nombre de procédés pour briser cea pointes , pour émousser ces espèces de poignards, et ne leur laisser en quelque sorte que la portion de tranchant qui leur étoit nécessaire pour produire l'action qu'on en attendoit. Lemery croyait qu'il opéroit de cette manière sur le fer dans sa préparation d'Ethiops. Ces vaines explications, de la physique et de la chymie; on ne voit plus dans l'Ethiops martial qu'un oxide de fer, peu chargé d'oxigène, qui est plus disposé à réagir sur les organes sensibles et perreux , à se combiner avec les humeurs animales, et à produire en un mot tous les effets utiles que l'expérience a démontré être dus au fer-Ce médicament est donc tonique, corroborant,

stomachique, fortifiant, astringent; il convient dans les foiblesses d'estomac et des intestins, dans les maladies où ces viscères sont garnis et comme englués d'humeurs visqueuse , épaisse et pituiteuse ou glaireuse, dans celles où le sang a perdn de sa consistance ou de sa couleur, dans les pales couleurs, dans les hydropisies naissantes; on l'employe avec auccès dans les obstructions commençantes, dans les flux lents et trop abondans, et sur-tout dans ceux des humeurs blanches, comme les sleurs blanches, l'écoulement involontaire de l'urine, celui des urines, &c. &c. Il a l'avantage de se méler exactement avec tous les médicamens possibles, et sur-tout les extraits mous, les syrops, les mucilages, les huiles; on le distribue très-facilement avec d'untres substances en pondre , telles que le quinquina , la cascarille, la rhubarlie, la gentiane, &c. qu'on a coutume de lui associer le plus comminnément. On le prescrit dans les cas cités cidesans à la dose de quelques grains jusqu'à celle de 18 à 24 pour 10 à 12 prises d'opiates , de pilules, de poudre; car c'est sous cette forme qu'on l'employe ordinairement, et il est bien rare qu'ou le fasse entrer dans des formules liquides.

On doit avoir, dans l'usage de ce remède. la même prudence et les mêmes précautions que dans l'usage de toutes les préparations ferrugineuses; lorsqu'il a produit son effet pendant quelques semaines , les vasseaux sanguins sont souvent gorges , le sang est trop fort et trop consistant ; il rompt les digues que lui opposent les parois vasculaires dans plusieurs parties du corps , et sur-tout dans les lieux où elles sont plus foibles , tels que la poitrine , les intestins , les régions hémorroïdales; et de là . il est à craindre de voir naître des himorrhagies, des varices, des hémorroïdes; c'est par la snite de cet effet que l'Ethiops martia!, ainsi que toutes les préparations ferrugineuses, font reparofire les règles , en augmentant l'écoulement et donnant des pertes aux femmes, ou font venir des hémorroides et rappellent le flux bémorroïdal chez les hommes; c'est encore par cette action qu'ils sent très-utiles dans les maladies du foje et du seime de la veine porte en général; mais il est par cola même trés-nisé à concevoir que l'excès de leur évergie pentêtre nuisible lo squ'il se porte jusqu'à gonfler tout le système vasculaire; on est quelquefois obligé d'en ver: aux : làchans et aux émolliens, tels que le bain , Peau de veau et de poulet, le petit lait , les bonillors de plemes potagéres , les émulsions , &c. pour affeit-lir les effets trop énergiques de l'Ethiops mustial donné product trop long-tems, et assa avoir égant aux précausous mitigues ci-desuus. Au reste, aux précausous mitigues ci-desuus. Au reste, aux précausous mitigues ci-desuus, aux respirables à l'Unings des méndaments par plus de la comment de la l'Edition aux ces gioriest s, et les s'appartiement par plus à l'Edition martiel qu'une autres préparaison extre de la comment de l'untres médicamens ferragiones, en raison de son activant de la comment de l'untres médicamens ferragiones, en raison de son activant de la comment de l'untre se de la propriet de la comment de l'untre de l'un respectation de

# ÉTHIOPS MINÉRAL , (Mat. Méd.)

L'Éthiops minéral est une préparation chimique, formée par la combinaison du soufre et du mercure ; c'est du sulfure de mercure noir qu'on a désigné sous le nom d'Ethiops mi réral, à cause de sa conleur. On le prépare de deux manières, ou par la simple trituration, ou par la fusion. Le premier est fuit tout simplement, en broyant dans un mortier de verre du mercure coulant avec du soufre en poudre ; peu-à-peu le mercure disparoit et s'éteint dans le soufre . en prenant une couleur noire foncée ; il faut continuer la trituration long-tems, pour que ce composé soit bien fait et qu'il n'y reste pas de mercure coulant. Quelques Medecins preferent cette préparation à cette par la fusion; il paroft cependant que cette dernière est plus exacte, et que la combinaison , qui a lieu entre le mercure et le soufre fondu au feu, qu'on triture fortement insemble, est plus intime. Quoiqu'il en soit, on croit aujourd'hui que dans l'un et dans l'autre de ces procedés, le mercure ne se divise pas simplement dans le soufre, ou ne s'y éteint pas seulement, commo on le pensoit autrefois , mais qu'il y éprinive un commencement d'uxidation, comme dans tous les cas où le mercure est fortement divisé avec le contact de l'air. Cette opinion, qui est entièrement du ressort de la chimie , sera discuté dans le Dictionnaire de cette science. On doit seulement considérer ici qu'elle intéresse la méde-cine, en ce que l'addition de l'oxigène, dans une combinsison de mercure, doit augmenter l'efficacité ou l'activité d'un médicament mercuriel. Cependant Pexpérience prouve, suivant quelques médecins, que l'Ethiops minéral ou le sulfure de mercure noir ne ionit pas de grandes vertus; ces médecius le comparent su cinabre, suquel ils n'attribuent aucune propriété. Mais il est permis de rappeller de cette

opinion , elle tient trop manifestement à celle que Boerhanve avoit tiré sur le soufre , et que son école adopta ; on sait bien positivement qu'il n'est pas vrai que le soufre n'a aucune action sur l'économie animale. Ce mineral combustible, quoiqu'indissoluble en apparence dans les liqueurs animales, produit certaine-ment des effets nuisibles aur le corps humain : ainsi ses composés doivent en produirs également. Aussi un grand nombre d'observateurs sont persuades, par de nuuvelles expériences, que l'Ethiops minéral pousse à la pean, augmente la transpiration , et guerit les maladies de la peau qui semblent être dues à une stagnation de l'humeur lymphatique, et à une altération particulière de cette humeur. C'est surtout dans les dartres et les galles anciennes et invétérées, dans les engorgemens des glandes qui se trouvent sur le chemin des vaisseaux lymphatiques superficiels, et dans toutes les maladies qui dépendent de ces accidens primitils , qu'on prescrit l'Ethiops minéral avec succès. On le donne à la dose de six à donze grains à la fois, et à plusieurs doses répétées dans la journée; on le prend ou seul dans du pain à chanter, on mêlé avec des syrops, des poudres, des extraits amers.

A la véri é , il faut convenir que l'Ethiops minéral ne tient qu'un des derniers rangs dans les préparations mercurielles, en raison de son activité, qu'une foule d'autres remèdes de cet ordre doivent lui être préférés, et qu'il n'a de véritables avantages, que dans le cas où les mercurianx étant indiqués, étant reconnus nécessaires par la nature de la maladie, les sujets qui en ont besoin sont foibles, sensibles, très-nerveux , sujets aux convulsions , aux irritations, aux douleurs, et lorsqu'il est à craindre que les autres médicamens mercuriaux ne portent trop de stimulus ou d'énergie dans leur manière d'agir. Il faut encore remarquer que, pour que l'Ethiops minéral puisse pro-duire les effets qu'on en attend, on doit l'employer pendant un temps très-long. J'ai vu guérir des dartres très-anciennes par un usace de plusients sunées de l'Ethiops minéral , donne constamment tous les jours à une dose qu'on avoit portée peu-à-peu jusqu'à 24 et 30 grains. C'est presque le «ul cas où quelques médocins prescrivent encore aujourd'hui-l'Ethiops mine al, car le plus grand nombre dea homans de l'art n'en font presque jamais usage dans lear pratique. ( Voy z les mots MERCURE ct Southe). (M. Founchor).

ETIENNE. ( saint )

C'est un lieu voisin du village de Volay, en

Dauphiné, près do Tzugiand. On y trouve des conces d'eaux minérales froides, que M. Villard dit sulphureuses et purgatives. Il soroit bon qu'on en fit une analyses bien circonstanciée. (M. Macouaxy).

## ETIENNE. (Charles).

Né à Paris en 1503, de Henry Etienne, célèbre imprimeur. Ses progrès dans les belleslettres furent rapides; il tronvoit chez son père tous les secours dont il avoit besoin. Il manifesta de bonne heure un goût singulier pour la médecine et se livra à cette étude avec ardeur. Il fut recu docteur le 20 juin 1542. Attaché, ainsi que toute sa famille, aux nouvelles opinions, as fortune et son avancement en soullrirent. En 1551, il fut obligé de se charger de l'imprimerie de son frère, et fut ainsi médecin et imprimeur en même-tems. Il eut d'illustres et de puissans protecteurs, en-tr'autres le cardinal Charles de Lorraine, et Bertrand , chancelier de France ; cependant ses affaires ne prosuérèrent point ; il fut mis en prison et y mournt en 1564, agé de soixante ens. La faculté lui avoit accordé des secours en argent par son décret du 31 août 1763. Ses ouvrages sont en grand nombre.

Il publia à Paria, en 1545, de dissectione partium corporis humani libel tres, una cum figuris et incisionum declarationibus; à Stephano Riverio, chirurgo, compositis, 1545, in-fol. Paritiis, apud Simonem Colinaem.

Ce même ouvrage parut en françois en 15.66, sous le titre de la dissection des pasties du eorps humnin divisée en trois livres, fuite par Charles Etienne , docteur en médecine i nvec La figures et déclarations des incisions , conpostes par Etienne de la Riviere, chirurgien, imprime à Paris, chez Simon de Colines, 1546, in fol. On trouve dans cet ouvrage plusieurs réflexions qui font honneur aux connoissances de Charles Etienne, Il y blâme la conduite des nourrices qui serrent le corps des enfans, et développe sur cet article des principes que l'anmanité et la philosophie ont de nos jours consacrés avec tant de succès. Etienne cas le premier qui ait décrit tous les muscles transverses des parties génitales; il a connu le septum du veretum, et paroit avoir connu les résicules séminaires. On trouve dans cet ouvrage des réflexions chirurgicales, pleines d'intérêts. Il y parle avec détail de l'opération casarienne.

Comme naturaliste et littérateur, Etienne a publié encore les ouvrages suivaus.

- 1º. Caroli Stephani de re vestiarie libellas ex Baijio executus; Parisiis, 1535, 1536, 1542, 1553. in 6°.
- 22. De vasculis libellus ex Balfia; Periziis, 1535, 1536, 1545, 1553, 1553, 1653, 1653, 1654, 1654, 1545, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 1654, 16
- 3°. Catonis disticha de moribus, cum latina interpretatione et accentibus, et epitome E asmi in singula disticha; &c. Parisiis, 1538, is-8°. apad Reb. Se phanum.
- 4°. De rectă lutini serminis promuntiatione et scriptura libellus; Paristis, 1538, in-8°.
- 5º Naturae nominum, pronominum, verhorum, infinitivarum, grauniforum et verhorum, ôc. cx Prisciano, ôc. P. risia, 1540, is-10°. C'est un recurd de six opuscules de grammaire qu'il fit pour Henir Ericare son neveu, et auquel il en ajouta un septième deux ans après.
  - 6°. De untrimentis libri tres; Parisiis, apud Robertum Stephnnum, 1550, in-8°.
- 9°. De e. horvasi likelin selectus, cum novenchtus helma ad gallicus accordata, qui illan ex he addiscere esquint. Perisit; qui illan ex he addiscere esquint. Perisit; esceptiva et arctus. Ibir! Lugdoni, 1556 especial estadoni especial estadoni especial estadoni especial estadoni especial estadoni especial estadoni estadoni especial estadoni especial estadoni delibera estadoni estadoni especial estadoni delibera estadoni especial estadoni delibera estadoni especial e
- 80. Sminarium viru platavium narum arbum arbum quem parti betroe consari sudara, quatum aomina fuetura i tiem etiona conservanda vocambas, partum arbum arbum etiona conservada vocambas, apud undurar tiem eresta conservada vocambas, apud undurar tiem etiona conservada vocambas, the servante arbum deumo arctum. Paria accenti atium beliata et conservatia arbum hara Neumarina et iro plantavium tiemo arctum. Paria accenti atium etiona deumo arctum. Paria della pitta et arbum arbum deumo arctum. Paria della pitta etiona particular arbum arctum arbum arbum
  - 90. Arbustum, fonticulus, spinetum; Perissis, apud Rob. Stephanum, 1538, in-80.

- Apud Franc. Steph. 1542, in-8°. Ce sont les 8, 9 et 10.me parties du Pracdium rusticum.

- 10°. Sylva, fintetum, collis; Parisiis, apud Franciscum Mephanum, 1538, in 8°. Ca sout les 11, 12 et 13.me parties du Praedium rusticum.
- 110. Pratum, lacus, arundinetum; Parisiis,
- 13". Vinetum in quo va ia vitiem, versum, vinorum, antiqua, latina, vulgariaque nomina: itea ra que ad vitima contitiona a culturam el antiquis vei rusticae scriporibus expresas suri, a e ben recepta vurabila, nostra coaucturim e praeserim commoda, povia culture continentar, Frantis, a qual Franciscum Stephanum. 1337, in-80. Cest la trovième partie du Praechim rastieum.
- 139. Pracellum rutions, in quo cajurcia and, vel culti, vel culti plantarum vocabul au descriptions y caranque controntabel au descriptions y caranque controncontrollum describanta. Parlain y 354, a quel 
  Carolmo Scophanum y et 1679, a quel Guillaman Bennarian, in 88°, et quel France. Reicanno. Les écrits sur le ména sujet que 
  canno. Les écrits sur le ména sujet que 
  françois sous le tirre de Alarion mutique; con 
  françois sous le tirre de Alarion de 
  françois sous le tirre de Alarion 
  françois y 
  Sersialon, a l'ope, n'a-falio.

  Strahoug, 1-190, n'a-falio.
- 14. Caroli Stephoni de Latinis et Craccio montalisus advanam, juiticum, schoram P. Fiseism et Arium liber ex Atinotels, Theophonia, Discoverbos, Messa, Aland, Paulo Paplano, Alduno, I Winio, Merandon Robaro, et Johanna Rullio jeum Gallica varum nonsimum appellatione. Pariitis, Robertus Seybanus, 1555, no.19.—11. hidi. 1515, 108. pt. 11. 5. editio, hidi. 1517, 16-18. 11. 5. editio, hidi. 1517, 16-18. 1546, j. 258.
- 15°. P. Terestil Afri Comici Andria, omni interpretationis grares, in adolescentulorum gratum facilitor effecta. Partisis epud Simonem Collinerum et Franciscum Stephanum, 1541, in 4°. — Item, adjectus est indez latinarum et gallicarum dictionum sibid, 15/17, in 8°. Et en Itançois sous ce litres Première

Comédie de Térence, intitulée l'Andrie, tra duite en prose françoise, avec un bref recueil de toutes les sortes de jeux qu'avoient les anciens Grece et Romains, et comment is usoient d'iceux. Paris, 1542, in-16. Gilles Corroset.

- Naturae adverbiorum ex Prisciana sententia. Parisiis, 1542, in-8°.
- 170. Les Abusés . Comédie des Professeure de l'Académie Si-nnoise , nommés Intronati. - Les mêmes sous ce titre : Comédie du sacrifice des Professeurs de l'Académie vulgaire Senoise , nomunes Intronati , célébrée es jeux d'un Karesme-Prenant à Senes, traduite de Langue Tuscane ; à Lyon , chez François Juste, 1543, in-16 avec figures. - 1.a meme sous ce titre : Les Abu e's, Comedie faite à la mode des Anciens , pramiérement composée en langue Tuscane per les professeurs de l'Acadénie Senoise, et nommes Intronati, depuis traduite en françois par Charles Etienne, et nouvellament revue et corrigée. 15,8, in-16. Cette pièce a pour titre en italien, Gli ingannati : le sujet en est pris mot à mot des histoires de Bandel.
- 18°. Abrigi de l'Histoire des Vicomtes et Ducs de Mi'an, le dioit écapuels appartient à la couronne de France, extenit en partie du livre de l'ulus Jovius, que les portraits d'aucuns d'iceux. Patis, 1552, in 4°.
- 19°. Discours des Histoires de Lorraine et de Flandres. Paris, 1552, m 4°. Ce discours est dédié au Roi Hari II.
- 20°. Les Voyages de plusieurs endroits de la France, en forme d'itinéraire, et les fleuves de ce royaume. Paris, 1553, in-8°.
- 21º. Paradoxes ou propos contre la communa opinion , debatus en forme de dislanations forenzes pour exciter les junce exprise en auses difficiles. Paria, 1554, in-8º. Ces paradoxes sont presque une version de ceux d'Ortensio Lando.
- 22º. Paradoxe que le plaider est chose trèsutile. Paris, 1554, in-8°.
- 23°. Latinae Linguae eum Grerca collatio, ex Prisciano, &c. Parisiis, 1554, in-4°.
- 24º. Caroli Stephani Dictionarium Latino-Gruecom, &c. Pasisiis, 1554, in 4°.

25°. Dictionarium Latino-Gallicum postrema hac editione valde locupletatum. Parisiis, 1552, 1561 et 1570, in-fulio.

26°. Caroli Stephani Thesaurus Ciceronis. Parisiis, 1556, in-folio.

27°. Dictionarium poeticum quod vulgo inscribitur elucidarius carminum, multoquom antehac emendatius. Parisiis., 1558, in-8°.

28°. Dictionarium Introfeum, geographicum et poeticum. Genense, 1566, lie-je.
— Lugduni, 1599 et 1569, lin-je.
— Lugduni, 1599 et 1569, lin-je.
— Partitili, apud Fr.
Jacquin auctum et comerlarum et Pred. Morello, 1600, lin-je.
— It. Claude Thiboust, 1564, lin-je.
— Osfert, 1671, in folio, et Londres, 1555, lin-je.
Londres, 1555, lin-jelio. Ces deux derniera éditions out été sugmentées par Nicolas Liold.

29°. Petit Dictionnaire François-Latin. Paris, 1559, in-4°.

30°. Ciceronis opera ex editione Caroli Stephani, quatre tomes in folio. Les trois premiers parurenten 1554, et le quatrième en 1555.

Voyez Theodori Janssenii ab Almeloveen de vitis Stephanom dissertatio; Maittaire, Stephanorum historia; les Mémoires du Père Niceron, Moréri, Portal, Merchlin.

Traduction ou paraphrase de la vétérinaire de P. Végeu, touchant les maladies des chevaux et leurs remèdes ou guérison.

Traité particulier d'un Chacun oiseau de proie. (M. Andry)

#### ETINCELLE. ( Elect. )

L'Étincelle est un des modes par lesquels el fluide dierrique se muniferte à nos sens lorsqu'une personne non électrisée en touche une qui est électrisée en touche immédiat extra cus deux presonnes, ou constainment en carrier en l'est par sur ment par l'accelle. Oussetert pour entire deconitantes d'un interneut appelle exceltater y, et l'on en tire dans bouacons de cas. Electrise pro-éliacolles est une de la continue de l'accelle de l'est par l'est p

su not Exeru. Med. svide des differents methodes d'éterisier ; la midioté d'éterisier ; la midioté d'éterisier par discolles avec l'exclisteur ordinaire, ser les confectes paré à travers un tube de travers de la midioté de la

ETIOLEMENT. (Hygiene).

Partie II. Choses improprement dites non naturelies.

Classe III. Ingesta.

Ordre Ier. Alimeus.

Section Ire. Végétaux.

L'Etioloment est une capèce d'altération que cause aux plautes la privation de l'aspect du solvit ou de la lumière. Pour peu qu'on aix observé, ou ra vu dans les jardins que toutes les plantes qui sont abolament à l'ombre pouleur des jarges longues, etilièra, sans consistance, et des feuilles blanches trés-endres, ou d'un verd pâle et ces plantes ne sont pas boanes à la réproduction de leur espéce, et sont éloidées.

L'Étaloment en deven une appèce d'aux dennies pardierns funt sage, pour fourier nex hommes certaines plantenilmentaires qu'ils trouverient dures et unime Arex si ellen avoient été disposées par l'Étaloment. C'est nimi que ce qu'un nomme vulgairment comme de cardes, plantes ditolées qui conservent une grande tentre et une grande hancheur parce qu'en nimit toute les feuilles on empéciale le milieu de la plante d'étre esposé à la huntier e qui leur auroit donné la couleur verte, et la fermeté apposée à l'action de cette même tumére.

Les plantes étiolées sont en général aqueuses, et ont peu de goût et de aucs nutritifs; c'est pourquoi on a soin de les relever en y faisant des saucea piquantes, et eu les servant en salade: elles sont rafralchissantes, et convienneral viennment à toute sorte de tempéramens ( Voy. SALADE. (M. MACQUART).

ETIQUE. (Fièvre). (Voyez Hectique). (M. Manon).

ETOUFFEMENT. (Pathologie.) (Foyez Asthme of Suffocation). (M. Mahon).

ETOURDISSEMENT. ( Capitis gravedo , vertigo , inaligi Hirrock.).

On appelle Etourdissement, vertige, cet état dans lequel tout-à-coun on sent une pesanteur considérable, sur-tout dans les parties antérieures de la tête ; la vue se trouble; se couvre d'un nuage, les objets environnans paroissent doubles, et ensuite tourner au-tour de vons ; il se fait un tintement et un bruit étounant dans les oreilles : la démarche chancèle, les jambes fléchissent, on tombe même si on ne trouve sussi-tôt un appui. Les jeunes gens, sur-tout les personnes du sexe qui no unt pas encure bien réglées ; les hyppocondriaques , dont le ventre est serré , qui éprouvent des palpitations, qui ont des flatuosités; les femmes grosses ou hystériques ; ceux qui mencut une vie oisive, qui sont adounés à la boune chère sont très-sujets aux Etou dissemens. Dans tous les âges , et quel que soit le tempérament , l'Etourdissement a lieu par une multitude de causes. On sait que c'est un des premiers symptomes de l'ivresse : l'abus des liqueurs fortes , les excès avec les femmes , la fumée de tabac, la vapeur du charbon, les odenra fortes le produisent souvent : il a lieu lorsque l'on fixe long-tems un objet , que l'on regaide de haut en bas et à une grande profondeur ; il précède , il accompagne les accès hystériques et épileptiques. Enfin la plénitude de l'estomac , la saburre des premières voies , la prásence des vers , la suppression des évacuations, toutes cen causes pruvent produire l'Etourdissement eu occasionnant l'engorgement et la stase momentaonée des liqueurs dans les vaisseaux du cerveau. Dans les jeunes sujets cet accident est léger, et ne présente aucun danger. Dans les personnes âgées , sur - tout s'il revient fréquemment, il mérite plus d'attention. Lorsqu'il est accompagné de vomissement et de l'abattement des forces , il fait craindre l'apoplexie et la paralysie. Lorsqu'il ne dépend que d'une simple pléthore sanguine , on de la saburre des premières voies , une simple saignée et un purgatif suffisent pour en prévenir le retour : dans les autres circons-Médecine. Tome VI.

pour la curation aux causes diverses qui peuvent le produire. (M. LAPORTE).

ETOURNEAU , s. m. (Hygiene).

Parties II. Des chosca improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre Ier, Alimens.

Section II. Animaux volatils.

Sturnus. BRISSON, GESNER, ALDROY.

Il y a plusieurs sortes d'Enoureaux ou sansonnets, On en trouve par-lout, et ils vivent de tout, ils sont de la grosseur des metles. Leur plusageset le plus soyent noistire, tacheté de gris quelquefois de bleu, de jaune, de rouec. Cet eiven a le bec élié, droit », aqueleux y la langue très dure et feudue. Le nâle a un filet noir en dessus et le cruujion plus verduire; il a la quene courte et noire, les pirds jaunes et les ongles preque nuires.

L'Etourneau habite les endroits humides ; il est catnivore s'édentaire, vit en société, s'apprivoise facilement, et appreud à prononcer quelques mots. Il est bou, comme les grives, vers le tens de la vendauge.

La chair des Etourneaux a été fort estimée des anciens. Cependant elle n'est pas une des plus délicates. La tôte sent un peu l'odeur de fournis 1 c'est pourquoi on l'ôte avant que d'apprêter l'oiseau, a mis que la peau qui parolt amère à quelques personnes.

(M. MACQUART).

ETTABARANI. médecin dusultan Thechm, roi do Gianus, ville d'Asie sur les frontières de l'Inde, naquit dans le Tsbarani, province du Chorozan, et mourutà Ghazna, l'an de l'Hégire 474, de J. C. 1081.

Il a écrit un livre do médecine , dont ses contemporaina out fau beaucoup de cas. Il portoit co titre : Firdins Ulhecime , ou paradis de la prudence , et conçenoi plusieurs observations sur les maladis , avec un détail des propriétés des plantes , des animans et des minéraux . (Extr. d'El. ) (M. Goutts ).

aimple asignée et un purgatif sufficent pour en prévenir le retour r'dans les autres circonic années il faut avoir egard pour le pronosic et Médecine. Tome VI.

grands maîtres qui fleurissoirnt en France, en Angle terre, en Hollande, en Allemagne et en Italie: il voyacea pendant deux ans dans ces différens payet de ri tour à Le ipsie, il y fut reen docteur le 20 nont 1668. En 1670, l'académie des curieux de la Nature le mit au mombre de ses membres ; en 1676, il fut aggréfé à la ficulté de Leipsic; et en 1681, on le nomma à la chaire ordinaire de botanique, ainsi qu'à celle de professeur extraordinaire de chicurgie et d'anatomie. Il monrut le 9 mais 1693 , à l'âge de 39 ans. Ce fet en travaillant à quelque opération de Chimie, qu'il contracta la maladie qui l'enleva dans ses plus beaux jours. On a de liu plusieurs ouvrages qui ont été traduits dans presque toutes les laugnes de l'Europe. Estand-les étoit attaché à la theorie de Sylvius de Le Boë et à la serte chimique; c'est ce qui l'a fait tant incliner pour l'usage des absorbans et des remèdes les plus actifs de la chimie.

Michel-Emeste ETIMULTER, son fils, vint au monde à Leipsic le 26 noût 1673. Après de bonnes émides à Zitten et à Altenbourg , il se rendit , en 1692 ; à Wittemberg : où il fit son cours de philosophie. Delà il revint dans sa pairie, et lossqu'il ent pris le degré de maltrees-arts, il se décida pour la partie de la médicine. Bohn , I ang , Ortlob , Paulus , Inrent his professeurs dont it out not les lecuns. Il fut recu docteur en 1697. Il voya, er ensuite péndant deux aus en Allemague, en Angleterre et dans les Pays Bas; et à son retour à Leipsie, le conseil le nomma médecia du Lezaret. En 17'a , il obtint la chaire extraordinaire de 10 decino; en 1706, celle d'anatonie et de chirur, ie; en 1719, il succeda à Boka dans la chaire de plalasophie, et en 1724, il devint prof seur de pathologie. Il étoit directeur de Pacademie des Curieux de la Notare depais ii. ux ans , lorsqu'il momut le 25 septembre 1732 , n'é de 59 aus moins un mois.

Ce médeciu a revu tous les ouvrages de aon pére sur des manuscrits originaux, et il les a publiés à Francher l'au 1978, en trois volumeier fol. Il est hui-même auteur de pluseurs dissortations ; elles ne dépareroient pas les écrits de son père, s'il les y avoit jointes.

Outre l'édition des ouvrages de Mickel Ettmuller, faite en 1798. Il y en a une du Levde , 1685 ; in-; une de Francfort, de 1693, deux volumes in-julio, par Gorge Fr.eneux, professeur en l'université de le ique; une autre de Francfort, de 1696, deux vol. in-folo, par les sonus de 17 zeplal 3; une de Lynn, 1692, deux vol. iz-folo, qui est due ! à Pierre Chauvin, médecin de cette ville; de Națdes, 1928 et 1934, ciuq vol. in-folio, par Aicolas Cyrillus; de Genère, 1976, quatre volumes in-folio, par Manget qui a orné cette edition de commentairea et de notes.

(M. Guelin),

LTUDE. ( Hygiene).

L'Eude, quand on s'y applique sérieusement, fait incuer une vie sédentaire qui pent devenir infiniment préjudiciable à ceux qui s'y livent, et peut aux ner une foule d'in cauvéniens, qui seront développés à l'article gens de lettres, (Veyez Gens de Lettres, (Veyez Gens de Lettres, (M. Macquant).

( DL. DIACQUART)

ETUVE. (Mat. med.). ( Hypocaustum, ex vz. sub, et vaiu uro).

Ou donne le nom d'Etture on bain de vapeur au moyen d'une rièce destrue à proroquer la aueur au moyen d'une riès giaude closleur qu'on lui committe ever un braver qui y est ad qu'e. Nossa avons d'ijà fait avoir en parlant deb haim Russey, avoir de la maire chis en que des Litures dans lesquelle à la scorpa je uvent re uvoir quarante-cun degrés de clusteur et plus.

Ces lains sont de la plus grande ntilité pone les personnes qui transpirent dillegiement . font pen d'exercice ; ch z qui surabondent dea Lunteurs grossières , sur-tout lorsqu'elles se portent à la Jean , lorsqu'on veut classer perluu'isument rhuma'issante, ou lorsqu'on vent appeller une transpiration interceptée par un changement subit de l'atmosphère, par quelque comp de veut imprétu , ou quelque ri froidissement. J'ai de jà indique dans l'art. Bain les avantages que peut procurer l'Etuve, et la facilité qu'on peut avoir de se les procurer à Paus , soit généralement , soit localement. ( Voyez le mot H. in). Dans les endroits on l'on n'a pas la facilité de se procurer des e boulan; er pent en tenir Lieu : on y aura facilement , avec le thermomètre , le degié de chaleur convenable à la circonstanze pour lange lie on yout l'employer. Je cruis que c'est un firt bon moyen médical, et qui est trop rarement employé. Si on vent le faire avec fr it , plus la chaleur qu'on aura éprouvé aura été grande, plus il faut redouter de s'exposer trop sensiblement à l'air fruid et humide : c'est part culierement de cette attention que dépendra le auccès de l'Etuve.

On verra encore au mot Bain, l'usage que faisoient les anciens de l'Etuve, et les avan-

tages qu'ils en retiroient; il est facheux que le bon exemple qu'ils nous ont donné sur ce point essentiel semble presqu'unitérement rejeté aujourd'hui de la pratique médicale; c'est cependant ¡ le trèbte; un des meilleurs cu même tems que c'est un des plus simples.

LTUVÉE. ( Hygiene ).

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux.

L'Etuvée est une manière de ouire les alimens,

sur tout ceux qui sont tirés des animaux, dans des vaisseaux fermés, de sorte qu'ils soient pénètrès de leur propre suc, et de celle d'une petite quantité d'eau, de vin ou de bouillon qu'on y a mêlée.

Le a alimena sini cuita sont aslubrea, d'unsane grande facilité à dipére, et on n'a accummanière de les rendre plus nouvrissans. C'est sinsi qu'on cuit les daubes, On sent que cet espéce d'aliment a l'avantage d'être facilement attendri , et de connerre son goît et ons use, à force d'être pénetré par les vapeurs claudes de la cuisson. Les Euroées conviennent peu son personnes qui ont l'estomac très-délicat, ou qui sont convalencentes. (M. Macquant,)

EVACUANS. (Mat. méd.)

Les remèdes nommés altérans ( Voyez ce mot ), ont des effets qui ne sont sensibles que plus ou moins long-tens après leur administra'lon, et qui ne se manifestent que par des changemens lents dans les fluides et les solides, cens que nons examinerons dans, cet article produisent une artico plus prompte, annonc e par la sortie d'une lumeur quelconque. Cet effet leur a fait donner le nom général d'Evacuags.

On les distingue par l'estade d'unueux que chean d'aux est unequiled désacret ; et l'un diverse qu'il in deverent cetts action et qu'il en de l'estade de l'estade de l'estade de l'estade de la distinct de la décriton de let louis et l'unie. Nous en recommissons dis claves qu'il estade de l'estade de l'est

En considérant ces dix classes de remèdes , on recouncit qu'ils agissent sur ciuq ordies d'organes dont les fonctions sont congénéres entr'elles dans chacan des ordres.

Ainsi les vomitis egissent sur l'estome, et les purpetis sur les iniestim qui forment avec ce viacier l'organe continu de la digestion, et qui ont absolument la même stucture que lui. Les l'immeut gastrique et intestinole ont entre de la constitución de la constitución de la part des memos les mêmes altérations de la part des mêmes agress. Cesgour céta que co-es de va classes de remèdea pour céta que co-es de va classes de remèdea nont à pun-près de la même nature, et devicament éndeiques ou pregulis surtura la manière drux vicéres qui constituent ensemble les premières voies.

Les diaphoritiques augmenten la transpirana , les diurchiques foit le même célét sur l'arrive ; tous les phisòloghites accest quis dandjer il ya este le peut, les ceins, la vesandjer il ya este le peut, les ceins, la vescame on centrelles. Dune de ves éxacustions emplore sauvest l'autre, et en teus, liu i, commo on l'observe dans les changemens subiri de température auxquel. I hosque ceit capacische de la companya de por la peut, lorque la nature a dripose l'un ou l'autre de ces organs de manière à ce qua, que recetion et leur accrétion soiet augmen.

Il en est de même des errhines comparés aux sialngogues on apophlegmatisans, Ces deux classes de remèdes sont congénères ; les uns excitent la sortie du mucus des narines , et les autres procurent celle de la salive et des humonts muquenses de la bourlie , du palais , des amygdales , &c. La continuité , l'identité de structure de la membrane de Schneider , et do celle qui resét l'arrière bouche et le voile du palais , la communication immédiate des cavites nasales et buccales , démontre que l'humeur qui coule des narines , et celle qui est séparée par les cryptes minqueuses de l'arrière bouche sont de la même nature. Les erthines et les apophlematisans ont donc une vertu concénère , et sont également propres à évacuer l'une et l'autre de ces humeurs.

Quniqu'on re puisse pas dire tout à-fait la même chose des expectorans et des galactopées , les premiers étant destinés à favoriser la sortie des humeurs des vésicules pulmonaires, et les seconds ne servant qu'à rendre la sécrétion et l'exceltinn du lait plus abondante; cependant, si l'on observe que ces deux classes d'Avacuans agissent tous les deux sur la poitrine, et que leurs substances qui, par leur qualité douce et nourissante, sont capables d'augmenter la formation du lait , le sont également de lubréfier les organes de la respiration et de faciliter l'excrétion des humeurs bronchiques, on reconnoltra une analogie assez marquie entre ces remèdes, et l'on convienil a qu'ils peuvent être rapprochés les uns des

Quand aux deux dernières classes d'Evaccams, savoir , les apermatopées et les emmémagours, ils n'ont de rapport entr'eux que parce qu'ils apieent sur les orpans de la prénération, les una chea les hommes, les autres chez les sommes.

Ces considérations sur le rapprochement des

Eucannes comparés entr'eux, nous engagent da divier cet note de médicioneme en cunq an récles. Dans le prenier nous compressons sous voies, les deviders et les parçais, financies escond, nous associons les disphordiques et les distriques le travisient result les erdiaes ce les sis hignes est le quistime reasemble les proportions et les pais écopées; et le cinquience present (royer tous ces mots en particulier). Coyer tous ces mots en particulier).

(M. Fourchoy).

EVACUATION, s. f. (Hygiene).

Partie III, Règles de l'Hygiène en général-

Classe II. Ilygiène particulière. Ordre I. Principes généraux de régime.

Section II. Régime relatif nux choses de la quatrième classe ou excrétions.

On peut dire en un sens que tout l'art de conserver sa santé consiste à rendre au corps ce qui lui manque, et à le débarrasser de co qu'il a de trop, ain quade cette manière il soit constamment et habituellement dans son état naturel.

Tout ce qu'on introduit dans le corpa pour servir à la noirretture de l'homour pout ce qui en sort , soit per l'unessible transpiration , soit par qu'elle qu'en le corpa se soit par qu'elle qu'en l'entre l'acceptant pour le corpa se soit par qu'elle qu'en le corpa se soit par qu'elle l'entre l

C'est au Médecin à proportionner la mesure et la manière de l'Escaration qui convient à l'excès de plénitude dont ou pourroit se plaindre. La diste et l'esu sont des moyens simples de se débarrasser d'une plenitude qui n'est pas eucoré myrbidique, c'est siani qu'on xopose de la comment de la commentation de la com

EVACUATIONS SUPPRIMÉES. ( Physique médicals.

La nature, en sonnettant les femmes à la nécisité d'épouver des Euneadinas périodiques, leur a limpost sans doute une gêue qui mois de la vier de la vier de la vier me de qui de la vier mais de celles qui en pouissent le plut completement, et qui sont à peine sonopomés de la phapart des hommes instruits. C'est, comme jo l'àt di su me géen que l'Erocaution men; par la dispussable per la vier de la phapart des hommes instruits. C'est, comme jo l'àt di su me géen que l'Erocaution men;

tradle, paisqu'en la supposant sans aucus des accidens qui en accompagnent si souvent le cours, le seul écoulement de sang occasiones en enhartag dout les fromes on a magnerat le la manura de la contra le comment de la contra del la con

Quand j'ai dit que les femmes pour la plupart pe vovoient dans l'écoulement menstruel que le désagrément de le supporter sans connoitre les avantages qu'elles en resirent pour la conservation de leur santé, j'ai exposé une vérité d'autant mieux prouvée que ce sont celles dunt l'eaprit est le moins exercé chez lesquelles ce bien physique s'observe manifestement. En effet les femmes habituées aux travaux de la campagne ont ordinairement des menstrues régulières. Tout concourt à conserver la régularité de cette Evacuation ; sir pur , alimena souvent de difficile digestion, mais élaborés par des organes vigoureux, exercice continuel qui rend la circulation active, eaprit exempt de ces passions illusoires qui sont le tonument des autres femmes, et souvent la perte de leur santé : point de ces usages fatiguans que des préjugés mal concus rendent pénibles toute la vie , gaicté franche qui répare en un moment la fassitudo des occupaiona les plus accablantes ; tont entretient une harmonie constante entre les fonctions dont l'exécution illoigne les maladire. Si malgré ces avantages une pléthore commençante surcharge les valsacaux d'une quantité de liquides surabondans , l'Evacuation menstruelle vient à leur secours chaque mois pour les débarrasser de cette surcharge qui n'a pas pu porter le trouble dans la machine. C'est ainsi que quand la saison des froidures rend leur vie plus sédentaire, les sneurs supprimées, faute d'activité, augmentent la masse des liquides qui est bientôt réduite par l'Evacuation des règles à la quantité convenable. C'est par ce défaut d'action qu'on expligue pourquoi les femmes, dont je parle, perdent plus de sang en hiver par les par le méme principe que celles qui, après une habitude d'exercices faiguans, "se livrent à Poisiveté, oft à des occupations moins pénibles, éprouvent sans retaud tous les inconvéniens de la pléthore sanguine.

Si des femmes de la campagne nous passona à celles qui habitent les grandes cités , le tableau présente une autre sorte d'existence. Dans ces villes habitées par un peuple immense où la contagion des vices se répand sur toutes les classes de citoyens, tous aussi sont dans l'ordre physique un exemple des maux auxquels on s'expuse en a'écartant de la simplicité de la nature : celles qui vivent dans l'aisance font consister le boul eur dans une oisiveté du corps qui en afforblit les ressorts; à ce malheur, ajoutes les souffrances cruelles que le désordre des passions amène avec lui; ceux qui accompagnent l'intempérance dans les alimens , l'incontinence dans les plaisirs, le trouble de l'imagination dans les desirs d'un amour déréglé. l'abandon de soi dans des jouissances meurtrières qui éncreent les sens ; l'inquiétude continuelle, qui est inséparable des projets d'ambition : cette vanité insatiable de posséder dea richessea et la considération, vanité qui punit d'avance celui qui en fait l'obii t de son culte; l'air infecté, que l'amoncèlement dea habitans rend insalubre ; le cahos perpétuel , et l'agitation dans laquelle un passe des jours dont on méconnoît jusqu'à l'emploi : toutes cen enuses de sollicitude morale, et cet enchaînement de maux physiques, détruit l'action des solides, fait languir la circulation, décompose le sang, le feit staser dans ses vaisseanx, engorger les viscères ; d'où les suppressions ou la diminution prolongée des menstrues ; d'où les accidens sans nombre qui se succèdent après ce premier dérangement , et cette source de phénomènes morbifiques dont on aura l'explication, article suppression des menstracs.

Is and a servicio de la companie de

que lorsqu'elles en sont attaquées , l'activité ee lear organisation, ou quelques soins don-nes à propos, rétablissent made promptement leur surté. Mais les mêmes tymptomes résistent one quefeis anx remodes les mienx indiqués, chez les femues égervées des villes, lei les moux s'accumulent our tous les fadividus; la femme qui vit dans la pauvieté n'est pas plus exempte des maladies dont nons parlons, que celle qui consunce ses jours dans les jouissucces du luxe et les avantages de la fortune? C'est que les nues et les autres ont une vie sédentaire, elles respirent un air impur, leur ame est également non-ée par l'envie , et tout consuire en elles à maintenir le désordre des fonctions qui n'out jamais en l'activité et l'energie nécessaires pour entreteuir la bonne sarte.

Les menatrues enfin cessant de marquer leur retour, il survient d'antres necidena ; la piéthora amène les hémorrhagies, la surcharge des vescères, la gène, et quelqugfois la suspension de feurs fonctions : mais cette pléthore se dissipe par les sueurs ou par des excrétions qui diminuent la surcharge des liquides, et ce sont encore les femmes de la campagne qui onissent de ces svantages inappréciables. Quelles sueurs, quelles excretions attendre d'un corps affoibli par des veilles employées aux plaisirs, ou à des occupations qui énervent le rorps? L'abondance accable les forces de la vie dans les grandes cités, et la misère les détruit presqu'aussi promptement : de-là , une seconde source de maladics dout on aura l'histoire, article cessation des menstrues ou tems critique.

Le tems des amours amène le mariage, et le plaisir, qui sollicite l'union des deux sexes, cache aous des fleurs les épines qu'il prépare aux époux. Ouoique la grossesse uit ses dangers particuliers, et qu'il semble que la nourriture du fortus emplore la aurabondance des liquides; cependant le sang s'accumule encore chez quelques femmes en telle quantité, qu'il pourroit les expover au danger de perdre la vie, si l'art ne venoit pas au secours de celle. qui sont pléthoriques dans la gestation. A peine l'enfant est-il ré, que la surcharge étonnante de liquides rassembléa dans les viste es de l'hypogastre et les parties environnantes , trouve à peine des passages suffisans pour s'évacuer; la perte du song, de la lymphe, de la sérosité, sembleroit devoir conduire la mère au tombeau, si l'expérience n'avoit instruit le spectateur de ces phénomènes, que ces évacustions, au lieu d'être redontables, sont inhérentes au selut de la femme en couches.

Mais aussi, quand cet écouloment surpre-mut distince de quantité, le trouble le plus prompt et ie plus dangereux se manifeste dans les lonctions; le danger est encore plus éminent, s'd y a suppression complette, les flots de liquides arrêtés s'élancent en quelque sorte dans toutes les parties du corps. Tantôt, se portent à la tête, ils enflumment le cerveau ou ses membranes, ou les parties extérieures de la tête, quelquefois, ils arrivent en torrent dans les vaisseaux du cerveau, et frappent la malade d'une apoplexie subite et mortelle. Chez une antre, les ponmous engorgés présentent tous l'a caractères d'une péripueumonie daugereuse. Celle-ri succombe à l'inflammation des viscères du bas-ventre. D'aures sont prises d'engorgemens qui occup-ut les articulations, et dont l'humeur s'etendant presqu'à tonte la surfice du corps , les retient dans l'immobilité et dans le supplice que comportent des donleurs universelles et constanament seuties. Quelques femmes portent des engorgemens et des obstructions considérables, causés par la fixation d'une partie du liquide des lochies. La diminution de certe évacuation n'occasionne pas toujours des accidens qui se reconnoissent promptement i des aunées se passent dans uno sécurité trompeuse, pendant qu'une partie du fluide qui devoit s'écouler au tems des couches. cantonné dans quelques viscères ou dans le tissu cellulaire, a formé, par sa coagulation, des ma-ladies incurables. Comment présenter ici le uembre effrayant des accidens que la diminution ou la suppression des lochies amène à sa auite. Parlerai-je de ces inflammations de l'uterus, qui se communiquent à tout le bas-rentre? de celles des intestins, de l'épiploon, et des autres viscères? Dirai-je per combien de heux , des suppurations énormes vuident des abscés étendus qui ont fait le tourment des malades? Tous ces objets doivent être traités séparément article suppression des lochies , et diminution des lochies.

 Planmatians I iteuses : d'où encore cette varièté étounante de dépôtes laiteux qui attaquent le tissu cellulaire, sans en excepter aucune partie de l'habitude du corps, les engorgemens des articulations, les maiadies de peau, &c.

Les nourieres évient codimirement cen milbeurs. Il ne s'accomplient des la tête de femmes dont la ver communé dans la pariairs ne leur plon en realignant tous les devens et pour plon en realignant tous les devens et pour reines de la compliant tous les devens et pour et une dans et pa plan untuples. Cette déceille-et au recorders qui stapara le cervenre celle-et au recorders qui stapara le cervenre une autre ment pupes des amouires rei cell pert de semp genir donn l'Eppegate, Chelquesde semp genir donn l'Eppegate, Chelquesle song a trip four la sip par une ocherare qui conduct aux affections sociolasque.

Les manx, dont je présente l'idee abrégée, ne sont pas les seurs qui nauscut du défant de lactation on d. ta deviation du lait. Comme les manuelles recovert ce finde an promor moment où il also donne la matrice, pour aller les resiple de la nourriture destinée au lœuis, elles en sout surchargées à l'excest si on ne les viside pas régulirrement, il s'y congule, enflamme le tissu ce. Infatre , d'où les abscès donloureux de ces parnes. Celui qui engarae les glandes, engagé dans un tissu plus serré et plus donse, y cause une philogose sourde qui dégénère à son tour en inflammation, et la lenteur de la supeuration de celle-ci est un supplice qui se prolonge sans fin. Mors quand ces acci-dens, dont la promp itude est la punition ordinaire d a mères qui régligent leurs plus impor-taus devoirs , quand , dis-je , ces accidens n'auroient pas lien, les femmes sont sommises à d'autres événemens : unu obstruction lente des glandes, des manumelles se forme d'une manière insens ble. E'le ne s'annonce point avec un appareil mena ant , un gonflement insensible ne rause point d'inquietades aux inconsideres. Onvit tranquille avec un mal dont les succes peucent étre terribles. Avec le tems, l'obstruction dégénére en squirre; une clute, un close qui le idesse, un sang trop acre qui l'inflamme, une vie trop dissipée qui lui ocrasionur une rhaleur vive, toutes ces causes avec une infinité d'autres circonstances changent le squirre en cancer. Alors la violence des douleurs montre toute l'étendue du péril 1 mois si le squier- a contracté des advérences, si le sang, est impur, la cruauié même d'une opération chirur icale est une ressource impuiasante contre ce fican. Il ne reste que la perspective afriga tate de quelques aunors à passiri dans des tournens inexprimables, dont la terminaison est la mort.

Un écoulement qui affoiblit les forces de la di estion quand il est abondant , qui resiche tontes les parties de la géneration , qui dérange la santé de mille manacres, et que , même aux femines voluptucuses, fait oublier tout l'attrait des plaisirs de l'amourques fleurs Idanche-cen un uset, sont encore une source de manx, si on enarrère le cours saus préciution. Les médecins re ardent cette affection romane un catearre de Paréna ; c'est au moins l'opinion d'un grand combre. Il est certain au reste que les femmes d'un tempéramment phis guarique y sont plus expesées que les autres : il est encore prouvé que cettes qui habitene les velles , ou qui vivent dans l'oisiveré , portent presque toutes cette désagréable incommedité. Si elle énerve quelour lors la volupté dans le sexe qui un est affecte, effe étaigne aussi les homaes de l'approche de cell s qui cu mot similé s ; mis comme elles ne perdert pas tontes l' penchant qu'elles avoient pour les plaisirs, elles le crojent intéressées à tarir un écoulement qui diminue l'ardeur d's embissemens qu'elles désirent. Delà cette fonte de moyens employés saus pradence, mais toujours avec obstinution mand on peut s'en promettre le sociés qu'on en attend. Ainsi les unes se levent avec des liquides astringens pour donner plus de fermeté à des organes ramollis et presque inscusibles i d'autres portent crite darg-reuse attention plus loin ; elles injectent d's lequeurs actives qui , par le resserren ent qu'elles occasionnent dans ies parties dont l'éconfement tire sa source . leur font bienift contracter une sécheresse et nue solidi é dangerense. A la vérité on tarit, on an moins on rend presqu'insensible retto humidité giu-ute qui abri uve les organes de la génération. On se l'Itrite alors de ressentir plus vivement les embrassemens sloot on faisoit sa félicité. Non i on a tout perdu ; les organes sont fletris; ils ne s'emeuvent plus au toucher, ils ne tressultent plus dans l'union des deux sexes ; leur insensibilité a été détruite par la constriction qu'on leur a procurée.

Mais l'humeur abondante dont l'écoulement édisarasoit les organes ulfinibles, ne trouvait, plus de passage pour s'arecturer, se cantonne dans l'intérins qu'eller congré d'autre closs repasder de la comme de la comme de la comme s'y anasses, s'y canquie comme dans la motrice pour y fornar des obstructions : quelque fais on abondance est telle qu'elle fast investion à la fois sur la nantice, le métanbre et les autres viciores; on la van souvent afécter les poumons pour y créer une phàsic glaireux. De l'engogregement de l'utileux assonnt aussi les moments de l'entre assonnt aussi les autres de l'entre de

Cependant la cossition des menstrues , quand l'atorne est squirreux , dotermine une foule de malli-ura incatculables. Le sang, qui s'amasse dans le viscère endurci, le dispose à l'inflammation. Alors les douleurs commencent ; le squive s'serite. Un travail intestin le fait bientôt de énérer en cancer. Mais svant que d'être arrivé à cette fin redoutable , la gêne de la circulation dans l'utorus a fait gonfler ses vaisseaux , ceux-ci surcharers d'une masse énorme de liquides en ont été distendus à l'excès ; enfin le liquide, arrivé jusqu'à leur orifice qu'il a dilate, a echappe à grands flots de ses vases. Telle est la source de ces hémorrhagies meurtriéres qui accablent pondant des années entières les femmes dont la matrice est engorgée. De cette récidive de pertes , naisseut les symp-tomes qui appartiement à l'manition ; d'où la pâleur universelle , la perte de l'appétit , celle des digestions , la foiblesse du système vasculaire; d'où la décomposition du sang, la stagnation de la sérosité dans le tissu cellulaire pour former l'hydropisie : de ce défaut de circulation, les affections cachectiques, le scorbut, les fièvres lentes, le marasme et la mort.

Tels sont les phésomènes généraux qui résultent de la supervoir des évencations labiquellas aux femures. J'ui présenté un tableou aur lequel on ne trouver que les traits principoux d'une listoire affigenne r j'ai réservé la somme des détails pour l'inséter dans l'exposé de la suppression de chaque éventation particulière. (l'a) ex Supernassion na Réclas, pur location par un vir pur le l'extra maxenza; l' pur la locatiat pa ut vir pur l'extra maxenza; l'

Je n'ai rien dit des hémorthoïdes, de la gonomhée bénigne auxquels les femmes sont exposées comme les hommes, parce que j'ai vouluma renfermer dans l'examen des évacuations dont la suppression étoit dangereuse pour les femmes. (M. Chardon). EVANOUIR. (s') Evanescere, tomber en défaillance, perdre l'usage et les fonctions des sens. (M. Angay).

EVANOUISSEMENT. Animi deliquium, lipothymie, defaillance; perte de connoissance avec une cessation subite des sens et du mouvement. (Voyez Dérallance).

(M. ANDRY).

## EVAPORATION. ( Mat. méd. ).

L'Evaporation est à proprement parler , la réduction d'une matière que conque en vapeurs ; l'art étayé d'une observation constante sur les phénomènes de la nature, l'a bientôt rivalisée dans l'Evaporation. Ce phénomène est devenu en quelque manière un des principaux instrumens des laboratoires ; c'est une opération de l'art chimique et pharmacentique qui a ses règles , ses principes , et ses usages si fréqueus , qu'un ne pent presque pas s'en passer oant a preparation des médicamens. On trouvera dans le dictionnaire de chimie tout ce qui peut éclairer à cet égard l'art de préparer les médicamens composés ; on y verra que c'est l'usage des opérations nécessaires pour avoir en pharmacie des sels cristallisés, des extraits, des sucs épaissis , des sels essentiels , &c.

Une autre consideration relative à l'Engocation et qui internas inuidaitement la mabère médicale, c'est ce que ce plénomène de la nature produit d'alération ou de changement, toit dans la nature des remédes, toit de la companie de la companie de la companie de la médicamient de la companie de la companie de venue E-sponatora plus ou mois rapide, changent peu à peu de nature quand on les consertes, et un-tout avec un grand contact de la part de l'air, mais il est indispensable de bien nesfreure te un tenta de la companie de la part de l'air mais il est indispensable de bien nesfreure con escription de la companie de la part de leurs vertus, et même ils la perdent entièrement.

Il Fregoration ne pent pas se faire dans Vair, sans qu'une quastité plus en moiss, grande de calorique ne soit enlevé, soit à l'air lui-même, soit aux creps de la surface desquès les corps volatis à Vriaporent. C'est ainsi qu'une grande quanti de calorique, introduit par la respiration dans le corps des animans, l'éguise pes à la prince de calorique introduit per pour les tenirents qu'un present de la prince de calorique informatis pour les tenires en vapeur. On peut augmenter besucoup cette quase naturelle du réfrodissement du

sorps sninal, en plaçant à la surface de la pean des liquents rivé-éraporables comme l'alcool, Péther, &c. Ce moyen pourra procurer un prociéd réfroisissant, dont on tirera peu-lètre quelque jour un grand parti en médecine dans les misidaies où la chaleur est trop considérable, dins les inflammations locales, dans les brûlages, &c. C. M. Fourkany.

## EVAUX. ( Eaux Mid. ).

C'est un petit pays qui tient à l'Anvergne. Les sources qu'on y trouve contiennent du sel marin de l'alcali, et un pen de soufre. (Raulin , pag. 286 ). L'eau de la grande source a donné un sept cent soixante-huitième de résidu blanc et fibreux , contenant de la terre et du sel commun, et celle de la petite source a fourni un buit cent huitième de résidu blanc et fibreux, contenant un sel nitreux evec quelques rapports an borax naturel, (Duclos, p. 67 et 91). Dans la description topo, et nat de la France, près Combrailles. (nature considérée 1775 , t. 3, p. 62) on dit que les eaux minérales d'Evaux ont à-peu-près les qualités de celles de Peris, et qu'elles sont utiles sous la forme de bains, dans les obstructions et la nara-Ivsie ; ce qui ne suffit pas pour savoir à quoi s'en tenir sur leur nature et sur leurs vertus. ( M. MACQUART).

EVAX, roi des Arabes, s'attecha beaucoup à l'étude de la médecine. Il vécut au commencement du premier siècle, s'il est vrai qu'il ait dédié à l'empereur Tibere Néron un ouvrage de sa composition, qui traitoit des propriétes des simples. On cite quelques manuscrits de Pline à ce sujet ; mais Saumaise et le père Hardouin ne conviennent pas que Pline ait parlé d'Evax , parce que le passage cité ne ae trouve point dons les meilleurs manuscrits. On fait encore Evax auteur d'un traité de la force des pierres précieuses , qu'il dédia au même empereur. Gesner , qui en fait mention , dit que ce traité étoit de son tems chez Pierre Bonus à Ferrare, et à Vienne dans la bibliothèque de l'empereur et dans celle de Wolfgang Lazius. Vingt ans après la mort de Gesner, cet ouvrage est devenu plus commun; car Henri Rantzovius le fit imprimer à Leipsic en 1585, in 4°., sur la copie d'un certain poète qui l'avoit misen vers. Voici le titre qu'il lui donna : De Gemmis scriptum, olim à Poëta quodam non infeliciter carmine redditum, et nunc primit in lucem editum. (M. Goulin).

EUCHARIUS RHODION, en Allemand ROESLIN, méd-cin natif de Francfort sur le Médecine. Tome VI. Mein, virolt encore vera le milieu d'a scialieux siched II s'artaché de la bottanique, et donna sur cette science un ouvrage et donna sur cette science un ouvrage en Albenand, qui fui imprincia l'Arrachert en callorita. Mais cet ouvrage appartient propriement à Colos A Rocalie na finat que l'augmenter, en y ajoutant tout ce que Joshus en controlt. Mais cet ouvrage appartient propriement à Colos A Rocalie na finat que l'augmenter, en y ajoutant tout ce que Joséan de Doncenta a public ce recenti en latin; l'édit ou controlt de la colorie de la

On a un sutre traité de Rossilia. Il est ausai écrit en Allemand, et il a puru en cret langue à Francfort, 1532, 1565, 1583, 1568, in-80. Comme il passoit alors pour l'ouvrage le plus complet sur l'art des accouchemens, on n'a pas manqué de le traduire; on a même multiplié les éditions latines, sous co êtire.

De partu hominis et quae circa iprum accidunt, adcoque de partuientium et infantium morbis atque curd Libellus Parisiis, 1535, in-8. Venetiis, 1536, in-12. Francofit, 1551, 1556, in-8. Ibidem 1563, in-8. avo figures. Il y a suusi une édition françoise, Paris, 1540, in-12. (Extr. d'El.) (M. Goults).

EUCRASIE, Imparia, de se bon et de apare tempérament; bon tempérament. Dict. de James. (M. Manon.)

EUDEME, médecin, vécut dans le trentesentième siècle du monde on le commencement du trente-huitième (c'est-à-dire, après l'an 3c3 avant notre ère, en même-tems que Philinus ). Galien le joint ordinairement à Hérophile, à qui il le compare pour son exactitude dens l'anatomie, particulièrement en ce qui concerne lea nerfs. Galien rapporte la composition d'une thériaque dont usoit Antiochus Philometor, qui avoit été décrite en vers par un Eudeme, et se trouvoit gravée sur la porte du t mple d'Esculape. Si cet Eudeme a été contemporain du roi , dont on vient de parler , qui est Antiochus le grand comme on l'apprend de Pline, il auroit vécu du tems des disciples d'Hérophile , et suivant Daniel le Clerc , sl y s quelque apparence qu'il pourroit être le même qu'Endeme l'anatomisie. Mais cela est bien incertains car on sait qu'Antiochus ne monta sur le trone de Syrie qu'en 3780; ce qui ne se rapporte point à l'ipoque dans laquelle on fait vivre le premier Eudeme. (Extr. d'El.)

(M. Goulin.)

Eudana. Ce médecin est appellé sectateur de Thémison par Cœbus Aurelianus, qui le cite plusieurs fois ; ce qui semble annoncer ju'il avoit écrit , bien qu'il ne donne le titre d'ancun ouvrage de sa composition. Au reste, il étoit de la secte méthodique.

Je crois , dit le Clerc , pag. 144 , que c'est le même que l'adultère de Livie. Pour nous , nous ne pensons pas qu'Eudênie fut le galant de cette princesse. Le texte de Tacite, sur lequel il se fonde , ne nous paroit pnint annoncer un commerce de galanterie; mais, avant que de le produir-, et sûn de mettre en état de l'entendre , il faut rappeller quelques particularitéa historiques de ce tems là.

L'an 23, l'empire romain étoit gouverné depris neuf ans par Tibere, De Vipsama Agrippina , qu'il avoit répudiée pour épouser Julie , fille d'Auguste, et veuve d'Agrippa, il avoit un fils nommé Drusus. Ce prince, agé de 33 à 34 ans, avoit pour femme Livie, secur de Germanicus; elle étoit jeune et d'une grande branté. Drums étoit d'un caractère emporté; il voyoit impatienment un rival dans Séjan, qui s'étoit insinué dans les honnes graces de l'empereur, et qui commandnit en ministre fier et altier. Une contestation a élève entre Drusus et Séjan ; le prince , qui ne vouloit point être contredit, lui donne un soufflet. Le favori offensé conçoit le projet de venger cet affront. Il s'attache à Livie, devient maître de son cœur, et réussit bientôt à la rendre infidèle à son mari. Cette première victoire remportée détruit toutes les barrières qui pouvoient s'oposer à sa vengeance et à son ambition ; il flatte Livie de l'espérance de devenir son éponx, de lui faire partager l'empire , et l'amène nu point de consentir à la mort de Drusus. On met dans la confidence de ce complot, Eudeme, ami de Séjan , et médecin de la princesse , lequel, sous l'apparence de se rendre chez elle our incommodité, pouvoit assister souvent à leura entretiens secrets. Alors Séjan, qui veut ôter à sa maîtresse tout soupçon d'infidélité, renvoie Apicata sa femme. Bientot l'horrible projet est suivi de l'exécution ; Drusus est empoisonné par un eunuque nommé Lygdus. Les anteurs de ce crime ne farent découverts que Lust ane après , l'an 31; Lygdus et Eudeme en firent l'aveu daus les tourmens ou à la question.

D'après ce ricit qu'on trouve dans Jacite, ( Annal. lib. IV. ) il est certain qu' Eude me ne fut point le galant de Livie-Séjan auroi: il souffert que le médecin ent part aux faveurs de sa maltresse? et Livie , qui capéroit devoir son ! élévation à Séjan, auroit-elle voulu courir les risques de tout perdre, s'il venoit à découvrir qu'elle le trompat, en traitant Eudeme comme un amant cheri? Mais qu'on lise le texte de l'historien romain , on se convaincra de la justesse de cette observation; Sumitur in conscientiam Endemus amicus, ac medicus Liviae specie artis frequens secretis. Annal. lib. IV.

Je soupconnerois volontiers que le mot amicus est relatif à Séjan; cependant il peut so joindre avec Liviat ; mais il ne sauroit signifier galant, dans un récit nu Tacite accuse ouvertement Séjan d'adultère, adulterio; et où Livie est par lui nommée pellex. Amicus doit donc s'entendre en cet endroit d'un homme tout dévoué à la princesse, d'un complaisant qui so prête à tout, qui foule aux pieds la décence, l'honneur, la vertu pour s'avancer et faire fortune, espèce de gent qui pullulent aur la terre à peupres à la manière des charlatans, deux titres qui se trouvent souvent rénuis.

Ce qui doit extrêmement surprendre, c'est que le Clerc se soit trompé bien lourdement aur le cens qu'il donne à ces mots , specie artis frequens secretis, leaquels, suivant lui, veuient dire : « Eudeme faisoit grande parade de beaucoup de remèdes secrets, afin de paroître plus habile dans son art » : plirase qui tout naturellement signifie, sous l'apparence de visiter Livie pour se sante, il assistoit souvent à leurs entretiens secrets, ou bien il étoit admis dans leur confidence intime,

Selon toute apparence , l'Eudeme de Cœliva-Aurelianus est le même que celui de Tacite, Par le tems où il a vécu, il ne sauroit avoir entendu les lecons de Thémison, qui avoit environ soixente ans, l'an de Rome 660, avant notre ère 94, et soixante-dix-neuf aus avant qu' Eudeme naquit : ce dernier , qui s'insinuoit auprès des grands, qui se méloit d'intrigues galantes, et qui participoit à des crimes atroces, pouvoit être un peu plus jeune que Séjan qui, an 23, avoit quarante-quatre à quarantecinq ans. Mais une mort inflime fut, l'an 31. le juste châtiment de ces trois scélérats, Séjan, le médecin Eudeme, et l'eunuque Lygdus.

(M. GOULIN).

EUDOXE de Gnide , fils d'Eschine , fut tout-à-la-fois astronome, géomètre, médecin et législateur; mais il est principalement connu en qualité d'astronome. Architas lui ensergna la . géométrie, et Philistion de Sicile la médecine. Sotion , dans ses successions , dit encore qu'il fut auditeur de Platon.

Quoiqu'Eudoxe ait passé pour médecin , et qu'en cette qualité on ait rangé son nom dans ce dictionmere, on ne sait rien de particulier touchant ses connoissances à cet égard. On ap prend seulement qu'il avoit eu une si grande envie d'étudier malgré sa pauvreté, qu'un niédecin , nommé Théomédon , crut qu'elle partoit d'un fouds de talens qui demandaient à être cultivés. En conséquence, il le prit chea lui et fournit à son élève toutes les commodités possibles pour réussir dans son dessein. Eudoxe fit ensuite un voyage en Egypte, où il fut d'autant mieux recu , qu'il s'étoit muni de lettres d'Agésilas pour Nectanabis II. Celui-ci le recommanda aux sacrificateurs du pays, qui étoient en même-tems philosophes et médecins. Tout ce que l'on sait d'aitleurs de ce voyage, c'est qu'Erinée , dont il avoit été précepteur , lui donns son fils Chrysippe pour l'accompa-gner. A son remour, Eudoxe fit des loix pour sa patrie, et composa plusieurs ouvrages d'astronomie, de géométrie et d'histoire. On met an mort en la CVII olympiade, 350 ans avant Jesus-Christ. ( Extr. d'El. ) ( M. Goulin ).

### EWENTAIL. (Hygiène).

Partie U. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe II Applicata.

Ordre I. Machines utiles à la salubrité.

L'Eventail est un petit instrument connu de tout le monde, dont les femmes usent particolièrement, soit pour se garantir de l'ardeur du soleil, soit pour donner à l'air qui les environne, une direction capable de les rafralchir, lorsque la chaleur les incommode, soit pour lenr servir de maintien , soit pour minauder. L'Eventail a été très-bien imaginé pour se mettre à l'abri de l'influence trop vive de l'astre qui nous echaulfe ;c'est pourquoi je voudrois qu'on le fabriquat plus grand qu'on ne le fait commin-nément ; alors comme l'utilité scule en dirigeroit l'usage; je ne vois pas pourquoi les hommes ne pourroient pas s'en servir ginsi que le sexe. Je crois même que comme les exercices qu'ils prennent sont en général plus violens que ceux des femmes , et qu'en conséquence ils ont plus besoin d'être rafraichis qu'elles lorsqu'ils sont échsuffés ; l'Eventail pourroit être d'un secours favorable à cet effet par le mouvement particulier qui dirige sur la figure une plus grande masse d'air frais. (M. MACQUART).

EVERARD , (Gilles ) né à Berg-op-Zoom ,

se distingua à Anvers , où il exerça la médecine dans le scizième siècle.

Le petit ouvrage qu'il a donné au public sur le tabac, contient des vues neuves pour le tems auquel il a paru :

De herba Panacea, quam alii Tabacum, alii Petum aut Nicotianam vocant, brevis commentariolus, quo admirandae ae prosis divinae hujus Peruanae stirpis facultates et usus explicantur. Anteerpiae, 1583, in-16.

Le seconde fálino, qui est d'Aurer, 1897, inc. 6, a éta aguneide des pieces suivantes.

L'Ompendiosa narratio de sus et prazi estácis Mechoace ex Hispasia nome Indian dischael de la petita proservatione libritation de la petita proservatione libritation.

Il Calni librita de Héricase, dese Juscens, Medico Iprensi, jusceptete IV. 33-45.

Juscens, Medico Iprensi, jusceptete IV. 33-45.

Juscens, Medico Iprensi, jusceptete IV. 33-45.

Juscens Andrés Lacondo de Mediconección Beconfecilio de Mediconección Beconfecili

On a omis dana la traisième édition toutes les pièces ajoutes à la ecoude, et en l'ur lieu et place ; on a joint la suivantes, pour l'ur rape en l'urerge pencie, l'. Jossani Nemodr Medicorum de T. Joseo, retiliere touilleini de Men, Medici Deffensis, Ouil. Vambre Men, Medici Deffensis, Ouil. Vambre Men, Medici Deffensis, d'unit Raphel ngii et Hamiliani Falche Dungii. Iran Miscoapus, sire, Nega Angliae, compositus, Ultrajivit, 1644, irs-ta. (Ett. et El.) (M. Goussis, 1864, irs-ta. (Ett. et El.) (M. Goussis.

EUEXIE. infin de îv , fon , et . ţie , habiturie j bonne habitude du corps. Dict de James. (M. MAHON).

EUFRAISE. (Mat. méd.) Eufrasia offieinalis fol. orat. lincatis orgute dentatis L.

L'Espaise est une plane qui a beaucoup d'amertume, e ste on au rou, il les couleurs bleues des vigébax. On lai croit la propriete de la vigébax. On lai croit la propriete de la creation de l'extre que fonde le terre de la circulation. Elle est outre cela un pu astringeate et de les reporter donne seule, ou avez qualques autres aubtrances, stelles que le mati, i aemence de frosult, en poudre ou findree dans le ment pour les maldeirs des peus que l'on emet pour les maldeirs des peus de la contra les des la comme de l

wabe-clibbre et três-digne de foi, dit (Centur-Epistol, 10-3) que cette plante a met telle efficacité pour raffermir l'organe de la vue, qu'hl a obrereit que des visillends appungatiers, qui a obrereit que des visillends appungatiers, qui veilles et de grands travaux, l'avoient roccuré parle moyen de l'Enfriss. Il paroti ceptendant qu'il fiut te servir de cette plante avec descrements. Cet Enfolissa saure qu'un de ser descrements. Cet Enfolissa saure qu'un de ser descrements de l'enforte de cette plante avec de de l'enforce de l'enforce plante de l'enforce de l'enforce plante de de Villeneuve et Camérarian pensent avec naite qu'el la product de bous effert que et d'une nature froite, occasionent la maladie que l'on a à combatter.

La dose à laquelle on prend l'Eufraise, en poudre ou dans du vin, est depuis un gros jusrois. Voici une formule adoptée par Thomer-ruller (Pharmac. extemp. pag. 461, édit. de Paris, 1768.)

On prend tous les soirs le quart de cette dose dans un peu de vin , lorsqu'on reut remédier à l'affoiblissement da la vine et aux douleurs de tête. (M. Maron),

EUGALENUS (Séverin), médecin de Doccum, en Frise, a écrit sur le scorbut un ouvrage qui en a long-tems imposé, mais que le docteur Lind, membre du collège royal d'Edimbourg , a réduit à sa juste valeur. Ce médeein écossois a fait voir que l'auteur a confondu un nombre prodigieux de maladias avec le scorbut ; il a même prouvé qu'il n'a point décrit le scorbut, et qu'on ne peut s'empêcher de l'accuser d'ignorance et de mauvaise foi. Eugalenus, homme vain et présomptueux , assure qu'il guérissoit des phthisies commençantes dans quatorze jours ; des paralysies dans cinq , souvent dans quatre, et dans quatorze tout au plus ; de violens manx de dents dans quelques heures : plusieurs fièvres quartes dans dix jours, qui n'auroient pu être guéries autrement dans un an. En un mot, il n'y a plus, selon lui, de maladies incurables, et il rend à la médecine son premier crédit et sa réputation. Il est étonpant qu'un pareil auteur ait die si souvent recommandé par les meilleurs médecins, et que son ouvrage ait passé pour un des plus importans sur le seorbut.

### Il a paru sous ee titre t

De morbo Scorbuto liber, cum observationibus quibusdam, brevique et succincid cujusque curationis indicatione. 1604, in 8-Cet onvrage doit avoir été publié par Euga-

lenu dans un ordes très-peu méthodique; cur
orquique diffirme ditteur y siem fitt plusieurs.
corrections, il est encore très-conflus. George
Schoednody la poblic en 16-5, è la spine, avec
besuccop de chasgemans. Brende ja présente
en 16-2, dans l'édition qui parti dans cette ville
en 16-2, dans l'édition qui parti dans cette ville
en 16-2, dans l'édition qui parti dans cette ville
en 16-2, dans l'édition qui parti dans cette ville
en 16-2, dans l'édition qui parti dans cette ville
en 16-2, dans l'édition qui parti dans cette ville
en 16-2, dans l'édition qui parti dans cette ville
en 16-2, dans l'édition qui parti delle respecte de
l'édition qui partie de l'édition de l'éd

EUGENUS, (Lactance) médecin de Narni, ville de l'état ecclésiastique, vécut vers le milieu du seixième siècle.

On a de lui un ouvrage intituló: De maris et femellae generatione, Opusculum. Anconae, 1568, in-50.

C'est un tissu de rêveries , que l'auteur propose avec tout le sérieux qu'il auroit mis dansl'annonce des vérités les mieux démontrées. (Extr. d'El.) (M. GOULIN.)

# EULEMONT. ( Eaux Min. )

C'est un village situé sur la montage de l'Amancioule en Lorraine, à uns liene de Vezelise, et à une et demie de Nancy. On trouve su bas de cette montagne des eaux minérales et ferrugineuses. (Raulin, p. 86.)

Dans la Diet. min, et bydrol. de la France ; przyz, is-88 · , tom. 1 p. 35 · , on trouve une description incomplette des qualités sensibles des aux d'Eulemont , et des changemens qu'elles ont éprouvé par l'action de quelques-réachifs. On y fair mention de l'analyse de ces eaux faite par M. Bagard , et de laquelle ce médecia a conclu qu'elles étoient sulphureuses.

EUNAPIUS, paroit être no vers l'an 347 g.

Valentinien I, Valens, et Cratien. Il a écrit l'histoire des Césars, dont Suidas nous a conservé quelques fragmens. Nous avons aussi les vies des philosophes de son tems , qu'il a enmposées avec assez de précision, de netteté et d'élégance, et parmi lesquelles on trouve la vie d'Oribase , médecin de l'empreeur Julien : Oribase vivoit encore alors.

Er navice a été mis au nombre des médecins, d'après ce qu'il dit de lui-même qu'il étoit instruit de la médecine : on ne sait pas cependant s'il se livra beaucoup à la pratique. L'Ouvrage de l'itis Philosophorum a paru en grec et en hatin , de la traduction d'Adrien Jonghe , à Anvers , 1568 , in-8°. En grec & en latin : corrigé par Jérôme Commelin . à Anvers , 1596 , in.8"., et à Oliva en Espagne, 1616, in.8°. (M. Goulin.)"

EUNUQUE. s. m. ( Hygiene. )

Partie III. Rècles générales de l'Hygiene.

Classe II. Règles qui concernent les indi-

Ordre 1. Principes généraux de l'usage des facultés humaines.

Section II. Privation dans l'usage.

Le mot Eunuque est wouvme de châtré ou eastrat : il est employé par conséquent pour désigner parmi les animaux un male à qui l'art a ôté la faculté d'engendrer, en lui enlevant les

testicules. Il est eependant d'usage qu'on ne donne le nom d'Eunuque qu'aux hommes à qui Pon a fait subir cette privation, et qu'on appelle chairés les animaux qui sont dans le même ens.

Il y a plusienra manières de faire des Eanuques. Ceux qui n'ont en vue que la perfection de la voix , se contentent de retrancher les testicules ( Voy. testicules.) Ceux qui sont animes par la jalonsie font faire l'amputation meme de la verge. Ces moyens ne sont pas les seuls dont on se soit servi ; autrefois on empêchoit l'accroissement des testicules, sans aucune incision; on baignoit les enfana dans l'ean chaude et dans des décoctions de plantes, ensuite on pressoit, on froissoit les testicules avec les doigts, on en meurtrissoit toute la substance, et on en détruisoit ainsi l'organisation : d'eutres étoient dans l'usage de les comprimer avec des instrumens ; et ce dernier moyen passoit pour un des moins dangereux.

Ce n'est pas que dans l'enfance l'amputation dos testicules soit bian dangereusa : mais ella s'éclaireront de plus en plus, et que dédaignant

l'est dans un age plus avancé; et souvent elle devient mortelle, sur-tout quand on y joint l'amputation des parties extérieures de la génération. Tavernier dit qu'en Perse il survit à peine un quart de ceux qui sont ainsi opérés. Pietro Della Valle dit le contraire. Thevenot dit qu'il périt ainsi maucoup de nègres que les Turcs ont cependant soin de faire opérer des l'age de huit ou dix ans.

( Voyez Castrat, , où l'on trouvers des détails que je ne répéterai point ici. ) (M. MACOBART. )

EUPATOIRE d'avicenne. Eupatorium Cannabinum, L.

Cette plante douée d'une saveur très-amère et d'une odeur forte, ne peut guère manquer d'avoir des vertus très-actives, quoiqu'elle soit tombée en désuétude. Son suc pris en grande quantité excite le vomissement suivant Boerhave, et produit des effets purgatifs très-marues. Son amertume et son odeur font juger facilement qu'elle a des propratés toniques , et on ne peut qu'être de l'avis de Tournefort qui vante beaucoup son efficacité contre l'obstruction des viscères qui succèdent sur-tout aux fievres intermittentes, ainsi que contre Phydropisie qui provient de la même cause, et dans co dernier eas, on fait appliquer aussi sur les jambes des linges trempés dans la décoction de cette plante. Chomel rapporte avoir répété avec succès cette axpérience. Capendant la manière la plus commode d'employer ce végétal est de le donner en infusion théiforme , ou de le faire infuser dans de la bierre : c'est ainsi que les Flamands dans les campagnes s'en servent pour remédier aux enflures redémateuses des jambes et aux ulcères malins. La plante elle-même appliquée en cataplasme a produit les effets les plus heureux et a servi à dissiper des enflures duscrotum et même l'hydrocele. Scopoli attesto ne lorsque la petite vérole n'a pas été bien aitée et que les enfans conservent à la suite

de cette malaffie , un conflement du scrotum . on n'a rien de mieux à faire que d'appliquer ce même cataplasme sur la partie. Gesner, qui éprouvoit anr lui la vertu de chaque remede , dit avoir bu la culature des fibres de la racine d'enpatoire bouillies dans du vin , qu'il lui survint des évacuations abandantes par les selles et les urines, qu'il vomit douze fois et rejetta plusde pituite et plus facilement qu'on ne le fait par l'ellebore.

Il faut espérer qu'à mesure que les Môdecins

a les formules compliquées des Galenistes et des Arabes, ils chercheront leurs priecipales resaources dans des médicamens simples , l'Eupatoire d'Avicenne, comme beaucoup d'autres plantes actives, reprendra dans la matiere médicale le rang distingué qu'elle doit y occuper. C'est sur-tout à titre de mique qu' lle doit être employée dans des convolescences qui trainent en longueur, ou dans des affections consécutives das maladies. Combien sur-tout ne peut-elle point être mile dans les campagnes et remplacer même le quinquina, en la combinant avec la germandrée, la petite centaurée ou d'antres amers. Cette plante croit anturellement aux lieux humides dons les environs de Paris, et je connois des médecins qui en ont fait un usage heureux pour la guérison des muladies des gens de la campagne, ce qui les a dispenses de recourir à des médicamens exotiques plus ou moins dispendienx, et qu'on ne peut d'ailleurs se procurer toujours à volouté loin du séjour des villes.

#### Euratoire de Mesué, Achillema ageratum. L.

Si on alvoit a produire en faveur de cette plante que le témojange de Meaus liu-nime, qui l'a lait entirer dans des fyrons, dans de Tro-chiques et autres formules très compliquées, qui l'a lait entre dans des fyrons, dans de Tro-chiques et autres formules très compliquées, que si cette plante à l'ever trois pas plan avancé un décient plante à l'ever de la fact plante à l'ever autres des indices plus certains de sa saveur amère et de son endécient plante de district deprés des republies certains de sa saveur amère et de son codrer agràciale que destant d'après devroient faire sur cette plante. Concel rapporte que l'isuli qu'on desta de l'après de l'est plante de l'est de l'est plante de l'est p

Euparotax des anciens. Il paroli que c'est l'Espatorium cannabinum dont il vient d'être parlè: car quoique les descriptions qu'en don neut Pline et Dioscoride soient loin de pouvoir la caractériex, cependant l'un et l'autre de ces anturalistes ajoutent que les feuilles de cette plante sont semblables à celles du chanvre.

Euparning femelle ou bâtarde. (Bidens Corollá florum retrorsum aculeatá. L.)

On n'a que des rapports vagues sur les vertus de cette plante, qu'on appelle aussi chanvre aquatique; mais son odeur pénétrante devroitiuviter les médecins à en faire des essais.

(PINEL.)

EUPIGRRE, medecia de Juba II, fit de Pautre Juba, qui fur de de Nundice, et d'une partie de la Mauritanie, étoit feire d'Astonitae, partie de la Mauritanie, étoit feire d'Astonitae, d'une plainte la la médecime, et qu'il de la medice de la médecime, et qu'il de la medecime, et qu'il de la medice de la médecime, et qu'il de la medecime, et qu'il de la medecime, et qu'il de la medecime, et qu'il de la medecime per la droigne de non médecia. Multi Samméré lett voir que cette assertion est fabuleux, et que la droigne mention de la medica del medica de la medica del medica de la medica del medica de la medica de l

EUPHORBE. (Mat. méd. Euphorbium). Off.

Econica Dioscor. Enforbion et Forbium Ara-

C'est une gomme résine, tantôt jaune, tantôt d'un jaune noirâtre, selou qu'elle est plus ou moins pure : elle a une saveur caustique, trèsàcre.

Elle coule par incision d'une espèce de tithymsle, à laquelle les Botanistes ont donné différens noms.

Euphorbia aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis. Le

Euphorbium polygonum spinosum cerei effigie. Isnaun. Act. acad. sci. Parisi, 1720, p. 500.

Schadidacalli , hort, malab.

L'urbissean qui fourni l'Euphorbe s'élève jumqu'à dis piede, et pluy la fige est simple, anguleuse et comme articulée, et entrecoupée de différent nouvel et les est princées deux à l'écorre de cette tile, pieces deux à deux l'écorre de cette tile, pieces deux à deux l'écorre de cette tile, et l'écorre de en dedaux. Les flaurs sortent trois ensemble en dedaux. Les flaurs sortent trois ensemble en debens. Les flaurs sortent trois ensemble en debens. Les flaurs sortent trois ensemble d'entre les épines ; elles ent uc caltre d'urbis en de de l'est present de l'est en de d'entre les épines ; leite entre verte d'hort, s'et qui dans la suite rougissent un peu: alles ont un goêt astriages, laiteurse, verre d'abbent, s'et qui dans la suite rougissent un peu: alles ont un goêt astriages.

Cette plante croît abondamment eu Libye, en Marritanie, en Ethiopie, et autres endouid de l'Afrique, dans le Malabar et aux Indea Occidentalés. L'Esphorbe coule par l'incision qu'on fait aux plus gros troncs, sous la forme d'un suc laiteux, qui s'épaisuit peu à peu. Cette gommo-résine jaunâtre est la meillenre, parce qu'ello n'est pas si chargée de sable et d'autres parties hétérogènea que la noire. On l'apporte en Barbarie des pays de l'Afrique les plus éluignés de la mer, delà, par la voie de Salé, on la transporte en Europe.

Il n'est point parlé du suc de l'Euphorbe dans Hippocrate, Suivant Dioscoride, il fut découvert du tems de Juba , roi de Libye. Pline dit que Juba lui-même le fit connoître, et lui donna le nom d'Euphorbe , son médecin , frère du célèbre Antoine Musa, médecin de César-Augus'e: cependant Saumaise, de homonimis, remarque qu'il est fait mention de l'Eupho-be dans un auteur plus ancien que Juba , savoir , dans le poëte Méléagre, qui vivoit du temps de Ménippe le cynique; il en parle dans son poeme, intitule, Theres ( la Couronne ). L'Euphorbe passe pour un des hydragogues les plus vifs et les plus acres ; il purge si violemment qu'il cause des defaillances, des sueurs froides, et souvent des ulceres dans les intestins; c'est un véritable poison , dont Mesué a connu les effets dangereux, puisqu'il le corrigeoit toujours avec d'antres substances. Fernel et d'autres ont fait de même; et, malgré ces corrections, on n'a pn en soustraire toutes les qualités malfaisantes. Ludovic Hoffmann, Wédélius, &c., défendent d'employer ce remède, à moins que ce ne soit dans les maladies où les visceres sont attaqués de paralysie, et ne peuvent être réveillés que par des remèdes très-irritans; ainsi que dans les affections soporeusea, la léthargie, l'apoplexie, la paralysie, où on le donne depuis deux grains jusqu'à six , en employant les plus grandes précautions. Je crois qu'il vant mieux ne pas donner un remède, que de le faire en tremblant toujours sur ses effets possibles, sur-tout quand on conneilt d'autres movens moins suspects pour arriver au même but. Ce n'est pas avec plus de sécurité qu'on a conseillé d'en soufiler un ou deux grains dans le nez pour l'apoplexie , la lethargie , et dans d'autres affections soporeuses. Cependant la membrane pituitaire pent s'enflammer , de grandes hémorragies penvent avoir lieu, et la désorganisation du cerveau pourroit bien s'ensuivre. On a vanté l'enphorbe coutre la carie des os ; mais je ne le crois pas salutaire, même dans ce dernier cas. (M. MACQUART).

EUPHORIE, s. f. de w bien, et de vie je porte (dém. for jue), facilité avec laquelle on supporte une maladie ou l'opération d'un remide. (Dict. de Lav.). (M. Manox). EVROULT , (Saint) ( Faux Min. ).

Cut un bourg à surious trècis lieurs de Visifies n'Normaton. La naure suintrile est au bas d'une petite côtes, à une d'ensielleur de ce bourg seile est froide. Dans l'éxamen analytique des eaux minéraise des environs de l'Algile, par M. Terriché, Alfécten dattiques de l'Algile, par M. Terriché, Alfécten dattiques de l'Erroult. L'Analyte y a fait découvrir un esprit volatil, de la célénite y une terre absorbante qui fosionne bausous, et trôi-pue de terre mariente des eaux minérales ferrajiements simples, muis d'une manière pue duragueur. M. Macquary).

EURYPHON, étoit de Guide; il vivoit du tens de Platon le comique, contemporain d'Anistophane, et per conséquent du tens d'Anistophane, et per conséquent du tens d'estances cuidennes, qui ont menté d'être censurées par Hippocrate. Ainsi Euryphon étoit plus gê d'euviron so aus ji li naquit vers l'an 400 avant notre étre. (Foyez Particle Anessas Mañestres y tome II), page 671).

Platos le comique parle d'Euryphon, lorraqui introdui Crenzia, fils d'Erragona; se produssant au soriri d'une pleuri-se, maigre comme un squelette, la pointre chargéo de corps chargé d'escarres, à la suite du feu d'Euryphon avoit port inter differentes parties du corps de ce pauvre molade, qui doit ière regardé comme un phissique ou une empyique médicin employpit les cautiers actuel doss Penpysens, ainsi qu'Hippocare la pratiquis.

L'usage du cautère actuel remonte à la plus haute antiquité. Les Egyptiens et les Lilyysus ont appliqué le feu à la tête de leurs cufaus , mais à differens àges , pour préveiri les maladies. Les Seythes-Nomdes se britoient divers enfroits du corps, pour rendêre à l'excassive humidité et à la faibleaux de la comme de la faibleaux de la comme de la comme de la comme ont déz constaments attachés à une résourque la mollease de nos moutes a readue si rare parmi nous. (M. Goura).

EURYTHME, a. f. eurythmia, de v., bien, et popus, harmonie, rithme. Ce mot significit cette disposition du pouls proportionnés à l'age, au tempérament, &c. de l'individu. (M. Manox). EUSTACHI, (Barthélemi) célèbre anatomiste du seizième siècle, étoit de San-Severino, petite ville d'Italic dans la Marche d'Ancone. Il sit ses humanités à Rome, y étudia la médecine, et y sur reçu docteur.

Il fut d'abord médecin du duc d'Urbin, il devint ensuite proto-médic de Rome, et professeur d'anstomie. Il mourut en cette ville, l'an 1574.

Eustachi avoit composé beaucoup d'oureges, dont la plus grande partie est perdue. On regrette sur-tout le traité De controversits anatomicorum, le plus considerable de ceux qui sont sortis de as plume. Ce qui nous reste de lui, consiste en opuscules qui ent paru sous ces tirres :

Opuscula anatomica, nempe de renum structură, offició et administratione: de auditus organó: ossium examen: de motu capitis u de vena quae axygos dicitur, et de alia, quae in flexu brachii communem profundam produsit : de dentibus. Venetiis, 1563 vel 1564.

Item 1574, in-4., cum annotationibus Pini.

Lugduni Batavorum, 1707, in 8. par les

L'édition de Venise est préférable à celle de Leyde, parce qu'on a négligé de joindre à la dérnière les annotations de Pinus, si nécessaires pour avoir recours aux endroits des auteurs, dont Eustachi s'est servi, sans les nommer.

Delphis , 1726 , in.8.

C'est dans ces opuscules qu'il promet de donner une histoire complette de l'homme, en planches gravées sur cuivre ; il y dit même avoir presque fini ce grand travail.

Erotiani, graeci acriptoria, wetustissini, vocum, quae apud Hippocratem aunt collectio, cum annotationibus Eustachii Libellus de multitudine. Venetiis, 1566, in-4, avec li livee De multitudinq seu de plethoră, qui a paru seul à Leyde en 1746 et en 1765, in-8.

Eustachi n'a publié que la version du glossaire d'Erotien; version qu'il a faite sur un manuscrit grec du vatican, mais lacéré et mulilé en plusieurs endroits. Il y avoit auparavant dens cette bibliothèque un autre manuscrit;

mais il svolt del volt per un Suine seu quel le bibliochère l'ent reduction. Pour réduite le trate et soisir le seus suppende par le texte et soisir le seus suspende par le seuses, Estated à Sausoni deux avans, dont l'un éroit grec de nation, et qui, sinvi que lui, c'entret dommessans du cardinal d'Unitan C'est es qu'on apprend d'Estated laiméme dans la didacte du premier molte, 15,64,65,00 mm de des de premier molte, 15,64,65,00 mm de des du premier moltes 15,64,65,00 mm de des des premiers moltes 15,65,00 mm. l'editeres, l'enux a motér les notes d'Estated. (Pérper l'article Estates).

Estatedies le premier qui sit découver le glandes situées sur les resa. Cest en donnant la description de ce d'entier organe, qu'il a repris Viola d'avoir disoujue te représenté lerem d'un chien su lien de celui d'un homme, cette partie dans l'uni, et la meier partie dans l'autre. Il a encore présenté que le cours des reines des reis est belique et nou pas transveral, aunsi que Vésade la decrit. Il a fait canaux uninsies qu'il compare de des charvex très fins pais Nicolas Massa en avoit parlé vant lui.

Dans son examen des os , il dit qu'il est le premier qui ait connu la vraie structure du nerf optique, et il ajoute qu'en le faisant tremper dans l'eau, il s'étend, se développe, et devient alors semblable à une large membrane, ou à un morceau de toile fine. En traitant des organes de l'ouie , il ne fait point de difficulté d'avouer que le marteau & l'enclume étoient connus d'Achillini et de Carpi; mais voici ce qu'il dit à l'occasion du troisième os qui est appelle l'etrier. « Je me rends témoignage à » moi-même, qu'avant que qui que ce fût m'en » ent parle, avant qu'aucun de ceux qui en n unt ecrit l'eussent fait, je le connoissois; » que je le fis voir à plusieurs personnes à Rome, » et que je le fis graver en euivre ». Cependant Fallope accorde en entier la découverte de cet os à Ingrassias.

Estatedi est le premièr qui ait donné une description exacte du canul thorachique, lequel cressenble, dat-il, dans les clevaux, à une veine blanche. Ce canul qui pour le cluyle au cour, a une cubouchure sémi-lunaire, et il s'ouvre dans la veine jugulaire internen. Il apparçat tausi le premièr la valvuile placée à l'ori-fice de la veine coronaire dans le cœur. Il prétend encore aveir découvent et d'écrit, le premièr, la valvuile que quédeues anatomistres.

appellent

sopellent valvula nobilis, etqui est placée oans la veine cave , tout proche de l'oreillette droite du cœur ; Jacques Dubais , ou Sy lvius , parcit cependant l'avoir remarquée avant lui. Eustachi a connu le canal de communication entre l'oreille et les arrières narines, et quoiqu'il fasse sentir qu' Alemacon eu avoit eu l'idee , tout l'honneur de la découverte lui en est demeuré; ce canal porte meme encore aujourd'hui son nom. Dans toutes ces observations et deconvertes anatomiques , on ne voit rien qui ait rapport aux maladies. Il est surprenant que ce medecin, qui avoit eu tant d'occasions pour en reconnoître les causes, u'ait pas porté ses yues sur cet important objet dans ees dissections; mais l'aven qu'il fait de cette omission grave doit lui tenir lieu d'excuse , parce qu'il étoit déjà vieux et hors d'état de la reparer, lorsqu'il s'en apperent.

Les planches d'Eustochi furent gravées sur cuivre en 1552 , et passèrent après sa mort dans les mains de Pinus son ami, et depuis dans la famille de Rubei qui les a conservées. Cen planches, si dignes d'être commues par-tout où les sciences sont parvenues, par-tout où elles sont prutégées et cultivées , demeurèreut ensevelies dans l'obscurité jusqu'en 1712, qu'elles furent découvertes. Elles furent publiées à Rome en 1714, par les conseils de Fantoni et de Morgagni, et par les soins de Jean-Murie Lancisi , premier medecin du pape Clément XI , qui y a joint les éclaircissemens nécessaires. Cette édition est en un volume in-folio; elle contient les trente-huit planches qu'on avoit eu le bonheur de trouver, et huit autres que l'on connoissoit déjà. Cet ouvrage important a reparu plusieurs fois depuis cette époque. Il fut imprimé à Genève en 1717, in-folio, à la suite du théatre anstomique de Manger. Cette édition est défectuense; les figures sont mal rondues, et la position des lettres indicatives est inexacte. L'édition de Rome de 1728 est excellente. Celle de la même ville en 1740 , in-folio, par Caistan Petrioli, médecin et chirurgien, ne la vait pes. L'édition du même ouvrage publiée à Leyde en 1744 , in folio , sous la direction de Bernard-Sifroy Albinus qui a orné les planches d'Eustachi, de savantes explications, a mérité tous les suffrages. Ce volume est terminé par des remarques sur les interprètes d'Eustachi, tels que Lancifi, Morgagni, Winslow, Boerhanve; l'éditeur ne parle point de Petrioli, qui lui étoit peut-être inconnn, ou qu'il n'a pas jugé digne de ses réflexions. Il y a une seconde édition de Leyde de 1762, in-folio, due encore sux soins d'Albinus.

On a fait encore depuis peu d'années une Médecine, Tome VI.

(dition de cet ouvrage d'Eustachi; en voici le titre:

Barting, Everachtt, anatomici summi, omanne ercht ppte tabulae enotoricese enot capticationibus illustratus, ab Andr. Maximuso, Romano, in noncomio bestie Mavimuso, Romano, in noncomio bestie Mavim consolationis chiragico primario, recnonpublici amphilicatri anatomici praeside. Romo 1903, in follo

M. Maximia a fait tirer de nouvelles represse de, placego dejà nuéce, et a entrepris de les expliciones de la tuche devoit étue de 
pontre à na prefection ce que ses prédécesseurs 
avoient commencé i mais il est resté fort autectosan l'ausage des graverts telles qu'il les 
n'avoir pas suivi la méthode d'Albinusz les 
cuellections mémos qu'il a puisées dans ses prédécesseurs sont tronquées, et par conséquent 
insuffigantes.

EUTHÉSIE, s. f. de le bien, et lien, situation, ordre: habitude vigoureuse du corps que l'on apporte en naissant. (M. Manon).

EUTROPHIE, s. f. de v, bon, et vien nourriture; bonne nourriture. (P. de Lav.). (M. Maron).

EUTYCHIUS PHILOTHEUS. ( Voyez Niphus). (M. Goulin).

EVULSION, s. f. Evulsio, l'action d'arracher, de tirer, de déraciner. Ce mot s'applique aux cheveux aux deuts, aux fragmens d'os, &c. (M. Manox).

EXACTITUDE, (Hygiène).

Partie III. Règles générales d'hygiène. Classe II. Hygiène privée.

Nous ne parlons ici que ile l'exactitude dun les fonctions et dans les habitudes qui tendent à la conservation des hommes. On sait que, quand les fonctions à exécutent liberneant et régulièrement liber, on a l'assurance d'être en pleine jouissance de sa sauté. Les personnes rationambles doivent done, pour peu qu'elle soient arrivées à l'âge où l'on combine des idées, faire attention à ce qui leur convient lo déés, faire attention à ce qui leur convient lo

Leginali, Googie

12

plus, soit dans la manière de viver relatire aux alimems qu'ils prements, et dont ils ont éprouve de bons ou de mauvais effets, soit relatirement aux exercices gu'ils font, aux habitudes qu'ils ont prises, soit relatirement aux affections morales, &c. Pour peu qu'ils y ayent rélichi; ils seront dans le cas éc connoître le prix de l'exactitude dans les fonctions bien combinées da physique et du moral.

Ce n'est pas qu'une régularité misutieux et un constante uniformité dans la manière de vivre ne pissent évreuse, qui ables à la antici et un constante et et est partieure de la la contra de la comparation de la

Cependant, s'il se tronvoit quelques personnes que le désir de prolonger leur vie portat à s', soler en quelque sorte , en onbliant qu'ils doivent à la société un tribut de travail quel qu'il soit, pour les peines que cette même société prend pour eux , qu'ils sachent que la vie régulière, qui est un des moyena les plus surs pour vivre long-tems en santé, peut aussi la détruire, et même finir par abréger les jours des partisans les plus outres de l'exactitude, dans les moyens qui sont relatifs à leur conservation. On sait que, suivant l'usage, les saisous, la force individuelle de la disposition momentanée, &c. les regles de diete et de conduite peuveut varier tellement, que, sans s'en appercevoir, on se trouve en-de à ou au-delà de la règle qu'on s'est prescrite pour les alimens solides et fluides , pour l'exercice , la veille, le sommeil, l'air, &c. Cependant le changement qui arrive peut produire des dérangemens dans l'économie animale : il est donc à propos de ne pas être régulier à l'excès dans la manière de vivre , afin de n'être point incommodé dans les occasions fréquentes que l'on a de ne pouvoir se conformer aux mêmes règles. On peut sans danger, on doit même, 'quand la santé le permet , ne point être trop craintif sur son instabilité , on doit user d'ali-mens différens , prendre de l'exercice un peu plus ou un peu moins, suivant la disposition particulière dans laquelle on se trouve, se coucher, se lever à différentes heures, selon que le besoin l'exige, s'exposer à l'air atmosphérique dans toutes ses nnances, en observant d'être tenjours plus couvert que moins, et I

en se soumettamé d'ailleura aux lorraes que la pruncience presert en tout tema. Cest une réflexion très-juste que celui qui vit médicimalement, on toujourse en reinite su sa santé, vit misérablement. Une trop grande circonspection aur les moinfers circonstances, est un jouget un esclavage auxquels uno une générause et un esprit libre ne peuvent se soumettre : Co seroit, comme a dit quelqu'un, mourir constamment, de peur de mourir.

(M. MACQUART).

EXANTHEMES, (Ordre Nosologique, Pathologie).

### Exanthemata.

C'est le troisième ordre de la première classe (Pyroxina') de la Noulogie de M. Cullen. Cet ordre renferme toures les pyrexies acrompagnées ou mines d'emptions à la auperficie du corps. Ces pyrexies sont : les différentes espèces d'érésiples, la peete y les différentes la petite vérole blatede, la rougoele, la milière, la scarlatme, l'Ortide, le pemphigus, et les aphiles.

Chacan de cea genres se soudivise lui-même en plasieurs espèces dont on trouvera Pénumération à Particle qui en traitera particulièrement. (Voyez les articles Enzarezz, Perz, &c.).

On appelle Exanthères , ştehuyer e fifforecessine, toute les putteles , on boutous, ou taches quelconques qui peroissen à la para par l'abord d'une humeur qui passe de l'intòrieur du corpa à na périféric. Cette dénomintation de la compa de la periféric de la conferr de la peau poit qu'ils fassent , ou non , éminence à na urrice. Qu'elquedici expendait il les différencient en nomant boutou ou in gautein (purulue, papilea ) les Exanthèresques debordants de la compa de la conferencie de la conce applica su toucher.

Ces éruptions à la pesu ont donné leur nom générique à puisern suitaites que l'on appelle unalidés Exanthémetiques ou Exantémeteures. Mais ce nom a'applique particultérement à celles qui dans tout leur cours, ou serlement dans une ou plasieurs de leurs périodes, aont accompaguées de fièrre : le autres seableur déroir porter avec plus d'exactitude la dénomination plus générique excercé d'émptives. Le Exzalières n'ont lieu, que pare que la matire qui le farme à rarie de la peat, pois qu'elle ait ped un est per le raine se fonceut a pois que le vanieures catueix se fonceut et ped qu'elle ait ped qu'elle qu'ell

Mais il peut arriver aussi que des substances àcres appliquées à la peau produisent des Exanthèmes. Cet effet na résulteroit: il point alors d'un resserrement occasionné dans les porcs de la peau, qui ne permetroient plus à la transpiration, ou à tonte autre humeur àcre, de s'exhaler comme à l'ordinaire.

An reste lestuide qui nous environne, l'air, est capable de porter vers nous ces molécules irritantes; et elles sont le plus souvent asses subtiles pour ne pouvoir absolument être apperçues à l'œil.

L'observation nous a appris encore , que la caure des L'aractà-one existe convert dans l'estonnec ou dans les premières voies ; qu'ils distance ou dans les premières voies ; qu'ils distance de l'observation de la commandation de la commandat

Quel est le changement qui s'opère dana les égumen loragiul est iau memblab deplet i égumen loragiul est iau memblab deplet i lit simplement di latte, ou tout-èclis brinch i Cest ce que nous ignorenn. Au surplus la maladie fèvite dont les Euradheurs sont le proposition de la Euradheurs sont le proposition de la Euradheurs sont le preficie nue autre maladies l'est-il pas évident que dann l'uno unait l'autre de ces la cousse éficience de l'éropison ne peut dru que la fouce dans l'uno cal est circulation, que la force épare de la manse, soit pour en débarraser separe de la manse, soit pour en débarraser unerficie le corps, soit pour les dépores à au superficie le corps, soit pour les dépores à au

Les Exanthèmes varient donc, selon qu'ils sont produits ou par une plus grande intensité de la circulation, ou par la sécrétion de la matière morbifique, ou par son excrétion absolue. Une autre différence existe encore entérus; c'est celle qui dépend de la densité inflamatoire du sang qui fait parolire rouses les vaisseaux extansés engargés, ou de celle d'un autre fluide qui ne leur donne qu'une teinte jaunatre, un même leur l'aise presque la couleur natre, relle et ordinaire de la peau. Celse avoit trèsbien observé cette dernière d'ifference.

Les maladies febriles Exanthématiques peuvent se ranger en quetre classes.

Celles de la première classe ont des Exanthemes sui generles, qui en sont le caractère et la roise essentielle : telles sont la petite vérole, la rougeole, et la scarlatine. Elles sont essentiellement Exanthématiques. (Voyez pritta Vinote, Rougeole, urscantatime.) (fiétre).

La seconde classe ne comprend que la peste. Cette maladie ressemble à la petite vérole et à la rougeole, en ce qu'elle est épidémique et contagieuse , et qu'elle a des Exanthèmes particuliers qui sont toujours critiques plus ou moins, tels que les bubons et les charbons : mais elle en diffère 10. en ce que l'éruption de ces tumeurs exanthématiques n'est pas essentielle pour constater son caractère et pour sa terminaison favorable, prinque la nature et l'art ont quelquefois opéré la resolution de cette maladie : 2º en ce qu'elle foit ordinairement disparoitre toutes les fièvres qui régnoient à son arrivée ; elle semble établir son empire sur la destruction de ses rivales , au lieu que la petite vérole , la rougeole, &c. prennent la teinte de l'épidémie régnante, dont on ne peut souvent les distinguer que quand l'éruption a paru. ( Poyez

L'érésipèle, qui forme la troisième classe, n'est antre chose qu'une fièvre éruptive , dont la crise plus ou moins parfaite se fait par le dépôt de l'humeur sur les tégumens. Cette maladie diffère essentiellement par sa cause de celles de la première et de la seconde classe. Celles-ci sont dues à l'introduction de certaina virus étrangers dans le corps, dont la nature tâche de se débarrasser; l'érésipèle au contraire re connolt pour cause une humeur du corps lui-mêmo , laquelle a contracté une altération particulière. Délà vient que l'éruption erésipélateuse est tantôt la crise plus ou moins complette d'une fièvre sui generas, et tantôt cette éruption n'est qu'un accident de toute autre maladie signē. Dans le premier cas , l'humeur érésipélateuse est la dominante, et elle est la cause de la fièvre éresipélateuse , que des circonstances favorables mettent en mouvement a dans le second , l'humeur érésipélateuse se trouve jointe aux causes de la maladie principale , qui en détermine l'éruption. (Veyez Enéssekez).

La quatrième classe renferme deux sortes di Escatchères. Les uns, comme les utiliaries, forment la crise plus ou moins complette dans certainss fievres, aans les caractériser; et ils es sont qu'un accident ou na symptone des nutres maladies où ils paroissent. Les autres, tels que les pétéchies; sont oujours symptomatiques, (l'oper MILLAIRE.) (fièrre) et l'étécnies.

Cette classification dem halden führlies examhematueuse pourci die pas parofier teix-exacte & ceux qui pensent que ce m anladies existent quelqueficis, sans diet autiest daue dreption , comme bytenham l'a pensel à l'ègard de ce qui ri proposition de la rougeole. Nous prasons que l'opinion de la rougeole. Nous prasons que l'opinion de ces deux médecins n'est qu'une l'apportièes , adduisante il est vrai au premier com pl cul, mais qui ne peut a souttequ'ante l'apportièes , adduisante il fest vrai qu'une l'apportièes , adduisante il premier com pl cul, mais qui ne peut a souttedant legardes nons révingions au rectie question, de la solution de fliquille resultent des conséquences très importante pour la pratique ).

Les Exanthèmes de la première et de la sement classe recoméssarie pour cauc des virus particulairs, qui a mont introduits dans le corps considerate qui a mont introduits dans le corps citiques Coux de la troisione dépendent d'une humer bilièmes der diere, qui a le plus sonceivions. Ceux de la troisione dépendent d'une tenirons. Ceux de la quatrième , les miliaires, controlle de la considerate de la plus sonceuvirons. Ceux de la quatrième , les miliaires, controlle de la considerate de la controlle de la conposition de la marcha de la controlle de la conposition de la controlle de la contr

On ne doit donc jamais perdre de vue l'irription dans le traitement des maladies fibriles exanthématiques de la première classe. Tous les soins du médecin dovent tendre à la favoriser, soit directement, soit indirectement, à écarter les obstacles qui troublent son cours salutoire, à dissiper les accidens qui peuvent altèrer, pervetir et changer as qualité.

Les Exanthèmes critiques de la seconde classo ne sont, à proprement parler, que des dépôts plus ou moins complets de la matière morbifique, dont le médecin doit bater la formation, la maturité, et la suppuration, aus: i-tôt qu'ilsont paru.

Les Exambianes de la traisième clause, en tant que critique adans les fières auf generis, imposent au médecin brancoup de circompection car sì, d'un cole, il doit obter ever groud soin tout en qui pourroit occasionner la rentrée de l'eruption ; s'il doit la souteuir, la rappeller m'un dans les cas ols as disparition suroit des suites facientes, il doit, de l'autre, en tarir la source et en dictriur le fopre-

L'éruption miliaire offre deux indications à rempir à la fois. Comme critique dans les fièrres miliaires, le médicin doit la soutreir ; comme signe d'une humeur altérée, il prendra garde de bâter par son traitement les progrès de Palferation.

Les taches pétéchisles, toujours symptomatiques, indiquent au médecin le danger de la maladie, la diathèse particulière du sang; et elles l'éclairent sur le traitement qu'il doit empluyer pour le rétablir dans sa crase naturelle.

La plupart des anciens médecins considérant les Exanthèmes de la petite vérole, de la rengenle, et de la scarlatine comme formant le caractère de ces maladies et leur crise essentielle, comme dus à des miasmes introduits dans le corps, et que la nature expuise au moyend'une éruption, mettoient toute leur science et tous leurs efforts à accélérer cette éruption par un régime échauffant. Leur avenglement étcit si grand, que les malheurs même dont cette methode éloit suivie ne servoient qu'à les y confirmer davantage; et les malades ne mourroient, selon eux, que parce que, malgré leurs. efforts, l'éraption n'avoit pas élé asse a complette pour l'expulsion des miasmes morbifiques. Sydenham s'appercut le premier des inconvé-niens d'une pareille méthode : en convenant avec les anci na du caractère critique de ces-Exanthémes , il or reconnut pas moins dans la fièvre qui précédoit leur éruption une disposition inflammatoire que le régime échaussant ne pouvoit qu'exalter. Il employa avec prudence le régime antiphlogistique, qui fut suivides plus grands succès. Le préjuge absurde des anciens fut donc, à son exemple, abandonné des gens de l'art ; et il n'en resta plus de vestigea que dans la tête des femmelettes , qui , pone le malheur de l'humanité, ne se mélent encore que trop du traitement de ces maladies.

Si le régime échauffant est généralement

contre adiqué par le génie de ces fièvres , et } a'il n'y peut convenir que dans certaines circonstances, dont nous parlerons bientôt; il ne fant pas . d'un sutre côté , abuser du régime rafraichissant, à l'exemple de quelques modernes, qui oublieut apparemment que dans ces maladies, la fièvre est un effort critique de la pature , qu'elle ne devient inflammatoire que lorsqu'elle parvient à un certain état, qu'il faut par conséquent la soutenir au degré requis pour une éruption salutaire, la modérer on l'exciter, selon qu'elle s'éloigne plus ou moins au dessus ou au-dessous de ce degré. On verra dans les articles qui traiteront de chacune de ces maladies en particulier , de leur marche . de leurs diverses périodes, quelles modifications cette doctrine, que nous n'exposons ici qu'en raccourci, doit subir. ( Voyez Partie VERULE, ROUGEOLE, SCARLATINE, (Fièvre).

Le génie et le caractère des trois espèces de fièvres exautiématiques qui composent la premiere classe sont tautôt développes, renforcés, exultés, tantôt affoiblis, alterés, pervertis, changés par l'influence des tempéramens, des Ages, du sexe, de l'idiosyncrasie des malades ; par celle du climat, de la constitution de l'air ou des saisons , de l'épidémie regnante ; par le régime et mille autres circonstances qui varient les circonstances, les complications de ces maladics, ou les effets des virus qui les produisent. Vonloir donner une histoire exacte de ces variations, de ces accidens, de ces complications, et de leurs traitemens particuliers, ce seroit entrer dans une discussion immense, qui convient plutôt aux articles de détail qu'à un article de généralités, tel que celui-ci. Nous nous bornerons donc dans ce moment à celle de toutes les considérations qui est d'une application universelle dans le traitement des maladies, de quelque espèce, de quelque genre, de quelque clusse et de quelque ordre qu'elles puissent etre ; mais qui nons paroît encore plus importante dans celui des maladies febriles exanthémateuses. Cette considération consiste à déterminer les circonstances qui indiquent on le régime rafraichissant que le régime échauf-

« Le choix de cre cirronstances dépend du seus que les autres à ce termes, réfine rofinaleissent, et régide échanffant. » Pour moi, dit M. Janbert, « l'entends par le pre-sumer l'orage des ulimens et des remedes qui se tendent à diminner l'excès de la chileur naturelle et per referent dans les econd la dicte et les réudeis qui sugmentent directement "valac dalcur naturelle et les forces. Donc les valactions de l'orces. Donc les considerations de l'entende de l'entende

scircontances qui indiquent le prenier doixen; se tirre de l'état inflammatoire dans les une la liées dont nous purious; et les circontances qui indiquent le second de la résolution des sorces, que la diminution de la cladeur na turrelle accompagne constamment. L'est ou la constitution inflammatoire jeut être de tois capteces ».

» La première est celle où le sang est dense , visquenx, phlogistique, la fibre forte et tendue, comme on l'observe ordinairement clez le jets feunes, robustes et pléthoriques. I et le commencement du printeurs , un froid sec : et le vent du nord, favorisent beaucoup cette espece de constitution. On la recontrolt, dans la petite vérole par exemple, à la véliémence, la plénituée, la tension, la dureté du pouls, aux douleurs des lembes et de la tête, au délire on à l'assoupissement, à la difficulté de la respiration, à la soif, à la sécheresse de la langue, à la chalcur de toute l'habitude du corps. &c. Souvent cette constitution retande ou empéche l'erruption ; souvent aussi elle la préc.pite, la rend trés-copieuse, et en augmente le danger. Elle cause en outre des enjorgemens inflammatoires dans dilféreus visceres, des extravasations du sang dans le tissu cellulaire . des taches gangréneuses, des boutons noirs et gangréneux, &c. ».

» La seconde espèce d'état inflammatoire est celle, on à l'épaississement philogistique du sang se trouve jointe une grande dereté des humeurs bilieuses on lymphatiques. Dans cette espèce, Purritation est plus grande, le pouls plus vif, plus tendu, la chaleur plus acre; si c'est la lymplie qui pêche, le malade est tourmenté de douleurs vagues dans les différentes parties du corps, on bien il éprouve les symptomes d'une affection catarrale, selon les parties qu'affecte cette, humonr. Cest dans cette constitution qu'on voit que!quefois différentes éruptions miliaires se meler a la variolense, à la morbiliense, et à la scarlatine, L'eruption erysipélatense se montro aussi quelquefois avec les-Exantidacs de ces fièvres, lorsque l'humeur bilieuse acre domine. On pent done subdiviser cette espèce de constitution inflammatoire en catharrale et bilieuse. La première est plus fréquente dans le printems, et la seconde dans l'automue. L'énumération de leurs causes procuthartiques n'est pas de notre sujet : mais il ne sera pas inutile de remnrquer que la constitution inflammatoire catarrale renforce beaucoup le génie de la rougeole et de la fièvre scarlatine, dont les virus affectent de préférence la membrane muqueuse ; et qu'elle augmente plu là le danger de ces maladies. L'efflorescence érésipélateuse y est encore d'un mauvais augure ; la fièrre dans ces deux espèces de constitutions a le type de rémittente ».

n La troisième espèce d'état inflammatoire est celle on le sang se trouve tenu, fluide on dissous : la fièvre et les autres symptomes inflammatoires ne sont pas aussi violens que dans les deux états précédens , le pouls est moins dur et moins tendu , il approche davantage de celui de la la cere putride. Il paroit souvent des pétéchies dans les intervalles des exanthèmes ; il aurvieut quelquesois des hémorrhagies par les différens couloirs; quelquefois aussi les pustules de la petite vérole se remplissent d'une sérosité sanguinolente, ce qui a fait donner le nom de sanguinolente à cette espèce de petite vérole. Ces pétéchies , on ces boutons , marquent un danger plus ou moins grand, selon que leur couleur est plus ou moins foncie. La noire est le aigne de la dissolution putride ou gangréneuse du sang.

« Les trois états que je viens de décrire, continue M. Jaubert, indiquent le régime rafralchissant, que je divise pareillement en trois espèces, savoir, le régime rafralchissant apoiritif, le régime rafralchissant adoucissant, et le régime rafralchissant styptique ou condensant.

Le premier comprend l'ausage , 1% de tonte les plantes raficili-limates aprirites, qui contement un sel nitreux , comme la louvrache , qui contement un sel nitreux , comme la louvrache , traital. Iggers, tela que le nitre , la celme de tartre , &c. 3º , de doux accides vigétaux , tela que ceux des oranges, luccilions jet parmenta, que ceux des oranges, judecilions, jet parmenta, aux décoctions des graines farimentes, telles que l'avrine, l'Orge, je friz, &c. des semences émblares , 4º , du petit lait , qui passide en grande partie les vertus de ces différent regnale partie les vertus de ces différents re-

Le second comprend l'usage de la plupart des remèdes fononcés dans le premier, auxquels on ajonte celui des plantes adoucissantes et mucilaginenaes telles que la maure, la guimaure, les fleurs de trussifage, de bouillois blanc, de violettes, &c. selon les indications particulières.

Le troisième enfin comprend l'usage des acides austères et astringens des fruits, tels que la grenada, les coings, les poires sûres, &c. mais sur-tout des acides minéranx délayés dans une boissou appropriée.

La saignée et les autres évacuations sanguines par l'application des ventouses carifiées ou des ang-ceuts, selon les circonstances, les laremens ratralchissans, les lains, les pétitures, les fonentations, l'Axposition à Pair libre et freis, sont das remêdes communs à cea trois espèces de régime.

La diète alimentaire sera tirée des vég!taux et des farineux. Si l'on permet quelquefois des bouillons, ils ne seront faits qu'avec la chair des jeunes animaux, tels que la veau et le poulet.

Chaque espèce d'état inflammatoire a donc son régime [rafralchissant approprié : ainsi le régime rafraichiseant apéritif convient dans la première espèce ; l'adoucissant dans la seconde; le styptique ou condensant dans la troisième. Par exemple, dans le cas d'épaississement phlogistique du sang, lea plantes nitreuses, les seis noutres, par la vertu apéri-tive dont ils sont donés, détruiront cette viscosité inflammatoire ; mais ces sels neutres ne peuvent adencir l'Acreté lymphatique ou bilieuse qui domine dans le second état ; les adoucissans mucilagineux rempliront mieux cette indication, en enveloppant les sels acres, et en émoussant la vive impression que ces sels font sur les solides. Dans le troisième état, au contraire, a mucilagineux sont d'une foible ressource; les apéritifs rafralchissans sont douteux, ils peuvent accélérer la dissolution du sang rommençante : il n'y a que les acides austeres et astringens, les acides mineraux donnés à grande dose, qui, en coudensant le sange préviennent les suites de sa dissolution.

nt II ne paroli, que M. Tissot, en recommudant toro priedralemen Duage de l'esprit desoufie dans l'état inflammatuire de la poitte vivile, n'u pas en assex d'égand à cette distinction utile, et que son vis post. faire tomber dans des creters un'utilebles aix sualdes. En effect, dans le premier dats inflammatoire, l'esprit de noulre, domos surcount d'orte donc et comme il le marque, n'augmenten-ci-jus l'Papissiacemen l'higinistique du sang par sa vertu atypique, qui le reud capable de cosquier le fluides de descreter le tissu des solides a 8°

Il est vrai que, comme ces états participent souvent l'un de l'autre dans les maladies, on est obligé de combiner dans la pratique des remèdes qui appartiennent à ces divers régimes, et que cette cumbinaison affoiblit le plus souvent les vertus de chacun de ces remèdes. Mais la distruction de ces régimes n'en est pas moins utile pour councilre les vertus et les effets propres de chacun d'eux, et pour se régler en conséquence dans leur emploi, selon que les sympiomes indiquent que tel état dans une maladie domine plus ou moins sur un autre.

Les lavemens rafralchissans, les fomentations, lea pédduves, lea bains tièdes, mais surtout la saignée et l'exposition à l'air libre et frais, doivent tear le premier rang parmi les moyens les plus efficaces pour combattre la première es ève d'est inflammatoire, où il s'agit de dimenner la tension spasmodique des enlides, le monsement trop rapide de la circulation , et le fortement des globules du sang qui organionne une chaleur excessive.

Or la stignée cause une dôtente salutaire, calme te spaime, et dissinne la portion ronge du sang la plus susrepuble de s'échauffer par le frontement.

Les lavemens, les fomentations, les bains, les pédiluves tiedes calmente aussi les spasmes, reiachent les fibres trop tendnes, et délayent le sang / pais et visqueux. Mais ces remèdes, à l'exception des tavenens, ne sont guères indiques que dans les deux premières periodes dos muladies exanthématiques de la première classe.

L'exposition à l'air frais procure nue sensation agreable de fraicheur, qui mulage beaucoup les malades. L'air frais inspiré rafralchit le sang qui circule dans les poumons, et ralentit son trop grand mouvement.

Mais, indépendamment de ces effets généranx , la saignée et l'exposition à l'air libre et frais produisent encore des effets particuliers, relativement à l'éruption dans les fièvres exauthématiques qui nous occupent ; effet qu'il est essentiel de connoltre pour employer cea moyens à propos.

On a remarqué que dans la petite vérole l'éruption étoit tantôt empêchée et tantôt précipitée par l'état inflammatoire. Cette variété dépend sana doute des différens rapports qui se rencontrent entre la qualité du sang, la tension plus ou moina forte des fibres cuianées, l'irritation spasmodique de la peau et celle des viscères. Quoiqu'il en soit, une observation constante prouve que la saignée favorise l'éruption dans le cas où l'état inflammatoire l'em-

pêche, et que dans le cas où il l'accélère, l'exposition à l'air frais la retaide ; et personne n'igrore que le retard de l'éruption , jusqu'à un certain point , est en général d'un bon augure pour l'issue de cette maladie.

L'exposition à l'air frais n'est avantageuse dans les autres périodes, que lorsqu'elles sont accompagnées de beaucoup de fièvre et de chaleur. Dans celle de la suppuration, l'air frais, conjointement avec le régime approprié, pré-serve de cette colliquation purulente, ou de la conversion du pus en une sanie putride et can-greneuse, que la violence de la fièvre et de la chaleur occasionne souvent.

Dans la dernière période, que la fièvre secoudaire soit d'ene nature inflammatoire on putride , l'air frais peut être également d'un grand avantage.

Dans la seconde espèce d'état inflammatoire. comme aussi dans la rougeole et la fievre scarlaupe qui présentent ordinairement les symptomes de cet état , il fant êire tres réservé sur l'exposition à l'air frais. Elle peut avoir dea suites facheuses. Les virus de ces maladies sont fort mobiles et fort faciles à rentrer. Ils ne sont pas, comme celni de la petite vérole enveloppés et enchaînés, pour sinai dire, dats le mucus du tissu cellulaire : encore dans la petite vérole, si les symptomes de cet êtat en décèlent la présence, si elle est compliquée avec une affection catarrale, c'est une contreindication à l'exposition à l'air libre et frais. Au reste, cette interdiction d'un air libre et frais ne suppose poe l'usage d'un air chaud : on doit éviler les deux extrêmes, et ménager au malade une température d'air accommodée à son état.

Dans la troisième espèce d'état inflammatoire. la saignée exige des ménagemens : mais l'exposition à l'air frais est souvent nécessaiue pour s'opposer avec les autres remèdea à la dissolution du sang que cet état ne manque pas de favoriser.

Au reste l'exposition à l'air libre et frais est soumise à des règles que la prudence prescrit, et dont l'oubli entraineroit de grands inconvéniens. 10. Il ne faut pas exposer le malade à l'air libre et frais quaud il y a salivation dans la petite vérole, crainte que cette éva-cuation ne soit arrêtée. 2°. Il ne faut pas l'y exposer les jours qu'il a été purgé. 30. L'on doit avoir égard à la saison où l'on ac trouve, et principalement si elle est humide et froide. s.º Catte exposition est ancoptible de dirense modifications ribitation at Pâge, a us sees, an trauphamut, à l'alicopacessic des aujets, but chinart, aux terms de la muladie, s'a l'état da sang test dans le troitième état inflammations, a qui lui seroit le plus auverte multillé dans le premier état, parce qu'un ées effets de Pair foud est de reastrer les fabres, et d'augmenter l'épississement du anq qui n'est d'augmenter le particip de la controlle de l'évet la pour que troip deune dans cet têst. (Péyet Inocaverting deune dans cet têst. (Péyet Inoca-

Trois états indiquent le régime échauffant. Le premier est celui où le sang est aqueux et pituitenx , et la fibre foible et làche ; la fièvre et la chaleur n'ont pas alors le degré requis pour favoriser l'eruption, ou pour opérer dans la petite vérole la coction purulente; les sujets en qui l'on remarque cet état sout d'un tempérament flégmatique ; ils sont souvent bouffis; ils ont le pouls mon, foible, fréquent, peu ou point de soif ; l'éruption ne se fait que trèslentement ; les boutons ne parviennent jamais à une auppuration lonable, mais ils restent affaissés, ou bien ils se remplissent d'une sérosité lympide, qui a fait donner le nom de crystalline à cette petite vérole ; ces boutons en se desséchant forment quelque fois des croûtes noires et gangréneuses , si le malade ne meurt pas dans la période même de la suppuration. Si l'on ajoute à la foiblesse, à la chaleur, à la fièvre, an pouls de cet état le délire ou la supeur precedes d'une douleur , l'insommie , les tremblemens, les soubresauts des tendons et les convulsions; l'on aura le caractère de la fièvre lente-nerveuse, qui se complique souvent avec la petite vérole chez les sujets dont le sang est appauvri, et dont les forces ont été affoiblies par des maladies précédentes , ou par une diéte misérable , et nombre d'autres causes qu'il est inutile de rapporter ici : ce qui forme une subdivision de cette période,

Le second état est cerectivisé par la prostation des forces, è le défaut de Challeur asturelle nouveat remplacée par une chaleur acturelle nouveat remplacée par une chaleur ton putride du mag. Il est codimierment l'éfet de la fièrre partirde ou maligne compliquée avec les malables dont II est question. On reconnoit la résolution des forces à l'abstrution de la complexité de la complexité de la complexité de chaleur le complexité de la complexité de la complexité de cartémités, au tremblement du corpact de la longes, &C. Le dissolution du acque en anifagée , tandét par des acches précédules viotables, l'visier, actives, qui et nécleur aux érroplettes, l'visier, avec, qui et nécleur aux érroptiors de cre maludies, tantit (dans la petite virole) par les boutons qui sous de la même couleur, tantit par des hismorthagies d'un avrg dissons et corrompu, qui s'échapep par les différens couloirs, et produit des sispemens de nez, des hémoptias s, des pissemens, de ses llux de sang, Re. tantit par des distribées et des auseras collequatives férides, et tantiq per phisieurs de ces aymptones à la fois.

Le troisième état diffère du second, en ce qu'aux signes de la prostration des forces ae joignent ceux d'un sang épais qui forme des stasse et des congestions dans le cerveau, d'où naît le coma ou le déire sourd, &c.

Il ne faut pas confondre cette prottration de farces dont nous renous de patrie avec celle qui vent d'un engagenent vizinent hime celle qui vent d'un engagenent vizinent hime celle qui vent d'un engagenent vizinent de grant arrevra, ou d'une influmation qui attaque, des vizores fort avenibles, et donne leux anne grande foiblese evec anardét et synopression occasionnée par la piétolere, ou de l'oppression occasionnée par la piétolere, ou de l'oppression occasionnée par la piétolere d'un des la saignée et par un régime rafratchissant appropris.

Il est sied de juger que ces trois états se doivent pas s'accommoder du même régime échaussant. Je le diviserai donc en trois espèces, savoir , en régime échaussant tonique et disphorètique, en régime échaussant-ionique-astriegent, et en régime échaussant-ionique et apérius.

Dans le premier état où il s'agit de donner du ton aux solides , de ranimer les forces de la circulation , et d'augmenter la chalcur ; les toniques stomachiques et les doux cordiaux sont alors indiqués. Parmi ces remèdes le bon vin rouge est peut-être le meilleur et celui qui remplit le plus parfaitement ces indications, pourvà qu'on sache en proportionner la dose, Ou mettra le malade à une diète animale légèrement aromatisée. Les boissons disphorétiques, telles que les infusions de fleurs de sureau , de scordium , &c. les décoctions de corne ile cerf, et même de serpentaire de Virginie qui est toutà la-fois un tonique et un diaphoretique excellent , favoriseront l'éruption , et débarrasseront la masse du sang d'une sérosité surabondante qui empêcheroit une suppuration louable . &c.

La sub-division de ca premier état , où la complication de la fièvre lente-nerveuse avec ces maladies , exige , à quelques légères différences près , l'emploi de ce régime , auquel on associe les anti-spasmodiques appropries.

Dans le second état il s'arit non-seulement de danner du ton sux solides , mais encore d'arrèter les procrès de la dissolution du sang. Ii est presque impossible de remplir ces deux indications par des resoudes tirés de la même classe. Le quinquina est peut-être le seul qui jouisse de cet avantege par sa vertu tomque, astringente et médiscrement claude, et c'est à juste tirre qu'il forme dans cet écat la base du trait ment e la plupart des autres toniques chauls, miene astringens, on augmentant la chaleur, favorisent et accétèrent la dissolution; aussi est-il nécessaire d'assucier dans ce second état les toniques chands aux rafraichissans condensana, styptiques, tels que les acides minéraux. Ce n'at que par cet leureux mé-lauge qu'on vient à bout de remplir les deux judications contraires que cet état présente , et d'abte ir les eff te salutaires que les remèdes tirés de chacune de ces classes , et employés exclusivement, ne sauroient pruduire.

Il semble d'abord que la diète animale , comme plus fortifiente, devrait convenir dans le second état ; mas la dissolution putride du sang la contre ind que. Les alimens tirés des végéraux , sur-tout des limits et des farineux ; sunt les seuls qui , par leur acidité de jà existante on par leur disposition à la fermentation acide , puiss nt s'opposer aux progrès de la dissolution , et concourir avec les remèdes à corriger ce te diatidse du sang.

Cette usone diète convient encore dans le troisième stat, où les stases et les congestions du sang menacent d'une putiéfaction un gangrè le prochime. Il faut en outre des toniques nervins , qui stimuleut daucement les solides, raniment les oscillations des vaisceauux , et joursseut d'une vertu appéritive capable de ré-sond-e ces congestions d'un sangépais et gluent : telles sont les mixtures des eaux spiritueuses cordisles ; le camphre mérite dans ce cas là une place distinguée, sur tout ai on le mirie avec les acides. Il faut en dire autant de catoires, qui sont souvent aussi très

dann le premier eint , mais d'un elfet trèsenuntenx dans le second. Les vésicatoires font ici l'office de stimulans et apéritifs ; ils réveillent les oscillations des vaisseaux, et attenuent le sang épais. Dans le premier état ils ont en outre l'avantage d'évacuer la sérosité. Les sangsues et les ventouses , appliquées aux environs de la

Midecine. Tome VI.

ue la foiblesse des maladesne permet pas celui de la saignée , et encore lorsque l'engorgement sanguin d'une partie indique une évacuation locale, qu'on ne peut pas se flatter d'effectuer aussi facilement par la saignée.

Ily a une consideration importante à faite sur Pair qui convient aux malades. Dans le premier état il duit être médiocrement chaud , alin qu'il concoure avec la diète et les remèdes non seulement à l'éruption des Exanthèmes , mais encore a la supopration Insable des boutons dans la petite vérole. Dans les deux derniera états au contraire, un procurera aux malades un-air frais, qui est dans ces circonstances un tonique et un anti-septique des plus appropriés. Il fortifie les libres , il appaise cette chaleur acre que la patridité des hameurs engendre, il condense les globules du sang, il chasse et remplace cette athmosphere de miasmes putrides qui s'exhalent du corps du malade, et qui, venant à rentrer soit par les pores absorbans , soit par les voies de la respiration . entretienment et accélèrent les pruprès de la putridité.

Dans la rougeole et la fièvre scarlatine compliquées avec l'un ou l'autre de ces deux états. l'usuge de l'air libre et frais doit être anénagé de maxière qu'en remplissant les indications que ces états présentent , il n'occasionne pas la rentree de s virus de ces maladies, beaucoup plus mobiles que celui de la petite vérole.

L'apium et ses différentes préparations sont employées avec piccis dins le traitement des muladres exanthématiques de la première classe. non seulement lorsqu'il doit opérer comme diaphorétique échanifant , mais encore dans des displayer de la constante de la constante de la constante et antispassionique en rendent l'usage in lispensible. Nous trait rons pus pariculer ment et objet à l'article Petite Verole. ( Poyez ce mut.

Les, six états que nous venons de décrire . renferment toutes les circons ances, qui dans les févres exanthématiques de la première classe exigent le regime rafralchissant ou la methodo contraire. Il ne faut pas s'attendre erpendant à rencontrer constamment to s les symptomes qui caractérisent chacun de ces états. Ils sont plus ou moins nambreux chez les différens sujets ; d'ailleurs ces oats participent tr's souvent l'un de l'autre, d'où il résulte nue infinité de nuances que nuus laiszons à d'mèler à la partie engorgée, pourront aussi 24 procurér le sagacité du praticien, parce que le détail en est dégorgement. Leur usage est préférable, lors impossible. Nous remarquerons seulement qu'il I a centain acidena qui troublent le cause de si firere, a mêm des plus régulières, et lettent le mitade dare un danger produin. Telle est la districe qui survival dass le tens de l'éraption ; et elle cet-solame l'afficience de l'éraption ; et elle cet-solame l'afficience de l'éraption ; et elle cet-solame l'afficience de l'annuel de l'est de

Que'quefois les pustules de la petite vérole s'affaisent font-comp, ob ben d'iruption de la rougeole et de la scarlatie disparoit, le pouls, tombe ; l'amaiété, la gira de la respiration, ou le délire amonorent une métastan de la matière morbièque aux potumons ou ai cercreat, Ecc. Le malade meurt, si on ne rappelle au plus vite l'iruption par le moyen des diaphorésiques nême antimoniaux, et les vésica toires.

Ces accidens indiquent, comme en voit, l'usage momentané des remades échanffans, que l'on cesse l'orsqu'ils ne sont plus nécessaires. En voici d'autres dont la présence indique celui des remèdes rafratchissans.

Sourcent dans les périodes de ces fières , nostamment dans celle de la suppraction de la petite vérole; il se forme subireuent des engorgemens inflammatoires aux poumons, au cervant, à la gorge , Éc., qui se moutéclent per la gène de la répiration i l'Agolière ou l'assonires entre la génée de la répiration d'aveire , éc., accompsesoment, la dificulté d'aveire , éc., accompsesoment, la dificulté d'aveire , éc., accompsesoment, la dificulté d'aveire , éc., accompsesoment, la chiculté d'aveire , éc. accompses de la compses de la compsessa de l

Pour résumer en peu de mots tout ce que nous avons dit art le traitement des malodies esanthématiques de la première classe, dans quelque période que ce soit de cs malodies l'état inflammatoire indique la méthode rafral. Vétat inflammatoire indique la méthode rafral. Lissante; et celui de dimination ou de résolution des forces, avec défaut de clafeur uaturelle, le régime échantfaut.

La peste, selon la división que nons arons adoptée, forme à elle scule la seconde classe des maladies fébriles exanthémaciques. Dansette cuelle maladié, ainti que dans les autres diverse exanthémaciques, la nature détermine constamment le vins vers la peau; c'est presque le seul moore qu'elle employe pour se de-

faire d'un ennemi si redoutable. Les charbons, et surtent les bubons , forment , comme nons l'avons dit ailleurs : le plus souvent la crise plus on mous parfaite de la peste. Mais avant l'apparition de cea Exanthém s , est-il permis au médeciu de précepir les efforts de la nature ? pent-il se flatter d'emporter la maladie par les sus urs , au moyen d'un régime échauffaut diaphorétique, un d'éteindre l'activité du virus par la saignée et le régime rafialchissant? Cet important problème a ésé discuté fort au lorg par Sydenham. Il assure avoir éprouvé de granda succès par l'une et l'autre de ces méthodes dans la fièvre pestilentielle qui régua à Loudres en 1665 et 1666, immédiatement avent et après la perfer, ayant soin de débuter dans la méthodo echanffante par une saignée proportionnée à la force et à la constitution des sujets, soit pour faciliter les sueurs, soit pour éviter les dangers de l'influmnation que les remèdes n'eutoient pas manqué d'an; menter sons cette precaution. Il prefera mome cette methodo a la méthode rafralchissante , parce qu'avec les mêmes succès elle ne choquoit pas tant les préjugés do volçaire, qui crost faussement que les alexipharmaques sont les secors les plus efficaces que l'on puisse opposer à cette maladie. M. de Haën se déclare entiérement pour la méthoile anti-pl logistique et pour les saignées répéters : et il s'appuie du temoignage d'un grand nombre de médecins. Je n'entrerai point dans le détail des preuves que chacun de ces auteurs diéguées en faveur de son opinion : Mais il faut convenir que la solution de co problème souffre encore bien des difficultés, et dépend de quelques considérations qui n'ont pas étéfaites, on du moins sur lesquelles on a passétrop légérement.

1º. Ce n'est pas la direction constante du virus à la peau qui irdique le traitement sudorifique; car, comme l'a très-bieu observé Sydenham, si le médecin cherche a expulier les missures pesculientiels par les sueurs, il auti une mélhode oppode sux efforts de la nature; qui tâche de le faire par des abs.és.

3º. Onant au traitement par les saignées ré- I pétées, il demande beaucoup de circonspection. Espère-t-on évacuer les miasme pestiloniiels avec le sang ? Co acroit une absurdité de le croire ; et ne doit-on pas craindre qu'en affoiblissant considérablement les malades par ces saignées , on ne mette la nature tout-à-fait hors d'état de tenter l'expulsion du virus? Si jamais cette méthode a réussi, çà été sans doute chez des sujets jeunes, robustes, plé-thoriques, chez lesquels la peste étoit accompagnée d'une inflammation violente. Anna Sydenham, en rapportant les bons effets de cette méthode dans la fièvre pestilenticlle qu'il ent occasion de traiter, nons avertit que cette fièvre présentoit les symptomes d'une grande inflammation, que le sang tiré par la saignée étoit conënneux et semblable à celui des pleurétiques, et qu'il régnoit dans le même tems nne pleurésie épidémique. Les auteurs ci és par M. de Haën n'ont étalement employé la suignée que dans le cas d'inflammation ou d'opression des forces, et dans la vue d'abettre la férocité des symptomes : ils ne l'ont répétée que selon le besoin. Est-ce une circons'ance particulière qui doit mo iver une loi générale, et l'application d'une méthode exclusive dans le traitem nt d'une maladie qui attaque indistinctement toute sorte de sujets , et dont le virus porte très-sonvent sur le principe de la vie qu'il tend à éteindre ?

Il y a un cas où une saignée copieuse, placén à propos dans les commencemens de cette maladie, ou bien une sueur copieuse excitée par l'art, peut l'emporter d'embiée. Tachous de le déterminer avec autant de précison et de clarté qu'îl est possible d'en mettre ilans une discussion aussi épieuse.

a". Il est de fait que le virus pestilentiel commence très-souvent par attaquer le genre nerveux et le principe vital, avant d'infecter la musse du sang. Voilà le seul cas et le seul tems où il soit permis au médecin de tenter la résolution de la maladie, parce que c'est le soul cas et le seul tems où le virus n'est pas encore soumis , pour ainsi dire , au ressort de la nature, et qu'il n'en a pas encore reçu cette direction qui le porte de préférence vers cer-taines parties de l'habitude du corps , pour y former des Exanthèmes particuliers. C'est alors que l'art peut se flatter de prévenir cette direction, en excitant dans le genre nerveux une résolution ambite; mais une fois que le virus a cagné le torrent de la circulation , que la masse du sang en est infectée , le tems est passé, il faut renoncer à cette entreprise. La nature peut seule alors procurer l'expulsion du virus pri les voires et les mogers qui loi aost consus. C'est au mélecin à quier a marche pour souteigl ou modifer cae efforts dans le besoin, et pour détruire les obstacles qui les travessent. S'i ose fair quelque chose de puis malheur au malade qui lui est confié, il sera la victime de cette imprudence.

a". On atappercoi déjà que ce n'est pa la prepriet tena de la maladie qui doit déciler la médicin à la maladie qui doit déciler la médicin à en tenter la résolution, mais hien la médicin à en tenter la résolution, mais hien la propriet d'invasion du virus pesalutificile, ou son control, ce virus attopte tou-kla-fois les neft les lumeurs, il résulte de cette double in-vasion un état miste qui cirigle le concours de la nutrue et de Drir, il resulte e cette double in-vasion un état miste qui cirigle le concours de les floris du médicin se lorient à disaiper les efforts et la marche de la nutrue, lisieant à celle-ci le soin de terminer la maladie par la cirig qui litte que proprie.

3°. Il re suffi pa d'avoir fixé le cas et la summent favorable pour travaille race quelque sucrès à la résolution de la maladie ; il fisur ucore expaser la circustance qui un agent à employer une méthode peférablement à l'aure, pour durine ette révisitant, de tire cas responsablement et reine de la companie de la particulation de la principa de la principa suit. Ce sont les effets de cette scion d'ifférente qui forment les indications pour le traitement subordique ou pour la saigne que present des tenent subordique ou pour la saigne.

4º. L'action du virus pestilentiel sur le genre. neivenx et le principe vital est ile deux sortes. Tantôt il jette les nerfs dans l'engourdissement et la stupeur, il affoiblit le principe vital et tend à l'éteindre : d'où s'ensuit la prostration des forces, l'abattement des esprits, la fréquence, la foiblesse et l'irrégularité du pouls, et un grand nombre d'autres symptomes relatifs à cet état : les engorgemens qui arrivent pour lors sont dus au relachement et à la foiblesse : tantôt ce virus augmente l'impétuosité des esprita, irrite les norfs, les fait entrer dans des contractions spasmodiques qui produisent des étranglemens, des engorgemens, et divers désordres dans les fonctions de Péconomie auimale. On reconnoît cet état aux différens symptomes d'irritation accompagnés d'un pouls tendu, contracté, irrégulier, &c.

5°. Dans le premier état , les cordiaux stimulans combinés avec les diaphorétiques sont les remèdes les plus efficaces pour réveiller l'action du principe vital, lea mouvemens du gente nerveux, ranimer les forces engourdies, et expulser, par une sneur abondante qu'il faut soutenir, le délétère pestilentiel.

6º Letatienem dialphoritique qu'empleyoù pylenham paroli plus approprie ou second état. Les attamilans doirent être bannia, parce qu'il a neuverior d'ul augmente l'irridition, et par la nobre à empécher les sureurs. Il faut agres, tels que intéroque je estiren, je campire, &c. soutenus par une ample hoison degrement crecitain et disphoriéque, qui aide agrement en estire de disphorieque, qui aide confoire de la pour. Il sen nocesaire de fare préceder, pl'acemple de Sylvenhum, une asigne immédiatement arant l'augge de carrolles, a le maloir est jenne, robuste ou de promière, a le maloir est jenne, robuste ou fait pour la fare préceder, a le maloir est jenne, robuste ou fait pour grante agitation des huments par l'action de ces remondes.

7°. Enfin dans le cas où la grande irritation du genre nerveux excite un orgasme considérable dans le sang, accompagné de symptomes inflammatoires violens, chez des sujets jeunes, robustes et pléthoriques, une forre saignée peut coimer cet brage, et trancher aubitement le cours de la maladie , par l'effet de cette révolution dans l'économie animale que les seules évacuations copieuses et subites ont contume d'opèrer. Encore le plus souvent dans ce cas une pareille saignée produit par contrecoup les effets de la méthoc'e dinphorétique; elle occasionne une détente générale attivie d'une sueur abondante qui termine la maladie. La nature a quelquefois fourni l'exemple d'une pareille terminaison. On n oisersé dans les premiers tems de cette maladie des sueurs critiques pré édées d'une hémorriagie abondante par le nez.

Telles sont les distinctions, les rures et les étéles de traincent que fournit le smille lon sens, qui tient quelquefois lieu d'observation, et aus lequel Universation dévient intitule; qui sont paise chare l'extra destructions de la sont paise chare l'extra destructions de la combattre, et des effets qui et out résulté; dans res methodes qu'on membles de lottes de la nature pair les réconstitus qu'elle opère des la nature pair les réconstitus qu'elle opère des la malties et genéral et en particuler de ellect; dans la discussion principile des faits, même dictions apparent departie in fanheur de Panalyse et du jugement. «Le fruit de l'expé-

n tience, dit avec raison Pigray, ne consiste no pas en l'histoire de reux que l'on a traités net guéris | mais il en laut t.re par observation de quoi fortifier et corroborer son jugement n.

. Il n'a été question jusqu'à présent que des efforts de l'art dans le cas on le Mécie in ous combattre lui seul cette malaine redoutable : il est une autre route qu'il jeut truir ; lorsque ; moins confiant en ses forces, il se contente de prêter du secours à la nature, c'el lui servir de ministre fidéle, anna vouloir usurper ses droits.

La peste est une firvre maligne contagiense qui , soumise à l'influence des saisons , des agea, des tempéramens, des idiosyncrasies des suiets , se montre sous divers nauects en différens tems et chez les divers malailes. Mais, que que nombreuses que soient ses métamorphoses, quelque irrégularité que le genre nerveux affinibli on irrité par le virus pestilentiel occasionne dans sa marche, ses périodes et ses symptomes, il est un but que le Médecin ne doit jamais perère de rue , auquel doivent se rapporter différens traitemens, et sur-tout le régune rafraichissont et le règ me échauffaut, je veux parler de l'éruption des tumeurs exanthématiques, qui forment toujours la crise plus ou moins complette de cette maladie. C'est à favoriser cette éruption qu'il consacrera ses soins , tautôt en modérant par le régime antiphilogostique l'excès de la chaleur, de la fièvre. et tons les sympomes qui en déjencent, ou que l'irritation du genre nerveux fait écore ; tantot en canemant par la méthode concrare 'es furces de la nature abatiue , en la tirant de ce assoupissement le barg que qui fait Innguir se, lon tions , en soulement on en rappedant la chaleur naurelle , sont le défant est aussi nuisible que son excès est dangereus (1). En un mot, il dir gera l'emploi de ces réa mes selon les circonstances qui les indiquent , soit qu'elles s'opposent à crite eruption , soit qu'elles en pervertissent la qualité (2). Or ces

<sup>(1)</sup> On a soin d'arrocter à ces régimes les antispasme-inques raficichisans, proprement dits, pour remé-ner aux affections de genre nerveux qui accomoune l'un et l'autre de ces étais.

<sup>(2)</sup> D'où vient, par exemple, que chez les uns il se fat une éraprion de bubons qui forment la termination avorable de la muhdie: tandé que chez d'autre ce unit dis charbons, qui souvent aggravent l'étar de midade par les nouveaux symptomes qu'ils occasionnest e qu'il les a fait nominer mab-prooccasionnest e qu'il les a fait nominer mab-pro-

eirconstances, quoique très-variées, procèdent toutes lés six étais que nous avous decrits plus baut ( pag. 144, &c. ) et les subdivisons que nous avons fsites relativement à ces états rempliront toutes les indications que cés circonstances précentent.

Ou l'éruption des tumeurs exanthématiques est snivie d'un soulagement notable qui annonce une guérison proclisine, ou bien, loin de produire un changement favorable, elle entraîne quelquefois des symptomes alarmana. La nature de ces symptomes décidera le Médecin pour la continuation ou ponr la substitution de l'un ou de l'autre régime ; il n'hésitera pas même d'employer la saignée, si res symptomes portent un caractère inflammatoire, phisque Rivière, dans une fièvre pestilentielle qui régna à Montpellier en 1623, la pratiqua avec le plus grand succès après l'éruption des parotides, qui étoient les syant-coureurs de la mort. Il sauva par ce moyen tons ses malades. Encore ent-il le coursge de braver le préjugé établi contre la saignée en pareil cas, sur des indications donteuses et qui ne pouvoient guère être saisies que par un praticien aussi habile. A plus forte raison sera-t-on fondé à la pratiquer , si la véhémence de la fièvre , les symptomes de quelque engorgement inflammato.re en démontrent la nécessité.

Ce que nous avons dit de la peste s'applique laturellement aux fisvres qu'on appelle pestilentielles : nous ne ferous donc point de cellesci un article séparé.

Nous venous de voir que dans les gêres de la presister et de la seconde classe la réfeccac devois 15, acouder la nature dans Pespation de virus particuliers à charune de endirevirus de virus particuliers à charune de endirevirus de virus particuliers à charune de conference de virus particuliers à charune de probluire perdant le cours de ces fierres, effier, qui troublent plus ou moins leur surache, en viriett plus ou moins leur surache, en viriett plus ou moins leu symptome de la conference de

Mais il n'en est pas de même à l'égard de la fièvre érésypélateuse qui forme la troisième

pos symptometiques? Est-ee que le virus de la peste n'est pas l'emême ches sous, ou bien est-ce qu'il albère phis ou moins les fluides sebon qu'ils son moins sutceptibles de son impression conseite, et que la perversion des fluides demagne la qualité des Escathème, sans changes leur caractere?

clase des Erres exambinatiques. Les differences que le Misien dost observer dans son traitement réunent de ce que l'étraption qui constitue l'évaluple renomand parc Cause une humeur alèrele qui a presque toripura son foyre dans les premiers voues, d'ob résistent deux autres doivent éven subordonnée : autres doivent éven subordonnée : de maitres doivent éven subordonnée : de constitue deux autres doivent éven subordonnée : de constitue deux extre malaite par des légres simplorétiques à seconde est de déruire le loyer de cette humeur alérée qui fournit la matière des examitées et subordonnée : de l'étimes tériopletiques.

Mais, indépendament de est écui indications générales, la forre éconjulations est assurent accompagné de circonstances qui estament de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la capación del la capación de la capación del capación de la capación de la capación del capación de la capación de la capación de la capación de la capación del capación de la capación del capación

Lorsque, dans la fièvre éréaipélateuse, la fièvre et la chaleur sont fortes, que la soif est considérable, et la partie où se fait l'éruption rouge, brûlante, tendue, douloureuse; lorsque le mal de tête et le délire se mettent de la partie, que sur - tout l'érésipèle attaque la face, ou le cuir chévelu, ou bien qu'une esquinancie facheuse accompagne l'érésipèle qui occupe le cou; lorsqu'enfin le sujet malade es. jeune, robuste et pléthor que, d'un tempérament vif et bilienx , et que la maladie se déclare sur la fin de l'été, dans un tems où l'amas d'une bile exaltée par les grandes chaleurs jone le principal rôle dans les maladies n'automne : il est évident que l'on doit employer le régime antiphlogistique, dont la saiguce répétée selon la force de la fièvre , la tension et la dureté du pouls, la violence dea. symptomes inflammatoires, fera la base. Le sang que l'on tire par la saignée se trouve coucnueux, comme dans toutes les maladies lea plus évidemment inflammatoires. Les boissons émusionnées, nitreuses, acidulées, les infusions lagèrement diaphorétiques, avec les fleurs de sureau, &c. sont très appropriées. soit pour émonsser l'acreté de l'laumeur, soit pour entretenir and de use transpiration Nons ne faisons point entrer dans le tradement rafraichissant de l'érésipele qu'em pourroit nommer inflammatoire on nidegmoneux le contact d'un air frais sur la partie affectée, encore

moins l'emploi des topiques dits rafraichissans, astringens, spiritucux, qui sont susceptibles de produire le même effet. Le docteur Glass, il est vrai, dit dans son Commentaire sur les fièvres, qu'Hippocrate et Galien ont appliqué avec sucrès sur les érésipèles de la plus mauvaise espèce la pulpe des citrouilles et des concombres trempées dans de l'eau de neige. Cette pratique est très-hardie : ct il est plus prudent de convrir la partie avec un linge aouplo et chaud, sur-tout lorsque le siège du mal est au visage, ou bien avec des compresses trempées dans une décoction de fleurs de sureau, appliquées tièles, qu'on a soin de renouveller sonvent. Elles diminueront le spasme et la tension de la peau, appaiseront la chaieur, et favoriseront la transpiration.

Lorsque la fièrre et la claleur sont midicures, ainsi que la rougeur et la tension de la partie effecté qui a un conpel·lucil ordénaca que les aspits sont d'un tempérament maladie éréujeficacue ind que alors un régime adaptoretique et légérement toique associé aux évacuass. On peta même moins apprehense l'application de trophiques puis socioufique exex que l'un emplore dans l'esquée et l'application de trophique puis resolutifique exex que l'un emplore dans l'esquée parce qu'il y a indication de discipire l'engorgement du tissu rélidaire, et de rendre à cet organe son tou naturel.

Mais si l'érésipèle attaque des judividus dont les solules aient per !n leur tou et lenr ressort , chez lesquels la chaleur vitale soit très-affoiblie, et dont le suig se trouve comme dans une demi-stagnation par le défaut de jeu des vaisseaux : il est difficile de les préserver de la gangrène. Cet érésipèle est commun chez les vieillards , parce que la défuillance de la nature provoque nécessairement la disposition dout nons parlons. Le pouls , dans cette espèce , est petit, foible et fréquent ; la partie affectée , prend une consistance cedémateuse, et une couleur livide, et elle se courre de phlyctènes. Quoiqu'elle paroisse froide au toucher, le malade y sent souvent une chaleur insupportable, occasionnée par l'acrimonie et la putridité des humeurs qui y croupissent. Bientôt la gangrène de la partie communique ses funestes impressions dans l'intérieur, et l'on voit éclore tous les symptomes qui annoncent cette communication fatale. Si l'art peut offrir quelque ressource à cet état, c'est dans le régime échauffant, composé de remèdes toniques, cordiaux et stimulans. L'application des topiques tirés de ces mêmes classes doit secon-

der lenr uange; et dans ce cas les bons effets du quinquina et du campbre employés soit intéreurement, soit extérieurement, confirment les éloges qu'on a dounés à la vertu ausisoptique de ces substances.

Lorsque l'énésipèle tourne à la gaugrène par la viuleme de l'inflammation, c'est fe régime antiphlogiatique auquel il faut alors avoir recours dans toute son étendue.

Il pedt aussi artiver que l'érésiple avec gangrèse se traute joint à tous les symptomes d'une fiètre quiriée ou maligne, dons in l'ext, à proprement petier, qu'un accident. Son trattement est le même que celui que nous arons du attaquer particulièrement les vérillands, à quelquèse modifiations prês que permet caper les circonstances de la maladie principale.

La diette la plus convenable dans presque toutes les fiévres érésipélateuses est relle que Pou tire des végétaux ; parce que dars les cas d'inflammation ou de putridité, la decte animale a plus de tendance à la putréfaction, et est plus capable de la favoriser.

Lorsque Planneur qui forme l'érôspèle rentre, on cherbera à la rappeller par l'application d'un visicatoire dans le voisnage de la partie affectée et crete application sera ou précédée de la saiguée, si la fievre se soutient, on accompagnée le Pusque des condusux et des displaceirques actifs, si la foisiblesse du pout indique celle de la nature. (Voyez Enfairly).

Si l'on ne pent contester l'existence des fèrres miliares essentielles , il est du moins certain qu'elles sont infimment rares ; sur-tout si on considère le grand nombre de celles dans lesquelles l'éruption miliaire n'est qu'un accident, et un produit ou de l'imprintence des malades ou n'une mauvaise methode de traitement, et nullement un symptome dépendant de la nature même de la fiévre. On doit donc , en général, c'est-à-dire le plus souvent, traiter ces maladies suivant la nature des symptomes qu'elles présentent, et la cause que ces symptomes font sompçouner, et ne point avair égard à une éruption qui peut-être ne se fera pas, et qui, lorsqu'elle se fuit, anuonce an médecin la fin du traitement en même-tems que relie de la maladie, dont cette éraption est lu crise.

Il y a des fièvres miliaires dans lesquelles le régime antiphlogistique prévient l'éruption Jume manière certaine. Il y en a d'suires , ou, après que l'éruption s paru, la herre redouble, le pouls est dur et contracté au lieu de devenir souple; il survient de nouveaux symptomes d'irritation , comme si l'éruption n'eut été que symptomatique et non critique, at qui sont les signes avant-coureurs d'une nouvette éruption qui ne tardera pas à se faire. Quoique dans celles-ri à cause de l'éruption existante, on ne puisse pas prévenir une émption future par les mêmes moyens qui servent à prevenir l'éruption unique des premières ; cependant cette éruption existante et l'attente d'une secoude ne no vent pas 'être un obstacle à la saignée et aux autres parties du régime antiphlogistique, a ce régime est indiqué par la nature et la violence des symptomes. L'observation confirme la bonté de ce traitement.

En général dans tons les cas d'éruptions miliaires, il faut éviter avec soin 1º. de tenir le malade dans un air, des couv rtures ou des vetemens trop chands, parce que la chaleur accélère tout-à-la-fois les progrès de l'alteration de la sérosité et son transport à l'habitude du corps. Il faut 2º. le garantir des impressions d'un air frais, qui pourroit occasionner la tentrée de la miliaire, laquelle a que quesois des suites facheuses. Le mieux est donc de lui procurer une chaleur et un air tempérés, relativement à la saison , qui le sauvent également des inconviniens des deux extrêmes.

Nous ne parlerons point du traitement de la fièvre pétéchiale, puisqu'elle n'existe pas. En effet les pétéchies sont tonjours symptomatiques; et elles indiquent sculement au Médeein un état de dissolution du sang dans les maladies où elles se montrent. Cet état exige le régime antiphlogistique comhiné avec les remedes appropriés à la maladie principale dont les pétéchies sont le symptôme. ( Voyez Pirécnies). (Extrait de Cul'en, de Van-Swieten et des Mémeires de la Société Royale de Medecine). (M. MARON).

EXCES, f. m. (Hygiène).

Partie III. Règles d'Hygiène générale, Classe II. Règles relatives aux iedividus.

Ordre I. Principes généraux d'usage.

Section I et II. Abus. Excès.

Nous donnous le nom d'Exeds anx sbus ou aux intempérances de tout genre , mais particu- | pent avoir de suites facheuses qu'autant que les

liérement à celles qui ont lieu par la bonae chère, la boisson, les femmes, le jeu, les exercicea violens, soit physiques, soit morsex. Nons ne répéterons pas ici ce que nous disons à chacun de ces articles, où nous faisons voir combien les Erois sont condamnables et facheux, combien ils concourent à la perte de toutes les facultés physiques et morales, combien de maux elles attirent sur ceux qui s'en rendent victimes avant que la mort vienne les en débarrasser.

( Voyez Jau, Borsson, CSAPULE, FEMMES, Execuce. ) ( M. MACOUART ).

EXCIPIENT, ( Mat. Med. )

On nomme Excipient dans une formule , la substance destinée à recevoir pour ainsi dire les substances véritablement actives qui sont ordinairement en beaucoup plus petite dose que l'Excipient. On dispose celui ci diversement suivant les indications qu'on doit remplir ; l'Excipient est le plus souvent un liquide , que lupefois une substance visquence, molle, difetile. (Voyet)'article Fen week, Formules), où tout ce qui est relatif à l'Excipient est traité avec le dé ail converable. (M. Founcaoy).

EXCITATEUR. ( Electr. )

C'est l'instrument dont ou se sert pour tirer des étincelles ; il est composé d'une tige de lai-ton longue de deux à deux pieds et demi, terminée par une boele et adaptée à un manche de verre ; près du manche tient à la tige de laiton une chaine qui traine à terre, qui sert à rapporter le fluide au reservoir , et qui , à cause du manche de verre ne passe pas à celui qui tire les étincelles, lequel, sans cette précaution, en recevroit autant qu'il en tire. En approchant, et en éloignant alternativement, la boule de l'Excitateur d'une personne électrisée, on lul tire des étincel es où l'on juge à propos, plus on moins fortes suivant la manière de se servir de l'Excitateur, (Voyez Elecia, MÉD. art. des mothodes , mot Etincelles ), ( M. MAUDUTT ).

EXCORATIO. (Ordre mosolog.)

C'est le 65° genre de la Nosologie de Sauvages , faisant partie du septieme ordre ( Plagae. ) de la première classe. (Vitia.) Il definit l'Excoriation, la séparation de l'épiderme on de la pean des parties qu'elle recouvre, cuticulae vel cutis à partibus subjectis séparatio.

Cette maladie , ou plutôt est accident , no

poir dans plusieurs ouvrages écrits vers le commencement du dernier siècle, et même depuis cette époque, que leurs auteurs ont trouvé dans la répugnance même que les malades doivent avoir pour les prétendus remèdes de cette nature, la raison de leurs propriétés utiles ; c'est ici le cas de se souvenir de cet axióme, que l'histoire des homme ne rend que trop vzai ; de quoi n'as-on pas abuse dans la ascicté humaine ? Il est permis de ne pas s'étendre sur des absurdités semblables, et sur celles qui font le sujet de cet erticle, sur-tout en observant que l'on trouvera l'esposé des principales vertus attribuées eux Excrémens des divers animaux, dans les articles qui traitent de ces animaux mêmes. ( Voyez les mots, Borur, CHIEN, CERF, &c.) (M. Fourchox).

EXCRÉMENTEUX, EXCRÉMENTIEL, EXCRÉMENTITIEL, sont des épithètes synonymes que l'on donue à toutes les matières qui sont de la nature des excrémens en général. « Voyez Désections et Matières récates). (M. Manon).

### ESCRETIONS. ( Hygienne ).

Partie II. Des choses improprement dites non

### Classe IV. Excreta.

Ordre I. et II. Execusions de toute muture. On donne le non d'excétion à un action, su moyen de laquelle li naiure sépare des orgenes les austèance qui deivent puroir said si elles y écoient reteuver. Les organes au moyen chequelles es fait quelqu'Execution se uomnem excrétoires. Ils différent de outs qui porten le nom de servérioires, en ce que ces demirer tion, an lieu que les premiers les reçoient pour les élimier tout à fait.

La physiologie déterminera le mécanisme de toutes ecs fonciones și inous suffit de faire observer que la santé n'est maintenne dans son sist de gerfection, que lorsque toutes les excrétions as font bers, lorsque la transpiration in top peut resuma, lorsque la saireis son! Elécensus éracules, lorsque la saireis son! Elécensus éracules, lorsque la saireis son! Elécensus éracules, lorsque la Secutions , dans ex Décismaire, la maiere de les favoriser, et ce qui peut résulter de fabeus pour Péconomie avinale de leur interruption ; tous Méteine. Tour EVI. ( Voyet ) Exchement , Transpiration , Unine , Chachars ). M. Macquart.)

## EXCRÉTIONS. ( Sémeiotique ).

On entend par ce mot les matières et humeurs excrémentitielles qui sortent du corps o soit en santé, soit en maladie.

Les Excedions servent beaucoup à déterminer, soit le diagnottic, soit le pronosiic, dans les maladies. Par exemple, les crachats font reconnolire l'existence d'une phisise pulmonaire, et l'heureuse terminaison d'une pleusonier, et l'heureuse terminaison d'une pleusonier, et l'existence d'une principe d'une constitue d'une principe de l'existence Diagnostic, l'Augustie, d'Augustie, d'Augu

### EXCROISSANCES VÉNÉRIENNES.

Nom gázérique qui exprime tout e qui crodi contre nature, sur quelque parcia de corps que ce soit. On comprend tous le nom d'Escociemanter l'accientant, les porreusas, les tics, les tics, les autres carnointés qui s'élèvent dans les ulcires vériciens , audeussa du niveau de la peau. Cest presque toujours un symptome évident de la vérile, qu'on dérinit par la figature et les cassiques passis qu'on dérinit par la figature et les cassiques passis (con derinit par la figature et les cassiques passis (con derinit par la figature et pagillen, (l'oyar l'accient (con em training)).

# EXCUSE. (Med. leg.)

La conservation de la vie étent le premier besoin de l'homane, les lois premetteut à un citoyen de l'Eccuere, pour cause de maldate, de respile creiantes fonction civile et autres, dont il servit tenné « militante. Mais cette l'Eccuere pe pout être réputée valablée, que lorsqu'elle est appuyée du ténoignage d'un homme d'art. Ceta cetteniognage que l'on a nommé Cerificia d'Eccuere peu me fournit 'Unorrage curriente d'Eccuere que me fournit 'Unorrage une femme d'un tourne de l'art. Ceta cette que me fournit 'Unorrage une femme prose-emindée de comparoitre à una épurement personnel.

 à une grossesse de six mois et plus : lesquelles indispositions , l'ayant réduite dans une extrême foiblesse, la rendent hors d'état de se mettre en route pour comparoltre à l'ajournement qui lui a été signifié de la part de nosseigneurs de parlement, à moins qu'elle ne se hasarde de perdre la vie.

Fait en ladite ville de . . . ce . . mai de l'année 17

Les certificats d'Excuse doiveut être légalisés par le juge du lieu. ( Voyez CERTIFICAT D'Excuse ). (M. MAHON ).

EXERCICE , (Hygiène).

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe V. Gosta.

Ordre II. Mouvement.

Section. I. Mouvement général des parties.

On donne le nom d'Exercice à une suite de mouvemens musculsires, que l'homme fait naturellement, et le plus souvent avec plaisir. Buchan observe que, d'après la structure de toutes les parties du corps humain , l'Exercice n'est pas moins nécessaire à sa conservation que les alimans mêmes.

Nous voyons souvent que ceux que la pauvreté oblige de travailler à la journée sont souvent les hommes les plus forts et les plus heureux. Les laboureurs, les jardiniers, sont particulièrement dans ce cas. La grande population des colonies, et la vieillesse à laquelle proviennent ordinairement les agriculteurs de tous les pays, qui n'ont pas beaucoup souffeit de la misère, prouvent d'une manière évidente que l'agriculture donne l'Exercice le plus sain comme le plus utile.

L'homme fait paroltre de bonne heure son goût pour l'Exercice, et cette inclination est ar puissante, qu'un enfant qui se porte bien ne peut être forcé au repos, même par la menace de la punition. Notre amour pour l'Exercice est sans contredit la plus forte preuve que l'on puisse apporter de son utilité , et la nature n'inspire pas en vain de telles dispositions.

Une loi qui parolt être universelle pour tous les animaux est que , sans Exercice , on ne peut jouir de la sante : l'homme est celui qui s'écarte le plus de cette loi primitive ; aussi est-il celui qui s'en trouve le plus fertement uni.

Voyons quels sont les avantages de l'Exercree, et de quello manière il peut affecter les parties solides et fluides du corps humain.

Tout le monde convient sans doute que rien ne contribue davantage à la perfection de toutes nos fonctions qu'une bonne digestion, qui exige un mouvement convenable aux organes destinés à cette opération. Ainsi, toutes les fois que le sang ou les autres humeurs pêchent par la quantité ou par la qualité, avant d'employer aucun moyen artificiel, on a toujours reconnu que l'Exercice, dans Leaucoup de circonstances, avoit suffi pour donner aux solides surtout la force et l'énergie nécessaires pour évacuer des humeurs nuisibles ou superflues.

On a la preuve que les différens organes qu'on exerce beaucoup prennent des forces extraordinaires, deviennent plus charnus et plus nerveux, en examinant les jambes, les cuisses et les pieds des porteurs de chaise, les bras et les mains des bateliers et des bouchers, les épaules des portefaix. On sait qu'en chantant, en parlant haut, on fortifiera les poumons et on rendra la voix plus forte. Les ongles et les cheveux croissent d'autant plus vite, qu'ils sont coupés plus souvent. On peut même faciliter des évacuations particulières, jusqu'au point d'affoiblir toutes les autres. En faisant usage d'un organe fréquemment, et d'une mauière sorte, on y fait entrer le sang et les esprits animaux copieusement, ce qui ne manque jamais de le rendre plus robuste et plus charnu. On voit que ce sont des genres d'Exercice qui peuvent devenir infiniment utiles. De plus, l'Exercice procure une sensation agréable aux parties solides et nerveuses, une légère agitation des esprits animaux , capable de diesiper ou de calmer une douteur locale , qu'aucun remède n'ent pu guérir aussi promptement et a ec autant d'avantage.

D'un autre côté, on peut dire que, sans Exercice, une des fonctions principales do l'individu , la sanguification , s'opère beaucoup moins bien; on sait qu'il n'y a que les poumons qui agitent et atténuent le sang de ceux qui menent une vie sédentaire. Ce viscère fait slors sa fonction avec d'autant plus de sonchalance . qu'il n'est aidé par l'action d'aucun muscle qui soll cite l'accélération du sang veineux ; aussi ce principal agent de l'économie animale est-il souvent altéré parmi ces sortes de personnes, chez qui l'épaisissement et la viscos té du sang, qui circule difficilement, cause des engorgemens dans les vaisseaux capillaires, et occasionne une foule d'inconvéniens qui en sont une suite nécessure.

Il n'y a personne qui ne convienne que D'Exercice e la mouvement disposent toutes les autres facultàs animales à base accurier tern difficentes fonctions, et facilitent à la qu'elle à à combattre, qu'ils favorisent paissamment la sandr, en aidant la transpiration, en réveillant les esprits animaxs, en fortifant toute la machine himaine; et on peut ajouter qu'il y a ben des maladies, où l'Exercita et viacentes collicités de l'ard de gestri.

L'anction ne manque jamais de faire tomber les solides dans le relèchement; de-là de smaladies sans nombre : quand les solides sont relàchées, ni la digesation, ni autome des sérétions ne peut avoir lieu convenablement, et il en résulte les counéquences les plus fâcheusez. Combien ne doivent pas der relàchées les fâires d'une personne qui passe nonchalamment tout je jour dans un lauteuil ou sur un canapé, et quoie la nuit sur un la ted œute.

Ce "est pas voulois se bien porter que de ne soniri qu'en voitre, en chaise à porteurs; ces produccions du baze sont si communes, qui l'est à crimière que les bistums des grandes villes ne des gens qui semblent voir honte de se promuer, quand ils ont les moyens de sa faire traîner et porter. Combien ne doit pas paroltre ricicleu un homme gros et gras, semplés dans inclient que l'est production de la completation de que lui ons procurs le peus d'Escretze qu'il a stit, et la bonne cher à lequelle il ével tiré?

On voit des femmes du bon ton, qui, des qu'elles sont anreites, ne disperar ly une proqu'elles sont anreites, ne disperar ly une proqu'elles sont anreites, production de la constant de la constant

Cependant l'Exercice seroit le senl moyen de rappeller à la vie tous ces individus-là. On sait que César, malgré la constitution la plus délicate, devint un héros infatigable; il ne dût cette complexion qu'aux Exercices du

Champ-de-Mars et de la guerre, Henri IV ne fut redevable de sa force qu'aux grandes fatigues que lui procurèrent ses revers , et à l'éducation frugule et rustique qu'il reçut do son sage areul. Les gens riches s'imaginent avoir fait besucoup d'Exercice quand ils se sont promenés une couple d'heures dans des voitures à ressorts bien lians, pour aller se faire voir dans quelques promenades agréables ; mais ils se trompent. Cet Exercice n'en est pas un pour les personnes en santé ; à peine pent-il suffire aux personnes convalescentes, et vrai-ment très-délicates. Le véritable Exercice est celui qui met toutes les parties du corps en mouvement, et que l'on prend en plein air; mais malheureusement les différentes espèces d'Exercices , ai cultivées chez les anciens , sont tombées ai fort en discrédit chez nous que, dans presque toutes les villes, les élégans auroient presque honte de s'en amuser. Ils ne veuleut pas scutir que l'abandon de ces utiles plaisirs est une des causes principales de l'augmentation des maladies chroniques.

Nons dericons lies nice/rement qu'on forde quot des établicamens dans lesquels ou aque des établicamens dans lesquels ou admette des établicamens dans lesquels ou admette des établicamens dans lesquels ou admette des établicamens et de la médecine, si cultivée les naciens, cette gyanactique, qui enhance tout les mouvemens et de la santé. On doit sur-tous permettes que les autres de liver un pen plus qu'elles a'out fait jusqu'el à d'illerens pur plus qu'elles a'out fait jusqu'el à d'illerens cernes, pauvent leur donur des constitutions et de le contrait pur de le cerne, pauvent leur donur des constitutions de la contrait de la contrait de la contrait pur de les voir fait jusqu'elles avoir fait jusqu'elles avoir fait jusqu'elles avoir fait jusqu'elles d'ordinait de constitutions de le constitution de la constitution de l

fortes et vigoureuses.

Quard on conseille l'Exercice à des genu diocient leurs incommodité à l'inactiona, comme le spécifique de leurs maux, ils trouvent conjourne des raisens pour cluster non avia; lis couper de l'accession pour cluster incon avia; lis couper pour courrir leurs pointetres à visuation de l'exemple de quedques viciliarda qui ont conservé leur aunic pendant long-tenus sans faire d'Exercice, et de celui des femmes, qui font derine ce cas, mais ils se font une illusion bien funeste.

S'il y a en effet quelques femmes qui se portent assez bien sans faire d'Exercice, c'est qu'elles ont différens moyens naturels qui les débarrassent de ce qui pourroit être superfiu chez elles. Elles ont des évacuations périodiques qui y sont très-favorables; elles not d'ailleurs des sensations plus délicates, plus mobiles que celles des hommes; et elles mangent beaucoup moins; elles ont souvent des passions qui tont sur leur corps, jusqu'à un certain point, l'effet de l'Exercice en les échauffant ne ne les animaus.

Crea an defaut d'Exercice que non dors en général les obstructions des plandes, sujour-général les obstructions des plandes, sujour-général les obstructions des plandes, sujour-général les des modifies territories des modifies territories de factors arisons de croire la sautio solidement de factors arisons de croire la sautio solidement plandes de marcia menacent. L'Exercice est un des muillieurs remisée que nous comosisses coutre les obstructions s'il est rais qu'il a' pas toujours conveniblement, et à tenns, il y en aux peut qui contro d'un tuitiles sunt narquée, s'out beauconp d'Exercice sout très-rarement attaujée de l'engrépences.

La delicateue des merth doit être la suite comtante duelétuat d'Ecercée, il n'i sque l'Ecercée; en plein suf'uin paisse forrifier les surés, cée; en plein suf'uin paisse forrifier les surés, and leur source dons la relabilment de ces organes. On voit rarement les personnés acrises et laborienes su plaisdre; des malades que marché ; elles sont réservées pour les enfaursées de la commandate de la commandate de l'est aubades de cute espec qui, réchuit de l'état d'opulence à celui de mière; on da un travail autres de l'estif de l'estif de l'estif de l'estif de sonu vessous de dire; on voit souversi qu'elle au le morre de les éviter ou de les guiris.

I V Exercice, dit Whytt, est d'une si grande withis pour forither le geure nerveux, que si les personnes attaquées de maludies de nerba r'en font pas, ce seri, en vain qu'elles prendreux les médicamens les mieux salaptés à l'eurs maux. De tous les différens Exercices, l'équitation a été jugée avec raison le meilleur pour fortifier. Cest le conseil qui donne Sydlaman contre les maludies bypcondiriques et hystériques.

Si la transpiration ne se fait pas habituellement et facilement, on a à craindre una foule d'inconveniens que lo détaut d'Exercice amène très-nécessairement; la matière de la transpization retenue dans les huneurs les vitie, ocassionne la goutte-ples rhumatismes et différentes

sortes de flèvres , &c. L'Exercice senl porseroit guérir beancoup de maladies regardéescommo incurables , et prévenir celles contra lesquels les remèdes sont infructueux.

Clere placre, dans an excellent traitée la aurè, que les personnes folitée et valvisdinaires, doivent faire de l'Exercice une pratique religieux. Nous somâns, de cet avis,
nois-valieux pour les personnes folitée et cecelles dout les occupations n'expert pos un
mouvement suffaunt; tels sout les gens de
tetres, les marchands ; les ouvieres qui, saius
leures réplécs d'Exercice, comme ils en out
pour les repas.

M. Duplani observe que les occupations desidenties derrotes appareire lips particulièrement ux femmes, purce qu'elles supportent mixus. Afètre rendrenées que les hommes y et. qu'elles sons plus propress ux terzuax qui ra qu'elles sons plus propress ux terzuax qui ra de femmes pourreires flair des épingles y des signifies, des roues de montre y &c. Elles estoient moins, fatiguées de cartesiques de varient que de se liver à des travaux de campagne qui sout tra- posibles y alors les hommes seuls eu sermient chargés, et une fioite de femmes trèmpes que de la compagne que sout pur des proportions à leurs forces.

Si on élevoit les filles qui ne sont pas riches à s'occuper d'ouvrages méchaniques , on n'en croit pas un'el grând nombre se prostituer pour gagner leur vie , et on ne manqueroit pos d'hommes pour les travaux importans de l'agricultre et de la navigation.

Tont ce qui concerne la couture et l'art des taillenrs ne devroit-il pas être entre les mains des femmes? Il n'y avoit point de tailleurs parmi les anciens, et tous les habillemens se faisoient dans la maison par les femmes.

Janasi garçon, dit J. J., n'aşnim de luimêm à être taileur, si Buut de l'art pour porter à ce mètier de firmme un esce pour quoi si n'extra pas fait ş l'èpei e et l'aignillo no survioir être manies par la néeme main. Si ce les métiers à l'aignille qua sa frames, aux boiseux, aux hommes incommolés, reduits à vivre comme clles. Essatts, tom a.

Les compositeurs d'imprimerie , les dorents de livres et sur cuivre, les cordonniers, les perraquiers, les bourreliers, les galaiers, sont dans le même cas. La plupart de leurs tranux peuvent être exercés par des femmes; et le transport de ces métiers qui en limitent et affoi-fuissent les hommes, à cux auxquels ils sont plus propers, readroit à l'étant une fuule d'hommes qui se livrenient à des excrécés plus utiles, et pour tux et pour la société.

Le tems le plus convennble pour prendre de Exercice est le matin , parce que l'estomac est vuide, et que le corps a trouvé dans le sommeil le moyen de réparer sea forces. D'ailleurs , l'air pur d'une belle matinée raffermit les nerfs ; l'indolence n'a jamais taut nui à la santé qu'en introduisant la contume de rester trop long-teme au lit. Si au lieu de se lever à huit ou neuf heures , on le faisoit à six ou sept, qu'on employat une couple d'heures à se promener à cheval ou à pied , on se trouveroit pendant tout le jour le corps plus dispos et l'esprit plus serein et plus gai. On auroit plus d'appétit ; on feroit une meilleure digestion, et le corps an daviendroit nécessairement plus fort.

Les gens inactifs se plaignest perpétuellement de douleurs étéomas à du vest, de goullemeus, d'indigestions, &c. Ces maux, nources de nille autres, a cédent point aux remèdes : ils ne jeuvent être guéris que par wa hos régime, et par un Exercice foy et continué, auquel il est sare qu'ils puissent résister. Il est important d'observer qu'il ne faut se livrer à aucus Exercice violent aussitét qu'on a mangel.

L'Exercice, autant qu'il est possible, doit toujours être pris en plein air ; si les circonstancés s'y refisent, il faut s'exercer dans les maisons en faisant des armes, en courant, en sautant, en dansant, en se promenant trèsvite, &c. (Foyex cca mots).

Nous elevisageous pas ici la dance ou les untre Exercise comme des ris-eulement agréables, mais bien comme des Exercises que les entre Exercises de la comme des Exercises de la comme des Exercises de la comme des Exercises de la décrire riguilierment des cercles, des lousans, de diagonales. Ce aout des austi, es sont accompagne ces genres d'exercices, qui sous les compagnes ces genres d'exercices, qui sous les morgans irés-frovenbles de faciliter la circulation de la comme des morgans irés-frovenbles de faciliter la circulation de la comme de la comme

auxquelles les femmes particulièrement sont le plus souvent destinées.

On ne doit pas se fixer à un seul geare d'execcice : il vaut inieux les varier , es s'eu teur le plus long-teurs à célui qui parolt le plus appraprié à la constitution et aux forces. L'espèca d'exercice qui met en action le plus d'organes est généralement celui qu'on doit préférer i tels sont la promenade, et courses, l'exercice du cheval, de la suge , de la culture de la terre , &c.

Il est ann doute à repetter que les plains de la gymnatique ne roiem plus prutiqués ces plains porteccient le peuple à s'exercer davadage qu'il ne les flor ordinairement, et aeroient d'une grande suilié care personnes qui avec de contract d'une grande suilié care personnes qui avec de comme ces plaits en es unit plus en rigueur, cenx d'un gearn sédentaire ont prévalu y muis ces descrirent ne auto hons qu'à liere perde le tenns a su leu de recriere, ils demandent sout entre par les d'application que le récadres et les af-entre par les d'application que le récadres et les af-appliqué ne peut être regu de cousse tine d'àssiption utile.

Les plairs qui procurent le medifuer excice sont la chaes, la lance, le sarures, la paume, le billard, le mail, fle bettoir, lo paume, le billard, le mail, fle bettoir, lo principal de la companion de la companion de principal de la companion de la companion de remanté et de l'égalité à tout le reste du corps, cibill, pour les jeunes gens autectual, des cecibills, pour les jeunes gens autectual, des cetes autecion, qui deviendroient des écoles où de natation, qui deviendroient des écoles où les trouvervoient la force, la sande, la vigueur. Ces exercices servient hier plas utilises que con compagnies de 12 en ou de l'arquebase, qui servvent plairt. à cuireteint une déreus vraincent de la jeunesse.

Tout exercice doit toujours avoir des bornes raisonnables : la fatigue lui ôte tout son prix, et, au lieu de fortifier le corps et de maintenir la santé, il l'affoiblit es finit par la détruire entié-

Tous les hommes doivent s'imposer une espèce de nécessité de l'exercice : l'indolence , comme tons les autres vices, à mesure qu'on a'y livre , prend du crédit et devient à la longue agréable. C'est ainsi qu'on voit des personnes ouj , dans leur jeunesse , avoient un goût pout suppuration: mais Paracelee l'appliquoità toutes sortes d'excrémens. ( Dict. de Lavoisien. ) ( M. Manon ).

### EXOINE. ( Méd. Lég. )

Exoine ou Exoënne, est un terme de pratique qui s'emploie dans la signification d'excuse. On ena formé les mots Exoine ou Exoënné ou Exoënniateur, qui signifient indifférenment celui qui a besoin d'exoine ou d'excuse.

L'Exoire a lieu en médecine légale, loraque celui ou celle qui devoit comparoltre en personne devant le juge, ne peut pas y venir pour canse de maladie, blessure, grossesse, &c. L'Exoine est la même chose que le certificat d'excuse ( Voyez ce mot Méd. Lég. & Variele Exouse. M. L.) (M. Manor)

EXONEIROSIS. s. f. (Nosol. Math.) (Voyez Pollution.) (M. Chamseru.)

EXOPHTALMIE. s. f. (Mal des yeux.)
Smilie de l'osil hors de l'orbite, on augmentation de son volume. (Yoyez Dicr. de Catauro. Expiremos, Protupérance de Posil.
(M. Cramseru.)

EXOSTOSE...!', est une tumeur osseuse contre nature, qui s'élève an-dessus de la ayiface naturelle de l'os, et qui est très-fréquente dans les maladias vénériennes; elle est souvent douloureuse, mais quelquefois aussi elle ne Pest point.

Il y a des Exostores simples qui sont occasionnées par les coups, les chûtes ou autres causes externes ; celles qui dépendent du vice de la lymphe ou du sang, peuvent se rapporte arachitisme, aux écrouelles, su scorbut, ou la vérole; nous nous occuperons particulièrement de ces dernières.

Jean de Vigo a décrit le premier les Exostoses vénériennes; il les regarde comme des schirres osseux, produits par l'endurcissement des filamens du périoste qui sont posés entre les lames osseuses.

L'Exostose visirienne n'occupe quelquefois, qu'une partie de l'os, quelquefois selle Occupe tout entier; tous les os sont susceptibles de cette maladie, mais plus particulièrement ceux qui sont les plus exposés au froid extérieur, comme la crête du tibis, le coronal, l'oléranse, parce que ces endroits ne sont recouverts que de la peau. Les os qui ont souffert quelque contusion sont aussi plus disposés à l'Ecostose, quel que soit le vice qui l'a produite; parce que le froissement violent peut occasionner dans l'endroit affecté un dépôt du suc virulent qui s'épaissit, se durcit et écarte les lames osseusce, pour ne plus faire ensuite qu'un corps avec elles.

Le soulevement et l'érosion du périorte, en procurant la déuadation de l'osqu'il recouvroit, sont les causes les plus ordinaire de l'Eczertaey, el lès sont souvent déterminées par la comprescellés sont souvent déterminées par la compresle de la compresle de la compresle de la compres de la comprestaguelle compresion fait peréré memblément su périonte son ressort, de sorte qu'il ne peut pub saccélière le mouvement des sucs nourriciers que portent et rapportent les vaisseaux, cu qui produit des obstructions, ou nu rêté de la lymphe dans les conduits osceux, qui s'y accurar part al distantion et l'écurrement des fibres , qui sugementent peu-l-peu de volume, et forment la tumqur.

Entre les Exostoses, il y en a que M. Astruc appelle fausses ou bâtardes, qui sont un peu molles, qui cedent à la pression du dojet, et qui causent une douleur vive, quelquefois même lancinante : celles qu'il appelle vraies, ou légitimes, sont absolument dures et rénitentes, elles me causent que peu ou point de doulenr.

Des observations réinérées, sjoute ce grand homme, ont appris que les Éxocarace blazines n'intéressent pas la substance de l'Os, et qu'el-le na viennent uniquement que du gondiement du gondiement du gondiement indigenent que de la gondiement indiammatories, et de l'Arcit de la grande la gondiement indiammatories, et de l'Arcit de la grande que gondiement indiammatories, et de l'Arcit de la grande que souffer le périone par l'étreté de la lymphe que souffer le périone par l'étreté de la lymphe le ronge, et le read qué quefoit tellement ablète le ronge et le read qué quefoit tellement ablète au semble ne faire qu'en corps avec luis.

Les Exotates légitimes, d'aprèle le même usures, nots de dex espètes. Dans les premières l'os cafié forme une espète de voûte qui contest une infanité de paties cellules d'altingnées par des lances ouvroises et planne d'une anhpare des lances ouvroises et planne d'une anhles accome la tument resseure et troit-à-fait solides qu'elle n'à intérierrement aucanes cellules du moius sensibles, «Il est al uniquéelis plus dure que l'une qu'en réseau de la l'entre de les l'actions de la l'entre de la la la l'entre au les Exotates blandes, parce qua la partie affectée est moins sensible que le périeste , à moins qu'elles ne dégénèrent en cancer oculte.

x60.

L'Exostose est le symptome de la vérole la plus confirmée : on sloit la juger vénérienne, quand le malade qui éprouve l'Exostose a eu précédemment une chaudepisse mal traitée, sur-tont, si elle est tombée dans les hourses, ou si l'écoulement s été supprimé par des injections ; il en est de même , et à plus forte raison, des chancres, qui fourn seent beaucoup moins de matière de suppuration que la gonorrhée, et qui n'opère jamais une dépuration suffisante, qui garantisse de la vérole. Quand les poulains, les pustules, les porreaux, ou autres excroissances de même genre, ont précédé l'Exostose , on peut également la juger vénérienne; il en est de même de tous les autres aymptomes primitifs de la vérole ; en général ou peut même garantir une Exostuse vénérienne, quand elle survient après quelque maladie vénérienne, si légère qu'elle ait parue d'alord, quand il n'y a d'ailleurs ancus signe de scorbut ou d'écrouelles auquel on puisse la rapporter.

L'Exostose, qui est un symptome toujours consécutif de la vérole, peut surrenir long-tens après l'apparition et le traitement des premiers accidons; car, comme le dit le célèbre Petit dans son excellent traité des maladies des os, la vérole n'a pas de prescription.

L'Exotore peut se terminer par résolution : et, pour y parenir, ou y applique des emplières fondans et résolutifs, en même tems qu'on emploie un traitement méthodique de la vérnle, approprié à l'état du mélade et aux autres symptomes qui accompagnent l'Exotore. (Voyez Vénote. (traitement de la printipulation de l'état de l'é

Si L'Exostose ae termino per suppurstion, il en résulte ordinairement la carie de l'os. ( Voyez Carie).

On roit quelquefois l'Excatane disparoltre assess l'application d'aucun remodel; mus alon di nurrient d'autres accidens, quelquefois plus grèrere encore, qui la remplacen, ou tien elle reparolt cinuite dans le même lires. Ces métas a rerivent jamais qu'aux Excatanes a arrivent jamais qu'aux Excatanes modlies pur la suppuration, ou à celles qui ne soan que gommenses. ( Yoyer Tunteurs Oox-Maures ).

On est autorisé à croire que l'Exostose est guérie quand elle disperolt peu à peu par l'action des remades anti-vénériens, sugement admi-

nistrés. Il peut arriver néammôins que la vérole soit radicalement guérie et que l'Exostose subsiste encore en tout ou en partie, sur-tout quand l'organisation est totalement détruite . et quand la manère de l'Exostose est tellement durcie, qu'elle est inscressible à tous les remôdes qui pouroient en opérer la résolution 1 il faut se contenter alors d'avoir détruit le virus et d'avoir mis les autres parties en súrcté ; il ne faut même pas tenter la guérison ultérieure de cette Exostose; mais si dans la mone supposition il en subsistoit une qui menaçât de suites ficheuses, on pourroit quelquefois l'enlever avec un instrument tranchant, sprès avoir appliqué un trépan pour la désunir, ou y appliquer avec précaution le cautère actuel. ( Voyez à ce sujet le traité des maladies des os dejà cité de Petit, et celui des maladies vénériennes d'Astruc, que nous nous faisons un devoir de consulier et même d'adopter dans l'occasiou. ( M. DE HORNE ).

# 1 XOTIQUES. ( Mat. Med. ).

On nomme médicamens Exotiques tous ceux qui viennent de pays éloignés de celui ou on les emploie; ce mot est sur-tout appliqué aux substances végétales ou animales , que l'on tire des parties du monde différentes que celle que l'on habite. Il règne deux préjugés également ridicules , quoique opposés l'un , à l'autre sur les remedes Ecotiques L'un , qui a sa source dans l'amour du merveilleux , le goût dea voyages et l'aprandissement des ressources commerciales, consiste à faire trop de cas des remèdes qui nons sont apportés de loin. Les hommes qui en sont attaques ne prescrivent ou ne preunent que des subsisuces apportées de la Clune, du Japon, de l'Inde, de quelques contrées de l'Amérique , de l'Afrique : rien n'est bon pour elles que ce qui vient à grands frais de ces psys lointains. Les charlatans , les hommes adroits, qui fondent, sur la crédulité de leurs semblables, un impôt d'autant plus sûr qu'il est libre et volontaire, tirent parti de ce préjugé, pour faire un gain illicite souvent énorme ; il leur faut pour guérir des maladies , même ordinaire, qu'à la vérité ils commencent par taxer d'extraordinaires, des racines précienses du Japan et de la Chine, telles que le trop famoux genneng, le ninzin, la feuille d'inde, l'ambroisie, &c. Il existe encore à Paris de pareils imposteurs, qui, sous un pareil présente, vendent plusieurs louis des substances décorées d'un bean titre, et qui ne leur content riqu. On doit être plus étonné qu'ils trouvent des dupes que de leur présention. Le préjugé que nous attautions ici no mérite pas d'être combattu plus long-tems : quelle que soit son absurdité, il a eu pendant lung tems une grande

influence sur la matière médicale. L'antre préjugé, sans être aussi ridicule, aussi absurde que le second , a cousure lui srrêté les progrès de la matière médicale. C'est l'opinion de quelques medecins, que l'un ne doit point employer de remèdes Exotiques, parce que la nature a placé dans chaque pays les remèdes propres aux maladies qui y sont répandues ; mais il ne faut citer que quelques faits sour renverser cette opiniun. D'abord la nature n'a pas mis par-tont les mines de mercene; et la verule, que ce métal guérit spécifiquement, attaque par-tout les hommes qui s'exposent à sa con agion. Les fièries d'accès ou intermit tentes requent dans tous les climats, et elles cedent par-tout au quinquina, qu'on n'a trouvé jusqu'actuellement qu'au Péron. Il n'y a pas de licu où l'on n'ait besoin de vomitifs, et aucune contrée ne l'emporte sur le Brésil, pour la production d'un végéral aussi constaument, anssi surement émétique que l'est l'ipécacuanna. Aucune plante de l'Europe ne peut remplacer la vanille, la muscade, le macis, la canclle, le girofle, le poirre, et une foule d'autres matières aromatiques, qui , soit par toute leur substance, soit par l'huile volatile qu'elles donnent à la distillation , fournissent à la midecine des toniques , des stomachiques , des fortifians , des cordinux, précienx dans tous les lieux de la terre placés sous des hatitudes bien éloignées des climats qui les font naître. L'opium , le calmant par excellence , est une des hases de la matière midicale pour les médecias du toutes les nations, et quelques contrées de l'Orient sont les seules où l'on requeille ce suc si utile dans la classe des médicamens. Ainsi , quoi qu'en général il soit vrai de dire qu'il n'y a pas de climat où la nature ne présente à l'homme des productions utiles au traitement des maladies qui l'attaquent, il n'est pas moins vrai que se borner à ces productions indigenes, c'est renoncer à une grande quantité de ressources que le commerce offre aux hommes civilisés pour l'adoncissement de leurs maux physiques. C'est une chimère que de vouloir trouver dans les pays froids ou tempérés des aubstances médicamenteuses , qui puissent remplacer celles que la nature luit croître sous l'équateur ; et l'homme aussi sage qu'instruit , qui se livre à l'étude des maladies dans différentes parties de l'Europe , sans recourir toujours aux matières rares et précieuses de l'Inde ou du nouveau monde, trouve au moins, dans les productions de ces climats fortunés, des médicamens précieux , à l'aide desuels il produit des effets qu'il attendroit en vain des substances naturelles pre pres aux climats tempérés qu'il habite. (M. Fouscaor). Médecine. Tome VI.

EXPATRIATION. (Hygiène).

Partie III. Regles de l'Hygiène en général.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre I. Principes généraux d'usage.

Section IV. Dans la durée ou le changement,

L'Expatriation est le changement qu'on fait en quittant le lieu où l'on est no, pour se transporter dans d'au res climats. On sent bien qu'on ne pent passer d'un pays fruid à un pays chaud, et riciproquement d'un pays chaud à un pays froid , sans s'exposer à suuffeir d'une température à laquelle les corps n'ont pas été acconturnés de bonne boure. Les personnes qui ont vécu dans les climats tempéres sont bien plus capables de supporter l'une ou l'autre tempirature , chaude ou froide ; c'est ce qui fait que les françois, les allemans, les auglois, risquent moins à s'expatrier que beaucoup d'autres peuples, qu'ils se façanment plus facilement dans les pays on la curiosité ou le besoin les portent, que ceux qui ont passó d'une extrémité à l'autre. Quant aux précautions qui doivent so prendre dans de semblables occurrences, ou doit voir les mots changement et climat. ( l'oyez aussi l'article Voyages). (M. Macquant).

EXPECTATION. (Mcd. Prat.)

Ceux qui ignorent les rrais principes de la medecine, (et il scruit à souhaiter que cette classe ne renfermlt que cenx qui , par état , ne sont pas dans le cas de l'exercer) , ceux , disons-nous, qui ignorent les vrais principes do la médecine croyent asses communément que , lorsqu'un midecin est appellé suprès d'un malade , c'est toujon s pour lui faire des remedes. On est tout étonné, lors pr'après avoir réglé le régime convenable, ordonné jeut-être quelques lavemens simples, on le voit visiter assiduement un malade, examiner avec la plus grande attention tout ce qui lui arrive, et se borner, pendant plusieurs jours de suite, quelquefois pendant presque tout le cours d'une maladie, qui d'ailleurs parolt grave, à recommander la continuation de ce qu'il a prescrit d'abord , c'est-à-dire du régime et des lavemens simples. On scroit tenté de penser que cela vient de ce qu'il se connoît point la maladie. On craint que, faute des remedes convenables . le malade ne auccombe : du moins est-on porté à croire qu'autant vaudroit-il ne point avoir de médecia, que d'en avoir un qui n'ordonne aucun remède.

On est dans une grande errour. Il y a , à la

white between the manades up an embedies earlier et pour la getrion despuelles il faut un certain nombre de remédes. Man il ye na encure pain qui an'an demandest que trea-peu tomane il ye na un grand monifere certainer (commandest, ar a un grand monifere certainer (commandest, ar ain de certaine accident, et tant que ces circonstances et accident monifere, et nui que ces circonstances et accident monifere, et nui viva elemandest plus leurque ces circonstances, et raine vas elemandes plus parties para de manades, et qui ul viva elemandest plus nomen para manis son habilatiri, en ne hierar para de remeibre, lonqu'il ne commente plus nomen para de remeibre, lonqu'il ne commente plus nomen para de remeibre, lonqu'il ne commente plus nomen qu'il traite, qui par ses accidents.

Dans les cas môme où la nature de la maliei et ses accidens ue dermandera pas de remedien, si cette maladie est du nombre de cellos qu'on appele agroba, Cesta-drie qui se terminent en un petit uembre de jours, a le lles terminent en un petit uembre de jours, a le lles et groe jusqu'à un cretain point, il ne faut maladie, pour suivre la marche de la matière, de pur suivre la marche de la matière, de certification de la matière de la m

La méthode qui consiste à observer sinsi s'appelle Expectation: elle fera lesujet de cet article, qui n'est pas assur-ment un des moius escentiels de ce Dictionnaire. Si l'on vouloit , pour on montrer Pin:portance, lui donner tome l'é en ue dont il seroit susceptible, il fauéroit parler de toutes les maladies et de toutes leurs circonstances, parce qu'il faudroit indiquer tous les cas où la médecine expectante a lieu , ce qui ne pourroit guères se faire, sans parler aussi de crux qui sont l'objet de la médecine active : mais nous ne sommes point du tout dans cette intention ; nous croirious même faire une chose déplacée. Nous nous bornerons donc ici à présenter les principes généraux, qui, dans les différentes maladies , et dans les différens cas de maladies qui se présentent à un médecin , doivent régler sa conduite sur la préférence qu'il accordera, tantôt à la médecine active, tantôt à la médecine expectante, et aur lu manière dont il les fera aucceder l'une à l'autre.

Cos principes dependent d'une comnoissance claire et précise du pouvoir de la nature et de l'art pour la guérison des maladies. Ce point de théorie bien eclaires les fournirs donc, s'il ne les renferme pas lui-même; et l'application n'en sera point difficile pour quiconque counoltra l'histoire des maladies.

. Nous croyona devoir commencer par fixer

ce que nous entendons par le mot de nature, lorsqu'il est question des fonctions du corps humain, de sa santé, de ses maladies.

Nous pensons avec presque tous les Médecius, tant anciens que modernes, que le corps de l'humme, unsi que celni de tous les animaux, est une machine: mais nous avouons en même-tems que nous sommes bien éloignés de comprendre entièrement le méchanisme de cette machine; et c'est ce dont tous ne conviennent pas également. En effet, nous connoissons assez peu les pièces dont elle est composée, et bien moins encure les puissances qui opèrent leur action. Ces pièces sont des fluides et des solides qui agissent les uns sur les autres. Les fluides ont les qualités communes des fluides en général, comme les solides ont celles des enque solides : mais, outre ces qualités communes, on remarque dans les uns et dans les autres des qualités particulières, dont nous sommes forcés de convenir, que nous n'avons que des notions trèsimparfaites. Qu'est - ce que la sensibilité et l'arrival ilité des solides, et d'où dépendentelles ? Queile est la nature et la composition de pos fluides , et comment mettent-ils en fest cette sensibilité et cette irritabilité ? Pourquoi quelques-uns de nos liquides excitent-ils la sensibilité et l'irritabilité de certaies or anes, et n'apèrent-ils pas le même effet sur d'autres? Tout cela nous est presque inconnu: et on ourroit faire cent questions parrilles relatives à l'organisation de notre machine, sur lesquelles nous n'avons pas plus de lumières.

Copenduat presque taus les médecins s'esccordent à n'abmette dans les fouctions des animans, soit en santé, soit en maladie, qu'un pur méchanisme (1). Le pouvoir même de notre aune sur matre corps. l'action si bien constacée de nos affections, et ens passions sur nos orgames, et réciprospuement l'action de motre une situation de la companyation de la contraite de la companyation de la companyala de la c

<sup>(1)</sup> Pour évier toute égairroque, en avent la éque l'on figi abtraction de la difficient et consuscités extra de la complexion de consideration de l'ontine cette action physique et a citie méchanique Quoique cet deux actions sont égatement sommes à des lois et de la cation sont égatement sommes à des lois égatement touse et pois ; toute action physique et en abilitus actions méchanique, comme toute action méchanique et une serien physique; la différence qu'illy a, è ten que la site mois conness qui etilas et qu'ille de ce qu'en qui applicat mois conness qui etilas de ce qu'en qui applicat mois conness qui etilas

perler, see offets sont sounis à des loix qui véroction d'une manère sansi dere que cellequi réglent l'action méchanique d'un copra un un strue, et que d'alteur-elle act tospinar un survey de d'alteur-elle act tospinar nes organes ; muis ils conviennent que si l'on adopteroi dans les opérations du comp humain qu'un par méchanique, c'est un méchanique qu'un par méchanique, c'est un méchanique qu'un par méchanique, c'est un méchanique nous sont très-cochées, saus qu'il ont pour cala indépendent de celles qui lui sont comnous sont très-cochées, saus qu'il ont pour cala indépendent de celles qui lui sont comnues sort très-cochées, saus qu'en. Les faits montes avec tous les autres coppe. Les faits montes avec tous les autres coppe. Les faits en le les procedes de comments con les est lois particuliéres de processes en la service de felte de los les générales et communes.

Si notre corps est une pure machine, dont toutes les actions sont soumises à des loix méchanques, il s'ensuit que, par le mot de nature, on ne doit pas entendre autre chose, lorsqu'ou parle de lui, que le méchanisme que réjet ses opérations.

Examiner lo pouvoir de la nature dans la guérison des maladies, ce n'est donc autre chose qu'examiner si le michanisme qui régit les opérations du corps lumain influe sur la guérison de ses maladies, de quelle manière, et jusqu'à quel point il y influe.

Que le méchanisme qui gouverne notre machine influe sur la guérison de nos maladies, ce ne peut être un problème pour des médecins ; ils sont tous les jours à portée de voir les guérisons s'opérer par des coctions, des secrétions et des excrétions ; et il est évident que ces fonctions son? l'ouvrage du méchaoisme qui gouverne notre corps. Ou peut même dire que c'est le même méchanisme qui , dans la santé , opère les coctions, les secrétions, et les excrétions, duquel dépend sa conservation, et qui dans les maladies, opère celles dont dépend leur guérison. Ainsi rien n'est plus grai en ce aens que ce principe d'Hippocrate : naturae morborum medicatrices. Il seroit donc inutile de s'étendre sur une question , dont la solution ne souffre anéune difficulté.

Il a'en est pas de même de celle qui a pour dojet la musire de noure corps opher les guérisons. Co méclanisme a cid did pour par les guérisons. Co méclanisme a cid did pour par les créateur de façon produire de did pour par les guérisons. Co méclanisme a cid did pour les quérisons de les processions par a constant par les accrétions, et les excrétions dome la dédiguée, domes il a dédiguée de les processions de les produires de la produire de la comme del la comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comm

Cette question mérite d'autent plus d'ever dictures, que, quoiqu'elle out tribantessame, elle sessible avoir été très peu approfondie jumpl's présent à peine nême ac-elle été que l'experiment à peine nême ac-elle été chèrer è que fa nature, ou le méclasime de observé que fa nature, ou le méclasime de des coctions et des crises, par le moyen desquelles volprieres les gérisons et un en a cuelles volprieres les gérisons et un en a quelles volprieres les gérisons et un en a mais on a peu examiné de quelle maisere été opriere les coctions et cescrioties.

Il semble pourtant que les mauvais effets de l'opération de la nature , abandonnée à elle-même dans les maladies, aussi fréquens pour le moins que les bons, étoient un motif bien suffisant pour se livrer à catte recherche : car on a très-bien observé vette différence , et il étoit naturel de desirer d'en connoître les raisons. Tout we que cette observation a produit, a été de jetter les Médecins dans des cuntradictions étomantes, sons qu'ils parois-sent s'en être apperçus : ils out dit de l'opération de la nature, considérée dans le traite ment des maladies particulières, autant de mal qu'ils en avoient dit de bien en la considérant d'une manière générale ; et les plus grands Lommes semblent n'avoir pas été eux-mêmes à l'abri de ce reproche.

En effet, ont-ile parié dans leurs théories générales du pouvoir é le anture pour lagairon des malufies 2 lls lui ont donné les plus grands diogne; y éle est le premier et le plus grand des Médecins, et leur autre commun. Leur gloire est de se rentre est disciples; découter ses les ons, de suivre ses conseils avec docilité; leur honneur est de lui obère en tout, comme des acclaves humdles et soumis s hoors Medici servitus Borth.

Sont-ils entrés dans le détail du traitement des maladies particulières ? Ce n'est plus cela. à peine s'en trouve-t-il quelqu'une où ils na la voyent en défant ; tantôt elle ne fuit rien . ou elle fait trop peu; souvent même elle fait tout le contraire de ce qu'elle devroit : de sorta que souvent, ou elle n'a pas d'action, on son action est plus nuisible qu'avantageuse. Aussi reconnoissent-ils qu'elle a besoin d'être continuellement surveillée par l'art , qui est obligé tantôt d'exciter ou d'animer son action, tautôt de la modérer ou de l'arrêter , et souvent de diriger as marche, on mêma de lui en faire prendre une tout opposée à celle qu'ella suivoit. Qu'on ouvre leurs ouvrages, qu'on y perconre seulement les principales classes iles maladies , on y verra presque par-tout ce que nous avancous.

Est-il question de maladies chroniques ? ils

Negaristotila pas la matalie principale, au fine de concouri fas gueristos f. Ces mouvemens de la nature, au lieu d'être des moyens propres de la fatture le sal, pa estublent-lès pas au contraire, dans bien des cas, faits pour écarter les secours de l'art, en tompant le môlecin sur le siège de la maladie et sur as vériable cames l'Combins, por exemple, de ces accicumes l'Ombins, por exemple, de ces accicumes l'Ambins, por exemple, de ces accicumes l'Ambins, por exemple, de ces accipans dipunite d'une alfection du creveau, ont leur came dans les premières voies; et disquaroissons, comme par enclasamennt, par Pellet d'un romitté on du purgui al proprofet 8

Que fait la nature pour semplacer un membre d'inn volume un peu considérable? Reusaquet-on dans ce dernier cas qu'elle fasse autre close que des efforts aussi douloureux et aussi pernicieux qu'ils sout vains et inutiles?

Pourquoi ne chasse-t-elle pas l'humeur goutteuse au dehors, au lieu de la déposer sur les extrémités pour le tourment des malades, ou sur les viscères pour leur perie ?

Enfin que devient son éuergie dans les asphyxics, dans les apoplexies, dans les paralysies?

Ses plus grands défenseurs sont obligés de convenir de son impuissance, ou de ses erreurs, dans tous ces cas, lorsqu'elle est abandoanée à elle-même.

On feroit un volume, și l'on rouloit exposer toutes les mulaties, et tous les cas de multides, où, de l'aceu de sea plus grants admirateurs, non seulement la uniture ne fisit pass ce quil courvendroit qu'elle fit pour leur guérions , mais oit elle fait même tout le courtiere. Si l'on diaire de plus grant un destre de plus grant un comblent avoir été emmonées exprés pour célèbrer le pouvoir de la nature dans la goiriou des maladies, et qui ont été couronnés par des académies célèbres.

Que les réflexions que tembient devoir faire autre ces controlicions pa publice écritent donc les préjugés que l'autorité des grands hommes qui y sout founde pourant élever goulers sous, si nous adoptous un estiment controlicion de la controlicio del positivo del controlicio del controlicio del positivo dela positivo del positivo del positivo del positivo del positivo de

De reviens donc au point luquel je uintperif, cett-derig, a kammer el la nature, ou le méchanisme de motre curpe, a été dit que de méchanisme de motre curpe, a été dit que de le manifer de la comme de maille en el référence de la prére de l'ambiente celles dont la prére de l'ambiente celles dont l'époul la comerciation de la santé, ou si, dans irs unitable de la comerciation de la santé qui si, dans irs unitable de la comme de la comme de la santé qui si, dans irs unitable de l'ambiente de l'ambiente

Aimi, la question n'est pas de savoir si les coctons et les crises par lesquelles s'opérent les guérisons, sont l'ouvrage de la nature, un effet du méclassime de sotre copus. Tout le monde en con: ent i màs il s'agit de artor ei co méclassime a été disposé, s'arragé exprès et directement, pour opérer ces coctions et verables pour la purirose, un misito convenable pour la purirose, pour préser celles dout dépend la conservation de la santé.

L'idée que Dieu, pa formant notre corps, a mise nai tout ce qu'il falisi pour se conserver na bon état, et pour se réaliser de la conserver na bon état, et pour se réalisir de la citation de la conserver na bon état, et pour se réalisir de la citation de la conserver de

Mais des réflexions profondes sur les contradictions, dans lesquelles et louts a semblé qu'on n'avoit pu s'empécher de tomber en l'adoptant, nous ont engagé à examiner si elle ctoit effectivement auxsi solide que brillante; et voci de quelle manière nous avous procédé dans cet exameu.

No observation out d'alord eu pour objet te myyen que nous avon pur conserver noire santé. Nous avons reusrajus que plat on comnut la physique de corpa lumais, plas on rédicitat sur l'ordre de ses fonctions. Re de ses opytations, et au l'he ellets que ur reulleurs; Replats on est existance que noire marlaine a dél plat on est existance que noire marlaine a del d'élèvambre un lon ést. Pour per cut rifet ai l'inv. Plosmer n'a beson que de saire l'pantiet de la nature, et d'objet nature d'orte, qu'elle interes le proposition de l'action que de saire l'pantiet de la nature, et d'objet nature d'orte, qu'elle hai intime par les besoins dont elle lui fait éprourver le sontiment; rous paroit tellement teur dur à ce lui daux son organisation, que plus on la considére, plus on se sent entraîné à y reconnoitre cette intention da Créateur. Il seroit déplacé d'entrer ci ci dans des détails de plusla-je pour appuyer cette assertion, sur laquetle el paroit qu'on est asses d'accord.

- Si malgric co méchanisme nous épronvenus des maladies; ce n'et pas qu'il is not décriments. Cest le plus souvent, parce que nous n'avons put toijours sais l'insidier de la patre 3 soit par celle de ceax qui nons par notre faute, soit par celle de ceax qui nons considerate que nous dérigles mois out firit disobliré à ser loit; c'est peut-être enfin parce que le glot que nous haitions aquar de boul-reach; l'aumosphère qui nous enviranne n'a plus les mêmes rapports aver nou organes, et se trouve même souteur corronque par des misumes muisibles, et que, put un étif é ce ten même cause; les alianess principales que des misumes muisibles, et que, put un étif é ce ten même cause; les alianess principales que de cert force et de leur force et de leur vertu pour notre concertaine.
- Il n'y a que le dépérissement insensible de nos organes, suite nécessire du leur usage, qui semble former une difficulté solide contre cutte explication; les alimens auxquels nous avons récours par l'instinct de la nature, pour y reméder; ne l'ayant jamais fait qu'imparfaitement.
- Si donc il ae trouve des défants, des imperfections dans notre organisation, dans le méchanisme destiné à la conservation de notre auté, ils ne lui sont pus naturels. Ils ne sont que l'effei d'un cause accidentelle ç et, majére ces défants, elle est encore assez parfaite pour qu'on su puisse méconnotire pour aiusi dires as perfection primordiale : c'est une excellente montre dérangée par l'effet d'une chite.
- De l'examen de la manière dont notre machine est arrangà pour se conserver en bon état, ayant pane à celui de la manière dont elle ce disposée pour se roibile forque l'el est dérancie disposée pour se vicibile forque l'el est dérancie pour l'antre, nota n'avons pu nous enquéter d'observe qu'il s'en falloit beaucom qu'il y ent en elle, pour la goirsion des maladies, et aume ordre, la même désposition que pour la couservation de la sunté. Nous avons reconnance par l'equè, et celui les deme méchanons per leque, les exércitors, les caurisions dont circe de conservation qui, dans les maladies, openist celles dont dépend eur quérison par des ma l'avons pue ne pas voirausi que ce mécha-

nimo opéruli ceseffora d'une moniba bien differente dans Dun que dans Diaure can Segiedi de la conservation de la mariè il fait de lui-more ce qui convente pour ceste fin, sans avoir more ce qui convente pour ceste fin a la conservation de la mariè de la conservation de la nature , et par leur manière de traiter les maladies.

Nous n'avons pu remarquer me si grande différence dans la manière dont ce méchanisme ojère dans cres deux cas, sans creser de le igradrer comme également d'esnié à ces deux fins. Comment penser qu'un méchanisme, qui remplita simal la destination qu'on lui attribure, att cité forarépour cette fin par un Ouvrier infinument sage et touti-puis-ant T étale arfugare.

Il est aisé de sentir que le moyen employé pour expliquer les imperfections actuelles du méchanisme destiné à la conservation de notre santé, ne pent pas également servir à expliquer celles du prétendu mér hanisme destiné à la guerison de nos maladies : la différence est extrême. Ou ne peut s'empêcher de reconnoltre , dans l'état primitif de l'homme, un méchanisme destiné à la conservation de sa santé : ce point ne peut souffrir de difficulté, et on est force , par cela même , de rejeter de cet état celui qui auroit en pour but la guérison de ses maladics. Ce méchanisme auroit été inuile ; l'homme, par l'effet du méchanisme destiné à la conservation de sa santé , ne devant point avoir de maladies. On ne peut donc dire du méchanisme destiné à la guérison des maladies, comme de celui destiné à la conservation de la santé , qu'il s'est détérioré : ainsi ses défauts forcent à le rejetter tout-à-fait.

Mais, dira-t-on, les médicsmens étaut du premier ordre de la nature, du premier plan de la création, puisque Dieu les a créés dès le commencement, les maladires doivent en être aussi, les remédes supposant nécessairement les maladies.

La réponse est facile. Il est vrai que les médicamens sous, comme tout le setest, Pourrage du Créacur : mais il n'est point veis qu'ils nyes, été créés comme médicamens, aircus corps n'ayant cette qualité par lu-méme et d'une manièrer abschie, et ne l'acquérant que par le juste emploi qu'on en fait dans les circonatances comvenables et d'adilleurs, ces mêmes corps, employée mal-è-propos, pouvant, par les mèmes quatités, donne la mort.

Ou'on n'admette pas dans le corps de l'homme, nous dira-t-on encore , un méchanisme destiné à la guérison de toutes ses maladies : mille faits prouvent le contraire. Mais mille faits ne prouvent-ils pas aussi qu'il y en a un du moins pour la guérison d'un grand nombre d'entr'elles. Combieu, en effet, de guérisons qui s'opèrent aans remêdes , et même malgré des remêdes contraires! Pent-on les attribuer à une autre cause qu'à un méchanisme destiné à cet effet ? Ne semble-t-il pas même que le Créateur a youlu par-la engager l'homme à conserver sa aanté avec plus de soin , à ne point se livrer à des passions qui la détruisent ; cet être bienflisant ayant d'ailleurs pourvn aux autres maladies , en donnant à l'homme l'art de la mêdecine et la connoissance des remèdes ? N'est-cepas à ces justes bornes qu'il faut réduire le pouvoir de la nature pour la guérison des mala-dies, et seulement en ce sens qu'il faut entebdro les éloges qu'en ont fait tant de grands hommes, qui n'étoient pas espables de tomber dans des contradictions aussi grossières que celles qu'on seroit en droit de leur reprocher, si l'on prenoit leurs discours dans un sens plus étendu.

Main, xº, ne seroici pas plus diffisile encore
de concercio pronquio nictre macinice auroit dei
formie de maniere qu'elle se suffit à ellemême
pour se guirir de certaines malaines, tradis que
pour se guirir de certaines malaines, tradis que
la direction de l'art. La raison que l'on donne de
adrette datination, a ui leue de l'établir, seroit
plutôt propre à la détraire, l'impuisance entrec de uotre machine, pour se réablir elletiere de uotre machine, pour se réablir elletiere de uotre machine, pour se réablir ellepartie de l'impuis de l'etablir de l'etablir seroit
plutôt propre à la détraire, l'impuisance encore de un comment de l'etablir elleconditiere qu'un pouvor borné.

2º. Si cette distinction avoit lieu , l'expérience nous auroit appris à discerner les maladies que la nature prut guérir toute seule, de celles où elle a besoin des secours de l'art : ce qui n'est pas. Il y a de grandes maladies qu'elle guérit toute seule, et il y en a de petites où elle ne se suffit pas à clle-même : on voit d'ailleurs tous les jours des malades mourir faute de secours , des mêmes maladies dont d'antres guerissent sans être plus seronrus. Ce n'est donc pas , à proprement parler , entre maladies et maladies que cette différence a lieu, c'est plus entre les différens cas des mêmes maladies ; c'est par l'effet des degrés dillèreus de dérangement, soit dans les fluides soit dans les solides, et aussi de la différente disposition des corps on de celle de l'athmosphère, que certains miliades guérissent des mêmes maladies dont d'antres menrent, quoiqu'également abardonnés aux seuls secours de la nature. La différence du régime dont ils font usage, soit par instinct, soit par préjugé, soit par caprice, peut enrore contribuer a la différence du sort qu'ils éprouvent.

Si donc on ne peut s'empêcher de convenir qu'assez souvent la nature abandonnée à ellemême fait précisement ce qu'il fant pour la gnérison de certaines maladies, comme il s'en laut infiniment que cela arrive toujours dens les mêmes maladies , lorsque ce bonheur a lieu , ce n'est point par l'effet d'un méchanisme établi en nous tout exprès, et pour me servir des termes de l'école, primario et per-se, pour cette fin ; mais c'est en quelque sorte par accident, et par un effet secondaire du méchanisme misen nous pour la conservation de notre senté .. lequel, dans d'autres circonstances, conduit à Le mort au lieu de procurer la guérison. Car, pour peu qu'on y fasse attention , on se persnadera nisement que cet effet secondaire n'est pas moins propre à produire les maladirs et la mort, que la vie et santé. Tout dépend du degré auquel est mise en action la sensibilité de nos organes, qui est le grand ressort du mechanisme de notre machine.

Toute la conséquence qu'il fauttiere le res fais, c'est que, quoig uliv y attenure ne no l'insepetion du Médecin ne soit nicessaire, il 2º na trouve soit de la rest pas obligé d'agir ni d'ordonner des recelles et où, au contraire, il doit se contentre d'etre simple spectaleur de l'opération de la nature : et ce sout bien plus les circonstances de des maladies ; qui doivent règler sur cela sa conduite, que feut respère.

Un Médécia est précisiment, à l'égard de la nature dans les malodies, «e qu'est un condition de la matte dans les malodies, «e qu'est un condition de la matte de

Cette comparaison nons prosente dans tous ses points ce que Liit la nature, et de que fait le Méleicia, pour la guiriton des maladres 1 cen n'est point le Méleicia, pour la guiriton des maladres (conte n'est point le Méleicia qui guerit , e'est la nature, comme ce n'est pas le cocher qui trarles le carrosse , ce nort les cheraux y mais la sautre a souvent hesoin d'être dirigée, et toniques d'être inspectie par le Médein, comme les cheaux en la besoin de l'este par le co les-

Il est donc évident qu'il n'y a point , à proprement parler , dans l'homme , de michanisme destiné primario et per se à la guerison' des maladies; et que, si la nature guérit, ce que nous avons reconuu dès le commencement de cet article, c'est, connne nous venous de le dire, par un effet accidentel du méchanisme destiné à la conservation de la santé.

Ce principe a des conséquences très-importantes pour les Medecies et pour les malades,

La plus importante betoutes, c'est que ce n'est pas la ratere qui distileirge in Molécie dans le traitement ées malafies. Il est même étonneut qu'on ais pens délléremment : car, ou la nature fait présuément ce qui consient pour la guéricio des maladies, et doise la Molécia n'ayant rica à faire, , s'a besoin d'aucure direction ; même ce qui ne canviern pas, et alor le Médecia ne pourroit qu'errer en suivant un si mau-sia guide.

Il y a pourtant un sens dans leguel on peut dire que la nature est le premier maltre des Medecius : c'est d'elle en effet qu'ils tiennent les premières le cous de l'art de guérir. Ceux qui s'eu sont occupes les premiers en honimes intelligens, connoissant très-peu la structure du corps humain , et bien moins encore la manière dont il exerce ses fouctions , n'ont pu d'eux-mêmes se former aucune idée ni de la nature , ni de la cause de ses dérangemens , ni par conséquent des moyens d'y remedier. Mai voyant que parmi ceux qui étoient altaqués de mêmes miladies, il y en avoit qui guérissoient et d'autres qui succomboient, pour porvenir à connoître les raisons de cette diffirence, et les moyens d'empêcher qu'elle n'ent lieu, ils ont dà examiner avec la plus grande attention ce qui se passoit dans les uns et dans les autres pendant tout le cours de leurs maladies. En suivant ce plan, ils out dà bientôt tirer des conséquences de leurs observations, Ayaut, par exemple, observé que dans des maladies graves beaucoup de ceux qui avoitut eu des hémorrhagies un peu copieuses, on des dévoie-mens considérables, ou des sueurs, avoient été guéria, an lieu que ceux chez qui ils n'avojent remarqué aucune de ces évacuations, étoient morts; ils ont dà attribuer les guérisons ou à ces hémorrhagies, ou à ces dévoiemens, ou à ces sueurs, et présumer qu'en eu procurant de semblables à ceux à qui les circonstances leur donnoient lieu de craindre que la uature n'en procurat pas , ils en tireroient les mêmes avantages: et, la guerison d'un plus grand nombre de malades à la suite de cette pratique leur ayant appris qu'ils avoient bien conjecturé , ils ont dù regarder la nature comme leur premier maltre, puisque c'étoit en l'imi-tant qu'ils avoient procuré des guérisous comme ello.

En ce sens, aucua na decia en peut encore aujourd'hui lui refuser cette qualité.

Voils le seul sond una lequel il soi, vazi de dire que la nature est le premier nastire des médocins, et il suffit de l'acoir compris pour sentir qui elle est incapable de les diriger : s'il arrire quelquefica qui elle fasse d'elle sufra co qui convient ; cela est trop rue pour qu'on puisso risquer do se livrer à au conduite.

Est-ce donc au médecin à diriger la nature ?

Il doit toujours l'inspecter, pour la laisser faire si elle fait bien, ou pour la redresser si elle agit mal.

Il est vrai que le médeciu , sachant que les guerisons s'opérent par des coctions et des criscs qui sont l'inivrage de la nature, ne doit avoir d'autre but dans cette inspection et cettu direction que de régler tellement l'action de cet agent, qu'il opère toujours ces coctions et ces crises de la manière convenable pour procurer La guerison, et que par consequent il n'est pas le maltre du choix des instrumens directs et immédiats des gu/risons : que c'est la nature qui les fournit , ou plutôt qu'elle est elle-même cet instrument immédiat et nécessaire. Mais il est vrai aussi que , pour que cet instrumment opère bien, il a sonvent besoin d'être dirigé et conduit par le médecin, et que la prudence demande qu'il en soit tonjours inspecté,

Cest sur la certitude de cette conséquence et du principe dont elle divir unmédiatement, qu'est fond è le besoin que l'Homme a dos secours de la médicané sois sen malaier, Si Dieu sroit mis en nous aux succhaintes conrenable pour nous gaérir, comme il y en a mis un pour conserver notre asuté; si la nature devoit toujours étre notre guide dans le premier cas coumne dans le second e nous n'auvions pas plus besoin dans le conserver not e santé; si la nature devoit toujours étre notre guide dans le premier cas coumne dans le second e nous n'auvions pas plus besoin dans le conserve de fair l'autre.

Il n'est donc pas vrai que la nature soit le plus graud des médecins; que ceux-ci doivent mettre leur gloire à écouter ses leçons, à suivre ses conseils; que leur honneur consiste à lui obéir en tout comme des esclaves humbies et soumis. Il faut abandonner ces belles phrases, et renoncer à un langage si souvent en contradiction avec la conduite que l'on tient envers les malades, et même avec celui qu'on est forcé d'employer dans une infinité de circonstances et de cas particuliers : ou , si l'on est réellement attaché neu-seulement à ce langage, mais encore au sens qu'il présente, il faut convenir que la médecine est un art fort inutile, ou plutôt un exercice continuel de tromperie et do charlatannerie . charlatanerie , et montrer de Phonnéteté et de la bonne foi en y renonçint totalement.

Les principes que nous venons d'exposer, nous paroissent incuntestables ; et il n'est pas difficile d'en faire l'application à l'objet qui nous occupe, c'est-à-dire, à ce qu'on appelle Expectation.

1º. Il paroli hora de doute que l'Espectation doit avoit lieu, tant que le médecin ne connoît pas hien la nature de la maladie qu'il a à traiter. Il ne doit jauni sagir an hazard, jacre qu'au lieu de se rendre utile il pourroit nuire, es faisant prévisément le contraire de ce qui conviendroit. Si non prosit, justices non noceas.

Nous ne prétendons pas cependant poser pour règle, que le médecin ne doit rien faire du tout, tant qu'il ne connoît pas la véritable nature de la maladie. Il y a des symptomes si graves , si dangereux , que sans attendre que la vraie cause , dont ils dépendent, soit bien connue , un médecin sage et prudent ne croit pas pouvoir an dispenser de travailler à les modérer. C'est ainsi que a'il est appellé auprès d'un jeune homme vigoureux, qui, outre me fievre très-forte annoncée par un pouls dur, plein, fréquent, une grande chaleur, éprouve un grand mal de tête, avec un visage rouge enilammé, quoiqu'il ne sache pas encore quelle est proprement la nature de la maladie, il n'hésitera pas à ordonner une saignée et même plusieurs ; et au fond on ne pourra l'accuser d'agir au hasard- Quoique l'indication ne soit pas tirée de la cause de la maladie qui n'est pas encore connue, les symptomes qui ne sont pas équivoques , la présentent d'une manière qui n'est pas douteuse; et, en se lait ut , il proviendra un grand nombre d'accidents. D'antres symptomes, non moins évideus, pensent également fournir des indications pressées , auxquelles un médecin sage sçaura se conformer.

2º. Lorsque la nature de la maladie est connue, le medecin examinera si la nature fait ce qui convient pour détruire la cause; si elle Médecine. Tome VI. agit asses fortement on trop foildement; et a'il n'y a point à cramate qu'elle ne ditige la matière de la malade vers des parties, vers lesquelles clie ne pourroit se porter; sans camer un détrainent plus ou moins censidérable à la machine.

Il n'en prasone qui ne sente que l'Expre-Lation ne coit acor iten, que lonque la nature fait pricément que lonque la nature fait pricément proposable de la latin diminure; si eule cast trop faille il fant l'anguarater; si elle purolt disporce à pouser la matière vers des porties où elle pourroit noire; si fant travailler à la déconner vers d'antre, que elle se portera sans inconvénient ou du moins avec un inconvénient mointre.

Voilà les principes généreux, d'où il suit que, avit des maladies où le médecin doit se contenter d'être pectater du traval de la nature; il y en a aussi où il doit agir, et que souvent aussi, après avoir agi jusqu'à un certain point; et autant qu'il étoit utile pour procurer à la nature le degré d'action convenable, et la direction la plus avantageuse; il doit s'en teuir au rôle de spectateur.

La jute application de con principes denands assurances la commissance de Visitative des muladors, et par conséquent de la médecine pous se convenous : mas aunsi fundi convenir qui un luume bométe ce se mélera point de faire la médecine ans l'avoir dutade avez soin, et mass a'étre senti cette dose d'intelligance qui et microssitation pour l'apprender, et cotte d'un et mécasitation pour l'apprender, et cotte d'un et microssitation pour l'apprender, et cotte d'un et microssitation pour l'apprender, et cotte control d'applique convenablement les principes même que l'en applique de l'applique convenablement les principes même que l'en applique de l'applique convenablement les principes même que l'applique convenablement les principes même de l'applique convenablement les principes me de la principe de l'applique convenablement les principes me de l'applique convenablement les pri

Ce que neus avons dit jusqu'ici paroltra peutêtre à plusieurs personnes ne convenir qu'aux maladica qu'on appelle aigues. Elles se tromperoient. Comme c'est l'action de la nature qui est l'instrument propre et immédiat de toutes ces guérisons, dans les maladies chroniques comme dans les maladies aiguës ; il faut examiner ce que fait la nature : le plus souvent elle ne fait rien d'elle-même dans celles de la première espèce. La médecine active a donc souvent lieu dans les maladies chroniques. ; mais il fact l'employer avec beaucoup de circonspection. Il v a bien des cas de ces maladies où les remèdes . pour peu qu'ils aient d'action, sont plus capable s de nuire que d'être utiles, et où par consequent la médecine Expectante a seule lieu. Le grand point est de savoir bien choisir les remèdes que l'on emploie, de les employer dans une jude proportion et à propos, de s'y prendre de boune heure, ou de savoir attendre. On sent aisément que c'est la connoissance particulière de chacure do ces maladies, comparée avec le tempérament 1 cise quel est le caractère de cette Expérience, nu malade , et que l'expérience a fait connoître , qui doit régler la conduite du médecin.

L'exercice de la médecine demande assurément un grand nombre de connoissances; mais il faut que ces connoissances soient appliquées par une certaine mesure d'expérience propre, et plus encore par beaucoup d'attention, de réflexion, de combinaison, et de justesse d'esprit. Ce n'est pas ici le lieu de démontrer la manière de faire cette application , parce que , comme on l'a dit au commencement, il faudroit faire un traité de médecine complet : mais, ceux qui exercent cet art no sçauro eat trop avoir dans l'esprit les principes que nous avons présentés, en exposant jusqu'où s'étendent ce pouvoir de la nature et celui de l'art dans la guérison des maladies. Nous en avons dit assez pour les guider toute leur vie, si d'ailleurs ils ont acquis les connoissances qui forment la science du médecin, et s'ils ont les qualités d'esprit que nous estimons nécessaires à un modecin. Nous en resterons donc-là : nons ajouterons seulement, que si nous n'avons pas' parlé du régime, des boissons, des lavemens simples, quoique ces objets soient fort importars, c'est qu'ils ne sont pas regardés comme apportenant pluiôt à la médecine expectante qu'à la médecine active, et que l'étude des maladies apprendra à en régler l'usage dans tous les cis. (M. Manon P.).

# EXPÉRIENCE, Europe ( Médecine ).

C'est la connoissance acquise par des observations assidnes et par un long usage de tout ce qui peut contribuer à la santé et à la guérison des maladies.

Expérience se dit aussi de l'épreuve que font les Med cins sur le corps humain, on sur celui de quelqu'animal, d'un moyen, d'une opéra-tion, d'une drogue dont ils ont lieu de croire, par le raisonnement, que l'usage peut être utilement appliqué contre quelque maladie , ou dont ils cherchent à connoître le bon on le minvais eff t. (Anc. Eucyclopédie).

Cet art de foire des essais sur un remède particulier ou sur une méthode quelconque de traitement, est un objet fort important pour les progrès ultérieurs de la médecine. C'est en répetant avec le plus grand soin des éprenves particulières, qu'on donnera à l'Expérience médicale plus de developpement, et un plus grand degré de certitude. Mais ce que l'un peut dire sur l'utilisé de ces Expériences sera beaucoup mieux placé après que nons aurons considéré sous un point de vue général, ce que les Médecins ont entendu par le mot Expérience ; en spécifiant d'une manière pré-

EXP en recherchant quela sont les movens les plus propies pour l'acquerir , et en tragant en peu de mots les aignes auxquels on peut la recon-

Quelle idée les Médecins ont eu de l'Expérience depuis l'origine de la Médecine jusqu'au milieu du dix-huisième siècle.

Dans la Médecine, comme dans tons les arts. l'Expérience est cette juste réunion de connoissances , qui , en prononçant sur la nature et le rapport des objets , éclaircit le doute , dissipe l'ignorance et assure la vérité des choses, autant qu'il est possible à l'esprit humain d'en décider.

C'est ainsi que l'Expérience a été regardée comme la maîtresse ou la souversine des choses, parce que tout ce qui n'est pas empreint de son cachet, n'a point le degré de certitude propie à former un des élémens des sciences.

An milieu des fables qui couvrent le berceau de l'art de guérir , on trouve que la première base de la médecine fut l'Expérience. Les effets heureux ou malheureux des premiers remèdes, que le hasard ou l'instinct naturel mirent entre les mains de l'homme souffrant , les inductions simoles qu'il a dû tirer de la différente sapidité des matières alimentaires, ninsi que l'exemple des animaux domestiques avec lesquels il vivoit alors dans une société intime , lui ont successivement présenté des faits capables de fixer son attention ; et ces faits , à force de se multiplier dans les progrès de la civilisation, ont dû conduire à quelques résultats qui se transmettoient des pères aux enfana. Cet empirisme simple et grossier a été retrouvé par tom nos voyagenrs, ches les sauvages qui sont au premierdegré de la société. Quand les peuplades devinrent plus nombreuses et plus multipliées , cette tradition des remèdes et des topiques devint plus compliquée , et l'on vit danstoutes les familles des vicillards plus propres que les autres à en garder la mémoire et plus experts pour les appliquer. Sons doute cea hommes, plus versés que les autres dons la connoissance des moyens propres à soulager ou à guérir leurs semblables, durent être recherchés. On ne tarda pas à entreprendre des voyages pour acquérir plus promptement des connoissances qui attiroient sur ceux qui les possédoient quel-ques distinctions dont les hommes ont été et seront toujours avides. Bientôt des familles so vouèrent à étudier et à pratiquer les moyens de secourir leurs semblables ; et co ministère devint une sorte de secerdoce , dans lequel les premiers résultats de l'Expérience se transmettoient des pères aux enfans, sous un voile sacré et religieux,

Tela out été perdant long-tens les premiers désirens de la mésicine s on en gravait des fragmens dans les temples et dans les autres lieux publics. Die plus avoient été plus sognetures des products. Die plus avoient été plus sognetures par que leques familles de Médicine, lorque Ufspoorate issu d'unc de ces familles desdépaid a emreprit de rassembler ces révolutats épars et mystérieux de l'Expérience des aiècles qui l'Avoient précède.

Inspiré par le génie qui le destinoit à être le premier et le plus grand de tous les Médecirs, it cres la vraie thourie repérimentale, c'éctable, it cres la vraie thourie repérimentale, c'éctable de les prédécessures et sur les aineurs. Cette doctrine ainsi déablie au rune multitude de faits transmis par la raidition, v-échée par des le raisonnements et l'analogie, donnoit de l'Éxpériment de l'éctable par les raisonnements et l'analogie, donnoit de l'Éxpériment d'échée plus plus tet la plus varie. Maltieureusement, les auccesseurs d'Uniques, qui autroit toujours de l'eur service paideire, par qui autroit toujours de l'eur service paideire, ves, qui autroit toujours de l'eur servic de gaide-

Les enfans d'Hippocrate, ainsi que Praxagore et Diocles de Cariste qui leur succédérent, travaillérent à étendre et à développer la doctrine de leur maître; Erasistrate appuya leurs dogmes de se a découvertes en a natomie; c'est ainsi que prit naissance la secte dogmatique, qui reconnoissant Hippocrate pour chef, admit l'observation pour base ; mais un grand nombre des partisans de cette secte , sortant de la réserve severe et circonspecte qu'Hippocrate s'étoit imposée , donnèrent trop d'extension et de pouvoir au raisonnement, en voulant remonter aux causes premières et cachées des maladies ; ils ouvrirent ainsi la porte sux systèmes , dont le plus remarquable lut celui des méthodistes, qui réduisoient la nature et la cause des maladies à deux principes, au relachement et au resserrement, et qui rapportoientaussi tous les remèdes à ces deux classes.

Bien avant la naisance de cofte secte méthodique, Sécapion et Páilinus, pour corriger les erreurs dans lesquelles la voyacari que menoit l'abos du misonement, rétablirent par système l'abacration pure et simple, et souinrent que l'Expérin ne étoit le seul goide qu'il falloit saivre dans le traitement des malaides, et della ils furent nommés Empiriques du nom même de la chose qu'ils préconsionient.

Cet Empirisme invoqué par les disciples de Philinus et de Sérapion n'est pas la pratique aveugle que le hasard offre, que des essais vagues et non moivés autorisent, et que la tradition transmet avec des préjugés et des supersitions: l'Expérience que recommandoit la secte Empirique étoit un résumé de concoissances positives sur clasque maladie , fondé '1º, aur l'històrie exacte de leurs symptomes; 2º, un l'Emploi imitatoire des moyens que lo hasard , l'instituct où l'essai anferieur ont indiqué ; commo les plus prupres à les guérir ; 3º, sur la corparation p c'est-drier, sur l'analogie et la similitude qui se trouve entre les maladies et les effets de ces analades.

Les degentiques avvient poutet trep lois le trisionements de voulent tremoter trep severet aux choses tachées , c'rais-dire , aux vien aux choses tachées , c'rais-dire , aux vien défaut contraine, ou rejetant toute indection défaut contraine, ou rejetant toute indection applie. Ainst tandes, our les patinises currés de ces deux sectes se disputonant vivenant et se reprocheiment les une aux natures de faire et de méconsolute la véritable Expérience, les bons en contrainement de la véritable Expérience, les bons que de soons.

La nécessité de composer entre les prétentions ontrées des dognaciques caultés, qui vouloient tout expliquer, et des empiriques dévères qui réplesient but ce qui a cost rappert aux causes internes , renforça la ligne des hommes asgaet et modérés, qui crurent que le moyen le plus sûr de se pas d'écarter de l'Expérience, étoit de pueuler e quo chiscum de ces deux sectes avoit de meilleur, et c'est pour cela qu'ils furent noumes Exclestiques on choisisseurs.

C'est au milieu de c s sectes, que brillèrent à la suite les uns des antres Celse , Aretée et Galien. En marchant tous trois sur les traces d'Hippocrate d'une manière qui les a illustrés, ils out laissé voir dans leurs ouvrages pour quelle opinion ils penchoient, et comment les vrais médecins des différentes sectes ont su se rapprocher sur l'observation , c'est-à-dire , sur l'Expérience. Celse inclinoit pour l'Empirisme; Galien avoit, comme l'on sait, une trop grande envie d'expliquer, et a poussé même à l'exces ce défaut des dogmatiques. Arctée et Athenée son maire , joignoient à la philosophie platonicienne un cinquième principe dout ils titérent leur théorie; ce principe, qu'ils regardent comme une substance éthérée et d'une mobilité extrême , les fit appeller Médecins pneumatiques i mais ce qu'il est important de remarquer , c'est que cette théorie ne fit qu'imprimer une couleur légère sur une doctrine véritablement expérimentale , presque toujoura supérieure à la doctrine de Celte , et tout-à-fait analogue à celle d'Hippocrate.

En suivant l'histoire de la médecine, on voit que l'état de cette science y est plus ou moins brillant , suivant que les Médecins savent sentir

Elle ne futpas mi conane dans l'école d'Alexandrie, parce qu'Oribase, dice, Paul d'Al gine, Alexandre de Talles, on a suivi avec ausse d'exan titude, l'exemple d'Hippoc ate, et qu'illust même bissé quelques nommens originales que l'est acceptant qui ne permettent pas d'oublier leurs travaux et leur zèle.

Aux greeal Alexandrie succident les Arabes, qui en les prenant pour modéles, se placéran nu-desons de leurs maires. Dux d'entre eux sopojeonet oppendant à ce quoi nir ange dans la clause des serviès initateurs : l'un est Rhatés qui s'est monivai lon observature, en décirant le premier la petite vérole et la rougeole; l'autre et Albacais, qui a sjouid à l'Expérience do non pridécesseur des observations nouvelles sur la chirurgie.

Durant re long espace de tema qui s'éculia arte la fin du logice de Arabes et la reasissance des lattres en Liurque, on an trouve plus que mentale, qui avoit troipure domini de milira des différentes sectes. Le seul monument de de différentes seulpes que l'appendix a seul montant de la financia de puedura long et fautilieux commensires sur des recombinations de la financia del financia de la financia del financia de la financia de la financia de la financia del f

A la rensisance des lettres, les ouvrages d'Hippocarles et de Galion finent des premiers à être publiés, et l'Observation des beurs siècles de la Grèce vint unbattier le la bunières de la véritable Expérience, aux pratiques ucugles de la routine, aux dérentes platoniciennes et aux chimeres plus néticules encor de l'autologie judiciaire, qui avoient corrompu depuis si longteuns la doctient d'Hippocarle.

Cet esprit d'émide et de discernement, qui apprencié à bien voir et à bien observer, en comparant les chierralions des ancients le mise comparant les chierralions des ancients le mise comparant les chierralions des ancients le mise comparant les chierralions de la comparant les chierralions de la comparant les comparants de la comparant les comparants les comparan

La chimie, qui avoit est créte par Armandi et Villancave et Baille Virinti, i fic embrassée avec le plus grand enthousiame par Bensée avec le plus grand enthousiame par Benchalleru, maissore plus de savoire plus de métilode, fa faire à cette science des proprès réduiame,
qui fuvera trop induscrètement applique à la
compturaces de la chimie missoante, junt auterpalitation de modulera, que son la verin
masculose des remédra, fornat relatre à un
masculose des remédras de la comptenció de la
comptenció des anciens avoient commencé à reisblir.

Par use illusion également fandée sur l'unition de l'exist humain, les grande déconvertes qui a front en automoi dans ce sibéle; a les la comparation de la cestifica de la comparation de la cestifica de la circulation du sang, qui communea par enciera L'accessiva la fandée contraditations, automos de la comparation de la comparation

Tanella que les chimistes et les anatomistes. s'écartoient de l'Expérience en donnant aux seiences qu'ils chérissoient un trop grand empire sur l'art de guérir , l'esprit de calcul et degéométrie, trop rigourensement, appliqué à la Modecine, frayoit également une fausse rouse. Chaque terre produit des fruits analogues. à son climat. La seete chimique , vive et effervescente , étoit née dans les pays méridionoux ; la secte méchanique, froide et incertaine, pesant et calculant les forces et les résistances du corps humain , comme celles des médicamens, naquit au Nord de l'Angleterre. Produit coûteux des mathématiques et de l'algèbre , ce système eut des charmes par les difficultés même qu'il préfentoit : mais les contradictions énormes qui s'élevèrent entre ses ; lus vifs partisans en déciderent bientôt la ruine.

La décadence rapide de es systèmes, fondré and e founces thories ou un'de faux câcula, devoit faire sentir plus vivement la nécessité de ne pas éverare de l'Experience. Deux Midecins, d'un esprit différent, mais d'une égale valer aux yeux de la postérité, Stabl et Sydenhom, as sont réunis, lesquestes à la nême époque, pour direjre les aprits vers ce guide, sans lequel les Médecins marchent dans l'observait à plus productions.

Stahl , orné de tous les dons de l'esprit es

An péria, créateur en chimin, et triberens, abon Pantanin, sur codifie la vanisé qu'unoit pet lui implere la remino de toutre ces consussance, et crouide et Boume sous le verre de l'inherentiel à plus ainqu'en la pire exacte, returne de l'inherentiel à plus ainqu'en la pire exacte, répondu sur se courages, le judicium lern-sione qui a présidé à leur roincion, en ont déviné la cumoissance à ceux que les premières déficielles reponsurent mais on treuve du nels une qu'el a multile, l'éléctre amovelle de l'inherentiel d'Hippocrate et du ses disciples les plus distingués.

Sydenham, dépouillé de l'érudition indigeste et fastmase de son siècle , éloigné de l'avide curiosité des Chimistes et des Anatomistes , mais doué de l'esprit le plus juste et de la sagacité la plus judicieuse, se sentit naturellement porté vers l'observation ; il refets cette théorie uni a varié d'âge en âge , comme les systèmes de philosophie, pour s'attacher à l'Erpérience , c'est-à dire au résumé historique que présente l'observation sur les maladies du corps humain. En effet il demande, pour les rogris de l'art de guérir , 10. que l'on fasse de chaque maladie une histoire claire et procise , denuée de toute explication : 2°, que chaque maladie soit rappelée à un genre et à une espèce particulière , et que dans leur description on distingue avec soin les symptomes essentiels de coux qui ne sont qu'accidentels ; 3°, que l'on trace pour chaque genre et chaque espèce de maladie une méthode de traitement é:ablie non-seulement par des succès partienliers , mais confirmée par use suite de faits capables de garantir son efficacité dans les cas déterminés.

On trouve dans tous les ouvrages de Sydenhom, et particulièrement dans ses constitutions, des exemples multipliés et frappans du soin qu'il prit de remplir les loix qu'il désiroit voir établir.

A l'exemple de Sydenham, plusieurs Médeeins distingués d'Allemagne et d'Italie, parmilesquels on doit remarquer Schrocekins et Ramazzini se vonoient tout entiera l'Expérience, en recceillant avec soin des observations sur les maladies épidémiques, comme Hipporate et Baillon l'avoient fais avant Sydenham.

C'est à dater de ces travaux, qui homorèrent Li fin du dix-soptième siècle, que la Médecine expérimentale a été recommandée er cultivaavec zèle dans toutes les parties de l'Europe.

Ce n'est point ici le lieu de présenter le procis des progrès que la médecine clinique a fait dans es siècle par la voie de l'Estréviane. Je me consciours à de clier les nons l'est illustre consciours à de clier les nons l'est illustre de la constitution de l'est de l'est leffyun, l'acchiert, l'acchiert, le franç le leffyun, l'acchiert, l'acchiert, de franç le leffyun, l'acchiert, l'acchiert, de franç le legge, l'acchiert, l'acchiert, l'acchiert, l'acchiert, qui out constitué à aggrandir et à épurer le champ de l'observation.

de ne ferti dans en morant y met les ouergie de ces illustres Modéries, quitue weile remisque, a malegue à celle que Pris faite en perdant de la sette est celleque. Cest que la difference qu'ils prevent celtir dans leurs explications, a impreden pas qu'ils ne présentant de la sideme de la competit de la

#### Quel est le caractère de l'Expérience?

En voyan la manière dont les Médecius ont considéré l'Expérience équis l'origine de la médicine, « la jamde influence qui a ues sur l'art de goérir le jugement plus ou moins avantageux qu'elle a ont porté, on doit présentir quelles sont les qualites que doit avoir l'Expérience pour guider convendiement les Médecius dans la carsière épineuse qu'ils ont à parcourrie.

L'Expérience n'est pas cette simple connois, sance des malsdies que tout homme peut prendre par les sens, en suivant avec attention quelques malades. Cette simple intuition des maladies n'est pas même une abservation médicale, et nr peut le devenir, qu'autant que l'observatrur a les dispositions préliminaires pour bien juger l'objet qui est sous ses yeux. En effet, dit Zimmerman, tout homme qui ne sait pas ce qu'il doit directement observer , ou qui n'a pas l'art de reflechir sur ce qu'il a vu, pourra parcourir tous les pays du monde sons avoir rien connu. La véritable Expérience dépend sur-tout de la tôte de celui qui veut l'acquérir. Ce n'est donc point l'occasion de voir beaucoup qui constitue les bonnes observations , mais l'aptitude à bien voir. Ainsi , il cat nisé de sentir, que les connoissances pratiques d'un homme qui verroit beaucoup de malades, sans avoir les dispositions prélimimires pour considérer leur matalie, ne feroient que des observations vagues, fausses, souvent illusoires, et toujours incapables de servir de base à l'Expérience.

L'Espérience médicale doit être fondée, non sur quelques observations particulières et circonscrites, mais sur une longue suite de fasts, qui, isolés des personnes at des lieux, se critiquent et se confirment les uns et les autres. Ainsi, les observations d'un seul homme, fait d'ailleurs pour bien voir , ne constituent pas l'Expérience, quand elles ne sont pas d'accord avec les résultats des autres observateurs. On doit juger de même, sous plusieurs rapports, de la pratique particulière que l'on peut trouver établie dans un canton ou dans une contrée , quelqu'étendue qu'elle puisse être , parce que les observations sur lesquelles cette pratique repose forment encore très peu de chose. quand on les compare au résultat général des observations de tous les Aces et de tous les pays; d'ailleurs il est possible, comme l'exemple le prouve, que des préjugés et des erreurs se succèdent, en certains lieux, par une traditiou fort long-tems continuée.

L'Expérience, qui est le flambesu de la Médecine, doit donc avoir pour box ele rémultat général des observations que les Médecine ont tattes sur la nature des midadies et sur leurs remèdes. Ainsi, elle a pour principe la compoissance historique de son objet, Cesta-d'ire l'histoire de l'Houme malade; ce qui comprend la connoissance positive des differentes ma ladies et de leurs accident, suivant l'ordre de leur rapport avec ce maladies.

L'Expérience suppose enuite la espacité de remarquer et de diliferacier toutes le partier de cat objet, c'est-bdire, la facilité et l'habituded er reconolite et de distinguer, sur le difterne malades, la nature des maladies, et à bien juger de la diversité des accidens qui en caractérisent la genre, la gravité, ou la durée.

L'Expérience, enfin, demande un esprit en état de réfléchir sur ce qu'il acu lieu d'observer, et capsble de porter, avec discernement et promptitude, un jugement sur les moyens les plus propres à détruire ou à combattre la maladie.

Il s'agit donc, pour posséder l'Expérience en Médecine; sº. d'avoir la connoissance historique qui nous dispose à bien voir les maladies. 2º. D'acquérir l'esprit d'observation qui nous apprend à bien discerner ces maladies sur les sujets malades.

# Moyens d'acquérir l'Expérience.

10. La connoissance historique des maladies, que Zinmerman appelle érudition, et qui seroit plus justement nommée l'étude méthodique

de la Midecine, est une condition sans laquelle on ne peut jamais arriver à l'Expésurface des sualadies ! sans elle on est si reu disposé à connoître et à juger la Médecine, qu'on doit la regarder comme une routine, consistant dans l'application sisse de trois un quatre grands remêdes, et de quelqu'autres moyens accessoires. C'est en effet fante d'etre instruit, par l'étude, de l'étendue de la Médicine et des dispositions qu'ille exige, qu'on voit un si grand nombre d'hommes, incapables de se vouer anx combinaisons les plus simples et les moins rélléchies , pratiquer avec sécurité l'art le plus difficile pour ceux même qui sont studicux . et commentre jours ellement, sans remords, de s fantes que leur ignorance leur dusimule. Sons donte le public, qui accueille et qui recherche souvent, comme Bledecius, des gens dipourrus d'éducation et de lumières , semblent attirer sur lui les malheurs qui résultent de cet curprisme aveugle et homicide; mais, c'est au gouvernement à prévenir les effets, dangereux de ces miprises, auxquelles la foiblesse humsine est si exposce, que les personnes qui sembleroient les mieux faites pour s'y soustraire n'en sont point exemptes.

On a dit, avec beancoup do vérité, que les hommes s'étoient élevés, de siècle en siècle, en montant sur les épaules les uns des autres. Et en effet, la connoissance historique des maladies nous fait jouir du fruit des travaux de tous ceux qui nous ont précédé. Avec le plus beau génie , un Médecin , sans maître et sans culture, commettra une infinité de fautes avant d'arriver aux premières vérités que l'étude luis fournit ; être averti d'une erreur , c'est avoir fait le premier pas vers quelque connoissance. Le Médecin a use étendue immense à parcourir, mais celui qui est instruit par l'étude . a la carte du pays où il va voyager , tandis que l'autre n'a pour guide qu'une réminiscence vague, une analogie trompeuse, ou un tâtonnement aveugle. Zimmerman , qui a approfondi le svjet que je traite , s'est furt étendu sur la nécesuité des connoissances que l'étude fournit aux Medecins : il a fait sentir, qu'il falloit les porter aussi luin qu'il étoit possible ; non en chargeant sa mésaoire des choses innièles et dangereuses, telles que ces théories philosophiques et ces questions oisenses, qui ont si long-tema retardé les progrès de la Médecine : mais en recueillant avec le plus grand soin , et en rangeant dans un ordre méthodique et lumineux , tous les faits d'observation qui ont été assez constatés pour servir de base à l'Expérience. Boerrhaave , dit-il , après beaucoup de recherches et de tentatires pour guérir nne affection vénérienne invétérée , no trouva que dans le livre de Hut'en , sur l'ussge des sudorifiques, les cemèdes et le traitement propres à dompter cette meldide qui avoir frisité à un erre cure. Zimmermon cite encore avre beaucoup de justesse les Ouvrages de Torit et de B'erlhof, comme les seuls propres à faire connoître la méthode de grérir ces feirere malignes soporeuses, qui conduisent les malades au tombeau arre une si grande créérié.

Ce que Zimmerman a dit sur l'utilité de la lecture des auteurs, doit s'étendre aux recueils d'observations où l'on trouve des faits très-précieux qui ne se rencontrent point ailleurs. On dost aussi l'appliquer aux sciences physiques, cultivies anjourd'hui avec trop de soin pour ne pas répandre beaucoup de lumière sur la Médecine. Qui peut douter en effet, que les connoissances chimiques ne soient très-propres à éclairer sur l'usage des remèdes, comme elles ont dejà fait sur l'ussge de l'émétique, du mercure, duquinquina, et des gas? Qui peut méconnoltre les connoissances utiles que la Chimie a dejà données sur la nature des contrepoisons, et ceux qu'elle fait espérer sur plusieurs points très-importans dans l'histoire de l'homme malade, comme le prouvent les découvertes de MM. Lavoisier, Berthollet et Fourcroy sur les humeurs animales.

Quant à l'Anatomie, si l'on a vu l'art de guérif faire de granda procès aux son secours, on ne peut discouvenir qu'elle a beaucoup servi à assurer les principes de la Médecine, et à l'épuere des ereurs et des préjugés qui l'obscurciasient dans les sietles procédens. Il suffisoipout de la companie de l'anatomie de l'anatomie processione de l'anatomie de l'anatomie autros toujours de l'Anatomie auront toujours de l'influence sur la Médecine pratique.

2°. L'esprit d'observation, qui apprend à bien discerner les maladire sur les sujets malsdes, consiste dans l'habileté à voir les maladices telles qu'elles sont, et à saisir dans leur ensemble les points principaux qui doivent fixer l'attention.

Il fast pour former nn bon ohversteur, qu'il air reçu de la nature une disposition mutarelle à considèrer les objets sous leur véritable rapport. Cette organisation primitire, qui donne ce qu'on appelle le tact, est pour le jugement, ce qu'on appelle le tact, est pour le jugement, ec qu'e le conqu'ezil est pour la pienture, et l'orcille pour la musique. A cet égard, on sent bien que tous les hommen ne peuvent pa être partagés également; muis il est au moins nécessaire qu'un médecin ait l'esprit juste.

Certaines gens voient toujours faux , dit Zimmerman. S'ils se fixent sur des enfans , ils

ragarderont des inepties pour des marques d'esprir; et, en considérant les hommes, ils prendront la facilité de calomier pour du jugement, des causeurs pour de beaux esprits, et des tartuffes pour des modèles d'esprit et de religion.

Si la boane éducation ne peut pas réformer me organisation vicieuse, elle peut singulièrement favoriser le développement d'un esprit juste, en dirigeant graduellement son attention vers des objets propres à le faire réfléchir, et en lui fisiant prendre ainsi l'habitude de former des jugemens vrais.

Une des précantions les plus essentielles pour injouent l'espart à bein discerner les maladies sur les sujets malades ; éest de rejeter tout opinion philologhique ; et de vir teuir seulement aux fait et aux causes érécture lement aux fait et aux causes érécture tout. Borden avenarqué avec érétis que certains Médecins , prioccupés d'une mafadie aux jaugelles les avoirent écrit o qui faisoir Holgier principal de leur prasque, étoient fort eachis sur les les des les des les des les des les des principals de leur prasque, étoient fort eachis principal de leur prasque, étoient principal principal de leur prasque, étoient fort eachis principal de leur prasque, étoient de leur leur de principal de leur principal principal de leur prasque, etc. leur de principal principal de leur prasque de leur leur de leur de leur de leur de leur principal de leur prasque de leur leur de leur de leur de leur leur leur de leur leur de leur leur leur de leur leur de leur leur de leur leur de leur leur

Pour dissiper ces erreurs, et acquérir promptement ce coup - d'æil et cette habitude qui font décider avec justesse de la nature et de la différence des maladies , il faut , d'après le conseil de Sydenham, se faire une methode de classer les maladies en genres et en espèces bien distinctes. Et à cet égard , on ne sauroit trop répéter combien les Nosologistes modernes, et entr'autres Sauvages , ont rendu service à l'art de guérir : rien de plus lumineux que cet ordre nosologique pour ceux qui sont bien pénétrés des principes de la Médecine, et qui possèdent la connoissance historique des maladiss. Si quelquefois les Nosologistes ont fait une maladie d'un symptome particulier, les Médecins instruits ne s'y tromperont pas ; mais ils regarderont comme symptome essentiel ce qu'un ignorant pourroit prendre pour une maladie particulière.

Tous les Médecins, qui ont acquis le nom de bona cherreurs, se rémissent encore sur mairs, qu'ils est me se rémissent encore sur mairs, qu'ils est me le dispondit des maladies. Ils recommentest tunaimement, sux Médecins qui commencent à voir des maladies, de former -, pour clacun de ceux qu'ils suirent, un journal canet, qua con-tienne ce qui leur arrire depuis le commencentament de leur maladie juqu'il à fan. Si vous mont de leur maladie juqu'il à fan. Si vous

constantiques à faire régulièrement ces journaux, dioni Bernhaux à nes élèves, consnivars pas plutôt comm quires on cinq maladies d'une mina classe, que vous les reconmulres le mate de votre vie. Je reuroise à un anter article la foran de ces tableaux je me contente de dire lei qu'en y mettant de l'ordre et une attention uns interronque, ou prut armé hemocoup de prèse en tout un grand tomtain de la comme de la comme de la comme de prème d'allesie de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'Produ Middelin de l'Indogée Sants. Suipiere, (L'orgre les mois Catrague on Middeline cutsique).

Il est un âge propue la former les Médecias de l'Observation y écut vois dans lequel les sensont en même tens de la souple-se et de la virgurar, et du l'egrepi est unai pump la concertant de la virgurar, et de l'egrepi est unai pump la concertant de la virgurar de la virgurar

### Signes par lesquels on peut reconnoître PExpérience.

Paisqu'on ne peut parvenir à possé!er l'Expérience qui caractérise les bons Médecins, sans réunir des qualités précieus s , telles que des connoissances étendues et précises pour distinguer et classer convenablement les maladies une attention soutenue pour les examiner sous tous leurs rapports et un esprit juste pour les considérer sous leur point de vue essentiel il s'ensuit que l'Expérience, que tous les Medecins se vantent de posséder n'est le partage que d'un petit nombre d'entr'eux ; c'est-à-dire, que a'il v a une véritable Expérience , guide sûr et consolant en Médecine , il est une Expérience fausse qui ne peut conduire qu'à des arreurs et à sine trompeuse ascurité. Pour mettre plus de précision dans ce résumé, je distingue l'Expérience en trois classes , ce'le qui est fausse, celle qui est incumplete et celle qui est complete.

La fausse Expérience est celle qui est aqquiyée aut des extrêmes, des prijuées, ou des faris mal vus. Elle a simi peur base des obarrations victuses on undisties obsen elle est une fausse conséquence tirée d'une bome observation. Dans le premier cus, on part d'une erreur j dans le second, on part d'une vériét y, ansi on tombe dans Percur par la nausvise logqine qui fail conclure du particulier au géné. ral. Les Médecins d'Egypte , bornés chacus à voir des maladies d'une classe particulière et astreints à ne douner à leurs malades que les remedes inscrits pour cette maladie dans le livec sacre, devolent avoir une fausse Expelrience. Les gens à système sont dans le même cas, parce que leurs yeux, fascinés par une couleur particulière , voient tons les objets teints de cette coulcur ; Pythagore , disoit un nucien philosophe, regarde le solvil bien differenment qu' Ana.ragor. Il un y voit une pierre, et l'antre un Dieu. Lulin , comme je l'ai prouvá plus hant, les hommes dépourvus des connoissauces qui doivent disposer à bien observer les maladies , n'aquièrent qu'une fausse Expérie ice , parce qu'ils ne voient qu'avec les yeux du corps, ee qui devroit être vu avec lea yeux de l'esprit. Pour se convaincie de cette vérité, il suffit de considérer les garde-mulades et les religiouses ou sœura qui servent ilans nos liópitnux. Elles ont appris , à force d'habitude , à juger assez bien si le malade est, ou n'est pas en danger; mais elles ne connoissent rien d'ailleurs ni à la usture des maladies , ni à la méthode de traitement qu'elles exigent. Je n'ai pas besoin de dire qu'on doit ranger dans la même classe ces Médecins routiniers , guériaseura irréfléchia et insonicians , pour lesquels la Médecine est une chose fort aisée , parce qu'ils voient beaucoup de mulades et peu de maladies.

L'Expérience intenuplete est celle qui yrianismant à un certain degré les conditions que nous avons démontrées nécessières à la véritable. Expérience, s'est pas encore parenue un point où elle natoit pu mrivere, et cela , soit fause soit par foilleuses d'organisation ou définit d'exercice. Telle est l'Expérience des jeunes Médicins prendiet les premières names de leur praisque , telle est celle d'un grand nombre d'untre pendant tout le cours de leur vic.

I-Expérience complete est celle qui est fondée au fes itres le plus légitimes, et dont nous arons démontré le carective. Mais il est évident qu'il se fait par premire ce not complete. Médicia le plus expériment est carone him décine le plus expériment est carone him décine le plus expériment est carone him leigné à cet égad de la perfection qu'il ambitimes. L'Expérience est dangéerese a dit le premier et le auflier de tous le solverent ura present de le cet cam n'a pa qu'être répéré, arec plus d'un core, par tous ceun qui les autris, un companie de la cette de la

Les différences infinies que doivent mettre, entre les bors Médecins même, leur organisation, leurs études, leur application et les circonstauces diverses qui influent d'une manière si paisante sur le développement du t lent et du guine, (faiblissent des graditions multiplées dans l'Expérience dont les Médecins sont écours les uns et les nutres. Cest ce qui fait sentir comment il est des hommes qui sont plus propres que d'autres à cette profession difficile. (Foys: le mot Casacrian nu Misocens). Cest encuer ce qui établit, la nécessité de la communique de la hundres, et ce comment au moitre de la hundres, et ce le comment de la collère le des des la difficile de gettir. (Foys: le mot Cosacriar nos de gettir. (Foys: le mot Cosacriar nos de gettir.) (Foys: le mot Cosacriar nos de gettir.)

Pour compléter tous les signes par lesquels on peut distingue la vérishel E-périexa de la fause, è e van tracer ici le portrait d'un Michicinesprisanett, et que la peital d'un Michicinesprisanett, et que la peital d'un Michicinesprisanett, et que la peital Réard, il y a nout siècles, tant parce que ce tibless est très-verà, que parc qu'il det fair, pour confiraner ce que l'ai déja dit sur la standère uniforme, dout les Médecins des différens digra ont considéré et cultivé l'Expérience. Voici les paroles de Réards.

Ouand un Médecin a mis toute son attention à étudier , à méditer , à comparer les ouvrages des anciens ; ayez bonne opinion de lui t au contraire , s'il passe sa vie dans des occupations opposées à Pétude, si la musique, les festins ou telle autre mauvaise habitude paroissent l'occuper essentiellement, il n'y a rien à espérer de lui. Une fois certain de son application, vous examinerez la force et la tournure de son génie, vous verrez s'il a vécu avec des hommes dont la société sit pu exercer son esprit par des discussions fréquentes et soutenues, combien de tems il est resté avec eux, s'il a cherché à acquérir auprès d'enx les sciences dont il avoit le plus de besein , enfin , vons distinguerez sur tout, s'il a pris les moyens convena-bles pour apprendre à conneilre et à guérir les maladies. Il est avantagenx qu'il 'sit exercé dans une ville considérable , où l'on trouve en même tems l'occasion de voir beaucoup de malades et de Médecias. En un mot, si vous le trouvez pourvu des connoissances et des talens que donnent l'étude et l'Expérience, vous pourrez, à juste titre, le regarder comme un Médecin habile, et le préférer à sout sutre. S'il arrivoit cependant qu'il faillu choisir, entre un homme qui fût foible ou médiocre de l'an ou de l'autre côté, je souhaiterois plutôt, qu'il eut quelne chose à desirer du côté de l'Expérience, que du savoir. En effet, un homme rempli de connoissances découvrira ce qui lui manque, sans avoir le secours d'un grand usage ; ce que l'ignorant ne pourra jamais atteindre, malgré toute son habitude, car ce n'est pas le sout que d'ouvrir les yeux, il faut encore savoir regarder (Freind, histoire de la Médecine ).

En considérant que les Médecins les plus ! Médecine. Tome VI,

expérimentés sont encore bien loin de nossédes une Lapirience parfaite, on voit qu'ils ne peuvent conserver celle qu'ils ont sequise qu'avec une activité et une attention toujours soutenus, muis il ne fant pas se mépreudre sur les signes qui marquent cette attention ». Il vat des gens. dit Zimmerman , qui regerdent un Médecin comme un homme attentif , s'il visite fréquemment son malade, s'il examine avec une inquiète et longue curiosité ses excrétions , s'il entre avec les assistans dans de longs détails sur les selles , les urines , les crachats , le pouls, la respiration, mais ce u'est pas-là l'attention qui fait le véritable observateur. Toutes ces choses sont très-intéressauces en certains mominiq dans d'autres , c'est toute autre close qu'il faut considérer ; c'est muins l'uril qui doit voir que l'esprit. Celui qui n'est pas capalile d'observer l'homme moral, ne connoîtra jamais bien l'homme physique. Le même telent qui nons fait connoître les maindies de l'esprit, nous fait sussi voir les langueurs du corps. Le vrai Médecin observe re que l'empirique ne cherche pas à voir, car le médecia doit se rendre compte à lui-même de toutes les circonstances d'une maladie à travers le voile qui les couvre : il doit savoir less implifier dans leur complication, distinguer ce qui est constant de ce qui s'y trouve de variable, et l'essentiel de ce qui est sceidentel ; tout cela dépendance de la pénétration de l'observateur , et c'est ce qu'il ne pourra pas toujours déterminer par les signes et par les symptomes. (Traité de l'Expérience en Médecine , tomé , page 206 ).

Si les meilleurs observateurs ont besoin d'une vigilance continue pour maintenir l'Expérience qu'ils ont acquise, s'il faut, en un mot, qu'ils acquièrent chaque jour pour ne pas perdre, il est aisé de conclure, que tous ceux qui cultivent l'art de guérir out pour tâche habituelle de renforcer, et de perfectionner leur Expérience personnelle. C'est par ce concours que l'Expérience médicale deviendra, de jour en jour, plus générale et plus certaine, et il n'est aucun ministre de santé qui ne puisse se flatter d'y contribuer par le tribut de ses observations. Les plus savans sont destinés à mettre de l'ordre, et de la correction dans ce qui a été déja fait, ainsi qu'à diriger lenra essais sur les sujeta les moina connus, on les plus difficiles à pénétrer. Ceux qui ne sont pas nés pour ce genre de travail, on qui en sont détournés par un exercice non interrompu de la Médecine clinique, sont propres à recneillir les faits qui leur paroissent les plus dignes de remarque, et ces observations ne doivent avoir d'autre ornement que l'ingénuité qui les garantit. Les premiers , connois-sant hien tout le pays qui a été parcouru avant eux, et munis des ressources nécessaires pour

se recomolire dans celui où ils venient porter les pas , peuvire à handred à faire des découvelles. Les accondes plus timides , mais aussi plus afres due leur marche , out l'evantage de présenter des résultats plus certains, faits peut-fère pour recifiér un j'eur les assertions des prenters. Qui ne lit pas, avec autant d'untérêt que d'instruction, les observations du chiruppien d'autorité, si recommandables par leur clarté est leur véraciée.

Tous les lieux sont propres à seconder le Médecin observateur. Dans les villes il verra les maladies que le luxe et la mollesse font naltre, les complications que les passions susci ent dans les affections les plus simples, la source trop féconde de ces accidens spasmodiques , devenus sujourd'hui si communs, et la réproduction de ces virus multipliés , inconnus aux anciens. A la campagne, il remarquera un nutre ordre de maux, produits par le beso.n on par la mauvaise nonrriture; et ce qui est plus triste encore, il y verra souvent la pature peu capable de luter contre le mal, parce qu'elle est épuisée par un travail pénible et promnturé. C'est - là principalement, qu'il faut mudier les maladies épidémiques , soit parce que les habitans de la campagne ne penvent se soustraire aux v sa de l'ailmosphère, des eaux et des alimens; sont plutôt parce que l'ignorance at les préjugés y proscrivent des précautions sagns, proprès à les corriger, et l'omentent amsi, chaque aunée, la régénérescence et la propagation des maladies qui en dérivent.

Mais s'il est un endroit où toutes les circonstances se trouvent réunies pour favoriser l'obaervation médicinale , ce sont les hôpitnus. C'est dans ces asylos élevés par la charité pour le soulagement des malheureux, que le Médicoin pent étudier séritablement l'histoire des malades et in valour des remèdes; c'est-là, qu'il pent distinguer les cas où la nature se suffit à eilemême, ceux où elle a besoin d'être secondée, et cenx enfin où sa marche trop impétueuse doit ê.re réprimée. Divers préjugés , qu'il seroit trop long d'aualyser , ont en vain obscurri cette vérité ; les hôpitaux seront toujours l'école des Médecins , comme une galerie de tableaux est l'écule des peintres. Les Arabes, si longti ma dépositaires de la Médecine , étoient si persuades de cette vérité , qu'ils n'élevoient jamais une Mosquée , sans blir à côté un hôpital et on collège. Mais arrêtons-nous un mnment sur les avantages que pronicitent les bopitanz aux Medecins observateurs.

Dans les bôpitaux, on ne juge pas des malades sur quelques faits vagues ou isnlés, mais sur une suite continue de faits analogues ou

disparates, dont on peut à chaque instant faire le rapprochement ou în comparaison; ainsibien toin de conclure du particulier su général, on est naturellement porté à conclure du général au particulier.

Sans aucun autre intérêt que le bien des malades , le Médecin d'hôpital n'est point exposé aux prétentions que les passions bum tines suscitent au-dedans de nous , même à notic insen, et rien ne l'empêche de faire sur la terminaison des maladies les réflexions que la verité doit dicter. Dans les lits des bôpitaux, les symptomes parlent pour le malade; quelques questions simples et courtes achevent d'instruire sur ce qui n'est pas évident; et asns craindre l'illusion d'un faux rapport, ou le trouble d'un habil fa iguant, le Médecin va droit au point resentiel de la maladie. Décacé des accessoires, qui ne sout souvent propres qu'à égarer, I se borne à un petit nombre de combinaisons, et dirigeaut ensconssqueure un petit nombre de remêdes , il est beaucuup plus sûr de la virité de ses résultats.

D'un'autre côté, les pauvres des hossians sont en général peut troublés par l'eurs hossians peu agides par les impuiétules qui agraveut les maladies des gens sièse; la sittendem la nord on la guériason uvec une résignation incomue partout ailleurs, et ils out ainsi la disposiuorate la plus propre à favoriser les efforts de la mature et le- effet des remèdes.

Dans un l'égital, le grand nombre de faits qui pussent jourcellement sons les veux . d'pomilient l'observateur de cet amour du merveillenx qui fait regarder co : nur extraordinaire ce qu'on ne rencontre pas souvent. C'est là , que celui qui ponsse la crédulité jusqu'à la minutie, et celui qui porte le scepticisme jusqu'a l'incrédulité , doivent venie prendre des lecturs. Le premier y verra que les remèdes e ont pas besoin d'être si nombreux e. si recherchés pour guérir, et que la Médecine consiste dans le sace emploi t'un petit nombre d'instrument, propres à opérer un changement l'vorable dans Pseonomie anim ie ; le second apprendra ; par des exemples happans et multiplied, que la nature a som ni besoin d'ere nidée un réprimée, et qu'il est des remèles dont l'efficacité est pronvée en certaines circonstances.

Objectera-t-on que les ordonnances sont mal casculés dans les high any, et que tous le acions ne répondent pas ens uses que les Médecuss désirent des might ? Malgre les houveus chargemens fints depris quelques ancrés dans les highanys, les Médecius out encore des districtions en la confession de lordonnes que cet mêtie, on ne peut se desira d'ionnes aur cet mêtie, on ne peut se

le dissimuler; mais cea désirs no sont-ils pas les mêmes que ceux qu'ils font tous les jours auprès des malades les plus éloignés, soit par leur éducation , soit par leur fortune , de ceux qui sont reçus dans les hôpitaux ? Que de négligence, que de petitesse, que de mauvaise foi dans la manière dont les gens du monde se soumettent aux conseils de leurs Blédecins! Si des vices pareila ont existé autrefois dans les hôpitaux , ils y deviennent de jour en jour plus rares, tandis que des gens du monde sont toujours également traversés dans leur coufisnce, par leur inquiétude haturelle, et par cetle de tous ceux qui les entourent. Du colie des attentions , les maledes d'un l'ôpi ai bien conduit auront peut-être encore l'avantage ; les soins y sont proportionnellement aux c.rconstances, plus on moins vifa, plus on moins prolongés, plus on moins délicate; ils ne sont ni tumultueux , ni precipités , ni continuels et accablans, et capables, comme on le voit souvent . d'ôter sux maindes cu repos et cette douce quiétude dont ils ont besoin.

On reproche encore aux Médecins d'hôpitanx , de n'accorder à leurs mulades que quelques minutes; et l'opposition que l'on fait de ces minutes, avec les houres qu'ils per ent auprès des gens du monile , last conclure qu'on ne peut ni connoi re n'itmiter les maiadies dans les liòpitaux. Ce n'est pas celui qui reste le plus-long-tems auprès d'un malade , et qui le fitigne le plus de questions, qui connolt mieux sa maladie, mais celui dont le coupd'œil plus juste sait mieux la saisir. Or , souvent un trop long examen, détruit cette aptitude à conceroir promptement un objet, et cette presiesse de jugement qui caractérise l'observateur. Ce n'est pas à dire que le Mêde cin d'I ôpital pénètre toujours dans un instant la nature et les complications de toutes les maladies qu'il examine ; mais le doute où il reste sur l'état de tel ou tel malade , et le jugement provisoire qu'il en porte, sont souvent plus avantageux pour ce malade qu'une décision trop hardie. A l'appui de ces assertions, nous pourrious citer nombre d'autorités , mais il suffit de dire , que les meilleurs ouvrages de Médecine ont été recneillis ou vérités dans lea hépitaux, que la plupart des Mederinscelèbres dece siècle ont été formés danles hôpitaux civils on dans les armées, et que presque tous ceux qui tiennent le premier ring dans les principales villes de l'Europe out consacré au moins plusienrs années à ce genre d'observation. (M. Doublet ).

EXPÉRIENCE PARTICULIÈRE, essai, on épreuve faite sur un remède, ou sur un méthode quelçonque de traitement. (Experimentum).

C'est à Eacon de Vernlam , chancelier d'Augleterre, et un des plus ingénieux restaurajeur : des sciences en Europe qu'on doit l'origine et l'art des Expériences particulières, sans lesquelles la pliva que seroit encore ensevelie sous le joug d'une philosophie à demi-barbare, qui n'étoit qu'un tissu d'hypothèses et de raisonnemens metaphysiques. Bacon qui regardoit cette philosophic comme un châte au bâti en l'air. sentit qu'il falloit étudier la nature sur un plan totalement neuf, et rejetant toutes les subtilités scholastiques d'Aristote, qui réguoient encore dans les écoles , il n'adopta du plulosophe grec que la méthode expérimentale. Voulant arriver à la vérité par cette soule voie, il fit un grand nombre d'Expériences, sur les sujeta les plus intéressans de la physique et de l'histoire naturelle, dont plusieurs, et entr'autres celui de la putrélaction, ont une lisison intime avec la Medecine. L'ecker et Foyle marchèrent sur les traces de Bacon dans feurs recherches sur la physique et l'histoire naturrelle : à la même époque, Harrée illustroit l'anatomie par une suite importante d'Expériences sur la circulation et sur la génération, et Sanctorius faisoit des essais pleins d'exactitude et de patience sur la statique animale, Mais, comme on l'a vu dans dans l'article precédent , la plupart des Physiciens, des Chimistes et des Anatomistes du dixseptième siècle , bien loin de marchet avec cette sagesse et cette circonspection si propres à favoriser les progrès de l'art de guérir , se laissèrent entralner par des systèmes illusoires, ou par de faux essais, qui ne leur permirent paa de comoltre et de sentir l'inflité et la valeur des Expériences particulières.

Cependant vers la fin du siècle dernier, la société royale de Loudres, et l'académie des sciences de Paris avoient déin travaillé à ranener les esprits sur la nécessité des essais particuliers dans les sciences physiques. On en a surtout la prenve, par les Experiences de Perrantt sur les animaux , et par celles de Jean Petit, sur le cervenu et l'organe de la vue. Mais ce sont principalement les leçons et les ouvrages de Stahl et de Boherraave, sur la physique et la chimie, qui ont le plus contribué à répandre dans ce siècle le sont des Expériences particulières , en donnant l'exemple avec le précente. Personne n'ignore, quelles lumidres ont ripardy sur l'astoire de l'homnie sain , les Experiences multipliées qui ont été faites dans ce siècle sur les différens objets de la physique, et ser-tout celles qui ont été faites sur les surmanx, et sur l'homme mort on vivant. L'article Physiologia présentera tout ce qu'on a acquis cet égard, et tout ce qui reste à désirer.

La question que je me propose d'examiner, Z a r'er de servir, comment il fant dir ger les F.r.princios particuli res sur Phimme codade, pour rendre ces essais probitoires et attles à la di decine.

de trouve d'abord, qu'on ne peut pas établir de composition entre les Expéri ness de Physiciens et celles des Méderins. Un partillels des circopstances dans lesquelles ils ojetent les uns et les autres, suffirs pour le prouver.

Rien de plus exact, et de plus complet, que la manière de far as-ipural'huil è Xappérience en physique, et un étout en chinie. On pèse et propules, regarda sin, de calceler Dection et la réaction d'un grant nombre d'apres, sommitte ausanx autres dans le ménage le plus confus en apparence; et ou cauquara en envine d'appérience, la dernière unidecule des substances qui ont été mises en plus.

Voyons , d'un autre côté , ce que présente l'homme malade. Le corps lumain est un instrument très compliqué, et dont il est aussi impossible de connoître l'ensemble que de c.lculer les forces particulières : le système sanguin, le système lympha ique , le système nervoux ont chacun des loix qu'on est bien éloigné de juger séparément , mais qui , en a'unissant ensemble, produisent un concours de mouvement qu'il est encore plus impossible de auivre et de comprendre. L'état des solides et des finides . quand même on pourroit en avoir une analyse parfaite, est bien éloigué de nous donner une idée juste des corps. Le principe de vie lui imprime d'ailleurs une action et un acatiment qui ne penvent être analysés. Mais ce qui a lieu dans l'état de aauté , se trouve multiplié à l'infini dans les maladies , lorsque mille causes déletères viennent jeter du trouble dans l'économie animale.

D'un autre côté, en supposam que la nature intime des médicamen afu comue, come peut ragirer de parvenir à péndirer comment lis agisseut aur nou organes, paisqu'un à la pum méme expiquer le moile de la digestion et de la nutrinion. L'action particulière des médicames sur certainer huments, et sor certains organes, n'est qu'une pas plus possible de déterminer la cause, qu'il n'est possible de déterminer la cause, qu'il n'est possible de déterminer la cause, qu'il r'est possible de déterminer la cause, qu'il

Mais, si d'un côté on ne peut soumettre an calcul le méchanisme de la fonction la plus simple du corps, et que de l'autre, on ignore absolument la combinasson qui s'ofère pendant Peffet d'un médicanient, on ne peut svoir sumen idée de l'estion et de la réaction qui alière entre le corp-liumain et les remèdes. On ne trouve donc ici, ni des aomères commes, ni des agens dont ou prisse surve et évaluer les forces, un de sicultaté évitain et palpables, que l'on paisse comparer avec ce qui existoit su commencement de l'Expérience.

On ne pent donc établir aucune comparaiaon entre les Expériences des physiciens et relles des Médecius și ninsi les essais que l'on fait sur les malades doirent avoir des règles partienilòres, différentes de celles que suiveat les chimistes dans leurs Expériences.

In srule règle qui doit diriger les Médecine dans leurs épreuves, c'est d'être fidéces et dociles à l'observation, en décrimat avec précision la malaike, en recueillant scrapultusement l'effet des remédes ou du traitment et en n'admettant pour conclusion finale que des résultats incontestables.

C'est sinsi que lo cultirateur, sons chercher à pénérer le mystère de la réproduction a sissa sur c'à abord de Pétat de la terro où il va semer et des qualités du grain qu'il emploie ; ren-fermant enssite toutes ses observations dans Pétade des circonstances plus om min favorables à la geramination, et à la crae de son grain, il arrive soissi directement aux conclusions qui lui appreament ce qui peut sec·lérer, retarder, ou améliorer ce grare de culture qua métidorer ce grare de culture.

Maia, autant il est simple d'appliquer cette méthode aux Expériences relative à l'agriculature, autant il est difficile de les appliquer aux Expériences de Médecine. Pour marcher avre occuriédans. nor oute aussi difficile, c'et al-uire, pour ne point s'écarier de l'observation pure et simple, tant et si jusaement recommandée par précautions sivientes.

10. Il faut déterminer l'état actuel dans lequel se trouve le corps humain ou le sujet malade, au moment de l'Expérience; il faut bien connoltre la maladio, et si bien en spécifier le genre , l'espèce et le caractère qu'elle ne puisse pas être confondue avec une autre. C'est pour avoir manqué à remplir ces conditions que tant d'observations et d'Expériences, qui auroient pu être fort utiles , sont restées sans fruit. C'est ainsi qu'on a fait passer des fievres simples pour des fièvres malignes, des paralysies rhumatisantes on symptomatiques pour des paralysies essentielles , des accès hystériques pour des épilepsies ; c'est ainsi qu'on a cru guérir des cancèrs anciens, lorqu'on n'a traité que des absces nullement cancereux.

s". Il est nécesaire de hien consolire les emedies qu'un emplie, mais cette connoissance neseborse pas à les distingur le caus de autre, est actor qu'elle en est l'analyse ; il faut moir cine, et a voir présent de caus l'antique ; il faut moir cine, et avoir résumé des observations antiques ; il s'occernéde au nea citue ensaible, ou une verta spécifique ; a', à'le s'ait quelque cou en certa spécifique ; a', à'le s'ait quelque con consideration de l'antique d'avoir de l'antique d'avoir de l'antique d'avoir de l'antique d'avoir fait ce résumé historique et critique qu'un si grand ombre d'atteures out accordé le propriété les plus contradictoires critique qu'un si grand ombre d'atteures out accordé le propriété les plus contradictoires ments.

3º. Une autre condition bien essentielle, c'est l'observation attentive et exacte des phénomènes qui se manifestent dans le tems de l'Expárience; mais, comme il a été démontré dans l'urticle précédent, cette observation est imparfaite, sans la cunnoissance historique des phénomènes ordinaires et extraordinaires, qui peuvent se présenter spontanément dans les maladies. L'esprit d'observation exige encore l'absence de toute préoccupation, ainsi que la sagacité nécessaire pour distinguer les effets des remèdes des effets ordinaires de la maladie, pour savoir apprécier toutes les circonstances étrangères qui peuvent opérer quelque changement dans l'état dumalade. On voit sinsi comment le défaut d'instruction doit fsire confoudre, de bonne foi, des effets dus à la nature avec ceux dus aux remèdes : c'est l'erreur des gens simples et droits qui font la Médecine sans une mission bien décidée; on voit encore comment les systèmes conduisent au même but par l'illusion qu'ils présentent, enfin avec quelle facilité on peut s'égarer soi-même dans les Expériences faites pour soutenir des querelles polémiques, et avec quelle impudence on peut tromper les autres quand on use du charlanatisme.

4°. Il ne suffit pus de bien décrire la maladie, de connoître parfaitement la nature du remè le et d'abserver avec exscritude les phénumènes qui se présentent ; il faut savoir ordnaner et diriger les Expériences, de manière à ceque taus les essais soient marqués et concluants. Pour obtenir ce point qui est le plus éssentiel de tous, il faut se faire la loi de n'appliquer les remêdes, ou la méthode de traitement que dans des cas bien déterminés, et qui sont évidemnient les mêmes sous tous les rapports sensibles. On vnit amsi, que c'est une méthode vicieuse d'éprouver un remêde, que de l'administrer indistinciement à un grand nombre de malades qui sont dans des cas différens de la même maladie, on, ce qui est plus condamnable encore, qui sont attaqués de maladies différentes; c'est ce qu'on peut reprocher aux Médecias de Vienne dans quelques-uns des essais qu'ila ont faits , entr'autres sur les fleurs et les racines d'arnica , et sur le camphre. En effet, qu'on prenne un médicament altérant quelconque, pourvu qu'il ne soit pas de la classe des suporifiques et des vénéneux , et qu'on l'administre , par exemple , à vingt malades d'une salle d'hispital ; de quelque neture que soit ce médicament , il n'empéchera pas la plus grande portie de ces malades de guérir : dans la réalité , il aura pu être utile à quelques uns, nuisible à plusieurs autres, « & indifférent au plus grand nombre; mais en jugeant par les morts et par les sortis, on regardera co ame guéris par ce remède tous cenx qui ne sont pas morts, conclusion qui présente des idées fausses.

En jugeant d'après les principes qui viennent d'être e apres'es, les observations présentées en Médecine sous le titre d'Éssai ou d'Érpériences particulières, on n'est point étomos its ovis combien il y en a peu qui puissent conserver le caractère de véracité et d'autorité qu'on lesireuit y rencontrer.

On trouvera à l'article Médecine clinique, quels sont les Médecins dont les abservations réunissent le plus le caractère que nous reuons de demander pour les Expériences particulières.

Je ne parlerai pas de la chirurgie, qui, sous plaueurs rapports, a l'avantage d'offirir des Expériences plus claires, plus sensibles et plus démonstratives que la Médecine, parce que plusieurs de ces opérations ont des bonnes circos cries, et que les parties qui font le sujet de l'Expérience sont extérieures et palpables.

Je me borne à remarquer quelles ont été dans ce siècle les Expériences perticulières les mieux faites en Médecine.

La partie de la Médecine, dans laquelle on a fait les Expréncere les plus univers et dout les résultats sont les plus certains et los plus authentiques, éet l'inoccation. Est effect, puoique de la nature de la petite vénde qu'Aldoune, il est monclement air des grands résultats, et les moyens qu'il emploie, soit pour arde l'emplois donce et favorable, soit pour détourner la suppuration, et pour prévenirées de la contract de la contraction de la contraction de de tourner la suppuration, et pour prévenirées de contraction de la contraction de

Les Expériences faites à Montpellier, et ensure dans toutes les grandes villes de l'Enrope, sur l'efficacité du traitement untivéndrien par extinction et sur celle du mercure mhimò, les essuis plus récens sur le remède contre le ver soltaire ile madame Nousler, sont dans la classe des Expériences probatoires.

Quoique j'aie cru devoir faire quelques réflexions critiques sur la manière dont on a dirige plusieurs essais dans les hôpitaux de Vienne, je dnis rendre un éclatani hommage aux lumières qui en sont émanées. On trouve dansles Ouvrages de de Hace, un grand nombre de recherches et d'n'servations particulières bien faites, telles sont entrautres ses Expériences sur l'usa; e du quinquina, sur celui de la feuille d'oranger et de l'eau de chaux. Les observations et les Expériences de M. Storck, sur la ciene, sur le colchique, sur la jusquiame, quoique peu goûtées par plusieurs Medecina, sout des travaux très-recommandables; enfin , St.lo/, enlevé trop tôt pour le bien de notre ert, a complété la gloire que les Mérecins de Vienne nut acquise dans ce siècle . par l'étude et la pretique de l'Expérience.

Jene citera justi les convenges fangoja ni lon novombe cohercino particultire liber meligices et faites pour asuncer Part de guirie, parce que le nij verticulti à l'article Mederice dalique, con le nij verticulti à l'article Mederice dalique, con una de Alzapriciores trevinitéresantes dans les mémoires de l'Academie des Sonces, duni le Journal de Médecine, dans les Mémoires de l'academie de Chierces, et du se cesse de la Seciéta Ruyale de Méderice, où l'ou renarcie de l'academie de Sonces de la Seciéta Ruyale de Méderice, où l'ou renarcie de l'academie de Chierce de M. Marchita de l'academie de l'academie de l'academie de destat sur l'éccritice de M. Mar-

Cest dans no grand hòpital destine à l'enseignement de la Aidecine cloique, que l'ent de faire des Espériences particulières, pourra être enseigne le praisque avec toute. l'étendue u'cesaire, aons-seulement pour y essayer des rembles peu consus, ou des méthodes éternatement pouvelles, mais encore pour y répéter et y vérifier tout en qui n'a pas, aux yeus des raisa L'edecine, le sceau de la Wiriable Espérience.

## EXPECTORANS , (Mat. med.).

On donne le nom d'Espectainza anx médicamens qui on ten général la propriété de facorirer la sortie des humens sunapsées dans les honches et leurs dicisions, sous la forme de craclata. Crs midicamens pursent produire cet effect de trois manières, ou bien ne adoncissant et en labréfant les voies de la respiration, ce sont les Espectainzas nidentisant; on en timulant et excitant la toux, ce sont les Espectainzas incumlans; car enfin en attenuata.

et fondant les matières épaisses et visqueuses qui embarrassent la trachée artère et les bronces, ces remdées sont les Expectarans incisifs. Comme ces trois espèces d'Expectarans different beaucoup les uns des autres, il eat important de les considérer en particulier.

# 6. Parmien. Des Expectorans adoucissans.

La viscosité et l'àcreté des humeurs séparéca dans les vésionles pulmonaires , sont amvent la cause des ciforts impuissans et de la toux opiniàtre qui l'atiguent les malades sans laire sortir une quantité de crachats suffisante pour leur soulagement. Dans ces circonstances, on empluie avec auccès les adoucissans, qui, en lubrelisht la tischée-artère en raison du voisinage du canal de l'orsophage per lequel ile passent, et en diminuant l'acreté des motières qui sont arrêtées dans les voies acrieres , en déterminent la séparation et l'éconlement. Ils ont l'avantage de convenir dans un grand nombre de cas, et de favoriser l'expecturation dans toutrs les circonstances , qui ne permetient pas l'usage des stimulans et des incisifs , comme lorsqu'il y a beauenup de fièvre, de chaleur, de douleur à la poitrine, et lorsque l'hémoptisie est jointe à ces premiers symptonies. Ils sont également préférables aux deux espècea snivantes d'Expectorans, quand les muladies de poltrine sunt accompagnées nu produites par l'ucr monie du sang et de la lymphe ; ils remplissent alors deux indications precieusea,

Tons les adnucissans et les relichans appartiennent à cette première espèce d'Expectorans; cependant on a contume d'en distinguer un certain numbre, que l'on préfère dans les affections de poiteine , pour faciliter le dégorgement des vaisseaux des prumous. Tels sont les racines de guinauve, de consonde, de réglisse, les fleurs de tussilage, de pied do chat, les feuilles de mauve, les raisins secs , les figues, les jujubes, les sebestes, les daties, le sucre, les huiles douces, le lonch blanc , les syrops de gummuve , de capillaire , &c. le blanc de bateire, le miel. On donne ces médicamens en décrepon; on les admeit avec le sucre on les syrops ile la méue nature, On faisoit autrefois un trèregrand, usage du blane de baleine et des huilestanjourd hui tes l'ons médecies n'en emploient presque plus, parce que ces subtances surchargent l'estoure, et sont sujettes à y éprouver des altérations prifediciables ; on les exclut entièrement intsqu'il y a de la fièrre , on an moins ou ne les donre qu'à des doses très-modérées et éloignées les tines des autres.

Tous ces remèdes ne sont point des Expectorans proprement dits; ils ne le deviennent, pour ainsi dire, que par occasion. Quelquefois ils réunissent à la manière d'agir que nous avons exposée plus haut , la propriété de rendre plus fluide la matière des crachats, par le degré de chaleur auquel on les administre. C'est ainsi qu'on voit les malades cracher immédiatement après avoir pris une tasse de l'une ou de l'antre des décoctions indiquées ; souvent l'eau sucrée bien chaude produit absolument le même effet. Il n'y a pas lieu de douter que c'est en fondant par lour chalcur les matières adherentes à la paroi de la trauchée artère, qui est immédiatement posée sur l'osophage. Cette observation arcetit que si les boissons bien chaudes sont utileadans quelques maladies de poitrine, elles sont très-dangereuses dans les hémoptisies. On a vu plusieurs fois des crachemens de sang, àrrêtes depuis quelques tems, reparolire tout-à-coup après que les malides ont bu une liqueur chaude. Les boissons froides sont nécessaires dans ces hémorrhagies, et souvent elles suffisent pour les guérir.

# 5. II. Des Expectorans stimulans.

Latoux ésant le moyen que la nature met en usage pour l'aire corri les divertes lameurs qui se séjarant dans les branches et dans la tende se se jarant dans les branches et dans la tende se la comparat de la principa que l'un fait autre l'effert convolut de la comparat del comparat de la comparat del comparat de la comparat de la comparat de la comparat del comparat del

Toutes les substances irritantes, sur-tont parmi celles qui out la propriété de se réduire en vareurs , et d'é re portoes avec l'air sur la glotte et au fond de la tombe, sont employ es avec avantage pour produire la touz. Telles sont particulierement, la vapeur du soufre qu brale , l'alcali volatil, les acides firmans mélés avec l'air , le vinaigre volatilisi , les bitumes enflummés dont il se de age un acide par la combustion, les banues, les résines, le benjoan, l'oliban . le bamne du l'érou , ailumés. C.s différens corps réduits en vapeurs et répandus dans l'air que les utalades respirent, se portent ser la glotte et sur le phariex ; ils irritent les nerfs de ces organes, et ils produisent une tonx plus ou mores marquée, suivant leurs qualités et la sensibilité particulière des personnes exposées à lours effets.

lis peuvent être administrés avec succès tontes les fois que les vencules bronchiques et la tranchée artère sont charges d'humeurs visquenses et tenaces, dont elles ne se débarassent qu'avec peine : comme cela a lieu dans les rhumes, les catharres, l'asthme humide, &c. On ne doit jamais en faire usage fersqu'il y a beaucoup de fièvre, de conteur, de sécheresse, de douleur à la poitrone. Its-sont très-dangereny dans lea maladies aigues des ponmons et l'hémoptysie; ils n'ont aucun avantage; ils nu's it mome le plus souvent dans les différena degrés de la phisse pulmonaire. Il fant cependant en excepter les baumes , dont la vapeur agit comme antiseptique et comine tonique, sur les ulcères des poumons ; mais dans ce cas, on n'en brille point une assez grande quantité pour qu'ils puissent exciter la toux; et l'air dans lequel ils sont tres étendas, les porte jusque dans les vésicules brouchiques , sans qu'als produisent une irritation a sez forte pour faire tousser les malades.

En géséral ces espèces d'experiorans sint les pius difáciles à hien administrer, parce que leur action est très-sère, et parce qu'elle n'est pas exempte de dangers. Aussi on se contente souvent d'employer les plus doux, tels que la vapeur du viunigre et la combustion les baunes.

# §. III. Des Expectarans incisifs.

Les Expectorans qui procurent la sortie des erachats, en divisant les humeurs épaissies et en les rendant plus fluides, ont une trèsgrande utilité dans la plupart des maladics de la poitrine. Ils appartiennent en général à la classe des attenuons , parmi lesquels-on distingue ceux qui paroissent avoir une action particulière, et plus marurée sur l'homeur bronchique que sur les autres fluides animaux. On range dans o tto classe, le soufre, les s baumes de soufre , l'antimoine , le kermes mineral, le tortre stibié à très-petite doses, le succin et son sel volatif, les caux minérales hépatiques et sulfureuses, les racires d'aunée. d'aris de Forence, de scille, d'inscacuanha, les feutlies de velar, ery simum, de livre terrestre, d'hyssope, de marrule blanc, de polygala, de julmonaire, de bourracle, de buglose, de véronique, des différentes espèces de capilaires de camplirée, de tabac, les fleurs de parot rouge, de atrechea, le safran, le benjoin et ses tieurs, le storax calamite, la comme ammoniague, le vinaigre, l'oxymel simple, l'oxymel scillitique, le vin fait avec la mome plaute . les clapartes.

Les principales maladies dans lesquelles ces remédes conviennent, sont la peripueuusonie catarrhale et bilieuse, Peopression, l'Rouffrienie, la rhuese opinitires, Paulme Bunnile et Phydropise ile potitine; Commo ile sant échaufins est simulans, on ine doit pas sant échaufins est simulans, on ine doit pas destruites est participate est proposition de la potitine, use tona siche et againent comme purgatifs, durafrigures et sudo-riques est hypochondriaques. Souvent ils agoient comme purgatifs, durafrigures et sudo-riques a lore, ils diminuent l'experienciales, apisent comme parafiel, putrafrigures et sudo-riques est proposition de la comme del la comme de la

·Dans les maladies aigues de la poitrine, il est important de ne les administrer qu'après les saignées et Pasage des autiphlogistiques , des délayans, des relachans, etc. Quant aux affections chroniques des poumons, ils produisent de bons effets en les donnant à petite dose, long-tems continuée, et en associant les plus actifs sous la forme de pillules ou d'opiat. C'est sur-tont dans les plithisies froides on produites par des laumeurs lentes et visqueuses, dans l'asthme humide, dans l'hydropisie de poitrine, qu'on doit prescrire les plus énergiques, tels que la scille, le kermes mineral, les bannes de soufre, le syrop de nicotiane on de tabac, l'oxymel scillitique, la gumme ammoniaque, unis ensemble et à une dose plus forte que dans tous les autres cas. Il fant observer que dans les phtisies sèches et tuberculeuses ces remèdes sont plus musibles qu'utiles, et que dans les supurations longues des ponmons, ils sont plus on moins dangereux, suivant l'étendue des ulcères et la sensibilité des maladest il n'ont de succès dans res derniers cas, que vers le commencement de l'ulcérition, et c'est alors comme antiseptiques qu'ils agissent.

Nous spotterom à ces détaits que les jeunes médecies doires frire beaucou put d'attention aux symptomes qui annoucent les affections aux symptomes qui annoucent les affections produits par quelques vices de tractices du bas produits par quelques vices de tractices du bas produits par quelques vices de tractices de la produit produit par que que produit pro

nature des érecusions, des crachets l'état de la hunche et de la laugue, powent faire durinquer le siège de ces muladors. Alors, les expectorsas sumples ne suffecte pas, et ils doivent être remplacés par les incisifs prévieux, les souschiques les praguits, les constitues par des des les doits de la complexión d

EXPECTORATION. (Parhologie). (Voyez Astrine, Pleurésie, Péripreumonie, Ruyne, &c.). (M. Maron).

EXPÉRIENCE de Leyde. (Electr.)

C'est l'Experience par le moyen de laquelle on donne la commotion. (Voyez Commotion). (M. Maudurt).

EXPERT. (Médecine légale). (Voyez Chiaurgian aux rapports et Rapport. (M. Manos).

EXPLORATION et EXPLORER, v. a., explorare, se dit en médecine pour signifier examiner, sonder. On dit explorer le ventre, le pouls, un ulcère, une plaie, &c. (M. Manon).

EXPOSITION, s. f. ( Hygiène ).

Partie III. Règles de l'Hygiène en général. Classe I. Des hommes considérés en société.

Ordre II. Règle pour les habitations.

L'Exposition est une situation relative aux divers aspecte du soleil. Tout ce qui a vico ut tout ce qui viepte a besoin, pour se bien porter, d'une Exposition favonble c'est pour-quoi certaine individux de notre espèce, certaines plantes, souffrent beaucoup en changeant de climat, et que'dipuélois sont incapaliles de so tenir à une autre Exposition que celle qui les a ru naître, ou à uu autre degré de température.

Une chose trè-capitale dans l'Exposition des comps, ou des habitations, et vest de hien comontre la direction des reuts des pays qu'on habite; car on sait québle veix moisrait les habite; car on sait québle veix moisrait les de veux sont de la plus grande conséquence. Les hommes comme les platates devient sovir une Exposition où ils soient bien abrités. Ceta une attention première pour tout reproféssive qui veux te faires bâtir une maison, cu pour cellu qui cherche en a cocheter. Dans les sièces, cellu qui cherche en a cocheter. Dans les sièces,

vinces méridionalea, l'Exposition doit être d'un côté au nord, de l'antre au midi; en hiser, on aura plus chaud, et on jouira d'une espèce de printema, en été le courant d'air rafraichira les appartemens.

S'il est voitin de la mer, on deit fisire on sonte de su peterre du voeta qui en articent; ils estrainentance eux une humainté délétéragui pourrit et glie tout. Dans le synvances da nord, et l'apportion au solesi levant et à cetia du noil est la pius sance; parevoir celle da cher, est faiguate par son excessor chalera. Dans tous les cas possibles, il faut fui comme la peate le voisinage des marsis, des étangs, de intre espèce de cua saganter, auni que les de loute espèce de cua saganter, auni que les abondant et funere. (Popre Illusantré, Hanaratons). (M. Macquant)

#### EXPRESSION. (Mat. Méd.).

L'expression est une opération méchanique souvent employée en Pharmacie pour la préaration des médicamens, et sar-tout pour l'Extraction des sucs des plantes, des builes douces, des huiles volatiles, & o. On l'exécute ou avec le simple secours des mains, ou à l'aide d'un instrument connu sous le nom de presse. Les préceptes, les précautions, les phénomènes qui sont relatifs à cette opération, étant parement et simplement du ressort de l'art chimique et pharmacentique, c'est dans le Dictionnaire où ces sciences sont traitées qu'il fant les puiser. On se contentera de faire remarquer ici que l'Expression n'altère en aucune manière les produits qu'elle sert à extraire des substances végétales et animales . et qu'en raison de la purcté qu'elle leur conaerve, elle mérite une grande confiance de la part des Médecins. C'est ainsi que les sucs exprimés ont un grand avantage sur les infusions, les décoctions, les sucs épaisses, les extraits, dans la préparation desquels le feu altère et dénature plus ou moins les matières qui en sont les produits. ( Voyez le Dictionnaire de Chimie). (M. Fourchoy).

# EXPULSION DU FOETUS. (Physique médicale.)

Les symptomes qui accompagnent la grosseus et les accidents mémes qui sont une antic de cet état, contribuent conune on l'a vue en sou hour, (Maldoes des femmes encointes. Poyz exersists.) à déterminer l'acronchement. Mais l'Depuisse du fette et de à d'autres caudent il est essentiel de donner une commissance exacte.

Midecine, Tome VI.

On no peut pas nier que l'accelération de l'enfantement ne soit , à que ques égards , subordonnée à la volonté, à peu près comme l'ex-, pulsion des matières fécales, dont la sortie est précipitée par les efforts qui aident la contraction des intestins. Il faut convenir même que dans l'une et l'autre circonstance, la volonié cède à la vivacité des douleurs qu'on ne supporte qu'avec la plus grandu difficulté. C'est ponr abuser de la force d'Expulsion dont en est libre d'user, que quelques femmes s'expo-sent à de grands dangers, quand elles font des efforts prematures pour accourler; soit qu'elles y soient déterminées par la véhémence des souffrances; soit qu'elles y soieut engagées par les conseils imprudens des personnes qui les environuent. Les mêmes perils menacent masi les filles qui font des efforts contraires, en vonlant retarder le moment de l'enfantement , et ne cédant à la nécessité de dévoiler un malheur qu'elles anroient voulu cacher, que lorsqu'elles sont contraintes par la perséverance et la vielince des douleurs. On en a vu souvent, dans les saisons les plus rigoureuses, ailer à pied chez lea sages-femmes, et accoucher presqu'au moment de leur arrivée, et quelquis heures après retourner chez elles sans prévoir les manx qui les menaçoient.

Les douleurs de l'accouchement ont beaucoup de ressemblance avec celles du tenesnic, et les es confordent sonvent les unes avec les autres, dans le premier accouchement. Il faut compter pour beaucoup dans les causes de co tonrment, l'impulsion de la tête du fœtus sur l'orifice de l'uterus et sur les autres parties sensiblea contenues dans le bassin ; c'est l'impression qui résulte de cette impulsion , qui determine les femmes à faire des efforts , pour expulser le fatus. C'est par cette raison que plus les femmes ont de sensibilité et de mobilité dans les organes , plus aussi l'acconchement est prématuré. Celles qui ont cette sens bité portée à l'excès, accouchent presque toujours avant la fin du peuvième mois.

Cres taini un'un paut expliquer pourque un critation de remine occillent functionement, pourque to an er perte presque famini deux justicia pourque to an er perte presque famini deux justicia per le compte de la gratation, et pourquoi la minance de trois enfains citums et pourquoi la minance de trois enfains citums entre e

Il y a des écrivains, d'ailleurs estimables, ni out pensé que le fartus déterminoit lui-même l'accouchement, sans qu'il fut nécessaire pour expliquer cette fonction, de recourir à d'autres causes qu'à sa manière de se comporter dans ces momena dangereux. Ils fondent leur système aur une analogie que nous prouverons bieutôt n'être pas applicable a la question présente. Ils citent les poulets qui rompent eux-mêmes l'enveloppe qui les environne et qui brisent la coque de l'œuf dans lequel ils ont été formés. Les insectes rompent aussi leurs membranes. Le poulet a un bec très dur, et on remarque que l'ouverture faite à l'œuf correspond au lieu où son bec est placé? Mais lo Factus humain n'a point de parcies essea fermes pour ouvrir la matrice la poulet est renfermé dans une coque qui n'a par elle-même aucune action, et qui, par sa fermeté, oppose une résistance considérable à sa sortie ; il étoit donc n- o ssaire que la nature, dans la formation du poulet, évitàt les suconvéniers qui aurorent résulté de la dureté de son enveloppe : clie l'a fait en lui donnant un oreane capable de la briser. Le Fartus, an contraire, est contene dans au viscère qui inuit d'une gande irritabilité et d'une force musculaire dont les effets sont incompréhensibles : ( nous en donnerons les détails article TRAVALL ) il falloit donc qu'il fût soumis à l'action de ce viscère, qui opère quelquefois sur lui des compressions assez violentes pour lui s perdre la vie, sans qu'il lui soit possible de les

Quelques phisiologistes parmi les anciens out cru que l'accunchement étoit d'a la bresin que le Festin svoit de prendre d'a silmens. M. Louis a soutenu ce systèmerrorné dans une brochure qu'on ne connoil qu'ers, sur les acconokemens tardifs, d'autres out donné pour cause le basoin de respiration. Ceus-ci l'irritation opérée par le mocconium au les intestins ceus-ci l'àcrimonie des eux qui fisioirnt éprouver au Festus une impression désagréeble.

La plupart donnent pour preuve de leur opinion la naissance de quelques enfans après la mort de leur mère.

Quand on considère comment les choses se passent dans na accouchement ordinir qui sipassent dans na accouchement ordinir qui siterminerpi de la manière la plus facile, on ment. Eten ellet la plupart des femmes se plaispent quand la adouteur sont forte; de ne pent quand la adouteur sont forte; de et u même hevarcoup qui crisgenst que ce defatt d'attion ne terra nanoca la mort di Pritus. En considérant diseje comment s'exécute la sortie de Fattus, on observe que se tibe reste quelquefoia long-tems resserrée dans le détroit du bassin; que les mêmes circonstances ont lieu pour les Fortus vivans et les morts , et qu'enfin les uns et les nutres sont expulsés do la matrice avec la même facilité. Si l'on vient ensuite à se rappeler la compression énorme que l'utérus exerce sur le Fortus, la longueur du tems pendant lequel elle subsiste chez certains sujets, la force que la mere ajoute à cette impulsion par les efforts qu'elle fait elle-même, su moyen dea grandes inspi-rations qui rétrécissant la cavité du bas ventre; cavité rétrecie encore par les contractions vé-hémentes des muscles de cette capacité; toutes ces reflexions prouvent manifesten at que c'est à la nière qu'on doit a tribuer la cause de l'accourhement. Sans doute le factus lui faitquelquelois éprouver des sensations douloureuses ; mais les effets qui en résultent ne sont point mis en comparaison avec l'action de la matrice, et ce n'est point par ses sgitations qu'il peut opérer sa sortie; c'est un stimulus. pour déterminer quelques contractions de l'utérus , mais ce stimuius borne son influence à cea contractions mêmes.

On oppose que l'accouclement chez les imms qui assure predi l'asseg de sens que firmers qui assure predi l'asseg de sens que transcription de l'accounteux, apoplectique, q'alchquique, un érat counteux, apoplectique, q'alchquique, l'arspireches de la mort, ou per la moist même ; l'arspireches de la mort, ou per la moist même ; l'arspireches de la moist, ou per la moist même ; l'arspireches de la moist, ou per la moist me consideration de la moist de la critique de des enfuns vivans sont més dans ces circonstance ; quelquement de l'arche, Con d'outre que de la moist de la trivira. Ile jour même de la moist de la moist de la finition, le jour même de la moist de la moist de la finition le jour même de la moist de la moist de la finition le jour même de la moist de l'arche, le jour même de la moist de prédiction de l'arche, le jour même de la moist de l'arche, le jour même de la moist de l'arche, le jour même de la moist de l'arche, l'arc

D'Abord on évite de rendre un compte eauc de la maneurar des sapes-femmes ou de se econcheurs qui ont facuite la sortie du Fattus, et au-tout de la staution ou de la place qu'il occupiot dans le bassin on me di point qu'il personne de la companie de la companie de personne present, a un fire fractair la rispie qu'il a du faire, et c-s circonstauces importante, dont les dictais sons supprimés, auroiset suffi pour répondre plainement à l'objection propose.

Il parolt sussi que les fauteurs de cette opinion insoutenable oublient tout ce que le Feeine dont à la faculté contractile de l'utérus, dont dont de la faculté contractile de l'utérus, dont dans d'autres circonsisances, sorte de routediction qui montre ou l'ignoparace mbuole de principes, ou un entérement unal adroit dans Perreur. Ou une fait point mention non plus du 'tema que les organes contractice les conservent cette quatité sesentielle à de parcilles fonctions ; on ne sait donc pas que la mort ne Péteint point , et qu'elle subsisse l'augur au parfait refroidissement. Or, dans cet intervalle ; la matrice agit sur le Fatzus à peu près comme pendant la vie de la mère , et par conséquent , Fatzus contribue en fina à an insance, et nous avons prouvé plus haut que ses prétendus efforts à cet égard écloient parfaitement nuls.

Comment expliquerosi-on autrement twe par considered on Erritability et par considered on Erritability et par considered on Erritability et par considered on the explication of the Erritability et al. (1997) and the explication of the Erritability et al. (1997) and the Erritability et al. (1997)

Il y a plus , s'il dépendoit des ficultés du Fœtus d'accélerer le moment de sa mussance , il auroit plus de facilité à exercer cette faculté dans une femme morte que dans une vivante. La raison en est que les affections de l'ame et les autres causes de spasme qui apportent si aouvent des obstacles à l'accouchement ne subsistant plus, l'enfant n'auroit à vaincre que l'inertie des parties qui le contiennent ; or cette sorte d'inertie est incomparablement plus facile à snrmonter que des contractions spasmodiques; done il devroit avoir plus d'aisance pour arriver an jour. Ajoutes à ces motifs la facilité avec laquelle les organes privés de la vie se prêtent à l'extension, et vous aurez les reisons par lesquelles on doit conclure qu'un enfant sain , ( et il y en a beaucoup de cette espèce ) dans le sein de sa mère morte, a plus de moyens de naître que dans toute antre circonstance.

Puisque, commo en l'a déjà dis, l'enfant reste immobile pendant le travail et que le plas ordinarements st. dére est aprôfeir et comprimes au compression est habituellement portré à un déprié qui le lisses à ca naissance dans un état de requert que étre en seprer a cui les pendant dans cet état il ne pret, comme on asit, exécute au comment que la stage que le comme de la compression de la disposition de la comme de la compression de la compression de cerean est un état-ce de la compression de la cerea de la compression de la compress

morts depuis long-tems, comme cela est prouvé pax leur putréfaction, naissent ordinairement aveo autant de facilité que les vivans; il ne faut dono plus attribuer aux festus la cause de leur naissance, mais à un agant étranger à eux.

Les accoucheurs les plus instruits , parmi lesquels on compte Levret, Roederer, Pu-zos, &c. font dépendre cette fonction de l'utérus. Ils attribuent à ce viscère une double action, ou, pour parler leur langage, deux puissances opposées : l'une , selon eux , réside dans le corps même de la matrice, et l'autre exerce son action dans le col de cet orrane. C'est par des fibres qui suivent une direction longitudinale qu'ils expliquent comment le fond de la matrice peut être shaissé vers son orifice dans leur contraction. Tant que l'orifice conserve une grande résistance, l'action musculaire de l'utérus , ainsi qu'on vient de le dire, pousse l'enfant vers l'orifice en en rapprochant son fond; elle (l'action musculaire) pousse anssi par le moine mochanisme l'orifice en le fatiant descendre dans le vagin. La même action , selon Ræderer , tend a dilater l'orifice et lui faire décrire une ouverture plus ample,

Le môme auteur distingue les fibres circul sires et obliques di nond de l'utérus, des attures; tant dans leur position que dans l'action qu'elles exécutent. il prétend qu'avec les premières, celles-ci servent à baiser le fond de l'itteres et en même-tema à diminuer le diamètre de sa cavité.

On regarde les fibres de l'orifice comme dea sphinters dont la contraction a pour effet de diminuer l'ouverture de la matrice, de résister à l'effort des longitudinales, de repouser le fatus vers la partie supérieure de la capacité du viscère et de refarder par ce moyen le tems de l'accouchement. On ajoute que pendant le torail l'effet de ces dernières s'affoiblit manifestement, parce que la tête de l'enfant qui est fortement poussée vers elles , exerce sur leur tissu une compression qui at porte également sur Jenrs nerfs , dont elle interrompt les fonctions; et qu'ainsi l'i ritabilité de ces mêmes fibres diminue à proportion que le tema desdouleurs s'augmente : parce que la compression long-tems soutenue sur toutes les parties musculaires donne tonjours ce résultat, c'est-àdire , la perte ou l'interruption de leur irritabilité.

Ils en concluent que cette action et cette réaction des différentes espèces de plans do fibres et les récidives des douleurs, tantos porfent l'enfant vera l'orifice avec les membranes libres dans lesquelles les eaux sont contenues et terdent à ouvrir l'orifice ou à augmenter sa dilatation, et que tantôt la contraction de celui-ci arrète la célérité avec laquelle les premiers précureroient la sortie du factus.

On convient que les forças attribuées aux fibres housitulaintes et aux transversules du cond de l'indrina, yant inne auye de force transversules du condition de l'indrina de

Il n'est pas douteux qu'un reconnoît maisfortement les deux actions d'un to vieut de parler et que quand la main est introduite dans l'actions dels épissance les deux perces de conscionateur qui u'ait à cet épard une expérience consideur qui u'ait à cet épard une expérience dans les frames en ésta de convulsions. Elle abbite-neuves après la mort it de masière que ai le fotance qu'este discontine de la convenience de l'abbite pour par les mortis de masière que ai le fotance qu'este discontine de la convenience de l'article de l'action de l'action de l'action de la convenience de l'article de l'action de l'action de l'action de la convenience de l'action d

Je ne parlorai point ici ile ce qu'on doit entendre par douleurs vrairs et par douleurs fausses a ou trouvera l'explication de ces deux mots et l'exposé de l'effet de l'une et l'autresorte de douleur, à l'article douleurs avant et agrès l'accouclement.

Quandon examine attentivement la conformation de l'utérns, on est contraint d'avouer qu'un ne rencontre pas, comme on pourroit le croire, d'après l'opinion de Rorderer, des plans de fibres musculaire distinctement placos comme il l'avance dans ses ouvrages. On distinguo encore moins ces fibres circulates dont le même anteur prétend que l'orifice est formé, et auxquelles il attribue à sa manière des usages tons particuliers. Il n'en est pas moins vini cependant que quelque confusior apparente qui règne dans la disposition de tone tes ces fibres, leur contraction doit opérer le retrécissement de la capacité de l'utérns. Mais comme leur inclauge est tel qu'on ne peut pas les suivre avec exactitude dans la disser ion, il en résulte qu'après des recherches attentives et multiplières on est au moins en doute s'il faut admestre l'action de ces deux puissances opposées dont les auteurs nommés plus haut nous ont danné l'explication. Il ne reste pour juger la valeur de ce système que l'expérience acquive par le tact quand la main est introduite dans la mairice. Or, cette expérience fait bien

éprouver des contractions différentes, mais non pas aussi distinctes qu'on a voulu le faire croire.

On ue pent pas non plus attribuer aux seuls efforts de l'atérns, comme quelques phisiolopaste l'avancert uns fandement, l'écartement des poliss, la désunion des ischiens d'avec la 
sorrem, écartevent qui a preque tonjours 
récédé l'acconchement, ainsi que je l'ai démontée, et comme beaucoup de physiciens 
l'out avant moi, (Poyce Écartement des 
prents).

Quoiqu'il en soit, les antenrs ne font pas asarz d'attention, dit Haller, aux efforts de la mère : efforts si violens qu'il n'y a point d'exemple, dans les actions de la vie , de quelque chose qui puisse leur être comparé. En effet, queques femmes font de grandes inspirations dans lesquelles elles recoivent autant d'air qu'il tenr est passible d'en faire entrer dans la substauce des poulmons. Elles exercent des contractions longues par les muscles du bas-ventre et du diaphragme, en poussant lea viscères de l'abdomen sur la matrice. Ellea continuent cet elfort pénible aussi long-tema qu'il leugest possible et jusqu'à perdre baleine; er ge greyen eiles forcent l'utérus à s'ouvrir. Dans cet etst de contraction vinlente , leur figure devient rouge et livide, leur col s'enfle an point qu'on en a vu conserver dans la suite une espèce de tumeur counue sous le nom de joëtre ; formée probablement par l'impulsion de l'air dans les orifices de la glande thiroïde et chas-é dans la substance de cot,organe de mamère à conserver toute la vie cette tumeur accidentelle.

Elles éprouvent une chaleur extrême; elles sont en sueurs : le pouls nodiert une vitesse telle qu'on ne lui en connoît point d'égale dans iont autre tenn; elles consument dans orte luite opinilâtre ; touts, elleur sforce, si l'acconschement en retarde; ce qui arrive particulièrement dans l'acconschement laborieux et dans le cus de sécheresse des parties de la génération

C'est par la somme de ces efforts que s'augmentent sun gloute el l'écorrement de la simplite du publi, celui des autres os du basain, le prolongement de la tête du factus en cone, les contissonse et les déclièrements de l'utéris même. Les un'ence efforts expriment eu quelque sorte la excrièment de la capacité des intestins.

On a dit plus hant que l'orifice de l'utérua agissoit dans le commencement de travail en acus contraire du corps du viscère; cette dif-

Grence l'action, paroit avoir un avantage auquel J on n'a pas fait assex d'attention. On convient assez genéralement que les déchiremens de l'utérité sont plus ordinairement (a'il n'y a point de vice qui dérange la régularité des parties ) l'effet d'un travail trop prompt que d'un travail lent et douloureux. On ancoit du appliquer cette observation policieuse aux contractions opposées des différentes parties de la miltrice , et on muroit ounen que cette afternative étoit grantageuse en ce qu'elle rendort la dilatation de l'orifice plus lente et plus facile et prémuoit par co moyen sa dilacération. On pourroit ajunter que ces contractions alternatires préparent aussi le décollement du placata et font même la démnion de quelquesunes de ses portions; cosqui rend ensuite sa séparation totale beaucoup plus prompte et plus

Tels sont, ce me semble, les phinomènes les plus asaurés de l'accouchement et les causes les plus conformes à l'ordre de la nature, dont on poisse coocevoir l'idée dans l'exécution de cette fonction. (M. Cuarros.)

#### EXSICCATION. (Mat. méd.)

L'Exsiccation consiste dans l'évaporation spontanée de l'eau ou des autres liquides plus ou moins volatils et dissulubles par l'air c délayent ou rendent plus qu moins molles les mibstances naturelles qu'on a l'intention d'amener à l'était de siccité , soit pour rendre leurs vertus plus efficaces, soit pour les défendre des alterations dont ces liquides les rendent susceptibles. Ce mot se dit sur-tout des plautes et des parties des plantes, telles que des racines, des bois tendres, des tiges, des sommités , des femilles , des fleurs , des fruits et des graines, qu'on fait dessécher à l'air, au soleil, à l'ombre ; on à l'étuve , pour ponvoir ensui e les consommer et les employer dans tout tems, ou pour les réduire facilement en poudre et les prescrire sous cette forme Les règles simples relatives à cette operation, étant fondées sur des propriétés chimiques ; c'est dans le dictionnaire de chimie que l'on trouvera tont ce qui les concerne. Il suffira de considérer ici que dans l'Exsiccation, on doit suivre avec les soins requis une méthodo assez exacte, pour conserver aux substances vegetales on animales sechees, toutes les vertus dont elles jouissent, et pour les empûcher de subir les altérations qui pourroient les détériorer, en changer ou en annuller les propriétés. Il faut encore remarquerque l'Exsiccation est quelquefois employée pour remplir le but de diminuer le volume des médicamens , qui dans leur état d'humidité naturelle, pourroient ou répugner par la oécessité d'en employer une grande quantité, ou ajir trep rapidement et quelquéofis au contraine trop leniement dans le premier état. On trouvera un grand nonjure d'axemples de crs difiérens cos dans h-aucong d'articles particuliers de co dictionnière. Poyse le mot D'ascaxtos, et les mêmes démoninations dans le Dictionnaire de chimier. OM Fouracos).

EXTASIO. (M.l. des yeux). Veyez Extasis. (M. Chamsenu).

EXTASE. (s. f. Voyez Cathersie).
(M. Chamberu).

EXTEMPORANE, (Mat. Med).

Le mot Extemporané est employé dans l'art de formuler pour d'signer un médicament compose, ou une formule qu'on fait exécuter surle-champ, ou dans le moment oième que le malade en a besoin. On le dit ausn en chimie, pour désigner l'art d'obtenir promptement un produit qu'on ne pourroit se procurer que beauconp plus lentement par un antre procede; sons le premier point de vue le nom de formule extemporanée est presque synonyme de celui de formule magistrale. Cependant cette di ruièe dénomination n'emporte pas nécessirement avec elle la nécessité d'une préparation prompte comme celle de formule L'etemporanée : de sorte qu'on pent dire tout-à-la-fois une fore ule magistrale Extemporande. Vayes le mot Fon-MULE. (M. FOURCEOY).

# EXTINCTION, (Mat. Med.)

On te sert quelquísis du mot Extraction en mature médicale pour dési, ner l'ection de plonger dans l'ean froide ou dans l'air facel plus ens substances qui s'onblent s'y éteinfre, en leur communiquant und gir de chaleur plus ou moins grand et en perdant exte prognée à c'est ainsi qu'on dit Ettraction de la chaus, Extriscion d'un métal chauffe ou d'un acide métallique.

On di ansi Extinction du mercure pour exprimer le phénomène de la dispatition de forme nétallique que ce métal éprouve lorsqu'on le tricun avec la graisse, certaines huites, des ayrops, des mucliages, Rc. Oa dit également mercure dicine, pour designer l'espèce de phénomène qu'éprous le mercure dans coa ca-

On doit traiter en détail de ces phénomènes dans le dictionnaire de chiujie et de pharmacie, et ils ne présentent nucine application utile à la théorie de l'action médicamenteuse, si ce n'est l'opinion cu l'on a été que les matières ainsi éteintes en général ont perdu de leur trop d'énergie, et n'en conservent "plus que ce qu'il leur en faut pour produire les effets qu'on en attend dans l'économie animale. (M. Founckov).

EXTIRPATION DE LA MATRICE.

Quand j'ai décrit les symptomes qui rendoient les accouchemens laborieux, j'ai parlé de la hernie de Matrice. Pai dit que celle qui étoit aucienne présentoit fréquemment les marques d'une induration qui pouvnit dégénérer en cancer; j'ai prouvé également par les faits que la Matrice formant hernie exposée au frostement des cuisses, contractoit aisement un état inflamm toire, qui dégénéroit en ulcère; que cet accident réuni à une dureté squirreuse, donnoit naissance au cancer, on ulcore carcinomateux. J'ai cité plusieurs exemples de cette sorte de hernie dont il est impossible d'obtenir la réduction, soit que les parties supérieures fussent gonflées par le tiraillement occasionné par la Matrice descendue, soit que ce viscère lui-même est acquis un tel volume, qu'il fut impossible de le placer dans la partion du vagin qu'il doit occuper.

Le gonflement de la Marijee formant hernie est un finit constaté par l'expérignec. On peut même ajouter qu'on n'a jamais vu de hernies de ce riscère , après avoir cu quelque durde; qui n'ait été accompagnée d'un gonflement considérable, et presque toujours d'une solidité qui, si elle n'est pas entitérement s'aquiresue » ém rapprocle au point de n'en pouvoir être distinguée par les practicess.

Quant à l'engorgement, il est une suite inéritale d'une irritation perfédutelle dans un vische dont les ligimens sont constamment tiraillés. Urritation se communique à l'attevia, qui en épouve une seconde par le frottement auquet il est exposi circle te cuinset ¿ Cett-duire entre constant de la communique de l'attevit de la contre de la sécleración de la communique de la communique de la sécleración de la communique de je parle, pasti l'affilience des liquides qui s'y portar; l'une tiano eccasione la condensation de ces amènes linides, et l'engorgement en est. Pelfet inséparable.

On a ausii, d'après ce qui vient l'être dit, la théorie de vilèères, qui tantitattaquest sa arr-face, et qui n'ont point an caractère d'ungereux, ou qui intéressent sa maxon ave une disposition cancereuse. Les prenières out lieu touts è les fois que la tom ur, encore nouvelle, ne re, oil d'uritation qu'à la surface exposée nu frottement;

et danc ce cas la hernie étant réduite, si la réduction étoit possible, les nichers seroient aduit ne ment guéris, paisque le frottement qui les a causés, cessroit d'exister. Les accords surviennent quand la masse emporgée est dégénérée en figuire, et que la tumeur a été travaillée par un mouvement intestin qui a causé une altération dana les liquides dégénérée.

On doit ajouter à ces phénomènes l'exposé de quelques autres circonstances qui donnent un caractère cancereux aux ulcèrea même auperficiels , malgré que la tumeur ne soit pas invétérée. On sait que les parties les plus sensibles du corps , quand elles sont attaquées d'une suppuration quelle qu'elle puisse être, se guérissent plus difficilement que les organes qui ne jouissent pas d'un degré égal de sensibilité. C'est pourquoi les organes, dans la composition desquela il entre une grande quantité de filets nerveux; et dans lesquels se rencontrent aussi beaucoup de vaisseaux limphatiques , sont aia-ment attaqués du vice cancereux dès qu'ils sont nicérés. Or, la Matrice est précisément dans cette circonstance relativement aux nerfs et aux vaisseaux limphatiques dont son tissu est rempli-Aussi ses ulcères sont-ils très-douloureux et dégénèrent-ils en cancera, parce qu'ils sont plus faciles à irriter.

A ces condérations générales, prises de la structure de l'utérus , il est indispensable d'en réunir d'autres dont nous trouverona les raisons . dans la disposition des fluides. Personne n'ignore que les sujets dont le sang est altéré par un vice quelconque, portent long-tems des ulcères qui n'auroient pas une durée narquée chez les personnes dont les fluides sont exempta de toute altération. Cette différence même so remarque dans les événemens qui paroitroient devoir le moins intéresser la santé : c'est aigai qu'une simple incision dans des parties peu senaibles se guérit en quelques heures dans un homme sain, tandis que la même plaie est suivia d'une longue suppuration chez une personne dont le sang est vitié.

Exions maintenant l'application de ces principes aux femnas qui out une herien ancienno de Martie avec engorgem et, et uous auron de Martie avec engorgem et, et uous auron de martie aux et en la company de a lutiera allement appare toure les femnes qui portreatt un vice crevallena, sociulitée, dantres, Rec. Rec. arec une herait de l'utiéra sont exposées aux cauces de ce vicere. Cette dégléterence sans taucer plus accienne, plus irritée, plus figureure, et plus dupoies à l'inflammatique.

Il résulte de ces réflexions générales qu'ane

herei de Matriee avec ulcination et angorgemissione suièment ga accisione q que cet é indexe ne peut firr guéri par des médiiniernes et externes, quisigell éxiste une on constante ocssionnée par le tiralledes junement du viscére; que cette irrisa seule audeur l'état cancereux, et que parquent une transur de l'épéce dont nous requestres autonités de l'estate de les un sayet dont les distas soient vicine de les un sayet dont les distas soient vicine.

On ne doit pas désavouer cependant que cette e-ree l'e bernie ne sout long-tena conservée sains dégénéresconce chez les femmes qui ont une vie sédentaire, et qui ont soin d'éviter toute irritaten qui peuroris surreiri à la tumeur. Au reste nons donnerons quelques détails à ce sujet su mot horis de l'utierus.

Que faut-il faire si une hemie de l'utérna ave un iet engogment qu'on ne puisse en faire la réduction, est attaquée d'ulcères dont la déginérectence oulce aractère ne permette pas la cictrisation de ces ulcères, et annonce au contaire qu'il acquierent ou qu'ils ont acquis un pour anner la vie aux malades que l'extirpation de l'utérus.

Onobjecte »", que ceux qui out prétendu extirpre l'uturu ou tris pour bernie de cu viscère, des tuments qui avoient leur origine dans le vagifé, et que parconséquent cette certur ne vagifé, et que parconséquent cette certur ne réa drai à cettagobjection par deux fait positife nit proverse qui on avoit extirp la Matrice de deux femmes qui paérie de cette opération, facet attampée de maislèse, sujere strangère à vaintre que la Matrice avoit del réellement extripte, on les a converte, et il extrat démontré que l'opération étoit telle qu'on l'avoit anoncé. Albroise Park d'exprime tissis i

The faune high of rings cinq A treate an, sainer them religied or are purginous attentes, so comme cile disoit, et ripuig fort honate et a feb hone vie, a maria pollt accorde fois an Pau 1579, n'ayant en enfans de son presider mariage. Pen aipre la coqualition, esti agree de conception it tontifus avec progrèt but a president appearance de conception it tontifus avec progrèt but avec progrèt de conception it tontifus avec progrèt but avec progrèt de conception it tontifus avec progrèt but avec progrèt de conception it tontifus avec progrèt de la conception de l

» suivant le jugement de son art, appliqua am-» brocations et cataplasmes , décoctions d'bern bes et autres remèdes anodins et rémollitifs , » par le moyen desquels la douleur cessa; mais » apparut à la lèvre intérienre de la partie hon-» teuse une ouverture comme d'abcès rompu , » par laquelle sortoit un long espace de tema m sanie, tantôt rougeatre, tantôt jaunatre n tantôt blafarde; cependant cette pesanteur ne m se perdoit point , ainsi s'sugmentoit , et vint » à telle conséquence, que l'an 1573, le l'autres » en fuivans, jusqu'au jour de la chûte. Si la malade vouloit se tourner au lit elle ne le pou-20 Voit aisément , sans mettre les mains au ventre pour aider à supporter ce fait du côté qu'elle n se vouloit tourner ; et lors encore sentoit-elle a comme une boule tombant à plomb de quelque côté que l'inclination du corps se fit. debout ou assise ne pouvoit uriner; n'alloit à n ses affaires sans soulever vers le diaphragme avec les mains ledit faix; marchant avec grandissime difficulté de mouvoir les jambes ; et pansoit avoir toujours quelque chose entre deux qui l'empêchoit Quelquefois aussi de l'année se renouvelloit ladite ouverture et issue de matières, et lors sentoit douleur de tête et autres membres, défail ement de cœur , désontement , vomissement , suffocation; tant qu'enfinvaincue de mal et impatience, le 27 décembre dernier , sous promesse de certaine et assurée n guérison, fut persuadée par une femme empiriquede prendre de l'antimoine , dont la violence fut telle, qu'après avoir plusieurs fois n vomi avec grands efforts, et fait plusieurs selles d'eau, sentit, se pensoit elle, son fondement 20 relaché. Visitée par une sienne amie, fut conseillée d'appeller l'aide du chirurgien , parce po que ce qui sortoit ne lui sembloit être le boyau m cuillier, mais autre chose partant de sa nan ture. Il fut donc appellé le sixième jour de l'an-» née dernière , M. Jacques Guilleman , chirur-20 gien juré à Paris, ensemble maltre Antoine Dup rieux, maltre barbier chirurgien, demenrant au fanxbourg Saint-Germain-des-Prés , vois de ladite malade. Et après avoir tout bien considéré, advisames le meilleur qu'il falloit extirper ce qui paroissoit, attendu la couleur noire, puanteur et autres aignes de substance 20 pourrie. Si commencamea à tirer peu-à-peu par divers jours sans douleurs nn corps qui fut jugé de Messieurs Alexis Godin, médecin 20 ordinaire du roi et premier de la reine » P. Lefebvre, aussi médecin ordinaire du Roi. 20 de Violaines, docteur en l'université de Paris, » et nous chirurgiens. Et le corps de la Matrice » à raison que fut trouvé l'un des testicules et » une grosse membrane restant d'une mole qui » s'étoit apostumée , creusée et vuidée , comme » dit est. Après l'Extirpation de cette partie » la malada se trouva mieux. Il y avoit neuf

jams derant M. Zeitprette, qu'èle a vesoi d'et à ves alles, vi outre journe pelle n'avoit à uriné; ç cup viel ne fa puis régulierement pe trouvant foit bien prodant l'espace de trois mois, au bout derquels il survint une pleurés au, avec une grande biene continue dont elle mourant. Adverti qu'elle était décâtée, abésides de la continue de la Martire. A linit est en le surviver en la present par de surviver de la Martire. A linit es son lieu une cul-bout d'une per artire avoir machiné durant u les truis mois, de si peu qui en restoit pour a técher à réclaire con dischire qu'elle cultification.

D'après une observation aussi positive, il 
n'est pas possible de former le doute le plus l'er sur l'Esstription de l'utérus, et sur le succès de cette opération.

M. Laumonier , chirurgien-major de l'Ifôpital de Rouen , a pratiqué la même opéra-tion sur une femme à Metz. Il étoit alors chirurgien d'un des hôpitaux de cette ville. La présence de plusieurs Médecins et Chirurgiens de la même vitle, qui attestent cette opération, suffisoit sans doute pour qu'on ne dut opposer aucune objection à l'existence d'un fait dont les témoins oculaires et l'opérateur sont vivans (Paris, en 1791). M. Laumonier ne s'est pas contenté de témoignages aussi respectables; poer imposer silence aux contradicteurs, qu'il prévoyoit bien devoir nier un fait nussi positif, il a envové le viscère extitpé à l'Académie de Chirurgie; il s'est encore trouvé des incrédules, parce que l'utérus engorgé ne présentoit pas la forme naturelle, qui est celle de son état de santé. Un hazard, aussi heureux pour la réputation de M. Lanmonier que l'avoit été la la mort de la personne operée par Ambroise Paré, lui a donné, comme à ca dernier, la possibilité de se convaincre qu'il n'existoit plus de matrice chez cette femme. Il a cu la précaution, avant que de toucher au cadavre, de faire appeller les témoins qui avoient assisté à l'opération , auxquels il a réuni des gens de l'art qui ne s'y étoient pas trouvés. Tous ont attesté que cette femme n'avoit plus de matrice, et que l'accideut qui avoit causé sa mort étoit d'autant plus étranger à l'Extirpation de l'utérus, qu'elle avoit joni, dans l'intervalle de l'opération, jusqu'au tems où elle étoit tombée malade ile Paffection à laquella elle avoit succombé , d'une santé parfaite.

Il est donc démontré, par ces deux faits (et on put encore consulter un grand nombre de téaoins sur celti qui concerne M. Loumonier) que l'Extirpation de la matrice est possible, et qu'elle est, comme toutes les autres opératons, sutrie d'une guérism assurée toutes les

fois que les désordres se bornent à l'organe extirpé.

On abjecte encore que l'Extirpation de l'uterus donneroit naussance à la bernie des intestins; parce qu'ils ne servient plus soutenna par ce viscère. Ceux qui connoissent comment l'utérus est situé , conviendront sans peine que le rapprochement de la vessie au rectum suffira pour prevenir la hernie, car le péritoine n'est point intéressé dans la Lernie de la matrice. Per conséquent , il soutient les intestins et l'épipleon dans leur situation habituelle; et d'adleurs si la hernie de matrice n'avoit pos lieu sans celle des intestins, il n'y auroit pas une circonstance dans laquelle les observateurs n'eussent rencontré cette complication. Or . aucun d'eux n'en fait mention , quoique le numbre des hervies de matrica dont ils donnent l'aistoire, soit très-considérable.

D'après ces observations pathologiques et la certitude des faits rapportés plus haut, nous ne nons arreterons pas à démontrer combien est ridicule t'assertion de ceux qui avancent qu'après l'extirpation de l'utérus, il y auroit un trou dans le prittoine, qui scroit amputé avec les ligamens de ce viscere. Les faits rapportes plus laut suffirent sans doute pour faire rejettor une proposition aussi contraire à la vérité. Abraham Vater avoit feit l'Extirpation d'une tumeur qui pendoit entre les cuisses d'une femme ; il croyoit que ce corps amputé étois une excroissance; il recounut distinctement l'utérus, auquel étoit attachée une partie des trompes. Sclevogt fit la memoopérétion, convainquit, en présence d'un grand nombre médecius et d'étudians, qu'il avoit extirpé l'uterus. La femme à laquelle ce viscère avoit été amputé, a recouvré une parfaite santé.

Ruisch observe que cette excision doit être accompagnée d'une hémorrhagie dangereuse, et que le renversement du vagin, qui est forcé à suivre la matrice doit amener la vessie avec lui. Cependant l'expérience pronve que ces craintes ne sont pas fondées. Il n'est pas douteux cependant, que si la layme de matrice étoit récente , et que, par des accidens urgens, on fut forcé d'en faire l'extirpation, l'hémorrhagie ne devenne considérable; mais premièrement une hernie réceste est ordinaia ment facile à réduire . parce que l'utérus n'est pas engorgé , et slora on ne fait point PExtirpation. Au reste, si ce viscète engargé est resté long-temps dans lo vagin sans former une hernie complette, la solidité que la tumeur acquiert en rendant la circulation presque mille dans sa substance , devient nue cause nécessaire du rétrécusement des vaisseaux et de la perte d'une grande partie de leer diamètre. Cest e qu'ue obserce dans teurs les artères dont les fonctions out été long-teus arrêtées ou absolument interroupures; été non-teus arrêtées ou absolument interroupures; étéen ne formeut plus qu'une especé de legurent dans lequel il n'exitée plus de cavité. D'après ces faits, très-comus des nationnitées et des praticiens; il est nécessiée d'en conclure que l'énéorragée doit parte Ruische ne don pont être un obtacle à l'opération yéritéqui d'ailleurs est confirmée par l'expérience.

\* Le même anatomiste prétend que la vessie est entraînée par le vagin dans la hernie de l'utérus. Il parolt, par l'examen des parties que la membrane externe du vagin n'a qu'une adhérence très-foible avec la vessie, an moyee d'un tissu cellulaire lache et peu dense. Cette structure n'étoit pas inconnue des anciens: Galien l'a parfaitement décrite. Les gonflemens qui surviennent à la vessie, quand elle est excessivement pleine d'urine, ne font éprouver aucun tiraillement au vagin , quoique le corps de cet organe soit porté fort hant, quand sa distension est considérable, Cependant s'il étoit intimément attaché au varin , celui-ci suivroit en quelque manière l'exhaussement de la vessie, et se trouveroit forcé à s'allonger avec les parois de la vessie distendues par le liquide, et à laquelle il seroit ndhérent. Or , rien de pareil ne se remarque dans le vagin, dans les cas même où la vessie s'élève le plus haut dans l'abdomen . circonstance qui prouve manifestement que le tissu cellulaire ieterposé entre ces deux parties, et qui s'attache de l'une à l'autre, ne forme point entr'elles un lice qui doiva leur faire suivre des impulsions réciproques. Il n'est donc pas étonnant, d'après cette structure, que le vagin pnisse s'abaisser considérablement avec la matrice, sans entrainer la vessie. Les observations de Ruisch à ce sujet ne doivent point inspirer de craintes sur l'état de la vessie dans l'Extirpation de l'utérus.

Pent-êtra que la difficulté qu'on apporte en général à croire possible l'opération dont notes parlons, vient de la certitude où l'on est que quelques Chirurgiens ont assuré avoir pratiqué l'Extirpation de l'utérus, quand ils n'avoient fait que celles de tumeurs dont l'origine étoit attachée au vagie ; ou qu'ils avoient enlevé des masses polipeuses qu'ils ont prises pour des matrices. L'incrédulité se confirme, en lisant dans les ouvrages de quelques observateurs, que des femmes auxquelles on prétendoit avoir extirpé la matrice , ont eu des enfans depuis l'operation ; mais que prouvent ces allegations ? riduisons-les à leur juste valeur. Des praticiens inhabil s, mais téméraires, ont fait des opérations dont ils ne connoissoient pas les avantages et les dangers, puisqu'ils étoieet dans une erreur | Médecine. Tome VI.

manístic sur l'existence do la partie qu'ils impunisiont. Le una à démontre cette erreur sans doute; unis ou acroit pas dans le dévin qu'ils donnent de l'examen fait sur l'organe extipté, qu'ils aient pris a sin de décrire les particenteires per l'instrument. Ilse contentent d'assurer un fait qu'an convient lieru esponsitier paruei; ana parte que l'en caertino mérite avoid et reconno mérient par extrep l'attent, quaed la prouvers par l'examen des parties ampatées, que l'opération a été faite sur cr sicère?

On ne dissimulera pos que la hernie ancienne du vagin ne se montre avec des apparences qui pourroient la faire confondre avec celle da l'uteres, et que des hommes inexpérimentés ne puissent se tromper dans nee pareille circonstance ; mais la méprise de ces chirurgiens ne détruit point le témoignage des anatomistes éclairés, qui n'ent pas pu tomber dans l'erreur à ce sujet. Au reste, il existe des signes distinctifs par , lesquels on recognoit ces donx sortes de hernies. Nous en avons iedique quelques uns des plus importans, en parlant des obstacles qui s'opposent à la facilité de l'enfantement ; ( Voyez le mot Enfantement) mais nous en donnerons une énumération plus exacte, en parlant de la hernie de matrice. Enfin le nombre des observateurs instruits , qui attestent avoir fait l'extractioe de l'uterus, est si considérable, et cette opération a été faite si souvent en présence de praticiens célèbres, elle a donné lien à tant de contestations, dont les résultats ont toujours prouvé que l'uterns avoit été extirpé , qu'il n'est plus possible , sans un entétement condamnable , de la révoquer en donte, d'en ignorer les succès, et d'en contester la nécessité.

Cette doctrine d'ailleurs n'est poiet nouvelle dans les fastes de la médociné? Paul d'Afgote assure qu'on emporte l'uterus sans que les males en perdent la vie. Affisius s'exprime à cet égard d'une manière encore plus positive. Acciesces et Arenssara tatestant le véeme finit. Quand aux modernes qui ont pratique la méma pojétation, le nombre en est très-conssiérable.

Rouser, à la segatité duquel nous devons na excellent oursega sur l'opération céssirique, n'amputoit pas toujours l'uterns entièrement, dans le cas de hernie avec renversement, il observoit que la partie inférieure de la tumeur évoit qu'utelación sifectée de gançarene, la portion supérieure rastant encore avine. Dans ec cas, il emportoit seutlement la portion malade, en appliquant la ligature pris du col de l'eterus. Il avoit remançou use depression »sessible aux II avoit remançou use dépression »sessible aux la voit remançou use depression »sessible aux la voit remançou use después de la voit de l'extre de la voit remançou use de l'extre de la voit remançou use de l'extre de l'extre de l'extre de la voit remançou use de l'extre d

desous de cel de l'interns, en sorte que la masse de la tamare d'internito paragée par un sallon qui en distinguist les deux portions; c'étuit préciséement dans la ligne formée par ce sillon qu'il fanoit la ligueure. La partie qui reters intacte au-dessus de la ligueure, dit cet auteur, sera réclute sans difficulté, quand la masse qui en est ejente ne la foroura plus à descendre par «on podé».

Si on applique la ligature au dessus da réridecissement que l'indiqué (ce « onte encere les cissements que l'indiqué (ce « onte encere les mahdes des doubeurs s'émisentes et la ligature ne sera par sons dangers namiérates : or c'est parienlibrement le roit et les ligatures certaines, taxalo que le creys de l'intres n'ête affice d'aucus sentament doutionerses, ou tout a plus d'une sentament doutionerses, ou tout a plus d'une sentament doutionerse, ou tout a plus d'une sentament doutionerse, ou tout pour le remettre en au place toutes les fois qu'il fait ileraise.

· Il est démontré par les observations de Rousset, que l'extirpation de l'uterus se fait indistinctement par la ligature, l'excision et Pustion. Cette dernière methode, quoique trèsdouloureuse, est dans bien des circonstances préférable aux drux autres. Si la tumeur est ancienne, le tiraillement qu'elle a fait supporter au vagin, occasionne dans cet organe un engorgement qui est le pro luit de son irritation constamment entretenue. Par l'ustion on procure une suppresation prompte et abendante, qui dégorge l'empatement des parties adhérentes à la matrice: avantage qu'on obtiendroit difficilement par une simple extirpation opérée avec le fer. Ce dégorgement ne seroit pas non plus aussi complet qu'il peut l'être , par la suppuration déterminée au moven de la lieature.

Cenendant si la tumeur est recenta , c'est àdire si le poida de la hernie, quel que soit d'ailleurs l'état de la matrice autérieurement , n'a pas occasionné d'irritation dans le vagin, il n'y a point d'affluence de liquides, dont le séjour prolongé ait déterminé de congestion. Duts cette circonstance , l'excision est préférable à l'ustion : c'est encore le cas d'employer la ligature. Rousset n'a point donné de précaptes aur la préférence à donner aux différentes méthodes d'après les symptomes qui accompagnoient la hernie de l'uterus. Nous croyons que les considérations exposées ci-dessus mérnent quelqu'attention de la part de l'opérateur : elles sont d'ailleurs entièrement conformes aux règles de la bonne chirurgie, et la pratique raisonnée en confirme l'utilité.

En faisant l'énumération des diverses espèces de hernies de la matrice , on observe que le vagin se trouve dans des états différens, selon le caractère de la tumeur. La hernie avec renversement entraîne le vagin avac elle, comme la hernie sans reuversement; mais dans le second cas , la matrice ne peut être pendante entre les cuisses , sans que le vagin ne soit à son tour renversé presque completement. Toutes les fois qu'on extrepe la matrice à la manière ordinaire, c'est-à-dire en emportant toute la masse de la tumeur, le vagin est conpé dans nne profondeur diffirente. Si la bernie est saus renversement, on coupe presque tout le canal du vagin, tandis que dans le contraire ou n'en conpe qu'une très-petite étendue, puisque l'opération se fait alors dans le point de la jonction \* avec l'uterus. Si on inc se la tumeur dans la portion déprimée , qui est entre le col de l'uterns et le corps du viscere , et qui ne peut avoir hen que dans la descente avec renversement, dans ce cas, le vagin reste parfaitement intact , et la hernie devient le snict d'une simple opération . qui consiste dans le replacement.

Quand dans la bernie unas renversament, le vagin né de dichément extirpé, i la nessée, comme l'observation le pource, qu'une outer-comme l'observation le pource, qu'une outer-ceitrainés ses ont preprietés praiblement. Dans cette circonstance, tes femmes ne pouvent jour des creases de feurum marig cut a vena c'est nigre de fegiclement du revenu, et l'etuar celle represent de feurum marig pour le vena c'est nigre de pour marig cut l'évoir e puis-qu'il y a cu un engorgement légicrement immet perdant la supportation de l'évoir e puis-qu'il y a cu un engorgement légicrement inqu'il y a cu un engorgement légicrement immet perdant la le evoirons de rogues en danné plus de soldité au experiochement de la resur et de recture.

Si le vagin a été amputé à une profondent peu Considérable, les femmes sont encore capables de recevoir lenra maria ; mais ces caresses inufiles ne sont accompagnées d'aucun sentiment de volupté , si l'on en croit le récit de Rousset , qui atteste ce fait d'après une femme à laquelle on avoit pratiqué l'opération dont nous parlons. En supposant que l'opération n'ait point intéressé le vagin, ( ce qui agrive dans l'application de la ligature à la partie retrecie de l'utérns, près de son col, et lorsqn'il y a renversement ) le canal conserve toute son étendue; mais comme sa partie supérienre n'est plus soutenne par la matrice, la contraction de ses fibres longitudinales et obliques , tend tonjonrs à rapprocher les deux extremités. Avec le tems il doit en quelque sorte perdre ses dimensions, et procurer plus de douleurs que de volupté, aux femusea qui dans cet état s'approchent de leurs mais.

Tela sont les résultata d'une opération qui 4 prive pour toujours les femmes du bonheur d'augmenter four famille , si elles sont encore jounes. Molineiti observe que l'Extirpation de a matrice rénesit constanumment cles les fommes agées. Il ne dit point qu'elle expose les autres au stanger de portre la vie est sous ce rapport, Rousset est entidrement de son aris. Saus doure que les succès de l'opération sont plus marquéa, parce qu'ils sont accompagn a d'une iuliammation moins intense chez les femmes, dont l'erritabilité a été émonsace par J'age. Dana la jouncase, le chagrin de perdre un siscère, dont se privation emporte avec elle l'impossibilité de voir augmenter sa fauille, est la cause d'un trouble moral qui aggrave les symptomes de l'sufframmation inséparable de l'extirpation de l'uterna. Cette carconstance rénnie à une sensibilité et une irritabilité plus grande dans le tissu des solides , nous juniquent par quelle raison il y a une diversité d'accidena chez les femmes de différens àges.

Il existe eafin une effention spontande de l'attenta d'avec le rajin, quand apria des sup-purations prolongies l'extrênité du vagin dettre la les lignanes de la matine pourris de la lignanes de la matine pourris de l'attent de la lignant de la matine pour la librace avec les organes qui l'arcininoigne abilitéence wec les organes qui l'évoiment ainquiter. Les deux femines dont le matine est authlé protonaient, out récip pitterns ainquiter les deux femines dont le matine est contribuit point de la contribuit de l

Il reste à considérer quels accidens peuvent aureuir après l'Éxtrepation de l'uterus, si les femmes sont encore d'àge à avoir régulièrement des mgastrues 3 mais l'eximen de cette question touvers plus naturellement plare à l'article aupiression des mesutrues, par vice de confor-nation accidentel. (M. Chramos V. Chramos V.

## EXTRAITS. ( Mat. mod ).

Quoique le mot Extrait sit the employé dan les premiers tens pour désigner toutes les substances qu'on séparolt de mnières plus composées qu'elles, on le par le suite appliqué à un des matérians, immédiats qu'on retire des végénats, a sitte écaponnt le unitation ou les décoftions qu'on repressant les infusions ou les décoftions qu'on sont les décoftions qu'on sont les décoftions qu'on sont de la composée de

Rouelle avoit admis, trois sortes d'Es .. augs . L'Extrait muqueux , qui sembloit, dans sonsens , n'etresqu'un nuncilage coloré ; l'Extrait savonneux , n'est l'Extrait proprement dit , et l'extracto-résineux, ou le rés.uo-extractif suivant que l'Extrait y dominoit romme dans le premier cas, ou que la résine y fut plus abondante comme dans le second. L'Extrait muqueux étoit distingué par son caractère visqueux, sa saveur fade, acidule ou sacrée, sa dissolubilité dans Peau, as fermentescibilité, son indissolubilité dans l'alcool et dans l'éther , sa propriété de donner de l'acido pyromuqueux à la distillation , colle de ne pouvoir pas être amené à l'état de siccité parlaité par l'évaporation ; tels étoient les Extraits de genièvre, ile groseilles, de raisina, de tamarina, de primes, &c. Ce n'est point là un véritable Entrait, mais un sucsucré et muqueux épaissi. L'Extrait savonneux on l'Extrait proprement dit, avoit pour caractères une conleur rouge plus ou moins brune, un état de sécheresse qui lui donnoit de la transparence , et la forme écnilleuse, lamelleuse, une saveur plus ou moins sensiblement amère , la permanen e à l'air dans son état de sécheresse, une malterabilité très-remarquable, la propriété de se dé omposer par les sels métalliques , la dissolubilité sensible dans l'alcool. Beaucoup de ces propriétés étant très-sa llantes dans les avons, on evoit cru que l'Extrait étoit lui-même une espèse de savon, et on distinguoit à cause de cela cette matière par le nom n'Extr it sivonnens. La plupart des Extr.i/s proprement dits, étoicat dans ce genre, mais sur-tout ceux de quinquina, d'aunée , de geutiene , de treffe aquatique , des plantes chicoricées , &c. l'afin l'Extrait résineux, on le résino-ax ractif étoit distingué par la combustibilité, la granle disso-ubilité dans l'alcool , la dissolubilité montre dans l'eau , la séparation an deux matières par le moyen de l'eau bouillante, et souvent aussi par l'action des autres réactifs. L'Extracto r smeux pirosssoit être regardé comme un mélange d'Extrait et de résiné, on rangeoit dans le genre des Extraits de rimbrise, de siné, de sairan, &c. On voit que cette distinction supposo't trois matières récilement différences cosome un seul et même principe plus ou moins milangé , que les id es étaiant primeractes en chimie. Quant à la matière médicale, il résulte de l'exposi précédent qu'en employant les Extraits.proposés en pharmacie, on ne savoit pas exectgment ce que l'on donnoit aux malades, et qu'on se condussoit par un véritable empyriame :res-sveugle. On u'a rien fait pour diss per cette incertitude ; il n'y a pas m'me un commencement d'analyse des espèces d'Extraits les pius communs , et qu'on emploie tous les jours en médecine. J'ai cherché long-tems à dissiper cette obscurité en matière médicale; j'ai conseillé aux pharmaciena de faire

des realer-ites sur cet objet 'important de chimie audicidiant'; p'im ai commerce moi miura net granda suite; et 'pla i trouodi, relativoment' a 1½, and ai commerce moi ai de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce del la commerce del la commerce de la commerce d

On attribue en g'aéral aux Extraits les propriétés apérities, totaque, attenuate, dépurrante; mais ces propriéés doirent singulièrement varier, et il est inpossible de dire à ce égard quelque chose d'exact dans les généraliés. Il faut consolter l'arcicle de chaque plante en particulier, pour connoître toutes les protantes de des la consolte l'arcicle de chaque plante de l'arcicle d'

#### EXTRAIT DR SATURNE. ( Mat. med. ).

Mauvaise dénomination donnée à l'acétite de plumb dans un état épais, et d'une consistancé semillable à celle des Expaiss. (Foyce letmo l'ions, pour counoitre les propriétés chimiques et médicinales de cette préparation saline métallique. (M. Fourgroy).

#### EXTRAVASATION.

Cest une effusion de quelque lumeur que ce soit hors de nes proper suisseux. Quand la sérosité s'extravase dans le tasu cellulaire, ou s'extravase dans le tasu cellulaire, ou de différente aspèces d'hyloposies. Q'ex-EPASCHEINEN, ANANGUE , LEUCHLEOMA-TLE, HYRADISEL ). (M. N. HORKE).

ENTRÉMITÉS. (Blessures des) (Médesine légale)...

Sil y a des parties du corpus mania à l'égant desquelce la loctrine de la mortalité almoine des pletaures soit particulièrement montremble, et au l'examera soit particulièrement montremble, come de la Caristolice. La felte, non-eutlement de la commentation de

il en réalite alors, ou des hémorragies foromes ou de sconvalions de toute la machine, conver lemprelles l'art devient inouffissant, c'esta-duine qu'il ne peut comployer aux grompetement se ressources. Nous ne parterons point ici de ces duves accillens, (Peyre les auticles Antiess, (Historia de 2) Vistas, (Historia de 2) Vistas, (Historia de 2) Vistas, (Parille général Bussumas, (Mortalid des) (Métécnie légale's).

Ainsi , lorsque l'hémorragie et les convulsiors n'ont pas lien, ou qu'elles sont de courte durée; je ne vois pas, dit Bolinius, comment on paut prononcer gu'une blessure des Extrémités est mortelle; et telle fut la décision portés par la l'aculté de Médecine de Léipsick, en 1705, à l'occasion d'une blessure de la cuisse. quoique cette blessure lut très-considérable. Elle étoit à la partie supéricure et interce; l'hémorragie avoit duré plusieurs jours ; de fréquentes défaillances en avoient été l'effet; le monvement du membre étoit perdu entièrent atjune fièvre violente accompagnée de vomissemens bilienx s'étoit manifesier. Quoique la douleur , l'inflammation et l'hémorragie eussent cessé, et que la plaie parût vouloir se consolider, la malade succiomba an boût d'un mois de traitement. Cuverture du cadavre tit voir que la plaie étoit point runsolidée, et qu'an contraire elle recéloit une grande quantité de pus; elle se prolongeoit sons les tégunieus communs jusqu'aux muscles fessiers, et un très-gros tronc veinenx ninsi qu'une branche considérable du second nerf crural , (c'est-à-dire d'une des divisions du neif crural après sa sortie du bas-vintre ) avoient été conpés. Ces circonstances n'empêchérent pas, connite nous l'avons dojà dit, le Collège des Medecins de Léipsick de pronoucer la non-mortalité de la blessure parce que l'hémorragie avoit été réprimée, que la lézion du neif n'avoit produit ni convulsions ni une paralysie génerale . que la plaie commençoit à se consol der 9 et que d'antres symptomes très-graves n'avoient pas cu lieu chez la blessée.

Bolnius cise comme un feit mémorable que le choic j'une voture et les piede des rhevaux ayant hrisé le ligament propre de la rotule d'un ries grouux d'une férmes, et ne s'ensmit sin lé-morages notable, ai inflammation ; mois que morages notable, ai inflammation; mois que le comme de la custe, attemps les réguners, communs et les muscles de l'abdonnes, c'ammen es rande portios du bule intestinal. On recurret en vais sux moyens les plus propriés. La gertier de la blessée est autroinée propriés. La gertier de la blessée est autroinée de l'acceptant de l'art, et que la succeptant de l'art, et que la sissue f'un birte la gangétes per una section sissue f'un birte la gangétes per une section sissue f'un birte la gangétes per une section.

que l'on ne sattoit expliquer, et qu'aucun remède ne put réprimer. Il pense que cette terminasion aussi subite qu'extraordinaire est principaiement due à l'état cachectique des suples , auxquels les fécions des texdons majerns occasionu-ni alors des convulsions mortelles : et il rapporte un autre fait pour appuyer sano opinion.

On peut ranger très-naturellement dans la classe des blessures qui font le sujet de cet article les lézions sans effusion de sang, Ti s'operent soit en Sulant un houme aux pieda, soit en le frappant avec un bâton on tont autre instrument contondant. Lorsque ces lezions sont considérables, il y a toujou a rupture et solution de continuité, au moins sous les tégumens : et même, quoiqu'elles ne paroissent affecter le corps qu'à sa superficie, on a remarqué qu'elles occasionnoient quelquefois une mort inattendue, si elles étoient multipliées , larges, dures et profondes, et sur-tout si elles affectoient les partties internes. Les lézions qui ne sont, su contraire, que superficielles , légères , non multipliérs, ne deviennent point une cause de mort : propos par les ressources de l'art, le sang extravasé no tarde guères à être résorbé.

En effet , lorsque ces sortes d'accidens unt lieu, l'union des parties que l'on nomme en general chairs se rompt, les fibres et les vaisscaux dont elles sont composées se brisent ; et, selon la quantité et la quafité du sang sorti des canaux qui le contenoient, il y a rongeur, on lividité , on moircear : la firculation de ce finide et de la lymplie sont plus ou moins troublées, perverties : et quelquefois même les lumeurs extravances, se corrompant, devienment sanieuses. Onelquefois l'elfet des contusions se propage jusqu'aux parties situées dans les cavités : et on a observé la plévre, les poumons, le foie, la rate . la vessie uriuaire , &c. non-genlement échymosées, mais même offrant des solutions de continuité bien caractérisées. Les hernies de tont cenre peuvent ne pas avois d'antre cause, ainsi que la descente de matrice , soit que ces accidens ayent lien sur-le-champ per la rupture des ligamens, soit qu'ils ne se manifestent qu'au bout d'nu certain tems par leur simple retachement. C'est ce que prouve le fait rapporté par Buhnius. Dans un autre , dont cet illustre Médecin-légiste fut témoin, la femme qui fait le sujet de l'observation succomba au bout de trois jours, après avoir éprouvé les douleurs les plus atroces, de la fièrre, l'impnissance de tout mouvement, l'anxiété précordiale, une grande difficulté de respirer, et des convulsions. On trouva, en examinant le cadavre, l'habitude du corps livide et d'un ronge noirâtre; elle étoit bouffie dans différens endroits. On observa ces phénomènes principalement ves les épaules, les côtés de la poitrine, la région lombaire, celle des aines, et enfin la cuisse gauclie. Quand on entamoit avec le scalpel la peau dans certains emiroits, elle laissoit écouler un sang en partie trés-fluide, et en partie grumelé; et les chairs placées sons les tégumens éloient brisées et eneurtries. Du sang dissuus dans de la sérosité s'étoit épanché dans la cavité du thorax et dan celle du bay-ventre. La portion gauche de plevre et da péritoine , ainsi que celle du tube intestinal qui avoisine cette dernière, et la face de la rate qui s'appuie sur les fausses côtes . étoient gorgées de sang comme si elles cussent été cant renées. Bohnins pense que ces phéros mènes ont une connexion nécessire avec la mortalité de la blessare, en ce qu'ils prouvent évidemment que l'ordre dans lequel les limiteurs circuloient, a éte perverti, que les vaisseaux qui les contenoient ont été bisés, que le sang et la lymphe se sont épanchés, et que ces diffirentes fonctions ont été dérangées. Le montement des finides s'est vu tronblé nou-seulement par la rupture et la compression des vaisseaux, mais encore par l'affoiblissement de ton de leurs parois : et ces mêmes fluides, jadis nourriciers, devenus libres, se sont facilement détériorés, et canvertis en une matière sauleuse très-nuisible aux parties solides.

La question médico-légale qui se présente à resondre dans ces sories de cas est celle-ci.: la mort s-t-olle en lieu par l'effet unique et immédist des coups qui out été portés ; ou hien une autre cause morbifique quelconque, suit anterieure, soit postérieure à l'évènement, l'a-t-elle déterminée? La décision que le ministre de la loi attend alura du Médecin est le plus souvent très-difficile à former; à moins que les circonstauces qui ont précèdé ou celles qui out suivi, aiusi que l'examen du cadavre, re fournissent des lumières propres à diriger la marcle et à fixer l'opinion incertaine. On s'refermera donc exactement si le lilessé étoit vale. tudinaire ou s'il é uissoit d'une santé com-plettement bonne. Dans la première supposition, il està présumer que la violence des cours est la cause de la mort , sur-tout , si des le premier moment le lilessé a été mal, et a son état a ensuite toujours empiré de plus en plus. Dana la seconde supposition, le Médecin-légiste demeure plus ou moins dans l'incertitude si la terminaison fatale est due à quelque maladie cachée, ou a la blessure t et cette incertitude ne peut être dissipée que par le rapport de celui qui a traité le blesse, de ses parens, de ses amis, et enfin par l'examen attentif du cadavre, Le plus ordinairement, un cat dans la néversité de . comparer, et de combiner, toutes ces différentes causes de mort, et d'en tirer une conclusion que

l'humanité et la fustice ordonnent de mitiger antant qu'il est possible. Voici un exemple de In conduite à tenir en pareille circonstance : il est tiré de Bohnius. Une servante étoit alitée depuis un mois ponr une douleur à la puitriue et au côté ganclie, qui provenoit, ninsi que le prouva l'examen in cadavre, d'un vomique du potmon. Le 12 Mars (1693) elle fut violenment frappée avec un gros bitton; et , éixni très randes douleurs au dos , aux hypocondres, et aux jambes jusqu'au 27 Avril qu'elle mourut, La Faculté de Médecine de Leijak décido que les conps que cette femilie avoit recus, et la forte commotion de l'ame, avoient bien augmenté et accéléré la stagnation du aing dans le polmon, et par une suite nécessaire la suppuratum de ce viscère i mais que l'impridence u'e le gvoit ene de s'exposer, après son accident , à la neige et à l'hu-nidité, et sa né, ligonce à ne faire aucun remè e pendant les quittorze premiers jours, avuient beaucoup contribué à sa perte. (M. MARON).

#### EXTRÉMITÉS DU CORPS HUMAIN. (Sémélotique).

Les Extrémités de Corps lamais doirent être énervées dans les milaties, ur rout dans celles qui sont aigués 3 parce qu'elles pewent fournir un grand nombre de signes promoties tris-ineportans. Il n'arrive jamais , en effet , que les homers aucrent ann qu'il ne ar faise quelque changement notable dans l'extérieur des Extrémités. On peut y considérer principalement la chaleur, le froid, la coul-ur, le mouvemant ; et la situation respectivement à l'état naturel.

C'est toujours un hon signe dans les maladies aigues , que les Extremités aient une chaleur tempérée , égale à celle de toutes les autres parties du corps, avec souplesse dans la peau. On peut trouver les Extrémités ainsi chaules dans les fièvres les plus malignes : mais cette chaleur n'est pas également répandue dans toutes les parties du corps , comme lorsque les Extrémités sont moins chandes que le tronc. D'ailieurs les hypocondres sont ordinairement durs dans ce caslà, et l'habitude du corps n'est pas également souple dans toutes les parties; c'est ce qui dis-tingue la chaleur qui n'est pas un bon signe d'avec celle qui l'est. Une chaleur brulante n'est mèue pas un mauvais signe, lorsqu'elle est égal-ment repandue dans tout le côrps, et par conséquent aux Extrémités ; c'est le propre des fièvres ardentea malignes de me pas échanfier plus qu'à l'ordinaire les Entrémités ; c'est aussi un signe de malignité que les Extrémités s'échauffent et se refroidissent en peu de tems: c'est na signe mortel dans les maladies aigues qui épui-

mat promptierent les faces a L'extrême chalems, avec rongers et distimants in desergantes, est un hon sign-dans extendent quitableurin chalems dock, françhier, avec molitare un minu avec desergent de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de

Le froid des Extrémités dans les maladies sigura est toujours un très - mauvaia signe , A moins que la nature ne prépar : une crise ; ce qui s'auponce par les bons s gars qui conconrent avec le front de cas parties : lorsqu'elles sont froides , que les autres parties sont brûlantes avec séchi resse, et que ces symptomes sout accompagnes i une grande soif, c'est un signe de malignité dans la moladie s si un a peine à dissiper le froid des fautémités par les moyens convenables pour les réchaufer, et surtout si on ne peut purveur à leur redoit r de la chaleur , c'est un très - mauvaix siene , qui devient même moriel, et annouce une fi prochaine , si en même Jems ces parties devieunent livides et noires.

C'est toniours un três-bon signe d'ana le malies aguis, que les Extrémités conserveu lleur couleur naturelle. La couleur rouge et reflammée de quelque partie que copre que ce soit est annai un bon signe, ai elle provient d'un dépot critque quise sont fait duncecte partie. La couleur livide et noire des Extrémités, sur tout si le froid s'y joint, est un signa mortel.

C'est aussi un très - manvais signe, que le malade aglie continuellement, et d'une manière extraordinire, esce piede et se mains, ou qu'il les décuuvre quoiqu'ils soient froids. On doit de même très-mal augurer d'un ma-

lade qui se tient constantent renversé, avec les Extrairiés tant suprivures qu'un'déreutres toujours étendues ( Vayez Couchan sannière de se) qui, ainsi que celui-ci, est extrair de Pescellent ouvrage de Prosper Alpin 1 Po praesagiente d'util et morte aegrotantism. (A.E.)

EXUBERE, adj.

On appelle ainsi les enfans qu'on a sevrés.

(D. de Lavois, ) (M. Manon).

EXUDATION, Exudatio. s. f. Espéce de suppuration ou purulence de la conjonctive et de la coraée sans ulcération apparente, ni pustule, ni abscès. (Vay. LIPPITUDE, OPHTALME).

(M. CHAMMERU).

EYSEL (Jean Philippe) naquit en 1652 à Erfort dans la Haute Thuringe. Il étudia la médecine dans les écoles de certe ville, et il y lut reçu doctenr en 1680. Bientôt il fut médecin ordinaire de la petite ville de Bockolt en Cestphalie. Il revint dans sa patrie en 1684, et y fut nommé professeur extraordinaire en 1687. Il fut agregé à la facuité en 1693, et l'aunée suivante, il obtint la chaire d'anatomie et de chirurgie. Dans la suite on y joignit celle de Botanique qu'il remplit , ainsi que les autres , avec beaucoup d'honneur. En 1715, il entra dans l'académie des curieux de la nature, sous le nom de Philoxene. Il mourut le 30 Juin 1717, à l'âge de 65 ans. On a de lui plusieurs disertations en forme de thèses, et les ouvrages suivans, qui sont d'une étendue plus considérable :

Enchiridion de formulis praescribendis, secundum methodum Gasparis Crameri. Erfordiae, 1698, in 8.

Compendium anatomicum. Ibidem, 1698, in 8, 1710, in 4.

Compendium physiologicum. Ibidem, 1699, in 8.

Compendium semeiologicum modernorum

dogmatibus accommodatum. Ibidem , 1701 , in-4. Sciutinium dysenteriae malignae epidemicae

nunc grassantis. Ibidem , 1709 , in-4.

Compendium chirurgicum. Erfordiae , 1714,

in-8.

Compendium practicum modernorum praxi
clinicae accommodatum. Erfordiae , 1710 ,

Opera medica et chirurgica. Francofurti, 1718, in-8. (M. Goulis.) EYSSON (Henri) enseigna la médecine à Gronique dans le XVII siècle. Il y avoit 20 ans qu'on ne faisoit daus cette université aucane démonstration publique d'anatonite. À la sollicitation d'Eyston , ou blait à Gronique un aouvel amplitéâtre , où il démoura l'anatomie pendant pluseurs années.

#### Voici ses ouvrages :

De ossibus infantis cognoscendis et eurandis. Accedit Volcheri Coit ri eorumdem ossium historia. Groningae, 1659, in-12.

Eysson est non-seulement fort exact dans la description qu'il donne des os du fistus renu à terme, mais il fait encore des réflexions judicieuses sur les maladies qui attaquent les os dans la suite de l'âgo.

Dissertatio medica de fortu lapidefacto et ultra viginti annos retento. Ibidem, 1661, in-12.

Collegium anatomicum, sive, omnium humani corporis partium historia. Ibidam, 1662, in-12.

On y remarque beaucoup d'exactitude.

Syntagma medicum minus, solidiora medicinae general's fundamenta comprehendens. Ibidem, 1672, in-12.

Rodo'phe Evsson de Groningue, fils du précédent, a mis au jour :

Sylvae virgilianae prodromus, sive, Specimina philologico-botanica de arboribus glandiferis proprié dictis. Groningae, 1695, in-12. (M. Goully).

EZARHARAGUI fut médecin de Mansor, Conseiller de Cordoue. Il composa un ouvrage aemblable au canon d'Accessene, qui a été long-tems en estime parmi les mahoméans. Ce médecin mourts peadant la guerre de Cordoue, à Pâge de cent un ans, de l'hégira 404, et de J. C. 193. (M. GOULIN).

#### ARTICLE OMIS.

EUROPE, (Hygiène)\*(Introduction à l').

Description physique et médicale du globe.

1. Topographie physique et médicale de PLucope.

I. Europe, prupiès et instruite par Paise et Pafrique, birn plus austes qu'elle, levra a birntét euleve le sceptre du monde. Les Grecs s'en sont emparés les pruniers et Pout ciéde aux Romains : cenx-ci se le sont inissè enlever par les nations occidentelles de l'Europe, qui ministennat se le diapetent. Quelque jour peut-être Painérique elle-même, p-pupiès et instruite par Platripe, dericudra à son tour la maitresse de l'univers.

Cette resolution de cre d'orient en occident et du midi vers le nord , ne doit pas être
esclue des considérations physiques sur la nature
de l'homine et sur l'iniluence des climats.
Mais en ce moment je me bornera la considérer
l'Europe en efte meme, et je suivrai pour elle
le plan qui a délà det éxecute pour l'Altrique.

Je commencerai par Pesamen des lieux, des

aux et de Pair, hise universelle des comoisnaces lopographiques. Les productions régletale et animales, qui caraccivaent les contros, et et animales, qui caraccivaent les contros, et entractrours cambies, comme dans toutes les parties très-cultivées du globe, des différences moins prononcées, que dans ces rates pays, qui n'out encore de l'écondés et peuplés, que mais et les lames, prodent jusqu'hu ocratien point, comme les hommes, leur caractère et leurs habitudes, gar la civillantion. Mais auxtout, de tous les bress l'entre l'entre des tents, par les constitues que des ment, pomps assontiers, mais affoliates par l'effet de l'éducation, de la sociabilité et des communications de tous les genres.

La matière que je traite, malgré les longues elucrations des hommes ; peut encore dire regardée comme nouvelle ; et cependant les matériaux en sont riets-hombreux. Il m's été impossible de rénuir toutes les sources dans lesquelles [Peuse elexité de puiser ; et quand je les aurois possiblées ; Jaurois secore manqué du tens autients pour y faire les recherches nécessaires. Amis l'on me purdomer Jeuper l'impériection de cette espèce d'ébaurée ; dans laquelle je de cette espèce d'ébaurée ; dans laquelle je

me suis occupé plutôt de former le cadre et d'esquisser les principaux traits, qua de porter dans les détails une perfection que la multitule des objets, et le peu de tens qui m'est laissé, ne m'out pas perais d'y mettre. Une partie de cetarticle sera reuvoyée à l'article Toroon aguix.

f. PREMIER.

(Promière base de divisions, dans le continent de l'Europe; choînes de montagnes et bassins qu'elles forment).

Dans l'Europe, comme dans toutes les contrées de la terre, les montagnes ne sont point des élérations indées; la plupart se suivent et forment des chaines qui sont comme les rebords de grands bassius, dont le fond, occupé par la mer ou par de grands lacs, reçoit les fleuvea du sommet de ces montagnes.

(Grande chains moyenne qui traverse l'Europe).

Si Pon considère les sources des principaus feures qui arrosser l'Éurope, on cera que les montagères di ces sources sont placées, forment en cera que les montagères de ces sources sont placées, forment cera qui le constant de la co

Les principaux points de cette longue chaine, sur les Pyrénées, les Alpes, la Forst noire; les Monti-Krapacks, qui sopnera la Hongrie de la Pologne, le Plateau de Russie, d'où découlent le Wolga, le Duieprée et la Duna; enfin les Monti-Foyas, qui du sud au nord vont abouit à la Nouvelle Lemble,

De Gürnhar unx Pyrinées, estre dahine ververse Engange in mil ein uned, et dans en trajet elle ferne fes montagnen appelées. Were Arceda, Sierne de Lenga et Manche Cain. Den Pyrinées aux Alpes, elle traverer la France, en formant de Pouset à Perei les Cerence, et a'unissan aux montagnes d'où sortent la Dorréche, la Laire et Viller, au certur desguelles dependies de l'est de l'Alber, de Cest au nord d'est de ce platestu que la même chaige d'étud da sud a unord, en secon-memo chaige d'este du sud de l'est en la cesta de la celebratique la commenc dabie d'este du sud de un de commenc dabie d'este du sud de un de l'est est en la celebratique la celebratique la celebratique la celebratique de la celebratique la celebratique de la celebratique la celebratique de l'est est est de l'est est est de la celebratique de la celebra

pagnant

pagnent la rive droite du Rhône et de la Sône , t delà vers les sources de la Sône, elle joint l'extrêmité méridionnle des Vosges, par lesquelles elle gngne les Alpes Suisses, et tout ce plateau convert de glaces éternelles, duquel découlent le Rhône, le Rhin et le Danube. De ce pinteau elle reprend sa route de l'ouest à l'est, à travers l'Allemagne, lumne une partie des montagnes de la Forst poire, et suivant la rive gauche du Daushe, traverse la Sonabe, le nord de la Bavière et ile PAntriche ; elle joint ensuite les Monts-Krapacks au nord de "la Hongrie et au and de la Pologne. Deià, si l'on suit à travers la Pologne et la Lithuanic, du sudonest au nord-est les hauteurs qui séparent les eaux qui vont grossir le Dnieper, de celles qui se jettent dans le Niemen et la Duna , en gagne le Plateau de Russie. Ensuite après s'être dir ge du aud au nord jusqu'au près du lac Onega , formant le demi cercle de l'ouest à l'est, autour des sources , dont les eanx s'épanchent dans la Dwina et la Pecsora, jusqu'à l'origine de ce dernier fleure, on parvient nu Kamenoi Poyas, dont la chaîne, diricée du sud au nord, forme, comme je l'ni dit , l'extrémité orientale de cette longue ligne qui partage l'Europe.

#### ( Prolongemens de la chaîne moyenne. )

Dans son trajet, cette claine movenne donne divers prolongensens, formés ou dig montagnes ou aculement de terreins élevés; le la just partent de nor revers appetational, les nutres de an choi méridionni. Les principaux forment l'enciente des granuls lassins, d'autres moisse considérables forment dans ces bassins des divisions «condaires.

Parmi les prolongemons que fournit le revers septentional et occidental de cette claime 1 on cumoit en Engago la chaîne-appelée Sierra Morena, qui obpare le Guadaquivir et le Gimdiana. Les chaînes parallèles qui purtent de la Sierra de Carego et du Monte-Caio, et qui Sierra de Carego et du Monte-Caio, et qui Dourho, cutin les montagnes des Astaries, dont Pextrémit s'abaisse vers le cap Finsites il

En France, à près le prolonsement oricleurs de l'yerders, qui vêtend dans le partie des l'allettes, entre l'Adour, et le Garonne, le plateur de la comme de l'allette, entre l'Adour, et le Garonne, le plateur de la comme de la disconne del disconne de la disconne del disconne de la disconne del disconne del disconne de la disconne de la disconne del disconne del disconne del disconne del disconne de la disconne del d

Médecine. Tome VI.

Indégratement du Finistern. A l'orgine des Vrogra, se form, estrales source de la Marie, et de la Menne, la châte qui sepaie les existe qui vont reaut à Stein, de celle qui vont reaut à Stein, de celle qui vont reaut à conse per la contra de la conse per la contra de la conse per la conse personal la conse per la co

En Allemagne, le prolongement septentrionul des montagues de la Forét Noire accompagn - égalesment la rive droite du Rhin, et a'avance outre ce fleuve et le Necker. Entre le Rhin etale Weier, entre le Weser et l'Elbe , penetrent de même des terreins élevés et montagneux, qui s'étendent dans la Westphalie et dans la Saxe; et l'on connolt dans celle-ci les famenses montagnes et forêts du Hartz i elles prennent leur origine de la chalne moyenne, à son passage dans la Bovière et la Bohème, Mais un prolongement plus remarqualde est celui qui sort des montagnes d'Autriche et de l'extrémité occidentale des monts Kranacks, pour traverser la Silésie, et séparer les esux qui gros-sissent l'Elho de celles qui se rendent dans l'Oder et la Vistule. Ce prolongement se dirige du sud-est au nord-onest, entre l'Oder et l'Elbe, s'abaisse vers le Holstein, pour se felorer en Suède, et former la rhaîne escarpée qui environne ce Royanune, en suivant la courbe qu'il décrit autour du golphe de Bothuie, et qui, s'auplanistant vers la Bothnie orientale, va rejoindre la chaîne movenne au dessinis du lac Oncoa,

Dans l'intervalle que lairse ce long prolongement entre son origine et as fin, c'est-à-dire entre le commencement des nouts (zapache), ids inc Ourges, le cuirs seul des euux annonce dans quelles directions variées s'étendent les prolongement qui séparent les caux de l'Oder, c'eltes de la Wissige et du Nicmen, celles de la Dans, et celles qui se jettent dans le pol-pie de Finaland et dans les lact adogo et Ongajo.

Lons termes paroiestet marqués par les angles les plus sulliurs de cette cett, come nagles les plus sulliurs de cette cett, come lenguels la mera a plus profondément ceruit le contreut, et évalus Sink-Péterbaurg jung-M. Pestroinés du Jurhaud, les pointes de l'Enthonie et de la Cartalande, la pointe occidentale du golfe de Dantife, ecelé de Stralaund ou de Ragen et celle de Fernéssen, annoucent que les terreins plus élevés ont résisté divantage par leur usacé à la lutte de fiols courte les éres.

Ce que l'avance là cet si vrai , que les proprès de la mer sur cette côte sout d'autant p'us graus' aux éjens cés terres, que ten l'house et les cettes que le pays est plus qui l'est ce qui a ont en l'avasse et en Pounza e, citais evez le suilleut et la céte. Au plus montants d'évent dansatage vers le mort, c'est ce qui se voit à l'ouest en O'ler, et a l'est des voit à l'ouest en O'ler, et de l'est du Neusen au de la Reuss dans la Somogitie et la Courbaile.

Depuis le lac Onega jusqu'à l'estrémité l'es mouts Poyas, on peut encore juger, par le cours des eanx qui se rendent dans la Dwiga et la Petzora, dans quelle direction s'élèren: les terreins qui les versent de part et d'autre dans l'une de ces rivères.

Les prolongemens qui partent du revers méridional de la claire mayavue sont peu remarquables en Espagne, parce que cetté chaîne, plus visitand de la civa co-retate de ce royaume que de sa cive occidentase, ne s'em désigne qu'au pord, ou elle va aggarer l'extrémité occicientale des Psycholes, à la missance des montagues des Ainuies, vros les sources de l'Ebre.

Le partie méridionale et occidentale des Alpes qui séparent l'Italie de la France , s'approchant des côtes de l'état de Gênes, se contourne autour des sources qui vont grossir le Po, et forment la seconde chaîne des Apennins, qui se prolonge dans tonie l'Itelie, et va pénétrer dans toute la Sicile. De la partie orientale des Alpes italiemies sorient des montagnes nombreuses, qui, accompagnant la rive droite du Danube, remplissent le Tirol, le sud de la Bavière . la Carinthie . la Stirie . le sud de l'Autriche et la partie orientele de la Hongrie . passent entre la Dalmatie et la Bosnie, entre l'Albanie et la Servie, et se partagent pour se rendre au détroit des Dardanelles et à celui de Constantinople. Depuis les sources du Danube jusqu'à l'extrémité des monts Krapacks, la chaîne moyenne couvre de ses prolongemens le nord de la Bavière et de l'Autriche; et le Danulie, environné de montagnes tant à gauche qu'à droite, coule affernativement entre les monts et les vailées. Un prolongement plus distinct , né des monte Crapaks , separe en Hongrie les eaux de la Teisse de celles de la Pruth, et ces mêmes mouts, après avoir donné naissance au Niester et au Bog , forment encore les terreins élevés qui séparent les naux de ces fleuves de celles du Dnieper; cufin du platean de Russie sortent les montagnes qui separent toutes les sources dont les eaux, de l'est à l'onest, s'épanchent dans le Duieper, de toutes celles qui coulent vers le Don; ces mêmes montagnes, seperant les eaux du Don de colles

du Wolga, vont rejoindre les frontières de l'Europe; et, traçant entre ces deux fleures la ligne qui sépare l'Europe de l'Asie, vont du nord au sud, s'unir au mont Cauease.

(Bassins formés par les principales chaines de montagnes).

De cette disposition générale résultent des erceines plus ou moins vasies, au milieu desquelles coulent les caux des revières et des sieures; ce sont ces enceintes qu'on appelle bessins.

Les géographes components qu'il n'est accus des grauls haistain dont les refaires ne forment une encoire complette (1) mais deux le plusper, le relorair des claines terrestres et continienta les relorair des claines terrestres et continienta cerrespondiantes d'autres comiumes. Les clailess consumeriores non tindipules, sois par des inter-, des rochers, des vigers, des lancinules autiper les listes oil le soulte couchest le fonde à prir un meine approchés de la surfica de la nerre de la surfica de la surfica de la

Ainsi, un même hassin est ordinairement partagé entre plusieurs continens.

La pluyant des gende hassins que forme pEccope fili sont communa exer Plárique, Plamerique ou Pláse, ou avec les terres poleires passi elle en offe esuxi qui lai sont particuliers, cest-à-live dont Pencinine est entiteresta tresfercier dessa ses propres intients. Cust reseats resfercier dessa ses propres intients. Cust reseats resfercier dessa ses propres intients. Cust présumés du Sabra et de la Nigritie renfermés déle et de Sierra Leona. En Europe, l'ou cerra les bassins de la mer de Damesanck et de returns, dessa de la mer de Damesanck et de returns, de la mer de Damesanck et de returns, de la toute les parties segretionness à Plicospe.

La limite entre l'Europe et l'Asie n'étant pasposée par la natice d'une majuée bien saillente, quelquie-tures des enceintes communes à cesdeux costinnes ont cela de codaman serc les basians intérieurs, que leurs rebords, oranson par entrecoupée, par des étivisons que la mer recourre, ou su moins ne sont pas séparés dans leurs, intérieurs de services de la mer Caspienne, de les mer Noires et de l'Archipel.

(1) Voyez les Cartes de la géographie physique de Phil. Buache, 17625 (Bassins extérieurs. Bassins occidentaux). (Premier bassin occidental; bassin Atlantique Européen).

D'extrémité occidentale de la grande chaine de Pédias en Árque se tennine à la pointe de Cratz. Celleci n'est séparée de la pointe de Cratz. Celleci n'est séparée de la pointe de Girstalte en Encope que par une évincie instruserion qui distingue l'Ocisa de la Méditerraserion qui distingue l'Ocisa de la Méditerraserion qui distingue l'Ocisa de la Méditerraserion de la companie de la compose de particular de la companie de la compose de particular de la composition de la compos

De Ca'ais à Douvres, une intersection de sept lieues interrompt à peine cette chaine, et la correspondance des terreires sur êune et l'autre rive a fait regarder aux naturalistes comme un fait constant, que l'action senle des eaux avoit nompu leur ancieune continuité.

Le cours des rivières, dans la partie méralionale de l'Angletere, annonce que les hauteurs qui forment la continuation de la chaltece dirigent parallelement la foci, depuis la pointe du Douvers, lueve d'Acie de Lacard Pointpointe du Douvers, lueve d'Acie de Lacard Pointgen Douvers, lueve d'Acie de Lacard Cource. Conveall. Depuis cette extrémité luqu'en cep Clare, son Irlande, les géographes traceut une lige sommeraires, induque et at les Solutiques et et par un sol moins profund ; mah il est plans murted de jointes, à Pouceuire géorfeste, celle des la proble présente le cand Saint-Goorge, et de la lacard de la consideration de

Les montagnes qui entourent ce petit bassin sont à l'est celles qui, du sud su nord, traversent l'Angleierre et la partie méridionale de l'Ecose. Celles-ci, vers la province montueuse de Galluway, correspondent par l'ouest aux montagnes d'Irlande. Ces deruières traversent cette grande ille du nord au siid, depuis le contié d'Antrin jusqu'an cep Clare, et forment l'enreinte occidentale du lassin britannique, dont le milieu, rempli par le canal Sgint-George, s'ouvre en s'élargissant dans la grand bassin de l'Espages et de la France.

Complément de ce bassin en Afrique et en Amérique.

La grande enceinte que je viens de ilécrire, depuis la pointe de Ceuta jusqu'en cap Clare, a son complément en Assique et en Amérique. On peut la concevoir de deux manières, soil en lui donnant pour étendue le bassin entier de l'Océan atlantique, soit en ne prenant que la sous-division septentrionale de ce bassin. Dans le premier cas, la chaîne sous-marine qui traceroit la limite de ce bassin au sud , seroit celle qui part du cap Tagrin, et qui, tracée par différentes vigies et par l'isle de Fernand de Noronha, abontit au cap Saint-Augustin, à la Pointe la plus orientale de l'Amérique méridionale. La chaîne septentrionale part du cap Clare, et indiquée par des roolors et des rigies, abontit au binc de Terre-Neuve et à l'isle de ce nom dans l'Amérique septentrionale; mais il faudroit toujours subdiviser cet immense bassin en plusieurs autres très-considérables . dont nous ne pouvons pas parler ici. Dans le second cas, la limite septentrionale est la même; mais au sad, le complément de ce bassin ne s'étend, en Afrique, qu'au cap Bojador, et sa limite méridionale sous-marine tracée par les Canaries , Madère, les Acores . quelques vigies et quelques roches, gagne évi-demment le banc de Terre-Neuve, où cette chaîne se réunit avec la chaîne sous-marine septentrionale du cap Clare.

On peut appeller la partie de ce bassin comprise dans l'Éurope, bassin Atlantique Européen.

Sous-divisions du premier bassin.

Il peut être subdivisé en trois principales excitous ; l'une, comprise entre la joiné etiente se tente a l'actione et le profongement occidental des Psyréns est principal en seconde s'écendant des Psyrénses au Pas-de-Culaise appartient en entier à la France; la trosième est contenue dans let siles britanniques, depuis la pointe de Dourres jusqu'u cap Clare.

Outre cela, si l'on examine le cours des plus grands fleuves qui coulent dans l'éconème de ce grand bassin, on observera, par la direction en différens seus des caux qui s'y rordest, que

...

chacun de ces fleuves a un bassin particulier contenu dans une enceinte formée par des terreins élevés. Ces terreins sont , comme je l'ai dejà dit, des prolongemens de l'enceinte prin-cipale. Ainsi l'on peut distinguer dans l'étendue de ce grand bassin atlantique environ douze bussins qui y forment des sous-divisions particulières. Ce sont du sud an nord , dans la première section, le bassin ilu Gnadalquivir et celul de la Guadiana séparés l'un de l'autre par la Sierra morena , le bassin du Tage , le bassin du Douhro et du Minho et celui des Asturies. Dans la seconde section, on pent compter le bassin de l'Adour, dont les eaus sont séparées de celles de la Garonne par sus prolongement des Pyrennées, qui s'étend dans le pays des Landes ; le bissin de la Garanne et de la Dordogne , dont l'une découle des l'yrenées et l'autre du plateau du Cantal; le bassin de la Loire, séparé de celni de la Seine par un prolongement qui s'avance jusqu'an département du Finistère : enfin le bassin de la Scine et de la Somme , qui finit au Pas de Calais. La troisième section , ou e celle des Isles Britann ques peut offrir trois bessons, le badin méridional de l'Angleterre, de Donvres à l'extremité du comté de Cornouailles; fou bissin occidental, depuis la pointe de Land's-oxid jusqu'à la province de Galloway, qui termine l'Ilcose ; ce bassin particulier pourroit être divisé en trois an res, l'un dar s lequel coule la Saverne, et qui s'étend du comté de Cornwal à l'entrée du canal de Saint-Georges; il renferme le canal de Bristol. Le second de l'entrée du canal de Saint-Georges à l'isle d'Anglesey, renfermant la baie de Cardigao. Le treisième , depnis l'isle d'Anelesey jusqu'à l'estrémité de la province de Galloway. Enfin , le troisième bassin des isles l'atanniques est le bassin criental d'Irlande. Les sommeta les plus élevés dans l'enceinte du bassin atlantique sont ceux des Pyrennées et reux du platean du Cantal, du Mont d'Or et du Pui de Dome.

(S. cond bassin necidental, ou bassin Européen de l'Océan septentrional.)

Le second bassin entrèmende l'Europe a pour lissie, na mal q, la limite se, petteriousle consenire de bassin silantique. Les montroues de bassin silantique. Les montroues en montre de bassin silantique. Les montroues qui qui de au de montre de l'Antrini ; 2°. les montagons de la province de Galboury, et clira du reste de la province de Galboury, et clira du reste de la province de Galboury, et clira du reste de la province de Galboury, et clira de reste de l'Antrini ; 2°. les montagons que que de l'antrini de la province de l'Antrini ; 2°. les montagons que per les Consedes, les iles Sedents, et elles de Ferro et l'Edante's, les l'estes des l'estes de l'este de l'este

pointe du Groënland; ce bossin peut être désigné sous le noss de bussin Européen de l'acéan septenteional; son complément se perd dans les terres incomues de l'Amérique éeptentrionale.

Les montagnes les plus élerées de cette enceinte sont les montagnes de l'Ecosse et celles d'Islaude entre lesquelles l'Heda, au milieu des glaces, vossit des torreus d'eau et des matières embrasées.

La partie occidentale de l'Irlande et la partie occidentale de l'Ecosas formest deux principales sous-dissisons dans ce bassin, on en peut faire une troiseme de la partie qui appartient à l'alsade. Celle de l'Ecosas peut être jartagée en éeux acctions remarquables, l'une de l'extributió du Galloway aux sides Westernes, et Pautre des Westernes aux Occades.

(Troisième bassin occidental, ou bassin occidental de la mer eu nord ou mer gluciale.)

Si l'on considère la totalité du troisième bassin, tant dans as partie continentale que dans son emeiute sous-marine, il est dirigi vers de bon's mais, si l'on como ère sa partie continentule sentie, et la direction c'es caux qui s'y rèpandent, si doit être mis au rang ées bassous occidentaux.

La limite septentrionale du second l'assin, depais la pointe du Groenland jusqu'aux istes Schettland, forme, au aud-ouest, une partie un la limite sous-marine du Lassin dont nous parlons ; elle se perte ensuite des isles de Schettland à la pointe de Stade en Norwège et le termine au sus!. C'est à la pointe de Stade quo commence l'enceinte continentale de ce bassin . par une suite de montagnes qui , de l'onest à est , vont gagner la chaîne longue et escarpée , toujours converte de neiges et de giaces , connue sous les noms de file-fields , dofre fields, daarefields; cette chaine, en remontant du sud au nord par l'est, barde la Norwège, traverse la Laponie suédoise occidentale, et ferme le bassin à l'orient ; c'est au sommet de la courbure que décrit cette chaine au nord de la Suède que répond l'isle de Nordecape, qui est la pointe la plus septentrionale du contraent européen et de-là cu peut supposer une communication sous-marine avec l'isle mix Ours ( Bear Island ) et le coutinent du Spitzberg. Le complé- . ment de ce bossiu doit se trouver dans les terres arctiques, et dans ce que les géographes appellent l'aucien Groënlaud.

Ce troisième bassin renferme la partie septentrionale de la Norwège, la Laponie Danoise et la partie la moius habitée de la Laponie Suèdoise; il comprend aussi la partie occidentale du Spitzberg et le nord de l'Islande.

(Quatrième bassin extérieur, bassin septentrional, ou bassin de la mer glaciale arctique).

Cest à Nordespe que commende l'encoisse remojemen du quitrieme bassin exiferire un dit bassin appetationnel. Elle est horace à l'insest Laponis surdones. Le coursi les suns qui un descodent indeque qu'elle passe en Russie entre la la Unique in es gliefele la mer binnete phornoit elle Unique in espidiere la mer binnete phornoit che la le rate de cette clastic qui termine le bassi est est de cette clastic qui termine l'e bassi espectrorian el avenagum de l'invest a l'est vers las confine de l'Anee, « il formassi emission de Sanche de l'Anee de l'appe de la la ligary de Sanche d'est sanche d'est sur la lagra de Sanche d'est sanche d'est sonction de l'anne de l'anne d'est de la lagra d'est sanche d'est de l'anne d'est de l'anne de l'anne d'est d'est

Ce basin s'ourre périablement au nord, s'incline vers la me glacile, e régot le grand g-liphe de cette mer appellé du nom de mer blanche? évet danc ce polible qu'il sven les caux de la Drima; celles de I. Peccora se rendent dans la mer glacide. Le coimplement de ce bassin est dans la nonvelle Zemble à l'orient, dans le Spitalerg à l'Occident, et ain nord dans les terres acciliques incoinnes. Sa partie continentalle apportient toute entire à l'Europe dans

On pourrost y figire trois sous-divisions. Pune occidentale, qui contient la la quoie muscorite, nee autre moyenne, q i forace le bassin de la Dwina, et qui se traine à l'ouverture da uner Blanche, la troisème, orientale, dans la quelle coule la Perzora, et qui comprend une partie du pay des Samoydes.

(Le cinquième bassin extérieur, on bassin oriental, bassia européen de la mer Caspiènne).

Le cinquème lassin extériour de l'Europe exté lessin oriental I dorne me trés petit pertion du vaite basin de la mer Caspienne, qui, pretagne de la mer Caspienne, qui, prese por lotte européeme dame usissance au Wolga, ex cela salicí pour qu'un regarie les montagnes qui formant exte partie de Pravariet comuse un contribuent à former ce que M. Busche appelle le platene de Brusse, a dos absonibus à l'orient le Wolga vere la mer Caspierne, s'à Donnet la le Wolga vere la mer Caspierne, s'à Donnet la la mer noti Dillique, a ma alle Dissiperce

L'enreinte du cinqui me hassin est tracée au pord, à l'ouest et sasud danatrois directions dellérentes qui se rencontrent à angles droits ; la limite septentrionale qui se dirige de l'ouest à l'est lui est commune avec le quatrième bassin , et est une partie de la chaîne moyenne qui traverse l'Europe. Sa limite occidentale dessend du nord au aud et est indiquée par les sources des eaux qui remplissent le lac blanc ( Bielo Ozero ), celles de la Twerea, du Wolga et de l'Oka ou Ooska. Toutes ces eaux seréunissent au Wolga. Cette limite orientale jusqu'aux sources du Wolga , c'est-à-dire msqu'au plateau de Russie, fait partie de la ligne supposée tracée par la chalne moyenne qui traverse l'Europe ; le reste de cette limite est formé par un prolongement qui, partant du plateau de Russie, a'étead du nord an aud, di puis les sources du Wolca jus-qu'à celles de l'Oks. Là commence la fimite méridionale, elle se dirige de l'ouest à l'est depuis les sources de MOka Jusqu'à celles de la Sna et de la Sura, dont les eaux vont encore grossir le Wolga. Ici finit la partie européenne de ce bassin, parce que la snite de son enceinte, qui se dirige de nonveau du nord au sud pour aller gigner le Mont Caucase, appartient moins à l'Europe qu'à l'Asie , et forme les limites de l'une et de l'autre.

Le bassia oriental dont on vient de tracer Penrejute est tout entier renferant dans la Russie dont il comprend principalement les gouvernemens de Twer et de Mosgowa.

(Sixième bassin exéricur, premier bassin méridional ou bassin européen de la mer noire).

Les tasis autres bassins extérieurs de l'Entope sont tous dirigés vers-le miti ; le premier verse ses eaux dins la mer noire ; et les principaux fleuves qui le traversent sont le Don , le Duieper , le Bog , le Niester et le Danube.

Les terreins élevés ou les montagnes qui forment son enceixel peuvent se partager en trois arrondissements je permier, on le plus oriental de ces arrondissements je permier, on le plus oriental de ces arrondissements pagned au un los origine dans le élont Cancas en Asie, monte dansid au france de constant de ces de ces arrondises de la comparte de la comparte de la comparte de la constant de l'est à Pouest, où il farme la lunite commune du cinquième et du sixième bassin, il sejare los vaux qui vous prossèr le Don de celles qui se réinnisse dans le Wolgs.

Le second arrondissement partant de celui-ci fait in angle arec lui , et va du sud an nord réprendre la chair-moyenne au pôficeu de l'usire, vera les sonrece du Dnieper i delà redestrondant avec cette chaine par la Luthunnie, et traversant la Pologne, il vient se réusir aux monts Krapacks dans la Podolie. Il sépare les eaux qui se rendent dans la Duisper de celles qui , a un nordigat et au nord-ouest se jettent dans le Wolga , la Dous et le Nièmee. C'est à l'endroit de sa réuniou avec les monts Krapacks que sont placés les sources du Bog.

Là aussi commeece le troisième arrondissements la chaîne qui trace son encoiute est formée d'abord par les monts Krapacks, dont elle suit la direction au nord de la Hongrie. Elle traverse! Allemagne de l'est à l'ouest par le nord l'Autriche, le sud de la Bohème, et le nord de la Bavière, et va se réunir aux Alpes vers les sources du Danabe , du Rhône et du Rhin. Dans ce premier trajet elle sipare les eaux qui , coulant du nord an sud se reedent dans le Danube, de celles qui, du sud au nord , voet grossir la Vistule, l'Oder, l'Elbe , le Weser et le Blip : puis au sud le même arrondissement quitrant les Alpes Suisses, dans la direction du nord - ouest au sud-est, forme les montagnes du Tirol , de la Carinthie , de la Carniole, de la Croatie, de la Dalmatie, de l'Albanie , de la Romilie , et se termine au détroit de Constantinople , à l'entrée de la Mer Noire. Presque tonter les caux que verse cet arrondissement , à l'exception de celles du Bog et du Niester , sont destinées au Dannbe.

Le complément de ce bissin est en Asie ; il enformé d'horto par le most Cancare, dont le chaine se contourer , et bordant au sud-est la Met Noire , donne naissance aux montages qui trav rent la Natolie ou Arb: mineure, et qui re partegeat l'Entréside ou Arb: mineure, et qui en partegeat l'Entréside ou deux divisions, et partegeat l'Entréside ou deux divisions, et qui ferane le bissi de la Mer Noire p'Endre qui forme le most "array e qui aboutit van l'Lide de Rhodre, et lerme le bissin de l'Archipel dont il va dère parlé bienthe."

Co qui vient d'être dit du sixième hassin îndique nécessairement sa sous-division en trois rincipaux hassins de moindre ôtendue , qui sont les bassins du Don, du Dnieper et du Danube Ces bassins sont séparés les uns des autres par deux prolongement qui sortent de la reecontre des trois arrondissemens dont il vient d'être parlé. Le premier de ces prolongemens est formé par des terreins elevés qui partent de la rencontre du premier et de second arrondissement, et se dirigent du nord au sud entre les eaux qui coulent vers le Don et celles qui se versent dans le Dniéper jusqu'à la mer qui se versent dans le l'intéper pasqu'alle de la d'Azof, et à l'origine de la prosqu'fale de la Crimée. Le second part de l'extrémité orientale des monts Grapacks et ya dans la direction du Bog et du Duiester se terminer au bord septentrional de la Mer Noire. De ces trois bassins, Le plus remarquable est celui du Danube ; il est rempli pas des montagues élevées qui, depuis la Souale, jusqu'à la Moldavie et la Buigarie, verseat une immense quantité d'eaux dace le Danabe, et environment son cours presque jusqu'à sa terminaison.

Septième başsin extérieur de l'Europe; second bassin méridional; bassin du golphe adriatique et de l'Archipel.

Le septième bassin, dont l'enceinte est commune à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique, renferme le Golfe Adriatique ou de Venise, celui de Tripoli ou de la Sadre, la mer d'Egypte, le Golfe de Syrie et l'Archipel.

Voici comment se forme l'enceinte de ce grand bassin.

Du détroit de Constantinople aux montagnes du Tirol , la même chalue qui verse du sudonestau nord-est la moitié des caux dont se grosit le Danube, verse aussi du nord-est au suilourst les caux qui tombent dans l'Archipel et dans la partie orientale du Golfe Adriatique. Elle s'élève d'abord du sud-est au nord-est jusqu'au nord de la Romélie ou de la Thrace, suit de l'est à l'onest le nord de cette province et de la Africédeire jusqu'à l'Albanie, se relevant ensuite vers le nord-ouest , borde l'Albanie , la Dalmatie et la l'Istrie. Enfin, après avoir rempli le Tirol, cette chaine rejoint la chaine moyenne en se confondant avec les Alpes méridionales qui ceignent l'état de Venise , la Lombardie , le Pieniont et le Montferrat ; elle verse du nord au sud dans toute cette étendue les eaux dont ar grossissent l'Adige et le Pô; elle se contourne ensuite sur la côte de Gênes, et commence-là la longue cholne de l'Apennin. Cette chaine revient d'abord de la côte occidentale à la côte orientale de l'Italie, ensuite se reporte au milien de cette grande contrée , la traverse du nord-ouest au sud-est dans tonte son étendue jusqu'à l'extrémité de la Calabro, passo en Sicile du promontoire de Messine à l'ingle de Mazzara, et, signalce en mer par les Isles de Favignana, Levanzo, et Mazettina, correspond au Cap Bon au-dessus de Tunis.

Le complément de cette enceinte en formé en Afrique par la parice ordentie de l'Attia du sud du Golfe de Tripoli, et par le basicia de M. Nil, dont le rebond oriental, passant l'Université de Suis, va gagner en Anie du sud au nord le Mont Lébas et les montignes de Spire, et raiversant de l'est à l'ouest la Natolie, vertre toutes les eaux qui coulent au sud de crite grande presqu'alle, et enfin rejoint l'Europe su détroit de Constrainique let de l'autorité.

Onstre divisions penvent se concevoir dans la partie européenne du bassin dont je viens de décrire l'enceinte générale. L'une , à son extrémité orientale, forme le bassin de l'Archipel, s'étend depuis le détroit de Constantinople jusqu'à l'extrémité de la Morée , et de-là par la mer jusqu'à l'isle de Rhodes, compresed la Romélie, la Macédoine, la Thessalie, la Morée et toutes les isles de l'Archipel. Le seconde forme le bassin de Dalmatie et d'Albanie, et a'étend depuis la pointe de la Morée, dont il comprend la partie occidentale , jusqu'à la pres-qu'isle de l'Istrie et au port de Trieste. La troisième forme le bassin du Pô et de l'Adige, et a'étend par l'enceinte que forment les Alpes et le commencement de l'Apennin depuis Trieste jusqu'à l'endroit où l'Apennin s'approche d'a-vantage de la côte orientele de l'Italie vers Pesaro et Rimini. Enfin la quatrième s'étend depuis ce lieu jusqu'à la pointe occidentale de la Sicile, et renfarme le midi de cette grande isle et la partie orientale de l'Italie.

Le bassin de l'Archipel mérite nne description particulière; j'ai dit qu'il faisoit partie du grand bessin que je viena de dúcrire. C'est une espèce de cercle dans lequel est comprise toute l'aucienne Grèce ; toutes les isles de l'Archipel, l'isle de Candie et l'extrémité occidentale de la Natolie. A l'endroit où la chaîne qui forma l'enceinte générale en partant de Constantinople, avant traversé de l'est à l'ouest le nord de la Romilie et de la Macédoine, se dirige du aud-est au nord-ouest pour séparer l'Albanie de la Servie, cette chaîne envoie un prolongement qui descend du nord au aud à travers l'Alianie et la Thessalie, pesse dans la Morée ou le l'élopon-nèse, et le traverse. Indiqué ensuite par l'isle de Cerigo (l'ancienne Cythère), par la lonque courbe que décrit l'isle de Candie, par l'isle de Scarpanto et par celle de Rhodes, le cercle se termine vis-à-vis la pointe méridionale et occi-dentale de la Natolie. De son côté, le chaîne qui traverse de l'est à l'ouest l'Asie mineure , à l'endroit où elle se porte vers le nord pour joindre le détroit de Constantinople, envoie un prolongement qui se dirige vers l'isle da Rhodes, et ce prolongement est le mont Taurus.

- Ce sont ces deux prolongemens, l'un européen, l'autre ssistique, qui, à l'ouest et au sud forment le bassin de l'Archipel déjà fermé à l'est et au nurd par la portion de l'enceinte générale qui s'été décrite.
- C'est dans ces étroites limites, que tant de merveilles ont préludé à la gloire de l'Europe. Les ruisseaux et les collines, y ont été métamorphosés en montagnes et en fleuves par le génie brillant des Greca, c'est-là que se sont, formés

pour l'Europe les premiere modèles dans les arts, les sciences, la philosophie y'à politique; c'ei-la que la papale sont pris les première leçoes de morale, de hiberté et de patriotismes de c'est-là que tant de vortes et de sissus sont mointenant ensevelis sous le despotisme et l'ignorance.

- ( Huitième et dernier bissin extérieur de PEurope ; troisième bassin méridional ).
- Le liuitième des basains extérieurs de l'Europepartage la plus grande partie de son enceinte à d'une part avec le septième, de l'autre avec le premier. Les montagnes qui le forment, aont t
- 10. Le revers occidental des Apennies, depois l'extrémité occidentale de la divine, jusqu'à le côte de Génes, dans la rection du suc-est au nord-ouest.
- 2º: Les Alpes Saeropanies, Fit alexansté et Siliezo. Cest dans l'encisite de montagnes qui entourant le Walais que prend as mirashec le Blône, le principal fleuve de co-basin. Cette enéciate, frencé au midi par le grand Saint-Burard, al l'est par le Saint-Gabrid et els most de la Fourche, au nord jar les nochagnes de la Siliate, est couvert à l'nonts pour l'aiser passer le Rhôni, et ce fleuve d'irrouve le grand loc de Gonéve, qu'il turvace en sociant du Valusa.
- 3°. Au nord du lac de Genève, en remontant du aud au bord; écite enocute est continuté per les montagenes du Jura; exaulte de Pest à l'ouest par une partie des Pasges. Ces montes n'a versent, du nord au and, le Douba et le Sôné dans le Rhôue.
- 4°. En sujeant la rive droite de la Sône et du Rhône, l'enceinte de ce hassin descend du nord au sud de l'extrémité des Vesges, au plateau du Puy de Dôme, du Mont-dor et du Cantal.
- 5º. Do sud de ce plateau, et dons la direction du nord-est au sud-est, nuissent les Cevennes, qui vont rejoindre l'extrâmité orientale des Pyrénées.
- de. De l'est à l'onest a'étend la veste bande des Pyrénées jusqu'aux montagnes des Asturics, vera les sources de l'Ebre.
- 7°. Enfin, à partir des sources de l'Elre, les montagnes qui tinvernent l'Espagne se rapprochent d'àlord de l'ouest à l'out veu lex chirs orientales de ce royanne, puis s'étendent du nord au sud jusqu'an royanne de Grepales, et là, se contournent, de noursus de l'est à

l'ouest, en formant la Sierra-Neva-le, et voit enfin à l'ouest gagner le détroit de Gibraltar en traversant l'Andalousie. La chaine moyenne forme la plus grande partie de cette enceinte, depuis les Alpes jusqu'à Gibraltar.

Le complément de ce bassin est formé en Afrique, par toute la chaîne de l'Atlas comprise entre le Cap Bon et la pointe de Ceuta.

Dans ce hassin; qui comprend une grande partie de la Miditerranée, est contenue l'Italie occidentale , une partie de la France méridionale , or PEspagne orientale. Il est nécessairement divisé en plusieurs moindres bassins : 1º le hassin d'Italie qui se termine à la côte de Gênes : 20 la bassin de France dont la principale' partie, comprise entre in côte de Gènes et l'origine des Céremes, pout étrenommée le bassin du Rhône et de la Sone; et dont la moindre portion s'étend des Cevennes et du département des bouches du Rhône anx Pyranées orientales : 30; enfin le bassin d'Espagne dont la première portion comprend le lussin propre de l'Ebre ; la seconde tonte la côte orientale de l'Espagne dans l'étendue des royaumes de Valence et de Murcie : nne troisième la côte méridionale depuis le royaume de Grenade jusqu'à Gibraltar.

Les Alpes eiles Pyendes sont les cince le splus hates de cette chaine anis que de outel Péropse. Micheli donne au mont Saint-Gotlerd 3 près duquel se formes le Richee et le Millin 2 "bot touse d'élécation. Le Mon-Séane, d'apres touse d'élécation. Le Mon-Séane, d'apres de la Configie ou la cime la plus érives des Pyeneires orientes a «tépt touse d'élécation de la mert le Cantard dans Pancienne Auverpos 693. Le Pay de Dinne, sur le propue l'accident de la mert de Cantard dans Pancienne Auverpos 693. Le Pay de Dinne, sur le propue l'accident de la mert de Cantard dans l'auteur de 1976. Les commets du June 2 seripent et tatapassant la habeur et élèc bes totiers ; et dans les Volges la montage du Liulion ca hátienne au del 4 700.

( Bassins intérieurs, Premier bassin întérieur; bassin de la mer de Dancmarck etde Hollande).

Les hassina intérieurs sont au nombre de dénx grands; l'un est le bassin de la mer de Donemarck, l'autre est le bassin de la mer Baltique.

Le bassin de la mer de Dinemarck est celtidans lequel est comprise ceste partie de l'Ocean aptentrimal qui buigne les côtes de la Norvege, du Julland, dos Protuces Unics, du Brahaut, de la Flandre, de l'Augleterre et de l'Écosse; qui communique avec la Manche par le détroit du Pas de Calais, avec la mer du Nord par l'espace compris entre les isles de Schetland et la pointe de Stadt, avec la Baltique par le canal du Categat et le Suna.

La partie de la chaîne movenne qui entre ilans l'enceinte de ce bassin est celle qui s'étend depuis les Vosges jusqu'à l'origine des monts Crapacks. Le reste de l'enceinte est formé par les prolongemens qui partent de ces deax points. Le prolongement des Crapacks s'étend, comme il a été dit, du sud-est au nord-ouest jusqu'au Hoistein et au Jutland, les traverse du sud au nord, se coutinne su delà sur les frontières de la Norwège et de la Sudde formant la haute chaine iles Dofrefields, de lequelle sort un second prolongement qui de l'est à l'ouest va gagner la puinto de Stait. Le prolongement des Vosges prenant naissance entre les sources de la Meuse et de la Marne va , comme il e été dit , par les Ardennes gagner le l'as de Calais, se relevant en Angleterre la traverse ainsi que l'Ecosse du sud an nord; sa continue par les Orcades jusqu'aux isles de Schetland , où son extrêmité correspond de l'ouest à l'est à la pointe de Stadt.

On peut diviser ce grand bassin en trais partes principales; au sud la partie Allemande, à l'est la partie Danoise, à l'ortest les isles Britanniques.

La principale est la partie Allemande, c'est celle dans lumpelle contout le Rini, je Weser et l'Elle. On jeut la diesire en deux principsus. In abstaire, s'elia da Klim et celair je Elle. L. a Santania, elle da Klim et celair je Elle. L. a Franconic et la Bolciene, font partie de In claime moyenne, domes traissance dassa et esquice A une grande quantité de montranes moins clevels, qui s'étendent junper le Westphile et dans la Sance. Cellusci s'epurent le basin du Hafe de deux llevels les sources du Historie et de l'Essa.

Le hasain de Miller aus partie la plus elevéa daus le sein de la Suisser, aux montageres de la purche pres du mont Schar-Goddard ; c'est la que le l'Min recueille les eaux que versent de notates piers le nombigne qui sisteme da Suisser de l'est en notrant de la Suisse qu'il trevers e c'est en notrant de la Suisse qu'il trevers e prand les de Constance. Le bowin du Rlina comirent daus sa partie orientale la Suisse, les erches du licent te ha Rlinia, une granule partie du cerelé de Westphalte, et toure la Hollande; et a partie occidentes, d'une la qu'elle evaluent et a partie occidentes, d'une la qu'elle evaluent se Miscelle et l'Pracent, renferme une partie de la Miscelle et l'Pracent, renferme une partie de le Prinade, la Behabat et la Flander. La partie la plus élevée du bassin de l'Elbe, est un aud de la Bohème; l'Elbe, qui traverse et vivifie ce bassin, a sa source dans les moutagnes des Géans entre la Bohème et la Silvisie. Toute la Bohème, une partie de la Silèsie et da Brandelsourg, et la basse Sax: sont renfermies dans son enceinte.

La partie danoise du basia instrieur comprend partie occidentale du Juliand et la Norwège méridionale. Le bassin de la Norwège strovié de baucoup de rivières set encore diviée u deux pri sus prolongement qu'un nomme spécialement pri sus prolongement qu'un nomme spécialement la pointe occidentale et méridionale de la Norwège, en néparant le pays de Bergen du gourennennet d'Aggerbas. Les eux de l'une de ces divisions se portent de l'bet à l'houet 1 les cui divisions se portent de l'bet à l'houet 1 les and terra la côte unérdionale de la Norwège. Cêtte division es uniformale de la Norwège. Cêtte division est importante relativement aux températures.

La partie angloise peut être divisée en deux bassins, l'un est le bassin de l'Angleterire dans lequel coulent, chacuses dans leurs divisions particulières, la Tanies, les rivières qui se rendent dans le galpie de Boston, et celles qui se réunseaux dions celui de l'Ilmobre 4 d'autre de l'anglet de l'Anglet

Les points les plus élevés du premier bassin intérieur sont le mont Saint-Gothard, les Dofre-fields ou montagnes de Norwège et celles d'Écosse.

Second bassin intérieur. Bassin de la Baltique.

Le second hassin intérieur est le bassin de la Baltique.

Une portion de la chaîne moyenne fait la moitié de son enceinte. Cette portion s'êtend d'abord de l'oncet à l'est mirsant la chaîne des monts Krapacks, puis du sud-ouest an nord-est jouqu'au plateau de la Russis et aux sources de la Dwinst enfin du sud au nord jusqu'au dessous du la Cudega, dans ce trajet aortest successivement les sources de l'Oder, de la Vistule , du Bong 3 du Niémene, et de la Duoa.

Le reste de l'enceinte est formé par la contimité d'un seul prologement. C'est cchii qui sort de l'extrémité occidentale des monts Kraparks vers les sources de l'Oder et de la Wistule; il traverse la Silésie, et séparant les eaux de PEBe de celles de l'Oder, il se drige à travers le Brandebourg, la Saxe, le Holstein, vers le Médacine. Tome VI. Jutland et la Norwége, donne naissance à ces hautes montagnes qui font le tour de la Seide, e en auivant la courbe que d'écrit le gol; lac de Bothnie, et va rejondre la chaîne avoyenne au dessous du lac Onég i.

Ce bassin est partagé on deux graudes portions, l'une sept-entropale, l'autre méridiposale. Leur division se fait vers l'ouest par le déroit du Suud, vers l'est par les lacs Onéga et Ladoca, et par la Neva, jusqu'à l'extrémité du golfe de Finlande.

Dans la partie méridionale qui renferme une portion de l'Allemagne, la Pologne, la Prusse et partie de la Russie, les fleuves qui la traversent indiquent les sous-divisions qu'on y peut concevoir. Le bassin de l'Oder est separe de celui de la Wistule par les montagnes qui suivent l'Oder dans son cours. Les autres bassins appartiennent à des contrées moins montueuses, ce sont les bassins de la Wistule , du Progel et du Niémen, celui de la Duna, enfin celui dont les eaux vont se perdre dans le golfe de Finlande et dans les lacs Ladoga et Onega, J'aj dejà fait observer comment les sinuosités de la côte paroissent répondre aux prolongemens qui distinguent ces batsins. Ces prolongemens sont foibles ilans la Prusse et la Pologne, mais à l'est de la Prusse des montagnes assez hautes convrent la Samogitie et separent les eaux du Niemen de la Duna.

Dans la partie aeptentrionale, le golfe de Bothnie fait uaturellement le partage de la portion orientale et de la partie occidentale de bassin de la Suède.

Dana ce bassin , la partie voisine de la mer est unie , et les montagnes me se multiplier que dans la partie la plus reculée. Les monts Krapacks et les Doffre-fields sont les cimes les plus élevées de toute l'enceinte qui vient d'être décrite.

( Principales régions montagneuses de l'Europe rapportées à trois centres principaux ).

Après arois esposie no divisil toutes les cirvoontinions des chaines qui référent are les oi de l'Europe, silvo, jette su comp d'eui leur l'encembre, no vera qu'il est des parties de cette surface sur lesquelles les montagnes se trouvent comme prière es recommères une de la projecte es recommères une de la prière de la prière prière et se commères une de la prière de la prière de montagnesse. Cette considération entre lu écesairement dans l'aspect physique que l'Europe d'fre la our grafte. On peut rappure l'es mançes principales des montagnes qui couvrent l'Europe | à trois contres générales.

Um est dans l'Europe méridionale, et ce cettre est formé per les Alfrey. Un autre appartient à l'Europe septentinuale, et est dans les Diferfields, au mord du peomier bassin intérieur. Le troisième est dans l'Europe orientale et paroit devoir être placé dans le flatan de Russie, d'où coulent le Wolgs, le Duieper et la Duna.

Les Alpes sont, pour aimi dire, le sommet de l'Europe, el le Sunt Glotherd, aimis que les monts de la Fourche en sont les paists les plus élevis. He forment le point de jonction des quatre bassius du Rhin an mord, du Rhône à l'ouert, du Droule à l'est, et de la Lombardie un du Pô an soil.

Dea Alres dérivent à l'est toutes les montagnes qui s'étendent jusqu'aux bouches du Danube , et dont d'extrémité orientale est terminée par les Crapneks, Toute la Baviere, le Tirol , l'Autriche , la Hongrie sont convertes de ces enfans des Alprs, ilont la cime est encompendant la plus grande partie de l'amiée , le séjour des frimats et des neigns, et dont les dépendances vont en s'abaissant par destrés s'é en-dre dans diverses parcies de l'Allemagne septentriounle et de la Grèce. Au nord les Voyes rappellent encore les Alpes, mais bientot les sommets qui les suivent s'absissent et s'applanisseut. Mais à l'onest , le plateau du Mout d'Or, du Cantal, et du Puy-de-Dôme , les Cevennes moins élevers , les Pyrenées qui tiennent le premier ring aprés les Atpes, les monta, nes des Asturies et toutes les chaînes espagnoles vont porter leurs canes majostnenses jusqu'aux baroes de la Méditerrance. Au sud , l'Apenniu , fécond en phénomènes volcaniques, va s'étendre jusqu'à Messine, et la Sicile ea lorme l'extrémité. Ainsi les bonches du Daunbe, les rives du Niester , la presqu'isle du Jutland , le l'as-de-Galais , le Détroit de Gibraltar et la Sicile , sont les termes jusqu'où s'étercient en tout sens les rimes auxquelles les Alpes semblent donner unissam e.

Lee Dieleghtly pairs A Pendout of he Fiftphile et a baloe berimtten qui mit de la pointe de Stala, voet se riume avec la grande pointe de Stala, voet se riume avec la grande Durse oppridus a risonante les plus ciènce du Planque. Il est doutex esqu'ila mit asserta les Alpes, mais au moiss, mirant le roport de cesernt himotrie de la Nouveie, esc wet les plus la constitución de la Nouveie, esc wet les la constitución de la constitución de la constitución la constitución de la constitución de la constitución la constitución de la constitución de la constitución pointe de la glace qu'acua (cè er sont fondre.

Luru dépendances s'écendent su nord jouqu'uns carimins de la Laponier à l'ourat par les isles de Schedinal et les Orrales, elles comanisée de Schedinal et les Orrales, elles comanisée de Schedinal et les Orrales, et les comanisées de l'Écone, et celle qui s'éconeme ne Llaude et en Augleerre; mus les lamites qui transent les dépendances de Déréghéd von au sud , te Dérind du Sund à à l'est le polite de la mer transe de la Laponier à l'écones 1 au sudontrat les isles de Schedinal, le Cap Clare, et le l'es de Calat.

A l'égard du plateau de Russie, le terme de cas dépendances est an nord le lac Onéga; an nord-est l'extrémité du Kamenoi-l'Oyas, coans le pays des Sanoyelis; au sud-est la massairce du Camerse en Asie; au sud-ouest, l'extrémité orientale des monts Crapacks.

Parmi ces montagnes il en est plusieurs de vidi amques. Teiles sont, au sud, une partie de la ciniae des Apannins , dans Laquelle il fant compter le Vésuve et la Solfigara, l'Equa et les isles Volcano, Lipari et Stromboli ; su sud-est nac partie des isles de l'Archipel ; des traces de voic-us éteints se montrent aussi dans les montagnés des provinces appelées autrelois le Vivarais, to Velucet l'Auvergne, ainsi que dans dif. férences parties de l'Espagne. Enfin, un nord. l'Issance, dont les monts doivent peur-être étie rapportés aux i l'aines arctiques plujot qu'unx chaînes enropéennes, nous prés-ment le phénomène surprenant de l'Héda lançant le feu au milien des glaces & des femats. Beuncomp d'autres témorganges d'un feu sonterrem penvent se remarquer et se déconverent 1 cutcire encore en beaucoup d'autres pients d'a régions montagner es, et l'elt oyanie cate nopho de Lishonne prouve que l'hometie Latin enlaive et dort senvent set en sol-perfide, qui peut en un instant lui vouer la destruction et la mort.

Telle est la structure physique de l'Erzope, et de l'inner parts des principes contra de l'influence des climats ne sout de la c. l'entre position des terres que Planame la c. l'entre position de l'influence des climats ne sout de la c. l'entre partie de l'entre partie de l'entre partie de l'entre partie de l'entre combiblées ne parcet pas ce par d'entre à ces différentes situations une cramis partie de les sexiolés. Qu'aque les unicients partie de les sexiolés. Qu'aque les unicients de l'entre de l'entre des des sexiolés. Qu'aque les unicients de l'entre de l'entre

6. I I.

Distribution des en en dans le continent de l'Europe.

Les eux qui se répandent à la Meface du globe descendent toutes de le reins plus ou moins élevés, et vont, en en aux Pinduaison des plans, se rendre dur la mer.

Peu importe que leur origine sit due à la condensation des cum évapoure au à la fonte des neges accumids se sit si garces éternéllement attablées aux pis ses plus élevis, ou à un médiansame hydraulique carlés sous nos pas et qui tient à l'immense inguistition du globe. Il ses sité que , par une circulation non-internaque, jes mars repoirent tompurs sité excédure, or que les monts versent toujours sans sépuiser.

Les eaux, en se distribuant dans les différentes régions, ou coulent dans des cantus pondinter-rompus depuis leur source jusqu'à leur dernière issue, ou s'amussent dans des enceintes plus on moins vastes, qu'on connoît sous le noin de lacs.

Si l'on considère, dans l'Europe, la topographie des sources des principuts ficates qui Parrosent, ou verrs que toutes se rançant soit au nord-ouest soit au sarjeest sur la li pre-oblique tracée par les principales monta nes qui traversent ce continent du sub-one et au norde-et.

D'un cété, l'on trouves les sources du Gadquieir, et la Gandiana, du Tage, du Doudro, de l'Adour, de la Gandiana et la Gandiana, du Pellor, de la Gandiana et la Gandiana de Pallior, et la Sivine et de la Marce, de la Mas de, de la Messe, de le Pelar et un Réin, du Peter de Pelle, de l'Odre, de la Vitate toté et du Bong, du Nerons, de la Doua, de la Doua, de la Peter qui la Beure, les de la Doua, de la Historia, de la Peter de la Vitate de la Nive et du Réine, du Pal, de l'Adige, de la Nive et du Réine, du Pal, de l'Adige, de la Nive et du Réine, du Pal, de l'Adige, du Douade et de la Nive et du Réine, du Pal, de l'Adige, du Douade et de la mistié des rebors qui le groéisseut, du Duireter, du llog, du Daudper, du Doug du Dou du Dou, du Pigge.

Les autres branches de mon'agnes qui forment les enceuntes pasticulières des différens bassins, fournissent on des fleuves d'une moindre étendue, on des rivières qui se jettent dans les fleuves principaux.

Les lacs sont de grands réservoirs où s'épanche l'eau, qui se précipite d'un terrein élevé et escarpé sur un terrein inférieur et moins incliné. C'est au changement dans l'inclinaison des terreins qu'est due leur formation ; aussi sont-l'a places la plupart, on dans les gorges formées par les sommets des montagnes, ou au pied même des montagnes, dans les vallées qui leur surcè-lent, ou près des bords de la mer, lorsque la plage, trop pou inclinée, est dispusée à receroir les eaux des fienves , auxquelles celles de la mer opposent une résistance sunvent considérable. Ces trois ordres de lacs peuvent être encore considérés sons un autre point de vue ; les uns sont à la source des fleuves et leur donnent naissance; les autres se trouvent dans leur cours et sont traversés par eux , d'autres entin se forment à leur embouchure. Il r'sulte encore, de ces considérations, que les lacs se rencontrent dans les pays des montagnes, ou dans les régions maritimes.

(Des lacs dans les pays des montagnes), et 1°, dans la ligne moyenne.

L'Europe contient, dans ses régions montagueuses, plusieurs lucs remarquables.

En suivant la grande ligne moyenne, les premiers de cette ligne sont dans la région des Alpes.

Lea lace renfermie deu les Afres unives cont en grard noubles. Les deux plus vaies sont à l'êts, le lac de Contrarer, retresé par le lièt, p le lac de Contrarer, retresé par le Binder, a troute les deux, et cettre les deux, et cettre les deux, et cettre les deux, et l'entre les deux, l'épachement de cest les de dit en merd, et l'entre caux finisent pur se réunir dans le Rhin.

Au pied des Alpes Walstidmers et Satoyacites, qui fonment la partie orcidentale de ces grandes contagnes, cont les Lecs de Geabre, du Bauppet et d'Ameri. Le plus sous de tous, le loc de Genérie, est traversé par le Rhôme et les deux antres versent lears eaux d.m. se illeve.

Cest done la partie méridiorele, an pied des Alpes «Piedmontaies et Landaudest que se formaent pluso tra lors, dont les principaux sont le las «Vera», le los meiores, le las Cagano, le las Cagas, celhi d'Irea et refin le las Condes plusiturs autres de mointre écrobio les environment, et le Testin Pedda "Viglio», le Mineira, requisent leurs caux, et en portent le tributa «De la tributa «De la tributa ».

En saivant toujours la ligne moyenne, en trouve peu de lacs remarqualiles jusqu'au mont D d 2 Krapack. Ils commencent à deresir plus friquens et plus considérables dans la partie de crête ligne qui reanonte de l'extrémité des Krapack per la Pologace et la Lithmanie, jauques dans la Russic. Les eaux de cres lacs ac versent pur discress viènces dans le Nucenn, le Dinegre et la Duna An-ileh de la Duna sont des lacs plus escouvers le Wolga, stantis qu'à l'ouset et qui und-ouez les mêmes montagane fournissent des eaux sur lacs Pejuny, Jlanca, Lacdogacet Orage,

Audell, si Pon uni le reste de cette lijne qui, de l'ext D'ones; va pagner les monts Poysa, et qui fât la limite méritonel da quatrième basin ou du basin septentional; on voit, an uni de cette ligne, le Belen Dezero on lac hiane, et quelquese autres, dont les cuus sout emportées vera le Wolga, par la rivàre de Scenn, et on unord planseurs antres lacs aussi considérables, dont les eux sont reques par diverga rivières, et portées à la D'wisa.

#### 2º. Dans I's prolongemens du nord,

C tte ligne moyenne n'est ni la senle chalne qui forme de grands lacs, ni celle qui en forme le plans grand nombre ; mais il est remyrable que c'est dans ses prodongem na les plus especiatronnux que l'on remarque les lacs les plus considérables et les plus multipliés, et en plus multipliés, et en consecuer infantient moine dans ceta, qui forme les enceintes des bassins méridonaux.

Les géographes a'en marquent presque aucun en Espaçae, dun les montignes qui séparent les illiferens fleures de ce royanme; ils a'éc montes et les fleures de ce royanme; ils a'éc mères. Les prolongemens de la chaîne anoprame un contra les prolongemens de la chaîne anoprame certe la Griene, a contra les contra les contra les Aronnes et la Lioire, est la Seine, soit entre celle-cie el les Pays, a'en présentant presque actua; en sorie que ce que onna sevona appellé le proquer base de les cardiories ne contient que test par de less mon-straines de la contra les contra l

Cest dans la direction de ce prolongement, qui alorett un Pay-de Colais, que s'étévent en Angielerre, en lécouve et en Irlande toutes les noutagnes qui forvent la finis le relord oriestal du second basson extérieur, la partie occidentale du premier bassin néciries, el Prescriet entière du lossin les dies Britanniques, qui Nouve dans le que bassin extérieur. Ce anoutagnes Lorantut, en Angielerre, trèspen de lace; must ce Rouse et en Litanle, ou alle les; must ce Rouse et en Litanle, ou alle

sont plus élevées et plus constamment couveries de nifes, elles en contieunent beaucoup et de très-considérables, et sur tout vers le nord de ces contrées.

Le prolongement qui , vers la partie orientale de la Bolbera, part de la challe moyenne, et qui , s'avançant entre l'Elle et l'Olèr, traverse la Sidése, la Lustree, le Bandebourg, le Mrcklembourg et la Basse-Siase, et pénètre en zàbaissant deus le Holteine et le Juliand, présente la nième observation. Dans son origine, il offre peu de lace, et dans a partie sprientrionale on en rencontre beaucoup et de fort considérable.

La continuation de ce même prolongement se relivee undel da Sonal, et ainsi que nous Droms dat, forme en Norvége, en Suède et en Laponie ces hautes montagues toujours constantes de la constante de la Sonde, qui sont les lacci de l'accest de la Sonde, qui sont les lacci de l'accest de la Sonde, qui sont les lacci de l'accest de la Sonde, qui sont les lacci de l'accest de la Sonde, qui sont les lacci de l'accest de l'accest de la Sonde, qui sont les lacci de l'accest de l'acc

On voir la même disposition à Porient de golle de Reidres e de dans tout la répon congolle de Reidres e de dans tout la répon congolle de Reidres e de dans tout la répon congolle de Reidres et aux las Coraçõe e taLadoga, e c'a-à lorir, jusqu'à positionice enceitate crealair, rencontras la claite moyenne,
cotal la la Reidre-Ozero qui apparient se ciaquiden bassin, on bassin oriental dans lequel
uniquien bassin, on bassin oriental dans lequel
uniquien bassin, on bassin oriental dans lequel
unique de la Reidre-Ozero qui apparienta se ciaunique de la Reidre-Ozero qui appariente se co
nomina Sezzo Ozero, Firez-Ozero et Kabarsco qui appariente su la latini a reportation d,
Les dens premiers verants lura e la Postention d,
Les dens premiers verants lura e la Postenia viola
tion e la reidre de la Reidre de la Reidre de la Reidre vera de la Reidre se de la Reidre de la Reidre vera de la Reidre se de la Reidre de la Reidre vera de la Reidre se de la Reidre de la Reidre

Entre les lits d'un lesquels coulent POdor, la Fissade, le Nièmen et la Dana, quoique le payne soit pat leis montageneus, il va c pendan un grand nombre de rivières dont les enus, arronant la clège et la rificial de la companie de la companie de la companie de la companie de lent, peuvent être regadiés comme de, foblies prodoccement de la chaire moyen et depuis l'extgine des Crapacks juxqu'as plaseu de Russie. Persque toutes cer rivières formanne des lace principslement en Prusso , où ces lacs portent le nom de Sée ou de mers.

Telle est la distribution des lacs qui accompagnent les principales montegnes au nord-ouest de la chelne moyenne.

## (30. Dans les prolongemens du Midi.)

Au sud-est de cette ligne il s'en presente beaucoup moies. Les Apennius en Italie et leurs divers prolongemens, n'offrent que trois lacs remarqualles, celui de Perrugia on de Perouse, celui de Bolsena et celui de Celeno.

La chale qui purtant des Alpes, traverse le Trol , ecroye ses prolungement dans la Breites , l'Anticine et la Hungrie , et qui Breites , l'Anticine et la Hungrie , et qui an Danube, en presente quelquesem... His sont auxen multipliés près de l'origine de cette chales, de decirement plan arene à autenne qu'ils éen le leur de Balatzon forces dans le prolongement et au dependances, creamin de se porter de du nord au de l'année de cut auxquel l'Antoire gignetique de cette des de cette de l'année de cut auxquel l'Antoire gignetique de cette de l'année de cut auxquel l'Antoire gignetique de cette de cette de l'année de cut auxquel l'Antoire gignetique de cette de l'année de cut auxquel l'Antoire gignetique perfet plus de cette de cette de l'année de cut auxquel l'Antoire gignetique perfet pas leur cette des l'année de l

Pour le reste des montagnes qui traversent l'Europe au sud-est de la chaine moyenne, les d'octraphesen nous y fout point observe de lacs, si re n'est celui qui se trouva à l'origine du Wolga, et le Bich-Ozero qui apparient à la chaine moyenne, et dont il a été parté.

#### ( Des lacs maritimes ).

Passons maintenant aux lacs du second ordre, ou laes maritimes. Ces lacs, en général peu profonds, souvent fort étendus, sont plus connus sons le nom d'étaues ou marais. Ils bordent les côtes peu élevées, et influent sonvent davantage sur la salubrité que les lacs montegneux. Ils sont rarement formes par les esux douces seules. L'on ne peut se dispenser de ranger dans cette classe , non - seulement coux qui résultent des eaux épanchées des fleuves, mais encore ceux qui sont formés par les esux do la mer épandues sur une place peu élevie au-dessus de son niveau. On doit aussi considérer dans la disposition des côtes celles qui, bordées d'une multiende d'isles qui semblent être des débris de leurs rivages , recoivent fort avant l'eau de la mer qui se trouve ainsi comme entrecoupée pat une infinité de ca-

Je nefersi ici qu'annoncer les principaux lieux où l'on remarque ces sortes de dispositions; leur description détaillée n'appartient pas à cet article.

Les chies d'Espages, dans le premier bassis, en présentes que jusqu'une sites élément publicies publicies en présentes que jusqu'une sites élément de l'embonchiere de la Gundiana, et des gulles que popular à l'embonchiere de la Gundiana, et des gulles que formats de l'embonchiere de la Curie de la Curie de la Curie de la Loire et la plage rivés houre, offre quelques lies, ou étangs, des marsis et des propres à l'établisacient des marsis et aussi et au l'autorité de la Charlesta, aux environs de Rochester, on a cu de poise à desecher les des des la l'embonchiere de la Charlesta, que avriens de Rochester, on a cu de poise à desecher les des de l'autorités de l'embonchiere de la Charlesta, que avriens de des de l'autorités de l'embonchiere de la Charlesta, que révient de desecher les de l'embonchiere de la Charlesta, que révient de desecher les de l'embonchiere de la Charlesta, que révient de desecher les de l'embonchiere de la Charlesta, que révient de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de la Charlesta, que l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de la Charlesta, que l'embonchiere de l'embonchiere de la Charlesta, que l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de la Charlesta, que l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de la Charlesta, que l'embonchiere de l'embonchiere de la charlesta de l'embonchiere de la charlesta de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embonchiere de l'embo

La côte occidentale d'Irlande, dans le second basin extriern, est, sur-touj à na prite septentrionale, pénétrée de sinus, et bordée de lace, La même disposition est encore bien plus remarqualité dans le même basin sur la côte d'Ecosse, qui de plus est bordée d'une grande quantité d'ulte, parmi lesquelles sont les fameurs Westernes ou Helridés, et cette fouls d'ales est terninée par le groupe des Orcades.

Le nombre des isles et des lacs maritimes augmente encore dans le troisième bassin, où les lales de Norwège et de la Laponie danoise en sont environnées.

On voit ici une progression à pen-près semblable à celle qui a été remarquée pour les lacs montagneux , par Isquelle , du sud su nord, les isles côtières et les maritimes vont en augmentant d'une manière très-sensible. Les montagnes, plus rapprochées des côtes , le cours des fleures moins et ndus et plus rapides, leurs eaux gros-sissant fréquemment par la fonte des neiges éternelles qui environnent leurs sources , sont autant de causes qui augmentent et l'effort de ces eaux, et les résistances qu'elles éprouvent dans les terreins qu'elles sillennent, et dans la mer où elles se précipitent. Le tems et leur impétus-sité ont creusé les lacs qui les recoivent. et qui , comme réservoirs , peuvent préserver le pays des inogelations; les isles accumulées à leur embouchure , sont évidemment les débris du rontinent rompu sur ses bords, et divisé en cent endroits pour multiplier leurs issues.

Les mêmes effets se montrent ençore sur les

côtes du bassin septentrional ; mais ils cessent d'être aussi remarquables à la pertie mòridionale et orientale du golfs de la Mer Blunche, où les montagnes qui versent les fleuves principaux s'écloignent des côtes, en sorte que le cours de ces fleuses perd en rapidité ce qu'il carne en étendue.

Pour ne pas perdre de vue l'analogie qui fait résulter les mèmes effets des couves semblades ; passons à la consideration de l'état des côtes dans les deux bassins intérieurs.

Le premier basain intérieur présente en plusieure nodriste des dispositions trob disses d'attention. Sa partie octribentale affer trè-peu de lace natitiones, mais sa moitié mir tale au contraire en ôffre une grande quantité partir des Ce els a gis iste de Scheland et de la pointe de Stadt, et en soirent du nord au sud la côte cordentale et médicionale de la Novége métidionale , le Juttand, la Hollande, et la côte de Psys-Ba jouque l'embourte de l'Escaut.

La Norwège méridionale, traversée par des montagnes très-rapprochées de ses côtes, ne présente que la disposition qui règne dans toute sa partie septentrionale, ainsi que dans la Laponie qui en est la Continuation.

Le Juland est une presqu'aise appelée sutrefini la Cheronou-Cumbrique, et dont la partie septentionale est pénérée par des gelfes on ainsa qui en traversent toute la largeur. Dans le reste de son etendine, ava plus longues sivvières. à Procédant u'out pas julius de dux lines de cours, et ava être sont bord est d'isles pà Poiyent, elles sont plus curters encore, et se terminent par des lacs et des évasemens bien plus fréqueux.

Les montagnes de la basse Saxe et de la Westphalie, , Tournissent à l'Ethe et au Wiser des retières dont la source est tré-troisine de l'embouchure de ces fleuves et des lors leurs caux premant plus d'espace se rempisseut d'isles nombreuses.

Miss malle part be considered discovered de la meir ne format une dispativo plus transapualde que celles de cessor que les lommes disputera projectual ment un dispat qu' qui admitta puiment Plana, [PAx], le Whin, la M une cet Elecution, Pax, le Carrier de relavad dispatie qui en leurs, entrelacement tous les noma d'yord, de Var, de Lack, de Wond, Recophort outre casa per del meira de la companie de la Var, de Lack, particular de la companie de la casa per admit de maria, devomel per une mission de canante cruste par les habitans pour se soustraire à des inondations toujours menagantes, il subsiste, in digré taut de enues de destruction, comme un monune it immortel du triomplie de l'art luttant confinuellement avec la nature.

nature. Dans les cond bassin intérieur, aprèsavoir passé le canal de Catagrit et le Sand, on périètre dans Baltique, et an nord de cette mer est le golle de Bochuio centouré par la Suède. A l'onest et au nord de ce royaume, les Dofo-fields et les montagnes qui en descendent, tres-rapprochées des côtes du goife , y produisent les mêmes effets que sur les côtes de la mor de Norwege : c'està-dire des lacs très-multipliés et des îles rôtières très-nombreuses sur-tout à l'embouchure des fleuves, et l'entrée du golphe de Botlime est comme fermée par des isles nombreuses, Pour arriver à Stockholm on traverse une espère d'archipel placé à la décharge du luc Ma-Ir. Les côtes orientales présentent des dispositious semblables, et la prande province de Finlande , tant sur le golfe de Builine , que sur celui de Finlande, et dans son intérieur est traversée par une infinité de lacs qui versent et qui recoivent des rivières saus nombre. Tel est l'état de ce pays où les gisces et les neiges couvrent la terre pendant les deux tiers de Pannér.

La partie méridionale des côtes de la Baltique , prise de l'est à l'ouest, depuis le fond du golfe de Finlande, jusqu'au détroit du Sun let à la pointe septentrionale du Jutland , recoit ses principales eaux de contrées placées sons un ciel mons rigoureux, et qui ne sont pas si long-tems ensevelies sons les glaces et les neiges. Elles présentent des lacs moins numbreux que les rôtes septentrionales et des sales moins multipliées. Il faut en excepter à l'onest le Jutland et l'Archipel Danois, et à l'est l'extrêmité du golfe de l'inlande où S. l'étersbourg est bitt sur plusieurs isles à l'embouchure de la Newa. Cependant dans l'intervalle de ces deux oints, les côtes sont plus brisées et plus garnies de incs et de goifes à mesure qu'elles s'étendent plus à l'onest. L'i, elles sont plus voisires des montagn s qui fournissent les eaux de l'Oder et de la Visinte. Cette rôte peut se partager en cien divisions de l'est à l'ouest ; sivoir : la côte mir donnée du goife de Finlande, le golfe de la Dana ou de R. a , le go'fe de Pensse on du Niemen et de la Vistule , celui de l'Oder , terminé a l'ouest par l'isle de Rugen, et ceini du Mecklembourg qui joint le Jutland. Beaucoup de lacs et de petits sinns bordent celui ci ; les isles qui bordent la partir occidentale du golfe de l'Oser, sont éridemment les debris des rôtes continuellement ettequés par la mer, et rompus par les houcles de l'O r. Le goife de Prus-n est creusé en d'ux golfes, formé l'un par les buuches de la Vistule et du Pregel, et l'unice per cultes du Niemen ou de la Beuss. Le golde de la Duna est frents par les laiest Woord et de Dago, qui noisent avoir jout antrefois les côtes d'attaines et celles le cultaines ; printa la côte mérodusale du judie de Fullandes, quoique peut pour les controlles de la collection de la publicación de la collection pour les collections pour les largest est applicacionnes de la morcelle en miter d'avois que les goldes et les prequisites. On sost semidlement dans ce qui visont d'être caposit en plot a comparation de la collection de

Tel est l'état des eaux sur les cêtes qui sont au nord de la chaîne moyenne des montagnes de l'Europe. Au sui de r'ette même élaine, on remarque seulement les endroits suivans :

1°, Dans l'encrinte du fruitième bassin, et sur la côte qui farme le golfe de Lyon, depuis Perpiguin , c'est-à-dire depuis l'extremité orientale des l'yrénées , jusqu'a Marseide , la pluge fort basse, forme des étangs, et en quelques endrous desmarais le plusieurs lieues d'étendue. Tels sont au-cosons de Peroignan l'étaug de S. Nazaire, celm de Leucat, an dessous de Narionne conx de Beges, de S'gran et de Graissan , schui de l'endres , l'é ang de Thau dennis Ande insun'à Cotto, et derais Cetto jusqu'à Aignementes les étangs de Maguelonne, de Perals, de Manguio ; les murais qui environment cette dernière ville, l'étong de Cavargue et le Morais , qui , eure Arics et la mer, rempussent l'astervalle comp is entre les bouclas da Bhône; calin, cuire ces boucles et Marseille l'étangile Berre et celui de Martigues.

Apràs Marseille la côte successivement relevé, devictur cearquée au pied des Alpes ga sur tente la côte de Génes; et la plage la pius basse in esto de ce la sin, est cole qui forme anbessons de Home jusqu'à Terracme, les faments Marsia Forgation, si civelos, par leur innatabrigé et per les efforts famines lasts jusqu'à mor joura pour les dess'elter.

des plaines dans lesquelles se réunissent leurs eaux.

2º. Dans le septième bassin , la rôte orientale de l'Italie offre vers le fond du golfe, le lac on le marais de Comacchio, et les plaines marécageuses et souvent inon-lées, qui environnent les boucles du Po ; ensuite au foud mitme du goife, on voit cet amas d'ales mombrenses, sur tesquelles s'élève Venise anssi frappunte par sou aspect, mais moins surpresente par les difficultés vaineurs, que les villes des provinces unies, auxquelles la mer levre un éternel combat. Le goife de Trieste, celui qui est an dessons de Plane, les cotes de Dalmane et d'Albarie, off ent nuc grunde quantité n'isles côtions, qui re sont évidemment que des parties de la côte mence, separces par l'effort de la mer; et dans tome l'érendue de cette côte, les Aipes Lombardes, celles du Tirol et leur proton, ement qui va gagner le l'elopminèse on la Morée, sont toutes tres-voisines des côtes.

Du détruit de Constantinople , jusqu'à l'isle de Rhodies , il semble que l'Érrape ait autre loss joint l'Asie, et que les isles qui re mplissent cet espace, soient les déuris résultans de leur sépaation violente. Il can imorquable que plusieurs de ces isles sont vulcaniques.

"9. Enda l'enceinte de la mer moire arbitte de consequelle, du voit de l'Empre, que les boncles du L'oroche, celles du Dinistere et de Dritger, et al Voroche paralle golle qu'i de forme visòvis l'endouchere du Don, et qu'on mome la mer d'adepta de Zadrid, autre los appelles Pales Mérides Mais la lieu le prus depe d'autrolo est la pregable qui leure es gols y la Crime con actenament la Cheronovie per de la commentant de l'orocorde de principal de la condition de la consequence per la commentant de l'orocorde de principal de la condition de la consequence principal la condition de la consequence de la consequence de la condition de la consequence de la consequence de la conference de la consequence de la consequence de la consequence de la conference de la consequence de la conference de la co

Telies sont les observations les plus temarqualitis qu'on puisse faire sur la distribution des esux cu Europe. Si on Jes considére relatevement aux trois principana centres montagueux dont il a éte fait mention dans le 5 précédent , on verra que de tons ces soments cenx qui donnent naissance an plus grand nombre de lace, soit mon'agminx, soit muritimes, sont ceux qui appartirument au centre septentrional iles Defic Fulds, et qui sont contenus dans les limites de son arrondissement. One le centre méridional des Alpes renferme moins de lacs , mais des lacs plus grands, sur-tout veis ses somucts les plus élevés, et peu de lacs maritime. Qu'enlin le rentre oriental ou le plateau de Russie, est celui dont les lacs sont moins multipliés, et que les plus remarquables sont situés à la rencoutre de ses limites avec celles du centre septentrional des Dofre-Fields, ce sont les lacs Ladoga, Onéga, Peipus et limen.

#### 4. II

De la division astronomique de l'Europe; de deses saisons, et de ses climats astronomiques.

La formo du globe, as révolution annuelle et dirune, a usunor du solvil et au rhi : même le mouvement de nutation circulaire de son axe, produisent les phénomères, des années, des jous et des saisons, et c'est d'après leur proportion différente dans les différents points de la surface de la terre, que les astronness out divisé cette surface en différentes bandes circu laires et parallèles à l'équiteur, qu'ils ont déglécés sous la denomination de climats.

On auit que sous l'équateur la révolution diurne des vinequeut è leurse est également partagée entre la naut et le jour , et que sous le pole , c'est la révolution annuelle qui se divise en un jour et une mait chocune de fix mois , en faisant mânamoins shortaction et des longs crépuccules , et de l'effet de la réfraction qui joit protret le clispne du social sudesus de l'hosison plus long-tems que cet autre n'y extrécllement.

On sait qu'entre ces deux termes, l'équateur et le pole, l'égalité des jours et des nuits n'a lieu qu'au tems des équinoxes, et les jours les plus longs ont lieu dans le solstice d'été, et les plus longues nuits dans le solstice d'été, et les plus longues nuits dans le solstice d'hiver.

On sait enfin que la durée des longs jours est d'autant plus grande, qu'on s'approche plus du pole, et d'autant moindre, qu'on avoisine davantage l'équateur.

C'est d'après cette proportion respective des plus longs jours en été, et la proportion respective des plus longues nuits eu hiver ; que les astronomes ont divisé l'hémisphère, qui s'étend de l'équateur au pole en plusieurs climats ou zánes, selon la plus ou moins grande de durée des jours d'été ou des nuits d'hiver , an comprenant dans les nuits le tems des crépuscules , et prenant pour premier terme les jours de douze heures. Le nombre de ces zones est de trente. Les vingt-quatre premières , qui vont en s'etrecissant à mesure qu'on s'approche du pole , sont disposées par augmentation de demi-henre , et ar terminent au cercle polaire, où le plus long jour est de vingt-quatre heures. La dernière de ces zones a seulement la longueur de trois minutes d'un degré du méridien, ce qui équivant à une forte lieue. Les six suivantes sont disposées par

mois, et vont en augmentant jusqu'au pole. On sent aisément que ces divisions établies sur des calculs généraux n'ont, pas par-tout des effeta uniformes, et sont sommises aux modifications inégales qui résultent des localités.

Le continent de l'Europe Actend du sund un anned dans une la titutude de trentrois-in-degrés a, c'est-d-dre du trante-institute degré au missantement de de de l'est-de de trante-institute elégré au missantement de la commence un pen n'euro te sistème c'innat, et elle-s'etené just la moisti de verige-enginen gla partie la la moisti de verige-enginen gla partie la plus responsée de pole, le plus long de quatories beures et d'emie, et d'aun la partie la plus responsée de pole, le plus long our du solutice d'été a deux mois et demi de durée.

Dans toute l'Europe les asirons sont divisées certre les équivoses et les solsites, et et comptent da l'équisoxe aux solsites, et de solsites à l'équisoxe aux solsites, et des solsites à l'équisox et solsites, et l'éver et resonant du solsite à l'équisoxe, entre l'équisoxe et le solsite d'éve, se comptent le printens en partant de l'équisoxe, et l'été en retournant du solsitée.

C'est assnrément là la première cause des températures. Cependant les proportions du froid et du chaud sont loin de répondre par-tout à ces quatre intervalles de l'éloignement et du rapprochement du soleil.

Les saisons moycanes sont bien moins marquées dans les pays septentionaux, et on pourroit n'en reconnoître que deux, la saison des glaces et celle de la chalour. Comme vers no pole il faudroit compret la saison de la nuit et la saison, des jours, encore y auroit-il entre deux les saisons des crépuscules.

Dobliquité des reyons solaires, augmentée par la courbre de la terre, quoque d'iminuée par l'action réfringeme de l'amosphère, afficialité pour present de cet atteu au les régions augment montes, et par-dessat tout cele la breve de matien à un pois et cressif ; dans l'été le chaleur d'évient asses considérable à cause de la durée des jours, mais l'Alfoblissement que la chaleur érouver par l'obliquité des rayons solaires est lois d'éte suffissement composé par l'aborquer des jours, puisque d'éternelre glaces l'alfongement des jours, puisque d'éternelre glaces de la plusière mois les les parte de solaires ces lois d'autre des les plus de solaires ces l'actions d'autre des les plus de solaires ces l'actions de la plusière mois les les parte de solaires ces l'actions de l'action de la plusière mois de l'action de la contra de la contra de la plusière mois de la contra de l

Dans la Laponie, qui est située en grande partie au-delà du cercle polaire, la chaleur des longs paur d'été n'empèche pas que la neige ne amissate dans les fosses et dans tous les lieux dans lesquels le soleil ne donne pas. L'ilwer y dure neuf mois, sea rigueurs y sont excessives, et les argémiciens emvojés vers le pole pour messurer la terre, trouvèrent au mois de Jamirgon en la companie de la

En Suède, et dans le climat de Stockholm, où les longs jours durent an-delà de dix-huit heures, les neiges commencent sonvent à tomber dès le mois de Septembre, et la chaleur ne se fait sentir de nouveau qu'au mois de mai. Dans tout cet espace de tems le froid est constant, et malgre les besux jours qui éclairent les champs éclatans de neige, les glaces, les neigen et les frimats ne présentent point d'intervalles. L'été y est de même exempt de nnages , et la chaleur des jours n'y est point refroidie par les orages; les températures y sont nussi constantes que rigourenses; et pendant deux mois de l'été les chaleurs y sont aussi fortes, que les fioids y sont cuisans pendant deux mois de l'hiver. A peine l'intervalle de ces deux saisons y est - il marque par une température moyenne; l'automne et le tiède printems y sont à peine connus. Cependant le climat de la Gothie ou de la partie la plus méridionale de ce royaume est plus tempéré.

A mesure qu'on se rapproche de l'équateur, le premir terme du frois est plus incertain, et devient sonius précore. L'autonne, sinsi que le printema, se distinguent de l'été et de l'internation de signes moins équivoques; et quoique l'Allemagne septentrionale ait des hivers riourent on n'y passe pas rapidement d'un froit violent à une température ardente.

Dans la France septentrionale , le premier terme de froid se fait sentir , année commune , vers la fin de novembre ou le commencement de décembre, et le dernier terme s'étend jusqu'à la fin de février. Tout ce tema n'est pas entièrement consacré au froid , et souvent la température glaciale n'a pas, dans tout un hiver ; une durée de plus de quinze jours. On ressent, à la vérité, quelquefois l'approche des froids vers le commencement d'octobre, ou même des la fin de Septembre, et souvent le mois de mai lui même présente encore quelques attributs de l'hiver , mais-ces froids precoces ou tardifs sont extremement variables, et sont séparés par des intervalles de chaleur du centre de l'hiver. En général aucune température n'y est vraiment constante. Il est des hivers où le froid est à Médecins, Tome I'I.

peine sessible, et des étés où l'inconstance des tems détruit les effeta de la chaleur.

Dans la France méridionale, et plus encore dans l'Italie et dans l'Boppen un mois seul est consacré au véritable froid, et les mêmes proportions règnest à peu près dans la Gréenl-èté dans ces pays est ardent et sa chaleur durable y est augmentée par la sérémité des jonts y les pluies, préservée pour le reuns du passage de la chaleur aux froids, sont Pappanage par ticulier du printense et de l'automne.

En général dans toute l'Europe, du sud au nord, le centre de l'hirrer, pour le froid, est au mois de Janvier, et Juillet est le mois où les chalcurs sont les plus fortes.

Maprès ce qui vient d'être dit, an pourroit partager l'Europe dans son étendue du nord au sud, ve cinq zones caractérisées par la différence de leurs températures; mais dont les trames ne pruvent être déterminés comme ceux des sonne astronomiques, parce que c'est par des muances insensibles que l'om passe de l'une à l'autre.

La sobe la plus septentionale est celle oi, maigré la lougeure des jours d'été et la claieur que répand le soleil long-tens supérieur à l'horizon, la reige et la glace subsistent dans les lieux placés à l'ombre, et éloigée de l'influence immédiate de cet autre. Telles sont Plaiande, les Laponirs danoise et sufcloire; la Leporie nuoise et sufcloire; la Leporie nu Lapone russienne, et le pays des Sampédes européens.

La zone auvante est celle cò un réde bribant succède presque sans intervalle à un long et riponeux hiver. Dans cette zone les deux temperature roppeste sum forrez, constante , et constante à constan

La troitième sone est sujette à des hivers rigoureux mais moins longs, et la printens et l'automne y sont marquée pendant un tens de l'année assez long pour qu'un quisse lex regardes comme de vértindres assions qui coutreblancent les fortes températures de l'hiver et de l'été, mainst par leur durée que par leur modération. L'Irlande, l'Aunteierre, les Paya-Bas et la Hollande, le nord de l'Altemagne, ous grante

partic de la Pologne et de la Russie sont renfermées dans son étendue.

La zone suivante , qu'on pourroit réunir en une seule avec la précédunte, puisque les saisons intermédiaires y sont également bien marquées, est la plus tempérée , mais la plus inconstante dans l'ordre et la force de ses saisons ; ses hyvers tantôt doux , tantôt rigoureux , et communement entremêlés de tontes les températures, sujets à des changemens fréquens et quelquefois subits , des étés non moins irriguliers , non moins variables, rarement de longues séclieresses ni de longues chaleurs, plus rarement encore de très-longsfron's, toute l'année portant les caractères d'aconstance qu'Hippocrate nttribue à l'automne , caractérisent cette zone , dans laquelle se tronse en grande partie ten des pays les plus fertiles et les plus rome de l'Esrupe , la France. Il fant remarquer que c'est au milieu juste de l'hemisphère boréal , à égale distance de l'équateur et du pôle entre le quarantr-cinquième et le cinquantième degré que se rencontre co climat , point ninsi dire , incertain entre la chalcur et le froid , es dont la température est à celles des zones torrides et placiales, ce que le printemps et l'automne sont à l'été et a l'hyser. Toute la partie méridionale de l'Allemagne, presque toute la Hongrie, la Mol-davie, la petite Tararie et une portion méridionale de la Russie répondent à cette zone.

Lig dermiree des sones de l'Europe est transprable par la chelsur de ses éées et le yeu de durée de ses hyves a, qui, present act de durée de ses hyves a, qui, present act de durée de l'est de

II est bon l'observer que si Pon rémist en me sule zoue la troisième et la quotrième qui, en effet, ne différent que par des mances, alors les quette dusièmes pratifielse de l'Exopeser trouveror i à-pen-pris égules, c'est-d-ifie, de l'étenduc-de-xaine de luis diskrégeris dumériden. La cimpième, en effet, s'étendra depuis le texte-te-sième de gris junqu'un quarante-cinquème ou evriven, la quatrième et la troisième depuis le quarante-conquème junqu'un cinquante-cinquième; la seconde s'étendra jusqu'au soixantetroisième, et la zone la plus septentrionale du soixante-t oisième au soixante-douzième.

Ce partage de l'Europe en cinq climate principaux caractéristiques par des distinctions qui sont les résultats de l'éloignement où les différens lieux sont de l'équateur, n'est pas aplicable aux contrées dont le sol est firmé de montagnes très-élovées, ou environné d'eaux et reupit de lacs.

Les sols montagneux sont généralement plus froids que les contrées environnantes ; au contraire les pays plats et maritimes , ou dans losquels il y a un grand nombre de lacs et de rivières sont d'une température plus douce que leurs parallèles.

Les pays enfermés dans les Alpes, et qui par leur position appartiennent à la quatrième et à la conquième zone, représentent par lenr température le climat de la troisième et de la seconde ; et les départemens du Puy de Dôme et du Cantal , pincés dans la France vers la partie méridionale de la quatrième zone, ont de même des hyvers très-froids; les neiges y convrent la terre de bonne heure et se fondent très-tard ; c'est aussi par une consequence de ce qui vient d'oire dit, que les côtes des la Norwège ne sont pas sous un ciel anssi rigoureux que la Snede , tandis que les D fre-fields , ou les hautes montagnes qui séparent ces deux royanmes, sont couverts de nriges et de glaces, qui y subsistent toute l'année et qui y représentent le chmat des extrémités sententrionales de la Laonie, ou celui du Spitzberg et de la nouvelle, Zemble.

Maisles causes de ces différences, qui ne tiennent point sux divisions astronomique, mais seulement sux dispositons des lieux, vont être examinces dans le paragraphe, suvant.

4. IV.

Différ noes physiques des climats de PEusone, selon les porportions du froid et de la chuleur, les vents et les météores.

· remptés parmi les mutéores , dont les calculs astronomiques ne peuvent pas nous donner la connoissance entière.

### ( Du froid et de la chaleur dans certaines regions. )

Le fait le plus remarquable en Europe, quantà la disproportion de la température des lieux avec leur positina astronomique , est celui que je n'ai fait qu'annoncer dans le paragraphe précédent.

Je viens de dire que la Norwège occidentale étoit, quaique sous une même parallèle, exposée à une température plus douce que la Norwège orientale et que la Suède , et à plus forte raison que les montagues qui les séparent. Ce que dit à cet égard Pautoppidan est digne de remirque. (Natural history of Noway. Trad. angloise du danois de Pontoppidan) a Dans la partie orica-» tale de la Norwège, c'est-à-dire, depuis la 20 chalae des Filefields jusqu'aux frontières de » la Suède, ce qui comprend la plupart de » nos proviaces, l'hyver commence an milieu a d'octobre et s'étend jusqu'au milieu d'avril. . » Et pendant ce tems l'air est aussi froid qu'à » l'extrémité de la zone tempérée. Les eaux sont » gelées jusqu'à une forte épaisseur et les vallees ainsi que les montagnes sont revêtues de neice. » Mais tandis que l'hyver exerce ses rigueurs » dans la Norwège orientale, au point qu'il » n'est aucune portion d'eau vive qui ue soit » gelée , dans la Norwège occidentale , au » contraire , tous les lacs et les baies sont géné-» ralement praticables , quoique placés dans le » même parallele quo ceux de la partie orien-» tale ; l'air y est épais et le ciel couvert de » nuages, et rarement les golées y durent-elles » quinze jours ou tout-au-plus trajs semaines m de suite. Dans le cœur de l'Atlemagne, qui » est de deux cents lieues plus près de la ligue, » les byvers sont en général plus rigoureux , » les gelées plus pénétrantes que dans le dio-» cèse de Bergen, où les habitans sont quel-» ques fois étonnés de lire dans les papiers » publics que les gelées ou les neiges se font » voir en Alleinagne en Pologae bien avant de » paroltre dans nos contrées ; les ports d'Ams-» terdam, de Hambourg, de Copenhagen et » de Lübeck sont gelés dix fois plus souvent » que les nôtres. A peine chez nuus le sont ils » plus de deux ou trois fois dans un siècle, » et ce qui paroltra plus extraordinaire encore, » c'est que quand le port de Bergen est gelé » on peut conclure avec assurance que la Scine " l'est aussi à Paris. Enfin notre leyver , à Ber-" gen , est si dous que les mers sont toujours » praticables poor les pêcheurs et les matelots; » il est très-rare que les baies et les criques » mèmes soient gelées, excepté celles qui sont " fort avant dans le pays , vers les monts ap» pelles File-fields, où il regne un vent de torre sec et piquant qui souille nord-est. (Il ajoute » en note ). \* La mer du nord continue d'etro » navigable, tant l'hyver que l'été, jusqu'au » quatre-vingt et quatre-vingt-deuxième degré , » excepté dans les criques et sur les côtes du » Finmarck , de l'Islande et du Groenland. . . » Dans les hyvers très-rignureux , quand la

» Baltique est gelée , les cygnes , qui d'ailleurs » ne sont pas du nombre des oiseaux propres » à la Norwège, viennent s'y réfugier pour se » procurer l'eau dont ils manqueut dans lenr » pays ; et des gens , digues de fui , m'ont ss-» suré que le peu de cygnes que l'on soit » encure dans le Syndhord et d'antres lieux de » mon drocèse, s'y sunt réfugiés du Danemarck » dans les années 1708 (1) et 1740. »

Pantoppidan attribue la douceur de la température de la Nurwège au voisinage de l'Océan. dont les vapeurs se mélent à l'air et lui donnant une humidité continuelle , qui n'a pes lieu dans les pays méditerrannés. Mais, comme il le remarque, cet effet, bien edeat dens l'Ocean occidental , n'a pse également lieu dans les autres pays pénétrés por la mer, puisque la Baltique se gèle, et que ses côtes sont sujctes à des hivers rigoureux. La merglacisle de même, à mesure qu'on pénètre vers l'est , devient moins praticable au nord; et tandis qu'à l'occident du Spitzberg plusieurs navigateurs ont pénétré jusqu'ao quatre-vingt-deuxième degré nord , le detroit de Weigsiz , situé en decà du soixante - dixième au sud de la nouvelle Zemble, est souvent impraticable par les glaces au milieu même de l'été. Les mêmes phénomênes se remarquent aussi à l'ouest vers l'Islande et entre cette isle et le Groculand où la mer cesse d'être navigable à des latitudes bien plus avancées vers le sud. En sorte que les avantages de cette temperature semblent renfermés entre le premier méridien et le quarante ou ciaquantième dégré de longitude.

» Il est inconcevable, dit Pontoppidan, et » pourtant très-vrai , que le fameux hyver de n 1708 (1709) si remarquable par ses rigueurs » desastreuses ne fut pas à Bergen plos rigou-» reux que nos hyvers ordinaires. Et pareil-» lement l'Irlande , l'Ecosse et les Orcades , » tontes situées dans ce même Océan , se sont » pen ressenties de la violence de cet byver » extraordinaire. » Derham dons sa Théologie physique confirme

ce fait en ces termes : « cette propriété des » vapeurs de la mer , pour préserver de la » riguent des hyvers a été évidemment dé-» montrée es 1708 (1709) : quand l'Angleterre,

(1) 1708 est ici pour 1709, selon la correction Grégorienne-

» l'Allemagne, la France, le Danemarck, et 20 jusqu'aux parties méridionales de la Suisse, » de l'Italie et d'autres contrées éprouvèrent » les rigueurs de ce grand hiver ; l'Irlande et » l'Écosse en souffrirent bied peu au-delà des » antres années ; mais il parolt que c'est ce so qui arrive communément à ces contrées sep-» tentrinnales, et particulièrement aux Orcades, » dont le savant docteur Wallis raconte ce n qui suit : ici les hyvers sont généralement » plus sujets à la pluie qu'à la neige. La neige » et la gelée n'y durent pas autant que dans » les autres parties de l'Écosse ; mais le vent en » récompense y sonffle avec grande impétuosité, n et la pluie n'y tombe pas par gouites , mais par flots et comme si mote une naée tomboit à " Pinstant, Pareillement M. Lucas Debes dans » sa description des isles Ferro: assure : que » les hyvers n'y sont pas très-froids, quoique » ces istes soieut placées vers le soixante-deux-» ième degre de latitude septentrionale : ratament y cele-til plus d'un mois, et d'ailleurs e si moderement que jamuis on n'y voit de glace sur le, baies, el qu'on n'est point oblige d'y » mettre à convert pendant ce temps les montons » ni les bœufs. »

Ensuite Pontoppidan donne un tableau bien différent de la portion orientale de la Norwège, située entre les Fil-fields, qui la séparent de la Norwège occidentale, et la Suède dont elle est separée par d'autres montagnes , dont nne partie est designée sur la carre qu'il en donao, sons le nom de Lemyfields. Dans le pays plat mome Phyver est tellement ri-ourenx, que les voyageurs courent risque d'y perdre et le nez et les doigts , s'ils ne prennent les orecautions nécessaires pour garantir ces parties. Ces précautions, pour la face, se rédusent à l'usoge, d'one gaze qui la voile , qui rompt l'action de l'air et ne détruit pas la vue des objets : On a encore le soin de se frotter de tems en tems de neine pour endurcir ors parties et les rendre ropres à supporter l'activité de l'air. Mais dans les montagnes ces précautions seroieat inutiles sans les foyers placés de distance en distance par les soins du gouvernement. Ici Pontoppidan cite le fait arrivé à une partie de l'armée de Charles XII qui s'en retournoit en Suède , lors de la mort de ce prince devant Friderickshall : ant 10,000 hommes , dont elle étoit composée , il n'en échappa, selon les uns, que 500, selon d'antres , que 2500. Tout le reste post Lele , et fut rencontré par l'armée danoise qui les suivoit et qui les trouvs épars , sans vie , et conservant encore dans leurs membres gelés quelques attitudes du désespair et de la détresse.

La chaleur des étés , également forte à ce qu'il paroit en Norwége et en Suède , dépend absolument , comme nous l'avons dit dans de puragraphe précédent, de la durée des jours et de la penéréerance du soleil au-écessa de l'Înrison, estre chaleur a une relle force, que la réglation parcour se princies a vec une grande réglation parcour se princies a vec un grande production de la réglation de la réglation de Pautoppidan , la récolte vient deux nois après acessailles. Olsas Adignes susua qu'en Diade dans la W. stroppide , l'antrajle entre les remières et la mousant de la principal de la resultier et la mousant le production de la missuide. Postoppides assure en averir vu creculifir de la p'uliet dans le Nordjond , province plus septemiosale que celle de Berges.

Máis ceci est évidemment d'accord avec les proportions qui résultent des abservations astro-nomiques. L'observation , véritablement digne de remarque en ce lieu, est celle de l'inégalité du froid sous un niême parallèle, et dans des circonstances semblables en apparence, commo celles qui semblent communes à la Norwège occidentale , aux côtes méridionales de la Norwège orientale, et aux côtes de la Suéde sur la Baltique, ce privilège commun aux côtes occidentales de la Norwège au nord de l'Ecosse , aux Orcades, aux isles de Schetland, et à celles de Ferroe, de n'avoir qu'un hiver très-modère dans uae latitude très-septentrionale, a été attribué aux volcans dont on suppose l'existence sous la mer de cette latitude. Il est veni que l'on a raporté il y a quelques années , que près des isles Orcades il s'étoit élevé une terre nouvelle toute compo ée de produits de volcans, et qui je crois étoit disparue peu de tema après. D'aitleura l'Hecla, qui, au milieu des glaces de l'Islande. vontit des fenx , de l'eau , et des matières eatbrasées, symbiernit ajouter quelque degré de probabilité à cette conjecture; et ai l'on encroyoit nne relation peu vravemblable insérée il y a plusiours années dans la gazette de France d'après des voyageurs inllandois, qui prétendoient svoir pénetré jusqu'au 89º degré dans les terres arctiques , et y avoir observé un volcan , on verrait une suite de souterrains volcaniques depuis les Orcades jusqu'au pole qui donneroit beaucoup de force à ce te opinion ; mais on demandera pourquoi cette température douce , commune aux istes Orcades, à celles de Schetland et aux isles Ferroe, ur s'étend-s lle pas jusqu'à l'Islande, qui donne issue su seul volcan canau de ces contrées , et qui cependant n'est pas d'un degré plus septentrional que la plus septentrionate des isles de Ferroe. Attribuerat-on cela au vuisinage du Groënland et aux glaces flottantes qui s'en détachent? Mais pourquoi la température est-elle si rigoureuse sur la côte méridionale de cette même isle qui se trouve presque d'uns le même parallèle que les isles de Ferroe, et vers laquelle est situé le volcan de l'Hecla? Il n'est pas encore de moyen d'expli-

Un autre phénomène non moins important est l'affoiblissement que paroit avair-éprouve la chaleur dans la suite des siècles. Les monumens physiques de cette diminution semblent exister d'une manière sensible dans l'Ialande, on isla des glaces. On y a trouvé des quantités considérables de tronca d'arbres fossiles avec leurs racines; ils sont durs, noirs, et susceptibles de brûler et de servir de chauffage. C'est M. de Troil qui fait cette observation, et qui a vu et examiné ces bois. Des forêts entières sont ainsi ensevelies, et cependant à cette heure on ne peut élever de bois qu'à la hauteur de foibles tsillis. Le bois le plus grand est le bouleau ou bois blanc, et il ne s'élève qu'à la hauteur de 12 pieds. L'époque de la destruction de ces forêts n'est pas immemoriale, puisque selon le rapport de M. de Troil les Sagus ou Poèmes historiques du pays parlent des forèts et des moissons. Aujourd'hui il n'y a ni forêts ni moissons en Islande. Ces Sagas sont de véritables monumens historiques, et, au rapport de M. de Troil, les naturels, qui ne soni ni rieurs ni menteurs, mettent au rang de leurs principales occupations de s'apprendre mutuellement l'histoire de leur pays , qui se conserve ainsi par tradition avec une grande exactitude. Ce fait, conservé historiquement chez les naturels, est confirmé dans le Schedae de Islandia de Are, cité par l'éditeur de M. de Troil. « A la première arrivée des Norwéme giens, dit-il, cette isle étoit couverte de forêts ndans les intervalies des montagnes jusqu'au po bord de la mer n. Des changemens aussi considérables dans la température des régions as ptentrionales semblent d'accord avec lathéorie de M. de Buffon sur le refroidissement du globe, théorie ni cependant trouve de fories contradictiens dans d'autres faits connus. Mais voici ce qu'ou en peut penser. Dans une isle toute volcanique , on concoit une veste révolution peut être fort peu éloignée des tems où l'Islande a commencé d'étre connue des peuples voisins; cette révolution produite par une forte éruption de laves , dont M. de Troil observe des traces très démonstratives, a pu détruire une grande étendue de bois. L'isle tout-à-comp dénnée des arbres qui romcient l'impétuosité des vents, qui empéchoient l'action refroidissante des glaces flottantes, qui mertoient à l'abri les moissons et les cultures , a dà se refroidir considérablement des cette époque, indépendamment des changemens généraux qui pruvent être arrivés au globe. Il est vrai que le Groënland Ini-même, ce lui sur-tout qu'on appelle à cette heure le vieux Groenland, qu'on ne connoît plus , at qui paroît être seulement cette place de taquelle se détachent les glaces flottantes dont parle M. de Troil , le Groenland , dis-je , aujourd'hui inhabitable dans sa partie orientale, fut autrefuis cultivable, et au rapport de Crantz , jouissoit des douceurs d'un climat plus tempéré. Les vaisseaux remontoient jusqu'à ses côtes orientales, qui, depuis fort long-tems, sont inaccessibles par l'im-mense quantité des graces gu'on y trouv-( Note dp l'éditeur au lins sur les lettres de M. de Troil. Voyez Traduct. Franc. pag. 34 et 35 ). Son nom même de Groönland, qui répond au mot Anglois Greenland, et qui signifie Terre verte, anuonce l'idée qu'en ont eu les premiers qui y ont abordo. C'est dans le neuvioline siècle que les premiers établissemens européens y out été faits ; dans le quatoraiema les communications entreux et l'Europe ont crasé, et les recherches qu'on a faites à la fin du 16', at depuis, n'ont offert que des côtes placées et la plupart inhabitables : il ast deflicite d'après cela de douter du refroidissement des contrées septentrionales.

Ne nous átendons pas ici sur les causes ile co refroitissement, shaudonuos cer vautos théorirs à oce génies qui , s'élevant à la hauteur de in nature, ainent à planer à la foss sur le passé, le prisent et l'avenir; nous trarqillons pour les hommes avec lesquels nous vivons, et c'est aux sent, que nous devons borner nos recherches, si nous vouloss nous readre utiles.

La différence des températures dans des régions parallèles tient à d'autres causes physiques, dont quelques-unes ne nous sont pas cachécs. Une des causes principales est celle qui se manifeste très évidemment par l'augmentation sen-sible de l'intensité du froid dans les différentes régions à mesure que l'on s'avance de l'ouest à l'est ; c'est à dire , à mesure qu'on s'éloigne des regions voisines deil'Ocean, et qu'on s'avance vers le centre du continent. C'est ce qu'on observe évidemment dans toutes les zones souvent ilarrive que la même différence d'intensité se rencontre . quoiqu'en moindre proportion , dans la chaleur des étés, su moins jusqu'à une certaine élévation vers le pole ; car dans la Laponie méridionole même, il paroit, par le récit des académiciens , qu'il fait fort chaud dans les lieux exposes au soleil dans les mois de judiet et d'aoûts Il faut considérer ici que le continent de l'En-rope et celui de l'Asie n'en font absolument qu'un, et que l'étendue immense de ce continent da l'ouest à l'est , présente la plus vaste continuité de terres qui soit sur le globe.

Il est une soconde cause qui détermine la différence des températures, entre les mêmes parallèles, c'est l'élévation des terreins. Les coutrées montagnesses auns les plus froides, est les cimes qui s'élèvent dans les régions supérieures de l'atmosphère, couvertes toute l'année de neiges et de glaces, réfléchissent, à de grandes distances, le froid dont elles sont frappées.

Ces deux causes tiennent peut-être à un même principe. En effet , puisque le cours des fleuves annonce que les contineus sont constamment inclinés vers les mers qui les entourent , il en résulte que plus on s'éloigne des mers, plus le continent s'élève, et par conséquent plus un continent est vaste, plus son centre se trouve élevé relativement à sa circonference. Si donc les températures se refroidissent dans la propertion dans laquelle les terreins s'élèvent , il en faut conclure que dans les mômes parallèles , à mesure que les contrées qu'on parcourt s'approchent du centre d'un grand continent, eiles deivent, toutes choses égales, êtra sensiblement plus fruides, sur-tout si l'inclinaison des terreins est dirigée vers le nord, parce qu'alors l'obliquité des rayons solaires est plus grande à leur égard. Ceci ne doit s'entendre que des contrées qui , comme les zones européennes . s'éloignent plus ou moins des tropiques ; car le coatraire a lien pour les régions équatoriales et pour toutes culles qui sont renfermées dans l'étendue de la zone torride , parce que là le soleil france le sol perpendiculairement une partie de l'année , et que ses rayons , dans le resté du tems n'ont jamais une obliquité considérable. Alors le centre des continens est au contraire très-chaud quand il n'est pas montagneux , et le voisipage des eaux et de la mer rend la chaleur plus tolérable.

"Ceta par la raison de l'obliquité des rayons oblicires, qu'il cet fighérelment vira que les revers septentionaux des montagnes, et par consequent qui de la consequent que l'acceptant qu'il consequent par des des terminants au cet qu'il consequent qu'il consequent qu'il commo par de l'action appurées, privée de l'action momin plus obliquements, et pur consequent avez moins de force. Il résulté ch d'un ilre consequent par commo de force. Il résulté ch d'un ilre consequent par les parties de l'action de l'ac

L'observation confirme tous ces principes; sous les mémes paraillées, la France, les parties corfespondantes de l'Allemagne, de la Pologne, de la fluxusie, deviennent progessirement plus froides, quoique la Pologne soit en grande partie peu montagneue e, excepte auprès des monts Crapacks. Non aesterment les montagnes sont elles "mêmes froides, mais elles portent au loin leur refroidissement, se dans l'Indie, "L'Epagne etal, Grése, où les plans l'alles (presse pour les montagnes).

vastes plaines, pendant l'été, sont biûlées par un soleil ardent , les pays places au pied des montagnes jouissent d'une température délicieuse qui invite à la mollesse et à la volunté. C'est dans le sud de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce , mais à l'ombre de leurs monts , que sons situees la riche et brillante Andalousie, les contrées autrefois habitées par les voluptueux Sibarites et les faibles Tarentins, et ces isles fameuses consacrées à la décase des amours. Si dans le centre des contrées montagneuses les canx qui recoivent le nord sont froides et infertiles , les coteaux opposés qui recoivent le sud sont au contraire fort échsuffés dans l'été et couverts de productions vigourenses. Ainsi le riche Piémont touche à la froide et siérile Savuie. Outre cela les cotesux élevés vers le sud , frappés à plomb par le soleil, réfléchissent ses rayous concentrés dans les vallées, les échauffent et les fertilisent. en sorte qu'il est ordinaire de voir dans les pays de montagnes des hivers rigoureux remplacés par des étés brûlans. C'est ce qu'on voit dans les Alpes mêmes, dans l'Allemagne méridionale, dans la Hongrie, et au milieu même des monts Crapacks.

## ( Des vents en Europe. )

Les vents not une grande influence, estural assibultité, et un les températures des lieux ; ils auguentent l'évaporation des linquées à un degré extrème, lis occasionent une dinmution considérable de chairer, ou pour parère le landa les corps desquelle l'évaporation se fait, que dans l'air d'ans les corps desquelle l'évaporation se fait, que dans l'air d'ans les corps depue d'iverporation à soins qu'il me chisse d'evant pair une manse d'air fort éclauffée, comme fait soume nanse d'air fort éclauffée, commé fait soume nanse d'air des des morts souffée.

Les weits sont extrémement variables aus dels du tremitien degré des deux obté de l'équisteur. Dans l'Europs , située toute entière au-dels du trent-cisquème degré , actuer marche règulère n'a jusqu'ici caractérisé les vents. Ils souffient de tous les Rhumbs, et l'hustier météorologique d'une sanée a'est point du tout culle de l'aunée suivant. Cependant i est des vents qui dans critain pays auch ten frequence, levre effets et leur régulement. Leur frequence, levre effets et leur régulement.

"Dans toute la côte de la Méditerranée, on connolt le Sirrocco, le Tramontama et le Musstro. Le première est le sade-est, qui , dans la Grèce et l'Italie, porte avec lui une chalqur aocablantedans laquelle toute les forces du corps semblent d'anéanir. Le Tramontana est le moril-est qui amène des froids piquans. La Macetro est le nord-ouest qui , ordinairement impétueux , amène la sécheresse. Les vents Etsitiens sont ceux de la bande de l'ouest qui modèrent les chaleurs de la canicule , et ce sont les zéphirs si célèbries par les poètes.

Je rapporterai ici la compara'son que M. Raymond fait des venis qui règnent dans la Grèce , l'Italie et la Provence, comme formant le tableau le plus complet que nons ayons pour la météorologie de l'Éurope méridionale.

(Mim. de la Soc. royale de Méd. en. 1777, 75 p. 57, 57 a La Grèce et l'Italie, di M. May178 p. 187, 57 a La Grèce et l'Italie, di M. Maydionales que la lause l'rovence, 5 et oppendant
2 les froids y sont plus forts. En effet les vena
2 partientappes avoir parson un son plus grande
2 étendue de terressed et treres plus froides. Auxi2 y tomiet-t-il paide en éagre sans que dans une
2 house partie de l'Asie sumeure. Il en bonde
2 house partie de l'Asie sumeure. Il en bonde
2 nu pes et plus moutes plus serdionait que
2 blarcelle où l'on en voit à peine, et zaremont une miner coucle ».

#### ( Vents du nord à l'est. )

«Les entsquironllinte natre le nord (service) of (service) et l'accommendation papertent so de la Mer Noire en Grêce, outre les froits et plus les bandantes. Cera pourquoi, parmi le squire conditistions fondamentale de épitalisme de la contraction de la contractio

a Les ventrentre le nord-nordent et le nordy, arqui comprement le vieur sir, aquido, misment d'aptiennet la neige en Italie où il is soulfier plus fréquement, et en l'over-te-Maisa ceux d'entre l'over-te-ord-novet et le nordnord vere et sevient dus cette prevince où nits vieus au d'entre l'over-te-ord-novet et le soul-projens aux Aips : il remient le cielne gris , et donnent des grèles en Italie on ils seriveut des Afganns ».

### ( Vents de l'est ou sud ).

» Les vents de l'est en sud (rive, austro)
lesquels comprenent les ibin et irinvers sont
per très. hundles en Provence, et sees en Italie
s et en Grèce. La différence de lieux d'où ils
viennent, fait la différence de leurs qualités.
Dans la Provence, ils arrivent de la merj dans
la Grèce, et dans l'Italie ils viennent de la

ntern. \*\* t même du grand continent Blade et d'Afrique, d'où la apportun des fraids perquas ru hiver, et des chalveus accallantes on éde. En particulier les clades accallantes on éde. En particulier les clades d'antice d'antice

### ( Vento du sud à l'ouest ).

m Par une raison inverse , les vents de sud » l'acuest (149911 , favonites ) lesquels » l'acuest (149911 , favonites ) lesquels » l'acuest (149911 , favonites ) » en Provence, quoique tempéries. Capterians » en Provence, quoique tempéries. Capterians » en Provence, quoique tempéries. Capterians » cervajons le doux zégàirs ; il l'est par la nebne » cessergions le doux zégàirs ; il l'est par la nebne » raison à Paris et à Londres. C'est la seule » ressemblance que le climat de Marseille ait » avec ces deux villes ».

« C'est d'après les qualités mentionnées dea » vents que l'exposition au levant est séche es » salubre en Italie, et que celle du couchant y » est humide, de même qu'en Grèce et à Lon-» dres, et au contraire en Provence ».

« En Grèce, eu Italie et en Provence, sima 20 que par-lout ailleurs les vents du nord rani-21 ment les organes, fortifient les corps, aigui-22 sent les sens et Pesprit, et les vents du midi-23 font un effet contraire ».

#### ( Vents de l'ouest au nord ).

« Les vents étécieux eu "anniversaires qui » étévent ves la fiu du printern ; et durent » jusqu'au déclin de l'été, souffi nt également » cantre l'ouset et le nord not-ouast, et meime me Gréce et en Provence , apportent une température agrèsible. Cepréndint, quand ils sont voir forts , ils assistant l'intempérés accès et de l'est de l

» Cependant a Marseille les vents de mer » ente ordinièment » lufe sabbres que ceux » de terre , parce qu'ils corrigent l'intempérie » deche de l'air par une juste hundide. Les » indusence de ceit deux sortes de vents y sour » l'averne de celles que Celes leur attribue , » parce qu'il Rome ils arrivent de la suer par » les marsis , et de la terre pvr la mer Adria » sique et à travers les forsts ; les prenures un superior de l'arres les forsts ; les prenures . n charges d'extenisions putrides , les autres n de vapeurs simplement aqueuses n.

« L'Italie n'ayant pas non plus les mêmes » rapports que la Grèce nvec les régiona circon-» voisines, les observations du médecien, ou de » l'écrivain romain sur les facultés des vents ne » conviennent point parfaitement avec celles de » l'observateur grac.

. « Le climat de Marseille , distingué par la se pureté , sa douce température, et principalese ment par sa sécheresse , offre un modele de se comprasison avec les climats des grandes se villes de l'Europe ».

(V. Plin. hist. nat. l-1, cap. 47, L. XVIII, c. 34; Vitruve archit. l-V1, c. 7; Hipp. Lb. de Epid. et de aère aq. et loc. et aphor. sect. 3, n°. 5; Arist. de meteor. et de mundo; Gal. in epid. et lib. quod animi mores temperam. ata sequantur; Cels. l. IV, c. 1, l. VII, c. 1).

Voils poor la nature et la qualité des vents; pour leur marche, M. Bainoud en trace ne auxe régulère dans la région de Marceille, elle peut, sans doute, aussi canvenir à totat la côte de France sur la Méditerranée n et il est probable, que à quelques variédos près, il y a beaucoup d'analogie eure cette marche des vents, et celle qua lieu sur toute la côte méridionale de l'Europu. Nous en allons donner Peatreit.

(Misse), e Les vests du nord, spéciales, ment cous du nord-ouert au nord, commense controllèment l'ausse en fisiant ressenti des froids causas pendera quelques jours.

Ils sont hieudit suive de cemz du red, sur voit de celui du nel est, qui ranées un e douce tempéranté. Ces vests soullent alternation public de l'autorité, ces vests soullent alternation public forts, principalement en Mars, no, it is caussent encore des froids courts, mais vife » caussent encore des froids courts, mais vife » causent encore des froids courts, mais vife » contrait pour les des products de l'avence de service de soul en verson construit public force, pour templeté, en Italia sur-tout, par le mortest, à lois cou le tramonators.

(Printens). « Au printens, les vents de se sud, spécialement ceiul du sed-cet, dominent et souffent avec force, aménent des pluies en plus grande e bondance que dans la asiem précédente; ils s'approchent ensuite du midi, printent de la companya de la companya par la companya de la companya de la companya s'atent sont ossiblyrs. Depuis la déclin da printents, les vents se tienuent eatre la sad par le nord-nord-suest, et même le nord par l'ouest plus souvent dans la partie du midi ».

(E'd). » Ceux entre le sud-ourst ou l'ouest-» sud-ouest et la nord-ouest sont nos vents » dissions. Ils modèrent les chaleurs de Péié, » entretiennent la sérémité du ciel 3 mais ceux de la partie du nord cansent la sécheresse. » Elle devient excessive, si les vents du sud-sud-ouare ou du sud-sud-ouare ne donnent des » orages ou ne soullient fréquemment et forsement, ce qui est rare.

» An déclin de l'été, les vents retournent » entre l'est et le sud, soufilent communément » du sud-est avec force, et ils amènent des » pluies shondanies, continues, douces, ordi-» nairement avec tonnerres ».

(Automet). » Mais dans le coure d'Occobre, sils rétrograciées presqu'an nord-cet et au vonch-and-cet, rhumbs d'où ils soufflent le plus sourcet le mois suivas, plus inscret des fruids cuisans pour quelques ours et appetute, mais revenant et en pesours et appetute, mais revenant et en pese attent l'est et le sui-cet, et jusqu'au soul, 
par où ils finissent ordinairement l'aquée en
verant des plusons.

Les vents nord-ouest et sud-est sont les des minanss. Le premier est le plus violent et est sec. Le sud-est est moins fort et amène des pluies; c'est le vent des équinoxes; il soufile alors avec force. C'est le sud-ouest qui forme les pluies d'été.

# (Vents journaliers dans les tems de calme).

« Quand les tems sont beaux, dit encors »M. Raymond, Jes vents se levent le matin »de l'est au und-est avec le soleil, suivent son cours, et faissent avec cet astre vers le » même point que son conchant, c'est-deires »ces vents sont presque toujours sud-est avant » midi, sud-ouest après dans l'été, et nord-» ouest dans l'hyer.

En galerial, que les peras soines excisos concernes, il de se mais pere estes. Il confidente petit vent de la mer le jour, et de la terre la notifica de la notifi

a hait heumen, et le soir aur les trois heumes, ces tenns, sur-tout l'après-midi; sont pendant l'été, les parties les plus chandles du pours mais Phierer, écra seulement l'este a midi, depuis une jusqu'à deux leures : car les bries apant cesse au lever du soiri et la rease tombant alors, cette partie du matin se trouve la plus froide du jour.

n Les vents de l'est à l'onest par le sud, ou n'uents de mer, sont lumides et tempérés, et les opposés ou les vints de terre sont communement sees et froids n.

J'ai été hien aise de montrer, dans les passaces qu'on vient de citer, comment un excel ent observateur et un homme de génie suit tirer parti de ses remarques , et comment il appercoit , dans l'apparence de l'fregularité même, les traces de l'ordre universel de la nature. Il est vrai que deux choses concourent, dans le climat où il a fait ses observations, à faciliter les recherches. 1º. Cette partie de l'Europe, plus voisine de l'equateur, et à sex degrés seulement de la bonne où la marche des vents est encore marquée et régulière, doit laisser appercevoir des traces de régularité et de périodicité qui peuvent être moins faciles à soisir à des destances plus grandes de la ligne équinoxiale. 2º. Les côtes maritimes neuvent être sniettes à des influences plus uniformes, parce que lenr hor zon est toujours parta é en deux portions de cercle, dont l'un est termino par la terre, l'antre par la mer. Neanmoins ces observations nous donnent un résultat fort remarquable, et applicable à tons les climats et à tons les lieux à c'est que les observations météorolo ignes relatives aux vents doivent toujours être divisées en deux classes très-distinctes ; les unes apparticument aux grandes sgitations de l'atmosphère, les autres aux tems calmes. Dans les unes , on a à remarquer les veuts dominans ; qui donnent un grand mouvement à l'air, et qui l'entrainent tom entier dans une meme direction, comme par un torrent plus ou moins rapide. Ces vents appartiennent spécialement à quelques époques particulières de l'année comme les é minoxes et les solstices, As effacent et anéantissent toutes les directions habituelles et modérées. Dans les observations de la seconde classe, on a à suivre la direction paisible d'un conrant, qui ne produit aucune seconsse. Dans celles-cl, on peut distinguer les directions habituelles et les mouvemens journaliers. Les monvemens jonrnaliers sont ceux que l'action journalière du soleil parolt occasionner sur-tout dans les pays où l'horizon est partugé entre des plaines et des montagnes , entre des terres et des canx. Les directions habituelles sont celles qui, indépendamment des mouvemens iournaliers , se font observer pendant un capace

Médecine. Tome VI.

de tems plus on mains long, et qui s'étend à plusieurs jours de suite. Leurs phénomènes paroissent devoir nous donner plus de lumières sur l'état habituel de l'atmosphère. Cet état dépend peut-être en partie du reflux que doit naturellement operer vers les parties septentrionales, le mouvement régulier de l'est à l'ouest imprimé à l'air dans la zone équinoxiale. (Poyoz le mot Araque). Ce reflux est contrebalancé par l'effet constant des glaces polaires sur l'atmosphère, et modifié par les enceintes montagneuses, qui forment les grands basaine et leurs sous-divisions. Il est clair qu'il faut encare séparer de tons ces mjets d'observations, les Changemons suluis occasionnés par la réus mon des nuers oragenters et les autres impuisions accidentation one pout enrouser l'athmosphère. Or, de la monuire dont sout redigées la plupare de mas observations méréorologiques, toutes ces distinctions essenticiles sent confondues. C'est envain que le grand Bacon a perlé : très-peu de météorologistes l'out compris , et leurs longs , pénibles et inutiles travaux , ne nons ont pas fast faire un pas dens la connoissance de la nature.

E II B

Je suis donc bien éloigné de pouvoir donner pour les vents régnans des autres sones, autant de faits que j'en ai présenté pour le zone méri-dionale de l'Europe. Généralement en a observé que hors des latitudes dans lesquelles domine le vent équinoxial de l'est, le vent d'ouest prend sa place, et paroit alors dominer, sans copendant être ansa général et aussi universel que le vent d'est. Dans toute l'étendne du bassin occidental, et dans le liassin des isles Britanniques, les vents les plus frequens soufflent entre le sud-ouest et le nord-ouest. Et en n'néral , de toute la bande du sud au nord , par l'ouest. Les vents d'ouest sont les vents des équipoxes ; dans ces tems ils acquièrent un degré de force beaneoup plus grand, et sonfilent par bourasques. Souvent ils s'elevent de même avant on après les solstices , et aur-tont vers celui d'hiver ; mais communément leur violence a dons te tems moins de durée que dans le tems de Péquinoxe. Le sud , le and-ouest et l'ouest ambneut sur-tout les pluies , mais à partir du audest jusqu'an nord-ourst, toute la partie de l'horison comprise entre ces points, donne des vents secs, et qui rendent l'air screin.

Le nord est froid, et quelqurfois violent; le norderet est frois, aimi que l'est lai-mèue. La sud-est n'a point les qualités énerantes qu'on lui connoit dans les pays méridioinaux; le sud est le plus chaud de tous les vents, et coix de la partié de l'ouest lorsqu'ils no sont pas violens comme dans les équinoces, où trêl-pluvieux et.orageux, aménent une température douce et modérée.

Voilà à-peu-près tout ce qu'on peut dire de réguleral sur la vent des zones moyennes de l'Europe, au moins dans la partie occidentale; car, pour leur partie orientale, les observations qui sont entre non smains soci à peu étendues et si peu précires, que nous n'en pouvons tirer aucen perti.

En No: wêre . Pontoppidan donne la description suivante des vents réjuliers et irréguliers qui y regnent. « Les vents qui dominent le plus » ici dens l'Eviche de Bergen, ainsi que ser » ton'e la côte occidentale, sont le sud, le sud-» ouest et le sud-est, qu'on a coutume d'ap-» peller (land-south) le sud des terres. Dans m un grand nombre d'hivers ; quand de l'autre » côté des file-fields le vent du nord , de l'est » ou du nord-est, ameaent des gelées cuisantes, » et les sontiennent long-tems, rarement cea n mêmes vents durent-ils une quinzaine dans » la partie nord des monts appellés norden-fields » du côté de la mer. Ici nous avons généralement un vent de sud, qui apporte des van peurs tièdes, et dont l'effet est de tenir la mer navigable pour les pécheurs , et de mo-» dérer la rigueur de l'hiver , qui chez nous est n bien moins fort qu'il ne l'est dans le cœur de 27 l'Allemagne. En échange , nous avons des o pluies et un tems sombre, bien moins agréable » qu'une belle gelée ».

» Rarement nos vents tontrenti-lis à l'ozez; ils sont généralement suiv-ouez; ils pousent vers les anses les vapeurs abondantes de la mer, et ces montagnes s'y tenissent en nuérs pluvetures. Nous connoissons peu le nord, le nord-ouez et sur-tout le nord-ouez; anord-ouez et sur-tout le nord-ouez; salomon, le vent du nord chasse la pluie.

» Lea vents d'est qui viennent souvent de » la rive , et qui chassent hors des anses n les vapeurs qui s'y élévent de la mer, sont a outre cela fort tempérés , et sont par consé-» quent regardés comme les plus salubres ; "m comme ils amenent un tems sec, c'est avec » plaisir que nons les voyons s'établir, Au conn traire, vers le sud et au-delà des montagnes. p ces mêmes vents amènent communément la n pluie. Les habitans de la vaste province du » Nordland, qui tous les aus vir ment aux foirea m et aux assises de Bergen, et font par mer plus » de cent lieues , ont très souvent les veuts du » nord et du sud , qui leur servent de vents alises, sur lesquels cependant ils ne doivent pas torjours compter. Le vent, dont le retour » est le plus assurú, et qui revient vers le tenus » de la moisson, est le morde 1, qu'on appelle » Hambakke, d'un nom qui signifie que ce » vent fait fondie les neiges sur le soumer » montagues. Mois il y a encore ic en ..., et

» dans les tems sereins, nue espece de vent » réglé, qui journellement souffe le long dus » cotes et dans les anses . . . . . Ce vent suit » le cours du soleil. N.c. Hartsoiker attribue » ces sortes da vents à l'action du soleil , dont · la chaleur raréfie successivement l'air, et » occasionne une espèce de ilux et reflux, Un peu avant midi, dans l'été, il s'élète une » bise de l'ouest-sud-ouest ou du nord-ouest. » qui dure presque jusqu'à minuit.... Co » vent, qu'on appelle vent de mer, rafraichit » l'air, qui saus cela, dans les criques et dans s les vallers étroites, deviendroit d'une cha-» leur insoutenable. Le vent de terre, ou brise » de l'est, opposé à celui-ci, commence à minuit ou deux heures après, et finit deux beures » avant midi. Vers le tems de la moisson . lo o vent de terre prend le dessus, et le vent de ner dininue; on nomme la brise de terre, » mè e du bled, et elle échauffe sensiblement » l'atmosphère ».

Cette description des vents régnans dans la partie occidentale et maritime de la Norwège . et qui annonce un climat bien différent des pays placés sous le même parallèle, tant en Suèce qu'en Russie, mérite encore l'être comparée avec ce que Muschembroeck nous dit des venta qui règnest en Hollande, dans une autre portion du mene bassin, suivant les observations faites & Middelbourg, Utrecht, Harderwyck, Harlem, Sparendam. Le pays est plat presque par-tout, et les vents y ont, dans les mêmes tems, à neu-près la même direction. Les vents d'ouest et de sud-ourst y souffient le plus souvent , et nance commun, le premier souffle 77 jours, le recond 78, tandis que le sud souffle seulement 33 jours, le sud-est 43, le nord 42, et le nord-ouest 33. Muschenbroëck remsrque que le sud-est vient en Hollande, du pays de Clèves, où il y a de hautes montagnes, et que c'est le moina fréquent des vents qu'ils éprouvent ; que les plus fréqueus au contraire viennent des parties les plus ouvertes du paya.

A Pégard de l'ordre des vents, il suit de la table de M. Crognius, que rapporte Muschembrock, que dann les mois de Jaurier, Février et Miss, le vent cet principalement aud-aud-ouest et und-aud-est, qu'en Arvii il tourne an nord par l'est, qu'i lest sur-tout nord et nord-est en Mas et Juin qu'en Juillet, Août et Septembre il se porre vrs l'ouest, qu'en Octobre il passe au contraire à l'est et à l'est-adit

est, qu'il tourne au nord-ouest en Novembre, et que c'est par le sud-ouest que se termine

En général , les vents sont plus réguliers dans tous les pays maritimes et dans les pays plats; ils sont su contraire irréguliers dans les pays méditerranés et dans les contrées monts gneuses . au moins n'avons nous pas, sur les loix de lenrs directions, des connoissances assez etendues et assez précises. La plupart des vents ont trop peu d'étendue, à moins, comme le remarque Derham (Theol. Phys., ch. 11, not. 6) que ce ne soit un vent fort, et qu'il ait soufflé fort long-tems du même côté, ce qui arrive, dit-il, le plus souvent, quand le vent est au nord et à l'est. D'ailleurs , remarque-t-il , un vent qui est fort dans un endroit est souvent foible ou modéré dans un autre, selun que ces endroits sout plus ou moins éloignes l'un de l'autre. L'on remarque encore , cumme l'observe Muschembroëck, que le meine vent qui se lève dans un endroit se lève souvent sensiblement plus tard dans un endroit qui n'est pas trèséloigné, commo Middelbaurg et Utrecht. Ces deux villes , sont distantes d'euviron 25 lieues , et quand le vent de sud-ouest a'élère, il souffie donze heures plus tard à Utrecht qu'à Middelbourg. On sent, d'après cela, combien il fiu-droit multiplier les points d'observations, et combien encore il fauilroit d'accord et de correspondance entre les observateurs pour acquérir , sur l'ensemble de la direction des vents , des comoissances exactes : cela cependant est possible, sur-tout en Europe, et il faut espérer qu'on y parviendra quelque jour.

## ( Des pluies et des météores aqueux ).

Après avoir patré des récissituées de la chaleur et du froid, ainsi que de l'action deverns, il est naturel de s'occuper des météores agreex et particulèrement des pluies, à la formation desquelles les vents ont tant de part, sinsi que les vicissitudes de la température.

Cest une chose connue, qu'à mesure qu'on délogne de l'équiere et qu'autre et qu'on à reprocher du pole, la quantité de pluie qui tombe dans l'entre le confirme de la confirme del la confirme de la conf

l'hiver , que nous voyons les pluies pris-aio .flantes en été , mais moins durables et plus rares, tandis qu'elles occupent bien plus c'e tems et sont moins considérables dans la saison froide. (Voyen Recharches sur les l'ents et lea Pluies dans diversea latitudes. Journ. de Phys., Ocs. 1791, pag. 263, &c...) Les raisons physiques de ces phénomènes sont aisées à tronver ; l'abondance des plaies doit être en propor-tion de la force de l'évaporation et de l'action dissolvante de l'air : lenr fréquence, au contraire , a lieu quand l'air , syant peu de faculté dissolvante, ue peut retenir long tema l'esu enlevée par l'action d'une chaleur passagére et momentanée. Voyez les principes du jeu atmosphérique de l'évaporation , de la dissolution et de la condensation de l'eau dans l'air. (Art. Ain, ch. II, art. II, 4. II et III, p. 536 et suit. ).

Ges observations générales doivent être combines ver l'effet suitculer des expositions des différent lieux. En sifet dans fers lieux voissus de 1 mer, dels tous et des évengs, et dans les quantité des reux qui arrownt la terre ne répond pas à la progession autrelle qui derroit qui en le leur élojement de l'égostour. Le genatid d'en qui environnt les pays ainsi titois quantité d'en qui environnt les pays ainsi titois abreuve. Pair et retombe en plaies fréquente et abondantes.

On vai un exemple hieu renequable, que de co-berneiron prienter en « de ou exceptions dans la table que le P. Cotre joingui ancome de la comparcia del c

Si Pon prend du sud au nord des lieux dont les expositions ne soient pos trop disprates, et qui ne soient pos evirciones d'une lamilitée et qui ne soient pos evirciones d'une lamilitée et proposition de la company de la jours de pluie de Rome, Djion et Patris se trouve êre dans la proportion de 134, 145 et 155 jours de pluie d'une present de la company de la jours de pluie de Rome, Djion et Patris se trouve êre dans la proportion de 134, 145 et 155 jours pez anche.

Si l'on examine aussi les lienx dues lesquels les nombres marques s'cloignent le bius de la propostion générale , on trouve que ors endroits sont situés , ou sur les rives de la mee , et surtout des golfes, sur le bord des lace, des étangs, ou au sein des montames, l'à il est à romarquer que l'augmentation de preserviou a la u nou seulement pour les quantités d'an, mais encore pour le nombre des jours de pluie, C'est ce qu'on remarque dans le l'adoinn, le Verronois et le Milanois, lieux remelis de jace très vastes. C'est ce qu'on voit à Gindre et à St. Gothard comme dans tonte la Suisse ; et cette observation n'est pas moins sensi! le dans une partie des vales d'Aliemagne, entonrées de forête et de montagnes, et sur-tout dans celles de la Hollande , dont le sel inférieur à la mer est toujours abreuvé par l'eau , et fournit la matière d'une alternative continuelle d'évaporation at de condensation

Beaucoup de choses assiriment manquent au tableau du jère Cotte, parce que lui même n'a pas trouvé dans a s cor espondans le même sele et la même exactitude qui caracterisent ses propres recherches. Il ne sernit pent-être pas moius instructif d'avoir les différences qui se trouvent entre les : lieux pris d'occident su orient, à différent degrés de longitude, c'està-dire , à mesure qu'on s'éloigne de l'ordan et qu'on s'approche du centre de continent. Il faut espen a que quelque jour es genre d'observotions perfectionné, et plus généralement/ répando parmi noua, dounera des connoissances tius complettes , et que nous no portrons difrir en ce moment. Il est plus aisé de dire à quelles parties de l'année principalement appartiennent les pluies dans diffirentes parties de l'Europe. ( Saisons des pluies et météores aqueux dans differentes cones.

Nous avons va, en parlant de l'Afrèque dout les longitudes gépondent à la pain grande partie de cette de continent furrapen que partie de cette de continent furrapen que partie de cette de continent furrapen que l'abunce entre les troipieres écites partagle en deux tenus, le tenus de la afrita-rease et cetul des plaices. A mourare qu'un véloque de la zone forcide, ce partage deviant moins accessifie. Et ceptualant en claerve teniques un temps, de l'aunie plas remarquable par l'abondance despluies.

Des autions indyceners sont en général ce tenra, et le printens mais que d'autonnes sont les parties de l'année où l'est cet vervée sur la terre, ou on plus altonisament, on plus cominacillement. Il y a cependant une gradation à clour rere dans ce pladonnées. Dans la sonte lipse amérillonisé de l'Europe, qui compra al l'Eupagne, l'Iralie, la Grèce, la sistence des charges est en grissia récle, et d'une chabloir sontemes et consistent p et parsont ou dette disposition de l'enades et

lieu il peroit que l'automne est la saison la plus pluvieuse de l'année. Les aversea en Italie sont extremement fortes et fréquentes depuis le mois de septembre, ou la fin d'août, jusqu'au mois de décembre. L'hiver est moins pluvieux que l'automne , et la température y est, vers le midi, presque toujous aussi agréable qu'un printems. S'il a gelé, la glace disparoit constamment à cette heure. La glace et la neige ne subsistent que sur le haut des moutagnes. Le printems est aussi moins pluvi ux que l'automne, c'est la belle saison de l'année. C'est un Grèce et en Italie que les poêtes ont chanté il'abord les délices du printems, et nous ont appris à on célébrer les charmes, que nous ne connoissons que par leurs aimables vers , inspirés per le tableau riant et riche d'un Beau ciel et d'une nature ravissante. Cependant dans tous les pays voisins des montagnes les jouissances du printeins sont bien altérées par les déhordemens énormes des torreus , qui au printems sont des fleuves , et qui sont à sec à La fin de l'été. Mais ce qu'on ne doit point oublier ici . co sont les rosces constantes uni fa-Traichissent les muits d'été, humecleut abondamment la terie et entretiennent la verdure. Sans cela la fonene sécheresse et la constante chaleur des jours détruiroit la végétation, et seroit un fléau plus ricoureux que les gelées les plus forres des bivers du nord ; nons avons vy en Prence même un exemple remarquable de ce concours utile des muits fraiches et humides avec de longues sécheresses. En 1781 , depuis le premier mars pisqu'à la mi-septembre, in egua une secheresse extraordinaire, qui no fut interrompne que par un três-petit numbre d'orages, dont la durée se bornoit à quelques heures , phénomène bien rare dans notre pays : cette année là les muits étoient reliement humides et fraiches, que les prairies étoient constamment convertes d'une abendante roser, tandis que souvent dans nos courtes séclieresses du milieu de l'été, les auits sont presque aussi chandes et séches que les jours mêmes. Cette gun le là même (1781 ) il y eut une grande disette de fourages ; mais les fruits à noyaux , les fruits rouges et les' fruits à pepins ainsi que les melons firreit thrus was abondance extrême et d'une excellente qualité. Les bleds donnérent peu de paille, mais une récolte abondante de grains. Ces grains étoient petits , mais rendaient heaucoup. Ce n'est qu'mix ab m'anter rosées qu'an peut raisonnablement attribuer la quamité et la grossent des fruits , qui surpassèrent à ces deux égast's cenx des années preinaires.

Les thaties des montagues sont un des instrumeus de la nature pour déterminer la formation des plaies. Toutes les confrées de l'Europe métridunale sont traver-ées par de grandes chaînes de montagues. L'Europe en est rempire, dans de montagues. L'Europe en est rempire, dans l'acceptant de montagues de l'est rempire, dans l'acceptant de l'entre de l'en

du nord au sud , que de l'est à l'ouest; l'Italie est divisée en deux par les Apennius dans toate sa longueur; la presqu'isle, qui termine la Grèce, à la prendre depuis le Danube jusqu'à l'Archipel, est aussi traversée dans tous les sens par des montagnes. C'est vers ces pics élevés, ces conducteurs continus que se precipitent les eaux du ciel ; et si le peu de connossance que nous avons de l'électricité atmosphérique et des effets de la structure du globe à cet égard ne nous permet pas d'établir une théorie certaine, nous ne devons pas être inattentifs au moins à ces phénomènes admirables , qui établissent sur les sommets de notre globe la principale minufacture des saux, soit de celles qui sem-bient juillir des entrailles de la terre, soit de celles qui se forment dans les airs et tombent en torrens sur les coteaux et dans les plaines. On lit dans le Dictionnaire Encyclopidique de géographie, que vers le nulieu du siécle dernier il ne plut point sur la Sierra morena pendant 14 ans, et qu'il en résulte dans le pays plat une secheresse dans laquelle les sources tarirent, la terre a'emrouvrit, le feu prit aux forêts, &c. Voy. article Espaone. (Dict. géog.)

Il faut ici joindre une remarque qui caractèrise bien le passage des climits équinoxisux aux contrées septentrionales. On sait que dans les pays Lumides et marécageux des contrées équinoxiales les nuits sent très-dancerenses et funcites n.ôme anx équipages de nos vaisseaux; qu'une scule nuit passée à terre a porté la mortalité dans ces équipages, et en a fait périr une grande partie. J'ai cité à cet égard, dans l'orticle Arasque, les témoignages de Lind et de plusieurs observateurs dignes de foi. On observe quelque chose d'analogue dans la zone méridichale de l'Europe. En Italie, dans la contrée désignée depuis long-tems sous le som de marais portins, il est reconni que les voyagenra ne doivent pas s'arrêter la nuit, sur-tout l'été, dans les suberges situées dans le plat pays, mais avoir soin de gagner plutôt les villes ou les bourgs situés. la plôpart au sommet des collines. Quoique sverti ile ce fuit , je me trouvai obligé de rester une nuit su bas de is montague au-dessus de laquelle se trouve la petite v.lle de Piperno. d'avois d'ailleurs pou de contience aux traditions populaires de ers contides; je m'éveillsi concert de plaques rouges, larges et élevées qui disparurent dans le jour , furent mivies d'enflures en diverses parties et se terminèrent par une fiévre ardente bilieuse qui meniça de me devenir fun ste; mon compagnon de voyage fut attaqué de la même rantadie, quaique moies dan jéreusement. On redoute é alement les nuits de juillet et août dans toute la campagne de Rome ; on appelle ce tems , le tems de l'aria cattiva ou du man-

vais sir. Queique; à cet girté, les appethensions du pepthé ciphertre en me réplec de saperation, et soivet mégrades des grus instruits, il est tréa-rei que les aunes de un mundences faites dans ce tras out use grande analogie; à l'unessisté pets, avec ce qui nons est raccoul des dangers qu'on court prodent la sasson chaule et phiruses dans les camtiess équi, nonaisles. A meutre qu'on seure vez ice pays années son moites de l'accident de la sasson mides sont mois grands, que produient plus des malairées ardeures bilituess, passa soulement des malairées ardeures bilituess, passa soulement de all'éctoirs ribunationasse et catarigiers.

Dans les deux zones qui su vent imm'diate-ment du sud su nord, c'est-i-dire dans la quatrième et la troisième , les pluies paraissent plus particulièrement réservées au printent : et l'antomme est souvent asses sec et serein , au mores dans sa première moitié , sur-tout si l'été a été variable; mais il est tràs-ordinaire de voir les hivers et les étés pluvieux , sur-tout dans la quatrième zone, on se trouve une grande partie de la France. Cette some est en général remarquable par l'inconstance de ces ileux saisons . dont la température et la sécheresse sont au contraire si constantes dans les zones chaudis et dens les sones froides. Les bivers , dans la troisième zone sont plus généralement froids et rigoureux que dans la quatrième, et les neiges y sont sussi plus abondentes. Au lieu que dans la quatrième, et sur-tout dans sa partie occidentale, on voit souvent des hivers se passer asna que la neigo couvre la terre. Il est aussi très-fréquent de voir dans cette sore des bivers turd is s'avancer jusques dans les mois consacrés an printems comme les mois d'avril et de mai. Il est moins ordinaire de voir les frimats mécoces se montrer des le mois d'octobre. La ve 6tation se développe souvent avec une graede vivacité des le mois de février pour souffrir des retours disastreux ce mars at en avril, et au contraire l'automne est quelquefois si beau que plusieurs arbres y fleurissent de nouveau dans les jerdies , mome parmi les fruitiers. Mois en comparant une année avec l'autre , il v a quelquefois , à cause de l'inégalité des températures , une différence de six semames entre l'époque des mêmes récoltes. En général, tant pour l'i-umidité que pour la température , l'inconstance est le caractère commun de toutes les saisanne dans la quatrième zone.

Toute commensation faite, la seison la plus plusieuse de l'année est le pratena quinal l'hi-cer a ché fissid; les hrouillardes et les nejes sont l'apanage porticulier de la fin de l'autonnee. Les plusse d'hierer sont doutes et d'urables, aoitt que cellea des printens et des tré froids, junis que cellea des printens et des tré froids, junis quand ces deux Bilions conservent leurs tempé-quand ces deux Bilions conservent leurs tempé-

ratures naturelles, les pluies qu'elles offrent durent noins et tomb-ut par oudées au printems, et par orages en été. Elles sont souvent mélées de grèles dans l'une et l'autre saison : météore peu counu dans l'hiver et dans l'automne.

Pai pris la France, pour exemple dans la quatrime zone, mais il faut observer qui la proportion des pluies et des autres météores aqueux ainsi que celle des froits, des chaleurs, et de la température labituelle, varie considérablement suivant la disposition des lieux, et spécialement par l'effet des montegnes et des caeix-

Das la latitude de la France, les pays qui rempliserte la mème come de l'outra à l'ext, pinqu'ha Dniester, sont la Suisse, Fallemagne morticolare, la magneta de la suisse particolare de la magneta d

An-delà da Daiester, depuis ce fleuve jusqu'an Don, le pays, presque sans culture, habité par les Cosmues et les Tartares, est au contraire composé en grande partie de plaines vastes et furtiles, et cependant presque désertes en beaucoup d'endroits, arrosées par de beaux fleuves, Ge pays, sutrefois la Scythie européenne, étoit regardé par les anciens comme très-froid : mais al est bien évident qu'ils avaient nue même idée de tous les pays situes au nord de la Grèce, et la Thrace meine étoit pour eux l'empire de Boree et des frimats , ce qui prouve qu'ils n'en jugeoient que par les relations qu'on leur faisoit des pays beaucoup plus septentrionaux, vers lesquels ils approsoient que la Scythie s'étendoit indefiniment; et pour la Thrace, comma elle étoit habitée également par des peuples la plu-part sauvages et barbares qui rendoient laccès de ce pays extrémement dangereux , ils la connoissoient imparfaitement, et jugeoient de la température de tont le pays par celles des montagnes qui les en séparoient.

Il est eacore lon de faire une remarque; c'est que dans cette sone, e sensiticillement inconstante, la Bohême, qui contieut de grandes plaimes, bornées arvout à l'est et au sud par de hautes montagnes, jouit d'une égalité de température et d'une constance remarquable dans la proportion des asions. C'est ce qu'ubsarre le baron de Riesbrock dans ses lettres sur l'Allemagné, dans lesquelles il a réuni, avec une grande agacuit, tous les geners d'Observations.

Les pars qui remplissent la troisième zone, présentent aussi des dispositions inégales qui doivent faire varier la constitution de l'air, l'ordre des saisons , la nature dea mério is. Lea istes Britanniques environnées de l'Ucrae ; la Flandre environnée de plaines un :- mlamment arrosées ; la Hollande inonde ; i ira caux de la mer, et sanvée por les canaux et les digues ; l'Allemagne septentrionale, moire montagneuse que l'Allemagne méridionale, mais braucoup plus que tous les pays voisins deus la même zone, principalement entre l'Elbe et l'Oder, et dans cette ét ndue même remplie de marais et de petits loce ; la Pologne & In Prusse , paya unis et la Prusse principalement remplie de lars; tontes ces contrées , par la disposition même des lieux , ont nécessairement un air chargé d'humidité : la Pologne et la portion de l'empire Russe renfermée dans cette zone , sont de tous les pays situés entre les mêmes parallèles les moins surcharges d'eaux.

Il en résulte que dans la plupart de cea pays l'humidité da l'air est grande ; on sait com les brouillards sont communs en Angleterre. Les hivers y sont pluvieux, les étés variables, et rafraichis par des vents continuels ; le ciel souvent obscur, la température douce. L'Ecosse plus montagneuse, plus a ptentrionale, jouit d'un ciel plus serein. En général le Père Cotte a remarqué que la quantité d'eau qui tombe sur la terre dans l'étendue de cette paralléla, principalement vers la Hollande, étoit très-considérable, et dans une proportion supérieure à la progression naturelle du sud au nord , qu'il a constatée, comme je l'ai dit, d'après l'observation. Cette grande humidité qui rèque dans la portion occidentale de la troisième zone, la rend plus tempérée, et sur-tout moins froide proportionnellement que la partie orientale qui appartient à la Pologne - t à la Russie. Dans aucune partie de l'Angleterre et de l'Ecosse, on ne connoit in rigueur des froids qui règnent en Russie , dant le département de Moscow , où le froid descendordinairement de 15 à 20, et quelquefois jusqu'à trente degrés de Réaumur; cependant, Moscow même, place sur les confins de la seconde et de la troisième zona, est dans le mêma arallèle que les frontières de l'Ecosse et de l'Angleterie. Les chalcurs des pays très-humides sont également moins fortes que celles des pays sers, et les jours d'été sont plus srdens à Moscow qu'en Augleterre. Mais les nuits y sont froides et humiden, et leur contraste avec les jours y est tres-dangereux, si l'on negliga de se vêtir chaudement dans les mois de juillet et d'août qui sont les plus chauds de l'année. Le tems le plus sec de l'année est l'hiver , et dans le département de Moscow, depuis la mi-novembre jusqu'au mois d'avril l'air est suc et sercin. Au mois

d'avril les petites pluies , le dégel et les inondattions marquent le printems; c'est d'uns l'automne et au commencement d'octobre que tombent les grandes plnies, et que le tems est couvert jusqu'à la mi-novembre, nlors les neiges tombent, et l'hiver commince. (Voyez Lisai sur plusieusspoints de mineralogie du nord; topogr. de Moscow, par M. MACQUART, pag. 45: et suiv. )

Ce que je viens dire du climat de Moscow, nous donne déjà une idée de la température et de l'ordre des météores propres à la seconde sone. L'abondance des pluie vernales en comparaison des antomnales, qui est un caractère distinctif ile la température des zones moyennes, semble disparoitre à mesure qu'un a'approche des sones froides; et dans celles-ci, ainsi que dans les sones méridionales, la prédominance pluviense de la saison automnale se manifeste avec que que évidence. Mais bientôt les pluies et les brouillards de l'automne se changent en neigea, et n us avons déjà observé, d'après les voyageurs, quevers la fiu de septembre, et au mois d'octobre aur-tout, les neiges tomboient souvent en Suècle. Cependant la partie méridions e et maritime de ce royaume participe davantage du caractère de la troisième sone, les hivers n'y commencent pas si-tôt, et n'y finissent pas ai tard. Il v a encore à cet égard une une différence remarqualile entre la partie occidentale et la partie orientale; et tandis que M. Coxe nous représente les frimats se dissipant dans la Suède en mara ou sur la fin de février, les voyageurs nous partent à Moscow de dégels et de débordemens en avril.

J'ai déjà observé , d'après Pontoppidan , la différence qui existe pour la donceur de la température entre le climat de la Norwège occidentale et celui de la Norvwège or entale, amsi que de la Suède. Les pluies de la Nurwège sont aussi d'une abondance qui a passe, dit-il, en roverbe parmi les Holtandois : « dans le fort de l'été, l'humidaté , qui s'évapore des hairs et des criques, et qui pénètre tout le pays, est élevée par la force des rayons solaires au-dessua des sommets des montagnes et emportée par les vents ; mais dans les saisons ou l'action de cet astre est plus foible, elle forme des nuées pluvicuses qui restent anapendues au-dessous du sommet on même sur les flancs de ces montagnes. Souvent leurs cimes paroissent dégagées de vapeurs, tandis que leur partie inférieure est assicgée de mages, an milieu desquels il arrive souvent que les voyageurs et les payeuns re trouvent surpris, ne voyant goutte, respirant avec peine, penétres d'humidité et de froid, et menac's de dangers pour leursanté, a'ils ne rentrent pes promptement dans une almosphère plus pure. Ces puées finissent par se decharger par des pluies abon-

EUR dantes qui entretiennent une perpétuelle humidite. Ceci a lien sur-tont dans les environs de Bergen ; le reste de la Norwège jonit d'une temperature plus saine et moins pluvieuse.

Le savant Evêque remarque encore qu'il ar. rive , quoique raremint, que des neiges tardives viennent dans son pays détruire la première végétation du printems ; et c'est encore une anaogie, qui rapproche les parties occidentales de la denxième zone , du climat de la troisième , et 1 sur-tout de la quatrième, dans lesquelles ces froids tardifs sont infiniment plus frequens, Dans le reste de la seconde zune, ces retours d'hiver ne sunt presque pas connus.

J'ai déjà fait remarquer, d'après le mêmes Pontoppidan et le docteur Wallia, que dans les isles Occades, qui sont au nord de l'Ecosse, l'hiver étoit plus pluvienx que froid, qu'il y tomboit plus de pluies que de neiges, et que ces pluies tomboient à flots plutôt que par gouttes.

Ainsi, la partie occidentale de la troisième. zone, est sujutte aux brouillards et aux pinies dens tous les tems de l'année et aur-tont en hiver. Les neiges n'y durent pas long-tems dans le pays plat, et Pontoppidan remarque qu'il est rare qu'on y puisse aller en traincau plus longtems qu'une quinzaine de jours. La partie oriontale , au contraire , est sealie dans le même teme . reste couverte de neige pendant quatre, cinq es six mois, et jouit, soit dans l'été, soit dans l'hiver , d'un ciel clair et serein ; c'est dans le passage de l'une à l'autre de ces saisons, que les pluies et les broudlards se manifestent.

Dans la première zone, ou la zone la phis septentrionale, la durée de l'hiver devenant successivement plus grande, les neiges tumbent plutôt et se retirent plus taid, et la ssison des luies se rapproche davantage du ceatre de l'é c. L'horison , que le soleil n'abandoune pas dans l'été, se couvre de vapeurs qui obscurciasent une portion du cercle que décrit ecet astre ; les pluies aurviennent en Aunt, et en Septembre , comme l'ont observé les académicsens. Dans la Laponie méridionale, les gelées durables s'éiablissent à la fin d'Octobre, souvent dans l'hiver la neige tombe le jour, tandis que la nuit est sereine et brillanie, ainsi que le remarque Manpertuis dans la relation de ses voyages au pole, et ce n'est qu'au mois de Juin que la terre sort de dessous les glaces. Dans la Lapon e septentrionale, le climat est eucore plus riconreux , et les étés y sont plus humides , sur-tout dans les mers occidentales, et les navigateurs y sont souvent, dans crite saison, surpris d'a brumes épa-sers qui leur dérobent la rue da soleil et des objets les plus voisins, et finiscent par se changer en pluies; ensorte qu'il semble que, dans la zone placiale; comme dans la zone processe de la comme dans la zone correde. l'année se partage en deux assons, la saison aèche et la saison des pluies; mars ici la saison s'ché est celle dans llavquelle la rigueur du froid glace toutes les saux.

Das météores el citiques ou ignés en Europe.

L'état de l'électricisé stronsphérique n'e point convor été étable complettement, d'une amière comparative, et sans donte sa combinaison acec les différentes voraitors de trapérature aqueux, complettera l'histoire de l'atmosphere, histoire vate, inféressante, inéquisible, et alors de l'atmosphere, histoire vate, inféressante, inéquisible, et alors de l'atmosphere, pitroire vate, inéquisible, et alors de l'atmosphere, pitroire vate, et puis de l'atmosphere, pitroire à l'higiène.

Tout c: qu'on comprenoit Judie sons le tirre de médera i piech servit étre un produit de l'étectricité. Les éclairs et la fondre, les aurores boréales même, universait la plupart des physiciens, et jusqu'aux tremblement de terre et aux phénomènes des volcens, ou dépendent cinièrement du l'éterticité sinsophérique, ou ont une connexion plus ou moins éridente evec les phénomènes eléctriques de l'atmosphère.

Les orages et la foudre sont fréquens dans les contrées méridionales de l'Europe ; mais c'est sur la fin de l'automne. Le fraces du tonnerre, la violence des orages, y sont dues cette mison beaucoup plus grands que dans les zones plus recule-s vers le nord , et la fondre y cause plus de ravages ; il n'y e que très-rarement des orages en été , parce que général-ment l'été est sec. Au contraire, dans les zones variables, comme la quatrième et la troisième, depuis le mois d'Avril jusqu'au mois d'Octobre , les orages sont fréquens ; il strive quelquefois que le tonnerre éclate dans les hyvers tièdes ; mais en général l'autumne, ainsi que l'hyver, sont de toutes les susons de l'année les moins orageuses, Dans les zones plus froides, les orages mélés de tonnerre sont moins fréquens et moins violens; cependant ils ne sont point inconnus dans les sones placiales et en Islande. M. de Maupertuis, dans sa relation du voyage des scadémiciens au pole, parle de deux orages avec tunnerre aurvenus en Juillet et Août, M. de Troil en parle dans ses lettres sur l'Islande ; il observe , à la vérité, qu'ils y sont rares , et que si le tonnerre se fait entendre, ce c'est gueres, même l'été, que dans les environs des volcans. .

Dans tou'es les zones, les contrées montagreusers sont le sièce des orspes, préférablement non pays plats et unis, et indépendamment des échos qui augmentent par leur rétentissement les felate, de la fondre , ce médions dy france tonjous et plus fréquemant et avec plus tonjous et plus fréquemant et avec plus (refif et de parties adilates de ext. o grande sucline éterrique que furme le glube terrestre avec l'ainstyble qui l'entirere , et dont l'aguide avec l'ainstyble qui l'entirere , et dont l'aguide Almosemant de ce Dictionneire.

L'eurore boréale appartient à toutes les rones, mais elle est particulièrement et frequente etbrillante dans les contrêre boréales. Dans les zones méridionales moyennes, elles sont un phénomèse que les physiciens observent et notent soigneus ment, que les curieux voyent avec étounement, que les superstitseux interprètent, ainsi que toutes les choses peu ordinaires, d'une manière plus ou moins sinistre. Dans les sones boreales, elles sont un supplément habituel de la lumière du jour, et (disent les académiciens, Mém. de l'Arad. des Sc., an. 1757) « dès que les mits commencet à n ère ubscures , des feux de mille conleurs et » de milie figures éclairent le ciel, et semblent n vouloir dédommager cette terre de l'absence " du soleil qui le quitte. Ces feux, dans ces » pays, n'ont point de situation constante, a comme dans nos pays mindiomux. Quei-» qu'on voye souvent un arc d'une lumière fixe n vers le nord , ils semblent cependant le plus a souvest occupir indifféremment tout le ciel; » ils commencent quelquefois par former une graedo écharpe, d'une lumière claire et mo-» bile , qui a ses extrémites dans l'Iuris n ; et » qui parcourt rapidement les ceux par un » mouvement semblable à celui du filet des » péchenes, conservant dans ce mouvement sase a a sensiblement le direction perpendiculvire au » méridien. Le plus sourent sprès ces préludes . 20 toutes ces lumières viennent se réunir vers no le zenith , où elles forment le sommet d'une » esoère de couronne. Souvent des ercs sem-» bieldes à ceux que pous voyons en France » vers le nord, se trouvent situés vers le midi ; » souvest il s'en trouve vers le nord et le midi no tout ensemble; lears sommets s'approcheut » pendant que leurs extrémités s'éloignent en » descendant vers l'horizon. J'en ai vu d'ainsi » opposés dont les sommets se tauchoient » presque an zenith. Les uns et les cutres ont » souvent au-delà de plusieurs arcs concen-» triques; ils ont tous leurs sommets vers la » direction du méridien , avec cependant quelque » déclinaison occidentale, qui ne m'a pas peru » toujours le même, et qui est quelquefois » insensible.... On se finiroit pas si l'on » vordoit dire toutes les figures que prennent » ces lumières, et tous les mouvemens qui les » agitent ». Ici l'auteur du rapport , après avoir

dit que ces feux sont de toutes les couleurs, et

qu'elle injustent souvent quelques renforits de cal d'une couleur rouge comme du ang, qui se change en voltect tolhes il diponte qu'il se change no voltect tolhes il diponte qu'il n'a va que deux fois de ces lamières rouges, puèlles sou traves dans le pars , no toutes le courac couleurs su présentent si louvrent pet que, sefon la coutture du chaes arres, elles courac couleurs su présentent si louvrent pet que, sefon la coutture du chaes arres, elles courac couleurs su présentent si louvrent pet de la couract par le contra de la couract de la

et mille autres prodiges.

L'influence des aurores boréales sur l'aiguille
aimantés est constatée, sans que les causos, et
néme les lois de cette correspondance soient
connves. Les académiciens n'out fait aucune
remerque à cet égad dans leur voyage au pord.

A Vigant des tremblemens de terre et des recouses voloniques, verillainem nec'es mitéores et toual ben évidente, et des chargetions et toual ben évidente, et des chargementel les évédentes d'éserves qui four entr'ouvrit sous nou demenues le ad qui les prints, et couvreit des courtées pundées et devilles florisantes en des déerns et in des mopours, et couvreit des courtées pundées et devident précise de la terre de la terre pour jeter dras les sans l'épouvanie et l'éfficié, il et les toublibles de finnées qui véaluccies et

Pair sont sillounés par la foudre. L'Italie et al Scièle ont été depuis long-tens le sège de cas grands mouvemens, et les traces les plus frappantes de la furur des velons da démontrent que l'Archipet, les Aprantin et Campanie, la Calabre et la Scile, les siles Lipatr, et celles Stromboli et Volcano, encorentéliantes, ainsi que l'Ehthin et le Vésuve ont été les foyres de ces grandes érrobutions. Nous

été les foyers de ces grandes révolutions. Nous avons vu que dans le nord la froide Islanda receloit anssi des feux , et que les elaces et les frimats convroient des laves et les débris des incondies qui l'ont ravagée. Dans l'intérieur du continent , les montagnes qui forment les plateaux du Centel , du Mont d'Or et du Pay de Dôme attes'ent que cette terre a été soulevée par de violentes convulsions. Mais avant 1755 rien n'annonçoit que la côte de Portugal , que Lisbonne , la plus superbe alors des villes mari times de l'Enrope dut être le siège de sembla. bles désastres , et cependant le plus furieux tremblementquifit jamais arrivé, avant celui de la Calabre , mit l'intervalle de quelques heures entre la plus éblouissente magnificence, et la plus désespérante solitude. Est-il vrai que depuis ce tems les proportions des saisons soient altérées? C'est ce que répétent beauconp de personnes

qui ont vécu avant cette mémorable époque ;

mais c'est ce que croiront difficilement les gens | Médecine, Tome VI.

instruits', et sur-tont ceux qui réfléchiront que l'épouvantable catastrophe de 1783, dans lsquelle Messine et toute la Calabre ultérieure ont va périr vingt-sept mille habitans , et briser lea édifices de vingt-neuf villes, bourgs et villages, n'a cependant laissé d'autre trace de son existence que les misérables ruines qui attestent la fureur de ce flém. Les contre-coups de ces se cousses énormes se font éprouver jusques dans le centre du Continent, et principalement dans la direction des montagnes. Mais les volcans semblent un préservatif contre ces désestres , et l'on sait que le silence sinistre du Vésuve et da l'Etna avoient précédé la funeste époque qui détruisit Messine. Les Napolitains redoutent ce silence du Vésuve , et regardent l'écoulement des laves embrasées comme des criscs utiles qui préviennent de plus grands malheurs. Le Vésuve jette habituellement , sinsi que l'Etna, de la fumée et des matières embrilsées , qu'il lance par des secousses répétées et plus on moina fréquentes , sonvent à un intervelle de peu de secondes. C'est sur-tout vers' l'automne , à ce qu'on m'a dit dans le pays , que ces foibles éruptions se multiplicient davantage, et c'est au mois d'octobre que l'en ni été témon sur le cratère même ; lorsqu'elles cessent , on tremble, et rarement se trompe-t-on sur l'effet de cet augure. En général l'éruption habituelle parolt être aux grandes éruptions , ce que les grandes éruptions sont elles-mêmes aux grandes seconssen, par lesquelles s'abiment les contrées; aussi leurs époques sont-elles remsrquées avec soin. Les années 1784 et 1767 sont mémorables pour le Vésure, outre celles rapportées par le P. de la Torre, et cette fameuse éruption qui conta la vie à Pline le naturaliste. L'Etna a rendu remarquetdes les années 1766, 1757, 1755, 1753, 1693, 1669, 1579, 1556, 1554, 1537; l'Heela, dans l'Islande , a eu dix eraptions depuis 1004 jusqu'en 1693; mais depuis ce tems la première a eu lieu en 1766. Dans cet espace de tema, d'autres lieux lui ont servi de supplément , et M. de Troil compte en différens endroita depuis 1004 jusqu'en 1765, soixente - trois éruptions, dont quelques-uncs, sur-tout celle de Kattlegian, en 1755, furent très - considérables. Rien jusqu'ici n'a prouvé qu'il y ent entre les plus mémorables époques des d. l'érentes éruptions volcaniques un accord, que l'esprit curirux du l'hysicien y cherchera toujours , mais que la nature ne nous a point eucore laissé appercevoir d'une manière évidente. Je m'arrête ici : une plus longue discussion sur cet objet deviendroit trop étrangère au but que je me suis proposé.

5. V.

(Du sol de l'Europe, et de ses productions.

Je n'al pas fait, dans cet article, un chapi-

tre particulier des divisions de l'Europe, en rérions. Le pa-tage naturel des bassins qui comjosta cu emitirent (f. I. ). Les zones que j'ai issay. d'y tracer du nont au and , en tra césigiant pir les caractères distinctifs pris de leur température ( 6. III ). Les délérences que a indenen s'entre les sections de ces zones, de Pourst à l'est , de pais l'extrémité occidentale de l'Eurape jusqu'à la limite incertaine qui la acpare de l'Asie (f. IV), sont suffisantes, à ce que jo cross, pour déterminer les principaux puints aux pre-s, d'aveut à rapporter les observations. Car la combination des formes du sol . de sa distance de l'équateur, de son éloignement plus on moins grand, tant iles mers que du e nne du Continent, forment, pour ainsi dire, des arroydissemens naturels dans braquels les causes physiques qui agiaunt aur les hommes, et les tuffuences premières se trouvent comme renfermées et circonscrites.

Je me suis occupi avec quelqu'attention à déterminer cas promières lance, a fin de donner la coicé d'ec que peut devenir un jour la topo graphie plysique et médirale de ¿Ykunpe, quand un pins grand loisir, une suit plus consideratio de reacteriste m'aurout uns a même sideratio de reacteriste m'aurout uns a riber divid, un quando cette grande et utile cutreprise tiut, un quando ette grande et utile cutreprise mu miera, et d'une plume plus habite et plus exercée.

Mon objet, maintenant, est d'indiquer sommairement la nature du sol et les principales productions de l'Europe.

Une terre cultivée n'affre nulle part la figure et la forme que la nature lui a donnée ; son sol tour menté dans tous les sens, est lui même presquien entier l'ouvrage de l'art ; ses productions végétales no sont en aucun endroit celles que la simple fécoudité de la terre eût produites et developpées ; jusqu'à leura formes, leur élévation, et leur saveur, tout est change et façonné en mille manières par la main de l'homme ; Panimal associé aux morurs , aux besoins , aux vertus et aux vices de son maître, est également méconnoissable ; celui qui ne peut être civilisé est, ou bauni de la terre, ou relégué dans ses partica les plus incultes , et réduit à une dépopulation telle que plusieurs espèces disperoisent entièrement ; l'homme enfin , par In re-semb'ance des loix et des mœurs , par l'analogo plus ou moins grande des gouverncmens, par l'unifo mité de l'education, par les mélanges multipliés que favorise la société, que nécessire le commerce , par la communication des idiomes, des conneissances et des opinions, Chomme , dis-je , perd aussi son empreinte

natale, et l'Europe, dans sa plus grande partie, n'est qu'un veste pays babité par un même peuple.

Néaumoine , au milieu de cette uniformité , quolques traits percent , et chaque coutrée , comme chaque peuple , a sa mance.

(Substances minérales propres aux différentes parties de l'Europe.)

Je n'entrerai pas dans le détail des minéraux qui remplissent les différentes contrées de l'Europe, et qui s'élevant nu-dessus du sol cultivable, on lui servant de base, dutinguerment pent-tire plus récilement que lu, les diverses portions de ce continent. Le partie de la géographie ploysique , conticu aux seins d'un savant distingué. (de M. Desmarests) remplira sous doute altondamment cet objet daquel il ne résulte, quant aux influences commes , qu'un petit nombre d'observations applicables au but que je me propose, C'est sur-tout dans les con res montagneuses que se présentent en foule les productions minérales les plus importantes , les roches. primitives, les mines métaltiques, salines, sulpharenses et bitumineuses, et les produits volcaniques,

Les montagnes méridienniles, dont le centie te le sommet soul dans les Alipes, sout coiles qui en németit le plus grand nombre de minéespinées e l'ais à ce critte que mons avons explorées produces, s'acomes et françoises. Tous les grants de mériaux les montagnes allema-des plompiones, s'acomes et françoises. Tous les grants de médiaux d'ut routest et s'y caploitent. Dou, l'argust et le mercure onn plus d'aux celles Visilles l'est plancoper la ler d'aux celles Visilles l'est plancoper la ler d'aux celles d'alles les fe plancoper la ler d'aux celles d'alles les fe plancoper le ler d'aux celles d'alles de Susag p'articipies, le fer si, le roiver et le plomb de na celles de Françe l'est plancoper d'aux de l'aux de l'aux de l'aux mieux précéctions u'utes l'aux et la llogrée.

Le monagage represerimates, dont le conse cet dan las Indio Fields, doment principalement en Sudde, la fer et le cuirre ; en Angeletere, le cuivre et l'émin. A Vigard des vange qu'elles comme les autres; mais at l'onitées au Europe comme les autres; mais at l'oninhes mans de la Subire, et que leurs prombres mans de la Subire, et que leurs proinhes mans de la Subire, et que leurs prolet a Colchiel, funque par la Gilde de as toisson d'or, emblème des cohes exploitations qu'ony faint désenve, que flarmasser marcie de l'ora l'empire Orienna, on sara fies de creurier que le matten. Les pyrites se rencontent presque dans tous les pars, mais le soufre natif s'offre principalement dans le voisinage des terra volcaniques, et l'Italie en offre plus que toute autre cutties.

Le charbon-fossile n'est pas un des moins utiles productions des mines enropéennes ; presque toutes les cen rées montagneuses en offrent; mais elles no ment malle part plus ab mantes qu'en Aucleterre, La touche s'exploite principolement dans les pays qui out été marécegeux, ou qui le souten ore, comme la Hollande. On en tire des Pays-Bos, de la Flaudre, de La Picardie et du nord de l'Ailemagne, et les debris des vegenux qui la pinetrent et qui la contiennent, sont des témoius irréencables de son origine ; mais il parolt que les régions glaciales, sinsi que les régions méridionales . son également impropres à sa formation , ce n'est queres que d'ns la traisième zone enropéenn- qu'on la reacon re. Le suecin, plus précieux et moins utile , est particulier aux côtes méridionales de la Baltique , et se trouve aussi fossile dans la Prusse.

Il n'est point de partie de l'Europe qui n'ait ses fontaines salées; mais les sels fossiles sont rincipalement Palun , le nitre et le sel gemme. L'alun s'exploite dans plusienrs pays , mais surtout en Laile; il y forme des roches dans le territoire de Roune , et e'est sur le cratère immense de la solfatare, que aout établies des alunières, dont le produit est précieux pour le royanme de Naples. Le salpêtre ou le nître fossile n'est bien commun qu'en Espagne; suivant les observations de M. Howles, les provinces orientales et méridionales de ce royanme le contiennent si shondamment, que la ponssière des chemins en est impregnée, et le donne avec la plus grande facilité. La multiplicité des foutaines , dout l'eau est chargée de sel marin , annonce combien ce sel fossile est commun, eependant les mines de sel gemme en Europe sont principalement countes dans PAilemagne méridionale , dans la Hongrie et la Pologre, et la fameure mire de Wielitzka , près ile Craeovie , fournit de sel tous les pays méditérranes de l'Europe.

On a dità dit que ce n'est pas acultenest dans le voitange des volcans, unis accore duna les contribes les pius distantes des louches actuellement embales que les produits vulcaniques attestent les antiques révolutions du globe. Une de leurs plus étonantes productions est cette immense crystalitation des Batulies , monument éternés, dont les praises gignatesques s'attèrent auprès des voictes éterints, que M. Bowles a reconsume en deres acquelles de l'épositions de la produit de l'appendit de l'éposition de l'appendit de l'éposition de la produit de l'éposition de la produit de l'éposition de l'appendit de l'appendit de l'éposition de l'appendit de l'ap

pagne ; tast an ud de ce royaure, qu'an mod ; en Catique et en licere; que l'on a décrit acce son dess in e-devant àuvergre; que l'on a mit de tour dé-éer an qu'el-quesplanes de la lichain et que se rusonirent en plaiseux autres endon te d'Alfrina ne et de la Sara que M. le Tuil a d'ent en proposition de l'acce de la Sara que M. le Tuil a d'entre en frequencie de la Sara que M. le Tuil a d'entre en frequencie de la Sara que M. le Tuil a d'entre en frequencie de la Sara que M. le Tuil a destructue de l'acceptant de la Sara que de l'acceptant de la Sara que de l'acceptant de la Catalante de Sara, dans le comit à d'entrès et dons plusieurs autres lieux de l'Irlande et de l'Econe.

Je ne m'a réterai point à ces détails , et il seroit également inutile et impossible dans un article general de dire en quels endroits le sol cultivé repose sur l'argille, sur la craie, sur la marne, le grez, le sable et le p'atre; Je ne dirai point non plus en que's endroits d'immenses harrs de phosphate calcuire attestent que l'acide phosphorique n'est, pas un produit exclusif du règne animal; pent-ètre ces vastra couches de différente na ure sur lesquelles porte le soi cultire, en se molant à ce sol et influant sur sa fertilité , auroient-elles queiques droits à notre attention ; mais qui pourroft fulfire à leur description ? Et d'ailleurs dans les pays rivilisés combien de causes éfranglises à la nature de la trire croisent , compliquent et anéantissert son influence sur la nature de Phomme ; infinence, dont l'étude est le seul but vers lequel nous tendons.

Cependant il seroit ténuéraire d'assurer que la salubraté des lieux n'est pas, plus ou moins, déterminde par les produits minéraux que recèle el aque terre . et sur-tout par ceux qu'on en retire. Qui pent assurer que le voisinage des volcans. autour desquels le soi dans les pays chauds présente une fertilité supérience à celle des antres terreins, que l'exploitation des mines de charlon de terre, des tourles, des mines de mercure, de cobalt, d'antimoine, des pyrites qui s'efilenrissent à l'air, qui s'échanlient . brûlent et exhalent le soulfre, ne modifie pas l'existence de tous les êtres organisés qui environneut ces lieux , indépendament de leur netion évidente sur les ouvriers mêmes qui y tenvaillent ; mais mous aurons tiru de nous oecuper de cesi en d'autres endroits. Le sol même , le sol fertile , et les vigétaux qui le ouvrent , appelrent notre attention.

( Productions végétales propres à l'Europe ),

L'humus qui appartient autant sux végétaux qui nassent et meurent à la surface du globe, aux animatix qui y paissent et y bahteen, qu'un sol acquel se indient les débris et des animatix et des plantes, l'humus, instrument de la réproduction des végétaux, et siège de la firmilité, ne pourroit être décrit que dans ces contrées sauvages et inculies , nu l'homme ne change presque rien à la terre qui le porte, et où il recueille gratuitement les préseus de la nature, sans les solliciter, sans les exicer par son travail. Mais dans une contrée cultivée, et, presque par-tout, ou fertile, on fertilisée, l'humin est, en partie, l'ouvrage de l'industrie des habitans, et sa description ne pent se fore svec exactitude, on du moins entraîneroit dans des détails, qu'on no pent suivre dans un article général. Il est cependant en Lurope des contrées encore à - peu - près incultes; ce sent, 10. celles où les peuples, encore sauvages, vivent errans et sont presque tous nomades, comme les Tartares, qui errent au nord de la mor noire, les tartares de Budgiac, les tartares Nogais, les Sapotoviens et ceux de la Crimée. Leur pays est cerendant en général fertile par lui-même, et la C-imée est une des contrées les plus fécoules de l'Europe. 2°. Les pays qui , comme la plus grande partie de la Russie, présentent une grande disproportion entre la population et l'étendue des terres, et ai l'homme, encore esclave, travaille nour un moltre opulent et languit dans la misère ; 3º. les lieux auxquels la nature a refusé une tempé rature favorable , telle est l'Islande , presque toute la Lapquie septentrionale et le pays des Samoye les européens à l'est de la mer blanche; la terre y porte à peine des arbres et de la monsse, et ne jent nontrir que des ours et des rennes; le Lapon et le Samoyede ne lui doivent pas même I ny nouvriture.

Dans le reste de l'Europe, si l'une en excepte les portions les plus éférces des montagnes que leur température et la sécheresse dei rocke qui les composers rendem tempelales de degrés différent de fertilités. Le sol de l'Éurope act couract de véginisa suiles, a ri'an ne past y latinguer que les terres les plus riches , soil par leur postone et leur nature, comme collès par leur postone et leur nature, comme collès par leur postone et leur nature, comme collès qui composent l'Angleierre, les Pays-Bas, la Fance, me grande parue de Memanges de Memanges de l'Allenappe, et la Poligne.

Si l'on joint à ces remarques générales ce qui a été dit dans le 4 II des trers iuondées et maréca; enses de l'Europe, on aura les rues générales les plus nécessaires dans cet article sur l'état de l'Aumus on de la surface du sol auropéen.

C'est sur ce sol que tant de végétaux prensent leur accroissement et fournissent aux be-

wins, an luxe et à la sensualité tant de ressources et de piutisances. C'est là que les productions de tant de contrées éloignées as sont naturalitées, et vienners, pour aussi dire, y représenter l'univers. Quelles sont celles qu'on peut régarder comme indigêne à l'Europe à Toutes y paroissent comme dans leur patrie.

Si cependant on veut déterminer quels sont, relativement à la température naturelle et sans les efforts de l'art , les végétaux qui peuvent croltre spontanément et se reproduire en Europe, depuis son extrémité méridionale jusqu'à ses parties les plus septentrionales et les plus froides, nous dirons que le terme le plus fort de la végétation européenne paroit maiqué par le palmier-cattier, et par la canne à sucre, qui l'un et l'autre croissent librement dans les parties méridionales de l'Espagno et dans la Sicile , et que le terme de la végétation expirante est marqué dans les climats septentrionaux, où le boulenn , Betula-alba , Betula-nana , foible et petit, vegéte encore, et où la derniere plante qui croisse est le lichen des rennes (Lichen rangiferinus) aliment unique de cet utile animal, compagnon ilu Lapon, qui brave avec lui les frimats, et qui sent, et va chercher jusque sous la neige, cette mousse qui fait presente sa seule nourriture.

Nous ne tracerona pas les degrés intermédiaires entre ces deux extrêmes; mais, pour ne pas perdre de vue dans le règne végétal les productions véritablement naturelles et étrangères à l'art des hommes, il fandroit considérer ces vastes forêts qui originairement couvroient toute la terre habitable, que l'on renrontre toutes les fois que l'on shorde sur une terre sauvage et inhabitée, qui ont également couvert notre continent , et dont quelques res!es sont encore épars sur la surface de l'Europe. Telles sont en Allemagne la forêt Noire, et en Saxe la forêt du Hartz, restes de l'ancienne foret Hercynienne, qui du tems de Tacite convroit toute l'Ailemagne , les Ardennes , qui pentiètée en tirent aussi leur origine, et tous les bois qui convreitt plus en moins à l'orient la Russie, au nord la Laponie, et dont la hauteur diminue sensiblement, lorsque, passé une certaine latitude, on s'avance v-ra les glaces éternelles du nord, où les bonicaux, seul reste, ainsi que nous l'avons dit, des productions végétales , deviennent petits, rabougris, et ne s'élèvent plus qu'à la banteur de simples taillis : c'est ce qu'on voit en Islande et dam la partie la plus septentrionale du pays des Lacona et de celui des Samoyèdes.

Il est difficile de dire dans chaque pays, quels sont véritablement les restes de ces autiques forèts, car l'homme, après avoir détruit les ho's qui nuisoient à son é.ablissement, et aux-

quels il devoit disputer la terre pour la cultiver, én a planté de nouveaux, pour obseur un des premiers matériaux de ses habitations, pour se défendre cours ses rigueurs de l'haver, pour construire ces villes flottautes qui n'appartivencut à aucue empire , mais qui se transportent successivement dans tous les climats du monde, et qui seroieet un des plus grands bienlaits de l'art , si elles e'avoient jamais serri qu'a faire fraternisor les hommes de tous les pays, et à leur faire échanger , par un commerce utile , leurs conncissances et les produits de leur industrie. Quoiqu'il en soit , les forêts Européennes peuvent être distinguées en deux sortes, les forêts des pays très-septentrionaux ou des montagnes élevées; et celles des contries meins frojdes, soit par leur latitude, soit par lenr élévation. L'arbre priecipal qui remplit celles-ci est le chène, soit robur, soit ilex, soit suber; ces deux dernières espèces sont plus abonifantes dans lea forêts un peu entridionales , et l'Italie est' pleine de l'orêts de liège. L'espèce de chène aux glands ilonx , sans donte l'acsculus des anciens, est trus-commu en Espaene ; ce gland y est une nourriture commune commo en Barbarie, et se mange commo la chataigee. L'Ilex on chène vert est aussi commun en Italie : le robur est presque la seule espèce de chêne qui remplisse les bais dans les zones moyennes, il couvre les montagnes peu élevées ; mais sur les plus hautes il ne s'étend que jusqu'à une certaine élévation. Il fant joindre au chêne , entre autres arbres, les bouleaux, les ormes, les charmes, les hêtres, les platanes, les frènes , &c. ; et dans les lieux un peu hemides les poupliers et les aunes, et une meltitule d'autres , qu'il est inutile de nommer ici. Le chataignier est encore un arbre bien commun en Europe; il vient en forêts dans les zones moyennes, daes les pays montneux et dans les terreins un peu sableux, il est plus rare daes les pays chands, il ne se rencontre guére dans les pays très-froids et dans les montagnes trèsélevées, il cesse de croltre à uee médiocre hauteur. A l'égard des forêts qui occupent les parties les plus élevées des hautes montagnes et les contrées très-septentrionales , elles sont peuplées sur-tout par les sapins et les bouleaux qui bravent les froids les plus ricoureux. Les sapins, les pins et presque tontes les conifères habitent encore les pays sableux et inculter, qu'oe désigne sous le nom de landes.

On connoît l'effet des forêts sur la température et sur les qualités de l'air y elles communiquent aux pay qu'elles couvrent une humidité plus grande, et elles rompent le cours et l'impétuosité des vents. Ces deux effets suffisent pour faire comprendre, et leure avantages, et

leurs inconvéniens. On a vu dans l'article Afrique quel inconvénient résultoit, dans nu pays où l'air no sauroit être trop renonvellé dens les teres hunides , de la quantité des forêts dans for voisience des habitations. On sait eussi en Amésique ce que produit quelquefois de mal la destruction d'une fo st qui rompt utilement l'impétuositéet la fraicheur des vents de mer, et combicef, dans quelques cas, le tetanos a paru devenir fréquent par cette imprudence. ( l'oyez Bajon , lettres sur Cavenue ). C'est en Altemagne principalement qu'on pourroit faire des observations sur l'utilité des forêts en Europe relativement sux habitations; puisque des vitles éparses dans de vastes forcis y sout exposées à toutes leurs influences miles on danger uses, tent dans les lieux el res que dans les contrees baues. Les observations du comts de Riesbeck en Aliemague sembleroiret aneoncer que dans les vailers ombrageuses de la forêt noire, comme dans le duché de Virtemberg , les hommes ne sont ni anssi beaux ni aussi bienfaita que dans les vallées découvertes , on au milieu des portions de la même forêt, qui couvrnet les montagnes de l'Autriche et du Furstemberg.

naturel de jetter un coup d'oril sur les plaines et sur la manière dont la nature les couvre. Mais il est aussi inutile qu'étranger à mon objet de faire ici l'étumeration des plaites qu'elle a seudos e à d. de et, qu'elle alimente de préféreuce dans les terreires qui lui sout propres. Il est cependant des particularités remarquables à cet

Après' la considération des furêts, il seroit

pendant des particularités remarquables à cet egard , et l'oe sait que c'est avec peu de profit , jusqu'à cette heure , que l'on n tente , autre part qu'en Espane , la culture du lygeum spareum ; il y vient sans soius , et suivant M. Bowles, il convre la moitié de l'Espagne. On est parvenn à le filer comme le lin.et le chanvre , et à en faire des toiles très-fines. L'aloës pite, (alos vulgaris) dont l'usage est le même, et qui est la seule plante du genre de l'alors qui vienne spontanément en Europe, ne crolt que dans l'Europe méridionale, Au contraire, c'est dans la 3º et la 4º sone que le chanvre et le lin croissent avec le plus de succès. Mais je ne terreinerois pas cet article, si je m'étendois sur toetes les espèces de végé:aux propres à chaque contrée , et que l'industrie européenne a fait servir, aux jouissances multiplices de l'homme. Ce seroit transporterici le dictionnaire d'agriculture , des sits et des manufactures, &c. et mon objet est en ce moment de considérer principalement les végétaux sous le point de vuo de leur dépendance du climat, et de leur influence

Les végétaux alimeteux, considérés comme alimens, ne doivent pas non plus être exposés éci en détail; si l'on veut connoître leur nombre et leurs variééée, on peut lier d'autres parties du Dictionnaire Encyclopédique; et et si Pon se com-

sur les hommes.

Source La Google

tente des genres anxiquels ils se rapportent, et de lettrs propriétés générales , on peut consulter presque tont ce que j'ai det au mot Aliment, dans le paragrapeo 5º de la sec m'e partie. Si on les veut cons direr commo faisant parcie do régime des différentes ustions europé nois, on trouvera cet objet expose dans un supplément que to remote us mot Torognaruis. C'est iti . sons le rapport seul des comats, qu'il est à propos de considerer les végétaux suxquels l'homme pradigne des soins dout il recost l'interêt avec usure. Nos reflexions doiseut douc principalement se fixer sur les genres de végétaux qui souls , ou prosque seuls , couvrent une viste surface du sol , c'est-à-dire , qui tout l'objet d'une grande culturo.

Les premiers de tous sont reserèment les végranx nur fournisseut les corps furineux, la base de nos principenx elimens. Depois la portion la plus méridiouste de l'Europ. Jusqu'à la moiti de la secue-le zone, où le court été développe une chalent assez active pour accélérer la régétation et préparer la pécolte à ren demos the distance iles secual es , on entiro e bled , ginsi que l'orgo et le scièle. Dans les latitudes plus septentrionales, l'orgo devicet le seul grain sus eptible d'être é, evé et ameuc à maturité, baliu, en Islande eidans la partie corrispinudante de in Laponie, c'est-à-dire passé le 62º degré, aucune graminée from nteuse ne fournit de récoltes qui vail ent la peine de la culture. A cela mès, la ferulité du soi, pour cette sorte de cuiture, u'est pas absolument dons in proportion des chalents, et toutes les zones ont des ruys dunt les moissous sont très-alon antes; la Suile fut de tout teurs le grenier de l'Italie ; et l'Espagne contient des contrées très-riches en bled. Les endant l'Italie en produit peu ; la France méridionale n'en preduit presure pas, tambis que les plaines de la Beauce et de la Brie en mut convertes ; la Bohême, enceinte de montagnes, en product beanconpande là ile sa consommation; et la Polone, plus septentrionage encore, en recuelle en grande abundance.

Mais une culture qui mérile iei une attention plus grande, sous le pound de vue qui méteupe en ce monent, parce que plus qu'ancune attive, de la indica ent la subiente de la leura, c'est la culture du res. L'ente grace, qui ce a la manife de la manife de la compte de condre des generile indices est le monent que la compte de condre des generile indices feriences, qu'est encoure te quarter aiment ches les Turres, dont les mours et tous les usuges appartiement à l'Ane. En Lurgepe, le ora se coltre de la compte de la comment de l'anne en Lurgepe, et de la comment de l'anne et l'apper, et de la comment et de l'anne et l'apper, et de l'anne et l'apper, de l'anne de l'anne

s'élère, et une chaleur long-tems continnée pent sente l'amener à maturité : sa récolte so lait à l'équinoxe d'automne; aussi ne peut-on pas le cultiver dans des pays plus septentrionaux. On conçuit ais ment qu'une enliure qui se fait à l'aice d'mondations perpétuelles , dans un air chand, infecte l'air de toutes les émanations marais a et que les hommes qui veilleut à cette culture, et dont les jambes sont perpétuellamost prongées l'un la rose d'une eau singnante, en sout essentieltement silectes, Aursi en Piemont les lois du pays prescrivent-ches l'éloienement des rizeres à quelques milles de distance des principales villes, et les paysans qui s'occupent de la culture du riz ne tardent pas à être pales, jaun-s, obstrués, hydropiques, et communicaent ne vivent guère au-delà de querante années.

La culture des plantes potagères, des légnminentses, et l'élucation des arbres fruitiers. est le second objet de l'industrie a ricole, en Europe. C'est celni par lequel les Enrapéens se destaignent principalement des lisbians des autres contrées de l'enevers. La nature a tout List à cet égard, dans les parties les plus méindionales de l'Europe , parce que les sees s'y forment dans une proportion telle qu'ils suffisent à la prodigalité la plus somptueuse, et que l'art u'a que très-peu de chose à sjonter, dans ces pays, aux benfans de la nature. Dans les contrôrs moyennes, et dans les parties un peut septentrionales, l'économie agrii ale est nécessaire pour diriger et mettre à profit toute la substance qui nourrit, développe et fait fructifier le végétal, pour que le auc ne se perde pas dans un feuillage mutile, pour qu'il aborde sa fruit, le fortific, le grossisse, le murisse; ansai l'art du jordiuage n'est-il nulle part pousse si loin qu'en France, on Allemagne, on Angleterre, en Hollando, en Suede même; aucus coin de l'Europe n'est étranger à ce genre de culture , et par-tout des terroins plus ou moins vastes lui sout consacrés. Nons n'avons rieu à en dire, sinon que par-tout où l'art a beancoup à faire ; sur-taut pour les le rhes potegères , l'humidité lus ou moins prodiguée , les fumiers , les débris maceres des vé étaux et des mimaux , ont nécessairement sur l'air et les habitations une influence plus ou moins grande, qui ne pent être bien corrigée que par la liberté des courans et la puissance salutaire d'une végétation dent l'activité est multipliée à l'infini.

Il faut cependant observer que, parmi les arlares dont mons reclurctions les fraits, il en est qui caractérisant le l'ainat de la rone méridionale, à l'aquelle reuls ils spastiennent, ot dans Jaquelle ils croissent sistement, même sans le seçoure de l'art. Tels sont les orangers ; les cironiera, les cides qui croissent en pleine terre dans le Portigal, l'Engagne et Pirale; et c'aut four fundament l'autorità de l'autorità d'autorità de l'autorità de l'autorità d'autorità d'autorità d'autorità d'autorità d'autorità d'autorità d'autorità d'autorità d'

La vigne est encore une des propriétés de quelques terreius , sur-tout de ceux qui sont caillouteux , secs et médiocrement élevés , surtont des contrées montueuses. L'Espagne, l'Italie, la Sicile et la Grece, sont, presque dans leur totalité, propresacette culture; mais dans ces climats très-chouds, les raisins plus aucrés et plus porfamés donnent des vius extrêmement donx et eromatiques ; et si quelque autre saveur se mêle à ces deux-là , c'est , dans quelques-tins , mie agriable amertume, qui lait préférer les vius espagnols à tous les autres vius méridionaux. Les vius de Provence out assez d'analogie avec les vius grecs ; mais les vins de Hongrie, fameux et recherchés, commencent deià à s'écarter un pra de cette extrême douceur. Quelques vira l'Italie prennent musi la différence des vius plus septentrionaux. Les Italiens distinguent mêmechez eux les vins qu'ils nomment dolci donx , de ceux qu'ils appellent asciutti, secs. En effet, la différence des vins méridionaux aux autres est dans une saveur saturée de sucre qui les rend mielleux et ouctueux , et qui n'est bien carricée par le goût smer que dans cestains vina espagnols; au lieu que la savenr dominante des vins acptentrionaux , dont le corps sucré est moins abondant, est la saveur de la substance suirirdeuse, et de la partie tartareuse. La limite des vine doux ou méridionaux est tracée en Europe por les Pyrendes , les Cevennes et la chaîne qui gagne les monts Krapacks, Au-delà, les rignobles donnent des vius qui ont constamment up autre caractère , et qui presque tous sont due aux raisies qui crojesent dans la quatrième zone. Leurs différences respectives semblent tracées pare es bandes parelleles au méridien, et peuvent se distinguer en trois ordres : les vins occidentaux di puis les Pyrenées jusqu'à la ci-devent province d'Orléanois, là sont les vins de Roussillon, de Languedoc, d'Anjou, de Tourraine, de Berry , d'Orke nois , forts ce conleur quand do sont rouges , spiritueux, durs quand ils sont nouvenex, contenent beaucoup d'extrait et quelue chose d'astringent dons leur saveur , syant ]

soit par le tems, soit après svoit passée la mort les vins du milieu depus le Blàccomois jusqu'à la Cisampagne, legera, moins colorés quand ils sont rouges, contensas moins d'exteri, rapins durs, plus accidules qu'actingens, plus

reme turs, pine distance que morpe de la lespromperent la bre lier. Le compart et secialità de la compart et se compart et sepromo morpe que min le vin ce l'est qui con intrioni eman de basidiné la Recker, et coma, da basin du Rhin , durs, dyrer, les plus disselle de la comparti de la comparti de la comnue perfection qui les fait rechercher. Au-délà de la quatrière acces, les lossa vignobles excessel, et les boissons indigense der pçys septentrionaux ontre le comparti de la comtant de la comparti del la comparti de la comp

Les pinnrages, les fourrages, les harbages dest nes à la nouvriture des hestiaux sont composés principalement de plantes de la closse des legumineuses, des labices, des comporées, et des graminées. Les unes sont l'objet. d'une culture particulière , comme les luzeraes et le sainfoin ; par-tout où les terreins no s'y refusent pas, toutes les régions de l'Europe en officut des exemples , siusi que des prairies artificielles. Mais pour les prairies paturelles dopt la substance principale est formée de plantes graminées, il est des contrées dons lesquelles olies rémaissent mieux que dans d'untres i en général un sol montueux ; sous un ciel l'umide, présente les pâturages les plus frais et les medieurs. Ainsi , dans les pays méridionauxce n'est cuerts que sur les montagnes que les prairies naturelles sont biengarnies. Les montagnes espagnoles, fameuses par leurs troupenux noicbrenz , la Suisse , l'Auvergne , les Vosges ; l'Allemagne méridionsle , la Hongrie , &c. présontent aux bestiaux des paturages excellens ; les campagnes de la Pologne et de l'Ukraine nourcissent des herbes qui s'élevent à une grandshauteur , et qui fommissent aux bestieux d'excellens paturages et des fourrages abondens, Les parurages du nord sont également riches mais les tapis verds étendus sur l'Angleterro out sur tout une réputation que justifie la perfection deleurs bêtes à laine.

Jo parlerai autre part des plontes aromatiques comparées entrelles dans les différentes contress, notinci pen consipas qu'il dont diccourse d'entrer dans plus de détails pour donner une idée générale des différens chioses de l'Europe par ses productions. «génale».

('Animaux, propres aux différentes parties de

ailon, de Lampedee, a Anjons, de Tourrine.

A Pégud des entances, es prenièrement de Berry, a Olde twos, forta en content quand de sont rouges, spritueurs, dure quand dis sont rouges, spritueurs, dure quand dis sont soneurs, a content beaucop d'écunist que le dies d'attripent dure leur acture, synal lair et leur ve, et péque d'éce , de dermant excellens, l'éche quoe consulte que el dies d'attripent du ces dissergement de le content de l'entre de l

Napolitains bieu faits et élégans. Dans la même zone, les chevaux de Grèce et de l'Archipel sont maintenant de race arabe; mais chez les anciens, ceux de l'Elide et de l'Epire étoient renommés pour les courses. Dans la quatrième zone , les races tar area sont famenses pour leur activité ; les hongroises et les transylvaines y joignent la beaute, et le cheral limosin est remarquable par la force. Au nord de la même zone , le cheval normand est , sprès le limosin , le plus Leau de la France. Les chevanx allemands sont forts , mais moins actifs que les autres; le Hollandois est le plus lourd dit-on; pour l'anglois, il a ac-quis, peut-être plus par l'art du croisement et par la perfection des haras que par l'infinence du climat , la première place après les races an-da ousces. C'est avec les arabes et les harbes qu'on les a produits, et les soins qu'on leur donne, ont encore une grande part à leurs qualités supérioures ; les danois sont également et · beaux et forts , et les races scandinaviennes , qui sont petites, sont et bien faites et légères.

Il est inutile de rechercher ici les différences que présentent les autres espèces d'animaux desinés au service de l'homme. L'ane, trop négligé, le mulet, dépendant du choix des deux espèces differentes mais analogues, dont il est le produit, nous offrent peu de remarques bien esseutielles ; quoique l'ane, originaire d'Arabie ainsi que le cheval, ait aussi ses climats favoria, et devienne encore plus évidemment que lui, et moins beau et plus petit à me-ure qu'il s'avance vers des contrées plus septentrionales dans lesquelles il semble depaysé.

Les animaux absolument do mestiques, tel que le chien, sout bien plus dissemblables et plus diversifiés que les sutres , car le plaisir et le caprice, bien plus que l'utilité, en ont fait croiser les races, et ont fuit natire des variétés infinies dans lesquelles on a peine à reconnoltre une commune origine. De tons les animaixcom-muns aux différentes contrées de l'Europe , c'est celui qui s'étend le plus au nord; il va purtager avec le renne la solitude du Lapou; mais si l'on compare le chien de Laponie et de Sibérie, le plus septentrional de tous, avec le chien turc , le plus méridional de l'Europe , on y voit une différence remarquable. L'habitant du nord est surchargé de poils, tandis que le chien turc est absolument ras , excepté sur le sommet de la tête. Ce soin de la nature est plus évident encore dans les animaux sauvages que dans ceux qui s'attachent à l'homine, et qui semblent destinés à sa société et à la vie commune. Les fourrures qui revêtent l'onrs , l'hermine , la martre , les lièvres et les renards du nord, sont connues et recherchées. Que de remarques ne nous offriroit pas la multitude des animaux qui habitent les bois, coux qui se cachent dans les taillis , et que l'homme poursuit Médecine. Teme VI.

pour en tirer que agréable et savoureuse nourriture! Que de correspondances entre les oiseaux et les lleux qu'ils habitent ; soit que voyageurs , étrangers à toutes les torres , et indifférens à tous les pays, ils passent et repassent d'une contrée dans une autre, selon les va iations des températures; soit que renfermés dans un moiudre cercle, ils croissent, multiplient et hivernent dans une même contrée ; soit que, plus casaniers encore, ils s'apprivoisent avec l'homme , viveut sons ses auspices, et en attendent leur nourriture.

Si nous passions ensuite aux insectes, et que nous examinions dans quelles coutrées ils se propagent de préférence ; que nous suivions le ver à soie et ses travaux , l'abeille et son nectar. l'un et l'autre ne se propagent guères au-delà de la 4° et de la 3° zone; et que d'un autre côte, nous consid rions dans les jours d'été de Laponie, cet innombrable essain de mouch a qui persécutent le malbeureux Lapon, et l'obligent de e dévolver à leurs attentes par une épaisse fumee, comme a'il n'étoit pas assez long-tema privé de la sumièse du soleil ; si tout de pay llons brillaus , mais moins brillans ceut fois que ceux les parties méndionales du globe, arrêtoient aussi nos regarle; si enfin, penétrant jusque dans les rivières, les lacs et les mers, nous allions nombr r les habitaus des esus, en suivant et les régions maritimes et les différentes zones, il faudroit se déterminer à faire un ouvrage immense, qui nous écarteroit de notre but, en offrant à notre esprit curieux, mille observations intéressantes. Il faut donc s'arrêter, et se contenter d'avoir ébauché quelques-uns des traits les plus saillans qui caractérisent le climat de l'Europe.

Après avoir esquissé le tableau des régions et des êtres au milieu desquels l'Européen est place, il me reste à le peindre lui-même avec l'empreinte de ses différentes origines , sous les influences multipliées des climats et des habitations; au milien des villes, on dans les campagres ; dans les sites agrestes des montagnes , an milieu des forêts , ou dans les plaines ; sous l'empire de ses loix , de ses usages , de ses préjugés ; livré à différentes sortes d'industrie . à différens genres de vie, et par-tout recevant différentes numces, dont il est quelquefois dif-ficile de retrouver les causes. Majs ce travail demande du loisir et de l'étude , et le tems ne m'a pas permis d'y satisfaire dans cet article. Je me propo e de présenter ces objets important dans l'article Topognapuiz, dans lequel je trai-terni aussi de l'Asie et de l'Amérique, ainsi que des observations de géographie médicale, comparées sur la surface connue du globe.

(M. WALLE).

FABER, (Albert-Otton) docteur en médecieu pratiqua viband'i Alueke kver l'an claek ver l'an claceur pratiqua viband'i Alueke kver l'an claprince de Sultziak k, en qualité de médecin de cour et d'armées. Il faut par être médecin de cour et d'armées. Il faut par être médecin de Charles II, Roid 'Angieserre, auquel il ne survéett qu'un an; car il mourat en 1686. On a de lui i

Practica recensitio de auro potabili medicinali, cjusque virtute, Francofurti, 1678, In-4<sup>a</sup>, Cest le titre de la traduction latine. L'original, que l'auteur dédia à Charles II, est écrit en anglois.

Pann (Indoor) faini des Pays-Bas, où Il vini aumonde en 55. Hevid in Indoorie à Paris, & , mivant George M. tzhiar, yi firt de la Paris, culté de crite ville. La notice de Baron a'en fait cependant aucune mentini. On n'y traves qu'indoor Palve, licentil de cette faculté, le le la paris de la Paris paris de la Commande de la Paris paris de la Commande en 554. Pent-ètre que lieu de Robert. Quoquell en noti, Fabre quite de la Paris paris paris en certar à Coloque, et di travailla au dispensare qu'un y publie en 564 de 1901 de la configuration de la Paris paris en la Coloque de la Coloque de la travailla au dispensare qu'un y publie en 564 de 1901 de 1901 de la coloque de la Palvente de la Paris paris en la coloque de la Palvente de la Paris paris en la Palvente de la Palvente de

FAREM ( Jean-Matthias năquit à Ansbourg. Il fut premier médecin du duc de Wirtemberg, médecin ordinaire de la ville d'Ilailbron, et membre de l'académie des curieux de la nature, sous le nom de Platon I. Il mouruit le 21 septembre 1702, et laissa les ouvrages suivans:

Strychnomania explicans strychni moniaci antiquorum, vel solani fu'iosi recentiorum historiam. Accessit Epistola de solano furioso Hier nymi Velschii, cum responsione Fabri. Augustuc Vindelicorum, 1677, in-4.

Pilae marinae anatome botanologica. Norimbergae, 1692, in4º.

FARR (Pierre-Jrav) melécin de la faculté de Mompellier, escrey, à Cassienudury dans le Haut-Langurdoc, où il se fit une réputation d'érendue per a retique toute dyname, e pu'il écoit foujementer appèl dans le local de la comme de la c

selle, noble et riche, l'épousa en récompense de ses services, et qu'il en eut plusieurs enfans. Les ouvrages de ce médecin sont :

Palladium spagyricum. Tolosae, 1624, in 8.

Chirurgia spagyrica. Ibidem , 1626, in-8, et 1638, in-8. Argentorati, 1632, in-8, avec trois autres Traites du même auteur.

Insignes curationes variorum mor' orum. Tolosae, 1627, in-8.

Myrothecium spagyricum, sive, pharmacapera chymica. Tolosae, 1628, 1646, in 8.

Alchymista christianus. Tolosae , 1632 , in-8.

Thesaurus utriusque medicinae. Ibidem,in-8.

Hercules piochymicus. Ibidem, 1634, in-8.

Hydrographum spagiricum, in quo de minera fontium, essentia, origine et virtute tractatur, Ibidem, 1639, in-8

Propugnaculum alchemiae adversus misochymicos quosdam. Tolosae, 1645, in-8.

Panchymici, seu, Anatomiae totius universi opus. Tolosae, 1646, in 8. Francofurti, 1651, in-4. Tomus tertius sive ultimus. Tolosae, 1655, in-8.

Sapientia universalis quatuor libris comprehen a. Talosae , 1654 , in-8. Francofurti , 1656 , in-8.

Opera chymica duobus voluminibus comprehensa. Fr. n: ofurti , 1652 et 1656 , in-4. En allemand , Hambourg , 1713 , in-4.

Manget cite encore Jean FARER, Jonchim FARER, George FARER et Claude FARER, Ce dernier a écrit :

De pesta curanda liber. Paristis , 1568 , in-8.

Paraphrasis in Claudii Galeni Fhrum, cui titulus: Prognostica de de abiru infirmorum, ex mathematica scientia. Lugduni, 1550, in-8.

FARER, (Jose) doctour et professeur en médecine à Tubinge; fut recteur de l'université du cette ville en 1620 et en 1626. On le dit auteur de l'éloge furèlse d'Andre Planer, imprimé à Thinique en 1607, in-4, et d'une lettre sur la pierre, qui se trouve parmi les observations de Grégoire Horstius, [E. Let. d'El.] [M. GOULIN].

FABRI, (Jean) docteur et professenr en médecine à Rome, fut disciple du célèbre André Césalpin , et dans la suite , botaniste du pape Urbain VIII, qui siégea depuis 1623 jusqu'en 1644. Leon Allatius dit qu'il étoit de Bamberg en Franconie; mais ce médecin se fixa en Italie; on il remplit les postes qu'on vient de nommer, et fitt de l'académie des Lincaci, établie en 1603 par le prince Frédéric Casio. Fabri étoit anatomiate et naturalia:e, comme il parolt par son commentaire sur l'histoire naturelle du Mexique de François Hernandez , rédigée et illustrée par Nardo Antonio Reerho. Cet Onvrage, dont le premier volume fut publié à Rome en 1648, in-folio, et le second en 1651, même format, contient des choses curieuses sur l'anatomie des monstres et des animaux. Fabri passe pour le premier qui ait attaqué l'opinion de la réproduction de certains êtres par la corruption. Il donna une description très-exacte des ventricules des animaux ruminans ; il examina si les lièvres sont hermaphrodites; il prouva, coutre Aristote, que les vertèbres du cou des loups sont mobiles , et se moque de Matthiole ; uni fait de l'onocrotale un oiseau toscan, et de l'ethiopis , une plante qui ouvre tout ce qu'elle touche. Il a fait aussi un traité sur les portraits des hommes illustres de Fulvius Ursinus , qui parut à Angers en 1606 , in-4. La maine année , Fabri donna à Rome un écrit De nardo et epishymo, dans lequel il refute les sentimens da Scaliger.

Fanni, (Honoré) laborieux jésuite, étoit du discrée de Bellay, où il nâquit de 1606 un 1607. Il professi long-teuns à luhitosphiré à Lyon dans le collège de la Triuïté; mais la connoissance qu'il avoit de la théologie le fit appellet à Rome, où il fut pénitencier. Il mourut dans cette ville le quars 1689.

Fabri diois un avant unique al 31 pouvoir parace pari une fine-pelopoles visuate. Il avoit citude la médecine, quoique estu esiente, ga toit utide la médecine, quoique estu esiente, ga fin ace celle qui escendit le plus avec sui stat. Il avoir de parace est est de saig, et il a trouré des peus assec cellules pour l'en coriente passel. Le Per Reguault, aoni confèrer e un crisia l'unit de la lui adjurer. A confèrer e la crisia de la confèrer e la crisia de la confèrer e la co

Les ouvrages de ce jésuite consistent en une apologie du qu'nime qu'il composa contre Plempiss, et qu'il publia à Rome sous le nom d'Antoine Coningias. Elle est intituée :

Pulvis peruvlanus febrifugus vindicatus, Romas 1655, in-8.

Et en deux Traités . l'un :

De plantis et generatione animalium ;

L'autre, De Homine. Parisile, 1666, in-4. Norimbergae, 1677, is-4.

Il affecte non-seulement de définir les chosvales plus obscures et les plus douteuss , mais encore de proposer des systèmes autant abstraits qu'ils sont inutilea. (Extr. d'El.) (M. GOULIN).

FABRICE. (Guillaume) Il nagnit à Hilden, village de la Suisse, le 25 Juin 1560, de Fierre-André Fabrice, mort lo 15 Norembre 1569 ; et de Marguerite Auff deus Sand, morte le 26 Avril 1612, dans sa 80°, anche Basil. Monum. in-§°. in append. pag. 47.

Il est évident que son nom de famille est Fabrice; mais, comme dans le titre de ses Churves, on out Guillelann Fabricius Illidanns, son l'a très-souvent cité sous le nom d'elladans, usage introduit sans d'une par cette qui ignorocent que ce mot marquiot la patrie de ce médecinchirurgien Glèbre.

"Je ne trouve rien sur sa première éducation. Il n'avoit qu'environ 9 ans et demi , lorsqu'il perdit son père. Il parolt qu'il fit en Suisse ses premières études en chirurgie et en médecine. Il se rendit à Lausanne en 1586 (il avoit 26 ans), et il se perfectionna dans la chirurgie sous Griffon , qui fut (dit Fabricius lui-même) un chirurgien très-habile et très-heureux dans sa pratique. C'est dans le rapport d'une cure faite en 1590, sur une fille qui avoit en le nes coupé par des soldata du duc de Savoie, furieux de n'avoir pu venir à bout de lui faire violence. Griffon, deux ans après, répara cette mutilation, suivant la méthode de Taliacot (Tugliocozzo), d'après ce qu'il en avoit entendu dire à un italien guéri par ce médecia (l'ouvrage de Taliacot ne fut imprimé qu'en 1597 1.

Aux connoissances chirurgicales, Fabrica ayant réusi les connoissances médicales, alla exercer à Payerna ra 1605 (il avoit 35 ans.); il quitta cette ville en 1615 pour se rendre à Berne; la ville, pour l'y déterminer, lui avoit fait une pension.

Sur la fin de sa vie, la goutte ne lui permettant plus de suivre les malades avec la maime assiduité, il tenta toutes series de moyens pour se délivrer de ce mal. Il se crut g-ér; ; mais au bout de quatre mois, l'humeur goutteuse se porta sur la poitriné, et occasionne un authque, dont il mourut le 24 Février 1654, dans a 745, année.

Cet homme ingénieux a souvent imaginé des des instrumens pour des cas du moment.

La premier curraça qu'il donn fan public traite de la garpiere d'un spacele il est série en allement, et fini imprimé à Genive, 1593, ju 8°, a Bala, p 1053, n8°, et ni n163, avec d'autres opunelles. Il parut enimiter en latin avec 25 observations chirargiales, 1598, i Balak, 1602, in8°, 9 poinheum, 1644, in-q°, ret avec la Farelice melica Fonancou, france-cofinet, 1611, in8°, 1 Lyon, 1658, in-16 On parut autien en françois, ches 300, 1597, in-8°, Gentre, 1669, in-9°, Ces 35 dissertations out encore été imprimées na 1598, in-8°.

Haller, Bibl. Chir., tom. I, pag. 259 et seqq., s'étend beaucoup sur les écrits de Fabrice, composés ou en allemand ou en latin.

Ses observations sont fort nombreuses, diviairs par conturies, et publices à différentes époques. 1. Observationum et curationum chirurgi-

20. Observat, &c..... Centuria secunda.
Basilew, 1611, in-3. Haller, en donnant cette
date 1 qu'il a trouvée, dir qu'elle ne saur-ui
ètre exacte, parce que Fabrice y rapporte des
enres faiten après l'année 1611.

carum centuria. Basileze , 1606 , in-8.

3°. Observat., &c. . . . . Centuria tertia. Basileze, 1614, in-8.

4º. Obs-trat., &c.... Centuria quarta.
Basileze, 1619, in-4.

'50. Observat., &c. ... Centuria quinta. Bazilea, Francof., 1627, in.4.

La sixième centurie qu'on trouve dans le recueil des overres de Fabrice, n'a point été

imprimée séparément.

Fabrica avoit préparé une édition de ses fabrices avoit fait même la dédicace, qu'on a concercée, et qui est souscrite ainsi : Dabam Bernae in urbe vestra, i die mensis Aprilie, an. post Christum natum, 1633. Elle a paru sous ce titre :

GUILBELM FABBICH, Hildani, opera quae

extant omnia. Francof, apud. Goh. Beyerum,

Alt. edit. Francofurti, 1682, in-fol.
Frédéric Greiff a traduit ce volume en allemand, sous ce titre:

Langst bryehrte leib und wundarzney. Francoi., 165n, in fol.; et avec un autre titre, à Hanau, 1652, in fol.

Les six centuries d'observations chirurgicales de Fabrice ont été traduites en françois, par. Théophil. Bonet : et imprimées à Genère, 1669, in-4.

Ces mêmes centuries ont été imprimées séparément, en allemand, à Ulm, 1696, in-12.

On conserve, dit Haller, dans la bibliothèque de Berne, un squédette préparé par Fabrice; et le système des viacères i on y voil aussi trois volumes qui renferanent beaucoup de choses qui n'ont pas été publiées; un cahier contenant 457 lettres, copiesa par l'ordre de Fabrice. (M. Gottus).

FARRICIO, (Jérôme) naquit à Aquapendente dans l'état de l'église, au territoire d'Orviete, en 1537. Il fut envoyé à l'adoue pour faire ses études. Il y apprit les langues grecque et latine , y fit aon rours de phikosophie , et c-lui de médecine sons Gabriel Fallopio , un ces plus linbiles professeurs de son siècle, et fut recu docteur dans cette université. Les proarès qu'il fit sous cet excellent maitre, le rendirent lui-reme un des premiers hommes de son tems. L'anatomie et la chirurgie foront ses principales occupations, Fabricio donna d'ulord des leçons privées d'anatomie et de dissection; en 1565, il eut la chaire de chirurgie et d'anatomie, devenue vacante par la mort de Fallopio. Lorsqu'en 1593, le sénat fit reconstruire l'amphiteatre anatomique, il voulut que le nom de Fabricio fut mis sur l'inscription qui se lit au frontispice :

Theorem Anatomicum,
Juschiano Justiniano Practore,
Nicolao Guzzono Pracficto,
Jonnes Superantio Eguite,
Marino Ginamo Eguite et D. M. Proc.,
Leonardo Doneto Eguite & D. M. Proc.,
Gyanasti Moderatoribus.

M. D. X C I I I. •

Hierany mo Fabricio ab aquapendente

XXX per annos anatomiae professore. La république de Venise lui avoit fixé un revenu de cent écus d'or, elle l'honora d'une statue, le gratifia d'une chaîne d'or, et le crés

t. Same Gray

shevalier de Saint-Merc. Il mourut en 1619, nj Kad. Jun., à Pàge de 8a ans. On a cru qu'il avuit di cette longue vie à Pusage habituel de Palois rosat. Ne pauvre, il laissa deux cent mille écus à son ari circ-petite fiile, qui avvit épous-l'heiplini, sénateur Venitien, et qui est morte aries six mois de mariage.

On a dit que ce médecin fut le premier qui ent remarqué les valvules des veines; il les a démontrées en 1574. Le père Paul Sarpi s'est attribué l'honneur de les avnir fait connoître; il est cependant certain que Fobricio l'a prevenu, et B. S. Albinus, aiusi que Morgogni, n'ont point balance de se décider en sa laveur. Ce témoignage lui seroit plus avantageux, s'il avoit connu le véritable usage de ces valvules; mais il n'a parlé que de leur structure, qu'il a exposée dans les figures qu'il en a fait graver. Une découverte qu'on loi doit, c'est celle d'un petit muscle qu'il appropria au marteau, osselet de l'organe de l'ome. It est encore le premier qui ait parlé de l'enveloppe charmie de la vessie, et qui l'ait soupconnée d'être un muscle servant à l'expulsion de l'urine. Selon lui , l'épiderme est composée de deux lames.

Fobricó éctivoit avec besucoup de méthode; il a nivi le mise orire dons tous ses traités antoniques. Il y donne d'abord la structure de la partie, et parle ensuite de son mage et de son utilité ; mais tout recommandable qu'il sont par les ourrages qu'il a pubblés sur l'anatonie, ; il en a composé d'autres sur la chirus-gèr, qu'il lui font encure plus 2000 encommende par l'entre de l'abordie de l'entre de

Voici la notice des écrits de ce médecin sur l'une et l'autre de ces parties de l'art de guérir, extraite d'Eloy.

Pentateuchus chirurgicus. Francofurti, 159a, in-8., par les soins de Jean Hattmann Bayer. C'est proprement une chirurgie médicamentare, dans laquelle il traite des tumeurs, des plaies, des ulcères, des fractures et des luxations.

De visione, voce et auditu. Venetiis, 1600, in-folio. Patavii 1 1603 1 in-folio. Froncofurti 1 1605 1 1614, in-folio.

Tractness de oculo, visúsque organo. Patorii, 1601, in-fol. Froncoffursi, 1605, 1613, in-fol.

De vencrum ostiolis. Patavii, 1603, 1625, in-fol.

De locutione et ejus instrumentis. Patavii;

1603, In-fol. Venetils, 1603, In-4. On dit que l'auteur vit en un seul jour de l'an 1568 tous les allemands déscrier de son école, parce qu'en expliquant le méchanisme des museles de la langue, il avoit tourné en ridicule leur manière de pronoucer.

Opero Anatomica quae continent de formate fatu, de formatione ovi et pulli, de socutione et ejue instrumêntis , de butorum logueld. Patavii, 1604 in fol. Francofurti, 1624, in-fol. Patavii 1, 1625, in-fol. 500 le titru de Novam Opus Anatomicum, a vec ligures.

Le traité du langage des lettes mérite l'attention des physicieus. L'auteur donne une expication avez curieus de leur langage; il préytend même que chaque espèce d'animaux en à un différent ; et qu'ils s'ext trouvé des personnes qui le compressioent.

De musculi ortificio et ossium orticulationibus. Vicentiae, 1614, in-4.

Fabricio avoit fait destiner une myologie complette qu'il se proposoit de donner au jusblic; mais ces planches n'ont point paru; elles ont passé entre les mains de Thomas Bartholin qui en a fait l'acquisition.

De respiratione et ejus instrumentis Libri duo. Patavii, 1615, 1625, in-4.

De motu locali animolium secundum totum. Patuvii, 1618, in 4.

Il explique assez bien le méchanisme de la marche de l'homme et des animaux, ainsi que du vol des oiseaux.

De gulo, ventriculo, intestinis, Tractotus.

Patovii, 1618, in-4.

De integumentis corporis. Ibidem, 1618, in-4. Regiomonti, 1672, in-4.

Opera chirungica in duae purce dirico. Parovii., 1617, infol. Ibidom, 1647, 1666, infolio, aye figures. Venchii., 1619, infolio, Pronofpirti., 1620, infoli. Lugdinii. 1628, ind., Eu Hallandois, 1647, 1666, infoli. En infoli. En Prancius. 1500, 1649, 1670, 1720, info. R. Rosen, 1658, info. E. In Halica. Valoue, 1671, 1664 et 1711. infoli.

Il y détaille toutes les maladies qui peuvent se guérir par l'opération de la main.

Medicino Practico. Porisiis, 1634, in-4. Bourdelot en est l'éditeur; mais Thomas Bartholin assure que cet ouvrage est supposé, es que Fabricio n'en fut jamais l'auteur.

Difficulty Co.

Opera omnià Physiologica et Anatomica. Lipsiur, 1657, in folio, avec une prélice de Bohnius.

Ogera omnia Inatomica et Physio'ogica, cum Pranjatione Bern. Sieg. Albini. Lugduni Batavorum, 1723, in-folio, avec ligures. Ibidem, 1727, in-fulto, grand papier, avec figures. (M. Goulin).

FABRICIUS (Jacques) étois de Rostock, ou it voit au mousle e 28 Août 15-77. Suvant la comedi d'Hippocartes, il joignut l'étule des Bradd fui son mittre dans la generier science. Quant à la seconde, il d'y appliqua mopendement dans un patice, aux ils querours les Evyennest de la plus guande cidibitate. Au soitit de leur école, il se codit à leur, et de de ce molécire le quadrante insont avec tant d'avantage, qu'il fitt un des plus employs é dans la des combients de égament de leur de l

Les ouvrages qu'il a composes sont d'après blanget.

Periculum Medicum, seu, juvenilium faeturae priores. Halae Saxonum, 1600, in-8.

Uroscopia, seu, de Urinis Tractatus. Rostochii, 1605, in 4.

De Cephalalgia autumnali. Ibidem, 1617, In-4.

Institutio Medici Practicam aggredientis.
Rastochii, 1619, in-4.

Orațio Renunciationi navi Mediciane Doc-

toris praemism, de causis cruentantis cadaveris praesente homicidd. Bidem, 1620, in-4. Dissertatio de nov-antiquo capitis mode ac-

Dissertatio de nov-antiquo capitas morto ac dolore, cum 'aliis Dissplictitoribus Medicis de difficilioribus nonnullis materiis practicis. Ibidem, 1640, in-4.

Fabricius mourut à Copenhague le 16 Août c. 1652 à 4gê de 575 ans ; mais comme il avoit or-donné que tou corps flit inhumé à Rostock, ses filles et ace gendres , paran l'esquels étoit cellèbre Nieron Paulli, i Py firent transporter. On asit aux son tombrau une épitaphe, qu'on petit lire dans le Dictionnaire d'Eloy, (M. Goutts).

FARRICTUS, (Philippe-Conred.) professeur de médeciue en l'upirersité de Heliustadt, a donné plinaieur bons ouvrages d'anatonie et de chirurgie, qui lui out mérité les éloges du célèbre et judiceux H-ller. Voici les titres sous lesquels Pauteur les a fait paroître.

Idea Anatomes Practicae. Wetzlariae,

Il y donne de nouvelles règles d'injecter, parle de divers rameux de la portion directer de la septième paire, décrit le périonte interue des assettes de l'ouie, et une production du muscle sterno-mastoidien, qui s'étendoit jusqu'au cartilge xuphoile. Cet austomiste assure qu'il peut désnoutrer que la corrée est composé, o de duverses la name d'une nature dilièente.

Sciagraphia historiae physico - medicae. Weztluriae , 1746 , in-8.

On y trouve plusieurs bonnes observations sur l'abus du trépas.

De cognitionis anastomoseos vasorum insigni usu. Helmaestadii , 1750.

Observationes nonnullas Anatomicae. 1754, in.4.

Sylloge Observationum Anatomicarum.1759, in-4. (Extr. d'El.) (M. Goulin).

FACE HIPPOCRATIQUE, (Sémeiotique). Hippocrate avoit pour maxime générale, que plus l'état d'un malade s'éloignoit de l'état son, plus la maladie étoit grave, et le péril inuninent : et , paur constater cette différence et ces degrés, ce grand observateur savoit , en quelque sorie ; mettre tout à contribution. La première chose qu'il conseille d'examiner, c'est le visage. C'est un bon signe, dit-il, si le visage est temblable à celui d'un homme en santé, et sur-tout à celui qu'avoit le mulade lui-même lorsqu'il so portoit bien. Lise difference totale est donc un ties - mauvais signe. Le visage n'est plus dans l'état naturel , ajonte Hippocrate", lorsque le nez devient plus en pointe, se içus , que les your sont caves , les tempes creuses , les oreilles frailes et retirées et leurs lobes renversés, la peau du front dure, tendue et siche, et la couliur de toute la Face tirant sur le pale , le moir , le livide , et le plombé. C'est ce que les Bicdechis appellent encore, avec raison, une Face cadavéreuse. Si on l'observe dos le commencement d'une maladie, suns le concours d'aucune cause externe, il faut rechercheralors siellen's pas été occasionnée on par uno longue diète, on par l'insomnie, ou enfin par de grandes évacuations alvines. Dans ces cas-la .. en effet, il y a bieu moina de danger. On sera assuré au bout de 'enig quatre heures a récluiment ce peut l'attribuer à de pareilles causes. Mins si aucune d'elles u'a précâlé, et que la Face Hippocratique n'éprouve aucun amendement, il na faut pas hésiter à regarder ce aigne comme nortel.

Lorsqu'il se manifeste , la maladie ayant déjà duré trois ou quatre joers , et même plus ; alors , indépendamment de ce que nous avons dit qu'il fallost observer, on doit encore, pour parvenir A un propostic plus sar, examiner les yeux du malade, et toute sa physionomie, sinsi que les autres parties de son corps. Si lea yeux evitent la lumière, s'ils répandent des larmes involontaires ; si l'un des deux parolt plus petit que l'autre : si le blanc devieut muge , ou bien ses vaisseaux livides ou noira ; s'ils sont tournéa gera le haut ; s'ils sortent de la tête , ou s'ils d'enfoncent dans leurs orbites ; si l'extrémité des paupières se contourne , se roidit et se salit ; a'il s'amasse de la matière vera les angles ; a'ils se ternissent et perdent tout leur éclat ; si le visage devient livide et d'un ensemble effrayant; si les deets cont noires , si la chaleur de la peau n'est plus la même : tous ces accidens ne prisagent rien que de très-facheux. C'est encore un mauva a signa , lorsque dans le sommailles paupières ne joignent pas, et laissent entrevoir une portion du blacc de l'œil. Cependant le pronostic qui en résulte doit être adouci , soit que le malade ait l'habitude de dormir sinsi ; soit que ce symptome ait été précédé par an cours de ventre , ou par quelqu'autre évacuation considérable. Enfin, continue Hippocrate, lorsqu'un malada a las penpières, ou les levres, ou le nes de travers, et que ces parties sont ou livides, ou pales, la mort est prochaine, C'est aussi un aymptome mortel d'avoir les lévres relichées (paralytées) pendantes, froilles et blanches. Voyez. HIPPOCR. PROSNOSTIC. ed. de Chartier, tome 8, pag. 589 - 600. La Face Hippocratique a lieu particulièrement à la fin des maladies dons lesquelles les unlades pet benie coup maigri, et entrautria, dans l'Empyénie. (M. Manox).,

FAGON, (Guy-Crescent) né à Paris au Jardin Royal des Plantes, le 11 mai 1638, de Henri Fagon, médecan, et de Louise de la Brusse, médecan crénaure da Louis XIII.

En 1626, Guy-de la Brosse obtint un édit ponr l'éablissement d'un jardan des plantes & Paris, et fin nommé à cette mendauce i il fit constraire les littiaures, et en la 2-acentre, ; por la première nous, en 16,0, la y rassemble, par ses soms plus-ée deux mille plaques diffépar ses soms plus-ée deux mille plaques différentes dans l'espace de dix ans. Tournefort parle avec éloge de Guy-de-la-Brosse dans son Voyage du Levant 1 ton. 3 , p. 149, lettre 18.

Fagon perdit son père fort jenne. Son grand oncle se charges de son éducation , et l'eleva au jardin du roi. Ce fut-là qu'il prit, presque en naissant, ce goût pour la médecine et la botanique, que l'exemple et les conscils de son grand-oncle ne firent que fortifier. Il fit ses études avec beaucoup de succès su collège de Sainte-Barbe , et s'étant livré entièrement à celle de la médecine ; il fut bachelier en 1662 , obrint le troisième lien de licence, et fut recut docteur le 9 décembre 1664. La même sauée, Antoine Vallot, premier médecia du roi, et intendant du jardin royal , le nomma professeur de botanique. Fagon, charmé de ce choix, donna bientôt d'éclatantes preuves de scu goût pour cette science ; il entreprit à ses frais , quoiqu'avec une fortune médiocre , un roya e en Auvergne , en Languedoc, on Prorence, sur les Alpea et sur les Pyrénées, et n'en revint qu'après avoir fait une collection abondaute de plantes , que Vallot réunit à celles qu'il faisoit venir de tous cotes , et dont , en 1665 , il fit le catalogue. Fagon ent la principala part à la rédaction de cet ouvra; e, qui parut sons le titre d hortus regius. et qui renfermoit ples de quatre mille plantes. Fagon fit précéder ce catalogue par un petit poeme intitulé : Carmen gratulatorium illustrissimo horti regii restauratori D. D. Antonio Vallot, archiatorum principi, editum Parisiis, apud Dionysium Lauglois, 1666. Fontenelle, s'exprime ainsi dans l'éloge de Fagon au aujet de ce poème : « Ce concours de plantes . qui de toutes les parties du momle annt venues à ce rendez-vous commun ; ces différens peu-» ples végétaux, qui vivent sous le même chimat; le vaste empire de Flore, dont les richeases sont rassemblées dans cette espèca de Capitale; les plantes les plus rares et les » plus étrangères , telles que la Sensitive qui 23 a plus d'ame et une ame plus fine que trutes les autres ; le soin du roi pour la santé de ses sujets , soin qui auroit scul soffi pour rendre la sienne infiniment privieuse et digne que toutes les plantes y travaillament i tout » cela fournit assez au Poore; et d'ailleurs pa est volontiers Poëte pour ce qu'on sime ».

Tagon ne s'en that pen lat sent il ampilea aux functions de démonstrateur, de sout-demonstrateur, de sout-demonstrateur, et le professour des principes des plantes y aguille in secherches phrisques sur plantes y aguille in secherches phrisques sur la plante de la professour de la plante de

Quem this Rex legis, Medirit ex omnibas , mum , Jam per sora, dit publica, lectus erat. Que sortes! Que fata viro concredita! Regni Dum venit . à salva Principe , tuta tales.

Coa vers furent ainsi rendus en françois par Pabbé Bosquillon.

Louis eachoit encor son choix, Que le public tout d'une voix, Pour premier Médecin te nommoit par avance. Quel destin est commis h ta vaste science! C'est à toi d'assurer le salut de la France En conservant les jours du plus puissant des Reis,

Le 20 Novembre de la même année, la faculté lui délia la thèse, soutenue par Joseph Pitton de Tournefort , sons la présidence de Henri Enguehard, et qui avoit pour titre : An ab exlege sangulais circuita, morbi? -Lalouette, Doctette de Sorbouae, célébra dans le même tems Fagon par une épitre en beaux vers latins qu'il lui adressa.

Les faveurs de la cour ne purent faire oublier à Fagon le jardin duroi , dont il avoit toujours fait ses délices. Il n'en remplissoit plus lui-mome les fonctions, mais il chonismit les sujets les plus propres à le représenter. La botsnique lui doit Tourne fo t qu'il nomina en 1683 à cette chaire. Il l'avait fuit venir à Paris sur sa reputation 2 il jugea bientô: que ses connoissinces surpassoient encore sa renommée , et que Tournefort eait l'homine qu'il lui fail-nt pour porter la botanique er le jardin des pisates à teur nius hant degré de splend ur. Ce lut d'un cette intertion qu'il inspira an roi le des ein de faire voyager en Amérique Su inn , Med. chim. de Marseille, M. Lignon et le père Paumer ; en Egypte Lippi, à la nouvelle France Sarta zin , an Perou le père Fuedl e , et d'envoyer Tourn furt en Asie , en Epopte et dans la Grèce. Quand les fonds de sunés en jardin public manquoient dans des tems difuciles l'agen y suppléon, et n'éparguoit rien, sois pour conserver les plantes étrangères dans un climat peti favorable, soit pour en acquerir de nouvel esafo d le transport e shoit beaucoups de plus il provège ut tous reux qui avere u du out pour la mére me et la housique. Ce fut à lui que Sélustion Vaillant dut l'avancement de sa fertane ; il le fit it mmer directeur du japlen, ensuite profeaseur et sous démonstreeur des plantes, et In hit seair la clace de garde da calanet des drogues de S. M. Enfin ce fut sous Fagon que fut bâti le cablnet d'histoire natureile.

Medecine. Tome VI.

propre. fut l'objet de toures ses comulaisurces. I n'y noiema que des professeu a d'un monte distingué, et l'on ne lui reprocha jamais desacufier to vrai talent ni à la protection , ni à Pantrigue.

Je termineral l'éloge de cet illustre Médecin par ce qu'en det encore M. Defemenetle. Fagon, dit-il, no fit pas beaucoup de gr ce sux empiriques. Ce n'est pas cependant qu'il rejettat tout ce qui s'appene secrets ; att contraire, il en a fait ache er plusieurs au ru, ; mais il vouloit qu'ile fusent véritablement secrets t c'est-à-dire inconnus in ques là et d'une utilité constante. Souvent il a fait voir à des gens qui cruyorent posséder un tr'sor, que leur tresor étoit déja public,; il leur montroit le livre où il étoit renfermé, ca il avoit une vaste lecture et une mémbie qui la mettoit soute entière à prout. Aussi, ajonce » Fontenelle, pour étre parvenu à la printère p place , ne s'éto.t il nutlement, retaché du travail qui l'y avoit éverd. Il vouloit la mériter encore de plus es plus après l'avoir » obtenue ; les fêtes , les spectacles , les divern, tissemens de la cour, quinque souvent di nes p de cur osité, ne lui causoi al ancune distracw tion ; tout le teins où son devo,r ne t'attach it » pas auprès de la personne du roi, il l'employoit 20 on à voir : es malades on à réjumér. à des con-» saltations ou à écudier Toutes les muledres » de Versailles fui passoient par les mains, et sa maison ressembloit à ces temples de l'an-» tiqu té, où étoient en dépôt les ordonna-ces » et les recettes qui convenuent sur manx a d'ffér us. It est vrai que les suffrages des » cour.isans en faveur de ceux qui sont ex place sont assez équivoques , qu'an ergéait » qu'on s'en faison même nne espèce de loi ; » mais heurens ment pour les contitisans ; . e » premier Medecarétortanssi un grand Mé la je. a Il avoit besoin de l'être jour lui même, il se étuit né d'une très faible constitution , sujet à a de grandes ommondités, sur-tout à un estheme a violent. Sa sanid , on plutht at vie ne se soutenuit que par une extrême sobr été, par u nu ré ime presque superstitieux , et il pou nit » donner pour preuve de sou habile é, qu'il s vivoit.

Ea 1699, l'académie des sciences l'admit an nombre de ses honora res. Ses travaux continuesa affoiblicent sa santé, et il fut aitaqué de la pierre, co qui l'emagra à se faire faire l'opiration , qu'il apporta avec un course hémique. Cette opération réussit; et Fagon fut rétabil en peu de tems.

A la mort du roi , le premier Septembre 1715 , Ce jardin , qu'il re ardoit comme le sien Louis Porrier ayant été nomme premier Médecin de Lonis XV., Fagon to retira an jardin royal, dont il avoit conservé la surintendance. Il y mourui le 11 Mars 1918, 18 de deprès de 80 ans. Son corrs fot porté à S. Médard, et le 26 du même mois, la faculté lui fit faire le service funèbe qu'elle est dans l'unage de faire célébrer pour tous les docteurs.

Ingon laista deux 61s; l'Alné Antoine Fagon Int évêque de Lombre en 1971, et passa à Péréché de Vannes en 1970; il mourat en 1976; le second J. Carrier fagon, fat conseiller au perlement, melire des requiles; conseiller d'état el intradant des finances. Il mourai de la pièrre au mois de Mai 1974; sans avoir été marié.

Facox est nuteur des thèses suivantes auxquelles il présida.

Fit ne sudor cruentus natura vi? Conel. aff. 15 jan. 1665.

An febricitantibus accommodatios diluti in aqud panis quam carnis elluac sorbitio? concl. aff. 8 mart 1674.

Confert ne ventriculi motus ad elaborationem chyli. Concl. eff. 30 jan. 1681.

An ex robaci um frequenti vitae suman hersiori Cont., aff. 26 mars 1699, (Cette tibiné lei soutenne de neutreux le 93, mars 1753. M. le Canus et a domá na extrait, Jouréon 1753. p. 122.) Elle a été traduite par Notala Andry i as traduction so trouve à la fin da second vol, de la genéración des vers ; con trades es per 3.53 da Osarnal de S. S. Cart., Cet these es p. 3.53 da Osarnal de S. S. Cart., Cet these sumars , et piegens à la discisaca des expressions la solidate des pensies.

Il présida aussi sux deux thèses suivantes 1 An medicus philosophus mecanico - chymicus? Concl. off. 31 Mart. 1702. Cette these, ben écrite, fut souteute per Etienne-François Géoffroi, qui en est l'auteur.

Litteratis ne salubris caffe usus? Concl. aff. 19, mart. 1716. Autoine de Jussieu préside à cette tière à la place de Fogon, et c'est lui qui en est l'auteur.

On trouve dans les Mémoires de l'académie plusieurs observations de Façon, et une emvestres sur le bléd comu en expot, et sur l'explose de gauxième qu'il prosers d'ente qu'e mempret la farine. Il esamine dans crite observation les causes oui prevent procurer cette malville. (Feyex l'Hist. de l'académie royale des sciences, 1710, p. 61.

La li tire suiveme parut en 1680 : Réponse do M. Fagon, conseiller et premier médecin de la Reine, d M. Pathé Bourdelot, premier médecin de la reine d'abride, et de M. le Prince, sur la maladie et la mort de M. le due de la Rochefoucault.

En 1697 il publia Pourrage suivant: Nouveller vélt ziona pour ac revisu ull'emert de quinquita, faita sa par M. Espon, peneise médi ciù du Roi, pour gueire d'une fierre qu'avoit le feu Roi d'Espagne Charles II, que de fréquestes rechites. Ces réfluxions sont signitées al la fia du liree, touchant les qualités du quin quina per Talbat, Arghois. A Paris, 1705, ches Bairni et George Jouseules.

Le 29 décembre 1706, il fit une consultation pour la maladie du célèbre Bayle. On la trouvo dans la vie de Bayle, insérée à la tête de l'édition de son Dictionnaire, faite en 1722.

Nicolas Rainssent lui dédia le recueil des discours qu'il prononça à la faculté et qui furent publics eu : 695, sous le titre de Actiones medicac.

Le Clerc, conseiller et médecin ordinaire, lui dédia sa Chirurgie complette.

Nicolas Lemery le père, de l'académie des siènces, lui dédia en 1658 sa Pharmacopée universelle; & la même année, Tourm fort lui full'hommige de son Histoir des pl.ntes qui croissert aux environs de Paris.

Nicolas Andry Ini fit aussi la dédicace de son-Tracité de la génération des vers. Fagon Inirépondit une lettre obligante dans Jaquelle règne au ton de modestie qui n'appartient qu'aux grands hommes. Cette réponse se trunre dans la seconde édition de l'orrage d'Andry, et dans celle de 174.

En 1694, Claude Berger, alors doyen, fit frapper un jetton où l'on coit d'un côte une ruche & des mouches à miel, svec la légende; & ne sevent apollo. A Peregrup, M. C. Plerger, itemm récavo, 1696, et au rivera, le portrait de l'Egand, avec cette légende; Cuido C. Fagon, Regi à S. C. Archiat. Comes.

Es 1953, François Versage, qui évoi d'yen, lui readit le mêm hommage a un jrun requisente d'un côté la device de la faulté n afrancé dans un cartouche. Jépende 1M. F. Versage. Paris. Fearl. méd. Paris. D'eano. Evergue: Praesech ord. M. Guid. Crec. Figos. Archiat. con. alt. mai 1953. Au rev 11, le portrait de Fagos en robe de conseiler d'ésts, avec l'épitoge, et pour légende ! Scholae tutele praesech. Outre son portrait, que l'on voit dans les écoles supérieures de la faculté, on en a un sutre désiné à la plume, à gé et contré, figure grotaque; on le jossède dans plusieurs cubinels : Fequet l'a gravé in 8. On le tronve dans O lessure.

Tournefort parle sinsi de Fagon dans son Introduction à la botanique, imprimé au Louvre à la tête de ses Institutes de botanique. Vayez p. 48 de Plsagoge in rem herburiam. Tom. 1, in-4. Purisiis, 1700.

Horti regii praesecturam posted gosserunt Archistrum comites ; sed defuncto Antonio Vallat cam obtinuit aedificiorum regiorum moderator Colbertus q dein le Louvesius , postremò et Marchia de Villacerf's nunc aequissimi principis dono Archiatrun comiti restituta est. Enim vero cujus tutelae plantas ipsas commendare ! Quam horto suo , miro illi terrarum preponere poterat Lunoricus Maonus, nisi illustrissimum Guidonem Crescentium FAGONEM , cuius admirabil m et pene divinan h. rburum cognitionem in se ipso tam fel:elter experiture qui in ho to regio natus, et inter plantas educatus, eas aded in amoribus et deliciis semperhabuit, ut viz arephebisezerdens, quascumque in alpibus, Gebennis, Pyreneis, Asvernisque montibus et ora maritima nascuntur , propriis manibus collectas , in hortum regium suis sumptibus , quasi futurae dignitatis conscius , asportari curaverit. Nec cundem actate jam provectiorem ab carum studiis evocarunt amamiores litterae , non gravissima medentis munia, quibus aulue et urbi na idue succurrit; sed regi, regiacque familiae consulendo, plantis nequaquam defuit. Ladovico Magno , in viros qui litterarum scientia praestant verd munifico , semper fuit auctor ut diliwentes rhizotomos aleret, radices vivas, seminaque ex omnibus putibus transmissuros. Unde nihit mirum si hortus regius Parisiensis immenso il'o plantarum numero qua instruitur , inter omnes emineat. Robino extincto , Dionysius Jonequet , Doctor Medicus Parisiensis , Botanicus Professor renunciatus est. Huic successit clarissimus D. D. Fagon , snmmum scholue medicae Parisiensis decus et ornamentum , qui ad aulam vocatus, Joannem Armandum de Mauvillnin , doctorem medicum Parisiensem , suffecit ; et deinde prò singulari qua me complectitur benevolentià, codem onere, grato quidem et suavi , anno 1683 , me beavit.

MM. Mac en Croë (de la Croix,) doct. métl. et Trant, docteur de la faculté de Paris, s'expriment ainsi sur Fagon dans le poëme intitule: Connubia florum. Paris 1728, ex typogrpahid Theobusted.

Hist aded longes hehelt Fagunis annoces, Regum, qui Molleon tant su superaverat omnes. Leurigero quenthm Lodolem vertice Reges.

Enfin Amand Douté, doyen de la faculté de médecine , lui consucra cet éloge dans ses registres. a Die veneris, 19 mart. 1718, obiit M. Guido Crescentius Fugon , antiquior scholae , regi à sanctioribus consiliis , archiatrorum comes, et Ludovici magni dum viveret m dicus primarius , regiao scientiarum academiae socius honorarius, necnon supremus korti regli moderator , vir quidem immortalitate dignus , et in facultatem beneficentissimus , omni laude mijor, virtute . scientia . et probitate nemini po andus, cujus corpus postridio sepultum est in ade Deo sacra sub invocatione sancti Medardi. Sacrum pro co, ut moris est, celebratum fujt in schol wum sacello , vigesima sexta martii die sabatti.

On ne doit pas oubl'ar dans cet dloge que Figor étoit lié de l'amisié la plus intime a ce le célèbre Fickier , évêque de Niames. (Vinyer, pag. 42 des Lettres chaitées de M. Flichier, édition de 1715, lettre à M. de Riclemont, 4 août 1638. (M. Anonx.)

FAIM , ( Hygiène ).

Partie II. Choses improprement dites non naturelles.

Classe VI. ( Percepta. ) Ordre III. Sensations. Sestion III. La Faim.

La Fain , sinsi que l'appeit, est une semation qui nous porte à musque ; pour elpure non forças. Ils parsissent cependant differens, one eque la Fain seuble expresse un brann impérieux, au lien que Dappeit a plas de rappeit un golt et au plaine quine se promet. Le Fain preuse, est corace est mataline par porte un golt et au plaine quine se promet. Le Fain preuse, est corace est mataline par tente espece de mass. L'appeituis pre l'action de la contract de la commentation de l'action de la commentation de l'action de la commentation de l'action de l'acti

La Faim procure un sentiment singulier qui ne cause d'abord qu'un petit chatouillement, un ébranlement léger, mais qui se read inseusiblement importun, et tellement facheux qu'il a forcé des mères à se nourrir de leur progéniture.

Il est difficile d'expliquer les causes de la Faim, et nous laissons à la physiologie à sp

donner tons les développement; mons direas seulement, en par de mots qu'elle paroit due na cancours de thetion simultanée de la structure de éscomac qui est titaillé lorqu'il de vaude, du sun, qui ne jeut direiller aussi nisém net dans un organe flasque, au sur gestrique qui atimule à au manére ai fond de Pestomace à la salve ç ce sont là les causes les plus verisemblailes et les gluis problements de la Faint.

La Fain crase lorquira a pris dea alimens, punqi ce que, gra le tremit de da dipution, syand cid divide, atthends et determinis versure de la companio de la companio de la contractiona de la contract

Il a des personnes chez lesquelles la Faim se dissipe même zons manger i les causes les plus ordinaires en sont, l'état vitié des sens gostriques, souvent une matière grasse ou glaireuse qui topisse les parois de l'estomne ; quelque fois ou détrempe trop les sues destinés à la dicestion par des boissons chandes ou trop répétées, ce qui relèche les fibres de l'estomaet paralyse , en quelque sorte , ses nerfs. Ou suit que les matières putrides ôtent la Faim sur le champ ; l'exemple de Belliui en fait foi : un seul grain d'œnf pourri lui donna des rapports nidorenx pendant trois jours. On peut ajouter à ce qui nous venous de dire l'horreur naturelle qu'on a pour certains alimens, ilont la vue seule ou l'odeur colevent subitement Pappetit, sinsi que les grandes affections dont L'ame peut être saisie.

Le régime le plus simple, la diète ufficeur, souvent pour renédiée aux leprre défants d'appetit, cusée particulièrement par le relàchement sustantané ou la platitude de l'éctomac y un l'évace. «'Il est necessire, ou bien ou le ranime avec quelques substances amères et légèrement stimulantes.

La Faim étant un des plus forts instituts par lesqueix Plonumo puisse être maltrés, o'il se trouve lurs d'état de la satisfaire, on a abserté qu'elle prodaisoir, entr'autres accidents, l'húmorragie du nez, la rapture de quelques visuestre intérieurs, la lissolution et la putrébaction des fiquides, la Krocciée, la fureur et

enfin la mort, vers le sept ou bnitième jonr ; même dans les personnes vigoureuses. Cependant on prétend que plusieurs out vécu beauconp plus de tems sans monrer, même en ne buvant pas. Maraldi rapporte que, dans na tiemblement de terre acrivé à Naples , un jeune homme rtoit resté vivant quinze jours entiers sus prendre aucune espèce d'alimens, ce qui est très-diflici e à croire ( Acad. d. s. Sci.ann. 1706 P.6.) Il est aisé de scutir combien doit souffrir un homme dont la Frim ne peut être sitisfaite an bout de vingt-quatre heures , quand on sait que sa vie , dans l'état de santé, ne peut se soutenir que par la nutrition on le renouvellement du chyle, qui sert à la réparation des humours perdues par la transpiration constante, et au reponvellement des forces : c'est pourquoi la nature nous a accordé le sentement ile plaisir, qui accompagne la Faim, qui ne s'altère firmais dans l'état de santé, mais que notre intempérance a cherché à exciter inconsidirément, et de manière à en être souvent ia victime. ( Poyez Assatsonnement , Repas ).

La Faim, pour être avantagense, iloit être telle, que les slimens qu'elle fait prendre ne puissent fatiguer l'estomec, ni par leur quantité, mi par leur qualité. Ce n'est point à nons à traiter iles Taims désordonnées, telles que celles des jeunes filles qui ont des pates couleurs, des femmes enceintes, des hypocondriaques, et de cenx qui sout saids ile la boulimie, de la faim conine on de l'orexie. ( Foy z ces mots ). Il sulfit de tecon-mauder aux personnes qui mane nt de ne nas se livreavec inconsidération au desir prolongé de faire usage iles alimens, et de rester plutôt co qu'en nomme communément sur leur appetit . ue d'en survre les impulsions dérèglées; car le-la naissent les indigestions, les vonissemens. les rensois, les vents et les dérancemens de toute espèce de l'estomac. On trouvera à l'article Repas l'espèce de régime qui convient aux personnes bien portantes, la quantité d'alement qu'elles doivent prendre, ce qu'on doit obserrer avant et après le repas, enfai tont ce qui pourre former affr est objet le complement de l'article aliment. (M. MACQUART).

FAISAN, ( Hygiène et mat. médic. ).

Partie II. Choses improprement ditts nonnaturelles

Classe III. Ingente. Ordre I. Alimens.

Section II. Animanx volatiles.

Phasianus officin.

Le l'aisan est un des plus beaux viseaux

spin nom syms dana una ellianta", tant pour sau valuire, qui pour la beauti de son plunage. Il a terate-sis poures environ depuis le buit di bei sin-plumage de la quanti gan bei sin-plumage de la compania del la c

Toutes les belles couleurs qui se remarquent dans de m'ile, et en font un oisean si agréable, ne se trouvent pas dans in f-meille,, dont la couleur est ordinairement mélangée ilo gris et de roux.

Le Fairas vit dans le bois, a lang perelle, e gla a mourrai de limit auvages at de difforma prinsi qu'il va clercher dans ris clima; voisins, riverse la misma, il fait ion roll 4 treez dans les buissons les plus épais; il le romponade puilre finalle, et d'épois soliele. Le framelle poud pois qu'ins sour d'imphision qu'ils qu'ils sour cièles, si a univent dour mez, comme font les preference, et en consistent alon de autre-riles, and promise de la comme de l

Cat oiseau a ótó estimó de tout tegus, et les personas siches en font élever dins des lieux parioculiers, qu'on monum élisiandories. On rencontre dans quelques-inea le Pátsas docif de la Chine, qui est peut-éler le plun bel oiseau qu'on puisse voir par la beauté et le brillant des couleurs dont est parts.

On avoit, dans le treus de la fiodalité, reliement multiplié et cisseu, qu'il désassion tour aux environs de Paris dans les capitimeries que jourd'hui on les a détraits avec les capitaineries, caimi que le maivais régisée, qui,leg faisoit autisitée aux dépens du pauver cultivateur qui n'osoit pas mêmo re plaindre; les homères genqui les achetions. In front aisonent le sacrifice.

Lo Faixan a tonjours del un mets recherché, as chair est nourrissante, d'un bon auc, et d'un godu excellent; con une ello se digère d'orient t, ou peut en permetre l'usage aux convalescens, et à coux qui sont épuisés par de longues maindiés ou de violens exercices.

On donne lo mom de faisandeau au jenne Faisan, qui est bien plus tendre et bien plus delicat à manger que le Faisan.

Os appelle fisiande le Fairan qu'on a comserre long-jeuns, quelques fois de moir entiera, et qui a un funer tots-fort, qui ret du gônt de quelques personues, missi qui effettat, à juste titre, àu plus grand nombro. On a donné en suite ce non à contes les vineles attendies on un peu avancérs, et qu'il est raisonnable do procrire des tables, lorsque les vers out pare.

On a dit que le Fa san étoit salutaire aux épileptiques. On sent la valeur do cette masertum. On a vanté son fiel pour disaiper les taches de la cornée et éclaireir la gié, et sa graisar pour resonuter extrérieurement fac tumeurs , forbifier les werfs, et appaiser (sa douleurs de shumatiame, M. Macquart).

FALCO, ou FARCON (Jena) révoir d'un bourque in sour de vous d'Angan, nous sibranea, Il unt révoluer la molèvine à Montpellier sur la noil xive à Montpellier sur la noil xive à legrés, 'è principal de la company d

Jean Faucon a écrit des Commentaires aux Antoine Guaines et sur Gui do Cauliac , qui ont para sous ces titres :

Additiones ad Practicem Antonii Guainerii. Papiae, 1518, in-4. avec les ouvrages de Guainer. Lugduni, 1525, in-4.

Notabilia supar Guidonem seripta, kucia, recognita ab excellenti Medicinano dilucidatore dunane Falcone, Montispessalanae Asademiae Decanó. Lugduni, 1559, in 4.

Cest as reuve qui a fait imprimer cet ouvrage. Il est écrit moitie en lain et moitié en finn, ois, et forme un volume aussi gros que le traité de Gui de Coul'ac, maissil est confins et obscur. Il y a me cédition toutir francoise, sous le titre de Remarquez sur la Chi sergie de Caulica. Vagon, 1649, 163. (M. GOULES).

# FALCONET. (Charles)

Je nom de Falonce et illiness depuis près de deux siècle dans la mèlecim et dans la république des lettres. Le premier qui correr cet art at Charles Falonce, i cuir de Suni-Germis; jam d'unt famille honorable de la ville d'Exiles en Pripatent. Il se maria en 16/3 à Roame; et quitte cette ville en 16/4, pour se readre aupres de la prise Margament, de Valois, première femme d'Hérni IV, quille d'Aciles en mélécim ordinaire. A la mart, pour le présent premier femme d'Hérni IV, quille d'Aciles en mélécim ordinaire. A la mart.

de cotte princesse, il revint à Rosanse et y exerça la médecine jusqu'à sa mort, arrivée au mois de Février 1641. (M. Axinx).

FALCONET, (André) fils aîné du précédent, naquit le 12 novembre 1612. Après avoir étudió chez les Jésuites de Roaune , son père Penvoya & Montpellier , où il fut rece docteur en 1634. Il vint s'otablir à Lvon en 1636 , et se fit agrier an collége des Médecins de cette ville en 1641. La même année , il fut nommé commissaire de la santé de Lyon, et reçu citoven de la même ville. Il fut à Valence et se fit recevoir, le 12 Juin 1641, docteur en droit dans cette université. Il disoit : « cela est nép cessaire à un homme de lettres et de condi-» tion , parce qu'en après il est canable de » toutes sortes de charges et offices » ; il obtint en 1656 des lettres de conseiller-médecin ordinaire du roi. Appellé à Turin, en 1663, pour la maladie de Christine de France, fille de Henri IV et bisayeule de Louis XV; cette rincesse le nomina son premier médecin. Ce fut par les conseila de Falconet que le duc Charles-Emmanuel fit réparer les hains d'Aix en Savoye, qui étoient presque ruines et abandonnés depuis long-tems.

André Falconet fut nomme échevin de Lyon en 1667 : et exerça cette charge avec honneur. Il prasqua la médecine avec distinction jusqu'à sa mort, strivée en 1691.

Il publia en 164a: Minyens préservatifs et la métiode assurée pour la parfuite connoissance et gudrison du scorbut. Lyon, 164a; in-8. Ce traité fit réimprimé dans la même ville, chez Julieron, en 1684.

On a encore de lui la présence des absens, ou moyen de rendre présent, au méticin, l'état d'un malade absent, par les médicins consultans de Paris, Paris, 1642.

# (M. Andry),

# FALCONET ( Noel ).

Fils d'André, ne le 16 novembre 1644 à Lyon , vint à Paris fort jeune ches Guy-Pains, qui veilla sur au conduite et ses études. Il fit son cours de philosophie au cullège de Navarre, et fut en état de sontent en 1660 cou et bêse sur toutes les parties de ls phil 2016. Guy-Patin en parle avec éloge dans sa cemiquatre-vingquatorsième lettre.

Les deux années aujumtes, Falconet suivit les lecons de la faculté de médecine, et cel. «s que Guy-Pain faisoit au collège Royal : il étudia aussi la botanique, retou na à Lyon en 1662, et fui requ'abnée suivante docteur en médecine à Montpellier. De retour à Lyon, il

travilla sous l'en yens de son pière, et fiut serigian codlege des méderies de cete ville, 1 1 yexerca son art avec distinction. Delucques, solécien, ayant traité dans une maladie Mad-Duguel, feman de l'utiendant de 1 yon, Falconet n'approvar point as médades, et la rédita dans de l'utilità improner, intitudé de Methode de l'utilità improner, intitudé de Methode de l'utilità de l'utilità de l'utilità de l'utilità Madame . . . réfluée, i tardé ". Lyon diffé," Il y a jouta plusieurs lettres curieure, et les remarques sur l'or prêt adap ondre

En 1678, il suirit è Paris Louis de Lorraine, comte d'Armagnac et grand écuyer de Frauce, aqueul il étois atriché. Il fai commé médecin des écuries de S. M., et quelques amnées après medecin consultant pour la personne du roi. Attachés ut maréchal de Videroy par la reconnoissance, Felorone le anuirit à Liyon lorsque ce maréchal eut ordre de se retirer de la cour et d'âlter dans cette ville.

Le père Niceron dit qu'il présida à la dixième édition du cours de chymie de Lemery, qui parut à Paris in 8°, en 17:3.

Il impsima en 1723 i Systôme des fivere et ése criava, suavant la diotrim et l'Impocate, des febriliges, des vapenes, de la peter de la goutte, de la petir évide, Rc. Paris 1723, in-12. Burette en donna l'analyse dans le journal des avans du mos d'août 1724, de de Falconet mournt à Paris le 14 mai 1734, âgé de 90 ans. (M. ANDRY.)

#### FALCONET ( Camille ).

Né à Lyon le premier mars 1671, de Noël Falconet et de Marguerite Monin, montra dès l'enfance beaucoup d'ardenr pour l'étude. A la retraite de son père, il fut confié aux soins de son ayeul André Falconer, qui se charges de son éducation. A l'age de sept ans il fut attaque d'une foiblesse dans les genoux, qui lui ôtoit la faculté de marcher et même de se soutenir : les eaux d'Aix en Savoye le guérirent, et firent ce que n'avoient pu faire tous les seconrs de l'art. Falconet vint étudier à Paris au collège du Cardinal le Moine ; il finit sa rhétorique à 14 ans et revint à Lyon faire sa philosophie. Il étudia ensuite la médecine à Montpellier sous Chirac, qui fut son professeur, et avec Chicoyneau qui ne cessa d'être son smi qu'à la mort. Falconet recut le bonnet de docteur à Avignon et revint dans sa patrie, où ayant subi les épreuves d'usage avec succès , il fut agrégé au collège de médecine.

A la mort de son grand père, il redoubla d'ardeur pour l'étude el l'exercice de son art. Son cabinet fut le rendez-vous des savans et des étrangers ; et l'on peut le regarder comme le berceau de l'académie de Lyon.

Il céda aux instances de Noël Falconet son père , et vint anprès de lui à l'aris en 1707. 11 cut su survivance dans la charge de médecin des écuries du roi , et il succeda en 1700 à M. Tournefort dans celle de médecin de la chancellerie. Ce fut à cette époqua qu'il se lia avec le père Mallebranche, qui conserva toute sa vie ses relations avec lui. Ces faveurs qui auroient da l'atracher à Paris , ne purent l'emporter sur sa resolution de retourner à Lyon aupres d'une seent qu'il chérissoit. Il entre en licence le 13 octobre 1708, à la faveur d'un inbile, fut recu docteur le 27 novembre 1710 , et retourns dans sa patrie. Il y donna une application particulière à la médecine. « Les n besoins de ses compatrioles l'occupoient par » préférence ; il s'oublioit lul-même pour courir à leur secours, et ses succès dans la pratique le dédominageoient de la violence qu'il se falsoit pour s'arracher au plaisir de l'étude. Les malades ne cherchoient en lui qu'un médecin habile : ils y tronvoient encore na ami compatistant, empressé, généreux, qui partageoit leurs manx, qui sympathisoit avec tomes les conditions, qui par l'enchantement de son entretien savoit charmer la douleur avant de la guérir. Une maladie épidémique fut une des premières et des plus éclatantes épreuves de son habileté et de son zèle. Combattue par un médecin, aussi actif et infatigable que prudent et fécond en ressources , elle perdit bientôt sa malim gnité. m.

» goute. ».

» Il veyor um étranger, qui en paramit par
» Lyon avoit été straqué d'um foirre voltante,
» Lyon avoit été straqué d'um foirre voltante,
» Lyon avoit en mourt som males avoit revolu» les deraiers soupies à deux horres après
« minsit. Em décice se respectant suite de la
» malaite, et comparant ce qu'il voyoit ave« ca qu'il voiri u la veille au soir, juges que« cédoit une de ses mépties trop souveni » Innest a II fait cometre le prèse per un » treable nijitueux. » Foyet clage de Falco« par Mic Besu, page é et ;

Sa sie fut longue, Loujours laborieuse et cocupes, la ladoit les anteurs de sex consells et contribuoit à la prifection de leurs ouvrages. Il mérita l'essime de tous les suxans de l'Europe bon citoyen, bon ani, parent tendre et génereux, l'es actions les plus louslois ne lui containe aucan effort. Sex smis trouvoient dans am pôte, dans ser lunnières et dans as fortune, contribuent de l'estate de l'e

pleines de sel, d'enjouement et de franchise. Nulle matière n'étoit pour lui nouvelle ni embarassée; et par cette vue supérieure que embrasse les objets les plus éloignés , il prés nioit de nouveaux espects à ceux qui l'avoient précédé dans le même travail. Sa bibliotlèque étoit ouverle à ses amis , et pour avoir ce titre , il suffisoit d'être homme de le tres, Il connoissoit parfaitement tous les livres qu'el possédoit , es la mémoire en étoit le plussent catalogue. Les livres avoient fait le charme de sa jeurgase, ils a'occupèrent jusqu'à sea d'eniers soupers. Falconet avoit toujours joui d'une santé parfaite; elle s'affoiblit en 1760, et les acudens qui survincent continuèrent jusqu'à sa mort', qui nriva le 8 fevrier 1762. Il cioù alors agé de près de 91 ans. ( ) Malgré ce grand age , il conserva pendant les deux dernières années de sa vie , toute sa mémoire , sa viracité et la même ardeur pour l'étude.

Les connoissances de Falconet en médecine étoient sort étendues : il eut pendant quelques années une pratique brillante; mais il préféra son cabinet au public, et ne se réserva que quelques maisons, dont il étoit plus l'ami que le médecin. On le consultoit souvent : sa réputation lui mérita le titre de médecin consultent du roi. « L'envie , dit M. le Beau , qui cherche à se dédommager des éloges que le mérite » lui strache, forcée d'admirer son égudition, » a prétendu qu'il étoit moins praticien que » pères, à le défendre contre un préjagé qui, » n'a pas épargné Hippocrate et Boerhaave . . . » tant qu'il vecnt il fut le médecin consultant do public par le choix de ses confières. Son cabinet leur fut toujours onvert ; il lea aidoit avec empressement de ses recherches de ses conseils, de ses livres. Leurs maladea devennient les sièns : combien de citoyens u lui sont redevables de la senté qu'ils ont recou rée. Il avoit étudié la pratique de son art dans les sources, et étoit persuadé que » l'histoire de l'homme et de ses maladies , ne m consiste qu'en faits et non pas dans des

(6) Il deil desilich mozirimatry de Pfreillion. La o Janvier, Il witte d'un saxon franger synnt memble their lai praieur amis, il cobili les accidens autquells facili sur de plusi quivot tem pour danner cerriferà son activité amurille il paris besuscon, il la texa, il mit en movement une parie, le con, il la texa, il mit en movement une parie, le priestre d'espite es la dédité des mémoire dans un la priestre d'espite es la dédité de se mémoire dans un lage al avancé. Vals à unu utilis es lus fayar liene cher les appliadité mones qu'il avoit reçus. Sez doule un augmentates, et bitécest le moment de sa

WITH WHOL

n systèmes physicla iques qui ne servent qu'à n arrâter les pro<sub>gr</sub>ic de la science, n.

Il s'étoit appliqué avec soin à l'étude des remèles e c'est hit qui le premier a mis en usage à l'oris le carid costir , élec mire utile (, qui depuis est rairé caus le côde de la faculté.

Les duiles de l'accoret ne sa bomoient pas susques cet à la ude sue, et ce avoit indraval plus une au res. Outre les heltes lettres et l'instance, il d'acto conqué de la gionatier. Un dess permiers ouvra es fui en en collectionem latin, d'un le re de l'Héliéer Vilement, cund de la Gu. loudre : nomenu systeme on nouvelle explicit et la denom mit de plantes. Lyon 1799 18-12. Pélontet y signita une prélace courte, junis policeuses.

Le 16 f'vri r 1711, il présida à une thèm. doct il émit l'ont ur, sons le sine de an formi sa gni miterius alm nti? Dms cette 1 èse sont une par Auto-se de Ju-sien son computrinte, il soutenout la négative, et pré codout qu'il n'y a aucuse communication de la mè e à l'enfant par les vaisseaux sau\_nius du p'ac nta et ceux d' la matrice : que l'enfant se nourrisso t p m'ôt du last dont il croyoit la matrice de la femme abrenvie, que du sang regardé par plaieurs anteurs comme l'aliment ordinaire du fetur-Ce sen i neut, qui combatroit celui que Jean Méry avoit souteun dans un mémoire lu à l'acad, des sciences en 1708, fut attiqué par ce chirurgies célèbre anatomiste, dans une bro-chure intitulie Problème de P'ysique. Par s 1711 in-40. - Vayez à ce sujet le Journal des Savins 1712-

En 1916, Fabroure fut rega de l'unedimie des insciplions et le bes-d'irre; et el 6 avril de bande siricate, il 3 1st une d'a vitation léctra de l'ainsce, il 3 1st une d'a vitation lécera de l'ainsce, 'Ton. 192, pp. 63. Unettern y exonime les différens nous de l'ainsat, y exonime les différens nous de l'ainsat, y exonime les différens nous de l'ainsat, physiques desers poviétés, et ernime le di exte no par us d'ésti de seil ainsce noue-most Dannat. Fabroure promettes un second unmoure, dans legarel il d'oui d'amer Placoremoure, dans legarel il d'oui d'amer Placoredétour et de la bassole. Voyes Journal de Suxuns 1925, pp. 325.

Au mois de septembre 1721, il lui à la même académie une discettation sur les Bactyles, tom. VI, p 5:3. L. s. fficts merceilleux autholiés à ces sortes de pierces, ne sont fondés, antionn lui, que sur une supersition bizarre; car ils

ne viennent que de quelques points de l'histoire nquerille mul catanins. Voyez Journal des Savans, 1730, p. 150.

Il donna en 1970 des deternations car ma perient turbicunta franció, a mere un casal de la bilitadique françoisa. T. VII, p. 190 0. nóvir es observaciona à ase recherches au ció, eque el l'origine de la boussole. Cest dans ceta tempos circ XIII, XIV et XV. a deles, por la composición de la composición de la manucia tempos circ XIII, XIV et XV. a deles, por la composición de la composición de la particio de la composición de la composición de particion de la composición de la composición de plan de plano un converges nucesaires à la perricción de notre instauce.

En 17%o, il prisira le 11 mai à la thèse souteune per Jacques Malonin. Cette thèse de chirurgie est intitulée : an equando calculo ; caetech a t firendre apparatus lateralis? Fulconcty fan ner bistoire succinte de la lithatomie; il repporte des auecdons et des faits part enbers, rarea et curieus ; il trouve quelqu'unalogie entre la médioce de l'appareit latéral et cette de talse; il expose les moyens que frère Jacques me toit en usage observe apres Celse que la vessie est un pen pelanée à ganelle, et recemmande en consigne ce de faire Princision de ce côté en prationant certé méthode. Certe these, écrite avec soin , avec e action e et une éradition profunde result took or quantizat à cette matidie. Eile enterina tons les suffrages. ( l'eviz Journal des Savans 1730. p. 557 ).

I leaner aprouvaitiaméthodealafrère Cosme, M. Lean lui éérisit à ce sujet le 3 fèrese 1951. Ca trause la répanse de l'aleaner dus le recent de pières come reust l'aphonton de la taille par l'Luude-Nicolas Lean. A Rouen 1972, in 8°.

En 1739, il donna la t'èse snivante que sontint Exapére Joseph Bertin le 21 mars. An patus

ex foliis The ad sanorum diaetam apud nos pertineat. Concl. neg.

L'année suivante , sont tour vint encore de présider, et il fit, le 19 mai, cette thèse sontenue par Benjamin-Louis Lucas. An variolis cujuscumque generis , una medendi methodus? \*Concl. neg.

- Le 3 et le 20 de décembre de la même année, 1740, il lu, à l'Académie des Inscriptions une dissertation sur les Assassins , peuple de P'Asie. ( Voy. journal des Savans 1752 , in-40. p. 564. et Mem. de l'Acad. des Inscrip. t. 17. pages 127. 147.
- Le 13 avril 1745, il y fit Jecture d'une dissertation sur les principes de l'étimologie par rapport à la langue françoise. On lit à la fin des remarques sur la signification du mot DUNUM. Le vrai sens de ce mot excita dans l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres de granda débats entre MM. Fulconet et Fenel d'une part, et M. Freret de l'autre. ( Voyez Mem. de l'Acad. des Inscrip. T. 20. p. 1)
- Au mois de juin suivant, il communiqua encore à l'Académie une Dissertation sur Jucques de Dondis, auteur d'une horloge singu-lière; et à cette occasion, sur les anciennes Lorloges. (Cet artiste, philosophe, uédecin, homme de lettres vivoit au quatorzième siècle et monrut entre 1350 et 1380.) Falconct entre dans un détail curieux et historique sur les horloges les plus célèbres; il marque leurs époques, leurs constructions et leurs possesseurs. ( Voy . Mem. de l'Acad. des Inscript. Tom. 20. p. 440 4.
- · Lc 21 avril 1750 , il fit part à l'Académie d'une dissertation sur la pierre de la mère des Dicux. Il a fait un choix curieux et des recherches singulières sur la partie historique et mythologique concernant cette pierre. Il la considère du côté de l'histoire naturelle. ( Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 23. p. 213).

Ensin le 28 mars 1752, il fit soutenir la thèse suivante à Louis Anne Lavirotte : an legitimae vulnerum supurationi promovendae cortex Peruvianus ? Concl. affirm.

Il est aussi l'auteur de la préface qu'on lit à la tête de la théorie des tourbillons Cartésiens par M. de Fontenelle.

Sa bibliotlièque, qu'il avoit formée pendant plus de 70 ans, et qui étoit composée de près de 50 mille volumes, fut vendue en 1763 : onze mille volumes passerent dans celle de roi. On en publia le catalogue (Paris, Barreis, 1763), Alédecine, Tome VI.

ce catalogue.

Falconet légua à son ami, M. de la Curne de Sainte-Palaye, de l'académie des inscriptions, plus de 50 mille cartes, fruit de sea lectures et de ses réflexions, et pleines d'anecdotes, d'extraits et de discussions critiques. Il voulut que les savans s'en aidassent dans leurs travaux littéraires. Ces cartes sont divisées en 24 classes, qui ont chacune leurs subdivisions.

Le portrait de ce savant a été gravé deux

La première gravure est une caricature, où il est assis et un livre à la main; cette gravure est du comte de Caylus , d'après le dessein de madame Doublet. On lit au bas ces quatre vers :

Dibutade peignit, son maître fut l'amout Et son amant fut son modèle. L'amitié triomphe à son tour, Elle a fait ce postrait tidéle.

C. N. Cochin a aussi dessiné son buste, d'après le modèle d'Etienne Falconct, célèl re sculpteur. Ce dessin fut gravé par P. E. Moitte, pour le placer à la tête de l'éloge lu à l'académie des inscriptions, par M. le Beau. On lit au bas de ce-portrait les vers suivans.

Il fut par sa candeur dione du siècle d'or : Il sema de bienfaits son heureuse carrière à De son savoir à tous il ouvrit le trésor Et mille écrits divers brillent de sa lumière.

On a fait aussi un médaillon qui représente Falconet. On lit autour : Camillus Falconet . Reg. Med. Fac. Par. Antecessor., et au bas. Durand. f M. Durand son bean neveu a fait présent à la faculté du buste de Falconet en terre cuite. Il a été placé dans les écoles en

L'éloge de Falconet, par M. le Beau, a été imprimé sous le titre d'Eloge historique de M. Falconet , lu dans l'assemblée publique de l'académie royale des inscriptions et belleslettres, le 12 novembre 1762. Paris , Durand . 1762 , in 4. (M. ANDRY.)

FALLOPIO, ou plutôt FALOPPIA, (Gabriël) médecin plus célèbre par les connoissances qu'il avoit dans l'anatomie , que par celles qu'on remarque dans ses ouvrages de botanique et de chymic, étoit de Modène. Les auteurs ne couviennent pas de l'année de sa paissa: ce. Tomosini la met en 1490; mais Castellan et d'autres après lui , diseut qu'il ne vint an minde qu'en 1523. Haller est de ce scutiment; il pretend même le prouver par le traité des tumeurs de Fa lopio, où il est dit que l'anteur n'avoit que cinq ou six ans eu 1528. Cotte diversité d'opinions en a fait naltre une autre sur la durée de la vierle cemédecia. Tont le monde convient qu'il mournt en 1563 ; nais Guilandini dit que ce fut avant l'age de 40 ans; de Thon à l'age de 39 on 40. Heller peuse de même, et repreud Douglas qui en parle comme d'un septungenaire, d'après Tomasini. Le temoignage de Guilandini, auteur contemporain, et la remarque de M. Haller, sont des preuves Lien tranchantes : elles détroisent l'onivion de ceux qui pretemient que Fallopio a euseigné pendant viugt-quatre ans dans la seule univernité de l'adone. Cela ne peut être, si ce médecin est ud en 1523; puisqu'etant mort en 1563, il auroit été nommé professeur avant l'âge de seize aut, ce qu'il n'est pas même possible de soupconner (1).

FAL

(1) On connoît la table qu'Ant. Muss Brassavolo a fite pour les œuvres Litines de Calien. Or, dans son épit:e dédicatoire à Hercule d'Est, quatrieme duc de Ference, it die qu'il avoit fait cette table pour lui, pour ses ills et pour ses amis ; que Junta la lui syant envoyé deman er par Gabriel Fallope, pour lapublier, il n'avoit put arrister à la douce et persussive éloquen :e (twis mell-fluis verò s) de ce tuès-estimable candidat en modeeine. Cepen ant il consulte le duc de Fesene arant que de se déterminer absolument. L'ereule d'Est pense que ce travail peut être très utile. Mais il falloit mettre en ordre les matériaux de cette table ; Brastavo'o se fait aider par Jacq; Antoine Bonus (Bue), joune homme égifement très-instruit dans les belles ettres, dave la philosophie et dans la médeeine-

Cette table parut, pour la première fois, en 1551, pour accompagner la deuxième édition des œuvres de Galien en latin , qui porte da date de 1550. A cette spoque , Antoine Musa Brassavolo avoit environ cinquante ans, dit Bono.

Comme cette table n's guère pu s'amprimer que dans l'espace d'un an , et qu'il a certainement fallu plus de six mois pour en preparer l'édition, il s'ensuit que Gabriel Fallope se rendit chez Brassavolo, dans le courant de 1348. Fallope, alors n'étoit pas encore doct-ur en médecine, mais candidat, (medice et cantidates), c'ert à dire, qu'il avoit fait ses études Maries, et qu'il s'étoit présenté pour obtenir ses grades. Peut être ce que dit Brassavolo se passoit il en 1547. On so stutole sementer plus hunt. Cela ne marque point l'age de l'allopa. Cependant on ne peut guere supposer qu'il cut plus de 25 à 30 ans en 1548 ; g'e-t-à-dire, qu'il sera né vers 1418 ou 1420-Mais pluzzues écrivains mettent sa naissance en

1623; en ce cis il avoit vinet quatre anse n 1617, annéa on i n'est pas imponible que, port obli er Junta, il ait vu Brassavole.

Fallopio, spri s avoir été le disciple d'Antoine Brassavola, de Jean-Raptiste Monti et de Luc Chivi, quitta l'Italie pour aller dans d'autres pays profiter des leçons des professeurs les plus removemes. L'étendue de ses connoissauces en analomie, le fit choisir, dès. 1548, pour l'enseigner à Pise, très-peu do temps aj res son doctorat. En 1551, il se rendit à l'acone, pour y occujer nue chaire d'anatomie. Il y enseigna encora la hotanique; mais il brilla moins dans cette partie que dans la première. Ses connoissances nuatomiques firent non-suulement houseur à l'université de Padoue. où se rendoit annuellement un nombre considéraltle d'écoliers pour profiter de ses instructions . mais elles procurèrent à Fallopio lui mêmeune réputation si universellement répandue. qu'il mérita d'être appellé l'Ésculape de soir siècle. Ce sut à Padoue qu'il finit sa brillanter carrière en 1563, vers l'âge de 40 ans. Il fur enterré ilans l'église de Saint-Antoine , où l'om grava ces vers sur son tombeau:

Fallopi hic tumulé-solus non conderis : una Est pariter Tecum nostra sepulta domus.

Mais anjourd'hui il n'en reste aucune trace. Comme on fit une porte à l'endr sit de sa sépulture, on transporta ses os dans le tombeau de Melchior Guilandini, qui est dans le cloltre du monastère. C'est er Guilandini qui fut misen esclavage par les Meures, et que Fallepio racheta de ses propres deniers.

Fallopio ne fut pea senlement grand anatomiste, il se distingua encore dans la pratique de la chirurgie. L'amputation se faisoit alors dans la partie gangréoèe du membre, avec unfer rongi an feu, et l'on ronsumoit le reste deschairs altérées, par le même moyen. Au rapport de Thonerus, Fallopio executa l'operation de la taille. Ce fat lui qui conseille de faire la ponction aux hydropiques vers les os des iles , et qui condamna la zeithode des chirargiens de sou siècle, qui la pratiquoient près du nombril. Ce medecin n'a rien public lui-même sur la chirurgie : tout ce que nons avons de lui sur cette matière , a été recueilli de ses leçons par ses disciples.

mourut en 1563 , il n'a pas fourni une longue carriere. Une autre preuve de la mort de Fattope en 1563, c'est que la chaire de botanique occupée par ee médecin, fut donnée à Guillandini qui en remplissoit. les fonctions en 1564.

Si, cumme Tomasini le dit, Fallope naquit en 1400, il s'ensuivra qu'en 1547, étant candidat en médecine, d était igé de einquante sept ane, ce qui est de la plus. . Quoiqu'il en soit, puisque tous consiernent qu'il grande suvran, milance-

Douglas a peint Fallopio dans sa bibliothèque anatomique; il le fait en peu de mots : In docendo maxime methodicas, in medendo felicissimus, in secondo expeditissimus. Il etoit, dit-il, méthodique dans ses leçous, heuroux dans ses cures, prompt dans ses dissections. A ce mérite, il joignit celui d'avoir éclairé l'anatomie par un travail assidu; et quoiqu'on puisse faire remonter plus haut la plupart des découvertes dont il se fait gloire, il n'en est pas moins estimable par d'autres endroits. Fallopio s'est donné pour le premier qui sit apperça les muscles pyramidanx; mais Galien et Jacques Dubois ou Sylvius en avoient fait mention avant lui. Il se vante aussi d'avoir résolu le premier l'embarrassante dilliculté d'Oribase et de Galien sur le mouvement de la paupière supérieure, après que le muscle orbiculaire est coupé. Il assure avoir découvert, en 1550, le muscle qui sert à relever cette partie. Galien s'étoit lui-même tiré de cette difficulté, comme il parolt par l'ouvrage de locis male affectis qu'il commenta dans sa vicillesse, tems auquel son expérience le rendoit encore plus respectable que son âge. D'a: lleurs, on trouve dans Avicenne une description très-claire de ce muscle, et Realdus Columbus l'a décrit aussi fort exactement dans ses ouvrages anatomiques, imprimes en 1559. Fallopio fut bien à même de voir cette description dans les ouvrages de Columbus, puisqu'il ne fit imprimer ses observations qu'en 1561; mais peutêtre n'y fit-il point attention. On est d'autant plus fondé à penser ainsi à son égard, que la modestie avec laquelle il laissa à Ingrassias tout l'honneur de la découverte de l'étrier, petit os de l'organe de l'ouje qu'il apperent lui-même. en 1548, fait preuve de sa façon d'agir envers les anatomistes , ses émules. On lui doit d'ailleurs de bonnes recherches sur les antres parties de cet organe ; Haller le regarde même comme un de ceux qui ont répandu les premières lumières sur l'ostéologie et l'angiologie. Fallopio a eu toutes les facilités possibles; esr on remarque comme une chose rare pour le tens auquel il a vécu, qu'il a dissequé jusqu'à sept cadavres par an dans Pamphitheutre de Padoue. Ce médecin passe communement pour avoir découvert la partie de la matrice, qu'il a nommée tuba uteri, et que nous appellons de son nom la trompe de Fallopio , à l'extremité de laquelle il y a un large tron, et dont les bords sont , pour ainsi dire , déclirés et franges. Il faut pourtant avoner qu'elle fut conque d'Hérophile et de Rufus d'Éphèse, qui nons en ont laissé des descriptions fort exactes. Mais cela n'obscurcit point la gloire de Fallopio; s'il n'a pas fait toutes les nonvelles déconvertes qu'on lui attribue, il a rajeuni les anciennes, qui étoient presque tombées dans l'oubli.

Voici maintenant le catalogue de ses ou-

Observationes Anatomicae in libros quinque digestae. Venetiis, 1561a, in-8., par l'auteur.—
Parisiis, 1562, in-8, acce les ouvrages de Calambus.— Coloniae, 1562, in-8.—
Helmstadii, 1585, 1588, in-8.

Cest un den meilleun traités du XVIs, sicle. Il y a trèsben corrigé les Muste qui étoire de la present de la presentation de la presentación de la presentación de la presentación de la presentaci

Libelli duo, alter de Ulceribus, ulter de Tumoribus practer naturam. Venetiis, 1563, in-4. Erfarti, 1577, in-4., avec les augmentatiuns de Bruno Scidelius.

De Thermalibus aquis libri septem. De Metallis et fossilibus Libr. Venctis, 1564, in-4., 1584, in-fol. arec d'autres ouvraçes de Fallopio, dont André Marcolinus est l'éditeur.

C'est une partie de ses leçons sur Dioscoride. Il y manque bien des choses ; mais pouvoit-on fairo mieux dans l'état d'enfance où languissoit encore la chymie?

De Morbo Gallica Tractatus. Venetiis, 1564, in-4. Patavii, 1564, in-4. pavec des noies marginales et des explications de Pierre-Ange Agathus. Venetiis, 1574, in-8.

L'ontrage est assez bon; l'auteur préféroit l'ussgo du guaise à celui du mercure, qu'il n'aimoit pas.

De simplicibus medicamentis purgantibus. l'enetiis, 1666, în-4. C'est le commentaire aux le premier livre de Dioscoride, qu'il dicta dans les écoles de Ferrare.

Opuscula varia. Patavii, 1566.

Expositio in Librum Galeni de Ossibus. Venetiti 1570, in-4. Cette édition est due aux soins de François Michini de S. Angel , qui a orné cet ouvrage de quelques figures , on sont représentales les veines du corps lumain.

De compositione medicamentorum, Vene-

tiis, 1590, in-4., avec un Opuscule sur les ! cauteres.

De parte Medicinas quae Chirurgia nuncupatur, necnon in librum Hippocratis de vulneribus capitis dilucidissima interpretatio. Venetiis , 1571 , in-4.

Il y traite de différentse opérations de chigurgie, et il en expose les indications et les contre-indications. Il a nié l'existence des contrecoups dans les os du crâne ; et quoiqu'il lui soit arrivé d'observer une fente dans une autre partie que celle qui étoit blessée, il aima mieux supposer un double coup, que de se départir de sa première opinion.

De humani corporis anatome compendium. Venetiis , 1571 , in-8. Patavii , 1585 , in-8.

Cet ouvrage a paru dans la collection de ses OEuvres , sons le ture d'Institutiones Anato-

Lectiones de partibus similaribus corporis humani, Noribergae, 1575, in-fol.

#### On doit cette édition à Coiter.

Opera genuina omnia, tâm practica quâm theorica, in tres tomos distributa. Venetiis, 1584 , 1506 , 1606 , in-fol. Francofurti , 1600 . in folio, et un supplement de 1606, qui fait le quatrième tome. Si l'édition de Francfort est plus volumineuse que celle de Venise, c'est qu'on l'a grossie de besuconp de choses recueillies sous la dictée de l'auteur , mais qui n'étoient pas d'un style à soutenir la publicité de l'impression.

Secreti racolti dal Faloppia. Venisc, 1650, C'est un ouvrage supposé, et attribué bien

gratuitement à Fallopio. (Extr. d'El.). (M. GOULIN).

#### FALSIFICATION. (Mut. méd.)

Dans la préparation des médicamens simples on composés, rien n'est sonvent plus difficile à connoltre , et malheureusement rien en même tems n'est si dangereux pour les succès de la prinique, que la Falsification. Nous disons dans les médicamens simples et composés, parce que l'art do fulsifier les drognes s'est également exercé sur les uns et sur les autres ; la cupidité a trouvé les moyens d'altérer les substinces, soit en ajoutant des matières viles sux plus procieuses, soit en substituant à ces dermières des matières plus communes, et revêtues

mières ; à plus fortes raison a-t-on étendu cette Falcification sur les médicamens mélangés ou composés phermaceutiquement, qui se prétent bien plus facilement à un grand nombre d'altérations. C'est une vérité que trop d'exemples ont fait connoître, et dont les médecins praticiens doivent être pénétrés larsqu'ils ordonnent des compositions. Aussi les plus sages, avertis de cette prévarication trop commune dans les grandes sociétés, ont-ils grand soin de prescrire le moins qu'ils peuvent de préparations composées, et s'en tiennent le plus souvent à des substances simples qu'on ne peut falsifier à cause de leur abondance et de lenr bon marché. Cependant il est impossible de traiter les malades saus avoir recours à l'usage d'un assez graud nombre de substances composées et préparees dans les pharmacies ; il est également impossible d'éviter les Falsifications qui sc pratiquent sur les matières simples qui viennent de loin, et par conséquent il doit entrer dana l'étude de la matière médicale de prendre des connoissances exactes sur les différens genres de Falsifications qu'on sait être faites , soit dans les médicamens simples , soit dans les médicamens composés. On doit, pour acquerir ces connoissances , examiner avec soin les médicamens sophistiqués ou falsifiés, tels qu'on les trouve quelquefois dans les boutiques , et pousser même cette étude jusqu'à préparer soi-même les principales espèces de composés faux , pour en comparer les proprietés , soit sux simples purs , soit aux composés faits avec fidélité. Par ce moyen on parviendra facilement à ac rendre familières les observations propres à faire reconnoî:re les sophistications ou Falsifications qu'on rencontre trop souvent dans les boutiques. Rien ne peut remplir anssi bien cet objet important que de travailler pendant quelques mois dans une pharmacia où il y ait besuconp d'activité , où l'on prépare avec soin tous les composes médicamenteux , où l'on rassemble toutes les drogues simples, et où les occasions de déterminer avec précision les propriétés et les caractères de tous les remèdes en bon état s'olfrent à chaque instant ; c'est suivant nous une partie essentielle , et véritablement indispensable de l'étude de la médecine. On est bien sûr de reconnol re les Falsifications de tout genre , lorsqu'on a bien vu et bien examiné tous les médicamens simples et composés dans leur état de pureté.

Si ce dictionnaire devoit traiter en détail de la pharmacie, on exposeroit ici les principales rspeces de Falsifications communément employées par la cupidité ; mais cet objet sera traité dans le dictionnaire de chimie pour toutes les préparations pharmaceutiques , et nous nous faisons un devoir d'y renvoyer nos lecteurs. par art de caractères analogues à ceux des pre- Quant aux Falsifications introduites par fraude

#### FALTRANCK. (Mat. méd.)

Mot aliemand que nous avons adopté, et qui signifie boisson contre les chûtes. C'est ce que nous appelons Vulnéraires suisses.

Les vulnéraires suisses ne nous viennent pas uniquement de la Suisse, mais encore des montagnes d'Auvergne et de la partie des Alpes qui sépare la France de l'Italie. On présère les plantes des montagnes à toutes les autres, parce qu'on sappose avec raison qu'étant plus exposées au soleil, et à un air plus pur et plus libre, elles ont plus d'énergie. Les espèces, dont elles sont composées , sont les feuilles de pervenche , de sanicle, de véronique, de bugle, de pied-delion , de millepertuis , de la langue de cerf , de capillaire, de pulmonaire, d'armoise, de bétoine, de vervène, de scrophulaire, d'argremoine , de centaurée , de piloselle , de menthe , &c. On y ajoute des ficurs de pié de chat d'origanum , de vulnéraire rustique , de brunelle, &c. car le nombre des plantes vulnéraires est étendu ; et chacnn peut faire son mélange à sa volonté. Les paysans Génevois , Suisses et Auverguats ont soin de les ramasser our nous les envoyer soches : mais auparavant ils les coupent par petits morceaux , apparemment pour les déguiser et empêcher qu'on ne les reconnoisse. Il vaudroit beaucoup mieux qu'ils les envoyassent entières , afin que nous fussions certains des espèces que nous employous.

On doit coeillir les plantes vuloriaires quand elles nont fleuries et dans leur vigueur, et y mèler auxi leurs fleurs. La metileure manière de les faire s'écher est, de les divier premièrement par petits paquets, de les envelopper ensuite dans un papier gris, et de les pendre au plancher, les y lassant jurque de les pendre au plancher, les y lassant jurque de les pendre au couleurs et leurs vertus courtes leurs couleurs et leurs vertus courtes leurs couleurs et leurs vertus courtes le injures de l'air g ton empéchers spe la poutre et les ordures des mouches ne "y attachent."

Le Faltranck est hon dans les chûtes, ponr Pasthmei, la phtisie, les fièvres intermittentes, les obstructions, les rè: «» supprimées, les rhumes invétérés, la jaunisse. On y ajoute de l'absynthe, de la gentiane, pour exciter l'appétit, de la patite aange, de la primetere, pour le rendre céphalique : on peut remplir ewe ce remêde un grand nombre d'indications. Ou peut aussi courper l'indiston théforme de ces plantes avec du tait, et sy ajonter an peu de sucre. cette infutait, et sy ajonter an peu de sucre. cette infution, lorsque les plantes out été bien choisies, e est fort agélèble au goût; et bien des personnes préférent le bon Fatiranck au thé, lorsqu'elles y sont habituées. (M. Manor).

FANTONI, (Jean) naquit en 1675 à Turin. Il étudia les belles lettres, la philosophic et onsuite la médecine dans l'université de cette ville. Reçu docteur , les libéralités de son prince lui fournirent le moyen d'atler se perfectionner dans les pays étrangers; il parconrut l'Allemagne, les Pays-Bes et la France, et par-tout il acquit d'utiles et précieuses connuissances dans son art. Il parolt qu'il s'artacha beaucoup à Méry peudant son séjour à Paris ; car on remarque dans ses dissertations une infinité de choses qu'il a tirées de ce savant anatomiate. De retour à Turin , il enseigna publiquement l'anatomie, et passa successivement aux chaires de médecine théorique et pratique. Le roi de Sardaigne le nomma ensuite médecin du prince de Piément, son fils. Il s'acquitta de cette place , sans négliger ses exercices dans l'université de Turin. Il mourut en 1758 à l'àge de 83 ans.

Voici les titres de ses ouvrages :

Dissertationes Anatomicae XI. Taurini , 1701 , in-8.

Dans ces dissertations, qui roulent sur la description des trois capacités du corps humain, l'auteur confond ses erecherches avec cellea des anatomistes les plus célèbres.

Anatomia corporis humani ad usum theatri medici accommoduta. Ibidem, 1711, in-4.

Cette édition, qui fait partie de l'ouvrage précédent, ne contient que ce qui regarde le bas-ventre et la poitrine.

Dissertationes duae de structura et usu durae matris et lymphaticorum vasorum, ad Antonium Pacchionum conscriptue. Romac, 1721, avec les Opuscules de Pacchioni.

Il n'est point du sentiment de ce médecin sur la structure de la dure nière, non plus que sur l'existence des vaisseaux lymphatiques dans la tissu de cette membrane.

Dissertationes duae de Thermis Valderianis, Aquis Gratianis, Mourianensibus. Generae, 1725, in 8, et 1738, in 4. C'est un Traité sur les eaux d'Aix en Savoie, dont il borne les principes à la terre, au fer et au soufre.

Opuscula medica et physio ogica. Genevae, 1738, in-4. On y a joint les Observations de son père.

Dissertationes Anatomicae septem priores renovatae, de abdomine. Taurini, 1745, in-8.

Commentariolum de Aquis Vindoliensibus ;
'Augustanis et Anfionensibus. Ibidem ; 1747 ;
in-4.

Jean-Raptite Fantani, son père, libilohecine teprespirambien de Victo-Amdéle II, duc de Savoi, e envigua ansi Pantonic et la la telorie dani les colore la Trini. Il a finide più mettre la demière mini; la mort Payan under en 1699, à Pâg de jounn, dans les cuivans d'Embran où le Duc étost campé, pendant le siège de Corges. Jean-Fantani a revueve namerents, dont la tirel les melleurs, titter en la demière mini de de la compensation de la trini de la contra la publica esses ce litters.

Observationes Anatomico Medicae selectiors, Taurini, 1699, in 4 Venetiis 1913, 18-4. La première dutino contient 31 observations, la seconde 37. On y trouve de bonnes choses sur les maladies du centr. . (Extr. d'EL) (M. Goulin.)

FARRACIUTI, FARRACIS on FERRA-CIUS, étoi Juli on die qui lo médecin de l'ampreur Charlemagne et qu'il lui dédus le Zacuita de Badés/plán Brogecia, qu'il avoit traduit de l'ambe en latin. Mais si Taragusth et véritablement le traducter de cet ouvrage, il ne peut avoir été modecin de Charlemagne, puisqu'na sité que ce prince mourit en 514, et que Bengerla composa son livre entre l'an 1075 et 1035.

Astrac cuit que ceite creur est venue de copur l'éditent de ceite traluction, qui fut imprinér en 155 a, a tromé à propes de changer. Cento Reyl, es collecti, Carolo Regi que nominis primo. Ce qui a fui creire que cet currage avoi etté deble à Charlengae. Mais de courage voi etté deble à Charlengae. Mais courage sou ette deble à Charlengae. Mais delle at tradicción, odi ére Charles de Prance, n'e frère de Saint-Louis , Rui de Naples et de segue est est est de la none, qui commenza de reguer est est est de la consecutación de pripor l'arrigard comme un Juli Napolinia sorti de Pécole de Salerno, et non point comme un médecin de la faculté de Montpellier, ninsi que l'a dit Sch-nekius, et plusieurs après lui-(Extr. d'El.) (M. Gounn.)

FARCE. ( Hygiene ).

Partie II. Choses improprement dites non aturelles.

Section III. Alimens composés.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

On donne le nom de Farce à des espèces de hachis, de visnies méles d'orufs et de laitages, de lard, de truffes, et de différentes substances fortement assaisonnées. Ce mets ne convient qu'aux bons cionacs et aux fortes constitutions : les personnes délicates et convalescentes doireat absoluments de défendre ce genera d'alimens,

(M. MACQUART.)

FARCY. (Dominique de ) De Paris, docteur le 29 janvier 1669, élu doyen le 13 novembre 1700.

Farry doit éloquent ; il parloit avec aisance et assa préparation su toutes sortes de matières. Il poursuirt avec séle les droits de la faculté contre les charlatans et les empiriques, et soutint la discipline des écoles avec une grande fermété. Deux ans vants as mort il fat opéré de la taille 1 sa santé; «ripoureuse junqu'alors » «fafoiblit peu à peu; il mourut le 14 avril 1722, âgé de près 80 ans.

Farcy avoit été censeur en 1702 et 1703. Ses confrères le consultoient souvent dans les maladies qui présentoient quelques difficultés. Il étoit très-occupé dans la pratique de son art., (M. Andry.)

FARD, ( Hygiène ).

Partie II. Des choses improprement dites nom naturelles.

Classe III. Applicata.

Ordre II. Cosmetiques,

Fard se dit de toute composition de blancou de rouge, dont les femmes et même quelques hommes se servent pour embellir leur teint, imiter les couleurs de la jeunesse et les réparer par artifice.

Le nom de Fard, fucus, étoit encore plus étendu autrefois, qu'il ne l'est aujourd'hui, et Misori un art particulifer y qu'on appelloit comirique, ou l'art de farlet, de experier si meirque, ou l'art de farlet, de experier si compresoit non seulement toutes les espèces de Fard, mis en core tous les médicamens qui servoient à ôver , à cucher , à textifir toutes les diffonniés corpavelles y et dest cette deuré partie de l'ancienne cosmitique que l'on a nommée orthopéllo. (Força ce mot).

L'amour de la beauté a fait imaginer de tena immémorial tous les moyens qu'on a crus propres à en augmonter l'eclat , à en perpétuer da dirée, ou de ne réabile les brêches. L'ente du livre de Neé assure , qu'avant le délage, l'ange Azulén apopti aux failes l'art de sa facte. De la les la des la companie de la companie de cette pratique.

L'autimoine est le plus ancien Fard dont il soit mention dism Philsiorie, a ten même tems celui qui a eu le plus de faveur. Job (chap. 40. 4.4) marqua assez le cas qu'on en faisoit, lersqu'il donne à une de ses filles le nous de boëte à Fard, corna atélii.

Comme dans l'Orient les year noirs, grads et findus passocient, ainsi que dans bemocop d'autres pays, pour les plus heaus, les Gouares qui vouloient plure se fiotsitent le tour du l'exil avec une aiguille trempée dans du Ford d'arimionie, pour siire paroller levil plus grand. Tertulien et Sains-Cyprion béchmierent de Afrique et les lectriest discil homment, irange, aculus tous non stilio dialoli, sed collyno Christi.

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'aujourd'huil les femmes syriennes, habylonieunes et arabes se noircissent du même Fand le tour de l'oiil, et que les hommes eu font autant dans les déserts de l'Arabie, pour se conserver les yeux courtre l'ardeur du soleil. (Feyage de Perse, ftv. 2. ch. 7).

Les astitiques domètents aux femmes gereques et romaines la contamo se de prindre les yeux arec de Dantinoine y más sus dernières cochéierant de beancoup un l'anierant découvrée et de de la commandation de la commandation de la commandation de différent de la commandation de la commandation de différent de la commandation de la tode de comme non élégantes ont admis les nôtres de partie de resolución de la commandation de partie de la commandation de la contraction de qui leur modernt forms l'example de sont qui leur modernt forms l'example de partie de la commandation de la comma

Ille supercilium mad de fuligine factum Offque producit ocu, pingique trementes Attoliens oculus, JUFEN, Sat- 2. Nos dames, dit Pline le unturaliste, se fardent par air jusqu'aux yeux, tanta est decoris affectatio, ut tingantur ceuli quoque. Mois ce n'diori là qu'un lèger crayon de leur molesso

Elles passoient de leuis lits dans des bains magnifiques et olvaras, se faisorent polir et adoutir la pean nvec des pierras ponices. Elles avoient ving sortes d'acclairs en titre pour ces mages. A cette propreté l'issurieux succéda Ponction avec des parfinus d'Asyrie; enfin le visage ne regut pas moius de façons et d'oracauss que le reste du corps.

Du tems d'Ovide, les contisanes et les ab franchies n'ossient pes encore mettre du Fard; il conscille aux guandes dames un Fard lait avecdu froment, de l'orge, de l'orobe, des confs, de la corne de corf, des oignons de narcisse, du la gomme et du miel.

Quacumque officies tali medicanine sultum Fulzenie specula lassor ipsa tun,

Bien-tôt ou se servit d'un Fard plus simple ; composé d'une terre blanche de Chio on de Samusqu'on faisoit dissoudre dans du vinaigre.

La celbbre contisane Poppe inventa une pâte qui formoi tu manque, avre lequel les femmes alloient dans l'inciercur de leurs mais pa. Nilos rapporte que les dantes tontaines se servicient, p pour runge, d'aire espece de fuise so in acine de Syree, avec laquelle on tei; poit les laines, e caque Théophasic nomme rizion jusi casaite du purpuissum , préparation extrâtie de l'écoune de la pourpre, espèce de couples.

Presque tons les peuples de la terre se sontpeints de différentes espèces de couteurs, suivant les idées qu'ils se unit formées de la beauté; partont l'autour propre et la vanité ont égalesment leur recherche; l'example, les tens et leslieux n'y metteut que le plus ou le moins d'audresse, de goût et de perfection.

Le blanc et le rouge ont fui fortune en France, nous avons ollingiatio aux Indices qui passerriar à la cour de Catierine de Médicia : mais ce n'est que sur la find aixie passé que l'anage du rouge est devenu général parmi les femmes de condition. Mais elles on hem faire , les ravages du tenus ne se répareit pas | ou conlant se tromper elles-mêmes, comment ne clercheriosie-et-jes pas à tromper les autres ? Mais comme le dut Lafontaine !

Les fards ne peuvent faire Que l'on échappe au tems, cet ineigne larron. Les ruines d'une maison. Se peuvent réparer; que n'est cet avantago Pour les ruines du visage. Aussi, comme l'a dit Afianius, les graces simples et naturelles, le rouge de la pudeur, voilà le Fard le plus séduisant de la jeuesse. Pour la vieillesse, il n'est point de L'ard qui puisse l'embellir que l'esprit et les connoissauces, j'ajonte la bonté et l'amabilité.

Il n'y a point de doute que tous les Faurla septient missibles; in fant l'éfent opposé à celui ayon desire, ils ghrant la pasa , altèrent et qu'on desire, ils ghrant la pasa , altèrent et qu'on desire, ils ghrant la pasa , altèrent et qu'on de la transpiration et une des aféctifan les plus alondantes et les plus continues, qu'elle aloper indistincient par tous les porcs de la peux guist, si en la plâtre on si on la peux guist, si en la plâtre on si on la peux guist, si en la plâtre on si on la peux guist, si en la plâtre on si on la peux guist, si en la plâtre on si on la peux guist, si en la plâtre on si on la peux guist de la

On sait que presque tous les blancs sont faits avec ce qu'un nomme de l'Ilinië de tale et le blanc d'Éspagne, avec des préparations ou des charse de plonds, de biennit, d'étain que ces d'entre de l'est de l'est par l

Le rouge dont se sert le plus grand nombre des femmes est le vermillon , c'est de tous le plus éclatant, celui qui foisonne le plus ; il seroit moins dangereux , si l'on s'en servoit étendu d'un peu d'eau, sans tale ni ancun autre ingrédient, et seulement pour imiter la nature lorsue les joues n'ont pas ce ton de conleur, qui dans la feunesse fait le charme des yeux, et non pour masquer des physionomies en y appliquant du rouge, comme on fait sur les roues d'un carosse. Les ronges qu'on retire du bois de santal , rouge infusé dans l'esprit de vin , de la racine d'orcanette, de la cochenille, du bois de Bresil et autres subsistances végétales, sont peu dangereux , sur-tout lorsqn'on en applique modérément. Si l'on veut jouir des recherches qui ont été faites sur le Fard et sur tous les objets de la toilette, on peut lire un ouvrage de le Camus, Médecin de Paris; il est très ingénieux , et a pour titre , Abdeker , ou l'art de conserver la beauté; ou y trouve une foule de recettes, dont la majeure partie ne doit pas être employée, sans avoir auparavant consulté un Médecin instruit.

( M. MACQUART ).
FARDEAU, ( Hygicae ).

Partie III. Règles générales d'Hygiène.

Classe II. Hygiène particulière. Ordre III. Régime relatif aux conditions des

honunes.

Section V. Des professions-

Les Ferrieurs on fais doivent tire, propotionnée à la force dimitivalled de cusqu'en wont chargés ; sions on sent qu'ils peuvent les faitquer horribhemes, en comprissant benaccup et que le compressant de la compressant des parties et le compressant de la compressant de sar lesquelles se fac leur peur le tation des portes et leur le colter violes qu'on fait pour les portes et leur le catalon qu'en de la portes et leur le mation ; toutes raisons qui pour le compressant de la compressant de l

FARINE. (Hygiène, et Mat. Mcd).

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Aliaens.

Section I. Végétaux.

La farine est une aubstance pulvérulente tirée des grains qu'on nomme farinux, qui tient beaucoup de la nature de la gomme ou du mucilsge, mais qui est sensiblement plus savoureuse, plus fermeutescible, et plus nourrissante.

Sans entrer dans l'examen chimique de la farine, nous dirons seulement qu'elle n'est point bomogène, et qu'elle contient trois substances très distinctes, et séparables les nnes des autres.

La première estl'amidon pur, fécule blanche, indissoluble dans l'eau froide, de la nature des substances inuqueuses avec lesquelles on formé la colle.

La seconde est le glaten, on la matière végionaminale découverte par Beccari et Kassel-Meyer, qui sumble se rapprocher de la nature à Cas gommes, par la manière dont elle résiste l'action do l'esprit de vin, quoiqu'elle en soit bien éloignée, puisque l'est ne peut la dissoudre, et qu'elle présente à l'analyse les mêmea principes que les matières aumisliées. La troisième substance est douce, poissante, parfaitement dissoluble à l'eau froide, de la nature des matières sucrées extractives et nuqueuses; clles se trouve en petite quantité dans la farine, au moins dans celle de froment.

L'union de ces subtances, et la présence surtout du gitten, donne à la frit ne de froment la supérionité peur faire du pain bien levé, léger, le plus movileux, le plus agrébile, et le plus adutaire à tous é, ards. Car l'amilion ne peut formir qu'un poininférieur, quand la farince dé dépositifée de sa partie plutireuse, qui se dissout perfaitement de pur leue de la frecemation; et dans celui de la cuisson, par l'interméde des parties amilacées et moucos-sistrées.

Si l'on pouvoit donner aux autres farines cette partie glutineuse que possède celle de froment, on rendroit un grand service à la société. Les pains qu'elles fournissent peuvent être essentiel-lement aussi uourrissans que celui qu'on fait avec le froment , mais elles n'auront jamais les qualités supérieures de ce dernier. Le caractère animal du gluten étant bien avéré , on pourroit peut être trouver son équivalent dans quelques auhstances animales à bas prix, comme la partie caséeuse du lait , les gelées ou colles qu'on peut tirer des os, des cartilages, des tendons, &c. et même ile certains vegétaux très-communs, tels que les choux, les navets, qui fournissent les mêmes principes que les matières animales. M. Parmentier a démontré que c'étoit la partie amilacée des farines qui nourrissoit ; que cette substance étoit beaucoup moins susceptible d'altération et de corruption que les autres parties de la Farine , puisque les amidoniers extraient facilement des farincs gâtées des amidons trèsbeaux, très-sains: ce dont on doit lui savoir beaucoup de grá , c'est d'avoir cherché à faire des applications utiles de ces connoissances importantes. Ses expériences lui ont fait décourrir qu'avec des pommes de terre converties en pâte avec de l'amidon, avec de la levure et quelques grains de sel, on peut faire dans tous les tems un pain excellent , salubre , uourrissant , et qui, en cas de disette , peut sans inconvénient remplacer le pain de froment , de scigle , d'orge , et d'avoine

La meilleure farine est celle qui est d'un blanc jumbre, séche c pisante, qui s'attacle au doigt et qui , pressée , y reute en ône espece de ptota. Elle ne olui svoir nauco calerç la del protes de protes. Elle ne olui svoir nauco calerç la Bhabb a celle de la colle fachce, ana qu'en y appreçiore la spraticiale si son. Cest là la Fetiza de la pressière qualité. M. Parmente de deman d'excellen devloppemens relett aux comotissance qu'on peut sevon une les différentes de la colle fact de la pressière qualité. M. Parmente de la colle fact de la pressière qualité. M. Parmente de la colle fact de la pressière qualité. M. Parmente de la colle fact de l

les grains , p. 2023, in-4). Suivant lui une Forine doit faire di bon pain, ai en on laisant d'un la main avec de l'ean fraiche et ure une boulette qui no aoit pas trop fermo, la Ferine a aborché lo tiere de ono poids deau, ai la plate a'allonge blen aans se rompre en la tirant dans tons les sens, ai elle a'uffernit promptement à l'air, et aur-tout ai elle contient beaucoup de matière régéon animale.

La meilleure manière de la conserver eat de suivre ce que M. Brocq a pratiqué avec succès pour les blés , c'est-à-dire de la tenir renfermée dans des sacs isolés , placés et disposés comme il a été recommandé à l'erticle blé.

La subsance des Faines est abondamment répandue dans le règne régètal. Celles de toutes les graminées et de toutes les figurines autous parties de fourir, mais à un degré bien inférient. On pert dire que les Faines ou les aubstances farineuses fournissent le fond principal ou l'aliment le plus éried de tous les penjes de la terre, et d'un grand nombre d'amineux tant domatiques que souvages.

Les hommes ont multiplié et vraisemblablement améliore par la culture celles des plantes raminées qui contiennent le plus de Farine. Le froment, le seigle, l'orge, le riz, sont les principales de ces substances végétales, qu'on nomme céréales on fromentacées. Le mais ou le blé de Turquie leur a été substitué avec avantage dans les pays stériles , où les fromens croisent difficilement, sur-tont dans une grande partie de l'Amérique et de l'Afrique. Dans la plupart des contrées de l'Europe , nous voyons aujourd'hui avre plaisir que le préjugé contre les pourmes de terre est vaincn , et que beaucoup de sois ingrats à la culture du froment en fournissent abondamment, ct donnent aux hommes une nourriture saine à laquelle le froment seif a droit d'être préféré. ( Voyez Pomme DE TERRE ). Dans quelques contrées on fait du pain de chataigne, on en a fait avec la racine. de l'arum palustre arundinaceá radice , avec la racine d'asplustele, celle de manioc, de la cessave ; ce sont là à-pen-près toutes les principeles substances capables de fournir des farines ou des fécules. ( Voyez ces mots ).

On mange les Fanines, sprès qu'elles ont été alérées par la fermataion, on saus qu'elles aient éprousé re change meut et dans le premier cas on obtient du pain, dans le second cas on a 1°, des végéroux fégimieux cuits et assisonnés dans l'ean, le houillon, et le jus des vaindes; 2° des gaines de plantes gramières, diversement préparées, villes que le ris, les graussé l'une genondé, la fanine de fronaux.

celle de maïs, puis les pâtes diltalie, comme semonille, haagne, venuichelle, u acaroni, fagou dout ou fait des celmes, des bouillies, des potages, &c. Ces alimens sont très-uonrissaus, et même incrassaus; on les emploje (galement dans l'état de santé, et dans celui de convalescence; ils sont plus propres à faire neltre des acides dans les premières voies que les alimens tirés des animaux : on ne peut leur accorder aucune qualité véritablement médicamentouse, alterante, ou qui exerce une action prompte sur les solides ou sur les iluides.

Les peuples qui font presque toute leur nourriture de ces farineux, ou de leurs farines non formentées , ont l'air sain, le tein frais et fleuri ; ils sont gras, lourds et paresseux, moins propres aux exercices et aux travaux pénibles , souvent sans esprit, sans desirs et sans inquiétude. Leur usage, très prolongé, finit par em-

C'est avec la farine de froment non fermentée qu'on fait, dans besucoup de pays, la première nourriture des enfans, contre laquelle nous avons reclamé à juste titre. (Voyez Boullete). La fermentation assure scule en effet à la Facine les qualités qu'il lui faut pour devenir aisément digestible. It n'y a guère que l'auteur des Annales politiques , civiles et littéraires , t. 5 , p. 429 , qui , en mangeant toujours du poin , l'ait regardé romme un aliment très-insalubre. M. Tissot , dans sa Lettre à M. Hirzel sur le bled et le pain , s'est donné la peine de combattre co sophisme ridicule, et qui est suffisamment déments par l'expérience de tous les siècles et de tons les homules qui ont su en faire usage.

La matière médicale distingue parmi les résobills quaire Farines , qui sont celles d'orge , de fevn, d'orebe, et de lapin; on y joint sou-vent celles de froment, de lentilles, de lin, de Sim grec, qui valent bien les autres. ( l'ayez au mot LIN , ce qui a rapport à sa Farine. (M. MACQUAET.)

### FARINEUX. ( Hygidne. )

On donne le nom de Farineux à des substances vegétales, p opres à être séchées, et à se séduire en pourire , miscibles à l'enu , et misceptibles de la fermentation panaire et vineuse. Tout ce qui est relatif à ces substances se trouve suffisamment approfondi , à l'article Fanine , et à l'article Assuent classe I , Fécules : de la Férle, et des Alimens qui la contienment. To me a page 769. (M. MIACOUART.)

FASCICULE, s. m. Fasciculus. (Mat. med.)

cription des médicamens. Les uns entendent par Fascicule une poignée ; d'autres ce que l'on peut prendre avec les trois premiers doigts de de la main; d'autres enfin, ce que nous entendrions par une brass'e. La différence étant trèsconsidirable, le médecin doit dans ses formules spécifier exactement la dose qu'il veut employer, lorsqu'il l'énouce par cette expression douteuse. (M. MAHON.)

FASCIOLA ou SANGSUE-LIMACE, espèce de ver du genre des tœnia. Ce ver squatique est d'une figure ovale , et à peine de la grandeur d'une semence de melon , un peu plus gros que le vrai tornia ou ver solitaire. On entronve de la longueur d'une aune , mais sana articulations sensibles, ce qui fait qu'on ne peut pas déterminer si c'est un seul ver ou plusieurs ensemble, comme on le présume à l'égard du tœnia , dont la vraie longueur est indéterminée, et qui est divisé en travers , c'est-à-dire , par anneaux. Le Fasciola est applati , ses deux extrémités sont rondes , ses surfaces plates sons chargées de trois lignes longitudinales, et ses côtés sont crénelés.

Les poissons et les chiens sont plus sujets que l'homme à être attaqués par ce ver. La manière de s'en delivrer est la même que pour le tœuia. ( VOYEZ TARNIA ON VER SOLITAIRE. ) (M. MAHON.)

#### FATIGUE. (Hisiène).

La Fatigue est l'effet d'un travail consi-Mrable , soit du corps , soit de l'esprit. Elle est le plus souvent la suite des excès darà l'exercice des actions corporelles. Je ne répeterai pas ici ce qui a été dit aux mots Exencice, Exces. (M. MACQUART).

FAUCHARD, (Pierre )-chirurgien den iste à Paris, éleve d'Alexandre Poteter et chirurgien major des vaisseaux du roi, exerça son art pendant plus de quirante sus avec une graude célébrité. Il est mort le 22 Mars 1761.

L'ouvrage que nous avons de lui sur les malailies des dents, est un des meilleurs qui sient été écrits sur cette manère. M. Sue le jeune en nitribue le succès en bonne partie sux soius de Deraux. Dans l'éloge de ce dernier, qu'il a publié en 1772, il dit que cet ouvrage avoit besoin de ta plume de D. vaux pour être en état de parolire au jour. It y fit, ajoute-t-il, des corrections, et il y inséra des observations qui n'appartiennent qu'à lui-

Quoiqu'il en soit, Fauchard a décrit avec assez d'exactitude l'abscès qui attaque la subst nce intérieure des dents sans altérer la subs-C'est le nous d'one mesure usitée dans la pres- | tance corticule. It a inventé plusieurs pièces . ertificielles pour remplacer une partie des dents , ou pour remedier à leur perte totale. Il employoit avec le plus grand succès cinq sorte sil'obtarate ura du palais, qu'il a fait représenter dans une planche particulière , et personne n'a mieux adapté que lui une ou plusieurs dents artificielles. Avant lui, on ne plomboit presque point les dents ; mais il s'est servi de ce secours avec le plus grand avantage.

# L'ouvrage de Fauchard est intitulé :

Le Chirurgien Dentiste ou Traité des dents. Paris , 1728 , deux volumes / 1-12. Paris , 1746, deux volumes in-12. En Allemand , Berlin , 1753 , in-8. ( Exer. d'El. ) ( M. Goulik. ).

FAULX, processus de la dure mère, qui prend son origine du crista galli de l'os e hanoïde, se recourbe en arrière, passe entre les deux hémisphères du cerveru, et se termine au pressnir d'hérophile. ( l'oyez le diet. d'Anatomie. ) ( M. Manox. )

# FAUSSE COUCHE. (Phys. Med.)

Expulsion du fœtus avant terme. Comme une Infinité de causes s'opposent souvent à l'accroissement du fœtus dans l'urérus, et le chassent du sein maternel avant le tems ordinaire ; la sortie de ce fœtus hors de la matrice avant le terme prescrit par la nature, a été nommée Fausse-Couche ou Avortement. Je sais que les médecins et les chirurgiens emplojent ordinairement le premier mot pour les femmes et le dernier pour les bêtes; mais le physicien ne fait guere d'attention au choix scrupuleux des termes quand il est occupé de l'importance de la chose ; celle-ci intéresse tons les hommes , pnisqu'il s'agit de leur vie dea le moment de la conception. On ne sauroit donc trop l'envisager sous diverses faces ; et nons ne donnerons point d'excuse au lecteur pour l'entretenir plus au long sur cette matière , qu'on ne l'a fait sous le mot Avortement : il est quelquefois indispensable de se conduire ainsi pour le bien de cet ouvrage. Les signes présomptifs d'une Fausse-Couche prochaine sont la perte subite de la gorge , l'évacuation spontanée d'une liqueur sereuse, par les mamelons du sein : l'affaissement du ventre dans sa partie supérieure et dans ses côtés ; la sensation d'un poids et d'une pesanteur dant les hanches et dans les reins, accompagnée ou suivie de douleurs; l'aversion pour le mouvement dans les femmes actives; des maux de tête, d'yeux, d'estomac; le froid, la foiblesse, une petite fievre, des frissons, de légères convulsions, des mouvemens plus fréquena et moins forts du fœtus , lorsque la prosesse est assez avancée, pour qu'une femme le puisse sentir. Ces divers signes plus ou moins

marqués, et sur-tout réunis, font craindre une Fausse-Couche, et quelquefois elle arrive sans enx. On la présume encore plus sûrement par la cause capable de la procurer, et par les indices du fortus mort ou trop foible. Les signes avant-courcurs immediate d'une Fausse-Conche, sout l'accroissement et la réunion de ces symptomes , joints à la dilatation de l'orifice de la matrice , aux envies frequentes d'oriner , à la formation des eaux , à leur écoulement , d'abord purulent , puis sanglest ; ensuite à la perte du sang pur; enfin à celle du sang grumele ou de que que excrétion semblable et extraordinai e. Les causes propres à produire cet effet , quoique repporter, 1º. à celles qui conominat le fortus, ses membranes, les liqueurs dans lesquelles il nage , son cordon ombilical et le placenta ; 2°. à l'uterus meme ; 3°. à la mère qui est enceinte. Le fortis trop foible, ou attaque de que que maladie, est souvent expulsé avant le terme; accislent qu'on tache de prévenir par des corro-borants; mais quand le fœtus est mort, mons-trueux, dans une aituation contraire à la naturelle , trop gros pour pouvoir être centenu jusqu'au terme, ou nourri par la mere; lorsque ses membranes sont trop foibles ; lorsque le cordon est trop court, trop long, noué; il n'est point d'art pour prévenir la Fausse-Conche. Il est encore impossible qu'une femme, ayant avorté d'un des deux enfans qu'elle a conçus, puisse conserver l'autre jusqu'à terme ; car l'uretus s'étant ouvert pour mettre dehors le premier de ces eufans , ne se referme point que l'autre n'en soit chassé. Le cordon ombilical étant une des voies communicatives en re la mère et le fœtus , toutes les fois que cette conmunication manque, la mort du ketus et l'avortement s'ensuivent. La même chose arrive quand les enveloppes du fortus se rompent, parce qu'elles donnent lieu à l'écoulement du liquide, dans lequel il nageo t. Le foetus reçoit principalement son accrossement par le placenta, et m nonrriture par la circulation commune entre lui et la mère. Si donc il se fait une séparation du placenta avec l'uterus , le sang s'ecoule, tant des artères ombilicales, que des artères utérines, dans la cavité de la matrice; d'où suit nécessairement la mort du foctus tandis que la mère elle-même est en grand danger. Si l'on peut empêcher les causes de cette séparation, on préviendra l'avortement; c'est pourquoi les femmes sanguines , plétoriques , oisives, et qui vivent d'alimens aucculens, ont besoin de saignées réstérées depuis le second mois de leur grossesse, jusqu'au cinq ou sixième, pour éviter une Fausse-Couche. Ell doit encore arriver, ai le placenta devient skirrheux; ou s'il s'abreuve de sérosités qui ne peuvent convenir à la nourriture du foctus , l'uterus devient

Ĺla

anssi très souvent par lui-même une cause fréquente des Fausses-Couches ; 1° . par l'abondance du mncus , qui , convrant ses parois intérieures , donne une union trop foible au placenta; 26 lorsque eetre partie est trop délicate ou trop petite pour conten'r le fœtus ; 3°. si son orifice est trop relâché, comme dans les feinmes attaquées de fleurs blanches ; 4°. si un grand nombre d'accouchemens ou d'avortemens ont précédé; 5°e duns toutes les maladies de cette portie, comme l'inflammation. l'hérésipèle, l'hydro-pisie, la callosité, les skirre, la passion hystérique, quelque vice de conformation, &c. 60, dans les blessures, des contusions, le resserrement du bas ventre, la compression de l'épiplonn , et tout autre accident qui peut chancer le fœtus du sein maternel. Les différentes causes qui, de la part de la mère, prodnisent la Fausse-Couche, sont certains évacuans, propres à expulser le factus; tels que les cantarides , l'armoise , l'acopit , la sabine , les emménagognes, les purgatifs, les vomitifs, les fumigations , les lavemens ; toute les passions vives . la colère et la fraveur en particulier ; les fréqueus vomissemens ; les fortes toux ; les grands cris, les exercices, danses, sants et secousses violentes; les efforts, les faux-pas, les chûtes , les trop ardens et fréquens embressemens ; les odeurs ou vapeurs désagréables et nuisibles à la respiration, la plethore ou le manque de sang, la diete trop sévère, le ventre trop pressé par des busques roides , ou car luimême trop long-tems resserré; des stignées et des purgations faites à contre-tems , la foiblesse de la constitution ; enfin toutes les maladies , tant aigues que croniques, sont l'origine d'un grand nombre de Fausses-Couches. C'est pourquoi il fant toujours diriger les remèdes à la nature de la maladie, et les diversifier en conséquences des causes qu'on tachera de connoître par leur signes : sinsi les ssignées réstérées sont nécessaires dans la pléthore : la bonne nonrriture dans les femmes foibles et peu sanguines ; les corroborans généraux et les topiques dens le relichement de l'orifice de l'uterus , &c. Enfin , ai les causes qui produisent l'avortement, ne penvent être ni prévenues ni détruites, et qu'il y ait des signes que le fœtus est mort , il faut le tirer hors de l'uterus par le secours de l'art. 1º. L'avortement est plus dangereux et plus pénible au sixième , septième et huitième mois . que dans les cinq premiers ; et alors il est ordinairement accompagné d'une grande perte de song. 2º. Il est toujours funeste à l'enfant, ou dans le tems même de la Fausre-Couche ou pen de tems après. 3º. Les femmes d'une constirution lacke, ou dont quelques scriders ont affoibli la matrice , avortent le plus facilement. 4°. Cet accident arrive beaucoup plus souvent dans les deux ou trois premiers mois de la ment, d'avaler dans un œuf de la soie cramoisie

grosesses, que dans tous les autres. 50. Comme la matrice ne s'ouvre qu'à proportion de la petitesse du fietus , l'on voit auez fréquemment que l'arrière-faix dont le volnme est beaucoup plus gros, reste arreté dans l'utérus pendant quelque tems. 6°. Dans les Fausses-Couches nu-dessons de cinq ou six mois , il ne faut pas braucoup se mettre en peine de réduire , en one bonne figure , les fictus qui se présentent mal; car , en quelque posture que soient les avortons, la nature les expulse asses facile-mens à cause de leur petitesse. 7°. La grosseur des fectus avortons morts, ne répond pas d'ordinaire au terme de la grossesse; car ils n'ont communément, quand ils sont chassés de l'uterus, que la grosseur qu'ils avoient lorsque leur principe de vie a été détruit. 8°. Quand ila sont expulsés v.vans, ils out rarement de la voix avant le sixième mois, peut-cire parce que leur ronmon n'a pas ancore la force de pousser l'air avec assez d'impétnosité pour former aucun cri. 9°. Les Fousses-Couches rendeut quelquefois des femnies fécondes qui ont été long-tema stériles par le défant des règles , soit en quantité, soit en qualité, 10°. Les femmes sujettes à de fréquentes Fausses-Couches, produites par leur tempéramment , doivent avant que de se mettre en état de concevoir , se priver pendont quelques mois des plaisirs de l'amour, et plus encore dès qu'elles seront grosses. 11°. Si le farus est mort , il faut stiendre l'avortement sans rien faire pour le hâter : excellente règle de pratique. 12°. Les précautions qu'on prend contre l'avortement pendant la grussesse, no réussissent pas aussi souvent que celles que l'on prend entre l'avortement et la grossesse qui suit. 13°. Les femmes saines, ni muigres ni grasses, qui sont dans la vigueur de leur age, qui ont le ventre libre et l'utérus humide , supportent mieux la Fausse-Couche et ses suites , que ne le font d'autres femmes. 14°. Avec tous les soins et les talens imaginables, on ne prévient pas toujoura une Fausse-Couche de la classe de celles qui penvent être prévues on prévenues, 15°. L'svortement indiqué prochain, qu'on n'a plus d'espérance de prévenir, ne pent ni ne doit être empeché par sucuns remèdes quels qu'ils paissent être. 17°. Le danger principal de l'avortement, vient de l'hémorrhagie qui l'accompagne oidinairement. 18° Celui que les femmes se procurent volontairement, et par quelque cause violente, les met en plus grand péril de la vie, que celui qui leur arrive sans l'exciter. 10°, Il cet d'autaut plus dangereux , que la cause qui le prociire est violente, soit qu'il vienne par des remèdes actifs , pris intérienrement , ou par quelque blessure extérienre . 20". La consume des accoucheuses qui ordonnent à une femme grosse. quand elle s'est blessée per une clifte on autre-

FAU découpée menu , de la graine d'écarlate , de la enchenille, ormutres remè les de cette espèce; rette contume, dis-je, n'est qu'une pure soperstition. 210. C'est un autre abus de laire gurder le lit pendant viugt-neuf jours fixes anx femm-s qui se sont blessees, et de les faire saigner an Lout de ce tems-là, au lieu d'employer d'abord la saignée et autres remêdes convensibles, et de considérer que le tems de la garde du lit peut être plus court on plus long , suivant la nature et la violence de l'accident. En un mot, cette matière présente quantité de faits et de principes, dont les médecins pruvent tirer de grands usages pour la pratique de leur profession; mois ce sujet n'est pos moins digue de l'attention du législateur philosophe , que du médecin physicien. L'avortement proxoqué par des puvages ou autres remèdes de quelqu'espèce qu'its soient, devient inexcusable dans la personne qui le enmmet, et dans cenx qui y participest. Il est vrai qu'antrefois les courtisannes en Grèce se falsoient avorter sans être blamees, et sans qu'on tronvât mauvais que le médecin y concournt ; mais les autres femmes et filles qui se procuroient des grortemens, entralnées par les mêmes motifs qu'on voit malheureusement aubsister aujourd'hui, les unes pour empêcher le partage de leurs biens entre plusieurs enfans, les autres pour se conserver la taille bien fait, pour cacher leur débauche, ou pour éviter que leur ventre devint ridé , comme il nerive à celles qui ont eu des enfans , ut careat rugarum crimine venter : de telles femmes , dis je , ont été de tout tems regardéencomme criminelles. Voyez la mauière d' nt Ovide s'exprime sur leur compte; c'est un homme dont la morale n'est pas sérère, et dont le témnignage ne doit pas être suspect : celle-là, dit-il, méritoit de périr par sa méchancheté, qui la première a appris l'art des avortemeus : Quae prima instituit teneros avellers fatus, malitia fuerat digna perire sua. Et il ajoute un peu sprès , hoc neque in armeniis tigres fecere latebris, perdere nee fietus ausa leana suos: attenerae faciunt, and non impune, puellne sapè suos , ntero quae necat ipsa perit. Eleg. XIV , lib. II , amor. Il est certain que les violens apéritifs ou purgatifs, les huiles distillées de genièvre, le mercure, le safran des métaux , et semblaldes remèdes abortifs , produisent souvent des incommodités très-facheuses endant la vie, et quelquefois une mort cruelle. On peut s'en convaincre par la lecture des observations d'Albrecht , de Bartholin , de Zacutus , de Mauricean , et autres anteurs. Hippocra'e , au cinquième et sixième livr · des maladies populaires, rapporte le cas d'une jeune femme qui mourut en convulsion quatre jours après avoir pris un breuvage pour détruire son fruit, tel est le danger des remèdes pharmaceutiques employés pour procurer l'avortement. La raison

et l'expérience ne corrigent point les hommes ; l'espoir succède à la crainte , le tems presse , les momens sont chers; l'honneur commande et devient in victime d'un affreux comhat : voilà pourquoi natre siècle foumit les mêmes exemples et les mêmes malheurs que les siècles passés. Brendelius , ayant ouvert en 1714 une joune fille morte à Nuremberg de cette opération , qu'elle avoit tenter sur elle-même , a trouvé l'utérus distendu , entlammé , corrompu ; les ligamens , l'a membranes et les saissenux de ce viscère dilaciris et grangrenia. Ephim ocad. nat. curios, ule, 147 En un mot , les filles et les lemmes qui Linguissent et qui périssent tous les jours par les inventions d'un art se funeste . nous instruissent aurez de son impuissance et de ses effets. La lin déplorable d'une fille d'honneur de la reine mère, Anne d'Autriche, mademniselle do \*\*\* qui se servit des talens de la Constantiu, sage-frame, consommée dans la science prétending des rvortemens, sera le der-nier fait que je citerai de la catastrophe des Fausses Couches, procurées par les secours de l'industrie r le fameux sonnet de l'avorton fait par M. Hainaut à ce sujet, et que tout le monde sait par cœur , pourra servir à peindre les agitations et le trouble des femmes qui se porteut à faire périr leur fruit. Concluous trois choses de tout ce détail 1 10, que l'avortement forcé est plus périlleux que celui qui vient naturellement ; 2º. qu'il est d'antant plus à craindre, qu'il procède de canses violentes dont les suites sont très - difficiles à fixer ; 3°. enfin , que la femme qui avorte par art , est en plus grand danger de sa vie , que celle qui accouche à terme. Cependant , paisque le nombre des personnes qui bravent les périls de l'avor ement procuré par art est extrêmement considérable , rien ne seroit plus important que de trouver des ressources ampérieures à la sévérité des loix , pour épargner les crimes , et pour seuver à la république tant de sujets qu'on lui ôte : je dis, rien ne seroit plus important que de trouver des ressources supérieures à la sérérité des loix, parce que cette expérience apprend que cette sevérité ne guéric point le mal. La loi d'Henri II, roi de France , qui condamne à mort la fille cont l'enfant a péri , en cas qu'elle g'ait point declare sa grossesse aux magistrate, n'a point été suivie des avantages qu'on s'étoit flatté qu'elle produiroit, puisqu'elle n'a point diminué dans le royanme le nombre des avortemens. Il faut puiser les remèdes du mal dans l'homme, dans la nature, dans le bien public. Les états, par exemple,qui ont établi des hôpitaux poury recevoir et nourrir , sans faire aucnne enquête , tous les enfans tronvés et tous ceux qu'on y porte,out véritablement et sagement détourné un prodigieux nombre de meurtres. Mais comment parer anx autres avertemens ? C'est en corrigeant a s'il est possible, les principes qui y conduisent ; c'est en rectifiant les vices intérieurs du pays , du climat , du gouvernement , dont ils émanent. Lo législateur éclaire n'ignore pas que dans l'espèce humaius les passions, le luxe, l'amont des plaisirs, l'idée de conserver sa beauté, l'embarras de la grossesse, l'embarras encore plus grand d'une famille nombreuse, la difficulté de nourroir à son éducation , à son établissement par l'effet des préjugés qui règnent, &c. que toutes ces choses , en un mot , tronblent la propagation de mille manières, et font inventer mille moyens pour prévenir la conception. L'exemple passe des grands aux bourgeois, an peuple, aux artisans, aux laboureurs qui craignent , dans certains pays, de perpétuer leur misère ; car enfin il est constant , suivant la réllexion de l'auteur de l'Esprit des Loix , que les sentimens naturels se peuvent détruire par les sentimens naturels memes. Les Américaines se faisoient avorter , pour que leurs enfans n'eussent pas de maitres aussi barbarca que les Espagnols. La dureté de la syrannie les a poussées jusqu'à cette extrémité. C'est donc dans la soes jusqu'a cette extremite. Cea conte cam la bonté, dans la sagesce, dans les jumères, les principes et les vertus du gouvernement, qu'el lant chercher les remêdes propres au mai dont il s'agit; la médecine n'y last rien, n'y peut rien. Senequel, qui vivoit au milieu d'un peuples dont les monrs étoient perdues, regarde comme une chose admirable dana Helvidia, de n'avoir famais caché ses grossesses ni détruit son fruit pour conserver sa taille et sa beauté , à l'exemple des autres dames romaines. Nunquam se, dit-il, à sa gloire focunditatis tuae quasi exprobaret aetatem puduit ; nungnam more alienarum, quibus omnis commendatio ex forma peti-tur, tumescentem uterum abscondisti, quasi indecens onus; nec inter viscera tua conceptas spes liberorum elisisti. Consolat. ad matrem Helviam , cap. XVI. On rapporte que les Eskimaux permettent aux femmes , on plutôt les obligent sonvent d'avorter par le secours d'une plante commune dans leur pays , et qui n'est pas inconnue en Europe. La seule raison de cette pratique est pour diminuer le pesant fardeau qui opprime une pauvre femme incapable de nourrit ses enfans. Veyage de la baie d' Hudson, par Ellys. On rapporte encore que dans l'isle Formose il est défendu anx femmes d'accoucher avant trente-ans, quoiqu'ils lenr soit libre de se marier de très-bonne heure. Quand elles sont grosses avant l'âge dont on vient de parler, les prêtresses vont jusqu'à leur fouler le ventre pour les faire avorier ; et ce seroit non-seulement une houte, mais même un péché, d'avoir un enfant avant cet age prescrit par la loi. J'ai vu de ces senunes, dit Rechteren, Voyage de la compagnie holland. tom. V, qui avalent dela fait perir leur fruit plusieurs

fois avant qu'il leur fût permis de mettre un aufant au monde. Ce seroit bien la l'usage le plus monstrucux de l'univers, si tant est qu'on puisse s'en rapporter an témoignage de ce voyageur. Article de l'ancienne édition.

FAUSSE EBENE DES ALPES, (Mat. Méd.) (Voyez Ebene des Alpes).

(M. Mahon).

FAUX DICTAME, ( Mat. Méd.) (Voyes MARRUBE). (M. MACQUART).

FAUSSE BRANCHURSINE, (Mat. Méd.) (Voyez Bznlz). (M. Macquant).

FAULE GROSSESSE, (Mat. Med.).

Quoique j'aie rapporté, en parlant de la grossesse, les signes qui font distinguer la fausse d'avec la véritable , et le détail de ceux qui ne laissent qu'incertitude sur ces deux états, je ne me suis pas attaché autant qu'il auroit été nécessaire à l'examen des différentes maladies qui peuvent simuler la vraie grossesse. Ce que je donnersi dans cet article sera extrait de la quarante-huitième lettre de "Morgagni. Il seroit bien à désirer, dit cet snatomiste célèbre, que la grossesse se manifestat toujoura avec des signes certains, parce que les médecina les plus instruits éviteroient les erreurs que ce défaut de connoissance entraîne avec lui. On ne peut pas désavouer qu'il existe une preuve de la grossesse, preuva sensible au tact comme à la vue, les mouvemens de l'enfant dans la matrice . mouvemens différens et faciles à distinever de tout autre, quand, après avoir appliqué sur le bas-venire la main refroidie dans de l'eau, on est parvenue les distinguer. Cette précaution est d'usage, et sert à les susciter vivement ; ils ont un caractère si decidé , que ni les vents renfermés dans les intestins , ni les autres mouvemens qui ont lieu dans la capacité du bas-rentre, de quelque cause qu'ils naissent, me peuvent causer d'erreur à ce sujet. Nonseulement les pramiera mois de la grossesse ne nous fournissent pas ce signe sensible; mais il n'existe pas dans les suivans, et même dans les derniers, ches quelques femmes, soit que la foiblesse du fœtus ou une cause étrangère les cache à nos recherches.

J'ai été appellé (c'est toujours Morgagni qui parle) pour voir une jeune fille, à laquelle on avoit estirpé une manuelle qu'on préteadoit cancereuse; son ventre avoit commencé à grossir depnis neul mois; on craigorit que l'llumeur cancereuse ne fut portée sur l'utérus, et n'eut donné missance à une nouvelle mabdie de la même espèce, crainte qui n'étoit pas sans fondement, d'appel les casemples frojuens de la récidive des cancers. Ces réflexions , qui m'avoient été communiquées par les assistans, m'engagerent à examiner le bas ventre avec une grande attention. Cependant cette fille me parut grosse, mais je ne reconnus aucun mouvement de la part du fœtua. La prés-nce des parents m'empêcha de demander de l'esu froide pour y plonger ma main et la porter eusuite sur l'abdomen, ce qui étoit d'autant plus nécessaire que la chaleur étoit alors très-considérable. Je prini cepend nt le médecin de la jeune personne de me dire , s'il n'avoit pas distingné les agitations du foctus depuis qu'il voyoit la mulade; il m'assura n'avoir reconnu sucun mouvement. Je l'engageai, malgré cette incertitude, à ne pas a'en rapporter à l'opinion qu'on avoit de sa sagesse, et à prendre toutes les précautions que la prudence exigeoit dans une circonstance sussi délicate : je le priai aussi de se souvenir que quelques années auparavant, un cas semblable s'étoit présenté, et que l'évenement avoit été deshonorant pour les personnes qu'on avoit con-sultées, sorte de disgrace qu'il failoit soigneusement éviter.

Quoiqu'il en soit, la fille dont je parle accoucha peu de tems après ; il suit de cette observation que les mouvemens du fortus sont un signe assuré de la grossesse ; mais une femme chea laquelle on ee les distingus pas peut donc aussi être encrinte.

J'ai lu (Morgagni) dans les ouvrages de quelques hommes expérimentés, et qui n'étoient pas sans connoissance, qu'un autre signe in-faillible de la grossesse, et qui ne manquoit ches sucune femme, étoit la protubérance de l'ombilic, circonstance qui ne se rencontre point dans l'hydropisie et sutres tumeurs du basventre : mais il est quelquefois éminent dans l'ascite, puisque les chirurgiens fout la ponction à cette partie, d'après cette indication, pour faciliter l'écoulement des eaux amassées dans l'abdomen. On a aussi des exemples de la protubérance de l'ombilic dans la grossesse, quand les intestins , poussés par la matrice , font effort pour s'échapper par cette partie ; mais ce phénomène est commun aux autres meladies des régions ab-lominales , qui en diminuent la capa-cité. D'ailleurs , de l'aveu même des auteurs que j'si cité plus haut, ce signe u'existe qu'après le troisième mois, et la grossesse est quelquefois compliquée d'hydropisje. Je ne m'arrèierai donc pas plus long-tents à examiner le fondement de cette assertion.

Sans rapporter ici l'observation de Piater, qui assure qu'une dame devenoit hydropique toutes les fois qu'elle étoit grosse , j'ajouterai grossesse compliquée d'hydropiaie, on qui, instruits par les fautes de leurs prédécesseurs et celles de leura contemporaiea , n'ayent quelquefois soupconné la grossesse avec la maladie dont je parie. Il y a queiques années que je fus appelle, avec un medecin instruit, pour voir une dame attaquée d'ascite et d'anasarque; il no m'entretintque de la nécessité où étoit la malade de faire usage de remédes propres à combattre l'une et l'autre hydropisie. Je m'appercus que cette dame avoit des enfans en très-bes age, qu'elle étoit encore à la fleur de son age. Je l'interrogeai pour m'assurer si elle étoit grosse ou non : ses reponses no m'apprirent rien sur son état. J'insistai sur ce qu'on ne fit pas prendre de remèdes avant qu'on eut constaté la grossesse ou son défaut, et qu'en attendant on se contenta de médicamena qui convinssent à l'hydropisie, et ne fusient pas contraires à la grossesse , mais qu'on s'attacha sur-tout à faire observer un régune convensble à cette dame ; elle suivit mon nvis; elle s'en retourna chez elle, me fit savoir, dans le tema, qu'elle étoit accouchée, et que les sleux maladies pour lesquelles j'svois eté consulté avoient disparu après l'acconcl.e-. ment , mais qu'il restoit encore un gonflement sensible dana les jambes.

Je remarque qu'un grand nombre d'auteurs pensent, d'après Hippocrate, que l'utérus est lermé chez les femmes grosses. Ce signe mérite d'être remarané d'autant que ceux dont je viena de parler n'ont lieu qu'oprès les premiers mois de la gestation passés. Il m'a été utile daes bien des cas, il nie l'auroit été plus souvent ai les femmes de notre pava vouloient se soumettre plus ordinairement à cet examen. Cependant is me suis bien gardé de croire qu'il falloit y ajouter une croyance absolue, parce qu'il y a des maladies de l'uterus dans lesquelles, ainsi qu'Hippocrate l'enseigne , le col de l'utérua est resserre ainsi que son orifice. J'ai voulusavoir aussi, dans quelque cas, si la couronne. n'étoit point augmentée de volume. J'ai cherché à m'assurer si en élevant la matrice avec le doigt (la femme étant debout) et la laissant recomber promptement, on en distingueroit pas un poids plus considérable de la part de ce viscere , ou si , erfin , l'orifice ne seroit pas un peu incliné en arrière : car toutes ces circonstances ajontent quelque degrà de probabilité au siene indujué par Hippocrate; mais comme l'observe Galien , elles me donnent aucune certitude sur la Grossesse, à moins que le col de l'utérna ne soit dans l'état naturel : car dans les maladies de ce viscère, il existe quelquefois une incli-naison de son corps qui fait porter son col en a rière. J'ajouterai aux reflexions de Morgagna sur Hippocrate , et sux remarques de Galien , qu'il n'est point de médecins qui n'aient vu la qu'un engorgement du foud de la matrice, ue s'étend pas tonjours jusqu'à son col, et que malgré l'inclination de ce viscère, on n'est pas en droit d'assurer que la Grossesse existe.

Pour s'être pas trompé dans le pronostic, si latt donc voir égand aux circonstances qui out précédé la Granzance song journée, et à celles qui précédé la Granzance song journée, et à celles qui bet de la celle qui province de la celle qui précede la celle qui précede de la celle qui précede de la celle qui précede de la celle que de la celle que de la vérie de moit en la vérie de moit en la vérie de la vérie de

Une femme avoit conçu (c'est Morgagni qui parle ) depuis six mois et quelques jours ; ette n'avoit pas habité depuis cette époque avec son mari; elle ne floutoit point de sa grosse-se, parce qu'elle avoit éprouvé dans cette dernière ; les symptomes qui avoient accompagné les précidentes. Déjà le ventre devenoit volumineux, lorsqu'an troisième mois elle ent un écoulement abondant de sang par les hémorrhoides ; l'abdomen s'affaissa, les personnes qui aroient des lisisons avec la malade, crurent qu'el e s'étoit trompée sur son état. Le flux de sang étant arrête. le ventre grosait une seconde fois, et la malade avoit recouvré ses forces. Malgré ce chingement, on ne pensa pas que la Grossesse fut possible : l'écoulement du sang dont j'ai parlé plus hant recommença, la fièvre s'y joignit. Dans ces circonstances on lui prescrivit une saignée de bras , ensuite une autre du pied ; on ne soupconnoit plus la Grosse se, et la femme elle-même était persuadée qu'elle n'étoit point enceinte; on lui fit prendre un purgatif; quelques heures après avoir pris ce remède, elle acconcha d'un fætus mort, événement qui surprit tout le monde. Sept heures après l'accouchement le placenta sortit de la matrice.

Dans l'observation suivante, Morgensi porle d'une finme quie utumeprete de mag ut shondate d'une femme quie utumeprete de mag ut shondate et si long-tena continuée, qu'il étoit impossible de précuner qu'elle put nouvrir un fortan, si les persaiers symptomes de la gestation, tels que le déguit des alimens, le desir de mangre des substances dont on ne se nourrit pas, signes qui d'étoint amaifenée da sua son Grasecare précheutes, n'eussent fait soupçonner cette der-

La formation des moles dans la matrice peut aussi avoir quelque ressemblance avec la Grossesse. ( Voyez l'article Mole).

On a remarqué que les viscères du bas-ventre nssez de staient susceptibles d'une augmentation de vo- lecteur.

lome si considérable, que les pesticiens avoient souvout pris cet état pour une vais Grosserage telles sont les tumeurs du mésentère, Paccruissement excessi d'és reins , les solutractions ou les hydropisies des ovaires, des troupes, &c. Dans tous ces cas, il existe un moyen qui ne permet pas que l'erreur subsiste long-tems, purce qu'en tochant l'interas et son orince, on distin, ue sisément que le volume du ventre dupend de cause s'éragéres à la gestation.

Il est plus difficile de distinguer l'obstruction de la matrice elle-même , d'avec la Grossesse , sur-tout pendant les premiers mois. Cene maladie intercompt ordinairement l'écoulement des menstruce, le volume de l'utérus s'augmente agsez rapidement , le viscère est plus bas que dans sa position naturelle, circonstances qui se rencontrent également dans la Grossesse. Si cette muladie occasionne des tiraillemens dans les ligamens, des difficultés d'uriner, un poids latignmet sur le rectum, ce sont autant d'accidens qui sont très-fréquens dans la gestation. L'obstruction peut être placée de mauière que la partie du viscère malade soit difficile à toucher on qu'on ne puisse y parvenir, le reste de son volume étant dans l'état naturel, on reconnoîtra bien que le col n'n pas changé de configuration, mais pour constater la non-existence de la Grossesse, on sera furcé d'attendre plusieurs moia pour être assuré que les dimensions du col restent toujours les mêmes.

Si la timpanite de la mutica n'avoit pas des propries aussi rapide que crus qu'on lui comot); elle pourroit être classée un nombra des Grassesca j mais les symptomes anachent avec une telle prompitistele, que le volume du ventre ne pent pas faire souvoponere une rétrable gestation. Il n'en est pas dy adme de l'hydrophie, qui , ches certains subjet a une manche leute, en près commela Grassesc. Veyez l'article Gaorantes aussi excelle Concessa.

Ce qui est relatif aux moles a été traité avec nssez de détait au mot mole, j'y renvoie le .

L'ace

L'âge pest encore faire étainquer la Fazzer foreasser à l'avec à trèviable, qu'e et bier arre qu'une fomme devienne groune à cinquante ans , et à plus fore raison quand elle est plus séjer ; et à plus fore raison quand elle est plus séjer ; se forment dans l'avienne, on les organes qui previonnent sont trèvicommuners comme ce maladies simulent la Gazzeser , on peut soupconner qu'elle est fantes. Ilaigle ce considécie de la comme de la comme de la considera de geotife sauré sur cet état, cer on a vu des groute sauré sur cet état, cer on a vu des dimmes deveirs mères jauqu'à anàtes uns et plus. Ilailler en cite un exemple qu'à a cui lieu cet ét éronis de faire melhibles.

Les signes les plus ordinaires de la Fanzse Grossesse ont été rapportés dans l'article Grossesse, je n'en recommencerai pas ici l'énumération. (M. Chamuen.)

FAUTEUIL , ( Hygiène ).

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe II. Applicata.

Ordre I. Machines dont on se sert habituellement.

Un Fast wif est une explice de siège plus commoir que les autres en ce qu'il des bras qui minitionnent les personnes sainers, non-mellement derrière, mais encoce de droise et value centre, mais cuccos de droise et value centre s'est celles qui doivent particulière commont se cervir de Fastautil. On a suin de les faire rembource, de manière qu'on y soit place faire rembource, de manière qu'on y soit place de la commondement. Les Fastautils qu'on fits assjumit'hai sont trop petits pour cet unaiçe, on est chiègle de severu de bergérie, qui tirnavant de la commondement de la commo

Les Fantenils has sont tonjours plus commodes que ceux qui sont fort élevés, sur-tout pour les personnes qui desirent y goûter quelques instans de repos, et pour celles qui unt à travailler et à écrire, j'en si dit ailleure les raisons.

On se sert de Fastrails dont le fond on le sitge est garsi d'une cuvette de cuirrer, sassar grande pour qu'on poisse y haiper les fe-ses et les rrius. Ces espèces de Fastactés sant triscommodes toutra les fois qu'un veut désendre et réclairer, comme dans Le matidies de crisa et le le vesse; comme dans Le matidies de crisa et le le vesse; comme faut pur les idenorrhoides bien de malaites des frances, dittimes, dans bien des malaites des frances, dont l'utilité. Métécine. Tome VI.

Métécine. Tome VI.

devient d'autant plus merquée, que l'art fait aisément dissoudre dans l'eau el le bain, les subtances qui sont i diquée; sur les différentes circonstances dans lesquelles se trouvent les malades. (M. Macquant).

FAUX , (Hygiène et matière médicale).

Cette épithète s'applique à brancoup de substances, à raison de la ressemblance qu'elles ont avec d'autres auxquelles on a donné le nom que ces premoères portent pareillement. Ainsi on dit Faux acacie, Faux acorus, Faux olivier, Faux pistachier, &c.

La plinpart de ces substances seront renvoyées dans ce dictionnaire à leur véritable nom, les autres au nom practipal; ainsi pour le mot Faux olivier, (Voyez OLIVIER), pour le mot Faux pistachier, (Voyez PISTACHIER), &c.

(M. MARON).

FAUX GERME. ( Phys. Med. )

Cest le nom qu'on donce à différens corps mis not exquisité els natrices, et qu'on suppose étre les débris d'un ferus dont l'organisation est déraite. Comme les excendent ne roit pas désidéraite. Comme les excendent ne roit pas désiphapar des autens les not confinishts avec les son critices sanguisses, polyveurs, jumphatques, Re.; regéntral on ne les diférence de a molesque les a nommés indifférencement moles ou Fazza les a nommés indifférencement moles ou Fazza Germes, quoique cexact finesest volumineux,

L'exactitude du langage exice cependant qu'on détermine l'idie qu'on doit avoir du Faux Germe, je l'appellerai un corps composé d'un fœ:us dont la vie est détruite et les parties mal fi; ures , mais ayant pris un certain accroissement dans les membranes qui l'enveloppo ent. Je nommerai effluxion ( pour me servir de l'expression des anciens ) l'écon!ement de la semence après quelque tems de séjonr dans la matrice , mais no présentant encore que des commencemens d'organisation; en sorte que l'. ffluxion de la liqueur séminale ne differe du Faux germe, qu'en ce que ce slernier offre à l'œil un travail commencé et reconnoissable avec les membrannes qui l'enveloppent, soit qu'elles se séjarent de l'utérus et s'en écl-appent en même tems que l'embrion , soit que l'un soit expulsé sans les autres de la cavité du viscère dans lequel ils avoient été formés.

La sortie d'un Faux germe a lieu dans les premiers mois de la gross sec; car autrement l'accroissement du placenta (en suppusant quo le furbs est perdu la vie depuis long-tems) formeroit une mole. L'exclusion du l'aux germe. est plus tardive que l'effluxion de la semence, qui arrive, selou les auciens, dans les huit premiera jours do l'impregnation. Le terme de quarante jours est le plus ordinaire. Il parolt qu'a cette époque le sing amassé dans la matrice pour l'accroissement du fœtus et de ses enveloppes, n'esant pas employé selon sa destination, engor, e les vaisseaux de ce vische, et detrait i'dhérence que le placenta avoit contractée svec lui : re qui est d'antant plus facile, que le placents ne recevant point ordinairement de nourriture se flétrit , et son enion nvec l'utéres devient moins intime : il en résulte que la plus légère impulsion de la part des liquides suffit pour les sépar r. Quand la chore n'arrive pas ainsi, et que le placenta, malore la mort du fœtus , conserve sa vie particulière, il 3'iccroît considérablement et forme nue mole quelqui fois volumineuse; j'en donnerai des exemples en perlant des Moles.

D'après ce que je viens de dire, il est facile de distinguer le Faux germe des vesies moles ; dans le premier on distingue un foctus, dont Porganisation est commencee, on reconnoît ausai la structure des membranes qui l'envi-loppent parce qu'elles ont elles mêmes min véritable. organisation; on ne peut donc confondre avec elles les masses sanguines qui on acquis quelque consistance dans l'uterus, et qui n'offrent rien de réguiller dans leur structure ni avec les concrétions lymphatiques on polipenses , et qui cont également sans disposition régulière. ( l'oy. les articles Moles, GROSSESSE, AVORTEMENT, &C.)

Il n'est pas ficile d'assigner les véritables causes de la destruction d'un fortus peu de tems après la conception. Il n'est pas douteux cependant que les grands ébranlemens suscités dons la machine ne puissent mettre obstacle à la continuation de la vie d'un embrion ; mais quand des frances qui n'ont éprouvé aucune altération dans leur sonte , et dont le moral a touiours para tranquille , éprouvent cet évènement , on est force d'avouer qu'on ne conçoit pas toujours comment la chose se passe. Ce qui est plus connu est qu'une chûte, un coup violent reçu à la région hipogastrique, des vomissemens fréquens, des sauts trop répétés, des convulsions, des elimplemens quelconques peurent porter l'étonnement dans un lacis de vaisseaux trop foibles pour résister à la commotion qu'ils ont reque; ils se désorganisent on leur nction s'anéautit, et le germe ni sou enveloppe ne prenuent plus d'accroissement. De cet état de dessication ( car il s'en fuit une fante de nonrriture ) résulte la grande disposition à se détacher de l'intérus à la moindre secousse'; c'est ainsi qu'un finit attoché à la branche par un pédicule qui ne recoit plus de nourriture, se désunit aisément | y a un suintement de sang avant la sortie de

en rompent ses attaches par son propre poids ou si l'adhérence est encore quelque chose . un vent moderé suffit pour achever la désunion.

On n'ignore pas non plus quelle est l'influence des cames morales dans la destruction des embrions ; c'est ainsi qu'une grande frayeur . qu'une surprise qui agite, qu'une crainte qui saisit, qu'une affliction immodérée, font mourir les fictus dans le premier âge ; mais c'est encore anx effets physiques qu'il faut rapporter le méchanisme de res seridens, et voici, ce me semble, comment on peut expliquer cette question. Dans une frayeur, tonte la machine est chrance ; les fluides lances par le cœur. sans régularité, dans leurs c: naux, y portent des commutions violentes ; qui produisent des effets absolument semblebles à ceux qui résulteroient des chûtes ou des serousses occasionnées par des corps étrangers; c'est moins l'empire de l'ame qu'on doit considérer dans ces circonstances comme l'agent immédiat de la destruction , que l'ébranlement occasionné par le trouble des nerfs et l'agitation des esprits nnimaux, qui rendent plus permanente les secousses dont je parle.

Onne peut pasméconnoître l'influence desvices des liquides dans la destruction des embrions : il est d'observation que les ferames qui ont un sang scrimonieux, ou dissous, avortent communément dans les six premières semaines de la grossesse, et que les Faux germes qu'elles rendent ne paroissent pas avoir arquis le volume suquel le tems où ils tombent , leur a permis de parvenir. J'ai examiné cet objet plus en détail an mot Avortement.

Les symptmoes qui accompagnent la sortie du Faux germe ne sont pas redoutables. La matrice n'est pas remplie d'une asses grande quantité de sang pour que l'hémorrhagie soit dangereuse. On a vu même asses fréquemment ces corps organises s'échapper de l'utérus , sons que les semmes en enssent connoissance , autrement que pour les avoir trouvés par hazard. Il u'en est pas toujours ainsi, et les femmes plothoriques perdent nécessairement lors de l'exclusion des Faux germes. Celles qui ne perdent pas sensiblement sont plus particulièrement les sujets carochimes, ou les femmes qui ont dea fleurs blanches, ou d'antres écoulemens.

On ne peut pas donner un plan de curation pour un accident qui porte sa guérison avec soi. L'expulsion du Faux germe se fait par la nature ; s'il est quelquefois précédé de coliques légères qui dépendent des contractions de l'atéras, les douleurs sont si tolérables que les femmes n'y font pas grande attention. Quand il Pembrion et de ses enveloppes, on recommanderoit inntilement le repos aux maludes; on feroit en vain pratiquer quelques saignées, l'adhérence du placents avec l'utérus est détroite en partie ou complettement, et rien ne peut en prevener l'apulsion.

Tout se borne, dans les personnes sujettes à cet accident, aux moyens préservatifs. Si la pléthore (ce qui arrive quelquefois) donne lieu à la destruction du fœtns, parce que les vaisseaux trop garges de sang laissent passer une quantité de ce lluide, qui détache les radicules du placenta, on preserva la saigure, et l'accroissement de l'embrion ne sera plus inter-rompu par cette cause. On recommandera un repos extrême aux femmes qui ont la fibre grêle, le sing peu concrescible, et dont les molécules forment des solides sans consistance, parce qu'on évitera le décollement des vaisseaux qui part-nt des membranes pour s'insérer dans Putérus. Quand on sera consulté pour des femmes qui sont cacochymes, et qui par cette raison sont disposées à l'avortement, on fera le traitement qu'exigera le vice des fluides. On dissipera quelquefois les effets récens d'un grand ébranlement par la saignée , une diette un peu sévère et le repos le plus absolu. Les éhranlemens qui naltront de causes morales ne scroient pas suffisamment dissipés par les moyeas que 'indique; on leur joindra l'usage des antispasmodiques, comme l'ether, la liqueur minérale anodine d'Hoffman, et sur tout le laudanum de Sydenbam, le syrop de di Rode, l'alkali volatil ou l'esprit de corne de cerf. &c. An reste, ces objets sont traités dans un plus grand detail au mot HEMORRHAGIE et Avortement. (M. CHAMBON).

# FEMMES EN COUCHES. (Malad. des)

Les malains quinparimennt essentiellement l'état d'une France ce couche, o'évert être soigneusement duingnées de celles qui compliqueix ce mâne état, à natrement les sifenteux fébries accidentilles, qui se réminent aux accident des coules aeroient confidences avec co-deminer. C'est sami que para les homanes d'un mirte deiment, aux désignées un les homanes d'un mirte deiment, aux désignées un les nominepre de frère propérale une multitude de unides difficates en ples auteurs de tous les term ont traité alparément, pares que checure d'êtle a con caractère partieller. Le suivait donc cette dernière suiches, est plusait journe qu'un difficate de la concaractère partieller. Le suivait donc cette dernière suiches, est plusait journe qu'un informe des médicies dont le parie.

J'appelle maladie qui dépend essentiellement de l'état d'une nouvelle accouchée, les affec-

tions qui dépendent du sang et des loclues , et celles qui ant leur source dans les accidens occasionnés par la natière laiteure, quand ni l'un ni l'antre de ces liudes ne détermire une maladie qui ait des caractères d'erangerés à l'accident character à l'accident des phésonaises ordimires dans lour exames souraire.

An anomat de l'enfantement, le freta peut franca frida passepar una vice de conficantion de la mère, ou par ceux qu'il a contrattée dans l'Enracias mon tal nolemet de se puties, ou estin par mo position qui reid l'infastiment difficie; et sancent par la médionese des manerarres qu'on emplant. Mos objet alvus pou de tratter de ces differen était, pure qu'his acoust militamences diveloppés dens le rictionse de la comme de l'infastiment de l'infastiment diferencielle. Di troversa mais dans le mémo ouvrage ce qui reparte les déchirares, jes contutions faites pendant le traval.

Les contractions de l'uterus , en détachant le placenta, occasionnent une effusion de sang qui peut devenir mortelle. (Voy. article HEMORERAaiz. Le placenta adhere quelquefois tellement à la matrice qu'il en est difficilement séparé. ( Voyez su mot PLACENTA les vices de cet orcane.) Son séjour prolon, é trop long-tems dans le même viscère donne lieu à des maladies grares. J'en parlerai en son tems. Une union trop forte de ce corps organique avec l'utérus a occasionné le renversement de la matrice. Le même accident a en lieu par des mancenvres mal dirigées. L'abaissement du même viscère reconnoît aussi les mênes causes. L'utérus fatigué par des contractions qui n'expulsent pas le fortus devie at incapable de terminer l'accouchement sans secours étrangers ; on appelle cet état inertie de matrice. Un enfant trop volumi neux qui ne cède pas à l'impulsion du viscère dans lequel il est contenu , un enclarement , des manœuvres dangereuses, ont été cause de la rupture de l'utérus ou de son déchirement. Des parties du foctus ou le foctus entier resté dans ce viscère ont donné naissance à des maladies aigues et chromques.

Si l'on suppose que l'accouchement ait déf tramis b'urressement, il y a d'autres dançau; à courir, L'antreus reuspli du sang qui servit à la matrisino de l'enfant doit ven éleirarsus complettement i ce fluide coule en trop graude quantité, on me évance pas auses alcondument, ou enfin il y a suppression toule de cet écoulement j'où les maldosts inflammatoires qui en déricent, d'où encore l'irruption de co liquide sur des viscères prochains ou d'oligné.

La Fièvre de lait donne un autre ordre de

maladies : les engorgemens des seins , leur inflamination , leur supparation , leur induration et leur mortification. Si l'humeur laiteuse fait irruption sur des organes qui n'étoient pas destinés à la recevoir, elle occasionne des affections très multiplices : dans le bas-ventre, l'inflammation d'un ou de plusieura viscères contenus dans cette cavité; dans la poitrine, celle des poulmons, de la plèvre, &c.; dans de tête des maladies comatenses de toute espèce. Quand elle se dépose sur les parties extérieures , elle y fait naître des affections aignes de la même capèce. Elle laisse aussi dans les unes et les autres des désordres qui amèuent des maladies chroniques. Ces dillérentes maladies seront traitées en parlant du lait et des métastases dont il est susceptible. Voyez METAS-TARE LASTEUSE.

Si les nourrices sévrent tout-à-coup leurs nourrissons, elles sont exposées aux mêmes accidens que les femmes en conches de la part de la déviation du lait. Il n'y a de différence dans l'une et l'antre circonstance qu'en ce que la matière laiteuse étant beaucoup plus abondante cliez les nouvelles-acconchées, les affections morbifiques se manifes:ent avec plus d'intensité. Toutes les femmes qui ont du lait, dans quelque tems qu'il subsiste , soit qu'elles aient nourri ou non , soit que le sevrage ait été brusque ou ménagé , partagent eucore les mêmes - dangers. Comme chacune de ces affections sera considérée en détail en son lieu , il suffit d'en avoir présenté ici un tableau abregé.

A celles que je viens de désigner, et que je regarde la plupart comme inhérentes à l'état actuel d'une Femme en couche , il s'en joint d'autres tout-à-fait étrangeres à cette situation , et qui ne paroissent so manifester qu'à l'aide du trouble qu'occasionne l'accouchement. Je rangerai les suivantes dans cette dernière classe : telles sont la fièvre de lait pituiteuse, la fièvre humorale qui dépend des sabures des premières voies : la diarrhée ; la fièvre putride ; la fièvre maligae: la fièvre miliaire; les autres fièvres exhanthematiques, le pourpre. les pétéchies, &c., toutes ces maladies sout très fréquentes cl.ez les Femmes en couches ; j'eu traiterai séparément, et d'après la désignation que l'ai donnée de chacune d'elles. Comme elles ont un caractère particulier chez les nouvelles-acconchées , il rat wes essentiel de les considérer sons ce sapport particulier.

f. Parmier.

De la Fièvre de lait pituiteuse.

Si la grossesse avoit un accroissement qui ne genat jamais les fonctions; si les femmes , qui | tous à démontrer que cette humeur doit s'anna-

ont comen , portoient leurs enfans , sans ôtre exposées aux maladies qui peuvent les attaquer dans tous les autre tems , la fièvre de lait seroit peut-être toujours inflammatoire : mais l'expérience apprend que la chose se passe autrement. Sans examiner scrupuleusement la question de savoir, si les accidens auxquels les Fimmes en conches sont exposées dépendent de leur manière de vivre , des habitudes auxquelles elles se livient, des usages de la société qui sont pour la plupart étrangers aux loix de la nature. sur-tout parmi les personnes riches , et dans les grandes villes; soit que les générations actuellos aient perdu une partie de leur force et de la bonté de leur constitution dans cette dernière classe; il est certain que c'est en elle aussi, que les maladies qui accompagnent la grossesse sont les plus fréquentes. S'est donc dans leur constitution schielle , qu'il faut chercher la cause des accidens qui les affligent , quand elles deviennent mères.

Comme cette question a été exposée amplement quand j'ai parlé de la constitution des semmes , je n'y reviendrai pas dans cet article , j'y renvoic le lecteur ; il y trouvera le détail des causes de la constitution pituiteuse.

Supposons maintenant que les femmes de la constitution que je viens d'indiquer aient conçu ; nu l'eu d'un sang foncé en conleur , quelquelois même prive d'une assez grande quantité de serosité , et toujours prêt à porter l'inflammation et l'embriseme dans toute la capacité do l'abdomen, on se trouvera qu'une pitinte tenace, inerte , immobile et adhérente aux solides. Chex les femmes fortes, les vaiaseaux avoient une grande action sur le fluide qu'ils conteno ent au moment où ils out acquis quelque liberté , par la diminution de l'uterua , après l'enfantement : dans les autres , le système vasculaire , indolent et foible, agit d'une manière presqu'in-sensible sur les liquides épais dont il s'est rempli.

L'existence d'un sang visqueux, chez lea femmes d'une constitution délicate , est prouvée par l'observation ; celles , sur tout , qui ont un écoulement presque continuel, conuu sous le nom de fleurs blanches, rendent quelquefois des glaires épaisses qui ressemblent parfaitement à une humeur catharrale. Les praticiens n'ont pas hésité à considérer cette maladie comme un catharre de la matrice, entièrement semblable à ceux qui affectent quelquefois le pontmon ou la membrane pituitaire. Ces vérités ont été mises dans un plus grand jour dans l'histoire des maladies des filles.

Les phénomènes de la grossesse concourent

ser en grande abondance dans la matrice et les I autres viscères du bas-ventre ; les preuves en sont établies ailleurs. Au moment de l'accouchement, l'action qui fast monvoir les fluides semble dépendre de loix différentes de celles par lesquelles ils avoient circulé pendant la grossesse ; le trouble qui survient alors excite un mouvement febrile, pour rétablir l'équilibre que le volume de l'utérus avoit dérangé à certains egards ; mais on remarque une suite d'effets bien différens de ceux dont j'ai donné le détail , en parlant des fièvres de lait inflammatoires ; la fièvre qui à lieu, dans cette dernière circonstance, doit faire repasser dans le torreat de la circulation , la portion des liquides qui stasoient dans la matrice et les autres parties pour fournir à la secrétion du lait ; elle doit , en même tems , opérer la coction de cette humeur pituiteuse , qui n'est pas propre à suivre les routes tracées par la nature pour as porter dans tout le système vasculaire et y être asssimilée ; il faut donc considérer alors la fièvre de luit comme étant ea même tems une fièvre catharrale. En effet , elle en a les symptomes et la terminaisoa. Le nom de catharrale que je lui donne ne paroltra peut -être pas coaforme à l'idée que les anciens avoient du catharre : ils prétandoient que sa canse matérielle consistoit uniquement dans la formation d'un fluide , tantôt visqueux et froid , tantôt Acre , sale , et quelquefois caustique, mais toujours tirant son origine du cerveau. Je ne suis pas du même avis. Je suis persuadé avec Sennert que les viscères inférieurs peuvent concourir à sa formation , sans en excepter l'utérus.

La ressemblance qui se trouve entre la fièvre de lait, dans les constitutions pituiteuses, et la fievre catha rale bénigne consiste en ce que, dans l'une et l'autre, la matière lente et vis-queuse qui s'arrête dans une partie, quelle qu'elle soit , y forme des eagorgemens qui occupent presque toute l'étendue du viscère ou de la partie affectée ; mais il fant observer , avec les anciens, que ces engorgemens sont plus particulièrement dans les extrémités vasculaires, et que les grands troncs ne semblent pas y participer d'une manière sensible dans les commencemens. L'action vitale conserve, sans donte, des rontes praticables aux liquides qui parcourent ces viscères ; mais , comme le sang , duquel ils tirent leur origine, a la même téascité , l'étendue de l'engorgement augmente au point d'opposer enfin des obstacles insurmontables à la circulation.

Dans ce tems , la fièvre s'allume ; mais la fièvre est foible, le pouls est lent et large dans ses contractions : elle est nécessaire pour opèrer la [ de lait pituiteuse ou catharale. Les symptomes

division de l'hameur qui s'étoit fixée dans les fins vasculaires. C'est dans ce mouvement fébrile que consiste la coction de l'humeur morbifique qui doit être sssez atténuée, pour être ensuite expulsée par les émonctuaires convenables. Cette crise suppose denx conditions essentielles ; une force suffisante dans les vaisseaux et dans lea contractions du cour et un engorgement résoluble. Or , toutes les fois qu'un sujet est affoibli ou épuisé, la coction devient impossible ; il en est de même si les forces restant conservées, l'engorgementarésiste à la fièvre par l'étendue et la quantité des parties qu'il occupe. On pent conclure de ces principes, qu'une affection ca-tharrale qui attaque à-la-fois plusieurs, ou un seul viscère qui , par sa position , gêne les fonctions vitales, est une maladie mortelie : la degré d'engorgement, le plus grand épaississement du liquide, au mentent eacore le dangar de cotte maladio.

En considérant ce qui se passe, sur-tont dans les enfans qui ont des affections véritablement catharrales, on reconnolt que les membranes qui recouvernt les os dont la base du crâne est composée, ont acquis un volume besucoup plus considérable que celui qu'elles avoient auparavant. La face même se bouffit , les joues s'enflent, les yeux s'éteignent et deviennent plus petits par le gonflement du visage ; toute la tête s'engorge, une humeur visqueuse s'échappe par lea narines dans les commencemens de la maladie. Les yeux sont engorgés, il s'en échappe des larmes involontaires. Les sinus éthmoïdaux , frontaux , maxillaires, &c. ou les cavités nasales même, sont presqu'entièrement fermées; les vaisseaux qui parcourent ces membranes se tronvant comprimés, le sang stase dans le cerveau, et cause des affections comateuses qui font périr les malades.

On trouve à l'ouverture des cadavres les memhranes des parties que je viens de nommer, épaissies , couvertes d'un eaduit muqueux ; quand la fièvre a persisté pendant long-tems, le liquide est atténué, il est plus acre, il corrode tout ce qu'il touche , il devient fétide et dorne des marques d'un commencement de putridité. L'intérieur du crâne n'est pas exempt ile congestion, le cerveau et le cervelet sont plus mols que de coutume : les ventrienles sont assez fréquemment remplis d'un liquide qualquelois épais, quelquelois gélatineux, quelquefois une eau pur, en occupe la capacité, le plexus choroïde est décoloré , &c.

La même chose sa passe dans les engorgemens des viscères du bas veatre , qui causent la fièvre mont modelés dans les premières moments, les gendlemas du histocretes surireit aux ensures leatu orgit de doit eur ; le la hélies et aupenment leurs orgit de doit eur ; le la hélies et aupenment de cette enque tenne mêtel pas vollette; a paramilaites titunt pas soif yell à tombient dans l'Africament. L'el les proc, code as molifies, le pount et concentre, a ceversi plus prits; le veuers a et concentre, a ceversi plus prits; le veuers a et concentre, a ceversi plus prits; le veuers a et concentre, a ceversi plus prits; le veuers a et concentre, a ceversi plus prits; le veuers a et métalle present de la confession de la confession printata. Perpett a bésat, les facilités intelletace les abindates and produit par la follosseda pouls auguerne et un liste puis aventre que des modalitations. Les mitales meternet dans et des modalitations les mitales meternet dans et des modalitations.

A l'ouverture des codavies, on trouve le basventre rempli d'une sérosité visqueuse un pen opaque ou inême cologie, les vaisavant des viscères de l'abdomen très-gorgés , l'inténeur des intestins rempli d'une humeur glunute et un peu luteuse , la surface externe en est recouverte dans quelques sujets ; l'épiploun présente les mêmes phénomènes : la matrice est gorgée de ce fluide tenace, ses vaisseaux, qual don les comprime, en laissent suinter quelques gouttes, les ligamens larges et les ovaires sont dans le même état ; la vessie y participe quelquefois , je l'ui vue remplie ele glaires, comme quand elle est affectée de catharre. Si la fièvre a duré assez long-tems pour aitérer ces fluides et les atténuer , ils sont plus acrimonieux et plus colorés , ils sont plus fétides et plus coulans ; ils paroissent dans quelques sujets avoir rongé les parties sur lesquelles ils se sont fixés | on trouve alors des marques d'inflammation et de cor uption par-tout où il a porté ses ravages. L'épiploon est souvent fondu , ou il en reste peu de traces. Si les antres viscères ne sont pas aussi alterés , c'est que leur tissu , plus solide , résiste davantage à l'effet de cette matière acrimonieuse.

Ouand la maladie est attaquée dans ses commencemens par les remédes convenables les malades rendent par les selles des matières fon ues et puantes , le pouls s'élève et acquiert de la force , le ventre s'étend , alors la langue devient plus chargée; de blanche ou goureut ne te qu'elle étoit jusqu'alors, elle se colore, et se couvre d'un limon plus épais ; c'est un siene de coction. Les urines deposeut un sé liment abondant, la pesu ne reste plus sèche, elle se couvre d'une moiteur légère d'abord; ensuite la sneur s'établit. La viscosité de l'humeur qui reconvroit la langue, disparolt par degrés, le goût des alimens revient , les malades en demandent. En soutenant les évacuations avec ménagement, on expulse complettement les humeurs qui formoient la maladie; mais Is convulescence exige une grande circonspection dans les premiers tems.

On reconnoît cette fièrre par des lochies visqueus s : elles paroissent un mélange de limple qualite, coulinie au song dans les premiers jours ; et quand la conleur de cet écoulement s'éleui, alors le liqui se que rendent les nonveiles accouchées resientife à une espèce de el e gluirense, qui a delièrens degr ? de consistence. Dans quelques endroits dis lin es sur lefquels on recon cette matière, on apper oit ries mucosites qui a enaississent, et qui prenneut par la dessecation eaft-rentes trintes les unes d'un june pile, les autres diaphanes, comme un suple mucilage transparent; quelques unes prennent une conicur tir ut sur le verd, à peu-près comme le liquide que rendent les glandes da vagin chez les femmes qui ont des fleurs blancl'es un peu àcres. Le reste des linges est sali comme s'il avoit été trempé dans un pus étendu d'une certaine quantité d'eau.

La fièvre de lait s'annonce par des frissons ligera et irréguliers , un emburras dans la région hypogastrique, suivid'une teusion ssez durable. à moius qu'une diarrhée ne survienne. Dans ce cas, les malades rendent des matières la reuses fétides en petite quantité; leur expulsion est précédée de douleurs légères. Quand la maladie ne prend pas cette terminaison , le ventre se tend davantage, et alors la fermentation des matières qui y sont contenues donne lieu à une fièvre putride. Il est important de remarquer que les mammeiles, sur-tout chez celies qui ne nourrissent pas , ne sont pas remplies , ou qu'elles le sont très-peu, et que lorsque la fièvre s'atlume our prendre un caractère de putridité, elles se désemplissent et s'affaissent , pendant que le basventre se tend davantage; alors il y a véritablement putridité : j'en parlerai ailleura.

Cher guelques mijes, la fairer de lait parcours est reus avec plas de régalarité, élle atténue auxe la pissite pour la faire pauce par délirena auxe la pissite pour la faire pauce par délirena cura partie de la partie qu'algorité les auceirs. Cette différence vent té de pissite, et du legre de viscosité qu'elle des humeurs, et la pair ou moins grande quantité de pissite, et du legre de viscosité qu'elle a copiu. Le traisienne coatribue suis beau-coap à changer la termination de la maloile; de faithait la curation, soit es la renduat plus difficile, comme quand ou donné des articles, qu'elles de la rénduat de qu'elles de qu'elles de la rénduat de la comme quand ou donné des articles, qu'elles qu'elles de titrés-deutergresses.

Cette maladie est grave : quand la pituite est abondante, elle dégénère en fièvre putride, sur-tout dans les sujets dont la fibre est molle et inerte, parce que la coction de l'humeur est alora très-difficile. Il est certain que la plupart de melades abandonnées à elles-mêmes succomberoient aux accidens qui leur arrivent.

La diarrhéo qui a etablit quelquesois les soulage, et sussit souvent pour les guérir; la tension du bas-ventre, qui ne cède point aux évacuans, est un signe mortel.

La fievre qui s'allime dans le commencement de la maladie est nécessaire à la curation, et quand le pouls est alfaissé, on ne doit point esperer de guérison.

Il fatt attacher des les premiers monners diviere les indices, alm de facilire leur circulation. Vour pouvoir y parrent, on fega usage diviere les indices, les indicais des plantes l'épèrement incivires, comme les paiseaults, les chiercies, la braidue, la bournels, la buglière cont des remedes très-apprentés à la maisder correct, la braidue, la bournels de la maisder certain de la comme de la maisder de la comme de la comme de la maisder de la comme de la comme de la maisder de la comme del la comme de la comme del la comme de l

Dans le premier cas, broyez-les dans un mortier de marbre; versex par-dessus deux pintes d'eau bouillante; l'aissex infuser; passez à travers une chausse, en exprimant; ajoutez de terre foliée de tartre deux gros, de syrop des cinq rac, apér, onc. ij.

La malade en prendra une tasse d'heure en heure, le premier jour : ensuite on éloignera les doses comme on le jugera nécessaire.

Les apéritifs un peu acifs, comme l'ache, persil, la garence, le chardon étoilé en infusion 3 les racines de pareira-brava, d'asperge, les oignons cuits dans une quantité d'eau sulfisante pour lui communiquer lettra principes, avec l'adultion d'un gros de sel amunonic par avec l'adultion d'un gros de sel amunonic par qui réussissent très-bien 5 fe les prescris de la manière assivante:

Faites enire, dans quatre livres d'eau; passez et, dans le decoction, dissolvez denz gros de sel ammoniac; ajontez, de syrop apér. cachuct. de M. Daquia, onc. iv.

Si l'estomac se trouvoit fatigué de cette décoction , ou lui substitueroit la suivaute :

Infusez dans liv. iv d'eau commune, mêlez d'oximel scillitique, gros iv.

La malade en preudra un verre de deux heures en deux heures.

l'aic employé aissi, avec un graud avantage, les anti-scorbutiques, quand les humeurs avoint été préparées per les moyens que l'ai indiqués ci-dessus. En anivant cette néthode, ou dispose les lindes à paser per les urines ou les insurs, à l'aide d'une quantité sofficiante de boisson; et quand la maladie est dirigés avec soin des l'pravaison, il est rare que la fievre deviceme dangereuse.

Si le has-ventre paroli tendu et que Plumeur la lieues ait fait irruption sur les vicéres de cette capacité, il faut cumployer l'ipéreuranha à la dosse de quince grains, en aoutenir l'effet par des boiscons arginisées de sels neutras; par ces moyens le vuttre se débarrasse, et les dochies reprennent leur cours, s'il avoit été interrompu ou diminué.

La nourriture doit être simple, de bouillon ou une petite quantité de cième de ris, d'orge et d'avoine , la semoule et le vermicelle qu'on aromatise avec l'eau de fleura d'orange ou le safran, suffisent pour soutenir les forces. Quand la fièvre de lait est passée, et que les lochies ne coulent plus, on purge deux ou trois fois les malades avec les purgatifs amers en infusion, comme la rhubarbe, la racine d'eupatoire d'Avicenne, &c. aiguisés d'un sel neutre. Hoffman préfère les pilules de Stabl ; elles sont très-indiquées dans cette maladie. On a soin de laisser écouler six à buit jours de distance entre chaque purgatif, pour ne pas fatiguer les malades; ou diminue, par gradation, les boissons jusqu'au jour du premier purgatif, ensuite on les restreint à deux tasses chaque matin jusqu'au dernier, et la cure 'achève parfaitement de cette manière.

La méthode curative que je viens d'indiquer suppose que la maladie a eu une marche modétée, et que la congestion pituiteuse formée dans l'abdomen n'a pas occasionné des sympthmes rédhemes dans son invasion : cur , dans ce dernier cas , toutes les fonctions s'aitèrent la la fois ; le volume du vestre génala respiration ; les poumons ens-andres a l'emplient à l'un parce que le sang y siasse et y est retenu ; les parties externes acquièrent une bouffissure arasible , et les malades meurent suffoqués.

D'antres fois la piuile acquiert promptement un caractère acrimonieux, rirrie vivement les vischres du bes-ventre, détermine des douleurs intolérables, auxquelles se réunit le goullement dont j'ai parlé plus haut, et pour peu qu'on tarde à priere des secours efficaces aux malades, ils succombent prompiement aux accidens.

Les cause les plus communes de cet état cont toutes celles qui aijuvent en diminuant le course de la transpiration juram les externes, les fied est la plus ordinaire. Sen effet est d'autout production de la commandation de la séraité dans les parties internes, mais cette aprendation d'autout de la commandation d'autout manqueux qui se cougle très-promptement, d'où les conglétions abdominaites dont j'à donne l'étaires métatres précédements.

Les affections morsles portées à un certain degré de véhémence, sur trut lorsqu'elles, ont our objet une inquiétude vive, une surprise Sicheuse ou un chagrin bien ou mal fonde, oceasionnent promptement les symptomes de la fièvre pituiteuse des nouvelles acconchées. La raison s'en déduit de ce que j'ai dit ci-dessus en parlant de la proportion abondanto de mucilage dissous dans la sécosité, et de la facilité avec laquelle toutes les excrétions se supprament. Or on sait que les Femmes en couches cont infiniment plus sensibles que dans tout autre tema de la vie; on sait anssi que rien ne dérange plus promptement les fonctions de toute espèce que les grandes passions et les mouvemens de l'ame ; cea deux considérations suffisent pour donner la théorie de la formation de la fièvre pituiteuse dont je parle, et en expliquer tous les phénomènes.

En cossidérant le méchanisme par lequal la aérosité, la limphe et le matière laiteuse se portent précipiremment sur les viscères de l'abdomen, on conçoit aisément que ces humeurs, deviées de leur route, acquièrent subitement un derrels qui rives avec lesquelles elles derrels qui rives.

sont en contact; d'où tous les symptomes inflammatoires,ou les congestions qui prenent d'entrefois une sorte de disposition à la putridité, selon le degré d'alté ation dont ces humeus sont susceptibles.

On jugo recore que cea liquidea arrienta tree promptiudo et es grande quantière rea les parties où elles se assemblari, les autres en seron moins surcharjorés et cette considéation explique comment les mammelles , de dure », plique comment les mammelles and la marcharjore de la privation de la ferre de la privation aux l'intra-faisser et affinisent rellement à proportion de la Constant abbonisme les riplus considérable ; dure depuis plus longetens , ou est plus irricoloible.

Je ne comprendimi point dans le nombre des causes internes de cette afficción muridique les humerur bileutes, ou les aburres atragantes dans les premières roites, parce que cet état forme un antre ordre d'accidens que je dais-particular de la constitución de l

Quoique j'aie adopté le nom de fièvre de lait ituiteuse, je ne présends pas indiquer par rette dénomination le tems où se forme la maladie dont je parle i c'est-à-dire , qu'elle n'a pas un commencement qui corresponde exactement avec le moment ou la fièvre de lait se manifeste. En effet elle attaque les femmes dans tous les tema des couches, mais plus particulièrement quand l'humenr laiteuse est shondante, sois que la sécrétion en soit déjà commencée ou non dans les mammelles. C'est pourquoi on a vu quelques sujets être attaqués de cette maladie dans les premières vingt-quatre heures à dater de lour accouclement. A la vérité, elle est plus commune dans le tems où le last paroit déterminé à ae porter aux seins. Si à cette époque une sollicitude vive on une affection désagréable aglic les femmes, le ventre se tend, se durcit, et ce premier accident est bientot suivi de tous ceux dont j'ai donné plus haut l'énumération.

La curation a trois tems bien distincts qui indiquent des médicamens bien différens entreux; dans les premiers momens les liquides ne paroxsent pas encore avoir a quis de ços ubation; le spasme est le symptome le plus mavqué or un médicament qui dissiperoit le spasme et qui préviendroit la cosgulation, remajiroit les deux

indications

indications essentielles. D'après ces vues , j'ai douns l'esprit de corne de ceri dans sus délayant , et il a promptement dissipé ces symptomes. Telle est la méthode que l'ai suivie avec succès s je fais boire, à coups très-rapprochés, une in-fusion légère de bourrache ou de gramen, quand les malades ne supportent pas la fadeur de la première , je fais mêler à la première tasse huit ou dix gouttes d'esprit de corne de cerf t on édulcore cette boisson avec le syrop de fleur d'orange ou un syrop ordinaire; mais le promier comme anti-spasmodique, doit avoir la préférence à moins qu'il ne déplaise à quelques malades. On continue la hoisson édulcorée, et de buit en huit heures, ou y sjoute la quantité d'esprit de corne de cerf que j'ai d'signée cidessus : en observânt toujours de la faire prendre en une senle dose dans une tasse d'infusion. Ou tient les mulades assez couverts pour faciliter les sucurs, mais suns accasionner une chalenryive qui seroit anisible. Bientôt la transpiration devient abundante, les lochies reprennent leur cours, et les accidens disparoissent prompte-

Le gonflement du bas-ventre ne subsiste pas long-teurs sans être accompagné de donteurs qui acquièrent avec vilesse une grande intensité et qui suscitent aussi très-promptement des soci-dens inflammatoires. Cet état ne se rapproche du caractère véritablement inflammatoire qu'autant que la constitution de la mulade est plus sanguine, et que par consequent le tempérentment est moins pituiteux; mais d'abord on sait que ces deux modes de constitution se trouvent sonvent remis en se combinant ensemble; en recoul lien, on ne doit pas oublier que la surabondance de tiquide mucilaginenz qu'on observe chez les nouvelles accouchées, forme, eu quelque sorts une constitution momentance ( si I'on ose parler ainsi ) qui est assujette, tant que les mêmes circonstances persistent, aux affections morbifiques des personnes naturellement pituiteuses. Ces observations m'ont paru nécessaires à développer pour prévenir toute espèce de doute , et sur la théorie que j'établis , et sur la méthode curative qui en dérive : méthode d'ailleurs appuiée par de nombreuses observations.

Je reviens aux accidens dont ¡'ai parlé, c'està-dire, je suppose qu'une femme nouvellement accoueliée a le bas ventre très gonflé, que ce gonflement est accompagne de donfeurs qui u'ont pas une durée ancienne (et ici il faut entendre par l'expression ancienne, l'espace de 24 ou 30 heures) que l'écoulement des lochies est deminué de quantité, ou qu'il est complettement supprimé ; deux derniers symptomes qui exigent un mode particulier de curation. On s'attachera à calmer les douleurs ; 1°, par les médicamens | Médecine. Tome VI.

externes; tels que les applications, non-soniement émollientes, mais aussi narcotiques. Pour remplir cette indication con empoyem les décoctions de ciguë, de jusquiaure ou de a orelle et de feuilles de monve, ou d'autres plantes émollientes; on en fera des fomentations que resteront constamment sur la région dans laquelle. la douleur se sera manifestée.

Pendant qu'on calmera les symptomes au moyen des remèdes externes, on dissipera l'irritation par des midicamens internes, qui soient en même tems fondans, antispasmodiques et modérément diaphorétiques. La potion suivante remplit cesindications, Prepayd'infusion de fleurs de tilled on de primeverd huit onces, ajoutez d'esprit de corne de cert et de landanum liquido de Sydenbam douze gouttes de chaque, de liqueur minorale anodine d'Hoffinaun un gros : mélez deux onces de sirop de violeite ou de guimauve : faites une potion à prendre en deux doses, à deux heures de distance l'une de l'autre. si les douleurs se calment un peu après la première prise, on une heure sculement d'intervalle, s'il n'y a point de différence dans l'intensité des dou!rurs.

Dans le cas où les souffrances diminuent sensiblement après la première dose, il suffit de donuer une cuillerée de cette potion dans chaque verre de tianne ; on prévient par cette methode le retour du spasme et de l'irritation, et les symptomes se dissipent très-promptement.

Comme il parolt que le dégagement de substance gaseuse , qui a tieu dans les intestins , est une des causes la plus active de l'irritation , il est nécessaire d'absorber, si l'on peut, ce gas aériforme, dont l'expension détermine la distention et le tiraillement des viscères abdominaux. On y parvient par les lavemens émolliens, dans lesquels on dissout une petite quantité d'alkali fixe caustique ; pour opérer cet effet d'une manière plus prompte, on use d'une décoction pen chargée ce parties mucilaginenars, afin que celles-ci ne nuisent pas à la combinai-on qu'on desire effectuer; car on ne peut pas méconnoître la présence d'une certaine quartité de gas craieux ou d'acido carbonique, qui s'unissant promptement avec l'alkali fixe perd «a propriété expansive et procure par cette de réduction un soulagement subit anx malades. An reste ce qui est relatif aux effets des gas élastiques dans les viscères du has ventre sera traité plus amplement à l'article Tuméfaction du bas ventre par un gas aériforme.

La congestion inflammatoire ou accomparnée d'acridons inflammatoires n'a pas tonjours une marche rapide. On obsesve quelquefois une lenteur marquee dans ses progrès a circonstance qui donne au Médecin la Licilité de varier les

moyens curatoires et d'en distinguer plus particuliér ment le succès. Cette murche lente se de uit des principes que pous avons exposés plus haut, en parlant des constitutions sanguines sur le carscière de l'affection morbifique dont nous donnons les détaits. Dans ce cas, outre les applications, émoilientes et narcotiques indiquées précédemment et l'usage interne des calmans rescri e ci-dresus, on aiguise la tisanne iles malades avec un sel neutre, comme le sel de Glauber ou le sel d'Epsom à la dose d'un gros par pinte de liquide. Ou observera que la plupart des mulades avant une grande soit, ils prennent ainsi jusqu'à une once de sel de Glauber dans les vingt-quatre houres : j'en ai connu qui avoient oris cette dose dans douze heures. Quand le liquide apéritif aiguisé par un sel neure a divisé la partie muqueuse , qui commençoit à s'épaissir, il survient une sueur extrêmement abimdante avec la diminution sensible des d'uleurs. La sucur entretenue par les boissons dissipe les symptomes les plus alarmans, et en continuant pendant quelques jours les mêmes moyens, on détermine promptement la cure de la maladie.

De quelque manière qu'on ait calmé les sceidens graves qui s'étoient manifes és avec vitesso et violence, il reste également un traitement projougé à observer, comme cela est réc sourc quand la marche a é:é leute. En s flet il ne sulfiron pas d'avoir dimmué la véhémence des doub urs, dont j'ai parlé plus hant, pour coure que la maladie est terminée ; la congestion qui subsiste , renouvell souvent ces mêmes accideus, si l'on ne procure pas la résolution des liquides déjà congulés, qui les avoient occisionnés. On y parvient en anivant le dernier mode de tratement que l'ai indique pour les cas on la maladie suit une mirche lente. Cetie methode sutretient des sueurs salutaires qui sont le proonit de l'humeur divisée, et qui est expulses par les vaissesux cutanos.

This dispetelement que la fivre de lait pitritura e évita Compagne che a queques sujeitdu a diamation consdevale, ou d'une crastion alcade de la lichte, a tode educament du plan prompt, ... Dan ce cas, l'Vidinamation avplant prompt, ... Dan ce cas, l'Vidinamation avnon - care de accraticies plans rapides et plus aurapide, un sien a untaine prend un dergit de un taile une d'entre un te dont il use parté en tailem et a fivre puttude des nouve les accuardés y) on se liquides et le sung un desont conserve et les parte en commanutes, où il ya dis un d'arsocce qui aumonre qu'il 2-si porté au d'entre viver a y'un se prem et cas on peut

quelles il devoit s'écouler ; dans le second il est très-rare de rappeller son cours par les vaisseaux utérins.

Quoinvil as sois, an desiront tentre pour observir or reductin harmanizate la galarian e a beau-coup plas a-unive si fora per sent jundos qu'elle au docteux en presqu'impossible dess le deriar cas(a le soldin a re-tent supprimés). Cependan un de la coloria en re-tent supprimés). Cependan un de la coloria en re-tent supprimés). Cependan un de la coloria en re-tent supprimés plus haus anomien des mentions. Au reste on appuigers les loncestations que fai indiquier plus haus anomien des mentions. Au reste on appuigers de loncestations que fai indiquier plus haus ant la règion de l'utérius. On fera des injections aux la règion de l'utérius de l'utérius de de l'utérius de dessiper son irritation.

En atrendant l'effet de ces moyens on fera un traitem nt antiphlogistique et à la fois calmant.

Si l'Inflammation, quoiqu'elle ne soit pas sinère, genera-quelque vinche, on fiera une sagnée du luva; elident d'antam plus miluque qu'ile accisionera une dipélion propune, et par ce souven diminuera l'activité de l'inflamqu'ile catesionera une dipélion que gene l'affection mobilique qu'i profide ce congestions inflammétiers du baveutre ches les Fernter en coulex y et à Cetti d'ant leque [l'adispirent le trantement à faire dans la suppression che lucites.

Malgré tout ce qu'on vient de dire sur la marche de la fe vre de init pituite use, on n'auroit pas encore tomes les connoissances que cette ma'adio exige, si je n'ajouois pas ici que!ques réflexions sur la manière sont cette affection commence cl.ez la plupart des accouchées. Un example . que je chousrai pomi un tres-grand nombre suffire pour indiquer ce te marche et le traitement qui lui convent. Madame de F., étoit accouchée nepuis 18 heures, lorsou'elle éprony, quelques dauleurs au baa ventre ; elle. fu ent d'abord trèsmodéré s , et dans l'espace de quelques heuces elles devinrent as ez vives. Pendant qu'elles subsistoient , l'écoulement songninol nt , qui suit l'accouclement , p rut presqu'entifrement supprime , le bas ventre devint dur et tendu ; la malade ne ponvoit pas s'asseoir sur son lit some prouver des douleurs beaucoup plus véhémentes. On my consults, les choses étant su point que je uma de dési nor; en touchant l'abdomen les malade se plaignit d'uloureusem nt de mes ro-· herches , le pouls étoit f-équent , dur et concentré , la r spirat-on-dev noit un peu difficile , la confeur du vivage devenoit pâle et terne pen dant que les yeux étoient plus animés.

Ces symptomes que j'avais nouvent observé, et qui précident poiraiement les étas fisheux dont j'à donné ci-écsus l'histoire, ne histoire moute dont p'à donné ci-écsus l'histoire, ne histoire moute doute un le caractère de leit printieux. Cette danc d'ailleurs cont habituel mente le tissus cellulaire empliée épituite se le work aux depuis plusieux années des fleers de la contrait de la contrait

Je bui fa appliquer des fomeastations avec la évoction de capita sur l'abdonne ri ura la région de l'atriva, je lis maintenir la cigui ellesarion de l'atriva, je lis maintenir la cigui ellesarion de l'atriva, je lis maintenir la cigui ellesarion de l'atriva de la Landantan de Myrchelma et d'aspirit de corne de cerf, ja la done les aix poutte dons une tauxe d'indianto de librar d'immiverra, on réplet cette potion trois fois dans les vingiquira haures je savat ce terre l'Ecollemont partira haures je savat ce terre l'Ecollemont partira haures je savat ce terre l'Ecollemont les doubleus étoient calindes, at la malade me souffroit plus dans see mouvernes.

Elle crut que les rembles qu'elle nois prin pupis en comort sufficier pour le goéric conplettement. Cependant le l'evan prévenue de la que l'expérience démontre que l'irration se renouvelle sisément dans l'atérus, quand il a déficied cette manière une première fou. Un prudirecté de cite mairier une première fou. Un prudirecté de la commente une première fou. Un prucher de la commentation de la commentation de constitue de la marcial que le doubreur recommencation de la commentation de la commentation de constitue de la commentation de la commentation de constitue de la commentation de la commentation de commentation de la collection de la commentation de la commentation de la collection de la collection de la commentation de la commentation de la collection de la collect

On observers qu'il restoit toujours dans les paries affectes nue sembolité extrese qui ennançait la disposition la pius proclaires en gondipartire affectes de la marcolipare de la lomber par la continuid des finenciarions smolficense (car les narcolipares dont l'odure ricoi l'estate (car les narcolipares dont l'odure ricoi (Giubre, à la donc d'un gros seulement chaque por en ajoutant des surgestament chaque jour, en ajoutant des surgestament chaque gross en ajoutant de seu orgestament chaque pour en ajoutant des surgestament chaques pour en ajoutant de seu orgestament chaque de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate d'indicate d'indicate de l'estate de l'estate d'indicate d'indi

L'historre de cette maladie est un tableau exact de ce qui se passe ches la plupart des feumes disposées au goaflement douloureux de l'abdouneu et aux congestions l'aieuses et pituiesaes qui sont l'effet. Le commencement de cette maladie ne présente pas plus de difficulté dans la curation, qu'il n'y sen a en dans l'exemple cité, pourru

qu'on soit à portée de donner de promp's secours et que les aliections morales qui donnent souvent massance aux symptomes, dont nous donnoirs le derait, n'ayent pas un degré de violence tel qu'elles laissent dans l'ame des nouvelles accouchces une impression difficile k dissiper.

On jage par ce qui précède combien est dangereuse la doctrine qui ne semble admettre pone curation des effections morbifiques dont nous parlons, que l'usage de l'ypecacusula ou du kermes mineral; sans donte comme incisifs et comme évacuans ces deux médicamens sont utiles quand la congestion est portée à l'excés, quand il y a un affaissement des facultés vitales et uns stonie qui exige des secours actifs ; mais , days les autres circonstances et sur-toot dans les cus d'irritation extrême, ce'mode de curation trop précluité us convient pullement. Au resto nous aurons encore occasion de faire compolire la fausseté de cette doctrine qu'on a rendue trop générale dans ces derniers tems, et qui ayant été scrupuleusement suivic dans tous les cas , sans faire attention aux differences essentielles que présente la maiadie dont nous parlons, n'a pas présenté les facilités qu'on capéroit en obtenir dans le curation.

Il suit aussi de ce qui a précédé qu'il faut être extremement attentif à prévenir toute passion et tout mouvement de l'ame qui feroit une grande mpression sur l'esprit d'une Femme en couch s. Si les émotions agréables n'occasionnent pas toujours des socidens, c'est quand elles ne sont pas portées à un degré excessif a à la vérité cellesci ne laissent pas ordinairement des désordres auxquels il soit difficile de remèdier ; celles qui sont accompagnées de crainte, de sollici ude, de chagrin, de colère, de jalousie, &c dis rminent très promptement une succession d'accidens de la plus grande gravité dans les svites. Il est donc bien important d'en prévenir l'impression ament qu'il est possible , ou de distraire de ce îte attention malfaisante l'esprit des malades qui em ont été atteints. Sans cette précaution la cure devient difficile et très fréquentment impossible. Il n'est point d'état qui demande plus de tranquillité d'ame, que celui d'une nouvelle accouchée,-Tous les efforts du médecin et des assistans doivent donc se porter à procurer cette tranquilité d'esprit , sons laquelle les remèdes les michx appropriés aux circomstances sont presque same

Si le Médecin a été appelé trop tard, et que la maladie ait pris un caractère de putridité, elle exige alors des secours tout-à-fait différens. l'en parlersi en traitant de la fièrre putride des nouvelles acconchées. I Dobservarai seulemens noi que comme la cause maérielle de la maladie, est une humeur catharrate abondante qui remplit les viscères du ba-wentre, malgré la dégénérescenco qu'elle peut acquéerr, il est nécesseire de commencer le traitement par l'usage des purgetifs.

#### 5.I I

De la fièvre kumorale qui dépend des sabures des premières voies, compliquée avec la fièvre de lait.

J'ai parlé de la gêno que le volume de la enstrice faisoit épronver aux viscères du basventre et du trouble qu'il occasionnoit souvent dans in digestion pendant la grossesse; c'étoit délà faire concevoir que , chez nombre de fenimes, l'estomac et les intestins sont remplis d'humours grossières, visquenses et glaireuses. C'est poerquoi les détangement les plus sensibles qui arrivent dans les fonctions, se manifesient ord nairement par tous les phénomènes qui prouvent que les digestions sont imparfaites. Une antre couse, qui précède souvent celle quo p'indique et qui l'accompagne habituellement, c'est d'irritation qu'éprouvent les nerfs au moment de la conception ; irritation qui dotter naissanco aux dégoûts , aux namées , aux vomissemens , &c. Si elle subsisto pendant le développement complet de La matrico, le défant de digestion est permanent. Ainsi, le spassée des nerfs se reunit done aux causes niechaniques dont ['ai parlé, pour exciter un désordre, presque contionel dans les fonctions de l'estomac et des intestins.

Si exte longue mite de tema, pendan l'equel me feame nourie d'aliense qui lissat q'ains san le me première voire, det fluides capables de contrafer une artéritos sensible, n'occasionne pas tonjoires des révolutions flacteures après de l'accordanness y cett pende fre parce que la fleccardanness y cett pende proce que la fluide de la fluide de la cocton avec celle du la lissaine, pour chaser canatat l'un et les nutres par le même reviers. Cen'est pas le seul les nutres par le même reviers. Cen'est pas le seul les nutres par le même reviers. Cen'est pas le seul parcent madéries d'un ceracter différent qui soient gerien par le même tréolution.

z Cest de celle qui a porté la dérangement lo plus marqué dans l'économies animale, que dépend la question. Si la premère a quelqu'unfluence sur la mache des accidens de la seconde, c'est en les repdant plus graves, a sua changer leur façon d'estre. C'est tiani qu'une maladie d'ungeresse", "dont la 'tauxe est accidentelle , diaspe souvent des findapositions juvétrées, dont la disprisition" desir être attribude à la dernière révolution space le made a éprouvée. On peut faire l'application de ce principe à une malaire digli ancetune, qui serrat toutnite à l'action de la fière de lait y cello-ci parcourt ac temme un confondant avec la première; ét commo ses aymajomes sont plus grives, ils inasquent asrez l'requemment ceux de la maladio antenuere. Le crue de l'une et de l'autre se fait en même tenus, et la nuture se c'eberrasse des l'unites alticirs per les mêmes c'unocotores.

Au moment où une femme vient d'accoucher. le trouble devient général, les langeurs termentent davantage, it leur acrincotor i c' veloppe promptement; les saberres des premièris coles sont plus itidantes a teur presence so manifesie per oct signes plus ratacteries; la langue, que jusqu'ators avoit éte blanchâtre ca couverte d'un endust virqueux fo.b'ement coloré, prend une temte pitt. fom ée et se dessèche ; in tête est affectée de douleurs lancinantes , avec un sentiment de pesanteur ; le pouls devient friquent, dur et concentré ; les urines seroient rouges et chargées, mais il est impossible de les distinguer dans les premiers momens , parce . qu'à leur sortie, elles se melent aux fluides des tochies. La peau, qui a de la disposition à s'humecter dans les Femmes en Conches, se dessèthe; on y reconnolt une chaleur acre qui. semble s'augmentor pendant qu'on la touche.

Le bis-rentre, s'maible par les donients qui ont en lieu dans l'accouchement, devient plus-douloureux : il oit embrish par l'irritation dea matières qui s'échorment dans les missains, l'aire que s'en degage lui donne une tension considerable, accompagnée de chaleur et d'un sontiment de souffrances, dont le mêgre est éranger à c'hui des doulours qui auivent lo travail de l'enfantement.

Il est rare que les seins se conflent dans cettemaladie, ils restent communement affaissés; et, o'ils ont acquis un peu plus do volume les, premiers jours, ils se fictrissent bientôt, coqui annonce que toute bumeur laireuse faittruption sur les visioères de la digeschon.

Ces seccidens réunit diminent ordinairement en course des variages salone. Le fidude qui la se tra course des variages salone. Le fidude qui la companie de l'architon prisocopia. Il se milisse, la des suce dipi dipercis et contracte la miema, altération. Le viraire qui svott cid tendu y acquirer un volune scomes y il devient plus acquirer un volune scomes y il devient plus colories se empriment complete menta la fisère s'altimo devariage; la soil directio continuello et reen se peut l'étradre. A cette fipoque, si conference su manifecte ; les projet de la fezcationa devariage l'apprendient peut conference su manifecte; les projet de la fezcationa devariage de la fezmentation alkalisent les humeurs; celles-ca, à leur tour , portant, la putréfaction dans la laubstance des riscères et quelquelois la gangrène; les symptomes perdent de leur intensité, mais ce calme trompeur ne dure que, quelques momens et il est bientôt suivi de la mort.

L'ouverture des cadavres fait voir que l'eatomac et les intestins sont le siège principal de la maladie : on en trouve des portions gangrénées ; d'antres fois on y reconnoît une grande inflammation; et, dans quelques sujets, les marques d'une suppuration abondante; il est rare que la matrice présente les signes d'inflammation. Cependant, en l'examinant, on rencontre dans quelques sujets des, engor, emens qui ont acquis de la solidité, sur-tout quand la maladie a été d'une durée modérée, comme de quatre à ciuq jours ; c'est que le tems nécessaire pour qu'elle put se débarrasser des fluides qui remplissoient ses parois n'étoit pas arrivé, avant que l'inffammation des intestins, portée au plus haut degré ne fixat et ne coagulat en quelque sorte le fluide puerpéral. Après les maladies qui ont duré plusieurs semaines , la matrice paroit communément dans un état sain. Je ue parlerai pas ici des congestiona humorales ou laiteuses qui peuvent exister dans d'autres capacités . parce qu'elles ne sont que des accidena rarés de la maladie dont je donne les caractères , puisque c'est plus particulièrement dans le basventra que les plus granda désordres ont lieu.

L'excès de noncriture, qu'on donne quelquefois aux femmes nouvellement accouchées, occasionne une maladie parfait meut semblable, par la gravic de ses symptomes et ses suites funestes.

Il auit de cos réficaions, que la fièvre de lait, es se acompliquant arce celle qui dispend de la quantité de maisières strimonieuses qui séponment dans les premières voies, forme une maladie dunt les progrès sont plus zapides et la terminasion finances. Le diagne devient instant lorque proprès aux mètres quitte la matrice pour se popera aux intestin, por les trives-laboralment doit occasionne des eliées proportionnés à sa quantité.

Que'lque'ois une diarrière qui arrive dès le commencement cle la brive de lait, empèrée que les lumeurs ne se faxqui sir les viscères de la digention. Le loit, qui l'écult se porter aux seins, passe aussi par la même voie. Si la farmention est modée, et que la malade soit lière conduite, les symptomes diminiques i, quoique la pausateur des matières soit closidérrable ¡ la fâvre alors suit, la marche des fixeshumorçate des premières voies, Cetsi-d-üre;

qu'après de longues évacuations, on obtient la guérison.

Si les matières sont portées à un trop hautdegré d'icrimonie dans les intestins , la maladie prend un caractère de putridité.

eCependant le lait dont la sécrétion n'a point été faite par les mammelles, peut occasionner des engorgemens dans différeus viscères qu'on reconnoit encore après la guérison de la maladie dont je patle; il en sera traité en son lieu.

Ces causes dépendent des humeurs qui sé: journent dans le canal alimentaire. Leur fermentation au moment de l'acconchement porte un trouble sensible dans l'économie animale. Si on demande pourquoi je pense que la fièvre humorale des premières voies a plus de facilité à se développer à cette époque que dans les temaqui l'ont précédé ; voici ma réponse : il est certain que la nature s'accoutume aisément à l'action d'un irritant ( et les humeurs amassècs dans l'estomac et les intestins sont l'irritant dont je parle) quand son énergie a été légère dans les premiers monieus : or , on he peut pas douter qu'un sujet , même d'une complexion foible , ne resiste très-frequemment à l'action irritante des sucs extraits d'une mauvaise digestion , saos prouver de décangement bien remarquable. Cette action continuée sur les mêmes visières les rend moios sensibles à ce stimulua, et l'expéris noe le confirme tous les jours.

Mais quand un désordre étranger, une fêrre qui dépend du par autre cause apporte un nouveau trouble; a lors la fermentation de ces humeurs apectifes et le la faction de la fermentation de ces humeurs apectifes et cause à son tour une fistre qui se complique avec hijerent cause, la consultation de la fermentation de la consultation de la fermentation de la consultation de

Il ne faut pas croire qu'il faille toujours dusieurs jours pour créer cette maladie, uce femme qui vient d'accoucher, et qui prend des uourritures qu'elle digère mal, on qui en prend une trop grande quantité, enest souvent attaquée. Rien n'est plus frequent dans les campagnes dont les habitans ont la contume de donner beaucoup de nontriture anx Femmes en Couches. J'en ai in un grand nombre qui ont péri des snites de cette imprudence i quelques unes ont résisté aux i fiets de cette dangereuse contoine , sur-tout lorsque le dégoût général qu'etles projent pour les stimens les a empéchées d'in faire en usage immodéré ou trop long tems continue. to tract

Le lait par des causes quelcanques peut se porter sur les intestins , acquérir une acrimonie acide, passer ensuite à une fermentation plus daugereuse, et causer cette malailie; ces accidens sont plus fréquens chez les femmes qui ne nourrisseut pas leurs enfans : c'est sans doute par ces raisons que les praticiens recommande il alors une diete sévère, parce qu'ils se sont apperçus qu'un régime austère empêchoit le développement de la fièvre humorale. Quant aux eauses éloignées , c'est-à-dire celles qui portent le tromble dans les digestions, elles sont dues à la compression des viscères , aux imquiétudes , An chagun, à l'usage des mauvaises nourritures , à l'itritation des nerfs por la difficulté qu'éprouve la matrice à se ilévelupper dans quelques sujets, à la foiblesse habituelle de sa constitution ou son épuisament, &c.

Le diagnostic de cette maladie n'est pas difficile à établir ; la langue est chargée, la bouche est mauvaise, l'haleine est désagréable , les malades se plaignent de ne trouver sucun goût aux alimens, ou de les trouver mauvais; le pouls est plus dur et plus fort qu'il ne doit être dans les promiers tems de l'accouchement , la tête est doulourense et pesante, la couleur de la prau est altérée , elle est sèche et un peu brûlante, le ventre est plus tendu et plus volumineux que cra accidens ne le comportent , parce que l'irritation s'y accroît facilement. Dans les progrès de la maladir , tous ces signes sont plus marqués et plus aisés à saisir. A ceuxlà , il faut joindre les commimoratifs qui se tirent du récit des sections que la malade a éprouvés dans le tems de sa grossesse, de leur durée et de leur intensité : ensuite la fièvre prend un carratère de putridité et sa marche est encore plus rapide.

Le prognostie est grave ; cette maladie passe aisément à la putridité, sur-tout si la malade a quelque sujet d'inquiétude, si elle a du chegrin : la fièvre est morteile, s'il y a complication avec inflammation de la matrice. Cependant quand elle n'est pas réunie à des accidens étrangers, comme ceux que je viens de désigner , ou d'autres de cette intensité, et que le médecin est appelé dans son invasiun, il guérit communément les malades. Il faut dans le prognostic avoir égard au tems de la maladie et aux différentes complications qu'elle présente. Les femmes qui nourrissent s'en tirent plus aisément que les autres; mais les enfans en souffrent, parce que le lait devient acrimonieux, ce qui indique que la secrétion du lait diminue le danger inséparable de cette maladie. Les femmes du peuple et sur-tout celles de la campagne resistent plus facilement à ces accidens , parce que leurs nerfs sont moins mobiles, et que la | à des distances convenibles pour prérenir le

matrice no se contracte pas ordinairement aw point de supprimer ou de diminuer considérablement les lochies.

Les évacuations intestinales sont de la plus grande nécessité; un trop long séjour des matières contenues dans les premières voies , rendroit la maladie impossible à guérir ; mais il faut en même tems éviter les grandesiritations qui sont la suite des purgatifs violens. Les inasions légères des purgatifs amera tela que les différentes rhubarbes et le simaronha sont trèsutiles : les déroctions sont nuisibles, parce que la partie résincuse de ces médicamens se dissout en une certaire proportion, à l'aide de la partic extractive. On siguisera les infusions avec deux gros d'un sel neutre, tel que celui d'Ebsom, de Seidlifz, ile Glauber, de Szignette ou le sel végétal. On donnera à la maigre des lavemens faits avec la décoction des feuilles de pouve, de pariétaire, de violette, de graines de lin, de psyllium, celle de son, de riz, de racine d'albas , &c. dans lesquelles on ajoutera une once de miel mercurial. Par ce moyen on préviendra plus facilement l'irritation de la matrice, et on facilitera l'évacuation des lochies. On prescrira pour boisson les décoctions de chiendent, de hardane, de bourrache, aiguisces d'une suffisante quantité de sels neutres, pour entretenir la liberté du veutre, et empêcher la coaculation de l'humour laiteuse. Quand on s'appercevra que l'irritation sera modérée, on' fera infuser dans les décoctions une pincie de fleurs de sureau , d'ulmaria ou reine des fres , de scordium , ou on melera à la tisane une quantité suffisante de décoction de sassafras , de squine, de gaïac ou de salsepareille, &c.

On donneça le soir un parégorique, comme l'infusion d'une pincée de feuilles de coquelicot : ou celle de fleurs de tilleul, dans laquelle on dissoudra une demi once de sirop de pavot blanc et d'armoire, de fleurs d'orange ou de karabé. selon l'indication. L'usage de ces calmans est nécessaire pour empêcher que la matière laiteuan ne se porte trop abondamment sur les intestins que l'action des purgatifs irrite.

La quantité de purgatifs ne peut pas étra-fixée d'une manière positive, parce que les circonstances apprendront s'il est nécessaire de les réitérer. On ne peut pas mon plus déter-miner les substances dont il faut faire choix dans cettemaladie; mais les accidens indiqueront celles auxquelles il faut donner la prélerènce. Dans les constitutions robustes, quand il y sura une grande plénitude, on prescrira une dissolution de sel de Glauber, mêlé d'un grain d'émétique s on aura soin d'en donner des doses modérées et

vomissement qui seroit trop fatiguant ponr les malades. Je ne suis pas de l'avis des auteurs qui consciilent le tarire stibié sans en affoiblir l'effet par un melange quelconque, et qui veulent qu'il conserve la verm émétique, parce que la disposition prochame du lus-ventre au gontlement est encore augmentée par l'action de ce remède ; d'ailleurs rien ne doit être plus soignensement évité que les substances qui portent l'arritation dans les viscères de l'abdomen chez les nouvelles accouchées; et j'ni toujours remarqué qu'il valoit mieux prescrire le tartre stibié ainsi que je l'ai dit ci-dessus , que de le donner comme vomitif. Je distingue l'action de l'apecacuanha de celle de l'émétique : le vomissement que procure le premier n'est pas accompagné du trouble que cause le second. Cette action est modérée et instantanée, elle ue fatigue pas les malades, et par consequent n'est pas dangercuse ; c'est poucquos cile réussit communement dans les femmes mal nourries, qui ont l'estomac rempli d'alimens indigestes et en trop grande quantité.

On répare les viers de la digestion par une infisson de sciones d'evapatres d'Arcacune dan quelques ouers de viu, ce médit-ament est on même tens touisque et digit-amen impegal. Le airop de chicorie compasé ou velui de rhui butte, pra la tromaire une coure et la malade chaque matin, afia de fartifier l'estomac. Par compes un exturient la la bre de vastre, et on facilit e 'expulsion de la matére lastreuse chrus en compes un exturient la la bre de vastre, et on facilit e 'expulsion de la matére lastreuse chrus les framas qui in enourisment pas inve esfast. On preservic, chaque usir, une tasse d'infasion les framas qui in en nourisment pas de cression, pour procurer des sueurs légleres qui dassipett campletiment le lait.

Comme on observe que les fenunes qui altiente leure effins sont, en général, noisse allaiente leure esfins sont en général, noisse esquesé-aux malabits qui lont périr est convelles accucaciées, je no donte pas qu'il ne son tritie d'attirer aux m'ammelles une portion de l'humeur intieure, price qu'in dibitracse le bas-ventre de la quantité de liquide qui ar porte aux sins a morque qu'il est important de actire en nappe dans la plupart des maladies qu'i attiquat les Fésimeses d'Ouclet attiquate les fésimeses d'Aux d'aux d'aux des la plus de la contratte de la contratte de la contratte de la contratte d'aux de la contratte d'aux des la contratte de la contratte de la contratte de la contratte de la contratte d'aux de la contratte de la contratte d'aux d'aux des la contratte de la contratte d'aux de la contratte de la contratte d'aux de la contratte d'aux de la contratte d'aux de la contratte de la contratte d'aux d'aux de la contratte d'aux d'aux de la contratte d'aux d'aux d'aux de la contratte d'aux d'a

# 4. III.

#### De la Diarrhee.

La distrible est très dangéreuse ches les sui monst de l'acconciement, qu'il finit rape acconcième. Il est méresaire d'en comoi érer porrer ces acciens qui troublent la socrétion toutes les differences. Au ville a précédé l'acconces, au su, et qui le font changer de route. Cest choment, et dans co cas elle peut avoir duré, pourquoir ce finite ne se pour pès sisément aux

très-long-tems ; ou bien elle se manifente apprès la naissance de l'enfant. Quand la premere dépend d'un vice de di; estum habitantle à la malade, elle occasionne ordinairement les symtomes-nivms : elle porte un affoliassem nt dantoute la machine, elle prive le sang de la partie nourricère qui loit l'entretent dans son évat les pureds, par conséquent la manse des huneurs, est porte à un posit d'altération considerable.

Il existe une diarrhée symptomatique qui diffère de celle dont j'ai parie, en ce qu'elle reconnolt pour cause une irritation constante dans les intestins. Elle dépend du spasme des nerfs de la matrice qui ont souffert par la ilistension de cet organe, sans qu'il y ait une altéra-tion sensible dans les humeurs; elle se diss po quelquefois d'eile-même après l'accouchement, quand la marrice revenue à son premier volume, cesse d'éprouver nac extension forcée. Elle a ceci de particulier qu'elle ne cause pas une loiblesse aussi considérable que celle dont j'ai parié en premier heu , quoique souvent elle ait aubsiste pendant la plus grande partie du tema de la grossesse. Les malades n'ont pas la boucle mauvaise, ni la langue sensiblement chargée; elles trouvent les alimens de bon goût , et clies en mangent avec plain.r. Si les forces ne se réparent pas completiement, elles se soutiennent an moins assez pour ue pas exposer les femmes à de grands dancers.

Cependani il faut avoure que, quelque legère que soit l'irritation que ceite D'auride aveza-sonne dans les intestins, elle anfitt pour augmenter le troibe qui dépend de la féver de lait, et appear l'Inneuri lateuse sur ces succères. Dous ce cas, la durirbé deviunt plus considerabe, elle épuise la suidide, les exercisens sont de l'actionner, et cette maidre, met de l'actionner, et cette maidre reuter dans le classes e celes que j'appelle putrides, et dont pe traitera de cristalisation.

Diament latente part until tipe déponée un intention, les rinters et naues une diarrelée qui ne se manifere qu'il ne se diarrelée qui ne se manifere qu'il l'invenion de la férre qui les se manifere qu'il l'invenio de la férre partie par la plus grande attention y diveral hemolt putrole delle-neure, et sous ce rapporte de transmille à le précédaire. Ca que la matière du lair cesamine la production de la précédaire. Ca que la matière du lair cesamine la pratique de darrelées , lqui de-neure de l'invention de l'invention de l'invention de l'invention de l'invention de la production de l'invention de l'

mammelles, on il nes'ry porte qu'en petite quasitité. Si la diarrhée continue, les seins s'uffaisent; alors toute la mutuere l'aiteuse se rassemble dans le bas-ventre, l'abomen se tendites fluides qui abordent aux intestina, sequièrent de l'acrimonie par la fermentation, et la fièrre prend un caractère de putridité.

Ge n'est pas tunt par la punteur des matières ie rendent les malades , qu'il fant mesurer le danger de cette maladie, que par leur abonilince. Van-Swieten observe quil a vu des femmes avoir une diarrhée très-feide, avec une tension considérable du ventre, qui ont été guéries en rétablissant le cours des lochies , par les moyens que j'ai indiqués au mot suppression des lochies: mais il remerque en memo-tems, que si la matière laiteuse est aboudante, et fait irruption sur les intestins, presque tous les liquides y sont attires, et qu'il s'ensuit une fimée colliquative, qui fait penir les nouvelles secouchies. Quant, an contraire, malere que la diarzhea subsiste, les forces ne sout pas an anties, et qu'on pent soutenir l'écquiement du finicie puerpéral , les malades supportant bien cette evacuation, et sont promptement gueries.

Il y a , suivant Levret, deux sortes de diarrhees: I'nne est eritique , l'autre symptomatique. La première commence le tromième ou quatrième jour après l'acconchement, les matières sortent en forme de bouilhe jaune, on blanche , ou nuancée de ces deux couleurs ; leur issue procure un sonlagement sensible aux malades sans suppression, mais avec diminutum des lochies. L'appetit subsiste dans toute sa tigueur, et le sommeil est tranquille; le pouls ne devient pas plus accelera, et l'abdomen conserve, sa molicase. La diarrico symptomatique, au contraire, commence beaucoup plutot. Les matières qui sortent des intestins sant moirltres, elles deviennent grises ou sérenses, quelquefois muqueuses et sanguinolentes , les lochies se suppriment, &c.

D'ai dit plas haut que la couleur noire des mutities avious par toujeurs un aige d'angeroux intuities avious par toujeurs un aige d'angeroux intuities avious parties au painéal a red oit pas fare pries khi coit juste au gainéal a red oit pas fare pries khi regurer parse qu'ells induviruit souvent en er-rur un le caractère de la matinée dont je parle; cul la circustient de disparation de la femilie de la f

pes prand i parce qu'un peut aixèment faire disparcètre ce symptome par los moyons que je proposerai.

On ne doit pas craindre la diarrhée qui n'oceasionne pas une grande irritation dans le basventre, qui ne supprime pas le cours des lochies ; qui ne causa pas de tension bi à marquée à l'ab-domen, et qui n'est pas un éconlement trop répete d'une grande quantité de soctières; qui n'est pas accompagnée d'une grande perte des forces, et qui n'est pis de longue durée i soit que les digestions vicienses ment l'irsé , dans les intestins, des juiments crues et disposées à la fermentation, suit qu'une partie de l'humenr laiteuse dévoy e nit ou son éconfement par les filles, la maladie n'est pas dang-reuse. Dans les cas controires , le diarrhée est mortelle. Ella Post aussi dans les femmes d'une constitution affoiblie par le chagriu, le défaut de dipestion, la manvaise nourriture , l'altération du sang et la suppression complette des lochies.

Si la patique d'Hoffmans été adriée de quelée aques aurois, dats le maladire de Forquez en courd à 2, c'est particulierment dans celleci. Les partitis, dont indupentable dans l'espèce de distritée que Levret appelat critique; el leur et le constitue que le constitue que le constitue que le constitue que le colici des abstitues de la composition de la constitue de la colici des abstitues de la risadica del risadica del risadica de la risadica de la risadica de la risadica del risadica del

 Quand la diarrhée dépendra de l'irritation de l'utérus ou du transport de la matière laiteuse sur les intestins , on cherchera à la rappeler nu viscère qui doit la transuettre su-dehors. Pai dit ailleurs quels étoient les movens utiles pour remplir cette indication. An reste, soit qu'elle soit a mpromatique, soit qu'elle soit critique, les lavemous émolliens sont bous : dans le premier cas , pour calmer l'éthétisme ; dans le second , pour sider la sortie des matières qui lui donneroient naissance par leur acrimonie. Van Swieten observe qu'il seroit dangereux d'arrêter la diarrhée symptomatique, parce que les humeurs qui ont sejourné dans les intestins pendant la grossesse, acquerreroient trop de putridité par leur séjour dans ces viseères, et occasionneroient des accideus très graves.

Aux lavemens émolliens donnés aux malades le premier jour , on fera succèder ceux qui seront en même tens composés do l'infusion des flures de camonille commune, ou d'armoise, ou de rhue, mélés à quelque dépoction émolliente.

Dans

Dans le cas où la matière laiteuse , en faisant fernation sur l'estomne et les intestins , donneroit lien à une diarrhée acide, comme celles qui arrivent chez les enfans, on môlera aux purgatifs des substances absorbantes, et on prescrira celles-ci, à diver-es reprises dans le jour, unies à une petite quantité d'extrait de rhubarbe et de castoreum, afin d'entrolner les humeurs qui s'amassent d'un cencavités, et de fortifier en même tema les viscères. La formulo suivante m'a réussi.

FEM

Faites-en des pilules de quatre grains chacune, avec le syrop de fleurs d'oranges ; la malade en perndra trois , quaire fois par jour, en laissant, entre chaque prise, l'intervalle de quatre heures; ct, pour les délayer, on lui donnera une tasse d'infusion légère d'eupatoire d'Avicenne édulcorée avec sulfisanto quantité de sucre.

On observera sur-tout de ne pas employer des remèiles trop chands qui hâteroient la fermentation des mitières contenues dans le canal alimentaire, et feroient dégénérer la maladie en fièvre putride.

Quand on sera sûr d'avoir débarrassé les intestios, on prescrira, pour boisson, les eaux minerales qui fondront les empltemens qu'occosionnent les menvaises digestions.' On purgera les malades tous les cinq à six jours, et en continuant ces secours, on les rétablira promptement.

Si l'acrimonie des matières est excessive ; si les lochies ne coulent point, quelques précautions qu'on preune pour en rappeier le cours ; ai le fièvre s'allume violemment , &c. il y aura alors fièvre putride.

De la fièvre putride.

La plus grande partie des auteurs qui ont écrit sur les maladies des femmes en couche, sunt persuadés que la fièvre dont elles sont attaquees est toujours putride. On voit , par ce qui précède, que mon apinion diffère de la leur. Il faut ilone savoir en quoi consiste la putridité, pour connoltre ensuite si elle existe toujours dans les affections fébriles qui arconipagnent la fiévre de lait. Galien appelle fièvre putride , celle dans lequelle les fluides passent à Medecine. Tome VI.

l'alkalescence dans tous les vaisteaux, et surtout dans ceux qui ont le plus grand diamètre. Boerhoave ajoute à ces caractères les suivans ; il croit que la putridité est dûc à des causes plus actives que celles qui sont nécesstires pour former une simple inflammation .... , et sur-tont à une acrimonie plus développée. La doctrine des anciens et des modernes n'admet done de putridité que dans le cas où l'humeur qui forme la fièvre est universellement répandue, et quand elle a un curectère d'acrimome. Or , dans les maladies dont j'ni dejà donné l'histoire, elle ne pouvoit par avoir lieu, puisque l'hameur (ie narle du lait) nui a déterminé la fièvre n'a essentiellement micune acrimonie. Son mèlange avec les mures liquides n'est pas suffisant pour creer une fièvre putride; il faut qu'elle éprouve des altérations particulières pour lui donner naissance.

Il suit de ces réflexions, que la suppression des lochies, qu'on a considérce comme la cause la plus générale de cette fièvre putride, n'est pas capable de la créer, avant que la l'ermentation ait donné lieu à l'acrimonie nécessaire , our former cet état, duquel dépend le déveeppement de l'alkalescence. Cette dernière proposition est parfaitement prouvée par les observations de Sennert, qui assure que, des qu'on fait reparofire le flux puerpéral , les symptômes de la maladie qui étoit la suite de cette suppression, ceasent promptement. Or, s'il existoit une acrimonie , quelle qu'elle fut , dans les fluides, elle entretiendroit le trouble qu'elle auroit fait naître dans l'économie animale . Jusqu'à ce que l'humeur dégénérée ent été expulsée par une crise salutaire, indépendante de l'éconlement des lochies.

Il suit encore de ces préceptes, que les engorgemens locaux, et ceux même qui occupent une grande capacité, ne sont pas les marques d'une fièvre putride, quelle que soit leur terminaison. Quoique les ravages qu'ils opèrent dans la substance des viscères soient souvent trèsétendus, on ne pent regarder les chargemens qu'ils y ont causes que comme l'effet d'une suppuration, plus active à la vérité que celle d'une inflammation sincère , mais très ressemblante à celle d'une inflummation humorale qui auroit attaqué ces viscères. Or , on sait que dans ce cas la matière morbifique acquiert promptement une telle causticité, qu'elle détruit jus-qu'au tissu des solules. Ce sera, si l'on veut, une putriduté locale , mais elle ne forme point une fierre putride, pausque l'acrimonic n'est pas encore universe le : ce n'est qu'au monaent où estre dernière aura lieu, que la fiève prend le nom de putride.

Quoiqu'il en soit , je distingue deux sortes

de févres putrides chez la femmes en coucles; l'une qui tire as source des vices du sanç ou de son acrimonia; celle-ilè est essenitellement putride; l'autre dépend desib fermentation opérée par la fêvre mirme dans l'humeur laiteuse; crite deraiter n'est que symptomatique; puisqu'elle pouvoib ne pus essater, et qu'elle rèes puis de la comme pur de la comme putricial de le dirai dans la suite.

On ne peut pas douter que les causes nécessaires pour créer une fièvre putride ne puissent se trouver réunies ilans une femme nouvellement accouchée, comme dans tout autre individu. Cet état même, et sur tout celui de la crossesse, parolt plus propre à favoriser lenr développement ; observation qui fuit naturellement des phénomènes qui en dépendent, et dont l'as donné l'histoire en parlant des maladies de la grossesse. En effet, le trouble des digestions, l'épuisoment des femmes grosses, ajoutés aux couses communes de la putridité, en sont autant de particulières qui augmentent la disposition des huments à l'alkalescence, ninsi que l'ont pensé Van Doeveren, Gaulius, &c.; mais ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est qu'une acrimonie qui n'occasionneroit qu'une fièvre continue simple dans un autre sujet, en crée facilement une putride chez une nouvelle accouchée: et voici comment la chose se conçoit.

J'ai dit précédemment que le mélange de l'humeur luteuse avec le sang, sur-tout quand elle Atoit abondante , causoit une fièvre qui se munifestoit par des signes très sensibles. Or celle-ci, developpant davantage la disposition des liquides à la dégénérescence, occasionne une acrimonie plus considérable, et les approche de l'état nécessaire à la formation de la hevre putride, on même le leur donne complettement. L'humeur saitense, à son tour, devient une seconde cause de patrillité, par la fermentation que lui fait éprouver le mouvement fébrile. Comme cefte matière est très-abondante, elle suscite aussi très-souvent des accidens graves et promptement mortels; c'est par cette raison que la sièvre patride des Femmes en couche ne parolt pas saivre la marche des fièvres putrides ordinaires. C'est pourquoi elle excito des symptomes effrayans et nombreux; c'est pourquoi elle accasionne une prompte dissolution dans les homeurs ; c'est pourquoi le trouble qu'elle fait naître dans l'économie animale, est tout-à-coup porté su plus haut degré d'activisé ; c'est pourquoi enfin les délabremens qui en sont la suite sont beaucoup plus marqués dans les grandes cavités qui renferment les viscères qui ont été plus particulièrement affectés.

ont été plus particulièrement alfectés. On ne peut pas disconvenir, qu'une fièvre patride n'ait lieu quelquefois chez des nouvelles accouchées, sans que les fluides qui composent le sang gient acquis une dégénérescence quelconque; il suffit, pour que la chose se passe ainsi, que l'humeur laiteuse soit trop abondante au moment où elle se mêle au sang. Dans ce cas . le trouble qu'elle cause dans la circulation adune une fièvre violente ; mais , comme cette lumeur est très-prompte à dégénérer, elle acquiert aisement une acrimonie capable d'irriter les parties sensibles à l'action de ce stimulus. Des-lors, elle produit des engorgemens, momentanés si l'onvent, mais presqu'universels. Réunio en grande partie dans les vases d'un diamètro spacienx, elle y fermente plus complettement et acquiert plus promptement la dégenérescence nécessaire pour donner lieu à la putridité.

Dans cette malaŭe les symptomes sont trèsveriric zu moment ofi l'homore laticus se méla su sang, la putribité, cites quelques nijeta, vicus quand elle sa caccompagnée d'inflamantion. De-là, comme l'oborret Borriauve, naisamo la phréadieri, ni plervisle, la prispiemonite, ecelle du foir , de l'estomes, du mésentiere, du la trate, de recius, piris nitetius, la dysometrie, la passion l'aque, l'apoplezie, la paralysie et la pusion l'aque, l'apoplezie, la la paralysie et la melle la maitière acolificire s'oli triumbin.

Si les visiones de la acestra out, plus auvent affecté que cux des autres carités, c'est que la matière mochisque qui les engorgenit déjs, s'et trouve placés e qu'il les git immédiatement sur eas. C'est par cette raison que la fièrre piutide en la comme de la comme de la comme en la comme de la comme de la comme tenine extraordimier et doublacreme de l'addomen. Je un m'arrêterai pas à la description de clacam des symptomes, pares qu'on les campois sistement, chan i d'fitt des granh accidem dont per la comme de la comme de la comme de la comme per la comme de la comme de la comme de la comme per la comme de la comme de la comme de la comme per la comme de la comme de la comme de la comme per autre la comme de la comme de la comme de la comme la comme de la comme

En considérant les luments d'une frame nouvellement accouchée, on me peut ya méconsidre la grande quantité de substance gélatineuse qui ci milés aires assang. Cet état de liquides et ou and qu'a cet épard une frame se rapproche beucacqu du temperament des catins, dans le sang d'aquels la proportion da mochage est plus de la proportion de mochage est plus contra la companya de la proportion da mochage est plus tout de merillati, s', avec que d'annu la grossase la sanguification-promb plus occupée à refer une grande quantité de cetre substance géstiscesses, pour l'actressescement du factus, qui bulcomis, pour l'actressescement du factus, qui bulcomis, pour l'actressescement du factus, qui bulcomissione de conquerte l'existé fui al Pena.

bouillante des viendes des jeunes animaux avec celui qui aucoit été préparé par la chair des animaix plus avencés en age, on trouve dans le premier cas une quantité de gelée beaucoup plus considérable que dans le accoud. C'est danc à une circulatinu plus forte, à une actinn vasculaire plus éacraique, qu'il fant rapporter la dimination de quantité de substance muqueuse dans le règne animal. Dans la grossesse la circulation éprouve des abstacles très-nombreux , dont nous avons rapporté les causes dans l'histoire des maladies de la grossesse; ces obstacles contribuent à la formation d'une plus grande proportion de liquide de nature gélatineuse, dans le aung des femmes nouvellement accouchées. J'ai prouvé ailleurs que le liquide contenu dans le lacenta étoit gélatineux , et qu'il passoit dans les hisseaux de la matrice ponr se meler de nonvenu. au sang dont il a été extrait , qu'enfin les congestions formées par des sluides de la même nature qu'on trouve dans les cadavres des femmes nouvellement accouchées, ne se rencontre pas en même proportion, hors le tems de la grossease ou de ses suites , circonstances dont la réunion nous fournit les preuves les plus convaincantes de la proposition énoncée ci-dessus.

Quand on vient ensuite à considérer quelle est la première dégénérescence qui ae manifeste dans la partie gélatineuse animale, on est bientôt as-auré, par l'observation, que l'acrimonie scide y prédomine. Il sembleroit, d'après ce principe, que les maladies qui disposent les humeurs à l'atkalescence , comme les fièvres putrides , ne devroient être ni communes, ni dangereuses dans les Femmes en couches : cependant il arrive tout le contraire. C'est que l'acidité que contracte la partie mucilagineuse du sang a'est , pour ainsi dire , que momentanée, et qu'elle passe très-promptement à l'alkalescer ce , comme toutes ses bumenra animales. L'excéa de chaleur qu'elle éprouve hâte encore cette dernière fermentation, et son mèlange avec la lymphe, qui est très abondante , et qui n'a d'autre dégénérescence que l'alkalescente , sont les causes qui la conduisent facilement à cette sorte de dégénérescence. La formation de la fièvre putride est encore plus facile à roncevoir, si on suppose que le sang d'une nouvelle accouchée, ait subi quelque altération antérieure au travail de l'enfantement , puisqu'alors il étoit lui-même capable de donner naissance A cette maladie.

Il suit de tout ce qui précède, que la fièrre putride dans quelques frammes en cuuchtes, est dans son origine une maladie indépendante de la auppression out de la diminution des lochies, et que la suppression qui a lieu dans ce cas n'est qu'une autte de la fièrre, ainsi que l'avoit pensé Borchaere, sans s'expliguer sor la putridité : autorité qui donne encore une nouvelle force à ma doctrine. Un fait toujours constant dans ees maladies, quand elles ac manifestent immédiatement, ou peu de jours sprès l'accouchement (quelle que soit leur cause, quel que soit le premier accident qui s'est manifesté ), c'est un goullement considérable et douloureux du bas-ventre. Il me paroît que la régularité suivie de ce symptome dépend de l'état de gène et d'engorgement, dans lequel avoient été les viscères de l'abdomen rendant la grossesse. A l'aide de l'humeur laiteuse, plus finide que le sang qui y stesoit, le dégorgement s'en fait eu partio par les vaisseaux qui s'ouvrent dans les intestins; mais, comme ces liquides ont acquis une sorte d'acrimnnie qui ne peut pas toujours être assea corrigée par l'humeur laiteuse, puisque celle-ci n'en est quelquefois pas exempte, elles Lussent échapper une grande quantité de substance aériforme qui distend les intestins outre mesure. Ceux qui sont épanchés dans l'abdomen laissent également dégager beaucoup d'air fixe, qui augmente à son tour le volume de cette espacité; c'est pourquoi on y trouve plus fréqueniment une certaine proportion de liquides séreux , laiteux , san uinolens , mais touiours fétides. Ces réflexions sont ennfirmées par l'examen que j'ai fait à l'ouverture des cadavres , des parties du bas-ventre ; elles sont encore appuyées des observations de M. l'Héritier , qui a eu de fréquentes occasions d'ouvrir des femmes mortes de la fièvre de lait et de ses suites , pendant qu'il étoit à l'Hôtel-Dieu de Paris. Celles-ci sont insérées dans une lettre qu'on trouve à la suite d'une dissertation ; imprimée à Leyde en 1782.

On peut appeler fièvre putride symptomatique celle qui , dans son origine ; n'avoit pas les cornctères qui constituent essentiellement cette maladie ; c'est ainsi que la fièvre humorale des premières voies dégénère aisément en fièvre putride chez les nouvelles accouchées, quand les matières contenues dans le canal alimentaire ont acquis une acrimonie considérable, et que l'humeur laiteuse qui v est attirée par l'irritation cause des engorgemens qui deviennent inflammatoires. Dans ce cas, la tension du ventre devient excessive ; elle est accompagnée d'une douleur aiguë, et qui est insupportable quand on le touche. J'ai vu des malades qui ne sontcnoient pas le poids de leurs convertures. Si ellea rendent quelques matières par les selles , elles sont tres-fétides. Le pouls , qui avnit pris jusqu'alors un caractère de dureté , s'alfoiblit ; les forces s'anéantissent; chea quelques-unes, il y a vomissement de matières verdatres, le hoquet survient , il est fréquent et fatiguant ; le visage se décolore , il a un aspect terreux ; la bouche se dessèche , l'haleine est puante , la foiblesse s'augmente; alors les symptomes semblent diminuer d'intensité; mais le pouls devient petit et ondulant, et les malades périssent.

L'ouverture des cadavres offre des délabremens dans lesquels on ne peut pas mécanoniter les effets d'une corruption considérable, qui a porté particulièrement on action un les viséres de la digestion. Quand la maladie a duré un certain tems, la matrice est ordinairement en mo état, elle a cut débarrassée des fluides qui l'emporgeoient, et a repris son volume labituel us s'en rapproche

S'il s'établit une dinerhée de matières fétides , il est bien rare qu'elle n'épuise pas la malade. Celle qui subsistoit indépendamment de la fièvre, et qu'on peut cependant considérer sous beaucoup d'aspects, comme une sutre sorte de fièvre humorale, se comporte de la même manière; les matières irritent les intestins ; les seins s'affaissent s'ils étoient gonflés : phénomène qui a également lieu dans les autres espèces de fièvre putride, &c. Toute la matière laiteuse passe par les selles ; mais la fièvre qui s'est allumée donne plus d'acrimonie à ces humeurs, et les rend plus delétères. Le gonflement du bas-ventre, qui est presque toujours la suite de cet état, est bien difficile à diminuer. La foiblesse augmente considérablement par les progrès de la maladie, et souvent les intestins, ulcérés par la causticité des l'uneurs , sont attaqués d'une dyssenterie qui fait promptement périr les malades.

Le pus formé dans une partie quelconque après une inflammation laiteure, soit dans la matrice ou dans un autre viscère, et résorbé dans la masse des fluides, cause une autre sorte de fièvre putride. Elle a une marche qui difière, à quelques égards, de celle qui dépend de la diarrhée ou de la sièvre humorale; elle attaque indistinctement tous les viscères et toutes les capacités, et fait souvent irruption sur des parties très-éloigners de celles qui nnt servi de foyer à l'engorcement inflammatoire. Benevoli a donné à cet é ard des observations intéressantes. Quand le pus s'amasse dans des parties qui permettent qu'on paisse lui donner issue par la suppuration, alors la maladis se change en un abcès qui fixe dans le lieu qu'il occupe presque toute l'humeur purulente : mais quand il se dépose aur les viscères situés dans les grandes cavités , il les désor anise et fait périr tous les malades. S'il reste melé au sang , mais en moindre quantité , il donne naissance à des fièvres lentes qui consument les malades : c'est aissi qu'il cause la phthisie rénale, pulmonnire, &c. &c.

Quoique j'aie particulièrement jasisté anr les accidens de l'inflammation qui se manifesteut dans la fièvre putride Liteuse, et sur les déla-

bremens qui sont la suite de l'inflammation ; jo ne veux pas la faire considérer comme uniquement inflammatoire. Il arrive souvent que les congestions formées dans les viscères conservent seulement un caractère humoral , dans les premiers tems de la maladie : en sorte que ai on retrouve à l'inspection des cadavres des signes d'inflammation , on ne doit les attribuer qu'à la corresion que les humeurs ont occasionnée dans les derniers tems. Il en est de même de toutes les maladies dans lesquelles il se fait une dépuration de la matière morbifique , lorsque la crise tend à l'evacuer par les selles, Si elle est trop acrimonieuse, et que sa coction ne soit pas parfaite , elle ronge les viscères sur lesquelles elle est déposée , et l'inflammation qu'elle y détermine n'est qu'accidentelle et momentanée. La même chose se passe dans la crise de l'humeur laiteuse ; lorsque son mèlange avec le sang a suscité un mouvement fébrile trop considérable, elle devient caustique et produit les cffets dont je viens de parler , quoiqu'on no uisse pas regarder la maladie comme essentiellement inflammatoire.

Les mêmes phénomènes ont lieu dans les affections où le pouls, bien loin d'acquérir de la fréquence et de la dureté, est foible et languissant ; mais il paroit alors que le mouvement qui a été excité dans la masse des fluides est concentré dans les grands vaisseaux. C'est lo caractère de la putridité essentielle. Il suffit pour la faire nalue que le mêlange des différentes humeurs soit imperfait, pour qu'eiles éprouveut toutes ensemble une fermentation intestine qui la dispose à l'atkalescence. Dans cette circonstance le système vasculaire peril son énergie, il n'est plus seusible à l'impression que font sur lui les fluides ; ceux-ci , presque abandonnés à enx mêmes, de énèrent d'autant plus aisément que leur hétérogenété est plus marquée 1 or , c'est ce qui arrive lorsque le lait passe en grande quantité dans des vaisseenx qui s'en font pas parfaitement la mixtion avec le saug. L'acca-blement devient général, le peuls s'abbat, les fluides s'altèrent davantage, les congestions se multiplient, et les fonctions ne peuvent plus s'exécuter.

L'impection des calavres au présent plus des dédiblements surfaillet à cour que plu décrits plus bant. On touve dans queliques capacités un emplacema général, quellqués accompagné d'une plabogue commençante; d'unter fais la phôgose es sibilités par. Les fluides contenus dans les grands visierants on des cractères trèsablesses est partie de la contrain de la contrain de partie de partie de l'une de la contrain de partie de la contrain de

posés occasionne lui seul toutes ces différences. 

Cette conjecture parolt d'autant plus foncée ;
qu'on observe fréqueniment dans les sujets attaqués de la même nisladie ; et dans des dispositions à-peu-près égales, toutes ces variétés.

Cette doctrine est confirmée par les réflexions judicieuxes d'Haxham, qui étoir persuadé qu'une même humeur, ou si l'on vent une même acrimente, ne déterminoit pas tou jours des effets senibaliès, et que les direst tempérameur, comme les acridens de la maladie, étoient capables d'altérey, de changer tellement la nature du premier levain, qu'ul n'étoit plus possible ensuite de le recomolite aux mêmes aignes.

La rémision d'un grand nombre d'acciders qui excessiblent à le fevre de lait, le tense où la maledie a commencé, de lait, le tense où la maledie a commencé, lette de lait, le tense où la maledie a commencé, lette de lait, lette de la lait de la commencé, lette de la commencé, lette de la commencé, lette de la commencé d

La fièvre putride essentielle des Femmes en couches est mortelle. L'altération des liquides donne à la matière laiteuse une alkalescence qui se développe avec une très-grande vitesse , eile cause les plus grands accidens, et il est difficile à la malade de résister aux désordres qui en sont la suite. Les fluides font une irruption violente sur les viscères, les engorgent, et. les font tomber promptement en putréfaction. Cc n'est pas ici le lieu d'attendre une suppuration. la matière morbifique exaltée par la hèvre, est trop acre, elle ronge le tiesa des parties sur lesquelles elle s'est déposée ; à moins qu'on ne fasse de granda efforts dès l'invasion de la maladie pour corriger son nerimonie, la malade périt promptement. Il est très-rare que cette maludio se prolonge jusqu'au quatorzième jour ; les femmes périssent, dit Hippociain, tantôt plutôt, tantôt plus tard, selon l'état de leur constitution, et le caractère de la maladie.

Sydenham faisoit ses efforts pour angmenter la durée de la maladie, purce qu'il avoit observé que la curation devenait plus facile, et qu'après le vingtième jour le danger-étoit ordi-

oniversaria termino; mais ort auteur ne putei qui des firmes puttiese qui dependente de la suppression des lochiestations son prognessite et celui dispocate di ordinaria de l'appocate di ordinaria del propositione de la dispocate di ordinaria del la micro de consultativa se produppo communicate fuqui mi maladiere se produppo communicate fuqui mi quand la patrichie est escaticille, ou, ce qui caudi la patrichie est essenticille, ou, ce qui caudi la patrichie est personali con la consiste del missorio della respectatione della patrichie est essenticille est para les appropries on la mire raremont su quaterichien que l'appression que la arriver raremont su quaterichien que l'appression que la river raremont su quaterichien que l'appression que l'ap

La diférence qui se trupre à cri égard ente la fêvre de lair commissionem partirée, et celle qui ne le derient que par accident y cut ainée à concevoir. Dans la première y comme je l'ai fait remarquer plus hant y le ung est accimonient y mouvelle framentaine lui fauc contraver entre déginéresence : au lieu que dars la symptomique , if faut que mouvement intestan lui donne missance. Elle ne d'opère d'alord que dans la matrice laitense, qui y em d'alord ne dans la matrice laitense, qui y em d'alord que dans la matrice laitense, qui y em d'alord que d'alord d'alord d'alord d'alord d'alord d'alord d'alord d'alord d'alord d'alord

Dans le teins qui suit l'accouchement, la fièvre développe souvent les principes de la maladie, qui jusqu'alors n'avoient cansé aucune alteration dans les fonctions. C'est dans ces premiers momens qu'il faut être attentif à l'at d'une nouvelle accouchée , et observer soignensement ce qui se passe en elle. Si , quelques heures après que son enfant est ne , elle ne jouit pas d'une tranquillité et d'un cointe qui annonce le rétablissement de l'ordre qui avoit été interrompu par la violence des douleurs, on doit s'attendre à un orage dont les suites peuvent être funestes. C'est dans ce moment qu'il fant chercher à démèler l'espèce de maladie dont elle va être attaquée, afin de prévenir ses progrès , dès qu'elle se sera manifestée par des caractères qui la fassent reconnoître.

Pointy-une fiere simple suffit pour interrouspe le cours de vaidange, la preside indication i recupir-dana la patricia est d'employer tous tion a recupir-dana la patricia est d'employer tous classes que la consequence de la consequence la consequence de la consequence de la consequence su sente de la consequence la consequence de la consequence de la consequence la consequence de la consequence de la consequence de la consequence la consequence de la consequence de la consequence de la consequence la consequence de la consequence de la consequence de la consequence la consequence de la consequen lochies. On tiendra le ventre libre par des lavemens, de craînte que les matières qui pourroieut séjourner dans les intestins n'irritent ces viscères, et n'y attir nt l'humeur loiteuse.

Les boissons ne doivent être que délayantes, exonnenses et incisives dans les premiers momens, c'est-à-dire avant que la putridité soit manifeste.

On pourra prescrire les suivantes :

Faites infuser dans deux pintes d'eau comnune, pendant un quart-d'heure; ajoutez sur la fin, de la décoction de réglisse concassée une demie-once.

Passez, et faites dissendre, dans la liqueur, deux gros de sel végétal. Cetto tisane sera la boisson ordinaire de la

malade.

Si on veut la rendre plus savonneuse et plus fondante, qualités essentielles pour diviser le lait qui a de la tendence à l'épassissement,

Prenez De chieudent, une once,

De pariétaire, de chaque m. j.

De racines d'asperges, deux onces.

Faites bouillir le tout dans deux pintes d'eau;

de terre foliée de tartre , trois dragmes. Edulcorez avec suffiante quantité de sucre ,

de syrop de violettes on de Capillaire.

Mais, des que la patridité se fera reconneltre
par les signes qui lui sont particuliers, on
rendra les boissons anti-septiques par les infusions de quinquima acidulérs, et les autres remèdes qu'on emploie ordinairement dans la cure

des fièvres, comme les suivans.

Prenez De quinquina concassé, deux onces.

— De serpentaire de Virginie, demis-once.

Faites une décoction dans deux lirres d'em commune squoter à la décoction e sur d'orange cu de cirton ; jusqu'it ce que la liqueur soit acidadée. On peut se servir églement de syrop de rinsigne, de groiseille, d'épine-rinette, &c. cm, quand on voulet un nati-e-pitop pela puissant. Vacide vitriolique ; jusqu'it ce que l'acchité soit marquée; on te donners ; à la malade , un verre de treis heures.

On prescrira les lavemens faits de la manière avante.

Dans une suffannte quantité de éléctrice consume pour ut cleiver, faite bouilir, de quirquina onces ir 3 passes, délayes un grou de quirquina onces ir 3 passes, délayes un grou de délates, et mête à la éléctrica pour en laire une la complete à la passe de l'étable par en laire une de complete à la passe de liquides qui de la complete de la sancé des liquides qui de la complete de la sancé de liquides qui des la complete de la complete de

L'usage des vésicatoires est indispensable quand if y a suppression des lochies , parce que la suppuration fournira une issue à ce liquide , et l'empêchera de faire irruption sur les viscères essentiels à la vie. Je ne balancerois pas à les faire appliquer , dès le moment où je reconnoltrois que les lochies conlent en moindre quantité qu'il ne convient au caractère de putridité. On observera , par rapport su lieu où on lea appliquera, les mêmes règles que pour la saignée, c'est à dire que si l'humeur laiteuse parolt se porter aux capacités supérieures , on appliquera les vésicatoires à l'intérieur de scuisses , afin de faciliter une prompte révulsion, et forcer le liquide à reprendre sa route accoutumée ; si la matrice s'enflamme , on les appli-quera aux bras. On aura sein de donner aux emplâtres ube grande étendue, sfin que l'irritation porte sur une grande surface, et produise une grande révulsion.

Si , malgré toutes ces précautions , le fluide uernéral se fixe sur quelque viscère , il donnera lieu à une maladie qui prendra sa dénemination de la partie qui sera affectée ; mais dans ette circonstance , quel traitement faut-il faire, doit-en s'attacher stulement à combattre ce nouveau symptome, comme le pensent presque tous les praticiens ? On voit , par ce qui précède, qu'il est aussi important de faire le traitement de la cause que celui du symptome. Je ne regarde une pleurésie , ou une antre effection inflammatoire occasionnée par la métastase de l'humeur laiteusc, que comme une affection symptomatique , qui cesse d'elle-même , des qu'on a pu rétablir l'écoulement des lochies. Quand même cette affection symptomatique persisteroit , je suis assuré qu'on en diminue la violence ensuivant le traitement de la cause : c'est pourquoi, dans une pareille circoustance, je laisse suppurer long-tems les vésicatoires sfin d'emporter , par cette suppuration , la plus grande partia de l'humeur morbifique , et de soulager, par ce meyen, le visoère qui a été affecté secon-

205

La crise de la sièvre putride des Femmes en couches a lieu ordinairement par deux émonetoires, la transpiraton et les selles. La sueur est nauséabonde, et les selles sont fétides. Quand l'une ou l'autre de ces évacuations, ou toutes deux ensemble, annoncent la terminaison de la maladie , il suffit de les aider par une boisson simple, telle que la décoction de gramen on de bardane. La convalescence après la fièvre putrido n'exige pas les mêmes paécautions que celle qui termine les fièvres inflammatoires. Dans ce dernier cas, il reste presque toujours un autre maladie à combattre , savoir les engorgemens laiteux devenus solides par l'effet de l'inflammation. Dans la fièvre patride, au contraire, ( à moins qu'il n'y ait eu une métastase particulière ) , toute l'humeur morbifique a été attenuie et chassée par la crise ; mais , comme les femmes out perdu une grande quantité de liquides , il est nécessaire de les soutenir par des alimens doux et de facile digestion , tandis qu'on rappelle les forces par l'usage des amers , suit en infusion, soit en substances, ou par celui des eaux minérales ferrigineuses. Cette méthode est d'autant plus indispensable, que l'affoiblissement dans lequel elles se trouvent les conduit souvent à la pthisie ou à la cachexie, parce que les fonctions sont extrêmement languissantes. On prévient donc ainsi les maladies chroniques auxquelles elles succomberoient, et on abrège la longueur de la convalescence.

La fièvre putride qui a été compliquée avec la fièvre hamorale des premières voies exige un traitement particulier ; il me suffit pas , dans cette circonstance, de s'opposer à la fermentation , il est encore nécessaire d'évacuer les matières qui séjourgent dans les viscères de la digestion ; c'est le premier objet qu'on doit se proposer. Il seroit dangereux d'employer, à cet ellet, des substances grasses, comme la manne. Les syrops purgatifs ne rempliroient pas non plus toutes les indications ; c'est aux amers qu'il faut avoir recours , parce qu'outre la propriété qu'ila ont de procurer des évacuations, ils sont anti-septiques , comme l'a très - bien prouvé Pringle par les belles expériences qu'il a consignées dans sea mémoires.

Il n'est pas étonnant que les crises des fièvres atrides, chea les nouvelles accouchées, se fassent particulièrement par le bas - ventre. L'espèce d'empliement qui s'écoit formé dans tons les viscères de cette capacité se dissipe plus sisément par les selles que par toute autre voic. D'ailleurs , c'est plus particulièrement dans les vaisseaux des régions abdominaleaque la termentation des humeurs a en lieu; et , comme la plupart a'ouvrent dans les intestins . la voie est soute préparée pour l'expulsion de la matière morbifique.

La supporation de la matrice est une cause fréquente de la fièvre putride , parce que la résorbtion du pus porte le trouble dans tout le le système vasculaire. Cette dernière no pent pas être traitée comme les précédentes ; y a deux méthodes à suivre ensemble. 1º. Celle par lequelle on s'oppose aux progrès de l'alkaescence 4 elle cousiste dans l'emploi des autiseptiques que f'ai indiqués ci-dessus : 20. cello pour objet la détersion du fayer puruqui a lent. Quand l'ai parlé de l'inflammation de la matrice , j'ai fait connoltre les injections par lesquelles on pouvoit entrainer les liquides qui stasoient dans la cavité de ce viscère , nettoyer sea parois, et lui donner une action qui le rendit capable de se débarrasser des fluides dégénérés qui neuvent altérer sa substance. Outre les injections dont j'ai recommandé l'usage , on en fera avéc la décoction de quimmina , out celle de centiane, de chaurentris, de petite centauree, &c. méléc par moitié avec celle de saponsire ou d'orge perlé. On y sjoutera une quantité de sucre suffisante, parce qu'il est antiseptique et détersif. On ne passera aux injectitions d'eaux minérales naturelles on artificielles, que pour cicatriser les ulcères ; c'est-à-diré ; quand la putridilé aura été dissipée, et que la suppurstion fonraira na pus de bonne qualité. Le tems sera aussi arrivé d'employer les mêmes caux à l'intérieur.

S'il s'étoit établi un soyer de suppuration dans quelque cavité inaccessible aux remèdes externes , et tellement placé qu'on ne pût pas donner ouverture à la matière puruleute, on chercheroit en vain à dissiper la fièvre putride qui dépendroit de la résorbtion du pus. On n'obtiendra de curation qu'au moment ou on aura donné issue à la mutière morbifique. Je traiterai plus particulièrement cette maladie dans l'article qui aura pour obiet la curation des dépote consecutifs.

Galien comptoit les jours critiques chez les nouveiles accouchées, à commencer de celui de l'accouchement. Van - Swieten, est dis nième avis, saua en donner une raison satisfaisante. L'un et l'aure s'appuient de l'aptorité d'Hippocrate. Mais , comme il arrive souvent qu'une maladie étrangèro à la fièvre de lait se joint à elle au moment où la première est à son déclin , il me parolt contraire à la saine pratique de suivre cette opinion , parce que la marche de la seconde n'a rien de commun avec les phénomines. de l'autre, qui est presque terminée. J'ai démontré d'une manière évidente que les nonvelles accouchées étnient exposées à des maladies qui précédoient souvent la fièvre de lait 1 j'ai fait voir avec la même clarté que d'autres affections , qui se manifestoient en eiles plusieurs jours après l'accouchement , ne pouvoient être attribuées à Phomeur laietus , quoique la réuniou dés dux férera ne sumhit plus firir qu'une même maladie ; et comme il est des circonstituces dans lesquelles une fibre putrie statque une Femne ce couchez, mulgré-que les lochies ministrat containment, dans ce ca, on ne doit pas compter les jours critiques de la flevre mont, compter les jours critiques de la flevre mont, compter les jours critiques de la flevre mont, compter les jours critiques de la flevre n'ont époparé ancies irrigularité dans leur cours. Cé secoit confordre deus maladiet disférentes, et n'avoir une idée exatte d'uneune d'elles,

C'est une inconséquence dans les auteurs, qui crovoient tous que la fièvre putride des nouvelles acconchées, dépendort de la suppression des lochies. Sennert a bien senti la lansseté de cette doctrine, et il veut, comme la plupart des Médecins qui avoient vécu avant Galien , que les impre critiques soient comptés de celui où la fievre se déclare. Par la raison , ajoute ce Praticien célèbre, qu'une humeur que conque ne peut pas rester unie au sang , sans avoir été développée par le mouvement fébrile qu'a suscité la matière laitense. Il croit aussi, que si le sang lui-même avoit contracté quelqu'acrimonie avant l'accouchement, celle-ci doit occasionner d'autant alus promptement des accidens, qu'ello a été plus développée par les douleurs de l'acconchement ou la fièvre de lait. Il assure enfin .. que'ai la chose se pesse nutrement , c'est à une eause étrangère qu'il fant en rapporter l'effet, ce qui constitue nne autre maladie qui a sa crise particulière.

# ş. V. De la Fievre maligne.

J'ai parlé dans les articles précédens des chanemens qui arravoient dans les fièvres pitniteuses humorales, &c. et de la putridité qu'elles acqueroient dans quelques sujets : il me reste à dire comment ces différentes maladies et la fièvre putride elle-même penvent devenir malignes. Il en naît deux éspèces de malignité; Pune essentielle et l'autre symptomatique , dont les causes sont ou internes et inhérentes à chaque individu, ou externes. Dans la première espèce, je range toutes les dégénérescences qui arrivent dans les fluides les plus tenus, comme la lymphe nervale, le fluide nerveux, &c. soit qu'elle s'altère elle-même, soit que son acrimonie soit la auite de la dépravation des fluides plus grossiers , comme ceux dont le sing est composé. Je paise rapidement sur ces objets que j'ai traités plus en détail dans un ouvrage sur les fièvres malignes, et dans lequel on trouvers les raisons par lesquelles j'établis la vérité des propositioes qu'on vient de lire.

Les dégénérases nonsqui arrivent dans leafin des d'une grande ténuité sont lieaucoup plus rapides que celles qui se forment dans les liquides plus épais; par conséquent , le trouble de leur circulation suffit pour occasionner une acrimonie dont lea effets sont très-funestes. C'est pourquoi le chagrin, lea inquiétudes, les craintes qui portent une grande agitation dans l'esprit , sont capables de causer une dégénérescence dans les esprits animaux. On explique par-là comment il étoit possible qu'à PHôtel-Dieu de Paris, les Femmes en couches, toujours environneea du spectacle de la mort des nouvelles accouchées, continuellement tourmentées par les cris de la douleur, n'appercevant rien autour d'elles qui ne lenr annonçat une fin prochaine, tomboient dans une stupeur et un accablement qui sont les symptomes d'une grande malignité. Juignez à ces circonstances une diète mal observée , souvent des maladies anciennes qui se compliquoient avec la fièvre de lait , l'appauvrissement du sang, suite nécessaire de la misère et la deblation de la plupart d'elles , vous aurez connu les causea des morts fréquentes qu'on y observoit.

J'appelle cause externe les agents qui sont hors de nous, et qui out sur l'économie animale une action capable de porter le trouble dans les fonctions on do causer des dépravations dans les liquides t or on sait que l'air infect des Hôpitaux est l'agent le plus dangereux , puisqu'il donne une disposition gangreneuse aux fluides (si on peut parler ainsi ) comme aux solides : c'est-à-dire qu'il porte dans les uns et les autres les germes d'une corruption très prochaine et presqu'inévitable. Son effet est encor plus prompt nt plus destructeur chez les Femmes en couches , parce que le finide puerpéral ayant une grande tendance à la corruption, les émanations qui s'en élèvent, rendent l'atmosphère, [déjà vicié luimême , beaucoup plus pernicieux ; sur-tout quend des salies entières ne sont occupées que par dea malades de la même espèce.

La marche des fièrres malignes dans les accouchées au très-rapide, parce-que la grande quantité de liquides dont les vanseaux se tronvent remplis, quand la matrice est contractée, acquièrent une corruption presque subite, et porte sea effets sur tons les viscères.

Elle ac reconnoit à l'accalhement des malades, au décourse de l'our imagination, à la craint equit agite le plus grand nombre, au mauvas état du poula dons lequel on trouve fréquennent des internitientes on des pulations trais-biblies extre d'autres pulcetions plus marquées; à la l'ilessa avec haquit le ponfirment du bas-certre s'est munifiedé, et s'est supmenté. Le vrage n'est plus animé, il à un agret terreux, les yeux

and ferind, et no a mi mont plan qu'arce l'entre, pla colle ce le van, il a lifecule d'est cuits des mouvemens, celurcassent encore le diagnouse, mair rein ne le real plus certain que l'inference d'une balaisaton empesés par un auqu'ant corrampitate, alpha una qu'il des est ten auqu'ant corrampitate, alpha una qu'il des est ten auqu'ant critain ca plai una qu'il des est ten aucuit de la comme de la comme de la comme ava d'anti-ca une titiqués, de la quezenci-dent des caudemens coms réalises, et que le fluide dont ils sont composés acquerent pomptenent une quiritété merquie. Il suit de ceo éventions que la chariou d'un gend dondre d'accombées et grincis e o pour haume qu'in tir «t des malaites antiéreures, de l'existé l'espri a raration pendant la madiac le formant necesarune observation exemblel pour domer au diaçe, à nic tougle acertinade qui le cureirent.

Cette maladie est une des plus meurtrière , e le tue dans peu de jours, este porte la dissolution dans les fluides et la gaugrene dans les solides. Si la suppre s on se joint à la maliguité , le mort est certaine : le danger est aussi grave quand . r se compliane avec une fièvre mitrale. Il n'est pre le même avec une fièvre qui reconnoftroit pour cause l'embarras des p eguères voiés; que !que trouble que cause cette dernière , q ami on ar celle le Medicin à tema, il querit les malades ; mes il fent observer qu'il m'y a qu'un instant, pour ainsi dire , dout on puisse profiter : passes er la malade reste sans ressource. Si on peut sonstraire les malades aux causes de la malignité, quand elles sont externes, la caration devient rius facile. Les sujets qui ont le saug altère dans ses principes ne penvent pas espérer de guérison,

Dans la malignité de cause externe, la première indication 4, remplir est de changer Pair que la malade respire, ou de le corriger autant que cela cet possible. Tous les auteurs 3 un ont écrit des maladres des Hopitaux, des Prisons et des Camps, ont donné des moyens quiles.

Puisque la tranquillié de l'inectut des objets qui durrate le plus liver l'attention du Médern p, du durrat le plus liver l'attention du Médern p, toutre les fais qu'elle est alièrer per qui que caus que con l'attention à ce aprè le per cuition qui convenent per la constante le plus qui convenent per la constante le plus que confirment per la constante de la consolation d'aim qual nomine que per source souffernites più indeque su sonité le chos et lette que pourcest temple; extré force tons auprès des molèces, en outrédant toujour de contra le que courage par et molèce et molèces que noutrédant toujour le crouner per et et molèce et molèces que noutrédant toujour le crouner per et et molèce et molèces que outre de la molèce de la molèce

Quant au traitement de chacune des maladies qui pourroient être compliquées avec le malignaté, il a été détaillé avez amplement dans les Médesine. Tons VI.

paragnable spécialems y pour qu'el ne gant partier nois saire dy remais y me à le Gardinent de la malignité chièg but ceut des accurse prompts et accomptant de la malignité chièg but ceut des accurse prompts et accomptant de la malignité chièg but ceut des accurse prompts et de la malignité chiège de la malignité chien par le des acquisés de la malignité par la malignité de la ma

De quelque manière qu'on conçoire la formation s'e la fièvre maligne dans les Femmes en d'une stagnation de l'humeur latteuse dans diff tentes parties, et le commencement d'...ltération qu'e le épronye dans la mati, ne essentielle, c'estdedre , celle qui n'est pas la suite d'une maladie su'érieure , courne la fèvre humorale , putride on inflammatoire. Si on avoit un remide qui , en même tems, put s'opposer à la creggiation de cette mutière et arrêter les effets de la putridité . on amoit un excelient moyen de primon. Un Politient par l'usage du sel amniamingal accioux ou l'esprit de Mundérérus. Prin le et Huxhain s'en sont servis avec succès dans les fières ca-. tharrales inflan mitoires, quand il falloit dissoudre des congulations formées dans la plèvre es dans la substance des poul pors ; anxquelles se joignoit l'influence d'une atmosphère infectio . par la réunion d'un grand nombre de malades. Onelque fois à l'houre du sommeil, Pringle proscravoit deux se upules de sel voiatil de carne de cerf, dissous dans trois cuillerees de sinviere ordibare. Le doctem Clarke en avolt fait mare avant lui , à la dose d'un demi-gros par prise ; il l'étendoit dans une petite quantité de sy op d'althea, Huxham l'ordouroit dans les mafielies où il étoit nécessaire d'inciser la lymphe. Tous but remarque qu'il étoit un diurétique doux , ct en meme-tems un audorifique «sssuré , qualità qui le rend encore plus avantageux dans les maigilies des femmes nouvellement acconcliées, chez lesquelles on a observé que les orises qui arrivoient par les aucurs , étoient les plus salutaires et les plus communes.

Boerhauveregardoit ce remède comme un anticeptique tréa-pénérant et auss corrosion; il l'enaphoni, ment a l'artifeure romme un éca intilleurs fondans. En elfet, ce composé atrouneux a nu três-grandé energé si, il en infiniment plus pénérant et par surséquent plus dissirévint, que les sela neutres, composé se autres acides equêres alkalis fixes. C'est anna doute par cetta razion qu'il protur de so neutre et des urique ausi abordantes dasa la Pupert der meladica, goni qui un soit, comme a sarener sat récoltante, le savant commentates de la Pharmacophe de Loniero, observe judiciourement qu'il composite de la commentate de la Pharmaqui en manquent le gott ; pou que l', sin alcot qui en manquent le gott ; pou que l', sin alcot puissant le premier samerque, manc, le nadant con action de boissons convenider, on sern acure d'exquiere un'elebon le humarur norsitfiques dont la sarganion seroit morrille par la fique de la serie de la commence de la conlinate de la commence, dans les confidences, dans les difficies.

Son utilité no se borne pas à la flève moltgne. Comme unit-seppique, il trouvers as pluc d'un la patride; comme fondant, dess les fiévres humorales et pitulieure; comme topique, dans les engergemen locaux des manmelles et dans toutes les engestions laiteures; dans quéquisparties quelles se forment, pouvu cependant qu'êcles ne soigni pas s'une profondeur qui puisse les soutariar é son action.

David Hamilton avoit prouvé jusqu'à l'évidence que dans la fevre miliaire la sevantid du ang étoitadde, ét que cotte malade l'hoit particulière aux personnes des les quelles estre même siresité étôi sural-bendante. On a l'est pla anyris de la tenver l'érgenent ches les femmes en cauches, par l'apprendent de la fière de lais, il es fait avec le sang un melange d'une grande quantif de li-migne, qui voient sépueré dans des organes pariculières avant cette époque e 4 que l'actifié de lumeurs est aussi ches les noveelles accouréges d'une production d'un de la constitue de

Je ne m'arrêterai pas awx systèmes qu'on a

soils exchir sus la sature de la fière milliare. Le se patrei pa non pila de l'Opsision de quelques médecins y qui la cesyent tou-jourgarptonatique, contins de Hirac Paris. La princiarity en contraite qui le Raris. La lifiquer des médecins des parsinces de France conti personale au contraite que le mé apresque toujour cessetiet, patre qu'ils ce rescentier, ce un pression de voluntifique ymponatque clea les nouvelles acconchéers quoi qu'il en sais, il parès que cette desvireles apresponatque clea sains de la pare du médigant de trateirent, per la principa de cette difference, est per la principa que de cette difference, est per la principa que de cette difference, est

Cette maladie s'annonce dans quelques sujets

par un basitude univerella gegonopagnie d'un léger délite qui vângment avec le teus, Si l'éruption ne se fait pas facilement, on observe des senations irrigislières de facileur et de senations irrigislières de facileur et de constant de la comment monifeur de mains a yau deure qui vont pa lieu quand d'eruption est facile. Mins, soit qu'ellesait de là difficulté à paroltre on non, il esiste toujours user oppression qui con non, il esiste toujours user oppression qui moneau où elle est parfaite, et qui se pravoite de la comment de l'est parfaite, et qui se pravoitel est elle disparati. L'insomme et le délite tout cocasionnés par le trouble qu'excis l'homeur montaigne, qui rivers de do tuttele à se porte se relive que quand le système vasculaire, esse débarrant de la réconst sur loudounte.

Quand des remèdes incendiaires ont troublé l'éruption, l'humeur se reporte sur les visères et cause des accidens dillérens , suivant la fonction à laquelle ils sont destinés; la même chose arrive si ou a exposé imprudemment lea malades à un air froid; si la sérosité se porte su cerveau, elle occasionne un délire violent, une maladie comateuse ou une apoplexie mortelle. Si elle attaque les poulmons, il eu nait uno oppression qui gene la circulation, et qui fait porir les mulades. Si elle se jette sur les viscères de la digestion, elle excite des cardialgies, des vomissemens violens et des diarrhées colliquatives, à moins qu'on ne la rappelle promptement su deliors. Quand elle infiltre le tissu cellulaire, elle croupit dans ses réseaux , y porte la dissolution en fermentant avec les sutres liquides, et passe eufin à la putridité. Dans tous ces cas, les seins s'affaissent s'ils étoient gonflés , la secrétion du lait ne se fait plus , les lochies se suppriment , et le ventre se météorise. Telles sont les terminnisons de cette maladie. Quand la matière morbifique a été évacuée, pour la plus grande partie, par i'organe secrétoire de la peau, sa rétropulsion ne cause pas des accideus aussi graves ; mass elle donna naissance à des maladies chroniques. Si elle a pénétré à l'intérieur , souvent elle se fixe sur les articulations , pour y faire naltre des gonflemens doulonreux , qu'ou dissipe avec le tems et les secours appropries,

Il paroit fioneani qu'une malaile, dans la laquelle l'accidité prédonine, laisse dans la laquelle l'accidité prédonine, laisse dans les cadures des unsques d'une dissolution putrile de siène si on se rapielle sere quelle prompitique les autres liquides, comme la lymple et la partie gélatineur d'a sing, passonni à l'alkaletence, de cui moins surpris de cette lerministion y peut-étre mois que l'excée d'accide, qui se trouve de l'excée d'accide, qui se trouve

alore denale himeure, arteque ha flore musealarre et la perite ibreuse du asugi, comme ceslarre et la perite ibreuse du asugi, comme cesmatine réglesia; plicoment une goles acce ellestil y a tout l'eu de croire, qu'elles aubissent quiqu'alfriraire, quanti elles out été sinsi inondez per une sérusité acide; ce qui explique comment les cultures des prasonnes uortes de la fiètre miliaire sont ai promptement corrompus.

Quant aux épanchemens qu'on remarque dans les différentes capacités, ils dépendent de la quantité excessive de liquides qui n'ont pas pu s'éconler par les lochies ou par les aucurs, et qui ont fait irruption sur les parties intérieures.

Toute les fois qu'il Mahlit une mène égale partouil e corp. Héruption se fait nece facilité, le troublé de la circolation du ang et des equits disparell, la mainée fégéral des forces an mène instant, comme si on stoit, et desse. Le squales d'une Poetfrée, un posite canidérable tout l'était accoldi, ce sont les expressant d'Hamitton. Le poulas et velven, l'apair de sont les recupients de la maladie matrie sant un obtaine de la maladie matrie sant toutel à au godiffer et la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à a godiffer de la maladie matrie sant toutile à godiffer de la maladie matrie sant toutile de godiffer de la maladie matrie sant toutile de la maladie matrie sant de la maladie sant de

Les canes de la fière militaire sont Pardité de la dénsité du sanc qui ririe les vaiss aux cutanés et la trop grande quantid de ce fluide qui altruve la pean, brançabelle n'à pai dévacude convemblement. Le vérité de ceite de mière propolium est provide par tont ce de la contre propolium est provide par tont ce qui ont la clait molle et lumnel, est qui sont d'un rempérament Deut pouquit les finances qui ont la clait molle et lumnel, est qui sont d'un rempérament pile, matique 3 sont, plus sujettes à cette miladie.

L'acidité de la portie squeuse du sung est si mundeste, qu'elle frappe (bobard d'une manière tebèrere; cependant quedues s'elèccus, rétant pas strafatts de cette presere, om fut l'expérience suivante, ils ont appliqué, sur différentes partes du corps ales maisles, else lambieux de papier bleu ; il s'été hunéred par la transquiation et a cualeria, passé ou rong ; prirue è les conveniente d'un acide parhitement développé dans la fêbre millum.

Les causes prédisposantes aont, les affections vives de l'ame qui troubleur la circulation, et déterminent un spasme contant dans les spatème strétrel, suspriment les aueurs ou empéchent la sérosité de se porter à la pesu : elle resie en atagnation dans lo tissu calidaire où elle ac-

quient de Barenceure, et c. a pest qu'avrec un celort combidable que la nature p ut la figure canatie traverser les vaisseux de la transpiration. On expirique paga la purquoi el se milades aont accabides; pourquoi elles ont de l'opprassion; de l'anatiet, de se sompira travolimitarre, des l'anatiet, de se sompira travolimitarre a van pubblicante frequent, et beaucoup à altre a van pubblicante frequent, et beaucoup à altre et a van pubblicante de l'anatiet, de l'anatiet de la fièrre militaire. Acc.

Eile se reconnoît à une éruption formée de puatules de la grosseur d'un grain de millet, d'on cette maladie a tiré son nom. Avent qu'elle parnisse, on peut prévoir qu'elle cat prête à se manifester , par l'accablement dans lequel sa trouvent les malades , par l'oppression et l'anxiété que Hamilton regarde comme le signe pathognomonique d'une éruption miliaire prête à se porter à la peau, L'état de la malade, son tempérament phiegmatique, la mollesse de sa chair , le trouble de son esprit , les re ours irréguliers de fraidet de chaud, la petitesse du ponts jointe à sa fréquence, facilitent encore le diagnostic, et c'est sur-tout à l'acidité de la transmiration jointe aux sulges symplomes qu'on reconnoît que l'éruption est prête à paroltre.

Cette maladie est mortelle chez les femmes dont l'esprit est foible ou affoibli, et qui sont aisément troublées par une légère affection de l'espeit. La rétropulsion des pustules tue souvent les malades, et il est peu d'exemples de guérison, sans avoir fait reparoltre l'écuption ; a mitastase de l'humeur morhifique ést donc extrêmement dangereuse, elle s'unnonce queiquefois par la pâteur des urines : circonstance nisée à saisir chez les femmes qui sont cloienées du tems de l'accouchement, parce qu'elles n'ont ulus ile loci ies qui ac melent à siles. J'ai vu des fièvres miliaires après aix remaines de rouches, quand l'humeur Litteuse mêlée fu sang avoit causé une maladirefebrile, qui n'avoit pan discontinué depuis la fièvre de lait. Cette métastase ne peut pas ê/re prévue par des signes qui l'indiquent , quand elle est l'eff. t d'un seutiment subit de frayeur, de crainte, de joie on de plaisir, ou celui d'une impression d'air froid, 8cc.

La difficulté de respirer jointe à des mouvemens consultés de la bagué et une sont éveinte sont étes signes fincetes. Le présonte qui on de le l'égalité d'ame, un ciractère doux, sont plus facile à quérique les sujes emprés é, colèses, parce que cet dat est un trouble ener unel qui emphé les cres gles fames-qui outre seminel; paidle, ou qui, sans dorair, sont dans un étai de traquultité; guérases ficilement. Des sujets qui out b'id ton mentis par des travilves incendiaires meurent presque triss. Quad le pouls se relève, et que la foresa renivent avec l'arreption, il aly a plus de digger, penui, que les ma dese no expo ent point à l'etion des causes qui pourrocent produce une métateu. La conspiración de l'esquiento militira avec la pointe vicile, la rougeoie, ile pompre, &c. arrunce en grand diager.

La nature est accublée per une sérosité ûcre et abordante, tous ces efforts tendent à l'expulser i ri n re contribue aussi efficacement à sen expulsion que les vésicatoires; mais il fant anpliquer de lorges emplères, et prendre, par rapport on coms des lochies, les règles percrites pure deminent. Il est impossible que la lymphe n'eprouve pas une certaine alté ation, de la part de l'acide prédominant , et qu'elle ne s'épaississe. Pour corriger l'acide et diviser la lymphe, on fera usage de l'esprit de corne de cerf, à la dose de vouze à quinze gouttes. Quelques medicins preferent celui qui u'a pas été rectifie, parce qu'il contient une buile trèsexalive qu'ile salit, et qu'ils croient calmante. Pour remplir cette indication, je préfère l'mage de l'huile animale de Dippel unic au sel volatil , parce que je suis très-éloigné de croire que l'huile empyreumatique, qui se trouve mèlée an sel volatil, soit edurante, sa causticité et son acreté la rendeut au contraire très-échauffante. L'esprit de mindérerus, qui est incisef et diaplioretique, remplace a Palkali volatil toutes les fois qu'on ciaindri que l'action de ce derairene soit un peu trop véhémente. Au reste, quoiqu'on emploie l'alkali volatil , l'esprit de Miadererus re sera pas pour cela exclu du tinitement; il soutiendra l'ellet de l'esprit de corne de cerl, et par cela même deviendra utile dans tous les cs .. Cette méthode me paroît préférable à celle de

David/Lumiton et d'Ioffons, qui faiotese t'un et l'attre un fréquent usge de poudres shortlantes, comme le coroll, les gerles, les ; que l'attre un fréquent gent de la corollès de la comme les corollès de la comme de la corollès de la comme de la corollès d'employer le sel volatif de comme de cerf que d'imper l'appresson et l'accaliement, cas observations pravavent qu'un même de cerf que d'imper l'appresson et l'accaliement, cas observations pravavent qu'un même de cerf que d'emple l'appresson et l'accaliement, accomment de la corollès de la sérueit.

Comme les sueurs modéries sont la crisa la plus favorable et la seule terminaison qu'on cloire s'attacher à procurrer dans cette moladie, tous les auteurs out cherché à Pexeiter par des desphorétiques souvent actifs. C'est une prande faute dans le régime des malades, que l'estploi faute dans le régime des malades, que l'estplois

des reachtes del ai fires y les tiennes les plus in ples, quant le apone des metir est, doit de par les meyens que flei indiquée sie exans y suffficient pour pres une verte évacuist on. Au res y ou peut deuter les déroctions légères de bourcas he y de l'ardate y de scoresoires y de chardon tent y de lingles y de vigérire, & de.

les récientoires préciencent ou calment les grands actions, couven les affections comteurs, les métacares, les diarrières colliquatieres, les contentes des tieres on destruteulations, les convulsions, le échic, la quantité d'apolat en que surcéclent pendent long-terms, l'an abienvait, l'inférentisse ment du poules autre tent quant des accieves sont des la quantité excessive de séronité qui ne s'étauxe pas per les surons.

De ne parle par des nécholes unitées par les médocirés qui effect écquis Hantites , parce qu'elles ne me parosace de fies, qu'elles doient con , me rand nombre de fies, qu'elles doient con , me rand nombre de fies, qu'elles doient de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme d

Quoique la dessication des pustules annonce la termina son de la fièvre miliaire, cependant cet état exige , de la part du médecin , ses pré-cautions et de la prudence. La suppuration des vésicatoires (quand on a jugé leur emploi nécossaire ) opère une nivulsion dans la matière morbit que, et si elle n'est pas complettament évaruée avant la cicatrisation des plutes formées par les cantherides, elle laisse la malade dans un état de tangeour, qui est quelquefois plus dangereux que la maladie même. Les forces vitales n'é not pas tonjours suffisontes pour procurer une nouvelle éruption . In matière riste mêlée aux l'umours et les altère; les maindes ri tombi ni dans l'accablement, et on ne les sauve qu'en réitérant l'application des vésicatoires et n y joignant un trait-ment analogue à celui de la fièvre miliaire, autrement les malades deviennent phthisiques ou cachectiques , &c.

### 6. VII.

De la fièvre exanthématique, connue sous le nom de pourpre.

Use autre sorte d'arrimonie, mais qui te rapproche de l'alkalescente, donne maissance au pourpre rouge et blanc. On le reconnoît sont la forme d'une émprime composée de practives du nu'har Solomie que le qual que que na dificie na ria Couleur. Le rouge ne pust pas éves comfonda avec alle je abre e a émiliargue en enque les pastatés mitiares concennent une sérocia girlist rend transprierores, a disse que et en parade en plus reintantes. Elle se dissipue evero pass asimpar de truites les atress éviptions. Il s'en cer anema qui disprovise souvi ficient na que celebra, et qui se resouvible auxis assiment. Une legée un presson de fourtantes assiment. Une legée un presson de fourtantes assiments de legée un presson de fourcettes révolutions.

C'est une maladie qui at'aque particulièrement les Femmes en couches. Qioiqu'elles y soient exposees ilans d'autres tems, cependant elle n'est jamais aussi compiune que parmi les accouchérs. Hullman assure avoir vu le pourpre rouge exister sans fi.vce 4 :1 n'en est pas de même du blanc , qui est beaucoup plus dangereux ; l'un et l'autre se reconnoissent aussi par une sorte de fitidité qui leur est particulière et qu'on ne peut pas confordre aver l'acidité qui est propre à la fièvre miliaire. Cependant, on voit souvent le mil réuni an pourpre, en sorte que les pustules de l'une et l'autre espèce se trouvent repandues nonfusément sur les maloies. L'une et l'autre éruption ont des symptomes communs, tels que l'oppression, la furbiesse, l'auxiété, les sonpers fréquens, l'insomnie . les alternatives de chaud et de Iront . la annormion des lochies . La résorution ilu fait dos niamelles. Dans l'une et l'autre aussi , quand Peruntion est men faite , le ponts se relève , les forces reviennent, l'agitation se dissipo, les fonctions sont plus libres, la peau s'humecte, l'esprit est plus tranquille , &c.

En admettant une acrimonie différente dans la forma ion du mil et du pourpre , comment arrive-t-il que ces deux sortes d'exhanthèmes se trouvent rénus dans la même maladie ? Je crois que différences portions d'un même liquide peuvent contracter des dégénérescences diverses dans le nième sujet et la même maladie. Une fièvre milinire est le produit de l'acescence, et peut-être ne faut-t-il qu'un degré prochain de l'alkalescence pour former le punjire ; mais je snis persuadé que certe suffe de fi imema:min n'a lien nue dans l'extrémité des vases qui contiennent l'humeur morbilique , et que c'est an séjonr qu'elle y a fait qu'est due cette nouvelle alteration ou à des causes semulables. La sueur qui l'accompagne a , par l'or'ent et resauttres caracières, une analogie avec celles des fièvresputrides; cependant les premièr » voiesselonnent encore des marques d'acidité, cu qui prave que l'acalite et l'a kales ence peuvent exister en même tems dans le même sniet On on a une preuvo incontestable dans certaines dyssesteries, où les différentes portions de matières rendurs par une même selle sont les unes scides, ce qu'en reconnoit à l'odenr et à la couleur verte, tandis que d'autres sont fondues et patrides.

Le pourire couge est plue common cles les miles qui on le sing arrennerses, Cimme le si hières, les acontesiques, &c. nompilés qu'on le sing arrennerses, Cimme le si hières, les acontesiques, &c. nompilés protien acontes que dies basenhas, les femmes et le comment et le contest qu'en de la contest de la contesta del la contesta de la cont

Cette un ladie est dancereuse : la facilité avec laquelle l'éruption disparolt expose les malades à perdre la vie, si on ne rappelle pas promptement les pustules au-dehors. Cependant, quant on soutieut l'éraption par des mayens convepables, le pourpre n'a rien par lu-même de mortel, si or excepte celui qui se manifeste dans certaines constitutions épidémiques qui sont funestes : mais elles n'ont point de rapport aver mon objet. Les surpes signes prognustics j'sjouterai sentement, que, quand les postules ont une couleur foncée ou qu'elles deviennent plus obscures et même noires, la maladie cht bonicoun plus dangereuse, et que les hémorrhagies um arrivent quelque fois avec ce symptome sont mortelles, parce qu'elles sont la

On tindra les malales à une d'altern donce, n'eloignat delles limperation de frois, et en viriata toignement la trory grande labray, qui bitt suggiumment les querges de la dialation. L'orce dant être manier ev dans un c'ât que la compartica de la comparti

La saignite, recommandé instamment par do Haen, est un moyen dang creix, et qu'onne pout employer qu'avec les plus grand, membrement, et dans les circonstances les plus rares, commo celle d'una appression subte des loctacs, d'ano millamantajon commonfrante dos viscères, &ceDans le cas da les passibles notiriorions ; lainification de quinquina exhibitate, sont indispensables pour correpce la particles paralleles pressibles pour correpce la particles paralleles pressibles pour correpce la particles paralleles paralleles que present a l'Empire de maier palece. On rei fain par la marge access frépient des seixentéres pon a'attache soubent à l'Empire, avant d'Abresser la nature des particles palacités par la caracteristique qui l'accessible, calculate que forment un possible diversible par la caracteristique que de la circonference par le services et des particles de comment de l'accessible de comment que de l'accessible de la circonference par le services et des paralleles particles de l'accessible de l'accessibl

Les progratis ne con utiles que dans la fin el actuation en les domanta troy prépirtament, il artérent les lomenters ave les rateries ment, il artérent les lomenters ave les rateries ment, il artérent les lomenters aventers progratis de la constant de la maladie, comme lorsqu'il et des crioussantes surgities apour les presières dans les quots de la maladie, pour les presières avoirés. Au extré, quot un les prédients avoirés. Au extré, quot un les productions de la firste mallière, en oberçant de me pas confouire l'emplee d'actimoning qui prelomine dans l'une et dans Patter, et qu'il ne par confouire l'emplee d'actimoning qui prelomine dans l'une et dans Patter, et qu'il ne par confouire l'emplee d'actimoning qui prelomine dans l'une et dans Patter, et qu'il ne par l'active de la president de l'active de la president de l'active de la president de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de la president de l'active de l'active de la president de l'active de l'active de l'active de la l'active de la l'active de la l'active de l'active de la l'active de l'active de l'active de la l'active de l'active de la l'active de la l'active de la l'active de l'a

#### FEMMES. (Maladies des) (Médecine pratique.)

Quand pai ranis de la constitution des Famers, più coloni que side abecțe de affections mobiliques ausquelle elles écisent exposes y mais una c'excesse; più comodide toutcomme cellistantes et colonie mariere. Dans cetricle, è ne prosenterai que le tublesu dei accident qui attaquear les fusiones qui vivent la la la la mariage, patre qu'en parcian. Platitude de mariage, patre qu'en partar, particulier des phésonetires pathologiques qui les concernants.

Les premiers plaisire des Founces son accompagne de domiers auer virus pour dissiper tont Patricit de la volopid qui rémit ordinatiement les deux seus. Il aire lat confinierment am déchirement de l'himen, si si dubiette, ou d'un cercle membranes qui le remplace. Bissi d'un cercle membranes qui le remplace. Bissi aire di suporter de soine. Il est rare qua les gandes l'erres soint bérisérés dans Papproche de Phommes (ex., il faudrait support une vonbence artire de nels se confirmement, et une dupoportion comoléable soire la vergeet l'outerture du rajin. Mass coman le ser-conoutre, quoique très-rarement, des ass semblables, fl.
val bus de prévair que cette plais sample se
guérit asses promptement, pourru qu'on observa
quelques ménagemens dans l'union des deux
sonces.

C'est au défant de circolipection d'aux les cereses, ou publis à un existe de poussances et de-reprochées, que sont dues les inflammations du vigin, p'un oiser-re dans quelques sojets. Elles on leur parliquiterement electrolités de la commandation de la comman

L'adammation ne se borse pas leujours au vagin ; comme be consid el Vival her éprouve nussi une partie des frottemens rétiréés pair out. Leudans ess circonstances, il arrivent difficulté charact, et le col de la vessue d'editaune à son durry d'où les accidens dépendant de la supension de l'igrection des uriers ou même deux appression. (Foyet pour la curation, Lu PLAMS-RATON DU VARIE).)

L'excès du coit, dans les circonstances que nous venous d'indiquer, donne encore mussance à une maladie phis grave ; je parle en ce moment du racornissement du va in , on d'une espèce de dessòcliement , qui en le produit des frottemens trop prolongés auxquels il a été exposé. La sorte d'endurcissement que contracte cet organs ne parolt pas d'abord offrie bien des inconvéniens; mais à la lougne, l'habitude continuée des mêmes plaisirs, y désermine des ulcères d'autant plus difficiles à guerr, que la partie malade a perdu en quelque manière son organisation; car, la plus grande portion des vasseeaux sanguina, lymphatiques et sérena , qui entroient dans sa composition, sont oblivérés. Il se forme une espèce de squirrosité dans les portions endurcies, et l'inflammation qui les attaque est toujours d'un mauvais caractère , ainsi que la suppuration qui en résulte.

Ces ulcères résistent long-tems à la curation, et , quelque soin qu'on apporte à arrèer leue progrèt, ils sétendent dans toute la substance endursie qu'ils fondent par la suppruntion. La maladie feivrint racces plus rebelle ches les femmes dont l'endurcisement a dié auguenté par des injections astringenteurs à dié auguenté par des injections astringentes.

En supposent que le dessèchement du vagin ne prenne pas une tournure aussi dangereuse que celle dont je parle, al en torijour un obstede a la fecilité de 15000.000-envert, parce qu'il not plus ausceptible de la dilatation réceassié-pour luvre un pasage, configant au fontus au moment de su naissage. On se doit donc jus féresurpris de la fréquence des déchirement qui arrivent dans l'organe dont rous parlois fors un configuration de la companyation de la manoniac qualité du pou qui en découte , et, de la dificulté de le cécatirer dans corrânias sujent-

La fecience des plairs descriens cher les femmes don l'augres et plus peut plus qu'ul reduiter e, rapose auss' à d'autres accident la matrice irrice, principa les impulsion-qu'elle souffre de la part de la verge , égronre d'abord des doubleurs, que le tene rend plus inoutentalies que ecclar deux Purristion trop contient d'el les utéres et les cammonses, ou la met d'el les utéres et les cammonses, ou la imple inflammation qui peut reconnaître pour cause celle dont ous parlons.

L'Alun des mèmes phisins énerce les funciles visites, a minuté et naturelles. Cets par lui qu'un graaf nombre de fommes tombent dans uitst de marsane qui les fast pière après de cette de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de la comme del la comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la

Le défaut ou la privation de ces jouisasmes, parès les avoir éprouvées, est aussi une source de désordres; mais l'en patieral en asposent le tableau des accidens auxquels les veuves sont exposées. (Voyez la mot Vavvas )

Comme la procristion est, le but du mirrega, elle en est aux si la autic niviriable ciutes les fois qu'il n'y a point d'obutacles à la doncristion. Ce nouvel d'air a auxi ses danger. Il se rédette quedquefois gêt les premers montes de l'impregnation pagles, symptomes, si-son fâcheux, au moins trè-incommodes : nont tels les vonissemens, les hausies , la pease d'apoétit, ou un appluit actriene, ou canita un appoint déprach

La metrico, en acquerant un volume extraordianire, presse les viscères qui l'anvironnent, et

cotte swit éties méchanique suffit souveils pour géner et feir friquement les fuccions des victors du lascvenire. Ceux de la digestion en cont les premises incumodes, 19 a deux cuese de cette lésion, l'une est l'irrilation qui au comanique de l'utéria de sur quand le sujet est très virible, et que le chargement au comanique de l'utéria de sur quand le autérial de la companie de la companie de la latte de l'est de l'est de la latte qu'il act qu'il act acqua un volume remarquable pour éres spacé, qui de l'est primer voir et le le premer jour de la conception y et us grand nombre dans la première remine.

Par quel méchauisme un si grand changement ge fait-i, par une cause encore en apparence si legère ? Il paroit cortain qu'eu moment ou pao femme est lécoudée, il y a une silluence de liquides qui se porte précipitamment aux parties de la génération pour la nourriture de l'œuf qui doit contenir l'embrion. Les experiences qui constatent ce système paroissent sans replique : car on a observe que peu d'heures après le coît les quaires des femelles sacrifiées à ces recherches étoient déja gorgés de fluides, et que le sang qui s'y portoit paroissoit en quelque sorte les enflammer. Les emiryons trouvés dans les trompes ont appelé également sur ces organes la congestion sanguine dont je parle : la même chose strive dans l'utérus. C'est donc à cet afflux précipité du sang vers les organes de la gé-nération qu'on doit l'irritation dont ils sont susceptibles; toutes les fois que ces organes; et particulièrement l'utérus, ne se prétent pas avec facilité au développement nécessaire pour que les vaisseaux se rempliesent sans resistance. C'est par ce méchanisme qu'on peut expliquer. les dérangement précoces qui se manifestent dans la grossesse : nous verrous bientôt que les mêmes causes agissent de la même manière dans une grossesse avancée.

J'ai dit que la gestation étoit accompagnée d'incommodités qui tiroient leur source du volumn extrêmé de la matrice. Cette seconde cause n'a. pas besoin d'une explication bien détaillée pour etre avouée. En effet , qui peut ignorer que la compression exerce alors sur les intestins et l'estomac une action qui gene leurs mouvemens, embarrasse la marche des fluides dans les vaisseanz dont ils sont formés , engorgent ces mêmea vaisseaux en oblitérant un grand nombre d'extrémités capalizires, ou en rallantissant le coura du sang dans leurs cylindres , en compriment le diamètre des veines , en excitant par la congestion qui résulte de ces effets un timillement continuel dans les ners principanx ? Ces différens phénomènes sont si faciles à appercevoir , qu'il seroit inutile d'entrer à cet égard dans un plus grand détail.

Ce qui en indressant d'aitiquer, c'en que la citire de la chure soin d'anomer souveur maisture aux s'apponnes missus : 9°, une di-guison laborieux on nulle, d'oit l'amigrisement, le distribée; out, dans les personnes to-toures, le railleuisse ment de la uniche de maistère dans les intestines, d'où une constitution de la configuration de la collect des doubleurs d'orins, une cineur constante dans le basrentre, le gonflement des autoeux de l'aux de la collect des doubleurs d'orins, une cineur constante dans le basrentre, le gonflement des autoeux hémortolitaux.

Du défaut de disparion , les sigreurs , les alares, les contierences de pitute , la perte du poit pour les alimens , ou , comme je lai détait, la déparation du goût ; la dou cette prélévance pour des alimens ausuviss en enzemantes , et ce dessi noncepables , et par su voiriere, et par sa durier et pour des substances qui réquient en bonne sante.

Da dafaut de digestion noissent nussis cette follesse extrême de quelques femmes que la grosses extiente, le meritame qui se marificate che que que autres la ficier più qui s'altidate ches celles-ci ; les malafes putrides qui nusquattun grand nombre et tioni la saue le troite dans l'amas de salurres des premières vores ; &c.

Quand, an contraire, les digestions sont honnes , la pléthore se montre avec ses signes et ses accidens. La compression exercée sur l'antie fuit a ver une partie du sang dans les parties aupérieures du corps : d'où les douleurs de tête, sa péranteur, les rertiges, les éblouissemens, marche, parce que l'origine des per le est emborrassée par la quantité excessive du sang ; par rapport aux poumons la ditheulté des respireaussi librement qu'à l'ordinaire, les palpitations, un sentiment de géne et de suflocation , les e ranglemens ou les apasmes de la trachée srière, les crachemens de sing et les phthisies pulmonaires qui en dérivent. Dans ces circonstances ( la plethore ) les bras sont louids , engourlis ; le ponts plein ; l'artère se ment difficilement ; les opérations de la main sont fatiguantes, quand ou s'efforce de les continuer quelque tems.

La môme cause donne lieu à der plèconcime à peuprès incellibilitée dans les parties ioficireures; mais c'est partienbiereures pais c'est partienbiereures par le sang verieures avoir pout expliquer kour méchanisme. La comprossion de la veine cave ril utit le marche des littles qui tended des cavérantes un cere : d'au l'engourdaisment des parbies, des pour les des la commentation de la commen

Si la pressure dunt di la vancia più martie a cinnue dius les pomitres tens de la genation, ne se laisse pas publicere facilearent par les finiles qui adordents Unrations e continue; ou continuere à se manifester y d'où les ayuntenes dont più fait l'enumerion piùs hauto. On dianje ceré dat par les tainer e le re-channe, e e qui est la present di la l'agreement se merity apprendit più facese mani-thi que la circ datum e continue cana recontre le maria et le richarda par la continue cana recontre le maria et le richarda par la continue cana recontre le maria del partie del presentation de la continue del presentation del presenta

Cest data est dat d'agcourent que naissens les doileus de rous dévenuisées pur l'engre, coment anquis des ligitions lerges et ces designer des ment contantes : dels augmentest de vérleuence, font une impression vire sur l'interior. Pirritaire, caucust des contractions dans ce veccer, commente pertoy d'où l'avergemen en l'iconociements président, de l'entre détentate les mêmes a colleus; a colleus en l'extras détentate les mêmes a colleus;

La compression exercée aur l'origine du rectura giue in cramation dans es reineaux d'oùle guntement d'e le marrimides, et les donteura qui sont inséparables de cet état longjeus contingé.

Le même effet de compression sur la vessie emplicat l'encrétime de l'arris dévia de solutions qui carrison et l'arris d'oit les doubleurs en urisont, il difficusté de rendre les arrises, plumpratielle de le "ru debarrasses auns opouvers la matrie plus bout, ou sum prodre une attitude qui la face perior plus prodre que attitude qui la face perior plus mones que compener le corps en avoit et trichés en appuyant les ins, aux l'est iris ons er une clause, pour que la autrice tombre en quelque sonte dans l'aladoment et dispos la vesue.

Mais la compression trop long-tems continuée anuée avec elle l'atonie de la vesse : d'où son godhancat prodijeux qui augmente encore sa fusionse; d'où son état d'inertie qui persats parès l'accouclement, et les accdens ses nombre qui dépaudent de cette gène postée à l'exica.

Si la grossase n'a pas lieu dans le viscère qui cer d'a suit à la gratiano, les femme sont une access d'une prompte murt. Cest unit que la grossase des ovaries cui des troupes se temme ord. nacciment dis quatrême au sengieme, mon par une rripture des membranes du fleurs plus que l'étiment le present de l'entre des membranes du fleurs plus qui dynaveut ce eggeur, de la nature.

La claudication, qui est assez fréquente chez les femues encrintes, reconnols deux causes. Elle dépend quelquefois da la compression des nerfa aceréa, lorsque l'entiren es quest plus sur ma des colès que un l'autres ace état resulte ou de l'attenie du placeria sur un des colès de l'huteine, on de l'intégalité d'action des ligament, dont les nas plus courris que les opporte, mairitement la matire dans une situation vie de l'intégalité d'action de l'ignatifia trap rélabés per practicat exte i cileston de l'uniferia, malgré qu'il n'affecte par lui-mème aucune inclinaison particulière.

La seconde cause tire as source d'un relichement extrème des ligamens qui unisent les ou du bassin cer il est me felt inévitable de la dubassin cer il est me felt inévitable de la grove-en, qui concire dans un aussa prolifgirat de lluides dans toutre les portes de l'abbonen, et dans les extrémités inférences. Co péron-compression. Or, cette alses très-prolongé et amoitre consultation. Or, cette alses très-prolongé et amoitre de la comment des symplemes de la public elle des ou innomés d'avec le securin ; d'où il résulte que les Fennes mont plus de outre de la consultation des symplemes de public et ceret delle des ou innomés d'avec le securin ; d'où il résulte que les Fennes mont plus de outre de la consultation de la consult

Cette disposition à un relachement extrême extrare à larérité; muis, quan l'elle est portée à ce point, elle exige des secongs très-assidus pour fuciliter le rapprochement et la réunion des os séparés après l'accouchement : autrement la alaudication persuste toujours.

Après avoir souffert toutes ces maladies pendant la grossesse 3 l'enfantement amène d'autres dangers. Les douleurs sont presque toujours Pannonce de cette pénible le sion. Elles sont autres à raison de mostacles ou des dificultés qui se présentent au passege du forms.

D'abord une conformation vicieuse des as da bassin pent rendie Paccouchement impossible, et il n'y a que deux moyens de déliver la mère, Popération cava inven, ou il a section des membres du factus, a'd a perdu la vic Cea deux moyens sont également douloureux pour la nère, et également daugereux pour sa conservation.

Si les vices de conformation sont le nature à permettre la sortie du fietue, quoiqu'exce des differtités, la longueur de l'accouclement, la perdéfence des douteurs, les maneuves qu'on en chilgé d'employer sont encors une source de la conformation de la conformation de séquise, et se contraction devenues insuffisantes us accélérent plus l'enlantement. Pendant tout ce tens une hémorrhègie permicieuse est

Médecine. Tome VI.

une autro cause d'ouéantissement. Que r'ote-t-il à fitire ? à extraire le festus à Paide du fonceps. Si Pon traté à s'en servir, et que la matrice ait conserré quelqu'action, elle ne l'employe dans quelques circonstances qu'à son détriment puisqu'elle se rompt.

Si la rupture a lieu à son fond, l'hiemorthagie et mortelle prespue dans tous les cas; parce qu'il y a épanchement dans l'addoineu si la rupture a lieu dans l'orifice, l'enfant passer, mais: la plaie qui reute est à craindre dins ses suites. Leg décharements de la wive, du moit et du périné sont encore, des accidents dépendans de la même cause.

Le volume des enfans trop gros détermine les mêmes suites. Les manœuvres openées avic peu de menagement causent les mêmes dangers.

Il fatt foindre à ces mater les contraisons profonder de toutes les parties, les inflammatous qui succedent, la gangeiou qui en est la sinte en les supportations excessives et abondaires que les contrisions occisionnent, supportation qui consument les malades, on dont la matière faisant des fastes à travers le tissu cellulaire donne maissanca à des déprèts consécutifs , sece fièrre lente, maranon, atrophée, des

Les tiraillemens violers et les impulsions tro prolongées de la part de la mère sont suivies de ia hernie de la matrice , de sa subversion , de sea déchiremens. Si le renversement n'est pas complet, ou difficile à connoître, et qu'il n'ait lien que dans une portion du fond de l'atérus , la perte qui l'accompagne est foudroyante. Si le renversement est complet, des ignorans tirail-lent un viscère sensible, et font périr les seconchées dans des angoisses inexprimables. Que dirai - je do ces accoucheuses, qui arrachent la matrice dans ces circonstances désastrenses ? Mais en supposant la réduction du viscère, la foiblesse qu'il conserve, sa disposition aux engorgemens, par l'irritation qu'il a épronvée, sont encore des causes de maladies que le tems ne fait pas toujours disparoître avec les secours indiqués.

Si le col de l'utérus est obstrué, su difantion partielle dans les points qui se printent à l'extension detreudra troy consolérable, suntés que les portions teogrésic conservents lus rést printifé. Il résultera de cette inégatité de dévelopgement une foitiesse extrême dans les porters qui so préteront à la dilation y d'ait leur rupture par la dispropertion avec lapidile elle sant obligote de l'utérus, faitqué par les courtextions inniférationberre dans l'atonies y d'ait leur injunis l'est, tomberre dans l'atonies y d'ait inquésibilité d'accélérer l'accouchement. Si l'atonie n'a pas lien, la continuité des contractions rempra le fond de l'utérus : d'où les accidens dont j'ai parlé précèdemment.

Les engorgemens des parois du corpa de la matrice donnerout hen any memes symptomes par les mêmes causes. Les positions vicienses de l'atérns opéreront la même elfet. Si la tête de l'enfant, comme cela sirrive quelquefois, est portée sur les os innominés de manière qu'elle ne paisse s'avancer, alors les contractions se multiplieront sans succès pour l'acconchement, mais avec danger pour la mère, par les raisons exposées ci-dessus.

Quand la matrice s'irrite violemment , l'acconchement ne se fait point, mais l'he morrhagie qui subsiste devient funcate. Chier quelques sujets la véliém nee de l'irritation occasionne des mouvemens convulsifs ; le col de l'utérus se ferme, le bas-ventre se tend; il s'inflammeroit promptement, si l'on re venoit pes au secours de la mère, qui périroit des suites de cet accident.

L'atonie de l'utérus est un des plus grands malhenes que puisse éprouver une Fernne-en conches; le travail se se termine point taut que dure cet état , l'enfant n'avance point , la mère s'épuise en efforts impuissans ; la perte continue avec d'autant plus de violence, que les vaissesux avant perdu leur ressort laissent échapper le sang comme des cylindres manimés; leurs orifices restent béans ; ils ue sont pas espables de se contracter ; la mère perit d'hemorrhagie.

Une position vicieuse de l'enfant rend l'acenuchement d'antant plus difficile, et plus dangereux , qu'il y a moins de moyens de ramener l'enfant dans une situation qui favorire sou passage. L'état de la matrice s'oppose quelquefuis à la réussite des mancruvres qu'il faut employer pour parvenir à ce but : le tems qui s'est écoulé et beaucoup d'autres circonstances accessoires an mentent encore le danger inhérent aux mauvaises positions.

La conformation vicience du fortus, ses parties mal organisées, mais par l'excès de volume, sout nne autre sorte d'obstacle an travail. La réunion des jumeaux présentent les mitines phénomènes, ensorte que le danger se mesure sur la disproportion du passage avec le corps qui doit le parcontir. Dans cette circonstance, comme dans les vices de conformation, du bassin , le porti à pondre est subordonné à l'état du fœus et aux expérances de conserver l'un di sideux individus car un ne peut espéier de sauver tous deux en meine tems.

Les adhérences du placenta, contractées pendant la grossesse par une phiogoso, rendent la délivrance difficile. En s'obstimant à le tirer . on renverseroit la matrice, ou l'on occasionnerair la lernie de ce viscère. Il n'est pas toujours

en se servant de l'ongle pour détraire la cohesion qui l'unit à l'atérus : cette manœuvre enflamme aussi la matrice : celle-ci se contracte dans certains sujets au point de re pas permettre l'introduction de la main de l'acconcheur. La rupture du cordon embilical jette presque danale même em-barras. Heurensement les bons acconcheurs ne précipitent point cette délivrance, à moins qu'ils n'y soient forces par l'al-ondance de la perte. et l'on peut encore modérer ceile ci par les movens connus.

Les hémorrhagies , dont je n'aj point parlé en particulier , ne sont à craindre que par leurs excès : mais , comme elles dépendent de tons les symptomes dont on vient de lire l'énumération, je me dispenserai d'en traiter plus au long dans cet article.

L'acconchement terminé, les fluides qui devoient s'échapper ne passent pas toujours avec facilité ; d'on le conflèment des organes de la génération, ceini du bas-ventre, les iraladies inflaminatoires de ces parties, et les malheurs qui en sont la suite

La fièvre de lait porte le liquide qui doit noncrir le fortus dans les mammelles pour en foire la secrétion : mais, si les viscères abdomissux sont gorgés par une trop grinde quantité de ce liquide , s'il y a une i retation particulière dans con recères, la matière laitense y stase, les culles de la contraction de la fèvres putrifes avec ou saus in constition, d'où la supparation ou la gan rène de ces viscères, ou les dépôts purulens dent le foier plus ou mains prof and est aussi difficile à évacuer qu'il l'est à guérir.

D'autrefois , la fièvre qui a d'tourné le lait de sa route porte cette humeur sur des parties éloignées d'où les affections pathologiques les plus variées et les plus prenicienzes. Il n'est aucune partie du corps qui soit à l'abri de son irruption ; les cavités s'en remplissent , les articulations en sont attaquées , le tissu cellulaire en est engorgé.

Si une portion de l'humeur laiteuse est évacure, celle qui reste occasionne d'autres maladies à des distances même considérables de l'accouc'iement ; elle se comporte comme dans le tens des conches ; mais, comme elle est moins abordante, elle agit aussi d'une manièle moins tumultucuse C'est pourquoi elle forme plus ordinairement des empâtemers : d'où les engergemens laiteux, du bis vontre, des gion ies; tes empâtemens des srüculations ; les douleurs vagnes ; d'où, avon le teus, la décomposition des liquides, avec caccéllimie, et par suite cachexie, et toutes les affections qu'elle cuiralne.

Si le lait parvient aux mommelles, il les engore outre-meure. Celles qui ne nourrissent pas lours enfants s'exponent aux enporgements aus lammatoires des soims; d'où les alaches excessivement douloureux de ces parifeas mis, comme la apopuration me find pas toujours complette-mation les sentingents de la proposition d

Les choes, les coups, une disposition particulière des fluides qui ont acquis quelqu'arrimone, peuvent faire dégénérer le squirre en carcinome. Si la tumeur carcinomateuse et adhérente au tiorax, si les glandes voisines ont contracté quelque vice, la curation par l'opération est infructueuse.

Dans ce court abregó des affections auxquelles les Fem nes sont exposées, je ne comprendrai pas celles qui se manifisment à la casation des règles, parce qu'elirs sont communes aux filles, aux femmes et aux reuves. Ven donnerai la notice en parlant des vewes.

(M. CHAMBON.)

FEMMES EN COUCHES. (Médecine légale et médecine publique.)

La situation dana laquelle se trouvent les femmes . lorsque le terme de leur grossesse approche, où est arrivé, mtérresse vivement toute aue sensible et inspire alors pour elles cette tendre sollitude, qui n'a pas besoin d'être excitée par ancune autre passion. Cependant comment est-il arrivé , qu'à l'exception de ce qui a pu se faire depuis environ commante ans en faveur des Femmes en conches, les peuples modernes soient resida si fort au-de-sous des anciens sur un objet aussi important pour la socié.6? Le mépris et l'aviliss ment dans lesquels l'état du mariage semble tombé de nos jours seroit-il la principale ennse de l'étrange indifférence, que tant de de gens manifestent pour les personnes du sexe, lorsqu'elles remplissent leurs plus nobles fonctions ?

Les jurisconsultes ont agité la question, savoir, si une f mme "rose, ou ren conches, seroit (quant aux elfets civils) réputée dans un état de santé ou d'unfraité i et ils ont décidé qu'à moins d'un dérangément nou ordinaire pour cette situation, on devoit adopter la première. opinion. Ne pour out-ou pas contenir cepe deut que, que que natural que soit l'ouvre de n'acrouchement, et en général tont ce qui tieut à la propagation de l'espèce, l'amadement, &c.; il accost injuste, et souvent barbare, d'astre n lee une femme, soit dans l'un, soit dans l'autre de ces denz cas, a toutes les fonctions su s distinction dont s'a quitte uue temme dans s'état ordinaire ? Une femme dans l'étut de santé est celle qui, dans tous les cas possibles, à la faculté de rempler les devoirs propres à son sexe. L'homanité et la justice se paronsent-elles pa se réun riponr exigir que les femmes grosses ou en couches jourssent de tous les proviéges que les légis ateurs out accordé aux mataries , et qu'on n tes ervisage, anit dans l'etat de anné, suit dans celui de maladie, qu'autant que sous l'un ou l'autre point ile vue il en résultera pour elles quelqu'avantage, et jamais aucun inconvenient ?

Les priviléges accordés chez les anciens aux F. mmes en conches n'éto:ent pas très consilée rables. Lycurene défendit de mentre des inscriptions sur les tombeaux de leurs éponx , même dans le cas où ils seroient morts pour la défense de la patrie, ni sur ceux iles femmea qui auroient perdu la vie dans le travail de l'enfantement. Les Romains suspendoient des couronnes à la rorte de leurs maisons, sans doute pour en écarter le bruit et le tumuite qui sont quelquefois si préjudicial les aux Femmes en couches. Leurs loix ne permettoient de donner la question aux femmes que quarante jeurs après l'accouchement. Ce délai n'esti as mime tonjoura suffisant aux yeux iles Médecins i et il est bien surprenant que Zicchies ait cru qu'on ponvoit le racconreir desdeux tiers, et même ilestrois quarts, lorsqu'on ne se proposoit que d'intini der les accusees. (Quaest. m. d. leg. I., VI, T. II, qu. 2, nº. 8) Est ce que la terrent des supplices (car la quertion en est un ) n'est pas capable de nuire infiniment à une femme, lorsque la nature est encore occupée à rétablir les parties internes de la génération , et à favoriser une sécrétion qui , à la vérité , n'est pas très-considérable quivze , et même dix jours après l'acconchement, mais qui ne laisse pas cependant c'être encore assez abondante ? Les mêmes leix romaines délendoient, même les quarante jours expirés, d'infliger aucune peine alflictive à mie acconchée, avant d'avoir trouvé une nourrice à son enfant, Un juriscomulte de nos jours a fait un ouvrage, on dissertation , pour printer qu'une Femme en rouche malade ponvoit tester validement ; de rendre dépositaires de ses dernières volontés et la sage-femme et les nutres personnes de son sexe qui lui donnent des soins. Regerdera-t on comme un des priviléges des F. meres n couches la contume de quelques nations . chez lesquelles

les maris as mettoi au lir, à la place de l'accuste è Elle sout lieu airunius au Elegage, au rapport de Sixton le Gograpile. Ou lit de la company de Sixton le Gograpile. Ou lit de la company de Sixton le Gograpile. Ou lit de la company de l

C'a été une opinion asses généralement répandue de tout tems, et même chez les peuples les plus éclairés qu'il existoit des ennemis invisibles de la propagacio de l'es, èce humaine, qui s'approchorat des lemmes à certaines époques , sur faisoient voir les figures les plus étranges, et cherchor ut à avoir avec elles le commune le plus ontine. T. la étoient chez les Romains les divinités cham êtres appellées faunes , et les incubes On cherchort à élorguer ses è res malfaisnus par certaines p stiques auxquelles chacun attachoit, selou son idée, plus ou moins de valeur. Ciez nous, anjouid'hui, men des Femmes en couches s'abstienment de recevoir la visite de person les inconnues, de regêtréer dans la rue, de se tenir à la porce de feurs musons , ou d'entrer dans leurs cuisines : et el n'est personne qui n'art entenda dire à quelques-unes d'elles que de pareilles recontres leur ont cause beaucoup d'inquiétudes pendant le teus de leurs couches, et que les histoires de charmes, répandus sur d'autres femmes , leur ont fait appréhender un'on ne leur jettat pareillement des sorts aussi filcbeux. Ne devroit-on pas chercher à d traire de semblables idées, qui ont quelquefois une influence très-préjudiciable sur la santé des accoffchées, an appellant à son secours le peude principes de physique qui seroient à la portee de leur espait , et ceux de mo ale d'après lesquels elles so regardero ent comme des étres protégés par le créateur, et destinés par lui à perpétuer la race des bommes sur la terre ?

C'est encore en quelque sorte en dépit du resgect et de la tende solicitude que les Fernance,
gect et de la tende solicitude que les Fernance,
processes et la companie de la companie de la consecución de la companie de la compani

sorte de punficialis, écité en usage chez eux. Il est vrai que clez cus la loi se l'archambi pias conuse chez les Habrons. Les Siannos ringent leurs Frames de se guiri-produit quatre semanos derant le leur, et de preien e la se challent tant du uc dés du corps, et handa l'autre côde. Les Xalimoucks, et M. Mellas, nott fisé un espoce de quarante jours pour dissiper ce ju'une accouchée peut, selon eux, sour d'impure.

Ces usages de tant de peuples différens (noua auriens pu en rapporter un bien plus grand nombre n'exemples ) ne seroient-.ls point londés sur la persuasion universelle dans laquelte on est, qu'il seroit préjudiciable à une accouchée do reprendre trop promptement ses occupations ordinaires. Quarque l'accouchement ne soit pas dans tous les pays une opération également scabreuse, cependant elle entralue toujours dans la nuchine certaines révolutions qui , quoique dans l'ordre de la nature , rendroient dangereux ponr la plupart des femmes le mépris de ceslois dunt nous avons parlé, M'is quelle a pu être la raison qui a engagé le législateur des Juss à doubler le teux de la purit ation d'une semme deveaue mère d'une tille? Le climat y entroit-il pour quelque chose? Nous n'appercerons point de traces il'un usace semblable parmi les autres penples de l'Asie. l'appocrate , qu'on ne taxera sasurement pas de superstition, dit que l'ecoulement des lochies après la naissance d'une fil e dure quarante deux jours, et trente jours sculement si i 'est un enfant male. ( Foy. Op. Hippocr. de natura pueri , com. 5, p. 3,5, ed. de Chartier) Ce grand homme avoit-il donc adopté un préjugé, lui que l'observation semble avoir toujours guidé, et dont elle confirme tous les jours les préceptes immortels?

On est sans doute en droit de conclure de l'exposé que nous venons de faire des usages des peuples les plus opposés, que cette partie de la santé des personnes du sexe mérite de fixer l'attention la plus sérieuse , et que tout homme né sensible doit concourir de tout son pouvoir à la formation des établissemens qui peuvent assurer davantage le sort des Femmes en couches. La femme est de toutes les femelles des animaux celle qui, dans ces circonstances, a le lus besoin de secours étrangers : ce qu'on doit attribuer en très grande partie à l'énorme grosseur de la tête du forms relativement au resta de son corps , et à l'extrême sonsibilité du gene nerveux. Aussi remarque-t-on en général que les femmes qui ont la fibre forte , telles que celles de la campagne, éprouvent moins de douleurs et de fatigne dans leurs conches que ces frèles bourgeoises qui sunt anns aucune énergie pour s'acquitter d'une fonction si importante : et qu'une sensibilité contre nature, l'érétisme des nerfs, ou bien la milité girs forces ; ou celle des douteurs de l'enfantement pro-ennat d'une sorte de paratysse réclai-ent a la dernière extrémité, quonqu'it ne s'agisse que d'une opération naturelle.

Ce que rapportent que ques voyageurs de l'étonnante lacilité avec laquelle les femmes necouchent dans versams pays n'est pas fondé sur des observations très-existes; ou bien ce qui se passe sous nos y dont être attribue à ces differences extrêmes résultantes du climat, du temperament, de la force du corps, et les vices de l'échication physique. Cep-miant il est certain que les accourci entens qu'u- e position contrenature du fœins rend labateuse, aont tels pour toutes les femmes sans exception, et qu'une heureuse terminamon n'est giere dà a un tempérsment miena disposé. Un enfant qui se préseme plus ou moins de travers au passa e ne peut passins le francior ci ex une femme sume et robuste que chez une outre , avant qu'une main secourable uit changé crite posmot. Or , dira-t-on qu'it y a d' s climats où de pareils accidens n'a ent jamais lieu plus ou moins fréquemment ?

Le besoin absolu qu'ont les semmes d'être assistées dans leurs couches étant bien démoutré. est-il un alsus pius funeste dans aes conséquences que celui de frisser ou de confier à des mains ignormes l'administration de çes secours ? Et n'est-ce pas nu devoir essenties des administrateurs de la chose publique de veiller à ce que chaque communanté soit pourvue d'une sagefemme instructe, et chaque district d'un accoucheur capable de terminer les accouchemens les plus difficiles? Commen de femmes qui , prévoyant l'abaudon dans lequel elles seront laissées , perdent l'espérance de faire des couches heureuses ? Combien d'autres se félicitent de ne pas devenir mères, ou même d'êtres délivrées avant terme ? Combien enfin emploient de moyens illicites pour éviter la grossesse ? Cette cause de dépopulation est malheureusement plus énergique qu'on ne le croit communément.

En appoinnt les secons convenibles mis à la porticé des l'incurie ce cancie, i ficultar cacore preside des meaures pour engigre aglicacore preside des meaures pour engigre aglicatattendre pour appeller la sag-fermatière le
tre ail soit à sa fin. Car il l'est pas rarce de rencentrer des formes qui as foit un trianghe
feame on de l'accouclear, et qui indure recelercheix cette especé d'urastarc. Cegesdant, i
ne voicion pas quelquéficia des enfans nomire a qu'ils recrovicat d'une sage-femmes ? Plusieum,

sortant du sein de leurs suèpes avec force , sont tombés sur le car ran et se sout fromsés gravement. En parefiles disconstances, si le corion combilical se rough , l'enfant prât pinir a'hémorrhagie; et la accousse que l'atrière-faix éprouve est capable de faire naître une perte énorme, on une chûte de notrice, &c. Une semme qui neglige d'appeller du secours expose donc sa vie et celle de son cufact. Si la position de celui-sa est désavantageuse, elle se fatique inusilement, parceque, tous ses efforts ne lui feront point franciair le passage. Si la sagefemme n'arrive pas, son état devient de plus en plus fachenx, parceque, les eaux avant perce, il n'est inentôs plus possible de resourner l'estfant , qui pirit ainsi avent de neltre. Une mauvaise honte, qui empêche les Femmes en conches de permettre qu'on s'assure de l'état de l'orifice interne de la matrice, de celui des eaux, et de la posicion du fortus, jusqu'à ce qu'elles y soient contraintes par l'excès des donieurs, artire les mêmes inconvéniens que le manque total de secours.

Ce sooit danc une loi fort uille que celle qui obligroit les de 16 des familles 4 appeller la sage-fenanc, si tolt que les douleurs pour accouder et aumén-recount; et qui les paintoit ai un accoud-kement avoit lett, a même liveaumenment, Percounclement à vivil et ils enjoir et tries-pompit. Et pour rendre l'endeutien de cette loi plancertanne, la sage frame elle-même erroit tenue de dénoncer ai un accourlement à étoit fait un qu'elle y étei de spetile, ou cam qu'en fait de quelque sorte circle dépositaire de la sfresié pullique.

Maist levels accessaire de défendre en même se, excepté dans les cas d'acconsisments inpréseus, de ce servir d'autres personnes que d'occoncilerare ou de nego-femmes apporteres. Ren de plus comman y en effet, un-tenut dans les personnes de la comman y en effet, un-tenut dans les personnes de la comman y en effet, un-tenut dans les consuments de la commandation de la commandation de sons que dans les accondicions en old Part a entre consument de la commandation de la commandation de peripagis, qu'elles se favore-vent ordinaires en et que les devens et en d'occorden entr'elles que poir acclure com dont les loundres servient des de qualqu'elles que favore en en de la commandation de la c

Les effets civils et religieux résultant d'un pareil abus méritent eucore la plus grande considération. Quelle confiance la société peut-elle moir dans des femmes qui pe sont point autoriées par elle, qui le plus sourcen cons long que suspectes de vonour servir-des intérés parteculiers, lorsupit'il sara question de rechercher la légitimité d'un enfant, de constater son âge, le moment de as mort, soit pendant l'accoschement, soit depuis, et, on dost même le dire; la manétie de as mort.

Si, comme on n'en peut douter, certains acconchemena exigent que l'homme le plus consommé dans son art déploie toute son adresse, les connoissances ordinaires des anges-femmes se trouvent pour lors insuffisantes. H est donc nécessaire que dans chanue district il y ait des ncconcheurs capables de vener à leur secours dans ces cas extraordinaires. Il seroit même » très-avantageux pour les Femmes en couches que les sages-femmes fussent astreintes à appeler un acconcheur dans tous les cas un peu dificiles, et priacipalement lar qu'elles jugeraient nécessaire d'employ r les instrumens, dont l'usage devroit pour plus de sureté leur être interdit. Cette obligation où elles seroient leur donzeroit plus d'empire sur l'esprit des parena ou amies des Femnes en couches : et d'ailleurs la taxe de l'accoucheur seroit très-modérée, on même nulln A l'égard des peneres, l'ar'ministration lui payant des appointemens fixes. On rechercheroit mussirigour-usement, par tout les moyors couventbles , la cause de la mort d'une Femme en conciera; et si elle avoit succombinar néelicence. on infligeroit max coupables une punition exemplaire.

Chaque communaté servit pourrue pour l'asge des pauvres, non-excluent l'un ît de travill d'une mécunique simple et commode, terreil d'une mécunique simple et commode, veral les suge-facemes voirs pas lou moyenglès-voir en propiété. Telles sont une seringue d'ét ît ou de mêtal, does cientes momes, et dos aquilles corrèes, du gros fit pour la ligistre du de l'attitude corrèes, du gros fit pour la ligistre du pour bapière l'edint qui n'a pas accore fruedit le passage, et qui et ce dauger de pêrir avant la fin de l'acconsiment, de plagers, de l'àstin de l'acconsiment, de l'acconsiment de l

Enfin, Jorque le travail mede à so terminer, que la Fenne en couche i prouve de l'impatience, ou une foiblesse le plus acuvent imaginaire, ou bien lorsque la sortie de l'arrière faix ne mit pas de près celle 'de l'enfant; an voit bienable, dit M. Frank, an Saubbélrin de commieres furmes le unjoit d'employer des médicamens chauds on cordinax, lesquels ont pluibt la faisle projetifé d'exciter des himorrhègues; de faisle projetifé d'exciter des himorrhègues;

des fares de différent gerre, et des isflammes intons deutralles, que ceic de hier in fin de l'accondement. Le remde à un si grand abun et l'accondement. Le remde à un si grand abun et grand et

Lorsqu'un acconc':ement est complettement terminé . l'état de la mere exige encore des soins dont l'omission lui deviendent souvent fineste. Ms Tisset le compare avec raison à ce-ui d'un homme qui auroit reçu une large l'essure, et qu'un defaut de regime pourron conduire à sa perte. It est vrai que l'on vod nos ro, ustes pave sames, quelques jours aru'ement aprèsments conches, retrauver tontes leurs forces et si te-mettre à leura occupations oid raits i que mome dans certains pays les femmes à pente delivrers vont se plonger dans l'eau , et reprendre anssi tôt les travanx de leur sexe. Mais il seroit absarde de vouloir tirer de ces extraples des règles de pravique applicables aux i mmes qui ont été élevées moltement, et dont la nature foil-le et débile pent à penne suffire au travait de l'enfantement. C'est ce tempérament é erre , et souvent incapable de résimer aux fanques de plus grande parai les Femmes en conctes deus les villes que dans les campagnes, quo que rea premieres soient plus seconru- a que les au 1 s de toutes les manières. Cette mort bié n'esi assurement point dans l'ordr de la nature i e le est die a une multitude d'abus en tons genies, qu'une bonne administration extirpi (oil , ai l'on écoutoit davantage les réclamations que les jama médecins n'unt juninis cesié de faire un nom de l'hamanité souffrante.

Pour revenir à motre nijet, il seroit à conjair, tre que les ages femmes, finser linea rus fait des agres qui prisagent les maleties particus contrait que les actuelles qui prisagent les maleties particus con les consecutes que reconir ma médicias. El la défense qui leur seroit faite, aux il qu'à gont aurre personne, de s'inniverse dans impulsates, et les des compilications unitypières, et les confidences de la compilication unitypières, des compilications unitypières que des compilications unitypières que des confidences de la compilication de la confidence de la compilication de la compilication de la confidence de la compilication del compilication del compilication de la compilication del c

Ce-qui, principalement dans les dernières classes des citoys as, devient la cause de la perte d'un grand nombre de Femmes en couches, çe

311

sont les extès de table qui se commettent à l'occasion du leptême ; indépendamment de la part que ces femmes y premient, on les voit sonvent, pendant que l'erfant est à l'église, se lever, et s'exposer à la fatigne la plus immodérée pour préparer le festin. Il n'est pas à présumer qu'en France des ré lemens positifs puissent remêdier à un pareil mal , comme on a tenté de le faire dans quelques pays de l'Allemagne, où l'influence d'un gouvernement despotique se subdivise à l'infini. Mais que ne doit-on pas espérer de l'instruction que l'on cherche à répindre de plus en plus dans les campagnes, et des exhortations paternelles des pasteurs ? L'excès des alimens et de la boisson, leur qualité échauffante, le tapage d'une troupe de convices souvent pris de viu, leurs cris, leurs disputes quelquefois ensanglantées, tels font les inconvéniens de ces parties de débauches; et de ces inconvéniens naissent fréquentment les maladies dont nous venous de parler.

foit éviter aux Femmes en couches tout ce qui pourroit être pour elles un objet de répu-gnance ou d'effroi. Par exemple, si le nouveau né a des défauts naturels, il faut les cacher entièrement à la mère, on, an moins, les lui affoibler le plus qu'il sera possible. On écarters les chats et sutres animaix domestiques , qui , dans l'état d'irritablité excessive où c'le se trouve, peuvent, soit en se battent, soit même par leurs jeux, exciter diez elle une émotion préjudiciable. Il seroit avantageux de supprimer cette clochette fanchre, dont le son annonce. dans beaucoup d'eudroits ; le passege d'un convoi funéraire. On cachera sur-tout aux Femmes en couches la perio d'une femme morte en pareilles circons'ances. En général les idées tristes font sur les Femmes en couches l'impression la plus ficheus .

Le repos et la tranquillité d'esprit étant doux choses extremement nécessoires aux Femmes en couchrs, ces visites si nombreus a qu'elles recoircut, on l'on ne debite que des inepties et des propos inconsidérés , souvent dan creux , où l'affluence du monde produit inévitablement la détériorat on de l'air , sur-tout dans les bal.stations étroites et peu aérées des geus de la causpagne, devroient être prohibees, au moins dans les premiers jours qui suivent l'accouchement.

Il en est de même du bruit aux environs des maisons, d.s duises, d s querelles, 'des de char: es de monsquetterie, &c. Il y a à Hir less stre loi qui le more l'humanité des mieistrats de ceue ville. Cette loi d'fend n'adie l'entrée de la maison aux suppôts de la justice. Etoit ce aussi là l'objet de l'asage où étoieut les Romains d'attacher une contonne à la porte des msisons où il y avoit une Femme en couches,

> Floribus suspende coronas . Jum pater es. (Juvenal. Sat. 9.)

On desireroit donc que toute poursuite indicinire Int suspendue contre une l'emme en couches, et contre sou mari, soit afin de prévenir ces révolutions morales si facheuses, soit pour pe pas l'exposer elle et son enfant à manquer des choses les plus nécessaites.

Une ordonnance de l'électeur de Saxe prescrit de déterminer dans chaque endroit un lieu particulier où en cas il'incendie, d'inondation sultite, &c. on déposera les maindes, les enfans, les vicillards, les femmes grosses; et celles qui sont en conches ont assurément les mêmes droits aux mêmes précautions.

Ce'lesqu'en tems de guerre desgénéraux, amis de l'humanité, prendroient en leur faveur, seroient aursi honorables pour ces guerriers , qu'avantageuses aux Temmes en couches,

Enfin les administrateurs de la chose publique devroient venir d'une manière spéciale un secours de celles qui manquent de moyeus de fournir aux premières nécessités de la vic. On conscrveroit à la fois l'existence et la santé à deux êtres précienx. On avoit formé à Paris il y a environ quinze ans un établissement sous le nom d'Hôtel de santé, dans lequel on recevoit des pour un prix modéré et proportionné au séjour qu'elles y faisoient, les autres, c'est-à dire les pauvres , gratuitement. Mais celles ci étoient obli\_érs de s'en aller immédiatement après l'acconcliement, ce qui avoit par soi-nième de grands inconviniens : et d'ailleurs ces Femmes manquoient du méressaire pour la suite de leurs couches. Il v a à l'Hôtel-Dieu de cette même ville des salles particulièrement destinées aux Femmes prêtes à accoucher : on les reçoit à toute heure de la journée, et on les garde le tems suffisant. De pareils établis emens existent dans d'autres villes de France, en Angleterre, en Allemagne, &c. et sont des écolis de pratiques pour former des accouclienrect des sages-femines. Mais, combien de Femmes en con het ut p uvent pr. fiter de ces institutions de brenfaisnnce ? Ces grands rassemblemens ne ront-ils pas , par le concours ile certaines cir.onstances, des causes et des fayers de mor alit ? Une mère de l'amille peutelle quitter, pour s'y réfugier, plusieurs autres enfans qui out besoin de ses soins et de sa vigilance? n'est-ce pas avec princ qu'elle se verra confordue av c ces Fanues que l'in onduite scule aura conduites dans le sième lieu?

L'erchereur Léopold , lorsqu'il étoit Grand-Des de Toscare, avoit connu et évité ces inconvénirus. Ce prince, moi de l'humanité et le père de si n people , qui sait comment il fant faire le hien pour qu'il soit le plus grand possible , filsoit danne, sur sa cassette, une somme de s'x livres à rhaque pauvre Femme en conches de Florence 1 et il payoit en untre une sage-femme dans cheque quartier de la ville, à la charge de priferer any Femmes qui pourrogent reconnoître ace soins celles que leur panyreté empêcheroit de le faire, sans jamais rieu recevoir de ces dérnières apus aucum pricexte. Il y avoit aussi un chirur; ien et un neconcheur obligés sous les mêmes conditions d'administrer des secours dans les cas difciles, Enfin Phopital royal di Santa-Maria Nuovo fournissoit gratuitement tous les médicamens nécessires.

Telle est la matière de soulager les Femmes en couche de l'aquelle nous cocy un devoir rénuler le plus d'avantagen et le moins d'inconrénieus. Ne seroit-il pas même à desirer, pour le dure en passant, qu'ou l'appliqual à toutes les màladies dont la portion indirente de la société et ai souvent et si profinoid-ment attenquée ?

C'est le moyen le plus sûr de privenir une infinité de cr.mes comunis dans les ténébres , et d'encourager la population. Ne doit - on pas craind on en effet, que la perspective de la misère qui les attend n'engage souv-nt des infortunées à étoniler le germe qu'elles ont conen , on à éviter de devenir mères par toutes les voies qu'elles peuvent imaginer? Quelle consolation n'eprouveront-elles pas, au contraire , lors qu'elles apprendront que la patrie, à laquelle elles vont donner des cituyens, viendra certainement à leur secours? Os ne sloit point s'en rapporter uniquement à l'activité que l'humanité inspire quelquefois. Pourroit-on, par exemple, eroire serieusement qu'on a le droit d'exiger qu'une sage-femme, qui vit avec peine de son état, refuse une fenime en conches riche, pour aller chez une autre ilont elle n'a rien à attendre ? Cela seroit même absurde. Mais, en salariant des sages-femmes, l'état acquierra ce droit, et les Administrateurs pourront l'exercer rigoureusement.

Nous parlerons sillents ( Veyre as mor Novances) his missing quite more more dit employer pour engage le plus grand nombre des anders à nourir leurs caluas ; sind annuée des réglements beirres quis défendirent aux respectives qui des la constitue de la réglement des enfishançuis prissent victimes do-entre fatale continue consacrée par le préjugé, la supersition , et une tendresse mal-entendur , est jurceyable, qui propyable, qui propyable,

None terminerous cet art-cle par quelques réflexions four haut les releveilles. Cet unge transmis des Juile aux Chrétieus n'a son or-gane que dans l'idée d'impureté, que presque toutes les nations se sont formée de l'ésat d'une Femm en couches; et le terme, on l'époque jusqu'à laqueile cette cérémonie a été reculée par les les isletteurs est une preuve de leurs sigesse et de leur lumières. Ils connois-oient le dégangement que l'œutre de l'acconchement produit dans les organes sexuels, et le durée ordinaire de ce dérangement, que l'expérience a déterminé être le plus souvent dans les pays chands de quarante jours ou de six semaines : mais , en général , un mois suffit pour le rétablissement complet d'une femme qui a accouché soit d'un cufant mile, soit d'une file. S'il y a quelquelois des differences sensibles , elles proviennent ou de ce que l'acconchement a été plus on moins laborieux, on de ce que la mère est d'une complexion plus on moins firte. Les Feizmes adonnées à des travaux pénibles ont des suites de conches moins prolongées, de même q ont des règles moins abondantes que ceiles qui ménent une vir désœavrée. L'allaitement diminue huasi la darce et la quantité des lochies , en occasionnant le reflux des humeurs vers le sein : ce qui , pour le dire en passant , prévient anssi l'apparation des fleurs blanches.

La Femme est infiniment plus susceptible alors d'impressions quelconques morales et physiques. soit à raison de la perie énorme qu'elle a faite, suit à eause de la lablesse ou de la sensibilité du système des nerfs qui a été violemment seconé. Il n'y a que le ca me de l'ame et le repos de la machine qui puissent rétable l'égalité dans la circulation, et ranener les parties internes à leur état lubitual. L'expérience journalière apprend , en effet , aux Medecins combien les Femmes sout vistimes de leur imprudence, La suppression des lorlnes, même à une époque déja cloignée de l'acconchement, occasionne des malatics signés de toute espèce, des fièvres exambientatiques , c'es métastases , et des staces , principalement dans la saison de l'hiver , où le freed bumide suisit facilement des parties qui n'ont pas encore r pris leur ressort, et qui sont mal garanties. Un travail force engendre aussi des descentes. Enfin si les Femmes n'out mas d'abord des maladies bien caractérisées, elles éprouvent des incommodités interminables, un état d'aufirmité chronique qui finit par leur être funeste. Aussi est-il prouvé por les calculs politiques, consignés dans les mémoires de l'académie de Sociabolin, que les Femnes périssent principalement de vingt à trente-cinq ans, et plus par les eouches que par toute autre maladie.

Il seroit done à desirer que l'administration s'occupat

Taccuyal des mesuros à prendre pour réprimer un abus dox les suites aons ai étraduse, soit qu'elle y employà des moyens coastifs à l'éguel des cheis de famille qu'elle déclarents responcables, soit par la voir de l'instruction qui seroit plus sûre, plus donce, et touta-fait dans l'esprit de la constitution d'un peuple libre. (M. Manos ).

FENÈTRE. (Hygiene).

Partie III. Regles générales de l'Hygiène, re-

latives aux besoins de l'homme.

Ordre II. Règles pour les habitations com-

Une Fondere est une ouverture partiquée aux demeures des loumes, esqui est a laiseire passer Paire et la lumière. Cest sur-lout dans les campaes, esqu'il laudorit que la policie sur-ceillite partique de la compartique del la compartique de la compartique del la compartique de la co

### FÉNOUIL. (Mat. med.)

On connoît depuis long-tems deux espèces de Fenouil, qui sont employées dans la matière médicale; l'une est amère, l'autre est douce.

so. Le Fénouil commun.

Funiculum vulgare minus, aeriori et nigriori semine. Tounnes.

Faniculum vulg. Italicum, semine oblongo, gustu acuto. C. B. P.

Anethum fructu ovato. Lix.

Ce Femnil a une racine vivace blanchatre, grosse comme le doigt, d'une saveur aromatuque, et un peu amère. La tipa étôtée de cinq à aix pieds, les feuilles sont étuxs fois allées, las fololes l'inéaires comme cylindriques, terminés en pointe. L'ombelle fourait des fleurs à cinq p'étales recourbées, cinq étanines et deux pietts. Le clie, à prince visible, regoit un fruit orale; composé de deux semences convraos, noniètres, cauches d'un côtés, paplatics de l'autre oniètres, cauches d'un côtés, paplatics de l'autre.

On trouve le Fénouil dans les terreins pierreux, les vignes des pays méridionaux de la France: la plante est bienne, si on la laisse fleusir, et elle fleurit pendant tout l'été. Médécine. Tome VI. Les feuilles ont une odeur aromatique, une avear légèrement àcre, comme la racine; les semences aont plus àcres encore; toute la plante passe pour résolutive, carminative, diurétique, somachique et audorifique.

2º. La seconde espèce de Fénouil, est celle qu'on nomme,

Forniculum dulce, majore et albo semine. J. B.

Faniculum dulce, C. B. P.

Cette espèce ne diffère pas beaucoup de la précédente; sa tige est moins haute, les feuilles plus petites, les senueuces plus grandes, blanchâtres, moins âcres que celles de l'autre espèce.

La Pharmacie emploie égalem nt la graine, les fenilles et les racines de ces deux Fénonils. La graine porte improprement le nom d'anis doux. On en fait un ratafiat stomachique et carminatifiqui ne convient pas aux estomacs chauds-

Il aeroit bon d'obberver de nouveau à , comme on l'a présenth, l'influsian de graien de Fénoulie est unit contre les malades des yeux, des crelles, dans les fisères malignes, patietres, correles dans les fisères malignes, patietres, fisères pestilentielles. On a encore recuré que la creine et les feuilles de Fénoul Poullies dans du lait, et appliquées en cataphanne sur le sein den nouvriers, fiscoli resenti leva lait. On a rédemouriers, fiscoli resenti leva lait. On a rédemont les sur dépuris, à la dose de trois onces il est exténierment résulutif.

La semence de Fénouil, dit Vogel, contient une huile étilérée, que le froid condense; le Fénouil és une des quarier semences chaudes, employee comme l'anis r sa racine est une des cinq apéritives miseimés, ce qui doit iudiquer dans quels cas il faut la prescure.

Craton dit avoir vu un moine délivré de la cataracte en dix jours, par l'application de la décencion de la racine de Féaouil, faite dans du vin. Zacutus-Lusianus a guéri avec quatre ouces de son suc., prisos pendant dix jours, plusieurs expécos de fiver, et survout la fiver quarte.

L'huile esseutielle est trop échauffante pour être prise intérieurement.

On a encore donné le nom de Fénouil annuel au visnage. (Voyez ce mot) de Fénouil Manin au Passopierre. (Voyez Passepterre.) De Fénouil de porc, à laqueue de pourceau, (Voyez ce mot.) (M. Macquart.)

FENOUILLETTE. (Pomme de) (Hyglène.)

Voyez le mot Pomme. (M. Macquaez.)

R

FENTE, (Tissura.) (Pathologie.) Voyez 1 RHAGADE. (M. MARION.)

FÉNU GREC. (Met. méd.)

Fanum Graecum, et Fanu Graecum, Off.

Fanum Graecum sativum, C. B. P. 348-Instit. H. Herl. 409.

Trigonella Fornum Grocum legaminibus sessilibus strictis erectiu culis subfalcatis acuminatis , caule er cto. Lin.

On n'emploie en Médecine que les semences de Fenu Grec , qui ont un gout de mucilage , et une odeur assez sgréable mais qui porte à la tête. Ces semences sont émollientes , résolutives , anodynes; et on s'en sert dans les cataplasmes émolliens , &c. soit en substance , soit en employant seulement sa partie mucilagineuse. Su décoction est également honne prise en lavemens. Elle adoucit l'acreté des humeurs, ou plutôt elle en désend les premières voies. On la prescrit en conséquence dans les érosions du canal intestinal, dans les coliques, les dévoiemens, la dyssenterie. Son mucilsge est aussi très-utile, en topique, dans les échymoses des youx : Sydenham faisoit entrer les semences de Fenu Gree dana celui qu'il employoit contre l'érésipèle.

Il est rare qu'on se serve des semences de Fenu Grec, comme remède interne : elles entrent, par exemple , dans le syrop de Marrube et le ooch sanum de Mesué, qui à la vérité ne sont guères d'usage.

Les formules de plusieura emplaires, et onguens, prescrivent les semences de Fenu Grec : tels sont le Martiatum, le Diachylon , &c. ( M. MAHON ).

FER. (Mat. méd.)

Le Fer est une des matières naturelles les plus importantes pour l'art de guérir. Il semble que la naturel'ait répandu avec profusion sur laterre, pour avertir les hommes de s'en servir dans une fonle de besoins, et pour leur fournir une immenso ressource dans la vie sociale. Aussi n'y a t-il aucun corps naturel dont l'homme ait su tirer un plus grand nombre d'avantages. Nonseulement il en a tiré tous les instrumens propres aux premiers et aux plus simples des arts , comme à l'exécution de la plus sublime mécanique ; mais il y a trouvé encore un remède précieux, héroïque même, dans plusieurs maladies qui menacent son existence. Aux premières obarreations des peuples anciens , et sur-tout des 1 Greco , mems dans les tems heroiques de leur grand nombre de ces êtres , et sur-tout des

histoire , sur les propriétés médicales du Fer ; les gens de l'art en out ajouté successivement de mouvelles , et beaucoup ont travaillé à virter se a formes, à multiplier ses propriétés et ses usages, en multipliant ses combinaisons. Cet appercu suffit pour faire councitre combien il importe d'étudier les propriétés du Fer dans la matière médicale. Sans rechercher à posséder jusques dans ses détails l'histoire naturelle, chimique et économique du Fer, qui exige seule une étude presque immense, ce qui seroit presque à pure perte pour l'institution médicinale , il est au moins nécessaire que les jeunes médecina aient présentes à l'esprit les grandes propriétés de ce métal , ses principaux états dans la nature et dans l'art qu'ils se rappellent les principales de ses combinaisons, qu'ils connoissent exactement I a diverses préparations qu'un lui fait aubir , et sur-tout qu'ils n'ignorent rien des déconvertes que l'on a faites dans la suite des siècles sur sea ertus et sur son administration médicinale. Aussi est-il nécessaire de traiter dans la matière médicale à l'article du Fer ; 1º. de ses qualités caractéristiques ; 2º. de ses diverses modulications dans la nature et l'art ; 3º. de ses combinsisons chimiques ; 140, de ses différentes préparations ; 50. enin, de ses vertus et de ses usages en médecine. Nous suivrons ici ces divisions, pour être surs, saus entrer dans les grands détails qui appartiennent à l'histoire naturelle , à la chimie , a la métallurgie et aux arts mécaniques , d'em brasser exactement tous les points de l'histoire de ce métal qu'un Médecin doit savoir , pour l'employer convenablement au soulagement des maux qui attaquent l'homme et les animaux domestiques.

. PREMIER.

Des qualités caractéristiques du Fer.

Il n'en est pas du Fer comme des autres substances métalliques ; le buillant , la ductilité ne sont pas les scules propriétés qui la distinguent des matières d'une nature différente. Seul entre les métaux, le Fer se fait remarquer par son extrême abondance, par son existence dana tous les règues, et sur-tout par l'attraction singulière qu'il exerce sur lui-même dans quelques circonstances. On a reconnu, il y a longtems , non-seulement que le Fer est le plus universellement répandu des métaux dans la nature ; mais encore qu'il existe dans les trois règnes ; il est le seul qu'on trouve par l'analyse dans les motières végétales et dans les snimales. It aemble qu'il soit nécessaire à la composition de ces matières ; on l'a regardé , non sans vraisemblance, comme la cause de la couleur d'un

fleurs et du sang. Il parolt même se former dans le corps des végétaux et des animaux ; il est le scul metal qui ne nuiso pas , et qui n'agisse pas comme un poison dans l'économie autuale; il semble en un mot qu'il existe entre les corps organiques et le Fer, une anatogie, une aftinité qu'on cherchernit en vain dans les autres substances métalliques : mais c'est aur-tout le magnétisme qui mérate de fixer l'attention des Médecins comme propriété exclusive du Fer. Quelques-unes de ses mines en jouissent duns la pature : on les connolt sous le nom d'aimant naturel , sle pierre il'aimant. Le Fer est susceptible de devenir on aimant par le frottement, par le contect d'un aiment, par le choc et la commotiou é ectrique , natureile on artificielle. Comme cette propriété est celle qui fait différer le plus le Fer de toutes les auues aubatances métalliques , nous annous anséré ici une course notice des connossances acquises anjourd'hui sur le magnétisme , si cet objet n'avoit pas été traité dans une tres-crande etendue à l'article ATMANY. Nous renverrous done à cet article pour bien connoltre le caractère unique et presque idiopathique do Fer, en prévenant toutefors que none n'adoptons pas les opinions qui sont présentées à la fin de cet article anr les prétendues propriétés médicinales de l'aimant. par les raisons que nous exposerons dans le cinquième paras raplie.

## 4. II.

Des diverses modifications du Fer dans la nature et l'art.

C'est encore un des caractères les plus trauchés du Fer que l'ammense variété de limmes qu'il affecte dans la nature ou qu'il pread par le secours des arts , il seron permis de le commer un Prothé e inétaltique. Ausa les ouvrages se mifiéralogie contienment-ils une quantité con-idérable de descriptions , non en espèces , soit en varieres de mines de Fer: non seulement : es mines , considérées en géneral et dans tout Pensemble des productions nunérales du globe, officent une suite nombreuse d'espèces : mass ic. varrétés comprises dans chacone de o a espèces cont singulièrement utulaphices anivant les pays, les aites , les leux , la profoud-ur de la terre où elles sont sunées, et suvent que foute se circunstances accessoires. On peut rapporter à quatre genres tonces les espèces et variétés ce mines de Fer qui exis ent dans la nature.

1º. Suivant leur état plus on moins voisin du métal elles aont plus ou noins noires et attiral les à l'aiment et de sont le Fer unifig les Fer spécultures de l'isle d'Elles, de Corses à de Famont, de Saède, &C. le Fer de Mont-d'or ou de

Volvic, les sables noirs, ferrugineux, attirables à l'aimant, &c.

av. Elles sont dann Féria d'evidersbraus, progio, james sources miléd'à d'octa erbanopre, de terre arglema et silicée, i de que les ochered for de duverse conduras, i le 7 en finoncea, la Fère eu grains, l'a lématise, les mises de Fergentes, les écutes, la particular, la pairera grantes, les écutes, la particular, la pairera seule chelure, et pins ou moin fundbur foursissant du Fère plan eu moin fundbur fourinsant du Fère plan eu moin fundbur fourficacité, suivant la quantité et la nature des delfectules que qui you concomandont milétes.

36. Le troisième grare de mine de Fer conpreud les sulficise de ce métal nomies commamunément pyrites, parce que toutes font plus ou moise de fu par le choc du briquet. On compte dans ce genre, les pyrites junurs, păler que abrillantes, artices, cutiaques, sphériques, clo?lecadères, pyranudales, les mines de Fer hépatiques, Rev., pent-être exister-til des carluirs et de a phosphures de Fer natifs, mais on ne les a point encorre seconmus dans la nature.

40. Le quatrième état générique du Fer dans la nature appartient sux différens sels neutres ferrugineux qui existent parmi les mines de ce métal ; c'est dans ce genre qu'on a fait le plus de découvert a depuis quelques années par les amblyses et les travaux chimiques. On sait sujourd'uni qu'il existe dans la nature du sulfate de fer , du muriate de fer , du carbonste de fer . du phosphate de fer , de l'ara niate de fer et du tunstate de fer. Le premier est connu sous le moin de vitriol mirrial natif; le second existe dans quelques sables lereugineux : le troisième comprend les Fers spathiques; le quatrième apparaunt aux mines qui occupent le fond des marana l'ausémate de fer paroit exister dans quebques mines, qui donnent une forte odeur d'ait quen l'on les gritie; enfin , le wolfram , autrofois u noré dans sa nature, a été recounu par MM. Delluyar, pour de vrai turstate de ler. Fous les détails relatifs à cette analyse étant antèrement dépendans de la climie , nius renverrous au dictionnuire de cette sei nee , pour es l'eire coannitre ; il ne doit être question ici que des riouitats um dosvent être pri seus à l'esprit du Médecin, ou qui pruvent éclairer sur ico propriétés múlicinales du fer. C'i at dans cet ordre de résultats qu'il faut aussi placer l'histoire générale de ces mines salines de fer, qui no sont jamais qu'en petites parties on en grouppes cristallacis ou on coucles peu profoudes et peu étendues , comme doiveut être iles mines secondaires; auso les nomme-t-on souvent mines de

transport , mines de seconde formation.

Rra

Si la nature présente le fer sous un si grand nombre de formes distinctes et d'états différens , ce metal ne sort pas moias varié en quelque sorte des mains de l'art. Depuis long tems les naturalisses et les chimistes out été étonnés de l'immensité des différences que présentent les divers états du fer , c: de la facilité que l'art éprouve à lui dunner, la mollesse, la ductilité, la blancheur, le brillant, la bureto, la résistance, la cohérence, la tenacité, auivant les usages susquels il est destiné. Rien ne paruit plus éloigné dans leur nature que le fer donx et ductile de Suède, qui se plie comme l'étain, et l'acier trempé dur qui entame les pierres prácienses et silicées. Cette différence est si singulière, qu'on diroit , suivant la remarque de Bergman, que le fer forme autant de métaux différens les uns des autres , et caractérisés par des propriétés opposées. Cepcudant toutes ces qualités si différentes , et souvent même ai dispurates apportiennent à la même substance : c'est toujours du fer qui les présente. Ces modifications dont on a pendant si long-temps intezogó en vain la canse, dépendent de quelques combinaisons qui out été déconveries par les travaux très - bien faits de MM. Vandermonde , Berthollet et Monge. Sans entrer ici dans les détails de leurs expériences qui doivent être insérées en entier dans le dictionnaire de chimie, article fer, il est indispensable d'en offrir le resumé général. On distingue trois principanx états du fer; .º. la foute, cassante, gienne, fusible, provenant du traitement immédiat des mines ; 20. le fer doux, le fer proprement dit, le for affine, ductile, fibreux, infusible comme fer, qui est formé avec la fonte tenue rouge au milien des charbons , et pétrie , frappée par le martenn; 3º. l'acier, fusible, ductile, lamelleux, devenant très-dur et très cassant, par la trempe dans l'uns froide lorsqu'il est rouge , reprenant sa ductilité et de la mollesse en le laissant réfroidir lentement dans l'air , sprès l'avoir fast rougir. De ces trois états . il n'v a que le second, celui du fer doux, qui soit le for nur . le fer sans aucun corps étranger , sans ancune combinaison; plus il est dans cet erat de pureté et plus il jouit des caractères que nous Îni avona assignés ; aussi l'opération qui le forme et qu'on nomme affinage, ne consiste-t-elle qu'à lui enlever les corps étrangers , et sur-tout la portion d'oxigene, qu'il contrent dans son état de fonte. Quand pour faire de l'acter on chanife le fer très-pue enveloppé de charbon atténué dans des vases bien fermés, le charbon pénètre le fer , s'insinue entre ses pores , se combine avec lui, dégage même la portion d'exigene qu'il peut contenir encore, et c'est ce fer carbone qui constitue l'acier. La fonte contient du fer pur, de l'oxigène et du carlione ; elle ne diffère de Pacier que par la présence de l'oxigène , si on lui enlevort celui - ci soul et sans lui ôter du

carbone, on la changeroit en acier ; mais celas n'a pas lieu, car en la chanffant fortement, comme on le fait dans l'affinage, le charbon brûle en enlevant l'oxigène à une haute tempérainre, et le ler sort par de cette épreuve. On voit actuellement que dans ees trois états principaux de ler pue , de fer carbone ou d'acier , de fer carboné et oxigéné ou de fonte, ce métal peut contenir des proportions très-variées de l'un on de l'autre des principes étrangers à la nature. et de là découlent naturellement tons les états si multipliés que peut prendre le fer, et qu'il a réellement , suivant la nature des mines qui l'ont fourni , le traitement qu'on leur a fait subir , le temps et les différens matériaux qu'on y a employes, &c. Jamais théorie plus lumineuse n'est sertie de la chimie, pour éclairer les arts. On peut voir aux articles acier et fer du dictionnaire de chimie, con bien de résultata utiles combien de données nouvelles , de principes et de préceptes lumineux et simples cette précienso découverte a fournis aux arts. Ce qui à rapport à l'art de guérir dans cette suite de vérités nouvellement tronvées, c'est que ce n'est plus de l'acier comme ou le faisoit autrefois , qu'on doit se servir en médecine, pour les diverses préparations ferrugineuses, mais du Ferdoux, du Fer ductile, tel que celui de Suède.

#### 6. III.

Des combinaisons et des propriétés chimiques du Fer.

Il n'y a pas de mo al qui ait été comhiné à un plus grand nombre de corps , et dont on ait plus examine les diverses affinités , que le fer ; if n'y en a pas non plus qui offre nu plus grand nombre. de composés divers à cosnoltre. Les ouvrages de chimie contiennent des détails très-étendes sur ce sujet, et c'est à enx qu'il appartient, en eilet, de le trancr avec toute la latitude possible aussi tronvera-t on un article très long sur ce menal viana le Dictionnaire de chunie ; mais il nous suffira. dans celui-ci d'exposer que lques uns des principaux résultats de ces combinaisons , pour qu'ils servent de résumé à ce que doivest savoir des meilecins sur cet utile metal, et pour qu'ils conduisent à la connoissance des diverres préparations de Fire qu'on a contume d'employ e comme médicamens. Les numeros que nous emploierons pour présenter ce précis des proprietes chimiques doivent être re: ardés comme des sommaires légers des divers chapitres ou articles qui pourroient composer son histoire chimique complette.

1°. Le Fer exposé à la chaleur et à l'air s'oxide ou se brûle promptement ; s'il est chauffé lentement et progressivement jusqu'à la rougeur, il Posido par conclos, as úniface se détacle en consule extenside aubles, d'un grisoris, qu'un nomme dans les arts bitisere de Fer, et qui not ecces situates la Famante. Si un le dandiren petites natures juveglà nel residente, l'est est de l'est activit et une l'arc vital, al belle avec une forte activit et une l'arc vital, al l'est exce une forte activit et une l'arc vital, al l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est al peut contens ciepnis il jusqu'à grès de vital il peut contens ciepnis il jusqu'à grès de l'est par les constitutes et affait de mars astringest.

- 2º. A l'air le Ferse rouille et s'oxide d'autant plus vite que l'air est plus humide ; il absorbe aussi de l'acide carbonique atmosphérique. Le carbonate de Fersinsi préparé avec soin , forme le safran de mars apéritif.
- 3°. Le Fer décompuse l'exa trà-lestracent à une base lemperature, et rajolement lorqui<sup>1</sup>d est chunfi jouqui à l'inconfescence ; il su diegre et chunfi jouqui à l'inconfescence; il su diegre Parisigne, autre principe de l'eva, se fine siam le Fer, qui ne s'onche junnic qu'en noir destre le le l'exa, qui ne s'onche junnic qu'en noir destre contro qu'einn. Cost me des capitates cripicates cripicate qu'en l'en control qu'en le l'exa, Dava su d'exa, qu'en l'en commètre la nature de l'exa, Dava su d'exa, qu'en condition commèta à l'exa s'un avaien noir en cardini l'eva et d'endique l'en control l'exa s'un avaien noir en cardini l'eva et d'endique l'exa s'un avaien noir en cardini l'eva et d'endique l'exa s'un avaien noir en cardini l'eva et de l'endique l'exa s'un avaien noir en cardini l'eva et de l'endique l'exa s'un avaient noir en cardini l'eva et de l'endique l'exa d'endique l'endique l'exa d'endique l'exa d'endique l'exa d'endique l'exa d'endique l'endique l'
- 4°. Le For us no combine point aux terres and ass no citat refullinge may be up no les autres meinant; mans see auxileux şi mris-vert birn par ta auxileux şi mats vert auxileux şi mris-vert birn par ta auxileux no citat combinisme avec les trans auxileux no citat combinisme avec les trans est fort freipreux dans la nature ş et forme playa grand sombine des perrers conforcés, quasque vou transparentes. O'vi a usus la pente quintie de For yeu is trouver communicatent dans les la corre a douiselle, al'una conileux verte plus nu moins sale.
- 5°, Si les alcalis n'agissent sur le Fer qu'en rendant la décomposition de l'eau plus facile par ce memi, quand il est ossait da en dissolvent un pen-
- 6° L'accias aufurique concentré, n'apit sur le Fer, est not décenpaos le re mêst qu'il Pride de la challeur, il se dégage alors du gue aufurente. Decode suffrações de la challeur, il se dégage alors du gue aufurente. Decode suffrações de la cléan apit rapideçèmit sur co méral y l'esu est d'composée; il se degage destancon de gas la phragême plas no moins pur recarboud « normét l'érat du Fer. Co méral cavide pintats i l'accde-suffrações. Le sufface de Forqui en rémite, cresulásise en rhousèes d'un betu rest d'âumitande à y il est décomposable, qu'il produce de l'accidente de l'est qu'il produce de l'accidente de l'est qu'il produce de l'accidente de l'est qu'il produce de l'est de l'est qu'il produce de l'est d

- In chalter qu'i, d'aberd lui enferant son con de crystallistich e évoluie sur souvier gross souvier prissonaire parler de spropartice de Diéphy, essaisie en dièpage Patient, et voisite le Pre-va herra y chitara. Tous les alchi, éclosique con la matiène de Fret va précipient un occiave vett abord y, et essaisie jame par l'arc je alchii chauffe aven le matière manuale le prévipient en blue de Prouse, et la mos de puble, simit que tout me ficule noire qu'i fait le base de Preter.
- 9°. L'Acide sitrique naide repidement le Ferg. Il en résulte sus mémantium rarge un house, d'où Pacide de Fer se précipie premptement, qui fournit de L'amonique en nième né l'acide de Pacide nitrique déconyaré, uni à l'Endros prime de l'exa appliement décompacte. Le nitrite de Fer précipité par le cardonate de patace, opére la disordante du procede la fiscent de l'exide cardonaique qui sodigage, Cette dissolution qui foculent du nitrade de patace et sociation qui content du nitrade de patace et sociation qui content du nitrade de patace et sociation qui content du nitrade patace de sociation qui content de naive céclifice tie Stab.
- 8°. Uneide muriatique dissont très-hien le Fer à l'aide de l'ean qui se décompose; il a de plus la propriété de dissoudre sonsi treb bien le oxides do Fer les plus chargés d'oxigine, et sur lesquels les autres acides s'onit pas d'action, parce que l'acide unintispee commerce par dégager da Fer Fercis d'oxigine qu' l'empéche de s'unir aux acides. Le nutrate de Fer, simi que le nitrate de Fersont dissolubles dans l'àlocol :
- 9°. L'acide carbonique dissout hien le Fer 3 on imite très-biee; par cette dissolution artificielle, les eaux ferragineuses ordinaires et gazeuses, suivant la proportion d'acide que l'on emploie.
- 10°. Tous les acides végétaux s'anissent facilement au Fer qu'ils exident d'abord à l'aide de l'ean, la plupart dissolvent bien les oxides de Fer, et sur-tout l'acide oxalique qui, dans l'état d'oxainte acidula de potasse ou de sel d'oseille eulève bien les taches d'encre. L'acidulo tartareux , on le tartre , dissout bien le l'er; c'est avec cette combinaison qu'on prépare les boules de mars, le tartre chalybe, le tartre martial soluble, et la t. inture de mars tartarisée : voves ces différentes préparations sous leurs noms propres l'ans ce dictionnaire, et sons celui de tartrito de Potasse et de Fer dans le Dictionnoire de chimie. Plusieurs des composés de Fer avec les acides végétaux sont cristullisables ; le plus grand nombre de ces sele est déliques centy -

11°. Les sels neutres sulfuriques sont décomposés par le Fer; les nitrates, et sur-tout le nitrates de potasse on le nitra commun oxident le Fer; et forment ainsi le safran de mars de Zweffer.

12°. Le Fir est un des métaix qui ont le plus d'affinité pour l'oxi ène, et qui, comme tel, nou-sculement l'eulère aux autres oxide, métalliques pur et isolés, mais encore à ces oxides combinés arec les accèles; auxsi peut-on employer le Fer pour décomposer tous les sels métaliques.

3.9. Le Fer l'unit ben au soufre et forme du compode, pyrteux artificéles, soit pur le simplimétange adé du conset de l'eur, ant par la fision dans un creusel, soit en faisant passer du Fer rougi à blach et teares un counn de soufic. Cete constituison ar ificialle se décumpo- à l'ar hunide et par l'eux comme la naturelle, et donne au bout de quelque tens du suiface de Fer.

14\*. On a vu dans le paragraphe précédent que le Fir à min tien au tochaine, i les décarge font varier rette combination; peu de carbone et h-ancomp de Fir pur forment l'acter; peuncoup de carbone et pui de Fir forment le carbone de Fer-on la phombagine; entin peu de carbone uni en même toma qu'un peu d'oxigêne à beaucomp de Fer-connittueut la fonte.

15°. Le Fe- se combine footlement area le phopolore, dans is moment of cribic is a diage; de a combination acut; simil en debuilfant du vera phopologie avec de la direzto et da de vera phopologie avec de la direzto et de de Fe-pu existe dans la clar box de matières annules a soffi e por abuner que haque peint globules de phopologie de Fe-p hosqu'un clauffe tré-forment est exberlors, qui constitue sui en même trus de phopologie de vide e conde ou le claury, et autorité d'impossible de de conde ou le claury.

16°. Le Fer se combine facilisment aren beamon de minus et forme des alhages différens, il devent cassant par l'arenne, l'antionire, le zine et l'ânan y il durce le cairre, l'argent et l'or; il dépare le soufre de l'antimoner, du avec l'autimoner est employée, quoqui-morifement et néne ridéculement, pour la préparation du litim de Paracelse.

195. Quoique les combinitions que l'on forne rece le 2014 que sanction vigeriales autient est et considérable dans les dispensaires et de considérable dans les dispensaires par la considérable dans les dispensaires de considérable dans les dispensaires de considérable dans les dispensaires de considérable dans les dispensaires et de considérable dans les dispensa

posis végétava, et on us sitt en aucune menère dans quel ordre, suivant quel more se compocitium sont ordonnées les moléches de Freque l'analyse démontre dans ces sui composés. Peutduce aussi la présence de Fre dans les matières végétales ne jou-t-t-le point un idé important et et doireille d'ar regarde comme accumentile.

18°. Il en est de même du Fer dans les matiè es as imales y ou le trouve dans le song ; dans les chare, et en général dans toutes les parties intiges c'es animana ; mais ou ne sait jus bien quei e infinence il a dans l'organisme de ces etres. Cop miant il pamir y être plus essentiel que dans les végetans , d'aemble qu'il entre comme partie construente dans a composition du sar g de l'homme et des qua rupèdes, passque sa quantité correspond à la tou; sur de ce liquide et aux propi é.es qu'an sau y être néces aires pour le soumen de la fort esvitale équis les classes d'animana. Mais encone combinaison artificielle n'imite ici celle, de la nature ; on ne sait comment le fer est suspendu et régilement dissous dans le sang j'on ne sait pas ijnel iô e il jiste dans cette espèce de composé animal si compliqué et si important à consoltre pour la physique des animaux.

### 4. I V.

Des différentes préparations médicinales du

Quoique le Fer sous toutes les formes et dans toutes les combinaisons possibles ait en g'utral une action identique , homogène, sur l'économie ammele, cette action est cependant susceptible d'ètre modifiée, soit dens son intensité, soit dans sa nature même, par les différens états dans lesquels ce metal peut ètre mis par l'art. Depuis que les médecins chamates se sont occupes de la préjaration des médicamens, et qu'ils ont che che, par les secours de la chime, t-ntôt à adoucir les substances acres du régue minéral. tantôt à leur donner des formes diterses qui répoudissent bien , soit aux circonstinces et aux indications présentées par les maladies , soit au godt des malades , ils ont imaginé pour le Fer comme pour l'antimoine et le mercure , une foule de formules ut de procédés qui ont muttiplié à l'infini les différens remèdes le rugineux. Aussi les pharmaconées rédigérs depuis mas de deux siècles, sont-elles remplies de recettes et de formules relatives aux préparations de Fer on de Mars comme on a nommé de métal. Le plus grand nombre de res remèdes a été pen-àpeu sbandonné, mais il en reste encore une liste rest z considérable duns les dispensaires set de na les livres de matière médicale chilnique. Pour consoltre exactement les principales prépara-

Downet Google

cine, il faut les dissoore dans un order chinigen, à Ridie dupuel on puisse les comparer les unes aux autres, et de errainer avec précision leur nature. En combiémant l'uvo-ruble de toutre les préparations ferreigheures qu'on luit during les préparations ferreigheures qu'on luit des ou part les divières en surt genres qui comprennent chacem un plus ou moins grand nombre despueres; cate dévision n'est pas la végiré despueres; cate dévision n'est pas la végiré despueres; cate dévision n'est pas la végiré estroit moins nombreuse, mais elle est en partie findée, soit un l'haciore maturelle est en la climie soit sur l'application insudiable de ces deux reforts à la mattère médicale et la partique de reforts à la mattère médicale et la partique de

Le premier genre comprend les préparations mécnaques du Fréj în îl » a qu'une espèce de maltiennent ferruigneux enquêye de la ce genre, la installe de Re-panfyaraise, il fout avoir de la ce participate de la celebration de la celebration de la celebratic de la celebratica de la celebratic de la celebratica de la celebratica de la celebratica del la celebratica de la celebratica de la celebratica de la celebratica de la celebratica del la celebratica de la celebratica del la celeb

Le second gorne renforme les coides naturels ; tels que l'obinatire, l'aimant ; p. précipiès de caux minérales ferragionnes ; la poerre d'algle ; genre. Cléoi d'arpet des cremes et des périgies qu'un avoit autrefois accorde plus ou moins de confaine à ces malières ; on ne les prescriptions de la companie de la companie de la companie de la confaine à ces malières ; on ne les prescription plus ou moins compliquées ; aujour d'hui on ne les multice plus ou moins compliquées ; aujour d'hui on ne les multies plus de la composé ferra, juens astru-que plusients de ces composé ferra, juens astru-met des acides eurréouique.

Dans le troisième genre sont compris des oxides artificiels a ceux-ci sont plus nombreux que les espèces rangées dans les genres précédens, parce que l'art a beauconp de moyens pour oxider le Fer, et pour l'oxider à différens degrès. Je comprends dans ce genre l'oxide de Fer noir préparé par l'eau ou l'éthiops martial de Lemery , l'oxide ronge fait par le fen ou le safian de mars astringent , l'oxide pongettre fait par l'air on le safran de mars apédif, l'oxide de Fer par le nitre on le safran de Mars de Zwelfer, l'oxide précipité de la teinture martiale alcaline ou le safran de ma a apéritif de Stohl. Toutes ces préparations ne sout pes également employées, il n'y a guère que l'éthiops martial , et le safran de mars apératif qui soient d'un usage fréquent.

Le quatrième genre contient les sels neutres form's naturellement par les acides et l'oxide de For. Les principales espèces de ce genre sont le sulfa'e de Fer, et le carbonate de Fer, qui se trouvent duns la nature, ou que l'ou prépare en plummacie. Le premier est presque toujours prépare en grand dans les pays on les pyrites sont abondantes; on le debite dans le commerce sous le nom de vitriol vert, de conperose verte; on le purilie par la dissolution et la cristallisation. Lo carbonate de l'er est très-abondamment répandu dans la nature; il forme le Fer spathique des mineralogistes ; c'est encore ce sel qui feit la plus grande partie du safran de mars apéritif ou de la rouille de Fer, qu'en prépare en phar-macie, parce que le Fer, à mesure qu'il s'oxide par l'air et à l'eau, absorbe l'acide carbonique répandu dans l'atmosphere. Le premier de ces sels ne s'emploie guère qu'à l'extérient sous sa forme cristalline; le second s'emploie à l'intéricur sous la forme sèche et pulverulente.

Au cinquième genre sont rapportées les dissolutions salines ferrugineuses que la nature nous offre. C'est ici le rang des eaux minérales lerrugineuses , soit contenant du carbonate de Fer seul et pur, soit celles qui tiennent du carbonate de Fer avec de l'acide carbonique en excès , soit cetles qui recelent du sulfate de Fer. Il y a peu de substances naturelles aussi sonvent et aussi abondamment employées que celles ci. Il n'en est pas non plus qui aient une action plus manifeste, et plus utile. Ces eaux sont toutes très altérables : elles doivent en général être prises à la source , on envoyées dans des vaisscaux bien bouchés et sans aucune communication avec l'air ; car elles se troublent et le For a'en précipite très-promptement; alors elles n'ont plus les vertus qu'on y recherche.

Dans le sixième genre des médicamens ferrugineux seront placées les dissolutions saliues artificielles da Fer i ce genre comprendra comme autunt d'espèces, la dissolution de sulfate de Ter, celle de nuriate de Ter, l'eau minérale gazeuse prificielle ou la dissolution de Fer par l'acide carbonique, l'acctite de l'er que plusieurs praticiens ont employé avec succès , le prassiste de Fer pur qu'on a proposé depuis quelques années. En général , parmi les espèces de dissolutions de Fer qu'on pourroit beaucoup multiplier , il n'y a que celle de carbonate de Fer artificiel que l'on emploie friquemment sous le nom d'eau martiale gazense factice. Il suffit pour la préparer de jetter quelques pincées de Fer en limaille fine dans de l'eau chargée de gan acide carbonique, et de conserver ce mélange pendant quelques heures dans une bouteille qu'on agitera de tems en tems.

laissé tremper un barreau simanté. Cette cau n'a pu produire un pareil effet que chez les personnes que de l'eau pure et fraiche prise à jeun à la dose de quelques onces, purge souvent, même assez abondamment. Laissons donc ces chimères faites pour les enthousiastes et les gens crédales et occupons-noas des véritables propriétés médicinales du Fer. Il résulte de toutes les observations faites sur les effets de ce métal , qe'il augmente lea forces digestives , qu'il reaverre le ventre, qu'il pénètre facilement at promptement dans les secondes voies, qu'il se combine avec le saug , qu'il le rend phis coecrescible, qu'il accelere le meuvement des humeurs, qu'il rend les pulsations du cour et des artères plus fréqueu'es et plus fortes ; ces premiera elfets sont immédiatement et nécessairement suivis des effets secondairea, qui sont la base des propriétés médicamenteuses du Fer. Les encougemens . les obstructions des viscères abdominaux diminueet on dispareissent au bout de quelque tems ; l'appetit rensit et davient même quelquefois considérable, le système de la veine porte se dé barrasse; les vaisseaux homorrholdaux se gonflent, les bémorrhoïdes paroisseet, le flux hémorrhoïdal a'établitzehez les femmes, la matrice se gonfle, et les règles couleut; le sang devient plus rouge, plus solide et plus plastique ; la peau s'acime at se colore; les forces de tout le système augmentent, et sur-tont celles des muscles. Si cette action est peasée trop loin, ce qui arrive quelquefois, soit par l'excessive sensibilité des malades , soit par un usage trop long-tems contieué du Fer; à ces symptemes de mieux se joignent tous les signes d'uee éeergie trop grande ; la figure s'allume . les palpitations devianment fortes et continues . les vaisseaux veineux sont gorges , la respiration est grande et unhéleure, le pouls est dur , la toux s'établit , le cruchement de song ou quelqu'autre hémorrhagie survient , et tout ancence qu'il y a une distension trop forte dans les vaisseaux, et une réaction trop viva dans les solides. Oe est elora obligé d'avoir recours à la saignée, à la diète, aux boissons delayantes, tempérantes . rafraichissantes. Tel est le tableau des effeta observés du Fer et des préparations ferrugineuses ; car toutes , sans excepter même les eaxx farrugineuses les plus légères, produisent à la longue tous ces pliénomènes. On doit roucevoir d'après cette esquisse que le Fer convient dana les maladies auivantes ; la foiblesse d'estomach , les obstructions commencantes, les affections où le aneg eat pâle, décoloré, les humeurs blanches très abondantes, comme la chlurose ou les pàles couleura des jeuces filles , les diverses rapèces de cachezie, les commencemens d'hydropisio, les excessives évacuations lymphatiques, le dia-

Detes, les incontinences d'urines, &c.

Quoique toutes les préparations du Fer indiMédecine. Tome VI.

quées ci-dessus soient douées de ces verten , on doit espendant en faire un choix selou l'état, l'age des malades, la nature de leurs maladies . et sur-tout le degré da leur sensibilité. Il ee faut pas oublier que le For passe rapidemeet dans les humeurs, qu'il va ce combiner au song, que Lorri l'a trouvé dana les urines des hommes qui oet pris pendant quelques jours des préparations martiales. Chea les uns, et sur-tout chea les sujets nerveux, sensibles, on doit donner le carbona e de Fer dissoua dans beauconn d'eau . ou le mêler à des substances deuces et fades, ou l'accompagner du petit lait , des baissous mucilagineuses, des bains . &c. An contraire chez lea sujets faibles, chez les filles chlorotiques, ou associa ordinairement le Fer au viu, sux spiriteeux en général ; il est quelque cas où il faut le donner avec des acides végétaux , te's que ceux d'uee décomposition lente des humeurs. Il faut aussi être tres-attentif dans l'admieistration du Fer et de ses priparations ; observer avec soin l'état des malades, leura forces, les premiera effeta du re-méde; prendre garde à l'excès de aen action, qui arcive souvent beaucoup plutôt qu'on a pu le prévoir, et être toujours prôt à arrêter cette energie par les moyens qui out déjà é.é indiqués plus haut, Ses usages extérieurs sont toujours relatifs à son action tonique , resserrante , fortifiante et quelquefoia même repercussive ; aussi on l'applique dans les eas où il faut dissoudre promptement, et repercuter, discut-r rapidement une inflammation locale accompaguée d'engorgement, tels que le gontlemeut des testicules dans les gouorrhées supprimées.

(M. FOUREMOT).

(M. MAHON. )

FER A CHEVAL. (Matière médic.) Hipapoerepis L.

On distingue trois espèces de cette plante, dont la plus commune, Hippocrepis comosa, est mise au nombre des plantes astriegentes, et a, dit-on, la vertu d'arrêter les hémorrhagtes.

FER CHAUD. (Pathologie). Voyez Py-ROSIE. (M. MAHON).

FERDINANDIA (Epiphane) not à Messegne dans la terre d'Orante le 3 octions 150; ciultire de bogue lleure la posite latine et grecore, eredit à Naples en 1553, des le dessrie dy faire ses cours de philosophie et de médecies : mais il fut shillip d'en sorire en 1553, essuite coux qui n'étoist pas du pays de se retirer ches aux. Au baut il de fa soci est corfeit tréroqué, d'arrange de la comme de la comme de la maissant de la comme de la comme de la maisposite et en décicie le a de soit périf. De mais de popilie et en décicie le a de soit périf. L'amissuivante, il revint à Messagna et se livra d'abord aux exercices de la pratique. Comme il le fit avec beaucoup de succès, il se fixa dans cette ville, et s'y maria en 1597. Julie Farnese, princesse d'Avetraria, le tira cependant de sa patrie en 1616 | Fendinandi la suivit dons le voyage qu'elle fit à Rome et ensuite à Parme nupres du duc son frère. Ce royage fut bien satulaisant pour lui ; il fut accueilli par-tout avec cette distinction qu'on ne peut refuser au vrai mérite. A son arrivée à Rome, les savans de cette capitale n'empressèrent à lui faire visite. A Padone, on lui offrit la première chaire de médecine ; le duc de Parme lui présenta le même emploi dans l'Université de sa résidence : mais l'attachement de ce médecin à sa patrie , lui fit refuser ces honneurs. Il regrettoit dejà d'etre éloigné de sa famille, lorsqu'il apprit que le séjour de la princesse Parnese à Parme devoit être plus long qu'il ne se l'étoit imaginé , il demanda la permission de retourner à Messagna. Il l'obtint avec peine ; il revit sa patrie , où il vécut dans une sansé parfaite jusqu'à l'âge de 60 ans. Il commença alors à sentir les infirmités de l'âge ; une grande difficulté de respirer l'empéchoit souvent de sortir de chea lui pour visiter ses malades ; il mourut en 1638 , agé de 60 ano.

Ferdinandi étoit un homme vraiment philosorbe, Renfermé dans lui-même , les honneurs, les distinctions, les avantages de la fortune , les revers, les disgraces, rien n'étoit capable de l'en faire sor ir. L'auteur de sa vie rapporte deux exemples de sa fermeré. Un jour qu'il expliquoit un aphorisme d'Hippocrate à que ques jeunes gens, on vint lui apprendre qu'un de ses fils , agé de 20 ans , étoit mort à Naples , où il étudioit , il se contenta de d.re : Dominus dedit , Dominus . betulit, et continua son explication. Une autre fois , comme un de ses anis tâclioit de le consoler de la mort de sa femme qu'il avoit tendrement aimée , il lui répondit qu'il seroit indigne du nom de philosophe, a'il ne saroit pas se consoler lui-même.

Co médecia a composé na grand nombre d'ouvrages, mais on ne connoît que les quatre suivans qui aient été imprimés :

Theoremata Medica et Philosophica. Venetiis, 1611, in-fol.

De vita proroganda, seu, juventute convervanda et senectute retardanda. Neopoli, 1612, in 4.

Centum Hintoriae, seu, Observationes et Casus Medici. Venetiit, 1621, in-fol. Ce recueil a été plusieurs fois réimprimé en Allamagne et en Hollande. Aureus de Peste Libellus, Neapoli, 1631; in-4. (Extr. d'El.) (M. Goulin.) FERET D'ESPAGNE. (Mat. méd.).

(Voyez Pierre namatite).

(M. Manon).
FERIN , Ferinus , banefus (Pothologie.)

Ge mot a éés adapté par les anciens Médecins aux madries remegulates pre leur méginté, en tent qu'elle procédoit de la dépravation extraor de la commandation de procéde manufact étaient autoit appellés hyadro. Entir Hippocrate (Lé. de prised mediciné) se sert el names épit de prised mediciné) en sert el names épit hébit pour les alimens dont les premiers hommes en accurisories, et qui consadorier en gland, un ma rece les blies sourages (Feyer Toux France, 10th, Manor)

FERMELHUIS (Jean-Baptite), néà Vernou, praticent d'ébber , et docteur de la faculté de Rhéins. Il fut reçu bachelur le pr. mier avril 1702 , et ensuite doctur le 23 avril 1705. Il étoit conseiller honoraire de l'acud'mie de peinture, en mourui àgé de quatre-vingt ana, le 20 férrier 1721.

Formelhuis est auteur de l'Eloge funébre de mademois lle Checon (madame le Hay) Paris, in 8°., 1712, et de celui de Coysevox. Paris, 1721, in 8°. (M. ANDRY.)

FERMENT, FFRMENTATION. ( Mat. M.d ( Med. prat. )

Ferment, C'est une matière quelconque capable de changer toutes les substances possibles en une nature semblable à la sienne, par un monvement de Ferm ntation qu'elle y excite. Fermentation , c'est un mouvement excité, ou spontanément on par un Ferment, dans des mauères de diverse nature, et qui leur donn- un caractère nonveau, soit d'alcool, forsun'elle a lien dans des corps sucrés , soit acide si elle repasse dans les corps autrefois sucrés et alors vieux , soit putride quand eile donne paissonce à de l'aum .niaque, comme cela a lieu dans toutes les substances animales. Un vient de voir, pa la définition précédante, qu'il y a trois espèces de fermentation, et qu'on devoit, d'apres cela, admettre trois espèces de Ferment. Il n'est pus difficile de pressentir qu'un phénomène d'oue aussi grande latitude que la Fermentation, a du être employé en médecine, et servir à expliquer d'autres phénomènes dans plusieurs parties de cette science. Non-aculement on a admis la Fermentation comme principe do plusious causes d'un grand ! nombre d'elists dans l'économie animale ; ma .s on l'a regardé comme la source des maladies, des changement qui y arrivent, de la dépuration et des crises qui un prorutent et en annoncent la terminaison heureuse. Les Formens, les levains, les mouvemens spontanés, ont été tellement multipliés dans la physiologie et la pathologie ; qu'il a'y avoit presque pas une lonction dans l'nomme en aunte, et un phénomine d'une l'homme malade, qui n'en dépendit. On avoit imaginé autant de Fermens différens qu'il y avoit d'humeura diverses à former ilsus leurs organes respectife ; chaosin de ces Fermens avoit la plopriété de convertir en sa propre nature , le sing on la lymphe qui arrivoit dans l'organe où il étoit placé. Le Ferment biliaire formoit la bile dans le foie; le ferment urinaire l'ariue dans les rains; le salivaire , la salive dans les glandes parotides, maxillaires; &cc. Lorsque le système chimique eut prévalu dans la physiologie, et ent fait toute la base de la physique animale, on l'étendit biantôt à la pathologie; les maladies parurent dues tontes à des Fermen ; on admit un levain putrice, un levain fébrile, &c. La facilité que ce système présente pour expliquer la communication des maladies contagienses, contribua beaucoup à son extension, il parut très-simple de croire à l'existence d'un levain mochilleux. d'un levain variolique , vénérien . hydrophologue, psorique, &c. l'our concevoir la production de la rougeole, de la petite verole, de la rage, de la galle, on crut que les levains mélés à nos humeurs, les faisoient fermenter chacun à leur manière, et développoient ainsi les maladies qui carnetérissoient chacun d'eux. Il faut convenir que cette théorie conforme à plusieurs phénoluènes chimiques trèsrépendus dans le nature, et analogue en même temps à la paissance génératrice des animaux, offre à l'esprit une simplicité qui le repose , et une ressemblance frappante avec les moyens généraux de la asture qui le séduit ; mais malbearement on n'a pas de preuves exactes de l'existence ile ces Fermens; et la physique acquelle ne peut pas se contenter des analoies sur lesquelles cette théorie est fondée. D'ailleurs d'eile se procure point d'avantages réels à la pratique, vers luquelle les médecins doivent tourser toutes leurs vues. Elle ne conduit pas à des méthodes de traitement pour les maladies, plus certaines que celles qui existoient avant en on admit cette influence des Fermenn; Ainsi l'on est réduit à compter cette doctrine de la Fermentation parmi les systèmes qui ont brille tour-à-tour dans l'art de guérir, sans avoir notablement influé sur ses progrès.

(M. Founcagy.)

FERMENTÉES ( liqueurs ) ( Hygiène ). ttal

Payer Boissons, Vin, Eau - DE - VIE, RATAVIATE. (M. MAHON).

FERNEHAM, on de FERNHAM, ( Nicolas ) no en Angleterio. Il est plua counu dans l'histoire occléssastique que dans celle de la modecine, nous parlerons de lui sous ces deux rapports. Ferneham passa sa jennesse à Oxford, a'y livia avec anleur à l'etude et prouva de houno heure, ce à quoi son gérie devoit, le porter un jour. Amateur de la homnique, ill voyagea, il alla à Paris et a Bon'egue pour y étudier la médocine, et revist en Angleterre apres avoir fait de longues études. Ses connoissonces en littérature et ses succès en médecine tui acquirent de la réputation ; sea vertus lui méritèrent l'estime générale Aleur. III se l'attache; et comme sa place de Médecin de la conr et de la famille royale ne l'empéchait point de se livrer à la théologie : il fut nomme éveque de Chester ca 123q.

Ferneham possédoit une vertu qui relevoit encore son mérite, la modestie. Il ne se crut passe capable de gérer une place aussi importante et aussi difficite, et. il refusa cet évêché.

Dans ce tems-là les moines de l'Angleterre nommoient aux évêches, et cette élection était confirmée par le roi , par le clergé et par le p. u+ ple (1). Les moines avoient nomme Fernehom à Myéché de Chester comme l'homme qui étoit le plus propie à remplir cette place ; les chauoines appuyèrent ce choix et envoyèrent en leur nom avertir Ferneliam que tous s'étoient réunis pour appronver son élection et pour le prier d'agréer cette charge qui lui étoit offerte in domino et pro domino ; mais il fil cette riponse : a je vons » rends grace, mes smis, d'avoir jetté les veux » sur moi, quelques minces que soient mes » talens pour m'elever à la dignité de votre pasteur; mais je auis content de mon sort et la charge que vous voulez m'impoter, le compte que l'aurai à rendre de tant d'ames o confées à mes soins me met hors de moi et

<sup>(1)</sup> a Bigman igina negiman Nordam de Ferri. Sina, rien negima lluttema P et que d'air, et modifique lluttema P et que l'air, et modifique per la litta de manima, rient re digentera, de ces summes focusione, notice a primarien et announce summes de la litta del litta del litta de la litta del litta del

m'épouvante. Cesses donc, mes chers frères, 20 de m'inquiéter sur cet objet, car je vous dé-21 chare que je n'aquiescersi jaussis à votre de-22 mande 20.

Malgré ce refus, les moines de Durham le nommèrent à leur évêché en 1247 : il vouloit ne pas accepter encore, mais il ceda enfin aux remontrances de l'évêque de Lincoln , Robert Grosse-tite, qui lui fit envisager les torts qu'il feroit à l'Église, s'il persistoit dans son relus. Ecce monachi Dunelmeness, et eorum ecclesia destituta pastore , lacrymis solatium flagitant pastorale, nec consentis, cam canonice eligaris? Adjuroper adpersionem sanguinis Jesu Christi, ut hoc onus subcas et honorem. Quia rex nullo modo, nisi manifestè desiperet, vestram reprobabit electionem. Si antem non consentias, rex ibi apponet sua machinatione aliquem alienigenam et degenerem necnon et imperitum, in subversionem ecclesiao dignitatis et periculum totius regni, cum sit Duluemensis episcopatus in confinio regnorum Angliae et Scotiae , et sint castra Dulnemensis, scilicet Norham et Dunelmum, Angliac ex parte illa repugnacula contra omnium inimicorum insultus. Les moines de Duram le reçurent avec joie et le présentèrent su roi qui confirma cette élection sur le champ. Il fut sacré par l'archévêque d'Yorc le 5 des Ides de juin de la même année 1251.

En 12/4 . Ferncham fut attaqué d'une maladie très-grave, il avoit une obstruction au foye qui avoit produit une hydropisse incurable, et n'ayant plus rien à attendre du secours des hommes, il eut recours à Dieu , et fit vœu d'aller an tombeau de Saint Edmond, archéveque de Cantorbéry , si Dien vontoit lui rendre la santé. L'histoire du tems raconte l'anecdote suivante, aur laquelle nous ne faisons aucune réflexion. 30 On la transporta dans une litière vers les Ton le transporte dans une muere vers les parties méridiousles de l'Angletere, tant pour lui faire prendre l'air, que pour le rapprocher de Pontigny (1) où il devoit accomplir son von. Il demeura quelque lema dans cet en-» droit , mais il s'y affoiblit tellement , qu'il » avoit plutôt l'air d'un spectre que d'un homme. m Il bt donc son testament , dit adieu à tous p cena qui l'environnoient, reçut le viatique et » l'extrême-ouction, et étoit sur le point de no rendre le dernier soupir. Il avoit auprès de lui n un domestique qui avoit été barbier et portier » de Saint Edmoud, et qui avoit so gueusement pe gardé les poils de la barbe du Saint, lorsou'il

Fern kam ent en 1247 des disputes avec les moines de Saint-Alban an sujet du monastère de Thyrenue, et résigna son évéché en 1249. On loi assigna pour as substance trois terre qui dépendoient de 200 névéché. Il se retire tantot duns l'aunt el centre de crat terres, et chan l'une, tantot dans l'aunt el centres, et plation. Il mourut en 1257, et fut enterré dans coe églies suivant Baleus.

Il composa les ouvrages suivans :

Practices medicinae.

De viribus herbarum. (M. Andry.)

FERNEL, (Jean) năquit en 1497 (1) à Clermost, peito ville gei nest éloguée de Paria que de vingt milles (elle est dans le département de l'Osse); il y reçut une éducation honnête: cependant à lu tête de ses ouvrages, il se dit d'Amiens, parce que son père en étosi orig.miro.

Il avoit appris la grammaire sous un maltre qui tenoit école daes la ville : mais ce n'étoit pas asses pour lui , qui se sectoit un amour ardent pour les lettres ; il fait connolire le desir qu'il auroit d'étudier l'éloquence et la philosohie. Ce n'étoit plus alors un enfant ; il étoit même déjà avancé en âge, (il avoit 19 ans, c'étoit en 1516) puisque az mère s'oppose fortemeut à son desseie , en disant qu'il étoit trop taid pour qu'il prit ce parti, et qu'il devoit plutôt s'occuper des affaires de la maison : cette résistance et ces raisons ne l'ébranient point, il demande à son père la permission d'aller à l'aris. y puiser les connoissances qui lui manquent, lui promettant de réparer , par son travail et par son ardeur , la perte des années précédentes. Il l'obtint de lui sans peine : ca vieillard , instruit par une longue expérience , savoit que , comme, dans les terres ensemencées , la belle apparence

<sup>»</sup> le rasoit, eppfrant quo par la suite ceo polici seccioni d'un ganda couver aux maldets, à de me l'annuelle de la commanda del la commanda de la commanda del la commanda de la commanda

<sup>(</sup>z) L'Abbaye de Pontigny , en Champagne , possède les corps de St. Edmand et de St. Thomas de Cansorbiry.

<sup>(1)</sup> On s'étoit trompé sur les années de la vie dé Fernel. l'ai démontré et rectifé l'erreur dans mes Mémours totrisais et crisiques, ann. 1795, 18-47. Il est inutile d'en semettre lei les preuves; il sofiti de marquer précisément l'époque de m missance, qui est l'an 1497.

et la grosseur de la bale annoncent une abondante moisson, de même un penchant si vif, une passion décidée pour les lettres, un génie déja si priparé dans l'adolescence , et qui n'attend plus que la culture pour se développer, sont, dans l'homme, le préfage assuré des honneurs qui embelliront toute sa vie , et qui feront l'oinement de sa vieillesse. Il y svoit alors à Paris, dans le collé, e de Sainte Barbe, sonseulement des maîtres très-versés dans les arts libéraux , mais encore un grand nombre de nnes gens fort instruits ( ce qui étoit ordinaire dans cu tems-là) : leur capacité , leur sèle , furent pour Fernel un alguillon qui l'anima puissamment à sa former et à se perfectioaner dans les sciences qui étoient alors en honneur : il se rondit en deux ans si habile dans la dispute, qu'il alla bien au-delà de ce qu'on attendoit de

Il ne tarda point à être fait maltre ès arts ; il oblint ce grade (vers 1519, ago de 22 ans) après avoir donné des preuves publiques de sa capacité. Aussi-tôt plusiaurs principaux lui offrirent à l'envi des conditions avantageuses, pour l'engager à professer la dialectique dans leur college : il ne voniut point condescendre à leur demande, sans avoir apparavant mieux approfondi la doctrine de Piaton , d'Aristote et de Cicoron, et l'avoir euseignée dans des leçons particulières. Des qu'il eut commencé ce travail, il s'appercut combien il s'étoit écarté de la route m'il auroit dit tenir dans ses études. En effet, al n'avoit appris dans les écoles toutes barbares de sea maîtres que des questions ridicules ; mais il s'en consola d'autant plus aisément , qu'il vit que ce malheur lui étoit commun avec plusieurs autres , et qu'il ne devoit l'imputer qu'au vice de son siècle; car alors les arts n'étoient pas sortis du sein de la barbarie : elle régueit encore dans l'université de Paris que l'on sait avoir été la plus florissante des écoles qui aient jamais existé. Les grammairiens et les rhéteurs n'interprétoient que les ouvrages d'Alexandre de Ville-Dieu, de Théopagiste, de Grécissne, de Théodolet, et autres aussi pitoyables ; les dialecticiens avoient pour base de leurs leçons les écrits, de Clicthoue, de Pierre l'Espagnol, de Bricot, et autres de cette trempe.

· Fornel jugea que , pour réparer le tems qu'il avoit perdu, il devoit recommencer ses études et s'y livrer tout entier. Il prit donc le parti de renoncer aux amasemene, aux sociétés, aux parties de plaisir , anz festins , suz entretiens de presque tous ser compagnons, à ses listeons; de compter pour rien le manger et le sommeil ; denégliger le soin de sa santé, celui de son corps et de sa fortuna ; de s'expeser à tout pour s'instruise dans les belles lettres ; d'y mettre toute | quoi vivre bonnétement et à son aise.

son assiduité, son application, son industrie de ne connoltre, de ne goûter d'autre plaisir que celui d'apprendre ; de regan'er comme perdas tous les momens qui ne servient point consacrés à la lecture et à la méditation des bons écrivains. Ce courageux projet est la preuve de l'extrême passion qu'il avoit de devenir sovant et d'etendie ses connoissances.

FER

Son premier but , en lisant les meilleurs auteurs inties, étoit de se défaire de ce langage barbare qu'il tenoit de l'ignorance des maltres de son secle. Il choisit pour cet effet les livres académiques de l'orateur romain, et sur-tout ses autres ouvrages philosophiques, son traité de la nature des dieux, et celui des offices : quelques mois furent consacrés à cotte lecture. Celse, qui l'avoit également obatmé, et par la pureté de sa diction, et par la solidité des choses, lit ses délices les plus chères i il ne goûta pas moins Platon , dont Marcile Ficin svoit traduit en latin les ouvrages.

Mais comme, faute de connoissances en mathématiques, il se trouvoit strêté par des exemples fréquens que les auteurs produisent pour démontrer une vérité ou une proposition , il crut qu'il étoit honteux de ne pas être instruit de cette science , partie d'ausant plus exceliante de la philosophia, qu'elle est plus certaine. Il partagea donc le tems de ses exercices de manière que le matin étoit employé à l'arithmétique et aux mathématiques ; l'après-diner à la philosophie naturelle ; et l'après-souper , à la lecture des écrivains latins , et à des observations rélléchies sur le génie de leur langue.

Tandis que , pour orner son esprit de counoissances, il se livre avec trop d'ardaur à na travail excessif, il se voit enfin strapper d'une fievre quarte qui , sprès l'avoir long-tems et cruellement tourmenté, le force d'intercompre le cours de ses études ; et d'aller respirer dans son pays un air plus pur et plus salubre.

Lorsque cette fièvre opiniltre l'eut enfin quitté, et qu'il eut repris ses forces à la campagne , il songe à revenir à Paris pour y délibérer avec ses amis sur l'état qu'il devoit embrasser.' Il se détermina pour la médec ne.

Ce projet formé il reçut une lettre de son père qui lui reprochoit les dépenses trop considérables que lui avoient contées les études d'un seul de ses enfans; qu'il en avoit d'autres sur lésquels devoient également s'étendre ses soins paternels ; qu'il n'avoit done qu'à revenir ches

Il se mit à enseigner la philosophie , non pas en partientier, mais publiquement dans le collune de Sainte-Barbe, (ce fut vers 1526 ou 1527 ) et d'en faire un cours complet : ce cours qu'il entreprit dans un tens encore grossier , lui merita beaucoup d'eloges, et fut acheve avec un applaudissement général. Cependant, il étoit toujours fortement entraîné vers les mathématiques : ses écrits qui en troitent et qu'il a pubites autrefois a annoquent combian il y aroit de la acquis de counoissances.

Après avoir travaillé longrems à se rendre habile dans ces sciences qui opplanissent la route de la médecine, il se livra tont entier pendant quatre ars à l'étuée de celis-ci. Les progrès qu'il y fit furent tels, qu'à paine admis au baccalaureat , il donna des preuves éclatantes de sa capacité , non-seulement dans les disputes, mais encore dans des lecons publiques. Ces promors exercices de l'école , qui durent deux aus, étant finis, la ficulté de Paris lui accorda d'ellemême le second lieu de la licence; le premier , ne plusieurs brignoient à l'envi , lui au-oit été devolu, si , pour l'obtioir, ses moyens peenmaires enssent exale les taleus qu'il avoit montrés dans la dispute.

" Décoré du titre de dorigue en 1536 , ayant 33 ans, il se fixe daris la capitale.

"Un nouveau docteur se persuade aisement qu'il n'a plus rien à apprendre , il s'applaulit intérieurement du mérite qu'il croit appercevoir en lui. Plus modeste, Fernel n'imagina point que ce grade le dispensit des études sérieuses ; au contraire, il estima qu'il devoit s'appliquer avec plus d'ardeur à lire les écrits des suciens , à apprefendir leur doctrine et à s'en nourrit. Il stoit convainou de cette stoné , qu'on ne retire des disputes scolustiques qu'une hien toible connoissance de la médecine, ou pour mieux dire un commencement de connoissance i liquelle devient inntile et s'évanosit entièrement , si l'on ne travaille point à l'étendre par une application continuelle et suivie. Il abandonna donc toutes les quoctions philosophiques et médicules, nt se renferma durant, queiques, années afin de reprendre la lecture des excellens livres, qu'il avoit interrompue,

Alors florissoit à Paris un rhétoricien célèbre . parfaitement instruit dans les belles -lettres , Jacques DESTRERAY ; il s'empresse de se lier ; avec Fernel, qu'il savoit posséder supérieurement les muthomatiques. Durant deux années enzières, ils fant, pour ainsi dire, us échange de jeur savoir. Destrohay apprend de Farnel les mathamatiques, et Farnel de Destrebay les fiaccess de la belle littérature : son goûs s'épure

style devient noble et majestueux, Cependant , il imagine divers instrumens de

mathematiques qu'il fait executer à grands frais et au détriment de sa fortune ; il touche même à la dot de sa femme qu'al avoit épousée depuis рец , vers 1531 он 1532 , ågé de 34 он 55 инв. La contemplation des assies et des mouvemens célestes excite teliement i'udmiration, elle a tant de charmes pour nous, elle subin; ne si fort notre volonte', qu'on se sauroit l'abandonner des qu'on a'y est une fois livré ; c'est un penchant victorieux qui nous lie, qui nous quebaine agreablement.

Le père de sa femme, bomme éclaire, prudert at instruit, voyoit souvent son gendre, et l'invitoit quelquefois à manger clez lui. Commu dans ces repas la conversation rouloit frequemment sur des objets de médicine , il profitoit de l'occasion pour faire à l'ernel des reprochea , de ce qu'il négligéoit une science à lamelle il s'étoit auparavant appliqué avec tant d'ardeur et de sèle ; et de ce que sa parsion pour les mathématiques l'avengleit et le captivoit au point, que ni la tendresse conjugale, ni les caresses de ses enfans , ni l'intérêt de ses affaires domestiques ne ponvoient l'en arracher. Il lui disoit que les mathématiques étoient bien dienes d'un homme, et bien capables de l'attacher; pourvu qu'il ne se laissat point emporter au-delà des bornes de la modération, et que ce fut dans un age convenable; mais il lui observoit qu'il étoit hontenx à un homme de probité, qui doit être utile à la république et à sa famille, de tout abandonner pour ces étodes, d'y vieillir, et de se rendre par-là, comparable à relui qui s'en-dormiroit nonchalamment sur les arides écueils des Sirènes. Que les mathématiques n'étoiens point pécessaires au bien de l'état, puisqu'à exception de l'arithmétique et de la géométrie, il en retiroit peu de fruit , et qu'elles n'infinojent soint ou fort pen an maintien de la société. Que la médecine, au contraire , soit qu'on l'envisage comme s'occupant à la noble et sublime res' cherche de mille phonomènes, soit qu'on jette les veux sur son usage, sur'ses avantages et sitr' son ntilité, est regardée à juste titre comme le plus excellent de tous les arts, à la connoissance duquel les mathématiques contribuent foible-

Ce megistrat , éclairé par l'expérience , alléquoit ces raisons et d'autres non moins solides e pour persuader son gendre, Comme Fernel par reasont être inflexible , son been-père , touché per les larmes de ea fille, ne garde plus deménan gement , et s'emporte en paroles durese le genire cede enfin aux respontrances et aux reprochest il renonce sux mathématiques et reprend , avec plus d'ardeur que jamais, l'étude de la médecine. Ainsi il renvoie les cizeleurs et graveurs qu'il entretenoit et nourrissoit à grands frais chez lui ; il avertit quelques disciples distingués , qui apprenoient sons lui les marhématiques , de chercher un autre maltre ; il se défait de tous les écrits des anciens sur cea sciences , de ses astrolabes, et de tous les instrumens de cuivre qu'il lui avoit tant couté à exécuter, afin de se livrer tout entier à la médecine. Mais voyant qu'après avoir employé dans la retraite du cabinet une bonne partie de la journée à lire et à mediter les auteurs de la médecine, il lui restoit encore un temps dont il ponvoit disposer, il voulnt le mettre à profit : c'est pourquoi , tandis qu'il se préparoit à se montrer bientôt comme praticien , il eutreprit d'expliquer Hippocrate et Galien , comme il l'avoit fait dans les écoles de la faculté , avant que d'être docteur. Il est des disciples de tout pays, et leur nombre étoit si grand, qu'en peu d'années le bruit de son savoir se repandit su delà des limites de l'empire françois, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et dans d'autres contrées de l'Europe ; sa célébrité devint telle qu'il n'y eut personne à qui son nom fut inconnu. Il enseignoit en 1536 au collège de Cornouailles; il avoit alors 39 ans.

En rémissant ainsi, durant l'espace de sia na, la duelle fonction de médic apraticen et energient, on rit esculbiment su réputation d'accortire dans l'esta su point; qu'il de direction de la livie de la companyation de biblio de la companyation de la companyation biblio de la companyation de la companyation le sur configure par le direction mémors qui se troucourat antagné de gambigu sailade d'acquerent ; qu'il par ambierne et étacide le força d'abandonne cufia se l'opon.

Tout le temps qu'il ponvoit dérober à l'exercice de la profession, aux devors le la société, A ses affirres domestiques, il Pemphoyoit à conposer un ouvrage qu'il intitule, de navandi parte médicines. Il le poblie au 5-55a, \$\frac{1}{2}\text{c} \text{d} \text{

Ge fut Feinel, qui le premier, dans un siècle encore grouier, bannt d'« Scien de mélecine ca is-pres et frivoles questions proposées par les doct urs interrogena en disputers, ¿ questions qui respircient la plus révelaute berbore », et et ces subbilités non moins obscuresqu'entoriilées qu'avançoient ravament ces supliéres pontifiless qu'avançoient ravament ces supliéres pontifiless dant tout l'art consistont à envelupper de touchres épissees les réonses les plus clières.

Dès que sa physiologie fut sortie de dessous

la presse, il fut virrement sullicité de l'interpréter de vire voix; les élèrement els faculté camployères, pour les décrements; par les la companyers, pour les décrements; par les les les produit tris aux il expliques ce livre avec un selle infatigable, et d'est la surinfaction de voir soutre de son école des medecum savans qui se répandirent dans toutes les contrés de l'Eurorités de l'aurorité de l'aurorités de l'aurorit

Tanhi qu'il remelianti avec autant d'assiduité que de bonne foi la fonction de professeur public, il employoit le tema de la muit à composer un traité ver l'assige de la saignée (de vecanadi ratione; de vecue accondue ratione;). A peine estil imprimé, et en 1545, § 46 e 43 an., j qu'il enterprend de le lire et de l'interpréter dans ses leçons.

Il n'avoit pas encore achevé l'explication de ce livre, lorsqu'il fut appelé à la cour ( vers la fin de 1545 ou su commeucement de 1546.) pour une feume de qualité très-dampcreusement malade.

Cette cure éclatante à Végard d'une fenume the hérie du dauphin (il paret que évétoit Dane de Poitters), mérita pour coujours à Fe n.l l'extime et la cossinace de ce prince i il his dirit la place honorable de penimer méderin de as personne, avec une pension, à il vouloit demeurer à la cour.

La passion de s'instruites plus puissante che, in que cille de homeura et de la gloire, ne loi permit point d'acquire coolfiengagniques, in écoca uni cholèmen den aussi, et i delicar auxe, vend dons la pratique, pour se charge de veiller sur la saiste du prince et un celle des grands du reprasure. Il suppla donc le despiña de la saccourt et la liberté de resenta à l'ara , le lisa eccourt et la liberté de resenta à l'ara , le lisa eccourt et la liberté de resenta à l'ara , le lisa eccourt et la liberté de l'experie de longi-tens encore et sons reliché à l'exercic de la médecine charge; observat qu'il à; mettroit par li en cétat d'être utile un jour au roi et aux proces, » lis avoint pissant bosoni de set proces.

En affet, il a'ignorois pas, il ripietois tudios sources, que la praiquie de la miderica fermini, bessucop plus que les livres et les leçons que les mideries, les justiconsiders, dec., quelque instruis, les justiconsiders, dec., quelque instruis qui soire de regigle de leur est, no pouvoient ence excuier de vérisiblement glorencu, sum l'assign et l'exprisence et l'eur disent moporate, l'estage et l'exprisence et l'eur disent moporate, l'estage et l'exprisence et l'eur disent moporate, dans le cipital e, taut è cause du grand nonince dans la cipital e, taut é cause du grand nonince dans une d'es différentes supires de maladas qui y règnores.

Ouoinne Fernel ait touiours regardé comme très-utile à un médecin cette partie de l'astronomie, qui traite des mouvemens célestes, du lever et in coucher des astres , de leur cours et de leurs revolutions, et qu'il ait même écrif sur ers objets; il condamnoit decidement l'astrologie imbiciaire et généthliaque, qui par l'inspection superstitionse dos astres forge des mensonges et de fanx prodiges dont elle prédit l'arrivée ; qui établissant des maisons célestes et des positions inventées à plaisir, trace l'horoscope de chacun, et annonce sa bonne et sa mauvaise fortune; qui a lon les différeas mouvemens des astres, leur approche, leurs aspects, leurs conjunctions, imagine des caractères et des figures, et se vante de lire dans l'avenir les événemens futurs : il regrettoit de s'être occupé dans sa jeunesse de cette science , qu'il avoit reconnue fausse et incertaine. Mais il soutenoit qu'il ne falloit point chercher la raison des jours critiques dans les vaines idées des astrologues qui alterent la vérité des observations faites par les médecius anciens, et qui renversent l'ordre des jours de crise : ce sentiment de Fernel avoit d'autant plus de poids que séduit lui-même par les frivoles promesses de l'astrologie judiciaire , lorsqu'il étoit encore peu versé dans la pratique de la médecine, il avoit pensé bien dilférenment. Il recommandoit done qu'on suivit attentirement une maladie , dans soo iorásion, dans ses progrès, dans son état, qu'on recherchat le caractère de l'humeur qui la cause, qu'on observat la sympathie cachée des mouvements de la nature, la loi incounue d a jours critiques où s'opèrent ces mouvemees ; et enfio les forces de la nature.

Fernel, ne pouvant obtenir du dauphin la permission de retourner dans la capitale, se trouva contraint de lui eniasposer pour la lui arracher. Il feignit donc d'êtreattaqué d'une pleurésie; et unchlrurgien , qui étoit au service du prince , se charges de lui déclarer que le médecin étoit en très-grand danger, que son mal étoit causé par la tristesse et le chagrin de se voir enlever à ses études , séparer de sa femme et de ses enfans, priver de ses lectures, et obligé de changer une vie philosophique, tranquille, sédentaire et paisible, contre une vie militaire, agitée et bruyante; qu'il succomberoit, s'il n'étoit point rendu à sa femme, aux lettres, à ses malades, à ses collégues. Ces motifs firent enfin céder le dauphin : il ne s'opposa plus au retour de Fernel à Paris, il vonlnt encore qu'on lui payat exactement les six cents livres d'honoraires qu'il lui avoit assignées, ann de soutenir son zèle et son émulation. Il l'exempta dont de résidence apprès de sa personne et de toute fonction génante . assurant qu'il le feroit son premier médecin , tant à cause de sa supériorité sur tous les autres dans l'art de guerir , qu'à cause de son talent | time pour refuser.

singulier pour le prognostic. Ces paroles flatteuses du prince dissipérent promptement une maladie feinte, mais excitérent Fernel à entroprendre avec courage les choses les plus difficiles.

Comme il vouloit que tout son temps fut profitable an public, il turvillont le qui i un ouvrage intitule de deditis rerum causis, dans lequel il devinile l'origine des choses, scharcet beaucomp de théorèmes fort obsente de la publica sophie et de la mediccino, et rapporto le pour eş le contra acre beaucomp de sagectis. Cet ouvrage vit le jour en 1548; Feinel avoit alors 51, ans.

Lorsqu'il elt , pour aint dire, jrei les fondemens de la mécoco; dans ces trois ouvrages , il en médio bjentite un atre our les maldries ; il en adrie bjentite un atre our les maldries ; il fet actives quidreges sances aprec, et quilde la doctrace des ancierns, jorqu'elle est ains et a boldiences appoyé; il ajoute de un propre fonda ce qui ater par cus nomis, lève les dootes, dangue les aleuraires, dérout les cereurs, raciangue les aleuraires, dérout les cereurs, radrières, il abulitat de citér acune autorité.

Il travailla ensuite à un autre traité de compositione mediementorum,

Après avoir acheré ce traité de la composition des médicamans, il le lut etrelut plusieurs fois ; mais il ne crut poiot devoir mettre la dernaère main au traité des médicamens simples, auquit il se livroit tout entier, avant que d'avoir acheré as méthode de guérir, qu'il se proposoit de publier eu même tens.

Heuri en mootaat sur le trône, en 1567; deissa que Fernef fut son premier médierin. Fernef sur en premier médierin. Fernet sut engager ce prince de ne pas dépouillér. Louis de Bourges de cette place qu'il occupent sous François 1; mais Louis de Bourges étant mort en 1536. Fernel ne pouvoit plus apporter de préfexte, il n'avoit plus aucune aucure legitime pour refuser.

Lus, & Ilb, Gongie

Il avoit alore 59 ans accomplia, et ainsi il étoit ? dans arsoixantième année ; mais il avoit un corps robuste, et accoutumé au travail. Aussi estimat-il que la vie de la cour , bien que tuzoultueuse , ne acroit point pénible pour lui , en comparaison des fatigues multipliées et continues anxquelles il avoit résisté dans la capitale, durant tant d'années ; il crut même entrevoir que ce séjour scroit pour lui un asyle paisible dans lequel il pour oit se délasser avec les muses ; il espéroit que ses fonctions auprès du roi et des princes, lui laisseroient plus de loisir, que les secours assidua qu'il donnoit asparavant aux citovens d'une grande ville. Son espoir n'eut point été trompe, si la guerre que les François faisoient depuis tant d'années avec les Espagnols et les Auglois, quelque tems auspendne, mais renonvelee avec plus de fureur, n'eut obligé le roi, (qui menoit par-tout Fernel avec lui), de marcher à la tête de aes troupes, de se transporter tantôt dans un endroit , tantôt dans mo autre , pour voler au secours des places qui étoient attaquées ou menacées par les enneuns.

Au milieu des agitationa d'une vie militaire et ambulante. Ferrael ne passoit aucun jour sans écrire. Ce fut dans ces voysges qu'il commença son traité des foirres și létoit même presujue déjà fini , Jorsque le roi, au plus fort de l'hiver le plus rigoures, reprit sur les Anglois la ville et le port de Caluis dont ils s'étoient emparés , depuis cent ans.

De retour de cette expédition, Fernef suivil a cour à Fontainebleau, emmenant avec lui sa femme, accontumée à une ve paisible et sedentaire. Le chagrin qu'elle ressentil de se voir séparée de na famille et de ses comoissances, lui causs quelque s' joirs après une fièrre continne, qui deviil fort signif; elle on foir cmellement tourmenetée, et mourut phrénétique et dans les convulsions, le vingitiene jour de sa maladie.

On reconsut daus cette occasion que thomme met a mans partiement heurens. Forest, en effet, qui s'écoit montré patient, ferme, con-repus, dans les digunces ausquelle. il avoit été fréquement exponé, et qui furent portée mit de tout ce que l'un peut s'angière, rais le de lout ce que l'un peut s'angière, rais le de le perte de son épouse ; la douleur e le clagin, qu'il en eus, furent telq que moins de doute jours après, il fut lui-même saisi d'une Aère continue.

Henri II étoit alors à Paris : en apprenant que Fernel étoit attaqué d'une fêvre continue, suivic déjà de la prostation des forces, il en fut très sensiblement touché ; et recommanda fortement aux médecins de sa personne qu'il affectionnoit Médecine. Tome VI.

le plus, de ne rion néglijor pour lui rendic la santé.

L'onsième jour, le mal augmenta considérablement ; le malsde aions, frappé de voir la crudité des urines, et la férocité des autres sydptomes, demanda pour consultants les médicus de la corr et de la ville les plus exprimentes. Il termina sa carrière le 26 over 1 5.5%, à 6 aus accomplis ; par conséquent dans sa soisantedeuxième aumée,

Son corps fit ouverl; el l'ou reconsuit; comme les symptomes l'avoient annoué e, que las maladie étoit une inflammation du foie : ce viscère étoit extrémenaest gondié, entièrement l'ouver et verdutre; ra plung ant le seulpel dans sa substance, il sortit une très-grande quantité de sanio noire comme de la poix.

Le quatorisime (our de sa malufie, Permel agrant qu'une trésublie epérateu de guéricon, n'affligor vivement de se voir sitôt emporter par me mort primaturei y ce n'est pas, étioi : 11, que je regrette de quitter la vie ; j'às atteint le treme ordinaire manqué par na tarter, j'hi saces treme ordinaire manqué par na tarter faits, vini son saces pour la république de la treme faits, vini son saces pour la république de la treme pas succe pour la république de la treme pas succe pour la probabilité qu'un de la contraction principalment, pour suit à d'artier sains à sa thérapsarque, dont il s'occupoit avec n'el edupas long-tens.

Quelques années avant que de mourir, sa femme l'avoit engagé d'acheter une maison de campagne à Pantin, où il pût aller de tems en tems se délasser dans une retraite paisible d's fatignes inséparables de son état , en milieu d'une grande ville. Mais ce ne fut pas sans peine qu'il consentit de s'y rendre une fois on d.ux l'année qu'il en fit l'acquisition. La trempe ferme de son sme , sa vertu sévère et rigide lui inspiroient, de l'aversion pour tous les plaisirs, et ne lui permettoient pas de laisser échaper un seul moment sans travailler de corns ou d'esprit. Le repos , le distassement , les festins lui paroissoient insipides ; il croyoit que les principaux mobiles de toutes les actions de l'homme devoient être la gloire, l'honnêteté, la décence, et qu'il devoit y mettre de la dignité ; qu'il n'y avoit rien de plus bean, de plus excellent que de bien mériter de la société, que de porter des secours aux affligés, de soulager les malades dans leurs maux, de s'intéresser efficacement à la conservation du genre humain , de sacrifier sa vie pour sauver celles de sea semblablea , d'arrêter les progrès des maladies. Le nombre de ceux qui venoient le consulter étoit si grand que , pendant tout l'été, il étoit obligé de diner debont : Al docuoloi paisemment tout le monde, et ne renovoju personne, quelque pawre qu'il fint, anns avoir bien éclairci son état, et anns lui indiquer les remidées dont il avoit beaoin, et le régine qu'il déroit observer. Lorsque Plancy gon disciple Vivertisoit de pener davantage à as sante qu'il ne mésageoit point, et d'interroupre es relicte continues, torqui il relatorati (Cari il dermoit très pau ), il régondoit ordinairement par ce vers: »

Long spicesond in pope far debant. Bien que son viage falt grave , sérère et sombre , il prenoit un air sourisnt et gracieux torquiri abordoit len malades ; il leur parloit formati abordoit len malades ; il leur parloit il les interrogeoit aur les moindres symptomes; ilsqu'à ce qui'l edt découvert la source du maj, et la partie affectée. Quelqu'obscure ou cachée que fitt la marche d'une maladie , je doute qu'il

page a ce qu'il cet accourer la source en mar, et la partie affecte. Qu'elqu'obscure ou cachée et la partie affecte. Qu'elqu'obscure ou cachée et le consistent apres de la companyant de la cacactère; quelque vourifique, et les rappelos et la companyant de la co

Jamais il a'Noti à un molde ş à un nouveat, l'esquir de à un housem entrellement atteage, l'esquir de as guériano, il aidoit tonjours an contraire à souterier en la cette confance. Il promonçai nouveau l'esquir l'esquir annonçait aux mis da malale niques. Lorque'il annonçait aux mis da malale que des propositions de l'esquir annonçait aux mis da malale pagire et ajorgi, mais questi di présision ture guériano future, la scérende parosisonit sur son facent, et sus pareides détoras pleires de douceux. Centre de l'esquir de l'esquir de l'esquir de l'esquir l'esquir de l'esquir de l'esquir de l'esquir de l'esquir l'esquir de l'esquir de l'esquir de l'esquir l'esquir de l'esquir de l'esquir l'esquir l'a se confirer.

Fernelétoit d'une assez hante stature, at d'une constitution robuste; mais de violens accès de douleur néphrétique, dont il étoit attaqué quatre on cinq fois l'année, l'avoient beaucoup affoibli : la couleur de son visage étoit livide et plombée; il avoit le poil uoir et très-touffia.

Il étoit d'un caractère vif et prompt; cependant il ue se laisoit point emporter per la solère, il la réprimoit des les prenières moi remes ; on le covoit presque toujours pensaf, et un peut riste; il ne commaniquoit à personne de la verse de la resultation de la verse de la verse

Durant dix années entières que j'ai vécu avec lui , dit Plancy , il retiroit plus de douxe mille livres de sa pratique ; rarement elle étoit audessous de dix mille.

Sons le règne de Henri II , le mare d'or valoit 172 livres et le mare d'argent 15 livres.

Les douze mille francs que Fernel recevoit par au, équivaloi-nt à luuit cents marcs d'argent, lesquels évalués sur le pied actuel de notre monuoir, reviennent à quarante millelivres environ.

Ouvrages composés par Jean Fernel.

ŀ.

Josanis Fernelli ambianatis Monalosphortim partidas contratas quaturo, Prince generali harciti e Attactivam ote sama, in expusition harciti e Attactivam ote sama, in expusition Canda, melliam saleonatarum citicoranium decum rationes, multa bevitate complexitar. Wettle apun compete ca moir print multile detritivam parime bevitantiis de-contrationalis theididel. Hume came cantate existi monalourbarrium quarum cane canta existi monalourbarrium quarum cane canta existi monalosistem quarum film sale quenta facta 3506, (1996).

II.

Joannis Fernelli ambianatis de proportionibre libri duo. Petor qui de simplici propo tione est et angainidumu et numerorum îma simplicium tum fractorum rationes viocet. Posteriori, ipum proportiones comparat; caranque rationes colligit. Parisiis. Ex xedibus Simonis Colines, 1526. (in Folio.)

111.

Joannis Fernelli ambinustie comordievata libras diuse complexes. Prior mutul titus et forsum et compositionen, i jus subinte partiem to produce de la complexitatione de la complexitatione et magnitudines ordunis tande mates quassita subcete exercit. Posterior es morbus, sideram hace et passimes dispubit i errespessis dommicas taledas suppositareabus. Haceque espuestim tendem espektis product functional diam. Casque capiti ja probreita, demonstration diam. Casque capiti ja probreita, demonstration bus Situanas California, 5.08. (erfelix)

Les connoissances mathématiques sont portées de nos jours à un si haut degré, qu'il n'est pas, unreprenant que ces ouvrages de Fernel soient à peine connus. L'auteur de l'histoire de ces sciences, qui paroit les avoir examinés ou parcourus, parle ainsi de cet homme célèbre. « Le » fameux Fernel, médecin et mathématicien » du seizième siècle, est le premier des mo-» dernes qui ait entrepris de déterminer de » nouveau la grandeur de la terre. Il alla de » Paris à Amiens, mesurant le chemin qu'il fai-» soit par le nombre des révolutions d'une roue » de voiture, et s'avançant jusqu'à ce qu'il eût » trouvé précisément un degré de plus de hau-» teur du pôle; et par-là, il détermina la gran-» denr du degré, de 56746 toises de l'aris. » Cette exactitude feroit beaucoup d'honneur à » Fernel, si elle étoit un effet de la bonté de » sa méthole; car on sait aujourd'hui que ce » degré est de 57060 toises environ . mais qui so ne voit pas que ce fut seulement un heureux » hasard qui l'approcha si fort de la vérité? et » à apprécier le precédé qu'il suivit, qui auroit " osé le soupconner? » Hist. des mathem. par M. Montucla, t. ij. page 231. (1758. in-40.)

Note: Ces trois ouvrages de mathématiques ne aont pas fort communs ; ils ae trouvent réunis daus un mème volume à la bibliothèque du Roi, T. 283.

IV.

Joannis Fernelii ambianatis, de naturali parte medicinze libri septem. Parisiis, apud Colinaum, 1542. (in-fol.)

Je possède cette édition, qui est devenue trèsrare.

Simlèr est le seul des bibliographes qui nous acconservé la date et le format de cette édition, qu'il observe ètre composée de treate-cinq feuriles et demie, c'est-à-dire de 568 pages.

(Alt. edit.) Joannis Fernelii ambianatis, de naturoli parte medicinae libri septem, ad Henricum Francisci Galliae regis filium. Lugdum, apud Joan. Toraresium, ot Gulielmum Gaseium, 1551, in-16.

Cette édition a été faite sur celle de Paris, 1543, ou sur celle de Venise, 1547.

V. ...

Joannis Pernelli ambiani, de vacuandi ratione Uber. Parisiis, ex officina Christiani Wecheli, sub actito basiliensi in vico, Jacobneo, et sub Pegaso, in vico bellovacensi 3 1545. (in 80. de 141 pag.) An feuillet suivant ou page 3, on lit, Joannes Fernelius ad medicinae studioses.

Dans cette espèce de dédicace, Fernel rend compte des raisons qui l'ont déterminé à composer cet ouvrage. Une des principales est le mauvais usage que certains médecins faisoient de la saignée.

Cette promière édition n'est pas commune, je la crois même rare; ello s'est conservée néanmoins dans la bibliothèque du roi. (T. 2340.)

(Alt. edit.) De vacuandi ratione Joannis Fernelii ambiani, liber. Lugduni, apud Joan. Tornusium et Gulielmum Gazeium, 1548. in-16.

J'ai vu cette édition.

(Alt. edit.) Venetiis, 1548. in-8.

Je possède cette édition, dont les pages ne sont chissrées qu'au recto; il y a 58 seuillets.

Il parolt que d'autres exemplaires portent la date de 1549.

(Alt. edit.) Joannis Fernelii ambiani, de racuandi ratione liber, quem vulgatiori mio quine practicam possumus inscribere. Optimi quinusque medicinae studioris admodum utilis, camindice omnium capitum. Lugduni, npud Curlielmum Roullium, 1540. (in-16.) Je l'ai vue.

(Alt. edit.) Hanoviee, 1603, in 8.

Inscri'e par M. Haller dans son stud. medicum, pag. 850, comme étant de cet opuscule une édition particulière.

(Alt. edit.) Françofurti, apud Joan. Saurium, 1612, in-12.

Imprimé à la suite de la schola salernitana, disent la plupart des bibliographes de la módecine.

Nota. La section du chapitre xiii], page 1936 de l'édition de Paris 1545, occupe quatre page 20 est ce qui forme le xa\*chapitre dans celle de Lyon 1548, et le xij\* dans le deuxième livre de la thrappeutice, publiée en 1554, in-folio, oil it tient euviron deux pages. Les bibliographes syant indiqué ce morcean comme un traité particulier, et de cette manière.

Emissi sanguinis observatio.

ils induisent ou peuvent induire en erreur, ce du il falloit avertir. Vander Linden le dit imprimé avec la Schola sa'ernitano, Trancof. apud Joan. Saurium 1651, in-12. Cornelius à Beughem biblioth. med. repête la même chose, ainsi que Manget. Mais nous observerous qu'on peut douter de l'existence de cette édition , si celle de 1612 est réelle.

#### VI.

Joannis Fornelii ambiani, de abditis rerum ecusis libit duo ad Henricum Franciae regem christianissimum cum privilegio reges ad sexennium. Parisiis , apud Christianum Wechelum sub Pegaso in vico bellovacensi, et è regione apud Carolum Perier. Anuo, M. D. XIVIII. (in-folio.)

Les premiers bibliographes de la médecine n'out fait aucune mention de cette première édition de ce traité; on la chercheroit inutilement dans Paschalis Gallus , qui écrivoit en 1590; dans Schenck, 1609; van der Linden, 1637, 1651, 1662; Lipenius, 1679; Cornel. à Beughem, 1681; Mercklin, 1686; Manget, 1731. Elle se trouve à la bibliothèque du roi, sous ce num. T. 287. Elle est rare. Je l'ai.

(Alt. edit.) Joannis Fernelii ambiani, de abditis rerum causis libri duo. Ad Henricum Franciae regem christianissiaum. Venetiis apud Andream Arrivabenum. M. D. L. (in-8.)

Elle est conservée à la bibliothèque du roi, T. 2541.

(Alt. edit.) Joannis Ferneliii ambiani , de abditis terum causis libri duo denuò ab ipso authore recogniti, compluribusque in locis oucti ad Henricum Franciae regem christianissimum. Al ditio secunda. Cum privilegio r. gis ac supremi senatús. Parisiis : excudebat Christianus Wechelus sub Pegaso in vico bellovacensi anno salutis M. D. L1. (in-fulio.)

Cette édition est belle, le caractère en est net, et les exemplaires certainement peu communs. Celui que j'ai vu se tronve dans la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés ; coté Aa 140. \* Nulle mention d'elle que dans la bibliotheca Bodlejana, in-folio 1674, page 248.

(Alt. edit.) De abditis rerum causis. Paris. Weckel, 1552, in-fol.

On pent douter qu'on ait fait à Paris deux editions in-folio dans l'espace d'un an , 1551 et

(Alt. adit. ) Joanuis Fernelii ambiani , de abditis verum causis libri duo, postremà ab ipso autere recogniti, compluribusque in logis

aucti; ad Henricum Franciae regem christia+ nissimum. Editio postrema. Parisiis , apud Andream Wechelum sub Pegaso in vico bellovaco 1560, cum privilegio regis. (in-8.)

Cette édition est très-belle et mérite d'être recherchée. Quoique moins ancienne que les précédentes , elle commence à devenir peu commune. M. de Villiers, médecin de la faculté de Paris, possidoit l'exemplaire que nous avons vu-

(Alt. edit.) Joannis Fernelii ambiani . de abditis rerum causis , libri duo , postremo ab ipso authore recogniti, compluribusque in locis aucti, ad Henricum Franciae regem christianissimum. Francofurti, apud Andr. Wechelum, M. D. LXXIIII. cum privi egio caesareae majest. ad sexennium. (in 8.)

Cette édition est belle, mais d'un caractère plus petit que la précédente M. de Villiers en possedoit un exemplaire.

(Alt. edit.) . . . Francofurti, apud Andream Wechelum. M. D. LXXV. cum privilegio cassareae majest. ad sexennium. (in-8.)

Celle - ci ne diffère de la précédente que par la date du frontispice , laquelle est répétée à la f'n de la table : ou pour mieux dire , c'est la même édition.

Au reste nous en avons vu un exemplaire de 1575, à la bibliothèque du roi : il est règlé, at placé sous le no. T. 2339. Il s'en trouve aussi un exemplaire à la bibliothèque de Saint-Germain-des-Près, côté Cc 336.

(Alt. edit.) Joannis Fernelii ambiani , de abditis rerum causis libri duo , postremo abipso authore recogniti, compluribusque in locis ancti ad Henricum Franciae regem christianissimum. Francosurti apud Andream Wechelum. M. D. 133.33. cum privilegio caesareae majest. ad sexennium. (in-8.) Jel'ai vue dans la bibliothòque de S. Germain

des prés cotée Cc 337. C'est une des dernières moductions des presses d'André Wechel , mort le premier Novembre 1581. (Alt. edit. ) De abditis rerum causis libri 2.

Francofurti, 1593. in-89.

(Alt. edit.) Joannie Fernelii ambiani, archiatri , de abditis rerum causis libri duo : postremò ab ipso authore recogniti, compluribusque in locis aucti, ad Henricum Franciae regem christianissimum. Lugduni, apud Thomam Soubron, et Moysen des Prez. M. D. XCVII. (in 8°.) (Alt. edit. ) Lugduni, 160a, in-folio.

C'est ainsi qu'on trouve souvent annoncé cet ouvrage , comme étant une édition à part. On a eu tort : ce morceau ne sauroit être divisé de

(Alt. edit. ) Joh. Pernelii de abditis rerum causis. Francolurti, 1607, in-80.

Elle est indiquée dans la bibliotheca Bentesiana Amstel. M. DCCII. in-4°, p.ge 124, nº, 7. et dans la bibliotheca Heinsiana Lugd. Batav.

M. DC. LXXXII. in-12. page 184. nº. 173. (Alt. edit.) Jo. Fernelii de abditis rerum eausis. Genevæ 1627, in-80.

Je n'ai connoissance de celle-ci que par la bibl'otheco Stoschiana , Florentiae , M. Drc. 11x. in.8°. part. j. class. v. page 166. no. 2114. Ce traité de Fernel semble être annoncé dans ce catalogue comme faisant partie de ses œuvres complettes, imprimées en la même ville et sous la même date.

( Alt. edit.) Joan. Fernelii ambiani de abditis rerum causis libri duo. Ad Henricum II. Franciae regem christianissimum. Lugduni Batavorum , ex officius Franscisci Hackii, Clo Io C XLIV. (in-8". do.255 pages.)

Edition que j'ai vue dans la bibliothèque de S. Germain des prés Cc 335 : partie d'une edit. complette. .

# VII.

Jo. Fernelii , Medicina. Ad Henricum II. Galliarum regem christianissimum. Lutetice Parisiorum , apad Andream Wechelum , suh Pegaso, in vico bellovaco, 1554. Cum privilegio rigio. (in-ful.)

Ce volume contient trois traités : le PREMIER est intitulé : Physiologiae l.bri septem. Il a été commenté par Riolan , médecin de Paris.

Le Second Traité qui n'avoit pas encore vu le jour , a pour titre : l'athalogine libri septem.

Le Tuoisième est intitulé : Therapeutice , seu medendi ratio. Il est composé de trois Livres : le premier livre de la thérapeutique porte le titre de methodus medendis le second , intitulé, de venae sectione, est une nouvelle édition du traité que Fernel avoit mis au jour en 1546 sous ce tine, de vacuandi ratione. L'auteur La retouche , et l'a presqu'entièrement refait-Voici le titre du troisième: de purgandi ratione.

Cette édition est belle et exécutée avec soin.

Simler l'a connue, et l'a succinctement décrite. Elle est devenue rare.

(Alt. edit.) Joan. Fernelii ambiani, Medicina: Ad Henricum II. Galliarum regem christianissimum. Lugduni, apud Cesarem Farinam. M. D. LXIIII. (in-80.)

On a suivi certainement l'édition de Paris 1554 , pour faire celle-ci , qui n'est pas commune,

(Alt. edit.) Venetiis, apud Rutilium Borgominerium 1564. (in-40.)

Je n'ai point vu cette édition.

(Alt. edit.) J. Fernelii opera. Venetiis, apud Franciscum de Portonariis, 1566. in-4º. constans 659 paginis.

Je ne l'ai point vue ; elle doit être rare.

Jo. Fernelii ambiani universa medicina tribus et viginti libris absoluta. Ab ipso quidem authore ante obitum diligenter recognita, et qua'uor libris numquam ante editis, ad praxim tamen perquam necessariis aucta. Nunc aucem studio et diligentid Guil. Plantii cenamqui postremam elimata, et in librum therapcutices, septimum scholis illustrata, Lutetia Paristorum, apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico bellovaco. 1567. cam privilegio regis ad sexcunium .(in-folio.)

Cette édition de 1567 ; consue de tous les billiographes, est exécutée àvec beaucoup de soin. (Alt. edit.) Jolr. Fernelii universa medicina.

Francof. 1574. in-80. deux vol. Cette édition de 15-4, est la même que celle de 1575 , dont voici le titre :

(Alt. edit.) In. Fernelii ambiani universa medicina : Ab iprospuidem authore ante obitunt diligenter recognita, et juste acces ionibus los cupletata. Pestea autem studio, et diligentia Gul. Plantii cenomani postremini climata, et in libram the rapeutic. s septimum doctiss, scho liis i'lustrata. Editio terlia. Francofurti, apud Andream Weelehan, M. D. LXXV. cum privilegio caesareas majest. (in-80. 2 vol.)

(Alt. edit.) J. Fernelli universa medicinas Francofarti, apud Andr. Weehelum. st. n. LXXXII. in fol. 1

Nons avons vu cette edition, il'y a quelques samees; mais n'ayant pu la retronver, non- no poutous marquer en quoi elle différe des précédentes.

(Alt. edit.) Joannis Peruciii ambiani universa medicina , &c . 7. Editio postrona. Apud Jacobum Stoer. M. D. LEXTIL. (in-fol.) ( sale nom du lieu- )

On la trouve dans la biblioth. du roi T. 284.

J. Stoor demouroit à Genève.

(Alt. edit.) Apud Jacobum Stoer, 1580

(Alt. edit.) Io. Fernelii, ambiani, universa medicina.... Editio quarta. Francolurti, apud Andream Wechelum, M. D. LXXXI. (In-8v. 2 vol.)

( Alt. edit.) Lugduni ex officina Juntarum, et Pauli Guittii, 1586 in-fol.

J'ai compará cotte édition de 1586 avec celle de Store 359, et je me auis coaviant que ce n'est qu'une seule et même édition. Je n'ai point été à portée de les conférer avec celle, de 1580, dont M. Amoureux, docteir de Montpellier, m'a envoyé la natice ; mais il est probable que évest encore la même que celle de 1592.

( Alt. edit. ) Francosurti apud Andr. Wecheli baredes, Marnium et Aubrium, 1592 in-fol.

Colle-ci est indiquée par Vander Linden , Mercklin , Manget , Douglass et Kestner.

(Alt. edit.) Universa medicina. Francofurti, 1593. In-8.

Devilliers, médecin, possédoit un exemplaire de cette édition. J'en possédois aussi un, dent j'ai été privé, ainsi que de prus de trois nulle autres volumes.

(Alt. edit.) Universa medicina. Francosurti, 1593, in-fol.

On no la trouve annoncée que par Lipenius, sur l'exactitude daquel on un doit pas trop

(Alt. édit.) Jonnis Férnalii ambiani, archiatti, doctoris patienisi, antirevan medicius a shi pino quiden sushore ante obismo diligrator recognita, et pissita escensionius locupicatas i Pastea autem studio et diligentid Guile: Plantii economia patroroum elimate, et ni fibrum Theosperaltea septimum doctianis et ni fibrum Theosperaltea septimum doctianis epistem Fernalii econolium un liber, con quiputantam clargrum medicorum particionium reponsis. Lugdinii, aqual Thomans Smibron, et Maynen des Pres. M. D. XCVII. (4x8. a vol.)

Ces deux volumes sont pastagés de sentière que plusieurs traités autoient pu très-bien se gendre séparément.

Alt, edit.) . . septima editio . . Lugduni ,

apud Josnnem Veyrat, et Thomam Soubron. M. DCII. (in-fol.)

(Alt. edit.) . . . Francofurti , apud Andrem Wecheli hæredes , Marnium et Aubrium. 1603.

Indiquée par Mercklin, d'après lequel en ont fait mention Manget, Kestner, Eloy dans son dictionnaire, J'ignore si elle est réellement existante.

in-8.

(Alt. edit.) Aureliæ Allobrogum excudebat Petrus de la Rovière. 1604. in-8.

Cette édition, que j'ai vue, paroit avoir été faite sur celle de Lyon : 597 ; mais de manière que plusieurs des traités de Fernel ont pu se distribuer séparément dans le commerce.

( Alt. edit.) . . . Lucduni , sumptibus I. De Gabiano et S. Girerdi, M. DCV. in-8.

Il ne nous est tombé sous la mainque le second volume de cette collection des œuvres de Fernel,

(Alt. edit.) editio sexta. Cai nune primim accessiti vita auctoris ab codem Plantio Iseulenter exposita 1 et consiliorum medicinalism sibellus. Francosursi, apud Claudium Marnium et huredes Joan. Aubrit. MDCVII. eum privilegio caesareue majest. (in-8, 2 vol.)

Co qui distingne principalement cette édition de 1607, est la vie de Fernel, Isquelle n'avoit pas encore été imprimée.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux sppartient au roi : il est côté T. 2345, 2346.

(Alt. edit.) Joanni Fernelli ambiani universa medicina, etc. . . editio sesta, Qud nume primim accedit vita auctoris ale codem Plantio luncipeure crupistis » et consiliorum medicinaitium libellus. Ilanorim, imprinta Claudii Marnii herrdum, Joannis et Andre Marnii et consortum. MIDCX. cum pritrigio sec. cuesarvae mojestatis. (in-fol.) Jenn et André Marnius, phritiers de Claude,

ont exactement suivi, pour cette édition de 1610, celle de 1607.

( Alt. edit. ) Jossi Fernélii ambiani, universa.

medicina .... Genevæ excudebat Siephanus Gamonetus, M. DC. XIX. (in-4.) Nous ne l'avons vue que dans la bibliothèque

du collège Mazarin , nº. 15129.

(Alt. edit.) . . . . . Geneve , 1624 , in 8.

Cette édition p'est indiquée par aucun tibliocraphe de la médecine : on ne la trouve que dans le texicon Georgi. (Alt. edit.) Jo. Fernelii universa medicina. Generm, 1627, in-8.

C'est ainsi qu'on la voit annoncée dans la bibliotheca Souchiana , Floren. MDCCLLX, 18-8, part.; class. v. page 160. n. 2114. Un exemplaire étoit dans la hibliothèque de Devilliers. M. Raoux, médicin de Nimes, m'a mandé qu'il en possédoit un-

(Alt. edit.) Joannis Feruelii universa medieina. Genevæ, 1637, in-4. (pag. 1172.)

Celle-ci est inscrite dans le catalogue des livres de M. Astruc, page 69. nº. 911.

Devitliers en avoit un exemplaire.

( Alt. edit. ) Joannis Fernelii universa medicinu. Generm , 1638 , in-8.

Devilliers en possédoit un exemplaire.

( Alt. edit ) . . . Genevæ , 1644. in-8.

On ne sauroit assurer que celle-ci existe, car elle n'est indiquée que par Douglass, bibliographe peu exact : il est vesi qu'elle se voit aussi dus la bibliotheca medica de Kestuer, mais il diclare qu'il l'aunonce sur la foi de Douglass; ce qui ne fait point une autorité sulfisante.

Cette édition est probablement la même que la suivante 1645.

(Alt. edit.) J. van. Fernelii universa medicina. Nova hac editione, que cobscura erant; illustura: quae dificiebant; suppleta sunt. Luquin Batavorum, ex officina Francisci Hackii 1645. (in-5. 2 vol.)

Cette édition est d'une belle exécution typographique. Elle eût été plus estimée, si l'on n'avoit pas interverti l'ordre adopté par Fernel.

(Alt. edit.) Joan. Fernelli, ambinis, universe medicine, primary delen attivio (etilipentide).
Plantis, econoxus, elimate, ausa entem notis, Plantis, econoxus, elimate, ausa entem notis, Plantis, econoxus, elimate, ausa entem notis, etilipen elimate, etilipen elim

(Alt. form edit. ) . . . Lugduni , 1658 aut

Nous noscrions assurer l'existence d'une diltion de Lyon vers ces annéesig laprolicependant qu'on a le no coupoit alors ¿ Cest au moins ce qui résulte de ces parules de Gui l'atin dans sa lettue 117. à Falconet, méderni de Lyon, dates du q avril 1650 : a l'ating de in de Lyon, dates du q avril 1650 : a l'ating de in de l'entre cher vous le Frenci, qu'il en soit nous n'en trouvons point à Lyon sous cette dats.

(Alt. edit.) Joannis Fernelii opera medicinalia. Venetiis, 1664, in-4°.

Nous n'avons rien de plus certain sur l'existence de celle-ci, dont aucun bibliographe de la médecine ne fait mention. Nous l'indiquons sur la foi de Théoph. Seorgi.

( Alt. edit.) Joannis Fernelii ambiani Galliarum archiatri , universa medicina , primum studio et diligentid Gulielmi Plantii cenomani elimata s postes notis, observationibus et remediis secretis Joann. et Othonis Henrnii ultrajecti et alioram praestantissimorum medicorum scholiis illustrata, cum casibus et observationibus rariaribus, ex diario practico Othonis Heurnii, in academit Leydensi primarii medicine practice , anatomim et chirurgim professoris , annotatis. Nunc denum opera Theophili Boneti , sereniasimi quondam principis Henrici Aureliani , Longavillo ducis, etc. . mediei , auctiot adjectione encheiridii medico-practici , incerti authoris , et chirurgici Chalmetei, adeò us singula illorum capita singulis pathologias Fernelii capitibus respondeant. Duplici cum indice, altero capitum , altero rerum et verborum locupletissimo. Genevæ, spud Samuelem de Tournes. M. DC. LXXIX. (in-folio).

Il parolt qu'on a suivi pour cette édition celle d'Urrecht, dont elle diffère seulement par les additions des deux Encheiridion. L'exécution typographique u'u aucun mérite.

( Alt. edit. ). . . Genevo , apud Samuelem de Tournes, M. DC. LXXX. (in folio).

Les exemplaires que l'on trouve avec cette date 1680, porte le même frontispice que l'édition précédente 1679. Disons mie wx , ce ne sont pas deux éditions, mais une seule et même , dont la date fait le différence.

(Alt. edit.) Joan. Fernelii universa médicin av. Trajecti, 1686, in 4º. 2 volumes.

Telle est l'annonce qu'on trouve dans le catalogue des frères de Ville, libraires à Lyon. Je soupçonne que c'est une faute typngraphique, et qu'au lieu de 1686, il faut 1656.

## VIII.

Joannis Fernelii Therapeutices universalis, seu medendi rationis libri septam i quam totios medicinae tertiam fecit partim ad praxim perutilem et necessariam. Lugduni, 1369, in-8°.

Van der Linden indique cette édition, et d'après lui Merklin, Manget, Keatner. Je ne l'ai point vue. Seroit-ce la même que Theoph. Georgi annou e aimi ?

Joannis Fernelii Therapeutices univerentis, seil. Medendi rationis, lib. 7. . . . Arbilius, 1569 ; in-8.

Devilliers possédoit un exemplaire de cette.

(Alt. edit.) Joannis Fernelli ambiani Therapoutices universalis seu medendi rationis libri septe n. Opus ad praxim perutife et peraeessarium. Ingdum, apud Sobastianum Honoratum. M. D. LXX, (in-8.)

Cette éditinn seroit assez agréable, si le papier étoit moina gris. Elle n'a point été counne de Van der Linden, ni de Mereklin, ni de Manget. Je l'ai vue dans la bibliothèque de Devilliers, M. D. P. Selon tnute apparence les exemplaires n'es sont pas nombreux aujourd'hui.

n'en sont pas nombreux aujourd'hui.

(Alt. edit.).... Lugduni ex nfiicină Ludov.
Cloquemin, et Stephani Michaelis. 1574 (in-16).

On ne trouve point cette éditins indiquie par Vander Linden, sii par Merklin, ni par Manget, ni par besucoap d'autres bibliographes. Elle ne doit pas être commune bien qu'elle soit dans la bibliothèque du roi T. 2338, et dans celle du collège mazarin, n. 29850.

(Alt. edit.) Joannis Fernelli ambiani, Theropantices universalis are medendi rationis libri septem; quam totus medicinae teritam fecit partem ad praxim peruiliem et necessoriam. Francofurti apud Antiream Wechelum, M. D. LXXV. cum privilegio caesareue mojest, ad sexensima. (in-8.)

Ce volume est à bibliothèque de S. Germain des près Ce 336. (Alt. edit.) Joannis Fernelii ambiani Thera-

(Alt. edit.) Joannis Fernelii ambiani Therapeuticos, &c. . Francoliuti, apud Andreau Wechelum M. D. LXXXI cum privilegio caesareue m jūst. ad sexervium. (in-8)

Elle est à la Libliothèque de S. Germain des ptês Co 337. (Alt. edit.) ... Francofurti , 1593. (in-8.) Plusieura bibliographes Pannoncent sous cette

date comme une édition séparée. Ce n'est probablement qu'une suite de la collection complète.

N. B. On a donné de ce traité une traduction françoise : elle a paru sous ce titre :

Les septières de la Thompseutique aniversalle de meuise Vesan Franct, premier molècein de Henri II, et docteur règent en médecien de le Henri II, et docteur règent en médecien de la feurlié de Paris. Ouvrage résentile et nécessuire pour l'anny et de pretique de la médecine digamatique e mis en françois par le sieur du l'ell. Paris, chec la vour-lea lu Boue, au lout du Pom-meul, sur le quai des Augustins. M. DC. XLVIII, (inc.)

Cette traduction a été réimprimée sous ce titre :

I a thempeutique ou la méthoda universelle de guérir les maladies, de M. Jenn Fernel, premer médéenia de Henn II, et docteur régent en médéenia de la faculié de l'ain, distise en explisors. Traduction nouvelle, et plus carate que celle dus éditions précédentes. A Paris, ches Jan Guignard, M. D.G. LXVIII (m.8.)

Cette traductina, hardiment annoncée comme nouvelle, est une supercherie de libraire. Cost relle de du Teil, dont on a changé quelques expressions de teus en tema. Nous nous en sommes assurés en comparant les deux versions; ou plutôt les deux éditions, c'est-à-dire celle et 1648, et celle de 1658.

## IX.

Joannis Fernelli, ambiani, doctoris medici perisiensis archiatti regli; constitorum medicinalium liber, ex qius adversaris quadringentarum consultationum v-lectus. Parisais, apud Algidium Beys. vid Jacobad, sub signa lilii albi-M. D. LXXXII. cum privilegio regis. (in-8.)

Van der Linden, Mercklin, ni Manget ne parlent de cette édition, qui se trouve à la bibliothèque du roi T. 2342.

(Alt, edit.) Joannis Fernelii ambiani archiatri docturis parisienvis, consiliorum liber; cui accessrunt responsa quaedam clarorum medicorum parisiensium. Parisiis, apud Aligidium Beynium, aub aigno lilii albi, M. D. LXXXV. cum privikguo regis. (in-8.)

(Alt. edit.) Joannis Fernelii, ambiani doctoria medici parisionsis, archiatri regli, consilionan medicinalium liber, ex ejas adversariis quadringentarum consultationum selectus. Nunc drine denuo fidelius et accuratius quam anteà editus, et à quam-plurimis mendis, quibes anted sca-tebat, repurgatus. Cum indice accurato. Francofurti , apud Jonnen Wechelum, M. D. LXXXV. (in-8. de : 43 pag. )

(Alt. edit.) Io. Fernelii ambiani , doctoris medici parisiensis, archiatri regii, consiliorum medicinalium liber. Ex ejus adversariis quadringentarum consultationum selectus. Hac quarià editione fid liùs et accuratiùs quim antea editus, et nonnullis consiliis quae in aliis impressionibus deerant locuplectatus, et pluribus ne ndis, qui bus ant a scatebat, repurgatus. Cum duplici indice copiosissimo. Taurini apud Gio. Dominicum Tarinum. M. D. LXXXIX. (in-8.)

C- tte édition qui n'a point été connue d . van der Linden , ni de Mercklin , ni de Manget , se trouve à la bibliothèque de Saint Germaindes-prés, sous le numero Cc 341.

( Alt. edit. ) Medicinalium consiliorum Joan. Fernelii ambiani , doctoris , medici parisiensia , archia ri regii , centuria , exadversa is quadringentarum con ultationum ejus selecta. Terna editio priure non auctior solum, sed longe correctior. Cum indice ub rrimo. Francolurii, apud Joannem Wechelum, M. D. XCIII. (in-8.)

Bibliothèque du roi, T. 2344.

Joannis Fernelii ambisni fi brium eurandarum methodus generalis, numquan antehac edita. Francosu ti, apud Andream Wechelum 1577.

Ce traité posthume de Fernel a été publié par Jean Lamy, médecin de Paris.

C'est la seule édition séparée , dont nous avons connoissance.

Il a para utile de mettre en françois ce traité: il fut publié en notre langue sous ce titre :

La mithod gintrile de gudrir les fi vres composée en 'a'in par messire Jean Fernel . premier modeciu du roi Henri II , traduit- en fancois per Charles de Saint-German , écuier do tenr en la faculté d' médecine , cons iller et mé ecin ordinaire de rol, parisien. Dédié d M. d'Org val (Luillier) , conseiller du roi en sis co seils d'étit et privé, et maître des riquêtes ordinaire de son hôtel. A Piris, cher Jean Guienard le jenne, en la grand'salle du Palluis , du côté de la cour d a aides , à l'image Saint-Jean, M. DC. LV. (in-8.)

M. decine, Tome VI.

XI.

Joannis Fernelii ambiani de luis venereas cutatione perfectiseims liber, nunquam antehag editus, Antuerpie ; ex chicina Plantini , architypographi regii, M. D. LXXIX. (in-8, p. 126.)

La publication de ce traité est due à Victor Giselium, qui le dédie à Jean Donza à Noortwijck. Son épitre est datée aiusi : Bingis , anne M. D. LXXIX.

(Alt\_edit.) . . . Patavii, apud Paulum Meettum. 1580 . in-8.

C'est d'après van der Linden , Mercklin et Manget, que j'indique cette édition i je ne l'ai point vue. On la trouve encore inscrite dans la b'b'ioth. Heins. pog. 180 uo. 83, au rang des livres in 80. Ce qui ne laisse aucun doute sur l'existence de cette édition de Padoue.

Ce traité de Fernel, a eté traduit en notre langue, il a paru sous ce titre i

Traité de Jean Fernel, de la parfaite cure de la maladie vénérienne, traduit par Michel le Long , Provincis , docteur en médicine. A Paris, M. DC. XXXIII. in-12.

XII.

Nons avons fait connoltre les consultations de Fernel, plusieurs fois imprimées s'parément, depms l'an 1582. Dans cette édition de 1582, qui peut . être fut précédée por une autre mais qui est la première de celles que nous avons vues, on ne trouve point la consultation pour un épileptique ( consilium epileptico praescriptum); elle n'est pas non pius dans l'édition de Paris 1585, ni dans ceile de Francfort , même année. Mais nous avons remarqué qu'elle avoit été insérée dans plusieurs éditions des œuvres complettes de Firn. I, et notamment dans celle de 1597, de 1602, de 1605 , de 1607 , de 1610 , de 1619 ; et enfin dans l'édition de Leyde 1644 ou 1645 , in-8. dans laquelle cette con ultation est placee à la iete des autres. La première fais qu'elle parut. ce fut à la fin d'une collection de quatre petits traités , sortie des presses d'André Wechel. Eile a pour titre :

Medicamentorum facile parabilium adversis omnis g neris art'cu'orum dulores enumeratio ab Antonio Speebergero, ii urino, helvetio conscripta .... I'em Joann's Fernelii ambiani consilium pro epileptico scriptum. Francofuri. ped Andream Wechelum, M. D. LXXXI. (in-8.)

## X f I I.

Josnnis Fernelii, doctoris medici parisiensis, et Henrici II Galliarum regis christianissimi archiatri clarissimi, pathologiae libri septem. Nova editio emendatissima, cum duplici indice, in gratian tyronum. Parisiis, apud Joannem Le Mire , vil meobel , juxtà templum , d. Benedicti, è regione salamandrae. M. DC. XXXVIII. (in-12.)

La pathologie de Firmel a été traduite en notre langue. Il s'en est fait deux éditions.

La première sous ce titre :

La pathologie de JEAN FERNEZ, premier médecin de Henri II , roi de France. Ouvrage très utile à tous ceux qui s'appliquent à la connoissance du co ps humain ; mis en francois par A. D. M. docieur en médecine , première edition. A Paris , chez Jean Guignard , 1655,

La seconde, avec le même titre, ches le même libraire, 1660 (in 8.) Il semble que le septième livre de la patho-

logie de Fernel a été traduit en anglois par Guil'aume Cl. wes, si l'on en juga au moins par l'énoncé du titre de son ouvrage sur la vérole.

A new and approved treatise concerning the cure of fiench pow by the unctions. Whereauto is also adjoined a right learned worck touching the outward affectes of the body, written by the learned physician and chirurgeon FERNELIUS. With a composition of a most precious water for the preservation of man's lody for inward and outward discases, devised, practised, and published by WILLIAM CLOWES, chirurgeon of London London printed 1575 (in . 8. )

Comme nous n'avons pas vu cette édition , nous n'osons assurer que ce soit une traduction. H seroit cependant singulier que Guilleume Clowes annonçăt en anglois le titre d'un traité du'il auroit fait umprimer en latin:on peut appeller traité ce morcean, qui a pour objet les maladies externes, et que Fernel, qualifié par G. Clowes de savant médecin et chirurgien , a intitulé de externis corporis affectibus pathologiae liber erptimus.

Deux hvres de la pathologie de Fernel ont été commentés.

1º. Le septième , de externis corporie affecmonibur, qui en meme tems fut traduit en fran-Tois, dont nous allons en donner le titre : Lissimorumque nostrae astatis medica um con-

La chirargie de Fernel , translatée de latie on français, illustrés de briefues annotations et d'une méthode chirurgique par Simcon de Prouanchieres , médecin à Sens , et de monseigneur l'illustrissime et reverendissime cardinal de Guyse , archeveaque et duc de Rheims, premier pair de France. Se vend à Paris chez G. Chaudiere, libraire, demourant ruc S. Jacques, d Penseigne du Teorps et de l'Homme Sanuage, 1579, avec privilèse da roi (in-12.)

20. On a un commentaire du quatrième livre de la pathologie de l'erpal, fait par un médecin étranger, Rutgerus Lornius professeur de philosophie dans l'université de Deventer, ville des Pays-has hollandois. Voici le titre sous lequel il s'annonce :

Joannis Fernelis pathologiae liber quartus . de febribus. Aphorismo um de febribus logu: ntium explicatio, et praedicendi, surandique ratio singulis febribus adjecta; à Rutgero Loenio , doctore medico et professore philosopho-Amstelodami , apnd AEgidinin Valkenser , bibliopolam. anno clo la Larv. ( in-sé. pp.)

C'est par errene typographique qu'on voit au frontispice la date du clo lo Liv (1554) ave lieu de elo loc Latv. ( 1664 ).

Pharmacia In. Fernelii cum Guilel, Plant I et Franc. SeguyerI scholüs : in usum pharmacoparorum nune primum edita. Hanovia, typis wechelissis, apud Claud. Maraium et heredes Io. Aubrii. M. DC. V. (in-12. pp. )

Cet owvrage n'est autre chose que le septièmelivre de la thérapeutique de F. rnel , commanté.

## x v.

Un homme de qualité, de l'ancienne maison des comtes de Flandre, étoit depuis 20 mos attaqué de la gome, (Liborabat) arthritide, sive morbo articulari, modé podagra, modegonagra, chiragra et aliis ejusmodi generibus ; aliquando eodem tempore pluribus. ) il avoit alors soixante ans.

Fernel consulté envoya deux consultations adressées à P Bruhesius. On les trouve dans les éditions particulières des consilia ; dans celle de 1582, c'est la xij., et avec d'autres consultations recueillies en 1592 par un docteur de Louvain sous ce titre :

De orthritidis praeservatione clarorum doc-

edia. Aucto um nomira pagiad xvj continentur. Opera et studio Heurici Garetii, lovamensis, reverendiss. ac illustriss, electoris moguntini, medici in lucem edita. Francofurti, apud Ioannem Wechelum et Petrum Fischerum consortes, M. D. XCII, (i-is-8.)

## XVI.

Vander Linden, Mercklin, Manget, disent qua dans les œuvres de Sylvins, (Jacobi Sylvin anhiani, medici et professors segii parissentis opera medica . . . Genevo, sumptibus Jacobi Choues M. DC. XXX. in-fol.) se trouve une consultation qu'ils annonceut de la sorte.

Disputatio de partu cujusdam infuntulae agennensus, an su septimestris è an novem mensium ?

Tous trois se sont trompés; elle est seulement indiquée pag. 860, et l'on renvoie à la consult. 53 de Ferne!

C'est ainsi qu'en s'en rapportant, sans vérifier, à un bibliographe inexact, ou répète des méprises et des fauces.

Au reste, la consultațion 53, dans lo recueil de 159a, în-8, public pac G. Cappel, a pour titre de partu legitimo; c'est aumi la cinquantetroisième dans l'edition de 1555. Mais elle se trouve la 55° dans l'edition de toutes les curvres de Fersel, in-4, 1656 à Utrecht, ainsi que dans calla de Genére 1670. În-601.

#### X VII.

Dans le recueil des thèses de la faculté de Paris, on en trouve trois auxquelles présida Ferne-l. Elles sont seulement manuerries: Quoique nous n'assurions point qu'elles soient de ce médecin, nous allons en donner les titres.

Dans la première, qui est de 1543, on discute briévement an frigidas distillationes matures febris ? La réponse est affirmative.

La seconde de 1549 a pour but d'exeminer; eadenne dispersis acque popularibus morbis euratio? La conclusion est négative.

La question de la troisième est proposée en ces termes : Laborne cibum pracoedese debut ? On se détermine pour l'affirmative.

Cette thèse est de 1551.

#### X VIII.

Nous ne nous arcêterous point à prouver que la collection in-fol. des différens traités sur les fivres, imprimée à Venise en 1575, et dont le finatispice porte 1576, n'a point es pour éditeur Ferne'. On a démoniré la fansselé de cetter pin un. Vey. Kestneri bibliotis ned, pag. 362 et 363, (M. Goottis.)

FEROCE. (Déline) SémeTot que. ) gerox delirium. (Voyez Déline.) (M. Mahox.)

FERRARI (Jenn-Muhleu) consu sous le some de Gradous ou de Gracio qui est celui du chitesau off il prit naissance dans le Diannes, il tu un des plus babiles médiciris de son tens. Il vacera à Milan q doù il fut appeile À Parse pour y ocutpe la premere chete de médicines, en l'internation ment. Il it usus médicau de Marie-Rianche Vaconti, ducherse de Milan.

C'est mal-à-propos qu'on met la mort de Fer arí en 1460, puisqu'il date la préface de ses commentaires sur Rhazes, de Pavie le 9 octobre 1471. Il survécut même à cette époque, et ne sourut qu'en 1450.

Voici les titres des ouvrages qu'il a laissés. Practices pera grima et secunia, sel commentrins textualas, cum ampliationibus et udeltionnibus mutriamus in nonun Rhaisi ed deltionnibus mutriamus in nonun Rhaisi ed deltionnibus mutriamus in resultation (particular et al., 1949), in 1960. Venetiti y 1500 s. in fullo , 1527, in-4, 1560 s. in fullo , nous le titre de Praction ; etc. Commentral ai nonum Rhaisi

ad Almansorem. Lugduni, 1527, in-4.

Il y parle des ovaires des femmes, et prétend
qu'ils sont de même unture quoceux des oiseaux.
Scinon, De Graaff, Verheyen, Littre et beaucoup d'autres ont adopté ce système.

Expositiones super vigesimam secundam fin tertiae canonis Avicennae. Mediolani, 1494, in-folio.

Consiliorum secundim vine Avicennae rotinatum utile repretoium, additis antiquisiani m-dici, Rubbi Moytis, de regimine vine, quique encatibus, neven Raymundi Lullil, de acerch naturae libris duobus, l'apina 1001, in fol. l'. notics, 1014, in fol. l'erone, 1021, in fol. lo vece les ornages (Ext. d'El. Lugdani), 1033, m/56. (Ext. d'El. (M. Gours.)

FERRARIUS, (Jean-Bapinte) jésnite, marif de vivoir dans le discaptione acécé. La contenplation de la nature dans ses productions, orcupot les usoners, qu'il pouvoit héolber as; occupations de son état jer lui desa ces momens qu'il crévit deva correspes donc le aly placar toujours aux littérateurs et aux botanistes. Ils sont intitulés et

De floram cultură lib-i quatuor. Romie, 1633, în-4. Amst. lodani, 1646, 1664, în-4, avec figures. En lainen, par Louis Aureli, de Perouse. Rome, 1638, în-4.

H. sp rides, sive, de malorum aureorum cultu d et usu libri quatuor. Romae, 1646, in fol.

Il y distinque les différentes espèces d'orangers, dont il donne une description assez esacte. Les figures ont été dessinées par Corneille Blomart, fils d'Abraham, peintre célèbra, natif de Gorcum.

Fan der Linden et Manget parlent d'un sutre Fennanzes (Omnibonus) médecin italien qui a écrit différens traités de pratique fort estimés dans le seizième siècle :

De regulis medicinae, libri tres ex Hippocrate, Galeno et Avicenna summă cum diligenti collecti. Erixiae, 1566, in 8. Venetiis, 1573, 1598, in 8. Lipsiae 1601, in 8.

De arte medica infantium libri quatuor. Brixiae, 1577, 1598, in-4. Lipsiae, 1601, in-8.

De arte medica infantium, aphorismorum

particulae tres. Brixiae, 1577, in 4. Lipsiae, 1601, in-8. svec l'ouvrage précédent. Wittebergae, 1604, in-8.

De sanitate et morbis. Brixiae, 1598, in-4. (Extr. d'El.) (M. Goulin.)

FERREIN (Antoine) , né à Frespech en Agrinois , au mois d'octobre 1693 d'une famille aucienne dans cette province. Il fit ses études à Agen au collège des Jésuites depuis 1706 jusqu'en 1712. Après son cours de philosophie il ella à Cahors, y passa l'année suivante, et y suivit les leçons des professeurs de droit , de médecine et de théologie. Dès l'âge de neul ans il avoit montré un goût dominant pour le dessin , les mathématiques , la méchanique , et ensuite pour la physique; depuis, son goût pour l'étude de la médecine l'emporta. La lecture des ouvrages de Borelli avoit pour lui un attrait singulier; et comme pour les bien entendre la connoissance de l'anatomie est indispensable , il étudia cette science, et foute de cadavres humains, il se mit à disséquer des animaux. C'est ce penchant décidé pour l'anatomie qui le détermina à embrasser la médecine, malgré les oppositions de son père qui le destiooit au barreau.

En 1715, Ferrein fut à Montpellier ; il y suivit les leçons de Vieussens ; il assistoit aux dissections que faisoit cet anatomiste célèbre ; ilmet-

toit par éérit tout ce qu'il lui entendait dire . et dessinoit les pièces d'anatomie qu'il voyoit dans son cabinet. En même tems , Ferrein suivoit exactement les leçons des professeurs ; et à la lecture des cahiers répandus parmi les étudians, il joignit celle des mentleurs ouvrages. Doud d'une mémoire heureuse , son application constante le mit bientôt en état de faire de grands progrès dans l'économie animale , les maladies et teurs remèdes. Il fut recu bachelier vers la fin de 1717 ( suivant l'abbé Goujet ) , et le 28 septembre 1716 (suivant M. Portal). Immédiatement sprès il partit pour la Provence. Après avoir fait quelque séjour à Marseitle, MM. Coulon pere et fils, célèbres médecins, et que ques chirurgiens fameux de cette ville l'engagerent d'y faire un cours suivi d'anatomie, et lui promirent, au nom des adminiatrateurs de l'hôtel-dieu , qu'il avoit l'entière liberté d'ouvrir et dissèquer les cadavres qu'il choisiroit , tant pour servir de matière aux démonstrations anatomiques qu'ils lui demandoient, que pour lui dooner hen de chercher les causes des maiadies par l'inspection de ces cadavres. La même prière et les mêmes offres lui furent fuites par le bailli de Langeron , officier général des galères, et par les autres chefs de ce corps , sfin qu'il instruisit les chirurgiens de l'hôtel des forçats, et leur communiquat ses connoissances. Flatté par ces demandes réitérées, Ferrein se rendit à toutes ces sollicitations , et fit à Marseille plusieurs cours d'anatomie, et d'opérations et des lecons sur l'économie an male et sur les maladies qui ont rapport aux opérations. De savans médecins, des chirurgions célèbres, le gouverneur de Marseille et plusieurs gens de nom et de mérite assistèrent souvent à ces lecons.

En 1728 , Ferrein revint à Montpellier pour achever d'y prendre ses grades La réception d'un docteur s'y fait avec beaucoup d'éclat et un grand concours de monde. Il est d'usage que le professeur qui denne le bonnet prononce un discours qui pour l'ordinaire a rapport à la medecine. Chycoineau, alors chancelier de l'université de Montpelifer , fut chargé de cette cérémonie : mais au lieu de suivre la méthode accoutemée, il prit pour sujet de son discours l'éloge même de son récipiendaire. La modestie de Ferrein qui n'avoit point été averti souffrit beaucoup de cet éloge, il se troubla meme, et rût peine à se remettre pour pronocter son discours. Ce fut le 27 septembre 1728 qu'il reçut le bennet ; et quelque tems après, il fui nommé pour remplir à Motpellier la place de professeur , vacante par l'absence de Jean Astruc.

MM. Astruc et Deidier ayant donné leur démission en 1731, et 1732, et ces deux chaires se trouvant vacantes, Ferrein se mit sur las range pour les disputer. Il avoit pour concurrent Eustache Marcot , Antoine Fizes , Hugues Gourraigne, Nicolas Fournier, Pierre Guisard et André Cantwel. Le public accourat en foule à cette dispute ; Ferrein y réunit tous les suffrages, et fut nominé unsnimement le premier des trois sujets présentés au roi. Les deux autres étoi nt Marcot et Fiz-s : ce furent eux que le roi agréa ; le premier eut la chaire d'Astruc ; Fizes , celle d'Antoine Deidier. Ferrein , sensible à cette préférence , quitta aussi-tôt Montpellier , et vint à Paris. Le cardinal de Fleury le sat, le fit appeler, et chercha à le consoler. Le ministre parut faché qu'il n'eût pas eu l'une des chaires disputées, lui temoigna qu'il étoit juste de l'en dédommager , et lui ajouts que s'il n'avoit pas été nommé à la chaire où la supériorité de ses talens sembloit devoir le porter , c'est que le choix de la cour avoit été déterminé par des raisons particulières et de convenance...... Dans le même tems, M. Chauvelin , garde des sceaux , fit dire à Ferrein , que si son dessein étoit de retourner à Montpellier . la cour érigeroit en sa faveur une nouvelle clinire; Ferrein ne crût pas devoir l'accepter ; il préféra le séjour de la capitale , et y fit un cours d'anatomie qui fut extremement

Vers la fin de 1733, il partit pour l'Italie en qualité de médecin en chef des hôpitaux de l'armée. Il s'assura , par des expériences no breuses , qu'il étoit facile d'établir dans les hopitaux un ordre qui , en diminuant la dépense, diminueroit aussi de deux tiers le nombre des morts, et la moitié de la durée des maladies. Ferrein voyoit avec douleur les entrepreneurs étendre leur cupidité jusques sur les drognes nécessaires aux malades ; que ces drogues étoient mal choisies, et qu'un grand nombre étojent plus capsbles de nuire que de profiter. Il s'en plaignit et fut victime de son aèle. On changea les drogues dont il s'étoit plaint , et qu'il envoyoit comme preuve du délit ; on leur en substitua d'antres de bonne qualité. Il fut rappelé à Paris en 1735. Le gouvernement l'envoya dans le Vexin François pour y reconnoltre et traiter une sièvre pestilentielle qui faisoit les plus grands ravages. Ferrein remontant des symptomes aux causes de cette maladie, qu'on nomme la svette, trouva une méthode siefficace, que de tous les malades qu'il traits il n'en perit pas un seul. Informés de ces succès , le cardinal de Fleury et l'in:endant de Paris lui demandè rent sa méthode, afin de la faire suivre dans la Brie, où elle cut le même surcès. Plusieurs au res personnes la lui demandèrent , il l'accorde ; et quoiqu'il n'ait rien fait imprimer à ce sujet, sa méthode a été, depuis ce tems-là, asses publique.

Ferrein se décida alors à rester à Parls. Il se présenta à la licence en 1736, fut reçu licentié le 26 août 1738, et docteur le 25 octobre de la même année. It eut le premier lieu de licence : le chancelier de l'Université, Thyerry lui proposa cette question: Qualis debeat medicus Parisiensis esse ex saluberrinae facultatis sta-tutis? En. 1741, il fut admis à l'Académie dea Sciences; et l'année suivante il fut choisi pour succèder au Collég-Royal à Nicolas Andry qui venoit de mourir. La même année la faculté le nomma profesacur de chirargie, et en 1745, il fut nomme pour professer la pharmacie. Enfin . on 1758, Winslow ayant demandé un successeur pour le remplacer au Jardin du Roi , J'errein fut nommé à cette place. Ses cours publics et particuliers sur toutes les parties de la mêdecine furent extrêmement snivis; il forma d'illustres élèves. Il mettoit dans ses lecons un ordre admirable ; sans januis le perdre de vue , il épuisoit un spiet : et s'attachant sur-tout à la solidité des choses qu'il démontroit, il négligeoit volontiers l'élégance du discours. Il se fit aussi un nom dans la pratique et l'exerca avec éclat pendant fort long-tems. Deux ans avant sa mort il perdit la mémoire, et ses facultés commencerent à s'affaiblir. Il mourut le 28 février 1769, âgé de 76 ans, à la suite d'une attaque d'apoplexie, et fut inhumé dans l'église de Saint André des Arcs. Jean Astruc, dans son histoire de la Faculté de Montpellier , pag. 287 , à l'article Deidier , rend à l'errein ce tomoignage: « Sa chaire (d'Antoine Deidier) a » été donnée à M. Fizes.... Il eut pour con-» current le célèbre M. Ferrein , professeur » royal de médecine et d'anatomie au Jardin du n Roi. Ses découvertes importantes, ses ex-» cellens mémoires leront voir à iamais que ses » Juges eurent raison de le préférer, caril avoit eu » toutes leurs voix ; et que la cour eut tort de » ne pas s'en rapporter au jugement de la Fa-» culté de Montpellier ».

Son buste en marbre, sculpté par le Moine, est dans l'amphithéatre anatomique de la faculté, avec roux de Winslow et d'Astruc. Le portrait de l'erecin a été gravé d'après ce buste. On litau bas les vers suivans:

La physique à ses yeux fait briller son flambesu, Pour sauver les mortels que son talent rassure Contre la parque et le fasta (tiesu). Il strache à l'erreur son dangereux bandeau; Ex perçant les replis de l'humaine structure, A dire son secret il force la nature.

A l'occasion de la dispute pour les deux chairse vacantes à Montpellier, dont on a déjà parlé, Ferrein publia les thèses suivantes, et ce tut son premier ouvrage. Quaestiones medicar

duodecim ab illustrissimis viris Chycoyncan . cancellario amplissimo , Joanne Bezac , &c. propositae in aula episcopuli, &c. pro regid cathedra vacante per abdicationem R. D. Joannis Astrue , in Collegio Regio Parisienais professoris dignissimi. Quas Deo favente, et auspice Dei para, propugnabit in Augustimo et auspice Dei para, propugacou in cagassimo Monspeliensi Apollinis fano triduo integro, manè et serò, diebus 3, 4 et 5 mensis aprilis anni 1732. Antonius Ferreia, D. M. Monspeliensis. Monspelii, apod Joannem Martel, 1733. Ces thèses furent dedices à M. Chycovneau. - Dans la première de ces questions , Ferrein examine si l'on peut guérir les muets de naissance, et conclut négativement. Dans la acconde, il essaya de prouver la possibilité et l'utilité de la transfusion du sang dans les animanx de diverses espèces. Dans la troisième, il prouve que dans les douleurs de colique, les anodins sont preferables aux purgetifs. Il tracte dans la unatrièmé des bons effets de la sajenée souvent répétée dans l'ophtalmie. Il examine dans la cinquième question, si le rétrécissement morbifique de l'artère pulmonaire et celui de l'aorte sont secompagnés du même aymptome pathognomoneque, et il en examine la cause. Dans la sixième, il prouve l'atilité da laudanum pour exciter une prompte et ionable suppuration dans les places récentes. Il prétend , dans la septième , que toutes les maladies , soit malignes, soit contagieuses, ne peuvent être guéries par une méthodo certaine sans employer les spécifiques II examine dans la huitième . quels sont les signes qui peuvent servir à pré-dire une crise, sa nature bonne ou mauraise, et ses suites ; et il conclut que tous les signes que l'on peut avoir ne sont que conjecturals. Il examine dans la neuviens , et il conclut pour l'affirmative , que l'on peut s'en rapporter à la pulsation pour distinguer l'ancurisme vrai des varices. Dans la dixième, il explique le méchsnisme de la fréquence du pouls dans les fièvres , et détruit les principales hypothèses reçues jusu'alors. Il examine, dans le onzième, les effets des ligatures, des ventouses, et des sutres dérivatifs, et révulsifs, et il détermine le choix que l'on doit faire de ces remèdes. Enfin , dans la douzième', il traite des principales maladies du crystallin, de leurs causes, et de leur curation. Cette dernière question est imprimée dans le tome 5 des Disputes de chirurgie de M. de Huller , p. 565.

Ferrein fit soutenir la thèse suivante le 13 novembre 1738. An actio mechanica pulmonum in finida, tempore expirationis? Elle se trouve dan la collection de M. de Haller.

Ferrein a enrichi l'histoire de l'Académie des aciences d'un grand nombre de mémoires dont nous allons crayonner les extraits.

14. Sur la structure du foie et de ses valscaux. Mem. 1733. - Il prétend que les grains en lobules de foie, décrits par Malnighie ont deux substances d'fférentes : une extérieure qu'il nomme corticele , l'antre intérieure qu'il appelle médullaire. Les conduits hépatiques traversent la substance corticale pour se rendre dans le médullaire formée des extréautés pulpeuses. Il admet deux sertes de rameaux dura la veine-perte : les artériels qui portent le asng au foie, et los veines qui recoivent le seng de l'artère hépatique pour te porter dans la veineporte. Il fait queiques remarques sur les vaisseaux lymphatiques du foie , et dit que les in-jections colorées poussées dans le tronc des con-duits hépaniques donnent la facilité de les observer. Il démontre les vaisseaux lymphatiques du poumon , et aimet des espaces interlobulaires. Il admet aussi un reflux de la bile du censi cholédoque dans les canana oystiques et hépatiques.

En 1978, Ferrein do ma la description des vasacrus l'amphiquare de l'unée, et le cémontra remptis d'une servaile tranquevate; ils paroussient en grand nombre, disposés comme des rayons es quenas qui alloitent de la cromoférence de l'unée à celle de l'èras, et se subdivisomet comme des vaisse une suguine. Ferrein admet des vais-cous lymphatiques artériels et des vaisseux l'amphatiques artériels et des vaisseux l'amphatiques artériels et des

20. Observations sur de nonvelles artères es veines lymphatiques. M. 1741. - Ferrein expose d'alsird dans ce mémoire deux opinions : si les vaisseaux lymphatiques premient leur origine des vaisseaux sanguins , ou s'ils ont des tronca particuliers. Il rapporte les raisons pour et contre; et il adopte le système qui admet les vaisseatia lymphatiques comme la continuation des vaisseaux ranguins. Il le prouve , 1º. par la vue ; 20, par l'injection qu'il voit couler des vaisseaux sanguins dans les vaisseaux lymphatiques . &c. Il suit les ramifications , et les voit s'anastomoser ensemble et former un plus gros tronc qui . s'abouche dans une artère ou dans nne veine ; ce qui lui fait établir deux surtes de vaisseaux . les artères et les veines lymphatiques. Il a surtout déconvert ces vois-eaux sur la face an érienre de l'avée. Il faut , pour les appercevoir plus aisément, avoir des yeux bleus on bleuâtres. On aéparera la portion antérieure du reste du globe pour mettre l'iris à déconvert ; alors on n'aura qu'à regarder l'uvée par dehors au grand ione avec un verie lenticulaire. Lenes tronca extrêmement déliés et nombreux partent du grand cercle ou de la circonférence de l'uv'e , d'où ils vont vers le petit cercle ; après demiligne de chemin , ils se divisent en un nombre prodigieux de ramifications. Ferrein avoit decouvert , entre la scélérotique et la choroïde ,

un corps ennullaire très-distinct, et très-aisé à séparer de ces deux membranes. Il est forasé d'une substance grisètre, et ambrasse circulairement la choroïde près du carcle de l'uvéa. Il le nomme l'anneux de la choroïde.

3º. De la formation de la voix de l'homme. M 1741. - L'organa de la voix est un instrument à cordes et à vent. L'air qui vient des poumone et qui passe par le glotte y fait l'office d'un archet sur les tibres tendineuses de scs bords. Ferrein les compare aux cordes d'un violon ou d'une basse de viole , et les nomme cordes vocales ou rabans de la glatte. Le ton qu'elies rendent est proportionne à leurs différentes vibrations. Ell-a produisent un son eigu lorsque les vibretions sont fréquentes , et un son grave lorsqu'alles sont peu nombreuses dans un tems donné; ces vibrations sont relatives à la tension, à la tenuité et à la briéveté des cordes vocales. Ainsi Ferreis trouve dans l'organe de le voix toutes les propriétés des cordes souores. La comperai.on que l'on en fait avec une ilfite est vicieuse, parce que le ton est le même , quoique l'ouverture change, ce qui devroit être le contraire. Pour prouver ce qu'il avoit avancé , Ferrein prit une trachée ertère détachée du cadavre avec son laryan; il souffloit dans la tranchée-artère, tenent en même tems les rubans de la glotte plus ou moins tendus, et l'on entradoit la voix housser on buisser d'un ton. Les voix des animaux étoient très-reconnoussables : on entendoit le grognement du porc, la mugissement d'un toureau , le cri d'un chien. Ferrein a aussi fait voir que les rubans tendineux de la elotte sonnent comma les cordes sonores.

En 1743, il lot à l'académie une observation un la douséese vareibre du dos d'un house, fracasée par le bout d'une lama d'éyée qui s'y casa. Cet homme w'eut recore quelque leur s'y cette de l'eur s'y casa. L'eur tours à l'ouverure du corps la moëlle épinière riversée par le bout du l'épée. Frontie tennit cette observation de M. Cuvillières, médecia de l'hôpital de Niost.

4º. Sur les mouvement de la mechair inféieure. M. 1944. — Avant d'entre en maitre, Ferrein donne une description succinte de la schedire inférence. Elle est directé dans l'enfant, en deux partire, par la moyen d'un regil de précesse que en grif les est déferent su private en declare et en debors, et que ce n'est mileneat un cartilège qu'ul ein existe qu'un sent, destiné à la jorction des pièces ossesses du crère, et qui est piace entre l'os aphonides a l'os occiquis facilitest la capsula exiculaire do la machair jufficieux. Ferreis examise quate mousemena de la máchoire inférieure : la montement en avant, le mouvement en arrière, et les mouvements latéreux. Il ne se font pas, suivent lui, de loméen manière que le cropient les natenistes qui pensiènet que les coinjules les natenistes qui pensiènet que les coinjules contraire. Pércita, après nove discoursé l'inspossibilité des mouvements cu arrière, remarque que lorquipon contourne le máchoire par axemple, du côté droit , en même tema le condyle se porte an avant; et que la máchoire que de la manière de la méchoire par metal, ent dans le condyle diroit, y vers lequel le reste de la máchoire se tourse.

5°. Ser le monvement des deux médaliers, M. 1744. — Ce mésaire est divisée ne deux parties. Dans la première , Ferreix traite des movumers de la médalier supérieure ; dans la seconde, ji recherche quels sont les muscles qui les prodisenta. Il crest que la profin anti-de la médalier supérieure. Il crest que la profin anti-de la médalier médalier de la médalier de l

6ª. Sur la structure dos viscères nommés glanduleux , et particulièrement sur celle des reins et du foie. M. 1749. - Dans ce mémoire, Ferrein expose le sysième do Ruisch et celui de Malpighi. Il croit que les vésicules que Littre pensoit avoir découverts dans les reins . avoient déterminé Boerhagee à réunir ces deux systèmes. Mais Ferrein les combat ; il ne pense pas qu'on puisse les combiner, puisqu'on découvre dans le fois et dans les rems une structure différente de celle que Melpighi, Ruisch et Boerhaare leur ont attribuée. Suivant lui , ces viscères sont un assemblage merveilleux de tuyaux blaice , cilindriques , repliés les uns sur lrs autres en mille manier a différentes , qu'il démontre sensiblement dans les reins , dans le foie, dans les capsules atrabileires et dans plusieurs autres parties. Il pense que la substance corticale des reins est composée de vaisseaux différemment entortillés, et que la substance midullaire est formée de vaisseaux rayonnés, En disséquent des reins liumsins , il a découvert des prolongemens de la substance médiclaire, qui pénètrent la corticale, et sont reçus dans entant d'enfoncemens , qu'il nomme los es corticales. Les points blanchâtres qu'ou apperçoit dans les reins , lorsqu'on a partagé la substance , sout formés par l'assemblage d'une infiguté de tuyaux 544 blancs cylindriques; les interstices rouges qui ? les séparent contiennent aussi de ces mêmes tuyanx, mais en moindre nombre. Ferrein croit qu'ils forment la substance corticale, qu'ils se replient et se grouppent de mille manières; mais qu'ils ne forment par leur assemblage, rien qui ait l'apparence de glandes. Ces vaisseaux sont tous de la même grosseur et sans aucune division : leur diamètre égale un brin de cuton non hié, et ils sont souvent accempagnés de vanseaux sangums encare plus déliés et qui se perdent dans l'intervalle des vais-eaux corricanx. L'intervalle qui règne entre tous ces tuyanx «corticaux , est destiné à linger les srières et les veines, et M. Firicin y a observé une substance gétatim use , qu'il regarde comme le veni parenchyme i'es ancieus. Il a déconvert une pare l'e substance dans l'uvée et dans le test cuie : elle sert, suivant lui, à snu:enir les vais-esux blancs qui enmiosent ces parties. Il prétend que la longuem de vaisseaux blancs qu'il a découverts est immense; et qu'une espace d'une liene quarrie pout en contenir au moins deux molle cing cents. It shoute que si l'un assemblent bont à hout tons les tuyaux blancs qui compenent la substance corticale du rein humain , its fourpiroient une longueur de soixente mille pi-de on de dix mille toises, ou entin de cirq Lenes. Il a découvert dans la substance cort.cale du rein des vaisseaux blancs , différemment entortilles, dont il donne une description aussi détaillée que celle des vaisseaux costicaux, et décrit aussi ceux qu'il croit avoir découvert dans le foie, dans les capsules atrabilaires, &c.

7°. Mémoire sur l'inflammation des viscères du bas-ventre. M. 1766. - Feriein soutient que l'inflammation du foie est une maladie plus commune qu'on ne pense, et il est surpris qu'on nit refusé de la sensibilité à ce viscère.

Un savant de nos jours, à qui la médecine doit beaucoup, prétend que le foie est insensible, d'après des expériences faites sur des animaux vivans. Il est facile de se convaincre que le foie estaujet à la douleur , qu'il en éprouve souvent de cruelles, sans qu'on puisse les attribuer ni aux ligamena ni sux parties voisines. Dans le même mémoire, Ferreis prescrit des règles sur l'art de tâter les viscères du busventre.

8°. Mémoire sur le véritable sexe de ceux qu'on appelle hermaphrodites. M. 1767. mérite l'attention des naturalistes.

Nous venons d'analyser les divers mémoires les par Ferrein : il tricuva plusieurs contradictems parmi ees confrères. Bertin censura vive-

ment son système de la voix, et Winslow prétendit que tout ce qu'il y avoit de nouveau dans le mémoire de Ferrein sur le mouvement de la máchuire inferieure se tronvoit dans l'exposition anatomique. Ferrein ent encore trois autres contradictems : l'un , journaliste qui n'entendoit rien à cette dispute; Sense, dont la partialité dans les jugemens et le pen tranchise ne tardérent pas à etre connus ; et Offioy de la Meitrie , qui avoit vendu sa plume à Senac, et qui ne rougit pas , dans sa Penelope , de faire un portreit aftreux de Ferrein , dans lequel il remnt tout ce que la calomnie, la méchanorié et la noirceur pouvoient inventer de plus atroce.

Mais ces disputes, où l'on distinguoit bien plus les personalités grossières que la dialectique des hommes sages , ne nuis rent qu'a leurs auteurs. Le système de Ferrein sur la voix fut a 'npie pir Messieurs Moniagnat, l'abbé No let, Bertrand : (Beruard Nicolas) M. ssients Person, Henkel , Lamure , Ninel , Préville , Bordeu , rend rent justice à ses travaux et soutingent ses diconvertes, et il eur la satisfaction de voir un grand nombre de ses disciples lui faire hommage de leurs compossantes dans l'anglomie et dans la pratique de la médecine.

En 1751, Dienert, ancien disciple de Ferrein, publis un ourr ge intuule : Introdu. tion d la mariè e médic l'en forme de thérapeutique. Cet ouvrage fut a vendique avec raison par Ferrein; car ce n'étou autre chose qu'un abrègé de son cours de matière médicale.

En 1760 parut le Cours de médecine-pratique . rédigé d'après les principes de M. Ferrein . professiur en médicine un co'lège roya!, en anatomie au jardin du roi , et membre de l'acqdémie royal: ées sciences , par M. Arnauld de Nobleville, do teur en médecine. Paris, Debure , 1769 , 3 sol. in-12.

L'année suivante il parut la matière médicale extraite des melleurs au'eurs, et prin palement du traité des médicamens de M. d. Tourn fort, et des leçons de M. Ferr. in. Paris, Debure , 3 vol. in 12.

Et en 1771, M. Gauthier public un ouvrage aussi ied ge d'après les les ons de Ferrein : E'émens de chirurgie-pratique. t. 1 , in-12, 1775.

(Voyezles éloges de Ferrein, par M. l'abbé Goujet et M. Poral. )

Nous terminerous cet article en citant un monument bien flatteur pour Ferrein : c'est la dédicace que lui fit M. Petit, son confrère, et Pun des plus habiles anatomistes du royaume, en publiant la nouvelle édition de l'anatomie de Palfa. (M. Asparv.)

FERRIER (Auger) naquit en 1513 dans le dincèse de Tonfouse, et l'it élevé avec boaucoup de soin par sou père qui étoit chirurgien. Il avoit étudie les mathématiques , la jurgage ; dence et la médecine; il prit le bonnet de doctour à Montpellier en 1570, sons Jean Selyrons Après son sloctorat , il alia à Paris. Il parloit avec beaucoup de politesar ; il était bien fait ; d'une conversation agréable. Per ces qualités que relevoient un fouds descience, et ses connoissances dans l'astrologie judiciaire qui étoit fort à la mode de sou tems, il se procura siscment l'entrée cleux les personnes de la première qualité. Jean Bertraudi , garde des acesux de France , et comite cardinal , le présenta à la reine Catherine de Médicis qui le nomma son médecin ordinaire. Il entra même si nyant dans les bonnes graces du cardinal Bertrandi, que ce prélat le conduisit ave lui à Rome , ouil se fit des amis qui contribuercut à sa réputation. Il en out aussi plusieurs en France ; il vécut, en particulier , dans la plus grande intimité avec-Jules-Cesar Scaliger , medecin d'Agen , qui eut tant de confiance en lui , que dans ses études, dans la cure même des malades qu'il avoit à traiter, il n'entreprit souvent rieu sans l'avoir cousulté.

Ferries dengages dans une dispute avec Jean Bodia, d'Angrei, un vijel den sichures de la Republiqua nove celin-cit avoit composis, Ceste dapute du velo-ci. Ferrier publica l'Ondone en la compositation de la Confession de la Con

On a de lui plusieurs ouvrages :

De diebus decretoriis secundum Pythagoricam dectrinom et astronomiram observationens. Lugduni . 1541 , 1549 , in 16.

Liber de somniis. Hippocratis de insomniis Liber. Gairni liber de insomniis. Syncaü lib. r de somniis. Lugduni 1 1849, in-16,

De pudendagra, luc hispanică, libri duo. Tolosae, 1553, in-12. Antuerpiae, 1564, in-8. Pariatie, 1577, in-16.

De radice chinae liber, que probatur diveroem esse ab apio. Tolores, 2554; in b. Médecine. Tome VI. Vera methodus moderali duale a lib in comprehensa. Castigationes praetação medicinae. Talosae, 1557, in 8. Jugituri, 1574, 1622. in 8. (Extr. d'El.) (Al. Guyera.)

HERRIERES. ( Faux minerales ).

C'est une petite ville de la Biquec , sur la citte de Clery , à deux hinns e dance A. E. de Montagir , et à quatre, de Arange, à a source minérale est dans le jardin de 1 dibittule d'un monsaiser de u-séguin Bendactins ; audissons de cette ville, Mons sa cons seulement que Pean est froide, (M. Macocare).

FERRIFRES-BÉCHET. ( Eaux minérales ).

C'est une paroisse du diocèse de Sres , à une lique de cette ville et à quatre d'Alexçon! La sourro misérale est dans la cour du presbiture de cette paroisse, à côté d'une carrière de pierre noire. Elle est froide et acidule; M. Doobaut-Dessos la croit ferrugineure. (M. Macquary).

FERRUS, or FERRO, (Alphanes) docteute à sita et se midecian, selon Necola Yugodama an bibliothèque supolisime, on ampirent chirurgam, solon o la note Limente posito de Fanandama Picat de l'église. Il aumigna, la chirurgala Nagies arce leancomp de célémité, et passa, à Rome, où il fut médecin du Pope Paul III, qui fut êle un 1534, et mours an 1549, et la doma anusi des leçons d'anatomie à Rome. Sea cettrages sont s

De ligni sancti maltiplici medicina et vizi exhibitione libri quotor. Romne ; 1537, in-8. Bezilone ; 1536 ; in-8. Perisiis ; 1540 ; 1547 ; in-12. Logduni ; 1547 ; in-12 arec la Syphitis de Fraces.or.

En François, 1540, in-12.

En Allemand par G. H. Ryff. Strasbourg, 1541; in-8.

De nelopatorum, 1110 erichistorum valueribast libi trek. Colollarium dea legipto ac similibus tornen tartum pulvere. De Carmaculo, 1110 Cello, quae cervicia vesticon insocium. Romac, 1552, 10-4 Lugduni, 1553, in 4. Tigari, 1553, 10-6 libo, dana la collection de Gestre au la charugui. Pentili, 1566, in 5. Funciforti, 1575, 10-4, 1610, in fol. Antecepium, 1383, in -4.

Cet ouvrage est un des premiers qui aient paru sur les plaies d'armes à feu. On y trouve pluseurs détails intéressans ; l'auteur a même inventé un instrument , sous le nom d'alphonains , pour tirer la halle; mais à la description qu'il en donne, il ne parolt goler propre à remplir cet objet. Dans son petit traité sur les carronités de col de la renie, dont il précedu according de la renie, dont il précedu que propre de premier, il propose différent ne bourge, invento, que les modernes out rejemie, et qu'ils ont voulu faire passer pour neuve. Lei même a riguni d'auciemes observations au cet carnotités, cue Galier en avoit parlé, mais il na rien dit ural care.

De morho gallica , ligni saneti natură , nauque multiplici, libri quaturo. Dans le premier torne de Louis Justimus sur les maux vénériens , qui fui imprimire à Veniue en 1566 et 1567, deux volumes in-fulio, et réimprimés en 1599, (Ezzt. d'El.) (M. Goulin.)

FERRUGINEUX. ( Matiè e médicule ). Voy. Fer et Eaux minérales. (M. Maron.)

FERULACEA Raii, nom de la Ferula galbanifera. Voyez Feruna. (M. Mahon). FÉRULE.

Ferula, 14916 (Mat. médic.)

C'est une plante dont la racine est grosse, succulente et laireuse; ses tiges sont fongueuses, plaines de poix, et a "enflammant aisément; 3... graine est ovale, large et plata; elle jette son enveloppe en mulrissant, at devient uoire pour l'ordinaire.

Boerrhanve compte tre se espèces différentes de Férule. Linnœus n'en reconnoît que neuf. Les principales aspèces de Boerrhanve sont :

1º. La seconde , on Fernia major , seu ficemina Plinii. C'est elle qui produit la Sagapenum. ( Voyez Sagapenum).

2º. La ciuquième, ou Fernéa africana galhamifera, follo et facie lingueici. Ses propries sont celle du Galbaumu qui étéconle de sa recine quand on y fait une meison, et apoalancient des foitusses des liges, quomed la plante a troister poitusses des liges, quomed la plante a troispropriele Orneccionnes of faits ses devés 3.45,). Pappelle Orneccionnes of faits ses devés 3.45, Pappelle Orneccionnes of faits ses devés sus futesseurs anisis folio. (Voy. Catanates 1).

Les autres espèces de Férale na sont qua peu an point mitées en médecine. Nous ne nous y arrêterons pas. ( M. Manon ).

FETIDES , ANTIHYSTERIQUES. ( Mat.

Les affections hystériques peuvent tenir à taut de causes différentes qu'il est bien difficile de faxer arec précision le vrai sens du mot Anti-

hysterique. Celles qui sont en effet produites par la rétention des règles, peuvent elles être guéries par les mêmes remèdes , que celles qui rovienment d'un accouchement laborieux l'abus des purgatifs ou des saignées ? L'hysterie qui succède aux fleurs blanches que a l'obstruction des viscères, doit-elle avoir le même traitement que ce qu'en peut appeler bystérie libidinause ou causée par un exces de continence dans des tempéramens ardens? Quand on parla des Fétides comme antihystériques . ce n'est pas qu'on les propose comme pouvant grérir la maladie dans son principe ; on les regarde seulement commie propres à calmer ou à hire cesser les accidens spasmodiques qui semblent menacer les jours du malada darant un paroxisma d'hysteria. Ils paroissent agir commestimulans en excitant vivement la sensibilité . en la réveillant pour ainsi dire de son assoupissement, at en retirant la malade d'una suffocation qui semble la rapprocher d'un état de mort.

L'insagr qu'on fait an ca cas des fetides , est de les présenter à l'organe de l'odorat : c'est ainsi qu'on fait sentir aux malades de l'assa fietida . du hitume, da Petrole, la fumée d'une chandelle éteints, ou bien celle qui s'élère de la combustion des phimes, du cuir, des plantes-Fetides, d'une étaffe endnite de soufre : on cherche aussi à exciter des éternuemens en présentant aux sarines du senevé broyé avec du vimaigre, on bien du castoreum, du poivre, &c. On applique quelquefois un emplatra da galbanum sur le nombril, et Forestus lui-même reconnoît avoir sonvent retiré des femmes d'haétat de suffocation hystérique par ce topique. L'usaga des Féteres ainsi employées, u'a pas fait negliger celui des fomentations aromatiques comme le remarque Aèce, ou bien des illitions avac des parfums qu'on faiscat pénetrer par la vulve, sur-tout lorsque les accès lirstériques provenoient d'une rétention des menstrues. On ne se conteutoit pas d'appliquer des suppositoires . on employait aussi , parmi les anciens, des pessaires enduits de substances aromatiques. Enfin loraque beauconp d'autres moyens manquent . on a recours aux clystères où entre une dissolution d'assa fetida , et j'ai vu un accès d'hystério des plus violens ne céder qu'à ce remède. L'assa fetida pent être administré dans ce cas à la dose de deux ou trois gros , et comme c'est uno gomme - résine , il fant , pour la faire bien dissoudre dans l'eau, la triturer avec ce fluide, et par-là on donne à la liqueur une forme émulsive et lactescente.

Il paroît que les Fétides employés comme antilystériques, na font qu'exercer une action purement stimulante, et que c'est ounsi qu'ils réveillent la sensibilité: c'est ainsi qu'on preserit dens tous les cas quelconques d'asphixle des [ ubstances propres à feriter et à rappeler les fonctions du système musculaire ou plutôt du système nerveux qui en est le mobile. Cette irritation s'exerce sur lea nerfs de l'odorst qui sont très-sensibles aur le rectum , on à l'intérienr de la vulve par le moyen des pessaires ou des suppositoires , portés dans le coeduit intestinal dont on consult l'extrême sensibilité. Ajusi les vertus auti-hystériques qui ne remédient qu'aux accidena du moment, ne tienment qu'à des proprictés générales que possèdent beaucoup d'autres substances. Quant aux vrais remodes de l'hystèrie, on imagine bien qu'il faut les preudre dans la classe des moyens qui attaquent directement la cause de la maladie. C'est ainsi que dans l'hystérie chlorotique qui dépend de la rétention des règles , et qui est réunie aux signes de plethore , il faut avoir recours à une nourriture végétale, à un exercice de corps soutenu, à une habitation salubre , à tous les moyens en un mot que fournit l'hygienne pour récablir le jeu des lonctious de l'économie animale. Si on a à traiter l'hysterie qui provient des flettes blanches , ou d'une obstruction des viscères , il faut tacher de remédier à ces affections primitives. L'hystéric libidineuse, celle qui attaque des fommes d'un tempéramest ardent, des veuves ou d'autres personnes vouces à la continence , ne peut être guérie d'une manière permanente et solide que par le lien conjugal, et il est qhaurde de chercher dans la pharmacie des ressources que la nature indique si puissamment n'exister que dans les plaistre de l'amour. (M. PINEL.)

Pilules fétides. Ces pillules, comme leur épithète l'indique, tirent leurs prét ndues vertus des substances Fétides qui entreut dans leur composition, et qu'on croit propres à combattre Phystérie et autres affections nerveuses; mais par un entassement fait sans ordre et sans mé-thode, comme presque toutes les recettes des médecins arabes, on a cru les rendre propres à remédier à beaucoup d'autres maux , comme si chacun de leurs ingrédiens alloit directement par la voie qui lui est tracce porter son impression sur des parties déterminées

C'est donc moins pour proposer un remède qui doive être employé que pour en faire sentir le ridicule, que nous allons rappeler les ingrédiens de ce qu'on appeloit Pilules fétides majeures. Prenez du sagapenum, de la gomore ammoniac, de l'oppoponax. du hdellium, de la coloquinte, de l'alors succotrin , de la semence de rue , d'épithym, de chacun cinq gras, scammonée, trois gros, éaule préparée dans le vinsigre , deux gros ; du meilleur turbith , demi-once; du gingenibre , un grouet demi ; de la canelle , du spica indica, du saf an , du caste roum , de chreun un gros ; de l'emphorbe, deux acripules. Cu fait de tout une masse selon l'att avec le suc de po reau.

Si on veut avoir une id'e des raisonnemens extravagans et absurdes qu'on pent faire sur les vertus des médicamens composés, on n'n qu'à lire certains auteurs sur la manière d'agir de chacun des ingrédiens qui entrent dans la composition des Pilules fétides majeures. La vortu purgative de la coloquinte , disent-ils , est augmentée par celle de l'euphorbe, de la scammonre, de l'alors, et d'un autre côté elle est réprimée par les gommes ; les hormodates et l'ésule sout destinées à porter leur impression sur les articulations, et à remédier aux maux qui peuvent les affecter; d'un autre côté, ajontent-ils , comme les purgetifs violens qui entrent dans ces pillules blessent le cœur , le ventricule , le foie et les autres viscères , il a fallu leur associer d'autres substances propres à empêcher ce te action pernicieuse; c'est aimi qu'on y a mis le safran pour la défense du cœur : le nard d'inde, pour protéger le soie; le gingem-bre pour garantir l'estomac; la camelle, pour résister à la putridité des humeurs ; le castoreum , pour fortifier le cerveau qui est la sonree des nerfs; le suc des poireaux pour in iser les bumenrs épaisses et visquenaes. N'est-il pas plaisant d'entasser giesi sans ordre et sans cloix une foule de substances disparates, de leur assiguer le rôle qu'elles doivent jouer , av c une distribution idéale de leurs déparament et de degre d'action qu'elles doivent exercer, sans faire attention que quaud même on connoltroit précisément la manière d'agir de chacune en particulier, il est impossible d'apprécier ce qui pent résulter de leur confusion et de leur mo-Lange.

Au moment où les progrès de la claimie commencoient à influer sur la pharma in et à y repundre des idées plus anines, il étoit nature ! qu'on cherchat à corriger la barbarie des rompositions arabesques ; mais c'étoit avec ménagement , parce que la foule des médecins tenost encore à l'ancienne routine. On trouve dans la pharmacopée universelle de Lémery des Pélules fétidos majeures réformées ; elles différent de celles de Mesué qui viennent d'être rapportées . en ce qu'on a retraisché l'épithyme, le spice-uard, la cannelle, le gingembre, le bdellium, l'euphorbe, et qu'on a substitué le siron de pomme au suc de poireau. Les Pilules fétides de la pharmacopée de Paris, different de celles de Messa, en ce qu'on a retranché l'emphorbe, et qu'on y a ajoute la myrthe et l'assa-feiida . qu'on a enfin substitué avec Lemery, le syrop de pomme su suc de poiresu. La dernière phar-macopée rédigée par les Médreina de Londres-Xxx' Ido 348

a entièrement omises les Pillules fétides; et il fant en elfet avoir bien pru de connoissances en chime et en histoire naturelle, pour tes admettre.

Il est cionnant que dans des ourrages où devoit régres true sien critique, ou supessa encore les Pilalas Pilales (Pilales ouman le lyslaggouer), ace de Pilalas Pilales (Pilales ouman le lyslaggouer), aqui les employeinnt contre une finule el maledes, comme i cite a usuella confinence ne teasió les que comme i cite en usuella confinence ne teasió per en esta de la complexión de la complexión de participato de la médicale moderne al repocrit ces pilalas qu'un clause param les remotres en pilaganst que la médicale moderne al terrortico de la commenta de la commenta de la reportir ces pilales qu'un clause param les remotres de la commenta de la commenta de la commenta de sourra qu'on mécannols les remotres qu'on méra de der cet qu'on mécannols les remotres qu'on me de chante, qu'on mécannols qu'on est montres qu'on mé de chante, qu'on mécannols qu'on est montres qu'on me à ré lostraques. (Al Persex.)

FFU (Romsin du) [zacassa, de la ville de Mondidior. Rabelheiren 1594, Il fut dia recteur de Peniversité le 100 octobre 1601. Le 11 novenir set da samée année, il complimenta le roi sur la missance du dauphin (Lonix XIII), et 1 lui de ces reserviciente sur la réferent de la complimenta le roi sur la missance du dauphin (Lonix XIII), et 1 lui de la complimenta del complimenta del complimenta de la complimenta de la complimenta del com

Les funérailles de Dufeu se firent avec une compe et un appareil inconnus jusqu'alors. Ce int Leon Dufen son frire qui se chargea de ce soin. Les mathurins prétendaient avoir le corps en leur église, qui, suivant eux ; devoit être la sépulture des recteurs décédés en charge. Cependant Léon Dufeu fit déposer le corps dans la chapelle du collège de Boncourt, et tous les ordres religieux furent mandés pour y réciter des prières On avoit construit, deux chapelles srdentes : les cours souversines , le parlement à la tête, assistèrent nux obsèques; tout le quartier de l'université étoit tendu de noir. Le corps fut porté sur les épaules le visage découvert , et environné de tous les messiers de l'université. Il fut inhumé dans la nel de S. Etienne-du-Mont; es Cabié, docteur de Sorbonne, prouonca Persison funebre. (M. ANDRY.)

# FLU. ( Hygienne )

Le feu comprend sous ce rapport toutes les matières en combustion on dans un état d'ignition , au voisinage desquelles l'homme se place pour se défendre des impressions d'un sir trop froid; On ne peut point fixer le degré précis de température de l'air extérieur, qui fait éprouver une impression doulouscuse iln froid, puisque celleci dépend de l'habitude de le supporter , de la vigneur individuelle, d'une vie plus ou moins exercée et livrée à des traveux pénilles , &c. Mais ou peut dire en gécéral que la chalenr humaine offrant un point fixe ou peu variable, ( ) tandis que dans les zones temperées ou glaciales , l'air de l'atmosphère éprouve do rès grandes variations de chaleur et de froid . il a l'allu que l'homme se prémunt contre cea dernières impressions qui deviennent douloureuses et dont-il ne se garantit que dans une atmosphère échauffée par des matières qu'on fait bruler ou qu'on entretient dans un état d'ignition.

Les cheminées qu'on fait construire dans les chambres pour receroir les corps combustibles qu'on fait brûler, et pour conduire au dehors la fumée, ne sont pas d'une antiquité bien reculée dans nos climats tempérés ; ce n'est même que par les progrès de la civilisation qu'on les a vu se multiplier à l'infini , à mesure que l'homme menant une vie sédentaire et plus inactive, est devenu moins propre à supporter les impressions rhi froid. On pomroit citer un autenr Anglois, qui a écrit sous la reine Elizabeth, et dont l'onvrage prouve que les cheminées sont d'une invention récente en Angleterre. « Nos pères , dit il . n'avoient point de cheminees , il y avoit seulement dans chaque maison habitée un lieu pour le fen, et la finnce s'éclappoit par un tron pratique dans le tolt ; mais maintenant , ajonte t-il, il n'y a presque point en Angle-terre de maison d'un homme de bien, qui n'air une cheminée. » Ce changement de neceurs , comme chaque personne de la maison étoit parvenue à avoir une cheminée, a consommé dans peu de tems presque tout le hois combustible de l'Angleterre; et il rendra ces memes combustibles très-rares et très-chers en Frauce,

(5) On mit quest. Dubaira fish dous Holpind et Venezu un gund dummer d'apprimente un la chieur humaine, constédiré une des personnes de tout les et des deux exext, couter en tet de catté, et avec le thermoniter de Farenche. Sir quinte visibile de les deux exext, couter en tet de catté, et avec le thermoniter de Farenche. Sir quinte visibile deux, depuis de gapuit et parinty et le control de la control de

ai l'osage du charbon de terre ne s'y établit ] coanne en Angieterre, où il a trouvé d'abord I de l'opposition , et où on n'est pasvenu à surmonter le préjugé qui lui étuit cuntraire , que par une longue expérience.

Les cheminées, telles qu'on les fait construire, ne remplissent que trop imparfactment leur objet, celui d'échausser la chambre d'une manière uniforme, et avec le moins da pente possible de la chalcur qui se dégage par la combustion ; au contraire , cette même chaleur ast continuellement ratrainée au dehor, avec la fumée et avec l'air rarefié qui s'élure naturallement, et s'échappe par le tuyan de la cheminée; ensorte que les personnesqui habitent la chambre, ne metteut à profit qu'une très-petite portion da la matière de la chaleur. On sait que M. Franklin et d'autres phisiciens, out proposé de resserrer beaucoup l'embouchure de la cheminée par un ouvrage de brique entre les jambages et le manteau de la cheminée. M. Franklin propose aussi de faire glisser horizontalement, au moven d'un chassie de fer placé directement sous le manteau de la cheminée , une plaque qui soit exactement d'une largeur suffisante pour remplir toute l'embouchure de la chaminée ; ensorte qu'ou ne laisse qu'un petit intervalle entrele bord postérieur et le dos de la cheminée, quand il faut lasser passer la fumée, et qu'ou ne laissa queun intervalla lorsque la corps combustible est exactement brit'e, et qu'an reut retenir en dedans la matière la chaleur.

Les poèles, dont l'unege est si familier et vi économique, soit singuirérement propres pour faire éviter les inconveniens attachés aux cheminées. Leur tuyau est très-petit un comperaison de celui des cheminies, et ce conduit qui se trouve lui-même routermé dans la chambre, laisse échapper une me reta-grande partie de la chalaur qui est communiquée à ses parois, et ani les pinetre avec d'autust plus de facilité qu'ils sont de fer c'est-kidire d'un meint qui est un très-lon con-lucteur de la chaleur. Les substandes combustibles qu'en fait braller dans l'intérient du poble ; 'y wont renfermées dans un très cett dinne , et la obsfebrijus s'en dégage en pénétrant le metal ou la poterie qui les compose, se dissémine uniformément dans la chambre. Onn'éprouve nullement l'inconvenient que presentent les Feun allumes dans nos cheminées , qui font ressentir une chaleur vive et souvent brolante à une partie du corps ; tandis que d'autres parties som exposées à l'impression de Pair froid du delines ; qui vient prendre la place de celui qui se rarefie sans cesse par l'action du Feu , et s'élève dans le tuyau ile la cheminée.

effets du Fen des cheminées et des poeles , relativement à la santé, on pourra leur tronver des aventages et des inconvenires réciproques. Le Feu des cheminées, outre l'inconvenient de consommer en pure perte une grande quantité de combustibles, produit par son action immédiate et trop vive sur certaines parties du corps , comme sur les jambes , les cuisses ou le visage ... une chaleur trop ardente, qui les flétrit et lea: desserbe, et souvent occasionne sur quelquese unes de ces parties, des rougeurs vives qui approchent plus on moins de la cauternation , sur-tont à l'égard des personnes très frilleuses , et . qui sont sans cesso auprès du foser. Les parlies trop échauffors, tandis que d'autres éprouvent! une sensation opposée, derunnent par-là sujettes a des fluxions, à des douleurs inflammatoires, à des affections catharrales par des passages brusstuc d'une atmosubère échauffée à unair froid. Les. poèles au contraire, en échauffant uniformément nos limbitations, nous font éprouver une chaleur douce et uniforme, qui n'affecte aucune partie du corps plus qu'une autre, et ne nous expose . nullement à épronver en même tems les deux sers! sations of posies du froid et du chaud. Mais d'une autre côté, l'aic des chambres échauffées par des cheminées est bion plus sain , putsqu'il est sans cosso renouvelle par celui du dehors , à mesure que la rarefaction du Feu le fait dusiper par le tityas de la cheminée, nu lieu que l'air; des chambres échanfféra par des poëles est sujet à une certaine stagention, et à une surcharge de vapeurs souvent peu saipes , qui le rendent moins salutaire pour la respiration. Les resultats sont sur-tout frappants dans les contries du mird comme dans le Ringie; on voit en affeti dans les mêmes chambres habitées continuellement par une nombreuse famille, et ploines des émanations qui a'élèveat de toutes parts, que l'aic y est surchargé de minames aud gains ; et que la surface du corps qui se trouve continuellement dans une chaleur humida , et une sorte de teanspiration freçée , se recouvre de saletés et do matières grasses'et onctueuses , qui rendent sans cesse ne casaires lours bains de vapeurs. ( Voyes.

Cenx qui desirent de conserver una santé ferme et roisuste, duisont toujours se rappoier que l'homme n'est point destipé à mener une vis sédentaire et caranière , et qu'il doit en passer que grande panie à l'air ouvert, en s'exposant gaiement à toutes les vicissitudes des susons pour s'enduirir à leurs impressions, ai à un rendre presque qui l'effre, sur-tout dans nos chrests tempérés ou le froid est très-carement porté à un degri nuisible ou dastructeur. Le seul moyen de so wair choudeness to que la nature avoue ; esti de mener une vir dure st exercée, d'entreteur le chaleur du corps par l'activité et le mouvement, Si l'on veut cependant comparer entreux les, les de dé elopper le principe que nous éclisuille

et nous vivine, en nous rendant inutile l'impression d'un Fest étranger. Qu'on fasse un exercice violent , lors même que le froid est extrôme, et on verra tous les membres devenir agiles, le visage se ranimer et se colorer, et une douce chaleur renaitre dans toute l'habitude de corps. Dans les pays mêmes où la violence du froid est extrême , on se sonstrait bien plus facilement à ses effets funestes par l'exercice , que par-tout antre moyen. Entre les Hollandois qui aburdèrent au Spitzberg, ceux qui restèrent anprès du feu , quoique dans des endroits petits et bien clos, y périrent de froil ; mais ceux qui firent besucoup d'exercice à l'air libre conservèrent leur santé et leur vigueur.

Quoique la chaleur semble être le principe qui anîme toute la neture organisée, cependant on doit être loin de considérer l'impression d'un air Iroid comme naisible. Francklin a cherché à tourner en ridicule ce préjugé qu'il a sppclé Airophobie : il avoit fini dans ses dernières années per regarder l'air froid comme l'ami de la santé; et il avoit coutnme de dormir la muit en laissant une senètre ouverte. Quand le froid n'est que passager, il sgit comme un stimulant, non-sculement local, mais même universel. Il produit une détermination du sang dans la partie où il est sppliqué , et sflecte ainsi tout le système aanguin. Neanmoins on ne peut déterminer si le froid agit comme stimulant ou si la réaction qu'il occasionne est uniquement l'effet de ses propridtés sédatives ou deleteres. Mais quoique nous ne puissions pas expliquer sa manière d'agir , il est certain qu'il a la propriété d'augmenter l'action du principe vital. L'énergie même de ce principe est en raison de la violeuce du froid; et il no cède à cet agent destructeur , qu'sprès avoir résisté long-trms, sur-tout lorsqu'il est soutenn par l'exercice. Ainsi, sprès avoir manié da la neige, il succède un sentiment de chaleur considérable ; tous les excreices faits en plein air, lorsque le froid est très-vif, augmentent beancoup la transpiration , excitent un appétit dévorant, que l'on se peul assouvir qu'as moyen des alimens les plus grossiers. On aut que Brutus ayant fait une marche forcée par un tems de neige , tomba dans une sorte de faim canine. ( Voyer FROID). (M. PINEL.)

# FEU ACTUEL. (Mot. med.)

Le physicien considère en général les phénomènes que le Fess présente lorsqu'il porte son action sur les divers corps de la nature; mais le médecia supposant ces phénomènes connus se borne à exposer ceux que le Feu produit nar son impression immédiate sur le corps de l'homme.

de gnérir avec la moderne, on apperçoit d'abord une grande différence dans l'application du Feu qui étoit autrefois si ordinsire , et qui est maintenent si rare. Je ne dois point ici embrasser cette quesjion ilsas toute son étendue , puisqu'elle appartient en partie à la chirurgie , et que l'usage du Moxa, qui est maintenant la methode la plus usitée d'appliquer le Feu en médecine , a dejà été iléveloppé. ( Voy. Apus-Tion ) Je me bornerai donc à examiner ? .. les effets du Fen sur l'économie animale ; 20. la différence à cet égard de la pratique ancienne et moderne ; 3°. les maladies qui peuvent encore exiger ce secours. Comme ces objets ont été approfoudis dans les mémoires de l'académie de chirargie (1); je ne crois pouvoir mieux faire que d'y avoir souvent recours.

Effets généraux de l'action du Feu sur l'économie animale.

Dans le mémoire qui a été couronné en 1755 par l'académie de chirurgie sur le Fen actual, considéré comme moyen do, uérir , M. de la Bissiere se livre à des considérations générales sur l'ection que le Fen exerce sur l'economie animale, et on voit que toutes ses rations sont fondres sur des théories de Boerrhave qui no penvent plus s'accorder avec les lumières qu'on a acquises sur l'irritabilité et la sonsibilité, ainsi que sur le système lymphatique : c'est ainsi , par example , que l'auteur , considérant les effets du Fen ou premier degré , dit que nos liqueurs rarefices , outre-mesure , distendent et bouffissent nos solides déjà relàchés par l'abondance de cette matière , qu'elles s'introduisent dans des vaisseaux qui leur étoient ci-devant inaccessibles, que nos fluides les plus essentials s'échappent et nous sbandonnent. Le même auteur ajouts que si l'excès est de second degré, les liqueurs même mises en ébulition changent de nature , qu'elles s'évaporent et sortent en partie des solides , qu'enfin cet excès , au troisième degré , disperse les liqueurs , et détruit directement le tissu des mêmes parties. Il est facile de voir que toutes ces explications , qui sont uniquement fondées sur des théories mécaniques de Boerrhave, ne répandent aucune vraie lumière sur l'action du Feu dans l'art de guérir , et qu'on ne peut en déduire aucun précepte sur son usago.

Reprenons donc cette graduation de l'opérar. tion du Fan, et cherchons sur - tout à écarier tout ce qu'elle présente de vague et d'indétermine, en fixant par des phénomènes sensibles

00 0

<sup>(1)</sup> Recueil des pièces qui ont concouru pour les En comparant, la pratique ancienne de l'art | prix de l'Acad, de chir, tom, 7.

FEU l'action plus ou moins violente du Fen sur l'économie animale.

Il est facile de voir qu'une partie quelconque vivante est loin de recevoir une impression nuisible de l'action du Feu lorsqu'elle est modérées au contraire, lorsque la température de l'atmosphère est beancoup au-dessous de la chaleur animale , nous éprouvons un bien-être marqué , en nous tenant à un certaine distance du Fen . par la communication d'une douce chaleur. Il parolt même qu'il en résulte un accroissement de transpiration, une circulation des fluides plus vive et plus suimée , une sensibilité et une irritabilité plus susceptibles d'un dérangement morbifique, puisqu'en s'exposant ensuite brusquement à na air froid on devient plus sujet à des affections inflammatoires et catharrales.

Si on suppose maintenant qu'une partie déterminée de notre corps soit exposée à une chaleur vive , supérieure à celle dont je viens de parler, mais qui ne soit point assez violunte ni pour élever l'épiderme en vusicules, ni pour produire une cronte escarrotique, on remarquera seulement tous les symptomes d'une vive irritation ou plutôt d'une luftammation locale , prisqu'il se manifeste par un gouffement, une tension plus marquie , nne rongeur vive et une douleur plus on moins violente. Hest évident que dans cet état la partie est plus sensible et plus facile à irriter. que l'irritation actuelle qui y existe y determ ne un afflux de la lymphe. Dans ce second degré de l'action du Fen , on remarque tous les effats d'un etimulus violent qui établit dans cette partie un centre d'irritation ( l'oyez Aloutenox), et si cet état inflammatoire étuit assex profond et assos prolonge, il s'enmivroit un vrai phiegmon.

Dans le troisième degré de l'action du Feu, l'épiderme , par l'afflux de la lymphe qui s'y porte au-demons, est forcé de se separer de la pean, et il s'élève en vésionles distendues par ce fluide transparent; si on perce ces vésicules, le fluide qu'elles contiennent s'écoule , et leur parois , en s'affgissant , finissent par tomber et se détacher; de telle sorte cependant que si le Feu a borné son impression déletère à cette substance inorganique, et qu'il n'ait point porié atteinte à la peau proprement dite , il a'en resulto aucune cientrice. Dans ce troisième degré de l'action du Feu, l'inflammation est plus vire et plua durable , et la sensiblité et l'irritabilité paroissent bien plus virement excitées. C'est dans ce cas que le Fin commence à produire un effet non-seulement local, mars encore à étendre ar-loin l'impression qu'il communique, à faire une sorte de diversion de certaines affections fixées sur des parties éloignées , à faire cesser des spasmes, des douleurs, des détermi-

nations vicienses d'humeurs , à produire en un mot par des effots sympathiques, des changemens favorables à la guérison des maladies. Cet avantage n'est pas seulement dù à la vive irritation locale que produit l'action du Feu, mais encore à la nouvelle direction, et à l'écoulement de la lymphe qui en sont la suite.

Dans le quatrième degré enfin où l'atteinte portée par l'impression du Feu peut être plus ou moins violente, soit per la profondeur de la lésion, soit par son étendue la peau, le tissu cellulaire, les muscles ou d'autres parties adjacentes peurent avoir été attaquées , et leur tissu. réduit par la cantérisation à une sorte d'état charbonneux ou de cronte escarrotique. Dans ce dernier degré on peut avoir en vue non-seulement de changer une direction viciouse des l'uneurs, ou de faire cesser certaines affections apaamodiques , mais encore on peut se proposer directement de détruire le tissu d'une partie affectée d'un virus particulier, comme de celui du celui du cancer on de l'hydrophobie. On peut ausa avoir pour but de remédier à une certaine concentration viciense de l'agent quelconque qui réside dans les nerfs , et qui par ses desordres peut produire l'épilepsie ou d'autres maladies nerveuses. Je ne parie pas ici des cas chirurgicaux qui peuvent demander l'application du Fen poriée à ce dernier degré ( Voy. Cav-TERE ) ; mais eu se boraint plus proprement à des considérations médicinales, on doit remarquer que lorsque l'escarre, produite par l'action du Feu , est tombée , la plair qui se i réscute reste , comme soutes les autres plaies , soumise à l'état général de l'Isabitude du corps, en sorte que si l'individu est sain ; jeune , plein de vigueur , cette plaie se guérit sans peine , tandis qu'elle derient d'une guérison difficile dans les cas contraires.

Les suciens, qui ont fait un al grand paage du Feu , sont sons donte entrés dans des détails minutieux et peu foudés sur le choix des diverses substances du cautère dens l'aquelle ils indiquent un rapport avec chaque maladie uarti. culière , indépendamment de l'action du Fern He fessiont , per exemple , un grand cas du cautere d'or pour les ulcères parce qu'ils le croyon at plus doux , et qu'il ne rouille point ; cependant ils estimoient beaucoup l'airain pont les mêmes maladies à cause de sa rouille, compe s'il étois question de rouille dans un métal embrase y c'est en vertu des memes préjugés qu'ils laisoient choix du charbon aident, du bois de figuier pour cautériser les reirnes, de celui de chêne , de mirthe et de sarment quand ila vonloient joindre l'astriction à la befinre ; ils préférojent celui des racines d'aristolache , quand en cautérisant ils se proposoient de mandifier :

353

sandre, de celui de gentiane quand ils avoient dessein de classer le venin, &c. ils no faisoient posit attention que l'embraiement qui s'empare de ces substances, détruit leurs principes constiratifs, et ne leur laisse plus d'autrevertu que celle de feu qui les remplit. Cependant , sans adopter toutes les opinions des anciens sur la matière propro à servir de cambre , les modernes n'opt pas moins appris, par l'expérience, api'el y groit un certain choix à faire. C'est emel, par exemple, que l'application d'un contèse métallique sur la tête , pour remidier à certaines maiadres nervenses , a produit des accidens graves , et même mortels , tandis que l'application du More ser la même partie est un moveu de guérison très-efficace. ( Voye: Apostion.)

On voit blen , d'après on qui vient d'être dit ci-lessus , que l'action du Feu sur le cores baman produit desieffere primitife et il'auton effets secondaires , aur-mut dans le pusicione detré-Les premiers sont la division de nos solites par la calcination de leur tissu exposi au rontuce do la substance du cau èce, l'évaporation des fluides de la promite conche, l'engurée mont infiniamitoire des conches spirantes : et une secousse vive et doulo-rence dans le prinpipe actif qui réside dans les nerts, Les effets acanadairea de l'application du Femant l'écacta. tion et le des inchement d'une partie signimitée ou abrenvée de liqueurs , l'affluence du sang et do la lymphe dana la partie contérisée , la suppuration, la finte et l'expuision des escuries qui ne peut se faire le plus souvent saite un monvement febrile excité dans toute l'habitude du recorps a entin le changement que produit cemonyour contre d'irritation dans l'étas sensuellique on des affections catherrales de parties éloignees.

Usages que les anciens ont fait de l'application du Kou, et pratique de coux qui ont marché sur leurs traces.

Il en a été du Feu comme de tope les moyens les plus efficaces employes par l'art'de guerir. que ques personnes éclairées en ont fait un nage Indicioux ; tandis qu'un très-grand nombre en a alansé de manière à élever ensuite contre lui les opiniona les plus délavorables. Si on se borne à requeillir parmi les suciens tout ce qu'ils ont dit s indistinutement du Fen , on verra qu'ils lui attri-· buoient les vertus les plus extraordinaires et mime des propriétés opposées. Ils le regardoient comme propre à remédier à toute sorte de maladies, soit que le carps péchit par trop de chaleur on par trop de froid , par sécheresse ou par humidité, &c. On auroit dit que cet élément avoit la propriété de procurer la enction et la emperation, de ramoltir, Cuttenuer, de ré-

sondre, d'attirer, d'absorber, d'extraire, d'amasser, de resserrer, d'ouvrir, de relacher, de chasser, sle fort fier, de rétablir, de divisor; il sembloit en un mot qu'il possédat tuettes les vertus. On seroit donc d'abord porté à croire que la pratique des anciens suggérée souvent par de vaines théories sur l'usage du Fest ardent est nécessairement exposée à mille errours. Mais il ne faut pas cependant trop se hâter de tirer cette cons quence, car il est certain que ce n'est qu'alores avoir trouvé des remodes qu'on a discouru sur leur action et sur leurs effets, comme le removane l'auteur anonyme d'un mémoire inséré dans le recueit de l'académie de chirurgio (1). La pratique des anciens, ainsi que celle des madernes, n'a pas été tonjours cohérente avec feur théorie : et quoique celle-ci ait été souvent errouse, l'autre a été souvent le résultat d'une expérience éclairée. Examinons l'usuge et les abov on'its out fait de l'explication du Feu,

Les angiens se sout tonjours servi du Fen pour arriter les hémocuries des gros vaisseaux. Mais comme le fer rouge lor qu'on l'ôte entraine sonvent avoc lui l'escarre qu'il a faite, et trompe Biusi l'intermen de l'opérateur, et que d'ailleurs cette escare, lors mome qu'elle reste, résiste farement à l'effort et à l'impétuosité du sang. et qu'elle tombe trop tot, ce servit bien mal'a propos on on se serviroit du cautère actuel lorsone la compression, les hyptiques on la ligiture pervent avoit lieu. Les anciens employoient aussi le somice actuel dans les donlours et les deplits d'humeurs; mais cette méthode est fort flamereuse dans les maladies algués et inflammatoires qui cedent ordinairement aux évacuant, unx mignées, sux émolliens. Supposons d'ailleurs out'il soit nécessaire d'autrir une issue aux humeurs lentes et pituitenses par un cautère , ne sera-t-il pas même en ce ces plus sur, plus prompt, et moins douloureux pour le malade de le pratiquer par incision que par inustion.

Mais sans m'arrêter ici sur des cas proprement chirurgicaux, et en insistent plus particulierement sur les maladies internes que les anciens cherchoient à guerir par l'application du Fer. on doit remarquer qu'ils cautérissient dans l'empreme, qu'ils enfonçaient un fer rouge dans les phaces du fuiet ils en faisoient de meme dans le bas-ventre des hydropiques ; mais toutes ces operations sont si dangereuses par rapport à la arnaibilité des parties et à la nécessité des fonttions des aryanes, suxquels ou au voisinage desquels ils appliquoient le cautère, qu'il est surpresant (2) que les anciens arent osé l'entre-

<sup>(</sup>t) Tome Vt1, pag. 348. (2) Il est visi qu'Hopperrate préfère absolument prendre .

penales, est les écitions qu'un doit leur préfères au méthode qu'els pranque aojourd'hui dans les amémos cas. Les élivanlemens des dants ont quelquéois dus cuases internes, et dans cec cas les Anciens conseilloient d'appliquer un fer rouge sur les genéers; mais i les dents sont ébrailless dans leurs sivoles; parce que celles-ci se urreglissent d'une matiée costrue d'aqui servira. Typpication du cambre acturel sur les procères de la procère de la practice sont réclicles est élitries; il est certain que les médicanens auringens, fortifians par les médicanens auringens, fortifians pour les médicanens auringens, fortifians pour les médicanens auringens, fortifians pour les médicanens auringens pour les parties propres à corriger ce vice.

On trouve bien plus de fondement à la pratique d'Hippocrate , lorsqu'il conseille la cau-térisation dans les douleurs opinistrement fixées sur une partie quand elles ont résisté à tous les autres secours de l'art. Il dit en parlant dea maux de tête rebelles que ce moyen est la seule espérance de les guérir. L'effet de cette brûlure est d'augmenter, dans la partie, la force de l'action des vaisseaux sains ; ce qui peut dissiper efficacement l'humour lente qui embarrasse les extrémités vasculeuses et ca se leur distention douloureuse. La cautérisation produit ainsi un centre d'irritation et des ébranlemena d'une natura différente de ceux qui aont l'effet de la maladie et la cause de la douleur, comme cela arrive dans lea affections spasmodiques. Enfin l'application du Feu peut être utile encore en procurant un égout pour la dérivation de l'humeur morbifique. Hippocrate recommande le lin crud pour cautériser , dans l'affection sciatique sur le lieu où la douleur se fait sentir. Cette

la cautérisation pour l'ouverture des abscés profunds. On peut en juger par les deux cas qu'il rapporte dans le cinquième livre des épidémies (n° 29 et 30) à l'occanon de deux malades attaqués d'absces su basventre. Il parle aussi de la caurérisation du foie abseédé dans ses aphorismes (sect VII. aph. 45.) Arétee, qui a traité savamment des absces du foie , a donné le précepte de la cautérisation, lorsque l'abscés se montre à l'extérieur, et qu'il est susceptible d'être ouvert. Si secure autem males , dit cet auteur , proflevii sanguiuis periculum instat , statimque hominem peres contingit, nam sangainis è jecore profusio coerceri nu's modo potest. Igitur, si aliquanda nocessariò ad secrimem venire coegeris ustorium ferramentum condens perspicuumque ab igne accipito, at usque ud paris locum murito, idem coim tiés secut et comburit. M. Louis, dans le recueil des Mémoires de l'Académie de chirurgie, a cherché à justifier le précepte d'Hippocrate et d'Arétée , et il préfére le cautère actuel à l'instrument tranchant : mais ce chirurgien célèbre ne s'est-il pas laimé trop entralaer par l'autorité de deux grands médecins; et l'expérience n'a-t-elle pas prouve de nos jours, que les abacés du foie peuvent être ouverts en toute sureté par l'instument

Medecine, Toms VI.

manière est encore pratiquée aux Indes. ( Foyce Apustion. )

Lorsqu'il étoit nécessaire de procurer l'évacuation des matières épanchées , Hippocrate paroit quelquefois laissur l'alternative du fer ou du Feu. L'aphorisme 27 de la sixième section nous en fournit la preuve (1). Il y est parle de l'abcès de la poitrine et de l'anastrque. Il y auroit bien des raisons de préférer sur-tout dans cette deraière maladie la cautérisation aux incisions que quelques auteurs modernes recommandent pour l'évacuation des aérosités infiltrées dans les cellules du tissu graisseux, car rien n'est plus ordinaire que de voir survenir la gangrêne à ces sortes d'ouvertures , et on ne pout en arrêter avec sécurité les progrès qu'en appliquant le Fer pour encrouter pour sinsi dire fea levres de la plaie par l'escarre qu'il produit. On doit, comme l'a remarqué M. Louis, à la chirurgie moderne une perfection bien importante dans l'opération qui convient à la leucophiegmatie , je parle des mouchetures superficielles qui entament à peine la surpeau , qu'on multiphe sens causer la moindre douleur, qu'on réitère au besoin sans crainte d'aucun inconvéaient, et qui procurent des dégorgemens si abondans et si efficaces. Il se fait quelquefois aux jambes codémateuses des sujets cachectiques, des crevasses gangrenauses ! je me suis servi alors, ajoute M. Louis, d'un bouton de Feu pour arrêter les progrès de la putréfaction, dont j'avois vu quelquefois de mauvais effets à la suite des serrifications, quoiqu'on eut employé les cataplasmes aptientrides convenables.

Un en bien remarquible qui a preu aux aine densuler Papileation du Fer est eclui des tumeum inflammateirer maligners on doit des tingent ci deux ex, cleid ibalen du malignité citant répandre dans toute l'habitude du corps circipier. Il fast bien se garder d'appliquer ici des cauties qui , ou reprenueroiem crite évipen, ou en arrêctione, ou en arrêctione le cours ; mais il faux employer à l'extérient les attractifs suppurans pour prince silument windent, et admissiplique pour fortifer les puissances naturelle qui la proditionel, nans si la malignité vient de delors, comme une piquire vient de contact inpur vioirien ou pesitioni (, &c. alors pour prévenir le passage de ce poison des alors pour prévenir le passage de ce poison des une habitude de copy qui est aisme, i il faut ap-

<sup>(1)</sup> Qui pas thorace colligant aut aqua inter cutem laborant, se manter aut recentor, &co.

pliquer le cautère actuel pour disposer jusqu'aux dera ères m de ules de cet amas , et supprimer aiusi les progrès de la contagion qui menaguit le melade. La congrène qui survient à une tament p u - tre che à un principe venencux, malin, local, et en ce cas un consoit que cette maindie ad nettra le cautère netuet; mais sons cette circo stance, qui est tels rare, on ne soit pas quelle raison les auciens out cu de prescrite contre la gingrène un moyen qui ne pent qu'en accelerer les progrès en ajoutant moitification à mortifica ion, escarre à escarre.

Lorsque j'ii parlé de la pratique des anciens, relativement à l'application du Few, j'ai dû v comprendre les aurisus Romains à l'époque où ils for intractorchez les Grecs les connoissances dans les autres eriences et les arts : c'est ainsi que Celse conscille dans certains cas l'usage du cautère , mais ses conseils à ce sujet respirent la sage circonspiction qui règne dans ses écrits. C'est ainsi qu'il propose dans l'hydropisie tym-panite de faire, par le moyen du fer chaud, différens ulcères sur le ventre ; mais il met cette cauté justion au nombre des dernières ressources, et il ne la conseille qu'après toutes les satres. Il recommande que les ulcères soient entretenus long-tems. Ferramentis candentibus p'uribus lucis venter exulverandus est (1) et servanda ulcera dintins. Cet auteur espère la guérison sa l'eale de l'épileps'e , si l'on fait sor l'occiput drux brålures acec un fer ardent pour donner issue à l'humeur pernicieuse qui occasionne cette ficheuse maladie. Si ce moyen n'emporte point la cause de la maladie, il est rare, dit il, qu'elle guérisse jamais, et il faut d'en tenir à la cure palliative, en laisant également usage des choses capables d'adoucir, et en évitant les clores musibles.

Celse nomme Philisic, lorsqu'il n'y a plus shool inent à compter sur les secours ordinaires , si le mal devient de plus en plus considérable , si la fièvre et la toux sout continuelles, si le malade est dans le marasme , il faut avoir recours à des remèdes plus efficaces. On fera donc , det Celse, avec un fer chand un ulcère artificiel sons le menton, un antre à la gorge, denv sur chique reaminelle, et un pareil nombre à l'extrémisiles os des épanles ou omoplates. Il est vrai qu'un parcil exposé peut faire reparder comme ernelle la chirurgie de Celse, et ce n'est pas sans miscu que cet auteur exige , entre les qualités n'ceasaires à un chirurgieu , qu'il soit int épide et impitoyable, immiscricors; mais il y a de l'inhumanité à ne point faire usage des

Dans le dernier degré de consumption que

seconts de l'art , et on pontroit bien être cruel par une pitié pusillanime. Ne convient-on pasque in te nision des humeurs qui s'évacuent par les cautères est un exceilent moyen dans benucoup de cas? La plathisie n'est une maladie si frequente, que parce que le poumon est un viscère fort spongieux , dont les fibres ont peu de ressort , et sur lequel les fluxions des numeurs acrimonieu es se font très-nisément. Si l'on veut détourner cette humeur, et qu'on ne le fasse qu'en particion procurera quelque soula-gement et on retar de ra l'époque de la mort; mais si un avoit le courage de nachiplier à tens les sources de la dérivation de l'homeur, on éprouveroit probablement des succès marques de cette pratique. Les malades ne s'y refuseroient pas si l'on pouvoit leur promettre, avec qui lque ci rtitude, les avantiges qui penvent en résulter.

La curation de l'érésipelle proposée par Celse est remarqualde. Cette maladie, dit Celse , survient non-sculement à la suite des plaies mais elle virat encore judépendamment de toute lilessure. L'érésipelle est souvent dangereux sur-tont s'il occupe les environs du col et de la tère. On doit saigner, continue Celse, si les forces le permettent , et appliquer ensuite des cataplasmes. Mais si l'endroit érésipelaceux est noir sans neanmoins que la noirceur s'étende dons les environs , Celse veut qu'on applique de legers caustiques pour roncer doucement les chairs pourries, et lorsqu'on a par ce moyen suffisamment détergé l'ulcère , on procure la régénération des chairs comme dans les autres plaics. Mais si la pourriture est plus considérable, si le mal s'étend et gagne les environs, il fant avoir reconre d'ales caustiques plus violens; et s'ils ne font rien , il faut brûler l'endroit jus-qu'à ce qu'il n'en decoule plus d'humeur , car les parties saines demeurent seches quand on les brûle. Certe pratique, dit M. Lonis , sera toujours très-salutaire, et l'on ne risque point de slive que par son omission l'art perdroit de son excelience. La cure de la gangrone présente égulement, dans Celse, un tableau bien raisonné pour la combute intérieure et extérieure. Lorsque le mal est borné , il cueseille d'emporter la pourriture avec l'instrument tranchent ; mais si le mal s'étend, molgré les remedes prescrits , il faut , dit-il , hraller tont ce qui est gangrené. Il ne recommande l'emputation du mi mbre, que pour sanver le reste du corps, lorsque tous les secours ayant été inntiles , le mal commence à s'étendre. C'est un remède déplorable. sjonte-t-il, mais il est le seul : miserum sed unicum auxilium.

Après avoir décrit les signes du charbon avec rlégance et précision, Celse dit, avec moins de fondement, que la meilleure méthode est de

<sup>(1)</sup> Lib. 7- cap. 22.

brûler le charbon sur le champ. Cette opération, ajoute-t-il n'a rien de douloureux, car les chairs sont mortes, et par conséquent privées du sentiment. Il faut continuer de brûler jusqu'à ce qu'on sente de la douleur de taus côtés , eusuite on traite l'ulcère comme les autres brûlures. Il se forme une croute qui , venant à tomber et à se séparer des parties saines, emporte avec elle tout ce qu'il y avoit de vicié; et lorsque l'ulcère est bien détergé , ou se seri de remèdes propres à faciliter la régénération des chairs. Voilà les propres paroles de Celse qui, dans quelques autres cas sembiables, comme dans la cure de l'ambrax et du thériome prescrit l'usage du Feu, suivant le même principe, en recommandant expressement de prendre carde aux nerfs , aux tendons.

La morsure des animuss energés est un caqui ne doit par de pesa de sous alence. Si en a été moutle par un chien energé, dit telle, si la fina attiere leviera an-échteur par le mogran les fina attiere leviera an-échteur par le mogran les in erreux à, ni l'endeneux. Il ajoute enusite, que si on n'a point bridé l'endroit de la morrer, il fasta appliquer dessus des causiques en en la company de l'endroit de la morrer, il fasta appliquer dessus des causiques dequis, comme on so peut juger par la locture des ouverges d'àtties.

Ce detnier auteur, dit que dans le cas de paralysie , il n'hésiteroit nullement de cautériser avec le fer ou avec un médicament. Il conseille mème d'en multiplier les applications , en faisant des escarres sur différentes parties. Archigènes lui a fourni le chapitre des abscès de la poitrine. Il parle des tubercules qui se forment dans les poumons, et qui viennent successivement à suppunction. Il donne des moyens pour prévenir les petites vamiques qui ont couturae de se succèder a et si les médicamens sont anutiles pour empêcher ces récidives, il veut qu'on ait recours nux cautères. Quod si saepè puris collectio contingut, securius est crustas per cau-& ria inurere. On ne peut donner trop promptement du secours, dit AEtius, à ceux qui ontété mordus d'un chien enrage , quam celerrime , car aucun de cenx qui n'ent pas été traités méthodiquement, n'en est échappe. Il fant d'abord commencer par aggrandir la plaie avec l'instrument tranchant, et en scarifier profondément l'antérieur, pour faire sortir beaucoup de sang de cet endroit. On cautérisera ensuite avec des fers rouges; on pansera avec des porreaux, des oignons on de l'ail avec le sel; et lo sque les escar:es seront tombées, il faut bien se donner garde de cicatriser avant quarante, ou soixante jours ; et s'ils venoient à se fermer , il ne faut point hésiter à les rouvrir de nouveau. On voit I par le passage de cet et c'en Méie in , que les modernes n'ont dit rien de mieux sur ce je n'.

M. Louis, du Mémoire duquel est extrait ce qui vient d'être dit , remarque que , quoique Paul d'Egine ait très-bien mérité de la Chirurgie en plusieurs endroits, il n'est pas original sur l'usage du Fcu. Il en parle comme Hippocrate et Culse en ce qui regarde les dérivations. Il dit dans la cure de l'empyème, que pour le cautère actuel on doit se servir de la racine d'a. ristoloche avec de l'imile mise sur le fon. Il rapporte aussi, d'après Léonide, la manère de passer un fer rouge à travers la plèvre, pour ô er la matière purulente du thorax. La chirurgie moderne a trouve dans l'usuee des mèches de lin , un moyen d'entretenir , sans inconvénient. la voie pour l'issue des matières. Malgré ceia, ou pourroit donner des raisons pour montrer la préférence de l'ouverture faite avec le causère actuel, sur-tout dans le cas d'hydrarisie. La perforation de la poitrine avec le fer rouge, en causant une perte de substance, assure une voie à l'évacuation de l'humeur contemp, sans exicer la nécessité d'entretenir une mêche dans le passage; et en supposant qu'nn trouve l'usage de cette méche convenable, elle se placera anna douleur pour le malade, parce que les parois cautérisées de la route qui conduit dans l'intérieur du thorax, n'ont plus de sensibilité. De plus, on prévient le danger de la gangrène, oni succède assez souvent aux plaus faites dans des parties adémateuses , ou dont les parois sont continuellement abrenvees par les vaux. Mais, quoiqu'il en soit , on peut toujours assurer que si cet accident arrivoit à la suite de l'opération de l'empyème , faite avec l'instrument tranchant, le meilleur moyen d'en borner les progrès avec efficacité, seroit de porter le cautere actuel dans tout le passago.

Les anciens faisoient aussi un grand paage die cautère actuel , dans les maladies des articulations. L'abservation leur avoit appris que les capsules ligamenteuses se relochnique souvent, parce qu'elles étoient humectées par l'humeur glaireuse que nons commissons sous le nom de synovie. Ils attribuoient aussi les douleurs auticula res à un engorgement d'humours patriteuses , que l'action du feu devoit consumer ; et ils comptoient sur cette même action pour fortifier les parties solides , et présenir la récidive des douleurs, parce que les parties coro-borées n'étoient plus susceptibles d'être abrenvées. On pratiquoit era sortes de cautensationa du tems d'Hippocrate. Celse en parla aussi à l'occasion de la scratique ; mais Paul d'Egine en traite d'une manière particulière. Il recommende de faire un seton avec un fer rouge à la pexu de l'agriculation de l'humerus, contre les luxations

de cet os, qui sont si dificiles à maintenir lorsque les lagamens sont fort laches; et 411 y arois trop d'étendes d'une auverture à Paute, si fandersi, di cet auteur, passer un attiet dans ce trajet, et l'edler ensute la peuu en milieu de deux ouvertures jusqu'au sitte. Il indique la précaution de ne pas comprendre plus que les tegumens, pour evièrer les accident qui peuvent être la suite de la cautérisation des parties nerveuses qui sont an dessous.

Pour passer maintenant aux Arabes, on doit remarquer que la cautérisation leur étoit si familière , qu'elle en e porté le nom , ustio arabica. Hali rapporte que les Perses cautérisoient la région de l'estomac en plusienra lieux, avec une éponge de chêne quand il evoit été affoibli par une longue diarrhée. Albucasis, dans le douzième siècle, fut le restaurateur de la chirurgie presque éteinte de son tems. Soe premier livre roule sur les cautères, dont l'usage lui étoit plus familier qu'aux Greca même. L' la regardoit comme un remède universel pour dissiper toutes les maladies. Marc-Aurele Severin, rapporte et paraphrase avec complaisance dans as pyrothecnie chirur-gicale, la première période du livre d'Albacasis, sur les grandes propriétés du Feu. Quoiqu'il fit un grand usage des cautères, il ne les appliquoit pas en téméraire. Les connoisances anatomiques, telles qu'elles étnient alors , le guidoient dans l'administration d'un secours aussi efficace. Il avertit qu'il faut connoître au juste la situation des nerls, des tendons, des artères et des veines. Il rapporte l'histoire d'un malade, tué, dit-il parce qu'on lui avoit brale les tendons, en lui cauterisant le pied. Il remarque que la direction d'un secours aussi puissant demande un chirurgien adroit et expérimenté, qui connoisse bien la nature différente de chaque homme en particulier, et l'état da sa maladie, les causes, les accidens et le tems auquel elle a commencé. On voit donc que cet auteur étoit loin de suivre un aveugle empyrisme dans l'application du Feu.

bannir la routina de cette partir de l'art d'a guérir. Il procercite bouile bouil butte de truitement des places d'armes à fru, et a substitué la ligature à la crelle a pplication des caustres acustes dans les amputations. Le même auteur entre dans un defail forteiconsennée un leaure de leaschique, par le amoyen des médicaness ; mais alls sont auteur entre de l'articulation, province médicaness ; mais alls sont auteur entre de l'articulation, provi décentre les humeur est refferent les solides. Il loue auxil cautérisation dans la curation des plaies faires par la moratre des naimaux emmgés, et il s'étaye de l'autorité d'Attions.

Ambroise Paré n'a pas été moins soigneux de

Parmi les auteurs qui ont étudié avec le plus

grand soin les anciens, sans suivre aveuglément leurs preceptes sur la cautérisation, on doit mettre l'abrice d'Aquapendente, La doctrine qu'ils ont fondée, il l'appuie sur les lumières que lui fournissoient les découvertes anatomiques modernes, auxqueiles il a eu grande part, et sur une pratique réfléchie. Il incline toujours pour les moyens les plus doux, et personne peutêtre n'e mieux ontendu que lui l'art de faire la chirurgie su rabaia des opérations, par la juste administration des médicamens couvenables aux indications des maladies, suivant la différence de leurs causes, de leurs symptomes, de leurs accidens, &c. Son autorité ne sera pas suspecte lorsqu'il recommandera l'usage du Fen , puisqu'il le rejette dans beaucoup de cas où les anciena l'employoient. Celse avoit proposé la cautérisation des veines variqueuses des jambes, et Paul d'Egine vouloit qu'on les emporthe avec l'instrument tranchant. Fabrice d'Aquapendente rejette ces deux méthodes comme trop dures ; il laur substitue l'application des remedes qui tépriment, aidés d'une compression faite avec art, et il prescrit, après la cure, les bas da peau de chien, pour éviter la récidive.

Fabrice d'Aquapendente, désaprouve les cautérisation de la tête , dans la vue de détourner les fluxions d'bameur, qui se font sur les yeux ou qui causent des migraines, des cephelalgies. Il donne la préférence au seton, qui a tous les avantages du cautère, et qui n'est pas moins douloureux. Il comdamne aussi les canterisations de l'abdomen , sur la région du foie , de la rate , da ventricule , pour les tealadies de ces viscores. L'application des cantères ne peut point guérir l'intempérie de ces viscères, qui sont fort éloignés de la peau qu'on brûle ; on a trouvé d'ailleurs des moyens plus doux pour remédier aux manx que Paul et Albucasia prétendaient guérir par la cautérisation. Enfin , dit Fabrice , les cautères agissant avec violence et dans le moment même , on peut s'eu servir dans un cas pressant, ou qui menace d'une mort prochaine ; par exemple dans l'épilepsie, l'apoplexie, le aphacèle, dans les grandes hémorragies et autres cas semblables, mais uon dans uue maladie chroniqua et bebituelle , qui dépend de l'intempérie d'une partie. L'auteur cependant dans ce dernier cas, u'entend parler que des viscères contenus dans l'abdomen : cer il loue par exemple la camérisation des articulations, pour des maladies que les anciens rapportoient, à ce qu'ils appeloient une intempérie froide. L'amas de la matière muquense, dont les articulations sont lums ctres dans l'état naturel, relache les ligamens, rend l'articulation foible, et c'est une cause interne de luxation. La douleur accompagne assez souvent cet accident, par la contusion que la tête de l'os, qui sort de sa carité , fait sur les parties na-



venses qu'elle comprimejou distend violemment. Fabrice d'Aquapendente rapporte à cette occasion les préceptes d'Hippocrate, de Celse, d'AEtius et de l'aul d'Eginc. Il donne à ce sujet deux observations qui lui rendent raison de l'efficacité du moyen. Il avoit essay à saus succès l'application des remèdes capables de remollir et de discuter la matière qui rendoit un genon fort gonflé et très dur. Le mala le guérit par l'application de cinq ou six cautères actuels , ren s et assez larges. Le second cas est encore plus remarquable. Un homme avoit le genou si gonflé et si dur, qu'il ne pouvoit plus le faire mouvoir; Fsbrice, appelle avec Capivaccius, jugea que cette maladie étoit incurable. Un empyrique, qu'on appella, mit un médicament irritant sur la partie, qui y excita une grande inflammation avec chaleur, rougeur et douleur, et des ce moment même le grnou acquit un peu de monvement, et les choses ont toujours été de mieux en mieux jusqu'à la parfaite guermon. L'amour de la vérité at du bien public, fait dire à cet auteur que cet empyrique a fait une cure qu'il u'a pas ose entreprendre; et il en prend occasion d'expliquer le fait, parce que le caustique a échausse et atténué la matière fruide et épaisse qui formoit la tumeur.

C'est sous Fabrice d'Aquapendente et sous Spigelius, que se sont formés Scultet et Glandorp, deux chirurgiens Allemands, qui ont fait usage du cautere actuel avec intelligence. Scultet rapporte avec complaisance l'observation de la cure d'un ozène par le moyen du cautère actuel, car c'étoit, dit-il, ma première opération. La puanteur et la noirceur du pus qui couvroit une tente de linge mise dans la narine d'un homme qui svoit été traité de la maladie vénérienne, mousfestoit assez qu'il y avoit un ulcère avec carie. Spigelius qui étoit indisposé, charges Scultet, son élève, de cette opération : il lui prêta ses instrumens, qui étoient une canule percée de côté, et un cautère, dont l'introduction dans la canule mise dans le n.z., a servi à brûler le lieu ulcéré. L'exfoliation se fit au bout de quetorze jours, et il y avoit deux ans qu'on traitoit le malade inutilement. Scultet dit, qu'il a fait depuis, cette opération plusieurs fois en Allemayne; mais que, pour diminuer Phorreur que pouvoit inspirer cette cautérisation, il mettoit du coton sur les yeux et les bandoit, afin de dérober ses instrumens à la vue de ses malades.

Ce même Scultet avoit oui dire à un étudiant qu'il avoit été témoin d'une cure d'ozène faite par Fabrice d'Aquispendente avec une canule pleine, c'eat-à-di e que le cantòre ne pouvoit agir que sur les parois de la canule, et n'avoit point d'action jamedéaite sur Palegère; il ne vou-

loit qu'échauffer la partie, et en dessocher l'humidité. On retiroit la canule des que la malade faisoit signe que le sentiment de chaleur devenoit trop vif. La réitération de cette pratique suppléoit à la cautérisation Les procédéa doux étoient toujours préférés par Fabrice d'Aquapendente, et on en peut juger par un antre point de sa pratique. Il craignoit, par exemple, de retrancher la luette trop longue avec des ciseaux, et il ne vouloit pas qu'on la cantéristit avec une petite cuillère destinée à cet usage, qu'ou faisoit rougir, et cela, dans la crainte d'en brûler plus qu'il n'est nécessaire ; mais il conseille de faire chaufler suffisamment cet instrument, pour qu'il paisse fortifier la partie, et y laire resaltre la vie en rappellant la chaleur naturelle qui y est languissante.

Glandorp, dont je parlerai ci-après en traitant du feu potentiel , a fait un traité sur les fontanelles et les sotons, qui a pour titre : Gazophilacium polypusium fonticulorum et setonum , dans lequel il sapporte tout ce qui a été dit sur la matière des cautères par les anciens et par les modernes, et pour avoir éprouvé luimême la différence de l'application du cautère actuel et da potentiel. Il marque une si grande prédilection pour la première espèce, qu'il dit qu'il aimeroit mieux qu'on lui en spoliquat six de cette espèce, qu'un de la seconde. Le cautère actuel , ajoute-t-il , fait plus de peur que de mail; actuale cauterium majus malum quam dolorem incutit. ( Voyet Forticult, SETON.)

Marc-Aurele Severin , un des restaurateurs de la chirurgie moderne, s'est montré eu mêmetems un des plus zélés partisans de la pratique des auciens sur l'application du Feu. Je ferni , dit-il, tous mes elforts pour rétablir cette chirurgie générouse et Herculienne. Il a fait un grand ouvrage sur cette matière; il rapporte tout ce qui a été dit sur l'ucage du feu ; une sorte d'enthonsissme le saisit et il tombe dans le défaut ordinaire aux Panégyristes ardens , il outre son sujet; cependant on reconsolt dans son ouvrage le travail d'un homme babile. savant et expérimenté dans son art. Il entre dans un assez grand détail sur la matière des cautères ; il présère les instrumens de ser, parce qu'ila conservent plus long-tems le fen. On peut en arrêter l'activité en la passant légèrement : c'est une des remarques de notre auteur , et qu'il a tirée des anciens. Albucasis mettoit un cautère légèrement échauffé dans le conduit de l'oreille bouché par une caruncule. A arelianus appelle cea sortes de cautères, tièdes; et Paul les nomme froids, et en recommande l'application dans les durillons des pieds et des mains. Severin det, dit, d'après Aurelianus, qu'on peut appliquer dans la sciatique des sachets de sel blanc, arrosés d'enu marine, qu'ou pense avec des fers chauds asses larges pour que l'humidité penètre dans les parties. Vuilà une façon très-efficace de faire pénèter les résolutifs et les discussifs.

Severiu divise le dernier livre de sa l'yrotechnie chirurgicale en drux parties. Dans la première qu'il nomme Entopyrie, il traite de la cautérisction dans les maladies internes ; on y lit des observations de cures admirables , opérées par la directsion des humeurs à la suite des camores. En seconde partie de ce dernier livre, sur l'usage du Feu , est intitulée Exopyrie , c'est-à-dire , de la cautérisation dans les maladies externes. Les ulcères et les alicès, accompagnés de corruption d'os ont cédé à ce moyen. L'auteur a arrêté la gaugrène et la pourriture avec les cautères actuels ; il a détergé les ulce es malins et congents ; il s'est servi d'an fer cleud, en forme de couteau, pour ouvrir les tumeurs fruides. C'étoit aussi le sentiment de Pigray. Il a porté le Fiu avec succès sur des chancres de la jone , ilu nez et du fond de la gorge, que les Médecius et les Chirurgiens regardoient comme incurables; les bulons vénérieus et pestilentiels , les fistules dans différentes parties, les exostoses et les tubérosités des os, produits par le virus vénérien out 6'é guéries entre ses mains par l'application du Few. Il fant convenir que depuis cette époque on s'est bien relaché sur ce moyen de l'art de guerir, soit qu'on doive l'attribuer à une sorte de désuetude où est tombé un des remèdes les plus efficaces, par la pusillanimité des malades, soit que les gens de l'art syent manqué de courage pour le proposer, quand on a vainement tenté tous les autres moyens diciés par l'expétience.

D.s maladies qui peuv nt encore exiger l'application du Yeu.

Quelques auteurs modernes, plus connus par desi ompilations, que par des ouvrages originanx, ont donné dans des traités générans de chirurgie la description de différentes formes de contèren, et ils en indiquent l'usage dans la carie des os . dans le squirre, dans le cancer, les excroissances, les charhons, les gangrènes, ainsi que pour ouvrir des fonticules , faire des retons , arrêter les hémorrhagies, guérir la contte servine, l'épilopsie, les dou'enra de scintique , des dents et d'autres parties; ils parlent souvent aussi de son usage et de son efficacité pour la guérison de plusients ma-Indies. ( Helster, Inst. ch. ) Oui ne croiroit d'abord que ces suiturs ne s'écartent presuve point de la pratique des anciens ? Cepemiant forequ'ils neus exposent la terreur que ce remede imprime aux malades, sa cruanté, les donleurs violentes qu'il cause , les dangers que

son application , mêmos dans la gançcine fair encourir , lorqu'ils ajoutent que l'ausge des causérisations est extrémement tombé, notes on pas porté à croire que ces auteurs en condamunat pas tout-à-fait l'ausge du Feu, se conduisent pluid par une nutorné étranger, que par leur raisonnement et leur propie expérience.

D'autres auteurs , entre lesquels on peut eiter Garengeot ( des instrum. en chir. ) décrisent et même ont fait graver plusinurs espèces de cantères , et à peine s'en servent ils , si ce n'est dans le triatement de la fistule lacrymale et dans l'exfoliation des os. Il s'en trouve parmi les modernes dont la langage pourroit faire (1) croire que l'asage du Feu leur est familier. Comme cependant ils n'en font l'éloge que pour l'avantage qu'il a de réprimer les fongus, et traiter la carie avec vermoulure , ils ienforment l'usage de ce remède dans des bornes trop étroites, de même que d'autres qui le cons illent seusement dans la (2) gangrène humide, dans la cere profonde et dans la fistule lacrymale. (3) D'autres suteurs croyent que ses effets ne sout pas aussi fiel eux dans le carie des os, que dans les autres ras ou on les désaprouve; (4) d'autres prétendent qu'on ne doit pas même s'en servir dans la cane des os. (5) Quelques-uns ajoutent qu'il n'est plus pratique que dans la carie profonde, dans l'exostose et l'hypersarcose; ils pretendent cepend int que ce n'est qu'au grat d préjudice de l'art de guerir, que les modernes en ont rejetté l'usage dans plusieurs cas, comme le dit M. Lecat dans le recneil des pièces qui ont concouru pour le prix à l'academie de chirurgie, Quelques autres avancent que ce remède est totalement tombé en discredit et qu'on ne s'en sert anjourd'hui que pour les tumeurs malignes et les ulcères de mauvais caractère , lorsqu'il est à craindre que la malignité ne s'étende et ne gagne les parties saines, perce qu'on doit peu compter sur la ligature et sur les astringens. M. Ledran regarde comme trop cruel l'application d'un fer rouge sur le corps vivant, et surtent sur les parties molles. La cantérisation même des os parcit un remède trop cruel à M. Sharp; si l'on en croit ce dernier anteur, ce remède, qu'on regardoit autrefois comme divin , sera dans peu entiètement rejetté de la pratique de l'art de guérir. Il est vrai qu'il n'est

<sup>(1)</sup> Monro, Edimb. Essai.

<sup>(2)</sup> Guizard , pratig. ch t.

<sup>(3)</sup> Ledinn, Platner, Garengept.

<sup>(4)</sup> Platner, inst. chir.

<sup>(5)</sup> Le Monnier y non creo la assum envis canteriona

plus prazion à prient de centrère extend dans le leves de distripci, si ont en scapet l'abustion par le moas.  $\ell$  Foy, Austrons, J les strait corres que noi-senieur at ce re ci de en binni de la pratique des hépitants, panis qu'un ne troute de montain de la pratique des hépitants quais qu'un ne troute de coire poi J parolt, cenum le del Plators, que de coire poi J parolt, cenum le del Plators, que dens ce sièce désirat on a presque cesso de mettre le Fea au nombre des reusédes. Must a raison et Popréience d'uppresserve-tiles pas que réco né peut ampière l'application du Fea neu four le distribution de l'acceptant de la resultant de l'acceptant qu'un est autre de l'acceptant de l'acceptant qu'un est autre qu'en et sinoit auchement entre l'abuse qu'on en laison acciennement et contre l'espèce d'unité in ét est nombé parmi les modernes de l'acceptant les modernes de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant qu'un est autre de l'acceptant de l'acceptant qu'un est autre de l'acceptant qu'un est autre de l'acceptant qu'un est au comme de l'acceptant de la comme de l'acceptant de la comme de la comme de l'acceptant de la comme de l'acceptant de la comme de l'acceptant de l

Oo ne duit point se dissimuler que la doctrine fondamentale de l'art de guérir n'ait re u de grands changemens depuis la découverte de la circulatino du sang , depuis l'étude particulière qu'on a faite des foix de la sensibilité et de l'irritabilité; ainsi que depuis qu'on a acquis ilea connoissances étendues sur le système glanduioux et lymphatique. On a banni l'ancieu jargon physiolo inue de cha'eur innée , d'humide radical , et de différentes facultés , restes de l'ancieune philosophie. On ne croit plus qu'il faille raisonner sur les opérations de la nature par des subtifirés et des districions métaphysiques. Les chirurg ens ont cultivé l'anatomie ; l'art des opérations s'est perfectionné, parce qu'on a mienx connu le corps humain et les maladies qui l'attament. On a inventé beauconn d'instrumens pour remplir divers objets. Le Feu a inspiré de l'aversion et on s'est servi de cantères potentiels dans tous les cas où l'instrument tranchant ne pouvoit avoir lieu. Une autre cause se cette préférence tient aux progrès de la chimie, qui a multiplié les remèdes caustiques. Le cautére actuel ne parolt être resté dans la chirurgie que lorsqu'il s'agit de détruire et de hâter les exfoliations, encore n'est-ce que dans le cas où l'on ne peut être sur d'enlever exactement le vice locat par le tranchaut de la gouge ou du ciscau.

Il est certain que l'instrument trauchaut est mojoriel préfetable pour l'inverture ou prur l'Astroption des tameres, comun le remorque pris de l'enclaire de la comme de l'entre pris de l'enclaire de chirargie; ainsi dons les alochs gaspréouve on ne regirem pas le même effet de l'instrument translant que du causire susceptibles d'être simplement onerres, si l'inclusion seign qu'ony attre l'inflormation pour la faire suppurer plus prompteneon, les cauders la faire suppurer plus prompteneon, les cauders la suppuration; passi à la trauer cue s'olgi distinction de la suppuration passi à la trauer cue s'olgi distinction de la suppuration passi à la trauer cue s'olgi distinction de la suppuration passi à la trauer cue s'olgi distinction de l'autorité de la suppuration; passi à la trauer cue s'olgi distinction de l'entre de l'entre

pos'e à la pourriture , le cantère patentiel ne convent point; if fait, suivant ics printiges qui out été poses sur l'action du Feu, préférer le cautère acquel. L'uncision nécessaire pour do uer issue aux matières contenues a souvent dons 6 lieu à une plus grande corruption dans certait s anthras. L' crès de t'air rend la peurriture contugiouse, et lucfait faire des progrès ; l'application du Fen n'a pas cet memoriment il augmente la force vitale dans les vaisseeux cuconvoisius et it forme à l'extr'mi.é des vaisseaux divisés une escarre solide qui tient lieu de tégumens naturels. One pourront-t-on faire de oileux , que de porter le Ten sur ces many de corre canereneux, qui sont quelquelois si pacurteiers; se no peut-on payles considérer course une espèce de charbon place dans un lieu cloud et lumide, disposé par consequent à une prompte patrellaction par sa situation , meme indipendent ent de sa nature. On n'a pas un que les scarifications nient fait du bien , et la contérisation auroit probablement arrêd les progrès du mal si on l'ent corployé lorsqu'il cent tems. La pratique présente quelque fois un tubleau alfreux dans certaines circonstances qui officient les ne ouxillaires supérieurs ou inférieurs , qui s'étandeut an loin, qui rorgent les chairs et les os. On ne peut alsolument caperer de guerison que par l'éradication de ces temeurs fou neures. L'instrument tranchant peut emporter le plus gros de la tument , si on peut parler ambi : mais ce ne sem qu'avec des cautères actuels qu'on pourra détraire la racine du mal, consommer l'humidit sanieuse des parties voisines , et procurer des croutes qui les préservent entre les canses destructives de leurs abstance. Il fant y revenir plusieurs fois , et être fort attentifs à consumer les points de chair qui condroient vice. ter en tubercules contre nature sur la surface niéconverte.

Le cautère moins convenuble, est pour rénrimer les effus ons du sang on de toute autre liqueur qui se foot par les plus jetits vaisant x que tes styptiques , les astrangens ou la conspression . moyens dont il ne résulte actune lésion dans les parties , au lien que l'application du cantère product le sphacèle. Cepemlant le sang ou la lymphe so tent quelquefois avec tant d'abondance des excroisances fon neuses qui surviennent après l'application des saugsues dans les enfans, ou dans coux ilout le sang a perdu sa consistance à la suite des fièvres liectiques fort langues, qu'on ne peut l'arrêter qu'à l'aide du cautère. On peut arrèter certainement, et sans retour, les hémorrhagies fournies par l'ouverture des artères en liant les vaisseaux. Cependant il se recontre dans la pratique des cas on, par rapport à la situation et au cours du vaisscau, le bandage ni la ligature ne peuvent être

a. à Saint-Cloud, combien qu'il flut de l'illérente > religion. Fea. M. Postes elle-dit un jour delui; aguit à avoitéable de, puis avec et parotire un > bablio. hommés, exet gimais personno n'a su; > ar ibien. Higgoracta est l'Antois quo lui; «ta le > la colo taut. plus assument qu'il étoit, labelle lemine, que M. Nivolas Pterre, qui event > parvas fondular; que le loute n'annount trèssourent et triès-polòniter su. (M. Assenzo.)

FIB

## FEURS. ( Eaux min. )

Cest um galle capitale In Hand-Force, fart Loire, a kia benes de Lyon, et aumit de Roame. L'est minibele sur de un rome d'active en de Companya de la companya de la companya de la Paula, play et sur Indie. Dur Kradlyon de Franco murérale du l'orce, y et al l'indie. Dur kradlyon de la Paula, play ne et al Indie. Dur kradlyon de la Paula, play ne et la Indie. Dur kradlyon de la Paula, play ne et la Indie. Dur kradlyon premu une teinte avec la missi de pales, verbapremu une teinte avec la missi de pales, verbaparant la syray etide p, madhasaria acum champament par le midange des quives reinefis, et an pittir folcoma. (M. Macegaran, 2) mis-

## FIBRE. (maladies de la) (Phys. med.)

Undes Mol clas les plus instraits, et le plus me had que, pent-être, de tons ceux qui ont existé, Borrisave, a cru qu'avant à trailer par ardre de tontes les maladies qui abbigent le corps humain, il devoit commencer par colles des parties ies moins composées. Il a desc traité d'abord de la timple Fibre animale, et des maladira auxquelles ele est sujette, dans une série d'aptrorismes quemous allous présenter ici successivement. Mant, querque précieux que puissent être pour les jenues praticiens les conmentaires dont les a enrichis le plus illustre de ses éleves , nous nous abstiendrons de les rapporter, du moins dans leur en ier : premièrement , parce que l'onvrage de Van Swiesen est entre les mains de tout le monde; secondement, parce qu'ils ne sont, peut-être, pas assez concis pour faire partie d'un dictionmaire ; troisiemement , enfin , parce que leur substaure se trouve comme dissemblee dans les différens articles analogues de ce dictionnaire.

Les parties, quit, séparées des finides que contienante les vausseux, et appl quées les messans aux autres pre les faculés visiles, constituent les plus petites Fobr s, ém el Benemênes, di Boerrhaave; extrémement détiées, simples, de nature terestre e, resque in cap-bles de suitir autren changement per les causes qui agiasent sur te corps lumain vivant («phor. 2s.).

Médecine. Louse VI.

en particulier n'est sujette à avenne maladie que les Médecine nous arent dit avon vue ou trances. (Aphor. 22.)

Mais la Educia plus patre, qui est, composie de ces parties unes enumble, est auserble des maladies univures, qui, co-testample qu'elles sont frequentes, et que d'allères leur commosance est m'erasire pour l'artelligener des autras maladies, quinqu'ou les art frouphice jour passées sous sinuces, ou qu'es un les ait pas a accete lue d'evolopies. (Aphor. 33.)

La Fibre li plus simple et la plus roomae est ceusée trou foble , lorsque l'aulièrence de ass partés les plus décides entrécles est so légite, qu'il ne faut pour les séparer qu'in très-petit mairement, qu'il ne seca cej qu'aut qu'in effet du méleusione de la santé." (\*plus-24.)

Gére adférence, da Van Switzen, vanie esta l'Apoli qu'el de l'Aris que qu'extranices apoli l'rom epiton, la montre de la Goldon en più fichi ventre leg an mortre. La Goldon en più fichi ventre leg caure les diffrantes parties Americane, anche anno partie la politica de la filia de la companie de la filia de la filia de la companie de la filia del filia de la filia de la filia de la filia del filia de la filia d

Los cagues and collective de la chilifité du la Tébre la place afficiée social à la bébre la replace déciée social à la bébre de mirritore, qui ve net, que de discussione de la beste de mirritore, qui ve net, que d'autre tres prande designation des la ministrationes de la commentation de la confessione de ce qu'una pris des aliments tres certes pour quill, paisent que consectir un loi-mentar, notiris dera a 20° La collection trap faible d'am molécele aux en montés, ce qu'il faut ai-tribure à la tres preside cen montés en collaboration de défent du monvoullet une vollable 20° La desention di excessive de la Tébre qu'ulle est prêce, compre, Caffron, 25°.)

C'est par l'étalectation que les alimens suilissent dans la nachien, qu'ulu écriment veritablemen natrifié, de Voir Swieten. Le métale men autrifié, de Voir Swieten. Le ménée une troèsquaide éllumeurs préparées est, en grande parlie, le cause de leur assumilation ai récassire à la matrison. Une perit portion de chyle a sei donc changé en sans, que parce voirenque caux qui ont perdu fa ultimation contraire, voirenque caux qui ont perdu fa ultimation partie de les mags, que theus perdu de de échaine. aliunna, et les manger a se appéirs ces aliuneas nu es digèmes point et les malades cerientud nu es digèmes point et les malades cerientud accoci, yunes et hydrogiques. La différence frappauts que l'on romarque entre la anadé les personnes qui font au nordraire beaucouju d'exercice, prouve combien lerdéfant de circulation et de mouvement mauculaire volprose à nue bonne diaboration ş'aux-tout lorsqu'on joint à ce défant l'unage d'aliunes tenuré.

En conséquence de cette foiblesse des Fibres, les puits visuseans composés de ces Fibres n'a-gis-ent que bien foiblemeut sur les fluides qu'ils nérement is se dilatent, et se rompent isci-lement. Voilà l'Origine iles timentes, du crea-pissement, de l'extravantion des fluides, de leur putréfication , et d'autres efficts funcstes qui en sont la autie. (Aphpr, 26.

Il est facile, d'après ce qui vient d'être dit fua qu'et, de connoitre la débilité présente, future, et passée, de la Fibre, d'en prévoir les effeis, et de prendre en conséquence les mesures nécessaires pour y remédier (Aph. 27.)

L'on parvieut à la cure de la Fibre relâchée : 30. par iles al mens qui contiennent une grande quantité de matière nutritive , et qui soient déjà presqu'aussi-b en préparés qu'ils le sont dans un corps sain et robuste : tels sont principalement le lait, les œufs, les bouillons de viande, les décoctions de pain fermenté, et les vins austères : il faut user de ces slimens souvent, mais en petite quantité. 2°. En augmentant le mouvement des solides et des fluides par des frictions, par la prominade à pied on à cheval, dans une voiture ou dans un bateau , et généralement par tous les exercices du corps. 3º. En pressant légérement les vaissesux, et reponssant donnement les fluides. 40. En faisant un usage prudent et modéré de médicamens acides, aux ètes, et de spiritueux qui aiest fermenté. 50. En mettant en œuvre tous les moyens de remédier au tiraillement que les Fibres ont éprouvé. (Aphor. 28.)

Foyer le commentaire de Van Swieten sur cet aphorisme, on dans ce dictionnere, le arricles Nutrition, Lait, UEEF, Bouthons DE VIANDE, PAIN, VIN, FRICTION, PROME-MADE, NAVIGATION, EXERCICE, ASTRIN-CENS, RC.

On appelle lasité de la Fibre, la cohésion de ace purirs qui est susceptible d'un clangement capathe le l'allouger; c'est donc un degré de décidité, et le principe d'un dépend la fraibilité et l'on doit comprendre que c'est, avais ben que l'élasticité, parce qui vient d'erz dit cidapus, (2/960, 29)?

Une fibre trop roide est celle dont les moindres parties sont si fortement autes, qu'elles résistent à l'action des fluides à laquelle elles doivent céder pour conserver la santé ( Aph. 31)

Cette rigidité provient de l'usage excessif, ou trop long-tems continue, des remedes propres à la cure des Fibres fo.bles. (Aphor. 32.)

Elle reud les vaisseaux composés de ces Fibres moins flexibles, plus étruite, plus courts, trop resistans au mouvement des flirides, et produit les accidens qui résultent d'une semblable disposition. (Aphor. 33.)

On connoit par ce que nous venons de dire, et la nature du mel et ses cliets; et la cure qui lui convient. (Aphor. 34.)

On dait 19 user d'un régime aquenx, et doux, et principalement de pett lat, se légames rendres, denandères fist, cuest-hem delayres, et qui m'airest point férmenté. 2º Se réposer dumann lien luquisé et un peu find, e y d'ormit d'un sammeil plus pessiones qu'il l'orduniré. 3º. Farre nages à Pectaiseur et à l'Méritesar de rendres aquenx, sides, et d'Annies donces et legères. (Aph. 55.)

Il est facile, d'après cels, de se faire une juste idée de la trop grande élasticaté, et d'y remédier : car elle se trouve ordinairement jointe à la rigidité, et elle en est l'effet. (\*Aphor. 36.)

On comprendra tout usus sischmen prourquoi les enfans, es femmen, les greis oisefs, on the Fibres this has a pourquoi, au contraire a les homnes adulties, et morraquoi au contraire a les homnes adulties, et morraquoi devarcior, out les Fibres, et par conséquent toutes les paries solides, roides, et lourquoi elles suc contractent avec tent de force dès qu'elles sont rompues. (Aphot. 57-)

Les petits vaisseaux sont composés de Fibres simples, unice par juxta-position, ou par entrelacement, les unes avec les autres. Anni il est évident, par tout ce spii a précédé, que leurs maladies viennent des mêmes causes, sont de même naure, produisent les mêmes effets, et exigent le même traitement que celles des Fibres simples. (Aphor. 58.)

Les grands vaisseaux, qui sont composés de petits appliqués ou entrelacés ensemble, sont sujets à deux différences maladies : la première depend de celle des petifs canaux, qui entrent dans la composition du grand. Ainsi c'est là qu'il faut chercher son origine et sa nature , ses ail ts et le mode de traitement convenable. La seconde vient 10, de la force avec laquelle le fluide qui coule dans la cavité de ce grand canal va beurter contre ses parois : car, comme elles sent compoaces d'autres cananx plus petits, cette pression en exprime les liqueurs qui y sont contenues. C'est sinsi que les parties latérales de ces petits tuyaux , s'approchent les uns des autres , s'alfaissent, et s'unissent sous la forme d'une Fibre aolide, mais plus épaisse. La même chose peut arriver dans les petits vaissoaux voisins. 20. De la conorétion du liquide avec son propre vaisseau. ( Aphor. 39. )

Il est facile à présent de savoir ca qu'on enteud par la foiblesse, le relàchement, la force, la rigidité, le ressort des vais-eaux; et de comprendre que nous n'avois point agité des questions vaines. (Aph. 40.)

On appelle débilité des vaissesux et des riscères cette cohésion des parties qui les composent, que le moindre mouvement peut détruire en point de les empêcher de faire leurs fouctions nécessaires à l'entretion de la vie et de la santé. (Aphor. 4).

Ces fonctions différent selon l'âge et le sexe. ( Aph. 42. )

Cette débilité vient 1s. de la fisibleue de la Fibre et de sec causes. 2°. De la débilité des potits vaiuseux et de ses causes. 3°. de la lonteur de la circulation dans les grands vaiuseaux, laquelle vient de la diminuton de la mane de audg, et de su trop grande fluidité, et du peu d'activité du m'uvenent mucchaire. 4°. De grand nombre des petits vaiuseaux, qui subai-tent trop long-tens à rimm de Plage. (Aplan. 4,3).

Voici comment V-n-Swielen developpe cette quatrième cause de la débliné des vaisenus et des vioiers. Il les trêc-onstant, -[4:1-4], qu'il faut une certain ête si trêc-onstant, -[4:1-4], qu'il faut doncsine que quéelques vaiseaux à infantisseral. Les austomaiers est observé que les injections a fest toujours três-barcussement audres jeunés miyets et nous voyons au contraire par les accumples suirans, qu'ulu grand nombre par les accumples suirans, qu'ulu grand nombre par les accumples suirans, qu'ulu grand nombre par

de vaisseaux s'aucantit à mesure qu'en avance en âge.

La glaude du thymus, aster grouse chra les entiens nouvelleurant arb, afectari dans une restonance formée, de façon qu'h paine en découvrie con le mondre vesige. Une finance, qu'i a grande de la companie de la compan

Un grand manher den plan petite reinseuer, conception & domain live par lere recordision & le formation et al l'epississement des membranes de la formation et al l'epississement des membranes corps. Or come conception provient du viginite tune gende force aux parties l'emande de corps est d'aussi par les conséquent la consoliéation du corps est d'aussie plus grande que ce mouvement de plan force, au qu'il aux se ply louis long trans. de la plan force, au qu'il aux se ply louis long trans. dans un crificat mouvemen mé, et en naème tems cette complection la debe de toutes les parties du corps et d'elle cette plus grands forzieté desse cette complection la debe de toutes les parties du corps et d'elle cette plus grands forzieté desse les plus praides d'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'en

De cette débilité produite par ces causes neissent plusieurs maladies , qu'on regarde , sana fondement comme, des maladies de tempérament, ou comme des maladies connées. Les principales sont 1º. une facile dilatation des vaisseaux , les tumeurs, leur facile compression, l'inanition, la stagnation des fluides , la résistance au contr augmentée, la crudité des humeurs, la corruption spontanée, une disposition peu propre à l'exercice des fonctions vitales, naturelles, animales, et toutes les indispositions qui sont les suites de ces premières, suites aussi difficiles à guérir qu'infinies en leur nombre, et sources lécondes de nonvelles maladies, sur-sout de la cachexie et de la cacochymie. 20. Une facile dissolution des vaisseeux par des causes interees ou externes, qui ont en elles un principe d'acrimonie ou de mouvement flésordonné; l'effusion, la stagnation, la corruption, l'évacuation du liquide nécessaire à la vie et à la santé ; l'interception du mouvement du liquide par des vaisseaux rompus; la corruption des parties dont ce mourement entretenoit la santé. Ces maladies sont encore de différentes espèces. Les principales sont la phthisie , l'empyeme , l'hydropisie et l'atrophie. (Aphor. 44.)

Si l'on réfléchit attentivement sur ce que nous venous de dire , on connoître non-seulement la

debilitérdes raisseaux et des viscères , mais encore une intoité d'autres maladies d'une nature trèsdifficile à déterminer. Ou reconnoi ra Jusqu'à lear origine; on produta les suites qu'elles peuvent avoir; et on sera en état de trouver les mayens d'y remédier. (Aphor, 45.)

Dans l'application de ces moyens, il ne fant pra agir avec precipitation, en égard à la dé-bilité i car il n'est point de cas ou un changement subit soit plus dangeroux. (Aphar 46.)

L'application des resides demande donc beancoup de leuteur et de précantion ; et on ne doit les emplayer que graduellement. Lorsque pue leur mage les vaisseurs ont acquis quelqu'énergie, il fant alors prendre besucoup d'exercice, et le continuer jusqu'à ce que les vaisse sux et les viscères soient munis d'un deeré de fermeté et de force qui rassure complettrment, en égard à leurs l'ouctions dans l'économie animale ( . lph.

Il suit de-l'i que tout ce que l'on dit des qualités des al migis est tantôt vrai , tantôt laux ; que l'action des muscles donne de la force airs Fibres; une les exercices dans lesquels on est porte ( tels que le cheval, la voiture, &c. résolvent les humeurs coagulées, lurtifient les parties qui éprouvent du relàchement , sans cependant dissiper les forces ; que les gens trés robusies ont le sang fort épais , collint et doux , tandis qu'il est dissous , pe n consistant et acre dans les personnes d'une constitution délicate : qu'il y a une infinité de maladies , très-différentes les unes des autres en apparence , lesquelles cependant ne tiennent sonvent qu'à une scule racine, qu'il sufut d'extirper pour les guérir toutes. ( Aphor.

On déduit des mêmes principes et la connoissance et la cure dif relachement des raissesux et des viscères. (Aphor 49.)

Les vaisseaux et les viscères sont trop roides, lorsque les parties qui les composent sont tellement unies ensemble, qu'ils résistent au mouvenient qui doit opérer en eux les changemens de la succession non interrompne desquels depend la continuité de la sauté. (Aphor. 50.)

Cette rigidité vient 1º, de toutes cen causes qui rendeut les Fibres trop mides ; 2º, de ce que la lorce de la circulation a identifié les Fibres les unes mec les antres ; 3º, de la tonmon dos petits vaisseaux privis de feurs fluides par la violence avec lequelle lusang artériel va frapper les parois des grands vaisseaux ; la principale cause de cet effet est la fréquente

des vaisseaux avec leurs propres liquides, qui restant on stagnation dans lours cavités s'y desséchent, s'y conjulent, et ne forment enfin qu'un tout solide avec cux. (Aph r. 51.)

La rigidité des vaisseaux produit 1º, les mêmes effets que la trop grande rigidité des Fibres, on de semblables ; 2". c'est u'elle que vient dans les vaisseaux l'effort violent que la F.b e last pour s'appliquer à l'axe de son canal, pour en retrécir le diamètre ; pour presser , comprimer , reponsser et chas er les fluides , résister par là au mouvement que le sang recoit du cœur et à la force du cœur même, et, en se dilatant avec peine, intercompre l'égalité de la circulation, troubler toutes les sétrétions, emper lier que le cour à chaque contraction ne pousse autant de sang qu'il en pousseroit sans cela , et qu'il ne se vuide entièrement, ce qui donne lieu & des concrétions polyteuses, parce que le sang qui reste tonjours dans le cœur, à force d'y être comprime, perd ses parties les plus fluides, et se condense en une masse assez solide, pour qué la suppression de la circulation et la mort puissent s'ensuivre 4 3º. la grande énergie avec laquelle les parties des vaisseaux se retirent vers lenes points d'appui quand ils sont entamés, et l'angaientation qui survient à l'onverture des plans des mêmes vaismans , sont encore les effets de la rigidité, aussi bien que la diminution ou la cloture parfaite de leurs extrémités quand ils ont été coupés. ( Aphor. 52. )

C'est en faisant attention à tout ce qui précède que l'on aura une notion claire et précise de ce qu'ont été, de ce que sont, et ce que peuvent devenir la rigidité , l'élasticité , et la force active des vaisseaux du cosps humain, sinsi que des remedes qu'il convient d'employer , quand ellen devienment excessives. ( ¿phor. 53)

Ces remêdes sont : 10, ceux que nous avons deja indiques comme ; orres a mirir la rigidité des Fibres ; 2º. ceux qui diminuent le volume , la densité, et la pression du song ; 3º, ceux qui répriment la violence essesse du monvement musculaire; .; o. les l'unectans, les adoucissans, les émolliens, les délayans, les dissolvans, les detersifo. ( Aphor. 5 1. )

Cette doctrine de Boerrhauve peut paroltre an premier comp-d'ent un peu subtile , et plutôt comme le promis de l'imagination d'un beau génie , que comme le réanitat de commissances bien positives. A'a.s quand on l'examine avec une attention snivie; quand on voil svec quelle Incilité cette doctrine et l'expérience medicale s'ajustent ensemble , combien elle fournit de maximos d'un tres grand i sagé en medecine, contraction des muscles; 4°. de la concrétion et sur-tout dans le traitement des maladies des sprifts sollde's on in park aptidinier's et testier a profit la sagació du grand l'omme qui a su latre un tout des parties qui avoient toutjura l'aptidinier a la sur en tout des parties qui avoient toutjura. Se ciumentarie de Van Swieten est, 'dans quelques enimits principalement, dage d'un si grand particire. Nons sue l'avons pond transperté dans cet article, pour la resisont que nous arona desidirés au commentant, et parce qu'il y a peu ce motre partie de l'aptidinier au commentant de l'article de l'artic

### FIC. ( Pathologie ).

#### Ficus.

Eugles du configione ou execuisance clarungque les Latins on mannée Marica; et les Grees more. Cest une petite tumeur indicate, conde qui pend en manière de figure, d'où elle apris son non. Le Frevient aux year, aux pumperes; au menton, à la langue, su aux supurers; au menton, à la langue, su aux supurers; au menton, à la langue, su exec. Il cut noment de la langue, su exec. Il cut noment de la langue, su servient de la langue, el le cole commercial la grassione d'ujin verrier, On en a vu d'auxigirs que des cutiles jeigon. Il y cole ordinaire des remarch dualoureux, qui s'alcient et Jouvent en manté de grandle. Cux si finellement et er flet, du virus vivieries. (F. Olimeiro des erflet, du virus vivieries, (F. Olimeiro des erflet, du virus vivieries, (F. Olimeiro des erflet, du virus vivieries, (F. Olimeiro).

### FICOIDES , ( Hygiène et mat. méd. )

La plante qui porte ce nom est pleine de suc, et ressemble à la joubarhe. Toutes ces espèces, qui sont très-multiplières, sont, dit on, émollentes, et elles possèdent de plus les autres proprigités de la joubarhe.

Le fruit du l'icoldes se mange ; et quelques auciens voyagenre as urent qu'il fait le prancabile nourriture des Hottentois. Les sogragens madernes (Sparraum et Valibant 5 ren paraum pra-(3) Matanos ).

FIDELIS (Formanius), Co Nichola from the Process, I publish an evenue occasion disched dermire (no field) passed inverse sur fee rapport and another conference of the survey of the second train because the man on frequent does not be a final and continued as , qui out to report parsens of the dischedule figures does madeline, et account be an on fit frequent does madeline, et account be accounted to a final continue of the dischedule of the

Is bits , &C.; des différents suries de Brigarres, de frante que comertent les Médicine, et entr'antes les physiciens, les chirriques les appriciens, les chirriques ples que financial de la comerte de la comercia de la comercia de la comercia della del la comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia del la comercia de la comercia de la comercia del la com

Cet ouvrage de Fortunarus Fidelis a été rénnprimé à Leipsik en 1674 par les soins de P. Amman, qui, dans la preface qu'il y a jointe. lone l'érudition raisonnée, et le jugement solide de l'auteur , qualités qu'il assure être fort reres parmi les savans; il lui rend le témoignage henorable , qu'il est le premier que , après plusieurs arècles , ait enfin donné , sur les rapports en médecine, quelque chose de digre de passer à la postérité; et que c'est per cette mison que Paul Zacchias s'appaie si souvent de l'autorité de Fortunatus Fidelis. Quoique , dit-il , plusieurs present le premier au dernier , il est cortain cepemiant que Zocchias a seulement, été phis volumineux : en effit ; il n'est gnères possible de donner la lisle s'e tons les objets susceptibles d'être traites ilans les rapports que les mo ceins sont dans le cus de faire : il suffir que Tidelis ait agué les questions les plus ordinaiies comme les plus importantes. On ne pent nier , à la vérité , qu'il n'ait suivi les hypothèses des anciens; mais ce defaut lui est moins propre qu'il n'est celui ilu tems où il vivoit ; et il est facile d'as corder sa decirine avec les découvertes des modernes.

Alberti justife engote Fortunatus Fidelis, em disant qu'enta de la religion papale ; il lui citoti impossible de in prace et de droit sutorna papisones remotes de la present de droit sutorna par ces passifes sourestrant en cample, celle qui attenhe cratines grosses en cample i, celle dable avec des feumes, &c. C. Commente da sujet d'une dissertation d'alberti, qui se pour tipre. De origine processis inquisitori contre gages. (Al. Maxos).

### FILL. (Mat. med.)

Force Briz et les articles qui sont sous les noms des animanx dont on em leie la bile out le fiel, tels que le taureau, &c.

(AL. MAHON.)

PIEL DE TERRE. (Man med.)

C'est un nom qu'on a quelquesois donné à la sume terre, à cause de son extrême amertume. (Voyez FOMETERRE,) (M. FOURCROY).

\* FIEL DE VERRE: ( Mat. méd. )

Le Fiel de serve est la méme chose que le del overec c'est un mêtangs de plusieurs aubstances splines, et sur-tout de sulfate de polizies, de mirate de seude et de sels cateries, qui se séparent de l'Alcali face pendant la viitification, et qui vienneral alger au-sieusa de verre. Ce età mélongés, qui es sont jumié societament et la utien autisper au-sieusa des carers. Ces età mémo alla de différente verreires, forosent un tré-maveza médicament, et ne diverte tout au plus être imployés que dans la médicine des sainants, à cause de leur bon marché. (M. Fourcott).

FIENTE. (Mat. med.)

La Fiente de plusieurs suinaux a été employée en médicare, soit à l'excitiver, soit ménes inérieur-ments, mâgelé toute la répance qu'une resubbles sofitance d'evoit inscient de la conservation inspirent à l'homme de courage et de créditails. Il est visi que l'ou avait l'autre pour le de la déquier, sons des nous pours. Tel act le famous Affons Grecows, qui les suricles Pio a o n', &C. et Exchiness me ANMANA.)

FIENUS on FYENS, (Jean) medecin du XVI siècle, étoit d'Anvers ou du moins du diocèse d'Anvers. Il fut élevé parmi les enfans de chœur de l'église principale de Boisleduc ; mais des qu'il se trouva en age de commencer le cours de ses études, il s'y livra fout entier, et parvint enfin , par l'assiduité de son travail , au comble de ses sonhaits , qui était la doctorat en médeciae. Il exerça cette profession pendant un grand nombre d'années à Anvers, où la réputation qu'il s'étoit acquise , lul mérita la charge de médecia pensionnaire. Cette charge et la considération dont il jonissoit d'ailleurs dans cette ville, l'avoient déterminé à y finir ses jours : mais le duc de Parme ayant mis le siège devant Auvers en 1584, Fienus se retira à Dordrecht, cu il mourut l'appée suivante. Une note écrite à la fin de son livre dans l'exemplaire qui sc trouve à la bibliothèque académique de Louvain, perta: Obiit D. Joannes Fyenus immatura morte Dordraci Hollandiae At. 1585 , Julii die decima, cujus unima requiescat un culis. Suivant M. Poquot, ceite nota paroli ŝtre da tema; une autre maia a sjouté i Varo rijas verdi cum secuta 1601, Julii 2a, Introrpino. Au reste, Swertina dit qu'il mouret le 2 août, et qu'il fut enterré dans l'église principale de Dordrech, arac celteinscription aurson tombeau :

DOCTOR JOANNES FIRNUR MEDICUA ANTVER PIANUS

Obiit II Aug., Anne MD.LXXXV.

L'ouvrage suivant est de ce médecin :

De Flatibus humanum corpus molestantibus Commentarius novus ac singula is. Antverpiae. 1582 , in-12. Heidelbergae , 1589 , in-8. Francofurti , 1593 , in-12 , avec les notes de Liévin Fischer. Amstelodami , 1643 , in-12. Hamburgi, 1644, in-12. En Flamand, Amsterdam, 1668, in-12. Fienus n'a pas écrit en simple commentateur , comme faisoient la plupart des médecins de son tems; il a l'air original. Et comme il se fonde aur une longue expérience et va droit à la pratique, il na s'arrête point A toutes ces vaines spéculations qui éblouissent plus qu'elles n'éclairent. On trouve parmi les œuvres d' Hippocrate un petit traité sur la même motière, qui, an jugement de Fienus, est écrit plus savamment qu'utilement. Il a d'autant plus raison d'en parler ainsi , que ca traité est encore regardé autourd'hui comme supposé , et ne portant point l'empreinte du genie d'Hippocrate.

FIENUS , (Thomas) fils du précédent , naquit à Anvers le 28 Mars 1567. Lea historiens ne nous apprennent pas où il fit ses études ; ils disent sculement que ce fut dans les Pays-Bas ; mais une lettre de Fiénus , qui se trouve à la tôte de ses livrea de chirurgie , porte qu'il demeura trois aus dans la même maison que Rodolphe Snellius. On sait que celui-ci ne sortit point de Leyde depuis la fin de 1578, tems auquel Fienus n'avoit pas encore atteint la fin de sa douxième année : ainsi il est biru spparent qu'il étoit-plus âgé lorsqu'il se randit ches Suellius , et que c'est seulement alora qu'il fit un cours de mathématiques sous cet habile professeur, en même teme qu'il étudioit la médecine sous l'ierre Forest, Rambert Dodoens et Jean Henraine qui l'enseignoient dans l'université de Leyde. Qualque grands qu'eussent été les progrès qu'il avoit faits sous ces maîtres, le dieur de perfectionner ses connoissances le détermina à se resers en Italie vers l'an 1500, Il prit à Bologne les leçons de Jérôme Mercuriali, d'Ulisse Abirovandi, de Jean-Français Costaeus at de Juiss-Cisar Arantius.

De retourien sompays, ses is ens'ne tarderent mint à y è re comms. Il firt appair en 1593 à Louveira, pour y rough el une des deux premières objures de médecine ; vicante par la deinission de Jean-Viringus ; et le 9 du mois de novembre pe la mone année, il prit le bonnet de docteur dans l'univergité de cette ville. Il en sortit an. bout de sept aus pour se rentre à la cour de Maximilien , doc et depuis électeur de Baviere , qui l'avoit choisi pour son moilecin. Mais l'amour qu'il conservoit pour sa patrie, ne tui pennit pas de garderlong-tems cel emploi ; il l'abandona air bout d'un an et vint reprendre son premier poste. Les archiducs Albert et Isabelle l'attiserent enimite anprès d'eux pour y faire les mêmes fouctions qu'il svoit remplies à Munich. Il se rendit à leurs desirs, sans abanden ier les devoirs de sa cheire, dons il s'acquittoit sussi régulièrement que le service des archiduca lui permettoit de passer à Louvain; mais-sa santé étant trop foible pour sufare en même tems aux deux emplois, il abindonna la cour pour s'en trair à sa charge de professeur.

En 1616 , l'université de Bologne lui offrit une chaire de médecine dans ses écoles, avec mille ducats d'appointemens. L'archibuc Albert a'en fut pas plutot informé, qu'il sugments coux de Fienus à Louvain jusqu'à la concurrence de cette somme , afin de lui ôter la tentation de sortir de cette ville. Il y demeurs jusqu'à sa mort arrivée le 15 mars 1631, an collège de Brenghel , dont il avnit été long-tems président. Ce medecin étoit carce non pas que cette qualité fut requise pour sa charge de proless ur , mais elle l'éthit pour la présidence du coilege de Broughel', de nome que pour le rectorat de l'un versité, dont il fut honoré trois fois, en 15:4, 15:00 et 16:04. Da a toujours regardé Fichus comme un très-savant mélecia. Il en est pen de son tenis qui l'aient égaté dans la connoisisace de l'histoire naturatie et de la chirurgie; onice cela, il entendoit la langue greeque et les muthématiques. Ses ouvrages put sussi beaucoup contribue à sa réputation :

De Canteria Libri quinque. Levanii; 1538, 16-12, 1502, in-8. Coloniae, 1507, in-8. Il remote à la plus hante autiquité pour examiner l'usage des cautéres; il conseille mème l'application du cautère actuel dans plusieurs cas de mélecine et de chirargie.

Libri Chirurgici XII, de praecipuis Arta Chirurgicue controvernias Francojuri, 160a., in.4, pir. he soins d'Herman Conringius, Certains bibliographes on mis est ouvrage au rang des écris postitumes de Firmas Cret unit-h-propos, car l'édition de Fan 160a es trouvroit dans la hibliodirque de

Facener. Francofurti, 1669, in d., Londoni, 1783, in d. Ext. Milessed, Nimeworp, 1875, in d. Ex. Florand, Amsterdam, 1655, in d. Ex. Florand, Amsterdam, 1655, in d. Ex. principles a latitive y deal 1 loring a principle of the p

De vicibus la ginationis Practatus. Lovapil, 1608, in-12. Ingulari Bellivo um , 1675, in-15. Londini, 1677, in-12. Lipuna, 1657, in-15. Londini, 1677, in-12. Lipuna, 1657, in-16. Lipuna, 1678, Le delaut de co ouvraga est de n'être pinat fraqué su com de la succritique et de la bome philosophie; mas co défaut est cellul da tensa auquel il a prat.

De Cometta anni 1618. Antreppiae, 7619, in-12. Lipsiae, 1656. On ystroise une lettre et agite la quession du mouvement de la terre et se dechare contre les séconeurs de Copernic. Il dif, à la fia de cette lettre, qu'il est retema au lit par une fiacture à la junde.

De esformatrice Fietas Liber, in que estenditar anisons rationalem infundi terta die. Antereprise, sões , in 8. Ce tourrage fut estadue par Louis du Ganlin, professeur en mélecine à Douxy, à qui Fienus fit une réponse où il no ménage pas beaucoup son adrernaire.

De formatrice Featus adversus Lidovicum Du Gardin, medicinne dectorem Duscenum, Lousail, 1624, 168. C'est la riplique dont on vect de parler. Du Gardin ne demurir pis muet; mais Poure Sachs-Cruz, medrein de Philipp IV, Stetus auxi Selenti contre la reninent de Fiesus; celai-ci repondit par l'apoluçie suivitate :

Per ses de 'entençione Farlle tellité l'inrevisione Apoligie, adversité Artilisium Pente Sense-Cont., Negh Hisposiums medicant Cisnationes, Se. Levendi, 1629, selb., la threur Artilisium Pentendi, 1629, selb., la threur Levendi, 1620, selb., la threur simi, que dans leg attres persons, de resguestions lymenses qui nout fair librati, qu'ann la aghère svec cluiter e el qu'un ne viendre, l'anna à bont de échcile. I saux de vinicipse et de lumiros. Le mysthe obraru de la vinicipa de la commentation de la commentation de la commentation de de lumiros. Le mysthe obraru de la vinicipa de de la commentation de la com danne que des conjectures sur la tems de l'animeron du facture, más on le s'égarres jemas en myrales, pandi au d'a idera que l'époque de l'infusion de l'amé et cellende la Récondation sont de mêmé date.

Semistica, sive, de signis med eis Tractatus. Lugdani, 1664; in-5.

On dit qua Flavar ne a' at fan korrê a la composition de ces nouvegars, et qu'al rent la vic d'aureix a re proposition de la nota desirea, qui as irreviccion la cliente qui a de la nota del composition de la composition del la composition de la c

\*On tronve plusieurs lectreà écrites de la main propre de ce m duin dons la la lifothique du ron a Plarts, c'est un munarent lord, con étigno, et qui contient d'autres lettres ariginales du P. J. Rivieur, Angavin, d'Errépus Pulcamus, étc. (Extr. d'E.T.) (M. COULLS.)

### . FIÉVRE. (feb is.)

La fièvre y dit, Buèrrhauxe, est la plus fréquente de tontes les malafies. Elle est la contagne insipanable des inflammations et de la plupart des anties affordions; elle est sonvent la cause de la uro 1 y mis aussi il n'est pus rare, qu'on lui donc la glerrion.

Los Latins font bleiver oun nom de toldates, a ferrores peuce os symptoms to encounter prequie tolopite, avec elle y d'autres le fout rein de la familie de

La nature de la filièrea e del Polipie des recherches, la plus opinitàres, des moderies de tous les lago, et ce problème, qui a enfanti tant de système, a l'es quere infession de mo junta. Fluncares symptomes, tels que le friscopa, de Policiere, la chiere, le la lastidates, le digital, les donteum doctire, les yeux cinneclaus, jeu unionguières, et dellere, le lastidates, le digital, les domleum doctire, les yeux cinneclaus, jeu unionguières, et deluries accident encore, se rencontrast frequentment were la filière. Ne serolile per qui fait de la cheller l'exorre de la filière, de nier qu'elle existe dans le fisson de la quarte internitente, et de ne l'aduntire

qu'à l'opoque du parexisme où elle se dévetoppe. Dans les free malignes où la chrieur est presqu'en ine, où les forces sout dans la plus grande presention , et le pouls toure le peteur ben ab-des ous de l'état natirent, pousse roit-on miconnucitre la fierre de l'esque des, plus memitrieres. Il soit dell que la nuntte de in fle extere , hon d'être la monie dans fontes La trifornites especes de ce poure d'affections . et qu'il est impossible de l'afermet fonts une definition tous les phenomenes qui s'obarrent" dans les fières de dhierens caracteres. Cep se dent al fact convenif que le plus achadirement la fiere mache toniours accompagnée de tres trois symptomes , le frisson ou le sen insent du " lrold , la voiocite d'uns le pouls et ta ch liburet que le plus constant des trois est la vélocité dans le ponta.

En admettati er principe comme le plus gioden ral, un postruoti des que le ples controlida publica comanine, sont comme malader essente tetere, not tennue supriocard des autres malades, et qu'else est se plus ordontres sont caracteriste qu'else est se plus ordontres sont caracteriste qu'else de la plus ordontres sont caracteriste qu'else de la plus de de la plus de la plus plus de lorce ou de foshi soc que dans l'état naturel (1).

La fere ainsi concre soffice à non regarda sons des rapports si multiplies , qu'elle caige nécessirement plusieurs deuxona pour pour rémit fous les phénomènes veues qui l'accomgazent dans est défertus étà a, et qué établisent plusieurs gentes et plusieurs espèces de fivre.

La méthode adoptée par de Haën, pour diviser les affictions fébries, nous ayant paru la plus commode et la plus claire, nous lui avons donné la préférence, et c'est celle que nous allons suivre.

### Première division.

Dans cetto division on distingue les frèvres à raison du d'ager plus ou moins rapide qui l'a accompagne dans lens diverses périoles. Considéries sous cerappert, elles aout divisées en aiguée en chroniques. Les aigués sons teubivosées en trois classes; savoir, les aigués proprement diet,

(4) M. Aubri défait la fiètre, un maê-tre dan tut le corps, qui dans un estrain terms diminue le battement des artères, dans un autre l'uogmente, et quéquéolès le lause dans l'ent aburel. Le fibron le diminue en granieur. Le chalcul l'augmente, tant en dévasion qu'en fiejeuenc et en cércire Et II y a qu'ent par le company de la company de la mouvede de la company de la company de la company de la santé.

acutae

aca/ae, celles qui sont plus aignés peracurae, et celles dont le terme est encore plus rapproché acutistimae. Les premières sérindent jusqu'au quarantième jour; les econdes se terminent en sept, neuf, on once ; et les dernières en un, dens, trois on quatre jours.

Nous devous observer que, quojque la disminista d'agaig out riservie e jectalementatus. Extradagaceuses, et que les plus agrèses insectionmentaines les plus grèses, et les contenirs a ceptualista lieu leur de la contenir a le contenir a l'acquista lieu leur de la contenir a l'acquista le leur de la contenir a l'acquista le la contenir a l'acquista le la contenir a l'acquista le la contenir leur stema san langer en quatre ou serp jours, tandis que d'un ante côté, de la contenir le la contenir la contenir le la c

Les fièvres chroniques sont celles qui ne sont scompagnées d'aucun danger, où dans lesquelles il ne se développe qu'après un long espace de tams. Plusieurs d'entre les chroniques se terminent per des maladies signös.

#### Seconde division.

Dans cette division , on classo les fierzes d'aprels enombre plus ou moiss grand d'undividus upiclies attoucert en même tems. Si la même fêter e repaul ses reviges d'une manière genérale, et aur un grand nombre de personnes en même teus, on la nomme pépticarique. Si la membre de la companier de la service applicatique et els settonatives appartiement à la première classe. (Foyex ces deux mois.)

#### Troisième division.

Celle-ci est établic sur la nature des différentes fièvres , on du moins sur le symptome prédominant qu'elles offrent, et qui paroit leur assigner à chacune un cararactère essentiel particulier. Peut-être ne devroit-on pas faire de ces fièvres une classe distincte, parce que les symptomes qui les ont fait ranger dans un ordra, separé semblent appartenir à toutes les aignes. et se rencontrent frequemment dans les unes et dans les antres. Nons aurons occasion de faire observer ailleure combien en établissant ces espèces de Fièvres sur la symptomatologie, on a répandu de confusion sur leur génie essentiel , et nui au progrès de l'art. Cependant nous ne pouvons omettre cette distinction des anciens , et nous croyons qu'il est utile de rappeller les me partie de ce qu'ils ont dit. . 1'

Les Fièvres qui composent cette classe wont Médecine. Tome VI. 1º. In févere épinde, dans l'onelle , suivant Golian, (Ibb. de feb. différent, e. np. 3 and fina , np. 4 and , np. 4

De Haën a fait des expériences qui contrilient ces deux opinions. Il a observé avec le thetmomètre appliqué à ses malades , qui épouvoient un sontinent de froid continuel, que la chaleur naturelle, loin d'être diminuée, étoit au contraire beaucoup augmentée.

La fièvre lipyrie. Dans celle - ci l'extérieur du corps est froid, et l'intérieur brûlant, avec une soifinextinguible. Ceux qui en sont attaqués se plaignent aussi de douleur pungitive à l'estomac et dans les intestins. Aëtius pense que cette fièvre est occasionnée par un érésipelle sur les viscères. La lipyrie est , snivant Hippocrate , une des Fièrres les plus graves. Il dit dans les coac. , sect. 1 , pag. 421 , no. 1493 avoir Pextéri ur froid pendant la fièvre , et l'intérieur brulant , an point qu'il y ait de la soif , c'est un signe mortel. Forestus rapporte l'observation suivante sur la lipyrie , pag. 79 1 observe 42 r « Une fille de vingt-denx als robuste ; en fut attaquée ; les extrémités et la surface du corps étoient froides, pendant que l'intérieur brilloit; la donleur ne se faisoit pas sentir longtems dans le même endroit ; elle occupa d'abord l'humérus gauche, ensuite l'épaule, après le côté gauche, enfin le bas-ventre et les pré-cours. La soif étoit extrême , quoique la langue ne fits pas aride ; tous his membres étoient froids et avoient la pâleir de la mort. La maladeparoissoit suffogner par le feu intérieur qui la dévoroit ; elle buvoit sans relache ; son pouls étoit petit et foible. Le second jour elle étoit dans la même état, elle se dormoit point, elle avoit de grandes douleurs aux pré-cours et au ventre. Il lui sembloit qu'on perforoit ses intestius ; le danger alloit toujours the crossmuts led extromités continuient d'dire fro des prendant quo a la chaleur la brâloit an-dedans; e le avoit une soif violente qu'elle ne pouvoit calmer. La nuit suivante, elle vomit beauconp de bile verte ; la douleur étoit fixée aux pre-cours. La malade . après avoir été fatiguée cette nuit à force de boire et de souffrir, out vers les cinq heures du matin un flux de ventre obtandent de bele pare; le vomissement orssa l'muis elle rendoit la boisson par les solles ; telle qu'elle la prenoit , sons : qu'elle parit changée ou altèrée. Le lendemain y les extremités continuèrent d'être freides; le :

378

pouls devint intermittent et tiès-petit; elle expira avant la fin du troisième jour.

30. Les assorder. Elles occasionament des inquiettudes, des nazidées, et des agistaions contueuelles, qui sourmentent tellement les malches qu'ils ne puevent conserver la mobile et située agilt ne puevent conserver la mobile et des prine à restre quelques moment tanquilles dans les rilts; ils demandent sourent a loc hapery, et ceax qu'on y retent malori en se facheut et consufferent très-difficiement term suideir, lai sont soufferent très-difficiement term suideir, lai sont ordansirement dégothée et faitqués de nausées et de vouissement.

4". La Appliodes qui , suivant Hipporrate, vient d'une hile cellamme, mis en mouvement, et répandue partont le corps. Il severis production de la corp. et d'une talle protraisen de forces, que le maidat ne peut faire accun uage de as membras. Il servit aussi que les malates sont toormanété de douteurs de seurs, expel euro récreations sont tri-élidies. Mais les entre de la companyable de la contraction de la companyable de la companyable de de la companyable de la companyable de l'acceptant de

Suivant la plupart des anciens, la typhodes est une espèce de fièvre inflammatoire qui porte ses principaux effets sur le foie, la rate et les reins ; elle est comme les autres fièvres inflammatoires , sujette à dégénérer en suppuration , ou en gangrene. Ils pensent encore qu'elle est occasionnee par une érésipelle interne qui se fixe sur l'un des viscères dont nous venons de parler. Toutes les typhodes qu'a observées dans la pra tique M. Aubry lui ont paru plutôt phiegmoneuses qu'érésipellateuses, à cause des tumeurs dures qui s'élevoient sur la partie des viscères, où elles déposèrent leur malignité. Oracle de Cos, sect. 3, pag. 431. Forestus rapporte l'observation suivante. Un jeune homme après des débauches de vin et des exercices outrés , tomba dans une grande fièvre , qui se déclara bientôt typhoder; mais comme elle fut mal traitée, il se forma un abcès au foie : six semaines après on appella Forestus qui trouva le inslade atrophié par l'intolérable douleur de l'hypocondre droit , qu'il avoit ressentie depuis les premiers jours de sa maladie. La langue stoit sèche , apre , aride , noire , et la soif des plus ardentes. Comme la tumeur à l'hipe poissoit extérieurement , Forestus la fit ouvrir ,

il en sorti d'Abord une petite quastité de pasblance, la soluter n'en fai point appairée, la blance la soluter n'en fai point appairée, la leandemain le malade rendit par les selles des maitires pursielles; putifiée, corrompure et létides i totis jours ayrès l'opération il mourut. Chémes maintenie les maladités de ce garne failles de la commanda de la commanda de la commanda premiers jours jour ne les découvre ordisairement qu'apprés quelques accès, et après les avoir mégligées et mait traitées. Cost ainsi qu'on observe auses souvert des phrésiènes et même des para-phrésiènes mortelles, dont les commencemens sont quelqués auccès doux.

50. Les fièvres colliquatives. Ce sont celles où les différentes humenrs, les graisses et les chairs se dissolvent et se fondent. On les connost pardes déjections rousses , épsisses , fétides, grasses, visqueuses, huilenses, bilienses, mousseuses, par des urines de la même espèce, par l'amaigrissement subit du corps. Quand les malades échapent an danger de cette fièrre , et qu'elle se change en langueur chronique , la substance des viscères et des chairs se consume , et il s'en détache souvent des parcelles qui sortent du corps avec les matières fécales, les prines ou les crachats; les malades sont alors désespérés. Quand on n'a pas prévenu, des le commencement , l'effet de la putridité par des anti-septiques appropriés, ou qu'on a laissé faire des progrès à la colliquation , les fièvres sont presque toujours morielles. Silanus qui rendit par les selles . le cinquième jour de sa maladie . des matières grasses, luisantes, écameuses, de bile pure, et qui mourut le onzième, en est un exemple. Quand an contraire on remédie de bonne henre à la colliquation, on tire toujours quelques malades des bras de la mort. Pierre Forestus reconte, pag. 76 , lib , observ. 40 , qu'un homme de soixante-six ans, attaqué d'une fièvre colliquative , commencoit à rendre des matières rousses , fétides , épaisses , visqueuses , bilieuses et très-grasses, avec des urines également visqueuses et mousseuses , et que sa figure avoit tellement change, qu'à peine il étoit recouncissable ; mais qu's yant été traité comme dans la dyssenterie, avec les astriugens modérément acerbes , les acidules , &c. la chaleur diminua , le flux de ventre s'arrêta , et en peu de tams le malade entra en convalescence.

6. Les clocide. Elles sont, des le commencement, accompagnées de aerure continuelles, qui desachent les maldes, et les conduient toujours la Locusomptine on sus fiérere hetques et lastes, lorsqu'elles dégénérent en affections, econiques. Erasins, qui nos depais le compent de se févre jusqu'el la fin, mourut le cardinnes jour, parce que cette maldele évid trabesiques, et accompagnée d'silleurs de plulaires nutres giunes mortals. (\* Veyer stonap.)

70. Les fièvres syncopales on cardiaques na plusieurs médecins considèrent comme na faisant qu'una seula classe. Ce sont celles qui affectent vivement les nerfastomachiques ou cardiaques : on les distingue par des douleurs , des battemens ou palpitations dans la région du cœur, des vomissemens ou envies fréquentes de vomir, le pouls inégal, irrégulier, des foiblesses, des syncopes , des défaillances fréquentes. Les fièvres sont encore accompagnées d'une chaleur fort vive, les malades ont le visage rouge, allumé , leur respiration est petite , fréquente , laborieuse ; ils sont presque tous forces de a'asseoir dans le lit comme les ausmatiques pour faciliter leur respiration. Il leur aurvient de petites sueurs qui snuoncent la mort lorsqu'elles sont froides; d'autrefois il s'élève de leur pesu une vapeur chaude qui trompe souvent le médecin à moins qu'il n'ait la précaution de présenter le dos de sa main près de la bouche du malade. Si l'air qui sort alors des poumons lui paroit froid, il juge le malade à toute extrémité. Quoique cette espèce de fièvre soit presque toujours mortelle, on sauve cependant quelques maiades loraqu'ils sont jeunes, d'une bonne constitution, et que les symptomes ne sont pas des plus graves. On lit dans Forestus , pag. 75 , observ. 39 , qu'un homme de trente ana syant cette fièvre avec beaucoup de chaleur et de syncope , la resniration laborieuse , f. équente et accélérée, qui l'obligeoit de se tenir auis dans le lit , et des douleurs dans la région du cœur, expectors un crachat sanglant , quoiqu'il me toussit point ou du moins fort peu. Il fut néanmoins bien guéri le septième jour au moyen d'une petite saignée au bras . d'un air fraia qu'on lui fit respirer . d'un régime fort humectant, acidule, rafralchissant, et de la liberté du ventre qu'on lui

8°. Les singu 'sweuses', qui sont accompagnées de hoquet, depuis le commencement de la malaile juqué la fis. Galier en fait mention dans le livre de Diacid acutor. De Haïn en a observé deux de cette espèce dans sa praisque, t. m. 4, de febr. pag. 6.

procura par quelques doses copvenables de sy-

rop violat et solutif de roses.

q<sup>9</sup>. Les fibres horrifiques; elles parsisent âtre la même espôce que les Geres appelloient dejaleis, dont nous atans dejá fait mention. Elles sent presque toujours accomiagnées de froid et de chaud; s'erà-tedire, que, das que les malades se tourant dans leur lis, ils sout out de saite stinis d'un friscon durrifique, mallepa per loi partie de la companie del companie de la companie de la companie del la companie del la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del companie del la com

#### Quatrième division.

Cette division contient quatro classes, dent la distinction est fondée aur la durée de la Fiève, as continuité, sa rémittence, et son intermittence.

La premitra comprend les fatures continues as no paradrés, qui sont, Pelphinerre simple, diaria, Pephinerre profonçie, et la groupe diaria, Pephinerre profonçie, et la groupe concinciante par un simple (challerment; intra-dia que dans les patrioles, cet échniffement dispundit podis par la correption ou l'infraristica des humerus. Gellem ajounist la classa den non un échniffement de la subsistera nême du cour. (Fuyer les mots Ernássara, Diania, Stroqua ay ranençus.

La seconde classe contient les Fééreux purières, signés, non rémitientes prant cellescy, les unes vont toujours en croisitant depais
commencement jumpés la fait se untres contout le cours de la malaile ; d'autres , refais,
mont des la commencement à leur plus grande
vigurur, et décroissent continuellement jusque;
tem gériens. Les d'orce ant appelle les premières
tem gériens. Les d'orce ant appelle les premières
tem gériens. Les correct autres premières
travaillement paracensatiques. Ces noms expriment
serse bien leur marche.

Les Médecins anciens, et même ceux de nos jours qui habitent différens pays, ont été si peu d'accord sur le vrai caractère des fièures putrides, qu'il ne sera peut-être pas inutile de ranprocher ici tous les dangers d'une pareille incertitude sur les signes suxquels on peut reconnoltre les ficures. On peut diviser en deux classes les auteurs qui , depuis Galien jusqu'à nous, ont parle des fièvres putrides. « Les uns, dit M. le Roy ancien professeur de médecine au ludovicée de Montpellier, les uns l'unt copié scrupuleusement , les autres n'ont pas craint l'e s'en écarter. On voit bien qu'il seroit inutile de discuter les ouvrages des premiers. Depuis environ un siècle , la signification de cette expression , fièvre putride , a changé peu-à-peu. Elle signifie à présent , non toute une classe , mais une espèce particulière de fièrre sigue. Willis est, si je ne me trompe, un des premiers qui l'aient employée dans ce sens. Morion l'a suivi, et mirès lui Leancoup d'autres : enfin , c'est dans ce sens que les médecins l'emploient tous les jours, lorsqu'interrogés sur la nature d'une maladie, ils répondent, c'est une fièvre putride. Est-on been d'accord sur la marche, la la nature, et les signes de l'espèce de Fièvre aigue, qu'on doit appeller ainsi? On va voir que Bbh 2

non, et à quel point les auteurs différent dans les idées qu'ils nous donnent de cette maladie.

» Willis appelle Fièvre putride propriment dite , celle dont la marche est continue sans redoublement. Morton, au contraire, tire le caractère de la Fièvre putride de sa marche rémittente ; il oppose cette Fièvre à la synogue. Il prétend que de sa nature la première est bénigne, tandis que la synouue est toujours plus ou moins maligne. Bien plus, il assure que la z'mitteute ne devient maligne , qu'autant qu'elle prend le type de la synoque; et que celle-ci ne devient bemeue, qu'autant qu'elle dégènère en rémittente. Les anciens n'ont pas toujours été d'accord entr'eux sur le siège principal de la putridità. L'opinion commune la plaçoit dans a humeurs contennes dans les vaisseaux : d'autres pensoient qu'elle evoit son siège dans les premières voies , et cette dissention a duré jusqu'à nous. L'école de Montpelher e adopté ce dernier senument. Beaucoup d'autres Medecins suivent le premier. Ceux-ci ont appliqué aux Fièvres putrides la théorie des modernes sur la dégénération putride alcalescente des humeurs ; et ils ont donné la nom de putrides aux Fièvres dans lesquelles ils croyent que les signes de cette putridité alcalescente sont évidens. Les l'ideres qu'ils decrevent sous ce nom sont des plus perniciouses; les putrides de l'ecole de Montpellier et de sespraticiens, sont assez benignes. M. Fizes, anivant l'opinion courante de cette école, veut que les symptomes qui dénoteut un amas de mauvais aucs dans les premières voies , tiennent le premier rang dans les signes de la Fièvre putride.

Par ce seul exposé des différences essentielles qu'on remarque dans la doctrine des auteurs an sujet de la Fièvre putride , il est gisé de sentir les incouvéniens qu'a eus jusqu'a i cette dénomination, qui prise des son on; îne de l'idée qu'on s'étoit formée de l'essence de cette sorte de fièvre, de la cause qu'on s'imaginoit la produire, introduit nécessairement beaucoup d'hypothètique et d'arbitraire dans la manière dont charun l'envisage. Mais, dira t-on , quand même on se tromperoit sur les causes de cette sorte de Fibres, les symptomes qu'on a donnés pour indices de ces causes n'en seroient pas moins fixes et propres à les caractériser. Examinons les choses sans prévention , délivrons-nous de ce préjugé si funeste au progrès des striences , qui nous fait regarder cenx qui nous ont précédés aver une vénération stupide, comme s'ils eussent été d'une nature supérieure à la notre; et il ne nous sera pas defficile d'apprécier la plupart de cos signis, et de nous apperceroir qu'ils ne tout rien moins qu'aussi fixes et aussi certains qu'on se l'imaginoit : que l'idée qu'on s'étoit

formés sur les causes cachées de ces filores, les afait admetre trop légiement par les unteurs originaux, et que l'autorité de ceux-ci les a fait adopter, sans examen réllèchi, par coux qui les ont copies.

Considérons en premier lien les signes , qui s snivant Galien et ses copiates, caractérisem les Fières putrides, et les distinguent des Fières simples; et nous ferons à ce sufit quelques réflexions, qui sont d'autant plus nécessières, que ces signes unt été adoptés jusqu'à nos jours dans tous les écrits qui ont para sur les fièvres putrides, mome chez les auteurs, que entendent par rette expression , non une classe , mais une espèce particulière de fiève s. Ces signes sont donc tirés : 1º, de ce que les fièvres commencent, sans être occasionnées, comme la Fièvre éphémère, par une cause évidente. 2º. De ce qu'elles débutent pur un frisson, 30. De l'iné-galité du pouls et de la chaleur. 40. Des redonblemens. 50. De l'acresé de la clialeur. 60. De la vitesse augmentée de la systole des artères. ... De la crudité des urines. Voyez Galien, de differ. febr. lib. 1. cop. 7.

Il seroit inutile de nons arrêter à discuter les quatre premiera signes; Galien reconnoisianis lui - même que, comme ils ne s'observent pas constamment dans les fièvres putrides , ils no pruvent être regardés comme des signes destructifs de cotte fierre. La chaleur acre, qui constitue le cinquième signe, n'est pas plus constante. On voit, per exemple, des fières aigues, et toutes les fières étoient rangées par Galien dans la classe des fièvres putrides, un voit, di-je, des fièvres nigues, dans le squelles les ma-Indes sont froids. On en voit d'autres, dent la chaleur est naturelle ; d'autres , où elle est plus fortes d'autres enfin , où elle est extrême dans certains redoublemens. Voila ce qu'on observe chez les malades. Mais l'àcreté de la chaleur semble être un être de raison. Le mot acre. dont les médecins se servent encore tous les jours en parlant de chaleur, est ici une expression figurée, qui, bien appréciée, ne peut signifier autre chose qu'une chaleur forte, une chaleur sèche , especes de chaleur qui ne sont rien moina que constantes dans toutes les fièvres ; que les anciens rangeoient dans la classe des putudes. Mais, si l'on emploie cette expression pour signifier que le tact est affecté par cette halour, comme le goût, par quelque chose d'acre et de piquant , il me semble qu'on suppose ce qui n'est pas. Les sdoucissemens dont Galien et ses disciples accompagnent cette expression, calore quodam modo mordicante . diz Galien, quodam modo pungente, dir Boetrhauve; ces adoucissemens, dis-je, font assez sentir qu'on n'avoit pas des idées bien précisés de cette chaleur acre, et que le signe a été plutot accrédité par l'opinion qu'on avoit conque de l'ospèce de chaleur qui devoit être l'effet de la corruption des hameurs, que par la simple observation.

On doit remarquer au sujet du sixième signe, quicensiste dans la vitesse augmentée des artères-10. Que du tems de Galien, et même auparavant, les Médecins étoient partages sur ce sujet. Les uns prétendent qu'ils ne pouvoinnt sentir, anivre l'artére dans sa contractionjet encore moins, juger si cette contraction se faisoit avec plus on moins de vitesse dans telle on telle fièvre ; tandis que Galien et ceux du même parti, prétendaient le contraire. 2º. Que les derniers peusont que les artères communiquoient par une infinité de pores avec la superficie des corps, et que leur diastole servoit à y faire entrer l'air pour le rafraichissement des esprits et la systole à l'expulsion des fuliginosités ; cellesci étant, suivant leur opinion, benucoup plus abondantes dans les fièvres occasionnées par la corruption des limm urs , c'étoit une suite naturelie , il étoit , pour aiusi dire , de l'intérêt de l'aypothèse , que dans les fideres la avatole se fit avec plus de force et de célérité. 3°. Que les sectateurs de Galien n'out pas manqué de le copier massi servilement dans ce point que dans 1 ms les autres, 40, Enfin , que depuis une la circulation du sang bien conuno, a fait sentir tont le fanx de l'hypothèse des anciens sur l'uenge des mouvemens de diastole et de systole des artères, les meilleurs auteurs a'ont plus parlé de cette vitesse augmentée de la systole , comine d'un signe distinctif des fièvres putrides ; ce qui parolt une preuve évidente que ce signe. Vioit plus soutenu per l'hypothèse, que par une observation libre de prejugés.

Enfo, l'observation journelèer fui également connoître l'investione du dermer sine qui reit une de la terminé des moites il archive tout de un consiste des moites il archive pout du reit pour le déglé dans le commencement des fisives aignes ; on en vois couveau de telles dans les que principeres ; aimbe peu d'heures avant la mort. Concluons dons que tous c « » gaes ma reit pour le déglé dans le commence de l'entre de la mort. Concluons dons que tous c « » gaes ma reit pour le les partiels. La remorque que fais Gali-requiele pière que de les giéres en appetielle. La remorque que fais Gali-requiele pière en éphicalèer des généraciers que que lus aignes ne lettre partiasonient pas unes que les aignes ne lettre partiasonient pas unes que les aignes ne lettre partiasonient pas unes certains dans les parties, que de una taborit.

Examinons actuellement co que dit Boerhaave au sujet de la synoque putride. Cognoscitur, dit-il, calore digitum quari pungente, pulsu febrili sed inacquali et non ordinato, wind, grassa, turbida, turbida, crada, sine sedimento.

temperie, actate, habitu, calidis sanguinolenlisque. Sur quoi nous remarquerons ; premièrement, que les signes, ninsi que les causes exposées dans le paragraphe qui précède celui que nous venons de citer, sont pris à peu près mot à mot de la fin du chapitre da Fernel, où il traite de la synoque putrirle ; secondement, que les signes sont les mêmes que Galien donunit pour caracteriser , non la fièvre jutride des modernes , unas toute la classe des fiève a putrides, dans lequelle il comprenoit les ardemtes, les intermittentes, &c. Que par consequent l'autorité de Boerhaive , de l'ernel et de tous les autres, qui se sont fait une loi de autre les ancieus dans la description des fièvres ; l'autorité dis-je , de tous les auteurs , remonte et se réduit pour ainsi dire à celle de Galien . qu'ils ont imité. Troisièmement, que les reflexions que nous avons faites ci-dessus , au sujet des symptomes que Galien donnoit comme signes communas à soutes les fièvres qu'il rangeoit dans la classa des fieres putrides , ont nue juste application sux memes signes consicères romme indices de la synoque putride. Jeremarque enfin , an sujet de ces dernières paroles du paragraphe cué, temperie, actate, ha. bitu , calides sanguinol nei que , que sans estrer dans la discussion du système de Galien sur le type des filteres produites par la corruption du sang, ou de la bile, on de la pituite, il parolt en general que estte assertion est asser conforme à l'observation. Il est certain que les fieres synoques s'observent principalement dans les jeunes gens. La fierre maligne qui leur est asses familière a en effet très-souvent une marche synoque : et ja auis persusdé que c'est cetta especo de fièvre, que les patriciens traitoient autrefois sous le nom de synoque putride. Mais M. le Roy croit aussi avoir bien observé que la même espèce de fière a qualquefois une marche remittente, et que s'il est vrai de dire qu'elle attaque les jenues gens, on auroit tort de soutenir qu'elle n'attaque que ceux qui sont d'un tempérament sanguin.

Les médécies qui vivient la doctrire courrante de l'école de Moraphilar ne son pre plus familés à deux que les symptomes qui indequent la adherne des premières venns constituent les adherne des premières venns constituent les même doctrires un les cauers des fivers au distes, mailignes, et même sot les intermeteretes lies autreret qu'on y observe les mêmes privates de la mairrest qu'on y observe les mêmes en purent donc fiver vegardes comme distinctifié de la fifties putriele. Dien plate qu'en putrière, ples par les maisses puritées pour les constituents forvirsaines le professeur de les maisdantes, moisse le vermes auvent nommes puritées, ples nous le vermes auvent no manues puritées, ples moisses le vermes auvent plus plus de la figure de la finite de la fiftie professeur de la canadidate, autre la comme de la fiftie de la

mêma langue clargies, sur Jout dans les commencemense. R. comme nous l'avers déjà diri, dans le lait on ne déringue, godre à Montpuller que de la comme de l'avers de la companyani caractérisat une madéné néveture qu'en deux capèces, en patrides et malignes. On nome malignes celles qui ons accompagnées de symptones fornadables et qui metquent un comme malignes celles qui ons accompagnées des republics de la comme de la compagnée de symptones. Poyre les most surators, servaturit, s'autories et maties trit.

Gardons-nous lle conclure des observations précédentes, que la doctrine de la saburre des emières voies est entièrement fausse et inntile. Il est certain que dans le numbre des fièvres signes, il n'est point du tout rare d'en observer dans lesquelles plusieurs symptomes tels que les nausées, le vo:nissement, l'anxiété, la défaillance, la syncope même, sont produits par l'abondance et la mauvoise qualité des mitières contenues dans les premières voies. Que dans le nombre de ces fièvres , on tire des syantages de l'usage des émétiques et des purgatifs , surtout an commencement et vers la fin. Meia doiton pour cela généraliser cette observation au point de prétendre que tonte faivre signe dépend principalement et presque uniquement de cette cause l' Doit on généraliser la pratique qui en découle au point de purger également dans toutes les fières aignes , et dans tous les tema de ces fières, et comme le fost quelques - uns des moins habiles , de n'employer presque dans leur cure que cette espèce de remede? Pourmoi je pense que non, et que c'est un exemple de l'abus condamnable qu'on peut faira d'une bonne observation.

La déparation des humens qui parolt tendre à l'alklescence, et qui es termine par une dépuration plus ou moins manifeste, fait, soivant M. Lieutand, le principal carnetére de la févre putrile. Précis de médecine, pratiq-pag. 3-. Que cet habite médecin juge lui-même ai cette tradance à l'alkalescence, et crite terministon sont plus menibles dans la févre qu'il décrit sons le nom de putrile, que dans celles qu'il décrit sous les nous d'arientes et de maligne.

Concluon der remarques que nous avons faises joussylves, que la doctrine de nos auteurs sur les férver ardeutes et putrides n'est rien moins qu'nuisforme. Qu'il l'égant de la marche, des couxes et des signes de la févere putride, ils ne sont aucunement d'eccord entr'eux. Que pour ce qui conserne la févere arlente , les passages anaberux de Gallen fémis et comparés avec ce qu'en out dit ceux qui l'ant autri, s'érment un strichte labyrinte, dans lequel on ne voir openbarra, consisson, contradictions a qua l'expérience même a donc fut serair les inconsistent de carécimient de carécimientos prises pro a sucrem consistent de carécimientos prises pro a sucrem contra traviller sur un plan piùs surdie, et a l'unicesse et a l'avancement et nes connoissances sur est objet, i lett nécessire de l'est abandomer et de man starcher surfont à conorc abandomer et de man starcher surfont à conorc surfaisamment étendres, et une par de crustes définitions, prises surfont des descriptions.

Il s'en faut de beaucoup que M. Leroy ait été le premier à sentir cette vente. Sydraham , ce digne ami de Lucer par la sointité de sou esprit, et par son aversion pour les , ince coujectures , les hypothèses mechèrentes qui ont si fort resardé les progrès de la méd cine ; 5ydenham , dis-ie , avort si lien senti les inconvéniens de cea dénominations , qu'.l e évité constamment da s'en acreir. On trouve dans le précis de la médecine pratique de M. Lieutand un passage qui fait connoltre que d'habiles médecins ont pensé comme M. Leroy sur cette metière , et qui nous donne des regrets , que dans son chapitre sur les fièvres, il n'ait pas eu le courage de se soustraire au joug de l'antorité. Je ne suis pas éloigné, dit-il, de penser avec plusients savans médecias, qu'on parviendra dificilement à débrouiller ce chaos, si l'on n'abendonne tout ce qui a été dit jusqu'à présent aur cette matière , pour travailler d'après l'ob-servation à nouveaux frais. Extrait de M. Leroy. Mélanges de physique , pag. 240.

La troisième classe de la quatrième division est composée des fièvres continues remittentes qui sont la fièvre ardente. ( Voyez le mot et Causus ), l'hémitrités qu'on appetle ansai demitierce , et la tritéophie qui est , à peu de chose rès, la même que l'humitritée, dont elle ne diffère que parce qu'elle est plus donce. On doit apporter la plus grande attention pour ne pas confondre l'hémitritée avec la double tierce , car le prognosticet la traitement sont bien différens, On connolt l'héminatée en ce qu'elle a toujours un ecces plus fort que l'autre ; au lieu que dana la double tierce , tous les accès sont à peu près égaux. Ces deux fièrres différent aussi consi-dérablement par le frisson. Celui des doubles tierces est un véritable froid rigoureux , tandis que le frisson du grand accès de l'hémitritée tient le milien entre celui de la vrain tierce et celui de la quotidienne, par consequent le frisson du fort acces de l'hématritée n'est qu'un froid horris fique , horror , et celui du lendemain n'étans qu'un pur score de quotidienne , les malsdes

a pariencient qu'on simple réroditamente ame finance. Desquireits legrand accès commence par une grande horveur, c'est-dire qu'il resemble an pru à un perit fristont, mais il ne l'insinance internet de la legrande de possibilité de consistement plus on moiss tempéré, setton le froidusement plus on moiss tempéré, setton le protection de la commentation de la controit de la commentation de la commentation de posit fristen névient donc qu'un dominuit de la veille plus moisses. L'est parie de le cini de la veille plus moisses d'est production de la control de la veille plus moisses de la veille plus moisses d'est parient les fort peut de lesse, que passignement et pour

La demi-tierce n'arrive presque jamais à une parfaire intermission, parce que chique accès dure long-terms arant que de parvenir à son apogée, et qu'il décline très -lentement. Cette filtre est en outre fort longue, sur-tout quand elle est composée de la fausse tierce.

Les anciens croyoient que cette fibere étnit un résultat de bile et de pitnite mélées ensemble. ( Voyez GALIEN , des crises , liv. 2. - De la différence des Fièvres , liv. 2. - Des tems des maladies, et des tems de toute la maladie, ) La bile jaune, disoient - ils, mise en mouvement nu en fermeotation , produiroit un accès de véritable tierce ; mais, comme au même instant la pituite , mise aussi en mouvement , feroit un accès de quotienne , il résulte de l'union de cea deux différentes humeurs en mouvement, un frisson rigoureux , c'est-à-dire , une horreur qui tient le milieu entre le froid de la tierce et celui de la quotidienne , parce que la pituite tempère la bile. C'est pourquoi na lui a donné le nom de demi-tierce, pour signifier que ce u'est qu'un demi frisson de la fièvre tierce. Mais comme les accès qui viennent de la pituite sont trèslongs , c'est ce qui fait que chaque accès recommence avant que le présédent soit fini ; de sorte que cette fièvre a beaucoup de ressemblance à d'une continue qui redouble en alternaut.

Quand, sprits plusieurs accès, cette maladie commence à déclier, elle desires pour lors vraiment intermitente, et le danger diminue en même taine. Cale faire qui emble provere qu'elle est véritablement un composé de la tiere et de la quoisièmes en sous allons en donner ici la tiel un rous ses signes cancatéristiques. Nous fronts en la composition de cettr forver , étoit cette de la composition de cettr forver , devic martine de la composition de cettr forver , devic martine dans le composition de cettr forver , devic illégitime, ce qui rend ces dernières bien plus dangereuses. M. Aubry dit en avoir essuyé uze de cette seconde espèce, à l'age de vingt-aix ans, qui fut longue et dangereuse , et de laquelle il eut beaucoup de peine à se tirer. Il ent la même fière deux ana de suite au mois d'août , et elle disparoissoit vers la fin d'octobre suivant : elle fut accompagnée la première année de veilles . de dégoût, et de délire violent. La seconde année eile fut plus douce , maie un peu plus longue. Cette fière , aux approches des premiera froids , se décomposoit tellement , que les accès de tierce et de quotidienne se montroient séparément , avec une intermission remarquable entr'es a. Finalement elle ne paroissoit plus que sous la furme de tierce , avec des frissons suivia de aueurs , de vouissemens et de flux de ventre bilieux. Quand la tierce légitime se trouve unie à la quotidienne, c'est la quotidienne qui reste la dernière, après la décomposition, comme on va le voir dans l'exemple suivant.

Galien rapporte qu'un jeune homme ressentit, à une heure du metin , un frisson accompagné de toue les autres signes propres aux vraies et légitimes tierces ; que cette Fidure continua jusqu'à six heures ; qu'il vint alors , et tout àcoup , un vomissement de bile , suivi d'une petite aueur, et que le malade fut presqu'aussitos saisi d'une horreur , avec un pouls petit et inégal, tel qu'on l'abserve dans les quotidiennes. Cet état alla , dit-il , en augmentant un peu jusqu'à onze heures , après quoi la Fièvre augmenta plus sensiblement jusqu'à quatre beures du soir , et resta dans l'ancienne vigueur jusqu'à six , depuis lequel tems elle déclina manifestetement jusqu'à quatre heures du lendemain matin. Cet accès n'étoit pas encore fini lorsqu'il en survint un autre avec uo simple froid aux extrémités , sans horreur, et qui avoit tous les aignes de la quotidienne : il continua à croître jusqu'à quatre heures du soir où il fut à son apogée , et deux heures après il commença à décliner visiblement. Le lendemain matin , qui étoit le troisième jour , les accès , savoir celui de la tierce et de la quotidienne, recommencerent tous deux à la même heure, parce que la quotidienne anticipoit de ces deux heures par accès, et ue la tierce retardait d'une heure. Il résulta du mélange de d'ux accès différens une horreur moindre que le frisson de la tierce , mais plus grand que le froid de la quotidienne. Cet accès compliqué continua sa marche jusque vers quatre heures du soir , où il fut à sa plus grande force, ensuite de quoi il déclina. Le lendemain matin, qui étoit le quatrième jour, il survint un simple accès de quotidienne qui se termina comme celui du second jour ; cette Fièvre efit done pendant ces deux derniers jours tous les caractères d'une vraio, hemitritée ; mais comme

a quotidienne anticipoit chaque four de denx henres , et que la tierce retardoit d'une heure . le cinquième accès de la quotidienne devoit, en gardant cet ord.e , arriver le quatrième jour , vers les dix heures du soir, et la tierce, le lendemaio matin , vers quatre benres , ce qui arriva effectivement ; car a dix henres du ·oir du quatrieme jour il survint un accès de quotiil.e-ne avec tout son appareil, qui continua jusqu'à environ quatre heures du matin, où il regut une légère interruption par un médiocre frisson de la tierce ; après quoi ces deux accès marchèreut ensemble , or n'en firent plus qu'un. Vers la nuit , la quoridienne , qui avançoit de deux beures , parut à brit , et depuis ce tems , les deux Fièrres se décomposérent te lement , que l'accès suivant de la tietre fut séparé et bien distingué ; jé veux dire qu'il commença par le frisana ordinaire à son espèce, et qu'il y est vomissement, flux de ventre bilieux, et de la sueur dans le déclin , wee de fort bonnes arines. Pen après, ces deux Fièrres s'affoiblirent vers le septième accès, et la quotidienne vers le dixseptième.

On distingue trois sortes d'hémitritées : savoir, une gramle , parce qu'elle est compliquée avec la fausse tierce : une petite qui est composée de la tierce légitime incorporée dans la quotidienne telle que celle dont nous venons de donner l'histoire, et une médiocre qui tieut le milieu cutre les deux , par la température des causes ui la produisent. Rivière a vu une hémitritée d'une espèce bien singulière; il dit , observ. 23 , cent. 4, que pendant l'hiver de 1647, un malade avant une fièrre continue pituiteuse fut, des le vingt-huitième jour de sa maladie , régulièrement attaqué tous les jours de deux accès de vraie tierce , qui commençoient par un grand frisson , et qui finissoient par une légère sueur ; que pendant les intervelles , la Fièvre quoti-dienne continuoit sans intermission , comme elle faisoit avant cette complication. Si cela est, comme le raconte Rivière , c'étoit une fausse hémitritée composée de la quotidienne continue. et d'une quadruple tierce ; mais il seroit vraisemblable que l'un de ces deux accès apparte-moit à la tierce , et l'autre à la quotidienne; ce qui , dans cette supposition , suroit fait nue hémitritée composéo sculement de la double tierce et de la quotidienne.

L'hémittitée commence par la quotidienne, et alors les grands acoès se trouvent dans les jours pairs. Telles favent les fièvres de Nicodene d'Abdere et de Pyditon de Taus et des cici mournt, parce que la fièvre étoit accompagnée d'ancun riègne mortel. D'autres fois cette Fièvre commence par legrand accès palors les rédouble-commence par legrand accès palors les rédouble-

man no viennent qu'en jours impairs. Chérien or la fomme de l'Dumés' es no sont des exemples le premier se tira d'affaire; parce que ses sirins diment de boune de colleur predient se tra d'affaire; parce que ses sirins diment de boune couleur predient an antalité, et la femme mouret, parce qu'elle cht des le commencement des appropries et les gines mortists, comme la doubrir dont elle se plaignit the le veze, qui commencent avec des doubeurs aux yvez, qui commencent avec des doubeurs aux hypocondressons, en général, d'un mauvais caractère, et alouvent mortelles.

L'hémitritée, d'après l'observation de Galien (des types , chap. 4.) , paroit plus communément dans l'age viril, et quand on est dans la vigneur on dans la fleur de son âge; ver- la fin de l'été, ou en antonne; elle est plus fréquente dans les pays chauds , limmides et exposés aux vents du midi. Il y a une grande appareme que c'est l'air chand , marécageux , et l'exposition méridionale du pays latin, qui la vendent si familière à Rome , ainsi que Galien l'observa pendant le sejour qu'il fit dans cette capitale , (Gal. des tems des meladies, chap. 10) et qu'on le vuit encore actuellement. Hippocrate la met ou rang des maladies longues et mortelles; cette Firere est encore plus à craindre chez les cacochitnes, chez les phthisiques et chez ceux qui y ont de la disposition ; car elle dégénère souvent en philisie et en hydropisie; elle attaque le foie, l'estomac et ses parties nerveuses ; elle occasionne des veilles accompagnées de fatuité, de stupidité, et de la perte du sentiment; elle conduit à l'atonie, et sux affections léthargiques ; elle est colliquative ; elle épuise le corps , et sucautit les forces jusqu'à occasionner des symcopes et des défaillances ; dessèclie la langue et la rend aride. Fontauus dit qu'elle attaque principalement les nobles , les ecclésiastiques , les courtisans, les jeunes gens, et ceux qui vivent dins l'oisiveté et dins la bonne chère. En un mot , elle est plus ou moins maliene , selon que les raisons sont plus ou moins désordonnées . que les pays ou les appartemens sont plus ou moins humides et exposés aux vents du midi . cette fièvre ne parolt pas tuujours avec les mêmes symptomes ; à la vérité ce sont toujours les mênies types, les mênies périodes et la même marche; mais les accidens qui l'accompagnent varient selon les saisons, les pays, les tempéramens et les dispositions des personnes qu'elle attaque. (Extrait de M. Aubry)

Hippocrate en donne deux descriptions différertes et complettes dans lu genre / l'une apratient à une constitution humide etnéritionale, et p l'autrea une constitution foide et humi le, die trouvera décrites à l'article année médicale, on nous avons traité d'une manière assos decendindes constitutions des saisons. ( Feyez aussi 10 aut Traitorum. Ex quittiese clause continue les forms intermienterier. On a donné à ces formes des unos relatifs un retour de feuir accès ; relles pas comples qui reviences teu les jours, et qui pressiblest quittes question sans a, s'appellem que tous les trois jours inclusivement, c'ést-àdires qui laisent un jour d'internaisson outre chaque accès q'appellent tierses, co-élies qui qui quittent present de la completa de la completa de la completa de la completa de la cache des fibres autrenticates sont telement accès des fibres autrenticates sont telement de la completa de la completa de la completa de accès des fibres autrenticates sont telement ten represe, ou les appelles durantaines [ les terreprese], ou les appelles durantaines [ les terreses de la completa de la completa durantaines [ les terreses de la completa de la completa durantaines [ les terreses de la completa durantaines [ les t

quotidiennes sont asses de cetto espèce , parce

que leurs secès sont fort longs ; ce qui est cause

que Galica les nomme quoudiennes continues.

On aubdivise les intermittentes en simples et en composées; les simples sont celles que nous venons de définir. Les composées résultent de l'union de deux ou trois hevres differentes ou semblables; par exemple, la double tierce est composée de deux fièvres tierces , c'est-à-dire , qu'il y a tous les jours un vest accès do fièvre tierce; dans la double quarte , il y a pondant deux jours de auits ; des nccès de vraie quarte : dans la triple quarte il y s tous les jours un accès de quarte. Naus observerous soulement que les acues doirent avoir entreux uno certaine analagio, et une correspondance caractéristique r par exemple, dans les doubles tierces, l'accès du troisième jour doit répondre à l'accès du premier , pareillement l'accès du quatrième iour. celui du denzième, et ainsi des antres. Quand les fièvres intermittentes sont composées de deux fièvres différentes , elles out il'autres noms qu'il est très-essentiel de ne pas confondre. Il w a encore dea fièvres intermittentes légitimes, et ile fousses filleres sur lesquelles nous allons donner tous les éclairciesemens sécressires . après avoir décrit les attributs et les signes caractéristiques des intermittentes simples et Idgitimes on vrajes.

Gallen (livi a des criers, chep). 4) prétreu que celuiq qui e pot comunir an aprenir accès ut une fièrre sera tierce ; quarte, ou quotiente, en métreu, et a métre qui en me dandera. Ce discusse, en métre qui en me da médica. Ce discusse, en métre qui en me dandera. Ce discusse que me de la compartir de la métre de la compartir de la

Les filores tierces , continue Galien , arrivont en éré , on dans les saisons chaudes et Modecines Tome VI.

sobbes ; les quartes en automne , dont la saison est froide et siche, arec l'alternative du froille et du chaud dans la mine journée , les quotidiennes pendant l'hiver , c'est - à dire , dans une saison froite et leunide : d'où il suit que la bile janne en mouvement ou, en fermentation , produit la fièvre tierce , l'atrabile la quarie, et la pituite la quotidienne. Ce'n posé, voici comme il s'explique. La fièvre tierre qui vient de la lide jaune, mor en mou-vement, commence d'abord par un frisson asses fort , rigor , qui diffère du frisson de la quarte , parce que dans la tierce le corps parolt comme pique et perca par le sentiment d'un froid rigide, rigoureux, quoniam in tartiana pungi ac pertundi corpus videtur d elguris sensu ; tundis que dans la fiere quarte on n'apperçoit qu'un reficidissement semblable au froid qu'on resient pen dant la gelée de Phiver i tertiana itaque febris fieri non contingit , sive rigore veh. menti pangente ue feriente carnem. La fièvre quarte n'arreux i ce frisson augmente à la vérité à mesure que la flèvre prend de l'actroissement ; mais les maladesn'eprouvent fameis une sensation comme si on les piquoits c'est plutôt comme si on les refroidissorten froissant lea choirs jusqu'aux os s non quasi punguntor, sed positie refrigerentur, cum quibuidam veluti contusionibus u qu; ad ossa tendencibus; de sorte qu'ils se plannent d'une lassitude dans les os , et d'avoir en même tems les chaira contrises , pilées , froissère,

Dans la quot dienne il n'y a point de frissor rigoureux , soit an commencement ! soit dans l'augmentation ; les mahales rementent sonlement un simple defroidissement accompagné d'une légère Aurreur : en un mot le frisson de la tierce reasemble pine aux pointes d'un corps aign qui pique la peat , tandasque dans la quotidienne, etdare la quarte i le frisson donne plutôt un armiment de froid que de pique. Ces trois fierres sont aussi defférentes par le pouls. Dans la quarre, les pouls sont peuts , foibles , tardifs, et tellement rires, qu'ils ne ressemble: t à sucune antre affection. Les pouls sont à là vérité petits , fuibles , tardifs et rares à l'entrée des ti- rrest mais feitr louteur et feur rareté sort bien différentes de celle des quartes ; car dons le commencement des quartes , l'artère paroit en quelque sorte lice, attachée et retirée dans l'intérieur des chairs , sans avoir une libre uscension et élévation s in quartanarum principiis, videbitur tibi arteria quoden modo alligata atque ad interiora retructa , neque liberum habere ascensum.

Dans les fièvres tierces en n'appercoît sien de semblable : la leuteur de pouls dans celleci approche beaucoup de l'état naturel, tandisqu'au commencement des quartes le montement at de l'artère se fait comme dans l'àge décrépit. Il y a en ontre dans la fièvre tierce légitime un certain ordre, et une agalite dans les pulsations des artères, qu'on n'observe pas dans les autres fièvres, goit qu'on examine ces pulsations une à une ; nu collectivement, c'est-à-dire, plusieurs ensemble. Ceux qui ont de l'usage ct de l'expérience ne s'y tromperont pas dans les commencemens, encore moins dans l'augmentation et dans l'état. La fierre tierce parvieet également, librement, et avec célérité à sa grandeux, à sa véhémence, à son npogée, sans qu'il paroisse nulle pari sucuno marquo d'inflammation ; deja la soif et la chaleur se font seetir , et l'instant après elle est dans sa rigueur ; la chaleur se répand alors également par tout le corps , sans qu'il y en ait plus à la poitrine qu'aux extrémités. Si oe y applique la main , on appercoit d'abord une chaleur graude et acre qui s'elève comme une espèce de vapeur, et qui peu à près est surpassee par la chaleur enureile de la maiu, c'està dire, qu'on la trouve bien plus douce qu'elle n'avoit parn d'abord ; ce qui n'est pas de mècre dans les autres fièvres brulantes d'une espécu manvaise ; car dans celle-ci , plus la main reste long-tems applitude, plus la chaleur paroit grande, vive et incommode.

Vers l'apogée des tierces, et quand la soif commence à s'éteindre par la hoisson , il s'dève de la pean des malades beaucoup de vapeurs chaudes qui annoncent la sueur prochaine; après quoi il survieut 'un vomissement de bile , le ventre se détend , les malades sont à la garderabe, et l'urine paroit bilieuse ; la sueur qui découle est chaude et saporquie, comme calle qui estoccasionnée par le bain chaud ; sont le corps sue également, et le pouls est alors semblable, à celui des personnes qui , dans nee boune santé ( unt fait quelqu'exercice plus fort pu'à l'ordinaire, uu qui se sout baignées, c'est-à-dire que le pouls est pret , grand , véhément et fréquent ; il est avec cela ugal comme il étoit an commencement; et le moment d'après, la fièvre cesse entièrement, de manière que l'acces no s'éteed guères au-delà de douze heures ; ce tems est fort long pour les vraies et légitimes tierces. L'inine est à la fin du premier accès d'une belle couleur jaundtre et citrine , avec une consistance médiocre, et un auage ou une suspension bianche et louable , cette ficere ne passera pas le quatrieme circuit; si l'uri se est au contraire un peu plus iaune et aens suspension , elle ira jusqu'au sentième set s'il y a premier le jour un dépôt louable, c'est à dire blanc , léger , égal , ello finira au troisième accès ou circuit.

Cenx qui sont d'un tempéroment hiliène, et éans la vieneur de l'Age, sont les plus disposés à cette fière, sur-tout quand les veilles, la

diète et les travaux on précédé i loragee la malades ont été exposés aux chalum de Péré ; qu'hi ont éprause des lassitudes, n'e l'inquiétude, et de la tension daes l'espiti, s'il y aver cela cles fières i tères réguintes, il est impossible de s'y tromper. Les auciens prenount que ; quant ces couses avients un plus grand dig ré d'artivisé elles produmoirest piutôt la fis see ardente.

On connolt la fieure quarte : 1º. par les signes que nous avons détaillés ci-dessus ; 2°. si l'automne a é é d'une temperature froide , sèche . inégale, et si l'àge du nula le a un peu passé la viguent de la jenuesse ; 3º. si les fierres quartes sont plus fréquences en ce pays qu'ailleurs , ou si elles y regnent actuellement ; 4°, si le malade est d'un tempérament attrabilaire , s'il est liéneux , on attaque à l'hypocoudre gauche , ou enfin s'il a usé d'alimens propres à engendrer de l'atrabile ; 50, s'il a essuyé une fierre erratique, c'est ainsi qu'on appelle celles qui ne sont point caractérisées on dont les aci ès arrivent irregulièrement et sans ordre ; 60, si lea urines sont ténues , blanches et aqueuses , cer elles sont toujoura trea-différentes de celles des tierces , qui sont communement jaunes , rougentres ou bilinuses.

La fieure quotidienne se distingue plus aisément de la tierce: le froid n'est jomais rigoureux au conseencement de l'accès ; ce sont plutôt des petits refroidissemensque des frissons. Quand les accès viennent , il n'v a ni prdre , ni dealité dans le bouls. Dans Paucue n ation de la ficare. la vélocité du pouls, sa grandeur et sa véhémence , qui sont sensibles dans les tierces , ne le sont point dans les quotidiennes : le pouls est dans celles - ci presque toujours concentre, et ee ae développe qu'aver peine : les malades ne bralent past, ils me jettent point leurs couvertures hors du la , et ne desirent pas d'être tous unda ; ils ne respirent ni grandement , ni fréquanmeet; il ne sort pas de leur bruche des espèces de flammes , comme dans les tierces legitimes, ou ardentes ; ils me demandent point de boisson , et n'out pas soif. Les urines des premiers jours resemblent un pensit celle des quartengires 4 ils me suent pas dans les premiers accès; les sueurs ne viennent que dans la suite. La chalent de ces fieres est encore différente de celle des antres , en ce qu'elle est plus lumide , avec un sentiment d'acrimonie qu'oe n'apperent pas d'abord au tret , mais seulement en continuant un pen de tems l'application de la main sur la peau : il paroft alors s'elever une chalent fundate, mélécile heaucoup de vapeurs : le poula est bien plus petit que dans les quartes, de même que la pouls des quartes est plus peut que celui des tie ces. La rareté des pulsations , et la

soif snivent cette proportion dans l'une et l'autre fievre ; dans les tierces ; la fangue et tout le corps sont tres-secs, at dans les quotidiennes très-humides. Dans celles-ci , les vomissemens sont pituiteux , les déjections sont plus froides , plus crues et plus pitutenses i cur le corps de ces fébricitaus est communément rempli d'inimeurs crues. Les jeunes gens bilienx ; et d'un tempérament sec n'en sont jamais attaqués ; ces ficeres ne se terminent pas par des sueurs , comme les tierces et les quatres ; c'est pourquoi il est fort rare de les voir parvenir à une parfaite intermission. Les urines sont ou blanches et tenpes , ou épaisses et troubles, ou rougeltres. Dans les tierers, elles sont, comme nuus l'avons dit plus hout, isanes on jaunatres ; dans les quartes elles sont différentes , mais toujours crues.

La fièvre quotidienne diffère si manifestement de la tierce , qu'on ne sauroit la confundre ; mais elle approche un peu plus de la quarte, quoiqu'elle en soit aussi cleirement différente par le frisson , par le pouls et pas ses causes. En effet, la quotidienne attaque plutôt les personnes d'un tempérament humide , pituiteux , qui ménent une sie oisive ; c'est par cette raison qu'elle est Assez commune chea les enfans. Il est rare que l'orifice de l'estomac et le foie ne soient point attaqués, car les crudités ont coutame de précédor cette fièvre, ainsi que des digestions lentes, laborieuses, et des renvois algres au commencement de cette maladie , les précœurs sont élevés au dessua de l'état naturel; la plupart les ont gouffés et tendus ; la couleur de la peau est d'un blanc pâle, même au fort de l'accès ; le tems le plus propre à occasionner cette fièpre est l'hiver, ou les saisons froides et humides, ainsi que nous l'avons déja dit, et les accès commencent ordinairement vers le soir.

La fièvre tierce exquisite ou légitime, telle que nous l'avons décrite ci-dessu-, ne passe jamais sept accès; on apperçoit le trois-ème on le quatrième jour des signes non équivoques de coction dans les urines; mais il y a une tierce fausse ou illégitime qui prend quelquefois en automne, et qui dure jusqu'an printems suivant : les hypocondres se gonflent pendant l'hiver et se remplissent de flatuosités ; le vienge perd sa couleur naturelle et en prend nne mauvaise, il devient bouffi ainsi que les cuisses et les jambes : en un mot, tette fièrre ne ressemble aucunement à la fégitime. Voici l'histoire d'un jettue homme dedix-huit aus , que Galien rapporte pour servir d'exemple et suppléer à ce qui peut échapper dans une description générale ; nous allons la transcrire, afin d'en donner des idées plus net. tes. La fièvre de cet adolescent commenca editil ,entre le coucher des plétades et l'équinoxe précédent. Le premier eccès le saisit vers l'aurore

avec horreur; la douleur et le pouls étoient bien differena de la tierce légitiment il uy cut ni vomissement de bile, ni menr, à l'exception du second jour dans lequel il sortit de la peau pue quantité fort modique de vapeurs humides que paroissoient terminer l'accès, mais avec tant de fenteur, qu'à poine le malade, vers le soir, paroissoit sams firere; car il étoit resté dans le pouts un signe de fièvre asses manafeste à il for au reste assez bien dans cette soirée , ainsi que pendant-la nuit suivante. Le troisième four , le second accès revint à-pen-près vers la même heure. Sur le soir il sortit de la peau du mulade une vapeur liumide , comme dans l'accès précédent, et vers l'anrore du quatrieme jour la fièvre cessa. C'est amsi que le reste de l'automne et Phiver se passèrent. Le jeune homme avoit la peau blanche , il étoit gras ; il avoit véeu auparavant dans l'ossiveté et dans la crapule ; il avoit usé de beaucoup de bains et s'étois rempli de beduconp d'a mens. Son estomec étoit réduit au point ne du pouvoir plus digérer. On observoit dans le pouls une dureté remarquable ; qui sugmunta par degré justin'au septième jour , de manière qu'on suroit pu juger par le pouls seulque la feèvre devoit durer plusieurs mois. Vers le printems, le pouls commença à devenir mollet; quarante jours sprès ce changement il fut guer: les accès pendant les quamnte derniers fours devendient sensiblement moindres; le pouls paroissoit de plus en plus meilleur ; les urines avoient une medleure hypeatase , tand s qu'elles étoient fort crues apparavant, on contenoient un mauvais dépôt. Voith the fausse tierce qu'il ne faut pau confundre avec la légitime : celle-ci ne s'étend pas au-delà du septième accès , au lieu que l'autro est fort longue ; il n'en est pas de même de la quotidienne et de la quarte , qui sont toujours longues quand elles sone légitimes, et qui sunt courtes lorsqu'elles sont fausses. ( Extrait des oracles de Cas. )

Les fièvres périodiques dont nous venons de parler ne sont pas les seules intermittentes qui aient été observées , soit par les Médecins auciens, soit par les modernes. Hippocrate a fait mention de celle dont les accès reviennent tous les cinq jours ; il l'appelloit quintana damnata ; il dit qu'il l'a particulièrement observée chez ceux qui étoient dans la consomption. On en a vu dont les paroxismes ne venoient que tous les six, sept, buit, et même neuf jours. Santorius e vu ches plusieurs femmes un accès de fièrra bien prononcé à l'approel e de leurs rècles : il assure avoir remarqué que le flux hi morroidal étoit de même précédé chez quelques hommes par un peroxieme fébrile. On lit dans Baillon lib. . Consultat. medic. no. 48 , qu'il épronvoit tous les trois mois une fièrre éphémère à l'approche de la résulution des saisons ; elle étoit accempagnée d'un sentiment de pesanteur générale, de décout et de malaise. Le même auteur rapporte deux observations d'une flèvre annuelle. De Haën n'en arencontre qu'un seul exemple dans sa longue pratique.

#### Cinquième division.

La enquième division comprend les filtres qui sont accompagnées de l'inflammation se quelques parties internes; telles que la filtre que la 
médiatre ; la plemétique ; la canhaque ; la 
médiatre ; la plemétique ; la canhaque ; la 
meritante ; la plemétique ; la 
parigner ; la 
plemétique ; la 
principa ; la 
principa

#### Sixième division.

Celle-ci contient toutes les fières émptives; aimi la fière érisipellateus», la scarlatine, la pétéchule, la miliaire, la varioleuse, la morbilleuse, sont comprises dans cette classe. ( Veyes les mots Examinèmes, et Maladies superives).

# Septième division.

Pour bien entendre qu'elles sont les fièvres and composent cette division , il faudroit lire attentivement ce qu'en ont dit Sydenham et Hanham. Le premier recommande de ne jamais puidre de vue les ficures stationaires , lorsqu'on a à traiter des maladies intercurrentes, autrement appellers sporadiques. On nomme s'ationaires les maladies qui , pendant nee durée de tems remarquable, attaquent successivement un grand nombre d'habitans du même pays. Toutes les affections sporadiques qui se dévelonnent pendant la même époque participent a leur genie , et leur traitement deit être le même. Ainsi, par eyemple, si la Fièrre morbilleuse stationnire ( en supposant que ce soit elle qui regne ) , contr'indique la saignée et les lavemens, In fierre syanque priride, si c'est l'affection sporadique reguante, ne les supporters pas davantage, et, dans ce cas, le traitemené de la synoque doit être subordonné à celui de la fictre morbilleuse.

Sydenijam reprote sect. 5. csp. 5. Uhlstoir d'une filère continue qui, pèra nature, ne permettoit pas de faire plus d'une on deux eignées. La unidale intercurrente qui resposice même tens étôt une pleuriée e provenant apparenment du figlé de la matière martisque payrenment du figlé de la matière martisque paire. Dans cetre pleuriée byde ultem a observée que que nouvel priere faire une asjuné, s radiu que dans les autres pleuriées ; il assure qu'on ne pouvoit à pet qu'être, sans tirre en moissa quazante once de sang sux maledes. Bien pina, ajoute Mippocate moderne, yli ragnoti produci la même treas une autre maladir, aci aver, soi sans pieve, à quelque cidance qu'elle parti (sire p.r as nature de la fêreva sationaire, elle n'est na find quel a même maladie. C'est aimi qu'ell avoit observé que con la companie de la ferre de la ferre pour la même de la ferre pour la production de la companie de ce fois pina, l'an est de la ferre que la févre stationnire alors regnante, dont la cause matérielle se faioit aux les intestina, et alles ne pouvoient être traitées hurreusement que par la même méhode.

Il en fut de mêue de la dysaentreie et de la diartièse qui regierrot canquinernat avec aux flivre constantes. Il juga (Fayet la sixtino 5. Chips, a.), qu'il de faillot puis le rivoire comme chips, and constantes aux des constantes de la constante de la c

Huxham a fait une observation analogue sur la dymenterie qui regna en 1743, qu'il juges n'être qu'un accident de la Fidure catarrale qui étoit alors stationaire. Celle - ci exigeant la saignée il l'employa également dans la dyssenterie. On voit combien de pareilles observations sont essentielles à faire, et de quelle utilité elles peuvent être dans la pratique. De pareils faits in liquent assez l'avantage d'une libre communication entre les médecins des différens pays, evantage déjà prisenté et indiqué par l'un des auteurs célèbres que nous venons de citer. Expedia t sand , di-il , omnes civitatis totius , aut regionis medicos emicitiam, in publici utilitatem, mutuam col re . mutuas secum observationes communicare, et sic demum salutures prazeos regulas condere.

Nous ne discons pas ometires d'ajouer quelque chois à ce que nous venons de der. Ce sont sons douts des règles géérales que nous venons de tracer, nois elles ont leurs exceptions, comme on va s'on convaincre en l'anti l'observation suivante, que fit de l'ators, dans la constitution épidenique qui régna à Haguenau en 1747.

Cette fièvere dott anomale et maligne. Pendant toute sa durée, on observoit, ches tous les unlailes, une grande prostration de forces. L'orine étoit très -rouge chez le plus grand nombre, palle chez quelques-ans, et rare chez tous. Plusieurs se plasgnoient d'anxiété et avoient les yeax jaunes gertains éprovocisats

une dyssenterie avec des exerctions sanguinolentes, des nausées et des vomissemens. De Haou observa, dans un petit nombre de ses malades , un ptyalisme si considérable , que dans l'espace de vingt-quatre heures ils rendoient une pinte de salive. Ce médecin ne pouvoit pas, comme l'observe Sydenham , regarder cette fièvre accompagnée de ptyalisme comme varioleuse, parce que, depuis plus de buit mois; il n'y avoit eu ni petite vérole, ni rougeole, dans toute la contree. Chez quelques malades, on veyoit se developper une angine fort douloureuse, chez d'antres des ambthes, qui disparoissoient et revenoient alternativement, sans donuer aucun soulagement. L'insompie tourmentoit tons les malades, et résistoit à l'usage des opiatiques.

Quant an traitement, la seignée soulagenit les uns, et nggravoit la maladie des autres. Les émétiques et les purgatifs ne produiso ent aucun effet ntile ; et moine , quoiqu'on mitigeat lour action par lo moyen des parégoriques , ils nuisoient en général. Les acides et les tamarins que la présence de la bile sembloit indiquer , furent inutiles. Les fièvres duroient deux , trois, quatre, six, et même neuf semnines. Les vrais secours qu'employa de Haën furent les émolliens et les mucilagineux administrés soit en hoisaons, soit en lavement, soit extérieurement, sons la forme de fomentations qu'on appliquoit sur l'abdomen. Plusieurs des malades, qui furent attaqués par cette fièves monturent , et les rechûtes furent fréquentes chez les autres. De Haën dit, dans son observation, que ses vues se tournérent vers l'usage du quinquina , mais qu'il fut détourné de son emploi par l'état du foie et de tout le système biliaire qui étoient engor és ; la maladie étoit contagiouse, et des que quelqu'un en étoit attaqué dans une famille, il étoit rare qu'elle se se communiquat pas à tous les autres."

Pendant que la fièrre stationnaire que nons venons de décrire exerçoit ses ravages, on observoit en même-temps des scarlatines, des angines et des dyss interies. Cette dernière ne suppartoit ni les émétiques, ni les purgntifs; les astringens enchalpoient la maladie , qui reparoissoit ensuite plus violente qu'apparavant. Les s uls muciliginoux et les émolliens, appliqués sous tontes les formes avec succès dans la Fièvre stationnuire, guérirent aussi en peu de jours cette dyssenterie ; mais il n'en ffit pas de même pour la scarlatine et pour l'angine ; elles ne cédèrent ni au traitement de la ficere stationanire , ni à celui de la dyssenterie. Il faiint donc , dans ce cas, faire taire le misonnement , et se laisser conduire avenglément par les indications de la nature. En effet, iln'y eut qu'une méthode l'eureuse à employer ; ce fut de combiner des le principe, les purgatifs avie t'usage des mucilagineux. Sans cette pratique, la seurlatine devenuit maligne, l'angine dégénéroit en une supportation, qui étoit accompagnée des donleurs les plus vives ; ou bion ou voyoit s'élever des parotides , qui n'étoient rien moins que critiques; souvent ce dern.er symptome annoncoit la mort , ou se terminoit par une offiction lente presque toujours funeste. Voila ec qu'a appris au celèbre de Plaen son expérience , après avoir été long-temps trempé par ses observations, qui ne lui servirent, pour ainsi dire, de rieu dans cette épidémie. Il s'efforça en vain d'intaquer l'angine et la scarlatine sporadiques , qui se développèrent durant son règne, avec les secours qui avoient si bien réussi , soit dans in fièrre stationnnire, soit dans la dyssenterie. Il changes nue méthode, qui sembioit consacrée par sa longue pratique; il sut combiner heureusement les seuls moyens entatifs qu'il convenoit a'employer. Il n'appartient qu'aux médecins vraiment aupérieurs de s'écarter hardiment et à propos de ces senti-re frayés par la soutue , et qua snivent avenglement ics praticiens ordinaires.

#### Huitième division.

On divise tontes les fierres, soit intermittentes, soit continues putrelts, on remittentes, soit inflammatoires, un bénignes et en malignes.

On appelle bénienes celles qui ne présentent . derant leur cours, que des symptomes ordenaires , et qui cèdent aux moveus is liqués par la nature de la maladie, et consaerés par la pratique journalière. Les malignes sont eelles qui sont accompagnées de symptomes insolites et graves, qui font périr un grand nombre de eeux qu'elles a'taquent, et qui pe cédent point aux secours ordinaires de l'ert. Tous les modecins ne sont point d'accord sur le seus précis qu'on doit attacher à cette expression ma' guise. l'Insieurs l'ont définie tont différemment de ce que nous venons de le faire, et les descriptions qu'on nous a données des fiérres matignes de certains pays ne sauroiout point du tout convenir à celles que nous voyons régner dans d'antres contrées. D'où peut renir estle contrariété d'opinion? C'est ce que nons alions discuter et tacher d'éclaireir dans l'exposition des questions suivantes. Ou pourn consulter, pour de plus grands démils, le savant mémoire de Charles Leroy, célèbre profésseur de l'école de Montpellier, dont nous avons extrait muc partie de ces observations.

Première partie. Comment doit-on définir les fierres malignes ? Il parnit qu'on ne peut guères définir les fierres que par leur préjendu caractère insidieux, par leurs causes, par leurs symptomes, ou par leur danger. Ceux qui les définissent par leur caractere insidieux, en donnent une idée peu conforme à celle de nos meilleurs nuteurs, et à l'observation. Dans le fait, et en general , les faves malignes pe sont point insidicuses pour qui sait les observer : par nue étude suivie de leurs signes, on peut se perfoctionner dans le diagnostic de ces fi. pres , au point de les suspecter dès le début, et de les reconnoître le plus souveut avec certitude dans leur commencement (1): et s'd arrive quelquefois qu'une telle fiere enlève le malade mopinément, et sans qu'on ait prévu le danger ; ce cas est très rare pour les mulecius instruits, attentifs, et extress. Le levre entrer dans la définition de cus fie pres , en seroit précisément donner l'exception pour ia : gle. D'afinir ces mê nes firerys par I are couses, thre were Fernel qu'elles dependent d'un venin ce vroit haserder de se tromper, et s'ocarter de la sage retenue de la philosophie moderne; d'autaus plus que l'idée du veniu n'est rien moins que précise et bien circonscrite (2). Il vant mieux sons dou'e, il est plus dans le goût de la médecine d'o'sservation de donner une idée générale de ces fie vres par l'énumeration des symptomes qui leurs sont familiers et qui servent à les faire reconnolire. Ces sy omtomrs sont principalement ceux-ci :savo.r, l'abattement extraordinaire des forces la foiblesse et l'inégalité du pouls, les nausces, le vouissement opimiltre, le flux de ventre séreux , belieux , trusliquide, les sombressuts des tendons, et toute sorte de monvemens convulsifs, le délire phrénétique, l'assoupissement léchargique, apoplectique ; certaines affections paralytiques qui auryjement dans le courset à la fin de ces fièrres, savoir, la surdité, la goutte sereise, la paraiysie de la langue, l'hémiplégie, quelquefois, comme M. le Roy l'a observe, la paralysie du bras d'un côté , et de la jambe du côté apposé ; le bas-ventre souleré, tendu, plein de vents, et reisonant comme us tambour; Jes ymptoms up manoscent le dight de la maistre fébrille sur les primejeux viacires de la spoirine et du Las-deis, escribes confediente de la spoirine et du Las-deis, escribes cédifilances (2); l'Perspino de tacker pourpées, de paratides y de lutions, de charlous, de certaine sexices plenut de gérantié maistre de la commentation de la commentat

Il est sans doute superflu de faire remarquer qu'on n'obserce pastous les symptomes ches tous tes malades, mais que tels ou tels de ces symptomes se developpent cliez certains malaics, d'autres symptomes chez d'autres , et servent par-là à caractériser le gente de ficere dont ils cont atteints. Il seroit également inutile de faire observer d'une manière diffuse , que nous croyons impossible de définir avec une précision de logique ces fierres malignes par leurs symptoms; que de semblables définitions peuvent plutôt se donner et se sontenir dans les livres et dans l'école que dans l'usage , auprès des malades; qu'on duit avoner de bonne foi qu'on ne peut flire bien conneitre ces maladies que par de konnes descriptions ; qu'on n'en peut donner de signe pathognomonique comme de la pleuresie : que dans le nombre de ces fierres , il y en s quelques-unes dont le caractère est si marqué per les symptomes qui se déclarent dès le début, qu'il est presqu'impossible de s'y méprendre ,'à moins d'être tout à fait étranger dans la pratiquet mais que souvent elles sont un peu équivoques dans leur commencement , quoique pourtant infinincut moins pour le moleciu instruit, exerce, attentif, que pour le nuuveau praticien ou le routinier. None devons cependant insister ici sur mie remarque qui est bien essentielle. C'est que dans le nombre des symptomes dunt nous venons de faire l'énumeration , il y en a beaucoup qui , pour l'ordinaire , ne se déclarent que lorsque la maladie est dejà fort avancée et reconnoissable pour les moins habiles , tandis qu'd y en a d'autres au contraire qui, se développant an commencement, doivent être étudies avec d'autant plus de soin, que leur juste évaluation peut, si je ne me trompe, souvent de-

<sup>(1)</sup> Le commencement d'une fêtra maligne s'enta à plas ou moin de jours, suivant que an marche est plus ou moins et pours, s'ivant que an marche est plus ou moins rapide. Ainzi, il est aute ordinaire de voit la fiévre maligne des recondingues portuax. (M. Lervy la nomme sunt fiévre maligne des vigillaris), a custerière de da second, le troisieme vigillaris à, sentactérie de dat second, a troisieme forqu'elle a une marche fort leute, n'ext quelquefois bien développé que vers le distinue jour.

<sup>(2)</sup> Il est certain que dans ces sortes de Fièrres, not humeurs, ou du moine une partie de nos humeurs contracte une qualité pennicleuse. Mais malgré cela, on auroit tort de croire en avoir éclairei la nature, en comparant les humeurs situi déplayées avec l'arresite, ou avec tout autre poston.

<sup>(5)</sup> Nous d'aons certaines anxiétés, cértaines défairlances, pour excepter celles qui s'ant occasionnée par une airnatura de l'estomes, sustiont de sus-infiprets une airnatura de l'estomes, sus-indicate sus-infidères, sois des mouvemens, ou de la pique de quiques sent. Les défaillances qui dépendent de parelles causes véalusareun que/quelois dans des Férras, qui d'ailleurs ne lors pout dangereurs,

elder de la réputation du medecin, et qui plus est de la vie du malade. L'abattement extraordinaire des forces, la foiblesse et l'inégalité du ponls, les nausées, le vomisment opiniatre, le cours de ventre séreux , bilieux , très-liquide , sont les symptomes qui, d'après l'expérience, ont paru le plus servir à faire suspecter et reconnoltre les fièrres malignes des leur commencment, et avant le développement des autres symptomes qui rendent leur danger manifeste pour tout le monde. On peut y joindre encore le gonflement du visage, la surdité et l'assoupissement. Ne pouvant entrer ici, au sujet de ces symptomes, dans ancun difail qui sit une application également juste aux différentes espèces de fierres malignes , nous nous contenterons de cette remarque générale.

Nous avons dit qu'il étoit extrêmement difficile de donner une définition exacte de ces fiberes ; si rependant on en vauloit une ; on ne pourroit guére les définir autrement que de hivres dangereuses et meurtrières. Et dans le fond cette dernière définition revient à-peu-près à la description que nous arons donnée , puisune les fièvres dangereuses et meurtrières sont précisement celles qui sont caractériales par les ayunptomes dout nous venons de parles , atvice versa'; elle est d'ailleurs conforme à la définition que Galien donnoit en gén ral des maladies malignes, et que que lques auteurs ont appliquée sux fières molignes en particulier. Ainsi lorsqu'Ettmulier et de Haën déliuisseur les fierres malignes de cette manière , malignac dicuntur illae f. bres quae - insuelis stipantur symptomatibus et sol tis non parent auxiliis.; qu'elle autre chose dans le fond que dire qu'on abserve dans ces fiewes des symptomes qui sont étrangers aux fièvres beuignes, et que , rebelles anx remedes, elles tuent sonvent les maledes uns en sont attaquest. Galien lui-mènie emploje cette expression dans le même seus, dans un endroit de ses ouvrages, où il distingue les ficeres ardentes en benignes on en malignes t endroit très particulier et dans leunel , comme dans un posit nombre d'antres , il semble donner à la signification de cette expression , fièvres ard ntes , beaucoup plus d'étendue que dans le reste de ses ouvrages, et lui faire embiasser toutes les fièvies aignes ; de sorte que cette division des filores ardentes en benignes et en maligues semble revenir précisément au même que la division des ficeres aignes que nous avons adoptes.

Seconde querrion. L'épidémicité doit-elle entrer dans la déduition des fièrres malignes, a sinsi que la contracion? Dons se nombre de nice sinteurs, il y été a quelquessans, des Allemands sur-tout, qui font entrer l'épidémicité dans la définition des fièrees mali-nes , et qui semilint par conséquent n'en point reconsoltre de sporadiques ; en quoi je peuse qu'ils se trompent beaucoup. Selon eux les févers malignes sont des fièves épidémiques mourtrières , qui sont accompagnées de symptomes particuliers qui leurs sont familiers, et qui ne s'observent pas dans les fières équinniques béniques. S'il y a donc des fièrres sporadiques ; parei lement meurtrières en proportion du nombre des malades qu'elles attaquent , et qui par ienra symptomes se rapportent évidemment aux fieures épidémiques maliques , il paroit nécessaire de caractériser les promières par la même épithète. Or l'expérience journaitère paroit démontrer qu'il y a elfectivement de teiles fire es ; que les symptomes qui caracterient les fièrres épidémiques malignes, et qui les disanguent des des fierres épid miques bénignes , sont précisement les mêmes qui caractérisent nos ficeres sporadiques dangereuses et meurtrières, et les distinguent des filvers sporsiliques béniques. Méconnoltre cette d'rité , le seroit se refuser à l'évidence. Par exemple , M. Leroy fut appelé chez une femme agée de cinquante à cinquantecinq aus, qui étoit malaite des nis cinq jours. Elle avoit sur la jone ganche un charbon trèsconsidérable, couvert de puttules pleines d'une sérosité rongentre et transparente. Des environs de ce charbon parteit une enfinre créema-teuse et un peu livide, qui s'éleudoit sur toute la jone , et particulièrement aux paupières de cecôté là nu'elle avoit à demi-fernices. Il v avoit du même côté une parntide très-grosse et trèsdure. Le pouls étoit presque naturel , mais un peu Intermittent. Point de chalenr à l'habitude du corps. La tête-libre, mais beaucoup de crainte de la mort. Quatre grains d'émelique qui lui furent donnés le sair même ne firent presque siron effet sensible. A peine vomit-elle une fois ou deux, et peu de chose. Dans la unit la tôte se prit. M. Leroy la trouta le dendemain matin dans un délize phrénétique, saités sons cesse et cherchant à tout numeut à sortir du lit ; le pouls manvais , foible , inegal , fréucut; la parotide encore relevée, mais trèsdétendue. Il lui ordonna, mais sans fruit, une decoction de quinquina très forte, et édalcorée arec le syrop de kermès ; elle mourut le jour même à quarre heures du soir, et les assistans m'on: rapporté nac heure sprés , que son corps exhaloit une odeur insupportable, même avant de mourir ; qu'immédiaten ent après , elle étoit devenue toute moire, et qu'on alloit prendre les meanres pour la faire enterrer promptement et sans attendre les délais ordinaires. Ne seroit-cepas, pour ainsi dire, fermer les yenx à la lumière, que de mécopholtre la conformité frapsule qu'il y a entre cette observation particue lière , et une infinité de semblables qu'on trouve

décrits chez les auteurs qui ont traité de la fièwe spidémique la plus meurtrière qui ait regué en Europe. D'ailleurs on a observé que cette fièvre aigne dangerense et meurtrière est aporadique dans un pays, et que dans le même tema ulle est épidémique dans un autre. Or il ne seroit pas conforme à la droite raison de caractériser cette fièrre de maligne, dans lo paya où elle est éjudémique, et non dans celui on elle est scoradique : de dire, par exemple, que la peste de Marseille étoit une ficure nuligne et que la même espèce de fièvre, sporadique dans plusieurs contrées de la terre , n'y devra être appelice maligne, qu'autent qu'ello y sera devenne épidémique, ou p'utôt populaire. Dira-t-ou, pour nous servir d'un autre exemple, que le mi-liaire épidémique, qui a été observée à Bezuvsia, à Cusset en Bourbonnom , étoit une fières ma-ligne , sans caractériser du même nom la miliaire spora l'que de la Saxe et d'autres provinces de l'Europe , lorsqu'elle est accompagnée de pareils symptomes, qui en montient évidemment le mauvais caractère. Admettant une fois des ficeres sporadiques , il est elair que la contagion ue doit point entrer dans la définition des fières mulignes en général. L'expérience journalière fait voir que les sporadiques en sont exemptes. C'est aiusi que pense Mercurialis. Une des différences qu'il établissoit entre les fièvres pestilentielles épidémiques, et les pestilentielles sporadiques , c'est que ces dernières ne sont pas contag enses. Il est évident qu'il employoit l'expression de fièvre pestilentielle , dans le meme sena que nous celle de fièvre maligne.

Traisidme question. Doit-on dire avec certains antenis , la fièves maligne, on comme nom-re d'antres , les fièvres malignes : ou , ce qui revient au mune, n'y a tel qu'une seule estèce de fevre maliene , ou y en a-t-il plusieurs ? Il est certain qu'il ne lant point multiplier les d.stractions des fièrers sans nécessité; mais amsi faut-il convenir que lorsque des fidures aussi graves ont une merche, et pour ainsi dere une allure différente, et que de plus elles différent sensiblement entrelles par les symptomes et le deure de danger , et même par le traitement qu'elles exigent, c'est aller au perfecti unne ment de notre art que de donner des descriptions siparries de cas filores , et de ne les pus confondre. Partant de ce principe, uons cruyons qu'on ne doit pas balancer à dire qu'on doit recouncitro différentes espèces de fi ve a maligaes, non-scalem ut pour les ep d'm es , (les descriptions de ces sories de fier res qui out eté publices le proment assez, ) mais meme par rapport nux sporadiques. Les observations qu'on tenure aur ce aujet dans le premier mémoire de M. Lerov sur les fièrres aigues prouvent solidement que ces fieres officut des difiérences

remarquables, soit qu'on examine simplement les fierres malignes sporadiques d'un pays , soit qu'on compare entr'elles les fierres malignes apo ndiques de différens pays. Cela étant ainsi, on sem bien qu'il est important de donner des descriptions séparées de chacune de ces espèces de fierres. Faute de l'avoir fait , les auteurs sont tombés, et ont induit dans les erreurs de diagnostic les plus graves. On a dit, par exemple, que dans la ficere maligne, il y avoit pen de fierre relativement à la gravité des symptomes ; que dana cette fierre, le pouls étoit souvent naturel ou semblable au naturel : et les observations qui ne conviennent qu'à quelques espèces de fierre malignes , ne prusent être njpliquées sans erreur à d'autres espèces des mêmes fierres. ( Voyes le premier et le second mémoire de M. Leroy.

La ficere lente perveuse d'Huxham est évidemment du genre des fierres malignes. Cet auteur célèbre en distingue de deux espèces, et cette distinction est fondée sur la nature des parties surtesquelles la maligeité paroît exercer son nction délétère. Dans l'une il voit den signes mamifestes de dissolution du sang, et il appelle ces sostes de fievres putrides malignes. Dans celle qu'il appello lente nerveuse , il pense que ce sont les humeurs lymplatiques et nervenses qui sont affectees, non le sang. On peut voir dans ses ouvrages les observations sur lesquelles il fonde cette distinction. La fièvre lente nerveuse d'Husham a un rapport marqué avec l'espèce de fiere qu'on appelle à l'aris ; la fièvre maligne. ( Voyez Lorry , de melancolid , tom. 11 . pag. 177). Elle a aussi du rapport avec la fierre mal'gne des jennes-gens observée à Montpellier. mais elle en diffère en certains pointa, entrantres à raison des causes qui la produisent anivant cet auteur, et qui ne paroissent point du tout influer dans la production de celle décrite par M. Leroy. Elle en diffère encore à raison de l'eruption miliaire qui est familiaire à la fierre lente nerveuse, et qu'on n'observe point dans la première. ( Voyez les mois MALIGNITÉ . MALIGNES, INTERMITTENTES MALIONES, PETE-CHIES , PUTRIDITÉ , PUTRIBES, et DISSOLUTION,

### Neuvieme division.

On duit d'atiquer toutes les ficeres que nous venues de conseivere de ces alterions qui , in evasemblant point du tout à la fiérez , sout cepedant en effet des meldans fairles, et duit suitere traitére comme elles. Ce sont les afficies et de l'active comme elles. Ce sont les afficies qui firment la neuveme division adoptée par del fair. Let e observation est ribus et grande importance, dit ce médie du c'elèbres que ce grande minotance a gouter fatelieur la fatignent divers.

on'il est connu , et que l'ignorance le rend souvent mortel.

Sydenham , Morton et Huxlen a ont fait mention de certaines apoplexies ; de plemésies et de coliques , dans le qui l'es on ne remarquoit point de fierre , et qui présentaient seulement un s'diment briqueté das s ses arines. Leur marche étois périodique, et c'ésoit be finairement dons le paroxisme qu'elles enlevoient le malade. Il arrivoit, par exemple, qu'un homme étoit subai ment attaqué d'apoplexie. Le médecin oppelis pour le secourir administrat les secours andiqués, tels que la saignée, l'émétique, et les vésicatoires. La maladie , toute grave qu'elle s'annouçoit, cédoit dans la journée; mais le lendemoin il paroissoit une nonvelle attaque qui emportoit le malade le cinquien e ou le septième jour. On trouve dans Morton , 16. de febr. intern. cap. q., une description assez précise de ces fierres. Il s'exprime à peu pres sinsi. « Parmi les nombreux symptomes qui o :t coutume d'accompagner les intermittentes pernicienses, il n'en est aucun qui ne soit assez grave pour mettre la vie du malade en danger, et leur nature est tellement cachée , qu'on ne peut pas la découvrir, soit qu'en observe le paroxisme dans le période du froid, de la cha-leur, ou de la sucur. Ce qui reud encore le diagnostic plus difficile, c'est qu'on ne peut tirer aucun signe, ni du pouls, ni des urines, ni de toute autre circonstauce de la maladie. Elle prend tantôt le masque de la distribée, tantôt celui de l'apopléxie, du cholera morbus, de la pleurésie, tantôt celui d'un vomissement opiniatre, et trompe facilement le médecia avec ce caractère apparent. C'est envain qu'on lui oppose les secours ordinaires de l'art, elle les élude tous, et c'est au moment que la cessation des accidens vient inspirer le plus de sécurité, que le malade périt victime de l'ignorance ou de l'incurie du médecin ».

On ne sauroit donc considérer attentivement les affections , puisqu'elles sont ordinairement mortelles le second on le troisième jour. Sydenham et Morton conseillent d'observer avec attention les urines, et de se tenir sur ses gardes. des qu'on y voit un sédiment briqueté. Mais Huxham ne veut pas même qu'on attende que ce aigne paroisse, et il prescrit le quinquina, des qu'il voit un nouveau paroxisme se developper : c'est ainsi qu'il le pratiquoit dans la conititution régnante de 1737. Lanter, célèbre médecin de Luxembourg, rapporte qu'il a guéri dix malades an moyen du quinquins qu'il ridministroit aussi-tôt après le premier accès , lorsqu'il ent une fois découvert le caractère de l'épi-démie. ( Voyez intermittentes malignes. On y trouvera de plus grands détails sur les ficeres simulées.

Midecine. Toms VI.

Oa doit errore rapporter à cett classe de fiveres his affections principle qui no present tent pringulancine shiration can't pouls, et qu'il fait rependant traiter e mon des feeres intermittentes. Telles som les migraines, ces oplitalinies et ces doul urs locides décrites par Wan-Swiegen, qui revenoient pur accès. On tionvo paisiones observations de ce ; ence d'uns Morton et dans Torti ; l'expérience leur avoit pronvé que le quinquina étois le seul remède c.f. are qu'on put ther opposer.
( M. Lagueneve.)

FILVEE COMATI USF. On pent ca géréral appeller de ce nom toute fi rze day laquelle le coma ou une affection seporeuse forme le symptome principal ou caractéristique , celui qui a lieu pendant toute la durée , qui se renouvelle à chaque redoublement , à chaque accés , et duquel dépend le danger de la ma'adie. Les anteurs font mention d'un grand nombre de fir rees de ce geure , qu'ils ont désignées sous d'fférentes dénominations , relativement à la nature , à la marche, ou au type particulier de la fierre avec Liquelle est jointe l'affection comateuse : le les sont dans les fictives continues , Synochus soporosa de Rivière , la firre continue soporeuse observée par Sydenham en 16-0; parmi les rémitlentes et les intermittentes Typhus comatosus, Quotidiana sop msa de Morion, qui parolt être la même désignée par Surrages sons le titre de Tertiana carotica duplex y l'est'ena carotica de Werlhol, Trisacophia carotica de Bonnet; enfin (hartano comatosa de Charles Pison, &c., &c. Nous n'entrerons sur charune de ein fieures dans aucun détail. La théorie de leur nature , du prognostic toujours factious qu'elles presentent . du seul traitement qui leur convient, appartient à celles des fierres malignes en général, et surtout à celles des fi vres rémittentes et intirmittentes , Febres mult moris , si bien observées et décrites par Werlhof, Torti, &c. ( Poyez ces articles. ( M. Laconze.)

FIEVRE HYSTERIOUE. ( Power Hysteria-CIENE. ) (M. CRAMBON).

FIEVRE DE LAIT. ( Voyez LAIT. ) (M. CRAMBOK).

FIEVRE PUERPERALE. ( V.y. PURPE-PALE ( PIEVEE ). ( M. CHAMBON ).

FIGUE, c. f. ( Hygiène ).

Partie II. Choses improprement dites non naturelles. Classe III. Ingesta.

Ordre I. A iens.

Section I. Végétaux.

La sque est le fruit du figuier , dont on distingu vingt-neuf espèces dans le dict. de Bot.

C'-st un gente de plante à fleurs incomplettes de la famille du même non, qui a de grands rappo 4 avec les banbous, et qui congrend des adries et des arbrisseaux à feuilles simples et alennes, à rameaux terminés par un bourge on, poistu, à sucre propre laiteux, et remarquables par leur fractification, qui est enfernée et tot-t-fait caché dans une enveloppe obarute qu'on nomme figure.

Nous ne parlerons ici que du Figuier commun. Il. fr.

Ficus carica. LIN.

Ou distingue deux variétés de ce figuier.

1°. Le figuier commun sautage. Ficus humilis. C. B P. 457, sous 663.

2°. Le figuier commun cultivé.

Ficus communis. C. B. P. 457.

Le figuier commun en général est inn arbre mélocre, frimus, à cine un peu liche, et qui s'èlère, lorsqu'il et culturé, à la hauteur de vingt à vilga-con pieda; not trouc est amievant tortucus, uon écorce grindre, son lois est blanc, sinquièux, moelleux, Se feuille: sons grandes; palmées et décompées aux « profondément en cinq d'obre obtes, épuis, ruides au toocher; aur tout en ilésaus où se trouvent des poils courts un peu soides.

Les figues reaferment les fleurs arant lest maturiel, contiennent les senences de la maniration des fruits, sont escules on presque essilies le leng des rameaux, pousers neur les fauilles au moins les premières, qu'on nomme figuesfleure, et sello, le varietés ecquièrent, en murissant, une culeur bisantre, ou violette, on rougelure, ou james, ou bianche, ou veret. Leur prupe intérieure est le plus souvent d'un rouge agrétule plus ou moins et of si foné.

Cet alux croit naturallement dans les régions australes de l'Europe, dans Le vanut et en Asigi il perd aus fenilles tous les hivers, est très-sensities, au froil, ce qui fait qu'on est obligé de couvrir de pailleen huver ceux qu'on cultive dans nos provinces du nord. On en élève beaucoup en Provunce et en Languedoc.

Voici l'exposé des variétés principales du figuier commun cultivé d'après Garidel et M. l'ablé Rozier.

1º. Figuiers dont le fruit murit dans les provinces du nard du royaume. A. La grosse blanche ronde.

Fiena sativa fructu gleboso albo mellifluo. Tounner. 663,

Cé fignier a les feuilles grandes, peu décontpées, les fruits geos, reallés par la tête, pointet à leur base, recouverts d'une peu lisses; a conque ves d'un vert clair, pâle ou blanchâtre. La figne est remiple d'an aux deux trèssgrébble. Céde guier donne deux fois du fruit dans la même anuée. Les figures du printens, nommérs fignes ficurs que sont pas aussi bonnes que celles d'automne.

B. L'angéligue , ou la melette.

Figus sativa fructu parvo fusco intus rubente. Tourner, 662.

Les fruilles sont moins grandes, moins de couptés que les précédentes, plus longues que larges, n'ayant souvent que trois découpures. Les fruits sont un peu plus allongée et moins gros; leur peau est junne tiquerée de verd clair. La couleur de la pulpe est faure y tirant sur le rouge 5 cette figure est très-agréable eu poût.

C. La violette, du pourpre commune.

Ficus sativa fractu violacco, longo, intus rubente. Tova. 665.

Les ferilles de ce figuier sont moins grandes que celles du précédent, éécompées très-profoudément en cias parties, prosqu'unsei larges que longues, elles sont portées sur des petioles lougs de deux à trois pouces.

On distingué ce figuier en deux sons-variétés, la première est celle qu'on nomme, Ficus sativa fructu parvo glaboso intis rubente.

See fruits sont arrondis et du diamètre de dizhuit à vingt lignes; la prau est d'un violet foncé, et la puipe, est teinte d'un rouge très-lèger vera la peau er assez foncé au centre. Cette figue trèsabondante en automine est fort bonne quand l'année est chaude.

La secondo antescatión, Jone les caractères nots expressed des la playes de Toursefont con proposition de la playe de Toursefont per la playe de transporte de la playe nomme figure - pour congresse de la playe de la playe

2º. Figuiers dent le fruit ne meurit que dans les provinces méridionales du royaume.

# D. La cordelière ou servantine.

Ficus sativa fructu praecoci , subrotundo , albido , striuto , intús rosco. Touanes. 662.

Ce figuier a un fruit obrond et blanchâtre, son écorce est marquée de nervires longitudinales : l'intérieur du fruit est de couleur de rose; cente figue est consumae dans les vinges et les jardius de la Provence : les figues prioceres, qui on appelle figues ficurs, sont les meilleures de ce genre.

# . E. La grosse blanche longue.

Ficus saliva fructu oblongo, albo, mellifluo. Tounner. 662.

Cust une de sous-variétés de la grous blanche ronde, (letra d') elle acigle bauccap de chiseur et craint les brouillards ; son fruit est blanc, solong, sillone ét marqué de quelques petits points blance. Sa peau est asses dure. Les figura printanières de cette variété sont douccaires, mais moins bonnes et moins délicates que les commentes, per le comment dans les provinces du midi, principalement dans les parties et me le comment de le comment de le province du midi, principalement dans les parties les plus méridionales de Porvance.

### F. La marseilloise.

Ficus sativa fructu parvo serotino albido, intus rosco, mellifluo, cnte lacera. Tounn. 662.

Cette Figur exige beaucoup de chaleur, aussi no mûtirelle bion qire le olog des chtes marisinies de la Provence, principalement à Marseille, cette figure se peticaju'an retrajdatou blanctier extérieurement, roupe dans l'intérieur : elle passe, aver raison, puur la meilleure et la plus parfumée de toutes celles qu'on cultive; elle mûtit straf.

G. La petite blanche ronde, ou la figua de Lipari.

Ficus sativa fructu globoso albido, omnium

minimo. Tou a ser. 662.

C'est la plus petite des figues que l'on mange; son fruit est blanc, globaleux, élargi en chapeau de champignon, et doux comme le miel.

# H. La Figue verte.

Ficus sativa fructu viridi longo pediculo Insidente. Toursers. 662.

Les Provençaux nomment cette Figue trompecassaire; elle est portée sur un long pédicule; verte extérieurement et rouge comme du sang dans son intérieur ; c'est une des meilleures figues de Provence; mais elle craint beaucoup les brouillards. M. l'abbé Rozier paroit fondé à la regarder comme lisphia verte de Miller.

### I. La grosse jaune.

Ficus sativa fructu albo, omnium maximo, oblongo, intus suave rubente et mellifuo. Ros.

Cette figue.r.st d'abord blanche, ensuite jaune, quand elle swirt eille ets oblongue et d'un joll rouge en dedans ; c'est la plus grouse pub consioner on en voit qui placent juquia, quarte d'einq bnees. Son goût est agréable et fort sucré. On ezrit que c'est elle que Miller nomme la grosse blanche de Gênes; (Var. n. 9 4). Miller observe que l'arbre qu'il produit ure ére abrige pas beaucoup. C'est le fous sativa finets fiavescente intue sance subcare.

# K. La grosse violette longne, ou l'aulique.

Fins sativa fructu majore violuceo, cute lacera. Tounner. 662.

Cotte figue a la forme d'une espèce d'unberpieco unabenquie (mit d'unesepace de morelle) a peau se fend quad elle aprocche de sa utitatir les figuie d'automne de cut evrisée sont moins grosses que celles du printerna ; c'est peuttre la figue de Goiese, varieté n'. à de Miler. Cette figue est un frait allangé, a aninci vers la quee, et goulde ver son commett qui es olorus. Idear on nebulonité parparise, comme certaines prures; le célans act d'un rouge brillate et d'un goût relevé très-égréable ; elle mûrit au commencement d'où.

### L. La petite violette.

Ficus sativa fructu minori violacco, cuta lacera. Tounner. 662.

Elle ne diffère de la figue que nous venons de décrire, que par sa grosseur.

M. La grosse bourjassote.

Ficus sativa fructu atro-rubente, polline caesio aspero. Teunner. 663.

Cette figue est d'un rouge foncé et couverte d'une espèce de poussière bleue et blanche. Son écorce est dure ; sa forme est sphérique et applate du côté de l'oil ; sa chair est rouge. Elle est très-délicaie et très-agréable au goût.

### N. La petite bourjassote.

Ficus sativa fructu globoso, atro-rubente, intius purpureo, cute firmd. Tovaner, 663.

Cette figne est plus petite que la précédente, mains délicate au goilt , d'un rouge noir en dehors , paur pre en dedans , plus applatie vers Picil, et à écorce dure, elle exige beaucoup de chaleur.

### O. La monissonne.

Ficus sation fructu rotundo, minore, atropurpureo, cortice tonui. Gantente. 176.

Cette figue est petite , d'un pourpre noir , diffère de la précédente par son écorce mince. Garidel la dit pen commune aux environs d'Aix.

### P.n Lanégrone.

Vieus sativa fructu parvo , spadiceo , intus dilute rebente. GARIDEL. 176.

Cette fane est fort commune, pen délicate; elle croit dons les vignes ; sen feuit est petit, extérieurement d'un rouge brun, et intérieurement d'un rouge vif.

#### O. La graissane.

Ficus sativa fructu rotundo, albo, mollis et insipidi sapores. GARIDEL. 176.

Cette figure est très-peu délicate , blanche , fule , molle , applatie par-dessous. Elle est preence, et de pen de mérite. C'est peut - être le fiera sativa finctu piaccoci; albido, fugaci de Totanefort, 6 2.

### R. Li rousse.

Ficus sativa fructa magno, rotando, depr. sso , spade: o , circa ombilicum d. hisconte; intus suave rulente, Gantoni, 177.

Cette figue est très-grosse, ronde, applatie. et de conleur ron, é-brun ; elle s'ouvre vers l'evil et interieurement eile est d'un rouge agréable.

#### S. Le cul-de mulet.

Ficus setira fucta oblongo, d'Intè atro rubescente, mellifluo, intis albo. Gantnes. 177-

Cette figue est oblongue, d'un rouge-noir et très-vif, intérieurement elle est blanche et très donce.

### T. La verte bonne.

Figus sativa fractu parvo, in basi rotundo, circà pediculum ucuminato, atro viridi, intis rub nt. , et delicati atque exquisiti a poris. G.-BID: L. 177.

Cette Figue offre une des meilleures espèces. Elle est peinte, à base arrondie, moins terminée | pérament, parce qu'elles sont légèrement nour-en pointe vera le pédoucule, et d'un verd-brun | rissantes, adoucusantes et rafraichissantes.

FIG à l'extérieur , rouge en dedans , d'une saveur délicate et exquise.

### V. La Figue du Saint-Esprit.

Ficus sativa automnalis, fructu mogno oblongo et obscure violaceo. GARIDEL, 177.

Ce fruit est gros, oblong, d'un vinlet obseur, d'un goût fade , aqueux et pen agréable..

X. Le figuier du Levant , ou figuier de Turquie.

Ficus orientalis , foliis laciniatis , fructu maximo albo. Dunam. Arb. 1. No. 7.

A l'égard du figuier sauvage , dont le caprifiguier n'est qu'un individu stérile ou à fleurs toutes males, il parolt êre le type du figuier cultivé : il lui ressemble beaucoup, mais il est toujours petit, tortueux à feuilles moins larges, il porte de petites Figues qui tombent commu-noment avant de parcenir à maturité, et qui servent, à ce que l'on prétend, dans l'Archipel à opérer la caprification. Il croît parmi les rochers, aur les murailles et les vieux édifices.

En général la Figue de bonne espèce, dit M. Duhamel , lorsqu'elle est venue en bon terre n , à une bonne exposition , et qu'elle est parvenue à une parfaite muturité offre un des meilleurs fruits que l'on puisse manger. Quelques-uns ant prét n'he qu'il étoit mal-sain; mais je crois que c'est à tort , et que s'il a quelquelos cause des indigestions, il faut s'en prendre mo us aux figres, qu'à l'intempérance de ceux Boi ma gent avec excès d'un fruit même délicieux i c'etoit , on effet , un des aluncia les plus recherclés et des plus ordinaires des auciens , et sur-tout des Grees ; maintenant ce fruit fait encore une grande partie de la nourraure du paysur dans les provinces méridionales de la France, dans l'Italie, et on ne s'est jamais appergu qu'il leur ait causé quelqu'incommodité.

« La l'anguedoc, en Provence, en Espagne, en lialte et dans le levant on dessèche beaucoup d figues an soleil, cela fait une branche de consugerce assez considérable ; car on en consomme beincoup comme al'ment dans les pays freids et tempérés de l'Entrope ; et cet aliment est infiniment agréable et sain.

Plus la peau dos figues est tendre et délicate. plus el es se digarent facilement ; elles conviennent à toute sorte d'à e et à toute es éce de tem-

La matière médicale les regarde comme relàchantes, détersives et peclorales. On les employe séches, comme émullientes et propres à avancer la maturité des abcès de la bouche et de la gorge; on en fait des gargarismes avec du lait ; dans lequel on les fait bouillir, l'on y ajoute, si l'on reut, du sirop de mures. C'est aussi un bon béchique : on en fait usage pour appaiser les toux violentes. Comme sa décoction est adoucissante, relâchante et incrassante, on l'ordonne pour les maladies des reins et de la vessie.

Le lait qui découle des feuilles et de l'écorce des figuiers est caustique ; on s'en sert pour détuire les verrues.

Le fruit d'une espèce-de bananier se nomme anni figue-banane. (Voyes le mot BANANIER.) (M. MACQUART).

FILARIA ou PHILARIA. (Mat. Med.)

Phillycca folio ligustri. (C. B. P. 476). C'est un arbrisseau que plusieurs herboristes

confordent mal à-propos avec l'alaterne. Il est peu employé en médecine. Suivant Dioscoride , ses feuilles sont rafraklustantes et elles conviennent dans les inflammations et les ulcères de la gorge : on forme des gargariames

avec leur décoction. Les fleurs, pilées avec du vinaigre, et appliquées sur le front, sont bonnes , dit M. Lemery , pour appoiser la donleur de tête. C'est souvent l'elfet que produit le vinnigre tout seul. (M. Marion).

FILET , ( Hygiène).

Partie II. Des choses improprement dites nonnaturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Animarx.

Le filet est la partie musculaire qu'on lève de deans les reins d'un bouf, d'un cerf, d'un chevrenil, &c. On en distingue deux sortes, les grands et les petits ; les grands reconvient les côtes, sont extérieurs , les petits sont intérinurs. Les fi'ets offrent la chair la plus délicate des quadrupèdes ; le pesit fil.t, ou celui qui est en dedans de l'aloyau, est toujours le plus tendre, suns être le plus savoureux. Il y a peu de met, plus substantiels et merileurs que ceux qu'un prépare avec les filets. Il en est peu qui conviennent davantage sux personnes qui ont besoin de prendre des forces, et qui font de violens exercices. (M. MACQUART).

FILIPENDULE. (Mat. Med.).

Filipendula vulgaris, an Moron Plinii? (C. B. P. 163) (Inst. r. Herba:, 293).

On a employé la racine de estre plante, particulièrement des petits tubercules , contre une infinité de meladice, telles que la gravelle, l'épilepsie, les fleurs blanches, la dyssemerie, les écrouelles. Après les avoir fait sécher et reduire en pondre, on les donnoit à la dose d'un gros environ, dans un vehicule approprié. On she fait plus aujourd'hui aucun usage de la filipendule, sans doute, parce que leurs vertus n'ont pas été confirmées par l'expérience , ou que ses succès n'étoient dus qu'à d'autres substances auxquelles on l'associoit.

(M. MARON.)

FILLES, (Maladics des) (Med. Prat.).

Cot article n'est destiné qu'à présenter un tableau abrégé des affections morbifiques auxquelles les fili s sont le plus généralement exposées. On no doit donc pas s'attendre à une histoire détaillée de ces affections, puisque chacune d'elles doit être traitée séparément.

Je suivrai ici l'ordre que j'ai établi p-écédemnient, en parlant aussi en général des Maladica des Femmesse'est à direquej'indiquerai sommairement les accidens qui attaquent les filles, sans exposer leurs symptom a particuliers, ni le plan de curation qui leur convient. Ce sera un précis des accidens principaux, considérés d'après l'organisation du sexe qui les éprouve.

Je suis encore oblicé de rappeller ici, qu'en parlant de la constitution iles femmes , j'ai établi les différences qui existoient entre elles et les hummes. J'ai conclu que, de la diversité de structuen, les femmes étoient assujeities à une pléthore générale, et à une plus particulière qui svoit son siège dans les viscères de la région hipogestrique. Les preuves de cette assertion a rout mises dans un jour suffisant en parlant des menstrues, et je renvoie à cet article pour en prendre connoissance.

Quoiqu'il en soit, à considérer les enfans dans les premiers tems même de la jequesse . c'est-à-dire au moment où leurs opérations physiques et morales présentent des déterminations fixes , on distingue dejà dans les filles une différ nce d'actions très remarquable. Leur marche plus posée éent pent-être, dans les premiers temps, plus aux institutions qu'on leur donne qu'a la différence du sèxe ; mais les goûts sont dej't distincts. Les filles plus paisibles évitent le tumulte et les dissentions qui s'élèvent entre les gárçons de leur âge; les amusemens de cellas-el ont quelque closse de plus modéré que ceux des autres : elles se rassemblent pour jouir de discritisemens plus tranquilles ; la conversation ou le jualer est pjur elle us grand plaisir ; tandis que ces garçons se réunissemt pour courir, se fatigne et se livrer à des exercices violens.

Quand Page the rassembler quelques penaces est arrivé, les flex devi-nent curveuses; els ainquiètent des causes de tout ce qu'ellest coient, leurs questions se uncodent rapident. Les parçons, au contraire, semblent ne prendre garde à rice qu'ut ce qui l'es met dans un mouvement continuel; est état est le seul qui leur procure de véritables jouissances.

De cette opposition de carachte, trèle-pronocie à l'ège de ingl. à per qua si l'actual évidemment que les filés on les faculés utellectuelles plus précoces que les hommes. Cette observacion de la comparison de l'actual de la comparison de l'organization de l'organization des deux, sersete. Les fammes (p Pal di lips nes détail nilleurs) la fibre décentaire cet plus déliées, les unest plus temps per conséquent elles doivent recroir plus faciliement l'impression des agens qui nous exivonents, en épreure plus sensilement l'actual, être duoc aussi plató insdement l'actual, être duoc aussi plató inscondiparts domaire présentairement des preuves d'un juy-ment déjà excrée, quand les Inounes proviscert réunit à peire quelque ilées.

Une autre conséquence deirie musi de ceprincipes, c'est que la frayeur et l'en cainnes da toute aspèce sont une autie nécresaire de la foillesse de leur organisation, airémynt étune par une c'anne qui n'a pas une grande furre. Les récultats de la frayeur et de la catalie sout amai plus manif-sees ches les fives, non-seul-ment parce qu'elles out les aerfs plus facilement brandes, amis encore parce que les fibres rritorisant par une cause d'étrandes; della la firfiquence des ayannes, des miffocations, che fréquence des ayannes, des miffocations ; des espèce, et le somme des maux physiques que ces phénomènes entraluant à leur suite.

On explique aussi, par les mêmes rasiona, peurquoi leure sollicitudes sont plus permanuxes, care, indépendamment de ce qu'elles atout plus vieres, aussi quie le l'idit ci-dessus, les effets qu'elles déterminent, sont plus sensities et troublent dusartage. Fectonomie authorités de l'appendant du le l'acquit la vie plus muits. Si, à ces raisons, on réaquit la vie plus muits pur le plus de l'appendant du la combite pour en moits par le quelle de na prient de comotire pour en moits par le quelle de na parient de comotire pour en de l'acquit de

C'est encore à la vie plus sédentaire qu'il faut rapporter cette foiblesse physique habituelle qu'on remarque dans les felles. En effet, celles qui sont exercées par des travaux fatiguans, perdent cet état pour se rapprocher davantage de celui de Phoinme, auquel cependant ellea ue parviennent jamais, puisque leur organisa-tion ne comporte pas une force réelle semblable. Et, à cet é ard, on ne détruiroit pas la vérité de la proposition que j'avance, en citant quelques ., ceptions par lesquelles on croiroit prouver que les femmes égalent les hommes en force ; car celles-là même qui auroient un degré de supériorité reconnu sur les autres individus de leur sexe, ne seroient point à beaucoup près à mettre en comparaison avec les hommes d'une force extraordinaire, circonstance qui, au lieu d'être une objection à la proposition que j'avançois plus haut, ne serviroit qu'à la confirmer parfaitement.

Quoiqu'il en soit, le grand nombre des jeunes fills as réduit et général à une vio peu active, et c'est celle qui conviert à leun constitution; il paroit même que les sortir de cette habitude, et particulièrement celles qui maisent dans les villes, C'est les faire sortir de l'état de nature. Le défaut d'Action ou d'exercice faignant est la cause éloignée d'une pléthore, qui doit rendre leur vie exposée à de grands dangers.

Il est d'obbervation que la lenteur avec laquelle se meuve les fisitées, quand con àccédire pas leur marcie par des mouvemens sufhsans, dispuse tons les indivinds à la plehore. On abserve que mous supposons ici la ututifico donc, de ce définit d'action, que plentenda spontanie, qui tire as source de l'insuffisane des exections que le mouvement susquante. A c tte cause, d'ont la vérid est démoutrée par con les physiologistes, rappellons a souverair tout les physiologistes, rappellons a souverair con les physiologistes, rappellons a souverair artères de l'abdomen chez les filles, comparées artères de l'abdomen chez les filles, comparées avec celles do la même capacité cles les hommes, et nous aurons les deux causes qui déterminent la pléthore locale chez les femules.

Nons voilà parrenus au moment où le sang trup abordant chez les filles a besoin d'érire évacué par les unestrues ; c'est dans ce moment que commence veritablement leurs maladies.

La première qui s'offre à l'observation est celle qui résulto de l'embarras des fluidos et de leur stase dans les vaisseaux de la région abdominale. Si le anjet manque des forces necessaires pour faire franchir aux liquides les obstacles qui s'apposent à sa sortie par l'atérus ; leur séjour prolongé dans les viscères de l'abdomen forme une sorte d'empâtement qui gêne leurs fonctions et les détériore par la suite des temps : d'où les vices des digestions qui amènent le goût déprivé, la perte de l'appetit, on un appetit sans régularité ; d'où l'amas des saburres ni infecient les premières et secondes voies; d'an les envies de vomir , les vomissemens. A ees symptomes se joignent souvent les douleurs du ventricule, le soda, les rapports acides, les diarrhées fréquentes ou la constipation par atonie; d'où le défaut de nutrition auffisante aucmenté par l'amas des glaires qui tapissent les intestins; d'où les coliques ventrales, les déjections porracées ou blanchâtres. Du délant de nutrition résulte ,

19. L'amaigréssement, puisque les pegres ne sont pas convenablement réparères p d'une sorte de dépravation du sang, et parce qu'il aves pas reconvellé, et parce que le déjaux d'activité dans las marche détrait l'union de ses principes, d'obl. la partie maqueuxe sursbondante. Comme celleci n'est pas assimilée au cruor, elle prédomine y d'oi la viscosité (Le Lottor des latins), d'où le ralentissement secondaire de son course.

Or, comme la lanteur avec laquelle il marche permet aux différens liquides dont it doit être composé de rester désunts, le cruor manque de consistance et de proportion serce les autres partres; la sérosité devient excepsive, if obi an paleur, état, qui constitue la chlorose on pales couleurs.

Si, à ces symptômés, se joignent nue fièrra brate ou quotidienne, il y a alors fièrre blanche, f. bris d'ha virginam. Si celle-ci dure long-temps, le sang s'altère davantage, d'où la éachexie, les gondlemens sèreux dans le tissu cellulaire, le scorbut et la philisie.

Mais avant que les finides sient contracté les dernières altérations dont je viens de zendre compte, leur viscosité améne d'autres accidens ; Pai dijă parlé de l'empliement général qui avoit lien dans les visciers de l'abdomen ş à celui-la d'en joi a de particulers qui attaquent plas unanifesiem ni quelquescuiu de cus vus éves ş telles sont les obstructions du foie et da la rate rumaladira bien discrevés et hien décrite par buillon, et dont re o'élère médecin a parlafament déreloppé l'progine on traitant de la fierre blanche des filles.

Jolipson à éva affection les enjergemens des plandes missectiques, de celles qui environne at a trachée artiere (le goirer) si commun clae le james fille avant la mentraturis, et étant celle goirer de la commun clae grande de la communication de la communication de la conferencia de la communication de la conferencia de la communication de la c

Cet état est presque foujours accompagné de douteurs véhimentes à la tête, soit qu'elles soient générales à cette région ; soit qu'elles n'en occupent qu'une partie; on remarque sinsi qu'elles se manifestes sur les yeux arce une semantion d'avulsion. Quelques filles n'ont qu'un poist douloureux qu'in messemble au clou batérique.

De cette surcharge de la tête, résulte un engourdissement général, inhabilité à exécuter les mouvemens accoutumés, une pente presque' constante au sommeil, ou plutôt un affaissement continuel : delà, la lésion on la pression de l'origine des nerfs : d'où les dispositions aux convulsions et souvent des mouvemens convulsifs; d'où les spasmes étendus à plusieurs parties, ou qui fixent leur siège sur une seule ; sinsi on explique pourquoi , les suffocations , les soupirs , la difficulté de respirer librement, les étranglemens du col, les contractions spontanées du diaphragme, les mouvemens histériques, les romasamens par irritation, les épilepsies symptomatiques, le délire vague au permanent , la démence on la folie , la contraction prolongée de l'œsophage, avec difficulté ou impossibilité

d'avaler , les syncopes, les fo.blesses et un grand nombre d'autres symptomes.

A cra d'annemas uncelent una triticus habiti-ile, qui qui quoi internoque par dis accès d'une gaucte qui resemble à la folie p de l'une concie d'une gaucte qui resemble à la folie p de l'unes condicti sus actor de vicilale motal de clagera, une massivise hameter qu'on ne peut des ciprests insportables pour cores qui en sont l'olge, une massibilité suparmontale dans copresses insopheration pour corte qui en sont l'olge, une massibilité suparmontale dans l'une conference des conference enclancole inhabite de l'une forte aux une reducación la laborelle, e de la cofere aux unes reducación la laborelle, e de la cofere aux mont carracelhairer dans toutes les facultés de Pame.

Si le sun conserve un peu de considence, se que la force dei visienant ne sioliga allabhier, la pli timer songuine s'annonce avec tous ses la private s'anguine s'annonce avec tous ses la consideration de la confidence, la consideration de la confidence, la consideration de la confidence de la consideration de la confidence de la consideration de la confidence de la consideration del la consideration de la consideration del la consideration de la consideration del la consideration del la consideration del la consideration del la consideratio

La plethore entrale causali l'autres symptomes, quanal le sang ne troure pas de passegas libres para l'avoider y Cest par cette raison que dis Rau pérodique de hisourboider, viant l'incomparation que des lans pérodique de hisourboider, viant l'inno-pisite, a l'où les astigaemens reguliera par les maries ; per les sents, el corrolle, les yeux, l'avoignes, la veute, les intestina, les gent l'avoignes, la veute, l'en intestina, les gent l'avoignes, la veute, l'avoignes de la colore, la post qui rectouve les glandes des ancilles y on a vu les extrêmités des doignes format cette exercition. A consulter les observateurs surce terrerus de long, q'ydou ne permette cette surce terrerus de long, q'ydou ne permette qui ne puisse douent passage au laug mentrach.

Les monstrues sont aussi retenue dans l'uterus par vice de conformation. Ainsi, l'imperforation de ce viscère force le sang à y séjourner, à s'y anasser en quantité excessire, d'où le volume extraordinaure de la matrice et tous les accidens qui en dérivent ; tels sont la compression des vaurères vaissins et les aymptomes qui sont l'effet immédiat de cetter compression. l'ayez article acoustass.

Delà stagnation du sang dans la matrice , affervaceure dans co fluide , sa dégénérescence , son acrimonie , l'arritation qu'il cruse sur les parois de ce viscère, la résorbtion du liquide àcrimonieux, d'où la fièvre lente et quelquifois l'inflammation de la matrice.

La mine vice se remontre dans le vapin na à ann curvie su plus prindimentari par diverse faire prouvert qu'èl peut être ampelend et de déférences manières. Comme les détails qui soust relatifs à cet objet aunt ampleueut exposés alleurs, il me autitude els indiquers sommantment ist, on ajoutent sellement que vette me destinations de la comparation de la puiser de destinations de la puiser de la puiser de destination de la puiser de de parties principales. La puiser de de conformation à missance.

L'écuation des meestrus ne saure que toujous les filles des malacies ausqueiles clies annt exposées avant que crite excritous ét an-intere; car si clies ne coulent pas en quantida entre exposées avant que crite excritous ét an-interes, competinen en la competine qui bourbe ventre distremire une congestion qui bourbe ventre distremire une congestion qui bourbe destruire du acqueile des destruire une congestion qui bourbe destruire du destruire de saus meastruire, la competine cette destruire de saus meastruire le conference de l'entre de saus meastruire l'écode régulière cette, les competités de saus meastraire l'écode régulière cette, les competités de saus meastraire l'écode régulière cette, les competités de saus millen que le accettant complete de l'évocation, dont sous parlons, détermine précipitamment de accédent dus la nurabondance du saus.

Ce que nous avons dit de la pléthore, lorsque les menstrues tardent à parolire, doit être appliqué à cette circonstance; car les effets consécutifs sont les mêmes.

Quoique les règles coulear régulairement, quelques suiget fubbles sont encore affectés de chlorous. Les principes qui lui écunent naissance que plus relatifiques qui lui écunent naissance que plus relatifiques que lui écunent activation de cotte muladia maiget l'écoulement des menatreus. Les filtes auto donc excere sanitation de cotte muladia maiget l'écoulement des menatreus. Les filtes auto donc excere sanitation de la confession de la confes

 quelques sujets sont soums à cette sal trice évacuation, se reproduisant dans l'es, èce dont nous parlons ; ainsi les malades clammques qui ont été énoncées plus hant, attaquant également les persoanes dont nous parlons.

Si les menstrues cessent tout-à-coup pendant qu'ed a couloient; un autre ordre d'evénemers se presente. Par-tent où le san , est repons ; i. oc asienno des symptomes dangereux i s'1 se parte à la tête, il cause des matadies comaterous avec on sans fièvre , avec on sons no encontron ; des compressions sur le censeau, et l'origine des nerfs du déterminent des a circus généraix , quand tout le système nerveux en est afferté ; cemme consulsions universeties, spisme permanent , fésan des faculais de toute estéce : des neridens partiels, quand une portion des neiß paroit seule supporter da compression extre e per la congestion singuine i d'on les paratisons, but, inblomens dequelques membres, leur amaigrassement, les douleurs locales, les congestions inflammatoires circonsentes , &c.

Si le sang aurcharge les politions, il les en gorget : 'où les toux sèches, fréquentes, opinitàres, les néusoptises, les phituises purulentes; il'autrefois des étoufficiens violitis, une difficulté constante dans la peiritrie ; des palpitations insupportables, des anerriques du ceur ou des groy vaisseaux, &c.

Dans le bis ventre des congestions lentes on inflammatoires, des obstructions saugunes, et les symptomes qui résultent de la surcharge du saug sur tous ces viscères.

Si parmi tant de causes de désordre la santé se manient, et que les firers resient dans leur intégrié, un autre genre de malieur menace encor les filles. Le tente des passions amines avec lui ses orages; et la privation des plaiers de l'Amour cause aussi des maladies qui, sont faciles guérir, en se rapprechant des vues de la nature; mais qui se manifers et d'un manière terrible toutes les fois qu'on s'obstine à c'eatr.

Il faut le dire san déginement la morde et Pédectate lineare apreceroir sei toute lum Pédectate lineare apreceroir sei toute lum impuisament, quand apreceptique, la contrainte aux enfantes pour participaiques, la contrainte avec lasquelle on valutache à réprimer les impais nois de l'amont, en feit que sertaire à douver plass d'intensié et de vébémence à l'explosion de tet passion issueronaisle. Cett ainsi que la faireur, qui on nomme métries, est la saite de traite de la commentate de la commen

provide les conventions de De qu'ill end à l'un soit, pour l'avec un jour faile aux militages avec du mépuis. Illé in lett, de s'en diverbre con un que le la laine plus écretine ; clui qui micrott son chois ; et toute personne qui priet pa écon sere pelivient au môme moment relux souquel vilu s'alun loune sans mérapen-un comme sans lante. L'un reusement de marche comme s'elle perte la décondre donnée no marche comme s'elle perte la décondre donnée de comme s'elle perte la décondre donnée de l'appliques qu'elle perte la décondre donnée de la lainte de l'applique de l'appliques qu'elles s'elles de l'appliques qu'elles s'elles de l'appliques qu'elles s'elles de l'appliques qu'elles s'elles de l'applique s'elles s'elles de l'applique l'applique de l'applique s'elles s'elles de l'applique s'elles s'elles de l'applique s'elles l'applique l'applique s'elles l'applique l'applique s'elles l'applique s'elles l'applique s'elles l'applique s'elles l'applique s'elles l'applique s'elles l'appliq

Quand le désordre est moissère, il s'ansonce par l'hystér esser, dont le siège, enciqu'on es die, est fisé dans l'uterras c'est-Adire que l'endarras de or vivorre occasione tous les symptomes de cette affection patiologique, dont ies détails a ront exposés aillours.

Dans les sufets que la nature ne gouverne pas avec un pouvoir aussi absolu, c'est à dire dans I s filles dont la constitution n'a pour base que des forces très-modérés, la privation des plaisirs Su mariage n'entraine pas d'aussi grands accidens : les possions sont (si je puis parier ainsi) plus monties; elles affectent devantige les facul és intellectuelles ; mais les inqui indes qu'elles sussitent confusent mensibiement à la mélancolie : delà nu dénangement des fonct ens vitafes et naturelles , et souvent un déré, lement de l'imagination. C'est de cette cause que d'rive les abénations de l'esprit, toujours occupé d'un même objet ; esprit qui perd enfin l'usane de la rellexion, sur tent antre sujet que celui qui l'a occupe exclusivement.

Je ne parletai pas dans cet aricle de la multitude d'arciènes qu'un blerininge acret audice à as suite; cette énunération trouvera as place cu trantant de la mesturbation. Ce sera algue que le vice offert aux yeux révoliés de son sepet, avec les couleurs i bleues qu'il le caractérisent, donners un tableau effrayant des mulheurs auxapuels il expose. (M. Charatsox, de heurs auxapuels il expose. (M. Charatsox, de

### FILTRATION , FILTRE. ( Mat. med. )

La Elization est emplayle pour oblevir les liquides transparens et spirés Aure els cara a soldes qui les abecents. Elle est nécessaire paur rorde les mélacamers compaisés, eu les potrarations mélocamerses, plus pures, moins désagréables pour les ma ades et souvent plus on moins actives qu'elles ne l'auroquet été dans rette opération. Tour ce qui ser l'estal à l'art de la fiftention, à la nature et à l'usage des filtres paparelament eniètement à la planameir faitres paparelament eniètement à la planameir

on à la chimie, nous renverrons les détails qui les concernent au dictionnaire de cette science.

(M. Founctor).

FINE (Oconce), né à Champ-Rouet, près Brian on, en 1454. Sonpère François Fine mèdecin et son ayeul, qui l'un et l'autre étoient fort verses dans I a mathématiques, lui donnérent les premières le cons de cette science. Après leur mort il vint à Paris, et fit son cours de philosophie au collège de Navarre. La philosophie avoit pour loi des attraits; il fit des efforts incroyables pour en approlondir toutes les parties, autint du moins qu'on pouvoit le faire alors. Il s'attacha davantage nux mathématiques ; et sans se rebuter, ni par le pen de cas qu'on faisoit de cette science, ni par le jeu de moyens et de se ours , il fit tout pour s'y rendre habile et y réusoit. Il est aussi benuroup de succès dans la méchanque, et s'acquit une grande rejutation.

Son promer travail fut une édicion qu'il conce de l'aridemétique de Jean-Martin Salice . Espagnol. Cet ouvrage parut en 1514, en 1517. Fine etoit dejà corna compe agronome et medecen. On croit qu'il fut erreie en 1518 , par ordre du roi , et mis en prison avec plusieurs autres membres de l'iniversité, à ciu-e des actes d'opposition faits an concordat par cette compagnie. Suivant les acres de la nation d'Allemagne, il sembleroit qu'il étoit encore captif le 27 octobre 1524. Cependant du Boulay ini-mème dit no Ocoace Fine fut recteur de l'université le 10 octobre 1518; et d'après les re, istres rie la faculto de médeeine, il se présenta au mois ile mirs 1522, pour être admis au bacaloureat. Suivant Delannoy, hist. du collège le Navarre, Fine ht paroitre en 1523 la mar; areta philosophira, de Grégoire Reisch, Aliemand, depuis char:renx. Et anno 1523 (dit D launoy), dun achue in Nevarra cum Antonio Silvestro degent, philosophicam marganetam quae ration lis acmerali: į hi'osophiae principie duodecim lib-is completitur 'n cagnovit et pruelo mondari curavit. Q oi qu'il en soit, et dans la sopposition que l'ine ait été emprisonné en 1715, il est probable que la cause de cette disgrace fet d'avoir vouln prédire à la cour de France des choses qui ne lui plaisoient pas. On soit que dans ces tems il étoit pen d'astronome et de géomètre, qui se se mélát d'astrologie judicianes et c'est à quoi fait allusion Henry Corneille Arripya , dons sa lettre so xants-doux-ême du quariem- livre detée de Lyon, le 3 novembre 1526, où après s'ètre plaint ile sa diser-ce , qu'il attribue à un horascope qu'il avoit fait du connétable de Bourbon, il ajoute a qu'd n'avoit n pis senes a sez-tot à l'aventure d'un grand » mathématicien , qui avoit été long-tema dans » me dure captivité pour le mome sujet » ( Voyer BAYER, article FINE. )

Aprèl la publication des deux ourrages dons je vens de parler , Oronce Fine donna des leyons porticulières de mathiasatiques, et enarogan publiqueson et cette acince au collège demairre Gervais. Ses leçous faites avec le plus grand succès, in lipocurrente au 1531 a claure de professeur de marièratiques, dans le nouveau cocque cette place (jumpi à na mer d'une manière dutingués, et l'on peut le regarder coume le restaurateur des mathématiques on France.

Les personnes illustres de ce tems là, lea étrançers même annouen a le visiter, à converser avec lui, et à voir ses machines. Un de ces étrangers, Ensta e Kuniddishorf, Prussien, fait son rioge dans sa description de Paris.

Pervigil astrigeros meditatur Orontius ignesa Collocat et propria avdera cuneta locia,

Multiplicis quietes subort curvamina sphera, Aqualem siculo se putat essereni. His alios etiam junxit Clementia Regis,

Carmine sed cunctos dicere langa inora est. Nec tintum phaleria gaudena facinicia præsul, Panditur ble, rebus major habetur honos,

Jean Voulté l'avoit loué en moins de mots, et plus énergiquement dans ces six vers t

Regius et doctor, doctoris nomine dignus,
De septem poues artibus ipe loquiSydera quas haleant sedes, quoque ordine fixa,
Si iu nun decesa, nemu ducere potest.
Notti manaras, nunmera, manaque, conouque,
Finne, et fines, quidquid et oub a halet.

Ni ces clopes, ni cet accusil des gens d'un rang élevé, ne servirent à sa fortune. Il lotta tout ets vie centre l'indigence, sans autre bies que ses gapas de professier du collège royal, et le peu qu'il retiroit de ses ourrages. Il mourrut le 6 octobre 1555 âgié de 61 ans, aussi paurre

qu'il avoit vécu.

Il avoit épousé Denyte la Bianc, D'onyvia Cardida, c'Élbre par poi espot et an besuit ; il en fait l'élage dans ses ouvrages. Sa mort la lasax dans la maiere; elle étoit chargée le dettre et le sia sofiaire, mais le acoverne du mérite du pret fit pour les fiés, et que son mainte même alvavit pa faire pour lui. Sa familie toura de Méchars, et plus-ura de ses fils fuient avantagemente dables.

Fine avoit choisi pour devise virescit vulners virtus, peut être pour faire allusion à sa détenation, et aux praréculons de ses encenis, dont il se plaint souvent dans ses ouvrages, comme dans toutes les épitres dédicatoires il se plaint de la pauvreté.

On lit ce qui suit au bas d'une estampe in-4., 1º la même ville, de C. Galleman et de Claude qui se vendoit à Paris chez Louis Boissevin , à 'I'm ige Ste, Geneviève, Oronce Fine y est représenté en robe de professeur royal ; il a les cheveux courts et plats, et un bonnet enroi de la forme usitée alors, » L'amiral de Bonnivet le » fit connoître à François premier, qui l'emmena » en Piemont, et le chargea de fure travuiller » aux fortifications de Mitan. It fut consulté » par François premier, sur le siège de Pavie, » on l'on dit qu'il prédit au roi sa prison. Une » de ses lettres de Cremone, du 26 mars 1525, » décrit de quelle manière il fut pris lui-môme , » faisant construire un pont sur le Tesin , le 22 » février de cette année là , et commeut il nvoit » refusé les avantageux établissemens qui lui » avoient été proposés par le conuétable de » Bourbon, et D. Ferrante d'Avalos, marquis » de l'escalr. Le roi le sut , et lui fit présent de » deux bagues de sa propre main, et après sa » délivrance le nomma à la chaire royale de » mathematiques, qu'il remplit avec tant d'éclat, » que toute la cour et les rois mêmes, François » premier ot kienri II l'honorèrent souvent de » leurs visites. Son attachement à la religion » catholique lui fit refuser les offres qu'on lui » fit ainsi qu'à plusieura autres savans , pour les » attirer dans les hérésies naissantes. »

Il étoit très-habile à dresser des cartes géographiques. Il publia en 1551 deux cartes qui scroient aujourd'hui très-curienses; il les avois intitulees: description et carte du pré aux-eleres, en l'état qu'il étoit il y a 28 ou 30 ans, et description on carte dudit pré, en l'état et adultération ou il est de présent.

Oronce Fine fut le premier professeur de Ramus, comme celui-ci le dit dans l'avis au lecteur, qui est à la tête de son ouvrage, inti-tulé P. Rami arithmeticae libri duo; geometriae septem et viginti , Busileae , in-4. 1569.

Allard dit que Mizzuld , savant médecin et ami de Fine , a écrit sa vie ; et il ajoute que les savans dressèrent quelque monument funèbre à sa louange. Ce recueil fut imprimé sous le titre de funebre symbolum aliquot doctorum virorum, vira doctissimo Orontio Finaco. -- Il est différent de l'ouvrage suivant, in 4 , de 16 p. , adressé à Jesu le Vasseur, docteur en théologie et principal du collège de Rheims. Il a pour titre : Orontii Finaei , regis mathematicorum apud Lutetiam professoris tumulus, latine, graece, et gallice , autore Thoma Fargaco Vellaunio; Lutetiae , apud Michaelem Vastosanum.

La plupart des pièces en vers grecs , latins et francois, sont de l'éditeur ; les autres sont de Jean Helluys de Beauvais , de Jean , doyen , de 1

Arnolphe. Elles sont toutes sur le ton de l'eloge-L'oyez Allard , biblioth, du Dauphiné , The-

vet-cloges, tom. 7, Launoy, hi tor. Gymnas, Navarr. Duverdier et la Croix-du-Maine, les mémoires du père Niceron , tom. 38 , Phist du collège Royal de l'abbé Gou'et, le dict. de Dayle, les registres de la faculté de médecine . et les éloges de Ste. Marthe ; cum renascentes, &c. &c.

On voit à la bibliothèque de Ste. Genevière l'horloge qu'il inventa en 1553, et dont le journal d'Amsterdam, du 29 mars 1674, fait la description. On trouve nussi dans la memo bibliochèque la brochure suivante qui l'explique « description de l'horloge planetaire, fait par l'ordre de M. le cantinal de Lorraine, de l'invention d'Oronce Fine, 1553, in 4.

### Catalogue des ouvrages d'Oronce Fine,

1. Joannis Martini Salicaci, hispani, arithmetica theorica et praetica, edita et correcta ab Orentio Fineo. Paris, 1514, in-4. Martin Salicée est mort cardinal en 1557.

2. Margareta philosophica, rationabilis et moralis philosophiae principia XII. Libris dialogice complectens, olim ab ipso autore recognito, nuper correcta et austa; una cum appendicibus itidem emendatis. Parisiis, 1523, in-4. -- It. Basilae 1533, in-4. -- Cet ouvrage est originairement de Grégoire Reisch, qui le composa avant de se faire chartreux.

3 Theoricae novae planetarum idest steptem errantium siderum nec non octavi orbis, seu firmamenti , Auctore Georgio Purbachio , Germano. Nuper summa diligentia Orontii Finaci emendatae , figuris it.us opportunissimis es scholiis nona spernandis illustratae , longique castigatius quam anted ipso curante coimpressae. Paristis, 1525, in-4. feuill, 44.

4. Nouvelle description de la France. Paris, 1525 et 1557. It. Venise , 1556. C'est une carte géographique en une graude feuille.

5. Protomathesis ; opus varium ac scitu non minus utile quam jucuudum , nunc primum in lucem emissum. Parisiis, 1532, in fol. feuill. 207. L'épitre dédicatoire au roi François premier, est datée du premier janvier 1531 , c'est-à-dire, 1532 , suivant notre manière de compter. - Ce traité contient quatre ouvrages différens.

De arithmetica practica. Libri IV , 15:2,

Ecc 2

Digiometris, l'bil duo. -- Cet ouvrage a un titre particulier qui porte Pan 153c. Copendant les chifties des feuillets de tout le receul sout suivis.

De cosmographia site mundi splaces libri V. propriis sjusdem Orantii commentasiis clucida i. Le titre particulier porte aussi 1530.

De solaribus Lordegiis et quadrantibus, tbri IV. Le titre porte 1551. — Cet ouvrage a det trè-critiqué par Jean-Baptiste Bouclieti. En effet l'inc y rapporte, d'apres Monster, pinsieurs choses qu'il n'est pas difficile de refuier.

Ces quitte outrages, avec un autre qu'il donne depuis ur les afficiris ardens, ont été trainis en Italien et publis aves ce titres. Opere d'Octor Firondelle services en entre partir arithmetir e, prometrie se avergage partir arithmetir e, prometrie se avergage partir arithmetir e, prometrie se avergage partir arithmetir e gouvernier et a Conno Burtoli sendre or Firon nime v. e gii sprechi tradunti dal Carel. Evecle Burtigare v. Centili. Bulogaret. B. I evecle, 1559, 16-4. — It. Ibid. 1670, in-4. Pp. 776.

- 6 Epitre en rime présentée au roi François, tombant la déjanté perfection et utilité d'a sciences mathéontiques, sen lajaelle est introduir philosophie parlam audit se igneur, Paras 539, in-8. Pirre Laber It. d'a taite de la sphire du montée de Fine, Paris, Michel Vissouan, in-4, 1551.
- 7. Quadravs astrolabicus omnibus Europar gionibus isacrolans, ex recent et emendat ipsins autoris secognitione in ampirorem se longe del liorem redactus cognitionem. Paristis , 1524, in 1601, frailles i
- 8 Nova di scriptio terrarum ad intell'igentiam vatriusque ti stamenti maximè conducentian. Parisiis, 1356. C'est une aurre carte géoplaplique.
- 9 Orbis totius recens et integen descriptio ad cordis humani offigiom. Ibid. 1536. Cest nue untre carte.
- 10 In exe priore three geom virionem elementorum Enthiles, Agencasis, disconstitution se gravie et Libbes, con interpretatione latine Bertholoment Komberti, Planti, Parisiis, 1256, infold, lime us évet applique dans cet ouvrape qu'à er piquer le plus clairenant qu'il bit a ce paraible la preusé d'Enchès, saus entreprendie de donner de nouvelles d'monstraions.
- A In proprium planeturum Megasteriam omnium aut d'exergitatorum et intellectu et usu facillimum (a ones, ab ipso autore recens oucti et emendati. Paristis, 1538, in-8. pp.

31 nan cliffrées. Comme l'auteur ( dit le pére Niceron) a sourcui fuit reparolite les mêmes clocus sous différence foames, pour multiplier aes ouvrages et son goin ; il en presqu'unpossiblede marquer au juvo la Jate des peraières éditions, c'antant plus qu'elles sont presque entorement do,agrace, et que Firae supprinté dans les nouvelles les anciennes épitres dédicatoires, pour leur en aubstiture d'autres.

12. De mundt sphurra, sive Cosmographid primave astronomiue purte libri V, i sacudita methodo ab méare renovati s proprisque tum commentariis et figuris, tum demunstrationibus et i.bulis recens tilinat ati.

Ejusdom Orontii recturum in circuli quadiante subtansarum (quos sinus vocant) domonstratio supputationue fuellima, nunc primum editi, unn cun corandom sinuum talulu fideli admodum calcuo vestituta.

Ejusdem Orontii organum universale, ex supra dicta sinuum ra'ione cont xtum, quo tum gronu trici, tumomnes astronomiai canones, ex quatuur sinuum proportione pendentes, niira facilitare practicuntur. Parisiis, 1542 in fol-

Fine, a donné depuis deux nouvelles éditions du premier ouvrage sous cet autre titre, qui léue est commun à quelque chose près.

- Spaces mundi sive cosmographin quinque lib is recens auc'is et emendatis absoluta ; in qua tum pieum astronomiae pres, tum geographine ne hydrographiae rudineuus pertractanter. Pensisis, 1551, in 4. It. Parkits, 1555, in 4.
- Il l'a m'ine traduit en François et publié sous ce titre :
- 33. La sphire da monde, propriema dinciarregable, comprise acceptioned cocarregable, comprise acceptioned cofranciar, et ilivitée ca-cita fivea, comprovadla promètre partie de l'astrònici et le forprimique auticirche de la gographic et hydraportation actulité à science mathematique, por Omace Flere, antif de Dauphint, tecturnationatic in de s'ochrètier noi de France, et Lanceviche de France, 1551, 1644, et della neurola man,— Octo varinge est della neurola man.—
- , 14 De his quae munda minhilitet eveniunt; nhi de seusunh erroribus et potentiis animus; ac de influentiis caclumo fr. (Clandii corlestini opusculum. De mirabili potestate artis; et naturne ubi de phi osophorum lupide, fr. Rogerii Baconii; anglici, libellus. Hace duo

gratissima et non aspernanda opuscula Orontlus | dicum simul et asmonamicum conjugium. Lug-Fineus deligenter recognose-bat et in suam redigebat ha moniam. Paulsins, 15.12, in-4.

15 De arithmetica practica libri quatuor. Parisiis, 1542, in-4. Fine dit dans l'abrégé de cet ouvrage, qu'il donna en 1544, qu'il avoit dejà été imprimé trois fois en 1532, 1535 et 15.12. Il y en ent encors une nouvelle édition en 1555 . in-4.

6 Canons des éphémerides. Paris, 15:3, in-8. La secande édition est intitulée : les canons et documens très-amples touchant l'usage et pratique des communs almanachs, que l'on nomme éphémérides. Briefre et isagogique intraduction sur la judiciare astrologie, pour savoir pronostiquer des choses odvenir, par le moyen desdites éphémerides. Avec un traité d'alenbice nauvellement ujoute, touchant les conjonetions des planètes en chacun des donce signes, et de leurs pragnòstications ès révolutions des années ; le tout fidélement et trèschirement rédigé en langage frantois, par Oronco Fue, keteur, mathématicien du roi en l'université de Paris. Paris, 1551, in 8., de 80 pages. On voit à la tôte une épitre en vers de l'auteur, à M. André Blondel, trésorier général de l'épargne , dans laquelle il lui dit qu'il avoit dédié la première édition à M. Duyal son prédécesseur, et qu'ayant augmenté son ouvrige il lui dédie celle-ci à cause de soh mérite, de la place qu'il occupe, de la proximité de leur pays, et afin qu'il lui paie sa pension lorsqu'elle sera échue, parce qu'il u'avoit pas d'aure revenu. - It. Paris, Guillaume Cavellut , in 8, 1556.

17 De quadraturi circuli ; de circuli mensura ; de mul'angularum omnium et regularium figurarum d scriptione; de inv. nienda longitulinis locorum differ ntia, aliter quam per lunares eclipses, eliam dato quevis tempore; Plomisphaerium geographicum. Parisiis, 1544. in-fol.

18 Otontii Finaci naithmetica practica in compendium per autorem ipsum redacta , multisque occ ssonibus l'empletora. Pari iis, 15 4 in-8. feuill. 95. Cet abrègé est comme l'ouveme meme divisé en quatre livres.

19 De universali quadennte sinuamque organo. quo tum geometrici, tem astronomici canones e.e quatuor sinuum rectorum proportione pendentes, mirà facilitate pertracturtur, liber singu'aris. Parisiis, 1550, in-4. feuill 10.

20 On trouve à la tête du livre d'Antoine Mizauld , intitulé : Alisculopii et Uraniue meduni , 1550, in-4. une pièce de 18 veis de la façon de Fine , à la louange du livre.

21 Il y a aussi une autre pièce de 56 vers latins, de Fine, à l'ouvrage du même médecin, intitule: Mizaldi planetologia, Ingduni, 1551. in-4.

22 De speculo ustario ignem ad propositam distantina, generanta liber unicus : exquo duavum linearum semper appropinquantium et uumquam concurrentium colligitur demonstratio. Parisies , 1551 , in-a. feuill, 25.

23 De duodecim cali domiciliis et horis inacqualibus libellus non aspernandus. Uno cum ipsarum domorom, atque inarqualium horurum instrumento ad latitudinem Parisiensem, hactenus ignotil ratione d. lincato. Parisiis 1533, in-q. feuill. 30.

24 În cos quas de mundi sphacrà conscrip#t libros, ac in plan-tarum theoricas canonum astronomicarum libri dan. Paristis, 1553, in 4. feuill. 62. - Ces canons avoient dejà été insérés, dans les livres de sphaera mundi ; mais Oronce Fine les redonne sei avec des augmen-

25 Description de l'harloge planétaire, fuite par l'ordre de M. le cardinal de Loriaine , de l'inventon d'Oronce Fine , en 1553 , in-4.

26 De re et prazi geometrica libri tres, figuris et demonstranjonibus illustrati. Ubi da quadrato giometrica es virgis seu baculis mensuris, me non elis, cum mathematicis tua mechanicis. Parisiis , 1555 , ih-4. - It. ibid. 1586, in-4. p. 118.0

Pierre Forcadel a traduit cet ouvrace en François sons ce ture: La pratique de la géometric d'Oronce, professeur du roi es mathematiques ; en laquelle est compris l'usege du quarre géométrique, et de plusieurs autres instrumens servans à mê e effet : ens. mble la manière de bien mesurer toutes sortes de plans et de quantités cosporelles , av. c les figures et démonstrations , revue et traduite par Pierre Fercadel. Paris: 15-0, in-4 femill, 64.

27 Do r. bus methematicis hactrus decideratis libri IV; quorum primus inventianem duarum rectarum inter dat. s extremas continuè propartionalium exponit; secundus rationem circumferentias ad circuli dismetrum exprimit, et sic quadraturam circuli ; tertius inventionem la:eris cujuslibet polygoni regularis in dato circulo descrip:1, reductionemque figurarum rectilinearum in circulum; quartus omnimodum solidorum transmutationem, cum ipsa sphærae cubicutione; cum praefutione Antonii Mizaldi, Parisiis, 1556, in-lol.

28 La théorique des cieux et des sept planettes, avec leurs mouvemens, orbes et dispositions tris-nécessaires, tant pour l'usago et pratique des tables astronomiques, que pour la comoissance de l'université de ce h ut monde céleste. Paris 4557, ins.

29 De solaribus horologiis et quadrantibus, libri quatuor. Parisiis 1560, in 4. p. 223.— L'épitre dédicatoire est de Jean Fine, fils d'Orance.

30 Almanach conjonctionum et oppositionum luminarium, cum ils quae ad ecclesiasticum computum spectare videntur, 35 annis inser-

31 Almanach magis universale pluribus nnis duraturum . . en latin et en feançois.

32 Explication de l'usage de l'anneauhoraire.
33 Brève déclaration de l'horloge au quadrant général. Paris.

34 Histoire sacrée en tabliaux, avec leur explication, par Oronce Fine de Bainneille, (avec des figures gravées par Sébastien le Clerc.) Paris, de Strey. 1670, 1671 et 1675. 3 vol. in-12. (M. Andry.)

### FINOT. ( Raimond )

De Beziers en Langueloc, docteur à Montpellier en 1659, puis à Paris en 1669. Il remplit la place de médecin de la pitié pendant vingtcing ans.

Finnt stoit un homme d'un grand mérie, bon pluisient et très-hable médéen. Il possédoit des connoissances plus agréables, anxquelles se iopigoit un foud d'étoquence naturelle qu'il avoit pris soin de cultiver. Des mœurs douces et police, son attention pour les malades, une exacte probité, une piété simère, une charité tendre et tendre et tendre et tendre et et transparent plus plus de la contra de la cont

On trouve dans les mémoires de Trévoux, jain 1710, un éloge de Finot, extrait d'une lettre de M. Hecquet, son ami, au R. P., de Tournemine. (M. Andry)

FINOT (Raimond Jacob) fils du précédent. Il se destina à la profession de son père et fut bachelier en 1698, eut le troisième lieu de li-

cence et parv nt au dontorat le 25 octobre 1700. En 1744 il fut nommé censeur de la faculté, et à la mort de Bl. Busette, en 1747, il devint doren d'âce ou ancien.

Finot mourut le 12 septembre de la même année, agé de 74 ans. (M. Annax).

FIORAVENTI, (Léonard) doctour en phistopophie et en méetiene, évoit de Bologne. Ses contemporains l'admirèrent, mon seulement pour su actori dans la mééciene, mais encure pôur pardiant un vérstable empirique, dont le siumignable me mérite pas toujous suy confince entière. Il mournt le 4 septembre 1508, et linius quelques Ouvregue en basine, dans lequiples il re révire fortement un basique et pour le production de la procediment de la supple de la production de la procediment de la seguite et de production de la procediment de la seguite et de production de la supple de la supple de la seguite de la procediment de la supple de la seguite de la seguite de la supplementation de la supple de la seguite de la seguite de la supplementation de la supplementation de la seguite de la supplementation de la supplementation de la seguite de la supplementation de la supplement

Voici le titre de ses ouvrages :

Dello specchio di scientia universale. Veenise, 1564, in-8.

Le miroir de cet auteur a paru en françois, de la traduction de Gabriel Chapuis. Paris, 1586, in-8.

Regimento della peste. Venise, 1565, 1571, 1575, in-8.

\* Caprici médicinali. Venise, 1568, 1571, 1573, 1595, in-8.

La dernière édition comprend le Regimento

della peste et le Tesoro della vita humana.

Il Tesoro della vita humana. Venise, 1570,

682, in-8.

Compendio dei secreti naturali. Turin, 1580, in-8. Venise, 1581, 1595, 1620, in-8.

Della Fisica divisa in Libri quattro. Venise,

Cirurgia. Venise , 1588 , 1676 , in-8. (Extr. de P.Enc.) (M. Goulin).

1582, 1683, in.8.

FIORAVENTI (Baume de) (Mat. med.)

Léonardo Florascenti étoit un indécin de Belegne, qui voulet, comes tent d'agtres, avoir aussi son boune. Il est presqu'ensificement passi de unde apportfuis presqu'ensificement qui ne font pas profession ouverte de charâtanisme, d'invent de haumes, re autres compocitions semblables : et il faut même rapte re du perfeccionement de la mérécure, que le prefeccionement de la mérécure, que le comment de la mérécure que le comment de la mérécure que le comment de diministra de plus en plus, parce qu'ils ne peuceun répondre aux inductaines cascie et précises de que fourniront les maladies mieux connues. Voici, au reste, comment se fait le Baume de Fioraventi.

24 Térébeathine de Venise . 嶽. Bairs de laurier récentes, Résine élémi, ãi. -tacamahaca, Styrax liquide, ₹ii. Gaibanum Encens male . Myrrhe . ₹iii-Comme delièrre, Bois d'aloes, Galengy minor, Ger fle, Cancile. Mussade . Zidoaire , Gim embre, Feuilles de dictam de Crête, Aloes succotzin Succin préparé Esprit de vin rectifié ,

Aprèt avoir concessé les substances qui doirent l'èire, on les fait uncérer dans l'espeti de vin pendant neuf ou dix jours; alors on ajoute la thérôlentine; on diville ce mélange au banmère, pour tirer tout le spiriteux. C'est ce que l'on nomme Baume de Fioraventi apirimeux.

On ralliva le mare resté dans l'Alamble to ni le mit dans une compatité de terre recensiere, on de fier, e on destituité de l'expressione, et on destituité de l'expressione de

Le bassee de Fionsecuti aprinterum est un tra-bon furtifinit; on l'emploie dans les tems de prace, tant à l'indrieur qu'à l'extérieur. Comme valinferire et antispièque, on a'en sert vantageusement pour les comps de tête, les con usions et les meuririssures où il y a beaucoup de sang caillé; et menace de gangrêne

On le fait premire intérient ment dans les maladies des reins et ) la vess'e, pour déterger les utcères internes de ces parties. Quelques auteurs

Pont conseillé dans les coliques néphrétiques ; mañ il faut être certain dans ces cas qu'il n'y a point d'inflammation. La manière d'en faire usage à l'intérieur, c'est d'en mettre quelques gouttes dans du thé, ou dans quelques boissons vulnéraires, d'urrétiques, antiseptiques, &c.

Le Runne de Fioraventi soulage ausai les douleurs de rhunatisme en or fostant les parties affligées. On s'en sert pour détourner les fluxious des yeux, et pour fortifier la rue en s'en froitant les paupières, et en prosentant ses moins impre gaées devant les yeux pour leur en fairo recevoir la vapeur stimulante.

¿Le Baume de Fioraventi noir est de peu d'usage eu medecine; le Baume huil ux l'est davantage : le spiritneux est d'un usage fréquent.

Les falsificateurs de médicamens contrefont ce deraire qui a l'odeur de l'essence de thérébenthine, en méant de cette essence avec de l'esprit de vin aromatique. Mais il n'y a de ressemblance que dans l'odeur. ( Extr. de Bi. Baumé ).

(M. MAHON).

FIRMIN (SAINT) ( Eaux minérales.)

Cest un village de la vallée du Dauphiné, auprès daquel est une surce minérale froide, sous la tour de la Rache. On trouve dans les mémoires de la société de méd., tom. 2, page 14, 'une notice très-sacciate de res eaux, que M. Villars dit sulphuseures, et dont il a latt usage avec sucrès dans les maladies des glàries (M. Macquart.)

FISCHER (Jenn-André) naquit à Erford le 28 novembre 1667, de François-Denis, célèbre anothicaire. !] fut reen docteur en medecine dans l'université d'I rford , le 28 avril 1691 , et ti-ntôt après on le nomma mélecia du pays d'Eisenach. En 1695, il fut nommé professeur extraordinaire dans la ficulté d'Erford , et prolesseur de logique au collège évangélique en 1609 : mais il abandoupnu ces deux chaires en 17:8," pour ne s'occupir que de celle de patt-ologie et de pratique, à laquelle il avoit été proma des l'an 1715. Fischer s'acquit de la réputation à Erford et dina les cours voisines de cette ville. Il étoit méderin de celle de Mayence depais dix ans, lorsqu'il mourut le 13 lévrier 1729. On a de lui plusieurs dissertstions en forme de thises , qui ont été publiées depuis 1718 ju-qu'à l'annee de pa mort ; mus il est auteur de quelques ouvrages plus considérables:

Consilia medica quae in unum practicum et forensem, pro scopo curaudi et renunciandi

adornata surt. Tomus I. Fr mofarti, 1704; in-3. 1cc dit ejesden Constituts mette gius. Tomus II. bild m, 1765; i-6. Accedit Martissa medicamentorus sirgularium. Tomus III. Bildon, 1712; in-8., avec le travé de Mih.I. Cregner, qui est intulé : De matria prelata.

Hins in nuce\*, sen , Medicina synoptica medicinae conciliatrici subsecuturae praemiesa. Lefacti, 1716 y in-4.

Responsa practica. I ipsiae , 1719, in-8.

Daniel Fescara, médecin Hongrois de ce siècle, a écrit :

De t rra Toccyensi à Climicis quibusdan pro solari habità. Vrotis aviae, 17,2, in 4.

Commentarius de ron dio resticano varbons per belneum primo aquec dulc's post verò seri l'ets s f. liciter cura di. E-fordine, va 5, in 5.

Cette pièce est appuyée sur de bons principes. La néthode d'employer le bain d'eau tiède avant Pérnytion de la petite vérole, est adoptée par la plujart des Piaticiens. (M. Goutin.)

FISTULE LAGRYMALE, (Mal. day may.) (Fyez) Entersoame in Ginizacia, et atticle et plaisura intres citat tribles avec soin dans la partie de Chérngie de L'Exprejio/qu'ile dans la partie de Chérngie de L'Exprejio/qu'ile pour d'autres innis, que je le explayeren que pur d'autres innis, que je le explayeren que pur des répétitions prasistes. Ce; redant, je use propose à l'article OCL, de présenter un résude la pathologie oplipalisure, et de metire cipaux poises de doctrine tur les maldete des groux. (Fyez) Colis. (Mi. Chanspar.)

FITZ-GERAID. (Gérard) docteur de la faculté de méderine de Montpellier, étoit de Limericen Irlande. Il fui reçu docteur en 1719, et fut nommé professeur en survivance à Pierre Chirac en 1796. Il survicut à cela ci, conséquemment il étoit professeur en titre, lorsqu'il mournt en 1748.

On a de lui quelques tièxes, comme celle de catamentis imprime à Montpeller en 1731, in 83 une autro de Viu publice daus la même ville en 1741, in 83 une troisième de caric ostiane en 1742, in-84 une troisième de caric ostiane en 1742, in-84, &c.; mass on a donné myrés par or tru ouvrage plus considérable, qui paroli être une traévutou des caliters qu'il avoit dictés en lairi dans ce écoles.

Il est intitulé :

Traité des maladies des femmes, traduit du

latin de M. Fitz-Gereld , puofesseur de médeine dens l'université de Azontpetlier. Pars , (Avignon) 1753 , in-12.

H est déried en deux accions, l'ance des particules des conseques. Patter des maloités aignires mais les ords est deithi une les mêmes perimpres, mais les ords est deithi une les mêmes perimpres, autre mêmes perimpres, consequent pour particules de la consequent pour particules de la consequent pour particules de la consequent pour particules de carrier pour particules de la consequent pour particular de la consequent particular de la consequen

Les cahiers de f'tz-Gerald sur les maladies du seue ont été imprimés en latin, sous lo t-tre de r

Tractatus parhologicus de offectibus fieminatum pract-maturalibus. Paristis, 1754, in-12. (Extr. d'El.) (M. Godlin.)

## FIXER. v. act. ( Thérapeutique )

On oberche à détourner une humeur nni-ible d'un orçane essentiel à la conservation de la d'un et à la fèrer sur une partie moiss intéressaute. Tel cat le but que l'on se propose, par Pusage des sinapissaes et des vésicatoires, dans l'angue, la goutte, &c.

La fixité d'une humeur a lieu lorque les remèdes les mieux iodiqués, n'out que pen ou point d'efficacité pour la rendre moltie, et susceptible de quitter la parise où elle cause des, marges, soit pour se porter ailleurs, soit pour être espulsée du corps.

(M. MAHON?)

FIXIN, ( Eaux min. )

C'est un village à un quart de lieue de Fixey, à deux lieues de Dijon; sur la fameuse côte des vignobles. Il y adaus cet endrei tune source minerale froide; appelée Chaulois. M. Durande croit qu'elle ne contient que de la magnésic. (M. Macquant.)

FIZES (Antoine) naquit vers l'an 1699, do Nicolas Fizes, famille originaire de Frontignas et professeur des mathématique à Monspellier. Il fait élevé par son père et al'ent point d'autre précepter que lui. Sa prédication ; sun assiduate au travail, as grande mémoire ; tout cela portason père à ne rena égliger pour l'éducation.

d'un fils qu'il vouloit remire capable de lui succéder un jour dans sa chaire des mathématiques.

Après avoir fait ses cours d'humanités et de philosophie, durant lesquels il avoit appris la langue grecque et l'histoire, il seroit passé aux écoles du droit , s'il se fut trouve d'age à y être inscrit. Pour ne pas perdre de tems, il obtint de son père de fréquenter le collège de médecinc où l'on l'aisoit des leçons d'anatomie. Il prit du goût à cette partie de la plays que ; et pris son père de lui laisser suivre son inclination. Celuici voulut s'assurer si ce goût étoit réel ; il feignit de se rendre aux pressantes sollicitations de son fils ; mais voyant que le savoir de ce fils se per-Sectionnoit de jour en jour, il lui permit enfin d'étudier la médecine.

Les écoles de Montpellier étoient alors sors l'empire des tourbillons , des fermens , et l'on y substituoit des agens chymiques et d'autres principes supposés, à cenx qui découlent de la structure des parties et des loix du méchanisme. Malgré une telle théorie, la pratique avoit fait quelques progrés ; ou avoit abandonné les recettes de Gordon, le galénisme et la polypharmacie chymique de Lazare Riviere. Les choses étoient dans cet état , lor qu'Antoine Fizes se présenta vers l'an 1708 pour prendre le degré de bachelier : la génération de l'homme fut le sujet de sa these. Il fit un précis de tout ce qui avoit été dit aur cette matière depuis Aristote, sans cependant entrer dans les discussions frivoles des arabes et des métaphysiciens. Il adopte, dans cette thèse, l'opinion des ovaristes , prétend que le fortus se naurrit par la bouche et le cordon ombilical , et déduit des affections de la mèro, la cause de presque toutes les difformités de naissauce.

Les succès de ce premier acte flattèrent le pouveau buchelier qui se devoua à l'étude du cabinet avec tant d'ardeur , qu'il y employoit dix heures par jour. Ce sacratice étoit du à la liberté qui regnoit dans son ame : on ne lui avoit jamais mapire le goût des plaisirs qui décournent dea choses sérieuses. Sa constitution en fut cepeadant altérée, par une manière de concenwation qui le rendit étranger dans tout ce qui n'est pas du ressort de la médecine : ses diges tions devinrent si tardives, qu'il en fut incommodé le ruste de sa vie , jusqu'à être exposé , plusieurs fois ; à périr en très peu de tema par les douleurs vives de colique.

Lorsqu'il ent pris ses degrés, il retouclu son traité de la génération, dont son père chitia la diction , il recueillit les monumens de la pratique ile Rarbeyrac, et snivit les médecins qui avnient le plus de célébrité, en particulier Deidier qui

Medecine. Tome I'I.

Montpellier. Fixes s'appliqua so guennement à démûler les hous d'avec les manyais principes , en les comparant avec ceux des autres prati-

Fizes le père voyant avec plaisir les progrès de son fils, voulut, quoiqu'il ne fut pas riche, lui procurer l'avantage d'augmenter ses connousances et de les perfectionner. Il l'envoya dans la capitale ; il en revint après avoir auivi les meilleurs maîtres, en particulier du Verney, Lemery et les deux de Jussieu. Arrivé à Montpellier, il s'occupa à voir les malades de la charité, à faire des cours publics et à travailler dans le cabinet. Mais la chaire des mathématiques ctant venue à vaquer par la mort de son père . il chercha à l'obtenir, et parvint enfin à êtra nommé pour enseigner alternativement, même avec M. de Clapiers qui s'étoit fait pourvoir en survivance. Après la mort de celui-ci, il enseigne scul jusqu'au tens où sa chaire de médecine et l'étendue de sa pratique le forcerent à abandouner toute autre occupation. Ce fut en 1732 qu'il concount pour cette chaire, que l'abdication de Deidiar avoit rendue vacante. Il ent pour compétiteurs Ferrein , Marcot , Fournier et Cantrel; et quoique le premier se soit distingué au point de mériter la supériorité que la ficulté. lui adjugea, tout le monde suit que la cour en, decida autrement , et que Fizcs fut installé. .

Il remplit les devoirs de cette cha re avec exactitude, mais svec peu de célébrité. Il brilla davantage du côté de la pratique; car il avoit un talent singulier pour l'observation. Doné d'ailleurs d'un jugement sain et d'une mémoire peu commune, il saisissoit le caractère de la maladie la plus compliquée, et se Lisoit sur-tout admirer par la justesse du pronogstic. Ces taleus l'avoient rendu le praticien de Montpellier le plus suivi . lorsqu'il fut appelé pour remplir la place de premier medecin du duc d'Orleans, Il s'accenta qu'avec brancoup de peine. Il sentoit qu'il ne se plieroit point aux manières de la cour. Arrivé à Paris, il ne tronva point les esprits de la capitale disposés en «a faveur. Il se logea chez MM. de Jussien, ofin de se ménager plus aisement sa etraite. Il eut des désagrémens à essuyer, et donna la démission de sa place, après l'avoir " remplie 14 mois-

De retour à Montpellier, il reprit les fonctions enseignautes at la pratique. Il appella auprès de ini son frère gui avoit un fils unique. La mort culeva ce jeune homme qua Fizer chérissoit ; il en fut vivement affects , et peu s'en fallut . qu'il ne succombàt à son clisgrin. Dès que l'igez ent reconvié ses forces, il reprit ses occupations ordinaires ; mais ce ne fut pas pour long-tems ; dirigeoit alors les malades de l'hôtel-dieu de sans être accable d'aonées , il étoit ruine par le 410

travail et les inquiétudes. Il fut atteint d'une fièvre maligne, compliquée de paralysie, qui malgréles soina assitue de ses confèrres, l'enleva en trois jours, le 14 août 1765, âgé d'euviron

Personne ne fut plus exact que lui à remplir ses devoirs. Attaché à son corps , ainsi qu'aux dorteurs, ses collègues, il soutint la bonne médecine dans le tens où elle sembloit devoir périr dans l'école, par la multiplicité de prétentions et de sentimens. C'est ainsi qu'en parle Esteve dans le ménioire qu'il a donné, en 1765 ; sur la vie et les principes de M. Fizes. Mais Astruc'l'a regardé comme un homme médiocre ; et les médecins lui ont reproché une orgueilleuse opiniatreté à sont nir les opinions les plus absurdes, et ils l'ont chargé d'avoir retardé les progrès de l'art, au lieu de les avancer. Cette partie de son elege n'est point flatteuse. Fizes gagne plus à être vu du côté de ses qualités personnelles. Il fat vertueux , humble et vrai. Il parloit avec circonspection et franchise il et il exigeoit que ceux qui avoient quelque affaire à traiter avec lui , en nsassent de meme. Tont , chez lui, portoit une teinte d'exactitude. Sa fortune n'a guere été au-delà de trois cens mille Livres : ce qui prouve qu'il n'a été ni aussi avide, ni anasi interessi qu'on le lui a reproché. Les ouvrates de ce médecin sont :

De hominis liene sano. Monspelii, 1716, in-12.

Il croit que le principal usage de la rate est d'atténuer les particules du sang artériel et d'eu faire un mèlange homogène. Suivant lui, il exisdans le sang contenu dans la rate, un peti mouvement de fermentation, par lequ'el le chie est intimement assimisi. On trouve dans ciu dissertation plusieurs autres assertious semblables.

De naturali secretione bilis in jecore. Monspelit, 1719, in-12.

Specimen de suppuratione in partibus mollibus. Monspelii , 1722, in-8.

Il entre dans de fort longs détails pour expli-

quer la suppuration : en général , il suit Boerhaux d'assez près.

Partium corpor is humani solidarum conspectus an stomico-nicehanicus. Monspelii, 1729, in-4.

Il attribue une pulsation aux veines, aux saisseaux lymphatiques, et à tous les vaisseaux qui évanent des actères. Il suppose encore que le venricule est perméable aux parties les plus subules des alimens, qui s'insinuent dans les vaisseaux sanguins de ceviscère; et c'est par-là qu'il explique l'action des cordiaux. De Cataracta.

Il admet également les cataractes membraneusea et crystallines , mois il incline davantage pour les dernières.

Universas physiologiae conspectus. Monspelii , 1737 , in-8.

L'auteur suit la méthode des méchaniciens dans presque tous ses défails ; il les présente succintement et avec beaucoup de clarté.

De tumoribus in genere. Monspelii , 1738 ; in-4. Parisiis , 1751 , in-8.

Ce traité, qui est purement scholastique, est tiré en partie des ouvrages de Siporta et de Deidier.

Tractatus de Febribus. Monspelli , 1749; in-12. Hagae Comitis , 1757 , in-12.

La plupart des écrits de Fizza ont été recueilpellier en 1742. Il y a un autre recueil sous le titre d'Observations sur les plates par Chirac et sur la suppuration par Fizza. Paras, 1742, in-12. (Extr. d'El.) (M. Goulls.)

FLABELLATION, terme dont s'est servi Ambroise Paré pour exprimer le renouvellement de l'air sous an membre fracturé, ou son rafraichissement. Co mot vient de Flobellum, qui signific évanid, &c. (Voy. le Dict. de Chirugie.) (M. Manon.)

FLACCIDITÉ , s. f. ( Parhologie. )

Se dit de l'état des fibres relàchées qui ont perdu leur ressort. Ce terme peut être regardé comme aynonyme de luxié, et peut même être employé pour signifier ce dernier vice porté à sou plus grand excès. ( Yoyce Fibre. )

Flaccidité se dis aussi de l'état du membre viril qui n'est pas en érection. Lorsque cet distre et habituel , qu'il n'est pas susceptible de changer , que la nature ni l'art ne peuvent pas excite la disposition opposés à la faccidaté; celleci est regadés comme le signe pathogomonique de l'espace d'impuissance qu'in na nomuée frigidité. C'est en peritant de cette indisposition que Juvenal (Satyre X.) a ôtt

Jacet exiguus cum ramice nervus, Et, quamvis totă palpetur nocte, jacebit. Voyez Frioidite. A. E.) (M. Manon.)

FLAGELLATION , a. f. ( Mar. Med. )

Galien rapporte que quelques médecins de con tems faisoient battre avec de petites férules légères médiocrement grainées la parties aménes ducorps, jusqu'à er qu'elles s'élevassent lant sont peu. (Lee Meth. Méd. lib. XIV. Lap. XVI. Il ajoute qu'on fig rossir les fesses d'un safaet qui s'étoient entièrement desséchées, en les frappant ainsi tous les jours, ou de deux jours l'us , y ajoutant aussi une légère onction de poix.

Il narolt que l'éritation qui est l'effet de la fagellation attire les humeurs vers la parie avec beaucoup plus d'impétuosité et de vitesse, et que par ce moyon les vaisseux superavant per presserrés sont distendut, perdent censuite une partie de leur rejiglités out de sur ressort, et obéssent aux humeurs qui y affiteset alors avec plus d'abondance.

FLAMBE. (Mat. Med.) (Voyez Ints.)
(M. Macquant.)

FLANELLE. ( Hygiène. )
Partie II. Das choses improprement dites non

Classe II. Applicata. Ordre I. Habillemens.

naturelles.

La flanelle et ene espèce d'étoffe de laine fie, c claire, peu serrée, qui vie s'point riquée ou matélasée, compuée d'une trane et d'une chiese, et qui si la propriéé d'êre extrémement mande l'unge sur personnes frinteses qui sont uniques au rhamatime, à le goute ou à des éruptions cutacées uules, ou qui traispirent difficielment. Che ces deniers on aprêjuju la flanelle immédiatement art le pass que on aprêjuju la lunge.

On fait encore frotter avec 'de la Jéneelle les personnes qui ont des douleurs dans les muscles. On recommande de faire porter des chausses de Jéneel le a celles qui ont des musc de gorge, ou des thumes très opinitires : on en a vu dans ce oriconnainces delivreis de ce met de impie de la Jéneelle, qui ausa doute forçois are exténsité su me traspiration inaccomment de la completation de la Jéneelle, qui ausa doute forçois are exténsité su me traspiration inaccomment de la completation de la Jéneelle, qui ausa doute forçois are exténsité su me traspiration inaccomment de la completation de la Jéneelle, qui ausa doute forçois are exténsité su me traspiration inaccomment de la Jéneelle de la Jéneelle que la Jéneelle de la Jéneelle que de la Jéneelle que la Jéneelle de la Jéneelle que la Jéneelle de la Jéneel

FLATUEUX , adj. ( Hygiène. )

On dit des alimens qu'ils sont flatueux lorsque l'expérience a appris qu'ils engendrent des vents, c'est-àdire lorsqu'il se fait un très-grand développement de l'air qu'ils contiennent naturellement.

(Voyez VENTS.) (M. MACQUART.)

FLATUOSITÉS, (nature des) (Chimie Pathologique). Il n'est pas question de traiter ici des maladies flatueuses ou flatulentes dans toute l'étendue qu'exige le sujet pathologique, d'en rechercher les causes, d'en décrire les symptomes différens , d'en assigner les caractères, d'en développer le siège, les changemens, les transports métastatiques, les effets, ni d'en tracer la curation ; ces détails sont étrangers à l'article que nous nous proposons d'inserer ici , at exigeroient d'aideurs ue traité presque complet dont nons n'avons point envie de nous occuper en ce moment. Il s'agit seulement de faire connoître la nature des fluides élastiques qui distendent les différentes cavités du corps humain , et ce sujet peut être regardé comme aussi neuf qu'il est important pour oclairer la pratique dans le traitement des flatulences.

Il n'y a pas encore long-temps qu'on croyoit généralement que les vents étoient de l'air développé dans l'estomsch et dans les intestins ; on voit même, en lisant le plus grand nombre des ouvrages de médecine moderne, que leurs auteurs, trup peu au fait des connvisannces acquises par les physiciens sur la nature et la dillerence des divers fluides élastiques n'ont pas fait attention à l'état actuel de ces connoissances , et n'oet pas douté que ce ne fut de l'air qui remplit les cavités du corps linmain , distendues par les flatuosités. Cependant il est presque impossible que l'air atmosphérique soit reçu assez abondamieent dans le caual alimentaire , et sur-tout , ens upposant qu'il put y être reçu , qu'il puisse au moins conserver sa eature. D'ailleurs l'origine des flatuosités est ettribuéo avec raison, par les médecius, à des ; as degages par le sijour et la fermentation des almens , ou des sucs bilinire, intestinal, &c. dans le canal des intestins, et ces finides ne peuvent pas alors être de la même nature que l'air atmosphérique. Déjà quelques faits bieu obserrés senoncent que les flatuosités sont réellement différentes de l'air, et qu'elles varient même de nature, strivant es circonstances diverses qui accompagnent leur formation et leur développement. Commençous par exposer les principales observations qui conduisent à cet énoncé.

L'attonate des minures sintercentiers contament plus ou moite de par acide carbonique qui mont plus ou moite de par acide carbonique qui quand on y erec de l'esta de claus, on la trouver troubble es précipiés. Les rois reças sons des cloches piemes d'une crite. Les vents sons des cloches piemes d'une crite. Les vents repaires d'une contract de l'estate d'un bins sons des pas inflammables. D'ai pluséurs fois examiné a nautre de ces demires, et je les ai troutés d'une partie d'estate d'estate d'estate de l'estate d'estate de l'estate d'estate d'estate de l'estate d'estate de l'estate d'estate de l'estate d'estate de l'estate de l'estate d'estate de l'estate de l'estate de l'estate d'estate de l'estate de l'estate d'estate d'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate d'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate d'estate d'estate de l'estate de l'estate d'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate d'estate d'estate de l'estate d'estate de l'estate d'estate d'estate de l'estate d'estate d'estate

composés de gra hydrogène, tenant plus ou moins de soulre et de carbons eu dissolution ; j'y si aussi rencontré un mèlango de g.z asote. En examinant un finide élastique sorsi du basventre d'un hydropique pendant la ponetion; je l'ai trouvé wélangi d'acide carbonique et de gaz azote. Un gaz très-fétide et très-dam eredx A respirer qui sortoit svec siffement du basventre d'un cadavre affecté d'une bouffisure et d'une tympanite abdominale tres-caractérisée , étoit un mélango d gas hydrogène suiluré et carboné, de saz azote et de gaz acide carbonique. M. Chabert, en faisant une ponetion dans le corenne d'un el eval affecté de tranchères rives, compliquées d'une tymponite locale, miliadie que l'un observe assez fréqueniment dons les mais patrons auxque des cet animal rat fort sujei , vit le fai e das igne qui en serroit s'at ancer por le centact d'ane las pe, et semplir l'écurie d'une flamme legère et passagère.

Ces faits, bien averés, suffisent pour prou-

ver que les flatuori és qui d'atement l'estupi ch et les intratuis, ains: que cerles qui remplissent la cav té at dominale dans plusieurs ma laties , no sout point de l'air ; ils apprennent qu'un a déjà reconnu quatre espèces de fluides élestiones dans la matière des vents 10. Le gaz acide carbonique, qui se troive le plus soment dans l'estomach et les intestins grèles , à la suite des digestions pénilles et lentes des firmeux, des substances vigé ales. a. Le gaz azate, qui existe que quelos class le mome lien que le précé ent , à la suite des indicestiona produites par des matiéria animales, ila poisson, &c. et qui le plus souvent est mêté dans les ten s qui sortent par l'anns , et dans les fluides élissiques qui forment la tympanita abdominale. 30. Le gaz I ydrogène sulfure ; il est rarement cans l'estomach , mais friquemment dans le cucum, le culun et le rectum : ('est lui qui est la principale cause de la fetraté des vents sortis pur l'auns, à la surte de mauvaise digestions, on d'un a-jour trop Long de viandes ta sandres , d'arafs , d'une bile Acre et patride dans les mission. 4º. Enfin le gaz hydrogès e carboné, qui accompagne toujours le dernier, et qui est d'a comme îni à la décomposition span-anée des matières animales.

On doit wie, par ce court espaté, qu'il y a plus de vériche et de l'ist sexue conterna dans à a certiona ; que n'i n offracent morténis desvoluenc entires écuis aur la nature des flotes. Laces y on doit cette clathi, cette exactivale, et cette précision, aux d'écuteretes des Chimistra molerar y mois il y en a beancoup. d'autres à face rouver sur l'origine et la formation de ces flaturaites, sur la cause de leur discoppement et au-fourait le cipes qu'il.

aunoncent l'existence des uns et des sutres, ainsi que sur les moyens d'en empêcher le développement, ou d'en arrêter les effets finnestes. Ce dernier point est déjà en partie contenu dons les travates qui ont fixe la nature et les principutes différences de ces goz flatueux. On concut Sectement que l'eau de chaux, les alkalis fixes et l'a kaŭ volatil plus étendus d'esu , l'eau toute seule en grande quantité, et sur tout l'eau tre-frome ou même la glace, danent fairo tesser les gonflemens et les distensions des viereris aid-minaux, en condensant at en absorhant neur le : as acide carbonique, qui en ret si souvent la cause. On voit tres clairement que les liqueurs chandes penvent être nuisibles en rarchant les fluides sons les absorber ; il n'est nas moins vezi ente les liqueurs en fermentation. le cidre , la bierre , les vius monseux , doivent produire des flatunsités par le gas acide carbon que qui s'en dégage; que les nortieres cate ures et la magnésie ellerveso me ou « cer o nie de magnésie, sont capables or faire rable les memes occidens, lorsqu'elles rescoctions, dars. les pienieres voira, un acide assez concentró cont en dé acer l'ande consumme sons forma ce gaz ; que les médicamers , tres voiatils et très-ryaporables , comme l'alcont , l'ether , l'ammo inque, les limites volatiles annueles ... se réduisent souveet en gaz dans les premières sairs, et qu'en distrudant les membrenes, als allonient les neifs, ils ouvrent souvent les emonctoires naturels, que c'est très-probablement à cette sition simple que sont dis les antispasmodiques qu'ils produsent; de à la sorue des scuts qu'ils procurent, et qu'il ne faut pas attribuer seulement aux flainleices contenues dans l'estounch on la tube intestinal, avant que les maiades ayent pris les médicamens, puisque les vents sont en grande partie formés par la substance volatile avalée et réduite en vaneur, comme le prouve leur odeur. Quant à l'effet des physagogues ou carminatifs chauds, contenus en genéral dans les substances aromatiques, acres, amers, il paroli que c'est en excuant une action vive, une contraction robuste dans les membranes gerren-musculaires des viscères abilominaux, que ces reasèdes procurrent la sortie des vents, et que ce n'est paspar une action chimique.

Il est important de faire remarquer encoselei, que parus les gaz qui formante les fictuorités ai en val deux auréous que sour les factuorités dans les lucaseux animales, avour le pra avide carbonique et le gra phoplogras malines. Aussi est house et le gra phoplogras malines de controlle de la company de la co

Cest faint que, sans érecuniton semille, disprotissent lentement les profilement flateurs de Pratonach et des intestins. Ces que sorten censite par le pommon et par la pein avec les transpirs fons pulmonaire et cuttanée. Si leur some par la praise et interranque peir une cause en profilement de mouvelles transplets intestinales, que l'un observe aut-road toul les temps hum des, l'ovens et vesseurs. (Foys els sunos L'Assas, Calabratins, &C.; (Al Fourseror).

FLATUOSITÉS. Flatulentia. Flatus. Flatulence. Vens. ( Mcdecine pratique ).

Classe IX.

Ordre IV.

Genre XXXIV. De Sauvages.

Genre XLV. de Cullen.

Les vents ne sont autre chose en'un sir qui fait effort pour se dilater, et distend fortement le canal aismentaire où il est contenu. Le principal symptome de cette maladie est la sortie des vents par haut et par has. La santie des vents par haut s'appelle ion en Gree, rue/us, eructatio , inctatio en latin , rapports en françois. Les vents s'échappent avec bruit de l'estumac. Ils sont acides, nidoreux, putrides, insipides i cenx qui s'échappent par bas, sont appelles en latin crep tus, bombi, quand ils sortent avec bruit; et flatus kebetra male olenter, quand ils sortent sons bruit. Le nom de Borborygmes a été douné par les modernes aux flatuosités , aux venis inii conrent dans les gros intestine, et qui s'échapeent de cellule en cellule an fa sant un certain bruit. Tous les alimens sur-tout ceux qui sont sirés des vérêtres des les boissons qui n'out pas assez fermenté , contiennent une grande quantité d'air. Cet air oui se dégage, des végétaux au formentation est suscentible, d'une très-grande expansion, ensorte que, lorsqu'il est abandonce à lui - même, il peut occuper un espace beaucimp plus grand que celui qu'il occupoit apparavant. De plus nous avalons de l'air pur avec tous les alimens , et dans l'état de santé il ne cause à l'essomac et aux intestina qu'una légère distension, et perdant sa force et son élesticité à came de la chaleur du heu, en acquerant nue expansion modérée, il en remolt le vuide. Il est pronvé qu'il se fait continue lement dans notre corps une resorption d'air, soit qu'il y soit engendre, soit qu'il y ait été attiré. La dounéme partie de l'air insuire est détruite , mais cet air n'est pas m'anti, car il entre dans la composition de nos flindes el de nos solides, et c'est à lui que ces desniers doirent leur doreté. L'air qui se dégage dans l'estomac par la lermentation spontanée du pain, et des végétaix dont nous sommes nourris , lorsque la dicestion se fait difficilement, est absorbé lorsqu'elle se fait bien par le mélange de la salive ; il est aussi prouvé que la lille empêche cet air il'entrer dans une trop grande expansion. Lorsque la salive est d'une bonne nature, et qu'elle est mélée des alimens bien préparés et pris en quantité modérée, la fermentation se fait biens mais lor que les alimens ne sont pas assez triturés, qu'ils sont pris en trop grande quantué, qu'ils sont de nature indigeste, que la salive est viriée, ou en trop petité quantité , alors la fermentation devient tumultneuse , l'estomac se remplit de vents , delà l'ardenr d'entrailles que l'on calma avec les alkalis. ( Voy. Sauvanta, Nosoli gie). On distingue plusieurs es èces de flatulences.

1º. Flatul nee acide. Oxyregmia de Trelles, Crux qui ont fait usage de vegetaux, de liqueurs en fermentation, de fritures, ou d'huile, de grasse, de lard, qui ort éprouvé un feu violent sont sujets à une in liges ion et à une fictulemen empyreumatique, acre qui excite une arlent dates l'ensoplange, et une salivation fréquente. Les cathartiques et les absorbans sont les remè les adiquels dans cette maladie. Si le malade est d'une constitution patrireuse et froide, si la salive est visqueuxe et insipide , M. Tralles recommande les stomachiques chands, aur tout le poivre, mais s' l'est d'un temperament chaud et rec ; it yent qu'd use d'al meus froids tirés de la classe des coqui leges tels que les liuitees, les moules. Il fant dans l'un et l'autre cas s'abstenir des végéteux, se a ourrir principalement de chaira d'animaux , et foire usage d'eaux impriguées de sal de Glauber.

2.º Flatulence nidoreuse. Ejepi averider. Dans celle espèce les rapports ont l'odour et le gout d'oufs.couris, et souts, pour l'ordinaire, accompagnés d'inappétence, de naugées y de cardialgie, de la sainté de le langue, d'une salive muquense, au lien que dan l'espèce précédente la salive est limpide, aboudante, il n'y a pas d'inappétence, et la langue: n'est pas chargée. Grite espèce es produite par l'abus des alimens du reyno animal . sur-tout lorsque les surs digestifs ont une disposition à la parridité. Pour guerir cette espece, il fint commencer panemployer les emetiques et les pergatife, afin de nettoyer les premières voies, puis les boissons délayantes acidulées avec le viraigre , le suc de limous , ou melées avec la bierre ou le vin , on employe enquite la confection byacquie, ou des absorba-s una aux stomachiques.

30. Fintuience hypocombriaque. Representa

sir d'Hippocrate, Flatos des Espagnols. Flatu-Intia hysterica de Juncker. C'est la seconde espèce de passion flatueuse de Combalusiar. On la connoît par la violence des douleurs presque continuelles , et par son opiniatreté. Les vents se forment et se meuvent avec une espèce de fureur , tant ils parcourent avec la plus grande rapidité les différentes régions du canal intestinal , tantôt gênés entre deux obstacles, ils font un effort pour les vaincre et se procurer une issue. C'est ninsi qu'ils produisent des borborygmes, des tranchess, la colique, le météorismo ou une prompte tuméfaction de l'estomac et de tout le bas-ventre, sur-tout vers les hypocondres, des tensions très-deuloureuses, des cardialgies, des palpitations, des vertiges, des syncopes, des crachemens muquenx, des urines lymphatiques et plusieurs nutres symptomes aussi irréguliers que facheux. Le froncement de la partic infér eure des intestins est si grand pour l'ordinaire dans cette maladie, qu'on ne peut quelquesois introduire la canule dans le rectum pour donner des lavemens , aussi la constination est-elle d'une opiniatreté presqu'invincible; on est plusieurs joura sans aller à la sello , et ce n'est jamais qu'avec effort et douleur. Cette maludie est assez friquente, sur-tout dans les pays méridionaux. Elle est le partage des femmes vaporeuses et bystériques, des bilieux, des mélancoliques, des atrabilaires , des gens de lettres , de ceux qui ont l'esprit vif et pénétraut , qui suivent avec trop d'ardeur l'attrait des sciences, qui passent les nuits sur les livres , qui ont les passions vives , et qui s'y livrent avec ardeur. Elle attaque aussi très souvent les femmes qui ont des suppressions, et les hommes pléthoriques sujets à un flux hémorrhoï lal qui aura été arrête, soit de lui - même, soit par quelque manœuvre imprudente. Les personnes qui se livrent aux excès de la table , qui boivent beaucoup de vin et de liqueurs spiritueuses, qui font usage de ragoûts salés, épicés, poivrés sont aussi attaqués de cette maladie. linfin , un pargatif violent , on un émétique donné mal-à-proppos, un poison corrosif mal-houreusement avaié, des alternatives fréquentes nt aubites de froid et de chaud, une boisson trop froide, un froid excessif souffert aux mains, aux pieds et antres parties du corps , mais surtout l'imprudence de marcher nuds pieds sur le pavé froid, ont été la première époque de cette maladie. La cause essentielle et conjointe de la flarmence hypocondrinque est la contraction spasmodique et inégale du canal intestinal, les tranchées, les vives souffrances et tous les sympromes cruels qui l'accompagnent en sont la preuve. Cette maladie est par elle-même très - rebelle , sur-tout à cause de l'opiniâtreté et du caprice des mulades qui changent souvent de remèdes , de médecins, ne venient pas ae soumettre au nigime et aiment mieux user de purgatifs géitérés.

Pour guérir cette flatulence, il faut commencer par détruiro la contraction spasmotique de l'eatomac et des intestius qui en est la principala cause. Mais , en même tems , il faut s'instruire soigneusement des canses antécédentes et éloignées qui ont produit et qui entretiennent cette constraction spaunodique , et les éviter promptement quand on les aura reconnues. Ainsi 16, il faut bannir le vin , les liqueurs spiritueuses , les ragouts sales, épices, les travaux et exercices de corps et d'esprit immodérés , les passions vives , les longues méditations , et se garder du froid, si la maladie a été produite par une de ces causes. 20. Il faut user d'alimens doux et faciles a digérer, se mettre à l'eau pour boisson, et prendre un verre d'eau chaude avant et après le repas ; si on permet de la viande au malade, on préférera de lui donner des chairs de jeunes animaux, et on lui recommandera de hieu triturer les alimens qu'il prendra. On le mettra à l'usage du petit lait, de l'eau de veau ou de poulet, de bouilloss adoucissans, des eaux acidules, des bnins ; et on lui recommandera l'exercice , sur-tout celui du cheval , et de la voiture . si ses facultés le lui permettent. Les lavemens, les linimens émolliens et auodins , les caraplasmes de même nature ont aussi leur utilité dans cette maladie. Il faut avoir soin de tenir toujours le ventre libre à ces malades. Quant aux linimena et aux cataplasmes , ils s'employent très - rarement, à moins que la douleur ne soit très-vive. Mais, quand le mal est opiniatre, on recommande beaucoup, et avec raison, les bains et les demi-bains d'eau tiède qui ramollissent la rigidité des solides, diminuent leur froncement et leur contraction, calment l'effervescence des fluides, et en les délayant rémédient à leur épaississement et à leur sécheresse. Après ces différens moyens on passe à l'usage du lait d'anesse, Si la maladie est venue à la suite de la suppression des règles ou du flux hémorrhoïdal, ou que les sujets soient pléthoriques, il faut diminuer le volume du sang, et la snignén que l'on doit prélérer est celle qui se pratique par les moyens des sangsues. Dans tout autre cas il ne faut pas l'employer.

49 Hatelaca accidentific. Cette espèce as coccidentique l'usage d'alientes oude business sunceptibles de fermentation, out encore dans crietat, tels acust le vin nouveau, in hierer crietat, tels acust le vin nouveau, in hierer boissons froides, la consiguetos et le fooi peur vant aussi le produire. On la distingue de la colique veneruse, parce que les deuleurs sont lique veneruse, parce que les deuleurs sont plays et chaude, le thép, le callé, le at domachiques, la thérique, l'extrait de genières, l'écore d'orange, et les assences carmina5°. Flatulence des enfans. Flatulentia infantilis, Cardiogmus Juncker. Tabul. 137. 1.º 32.

Cette maladie est occasionnée chee les enfans par de mauvaises diçacions, pur la aburre contenue dans les premières voies, ou par la répercusion de la transpiration, ou de guedques maladies cutanées, telles que la teigne. L'estomac et les paries précordiales aont tuméfiére. Les remêdes convenables 3 sont les purgatifs (legres, tels que le mercure doux, les syrops purçatifs, les frictions d'huiles carminatires sur la région omblicien.

6°. Flatulence lochiale. Flatulentia lochialis. Juncker. Tab. 135. n°. 7.

Les femmes grosses , et celles qui sont en couches, sont sujettes aux rapportes aux bor-borigmes à cause de la constiguión du ventre, et de la challes de l'Hypogratie ou de la pression du rectum. On prévient cette affection dans les femmes grosses par une boison abondante; et dans les femmes d'ambients de l'ambient d'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de

7°. Flatul nee convulsive. Flatulentia convulsiva. Spasmus abdominis. Sennert. lib. 3. p. 10. cap. 8. Heurnius, de morbis capitis. cap. 15.

Hachaetter av un Jéruic à qui li normonio une grande quanti de vents de grouilement, ad barborignes dans les vents de convolución de la conventión de convolución de la convolución la convolución de la convolución la convolución de la convolución de la convolución de la convolución de la norma metalor plusieura y un home attaque de la norma metalor el convolución de la convolución de la norma metalor de la convolución de la norma metalor de la convolución de la norma metalor de la norma del norma de la norma de la norma de la norma de la norma del norma de la norma del n

FLECHE D'EAU, sagitta aquatica major de Gaspard Barnin. C'est mie espèce de renoncule. (Voyez ce mot.) (M. Mahon.)

FLEGMATIQUE. (Constitution) (Hygiene.) (Voyez Tempinament.) (M. Macquant.)

FLETRIVE. ( Eaux min. )

C'est un territoire de la paroisse de Chicheri, à deux lieues d'Auxerre; on y trouve une source

minérale sur le bord de la rivière d'Youe, ¿la dis pas de la grande route de Paris à Lyon. Elle est comme auxis sous les noms d'Apoigny. Otte nouver est riode. Des chourses, la comme de la comme des règles, les mignines opinitares, est les vue fuer. L'auteur les contentants de la comme des règles, les mignines opinitares, est les vue perur.

FLETUS. pleurs, lormes. (Not. méthod.)
Symptome remarquable dans less malades neresues, et provoquée, soit par le seniment de
la donleur, soit par un spasme dout l'accès est
près de sa fin. (Yoyez Syrame.

(M. Chamseau.)

\_\_\_\_\_

FLEURS. (Hygiène).

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe II. Applicata.

Ordre II. Parfums, odeurs.

Les flours sont des parties des plantes qui continement les organes essentiels à la formation des fonts; thies offered un des plans gereilles des fonts et l'est parties de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est qu'elle sembles problèges par l'arrangement symmétrique des toutes leurs parties, par les parfans exquis qu'un gread noubre coloi. Elles parfans exquis qu'un gread noubre coloi. Elles de l'homme indépendament de leur extree de l'homme indépendament de leur extree de l'est de l'homme indépendament de leur extree de l'est de l'est de l'est de l'est sont le leur explore de l'est de l

Leur utilité relativement à l'espèce lumnique et suit-tout marqué depuis long-tem par l'u-agg qu'à ne fait, eu les employant ou fraites agg du'à ne fait, eu les employant ou fraites que les employant ou fraites que l'est en l'est de guérir, en fournissant dres qui perfinerent les denueures. Les violettes, et les jumnius, les coillets, et un-tout les lieurs les jumnius, les coillets, et un-tout les lieurs des condurces, des punnius, les coillets, et un-tout les lieurs des condurces des condurces de l'est qu'in fait pour des condurces des condurces de condurces de l'est qui font jouir des odeurs les plus caquires, et de natires qualités de flux s, long-tem aprèc qu'elles cont passère. Lelles auvreut encore pour qu'elles cont passère. Lelles auvreut encore pour les des condurces de la contrain de la collège de l'aux-places de la contrain de la collège de l'est de deferente préparations des toillettes.

Tous ces avantages n'empêrhent pes que les fleurs ne puissent être nuisibles dans beaucoup de circonstances de la vie, et ll est de notre devoir de faire observer jusqu'à quel point elles peuvent ûire prejudiciables.

Il est beaucoup de fleurs, aux-tout celles qui sont aromatiques, celles de lavande, d'oranger, de rose, de jasmin, de tua-reuse, d'willer, &c. dont les émanaions sont capables de porter aur les nerfs une véritable frestation , et telle que si les particules odorantes se tronvent con-centrées dans un lieu étroit ou une grande masse d'air ne puisse pas ou que que aoute les délayer , alors elles penveut faire beaucoup de mai aux personnes qui se trouveroient plongées dans une pareille atmosphere. C'est pourquoi il est si danereux de laisser pendant la muit des pots de leurs, ou des caraffes qu'on a déposées, dans des chambres où l'ou doit coucher. On a eu des exemples de personnes qui ont eu de violens maux de tête, qui ont perdu connoissance, qui ont éprouvé des malaises considérables, des spasmes, qui ne pouvoient dormir, et qui ont été complettement asphixices, parce qu'elles a étoient renfermées avec des fleurs très-odorantes, dont les gaz ou partientes malfaisantes avoient suffi pour leur causer les accidens dont je viens de parier.

On trouve dans le journal de physique de 1928, nou. 21, Phintoire des dangereux ellest que les exhaltanns de la fleur de toxicodendron ont constament produit peridant plurioures améres dans un jardin. M. Ingen-Houss, dans ses ingénieuses expérieures un les végécuax, alt que le poison des fleurs qui n'est redonité que proinn le plus delicienx, et qu'ul a fin priré quelquefoix des personnes dont ou a attribué la mort subte à toute autre cauce.

On a trouvé, en 1779, une femme morte dans son lit, à Loudres, sans qu'on ait pu somponner d'autre cause qu'une grande quantité de fleurs de lys qu'elle avoit placé à côté de son lit dans une chambre fort étroite.

Le savant Triller, dans ses ouvrages de médecine, cite la mort d'une jeune fille qui fut tuée par les exhalaisons d'une grando quantité de fleurs de violette placées près de son lit dans une pièce exactement fermée.

En 1-64, une demoiselle couclée avec une exercate dans une prête chambre oil y avoit beaucomp de fleur, p'éveilla au milieu de la qu'ou elève mourir. Elle éveilla la ser-ante qui étoit presputantsi sui alca qu'elle , mais qui spart ul force de se leure, g'ôter les fleurs et d'ourrir les fenés ross, se sauxa ainsi que sa courpogne du diagger de l'homme.

qui les menaçoit toutes deux ; c'est encore M. Ingen-Housz qui rapporte ce fait.

Une femme ent dea mux de tête très-violena parce qu'elle condoit sur des rooss é jurpitiers. M' Honcer in ayant fait quiter cette habitude , elle en fut entête ment quite. Ces émanators d'auprectues ne sont pas dines aculteunt à l'odeur proprement dire des Fleurs ; mans il paroit que forsqu'elles sé jupousseurs, élle excluder une grame quantité d'acide carbonque qui peut causer d'ausse finances accident cauxer d'ausse finances accidents.

Le personnes dilicaris, les lypochoulriques, les finmes, colles surtout dout les aeris sont au-baseu titillés, doivent être lort en greée autre toute espaée doleur fatte, cit il y en a raison et qui me ren sont pas douties. Tout et qui me êen sont pas douties ren unité aux l'emmes en conclets, et comiées il en important de ne pas se présente cince-tiles en important de ne pas se présente cince-tiles poulée, duis la poumudée, et dans les motiectoires, (M. M. Mac quarx.)

# FLEURS. (Mat. medicale.)

Cea parties du végétal où a'opère la fécondation, et que les recherches des botanistes modernes nous font envisager comme une sorte de lit nuptial , ne seront point ici considérées sous l'aspect riant qu'elles présentent aux amateura et aux naturalistes , puisqu'elles ne sont la plupart du tems employées en pharmacie que lorsqu'elles sout devéchées , et par conséquent privers d'une partie de leurs parliums et de leura vives conleurs; mais il importe de rappeller, pour se l'ormer une idée de leur activité . qu'elles sont le plus anuvent le siège d'un principe odorant et aromatique , connu aous le nom d'esprit recteur et qu'elles contiennent plusieurs variétés d'hniles essentielles au'on en retire en chimie par la distillation. Ces parties actives dans lesquelles résident principalement lenra vertus, ne différent pas aculement suivant les genres et les espèces, mais encore suivant la constitution, ou pour parler plus exactement, aujoint l'état de santé et de vigueur de la plante. Quelle différence, par exemple, entre les vertus des fleurs des plantes qui croissent dans leur sol natal, et qui sont librement exposers nux influences de l'air et de la lumière, et celles des plantes de la même enrèce qu'ou élève dans des serres ? On sent bien. qu'on ne doit bien espérer des propriétés médicamentensea de a fleurs , que lorsque les plantes auxquelles elles appartiennent, ont été altérées le moins possible par lesgoûteet les caprices

Pont

Pour feira donc la récolte des plantes en fleur qui sont utiles en médecine , on doit s'attaclier aux endroits où elles se plaisent le plus et où elles profitent davantage. Toutes les plantes qu'on cultive dans les jardins sont, comme on sait , plus grasses ; celles qui vien pent naturellement dans les campagnes sont plus vigoureuses | celles qu'on rencontre dana les montagnes sont plus odorantes ; celles qui croissent dans les lieux aquatiques sont plus acres ; celles qu'on se procure par artifice pendant l'hiver ont pen de vertu , et se sentent de l'arrosage et du fumier qu'on leur a prodiués. Le nioment convenable à la récolte des Hours est celui où elles commencent à s'épamouir : après cette période, elles perdent chaque jour de leurs parties volatiles , par conséquent de leurs vertus. On doit encore choisir un beau jour et ne les cueillir que vers les dix heures du matin , après que la rosée est enlevée. Quand elles sont bien desséchées, il faut les enfermer dans un vase : les unes telles que les violettes, les œillets et les roses demandent à être conservées dans des bouteilles de verre bien bouchées; à d'autres fleurs il suffit d'une bolte de bois garnie de papier et exposée dans un lieu sec, afin qu'elles ne ae ramollissent pas. D'autres , telies que les roses pâles et muscades perdent leur odeur en séchant à l'air libre : les roses de Provins , qui n'ont que peu ou point d'odeur étant fralches, en acquerent par la désircation. Les fleurs de bourrache et de buglosse pălissent et se décolorent entièrement. On en peut dire autant de la germandrée , de la violette et de la petite centaurée. Pour obvier à cet inconvénient, il suffit d'en faire de très petits paquets avec du papier et de les exposer à une chaleur modéréa, soit au soleil , soit à l'étuve. Les seules plantes crucifères desséchées ne conservent point leur

On sait que les différentes saisons de l'année sont marquées par les fleurs qui semblent prupres à ces périodes de l'aunée, et c'est cette succession qui a donné lieu à une dissertation qu'on trouve dans les Amaenitates Academicae Linnaci, sous le titre de Calendarium florae; mais de même que tontes les plantes ne fleurissent pas dans la même saison et le même mois , de même aussi toutes celles qui fleurissent le même jour dans un même lieu , ne s'éanouissent et ne se renferment pas à la même heure. Les unes s'ouvrent le matin, telles que les laitues, les labiées ; d'autres à midi , telles que les mauves; les autres, le soir ou la nuit après le soleil couché, telles sont quelques cierges, quelques espèces d'herbe à robert, &c. Parmi celles qui s'ouvrent le matin, il y en a qui se ferment aussi le matin, tandis que Médecine. Tome VI.

d'autres ne se femient que le soir. Il y n à cet égand une grande variété dont la cause principale dépend de la chaleur, de la lumière et de beancoup d'autres (crossitances de l'atmosphère, qu'on ne peut gubres déterminer ou soûmettre à un calcul général. Quoiqu'il en soit de ces variétée, atoutes los fleurs déverse cit de ces variétées, toutes los fleurs déverse étre cueillice au moment où elles s'épanouissent.

Pour que les fl:urs soient de garde, elles doivent être desséchées très-rapidement, parce que le mouvement de fermentation qui s'excite pendant une désiccation lente, détruirois leur tissu délicat, et altéreroit per là leur vertu et leur coulenr ; je dis leur couleur , car de-là dépend non seulement l'élégance de la drogue, mais encore parce que c'est un bon signe pour reconnoître les propriétés actives et la perfection du médicament. Les fleurs qui oit une od ur délicate, comme la mauve, les roses pales, la prtite centaurée, la violette, &c. la perdent presqu'entièrement exposées au soleit mais elles ne souffrent pas la moindre altération de couleur si on interpose le papier le plus mince entre la fleur à secher et les rayons du soleil , fait digne de remarque et qui doit faire distinguer la chaleur des rayons dusoleil, de l'effet de leur lumière. (M. PINEL.)

# FLEURS. ( Mat. med. Pharm. )

Ou donne, en matière médicale et en pharmacie, 1 no mo le féture ne finéral à outes les matuères sèches obtenues on purifiées parla sublimation. Ce sont toutes des matières ou des produits volatils, plus on moins régulièrement crissallisés par leur condensation, qu'est avoir été élrvés en vapeurs. Aujourd'hui cette dénomination est cuitérement skandomée en pharmacie, et n'est plus employée que dans les recettes plus macestujques. (Alt. Pouckaox.)

## FLEURS AMMONIACALES MARTIA-LES. ( Phar. )

Les fleurs ammoniacales martiales sont du muriate summoniacal sublimé avec un seizième de son poids de fer, et coloré en jaune par un peu de muriate de fer qui s'est formé peudant la sublimation. ( Voyce Fer et murtate p'ammontaque, ) (M. Fourcox).

## FLEURS AMMONIACALES HEMATI-TEES. (Phar.)

C'est la même composition que la précédente faite avec de l'hématite au lieu de limuille de fer. (M. Fourcroy.) FLEURS AMMONIACALES CUIVREU-SES. ( Phar. )

On fait les flura aumoniacales cuirrenses en sublinant de murisse d'unmonique seve un tronte-drazième de son poids de limisille fine de cuirre. Ce mêtal est oudé far l'esu contenne dans le sel ; il dégage une poits potre de l'un monique, et forne un proi de machamoniaque pon décompod, le colore en d'unmoniaque pon décompod, le colore en terre. Ce remide est un pouso, lorqu'il est pris à trop forte donc (Foyez le mot Cuiras.) (All Fouracor.)

## FLEURS D'ANTIMOINE. ( Pharm. )

L'oxide d'antimoine étant susceptible de se sublimer, tontes les préparations automoniales chanffées douvent des fluxes d'antimoine. On nommoit sur-tont ainsi autrefais le sublimé pianatre et cratallisé en signilles, qu'un obtient du suffire d'antimoine fortement chanffé. (Foyca le mot Alvirausex.) (M: Fourcaov.)

## FLEURS ARGENTINES DE RÉGULE D'ANTIMOINE. ( Phorm. ) C'est le nom de l'oxide d'antimoine sublimé

en aiguilles ou prismes britlans, penlant la fusion et l'oxidation de l'antimoine, qu'on nommoit autréois régule. (Foyez ANTIMUINE. (M. FOURCEOT.)

FLLURS D'ARSÉNIC. (Phorm.) Les flure

FLIURS D'MRSENIC. (Phorn.) Les flurs d'arsènic sout formées par l'oxide d'arsènic subblimé feut-ment en poussire, on en petits cristaux très-fins. (Voyez ANTIMOINE. (M. FOUREROT.)

# FLEURS DE BENJOIN. (Pharm.)

Lorqu'on chauffe du benjoin dans des vaisseans termés, il se sublime eu aignilles blanches, un sel odorant volatil exide, que l'on nomme dans la nomenelature moderne acide benjoique, et qu'on désignoit autrefois par le nors de fluur de benjoin. (Voyez le mot Bextosts.) (M. Fowescox.)

# FLEURS DE BISMUTH. ( Pharm. )

Le bismuth fortement chauffé dans un creuset donne un oxide jamatra subliné, qu'on a quelquefoja employé en pharmacie sons le nom de fleuts de bismuth. (Veyez le mot Bismustin.) (M. Fourcaox.)

# FLEURS DE CUIVRE. (Phorm.)

Ce nom est douné dans les auteura , tantôt à la side de sinc sublimé ou des fleurs de sun oxide de cuivre vert qui se détachu en ( Voyez le mot Zine.) (M. Fourchor.)

roulle on en verdet gris de la surface du cuiprie exposé à l'âir, tantét au nuriese d'unupniaque sublimé avec le cuivre, tantét à une sepèce de suffice de cuivre, &c. On a'umplaye plus anjound'hai cette dénomination équivoque, on y substitue celle d'avaide de cuivre prajeaude telle ou telle manière, &c. ( Voyce Cuivas.) (M. Foursanc.)

#### FLEURS DE MARS, (Pharm.)

Les fleurs de mars ou martiales sont la même préparation que les fleurs ammonacales martiales. (Voyez ce mot et le mot Fea. (M. Fourcaoz.)

# FLEURS DE PIERRE HÉMATITE.

On les nomme aussi fleurs ammonicales hématitées. ( Foyez ce mot. ) (M. Fou acnor)

## FLEURS DE SOUTRE. ( Pharm. )

Les Honra de soufre ne sont que du sonfre sublumé; on a contunne de los prescrie dans les formanses planrasaceusiques, parce que e soufres unidine est beaucoup plus purque le soufre les de les prescrie nivées e, sim d'un vépare la obtente de les prescrie nivées e, sim d'un vépare la cette de les prescrie nivées e, sim d'un vépare la cette de la confre sur l'acconding au sui-dimantim, et qui doit sovie me action totte différente de cette du soufre sur l'économie scrimale. (L'eyez le mot soutrait.) (M. Poutagor.)

## TLEURS DE ZINC, ( Pharm. )

On somme sinsi l'oxide de zinc sublimé ouplutôt élevé pendant la combustion rapide ou diflagration du ainc. C'est le même sublimé qu'on nomme sussi pompho'ix , nihil album , lana philosophica , &c. . il est désigné par les mots oxide da zinc sublimé dans la nouvelle nomenclature. Il faut cependant remarquer que l'oxide de zinc n'est pas vulatil par lui-même, et que ce n'est que par une espèce de fusion: et pendant l'auffammation de ce métal, qu'il est élevé dans l'air et qu'il s'y convertiten flocons blaucs légers. Cet oxide est employé avec sucrès comme antispasmodique dans les maladies convulsives , et aur-tout dans celles des enfans ; on le donne à la dove de fragmens de grain , insqu'à deux graim : il est souvent emétique à cette dermère dose. Gaubins a déconvert qu'une ponère vendue en holiande sousle nom de lune fixée de Ludmann , luna fixato Ludenonni, et qui avoit quelques succès dans \ les convulsions des rufans, n'étoit que de l'oxide de sinc sublimé on des fleurs de sinc.

## FLEURS BLANCHES ( Med. prat )

Cette maladie consiste en un écoulement irrégulier d'une lumeur impure, mucilegia use, et ordinairement blanchatre, par les parties naturelles de la femme; elle est tonjours accumpaguée de symptomes fâcheux et d'une altération marquée dans les finactions naturelles. Quoique les jeunes femmes soient plus sujettes à cette maladie qu' les autres, celles qui sont avanc es en age n'en sont pas exemptes. Il y a ansai des exemples de filles de trois , quatre , ciuq six , et sept ans qui unt été attaquées de cette maladie : quelquefois etle se manifeste dans des enfans plus jeunes. Cet écoulement commence smez ordinairement à treize ou quatorze aus , tems auquel a ben l'apparation des règles. Le mariage et la gestation n'en guérissent pas tonjours. On voit des femmes avoir des feurs blanches pendant tout le tems de la grossesse , sans en avoir eu précedemment ; d'antres qui étoient sujettes à un écoulement modéré, en ont de plus abondant pendant la gestation; ce qui arrive particulièrement dans les trois ou quatre premiers

L'expérience prouve que celles qui ont la fibre liche, et le tissu des solides plus mol, et qui abondent en sérosités , y sont plus expo-ées que les autres. Cet écoulement est irrégulier, et il n'a aucune période marquée : quelques l'emmes l'ont sans cesse , tandis que chez d'autres il a des intervalles sensibles ; chez quelques unes il ne devient remarquable qu'à l'approche et à la cessation de chaque révolution menstruelle. Quelquefois il supptée aux régles, quand il est trèsabondant : en sorte qu'on voir des femmes qui n'ont d'écoulement qu'en blanc. Cette dernière circonstance s'observe aussi chez les femmes qui n'ont plus de menstrues par l'àge. Il est prinvé que les passions de l'ame , le chagrin , les mauvaises digestinus, et le trouble de l'économie animale, quel qu'il soit, augmente l'abondance et la durée des fleurs b anches. Souvent eiles n'ont pas eu d'autres causes.

La matière de cet écoulement varie tant par rapport à la conartance, i l'immettr est quelquefois s'reuse, et dans ce cas tro-abandante, i limpile et aux exciter de picottemens quelquefois s'reuse, et ains, exciter de picottemens quelquefois rile est àver et aline, jume et verdaire, quelquefois nin peu moirètre, et même sanieuse. Taniôt elle est anns odeur, et tanôti reis-feitide,

Quand cette unladie n'est pas arrivée à un haut degré, les symptomes qui l'accompagnent sout si lège-s, qu'on a vu des femmes marires et non marires en ètre attsquées pendant des mois et des années eutières, sans que leur santé parut en souffir. Quend Pécoulement est excesaif, il détruit les lorces, il altère la constitution, et ambre ja exchessie. D'où surt une langueur considérable et une foiblesse éaps les actions, avec chaleur, d'emangeauson picotlemens, tant alous les parties naturelles que dans les vossions.

On distingue encore la violence de la malad e par la matière de l'écoulement qui rescemble, dit Hippocrate, a l'urin- blanche de l'ane. Lo visage de la malade se couvre de pustules blanelles : lesparties qui aout au dessous des yeux so tuméfient; les venx enx-mêmes sont affectés : ils sont à peu près comme dans l'aydropisie. La couleur de la peau est blanchâte ; la région intérieure de l'ab lomen se goutle ; il se fait sux jambes des fumeurs si molies et si tlebes,qu'elles retiennent l'impression du doigt; il y a un tiraillement presque continuel dans l'estomic. S'il arrive à une femme qui ait des fiurs blanches des envies de vumir, elle rendra des eaux âcress elle sura même des nauvées à jeun, qui causeront la même impression sur elle. Si elle est contra nie à monter quelque lieu élevé , elle aura une difficulté de respirer et un essoufilement insupportable. Ses jambes sernut froides en tout tems , ses geuonx foibles , et l'orifice de la matrice sera dans une dilatation contre nature : il arrivera même que ce viscère s'approchera de la vulve avec un sentiment de pesanteur continuelle. Dans ce cas la maladie sera de difficile guéri-

Les femmes d'un tempérament pituiteux sont sujettes aux fleurs blanches. La qualité de leurs règles fera connoître qu'e.les sout sur le point d'être attaquées de cette maladie , quand le sang qu'elles perdront sera glaireux, visqueux et peu coloré. Il forme une congestion leute et insensible dans les vaisseaux de l'utérus : il soufle ce viscère. Aussi recumnoit-on une mollesse et una sorte d'empâtement de l'utérns au toncher, chez les sujets patuiteux. Cet emphiement d'un saug frond n'a pas pu durer lon -tems, sans affoiblir l'élasticue i les vases distendus per le fluide se relachent ; enfin leurs extrémités resent béames, et la sérosité visqueuse du sung s'echappe par cre ourertures, qui ne se resserrent plus fante de contractiblé. Il en est de même des femmes dont la sérosité est trop nbondante, saus être an si épaisse; en abreuvant continuelement le tissa des salides, elle l'amobit et ilétruit sa force tonique. Alors les feurs blanches an munifistent, mais elles différen des premères. Le liquide de cenes-ci est glarreux il est ténare, i s'-chappequelquefois en masses tandes que les nuires fleues blin-hes sont plus fluires et ne sont mé é-s qu'à une petite portion du mucilage da sang qu'elles tieneent en dissoludifficila : les paupièces se gonflent , parce qu'il y a cachézie , qiprès un cera în tems ; faute da nutrition ; naux dévenneut-elles bydrojquurs. Je secrois pas avec les aucicus , que l'immeur des fleurs blanches qui est uns acromonie, descende de la tête par distillation ; et que celle qui est acrimonieus e, it es as acurce de l'estomer. In réfutation de cette doctime se troure dans l'article chi j'à triad des mentreuts de l'article chi j'à traid de si neutronie.

FLE

Quand la matière des fleurs blanches seroit sans acrimonie dans son invasion, ella ne cause pas moins de grands désordres dans la substance da la matrice, après un certain tems. La portion qui séjourne dans les lacuues ou les sinus da ce viscère , acquiert par la fermentation une sorte de putridité qui s'augmente par la suite. Le liquide dégénéré irrite les parties avec lesquelles il est en contact , il les enflamme , et produit à la longue des ulcères, dont la curation deviant très difficile. Cette théorie explique pourquoi , sans cause manifeste , un écoulement de matière qui étoit honogène et sans odaur dans ses commencemens , prend ensuite différentes nusnees , devient fétiele , irritant , &c. Ces observations n'avnient point échappé aux médecins grecs, qui assurant que les fleurs blanches invétérées , quoiqu'elles ment été formées par une matière douce et sans acri-monie lors de laur apparition , sont cependant toujours accompagnées d'ulcères à la matrice.

Les hémorragies qui affoiblissent la constitution , la suppression fréquente de la transpiration , qui répercute cette matière et rend le sang plus serenx , l'habitation des lieux hamides et marécareux qui ralàclie le tissu des solides , la défant d'exercices nécessaires à l'expulsion de la a rosité superflue, le chagrin qui géne la circulation la send languissante, qui occas anne une décomposition dans les humeurs, las alimena cruds, de difficile digestion, trop sérenx et trop relachans, une aimosphère humide et chaude qui ramollit la texture des solides, des humenrs Acres qui atténuent les principes du sang, les ambarras des viscères du bas-ventre qui aumentà la liberté du mouvement circulstoire, &c. sont les canses prédisposant s des fleurs blanches. A celles-là , on ajontera une organisation foible , naturella ou accidentelle, des vices héréditaires dans les finides on les solides.

En examinant la matrice des femmes qui me un des flutra blambes , on y reconosit les signes suivans : sa cavité est couverte d'un mecus diaphane, en sans transparence, jaune, vert ou blanchârre, doux ou acrimonieux, sans odeur ou un pur fi tille. Sion essuie la matière qui enduit l'untérus et qu'on comprime ses parois , celles versent une humeur sembable à celle qu'on

avoit enlevée. Le col du viscère at la couronna qui le termine, sont quelquefois les partica qui fournissent la plus grande quantité de cette liqueur. On la trouve chez d'autrea sujets au fond de l'utérus, pendant que ses parties inférieures paroissent anines. La surface ( je parle toujours de l'interne ) est quelquelois inégale : on y observa de petits tubercules disséminés en différentes places , ils ont quelque ressemblance à des verrues. Quelques viscères donnent une matière plus tenue; elle part du fond, tandis que celle qui découle du col est plus visqueuse, plus epais e et plus colorer. Chez les lemmes qui ont cette espèce da maladia , le col de l'utérus est engor\_é et plus volumineux ; circonstance qui est presque constante chez celles qui ont un écoulement acrimonieux et purulent.

On a trouvé des vésicules qu' contensient une récrisité unquenze j'd'untréro, le sains d'erenus plus spacéros , dioint remplis d'une scrosside plus parécris , dioint remplis d'une scrosside de la matrice et dans les colé de c'unières ou à leur surface interneç car, d'après lea ansimates, plus sièce verie infainteut, 'jusqu'olie, au le crisière, au les considérant clies les differras aujets qui en "int foursi de examples. Quelques ourse des vésicules contiennent aussi firma signité qui en "int foursi de valuines sont remilies d'une cut sérue.

Il parolt constant, d'après les observations de Graaff et d'Higmore, que les sinus, ainsi que les vaissesux de l'utérus, sont terminés par des orifices capables de contractions, mais que la perta de leur élastic té suffit pour donner lieu aux fleurs blanches séreuses. J'ai dit ca-dessus quelles étoient les causes qui pouvoient leur faire perdre cette action tonique ; dans ce cas les orifices dont je parle sont la source da ces fleurs blauches abondantes et continuelles qui inondent les femmes. Quant à l'humeur diversement colorée qui s'écoule par l'orifice da l'utérna, on ne peut pas se dissimuler que les tubercules, dont l'ai décrit le cametère dans l'article précédent , ne lui donnent ordinairement issue. On n'auroit pas encore un vrai diagnostic de cette sorte de cause sur le signe que j'indique, puisque les sinus de la matrica, sans lésion apparente de son tissu fibreux , sans excroissances visibles à la surface, contiennent quelquefois une humeur semblable, et la versent dans la cavité de ce viscère. Il restera donc toujours indécis, quilqu'éconlement qui existe, (si on en excepte toutefoia celui qui auroit un caractère purulent ou saniaux ), si la surface et la substance de la matrice sont dans un état sain.

Je ne donnerai pas le nom de fleurs blanches

aus petras proulestes, qui d'rendent des abeci, qui ont un passage per la antiric On a mail désigné eté écoulement, dont on lis l'histore dans les mémores de l'acchime des scences, namés 1900, diberration V. parce qu'un nière et la maire qu'un acces de la maire de cette errar qu'ut et ginierate la maire de cette errar qu'ut et ginierate la maire de cette errar qu'ut et ginierate la maire de la maire de la maire de cette de la maire de cette de la maire de la

En se rappellant les causes des flours blanches . on ne sera point étonné que cette maladie soit ansu rebelle ches la plupart des femures. Quand elle est récente, et qu'elle est due à la forblesse des vaisseaux utérius, on la guérit asses facilement : mais quand le tissu de la matrice a épronyé une sorte de destruccion , quand la matière de l'écoulement sort des tuberentes que j'ai d'erit ci-dessus, la guérison est toujours très-difficile. et assez souvent impossible. Les fleurs blanches, ches les femmes qui ont des obstructions considérables, persistent ordinairement jusqu'arrès la guérison des engorgemens. L'acrimome des finales est encore une des enuses qui rend cette maladie rebelle. Il n'est pas vrai, comme les auteurs l'assurent , que la curation soit toujours plus facile ches les jeunes filles que ches les femues qui ont eu plusieurs infans. Les médicins qui out hasardé ce système, n'avoient sus connoissance de l'existence d'une sorte de destruction de la surface interne de la matrice, dont j'ai donné ci-dessus les caractères, et qu'un rencontre ches les jenues filles comme ches les femmes àgées ; monts fréquemment, à la verité, chez les premières que chez les autres. Il n'en résulte nes moins de ces remarques qu'on a faites à l'inspection des parties de la génération, que l'age ne donne pas un prognostic assuré sur la possibilité de la guérison. Les fleurs blanches qui tirent leur origine des humeurs répricutées sont plus difficiles à détrnire que les surres, et à proportion du tems qu'elles ont duré, elles marchent vers l'incurabilité, parce que l'acrimonie des finides qui leur ont donné naissance ; n. altéré l'organisation de la matrice ; quand ces désordres out lien, les médicamens sont devenus presqu'inutiles.

Les praitiens qui nous out précédé pensent que les femmes ait-quées de lleurs blanches ne deviennent jamais mères, quand l'évolutellent et aboudent; l'hjipocrate dit positivement que la semence perd ann divergée en se mélant avec l'huseur des lleurs blanches, et qua si los femmes, qui ont moito d'écoulement, conçoiveut qué quefoir, le fomis n'arrive pes au terme ordinang, de la gestation ; ces proposime ordinang de la gestation; ces propositions sont vraies en général, mais elles souffrent ansai de nombreuses exceptions; Peapissience prauve tous les jours, dans les gandes villes, que la plupart des femmes ont des fleurs blanches, et que cependant elles deviennent mires.

If fair correnir auxi qu'on au mépreul souvent aur le caractéria de crête malale, e u conlondant la gonorrhée avec elle ; et comme la première a son acçe d'uni le vagin. I puipregration n'est pas impossible que qu'al-londante que soit la mairée qui s'écoule au debors, que le la comme de la comme de la comme de par les acceptions dont j'ei parlé qu'elessus, on lus Par cule conception et gonorrhée.

Pour déterminer un plan de curation convenable à la maladie dont je parle, il est nécessaire d'avoir égard à ses causes. Chez les femmes d'un temperamment pituiteux, affectées de fleurs bianches , on aura e, and à la nature du saug. On leur prescrira, comme médicamens. un térime chaud composé de viandes les plus nuttrus antes , comme le bœul , le mouton , in perdrix, le chapon, les poules et les oiscaux qui habitent les montagnes. Etles mangemut rarement du poisson. On ne l'ur permettra que celui qui s une chair ferme et cassante, comme le brochet, la perche, la truite, &c. on le fera cuire au vin. On lour servira les viandes rôtica ou cuites saus pordre leurs sucs. Ainsi les ragouts leur conviendiont. On lour interdira les visades glaireuses , comme le veau, le cochon, et cellis des jeunes animaux. Eles ascront de légumes chauds, comme le releri , les asperges , les articheuds , la pimprenelle , le cresson , les miforts. Elles pourrous manger des finits cuits avec les semences d'anis , de fenouil , de coriandre , des confitures seches ; mais sur-tout les écorces de citron, de limon, d'oranges, &c. relles éviteront , avec le plus grand soin , les légumes et les fruits aqueux. Elles Lorront de vin fortifiant, comme celui de Bourgogne ou de Bordeaux , avec une quantité d'esu convenable. Eiles habiteront des lieux où l'on resuire un air pur et sec , les plaines élevirs et pen spacieuses, le côté iles montagnes exposé an levant ou an midi. L'exercice tenr convient pour dissiper l'excès d'humidité dont leur chair est remplie. Mais elles re s'exposeront pas aux vents froids uni soufflent au commencement de la nuit, sur-tout dans les tems où la rosée est abondante. On leur prescrira un sommeil de médiocre durée , parce que , quand il est trop prolongé, il rend la circulatum languissante et occusionne de l'affoiblissement.

Il est indispensable de purger les femmes qui ont des fleurs blanches pituireuses, pour debarrasser la matrice des humeurs catharrales qui s'y amassent : on leur donners les pilules co- ! chies mineures , ou un purgatif de la même espèce. On préparera les humeurs par les aponemes suivans. Prenez des racines de souchet et d'iris de Florence , d'angélique , de zédoaire, d'anula campana , de chaque une once : des feuilles de bétoine, de marjolaine, de mélisse, de pouillot, d'orignat et de calament, une poignée; de sommités, de thim et de sange, ne demie poignée; de semences d'anis, de feaouil , de sé eti , trois gros ; de réglisse rapée, de raisins passerilles, une once ; de seaé monde , denx onces ; de semence de carthame broiées et de polipode de chêne , une once ; d'agaric, de turbith et d'hermodacie, trois gios : de rencenbre et de girofic, un gros : de fleurs de stlécas, de romarin, de lavande et de sange, une pincée. On fera cuire le tout dans enq demi-septurs d'eau , réduits à une piate; oa passera & dans la coliture on dissondra quatre onces de sucre fin. On partagera cet aposeme eu quatre prises. La malade en prendra une chaque maun à jeun. Le cinquieme jour on la purgera une seconde fois. On termisera la curation par la tisave de vinacle, ansai long-tems communée que la carconstance l'exigera. On ob-aerrera l'ellet de ce dernier remède, et on mo derera son action quand on le jugera conve-nable. La cure des fleurs blanches séreuses sera commencie de la meme manière , c'est-à-dire , par les purgatifs et l'aposème que j'ai indiqué ci-dessus , mais an lieu de tiasne de vinaclie , on prescrira les tisanes sudoritques ou mieux encore les infusions ou les vins autiscorbutiques.

Les stens blanches qui auront pour origine une lumeur acrimoniemes répercutée ou critique e seigent l'application d'un large vésicatoire a l'intérieur d'une des cuisses. Par ce moyen on débarrassera la matrice de l'irruption de cette buneur. On preserira en méate-tema les incisión ou les apéritis propres à combattre l'espèce d'acrimonie qui aura donné lieu à l'écoulement.

Quand les obstructions auront occasionné des firurs blanches, on guérira l'une et l'autre aulaclie en même tens ; parre que les apérilles quon met en suage dans la cure des suporgemens, et les purgatifs qu'on mit à ces médicamens, tarrirait les fieurs blanches : à moias qu'un viec domisant n'estretione leur évoulement. Or , le traitement repirera dans Payséce de ceux qui sont espoès précédemment.

Si la maladie a été prolongée, elle a dimimé les forces digestives et vitales; il est donc in lispeasable de prescrire des remèdes qui en même-tems tarissent la source des fleus blan-

ches, et fortifient les viscères de la digestion: c'est pourquoi les toniques, les amers et les purgatifs de cette dernière classe, aont trèsutiles dans la cure de cette maladie, lorsqu'elle est invétérée.

Les fleurs blancher qui succèdent aux grandre blamorriurgues, celles qui naisseut de la foiblamorriurgues, celles qui naisseut de la foiblamorriurgues, les ceux mariales, les eaux therproxeccies, les ceux mariales, les ceux thernales, salines, les influsions ou les décoccious des végéaux amers et l'epicement purgatifs, comme la rhubarbe, la racine d'eupstiour d'Avices, y les préparations de genitaie données à prêtite dose, et celle de quinquina mêtée aux purgatifs.

Si l'écoulement fait soupçonner un vice particulier dans la substance de la matrice, ou l'homeur est purniente, ou elle a un autre caractère. Dans le premier cas, oa fera le traitement des ulceres de l'utérns, et je an m'occuperai pas de cet objet dans cet article. Dans le second, on prescrara l'usage des décoctions de saponaire, umos aux apéritifs doux. On fera des injections dans la matrice, (si l'ordice est assez nuvert pour le permettre ) avec l'eau d'orge , l'eau de miel ou la décociion même de saponaire, les eaux unnérales salines, comme celles de Eourbonne ou de Barèges, ou use esu marinée, en observant que celle-ci ne contienne pas plus d'un gros de sel maria en dissolution , par pinte d'esu. Le traitement intérieur consistera dans l'usage des apéritifs et des médicamens capables s'e fondre les tubercules de la matrice ; à cet égard il aura une grande ressemblance à celui qui convient aux obstructions.

On n'oubliera pas que l'himeur des fleures l'abblanches, en sépursant tro plong-temps dans le vagin, irrite ses parois, les enflaume et dome naissance à la gonoraide. Pour c'etre les accideux dont je parle, on engagen lus femmes à laire un usage fréquent de bottos et des laires un sous de vagn controlle et la malade. Si les sous du vagn non trrités, si la gonoraide est unie aux fleurs blanches, on les un traitement mixte.

De quelque nature que coient les fleurs blasches, les uniformas ciuentes esguet qu'en cher, les uniformas ciuentes esguet qu'en détourne l'humeur qui se porte labalitatélment sur la matrice, par les réutalis, l'ett que le la vénicatorres, les sétons, les caudres, &c. Soit qu'on considére cein malulei comme ux cathurre de la matrice, soit qu'elle dépende d'une muneur differente de la catherlane, commo de lati donner un écculiencai au-échors, pende lati donner un écculiencai au-échors, pendant qu'on en tair la source par des purguisfi.

Roderic conseille les saignées répétées. Elles ! ne sont utiles qu'aux sujets habituellement sanguins, elles acroient très-nuisibles aux pituiteux. Les premiers sont attaqués de fleurs blanches, quand l'excès de saug rend la circulatinu languissante, quand la nourriture fournit une trop grande quantité de chyle , et que ce dernier ne peut pos être suffissumment atténué par l'action des raisseaux. Cette circonstance est assez ordinaire parmi les femmes qui se livrent au plaisir de la table , et qui ne sont pas modérées dans leur appétit ; mais en les saignant, on aura toujours égard aux forces vitales. Elles deviennent souvent cacochimes lorsque le tempéramment est sanguin-bilieux. L'humeur qui sort de la matrice a beaucoup d'acrimonie, elle corrode quelquefois les parties avec lesquelles elle est en contact, elle enflaume le vaein : les bains sont indispensables pour moderer l'irritation qui accompa ne cet état.

Les ventouses acarifiées sont plus utiles que cas aix-se dons use acord-une course, autre, facer que cette dernière éscatation. Se la printire est l'uneror dominants, pour en extert l'autre, qu'on peut en nécedes, il faut étiés printire est l'uneror dominants, pour en extert le succès qu'on peut en nécedes, il faut étiés printire est l'uneror dominants, pour en extert le frames à l'huge des ventoures par des poissons alférantes, cousse la décoction de spaine, de adesparelle, de le surrecte, de régaine, de la legaractile, de l'uneror peut de l'une de l'une de l'une peut de l'une de l'une de l'une peut peut de l'une de l'une peut de l'une de l'une peut de l'une l'une peut l'une peut l'une l'une peut l'une

On préparera les bilicues par les décocions de funcierre y de ecolopendre, de rasiant de corrintre, d'aigrenuire, d'eupstoire d'Avicense, de polyyode; ausquelles on sijourne les strops acides, de linon, de crime, de vinaigre, Sc. par les des linon, de crime, de vinaigre, Sc. par les des la linon, de crime, de vinaigre, Sc. par les des la linon, de crime, de vinaigre, Sc. par les de pécher, de violetre, Sc. puis on leur prescrira ne régime humectant et températ pour diminure l'estimoire de humeurs. Les aux gasense leur sont très-nécesaires. On faire l'a louiser de flour blackets, a faire de la contra les nouves de flours blackets, a faire de flours blackets, a faire de flours blackets, a faire l'a louiser de flours blackets, a faire de flours blackets.

Quand les premières voies seront remplies de saburres, on commencera la curation par un romitif, tel que l'ypecacuanha y essuite on passers aux remèdes que j'ai prescrit plus haut, en suivant l'indication que les circonstances présenteront.

Quelle que soit la cause des fleurs blanches , il est nécessaire d'avoir égard à l'écoulement des

menstrare, parce que le défaut d'érecusion suffisante des règles donne souvent lieu à cete sulad e. J'ai vu un grand nombre de fennues guéries de fleuves blanches, quand les règles ont cu leur écoulement habitnel. C'est pourquoi les eaux minérales purgaires sont si arantageuses à la plupart des malades; elles débarrassent les vaisseaux de l'utierns, de l'emplement qui noit suisseaux de l'utierns, de l'emplement qui noit librement, et les fleurs blanches cessent d'elemémenc. (M. CARMON).

## FLORAC. (Eaux Min.).

Cest une petite ville du Géraudan, smr le Tarn, à 4 lieures sud-est de Mende, où se trouve une cau minérale froide, que M. Girard croit sérieme, estine et maristle. Samuel Blanquet en avoit déjà parlé dans son Examen de-Esax du Gerondan, Mende, 1918, in-26. Il servit utile que ces caux fiusent encore analysées. (M. Macquarx)

# FLORET. (Saint) (Eaux Min.)

C'est un lien voisin de Saint-Cirgue dans la Haute Auv rgue. On y trouve des eaux minérales froules, qui contiennent un sel qui approche du vrai nitre. (Puclos, p. 151.) (Raulin, p. 286). (M. Macquart).

FLORUS étoit médecin de la mère de Drussu. Cest sinsi que le de A étoir, mais comme illy a eu plusicurs Drussa, on est embarrassé le finer Plaç de Férus. Peut the s'apta-lli ci de Drussu, on est embarrassé lu formanieur, comme du plus fanceas. Il étoit fais de nicus, comme du plus fanceas. Il étoit fais de mane qu'elle feit offic pous de cet enfant et à ce compte, Florus a véeu vers le commencement de l'ère chérélemen. CERT. d'ELJOM. GOULTS.

FLOYER, (Jem) médecin Anglois, naquit A finites dans la province de Sasiford vers Pan 1649. Il prit sas degrés en philosophie dans l'unirenté d'Abford, et passa ensaite aux écoles de médecine de la mémo ville, où il fut reçu docteure le 8 juille 1668. Il se reptir à Alchiferd, ville considerable de su province, où il se mit à besitôt la confinance des principaux habitans. Set talens et ses succès lui firent une réputation brillante le roi l'ilmone du tire de chevalier.

Ce médecin étoit grand partisan des baina froids; il n'a rien négligé pour les remettre en vogue, et pour en faire sentir l'utilité et la sureté. Il les vante beaucoup pour les maladies des nerfs, le rhumatisme, les varices, &c; il protend que la chartre n'est devenue si commune en Angleterre, que depuis le tems qu'on a aboli l'ussge 'de baptiser les enfans par immersion. Parmi lesouvrages de Floyer, il yen a qui n'ont point d'autre objet que d'établir cette doctrine.

Voici les titres sous lesquels les uns et les antres ont paru ,

The Tonchstone of Medicines. Londres , 1687 , 1691 , in-8.

Il a intitulé cet ouvrage, Pierre de tonche des médicamens tirés des règnes végétal , minéral et animal ; cette pierre de touche,par rapport aux plantes , c'est le goût et l'odorat.

The preternatural state of animal humors described by their sensible qualities, c'est-à-dire, état non natur-1 des humeurs animales démontié par leurs qualité sensibles. Londres , 1696 , 1648 , in-8.

Il y établit la doctrine des fermens.

An enquiry into the right use of baths, on, Recherches our l'usage et l'abus des bains chauds, froids et tempérés. Londres , 1697 , in-8.

Cet ouvrage a paru sous différens titres , comme : Ancient Psychrolasie revived Londres, \$702, in-8. La motière est plus amplement détsillée dans cette autre édition : History of hot and cold bothing ancient and modern, with an Appendix of D. Baynard. Loudres 1709, in-8, et encore 1725, 2722, sous le même for-mat. En Allemand, Breslau, 1749, in-8.

A Treotise of the asthme , ou , Traité de l'Asthme. Londres , 1696 , 1710 , 1726 , in-8. En François, Paris, 176e, in-12.

The Physicions Pulse-Wotch , c'est-4-dire , Horlogo Médicinale pour toucher le pouls. Londres , 1707 , 1710 , deux volumes in 8. Eu Italien , Venise 1715 , in-4 , sous le titre d'Orivolo del pulso.

L'Anteur y détermine le nombre des pulsations qui se font sentir dans un tema donné, et qui sont propres aux sujets de différens ages , sexes , tempéramens , et même aux différens tems de la journée.

Medicina Geranico of preserving old mens health, with an appendix concerning the use of oil and naction and a letter on the regimen of jounger years. Londres 1725 , in-8. Cette edition est la seconde.

Il y propose différens moyens tirés du régime, ponr mettre les malades à l'abri des exhalaisons qui émanent de leurs corps , et qui sont si capa- 1631 , in-folio. Médecine. Tone VI.

bles de nuire quand on néglige d'en purger les chambres, (M. Goulik.)

FLUDD, on DE FLUCTIBUS, ( Robert ) fécond écrivain , étoit de Milgate dans la province de Kent , où il nequit en 1574. Il s'attacha dans sa jeunesse à la profession des armes ; mais s'étant ensuite tourné du côté de l'étude de la médecine, il fut reçu docteur à Oxford le 16 mai 1605. La pratique ne sut pas d'abord ce qui l'occupa i ce ne fut qu'après avoir voyagé pendant aix aus dens les principaux royaumes de l'Europe, qu'il songes à venir l'exercer à Londres, où il devint membre du collège des médecins. Il mourut dans cette ville le 8 septembre :637.

Fludd ésoit de la société des frères de la rose-croix, et même un des frères les plus sélés, Libovius to mit de mauvaise humeur on attaquant cette société; et ce fut pour la defendre qu'il écrivit l'apologie dont on trouvera le titre parmi ses autres ouvrages. Cet auteur est si obscur dans ses écrits , qu'il est à-peu-près inintelligible ; il avoit d'ailleurs l'esprit si tourné du côté du fanatisme , qu'il y renouvelle les rèveries des Rabbins, et qu'il les pousse monte plus loin qu'eax. Il est plus estimable du côté des mathématiques, et sur-tout de la méchanique qu'il entendoit asses bien; mais pour sa medecine, ce n'est qu'un tissu de superstisieuses bagatelles. Il savoit cependant se faire valoir aupres des malades, et il leur inspiroit une confiance qui les disposolt à la guérison.

Ses ouvrages ont été plus estimés dans les pays étrangers qu'en Angleterre , où il n'y a guères que Jeon Selden et fort peu d'antrea qui en aient parlo. Voici leurs titres et leurs éditions.

Utriusque cosmi, majoris et minoris, technica Historia. Oppenheimii , 1617 , deux vo-

Tractatus Apologeticus integritatem Societatis de Roses cruca defendens. Lugduni Boto: vorum , 1617 , in-8,

Monochordon mundi symphoniacum, sru, Replicatio ad Apologiam Juannis Kepleris Frencofurti, 1622, in-4.

Anatomiao Theatrum triplici offigie designatum. Francofurti, 1623, in folio

Philosophia sacra et verè christiana , sen Meteorologia cosmica. Ibidem , 1626 , 1631 , in. folio.

Integrum morborum mysterium. Ibidem i

Hhh

De notboram signis. Ibi lem, 1631, in-folic. Ces deux ouvrages font partie de celui intitulé: Medicina cathel ca.

Clavis Pl. los plino et Alchimiae Flud anne. Francoforci, 1633, infolta.

Pilis plia Mosarca. Govdac, 1638, Infolio. Amstehlacmi, 1640, in-falio.

Petholoria Diemoniaca. Goudae, 1640, in-folio. (M. Gouss.)

FLUER, v. act. (Voye, Fivx).
(M. Manox).

FLUOR, (Pharm.)

Co mot signific, en platmacie, toute mitière fluide; on dit un acide fluor, alcali volatii fluor, &c. En mineralogue, il est camployé pour désigner un spath très fusible au deu , et qui est coum dans la normaciature moderne taux le nota de fluare de charax moté, l'évous le Déctionnaire, de Châniei ( À. Fouxaox.)

· ILCX , s. m. (Pat.o.)

Loolement on fearmaton d'hamens, dont les oppressamines, invanil Propine par cà se Lit le flar et l'ament qui en découle. Ainsi il y, a le flar de dévide, y topre Sairatino), des flar de rientes (seyre Disatino), des flar de l'entre (seyre Disatino), de l'entre (seyre de l'entre de l'entre de l'entre (seyre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre (seyre de l'entre de l'e

FLUX COP. INQUE. (Pey + Passtor collague).
(M., Chansteu).
FLUX HEFATHEQUE. (Pey. HEFATHERHALL).

(M. Chamsenu),

Faux Librathouble ( Poisse Librathoub),

(M. Chamsenu),

FLEN DE VENTRE. (FOYEZ DIARDIÉE, Dévotence-p). (M. Chamsenu).

Partie II Des choses improprement dites

non-untur lies. Classe III, Ingesta.

Ordie I. Alimens,

Section II. Animaux.

On donne l. nom de finviatiles aux poissons et aux coquil, ges qui habitent les risières et les floures, nom les distinguer des poissons et des causacés de mer ; quoiqu'ils servent égilement à la sourriture des hommes. La qualité différente de l'élément qu'ils habitent leur donne manuel des projeties particulières, dont nous aussi des projeties particulières, dont nous des stricles relatifs aux poissons de clastica puis avec sont qu'ils vienneut de la mer. Nous no les répéteurs pa sici. (M. Macquart).

FOLS. (Anace) (Anatius Focisius).

No à Me z en 15:8. Il fit ses études à Paris, s'attaclia particuliér ment à la médecine, et se Si mecesour backelier en 1556. De retour dans sa patrie, il y exerça son ari avec honneur, et ses taiens lus sequirent une grande reputation. Plus passicané pour l'étude que pour une vaice gloire, il refusa toujours de s'attacher aux dues de Lorraine, que que desir qu'enssent cos princes de l'attirer années d'enx. Des l'age de lo ans il traduisit cu latin le second livre d'alippocrate des maladics populaires , et y ajouta des commentaires. Cet ouvrage parat en 1560, sous ce titre : L'ippecratis coi l.ber secundus de morbis vulgaribus, diffi illimus et pulcherrimus : olim à Galeno commentariis il astratus, qui temporis injuria interciderun! : nune vero pene in integrum restitutus , commentariis et latinisate donatus. Lastleue, 1550, in-8°.

Il publia en 1561 Phermacopaca medicar entornes cannium, quae hodic ad publica medentum anniu officias exta 1, tractationem et usum ex anaquorum medice em prascripto continens. Basicae, 1561, 10-30.

Il publis cusuite son Nomenclater, sons le titre suivant i Acagoniu lippeneratis alphabeti serie distine a i'v aga dictiorum alphabeti serie distine a i'v aga dictiorum alphalitippenativen commun, prans-tim electrorum, mus explii ter et vehet ex amplia per penu d per miurs ita sel vicco lippenerational mento diti possit. I amosforii i, 1988, inferi

Anni-lei que cet Ouvrage parist, les médecies fan, es, alicements et staliers, soulecies fan, es, alicements et staliers, souledes Clauses d'Hoppeters. Il Pentagent et achea ce magnique ouvrege, qui le mei sur augient médium tempréne et que el encure sujunit uit le venium l'Hippeterse la plus escentis, socionement monime facile plus plus opera comie, que extant, in octo accimus en Proteinia monte distribute in ouvre cerca ladianticopo tatiene et amontanisho Historia, Cantrone, 1657, a vol. in -640, pere ti

faite, avec l'Officonomie du moine, formant le ! deuxième volume.

Anuce Fods passa as rie dans un travail contimuel ; il monrut dans sa patrie en' 1595 , agé de 68 ans. Il est un des douse illustres Messins, dont M. Louis, chirurgien célèbre de Paris, et uni lui-même est originaire de Mita, a fait faire les bustes en marbre blanc, pour être piacés dans l'hôtel-de-ville de un patrie. Son fils Francois, et son petit-file, suivirent la même profession qua lui ; le dernier mouent à Metz au mois de Mai 1655. (M. ANDRY).

TOETUS. (animation du) (Mid. légale.) (Voyez ANIMALION) (Med. legala).
(M. MARON.)

FOETUS (OUYERIURE DU ) A, de Med.

L'ouverture du cadarre d'un adulte dont on suspecte la geure de mois doit è re faite avic des précautions, auxquelles on n'est pas abligé de narquels ont été les ravages d'uné maladir. Mque avons expose en detail en quoi ces precautions consistoient. ( Voyez. l'astuche GADATELA. ( ouvertuen dea ) ( Med. L'gafe.)

Mais , outre ces précaution : générales néces sairea dana tous les cas de medecina ligale, il en est de particulières et d'andenient indiquensubles quand il a agit de constatur, un infanticule. Celui de tous les crimes qui regugae la plus à la mature semble en offet desoir dice propre plus faveur d'une mère prévenue d'infanticide dont, ai elle a été négligée, tenir en suques les puinistres des loix, et les porter à craire plutôt au doux | penchant qu'inspire . la matergité . , qu'à une ferocité qui sera toujours inexplicable. On trouve cependant dans les nombreuses collections d'Alberti , de Valentini , &c. que la plupart des rapports faits sur des cas d'infuniecule sout remplis de détails inntiles et d'épreuses rifficules; qu'ils sont dépoureus de , ces methes ches, et de ces futs solides, qui sente peuvent faire juger avec précision à quel point l'e manurifé le forus était parvanu, a'il a vé, u avant, pendent un aprea l'accenationnous , se quin qui 
de siè le pease de un manis. Lés acros bannes de 
cronce la playar du ces en grade a con concerne de la playar du ces en grade a con concerne de 
l'écoupe à la quelle moit esta playar du ces en grade a concerne de 
l'écoupe de la quelle moit esta playar dupes qu'un 
conseque l'accentant de la playar dupes qu'un 
con fini de si gronds proprie. Mont mont it est 
cronce divine, a concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

dis l'acceptant de la concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

dis l'acceptant de la concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

dis l'acceptant de la concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

dis l'acceptant de la concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

dis l'acceptant de la concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

de l'acceptant de la concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

de l'acceptant de la concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

de l'acceptant de la concerne de 
contraiter et le goure de mont, et pas unecjagne ;

de l'acceptant de la contraite de 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le goure de mont, et pas une 
contraiter et le contraiter et le contraiter et le 
contraiter et le contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter et le 
contraiter

direcelle de vie a brillé après la painoppe : Plus on dont s'efforcer de ne vien on et re de ce que l'examen du corris d'un nouveau-ué pe olirir aux youx de l'amtomiste qui cher le à déconver in verité. Disciratr dans les milleurs autours les aignes qui caractérie nt avec le jons de certitude le de ré de maturité et de force , ela présence on l'at sence de la vie de fatus; de rier caux qui sont d'une fausseté pali d'extracr dans une bainne exacte les airnes doutens, din de tauce; voilà, dit M. Dreyer, ce qui reste encore a laire pour éclairer certaines quest ons de médicine légale relatives à l'infanticide, en prouant des progrès que l'anstom e et la physiole-

L'onire ane l'onauit, lorsque ces deux sciences nous servent de guides , est el ti à la fareur l'inquel les premères recherches laissent dans tonic feur intégrité les parties qui doivent faire l'objet des secherches subsequentes.

Ma's il v a'une infinité de choses , étrancères par e e -momes au torpe di nouecan ne . dont conno suce preliminuire posterose un grand pour sur la question proposée ; en condusant ture d'un fotos a l'examen p us altentif de vertame par ien, et en l' rendant augment ét'exact compler promi ces dive e con l'actions l'ago m ut ; si sa grosses en éte carajte, ou serom. pagnete adjust upin chiese i si choi sa premitente si puntante si chi si con si con si puntante si chi si con si chi si c sing , of ai le pla enta s'est der chi promit blat ment, un a le contraire a cu ne ; comblement deux l'equire laz en rette dans le miriere, que le quantité de sang à accimination de toite, quelle marcle a tenu tone historidate que quant la quicur du du des catalines à l'acceptant la quant la quicur du du des catalines à l'acceptant la quant qu're ctus, actout a pit assare, on conside ; se que lque cri, ou manife a qu'elle mouve dent;

posant que l'accoudement a dei milit et momentant) se facture et touble, et de quelle hauteur i lorsque cette circonstance a leus que cett une presinie conche, et que l'enfait et cett une presinie conche, et que l'enfait et que le forrelette n'ait pas été de, limit de l'enfait que le forrelette n'ait pas été de, limit pa serime règlique de ven étérier; et il n'afra les serime neglique de constater si l'embnit où l'enfait est consider se s'elongant de la matrier desi dur; consider se s'elongant de la matrier desi dur; consider se s'elongant de la matrier desi dur; consider se s'elongant de la matrier de l'archive trière, sur une substance molle et inseguida de

On cherchera encore à savoir si on a laisse le fuetus exposé à l'action du froid, et pendant combien de tems on a négligé de lui donner les soins convensbles; si on lui a intercepté toute communication avec l'air, soit en la plaçant sous des couvertures, soit par tout autre moyen; quelle étoit la température de l'atmosphère en général, et en particulier celle du lieu dans lequel il étoit ; quel étoit ce lieu , et combien de tems l'enfant y a été abandonné ; si ce lieu étoit rempli de son sang , la ligature n'étant pas faite ; si on l'y a retrouve couvert de sang ou d'autres matières; s'il étoit dans une position renversée complettement , on inclince , ou droite ; à quelles qualités de l'air le cadavre a e:e expose , avant qu'on en fit l'ouverture ; avec quelles précautions a-t il été construé et gardé. Un ennemi de l'accusée ue peut-il pas avoir la scélérate se d'imprimer des signes d'une violence quelconque à son enfant qu'une mort naturelle aura emporté ?

Toute ces circonstances, et plinsieurs autres encore quel l'on pourroit appeller extrinsiques relativement à l'examen anatomique du cadavre, sont souvent contatées la plupait dans les perquisitions faites par les ministres de la loi. Mais en en angligi quelquefois d'essentielles, aloi la connoissance randroit beaucoup plus facile la sécouverse de la vérité.

Il a test pas nócessim d'insister sur de longues explications, pour faire sentir comment de caue d'elles en particulier peut contribus faire parveirs à ce but si describle. Ce détail nous meneroit trop loin; et d'uilleurs nous rons occasion dans la saité de cet article de revenir aur la plupart », ou au moins sur les plus importantes.

L'arrier-fais fournit quelquefoi de indices qui no mot point neighper-longuille ent l'une consistance infegle dans ses différentes régions de l'une consistance infegle dans ses différentes régions de l'une de l

ment que le fætus n'étoit pas à terme , mais encore qu'il étoit privé de vie dans la matrice. La consistance naturalle de l'arrière-faix est déterminea; mais cependant elle est plus aisée à connoitre par l'habituda que paraucune définition. Elle diminue lorsque la fortus meurt dans la matrice ; et une teinta livide et verdatre remplace alors une couleur vive. An reste , ce signe est équivoque, puisque l'air et un commencement de putrefaction peuvent également lui donner naissance. Le placenta par sa partie convèxe qui regarde l'uterus paroit comme composé de plusieurs petita placenta réunis les uns aux autres. Un de cenx-ci étant quelquefois moins adhérent. à la masse que dans l'état naturel , si , soit aucommencement du travail de l'accouchement . soit quand il se prolonge, le placenta se détache de la matrice ou en totalité; ou à l'endroit vers lequel le placenta partiel tenoit moins fortement à la masse forme e par tous les autres ; les vanseaux ombilicaux qui alloient de la masse au placents partiel se rompent nécessairement, et eet accident se manifeste par l'hémorragio uterine qui en est l'effet. Cette hemorragie peut faire perdre au fuems tout son sang. On doit par consequent faire une grande attention à cette cause, parce qu'alors la preuve de l'iu-faaticide que l'oa tire de l'omission de la ligature et du vuide des vaisseaux sanguins est entierement illusoire. ( Voyez Condon omnilicat.) ( Med. legale. ).

On examinera excore si les vaisseaux ombilicaux du placenta sont flasques y unides de sang, quoique l'ou ait trouvé la ligature faite au cordon ombilical y ou si ; quoiqu'elle n'ait pas étépratiquée, ils coxtiennent plus ou moins de sang coaguis ?.

Le tissu spongieux dans lequel sont renfermés les deux artères et la ve-ne ombilicale est rempli d'une humeur gélatineuse doat la consistance et la quantité peuvent varier. Si c'est enmoins, le cordon paroit grêle, et d'un rouga vif; ai c'est en plus , il est épais , et sa couleur , qui est fournie par le sang de ses vaisseaux , et sur-tout celui de la veine ombilicale, ne se manifeste point. Dans ce dernier cas, il se rompt aussi plus aisément. Il faut encore noter sa longueur. L'ordinaire est d'une demi-aune. Plus considérable, elle peut occasionner des entortillemens autour des membres du fatus ; alors les vaisseaux ombilieaux se trouvant-comprimés,. le cours de sang y est interrompu , et la communication entre le factus et le placenta interceptée. Quelquefeis , le corden étant engagé amour du col du fartus, celui-ci dans les afforts . de l'accorchement le tire avec forca, et s'étrangle lui-même.. Un corden trop long peut

F OE T ques et reprévus lasser tomber le fatus sur le planetier ou il se blesse. Lorsqu'au contraire il est trup court ; ou il se casse ; ou il entralne le pluciata. D'ailieure il géne les mouvemens du fortus pendant la grassesse, at complique le travail de l'accouchement.

Le cordon a-t-il été coupe, ou a-t-il été rompu? Dans quelle portion da sa longueur? On crost avec foulement le rupture moins dangereuse que la section , sur-tont si le première a cu lieu a une plus grande distance de l'ombilic. Ainsi on attribueroit gratuitement la mort du fietus à cet accident et à l'immorrhagie qui en auroit résulté faute de ligature , s'il étoit constoté que le lieu où dioit le farsus n'a point été rempli de son sang, et que les vaisseaux de l'enfant na sont point vuides de song. Enfin il est bon d'observer que quand le cordon d'un feetus à terme , et qui n'est pas mort depuis un long espace de teme, casse, c'est toujoura à une de ses extrémités. Au moins aucune observation exacte n'atteste qu'il se rompe dans son milieu. Lorsqu'il est fletri on qu'il appartient à un avorton , il se rompt dans tous s s points ; et beaucoup plus aisement que selus que I'en nomme sanguin par opposition avec celui qu'on appelie gras à raison da la grande quantité de inucus conteun dans son tissu spougieux. Le cordon est censu flétri r ( Marcidus ) lorsqu'il est grêle , que le sang ne brille point à travera les membranes , qu'il e plutôt une eouleur livide verdlure, et que les vuisseaux ombilicaux sont dépourvus de sang , qu en contiennent qui est trop flude et décomposé, Cet état du cordon est toujours accompagné d'une trèsgranda mollesse du placents, du vaide de ses vaisseaux , &c. : et ai le concours prolongé de l'air et de la chaleur n'est pas la cause da ces changemens que l'on observe soit dans le cordon son dans le placenta; on a droit de conclure, que le fatus étoit mort dans la matrice long-tems avant l'occouchement,

Nous avens exposé à l'article cordon ombilical la mamère de juger si l'omission de la ligature avoit été la cause de la mort du fætus. Ainsi nous n'y reviendrone pas ici. (Voyes or mot. 1

Lorsque le cordon n'a pas été coupé trop près de l'ombilic, il est utile d'exeminer cette extrémité, soit la portion qui flotte au-delà de la ligeture , soit celle qui est entr'elle at l'ombilic. Si le corps apongieux de la partion flottante contient du sang , c'rat un signe que le cordon e été coupé avant que d'être lié , ou que la ligature n'a pas été faita soigneusement. La proposition contraire ne seroit pas exacta. Si les misseaux de l'autre portion sont gorgés de song,

on doit en conclure que le fatus est mori , our lorsqu'il séjournoit encore dans la matrice ou durant le cours d'un accouchement prolongé. En effet , quand on coupe le cordon ombilical d'un eufant nomesu né et vivant , ses vaisseaux se vuident du sang qu'ils contemoient, et laissent à peine quelques grumeaux. Il en sera de même, se les vaisseaux qui partent du cordon pour se diftribner au placente , n'ayent point été he's , offrent à l'axemen des grumeaux de sang contenus dans leurs capacités.

Le cordon ombilical noné rat un accident fort rare, et qui n'a lieu quelquefois que lorsqu'il est l'effet d'une longueur tout-à-fait extraordinaire. Mauriceau et Smellie en ent reconnu la possi- > bilité et l'existence. Si use pareille disposition avant lieu , le travail de l'enfantement se prolonge , il peut arriver , et il arrive en effet, que le fatus s'éloignant du placeuta nont sortir de l'utérus, et serrant ce nœud , s'intercepte luimême la communication dont dépend son mode de vie. Mais it ne fout pas confondre avec un véritable nœud ees inégalités asses éminentesqui lui ressemblent, et ne procèdent que du reuliement tortueux des vaisseaux , qui , étant variqueux et plus pleins de sang en un endroit. qu'en l'autre, font ces éminences. ( Muurice.4 , L. II.p. 229. )

Lorsqu'un fatus n'est pas parcenu, avant sa: naissance, à une maturité parfaite, l'omission des soins convenables suffit autant pour anéentir le léger souffle de vie qui l'animo, qu'nne violence expresse pour faire périr celui dont neuf mois de sejour dans le sein de se mère ont rendul'existence auasi ferme et essurée qu'elle peut l'être à un âge si tendre. Nous croyons done devoir commencer par établir quels sont les signes de la perfection d'un fattis; parce qu'il arrive que des mères cherchent à se disculper du crime dont on les accuse , en alléguant l'im possibilité où elles étoient de donner les soine necessaires à l'être imperfait qu'elles venoient da mettre au monde. Il faut dans cea le constater l'imperfection du fætus, afin que le seul défout des premièra soins puisse être regardé comme une cause suffisante de sa mort.

Il n'est personne qui ne voie clairement qu'un feetus est mieux abrité dans le sein de sa mère où il épronve une chaleur constante de 96 degrés, (di thermomètre de Pahrenheit) que dans notre athmosphère , quoiqu'on le garantisse de sca vicissitudes marquées : que le sang qui arrive dans sea vaisseaux par l'intermède du placentalui fournit une matière plus facile et plus propertionnée à ses forces que le lait qu'il suceroit ; qu'enfin o'est un grand travail de mains pour lui que de ne pas exécuter trente mille fois dans un ces diverses functions.

Mais combien de mois de gestation sont nécessaires pour acquerar cette maturaté? et à datela signes la reconnol ra-t-on? La nature send-le avoir fixé le tience prévis de la grossesse pour la tres-grande pluralisé des membres de Perocce lumaine à reuf mois accomplis , et Pavoir désigné comme le carant du dégré de persection du fireus nécessaire à se vitalité; en sorte qu'à cette époque il u'a besoin que des soins les plus ordinaires pour s'imbituer à son nouveau cento de vie. Ainsi, moins il est elnigué de ce point, lorsqu'il paroit à la lumière dans le cours du dernier mois de la gestation . plus il donne un espoir fondé que ses forces , sontenues par des soins convenibles, seront suffisantes pour lui faire surmonter les premiers momens si critiques de sa nouvelle carrière. Au contraire , plus il prévient cette époque , plus il y a à craindre que les soins les plus multiplés et les micux entendus ne puissent prolonger long-tems sa frèle existence. Lorsque le défaut de ces soins peut être attribué à l'indigence dans laquelle une mère est plongée, on à son inexpérience : on doit exenser celle-ci , à nous qu'on ne trauve des preuves d'une négligence volontaire, ou des signes évidens d'une violence enercée sur le factus, tels que des blessures considérables , des échymoses , des fractures sur-ton au crane, des symptomes de suffocation, le vuide des vaisserux sanguins , et enfin Pibsence des indices d'une mort antérieure à l'acconchement. En général , les preur-s de l'infanticide qua fournit la dissection s'appliquent avec plus de plénitude et de succès à un fintus parfait, on an moins à reux qui sont venus dans e contant du neuvième mois , que non pas aux fictus dout la naissance est prematurée,

Cest principalement par l'inditude de voir un grand nombre de nouveux nés, que l'on réconnolit un firetas: d'inte maturit parfaite. Quand on n'u pas cette inditude, on ne peupèrer que le distingur d'un naux pen arancé, qui n'auroit ; par exemple, que six ou arqui mois. Mais un fatus de but mois resemble.

beauroup à un feetes de neuf. La congeur de la gran est un aique d'immaturité. Dans les pice miers mois qui suivene la conreptina, le fuius, dont les vaissesux contiennent pluidt une lympke que du sang, est d'une conhur pale. Ensude , lor-que le système de la circulation a aci.u.s une c. rinine énergie , le sang est pius éla-Loré , plus riche en conceur , et les muscles que recouvre la peau, et la peau elle-même, brilient d'un souge vif. Enfin , lorsque le feetns est par-faits ment à terme , les différentes régions de son corps perdent successivement rene trinte monre prée. La face , la ponnie des maire , la piante aes pieds, le scrotum, et les papilles des mammeties s'en déponifient les dernières. Que que inis ce rouge the sur le livide. Il est très-prohable que les flotus son emore à terme, qui ont un aspect fixede , sont cena qui unt cesso de vivre fon -teras avant l'ac ouch neut par une autre cause que le défaut de nourreture , ou qu'un air chaige de min mes putrate, a attaquéa cans l'intervalle qui s'est (coulé entre leur naissance et l'ouverture. On suppose alors que ces fictus ne sout point moits c'hémorra-ie ; car dans ce cas une teinte pale prévaudroit sur tonte nutre. Au reste ceci a d'antant p'un besoin d'être confirmé par des expériences, que des fictus venus à terme sont ordinairement livides . torsqu'ils ont péri dans le cours d'un cufautement laborioux: Des observateurs dignes de foi ayant vu des fictus de mx mois qui avolent iléjà et des cheveux, à la vérité d'une confeur argentine et brillante, et des ongles formés; ou ne peut croire que quand ils manquent ce soit un signe cirtain que le factus que l'on a sous les yeux est venn long tems avant le terme fixé par la nature. C'en est un bien plus digne d'attention que de trouver la prau lâche et mobile sur les os et sur les muscles. Ce défant de tension et ces rides qui la sillonnent annucent que long-tems avent l'accouchement elle a été privie de la portion de substance autritive qui lui étoit nécessaire.

F OE T

Le poids et la longuere du corpe d'un ferus person encors entré à consulter l'éta ndésant à terme ou avent le terme. Les auteurs à accepte deut moins sur le premier nouyen que sur le issecond. Maniferant de (Aplor, vo) à qu'un volunt qui not à meil m'un complét, et qui est d'une bonne proportion , piès adimaires volunt qui not à meil m'un complét, et qui est d'une bonne proportion , piès adimaires volunt qu'un de la meil de la compléte de la contre del contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre del la contre de la

qu'il pouvoit y mettre , regarde comme une rigle raremont sujette à des exceptions , que par-de-la le poids d'un lestita non à terme, et ordinaves sont do all à ac pouces ; et les deux extrêmes de 16 à 22 on 23. Toutes ces diffiée rences d'opinions prouvest que l'on na doit àpeu-près compter aur un percil moyen, que poue le falee servir de complément un autres que la physiologie nous fournit. Les reuseignedoute , d'an grand poids pour décider du tems conception. Mais it fandrait un si grand nombre d'observations ; il seroit si difficile qu'elles eussent toutes les conditions requises pour servir de base à des conclusions solides , que vraisemblablement l'art ne parvienden pas si-tôt à des résultats tels que l'on peut les desirer,

La première chose quo l'on remarque ordinairement dans un cadgere out la coideur et l'inflexibilite : ut on les trmme au plus haut degre, lursque le sujet a péri d'hémarchagic ou avec des convultions : et sur-tout a'il a été exposé au froid immédiatemen, après sa mort. Le contraire a lieu , si à raison de la températur, chaude de l'am phère, on de toute sutre cause, il a peedu par degres sa chalene naturelle. On pourroit con lure de là , avec quelque venis mblance ; qu'un enfine dont les membres sont roides n ou après sa un seince ; et que celui dout les member a soot flex bles étoit mort assez long-

Un autre signe g'niral est celul qui se tire de la conseur du corps et de ses différentes parties. Nous avons déjà en l'ous e qu'on en pouvoit faire pour juger de la matneité du fuetus. Les avortune sont pares, sinsi que les fætus qui som morte de défaut de nourriture , ou d'hémorragie. La confeur livile est quelquefois l'effet de toute antec cause que de l'immaturité. La tête d'un enfant se sera tronv e enclavée dans le détroit du bassin ; ou elle aura été pressée contre les parties dures de cette cavité; ou elle surs été comprimée fortem at pae le col de la matrice. Si un a place un enfant dans une position complettemont renversée , les humeurs se seront portées spontanément vers l'endroit déclies, comme on Poliserve chez les adultes ; les différentes parties de son corps peuvent être également premées , feoissé s, mentiries avec plus ou moins de force.

Le cordon ambilical neut aussi imprimer any

lieu que dans les accouchemens pénibles et laborieux. Car dans ceux qui se font avec facilité , garder, on n'observe point de traces de pregion violente, si ce n'est à la partie voisir e postérieure contro l'orifico interne de la matrice. Amai les accusées ont-elles alors pour unique retsource i scuteuir que les menetrasures proviennent de la a tile de l'enfant. Amai à moins que la ivi alà ne reconnoisse évidemment pour raise un l'immotures du fi cury ou l'abert aj ontano desmans par plagnes larges et égales, ce qui arrive frequemment lorsque le firtus chez lequel le sang abonde est mort , soit avent , soit enres Parcouchement ; on dnit enlevee la man, et pour consta ce jusqu'à que le profondeur les pardélabrement en a résulté. Une termene contra nature sollicite un examen semblable. Nous refintus dont le col a eté a cre , ou par l'orifice interne de la matrice, ou par le cord un ombique les échymoses par ent d'une teinte légère du mélange du ronge et du noir, it qu'on les dillin we par l' d's taches de jutifiet qui ont quelque el oco e verdètee : e pendant, lorsque la putri action a fait des progrès, on ne pent plus les différencier , à moins que la molicas de la parcie et un amas de ma-jore s'on use ne metsi un fietus a técu après il-c ouclement , ni comment il a piri. On peut cenendant recend'une blessure profonde ; mais si cute blessure . a die faite, l'enfant étant d'ja mort et gli , quelle réunion d'indices guidera convenablement l'observateur , pour étab ir l'e- è e du cas propos conclure de l'abre ce de e nièmes at le à peau ; s'il n'y a que l'abdomen qui présente un aspect livide, ou si le cadavre en entier maciré Enfin qu no doit point conettre de si éculier a: le corps de l'enfant étoit sont le par le m' con um . quesqu'on ne puissa tirer de ce signe que din aductious tres-équivoques.

Lorsqu'on a observé une blessure , il faint en le col une sone livide. Mais ces accidens n'ont I examiner scrupuleusement toutes les circons-

compliquée ; quelle est sa longueur , sa direction , sa profondour. On onleverra les tégumens ; on écartera les muscles les uns ques les autres , en amvant l'ordre dans lequel la nature les a places; on fera une attention porticulière aux grands vaisseaux et aux nerla principaux ; et non sculement on les designers par leurs noms ; mais on décrira leur origine et leur traiet. On procédera avec cette methode et cotte facilité , qui empéchent ceux qui ont quelque intérêt à co que la vérité reste cachée illaccuser l'analomiste d'avoir aggravé la condition de la blasure par une mauvaise minocuvre. Les marques qui ressemblent à des piquires d'aiguilles demandent à être examinées avec le plus grand soin, pour constater ai l'aiguille ou stilet a penéuré profondément , et quelles parties ont été oileunées. La fontanelle , et l'articulation de la tête avec les vertebres du col , sont les ileux endroits on la scélératesse dirige particulièrement sea attaques meuririères.

On verra pareillement si l'enfant nouvran ne n'est point un être moustrueux ; on spécifiera à quel point il est éloigne des lorines qui caracser sont un individu de l'espèce humaine , surtout quant au cerveau et aux organes des seus ; a'il y a imperforation de la bourle, ou des narines, ou de l'anus, ou de l'urerbre, ou du vagin; et si par sa nature cette imperforation étoit inconciliable avec l'existence ultérieure du aniet.

Après avoir ainsi considéré le corps de l'enfant en général, on passers au détail de ses différentes régions. On laissera la tête pour la dernière, si ou prévoit que le cerveau , par trop de mollesse, soit dans le cas de géner l'anstamiste. En commençant donc par le col , il verra d'abord a'il existe une sone livide à sa circunférence ; ce qui seroit un signe qu'il auroit été serré, on par une corde ou par le cordon embilical. La nuque mérite sur-tout son attention , parce que les infanticides se commettent fréquemment , au moyen d'une aiguille qui s'enfonce dans cette partie, et cause une lésion mortelle à la moëlle avinière ; ensuite on fera tourner la tête , et on essaiera si le menton peut aller beauconp par delà les épaules. En effet, quoique les articullations soient plus mobiles, et plus susceptibles d'extension chez les enfans que chez les adultes ; celle de la tête ne l'est jamais naturellement , au point qu'elle puisse faire le demi tour complet. Ainsi , quand cet accident a lieu , on soupconne avec fondemant qu'on a tué le fatus en lui tordant le cou, pour me servir l'une expression vulgaire. Alors il convient de mettre les muscles à découvert, et d'examiner les fibres qui les composent 1 on les trouvera certainement , on rompues , ou au moins lortement échymosées ,

tances ; si elle est simple ou composée, on I de l'un on de l'autre côté du col. En examinant pareillement les apophyses qui unissent la seconde, la troisième, le quatrième et même la cinquième des verièlares du sol entre elles , on pourra les trouver ou brisées ou luxées , et tous leurs ligamens rompus. On pourra trouver aussi la maelle énmère abreuvée de sang, et les nerfs cervicana et accessoire, qui en tuent leur origine cassés. L'état des gros tuisseaux, et particulierement de la jugulaire interne, (que l'on apperçoit lorsqu'on a dissequé le sterno-mastoidien . et évarté aver un instrument quelcouque, les autres couches musculaires ) doit entore Atra

On termine l'examen des parties du col par relui de la trachie arrère. On la met à mud. ensuite on l'ouvre dans sa longueur au dessous du largux. Si on en voit s'écouler de l'eau ou pure ou bourbeuse, il en résulte la pouve que l'enfant à péri aulfoque dans : » fluide. Car il est certain qu'il n'entre rien dans la traché artère d'un enfant que l'on jette mort dans de l'eau ou dans de la bourbe : maia , quosqu'on n'en vote rien sortir , il ne faut pas croire que l'enfant n'a pas montrir par ce genre de suffo, atjon ; puisque des expériences également certaines attestent que des noyés n'absorbent pas tonjours du finishe dans lequel ils ont expire. Si on trouve un grumeau de mucus gluant, ou beaucoup d'un liquale quelconque dans les brouches , c'est encore une cause sufficente de mort. Du sang ou une autre humeur visqueuse et écumeuse contenue en grande quantité dans les bronches devroit faire conclure que l'enfant a vécu, et qu'on l'a fait périr en interceptant sa respiration; à moins qu'on ne put attribuer , au moins en partie, ce phénomène à l'action de la putré-faction. V. Docemasse Pur Monares M. Lég. Cependant, est-il bien certain, comme le pensent beaucoup de médecins légistes trèsrecommandables , que la plupart des mères infanticides cherchent à étouffer leurs nouveaunés ? Regardant comme très-peu «raisemblable » qu'un enfant ne d'une mere bien portante , et qui a eu un accouchement facile , après avoir bien soutenu les premières épreuves de sa vie amuvelle , périase par sa seule foiblesse: Ils ont cru que la violence hàtoit sa perte, en arrênant a par un moyen quelconque, le jeu des organea de la respiration. Si c'est la présence d'une matrère écumeuse dans les bronches qui rend à leurs yeux cette présomption si probable : se peut-ou pas leur objecter que d'autres causes penvent y donner hen? On scait , par exemple , combien les enfans sont ausceptibles dans cet âre ai tendre d'énrouvez des accès d'épilepsie. Or; il est également constant qu'un des signes et effets de l'épilepsia est l'écume qui sort da la bouche, et qu'en même tems cetta terrible

nualadie peut faire périr un nouveau né, sans me sa mère soit concable en ancune minière. Roederer assure de plus avoir observé que des enfans ne commencerent à respirer qu'ayres l'évacuation d'une humeur qui fircusoit l'organe de la respiration : et il vit clairement que le poumon et 1 : trachée arter- étrient le siège de cette lumeur dans un enfant qui mourat, ayant d'abord remné penciant un quart d'Leure et l'ab-lonien et la poitrine , ensuite reudu une quantité de cette humeur muqueuse, et enim oui d'une respiration it complette pendant douze heures. Une humenr qui se irnuve abondamment et natu ellement dans les ponmons pent donc mettre un obstacle à la respiration, devenir écomeuse, et, en fermant le passage à l'a-r, anfloquer le nouveau né. An reste , que que valeur que l'on r'onne comme signe à l'existence de cette écume dans les brouches, elie cusse d'en avoir aucune , lorsque la jutréfaction a agi fortement sur les poumons , parce que ce viscere présente alors ce phénomene, quoiqu'il n'y soit certainement jamsis entre d'air , ni par la respiration , ni par aucun moyen artsficiel.

Quand on veut procéder à l'examen de la poittine, on incise la peau et les muscles qu'elle recouvre, en commençant, dit Hébenstreit, à l'endroit ou la clavicule s'articule avec le sternum, et en descendant latéralement pour couper les cartilages près de leur union avec les côtes. On opère ainsi successivement à droite et à ganche sur un ou sur deux cartilages, en prenant les précautions nécessaires pour ne pas faisser pénétrer trop avant le scalpel qui pourroit of-fenser les parties contenues dans la cavité du thorax. Alors on insinge un doigt, on soulève les autres côtes, et on coupe leurs cartilages, comme on a fait pour lea premières. S'il s'échappe un fluide, on ôte et sa quantité et ses qualités. Si la plevre est adhérente aux poumons , on la détacle avec les doigts seulement ; ensuite on examine la position des poumons ; s'ils remplissent la eavité de la poitrine, en embrassant la face postérieure du péricarde, ou s'ils sont tusses sur enx mêmes, en occupant un bien moindie espace. Mais nous ne nons appesantirons poins de nouveou ici sur les épreuves multipliées que l'ou fait subir aux poumous, ni sur les inductions que l'on pent tirer du plem on du vuide des cavités du cour et des gros vaisseurs contenus dans la poitrine. V. les articles Doctatasse pet-MONAITE M. leg. CORDON OMBILICAL M. leg. dans lesquels ces questions sont présentées et traitées avec le plus grand détail. Nous allors passer à ce qui concerne le bas ventre.

Une échymose, ou une blessure vers cette région, doit éveiller l'attention de l'anatomiste, c. l'exciter à examiner, avoc tout le soin dout Médacine. Tomo VI.

il est capa'de, les viscères contrrus dans la capacité abdominale. l'our en faire l'ouverture convensblement, il pratiquera deux incurona qui , partent el acone de l'epine antéreme et aupériente de l'os des lies , victidront se réunir et former un auc'e au-deseus du nombril-Denx autres incitions iront du pombril vers la partie superioure des reus. De cette manière on n'affensers point les arières ombilicales, et on constacrass elles sont rempli s de sang avant leur passage par l'ombilie. Nons avons déjà va quelles inductions on pouvoit tirer de la por-tion flottante hors de l'ombilie, soit entre celui-ci et la ligature , soit après la ligature, Comme il arrive souvent que leurs conaux no s'oblitèrent jamais chez les aduites, et que cans le jenne sujet vivant ils sont toujours remp'is de sang si ou les trouve vuides dans un foring, on suspectera avec assez de fondement le genie de sa niort, c'est-à-dire l'hémorragie par le cordon on bilical. Mais ou pent, sins que cette même cause ait lieu, trouver la veine ombilicale dépourrue de sang ; parce que le placenta ne lui en fournit plus, et que d'ailleu s dans les momens où la circulation a été interrompae pour elle , elle aura chassé vers le foie ce'ui qu'elle contenoit. On vérifiera donc alors si le siuus de la reine porte est rempli de sang. Sion le trouve vuide également, les soup.ons il'hémorragie se confirmerout ; et ils se changeront en certitude pur l'examen des entres vaisseaux de l'abdomen s'ils sont dépourrus de sang, et par l'aspect décoloré que présenterent les divers organes qu'il contient. ( l'es : Con-DON OMBILICAL. ) (Méd. lég. )

Quelquefois on trouve dans l'abdomen une quantité assez consilérable d'eau Sa couleur, mi est communement comme si on y crit live de la viande, ne signifie pas plus dans un suiet oui n'est pas encore à terme, que le fluide légèrement teint en rouge que lourniser et la cavité du thorax et le sar du péricarde. Rocilerer rencontra ceffuide même dans un fertus à terme. dont la tête avoit été fortement com rimérau soss sage. Il suffit pour cela qu'un vasiseau s'envre. soit par me véritable diarrèse, soit par une simple d.latation capabio de laisser transuder le sang le plus tenu. Une parcille lymphe songuiudente , lorsque les vaisseaux des intertine et des autres visceres du les venire sont pa ces de sang, et qu'il y a d'ailteurs des signes concomitans , peut nous laire prononcer qu'un feetus à terme que l'on suppose né sans avoir sprauvé une trop forte com ression et par en acconchement prompt, a vecu après sa naissince , et a peri ayant en la respiration genée et supprimee pen à pen. Mais il n'est pos prouve pour cels que la mère soit crimine le , piosqu'il y a plus d'une cause capable de supprimer ainsi la respiration. Si un sang pur est | qu'il a perdu la vie après cette époque. Il n'est épanché, les sompçons deviennent plus forts, et sur-tout si on a remarqué des éclipmoses aux tegumens. Il fant bien se garder cependant de les prendre pour des certitudes : puisqu'il est possible qu'une discrèse, on une dilatation des vaisseaux, portée plus loin que celle qui ne produiroit qu'une lymphe sanguinolente, laisse échapper le aang pur. Et cette effusion eat même totalement ins gnifiante, lorsqu'il est constaté par la dissection, non seulement que les vaisseaux sont gorgés de sang, mais encore que des globules d'air sont en remêlés avec les globales sanguine. En effet l'air que la petréfaction dégage, et qui rompt les vaisseaux sanguins du poumon dans lesquels il ent renfermé , en sorte que des cadavres rendent en abondance du sang par la bouche et par les narines, cet air ne rent-il pas également beiser les vaisseaux dans le s ventre, et produire un épanchement sanguin daus cette cavité ?

Dans l'examen des différens viscères de l'abdomen , on remarquera la couleur de chacun : les marques de lividité, les échymoses, et les tachea pétéchialea qu'il présente. Mais on n'oubliera pas que cette couleur est naturellement plus intense chez les enfans que cl.ez les adultes. Celle du foie , en particulier , varie leaucoup , et le contact de l'air l'altère en fort peu de temps.

On trouve dans l'estomac des fortus pon à terme na magma visqueux d'un roux éclatant, mais mouis que celui que contient la vésicn!e du fiel. Dana les fœtus à terme , c'est pluist une espèce de suc d'un blanc ceudré et épais. Si on rencontroit une humeur plus claire, et néanmoins ténace et filante, sans saveur ou tant soit peu selée ; on attribueroit a ec raison son origine à une partie des eaux de l'amnios, que la compression de la matrice, au milieu des efforts pour l'acconchement, suroit fait refouler dans le sac alimentaire. Le même refoulement peut aussi avoir lieu à l'égard de la trachée-artère et de ses premières divisinns. Une parcille cause de mort, qui sgit en mettant un abstacle invincible à la respi ration , ne sanroit être imputée à la mère. Mais s'il est constaté que l'-stomsc contient de l'eau on pure et limpide, il le sera aussi que le nonveau-né est mort plongé dans ces matières. La conclusion inverse ne seroit pas toujours vraie . comme nous l'avons déjà dit : puisqu'un enfant peut périr de cette manière sans, ou avant d'avoir , rien svalé.

Selon lea auteurs les plus recommandables, la quantité plus ou moins grande de méconium dans l'intestin rectum ne peut faire convoltre ni que le fectus étoit mort avant la paissance , ni

pas inutile cependant d'observer dans quelle longueur cet intestin et la courbure sigmoide sont remplies de cette espèce d'excrément. L'état de la vessie suérite plus de considérasion. En effet, toutes les ouvertures du fatus nous apprenant que rarement la vessie est entièrement pleine, mais qu'elle n'est le plus souvent qu'à moitié remplie, si on la trouve absolument vuide, ou ne contenant que quelques guuttes d'urine, il paroltra vraisemblable que l'enfant n'est pas né mort, et qu'il a vécu assez long-temps pour rendre ses urises par le méchanisme ordinaire; car la pression que la matrice et son orifice exercent sur l'abdomen du fatus . lors de l'accouchement, est bien moins capable d'expulser les urines de la vessie que le méconium de l'intestin. Le rectum et la courbure sigmaide présentent , à la force comprimente , un volume bien plus étendu que la vessie, qui d'ailleurs en est délendue par sa position plus enfoncée dans le bassin. L'ouverture par laquelle le méconium peut s'échapper, c'est-àdue l'anus, est aussi beaucoup plus ample que celle qui permettroit la sortie des urines, et la longueur du canal de celles ci fait sourent qu'il se t ouve comprimé avec plus de force que ne l'est la vessie elle-même. Mais ne peut-il pas arriver que les convulsions au milieu desquelles un fertus meurt quelquefois dans le sein de sa mère forcent l'uruse à sortir de la vessie, de même qu'elles chessent le mécanium du rectum? L'observation a prouvé la possibilité d'une pareille cause de l'évacuation des urines; et qu'ainsi cette circunstance ne doit pas être regardée comme un argument asus niplique. An reste, comme il arrive souvent que des enlans naissent vivans, et menrent avant d'avoir rendu leurs urines , la conclusion opposée que l'on fouderoit sur le plein de la vessie seroit à son tour une erreur.

L'examen de la tête d'un sœtus dont on suspecte le genre de mort mérite toute l'attention du médecin. S'il la trouve souillée de sang . il cherchers d'où cela provient: si c'est un song étranger , ou s'il a reçu lui-même quelques blessures. Quelquefois ce sang vient dra poumons dans les enfans qui ont été noyés, ou suffoqués de toute autre manière, ou enfin qui ont été frappés avec violence vers la région de la poitrine, ce que l'ou reconnolt facilement aux écliymoses ou meurtrissures que l'on découvre à la partie externe. Nona avona déja dit que lorsqu'il y a des signes d'une putréfaction avancée, les vaissesux pulmonaires penvent, en se rompant par l'effort de l'air, laisser échapper du sang , même en grande quantité. On spécifiera si ce sang, ou tout sutre fluide, sortoit de la bauche mélé d'écume.

Les diverses observations d'enfans qui avoient la bouche beante et celles des enlans qui l'avoient fermée se détruisant réciproquement . nous n'attachons aucune valeur à ce signe. Quand la langue sort de la bouche, c'est autre chose, En effet , dans presque tous les nouveaus-nés, on la trouve appliquée su palais; et, pnisque dans l'acconchement ordinaire le mentou est appuyé contre le sternum, on veit la difficuté qu'ils auroient à la tenir hors de la bouche. La structure anatomique des parties s'y oppose, et un adulte même auroit de la peine à exécuter cette position. Il doit donc paroître vraisemblable qu'un fortus dont la langue sort de la bouche n vêcu depuis sa naissance. Des mouvemens convulsifs capables de produire un semblable phénomène ont quelquefois lieu , le forus étaut encore dans la matrice : mais on peut assurer qu'ils n'arrivent que bica rarement. Au res'e leur possibilité suffit pour infirmer ce signe.

Pour bien connot're les lésions qui ont pu affecter le foud de la bouche, c'est-à-dire le commencement du pharinx et du Isrinx , on divisera la machoire inférieure vers sa symplise, et on coupera les parties molles en conduisant l'instrument tranchaut le long de sa face concave et de charane de ses branches. Emujie, en partant, de chaque côté, de la commis-u-e des levres, on conpera le buccinsteur, le temporal, et les ptérigoïdiens. Chaque partie de la machoire inférieure s'écartant alors facilement, on découvrira tout le fond de la gorge, et ce qui pent v exis er d'étérogène , soit un maema visqueux, soit un liquide moins épais, soit une matière bourbeuse, soit du sable, soit de l'étoupe, &c. : on examinera de même la glotte et le commencement de la trachée artère où les premiers mouvemens de respiration du fortus ont pu amasser un mucus tenace capable de le suffoquer. Les sompçons d'infanticide ou ae confirmerent, ou s'évanouiront, selon la nature des substances que l'on rencontrera.

La fontanelle excessivement déprimée est regardée avec fondement comme un signe que le fuetus a cessé de vivre loug-tems avant sa naissance.

On doit enfin examiner toutes les régions de la tête pour constater si elles ne portent pas quelques traces de violence carecée, soit une plaie, soit une piquure, soit une excoriation, soit une dépravation de forme; s'il y a impression profonde, fracture d'os, échymog-

L'échymose mérite la plus grande considération; et il n'est pas aisé de déterminer la valeur précise que l'on doit y attacher. La région

qu'elle occupe , sa largent , sa profondeur font perpetuellement enrier son importance. Commo elle ne peut avoir lieu lorsque la vie et la circulation sont audanties , du moius depu's un certain tems ; (l'cy. MORT VIOLENZE. ( Med. 1 g.) elle atteste que le fertes vivoit au moment même de l'accouchement, si l'acconchemect u'a pas été laborieux : et alors on apperquit vers la fontanelle, et sur-tout à la partie postérieure de cette région , sinon une échymose hien caractérisés, du moins une tumeur quelconque. « Il » est rare, dit Roederer, qu'un fatus naisse » sans porter quelque tume er à la tête , à moins » qu'il ue soit mort avant l'acconchement. Mais » il est bien plus vraise urblable que cette tumeur 20 est l'effet d'une violence exercée sur le nou-» venu né, lorsqu'elle n'occupe qu'un seul en-» drost très-circomerit ». J'ajouterai une restriction , dit M. Dreyer , savoir , si cet endroit est éloigné du vertex , parce que , dans un acconchement ordinaire, l'enfant prisente cette région à l'orifice de l'utirus, et que la circonference de cet orifica s'appuyant fortement sur celle du vertex y excite une tumeur échymosée. Mnis si ces échymoses sont éloignées du vertex, si elles sont circonscrites dans des limites trèsétroites, si elles sont profondes et pénétrantes jusqu'à l'os : elles donnent lieu à de violens soupçons , parce qu'elles ont pour cause ou l'obliquité de la matrice , ou la mauvaise position de la tête, on des coups portés, ou une clinte considérable. Mais l'obliquité de la matrice et la mauvaise position de la tête ne formant point un obstacle bien difficile à surmonter , nonseulement avec le secours de l'art, mais avec les seules forces de la nature ; il semble que ces échymoses ne doivent contribuer à faire poroitre la nière coupable, qu'autant que les informations constateroient que l'accouchement n'auroit point été accompagné de fausses douleurs ni d'un travail long-tems inutile. Si elles ne sont que multipliées et circonscrites , sans être en même tems profondes ; il est possible qu'elle s ne proviennent alors que de l'impression que les différens bords des os du crane, qui sont separés les uns des sutres dans le fatus, auront fait sur les parties molles, contre lesquelles ils auront été portés avec force par l'action de l'orifice de la matrice. Les échymoses hornées dans l'espace qu'elles occupent, et isolées les uns des autres. sont des signes de violence plus concluans que celles qui sont larges : parce que celles ci qui se rencontrent autour de la fontanclie ne sont que l'effet de la pression exercée par l'orifice de la matrice, au lieu que la forme arrondie des autres annonce qu'elles ont été produites par le choc d'un corps dur. Lorsqu'elles sont profondes , et gorgées d'un sang pur et grumelé , il est bien difficile de ne les pas attribuer à des manœuvres criminelles , dans la supposition que la mère est

436

accouclée avec facilité et promptitude. Une tomeur in Maxeuse entre les léguirens i quimins et la coelle apprentatique qui revêt les os du cripe est un foible indice de violence; si elle contient une sérosité sanguinolente, l'audiee devient plus fort; si c'es, du sang, il l'est encore plus; si ce sang est par grumeaux, encore dament la peru et le tissu cellulaire qu'elle recouvre, mais encore la calote aponiviot que en rompont sea connexions avec la hoëte osorme : les soupeous doivent augmenter, toujours en supposant un aecouchement prompt et facile. S'il n'a pos été très-long et très-laborieux, et que la substance diploïque des os du crane soit très al reuvie de sing, c'est un signe de vio ence encore moit s equivoque. Cependant ne prut-ou pas dire que la phithore d'un sujet, soit générale, seit na tie ie du ché de la tête, la forbiene du gente vestulaire, la force avec laquelle la tôte pura ire pressie contre les os du bassin do rent mo' for er uileienent be inductions qu'une pareille ie's au jorte à tirer ? Il en est de même de cele de la table vitrée ou interne; et des cas où ou trouveruit la dure mire man nelbérente au crase et du song épanel é dans l'in crealle. La forblesse en me le des es du crane du fatus, la dere i di a os da la son de la mere, et peutd.r. spre'que vice s'e con formation non app ment, la force produjent mec liquelle l'enfant est experime l'ora de la matrice ajonteront sans dintre un grant poids à ses diverses considérations. C'est dens l'examen successif de toutes eus parties qu'il contient que l'anctomiste déplose el ses com cisances et l'alresse de sa main. L fant qu'att noins il sache distinctier les lésions qui ne dépendent que d'une maniquistion de feetus use ( souvent parce qu'elle est fort collicite) de celles qui proviennent de la disparation naturelle des parties, de l'accombement, on des mas seus pes criminelles qui ont été employées. Ainsi, après asuir noté la couleur de la peau, on unatiquera upe incision crumide. On decisa la quantité, la confeur, et la consistance de la matière de la tumeur ou de la meuritissure : et suite on examinera si la entate aponée rotique est adherente ou non à la borce esseuse, et mielle est sa couleur; dans quel état est la substance d'yl. ique, et après vite la table vitrée. Pour metire le cercean à dicomert on culevera lea camétaux acec les pricamiens concea bles, Cest-à-dire , en ératant d'ouvrir soit l'artèrépir e-se de la dure mère qui se trouve a l'angle put'rieur et inférieur, soit le serus la éral soné à l'on le postérieur et inférieur. On commencera done l'accision dans la suttre coronale ret alors avec le manche du scalpel sculement ou détachera yeu-à-pen la dure mère des pariétaux. On yourra ensuite diviser , et enlever les frontal et l'os occipital. On recherchera avec le plus I

grami soin si la dure mère est rouge et emflammé à sa portion qui correspond à l'endroit extérieur seà il y avoit c'elymose. Ce rapport scroit l'indice le plus fort que. l'un et l'autre sont l'etfet t'e manuenvres criminelles. C'est à ce moment de la dissect on qu'il sera facile de constater s'il y y a do sang épanché sous la dure more, ou même une limphe sanguinoiente. Nous avons dejà raprime ce que l'on devoit penser de la présence de cette lymphe et même de celle du saug dans les différentes caratés du corps d'un fortus. Les inductions trup sévères que quelques-uns en tirent perdent encore plus de leur force à l'égard du cerreau dont les vaisseaux plus délicats sont plus susceptibles de laisser échapper le fluide qu'ils contiennent, soit par diaerise, soit par anastonose. Ne voit-ou pus tous les jours de ces épanosemens dans les ventricules, sans qu'aucune cause viniente ait terminé les jours des sujets? La couleur d'un rouge intense et manifestement unhammatoire da la substance corticule du certgan, eccompagnée d'échymoses à l'extérieur de la tete, est un signe très-difaverable à l'accusée. Lorsqu'après avoir entrei par lames le cerveau et le cervelet , en étanchaut soi; neusement le sang que l'ouverture des caisseaux fact répandre, on sera parvenu au berceau de la mobile allongée et épinible, on examinera si la torsion du col suspectée d'avoir en lieu ne l'auroit point inondé de sane, et en même tems arraché les nerfs cerrichux et les acc. ssoires.

E-isn on constatera s'il y a des fractures des os du crane, le hen qu'elles occupent, leur grandeur, le nombre des caquilles on fragmens n'os , les dépressions , les fétures et leurs directions, &c. &c.

Nous finirons en observant que les échymoses et les épans hemens de sang ou de lymphe, dons que que partie du corps qu'ils nient ben , et à toutes les épaques de la tie, ne sauroient conduire à des corclusions fondées , loceme la parridité à est manifestée à un de sé considérable. parce qu'un de ses elfets est d'affoibler le teature des vaisseaux et de rentre les homenrs plus Suides et plus fores. Si done en sormettant on the portion du cerrent, on an viscère du les ventre à l'éprieve de l'eau on les voit surpaper : it fant renoncer à porter, time décision ger corque qui concpron ettrait l'houneur et la tie des accusés. (M. Manon.)

FORTUS MORT AVANT SA NAISSANCE. ( Mid. pr.il.)

Les causes qui font mourir les enfans avant la naissance sont plus multiplises qu'on un l'a pensé. Je ne parlerai dans cet article que de

chiles qui sont indépendantes des manœuvres de l'accoucl e nent.

La pleilière est quelquofois funeste au foetis, sans porter un trouble manifeste dans les fonctions de sa mère.

Pour parvenir à la connoissance des maladies qu'elle occasionne à l'enfant, je considérerai d'une manière générale, la liaison qui existe entre l'un et l'autre individu. Personne n'ignore que les vaissenux du placenta, qui s'unissent à l'utérus , répondent aux extrémit s artérielles qui entrent dans la composition de ce viscère. La circulation se tionve donc continude lusque dans le placenta avec énergie , quand la nière est d'une constitution robuste. Le placenta devient nécessairement pléthorique a sontour, et peuts tre sa plethore relative est-elie portée à un plus haut degré que celle de la mère. En ellet , si on rélléchit que des vaisseaux de nouvelle formation sont plus mois et plus extensibles que ceux dont ils sont devenus la continnation, on conçoit que ces derniers forceront les autres à recevoir une quantité de sang pius abondante, que si le ton et l'élasticiné des uns et des autres étoit égale ; or , la résistance étant différence, ceux qui sont plus foibles seront gorges de liquides. Les enveloppes extéricures du lierus contiendront douc une qua nité de sang plus considérable, que celle qui est necessaire pour sa nourriture et son accroissement.

Cu phénomène n'a lieu que dans les femmes d'une constitution vigoniense, parce que, chez celles là seulement, les hunidis sout mus avec vitesse dans l'extrémité des vaissenux. Il résulte de cette différence d'action deux circunstances , qui meritent d'être examinées. La première est relative à la mère : j'ai dit plus hant que les fonctions de celle-ci se continuolent souvent sans trouble pendant la grossesse, quoiqu'il y-ent pléthore ; la raison en est que le 8302 surabondont étent forcé à passer dans les vaisseaux des enveloppes de l'enfant, l'action des visceres de la mé e conserve toute sa liberié, et par ce moyen elle se trouve soustraite aux accidens qui scroient mm suite de la pléthore, il n'en est pas de même du feetus; si, dans les premiers teus de sa vie, la quan-tité de liquides qui parviennent jusqu'à lui facilite son arerofstement avec rapidité, les tems postérieurs imbient avec cuz des acridens. En effet , de quet que manière qu'on conçaire

la circulation qui existe cotre les vaissanus du placenta et ceux du cordon ombilioni, par rapport à ses veines, le liquide qui passe chez le foctus dant trop abondant, Pexposerà aux dangers de la pléthore. Mais estell certain,

comme on l'assure, que les veines ombilionles ne s'abonchent pas avec la continuation des artères de la matrice? C'est une assertion uni n'est approyée que sur des faits négatifa. Ou dit que les injections après avoir traverse les vaisseaux des membranes extérieures, s'épanchent dans le parcuchine du placenta, et oa en concist que le sangue passo pas de la mère à l'enfant par des voies continues; on prouve seulement par ce fuit, qu'un n'est pas parvenu à transmettre les liqueurs injectées dans les artères de la mère jusqu'au fortus, Dans quelles circorstantes a-t-ou fait des expériences de cetta nature? Sur des cadavies dont l'action organique est detaute ; sur des parties qui avoient eprouvé des derangemens et des désordres consulérables par les sauca de la mort. Ou a voulu injector des vaisseaux d'une finesse et d'une tinuité extrême, et qui n'ont presque point de résistance. Colument les a-t-on injectés ? Avec des instrumens, au moyen desquals on lançoit violemment un fluide qui brise uccessiirement des cananx si déliés, dès qu'il éprouvoit le moindre retard dans an marrise , parce qu'il étoit poussé fortemment par celui qui marchoit derrière lui. A-t-on crit muiter la nature par ce grossier artifice ? Es t- ce dans un moment qu'elle fait passer rapidement une masse consi lérable de liquides, dans des consus nussi l'agiles? et la violence qu'on a mise en usige est-elle le moyen dont eile se sert pour rempiir ses vues? Ces tentatives illusoir ; ne penvent rien. Quand il seroit encore viai que les liquides errans dans le placenta, ne parviennent dans les veines ombilicales que par intussusception, il n'est est pas moins certain que des foetus sont morts caus la matrice , avic tous les sijurs es plus assurés de la piethore. En elfet on obertie d'abord , que les fictus , après avoir donné des marque; de bonne santé par la force de leurs monvemens, n'en exicutent ensuite que de languisons, qui deviennent insensid s avec le teus. C'est particubécement de la fin du septicime mois, jusqu'au moment de l'acconclicment, que ces symptomes out lien. C'es donc dans les derniers tems de l'existence de fortes does la matrice , que sa mort est à n ionter ; a est aussi dans ce tems que, l'action de ses vasseaux et les contractions du cour ayant ocquis plus d'émer, ie , le sang se pone plus vion minent à son cerveau, qui résiste piones que les autres viscères à l'abord du finide. Les fictos dans cet état meurent tous d'apopleace, proposition qui sera bientôt démentrée par les observations que je rapnortera.

Pour juger avec vraisemblance de la pléthore du foctus , il est necessaire que la mere jonisse d'une bonne santé ; autrement les maiadres dont

43m

Quoign'on sit va des fectus qui pertoient un mouri au cordon cimbilicit, et qu'un nit eu droit de peaser qu'ils étoient nourris par la bourle, es suitant les taux concenses dans parties parties de la concense dans qu'ils se conserverent toojurus de la méum anmire, spiral les choes visients, parce que dans cette c'en outsace, les eaux an es e réparent que parties qu'ils en conserverent proposer qu'ils par parties qui les ont fournies a cét dérange par d'un affecte qu'ils principe la sécrétion a'en peut pas d'en la salem. Le changement vie du fature, suiviles des taux inducer or la vie de fature.

Les choes violens pruset escore leur impresson jusques un l'enfant a on a vu qui na savient avec des containon étendares et prona surient avec des containon étendares et propar l'enfant de l'enfant de l'enfant avec des par l'effet même de conp qu'ils avoient reçu. Quélques accontenues cient des examples d'enfins qui aust nés avec des fractives, quaique 
manquere n'ait jount dound lives de ce de conmanquere n'ait jount dound lives de ct socident ; c'uls ont apperçu un gostlement et une 
inflammation manfeste dans les partes fracturées , jit ont en raison d'en couclaire que les 
de ces fractures de contra regus, é contra la cause
de ces fractures.

Les femmes épileptiques, celles qui ont été agitées par de grands mouvemens de surprise et de frayour, celles qui sout tourmentées par des chagrins communés , mettent quelquefois au monde des fietus morts depuis quelque tems. L'effet de ces passions est d'accasionner dans la matrice un trouble violent, de causer des contractions vives, qui, comme les chocs extérieurs , déterminent le décollement du placenta , ou qui dirangent l'organisation de ses vaisseaux. Indépendemment de ces révolutions, le spasme, qui est la suite des grandes affections morales, diminue l'activité de la circulation , en contractant les vaisseaux. Le quentité de liquides nécessaires à la nutrition du fontes, ne parvient plus jusqu'à lui, et si ce défaut de nutrition est long-tems continué , il perd la vie. Les enfans qui résistent à l'impression de cette couse maissent languissans et mal nourris. Des faits de cette nature sont pronvés par une observation constante, et les livres des praticiens en fournissent de nombreux exemples.

On peut mettre au nombre des causes du spasmo l'excès des plaisirs véuériens, pendant la grossesse; mais ceux-ci agissent de deux manièrès également funestes au fortus; car outre les contractions qu'ils occasionnent dans la matrice, et la sorte d'irritation qui les accompagne, ils agient ce visiche par des monventes violent, et leur effet alon est zentente de la compagne de la compagne de la compagne de la région hypogestrique. C'est par ces rausons que le Légalister de peuple sui défendit expressement sur. Laradires d'absistre avec leurs mante spets impégnation. L'égale Romains démisses au la compagne de la c

On reconsolt, disent les auteurs, la présence d'un enfant mort dans l'utérus, par un poids incommode à la mère, par des douleurs aux lombes , et des tirallemens désagréables qui se font sentir nux parties latérales du pubis , et à la résson des reins. Le ventre se porte aussi, par décidence, sur le côté droit ou gauche, ou suivant l'attitude que prennent les femmes. La matrice dans ces différens mouvemens suit l'incliuaison du corps, comme une substance solide et inanimire qui seroit locée dans la cavité de l'abdomen. Ou remarque que l'utérus, dans cette sorte de chûte, change seul de place, et que l'abdomen ne se porte pas comme lui avec rauidité sur le côté qui se trouve le moins élevé. Quand le fatus est vivant , l'abdomen et la matrice suivent ensemble l'inclinaison qui résulte des diverses positions des femmes, et l'un ne précède point l'autre dans le changement de situation. Dans ce dernier cas, la région du pubis conservo sa chaleur : autrement elle est froide et moins sensible. Si une femme qui est sur le point d'accoucher, a les yeux enfinces, le visage gonfle; si tout le corps , et sur-tout les pieds , parouss ut tuméfiés par une pituite blanche , si ses orcalies et l'extrémité du rez , sont pales , et les levres livides, l'enfant qu'esto porte a perdu la vie, ou la perdra bientôt après sa naissance , ou sa santé restera languissante.

Quand I userius est constimment abusies y quand i comprise les parties qui l'environnest, in femme marchest dississiment, etcorient quie le femme marchest dississiment, etcorient quie de fonce set mortgelle dississi qu'il et de doccenda. Cet deceate et mortgelle dississimple qu'il entre de la partie de l'ignaces moits, a doubleur en proppe le long de la caise y il 29 joint un exclusion de superir, d'expoundémente et de froid y il en visible aux si un good ment des mouvement de la part du niverse le défaut de mouvement de la part du niverse le défaut de mouvement de la part du niverse le difficult de mouvement de la part du niverse la consideration par la part du niverse la consideration par la part du niverse la consideration par la part du niverse de la part de la part

On lit, dans les ouvrages de Mauriceau et de La Motte, plusieurs observations par lesquelles on apprend que les dogleurs des lombes, le poids de la matrice, sa décidence et son défaut d'action et de soutre, a sont pos des preuves contantes de la most da fetera. Dan et l'autre distantes de la mont da fetera. Dan et l'autre discacacide des fémines qui éprorvocir depuis lang-tiens ces aymptomes, et dont les enians étorent vivons. Il fant avoirer cependant que ces accidens sont mes ut de da fabolises de l'attinis, de la tentera de la circulation et de la follèsse prouver deboliment fai mort les regions, quoque la plupert soirent privés de la vie dans des circonstantes semblables.

La sortie du méconium est aussi regardée comme one preuve assuré- de la mort du fortus. Morgani avoit été consulté par une femme qui étoit dans les douleurs du travail. Les eaux étoient évacué s depuis vingt-quatre bourca : pou de tems après leur éconlement il étoit sorti par la vulve un pen de méconam. On crut que le fortus étoit mort, et l'on se proposoit d'accoucher la mère sans s'emburasser du foctus. Morgani conscilla alexaminer la position de l'enfant, afin d'acconc'er la mère avec le plus de précantion qu'il acroit possible. Ou le trouva placé le vorablement. I es douleurs devinrent plus violentes, et l'acconciement ne fut pas terminé sans de longues soniliances, perce que le fictus étoit d'un vo-lume consid rable. Cependant il étoit vivant, et vicut encure quelque-tema après sa naissance. Le mone auteur cite l'exemple d'une petite fille qui rendit une grande quantité de méconium, cinq jonns avent de naitre, et parut très-bien portante, clout venue au monde.

Les compessions auxquelles un fettas est expusé dans les daulierst, sufficier quelquelois pour étéremine la serie de cet excellenci, sartott quant. Poulant et touve dans une position de la commandation de la commandation de forcement dans les visibles du hoiventre. La quantife de nécessité présent de la commandation cause de son expution l'Son actionnée dans quelques autiet un best il pas vapitée d'optière le même effet l'Ge sont a titut de circondances, a desto Dalignaj, dout un re-general de l'auseiton au cause de la commandation de l'auxterion acusece par un grand nomire d'accoucheurs.

Des intétés de famille, et des circonstances plus ur ences reces e conjectu de plusées qu'on constate la visiblé du f.-inse, a près la mert ée sa mêre. Pour pare me, ou tito le pouls des nufaus du squiques - mes des extérnités, si cilles sont à pourée de l'ordice du trutères, pour tito levou à memblical pour econordite les participations, ce que me de l'ordice de l'ordice pour les participations per que participation de l'ordice participation de la proposition de la propositi

theu's par de longues manouvres, a la main environnee despuste sur areiles d'une femme qui n'a pas paidn an chaienr, soit qu'elle vive encore . on qu'erie ces e de vivre ocpuis quelques instant, les arieres des dorgts ont un mouvement si considérables, qu'il peut induire à errour dans l'examen dont ou est occupé, et faire rapporter à l'enfaut les pulsations qu'on opri-uve en soi. Cette sensation est si trompeu a , qu'en touchant des corps manimes , on est temé de leur attribuer une action qu'ils n'ont pas. Le moyen d'éviter cette erreur, est d'appinquer la maiu bbre sur le trajet d'une artère sont l'action soit sensible , alors on distinguera si les mouvemens qu'on croit speartrair a l'entant, sont isochiones avec ceux qui . serveut de comparaison.

Quand môme il servite prouve que les arcives qui dipietata nota nan muvenent, on a reportro di par dipietata nota na su este di servite i a re i la touri messa nangueli si to e equele per la contractiona messa nangueli si to et equele per la contractiona la riversalization peur quelque tenna. Dans les sudam la riversalization peur quelque tenna. Dans les sudam este principate, a dellasta de latimenta des arcives n'est pinist un signe de mort și res pins ordinarementel amit du "me unabarra dans les suicieres, a rest pint un rementalită pravue în rest, qu'iona rementalită sui des rementalită pravue în rest, qu'iona convent rementalită antică pravue în rest, qu'iona convent rementalită antică pravue în rest, qu'iona convent rementalită antică pravue în rest, qu'iona conventur rementalită antică pravue în rest qu'iona conventur rementalită antică pravue în rest, qu'iona conventur rementalită antică pravue în rest, qu'iona conventur rementalită în remen

Il ne paroit pas hora de propos de citer à cet egard l'observation suivante. Une femme aci oucha au mois de mars 1780 , d'un enfant , qui , à t'extérieur , paroissoit bien portant ; cependant il ne donna point de signes de vie. J'examinat Penfant ; il'ne me parut point avoir souffert dans l'acconchement. On m'assura d'ailleurs que le travail avoit été des plus faciles. La tête étoit plus rouge qu'elle ne l'est ordinairement. Elle avoit une nuance violette, qui annonçoit la gêne qu'occasionnoit une quantité de sang excessive. Je fis délier le cordon ombilical , et laissai dans les premiers insiens couler le sang, avec toute La vitease qu'il pouvoit avoir ; cusnito je comprimai légérement le cordon pour dominner la vitisse de l'ecoulement ; je timi de cette manière une demipaleste de sang au firtus. De tems en tems je portois la main an cour pour distinguer ses monvemens. J'en reconnus d'assez évidens, et ce fut alors que j'arrêtai le sang. L'enfant exécuta ensante que lques mouvemens ; et bientôt après il respira. On m'a dit depuis qu'il étoit très-bien portant. Mon père avoit fait la même remerque cans ma province sur les trois premiers enfaus de la femme d'un vigneron.

J'observerai à ce sujet que les enfans nés avec des signos de mert, avoient pour mèrre des femmes tobusts a et très-sanguines. L'une d'elles épouvoit ordinairement des accidens qui dépendoient de la pléthore, et par ente raion, on étoit forcé à la sagner plus-eurs fais reulant ses granceurs. Les combins et a rouger product de la prime de la rouger fancie de la prime turi-doit et le la prime turi-doit celle de la face, indiquoien assez, arec les autres circonstances que j'ai rapportées, qu'ils servient morts d'apoplexie sanguine, a'ils n'avoient pas été secourus.

Morgagni a observé que la lividité d'une extrémité sortie de la matrice , celle du cordon ombilical , le réfroidissement complet de l'une et l'autre partie , ne sont pas des signes de mort , parce que la compression à laquette ces parties sont exposées par l'étranglement du col de l'utérus contracté, occasionne ces symptomes, sans faire mourir le fastus. Un enfant avoit le bras pendant hors de la vulve ; ce hras étoit froid et livide , on vouloit l'amputer pour faciliter l'accouchement; cependant l'opération ne fut pos faite, et trois jours après l'enfant vint au monde donnant des signes de vie qui n'étoient point équivoques. La gangrène même qui scroit l'effet d'une semblable compression ne seroit pas un signe de mort , ajoute Morgagni , puisqu'elle scrott uno maladie locale qui n'empécheroit pas la continuité de la vie pendant les premiers tems de la naissance.

Il suit des observations qu'on vient de lire, que les signes de la mort du fortus dans la matrice , re sont pas aussi nombreux et aussi assurés que les accoucheurs l'on pensé jusqu'à présent; et que la plupart d'entr'eux ne donneut point un diagnostic c rtain de cet état. Cependant quand on remarquera un écoulement de liquides fátides rounis aux symptomes que j'ai rapporté ; quand cet écoulement aura une certaine durée , quand on pourra faire sortir de la vulve une des extrémités du factus, et qu'elle présentera les marques d'une pourriture certaine; quand sans l'attirer an dehors on sentira distinctement la peau de l'enfant se détacher facilement , on aura pour lors une certitude de sa mort. La rupture du cordon ombilical qui nura occasionné une hémorrhagie d'une longue durée fera mourir le fætus en l'épuisant. Si après cet accident il passe quelques jours dans la matrice; on est curiain qu'il a perdu la vie. Sa mort est assurée toutes les fois que le cordon ombilical sorti de la matrice et proéminent hors de la vulve a été gangrené par nne compression forte, et qu'il est re sté plusieurs jours exposé au contact de l'air , accident qui est arrivé à quelques femmes. On doit porter le même prognostic des enfans qui restent quelques jours dans l'atérus après la sortie du placenta et la rupture du cordon. Dans ce cas Maurice au assure que les fætus sont froids et que la chaleur de la matrice ne suffit pas pour les maintenir dans leur première température.

On peut ranger parmi les signos probables de Médecine. Tome VI.

la mort des enfans, les suivans : si , en touchent la tête, on remarque qu'elle soit molle et inanimée , que les os soient vacillans et se croisent les uns sur les autres dans la réunion des autures ; phénumènes qui paroissent indiquer que le cerveau est affaissé , et que la tête contient moins de sang , puisque ses parties internes ont un moindre volume. On présume aussi que le fietus est mort, quand les mamelles de la mère s'affaissent quand elle a les yeux languissans et enfoncés, le visare décoloré ou de coufeur plombée . l'haleine mauvaise, le volume du ventte abatta ou diminué depuis quelque tems r dans ces circonstances les fluides paroissent prendre une route diffirente et na plus se porter à la matrice en même quantité ; d'ailleurs l'enfant n'en recevant plus se flétrit ; la circulation du sang n'est plus si active dans le placenta, par conséquent le volume de l'abdomen doit être moindre que dans lea temp précédens.

Cependant si aux signes, dont on vient de lire l'histoire, il a'en trouvoit quelques - uns de ceux qui ne laissent point de doute sur la mort du factus réunis avec eux, alors la certitude devient entière.

Quand j'as assuré que, pour avoir quelque certitude sur la mort des cufans, il falloit réunie plusieurs signes de cet état, je voul is prouver par des faits que ceux qui ont été le plus gentralement avoues, comme les plus assurés, no suffisent pas pour porter un prognostie infaillible. En effet, on a vu des femmes avoir par la vulvo un econlement fétide et d'une odeur cadavéreuse. et malgré que cet écoulement ait duré plusieurs jours, elles ont mis au monde des enfins vivans. D'antres ont rendu des eaux verdâtres, brunes, noiratres et très-puantes, quoique l'enfant resta vivant. Mauriceau assure même avoir accourbé des femmes dont le placents et le cordon ombilical paraissoient fore corrompus, nonobstant quoi leurs enfans étoient vivans. Ces observations sont importantes ; elles donnent plus de poids aux réflexions de Morgagui que l'aicitéen plus haut, et nous apprennent avec quelle circonspection on doit se conduire dans l'accouchement des enfans qui présentent les marques apparentes de la mort.

Malgrales incertitudes dont l'ai donné le détail, il est encore de cas plus embarsans ; car on peut quelquefois être convaincu de la mort d'un fants et n'être, pas d'isprasé d'uner de la plas grande précaution pour l'extraire de la meirice. Comme il l'est pas rare devrenort est semme qui portent des junesux, on doit essentiellement avant de procéder à l'accouchement par des moyens violens, a'assurer si le fietur mort est empes seul dans l'utéder, ç car à quelque degré de putric

faction que fint parvenou une de ses extrémités ; la querre à main médétamique la oparquies, il querre à maver qu'ent me de la companie de partie de la companie de la companie de une plus de reconstit le viet donc pas étonesse corrupcios assorée et de la mont certains d'un plus de reconstit le viet donc pas étonesse fortes ; pendas qu'il es casion sante vienne fortes ; pendas qu'il es casion sante vienne de la companie de la companie de la companie de touter ca-différences, afin qu'on se fit pas troups legiement à resployer des manoreurs qu'in se présente de la companie de la companie de qu'on est prive tous les dagrés.

Je suppose qu'on est saurei de la meet de fente, par les signes que pla riente deux les articles pércédens, aunst qu'on se détermine à la tricles pércédens, aunst qu'on se détermine à librer la mêtre. Le singussité here réchtil, on ne duit par perile de tense, autrement on exponent en manier accievant les places parties par les réchtils, de la comment l'institute, les grands désorders dont je donneren l'institute, le la grand désorders dont je donneren l'institute, qu'on de la comment l'institute, de la comment l'institute de la comment l'institute, de la comment l'institute de la comment l'institute, de la comment l'institute de la comment l'institute, de la comment l'institute de la comment l'institute

Il y a deux sostes de traitemens à saire; le premier consiste dans l'usage des remèdes internes , par lesquels on excite l'action de la matrice et des contractions capables de chasser le fætus au-dehors. Ils sont tirés de la classe des emméranogues , pour la plupart les plus act.fs. Considérons un moment ce qui doit résulter de l'effet de cos substances , dans la disposition actuelle de la matrice. Pour juger cette uestion avec toute l'attention qu'elle mérite, il est indispensable de se rappeler les signes principsux, par lesquels j'ai établi l'existence d'un fætus mest dans l'utérus. J'ai. prouvé que ceux que fournit la putréfaction étoient les seuls qui donnassent un disgnostic assuré. Or , dans se cas, l'utérna est continuellement abreuve par une sanie qui l'irrite, et met ce visoèra dans une disposition prochaine à l'inflammation. Je suppose un moment que le placenta défende la matrice du contact de la sanie dans la plus grande étendus de sesparois; il reste toujours son orifice continuellement humecté par ce liquide irritant.

Què doit-il résulter de l'action des emménagogues, dans la supposition admise è une plats grande rote de l'allamantion, puisque leur grande et de l'allamantion puisque leur quides, et qu'ils ne parviennent à exciter les secouses de l'utierns, qu'eur occasionnair mé décordre resurquable dans la machine. Cepes par dant l'utierns no s'enflaman pas tonjours par Vasge des remoles isocradiures y qu'un réaulter c'il alors à de lighemorgies terrible, qu'uncum moyen ne peut calitér, parcoque l'activité qu'un moyen ne peut calitér, parcoque l'activité qu'un les remoles sont la plapart du tens sumiles, et la se répondent pour aux enjeriments qu'on en avoit com une. Si quelquefois ils out pure labre au matric das pour parcil home alcourteurs, n'avoit besont que d'un léger atienulant pour détennier son action.

Je conclus de ces observations avonées par l'expérience, que les remèdes internes, actifaou irritans, sont toujours dangerenx, et que dans le cas même où ils ont procure l'expulsion. dn fartus, qui est le hut qu'ou se proposo, ils n'étoient pas sans inconveniens. L'histoire de l'observation nous apprend que ces sortes d'acconchemens ( qui on un passe cette expression ) .ont été accompagnés de symptomes graves, de fièvres considérables, de congestions inflammatoires, de muladies putrides, &c. Ne pourroiton pas rapporter ces événemens dangereux, et très-souvent mortels, à l'action des vaisseaux sugmentée, à l'effervescence du sang, occasionnée par des substances chandes, spirit neuses, acrimonieuses, &c. Quel est le praticien prudeut et éclairé qui oseroit les prescrire pour accélerer l'accombement le plus simple, sans qu'il n'en craignit les plus grand désordres ? Or , dans la circonstance que j'examine , la matrice est disposée à l'inflammation : donc ils donneront plus aisément naissance à cette maladie ; or que je dis de celle ci , ( de l'inflammation ) il faut l'entendre des autres affections nigues.

Les pessaires irritans doivent être également proscrita du traitement de la maladie qui fait Pobjet de ces réflexions. Pour se convaincre de leur mauvais effet, qu'on lise ce qu'en dit Hyppocrate: Ils sont incendiaires , ils enflamment les parties de la génération, ils occasionnent une fièvre quelquefois violente, ils donnent naissance aux mouvemens convulsifs, &c. Ce sont aufant de remarques qu'on trouve multipliées dans ses écrits. Si l'on considère ensuita avec quel menegement il les employoit , on sera: convaincu qu'il en craignoit les eff. ts. Il vouloit que les femmes auxquelles il les prescrivoit, selavassent souvent, s'exposassent long-tems à lavapeur d'un bain de siège , fissent des injections. émollirates, des embrocations avec des huiles, douces, &c.

Il ne suffiroit pas d'avoir montré les inconvéniens des moyens proposés, pour l'expulsiondes enfans morts dans l'utérus, il est indupensable d'en indiquer de plus certains, et donkl'usage soit moins dangereux. D'après ce que a'ai dit de l'état de la matrice et de sa disponition A l'inflammation, la première indication qui se présente, est de dissiper le apasme qui la tient contractes ; et de la préparer à a'ouvrir facilement. Pour cet effet, on prescrira les bains de singe, es sur-tout les fumigations dans le vagin. Après avoir ramolti par cette méthode l'orifice de l'utérus, on y introduira des cônes de plomb . ou d'un bois dur et poli , afin de dilater cutte partie. Des que son ouverture permettra l'introduction d'une sande, on fera des injections dans sa cavité , pour entraîner les liquides putrides qui pourroient l'arriter; on se servira de la décuetion des plantes émollientes. Ensuite on mettra en usage un dilatatoire , qu'on laissera long-tems en place, et pendant ce tems la malade restera commodément assise sur un bain de vapeurs. On augmentera successivement les dilatations, en observant de ne pas faire éprouver de violence au viscère ; les fomentations , les bains , les injections émolhentes, préviendront l'irritation qui naltroit d'une dilatation long-tems contiouée.

Si, malgré ces précautions, la matrice paroissoit soulfrir , on intercomproit cette manwovre. Il faut observer que, des qu'il sera possible da faire des injections dans sá cavité , on ne doit plus craindre l'impression que la sanie feroit sur ses parois, parce qu'elle sera entrainée par la liqueur des injections. S'il existe une circonstance favorable, à l'usage des décoctions irritantes, c'est sans contredit celle où la matrice est dilatée, de manière à ce que son col ne s'oppose plus à la sortie de l'enfant. Mais il ne seroit pas prudent d'injecter ces substances dans l'utérus, parce qu'elles n'agiroient que sur son orifice, puisque l'enfant et ses membranes défendroient son fond de leur contact. On doit se borner à les prescrire en lavement, afin que l'irritation se communique du rectum, au corps de l'utérns,

Si , malgré tons ces moyens , la matrice n'entroit pas d'elle même eu contraction , on n'hésitera plus à délivrer la mère , la dilatation étant parvenue au degré convenable. Pour permettre l'introduction des doigts de l'acconcheur, on forcera un peu le col de ce viscère, à se proter à une nouvelle extension. Ontirera l'enfant, en observant tonjours de ménager le viscère qui le renforme. Les anciens , plus hardis que nous dans les opérations de chirurgie, arracholent les enfans morts avec des crochets. Celse, qui décrit toutes les opérations qu'on pratiquoit de son tems , donne la méthode suivante : « Si » une femme a conçu , et que le fartus mort , n près du terme de la gestation, reste dans la matrice, il faut donner des secours à la femme, » at la curation qui lui convient peut être o regardée comme une des plus difficiles à » obtenir. Elle consiste dans des moyeus qui exigent la prudence la plus consonimée, et » l'edresse la plus sure ; d'ailleurs leur emploi p est accompacé du dancer le plus imminent. » Avant toute chose, on fera coucher la malade so eo travers aur un lit, et on la placera de ma-» nière que les cuisses soient appuyées sur les » os des isles. Par cette méthode le bas ventre » se prisentera commodément pour l'accoucheur. so On fera ensorte que le factus soit rameué vers » l'orifice de la matrice, car le col de ce vissi cère est quelquefois fermé, quand il renferme m un fortus mort, mais quelquefois aussi il cet » dilaté. Dans le dernier cas , l'acconcheur , ayant les mains graissées, introduirs d'abord a le doiet index dans l'utérus, et le laissera m ainsi placé, jusqu'à ce que le col de la mase trice se dilate une seconde fois ; alors il y refera entrer un second doigt. Il agira da la n même manière, et dans les mêmes circonsm tances, jusqu'à ce que la main soit pervenue n dans la cavité de l'utérus. La dilatation du m viscère, l'énergie de ses nerfs, la constitution » du sujet et la force de l'esprit , contribueront » infiniment à la réussite de cette manœuvre » » sirconstances qui sout d'autant plus avantaw geuses au succès qu'on se proposa , qu'il est » qualquefois nécessaire d'introduire les deux » mains dans la matrice. Il faut sussi tenir le so ventre très-chaud, sinsi que les extrêmités. » On observera en outre , que ces operations ne » doivent pas être tentées , s'il y a une infism-» matien formée. Cette méthode n'est applicable w que dans l'invasion d'un pareil accident , ce no qui exige d'ailleurs qu'on ne perde pas un moment. Car si l'inflammation avoit augmenté m le volume de la matrice, on ne pourroit y » introduire les mains, ni en retirer le fertus, a qu'arec la plus grande difficulté ; parce qua » la distanzion des perfaest souvent accompagnie » de romissemens et de convulsions qui annons cont use mort prochaine.

Consignifier nois, also apleadorm fait parounce in animal natural section of a reconsolira discinent la situation relivata do a reconsolira discinent la situation relivata di a forza. Il prisonte la situation relivata di a trustre plate en la recorrectata que l'Accouchement de la recorrectata que l'Accouchement reven mais con un pede da porsibe. Il dirigera le corps de l'ordeat y en la altrand presentent la tata or la pede. Si la antimal presentent la tata or la prode. Si la au pranier abord, l'acconcheur ne trouvien qu'an pisto une mais a, sisterio ette parnie, avec laquelle il dirigerat le corps de la ties year lectrice de la matrice, su pieze un la ties year lectrice de la matrice, su pieze un » pied on préjare l'acconchement par ces ex-» trémités. Si la tête se présente , on introduira » un crochet bien poli, dout la pointe soit peu » saillante , qu'on fixera dans l'œil , la bonche, » l'oreille on le front même , et on tirera le » futur au-deliors. Tous les instant ne sont » pas favorables à cette opération ; car si l'ori-» fice de la matrice étoit resserré, et que la » matrice ne travaillit pas d'etle-même à l'ex-» pulsion du fectus, le crochet se cegageroit » après l'avoir déchiré, et sa pointe pourroit » retomber avec violence sur les parois ou le » col du viscire, causer un tirailiement dans » ses nerfs , et exposer la mère au danger de no perdre la vie. Il est donc indispensable » de auspendro la manœuvre, quand la matrice » sera con ractée. Dès qu'elle se dilatera, on » tirera doucement le factus : on saisira les mo-» mens où elle sera relàchée pour achever l'ac-» couchement, en multipliant des efforts mo-» deres , qui fassent arriver l'enfant au dehors.

» On tiendra le crochet de la main droite : » la main gauche sera fixée à la partie inféz rieure de la vulve, pour diriger l'enfant au m passage, et le soutenir. Il arrive souvent que » ce dernier est augmenté de volume par la » dégénérescence de ses fluides, et qu'il rend » une sanie d'une odeur fetide. Si cet état a » lieu , on percera l'abdomen avec l'index , les no liquides corrompus s'écouleront par cette ou-» verture, et le corps deviendra plus petit; » alors on le ssisira avec les deux mains, parce » que le crochet se détache aisément de la chair » d'un enfant mort. On a exposé plus haut les » dangers qui résultoient de cet accident. Si » l'enfant est tourné de manière à présenter les n pieds, en les saisissent avec les maius on le p fora surtir aisément de la matrice : s'il est » couché en travers, et qu'on n'ait pas pu lui » donner une autre situation, on ensoncera le » crochet dans l'aisselle, et on tirera à diver-» ses reprises, et trujours modérément. Dans » ce- cas, la tête repliée reste avec le tronc. n éloignée de l'orifice de l'utérus; pour obvier n à cet inconvénient, on coupera le col, afin » d'avoir chaque portion séparée l'une après " l'antre. Pour cet effet, on se sert d'un ero-» chet semblable au premier ; mais dont la » pointe reconrbée soit aigue dans toute sa sur-» face. On fera en sorte d'extraire la tête la » première, avant de tenter l'extraction du » corps. La raison en est que, si le corps 20 qui forme le volume le plus considérable du 20 fester étoit sorii , la tête resteroit très-20 pobile dans la cavité de la matrice, et on ne » pourroit l'avoir , qu'en exposant la mère aux maccidens les plus dangereux.

» Cependant, si la chose arrive ainsi , on I de la matrice ; la cause qui a donne naissance

» places sur le ventre de la femme un linge » plai en deux. On fern assiori à an cidió » garcha un homme fort et adroit, qui applaquera ses deux mains sur le bus ventre de la » melade, et qui le comprimera, en les pla-» cant l'une sur l'autre pour opérer une compression plus lorte. Par cette manouvre, » on pousera la telé vera l'Orifice de la matrice, et on l'extraira avec le crochet, cemme n'a ciè dit ci-denus.

» Si l'accoucheur trouve un pied à l'orifice » de l'utérus , et que l'autre reste en arrière » avec le corps , on conpera toute la portion » d'extrémité qui sera sortie. Si les fesses se n présentent au passage et font effort pour sorm tir, on les reponsera à l'intérieur pour aller m chercher l'autre pied. Il y a quelquefois des nobstacles capables d'arrêter au passage un » enfant entier , et qui sortiroit aisément s'il s'avoit été mutilé. Après la sortie da fœtus , » l'accoucheur le donnera à un aide qui le sou-» tiendra sur ses mains renversées. L'accou-» cheur prendra ensuite le cordon ombilical de » la main gauche, et le tirera doucement pour » ne pas le rompre. Il suivra son trajet de la n main droite , jusqu'à ce qu'il parvienne aux » attaches des membranes , dans lesquelles l'en-» fant étoit contenu. Il saisira leurs extrémi-» tés, et les détachera en les tirant avec mé-» nagement, pour les extraire de la matrice. » Il ôtera sussi de la cavité de ce viscère , les » caillots de sing qui auroient pu s'y former. » Après ces opérations, il rapprochera les jam-» bes de la malade, qu'on placera dans une ne chambre médiocrement chaude, où elle ne » soit point exposée à quelque rourant d'air. » On appliquera sur le bas ventre de la laine » grasse (celle qui n'a subi ancune préparation). » aurès l'avoir mouillée avec le vinaigre et » l'huile rosat. Pour le reste de la cure, on no emploiera les moyens dont on use dans les » maladies inflammatoires, et dans la guérison » des plaies faites aux parties nerveuses ».

Par les précautions que Cele indigue, que que les calcules qu'il reloctre et le plus, que me les calcules qu'il reloctre et le plus, dans l'extraction des enfants morts ; étoient les reliammations ; écte par la même raison que p'ai singulièrement insaité une les moyens propris singulièrement insaité une les moyens proles causer d'arritation. C'est une précaution que je regarde comme induspranhle avant de tente la délivrace de la mêre ; autrement de quelquenéraiquement qu'on usé dans la mautone et le distinction de la même ; au succes de cette opération. On attendroit en vain , comme 
Cela le prescri, les délatation monoctanées de la même ; les difiations monoctanées de la metrie mettrie, les délatations monoctanées de la metrie mettre. Les difiations monoctanées de la metrie mettre. Les difiations monoctanées de la metrie de la metr

F OF T

a son irritation , agissant constamment sur son tissu, repdroit la contraction permonente et plas vive, si on ne s'efforceit à dissiper le spasme par des émolliens. Je re doute pas que dans un grand nombre de circonstances , des injections narcotiques dans la matrice, ne soient aussi d'un très-grand secours. (M. CHAMBON.)

FORTUS VIVANT DANS L'UTÉRUS APRÈS LA MORT DE SA MÉRE : MOYENS DE LE CONSER-YER EN ATTENDANT L'OPÉRATION CÉSARIENNE. ( Med. Prat. )

Les accidens qui font périr les femmes dans la grossesse sont nombreux ; il en existe beaucoup dans l'accouchement qui les privent de la vie. Dans ces circonstances quelquefois inattendnes, des sætus ont suivi le sort de lenrs mères. L'opération césarieane est la seule ressource par laquelle on puisse rendre un enfant nu jour après la mort de celle qui le portoit dans son sein , mais elle n'est pas toujours praticable dans le moment. Tant de circonstances empechent qu'on use promptoment de ce moyen, qu'il est bien rare qu'an moment où en l'emploie, devienne aulutuire au fuctus. Sans compter les empêchemens de la part des parens, qui ne consenient souvent qu'avec la plus grande dificulté à l'ouverture d'une femme qui vient de mourir, et à laquelle ils vondroient qu'on donn't d'autres secours pour la rappeller à la vie; les Chirurgiens ne sont pas toujours à portée de la pratiquer. Le tems qui a'écoule jusqu'au moment de l'opération est souvent cause de la mort du feetus; circonstance d'antant plus fàcheuse, qu'il a considérablement soulfert dans la phipart des cas où la mère est privée de la vic.

Il existe dans plusieurs provinces des nsages ar lesquels on croit pouvoir conserver les enlans; je ne rapporterai que les suivans. On introduit ordinsirement dans la bouche de la mère, un corps étranger pour faciliter le passage de l'air dans ses poulmons, et continuer ainsi la circulation du foetus. On ajonte une telle confiance à cette misérable ressource, que je l'ai vue employer dans les campagnes par des accoucheurs qui n'étoient pas absolument aans connoissances; mais quel fruit at endre de cette manœuvre ? L'ouvertuse de la bouche ne détermine point l'air à passer dans des poulmons qui sout sans action ; la m'r ne respice plus. D'airleurs l'air est inutile à l'enfant, puisqu'il n'a pas respiré lui-même. Enfin , quand l'air (ce qui est contre tonte vérifé) , passeroit dans la poitrine de la mère , il ne parviendroit paint jusqu'à l'enfant, il resteroit contenu dans les bronches. Le diaphragme forme une acconde cloison qui lui interdit l'entrée du bas

ventre : la matrice et les membranes qui l'environnent sont de nouveaux obstacles impénétrables à l'air respirable. Cet usage est donc parfaitement inutile , et montre que ceux qui y out recours ne connoissent point la structure du corps. J'entre malgré moi dans des détails aussi minutieux : mais on trouve tant ce praticiens si ignorans, qu'on ne peut pas toujours se dispenser de donner les motifs qui déterminent à rejeter une coutume, lorsqu'elle a pris créance dans les esprits par le tems.

On place anssi dans le vaein des corps qui ont une cavité intérieure , afin , dit-on , que l'enlant puisse respirer ; j'ai dit plus haut que la respiration n'existoit pass Cependant l'inntilité n'est pas le seul inconvénient de cette dernière manocuvre; l'air qui penètre jusqu'à l'orifice de la matrice réfroidit tontes les parties avec lesquelles il est en contact, et ce réfroidissement est le plus grand mal qu'on puisse faire éprouver au foctus, c'est la cause la plus ordinaire de sa mort.

Je rezarde aussi comme diene de blâme la conduite de ceux qui ne veulent pas pratiquer l'opération césarienne sur un cadarre, quand ils ne sentent pas les mouvemens du fuetus. Comment ne seroit-il pas languissant dans un tems où le désordre qui se passoit autour de lui n'a pas manqué d'avoir une certaine influen ce sur l'exécution de ses lonctions ? S'il est prouvé, (comme je l'ai feit remarquer aillenrs) qu'un grand nombre de fœtus ont vécu longtems sans manifester leurs mouvemens , en refusant de faire l'opération, n'est-il pas certain qu'on se rend responsable de la mort de l'en-fant, puisqu'il pent être vivant ? Est-ce par respect qu'on n'ose pas porter la main sur un castavre, tandis qu'il renferme peut-être un citoyen qui auroit été l'ornement ou le soutien de sa patrie ? Ce respect mal concu n'est qu'un fruit de l'ignorance; maisquand elle est poussée à cet excès , elle est toujours punissable. El ! qu'importe que les débris d'une femme qui n'existe plus se trouvent rassemblés on séparés , quand ils sont destinés à être détruits par la pourriture jusques dans leurs élemens.

Revenons à la méthode qu'il faut mettre en peage dans cea cas désastreux. On a vu plus hant que le froid étoit souvent une cause do mort pour les fatus, parce qu'il rend la circulation plus languissante et détruit ainsi l'exerrice des autres fonctions. Il est donc essentiel d'entretenir le cadavre de la mère dans le degré do chalcur le plus considérable , pour qu'elle parvienne jusqu'à l'enfant , à travers les tégumens du bas ventre , la matrice et les membranes qui contiennent les eaux,

Les Médecias qui ont connu le nécessité de cette conduite, out present de couvrir le cadavre de linges imbibés de décoctions chaudes et aromatiques, et de les renouveller souvent pour empécher le refroidissement ; et d'appliquer parlessus des convertures très-chaudes. Cette methode peut avoir son utilisé, mais elle est longue, embarrassante, et exige des préparations; il est plus simple d'imbiber des linges de liqueurs spiritucuses , telles que le vin , l'eaude vie ; les caux qui contiennent des esprits recteurs, les huiles essentielles, les infusions ou les teintures aroma ique a , tous les liquides de la même nature, et d'entourer ces linges par des corps qui soient capables d'acquerir un grand degré de chaleur et de le conserver t tels sout les briques, les pierres les plus communes, les ustensiles de fer, &c. Qu'on ne craigne pas aur-tout de les appliquer dans un degré de chaleur trop considérable , parce qu'elle doit être telle , pour parrenir jusqu'au fintus ; autrement tous les soins qu'on auroit pris, deviendroient inntiles. Qu'importeroit d'ailleurs que la chaleur fût poussée jusqu'à la combustion superficielle des tégumens du cadavre, elle scroit encore plus profitable au fatus?

Je sist qu'il cut derat so une simple apparens de la mort, comme on l'obserte dans certains accid d'sylvericiane. La clutier vire, en certain accid d'sylvericiane. La clutier vire, en servici tu moyen pour la ravimer; mais comme il y a des ricomonares o la non ras jamais doutreus, comme oprès des maladres sigues et l'un description de la comme de la comme de la purides, véa perse qu'in out ésané tout le sang, ou as plas gameirs, «C. on nedost combation.

Poumpoi, sinca-t-on, remployer use subshole is active; quant of lest provide qui est grante que se fanta active; a quant of lest provide que subshole que subshole que subshole que subshole que que se provide que subshole que la plupar des fartar on succondid à l'este que la plupar des fartar ont succondid à l'este que la plupar des fartar ont succondid à l'este que la plupar des fartar ont succondid à l'este que la plupar des fartar ont succondid à l'este que la plupar des fartar ont succondid à l'este que la plupar des fartar ont succondid à l'este que la plupar des fartar ont succondid à l'este que la plupar des plus que la plupar des l'este calibrate de les en des l'este de l'este d

Les expériences de Stalpart viennent à l'appui de cette doctrine. Pour counoûtre les effets de chaleur du fatus ; il a ouvert des chiennes qui étoient prêtes à mettre bas , il s enleré les fatus de la matrice, avec leurs envolopper, qu'il a eu la précastion de ne point ouprer; ; il les a mis dans Pron chaude, et plusieurs heures après, il a senti les pulsations du cœur de ces animaux. (M. Chambon.)

FOIBLESSE. ( Hygiène. )

Partie III. Régles de l'Hygiène en général.

Classe II. Hygiene relative aux individus.

Ordre I. Principes généraux relatifs à l'usage et à l'ordre des fonctions.

On donne le nom de foiblesse à un état dans lequel ou toute la machine en général, ou quelques organes en particulier, munquent de l'énergie sultisante pour exécuter leurs fonctions dans toute leur plénitude.

C'est dans le défant des fibres primitives des parties que sotrove la cause de leur fibbese, et les fibres sont regardées comme trop (sibbes, quand el leur nive pas sarce de colésion entr'elles, pour suffire au mouvement nécessaire aux fonctions animales, quand elles sont trop détendues, for qu'elles sont trop bundes ou trop séches, lonqu'elles repoivent pou de nouvriure, soit de la part du sang, soit de la part des nerfs.

La foiblesse que nous envisageons ici plus particulièrement est celle qui , après avoir soustrait des forces , peut être suivie de l'épuisement.

Elle ne doit pas être confondue avec celle qui appartient à la syncope en 4 la pardyne, quoique l'une puise être la suite de l'autre. Ce genre de foiblesse est cuusé le plus souvent par l'estude immodirée, par de violent chaggins, par de lougues coorses, par les petres fâcheuses qui sonn la suite de la passino des femmes, de l'onnaisme et de la parsin des femmes, de most.

La faiblesse dont nous parions a pour signe caractéristique un accablement général ; les jambes agassent difficilement ; lea sens sont souvent engourdis , et l'on paroit quelquefois hébeté. Pour s'opposer à la foiblesse acquise par les raisons que nous venons d'indiquer , on sent bien qu'il faut commencer par les rendre nulles peu à peu, en évitant tont ce qui a pu nuire. On remedira ensuite à la foiblesse et à ses elfeta, en donnaut des alimens resaurans, succulans, et par conséquent très-nourrissans : comme les bouillens de vinude, de bœnf, de mouton, de volaille avec un peu de jus de citron ou d'orange, le lait, les œufs, les vins austères généreux, dont il fant user souvent, mais en petite quantité. Lorsque les premiers momens de foiblesse qui exigent du repos, seront possés, on emphotra der Gelmen shelme, arre de la loise, en general que avez de horsers amplient. On fera des exercices légres à pried et à cheral, en course les juncios planum; de hibrid mont attles, course de les juncios planum; de hibrid mont attles, et le la loise de la pathologie de dis e charger de ce qui ret relatif aux munx qui tiennems à la foldéene de certinis organes, comme de l'extense, de la deritain de la loise de la loise de loise de loise de loise de la loise de loise de loise de loise de loise de loise de la loise de loise de la loise de loise de la loise de la loise de la loise de la loise de loise de la loise de loise de loise de loise de la loise de lois

FOIBLESSE S. F. (Semelosique.) Voyez Débileté et apuisement. (M. Manon.)

FOIBLESSE D'ESTOMAC. (Cardialgia, eardilaca PLATER. De dolore cordis à ventriculi imbacillitate. p. 369 et 377. (Méd. prat.)

Chase VII. Ordre IV.

Genre XX de Sauvages et geore XXI du même auteur.

Article Gastrodinie no. 10. Gastrodinie ruineuso, Stomachi attritto. Booet Poliath. Perpudinia Stomachi, Hippoen.

Cast use cardialige habitwalle qui a son principe dans la fondiente de l'estonace; cile est econogique. In l'imaginetae a la fondient cardialité de la configuration à la fondient de la verillezae, la debilité qui survient à la estite auveillezae, la debilité qui survient à la estite la verillezae, la debilité qui survient à la estite manger, le a alianeme de déficiel digistione, l'Inspectation de froides et aquesses. Plaines des substacces frondies et aquesses, l'impression du fordient les dépositions de la configuration de substances a romatiques sur la région de Personne. (Foyer Cardialités sur la région de Personne. (Foyer Cardialités au région de Personne. (Foyer Cardialités).

FOIBLESSE SYNCOPAIR. EVANOUISSIMENT, Défaillance. Voyez défaillance et syncofe, (M. Andry.)

FOIE D'ANTIMOINE. (Pharm.)

On a doené le nom de foie d'antimoine à une pratration d'huile d'antimoine suffuré vitreux, d'une couleur brune obscure et opaque. Cette préparation est caustique et purgaure; il en est parlé en détail à l'article assursours. (M. Fourascox, )

L POURMOT. E

Tett D'ARSING ( Phone. )

C'est une combinaison d'oxide d'asenic et de polasse, ainsi nommé par Macquer, et qui devroit être appelée arsenite de petasse, pour la distinguer de l'arseniate de potasse ou sel nentre arsenical de Macquer. On a proposó l'usien de cette combinaison dans les maladres cancerruses, les fièrres intermittentes rebelles . les obstructions anciennes, les hydropisies et les maladies chroniques en général. On ne peut douter qu'un pareil médicament n'ait en effet de grandes vertus, et ne soit un puissant irritant f mais comme il ast en même temps un deaplus terribles poisons que Pon connoisse, il faut metire la plus grande prudence dans son administration. L'addition de l'alcali , qui a été considérée comme un moyen d'affoiblir son action , diminue hien en elfet nn peu son energie; mais cette diminution n'empeche par cette substance d'être fere et corrosive. On ne doit se permettre de l'administrer que trèsétendue, mélie avec des boissons délavantes . adoucissantes et même invirquantes. Poyez le mot arsente. (M. Forrenov.)

Fore DES ANIMAYA. ( Mat. mid. )

On a recomma de modecine le fuie de buencum plainieux, celuid occe fui buenf, de la beleite, du blarreu, du tenard, de la forme, du sigence, de la carpe, du brechet, Ke., Ke. Pour douver uns idée du prégugé et comme un spéculique dans la rysaloigie, il sons dous qu'on a regardé le front tentar comme un spéculique dans la rysaloigie, il similia d'énonce une de ce refuelles périentions, pour faire connolite l'expère de confiance qu'elles mérient. Au reste, on trouven decrette de la confiance de la confiance et si souvant mémorgére system. Indiculse et si souvant mémorgére system.

Fore BE Souran. ( Pharm. )

Le f.ie de soufre est une combinaison de soufre avec les matières terreuses et alcalines , qu'on a sinsi nommée parce qu'elle est quelque tems d'une couleur rouge brune, semblable à celle du foie des animanx; mais cette couleur étant passagère et peu durable , la dénomination de foie est insignifiante, et il y a long-tems que les chimistes s'en plaignent ; c'est pont cria que daos la nomenclature moderne, on a mitatitué au nom de foie de soufre , ceux de sulfuresalcalins , sulfures terreux , sulfure de potasse , de soude, de chaux, &c. Ces préparations sont des fondans tiès-actifs ; lorsqu'elles sont sèches . elles agissent même comme caustiques , et laissent aur la peau une tache brune qui ne s'en va que par la chute de l'épiderme. Poyce le mot sourage (.M. Founchoy. ).

Fore DE SOUPEE ANTIMONIÉ. ( Pharm. )

Le foie de suifre antimonié est une comission d'axide d'automoire, avec du sulture de potasse. C'est de cette dissolution bouillaute que se précipite le kermés minéral. Ce sulture antimonié fait anssi la base de plusjeurs tentures antimoniales. Voyet le mot avaisones.

(M. Forrance.)

FOIL. ( Eaux minérales ).

C'est un bourg à trois lieues de Saint-Brieu, aù se trouvent des caux minérales froides, que M. Bagot croit martiales. (M. Macquant).

FOLLÉCULES. (Mat. méd.) (V. Senné.)
(M. Mianos.)

FOLLETTE. (Mat. med.) Pay. Arroche.)

FOLLINUS, (Herman) doctene cò arta et médecine, cieta de l'rison. Le Magistrat de Boisleduc le momuna son asóicein pensonasire, charge dont il s'acquitta avec distruction pendant plusieura années; units ayant été appellé a Cologne pour y ensequer la médecine, il à y roudit, et a'y lit considéer, et coame présenter, et comme physicien.

Il mournt de la peate avant le milieu du XVII siècle, et lausse que ques ouverges. De Luis pestiferae fugé, deque remediis

ejusdom, libri duo. Accessit libellus de cauteriis ad Thomam Fienum. Antverpiw, 1649, in-8.

Orationes dune: de natură et curatione febris prdicularis: De studiis chimicis conjungendis

eum Hippocraticis. Coloniac , 1622, in-8.

Jean, son fils , né à Boisleduc , se diatingua aussi par la pratique de la médecine et par ses

ouvrages. On a de lui :

Synopsis tuendae et conservandae bonae valetudinis. Sylvae Ducum, 1646, 1648, in-12.

Coloniae, 1648, in-12.

Tyrocinium medicae practicae. Coloniae, 1648, in-12.

Speculum naturae humanae, sive mores et temperamenta hominum, usque ad intimos animi rucessus, cognoscendi modus. Coloniae, 1649, in-12.

C'est la traduction latine d'un ouvrage écrit en flamand par son père. ( M. Goulin ).

FOMENTATION , s. f. Fotus. ( Matière médicale ). La formatation en Prajfication chande d'un printéme injunit d'esta placionis acti ordinairrement avec de la lisardie unos en d'unites qu'un trange dans la supin est qu'on onjuniceausire; a la companie de la companie de la companie de la digit de la clas cur de l'épithème Cara la lugare d'unes etils. Delesses, D'alleurs une cialeur d'unes etils. Dieleus, D'alleurs une cialeur que top de clabeur la durcit et la real squieceuse, l'épot se strenaire, l'Al Manon).

FONCTIONS LÉZÉES. (Sémilotique.)

Cost par la lézion des fractions que l'on connoît le siège, la nature, et l'unjortance des maladies : et ce sont ces lézions qui fournassent les principales bases sur lesquelles aont appuyés le diagnostic et le prognostic. (Foyer Diagnostic et prognostic. (Foyer Diagnostic et prognostic. (M. Many).

FONDANS. ( Mat. mcd. )

On donne le nom de fondans de la lymple à ceux des atténuans qui ont la propriété d'agir , d'une manière particulière , sur cette lumeur , et d'en résondre avec facilité les concrétions. Il exista un grand nombre de maladies chroniquea dans lesquelles la lymphe est spécialement a ltérée, La plupa t de ces altérations dépendent , à ce qu'on croit , d'une acreté diverse contractée par des aucs alimentairus mal élaborés , par la s'ase qu'elle éprouve dans ses raisseaux , ou par un virus étranger introduit dans le système absorbant. Cette acreté est constamment accompagnée d'un épaississement remarquable, qui donne bien-tôt naissance à des engorgemens dans les vaiaseaux et dans les giandes lymphatiques. On observe cra engorgemens derrière et an bas de l'oreille, sous les machoires, dans le col, sous l'aisselle, dans l'aine, &cc., à la auite des affections vénériennes , scrophuleuses , rachitiques, &c.

L'observation appris que certains médicamens ont la propriété de dissoudre cette lymphe épaissie et comme congulée y et de détruire les obstructions qu'elle produit.

On range particulièrement dans cette claser le les alcalis part ou causitiques ; les mêmes sels adoncis par l'acide carbonique ou les cerbonates alcalins ; le muritae samonistacl, le suifure d'antisnoine ou antimoine crud , le kermès , le tartere stibé; l'autimoine diaplorétique non lavé ou fondant de Rotrou. Le neceure , les précipités mercuriels, le sublimé corrosif, la panacée mercurielle, l'éthiopa sinéral, les faise de confre, les eaux manérales alcalines , celles du Vichy. les racines et les bois sudorifiques, la squine, la salseparcille, le gayse, les gommes, résines fondantes, le galisanim, la gomme aumoniaque, le sagaremm, l'assa fortida, les avoins médicinaux sont aussi de cette classe.

Ces rométa out tes plus actif des atténuess on ne les abinities pulsace figureur de précaution, et en commençais rive des doubs feix modifiéres. On le souvein aux habreissant et unx modifiéres, du les gancies aux habreissant et unx des constants de la constant de la constant

On prépare les malades à leurs effets par les relachans, les bains, le régime doux et humectant , quelque tems avant de leur en prescrire l'usage. Il faut que les couloirs soient bien ouveris, bien permeables, afin que les fondans puissent sortir facilement du corps', après avoir exercé leur action sur les organes ; car on ne doit pas oublier que ces médicamens sont d'autant plus ennemis de notre nature, qu'ils out une grande activité, et qu'il est important qu'ils ne séjoutnent pas trop long-tems dans notre corps. Ces observations sont sur-tout relatives à l'administration du mercure, qui est le plus puissant et le plus énergique de tous les fondans de la lymphe. On conçoit d'après ces reflexions qu'un usage, inconsidéré ou trop long-tems souteus de ces médicamens doit donner paissance à tous les maux qui dépendent de la dissolution des humeurs et spécialement à la foiblesse, à la pàleur, aux hydropisies, au scorbut, aux hémorragies, &c.

Enfin, comme on administre les fondans de la lymphe pour détruire la viconité at l'équississement des sucs, il est nécessaire de l'eur faire succéder, et d'allier même de tans en tems à leur usage, les évacums et spécialement les purgatifs doux, les diarétiques, afin que les humeurs atténuées et fonduées soient rejetées hors du corps, et ne puissent plus nuire par l'àcraité qu'ellés avoient contractée et qui na pu étre augmentée par les atténuans actifs.

Telle est la base des idées que les médecins se sont forarées sur la nature et les effets des findans ; elles paroissent simples et très-naturelles, mais elles ne sont pas cependant désonatries de manère à satisfaire entièrement les physiciens exacts. On ne sait pas positivement d'il existe Médeines, Tonse VI. irreferent dans plusieurs offections une conquilation out spiristierement de la typulte , comme on le dit dans les couvrages de praique, dans les romattations, simis la fidegrie d'est pos excellent promée, mais il n'eu est pas unons vrai que les fondant actifs foit desponsible le cigorigue no des glandes actifs foit desponsible le cigorigue no des glandes et des voisse aux lymphatiques et c'est de ce posti qu'il faut princ pur en conseiller l'usige dans les maladics où l'expérience a promotée une l'use diffectife. (M. Fousacon).

## FONDANT DE ROTROU. ( Pharm. )

Rotreu a projoné comme un des fundans les plus énergiques, le produit de la détouation du mitre avre le sulfure d'antimoine; c'est ce qu'on momme aussi l'antimoine d'antimoine; c'est ce qu'on nomme aussi l'antimoine d'antimoine de sulfate de pousse, de carbonate de puerses, de putaue pousse, de carbonate de puerses, de putaue d'antimoine. C'Espré le mot Avriatoine.

FONDEMENT. (maladies du) ( Parhologie.)

Lea malsdies du fondement sont longues et difficiles à guérir pour plusieurs raisons.

Otte extréaint de l'intestin rectum est doncé dun sectiment raquis, ce qui fait quie les rendules êtres et austères l'irritent nissenen. Ourre cela, les matières fercles auxqu'elles elle livre pausge moit ècre non-sulement par elle-mêmes, mans encor à raison des limeures plui les entrainent avec elles ret de plus le moment où trainent avec elles ret de plus le moment où par entrainent avec elles ret de plus le moment où par entrainent avec elles ret de plus le moment où par entrainent avec elles ret de plus le moment où par entrainent avec elles entrainent avec elles ret de plus le moment où par entrainent avec elles entrainent avec les progrès est de la comment de

Les maladies de fondement sont : l'impersoration qui est un vice de unissance, la clide con prolapans, la fistule, l'abbée, la rhagade, les condylames, les ficus, flugus, cretes et autres accidens, soit de nature vénériense, soit de touto autre nature. ( Yoycz ces mots). (M. Manos.)

FONSANCHE ou FONSAUCHE, ( Eaux, minerales.)

On a donné ce nom à une source minerale intermittente, qui se trouva «nise Sauve et Quissec, à la droite de la Vidourle et assez près du lit de cette rivière.

Ces caux ont une odeur sulphureuse très-distincte, et contiennent du soufre uni à un les très-volatil. (RAULIN. P. 287.) Asirur, dens un mémoire pour certir à l'histoire Danuelle du la agnoées (Paris, d'arthés, 'p', 'p', Spris avoir décir le sa hénomène, sessibles ou simplement plus que de cettesonere, es décir les qualités. Il la cora delayante, adoucissante, décenire, quile dans les ulteres intereus, unicient qualités de la cora de la comme lastifie dans les malaires de la peau, les paralyses, les douleurs de rhunatione, de séritique et les ophalmies indépries. (Al. Maquar).

FONSECA, (Gabriel DE) natif de Lameço en Portugal, enseigna la philosophie à Pise et La médecine à Rome. Il 19 tot médecar d'Innocent X, mais il survecut à ce Pape. Il mourait en 1660, sous le poutificat de Clément IX. Nous avons de lui quelques ouversges.

OEconomia medici. Consultationes. Convivia medicinalia.

On le croit auteur de plusieurs traités qui le trouvent parmi ceux que les bibliographes ont attribuées à Roderic de Fonseca, dont je vois parler.

Celui-ci, cousin germain de Gab lei étoit de Lishome. La réputation avec laquelle il fit la médecine engagea l'université de Pue à le dounder pour y enseigner cette science. Il sa rendit dans cette ville, où il se distinçus pendant pluseurs années panis il la quitte en los 5, culté de Padoute, qu'il honora par ses talens jusqu'ès a nort a trivée en 262.

Voiri les titzes des ouvrages qu'on met sous son nom :

In Hippocratis Legem commentarius, Romee, 1506, in-4.

De remediis calculorum qui in renibus et

pesied gignuntur. Romae, 1586, in-4.

De venenis corumque curatione. Ibidem, 1587, in-4.

In Hippoc a'is Aphorismorum libros commentario. Florentiae, 1591, iu-4., Venetius, 1596, in-4.16:8, in-8. Patavii, 1678, in 4.

Opisculum quo adolescentes ad medicinam facile cap se nelam instruuntur. Florentiae, 1596, sn.4.

In Hippocratis Prognostica commentaria.
Patavii, 1547, in-4.

De tuenda valetudine et producenda eită lib r singuloris. Florentiae, 1602; in 4. Francofurt:, 1603, in 8. En Italien par Politica Mancini, Florence, 1603, in 4. De lominis excrementis libellus. Pisis , 16:35 in 4.

Consultationes medicae, quibus accessit de consultandi ratione. Venetiis, 5618, 1620, in-falio, avec le traité i de virginum morbis qui intra clausuram curar nequeunt. Francofurti, 5625, deux volumes in-8.

Tractatus de f. brium acutarum et pestilintium remediis diacteticis, chirurgicis et pharmaceuticis. Venetiis, 1621, in-4.

Il y a un autre Fonseca, (Antoine) patif de Lisbonne. Il est bien appareut qu'il étoit médecin des armées du roi d'Espagne en 1620, puisqu'il avoit tant de connoissances de la maladie qui est le sujet de l'ourrage suivant:

De Epis'emia Febri grassanto in exercitu regis catholici in inferiori Palatinatu anno 1620 et 1621, Tractaus Mechliniae, 1623, in-4. (Extr. d'El.) (M. Govern.)

FONTAINE, (Jacques) conseiller, médecia ordinaire du roi, et premier régent de la faculté, de médecine en l'université d'Aix, étôst de St.-Maximin, pesite ville de Provence. Il mourut en 1605, et laissa différens ouvrages:

Traité de la Thériaque. Avignon, 1601, in-12.

Discours problématique de la nature, usage et action du disphrogue. Aix, 1611, in-12.

Cet écrit, qui est de 42 pages, est dédié à Héroard, premier médecin du roi Louis XIII.

Deux Paradoxes appartenans à la chirurgie; le premitre contient la fisson de tirer les enfons de lur mère par la violènce extraordinaire; l'antre est de l'usogo des ventricules du cerveau, cantre l'opinion la plus commune. Paris, 1611; ja:12.

Discours contenant la rénovation des bains de Groux (au Diochse de Riez en Provence) la composition des minéraux qui sont contenus en leur source, etc. Aix, 1619, in-12.

(Ext.. d' El. ) (M. Govern.)

FONTAINE (Philippe) de Clerasout en Reurasial. Il fur reu Balceller en 1900 à la faveur d'un juildé, et prit le bonnet de Doctors et de 1900 à la faveur d'un juildé, et prit le bonnet de Doctors et de 1900 è le 1900

et Docteur le 30 Septembre 1732. Le 21 Mai il fut nommé Mé-sein-Expectant de l'Ilôtel-Dien , et devint pensionasire de-cet kônital , le 9 Juin 17/3, par la mort de M. Lemery. Il remplica la Faculté la chaire dese oles en 1745 et 1747, colle de chirurgie fran oise en 1749 , celle de pharmane en 1756, et celle de matière médicale en 1760. Fon aine n'avoit hérité de son père que ses vertus. La crainte qu'il svoit d'ème dénué de tout dans sa vieillesse l'aspit readu fort é onome, et engagé à vivre célibataj e. It perdit une somme considérable qu'il avoil placée sur l'hôpitel de Toulouse. Il ne put aurvivre à ce chagrin et monrut sex génaire le 3 Février 1762. Il fut inhomé à S. Jacques-la-Boucherie. (M. Andry. )

FON

FONTAINE ( Hygiene ).

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Ordre II. Sol, caux.

L'esu des fontaines ou des sources est de la plus grande utilité pour tous les lieux où elles se tronvent, mais en particulier pour les campagnes où les habitans sous privés de r.vières, ou de ces grands ruis-eaux qui, dans les cités , fournissent abandament une can bon? ne à boire. (Voyez à l'article Eau') (division des eaux; ) ce qu'il y a de plus nécessaire à satoir sur la position physique des fontaines.

Nous ajouterons ici pour les personnes qui préférent les bonnes vérités toutes simples aux actuces de la charlatanerie et des biquettes divinatoires , qu'en général on ne tronvera point de sources dans un terrein sabloneux, si audemous on ne rencontre une couche arvilleuse capable de les retenir. On en trouve sur les hauteurs, lorsque la glaise ou la marne les arrête , et suf-tout lorsque les couches de terre communiquent avec une montagne supérieure, où l'eau aura pu filtrer à travers la terre. Les fontaines et lea sources sont communes dans les lieux bas domines par des collines nabloneuses, dans les planes, traversées par de grandes rivières, qui oht pour bases des terres argilleuses. La prisence des gaux souterraines s'annonce assez par des plantes aquatiques ; comme le trefle ; le souci ; le resson ; la prête ; le roscau ; &c. elle se ditermine strement avec la sonde. (Voyez le Dict. de Physique sur cet article et l'article Fox-TAINIER DE L'ENGYC. )

Lorsqu'on aura trouvé une fontairie, il s-ra nécessare de la juter et d'examiner les quali té, de leau qu'elle fournit : nous arons fait connol re ailleurs quelles elles doivent être. ( Voyez EAU). Il ne nous reste qu'à dire quelques mots sur les fontaines dom atiques ou de ménage. Comme il est des tems ou des saisons dans l'année où l'can de rivière qu'on employe dans les grandes villes est chargée de limon et d'autres substances hétérogènes , on a imaginé de placer l'eau dans de petit réservoirs de grès ou de pierre auxquels on a douné le nom de fontaines. L'esti s'y repose sur des lits de gravier on de sable , et en se filtrant derient asses pure your être bor et pour d'autres usages auxquels on vext encore l'employer. Les meillenres fontaines de-ce genre sont celles uni sont faites avec une espèce de pierre de lierre dans laquelle se tronve une sutre pierre estrinée, por use et parfaitement permeable à l'eau, non seviement elle dépose sur le gravier la marne, ou les corps étrangers qu'elle contient, mais encore elle filtre dana une partie de la fintaine travers la pierre porcuse dont nous venous de parler, et l'eau qu'on tire ensuite est aussi pure que le cristal de roche. Il seroit à souheiter que ces sortes de fontaines fussent très-communes par-tout : on les emploie à Peris avec le plus grand svantage. (M. MACQUART.)

# FONTANE. ( Eiux min. )

C'est un village qui tient à Paulin dans le hauta Auvergne; il y a plusieurs sources d'eaux minérales, dont une est très considérable. Nous savons seniement qu'elles sont froides.

( M. MACQUART. )

· FONTANELLE ( Hygiene.) Partie III. Règles de l'hygiene en général.

Classe II. Règles relatives aux individus.

Ordre I. Principes d'usage pour les différentes circonstances de la vie.

Section I et IV. Régles relatives aux usages, habitudes , &c.

La fontanelle est une partie de la tête des enfans nouveaux nes, qui forme un losange situé entre le coronal et les pariétaux. Comme cette partie n'a encore acquis aucune dureté , on y sent avec la main le battement des arrèr s ile la dute-inère et du cerveui. Cet endroit reste encore cartilagiacux quel que temps après la naissance ; que que fois meme chez quelques enfans rachitiques on délicats, les os conservent long-tems de la mollesse. Il seroit done nécessaire que les parens se fissent assurer par des ministres de santé, dans quel étatse troite : la fontanelle de leurs enfans. Il faut qu'i's mient très-attentifs des qu'ils ont vu le jour à re que le sommet de leurt te ne puisse être en but au choc d'ancun corps extérieur. C'est pourquoi je voudrois qu'on mit au dessus de la coeffe qui couvre cette purie, des bonnets à la maniere turque, ou des chapeux à forme viva-laurie dans le geure des chapeux angleis, vect-at-dire, dont le find ne touterieri pas impurique corps dur virois à tomber sur la conjudiritation, à la toucher, on qu'il fit quelque chutes, cette partie ne plu être atteins et alcident de la companie de la companie de visions à quatre corres qui ne refeatue et de visions à quatre corres qui ne refeatue qui ce en un l'her, ne (Crimuna). (M. Macquanx).

FONTANUS (Nicolas) étoit d'Amsterdam, où il exer, a la médecine dans le XVII siècle. La comozisance des langues savantes, l'étude approfondie de sonart, l'expérience d'une longue pratique, le goût du travail; tout cela nous a valu les nombreux quirages qu'il a laisonés.

Institutiones pharmacruticae ex Bauderono et du Boys, ia pharmacopororum gratiam potissimum concinnatae. Amstelodami, 1633, in-12.

Aphorismi Hippocratis methodice dispositi, quibus accedit tractitus de extractione fustus mortui per uncum. Amstelodami, 1633, in-12.

Florilegium medicum, in quo flores medicinae, tun theu ica- quam praticae, per partes di tinctas prop nuotue. Bid m., 1627, in-12. Responsionem et cerationum medicinalium Liber unus. Ibidem, 1639, in-12.

Antunium annot nonum in praxim artis medicas Renberti Dodonaci. Ibilem, 1640. in-8.

Albertationem ratiorum, analecta. Amstelodami, 164; in-4. Annet stuoread promunanatomiae Andreae

Vesalii. 15.dcm, 1644, in-fol.

Commentarius in Sebastianum Austrium deputrorium morois. Amstelodami, 1642, 111-17

Fons sive origo f. brium , corumque remedia Bid-m , 1644 , in-12.

et in 8.

Syntegms medicum de moble mulicum, in quettor decues distinctum. Ilid m., 1645, in 12: (Extr. d'Ll.) (M. Gousse.)

#### FONTENAI LE CHATEL. ( Eaux min. )

Dans le pays Messin, on a donné ce nom à un petit cauton, où se trouve une source d'aufibrmale, qui seroit peut-èire fort utile si on la como-ssoit mieux. (M. MacQuar.) FONTIGNY, ( Eaux min. )

C'est un hameau de la ci-devant baronie de Vivier, à une lieue et demie de Château Salin. On y trouve une source minérale, qu'on croit martiale. (M. MACQUART.)

FORBATURE. ( Pathologie vétérinaire. ) ( Vayez Founsume. ) ( M. Husand. )

FORCE. (Hygienc.)

Partie III. Règles de l'Hygiène en général.

Classe II. Hygiène relative aux individus de

Ordre I. Principes génémux relatifs à l'usage et à l'ordre des fonctions.

La force est le premier mobile de l'existence; elle fait auranomer trous les obstacles; elle se roidit contre les injures des sistems, résiste aux clets de l'intermephance, luvre la faitger, combat le sommed > c'est la force qui contient le desir qu's l'homme d'être libre, et qui l'ul met les amesà la main, sinht qu'il cet auce ciclaire puur sensir qu'elle no lot exister en politique que pour le hoaleur de tous et noa pour le ministre du peuver arbitraire.

La force est un des plus beaux attributs de tous les animanx Quant à l'homme, on observe en général, que plus il est police, moins il est vi\_oureux , et souveut plus il a d'esprit : mais quaique la force corone le ce soit pas ce qui het le discarar le plo en société, on pe doit pas rependam la mighter i puisqu'elle pent rolonger la vie, maintenir la sanue, concourse beyacoup an bonbeur, tomme is noncore de eux qui s'accupent des test ux d. l'espet est hen plus petit que celui des gens qui sunt occuper des travana cor, oreis, an e des princepales. chesses d'un érit est donc q'acur des hommes letts et redustes. Les ere qui out è, lement millégar les la ens de l'apirgi a gair leur incesse corpore'l , ort en grand som de lond ries -cons où la jemesse a'ca-rod , et où t'on on met des prix à ceux qui avacent donné des preux s'éclatantes de la forc. d'ieurs corps. Les comanos n'ent pas été mecos atten. Le sur cet oniet, et il serost à desirer que toute nation libre ies prit pour modeles, et qu'aujourd'hui ches nous où tous les citovens parsent soldata pour le maintien de la literte, on pratiquit des e peces de luttes ou de jeux publics, où tous les jeunes geus seroient admis à s'exercer : en les rendant vigourcuxe et infatigables, point de doute qu'ils, ne deviennent d'excellens citoyens ; c'est la foiblesse et la mollesse de l'a sance, qui, dans tous les temps, a dégradé les hommes et détruit les empires. Il est difficile en général , do mesurer la force humaine, elle est relative à mille circonstances, qui changent perpétuellement. On act: qu'elle dépend des muscles et de la position de celui qui agit; delà naissent des lerires et des points d'appui, qui sugmentent ou diminuels les forces individuelles.

M. Desagoulièra a fait voir as sujet de la force de l'homme, une mothie e'une invention singulière, par le moyen de laquelle di distribució su un homme de bost, des poids, qui, sons charger trop chaque partie, bit donnoient en bargo ca qu'il portuoir porter. De extet façon, un homme sans être fort surchargé , soutenoit un poids de deux millière.

Les personnes d'un tempéramment bilirux on mélancollique out on ginéral le 19 uni sortes, et quinque auvreur élles n'étiet par ligne que par le que que que par le comme qu'elle sont toujours plus régertaires. Dans les permiers, les muxées sont beaucoup no forts ja mêtier plus apprendent de la comme competite con plus models, a avont donc grande et prof. Gonzale de la comme competite de la comme competite de la comme traque et quarre, qui adfirent les plus de la comme del la comme de la comme d

Pour acquérir de la force ou pour la conserver lorqu'el en sa quante, r'int de misus que les executes roolens autrent répetés, et aniru d'in les litres de la commentation de la conserver les litres et un agguentent le ressort. L'habituel les litres et un agguentent le ressort. L'habituel deux rete i les mateils, les fortifes, et elluré donntoute l'écre jue qu'ils sont dans le cus d'acquérir. Cer sinni que la frère ne peut perfère, et que les moutes de la commentation de la conserver les moutes de que les muscles front pour les houssies.

C'est dans la jeunesse qu'on peut préparer un aussi riche don anx enfans; c'est ginsi qu'on leur assurera une longue existence, à l'épreuve

de mille :-convéniens , qui tracassent ceux qu'on a tenu dans du coton dès leurs premières aunées. On assurera ainsi à l'état des individue qui , sans être moins spirituels , seront plus vigoureux (l'oyez les mots ÉDUCATION , EXARCICE.)

On asit bien que les excès dans les travaux de tout genre, dans la bonne chère, dans le vin; dans les exercés de l'espiri; reudent follès ; de d'intrie la follès en attuelle ou acquise ; il fait donc ne joint plotter et de dont un des plus précieux quis été dé dound à l'homme, (Poyrz les nots racés, reutersse.)

#### FORCE REAL. ( Eaux min. )

On donne ce nonà à une montagne sur les confins du Rous ition et du Longuedoc, à une petite liene de Millas età querre de Periggans. La source nuincate est an pird du mont, auprès du Mas-Cagarriga, «lle est froide. M. Cacrre, dans son traité de s'eux muraisles du Roussil. lon, nons apprend qu'elles sont fermineuses. (Repnier 1956. Periggans, ) (M. Macquart.)

FOREST, on VAN FOREEST, (Pierre) plus consu sous le nom de Forestus, naquit en 1522 à Alcmart, de Jourdan Van Forcest, bailli de Berch près de cette ville. Il fit ses premières études dans sa patrie , et après avoir étudié les math matiques à Haglem sous Ophusius, il se rendit à Louvain pour y commencer son cours de droit, suivant l'intention de son père. Cette science n'étoit cependant point de son poût ; il auroit prélèré la médecine s'il eût été le malire : pour obtenir de son père une likerté entière à cet égant, il engages Pierre Nannius, professeur aft collège des trois-Langues et son compatriote, à lui écrire une lettre capable de le faire changer de sentiment. Elle fit tout l'effet qu'il en attendoit, il commença slors à fré-quenter les écoles de la faculté de mètecine de Louvain , où il sujvit pendant quatre aus Jérdmie Triverius et d'autres babiles professeurs. Ce terme écoulé, il passa en Italie, et s'arrêta à Bologne , à Padoue at à Rome plus que partont silleurs. Il recut le bonnet de docteur 4 Bologne , après avoir pris les leçons de Beneut de Faenza, de Jasques Erigins et d'Elideus. A Padone, il s'attacha an célèlire Andié Vésale; & Rome , il suivit Gisbe t Horstius d'Amsterdam , medecin de l'hôpital Di S. Maria della consolatione. Il prit eusuite la route de France, et demeura quelque teres à Paris, ou il se fit d'illustres amis , comme Vidus Vidius Florentin, professeur de médecine au collège royal, et Jacques Dubois, dit Silvius, qui faisoit alors des le ons dans le même col-

Courty Google

Le recueil de tous les ouvrages de Pierre 1 Forest a été publié eu différens endroits. Francfort , 1619 , en un gros volume in-folio , et 1633, en trois volumes in-fol. Rouen , 1653, quatre volumes in-fol. Nuremberg, 1662, in-fol. Francfort, 1660, 1661, quatre volumes in-fol. (Extr. d'El.) (M. GQULIN.)

FORGES. ( Faux min. )

Forges est un bourg à quatre lieues de Gournai , à trois de Neuf-chatel , et à neuf de Rouen. Les eaux minérales froides sourdent au couchant de ce bourg dans un vallon , par trois sources différentes , qu'on nomme , 10. la Reinctte , 20. la Royale , 30. la Cardinale.

Les eaux de Forges jonissent depuis long-tems d'une assez grande célébrité; c'est ce qui a engagé beaucoup de personnes à écrire sur leur nature et sur leurs vertus. Nous allous faire connoître, le plus succintement qu'il nous sera possible, les auteurs qui s'en sont occupéa.

Duclos, (p. 126) dit que ces eaux par l'évaporation unt donné peu de résidu d'un roux obscur un peu salé, que le sel qu'il contenoit ressembloit au sel commun, et que la terre sembloit ferrugineuse.

Jacques Cousinot , (Paris 1631) dans un discours adressé au Roi , dit que ces eaux , suivant l'opinion commune, tieunent en dissolution de vitriol : il les présente comme apéritiyes , rafraichissautes et toniques. Il les recommande dans la foiblesse de l'estomac , le vomissement habituel , le cours de ventre , la constipation, le dégoût, la chaleur du foye, la colique , la jaurusse , la gravelle ; &c. Il finit par les précautions qu'exige l'usage de ces eaux.

Cousinot a écrit une lettre en 1647 , pour répondre à quelques objections faites contre l'ouvrage précédent, suivant l'observation du père Lelong.

Mauvilain a soutenu une thèse à Paris en 1648, qui a pour titre : An aegre convalescentibus aquae Forgenses ? On n'y trouve ni analyse , ni observation de pratique,

Une autra thèse a été soutenue en 1651 par Pierre Cressi, intitulées An Forgensium aquarum vires supplere possint passiacae ? l'arisiis. On y représente les eaux de Forges , ainsi que celles de Passy , comme commant du fer et du vitriol, comme propres à rafraichir les entrail-les, à rétablir l'appétir, à calmer la soif, à procurer le sommeil, à détruire les engorgemens, &c.

dufterum , 1682 , Amstelodami , dit qu'il croit avoir trousé dans ces eaux du fer et de l'alun.

B. Linand , Paris 1697, a donné un traité des caux de forges : il dit que la source num-mée cardu a'e a plus de force que la royale, et cette dermère plus que la remette, où il crost qu'il n'existe presque point de minéral. H a tellemen multiplié les vertus de ces eaux, qu'il dit lui-même , qu'il est plus aisé de faire l'énumération des maux auquels elles ne sont pas propres, que de donner la détail de celles qu'elles peuvent guérir. Il donne d'assez bons précepres relativement à la manière de prendre les caux : du reste il n'y a ni analyse , ni observation pratique.

Jean la Rouvière est auteur d'un nouvesu systême des caux de Forges ( Paris. d'Houri, 1600) dans lequel il dit, Caprès queiques expériences, que la veriu de ces caux depend d'un esprit duuble, qui résulte de l'union de l'acide de l'air avec les alcalis fixes et volatils , &c. &c.

Morin, dans son examen. de plusienra eaux minérales de la France, (hist. de l'ac. des sc. 1708 , p. 57. ) dit que les eaux de Forges sont ferrugineuses, vitrioliques, et que les flocons couleur da reuille qu'elles charieut ressemblent parfaitement au safran de mars.

Bolduc a fait l'analyse de cea caux , et particulièrement celle de la source nommée la royale, ( Mem. de l'ac. dessc. 1735 , p. 443 , et Bibl. de med. de Planque, t. 4, p. 198. ) Il dit que ces eque ont une saveur ferrugineuse légèrement astringente, une petite odeur assez apréable "A la source. Il- y a tronvé du fer très-atténué , uu vitriol décomposé , de la sélenite, du sel marin et du sel Glauber. Il donne aussi à ces eaux les qualités absorbantes , adoucissantes , résolutives , toniques et délayantes.

Geoffroi , dans sa matière méd., art. 4 du chap. 2. de lo I sec. traduction de Bergier, présente les eaux de Forges comme contenant une terre subtile qui participe du fer, et un sel psifaitement semblable au sel marin.

Donnet a publié en 1751 , Paris. Chardon. in-12 , un traité des eaux et fontaines minérales de Forges , où il répète tout ce que les autres ont dit sur cet objet.

Marteau a donné en 17.55 l'analyse des caux de Forges ( Paris. Cavelier, in-12, ) au moven de réartifs : il a prétendu qu'il n'y avoit dans ces caux aucun acide nud , qu'elles contiennent Pierre le Givre, dans son Arcanum aci- I du vitriol martial, abondant dans la cardinale,

FEU tement. On pent apporter pour exemple de ce cas celui d'une plaie infectée de venin , lu sortie du sang et de la lymphe trop dissons par l'extrémité des petits vaisseaux qu'on ne peut arrêter par les styptiques , l'impossibilité d'arrêter, ni par la ligature, ni par la compression, l'écoulement du sang par l'ouverture des ortères.

Le cautère actuel doit être aussi préséré au potentiel, lorsqu'il est nécessaire, pour obteuir la guérison, de dissiper les humeurs aqueuses ou d'exciter l'action des vaisseaux, sun que l'absorption et la suppuration en soient augmentées. Nous avons dit p'us haut qu'on se trouvoit bien de l'usage du cautore dans le traitement des tumeurs aqueuses, gélatinedses,

On doit observer aussi que les cantères potentiels ne remplissent point nos vues , lorsqu'il est nécessaire de prescrire des bornes exactes à la brûbure ? car ces médicamens se fondent plus ou moins en exerçant leur action, et s'étendent dans le voisinage, sur-tout au-dessons de l'endroit où ils ont été appliqués. Le Feu au contraire s'emploie très-avantageusement en ce cas, et on doit s'en servir sur-tout si , par rapport à la situation de la partie malade, on ne peut conduire à l'œil l'application du cautère ; ni la corriger avec la maia lorsqu'elle a été mal faite , et qu'il y a en meme tems un écoulement abondant de liqueurs propres à fondre le cautère potentiel. On arrêtera donc bien plus sûrement les hemorzhagies par le Feu que par le cautere potentiel.

Lorsque l'on craint que du pus ou quelqu'autre humeur ne s'écoule pendant l'action du cautère , on doit , sans contredit , préférer le cautère actuel , parce que les médicamens caustiques se sondant par l'action des liqueurs épanchées , ils sont entraînés avec elles , et brûlent at rongent les parties voisines. Ces sceidens ne sont point à craindre de la part de Feu.

S'il est nécessaire de cautériser des tumeurs et des ulcères situés dans le gosier, un fer rouge, conduit sur le mal au moyen d'une canule , remplit parfaitement cette indication sans blesser les parties voisines , et sans que le malade soit exposé à rien avaler du nuisible.

Le Feu est bien plus stimulant que le cautère potentiel. Il sera donc d'une plus grande efficacité pour guérir les spasmes , fortifier les solides, exciter l'inflammation et accélérer la suppuration, et devrs être préféré dans le cus dont nous allons parler.

Dans l'odontalgie , les affections des neils , le clou liystérique, l'apoplezie, le paralysie, &cc. Medecine. Tome VI.

l'irritation , cansée par l'application d'un fer ardent, calme sonvent des douleurs très-aigues, et guérit quelquefois les maladies.

Quoique le raisonnament et l'expérience rént tée, et les sucryes surprenans du coutère actuet dans les maindies les plus difficiles à guérir reudent son usage très-récommandable, il s'est cependant trouvé des auteurs qui le conflamment absolument dans tous les cas , par rapport à la ernanté dont il présente l'image, et qui refombe sur le chirurgien lui même, ninsi que per rapport à la terreur que ce remè le imprime au malado et aux douleurs vio'entes qu'il fait éprouver. Mais on pent leur répondre : 1º. que dans le tems ou co remèle était fort mité , on e tennit-point les chirurgique de cruanté; D'adicur, d' me semble qu'il y en a bien davanragu dans ces opérations de chirurgie qui s'ex/cutent par une lente dissection des parties , méthode dont ils font de pomoeux éloges ; 20. que l'on peut distinuer certainement la frayeur du majade en cachant le fer dans une canule of et en convrant le visage du malade comme on a continue de le faire dans toutes les quérations de chirargie ; 34, que la donlene causée par le coutère actuel n'est ni si cruelle ni ai intolérable qu'on se l'imagine ordinairemene, et elle n'est pas de long-se durée comme l'a consequé Heister. M. Mound ayant applique le coutère acruel sur le nez, dont la sensibilité est fort grande , le muhde , autant qu'on peut en juger par son histoire ; ne se plaignie point d'avoir souffert de violentes douleurs. (M. PINEL.)

FEU POTENTIEL, ( Mat. meld.)

La propriété qu'ont certaines substances chimiques de produite une escarre sur les parties vivantes du corps humsin, de même que des matières qui sont dans un état d'imition , a fait donner à ces caustiques le nom de Feu potentiel; tels sont l'alkali de potasse, celtii de (1) soude, l'ammonisque, le nitrate d'argent, &c. Soit en effet que ces agens chimiques détritisent le tissu de nos parties , en vertu d'une affinité particul lière qu'ils ont avec certains principes constitus tifs qui les composent, soit que leur action s'exerce d'une autre manière qui nous est inconnue . le résultat de leur application a une

(1) Dans un tems au la chimis étoit encore su bercaau, et où topt l'art de la pha macie consistoit à combiner sans intelligence et sans principes une fou'e de substances, on a successivement mis en usage divers caustiques. On peut en voir le tableau dans l'ouvrage de Glandorp , sur les setons et les fonticules, gazophylaciam , polyplusium , fonticulorum et setonum , ressentitance marquée avec os qu'on appelle le feu actitel, puisqu'il en résulte un escarre, une inflammation locale, un état de suppuration et d'autres leureux effets re'atvement à la guérison de certaines maladies.

Il y a des cas où l'irrintina chuste par le tra actual ; comme trop violente, erant insuitale, et ,oir celle que cause le cautére potentiel, et ,oir celle que cause le cautére potentiel, comme mondre, prodoit des effetes, adutaires ; i'il fant, per exemple, ouvrir ma phègnon ou cause potentiel, per cause pour de la cautére potentiel. Un cancer vius pest robane, ou le reste d'un centre considerante, qui n'a par deven de la cautére potentiel. Un cancer vius pest robane, ou le reste d'un centre considerante, qui n'a par deve d'un centre considerante, qui n'a par deve d'un centre considerante, qui n'a par de la cautère potentiel. Il en est de même c'es chairs d'une plaie ou d'un leder d'une de la cautére, l'estate il l'en est de même c'es chairs d'une plaie ou d'un leder d'une de la cautére, l'estate il l'en estate de même c'es chairs d'une plaie ou d'un leder d'une de la cautére, l'estate il l'en estate de l'estate d'une des cauctère, l'esqu'elle ercoi-estate d'une de l'estate d'une de la cautére, l'estate il l'estate d'une de l'estate d'une d'estate d

On doit donner aussi la préférence au cautère potentiel sur l'actuel , si l'humidité de la partie est si grande qu'elle éteigne le fen et ren le son application inutile. Une petite quantite, par exemple, de caustique lixiviel on aikali de potasse introduit dans le creux d'une dent recou vart de coton, de peur qu'en se fondant il ne ronge la langue et les gencives , convient mienx que l'application du Fen. Les caries avec hvpersarcose et certainea excroissances fonhueuses fournissent une si grande quantité d'humidités , que ce stroit en vain qu'on y appliqueroit le Fen ; le cautère potentiel est le seul capable de les détruire, pourru cependant qu'on prenne les précautions nécessaires pour empêcher que ce remê le ne se répande au loin et ne brûle les parties spines. Quant au moyen d'employer les caustiques pour ouvrir des exutoires. ( Voyez FONTICULE, SETON ).

Le caractère général d'un tonique causique cut-de l'écader a un-ble des endroits où on le place, de se joindre à nos liqueurs pour déchire le tians de nos oldes, de le fine sere plus on moins de lonceur selon l'espèce du causire, for et le fiu, de cumer par conséquent des doubeurs moins vives muis plus longuées. Les effets accopdaires du même topique sent las escarres, l'engorgement, l'indimunision, dec dans l'ungar des plus simples, il idires; les monées, page des plus simples, il idires; les monées, causique cut véndences, et qu'il en passe quelquos parties dans le système vaccions.

Il seroit trop long d'entrer ici dans l'emposi-

tion détaillée de tous les cas qui peuvent demander l'application du caustère potentiel , et qui doivent le faire préféres au cautère actuel ; il suftira de rendre cea préceptes sensibles par queiques exemples. On voit d'abord que la réso-Intion des tumeurs inflammatoires sincères et brnignes, n'ont besoin d'autres topiques que da mi dicamens. On doit cereniant en excepter les cas où les effets du cautère que nous appelons indirects , c'est-à-dire du cautère appliqué ailleurs qu'à la partie meure malade sont d'un secours très-efficace. Tel est, par exemple, celni qu'on applique à la nuque ou mieux encore derrière les oreilles, dans le traitement des ophitalmies les plus rebelles. M. Bissière , auteur d'un mémoire couronné par l'académie de chirurgie, rapporte un exemple de ce genre. Une demoiselle avoit été prise d'une ophialmie considérable sur les deux yenx qui devinrent si maindis qu'on ne distinguoit plus la cornée transparente ni la prunelle du reste de l'organe, et qu'on les croyoit tons deux perdus. Les saiguess et les collyres multipliés n'ayant produit sucun effet, M. la Bissiere appliqua un vaste cautère derrière chaque oreille. Tons les accideus se calmèrent bientot après , et les yeux ont repris leur état. On peut voir dans les observations de Lamothe et de Chabert un grand nombre d'exemples de cette espèce. Si le cantère cat un puissant résolutif des maladies des yeux, appliqué à une certaine distance de cet organe , pourquoi ne procurera-t-il pas le nième bien à toute autre unrtie affectée d'inflammation , par exemple , dans les cas d'hémorrhoïdes , en établissant des escarres , non pas sur les bémorrhoules , commo le faisoient cruellement, et au détriment dea malades, los anciens, mais sur quelque partie voisine comme le sucrum , la cuisse.

Il v a des tumenrs concretes ani semblent formé s par un amas de suca concreta, inexpuguables pour l'ordinaire aux agens des termi-naisons farorables, et que l'art est presone tou-jours obligé d'extirper. Telles son les verrues conditomes, polypes, loupes, serophules confirm'es , squirres , &c. Ces extirpations peuvent se faire de plusienre manières par l'arrachement, par la ligature , l'instrument tranchant , le caus-tique et le feu. L'arrachement ne peut se pratiquer qu'aux tumeurs de corsistence fongueuse , dont le corps a beauconp plus d'étendue que les rocines, et dont les adhérences molles peuvent céd r à cetta manœuvre sons détruire les parties essentielles qui leur servent de base comme certaina polypes. La ligature convient aux tumenrs qui ont la base extremement étroite, à cellea qui sont entourées de beaucoup de vaissesux et qui sont aimées dans des cavités comme la plapart des condilomes et autres temeurs de l'anns , du vagin et certains polypes. L'instru-

\_ Dioliced by Google

ment transhaut doit être saus doute préféré lorsqu'il s'agit de tumeurs qui ont une base large et se forte consistence , et qui par-là se refusent à la ligature et à l'arrachement. Mais ce moyen a ausai ses limites dans la pratique. On peut ran-ment le porter dans ces cavités ; il a peu de prise sur lea tumeurs mollasses, fonguenses, sanienses virulentes , dont les bases de même nature ne sont pas circonscrites, mais comme éparses sur les parties. Il est pour l'ordinaire impossible qu'il puisse suivre touve espèce de tumeur entre divers cordons de vaisscaux, de nerfs , de tendons , ou dans des cavités où les racines se prolongent ; enfin , ce qu'al laisse repullule pour l'ordinaire parce que son action sur ces restes n'est point capable d'y attirer les engorgem-na , infiammations et suppurations propres à les fondre et à les faire tomber.

C'est dans les quarre circonstances pricédentes , dit M. di la llissière , où le fer est imprissant, que le feu montre son énergie et sa supériorité sur lui. C'est l'office du cantère, d'aller attaquer ces mals-lies dans leurs plus profondes retraites , et de le faire sans crainte d'hémorrhagie. La tument fonger use , mollasse , sanieuse , virulente, n'éclappe point à son activité, et il peut la poursuivre très-heureusement jusqu'à son origine par la mortification qu'il fui imprime, et par les engorgemens suppuratoires qui suivent tontes les espèces de turbeurs précédentes, ainsi que les restes de celles dont l'instrument tranchant aura emporté la musse principale. Mais de quel cautère fant-il alors se aervir ? Si la tumeur a une certaine sicheresse qui puisse conserver à un bon esca-otique, soit sec , soit liquide , toute sa force ; si la sasladie est benigne, et que son caractère n'ait point de déreioppement à cerindre de la part de ce dissolvant putréfiant , il faut pr l'érer le topique canatique qui est moins effrayant que le fer rouge. Il mortifiera les chapelets glindn'eux, les trainfes squirreftses, il occasionnera des aupparations à leur circonférence et leur sesectre. Mais si les concrétions sont abreuvées de beaucoup d'humilités , le fer rouge peut seul consumer et celle-ti et les conciétions qui les produitent ; la nécessité redouble ; ai les humi-dités sont vicieuses et menocent de corruption les parties vo sines ; elle sers plus presente encore rette nécessité, si la malignité scrophuleuse : chancreuse , &c. caractérise ce vice et qu'elle soit locale ; il faut alors se hâter d'arrèter le progrés du virus par le fer.

La paralysie peut recevoir les bienfaits les plus marqués de l'application des cautères potentiels, qui n'unt pour être préfiée à l'actuel qu'un appareil moins effrayant. Un homme, dat M, de Brigiere, a'étaut entre, d'ans une être au point

de no gramie recesie ciec, lui, pata, le quet couche are legans y la crisqua, le leviencia, couche are legans y la crisqua, le leviencia, levie une parelysie à la peoplisse du chré air lequel il avoit donni. On la impliqua nu terianée de custrent derrière l'orelle ç ou sur l'apoplya mastide le même c'ôt ç un bout d'eure rou leut jours de suppristation de l'eccrire , la pusquiere reprist non mouverent. L'oraghié des Cantières dans la parelysie cut d'allierrification en à la pestiguie de touri l'antiquité.

Le cautère actuel a úié fortement recommandé et mis an mage peur le traitement local de la morsure d'une vuère on de celle d'un chien enragé : est upoun'en so horneut à emporter la preca avec le bistouri-on puisse quelquelois pruduire le même effot, cependant le cantère, par l'évendue de l'altération qu'il produit dans les liqueurs et les solides , par celies de l'eugorgement et de la suppuration qui le suivent, par it encore plus sur , ou luen il l'audmit que la sulstance emportée par l'instrument tranchant fut Len considérable, ce qui n'est pas toujours pos-s.ble. Quaique.M. Bassière, dinismouvrage que j'ai dejà cié, prétende qu'il faille bannir de cette opération le cautère potentiei , des laits plus récents semblent devoir lui faire conner la préférence. On suit que M. Leronx , dans un mémoire, qui a été conronné par la société royale de médecine (1), a montré tons les avantages qu'avoit à cet égard le beurre d'antimoine (muriate) Un dea premiers soins, dit cet anteur , doit être de bien découvrir les dimensions de la plaie, de la dilater avec le bistouri, et de manière que l'entrée en soit plus large que le fond. C'est un malheur quand elle est déjà cica -. trisée, et qu'on ne pent plus juger de sa direction ni de sa profondeur: On Lisse snigner la plate, et on la lave avec l'eau de savon ou on la trempe dans un bain de même nature; on la tampone de charpie sèche ; on la couvre de compresses et de handes jusqu'au lendemain: Ce n'est qu'à la levée du premier appareil qu'on fait nage du caustique. L'auteur prélère le beurre d'antimaine tombé en déliquescence. On y sonre de hois , et on porte le crois tique dans le fond de la plaie, mais spécialement sur les borils, en l'étendant même sur la peau environnante. On feet par-dessus un large emplatre résicatoire qui s'étend bien au-d-là de la plais; au traisième pansome t on applique un linge garni d'onqueut de la mère avec du beurra frais, et cette méthode se co-tinue jusqu'à la chite des escacres e ou entretient cumite la sunpuration comme on le fait pour les cautères. A

(1) Hissoire et Mémoires de la société royale de médecine, enn. 1783, mesure qu' les chairs reviennent, M. Levoux les brille du nouveau avec le beurre d'autimoine. Il applique aussi les vésicatoires à différentes reprises; crifin il ne permet à la plaie de se cicatriser qu'apiès quantie jours révolus. Neur ne parlous pourit in du traitement interne

Les alcères simplement calleux, comme le divenient les absies fistuleux les plus simples lorson'de vieillissent , n'out besoin que de l'instrument tranchant, puisque leur cure ne consiste qu'à entever les catfosites et les clapiés, pour en faire des nicères sumples ou photot des plaies ouvelies. Il o'y a que conx qui auroient des callusités inacce essibles à l'instrument tranchant, qu'on duit attaquer par les cantiques. Lea ulceres cacoethes, calleux, fongueux, abremés de sauje qui ont résiste à tontes les espèces de traitemens internes et externes , ne penvent être gueris que par les cautères, et sur tout par les actuels. Voici des cures dues au potentiels , qui ont eté publices par M. Basière. Le cantère done il s'est servi est la pondre le nite de Parchine fiire d'assenie et de poudre de racine de serpentaire.

Un jenne homme d'environ 19 ans , avoit 3 u'cerrs fungueux, callenx et comme squirreux, à la jone droite. Cette concré.ion occupait depuis l'orbite jusqu'au bas du menton, et elle il voit son origine à une fluxion occasionnée par des manx de dents. La maladie avoit été traitée avec som et intelligence, pendant cinq mois, Parhaus au oit regardé ces ulcères comme des off ctions chancreuses; mais la douleur médiocre attestoit le contraire. On soupondra sur un phrmacrair chargé de suppuratif, un peu de la pondre bénite, et on l'appliqua sur les ulcères ; on mévint le malade sur le gonflement, et le mal de tête qui devoient surrenir. Le traisume jour, les douleurs se calmèrent, et la bouffissure du visage et des paupières s'évanouit. Le 4°. jour, on vit un commencement de séparation d'escarre. Le 5º, jour, ceile-ci tomba et luissa des chairs lonables sans aucun vestige de squir. e , et la guérison de cet ulcère simple ou pluton de cetto plaie, fut scherce an quinze jours d'une mandre complette.

La même année, le garçon d'un jardinier avoit à la partie moyenne et supérierré de la màcheire-inféreure, du côté gauche, un utére, lequel perçoit à joue, et foirout une espèce de voure dépuis celle-ci jusqu'à l'alvéole de la seconde dont molère extérieurement, et un fistule formait un cui de poule on capter d'entomoir ; du milleu duquel aspoti un champignon , dont la ratine étoit à l'alvéole. Dès la première appliaatime de la poudre béniet, et chumpignon tomba; il parut renaltre le lendemain, la poullre le reprima de nouveau. Il en sontint sept à huit applications, jasqu'à ce que la dernière ratine fut atteine, après quoi l'ulcère guérit très-prompément.

Combien , njoute le même auteur , n'a-t-on point tenté de caustiques ordinaires sur de semblables ulcères , sans en obtauir la fonte qu'a p oduit l'arsenic. C'est donc par sa violence suprême que le poison est devenu ici un remède souverain; mais quelque violent caustique qu'il soit, on ue sauroit disconvenir que le fer rouga ne l'emporte encore sur lui , et il n'a point les qualités vénéneuses de celui-ci ; au contraire , il est l'antidote du poison , du venin , à qui le mal doit son origine, et on ne peut dissimuler que la pondre arsenicale n'expose le malade à être pris de vomissemens, de convilsions, &c. comme il y en a quelques exemples dans les anteurs (1), et que le cantère actuel, employó dans les mêmes circonstances, ne produisit les mouses révolutions heureuses , sans faire courir au malade les mêmes risques.

On vient de voir les grandes ressources qu'en pent retirer du cautére contre les ulcères cacaethes peu douloureux, comme les putrides les scrophuleux, les scorbutiques, &c. mais il faut convenir que son usage ne doit pas s'étendre au delà ; cependant nos percan'y mettoient point ile bornes, ils l'employoient avec une igale confince sur les ulcères chancreux , rongrars , &c. L'expériance les n convaincus la dessus de barbarie, et leur pratique un peu adoucie en apparence, par la substitution des caustiques on cautère actuel, est releguée manutenant parmi les charlarans, qui sacrifient eucore chaque jour, à cette dangereuse mangeuvre, les victimes assez crédules, pour leur prodiguer une confiance avengle. A l'époque où nous écrivons ceci, il existe à Paris un empyrique, qui met en usage un caustique d'une composition secrette, et auquel il donne le nom d'épitheme désorganisant. C'est avec ce topique qu'il prétend avoir traité des squirres et des cancers , dont il a fait publier la guerison dans plusieurs journeux. Ou voit combien de pareils exemples doivent être suspecta, puisque cet empyrique ne se donne point la peine de faire bien constater la nature des ulceres qu'il a gueris, et qu'ils penrent n'être que de l'espèce de cenx dont on a purid. ci-desens. On a d'ailleurs rendu compte dans un journal de médecine ( la médecine éclairée par les sciences naturelles), de quelques cas où l'application du remêde paroit avoir été funeste . ou du moins n'avoir point empêché le progres du mal et la mort du malade.

(1) Prix de l'Académie de Chicargie , tome »

365

Ouant à l'ulcère rongeant, comme il y en a de diverses espèces , le même principe de raisonnoment et d'expérience, qui guide dans la cure des tumeurs, doit conduire dans celle de cet nicère qui a de l'analogie avec elle. Si sa malignité vient du dedans, envain l'attaquera-t-on par tous les moyens employés à l'extirpertion ; et si cette malignité est vivement manquée, et qu'elle ait son siège aux parties nerreuses , les yens les plus initans, tels que les caustiques, le Feu hâteront le plus le progrès de l'érosion maligne ; mais si la cause de cette érosion vient du dehors, si elle est purement locale, si avec ces circonstances la surface de l'aleère est fongeuse, et tient un pen de la nature putrido et indolente, l'extirpation a lieu, et sur-tout celle produite par le cautère , dans les endroits où l'instrument tranchant ne peut pas enlever toute la masse infectée.

FEU

Un paysan qui avoit dormi dans un bois , se réveille avec le prépuce et le gland fort enflés ; il se fit bientôt un ulcère à l'une et à l'autre de ces parties, quien consuma une grande portion, et les chirurgiens du canton y employoient les remèdes géneraux et tons les topiques anodins émolliens, puis actifs, &c. qu'ils imaginérent convenir ; l'olcère alloit toujours en avant, l'uretre et les corps cauerneux en furent disséqués; et tandis que l'érosion gagnoit d'un côté, il pottasoit des fongosités de l'autre. C'est dans cet état qu'il vint trouver M. Bissiere ; tout le fond de ces ulcérations longeuses étoit blafard ; il n'en suintoit que quelques serosités , et il n'y avoit point do seusibilité à l'attouchement. Instruit de l'instilité des remèdes employés, il consuma toutes les fongosités avec l'oliva ardente, que nes auciens ont mise au bout de sondes cannelées ordinaires, et il appliqua sur le reste un fort égyptiac. Il donne intérieurement la tisanne des bois et de quinquina ; il fut longtems à obtenir une bonne suppuration ; elle vint cepen hart. Il survint au moiade un érésipèle universel dont il pensa mourir ; cette espèce d'éruption s'étant terminée par les suintemens de la peau qui sont ordinaires , la première maladie, qui parolt avoir été la cause de cet éresipèle , alla mieux encore qu'auparavant , et'il · e fit une rube nouvel e à ce qui restoit de cet organa.

Un homme fin tatemed d'un ultère de l'engice précédente au gland, excepté qu'il y' rotin par précédente au gland, excepté qu'il y' rotin par le fonguiste; la subtance de gland derenne blanche ann sentiment es dissolveit na saigne d'un destruit de l'appressiont; il n'y avoit point de horde durs comme dans l'ulcère chancreus violent, et d'alle leur le maile en lavoit ouvre sucum des dangers qui pessunt faire componere cette malaise. Après soire épouve i sautiement les ausdrag.

les émossitent , les suppurans ; les vivisans antigangreneux , M. la Bissiere eut recours à un égyptise fort vis ; cet escarotique mondisant autht; l'ulcère s'errèta, suppura, devint vermail et guérit.

Si en pieit à ce qui itent d'être dit sur le caratier porteniel l'image qu'one fini pure courir der fantacules ou des setons, on aura lieu de sa conzaiscre que les modernes préferent en gisdral le catuler a l'application d'un bouton rouge, con la suelle de peut révolter l'homan le plus de la chief de peut révolter l'homan le plus tense à impérire de l'aversion, et on a ses qu' de la chief de l'aversion, et on a ses qu'en entre l'aversion, et on a ses qu'en de la chiene, qui a multiplié et simblé le rermédire cansiques, a peut-ètre contribué ansais de la chiene, qui a multiplié et simblé le rermédire cansiques, a peut-ètre contribué ansais de de chiene, qui ensei en chierque, que lonqu'à avez de détraire les caries, et de hâter le régulte détraire les caries, et de hâter le acciditation. (M. Puzz...).

FEU DE SAINT - ANTOINE , ou F E U SAINT-ANTOINE. (Nosologie).

Foyez le mot ANTOINE (FEU SAINT).

FEU PERSIQUE ( Nosologie ).
 Voyez le mot Anders ( Mal des ).
 ( M. Marrori )

FEU VOLAGE on SAUVAGE, ( Noso-

C'est nue espèce de dartre vive, érésipelateuse, qui attaque le vissge, particulièrement aux enfans, et qui en occupe tantit ine partie muiôt une autre. ( Voyez le mot Daurens). ( Manon).

FÉVE, FÉVEROLLE. ( Matière med. et Hygiène ).

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles

Classe III. Ingesta.

Ordre L. Alimens. Section L. Végéteux.

Le nom de l'éve convient particulièrement à certaines espèces de graines légaminenses dont nous allons désigner les principales.

1.º La Fere de marais on de jardin.

Faba major hortensis. Off.

Faba flore candido, lituris nigris conspicue. C. B. Vicia can'e erecto petiolis cirrho destitutis.

La racino de la Fêre de marsis est garnir de inbereul-se et de fibres. Les tiges rèlèment jusqu'à trois pieds et plus; les feuilles sont aerond-se, oldongues , réassors , lisses , hipultres. Li nait des ausseles plusieurs literus l'égomineuses, bluscies et noires au milieu ; à cva firure succèdent des gousses d'évoires , vertes , no pointe arroudie je elles renferment de grosses sementes , quales, obboques, applaiser.

Cette plante, qui est annuelle, se sème dans les champs et dans les potsgers. Il y en a cinq variétés tres consues.

La première, la Feve de marais, ronde, ou Féve d'Angleterre.

La troisième ret la Julienne, heauroup plus potite que la procédente, mais la plus précour de toures; c'est pout-être la patre l'éve de Portugal.

La quatrième est la Féve de marais à classis, ausn pesite que la précédente, et qui s'élève de liuit à dia pouces.

La cinquième est la Gourgane ou Fére de cheval, dont la graine es un pru cylindrique, et dont les fleurs sont tautôt noires, tamôt d'un blanc-sole.

Les Fêves sont très - nourrissantes. Elles se mangent vertes ou mûres, après les avoir fait enire avec des plantes aromatiques, telles que le serpolet, le thim et les autres assaisennemens ordinaires. Isidore, liv. 17., prétend que les Féves sont le premier légume dont les hommes ayent fait susge. Piine dit qu'on a casayé d'en faire du pain. Elles sont délicates et agréables à manger, quand elles sont vertes et très petites, mais elles n'en sont que plus venteuses. Elles fournissent une nourriture grossière pour les estomacs délicats, et pour les personnes sédentaires, on qui ne font pas heaucoup d'exercice. Cellea qui sont sujettes à la colique, aux maux de tête, à l'ictérisme, au calcul, aux constipations doivent s'en abstenir.

On die l'écorce de ces Féres pour les aroitplus tendres; lorqu'elles sont séches et grosses on eu fait de la purée; en général on en mange mois à Persé qu'alleurs; unis il y a des provinces entiéres, et besucoup de gens de mer manguels elles donnent une nourriture très-orlémare. Pour l'a conserver; on doit les tenir dans un lieu bien ece, et souvent les remues; sans quoi elles s'échaufferoient , quand elles se-

Le suc de feuilles de Féres rougit le papier bleu ; celui des graines ne l'alière point,

On dit que l'odeur des fleurs de Férez est capable de faire tomber dans leurs accès les lyyocondiciques et les vaporeux gon en tire cependant une cau , qui pusse pour nettoyer les tacleset les rouseurs du visare.

On tire aussi des coques de Féres une eau qui est diurétique, et que Bartholin, d'uprès sa propre expérence, ecommande contre le célente la répliritage. (Épid. cont. 1, p. 238.) La pomore soche de cette coque est vanice pour les mêmes corronatages.

Quant à la Fève, elle est du nombre des quatre faranes résolutives. La saqu'il convient d'acrèter des iliarrhées, Chomel dit qu'il a'est servi avec avantage d'une bouillie faite avec le iant et la lavine de Fèves de marias.

La farine de ces Févez , dit Vogel , est bonne pour réamaire les tum urs , et aux - tout celles dis momeires , des festicules et du serotum. On Pemploye ridirulement dans les saches contre apoplexie par réadimond un piri , et les evenent maturative. On la crost home en décoction conre la tour rébelle.

On vante encore la cendre des tiges comme un excellent fondant, et un puissant diurétique: on lait, avec deux onces de cette cendre, une lessure, qu'on filtre, et qu'on donns à boire dans l'eydropsie. Tostes ces vertus devroient bien être de nouveau examinées acrupulousement.

Les Egyptiens ont à tort regardé les Féves comme impures, et comme le symbole de la mort : aussi leurs prêtres s'en abstenoient-ils. Aujourd'hui les Augloss les font cuire avec du miet pour servir d'applit aux poissons.

2º. La Fève du Bengale.

Faba Rengallensis, myrobal ini speciesd nonnullis credita. San. Dale. Raji Dendrol. 134.

Cette Fève est une exercissance ou fruit étrasger qu'an trouve souve-i mèlé avec le mirobolacitirin qu'on mous euroic des indes orientsiles. Cest une espèce de noux ronres compacte, radee, applatie, l'arge d'environ un pouce, brune en dehorse, noistire en delaiss, sans odeur, d'un, goût sibjeuve et satriquerie. Suivant Dile, c'est le doctrur Marlos, médecis insglois, qui le premier a fait connoître et en in sage ce rembles en consecutive de la consecutive de le mirobolanier, à cause de la puglera de quequ'insecte, on platid que c'est le mirobolanier c'iria lui-même qui, blessé par cette piquare, a pris une forme monstrueux.

La Fère du Bengale est d'une avreur trèsastringeate, et bonne, soit-disant, pour arrêter les hémorrhagies et les crachemens de sang-

30. La Fire de Saint ignace.

Faba febrifuga, Faba Sancti Ignatil, off.

Ignaur, seu, nux vomica légitima serap. G.

Mananaog indorum.

Cathalogan et pepita de Bisajas Hispanorum.

La Père de Saint Ignace est un noyau arrosfi; inicipal, comme noueux, trè-due; à demi transparent, et d'une substance presque cornée, semblolhe à la noix vonique, de la grossent d'une aveline : ne savear est auses semblolhè à le gaine de citron, mais elle est plus amère, et d'une couleur qui tient le milieu estre le blanc et le verdatre. Ce fruit à été apporté per les missionnaires jésuites portuguis, des siles Philippines.

Elle at produire par une plante nommée cardongay et centra, G. CAMELLI, act, philosoph, londin, n°. 250. Cuententife multi-bothi folisi, scandene f Catslongay et Camer Philippinis orientalibus dicts, cajus nuclei pepitas de hidyas, aut carbalogna, et disassenti ligantii de Hispanie, iguant et manamog intulniu menopati, Pucce, mant.

Cette plante , qui est grimpante , monte , en serpentant, au hant des plus grands sebres, suivant la description qu'en donne le pèse G. Ca-MELLY. Son tronc est ligneux, lisse, poreux, quelquefois de la grosseur du bras, couvert d'une écorce raboteuse, épaisse et condrée. Ses femilles sont grandes, garnies de netvures , amères , presque semblables à ceiles du malabathrum (feaille indienne , ) mais plus larges. Sa fleur, qui ressemble à celle du grensdier, devient un fruit plus gros qu'un melos , convert d'une peau fort mince , luisante , lisse et d'un vert sale , ou de couleur d'albètre : sous cette petite pean est une autre écorce d'une substance dure et comme pierreuse. L'intérieur de ce fruit est rempli d'une chair un peu amère, jaune et

molle, dans laquelle sont renfermés le plus sonvent vingt-quatre noyaux de la grosseur d'une noix, loraqu'ils sont friai, recouverts d'un duvet argenté, de figures différentes et inégales; en se séchant, ils diminuent, et n'unt plus que la grosseur d'une areliac.

Elle croît dans l'isle de Luzone et dans les autres ides philippines.

Le comman du prople, dit le père O. Cas-MALLE, donne intellérement la noir grane pour garier gebrivlement tous les maux du creys buntils, saus noir acun égapt as tress, à la miladie, à l'èpe, on même à la chert plusieurs met que, par ce moyen, ils cont à l'abri et exempts de tout poison, de la peate, de la touterion, des exchatacteus mapques, des plusitions, des exchatacteus mapques, des plusitions, des exchatacteus mapques, de plusition, des exchatacteus mapques, de plusition, des exchatacteus mapques, de plusition, des exchatacteus mapques, de plusier, de qui est iren plus, du d'émon même. Il ajonte corpositant quelques observations qui ajonte corpositant quelques observations qui de vette noix.

Elle peut être nitle dans les affections comatenas, la stapeur, l'apoplèsie, la léthatique, la paralysie, l'épilepsie, l'autheme et le caterde, les fèvres interminentes, dans la d'firmité d'unriner, dans la suppression de sugles et des lochées courte les sers lombricaux; dans la diarrière, les épreiates, les obstructions des vicieres; contre les poisses, la mercure des animatus venimens, et les plaies faites avec des traits empoisonnés.

On la dome en poodre, on infution, on eniderciaio. En poodre, on en fait preudre dix on douse grains pour excite le vousi-sement ja une done mois a bere, elle procure souvent une avent réte-abordante. On prépare avec crite avent réte-abordante. On prépare avec crite cette huite et si mérétique, qui es donne depuis une once jusqu'à deux; cette même huite, puis une once jusqu'à deux; cette même huite, puisqu'es chaircurament; est home pour les merit ; elle guérit la gale et les douleurs de la goutte.

M. B. VALEXIEV dit qu'avec la Fère de sain Ignare, on est eusa à boat de guérir de lébres intermittentes, sur-tout dans les enfans à la massemelle. Elle a réé anns employée avec succès contre les Fères continues, par Wirnacue. On li dans les mémoires de Picardémie ciu. On li dans les mémoires de Picardémie infision est boune, fur-tout contre les flévres infision est boune, fur-tout par pers ann danger à plusieurs perconnes. remedes, si on u'en connoit, ni la nature, ne

8. Si l'on rapproche toutes les rounoissances nécessaires à l'exercice de l'art de fo molor, on warra que cet set demande plus de peiue et de temmu'on ne l'imagine.

Cependant l'exercice, joint à l'étude d'une bonne méthode, pourra le rendre aisé.

- 9. Nous supposerous donc qu'on ssit tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour apprendre à faire une recette raisounée. Tout ce qui est relatif à l'art de formuler, peut être divisé en trois parties. La première , qui forme une espèce d'intraduction, comprend l'ensemble général des règles qu'on sloit observer en formulant. La seconde renfermo l'examen des qualités générales des formules; et dans la troisième enfin , on doit exposer tout ce qui regarde les espèces particulières de formules.
- 10. Cette dernière partie est décrite sux différous mots qui forment les noms des formules tels que décoctions, infusions, mixtures, juleps, poudres, elystères, pilules, &c. &c. Les deux premières parties doivent seules faire la matière et l'objet du principal article.
- 11. Un médecin prudent ne doit rien prescrire, dont il ne puisse rendre, quand il le faut, une raison aatisfaisante; sur ce principe, il ne doit jamais agir avec précipitation, mais toujours en consequence des indications tirées de la maladie.
- 12. Il est donc nécessaire qu'il ait avant tout le soin de déterminer au juste s'il a quelque chose à faire dans le cas qui se présente.
- 13. Si l'on veit que la nature seule ait assez de forces pour vaincre par elle même la maladie, ou que le mal soit absolument incurable, ou que la curation pourroit être suivie d'accidens plus facheux, ou qu'enfin le caractère de la maladie soit encore équivoque , on ne coit point sgir : ainsi il convient de ne rien ordonner, do crainte ou de nuire au malade, ou de l'alfoiblir sans nécessité.
- 14. Mais, comme il est triste pour la plupart des malades de se voir abandonnés des médecins, et qu'il est souvent pénible aux médecins de laisser appercevoir l'imperfection de son set , il est bon quelquefois , dans les ces ci-dessus rapportés , de donner des consolations et de l'espérance aux malades; et sileur état le permet, d'ordonner quelques remèdes, qui ne pouvant faire de bien , ne pouvent aussi faire aucun mal. I

Midecine. Tome VI.

- cipe pent o aprévoir l'effet que produirent des | l'our cet effet , le médecin doit avoir quelques farmules toujours prêtes des remèdes les moius actifs; par exemple, des étaulsions, des mix-tures, des poudres, &c. A la faveur de coa remedes, qui n'auront point ou que peu d'effet, il rétablira la tranquillité dans l'esprit du malade.
  - 15. Si au contraire les indications demandent que le médecin agisse, alors il fant qu'il détermine ce qu'il ya à faire, par quels moyens, &c. C'est dans le traité des indications qu'on doit puiser cette connoissance; comme nous le supposons connu, nous y renvoyons les commencans, nous bornant simplement à traiter ici quelques articles qui sont plus étroitement liés avec notre objet.
  - 16. La fin de l'art est d'obtenir nne guérison adre, prompte et agréable, ce que le médecia doit toujours avoir présent à l'esprit, afin d'y rapporter autant qu'il peut ce qu'il fait.
  - 17. Il doit donc choisir des remèdes efficaces . et qui, tant par la matière que par la forme, soient les plus propres pour arriver à son bat.
  - 18. Il faut que res remèdes soient de nature à pouvnir être donnés surement et sans risque. quoique dans les cas désespérés on puisse en lisssrder quelques-uns, mais tonjours avec précaution, après avoir averti qu'on ne répond pas de l'évancment.
  - 19. On ne doit donc pas se servir des remèdes nouveaux qu'en ne coupoit point encore assez quand on en a d'autres qui peuvent procurer le mêma effet : autrement il fant s'en servir avec une prudence extrême, afin de ne point exposer sa réputation. Car souvent un médecin trop hardi se rend plus odienx qu'un médecin foible , et même qu'un médecin ignorant.
  - 20. Tachez de ne point employer de remèdes qui pourroient avoir perdu lenr force et leur vertu , ou qui peuvent se gâter en peu de toms , de peur de causer au malade des nausées ou de nouveaux accidens , ou de manquer l'effet que vous voulez produire. Ainsi , toutes choses égales d'ailleurs , il vaut mieux prendre ses médicamens dans une boutique célèbre, ou le grand débit fait souvent renouveller les remèdes : quoiqu'après tout, la honne foi et la science soient les plus estimables dans un apoticaire.
  - 21. Quand un remède doux sussit, il ne saut pas en donner nn violent, où si on le donne, que ce soit avec la plus grande circonspection. Co qu'on dost observer sur-tout dans les sujets Mmm

foibles et mensibles, de peur qu'à la honte de l'art et du médecia, ils ne succombent par la violence du remêde.

- 22. Ceux dont la préparation est difficile, le médecin doit les préparer de sa propre main, ou ne les point prestrire à moins qu'il ne soit bien sur de l'adresse de l'apoticaire.
- 23. Quand il y a des remèdes qui content peu, ce qui arrive souvent, ou ue doit pas en employer qui content beaucoup, si la vertu est la même. Il faut poutant secorder quedique chose au la vertu des riches, qui très-souvent ne jugent de la vertu des remòdes que par ce qu'ils solitent.
- 24. Ne préférez pas saus raison les remèdes étrangers à ceux du pays r il vaut mieux même se seuvir de ceux-ci s'ils peuvent remplir l'indication, parce qu'il y a moins de risque de les avoir gâtés ou laisafics.
- 25. Il est quelquefois de la printènce d'ordence sous un autre non, ou de marquer par quelque mêlange les remêdes qui sont consus par leur non, leur goût, ou par quelqu'antre qualité, de peur que lo mahêde n'air pour exte la répugaance, ou qu'il ne designe pas cu finire usage, comme a'ils nepouvoient produire aucun effet.
- 26. Il vant mienx donner un reméde usité que celui qui ne l'est pas, maxime qui n lieu sur-tont pour les émétiques, les purgatifs et les narcotiques.
- 27. Il faut éviter autant que l'on peut , les remôtes désagréables , ceux qui causent des nausées , ceux qui faitgeent ; ou du moins la donner à petites doves , et les envelopper de subatances douces et agréables. Il vaut meux ne point et ceux et agréables. Il vaut meux perint et très de répondes. Il vaut meux perint et très de répondes. Il vaut meux perint et très de répondes de la comme de la comm
- a8. C'est pourquoi il est touloura à propos de comotire la dispusation participitér di madele, par rapport à certains remédes, disposition qui peut rendre inuil a, et même unisibles, cuis qui d'ailleurs paroissent les plus convensalies; et quolque il y ait a ct-égard plos d'imagination que de résilei de la part des ma'ades, on doit respecter les répugnances naturelles, qui contaire at souvent l'action des remédes.
- 29. Le médecin doit s'attacher sur-tout à la simplicité; il ne s'agit point de grossir et de multiplier les formules; qu'elles soieut courtes et concises; point d'étalage, il faut aller au but.

- On doit s'artêter aux remêdes les plus approuvés, et ne point être trop long ou trop reclierché dans le choix de toutes les drogues qu'offre le luxe de la matière médicale.
- 30. Cependant un jeune médecin, dont la réputation u'est pas escore liben établie, doit se prêter, autant que l'état du maiade le lui permet, aux magers et aux figures de peuter des aux magers et aux figures de peuter des aux lieu. C'est le moyers de le faire estimer, lasqu'il n'est pas conqui d'illeurs. Il n'appartient qu'aux vieux médecias consonnés dans la pratique, de se mettre au dessus de tous les mémagemens.
- 31. Si la vertu est la même préférez les embdes naturels aux remodes prejurie, les simples aux composés. Outre que la préparation et la composition causent quelquelois d'éconémes pius de mil queele bien, elles dépendent de la composition de la montre de la portiente de la composition de la production de la composition del composition
- 32. Si la consoissance de toute la matière médicale est utile aux médicans, il lui est principalement nécessière de savoir au juste quela sont les remédes qui es troment cher les apolicaires du lieu où il exerce, afin de un rien ordonner qui se soit dans leur boutique. Ce n'est pas que cette faute ne puisse sisément se corrière; mais-érest que quelquée il supoiciares que prendre sur lui-même de remplaçer l'un par l'autre, sans consulter le médicans productions de l'autre, also consulter le médicans de l'autre autre de l'autre, also consulter le médicans de l'autre, also consulter l'autre, also
- 33. Il ne suffit pas de connoire les vettus et aduace des rembles, il fant de plus commotive laura différence décominations de peur de rescrier plusieurs fois, dans une même forante, le même remble sons différens noms. Cela extratout relatif à toutes les nomenclatures botaniques et chimiques, que le médicin doit connoire, a tiusi que la pluramez.
- 34. Il fant savoir les teins où les plantes et los aures remèdes ont le plus ou le moins de force , et dans quelle seison on peut se les procurer , afin qu'on a'aille pas demander en luver ou en automne, des plantes qui ne sont fraiches qu'au printerms ou dans l'été.
- 35. Connoissez aussi le volume, l'état et la consistance des divers remêdes, tant simplea que composés, pour ne pas los preserire sous une forme ou dans une mesure qui ne leur convenient pas.
  - 36. Si en ignore les principes et les rapports

des médicamens, soit entr'eux, soit avec les instrumens qu'on employe pour les préparer, ce qu'on consoit par la théorie chimique de la pharmacie, on s'expose à prescrire des compositions absurdes qui font rire les garçons apoticaires , ponrvu encore que le malade n'en soit pas la victime ? Il u'y a que les connoissances exactes de chimie qui puissent faire éviter ces erreurs malheureusement trop fréquentes, et qui compromettent trop souvent la réputation des médecins, sur-tout aujourd'hui que les gens du monde ont des notions suffisantes de chimie, pour appercevoir ces sortes d'erreurs.

- 37. Connoissez les ingrédiens des compositions officinales , de peur que vous n'ordonniez de composer sur le champ un remede qui se trouve tout fait dans les boutiques, ou que vous n'y fassiez ajouter ce qui y étoit dejà auparavant , quoique néaumoins cette addition soit quelquefois nécessure pour augmenter l'activité du remède et mieux rempler les indications qui se présen-
- 38. N'entassez pas dans une formule plusieurs remèdes, qui, quoique différens par le nom, l'origine et la preparation, out pourtant la même nature et la même efficacité ; car vous tomberiez dans l'inconvénient déià indiqué à l'article 33.

39. Ne faites pas sans nécessité plusieurs formules de ce qui peut aisément n'en faire qu'une. Cepeudant ilest quelquefois nécessaire de donner quelque chose en ce genre aux caprices des malades , pour les engager par la confiance à faire exactement ce qu'on leur prescrit; mais il ne faut pas pousser cette complaisance trop loin.

- 40. Il ne faut pas non plus marier ensemble , dans la même formule , les remêdes qui ne peuvent s'unir aus se changer, ou qui sont difficiles à donner au maiade après le métange. Ce qu'il faut observer sur-tout pour les huiles pures , les baumes liquides , les matières grasses qu'on pourroit donner avec des matières aqueuses, et d'antres semblables, qui se détruisent réciproquement et dont nous parlerons dans la suite.
- 41. Ne donnez point de remède pour chaque symptome, mais seulement pour les plus presaans; car la cause du mui enlevée, ils cessent d'eux-mêmes : d'ailleurs ils sont qualquelois si différens , qu'on auroit besoin de remedes trop opposés, pour les combattre tous à la fois.
- 42. Lorsque la maladie ou les symptomes sont pressans, employes le remède qui est le plutôt prêt, de peur, ou que l'occasion ne a'échappe , ou que l'apoticaire en se hâtant se fasse quelque faute.

- 43. Si les remèdes indiqués neuvent aisément et sans éprouver d'altération se donner sous differentes formes, il fant consulter le goût du malade, savoir ses répugnances, à quoi il est le plus ou le moins accontumé. Ce sera un mérite pour le médecin et pour son art. Et l'image du remede sera d'antant pins sur , qu'il sera plus agréable, ou moins difficile à prendre.
- 44. Cependaut, pour suivre le goût de votre malade , n'alicz point oublier la nature du mah sa force , ses symptomes , et les affections qui penvent accompagner la malidae principale. Toute formule ne convient pas à toute maladie; par exemple, ce seroit tourmenter un homme mal à-propos que de lui faire preudre des bols , des pillules s'il a de la peine à avaler, &c.
- 45. Les médicamens même ne sont pas tous propres pour toute sorte de formule. Les sudorifiques demandeut une forme liquide, les absorhans une sèche, les fœtides, ceux qui cansent des nausées demandent d'être pris en pillules , et aiusi des autres ; comme on le fera voir dans l'histoire particulière de chaque formse.
- 46. Ayez aussi égard à l'âge du malade , pour déterminer l'espèce de la formule. Si vous pouvea lactlement guérir un enfant avec des remèdes extérieurs, ne le tourmentez pas par les intéricurs; su moius ne lui donnez ni pilule, ni bols, ni rien de semblable.
- 47. La différence du tempérament demande quelquefois différnentes espèces de formule. Les remèdes liquides convurment aux tempéraniens secs, les secs aux tempéramens humides ; quoiue cependant, si quelqu'une des circonstruces dont nous avons parlé depuis le 1.º. 43 fusqu'au no. 46 s'oppose à cetto règle, il faut y avoir égard.
- 48. Il faut réduire au moindre volume en'il est possible, et dans la forme la plus sinée à conserver et la plus commode à porter, les remèdes qu'on veut envoyer loin, ou que l'on veut porter avec soi pour s'en servir tous les jours.
- 49. Si le malade se trouve bien du remèdo qu'on lui n ordouné il faut en continuer l'usage, ingui'a ce que l'indication en demande un antre : car on ne doit rien changer sans raison.
- 50. Cependant, la même indication continuent, il est à propos de varier que liquefois les formules et de substituer de tems en tems des remèdes équivalens ; afiu de pouvoir donner sous différentes formes , des remèdes qui ont pourtant la même vertu; ce qui convient sur-tout dans les maladies chroniques, et pour les malades dif-

sciles, de peur qu'un trop long usage des mêmes remèdes ne les dégoûte, ou ne passe chez eux en habitude. Le médecin fait voir par là son instruction et les ressources de son art.

- 51. Loraque le remdée ne soulage pas le malade, il ne faut pas "ôpnifater à le continuer; mais un médecin clair-royant doit quelquefois luchangre na parie, ou entièrement. S'il est de changre na parie, ou entièrement. S'il est misible, il faut le quitter à l'inatant; car les prinapales indications relatires aux remédes sitirent du bien ou du mal qu'ila produisent; d' lacdentième et invantième.
- 53. Edita, comme la médecia ne doit jamis, preservire de rembles qu'oprès de activate réflexione, il ne doit pas nos plus lisaver porter de la comme quan con de la comme del comme de la comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comme

### Des qualités générales des Formules.

- 53. Ayant à traiter des formules en général, nous examinerons d'abord leurs qualités, tant internea qu'externes.
- 5.4. J'appelle qualités externes tout ce qui ser, ou à orner la formule, ou à sbreger le stile, ou à rendre plus claires les choses qui ont rapport à la préparation et à l'application des remèdes.
- 55. La première de ces qualités en l'inscription arbitraire qu'on met un hant du papier, et que la plupart des médicins ne méttent pas. Ce n'est pour l'ordinaire qu'un teris croisé, on des lettres initiales qui représentent un sentiment pieux ou reigieux. Cheun A cet égral peuchoisit à la volonté, ou n'gliger cette pratique sans être régréheasible y il n'y a que le despotions religieux qui a pu exiger ce-titre inutile des farmules.
- 56. La seconde est le commencement de la formule qu'on a contume de désigner par les ceractères Rec. ou R. c'est-à-dire, Recipe : ce qui signifie que l'apoticaire doit fournir ou prendre ce qui suit.
- 57. La troisième est l'ordre dans lequel on doit écrire les remèdes qui entrent dans la fornule. Cet ordre est différent dans les différentes

- espèces de farmules; et le même ordre ne s'observe pas toujours dans la même espèce, commoon le verra dans le détail de chacune en particulier. On doit ici observer en général.
- a. Qu'il ne faut pas écrire desuite sur la même ligne deux ou trois remèdes, mais-les mettretous à la ligne.
- b. Que ceux de la même espèce doivem être mis immédiatement au-dessous les uns des autres, par exemple les racines au dessous des racines , les feuilles au-dessous des feuilles , &c. , &c.
- c. Que les remèdes de différentes espèces dofrent être arrangés entr'eux suivant leur quartité. La plus grande doit être placée au comencement, la plas petite à la fin de la formale, ou dans l'ordre renversé, lorsque les remèdes les plus énergiques sont les premiers.
- d. D'autrefois, c'estlabase qui est la première, ersuite l'auxiliaire, puis le correctif, et enfin : le constituant.
- c. Les remédes dont la quantité n'est pointdéterminée, ou ne l'est que par sa proportion avec les autres, doivent être écrits les derniers. Ces résultes, doivent étre écrits les derniers. Ces résultes ont néamoins des exceptions dont nous parlerons plus bas...
- 58. La quatrième qualité générale externe des formules comprend les remèdes qui y entrent, ou lenr quantité, elle-acia d'antant meilleure, qu'elle sera plus distincte et plus facile. Il faut observer à cet égard les règles suivantes.
- a. Que le médecin a'accoutume à écrire disfinctement, que toutes are lettres soient bienformées,, es qu'il n'ocrive pas trop vite.

  b. Qu'il ne fasse point de faute d'ortographe; de peur d'appréter à rire à l'aprotectire.
- c. Qu'il évice les verbispes e par ex maje , si on met les uns au-demons des autres tes remières finduis d'abord ceixer le van pière qu'il était d'abord ceixer le van pière qu'il était d'abord ceixer le van pière qu'il était de la verbis de la versait propries de première me de les veus propres des premières de les veus propres de première me de les veus propres de mais de la veus propres de première de les veus propres de première de les veus propres de propres de première qu'il de les veus propres de la veus au-demons d'es autres, et qu'un perserir le quasarité de le cens sépre use d'aport de la veus de la

ployer autant des premiers remèdes que du dernier, ou de tous les remèdes compris dans l'accolade.

- d. La briéveté est quelquefois plus dangerense et plus nécessaire que la prolixité; elle peut donner naissance à des accidens facheux ; surtont si par une affectation mal placée, il arrivoit qu'on ne ae servit pas das lettres ordinaires , mais de figures nouvelles et souvent mal tracées, pour designer les remèdes, leurs poids, et leurs meaures. Par là il n'est que trop sonvent arrivé à l'apoticaire , ou de donner un remêde pour un autre , on une autre quantité que celle qui étoit prescrite , au risque de faire périr le malade. C'est pourquoi il est plus prudent de ne point employer d'abréviations , à moins qu'elles ne puissent être très-nettement écrites , très-connues et nullement équivoques, ou à moins qu'il ne soit nécessaire de dérober au malade ou aux assistans la connoissance des remèdes. Si vous voulez vous servir de signes pour les poids, traces-les avec lenteur et exactitude. Il est bon de connoltre ceux qui sont d'usage ches les médecins, parce qu'on s'en sort très-souveut et qu'on les trouve par-tout. On peut les apprendie dans la Pharma opée de Schroder ou ailleurs.
- e. Servez-vons, pour désigner vos remèdes, des noms reçus dans les boutaques, quand ils acroient babaires on impropues, pour ompêcher las quiproquos de l'apoticaire. Si espendant, en égard à l'article 25, vous employez un terme moins connu, avertinez-en l'apoticaire.

Les poids usités aujourd'hui à Paris dans les boutiques sont :

- th la livre médicinale contenant seize onces.

  L'once équivant sept drachmes.
  - Z L'once equivant sept drachmes.
- 3 La d'achme qui pèsa trois acrupulea ou soixante-douze grains.
- 3 Le scrupule composé de vingt-quatre grains.
- E Le grain, qu'on divise rirement, si ce n'est en deux partice égales, pèse à peu près un poit grain de poivre blane ou d'orge; et c'est de là qu'il a tiré son nom.
- Il vandroit peurtant mienx', suivant l'ávia de Fernel, se servir d'un grain dout le poids lât défini; de celui, par exemple, des orbères, parce que tons les autres poids plus gros ne sont pas afirs, a yant pour base un grain qui n'est poiut déterminé.
- g Les mesures usitées en médecine sont ile deux sortes : les unes pour les matières séches et les autres pour les liquides;

Les mesures pour les matières séches sont

La brassée (fasciculus, fasc.) qui signifie ce qu'on peut tenir sous un bras, et qui équivant à douze poignées.

- La poignée, (maripulus, M.) qui est déterminée par la quantité qu'on peut prendre avec toute la main selle se réduit à quatre pincées, ou à une demi-once.
- La pincée ( pugillus , pug.) c'est à dire la quantité qu'on peut prendre avec le pouce et les deus premiers doigts de la main : elle est égale à une demi-drachme, ou à une drachme.
- Le nombre (numerus, no.) qui cat pair ou impair pour les mesures liquides; on se sert; outre les mesures ordinaires des marchands:
- Du verre ( cyathus ) qui tient près d'une once et demie.
- De la cuillerée ( cochlearium, cochl.) qu'en prend your une demi-once.
- De la goutte (gutta, gutt.) qui est la plus petite meaure des liquides, et qui répond au grain d'uns le pouds 1 quoique cependant son poils soit différent à raison de la pesanteur spécifique et de la consistance du liquide. La mêmochose a lieu pour le verra et la cuilleré.
- A. Il faut remarquer ce qui auit aus les articles . F. G.
- to. On fait peser non-seulement les matières séclies et molles , mais même les liquides , quandon en vaut une quantité exactement détarminée:
- aº. On employe les mesures propres sux remédes secs, pour les matières qui ont un grand volume et peu de force; savoir, pour les lierbes; les feuilles, les fleurs, les graines, &c. On prestrit par uombre les fruits, les grosses graines, les biance et paunes d'œufs, les bulbes; &c.
- 39. Il But a corrie racennal de natuues pour les lupides, à ce n'est pour détermine quelques cines pairellailers y car les neuers orificares de la collèrem le lupides de la collèrem le lupide de la collèrem pet les autres ne cont pas neuerales de collèrem pet les autres ne cont pas plus avenialers, et conteinement plus ou moint, plus soit de se cervir des polds. Si-poutrant vous servir des neuers acches quelle quantité de lequée en pode elles contienement, but quant la quantié des luquée gubon present est audéevant s'une démiséradame , ou manifer de la puis de conteinement.

- 4°. On désigne le nonthre des poids et des mesures, non par les caracteres arabes, 1, 2, 3, 3, cc., nais par les chiffres romains, 1., II., III., &c., parce qu'ils sont plus distincts,
- 5° Tous les poids et les mesures, excepté la goutte, peuvent se partager en deux, et leur moitié s'exprime par ce caractère ( fi. ).
- 6º. On exprime lea grandes mesures et les gros poida, soit entiers, soit partagés en daux par leurs caractèrea propres, et jamais par les petites mesures ou les moindrea poida qu'ils contunnent.
- 7°. On laisse quelquefini à la discrition de Papoticire à determine le poids on la mesure; et dans ce oas on écrit (quentum sufficir, 9.1.) autant qu'il suffic. Cela me peut sa faire que quant Papoticire a une consoasunce exacte de la consistance que doit soir le remade, ou quand il a une règle sâre pour la détermine; mais il me faut par la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme
- 80. Les anciens se servoient de poids et de mosures différentes des nêtres. Quoqu'elles ne soient plus en usage, un médecan doit pourtant les connoître pour entredre leurs écrits : ainsi consultez là-dessus Fernel, Sennert, ou d'autres.
- 59. La cinquième qualité externe de la formule et la souscription, qui apprend à l'apoticoire l'espèce de formule que le mélécin souhaite, comment il doit préparer le reméde, le donner ou l'appliquer, en un mot tout ce qui est de son devoir.
- a. Si la formule n'est composée que d'un ingrédient qui n'a pas besoin d'etre préparé sur le champ, on écrit au bas far (F) faires, en ajoutant le nom de la formule, par exemple, puivis une poudre, bolai un bol, &c.
- 6. Mais v'il y a plusieurs remèdes à mêlet ensemble qui ne demandent pas d'autres préparations, on écrit d'abred mirec (M). Mêlez, esuite fact, et enfin le nom de la forande. Per exemple, Al. F. belais, no bol. Gependant il suffit quelquifois, sur-tout pour le mêlange des laquides, d'ecrie M; et quelquifois on duit y dans un article particulter, recommander que le mélange soit exact.
- c. Si cependant, outre le mélange, nu veut de plus une autre préparation, par exemple que le remedo soit haché, broyé, digéré, &c. on doit l'imitiquer devant ou après M., suivant que le mélange doit se faire avant ou après.

- d. Vient ensuite la division du remède préparé en dass ; si cela est nécessaire. Il est que que fois bon d'avertir l'apoticaire de faire les doses hien égales , parce que souveut, paur aller plus vite , il n'en juge que par le coup d'œil.
- e. Quelqueloia même on doit faire mention d'un vase ou le remède sera mis, at souvent même du bouchou, lorsque-les médicamens sont vulatils, ou lorsqu'ils se toadent à l'air, comme on le verra dans le détail ci-après.
- f. Enfin, on indique quelquefois comment et sur quelle partie du corpa on doit appliquer le remède ordonné, si cela regarde cependant l'apoticaire, comme on l'exposera aux articles emplàtres, loochs, lavemens ¡ &c.
- g. Que le médecin soit court, mais clair et distinct. En prescrivant les choses dont nous veueuns de parfer depuis à ju qu'à f', qu'il se serre des termes de l'art, quaud ils ne seroient pas du bon usage de la langue, de pur ou de causer de l'emboras à l'apoticaire, ou de l'exposer à faire des futes.
- 6°. La aixidue qualité externe en l'instruction par écrit e ille n'est pas miste partout, mis elle l'est pantitut dans quesques endorits. On me doit pas lajorigites, elle na tanén quesquois nécessaire « elle expose la forme, la veru, la donce du remdée, la manière de l'appliquer, le tema, le véhicule, le régime, XC. jasqu'un joint do il est accessaire de l'aixe connoître cos choses au mailade ou à cetta qui en approchent pour y procéder avec ordre.
- a. On met alinéa au-dessous de la souscriptina, depuis a jusqu'à f, la lettre e; c'est-à-dire signatur ou signature. On a readu ce mot dans la traluction, par celui d'instruction; ainsi, au lieu d'une S on a mis un l.
- 6. Essuite, ai on prescrit en nême tems au maidad plaserare remides, autorit a<sup>5</sup>/<sub>2</sub> sout de forme ou de consistance semilables, ou nicht de forme ou de consistance semilables, ou nicht de forme ou de consistance semilables, ou nicht autorit de forme de forme
- c. On met en titre la forme et la vertu du remoile; par exemple potio purgans, potion purgative.
- d. Enfin, on fuit mention de la dose du re-

mble, de la manière de l'en servir, da tema, du velucule, du régime et les closes qu'il peut y avoir à observer c. Cette instruction (depuis a jusqu'à d') preserti donc an malade la règle qu'il doit suivre pour l'application du remède; amis le malade doit couper cette partie de la amis le malade doit couper cette partie de la la copier exactement, et la lui porter strachée au vase qui content le remède.

- f. l'ar conséquent, il faut se servir de la langue du pays, être court et clair.
- g. Evitez dans le titre les grands mots de charlatans; par exemple, remède d'or, remède incomparable. Ces mots, qui en imposent aux ignorans, font rire crux qui s'y connoissent, et peuvent rendre le médectin riducily.
- 6. Quand vous oodouses des rendées pour les malaties qu'on a nommés improprement honteuses; par exemple, la vevole, les malaties qu'en contra le la vevole de la verbe de l
- i. Il faut désigner la dose des remédes par és quantités connues au malade ou aux sisitans, et qui ne sont pas dificiles à déterminer; telles aut la cuili-éée, le verre, les pouttes, un dez, la grosseur d'une nox, &c. unais s'il est nécessar e que la quantité soit décriminée au juste, acr que la quantité soit décriminée au juste, la la comment de la comment de la comment de l'autre de la conner au malade.
- A Pource qui regarde l'application du remède, i il est bou d'en driger la manière et le teuns, qui différent à ras-ou de la malnaire, du remède et des autres airconstances ; de sorte qu'ils répondeut parfaitement aux vues du médecin, et qu'ils nors vonmodes un malaile. Les obte qu'ils nors vonmodes un malaile. Les obdepuis teng-teuns estimies des gens instruits; il il but les laissera uux charlatun, qui cherchent à avoir de l'argent et de la vogue, sans s'embarrasser des moyens.
- I. Si on a besoin d'un véhicule, il faut le choisir convenuble à la nature et à la force du remède, qu'il ne soit pas plus désagréable que

- le remèdo même. Prenez-le, si cela se prut, parmi ceux qui sont les plus gracieux, ou anxyuels le malade est accountimé, tela sont la bierre, le vin, le bouillon, le thé, le café, lo pain à chanter, les prunes conâtes, les juleps et autres semblables.
- m. Il est quelquefois absolument nécessaire de prescrire le régime qu'on doit observer avant, pendant et après l'application du reméde; car souvent ces circonstances augmentent, d'minuent, changent et détruisent même l'action du médicament, il faut ici avoir recours à la doctrine des indications.
- 61. Jusqu'à présent nous avons parlé des qualités générales externes des farmules passons maintenant à leurs qualités internes, qui renferment le nombre des partiesqui-la composent, leur nature, leur quantité , leur rapport réciproque et autres choses semblables, qui déternient les véritables propriétés des remédes.
- 62. La formule contient on un seul ingrédient, soit simple, soit composée, on plusieurs : celleci s'appelle formule composée, l'autre formule simple. Nous allous d'abord parler de cette dernière.
- Dans la formule simple, qui ne contient qu'un seul remède, il n'y a que la quantité à déterminer.
- 64. Cette quantité est de deux sortes, l'une générale, l'autre particulière, qu'on appelle aussi dose. La première, quand on present une seule fois pour le tout; la seconde, quand on present ce qui doit être pris ou appliqué chaque fois.
- 65. Deux choses sont à remarquer dans les doses, la masse et le nombre.
- 66. On décido de la masse par Pétat du malade et par la nature du médicament, deux chos-se que le médicio doit bien considérer, de peur de donner dans aucun excès, et de rendre par là inutle ou peruicieux, un remèdo d'aulteurs bien choisi; a sinsi on doit faire attention.
- a. A la nature, su siège, à l'état, à la force, aux causes, aux symptomes, éc. de la malsilir, pour y appliquer le remède convenable. Les muux violens, rapibles, profondé ment enracinés, ne s'eulèvent que par de grandes doces, it encre avec prine. Si on employoit les mêmes dans dies cas moins graves, le remêde produiroit une nouvelle maladie.
  - b. Aux forces vitales : comme ce sont elles

qui donnent l'action aux remèdes , ils doivent des proportionnés, et ne pas suffoquer la cause qui doit les diriger. Que les doses soient plus on moins fortes selon les tempéramens. Distingues l'accallement de l'épuisement.

c. Ayez égard à l'usage du malade. Voici là-dessus des règles générales quant aux remèdes internes.

Supposes que la dose d'une drachme ou d'un gros convienne à un homme d'un âge fait.

La dose pour l'âge de arrisqu'àxar, sera 
De vii jusqu'àxar, sera 
iv jusqu'à vii, un 2° ou 3, 5.

1º jusqu'à vii, un 3° ou 9, j.

1º. . . . un 4° ou 7, xerits.

21. . . . un 8° ou 9, f.

. . . . un 12º ou 7 . vi.

- d. Le masse du carps, quoiqu'elle no soit pas toujours proportionnée à ses forces, fait aussi quelquefois varier la dose.
  e. Le tempérament sert anssi à la détermi-
- por. Les húmectans, les rafraichissans, les Laxatifs doivent être donnés en plus grande quantité aux bilieux et aux mélancoliques. Les Contraires, quoique hien moindre quantité, leur sont nuisibles; an lieu que la plus grande dose de ceux-cifait beaucoup de bien aux phlegmatiques.
- f. Le sexe entre ici pour quelque chose: la constitution des femmes, ordinairement plus délicates que celle des hommes, demande une dose moins forte. Il y en a même qui refusent de prendre une dose proportionnée à leurs forces.
- g. Les doses changent anssi quelquefois, à raison de quelques dispositions particulières; soit contre nature, soit naturelle, continuelle su périodique, qui dépend de la conforma-

tion, de l'habitude du cops, du sexe, d'émaladies qui ont précédé, et qui sont compliquées avec la malade principele. Le flux menstruel, la grossesse, l'accouclement, la passion hystérique dans les frames, l'effection hypochondrique dans les hommes, l'embospont; la maigreur, la foiblesse de quelques visères, les bosses, la pierre, la facilité de vomir, et quantité d'autres exègent quelques modifications dans les formules.

- A. On doi aussi quelquefais faire grande attention à la disposition particulière, qu'on nomme Idiorynemisir, de chaque indiridu , parrapport à telle ou à telle clare de médicamens, ou à rel remole particulier i il n'est pas udainnouis torjoure possible de camotire cette discionation proprie possible de camotire cette discement par l'apérimer ou le rapport du mulace. Il y a des presentes que l'odeux seale d'un purgatif pest demouroir et dustres au contraire un qui une dose doubles gist à peut
- i. L'habitude doit avoir aussi ici sa place. Car une grande dose agit pour l'ordinaire plus foiblement sur ceux qui sont accoutumés aux remédes, qu'une plus petite sur ceux qui ne le sont pas. Le tabac eu est une exemple conna de tout le monde.
- k. Il ne faut pas négliger la manière de vivres comme c'est d'elle que dépendent les diffèrens dégrés de santé, et les maldies, aussi fait-elle naitre souvent dans les corps des dispositions qui augmentent ou diminuent l'action des médicamens.
- I. Il y a uusi quelque chose de particulier à observer sur toutes les nations. Les Saxons , les Westplaillens sont três-difficiles à émouvoir. Les Sianois , pour se faire vomir , prennent de l'arenic au lieu d'antimoine ; et les Indiens, pour le même offet, ont besoin d'une dose d'ipécacuanha vingt fois plus forte que celle des Européens.
- m. Il faut avoir égard à la saison : les grands chauds de l'êté, un froid violent , un tems doux doivent déterminer à émouvoir plus ou moins fortement.

l'angmenter peu-à-peu, si d'abord elle n'a point a taines circonstances qui en décident. Voici ce eu d'effet. qu'il est d'usage d'observer.

- e. Quelquafois le prix d'un remède, dont la vertu d'ailleurs n'est pas bien grande, en fait diminuer la dose: telles sont les pierres préciouses, les perles, les pierres de porc, les besoards, &c.
- p. On est aussi obligé de diminuer la dose des matières légères qui ne sant efficaces que quand elles sont prises en grande quantité, de peur que le trop grund volume qu'il faut prendre à la fois nu caux des aussèes au matides ce qui a lius pour les herbausées au matides ce qui a lius pour les herbausées au faires, &cc.
- q. Quand il y odeur, saveur, ou qualqu'autre qualité désagréable, on peut quelquefois diminuer la dose, ce qui se pratique pour l'assa fortida, le castoreum, les matières grasses, &c.
- r. Souvent l'espèca de formule détermine la dose. Il y eu a plusieurs qui l'ont tellement déterminée, qu'il n'est presque jamais permis de la changer sans une nécessité extrême, comme on le verra ci-après.
- a. Il faut considérer ici la manière d'user du remède, qui varie s tantôt externe, tantôt interne, et l'application qui doit se faire d'une manière différente sur les différentes parties du corps. Il est très-différent de donner un purgadif en lavement, ou da le faira, prendre par la bouche.
- Nota. Le plan de Gaubius ne lui a pas permis d'actret dava un plus grand désil sur cette matière, non plus que d'y joisdre une table de différentes dores, comuse on a cousame de faire. Cet objet est immense, et il n'est pas possible de le renfermer dans certaines bornes. Il y a tont d'exceptions áfaire, que l'art ne peut et ne doit les déterminer que dans les cas particuliers. Foyez Parenti, de dosibus medicamentoram.
- Après evoir considéré si-dessus, (depuis 66, à juaqu'à s, t e tumbes aupposé que clui que l'instruia a la coanoissance de la doctrine des indications et de la matière mékicale, tant nainzelle qu'artificielle j  $(\tau, \sigma)$ , sinsqu'à c, où sont enseignées les vertus et les doces , autant qu'elles le persvent en général j), ce que nous svona à dire art les differentes espèces de firmulas répandra beaucoup , de jour sur cette matière.
- 67. Nombre des doses et la dose est unique ou répétée, quelquefois l'une at l'autre est arbitraire. Cependant le plus souvent il y a cer-Médecine. Tome VI.

- e. Si une dose suffit, il ne faut pas en employer plusieurs.
- b. Lorsque le remède est désagréable, que le malade a de la peine à le prendre, qu'il s'applique ou s'avale difficilement, diminuez la nombre des deses autant que vous pourrez.
- c. Co qui so gâte aisément eu pen de tems, et qui en se fondant devient plus déficile à prendre, ce qui s'ésupore; ce qui se séche tropdoit être ordonné a la moindre quantité. C'est la chaleur de l'air, ou d'autres sirconstances capables de causer ces inconvéniens qui déterminant dans cas occasions.
- d. Lorsque la dose officace est trop grosse pour être prise commodément en une seule fois , il faut, a rien d'ailleurs ne s'y oppose, le partager en doses plus petite, qu'on fait prendre da tenus à autre, de peur de causer des naussées, et même le vomissement au malades ce qu'on doit aur-tout observer à l'égard de ceux qui vormissent facilement.
- e. Si vous employez des remèdies puisann, sans bien connolite la unture ou la tempérament particulier du malade, il convient de partoger la dose efficaca, et de la domore petableu, a fix dis pouvoir cesser à tenu. Ayes la même attention dans l'hasage des remèdies nouveaux, qui no sont pas encore bien éprouvés.
- f. Si le caractère de la maladie est inconnu ou douteux est que l'effet du remède soit incornu du douteux est que l'effet du remède soit incornuie, ordonnes peu de doses i le malade en sera moins fatigué, et il rous sera plus facile de changer, s'il est nécessaire.
- g. Quand la préparation du remède est longue ou dificile; prescrives, s'il se peut, plusieurs doses, atin de ménager le tens de l'apoticaire qui soavant est très-précieux.
- h. Donnez en plus grande quautité, si rien ne s'y oppusee, les remèdes qui doivent être envoyés au loin dans les lieux où il n'y a point de pluarmacies bien fournies.
- á. Mais si le médecin, voisin du malade, lui fait souvent des visites, il doit diminuer le nombre des doses, de peur d'être obligé souveut de sortir sans rien ordonner, ce qui ne plait pas à certains gens.
  - &. S'il est nécessaire que le malade fusse un N n n

long usage du remède , prescrivas (autant qu'il est possible ) beaucoup de co-ses. Tel qui prend un remède qu'il a payé, ne le prendroit pas a'il falloit l'acheter , sur-tout si la répugnance se joint à la cherté.

- ¿. De même, quand le remède doit se répéter dans de course intervalles, multiplies les doses, ain d'abréger les préparations.
- m. Ecfin si, sur tout dans les meladies chroniques, le malado sime à changer, ou si l'indication le requiert, n'ordonnez à la fois qu'une petite quantite, alia de changer, plus souvent et, à moirs de frais.
- 63. Le nombre et la masse des doses une foisdétermiers, il est seile de councilre la quantité, générale de la formule ; car si on multiple la masse par le nombre, le produit sera toute la quantité à preserier. D'où il suit :
- a. Que la quantité générale est égale à la quantité particulière, si on se prescrit qu'ene. soule dose.
- b. Que si on reut ordonner dans une même formule plus due doce, la quutilé générale dui au moins être double de la particulaire que ais on déteramine au juste la pois de la doce, il faut réclement proportionner la quantité guir rale, qu'elle puisses et disière en doces suis aucus rate. On nobastre pas paracion ette règle, principalement quand en ordonne beuzoup de doces.
- 69. Souvenez cous d'ailleurs de la consistence du rentéde que rons ordonnez dans, la forante simple, afiu de le prescrire propre à recevoir la forme que vous demandez.
- 70. Enfin ne vous arriez point de remeires acres, dont Podur et le point sont des gréables, qui à vaslent difficilement, &c.; ils ont beson ou d'être correigé, ou d'être correigé, ou d'être correigé, ou derre, enveloppés dans quelque mélange, ce qui n'a pas lieu dans la formule simple, à moins que vous ne choissassirz un véhicule convenable au remêde et si malade.
- 71. Tout ce que nous venons de dire regarde la formule simple. Passous maintenant à la composée. Elle contient plusieurs ingediens : aussi faut-il plus d'art pour la bien faire. is
- 72. On croiroit volontiers que les femides suoples et les compositions oficientes étant, en si grand nombre, on n'a besoin de se sensi que très-rarement de la composition ma istrale en égard aux articles 33 et 37. Cependant l'es cir-

- constances suivantes la rendent très souv ten uccessaire.
- a. Le manque de remèdes timples on alé compositions officandes convendide tent au inaladequ'à la maladio. Desà l'excès é e move dura les dasse efficaces, une opération asspré e ou me gligée, ou trop long-tens par éles , jusqu'su poisent l'étre corrompte, doivent empécher souvient l'usage des compositions officiales, qu'oique d'ailleurs elles pramplissent l'unification.
- b. La vertu du remède trop foible pour domp ter la maladie, et qui demande d'erre sidé par quelqu'autre.
- . c. La trop grande violence du même vrmède qui no seroit pas sûr , qu'il faudroit tempéier par quelques autres plus donx.
- d. La diversité des indications qui conconvent, et qu'on ne peut remplir par un seul rémède simple, ou une seule composition officiale, lorsque d'ailleurs les différens reinèdes requis, pouvant être mélés, demandent d'être réunis dans une seule formule;
- e. La situation, le sentiment vif et d'autres affections de la partie sur liquelle en doit appliquer le remède, on au travers de laquelle il doit passer.
- f. Le choix de la formule que la matière indiquée ne peut pas constituer elle-seule.
  - g. La nécessité d'envelopper le remède.
- h. La nécessité de contiger la couleur , la saveur , l'odeur , ou quelques autres qualités ausagréables.
- 4. Enfin, la manyaise contume d'entasser sans nécessité dans une même furande un grand nombre de remédes; malheureus-entent les jeunes médecins sont souvent obligés d'avair recours à cette polypharmacio, pour satisfaire les goûts des malades ou des assistans.
- 73. Dans la formule composée, il fant faire attention au nombre, à l'ossee et à la proportion des parties qui la composent, à sa quantité générale et especiale, aux qualités de tout le composé qui résultent du mélarge,
- 74. Il y a quatre parties, a. la bace, b. L'ouxibierc, c. be constituent On bores use en ajoutent une cinquième, savoir i le désignant. S'u y en a un son peut fort bien le rapporter à l'auxiliaire y mais le plus souvent un présenda désignant n'a rien d'utile, et il est fondé sur un prépigé.

- 7. La sast est la partie fo idementale de la formale ; élevicile que la miecia: choisi en formale ; ferie le formale ; devicile que la miecia: choisi como la pius peopre à tra-she le mai, et à traupir i l'indication. Elle cut donc -écessire dans touts les formules, même dans la formule ansuipa, qu'elle constitue sourier nutre critère. Ellé suffat donc quelquefois seuir , et n' pas besoin d'addition. Ordelquefois ecere, est ni la Lut la melly avec d'autres remèdes puir rendre son effet aft, remopt à agrétable.
- 75. La Bare , à taison de sa vettu , est s'angle au compaise e on appello sample celleriqui sue répand qu'à une seule miteations composées, celle qui repond à pluseers. L'une et s'aure, quant à la mactère, peut être saussi on aimple eu composée, suitvant qu'elle contient un ou plusicurs iggrédiens.
- 17. Les règles suivantes apprendront celles qu'on dost préférer.
- a. Si un remède suffit, ne les multiplies pas. Ainsi, forsqu'il n'y a qu'une seule indiction à remplir, le base sera simple dans la mantière y et composée dans la vertu, si elle suffit de la
- b. Si la rénnion de plusieurs remèdes vous mone plus sûrement à votre but, il faut les réunit.
- c. Mais gardez-vous de méler, ce qui n'est point fait pour l'être, ou ce qui change de vertu qu'nd il l'est. Voyce les articles, 29, 30, 31, 36, 49, 41.
- 78. L'AUNITIAIAZ est un ingrédient qui aide l'action de la base, lorsqu'elle seule ne peut pas produire l'effet qu'on demarle. Ainsi, il n'est pas toujours nécessaire dans toute composition.
- 79. Il y a trois moyens d'aider l'extion de la lanse a, ou re nagmentant directionnets a force doi, ou en disposint la partie ant laquelle elle doit agir, et en diminuant les résistances des voies par ou les la susse; et qui s'appelle l'elle préparation c, ou enfin en dirigeant son action vers telle ou telle pasité du corps.
- 80. On se seré de premier meyen quind la buse a pen de certu, oir que a vertu dépend d'une quantité incommode à prendre. On la fortifie par un remède de la même vertu, missi plus efficace, on bien un remède d'une vertu particulière, connue pur l'ayaferience et convenable; quand, par exemple, à des parşatifs trop daux an joint la entrollèques silhandal, on qu'à ceux qui nout trop forts, pris à petite dose, an joint l'autainne d'alphorétuqe; ce qui e a joint l'autainne d'alphorétuqe; ce qui e

souvent liet pour les évactures, et plus rarement' pour les alternus. Quelquefois la partie ajoutte mériteroit le rom de base.

- Bt. On a templote presque pas le second moyen qu'en rès pour les écanons, l'engin de moyen qu'en rès pour les écanons, l'engin le la mattére qu'din veut faire sortir est difficile di remoter, s'et qu'elle a quelque qu'elle l'aviel par où elle dait passer ne avoi pas asser libres è dans ce cas, a ma ser ré ca sidiennes et de délayans, dés autablés, des antalécless, des aprètiés, cos hautils, des antalécless, des aprètiés, des autablés, des aprètiés, des autablés, des aprètiés, des autablés, des antalécless.
- 82. Le troisème et d'emire moyen a lieu dias les cas ou l'ector de la loye : le orderraine, point pri elle-nême ; et a livieu d'être dirigée reva écritaire partie. Atai ; en selfant au vera le write; mais en y mélant de l'optim ont vera le write; mais en y mélant de l'optim ont des astringens, que le dévenise even les plunde astienters, d'ex. Cependant il n'est pas ectoris debut décide que cette direction, auve-mi c'elle qui se fits par les rophiqués spécifiques ; uvoit des une mais écretime qu'on le evoqu'el saléscients que me su certime qu'on le evoqu'el saléscients une mais écretime qu'on le evoqu'el salés-
- 83. On appelle connectre dans are formule tonte substance qui verlère la qualité misuble ou désignéable des autres, sans toncher à leur vertu. Quant ces défants ne se trouvent pas , il ne faut point de correctif.
- 84. Les qualités tuitables qu'on troute ordinairement d'uns les émétiques, les purgatifs, les opiates, &c. sont l'acrimonies, la flamosité, Paliobilisacient des viocires, un froid ou un chard excusif et antres remblables. Les correctifs en pareil cas sont les differente variétes différente expèrces, sebon les différente variétes d'acrimonie, les caraniantis, les rollovatis, les échautfans y les raffersichismus, &c. Remarques :
- a. Que c'est mal-à-propos qu'on appelle correctif un remède qui emporte la mauvaise qualité et la vertu tout ensemble.
- 6. Que la phipset des vices qu'on s'étidic à corrier , sont tellement liés à la vertu diç remèdea, qu'on affoibit ou qu'on idérant cette vern; à la proprisitia qu'on sidistitien qu'on dérirait ess rices que ces remèdra font moins de mal par eux mêmes, que par ce qu'ont les emploie, à contre tems ; quoique queiquefois les aeules cuives de lurars muvuisses queltés viennent de ce qu'ils ont été donnés trop long-tems, avec peu de oin , et mal préparées.
  - c. Qu'ainsi on a tort de les appeler correctifs; N n n 2

- mentée , il est nécessaire de diminuer celle-ci au
- b. Quand on emploie un correctif, il faut voir jusqu'à quel point la base en est affoiblie , et augmenter celle-ci à proportion.
- c. Il faut observer la même chose pour le constitunat, lorsqu'il est auxiliaire ou currectif.
- 8q. L'auxiliaire doit être tellement propertionné nvec la base, qu'il lui soit inférieur, sinon en quantité, du moins en force ; autrement , il mériteroit plutôt d'être appellé partie de la base, qu'auxiliaire , sur tout lorsque leurs vertus sont semblables. Nous n'avons plus rien à dire en général sur cet nrticle, si ce n'est qu'on doit faire ensorte que l'auxiliaire joint à la base ne fasse pas une dose, ni trop forte, ni trop grosse.
- 90. Quand on se sert des correctifs de l'une ou de l'autre classe en général , il est à propos de faire in dose plus petite, de peur de s'ex-poser aux fautes indiquées dans les art. (84. b. c. 85 b. d. c. ) ainsi il n'est pas sûr de laisser à déterminer à l'apoticaire les correctifs des saveurs et des odeurs. On verra le détail dans les neticles particuliers.
- qu la proportion du constituent n'est pas partout la même, Sa quantité doit être plus on mome grande, à raison de sa nature, ou de l'espece de la formule, ou enfin de la consistance de la musse des autres ingrédieus. S'il n'est destiné qu'à nugmenter le volume, il faut l'employer de manière qu'il complette la dose; ce qu'il est facile de déterminer, lorsqu'on en connoît în quantité; mais quand il doit donuer la forme, on peut en laisser le choix à l'apoticuire : rurences il y n du dancer.
- 92. Ln dose ou la quantité spéciale de la fornule composée, se détermine , tant pour la masse que pour le nombre , par les mêmes règles que dans la formule simple : il y n pourtant quelques différences à remarquer.
- a. Les doses complettes de chaque ingrédient de la formule compesée, sur-tout de la base et des auxiliaires qui lui sont congenères , étant jointes ensemble , sont autant de doses efficaces qu'il y a d'ingrédiens efficaces ; de sorteque le nombre de ces ingrédiens exprime celui des doses.
  - b. Lors douc qu'ou veut moins de doses qu'il

- . a. S'il y a un suziliaire, il faut y avoir épard. ¶ n'y a d'ingrédien efficaces , ou même qu'on Car , s'il est tiré sur-tont de la première es- la rèn vent qu'une, on doit prendes sur les dosse pèce , et que la basse en soit considérablement ung- l'eclacam de ces ingrédiens certaines porportions de chacun de ces ingrédiens certaines porportions qui toutes ensemble fassent autant de doses qu'on le demande.
  - c. Les remèdes simples, après le mélange, ne conservent pas toujours le nième degré de force. Souvent ils sont trop loibles, et souvent trop forts ; ce qui demande une grande nitention , aussi bien que de savoir si on doit ajouter à la base un nuxiliaire ou un correctif , ou l'un et l'autre , et d'en faire le choix. Le correctif diminuc quelquefois la vertu , l'euxilinire l'augmente , sans changer la masse. Nous en donnerons des exemples ci-après.
  - d. Souvent même différens remèdes mèlés ensemble devienment benucoup plus ou moins corruptibles qu'ils ne l'étoient avant leur mélauge. Les émulsions s'nigrissent en très-peu de tems, au lieu que les alcalis fixes, joints aux absorbans , restent long-tems sans tomber en deliquium. Ainsi on varie, dans la formule composée , le nombre des doses qu'on prescrit à la fois.
  - 93. La quantité générale de la formule comosée se connoît en comparant ce qui a été dit dans les premiers numéros, avec ce qu'on n dit jmqu'à (92).
  - 94. Enfin les qualités qui résultent du mélange, et qui sont souvent tiès-différentes de celles des remèdes pris séparément, méritent une attention particulière , sur-tout dans is' formule composie ; le changement qui nreive après le méinnge, est ai notable qu'il attaque même la vertu médicianle des remèdes et leur nature : ce qui prouve bien encore combien on n tort de préférer les composés nux simples. quand il n'y n pas de nécessité.
  - 95. Les qualités nuxquelles on doit avoir égard sont sur-tout la consistance , la couleur , l'odeur . la seveur médicionle.
  - 96. Chaque espèce de formule n'une consistance qui lui est propre. Ainsi il faut se garder de la changer mal-à-propos par des mélanges. L'usage du remède seroit moins commode , vous donnenez des nansées an malade , et yous lui seriez soupconner qu'il a été mal préparé ; on ne doit point oublier que ces soupçons diminuent ou modificut l'action du remède. .
  - 97. Les vices de la consistance sont l'inégnlite da melange ; quand elle est trop sèche ou épaisse, trop fluide ou trop molle.
  - 68. Pour ne point tomber dans cet incor nicat, il faut coppolire,

- a. La cornistance propre à cioque fotmule; nous en parle ous dans les acticles particuliers.
- b. La consistance de chaqu'ingrédient pris séparèment. ( Voyez l'article 7. b. c. )
- c. Les rapports mutuels des médicamens qu'on mider s acher à noie bien ceux qui ses repousseut, qui s'ochanifent qui forme atent, qui se précipitent, qui tombent en deliquiturs, qui se congulent, etc. Cest la chisus su de qui enprigne cette doctrine, on voit pre là de quel nace allo est tour l'art de formuler.
- 99. Rien n'est si changeant que la couleur, ant-tout si on mèle des natières différentes. On roit pourtant des grus sur qu'elle fait impressions ; pour les contenter, autant qu'il est posable, il faut observer ce qui suit ;
- a. Les compositions qui n'ont roint de couleur ou qui en ont une disphane, blanche, durée; ruge, bleue, aont en général plus agrables que celles qui ont une couleur june; verte, noire, opaque, ou une qui résulte de leur nélauge.
- b. Chaque espèce de formile a la couleur de familier; e les émulsions ont la couleur de lait; les juleps l'ont ronge, bleue, ou n'en ont point; les mixtures reserréen l'ont dorée, rusgéatre, transparente; et ainsi des autres. Une consieur qui n'ext, pas codinaire cause des nauvées on des répugnances aux gens délicats. Néminoins il est quelquécio de la prodesse de l'employer.
- c. On ne peut pas déterminer physiquement ne géoireil quelle sera la consierur qui résultera des différentes couleurs mélangées. La chimic, par le mélanga des maitéres sans confeur, es produit une blanche , jame, rouge, bleue, brune, noire, &c. Elle est presque la seule qui puisse donner les, exemples, et les règles dont nous érons bezoin etc.
- ~ 100. Les odeurs ne changent pasmoins que les avuleurs; mais leur efficacité est bien plus grande et plus réelle. Il faut donc prendre garde qu'ellas ue contractent point de délant dans le mélange des remêdes différens. Ainsi remarques.
- a. Qu'il y a des règles pour rendre les odeurs gracieuses, que ces règles sont très-bornées et très-incertaines; que les odeurs qui plaisent à quelques personnes ne plaisent point à toutes.
- b. Que l'agréable et l'utile ne vont point ici naires qui nai de pair... Les hypochondriaques, les épileptiques, matières. Les a les femuca hystériques se trouvent souvent très-

- mal des edeurs trouvecs bounes par les personnes en sante.
- c. Qu'en général ou nime datantage ce qui n'a pout d'otent, ou ce qui ne sent ni-bon ni matrais qu'en a "poutre nere peine l'odeur du pourri et des extremens. Sauvent les odeurs fortes, l'étière ou succes, font de grandes impressions sur les corres en bien ou en mat.
- d. Que rouvent toute la vertu des matières d'pend de leurs oderrs, ou du principe qui les product. La vertu s'alière comme l'odeur; ou se détunit avec, eile.
- e. On no peut pas prévoir l'odeur du mixte par celse des ingrédiens. Voici ce que nons apprend la chimie.
- 1°. Il y a des matières ann cieur que le mélange reus trescoloriferante. Quand on mête, par exemple, le sel niculi face ou la chara vire, qui sont l'un ct l'autre aure odorr, arec le s. I aumoniace, quelle often loite ne sent-on pas tout-4-coup par le dégagement du gas ammoniacel. La meuc clous arrever, ai on verel'acide sufforique ant le mira, le sel mario, le sel ammoniace.
- 2°. Il y a des ingrédiens très-odoriférans qui après le mélange n'ont plus d'odeur. La chimie lournit mille exemples de ce phénomène.
- 5°. Il rémite quelquelois une odeux extrêmement fétide du mélange d'oleum autres, o médicircement fétides. Parvillement des matères trab-élétides milles enum hile donneur de se deurs quelquefons gérables. Quand ou verse du vinaigre au med disolation de soufre pre les deslis face on sent Fodeux d'enfi pourris. Des succ éjaissis traballes de la comment avoit nis dans un petit les parties de la comment de la comment de la comment pour les destroys de la comment de la comment partie petit de la comment de la comment de la comment partie petit de la comment de la comment de la comment partie petit de la comment de la comment de la comment partie de la comment de la comment de la comment partie de la comment de la comment de la comment partie de la comment de la comment de la comment partie de la comment de la comment de la comment partie de la comment de la comment de la comment partie de la comment de la comment de la comment partie de la comment de la comment de la comment partie de la comment de la comme
- C'est pourquoi, pour sgir ici avec circonapection, il est utile et nécessaire de counoitre les phépomènes de la chimie.
- 101. Hen est des aveurs comme des indeurs aussi deumadent-elles les mêmes procustors. Les sarcurs naturelles, donces cicées, améres, asièes, &c., sont les méllieures. Les plus desagradires, sont celles qui sont potrides, rances, qui persent publication de la comparation del comparation de la comparation de la comparation de la compara

Rien n'est plus désagréable que le goût éale , âcre et amer que contractent les studes par le mélange des pierres d'écrevisses , qui sout naturellement fades et de tous les autres absorbans tirés des produits marius.

- Le plombt um anx neides nequiert une donceur de sucre ; le fer de doux derient stipfique ; on sait quel goût affreux ce même mélange douce aux autres métaux.
- 103. Encore les défauts des qualités ci-dessus serimini-ils supportables ; as le plus souvent le caractère n'étou lui-mêue chaugé. Que que les moure, sans que ces partiées soient sensible ment allèries ; il urrive des choses qu'on n'attendoit pas. En voici quelques exemples :
- a. Les acides et les alcalis, mélés ensemble, perdent leurs forces particulières, et deviencent nu sel neutre.
- b. Les acides et les véritalles absorbans se détruisent réciproquement, de sorte qu'on ne troure plus la verte ni des uns ni des autres; mais qu'il en nait une nouvelle.
- c. Les terres balaires médicinales, jointes arx acides, acquièrent une force astrugente plus considérable et uneme plus alomineurs.
- d. Les acides font blen daes certains pur suifa, dans d'autres ils font mel , de même que les acilie. Un acide joint à la scammande la rend finsi pen active que le sable , au livu qu'un a cali finc en aide l'action. Le sel de tartre adoutet el le du jalap et de la coloquinte.
- e. Les opiatiques augmentent l'action des sudorifiques et des salivans; mais ils suppriment presque celle de tous les autres évacuans.
- f. On affoiblit les mucilagineux et les astringens en y melant du sucre.
- g. Le mecure mélà au soufe « et chaingé en divinea en cu métante « core d'étar estant ». Si vars le troyre lien exactment mere le deutle le consideration de la comparation de la consideration de public de dudose et le campher, l'étarement qu'il deut, derient ablé aux. Le se restre douvr publica de dudose et le campher, d'étarement qu'il deut, derient ablé aux. Le se restre douvr le pryaliume, le combinaceuré, physiques que les selles et les miners. Le autilise corrori dévient deux, quand ou yulle nou gombe quantité le mercare coul, l'initient contest de mércare prétertif par le certe d'a l'allocation et au les tentir par le certe d'après de tentir par le certe d'a l'allocation et au les tentir par le certe d'a l'allocation et au les tentir par le certe d'a l'allocation et au les tentir par le certe d'a l'allocation et au les tentir par le certe d'a l'allocation et au les tentir par le certe d'a s'allocation et au les tentir par le certe d'a s'allocation et au les tentir par le certe d'a s'allocation et au les tentir par le certe d'a s'allocation et au les tentir par le certe d'a s'allocation et au les tentir par le certe d'allocation et al les tentir par le certe d'allocation et au les tentir par le certe d'allocation et au les tentires de la certe de la c

broyant avec des alcalis ou des absorbans ter-

- h. Quelle acrimonie la chanx vive, qui rat inspide par elle-même, ne dunne-t-elle pas à un nicali fixe; la même chose arrive si on la nelle avec une partie de sel ammoniac.
- L. Les alcelis dissons per les acidés, et les acidés par les alculis, perdem benucoup de leurs forces Le utilité de fer, médiatre les alculis régions. Jonne un militage de suffire de potamo et d'ousée ou d'orthe de fer. Il en est de mèmi des autres militants. Les alculis précipient l'alim et un série mèmi et en séparent l'alim et un série mèmi et un séparent l'alimine et un série dissons par un série de cet alchi per un acide, Sec.
- k. Les absorbans terreux ressemblent aux alcalis par leur vertu autacide ; comme eux , ils font des changemens , et en reçoivent dans los forauties où ils entrent.
- L'Alcelli fixe pricipite les terres unies aux cinées ; Palcelli velait courcet fit la moire chane à l'égard ées abourbant; mais coustique, ou autiqué les proints joint et eller éans les libres de la commandation de la comm
- m. Un solle naturallment plus fort chave for a have ma celle plus foliet. Un der plus forts comme set Bache utilistique et les plus joint forts comme set bache utilistique et les plus joint bles out formits par les vigétaus. Qu'airres-voil deux, si ou joint v'acide sulturique au sel charman, a sel sancannata, an mère, a sel étartrite de potasse un sel vigétal, et suiris semisare ces mêmes sels le même acide uni à très invest trup foliet, comme il Port dans les sultures trup foliet, comme il Port dans les sultures trup foliet, comme il Port dans les sultures propositions.
- a. Gardez vous donc de joindre ams prévuition les acides, aure-tout les acides maierages aux métaus en aux miteraux de que que voir a qu'elle soin et. Souvent il en résulte des charges mes étonomies, souvent nature de richen promise de la charge de la charge de la charge de la pleire infernale, le beutre d'artimonie et puissers aux res nos et des acceptables.

o. Ins facces médicincles d'un corpa dissons ou entrêtip rei du tel mentartos sout ben différentes. La playart des pergutés régions, ven la playart des pergutés régions, ven montre partie de la playart des pergutés régions, ven montre aprirteurs donneut des tranchées, et purgent moins. Le vrure d'attendées ou les affress des ce qu'il se fait pout à l'est, a vi vinsigre duit de la playart de la playart

105. Le pourrois rapporter beaucoup plus d'exemple, « le roudrois pouvoir les rapporter tous. Mais », comme aujourd'bui on ne ust plus de bernes ni de limites dans les compositions et les mélanges », il c'an faut de beaucoup que nous constitution pour pour en fait de l'exemple de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme del comme del comme del comme de la comme del comme de

104. Cepandant un homme instruit en chimie, a'il veu mètre plusieur midcianens, sera toujours sit see gardes, parce qu'ils sait mieux que tout autre, que des milianges il résulte des charactes prodigients, et qu'il y en a peudire une infiniré d'autre qu'on ne connoti pas encore; car on n'a point encore fait les mélamme ges possibles de tons les corps , ni bin en aamine le produits de ceux qui ont été mélés.

J'aurois pu ajouter beaucoup de détails . et beauconp d'exemples, à ceux que cite Gaubius dans ses derniers numéros , si l'avois voulufaire un article nouvesu sur l'art de formuler; mais cela m'a paru absolument inntile ; ja n'ai eu que l'intention de faire connolire les détails donnés sur cet art par l'homme qu'on a placé avec justice à la tôte des auteurs qui en ont tracé les préceptes. J'anrois altéré ce morceau , et je l'aurois rendu méconnoissable, si j'avois voulu y faire des changemeus, des medifications et même des additions : il est bien clair que Gaubius a ménagé trop souvent les préjugés des gens du monde , qu'il a trop donné à l'ignorance et à la crédulité , que d'ailleurs les règles sont si simples , qu'elles n'ont besoin que d'etre exposées trèsbrièvement. Tout à cet égard est renfermé dans les propositions suivantes ; mêler ensemble peu de remedea, bien connoltre leur action reciproque, savoir exactement les effets qu'ils pro-duisent à des doses déterminées, les approprier au gont et à l'état du malade , autant que les circonstances le permettent , avoir des connois-sances très-éjendues de chimie , éviter l'écueil

de la polypharmacio , décire claimmaci la propriparation et la manière de prendre les rend-des , écrire les nons Jes médicamens un toute-des , derire les nons Jes médicamens un toute-des , des la comparation de la comparation del comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de l

FORLI, (Jacques DE) médecin du quinaième sicle, n'est presque counu aujourd'hui que par les ouvrages qui 'Ont fait estimer de ses contemporains. Q'nonqu'on ne les liuc plus, autant pour 'obscurité du style que pour les synémes s'out ils sont remplis, je ne laisserai pas que d'en donner les litres i

Les ouvrages de Jacques de Forli sont intitulés :

Antiqua Hippocratis translatio supra septem Science Aphorismorum, una come cerditatimed Gelani Commentatione. Vinettia, 1455, 11764. Papier, 1518, 11764th. Facetia, 1518, 11764th., Galeni supra condem Commentarios Expositio et Quastiones quâm emendatiasime; additis Murilli de santas Sophia interpretationibus in costem Aphorismos; qui á Jacobo expositi non furnat.

Expositio in Avicannae aureum Capitulum de generatione Embryi, cum Quaestionibus super codem. Venetiis, 1502, 1518, in-folio a avec d'autres pièces sur le même sujet.

Expositio in primum Avicennae Canonem, Papiae, 1512, in-folio. Venetils, 1518, 1547, in-folio.

Commentarii in Artem Galeni, cum Quaestionibus XCI. Papiar, 1514, in-folio. Venetiis, 1547, in folio. (Extr. d'El.) (M. Govets.)

FORMY, (Samuel) maître en chirergie à Montpellier, avoit servi comme eliuregien à l'armée qui fit le siège de Paria en 1550. Des retour dans la pressière ville, i il y jouit d'un réputation ai brillante sons le professorat de Lacare Riviere, qu'on a joint ses observations à celtes de ce célèbre médecin. On a de lai un ouvrage abparé, sous ce titre d, sous ce titre.

Traité Chirurgical des bandes , lacs , emplatres, ters, attelles et bandages. Montpellier, 165:,

Il s'rige en censeur rigité des l'erits de Jacques de Marque, et il présend que cet auteur a avancé planeurs faits opposés à la saine pratique, qu'il a même répandu plusieurs paradoxes dans ses ouvrages. Fanny promot lé donner dans et raitif un ampliment à celui de De Marque, et den veleve les principales erreurs ; il donne et affet la description de pluseurs instruments et de plusiques instruments et de plus de l'est principales de l'est de la polita parie. (Extra l'est plus de l'est pl

FORT (Jean-Amédée I.E) célèbre médecin de Genère , naquit dans cette ville le 20 novembre 1683. L'anatomie et la physiologie forent les premières parties de son art auxquelles il s'appliqua; il en fit son unique étude dans sa patrie, mais le desir de se perfectionner dans les antres sciences relatives à la médecine, le tira de Gesève en 1703, pour aller profiter des lecons de Daniel Nebel , savant professour de Marpurg. Sa santé s'altéra dans cette ville ; il se rendet dans l'automne suivant à Velence en Dauphiné , où il prit le bonnet de docteur en médecine. La réputation de la faculté de Montpellier l'attira ensuite dans les écoles de cette célèbre académie ; il les fréquents pendant dix mois, et fut très accueilli des professeurs Vieussens et Chirac à qui il avoit été recommandé. An sortir de Montpellier on crut qu'il alloit se fixer à Genève; mais il n'y revint que vers la fin de 1707 , après avoir encore profité des leçona des plus grands maltres de Paris sur la médecine , la chirurgie et la botanique. De retour à Genère , il s'y distingua par ses talens bien avant dans ce siècle : son heureuse pratique lui valut la confiance de ses concitoyens, et acs ouvrages l'estime public. On a de lui :

Méthode simple et facile pour guérir quelques maladies tant internes qu'externes. Geneve, 1708, în-12. Epistola de tumore singulari inum ventrem

Epistola de tumore singulari inum ventrem occupante. Genovae 1 1712, in-12.

De la ponction du périnée. Genève, 1719, in-12. (Extr. d'El.) (M. Goulix.)

FORT, dit JANFORTIUS, ( Raimond-Jean) naquist A'erone de purens si putres, qu'il n'en reçut aucuse éducasion. Une pervanse de cette ville tois yant remarqué de l'esprit de le la disposition à l'úsule, commença par lui Saire appreche à line est devire; et l'envoya ausuite à Paidone; où il se distingua pendent son cours d'humaniles. Tont et se fit aux frais on cours d'humaniles. Tont et que d'abite étangée de lai, es qui l'enterins en co-panjant son études. Médesire. Une l'Ur.

Medecine, Iome VI.

de médec'ne, qu'il termina glorieusement par la prise du honnet de docteur. A prine avoit il quitté les bancs , que son protecteur montut : se trouvant alors sons ressource, il se rendit A Venise, où il se tira de la pauvreté par les avantages que lui procurèrent les commencemens d'une pratique licureuse. Dans les grandes villes, les esprits intrigunus savent se retourger : la hardiesse , l'effronterie m'ine , leur tient souvent lieu de merite vis à vis de ces gens qui n'estiment les talens que dans les nouveaux venus. Fore n'employa pas ces midignes moyens. Tout pressé qu'il fut de se tirer de la misère , il ne se presenta qu'avec cette modestie, qui est la compagne du vrai savoir; malgré les auccès qui sembloient l'autoriser à parler de aca cures , il garda le silence, pour laisser à ses malades le soin de les préconiser. C'est sinsi qu'il se fit un nom solide et durable, et qu'il acquit la réputation d'un des plus célèbres médecins de Venise ; il fut même si considéré par le Sénat de cette ville , qu'on le préféra à tout autre pour le faire monter à la première chaire de médecine pratique en l'université de Padoue, C'étoit un homme admirable dans cotte partie ; éloquent dans ses leçons, il n'aunoncoit aucune maxime qu'il de vérifilt par ses cures , et il en fit presque toujoura d'heurenses.

En 1676, l'Empereur Léopold le fit venir à Vienne pour le consulter sur sa sonté. It satisfit ce Prince, et lui douna de si grandes pr uves de son savoir, qu'il retourna à Padoue chargé de présens magnifiques et décoré du titre de médecin-conseiller de la cour Impériele. Le Sénat de Venise y ajouta celui de Chevalier de Saint-Marc , avec une augmentation d'appointemens; il lui accorda meme d'être mis an nombre des Vétérans, sous le nom de Professeur extraordinaire , et de pe monter en chaire que quand . il lui plairoit. Fort méritoit toutre ces distinctions ; mais il n'en jonit pas long-tems , car il mourut à Padoue le 26 Février 1678, ficé de 75 ans. Il fat enterré dans le tombeau qu'il s'étoit fait preparer dans l'Eglise des Servites , où ses heiters firent mettre son portrait sur la muraille,, avec cette suscription :

RATMUNDO JOHAN. FORTI VERONERAL
Ven.t. Senat. Equiti,
Leopoldi, Cueraris Archiatro,
Med. Prof. emerito,
Cujus nomen optimė dehumano genere meritum,

Posteritati, diutius qu'um marmori inhaerebit.

Anno 1679. Haeres Monum. P.

Ce médecin est auteur de plusieurs ouvrages de pratique, dont voici les titres et les éditions. O o o

E recely Google

Consilia de febriboset moches mulierum facilicognoscendis et eurandis. Patarii , 1663, in fal.

Consultationum et responsionum uned cinalium centu inc gratror Tomus primus. Paracii, 1669, in-folio. G. nevue, 1677, in-folio, avec le traité préculent. Ibidem, 1681, in fol.

Consultationum et terponzionum medicinaliun centurine quatuor, Tomus alter. Patavii, 1678, in-folio.

Consultationes et responsiones medicinales. Paravii, 1681, 2 vol. in-fol. Ortic edition comprend les deux Ouvrages précédens. (Extr. d'El.) (M. Govin.)

TORTIUS, (Ange) ou Angelo de Forte, wédecin de Venise dans le serzieme siècle, s'est fait ass. z de réputation par ses ouvrages :

Dialoghi. Venise, 1532, in-3.

Veritatis redivivae militia. Venetiis , 1539 , in 8,

De mirabilibus humanae vitne, naturalia fundazo uta. Venetiis, 153, in-8. Tratinto della p-isen Medicina. Mantone,

1555, in 8. (Extr. a'r.l) (M. Govien.)
FORTRAITURE. (Pathologie retinnal.e.)

La fertraiture est une maladie spasmodique et inflatum (toire de tontes les parties du corps.

et inflasium toure de tontes les puries du corps. L'avancires angues ent plano am-fund feccie, attait que les glandes, les minades, les quaries, est privat le il se fait une colligamente au prompte du tissu graisseux l'instantamable mais grit et départs promptement. Cette un'abbie est plus fréquente dans le cleval que dans le mulet et Pire.

II. Unimal forest est félicitus, desoide et abilitus ja cheller de la locale e et planou moins lotte, et l'au expiré est planou moins lotte, et l'au expiré est plano en moins lotte, et l'au expiré est plan on moins deux planous de l'au expiré est de la largue de l'au solitones territories. La largue epise et chaoses d'un solitones territories de la largue est de la cette d'as mure on du nel ja man, que que mois est concertiones, ser longres de la cette est en la mante que de la cette del la cette de la ce

Los yeux sont animés, anlora, et la conjenetive relle hit une couleur rongestre; l'arière est dure, sans action; le pouls est petit, intermit-

test; Paniand fisionome après sovir lu, our après moir fini qualque para, ou quelqu'exertice liégre a lons les points extremes clairés, et il laises en attenulles in les consonientes en in ès qualsations en la comment qu'elle a moit broute, que elles sout tennes déverse consolières en un le poul en piqui et la pour nat siche y celle-ci adhiere suns claires en moitre que le moitre aux en la combine aux en la mourre que le moit fin de propriet en propriet de la pour nativate y celle-ci adhiere suns chartes en même aux en la mourre que le moit fin de propriet en même aux en la mourre que le moitre de la finite de la consonie de la consonie accessive de toute les parties.

Le males tembre dans l'avacéde on dans la time refans le princie dans le princie decarterini de autoritari en a l'incorde de l'avacéde de l'avacéde dans le accond, le treis immobile originate dans la complexión de la contra de l'apine, config. \( \frac{1}{2} \) s'un coles debiuminosité et contra de l'apine, config. \( \frac{1}{2} \) s'un coles debiuminosité et de la force. En process giungement que et la force.

Les animonx qui périssent de cette maladie mement en quelque sorre atrephiés, après avoir épouné des toux opinitaires, des flux par les naceux qui dégénérent le plus souvent en morve, ou en élaritée collequatire; le dialete, le facin, de

III. Les causes de cette maladie sont un traveil excessef, la sécheresse, la chalem de l'atmosphère , une noscriture échanffaute et le céfaut. d'ean salubre. Les cheraux de licets sur la boisson. en sont souv int affectés, sur tout lors qu'ou les lait vi vager, parce qu'ils refusent opin àciement de s' devereer de l'eau qui d'Here, en quatire de celle. à laquelle de sont habitués. Elle est hoquente escare date les jeunes chevaux qui ont c'é trop. promptement r tirés da paturage , locoquion n'a pas en la percentina de lant donnés le vert au printems. Les chesanx de remoute qui phissent dars la route , et qui sont mal nomire à leur naitre à la soute d'un excesses ordinaire ; les liqueurs strant applur rea el cultervies par la suppressi inde la nonriture, un pastre der nyant. distrait à son profit l'avoine qui l'ormoit la retion journabire de l'animal. Le veu ee lèche luni Elrère et déchire la banche des chevans , et qu'è prite lours entradice, la rend, res-proposito, Ello a été , dans les étalons , la suite - e l'excès de la perte de la renience y et d'une nourriture et hauffante: donnée pour en provoquer la socrettop. Les jumens lacéves y sont assex sujettes : les animaux dont on exige des courses rapides et de longue ladeine, sans les y avoir préparés , duviennent souvent fortreits; en géséral, e. ux d'un tempéramient blitieux, ardent et emporté, ceux dont les jarrets sont droits, y sont plus exposés que les autres.

- IV. L'ouverture des cadavres fait montre d'une inflammation générale ou particulière dans les viseères de la poimme et du bas-ventre ; du racornissemens des intestins et de l'esstomac ; d'ulcores dans l'intérieur ilo ces visiteres (1), e mués par une plus ou muius grande quantité de vers dont ils sunt fareis ; souvent de dépôts , on d'olstructions dans le mésentère, dans les viscères sanguins ; du desacchement du tissu graisseux, dela dilacération de l'épiploon , de la supparation et de l'ulcération des reins (2), cuin des corps étrangers de toute espèce, soit égagropiles, soit calculs , épingles , cloux , &c. renfermés dans l'estomac ou dans les gros intestins. On a vu tons les gros vaisseaux du bas-ventre , arrères et veines, remplis de sang coagulé, & ce fluide ainsi concret et adhérent aux parois des vaisseaux , Lisser dans son milien un canal pour le passage de celui qui étoit fluide.
- V. Le traitement ne sauroit stre le mêmedams toutes les circonstances de cite mulahe; il varie suivant les eauses qui la développent et selon seu progràs. Nous allous indiquer les moyers qui y conviennent essentiellement. Nous reuvoyous pour le traitement des maux dans lesquels ectto naladie hégénère, aux sritcies qui traiteront parieuldrement de ceux-ci.
- 1º. La fortraiture depend-elle d'un travail excessif I la seroit dan-geux de condamer l'animal à un repos parfait. Il seroit plus d'ungreux eucore de continner le même escrice : un doit se borner à le faire promener main et soir ; on lud donner au l'orige graé et manéré dant l'eau, du donner au l'orige graé et manéré dant l'eau, verte de l'au blanche mirée, et on la lui renouvellers souvent ; on his slaministera deux ou trois la remems émollèseu (18° 12) par [une; on lui fera prende maint et soir ; un breuwagtemen.

- pérant (n° 1); en le saignera à la jugultire le sur-lendemain, et ou tire a dous livres de saigl; ou répérera cette opéral on jusqu'à compe le pouls soit assouph; ou continuera le m'ine traitement l'espace de luit à neuf jours.
- 2°. Provient elle de la sécheresse, ou de la chaleur de l'atmosphère ? le même trititement et les hams de rivière en triompheront bientôt.
- 20. Estelle la saite d'une nomeriture debuné, la faite l'a lapiriture colonie d'au valudif a d'automet a par une tons cicle a en c cas, on diserver Limai lanc et l'el en nivile en ritre d'active nivile en ritre d'active de la colonie de l'active de l'active
- 4°. Celle qui a pour cause le défaut de boisson, erat traite per le dels jum, aguntés parle roisson, erat traite per le dels jum, aguntés parle vige (n° 3) 1 on le donnéer a grandez donse et vege (n° 3) 1 on le donnéer a grandez donse et ou en réglerie a vouer. L'administration dans la journée. Il dont choisir l'eus la plus pureposable bouches rece unes insipue, et l'afreige de la bioret on doit employer, de plus, les laveners (multi-met) et l'annéer de l'appendier (n° 12) q. les protiques la suigne que le troisième ou le quatridote jour de ce traitement.
- 59. La fortestiure qui affecte an printens les inconsententame, soite alcilementa urreit de sourgons de homne qualité, y en avancé, et horquit a die some dans un terreit name hom pour soit qui est épis, colti qui est fum par la ponderte; ou est épis, colti qui est fum par la ponderte; n'es par d'une aussi homne qualité. L'orge avancé et dipé peut nome eauver cette madiei. Le hon vert de prairie est recoro excellent i il fant avair soin de donner du son mouilé main et soir.
- 6°. Celle qui affecte les étaloms, ensuite de la monte, se traite par les corroborans (a° 18), que l'on donne quelques heures speis «uvir l'ant attaller un investige afontaissant et l'entre de la commentation de l'entre de la commentation de l'entre de la commentation de l'entre de l'entre d'autrée, le meil , &c. formant la panda (m. s. p.). Levert domné lorque l'animal act jeinne, s'il n'a pan de fièrre, si la digestion se fait bien, e a trais un excellert moyen.
  - 7º. Dans les jumens lascives; par la saignée,

<sup>(1)</sup> Nous avons vu l'estomac, dans plusieurs chevaux, renfermer des dépôts de maiére purulent ou qui en occupient le quat et même le tiers. Ces dépôts sont entre les runiques, et principalement dans imembran et poldermide ou prondvroique, il y a dans le cassint d'anatomie de l'évole vétérinaire d'Alfort, puiscure et de l'évole vétérinaire d'Alfort,

<sup>(2)</sup> On ne trouve le plus généralement qu'un seul zein d'affecté.

les anti-aphrodisiaq ies en breuvages ( nº. 5 ) et en lavemens (nº. 14); les bains de rivière et une nourriture lumertante, telle que le vert de prairie en y abandonnant l'animal, et le son de froment cuit avec le miel.

- 8ª. Dans les chevaux en qui elle est l'effet de l'ardent, elle cède à quelques saignées partielles, que l'un renouvelle les deux premiers jours sou lement , sfin de ne pas précipiter l'animal dans une foiblesse qui deviendroit luneste; on en favorise l'effet par les délayens et les calmans ( no. 6), et par les autres soins prescrits pour la fortraiture qui est la suite d'un travail excessif.
- 9º. Les chevaux fortraits, dans lesquels le g åt est dépravé , exigent plus particulièrement les sels alculis, étendus slans des vél·icules appropriés (nº. 7). On a recours ensuite aux antres moyens que la maladie et le tempérament indiquent.
- 10°. Le moment du frisson dem fide un ou deux breuvages diaphorétiques (nº. 8), le lonchanniment et des convertures de laine. Si la chalenr que suit ce frisson est pen forte, on continue ces mêmes disphorétiques auxquels on ajoute une légère dose de tarire stilué (n°. 9); mais si elle est plus forte et plus marquée , on donne ce sel antimonial dissous dans la décoction de viperine (no. 10), et on le fait preudre en grand lavage , jusqu'à ce que la sueur soit assee : on revient ensuite aux moyens indiqués d'après la cause de la maladie.

Un objet de la plus grande importance est de ne point saigner, et de ne point employer de médicamens actifs pendant le frisson et pendant le tems de la chaleur qui le suit; les invemens ne doivent être administrés qu'après la cessation de cette chaleur, et lorsque la maladie sera dans l'espèce de repos appellé rémission. Les slimens solides ne servient pas moins dangereux. On pourra donner des housons tièdes, miellées et coupées avec le hicuvage ( nº. 10 ), soit dans lo tears du frisson sort dans celui de la chaleur qui le suit.

Le moment du frisson permet encore l'emploi des barns de vapeurs sous le ventre. On en favorise l'effet, en empêchant la dissipation des vapeurs par une converture qui tombe jusqu'à terre, et qui enveloppe le suj ., pendant que Pesu , ou la décoction émolliente a évapore sons le corps de l'animal. Lorsqu'il est bien pénétré de v. peurs, le second tens de l'accès commencant à s'éteindre , et la sueur étant sur sa fin , on le sèche en le bonchonnant avec vivacité, et rendant un espace de tenis assez long i on finit par l'envelopper de plusieurs couvertures sèches sous lesquelles s'achore la transpiration. Ou l'eura toux sèche et opiniatre, flux por les un-

place l'animal de facon à ce qu'il preiese se livrer an repos le plus complet, sans être distrait ni inquiatté.

- 110. La douleur et la tension des muscles abdominaux, exigent des onctions d'onguent populéum, après l'usage de trois ou quatre bains. de vapeurs. Ce n'est que lorsque cette tension et cette douleur seront dissipées, que la fièvre et l'inflammetion s'appaiseront; alors on administrera les lavemens (nº. 16), et les bienvages purgatifs ( no. 11 ); ces brenve, es seront donnés le matin, l'animal étant à jeun; on en continuera l'mage tous les jours , jusqu'à ce que l'évacuation soit opérée ; on leit prendre , dans le courant de la journée , quelques uns des breuvages prescrits, selon la nature des causes de la in iladie. Pendant l'action du purgatif, on administeers des boissons théiformes (11º, 17), et on les donners avec la corne aux animanx qui les refuseront.
- VI. Outre ces traitemens particuliers et généraux , il est encore des attentions à avoir relativement aux complications qui se rencontrent dans cette maladie. L'inflammation est générale, ainsi que nous l'avons dit (I), mais l'expérience nons a appris et nous apprend tous les jours, qu'elle affecte quelqu'fois plus particulièrement certains organes que les autres ; les épi-phénomènes qui en résultent, et leurs effets lorsqu'ila sont considérables, ne doivent pas être confondus avec les symptômes propres à la fortraiture (HI) ils demandent qu'on s'en occupe spécialement.
- Si c'est la membrane pituitaire qui est dana ce cas, il y sura, outre les symptômes décrits, un ébrouement fréquent, une dot llation par les naseaux d'une a rosité , ou claire , ou sanguinolente , ou jaunătre t alors il faudra ajouter an traitement indiqué, des famigations d'eau chaude vinaigrée, que l'on fait lumer à l'ani-
- Si c'est l'a-rière bonche, c'est-à-dire, le laryux et le pharynx, les parotides seront tuméliées et douloureuses ; la boisson que l'animal prend sortira et tombera par les nas-aux, la respiration sera laborieuse, &c. cette circonstance exige qu'on injecte dans cette cavité des décartions de plantes détersives , telles que, relles d'aigremoine et de feuilles de ronce, ai visées avec Poximel jusqu'à une agréable acidité. On applique sur les glandes tumefiées des cataplasmes anodins ( no. 22 ), après avoir onctionne ces parties avec l'on uent populeum.

Si l'inflammation affecte les poumors, il v

s-aux d'une huneur puralente et d'ecreennat colorie, operacion, sumefaction des glandes lymphatiques logies sont l'auge, &c. les vessicatores fortenent appliqués sur les parties técnles du thorax en urrière du coolie, l'Opiat (nº. 21), et le breurage (nº. 2), et le breu

Si c'est le foie dans lequel/riside l'inflammation, l'enimal voide l'èquie en coastre-hant şoes urnes sont extrêmement colories, et en pette quantité à la sof est cons d'intele je loucle est toujours sècle et la inague cride, l'animal at extremement rode, &c. cet étet coleina lait de beurse que l'ou donnere en breuvage, près l'avoir couple avec celui formulé (n° 3).

Si c'est dans les reims, il y a coliques , douver et tumification dans les glandes inquisités, dans le cordon spermatique, reideux dans les condons spermatique, reideux dans les maistres productions, difficulté d'utient, chambation ou suppression de cette liqueur, ce qui midague l'auga de heresage (a² - 5), coujed indique l'auga de heresage (a² - 5), coujed lavement, et des onctions d'organités poullement, et des onctions d'organités poullement, et des onctions d'organités pour les profises aux les parties tumifées per son concions acront renouvellées tous les jours, et on auxel l'estemble d'order l'augacent nais sevelle, «eres d'en mettre d'en entre de mettre de la contraction de mettre de mettre

On voit nu surplus que ces traitemens particuliera changent peu l'ordre de celui qui-convient à la maladie essentielle, et qu'ila doivent et peuvent marcher de concert. C'est aux artistee à se conformer aux indications à remplir , et à se régier d'armes les cas et les circonstances dans lusquels ila e trouvent , cette meladie étent dans la médecine vétérimire la plus embarrassante et la plus difficile à combattre , relativement aux différences et aux nuances qui se montrent dans les aympiomes. Il est une infinité de chevaux fortraits ( les sympomes in lammetoires étant dissipe.) qui ne se retablesent junais parfaitement que par un régin c exact, continué pendant long-tems et le plus souvent pa: le vort d'orge d'escourgeon, le miens cloisi, et donné au printems. On comprend an surplus que celle qui a sa source dans les vers qui défériorent les viscères de la digestion, et qui appauvrissent les succ digestifs, ne pout être combattue que par les antelmentiques puissans. ( Poyez MALADIES VERMINEUSES. )

La fortraiture, au reste, qui a pour cause le défaut d'aplomb des membres, leur douleur et ur vétusté a été et sera constamment incurable.

# FORMULES MÉDICINALES. Breuvages.

(N°. 1.) Prencz oscille, pourpier, laitne, de chaque deux poignées; faites bouillir dans trois chopines d'eau, coules; ajoutes oximel simple une ouce, sel de nitre une demi-once.

(N°. 2.) Prenez ficurs de coquelicot une opiqui se, raciue d'altida une once; son de fromeut une jamée; la laire boulir la racine dans trois chopius d'eau jusqu'à la réducion d'une jamée; la laire boulir la réducion d'une jamée; ajoutez les fleurs sur la fin de l'éballition; la seez affaser deux heure; coulez, ajoutez camphre deux gross, dassous dans un jaune d'euf-

(N°, 3.) Pennet laitne, pariétaire, hourache, viprinien et chicorie survage, de clause deux poignées; tertre de vin, quarre onces; et de nitre une nonce; fixtes bouliuf dens six pintes d'eun jusqu'à ce que les plantes soient cuites; coulex, éjoutes niel; deux livres, et donnes à la dose d'une pinte, qu'on réttérera toutes les sux leures.

( N°. 4.) Penere nevets coupés par quartier, une livre; feuilles d'ose.lle, une poignée; faites bouillar dans ean commune; trois chopines; retirez du fen les que les nevets seront cuive, coulez, ajoutez muel, huit oxece; complire, deus gros, après l'avoir dissout dans un jaune d'orail.

(N°. 5.) Prews semences de parots librares me once; seremetes fruides, ou racine de nymphre, une once estementes fruides, ou racine de nymphre, une once et dennie; efector de seule, quatro once; s'el du nitre, une once; terrire de viu; deux once; fattes bouilli faue quatre paires d'eun; junqu'à ce que ces substances aient rendu leur muclinge; coucle, siguites camphre, un gross, sprès l'avoic coucle, siguites camphre, un gross, sprès l'avoic milles et doumes, paris le nuitin et partie le mille.

(No. 6.) Prenez breuvages (no. 2 et 3), de chaque, parties égeles; et donnez une pinte de ce mélange toutes les six heures.

(N°, 7.) Pranez pommes de houblon, deux docues millegertuis et unorubo blanc, de chaque une poçueis safrau gatinois, un demigros salois, unagros sagrios hanc, quatre que al defrante, une oure; ean de rivière, deux puieres faites bouiller juqu'a' réluction de trois chopines (coules et donuez-en deux dosses, l'un le main et Jaure le coir.

(No. 8.) Prenez fleurs de surcas, une deasipoignée; jettez dans sau bouillante, une chopine ; laistez infuser une demi-heure ; coulez avec expression; ajoutes sel arimoniac, deux gros, et donnez le breuvage étant plus que tiède.

(No. o. ) Prenez sauge et menthe , de chaque une demi-poignée; tartre stiblé, un scrupule; jettez dans une pinte d'eau bouillante; passez et donnez comme le précédent.

( No. 10.) Prenez viperine , une forte poignée ; tartre stibie, un scrupule; faites bonillir dans une pinte d'eau pendant l'espace de que'ques minutes z laissez infuser, coulez et donnez.

( No. 11. ) Prenez alois, une once ; vinaigre tartarisé , quatra onces; jettez dans une chopine d'eau bouitlante ; laissez infuser et donnez le matin , l'animal étant à jeun , et n'ayant pas eu à souper la veille.

#### Lavemens.

( No. 12. ) Prenez son de froment une jointées faites bouitlir dans cau de rivière , trois chopines; coulez et donnez.

(No. 13.) Prenez breuvage (no. 4.), et donnez pour un lavement.

(No. 14.) Prenez breuvage (no. 5.) et donnez pour un lav ment.

No. 15. ) Prenez feuilles de sené, trois onces; increuriale ou poirée, une poignée; sel commun , quatre onces ; laites bouitlir pendant un quart d'heure dies trois chopines d'eau , coulez et donnes oprés avoir vidé l'ammal.

#### Boissons.

(No. 16) Prenez eau commune, un plein scau; ajoutez miel commun , une livre, sel de nitre , une once.

Si l'animal refuse cette boison, faites fondre ces substances dans une pinte de décoction de son, et donnez-la lui avec la corne, après qu'il sera abreuvé d'ean pure.

(No. 17.) Prenez sel commun, deux onces; petite sauge, pimprenelle, aigremoine et vipérine , de chaque deux poignées ; jettez dans huit pintes d'eau bouillante, laissez infuser pendant deux henres; coulez et donnez avec la corne, lersque les animaux refuseront de la boire.

#### Panades.

(No. 18.) Prenez pain de froment, ou de seigle, deux livres; farine d'orge, une livre; navets, carottes ou panais, ou pommes de Partie III. Règles générales terre, de chaque une livre; faites cuire dans tive aux besoins de l'homme.

suffisante quantité d'eau commune pour faire ure bouillie légérement épaisse; ajoutez sel commun, quatre onces; last ile vache, deux pintes; suelez et donnez dans le courant de la surnée.

( No. 19. ) Prenez fruits d'iglantier ou de cormes, on de princes seches, ou d'épine-vinette, nu de coings frais ou secs, une livre; mondex c-nx de ces fruits qui ont bisoin de l'être ; faises cuire dans quatre pintes d'eau et deux pintes de vin . passez avec expression ; sjoutez poudre d'aunee, quatre onces ; sel comfaun , trois onces ; miel, une livre ; mélez et donnez avec la corue en quatre doses, dans la journée.

( No. 20. ) Prenez figues grasses, cinq on six; miel , deux om es; poudre de sacine d'althes , demi-once; mėlez, broyes et placez pour un billot.

# Opiat.

( No. 21. ) Prenez blanc de baleine , une once; kermes mineral, un demi-pros; miel, quatre onces ; incorporez toutes ces substances par le moven de la trituration ; faites-les prendre avec une sontule, et donnez par-dessus le breuvage (nº, 3.)

#### Cataplasme anodin.

(No. 22.) Prenez mie de pain effraisée ; une demi-livre ; faites enire dans lait de vache suffisante quantité ; retirez du feu ; ajoutez deux jaunes d'eruf. ( MM. CHABERT ET HUEARD. )

FOSSÉ, (Higyène.)

Parties III , règles d'Hygiène générale.

Classe I, livgiène publique. Ordre II , règles relatives aux habitations

qu'on choisit. Un fossé est une tranchée creusée pour enclore une possession, ou pour servir d'écoule-

ment aux caux. On doit faire des fossés de manière que l'eau qu'on y a ramassée n'y reste pas à demeure, sans quoi l'on risqueroit bean-coup d'inconvéniens de la part de l'humidité habituelle qui entoureroit les habitans de ces lieux , sur-tout dans les grandes chaleurs de l'été, ce qui rendroit leur séjonr infiniment mal sain. ( Poyéz les mots ETANG, HUMIDITÉ, HARITATION. ) (M. MACQUART.)

FOSSES (d'aisance) (Hygiène.) Partie III. Règles générales de l'hygiène rela-

Classe I. Règles d'hygiène pour les hommes | considérés en société.

Ordre II. Règles relatives aux habitations qui sont connucs.

On donne le nom de fasses d'aisance à un lieu volté qui est ordinairement de niveau avec les cares d'un bâtiment, et qui sert à recevoir les excrémens humains.

En établissant des fosses d'aisonec, il est très-important d'en laire les murs très-épais, ou plutôt de fuie des contre-murs ; pour empêther les émanations qui seroient nuisibles ou sux caves, ou aux puits qui sont à la proximité. Il y a un grand nombre de maisons dans lesquelles les fosses d'aisance sont mal placées . et les ouvertures multipliées , de sorte que l'air y est perpétuellement infecté des exhalaisons qui sortent par tant d'endroits à la fois. L'air vicié qu'on require incommode, it peut altérer la santé des personnes qui habitent ces maisons. On a attribue, dans plusieurs demenres, à cette cause , l'état de eachexie de ceux qui en sont très-voisins, des maladies de poitrine , des maux d'yeux , le défint d'appétit , les fièvres intermitten'es , le scoilmt.

La police du lien devroit s'occuper de ces inconveniens , et obliger les habitans de consulter des architectes habiles pour choisir le lieu de la maison, on conx qui resteront seront moins dans le cas d'étre incommodés. Il faudra toujours recommander qu'il y ait à la partie supé ieure de la voite des fausses d'abance une cheminée on un caual qui reyoive les vipeurs , et les porte an hant de la meixon. On ne doit pas permettre de faire des ouver ur-s à chaque étage, mais seulement dans l'endroit le plus éleré : ceci est relatif any in tiso to des petits particuliers dans les gran les villes ; car les personnes aixèes ont a quard'im: Le commodité des lieux à l'angloise , qui exempte de tous ces inconvéniens. On droit an un jus forcer les pertirellers à avoir d ins les maisons, où les ouverimos se trouvent à plusieurs étagos, dis espèces de conssion remplis le son , qui ferencia existement l's onvertures on buseties. On doit moore recommander avec un grand soin de dir surveiller dans les maisons on balatest les blanchies unes, pour empécher qu'on ne jeurs desseles forges d'abrance des plaines, les caux le a ser, ainsi que les ordures de la cuisine et des substances armenles, des détris de cultures , that les décompesitions on les nouvelles combinations donnent naissance à ces vapeurs mentratières qui out déjà fait perir li automp de personnes, lorsqu'on a vuidé ces sortes de fossez qui sont sujettes au plomb. Nous ne parlerons pas ici de la manière

de vuider les fisses d'aisance pour en sauver entant que possible le méphytisme. Tent ce qui est relatif à est phjet sera développé au mot Méchittame.

Non aderona aceiti ici spell est despresta d'aller o placer un les lunettes des fast qui ont lobisulellement me odent ris-forte et tra-forte, et tars control d'estre le proportion de la lanca a rici fririr, et autre culliame pour c'her me la deviennent, et anne culliame pour c'her me la deviennent, et anne culliame pour c'her me la deviennent, et anne de la deviennent et anne de la devienne de la deviennent et anne de la devienne de l

(M. MACQUART).

FOSSETTE, fassula, forca s. f. (Mal. des yeur.) Espèce d'ulcère profond de la ournée transparente. (V. Bottnaton, Ophtnalmie, OEIL.) (M. Chanserke).

FOSSOYEUR. ( Hygiene.)

Partie III. Regles de l'Hygiène en général. Classe II. Regles d'Hygiène pour les hommes en partieulier.

Ordre III. Régime relatif aux professions.

Le fossoveur est celui uni est chargé de faire des losses pour enterrer le plus ordinairement les morts. Cet état est un des plus mal sums then les grandes villes, et sur-tont dans les parasses considéral les , où tous les jours on est obligé de faire plusieurs enterremens. Aussi les fossoyems, et même les porteurs de corps morts, sont frequemment attaqués de fiévres putrides, malignes, de catar es, il l'viropisies, de suflocations. Ils ont en général le teint plombé, ils sont maigres, et presque auxil décharnés que ceux à qui ils rendent les derniers devoirs. La constante présence des missines patrides, qui émarent des corps en ideongasition, et dans l'atmosphère desquels ils sont perpetuellement plonges, est bien sutasante pont les exposer à une foulo de mans, qui les font en giueral périr de bonne Leure, pour pen qu'ils sorent antempérais, et qu'ils ne premient pus les précautions nécissaires pour obvier à l'offet facheux des gez maifaisans qu'ils respirent.

Les fossoyeurs doivent plus s'observer sor La transérance que les autres hommes ; ils doivent Loire du vin , mais l'excès leur en devi-m très-fital. Ils doivent blier brêdes da vinegre dans la sedutio où la marchie o der en maisfent, y comme cette navative oder afferte parientisriment lea neris olientis, in derroient suuret nonen que plai indque alienty, et que plai conseilé aux ministres de santé chargis de ser plai consisté a metre dans les maisfents de quelque hame on ét quelqu'oders fast es alientique. Ils chargis de conseis à mettre dans le maisquiez. Ils chargis de principal de la consiste à mettre dans le maisquiez. Ils chargis de principal de la conseis à maisquiez de la conseis de principal de la conseis de la conseisor de la c

# FOUGERE. ( Pygidne. ) Filix.

La Jugier tiest à une fauille de planes explosiones, que capprode et au mouer, et à une federion remembre, et à une federion remembre, et à une federion remembre, et au gres a fuzcitation. M. del March évair, que se fuzcitation de la march et a product et au consideration et a en fongère verses et fausses. Coiles dons tous comm à patre au antre, que eque continue de la march de la product et au et a della comme de la product et a la comme de la della car couse ou en ajeste, cemité en reque la fractification est porté sur le dos decelules : c'estados cette érite que se reconsievat les fuegleraquon a nommées mis es el fenelles, ce que la méetica en mise à contration, et que la méética en mise à contration.

1°. La fongère mèle. Filix non ramosa dentata. B. P. 358.

Polipodium fronde duplicoto pinnato, foliolis estusis, crenulatis, petiolo atrigoso. Lin.

Cette fougère a la racine éprisse , branchue , fibrense , noiratre en dehors , pale en dedans , inodore , d'ene favent d'abord doncettre ensuite un pen amère et un pen astringente. Il en sort au printems plusieurs pousses, dont les feuilles sont racoquillées comme nous l'avons dit , qui deviennent ensuite fort larges , et hautes d'environ trois pieds. Elles sont composées de pinsieurs antres petites feuilles placées alternativement sur une côte noire, garnie d'un duvet blanc. Chaque petite fenille rat partagée en plusieurs lobes obtes et dentelés tout an tour. Chaque lobe est veicé en-dessus, et marqué en dessous de deux rings de polits points de rou'enr de rouille de fer ; ils forment un amas de vessies ovalaires fort petites, qui s'ouvrent en travera par une espèce de ressort, et se débarrassent de beaucoup de semences très-petites. On n'y a pas encore apperçu de fieurs.

Cette plante est fort commune : on la trouve par-tout, dens les c'amps, dans les Lu'ssons, dans les forèts.

C'est sur cette estète, dit Brerhaure, que les Hollindois et les Anglois font coucher tes enfans sachitiques, ainsi que les capillaires. Cette fougène passe pour être utile aux lispocondrasques.

2°. La forgère commune ou femelle. Ptoride.

Filix raumosa major pinnulis obtusis non dentatis. C. B. P.

Petris fronde supra decomposité, foliolis pianatis pinnis lanceolatis, infimis finnatifidis, superioribas minoribus.

La meine de cette fongione est quelquefon de la grossuer du dist, a soilarte en delours. L'anche ce ne delours, de la consens que nu de l'anche de l'anche de la consens que nu de l'anche de la consens que nu de l'anche que l'anche que l'anche que l'anche que l'altre que l'anche que l'anche que l'altre que l'anche que d'anche que de remeux, a loite que de l'anche que de l'anche que l'anche que l'anche que l'anche que d'anche que de l'anche que d'anche que de l'anche que d'anche q'anche que d'anche q'anche q'anche q'anche q'anche

Cet'e espèce se trouve dans les lieux incultes, dans les bois, et dans les bruyères.

Schulz présend que les feuilles de cette fougère, cuitos et appliquées en forme de cataplasme sur les vieux ulcères, ont produit de très-bons effets. La centre de fongère, selon les act. Brest. 1717 p. 244., entre dans la composition de la porceiaine de la Chine : mêlée avec de l'eau, on en forme de boules , qu'on fait set her an so eil , et dont les blanchisseuses se servent comme d'un excellent savon. Actu suec. jo. p. 114. Dioscuride et depuis Andry ont beaucoup venté la racine de cette planto comme vermifuge. M. Brouzet , dans son essai sur l'éducation médicale des enfans, dit, d'un autre com qu'il lui est arrivé plus d'nne foia de l'employer sans succès. Au reste, on lui reconnoît une vertu tonique et résolutive , elle a opéré de bons effets dans les maladies des articulations, et dans les obstructions des viscères accompagnées d'atonie et de relachement. Chomel a éprouvé que son infusion étoit fort utile dans la eschexie : on prétend qu'elle est capable de causer l'avorlement,

Il y a encore une espèce de fougère qu'on umme feuric. Voyez osmonde.

(M. Macquant.)

TOUILLE-MERDE,

RABÉ pilulaire, (Mat méd.)

Scarabeus pilularis, off.

Scar bens ater dorso glabro elytris sulcatis, capitis clypeo rhomboide, centro prominulo

C'est un insecte volant et coleoptère, qui a la tête plate en dessous, hombée en dessus, en écaille de tortue. Sa houche est garnie de deux mischoir s rabattues, parseures d'un duvet toné; sa poitrineet ses étuis sont noires , lisses , les jambes sont dentelées sur le devant en manière

Cet animal vit d'excrémens , avec lesquels il forme des boules ou pilules creuses, pour y déposer ses œufs.

Cette espèce de scarabé contient besucoup d'huile et de sel volstil, sinsi que tous ceux de cett famille, auxquels on a secordé des vertus diurétiques, hydragogues, détersives asses peu fondées. On dit que réduit en poudre , il convient contre le staphylome, et la chute de l'intestin rectum, après qu'on la fait rentrer. Ce aont des qualités bien hasardées, aussi bien que celle qu'on attribue à l'huile de cet insecte , d'être fortifiante, adonciesante, résolutive, et d'appaiser les douleurs des hémorrhoïdes; su moins est-il bon de s'en sasurer d'une manière plus positive. ( M. MACQUART. )

FOUINE. (Mat. Med.) Martes domestica. Mustella fulvo-nigricans guld-paliidd: mar-

Must lla Foyna. Bassson. Reg. anim.

tus. LIN.

La fouine est un quadrupède , qui a la tête petite , le corps allongé et les jamle s si courtes, qu'elles semble romper sur la terre au lieu de marcher, quoiqu'elle ait beancomp d'agilité et de vitrase dans tous ses mouvemens. Son musesu est pointu et avance au - delà des lèvres, ars yeux sont saillans , très - élorgnés l'un de l'attre : la queue est longue et touffu-. La couleur de son poll est en partie cendrée, en partie blanchatre, et en partie brune ou rousse.

Cet snimal grimpe aisément contre les murailles , qui ne sont pas bien lisses , entre dans les colombiers, les poulailliers, y tue les animaux, les porte à ses petirs, les mange sinsi que les œufs, les souris , les rats , les taupes et les oiseaux. Les fouines, comme les martes, rendent des excrémens d'une od ur de musc . ces suimaux ont près du rectum des vesicules qui contiennent une matière intérieure jauntire , épaisse et odorante, semblible à cetle que fournit la civette. Lachair Medecine. Tome VI.

FOUILLE MERDE ESCARBOT ou SCA- | a un peu de cette odeur, elle est plus désagréable à manger que celle de la marte, et Is peau, quoiqu'estimée comme fourure, est d'un prix beaucoup is scrieur.

> Les parties de cet snimal ont été vantées, ainsi que celles de la belierte, mais autre raison , que celle d'un emp risme aveugle. ( MI. MACQUART. )

FOUR. ( Hygiène. )

Partie III. Règles de l'hygiène en général.

Classe I. Règles relatives aux hommes réunis en société.

Online II. Rèples relatives aux demeures des hommes et à leurs besoins.

Le four est le lieu où s'achève la fermentation de la pâte, où s'opère la cuisson. Il est très-essentiel d'en connultre les bonnes propor-

Dans l'origine on avoit pour four l'âtre de la chemiure, un trou en terre, un gril, une tourtière ; la géométrie , la serurerie , la maconnerie , ont trouvé les moyens de nous procurer les fours lea plus avantageux.

La forme du four doit être un ovale allongé. dont la partie le plus ellongée est tronquée ; communément on lui donne neuf pieds de largeur sur dix pieds de longueur.

L'atre du four qui est la partie la plus essentielle, doit avoir, depnis la bouche jusqu'au milien , une surface un pen convexe , parce que c'est dans cette dernière partie, que les instrumens sont le plus réunis.

La hanteur de la vonte, de la chapelle ou du dôme doit être de la sixième partie de la longueur du four. Les fouras qui sont des conduits dont l'ouverture peut avoir cinq à six pouces, et qui se prolongeut jusqu'au milien du four de cliaque côté des rives , portent un courant d'air , qui anime la combustion , et sont d'autant plue nécessuire, que les fours sont plus grands.

La porte du four qui est de fer , doit fermet très-exactement pour que la chaleur ne se perde pas. On doit , quand on le peut , pratiquer audessus dn four une petite chambre, ou l'on pour-roit patisser dans les grands froids, at faire sécher des grains , &c. qui seroient homides , co seroit une espèce d'étuve économique qui pourroit être d'use utilité journalière.

On forme l'atre du four avec de la terre dite à four , qui contient de l'argile, du sable, de la terre calcaire , de la terre régétale et de la terre ocreuse vejétice. M. Boudier, koulamper à Darie, a imagie de foriser, arc de la terre à four, fecantreaux figurés dans des moults spanineuf poutes cards sur quatre poutes éveniseur, qui ne sont pas cuits au four, et qui, quand ils sont bien secs, ne peuvent letrer or bruler le pain, et durant cirq à six lois plus que la terre à four place à l'Ordinaire.

On peut chauffer le four avec toute sorte de matière comhustible, pourvu qu'elles donnent une fleume ctaire pour la voute et de la braise pour l'avec. Toutes sortes de lois peuvent ûtre employés, les bos é chêtre, de bonfeu et blanca, sont crux chont on fait le plus d'usses que on use moinés de bois els hêtre qué des autres.

A l'égard d'es'vieux bois points, il faut bien se garder de les employer, on est bien assuré qu'ils peuvent commuliquer leurs propriétés vénémenses à la pâte qui fermente et qui cuit.

L'expérience appiend à lièn distriluer le kois dans un four pour qu'il soit également clauffé paretout, à le la soier se consumer comane it fout, et à lien arranger la braise. On doit employer le gros bois de préférence aux fagois : on sera déconuncé en jettant dans des étouffeirs la braise qu'on en reitre.

M. Paracenter dit que la houille brailée à plat au milieu du fore, peut camplé carent et économiquement poèrer la cuisson, sans communiques ou pain la moindre odeur.

On doit avoir min de mettre la 'ple an four sans interruption, at on ne peut déburse qu'al propos; car la enivor un fois manqu'e, i est difficile d'y ravoir. On cauntal que le jain est horn cuit; foreque fianço du bout la évogi; il résonne avec fisce, que la mie légierment pressée reponsaccomme un reserve; et qu'il est intériu tronnent parsend de trons de différentes grandeurs. (Al Macquant.)

FOURBISSURE. (Pathologie vétérinaire.) (Poyez Fourbure.) (M. Hezaro.)

FOUHBUHE. (Pathologie vétérinaire.) Le fourbure est une maladie assez commune

La jourbure est une mailante assex commune dans les chevans, monta fréquence et minis dans les chevans, monta fréquence et minis dans greeuxe dans les borsés et les moutons, qui; considérés dans ses élets, ne puet être comparés à aucune de célés qui affectes t'Homme, les fasipédes et les volatiles ; elle est aboolument particulière aux assipés es caux bisulces, celon, p. la biére et cheral, le notalt; l'îne, le céction, p. la biére de cheral, le notalt; l'âne, le céction, p. la biére et généralment tous les minimax ruminans (1).

(1) La maladie qu'on appelle dans les chiens l'Aggraré, est la seule qui parnisse avoir quelque ressemblance à la Fourius. (Voyez cette maladie.)

Le siège de la fourbure réside dans l'intérieur du sabut 1 tous les vaus coux qui se distribuent dans cette partie , sont trea-gorges; et c'est dans cet en orgement qui su-cite beaucoup de douleur que cons ste cette maladie. La plus grande partie des auteurs , qui en unt parle , l'ont envisagéq comme rhumatismale, attenda que les clievanx. fourbus paroissoient éprouver des douleurs dans les muscles des lombes , et dans cenx des extrémités ; mais cette duuleur , qui n'est rien moins que démontre, se seroit, si elle existoit, que secondaire et subséquento à celle que les pieds éprouvent ; la preuve de cette vérité # tire de la cessation de tous les as cidens lorsou'on a remedié à ceux qui affectent les parties contenues dans le sabot. Cette erreur n été très-luns sto; elle a détouruée de la véritable noute à suivre ; on a combattu une maladie magnaire, et on a négligé d'att.quer ceile qui existoit té llement : en ellet, la fou bure u'est regardée comme dancereuse que lorsqu'eile est ce qu'on appelle tombce d'us La pieds ; le seus de ces mots éluigne , et n'a que trop éloigué de l'idée qu'on devoit avoir du véritable siège de la maladie, il fait entendre qu'il étoit ailieurs , et que c'est par suite qu'il occupe les pieds; unis à cette époque, le mal a fait d'aniant plus de progrès , que l'on a été plus long-tems à mécounolire tous les effets qu'il étoit anyable d'opérer sur les parties où il a étoit primondialement établi, et où il a orquis une intensué telle que la configuration de l'ongle et de toutes les parties qui lo composent, en est extraordinairement alterie.

# Des symptomes.

Les signes qui annoncent la fourbure différent su vant le de ré du sual et sea progrès ; elle est accompagnée de fièvre , on elle existe sans Co symptome ; dans l'une ou dans l'autre de ces circonstances, la marche de l'animal indique son existence d'une manière non équivoque. Si la fourbure attaque les deux extrémités antérieures, les postérieures sont plus engagées sous le corps ; elles supportent d'antant plus le devant, que les donleurs des pieds malades sont plus fortes et plus signés; la translation des membres antérieurs s'opère lemement , difficilement et doulourensement; l'animal , pour l'effectuer , sllonge une des jambes en avant , et celle qui quitte le sol la première, est toujours la plus malade; elle établit son appur sur les talous; ce n'est que peu à peu, et avec plus ou moins de difficultés qu'elle se charge du poids qu'elle est obligée de supporter , pour permettre à l'autre jambe de devant de se dégager et de se porter à son tour en avant. Le jeu des extrémités postérieures est d'antant plus contraint, qu'elles sont plus engagées sons le corps. et leur avancement sous le centre de gravilé , sat isujoura en raison du poide qu'elles aust exécusitées de myorrer. Cette enchreg qu'elles éprocerent, rend feura actions jénisless es incertiense, leur équilibre ent correct internospo, et c'est exte »actilation plus aensitée dans la que les murcles des lombes devoient considérabiencent souffiré dans cette maindie, cette dontre pout et dui réellement exister; mais elle a'est point l'éfet direct de la fourdure, mais a'est point l'éfet direct de la fourdure, mais d'event pour était d'est direct de la fourdure, pour les montes de la fourdure, mais d'est point l'éfet direct de la fourdure, mais d'entre de la fourdure, de la fourdure, les des directs de la maidage de d'existe et diminer le fardeus qu'il surest emporté, s'il s'écht été diffécté de la maidade dont il s'agri

Lorsque la fourbure attaque les extremités postireures, le poids et les forces sont distribués d'une manière dismétralement opposée ; c'est le devant qui supporte la plus grande partie de la masse ; les jaurbes antérieures sont inclinées de devant en arrière, la croupe est soulevée ; le col et la tête sont portés en contre-bas ; la marche dans cette position cat encore plus pénible et plus difficile que celle que nous venons de décrire: les jambes de devant, que leur conformation met dans l'impossibilité de percutor, sont obligées ici de supporter la plus grande partie de la machine et de la tirer en avant ; les efforts qu'elles aout tenues de faire pour remplir ces deux conditions , leur coûtout infiniment; elles tremblent, elles vacillent, l'animal est sans cesse en danger de s'abattre, et comme les pieds sont furtement comprimés par le poids excessil qu'ils supportent , ils ne sont pas long-tems à éprouver eux-mêmes les effets de la fourbure; tel est le motif qui a fait regarder avec fondement cette maladie comme infiniment plus daugereuse, lorsqu'elle affectoit les pieds postérieurs , par la raison que ceux de devant ne tardent pas long-tems à éprouver le même sort,

La douleur des pieds malades, se reconnols, au surplus, par la chaleur de la cornome, et nouvent par celle dat sabot just l'Engenement et périmite excessité de vaisseux artérials et la périmite excessité de vaisseux artérials et deux critéres l'atérials et leux durrei; par l'engre gement plus ou moine considérable des tradques et da leux gaines; enim par le chaleur plus ou poine de contra le colour que provent et celle ou l'encennité dans la abot par que provent et le colour que l'encennité de contra de colour que provent et celle s'entre de capatier de la même de ce partier de la même de acceptant de l'entre de celle de force de male de l'icrodes et de la force de male.

L'animal n'est pas toujours fourbu des deux I

pieda de devant ou de derrière; il ne l'est souvent que d'un seul, d'autrefois de trois, et enfin des quatre; la maladie ne les effecte pas constamment à la même époque, mais successivement.

Plus les piels fourbus cont doulourcusement affectés, plus la fêvre est force elle u'existe pos lorsque exte douleur est légère ; les rignes qui processagnent , sont le reservement de l'auteur maxillare, la vitesse et la dureté do pouls , la soif, les succers aux flaces, aux ars et aux épaules, la tristesse, le dégoût, la constipution, &c.

La fuerfuer emisagie relativement à ses effets ur les prins qu'elle affecte examillement, doit être regardée comme une véritable fluxion de la nature de celles qu'on rappelle chandre et influencatioirez ; comme elles , elle su terration on la gagapien. De toutes ces terminaissons on doit prancer, est l'expérience ne le prouve que tron, que la seste qu'on doive tenter d'aumner, c'est la pressière; les autres terminaisons yant tenigenz des entres plus on mointa fia-

Cette fluxion occupe toutes les parties contenues dans le sabot; tous les vaisseaux renfermés dans cette Locte, et tous ceux qui se distribuent dans sa substance, ceux qui nbreuvent l'os du pied , les feuillets , les aponécroses , la sole ile chair, &c., sont plus on moins engorgis, par le sang qui y abonde avec la plus grande impétuosité ; l'addition de ce finide gêne et comprime les parties contenurs; catte compression est plus douloureuse et plus dangereuse sur les parties qui lui résistent que sur celles qui ne lui résistent pas ; aussi voyons-nons que le corps pyramidal qui sert de conssin à la partie postérieure de l'os du pied et au talon, éprouve rarement les effets sinistres de cette maladie, par la raison que ce corps souple et flexible se prête facilement à l'expansion des vaisseaux qui le pénetrent; lo sing y circule assez librement, et comme il n'eprouva jamais un grand obstacle dans sa marche, il en résulte que cette partie du pied est toujours la moina malade, aussi c'est toujours sur elle que l'animal établit son point d'appui pour se soutenir , tandis qu'il lni est impossible de s'appuyer sur la pince sans éprouver les douleurs les plus vives ; c'est donc dans cette partie du pied , qui présente le plus d'obstacles à l'expansion des vaisseaux, que réside presque tont le mal, et qu'il fait les progrès les plus funestes ; lorsqu'on lui laisse le tems d'agir, l'ongle perd sa forme naturelle, il se prolonge en pince , les quartiers se resserrent, la couronne rentre et se creuse, le sabot est ceint et entouré d'une infinité de cordons , tout le suc nouvricier est détourne sur [ les talons ; l'os du pied, d'incliné qu'il étoit, se rapproche de la verticale par sa partie antérieure et surérieure, de manière que toutes les précantions prises par la nature pour souver la sole charaue de la pression et du contact de ce corps dur, sont inutiles; cette partie, conti nuellement et doulourensement contusée par la partie inférieure et tranchante de ce mêmes, s'engorge, s'enflamme, suppure et se détruit, tandis que la sole de corne desséchée par le défant de nourriture qu'elle recevoit de la première, se vouse en dehors dans un ou dans plusieurs points de son étendue, et notamment en decà de la pointe de la fourchette | c'est cette vonssure dons la partie antérioure de la sole, qu'on appolle croissant; tous les feuillets de la paroi intérieura du sabot, ainsi que cenx qui coeffent l'os dont nous venons de parter, offrent à peine quelques vestiges de leur organisation; la configuration en est totalement changée; ceux de la paroi du sabot, sur-tout, acquierrent une épaisseur qui double , triple et quadruple meme celle de cette boëte; ceux appartenans à l'os du pied, se desséchent par le défaut de sucs, ils sont durs, compac s'et retirés sur eux-mêmes, de façon qu'ils laissent entr'eux du vidé, 'et qu'ils ne s'engraineut plus exactement comme par le passé, les uns dans les autres (1); aussi l'ongle paroli-il vide quand il est heurté, et ne reud-il qu'un son creux; l'os se carie, devient vermoulu, il se ramoilit, et tous ces effets successifs qui ont exigé de la part de l'animal une action forcée , lors des légers mouvemens qu'il a po faire, entralaent nécessairement une multitude d'altérations dans les articulations ; comme des éparvins , des courbes, des osselets, des formes, des unkvloses fansses on vraies, dues peut-êtro encore aux causes prochaines de la fourbure mêma, at c'est alors que l'atrophie, le marasme conduisent promptement le malide à la mort.

Il arrive quelquefois, mais ce ess est rare, que les findles et tantes les parties moltes de personnes des parties moltes de personnes des la fourdore walfecte qu'un seul pied, on peut remoldre à cet accident mais s'il y a plusicurs pieds d'affectés, l'Animal est sans ressource.

L'apparoil des symptomes de cette maladie n'est pas toujours nussi effrayant, et les pro-

(2) On conserve dans le cibinet d'anatomie de l'ésaile vétérinaire d'Alfort, d'Élérentes coupes de pieds de chevaux fourbus, où tous ces détordres s'observent. grès n'en sont pas taujours aussi funestes; quel. quefois l'animal n'est qu'entrepris d'un ou de plusieurs pieds, et alors elle est sans fièvre ; cen différences dépendent de la nature des causes qui l'ent fait mitre , de l'état des organes , de la qualité actueile des humeurs des sujets, et des délauts naturels on accidentels qu'on observe dans la conformation de leura pieds ; du peu d'attention qu'on a spporté à la maladie dans le principe, on de ce qu'on ne s'est appercu de son existence qu'au moment où l'ani mal , dans sa marche , cherche un sppui sur lea talons , pour se sauver de la doulest qui naît dans la lézion de la partie antérieure de l'ungle z. de la pression à laquelle se trouve exposé l'on du pied , sorti du plan incliné qui lui étoit naturel ; des traitemens imparfaits ou négli-£61; &c. &c.

Des symptomes de la sourbure dans les bêtes à cornes et à laine.

Les signes de cette malotie dans les bletes à corresse et à laise, ann la lassitude , la roileur des membres, la chaleur excessiva des parties activierures, la resporte il la confountire, la sattérieures, la resporte il la compositute, la saux éguiste pour courrir la comie lucide, et le former l'euel, la fêvere, le déport, la tristerer, le battenent des flancs, les plaintes que pouser les battenent des flancs, les plaintes que pouser les lactes et le la lacte de la compositute de la lacte de la compositute de la lacte de la compositute de la lacte reste conche , l'Impossibilité où l'en est de la faire referer, et lorsqu'elle et delour, la difficielle avec laspelle elle martine de la lacte de lacte de lacte de la lacte de la lacte de la lacte de la lacte de lacte de lacte de lacte de la lacte de la lacte de la lacte de lacte de la lacte de lacte de la lacte de lacte de la lacte de l

# Des causes.

Les causes de cette malcide dans le cherel; le mulet, et l'Alle aont le s'igner dans c'es inbiations humides, l'interregion de l'interestité de l'interestité de l'interestité d'Ames sarre plus on meins a londeit de abort d'interestité d'i juste, des pieds trop profondientest parts on chauffles, des lanes bruchetes trop peda ut 11, des fers sams sjusture, et portant ure ume solo treg sames, trup (seitubes, visied anns a structure) anno et la comparation de la comparation de de marche sar un terrain dur; et après ume ferrure mat appliqué, occisionnest qualquefois cette madade, qua les naciens, et principalement departe et létimedes, avui misunées qu'il de la comparation de me l'ont désignée que par le mot derdenie, à de mot derdense orge (1).

Dans les hètes à cornes , et dans les moustons, cette maladie est presque toujours la suite d'une marche trop longue sur des terreins durs, et sur-tout dans des temps de sécheresse ; on observe encore, que les ichronstances qui s'opposent à ce que les bêtes à cornes ne se couchent, occasionner en très-peu de tems la fourbure.

Nous n'examinerons pas si les désordres dont nous venons de parler, proviennent de l'inter-ruption du passage de la lymphe, et des autres humeurs les plus tenues dans les vaisseaux des organes du mouvement, ou s'ils sont dûs à la qualité roug-ante d'une sérosité âcre , extravasée ensuite de la rupture des vaisseaux tropgonflés par le sang, et comprimés dans les interstices des membranes; si c'est à cette bumeur qu'on doit attribuer la forte inflammation qui se manifeste dans toutes les parties, ainsi que la contraction et les spasmes auxquels les parties nerveuses sont évidemment porties i si les ravages qui se manifestent dans le sabot sont plus étonnans que ceux qui quelquefois et dans de certaines sciatiques ont débilité et déforme les pieds de l'honime, et occasionné l'abréviation du membre, une claudication rébelle, &c. &c. Ces recherches nous meneroient trop loin, et nous aimons mieux nous borner à établir le traitement de la maladie dont il s'agit, sur les fondemens d'une pratique confirmée, que sur ceux d'une théorie obsenre, ou purement hypothétique, et dés-lors presque toujours incertaine, et que que sois même dangercuse.

#### Méthode ewatise.

Rendre ou sang sa fluidité, rétablir les excrétions et les sécrétions interceptées, débarrasser les parties décires de l'Eumeur qui fes opprime, la corriger, émousser son action et l'évacuer, sont les . flets à opèrer, et les aeuls capables de mettre fin à la maladie dout il s'agit.

### Traitement interne.

La fourbure a-t-elle pour cause la raréfaction

(1) Voyes Veterinorie Medicine Lehri II., Jah. Ruelli Section. Interprete, Paris. 1530. Sol. 13. 14. des liquerin 7 des saignées copieuses et Irraquies de la principe du mai, opérent avoc effectede, sinai que les alims étercha dans de est plus metres, et al la condisantion, qui net une suite de la rasifection, s'est emperée des leguents, les saignées doivent être partielles, et les alims étendes dens des influinces undeliquement, les saignées doivent être partielles, et les alims étendes dans des influinces undetient de la companyation de la companyala companyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompa

Ces udofifiques actifs (N°. 3) n'opérarent pas aver moins de succès daus les fundines; quant pas aver moins de succès daus les fundines; dont la cause est us arrès subit de la transpiration; mais dans esc cas, on na doit point omettre que les délayans (N°. 1), sont les vébicles naturels de ces subtances nétires, et que c'est une des circonstances qui exigent le plus cette combanision quasis es brevasps sudorifique doit. Il être suiri de l'administration de trois ou quatre bauvarges délayares.

La fourbure qui provient de l'obésité, on d'un repos constaut, exige des sudorifiques moins actils; le sel ammoniac étendu dans des eaux martilales (N°. 4) agira avec efficacité, si son usage est suivi de celui-des purgatis (N°. 8).

Gelle spit a pour cause Pezchs d'un aliment ciudi su trauve encore sprehangé , alors il francule se trauve encore sprehangé , alors il francule se trauve encore sprehangé , alors il fran sur recours na sus spouloires irrant (N=33), o (N=1), qu'on multiple , alors d'albert de la companie de

Il est quelquefois des favelunes genetandes a des cancer que la dévelappement de l'hanneur qui surchargroit la manes f last remanes de l'autre qui surchargroit la manes f last remanes de la source, el la stinguer par teneste un ferenzages et en lavrae-un (N° 11) et l'ou est a l'ou crista la redonnace a dan ange et des laumeurs, on fait précèder ven indérements de la laumeurs, on fait précèder ven indérements de la laumeurs, on fait précèder ven indérements de la laumeur, on fait précèder ven indérements la la peut action, il fut primerire la signée, cherrière à maire l'eléverserme des la sumeurs, par le délayan nitreux (N° 6) y et le laite de les érector par des larements de la larement de la comment de la

Il est des fourbures qui ne recononissent pour cause que la doubeur des picia je ne ce as, les premiers soins doirent être donnés à la partie malade; il faut se hister deslever les  $r_i$ , donnés a la partie malade; il faut se hister deslever les  $r_i$ , donnés à la partie malade; il faut se hister deslever les qu'ent se parties souffrantes ; souvent il suffit de défendre certaines portions de la sele, des talons, éC., de la compression douloureuse con a recours la hastigade, sux hossions (N° 1.4), aux hrounges (N° 1.7), et aux lavemens nitrés et camplrés (N° 1.8), 2 3).

### Taitement externe.

Outre le traitement intérieur, la fourbure en exige un local non moins important, dont la méthode porte sur l'état actuel des parties malades.

Le mal n'a-t-il pas encore défiguré les sabots ? les cour nnes sont - elles peu chaudes ? les vaisseaux latéraux des canons et des paturons peu gorgés, et la douleur des pieds pen forte ? Il faut conduire, sur le champ et très-souvent, l'animal à l'eau, si l'on est à la portée d'une rivière : ou on bassine et on douche , et ce qui vaut encore mieux , on fait tremper les extrémités malades dans l'eau fralche vinaigrée niguisée d'une certaine quantité de sel ammo-nisc ( No. 16 ), ou acidulée par un acide concontré quelconque ( No. 17 ) ; on retire la partie, après l'avoir laissé séjourner pendant une heure et demie ou deux heures; on remplit l'intérieur ou le dessous du pied , dès qu'il est sec, de plumaceaux imbibés d'huile de laurier très-chaude, et on enveloppe la couronne, les talons et le sabot par le moyen d'un cataplasme défensif ( No. 15 ). Ces différens pansemens doivent être renouvellés trois ou quatre fois par jour. Une attention bien importante à avoir, est de ne pas perdre un instant dans leur emploi , et de faire marcher de front le traitement local que requièrent les pieds.

Quoi qu'il en soit, ces deux parties sont-elles plus affectées ? les couronnes sont - elles plus douloureuses ? Scarificz verticalement et proton-

ment la couronne dans toute son étendue, anné craindre d'attaquer même les cartilages ; l'expérience a moniré que ces incisions dirigées autrent l'ava din membre , n'étoient point dangereues ; tene casuite les pieds saignans dans l'ant l'riche on dans l'esu acidulée et ammoniacalisée (N°, 16) ; le sang arrêié, retires -les du bain, et procédes au pansemont ci-devant prescrit.

Le mal a-t-il fait encore plus de progrès, et la rupture des vaisseux des feuillets est-elle annoncée par le gouffement et la laxité de la couronne , par la vivacité des douleurs , et par l'appui aur les talons ? La dessolure , et l'action de parer seulement la sole de corne , seroient tres - dangereuses : elles aideroient le dévoiement de l'os du pied ; il fant an contraire laisser à cette partie toute la force qui lui a été départie , mais se lièter de faire brêche à la paroi, et d'extirper la partie auterieure du sabot, à compter de la couronne à la soie sur une aurface de deux bons travers de doigt. Cette opéraration faite, on la se saigner copieusement la partie dans le petilure (No. 17); on la retire et on la panse comme il a été indiqué, en observant de remplir la cavité, résultant de l'extirpation de la paroi , de plumasseaux imbibés u'essence de térébenthire.

On comprend que si le mal a fait plus de progrès, que si l'os au pied est catié, vermoulu, &c. &c.; il y a une veritable témérité à entreprendre la cure de tels maux, et qu'une telle tentative est une preuve signalée d'impéritie.

Nous observerons cependant qu'il est des fourbures anciennes, pour la guérison desquelles l'art n'agit pas sans succès ; mais il cat aisé de sentir que les parties renfermées dans le sabot. ne sont que génées, et plus ou moins doloureusement comprimées; elles ne sont accompagnées ui de fièvre , ni d'inflammation , soit générale , soit partielle ; alors la maladie doit être regardée comme chronique : il faut la rendre aiguë, et c'est à quoi il est aisé de parvenir ; pour cet effet , on frictionne matin et soir les extrémités malades avec l'essence de térébenthine , à compter de la partie supérieure du canon jusqu'à la couronne : on réitère ces frictions le lendemain , et même le surlendemain ; l'inflammation et l'irritation qu'elles suscitent, opèrent souvent et en très-pou de tems la résolution du sang et des humenrs qui génoient et comprimoient les parties contenues dans le sabot ; elles exigent au surplus la promenade pendant la durée de l'action de l'essence de térébenthine, et n'excluent point les fontes d'huile de laurier sous la sole, ni les cataplasmes defensife (Nº 15).

Traitement de la fourbure dans les bêtes à

La fourbure qui affecte les bêtes à cornes et les bêtes à laines, est moins dangereuse et plus facile à guérir que celle qui attaque le cheval , par la raison que les sabots du même pied n'étant amais aussi grièvement attaqués l'un que l'autre, l'animal trouve toujours dans le sabot le moins malade, les moyens de ménager la sensibilité de celui qui l'est le plus , au reste le traitement de la fourbure pour ces sortes d'animoux est moins compliqué que celui prescrit pour le cheval; des breuvages délayaus (No. 7), des lavemens de la même nature (No. 12), des saignées à la jugulaire lorsqu'elles sont indiquées par la dureté du pouls , des scarifications sur les côtés extérieurs des couronnes, des cataplasmes défensifs (No. 15), et le repos en triomphent fort aisément.

On observe cependant une différence esseutielle entre les effets de cette malarlie dans ces différentes espèces , ses progrès dans les ruminans opèrent plutôt la chûte du sabot, qu'ils n'en déranrent la contexture ; tandis que dans le cheval , le mulet et l'ane , la chûte de cette boëte est aussi rare que l'altération de sa configuration est fréquente : quoi qu'il en soit , la chûte de cette partie n'est point mortelle dans les uns et dans les autres ; elle est seulement moins long tems à se régénérer dans les ruminans, qu'elle ne l'est dans les solipétes. Pour parvenir à la régénération de ce corps , il faut ebercher à consoli-der les feuillets qui coëffent l'os du pied, avec des plumacesux imbibés d'essence de térébenthine, et à cutreffeir la souplesse de bourrelet coronairo , et de la peau de la couronne d'où doit naltre la nouvelle production.

Nous observerous encore qu'il est toujours plus avantarpus d'opérer cette chûte par les instrusiens truchans, lorsqu'il est impossible de conserver le sabot, que d'attendre que la nature s'en délarranse elle-même, par la raison que la natière qui le détache, a lière toujours plus que moins les fessillets appartenans à l'os du pied.

#### Régime.

Quelles que noires, au surplas les causes de la fondore, quels que sivients e affires et l'expèce d'aimin l'qu'ell-attaque, la diète ne auspire d'aimin l'qu'ell-attaque, la diète ne ausnimans voulaides que l'euu blanche (N°, 44), la noutratires coloile ne dedi tière permite que lonque les progress du mai servos arrêtes; et si la mai die avoit pour canne le développement des humours, et la sabure dans les premières que

voies, la nouriturre ne pourra être salutaire, qu'après que Panimal aura été prestablement pur, é.

Dans tous les cas, la promenade au pas et cu man a vet salutaire, qu'aniant que la fourbure n'a pos dérangé l'os du pied; le mourement qu'elle communique aux liqueure, en prérient la siagnation dans les parties déclives, et eu facilite la résolution.

#### FORMULES MÉDICINALES.

#### Bravages.

# No. 1.

Prenez feuilles d'oseille. . . 4 poignées. De chicorée sauvage. . 2 poignées. Sel commun. . . . 4 onces. Sel de nitre . . . 1 once.

Faites bouillir dans deux pintes d'eau; retires du feu lorsque l'oscille sera cuite; coulcz et donnez-en deux doses à una heure d'intervalle.

# Prenez racine de bardane. . . 4 onces. Alcali fixe. . . . . . . . 1 once.

Faites bouillir pendant un quart-d'heure dana deux piotes d'eau 3 retirra du feu, ajortez racime d'Angélique et do Valériause sauvago, do chacune 2 ouces. Fleurs de sureau 2 poignée.

Laissez infuser deux heures ; coulez , et sjoutez au moment de donner le breuvage , sel ammonisc. . . . . . . . . 2 onces.

# .

Prenez Alcali volatil fluor. . . 1 gros. Essence de térébenthine. . . 2 gros.

Mel-z et agitez dans une pritte fiole ; ajoutez ce mélange au breuvage (N°. 2) et doanez surle-champ.

# 4.

Prenez Racine de Gentiane ,
— de Rhubarbe , de chaque . 4 gros.
Boule de mars . . . , 2 gros.

Faites bouillir, ces substances étant concasses, dans trois chopines d'eau pendant douze ou quinze minutes; retiez dy feu, laissez infaser deux heures, coulez et ajoutez,

Sel ammoniae. ..... 2-onces.

Cr

5.

| renez sel d'Epsom 4 onces;                                                                                  | 12.                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rême de tartre 2 onces.<br>Faites bouillir un quart-d'heure dans deux                                       | Prenes breuvage No. 7 et donnes p                                                                  |
| intes d'eau; retirez du feu, ajoutea,<br>euilles de sange.                                                  | Suppositoire.                                                                                      |
| ommités d'absynthe 2 poignées.                                                                              | 13.                                                                                                |
| Laissez infuser pendant une heure; coulez et onnez.                                                         | Prenez savon                                                                                       |
|                                                                                                             | Triture z le tout dans un mortier                                                                  |
| Bourrache,                                                                                                  | mahxea entre les mains, et faites-et<br>que vous introduires dans le rectum                        |
| Chicorée sauvage, . J                                                                                       | Boisson,                                                                                           |
| el de nitre once 1.<br>ettez dans ean bouillante 3 pintes.<br>Laissez infuser une heure ; coulez et donnea. | 14.                                                                                                |
| 7.                                                                                                          | Prenez eau commune                                                                                 |
| renez breuvage Nº. 5 : : pinte.                                                                             | Ajoutez sel de nitre.                                                                              |
| amphre 4 gros.<br>au de Rabel                                                                               | Casoplasme.                                                                                        |
| label , ajoutez au breuvage.                                                                                | 15.                                                                                                |
| , 8.                                                                                                        | Prenaz suie de cheminée bien cuite                                                                 |
| renez breuvage Nº. 6 s pinte.                                                                               | passée au tamis                                                                                    |
| inaigre tartarisé 4 onces.                                                                                  | Liez-la avec suffisante quantité de<br>plus fort possible. Ces cataplasmes                         |
| Faites un peu chauffer , remuea de tems en<br>ems , jusqu'à ce que ces substances scient mê-                | renouvelles toutes les quatre peures                                                               |
| es et dissoutes.                                                                                            | Bains défensifs.                                                                                   |
| 9-                                                                                                          | 16.                                                                                                |
| renez breuvage No. 6 z pintes.                                                                              | Prenes sel ammoniac                                                                                |
| Môles et faites dissondre comme ci-dessus.                                                                  | Vinaigre de saturne.<br>Eau de puits, la plus froide possible.                                     |
| Lavement.                                                                                                   | Rites tremper la partie malade p<br>heure.                                                         |
| 10,                                                                                                         | Ce bain peut servir plusieurs fois                                                                 |
| renes décoction du No. 6 3 chopines.                                                                        | tention de ne s'en servir qu'après l'a<br>froidir dans l'eau de puits, où po<br>on plonge le vase. |
| zites dissoudre à chaud, et donnez pour un<br>avement, après avoir vidé l'animal.                           | on pronge se vase.                                                                                 |
| 21.                                                                                                         | Prenez eau de puits                                                                                |
| renes lavement ci-dessus ,                                                                                  | Ajoutes acide vitriolique                                                                          |
| ijoutea aloës 2 gros.                                                                                       | Et faites tremper la partie comme<br>MM. CRABERT ET                                                |
|                                                                                                             |                                                                                                    |
|                                                                                                             |                                                                                                    |

FOU

Faites dissoudre à chaud et donnes comme ci-

pour un lave-

1 once.

da marbre ; n un rouleau

seigie, deux 1 once.

le vinaigre le doivent être

4 onces. . 1 sean.

pendant une

, si on a l'atavoir fait réour cet effes

> r sean. 4 onces.

HUBARD. FOURMI, FOURMI. ( M:t. med. ). Formica off.

Ls formal est un innecte très-vané pour son travail, as diference et non économie. Lorquéon l'examine au meroscope, il est trèv-cariera pur vantage de la companie de la co

Les farmis sont carnacières; elles ne s'attacleral pas seillement aux carcasse des hannetons on autres inaccies, mais si l'on jette dans une fourmillière, une grenoulle, un lez al, une vipère, un oiseau, on les trouvers au bout de que'ques jours discegiere dans la plus grande perfection; ¿Cest un moyen d'obtent les squelettes de cets animax plus déficiement préparés, qu'ils na pourroient l'être par la main des plus babiles aux omittes.

Il y a du risque à irriter les fournit; elles durient sians la peau un petit aiguil on qu'elles out au derizière, et insimuent dans la plaie que liqueur âres et mordicante, qui occasionne des prêties enflures accompagnées de ideangraisons, mais dont on se guerit en appliquant sur la mais de la compagnée de ideangraisons, mais dont on se guerit en appliquant sur la contrate de la compagnée des la compagnée de la compagnée des la compagnée de la compag

Les formité causent un grand dommage aux prairies de delles s'adonneut ; lelles Irilient en quelque sorte les terreiss qu'ellus fréquentent ; diminient le fourage, altérnet la sève d'Phérby, et ne lisseent au létait qu'une nourriture pernécieus. Elles sont souvert en la grande abondance, que ce qu'en ausgent les oiseans ne est obligé de les altérnire ance de l'euil bouil-batte, de l'urine, de la décoction de tabate, ou de feuilles de noyer.

On tronve dans le journal de médecine, rédigé par Roux, des ubservations qui prouvent combien il cat daugereux de respirer la sapeur qui sort des fourmillères, ou des vases dans lesquels il y a un graud nombre de ces insectes, morts nouvellement ou eucore vivans.

Medecine, Tome VI.

Un homes roulent d'urit aure fearm l'ilerà courrit d'une cloche du vers, et il les fit siesi pièri ; unus en relevant la cloche, ayant improduent un approché son varge de l'endoussionna sur le champ un volcett mal de tête; peu à peu ann corps restil, il (proute product trant une uni des agient ons et des auxietes, qui ferent requient la peu annue product product product requient la peu annue product product product requient la peu, et le claime revini per degrés, cette écuption dura trois jours, a près lesquels as peus desput éculières et se pela.

Les auteurs de matière médicale ont représenté la fourmi comme apéritive, distrétique, stimulunte, échaussants on fondante. On a ordoune leurs œus intérieurement punt saire rendre des gents ; cependant on les croit caustiques.

La subianace même des fourmis desaéclées en poudre, a évi donnée la ladose d'un scrupille ou de deux gros, en infusion dans du vin bianc. On a crue ce readée convenable dans les maladies de la peau. On priend que le suc qu'on tre des fourmis en les écreauts escluentes; o en excrant desats un peu de viu blanc, et l'eau qu'on et et l'eau qu'on le et l'eau de la serié de commercatie; pourre qu'elle ne doire as cause qu'à l'engorgement du conduit sudisif.

On prépare avec une grande quantité de fourmés, ou une lournillère qu'on met dans unouet, des bains et des douches, dont on vante l'uange dans des paralysies, des trembhemes de membres, der amisdies d'articulation, la goutte, et non pas dans l'ondème et l'hydropsies, comme on l'a prétende on l'a prétende.

Toute la fourmillière distillée avec de l'osprit de vin, dit aussi Vogel, passe pour avoir uue vertu apirodisiaque et ausleptique, si l'un pread intérieurement de cette liqueur. On l'emploie extérieurement contre la paralysie et l'atrophie des membres.

Schulz assure que le suc des œufs injecté dans l'oreille, corrige la dureté de l'ouïe et remédio au tintement.

On a encore conseillé une luile faite avec des fournis es posées an soleil dans un vaissement clos, et de l'huite l'altive, qu'on fait ensuite chauffer au bain marie, pour axeiter l'exerction de l'humeur sémunde, en ffottaut les paries de la génération.

Je crois que parmi ces vertus, il en est un bon nombre d'illusoires et même de nuisibles Qqq dans les circonstances où on les a proposées. Ce suédicament a une acrété partieulière qui doix le fsire redouter des médecins pridens, mais qui doit aussi engager à en constater avec discrétion les vertus possibles.

Il ne me reste plus qu'à dire quelques mots aut la nature de cet insecte. Margraff a obtanu une grande quantité d'huite essentielle de fourni, en les distillant à l'eau, dans une retorte mise dans an bain de sable; cette huite est rougeâtre, a'épaissit facile ment par le froid, est trasparents, et brûle comme toute autre huite.

Les fourmis contiennent un acide particulier si aboudant er si fort, qu'en jetant dans une fourmillière une fleur bleue, elle devient rouge, qu'il frappe l'odorat des qu'on remue une fourmillière, particulièrement pendant l'été; d'enu et l'esprit-de-vin , dans lequel on les a agitées , deviennent acidales. On peut obtenir l'acide par le moven de l'esprit-de-vin et de l'eau, en distillant au bain-marie. Cet acide a fait donner à eette eau le nom d'eau de magnanimité, parce qu'on l'a regardé comme agissant sur-tont sur les organes do la reproduction et sur les voies urinaires, en reveillant puissamment le ton de ces parties. On l'a aussi conscillé dans les foiblesses des v'eillards, dans la paralysie, la disposition à l'apoplexie , la forblesse de la mémoire, l'impuissance, et les autres cas dont nous avonparle plus baut.

Ce qu'on sait déjà sur la usture de cet insecte, nous menera, stremant à des données plus exactes sur l'application qu'on en doit faire dans la pratique de la médecine, ou ses préparations, bisas essayées, pourront être misea probablement dans la classe des reméties les plus émergiques et peut-étre des plus utilse.

On trouvers dans le dictionnaire de M. Valmont de Bommure, une histoire infiniment eurieuse des fourmis de toutes les espèces. (M. Macquare.)

FOURMILLEMENT , famicatio. (Physiolog. ) On entend par ce mot une sensation dans quelques parties, provennat d'une infinité de petits piquotemens qui donneut l'idée d'une quantité de fourmis en monvement, et dont la partie serait conv. r'e. Le fourmillement accompagne souvent certaines lassitudes, certaines ones dans des portions de nerfs des extrémités. Souvent il anciède à l'engour-livement qui provient de divers degrée de prossion sur les organes sensibles. Il n'e t personne qui n'ait éprouvé le fourmillement après s'être engour li le bras on la jambe par quelque pression faite sur le coude on ou jarrer. dans differentes attitudes. On explique ce phésoniène en disant que l'engourdissement procède du rallentissement ou de

la nuspension du conts des esprits animaux, ex le fournill ment suvient lorsque l'obstacle est lerá; il indique la précipitation du flide nervoux remis en liberté; il dure jusqu'à ce que son cours et sa distribution aient repris de l'uniformité. Voy. Nexes. (M. Cransere)

FOURNEAUX. ( Hygiène. )

Partie III. Règles de l'hygiène générale.

Classe I. Règles d'hygiène pour les hommes en société.

Ordre II. Règles relatives aux Labitations.

Les fourneaux dont uons parlous ici, sont ceux qui servent particulièrement dans les cuisincs pour la proparation des alimeus. Il est important qu'ils soient placés dans des endroits où il y ait un courant d'air qui puisse entraîner la fumée, at empêcker que sea vapeurs malfaisantes ne se répaudent dans la pièce où ils sont places. On aura soint d'en éloigner les fumerons allumés, dont la vapeur est excessivement dangereuse. On devroit avoir dans toutes les cuisincs de vastes cheminées, à la nanière de celle des laboratoires de chimia, et y placer les fourneanx, on seroit sûr de n'en être incommodé en aucune manière, quoique l'apprêt des alimens ne présente pas les mêmes dangers que les décompositions qu'on fait dans les fourneaux chimiques ; je crois qu'on devroit être d'autant plus en garde, qu'on a vu plus d'une fois des cuisiniers et cuisinières asphixiés on très-malades, parce qu'ils travailloient dans des endroits trop étroits, fermés, mal bâtis, en un mot, où l'on n'avoit pas pris assez de precautions contre les rapeurs de l'acide carbonique. POLCE CHARDON. (M. MACQUART.)

FORNEAUX. (Pharm.) Les fourreceux de diverses empéces sont nécessaires à la pièratation des médicamens i mais leur description et leur usage appartenant à Part de la phiarnacie propuenent dite, c'est dans le dicionaire de chinie, en partie consacré aux détails de cet art, qu'il fant aller chercher ee qui est relaif à cet objet. (M. Founcaro.)

FOURNIER (Denie), natif de Lagry, ville de France is Brie, fur row dans la communant des chirargiens de Paris, se distingue par l'exercice de etet partie de son aris, qu'on appelle produère et qui consiste à metre et à rejuster un rombe artificie la néleza du naturel. Il fut d'ailleurs plus entrepresant qu'ancturel est de conferes dans les curse difficiers et il invents plusieurs instrumens. Ce chirargien mourule les fournemens. Ce chirargien mourule les fournemens les consentrations de la financia del financia de la financia de la financia del financia de la financia del financia del financia del financia de la financia de la financia de la financia del financ

On a de lui :

Traité de la gangrène, et particulièrement de celle qui survient en la peste. l'aris, 1670,

Il y recommande l'usage de forts escarotiques. Celui dont il se servoit ordinairement, étoit fait avec la chaux, le sel ammoniac, le sel de tartre, l'alun calciné, qu'il joignoit à la thérisque ou à l'ægyptiac.

L'Economie chirurgicale pour le rhabillement des os du corps humain, contenant l'ostéologie, la nosostéologie et l'apocatastostéologie. Paris, 1671, in-4.

Le traité des maladies des os est fondé sur les principes chirurgicaux les plus acrédicis de son tems.

L'économie chirurgicale pour le rétablissement des parties molles du corps humain, avec un petit traité de myologie. Paris, 1671, in-4.

L'Accoucheur méthodique. Paris, 1677, in-12.

Cet ouvrage surpasseroit tows ceux qu'on a écrits sur les accouchemens, si la méthode de l'auteur éciti aussi certaine qu'il l'assure, pour opèrer dans les accouchemens naturels et artificiels, tét, sûrement et sans douleurs.

Explications des bandages, tant en général qu'en particulier. Paris, 1678 in-4.

On y trouve la description et les figures de tous les bandages connus jusqu'alors. (Extr. d'El.) (Govers.)

FOURTOU. ( Eaux min. )

C'est un village du Languedoc, à une demilieus de La-Egues, à côté dequel sont deux, sources shondautes, froides, salees, et peu connuer. On dit que lorsque les pluies sont considérables, il en parolt use roissème, qui s'oblière lorsque la séchersus a lieu. Elle est plus salée que les précédentes, et on préciat qu'elle fournit environ cinq livres de sel, sur viage, quarte livres d'eau. (M. Macçuanz.)

FRACANTIANUS (Antoine) étoit de Vicerae, viile d'Islaid cans les états de la république de Venise. Il enseigna la médecine à Bologne en 1563 1 mis l'année suivante il se rendit à Pedoue, on il rempit la chaire de production de l'avoir en gour matire, parle de lui comme d'un homme de grande érudition et d'un jegente delicus. Fracantieurs mourni n 1559, etfut r mp'a é par ."d ôme Me carielle. Ses ouvrages sent s

De motho gallico Liber. Patavii, 1564, in-4. Bononiae, 1564, in-4, 1574, in-8, avic le Traité de Fallopio, sur la même maladie. Venetiis, 1565, in-8, dans le premier tome du recueil de morbo gallico.

Ca nater ne mobi pes grand partian de frictions mercoritien. Il les condemns d'abord commo un remèdie violent et douteux ; missi a vaoue qu'on fat hollig d'y retaurner au bout de deux sus ; parce que les autres moyen qu'on avuit employ pour arrête à troitence des maux vinérieux ; n'avoient point produit l'effe tattenis ; et que se muna alloit troipiers en tenting et que se muna alloit troipiers en parquer, qu'il rabuit i quelque choire de déclassitions contre le accource.

Consilia medica. Francofarti, 1598, infulio, dans l'ouvrage mis au jour par Scholzius.

Lectiones practicae. Ulmae, 1676, in-8, avec les conseils de médecine de George-Jérômo Velschius. (Extr. d'El.) (GOULIN.)

FRACASSATUS, (Charles) professeur en médecine dans l'université de Pise, étoit de Bologne, et vivoit dans le dix-septième siècle.

Il est auteur d'un ouvrage intitulé :

Praelectio Medica in Aphorismos Hippocratis. Bononiae, 1659, in-4.

Nous avons encore de lui deux lettres amtomiques; une qui traite de la langue et l'butte du cerreau, imprimées à Amsterdam en 1669, la-13, avec celles de Madpighi, son ami intime. Cea Lettres sont, di-no, bien fobble pour être mises à côté des ouvrages de Madpighi, et l'on ajoute que Fracasaus étôti plus érudit que bon observateur. (Extr. d'El.) (Gouix).

FRACASTOR, (Jérôme) médecin célèbre, é tout de Vérone, où il saquit en 1483, de Paul-Philippe et de Camille Muscarelli. On dit qu'étant encore enfant, sa mère qui le porroit dans les bras fut écrasée d'un coup de foudre, sans qu'il en fit lui-même incommodé.

Fracastor d'appliqua avec la plus grande ardeur et s'avança tellemant dens l'untelligencles langues, des belles-lettres et des sciences, qu'il devint bon poète, excellen philosophe, grand médein et savant astronome. Ces qualités le frent besucoup estimet. Le général des troupes vémitiennes lui donna toute as coa-

Qqq a

fiarce; Fracastor le suivit pendant plusieurs campagnes à titre de médecia, et ne le quitta qu'à sa mort arrivée en 15.5. Il retourna alors dans sa patric.

L'histoire de son temps nous apprend qu'il obligea les pères assemblés à Trente de transférer le concile à Bologne, por la crainte d'être exposés à contrae et la maladie contagiouse qui regnoit dans la première ville, ainsi qu'il est dit dans le décret de la VIII session tenue le 11 mars 1547. Quelques auteurs ont écrit que le pape Paul III avoit engagé Facestor à parler fortement sur les suites qu'on devoit craindre de cette maladie parce que n'éiant pas en honne intelligence arec l'empereur Charles V, il vouloit retirer le concile d'une ville qui dépendait de ce prince, pour le transferer dans une des places d'Italie qui sont soumises au saint Siège. Qu'elle qu'ait été la cause de la translation du concile, il est sûr que l'on tint à Bologne la 1X session, le 21 avril 1547, et la X an mois de juin suivant. Mais on remit le concile à Trente, par la bulle de Jules III , du premier décembre (550, et la XI session s'y tint le premier de mai 1551.

Ce médecia était en commerce de lettres a ec tous les grands hommes de son temps , spécialement avec le cardinal Hembo, qui étoit son smi particulier. Ce fut à lui qu'il d d'is son poème intitulé : Syphilis, c'est-à-dire, du mal venerien ; et Bombo, après l'avoir lu , en trouva la versification si riche et si belle, qu'il l'envoya à Sannazar, cilibre poste latin et italien. Celui-ei fut également satisfait de la lecture de cet ouvrage, il avous même as ear-dinal Hippolie de Medicis, et à Jenn-Bastisie de Mantoue , det le Alentinan , qu'il estimoit plus ce poème , que celui qu'il avoit composé de partu virginis, et auquel il avoit travville pendant vingt aus. En ellet, la pore intitulle Syphilis est un ouvrage duss le goût des géor-giques de Virgile, dont la versitéation est rele et nombrense, les images vives, et les pensées nobles.

Fracaster se retira sur la fin de sa vie dons une maison de campagne près de Vérone, située à Capsi un pied du mout Ba'do, où il s'appliqua à l'étude de l'astrologie et de la cosmo, raphie. Il y mount d'apoplexie le 6 noût 1553, à l'age de 71 aus. Son corps fut transporté à Verene et inhumé dans l'enlise de Sainte Enphémie.

Tous les ouvrages de ca médicin ont été imprimés sons ce titre :

Opera omnia philosophica et medica. Les

principales éditions sont celles de Venis. 1555 , 1584 , in-4 , 15q1 in-8 1 de Lyon , 15q1, deux volumes in - 8 : i'n Montpellier , 1622 , deux volumes in-8 : de Genere , 1637 , 1671 , deux volumes in 8 : de Padoue , 1739 , deux volumes iu-4. Voici le catalogue des pièces con emues dans ce recenil, et les éditions partieulières de la plupart d'entr'elles :

Syphilidis , sive , de morbo gallico libri tres. Veronae , 1530 , in-8. Easileae , 1536 , in-8. Antverpiae , 1562 , in-8. Londini , 1747 , in-4.

Ce poëme fut traduit en italien et imprimé à Naples, 1731, in-8, à Bologne, 1738, in-4, à Vérone, 1739, in-4. Il fut aussi mis eu françois avee des notes, Paris, 1753, in-8.

Homocentricorum, sive, de stellis liber unus. Vinetiis 1538, in-4, avec le suivant.

Libellus de causis dierum criticorum.

De sympathia et antipathia liber. Venetiis 1548, in-8. Lugduni, 1550, in-12, 1554, in-8, avec l'ouvrage suivant.

De contagionibus et contagiosis morbis et earum curatione libri tres. Nangerius, sive, de poction dia ogns,

Turrius , sive , de intellectione dialogus,

C'est pour faire honneur à ses amis André Navegerio et les trois frères Turriani , qu'il a ainsi intitule ces dialornes.

F.ac storius , sive , de anima dislorus. De vini temperatura.

Josephi Lb f dua.

Médicis-

Carninum liber unus.

Alcon , sive de cura canum venaticorum. Il a tiré cet ouvrage de la bibliothèque de

On a publié divers éloges funêbres pour honorer la n'emoire de Irneastor. Le suivant est d'And & Funde de Verone , et on l'estime par-dessus tous les autres :

Longè vir unus omnium doctissimus. Vernna per quem non Marones Mantuae . Nec nestra priscis invident jam sucula ; Virtute summam consecutus plorinm, Jam grandis wed his conditur Fracastorius. Ad t istem accebae mortis ejus nuntium Ficina flerit ora , flerant ultimae Gentes , p riisse musicorum candidum Floren , optimarum et lumen artium omnium, Quand ce médecin vint au monde, ses lèvres se tenoient si fortement l'ane à l'autre, à la réserve d'inne petite ouverture au milieu, par laquelle il pronoit l'aliment, qu'il fallut qu'un chirurgien les séparàt avec l'instrument tranchent.

Scaliger, pour timoigner Pestime qu'il faisci du talent mercelleux que Fazarator avoir pour la poble ; compon un poine inituilé dans Fazaratores. Mai il y a des mommesse plus médecin. On mit à Padous, dans les cloires de Bienichtims, la atum de Fazarator en cuivre, avec ceile d'André Naragarios, noble similiers, avec ceile d'André Naragarios, noble similiers, mi de l'un et de Pariter. Comme ces deux grands hommes avoirnt été liés par Pomité in les récinecs et les benus aris, Rammaio voisit les récinecs et les benus aris, Rammaio voisit aux de l'un et de public dans le même carbrist.

La ville de Vérone, qui autrefois avoit fait dresser de glorieux monumens à la mémoire de Citul'e et de Pline, voulut faire le même honment à Fracastor, poirt donner une preuve éternelle de l'estime qu'elle faisait de son mérite. Elle fit élever en 155 une statue à se médecin, et elle fait mettre cette inscription sur la base :

HIERONYMO FRACARTORIO

Parli Philippi Filio

Ex Publica Authoritate.

Anna M.D.LIX.

(Fxt., dPE/.)(Govlix.)

# FRAGMENS PRÉCIEUX. (Pharm.)

On donne en platameie le nom des cinifigeneme périeux aus Gengeritatus goman-sloot fragment périeux aus Gengeritatus goman-sloot de production de la companya de la companya qu'on lindet autrolos entrer dans des prinsus. Physemine je saplat, l'Meriande el la topase; l'hyarine je saplat, l'Meriande el la topase; l'hyarine je saplat, l'Meriande el la topase; tagné est pirres dares permi les médicaments a la dispute de la companya de la companya de la companya da de junqui les ratinizer des veraus cordades es alcadéres. Il ya longérona que lora est da la companya de la companya de la companya de la fait plus d'usage; (M. Feckerov, O. Do a ésa fait plus d'usage; (M. Feckerov, O. Do a ésa

FRAGON, hour freion, ruscus aetaleaus I. On sait que la recine le ce sous-arbrisseau rest grosse, tortues, qu'elle serpente et quelle cet grante de plusieurs libres cyludriques. C'est cette partie qui est principalement d'auge en médecine. Hes pase d'odeur; mais elle ras un peu de comment de la comment de la

nien a fait le plus souvent un ge que dans ce mélange, il resteroit pour justifier le titre im-posont qu'on lui a donné, de l'employer séparément et de hien examiner ai c'est bien réellement une racine apéritive majeure. Je sais bien qu'on s'en aert souvent dans les tisannes, apozèmes et bouillons spéritifs, et qu'on la pres-crit, sous cette forme, contre la jaunisse, l'hydropisie, les pâles couleurs, la gravelle ; ce qui indiqueroit qu'on la regarde comme un apéritif universel, ou plutôt ce qui montreroit qu'on a'a jomais observé avec précision ses traica vertus, car il y a loin de l'emploi indéterminé et routinier d'un remède, à des expériences raisonnées et faites avec exactitude pour constate? ses effets sur l'économie animale. Aussi les auteurgexacts gardent le silence sur les vrois s vertus du fragan , ainsi que sur son usage , et on p ut citer, parmi ce nombre, le judicieux Bergins, qui a élagué de sou traité , tant de fatras prodigués dans d'autres ouvrages de matière médicale. Au sorplus, l'infusion aqueuse de la rucine du fragon est jounatre et ressemble un pen à celle du thé ; elle a une odeur forte et désagréable, et quand on y fait dissondre ilu sulfate de fer on vitriol de mars, elle prend à peine une couleur plus foncée. (Pinei.)

FRAI DE GRENOUILLE. Foycz Gre-NOUILLE. (M. MAQUART.)

FRAIS. ('Hyglenc.)

Partie II. Des choses improprement dites

Classe I. Circumfusa. Ordre I. Atmosphère,

Section I. Air.

On dit prendre le fraits, lorsqu'on respire Pair reffrichispant et aerschalb que protente certains vents du non-lest, dans les jours les plus chatuds de l'été. On sait combien les vents alivés de l'Inde, et les vents fait de l'América, rivue, non stathaires sous les zones le misfrichauffres, et que sons eur, il seroit impossible à l'opére humaine d'y sulsister.

La centilation de l'air, lorsque la température est inférieure à celle du corps, produit cette seusation fraiche dout on paut se tendre compte, seus que le thermonètre l'aireste, parce que l'aire qui nous touche sa treaturée dien avant d'avoir pu prendre la température du corps.

Il fant être en ganle contre l'air frais, toutes les fois qu'on vient de faire qu'du'ex-roice violent, qu'on est très-échauffé, et qu'on transpire abondamment. Voyez le mot Air (1000.)

. 440 ), où l'on parla du double avantage de l'air frais; savoir, de raffraichir le poumon momentanément, et d'y développer l'air vital. Voyez en outre Éri et Chancement.

On doit prendre la même précaution relativement aux boissons fraiches que pour l'air frais. Les circonstances qui proscrivent l'un, duivent éloigner les autres. Mais on peut dire qu'en général ces sortes de boissons conviennent par-faitement aux tempéramens bilieux, nrdens et enflammés, dans les maladies putrides et bilieuses, dans la saison la plus brâlante de l'année, dans les climnts où la chaleur se développe avec le plus d'énergie.

Les boissons fraîches qu'on désire le plus, se tirent ordinairement des acides tels que le vinnigre, les citrous, les oranges, les fruits ronges, les semences émulsives, dont on rend les verms tempérantes et raffralcuissontes , encore plus actives, en les tenant nu frais, dans les caves, dans les puits, dons l'eau, et à l'abri de la température chaude dons laquelle nos corps se trouvent. Voyez Acides RAFFRAI-CHISSANS, GLACE. (M. MACQUART.)

FRAISE, ( Cuisine. ) Hygiène.

On donne ce nom à une partie ou à une membrane des animaux, qui enveloppe et soutient leurs intest no ; on mange cuites au pot les fraises de veau et d'agnesu ; on y fait des ssuces avec le sel, le poivre, du vinaigre, et si l'on veut des fines herbes. Ces fraises sont fort grasses et de digestion fort difficile; elle ne conviennent qu'aux estomacs vigoureux. (M. MACQUART.)

FRAISE, s. f. (Hygiène.) Fraga.

Partie II. Choses dites improprement nonpaturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section I. Végétaux.

La fraise est le fruit du fraisier. Fragaria.

Le fraisier est un genre de plante à fleurs polypétalées de la famille des rosiers, qui a de tres-grands rapports avec les potentilles , les tormentilles, etc., et qui comprend des herbes vivaces, peu élevées, venant en touffe.

Les feuilles de ces herbes sont presque toutes radicales pétiolées, composées ordinairement de grois folioles ovales, dentées on scie, et ont licieux de la nature ; elles sont genéralement

des stipules courantes , adnées à la base de leurs pétioles : les fleurs sont disposées en bouquet terminal, sur des pédoncules souvent divisés, et produisent des fruits rennrequables par le receptacle des graines qui se renfle , et detient pulpeux, succulent, odorant, et d'un goût exquis : il acquiert l'aspect d'une baie grande et communément ronge tre à l'extérieur. Outre les feuilles et les tiges qui naissent de la racine de cette plante, cette même racine pousse communément des rejets ou coulans, qui rampent sur la terre, y prenent racine, produisent à chaque nœnd enraciné , des feuilles et des tiges semblables aux autres , et multiplient ainsi abondamment les individus de l'espèce.

Nous désignerons seulement ici le fraisier commun , avec ses trois variétés.

Fragaria vulgaris, c. B. C. 326. Tour. 295. Fragaria (visca) flagellis reptantibus. Lin. hort. clif. 192. Ses variétés sont le capiton.

Fragoria fiuctu parvi pruni magnitudine. B. P. 327. Tournel. 296.

Le fragaria muricata. Lin. Sp. p. 2, p. 709 Le fratiller.

Fragaria chyloensis, fructu maximo, foliis carnosis , hirsutis: Fies. itin. p. 70 , t. 11.

Il v a une autre espèce utile, c'est le fraisier de Versuilles. Duch. Fragaria (monophylla) foliis simplicibus.

On trouvera dans le dict. de bot. vingt-cinq espèces de fraisiers décrits avec soin par M. Duchesne; nous y renvoyons. t. 2, p. 528.

Lin.

En général on peut distinguer les fraiscs, en fraises demestiques qu'on cultive dans les jardins, et en faises sauvages qu'on ramasse particulièrement dans les bois. Les premières, sans avoir un goût meilleur que les autres, sont plus grosses, plus beiles, et plus estimées. Il y en n du Chili et du Perou, qui sont aussi grossea que des noix ; mais on observe que leur qualité est inférieure à celles des fraises qui sont plus petites. On remarque encore in couleur dans les fraises. Les unes sont rouges, et les autres blanches : elles doivent être choisies grosses , pleinas de suc, et bien mures, d'une odeur agréable, et d'un goût doux et vineux.

Les fraises offrent un des fruits les plus dé-

estimées ; elles font l'ornement des dessertes Elles conviennent à tout âge , à tous les tempéramens, sur-tout aux bilieux et aux sanguins. Elles sont rafiralchissantes , tempérantes et de facile digestion.

On fait avec des fraises et du sucre, une boisson qu'on nomme eau de fraise. Elle est rôs-agréable, et on s'en sert dans les grandes chaleurs de l'été : elle raffraichit, humecte et désalière. On en fast encore des glaces qui sont excellentes.

La matière médiçale emploie l'eau de fraise acteur d'un les chaleurs d'un les chelleurs d'un les chelleurs d'un les chaleurs d'un d'un les chelleurs d'un les chaleurs d'un d'un les chaleurs

Li fraine, dit Bartholin (cent. 3, kist. 5-; ), est d'une olere segrèble, d'un godt avare mêlé d'une peud l'acidate; elle raffrachit, kumerte, appaise la sonf, excite la soure, provoque les usines, ce qui a engagé Gener (epist. p. 92) à la recommand re contre le calcul. Elle dissout la bite mander en consistent de la contre de l'acidate en consistent de la contre de l'acidate en consistent de l'acidate de l'acidate en consistent de l'acidate de l'acidate en consistent de l'acidate en consistent de l'acidate en consistent de l'acidate en consistent de l'acidate en la consistent de l'acidate en l'acidate en la consistent de la consistent de l'acidate en la con

La racine de fraisier donne un médiement fort en mage; selle est apéritée, fondante, diurcique; élle entre comme l'annais dans les tianness, dans les spozèmes et les Bouillons apérdifs. Elle ent enployée dans les mêmes exp, mais elle est moins cétauffante; quelques-uns la regardent comme affiritélismente. Le la crois plus shérmecat un peu amère et conséquemment atomachique. Chi. Macquant.

Partie II. Des choses improprement dites

Classo III. Ingesta.

Ordre I. Alimena. . . Section I. Végétana;

La framboise est le fruit du femboisier.

Le framboisier so nomme aussi rente du Mont Ida, Rubus Idaeus spinosus, c. B. pag. 479; Tournef. 614.

Rubus Idaeus spinasus fructu rubro et albo, B. .

Rubus foliis quinato-spinatis ternatisque, caule hispido. Lin.

On distingue sept espèces de framboisiers.

10. Le framboisier commun.

2º. Le framboisier à fruit blanc, dont une variété a la feuille panachée.

3°. Le framboisier sans épine.

4°. Le framboisier à fruit noir de Virginie.

5°. Le framboisier tardif ou d'automne.

6º. Le framboisier du Canada, odorant, à feuilles aimples, sans piquans.

7°. Le framboisier de Pensylvanie, dont les tiges ont le sommet bleultre et peu épineuses.

En général, le framboisier est une espèce de ronce, dont la racine est longue et divisée en plusieurs branches serpentantes. Les tiges sont épineuses , nombreuses , et s'étévent de cinq à six pieds. Elles sont droites, tendres, moëlleuses et garnies d'épines. Ses feuill s ressemblent à celles de la ronce o dinaire ; plus tendres et plus molies, d'une saveur nustère; les fleurs composées de cinq pétales , sent en rose béanches, portées par un calien à cinq porties. Elles se changent en fenits communément plus gros que la fraise commune, ronds, un peu velus, ordinairement rouges, d'une odeur suave, remnlis d'un suc donx et vineux. Ils sont composés de plusieurs baies entassées les unes à coté des auties, et contenant chacune une graine.

Ou n donné à cet arbrisseau le nem de Rubus Llaeus, parce qu'il se trouvois lutrefois aboudamment au le Mont III, se en Pitryrie, il vient naturellement dans les los aoubraç ux, sur les voclees armosé d'aux, il se cultive dans les vergers et les jurilius, donné sa fleur en mai et juin, et su finuls en juillet. Il se as parcient que peu, ét sont bientét glatés qu' d'a vermisseaux qui y f'e unem anissance.

La f ambaixe est tanfût rouge, tantôt blemère, elle olfre à Thoame un excellent froit trèsaffialditisant el réve-davoureux. Ou la monge gente, ou melée avec des fraires et ties géneriles, que manifer avec des fraires et ties géneriles, de conservas, des composes, du syong, pet de conservas, des composes, du syong, ou fait avec et êtinitge. On les méle aussi dans la compote êtinitge. On les méle aussi dans la componaire est de per d'importance, et même plein de fantes; on l'a cepend ut i en la meil eur depuis 1608, tant par les additions qu'on y a faites que par le catalogue des plantes qui croissent dans les envirous de Nusemberg, qu'on y a joint.

Bona nova anatomica. Heidelb., 1680, in-4. Parva bibliotheca zootomica. Ibid. 1680, in-4.

De ealumniis in medicos et medicinam. Ibidem , 1686 , in-fol.

De medicis philologis. Witteb., 1641, in-4.

De palingenesia, sive, resuscitatione arti-

De palingenessia, sive, resuscistione artificial plantrum, hominum et animalium è suis cinerbus, liber singularis. Halse Saxonum, 1717, in 4., par les soins de Jeau-Christian Nehins.

Satyrae medicae XX. Lipsiae, 1722, in-8, par les soins de son fils. Ces pièces avoient commencé à paroltre en 1673.

FRANCE (George-Frédéric) fils du précédent enseigna la medecine à Wittemberg et fut membre de Pacadémie des curieux de la Nature, sous le nom de Philacete. On a de lui :

De herbis eired Heidelbergam naseentibus, Heidelbergue, 1687, in-4.

· Catalogus tractatuum, programmatum, & disput: tionum Georgii Franci, patris. Dresdae, 1692, in-4.

Onychologia curiosa, sive, de Unquibus tractatio medico-physica. Ienae, 1695, in-4.

Anastomosis retecta. Hofniae, 1705, in 4.

Diapedesis restituta. Ibidem, 1716, in 4.

(Extr. d'El.) (GOVLIN.)

FRANCO (Jean) étoit d'Eersel, village du Brabant dans la Campine ; il naquit vers le milieu du seizième siècle. Il étudia la philosophie et la modecine à Louvain, mais il quitta cette université pour aller prendre ailleurs le boonet de docteur. Après sa promotion, il se fixa à Bruxelles où il fut r çu bourgoois et pratiqua la médecine aumoins jusqu'en 1594. Comme il avnit aussiétudié les mathématiques, on le charges de dresser les éphémérides , c'est à dire des almanachs pour la ville de Bruxelles. Ils parurent co Flamand avec l'approbation du censeur ordinaire, et la persuission ilu conseil de Brahant, quoiqu'ila fussent remplis de visions astrologiques. Mais ces ouvrages étoient du goût de la multitude. Pierre Bruhesius en avoit fait de pareils pour la ville de Bruges vers 1550, et le ridicule, dont la critique de Rapardas avoit couvert le grand et perpétuel almanach de ce médecin , n'avoit point encore ouvert les yeux du public sur de Madeine. Tome VI.

t lles impties. Le titre de l'ouvrage que J au Toure o do ma pour l'année 15 /41 peut se ren re ainsi en françois :

Ephémériale métionologique, ou grande prognostication et journal des surprenantes révolutions de l'univers 1 mais particulièrement des inclinations favorables des astres par rapport aux Pays-Bar, pour l'an de N. S. 1594. Auvers, 1594, in-4.

S'il est le même que ce Jean Francus d'Eersel. dont parleot les fastes académiques de Louvain , ce mèdecia ne gata pas sa fortune à composer des nimanaclis ; car il devint chanoine de Cambray. Voici ce qui est dit page 223 de cet ouvrage, édition de Louvain , 1650 : Iterum cum anno clo. lo, c. III. ad instantian doctorum facultatis medicae , Cornelius Reyneri Goudanus , decinus ecclesiae collegiata: D. Petri ecque nomine, in absentia D. praeposit, acad mise cancellarius creasset doctorem medicinae Joannem Francum, ab Lersel, canonicum cameracensem, declaravit universitas hujusmodi clanenlarias promotiones, sinè publicis et consuctis solemnitatibus, sibi displicere ; nec tolerundus esse; et ne in posterum amplius fierent, statutum condidit , etc. Le mot iterim qu'en tronve au commencement de la citation , y rat mis par rapport à Michel Baillet de Lille , qui avoit été reçu docteur en médecine dans la même faculté de Louvain en 1567, sans les cérémonies accoutumées. ( Extr. d'El.) ( Goulis.)

FRANCO, (Pierrey chirargien fort labile, citoi de Turrière en Prosence; il vint au monde dans le scizième sècle. Il enseigna l'antonire à Fribourg et à Lausanne; il repéara même quelques squelettes pendant qu'il pratiquoit la chirargie à Berne, et il en fit présent à la bibliothèque de cette ville. Il publia anssi un trâité en trançois dont il y a deux éditions.

Traité contenant une des parties principales de chirurgie, laquelle les chirurgiens herniaires exercent. Lyon, 1556, in-8.

Traité des Herries conterant une ample déclaration de toutes leurs expèces, et autres excellentes parties de la chirurgie; à savoir de la pierre, des catanactes des yeux et autres maladies.... avec leurs causes, signes, accidens ; anatomie des parties offectés et leur critire guérason. Lyon, 1661, in.8.

Il y parle de la taille au haut appareil. On prétend qu'il cut le premier qui en ait fait mention , et que personne n'a pratiqué cette opération avant lui. Tons les chirurgiens de son tema n'ouployeient que le grand appareil ; ils le faisoient même , suivant la remarque R r r du ilocteur Freind, avec une telle timidité, qu'ils remettoient l'extraction de la pierre au l'endemain, lorsqu'il survenoit une hémorrhagie au moment de l'opération.

C'est du nom de ce chivurgien que le haut appareil a été appellé Methodus Franconica, comine c'est de l'endvoit où l'on fait l'incision , qu'il a été nommé Sectio hypogastrica. Cette méthode de tailler consiste à ouvrir la vessie dans son fond, et au milien de l'hypogastre. A peine Franco cut-il mis cette operation en usage, que les chirurgiens de son tems la condammerent et n'en parlèrent que pour la décrier. Franco l'a rependant pratiquée avec succes, in 1560, à Lausane, sur un enfant de deux ans. La pierre de cet enfant, qui étoit à peu-à près anssi grosse qu'un œuf de poule, ne put jamais être tirco par le grand appareil , auquel ce chirur: ien avoit d'ahord eu recours. Il proposa la méthode dont nous parlons , et il s'y décida par les sollicitations des parens du malade. Quelque grand qu'eût été le sucrès de cette opération, il ne balance point de l'attribuer au hazard plutôt qu'au savoir dirigé par des lumières retléchies ; il est mêmo si éloi né de vanter cette muvelle méthode, qu'il expose tous ke dangers que court celui que l'on taille.

La cure de l'enfant de Lausanne parfoit trop hautement en faveur du haut appareil , pour no point frapper l'esprit des chirurgiens qui jugeoient des choses sans prévention ; mais elle n'en persuada aucun. Ils furent tous de l'avis de Franco Jui-même sur les dangers qui accompagnent cette méthode de tai ler; et comme l'on suivoit alors l'opinion d'Hippocrate , qui vegarde les plaies de la partie supérieure ou membraneuse ile la vessie pour mortelles ou du moins extrêmement dangereuses, il n'en fallut pas davantage pour autoriser le commun des chirurgiens à décrier ouveriement la nouvelle méthode. Mais depuis ce tema-là , les gens de l'art ont appris de la structure anatomique des parties que l'an coupe, et de l'expérience, qu'une incision au-dessus des os pubis n'a rien de dangereux, lorsque celui qui la fait connoît parfaitement la situation de la vessie. En effet plusieurs opératenrs ont exécuté la taille au haut appareil avec assez de anccès, pour lui donnev de la vogue : tels sont Bonnet . Greenfield , Proby , Jean Donglas , Cheselden , Thornhill , Smith , Pye , Macgill, Morand , Heister, &c. On a rependant insensiblement abandound cette methode , ou du moies on a boreú sa convenance à quelques cas particuliers, parce que l'incertitude de la r usute i companie avec les avantages constans de l'appareil latéral, a fait pancher la balance du côté du Jerujer-

( Extr d'El ) (Coulin. )

FRAXINELLE ou DICTAME blanc , fraxinella. L. (Mat. med.)

Cette plante vivace vient d'elle-même dans les bois du Languedoc, de la Provence, de l'Italie et même de l'Allemagne. Elle porte aussi le nom de dictame dans les houtiques ; mais il. faut se ressouveniv que les feuilles du dictame en matière médicale, désignent les feuilles du dictame de Crête, et que par racines du dictame, on entend toujouvs les racines de notre frazinelle. L'usage qu'on en fait en pharmacie est moderne, et il étoit inconnu des médecins arabes, Quoiqu'en n'employe que les racines, ou plutôt l'écorce des racines , il faut remarquer , pour se former une idée des vertus de cette plarte, que les extrémités des tiges et les pétales des flours sont couverts d'une infinité de vesionles pleiues d'huile essentielle, comme an peut l'observer facilement , à l'aide ilu microscope : elies répandent dans les jours d'été , le soiv et le matin , des vapeurs éthérées inflammables , et en telle abondance, que si on place au pied de cette plante une hougie allumée, il s'élève toutà-cons une grando flamme qui se répand sur toute la planie. Lorsqu'on distille cette plante dans un état de maturité convenable , elle fournit beaucoop d'esprit recteur.

En médecine en n'emploie guères d'autre partie de la plante , que l'écore de sa racine ; cette écorre est assez éjaisse , blanche , roulée comme l'écorce de cannelle ; elle est acre et amère, et son odeur est agréable et forte, lorsqu'elle est récente. Toute la racine , ainsi que l'écorce de cette plante, abonde en buile essentielle subtile, et elle contient une portion considérable de sel essentiel qu'en dit approcher de la nature du muriste ammoniacal. La dose de cette écorce est depuis un gvos juggu'à trois en substance , et jusqu'à deux onces en infusion. Sans nons arrèter aux vertus imaginaires et non constatées de cette plante, nous ferons vemarquer qu'on l'a fact entrer dans plusiours médicamens cordienx. andorifiques et anti-hystériques, et dés-lors on est reste dans nue obsentité profonde sur ses vraics propriétés, car comment pent → n distinguer dans un médicament très-composé, à quelle anhstance il faut attribuer l'effet qui résulte du melange. M. Stork a fait des observations plus précises suv cette racine ; elles tendent à prouver qu'elle a beaucoup de vertus pour guérir certaines maladies chroninges. Il en a fait une essence avec l'esprit de vin , et un vin médicamenteux. C'est sur-tout l'esserce ou teinture spiritueuse qu'il i mploje contre l'épitepsie, bravers, les fièvres intermittentes, la suppression menstiu-lle et les fleurs blanclés ; il importe de multiplier encore de semblables recherci es qui sont naturellement suggérées par les principes actifaque fournit cette plante. Il faudroit même que ces essais ne fussent pas bornés à l'écorce de la racine, et qu'ils s'étendisseut encore aux tiges et aux fleurs; mais il ne faut point oublier que , pour que ces expériences soient bien concluantes, il convient que les parties de ce végétal soiens le moins qu'il est possible, altérées par des mélanges étrangers, que ces expériences soient varices et répétées aur divers individus, et qu'on ne puisse point se mérrendre sur la vraie cause des effets qui peuvent en résulter. Jusqu'ici les fleurs de fraxinelle n'ont été employées que pour des objets d'agrément, et on sait que cans des pays chauds de l'Europe, on tire de ces fleurs une eau distillée très odoriférante, dont les dames en Italie se serveut comme d'un cosmetique également innocent et agrénble.

#### FRAYEUR, s.f. (Pathologic.) (Voyez Peur.) (M. Mahon.)

FREIND, (Jean) de Croton, ville d'Angletrer daus le Comit de Northamption, vint au monde en 1675. Son père, ministre de la mêne ville, l'euroya de bonne heure à Westimistre pour y prendre la première teinture des lettres. Pristad y hi de grands progrès, et pour sontenir en lui une avient qu'i le portoit à resloubler en lui une avient qu'i le portoit à resloubler en le la comme de la comme de l'est de la comme de la comme de la comme de l'est de la comme de la comme de l'est de la comme de l'est de la comme de la comme de l'est de l'est de la comme de l'est de l'est de la comme de l'est de

(M. PINEL.)

Ce fut aussi à Oxford qu'il étudia la medecine. A l'age de vingt-huit aus , n'étant encore que bachelier, il mit au jour son Emménologie. ou Traité de l'évacuation propre au sexe. Les mathématiques , qu'il avoit cultivées avec le plus gran I soin , lui fournirent les principaux fondemens de ce traité. Les règles de la statique et de l'hydraulique lui servisent de base ; il ht même voir que ci s règles étoient celles que la nature suivoit dans ses opérations : et prenant la pléthore locale et le nombre des vaissenux pont causes du flux périodique , il parvint presque à démontrer son aysième par des raisons tirées de la structure et de la position du corps de la femme. Il s'étend ensuite sur les causes qui peuvent déranger cette évacuation , soit par diminution , soit par excès. Dans le premier cas, il accuse la fenteur du sang ou la résistance des vaisseaux ; dans le second , il s'en prend au relàchement de ces mêmes vaisseaux et à la ténuité des humeurs. Cet ouvrage a paru sous ce titre :

Eumennlogia, in qua f uxus muli bis menstrui phaenom na, periodi, vitia, cum medensli methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. Oxonii, 1703, in-4. Rotrodami, 1711, in-8. Austelodami, 1726, in-8. Parisiis, 1727, in-12. Il y a une traduction françoise par Devaux, Paris, 1730, in-12.

Freitaf fut nommé professeur de chimie en Puniversité d'Adrid I, Pan 1994, L'Année suiveante, il accompagna le comie de Pétenborous qui alloit porter la guerre de Espaçue. Il y serrit en qualité de médecin d'armée et a près deux campagne; il fit un voyage à Nome pour contraspier à loisir ers célèbres autiquités, dont il avoit de la comossissure par la lecture il y lut re; u seve distinction par Baglisi ex Lancist, mideoiss de cete ville.

De retour dans an patrie , il travailla à ses leçons de chimie , où il s'étend fort au long autres changemens que les corps éprouvent par le feu. Elles parurent un 2709, sous le titre de :

Praelectiones chymicae ; in quibus omnes firè operationes chymicae ad vera principia et ipsius naturae li ges rediguntur.

Il les avoit données dès l'an 1704 dans les coles d'Oxford; mais il les revit avant de les rendre publiques par l'impression. On a encors les éditions d'Amaterdam, 1710, in -8; de Paris, 1727, in-12, avec l'emménologie; i de Londres, 1729, in 8; a en Anglois. Jacquee Lemort a écrit contre Freind au sujet de cet ouvrage.

Feriad, en 1912, fui reçu dans la sociétiroyale de Londres. Mais il fui obligé de cigiiter Londres en cette même année. L'inférêt de sa patrie Papelloit encore à l'emploi pénible de médecin d'armée. Il partit pour la Flande avec le duc d'Ormond qui alloit y commander les troupes sugloises i son voyage fut court, can la paix le ramena à Londres Plannée suivante.

En 1716, il publia à Londres le premier et le troisième livre des maladies épidémiques d'Hippocrate, qui repararent à Amsterdam en 1717, in-8, sous ce titre :

Hippocratis de morbis popularibus liber primuset tertius: his accemmodavit nov. m de febribus commentarios J. Freind M. D.

En 1719, il mit au jour une lettre adressée au docteur Mead, son ami :

De purgantibus iu secunda variolarum confluentium febre edhibendis. Londini , in 4. Reterodami, 1720, in 8.

Hemploie la raison, l'expérience et l'autorité de Rhozes pour confirmer cette pratique; mais il ne s'y tient point uniquement, car il fait encore entrer dans la cure les vésicatoires, les ventouses et la saignée.

Rira

Tout lei avoir ri jouyn. Vannée 1793; il il avoir jou de cut house transpullié qu'en toure dans l'étude des sciences et des beliers. Mai ayant suide au parle contra de la comme de la com

En 1723, Freind dédia à cet ami désintéressé nne lettre Dequibusdam Variolarum generibus 1 imprimée à Londres , in 4. En 1725 , il publia le premier tome de son histoire de la médecire, et le accomi l'année suivante. Il s'étend peu sur la vie des médecins , et semble n'avoir en en vue que de faire remarquer ce que chaque nateur a observé dans l'histoire et la cure des maladies; et à cette occasion , il rappelle avec beaucoup d'exactitude les découvertes des anciens qu'il appuie par ses reflexious. Cet ouvrage, qu'il a écrit en Anglois pendant sa détention à la tour de Loudres , fut réimprimé dans cette ville et dans la même langue en 1751, deux volumes in-8 , sous le titre d'History of l'hysick. Il arcit deja été mis en latin par le docteur Jean Wigan et il avoit paru en cotte lan ue à Leyde , 1734 , in-8; à Paris , 1735 , in-4 , avec les autres traités de l'anteur. Il y a encore une édition françoise de Leyde, 1727, ia 4, et 1728, trois volumes in-8. Etienne Coult en est le traducteur. Il y a aussi une traduction faite par Senac. Paris, 1728, in-4.

L'histoire de la médecine de Freind fut attaquée par différens auteurs. Wintringham mit an jour contre elle , mais sons le voile de l'anonyme, un écrit intitulé : Observations on D. Freind's history of physick showing some false representations of ancient and modern p'ysicians , by C. W. D. M. Londres , 1726 , in-8. D'une autre part , Jean Le lere n'a rien négligé pour soutenir son trère Diniel. C'est dans le tome vinet-sixieme de sa Bibliothique ancienne et moderne qu'il cherche à le justifier sur les reproches de Freind ; celni ci moit relevé plusieurs fautes de chronologie dans Phist ire de la médecine que Daniel Lechre a subliée, Maia Jean Barilie a vivement soutenu le parti de Freind contre Jean Leclere , par l'ouvrage public à Lond es en 1727, in 4 , snus ce titre : A defense of D. Freind and his history of plysick in inswer to the reflictions of M. I colere with remarks upon the age of the greek physicians the in roduction of thymist y in physick. Cette réponse fut encore imprimée A Londres en 1733 , m 8. File a pour objet principal de prouver que Fi. ind a bien placé

Phys. d'Adina", de Paul et d'Akrandre de Tralla, que Leclera coit remoyé d'Autres tems sur le témignage de Rind Moreau. Elle proueucore que Misane est le premier qui ait revouva les vertus astrinçentes et purgaires de la rhubarle, que Réaces na prid de s prégarations chimiques sevant Avicenne, et qu'Actuarius n'a guère ainvi la doctrine des Arabes.

Après avoir donné tant de preuves de son saroir, il étoit juste que Freind filt autant recompensé que son mèrite avoit été reconnu. On avoit oublié à la cour la vivacité patriotique qui l'avoit lait emprisonner en 1722; et George second étant monté sur le trène d'Angleterre en 1727, ce prince le nomma premier médicin de la reine. Mais comme s'il eût suffi à ce grand homme d'avoir été jugé digue de cet emploi important , il n'y fut installé que pour le quitter bientôt. Il sentit les appunches de la mort en 1728, et ses forces épuisées par le travail, j urent à peine fournir à quelques jours de vie. Le roi et la reine , à qui sa conscruation étoit chère, avoient ordunné d'assembler les méilecius les plus renommés pour consulter sur sa maladie , ils leur avoient même fait connoltre le vif intérêt qu'ils prenoient à son rétablissement; mais le mal étoit sans remède. Freind mourut au mois de Juillet 1728. Ce favant homme étoit en si grande considération, que la nouvelle de sa mort ne fût pas plutôt répandue dans le public, que tout le monde se plongea dans la douleur; les grands même le regretterent ; & les foins que le roi prit de sa venve et de sou fils, acheverent de prouver combien il étoit dans l'estime de ce prince. Freind fut enterré à Hitcham , petite ville dans le comté de Buckingham, où sea héritiers lui firent élever un mausolee qu'on chargea d'une inscription funèbre.

Fried West point be consume somber as fracedors, together supersonal monde in Artist (Joanne le plus polit et le plus simulti-come embedies, il devia suis leverus deus fa pretique qui che la plus polit et le plus simulti-come embedies, il devia suis leverus deus fa pretique qui che la Angelettere, comme celle au Angelettere, possible au Angelettere

FREITAG (Arnand ) étoit d'Emmerie ; ville du Jacké de Cléves ; il naquit vers l'an che achienne d'Granique ; mis ce billiographe de achienne d'Granique ; mis ce billiographe es trouge ; aussi ben que Especsa et llacralia qui l'out copié , car il n'y avoit point d'université à Granique du taux d'Arnaud Freitz qui mount au plus tade n. 0.14; 5 après avoir passé la meilleure partie de sa vie dans l'intérieur de l'Allemagne. On a de lui :

# Mythologia ethica. Antverpiae, 1579, in-4.

De escelentorum, potolentorumque facultatilus, ilbre unas Herbornes, 1553, in-15. Bildem, 1614, in-18. Generae, 1503, is-16, avec l'Hortus gevialis de Ju's Chan Baricelli, Brazellis, 1663, in-16. Oknahmyae, 16-77, is-15. C'est un ouverge dièritique qu'il a trabiti de l'Italien de Balthaner Pasarlei, médecin de Bologne. Les qualités des alimens et des boisonns y aon détaillée avec superficiellement.

Arnould Freitag a donné d'antres traductions que je passe sous silence, parce qu'elles n'ont point de rapport à la médecine.

# (Extr. d'El.) (Goulin.)

FREITAG (Jean) vint au monde à Nieder Wésel dans le duché de Clèves , le 30 octobre 1581. Son père se nommoit Etienne Freitag sa mère , native de Rées , petite ville du même pays , s'appelloit Catherine Donneberg. Chasses de leur patrie par les conjonctures du tems , ils se retirerent l'un et l'autre à Osnabruck , et c'est-là que le jeune Freitag commença ses humanités. Il les continua à Cologne ; mais ses parens le rappellèrent bientôt auprès d'eux, de crainte qu'il ne prit dans cette université des princij es contraires à la religion protestante dout ils faisoient profession. Il passa alois à Wesel où il scheva sou cours d'humanités, et se rendit ensuite à Helmstadt pour y étudier la philosophie. Il parcourut quelques académies au nord de l'Allemagne; et après s'être arrêté quelquetems dans celle de Rostoch, il revint à Heimstadt , où il suivit les leçons de Duncan Liddelius et de François Parcovius, professeurs de la faculté de médecine de cette ville. Il profita encore des leçons du célèbre Henri Meibomins; et comme il demeura chez lui en qualité de précepteur de son fils , il ent de fréquentes occasions de converser sur la médecine avec ce grand maître. Les proprès qu'il fit dans cette science, lui méritérent la permission de donner des lecons privées aux j: unes étudians sur la pratique. Il en donna cusuite de publiques en qualité de professeur extraordinaire | et en 1604 , c'es:-àdire à l'âge de 23 aus, il obtint une chaire ordinaire, qu'il remplit pendant quotre ans. Au bout de ce tems, il prit le honnet de docteur, et passi à la cour de Philippe-Sigismond , duc de Brunswick Lunebourg et eveque d'Osnabruck , dont il avoit été nommé premier médecin. Vers 1622, Ernest , Duc de Holstein et comte de Schawenhourg, lui offrit le même emploi, avec la première chaire de mèdecine dans l'université de Rint len, qu'il svoit fondée en 1621 : mais Phelippe Sigismond ne lui permit pas de l'accepter.

Ce prince évêque étant mort en 1625, le deux Piccéric-Uric , son serveu, doma la Freirag Paçién d'être son premier médérin, out de reprede sa chaire à Helmstaft, Mais la guerre que le dac Christian de Bramwick avoit porée que le dac Christian de Bramwick avoit porée coute de Holmstaft, Mais la guerre que le dac Christian de Bramwick avoit porée coute de Holmstaften, le critair pour son méderin et pour l'un de sec Chambellans. Il servit autre de l'autre d'autre d'aut

Ficing from des resonnes dans la protetion d'Ernet Camire, com de Nasun, et dans cells des course de Benhisin, qui hai protetion d'Ernet de la Companya de la Companya par la mort de Nacion Melicer, arrivée la 5 explembre 450. Il tremplit ce anavera la fin de sea journ, qu'il se vit en proir A me foule de man. L'hylytopis, il parinte, la fièrre, la gavelle, le caudinizent au touleon no la gere de la companya de la com

Jean Friday füt pariisan de 11 secte ckymique. Il le für encore de l'ancienne philosophie, à laquelle il demenra si opinibraneura statoque les efforts qu'on fit pour lui faire adopte la nouvelle, ne purent jimais le réluire à change d'opinion. La plupart de ses ouveages tendent à éabl r les sentimens qu'il professoit,

Nactes medicae, sive, de abusu medicinae trictatus. Francofurti, (6)6, in-4.

Il s'y montre embni juré des empiriques, dont il met au jour les fourbries et les différers : artifices par lesquels ils en imposert au peuple. Aurora medicorum Galeno - Chymicorum, s.u de recta purgandi methodo è priscis sa-

pientiae decretis postliminio in Incem reductă. Francofuti, 1630, in 4. Disputatio medica de morbis substantiae, c' cognatis quaestionibus, contra hujus temporis nova ores et paradoxologos. Groningae,

163a, in-12.

Cette thèse fut vives ent censurée par Jean Spering, professeur de Wittenberg, qui ne manqua pas encore de condamaer les sentimens avancés dans la suivan'e:

Disputatio medica, calidi innati essentiam juria witeris medicinae et philosophiae di enta explicans, opposita in otericorum et novaturum paradoxis. Ibidem, 1652, in 6. De Opii natura et medicamentis opiatis liber singularis, cuide nova phitisim curandi retione consilium, et diversue consultariunes medicinales sub finem accessere. Groningue, 1632, in-12. Lipsine, 1635, in-12, avec Danielis Winckleri, Pratislavientis, de opio tractatus.

Disputatio medico-philosophien de formarum origina. Groningae, 1633, in-8.

C'est encore une de ces thères, où il soutient les réveries philosophiques de l'antiquité. Sporling la censura, comme les deux précèdentes ; mais il ne fit aucune impression sur l'esprit de Freiteg.

Oratio paur gyrica de persona et officio pharmacopai , et phurmacopolio ritè rectèque instruendo. G:oningan , 1633 , in-4.

Detectio et sulida r. futatio novae sectae Sennerto-l'aracelsicae. Amsteladami, 1636, is-12. Groningae, 1637, in 8.

Il résute à son tour les paradoxes qui se trouvent dans les Hypomnemata physica de Daniel Sennert. (Extr. d'Ll.) (GOULIN.)

FREITAG (Jon) naqui le as Mars 1893, Frichery, poise ville de la Introde de Brandsbourg, Il feinla la méderine à Francfort sur I'Oder, a Witt mêmer, à Vienne et & Bille, et pass entaite en Italie, où il prit le boaset de trèvent la coninne des labilisas de Rittaleaner, nasquels il rendit de grado services. Il mourat audu cette ville et a Spermehre 1634, et alissa quelques converces na llemand, aur la mélanchelle plopedonièque, sur l'analogie entre l'homne et le monde, sur la pierre philosophale, &c.

Il fant distinguer les deux médecins dont je viens de parler, de Jean-lient Freitag, médecin lui-même, qui s'établit, selon toutes les apparences, à Quedinhourg en Saxe, et qui est auteur d'un livro intitulé:

Cata'agi testium veritatis chymiatricae prodromus, hoc est, observationum, seu curationum medico-chirurgicarum, ad methodum chimicam institutarum, centuria prima. Quedlinburgi, 1635, in-4, 1636, in-12.

(Extr. d'El.) (Goulen.)

FREJUS. ( Eas min. )

C'est uae ville située à une demi-lieue de l'embouchure de la rivière d'Argens, à 14 lieues de Toulon, et à 12 de Nice.

On a prétendu qu'il existait tout prês de cette

ville une source minérale froide ; cependan.t Darluc et Jautert n'en connoissem aucuae. (M. Macquant.)

FRELATER. (Hygiène.)

Partie III. Régles de l'hygiène générale.

Classe II. Hygiène privée pour l'homme en société.

Ordre II. Usage des choses qui servent à sa nourriture.

Frelater, c'est mélantier - altérer les substances qu'on doit fournir telles que la nature les a produites. A l'égard des alimeus, ce sent sur-tout les hoissons qui sont frelatées , par les drogues que les marchands de vin y métent, particulièrement par des chaux , ou oxides da plomb, qui les ren'ent douces et agréables : c'est une espece d'empoisonnement qui devroit ê re puni par les châtimens les plus sécères, parce qu'il attaque une grande quantité de malheureux qui craignent et ne veulent pas se méher de ce qu'ils des.ront avec le plus d'ardeur , de ce qui fait presque leur unique satisfiction. On devroit donc faire chez les marchands de vin des visites de police, paur s'assurer qu'ils ne frelatent pas leurs vins, et qu'ils n'assassinent pas impunément le panvie monde. A l'égard des drogues pour les maladies , on sait aussi qu'uilea sont sont souvent frelatées , et l'on peut aisément se persuader combien alors elles deviennent dangereuses, puisque le Médecin ne peut plus compter sur le succès de ses ordonnances; c'est cependant ce qu'on voit communément dans les hôpitaux, sur-tout dans ceux des armées qui sont fournis par des entrepreneurs , pour qui la vie des hommes est bien moins précieuse que le lucre infame qu'ils font sur les poisons qu'ils leur préparent.

On n'a pointencore sévi assez rigoureusement sur ce genre de délit public, et la police médicale doit surveiller cet objet avec la plus granda vigilance. (M. Macquant.)

FRÊNE commun. (Mat. méd.)

FRANINUS EXCELSION. LIN. C. B. P. 4:6. Tour. 577.

Le frétae est un grand arbre de futaio, qui a un [bourgeoa court, orale, obtus et constamment noirlite. Son écorce est cendrée ausre unier es re feuilles sont opposées, allées arce inspaire, comporées de oute ou treire folioles orales, pointues, dentées, glabres. Les fleurs paroiasent en arril, sur des grappes laidrales, yanc calice ni corole. Sa graine fournit une petite anaade amére. Cet abre crob naturellement dans les forts des climats teopición de l'Europe. De ervoir communicara dans les haies qui ferrant les jurians et les labationas. Il crain de terrering aluzera, com autre nouvellement cougé i son foullage ou excellen para l'abre de se secolen para la nontratre de bestiava. C'est aux est aft es que l'engendrent les montes canarleis, qui de l'aprolliera preque tous noment une punterur insurprotable, qui oblige à févratre de lous la leux d'alga-inquis partiera de l'aproprie de la labation de la leux d'alga-inquis que la fevrat de la cola la leux d'alga-inquis partiera de la leux d'alga-inquis de la leux d'alga-inquis de la leux d'alga-inquis de la leux d'alga-inquis de lous l'alga-inquis de lous l'alga-inquis de lous l'alga-inquis de lous d'alga-inquis de lous l'alga-inquis de la labation de la labation d'alga-inquis de la labation de la labation d'alga-inquis de la labation d'alga-inquis de la labation de la labation d'alga-inquis d'alga-inquis de la labation d'alga-inquis d'alga-inquis de la labation d'alga-inquis de la labation d'alga-inquis de la labation d'alga-inquis d'alga-inquis d'alga-inquis d'alga-inquis d'alga-inquis d'alga-inquis d'a

On a donné aux feuilles du fréne une vertu vulnéraire ; on a prétendu que leur aux et celni des sommités faisoient évaruer les aux des hydropiques, qu'ecke étoient utiles, broyées et appliquées sur les plaires, que leur infusion étoit propre pour guérir la jaumisse et le calcul

Ettuuler a cru que leur eau distillée courenoit pour la surdité. L'infusion du bois et du l'écorce communique une vertu fortifiante et résolutive à la luqueur; c'est ce qui a été cause que quedques Médecius, entrautres Agricola, Cesalpin et l'urmann l'ontfait aubstituer au bois de gayac.

Décorre sus-tout a élé recommandée comme réchou l'Étrilge, Ambre féreire siternittentre, par l'étre, Disert de quinquine Enpoirem Gris-delive, 1972, et par Bergion, cità la disertion a un terrement dans les vomements de may D'autres Médeen, out cen voir qu'elle conveniréaban le secretuit, dans la mainte lexpocordinique, dans la relipérique et dans l'hydrojnies, qu'elle guérissoit les monarmes des serpois en tien signe, a l'on anvement de la comme de visigne, a l'on anvelembard, D'ist, de fascié vecenum expellente, y 746.

On a dit à tort que les serpens fuyoient loin du f. é.e. Diosecritée avoit ééja observé autrefois, que pour guérir les plaies faites par les vipéres, il falloit les frotter svec les femilles du frêne, i boire du vin dans lequel on les a Lait infuser.

L'eau de bois de fiéne est louée par Lazerme (t. 1. p. 54.) contre l'on'e dure provenant de l'atonie du tympan. Il extinitentaion de savertu vulnéraire et astring ute dans E. N. C. dec. ii. su. 6. obs. 68. di c. iii. an. 8. obs. 727.

On a avancé qu'on tiroit du bois de frênc par l'incinération un sel dont on se servoit comme de la pierre à cautère pour ouvrir les ulcères artificiels. Tant de vertus attribuées au frêne méritent hien que les chymistes et les médecins venillent s'en occuper de nouveau, pour que nons sachions au juste celles qui niéritent plus particulièrement qu'on les mette en pratique.

La semence du fidre comune dans les phermacies sous le non d'ornitolpous au lingua auix passerina : à cause de su resemble aclangue d'oiseau, est d'une actur sanver es un peu acre ; on la crois apéritive, d'intérique et antipleuretique : on la met encor au nombre des lithontriptiques et des aphrodisiques. (Vocat. Mat. sect.)

C'est une espèce de fiéne, qu'on nomme fiaxinus rotundifolia, qui fournit le suc miéli ux de Calabre connu sous le nom de manne: nous en parleions au mot manne. (M.Macquart.)

#### FRENE. ( Eau min. )

C'est un village, à deux lieues de Vezelize en Lorraine, on trouve tout à côté une sonrce minérale chaude, dont on a peu parlé, et qu'on regarde dans le pays comme sulfureuse et bitumineuse. (M. Macquant.)

FREZAIE; EFFRAIE on ORFRAIE, Lihou des clochers, &c. (Mat. méd.)

# Strix; noctua templorum alba. L.

On employoit autrefois en collyre le fel de cet oiseau sa graise-servoit aussi connec résolutive émoltiente, fortifiante. Enfiu sa chair, séchète et pulvérisée entre avec le rastoreum dans la composition d'un onquent, qui, au rapport du D. Peulini, guérit un jeune homme paralytique depuis pluseum utois.

Les chats-hunns ne sont plus anjourd'hui poursuivis ilans leurs tristes retraites, pour servir la médecine.

FREY (Issue-Geile), mé a Kryenthely, tille de Saive a comté de Bloir qu'ine fanille ancienne, mois peu avantagée de la forme. Erry vint à Paris, et la des progets rame. Erry vint à Paris, et la des progets rates peu et le latin lui décount l'gliement famitier. Il encopa product loggresse la philosophie dans l'université, et consistan de domne de leura agres von deut et au manifert de la ravel (160), et l'encold le à juillet d'est, ai ducta rette même au e, au celle de Bloircours, vin dérégé de Médeine contenum la Prisdicta rette même au e, au celle de Bloircours, vin dérégé de Médeine contenum la Prisla first pour deuter grantillement, à cause de son peu de fortune ; mais il ne sut jamais docteur-regent. Ses disciples furent nombreux , et plusieurs d'entr'eux sont devenus célèbres. Il étoit lié avec les personnages les plus illustres, du tems, qui tous l'honoroient de leur amitié et de leur estime.

Sa vie fut laborieuse, mais courte : attaque de sept bubons pestilentiels, il mourut dans l'hôpital Saint-Louis au mois de septembre 1631. Il étoit alors doyen des professeurs de philosophie.

Jean - Cécile Frey a laissé un grand nombre d'ouvrages : on voit qu'il étoit très-savant et qu'il avoit un grand talent pour la possie latine.

Merchlin le fait auteur de l'ouvrage suivant, qui est un recueil do différentes pièces.

Omnis homo . Amor et amicus.

504

Physionomia, Chiromantia,

Oncriomantia, id est ars conjecturalis per somnia, ad philosophorum et medicorum ment m. Parisiis , 1630.

En 1627, il fit imprimer un petit ouvrage intitulė: Echo rupellana Jani-Cacilii Frey. Parisiis , excudebat Dionysius Langlois , in monte Divi Hy'arii , sub Pelicuno , 1628 , in-8. Cette pièco fut faite au sujet du siège de la Rochelle, qui se soumit le 28 octobre 1628. Frey y loue Louis XIII, le cardinal de Richelieu, le duc d'Angoulème, et les maréchaux de Bassompierre et de Marillac. Cet ouvrage est suivi d'une petite pièce intitulée: Mariae Medices augustae reginae clogia. Ex dictionibus, quae omnes ab initiali regii nominis et cognominis lit erae M incipiunt , ad historine fulem pictas que in A. REALT tabel as concinnata. A Jano Cee lio Fr.y. Parisiis , Denis Langlois , 1628 , in-8. - Cotte petito pièce est dans le gont du sincle de l'auteur : tous les mots consicrés à l'éloge de Marie de Médicis commencent par la lettre M. On let au commencement ces deux vers :

Unica si tantas tibi profert littera laudes. Quanta e:sent, si omnis listera scripta foret?

pag. 12, on lit les deux vers suivans adressés au lecteur.

Miraris crebrum M. quod nostro in munere scripti, Abrque M. sed MUNUS scribere nemo putest.

Le recueil suivant des ouvrages de Frey fut

imprimé par les soins de Jean Balesdons , auquel on doit l'édition de Papire Musson de 1636.

Jani-Cacilii Frey doctoris medici facultatis Parisiensis nec non philosophorum ejusdem academiae decani opera quae reperiri potuerunt in unum corpus collecta. Parisiis, apud Petrum David , 1645. in-8. Ce recueil , dedié par les Libraires Gesselin et David , à l'éditeur Jean Baiesdens, contient :

I. Philosophiae compendium. C'est un abrégé de logique, de morale, de physique et de metaphysique. Il contient 296 pages.

II. Mens Joni-Cocilii Frey reginae matris et Paris. Medici philosophorumque Decani. Centuriis II axiomatum expressa. Edirio IV. Centaris et accomatuta expressa, enco et auctior et ordination Patisiis, apud Joannem Gesselin et Petrum David, 1645. — Frey dédia cet ouvrage à François Leveneur de Tillières, abbé de Fontaue Daniel. On y lit des vers de Frey sur les armes de la famille de Tillières , et des vers adressés à l'auteur par Pierre Valens , professeur en grec au collège royal , et par Guy Patin. Il y a deux pièces de Valens, une grecque et une latine : voici les vers latins :

Mens animi fax est illustrans omnia, libra est Qua quidquid dubium est æquato examine lancis Ponderat, et vera h falsis distinguit, ut aurum Aut Lydio Ispide, aut rutilo spectatur in igne, Decreta hæe sophia, et veri fundamina prima Quois omnis recto perstat conclusio tale. Eia age Freie decus sapientum et gloria prima Castalidum, dulces hausisti è fonte liquores: Perge ut coepisti cunctis accendere lumen-Sie iter ad doctas doctus monstrabis Ashenas,

P. Valent, Grac. Litter. Prof. Reg. Vers de Guy Patin:

In axiomata philosophica viri undequaque doctissimi D. Jani Caecs/ii Frey, doctoris medici, et philosophorum in academia decani.

Vir magne, ô quantos tibi Gallia debet honores Quim meritò sophiæ diceris esse parens; Nam quæ mirata est abstruss oracula quondam Gracis, nunc facili das aperire modo.

Guydo-Patinus Bellovacus, doctor-medicus Parisiensis.

Vient ensuite un sonnet de J. de Fonteny & Jean-Cécile Frey , universel en la connoissance de toutes les bonnes lettres , sur son anagramme latin :

Joannes-Cacilius Frey,

En heres cul aonius facilis-

- On lit à la fin des vers latins de Frey en faveur de son ouvrage : il avoit déjà été imprimé en 1628, et dédié à Mathias de Vertuna. Paris, Denis Langlois.
- III. D. finitiones, divisiones ac regulae ex logical et physical Aristotelis. In gratiam studiosorum philosophiae juventutis.
- IV. J ni-Cocilii Frey admiranda Galliarum compendio indicata. L'auteur dédia cet ouvrage au marécha! de Bissompierre, et lui adressa ces vers, qui sont à la suite de la dédicace.

Lis ingens orta est quis Bassompierre deorum

- An Mars, an Phoebus, an Mercuriusve sies. Te Martem Helvetii studiis gens aspera belli
- Te ungarus indomitus, regnaque Francs volunt. At te Mercurium late regnator iberus,
- Atque alio regnana anglus in orbe vocat-
- Te Phochum eloquii septemplex lingua salutat, Curiaque et culto nominis suls sono.
- Sisti lis potis ess Hermes si pac's haberi
  - Mavors bellorum, Phæbus utriuque velis.

Dans cot ouvrage, Frey traite de l'Origine des aureus de France, de l'aucelme religion des France, de la terlegion christianes, des honses proprets la France, de l'au, del l'auteur de l'

- V. Via Jani-Cacilli Frey ad diversas scientias artesque linguarum notitiam z sermones extemporaneos, nova et expeditissima. Ad illustrissimum Propraetorem Parisiensem Michaclem Moreau.
- VI. Jani Caveilii Frey scientian et artes quotquot hactenus fuerunt aut supersunt, omnes ordine et cum cura distributur et descripture. Cet ouvresgo est dédié à Bonifice de Nigris, Italien.
- En 1646, il parut un nouveau Recueil d'ouvrages de Frey, sous ce titre. Médecine. Tome VI.

Jani Cocilii Frey , Medici Paris. Helectii nobiliss. et philosophi praestantiss. opuscula varia nusquam edita. Philosoph. Medic. et curiosis omnibus utiliss. quorum hace est series.

- Philosophia Druidarum, de l'an 1625.
   Cribrum philosophorum, de l'an 1618.
- 3. Propositiones de universo curiosiores , de l'an 1628.
- 4. Cosmographiae selectiona, de l'an 1629.
- Dialectica veterum, praeceptis ad expeditam rerum notitiam utilissimis instructa.
- Compendium nucdicinae. Dicté au collége de Boncour en 1622.

Quibus adjectus est perutilis titulorum, et capitum omnium index. Parisiis , apud Petrum David. 1646. Ce Rocueil , fait par Antoine Morand , docteur régent de la l'aculté de midecine de Paris, est dédié en total à la faculté de médecine : la dédicace est fort bien écrite, Morand y fait ce complement à la faculté : Si enim Freius mentium costerarum uti gentium romani. victor semper triamphavit, non alibi gratiores debuit quaercre penates, quam apud vos mor-talium sapientissimos, qui, quicquid universa mundi moles ambit , nobilissimo eruditionis continctis dominio, qui rerum sublunarum naturas, hominem, et culi motas, animo capitis, vos inquam, viros vitae inculpatissimae, qui ob integritatem morum, summam innocentiam et sincerum animi candorem , cos tantum probatis et diligitis, non qui plurimum gratia pos-sunt, aut qui cives, aut qui tribules vestri, verum exteros ipsos, dummodo vel omnia summa, virtute duce consequentur. - Après la dédicace suit une préface dans laquelle Morand remercie tous ceux qui l'out side dans ce Recueil des ouvrages de Frey; et il nomme Michel Delavigne , René Mereau , Hagnes Charles , Guy Patin , Jacques Mentel , et Pierre Bourdes lot , tous Medecins de la Faculté; Josu Gigot , Antoine de Rochine, sieur de Pars, Guillaume et Claude Chenust, et Jean Balesdens, On lit ensuite des vers en l'honneur d'Antoine Morand , puis des vers de J. F. Grandis en l'honneur de Frey , sur la philosophie des Druydes; une lettre très-bien écrite de Fray à Messieurs de Mauroy et Regnault, ses anciens disciples, demenrans & Blois , pour teur recommander Antoine Moranil, qui alloit voyager, & qui passoit par leur ville.

Le petit ouvrage de Philosophia Druidaram est très-curieux : Jean Gigot, de Donnemary en Brie, avoit écrit cet ouvrage sous la dictes de Fr.y au collége de Boncour en 1625. Il cessure, dans son Cribrae philisophosma, les cunneis d'Article, assori i Ruma, Campusella, Gussendi, Pomponece, Bernaria Teler, François Parine, e qu'i ne fast up confusire rultur, Lucrent Valla, bomme trè-assent, laudu, Villon et François Graine, épisante cichire par es disputes svec Discrepier de Hurranne, albique Braquier. Cet un dispute de la confusire de la companie de la companie de la confusire de la confusir del confusir de la confusir del confusir de la confusir del confusir de la confusir de la confusir de la confusir de la c

Dans le traité de anierom propositiones controines de voire expositate, frey traité an Carbon do terre, des hommes de différentes conleurs, des péans, des noims, des foies et des démons y les lumpes sépulérales; de voriations auvernous à la tre en et une cans y des mynibes, auvernous à la tre et une cans y des mynibes, de «corbat, et guris auss-bit qu'ils sont pardus tentre de l'enfant périnds, partit pendant tentre aus deux l'extress de sa unier y (fait apportit pui Maricre de la Corde dans son commensir sur Huppocnte) des pierres qui tequéter de l'entant périnds de la corde des hommes actual de l'entre de la Corde de la hommes actual de l'entre de l'entre de la hommes legons de l'ery, pur Guillaume et Claude Chemous et Antone Morand.

Dans l'ouvrage Cosmographiae selections , Fry traite de la durée du monde ; du la subère, des étoiles et des planères ; des mouvemens de la mer , de l'air , du feu , ile la terre et des cienx ; des êtres vivans trouvés dans la terre ; de l'équateur, du zodiaque, du méridien, de l'horison , des tropiques et des cercles polaires ; des differens mouvemens des cienx ; des différens climats, c'est à-dire, des climats d'heures et des climats de mois ; des vents ; des lienx maritimes et marécapeux; des habitations entourées de forêts, et de teur influence sur la santé; des esua de la mer et d s fleuves ; division du monde, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, &c. - Antoine de Rochine et Antoine Morand requeillirent cet ouvrage des le ons de Frey.

- Le dialectica veterum, pracceptis ad expeditam rema notit am utilistimis instructa, fut dédié à Jean Mertet doyen de la faculté, par Antoine Morand.
- E fin ce recueil est terminé par un compenium metrinuce, abrégé le mideire communiqué par Guy-Petra à Amtoine Micrael, el diété per Fey en 162 au collège de Boucour. Morard le dédici at Richel Delarigne, René Morean et Guy-Petra, Cest un abrègé de physiologie, de pathologie géréale et d'hygien.

Frey est aussi auteur des pièces suivantes : 19. D. Nicolao Myrensi pon'ifici, geminos 19. Nicolao Myrensi pon'ifici, geminos 19. Nicolao Myrensi pon'ifici, geminos J. C. Frey dixit auno : 1608, in-40, 11 pages.

Ve bum. Parisiis, sans date, in-50, 7 pages. C'est un paëme badin sur le mot Ferbum, où l'autenr lait entrer tout ce qui regarde les différentes si, infications qu'il peut syoir.

- 20. Tandem bona causa triumphat. Strera anni 1612. Viro illust. principis ecademiae patrono l'etro de la Martillire, gin-80., 8 pag. Ca sont des pièces de vers sur le procès gagué par l'université contre les Jésuites.
- 4e. Il fit imprimer en 1618 deux panégariques qu'il récit, pour les paranymples d'une liceuce en théologie, dans l'un desquels tous les mots commencent par un G., comme le nom de celui dunt il célévoit les louxages, appelé Calaeus; et dans l'autre qui étoit un Dominicain nommé Claude Mahnet, à le 7, avoit ni R, ni S.
- 5°. Vis Lauri, seu Irvallia, autore J. C. Fr.y., sophistro. Paris, 1621, in-4., 5 pages. Ces vers sont adressés à Henri de Mesmes, seigneur d'irval.
- 60. Incendium geminum pontium et Charenton, 1621, in-40. 44 pages. Ce sont des distiques et autres petites pièces de vers.
- 7°. Panegiris triumphalis à Jano Cacilio Frey et listum hi-regly; hicis regii et cardinalitii nominis literiis dipictum. Tumulus Rup-lluc. E. igraphae parallellae. Paris, 1629, in-4°., 23 pages.
- Ro. Venetia. Paris 1630 , in-to., 8 pages. C-sont des épigrammes sur la ville et la republique de Venise.
- 9º. Oscu'a amoris crucifixi et Jani Cacilli Fr. y. Paris , 1630 , in-12. Porme de 16 pages.
- 10°. Lacrimae ignis. Paris , 1631, in-12., 19 pages. Ce sont ile petites pièces de vers aur chaque circonstance de la passion de Jésus-Christ.
- 110. Recitus verit sh'is super terribili Esmenta Paisanorum de Ruellio, in-30. — Cette pièce un terronique ( dt. le P. Niceron ) est une des medicures qui se soit faite dans ce genre, au ingement de Naudé dans son Mascerat.
- Gabriel Naudé, dans le paranymphe de Hugues Charles fait ainsi l'éloge du Jean-Cécile Fay.
- Janus-Carcilius Frey, primus post Athenas extinctas Graece philosophari, publicis in con-

ventibus graecè de universis disputare et respondere, Europam docuit, primusque linguarum scientiarmque varietatem ausus est miro vincere nexu. (M. ANDRY.)

FRICANDEAU. (Hygiène.)

Partie II. dea choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Irgesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux.

On donne le nom de pficanteau à du veus copi per moressax, lardée, pouré, épisais, su cet cut à petit feu. C'eu un mes qui resemination de la mode pour le genre àvaianment. Les personnes qui sont ait réparation de la compartie de la compa

(M. MACQUART.)

FRICASSLE. (Hygiene.)

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe II. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section III. Alimeus composés.

On donne le nom de frienssée, à l'apprêt particulier qu'on donne communément à du veau ou à du mouton , à du poulet , &c. qu'on coupe par morcenux. L'assaisonnement principal est fait avec du benrre , de l'hude ou de la graisse ; on y mèle du lait , da sel , du poivre , on fait cuire dans une casserole; on y fait différentes sauces, blanchatres ou noirates, ou y mèle des oignons, des cliampignons, des navets, des carottes, des artichaux, des pommes de terre, pour rendre les mets plus foisonnans. On les sert sur les tables comme entrées. Les fricassees offrent un aliment tres-sain et qui convient à toute sorte d'âges et de tempérauens quand on se porte bien. Les convalescens et les personnes qui ont l'estomac très-délicat doivent s'en abstenir. (M. MACQUART.)

FRICCIUS, (Melchior) qui exerçoit la médecine à Ulm vers la fin du dix-septième siècle, a mis au jour plusieurs ouvrages intéressans dont voici les titres et les éditions :

Dissert tin medica de peste, sen nova methodus cognoscendi et curandi pestem. Ulmae, 1684, in-12

Icon podagrae repraesentans morbi podagrici historiam, causas, prognosim et curationem. Ibidem, 1693, in-12.

Tractatus medicus de virtute venenorum medica. Ulnae, 1693, 1701, in-8. Augustae Vindelicorum, 1710, in-8.

De volica scorbatica. Ulmae, 1696, in-12.
Pataloxa medica in quibus plurima curiosa
et utilia contra communes medicana opiniones
pertractantur. Ibida, n. 1699, n.-12.

Les sentimens de l'auteur , dans son traité De virtute venenorum medica , n'unt pas manqué d'erre mis su rang des peradoxes par ses contemporains. Il a cejeudant prouvé par la raison , l'expérience et l'autorité , qu'on peut employer les poisons, tant extérieurement qu'esterienrement, sans sucun danger; et que tout pernicieux qu'ils soient à certaine dose et en certaines occasions , la prodence du médecia pent en tirer des remèdes tres-efficaces dans les maladies les plus rebelles à la cure ordinaire. Les poisons que Friccius a ranges dans le classe des remèdes, sont principalement l'ara nic , le sublimé corrost , l'euphorle , l'aconit, ta jusquiame , la cigue , la bella dona , &c. Mais il ne paroli pas que ses sentimens aient pris sur la multitude des médecins ; la crainte soutenue par les préjugés a décrédité les raisons sur lesquelles il a établi ses opinions. Peut-être meme imporeroit-on aujourd'hui qu'un médecin a cerit, vers la fin du siècle passé, aur les vertus des poisons dans la cure des maladies les plus ordinaires , si Van-Swieten , d'après le docteur Sauchez , n'avoit leurensement employé le sublimé dans le tratement des maladies vénériennea, et si Storck n'avoit appuyé par de nouvelles expériences ce que Friccius n annonsé dans son ouvrage. M. Storck a tant écrit depnis quelques années sur l'usage interne de la ciguë, de la pomme épineuse , de ls jusquiame , de l'aconit et du colchique d'autonne ; qu'il a per-suadé une infinité de médecins de l'efficacité de ces remèdes. Il a cependant trouvé beaucoup de contradicteurs de ses opinions; mais ce qui en a multiplié le nombre, c'est qu'ils n'ont point eu , ou assez de confiance dans ces remèdes , ou assez de prudence pour les employer à propos, ou assez de discernement pour ne point les regarder comme des remèdes universels. Maleutout ce qu'on en dit , il sera toujours vrai qu'à étoit n'icreé à l'Allemagne d'avoir des médecins assez hardis et assez éclairés, pour démontrer qu'on pouvoit employer, à la conservation des hommas, les choses qui paroissoient plus capables de les détruire.

(Extr. d'El. ) (Govern.)

FRICE. (Mat. méd.)

Gaubias, dans son art de formuler, unomos frice, fricum, fixonium, ton indicament qui seri à l'inter les parties extrese du corps. Il en distingue de ton sovie per rippert à la consiscence de la consiscence de la consiscence de la consiscence de la consistence del la consistence de la consistence del la consistence de la consistence d

FRICTION. ( Mat. méd. et Ilygiène. )

Partie II. des choses improprement dites non na ure lles.

Ciassa V. Gesta, actions.

Ordre II. Mourement.

Section II. Efforts.

Ou entend par frictions, un frottement volontière de tout a, ou deque-lique parties du corps, pour en ouvrigées porres, y stirer une plas forte transpiration, et en augmenter le chaleur. Ce n'est pas que quelqueclui on ne cherche à taces, surviout en les faisant avec des aubisorce ces, surviout en les faisant avec des aubisorce outrieruses et émolli-ites. Les auciens out foit suage des frictions canune les modernes, Hippocrate observe qu'une forte. friction resserre et qu'une lègère résunt (s).

En effet en refléchisons aux le mécanime et un réfléche fychtes en ou sur qu'éche produit en le sur l'étile des l'Atoms en ou sur qu'ent produit en le congres en un mons forte de sempoyer. Une friction légèr ne com j'ene que les visines par forte en part forte comprens aussi les arrectes. I've l'autre part forte part forte part l'autre part forte par l'autre part forte par l'autre de la préside de la pr

(1) Hippocrates de medie. Off.

La chaleur, les forces vitales seront bien sórement augmentées par l'entremise des ficitions sans qu'on soit obbis pour ceia de metite à contribution l'ercual plarmac entique. On a observé que par ce moyen il étoit possible d'exciter une fiévre brulante dans les hydropiques.

On sent combien les frictions peuvent être utiles lorequ'il s'agit dans les maladies chroniques de donner, pour ainsi dire, artificiellement la fièvre pour détruire des engorgemens, et exciter la nature foible et lente à des excrétions salutaires. Lorsqu'il s'agit de rendie de la force à certaines parties foibles, on sait qu'on y réussit en employant des frictions faites avec de la toile neuve chaude, avec dis éponges, on ce qui taut mieux, avec une étoffe de laine, de la ilsuelle quand on peut s'en procurer ; et elles ont d'autant plus d'énergie , qu'un les impregne des vapeurs des substances résineuses aromatiques terles que l'ambre jaune, le mastic, le benjoin, le storax, &c. parce qu'en ouvrant les pores de la partie qu'on frotte, on fait entrer plus facilement cette vapeur aromatique et corroborante. On a employé plusieurs fois ce moyen très-milement dans des rhumatismes opiniatres , les sciatiques et rhumatismes goutteux.

On doit avoir soin de ne pas frotter trop fort, de prun de casure des irritations douloureuses, il faut encore avoir foin de le faire insemblement el feje-ment, pour pouvoir continuer cet exercice un peu plus longetens, pour ne jas extrite sur-lechamy trop de chaleur, et causer que; que fue fue propose de quelques vaisseaux.

Les centaries de Rivière présentres l'acerpé dus astère qui fet que l'apr des fréctions torres, fines au solei), qués avoir truit en aspurer une finel d'autres elles leureus qui orc (dé promits par les fréctions, dans difféterets a réconstitues de faibless en disonie, de siludes, &c. et al er leut donc pas être aures de leureus de faibless en la companya de en la companya de la companya de la companya de en la companya de la companya de la companya de companya en la companya de la companya de santé, en companya de la companya de la companya de santé, en companya de la companya de la companya de santé, en companya de la companya del de la companya del la companya de l

Un des cas où les fictions soient le plus utileus et la foração a cié suis jar le froid , et sur-tous par l'humidité alons c'est un excellent moyen de s'opposer à une réjercussion presque aire et à un resserrement inévitable des porres de la peau, qui came bien des maux , dont on port à peine derirer la cause , c'est le moyen d'éviter beaucoup de rhumes , de fluxions , des maux de gorge  $\varphi$  écc.

La friction est su rung des exerciere les plus mécrosires à la sarté , éct ute des échocos qui on nimproprement appeilé non naturelles sous le nome de mour mett effice et visiblement trop mégligé et en us jours , elle devroit sur règligé et en ma jours , elle devroit sur règligé et en ma jours , et le devroit sur règligé et en ma jours , et le devroit sur règligé et en ma jours , et le devroit sur règlie et en particuler s, et le peuvent in courr , un mucher , et monter à cours , un pure à la pause , sub l'ard , et cur du la cours de paus de la cheval , un jour à la pause , sub l'ard , et un mottre de la cheval et le provint faute les exercises convendibles à leur auné.

On lit dana les réplidatifies des carieux de la nature, qu'un métric ayant songrandi qu'un homme privé de respiration et de pouls a blésil par mort, in lit fronte la plante des plech persente par mort, in lit fronte la plante des plech persente par le comparation de la comparation

Les plus granda maîtres ont conseillé, dans la cure de la létharzie, des frictions sur l'occipital et le col, dirigées de haut eu bas, et ellea doivent être d'autant plus fortes, que l'assoupissement est plus profond.

Lorque quelques membres sont affoiblis par la géne, la contrainte et l'inaction qu'ils épunvent de la part des bandages, pendant la curdes fractures et des grandes plaies, les frictions douces sont utiles, pour ramolir, relàcher et rendre la peau douce.

Les personnes sédentaires, les gens de lettres qui sont dans l'usage de se faire froster tous les jours aoir et matin, avec une brouse doucc. pour ouvrir les pores de la pesu, faciliter la transpiration, et teini litu de burt autre exvecice extérieur, s'en trouvent ordinirement trèsbien.

Loraçu'un veu rappeller la ange, le mouvement, la chaleur dius de na paries atro-bié-v, on employe des frictions un peu plus forces, et elle apports al houcin-ue sus parièes, comme diosient les anciens, (Gol. de préducte a még.). à la rappeller des outres qui éconien erraine edun les catrémités inférierres, en les frotras de puis les cusses jusqu'aux extrémités inférieures avec une flauelle douce, de trois heures en trois heures predact un quart d'heure chaye fois. Les fictions modèries, faites avec des linges chands, préparent utilement à l'elficacité de l'application des ventouars, des ventoantivs, des cautères pointnels, à celle des fonuntations résotutives, des emplaires de même vertu et de tous les remolés incients ou stinulaus, alons ou so aest un les humaurs codimateurses, ou autres congustions de motières froides et indolentes qui ou veut échauffer.

Petit, spatant de la cure de l'enchylone dans son traité de nomialers des on , di que les friczions avec des lunges chauds, peuvent d'abord être misse en unez pour supplier util-ment au mouvement de l'article, et que si les frictions ne sufficient pas soules, pour técondre la sinorie et dissiper le gosflement de la jointure, elles servent du moir à assurer l'éfet des autres remédes, qui par ce moyen agissent plus efficacement.

Il y a des fiévres continues et chroniques , où les malades out présque toujours les actricionés feuilles de la contraction de la lingue chaude qu'on resouvelle sorteur, on fait des fictions souces arce des lingue mullets, et cusaire des onctions arec des harles de lis, de canomille, u'amandes douces, &c. afin de rappeller la chaleur.

Dass les sours qui arrivent spontaniment; ou par l'action describedes suloriques, amislien que dans celles que provure un exercico voulent; pel que le pris de passare, la est convecentre en la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de

En genéral les frictions exicent les mêmes précutions pour être abinistrées aspens nt que les autres exercires ; il faut être atentif au tangs, à la hoqueur des fettiens, a la force de crus qui les reçoivent, et aux substances qui on put atgulique en mêmes-empasur à peau, l'outre e s attentions sont expécte par les des des controlles de la controlle de la controll

FRIGIDITÉ. ( Médecine légale. )

(Voy. IMPUISIANCE et STÉRILITÉ. (Médocine légale.) (M. MARON.)

FRIGIMELICA, (François) professeur de la faculté de Padoue, sa patrie, vint au monde en 1491. Il enseigna pendant quarante ans dans les écoles de cette ville ; car il monta en chaire l'an 1519, et ne mourut que le premier svril 1559. Il est vrai qu'il fut absent de Padoue pendant quelques années. La réputation dont il jouissoit , engagea Jules III à l'appeler à Rome pour être sou premier médecin ; mais après la mort de ce pape arrivée en 1555 , il reviut s'acquitter des devoirs de sa chaire jusqu'à la fin de sa vic.

Frigimelica a écrit plusieurs ouvrages que son frore Antoine a pris soin de recueiltir. On remarque en particulier :

Variarum rerum medicinalium tractatus triginta, dont les principaux se trouvent dans le arcond tome de la collection de Venise : De Morto Gallico.

On remarque encore :

Pathologia pawa, in qua methodus Galeni practica explicatur. Jenae , 1649 , in-8 , par les seues de Gaspar Boffmann. I arisis, 16471 in 8. Noribergae , 1679 , in-8 avec le suivant.

De Balneis metallicis arte parandis. Patagii. 1659 , m-8 ( Extr. d'El. ) ( GovLin. )

IRIGUS , s. n. ( Nos log. méth. )

Refroidissement partiel on général plus remarquable par la semanon qu'il produit , que par l'effet du thermonètre. Cet instrument , mis en contact avec les parties atteintes du frisson, ne présente jamais des résultats proportion le à la sensation qu'éprouvent les malades. ( Voyez FRISSON. ) (M. CHAMSERU. )

FRILEUX. ( Hygiène. )

Partie III. Régles de l'hygiène en général. Classe II. Hygiène privée. Sea règles.

Ordre I. Régles relatives à l'atmosphère.

On donne le nom de filleux à celui qui a une disposition naturelle a sentir l'impression du froid. Les personnes foibles, délicates , cacoclumes, convalescentes, sont saisies par cette température sévèra beaucoup plus assément , que celles qui ont des constitutions opposées. Aussi elles doivent beaucoup s'observer relativement aux passages du froid au chaud , à celui des saiaons, des différentes parties de la journée. ( Voyez les mots CHANGEMENT , FROID , HIVER, où l'on a développé les précautions qu'on doit prendre. ) ( M. MACQUART. )

FRIMAT. ( Hygiène. )

Classe II. Règles pour les individus.

Ordre I. Relativement à l'atmosphère.

On donne le nom de fiimat on de givre à une sorte de gelée blanche , qui en hirer, lorsque l'air est froid et humide tont ensemble , s'attache aux differens corps , aux arbres , aux plantes , aux vitres , aux murailes ; &c. les perticules d'eau auxquelles le givre doit son origine, ne viennent pas tomes de l'atmosphère, les vapeurs aquenses, qu'exalent les animaux par la transpiration et par la respiration le font parolire aux fourures ; su menton ; aux chereux des hommes ; sux poils des ammaux. Les corps solides refroidis jusqu'à un certain degré glacent les particules aqueuses qui les touchent.

On doit être en garde contre les frimats qui porient sur les corps un froid glacial et lumide, capable de les pénétrer très-facilement , de aupprimer la transporation, et de causer tous les maux qui en sont la suite. En consequence dans cette disposition, il est prudent de se conver plus même que dans nu froid très sec , on fera bien niors de se servir des gillets de flanelle, de se in refrotter avec des brosses angloises pour peu qu'on craigne le refouiement que pour roit causer la scule gène de la transpiration. ( Fryez FRUID , TRANSFIRATION. )

(M. MACQUART.)

FRISIUS (Laurent ) étoit de Strasbourg , snivant quelques nuteurs , mais il est plus apparent qu'il naquit dans la Frise, et c'est pour cette raison q s'il fut appelé Laurent le Frison. Après de bonnes études et beaucoup d'application aux laugues grocque et arab e , il passa dans les écolea de médecine , où il fit tent de progrès , qu'il ne tarda pas acquérir la réputation la plus brillante. La vale de Metz le pensionna pour être le médecin de ses habitans. Il y demeura pendant quelque tems ; pent-être y étoit-il encore en 1533 ; mais il passa ensuite en Allemagne, sans que l'on sache en quelle aunce.

Comme il étnit un des plus zélés partisans de la doctrine d'Avicenne, il la défendit contre les attaques des médecins allemands ; mais l'apologie qu'il publia , regardoit sans doute aussi les écrits de Symphorien Champier qui avoit mal parlé des arabes , puisque celui-ci y répondit per une lettre adressée à l'auteur.

Les écrits de Frisius ont paru sous ces titres:

Sudoris anglici exitialis, pestiferique marbi ratio, praeservatio et curatio. Argentorati, 1529 , in-4.

Defensio Avicennae medicorum principis ad Partie III. Règles de l'hygiène en général. | Germaniae medicos. Ibidem , 1530 , in - 4. sur la transmutation des métaux.

Entome opusculi de curandis pustulis, ulceribus et dolorious murbi gatlici, mali Franzo's appelleti. Basilene , 1532 , in-4. On le trouve ausai dans lu premier tome de la collection de Venise De mo bo gallico.

Synonyma materiae medicae, sive, simpliciun pharmacurum , latinis , graecis , arabicis , barbarisque vocabulis. C'est le titre que dillérens bibliographes donnent à un ouvrage écrit eu allemand, qui parut à Strasbourg en 1535, int-ful. (Extr. d'El.) (Govern.)

FRITILLAIRE ou DAM!ER , fritillaria. (Mat. mcd. )

La fleur de cette plante , dont Boerrhaave compte vingt-huit espèces , ressemble au lys : elle est en c'oche hexapérale , pendante , nue , et ordinairement marquetée en damier i elle a six étamines avec un ovaire. L'ovaire est composé d'un tube divisé en trois , ou d'un pistile dont la triple cavité aboutit dans la cavité ile l'ovaire. Ce pistile dégénère en un fruit oblong, plein te semences plates à double rang. La racite consiste en deux tubercules charaus, du milieu desquels part une tige.

Reneaume dit que la fleur du damier est bonne dans les fièvres srdentes, et qu'elle calme la soif. On fait de son suc un onguent excellent pour les ulcères carcinomateux. L'eau distillée de cette plante est bonne pour les inflammations des yeux. Mal ré tous in é oges et d'autres encore on n'emploie guercs aujourd'hui la fritillaria. (M. MAHON.)

FRITURE. (Hygiène.)

Partie 11. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section V. Préparation des alimens.

La friture est une manière d'apprêter les alimens , qui consiste à laire un mélan; e d'œufs, de farine et de sel , dont on enveloppe diffé rentes substances pour les faire cuire ensuite à la poèle dans du bœurre, de l'huile ou du saiu-

Cette préparation est agréable et convient sux jeunes geus et aux personnes qui ont un bon estomac, et chez qui les substances buileuses | tant plus forte, qu'elles éprouvent un degré de

Lugduni , 1533 , in-8 , avec quelques lettres q ne sont pas dans le cas de perer ou de produire des renvois, des déguûts ou d'autres desagré-

> On fait frire à l'I-uile du poisson qui , l'e cette manière, est fort léger pour les estomacs qui ne sont pas dérangés.

> On fait frire aussi des tranches de locufs , sans le mélange dont nous svous parlé plus haut , c'est le buf-stek des Anglois , qui forme une excellente nourriture. (M. MACQUART.)

FRIZON. (caux min.)

C'est un village dans la Lorraine, situé sur l'Avière , à quelque distance de la rive ; auclie de la Morelle, où l'on trouve une souri e minérate froide, peu connue, et qu'on croit mar-tiale. ( M. MACQUART. )

FROID. ( Hygiène ).

Partie II, Des choses improprement dites non naturelles.

Classe I. Circumfusa. Ordre I. Atmosphère.

Section I. Air.

Le froid peut être considéré, ou comme une modification particulière de notre ame, à l'uccasion d'un sentiment particulier qui est survenu dans les organes, ou bien c'est une propriété accidentelle de la matière, qui excite sur nos sens une sensation opposée à celle de la chaleur. ( V. vez CHALEUR ) de sorte qu'on jeut regurder ie fiold comme une diminution relative do chaleur , puisqu'on ne consolt point d'absence totale de chaltur ou de froid absolu.

Les corps en général se ratéfient en s'échauffint, c'est à-dire, que la chaleur augmente leur volume et diminue leur pesanteur spec fique : le froid an contraine les condense, c'est-a-dire, qu'il les rend plus compacts et plus pesans, acion ses degrés d'entensité.

Les corps les plus compacts, les plus pessus, tels que les métaux , les pierres dur s , à mesure qu'ils se refroidment, se réduisent comme les autres corns à un moindre volume ; l'eau et les liqueurs aqueuses soiveut cette loi jusqu'an moment qui précede cette congellation ; mais en se e lant, et lorsqu'elles sont reices, elles semblent sortii de la règle ; elles se ililatent très sensiblement, et diminuent de poids par rapport à l'espace qu'elles accupent i leur dilatation est d'anfroid plus violent. Les huiles, les graisses, la cire, se ressèrent et se condensent par le froid.

Ainsi, le froid donne de la fermeté et de la consistance à certoins corps, en augmente fa coldrité, dumine la fluidité che d'autre, et rend qu'elque-sons de ces derniers entiètement quete, et diamine l'era ration ainsi que l'eru quete, et diamine l'era ration ainsi que l'eru discité à l'égard de l'évaporazion des carps, le froid s'no produit que la diminition, parce que les carps ne sont jamais entièrement privés de culateur.

Ce qui a été dit sur le mot chaleur, explique en grande partice eq u'on peut ponce du froid, qui en est précisément le contrare, et dont les ételes intéraisses sont directement opposés. On peut donc expliquer ces eff is par la simple notion d'une c'abriar affishlée. Aissi, sans est et ci im ri a natur e du froid, dans des étails que nous lassesson à la pl'system, nous nous contratterons d'examiner le froid comme un état des corps absoluteur topogé à la cladieur.

Les corps peuvent éprouver un refroidissement ou une dimmution de céaleur, ou par des causes tout-defait néurelles, ce qui occisionauers un froid naturel; on par des causes que t'art et l'industrie humaine-avent me tre en action, et c'est ce qu'ounosame froid artificiel.

# Du froid naturel.

Le froid naturel est dû à des causes physiques, à des agens que les hommes n'ont pu diriger, et qui obbessent aux loix géoféraces de la nature : tel est le troid qui se faibeente Phiver dans nos climats, et celui qu'éprotivent pendant presque toute l'année les habitans des zoues glasseles.

On sait que c'est dans l'air de notre timopière que le froit semble prende ens forces pour se porter à la superficie de tous les corps qui sont l-quée, avec plus ou moins d'émergie, nuivant des circonstances pasticulières ou de carass acclientelles, qu'on peut response à duit, à la nature du service ou de la procation, à la direction des vents, au métange du gaz ou vapeurs qui sont mêtes à l'air atmosphérique.

Plusieurs pays , sont , par leur situstion pariculière , beancoup plus froids que leur latitude ne semble leur primettre ; eu pénéral , plus le terreis d'un pays est élevé , plus le froid qu'on y éprouve est considérable. C'est une chose conslante qu'à toutes les latitudes , et sous la ligne

même, la chaleur diminue et le froid augmente à mesure qu'on s'éloigne de la surface de la terre : de là vient qu'au Pérou, dans le centre même de la zone torride, les sommets de certaines montagnes sont couverts de neige et de glaces , que l'ardeur du soleil ne fond jamais. La rareté de l'air, toujours plus grande dans les conches les ulus élevées de notre atmosphère , paroit être la principale cause de ce plienomène. Un air plus pur, plus subtil, plus disphane, doit être moins échaullé par l'action du soleil i en effet, quelle impression pourroient faire les rayons de cet astre sur un corps qui se laisse traverser presque sens obstacle. La chaleur du soleil qui seroit réiléchie par beaucoup de particules de l'air, serost plus active que la chaleur directe. D'un autre côté, ce qui occasionne le froid sur le sommet des montagnes , c'est que le soleil n'en éclaire chacune des faces que pendant peu illoures ; que les rayons sont sonsent recus fort obliquement sur ces différentes faces ; que sur une laute pointe de rochers escarpes, in chaleur n'est point menagre, comme dans une plaine horisoniale, par une multitud de rayons, qui riffichis sur la surface de la terre, se craisent et s'entrelacent dans l'air de beaucoup de mamères diff rentes. ( Voyez l'ouvrage de Bouguer , relation du voyage fait au Pérou, &c. )

Les pays situés vers les grands continens, sont eu géréral plus élevés que ceux qui sont plus veixus de la mr ; aussi lait-il plus de froid dans les premiers que dans les derniers : il fait per cette raison beaucoup plus froid à Moscow qu'à Edimbourg, quoique les istitudes de cea ceux villes different à penne de quelques muntes.

Relairement à la saitre du terrain , on prétend que sinn à Chine et la Tartac Chinosie, rora n'est plus ordinare que de voir arvier au miliere de l'été de grauls froid, « de traisnière de l'été de grauls froid, » et de traislière de l'été de grauls froid, « et de traiscoup c'e saijétre jeuvele marins, fonties, le sel coup c'e saijétre jeuvele marins, fonties, le sel le vouge de Tourrefort, lettre 18 sur le graud froid q'hi l'promos ace varirous d'Execon, villa froid q'hi l'promos ace varirous d'Execon, villa froid q'hi l'promos ace varirous d'Execon, villa d'el statude, ") de juye est sibendative nie lammonien autre.

Les vents ont une influence très marquée sur les vicissitudes des saisons : ils apportent avec cux l'air freid ou chaud des régions dont ils partent. Dans notre hémisphère borés!, l'exect du nord est froid, principalement en hiver, parce que les pays d'où il vient sont plus froids par leurs positions; que ceux où il se porte.

y oprouve est considérable. C'est une chose constame qu'à toutes les latitudes, et sous la ligne long-tems, il a nécessairement refoulé, resserré et comprimé celui du nord, qui, lorsqu'il reprend le dessus, fait sentir les effets du froid svec une riaction d'a tout plus forte; c'est ce qui cause les hivers les plus vi lens.

Les verts qui ont passe aur les roumets de monagnes glacies, perforitionnt leutecup les péanes où ils arrivent, c'est ce qui fait que le vert aume du auf est froid on créanans creosstances comme in peut s'en assure à Paris lovque les moustagnes d'Aurorge ménérologies à 1' ard, do cette capitale, sans couvertes de neges.

Cest were le thermonistre spine determine less different algorithe direct, comme centre de la delictre, a le visió de their came centre de la delictre, a le visió de their came centre de la delictre, a le visió de their came centre de la delictre de la visió delictre de la visió de la visió delictre de la visió delictre de la visió delictre de la visió delictre delictre

# Du fooid artificiel.

9. On dome improgrement le nom de fendi artificial à celti que les hommes produient à voloniz wer des minances nuturelles. Les gremes et les plus indipiel de ces moyens, "est d'appliquer un carp fend i globale de ces moyens, "est d'appliquer un carp fend et le premier corps en Communiquent na clairer le premier corps en Communiquent na clairer, d'avent plus fruigli, et le second, en en esquisitant, per l'une partie de l'ecus, que une cataleur, d'avent plus fruigli, de l'ecus, que une ce d'est ainsi que pour efficielles de l'ecus, que une ce d'est ainsi que pour efficielles de l'ecus, que une ce de l'ecus ainsi que pour efficielles de l'ecus, que une ce de l'ecus ainsi que pour efficielles de l'ecus de l'ecus de l'ecus de l'ecus ainsi que pour efficielles de l'ecus de l'ecu

Mais is pour concentrer le froid, ou mêle à de la neige ou à les la gen plué, cès sels concent sourie forme sèche de que quelqu'espèce qu'ils seinet, acides, piccies peutres, rives, volatifs, il se product su freid plus ou moins comiéérable, acide la quantié des chi et de leira doces. La munière si comus de faire geler les liquours en été, malgré le chad de la sissen, tient à cette propriété des sels. ( Foyer Galen.)

La liqueur du thermomètre de Réaumur descend à quinze degrés au-dessous de la congeliation par un mélange de deux parties de sel Médecine. Tome VI.

marin contre trois da glace pilée, le s l'ammonice ne donne que treix d'egrés, et le sulpétie rainé, qu'est moi papra que l'une à produire du frast, oltio scritement trois degres et demi.

Les crytis de sel et de sitre d'uneant accune mé fout beautre plus grant et l'arrey l'a sain a froit beautre plus grant et l'arrey l'a sain d'une redie a l'arrey l'a sain d'une redie le glace plus es it fout décendre le bles mouité de la bles mouiter de la bles de la bles

Impression du froid sur nos corps.

Examinosa maintenast le froid relativement de l'economie amusico, nous errones, sind que nous l'erons, sind que nous l'erons, sind que nodification des corps, par laquelle on a veulu désigner er rous , non l'abonce de fee, mais seulement la diminution de sas effets. Nous aurerons sic en que M. Levre, dans son coité sur l'usage des alumens, a obsenir relativement su foint.

Detrion de froid sur le corps humin, a cu ou mécharique ou relative à la semablifie; no a vu , en purtant de la chaleur, les différence que l'on dont nettre caure Testion mécanique et l'action au les corps sembleaqueste deprès , se clies vargas une sur su distribute deprès , cu tres deprès entre les quès en en pouvoit duingrant de la company de la company de la congrant de la company de la company de la congrant de la company de la company de la conpany de la company de la

Le premier dugir de froid sern celui qu'on peut regarder commo absolument relatif, tel ost le froid d'une mui fretche en été , d'un liva ombragé , et qui ne reçoit jamais les rayons du soleit, tel est celui qui , dans l'hiver, ost audessus du pout de congellation an thermomètre.

(1) MM. Branne, O'Esinas Zeiber, Kruce, Model, Ponasonier, pravintera de conçeller le mercure et à le readre militable, le fiest de l'atmosphère fann à vingt-meti deprés en se revant de l'étapre, de nitro mêté uvec de la neige. Dans les helles expérences que firent ces actum, le thermomète manqua cera vingtain deprés de finis' sur l'échelle de Résumur.

Le second sera celui d'ome farte congolization, Tout froid unbit produit ces phénomènes ; telle que celles de nos hivers rigoureux.

le Dans le troisième enfin, nous examinerons les rigueurs du froid le plus vif, et nous étudierons son action, soit dans une impression pares dre, soit dans une impression confirmée.

Les cause générales du froit ratérieux qui affecte la heaman s'aux leur état de sant, is a iduitent à l'éditiquit du soleil, par raport à cux p las gent fauds, per la respectation par la respectation par rayou de cet site; les montages qui les empérales de par entir jusqu'aux hibitations audes à leur nord, sont der cause secondaires qui augministent on diminiment le froit qu'un étant plus ou moins custant, et qui sile-tout causent secondaires confidence sont se complications.

Le promier dept de froid commerce à quôtque exprés metante de la conglistion régare pe insui c'est dans pe degré que sons Compres les froids bégeres pous au sementum séculibres en froids bégeres pous au sementum séculibres de l'épons qu'un appelle blanches , proces qu'elle les conglesses qu'en exprés pour le production act des graves, que la roche qu' troube sur le lerz le septendes, les pous les dochers, per le le les les des des les conservations de comprises le mis fraiches de 1942 commerce, un carvage.

Les effets subits et sensibles de ce premier degre de fold, sont une espèce de tremblement et de fissonnement que s'excite dans tout le corps , et qui semblo pénétrer de l'extérieur à l'intérieur. Il come promptement , quand on est exposé long-tems à l'aic. Le sentiment qu'il excite , est vif et piquant . nield de froid et de chaleur. La chaleur est bientot décidée , si l'on quitte les approches de l'air extérieur. Si le froid est see , et la pessenteur de l'air anssi grande qu'elle l'est dans un bean tems , à l'excention de la sensation qui est vive et doulonreuse, tout le reste l'economie animale parôle une force et une action tonique ; lus grande , plus de sabratilite et d'activité dans tons les nerfs , le visage a un air de galté, les membres une sctiprompt et pins delsi; le fruid a agi sur les perfs précisément comme en stimulant : aussi les gens quelque homeur i trangère dans la masse du sang. fear ntent-its des deuleurs nouvelles. Les gonitenn, les gens à rhumatisme souffrent davantage, mais sonificus plus galment, on urine davants ge, on dort mices , on a plus d'appétit.

Tout froid subit produit cer phénomènes ; mais sa continuation, si elle est auss auguentation, per l'act ellets agradhes, et ne conserve que son action méchanque,

L'action playsique du froid sur le corps , est le resserrement ; ce resserrement appartient aux solides et suaffiides, qui comme moins ilenses, 50 condensent plus promptement et plus furtement; mais le rétrécissement-général du diamètre d'us e infinité de vaisseaux capillaires ferme ou song une partie de la route qu'il trouve plus libre risus la chaleur a susti la résistance que trouvent les liquides à parcourir leurs vainseaux capillaires , est-elle plus grande , le frottement p'us considérable , et la génération de la cheleur effective, produite per le corps, est-alie plus vive? An ressere ment meolisn que, jaigm z celni que produit l'action tonique augmentés , et l'on trieve dars l'action, du fioid sur la pean les demers de l'auflammation. Le visage des gene qui ont éte exposés au figid , brûle et ne peut uniten's l'action du feu. Ces denx excès opposés fem parcourir sux fibres l'espece le g and dy la contraction au relarhement, qu'elles puissent appointer. Aussi celle première impression da fen sur un visage , et sur vies mains refredies, est-elle accompagnée u'une vive douleir. Le tremblement et le frissonnement des pendent de l'interception de la circulation densees force our boquelles le froid sgit vivement. D minuea la cause de co resserrement , le sang reprend ses droits avec vivacité, le resserrment n'est plus qu'une raison pour que la chaleur soit plus forte , parce que le frottement est plus grand. Telle est le théorie du froid et de la chaleur qu'excite dans les fibres une atmosphore fealche et soche. La transpiration diminue par le resserrement de ses conduits , le poids reel du corps augmen'e ; mais les forces des fibres augmentant aussi , la peaintene spécifique diminow t on est moins leger, et on se sent cipendant plus léger ; l'urine emporte le résidu de la transpirmion, : les secrétions qui se font au contre du corpe, semblent être augmentées aux depens de celles qui se font à l'extérieur ; l'appetit est plus fort , la primière digestion se fait inu ux. Les anciens regardoient la chaleur comme une des ouvrie es principeles de nos fonctions , emyoient la santé plus ferme dans le fraid , parce que la chaleur se concentroit davantago à l'intérient : Ventres sunt calidiores , disoit

Quoique la fliéorie moderne nous démontres que la classe se peut être vraie que tiens un reus als gorique, il n'en est p-a moins d'em utré p e l'expérieuxe, que les fonctions intérieures sons plus fortes, a orécutent arec pills de rign-ur,

La respiration elle même est plus développés y

la pesanteur et la densité de l'atmosphère en sont la cune : le pouls plus dur et plus serré, la résistance suivant l'a parois de l'artère et les obstacles suivant l'axe, sont aussi plus grands.

Cependant le corps a moins besoin de réparation ; les évacuations et les pertes sont moisgandes, le pléthore es montre quelquefous dans ces froids légers ; les hémorragies par le nex at par les hémorrhoïdes , y sont ssees fréquentes.

L'altération des principes des liqueurs y est beautony moins forte et moiss prompte i le sun, tont clargé d'un nouveau chyle, est diert plus d'une fois sus perites fredée su corps dons les veines cutanées ; il les l'ausmille motes également, anglegé l'action d'un frottement plus vi essemuni et de la nuit, pour faire une nutrition autorité.

Le tren le plus suis de l'année est poublére, ceivil de ce foid lèger. Les pays qui youts le plus exposes, sont coux qui nous fightairest, encret les plus fermes, les plus toubaires. Ils auts admentée de plus fingue durée, aux les épateurs fameds, empêche leurs giglière, auxis le annis e inconvénient, plusit sus gron sers qui leur fameds, empêche leurs giglière, auxis le annis es inconvénient, plusit sus gron sers qui tuitée dans les filieres pil procure l'indisennation out une grande visibilité et une grande contratuité dans les filieres pil procure l'indisennation autate qu'il noit la supposition. Le révision des plises es fijs ben messa dans un climat de l'égément froid.

Jamais on ne peut compter dans cet état de Pair sur une déparation aussi parfaite et aussi régulière des maladies, qua dons l'eté; les sucs s'accumulent bien davantage dans les vaisseaux capillaires.

Ce peu de principes peut nons guider dans nos préceptes diététiques. La premiere coction se fait bien , la seconde se fait plus lentement; au surplus on peut et on doit l'accelérer par l'exercice. Mais l'estomac est fort , les nerfs prompts à l'exciter à l'action , on appete ; anssi est-ce l'état de l'atmosphère ou le tems de l'année , où l'on pent jouir de la plus grande liberté dans le régime. On peut s'y permettre l'usage des liqueurs fermentées. Le vin, la viande , les farineux un peu plus grossiers , trouvent sussi leur place dans cette saison, sur-tout pour ceux qui menent une vie exercée, et qui ne se tiennent pas dans l'oisiveté. Les gens oisifs et les femmes participent peu sux bienfaits de cette saison. La transpiration est diminuos pour eux, le poids réel . du corps, est sugmenté, le poide relatif n'epoint duminé. C'est d'eux pue Sanctorius (i) a dit que dans un corps fubble le froit l'ere d'imnue corce le Cabeter. O a seut bien gale en queux, les delayans i les émilians, les activales mêmes out contrairet dans cette constitution de l'air. Felle est la ducrine d'Hippacrate, telle act celle de la nature.

Ce deryé de fruid est unerpithé d'une complitation qui ne port apparent à assure sutre, c'est la lichreit de l'air et son immibiliés, de cité qui le glée foire cui situite, le basuit ella licitique protecte les trovalliers de les plaise d'àirexle ce il est jusqu'il plus que réglus restre que desse le cui le si jusqu'il plus que réglus restre que desse leux dons de fortre gelées. Le compliction de leux dons de fortre gelées. Le compliction de pries very l'immiglier est trè-quédientife en priess Grecce Romans qui connossiblest peu les hieres le doux caractères de field at d'impidies. Hijeperatie s'alcres contribution comme habinous trouvens giuvest étais nos pays audit des titus d'autres constitutes pendant l'impre-

Sanctorius (2) a décrit en peu de mots ton les inconvéniens de cetto constitution, et l'on ne peut ajouter à sa descpription , qu'un langage plus moderne. Le froid de cet diat de l'ats sphere se fait sentir moins virement , parce que les fibres sont relachées, mais plus désagréable ment, parce qu'il y a moins de vigueur. A la condensation des liqueurs, au peu d'activité des solides se trouve jointe et combinée la diminution de la transpiration et de toutes les antres sécrétions , l'engorgement des vaisseaux. Non sculement il n'y a pas d'exhalation , mais le corps même nage dans une atmosphère humide ; il repompe et résorbe une grande partie de l'enu qui l'environne de tous côtés. Les excrémena s'accumulent , le poids réel augmente , le poids relatif auemente aussi. Tout se fait avec langueur , peu de force et d'activité ; ces excrémens accumulés produisent une quantité considérable de pituite, de glaires à demi cuites, de estarrea , de fluxions , da rhumes. Sanctorius sppelle cet air humide ser comosus. A la vérité , ces excrémens sceumnlés ne se putréfient pas si promptement que dans la combinaison. de la chaleur avec l'homidité. Les fibres ne sont pas si destituées d'action , les liqueurs n'y tendent pas si fort à la putréfaction : mais ce tema semble conduire par lui-même à la cechexie . anx maladies décrites par Boerhauve , sous le titre de Gintinoso spontanco. Il n'y a pas

(1) Sect. 2, Aph. 1.

d'irritation, ou s'il y en a, elle est irré, ulière et ne tred Jamais à la coction. Le règine que l'on trauve dan Hipporate comme appartenant à l'hiver, est le régime propre de cette constitution; le beson de réparation n'est pas considérable, p'exercire an contraire doit être preque outte, s'il est permis d'uttre jamais ria. Il doit tonjours trustra à vaiscres l'unaction que le froid l'aumèle doune à nos hibres.

Il first le faire à pied autout que la sainon le prenett. Des frictions longues, e frèvée, , faires avec la vapeur du succin ou d'autres armaises, prenenta en tanti lieu. Ou pouvroit la pindie à l'exercire, comme le faiscient les anciens. Le sonneil dei dire court, les supartenens sect, sonneil dei dire court, les supartenens sect, section de la comme de la comme

Cet état de l'atmosphère est une constitution babuturle dans de paya mariegane, systemriomana, y-vivios et plus bas que la user. Aussi pour per que l'anc contact les méderian quoi afecti de cachesite et du terolitat, d'ibb une l'imper decis de non armés qui von l'atte la guerre dans ces pays. Si tout cet unus d'excréments et de la montaction per une saion ardent, béenders de la montaction per une saion ardent, béenders de la montaction de la marie de la montaction delivrat le corps de cet cama prittéle (dilitrat le corps de cet cama prittéle délivrat le corps de cet cama prittéle.

Dans ces climats, les enfons sont foilles et délicats, leur mésentère s'obstrue et s'emplité aisonent; les cheveux des jounes gens sont blonds, le visage pale, la taille posite, le basveuire pesant et plein de greisse.

Les mècris leur des neutes la loctions alondantes, les lairge, qu'en leur per mis la leanté de leurs plurage des perts de a faire beaucomp d'amps, et la loidece de leur camon les perdamps, et la loidece de leur camon les percire, que celle qui apontient à cette même constituitant de l'hir, qu'en d'elle est passegères constituitant de l'hir, qu'en d'elle est passegères l'en et le leur de l'entre de l'entre de l'entre des constituitant de l'hir, qu'en d'elle est passegères l'en entre de l'entre de l'entre de l'entre des de rapeus ; ces exhalations des eux sont diagreuses, si dépendantes d'exas complisantes, greuses, più depondantes d'exas complisantes, clles infectent l'atmophère des minsmes empestés des végétaux et des animaux qui y pourrisseut, et qui rendent nécessaire l'usage des antiputrides joints aux corroborans les plus forts.

Le iecond degni de finide que mus examinon, se ceiu d'un Grotte congellation ; et que nous l'égroussum dans un hiere rigorouxe, quelques des pendant un mois de suite e plas, quelquères de la companie de rigoreur, a mesure que l'on s'appendiente, a cei l'hiere ordinaire des pays plan appendiente, cei l'al companie de la companie traignaire de rigoreur, a mesure que l'on s'appendiente de rigoreur, a mesure que l'on s'appendiente de rigoreur, a mesure que l'on s'appendiente de la companie de la comp

Le premier effet de ce foul, est de froncer et d'eriter les fibres nerveuses. Tous ces plénoménes sont contraires à ceux de la chaleur. Si celle-ci les relàche, le froid les irrite et les agace violemment. Si, suitant Hippocrate, le chand est l'ami des nerfs, le froid en est l'ennemi mortel. Lorsque son invasion est subite, il excue un sentiment douloureux , vif et si cuisant, qu'on auroit peine à persuader à ceux qui le ressentent, que le froid n'est qu'une privation. Il excite un a ntiment de bou.ure , méló d'engourdissement et d'inaction ; mais cette inaction dépend d'une trasion trop grande, et si l'on donne le main le coup sur des mains ou sur un visage placé de froid , le sentiment qu'il excite est des plus violens, et sourent suivi de supture ou de contusion dans la partie touchée ; en un mot, le froid agit sur les fibres sensibles du corps , comme un violent irritant : il semble penetrer dans l'instant jusques dans l'intérieur In corps, morfondre et glacer tous les sens, mais toniours avec douleur. Cette première action une fois passée, et le corps agnorri à ce sentiment, il ne reste qu'une sonsibilité plus grande, qu'une vibration plus considérable dans les vaisseaux , plus de chaleur apparente à l'intérieur ; ce qui produit une allégresse plus grande, une force plus considérable : le corps semble concentré en lui-même, et tourner tous ses élémens à son profit. Huxham (1) remarque que le pesant caractère des Hollanduis s'égaye si fort dans les gelées rigoureuses , qu'ils pourroient le disputer aux françois les plus légers en activiré it en guité.

(1) Prolegem, de afre et mort Epid. pop. 12-

Cette vibratifité est régulière et constante , si 1 le froid ogit généralement sur toutes les parties du corps , à un degre à peu près égal ; et si toute la masse des solides ot des bemeurs supportent à la fois son activité ; s'il agissoit sur une seule partie, et que son action vive fut déterminée uniquement sur quelques nerfs , l'impression de ce froid seroit violente et deuloureuse sur cette partie; mais elle ne produiroit sur toutes les autres qu'une action , un en ourdimement dangerrux, et la suppression totale des évacuations. Aristote proposoit pour problème, pourquoi on se pouvoit pos s'endormir , quand les pieds étaient froids. Sanctorius a prouvé par sa balance, que le froid agissant sur nne-seule partie , avoit plus de pouvoir pour supprimer la transpiration, que calui qui agit uniformement sur tout le

L'action méchanique du froid considéré dans ce de re, sur les polides et les fluides , est la même que celle du froid médiocre dont nous avons parlé. Cependant la condensation est plus forse, la constriction des vaiss aux plus grande, et l'espace que le sang parcourt plus retreci. Le frottement dans les saisseaux capillaires devient plus grand, si-tôt que la résistance diminue, et que le corps n'est plus exposé à la rigueur du fioid; alors le sang péactrant dans un espace qui lui étoit interdit , il y fait une irruption violente, et comme ayant schumulé les efforts impulsufs du contr dont il n'a pas pu jouir , il s'y jette avec force , fait parcourir aux fibres les excès les plus opposés. C'est ce qui arrive aux gens qui , ayant extremement froid , s'approchent du feu trop promptement , ils brulegt bientot, at éprouvent la douleur de l'inflammetion la plus violente, les fibres même se rompent, et on leur fait courir le risque de la gangrène.

Non-teulement le sang a plus de poirs à pindter dans le systèmité des artères, units anni il a plus do poine à remuer dans les schiences renous; quaint, il yest une fons, il semble y croujes, y condense; y ellourner. Les vienes sont encore plus estades que les atteres; le sant encore plus estades que les atteres; le sant contre plus estades que les atteres; le sant contre plus estades que les atteres; le sant contre plus estades que les atteres; le culture tente.

La transpiration, comme il est aisé de le sentir, est fort duminuée (a); mais suivant les dogas s de Sanctorius, les forces intérieures auguentant, on me aont point les effets, de rere augression, à me ne que le corps ne soit foi-

(2) Sect. 2, Aph, 7.
(2) Sect. 2, Aph, 16.

ide (), elle se tourne tante-lefet en urine (a) ; es copredant en geréral, les corps des binnes corposalant en geréral, les corps des binnes aums nont plus pessan dans les fruit qu'e dans le challeurgit à cont charges d'authordeus quissperants, aussi its out plus de force (3); assi un unit, les pessanteur réclete out plus grande ; la rejameur apécifique l'est moirs , re qui suppose tonjours besucoup plus de force dans les solides.

Pour avoir une idée complette des effets vio lens de fraid sur le corps , il faut se représenter la suifice considérable des bropches et l'intérit ur des poumons sur lesquels le froid agit avec tonics ses qualités. Notes renvoyans à M. Hales pour les calculs de cotte superficie . de leur transpiration. Nous ferons schlereent fr warquer que lo froid pout augmenter d'une dixième l'elasticite , la densitéret la pesenteur de l'air ; que par cons'quent l'action des noumons sur le sang doit être augmentée de cette quantité , que le broyement shrit être plus fort , plus grand, plus considerable. Le sang doit v acquerir plus de vivacité, plus de rapidité que dans tout autre état de l'etmosphére ; mais il faut distinguer ici soigneusement le toms anquel le froid a une impression continue, de celui auquel il la fait sentir vivement et anbitement, car slow il resserve tout; et pout arrêter toutà-conp la circulation, dont il augmente la force. quand il est habituel. A jusi il out arrivé plus d'une fois , et j'en ai été le témoin sur un homme fort inbusie, que des gens seriant imprademun no d'appartemens fort échauffés, et s'exposant à un air rigoureux, sont tambés morts par le retrecissement subit des bronches et les chatte es puit se sont opposés dans le moment à la rircolatina du sang. Il arrive très-souvent aussi, pu'en sond tant d'un air chand pour entrer dens un nir fruil , on éprouve plusieurs palpitations de conr. et un étoullement. En général , on dit que le froid saisit , engourdit , empêche l'action, Il est donc aise de seutir par quelle mison comand il est poussé à un certain degré , il peut causer plusieurs espèces de morts subites (4).

Dans tout ce qui est tensation , il fant avoir la plus grande attention à distinguer l'effet relatif, de l'effet absolu ; l'habitule , de l'action subtie et imprésue.

<sup>(1)</sup> dph 10-

<sup>(2)</sup> Aph. 19.

<sup>(4)</sup> Fover les effets du fined sur le corps humain au mot Ala, torno 1, p. 552, et les degres de froid et chant auquet le corps hamaintpeut tre écxposé patuellemant, pag. 542.

Les nations du Nord les plus habituées au froid , sont les plus grandes et les plus fortes de l'Univers , pourvu que nous ne pénétrions pas insqu'aux glaces de l'Ourse, et que les gens cont nons parlons vivent dans des climars on le froid prédomine à la vérité, mais où il y ait des alternatives de chaud et de froid. Ces nations apportent les excès beaucoup mioux que les autres hommes, se fatiguent moins et font plus d'exercice ; le auc nourricier se porte moins au dehora : leurs nerfs , par l'habitude de l'exces du froid, ne sont ai si tumulteux, ni si ausceptibles de tant d'agitations que les notres ; leurs passions ne sont point vives, quoique leur corps soit fort actif.' On leur reproche de la pesanteur dans l'esprit ; mais ce reproche est peu foude , et ils ont fourni dea grauds homme comme les climata plus tempérés.

En général, ces hommes sont moins malades que les nations qui habitent des climats plus brilans ; ils vivent plus vieux, mais leurs maladies sa guérissent moins promptement; la coction dans les maladies est moins régulière.

En affet quel est l'état de l'assimilation dans le corps humain , pendant cet excès de froid? Si l'impression vive du froid est insolite, qu'elle soit nouvelle, il est dangereux de s'y exposer, après avoir mangé, torsque les nouveau chyle est encore étranger à la masse des humeurs, moins dense , moins atténué que le reste des liqueurs. Si on ne se tient pas à l'abri du fioid, on le fixe , pour ainsi dire , dans cet état ; et le mouvement intestin des liquides qui lui servent de véhicule , diminuant , ses parties ont une pente prochaine à se désunir : les excrémens les lus liquides qui devroient s'évaporer , ne le font pas; la coction doit être troublée, et les crudités se doivent accumuler. En général , dans le fioid, l'atténuation des principes est diminuec, par conséquent la réparation est moins nécessaire, et l'assimiliation retardée. Si l'estomse est plus fort et plus vigoureux , si les vaisseaux niones paroissent avoir plus d'action , la seule différence des milieux auxquels le chyle est nécessairement axposé , trouble la régularité de leur action , qui suppose toujours un mouvement uniforme , et la paix et la tranquillité de la machine. Toute coction des liqueurs étrangères ast moins régulière et moins constante en hiver qu'en été, comme Ballonius l'a fait oliserver dans les maladies. Il en ast de même de la coction des alimens dans les secondes voies, qui, paisible et relative à l'état de santé , a cependant en petit les mêmes phénomènes et les mémes symptomes que la coction morbifique.

Copendant, suivant la doctrine de Sanctorius, tous ces inconvéniens ne sont sensibles que pour les gens foibles, infirmes et qui ne sont pas accoutumés aux impressions du froid.

En général, le froid est l'ennemi de la foiblesse ; elle pe trouve pas en elle - même les ressources qui lui conviennent pour combattre les effets violens de cet irritant, qui agace les nerfs , et qui suspend les évacuations. La résction de la nature n'est pas moins é ale à l'action de son ennemi. Il faut que les gens infirmes se ménagent principalement dans Phiver; ils sentent tout le poids de la transpiration retenue. Une fonction ne supplée pas parfaitement à l'autre. C'est à juste titre que nos anciens ont pronoucé que les eens robustes se trouvent eucore plus forts en hiver, et que les gens foibles, au contraire , sont en meilleur eint dans l'été : l'hiver jouit des privilèges qu'Hippocrate a donné à la force. On ost en général moins malade en hiver qu'en été , mais les convalescences sont plus longues et plus difficiles. .

An recte, il funt tonioura se souvenir que le sentiment joue un grand rôte dans la machine, et que l'habitude est une seconde nature 3-ains, les préceptes du ségime que nous allons risaet pour cette saison, ne doivent point être ausai exactement observés par les habitans du Nord, que par les nations méridionales, quand elles se trouvent expocées aux rigieurue d'un hiver froid.

Il faut commencer dans les climats et les asisonsfroides , à faire ensorte que la proportion du sommuil à la veille soit plus grande. Le sommeil, dans une chambre bien fermée, bien à l'abri des rigueurs de la saison , procure le relachement des fibres, augmente la coction dea sucs étrangers , et les prépare à l'expulsion. Il faut , après le réveil , procurer l'évacuation des matières excrémenteuses par l'exercice, et faire en sorte, par l'usage des délayans légers, d'assoupir les fibres trop tendues ; mais il faut nonseulement que l'usage en soit modéré, mais l'eau doit porter avec elle quelques parties aromatiques, ou salines, quelques esprits recteurs qui l'empêchent de séjourner dans le sang , mais qui soient, au contraire, un véhicule qui da fasse promptement sortir par la transpiration , ou par les urines. Il faut défendre d'abord la poitrine de l'impression d'un air froid et vif, lorsque l'on sort d'auprès du feu ; petit à petit on s'y appri-voise , et de l'impression mordante du fioid , il ne reste plus qu'un sentiment vif et agréable. Ces conseils sont ceux de Gorter.

On doit, dans cette constitution de l'air, diviser les repas, sans les rendre plus considérables a et éviter sur-tout les crudités.

La trop grande quantité de sucs qui passeroient dans la masse du sang, et qui sermient offerts indifferements are permission popurrollest, response dies brounder, comme forth les injections diem arcifices par des vaisaeux researes. La resistance peurcui étés insucione de produiralent des cantrees millequames des access authent des cantres millequames des access authent printis terribles de l'infompérates des access authent peur le la comme de l'infompérates de l'un de la comme de l'infompérates de l'en une comme de la comme de l'infompérates de l'en une comme de l'entre de l'ent

La déte doit être plus approchante de la atche que de l'humide "le vint part être moint tempé (1), les viundes les plus atténuées dans leurs principes y sont permière. Les atimans de louis goêt ent mois d'inconvéliers, les farinciux nos fermételés ne jeurent convenir, qu'un gens très-rebutes et intè-exercés.

L'excecine doit être conflidérablement augmenté 3 maison doit avoir la plus grande attention à ne le pus faire oprès le rapas. Rien ne nuit plus à l'assimiliation que de s'exposer au froid pendant la coetion.

Le dernier de prè du froid est le froid carrênte, ret que les Hollandois l'ont époure dans l'eur auxiguin "à la nouvelle Zemble, en 2559, ou même comme on l'a époure quelquefuis dans Les pays experientionaux de l'Europe, dans tes priver à jumais mémorables par leur rigueur. Ce froid à violent peut se mblivier flui-nême en différens d'extre peut se mblivier flui-nême en différens d'extre de l'europe de la comme de l'europe de l'europe

La condensation des fluites, la constrècion des aclaires possessés du mjoint taux constitues, ble , produient une incapatité à fagir , dont monaument les principes pour les fans et pout les fans et pour les fan

Manta accomigaça l'octionale co fraid d'actracire. Bassidi appea, fout seminou et et éternil. Il succida à ces aymbones un espoueliscement grissell sup instrument en espoueliscement grissell sup instrument au souvell personnes il sont application. Cet accident penua mour enferer ce 1909 la presid Boerdinary, comme il mont la rapporti fui-même. Alors cet hiere est (té vaiment terralise pour la médicare y la celtamure qu'il a rapsudure à plaines mailis aur l'actmilitaire.

Il n'est pas étennant que ce foid si violent ; parsot avec force por un vent impéterix sians les montages du Colti, sip foirfit sublitement des homans et des cheraux ; mais il va inutile de nous arrêter plus lu get uns sur les éllets du co-foid, que Wan-Swreter a si lèmet traité dans son arrête de la gengreix

Tout cesse dans la mature pendant ces fraide exernifs r elle est comme engourdie ; ce monrement général dul produit et uni détruit les corps , n'existe point , ou existe si lentement , qu'on ne trouve auchn signe de végétation extérienre. Les Hollandois ne trouverent aucuno plante dans le vovage qu'ils firent à la nonvelle Zemble. Il n'y a ni vegetation , ni putréfaction , ni fermentation dans ces contrées inhabitées. Les cadavres , après nombre d'années écoulées , out conservé leur fraicheur et leur figner, Dans ces pays malheureux, ila ne trouvérent que des remards et des ours d'une grandeur et d'une force prodigiense, qui , à l'abri d'une fourrure épaisse, et de la chaleur qu'engendre feur corps , pouvoient supporter la vie, et ne pouvoient vivre que do renards. Sans doute il étoit encore d'antres animanx qu'ils ne virent pas, tels que ceux mi peurent passer leur vio dons un engourdisse-ment presquo continuel , pour peu qu'ils revivent un petit espace de tems pour se nourrir.

Sans être porté à cette extrême rigueur ; le froid violent fait l'état habituel de beaucoup de penules qui habitent vers le Nord : ces pava sont peu fertiles, les hommes y sont petits quo qu'extrêmement forts , les animaux maigres et legers. Leur nourriture la plus ordinaire en du poisson desséthé, de la viande boucanée, Ha n'asent point de végétaux , qui sont fort rares dans leur pays , wi le commerce ne les y apporte. Tous ces désigrément sont rependant compenses par quelques avantages. Les maladies contacienses y acut absolument ignorées. On y voit des vieillards qui conservent feur scrivite dans un des où mons ne parvenona point ; ce qui étoit epcore plus ordinaire chez enx , avant qu'on ledr ent porté nos eux-de-vie ; remêde dongereux contra le froid , qui endurcit et qui condense encore des corps qui n'avoient pas be soin de l'être.

Quille soul les lois déstiques qu'on dei propose d'une Go-Vel II Acceive fortpèt coniment, le corre é ant lien consert des Mantes, propose d'une Go-Vel II Acceive fortpèt coniment, le corre é ant lien consert des Mantes, l'Abrit du férait à long et trasquélle, peu de buissen, et cres boissens tières du vin, ée la buissen, et cre boissens tières du vin, ée la buisre la plus forte et la plus pure , sout les du férait. Le rest de la nourriture est lepres an choix de cellui qui es trouve transporté dans les colmais. Peu de nos almens peuvent ins portés dans ces pays, sous d'est glots, années de la conservation de la conservation de poissen par su de solle, loucardes, peuvent aéreir de nourriture, de consellerois d'y fair accours trousques qu'on en tite.

Plus le food externe est grand plus le resserrement des vauseaux capitaires est considérable , plus les humeurs sont disposées à la congolution, moist la circulation à l'en fat sidement de la circonference un centre pissis pour viopposer à tous ces effect jl fact dere ouver empédier que cet air ambient restit asses applique au corps, pour lui enlecte, pour ainsi dive, conclie à couche, la chalent qui peut lui rester, en la substitutat le food qu'il apporte.

Lorque le foold augmente, au point de forme au citures des fluies des présistances, telles que les gous vairseaux, qui ont perdu leur moiunement ne puissent les sormonter prierr puisanne moirre, a lors l'exercice des fonctions
respessivas à l'entre time da vie cense, et les nonménsais prodont des leernes entières, aux que
meintis prodont des leernes entières, aux que
pour cule les niminans gelés perdent la puissance
d'être rappelés à la vie. l'oyex au most Ars un
except le rappartique en est la previen de
l'extra les mirraines incaias de zaoto extancaires moustaires, 1965, 505.)

Si l'esa , l'air , ou tont autre corpe froid en ableisent appliqué à la sorfice de guéques en ableisent appliqué à la sorfice de guéques parties des creps plus chandes procéss autres parties des creps plus chandes procéss autre l'actual de l'actu

dels from d'auton ples sentible ; qu'elles est ces plus claud. Dens cette circostance le fools sui des pieds ; des mains, peut deut cause beaucoup de mal. Il ancest de même des hoissons bien froides quand on a bien claud ; elles ne maiguent guéere de procurer quelques inflamnations lâch uses.

Il est cenendant des cas où l'impression d'un corps froid très subite peut être foi tutile en excitant une surte de tremblement sur la peau, et intérieurement un vent frisson momentané . c'est lorsqu'on veut faire reparoitre le mouvement qui diminue, lorsque quelqu'un tombe en syncope, aiors l'aspersion bien froide sur le visage , rappelle fes sens , et les mouvemens vitaux prets à êure suspendus , par des secousses qui réveillent en quelque sorte tout le genre nerveux. C'est ainsi que dans certaines hémorragies, on pertes de la matrice . l'application du vinsigre bien froid ou d'un morcesu de glace produisent une sorte de crispation des solides qui resserre les vaisseaux ouverts , et en rétablit le ton paturel.

On peut présumer que les hommes nés nuds ont dù de bonne heure, et par instinct, employer leur intelligence à se garantir du froid. Avant qu'ils se soient batis des demeures , les creux des rochers et des cavernes ont di leur servir d'abris. Ils ont ensuite observé que le quadrapèdes et les oiseaux étoient garnis de poils et de plumes qui scryojent à les défendre des injures de l'air et des saisons ; envier cet avantage , et sentir qu'on pouvoit se l'approprier, na furent presque qu'une même réflexion. Bientôt ca moyen , qui devoit précédor ceux que les arts lui ont fourni depuis , fut employé avantageusement pour couvrir une nudité , que sans doute la nature lui avoit accordé , pour la faire servir par le moyen d'un tact plus fin et plus étendu des sensations délicates et fines qu'elle refusoit aux autres animaux.

Peut-être le besoin et le désir de se couvrir furent les premiers motifs qui engagèrent les hummes à égorger les animaux, dont ils éprouverent ensuite que la nourriture pouvoit aussi leur être avantageuse.

Les vêtemens qu'ils ont perfectionné avec le tems serreut non-sulement à gicienir la chaleur qui apparient au corps vivant, maje encore empêche que le fooid ne pénètre jusqu'à la peau pour se l'approprier; leur poids, en comprimant la surface du corps, favorse la circulation, et la reproduction de la chaleur.

On est parvenu à se procurer ensuite une chaleur aisée et commode dans l'intérieur des habitations tations, au moyen des cheminées et des poèles où l'on entretient un feu capable da dériurie les con l'on entretient un feu capable da dériurie les libres de la companie de

C'est ainsi que ces hommes sont parvenus à braverle froid qui est un de leur plus redoutables ennemis. Il est bon de les avertir que plus ils ont froid, plus ils doivent mettre de prudence à se réchauffer. Ils ne doivent point se présenter subitement au feu , mais plutôt faire frotter avec des linges ou des étoffes chauffées les parties suisies du froid. Ce sera le moyen d'éviter les douleurs qu'on s'expose à ressentir en se réchauffant to t-à-coup : ces douleurs sont produites, parce que le relàchement, causé par la chaleur dans les solides , favorise le mouvement des humeurs presque congulées , et ne debarrasse de la sensation désagréable qu'on éprouve , quo lorsqu'elles sont rendues à leur fluidité naturelle , par l'absorbtion de la chaleur extérioure.

Nous ne parlerons pas ici du froid qui provient de quelque cause interne, comme ceiti des fièrres, cetti qui est ordinaire aux vieillards, qui est la sutte des spannes internes, de l'influx irripoliter des ceptits animaus, si l'y en a, de celtu qui est à la suite des volentes passions, &c. il en sera fait mention pathologiquement à chacun des articles qui y seront relatif; (M. Macquart.)

FROMAGE. (Hygiène.)

Partie II. Des choses improprement dites nor naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section V. Alimens composés.

Le fromage est, selon Macquer, la partie mucilsiqueme ou gelátinicue du lint Comme le lait de 1011 les animaus est une véritable douisille mont est animaus est une véritable douisille montaine de la list de 1011 les animaus est une viertable en comme distribuér, suspendue et nageaute dans la circulté pains le fromage est dans le lair, ce que le mucilage est dans les deuthions ou succepture de la comme del la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme

Medecine. Tome VI.

En giufral on fabrique les fromages arec les ilst de neche de chiver et de breiba, et chaquo lisit en particulier fournit des espèces recheres unauta les ayas on on les dédite ; es qui fait qu'on connol. use grande quantité d'espèces d'inferentes de pronger. Mais quand aux differentes de pronger. Mais quand aux differentes de pronger. Mais quand aux differentes de pronger. Mais quant la resultation de la contraire et que plus une loue est feiere, qui la Preferent et que plus une loue est feiere, qui la Prefere et que plus des cet et que gia une les est de la contraire ne et déficies y dans la plaine au contraire have et que plus une later et plus giasses, elle donne un lair plus de consistance, et au fromage plus de délicatese.

Je ne m'étendral point beuscoup sur la fabrication des fromages des différens pays, parce qu'on trouvera dans le tome 3 des Arts et Metde cette Encyclop. Part de faire du fromage, a sinsi que dans Pexcellent diet. d'Agrie de M. Moster. J'en donnerai seulement quelques idées générales.

La fabrication du fromage se réduit à quatre points principaux : 1º. à l'aire cailler le lait ; 2º. à le saler; 3º. à le sécher; 4º. à l'affiner.

Toute substance qui contient un acide bien caractérisé et développé, est ausceptible de faire cailler le lait, mais non pas toutes au même degré de perfection.

On auroit, dans le règne minéral, des aciden capables de cailler le lait, mais leur usage pourroit être dangereux.

Les végétaux fournissent le caille-lait gallium, les fleurs des plantes cinerocéphales, les vinaigres, les fruits fermentés, la crème de tertro, &c.

Le rigne animal offire des secours plus à portée cultivateurs, et qu'ils ont en tout temp a c'est la presure que fournissent les reaux., les agnessax et les chierraux, lorsqu'on les tue avant qu'ils aient pris une aure nourriture que celle du lait maternel qui s'aignt dans leur estomac; cette presure se garde des années entières.

Lorqu'us vent faire du fonnage, on prend eg feine'ul une demie drague de preuwe, on une bonne pincée de fleur de caille-luit ouvée cardon, pour nes pitots de list, qui se caille d'autant plus ètée. De place le lait caillé dans des moules perées, pour laiser-éculer le peint leit, et sécher ainn petit-à-petit le fronnege. Lorqu'un le fabrique en grand, on va porter le caillé dans de granden ceges sur des lius de production de la cuil de la complex de la complex

Your les affiner, on les porte daus la caré ou dans des lours frais, et non pas trop humides, et a près les avoir établis aur des planches bien actets, on les froite arec de l'huile, ou blern on les enveloppe avec de la le de vin, ou un linge insiblé de viniger, ou des feuilles dorties, de cresson, &C. qu'on remuvelle de tens en tens s'interes de la comparation de la comparation de l'acte de la comparation de l'acte de l'acte de la la la comparation de formagne consiste à finie califier le lait, à en séparer lo petit-lait, à le saler, et à l'affisier.

Pour obtenir de bons fromages, il faut que le lait donne, au moyen des différens fourrages dont on nourrit les animaux, les substances les plus propres à leurs composition.

On a observé que les propriétés du lait sont toniono relatives à la constitution des ammaux et à leur nonrriture. Ceux qui ont mangé des plantes amères ou de l'ail , donneut un lait amer , et qui a l'odeur de l'ail. Cenx qui manent de la parenco nu du safran , lournissent un lait coloré. Les vaches qui mangeut la gratiole. on le thitimale , donnent un lait purgatif. Le fontra e de mai donne sa saveur sucrée au lait, quoiqu'il na soit pas possible d'y découvrir du aucra ; la pomme de terre donne un lait moins sapide et plus nqueux , sans être dénué de sucre, quoique cette plante ne paroisse pas an contenir. Si la saveur du lait , indépendamment du cachet particulier qu'y a imprimé l'animal, est due à la réunion des différens principes qui le cous ituent , il n'en est pas moins vrai que cas principes recoivent, de la part des végétaux, des Si les plantes contiennent, par axemple, le corps muqueux en abondance , le lait fournira beancoup de matière caseuse, et sa saveur sere fade et sucréa ; si les plautes au contraire sont fort aromatiques , le lait fournirs un beurre très sapide , à raison de l'affinité de l'esprit recteur avec le corps haileux. Ce lait abondera en sérum, si les plantes contiennent beaucoup d'humidité, enfin tous ces produits serant plus fins, plus solides et plus parfaits relativement nu degré d'atténuation des substances huileuses et mucilaginenses qui concourent à leur formation, et à l'état coriace, dur et fibreux des plantes.

Cela posé, il est sité de voir pourquoi le beurre et les fromager les plus estinées sont exus que fournissen le lai det troupeaux mourris dans des prairies où crossont ensemble beaucoup de plantes olorantes à l'époque de la floraison; quand ces mêmes plantes ont perdu par la dessistation lette prefun et l'un lumidité marbondent; elle donnent un leurre moins délicat et plus Arme.

Si donc on vent perfectionner le beurre et le fromage, i faut sjouter des plantes aromatiques à la nourriture ordinairs des animaux, acri il y a beaucoup de platuragea qui n'ey fournissent pas aboudamment, autant par la nature de leurs sols et de leurs sols et de leurs sols et de leurs sols et de leurs sols materia des plantes qui y croissent habituallament.

D'après ces observations , fondées sur la théorio et l'expérience, on peut avaucer, que si les anciens medecins , toujours attentifs au choix des paturages , recommandent à ceux qui prennant du lait comme médicament, de nourie l'unimal de plantes appropriées à la nature de leurs maladies , il ne seroit pas moins important pour les différens cantons, où le beurre et le fiomage forment une branche de commerce considérable , de n'admettre dans leurs paturages que les plantes les plus propres , non-seulement à augmenter dans la lait l'un ou l'autre de ces daux produits, mais encore à les fournir toujours le mieux élaborés possible. Il n'y a point en France da températura , de terreins et d'aspact, qui ne réunissent des plantes aromatiques, muciligineuses at sucrées , ne seroit-il pas possible de les choisir , de les multiplier et d'en regler les espèces sur l'usage auquel on dastineroit las laitages.

On distingue les fromages en fromages peu cuits, cuits, et non cuits.

Le fromage d'Auvergne est de la première espèce; il ne se conserve guères qu'une demie aonda, tandis qu'on pourroit le garder aussi long-toms que cetui de Hollanda, qui est da la nebus espèce, mais qu'un put conserve pendant des namées, si on prennit la peine de le composer de la néme manière.

Le fromage de Guyère, de Franche-Comté, & crent nu degré de cuisson qui rend as pâte plus forme : il se conserve bien, ainsi que celui de Parmesan, qui ne différe guées que par une treine de jaune plus fencé, qui lui est donné par le mélange d'une certaine quantité de safran, On peut appeler fromages non cuits ceux de Roquefort, ceux du Mont-d'Or, dans le voisinage de Lyon, ceux de Gérard-Mer, qui sont faits avec du lait de brebis et de chèvre ; ils se conserveront moins que les précédens.

On a encore distingué dans ce dictionnaire (article Alburtar, tome 1, p. 797) les fromages acides, ou dont la partic cavesus a été s'parce spoutanément; des fromages doux, dont la partic cavesus a été séparce artificielement, et des fromages salés et alkalescens. Nous renvoyons à cet article.

Nous ditons (ci en giorfal que les meillears fossags, de toute les espèces sont cuts qui ne seut pas ton view, trep pequan, qui sont d'un est est pas ton view, trep pequan, qui sont d'un est est per le province, et dont la partie intérieure n'est ai docte, et dont la partie intérieure n'est ai pourrie, ni d'une odeur, ni d'un goht désagréable, ni rempi de vers, de mitres et d'inscétes es demiers échaussent, et portent dans les humeun un geme actif de pourriture.

Le fromage nourrit leaucoup, pesse pour être digestif, quand on le prend en petite quantité, et duns le sens désigné par le proverbe.

Caseus ille bonus quem dat avera minus.

Cest un aliment qui convient particulièrensent aux personnes de la campigne, à celles qui aux personnes de la campigne, à celles qui and des axerciors violens, qui aont jeunes, qui out de first estomace; rarement les personnes didicates a leu trouvent biam. On l'atoujonra defendia, avec raison, à celles qui avoient quelques attenties de piarre et de gravelle, de disposition aux engogregames.

Les fromages faits avec de lait de brebis ou de chèvre, se digèrent plus facilement que ceux qui proviennent du lait des vaches, et ceux dont le lait n'a point été cuit sont aussi dans le même cas.

Les franages acides caillés ou mous, dont la partie caséeuse a été aéparée spontanément, sont fort délicats, trèe-rafralchissans, et conviennent beaucoup aux personnen saturellement échanffees, biliessor, ou qui ont fait des exercices violens, et même à celles qui ont l'estomac dérangé, suivant l'observation de Culleur durant de la commentation de culleur qui ont

On fait des fromager à la crême, dont on a coutune de so régaler, un-tout dans l'été. C'est ordinairement un fromage mou qu'on arrose d'une certaine quantité de crême donce pour le d'iayer, on bien on les fait vere de la crême fouettée, et ce sont les plus délirat v, sur-lout quand on y mêde un peu de fleurs d'orange et de quand on y mêde un peu de fleurs d'orange et de

sucre. Ces sortes de fromages conviennent à tous les bons estomacs, leur offrent une nourriture rafraichiesante et moius pesante que celle que donne le bearre.

On fait encore des fromages glacés, on à la glace, qui sont infiniment agréables et rocherchés par le luxe et l'aisance: on eu parlera au mot Glace.

On a quelquefois conseillé l'application du fromage mon avec avantage dans les inflammations phelgemoneuse et érésipelatouses, en prenant des précautions pour s'opposer aux suites de la répectution și d'alme promptement la chalcur et la douleur, et s'oppose à la tendance vers la supporazion.

Le fromage est une de ces substances pour lesquelles certaines personnes ont une aversion qu'elles ne peuvent surmonter, et dont il est bien difficilo de readre raison. (M. Macquart.)

FROMENT. (Hygiène.)

Triticum.

C'est un nom que l'on donne eu général aux grains qui maissent dans un épi : mais on le donne par excellence au blé. (Foyer ce mot.) (M. Manos.)

FROMENTAL OR FAUX FROMENT.

Lolium perenne.

Espéce d'ivraie qui croît le lorg des chemias: Quelques naturalisce le regardent comme nu bié degrànéré faute de culture : d'autres comme publé degrànéré faute de culture : d'autres comme un bié qui se convertiroit e bié d'une espéce utille par Peffet d'une honne culture. Quoiqu'il en sunt , elle ne set ni à nourir l'homme, ni à réparer as santi-, parce qu'on lui a reconnu des qualités nintibles (f'oyte le mot Ray-Gaass dans le Dict. d'Histoire Naturelle.

FROMENT LOCAR, FROMENT ROUGE ON EPAR-THE, ON BLE LOCULAR, (Hygiène.) 5 ca (C. B. P. 21.)

Espèce de froment assez connue dans les endroits rudes et montagneux de l'Egypte, de la Grèce, de la Sicile, et qu'on enlive cependant comme les autres espèces de froment, même dans les climats froids.

La graine de cette espèce de froment sert à faire de la bière et même pain; car sa farire est souvent très-belle, sans aucun mauvais pour à V v v 2

il est vrai que le grain est sec , et diffère de | parties une propreté, qui ne contribue pas peu celui de froment par sa petitesse et par l'atta- | à leur salubrité, et à celle de tout le corps. chement des bailes au grain, dont on ne les sépare qu'avec une machine qui dunne au blé un mouvement circulaire.

"La balle de l'epeautre que l'on cultive en Suisse est très-utile pour nourrir les chevaux; on s'en sert en place de paille hachée, elle est me : e plus nourrissante, et les chavaux en sont friancis ; ou y mêle un peu d'avoine. Elle est fort rec erchée dans les années du disette de paile et de foin. On a'en sert aussi en Suisse pour les puillasses desenfans au berceau , ou qui urinent dans le lit, parce qu'elle absorbe beau-coup aneux que la parte l'humidité de l'urine. ( Extr. du dict. de Bomarre. )

(M. MARON, ) FRONCEMENT, on CRISPATION. ( Voy.

SPASME ) ( M. CHAMSERU. )

FRONTAL. (Mat med.)

Frontal, est le nom qu'on donne à tout médicament di posé de manière à ponvoir être applique sur le front. Ce sont sur-tout les bandeaux de linges, de peaux, de rubans, qui portent ou retiennent les médicamens, auxquels on donne ce nom. (M. Founceov.)

FROTTEMENT. (Eygiène.)

Partie II. Choses improprement dites non maturelles.

Classe V. Gesta.

Ordre II. Mouvement.

On appelle frottement une action par laquelle deux corps se touchent d'une manière forte et précipitée , ou s'uvent l'un contre l'autre ; c'est par ce moyen souvent, qu'on nétose, qu'on décrasse, qu'on essitie, qu'on gratte, qu'on frictionne.

C'est particulièrement de ces deux dernières manières que nous devous considérer les fintrem-ns. Lorsqu'on éprouve quelque démangeaison, alors on frotte on l'on gratte; et nous devous recommander one ce ne soit pas avec trop de force et de constance pour ne pas causer des inflammations et des tameurs, qui sans cela n'au-roient pas en Leu. A l'erard du featement considéré comme friction. (l'oy. le mot Faiction)

Je crois fort bon de se frotter tous les jours tont le corps on au moins la tête, les dents, et les pieds, c'est un moyen de conserver à ces ( M. MACQUART. )

FROTTOIRS. ( Hygidne.)

On donne le nom de froitoirs à des linges fins, à des morceaux d'étoffe de laine, de flanelle , qui servent à essuyer la sueur après les exercices violens , ou qu'on veut employer pour frotter et exciter la transpiration comme on le fait avec les brosses angloises.

(M. MACQUART.)

FRUGALITÉ. ( Hygiène. )

Partie III. Des régles de PHygiène générale.

Classe I. Hygiène publique des hommes en société.

Ordro IV. Régles relatives à la salubrité aux nicrurs.

On entend par frugalité la subrieté ou la tempérance dans le hoire et dans le manger, mais cette vertu ne regarde pas seulement la table à elle porte encore sur les mœnis de l'homme dont elle est le plus forme appui en fondant son bonheur et physique et moial. Avec la fugulité, en assurant sa santé il brave une foule de maux qui sont la sute de l'intempérance; il conserve avec la frugalité toute la présence d'esprit, et la pureté de cœur qui out distingué les grands hommes , que l'antiquité nous a laissé pour modèle dea vertus let plus touchantes. Les Curtius, les Camille, les Socrate, les Phecions, les Lacédémeniens n'avoient tant de force corporelle, et de vigneur dans l'esprit , que parce qu'ila menoient bubituellement une vie frugale; c'est la vertu des hommes simples et que la société encore neuve n'a pu corrompre ; on ne la voit jamais en regne chez des peuples esclaves et parmi leurs despotes. Ce ne sont pas conx qui admirent et envient le luxe des autres , qui sont prêts à suivre les re les de la tempérance et à borner le desir d'avoir un simple nécessaire; aussi ce sont toujours cenx là que ponit la nature; par les chagrins, les maux, les infirmités, et souvent par une fin prematuree ( Voyez Subniéré, Regime, TEMPÉRANCE.) (M. MACQUART.)

FRUGES. (Eaux min.)

C'est un bourg de l'Artois, situé sur le Moullevile, à environ six lienes do S. Pol. On y a trouvé une source froide miné ale placée dans une cave particulière du lieu. M. l'ierre Ribancourt en a donné en 1783, une analyse très-succinte. Il dit que cette cau tient en dissolution par livre trois grains et un onzième de for, deux grains un neuvième de terre absorbante, un demi grain de terre alumineuse, un grain d'acide vitriolique, et que la plupart de ces principes sont teaus, dissous par un gaz méphitique. Il donne quelques essais sur l'eau de la fontaine du même bourg qui sert à la boisson ordinaire des habitans, il la croit alumineuse, ce qui meriteroit confirmation. (M. MACQUART. )

FRUIT. ( Hygiène. )

Parties. II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe I. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section I. Végétaux.

On donne particulièrement le nom de fruit à une partie passagère des végétaux produit par le germe renfermé dans l'ovaira des fleurs , fecondé par la poussière seminale, des étainises grossi et développe jusqu'au point prescrit par la nature, pour être en état de germer et de reproduire une antre plante. Ainsi toute graine est un véritable fruit, lors même qu-elle n'est pas reconverte de substance molle et pulpeuse,

On remarque dans les fruits les mômes parties essentielles que dans les plantes; savoir, une écorce ou pellicule, des membranes, despulpes ou chairs et un corps ligneux. Parini les fruits on en distingue à pepin comme les orangers , les melons; à noveau comme les péches, les cerises; à coquilles, comme les noix, noisettes; à cosse épineuse, comme les chataignes. On donne le nom de feuits d'été à ceux qui se mangent dans cette saison et dans l'automne ; de fruits d'hivers à ceux qui se conservent dans cette saison , et même pour le printems.

On conserve les fruits dans des endroits qu'on nomme fruitiers, ou fruiteries. Un esveau, on une bonne cave est un execlient fruitier , quand elle n'est point humide , c'est - à-dire , quand le thermomètre de Resumur s'y soutient d'une manière invariable entre le dixième et le onzième dégré. Ce sont les grandes variations de l'atmosphère qui chient, altèrent et décomposent le plus souvent les fruits.

On y place deux échelles doubles sur lesenclies on met des planches avec un rebord en latte . et on y arrange les fruits comme on veut. On visite souvent pour ôter les fruits qui se gle tent, ainsi que coux qui les avoisinent.

mnnes , il est bon de chercher ailleurs les moyens de conserver le fruit. Dans le nord en a à redonter l'humidité et le froid ; cans le midi Phumidité passagère mais excessive pour quelques momens et les hivers irop daux et trop venteux. En général il faut qu'un fruitier soit bien exactement clos de tous côtés; qu'on en ferme le porte aussi tôt qu'on y est entré, un'il soit exposé au midi et au levant , à l'abri de toute espèce d'humidité, à des variations aimosphèriques, éloigré des embrits ou se trouvent du tomier, des écuries, des oleurs fortes ou des liqueurs en fermentation. Chaque fruit pulprux doit être isolé, ou bien séparé l'un de l'amre jon le place, quand on le peut, dans des endroits hoisés et dans des tiroirs , ou des armoires ; le parquet du lieu doit être couvert de nattes de fone ou de parlle, on ne doit jamais laisser aucun fruit amnucelé pour le faire suer soit disant; e'est une méthode détestable.

On doit essuyer exactement tous les fruits avant que de les déposer dans le lien où l'on veut les conserver, et lorsqu'on en veut conserver les plus beaux avec plus de soin encore, on les attache par la queue dont on cire le hout, à un fil qu'on suspend, après les avoir enveloppés exactement de papier. On les conserve trèslong-tems de cette manière.

paysans, qui ont beaucoup de fruit, quand ils craignent la gelée les couvrent de regnin ou de paille. A Paris , les fruitières mettent sur la paille un drap monillé, qui intercepte , l'air reçoit la gelée et garantit le fruit qu'on visite ensuite pour en sépapa-celui qui est gâté. On dit qu'on conseive encore fort bien du fruit dans des hoites couvertes, et remplies de son, lit par lit, ou dans du regain bien sec.

Pour avoir dans certaines saisons, des fruits qui ne so conserveroient pas, par les moyens que nous venons de présenter. On a pris le portà d'en faire sécher au four. C'est ainsi qu'on garde pour des désserts dans toutes les anisons, des raisins, des pêches, des abricors, des prunes, des cerises, des poires, des pommes, des fignes, des chataignes, qui sont très agréables à manger.

On a encore imaginé de confire au sucre les fuits pulpeux, et on en fait aiasi des confitures, des conserves , des pâtes qui sont d'une grande resource; on bien on les place dans des grands boccaux de verre avec de l'eau de vie, et ils dur nt sinsi conservés des années entieres sans s'altérer aucunement.

J'ai placé ici ces réflexions aur la manière Comme les bonnes taves ne sont pas très co- de conserver les fiuits parce que comme lis doirent ferrir abondamment à la nourrisure de l'homma, je ne crois pas qu'on doire rien négliger de ce qui peut repande des himières sur les moyens trop négliges de veiller à leur coservation, afin qu'on pusses les manger à des époques plus reculées, et conserver en même tems leurs qualities.

A l'égard des distinctions générales des fruits et de leura qualités, nous ne répéterons pas ici ce qui doit être dit à chacun des articles qui les concerne, et aur-tout au mot ALIMENT, tome I. page 809.

On asit qu'en giodral les fuits mangéa avec ceix, aur-cont hie ne sour pas inem nâts, et qu'ils sortent de mavois terreuns, labituellement qu'ils sortent de mavois terreuns, labituellement quanders, peuvent camer un foude d'accidents, dan bies, des fiérees internaitentes, des obstructions, des divorters, Rc. Il flux dout eviller à ce que les enfants n'en mangent pas trop, et ar-toul ex qu'il on permette pas de vendre au peuple coltsi qui dest pas surb, qui est gibl, en peuple coltsi qui dest pas surb, qui est gibl, en que peuple coltsi qui dest pas surb, qui est gibl, en

Lorsqu'ils no sont pas tont à fait mauvais, en les faisant cuire et eo y ajuntant du sucre, on ajoute e- que la anture devoit y mettre par la maturité, et empêcher tous los effets de la crudiié, (M. Macquar.)

FRUSTRATOIRE, (Hygiène.)

Parties. II. Des choses improprement dites nos enturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre II. Boissons,

On appelle frustratoire une eau sucrée, simploon animée d'un peu d'eaude vie, ou dequelques aromates que l'ou prend que hecfois, après le ripas, pour facilier la digestion, quand elle s'asuonce pour devoir être laborieuse.

Ceux qui desiront se conserver long tems was natiferme et robuste ne doivent, point compter sur un pareil secours ni sur d'autres semblables pour se livrer d'avantage à leur appétit, ou plutôt à leur gourmandies. Il vaut infiniement miseux ne manger qu'à proportion des forces naturelles de son estomac, que de lui proquer un succoti d'action artificielle qui finit toujours par l'énerve ann retour.

(M. Marox.) M. Marox.)

FUCH, on FUCHSIUS, (Léonard) médecin Allemand, naquit le 17 janvier 1501 à Wemb-

diagne an Bavière. Il so rendit serunt dans lei langues grecque et latine, et ein er-tout dans la mé-eticue, dont il prit le bonnet à lagislaudi passa à Munich dans le destain d'y caccer sa possa à Munich dans le destain d'y caccer sa possa et la companie de la companie de la modecio de la companie de la companie de la companie de contracte de la companie de la companie de la contracte de la consumer. Son aijour a la merca de la consumer. Son aijour a la la merca de de la consumer. Son aijour a la la merca de la consumer. Son aijour a la la merca de de la consumer. Son aijour a la merca de la consumer. Son aijour a la la merca de descripción de la companie de la companie de la consumera la meleccia. Facil de la consumera de la merca de la companie de la consumera la meleccia pisqu'en ció d, que este celle de sa mort.

Come, duc ile Toscane, avoit tâché d'attirer ce médecin dans l'université de Pise, et lui avoit offert six cents écus d'appointement pour l'engager à remplir une des chaires de la faculté; mais il s'en excu.s. L'empereur Charles V , à qui il dedia quelques-uns de res ouvrngen . l'ennoblit pour lui temoigner l'estime qu'il faisoit ile son mérite et ile son sivoir ; ce fut encore à su science que Fuch dut le titre glorieux d'Eginete d'Allemagne. Il excella sur-tout dans la connoissance des plantes, et son exemple fit une telle seuression sur l'esprit des Alienneds, des Italiens et des François, que l'étude de la botanique ne tarda paint à se ranimer parmi eux-Fuch mégr.sa souverneement la doctrine des Arabes ; il assure même dana plusicura de ses ouvrages, que le motif qui l'enga es à les écrire, fat de guérir les Allemands de l'attachement aveugle qu'ils avoient pour la médecine arabe , at de parvenir ensuite à leur ôter des maies les livres des auteurs qui en avnient traité et ceux de leurs partisans. Les écrits qu'oe a de lui sont en grand nombre , et leurs titres font assez voir qu'il a travaillé efficacement à remettre la mé-decine des grecs en honneur r

Errata recentiorum medicorum LX numero, adjectis corumdem confutationibus. Hagenoue, 1530, in-4.

Methodus medendi, scu ratto compendiaria perveniendi ad verum solidamque medicinam. Hagenoau, 1531, in-8. Lugduni, 1541, in-8. Parisiis, 1546, in-8.

Cornarius furens. Basileae, 1533, 1545; in-4.

Il eut plusients démèléa avec Cornaristy, son émule, au sujet des ceuvres de Disocoride. Comme il n'étoit point endurant, non seulement il ne supportoit pas les donneurs d'avis, mais il s'obstinoit encore à ne vouloir point convenir des fautes qu'on lui faisoit remarquer dans ses ouvrages;



Adversas Christ. Egenolphi, typographi Francosurtensis, calumnias responsio. Basileae, 1535, in-8.

Paradoxorum medicorum libri tres. Ibidem 1535, in-ful. Parisiis, 1546, in 8.

C'est principalement sur la botanique, la pathologie et la pratique que ce traité roule; on y trouve ceperdant quelques remarques anatomiques sur les Arales, sur Alexandre Benedicti et Mandiques

Apologia adversus Gnalterum Ryffium. Basileae, 1536, 1544. in-8.

Hippocratis epidemiorum liber sextus latinitate donatus es luculentissind enarratione illustratus. Ibidem, 1537, in folio.

Tabulae aliquotuniversae medicinae summam et divisionem compendió complectentes. Ibidem, 1538, in-4.

Do methodo medendi libri quatuor. Hippoerstis Coi de medicamentis purgantibus Libellus. Parisiis, 1539, 1550, in-8. Basilese, 1541, in-folio.

Apologiae tr.: Peima, adversus Putennum docet duben ngerier our verarum; recenda, adverias kbast. Montuum, nonnulla paradozorua espita def ndat; tettia, adversias Jermism Thriverium, in internia influmationibus, picutitide praeveritm, è directo partia affectae angainem milientum euse: i lem explicationes iliquot parafozorum continet. Basileca, 1350, pin-16.

Libri tres difficilium aliquot quaestionum et hodie passim controversarum explicationes continentes. Basileae, 1540, in-4.

De sanandis totius humani corporis, ejusdem portium tâm internis, quâm externis malis, libri quinque lbidem, 1542, 1568, in 8. Lugduni, 1547, in 16.

De kistoria stiepium commentarii insignes, adjectis earundem vivis plusquem 500 iungunibus. Accussit voenu difficilium et obscurarum explicatio. Bastleac, 1542, in-folio, cum icombus picte 516.

Parisite, 1543, in 12 avec des scholies, sur chaque claspire. Bullen, 1546, in-3, avec les noms des plantes en François. Lagradut, 1547, in 8. Bastices (1549), in-3, avec de pius petires finners. Lagranut, 1547, avec de pius petires finners. Lagranut, 1548, in-16, 1551, ct 1595, in 16, in

avec figures. En François, Lyon, 1545, 1550, infolio, et en 1549, in-8. Paris, 1549, in-falio par Eloi Magnen, Docteur de la Faculé de Médecine de cette ville. En Espagnol, par Jean Jarava, Auvers, 1557, in-8.

Get ouvrage est presque entiferenest tief de Discardie, mais les figures, qui sont auxe dégantes, apportiennest à l'autreur, A l'Inception d'un petr nombre qu'il a pres dans Branfele. On a publié en François un abrefa de l'autreur, A pun est de l'autreur, A qui est dédainne aux le l'autreur de la part Leonard Fisch, la figure et worth en prest de pour le la pries de l'autre de l'autreur de la pries de l'autre present present de present et un reseal de receptes titres de la pries , avec un preservair (1675 du 13).

Hippocratis aphorismorum sectiones septem latinitate donatue et luculentissimis commentariis illu tratae. Basileae, 1544, in-4. Parisiis, 1545, in-8. Lugduni, 1550, in-8.

Ad quinque priores suos libros de curandi ratione, seu, de sanandis tottus humani corporis, ejusdemque partium, tam internis quam externis, malis, Appendix Lugduni 1548, in - 16. Venetiis, 1556, in 8.

Il y traite principalement de la chirurgia; on y torure beaucoup de rificairons aut la plaies, les ulceres, les fractures, les luxations, &c. On ne sauroit trop louer la candeur de cet auteur qui avone, avec la plus graude ingéaulies, qu'il a profit de tout ce que Gallen, Paul, Actius et Gui de Chaulice ont dit de mieux, et qui déclare hautement qu'il a de grandes obligations à Tagault pour les lumières qu'il en a trices.

Primi de stirpium historia commentariorum tomi vivae imagines. Basileae 1549, in 8.

J'ai déja annoncé cette édition , et l'ai fait remarquer que les figures éctoient plus petites. Celles que Fuch avoit annancées, se montoient au nombre 1500 qu'il se proposoit de publier en trois tomes. Il en avoir revu trois cents qui en 1551 étoient en état de voir le jour, mais la plupart sont d'me urées entre les mains de Jean Cenner qui en a fait l'acquisition.

Claudii Galeni Pergameni aliquot opera latinitate donata et commențariis illustrata. Parisiis, 1549, 1554, in-folio, en trois volumes.

18-10, 1531 et 1595, la-12. Ibilem, cira Micolai Myrepsi de medicamentis lopus laquintufici i difice etwesii nomenchetaris, 1555, in-22. En Allemand, à Bâle, 1543, in-fol, Basilese, 1549, in-folio. Lugduni, 156,

n-12 , avec quatre Livres De compositione ainsi qu'il paroit parle catalogue de ses ouvrages s medicamentorum.

Epitome de humani corporis fabrica ex Galeni et Andreae Visalii libris cancinnata. Partes duae. Tubingae, 1551, in-8. Lugduni, 1555, in-8.

Cet Abrégé d'anatomie est court et succint, mais exact. L'auteur sait rendre justice au mérite, et faisant de Vésale tout l'éloge qui lui est du, il ne balance jamais de lui donner la préférence sur Galien.

An morbifica aliqua sit, de Galeni sententia, causa cantinens ? Basileae, 1557, m.8.

Institutioaum medicinae, ad Hippocratis, Galeni, aliuramque veterum script: rectà intel igenda, mire utiles libri quinque. Lugduni, 1560, in 8. Basileae, 1567, 1572, 1383, 1594, 1601, 1615, in-8. En François par Guill ume Pa adin , Lyon, 1552 , in-8.

Apol gia qui criminatianibus ac calum-iis Joann's Placotomi respandet. Francofurti, 1566, in 8. avec les Livres De compositione medicamentorum.

Opera amnia. Ibidem , 1566 , 1567 , 1644 , , treis volumes in fulia.

Léonard Fuch, out un fils nommé Fé deric, qui fut médecin de la ville d'Ulm en Sounde. ( Extr. d'El.) ( Gaulin. )

FUCHS, on FUSCHIUS, (Remacle) natif de Limbourg, ville capitale de la Province de ce nom dans les Pays-Bas, est encore sous le nem de Remacle de Limbourg. Il fit son cours d'Ilmanités à Liège chez les clerca de la vio commune, et passa ensuite en Ailemagne, au il s'appliqua a la médecine. Comme le séjour qu'il fit dans ce pays fut assex lang, il en profita pour s'insinuer dans l'amitié des savans , entre autres d'Othon Brunf-ls qui lui fournit des matériaux pour ses vies des médecins. Il revint de ses voyages vers l'an 1533 , et passa le reste de ses jours à Liège, ou son frere Gilbert, connu sous le nom de Philarete, lui résigna le canonicat qu'il avait dans la cellégiale de Saint Paul. Remacle mourut dans cette ville le 21 décembre :587, dans un age avancé, et fut enterré auprès de son frère. On marqua la date de sa mort par ce Distique numéral :

JANI BIS SENO VITA, BEMACLE, CALZNDAS EXCUTERIS, FRATRIS CLARUS ET ARTE VIGENS

Remacle Fuchs a été un écrivain laborieux

De plantis anted ignotis, nunc studiosorum aliquot neatericorum summă diligentiă inventia et in lucem datis, libellus. Und cum triplici namenclatura, quá singulas herbas herbarii, et vulgus gallicum ac germanicum efferra solint.

C'est un volume , in-12 , de saixante pages nan chiffrées, sans nam de ville, qui peut êtra regardé comme un petit dictionnaire betanique.

Le même ouvrage a paru sous ce titre :

Nomenclaturae plantarum omnium, quarum hadie apud pharmacopalas usus est magis frequens , juzta Graecarum , Latinorum , Gallorum , Italorum , Germanorum sententiam cal-lectae ordine alphabetico. Parisiis , 1541 , in-4. Venetiis, 1542, in-8. Antverpiae 1544, 14-12.

Morbi hispanici, quem alii gallicum, alii neapale a um a pellant, curande per ligni indici, quod guaracum vulgo dicitur, decactum e. quistussima methodus , Parisiis , 1541 , in-8.

Illustrium medicorum, qui superiori saeculo flo uerunt ac scripserunt, vituc ut diligenter ità it fideliter excerptae. Annexus in colca quorum am neutericorum medicorum catalogus. que nostris temporabus scripserunt, autore Symphariano Campegio. Paristis , 1542, in-12.

Le premier auvrage, qui est de cent vingthuit pages , gros caractère , est fort superficiel ; e second qui ne tient que neuf pages , l'est encore pius ; aussi sont-ce les premiers qui nient été faits sur cette matière.

Historia amnium aquarum quae in communi sunt hodie practicantium usu': item condito-. rum et specierum aramaticaram, quarum usus frequentior est apud pharmacopolas, Venetiis, 1542, in-8.

De herbarum notitid, natura, atque viribus, deque iis, tum ratione, tum experientid investigandis, dialogus. De eimplicium medicamentarum, quorum apud pharmacapolas fiequens usus est, electione seu delectu, tabello. Antverpine, 1544, in-16.

Pharmacarum amnium, quae in communit sunt practicantium usu, tabulae decem. Avec le Lilium medicinae de Bernard Gordon. Parisiis, 1569, in-16. Lugduni, 1574, in-8. Et séparément : Venetiis, 1598, in-fol. (Extr. d'El.) (Goulin.) FUĆUS

FUCUS HELMINTHOCORTON.

C'est le nem que porte en betanique l'espèce de plante marine vermifuge, qui est généralement beaucoup plus connue sous celui du Goralline de Corso. ( Yoycz ce mot.) ( M. Founcaox.)

FULIGO ALBA PHILOSOPHORUM. (Mat. med.) (Voyaz Ammoniac.) (Sel) (M. Manon.)

FULMINANT. (OR. ) (Mat med. )

Le fulminant d'or est de l'oxide d'or uni à l'ammonisque; quelques anteura l'ont proposé comme médicament tomque, corduie, alexitère, &c. Il n'est pas employé. (Voyez le mot On. (M. Foueraox.)

FUMANELUUS (Antoine) de Vérone, fit la mélecine sere beaucong de réputation dans le senième siècle. Une longue emérience, couronnée par d'éhuereus auccès, réjundit son nou par toute l'Inièle; e des ouvrages recons ávei des applautissement le frent concière de antaine, voiuines de sa patrie. Cest tout ce que l'on pent dire de ce médècen ; car les auteurs n'en partent que pour nous donner les titres des écrits qu'il a laissés !

Commentarius de vino es facultatibus vini. Venetiis, 1536, in-4.

Febrium dignoscendarum et curandarum absuluta methodus. Accedit de balnei ferrati facultatibus, ferrique natura e de balneis aquae

simplicis. Basileae, 15/2, in-4.

De compositione medicamentorum et pestis curatione libri duo. Venetiis, 15/8, in-8.

Ces ouvrages, et quelques autres de ce médecin, ont été recueills et imprimés à Zurich en 1557, in folio, et à Patis en 159a, in-folio, sous ce tite: Opera muita et varia, cum ad tuendam sanitatem, tum ad profligandos mor-

bos plurimum conducentia. (Extr. d'El.) (Goulin.)

FUMÉE, (Adam) docteur de la faculté de Montpellier, naquit à Tonrs, Attruc en parle fort au long dans ses mémoires pour servir à l'histoire de cette faculté; et ce qu'il en dit, est si bien appuyé par les témognages des auteurs, que je vais le prendre pour guide.

On ne sait par où il set comm de Charles VII; mais ce prince le choisit pour son premier médecin, et lui fit payer une somme déclarire. Tome VI. d'argent pour faire venir ses meubles de Languedoc, où il semble qu'il avoit déja formé un établissement, et deux ansaprès, il lui donna une gratification de 35co livres, en considération de ses services.

Ces bienfaits durent l'attacher à Charles VII : il eut capendant le malheur d'être soupconné d'avoir woulu l'empoisonner à l'instigation du dauphin, son fils, et il lut mis en prison par ordre du roi. Une accusation si grave seroit une tache éternelle à la réputation de ce médecin, si l'on oublioit que ce roi aur la fin de ses jours devint aoupçonneux et défiant au dernier point ; qu'ayant été nverti que ses domestiques avoiant comploté de le faire mourir, il ne crut plus voir que des poignards et des poisons; que so « apprehension fut si grande , que se mchant plus de quelle main prendre les alimens avec săreté . il s'abstint de manger pendant plusieurs jours, au bout desquela il ne fut plus à sou pouvoir de rien avaler, quand il le voulut. C'est ainsi qu'il exécuta lui-même le manyais dessein dont il accusoit ses comeatiques, et pour ne pas mourir de poison, il mourut de faim.

Si Fumée, comme il est apparent, n'eut jamais le dessein d'empoisonner le roi , il faut du moins convenir qu'il ménagea le fils fugitif , et entretint des liaisons avec lui : c'est à quoi l'on doit attribuer le crédit qu'il eut auprès de Louis XI, d'exécrable mémoire. Sans cela , corprince avoit trop de haine pour tous les courtisana et les domestiques du feu roi , pour avoir voulu avan-cer Funde et lui faire du bien. Il le tira cependant de prison aussi-tôt après son avénement à la couronna, le retint auprès de sa personne en qualité de premier médecin, le pourvut ensuite de l'office de maître des requêtes, par lettres données à Sauve en Poitou le 12 août 1464, voulant qu'il fût payé de ses gages du jour du décès de Jean Longueil son predécesseur. Il l'envoya la même année en Bretagne, pour traiter certaines affaires dont il l'avort chargé ; enfin il le nomma l'un des commissaires qui commencerent le procès , su mois de juillet 1477 , à ceux qui étoient accusés d'avoir conspiré de faire évader le comte de Roucy , prisonnier au châtean de Loches.

Les graces de Louis XI a'etradirent jusqu'au père de Funde. Quoiqu'il ne fût qu'un simple recreeurs des demiers communes de la relle de moierne commune de la relle de moierne commune de la relle de la consecue de la relación de la frence de

et pour agens que ceux qui tencient de lui totte leur fortune.

Adam Funde conserva on crédit sous Clarles VIII, avec la qualité de prenier médecius. Guillaume de Rociefors, chancheler de Frace, étant mort en 1792, et cette charge synat été avacents pendant quelque tens a, Funde fut commis à la grafe des sevas, or aquilité de doyra des mitres des requêtes a cette ce qui d lière de Frace, mais à tort, anni que Naudé le prouve dans ses additions aux mémoires de Comises.

Adom Fumée mourut à Lyon au mois de novembre 1494, dans un âge fort sysnés. Il stroit eté marié deux fois, et ifra la saé une nombreuse postérié, qui a rempli pluseurs places dans l'église et dans la robe.

Il y a sur la forde des écoles de Montpellier, en Plantieur de ce premier médecin , une inscription qu'astrue à éru devoir rapporter.

Patrid Turonensis

Tem gravitatis quan nobilita is g'orid inclytum et clerum Medicipag Loctoreas

Ur iversitas Montispessulani aluit, Qui cum primo Consiliorius Magisterque

Requaestarum ordinarius,

Ac Medicus primus Caroli VII,

Ludovici XI, atque Caroli VIII Francorum

Regum fuit ,

Tanti probitate effulsit ,

Quod Franciae Cancellarius, mento tandem

Oumque dierum maturus esset , Lugduni

M. CCCC.

Cets sini que l'ancela rapporte ette inscription dans son descrim applitant pais derite apute qu'il a cu ter è ne pas comprente publicatione, qui avoi det, audin l'incerption que l'ancela qui avoi det, audin l'incerption publicatione, qui avoi det, audin l'incerption publication qui application que de cer rois vidoit envore su noise. Comment n'actif pas mutille, et que no pere abetta creire, les dernies caractères de l'incerption alviocat pedus, la quelle devoue tet XCIV, e qui faiorit engna, e des historions.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

FUMÉE. ( Hygiène. )

Partie II. Choses dites improprement non naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Ordre I. Atmosphère. Section VI. Vapeurs, gaz

La funce est une vapeur épaisse, aqueuse, saline, en partie composée de gaz inflammable, qui s'échappe du corps en ignition. La funce nuit aux hommes et même aux plantes qui se trouvent dans son atmosphère.

Lorque la fomé est très-ipaises, qu'elle re troire pas in comant d'air au moyen duquel on paises en être teès sichmet délarrassé, elle per censur-les plus gende accident est en difet la fonde éant un composé d'eun, d'étair , professe au mejant dept éc telaprire et d'ivageration pister au dans la trachée artier, et dous nes, urrient toutes les nembrasses de ces organes, en retrésisent les protes, premous la pluce de l'air, recéent les vauseux auguins et souvent asplainent et donnent la mort quand et souvent asplainent et donnent la mort quand et souvent asplainent et donnent la mort quand de comme de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de et souvent applaisent et donnent la mort quand de souvent asplainent et donnent la mort quand de comme développe au metide d'abratair, Varzette, Sc. (Vey)z encrer les most Cirisminés, Fiey, Sc. (Vey)z encrer les most Cirisminés, Fiey, Sc. (Vey)z encrer les most Cirisminés, Piey,

FUMER + (Hygiène.) (Voyez Tanac.)
(M. Macquart.)

FUMERON. (Hygiene.)

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe I. Circumfuse.

Ordre I. Atmosphère.

Section V. Vapeurs.

Un famoran est un charbon d'une manuraise espèce, qui tient estore de la nature du bois, et qui en conséquence doune une finarée très-agrèche et très-délècre, en un grand courant d'air ne la classe pas du lieu ou il a été altimé : le famoran par du lieu ou il a été altimé : le famoran par de la classe pas du lieu ou il a été paride aux môts Baars, Charbox, Aspentitie. (Peyre ces motts) (M. Macquart, ).

FUMET. ( Wygiene. )

Partie II. Des choses improprement dites non pusturelles.

Clas e VI. Percepta.

Ordre III, Sensation. Section IV. Les sens.

On donne le nom de finnet à un goût particellier qui apparfrient avcelient es mineux, et sincotur aux gibiers der différente «appeca», et que les chasera serunt fort bien divin. uer. Il y a des expèces, parmi les animaux, qui ont un fumez, qui est tra-deia, richle à carieres personnes, ann qu'on en puisse trop donner la raison, mais qu'il ne dati pas confrais der à man ex, price qu'est l'estat pas confrais de la resultation de la resultatio

## FUMETERRE, fumaria officinalis. L.

Cette plante, qui vient naturellement en Europe dans les endroits cultivés, est nonsenlement d'un grand usage en pharmacie, muis encore parmi ce qu'on appoile remêdes vulgaires. Son odeur , quand on la broye , est celle des plantes oléracées ; sa saveur est amère et disagréable , sur - tout torsqu'elle est desséchée. On fait entrer cette plante toute fraiche dans des infusions, des décoctions, et ce qu'on appelle bonillons ameraton en exprime aussi un suc que l'on clarifie par ébuilition ou défécation , et c'est de ce suc exprimé , claribé , évaporé jusqu'à une consistance requise qu'on obtient l'extrait de ce végétal. La proportion decet extrait aqueux est telle que sur vingt-sept livres de la plante on en tire une livre. L'extrait qu'on en retire par la voie des spiritueux paroit moins chargé des principes actifs de la plante, puisqu'il est moins amer.

On sait que la fumeterre est une des plantes les plus en usage, et qu'on la recommande contre un grand nombre de maladies. Son amertume atteste ses propriétés toniques et anti-scorbutiques, et on ne manque guères de la prescrire contre la cache sie , le scorbut , la jaunisse , et presque toutes les affections cutanées ; mais il est facile de voir qu'un médecin éclairé ne doit nas se reposer sur les propriétés de ce végétal pour la guérison des maladies de langueur , et qu'il faut seconder son action par le choix des alimens, l'exercice du corps , une habitation salubre ; et comme il est presqu'impossible de ca culer l'influence qu'ont alors ces moyens pour rétablir la santé, quand ils sont bien administrés, il n'est guères non plus su pouvoir de l'art de déterminer dans ces cas les effets de la fumeterre. Quant à son efficacité contre les affections cuthnées on peut en suivre avec plus de précision

les divers degré: , en en faisant infuser une poi gnée dans du lait ou du petit-lait qu'on fera prendre au malades, ou bien en lui fiisant administrer pendant quelque tems le suc exprimé et clarité . à la dose de deux ou trois onces. Je pourrois citer sur cet obiet mue observation de ce genre faite avec précision sur la publison d'une dantre inveterée qui se manifestoit au brus ; la malade cut la constance de faire urage de la fameterre infusée dans du lait pendant près de six mois, en même tems qu'elle prat quoit des lotions sur la partie avec le lait ainsi préparé ; après cette époque il n'a resté aucune trace de cette maladie. Le suc exprimé de fumeterre se prescrit aussi souvent contre le scorbut ; on le mêle avec celui de cresson et de cochlésris, ce qui ne peut qu'augmenter son efficacité. On fait avec son suc un syrop qu'on fait prendre facilement aux enfaus; il entre aussi dans le syrop de chicorce, composé ; enfin elle va se confondre et se perdre dans un amas monstreux de drogues , je veux dire dans l'électuaire de psyllium , les plules angéliques , la confection hamer , &c. et là je puis défer l'esprit le plus subit de déterminer le rôle qu'elle peut jouer dans la guérison des maladies. (M. PINEL.)

FUMIER. ( Hygiène. )

Partie II. Des choses proprement dites non naturelles.

Classe IV. Excreta.

Ordre I. Evacuations des animaux.

On entend par fumier la paille qui a servi de littére aux animans domestiques, qui est mélée et macérée avec leurs excrémens, et sert à ferthiser es terres.

On a constume druss certaines mairons, surtout à la causagen, de faire des tax de fuméer trés-considérables, et de les reniferant souvent points, de le famieir fermente, donne des sapeurs, qui randent l'air des lieux du vriainage archemment una ains. Il seroit forn écessaire qu'ha codombit que le famieir ne pourroit dere cardemment una ains. Il seroit forn écessaire qu'ha codombit que le famieir ne pourroit deviteris-nérés, comme les jerillus ou les champs, les grandes cours, ou bien il faudroit reniferante planteir dans me espère d'anger qui suroit une clean pie spuppés sur un des sures y, alors le les des plantes de la mesta de sures y, alors le fautre d'ans me priet d'afferen courant d'air.

On devroit en général éloigner de toutes les habitations les fosses à fumier, les cloaques, et puisars qui reçoivent les immondices les plus fluides des excretions des mimaux. ( Voyoz CLOAQUE.) (M. MACQUART.) FUMIGATION: (Hygiene)

Partie II. Des choses Improprement dites non naturelles.

Classe VI. Percepta.

Ordre III. Sensations.

Section L. Action sur les sens.

La funigation est une émanation, ou une volatifisation de queique substitues active, odorante, dont les unjeurs, soit humides, soit séclies, vienneut s'appliquer à queiqu'organe du corps humain.

L'hygiène emploie les funigations, pour corrobore outsines parties, qui n'ont pas tente la force qu'on teur desse, qui hi a pour d'anner à l'air qu'on dont respirer, des vertis qu'il ne possède pas, ou lui our des défauts reconnus.

Les fumigations humides pour putifier l'art, se fout en faisant bouliir sur le feu du vinaigre, des seances, des teintures aromatiques, dont la rapeur neutralise un quelque sorte la mauvaise qualité de l'air dens lequel un les fait évaporer.

On emploie pour les funiquations sèches, le sucre, le brajon ja estoras, le genièrre, des chandelles funantes qui sont composées de substances avons integes, et qu'on trouvr toutes faites chez les apoticaires, des rubans de gros fil bieu qu'on balle, du papier, Rc.; toutes ces substances fournassent à l'air des particules, qui en changent en quichque sorte les parties auxpectes, pour en remplacer qui sont agrevables, nanloques et aubtheres (M. MacQonar.)

FUMIGATION. (Mat mid.)

La fumigation, fumigatio, est l'application comme médicament, à la surface du corps, d'une substance quelcouque réduite en vapeurs. Cette application est on générale ou particlie.

Première division. Les substances employées en fumigation sont ou liquides ou solides : ce qui constitue une seconde division, designéé par les auteurs sons les noms de saporatio hu mida et suffitus.

Un très-grand nombre de aubstruces penvent servir de metière pour les fiunigations. Le choix qu'on en fait sera déterminé d'après les considerations suivantes.

· Elles doivent être anaceptibles de se volatiliscr par le moyen, et au degré; de chaleur

Igaba lede epiliparea, soit qu'ori enifloye l'agietton propresent dire, soit qu'on nitr recours en le le commandat de la commandat de le plus ordinaire. Cependon il par qui que que quelque-surer de ces subtances chargent de nature, elso l'instrumpat d'exporation dont on se sert par exemple, l'espiride via unissan, d'allitor domeute esporti de via p'emporé par voie d'ignition, il ne reud que de l'enu.

Ce seroit en vain que l'on tenteroit de volatiliser par le moyen de l'ébullition les corps qui ne peuvent s'élèver à ce degré de chaleur. L'els sont les extruits préparés par une contion précédente, les principes fixes, &c. Les substar ces qui fourrissent à l'elu lition ders l'eau res eaux chargées de quelques principes, ou des esprits, ou des liuiles sont res plus propres pour les funigations hemides, Ce principe, qui dans un graud nombre de corps a la vertu d'amollir, d'adoucir, de calmer, peut aissi s'évaporiser en patrie par l'ébu'lition , quoiqu'en général on doive le regarder comme étant fixe de sa nature. Les substances que l'on n'emploie point à l'intérieur , parce que l'éluilition les prive de leurs parties volatiles , dans lesquelles tésid ut leurs vertus , penvent servir en fumigation , si on les applique au corps dans le moment même qu'on les soumet à t'ébullition. Enfin il y a dans la nature des corps, qui , . pris séparement , sont fixes , et par leur union acquièrent la faculté de se volatifiser ; tandis que d'autres , qui étoient d'abord volatils , daviennent fixes en s'unissant.

L'activité pénétrante des corps qui sont réduits en vapenrs est telle quelquefois, qu'il pourtoit en resulter de trè-grands accidens, bien loin que le malade en retirât quelque avantage.

Le nombre des substances que l'on fait entrer dans un appareil de funigation doit être regléper l'indicition que présente la maladie ; et l'on doit évier icc, comme dans toute autre fermule, cet espit de polypharmacie qui ressemble à l'égoorance ou au chaltanisme.

L'ordre dans lequel on soumet les substances médicamenteuses à l'éloulition est celui que present le plus ou moins grande volatilité de leurs principes. Il faut, s'il est possible, qu'ils s'élèvent simultanément.

La dose est moins déterminée par des poids ou des mesures que par le tens que doit durc la fampgation. D'allieurs, ou on emploiers la matière, entine , ou on la divisera en plusieurs portions pour s'em servir sur essivement. Ci pendant, s'il a giont l'essences ou d'hulles d'un hant prix, il contiendroit que la dose, devant être fort petite, fot spécificée. Outre le teus que doit dur r la fraije giation, et le besoin de la répérte de plus ou moins , l'étendude de la pritie à lapuelle on l'appulgera encere est à considèrer. Il laut quelquelois une, deux, et même trois livres de matiere. Si quelques goutres preview être sulfisantes, un gros , ou même un serupule indiquera la quantité.

La quantité relative des substances qui concourent à Maraur la matière de la junigation déprent de leur volume , de leur activale et d'attres considerations générales et ruis et d'attres considerations générales que l'on tranvers à l'article (ART DE FORMALIER.) Celle du na maraure ou excipient est abancheur le plus ordinairement à la sagacité du pharmacièn.

Il suffit, pour que le liquide qui sert à une unifquiton soit courenilement dépuré, de la transvaer par inclinaison. Sourent même le pharmacien renuct les espèces prescrites pain que la préparation et l'administration et maisset cousses dans un sachet, que l'on applique un la partie affectée, après que la fumigation a été faite.

Ainsi que tons les autres remèdes , la fumigation exige dans son administration des modifications qui va ient selon les circonstances , et selon le but que l'ou se propose.

"S'il ne a'agit que de corriger un air corromque putride, routage ux, pestilentel, on répaud aur les charloss même la préparation dont les éminations ont cette propriété, on bien on la transporte née saviennair dians les différens endroits, contraue dans un vaisseau unvert et placé sur un réclaud.

Mais lorsqu'il est nécessaire que ces émanations s'appliquent spécialement sur le corps du malade, ou sur une partie déterminée, alors on emploie des boêtes , des sièges lumigato res , qui concentrent la vapeur d'ins leurs cavités , et dans lesquelles le matade , où la portion de son corps qui est affligée, est place convenablement. Depnis quelque tems sur-tout , les propriétaires de bains médicinaux , soit à Paris, soit dans les lieux où il y a des caux thermales , ont inventé les moyens les plus ingénieux pour rendre l'odministration des fumigations aussi purface es sussi commo le qu'on la désire. On a égolement imagné des instrumers lorsqu'il est question de faire parernir les émanations dans certaines cavités du corps, telles que les narines , la gorge , tes brouches , Li matrice , &c.

Enfin d'A y a quelques précutions à prendre avant, durant, ou afrèts la funigation, le medecin doit les indiquer dans la signature ou souscription de la formule. Nous offirious que'ques ce, emples , a près avoir parlé des funigations, aéches pour lesquelles ces mêmes précautions peuvent être dégalement convenables.

La funigation seche, suffitus, est un médicament sons forms seche, qui, clant réduit en vapeurs par le moyen du leu, se répaud dans l'atmosphère, où s'applique à la specificie du, corps malade, ou enlin peuérre dans une de seç cavités, peur y remplir l'indicamon que le méde, cin au propues.

La matière des fumigations sêches est toute substance sèche, ou inflammable, qui vola-tile, susceptible de répandre par l'action du feu des émanations salutaires. On emploie principalement dens ce dessein des parties solides de vegétaux, des sucs épaissis, des gommes, des résines , des commes résines , des baumes sees, &c. Ces substances sont ou sous forme pulvérulente, ou sous d'autres formes suxquelles on a donné différens noms. Dans le premier cas c'est le plus ordinairement une pondre assiz gressière que l'on projette sur les charbons allumes , on une sorte de tabac médicinal dont on dirige la fumée à l'aide d'un instrument creux. Dans le second cas , on fait un mélange exact des diverses substances ; ensuite , par le moyen d'un gluteu approprié on en compose une masse, que l'on divise en plusieurs parties égales désiguées ordinairement par les noms de trochisques, de pastiles , de totules , &c. , selon les figures qu'elles représentent.

C'est le but que le médecin a à remplir, et la forme à donner qui déterminent le choix des substances. Ainsi quand on ne se propose que de produire des émanations agréables à l'odorat , on de corriger le mouvaise odeur répondue dans un apportem nt ; on ne luit usage que des subslances aromatiques qui flateut l'organe da nez . telles que l'encens , le stirax , le benjoin , l'amire, &c. Lorsqu'en se propose de fortitier, d'échauffer , de dissi er l'humide sorabondant ; on donne la préférence à des résurs , des gouimes, des gommes-tesines, dont l'odeur n'est pas a ssi fletteuse pour l'odorat. Dans le cas n'hystericisme, c'est le costor-um qu'on emploie, t'assa-lunida, le galbonum. Le souffre, le nitre sont plus convenables pour comilatire un caracere putride. Le consolare est efficace dans les maladies ven richaes (Fey. z Funication Auti-VÉNÉRILNNE.)

Les seul s parties des vé, étaux qui sont usurellement sèches, ou que l'on a dessichees sette

ficiellement , servent en funigations , qu'elles s'enflamment alors avec facilité.

On associe efficacement aux aubstances rèclies quelques fluides aromatiques , où le principe aqueux n'existe qu'en petite quastité, et qui ont la propriété d'entretenir la flamme ; tels sont les esprits , les builes , les baumes liquides.

Le tabac médicinal a pour base la plus ordinaire le tabac proprement dit : on y mêle , mais en moindre quantité , d'autres herbes , on des flems, ou des écorces. On évite de se servir des suce que le feu liquefie, parce qu'ils enveloppent les vaneurs , et les empéchent de se disséminer. Le mucilege de gomme adragent , ou le ladaoum liquété , on la térébenthine , on , enfin , quelque baume liquide est employé communement pour unir en masse les substances en pondre dont on vent fure les pastilles , les rotutes , &c. On y fact entrer sussi quelquefors do sucre , pour mienx disseminer les autres substances , et les faire brûler plus vivement. On ajoute même dans quelques - nues du charlion en pondre paur an ner la déflagra-tion. Il y en a d'autres auxquels la cire seri de

C'est sur tout lorsque les émanations doivent a'appliquer immédut ment à la superficie du corps , ponitrer dans que ques-unes de ses cavitéa, que le médecin doit avoir égard à la focilité d'absorption de l'organe de la peau, à la senaibilité plus ou moins grande des parties internes , et à cet action vraiment admirable de l'élément du fen qui sépare et qui dénature les principes des corps : sans ces précautions , le choix qu'il lera ne remplira point l'indication qu'il s'est proposée : souveut en cherchant à soulager la partie affectée , il nuira à d'autres , ou même à toutes à la fois.

Le nombre des substances doit être reglé comme nous l'avons déja dit plus haut en parlant des fumipations par la voie humide , par une concision éclairée, et non point par un vain amour de la polypharmacie.

L'ordre dans lequel on prescrira les différentes substances qui devront servir à une fumigation seche est le même que celui que l'on suit quand on formule des poudres , on des trochisques internes. On doit, on général, préparer les dernières, celles qui sont les plus volatiles , et qui perdroient pendant cette opération une partie de teurs principes ou de leurs

se spécifie plutôt par nombres , ou par mesures, I seche.

que par poids. Ainsi on prescrit un , deux , trois trochisques , la quantité de tabac médicinal que peut contenir une pipe. Cependant quand on emploie une substance en poudre , on se sert ind fféremment de mesures on de poids ; sinsi on dira un gros, on une pincée, denx pincies. La grandeur des trochisques , rotules , &c. et le tems que dure leur consommation servent également de règles. Il est facise d'après cela de calculer la quantité générale de matière que l'on ordonnera de préparer à la fois , afin d'éviter l'embarras et les frais de plusients préparations successives. Cette consideration n's pas heu, lorsqu'on peut user de formules officinales : et les cas n'en sont pas rares. Les doses relatives sont subordonners non-scalement au but que le medecin se propose , mais encore à l'énerme et au prix de charme des substances , et à ia forme qu'on doit teur donner. Cettes qui sont fort chères ne s'employ nt qu'à petites doses . de mêmes que celles qui existent sous forme fluide. Dans le tabac médirmal , le tabac propo ment dit , s'ra foi seul en quantité triple , qualimple, et même seximple de toutes les sutres substruces qu'on ini assocre. La quantité de muci-pe, d comme adragant, &c. qui sert à her les ponoires , se preserit d'une manière indéterminie : le médecai l'exprant par ces mote es quinti é sufficante (Q.S.) li en est de me de relativement au charbon ou au socre qu'on unit que que fois sux substances fumigatoires pour Lectives leur deflagration.

La souscription indequera si les substances doivent être plus ou moins broy-es et mèlées . si on les laissera en pondr. , ou si on en composera des rotules , des bougles , &c. C'est l'unag qu'on en foit faire qui licterioine les formes. Par exemple, les pouvres et les torchisques sont préferes, s'il s'agit d'appliquer les vapeurs au corps plus immediatement : tandis que les bougies, et autres formes sont plus commodes ou pins agréables , quand on se propose uniquement de corriger et d'embaumer l'atmosphère : aussi ces dernières exigent-elles moins ile précautions, soit dans leur préparation, soit dans lenr usage.

On imprègne souvent les épithèmes secs de différentes vapeurs avant de les appliquer à la auperficie de la région du corps qui est affectéc. On le fait également dans certaines circonstances, quand on veut faire des frictions avec de la Inine ou du linge. ( Voyes EPITHÈMES et BAINS DE VAPEURS. )

Voici quelques exemples de formules de La dose à employer pour chaque fumigation | fumigation par la voie liumide et par la voie

#### Example I.

Prenez vinsigre de suresu)

renes vinsigre de suresu de claque une once.

Ean dist. de de suresu, six onces.

Fites une funigation locale, émolliente, résolutive, que l'ou fera pérétrer dans la gorge par le moyen d'un entomoir. Ou s'en sert dans tes angines mit amantoires. ( Foyez H. Boerrhaave.

Mat. med. Page 137.)

Exemple II.

Funigation émulliente, résolutive, utile dans la surfité qui vient d'une cause froide ( à causé frigidà.)

Prenez feuilles d'absynthe

de chaque demi

Sommités de rue

de chaque demi

F.eurs de lavande une demi-once. Baies de laurier "1 de chaque trois Semences de cumiu") gros.

Comper les femilles , broyes le reste, mèles le tout , et rosfermez - le dans un saciet, que vous mettres bouillir dons aufbante quantue de vin. On fera pediere la vapeur de ce sallange dans torcille poniant une denie lever le matrin et autant le soit. La famigación et la charda dar l'oretile , et on l'assujettira dans cette position.

Funigation suche, fortifiante et discussive i convenable dins les cas d'hydrocèle. ( Voyez H. Boerth. Mat méd. pag. 112.)

Prenez Benjoin
Otibau
Sarcocole
Res. de gaïac
Camphre . . . . demi-gros.

Martic . . une pace. Sel ammoniac . deux scrupules. Palyérisez et mélez.

On exposera le scrotum à nud à la vapeur de cette poudre projettée sur des charbons ardens , et on l'enveloppera envaite d'un mo-ceau d'étoife de laine imprégné de la même vapeur, et bieu

Eximple IV.

Presiz Benjoin
Mastic
Succin

Mastic de chaque une once.
Succin de chaque une once.
Bois: "aloës de chaque deux
Ecorce de canelle gros.

Cloux de gérofie. un gros.

Piles, mèles ensemble, et sjoutce suffisante quantité de térébeuthine pour former une masse que l'on divisera en trochisques.

On bûle quidques mus de ces trochisques, cu plaçant l'exisat muchde devant le l'on y les parires du corps inférieures étant décenvertes. De l'apparent de la light de le l'apparent de doc, et un'i ablomen. (Extrait de Gaubins.) (M. Manon.)

IUREUR. (Hygidne)

Partie II. Des choses improprement dites non antarelles.

Orice II. Fonctions de l'ame.

Section I. Passions.

In firmer is to denite diggs do colier al tome a la pert of the Stabon i independent ment in our a la pert of the Stabon i independent ment in excessed; foliam, auxquels porte la violence des pusions défigirée en firmer, et que tout le monde come il, vile pro-init sector, dans les mondes come il, vile pro-init sector, dans les mondes en la vilence de la vilence de

Les preson ses d'une constitution billeuse et ménaculique « nue les plus sujeries à tontes les manacules vers, et entreus finciences en favorer passions vers, et entreus finciences en favorer passions vers, et entreus finciences en favorer les passions vers, et entreus finciences en favorer les montes et les langues finciences ( en reviert les nuec, et ai elles n'apprenieurs à se moderer les nuec, et ai elles n'apprenieurs à se moderer les nuel, et les distinctions des finches, et le tennace des solides, les comments de solides, et les finciences de la comment de solides de la corde d'un instrument qui , pour autre det rive petudie, accesses ous erfelier en autre de l'impresse prosonner forces de l'accès de l'apprenieur les des l'apprenieurs de l'apprenieurs de

même a la foire.

Il seroit important pour les personnes qui sont sujetts à la colère, à la fureur, d'observer un régime refraichis aut et doux, d'asser des alinness les plus légres, de se binguer souvent, de hour elle plus légres, de se binguer souvent, de hour mêlée de quelques acides. Touts l'apreur, elle mêlée de quelques acides. Touts l'apreur, elle que un tel feu. (Al Macquant.)

Punun. Délire furieux, des personnes qui sont attaquées de la rage canine. (Voy. Haor.) (M. Andra.)

### FUREUR UTERINE. ( Med prat. )

L'état dont le vais parler, est cette fureur co laquelle une jeune personne , arge et d'un trouble qui nnéantit sa raison et qui la précipite dans les désordres d'une luxure effré-

La maladie qui fait le sujet de ce chapitre, a'annouce ratement comme les autres par des aignes précurseurs, qui désigneut son invasion très prochaine. Si une jeune fille, qui est sur le point de succomber à sa violence, éprouve quelquefois le désir de se livrer aux plaisirs de l'amour, la reffixion étouffe ce sentiment dans sa naissance. Ce triomphe sur la volupré ne peut être d'une longue durée; en multipliant sés victoires sur les sens , elle accélère l'instant de sa défaite. Le séjour de la semence dans les organes qui en avoient fait la secrétion, donne nne nouvelle énergie à ce fluide. Chaque moment au mente sa quantité ; mais trop long-tems resserré dans les parties qui le contiennent, il cause enfia une explosion subite qui bouleverse Pordre des fonctions. C'est aux-tout sur les facultés intellectuelles qu'il porte son action ; et pendant qu'il les esservit sous l'empire des sens, il tourmente les viscères par un orage que rien ne pent appa se. Quelque fois il occasionne des fièvres ardentes, et termino ses ravages par la

L'invision prochaine de la fureur utérine , se reconnoit aux signes suivans a les filles parlent souvent des hommes qui leur plaisent; cette conversation les anime, les yeux devionnent étin celans, le visa e se couvre d'une rougeur vive . leur pouls devient plus fort et plus fréquent. Elles ont une activité plus marquée dans leurs actions et dans leurs discours, une respiration plus fréquente, un regard plus assuré, la voix plus for e et le son plus prononcé, les gestes lus décides , la démarche et le maintien plus plus decines ; la contrata dure quelque tems ; la raison se trouble à l'aspect des hommes qui leur plaisent. La présence de leurs parens ni celle d'une société nombreuse, pour laquelle elles étoient pénétrées du plus profond respect , ne peut mejtre obstacle aux marques de leur déréglement. Elles invitent cenx qui ont fixé leur imagination , à satisfaire leurs desirs. Elles les pressent par les actions les plus licencieugus, On ne peut les contenir que par la force ; mais elles portent les mains sur elles-mêmes . et se déchireroient sans ressentir de douleur . ai on n'usuit pas de violence. Cependant le trouble extreme qui les agite, les accalde. Il se fait aussi quelquefois une excrétion de semence ; alors elles retoatbent dans l'accable-

ment que suit nécessairement une fatigue et un désordre aussi extraordinaires. La fougue des sena s'affoiblit , et la raison repread son empare.

Il est essentiel d'observer que cette maladia . comme toutes les autres , a différens degrés, et qu'elle n'est pas toujours portécau point d'intensité , dont j'ai donné l'idée. Quelquefois les femmes conservent assez de raison pour ne pas se livrer au penchant qui les entraîne, mais elles sont obligées de multiplier leurs efforts pour ne pas succomber à in fongue de cette passion tumultueuse. Lorsque les progrès de cet état ne marchent pas rapidement , la crainte du céshonneur uo de l'Ignominie les maintient long-temsdans lea bornes du devoir ; mais quand ettes s'appercoirent qu' lles ne peuvent plus résister aux impulsions de la naiure , et que leur défaite est prochaine , plusieurs se donnent la mort pour prévenir la honte qui résulte oit de leur abandon. Les unes se sont pensies , comme celles dont parie l'Intarque ; d'autres se sont précipitres dans les fleuves ou d'uns des puits , comme ceiles de Lyon , dont Mercuriali rapporte l'histoire , &c.

C'est sans donte à l'état inflammatoire ou à la grande ardeur que ressentent quelques malades dans les parties internes de la génération, qu'on dent rapporter la cause de la précipitation avec laquelle elle se jettent dans l'eau froide. L'état de phlogose dans lequel est la matrice , se communique aax viscères voisina , ce qui établit un foyer de chaleur dans la capacité de l'abdomen , qui leur fait desirer l'immersion dans l'eau froide. C'est ainsi que les malades attaqués de la peste qui ravageoit Athènes, se précipitèrent dans les rivières pour calmer le feu qu'ils éprouvoient dans les entrailles. Il paroit que les nos et les autres ont eu recours à l'immersion, comme un moyen capable de calmer la chaleur qui les tourmentoit.

On ne peut pas douter que l'état pléthorique de la matrice , joint à une constitution ardente, ou , pour me servir de l'expression des anciens l'intempérie chande de ce viscère , ne soit la eause prochaine da la fureur utérine , chez les femmes qui desirent les plaisirs de l'amour et qui ne sont pas satisfaites. Il est rare que la maladie commence brusquement , comme cela arrive chez les femmes timides , qui ont longtems combattu la violence de leurs desirs , parce les premières ne manifestent pas cet état sans trouver l'accomplissement de leur vœux ; c'est pourquoi l'invasion n'est pas subite et violenta comme chez les dernières qui ont concentré le feu qui les consumoit.

On peut considérer comme cause disposante, la chaleur du climat qui ne permet pas ile conserver la chasteté. Hérodote et Strabon assurent que par cette raison les Egyptiennes sont toutes adonnées aux plaisirs ; elles y sont entralnées par nue pente si invincible, que quand elles n'ont pas des hommes pour la satisfaire, elles instruisent les animaux d'une autre espèce à contenter leurs désirs. C'est donc un penchant que la raison ne réprime pas dans certaines constitutions. C'est ce qui faisoit dire à Platon, que l'utérus est un animal avide de concevoir, et que quand il n'en a pas les moyens dans la force de la jeunesse, il s'indigne, il s'irrite et cause un trouble universel, mais toujours accompagné du désir de jouir des plaisirs de l'amour. Mercuriali, qui connoit mieux les loix de l'erconomie animale que le Philosophe Grec, croit que le sang des menstrues est capable d'échauffer la matrice dans les tempéramens ardens, et d'occasionner un chatouillement ou une sorte de gene qui conduità la furent utérine. En effet, on reniarque que l'invasion de cette maladie se manifeste à l'époque des menstrues ou peu de jours auparavant.

On observe aussi que les femmes, d'une constitution ou d'un tempérament bilieux-sanguin, sont plus sujettes à la fureur uterine que les autres. La raison en est qu'elles ont le sang plus chaud et plus acre, qu'il a par conséqueut une action plus vive sur les parties sensibles et irritables, et qu'enfin il les agace plus fortement. Il n'est donc pas surprenant que les femmes qui vivent dans des climats bralans de l'Afrique , de l'Asie et de l'Amérique soient plus fréquemment attaquées do la foreur utérine et soient anssi plus voluptueuses que les Européennes. Pour nous renfermer dans les limites de notre royaume, nous connoissons la différence qui existe à cet égard, entre les femmes de la Provence et du Languedoc, d'avec celles du Nord de la France.

Les semmes riches qui usent d'alimens trèssucculens, qui ne prennent aucun exercice fatiguant et qui ont l'imagination toujours occupée des plaisirs de l'amour ; celles qui sont sensibles aux charmes des spectacles, qui ne présentent à leur esprit que les jouissances de l'amour ; celles qui n'ont que cette passion pour objet , sont plus facilement attaquées de la farent utérine, si à cette couduite se joignent les causes qui dépendent de la constitution. Les filles qui out longtems conservé leur chasteté, et les veuves qui sont forcées à vivre dans la privation , sont sujettes à la fureur utérine. Il faut toutefois observer que les veuves d'un tempéramment ardent et uni out été habituées aux jouissances des sens , sont attaquées plus fortement de cette

Médecine. Tome I'L

msladie que les jeunes filles. C'est pourquoi, un Père de l'Eglise pensoit qu'une vouve avoit plus de penchant à se livrer à des plaisirs qu'elle avoit connus et dont le souvenir l'occupoit malgré elle, qu'une fille qui ne pouvoit s'en faire qu'une idée imparfaite.

On met recore au nombre des enues de la turne utrien, le bains chauds qui racélient le sang, et qui portoat dans toute l'habitude de corpu use assantion de volupté, ainsi que l'habitude de dormir aur le dos, purce que dans ceite produine la compression des voiscerte de l'abbiende de produine la compression de voiscerte de l'abbiende de

Je no dirai rim de ces heruvages pernicious, qui cussunt une direvvencor considerable dans le sang, si d'une multitude d'autres moyens que la seduction engliopic pour somantres le raison à l'empres des seus, en donnant à ces dernices uno la respectation de la machine su treuble qui aniosital les farultés intellectuelles. Quoi qu'il en soit, i le paroxime de la futura réciser se divisipe par une émission de la futura réciser se divisipe par une émission de la futura réciser se divisipe par une émission de la matrice. Cette évacation est ordinairment sollicités par les autonochemes des malades de la matrice. Cette évacation est ordinairment de la contraire de dispesser de portre la main qu'il ne jevernit e despesser de portre la main depresser de pour la material des déchèremens.

Quand l'accès est passé , il reste aux femmes une inquiétude et un chagrin qui les éloigne des cercles, parce que les excès auxquels elles ont voulu se livrer, sont un sujet de houte qui les engage à fuir la société. Elles s'abandonnent à la mélancolie , et sont ensuite sujettes à tous les maux que cette maladie smène avec elle : état funeste qu'elles contractent d'autant plus aisément, qu'elles ont été mieux élevées, qu'elles sont plus sensibles et qu'elles craignent davantage les suites de leur premier accident. Elles redoutent l'impression qu'il a faite dans le monde, qui ne sait pas distinguer la corruption du cour d'avec un trouble insurmontable que les elforts de la raison ne sont pas capables de reprimer. Delà nait cette timidité excessive qu'on observe dans quelques personnes qui ont été attaquées de la fureur utérine. Le souvenir cruel de cette affection terrible , devient pour elles un sujet de laquies amères et intarissables.

les mélant par égalé quantité. On se servira de la ciguir, de la luquainea, de la morelle, que la mantiegore, de la belladune, de la pomme épinemes, et le la pomme dorce, etc. On employaamai ces différentes décoctions à des lains de saige, qu'on fera prendre froids, et qui rémisont en même tems une vertu calinante et rafralchissante.

Les historiens assurent que les prêtres de la République d'Athènes , faisoient usege intérieurement de la ciguë pour calmer les ieux de la concupiscence. Le grand Basile , medeciu instruit et théologien célèbre , nous apprend qu'il a vu des femmes qui , pour conserver lenr vertu chancetante , avoient employé le même moyen avec succès. Il n'est pas douteux que l'usage des narcotiques viruleus en afforblisant l'irritabilité, ue s'opposent à l'invasion de la fureur utérine ; mais ce n'est qu'en détraisant manifestement la santé qu'ils opèrent ce phénomêue. On en doit dire autant des pratiques dangereuses , usitées dans les maisons des femmes qui ont fait vœu de chasteté. On afachbt le ton de l'estossac, en fausant cuire les ailmens dont on les nourrit , avec des substances qui fournissent une grande quantité de mucinge vis-queux; le trouble des digestions, qui est la suite de cette méthode , rend la circulation languissante ; tontes les fonctions s'altèrent , et les femmes n'éprouvent plus de desirs faute de santé suffisante.

. On voit , par ce qui vient d'être dit , que la curation préservative de la fureur utérine . consiste dans les moyens qui changent absolument l'ordre établi dans l'économie animale , que ce n'est qu'en détraisant la santé qu'on pent parvenir à éviter les paroxismes de cette maladie; mais on ne peut pas détavouer en même tems que les secours qui calment son invasion ne soient destructeurs , et par consequent il est tonionra dangereux de les employer. Quand la nature a formé des êtres d'une constitution vigoureuse, elle n montré qu'elle les destinoit particulièrement à la génération ; le maringe est donc le seul moyen raisonnuble pour éviter les accidens qu'on peut occasionner en forçant les femmes à rester célibataires , puisque les remedea qui en antiroient en elles le fen de l'ancour, n'agissent qu'en portant un trouble manifeste dana les fonctions.

On ajoute à la cure des accès de la farent nérime des préceptes qui sont relatifs au régime que doivent tenir les personnes qui en sont meuscres ; ils consistent à les faire vivre dans un air fran, à les nourris de végetaux rafrafelinssums , de boissons acidules ; on leur interdit les nourritures succulentes ; tirées du règne animai. On

Piutaque assure que des filles de la Grèco, qui se douncient la mort pour se sonstraire à l'empire des aens , furest saisies d'une telle craitte, en apprenant qu'on avois prousuleud une loi qui ordonnoit qu'on trainèt leurs cadaves nude dans les places publiques , qu'anne d'elles, dès ce moment , n'osa attenter à sa vie.

Quoique les remédes rafiathisans soient essentiellement indiqués dans la cure de la fareur atériare, espealant leur mager trop long-tens mon leur mager trop long-tens mes impresson visitensu, parçe qu'il en affioldit la faret tomque. Les digestions deviennent leures, parasseuses et dificiles, et la constitution se déviruit insemblement. Les aurèup pour civir ces dagres arbient aux automatificatés devier ces dagres arbient aux automatificatés sonchet, le jonc odorant, le balellium, les vina romantiques, & les

Le tempérament de chique individu servira de règle dans l'emploi de ces médicamens. On abprescrira dans les premiers tems que les rafacchissaus aux malades qui auront le sanç inflautmatoire; ensuite on y joindra les rissires, les gommen-résines, les plantes aromatiques et les substances spiritueuse, à une cose très modères qu'on sugmentera casuite selon les indications et le beyon.

Les médecins des derniers siècles conseilloient l'usace du saffran ou de ses préparations , sans addition de médicamens étranger, dans la cure de la fureur utérine. Cette méthode est rejettée avec rason par Buillou. Il observe judicieusement que le seffran donne plus d'activité à la circulation, qu'il sugmente la quantité des esprits et accelore leur marche r deux effeia absolument contraires aux vues qu'on doit se projoser dans le traitement de cette maladie. Il n'en est pas de même du campbre qui a une propriété calmante, mais qui a it aussi à la manière des résines on des builes essentielles. Quelqu'élogo qu'on ait fait de ce médicament , auquel on attribue la vertu d'éteindre promptement les feux de la concupiscence, il ne seroit pas prudent de le faire prendre sans addition de substances rafraichissantes.

Хууа

Les topiques ne sont pas moins utiles que les remedes internes , sur-tout dans l'accès. Baillou conseille les suivans. On fera tremper dans l'eau froide du chanvre préparé; on en exprimera Peau par la pression; on versera par - dessus de l'huile de nemphar ou de violette, ou de roses ( on sait que l'huile de ben en fait la bose, et qu'un obtien la partie odorante des fienrs par une simple mucé dun. ) On fera ensorte que les étoupes ou les linges soient bien in bibés de ces huiles, avant de les étendre sur la région hipogastrique. Dans les cas où il aeroit difficile de se procurer cea substances, on leur substi-tuera les suivantes.

Prenez de morelle, de lampsane, de laiteron, de nombril de vénus, de pourpier, de faitue, de mercuriale, de chaque trois poignées; une tête de pavot fralche, broyen le tout, exprimezen le sur avec la presse; ajoutez-y un gros de mirrhe, et do camphre dissous dans une huile convenable, melez an tout une demi-tivre d'huils rusat. Trempez dans ce melange des linges d'une grandeur stiffisante, qu'on appiquera sur la région hipogastrique, en faisont posser une des extremités entre les cuisses , pour reconveir les parties externes de la génération, et la région du sacrum. Ou prenez dix femilles de jusquame, deux po enées de laitue, et de pourpies; broyezles dans un mortier de verre, en y ajouant de l'oxignat. (Il sera utile d'y môler des semeuces de fenouil, d'anil ou séseti, pour corriger l'action trop froide de ces substances. ) Exprimez comme ci-dessus, et vous tremperes dans le suc exprimé, des linges convenables pour les appliquer comme je l'ai dit.

Soranua indique une méthode plus simple ; il se contentoit de brover de la mercuriale, et d'en couvrir la région hipogastrique. Il introduisoit dans le vagin des pessaires composés de graisses douces, auxquelles il méloit l'opinm. Quelquefois il en formoit avec la jusquiame et la mercuriale, en ajoutant la quantité suffisante d'une graisse dure pour donner au mélange la solidité nécessaire.

» J'ai guéri, dit Baillou, nne femme attaquée » de fureur utérine, dont l'accènétoit si violent, » que la matrice étoit menacée d'une inflamina-» tion prochaine. Je lui ai fait premire des la-» vemens calmans et rafralchissans, composés » de la décoction d'une tête de brebis et d'herbes » rafralchissantes. Je lui ai fuit faire plusieurs » saignées. La malade éprouvoit une chaleur in-» croyable dons les losabes, la matrice et le s vagin. Elle en étoit tourmentée, au point » qu'il étoit impossible de la calmer par aucun » moyen. Dans cet état elle eut un délire vio-» leut. Elle croy at recevoir les caresses do son | gestes et leurs manières , indiquoient souvent la

» mari ; l'agitation qui en résulte, augmenta » dès ce moment tous les accidents. Elle éprou-» voit aussi une douleur si insupportable anx » muscles postérieurs de la jambe, et à la plan-» te des pieds, qu'elle paroissoit avoir des mouvemens de rag . Les nrines étoient quelque-» lois noires, tant le feu intérieur étoit considé-» rable. La fièvre étoit modégée; les pessaires » rafrafchissans la soulageoient, mais particu-» lièrement ceux de graisse de houe. Je fis pré-» parer un bain de siéje avec la décoction de » rhue, de camomille et de melilot; elle n'an » fut point soula-ée. Les embrocations sur la » région hipogastrique, faites avec un mêlançe » d'haile rosat et de vinaigre, ne furent pas » plus salutaires, ni lea injections d'huile ralà-» chautes et calmantes.

» Je fis appliquer sur les aines et sur la région » du pubis, le cataplasme suivant.

» Prenea de racine de guimauve et d'yéble quatre ouces ; do plantin , de manve , de sen-» neçon , de nombril de vénus , de hourse à » pasteur, de camomille, de chaque espèce trois n poignées ; de semence de lin , de paillium , de » coing, de laitrou , de chaque une once et » demie ; de semence de foin de Bourgogne , » d'althéa, de cotonnier, de melon, de chaque » deux onces; de millepertuis, de jusquiame » et de pavot blanc , de chaque trois poignées. » Faites cuire dans une suffisante quantité d'eau » pour obtenir un mucilage épais en passant le s tout à travers un linge fort ; ajoutez à ce » mucilage, d'opium et de populeum, de cha-» que une once et demie ; formez-en un cataa plasme.

» On prépara un hain de siège avec la dococ-» tion des mêmes substances ; j'y fis placer la " malade, elle se fit des injections avec l'eau de ce bain »,

Quoique les auteurs conviennent généralement que les plaisirs du meriage guérisent la fureur uterine, il est essentiel d'observer qu'ils rendent quelquelois les paroxismes plus graves. Quelles sunt donc les circonstances dans lesquelles ils sont indiqués ? C'est ce qui me reste à considerer ann de faire connoitre plus exactement celles où ils pourroient être nuisibles. J'ai dit au commencement de cet article , que la fureur uterine n'avoit pas toujours une invasion prompte st violente, qu'elle s'annonçoit souvent par des symptomes modéréa. J'ai remarqué à cet égard que les filles qui en éto:ent menacées , recle choient davantage la société des hommes , qu'elles étoient plus animées par leur présence , et que leur conversation , leurs stitudes , leurs

udeamid de les marier, pour prévan 1 la forma nérige. Le taprément au de noce à former le propositic aur l'invasion proclaime de cette par les des les profisions de la génération, et et attune aux des délant d'évenzation de s'index qui y pout contenus, le maringe dévieut le rende prévartait du partensaime et la moyent de s'index prévartait du partensaime et la moyen de la mête prévartait du partensaime et la moyen de la mête contre-nature, que celui dont je parie. Il est contre-nature, que celui dont je parie. Il est al la mête de la mête prévanca cela, s'i s'i n'ont pa été long-tenus continués, et sur-tout s'ils out été modérés.

Quand le spasme de l'utérus a été long, quand son irritation a fait dériver les fluides , et que ses vanse ux se sont engorgés , alors il y a une disposition inflammatoire dans les parties de la génération, et par conséquent tout ce qui les ngite doit être évité soigneusement ; car la pléthore qui subsiste , degenéreroit en inflammation violente. Pour prouver la vérité de cette proposition, il suffit d'observer ce qui se passe chez les lemmes qui out des desirs (sans fureur uidrin. ) et qui sont futiguées par des hommes robustes. Une irritation violente se manifeste, et si pu of ést à la volonté de ces femmes, on leur cause des inflammations qui out leur un a-"sion dans le tems même des acces vénériens. A plus forte raison , quand la matrice sera trèsgorgée, avant le coît; quand le sang qui stasera dans ses vaisseaux sera devenu pins épais par la chaleur des parties , par un long séjour dans ses réservoirs : les plaisirs de l'amour donneront plus aisement naissance aux inflammations.

Par ces remarques, on juge d'arrance quo les femmes phigmadurque-bieneus (car ces deux femmes plus particular de la comparta del compar

Une femme dont la fibre est sèche, dont le sang est privé de s'éosité, et dant les solides sont trè-nir-tables, deviendroit plus malade par l'esque du marige. Il ne fast employer pour elle qu'els remèdes autiphlogistiques. Les assanées, les cataplassers rafacidassessa, les injections de les cataplassers rafacidassessa, les injections de tations culmanues lui conviennent en la presenza les émulgions suivantes.

Prenez de raisins de Corinthe, de jujubes , de Sébestes et de pruneaux , de clieque une demi-once ; de laitue , de scarole , de pourpier et de plantin , de chaque une poignée ; d'armoise une pincée, de semences de cotonnier, de melon , de concombre , de citronille et de laitue , de chaque une drachme; des fleurs de nénupliar, une poignée ; laissez cuire ces substances dans une quantité d'eau sulfisante. Passez , et dans une livre de la colature , dissolvez d'électuaire diatragacauthum et de syrop d'althea , de chaque deux onces; faites une émulsion selon l'art. Cette émulsion recommandée par Baillou , peut être remplacée par de plus simples ; les laits d'amandes ou d'autres semences froides , étendas dans une can dans laquelle on aura fait infuser les semences de parot, secont aussi utiles.

Outre les émulsions ou les décocrons de plantes rafaciles autres ; les caises feront aussi publicas frafaciles et mingre, appliquées sur la presses inhibées de mingre, appliquées sur la proposition de la company de la monfiestera me groude chèbur, sont indiquées. Les miners la constitute et le pour la convrie de rennèes de la même espèce. Si le cervena protoioni attorqué par sympatitie, on me pourroit ac dispenser de couvert la tire de filiagre, dans traines de la constitute de la communitation de la mes suffisante quantité d'extre communitation me suffisante quantité d'extre communitation au me suffisante quantité d'extre communitation de la communitation d

#### Remarques.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la nature de quelques accidens qui ont leur origine dans l'embarras de l'utérns ou la plénitude de ses vaisseunx. Telles sont ees espèces de démences qui se manifestent par un rire excessif, suivi on précédé par des pieurs abondans ; symptomes qui renaissent alternativement ches la même personne dans un court espace de tems , et qui paroissent former un accès suivi. Houllier les attribuoit à l'hystéricisme, et Baillou croyoit qu'ils sont une modification de la fureus utérine. Pour savoir à laquelle des deux maladies il fant rapporter ce symptome, il suffira de se rappeller les faits suivans. Dans l'hystéricisme, quelque violente que soit l'attaque , les femmes ne perdeut point l'usage des facultés intellectuelles , puisqu'elles se resconviennent de ce qui se passe dans le tems qu'elles éprouvent les tourmens les plus violens. Dans la fureur utérine, au contraire . Il existe un délire souvent incomplet , mais sascz manifeste pour faire appercevoir une alienation d'esprit momentanée. L'hystéricisme n'existe jamais sans une sorte d'agitation et de mouvement dans l'utérus, mouvement qui se communique plus ou moins sensiblement nux viscères environnans, Dans-la fureur utérine . la matrice est en repos , et les symptomes qui constituent cette maladie, n'ont aucua rapport avec un déplacement, ou une locomotion du corpa de ce viscère.

Ces observations, qui dirirent essentiellement de caractère que les atteurs out signé à la ferrair settine et à l'hypéricliane , prouveut moiera remarques , dorrent feu attende à l'apprés de la compartie de la fin su atériare. Ce sera , si l'ou veut, une unalised qui n'aura pac déporte à lou attendes à la fin su atériare. Ce sera , si l'ou veut, une unalised qui n'aura pac déporte à un bant depré d'intensité pe'ut d'ailleun vegut dimantaire n'en et par moirs telle quoique l'elle qu

La granda lision qui esiste entre la matrice el le everata par i envoyen da surfa, e aplique la possibilité es or plánumese. Les anoma, comesto anua s'attrinovact des rapports d'accomison anua s'attrinovact des rapports d'accomison anua s'attrinovact des rapports d'accomison de l'accomison de l'accomison

Il n'est pas moins nécessaire d'observer que la sufficatan et la fureur utérine, se trouvent sousent réunies dans le même sujet j'en ai deux exemples dans le moment où j'écria ces remarques.

Quand la furue utérine ( que l'appellera) commençante la manifeste, les aymitoare de l'hestréciume, comme la mifocation, l'opprala ne le militare de l'histoglement, les annovaneau la neire anti quelquefois que les accident de la peation hystèrique et de la furue utérine remaisent successivement ; miss ces alternat ven tance particulibres semilient aupléchar le divetance particulibres semilient aupléchar le divetion de la commence de l'autre au-

On ne sora pas aurgias, d'après les réflexions que l'ai rénins, de voir les praticieus n'être pas parfaitement d'accord sur la nature de quelques symptomes, que les ura stribuent à l'hystèriciaux et les autres à la fureux ubrins ; e'est qu'ils sont quelquefois confontul dans ces deux mailadés, l, les accileus de l'une n'étant pas departement de la confontación de la conformación de la confontación de la conformación de la confo

qu'il v'est clevé des doutes aur leur caractère et celui de l'eur cause; mais d'après les faits que pris impretté, il ne sera pas difficile de les clastions de matrice avec la fureur utréine, caige la combination des moyens curraits qui sont indiqués dans l'une ou l'autre maladir.

(M. Charasson, Charasson,

FURSTENAU (Jean-Herman) naquit & Herforden en Westphalie au mois de mai 1688. Il fit ses premières études dens sa ville natale . d'où il sortit à l'âge de dix-huit ans pour aller commencer son cours de méd-cine en Saxe. Il fréquenta avec assiduité les écoles de Wittemberg , de Iene et de Hall, et obtint le degré de licence dans la dernière. Vers l'an 1709, il revint chez lui et ne tarda pas à être fort occupé dans la pratique. Mais il partit de Herforden en 1711, pour ailer entendre et consulter les grands maitres, dont les villes d'Amsterdam, de Leyde, d'Utrecht, de La Haye, de Deift et de Dordrecht étojeut si abondamment fourpies. Après avoir profité de leurs instructions, soit dans la · haire, soit dans le cabinet et dans les hôpitaux, il retourna dans sa patrie sur la fin de l'année, et reprit les exercices de la pratique avec la n'ème ardeur qu'il avoit montrée à sa sortie de, Hall, mais avec plus de connoissances et de lumières. Il interrompit cependant ces exercices pir un autre voyage auquel il employa presque toute l'année 1716. Il se maria en 1717 dans la esolution de se fixer à Herforden ; mais Charles I, Lindgrave de Hesse, l'en arracha pour le placer dans l'université de Rintlen, en qualité de professeur, eu 1720. Nous avons de lui un ouvrage, in-8 , qui a paru à Hall, à Anisterdam , à Francfort sur le Mein , à Ronthlen et à Lespsic, sous le titre de Desiderata medica. Il comprend :

Desiderata anatomico physiologica: desiderata circa morbos et eurum signa: Quae desiderantur in praxi medica: Desiderata chirurgica.

Nous avons encore de lui :

De fatis medicorum, oratio inauguralis. Rintellii, 1720, in-4.

De morbis Jurisconsultorum epistola. Francofurti, 1741, in.8.

De dysenteria alba in puerpera, dissertatio. Rintelii, 1723, in-4.

Programmata nonnulla, tempore magist atús academici impressa. Ividem, 1724 et 1725, in ful. Furstenan mourut à Rintlen le 7 Avril 1756 à l'àge de 68 sus. (Extr. d'El.) (Goulse.)

FUSAIN, (Mat med.)

Le fusain est un geore de plante de la famille des nerpruis qui a des rapports avec les casaines et les célaitres , et compread des arbres et arbriscaux à l'emilles , simples , communément opposers , et à liturs disposées aux misclies des leuilles sur ces pedoncules pannicules ou dichotomes.

On en distingne huit espèces dans le Dict. de Bot.: nous ne parlerons ici que du fusain connu vulg, bonnet de prêtre.

Evonimus vulgaris, fr. s.

Evonimus vulgaris granis rubentibus. C. B. p. 728. Tunner. 617.

Evonimus floribus quadrifidis, petalis, oblongis, subacutis, lobis capsularum obtusis. N.

Cet arbrissesu, d'un assea beau fenillage, a un aspect fort agréable lorsqu'il est chargé de fruits.

Il s'élève de dix à quinze pieds ; son bois a beauroup de moille, est facile à fendre. Ses feuilles sont crenclées, pointues, oblongues, mollascea. Les fleurs sont petites, d'un verd blanchâtre, disposées en petites ombelles peu garaies. Elles ont quatre petales ovales, lancoblées. Les fruits donnert des capaules à qua-

tre lobes, obtus, d'un pourpre éclatant dans leur maturité, qui contient environ quat e semences enveloppées d'une tunique pulpeuse, de couleur orangée, ou d'un pourpre clair, d'une saveur auière et désagréable.

Cet striisseau, dont l'oduir est forte, ses comman il ue trouve naturellement en France, dave l'Alleungue, dans Suiros de l'entre laire et dans les obistalist. Il quitte ses fruilles tous les ans, fleurit dans le mois de mai, donne des futils vers l'estomes. On fait des lardonne des futils vers l'estomes. On fait des lardonne avec son bois, sinsi que du charbon qui sert aux dessinateurs.

Les faits du fraité sont levre se pargaint.
Todo ou quatre de ca deuires, audistint à des que l'en prétend, pour évencer par haut et pu que l'en prétend, pour évencer par haut et pu qu'en résult en poude; pour faire montri a qu'en résult en poude; pour faire montri a médiatement, soi qu'en lave la tiès avec la médiatement, soi qu'en lave la tiès avec la médiatement, soi qu'en lave la tiès avec la médiatement, soi qu'en la vet la tiès avec la médiate que pour les arts. Il donne en effet tois coulcurs à la triautre, le jaune , le verd et le roux. (M. MACQUANT.)

## FUSION. (Mat med. phar.)

La fusion est le ramoitiasement et la liquidité produite par les corps salins, sulphureux, métalliques, par la fixation du calorique. Cette opération est souvent employée en pharmacie, pour la préparation des médicamens. (Veyes de Dict. de Chimic) (M. FONCRON.)

# GABIAN ( huile de ) ( Mat. méd. )

Espece de pétrole. C'est une huite noire, leitumineuse, inflammaile, qui découle en tout tens d'înne roche située près l'àceres au village de Gaban. On la vend ordinarement dans le countre, pour le pétrole noir d'Italie: mais il s'eofaut bien qu'elle approche de ses quaitiés. On la contrefata même arce de l'Italie de térbenthine, du goudron et de la poix noire. Veyez pour son usage le mot Véraros d'en

(M. MARON.)

GADDESDEN , (Jean DE) autrement appelle Jean l'Anglois, medecin dont il est pen parlé par ses contemporains , vécut au commencement du XIV siècle. Antoine Wood , célebre antiquaire , le place en 1320 , mais Freind dit qu'il demenra an collège de Merton à Oxford et que ce fut-là qu'il écrivit son ouvrage intitulés Rosa, entre l'an 1305 et 1317, Gaddesden fut meilleur philosophe que médecin; car il a donné tant de preuves de son goût pour la charlatanerie , qu'on ne peut que le mettre au rang des empiriques. Il profita de la crédulité de ceux qui avoient recours à lui ; il avoit des remèdes pour chaque maladie, qu'il vantoit comme des secrets importans et qu'il vendoit toujours fort cher. Tel qu'il étoit, ilfut cependant le premier anglois qui occupa la place de medecin du roi; avant lui, cette place avoit é:é constammentremplie par des étrangers. Lorsqu'il fut appellé à la cour pour traiter le fils d'Edouard II , qui était attaqué de la netite vérole, il le fit envelopper de drap écarlate, et il ordonna que tout ce qui environnoit son lit fut couvert d'étoffe de la même couleur. C'est ainsi qu'en amusant la cour par ce brallant appareil, il voulut se donner le ton d'un médecin de grande capacité. Il ne négligeoit jamais d'user de semblables stratagêmes, lorsqu'il en avoit l'occasion ct soit qu'il pensat que ces pratiques extérieures fussent réellement utiles , soit qu'il n'affectat de les conseiller que pour en imposer aux malades , il ne manqua pas d'atteindre à son but principal, qui étoit de se faire admirer, L'état pitoyable , dans lequel étoit alors la médecine , lui facilita les moyens d'acquérir de la réputation à peu de frais : tout ce qui étoit singulier frappoit les esprits , et l'on croyoit y eutrevoir l'empreinte du savoir et du génie.

La contume d'envelopper d'écarlate les malades attaqués de la petite vérole, a longtems subsisté chez les Japonois. Koempfer, qui écrivoit au commencement de ce siècle, rapporte qu'ils font tendre la chambre du malade d'étoffe de cette couber, et que les rideux du lit, ainsi que les hubits de caux qui l'approchen et sout aussi. Ce perjugi n'est pas entere trainlement aussi. Ce perjugi n'est pas entere trainlement de l'autorité de la petite vérde , qué p'en dépondré de partie vérde , qué p'en dépondré de l'autorité autorité de partie vérde, qué p'en dépondré de l'autorité de l

Gaddesden tira partide tont ce qui lui paroissoit pouvoir contribuer à sa fortune. Il se mê!a ron geulement de l'art des accouchemens ; mais il débita encore des remèdes pour rendre les lemmes fécondes. Il pratiqua aussi la chirurgie, dans laquelle il introduisit bien des choses aur sa propre expérienco; il fronda même tout ouvertement la plupart des maximes adoptées par ses contemporains, Il vante sur-tout son adresse à réduire les luxations, et il parle d'un secret qu'il avoit pour les maladies des yeux. Il établit un bureau où il débitoit des rêverses fondées sur la chiromancie : il avoit même en dessein d'écrire sur cette science frivole. Tel fut le médecin dont nous parlons. Comme il étoit clere, il jouissoit d'une prébence dans l'église de Saint Paul ; c'est au moins le sentiment de Freind qui réfute ceux qui ont cru qu'il avoit été moine.

Nous n'avous d'autre écrit de Gaddesden, que celui qui a paru sous ce titre :

Rosa Anglica quatuor libris distincta: de morbis particularibus, de f. bribus, de chirugia, de pharmacopeca. Papica, 1492, in folio. Venetiis, 1506, 1516, in folio. Neap li, 1508,

Philippe Schopfias, médecia de la ville de Dourlach, le corngea, le mit en meilleur ordre, et le fit imprimer à Ausbourg en 1595, in-4.

Cet ouvrage, comme on le voit par le titre, a s'êtend sur toutes les parties de l'art; mais à l'exception de quelques expériences qui sont de l'auteur, il ne coulient rien qui ne soit tiré des Arabes, et des médecins qui avoient écrit en latin un peu avant le commencement du XIV siecle.

Leland parle de Gaddesden comme d'nn médecin expert; il dit même que l'ouvrage que nous venons d'indiquer; est rempli d'érudition. Conringias est du même sentiment; mais les louanges qu'ils prodiguent à cet auteur, n'out attiré personne à leur parti. Tout le monde préfère de se mettre du côté de Gui de Chaulae, quin si bien apprécié les de l'étiens surrexit ense faites de la commentation de l'étiens surrexit ense faites Rosa auglicona quem mili misse fuir es vius y crédit in en invarire odorem usaviteits, et invent fabulas Hispani, Gilberti et Theodorie.) Co jugement est vrai. (Ext. d'El. Joouts.)

## GADOUE ( Hygiène. )

On donne le nom de gedoue aux matières excrémentielles qu'on retire des fisses d'aisance. Voyez Fossa d'aisance et Mépuirisme. ( M. Macquant.)

GAGATES ( mat. méd.. ) succinum nigrum officin. Jai ou Jaiet.

C'est une sorte de terre noire; pierreuse, couverte d'une croute, si remplio de bitume qu'elle en a une forte odeur, et qu'étant mise au feu, elle s'enfismme comne de la poix, et fait une fimée toute noire qui sont le bitume.

Dioscoride (livre 5.) Schroder, &c. attribuent à cette pierre de très-grandes propriétéa en médecine, auxquelles on ne croit plus, sans doute parce que l'expérience ne les a pas confirmèes. (M. Manox.)

GAGLIARDI, (Jean-Antoine) médecin de Milan, vécut dans le XVII siècle. Les bibliographes n'en parlent que pour citer les euvrages qu'il a écrits ; ils sont intitulés:

Nova ratio universalis medendi febribushumoralibus. Mediolani , 1632 , in 4.

Consultationes variae. Coloniae , 1637.

Cognitione e cura di morbi communi aestivi ed antumnali. Milan, 16.33.

Della ragione e quantita del vitto nelle febri pestifere maligne ed asute. Milan, 1645, in-4.

Ce traité est d'Hubert Gagliardi, fon père, aussi médecin de la ville de Milan. Del acciaio in uso della médicina. Milan,

1645.

Il s'étend sur les propriétés de l'acier dans la cure des maladies chroniques.

GAGLIARDI ( Dominique) enseigna dans la sapience de Rome, et fut proto-médecin de l'état ecclésiastique. Ses outreges, publiés vers la fin du dernier siècle et le commencement de celui-ci, lui out mérité beaucoup de réputation :

Anatome ussium novis inventis illustrata

Romae , 1689 , in-6. Lugduni Betavorum , 1723 , in-8.

Il est trai qu'il n'a examiné que les o se est ; maisil entro dass un si grand desti au rels affierantes substances tans la direction des fibres qui s'observent dans leur structure, il suit mème avec tant d'exactitude l'ordre des lames qui la composent, que ce couvrage est dippe de l'attention des anatomistes. Ils y trouveront plusieurs réflexions originalect d'autant plus exactes, que l'auteur n'a décrit les objets que tels qu'il les a vus et démonstrat des les propries de la consenie de l'auteur n'a décrit les objets que tels qu'il les a vus et démonstrat de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur n'a descrit les objets que tels qu'il les a vus et d'émonstrat de l'auteur d'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'a

L'Idra del vero medico fisico e morale, furmata secundo il documenti ed operazioni d'Ippocrate, divisa in VI giornate, per commodo maggiore della gioventu che desidera d'approfitersi nella medicina per la via del virtu. Nome, 1918, in-8.

Il a pris Hippocrate pour modèle dans les insructions qu'il donne nix pirune genaqui veulent faire des progrès dans la médecine. Du côté des maximes qui constituent l'essence de l'art, cet auteur grec est anns contredit le premier maître; du côté de la morale, il ne se peut rien de plus bonnéte que lui.

L'infermo istruito nella scuola del desiganno 3 opera composta a beneficio di chi desidera viver@longamente. Rome, 1719, in-8., premiero partie. Ibidem, 1720, in-8., seconde partie.

Il ne se borne point seulement à condamner les abus qui préjudicient à la santé, mais il donne encore des règles pour vivre sainement et longtems.

De educatione filiorum. Romae, 1723, in8. (Extr. d'El.) (Govern.)

GAINIER. (Hygiène.) Siliquastrum. (Tournefort instit. rei herbar.

647.

Arbre de Judée.

On emploie quelquefois les boutons de fos fleurs que l'on fait confire au vinsigre : ils ont cependant peu de goût, et sont ordinairement fort durs.

Aucune partie du gainier n'est d'usage en médecine. (M. Manon.)

GAIAC. Voyez GAYAC. (M. Manon.) GAITÉ. Hygiène.

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles. Z z z

2 2 2

Classe VI. Percepta. Ordre II. Fonctions de l'aine. Section I. Gaité, &c.

La Gaité est un don houreux de la nature qui est presque tonjours accompagné de la santé ; c'est une manière d'être exactement agréable pour les autres et pour soi ; elle t'ent lieu de compagnie dans la solitude , et souveut d'esprit dans la société ; c'est le charmo de la jeunesse, et le seul agrément de l'âge avancé; elle est opposée à la tristesse, comme la joie l'est au chagrin. La véritable gaieté semble circuler dans les veinesavec le song et la vie; cependant les tempéramens sanguins sort ordinairement ceux chez qui la gaieté se déploie avec le plus d'aisance ; car maibeureusement u'en est pag possesseur qui le desire avec le plus d'ardeur ; et comment ne pas souhaiter ce qui fait en général le bonheur des sociétés , et surtout les délices des tables. La gaieté dispose à bien dipérer, et comme nous l'avons déjà dit, il est fort commun de voir les personnes gaies se lien porter ; et en effet sie toutes les fonctions ne se font pas librement , si l'on est affec.e de. quelque taul plysique ou n oral, aussitét la gaité disparoit ; cerculant les personnes qui ont foncièrement ce caractère , le portent jusques dans le sein de la maladie, et on en a vu plaisanter pour ainsi-dire jusqu'au dernier monent, tel étoit Searon. Il est tiès essentiel de tourner de bonne heure vers la gaité les caractères série ux et melancoliques, c'est leur rembe un service qui doit être réversible sur la société.

( M. MACQUART. )

GALACTIA. ( Nosol. method. )

Econlement laiteax par les mamelles, Veyez GALACTIRRHOCA. ( M. CHAMPERU. )

GALACTIRRHOEA. ( Nos. me'hod.)

Econlement spontané du lait par les mammelles. ( Nosol, des survages, trente-deuxième getre , tro sième ordre , flux ser ux , neuviene (Liste, flux. ) Ce phonomène a lieu sur-tont lorsque les femmes en eintes, on les nommes anet pléthoriques. Surveges dis inque plusieurs espèces d'équalemers laiteux, soit à raions de Palteration de l'homeur dans sa conferer et dans ses principes, soit dans des cas de métastase i mir divers organes, et p:r différens émanctoires. Il considere aussi l'éconferrent laiteux on plustôt séreux des mammelles de présque tous les enfans nonventa nes et celm que benocomd'observateurs ont dit av ir éte rema quables ches plus ursadultes et les avois rendus plus ou moins aptes à ailaiter des nourrassons. (M. CHANSERU.)

GALACTITE (picire) (mat. médicale.

Lémeri dans son dictionnaire des drognes, dit que la galactite est une pierre grise ou de couleur cendrée, d'un goût doux, qui jette nu suc laiteux quand on y mêle de l'eau en la pulverisant. Il ajoute , d'après Dioscoride, qu'elle protoque le lait aux noutrices ; et que , par sa qualité détersive , elle est propre aussi pour les nxions et les ulceres des yens ; on l'applique dans ce deraier cas , sous forme d'onquent.

La pierre galactite n'est plus d'ancun usage. (M. MAHON, )

GALACTODE , possendu de para Lit , signifie du lait tiède ou chaud, comme il est quand on vient de le traire , ou bien quelque choue d'une couleur lactée i et c'est dans ce dermer sens qu'on le dit des excremenses de l'urine. Ce mot se prend tantôt dens l'un de ces sens , tantot dans l'antre , en différens indruits d'Hip-pocrate et de Galien. Voy : Ilier, épidem. L. 3 argrot. 13; et Gal. nieth med. L. 7.

( M. MAHON. )

GALACTOPHAGE. (Hygiène.) Partie II. Des choses improprement ditention

Classe III. Irgesta. Online I. Alimens.

natur-lies.

Section I et IL

On dorne le nom de galactophage à celui qui hoit du lass et eu vit hatatueilement, et on a donné ce nom à des peuples entiers à des hordes Tartares, dort le lait étoit, et est encore la principa'e nourriture, suit comme al ment soit comme

Si cet aliment n'est pas celui qui donune le plus de surs nomiricurs , c'est peut être un de cenx qui est le plus d'ans le cas'de conserver une sond florissan e, et en genéral des peup es qui vicent tranquillement au milieu des paturages n'out pes un grand besoin de substituees animales.

Ces mots ant quelquefois été emplayés par des médecins pour d'siener des ma ades ou convalescons qui sont à la diete de Init, et qui ne vivent presque que de cet al ment par remede ou (M. MARGUART. ) par regime,

GALACTOPOTE. Signific luveur de bait , comme galactophage vent dire mangeur de lait. ( M. MACQUART. )

G.:LACTOPHORE. ( Hygidae. )

Ce sont des alimens qui foursissent du luit , et

qu'on conseille pour en procurer abondamment aux nourrices. ( Voyes Latt. )

GALACTOPÉES, ou GALACTOPHORES. (mat. med.)

## Galactopea , sive Galactophora.

Quoique l'on ait donné le nom de Galactopées des remèdes propres à laire couler le latt, on ne connoît aucune substance qui jonisse particultèr-ment de cette propriété, et qui excite spécialment la sécrétion de ce flaise, comme les purgatifs le font pour les humeurs des intestins, les diurétiques pour l'urine, et les disphorétiques pour la transpiration.

Pour bien concevoir ce que les antenrs out entendu par ces médicames, il est nécessire de distinguer deux croustances qui exigent qu'on prosent Pévacataio du lait, On bien co fluide ne se porte point en assez grande quattié aux manmelles, ou bien, foruphi! est porté di s'y épaissit, a'y amasse, et engorge des canaux destinés à l'évacer hors du sein.

Dans le premier cas, les galactope's véritables sont tout ce qui peut nomirir ame facilité et prompitude, coisme les chairs blanches des jeunes animanx; les bouillons bien chargés; les gelées; les racines tubéreuss; les farineux bien cuits et étanduss dans une cortaine quantité de sucs ou de jus nourissans.

Souveut encore le lait ne se porte point aux manualles, parcepe les femues éponveut quelques d'excustions contre nature soit entre que la martice, soit par les intestines, soit par, quelqu'autre organs sécrétoire. C'est aims que les pertes, les héauphisies, les couers, le ediar-tiées, épuisent les manmelles du finiel nourricies qui doit former le lait. Alors c'est en arrêtant es s'excustions muisibles qu'on favorise la sécrésion du lait.

L'useç des incrasans comme propers à farrier la séréficio du lait x, exig un l'etonice de sa notrirera soit en bon dist, et que les digratieres de la contraction de la contra

lesquelles cet excès a lieu, sont gorges d'une trop grande quantité de last.

Lorsque ce fluide trop iquia séjonrue dans la mannelles, et no prut pas évontele par les canatas excrétoires des organes laiteux, les véritables Galactopées qu'on met alors en usage avec plus de succès, sont des résolutifs appliques à l'extérieur. On emploie acce avantage dans ces cas los fœilles de persil, la racine de meson l'emplate de blanc de baleine et autrout un liminent asvoneux fait avec l'ammoniaque et Pluide d'amandes douces.

La succion ou une fiole à médecine chauffer et aphiginée par son goulou au le bout du sein, qu'il bouche exactement, sont encore des moyens qu'il bouche exactement, sont encore des moyens charges de la compensation de la companie de faire coulier. Cu dernier procésis agit comme non faire coulier. Cu dernier procésis agit comme non du la bouteille. Losque la portion d'air cluad qu'ille content se condense en se réfinidissant, tuttie le lait que la compression de l'air aur la surface extérieure du sein list soriri de ses cicanac. Cha proposid des pompes particulières à canac. Cha proposid des pompes particulières à est benroump plus commonés, et il à l'avantige d'être beaucogn monsi alspendieure.

Tous les autres remêdes qu'on a proposés comme propres par une verte spécifique à finire vente le lait au sein et à lo firre séparer avec abondance, ne sont dus qu'à des préjugés et à la crédulté. Les bonnes digestions, fes nourritures succulentes , un exercice modéré, voilà les vrais Galactopées. (M. Fournero.)

GALACTOPOSIE , peranteu, de pera , lait et de mon (Boisson.)

C'est le nom que les éradits donnent à la méthode de guerr certaines maladies, comme la goutte et la phthisie, par la diète du lait. (M. Manos)

GALANGA. (Mat. méd.)

Marenta Galanga culmo simplici. Linn.

Le galanga est une racina qu'on nons apporte de l'iste de Java et des côtes de Malabar : on le cultive aussi en Chino.

Il y a deux espèces de galarga i le petit qui est connu sous le nom de galanga minor, ou galanga sirensis officinariat; et le grand que l'on nomne galanga major, ou galanga Javaneusis officinaram.

Le leuit galanga, dit M. Geoffroi, est une racine tubéreuse, noneuse, genonillée, tortue, repliée et recourbée comme pararticulations de distance en distance, divisée en branches, et entourée

Z = 3 2

de l'andes circulaires a cette racine est inéga le, dure, solide, du le grosseur du peit doigt, de coulcur brune en dehors, et rougelaire en dedans, d'une odour vier, aronatique : sa savror un peu autèr, juine et brâle le gosier, comme font le poivre et le giagembre. Nous la recevons par le commerce scieble et coupée par tranches ou en petits morcenux. Il faut la chosis some, nourrie, coupacte, odorante d'un gold piquant.

Le grand galanga est aussi une racine tubéreuse, nomeuse, inégale, genouillée, semblible à celle du petir galanga, mais plus grande, de la gresseru d'un ou deux pouces, d'une odeur et d'un goût bien plus foibles et mons sgréables, d'un trun rougètre eu debors, et pâle en de dans. La plante qui produit cette racine s'appelle qui Indes Banquid.

Le graud et le petit galanga ont en médecine les mêmes propuétés : mais le premier les possède dans un degré bien moindre : aussi emploiet-ou l'autre de préférence.

Les Indiens s'en servent comme d'un assaisomement : et ans vinalgriers pour augmenter la force de leurs vinaignes. Il facilite la digestion en fortifiant l'estomac, chasse les vents, et proveque les règles, comme presque tontes les substances de nature échauffante.

On doit expendant observer, dit Geoffroi, à l'égard de toutes ces substances vantées comme atomachiques , qu'il seroit dangereux d'en admettre l'usage en toutes circonstances saus exception : parce que la difficulté de dizérer reconnoit des causes totalement différentes les unes des autres. En effet , tantôt les fibres de l'estomac sont tellement relachées, que, lorsque les alimens y ont subi la digestion, dont ce viscore est l'organe, ils ne sont pas pousses hors de sa capacité dans le tube intestinal; et ils y éprouvent alors une dégénéreacence, soit acide, soit même putride. Tantôt , au contraire , le même esset a lieu , parce que les membranes ayant une tendance à l'inflammation, et les fibres nerveuses se gripant et étant dans un état d'érétisme, le chymus ne peut être chassé par le pylose. Quelquefois les aucs dissolvans que fournit l'estomac sont trop délayés et sans énergie : quelquefois leur énergie est trop considérable , pour que la digestion a'opère convenablement.

Il est donc nécessaire que le médecin tâche de distinguer la cause du dérangement des fonctions de l'estomac.

Dans les cas de disposition inflammatoire, ou de trop d'activité du suc gastrique, la racine du galanga, de mênue que tout sutre remède chaud, sera tràs-minible. Cent ce qui a lieu , par exemple , dans centines a ficciona meinacolique et hipocombriques , dans lesquelles survent l'hipotopie qui n'est que l'élèté dun traivent l'hipotopie qui n'est que l'élèté dun traides aromatiques , il fant laire attention aux uranes. Si leur quantité diminue, ai elles petturanes Si leur quantité diminue, ai elles petment touje et orthobles ai lieu asponder l'unage de ces akomachiques : cer il ya "neinace d'hydropoite ascite.

Mais ces nomachiques sont très-indiqués, lorque Pestoma es trous dans un état de foiblesse et de relabrement, ou quand le sac gasrique manque d'urerjee. Si les ance pastriques sont trop actifs, ou trop visqueux, quoique cerazient que de la companie de la companie de la casient que que prime de la companie de la companie de plus certaine et mois équiroque.

La dose à laquelle on donne la racine de galanga est de douze grains à trente-six, prise en substauce, et d'un demi-gros à deux gros insusée dans du vin, ou même dans l'eau.

La racine do galanga entre dans plusieurs électuaires, comme l'orviétan, la bénédicte laxative, la poudre létifiante de Charas. (M. MAHON.)

Legalhanum, a une odeur forte et approchanie de celle de la gaume ammoniac; il a une légère amertume; il cat à prine soluble par la matification, mois si on le retient quelque tem dans la bouche, il adhère au palsia. Il britle par le contact d'un corps enflammé, et jette une finame blanche avec une funcée abondante et

<sup>(1)</sup> Le Gallumam découle de lui-même, ou par incision des nœu®s de l'arbrisseau lorsqu'il est parvenu à 1s troitieme au quatrième sanée. Ou cet aoui dans l'usage d'en couper le trone transversalement à la hauteur de deux ou trois doigts au l'essu de la tacine pour en justa distiller le sue goutte à goutte.

aronatique i il reste une matière charbonneuse. Il se dissout dans l'esprit de vin, dans l'eu, alta leu dissout dans les rinières, mais non dans les lutiles. Si on la let idigière i dans sune huiles, Si on la si pit disposa point ni ne lui communique aucuse cou-leur. Une lutile essertielle n'est point non plus sauceptible de le dissoudre, mais elle eu contracte une, conleur d'un gras foncés.

Si on fait infaser le gedhanna dans l'eau pure et qu'on le fasso digère dans un lieu cleund, il se echange en une sorte de plâte très-molle qui a une forme argilleuse et qui durcit de nouveau par le réfondissement. Un menatrue composé de deux parties d'esprit de vin et d'une eau, en crèser une dissolution partiet. Il d'une eau, en crèser une dissolution partiet. Il men double de la gomacuse. Si on tritter le goldanna dans l'eux froide, il en résulte une liqueur d'un blanc laiteux qui donne un sédiment parle répos.

On touve souvent dans le griffentum des subtances hétriogissempi vont midels ji meilleure manière de le purifier est de le mettre dans une vessie de venu de tentrianis dans l'extra brus bouillante jusqu'à ce qu'il ait été ramolli et de l'exgrune e suaile sous an pressoria l'artevir un lingegrune e suaile sous an pressoria l'artevir un lingegrune en la commanda de la commanda de la commanda de dans laquelle résiste une partie de sev vertus. Si on distil·le pa gladianum le campure, il è en espare une huile essentielle grisitre qui est penne près la vergitte que la commanda de la commanda de la l'avent disse si on le déstil·le à la comma sans addil'avent disse si on le déstil·le à la comma sans addiler avec de stries en purifer et.

Le galbanum est employé comme les autres gid dissipe les flatuosités et calme les douleurs des intestins qui en proviennent. Il est regardé comne atténuant dans l'astinue et la teux invétérée. On l'employe ansis it être de topique contre des affections nerveuses. (M. P.187KL.)

## GALBULUS ( Nosol. méthodiq. )

Vogel nomme ainsi cette difformité naturelle qui consiste dans la couleur jaune du corps. Flaredo corporis congenita. C'est le cinq cent ciuquante neuvième genre de sa nosologie.

(M. Mahon.)

GALE. ». f. scabier, psora, 3"ne (patholog,) malnide de peau qui covisitere une éruption de petites pustules persemées sur-tout aux coudes, aux bras, aux jarrets, aux enisses, et mêmesouvent par tout le corps, xecepté an rises. Cette dermère circonstance jointe à ce que les petits boutons naissans de la gelle se mullylement. apécialment dans les interaires des doigra, come livad estature ur le diagnostic et le caractère propre de l'éraption avec beaucoup hus de tiere propre de l'éraption avec beaucoup hus de tiere propres de l'éraption avec beaucoup hus de company de la company de la company de company de la company de la company de aspect ordinaire ni dans leurs variétés de beaucoup d'antra pautiel de maldire, cettudes, compliant de l'autorité de la company de éraption de l'autorité de la company de éraption de l'autorité de la company de de boutons, nomes démangagion, même sintaneur, &c. mais es sortes de puntos différent moins, remarqualles entre les dougts et aux unites.

Au reue il me paroli à propos de rervoyèr à l'article l'ona à les différentes espèces de galle, que riente de la comparation nondesigners, et d'ausée par riente de la contraction de la galle. Le consequence de la contraction de la galle. Le consequence au fact d'altiller les expriences faites aux les yeux des commissaires de la société de médecie au dépot de mendicité de Saint-Deuis, à l'orcasion du remêde de M. Quiret, dont voici la recette. »

Prenez un œuf, ouvrez-en l'écale, pour en extraire exactement tout le blanc.

Prenez un quarteron de soufre en pondre dont vons ferez entrer une partie dans l'écale en le délayant avec le jaune ¡jusqu'à consistance d'une bonne pâte.

Formez l'œuf avec un papier , et enfermez le tout dans une enveloppe de terre glaise.

Mettez le cuire ensuite dans la cendre ; jusqu'à ce que l'exacte dessiceation de la terre environnante annonce une cuisson parfaite du contenu.

Retirez-le du feu, otez l'écule, réduisez la pâte en pondre, en la broyant dans la main, ayec un nen de fleur de soufre.

Prenez un quarteron de vieux-oing que vous ferez fondre et clarifier ; et que vous mélecez avec la poudre ci-dessas, en les remuant ensemble jusqu'à ce que le tout soit figé et ait pris conaistance.

La manière de se servir de cet onguent, est d'en prendre dans la main et de s'en frotter partout le corps.

La dose ei dessus doit suffire à la guérison de la plus forte galle; on l'employe en trois frictions, un jour entre deux, et le soir avant de se conteber, ainsi la guérison se fait en six jours au plus, et n'exige ni préparation ni régime. Il suffit do so laver après le terme des trois frictions, et quand il restençit quelques rougeurs, elles ne tarderont pas à s'effacer, et l'on devroit tonjours s'en tenir-là. »

Telle a été la préfiaration et les promesses de succès garanties sons la signature de l'auteur. La compagniu a publié en 1756 le rapport suivant rédigé par M. Hallé. La marche expérimentale qui y est tracée doit servir de modèle dans tous les travaux de môme genre.

» Nousavons dejà rendu compte, dit M. Hallé, de different objest relatifs à un remdet prapose par M. Lubbé Quiret ( directour de la maion de l'ieute et lui aume à Luble en Flamére ), pour guirir la gele, sann être obligh de recourir à meun remée intrere, et s'entre de la maion rende intrere, et s'entre de l'ieute d

Ce premier rapport de randi d'après d'autres rapports très savantiques tats par MM. Grardeun et Collon, chirurgicos des maisons de la subjétière et de Bactère, en conséquence d'expériences très heurennes et très multipliées, et qu'ou dat avoir été depuis removeréllées dans les mêmes maisons, avec un succès non mous prompt et non mousa complet, ne pauvarit qu'êter favarble au remèdu de M. Labbé Quiret, sous le point de vuede son utilié.

En même temps copendant, nous avons fait remarquer que ce remède, relativement aux sabstances «desquelles parois dependre essentiellement sa vertu , n'étoit nullement nouveau; qu'à la vérité sa préparation nous paroissoit pour lors pen commune et pouvoit être nouvelle, quelle que fut son influence sur l'elfet curatif. Aujourd'hui nous sommes en état d'assurer que cette préparation est parfaitement connue et très-vulgairement employée dans toute la Champagne et peut-être encore dans différentes provinces de la France. Nous pouvons assurer que la pommi de employée communément à la maison du d'ent de Saint-Denis, n'en différe que pen, et il itait difacile de croire que cette différence, petite en apparence, fût capable d'en produire une grande dans les effets.

Nous avons encore aumoncé dans notre premier rapport, que c'étoit un abus que de prétendre indistinct ment qu'un remble, quel qu'il soit, n'exije chea le malaie aucune préparation, encore plus de ne faire aucune distinction de la nature et des causes de la gale qu'on se propose de traiter.

Nous ajonterons ici de plus que prelativement à la préparation des malades , il y a une distinc-

tion importante à faire ; il est des préparations qui sont déterminées par la nature du remède , il en est qui le sont par la nature de la maladie, il en est encore qui le sont par la constitution du malade : celles-ci , quard elles sont indiquées , ne peuvent être évitées dans aucune méthode , telle qu'elle soit , à moius que cette methode ne remplit directement par elle-même l'indication accessoire ; et alors ; par cela même , elle re pourroit pos être universelle. Les préparations relatives à la maladie ne peuvent de même êtro élucées , si la gale a un caractère peu ordinaire, particulier à l'individu , aux circonstances , sux causes qui l'out produite ; telles sont les gales critiques, les gales scorbutiques, vénériennes, &c. Enfin quant à la nature du remède, il est possible, quand le malade est d'ailleurs sain, qu'il n'est point remarquablement pléthorique ni caenchyme, quand les causes environnantes ne contrarient point Paction du remède, quand la galo est simple et contractée par contigion, il est possible, disons-nous | qu'un remide guérisse sons exiger de reparation, et on le sait, soit d'a rès l'expérience, soit par la connoissance que l'on a de sa manière d'agir ; c'est donc à ces termes qu'il faut réduire tontes les promesses de ce genre qui ne peuvent être faites dans no seus plus étendu, que par des personnes qui ne connoissent point ce que la raison et l'apprience doivent avoir appris à tous les médecins.

Telles étoient donc les réflexions que nous avons faites dans natre premier rapport, et sur lesquelles nous insistous encore dans celui-ci.

Mais, pour décider en comoissance de cause, de la valeur du remède de M. Quiret, et de la préférence qu'il peut préfendre sur les sutres, il failoit faire par nous-mêmes des expériences dont nons puissions répondre, quojeque nous n'eussions nulle envie de soupçonner l'esactitude de celles dont on ons svoit communiqué l'état, de celles dont on ons svoit communiqué l'état,

C'est donc de nos propres expériences que nous allons rendre compte à la compagnie.

Le lieu qui nous a été indiqué pour les faire ; cat la maison du dépot de méndicité de Saint-Denys près Paris.

Naus nous y sommes rendu le 13 mai 1786, MM. Delalonette, Jearroi, do Jussicu, Andry, Colomhier, Dehorae, Chanseru, Vicq-d'Arir et moi. Nous y avons tronvé M. l'abbé Quiret et le médecin, ainsi que le chrurgien de la maison, MM. Davan et Boulay.

On nous présenta slors un certain nombre de galeux, parmi lesquels nous en choisines vingtun: on nous en a présenté depuis dix autres, et le nombre total de nos expériences faites avec le remède de M. Quirot, a monté à trente-un. Nous avous dressé le procès-verbal de l'éast des malades, qui a été sigué de nous, et de MM. Daran et Boulay.

Nous avons ajouté au procès-verbal, d'après le dire de M. l'ai bé Quiret, présent, ce qui suit :

- a. M. Pabble (wiret announce op "II n'a jaunie memorie pe "II n'a jaunie memorie pe in l'accion pour le traisement pe de pas a prope ce l'acte quatre, parce qui e, aj capa a propo c'acte d'acte quatre, parce qui e, aj come a prompérante pe de pas a prompérante permentante pour le garder pouvoir pour le prompérante pour le prompérante pour le partie pouvoir pour le garder pouvoir pouvoir pour le partie pouvoir pouvoi
- » M. l'ablé, en ontre, re fait aucune disstinction entre les galkes, relativement à lours » causes; aoît qu'elles soient anciennes, soit qu'elles asent réasté à d'autres traitemens.
- » Ce que M. l'ablé Quiret a certifié conforme » à ses préentions, et a signé, » P. F. J. Quiret, directour des Bienets et Bapanme.

Nous armitentus spitule la réflexión tutiantie. Il practic égipte cela que l'experience ce so Mi. Takid. Quart ne lois nina appris atri les militarios de la ritaria perio atri les propries de la ritaria perio atri les propries que la crise de certanes maledius deginérées. La consequence, nous antes oumos fararios destre y aprices quanto de de la ratire a train classes qui prives quant de de le ratires qui rediciones qui prives quant de de le ratires qui rediciones qui prives quant de de le ratires qui rediciones qui propries quantità de les ratires qui rediciones qui est que de la ratire del rati

Cela fait, nous nous nomes transporté doux à deux, est. Gérero Jorns, la la raison d'udépôt, pour être téamins sies progrès du trainerseut que M. Quireta duit, com la veux de M. Dawan, médic nie è cette maison. Nous avens érosof chaque fait un noureau proès verbal de Pitat de malades, juipé des commissier a présent, de M. Dawan, m. en du diépôt, et de M. Pidate Quire de M. Dawan, m. en du diépôt, et de M. Pidate Quire en de la commissier a présent, de M. Dawan, m. en de diépôt, et de M. Pidate Quire en de la commentation de la commissier a contrelate de mouvement en dat un de raire procés-vechas signé de tous les présens, de MM. Dave et Bouckey, et d. M. Padde Quiret.

L'émignen ent du lieu dont le choix avoit é é déterminé par des ranons qu'il est inutile d'ex-

poser ici , ne nous a pas permis de nous rendre tons les jours au traitement ; nous y avons supplée par l'exactitude scrupuleuse de nos observations.

Voici quel a été le résultat des expériences.

Gales récemment contractées.

- 1. We nound Touillard, \( \hat{h}, \dots \) de trente-sept ans, avoit, le se du pressore examen, une group aportant de mais, cel n'écorie aux pointets et à l'ingirieur des mais, cel n'écorie point ub'erns et à l'ingirieur des mais, cel n'écorie point ub'erns et à l'ingirieur des mais, cel n'écorie point ub'erns et de grant et de l'entre de l'entre
- Admis au traitement le 13 mai, il a éprouvé trois frictions en tout, administrées de deux jours l'an, à dater du 14.
- . Le 20 mai, les houtons étoient ammortis, les démangeaisons durinnées; M. Pablé Quiret le regardoit comme guéri. Il fut regardé comme tel par les commissaires, le 28; il fut baigué le 29 avec les autres malades soumis au traitement.

Le 31, on constata que des buntons lymphatiques avoient paru aux mains, muis sans démangeaisons, que tous les anciens étoleut disparus.

- Le 8 juin , on sperçut des boutens , qu'on jugae galeux , sur le ventre , et cejendant M. l'abbé Quiret ne jugea pas à propos qu'on fit une quatrième friction.
- Lifin le 6 juillet, on n'a plus trouvé de bounus galeux, mais entre à la main droite des rostes de rouge urs qui n'étoient pas exemptes de sui intenent, qu'on ne pouvois é empêter de regarder comme des suites de la gale, mais qui out été reconnus ş'ants soute espée de testiement, ne pouvoir cèder qu'aux purgatifiet aux tisanes smirres.
- Li nous ferons une remarque essentiello, et appliquable à tous ceux qui out été dans le même cas que Rouillard, écst qu'il y a une distinction à faire entre les boutous qui se manifestent chez les galeux, soit avant, soit pendant, soit après le traitement.
- Les premières boutons, ceux qui caractérieux vicinient la gade, sont des timeras plus un noine larges, dont les plus prittes aont moine faires qu'un grain de millet; les plus proses, quand elles sont inolées, excédeut un pen la largeur d'une lettille, elles sont plus eu mains é véss, tantôt d'une couleur peu diffurente du reçte de la peu, tantôt rouges, et troviours sus-

oepitica de s'unione et de «vallammer quant on des grates avouer. Les plus larges anon rédrianrementales plus vivos et les plus congres, et il est et les controlles et l'intribée en gratuit y felles vous accomps guece d'une de'mangaison plus on moiss orte qui argument h unit par la calibert du lit, placées sor-tout d'une l'internice des ajoigs, vers le pil du niguer, vers ceiul u coude et de l'assultis, sur le dos, la postries, le bas-euner, present autorit du loise.

Mais ce qui caractérise sur-tout la pustu!e galouse , outre la démangeaison , c'est que la base en est ferme au tact, point douloureuse lors-qu'elle n'est point irritée, et que la pointe se termine par une résicule cristalline et très petite. Cette vésicule se crève, soit seule, soit quand on l'a grattée, et alors la liqueur qui l'emplit se répand et se sèche : et dans les unes , l'extrémité des boutons reste aiusi sèche, et noircit : c'est ce qui arrive aux gales de la petite espèce , qu'on nomme miliaires on canines ; dans les autres la nointe reste vive, et fournit un suintement assez considérable, qui quelquefois forme une croûte large sous laquelle s'accumule de nouvelle eau, et enfin assez souvent de la suppuration. Ces derniers boutons sont les plus largen, et forment ce qu'on appelle grosse gale ; ce sont ceux qui sont souvent rouges , fort animés et quelquefois confluens, c'est-à-dire, que plusieurs se confondent en une soule tumeur, dont les sommets réunis font des exulcérations plus larges et des croûtes étendues; au lieu que les boutons miliaires ou de gale canine se groupent souvent, mais se confondent rarement, et d'ailleurs tourmentent ordinairement les malades par une démangeaison plus pénible et plus insupportable,

Quand on ne traite point la gale, on observe que la liqueur de la vésicule épsachée, fait natireautour du bouton qui l'a foursie, de nouvelles pustules galeuses qui se reproduisent ainsi successivement.

Telle est l'éruption caractéristique de la gale; elle augmente souvent d'une manière sensible durant le traitement, et sur-tout au commencement; mais si le traitement s'opère par des frictions, les nouveaux boutons ne gardent pas longtems leurs vésicules, et l'on n'a guère le loisir de les observer.

Sur la fin, il sort vaguement et sans ordre, d'autres boutons qui sont différens : ce sont les boutons que nous avons nommés lymphatiques; leur base n'est pas solide comme celle des premiors boutons, ils sont tout entiers vésiculeux

et demi-transparens. L'épiderme de ces vésicules parolt plus ferme et plus épaisse que celle qui termine la pointe du vrsi bostim galeux ; il faux plus d'éffort pour la rompre, et elle ne forme point de croûte ni de saint-ment. Cette espoc de loutions sort quelquefois avec démangeaison et souvent sans démangraison; elle parolt surtout nux intersities des doigts et aux plis du poignet.

Enfin , sur la fin et après le traitement ; il se , fait quelquefois une autre espèce d'éruption qui consiste en des tumeurs ronges, souvent suppurantes à l'extrémité , moins fastigiées , plus plates , et d'une circonférence moins précise que les boutons galeux; elle n'excite pas ordinairement de démangeaisons. La continuation du traitement ne fait souvent que les augmenter, et si l'on cesse , elles se dét uisent d'elles-mêmes , ou cèdent aux purgatifs et à la tisane de patience ; ces derniers houtons varient même snivant la nature des substances qui forment la base du remède qu'on emploie. Dans l'histoire du traitement par la dentelaire, on voit que cette espèce de tumeurs a été heaucoup plus grosse et a suppuré beaucoup plus profondément que celles que nous avons vites sur les malades traités par la methode de M. Oniret. Ces boutons ont ordinairement le caracière flegmoneux.

Ainsi nous distinguerons les bon'ons que nous srons observés dans le traitement de la gule, en boutons vraiment galeux, en boutons lymphatiques, et en boutons flegmonenx.

Maintenant pour reprendre l'histoire de notre traitement.

J. Rasillard, a été frotté trois fois, de deux jours l'un, à commencer du 14 mai. Quoiqu'il ait paru d'abord guéri du 20 au 28;

ila en depuis de nouveaux boutons qui as sont dissipés sans nouvelle friction. Le 6 juillet, avoit il seulement de ces boutons flegmoneux, qui sont de nature à exiger le secoura

des purgatifa et des tisanes amères.

II. Gremini, lagh de vingt-six ans, avoit, le 13 mai, un très-petit mombre de boutons galeux, mais toute l'habitude du corpsétoit couverte de petits points rouge-pourpre, semblables à des piquêre de pucces, et qui l'à ce qu'il disoit, éctoient accompagnés de beaucoup de démangesion; sa gale, d'ailleurs fort légère, datoit de quinze jours; il a dé frotté trois fois.

Le 18, après deux frictions, les boutons galeux étoient presque entièrement disparus, et la démangraison étoit moins considérable. Cette démangraison n'a cependant cessé que le 28 mai ; il a été baigné le 29, et de ce moment il a para bieu guéri.

- III. Etienne Fessu, d'une habitude caccelyme, s'agé de couxute ans, avoit, le 13 mai, la gale depuis soixute ans, avoit, le 13 mai, la gale de commente de comm
- La 18 mij, avant la troitième friction şlet boutona des poigness étoient amortis, cenx du vantre accimionen plus, mais il en avoit paru de mouseux nau ciustes, a vec demangraison. Il a pris, comme les autres, un baix le 29 le 31 mai, il y avoit encore des bottons et des demançositons; malgré cela M. Talbbé Quiret n'a pas jué à propo, qu'ou ffu une quatrieme friction: le 8 pin, il y avoit encoc des croûtes au poignet sas dennageauson.
- Le 6 juillet, il ne s'est plustrouvé sur le corps da houtons vraiment galeux, mais il y avoit su poigoct des rougeurs qui exigeoient une purgation.
- IV. Renaud, hab de ciuquante-neuf ans, avoit la gale depuis un mois şelle avoit été beaucoup plus abondaute qu'elle ne paroissoit şi în lavoit cependant pas été traité, mais as gale à étoit amortie, pour avoir couché quelque tems dans des draps qui avoient servi à des galeux durant leur traitement.

Renaud a été frotté quatre fois, son traitement n'a commencé que le 16 au soir ; il avoit encore quelques unevant bouttons, avec des demangeaisons , le 20 mai , et même le 28 : il a été baigné le 29, le 3 : il a paru guéri, et sa quérison a est souteure.

- V. Etienne Hubert, âgé de quatorze aus, avoit le 13 mai, une gale qu'il garc'oit depuis un mois; elle étoit simple, mais très aboudante sur le corps et sur les cuisses.
- Il a été frotté cinq fois, à commencer du 14 au soir; la quatrième friction a éjé faite le soir du 20, et la cinquième le 28, à cause des uouveaux boutons qui paroissoient encore accompagnés de demaugenisons et de chaleur.
- Le 31, il a été baigné, les demangesisons étoient cessées, il n'y avoit plus que des croûtes et quelques boutons suppurass; le 8 juin, le même état se soutenoit; enfinie 6 juillet, comme les boutons flegmoneux existoient encore, sinsi que ches Rouillard, il a été décidé qu'on le purgeroit aussi.

Médecine. Tome VI.

- VI. Gabriel Cockin, had de 50 nas, avoit le 3 mai, la gale depuis trois semaines; elle étoit pétite, ausce a boudente sur les épaules et sur les pinhes, mais en petite quantité sur les mains ; il a dis frotté quatre fois; la quarième friction a été faite le 30 mai, pure qu'ill y avoit envorseus de faite de sou mai, pure qu'ill y avoit envorseux boutons dugente de ceux que nous avons nomes tymphatiques.
- Le 28, il y avoit encore de nouveaux boutous et de fortes demangeaisous au poignet et dans l'interstice des doigts.

Dans la nuit du 30 au 31, il étoit encore sorté des boutons lymphatiques avec braucoup de demaugeaisons, quoiqu'il eut été baigné le 29.

- L'état étoit le même le 8 juin , cependaut M. l'abbé Quiret n'a pas voulu employer une cinquième frictiou.
- Le 6 juillet, quoique ce malade eût été purgé deux sois, relativement à d'autres accidens, il reroissoit encore quelques boutons entro le peut doigt et l'onnulaire de la main gauche; cependant M. l'abbé Quiret n'a pas voulu qu'on le frottêt davantage.
- VII. Félix, âgé de quatorze ans , nevit une gale légère aux mains, elle datoit de six semaines; il a été frotté trois fois , à commencer du 14, il a été baigné comme les autres le 29; le 31 il y avoit encore aux doigts quelques boutons lymphatiques, mais les demangeassons avoiens cessé le 30.

Le 8 juin , il paroissoit guéri.

Le 6 juillet, on jugea qu'il avoit besoin d'être purgé, à cause de quelques boutons, qui cependant n'avoient point l'aspect galeux.

VIII. J. F. Féron, hgé de selze ans et demi, avoit la galo depuis un mois, elle étoit peu abondante, mais bien marquée au poignet et dans l'interatice des doigts; il a été frotté trois lois.

- Le 20 mai, il u'avoit déjà plus que les placea rouges des boutons tombés; il a été baigné le 29, et n'a plus eu ni boutons, ni aucune trace de gale.
- IX. Richer, âgé de sept ans, avoît, le 13 une gale assez aboudante aur le corpa et sur les bras, accompagnée de beaucoup de demangeaisons; il a été frotté trois fois.
- Le 20, il y avoitencore de nouveaux boutous, et les places des auciens étoient fort rouges. Il aencorepart depuisquéques boutons ragues, sons demaugeaisons, qui existoient le 28; il a été baigné le 29 (le 3), il n'avoit plus d'apparence de gale, 2 ci depuis il a paru coustamment guéri.

- X. Lazard Hubert, Agé de 25 ans, avoit une gale de trois semaines de date, croûteuse et suppurante aux poignets et au coude; il a été frotté quatre fois, à dater du 14 mai.
- Le 17, avant la troisème friction, il avoit para de boutona à la poirime et anz bra, avoit demangeaison; le 20, de nouveaux boutons scoient encore reparu, toujours avec demangeaison, et M. Pabbé Quitet a demandé une quatrièmefriction je 28, il y votte encore des demangeaisons et quelques boutons, il a cié baigné le 20.
- Le 31, il n'y avoit que quelques boutona lymphatiques, et point de demangesisons; le 8 juin auvant, il a puin complétement guéri, mais ayant été malade depuis, il a été purgé, s'est bien rétabli, et la guérison s'est soutenne.
- XI. Claude Perrot, de de vingt ans, avoit une gale très-petite et aux a hondaire, ripanduc ant ie dos, le ventre et les cuisses, elle fatot d'envirou un mois; il rioit alors sujet à quelques accès de fixer occasionnés par une convilescence incomplète; il a été frotté trois fois, à daire du 14.
- La demangenison a duré jusqu'au 29, il a été baigné, et depuis a paru coustamment guéri.
- XII. André Marchaud, agé de cinquantequatre ans, cvoit une gale qui dato,t de tro s semaines, assez abondente sur le dos, les équales et le ventre, mais fort simple; il a été frotté trois fois.
- Le 20, il poussoit encore de nouveaux bour tons avec demargeations. Le 38, il n'avoit plus de boutons, les demargeations subsistement, il a été baigné les gle 31, il a para guési, al juin de même; le 6 juillet, il a priu de noueaux boutons fort equivoques am bras doit. Il a été jugé qu'il prendroit de la racine de patience, et qu'il servit pingé.
- XIII. Le nommé Beukonnois soldet-pionnier légé de vnngt ans, vooit uve gade sêche et trèa-aboudante, répandue sur tour le corpa, notamment aur la poirtine, le ventre, le dos, le carieses, le excotum et la verge, il en avoit très-peu anx mains; cette guid cutoit de trois mois, et n'avoit pas été traitée. Il a'rat présenté le 16 main; et a été froité pour la premiere fois ce jour-la même; il a été en tout fiotté trois fois.
- Le 28, il n'y avoit plus 'de demangeaisons, mais il paroissoit encore des boutons qui ne tardérent pas à s'amortir et à s'efficer; il a été balgné comme les autres le 29, ce qui l'à

- beauconp soulagé, et le 31, il paroissoit guéri; sa guérison s'est soutenue constament.
- XIV. Fillars, àgé de quinze ans, aroitansis une gale séche, mais moiss abondante qua Boulennoia; elle étoit aussi répandue par tout le cerpa; miss plus abondamment aux poignement Cette gaie datoit de linit jours; il s'est presenté le 16, n'été froité trois fois, à commencer de ce jour adème.
- Les demangeaisons ont sugmenté durant le traitement, et la peru beaucon de sostieux, bautons. Le 28, il y avoit escore de la demangeaison aux polguest, avec des bautons éteints. Le bain du 29 à fait à ce malade beaucoup de bien, et a dissipé la demangragien qui proprie de demangragien et la compartie de la compartie
- XV. Reston, à gé de dix-neuf una présenté un traitement le 16, avoit en la gele deux mois et deux internations et
- Le 20, avant la troisième friction, les demangenisme scionet encore finate, et il persisseit de nuive-inx houtens. Le 28, il y avoit encre et des démangeaisment de reviva aux boutens; bains le 25, ie 25, il y avoit démangraisme aux bess; le 8 juin , il proviseit queris, et as guérison se sutenoit encre le 6 juillet.
- XVI. Delorme, âgé de quinza ans, présenté le 16, avoit une gale qui datoit de huit jours, petite, aboudante sur les bras et les poignets, éparse et rare sur le reste du corps.
- Il a été frotté trois fois, à dater du 16; il a poussé de nouveaux bonto-a jr squ'au 28 mai ; le 31, il peroisoit guéri, il avoit été baigné le 29: sa guérison a'est soutenue.
- XVII. Duret, âgé de seixe ans, avoit une gale peu abundante répandue sur la poirrine, le venire et les cuisser; elle datoit d'un sois : il a'est présenté le 16, et a été frotté pour la première fois ce jour même, il a reçu en tout trois frictions.
- Le. 18, il étoit venu de nouveaux boutons sux mains, les sutres s'amortissoient; il a été baigné le 29, néammoins il a continué de paroltre de nouveaux boutons jusqu'au 31, ave, il desangeaison reduublant le matin. Le 8 juin, il

y avoit encorc des bontons à la main droite; le b juillet, il étoit guéri.

XVIII. Boudelot, âgé de vingt-sept ans, s'est présenté le 18 mai, sa gale clot séclie, peu abondante, remarquable sur-tout au ventre et aur les cuisses, elle datoit d'un mois; il a été fouté trois fois, à commencer du 18.

Le 28 mai, il éprouvoit un peu de demangeaison, les boutons étoient amortis ; il a été baigné le 29, et le 31 il paroissoit guéri : sa guérison s'est bien soutenue.

XIX. Louis Denys, âgé de quinze ans, a est présenté le 20 mai; sa gule contractée à l'hôtel de la Force, etôt simple, peu abondante, placée aux poignets et au corps, et accompagnée de beaucoup de demangeaisons : il a éprouvé trois frictions, à dater du 20 mais

Le 28, ayant été frotté trois fois, il continuoit d'avoir beaucoup de demangenisons, at a boutous commençoient à s'étemdre, mais il reatoit beaucoup de rougeurs.

Le bain du 29 a calmé les demangeaisons; le 3s elles étoient revenues; il y avoit des rougeurs aux poignets, et les cuisses avoient queiques rest-s de bourons avec demangeaison.

Le 8 juin, il assuroit s'avoir plus de demangenisons, mais il y avoit encore des traces de ces boutons, tant aux mains qu'aux cuisses.

Le 6 juillet , il étoit guéri.

XX. Delauna, agei de trente-troia ma, a'est, protente le oct il avoit en la gal-4 l'Inoiel de la Force, et s'étoit fruité deux fois dans cette maison : on avour en causéquence dévide qu'en ne l'admettroit pas au traitement de M. Habid Quiriet mais comme néchanolum on a continué de le froiter avec les autres , nous eu tiendrous notice. Sa gade étoit simple et s'anortissait étaj, mais il avoit encore beaucoup du demangajeions ; il a côt froité trois fois à duter du 20 mai.

Le 28, les boutons étoient en partie étainta, il n'avoit plus de demangeaisons ; le 3 ; il avoit à la place des boutons , queiques rongeus et point de demangee sons il avoit été beigne le 20; le 8 join , il v avoit neore des traces de gale au poignet ; le 6 juillet , it étoit guérs.

XXI. F. Rebonquet, figé de dix-linit ans, avoit gagné la gale à l'Hôtel-Dieu, il s'est présenté le 20 mai ; as gale étoit en petite quantité et simple, mais accompagnée de demangeaisons il a été frotté trois fois, à dater du 20.

Le 28, les boutons étoient en partie éteints,

il restoit peu de demangenisons ; i' a été l'aige à ' le 29 ; le 31 , il avoit des boutons amppursons au poignet droit , quelques boutons simples au poignet gauche , mais sans demangenisons.

Le 8 juin , il n'y avoit plus de boutons ; il restoit des croûtes au poignet droit.

Le 6 juillet, il a étéjugé guéri, mais on a cru qu'il avoit besoin d'être purgé.

XXII. Jeanne Lhermini, agée de cinquantesix ans, ayant un bon teint et paroissent bien portante, s'est présentée le 31 mai ; elle avoit, depuis six semaines, la gale seulement au poignets, anx mains et jusqu'aux coudes.

Cette gale étoit simple, il avoit cependant quelques croûtes en certaius endroits, et beucoup de demangesisons. Cette malade a commencé à être frottée le 15 mai, et a reçu les frictions demandées par M. Quiret, parce qu'una parlie de cette gale est croûceuse.

Les croûtes étoient tombées le 18 mai, après la seconde friction; elle n'a cessé jusqu'à la fin d'avoir de nouveaux boutons et des demangeaitons, sur-tout dans le naune des mains.

Le 6 juillet, il en existoit encore, et toujours dans la paume des mains ; on n'a pas continué de la traiter quoiqu'elle se fût pas guérie.

XXIII. Angalique le long, gloc de vingt-deux et cepenhant synch l'air de veilleurs, la peau séche et beannée, de la plus manvaise constituen, una ser pissimée d'actunes incommodité, expension de la comme de la compa sevie texte qu'el destin séche, n'épandes part-out et corps sevie beautours de deux grangarions. La cité commence le 15, il à cês prés à quatre faite com à cause de l'originative de supproponent.

Les demangenisons et les boutons , sur-tout à la jambe et au picel , se sont long-tems son-tenns ; la quarrème frection a ché faite le 20 ; le 8 juin , il y avoit des boutons lymphatiques à la main droite , qui iques restes de gale à la jambe , et le aucoup du demangeaisons.

Le 6 juillet, cetie malade paroissoit guérie de la gale.

Gales anciennes.

XXIV. Etienne Dulac, agé de quinze ans, s'est présenté le 13 mai; il avoit une gale qui datoit de sueuf mois'; on observoit des croûtes sèches eu différentes parties, entr'autres une très-large à la cuisse, mais dont la base étoit A ans a d arricuse, une moins large au conde, et beaucoup de petites pustules à la surface du corps : il a été frotté trois fois, à commencer du :4.

On a observé que les demangraisons qui accompagnoient lu dartre de la cuisse se sont dissipées, sur-tout après le bain de 20; le 31 msi, ce mulade paroissoit guéri de la gale et des demangraisons, la dactre subastoit.

Le 8 jain, il paroissolt de nouveau un bouton galeux à la main droite, le 6 juillet, le malade a paru avac un grand nombre de boutons fort suspects à l'avant bras droit; on a jugé à propos de lui ordonner la tisane de patience, et de le purger.

XXV. Caspard Simoneux, high de treize maxorio la gade depotida chuit mois ji avoit un noubre considerable de pustules siches, et un production de tappurat da la sugue depositrisi somisiers til a test priesend le 15, et a sich depotidate de la sugue de la la la compania de la vicia biana de la gade. Mi Palidó Quiret n'a pas cepandata vicia qui de la fratti davantage y in avisori para prindiranent genérie de juillet, il avoit monotralitation de la compania de la compania de la compania de prindiranent genérie de juillet, il avoit monotralitation de la compania de la compania de la compania de prindirane de la compania del compania del compania de la compania del compania

# Gales rebelles à divers tr. itemens.

XXVI. F. Ducharme, imprimeur en papiara pentis, à<sub>ve</sub> de dus- epi ans et demi; la caractère de ses houtous escol redit et miliatre; ils paroisoient sur tout aux leras, cux consess et au don. La demanga-ison etoit considérable, les glandes inquint es goullies; ette gales a report à plosientes (pention), après avoir colde à divert rationames; il à s'est présenté le 13, et a c'et frotté jusqu'à onc dois, à alter du 14, de l'appaq à onc dois, à alter du 14, de l'appaq à onc dois, à alter du 14, de l'appaq à onc dois, à alter du 14, de l'appaq à onc dois, à alter du 14, de l'appaq à onc dois, à alter du 14, de l'appaq à onc dois, à alter du 14, de l'appaq à onc dois, à alter du 14, de l'appaq à onc dois de l'appaq à onc de l'appaq à onc de l'appaq à onc de l'appaq à onc dois de l'appaq à onc de l'

Ja quartième ficicion a été faite le 20 q de nouveaux boutons avoire para q et le secuma substituient encore. La ciaquitime a été fait e 30, les boutons conservoirent totopure le même caractère : on a baixant ce malade au commente de la commenta de la commenta de la commenpa de ce mais, moment et au statuti encore qu'on a portiere jusqu'aux mombre de conce auxa qu'on a portiere jusqu'aux mombre de conce auxa auxecte. Son piere a savué qu'al crait toujours en deces sortes d'eruptions , qu'on n'avoir junnis pu geérir.

XXVII. Pierre Germam Agé de vingt-quatre ans , avont le gale depuis plus d'un ans : il avoit cé dépit raite un dépêt ; la gale avoit dispara, ot étoit reperue à la suite d'inne maladie ; elle métoit abondante qu'aux poignets : ce malade a de foots trois foits, à dater du 14.

Après la troisième friction, la gade a dispara; il est tombé malade avec forver, dévoicement, graude demangasion; on lui a doncé, outre les tanans indiquerée des bols suffureux et le disacordium, pour modèrer le dévoicement; la fiève a cessé ainsi que le dévoicement, mais la demançasion a augmenté; le 6 juillet, il étoit encore cacochyme.

XXVIII. Deschimps, à hiệ de discrept ans, avoit cui la gade deux mois unant d'être présenté autraitement de M. Pablé Quirert; il avoit c'is traité et guér (mais la gule a repara à la suite d'une maladie grave, qui a'est terminée par cette druption; elle doit abnombater sur le lons, lo ventre et les cuissess il d'est presenté le id mai ; la dée non frotit trois louis, à dater du tB.

Il a piru quelques nouveaux bontons dans le cours du traitement, ou l'a baigne le 29; le 31, il paroissoit guéri; sa guérison s'est soutenue, et il u'a point eté malade.

XXIX. Un jeune homme, hgé de dix -nenf avoit la grate d'epuis environ un au şi lavoit été traité par le soufre et le beurre, et par la pommade citrine, et a avoit point été guéri. La gade étoit abondante à la poirrine, aux cuisses, aux bras et aux poignets; il s'est présenté le 13 et à été frotté trois fois en tout, à dater du 15.

Les boutons des mains subsistoient le 28, quand tous les autres étoient au moins fort éteints; le 31, il avoit aux mains des boutons auppurans, et encore des restes de gale avec demangeaison; il a pris un banc ce jour même.

La 8 juin, il y avoit encore des restes de gale avoc demangeaison ; mais M. Pabbé Quiret attriluant cossymptomes à Péchauffement, parcèque ce malade joussoit de sa liberté, ne voulut point lui administrer de nouvelles frictions.

El en effet, le 6 juillet, ce malade a paru complétement guéri; il avoit été pargé, et devoit encore l'êt e.

Gales compliquées et anciennes.

XXX. I'r ngois Hony, high de trente ans, and une gade achte, perite, tribabondante, and unit me gade achte, perite, tribabondante, and extraolite nupéricurs et inférencers mais aux extraolites nupéricurs et inférencers par multipliées, point utilières, dont la combur nécoi pas différente de celle de la pena, et dont nécoi pas différente de celle de la pena, et dont nécoi pas différente de celle de la pena, et dont nécoi pas différente de celle de la pena, et dont nécoi pas différente de celle de la pena, et dont nécoi pas différente de celle de la pena, et dont nécoi pas de la paste de l

Il s subicing frictions, mais sa gale a tonjours aubaisté, et toujours dans le même état jusqu'à la fin : il s'est toujours connu cetta maladic.

#### Gale compliquée récente.

XXXI. Hilluire Collin, high de quarante ans, étici attanção depuis cinq semanico d'une gade qui semblost scorluique, à en jugor par la couleur volette des pautures ; il avoir lipuisare plança trèvialeges, ayant le caractère d'arreux, fort violettes et leatagério de collettes ; elles érionis placés aur la poitrine et le côté droit, et d'étendonne plança de la collette de la c

Le 31, les croûtes étoient entièrement tombées, les demangeaisons étoient cessées, mais les plaques dartreuses, sur lesquelles étoient les croix s, subsistoient encore et n'ont point éddi-

Enfin il a été recount guéri le 8 juin, et sa gaérison s'est soutenue; quant aux symptomes galenx, les plaques dartreuses violettes sont restére.

Tels ont été les plétonnères du traitement que nous serous sairet qui an été conduit et dirigé par M. Pabbé Quirer. Dans le rapport que nous venous d'an faire, nous avons claused les maloites relativement à l'anciencet et à l'opinistreté contract en apparent de le brus symptomes, ainsi qu'à contract de la proposition de la contract de

Les deux gales que nous avons nommées simplement anciennes, datoient l'une de neuf mois, l'autre de dix-huit.

Parmi celles que nous avons nommées rebelles à divers traitemens, on en compte trois anciennes et une qui ne datoit que de deux moiss, celleci, sinsi qu'une des anciennes, avoit été traitée et guerie, mais étoit reparue à la snite d'une maladie, et comme se elle en entrété la crise.

Enfin des deux ga/ex compliquées, l'lane l'étoit d'un vice écrouelleux, et le malade se l'étoit tonjours connue; l'autre étoit jointe à des darires scorbutiques et ne datoit que de cinq semaines.

Mais pour porter un jugement définitif, il faut considérer nos malades autrement, et les classer relativement aux phénomènes du traitement dont if est question. Cet à-dire, relativement en mombre des frictions employées, à l'intégrité de le guérsion, au temps de la disparition des symptomes. &c.

### I. Relativement au nambre des frictions.

2°. Six autres en ont éprouvé quatre, ce sont les malades dont le traitement est décrit an N°. IV 1 VI 1 XXII 1 XXIII 1 XXXI.

3°. Deux ont été jusqu'à cinq, ce sont les malades désignés sous les N°. Vet XXX.

4°. Enfin un seul msladea éprouvé un nombre indéfini de frictions, c'est-à-dire qu'elles ont été portées insqu'à onne, c'est le mslade désigné sous lo N°. XXVI.

A cet égard, comme à tous les autres, nous avons laissé M. l'abbé Quiret arbitre du traitement.

### II. Relativement à l'intégrité de la guérison.

Il faut diviser les malades en plusieurs classes ; les ums ont été guéris complètement, les autres avec des restes de nature à exiger l'usage des purgatifs, et même de la racine de patience; quelque suns ont eu des récidives; d'autres enfin n'ompoint été guéris du tout.

1º. Ceux qui ont été complètement guéris sans sucun reste qui put exiger des remédés internes, sont su nombre de dix-neuf; quinze d'entr'eux n'ont éprouvé que trois frictions, les quetre autres en ont subi quatre.

Des quinze premiera , traize étoient du nombre de ceux dont les gales étoient récentes, et leur histoire est exposée sons les No. II, VIII . IX . XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX , XX, XXI; les deux antres avoient des gales que nous avons désignées comme rebelles à divers traitemens : ce sont les malades des No. XXVIII et XXIX. Celui du Nº. XAVIII, comme on peut le voir à son article , avoit une gale qui ne datoit que de deux mois, mais qui après avoir été guérie , étoit revenue à la suite d'une maladie dont elle svoit paru être la crise ; cependant ce malade n'a éprouvé aucune incommodité depuis son traitement , par le remède setuel. Le malade No. XXIX , avoit une gale qui datoit d'un an, et qui avoit été soumise inutilement à divers traitemens. Ces quinze-là donc ont été guéris complètement par trois frictions.

Pour les quatre qui ont été complétement qué-

ris, mais par quatre frictions, trois d'entre enx avoient des gales récèntes, désignées sous les No. IV, X, XXIII le quatrième N°. XXXI, avoit aussi une gale récente, mais compliquée d'une affection dartreuse sorbutque.

a». Les malades dont la gale peut être reçardée comme guérie, mais chez qui elle a laissé des restes qui ont paru exiger des remèdes internes, sont au nombre de six ; cinq d'entre ces malades not essuyé trois frictions seulement, cesont ceux des N°, 1, 111, VII, XII, XXV; ce dernier avoit une gade aucienne.

Le sizième a été frotté cinq fois, c'est celui du No. V.

Mais il est une autre observation à faire à leur égard; plusieurs de ces six mulades ont eu une disparition totale des symptômes galeux, avant que les boutons flegmoneux se soient fait remarquer, tels sont les malades des No. VII et XII.

Dans les antres en n'a point remarqué d'intervalle d'une guérison parfaite; mais à la fin il ne restoit plus que ces restes équivoques, qui out déterminé à recourir aux purgatifs.

Il est encore à remaquer relativement au malado N°. XII, que les boutons qui out repara vula fin du traitement de cet lomme, prétour qu'autout-à-fait du gene des fleguoneux, mais avontu un caractère plus ausgect, et qui à la rigueur, auroit pu laire souponour un recidité e agus i a-ton insaté pour lus sur l'usage s'e la racine de patience, jusdépendameurent des purgatifs.

3°. La récidive après la guérison , s'est manifestée chez deux de nos malades , Av. XXIV et XXVII , mais ces deux matades sont dans un cas bien différent l'un de l'autre.

Celui du Nº XXVII avoit déià été guéri antérieurement, et la gale avoit reparu après une maladie grave. On peut voir par l'histoire de sou traitement, que sette fois-ci, la mêma chose est arrivée précisément, mais ici la nouvelle apparitien de la gale n'étoit pas encore complette le 6 juillet, quoique les deman, estions Inscent fort augmentées, et que les acridens de la répercusaion fussent beaucoup dominu/s. On a va que le malade , No. XXVIII , a été plus heureux,quoique Phistoire autérieure de sa gale che pu faire redouter les mêmes effets. Pour le malade, No. XXIV, il avoit paru bien guéri le 31 mai; mais le 8 juin , il parut un bonton galeux à la main , et le 6 juillet , le nombre des boutons étoit trèsconsiderable , comme on peut le voir à son article. Ici l'intervalle , entre la gué ison et la récidive , n'a été marqué par aucun accident qui pût faire soupconner de répercussion; en sorte qu'on pourroit croire que c'est moins une récidive qu'une gale contractée de nouveau, ce qui jeut venir de la dificulti qu'on a à contenir ces sortes da gens, que cependant on a eu soin de séquestre avec soin, pour les empêcher de communiquer avec les nouveaux arrivés, ou les galeux traitéa par la méthode peu usatée au dépot.

4°. Nous avons fait une quatrième classe des malades qui n'étoient point guéris le 6 juillet; ils sont au nombre de quatre, et leur histoire est contenue aux N°. VI, XXII, XXVI, XXX.

Mais de se quatre, il fun renarque que cuate de N. V. let XXII qui noviora des guérricostes, on i eprouvé des daminitions considérables ; in out dels froital vue el l'aiure quatre fois. Le N°. VI n'e plus montré le 6 juillet que quelque bottons à la mais et dans l'insertius des doigirs ; malade, pour d'autres raisons, avoir été purgé des gale en dioit exempt : M. l'abbé Quiret n'e pas qu'é d'avoir qu'un de fontid devantage.

Le malde N° XXII, qui étoit une femme, avoit et des boutons auex, mombreux, depuis es maiss jusqu'au coude; il n'en avoir plut le 6 juillet que dans les paumes des mains, vers les lignes qui les traversent, mais en boutons étiment accenspages de grande de mangetiones. M. Palisé Quirrt n'a point voulu de nouvelle frétain, et il a été impossible de retenir ectte famme, dont lo temps de détension étoit, expire.

Clez le mobale du Nº XXVI, on suorit per funçonner une controlerente, deunse des goeilleurers qu'il avoit d'un le nimes, au commercercet du treis ment qu'insi ce gouldement ini dar si douborrent, et le natuelle n'avonoir ni dar si douborrent, et le natuelle n'avonoir per de la comme difection du genre des maladies vénériennes; et, ce qui démontrerent piris que tou la rese l'buserne de cette canax, a principal de la comme de comme de cristique se enhabels et à la guil, et comme des érroitions semidobles à la guil, et

Aimi, dans l'exactinde la plus frampdieuse, et trene un malacté de tons vanous de réune l'Houre, précentent l'é dixemel malacté par les mais de réuner l'Houre, précentent l'é dixemel malacté per Mr. l'albe Quiret; a "in autre autre par le constitue que l'archée adminant le pré Mr. l'albe Quiret; a "in autre pour complère la cure; 35 deux qui ont eu des caractères d'une réprecussion Richeuse; 40 enfin, parte autre plus n'ont point été gaires, mais deux puis sont épourer de démuntions qui l'archée de l'arch

Si l'on veut présenter la chose sous le point de vue le plus favorable au remêde de M. l'abbé Quiret, on pourra regarder les boutona suspects survenus à la fin du traitement des malades No. XII & XXIV, comme étrangers à leur première maladie, et comme provenans d'une nouvelle infection; alors regardant la première gale comme guérie, on les ajouters au nombre des dix-neuf guéris complétement, ce qui fera vingt-un. On retranchera encore du nombre des galeux, ce scrophuleux dont les tumeurs n'avoient pas évidemment le caractère de le gale et paroissoient appartenir au vice écrouelleux. Alors le nombre des vrais galeux, trnités par le remède de M. Quiret, se réduirs à trente. On pourra encore supposer que les cinq qui sont restés avec des boutons flegmoneux, se scroient insensiblement gnéris sans autres secours, comixe il est arrivé à quelques autres, avant le terme du 6 juillet; et alors sur trente malodes traités, on en comptera vingt-six de gnéris; sur les quatre restans, on en remarquera deux dont la guérison auroff pent-être été obtenne, en employant une cinquieme friction; na seul dont la gale a résisté opiniatrement sans aucune diminution; mi chez lequel le reméde a occasionué une répercussion facheuse, & qui ne sauroit, d'après cels, être traité prodeminent par aucune méthode purement externe, si ce n'est peut-être par les rubéfiene, tels que la destelaire, ce qui mériteroit d'être épronvé.

III. Mais il nous reste un troisième ordre d'observation à foire, relatie ment au temps de la disparition des symptomes dans les malades qui ont été guées.

Le point important qu'annonçoit M. l'ablé Quiret était que trais frictions suffisaient pour la gnérison complète : qu'il s'étoit déterminé à en faire quatre sculement dans les gales croûteuses. Nous avons dit que ext'e assertion a'étoit vérifiée sur ceux d'entre non maladra qui out été guéris complétement, et l'on a vu que, sur le nombre de dix muf, ou si l'on veut vingt-uu, il y en a en quinze, on même dix-sept, qui n'ont cprouve que trois frictions, et quatre qui en ont subi quatre. On a vu que, parmi ceux qui, na nombre de cinq on six, ont eu des restes, pour lesqueis on a cru devoir employer les purgatifs, il yen a cu cinq, ou si l'on veut quatre, qui ont été traités par trois frictions, et un auquel on en andmin stricing. Nous avons dejà observé qu'il cut falin peut-être en faire une cinquième à deux d'entre ceux qui n'ont pos été guéris, et qui n'en ont eprouvé que quatre ; les autres eussent iuntilement subi un plus long traitement. Ainsi, relativement à ceux qui ont été gueris, il s'est trouvé quelque différence entre les promesses de M. l'abbé Quiret, et les effets qui ont résulté de l'usage de son remède.

Mais, quoique son assertion portat principalement sur le nombre des frictions, il sembloit insinuer, et les procès-verbaux de l'Hôpital-géneral out pers confirmer que la disparition totale des symptomes se faisoit en huit jours de temps, ches ceux dont les gales simples n'nvoient exigé que trois frictions; et que chea ceux dont les gales sont croûteuses avoient parte en exiger quatre, il faloit quinze jours environ pour que cetto disparition fut complète. A cet égard nous avons observé quelque différence, et en portent les yeux sur l'extrait que nous avous donné de nos journaux, on trouvera que parmi ceux qui ont été guéris complétement par trois frictions, le malade du No. VIII seula pu etre gueri en huit à dix jours;celui du No. XVIII en douze jours; ceux des No. XVI et XXVIII en treize jours; ceux des No. II, XIII et XIV, et mênie si l'on vent celui du No. XXIV, en quaiorze jours. Le malade du No. XII, si l'on vent le joindre à la liste des gnéris, l'aura été en seize jours; le malade No. XV, a pu aller jusqu'à dix-huit journ ; enfin les malades des Not. XVII, XIX, XX et XXIX, out exigé certainement plus de vingt jours et out pu aller jusqu'à trente. Permi ceux pour lesquels on a employé quatre frictions, le malade Nº. IV scul nété guéri en quatorze jours ; celui du No. XXXI l'a été en dix-sept jours; celui du No. XIV à pru-près en vingt jours, et criui du No. XXIII l'a été au bout de trente jours environ.

Pour cass que nous rous igné devoir être pargé, de su d'estre case qui out égrouvé estelement tois frictions, ont eu un intervalle de guérison complete apparente, equi aux lies pourbe insalade Not. Las bout de dis, à douse jours de traitementjes. Nons arous de juy préd du malade No. XII, les autres merquis Nº III et XXV, sinsé que le malade No. Ve qui au lié l'ortéc étin plus de van de devair on des louteurs arraitent galeux, ou des boutours juyinh et pe-pe, sue de boutour degrouseux, but autres merçues Nº III et XXV, dinsé que le materior de la contrate de l'active de la contrate de l'active de l'active de l'active de l'active de la contrate d'active de l'active de l'active de la contrate d'active de l'active de l'acti

A Pignal of mahole N°. XXVII, qui a quorate inne ripremission fichenses, as gale a diapara le cimpième jour du traitenant, apole mir audi la troitem fiction, et de en moment il a researci tona les menifera fichens. dont nous estrema de la compième de la compieme de reservir de la gale, autorise ectore à sompoumer pea la reclarie du mahole N°. XXVII, assis que le removuellement des hontons suspects de claig N°. XXII, accisame platric dals au mourelle inresistante. Cette réflexion tranquilles aunai que l'estat du malade N°. XXVIII d'ont la gale, l'estat du malade N°. XXVIII d'ont la gale,

January Gongl

de l'hôpital est singuisire; et que, quand on voit quil est prouvis, par les probès verbux comparails, que les gates les plus simples et les plus récentes; trateles par la mébode de l'hôpital, sont au moins cinq esnaines à guerir. Phôpital, sont au moins cinq esnaines à guerir, vive ce traitement ancien, poinçuit l'uset aucun praticien qui n'ait obteus des succès beaucomp his prompts par de se remédes trèvo-rilinaires. D'arpète desquois me peut d'accorveir que M. l'abbé que l'autonité de la comparaire de l'arbeit de l'autonité d'aux prompt «l'fraide généralement bout d'aux prompt «l'fraide plus prompts d'arbeit de l'aux pour d'arbeit pour de l'arbeit pour d'arbeit pour de l'arbeit pour d'arbeit pour de l'arbeit pour de l'arbeit pour d'arbeit pour de l'arbeit pour l'arbeit pour de l'arbeit pour l

Ainsi, il faut censidérer le remède de M. Quiret sous deux rapports; sous le rapport général des méthodes employées pour le traitement de la gale, et sous celui de la pratique reçue à l'hôpital général pour le traitement de cette même maladie.

Spute premier rapport, feramédedé Mi Uablé Quitte doit étre ais au nombre des mellieurs remanders, mais on ne peut le regarder comme nouver reau, prinque, a que ne M. Quier et le prépare, il est amployé dans nue des plus grandes provient de la complex de la comparación del la comparación de la comparación del la comparación de la comparación del la c

Sous le second rapport, il parolt démontre que pour l'hôpital général, et pour le plus grand nomne des hôpitaux du royaume, ce remêde est nouveau et amérieur à la méthode qui y-est admise depnis très-long-terms, puisqu'il la passe constanment par la promptitude et la sûreté de son section.

Il résulte de cette mit a d'expériences une adoption hem motive du neudé de la Quiete. Dans le même tena on proposa de faire une épreus empretire d'un sample mélange de podé égaux d'animoine crud ou de suffure d'animoine et d'animoine crud ou de suffure d'animoine et d'animoine crud prépate de la companyagiant de la companyagiant de la companyacie com hant, une proposation de la comdoire et de se ben frottre camile les deux mains, que l'on tient recoverte la muit d'une paire de gauts, qui doit serir pendant tent le traitement. Donne frictions ainsi répétéende deux paire de gauts, puis contama trasfére; sidépredament de la contraction de la contraction de soires que peut exiger l'état particulier de chaque malade, pour rédatir leur anné.

Medeine. Tome VI.

Plus michemement on avoit communiqué à la Société de Médecine de faits relatifs à un oraguent préparé avec la racine de deute hitre, effort consument préparé avec la racine de deute hitre, effort cities correspondant de répartation méridonaux. Plusières essis utiles ont en liren à cette occasion deus quelques hépituse de Peris, et breuses expériences faites à la Sulpérière. Misi preuse expériences faites à la Sulpérière. Misi que leque unit le certificade d'abent ni lessacque des mistamers végétales antipasriques , il semble sen plan commode de généralite l'usage tent (Foyce Antresonques, Monx , SCARIER , GATELLES ) (M. CHAMIER ).

GALEANO (Joseph) savant médecin . naquit à Palerme , vers l'an 1605. Il pratiqua son art avec beaucoup de succès , et il en developpa les principes avec d'autant plus de justesse , qu'il n'ent presque d'antre objet dans ses recherchea, pendant les cinquante ans qu'il exerça sa profession. Il est vral que son génie s'étemloit à tout ; belles lettres , poésie , thénlogie, mathématiques; et il en avoit de grandes councissances. Mais il ne lit jamais sa principale affaire de ces différentes sciences ; il leur préféra toujeurs la médecine qu'il étudis toute sa vie avec la même ardeur , et dans laquelle il fit des progrès surprenans, sur-tout dans ce qu'elle a de rapport à l'anatomie et à la botanique. La segacité qu'il montra dans la recherche des causes les plus cachées des maladies , et le con-d'œil juste qu'il porteit sur elles dans les momens les plus décisifs , lui ont fait un honneur infini : on le regarda dans son pays comme nn second Gallen.

Le chaire qu'il remplit dans sa patie avec sus, applicatissement affectés, la jur procre la figirie de fermer d'illustres et avann étéres; le soin d'illipit constannent des paures, qu'il ifonsement de la comme del la comme de la comme

Calcano a laissé beancoup d'ouvrages, les uns en latin, les autres en itslieu, mais ils ae roulent point teus sur la médeciue. Ceuz qu'il a écrits sur cette science, sent demeurés en partie entre les mains de ses héritiers; car on n'a riea ile lui en ce genre, qu'il n'air publié lui-même.

Epistola medica, in qua de epidemioa febre theorreioù et practice agitur. Panormi, 1648, in-4-B b b b

O atio de me dicinae prestantid . Ibidem, 1649, in-A. Il v en a aussi une édition en italien.

Hippocrates redivivus paraphrasibus illustratus , scu , Aphorismorum Hippocratis sccsiones. Panormi, 1650, 1663, 1701, in-12.

Smilacis esperne et salsao pavillao causa. Ibidem . 1654 . in-4.

La lepra unita col mal francese. Palerme , 1656, in-8.

Politica medica pro leprosis. Panormi, 1657,

Idea del cavar sangue. Palerme, 1659, in-12. Del vero methodo di conservar la sanita e di enrare ogni morbo col solo uso dell' acqua vita. Palerme , 1662 , in-4.

Discorsi interno all uso dell' acqua vita. Palerme, 1667, in-12, sous le nom de Hruno Cibaldi.

Il Caffee con piu diligenza esaminato in ordine al corservamento della salute de i corpi umani. Palerme, 1674, in-4.

On a gravé le portrait de ce médecia, tel qu'il stoit à l'age de 47 ans , arcc une inscription. (Extr. d'El.) (Gourns,)

GALÉANTHROPIE. (Galcanthropia 1de vois chat, et d'argourt, homme : delire melancolique dans lequel les personnes qui en sont attquées s'imaginent être métamorphosées en chat, et en imitent quelquefois les minulemens. M. Raulin rapporte que toutes les filles d'une maison religieuse étoient attaquers d'une singulière mélancolie, dans des jours et à des heures marquées ; pendant l'accès, ces filles croyon nt être des che is, et formoient un concert miaulique. Voyez le traité des maladies vaporeuses de cet auteur. M. Sauvages dit avoir vu un galéanthrope qui trembloit à l'aspect d'un chat. On a vu d'autres mélancoliques s'imaginer être changes en loups. en chiens , eu anes , et avoir des têtes de loup, de chien, d'ane; on a donné à ces délires les noms de lyeunthropie, cynnethropie, zonanthropie. Forestus, Pomponace médecin Italien, Donatus d'Altomari ont vu des lycanthropes. Schenckius fait l'histoire de plusieurs. Sonvent ces symptomes ont pour principe des vues d'intérêt ou autres particulières; et les acteurs sont d'insignes fripons, Ceux qui ont été mordus par un loup, par un chat , par un chien enrage sont quelquelois attaqués de ce délire ; ils heurlent , misulent et blayent: mais ce symptome d'hydrophobie est fort rare.

M. Sauvages parle d'un hoquet épileptico.

trois ans imitoit un chien qui abboie, elle por soit à peine prendre un bouillon à cause des convulsions du disphragme et des intestins. Co hoquet ésoit violent et continu. Il se communiqua au bout de trois jours à quatre autres filles qui étoient dans le même hôpital où cette fille étoit suignée. Ce fait se passa en 1698, dans la ville de Villamagna de la nouvelle France. Augénius parle d'un hoquet histérique. J'ai vo ce bounet il y a deux aus. On m'amena un soir dans l'été de 1790 nue jeune personne de vingtun aus fille d'un apoticaire dissoudun, Cette demoiselle pussant sur un petit pont de planches , un jenue homme s'avisa de jetter une pierre dans l'esu, l'eau rejaillit sous ses inppes; elle avoit ses règles qui n'arrêtèrent sur le cliamp par le saisissement qu'elle éprouva ; elle fut à l'instant saisie d'un boquet convulsif et continu , dans lequel elle abboyoit comme un chien. Co hoquet dura trois jours , et se renouvelloit tous les mois à la même époque : pendant ce temps, elle ne ponvoit pas parter de suite, et à meine pouvoit elle boire sons risquer de suffoquer à cause de la continuité du boquet. Je sus consulté an bout de six mois , je l'ai guérie avec le quinquina gris de S. Domingue. (M. ANDRY.)

GALEGA (mat. méd.)

Galega vulgaris, floribus caeruleis, C. B. P. 352. Ruta capraria , TABERN ICON.

Rue de Chevre.

Cette plante croit naturellement en Italie , où on l'emploie plus fréquemment qu'en France où elle est cultivée dans les jardins. On lui a attrihué de très-grandes vertus, soit comme alexipharmaque, soit comme andorifique , pour expulser du corps toute espèce de venin , entre autres le venin de la peste. Aussi en recommande-tou l'usage dans les muladies exanthématiques , dans celles qui sout d'un caractère pestilentiel , dans la peste elle-même, dans la rougeole, dans l'épilepsie du bas âge, à la suite des morsures de bêtea venimeuses, et contre les vers lombricaux. On l'emploie en substance , crue ou cuite , on bien on fait prendre la valeur d'une ou de deux cueillerées de son auc exprimé : On la prescrit encore en bouillons et aposèmes à la quantité d'une poi-

Cependaet, comme l'a remarqué M. de Haller, il est pen vraisemblable que le galega possède tontes les propriétés que plusieurs médecins lui ont attribuées. (M. MAHON.)

GALENISTE. ( hist. de la méd. )

C'est l'épithète par laquelle on désiene les mémamaque, dans lequel une fille agée de vingt- | decins de la secte de Galien, ou qui sont attachés à sa doctrine. On emploie aussi ce-terme aubstantivement a pour désigner ces mêmes médecuns. ( Voyez Galexique ) ( médecine. ) A. E. ( M. Manox. )

## GALEOPSIS. (mat. méd.)

Ou distingue trois espèces de galcopsis. La première est le galcopsis, sive uriticain risquana, fuerdistaina; grande ortie punnte: la vo-tonde est le galcopass augustifolia; fusida; fetiteortie punnte: la troisème ces dissipué sous le nom de galcopsis, sive, mritea încres, flore luteo; ortie morte a fleurs jaunes.

Les deux premières espèces sont regardées comme vulnéraires, discussives, et calmantes. Les gens de la campsagne se servent contre la pleorésie, l'inflammation des reins, et les écrotelles, de l'influsion de leurs feuilles et de leurs fleurs.

La troisième espèce de gal opsis s'emploie contre les fleurs blanches et le cours de ventre. Elle excite les urines ; et produit de bousefiets, appliquée à l'axtérieur ou priso intérieurement, dans les affections de la rate.

Au reste on peut dire des galeopzis, comme de bien d'autres plantes tant vanrées autrefois, ou que la nature, en guérissant sous leur nom, a til leur réputation, ou que, si leurs vertus sont réclés, elles sont bien au dessous des éloges qu'on leur a prodigués. ( Foy.z les mos LAMUM et ORTIL.) (M. MANOS).

GALEOTUS MARTIUS, de Numi dans Plata ecclusiatque, euveigna les humanités à Bologne, suvenant les Mangue, euveigna les humanités à Bologne, suvenat George Matalian, et passa consuite no florage, en oi flat acretiare de n'oi de la company de

De homine libri duo. Basil ae , 1517 ; in 40. Oppenheimii , 1610 ; in 80. Francofurti , 1619 ; in 80.

De doctrina promiscus. Lugduni, 1552, in-16. Francofurti, 1602, in-12. (Extr. d'El.) (Goulin.)

#### GALETTE ( Hygiène. )

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles. Classe I. Ingrato. Ordre I. Alimens.

Section III. Alimens composés,

On donne le nom de galette en pénéral à me espèce de galeta de palv qui m'en print levre, et qu'on fait cuire tour la cendre. En général de sur de la cuire tour la cendre. En général d'est un diament grossier et penant, dont no fait cependant beaucoup d'usage dus les campagnes en y mettunt un port de baurre et du sel. Les seioniscs délicats, et les convalescens doivent s'en abstenit.

Il uo faut pas confondre cette galette avec uno autre e spèce qu'en emploie dans la marine : c'est une corte de biscuit rond et plat qu'on distribue nux mațelors, et qui fontait une excellente nourriture. (Voyez Biscuit.) (M. Macquant.)

Voici les époques marquées par ce jésuite.

Adrien pitale itten d'empereur le 1 août 117; et Gaiten, duit pere Lablen, nagui dans le constanti l'aurite 121. (anno labore), lusis probablement sirratu lui dans les derries aix mois. L'an 131 an 11 août Adrieu soui rê<sub>t</sub>nê 14 ans réchus à cette époque commençoi la quinsième année. On voit que le pere Lable étot incressin sur l'époque de la missance de Galien, qui arten lui pouvoit tomber dans le cours de Pan 131, depuis paurei paque décembre.

Daniel Leclerc dit aussi : » Galien est né » vers l'au de J. C. CXXXI , environ la quin-» zième année du règne d'Adrien.

Les compilateurs qui sont venus depuis ces deux savans écrivains ont dit comme eux que Galien étoit ne rers l'an 131. Bbb2 Cette époque que j'ai crue exacte ne Pest pour-

Trois faits rapportés par Galien lui-même vont nous éclaireir sur la véritable année da sa naissance, et serviront à former la chaine chronologique de sa vio.

10. I/tois, depuis peu, deretour dans mapatris, (divid) lorsqu'i plut an grand pêtre de me charger du soin de traiter les moonmaques ( ou giadateure ); le ne Essoia que commencer ma vinga-neutrème année . . . de remplasois cette fonction de pais sept mois lorque ce grand pêter felt remplace par un autré qui eut en moi la même confiance opne cet objet ; le premierez-coit son pontificat à l'équinore d'autonne; et le second au printens déjà dans as vigueur.

2º. J'aivécu à Rome après ma trente-deuxième aunée . . . . . Je me reudis à Rome au commencement du règne d'Antonin qui commande encore aujourd'hui.

3º. Il sort de Rome, avant que Lucius Verus eut terminé la guerre contre Vologise; expédition dont il avoit été chargé, landis que Marc-Aurele étoit demeuré à Rome. Gallen dit qu'il avoit alors 37 ans.

D'après le premier fait on voit bien clairement que Calien, ne faisant, à l'equinoxe d'autonne que d'entrer dans sa vingt-neuvième année, étoit né sur la fiu du mois d'août, ou au commencement de septembre.

Le second fait est consigné dans l'histoire : elle mus apprend que Marc-Aurele commonça à régner le 7 mars , an de Rome 914, de l'ère chrét. 161. Et Galien nous dit qu'il avoit alors trentedeux ans accomples i il étoit dans sa trente-troisème année.

On ne tire pas moins de lumière du troisième fâti ; cro as sit très certainement que Loud. Verus partit de Rome l'an de sa fondation 9:5, de l'ère chrét. 162, poughle recombet ve Volge, roi des Perthes; et que cette guerre fut termanée sur la fou de Pannée 166. Galben avoit alors (ditiummème) trente-sept ans accomplis.

Pois donc que Galien vint à Rome au commencement du règne de Marc-Aurelle, c'est-àdire l'au 161, ayant trente-deux ans accomplis, il d'ensoit qu'il anquit l'au 126; que l'au 162 la fin ils mois d'août ou au commencement de septembre il venoit d'avoir trente-sept ans ; et que c'est après cette époque qu'il sorti de Rome.

Je n'ai point imaginé ces époques pour les faire

marcher de suite y afin de donner un sir de verité à un système chronologique: ce n'est pas sur des conjectures que cette chronologie est hundée, maissur des faits énoncés par Gallen lui-nième, et appayés du témoignage du l'histoire.

Le pere Lable connoissoit tous ces faits, ninsi que Daniel Lecler; ji y avoit deija plus de viegt ans que p'en avois connoiscence; uns que pe ne fiuse apperça qu'en admettant leur chivanlogo, pour l'histoire de Galien; y feion avec eux dans l'erreur. Je ne l'ai idécouverte, qu'en mettantquelqu'ordre dans les matériaus que p'is i masses un la vie de Galien, sur ses ouvrages, et sur l'état de la médecine dans le siècle ou il a vécu.

L'erreur actuellement démontrée, on est surpris et qu'elln ait existé, et qu'on ne s'on soit par plutôt apperçu. Tant il est vrai que ce qui parolt le plus aisé à saisir est souvent ce qui nous échape le plus.

Cependant, lorsqu'on croit entrevoir l'erreur, il fant encore de sérieux examens avant que d'être str de l'avoir d'étruite. Une énigme bien obsenre cesse tout à coup de l'être, dés qu'on en a le mot.

Pent-tire quelques personnes ne regarderontelles pas comme quelque close de fort important d'avoir recitifé des dates et des époques; [e n'y mets pas mon plus heaucoup de inétention; mais il n'est, pas insuite en histoire d'être exact sur les dates; elle se lit, je crois, plus volontiers, et les faits ac gravent mieux dans la mémoire.

Adrien s'était fait déclarer empereur le 11 soût 117 de notre ère : il y avoit 11 ans révolus, que Rome étoit sous sa puissance, lorsque Ghien naquit à Pergame sur la fin du mois d'acût ou au commencement de septembre de l'an 128.

Cette ville étoit dans la Mysie , province de l'Asie minente ; ses murs étoient baignés à l'orient par le Caïque qui va se jetter dans la mer Egée , un peu au-dessons de l'isle de Leslios. Pergame fut le siège d'un royaume goinerné par les Attaleset par Eumene. Ses rois y avoient forme une bibliotleque comparable à la famense bibliotheque formée depnis à Alexandrie d'Egypte. Pintarque observe qu'elle contenoit deux cents mille volumes. C'est'à Pergama qu'on doit la premi re manière de préparer le parchemin , que les latins ont nommé membrana pergamena. Cette ville étoit très-peuplée ; Galien nons apprend qu'on y comptoit quatre-vingt mille citoyens , tant hommes que femmes et enfant , et quarame mille esclaves.

Plin. (Jib. X. C. 21. fin. ) dit que tous les ans

on donne à Pargame un spectacle public d'hommes qui se battent à la manière des gladiateurs.

Le pere de Galien se nommoit Nicon; il me nous a point appris le nom de sa mère, qui, ditit, étoit si colere et si emportée qu'elle mordoit quelquefuis se servantes, i et qu'elle avoit souvent avec son mari des quarelles furicuese, et plus indécentes que celles que Xantippe dévoit contre Socrate. De cognose, cucand. enime moribus. Cless. ij 54.

Mais Nican choit un homone possible et moderé, equitable, fraugal, homoles et pois. Il roport est pois et les revers, tambiq que il plus poites contracte et les revers, tambiq que il plus poites contracte et les revers, tambiq que il plus poites contracte que de la reversa de la re

L'an 142. Galien a 14 ans secomplis sur la fin d'août ou au commencement de septembre.

Lorsqu'il ent atteint cet âga, c'est-à-dire dans sa quinzième anuée, il comment à enten-tre les leçons des philosophes de Pergame. class. ij. fo/.

L'au 145. Ga'ion a 17 ans accomplis sur la fin d'août ou au commencement de septembre.

34. D.

Ce sut d'après un songe de son père que Galien fut déterminé à étudier la médecine. Meth. med. lib. 9. cl. vij. f. 56. E. Vid. et class. IV. f. 2.14 F.

Il répeta la même chose aillenrs, et ajoute que c'étoit dans le cours da sa diaseptième sanée (c'est-à-dire 145.) et qu'à cette étude il unissoit celle de la philosophie. Isag. de ord. lib. fol. 15. E.

Son premier maît e en médecine ( ou peut-êire en anatomie) fut Satyrus qui denueuroit à Pagme ; Satyrus avoit été disciple de Quintas mort depuis peu. De avat. admin.: class. j. fol. 6; A. ( Isag. f. 15. D. ) Comna. in j. prorret. class. IV. f. 163. F.

Cette amée 145, durant les jours caniculaires, partie de l'été que les Gress appellent s'aje (C'est à-dire, au mois d'août ), Galoi de citat dans da niver-epitemenunée qui se devoit de séroit de configure que sur la fin d'août ou au communement de aspetembre, fait arec ses camarades des excès de fruits horaires, et contracte en sutom-, fagé de 17 ans révolus, une maladie signi 7,

pour laquelle il est nécessaire de lui tirer du sang. (De succorum bonis, closs, ij fal. 34, C.

L'an 146. Dans la nième saison que l'année précèdente, 145, Gallien, étant dans as 18°, aunée qui dévoit être ésolae, fin d'aofteu commencement de septembre, ne mangen point de fruits horaires, parce que son père l'obserte de très-près nussi ne fint-d poînt maiarle en autom, ne 146. De succor. bonit. class. i, fol. 34.

Nicon plee de Calien neurt man l'été de l'an 1/57, 1 c que l'on doit conclure de ce que Glara 1/57, 1 c que l'on doit conclure de ce que Glara 1/57, 1 c que l'on doit conclure de ce que Glara 1/57, 1 c que l'annue de dissolution de l'annue de

Ces deux accidens ne la corrigèrent point tout à fait ; il continua chaque année de manger des fruits horaires, mais il éprouvoit presque chaque année une maladie ; ce qui eut lieu jusqu'à sa viug-huitième année.

A la mort de son père, Gallen n'étoit pas encore torti de Pergame, au moins pour s'instruire de la nédecine sous des maltres parieilièrs. Privé de cet excellent guide, il continus probablement de suivre les l'eçons de Satyrus, et autres médecius de cette ville, durant oette nuiée et la suivante.

Ce fut vers ex temps qu'il regns dans la plas prit des villas de l'Asis ( $\ell$  et admin. onaton. class. j, foll. 64, A) une s'pidéme d'unifras controlles de l'Asis ( $\ell$  et admin. onaton. controlles de l'estate de l'es

Dans le courant de cette année, Galien étabt dans sa dis-neuvième année, fuit des objections à un sectateur d'Athenée médecio de la secte pneumatique. De clement. lib. j. class. j. f. 6.

L'an 149. Le second maitre sous lequel Gallen étudia la médecine fut l'élops, qui demeuroit à Smyrne, ville qui n'étoit pas très-éloignée de Pergame. (Il syoit en 20 ans en 148.)

Il est vraiscrablable de croire que Gollen y demeura qualque temps, puisqu'il y composs trois petits traités.

On ne doit point être surpris qu'un jenne homme de 20 ans accomplis, qui étoit né avec beaucoup de facilité, et qui depais quatre ans étudioit l'anatomio, ait été en état de faire de petirs traités.

Je place sous cette année le séjont de Ga'ire. à Sayrne, parce que, à l'ague de 20 ans et d'aja instruit, il pouvoit juger de ses propres études et même de le irona qu'il entendoit. Il étoit d'ailleursen état de voyager, n'ayant plus bevoin, the tobé du juger, le son de la constant de la contraction de la c

L'au 55. On peut croire que ce fat cette année, dans le courant de se virupérocième année, dans le courant de se virupérocième année, dans le courant de se virupérocième de l'arché gadrie depuis sis nar, se rendit de l'arché gadrie depuis sis nar, se rendit de l'arché gadrie de disciple de Quinne. Il contrate, pour actendre les legans de Nundeianne le peut collecte de disciple de Quinne. Il collecte de l'arché de disciple de Quinne. Il collecte qu'il averid dans une virule des procurer de l'ainace un une réputation que d'encêger le philosophie, autre d'arché qu'il averid dans une arché une criptic de l'ainace d

De Corinthe Galien se rendit à Alexandrie, vers l'an 152 ou 153.

Dan 166. Ce futdana le courant de cette année no Gallon, dans a viagol-tuitiem qui devoit detre révolue, in d'aodit ou commencement de tre révolue, in d'aodit ou commencement de Pergane. Il consideration de l'Arisandric à Pergane. Il chirarizate, suivant l'aunge donc établi. Dès le chirarizate, suivant l'aunge donc établi. Dès le comme de segmenture de l'au 256, l'arqu'il tenoit d'avair viago-butt aun, et qu'il commençoir au regionnement même, il est charge et a), par le mars. Edit gr. t. 16, feb. 350. et dut, chart. v. f. 33, class v. 17, 33, class v. 18.

Jusqu'à a ringt-luitième année, Gallen depuis. Pan 143 avoit presque chaque année essayé une maladie, mais en cette année 156, ayant cuura risque d'avoir un abcès au loie, il s'abatint de manger des fruits horaires ; il ne se permit que le raissin parlièmement must et les figues, mais avec beaucoup de modération. class. ij, fol. 34. Il répéte cect, des aus. teund. cl. jf., 50. E. 4.

Cinq pontifes la chargent successivement de traiter les blessures des monomaques. M. Peirylhe eroit que Galien na remplit cette fonction que deux ans et domi, parce qu'il estime que la nomination du positive e fainti ètem. Gai Puntie, Ainsa Pun exparit in pontificat sept moss, et Pattre cinqui sentiencent. Es supposant que Ma Payville au devisi juste, esc a lue provint aucus temoligangs, que descini done Galico dequisi et le grande l'Appase et Voyagen-et il II a dis, satinat el di Pergane l'Appase et II II a dis, satinat el di Pergane l'Appase et II II a dis, satinat magnes licessis, un printerpa de Pin 169, si ila nomination du portifice fainti deux fixis l'année, Le uevois riui aban les ouvrages de ce médecia qui éclaire un curronité un les années 159, 160 et la moité de 161, (e).

Sans avoir plus de preuves , je pense que la fonction du pontile duroit un an , et que la nomination s'en faisoit au printemps, c'est-à-dire, su commeucement d'avril, on au moins qu'il entroit alors en exercice. Il n'est guère probablo que de deux pontifes dans une même annie, l'un le fût sept mois , et l'autre neulement cinq. Mais Galien lovsqu'il fut nommé pour avoir soin des monomaques par le pontife . ne dit pas qu'à cette époque, l'équinoxe d'automne, ce pontife ne faisoit qu'entrer en charge; mais il indique et déclare qu'au printemps suivant, un autre pontife prit la place de celui qui l'avoit choisi sept mois auparavant. Je vois que le premier pontile étoit en place dépuis cinq mois, lorsqu'il donna sa confiance à Galien . qui n'avoit pas besoin de faire cette observation. Mais il mérite par les soins qu'il a donnés aux monomaques pendant sept mois, la confiance de celui qui lui succéda en cette qualité au printems suivant ; et il le dit , en ajoutant qu'il aus la confiance de cinq pontifes consécutifs.

Ainsi l'an 156 en septembre il est nommé par . . . , . . . . . . . . le pontife. L'an 157 ; an printems . . . par le 2°.

L'an 159, au printems . . . par le 3°. L'an 169, au printems . . . par le 4°. L'an 160, au printems . . . par le 5°.

L'an 161, au printems, il renonce à cet emploi, parce que probablement il avoit résolu de se rendre à Rome, où il arrive effectivement avant la mois de septembre.

Quoique Galien dise (de admin. anatom. init.) qu'il ne demeura que peu de tems à Pergame après être revenu d'Alexandrie, il est certain

(1) Hérodien dit (186. 1), pag. 20, edit. Osso. 1678 im-8.) que l'ordre nomme ebsque année des prêtres pour présider aux jeux gymnastiques. Il parle d'un évenement arrivé au commencement

do regne de Commode, c'est-d-lic, vers 181 ou 182, environ vingt-six ans sprés l'époque où Gelieus traitoit à Pergame, sous les Postifes, les monomaques, espèce de gladisteurs. Il dit de même que sorti de Rome l'an 166, il resta peu de tems à Pergame, d'où vinrent le tirer des lettres des empereurs, en 169. (Cependant il s'est écoulé trois ans.)

Galien, hié de trente deux ans accomplis, fin d'août ou commencement de septembre de l'année 160 , se rend à Rome l'an. suivante 161, au commenorment du règne de Marc-Aurele-Antonin. Il est certaiu qu'il étoit dans sa trente-troisième année. Son debut à Rome fit bientôt du bruit. Ouinze années d'études faites avec fruit , sous les maitres les plus habiles de ce tems, une trèsgrande connoissance de l'anatomie , une lecture réfléchie des ouvrages d'Hippocrate , l'exercice de la médecine-pratique avec Pelops et autres, quatre années de pratique avec un succès bril-lant à Pergame, une dialectique subtile, une érudition vaste , une mémoire étendue , une facilité surprenante de porler et d'écrire, tels sont les moyens, si rarement réunis dans an seul homme, avec lesquels Gelien se montra aur le théatre le plus éclairé, dans la capitale du monde. A ces qualités multipliées, il joignoit l'affabilité, l'amour du vrai, le désintérement, des mours douces et honnètes , l'assurance que suppose le savoir, et qu'il ne donne cependant pas toujours, de l'aisance , disons mieux , de la fortune. La mature si avare à l'égar de certains individus avoit tout accorde à Galien , elle avoit tout fait pour hui. Que pouvoit-il desirer ? La considération . la faveur et les bonneurs. Il en fut avida sans donte i il n'v a qu'une ame bassement jalouse qui pourroit lui reprocher cetta noble ambition , ou lui en faire nn crime. Les médecins de Rome sentirent bientôt que Galien leur étoit anpérieur , qu'ils n'avoient qu'une réputation usurpée par leur babil , par une fausse aubilité, par une suffisance arrogante, par leurs intrigues, par leur complaisance servile ; ils prévirent leur chûte et son élévation ; ils travaillèrent à empêcher l'un et l'autre. Mais il triompha de leurs efforts, de leurs calomnies, de leurs cabales. Il vonlut céder à l'impetuosité de l'orage ; il se tint à l'écart ; il parut oublié pour un tems ; Penvie qui cherchoit à l'écraser fut elle - même écrasée. Maia n'anticipons point sur les moniens de sa gloire.

L'an 162. Dirrant tout le cours de cette année d'allen, d'ansa treme-quatrième, pratiqua la méecine à Rome. La justessé de ses prognostics stonna les premiers qui en farent témoirs. Les médécins ne voulurent point y croire; il fallut les consuincre ; Galien s'y petta, jes convainquit, mais s'en fit des ennemis. Ils débitèren que ses prédictions n'étoient point faites à après

else principes de l'art, mais sur de visies concierces, d'appes le bazard, el else principes illinoires et trompeurs de l'astrologie. Ces ignorans, revilement astachés à une routies reugle, qui ettele, qui es coisent médicais parce qu'illen usarpea les fonctions y relle de cens qui el invent à un ministère qu'ils ne consoinent point, quoipea les fonctions y relle de cens qui el invent à un ministère qu'ils ne consoinent point, quoisaire de la compétiment de la médicaise, parce qu'ils avoir de talens apprierurs, et qui airhongiment avoir le compétiment de la médicaise, parce qu'ils avoir de talens qu'il en exercis une parieté j on cont d'un corps qu'il en exercis une parieté j on contraire de la compétiment de la médicaise, parce qu'ils is le méjerionent peut-être, junce que sa doctrine doit trup reletée pour eux.

An commencement de cette runée 162, il y eut un furieux débordement du Tibre qui causa la perte d'un grand nombre de bestianx, et nue très-grande famine dans Rome. Cette inondation fut suivie du tramblement de terra, d'incendice en différentes provinces et d'une infeccion générale dans l'air.

L. Verns part de Rome pour marcher contre Vologèse, roi des Parthes. Marc-Aurele demeure à Rome.

Durant cette guerre qui fot !crminée en 166 ? Parmie romaine commandée, par Avidius-Cassius, fut iuvincible contre les Portbes, mais ent beaucoup à soufrir de la faim et de la maladie.

La disette ilans co siècle n'est pas le malheur que les armées aix at le plus à redouter; mais la maladie est constamment son fléau le plus destructeur; comme il semble l'avoir été de tous les tems. Cepcedant ces deux fléaux ont fait un genad ravage cettu unité (1792) parmi nos ennemis les Prussiens et Autrichiens.

Dans le siècle de Platon on avoit déjà observé la dysenterie épidémique dans les camps.

Galien su commencement de l'année 163 avoit trente-quatre ans accomplis ; il s'étois fait connoître de plusieurs perasunes, depuis environ qu'inze à dix-lunit mois qu'il text-çoit la médecine à Rome. Mais bientôt tout ce qu'il y avoit de plus qualifié et de plus savant s'antéressèrent à sa gloire et à sa r'quistation.

Dans l'été de cette même année , il a une dispute avec les Stoiciens et les Péripatéticiens. Il nor victorient de ce combat, en présence des personnages les plus distingués de l'empire, des philosophes les plus célèbres, et des médecies.

Galien nous apprend lni-même qu'il lui arriva une luxation de l'épaule, lorsqu'il couroit sa 35° année ; il sjoute que c'étoit dans une palestre , et durant les jours caniculaires , dont [ il ) pour retourner dans ma patrie , étant âgé de le plus grand nombre fait partie du mois d'août. Ce fut l'an 163.

L'au 165. un philosophe péripatéticien, nommé Budeme ani et sit alors dans sa soixante-troiaieme annee, tombe malade. Il invoque le secours de Galien presqu'au milien de l'hiver , (hieme jam ferè medici ) c'est-à-dire sua la fin de janvier ou au commencement de fevrier 164. Il fait son prognostic; il annouca ce qu'il doit arriver; et sa prodiction se vérifie.

Dans une conversation qu'il eut avec Eudème, il apprend de ce philosophe que la jalousie des médecins est à craindre ; qu'ils avoient fait chasser Quintus de Rome ; que dix ans auparavent ils avoient fait périr par le poison un jeune medecin et deux esc aves qu'il avoit. Ces deux exemples , et peut être plusieurs antres étoient bien capables d'intimider Gelien, comme de semblables en pourraient intimider bien d'autres. Il paroit qu'avant ce tems il avoit déja formé le projet de retourner dans sa patrie ; pnisque dans cet entretien il répondit à Eudème : « Je vous ai fait souvent part de mon projet ; ainsi aussi-tôt que la sédition sera appaisée dans mon pays, vous me verrez sortir de Rome ». Ceci semble annoncer que Galien n'avoit pas resolu de se fixer pour tonjours à Rome. On voit pourquoi il y reste, c'est que le seu de la discorde est allumé à Pergame on dans l'Asie. La prudence vouloit que l'incendie fût éteint, avant que d'y entrer. Il n'y a dans cette conduite ni pusillanimité , ni lacheté; il ne manquoit pas aux devoirs de citoyen en restant à Rome. Gallen n'étoit point magistrat , sa présence ne ponvoit point adoucir les esprits aigris. Il n'avoit int de mission pour les ramener à la douceur. Que peut dans ers circonstances facheuses un particulier confondu dens la foule des citoyens honuètes et modérés ? l'alloit-il qu'il allat prendre le parti des mutins dans une mauvaise cause ; ou s'en faire hair en se rangeant du côté de l'équité? Un homme public et placé pour maintenir le bon or re et la paix, ou pour les rappeller lorsqu'ils sont détruits , ne devroit point balancer. Son devoir seroit de voler au secours de la ville opprimée ; il seroit coupable sous protexte du danger de la part des mutins de ne pas rentrer dans la ville , comme le feroit un officier qui , de peur d'être tué , prendroit le parti de rester dans sa tente un jour de bataille.

Sur la fin d'soût de l'an 165, ou su commencement de septembre , Galien a trente-sept ans accomplis.

L'an 166, il sortit de Rome suivant le projet qu'il en avoit formé. a Je partis de Rome (dit-

trente-sept ans accomplia; completo jam miki septimo et trigesimo actatis anno. ( de libr. propr. ) Ce fut svant le mois d'août do cette

En parlant de sa retraite , il dit encore que dans la crainte de ne pouvoir exécuter ce projet; il avoit engagé ses amis de ne point parler de lui à l'empereur , c'est-à-dire , à Marc-Aurele qui étoit resté dans Rome. Pour réussir plus sûrement, il sortit do Rome sans prendre congé de personne. Il ajonte que peude temsaprès , Lucius-Verus étant revenu de son expédition contre les Parthes , et la guerre ayant été décidée contre les Germains, ce fut pour ses amis une occasion de parler de lui aux deux empereurs.

Lucius Verus n'étoit point encore à Rome , lorsque Galien en sortit. La Querre des Parthes fut terminée en 165. Lucius-Verus après l'avoir terminée revint en Italie ; mais on sait que ceux qui obienoient les honsours du tramphe restoient hors de Rome jusqu'au jour brillant de cetta entrée. Elle se fit l'an 166. Les deux empereurs montèrent dans le même char.

On voit que Galien , suivant ce calcul , demeura cino ans à Rome , lors du premier sejour qu'il y fit , puisqu'il dit expressement y êtra arrivéage de trente-deux ans accomplie, et en être sorti à l'age de treute-sept ana révolus. J'avous qu'ou trouve dans un endroit que se premier sejour fut de trois ans : je suppose que ce nombre ayant été marqué par la letrre namérale : cinq , elle aura par inadvertence été changée en > , qui exprime trois.

Galien nous apprend encore qu'il retourna dans son pays dans le tems où régnoit à Rome la grande peste ; mais il ue dit poiut que ce fût à cause de la peste qu'il sortit ; on a vu qu'il en svoit dessein des l'an 164. Il ne fut retenu qu'à cause de la sédition de l'ergame ou d'Asie. Dès qu'il est instruit qu'elle est dissipée, il quitte la capitale de l'empire, pour aller vivre plus tranquillement à Pergeme, où il possédoit un bien considérable. Galien n'étoit point venu à Rome pour y faire une fortune dont il n'avoit pas besoin , mais pour connoître une ville célèbre !, et juger de l'état de la philosophie , des sciences et des arts , et y recueillir ce qui pouvoit manquer à ses connoissances ; il vouloit peut-être y briller , s'y faire un nom , et mériter que se réputation établie dans cette villa précédat son retour à Pergame. Rien de plus louable que tes motifs ? Quel homme u'aspiro à l'honneur de se faire un nom ? Quel homme n'est pas flatté d'avoir réussi? Cette noble ambition n'est un crime que dans ces ames de bope

qui ne sentent pointe prix de l'estine des homètes gene et des hommes éclaires. Le crime et la hosta un sont que pour caux qui élerchent la hosta un sont que pour caux qui élerchent la hosta de l'estimate de la hosta de l'estimate par des colonnes par les consentes de la vertu, en foulant aux pécé le vul la gloire ce la vertu, en foulant aux pécé le vul frances de la vertu, en foulant aux pécé le vul frances de la vertu, en foulant aux pécé le vul frances de l'estimaté conferentes de la vertu en coura de l'unamaité conferentes l'avoir de la verture de la

Voici comment M. Crévier parle de cette peste : « Il est constant que les Romains prirent la peste dans le pays ennemi (1) (les Parthes); et lorsque Lucius Verns revint à Rome (2), elle le suivit par-tout, et se communiqua à toutes les provinces par lesquetles il passa. Elle entra avec lui dans la capitale, et delà elle s'étendit jusque dans les Gaules et jusqu'au Rhin. Elle attaqua les peuples et les armées , les villes et les campagnes. En Itabe , les terres demeurorent saus culture, faute d'hommes qui pussent y travailler. Dans Rome il falloit emporter les corns morts dans des charrettes et des tombereaux ; et le gonvernement fut obligé de faire les frais des sépultures , à cause de la multitude de ceux qui mouroient, et de la négligence de leurs prochea , souvent infectés du même mal. Ce n'étoit pas seulement les gens du commun que la maladie emportoit par milliers ; elle fit périr un grand nombre d'illustres personnages, aux principaux desquels Marc - Aurele dressa des statues.

Catte peste, dit Lucion, avoit commence dans PEdinione, d'ou éle déstoir épanadue par l'Égupte dans le pays des Parthes , où elle uvoit inéceté Parmée de Verus. . . . Il est certaig que cette terrible maladie passa sûrement en Italia avec cens qui avoient fit la puerre aux Parthes et dépeupla les provinces de l'empire. Elle dars plusieurs années, particultérement en Italia ex à dépeupla les provinces de l'empire. Elle dars plusieurs années, particultérement en Italia ex à

Rome, oà elle fit périr des milliers d'habitans, et beaucoup de presonnes illiaires. Marc - Aurerele fit enterrer les gens du consunn à ses propres dépens, et publa, à cette occasion, concernant les enterremens et les sépultures, plusiens loix qui étoient encore observées du tems de Dioclétien, (Hist. unis, t. X 386.)

La route que tint Galien en quittant Rome est bian tracée. Il se rend d'abord dans la Campanie (1), va à Capoue, à Brindes, se met en mer, et aborde, le deuxème jour de navigation, à Casiope, ville de l'Epire.

Il paroit s'être remis en mer pour gagner le Péloponène; il dit en effet qu'étaut à Coranthe avro us compagnon de voyage, ils prirent eusemble, dans une voiture de louage, le chemin de Mégare, qu'is passérent à Eleusis, d'où ils arrivèrent a Atlèries. «

Les deux emperents se rendent à Aquilée au commencement de l'an 167. Galien, étoit dans sa trente-neuvième aunée; sa tiente-huithme venoit d'être révolue sur la fin d'août, ou au commencement de septembre 166.

Les deux empereurs reginrent à Rome sur la fin de cette même sonée.

Les empereurs , qui étôtent restés à Rome dant Banée 168 , syant pris la resolution de porter la geurre aux pumples de la Germanie, partirent de Rome vers le moire octobre de l'an 169 afin d'aller établir des quartiers d'hiver à Aquilée et aux environs , et se mettre en état de commencer de bonne leure la campagne, leurs troupes se trouvant rassemblées. Gatien venoit d'avoir quaranter mans.

On avoit pris la date de 167 pour marquer le retour de Galien, sans faire attention que l'ordre des tems étoit interrompu.

Ils envoient à Gallen un courier pour lui ordonner de se reudre à Aquilée. Il part de Pergame où il avoit fixé sa demeure. J'y vivois, ditil, avec mes amis. Tout-à-coup il me vient dea lettres de la part des empereurs.

Il arrive à Aquille. Bientôt la peste recommence ses ravages. Les deux empereurs abandonnent cette ville. Lucius Verus est attaqué d'apopleais en rout. On s'arrête à Altino 9 on le asigne, si meurt le troisième jour, au fort de Pièrer, sjonte Galen. Or le lort de Pièrer n'est pas la fin du mois de décembre, uniss très-cor-

<sup>(1)</sup> On voit en effet que l'armée commandée par Avidius-Cassius eut beaucoup à souffrir de la maladie; ce fut certainement en 165 et peut être dés l'an 164.

<sup>(</sup>a) En prenant ceci a la lettre, la pette n'a dù pentrer dum Rome qu'en l'an 166, puinque Lucius-Verun n'y entre qu'en cette innée. Cependant Goise observe que la pette régnoit éfjà à Rome; ¿ c'est que Lacius-Verus, poingé dans les délèes, n'arriva point à Rome aussi tôt la fin de la guerre; mais que les soldats romains reprirent svant la la route de l'Ita'le. Médezine. Tome J'I.

<sup>(</sup>t) il sort de Rome, comme pour siler dans la Campanie, où il avoit peut-être quelque métairie, Cccc

tainement le mois de janvier. On doit en conclure que Lucius Verus, dont tous les historiens placent la mort à la fin de l'an 169, termina véritablement sa carrière dans le courant de janvier 170. La différence ou l'erreur n'est pas considérable ; mais Galien nous a appris l'époque exacte de la mort de cet emperenr , ce à quoi personne n'avoit point fait assez d'attention. Ce fut donc sur les derniers jonrs de janvier ou février commencant que Galien rentra à Rome, trois ana et densi environ après en être sorti. Il ne sauroit y avoir aucun doute sur ce point. En elfot on a vu qu'il quitta Rome avant le retour de Lucius Verus de la guerre des Parthes, ce fut donc sur la fin de 165, ou au commencement de 166 , cet empereur n'étant entré à Rome qu'en l'an 166. Galien fut donc ab-ent durant une partie de 166 et les années 167 , 168 et

Galien passo-t-il à Pergame ces années? Je crois que notre médecin en employa la plus grande partie à voyager.

Il arois composé à Rome avent l'an 165 son traité de un partieun pour Boethus; et consullaire partit presque aussioté de l'Ilome; mais soutet-til (de libe, pippe,) il alla vanat moi en Syrie et en Palestine, dont il ent le gouverement (c'est au mais le sens que pré-ente la version latine, n'ayant pas actus l'eneme le texte grec cons la mois le sonarut dans la suite.

En parkest de la terre de Lemmos, Gaufee déciris nout equ'pi nip our se reunir à Agni-lée, De Pergame à Tross Alexandria. Il y trouve un existent adentide pour Thexadorique, y ville au le considerat avec le pièce que celuici. Il convient avec le pièce que celuici. Ile trace aborder dans l'ultiple de Lemmos. Mas ou le descend dans un endroit spui n'est pas celui de l'aise dancer dans l'ultiple de Lemmos. Mas ou le descend dans un endroit spui n'est pas celui de l'aise la terre siglifie. Le piòte, a vispant pas le term de l'aise de

Voila donc une seronde sortie, un second retour de Ruse en Auie fait par Galen; ex retour de Ruse en Auie fait par Galen; exvoyage n'est point doutens. Galine trace luimême la route qu'il a mivie. Il passa d'àbodi d'Italie en Macchoine, province qu'il traveres, prisque toute entire à piu d'Arrick Philippes, ville finavière de la Tirace, il gagna la mer pour se faire conduire à Piule de Tirase, chi à i I-muse, et de L'ammes à Tirass - Alexauzirie, d'où sans doute ilse readit à Perguse.

On voit que Galien, en obéissant aux ordres

des deux empereurs qui l'appeloient auprès d'eux, nétoit point déterminé à demeurer le reste de ses jours en Italie; il comptoit revoir un jour sa patrie, et y passer trapquillement ses dernières sances, su milieu de ses proches et de sea min.

L'an 170. Les deux empercurs quittent Aquilée où la peste qui paroissoit interrompue recom-

L. Verus meurt à Altino d'une attaque d'apoplexie, sur la fin du mois de janvier du l'an 170.

Marc-Aurele ramene à Rome le corps mort de son collègue auquel si fait faire des funérailles. Golien dans sa quarante-deuxième année revient à la auite de l'empereur.

Les de mittes devoirs rendes II. Verus, Marcanles suit emperarva faire la garrer una Miscannas. Il vem cannecer acc lui Gelden. Pour se ponal têtre de ce voyage, Goldan seprisant A l'empereur qu'Esculis pas lui défend. Soit que annue man de l'an volunté A Galéra, aout qu'en annue man de l'an volunté A Galéra, aout qu'en point contrainte no mérciue à laire un voyage auquel di répugnicit, il le laisas à l'eme, lui connant et lui recommandent le soin de la santé de son fils Commôte, qui l'est adont dans sa neuvième muser, équit de l'a soit it dont dans sa neuvième muser, équit de l'a soit it de

Gallen, a vant obtenu la permission de demenrer à Rome, partagea son tems entre le soin des malades, et la composition de ses ouvrages.

Quant as premier objet, all put i'm necuper, car la peter devid abre al limor et denn text l'empiris q et il v'en occupa réclience. Il puté fres passerest de cette malarie qui reçan long-tens pour deuter qu'il m'ait donné sus malades les accours deut it movient besoin. Il è exprime m'ent éta-clairement sur ce sujet : voir use provinces accessons tales le pretinent d'autorné de propriées accessons tales le pretine d'autorné de commanné dès l'an né 5, et il puroli qu'elle existeit encre en 196 et même 1976 et me 1976 et me l'estatoit encre en 196 et même 1976 et me 1976 et me l'estatoit encre en 196 et même 1976 et me 197

Comment n-t-on pu, après cela , représenter Galien comme un mèdes in sans courage qui abandonne des mathemerux, et qui s'enfinit lâchement pour éviter la contagion?

Ce fut durant cette longue peste que Galien écrivoit sa méthode (medendi méthodus); et son traité de procsegitione ex pulsibus, dans le quel il remarque aussi que la pesto dure en ore.

L'an 174. Vers cette sonée , Commode fils de

l'enpereur absent, tombe malade, au retour du gymanes où il sétoit exercé à la lutte. Ce jeune prince avoit alors 13 ans. Il fut traité par Gulien qui avoit près de quarante-six ans și îl lu precirivit le bain. Oumanole dans cette octasion, donna tune narque de la ferocité de son cratérier, donna tune narque de la ferocité de son cratérier, ordonna qu'on jeta dans la foi marçue chaude; si ordonna qu'on jeta dans la foi marçue de bains, e celui qui ce frosti chauffer Peau.

En cette même année une pluie d'orage qui aureint à propos appaiss la soif des soldats romains altéres et provés par leurs conenis. L'histoire dit qu'ils étoient au-delà du Danube, près de la rivière de Granş et cependant elle ajoute que Marc-Aurele se laissa enfermer dans un lieu où il n'y avoit pas d'ean.

L'au 175. Marc-Aurele fait venir à l'arméeson fils Commode et lui donna la robe virile le 14 juillet 3 il alloit avoir 14 ans , étant né le 37 août 161.

L'an 176. Marc-Aurele, de retour à Rome, tromple des Marcomans avec son fils Coussude, le 23 décembre. Galien avoit 48 aus accomplis; il paroit même qu'il étoit encore dans la capitale de l'empire.

L'an 180. mourut Marc-Aurele, qui avoit fait briller sur le trone les vertus du philosophs. Galien avoit 52 ans.

Ce fut probablement pen après la mort de cet excellent empereur que Galien, voulant mener une vie paisible, abandonna le séjour de Rome, pour retourner dans sa patrie, où probablement sil finit sa carrière.

L'an 169. Grevier dans son histoire romaine, place vous cette date; une famine. Gallen fait aussi mention d'une famine qui durant plusieurs années ravages au grand nombre de nations sour mises aux romains. Si c'est de cette famine que cate, famine qui ne audistiot plus, "Il est vaissemblable qu'il le composit vers l'an 193. Agé alors de 5 à sus ¿c'doit la première nanée de Penpire de Sévère. Quodip'il en soit cette longue famine fit alture des malades contagieures.

On ne trouve plus rien au-dela de cette année 193, dans les écrits de Galien qui nous instruise de ce qui le regarde.

Je termine ici l'extrait de recherches très-étendues que l'avois faites sur co médecin célèbre. Je ne saurois une flatter de virre assez pour achever ce travail et le mettre en ordre. (Goulin.)

Nous puiserons dans Eloy ce qui nous reste à dire sur Galien.

Il avoit deux maximes qui influoien@beaucoup sur sa pratique ; l'une , qu'une maladie devoit être guérie par son contraire; l'antre , qu'il falloit aider la nature par quelque chose qui lui fuanalogue. Ces deux maximes étoient tirées d'Hippocrate, celui de tous les anciens médecins qu'il suivoit le plus, excepté dans la plisrmacie, où de nouvelles découvertes lui firent prendre nne route différente. Mais il lui arrive souvent de s'eloigner d'Hippocrate. La connoisaance des parties du corps humain, qui s'étoit beaucoup perfectionnée depuis le pure de l'art , avoit jetté beaucoup de lumière sur plusieurs choses relatives aux maladies qu'il étoit impossible de découvrir par la simple conjecture; cependant cela donna licu à des raisonnemens et à des disputes qui ne soulsgeoient point du tout les maisdes. On ne rasconna pus soulement sur le nature de leurs maux ; on von ut encore mettre la matière médicale dans un plus grand jour, et l'on raffina beaucoup sur les médecines simples et composées, ninsi que sur leurs effets. Galien, qur savoit plus d'anatomie et de physique qu'ancun de ses prédécesseurs et de ses contemporains s'occupa d'una manière spéciale des médicamens et de leurs préparations.

Il mit la saignée plus souvent en pratique que ce grand maître de l'école grecque, et il est le premier qui ait fait mention de la quantité de sane qu'il faut tirer. Il est à propos de remarquer encore qu'il saignoit en tout tems , la nuit aussi bien que le jour , mais jamsis les enfans au dessous de l'âge de quatre ans , et ratement les vieillards. Lorsqu'il étoit nécessaire de saigner at de purger, il commençoit tonjours par la saignée. Il n'usa jamais de sangsues, remède trouvé par Thémison , ou au moins par les méthodiquas. En nn mot , sa pratique étoit conforme à celle d'Hippocrate ; avec cette différence néanmoins, que l'un se fondoit principalement sur Pexpérience et l'observation, et que l'autre y ajoutoit le raisonnement. C'est pourquoi Hippocrate a occasionné peu de contestations entre les médecins, au-lieu que Galien a jetté les semences d'une infinité de disputes.

Data Datonio, Galica a surpané tous cent qui l'ont précéde. Il dissipani le la fommes auxi the que les animans ; il reur pas espendant la même facilité de dire ses dissertions auré le corpa humain que sur les bêtes. Les inspa élocitam parciaplament le surjeus qu'el choisseit pour rencipalment les surjeus qu'el choisseit pour de dissercitions à ses élèves, afin que lorsqu'ille auront l'occasion de travailler au run corps bumain , il s puissent plus sionent perféctionner protonice. Les esfans que la barbaire de leurs parens avoit expoés, au les hommes que l'on corvoit cassissiée dans les frampseges, étoiret

presque les seuls corps humains dopt on pouvoit s'emparer alors pour les anatomiser secrettement. Les squeletes mêmes étoient extrêmement rares. C'est pour cela que Galien exhorte ses disciples à aller à Alexandrie, parce qu'on y enseignoit l'ostéologie par l'inspection des squeletes. On peut voir quels progrès fit ce médecin dans l'anstomie, en lisant les ouvrages qu'il a donnés sur ce sujet , et sur-tout son livre admirable De usu partium ; mais comme il y est plutôt question de l'anatomie des animaux que de cello du corps liamain, Vésale n'a pas manque d'obser-ver que Galien a décrit les parties du singe et celles d'autres bêtes plus souvent que les parties de l'homme. Quoiqu'il en soit, Galien a encore fait voir qu'il étoit à cet égard un grand génie et le médecin du monde le plus Isborieax; et à ce titre on doit couveuir qu'il est digne de la haute reputation dont il jouit encore aujonrd'hui.

Quoique nous n'ayons pas tous les ouvrages de Gillen, il est ariré, par un berreux hazard, que coux que nous avous continuent preque que coux que nous avous continuent preque nouverne nanque sia brera, fela est partie en propos nous continuent partie de la continue de la continue nanque sia brera, les autres ouvrages que nous avous de lai et autrevaut ceux De l'auge das parties a, suppléest à ce qui manque aux premeirs. Le sont de vais desfantaque aux premeirs. Le sont de varia desfantaque de la continue del continue de la continue del continue de la continue del continue de la continue del continue de la continue

Galien, a reconnu un dieu sige bon et toutpuissant, créateur de l'homme et des animanx. Les termes qu'il emploie dans un endroit de ses ouvrages (De usu partium lib & III, cop. X.)
sont trop remarquables, your non point downer la traduction : « en écrivant ces livres dit-il , » je compose unvérimble hymne à l'honneur de n celui qui nous a faits ; et j'estime que la solide n piété ne consiste pas taut à lui sacrifier une » centaine de taureaux, ni à lui présenter les par-» fums les plus exquis , qu'à reconsoitre et à » faire recounoltre aux autres quelle est sa puism sauce , sa sugesse et sa bonté ; commeut il a mis toutes choses dans l'ordre et la disposition a la plus convenable à leur mutuelle conservan tion. Car faire ressentir ses bienfaits à toute » la nature, c'est avoir donné des preases d'une » bonte qui exige de nous un tribut de louanges. » En trouvant tons les moyens nécessaires pour a établir cette a imirable disposition , il a marp qué sa sagesse aussi clairement, qu'en faisant a tout ce qu'il lui a plu , il a manifesté sa toute » puissance. « C'est une vérité dont il est tellement persuado, qu'il ne perd aurune occasion de l'insmuer et de combattre les épicariers , qui prétendoient que la formation du monde était un affet du concours fortuit des atomes.

Malgré touts la justice que nous verênn de resulte à ce grand médécin sur la supériorité do ses comoissantes , nous ne pouvous nous empêcher de remarquer qu'il a fait un tort considérable à landécire par les risionnemens subtils touchant déliérentes parties de cet art, qu'il fonda sur ses Elémens, sur ses qualités cadinales, &c.

chash delicentes parties de cei ant, qu'il horde con depende parties de cei ant, qu'il cries De s'appreçqu'a sace as nombre prolifiquas de lurres que nous avons de Cadiro, qu'il ciriosi lurres que nous avons de Cadiro, qu'il ciriosi que proposite de la companio de la compaction philosophie, mais excore sur la giométrie et la guamanier. Il a fit lui-mône deux livres dans lesquels II donne l'Assuscitation de ses ouvreges, guamanier. La fait lui-mône deux livres dans lesquels II donne l'Assuscitation de ses ouvreges, le tress où lis nei été companies, l'occasionqu'il cut de les évirs, et l'ordre que l'on doit tenir en le tress où lis nei d'écompanies, l'occasionqu'il cut de les évirs, et l'ordre que l'on doit tenir en les liant. Il moss apprend passi qu'une partie do la lant. Il moss apprend passi qu'une partie do incendir qui consume le temple de la pair à lonce, ou lité colonne sis et depler.

Parmi les ouvrages de Galien qui ne sont pas venus jusqu'à nous, mais dont il parle dans son livre de lè is propriis et dans celui de ordine legendi libros, on remarque;

Liber de Hippocratis anatomia.

Libri tres de anatomia Erasistrati.

Il y louoit l'anatomie d'Erasistrate\*, comme

Libri de sectione mortuorum. Libri duo de sectione vivorum.

Libri de iis quae Lyco ignota erant in ana-atome.

Compendium XX librorum anatomicorum Martiani.

Libri duo de anatomicis Lyci.

Quoique Galien eut en de son tems un grand parti à combattre, et que ces derniera siècles lui eussent suscité de puissons adversaires , l'estime qu'on a foite de lui a cepeodant prévalu sur le mépris, dont quelques uns l'ont chargé, L'équité demande qu'on sépare dans ses ouvrages et qu'il y a de bon d'avec ce qu'il y a de repréhensible : c'est sur cette règle que les modernes ont appuvé le jugement qu'ils ont porté de ses écrits. Les plus grandahommes de l'antiqueté en ont fait de même, si on leur passe quelques louanges outroes sur le mérite personnel de Galien, Athénée, son contemporain, marque la considération qu'il avoit pour lui, en l'introduisant dans son fes'in des philosophes, comme l'un des convives; il ne lui rend pas seulement un femoignage avantagenx sur le grand nombre de ses ouvrages, il ajoute que ce médecin ne le cède à personne sur l'élocution et la clarté. Eusebe ; qui a véca enriron cent sus après lui , dit que la vénération qu'on avoit pour Galien étoit sliée et avant , que plusiours le regardoient comme un dieu et lui rendoient même un culte religieux. Trallien lui donne le titre de très-divin. Oribasc , qui a suivi Eusebe de près et qui étoit lui-même médecin, temoigne l'estime qu'il avoit pour Galien, par les extraits qu'il a faits de ses ouvrages , et par les louanges qu'il lui donne. Actius et Paul ont pareillement copié Galien , particulièrement lo dernier. Etienne athémen a commenté un de ses livres. Avicenne, Averrhoës et les autres médecius arabes , qui ont tiré de Galien ce qu'ils ont de micux, font encore son éloge en divers endroits. Ce qu'il y a de vrai dans tout cela , c'est que Galien fui le médecin le plus expert de son tems; il a surpassé tous ses contemporains par sa science et par ses talens pour la saine critique : mais il ne faut point croire que ceux qui l'ont suivi n'aient rian fait pour la perfection de la médecine , c'est le jugement du docteur Freind.

### Editions grecques.

Venise, 1525, en cinq volumes in folio, par Alde et André Asulanus.

Bàle, 1538, cinq volumes in folio, par les soins de Jérôme Gemesacur, de l'imprimerie d'André Cratander, Jean Hervagins et Jean Bebelius. Cette édition est plus correcte que la précédente.

Editions latines.

Paris, chez Simon de Colines, 1536, în-folio. Lyon, chez Jean Frellon, 1554, în-folio. C'est la même que la précédente, mais plus

correcte, et arec des augmentations.

Bâle liez Jean Froben , 1542 , in folio ,

par les soins de Jerôme Gemusaeus. La même, Bale, 1549, 1550, in-folio, sept

volumes.

La même, Bâle, 1562, in-folio, a#c une préface de Conrad Gesner, dans sequelle il a parlé avec beaucoup de jugement de Galien, de ses ouvrages, et de ses différens traducteurs.

Venise, 1562, in-folio, avec les corrections de Jean-Baptiste Rasario.

Les Juntes ont donné à Venise dix éditions de Gallen inf-life v 1541, 2650, 1556, 1556, 1563, 1570, 1576, 1586, 1600, 1609, 1625. La neuvième et la dixième, car ces deux éditions ne different point, sont les meilleures et les plus correctes.

Venise, chez Jean Farraeus, 1541-45, sept volumes in B. avec les notes d'Augustin Ricci, médecin de Lucques.

Nous se comosissons qu'une sente adition de Galiers qui soit preque et lainte. On la doit sux soins de René Chartier, Paris, en treize tomes, comprès en neuf volunes is pécifoi. Les dix premières tomes parurent du vivant de ce médecin. Cet ouvrage contient nos seolement les écrits de Galiers, mais encore ceux d'Hippocrate et de quelques autreganciers.

Cette édition qu'on a tont vantée, et qui durantplus da 80 ans évoit tombée dans l'oubli, purmille de fiutes. L'édition grècque d'Hippocrate faire à Bile, et celle de Galica en la mêm ville, sou très-supérieures à celle de Chartier; il en est de même de la verson des écrits de Galica imprimée par les Juntes.

Il faut dire un mot de la médecine dans le siecle où vivoit Galien. Pour connoître l'état de cette science lorsque ce médecin parut, il faut se ressouvenir que toutes les sectes qui l'avoient divisce, subsistoient encore. Les méthodiques étoient sur-tont en grand crédit , 'et l'emportoient sur les dogmatiques qui ne s'accordoient gnère; les uns étant pour Hippocrate, les autres pour Erasistrate , les sutres pour Asclépiade , &c. Les empiriques étoient ceux que l'on considéroit le moins ; les éclectiques ne faisoient pas aussi grand bruit ; les épisyntlétiques et les pneumatiques suivoient à-per près la formne des sucthodiques, comme y sant attachés. Galien protesta bautement qu'il ne vouloit embrasser aucune secte, et traita d'esclaves tous cenx de son tems qui s'appeloient Hippocratiques , Praragordens, et qui ne choisissoient pas indistinctement ce qu'il y avoit de bon dans les écrita de tous les médecins. Là dessus, qui ne le croiroit eclectique ? Cependant Galien étoit pour Hippocrate préférablement à tout autre , ou plutot if ne suivoit que lui. C'étoit son auteur favori ; et unoique sa concision le rende quelquefois obscur en plusieurs endroits, il marque nne estime singulière pour sa doctrine, et il confesso qu'à l'exclusion de tout autre , il a posé les vrais fontemers de la médecine. Ainsi , loin de rien emprunter des autres sectes , ou de tenir entre clas un juste milien , il composa plusieurs livres pour combattre ce qu'on roit innové dans la médecase, et pour rétablir la théorie et la pratique d'Hippociale.

Plusieurs médecius avoient commenté les écrits de cet ancien avant que Galien parût; mais celinies pestendit que la plupart de ceux qui s'en étoieut métés, avoient mal réussi. Il entreprit donc d'expliquer Hippocrate et de suppléer de son propre fonds aux principes que se grand maître n'avoit fait qu'efficurer. Il mit sa doc rine ed vigueur , et travailla en même teus à redresser les novateurs qui, selon lui, s'étoient écartés de l'ancienne route. Mais la prit-il bien luimême, quand il prétendit avoir trouvé une méthode juste et raisonnée de traiter la médecine ! Selon lui , Hippocrate n'en avoit rien dit ; il se glorifie d'en itre l'auteur ; et c'étoit par cet endroit qu'il croyoit s'être acquis le plus de cousidération. C'est cependant par ce même endroit qu'il a porté un coup fatal aux progrès de la médecine, et qu'il est l'anfeur de cette révolution qui , de son tems , influx sur cette science. Les facultés , les qualités présentoient une théorie trop commode , pour qu'il ne s'attirat pas un grand nombre de sectateurs. On ne vit que trop de médecins embrasser ce système auquel ou doit attribuer la cause de la leuteur avec laquelle la médecine s'est perfectionnée.

L'anetomie s'étoit assez enrichie du tems de Galien ; lui-même a pu dissequer des corgs humains, mais il y a bien de l'apparence qu'il ne l'a fait que fort rarement, et peut-être asses imparfaitement. Presque toutes les dissections se faisoient alors sur les bêtes. Delà sont venues les méprises qui en imposèrent aux auntomistes successeurs de Galien , et qui subsistèrent tout le tems que le scrupule religieux, qui empêchoit de toucher et encore plus de mutiler les corps des morts, ôta les moyens de les rectifier. Goelicke a dit que la mort de Galien pouroit être regardée comme l'Poque de la décadence de l'an tomie. En effet , queile qu'ait été cette science du vivant ile ce médecin, ellene laissa pas de donner bien des connoissances relativement aux maladies : on n'en tira cependant point tout le parti qu'on étoit en droit d'en attendre ; car à force de raisonner et de disputer , on perdit de vue son objet, sans s'appercevoir qu'ou n'itancoit pas dans la cure des maux qu'on cherchoit å guérir.

On raffina esui benucouy sur la matière médie. Le su positive sirée sele qualibre permières, le chaud , le froid , le sec et l'humisile premières, le chaud , le froid , le sec et l'humisile farrat les médienness. On distribus dascanse de ces qualitées et médienness. On distribus dascanse de ces qualitées le medienness. On distribus dascanse de ces qualitées le leurs differ commendits plupart des mellemmes prévent. On me peut dasconserin qu'il w'ait fait voir en cela heraccop d'oppit et de appetid, un consideration de la matière médiente, il l'autre dans l'autre perfectionne la sanière médiente, il n'aitre pas persude de comolite une chose pui l'aitre dans l'aitre dans l'aitre dans l'aitre dans l'aitre dans l'aitre par persude de comolite une chose pui l'aitre dans ju l'aitre preduction june si de l'aitre production par l'aitre dans pui l'aitre preduction june si l'aitre preduction june si l'aitre preduction june si l'aitre preduction june si l'aitre preduction june de l'aitre dans l'ait

d'en convaincre les autres. Galien s'est fait illusion; en blamant sou maître Pélops d'avoir cherchi à tout expliquer, il est tombé dans le même déaut; tant il est naturel de no pas soir en soi les égar, mens qu'on apper, (oit dans les autres.

Quant à la chirurgie, on ne peut dissimulte qui celle avait de pounted plus lois et qu'elle avait de pounted plus lois et qu'elle avait de pounted plus lois et eux d'Hippocrate. Mais comme la coduite de Galin in minu aux celle de ses contresporains, Secerimus lui a reproche d'avoir ortarde la perfección de cet artiporte un par une praisque molle et timide, qui l'empê-cha nouvent de conseiller ou d'entreprendre les cures qui demandent l'opération de la main, (Gourn.)

GALIEN ( Veine de ) Voyez le Dictionnaire d'anatomie. ( M. MARON. )

GALLES. ( Mat. méd. ) On nomme gall-s en général les excroissances qui viennent surles arbres , les arbrisseaux ou les plantes, et qui sout toujours produites par la piquure des insectes. Les ichneumons et les cynigs sont les deux principaux genres d'insectes qui piquent les seuilles ou leurs pétioles, et qui après avoir soulevé l'épidernie de ces parties, déposent leurs ceafs dans leur tissu même. Le suc séreux ou propre s'extravase bientôt dans ces endroits piqués, et en gonfient les cellules où sont reufermés les œufs. offrent aux larves qui en fortent une nontriture convenable. Lorsqu'elles ont pris leur accroissement, elles sortent le plus souvent des galles , elles s'ensoncent en terre pour y rester sous la forme de chrysalides, et elles paro ssent ensuite, aprés quelques semaines ou quelques mois, en insectes ailés qui vont piquer de nouveau les mêmes arbres.

Voilà ce qu'il faut scavoir en matière médicale sur la production des galles ; ou trouvera tous les détails dans le dictionnaire des insectea.

Il y a trois espèces de galles qui ont été conseillées et employées en médecine.

La première est la noix de galle qui croît sur le chêne aux environs de Constantinople, Ne. C'est un Sawrne, d'Alep, d'Andrinople; Ne. C'est un astringent très-puissant; on l'a recommandé pour guérir les fiérres intermittences, rebelles, Ne. ( Vayez Noix de Galle.)

La seconde est la galle du rosier, comme sons le nom de bedeguar# On lui attribuoit autrelois de merveilleuses propriétés; on ne l'employe plus aujourd'hui. ( Poyce le mot Beneouan.)

La troisième est la sumeur songueuse qui se

Forme reve le haut de la tipe du clardea hômerrhidid I erentaid navensi de Limindas. On a eu de singulières idées aur les propriétés de certexecrisiasnes, Arpès l'avoir comparée à une homeur l'rade tuméfée, on a vu qu'en la portain dans sa poche, on gerissoit le benorroides a comparation propriétaid les demorroides a propriétait de la comparation de la propriétait de veu porte cette qu'en en anomer la plante qui porte cette qu'en et la fluir de la pluysique out déruit cette quine relation.

( M. FOURCROY)

GALLE-INSECTE, ( mat. med. )

On noume galleian-rice mistorie naturelle, en inectes qui se Enent sur les plants; y perdest plants mouvale-selormorganque, metrerel
dest plants mouvale-selormorganque, y metrerel
dest plants mouvale-selormorganque, y metrerel
desta anticulio sonaux benches destriere. Tels
sont sur trout les deux genres d'inactes hémiptères nommés chemis i tecchemille. Ce sont les
fenniers de deux inactes alles, qui se distinteres mouvales de peris chipertes, et qui après
avoir eté Roquisi se fixent et à vatuchent aux
melles. L'Oper de moto Canaxa se Cacasamisceles, qu'on employe dans plinietres preparinectes, qu'on employe dans plinietres prepartions pharmaceuriques. (M. Poucheror.)

GAN. (ccur min.)

C'est un village à une liene de Pau, où il y a deux sources minérales froides , l'une dite la broca , l'autre cumme sons le nom de la villée. T. Borden en parle dans ses essais sur les caux du Bearn, ( Toulouse 1748.) II les dit utiles pour les estomacs leuts et glaireux , contre les obstructions récentes , les plumatismes, les fières intermittentes rebelles. Il combat le préjugé qui les fait regarder comme efficaces dans le colcul des reins et de la vessie, &c. Il y a encore des travaux fuits sur ces caux per Bergeron, qui y annonce une aubstance grasse bitumineuse, une terre alchaline, un esprit volatil, un pen de sei de Guntert et de sel marin , plus de sel d'Epfon et de fer. Cette auglyse a besoin d'être refaite. (M. L'IACQUART.)

La gangràne constitue le trois cent quatorzième geure de la nosologie de Sauvages. C. genre fait partie du aeptième ordre (coch xion anomalac) de la dixième classe (cocheziae.)

Elle est comprise dans le septième cenre de Cullen (O. II. Phymasiae.) (M. Manon.)

GANGRENE. (Med. pratique.)

Il n'est pas rare de voir une inflammation dénôce r en gangrène, lorsqu'elle n's pu se ter-

mieer ni par la résolution, ni par la suppuration, Mais cu rivest pas, ce me semble u me raison sulfannte pour défuir, en général, la gangetien aun nouffication qui "voipe par la recommo d'autre causes que l'inflamnation, a moins qu'en ne reutille dire que le continuiera, l'antification y Petranglement, cettams poiners, la particlesion ou pourriture, la congésemblolle à celui de l'autre par la congésemblolle à celui de l'autramation; théorie pla la fillante que soile.

Je ne pense pas non plus que l'état des solides et des fluides d'une partie gangrenée ressemble à celui qui provient de la mort, sur-tout d'une mort violente, et qui n'est précédée d'aucune maladie. Je crois qu'il y a dons la gangrène une desorganisation intime dont le mode n'est pos encore connu, mais que l'on ne sauroit ré-voquer en doute. Il seroit plus facile, si je puis parter aiusi , de rendre à la vie un membro mort, que s'il étoit gangréné. Je prends ici le mot gangrène dans son acception la plus étendue. Car je regarde la distinction que l'on a établie entre la gangrène et le sphacele comme purement scholastique i on ne connolt suprès du lit des malades que la gengrene commençante, et la gangrène complette. Wan-Swieten dit avec grante raison que le siège de la première est particulièrement dans le pannicule graisseux , tandis que l'antre ( c'est-à-dire le apharele ) a lien forsque les muscles, les tendons, les ligamens, le périoste, éprouvent une mortification complette. Nous remaiquerons en pas-ant qu'Hipporrate s'est quelquefois servi du mot splacèle, pour désigner autre chose que la moit totale d'une partio du corps , puisqu'il parle du spla-cèle du cerveau , et qu'il dit que cette maladie n'est pas absolument mortelle , mais sculement que trés-peu en guérissent.

Il seroit airé de conclure de ce que l'on vient de lirs que la gargine del trojutes précie de lirs que la gargine del trojutes précie le splucéie. Cependant il peut arriver que la cause du mal ayant son origine à l'insériour d'un membre ; il m'arteque qu'an bont d'un certain un l'artérier y, cet-à-dire, je pansieule graisseux. C'est ce qu'on observe dans le spina contant et dans certaines maladies venériennes.

Les causes de la gangrène, selon Quesnay, sont au nombre de huit:

ie. La contusion. Elle brise les vaisseaux qui laissent alors épancher les fluides qu'ils come inient. Ces fluides ciant en stagnation, dépènément, et à leur tour ils corromput les solutions sont commes de tout le monde; ce sont les coups, les plairs, les functions, les fractures, les com-

prompts 1 et dans l'autre, plus le principe vital sera foible, mais il y aura d'espérance. Mais l'art a plus de ressources dans le premier cas que dans le second.

5°. La rapidité des progrès de la maladie. Il est évident que le médécin peut moins aisément dompter un mal dont l'activité ne laisse pas aux remédes le tems qui leur seroit nécessaire pour devenir efficaces.

6º. La comnoissance de la cause de la gangrène. Si, par exemple , une tameur skirreuse compine telleucent la veine-cave descendate, que la gangrène dans les extrémités inférieures dorse en étre l'effet ji eles then visible que le mal est sans remède , puissu'une pareille tumeur no peut être catirpée.

7°. La saison de l'année. Les grands froids et la grande chaleur sont très-contraires à la cure de la gangeine : l'hiver est particulièrement contraire à la gangeine chez les vieillards, et l'été à celle qui viennent à la auite de violentes inflammations , ou d'une dépravation des humeurs.

8º. La partie affectée. Il est évident quelle danger , dont la gangrène menace, dépend de la partie qui en est le niège. Elle est absolument mortelle, si elle attaque des organes de l'intérieur ; elle sera très-difficile à guérir , si le dedans de la bouche, les lèvres, les narines, les parties génitales en sont affectées. Le spincèle des extrémités et des parties tendineuses est mortel chez les vieillards , parce que les causes qui le produisent ne sont pas susceptibles de guérison ; que les parties gangrenées ne peuvent pas se séparer des parties saines, cette séparation dependant d'en mouvement vif des humeurs saines dans des vaisseaux encore flexibles ; qu'inutilement enfin extirperoit - on la partie affectée , puisque la mortification attaqueroit celle dont on l'anroit retranchée. La gangrène qui vient dans l'hydropisie , la phthisie et le scorbut , annonce une mort prochaine, parce que dans ces maladies l'épuisement et l'acrimonie des humeurs sont parvenus à leur derniere période. Un spliacele qui gagne les parties supérieures , et qui est accompagné d'insomnie , de délire, de syncopes, de rots, de hoqueta, de spasines, de douleurs, de sueurs froides, et d'assoupissement est un présage de mort.

Nous ne nous sommes ainsi étendus sur le prognostic de la gangrène, qu'afin que l'on put distinguer plus ausément les cas daya lesquels les remèdes seroient susceptibles de produire de bons effets.

Les indications générales dans toute espèce | Médecine. Tome VI.

de gangerhe sont ; 1°, de conserver et d'augmentre les forces par le moyen desquels doit se faire la éparation du mort d'avec le vif; 2°, d'ompécher la matière putride ou gangraneuse de passer dans le torrent de la circulation, et d'en chasser ce qui auroit pu s'y insinut; 3°, de remodier à la putréfaction déja commencée.

On conserve et on augmente les forces, en combitatual cause mêmede la gangrée. O'r, comme ces causes sont d'une natien trib-édifiérette, et par d'allieurs il fait avoir égarde même tunns, nos seulment à l'îge, su socc et au températion de la commente de l'îge, su socc et au températe d'airet et le aison il est érichen que les remêdes devient aussi vairer selon les indications. Amin la gangrée qui proviert du sochait demende un traccuent tani-secrotusique. Rec. Non restreme pois et de un un détail qui oux délitres articles. L'étyez leurantsator, Peraksaction y lémon, dec.

On empêche la matière putride ou gangreneuse de passer dans la circulation , tantôt en augmentant , s'il est nécessaire , les forces du malade ; tantôt en les diminuant, si elles sout excessivea au point de produire une crispation : l'un ou l'autre extrême pourroit retenir dans l'intétieur les humeurs qui doivent s'évacuer soit par la transpiration , soit par d'autres voies. On parvient encore à ce but en attirant la matière vera les parties extérieures , par des fomentations émollientes et anti-septiques , par des acarifications , par l'application des ventouses et des sangaues : tous ces divers moyens étant propres soit à ramollir , soit à ouvrir la peau gangrence et aride, qui , se durcissant comme un cuir sec . suffoque les parties vives qu'elle recouvre.

On corrige la patréfaction déja commencée. 10. Par les secours qui conviennent à la cause première de la gangrane.

as. Par ceas qui vopposent à se cause priochaire. Il lut evendre ic par cuiuse produise la stagation et la chaleur des fluides de la partie elificaté, et leur putribilité qui se communique biento ta sus tolides eux-mêmes. Nous n'entrecoapost dinaire de la des differens nopens que les praisients sont dans l'usage d'employer en pamonde ; et tous ne froiou d'allieurs que régleter ce qu'on trouvera dans l'article gangréne du production de l'acturgie. Nous nous bomons ici à présente les principes généraux qui doivent qui de mais l'application de ces moyens, qui autde chipspini et des stimulius approprise, pois la l'intérier, vos l'occous, just fir 2d et mème. quelquefois la saignée employée de bonne heure et souvent répétée : ils pourront réprimer une gangrène commençante, et la terminer boureusement par la diaphorèse.

Mais si les fluides sont déja putréfiés , et leurs parties les plus anbutes dissipées ; si les vaisseaux sont détraits : ces remèdes seront insuffisans ; les parties corrompnes ne redeviendront pas saines , et les parties voisines seront à leur tour détrnites successivement. Dans ce cas l'andiontion unique consiste à séparer la partie tombée en mortification d'avec les parties vives. Le mochanisme par lequel so fait cette séparation est celui de la suppuration. C'est donc ce travail de la nature que l'on doit exciter , principalement en scarifiant la partie putrénée , jusqu'à l'endroit on commence le vil. En effet, la sufforation des parties situées profondément étant alors diminuée , la gangrine lait plate à un abscés , par le moyen duquel la peau et la graisse gangrenée sont pour l'ordinaire séparées des parties vives qu'elles reconvrent. On fomentera nussi la partie où on n fait des incisions avec des liqueurs chaudes propres à résister à la putréfaction : et on attendaira l'escarre avec des émothens. On aura soiu de retrancher avec des pinces, ou des ciseaux, les parties amothes de l'escarre gargréneuse, qui se détachent et sont mortes et dissoutes. En'in on entretiendra perpétuellement sur la partie affectée des entaphames chauds . composés de aubitaures émollientes , diaphorétiques et anodymes. Les progrès de la gangnim étant décidiment arrètés, il est avantageux de ne pas multiplier les pansemens.

Lorsque par l'effet de ce traitement on voit l'escarre se contracter sur elle-mome, les endroits scarifies s'i-umecter, les bords sains se goufler, devenir ronges et suppurer, et la partie mortifiée être moins adhérente ; ce sont des aignes que la séparation se fait, que la gangrène est bornce, et que la partie sera hiemôt nette et purgée de tonte infection gangrenouse. Ce n'est plus alors , en quelque sorte , qu'un ulobre, of Al fant traiter par les moyens ordinaires , pour le réduire à l'état de plaie simple. Les topiques , counts d'après leurs propriétés comme adoucissans, amodyne, balsamiques, digestifs seront done indiqués. On proserira tout ce qui pourroit donner de la tension aux fibres , et on entretiendra la partie dans un état de repos, en évitart, aur-tout, comme nous l'avons dit, les pausemens trop repeies. ( Voyez ULCLEE ).

La gangrène occasionnée quelquefais par un froid excessif, ou plutôt dont on est alors menacé, exige dans son traitement regraines précutions, faute desquelles les unalides perdent infaithiblement les membres affectés, et même la

vie. Ces précautions consistent à les ramener par degrés insensibles à la chaleur naturelle. Pour cet effet, on place les membres gelés dans de la neige ou dans des linges trempés dans l'eau froide au degré le plus proclisin du froid glacant : on vost alors ces perties se couvrir d'une couche de glace qui semble être sortie de leur intérieur. Lorsque ce phénomène cesse d'avoir lieu par la réproduction de la chaleur animale, on augmente, toujours graduellement, cette chaleur, en enveloppant les membres de linges chauds, ou en placent le malade dans no lit bassiné, si l'imlividu tont entier a été saisi et engourdi par le froid. Onlui administre alors quelques cordiaux, et ou parvient ainsi, mais non pas tonjours avec un égal sucrès , à lui rendre le sentiment , et l'usage de ses membres. Il arrive quelquefois que, malpro la traitement le mieux cominit, les maladenon de plusieurs des extremités. Mais si on néglige les précautions convenables ; si , sur-tout , par un premier mouvement on approche les malades du feu , on qu'on les rechauffe de toute autre manière trop rapidement : on n le mab . henr de voir tuniter en gangrène ou sphacela les piede ou les mains toutes entières. Hippocrate rapporto ( de liquidorum usu cap. 1. ) que les pieds tombérent à un homme qui les avoit gelés, après qu'on lui ent versé dessus de l'eau chaufe. Une mort prompte peut même être l'effet d'une pareille précipitation. ( l'ey. SPRA-CELE. (M. MAHON, )

GANT (Hygiène.)

Partie II. Des choses improprement dites non unturelles.

Classe H. Applicatu.
Ordre I. Habillement.

Les gants sont des respects, de véterarns destinés discenter les maiss des injures de Datansphilor sus partes des grates contre l'Instear de production de la contre de l'action de l'Instear de d'alcand de days et son deighs i deputé ou les a d'animats passée en huite ou en mégie. Ces peux son celles de clamins, ditte de castor, the chèrre, de mouton, de chien , de cert, d'alian, c'ed ant c'et sinte, Ces d'entries sons d'alian, c'ed ant c'et sinte, Ces d'entries sons d'alian, c'ed ant c'et sinte, Ces d'entries sons d'animats de l'action d'alla de l'action de l'action de core en ce'e, en bine et en il, mais ils sont d'un sega conies commus.

On sait que l'usage des gants, pour l'hiver, peut garantir les mains des engelures, sur-tout chez les enfans, et qu'il ne faut pas permettre qu'ils en menquent, sur-tout dans les villes où lear peau delicate n'a pas été endurcie comme

e'lle des enfans de la campagne : on feroit trèsbien de sen servir aussi Pété; comme nous Pavons dit plus haut, en ayant soin d'en prendre de peau fine ou de fil. (M. Macquart.)

GANTELÉE et GANTELET ( Hygiène. ) (mat. mèd. )

Campanula vulgatior, foliis urticae, major et asperior. C. B. P. 94. Tounnerous inst. r.i herb. 109,

On cultive cette plante dans quelques jardins potagera, à cume de sa racine qui peut tenir lieu de lisraiponce dans les salades, au commencement du printems.

On assure aussi que sa décoction est utile dans le commencement des inflammations de gorge. GARANCES, (les)

Rubia Tinctorum L. Rubia Peragrine. L. (mat. med.)

La première espèce est celle dont on use ordinairement en médecine, en se boroant à la racine qui est cylindrique, de la grosseur d'une plume d'oie, rampante, noueuse et au-lehors d'un rouge pâle. Cette racine mérite des considérations particulières anivant qu'elle est plus ou moins récente. Son parenchime lorsqu'elle est jeune est de couleur de sang ; sa partie corticale est charnne, fragile et se sépare aisément du reste; au centre on y trouve une fibre tenace qui contient de la moelle ; si on y fait une fection transversale, on remarque un centre médullaire ovale, parsemé de petita points et environné d'un anucau concentrique , mince , opaque et moins colore que la partie corticale. Lorsque la racine appartient à une plante ancienne ou plus avancée en âge, la partie corticale est moins charnue, plus fragile, se répare facilement et offre deux tuniques ; l'extérieure est d'un rouge dus fonce que l'intérieure, elle est aussi moins ligneuse ; la fibre longitudinale et centrale est jaunâtre et offre peu de moëlle. Si on la conpe transversalement, on y voit un centre médul-luire rond et entouré d'une partie ligneuse plus large. Dans les racines qu'on conserve depuis longtems, la mocile est noirâtre, ou entièrement détruite, ensorte que ces racines semblent percées longitudinalement vers le centre.

La racine récente de Garance, contusca peu d'odeur; as axeur est amère, l'égèrement styptique, est désagréable; elle est un peu tenace à la masiteation et commanique une couleur rouge à la sulve. Lorsque la racine est dessechée, elle n une odeur plus forte, aur-tout lorsqu'elle est réduite en petits fregmens.

Li gutune est culvive lara plusiones endories el Plasies, de l'Espaper, de l'Angleterre, de la France, c'e Plasie, c'e la Plasie e, de la Plasie e l'Angletere, de la France, c'e Plasie, c'e la Plasie e, de la Plasie e l'Angleter et la fontiure. On outer de la grance et sus catures. Paris 1959, Le med sur la garance et sus catures. Paris 1959, Le mediationais che commerce tonne II. The elizactionis haites e de rabbis noveroura que l'Al. Sainment de la commerce done II. The elizactionis haites e de rabbis noveroura que l'Al. Sainment de la commerce done II. The elizactionis haites e de rabbis noveroura que l'Al. Sainment de l'archaet en la commerce de la la major chamique. Paris que dome un racie dans l'analy chamiques, que que dome un racie dans l'analy chamiques, leur en fait prendre avec des allivera. 5% les mas que que l'archaet en l'archaet en l'archaet en l'archaet en palacier.

Principes que donne la racine de garance per l'unalyse chymique.

Ontrouve diverses opinions dans les auteurs sur les principes constitutifs de la racine de garance; Voyez Lemery truite des thognes fimples ; Hermann Cynos, mat med.; Carilleuser fundamenta mat. med. &c. Comme les résultats de l'expérience de cas auteurs paroissent un peu vagues je crois ne point devoir m'y arrêter et je passe à l'examen chimique qu'a fait du même vigetal M. Steinmeyer dans une dissertation que j'ai dejà citée sur la garance. La différence qu'il peut y avoir entre la racine récente et celle qui est ancienne méritoit d'être remarqu'e et c'est une attention qui n'a point échappé à cet auteur. Il a observé donc que sur une ouce de racinea anciennes de garance , traitirs avec l'eau , on obtenoit denie-once et quatre scrupules d'un extrait d'une confent foncée, et qu'en soumettant de nouveau les mêmes racines à l'action d'un spiritueux, ou en obtenoit encore neuf grains d'un extrait plus noisâtre et d'une saveur plus austere. Le résidu après cette action successive de l'eau et d'un spiritueux pesoit deux gros et un scrupule. Le même auteur en prenant ensuite une once do racinea récemment déssechées en a obtenu deux gros et cinquante grains d'un extrait spiritueux et par une opération subsecutive deux gros d'extrait aqueux. Le résidu pesoit deux gros et demi-Il faut remarquer que les procédés pour obtenir les extraits étoient conformes à la méthode du comte de la Garaye perfectionnée par M. Geoffroy et décrite dans les mémoires de l'académie des sciences année 1738.

L'auteur a ensuite réduit ces extraits en cendres qu'il a lessiées pour en obtenir le sel alkali. Cette lessire qui sout que-ligerie savera ilkaline a été évaporée jusqu'à pelliculie et placée dans un lieu tempéré, et comune ce moyer air alouné autre résisaux, ou a poussé l'evaporation jusqu'à siccié et c'est nisi qu'on a obtenut cing grains d'alkali de potasse. Pour s'assurer si on ne pourroit pas retirer du sel essentiel des racines de garance, il en a mis demi livre au pressoir et s'est procuré ainsi quatre onces de suc exprimé quistraité suivant les procédés ordinaires, a donné deux grains et deni de sel essentiel.

Suirant Bergius (mat. mod. e regas vegetals. &C. Hufsianis der seniens récente de gourace, préparée à l'este froide, est d'un rouge de ling; préparée à l'este froide, est d'un rouge de ling; leur est plus foncée; elle est plus d'un rouge de d'écarlate borqu'on la tire des Jeunes rejetons, c'écarlate borqu'on la tire des Jeunes rejetons, cette ligneur vers peu lorqu'on y éprone à le se vinit de la seu de citon quis éprone à le ser l'este de l'este de l'este de l'este de leur de l'este de l'este de l'este de l'este de leur de l'este de l'este de l'este de l'este de potses , la Couleur rouge devient plus foncée; potses , la Couleur rouge devient plus foncée; la solution d'alun ny change ries; le vitroi de mars lus donne une couleur noistire. L'influon mar lus donne une couleur noistire. L'influon des ractives séches thifties peu de l'autre. La rouge. L'extrait des racines récentes teint en rouge. L'extrait des racines récentes teint en rouge.

Effets de la racine de garance sur le corps des animaux à qui on en fait piendro avec des alimens.

Il y a une certaine diversité d'opioions parmi les auteurs sur les parties des animaux que la racine de garance a la propriété de teindre en ronge ; car on a voulu non sculement l'étendre aux os , mais encore à d'antres parties solides. C'est ainsi que Bohomer dans une dissertation latine qui a para à Leipsic en 1751. ( Radicis rubiae tinctorum effectus in corp. animal.) prétend que la sérosité et la graisse des articulations de même que la bile des cochons qu'en nontrit avec cette mome racine prennent une couleur rouge, ensurte qu'on peut s'en servir pour écrire et peindre. La synovie suivant le même auteur avoit pris une couleur moyenne entre celle de la sérosité et celle de la bile. Certsins anteurs assurent que le périeste, les ligamens et les cartillages des os ne reçoivent aucun changement dens leur couleur, par l'usage intérieur de la racine de garance; d'antres prétendent le contraire et sontiennent que les os , les dents , les cartillages , le bec , les ougles et les plumes des oiseaux qu'on a nourris avec la racine de garance se trignent en rouge. C'est pour faire disparoltie ees contradictions que M. Steinmeyer a fait de nouvelles experiences qui paroissent porter un grand caractère d'exactitude, et dont les résultats méritent d'être connus.

Expérience I. Cet anteur fit prendre à un pi geon àgé de denx ans un gros de racines pulvérisées de garance réduites en forme de bol, et il continue ainsi pendant quatorre jours ; l'ayant ensuite tué et mis les os à nud , il remarque à leur surface des taches d'un rouge d'écarlat; les os du crase et les condyles des êxtrémités soit supérieures soit inférieures présentoient surtout cette couleur. Les ligamens au contraire, le periote, les cardiages, le bec, les ongles et les plumes conservoient leur couleur naturelle; les excremens évoient d'une couleur brune.

Espériènce II. N. Stinnseyer nourrit pendant ing deux jours un pigeoneau qui poussoit à prince ses plumes, avec des bols préparés avec la soble préparés avec la conscis de garance en poude à la deux de l'un gras réduit an deraier degré le maigreur il tot obligée de lafre tuer. Tous les ous et rouvirent avoir pris une lelle couleur d'écrafate; mais ni lée gauge de l'autre que configurate, ai le proche de parte l'autre d'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la configurate, ai le corrilage, ni le prototte ne parte La be déturé de san epiderme partit, il est vais une trouge, mais tien mons que le tour les vais que terrouge, mais tien mons que le tour le vais que terrouge, mais tien mons que le tour le vais que terrouge, mais tien mons que le tien de la vais que terrouge, mais tien mons que le tien de la vais que terrouge, mais tien mons que tes de la vais que le vais que la vais q

Expérience III. Un poulet d'environ exptamains agui on sei fincture une extremité inferieure, fil toumis à l'expérience comme les desse finction de la comme le comme de la comme de la comme de la comme le la comme de suimans qui onte de la transportation de suimans qui outre de la transportation de suimans qui outre de la transportation de la partici de la bande qu'à une sonte d'exadellem de la partic de la bande qu'à une sonte d'exadellem de la partic

Experience IV. Un piegen figi au moins de sept aus filts nouri pendate tina genantieux d'un gros de racine de gerance par Jour, en veillant que per la companya de la repetit point cette dont autres aima de la companya de la companya aimanya simi figio. Sa fante é Violt noureme taux autres aima figi. Sa fante é Violt noureme taux autres aimans para que de la constitución la paraverta moia rouge, que dem las exas prévidens, unas los cartiliques de la tractice artire autres de la constitución de la constitución de la paraverta finantie de la constitución de la constitución

M. Bergius dans sa mstière médicale rapporte d'autres expériences qui méritent d'être consues. Il a consaté lyus l'usage internée de la garance teint unos-sulvauent l'urine en rouge, unus estonce le lait, Jong, a fait prendre en use sa le fois une denire livre de cette racine à une vache qui n'avoit re n'uris depuis al, lavoit point estrore changes mais en la leures après, il avoit point estrore changes mais pendant le 12 a beutes unitante il avoit l'urine prendre de l'urine de l

contracté une couleur rouge très- marquée. Une autre vache prit de la racine de garance après avoirjeuné pendant doure heures, et ce ne fits que 36 heures après que le lait fut coloré en rouge; pendaut les 8 jours qui succédèrent à l'usage de la garance le lait continua d'être rouge.

L'expérience faite par M. Bergius aux en posite mérite d'étre come ; il fit preudre prediant quatre senaites de la retice de gardine prediant quatre senaites de la retice de gardine ; con ingo et de mil per pur , en servir qu'il line en fit prendre en tout environ six oucces. Le poulte deviant très-maigre et preits une que son bec de constant de la constant de la constant de la comme de la constant de la constant de la constant farme et retire blanche. Aux entrana que son bec et constant de la constant de la constant de la farme et retire blanche. Aux entrana (1) și tous les content d'une blanche de la constant (1) și tous les content d'une blanche de la constant (1) și tous les content d'une blanche que de la constant para de carte de la constant de la cartilagea. La carte de positi de l'aux envouvement de la cartilagea. La carte de positi de l'aux envouvement de la cartilagea. La carte de positi de l'aux envouvement de la cartilagea. La cartilagea de carte de positi de l'aux envouvement de la cartilagea. La cartilagea de la

Usage qu'on paut faire de la racine de garance contre certaines maladies.

Galies, Dioscorile et d'autres autrusandres avoient attibué des qualitàs sprittures et décobrtussets à la racine de gourne. Buchner dans antaire médicules de manier médicules des autres de la confession de l'unispe chimique qui apprend qu'elle consiet une gouge résine, no porrori loi attibure la proprieté de résoudre et flusique touteure de l'autres de

(1) II y a plan de deux highes que le bassal à fictionarie à propriét qu'à la fir découvrie à propriét qu'à la fir découvrie aver le vinnée le no en rouge. Missilant general, ent. 2) avait deux qu'en propriét qu'à la Cartine de la contra del la contra

maladies de la peau , l'hypocondrie , l'hysterie , la sciatique; &c. car de bonne foi quand on jette un comp d'œil sévère sur cette suite d'assertions avancées sur des sondemens vagues et nullement appuyées sur des expériences directes et bien constatées, on est ramené à un état de doute et de sceptisisme, et on ne peut que desirer de voir de nouvelles observations faites avec executude sur les propriétés médicamenteuses de la racine de garance. La propriété non contesée qu'alle a de teindre les os en rouge suffit-elle pour la faire regarder comme propre à remédier aux maladies de ces parties. Je n'oserois encore le décider : car les os eux-mêmes qui ont été rougis par l'usage intérieur de la garance paroissent plus fragiles que d'autres, suivant Duhameljet le cal qui s'étoit formé après la fracture du femur des pigeons nour ris de gar nec étoit plus spongieux, plus ample et plus inogal que lorsque d'autres pigeons nourris dans le même tems d'une autre manière étoient soumis aux mêmes expériences. Mais encore d'un autre côté Bohemer en Allemagne et Bazannus en Italie assurent que les os teints en ronce par l'issige de la garance ne sont nullement alterés pour la conformation ni la texture,

Je ne dois point omettre quelques faite qui paroissent plus concluans que les autres. On trouve dans les observations de médecine publices à Berlin en 1772 que M. Marx a donné avec succès la décoction de la racine de garance contre la toux chronique, la jaunisse et le vomissement en en faisant prendre aux maladespendent plusieura semaines et même des mois entiers. Schulzius dit anssi avoir donné la décoction de la même racine avec une suffisante quantité de réglise et un peu de semence d'anis pendant 'vingt ou trente jours contre les rougeurs et les boutons de la face, et avoir ainsi guéri ces affections de la peau. La dose étoit de quatre onces deux fois le jour. C'est par le même remède que M. Cosnier médrein de l'aris atteste avoir gueri une jeune fille de ce qu'on appele croute de lait.

GARANCE BRILLANTE : rubia lucida.

GARANCE A FEUILLES ÉTROITES : rebia angus ti-folia.

GARANCE À PEUILLES EN CORUR , rubia cordi

On trouve la description de ces trois espèces de garance" dans la sonographie pour servir de l'histoire naturelle et botanique de la famille des plantes étalière par M. Willemet; ouvrage ouvnomé par Pacadémie des sciences, arts et belles lettres de Lyon. Mais ces espèces de garance su conte tilles que pour la teinture, et on n'a

point d'observations particulières à faire sur leurs | mages en médecine. (M. Pinez.)

GARDO (Nimo DEL) de Florener, denis file de Atmans del Garbo, celleller medicin et chirurajen qui na migligen hien pour le pouscer dans 
se rudus. Il in sui nour Thadde de Florenec, 
se rudus. Il in sui nour Thadde de Florenec, 
que que que que le regarde dans la suite comme un 
des premiers médicine di Italia. Ce flat à na reputation qu'il dut la place-le professeur à Bologner, 
et a mandrer qu'il cont dampée ne explaquous 
les ouvrages de Golin et d'Aricenne les mèries 
som d'Exparison, il memut à Florence la 30 
et a mandre qu'il cont dampée ne explaquous 
tes ouvrages de Golin et d'Aricenne les mèries 
som d'Exparison, il memut à Florence la 30 
est disciples avaient recenit une au décent 
a limpine les suites et al.

Enarratio cantionis Guidonis de cavalcantibus, de notura et motu amoris. Venetiis, in-fol.

Chirurgio. Tractatus de ponderibus et mensuris, necnon de emplastris et un guentis. Ferrariae, 1485, in-4. Venetiis, 1536, in-folio.

Recollectiones in Hippoconiem de notura fortus. Venetiis, 1502, in folio, avec d'autres traités.

Super IV fen primi Avicennae praeclorissima commentaria, quue cilinciduorium totius praeticae generalis medicinolis scientiae nuncupantur. Venetiis, 1514, in-folio.

Expositio super canones generales de virtutibus medicamentorum simplicium secundi canonis Avicennoe, ibidem, 1514, in-folio, avec le précédent.

De cana et prandio epistolo. Romae, 1545, in folio, avec les ouvrages d'André Turinus.

Il est assec auprenant que Pocciontí qui sfaitle catalogue des écrivains de Florence, ait dit si peu de choses de D'asse del Corbo, dont quantité d'unteurs, et entre suives Pédorque, ont parlé vace clogaçõe medecin eu un fils, nomné Thomas, qui exerça vers 350 la même profession à Florence, aa patrie, et qui hisas des ouveges dans lesquels ou reconnoit parfuitement le gold de tons suick. Tels sout:

Expositio super capitulo de generațione embryonis, tertii canonis, fen XXV Avicennac. Venetiis, 1502, ii-9610, avec le traité de son père sur la même matière.

Summa médicinalis, cui accedunt tractatus duo : I, De restauratione humidi radicalis. II, Dereductione medicinarum ad actum. Venetits, 1521, in-folio, Lugdimi, 1529, in-folio.

Consiglia contro lo pestilentio. Venise, 1576, in-8, avec d'autres ouvrages sur la peste.

Commentaria in librum Galeni de febrium differentiis. Parisiis , in 4. (Extr. d'El.) (Goulin.)

GARDE-MANGER,

Partie III. de l'Ej giène générale.

Classe II. Hygidne privée.

Ordre II. Principes généraux de régime. .

Section I. Usage des choses de la troisième classe.

On donne le nom de garde-manger à une petite pièce disposée dans une cuis me, pour serrer la viande, le gibier, la rollelle, le poisson et la desserte de la table.

Ce lieu doit être sec, muni de boisseries, tables, armoires et tablettes, pour disposer facilement les objets qu'on veut resserrer. Il dost être arrangé de masière que peudant, l'hier i puisse être échauffé par la cheminée de la cuisse, par un poêle; et que prodant l'été, en ouvrant les crousées, il puisse être sisdament rafraichi par un grand courant d'air.

On danse la nom de gorge-monger à de pretites espèces d'armoires dont les panneaux sont faits arec une toile en fil tris-tié, ou avec une espèce de gaze pour permettre à l'uir de a'y renouveller faciliement, ain que les alinens qu'on y conserre soient moins expors à se gâter, et t pour emighère encor les montles et le sait tres insectes d'y pénétres et d'y allèr déposer leurs ceuf et leuro enfares.

Les grands et petits gardes - manger doivent

étre teins avec le plus graude proprété pour que les alimens qui son flacér se grafesi le plus long-tent passimer son doit les lares de trans, en long-tent passimer son doit les lares de trans, en Les vandrs qui sont long-tens grafice j, a côté de celles qui sont fricliere, sont dans le cas do l'innegêter se desirere benzone plus promplement s'i finut encore, dans de grandes falleures, ment s'i finut encore, dans de grandes falleures, et le case de la contra de la fournée pour envir noine à redoutes jes de la fournée pour envir noine à redoutes jes de la fournée pour envir noine à redoutes jes de les fournées pour envir noine à redoutes jes de la fournée pour envir noine à redoutes jes

GARDEROBE. ( Mat. med. )

La plante à laquelle on a donné un nom si

băroque est la même que la Santoline. On la désigne aussi sous la dénomination de petit Cyprès (Voyce Santoline.)
(M. Mahon.)

GARDIN, (Louis DU) méderin du disception siècle, consu sou le nom d'éductaine, étoit de Valenciennes. Il ensigna pendant ringitain an dans les écoles de la faculté de Doury, dont il éoni doctour; il composa plusieurs oeutres cout qu'il d'envis contre l'Annua Eirass sur le tens de l'animation du festus; question muite, si souvent traitée par les médecus du deroier zécle si jenuis résalus, parce que l'impositabilisté ou soile, dont la nature couvre ses pointabilisté ou soile, dont la nature couvre ses aité des physiciens. Voic i les titus que portent les ouvrages de du Gardin s

Alexiloimos, sive, de pestis natura, cousis, signis, prognosticis et curatione Epitome. Duaci, 1617, in-8, 1631, in-12.

De animetione feetls quaestio in 19th ostenditur quod anima rotionalis antè orgonisotionem non infundatur. Ibidem, 1623, in 8.

Manuductio ad omnes medicinas partes, seu,

Institutiones Medicinae. Duaci, 1626, in-8.

Manuductio ad pathologiam, sive, In titutionum Medicinus pars oltera. Ibidem, 1626, in-8.

Duaci, 1629, in-8.

Medicamento purgantia simplicia et composita , selecta , usitoto et sufficientio. Remedium erroris in poneteribus medicis. Ibidem , 1631 , in-12.

Circumstontiae et tempora de voriis venis pleusitédis ratione secaudie, inter varios medicinue proceres litem dirimentia. Duaci. 1623, in-4.

Institationum medicinae liber tertius, sive, subsidiaris medicina. Ibiden, 1638, ia-4. Cest aux soins de Jeques Briffant, médecin de Donay, qu'on deit cet ouvrage; il le fit imprimer agres sa mort de l'auteur.

· (Extr. d'EL ) (Goulin.)

GARENCIERES, (Théophile DE) docteur en médreine de la faculté de Coën, étoit de Paris. Il prit ura degrés avant l'âge de impt am, et pa as consule en Appleterre, on il aljura la religion catiolique dans Lupelle il doit né, et ar fit aggréger à l'université d'Oxford le 10 murs 1657. Après son aggrégation, il se rendit à Loudres oft I für médicine de Pumbasmdour de Prances mais synd réponse du mercade fortune, Il mourul dans cette ville accablé de misère et de paurreté. Céoit cependant un homme suraut, ainsi que le pronvent ses ouvragges. Ils consistent de la mitre de consistent de la contraction de la mitre de consistent per la consistent de la mitre de consistent de la consistent de la mitre de consistent de la consistent de la consistent de la consistent de la concession de la consistent de la consistent de la concession de la consistent de la contraction de la contraction de la consistent de la contraction de la contraction de la contraction de la conlection de la contraction de la contraction de la conlection de la contraction de la conlection de la con-

(Extr. d'El. ) (Goulin. )

GARENGEOT (René Croissant DE) de Vitré dans la Haute-Bretagne , naquit le 30 juillet 1688 d'un chirurgien de cette petite ville , qui eut quelque soin de son éducation, et qui lui apprit les premiers élémens de son art. Il travailla pendant eing ans dans l'hôpital d'Angers, et dans les grands hôpitaux de la morine en Bretagne ; ensuite il fit deux campagnes sur mer , il vint à Paris , en 1711. Peu aidé de la fortune . il se logea chez un chirurgien , pour lors toléré par la faculté, et qui , à la faveur de cette immunité, s'occupoit des menus détails de la chirurgie et de la barberie. Une résidence de six années de suite dans les écoles de médecine le mit à même de profiter des instructions familières du cú.èbre Winslow, mais sans négliger celles des chirurgieus qui avoient le plus de réputation. Le voisinage de l'Hôtel-Dieu le rendit assidu auprès de M. ries de son successeur Thibaut, et il profits encore des Inmières que répandoient la théorie savante de l'un, et la pratique immense de l'autre. Dans la villa, il s'étoit attaché à un chirurgien très-distingué dans son tems, qui fat efface par un autre bien supérieur; Arnaud est le premier , Petit le second.

Garengeos fut aussi très-assidu à suivre les

En 1725, Garra por la meça la multire day.

In communat de S. Côme, Aloret chal, pour tors

an métic déporrer de fortune, et c'est à saginérmis que Gora poer dus son établissement,

Culvic a vius l'apiné un secret çar tries loin

de se taire, par une lausse loute, sur le beix
tiat que la modestie de Marcétal quardit soulu
cacher à toute la terre, il dedus la traité des

portesions à ce c'élites chiurgiers, pour soir

la préfice et l'épitre dédictaire de la reconde

édition de cet ouvage.)

Aggrégé à la compagnie des maltres de Paris, Gorengeot fut en état de se montrer au public. Il fit un cours d'anatomie aux écoles de médecino, et il y vérifia avec beaucoup de sagacié les découvertes de Winstow qui a donné une si exacte topographie du corps hussin. En 1928, il sortit de cet état obseur où il avoit vécu jusques-là, que moins a Paris. Son nous consur dans les pays étrangers lui procura l'entrée de la société royale de Londres. Il fut nommé démonstrateur royal aux écoles de chirurgie Affaerad qui étôtoi rétrié, et ensuite pour le cours des opérations, lorsque Monard passa à celui des principes, par la retraite de Petit.

Lors de l'établissement de la société scadémique sous la protection du roi en 1731, Garengeor fut choisi pour remplir l'office de commissaire pour les extraits, qu'il conserva jusqu'en 1742. Mais il ne se borna point à cette fonction; les deux premiers tomes des mémoires de l'académie sont enrichia des observations qu'il communique à sa compagnie. En 1742, il succeda à Terryer dans la place de chirurgien-major du régiment du roi , infanterie. Il l'avoit suivi pendant quinza ans , lorsque balancé entre la crainte de ne ponvoir plus sontenir les fatigues de la guerre, et le desir de faire encore quelques campagnes, il parnt avoir envie de se retirer. De Guerchy , son colonel , y consentit à la condition que Garengeot se choisiroit lui-même un successeur d'un certain âge, d'un jugement mûr, qui cût une bonne main, sur-tout très-entendu dans le traitement des plaies d'armes à fen ; en un mot , aussi habile que lui s'il se pouvoit. La campagne approchoit et il falloit se décider. Garengeot vint un jour chez le colonel pour lui présenter un chirurgien précisément tel qu'il le soubaitoit. Le colonel demanda à le voir , c'est moi , lui dit Garengeot. Il n'osa pas lui reprocher qu'il oublioit une condition essentielle au marché, et qu'il lui manquoit l'art de se rajeunir. Garengeot reprit ses fonctions, dont il étoit occupé avec le même · zele qu'auparavant , lorsqu'une attaque d'apoplexie l'enleva à Cologne le 10 décembre 1759, agé de soixante-onze aus.

Ce Chirurgian doit plus solide que brillant; et quanti disacrotic sur les matéries de, l'art, on lui rouve tie fonde d'Ma homme tré-internation de l'accession que Afonand en a jugi-dans la Certinian que Afonand en a jugi-dans la deserva de la comparcia de de quelques autres. Je gaste maintenant à la notice des ourrages de Garaggeor. Tout te monde comoit la desmugation qui avoit d'écution de la comparcia de l'accession de la comparcia del la que tout recusa las different tantal qual de la que de la comparcia del della que tout recusa las different tantal qual de la comparcia del la que tout recusa las different tantal qual de la comparcia del la que tout recusa las different tantal qual de la comparcia del la que toute de la comparcia del la que toute de la comparcia del la que de la comparcia del la que de la comparcia del la comparcia del la que del la comparcia del la que del la comparcia del la que del la q

Traite des opérations de Chirargie. Paris, | kausen, médecin de M 1720. Ibidem, 1731 et 1749, trois volumes | Berlin, 1733, in-80-

in-12, avec figures. En anglois, Londres, 1723; in-8°. En allemand, Berlin 1733, in-8°.

La première délation parut, commo on le voit, avant la maitres de l'auteur et comme il n'étois pout encore en ésat d'endoctriente les autres par limitente, il jest borné à jointe neu rédiente. Le président de la comme de l'entre de l'entre

Traité des instrumens de Chirurgie. Paris et la Haye, 1723, in-12. Paris, 1727, deux volumes in-12, avec figures. cu allemand, Berlin 1729, in-8°.

Cett un des moies mararis ouvrages que Gergorot au bublis ; do moie me description succinité et sacc asactrées intrinuers de chierque une lettre autorité et de la commande de chierque une lettre autorité en de la commande del commande de la commande del la commande del la commande del la commande del la commande de la commande de la commande de la commande de la commande del la commande

Myotomie humaine et canine, ou la manière de disséquer les muscles de l'homme et des chiens, suivie d'une myologie ou Histoire abrégée des muscles. Paris, 1724, 1728, 1750, deux volumes in-12.

Ce traité est beucoup augmenté dans la dernière édition, qui est plus correcte que les deux précédentes. Ca fint sur elles que Melérid que la myotonie du Garagecet étoit le plus marvais de ses ouvrages. D'autour devoit cependant avoit beuncoup de comosissance en anatonie; cur, suivant Morand, on le vopoit sans cesse dans les amphifortures, dans les écoles, o ail étoit devenu, pour ainai dire, le prosecteur baant.

Splanchnologie, ou Traité d'anatomie concernant les viceères. Paris, 1728, 1739, in 12, Paris, 1742, deux volumes in 12, avec figures gravées sur l'original fait à la plume par Stockausen, médecin de Magdebaurg. En allemand, Berlin. 1733. in 80.

Il v a de bonnes choses dans ce traué : mais les meilleures appartiennent aux célèbres Winslow et Morgogni. On trouve à la fin de cet ouege une Dissertation sur l'origine de la chirurgio et de la medecino , sur l'union de la médecine à la chiru gie, et sur le partage de cas deux schnees. C'est à l'occasion de cet écrit que Morand dit que Garengeot fut un des plus ardens defenseurs des droits de la chirurgie. Suivant Portal , il y paroit potri d'orgueil et de vanité. Enthonsiaste du corps de chirurgie, il tache de rapporter aux chirurgieus les plusbrillaptes découvertes de la medecine ; il oublie ainsi tontes les obligations qu'il a lui-même à Du Verney, à Winslow, à Morgagni et à tant d'autres. En un mot , il s'o-time trop et n'estime point assez les médecins , à qui il arrache les découverres les plus importantes , pour les donner à ceux de son ordre. Il refuse, par exemple, à Harvée celle de la circulation du sang , qu'il attribue à Rueff , chirurgien suisse.

L'opération de la taille par l'appareil latéral corrigée de tous ses défauts. Paris , 1730 ;

Garagon (toli à l'affin de nontre les aouveantée de l'Art, annis à démangaison d'unprimer ne lui laisoit pas toujours le tens de les appoindeir. Ce pent courrage semble avoir été fait que pour informer le public que Perchet, depus prenier chirrupie du rou d'Espagne, aidé de ses conseils, avoit essayécle faire cotte opération : mais Marcad, qui revesoit l'Angletere, étoit occupé dans le mêmo tems à la faire revire au France.

Jamais auteur n'a été plus teurmenté par la critique, que Garengroi. Ou parle ainsi de son traité des opérations de chirurgie, dans un livre qui a pam sous le titre de Bibliographie médicinale rationnée.

« Oue le fonds de cet ouvrage soit tout d'emprunt, ou qu'il soit entièrement du compila-» teur qui mérite, à raison des peines qu'il a » prises , et de l'industrie qu'il a fait paroftre a dans le tour qu'il donne aux choses , le nom » d'autenr, il importe peu à ceux qui veulent » s'instruire de la manière de faire adroisement » les opérations chirurgicales, ou qui cherchent » à connoltre la manière dont on les fait. Des » qu'un jeune médecin sait se préserver de l'in-» fection de l'esprit de querelle, qui règne » presque par-tout dans cet ouvrage, il doit le » lire et il est assez instructif. Il présente quel-» quefois des faits qu'on ne trouve point ailleurs. » Il est vrai pourtant que la grande crédulité de n Garengeot et que son amour pour le merveil-» leux doivent nous tenir en garde contre ses Médecine. Tome VI.

a rapporter il parcht pencher à autoricer indelleremment les fables et la vérité. On peut se plainde aussi de Puscactitude le bueu des aplanches où l'autour a voulu représeu er les a attitudes des opérations et quelquefois le a style est fort au-dessous de la simplicité. »

Cette citique Nest jon la seule que Garregorat it sessuré. Findi purint de la prencentiva è l'acticle d'Albuccit, è dans son histoire de la médicaire, consura l'explicition que le chirurgien de l'aris avoit, donnée de la cause de la companion de l'aris avoit donnée de la cause de l'acticle de l'aris avoit donnée de la cause de la companion de l'aris avoit de la companion de l'affaire par une réponse où il traite un peu tropprenent ou re-procestable adversaire. Un anosque se crit diligié de venger la mémoro de prement ou re-procestable adversaire. Un anosque se crit diligié de venger la mémoro de le tone l. , article XXIV de la radoction finacue, sous ce tire : Remayeur au la politicus come, sous ce tire : Remayeur au la politicus larguell. Lavrent d'la resiption d la némoire de docteur Friend.

Le traité iles opérations reçut plusienrs autres atteintes. L'histoire d'un nez arraché, appliqué et repris ; les cures d'autrui , dont il parle comme si eiles lui appartenoient ; de vives excursions contre les élèves de Mery , d'Arnaud et de Thibaut, qui étoient encore attachés à l'usage des tentes dans le punsement des hernies operées , lui suscitérent des censures amères. Mais aucun de ses ouvrages ne fut plus attaqué que sa splanhenologie. Les journalistes françois et étrançors se déchafrérent contre l'anteur ; Heister meme le traita cruellemont à la fin de son livre intitule : Compendium anatomicum. Il fit face à toutes ces attaques. Il en auroit fallu moins à beaucoup d'autres pour leur faire tomber la plume des mains : mais Garengeot étoit vain et opiniatre. Il s'étoit attendn à cette guerre littéraire ; et dès l'an 1728 , il avoit annoncé dans sa myotomie que son parti écoit pris, et que sans faire attention aux contradictions, il ocriroit avec une honnète liberté tout ce qu'il auroit fait et vu faire , quand cela pourroit être utile aux jeunes chirurgiens. Il a amplement tenu sa parole, poursuit Morand dans l'éloge qu'il fait de Garengeot dans la première partie de sea opuscules. (Extrait. d'El. ) (Goulin.)

# GARGARISER (Mat. Med.)

L'action de gurgariser est si généralement conmue qu'il paroit presque inutile d'en parler; copendant il y a quelques observations importantes qu'il est nécessaire de présenter ici à l'égard de cette manière d'administrer des médicamens. Il sur facile de seatir qu'on pe preseria ux malades

de se gargariser que pour porter les remèdes sur le lien même du mal, et conséquemment dans l'intention de détendre , de ramultir, de relact er ou de fort her, de déterger, de discuter, les membranes qui tapasent le palais et qui garnissent la gorge et memo celles qui constituent le haut de l'ésophage. Cette application locale exi-ge un mouvement très fort de la part de tous les muscles du laryax et du pharyax, et elle ne peut avoir du succès que lorsque ces parties sont dans un état cunvraable pour soutenir et diriger cet effet. Il est des cas dans lesquels les organes · musculaires sont si enflammes, si douloureux que le moindre contact suffit pour y produire une irritation extrême , des coavulsions violentes qui font nsitre la sulfocation, le vomissement, et qui augmenteat le mal souvent à un degré trèsgrand. Dans ces cas on doit se contenter de promener dans la bouche, ou de laisser sculement séjourner quelque tems les décoctions douces et clinudes dans la gorge; ordinairement mome la vapeur de l'eau chande, celle du lait chami, des décectionad'orge suffisent pour porter le calme et l'adoucissement dans les parties irritées.

Une autre attention non moins importante qui pricédente est restiné à la matice ou à la sature du gargarisme; la liqueur qui le compose quelqueria une dossolution des en reduceix est quelqueria une dossolution des en reduceix est quelqueria une dossolution des en reduceix est quelqueria une destroite de prica partie proprieta de la figure de proprieta que de la figure de proprieta est en copierte race soin toute la nolutance. J'un composition de d'en la figure de proprieta de la figure de proprieta de la figure de la fi

GARGARISME ( Mat. méd. art de formuler.)

Gaubins a donné un bon article sur cette espice de formule; nous l'inaéreronsicitout entier.

Le gargarisme 'gargarisme), dit-il, est un des

médicamens propres pour laver et humester la casifé de la bouche et surtout celle du gosier. On l'appelle uossi en laur collution collutorium, principalement si ou ne gargarise point; a s'il ca aert qu'a laver ou à barguer les parties de la gorge.

La Formeest toujours liquide. Cest une espèce C'infusion, de décoction, de suc exprinté, d'emulsion, de julep, ou de nisture moyenne, et elle se prépare de la même façon que ces formules. Ainsi par ce qui est dit aux articles de ces

formules , il est facile de coanoltre cette préparation.

La Maziere et le Choix se déterminent par

La différente indication du médecin, et par l'espèce de liquide qu'on veut préparer comparé à ce qui est dit aux articles indiques.

L'ORDRE, la QUANTITÉ générale, la Phoroquiton, anivent pareillement les mêmes loix qui sont établice dans les méures articles. La dose ne doit jamais se déterainer par le poils con prend autant de liquide qu'il pent en tenir commodément dans la bouches ans s'alter les joues.

La souscription est ainsi : F. Liquor pro gargarismate aut collutorio: E. une liqueur pour un gargarisme.

L'intsuuction, outre les généralités, doit prescrire encore la manière de se servir du gargarisme. Elle n'est pas tonjours la même. Quelquefois il fant agiter la liqueur dans la bouche en renversant la tête vers le dos , afin que les parties i'c la bom he et du gosier que l'on fait mouvoir, s'imbibent de toutes parts de cette liqueur, qu'elles en soient détergées et pénétrées. Quelneficis il suffit de la rouler doucement on même de la retenir tranquillement dans la bouche, lorsque les parties étant enflammées ou lésées de quelque autre manière, ne permettent pas de gagarriser; ou qu'elles ne penvent empêcher que la liqueur agitée dans la bouche ne tombe dans le gosier. Quelquefois aussi on l'injecte avec une petite seringue; ce qui est souveut nécessaire pour les entres , pour les personnes très-foibles, et puur cellea qui ne sont point dans leur bon sens. Aureste on se sert plus du gargarisme chaud que du froid. Il y a cependant des médecins qui préférent ce dernier , lossqu'il faut resserer ou repercuter.

I.'usaon; on se rest du gargarisme dans presque toutes les malacies de la bouche, du gosieret des parties qui leur sont vuisines; dans les iullammations, les tumeurs, les ulcères, les aphtes, la secheresse, dans les samas d'humeurs queunes, muqueunes, dans le cas oui ly a troq queunes, muqueunes, dans le cas oui ly a troq de relachement, ou de roident, &c. parce que de cette mauière, on peut appliquer immédiatement aur les lieux affectés, un renacle do telle vertu qu'on poisse la contailer, émollierae, astragente, humectante dessechante, rafraichisaante, chauffante, résolutire, suppuratire, déter-

#### EXEMPLES

I. Gargarisme antiseptique, controles ulcères de la bouche, causés par le scorbut putride. Voycz H. Borth, (Mat. méd.) p. 143.

s.ve , &c.

24 d'esprit de sel marin, . . . . dr.g. ;
d'eau distillée de sauge, . . . . 3

Le malade lavera sa bouche et sa gorge avec cette liqueur plusieurs fois le jour.

de sei de prinelle . . . . . . 2 drag, de rob de sureau . . . . . 2 onces. Le malade tiendra continuellement de ceite

Le malade tiendra continuellement de ceste liqueur chaude dans sa bouche pour hamecter sa gorge,

 Décoction émolliente, adoucissante, pour aider la salivation mercurielle.

22 de feuilles d'uthene. 2 poigde mauve de fleurs de coquelicot de bouillon blanc de racines de réglise 10 come. Faires cuire l'espace d'un quart d'heure, dans du petit lair frais . Q. S.

Passes et exprimes: et ajoutes de coluture . . . . . . . . . . . . . . . . 2 liv.

De miel pur, . . . . . . . . . . . . 2 once;

On gardera continuellement avec cette liqueur tiède, toute la cavité de la bouche.

IV. Autre laxatif et détersif pour favoriser la chûte des croutes des aphtes. ( Voyez ) KETE-LAIR p. 38.

Faites cuire dans de l'eau pure, couleaet exprimes A a fivres de colature ajontez de syrop de.

Le malade tiendra continuellament dans sa bouche cette liqueur tiede, et s'il so peut il gargarisera.

V. Infusion balsamique, consolidante, dans les ulcères de la gorge qui sont détergés.

24 De feuilles d'aigremoine . . . 1
de veronique
de sauge
de fleurs de millepertuis
de bétoine
de coquelicot

On les fera infuser dans vingt onces d'eau bouillante pure, pendant une heure dans un vaisseau fermé, et après avoir passé et exprimé, on ajoutera de miel rosat....2 ances.

(ART DE FORMULER DE GAUBIUS)
.(M. FOURCROY)

GARGOUILLEMENT d'entrailles. (Pathologie). (Voyez Bornorromes).
(M. Manon).

GARIDEL, (Pierre) docteur en médecine, naquit à Manosque en Provence, le 1 août 1650.

On a de lui une Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix et dans plasieurs autres endroits de la Provence. C'est un volume in-folio orné de cent planches, dont la première édition parut à Aix en 1715, et la seconde à Paris en 1723.

Cet outrage, imprimé et gravé aux dépens de la province, a fait honneur à ce botaniste; or lai a cependant reproché de n'être point estré dans un désil proportionné à l'abbondanc des productions d'un pays si fertile en plantes. Garded montut en 1757. On trouve dans san cabinet un herbiter ausre complet, dont Félix, agerigé sa collège roya de sa méchesia de Nancy, a fin home se de l'action de l'actio

GARICPONTUS, médecin de l'école de Saletra, vécut dans le onzième sicle, au témois gange de Pierre Damira qui mourat en 1072, et et qui parte de lai comme d'un homme qu'il avoit consu. Resé Mon au cite un passage, dans ses prolégomenes sur l'école de Salerne, dans lequel cet ancien dibéccin est appellé N'armipotars, il èvequime sinis 'U-mimpotar qui de dam médicus Sulentiause. Misi il est encore comm sous d'untre noma UP archipotas, Riaponta, Guaripotta, Garispotta, Garispotta, Garispotta, sont cuos que differen sutressa bai donnent. Pen insporte quel soit le vértable; ou na la ideassa sucine consoliesame. Tout ce que nous savous de Garispottar, ¿cet qu'il est susteur d'un norrage tiré en grande parisé est médecies qui l'ont précéde, et apécialement de Théodore Princiant mais le style en est air paris de la metrica par la metrica per la metrica de la

Voici les éditions de cet ouvrage :

De morborum causis, accidentibus et curationibus libri VIII. Lugduni, 1516, in-4. Basileae, 1536, in-8.

Passionarins Galeni de argritudinibus à aspite ad pedes. Lugduni, 1526, in-4.

Ad totius corporis aegritudines remediorum praxeos libri V. Basileae, 1531, in-4. (Extr. d'El.) (Geveis).

GARMANN (Christian-Frederic) naquis le 19 janier sido, à Merabourg en Misine. Aprês avoir pis le degré de licence en méllecine, il abitit la charge de plysière de la ville de Chemnit et de son district. Il fist aussi un des membres de l'Académie des curieens d'Albaconstitut de la companyation de d'observation et dans de la confession de sona le tono de Pollez I. On met a mort au 15 Juillet 1768, et on le dit auteur des ouvrages suivans :

Discursus physico-medicus de gemellis et partu numerosiore. Lipsiae, 1667, in-4.

De miraculis mortuorum libri tres, quibus praemissa disserte io de cadavere et miraculis in genere. Lipsiae, 1670 et 1709, in-4.

Il n'y a point de parodoxe que l'auteur ne soutienne dans ce traité. Comme il nvoit une lecture immense, il abuse de la plupart des choses qu'il a lues, pour rénabiliter les opinions aurannés et qui méntent un oubli éternel.

Homo ex ove. Chemnitii, 1672, in-4. Garmanni, et aliorum virorum clarissimorum,

oramanni, et avorum virorum ciarissimorum, epistoliurum centuria. Rostockii et Lipsiac, 1714, in-8.

On a tiré ce recueil du cabinet de L. Emma

muel-Henri Garmann, son fils.
(Extr. d'El.) (Govlin).

GAROU, ( Daphno thinclas , L. ).

Cet arbrisseau apparitent à l'octandrie monogre de Linneau. Sen écorce, qui est la partie dont on fait uses sen écorce, qui est la partie dont on fait uses en médecine, est blanchiter, l'renouvillé cette écorce, on éprouve une donser divise, en segmens longitudinaux, est trèileur légère dans l'autoire, mais elle est peu-

seace, trè-melle et soyeuer elle en recourer d'un épédeme poil. Cette écore n'a point d'obdeur, elle ne se dissuut presque point par la matériation, as aveue est à peur estable ; mais si on la reviert long-tens dans la bouche, elle en trè-dre, et poudit un effet comme infamment en reviert long-tens dans la bouche, elle en trè-dre, et poudit un effet comme infamment en reviert de lotiona de la bouche serve d'infamment en reviert de lotiona de la bouche serve d'infamment en reviert de la crie une sorte d'infamment en de la crie de la c

L'écorce du garon est employée en médecine à titre d'exutoire, et son usage remonte à une pratique populaire très-ancieune, comme ou peut le roir dans un opuscule qui a paru en 1767 a Paris, et qui a pour litre : Essai sur l'usage et les effets de l'écorce du garou, par A. L. Cette pratique consiste à prendre un segment d'écorce récente, de la longueur d'un pouce, et d'environ buit lign a de large. On le feit macérer dans du vinaigre pour les premières applications. On l'applique au bras, au-dessous du muscle deltoïde, ou à la jambe, à côté du tihia, en appliquant par-dessus une fruille de lierre ou de plantain , ou bien un emplâtre qu'on assujétit avec une bande. Au commencement, il faut renouveler l'écorce matin et soir , jusqu'à ce que l'action de ce topique soit bien marquée : il suffit ensuite de changer l'écorce tous les matins ou de deux jours l'un , lorsque l'écoulement est établi. Cet exutoire est purement séreux ; il n'attaque que l'épiderme et n'attire qu'un flux de sérosités d'une manière unique. Si on ne peut point se procurer d'écorce récente, on pourra lui substituer celle qui est desséchée, avec a précaution que la macération dans le vingi ou dans l'eau simple , se prolonge pendant huit heures. On peut choisir indistinctement de l'écorce de différentes espèces de garon, soit Daphné thimelaca , L. soit Daphné Mezeraum, L. M. Bergins dit , dans sa matière médicale, qu'il s'est toujours servi du Daphne Mezoranes qui eroft en Suède. Il convient de faire d'abord macérer cette écorce dans le vinaigre , jusqu'à ce que l'épiderme soit enleré : il suffit de faire cette macération dans l'esu simple; il fant continuer\_quelque temps eette espèce de cautère, si on veut en obtenir un effet durable. Il y a des personnes qui portent un semblable exutoire pendant long-temps et quelquefois durant toute leur vie. Il tient lieu de fonticule, de vésicatoire, de sinapisme, en attirant les humeurs, en les évacuant, ce qui produit une révulsion salutaire dans plusieurs maladies chroniques. Après avoir plusieurs fois renouvelle cette écorce, on éprouve une dondurable. On sent ordinairement du prurit dans les parties voisines; elles s'enflamment même souvent, si on employe une trop grando portion d'écorce. Souvent la sérosité acre qui découle produit une légère érosion des environs de l'exutoire, mais on ne doit point en interrompre l'usage, puisque l'écoulement diminue de luimême, si on ne change l'écorce que tous les deux ou trois jours. On remediera encore à cet inconvénieut, si on lave tous les jours les parties environnantes à l'can froide.

Les feuilles de plantain , ou de toute autre plante un peu succulente, qu'ou met sur l'écorce sont souvent nécessaires pour empêcher le desséchement de l'exutoire, sur-tout à l'égard des sdultes. On pourroit leur substituer les feuilles de chou, si elles n'étoient point sujettes à contracter une odeur fétide, qui, ajoutée à celle qu'exhale la sérosité, donne une sorte d'infection cadavéreuse. Quand on veut faire cesser l'exutoire , on n'a que le livrer à lui-même , et dans peu de jours il se cousolide de lui-même. L'écorce qui est plus épaisse est plus active , au lieu que celle qui est plus tendre agit plus foiblement, et peut à peine attaquer l'épiderme. Ceux qui ont la peau tendre n'out besoin que d'une écorce macéria dans le vinaigre, et de l'appliquer une fois durant vingt-quatre heures aur la peau, qui devient apre au toucher, et peu-à peu la sérosité s'écoula pendaut un ou deux jours ; mais en ôtant l'écorce d'un endroit, il faut la portar sur l'endroit voisin ; c'est ainsi qu'en la faisant changer chaque jour de place on forme une espèce d'exutoire ambulant. Après avoir tenu un exutoire ouvert pendant longtemps, on a vu survenir des éruptions miliaires, rouges, qui excitent du prurit, soit sur les bras ou d'autres parties du corps, sans même en excepter la tête, et qui sout on discretes ou réunies en petites plaies, quelquefois trèsincommodes. Ces éruptions proviennent que que-fois de l'acrimonie du garon absorbée par l'exutoire, et disparoissent ordinairement par l'usage des bains tièdes et l'interruption de l'application de l'écorce. Lorsque les humeurs sont viciées . ces éruptions , suivant Bergius , deviennent chroniques , et sont très-difficiles à guérie. (PINEL ).

GAROUPE , (Daphné Mescraum , L.) (Mat. Med.).

C'est un purgatif très-vielent qui étoit employé par les anciens , mais qu'on a abandonné à cause de ses qualités trop actives. (Paner.).

GAROUTTE ( Mac. med. ). ( Voyez Lav-REGLE ) ( M. MARON. )

glois , naquit dans une bonne famille de la province d'Yorck , et fut reçu dans le college des médecius de Londres en 1693. C'est à son zele que l'ou doit la fondation du Dispensary, qui est un appartement du collège , dans lequel on donne aux pauvres les consultations gratis et les médicamens à bes prix. Cet établissement , qui fait tant d'honneur à l'humanité, exposa Garth & l'envie et au ressentiment de plusieurs médecine et apothicaires; mais il fit face à leurs attaques , et les tourns en ridicule avec beaucoup d'esprit et de feu , dans un poome ea six chants intitule le Dispensary. Cette satyre, qui est dans le goût de lutrin de Boileau, n'est pas toujours fine , maia très souvent piquante. L'auteur y peint une bataille donnée entre les médecins et les apothi-

Garth fut un des membres de la famense société de Kic-cat-clud, composée d'environ trente gentilshommes distingués par leur zele pour la succession de la couronne dans la maison d'Han-norre. Le roi George I, à son avenement sa trône, le nomma premier médecin da son armée; mais il se profita pas long tems des avants pea attachés à cette place et à celle de médecin ordin tire du roi , car il mourut au commencement de ce siecle. Il a mérité les éloges de Pope qui parle de lui dans plusieurs endroits de ses ou-vrages. (Extr. d'El.) (Goulis.)

GARUM ( Hygiène. )

Partie II. Des choses improprement dites now naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section IV. assaisonnement.

Le garumétoit une saumure très-précieuse chez les Grecs et les Romains , lorsqu'il s'agissoit de faire bonne chère. Il y a apparence qu'on la composoit de bian des manières différentes, puisque les auteurs s'accordent si peu sur sa compoeition.

On a voulu nous faire croire que le garum étoit une espèce de saumage d'anchois en dissolution ; mais les anciens ne nous parlent point d'anchois. Suivant Pline la saumure la plus esimée de son tems étoit celle de maquerau.

Cependant il y a des auteurs qui croyent qu'on faisoit le garum avec la pourriture des tripes du poisson nommé par les grecs garos, que Rondelet croît êire le picaret, et qui a conservé le nom de garon sur les côtes de Provence. Ce ragoût GARTH, (Samuel) poéte et médecin an-ment recherché parles pensuels du temade Plies y 500

ils le payoient un prix exorbitant, et égal à celui des parfnms les plus précieux, et le faisoient servir dans les sauces comme nous employons aujourd'hui les aromates les plus rares.

An reste , pour bien entendre les autenrs anciens , il faut distinguer les deux mots garus et garum. Le premier étoit ord n virement le poisson dont les intestins servoient à faire la saumure ; le second étoit la saunure même, fors même qu'on la faisoit avec un autre , ou plusteurs autres poissons. Elle devoit avoir des rapports avec nos saumures d'anchois employées aujourd'hui.

de crois que nos assaisonnemens valent bien ceux qu'ou faisoit avec le garam : peut être même notre rafinement a su les rendre un peu plus dangereux en les rendant plus agréables.

(M. MACOUART.)

GASSARIUS, ou GASSER, ( Achille-Pir-mine ) fils d'Ulic qui fut chirufgien de l'empereur Maximilien I , naquit le 3 novembre 1505à Lindau, ville de la Souabe dans une isle du lac de Constance. Il étudia la médecine à Vienne sous Simon Lazius ; mais étant passé en France en 1527, il a'arrêta à Montpelier et ensuite à Avignon , où il reçut le bonnet de docteur en 1528. A son retour en Allemagne , il s'établit à Ausbourg et fit sa profession avec tant d'hon-neur et de zele , qu'il se consacra tout effier au aervice des habitans, pendant le regne de la peste qui les affligen en 1563. Gasser releva les connoissances qu'il avoit de son art par une grande probité, un jugement sain , un génie pénétrant et un caractère fort communicatif. C'est à ces qualités du cœur et de l'esprit qu'il dut les regrets dont on l'honora à sa mort arrivée le 4 décembre 1577 à l'age de 72 aus.

Il a composé plusieura ouvrages qui ne sont as de mon sujet; muis il en a écrit d'autres sur a médecine , que Gesner, Velschius et Dodoens ont publica sous ces titres.

Aphorismorum Hippocratis methodus nova à Gesnero illustraia. Sangalli , 1584 , in-8. Curationes et observationes medicae. Augussac Vindelicorum, 1668, in-4., avec les obser-

vations de Velschius. Collectanea practica et experimenta propria.

Ibidem , 1676 , in 4. , avec les consultations de Velschius. Historia de gestatione futus mortui , avec

les observations de Dodoens. (Extr. d'El.) (Gotlin.)

Gassend , vint au monde le 22 janvier 1508 à Chantersier , bourg de Provence dans le diocèse do Digne. Son père et sa mère n'étoient pas nelles , et à raison de la médiocrité de leur fortune , ils ne songeoient pas à le faire étudier ; mais un esprit vif et pénétrant, une mémoire heureuse, une envie de tout apprendre, annoncèrent à ses parens qu'il pourroit être un jour l'honneur de leur famille. On eut soin de son éducation, et ses progrès furent si rapides, qu'à l'age de seize ans, il obtint à Digne la chaire de rhétorique qui avoit été mise nu concours. Il entra ensuite dans l'état ecclésiastique, et obtint un canonicat dans la cathédrale de la même ville de Digne, dont il fut encore prévôt.

Appellé à Paris pour un procès, il se sit des amis puissans, du Vair, le cardinal de Richelieu , le cardinal de Lyon. Ce fut par la protection de celui-ci qu'il eut, en 1645, une chaire de mathématiquesau collège royal, il avoit auparavant rempli celles de théologie et de philosophie dans l'université d'Aix. Descartes changeoit alors la face de la philosophie; il ouvroit une nouvelle carrière. Gassendi y entra arec lni , il attaqua ses méditations , dont quelquesunes sont des rèves, et il jonit de la gloire de enir les philosophes de son tems se partager en Cartészens et en Gassendistes Les deux émules différoient beaucoup. Descartes, entrainé par son imagination, bâtissoit un système de philosophie comme ou compose un roman ; il vonsoit tout prendre dans Ini-même. Gassendi homme d'une grande littérature, ennemi déclaré de tont ce qui avoit quelque air de nouveauté , étoit extrémement prévenu en faveur des anciens. Chimères pour chimères , il aimoit mieux celles qui avoient deux mille ans de date. Il prit d'Epicure et de Démocrite ce que ces philosophes paroissoient avoir de plus raisonnable, et il en fit le fond de sa physique. Il renouvella les atomes et le vuide , mais sans y changer beaucoup ; il ne fit presque que prêter son style à ses modéles. Newton et d'autres ont démontré depuis ce qu'il n'avoit exposé qu'imparfaitement. Gassendi, en soutenant l'épicurisme, se fit des ennemis et des enpemis dangereux; malgré la pureté de ses mœurs , malgré la plus exacte probité , on osa attaquer sa religion ; mais les impostures retombèrent sur les calomniateurs.

Gassendi, qui avoit suivi le gont de son siecle en étudiant l'astralogie indiciaire, reconant bientôt l'illusion de cette science claimérique, et il en devint l'ennemi déclaré, ainsi que de cenx qu'elle aveugloit. Comme il avoit écris contre le famous Morin, cet astrologue, ne pouvant so défendre au tribunal de la raison et des savans, ent recours aux astres, et ne craignit pas de pré-GASSENDI , ( Pierre ) dont le vrai nom étoit | dire que Gassendi , qu'il voyoit d'une santé délicate, mourroit sur la fin d'août 1650. Mais il eut lieu de se repentir de sa crédulité à l'astrologie, car Gassendi ne se porta jamais mieux que dans le cours de cette anrée; il vécut même

que dans le cours de cette année; il vecti même de de sa comprison à la course de la comprison à l'étuje. Il se mourre que plus de cinq anaprès, l'es do cinho e activire après, l'es do cinq anspeire, l'est do cinho e de l'est de la companition de la comprison de la companitation de la companitation de la companitation de la famille de l'étamente, l'un de de sea sais, qui lui avoit donné un appartement che l'est de la companitation de la companitation de de sea sais, qui lui avoit donné un appartement che l'est de la companitation de la companitation de 1658 à l. poin, en aix volumes les follos. Ou y voit un homme versé d'annee que l'étament au les profonds quair cette d'audition muit auex souveut de la laison. D'argarder avoit cette insimiser sur che la laison. D'argarder avoit cette insimiser sur l'estament de la companitation de la companitation de l'argarder avoit cette insimiser sur l'argarder avoit cette de la companitation de l'argarder avoit cette de la companitation de l'argarder avoit cette de l'argarder avoit cette de l'argarder avoit cette de l'argarder avoit de l'argarder avoit cette l'argarder avoit de l'ar

lui la supériorité du style et du génie.

Une simplicité ingénue, une politesse aisée, une candeur aimable, une conversation égalem nt enjouée et instructive , lui gagnèrent l'affection de toutes les personnes qui eurent l'occasion de le connoître. Il s'étoit acquis l'estime des savans et des hommes bien nús , par la beauté de son esprit, par son grand seus, par une étude continuelle, par un travail assidu, par sa méthode singulière de découvrir la vérité, par la profondeur et la variété de ses connoissances , et enfin par l'excellence de ses productions et l'intégrité de ses mœurs.. Il s'égonçoit d'une maniere agréable et avoit des reparties fines. Lorsqu'on le prioit de dire son avis sur quelque question, il s'excusoit sur les bornes da son esprit, exagéroit son igrorance; et quand il étoit obligo de s'expliquer , c'étoit toujou s avec une sage détisuce. A l'arrivée des gens de lettres , il se contentoit de leur donner des marques de sa bienveillance, sans chercher à surpreudre leur estime par ses discours. Toute son étude ne tendoit qu'à devenit plus savant et meilleur. Aussi avoit-il sur ses livres ces paroles : sapere aude. Il vécut sans ambition et presque sam fortune ; il préféra tonjours un état libre et médigere aux richesses qu'il auroit pu tenir de la libéralité des grands. C'étoit un vrai sace que rien n'étoit capable d'émouvoir ; comme il étoit préparé à tout , une égalité d'ame admirable le mettoit au dessis de tous les événemeus de la vie, Il ne se mit jamais en colère. On le trouvoit toujours doux, poli, complaisant; ennemi des brouilleries, des divisions, des querelles. S. : érudition étoit prodigieuse. Ses connoissances embrassoient toutes les sciences, et son style élégant, et, nourri des bons auteurs du siècle d'Anguste, rendoit a; réable tout ce qu'il écrivoit. Enfin c'étoit un philosophe per excellence, aussi vertueux que savant. Tel est le portrait que M. Saverien a fait de

Garsendi dans son Histoire des philosophes modernes.

C'est à l'étroite union de la philanophie arec la médecine que Gazsardi doit la pluce qu'il tient dans ce diviounaire; il u'a pu traviller à la pérfection de la première de ces sciences, sans éclaireir plusieurs points de la théorie médicinale ; nous avons même quelques morceaux de lui sur cet objet :

De septo cordis pervio. Ingduni Batavonim, 1659, in-12. Ibidem, 1641, in-12, avoa le Traité De notis virginitatis, dont Séverin Pincou est auteur.

De nutritione animolium. Lugduni, 1649, in-folio, dans le troisième volume de vita, morribus et placitis Epicuri.

Il prétend que l'hommo-est destiré à ne maisgre que du freit, et que l'isage de la viaude est contraire à sa constitution , abusif et dangereux. A cette occasion , il parle des veines lactées , da poels , de la respiration et de la circolation du sang. Il s'évoit d'abbord puposé à la découdence de la constitue de en 1605 mais il en firit le défenseur dans la suite.

Proque tous les historieus metteut là missisance de Gascardi en 1593; cette époque ne s'accorde cependant point aver l'épitajhe qu'on lit sur son tombieux dans une chappile de Saint-Nicolas-de-Chaups, où Pon voit car buste en marbre. L'insciption porte : Na'es est enna Christi 1598, die XI Kal. Fi branzii 4 Obite 1666. (Eztr d'EL) (GOULLS.)

GASTALDY (Jétone), aquait à Genes au commencement du dix-reprime refre, dans une maion encore célèbre anjunc'hui per un blent applieur port contente lau sign chimp politiques. L'éct cecléstarique qu'il voit cultivatal ; l'en trait de la comment de la commentant de la politica de la politica l'exercisors au saint de la politica l'exercisors au saint de la politica de la poli

Il fut ensuite nommé cou missaire général de santé, et il mit dans cette charge tant de sagncité, de prévoyance et d'actieur, que Rome fut heureusement déliviré de la peste vers le milieu e 1657. Ce feure-il hes d'eye; inogordales par lesqueis à s'étura. Il fait fait treierèque de Bédatent, ensuite cardisal, et enfin légat de Bolovent, ensuite cardisal, et enfin légat de Bologoe. Dan tontes ex places i lá builles la unione vertus noucles ex politives qu'il rouis un routres d'un rec emplos inferience. Plusierus monumens électà a re fois, a Rome et à Benévent, attevent un désaidra-sement et à lieuvent, attevent un désaidra-sement et à lieuvent, attevent un désaidra-sement et à lieuvent au le caupos il montage trop peu comm et si depne de Pêtre și îl fai imprime à Bologne en têd, ; la follo, un sue littre de Tractus, de avertenda et profiganda peste, politicol-galic.

C'est par ce traité que sécsime Gartaldy, a bien mérité de la nécleire qu'il à anticlie par on préciseuse remarques. Les expériences multiplies, les soisse utiles, les procusions nécessaires, les attentions agges, la police sérère, la rigilance exacte, , les remêtes éponovés qu'on doit employer pour précenir la peste ou pour a'm débirrer, tout est détaillé dans ce traisé avec clarté , et méthode. (L'Ext. d'El.) (Gourns.)

GASTALDY , (Jean-Baptiste ) docteur de la faculté d'Avignon et conse:ller mélecin orlinaire du roi de France, étoit de Sisteron, où il nsquit en 1674. Il vint fort jeune à Avignon, et des qu'il s'appercut que cette ville pouvoit sournir des secours à son goût pour l'etude , il se proposa de ne plas la quitter. Il se fit aggréger dans crite faculté, et y occupa la première chaire pendant plus de quarante aus. Il avoit dans ses leçons le talent de mêler l'utile à l'agréable; c'étoit le charme par lequel il attachoit ses élèves à l'étude de l'art. Les matières intéressantes qu'il traitoit dans une latinité pure , fixoient l'attention même de ceux qui étoient étrangers dans cette science. Il s'applique beaucoup à la pratique, sur-tout dans les lopitaux : la peste qui ravages Avignon, en 1700, fit sentir à ceste ville combien un tel médecia lui étoit utile. Il y mourut en 1747.

Ses principaux ouvrages sont :

Institutiones medicinae physico anatomicae. Avenione, 1713, in-12.

La physique de Descartes y est pleinement adoptée par l'auteur, qui a su encore tirer parti des leçons de Chirac pour la composition de ce livre classique.

Question sur des pierres de couleur blanccendrée rendues par les selles à la suite d'une abondance de lait brusquement supprimé.

Deux autres Questions, l'une sur la salive, et l'antre sur la maladie dite du pays; et nombre d'autres, toutes intérressantes et curieuses, dont les journalistes de Trésoux ont fait un grand doge dans le tems qu'elles ont paru. On a ce-

pendant peine à lai pisser d'avoir ignoré ; en 1718, que le cristallie est le vrai siège de la cataracte ; il mit au jour en cette année une Dissertation ; où il soutieut que le crystallin n'est point vicié dans cette maladie.

(Extr. d'El.) (GovLIN.)

GASTRICA . (N. sol. method.).

Cest le quarante-septième genre dans la méthode de Linnæus, le dixième du premier ordre (intrinseci mo-bi) de la quatrieine classe (morbi dolorosi). Castrica, sire, ventriculi dolor epigastrii. (M. Manon).

GASTRILOQUE, (Médec. lég.), qui parle du ventre, qui contrefait un ceprit, et dont la voix sesuble venir de loin. I c'est un terme hybride qui vient du mot grec parre, ventre, et du mot latin loqui, parler. (Foyce Venirloque). (M. Manos).

GASTRITIS on INFLAMMATION DE L'ESTOMAC, (Nosologie et médeeine pratique).

Cette maladie constitue se quinzième genrée Cullen, qui fait partie du second ordre (phicgmazine) de la première classe (pyrxzine) de sa nosologio. Elle est le quaterzième du second ordre (membranecue) de la troisième classe (phicgmazine) de M. de Sauvages.

Hippocrate se nous a transmis que des générilités sur les inflaminations dont les parties situées dans la région précordiale sont le siège : et les médecins qui sont venus après lui ont aussi très-peu parlé de l'inflammation de l'estomac. Une des raisons de ce silence presque absolu , c'est que , cet organe étant comme enveloppé de plusicurs autres viscères, il est le plus souvent difficile de distinguer les affections qui lui sont propres de celles des parties environnantes. Cette difficulté augmente encore par la situation différente de l'estomac, selon qu'il est vuide, ou bien rempli soit d'alimens, soit même de flatnosités. D'ailleurs c'est un des organes dont la situation naturelle varie le plus, et souvent d'une manière fort extraordinaire.

Les signes et les effets de l'inflammation de l'estomace sont une douleur brilante et fac à la régien qu'occupe cet organe, l'augmentation de cette douleur, un - omissement et un hoquet três-donloureux à chaque fois que, et sur-tout su moment même oû, les mailade prennent quelque chose, une anxiété des plus considérables et continuelle de la région précentale, enfin une continuelle de la région précentale, enfin une continuelle de la région précentale, enfin une de la région de la région précentale, enfin une de la région de la région précentale de la région de la région

dans sa capacité est, selon Van-Swieten, le signe qui caractérise le mieux l'inflammation de ce viscère; parce que si ce ne sont que les parties adjacentes qui soient enflammica, il n'y a que le distension de l'estomac qui puisse irçiter leur extrême sensibilité, et non pas une petite quantité do liquide-seulement, qui pénétrera dans la capacité du san. Le vomissement et le hoquet sont des suites nécessaires de l'irritation. L'anxiété de toute la region précardiale vient des communications de l'estomac avec les autres vincères abdominaux par le moyen des negle; et c'est ce qui fait que cotte anxiété a lieu non-seulement dans les ous d'inflammation, mais encora lorsquo des aubstances vénéneuses, une luje corronnue, des alimens faciles à s'altérer, tels que le fuie de certains poissons', irritent sa membrane interne,

Toutes les causes cénérales de l'inflammation sont susceptibles de produire celle de l'estomas. Mais la plus ordinaire est une boisson trop froide, prise lorique le curps est fortement échiuffé par le travail , on d'une antre manière. L'effet de cette causo est facile à concevoir : elle est quelquefois asses puissante pour produire la morf la plus prompte. L'inflammation des parties adjacentes, telles que le foie, le displiragnie peut s'étendre jusqu'à l'estomac, comme beaucoup d'observations l'ont constaté. Quoique l'estomac supporte sasca facilement la paisence et l'action de certaines substances très-acres, ainsi que l'expérience journalière le pronve ; cependant , si l'impression qu'elles font n'est pas modifiée et adoucio par des muyens quelconques , on si elles. ont did prises à une dose trop forte, elles corrodent l'estomac, et occasioonent des douleurs atroces, des spasmes considérables, et des inflammations d'un très-mauvais caractère. Ce sont ces aignes d'inflammation et ces érosions observées à l'estosnac qui font ordinalrement conclure, dans les rapports de médecine légale, que les individus que l'on examino ont péri par l'effet d'un poison. Wepler rapporte plusieurs cas de cette nature. Capendant, il y a des substauces dont l'acrimonie ne sauroit être démontrée par aucun des movens soussis à nos seps. et qui par un stimulna anpérieur à tous les efforts de l'art produisent des spasmes dont la violence devient une cause très-active de l'inflammation de l'estomac. D'ailbeurs une matière acre, soit qu'elle soit engendrée dans le corps , soit qu'elle y penetre par une autre voie que celle de la deglutision, est susceptible de se jetter sur l'eatomac, et d'y produire l'inflummation et même la gangrène. Les observations de Van-Helmont monteut cette assertion hors de doute à l'égard du virus de la peste : et Sydenham avoit aussi observé qu'en se jettant sur cet organe, il l'enflammoit violemment, à moins qu'on ne le dé-Midcine Tome VI.

placht promptement par le moyen de si dirifiques. Le métière de la rongcole, et caple de la petite vérole, sinsi que l'humeur goufteuse, ont que l'que lois produit les indunes accidinas.

L'inflammation de l'estomac est une maladie très-dangereuse : et sa marche rapide nécessite des secours les plus prompts. La saignée est le premier de tous; et on doit l'employer avec hardiesse pour diminuer les différens symptomes de l'inflammation, et sur tout cette sonnbilité de l'organe qui semble exclure les autres moyens do guerison : jo veux parler des délayans internes, dont l'asage est si avantageux dans la cure de l'inflammation en général. Ceux qui conviennent le plus alors sont le petit lait , une légère décoction d'arge , d'avoine , de pain , une esu de poulet, du benillon très-coupé i on peut rendre ces laissons plus nontribantes par l'addition d'un iaune d'œut. Il faut avoir l'attention de ne donner que très-pen de liquide à chaque fois, pour éviter de distendre l'estomne, ce qui ne pourroit avoir lieu sans de grandes douleurs. Lorsque Pon connoît la nature de l'àcre qui a occasionné l'inflammation , on prefère ceux des délayans qui ont des propriétés opposées. Par exemple, si on a à combattre l'acre qui provient du lait caille qui s'altère dans l'estomac des nouveaux nés, on emploiera des absorbans terreux. ( Voyer Expans ). ( Maladies des)

Les malades de pouvant, par les raisons que nous venous de détailler, première en si pen de temps par la voie de la déjutation une asses grande quantité de délayan et platituses on cherche à en introduire par d'autres roise. On lait mage pour cela de bains y de fomentations, d'diplièment, au un'est not le manuel de la diplièment de sur destruit de la configuration de la comme de la comme

Clest dans est éciconstance qu'il fant égige ave soit tous ce médicauses putrieurs, autres, arountiques deres, es-client atométiques et proponen abusen et fégueres, et de la reportem abusen et fégueres, et alors d'une spiricit, les plus fineste excère, ent alors d'une spiricit, les plus fineste excère, ent alors d'une spiricit, put fineste excère par le présente d'une salurer ou d'une human-par le présente d'une salurer ou d'une human-par le présente d'une salurer ou et la Procue avec le manier de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la comme d

Les malades, quoique traités convenablement, ne sont pas cepandest toujours assers heureux, pour que l'inflammation se termine par résolution: etun abacèses formans alors dans l'estomac,

ocasione des necidens triesgeners. Après de longres tourfrance, six vouvoure à pris, etc. est noverat méd de anny, purce que des varientes, et trumert out code out froid, Le adment, et al. Le adment, et al. Le adment et al. Le et

On emploie pour forditer la naturation de District été active; ce guinzoux, de grante consumle, de graites, de grante consumle, de praites été, noise des parties de consumer, et en grante consume, de praites été de la consumer de present en consumer de present en consumer de la consumer de

Le squirdu et plus errores le caracte de Pesanca, qui present de une sente de l'indi insuitant, font épouver aux maldés déves vanistre su maistant, font épouver aux maldés déves vanistres un sanchée quantité d'alientes equirent in ventilement, poit dans l'instant némes, soit quelque iensprès, et que les moditavenes addité quelque inplus doux, et dans l'unegé de lois de saves que les les certaines entre miserdes qui and londutura de certaines entre miserdes qui aux el londutura (Poye les articles l'arxanctros et Squiran), (Este de V. Soc.) (M. Manor).

GATEAU. (Hygiène).

Partie II. Des choses improprement dites nonnaturelles.

Classe J. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section III. Alimens composés.

Les gâteaux sont des morceaux de pâte faite le plus ordinairement avec du beurre, du sel , et quelquefois des œufs, qu'on applatit et qu'on fait cuire sant autre appareil , soit nu four de foulanger, soit un four de campagge. Ces sortes de gâteaux prennent aussi des nous,

soirant la manière dont ils sont triffés. On nyuelle festilleris crex dont la partie ces rellement place et repliée sur cloundame, qu'elle 
se sépare en cansont, et fournat des festilless ments et l'arre. Ces gédonts sont troitnairem et différiles à digrer, pour les estecases foids. In éau les relendes ann personnes consuls secures, et qui ont disposés à l'implatement.

On fait encore des gáteoux aux amendes, nu rix. Les premiers sont de difficile digestion : les recouds se digérent très facilement.

(M. MACQUART).

"GAUBIUS, (Jérôme-David) élève du savnet Boerloeve, destint lui-même doctenir et prafisseur de médecine en l'actienzais de layde, où al prit le konnet en 1725. Ou a de lui pinaicurs ouvia; ca qui soné marqués au bon coin, et quo son maltre n'aurorit pas desiroués :

Dissertatio inauguralis de solidis humani corporis part less. Leidae, 1725, in-5.

I.b. H. s de methodo concinnandi formulas grali. ch. niorum. Ilmam, 1789, 1767, in 8. Francoloris, 1750, in 6. En François. Paris, 1749, in 12.

Pe r givine mentie, quod medicorme est. Lebbac, 1-4", 1-63, h.-8. Il y fait voir les effets qui résultent de l'empire det corps nur t'anne."

Institutiones pathologiae medicinalio. Inguiani Batarorum, 1750, 1763, 1775, 1775, 1886.

M. Sice le jeune, chirurgien de Paris, a traduct cel ourrage en François et l'a fait imprimer

day, cette ville en 1770, in-12.

Adversarium varil a gumenti liber unus.
Leidae, 1771, in-4.

Manget eite un Jean Gaulius comme auteur de trois lettres anatomajurs, junpianées à Amsterdam en 1695, isså., avec figures. Il lui on attribue eucore planieurs autres.

( Extr. d'El. ) ( Goulin. )

GAURICIIS (Luc) naquit dans le royamne de Najles, intrant George Martilez, il fitt antrologie du pape Paul III et protosolaire apasioleque, et apiès avic enzeligie à Naples, il finit par être érèque. L'auteur que je vinn de citer, a leu parte point comme d'un mélécule, contra de la précetion de la médecine. C'est suadeute pur les ouvrages qu'on trover sous son zom dans le catalogue de la hibliothèque de Paleonet, sous ce titres :

Sader dishas depretoriis Axiometa, Romao . 1546, in-folios

Tractatus Asteologicus, Venetiis, 1552, in-4-

En offet, Matthias ajoute que Ganni no s'est acquis brancoup de reputation par les horescopes . Ire prédictions estrologiques et les écrits qu'il a mis au jour sur ces matières ; mais il finit par dire qu'une prédiction désavantsgense qu'il avoit faire, "ternt malheurensement vérifiée, il fint signistine le 6 Mars 1558 , à l'age de 82 aus , onto mois et 27 jours ( Ever. de El. ) ( Govern. )

GAUFFRE. ( Hygtine).

Partie M. Des choses improprement dites non-naturelies.

Classe III. Ingesta.

Ordfe I. Alimens, "

Section VIII. Alimens composits.

La gauffre est une petite pièce da pâtisserie fune avec de la fleur de farine, des crufe, du beurra, du sel, dont un compose uno pâte malle, qu'an fait cuire entre deux firs treillés, on qui representent des petits carrenux , et qui sont granes: on sucre si l'on yout les gauffices awant de les me ir. Ha fan be ngoup d'asege de ce meis su Hollande, et meue a Paris. On en va menger par partie de placir au l'alais Royal set dans d'autres endroits , où l'on on fait braucouis.

Cette patisserie est très agréable à manger, sur-tout si on la laure cuire de manière à ce qu'elle out exoquent a concendant les estemacs délieuts motise dayantage and personnes convalescemes. M. MACQUALT. )

GAVASSETI, (Michel) disciple de Capivaque, étoit de Novellare, pêtito ville d'Itacine à l'adone vers la fin du seixième sier le, et a'y distingua antant par ses cures , que par ses écrits. Nous avons les suivans :

Exercitatio methodi anatomicae. Patavii, 584 . in-4.

Libri duo. Alter de notura cauterii et ejus accidentibus a elter de prarludiis anatomicis, sen , totins artis medicue fundamentis. Vencsiis , 1584, in 4. Accesset liber tertius de methodo anatomica. Venetiis, 1587, in-4.

Libri duo. Alter de rebus procter naturam ?

alter de indientimibus curativis, reuf de methodo medendi. Venetiis , 1936 , 1741. 4 Exer. d'Etty ( Govern);

GAYAC. (Mat. med.)

Guaineum offic, lignum sanctum , lignum indicum, lignum vitue, &c.

Le gayar est le bois très-dur, très-pesant, et très-compacte , d'un arbre qui croit dans les, pays chauds, sur-tout aux îles de l'Amérique, il est très-resineux, et l'on en pout extraire la résine par l'esprit-de-vin, de même que celle du julip, du turbith, et autres régétaux de cette unture. Elle découle aussi naturellement, ou par incision de l'arbre dans le pays; et c'est improprement qu'en la nomme gomes de goyac. Lo bois de gayac contient ban de l'extrait proprement dit, que l'on peut retirer par decoction : mais il n'existe qu'en très petite quantité. On u'en retire qu'un ou dans 1200, tandis que une livro de bois. La réside de gayac doit être choisic luisante, transparente, brune, en deliars, blan lidre en de laus; jantot roussatre, tantos ventitre; d'une odeur a reable quayd on in brale, et d'un goût àcre.

Le bois de gayqu est la scule partie de cet arbre dont on fasse mage cu médecine i il était autrefois beaucoup plus employe qu'anjourd'hui, parce que la mé node de traner les maladies réacriennes par le lecreure s'est sirgulièrement perfectionnée.

Voici de quelle manière a'administroit, la tisane, ou discoction, de gayac. On prenoit douze onces de rapure de ce bois, que l'on mettort macerer predant vingt-quatre lieures dans six livres d'enu : on faisoit ensuite bouillir, iusua'à réduction à moitie , ou même au ouarr. Alors on passoit le liqueur, après l'avoir laissée refroidir, et on la conservoit dans un vaisseau bien bouché. C'est ce que l'on appelloit criera de guyae , syrop de gayac , serapion. On faisoit bouitur de nouveau le sésidu dans buit autres livres d'eau , jusqu'à quatre livres : ce qui formost une tisana-bien moins chargée que la précédente. Quelques-uns ajoutoient au commencement upo légère quantité de sel de tartre pour rendre l'esu plus pénétrante, et sur la lin, un peu d'esprit-de-vin , afin que la résine du gavac fut plus faciloment extraite. Les malades disposés à subir le traitement soit par des purgations , soit per dus saignées , selon les circonstances, so tencient reaformes, pendant tout le tems qu'il duroit, dans un lieu bien chaud, et où aucun contant d'air ne pouvoit les surprendre. Ils monoient deux fois par jour, le

solvant ou calorique. Quand on sépare les corps dissous dans le catorique par les loix des attrations, la forme gazeuse disparolt, et le calorique devenant libre se reconnoît bientôt par la chaleur qu'il fait naltre. Aussi c'est en chauffaut des corps , en introduisant entre leurs molécules plus on moins de calerique qu'on, parvient à leur donner la forme de gas ; c'est ainsi, qu'on fait premire l'état gazeux à l'ammoniaque, anx acides carbonique, fluorique, sulfureux, muriatique ; c'est pour cela que tontes les fois qu'il y a formation de gas , il y a emploi de calorique et conséquemment refroidissement. Cette considération est importante pour la matière médicale. Il est en effet des substances médicamentenses qui recues dans l'estomach ou appliquées sur la peau, prennent promptement la forme de gaz, et enlèvent anx organes une partie plus aumoins considérable du calor que qu'ils com tienneugen raison du refroidissement qu'ils occasiennent par-la, on conçoit qu'ils peuvent diminuer la chaleur trop forte et chimer tous les symptomes qui en sont la suite. C'est ainsi qu'en appliquant sur la peau les liqueurs sicooliques , elles y produisent un sentiment de froid du à laur évaoration ; l'éther doit avoir un effet analogue dans l'estomac. ( Voyez le mot ETHER.).

Une seconde considération non moins importante par rapport aux actions médicamenteuses dues à la forme gazeuse des médicamens ; c'est que les remèdes qui sont ausceptibles de prendra cette forme, doiventagir sur une grande surface à la fois, et porter leur énergie sur presque tont le système nervent ; vasculaire , irritable, &c. C'est suns doute pour cela que la classe des remèdes volatils, appartenant d'ailleurs à différens ordres d'actions médicamenteuses , tels que les parcotiques, les vireux, les cordisux , les antispas modiques , les stimulans, &c. offre sux médecins des effets d'autant pins prompts, mais d'autent moins durables, qu'ils sont plus facilement réduits en vapeurs.

Voils les deux points principaux que les médecine doivent considérer dans l'histoire des médicameno par rapport à la propriété gazeuse des medicamens. Quant aux détails relêtifs aux pre priétés des différens gat connus , employés dans leur état gazenz, nons en dirons un mot dans les articles suivans qui présentent ces corps disposés suivant l'ordre alphabétique. (M. Founchoy.)

GAR' ACIDEA ( Mat. med. )

Les gaz acides en néral, et il est plusjenrs de ces sels qui peuvent prendre la forme de gaz, sont irritans, Acres , corrosils même lorsqu'its appartiennent à des acides minéraux puissans ; anssi ne les employe-t-on jamais sous cette forme. Les acides du règne végétal et du règne animal qui sont souvent sous la forme de vapeurs ou de gaz , non permanens , peuvent être issous dans l'air, et communiquent alors à cedernier quelques propriétés médicamenteuses utiles , sur-tout la qualité antiputride; c'eas ainsa que du vinaigre en vapeur est en général employé avec auccès pour corriger les mauvaises. odeurs , pour s'opposer sur-tont à l'effet des vapeurs putrides ; il produit aussi l'effet cordial; mais il feut être prévenu qu'on ne doit par porter trop loin la confiance dans ce moven. I n'est pas propre comme on le croit comm nément dans le monde , à détruire les virne contagioux , à détruire le venin de la peste , de la petite vérole ; il n'oppose point , comme on l'a dit trop legerement , une barrière tellement. insurmontable à l'activité délétère de ces miasmos, qu'on ne doive point craindre leurs elfets dangereux, et ne pas prendre contre eux dea précations plus grandes et plus sûres. Il faut acore savoir que pour vo atiser ou reporiser l'avide acéteux ou tout autre acide vegétal et animal , on suit ordinairement un mouvais procéde en jettant ces acides sur des pelles rouges ou sur des charbons ardens. Par ce moyen on décompose, on brule ces acides, on leur ôte la plus grande partie de leur vertu antiseptique ; ponr les volatiliser sans les détruire ; sans les porter à l'état empyremmstique , il faut les chauffer dans des vases de verre ou de terre au seul dégré de chaleur nécessaire pour les réduire en vapeur, et les entretenir dans l'ébullition legers qui auffit pour cela. On prend sonvent pour cela du vinaigre qui tient en dissolntion le partie aromatique et extractive des plantes odorantes, cordiales; on croit avoir alors deux moyens à la fois de s'opposer aux dangers des vapeurs putrides ; mais cela n'est veus que dans les cas où l'on se contente de laisser vaporiser les vinaigres composés à la température de l'air qui les dissont plus ou moins officacement; sion les chauffe, afors on les brale biereplus facilement encore que le vinsigre par , en raison de l'extrait que cet scide tient en dissointion. ( M. Founthoy. )

GAR ACIDE CARBONIQUE. ( Mat. mid. )

C'est un fait bien constaté aujourd'hui que le goz acide carbonique qui loriqu'il est pur , suftoque très - promptement les animaux et les plongo dans la plus dangerense de tontes les asphinies, ne produit rien de semblable ; et peut au contraire donner un medicement tres-mile quand on le mele à l'au atmosphérique dans la proportion d'un huitième ou d'un reptième : aula de cetto doso , l'air commence à etratresdifficile à respirer. On sait que l'aimosphère

contient an plas dans son état naturel un conment même il n'en recele qu'un deux centième de son poids. Les Anglois out des premiers songé à mêler à l'air atmosphérique les petites portions du gaz acide carbonique pour le rendre médicamentenx : c'est sur-tout dans les affections de la politrine qu'on a recommandé ce méhinge; on a prétendu que c'est un des plus puissuns remêdes dans la phthisie pulmonaire ; il n'est pas invraisemblable que l'air mélé de gaz acide embonique agira comme antiséplique, et pomra produire de hons effets dans toutes les maladies putrides. Mais il ne faut ismais oublier ou'il v a des personnes dont les ponmous tres-sensibles ne penvent pas supporter le mélange de gat acide carbonique dans l'air, et qu'on doit dinnnuer la dose de cet acide correux pour ces personnes Jep sorte qu'on ne purvient à la proportion indiquée que jer à peu et por ét, res tasensibles. On ne sait pas encore comment l'adilition de gaz neide carbonique dans Pair agir sur le corps humain; si cleat mores moir etc absorbi par les veines pulmonaires et dens l'intériour même du système vasculaire; on bien si ce n'est que la proportion moindre d'air viul et la plus franco de gar non respirable qui donne la réritable mison de tes effers sur l'économin aniuidle. On n'a point'su vi en Pronce les propriétes médicamentenses de l'air mête d'acide carboniquel et les essais tentes en Angletoure n'ont point répondu à toutes les espérances qu'on en avoit conques. (M. Foragnor.)

GAR ACTOR PLUGRIQUE. (Mat. med.) .

Ce gos triberemarquible par sa propriété, de tenir de la silice en di solation fluido d'astique, n'est d'anom usage en node-ine : consue cet acide dissout le vire, il part être comployé pour faire des étedles de differens instrumens utiles à la pharmacie. (M. Forncov.)

GAZACIDE MUNIATIQUE, ( Mat. med. ).

L'acide muriatique n la propulhié de prendre ficilimente la foracide que 21 al Va point été camployé en méderine sous cette forme y l peut garaphoyé en méderine sous cette forme y l peut garaphosé en point de camployé en peut garaphosé qu'un compartie s'applicat for tou voit pau les carpériences de Hompet sur les naimos, apràes qu'un peut les laire revoir à la vie par le veque de lacide autraitique , et en poir le partie veget de l'acide autraitique , et en poir acide conventré dont il se dégage suns cesse du gez sacide muristique. Un long contact de organisme de la veget de la compart, de constituit de la compart, de la compart

à y rappeller une humeur déviée , à y conceintrer l'action nerveuse et à laira cesser les spassmes ailleurs eu même proportion. Onn'en a point encore tiré ce parti. (al. Fourciox.)

GAZ ACIDE MURIATIQUE OALGENÉ, (Mat. mod.) (Méd. pratique.)

Voici un corps dont la découverte a influé sur presque toutes les sciences physiques ; la médecine duit elie-mêms en tirer queique jour un grand parti. Le gaz seide munatique oxinéné a eié decouvert par Schecie. Un le prépare en mettant en contact l'acide muriatique fignisle avec l'oxido de manganèse, et en donidant le mélange à un seu donx. On peut aussi l'obtenir en chantiant dans un appareil convensble du morinte de soude ou sei pririn, de l'acide sulfurfaue concentré es de l'axide de man andse ; ou bien encore, en chanifant légirement un melange d'acide natrique et a acide ministique. Dans tens ces con, l'acide crimatique culève l'oxidene à l'axide de mangauèse on à l'acide nitrique , et passe à l'état de gaz avide murintique oxigénés Ce gaz est reconnoissable par une confeur jaune verdatre, une oceur dere et forte tres-partionla re , mue singuisere ouerque aux l'économie animale dont if sera unestion plus on détail causur moment ; il entiamme le phorediore , le soufre . les métaux très-divisés ; il détrait les confeurs vegetales, excepté les jaunes ; il touche pen anx confeurs an males t il coince les blanches en jaune. Lous ses elseis qui le caractirisent sont dus à l'oxigène qu'u contient et qui s'eu sépare pour s'mur aux corps commembles , et pour les bruler avec plus ou moins d'énergie ; aussi lorsqu'al les a produits ; il a repris les caractères d'acide amriatione ordinaire.

Une des considérations les plus importantes pour la médorine, est relative à l'énergie avec inqueile ce goz egit sur les animaux. Recu dans le nez et dans la bouche . il excite une sensation de resservences et alastriction qui en condonse les tibres, qui semble en dessécher les membranes. Le sentin out devient hientôt une espèce destrongulation, une autocation qui est promptement sniver d'une toux c'abord sèche, ensuite accompagnée de crachement. Cette action ne se passe ausi que lorsque le gaz acide muriatique oxigene est meie à l'air; car si les animaux étoient forcés de le resoirer saul et suns mêlange d'oir autosphérique, comme dans le cas où on les plonge dans une cioche pleine de ce enz, ila serotentasphixiés et tués avez une grande promptitude. Il n'est pas un chimiste qui ne connoisse bien pour l'avoir éprouvé lui-meme . l'effet très-remarquable du gaz acide murianque oxigéné. Après le resserrement dans les narines et dans la gorge, l'elfet consceutif de cette action » estun váritable rhuma très-fort qui a son siège, soit dana les fusca narajes, soit dans la reachito arrere, cost dans les bronches, suivant que le gaz a poste son énergie sur l'un ou sur l'autre de ces organce. Il se separe soit par l'eternuement , soit par la toux y une lument épaisee , bianche juualtre ou rerditre , sembiable à celle qu'on rend dans les rhumas; il y n mimo une fievre locale, use douiens et une gène analogues à celles qu'on oprouve dans les maisdire connues sous ce posa. Cos occidens durent et se terminent de la meme inquière que ceux qui pronement de toute autre cause. L'ai pense d'après cela que les, rhumes pouroient reconnelles pour cause l'action de l'exigene atmosphérique trop consontro et trop acro-spour ainsi dire, comme il parait dans les gaisons qui deviennent subitement trus-froides , et dans lesquailes l'air passe rapidement, à un état de condensation tris-conarderable. L'appresimement qui est produit dans les humours anunaies par le contact du gez acide muritique oxigené , aunonce que c'est à la fixationade l'axigene qu'il cat da, et c'est par un mocanismu combiable à ce qu'il parois que s'épaississent, le mucus nazal, le ceremen des espelles, la chassie, le pus, les matières cuites des cories, der entarries et de tous les écoulemens cortiques. Un a da concluie de ces premieres observations sur l'ellet du gaz seide musiat sque, oxigéni qu'il jeuistort de grooriétés ustr'nambe . reservante of out scuttomes it out recevraisemblable qu'il en jouit roellement; mais cer vues n'out point encore été vérifiées par un agrez grand nombre d'expériences. J'en ai vu administrer d'après mon conseil , dans des vieux ultières , des cancers miceres su seing it a produit en quelques jours d'application extérieure un calme asses frappant, en épaissiment l'humeur des morres, en la supprochant du pue d'en avivant-les oligies, et ca condensant four foul trop molhage's mais cette amélioration-ne s'est pas somonue, el mon esperance n'a point encore ete catiufate à cet égard. On a déju rommencé à domose cacorns à l'intérieur, mais c'a stri-acut bustorme liquide, comme on don le présumer a numeron ne peut pas faire parvenir stressess culture ciana

Il sea dificulta de un qua fonder une grand per experia un la proprieta melle amenaren de Degrand una las proprieta melleciamente de Dedré de marcifagio cargante quocação des després desque anone que de per la cert caractal que a diri alque anone que de per la cert caractal que a diri algue a fais un deresir de consumique; del leveus
para la fais un deresir de consumique; del leveus
e que a la dela recepción de faita, cerante no justifica
e que a la dela recepción de faita, cerante no justifica
e que a la dela recepción de faita que a mello dela
proprieta del colorier que la forespara por suit de caracladera octiva dela requesta considera del personal del colorier
para del colorier del consumira del personal del colorier
para del colorier del consumira del personal del colorier
para del colorier del colorier del colorier del colorier
para del colorier del colorier del colorier del colorier
para del colorier del colorier del colorier del colorier
para del colorier del colorier del colorier del colorier
para del colorier del colorier del colorier del colorier
para del colorier del colorier del colorier del colorier
para del colorier del colorier del colorier del colorier
para del colorier del colorier del colorier
para del colorier del colorier
para del colorier del colorier del colorier
para del

(pergie, 'mae puisance médicamenteuse très consulerable sur Biconomie mumale, Si l'on iette un coup d'ant sur l'ensomble des préparations chimiques les plus importantes pour la pratique de la médecina, on vorre qu'elles consistent present toutes à oxigéner les corps combinethies kes acides no sont non des-matières brulées quis sans la présence de l'oxigone , n'aurolent que pou ou point de savour et de vertes ; les métaux qui fournissent taut de médicamens préciennes ne devienment des médicamens quisprés avoir été plus on moins oxidés. Une grande dose d'os zigune les fut même parvenir à l'état de capetiques ; ces remarques sont immédiatement applicables à l'argent, au fer , à 4'antimoine et au morcure. On trouve dam ces substances oxines nesa à dellerena depreis . Res tonieros , des fone dans , des émétiques, des purgatifs et des âcres vonément causimues, les métaux par entenes n'unt point ou presque point de vertus, ils n'en proment qu'en absorbent de l'exigene, et ile en acquirent days des graduations d'autant plas fortes, qu'its sont charges d'une plus grande proportion de de principa, il semble done qu'en peut attribuer à l'oxigina les serem émérique . purgative, tondanto, toniquey et même l'acretér rongeante ou la force des caustignes; il cele est ainsi , commo tant de faits l'établissent mour les hommes deslement instruits dans les phonominera de l'économie animale et dans ceux des attrictions chimiques, on conquit quelles espégouces on pont fonder our one substance qui contient de l'oxigéne en unesi grande abondance et ai voisin de d'étal d'amque ; ou voit donc que les medeline gonveront , comme les chimistes, non-seulement un agent très-pris ant dans le gaz acide muriatique onigéné pour le traitement de plusiours maindienct onr-tout des chroniquelle mais encure un mouen d'avaporri la théorie de la alerapeutione ou des actions médicamentessea. Li est deja parmis d'entrevtur à met. égardi que la propriété anticonériente tient d l'onicène line dans le mercure , puisque ce métal exerce Banton plus promptement reite vettu, qu'il en est plus chrejit unui'll d'ul plus rialisatille qu'on touce le puis prissant des micharites cars le gaz seide miriatique oxicina, ou dail. Fenn qui'le tient en disolution, ou meute dans quelques composes de cet acide.

These one proceeds and which the inferiously share proceeds except "of conferences in the case of the conference triple case the interaction plus praches more triple space to suppose the suppose of the

avaler aux personnes qui se trouvent mal de l'ammoniaque liquide. Pour éviter les inconvéniens qui sont dus à l'ignorance où l'on est de l'acreté de l'ammoniaque liquide, il faudroit ne porter sur soi que des éponges impregnées de gan ammoniac ou d'un peu d'ammoniaque liquide ; ces éponges renfermées dans des cassolettes métalliques très-bien closes suffiroient pour faire revenir les asphixiés et ne permetroient pas qu'on put faire prendre de l'ammonisque liquide aux personnes qui tombent en défaillance par une cause quelcouque, comme on l'a fait si souvent. Le même moyen serviroit avantagensement pour prévenir les effets violens du gaz scide muriatique oxigené , si celui-ci étort employé en médecine. Da sait que ces deux gas se décomposent l'un par l'autre, que l'acide munatique oxigené repasse à l'état d'acide muristique ordinaire , qu'il so forme de l'eau, et que l'ammoniaque privée de son hydrogène par cette formation d'eau se réduit en gaz azote, autre principe de cette espèce d'alcali. (M. Fourcrov.)

GAZ AZOTE. ( Mat. méd Hygiéne. )

Le gas azote est un des composans de l'atmos phère ; il en fait les 73 centièmes, 'Il est plus léger que l'air vitsl , ne peut servir ni à la combustion ni à la respiration, comme on l'adit plus en détail à l'article air stmosphérique; la base de ce gaz n'intéresse l'histoire de la matière médicale que parce qu'elle entre dans la composition de l'acide nitrique et de l'ammonisque ; l'azote doit être connu des médecins, comme un des composans des matières snimales qui fait leur principale différence des substances végétales , et dont la présence les rend anaceptibles de donuer de l'ammoniaque à la distillation, de se pourrir promptement en donuant le même pro-duit avec aboudance, et de fournir sussi de l'acide nitrique par la putréfaction. ( Voyez le dictionnaire de chimie. ) ( M. Fonnenov. )

GAZ HYDROGENE. ( Mat. méd. )

C'est le nom qu'on a donné su gas inflammable pur , parcequ'il est an des principes compo sans l'enu Les phénomènes et les propriétés de ce gas pur n'intéressent la matière médicale que parce qu'il est un des principes de l'eau, et parce qu'il s'en sépare tontes les fois que l'oxi-L'éne, autre principe de ce corps, se fixedans une matière combustible qui se décompose. ( Foyez l'article de l'EAU ) (M. FOURCROY. )

GAS HYDROGENE CARBONE ( Mat med. )

Le gas hydrogène tenant en dissolution du car-Medceine. Tome VI.

plus fréquemment et le plus abondamment dans l'analyse des substances végétales et même dans celle des matières minérales parce que le carbone est contenu dans beaucoup de corps, et parce qu'il se dissout sacilement dans le gaz hydrogène. Cetta dissolution rend le gaz hydrogéne trèslourd, et susceptible de donner de l'acide carbonique pendant as combustion. Voilà ce que doit se rappeller un médecin par rapport à la nature du gas hydrogène carboné, car d'ailleurs son bistoire n'a que peu d'influence encore sur la plupart des parties de la médecine. Il doit savoir cependant que le gas hydrogène carboné tue plus promptement les animoux que ne le fait le gax hydrogène par, que ce gaz dangereux se dégage sur-tout dans les premiers tems de la compastion du charbon , lorsque ce corps pins ou moins pénétré d'humidité commence par décomposer de l'ean dont l'hydrogène ea se séparaut sous sa forme de gas entreine en dissolution une quantité asses grande de carbone ; voilà ce qui rend le charbon si dancereux dans les endroits peu spacieux et clos, sur-tout dans la commence ment de son inflammation. ( Voyce les mots AIR INFLAMMABLE, CHARGON, CARSONS, BRAT-SE , HYDROGENE. ( M. FOURCROY. )

GAS HYDROENE PROSPHORÉ ( Mat. med. )

Le phosphore est dissoluble dans le gaz hydrogène , comme le carbone et le soufre ; il résulte de cette dissolution un gas singulier d'une odeur très fétide, remaiquable sur-tout par sa propriété de s'enflammer spontanément par le contact de l'air vital et de l'air atmosphérique, et de bruler svec une flamme blanche très-éclatante. Ce gas n'iatéresse la médecine que parce qu'il paroit qu'il se forme et se dégage quelque-fois en petite quantité des maillires animales qui se pourrissent, et spécialement des poissons en purréfaction. C'est à son dégagement et à sa combustion qu'on peut attribuer la pliosphorescene des poissons, des chairs, et en général de toutes les substances animales ; mais cet appercu mérite d'être confirmé par des expériences exactes. ( M. Fouschoy. )

GAS HYDROGENE SULTURE. ( Mat. med. )

Le cas hydrocène sulfaré est un des fluides élastiques qui tient le plus à la matière médicale; c'est nn de ceux qui est déjà le plus employé et qui le deviendra par la suite encore bien davantage, depuis que Bergman a fait voir qu'on ponroit obtenir ce gaz en grande quantité des sulfures solides traités par les scides , et ensuite le dissoudre dans l'eau de manière à imiter par cette dissolution les eaux minérales sulfure-tises , on a bone , est un les principes que l'on obtient le I déjà beaucoup employé ces es ux artificielles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'art de les prépaparer est très-cimple, on l'a judqué à l'article eux minérales artificielles. On se contentera de rappeler ici par rapport nu gaz hydrogène sulfuré, que sa dissolution dans l'eau présente l'arantage de pouvoir être laite ou tres-forte ou foible, de manière à répondre à toures les indications et à tous les cas qui peuveut se présenter dans la pratique. Observons encore que ce gaz qui peut reudre tant de services étant dissous dans l'eau, est un poisou très-dan; ereux sous sa forme gazeuse, qui tue les annusux avec une grande énergie que répandu même dans l'air il affecte les nerfa avec beaucoup de force, et qu'il produit des défaillances et des faiblesses nerveuses tressungaétantes, comme plusieurs chimistes out eu occasion de le voir. ( M. Fouscnoy. )

## GAZ NIBLUX. ( Hygione ) ( Mut. med. )

Le gaz nitreux est une combinaison d'azote et d'oxigone comme l'acide nitreux , dont il differe per une proportion moins grande du principe acidifiant, c'est à ce défaut d'oxigène qu'il doit la perte de son neidité; ce n'est qu'un oxide provenant de la décomposition de l'acide niti-que par des corps cumbustibles qui lui ontenlevé une partie de son uxigêne. Ce qui caractérise partilierement ce gaz, c'est la propriété qu'il u de redevenir acide , lorsqu'on lui présente du gaz exigene ou un guz qui en contient , comme l'air atmosphérique, le goz acide muriatique oxigené, M. Priestley qui a déconvert cette propriété deus le gas nitreux a cru pouvoir en tirer parti pour councitre la pureté ou l'etat respirable de l'air. En melant de l'sir commun avec du gaa nitreux . selui-ci absorbe tout ce que le premier contient d'air vital ou d'oxigene, il se convertit sur le champen une vapeur rouge dissoluble dans l'enu, ensorte qu'une portion du mélange des gaz dispa-roit en se condenant dans l'eau, et qu'on juge de la pureté de l'air qu'on examine par la quantité de gaz nitrenx qu'il absorbe, ou par le volume des gaz dimiaues. On a fait dejà remarquer au mot endiométrie que le procédé dispus nitreux étoit très-défectueux, 1°, Parce que ce cuz n'est jamais le même, et contient toujours des proportions différentes de gaz azote survant l'état de decomposition de l'acide du nitre, la nature e; la quantité du corps combustible qui a servi à décomposer cet scide , la température à laquelle cette décomposition a été faite, le tems qu'elle a duré. 2º. Parce que quand même il servit possible de se procurer toujours un gaz nitreux identique, la manière même d'opérer, toutes les airconstances qui peuvent varier dans cette opération, sont autant de moyens de faire différer les résultats des mêmes mélanges, M. Fontana a beaucoup perfectionaé l'instrument endio-mètraque de M. Pre-stley, par l'exactitude qu'il a mise dans l'appréciation des quantités de per mélées et du résidu qu'ils laissent après leur mé. lange , et lui même ennonce vingt-quatre principales sources d'erreurs Jans l'opération; ensorte que plusieurs de ces errents réunies, comme il est presque impossible de l'ériter, peuvent faire aastre de ires grandes différences dans les rémitata. C'est pour cela qu'on a bientôt préféré l'eudiomètre de M. Volta , qui consiste à faire brûler du gas hydrogène avec l'air que l'on veut examiner dans un appareil fermé destiné à mesurer exactement soit les quantités de gaz mélées soit c: lle de ce qui reste après la combustion. Enfin une partie des mêmes difficultés subsistant écalement dans l'appareil de Volta, les chimistes ont aujourd'hui adopté soit l'action d'un sulfure alcelin liquide sur l'air, soit du phosphore pour leurs procedés endiométriques.

Outre Pusage du gas nitroux doss Pendiomirie, on avoit londe quelques esperances sur la proprié de sainagente et sur la vertu anniseptique de cyan quis ses sauges à cet équel seront de cyan qui se sauges à cet équel seront projuetions austomiques ; car on an epect pas se presenter d'employer ce gar dans l'estomac ou mine sur la peau, attenda qu'en rencontrant de l'int dans les premiers os à l'existde l'int dans les premiers os à l'existde l'int dans les des l'est de l'est de de l'int dans les des l'est de l'est de

(M. Fourchov.)

GAS OXIGÈNE, (Hygiène Mat. méd.)

Le gak oxigène est le même que l'air vital. Les clumistes moderaes lui ont doané le premier nom, parce que la base de ce gaz unie au corps combustible forme des acides. Ce gaz qui existe toujours d.ms l'air et le plus communément à la dose de vingt-sept centièmes, est une des sources de la vie des animaux; il entretient leur chaleur par la respiration ; il se précipite dans leurs floides auxquels il paroli donner la propriété plastique et concrescible. On y a cherché un médicament contre la pthisie judinonaire, les ulcères cancéreux ; mais l'espoir des médecins a été trompé ; il paroit même que l'air vital respiré sera plutôt utile dans les maladies où il y a de la faiblesse, de l'inerne, du réfroidissement que dans les affections fébriles. Quant à son amplication extérieure comme antiseptique , dans les incures anciens, les cancers, les carien, il n'est pas hors de vraisemblance qu'il ponrra v produire des heureux effets. ( Vovez le mot AIR VITAL où l'on a réuni plusieurs vuea sur cet objet (M. Founcaor.)

GAZA, (Théodore) célébre grec, nequit à Thessalonique en 1394. Il passa en Italie strès la pries de Connuntianple est les Terres, et al present des matements entre distributes, le cardinal Besaurio qui lui procurs un bufeice en Caleire, victoria de l'étrie lui ensegna le latia. Gues fit com lui de ni granda per la latia. Gues fit com lui de ni granda de la presenta de la latia de la

Gazo étant allé à Rome présenter quelques-uns de ses ouvrages à Siste IV, il fut ai piqué de voir que ce l'apen en lai faisoit qu'un présent modique, qu'il le jeta daus le Thure, en dissant que les sauvan n'. devoient pas se douver la penier d'aller à Rome, puisque le goait était à disprové que les dans les plus gras y répusièrent de ke mellène graim. Il demeurs, cependant dans catta ville, y et il y mourat en 1475, à l'ège de 30 ans. (Extr. d'EL), (COUIS).

à Pavie en 1512, in-folio, par les soins de

Jacques de Forli.

GAZIUS, (Antoine) d'une famille orighause de Crémone, étaile la nudécione à Paloine, at patrie, où il requit le bannet de ducteurs. Comme patrie, où il requit le bannet de ducteurs. Comme (inge, ne correspondione) poist à ser desire datas as ville natale, il alls ailleurs servers as profession, et il la fix avec tent de saccès, qu'il acquit besucoup de réputation et de bien. Il ricomo officie de la retille sen e l'obligare at point encore à quitter Pétude du cabinet, il employa encore à quitter Pétude du cabinet, il employa en retile de avie à polir ou à comporer los overages qu'il a bissés un public. Ce fir dum correspondit de la retille de la 1550, la 16 etter.

Florida corona, quae ad sanitatis hominum conservationem ac longac vam vitam producendam sunt pernecessuia, continens. Vinitis, 1491, in-folio. Lugduni, 1500, 1514, 1516, ta-4, 1534, in-8.

De somno et vigilia libellus. Basileac, 1539. in-folio, avec les OEuvres de Constantin l'Airicain.

De ratione eracuandi libellus. Resileac, 1541, brfolin. Ibidem, 1565, in-8. avec la Methodus medendi d'Albucasis, et les llegulae universales curationis morborum d'Arnauld de Villenewe.

Algustae \$1546, in-8. Patavil, 1549, in-8. (Extr. d'El.) (Govin).

GAZOLA, (Joseph) naquit à Vérone en 1661. Après avoir fait de bonnes études dans sa oatrie", il alla s'appliquer aux mathématiques à Padouc ; il y fit même son cours de medeche , qu'il finit par la réception du bonnet le 17 mai 1683. De retour à Verone en 1686, il s'occupa de l'établissement d'une acadéasie, qu'il destinoit à travailler aux expériences physiques et aux observations sur les différentes parties des mathématiques. Il réussit dans son projet. Cette académie prit le nom Degli Aletofili , et fit l'ouverture de ses séances le premier jour de décembre 1686. Mais à peine Gazola commencoit-il à goûter le plaisir de voir cet établissement prendre consistance, que Jean de Pesaro, ambassadeur de Venise en Espagne , l'arracha à sea études et l'engagea à se rendre avec lui à Madrid. Il y demonta trois ans, et il profita de son séjour dans cette capitale, pour dédier à la reme-régeate, Marie-Anne de Bavière-Neubourg , un livre espagnol , intitulé : Encusiasmos Medicos, Physicos y Astronomicos. Il parut à Madrid en 1689 La reine le reent avec beaucoup de bonté, donna quelques diamans à l'anteur, et le recommanda à l'Empereur Léopold qui la mit au nombre de ses medecins en 1692.

En quittant Madrid, Guzola prit le parti de royager. Il parcourst presque toute la France, et s'arrêta à Paris pour y voir les membres de l'acadèmie des sciences. A son retour ches lui en 1647, il reprit aes exercices ordinires, et pratiqua la nédectine avec beaucoup de distribution jusqu'à sa unort arrivée le 14 Février 1715. Ses autres ouvrages sont :

Orgine, preservativo, e rimedio dell corrente contagio pestilenziale del bue. Vérone, 1712, in 4.

C'est un traité sur la maladie qui enlevoit le bétail. Les médocins itsliens se sont toujoura beaucoup attachés à l'observation des maladies épizotiques.

II mondo irgannoto da fisht medici. Pérouse, 1716, in 8. Veniue, 1717, in 18. Ten espanol, Valeace, 1729, in 8., sous le titre d'El mondo engannatio per los filos medicos: En Irancis, Leyda, 1725, in 8., sous le titre de Petervutíjs contie la charlatanerie des fux medicini.

Cet ouvrage contient cinq discours, dont le premier roule sur la préférence qu'il y a à sepasser de médecin, plutôt que d'en avoir na qui-Ggg g 2 ne connoisse pas bien son art. Le second prouve ! l'étendue de ses connoissances. Boerkenve parlo l'existence de la médecine, mais il prouve en mane-temps que tout homme peut être son médecin. Dons la troisième , l'auteur s'étend sur les difficultés dont l'étude de la médocine est remplie. Il passe ensuite un revue les différentes sectes, sur-tout celle des dogmatiques, et fait voir toutes les petites ruses qu'emp-nyoient les anciens dons l'exercice de leur art. Le quatrième discours est rempli de conseils pour la conservation de la santé et de la vie. Dans le couquième, Gazola met en question s'il est mieux de suivre la doctrine des modernes, que de se ranger du parti des Galemates. Ce hvre a fait du bruit. Les uns l'ont censuré , l'a sutres l'ont hautement approuvé. Il y a en effet de bonnes choses; mais on no pent s'emp'cher de remarquer que l'auteur se montre souve et sceptique. (Extr d'El.) (Govein).

GAZON D'OLYMPE ou D'ESPAGNE ou DE MONTAGNE. ( l'oyez Statice). (M. MAHON.)

GEBER, communément appelé l'Arabe, étoit gree de nation ; suivant Leon l'Africaiu qui ajoute qu'il abandonna le christianisme pour se faire mahométan. D'autres disent que Geber naquit à Séville en E-pagne, mais qu'il étoit originaire d'Arabie; on le fait même d'une naissance distinguée et petit-fils du faux prophète Mahomet par sa mère. L'abbé Tritheme veut que Geber fut un roi des Indes ; mais c'est une fable inventée par les souffleurs, qui dès l'origine de la chymie ont été en possession de les entasser des unes sur les autres. Cette fable est apparemment fondée sur la signification du mot Geber,

Les sentimens ne sont pas moins divisés sur le temps auguel Geber a vécu, que sur sa patrie. Il florissoit dans le neuvième siècle, selon Blancanus ; selon d'autres , dans le huitième , et même dans le se niène. Cette dernière opinion est la plus suivie.

qui veut dire un grand homme et un roi.

Ou dit que Geber excella dar al a chymie, et qu'il fut un des premiers réformateurs de cette science : Paracelse, à qui il contoit tant de louer quelqu'un , l'a appelié le maître des maltres en cet art. Geber fut aussi bou astronome , il corrigea phisienra erreurs dans l'Almageste de Ptolémée, et il donna une exposition de son système , que Petreus fit imprimer en 1533. Quelques-uns lui ont encore attribué l'invention de l'algèbre. Cardan l'a mis au nombre des douze plus subtils génies du monde ; c'est beau-coup dire : le catalògué des ouvrages de Geber, sel qu'on le trouve dans la bibliothèque de Grener, donne au moins une grande idée de de ces ouvrages avec besucoup d'estime dans ses Institutes de Chymie; il det même qu'il ? a admirées plusieus expériences très assurées, que l'on donne aujourd'hni pour nouvelles. En elfet, ils contiennent plusieurs choses utiles et carieuses sur la nature, la purification, la fusion et la malléabilité des métaux, avec des lustoires excellentes des sels et des eaux fortes. L'exactitude de ses opérations est tout-à-fait surprenante, si l'on en excepte celles qui ont rapport à la pierre philosophale.

Les alchymistes ont-prétendu que Geber est le premier qui sit travaillé à la recherche d'un remède universel. Ils se sont fondés sur certaines expressions que l'on tronve dans ses ouvrages, et sur elles ils ont décidé qu'il en avoit eu connoissance. Telles sont ces paroles : l'or ainsi préparé guérit la lèpre et toutes sortes de maladies. Mais il faut observer que dans son langage, les mêtaux les plus bas sont les lépreux , et l'or est au nombre de ceux qui se portent bien. Lors ilone qu'il dit : Je voudrois guéris six lépreux , il n'entend point autre chose , sinon qu'il voudroit les convertir en or capable de sontenir l'epreuve de l'antimoine. D'ailleura, comme il n'a jamais été médecin , il est bien apparent qu'il avoit plus en vue les opérations de ses fourneaux, que celles do la nature dans la cure des mul dies, et qu'aissi il n'a point voulu parler d'un remède universel.

Galius, professent des langues orientales en l'université de Leyde, a fait présent des ouvrages de Geber à la hibliothèque de cette académie. Ils sout manuscrits , mais ce savant professeur les a traduits en latin et fait imprimer à Leyde. in-folio, et ensuite in-4., sous le titre de Lapis Philosophorum. Le célèbre Boerhaave en donne cette notice :

De Alchymia vel Chymia, ant de investigatione perfectionis metallorum.

De summa perfectionis metallorum.

De claritate Alchymiae. De Lapide Philosophico.

De Testamento.

De Epitaphio.

De invenienda arte auri et argenti-

Le docteur Shaw y ajoute , Gi bri super artem Alchimiae libri sex ; et ce dernier nuvrage étoit en manuscrit dans la bibliothèque de Boile, à qui Elie Ashmole en avoit fait présent.

Manget, auteur de la Bibliothèque des Ecri-

vains en Médecine, donne les titres suivans aux ouvrages de Geber.

Summa perfectionis magisterii in sua natura. Romne, in-B. Venetiis, 1512, in-B. Gedari, 1623, in-B. Cetto derainer édition a été corrigée sur un manuscrit du Vaticaa, et l'on y a joint les figures des vaisseaux et des fourneaux.

De investigatione perfectionin. Basileae, 1561, infolio, avec quelques traités d'Alchimie recuesilis par Gratavole.

Liber fornacum. Basileae , 1572, in-8. , dons le Recueil de Gratarole.

De Alchymia, traditio summae perfectionis in duos libros divisa. Liber investigationis magisterii. Argentovati, 1558, In-8. Le catalogue de Falconet cite une edition de la même ville, de 1588.

Chymia, sive, traditio summae perfectionis et investigatio magisterii. Lugdani Batavorum, 1665, in-12. Gespar Hornius a corrigé l'ouvrage dans cette édition, qu'il a augmentre d'une pièce sous le titre de Medulla Alchymiae Gebricae.

Enarratio methodica trium Gebri medicinarum, in quibus continetur Lopidis Philosophici vera confectio. Amstelodami, 1678, in-8.

Les ouvrages de Geber ont été publiés en anglois à Leyde en 1668, in 8. La traduction est de Richard Russel. (Extr. d'El.)(GOULIN.)

GEHEMA, (Jean-Abraham) chevalier polonois, étoit fils de Jacques, ataroste et cham-bellan du roi de Pologne. Il ne parut point d'abord être fait pour l'étude ; car il s'occupa uniquement du gonvernement de son bien à la campagne, et passa ensuite au service militaire. Mais ayant eu occasion d'aller en Hollande, il prit un tel goût pour les sciences pendant son sejour à Utrecht et à Leyde, qu'après avoir étudié la philosophie de Descartes sous Henry du Roy , il abandonna l'emploi qu'il avoit dans les troupes, s'appliqua à la medecine sous Corneille Bontekee, et fut regu docteur. Il exerça d'abord sa profession dans le Holstein, où il servit dans les troupes danoises en qualité de médecin. Il passa ensuite à Hambourg, puis à la cour de Gustrow, où il demenra depuis 1688 jusqu'en 1695. Il se rendit enfin à Berlin et parvint à la place de médecin du roi de Prusse. Le roi de Pologne l'honora aussi de ce titre.

Gchema a écrit plusieurs ouvrages en allemand, sur la cure de la goutte par le moza,

sur les devoirs des médecins d'armée, des médecins de cour, des aposthicaires, des nourrices, sour l'excelience du thé, et sur planigma sutres matières. Il a caussi donné que que carière en latin, alont voire les tures; avais il faut remarquer qu'il n'est que le traducteur du premier, qui lat composé en bollaudois par son maires mi lat composé en bollaudois par son maires Bonteboè, dont il a suivi aveugh meut la doctrine:

Diatriba de febribus. Hagae Comitis, 1683, in-8.

Devas observationum medicarum. Br. mae ;

De morbo vulgo dicto Plica Polonica, Literulie. Hagae Comitis, 1663, 1685, in 8. Hamburgi, 1683, in 12.

Observationes chirurgiae. Hamburgi, 1686, in-12. Francofurti, 1640, in-12.

Diactetica vera sanae rationi et experientias certae innixa. Sedini, 1690, in-12. (Extr. d'El.) (Goulin).

GELATINE. ( mat. médicale ).

On nomme aujourd'hui gelatine en chimie une matière qu'on retire des aubstances animales, traitées par l'enu bouillante, et qui dissonte dans ce liquide chaud, Ini communique la propriété de se prendre par le refroidissement en une masse homogène d'une consistance molle, plus on moins transparente, d'une saveur fade nu douce, fusible par la chaleur, dissoluble dans l'eau et sur-tout dans la chaude , formant ce qu'on appelle gelée, lorsqu'elle est encore molle, quoique coliérente, et ce qu'on nomme colle guand elle est épaissie et desséchée. Cette gelatine est caractérisée encore par les propriétés suivantes; elle s'aigrit spontanément à l'air chand; elle donne peu d'ammoniaque à la distillation, et au contraire une certaine quantité d'acide pyromuquenx : mais son caractère le plus intéressant pour la médecine et la matière médicale est d'être une metière nourresantel, et de se convertir promptement et facilement en notre propre substance. Sous ce point de vue, la galatine, et toutes les substances animales qui ra contiennent et qui en fournissent beaucoup, sont employées avec succès comme aliment donx , nourrissant promptement , inviscant . relichant, &c. Ceste connoissance éclaire le médecin sur l'asage et la prescription des chaire blanches des jeunes animaux, sur la préparation des bouillons médicamenteux, sur le rapport de propriétés entre ces différens médicamens. ( Voyes les mois Albuens, Animaux, BOUILIONS , CHAIR , &c.). (M. FOURCROY).

GÉLATINEUX. (Mat. méd.)

Ce mot est employé pour désigner les médicamens qui contiennent de la golatine, soit naturellemget, comme les alimens de nature animale, les clairs et toutes les parties blanches des jeunes animanux, soit par une préparation artificielle, comme les houillons, les gelées, les extraits de viandes, &c. (M. Foucaor).

GELÉE. ( Hygienne. )

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Et Classe III. Ingesta. Ordre II. Terre et lieux.

Section IV. Eau et Glace.

On donne le nom de gelée au froid qui fait que l'eaux els liquiées aqueux se gelent naturellement dans l'hiver, et particulièrement dans les climais du nord. Lorsquo le froid est trèsgrand, alors des fluides qui, par leur nature ou leur mouvement, résistent au degré de fived que est par le des des l'autres de l'est d'autant plus épaisse, que le froid a plus d'attessité.

L'eau se gêle par-tout au même dégré de froid, et ue se convertit a turrellem-ue, en glace , que quand la température de l'air , et du milieu qui l'environnent , est parvenue à ce degré , qui est celui de O au thermomètre de Béaumur , et 3 a celui de Farbeigheit.

Le vent du nord qui amène la gelée est sec et donne un beau ciel, c'est la raison pour laquelle assez généralement, il gele plus souvent quand l'air est sec et serein, que dans des tems humides et couveris.

Le vent du nord et la siccité de l'air étant souvent réunis arce la gelée, l'air danc co circonstinces est plus dense et plus pessus, il soutient le mecrare dans le baromètre à d'assex grandes hauteurs. On a lieu de regarder le dégel comme très-prochiain ; quand ou voit le sacreure basser considérablement, et promptement, après quelques jours de gélée ; cet abaissement est cutué pur le vent du suf, qui en hiere donne communément le tens doux.

L'évaporation des liquides est d'autant plus considérable pendant la gelée, qu'il gêle plus fortement.

Les effets de la gelée sur les végétaux sont trèsfrappana; on sait qu'elle en fait périr une mulaitude; sur-tont quand elle arrive tout-à-conp après de longues pluies ou après un dégels alors les fibres imlubées d'eau sont écariées per l'effort de la gelée, qui glace l'humidité qu'elles contiennent, et finit quelquefois par rompre les plus gros arbres.

Elle agit également sur les fruits, et nous avons dit à cet article ce qu'on devoit faire pour les préservre.

On observe quelque close de semblable sur les animens mêmes qui builtent les pars trisficiés ; il n'est pas rare en Russie de trouver des caclaves pris d'ecu-devie de grain ( qui leur des se familier et peu conteuse) qui ont prida le nes ou les orcilles, les mains ou les prieds, pour avoir été trup long-temps exposés, sans faire de mouvement, à une forte gelde.

Il y en a une grande quantité à qui on a sauvé cen parties d'une manière très-mule a dont j'ai saoi-même éprouvé les kons effets. Il faut faire deçigel e la partie effectée très-lentement, en la frotaut de neige pendaut quelque temps p pen-heu on occasionne une petite irritation qui sappelle la sensibilité perdue, et on n'en éproure acuon désagréement ultérieur.

On sait que tona les pays ne ressentent point les funestes effets de la grièce; il ne gête jamais sous la zone torride, ni aux extrémités de zones tempérés voisines des trojiques, tandas qu'il gête dans les zones placiales pendant presque toute l'anides. Dans les zones tempérés, on a peu d'hitrer zans glaces, et les plus grandres d'hitrer avant en crite qu'il get aux de l'anides qu'els les obtice d'hitrer rearies nevieu un mois qu'els les odities d'hitrer rearies qu'els qu'els plus pradres par les parties de l'anides qu'els les odities d'hitrer rearies qu'els qu'

Une autre manière de considérer la gelée, est de le faire sous l'aspect alimentaire. On sait qu'en faisant cuire les chairs des animaux, on en obtient, en laissant refroidir leur décoction, des gelées, qui sont la base des bouillons, et

qui soft extrêmement nourriasentes, lorsqu'elles sont bien rapprochèes. On sait encore qu'on peut concentrer, et sécher ces geléres au point d'en faire des tablettes très-solices, qu'on peut emporter dans les voyages de long cours et autres, au moyen desquelles on a à volonté des bouillons gras très-restauras très-restauras et

Les parties des animaux les plus propres à finire de la gérée, sont les comes les ou des prind des animaux , surstout de la voisille , qu'un fait bouille jusqu'es de voisierne le grée en consistence d'une colle claire transparente et gélatineux. La mosficire de Papin est trèbonne à cet unage. La piùs agràcile et la molleque de toutes ae fini à Paris des M. Folliers, plared de toutes ae fini à Paris des M. Folliers, D. Danisque. Elle convent particulièrement aux convulsacens.

On fait des gelées avec le poin : ce sont des décoctions de croute de pain ; ou de biscuit de mer ; qu'on fait bouillir dans de l'eau à petit fett ; jusqu'à ce que la décoction ait acquis la forme d'aux gelée refroidée.

Si le cuisinier sait tirer parti des animaux pour en obtenir des gelées, le confiseur et Polificier en savent auss: firmer avec les régitaux. Le ministre de santé sait profiter des unes et des antres pour entretenir la salubrité, ou pour la rétablir.

L'art de la cuisine s'étend sur ce point junque vauquer innocement la couleur naturelle des geleces animales 1 on les blanchit avec des amandes, pilées et passées comme de coutures 1 on les punti avec des junaes d'œufs (on les rough avec du suc de betterace ; on les verbit avec du suc de betterace ; on les verbit avec du jus de poirée, qu'on a fait cuire pour en ôter la crudité.

La gelée qu'on fait avec des piels de veau ; de la volaille , des amandes douces blanchies ; de la faine de riz , du sucre , et quelques gouttes si'eau de fleurs d'orânge , est ce qu'on baument blanc manger ; d'est une nourriture très-avantageute dans les cas où il fant rendre des lorces , at tempérer en ménet-tem s'i'âc-réi des hanneurs.

On se conduit de même pour le blanc man; ger de corne de cerf, qu'on employe comme un puissant reataurant en médecine.

Ou peut tirer de la gelée de divers poissons, en les faisant bouillér, après les avoir dégrainsés, on passe ensuite par une étamine le bouillon quie se preud en gelée. Mais 'éc'et une gelé: peu d'usage , et qui pouvoit couvenir aux gras qui ne vouloired pas faire gras. Parais les reptiles, on a jugé à propos d'extraire une gelée des chairs de la viplore. Poyet ce mos,

Pour rendre les gelées moins alkalescantes, on fait bien de les assisonner de jus d'onnage, de limon ou de citron, et de sacre. Elles an cauviennent ainsi en qualité de remolte, que quad l'acidit ne douine pas dans las premières voirs, il lust toujours les avoir fractement faites, pauce qu'elles peuvent te gêter promptement; en général elles ont plus altmottement et resturantes, que médicamentaues.

On faisoit autrefois entrer dans ces gelées des drogues médicinales, sous forme de poudre et d'extraits, et on les appelloit gelés composées ; mais ces sorces de gelécs relicines ne sont plus d'anage aujumillou. Ou n'a conservé que la seule gelée d'aroine simplifiée.

Pour faire cette aclée, on prend mue livre er demie d'avoine mondée, deux onces de rapure de corne de cerf , trois onces de raisins de Coriuthe , un jeret de veau coupé par more aux , et dont les os sont brisés : on fait bonillir le tont à petit feu, dans un vaisseau bien fermé,pendant un temps sufusust ; on dégraisse le houtlon s'il en est besoin , ou le coule , et sur le champ il se convertit en gelée. Elle a été recomman dée par plusieurs médecius dans la consonu-tion naissante, on en a ordonné plusiours lois par jour plusieurs cuillerces , dissoutes , soit dans du bouillon léger fait avec les mêmes ingrédieus, so t dans du bouillon de limaçons , d'ecrevisses . &c. on prétend que le succès en est constant si l'on en continuo long-temps l'usage,

Il nous reste un mot à dire sur les gelées des fruits, dont la consosumation est très-considérable dans nos climats.

Pour faire la gelée des fruits, on les nétoye, on les divise, on les presse, selon leur na-. ture, on les fait onire plus ou moins à proportion de leur fermeté, on les passe ensuite dans des linges : on en extrait le plus de décoction qu'il est possible; cette décoction se place dans un poëlon, ou dans un bassin à confiture avec deux tiers de sucre environ , qu'on fait bien cuire avant d'y vesser le suc des fruits. On mêle le tont ensemble jusqu'à ce que la gelée soit bjen farmée, ce qu'on apperçoit facilement, si en en la prenant dans une cuillère, pont la versor sur nue assiette, elle tombe assea épaisse pour être sur que le refroidissement va la faire prendre. C'est ainsi qu'on fait des gelées d'abricots, de cerises, de coings, d'épine vinette, de framboise , de grenades , de grostilles , de poirées , de pommes, de verjus.

Les gelées rouges et vertes doivent cuireà petitfeu ou au buin marie, et ètre couvertes pendant qu'elles cuisent, au lieu que les gelées blanches se cuisent à plus grand feu et découvertes. Lorsque l'écnune a été enlerée, on verse le liquide dans des pots de fayance, qu'on tient découverts peudant environ quinze jours dans un lieu soc pour les couvrir ensuite avec du papier blanc.

Les gelles des fruits offerest un des morens els luis intéresants que l'On ait imprine pour fournir à l'hoome dans tous les tenus de l'année dans tous les tenus de l'année dans tous les tenus de l'année de l'a

GELÉE, ( Théophile) médecin de Dieppe, couvant en 160. Il lit toute av is elé partian de Du Laurens et de ses ouvrages, pasis il étoit plus au fait de Pasatonies que ce médecin, sous qu'il avoit étudié et pris le bonnet de docteur de Montgeller. Son antichement à Du Laurens le ports à donnet une traduction de set survers, de la comme de Ricelas et de Du Laurens, dout l'y en qu'enque editions de son vivant. Il fut réumpriné avec des augmentations, sous ce titre :

L'anatomie françoise en forme d'abrégé, recucillie des meilleurs auteurs qui ont écrit sur cette science. Paris, 1656, in.8, avec les additions de Gabriel Bertrand. Rouen 1664, 1683, in.8. Paris, 1742, in.8.

(Extr d'El.) Goulin.)

GELINOTTE ( Hygiene. )

Partie II. des choses improprement dites non naturelles.

Classe III Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux.

Gallina Coryllorum.

C'est nn oiseau plus gros que la perdrix , et presque du volnme d'une poule.

Les gelinottes habitent les bois qui sont sur le penchant des montagnes. Elles vivent en été, de bayes et de fruits sauvages, en hiver de chatons de bouleau, de sommités de sapin, et de bayes de genièrre. Elles sont leur nid a terre parazi les toufies de bruyère. Il y a encore beaucoup d'autres gelinottes décrites dans le dict. d'histnat. de cette encyclop. tome 2.

En général la chair de cet oiseau est extrêmement délicate et une des plus recherchées, elle est trés-subsantielle, très-alubre, et convient à tous les tempéramens et dans tous les tems: on peut la rauger à gaté de celles du faisant, du ce de bruyère, et de la perdira; (M. Macquant.)

GEMMA, ( Reinier ) dit le frison, parce qu'il étoit de Doccum dans la Frise , vint au monde le 8 décembre 15c8. Il commence ses études,à Grouingue et alla les acheverà Louvain, où il fit de grands progrès deus les mathémati-ques et la médecine. Peu de tems après qu'il eut pris le bonnet de docteur , ce qu'il fit à Louvain en 1541. Il fut chargé d'enseigner publiquement la médecine dans la même ville. Il s'en acquitta avec beaucoup de réputation. Il y ensei na aussi les mathématiques, mais il ne donnoit que des leçons privées sur cette science. Gemma étoit un bomme extrêmement laborieux; il s'occupa non seulement du soin de découvrir quantité de nouveaux secrets pour la conservation de la santé, mais il se livra encore à l'étude des, mathématiques avec une ardeur ai grande, qu'elle étoit presque tournée en passion. Emporté par son goût, il passa les desnières années de sa vie dans le cabinet. La contention d'esprit , le défaut de mouvement et de dissipation , altérèrent sa santé déjà foible et délicate , et il éprouva les douleurs de la gravelle , dont il souffrit pendant sept ans les accès les plus cruela, auxquels il succomba à Louvein le 25 mai 1555, dans la quarante-septième année de son âge.

dt dans le vrisième livre de lon histoire. Voici comme l'étaire la fair spier dans norte larguer en Comme, c'ommundencet appelle le fision par de l'en 1958 de l'

Divers anteurs ont fait l'éloge de ce médecin,

Il suffira de rapporter ce que de Thou en a

» lité que l'on trouse parmi les lettres. Il mourut de la pierre, âgé seulement de quarante-» six ans : il laissa un fils appellé Coracille » Gemma, qui enseigna à Louvain les mêmes

m aciences

- » sciences avec beaucoup de réputation, et qui » renouvella , par ses ouvrages et par son esprit » la primeire
- » la mémoire de son père presque éteirte. Le » corps de Gemma le frison fut enterré dans l'é-» glise des dominicains à Louvain, où l'on voit

son portrait et son tombeau.

Les ouvrages que ce médech a la issés roulent tous aur les mathématiques, à l'exception de ses contaiteurs sur la goute, qu'on trouve dans le resident de l'enric arret public à Françfort en 159<sub>3</sub>, m-8. Il a augmend et corrigé la coamographie d'Appian, qu'il fit imprimer à Avavers en 1539, 10-56. Il la encore écrit.

Methodus arithmeticae practicae. Antverpise, 1540, in 8. Parisiis, 1563, 1572, avec les notes de Jacques Pelktier. Coloniae, 1565, 1592, in 8. Wittembergæ, 1611, in 8. avec les annotations de Jean-Paul Resenius.

Charta, sive mappa mundi, idest, totius crbis descriptio. Lovami, 1540. Il dédia cette mappemonde à l'empereur Charles - Quint, qui y trouva une faute en la parcourant. L'auteur la corrigea dans la suite.

De usu Annuli Astronomici. Antverptae , 1548, 1564 , in-8,

De principiis Astronomiae, Cosmomiae et cosmographiae, deque usu globi cosmographici.
Antverpiue.

De usu ra lii astronomici, seu, regulao Hipparchi. Antverpiac.

De Astrolabio catholico et usu ejusdem. Ibidem 1556, in-8.

De locorum describendorum ratione, deque distantiis vorum irve nicadis. (Extr. d'El. Govern.)

CEMMA, (Cornelly) file de Reinfer, numels, Journal ne demis pour de fiverpe 7553. He tun der plus axears hommes de son siècle cu fifi de des plus axears hommes de son siècle cu fifi de philosophe et de mathématique ; accontemporime discipit que la native n'avont rien de eaché tid de Eduralis qua la mélècem d'ann l'inverstif de Eduralis que la méterne d'ann l'inversen 1569, dans la chaire de professor 1001, l'acars d'expluyer l'Ase para d'Alon Qu lin de le dur d'Allo qui lui canefica cette chirre mais manuel ai étou eccer que le fencié, il d'amande manuel ai étou eccer que le fencié, il d'amande de a vavange, d'a promotion, que l'acque a soulder 1777 de la peus qui rasagogit alora la ville de Louvisi.

Ce médecia a leissé les ouvrages fuivans: -

De arte cyclognomica tomi tres, philosophium Hippocratis, Galeni, Platonis et Aristotelis in unam methodi speciem referentes. Antverpiue, 1569, in-4.

Cosmocritice, sen de naturae divinis characterismis, id est, raris et admirandis spectuculis, causis, indiciis, proprietatibus rerum in partibus singulis universi. Ibidem, 1575, in-8.

La pession de l'aufeur pour l'astrologie et son admiration pour les prodiges, l'out fperié à un excés de réculité qu'on ne peut pardonner à un homme d'ailleurs si axvant; mais entraiué par le goût de son siècle, il s'est aveuglé presque autant que Cardan.

On trouve quelques opuscules à la suite de ce traité:

Caux mirabilis cujusdam abscessus in pu lla Lorentinia. De uso genere epidenica p fusis ao postilentis, quine ed Gelu i kentritueus occidens proximé, magnd contagit et totum biomium prograssus act s, citinamum detrans in bancatatean auni 1594. De ulteriore transmutat-ò me fobris pestilantis in postilantiam teram que asserte effattu copit aestate unni 1574 il que illius musidoo contribe.

De prodigiosa cometae specie ac natură ș qui anno 1572 plus decem septimanis refulii, apoedizi um physical tam mathematică. Antverpiae, 1576, in-8.

Les auteurs ont beaucoup parle de cette comete extraordinaire; et c'est à l'occasion de ce plicitomène que M. de Thou fait mention du A.é. ecin dont il est ici question. Voici comme l'historiographe Tessier a traduit ce qu'en a écrit ee président : » En même tems parut , le 8 norembre sous la cassiopée, une étoile qui repré-» sentoit un losange avec la cuisse et l'estomas » de la même cassiopée, et qui demeura immo-» bile un an eatier. Quoique d'abord elle éga-» lht Jupiter en grandeur et en clarié , elle di-» minua pen à pen; de telle sorte qu'au comno neement de l'an >573 elle disparut entière-» ment. Au sentiment des grands hommes elle présageoit les malheurs qu'on vit ensuste : ce » int la pensée de Corneille Gemma, mid cin » nusui savant dans l'astronamie qu'il y en a eur » de notre siècle. C'est pourquoi le duc d'Albe » le fit venir alors à Nimegue. Il a parié assus particuliérement de cette comete, et il avoue se que depuis la noissance de Jesus-Christ , A » peine a-t-on vu aucus phenomène qui sit été » comparable à celui-là , soit que l'on consi-» dere sa hauteur , sa rareté, et sa durée, &c. »

Comeille Gemma laissaun fils nommé Philippe

qui prit ses degrés dans la faculté de médectre de Louvain. Il fut admis au conseil de l'université de cette ville en 1588 ; mais il quitta la place qu'il y occupoit, pour aller a'ét-blir à Mons en Hamant, où il exerça sa profession wec houneur jusqu'à la fau les avie.

(Extr. d'El.) (Goulin.)

GEMMA, (Jean-Baptiste) mé à Venius, doit en réputation vers la fin du XVI sieles. Son mérite lui valut l'estame de Bigumond III, roi de Pologne et de Suede, dont il fatt médicus. Sea contemporaina lui accordérent tantai la leur y ils profiterent des observations que Geoma cott faites aur la care de bubon festilestel, et qu'il q consiguées dans l'ouvrage autrant y

De vera ratione curandi bubonis atque carbunculi pestilentis, deque corundem prucontione commentarius. Graecii Styrine, 1584, in-4. Dantisei, 1599, in-4. Venetiis, 1602,

On y trouva l'histoire de différentes épidémies pestilentielles, un détail assez étendu sur les effets surprenans de la contagion, et nes suite de raisonnemens qui tradent à prouves que l'air est la véhicule de la peste.

( Est. d'El. Govern. )

GENEPI. (mat. med.) Genepi sabaudorum.

Petite absynthe dont les habitans de la Savoie ae servent cousse d'un bon sudorifique dans la pleurésie. C'est pour cux un spécifique dans les maladies inflammatoires de puitrine, et une panacée dans le plupart de leurs antres maladies.

On distingue trois sortes de genepi, quoiquemen d'elles aquivant M. Ilaller, a medrei c'e nom qui est di à une espèce d'achillen. Le genepi blanc est plus aromatique qu'amer, l'oyez Anxystus. E. du dict. d'hist. maiurelle de l'. de Bom. (M. Blancs)

GENET. (Les) Genista canaricusis L. (mat. mid.)

Le partie ligneuse du gener de Cantrie comu en plurmacie tous le nom de bois de Blodes, cat jevanfe, soliée et dure; l'aubier est blaine et miree et la partie médullaire très-étendue et frigmens de ce bois frottés ont l'odeur seonstique de la roue de Damas; la ageure de ce lupulrérisé est agréable, roacée et légèrement shère.

L'infusion aqueuse des copeaux de ce bois est l
d'une couleur trone, et ue change nullement si l
on y jette du vitriol de mars. L'huile distillée est l
naturelles.

jeune, agréable et d'une aveur amère. M. Baile, mé a obteu de quatre vingt livres de ce bois med goat feu luit essenielle légère, d'anc couleur brune et d'une odeur très-save ; une autre fuis le même chimites to obteu de la même quantité de-re bois d'une qualité ampérieure, deux onces d'huit essenielle. L'eau distillée en est très-odorant et i mit l'eau de ross. L'extrit spiriteux est aronatique et un peu viaponèux.

Il est difficile de trouver dans nos hontiques fe hois de Rhodes d'une bonne qualité. Celui dont M. Bergius donne la description dans sa matière médicale étoit d'une espèce choisie et avoit les caractères qui ont été déjà indiqués. Celui qu'an trouve ordinairement dans les phermacies et qui est d'une qualité inférleure est dur. compact, d'une couleur pâle et si on y fait une section transversale, on y remarque physicurs cercles concentriques ; il est d'une odeur de rose trez-foilde, d'une saveur amère; son infusion aqueuse est rongeltre et le vitriol de mars lui communique une couleur foncée. M. Bergins dit svoir sussi tronvé dans les bontiques les racinea du même arbre; elles écoient de la grosseur du bras et avoient un pied de lorg , et au delà ; elles éto-ent d'une confeur cendree à l'extérieur ; le parcuchyme en étoit lignenx , très-dur , d'une couleur rougeatre; ell's offroient une odeur agréable de rese ; ce qui fait voir , que la tucino de cet aruse a la même fragrance que le tronc mêmy.

On ne connoit point encore ses vertus en médecine. (M. Pinel.)

GENET Genista tinctoria L. (Mat. med.)

Les parties de cet arbeirons y en unage en mêcheire soit les feuilles, les fleurs, les nommens in fleur en june et très-aprille aux abellités, les fleurs de la commentation de la commentation de la commentée, et principe mainté la la dons de trois en quarte verres. Le nême, mêtres attribles aux entre particulier, contra flat en attrible aux entre particulier, contra flat pendan planeurs, jours dans du visaige agest avancie provje, a en finant present aux verse de mainte provincia de la commentation de la commentation de la contra contra de la commentation de la commentatio

En général le genet ordinaire est regardé comme doné d'une laculté purgative et on l'employe contre l'hydropisie. Mais c'est un remède fobble, (M. PINEL.)

GENETHLIAQUE ( Hygidne.).
Partie II. Des choses improprement dites non

the step Co

Classe VJ. Percepta.

Ordre I. Fonctions de l'esprit.

Section I. Action sur l'imagination.

Le non de génetiliagese a tié donné à des demis, qui a d'est attalgues, grâno consultat à la missante des refinas, pour qu'ils décourrissent dans les attres, qu'ils qu'esterent pour peudeur à leur par la saite d'Itenteure ou de malleuteurs. On perfait ammigneurs, des finpois de la classe des génétiques, qui se fort as jeu attres priva que jeur se fort a peut attres peu au leur qu'il est de la contra de genétique des genétiques, qui se fort as jeur détres, du contra le la contra de genétique des genétiques qu'il est des peut de la contra de genétiques qu'il donné à ce dispeté qu'il de faut su finite d'entre de la contra de

Le tems approche, où il faut esperer qu'on ne parlera plus aux peuples de devins, d'astrologues, de revenans, ni de bonzes de foute seigion. (M. Macquant.)

GENGA (Bernardin ) doctenr en philosophie et eu médecine, étoit du duché d'Urbain. Il enseigna la chirurgie et l'anatomie à Rome après le milieu du XVII siècle ; Manget dit même qu'il fut chirurgien de l'hôpital du Saint-Esprit de cette ville. C'étoit un homme d'un asprit ferme. Il sontint le circulation du sang dans un tems où elle n'étoit pas encore con nément recue en Italie : mais il en attribue la decouverte à Paul Sarpi. Il osa se déclarer ouvertement contre Hippocrate , et il l'accusa d'avoir manqué la cure de plusieurs maladies chirurgicales , an commettant des fautes qu'on ne passeroit pas à un écolier. Il en fit de plus grandes lui-même, en ne voulant point qu'on traitht la hernie avec étranglement par l'opération ordipaire, qu'il rejettoit comme trop cruelle. Il rejetta pareillement le trépan appliqué sur les sutures ; mais on trouve d'ailleurs de très bonnes choses dans ses ouvrages qui ont para sous ces titres;

Anatomia chirurgica ; ou istoria dell'ossa e muscoli del corpo umano, con la descrizzione de vasi. Rome, 1675, 1687, in-8.

Anatomia per uso ed intelligenza del designo. Rome , sógs , in-folio , avec de bonnes agures des statues anciennes.

Genga prépara les cadavres, en disposant les os et les muscles suivant les attitudes forcées que tenoient les gladiateurs dans les combate. Lansiei y joignis les explications dont les figures avoient besoin.

Commentaria latina et italica ad Hippocratis

cphorismot, adchirurgiam pertinentia. Romae, 1694; in 8. Bononiae, 1697; in 8. (Exp. d'El.) (Gorlig.)

GENIEVRE ( Hygiche et mat. med. )

C'est le fruit du genievre, juniperus.

C'es an guere de plante de la famillo de coniferea, dour M. de la March écrit à busiques; qui a des rapporte avec les eypès et les thuyas, et qui comprende des arbres et de rabrissaux toujours verda, printenza, à ferille, simples, petites, pontibreurs, à uneruillymente; à d'eura unit de la qui manier de print editori, unit de la qui manier de print editori, me de la comprende de la comprende de la me de la comprende de la comprende de la me de la comprende de la comprende de la la que de deux espèca de génerier, le common , et la sabine.

1°. Le geuièvre commun.

Juniperus vulgaris frutio. C. B. P. 488.
Tour. 528.

Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. Linn.

Il y en a nne variété qu'on nomme Juniperus vulgaris arbor. C. B. P. 488. Tourner. 588.

Le génevrier commun a un augest ciranger et savuage, un femilige epais, piuptan, d'un weet gris, s'éleve de trois à aix pieds, eu buisson deme et irrégulablement consigne, et quelluprisse en arbre de 15 à 20 pieds de hautr des inféries des femilies produient de pretice haite alphrace de la complete de la complete de la complete de dismitire : d'étabre d'elles sont vertes, et eu menrisant, la seconde aunce, elles acquièrent dans la maturité une couleur bleue un peun soirâter.

Cet arbre ou arbrisseau, crolt dans beanconp de lieux incultes des différentes parties de l'Europe, dans les endroits sacs, pierreux, sur les collines et les montagnes.

Dans les payachauds, où le genevrier commun s'élève le plus aonvent en arise ; il découle de son trone une résine séche, transparente, d'un blanc jaunètre, et anave quend on le brêle ; on la nomme dans les bomuiques andarac ou vernis qu'on employe pour le papier à gratier.

Ce sont particulièrement les baies de genièrre qu'employe la médecine conservatrice, et la médecine plurmaceutique.

Les Allemands se servent fréquement dans leurs cuisines des baies de gonièvre , à titre d'assaisonnement. Pour nons mous en usons le plus ordinairement en fumigation, pour purifier t'air 11 h h h a des endroits humides, mal sains, ou lorsqu'il est gaté par quelque espèce de méphitisme que ce soit ; dans les laboratoires , ou l'on rénnit beaucoup d'ouvriers; dans les hopitanx, on a contume de parfinmer de cette mamère soir et matin , ainsi que dans les chambres des malades , &c. Cependant quelques personnes ont observé que lorsqu'on éroit purifier le mauvais air d'un appartement en brillant des baies de genillers ; leur odeur et la famée masquent et envelogent en quelque sorte le mauvais air sans le corriger parfaitement. En conséquence, on propose, tout simplement si on en a la facilité, le renou-vellement de l'air frais au moyen d'un courant qu'on établit de facon qu'il ne puisse nuire aux malades; ou bien on fera bouillir les baies de genièvre dans du bon vinaigre; l'acide du vinai gre agira puissamment pour détruire les miasmes putrides ou malfaisans, la partie aromatique et volatile des baies aromatisera le nouvel air, et Pavantage sera incontestablement plus grand de cette manière, surtout dans les grands froids.

On retire des baies à fermenter une boisson dont le peuple de certains cantons fuit usage faute d'autre, et qu'on appelle genevrette. La préparation varie suivant les pays. Dans le journal économique du mois de mai 1768, on recommande de prendre trois boisseaux , mesure de Paris , de graine de genicera la plus noire , autaut d'orge de mors et deux livres de fruits sauvages cuits au four : on remplit à moitié un tonneau d'eau de rivière ou de fontaine ou de puits, pourvu que cette dernière cuise bien les légumes. Ou met l'orge dans un chaudron assez plein d'eau, pour qu'elle surnage; on le pose sur un grand feu s on lui fait jetter deux ou trois bouillons; on le retire du feu : on y jette les baies de genidere et le fruit cuit , pour verser le tout ensemble dans un tonneau , qui a contenu du vin. On le ferme bien pendant doux jours , pour laisser infuser le tout.

Après cetemps, on verse chaque jour un peu d'eun, jusqu'à ce qu'ill soit piène alors occaver s'implement l'ouverture de la bonde, sons la fernor herméliquement ja liqueur fermentera; quelque-jours après elle bouillirs, et forqu'elle sera en repes, on pourren o feire usege. A mesure qu'on tire du tonnecen cette fiqueur, on peut y sjouter de l'eun, qui la perpétuera pendant plusieurs mois des suites.

Helwins indique une méthode différente : il conceille une dose double de genièrer courasté, supprime Porge, et y substitue quatre priguées d'absinte bien éplachée. Le tout ; jetté dans un fronteau plein d'eau doit indisser dans un firait par deur doit indisser dans un firait par deur une present un mois, pour décenir une boisson très altatier et pt las dura-

ble, si on a soin chaque fois, de remettre autant d'eau, qu'on a tiré de liqueur.

Les baies contiennent une petite portion de mucijage sucré i ile-là nait leur propriété fermentescible vinense, puisque le seul mucilage sucré est susceptible de fermentation ; sinsi si l'on ajoute à une aubstance qui est peu sucrée une autre qui l'est , on la rendra spirituense en augmentant sa vertu fermentescible vineuse; c'est ourquoi l'auteur de la première méthode ajoute l'orge. M. Royer croit qu'il vaudroit mieux ajonter dix ou douze livre de miel commun ou de syrop de mélasse bien délayé dans de l'eau, et on sura après la fermentation une liqueur beaucoup plus vineuse, plus spiritucuse et plus restaurante. L'augmentation de dépense sera bien modique. Cette liqueur ne peut pas être conseillée pour les pays chauds, où elle ne pourroit se conserver long-tems, et on d'ailleurs cette ressource devient inutile , puisque du fort bon vin y est toujours à bas prix.

Dans le Nord, on distille beaucoup de grains, et l'eun-de-ju qu'on en retire a totojurs most de fru, un goût de fru, un goût de re pour anver est incourément, on a coutume de mêter des baies de genérore à la liquent qu'on veut distiller, l'eau de vie en preud le goût, et on l'appelle cau-de-ric de genérore.

Lasaveur, l'odeur, les principes gommeux résineux et actifs de toute la plante, se trouvent rounis dans les baies, qui en sont véritablement la partie la pius employee. Les médicamena qu'elles fournissent peuvent se procurer facilement et n'en sont paspour cela moins recommandables. On leur a reconnu des qualités stomachiques . carminatives , pectorales , diurétiques , utérines . antiscorbutiques, alexitéres. On les employe principalement dans les maladies de l'estomac qui dépendent de son relàchement , de foiblesse et d'un smas de glaires tenaces et épsisses; Los auteurs les ont appliqués à une foule de maux, tels que la lieuterie, la passion cœliaque, les flatuosités , l'hydropisie , la tympanite , la dysurie , la néphrétique , la suppression des règles . la toux , l'asthme , l'enrouement et autres maladies catharrales ; la gale ordinaire et scorbutique , la peste , les fièvres malignes, &c. On les a l'ait prendre suivant lu diversité de ces maladies en substances, en infusior, décoction , &c. On croit qu'elles agissent taujours en fortifiant ; en détergant, et en adoncissant.

On les a morre célébrées comme héchiques, et comme principalement utiles dans l'alisme lumidle, «comme audorifiques, emméduagues, et alexiplarmaques. C'est à ce dernier tirre que quelques personnes les out nommées la aliériaque des gens de la campagne. Le rob qu'on prépare avec les baire de gend re, on l'extrin, qui car aunsi appell thérupa des Aitemands, se prescrit dans les mêmes unes on l'égouet rés-freque maneut aux bolset aux électuaires stomachiques, pectoraux et d'un'etiques; on le prescrit à la doné d'un gros dans du vin d'Espagne, on sans quelqu'autre inqueur analogue. à la tronsaisance.

Les hises de genières outrest dans les épithées cannontair les fortifians , dans les fontiers annount les fortifians et la mairie, florqui on veut gettern et hises de la mairie, florqui on veut on veu grant les forties de la mairie del de la mairie del mairie de la mairie de la

Selon Hoffman (obser, philitocchy, ) Le robest un excellent reméde pour foritéer l'estonac luible, pour rétablir leton que perlent les intesime la la peur rétablir leton que perlent les intesiments la peur de la pierre, et de l'hydrophise. Dans cue cas on le fait dissoudre daus du vin d'Eupagne ou le fait dissoudre daus du vin d'Eupagne ou que que que cau le retain l'année de la commentant de l

Voçel protent que los baics de genièrre sont d'un grand secoura aux personnes qui sont attaquiers de la pierre, et auxquelles ou en fait mangere tous les jours trois ou quatre; à trop foit conelles causent la diabete; Pison les ecoit salustires aux gouteux et aux serobutiques. Lower les reconsumande spécialement coutre les squires du foie.

Scheffers ( hist. Iappon. ) dit que les Lappons u font autant d'usage en déroction ; que nous du caffe et du né. Schwenk ( hematol. C. 10. P 196. ) dit que dutilée l'hnile de genère fond les scrosités, et que comme la théribentine, elle communique à l'urine une odeur de violette.

On retire du vin de genièvre, par la distillation, un esprit ardent, auquel on a accordé des vertus particulières analogues à celles que nous avons déjà décrites, mais on ne peut en attendre raisounblement que les effets des espris à trdeps qu'on ne peut guère risquer dans la guérison des maux qui affectent l'occonomie animale.

C'est avec aussi peu de sécurité qu'on peut employer l'hail essentielle le genière, d'isne dans l'esprit de viu et donnée comme on l'a fait sous orme d'ole-saccharum dans differentes liqueurs, comme diurétique, emménagopee, et carminatre y de tels médicianens sont trop incendiaires, pour qu'on ose les permettre, ou les ordonner à l'intérieur.

On fait un élixir de genièure avec l'extrait échayé dans de l'esprit de vin qu'on regarde comme na très-bon stomachique et cordial; il taut micux alors employer le ratafia préparé par l'infusion des baies de genièvre dans l'eaude-vie.

Chomel recommando fort contre la teigne un ongnent fait avec les baies de genièvre pilées et bouillies, qu'on mélange avec du saindoux.

De toutes les vertus du geniètre que nous venoms de rapporte, jes fus évidentes sont les qualités toniques, atomachiques et diuriflques; encore faut-il les emplover nex discrétion. Costfoi observe judicleusement que si on en use sans distinction de cas, dans toutes les maladjac de l'estomac et des voies urinxipres, on causera quelquefois de ardeurs et des auppressions d'un rine, des varis et des distensions dans l'estomac, qui augmenteral ternaux au liue di le dinime,

Enfin les baies de genière entrent dans les compositions aussez auvent monstruentes de la pharancopie de l'aris, (et nous davons esperer qu'on les réchares incesamments, ) savoir, l'esu theiracte, l'eau gégérale, l'eur prophilactique, l'opiate de Solomon, l'orriétan, l'huite de acorpion composée, le baume oppodellos, le baume verd de Meta, l'emplaire stomacal, l'emplaire stomacal, peuplaire sittipue, &cc.

On emploie encore les racines, les feuilles, et ant-tout le bois de genévrier. Ou a ordonué ce bois en décortion à la dosse de deux onces sur-deux pintes d'eau, dans les affections goutreus et rhumatismales.

Qualpus antern pensent que le bris de gairrier a des ventas anologues à celui de assairas, et qu'ils peuvent as substituer l'un à l'autre; anis le luns de gairrier ne contexta pient, on anis le luns de gairrier ne contexta pient, on tempér; il peut être furtilisant, légirement astringent et durvidique; mais il famitot emore bien des observations pour assoir quel degré de confiance no doi lu eccorde pour le peut de la confiance de lu eccorde pour le cacheria, de l'hydropite qu'u calcul, des fleurs hardes. Ces Donne ces es, ong fan infuser dans drivin bouili, dans de l'ausy actor l'ajoute dans drivin bouili, dans de l'ausy actor l'ajoute

Toujours résulte-t-il de tout coci, que quand na sur fair une nouvelle analyse de cri important régital, et qu'on aura bien déterminé par des obbervations répérées celunganous devois de créauce aux anciennes opisions, on anna probbienent dans le gentèvre un des remèdes les plus avantageus et les plus commodes de la matière médicale.

nº. Le ¿é. évrier dont il nous reste à parler, est le savinier de la llore françoise, vulgairement appellé sabine, dont on distingue deux variètés dans les jardins, l'une mâle, et l'autre femelle: le mâle se nomme.

Sabina falio cupressi : C. B. P. 487.

Juniperus foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pixidatis Lin.

Sabina folio tamarisci Dioscaridis. L.B. P. 487.

Ce génévrier croit dans les Alpes, l'Italie, le Levan, et est cultiré au jardin du roi. La seconde espèce de sabise, ou à feuille de insurise, set un arbuste plus bas, plus étals, Ses raseus. «un tombreux, ses feuilles sont opposées, la roides, saigués, et à deux ouverturers cette la roides, saigués, et à deux ouverturers cette avrièlé Fructifie rarement dans les jardins, ce qui la fait nommes pra quelques auteurs asbine edvile. Ses baies sont plus petites que celles du genévrier commun , un peu comprimées et bleuktres loriqu'eiles sont mures

On trouve cette variété dans les montagnes de la Susse, de la Provence, en Italie, en Espagne, dans le Levant et la Siberie. Elle varie par aon ferillage panaché de blanc et de verd, ce qui forme une sous-variété assex agréable.

Cette plante porte le nom de l'ancien peuple du Jartium, les sabins, dans le territoire desquels on prétend qu'elle se trouvoit aboncamment.

Cette sabine a une odeur forte, pénétrante, presque nantéabonde, et nue saveur être et autre per control de la variété précédente, passent pour dineit que celles de la variété précédente, passent pour dineit ques, vermifages, autiseptiques et détersives.

Vogel dit qu'en Allemagne, c'est de toutes les plantes ceffe dont on reuse le plus d'huile éthérée. Sa décretion mêlée avec le sang lui communique une couleur le aucoup plus rouge que ne fait l'esprit de sel ammoniaque selon Schwencke. (Amanit. p. 187.) Cette plante excite puissamment l'écou ement des évacuations périodiques dos femmes , des lochies , et des bémorrhoïdes. On vante son suc mèlé avec du lait contre les vers. Il y a des auteurs qui recommandent la sabine pour faire évacuer l'urine et proturer la sortie des graviers , mais ce moyen n'est pas sur. On a encore cra que les feuilles de sabine pouvoient procurer un emménagogue homicide . à cause de leur très - énergique activité. Il est au - moins très-sûr que puisque ces feuilles offrent dans les circonstances même où elles sont employées très modérément , un moyen dejà très échauffant , très - irritant , et peu manuable , il est très - sur , dis - je , qu'en en furçant les doses , on en fait un den-gercux poison, dont l'essai a souvent immolé deux victimes au-lien d'une. J'ai vu périr une femme qui avoit été assez téméraire pour employer ce fatal moyen. J'en connois une autre s'est ainsi privé pour jamais de la santé la plus belle et la plus florissante, et doit payer d'une mort prématurée sa trop coupable hardiesse.

Miller dit, que les feuilles de la sabise à feuilles de tamairs, écracies aço du lard, forment un bon entaplasme pour dissipre le gale de a tête des enfants. Os croit encore qu'en déca tête des enfants. Os croit encore qu'en décocion, en liaiment, on enfomentation, elle ser utile contre les achores ou croittes de lait, des enfants, contre le ceriou et le militéris, et malme courter la gale. On a conseille les frusippitions de la poudre, coatre l'edonatalpré, et les douleurs de humanisme, et nou applications.

sur les os cariés. Boerhaave l'a recommandée con're l'ankilose. Esfin les feuilles entrent dans plusieurs préparations officinales bieu mat digérecs , et dant on doit se mélier. Ce médicament est de nature à être examiné de nonveau scrupuleusement , avant qu'on ose l'étendre dans la pratique. ( M. MACQUART. )

## GENRE. ( Nosologie. )

C'est moins pour se conformer à la nature qui ne produit que des espèces, que pour sider la foiblesse de notre esprit et de notre mémoire, que les méthodes nosologiques ont été imaginces. On a donc fait des classes , des ordres , et enfin des genres. Mais , après les genres viennent les espèces : et c'est a bien connoître ce qui différencie celles-ciles unes des autres , que le médecin doit s'attacher principalement, s'il veut guerir ses malades. Voyez NosoLogiz. (M. MAHON.)

GENS ING, ou GINS-ENG, on GING-SENG: Mat. med.)

Panax quinque folium, foliis ternisquinatis,

Aureliana Canadensis , Gins-ing Sinensi-

bus , Iroqueis Garent oguen:

Les naturalistes et les botanistes sont tous d'accord que c'est la même plante si estimée en Chine que l'on trouve dans le Canada, Le même port de l'une comme de l'autre , la ressemblauce des lieux où la Nature nous la présente, Pinspection de toutes ses parties, l'aveu des Chinois eux-mêmes : tout concourt à le prouver. Mais on ne convient pas également de son identité avec le végétal appelle Ningin : (Sisa: rum monfanun Corwense, radico non tubero-sa, Kempfer amcenit. Exotic. fascic. v. p. 818. ( Sium Ninsi , fol. serratis pinnatis , rameis semaris, L. Ces deux plantes se rememblent assez par les caractères et même par leurs proprie is , pour que dans le commerce on substitue frauduleusement l'une à l'autre ; et même ales Japonois et les Chinois font entrer le Niusin dans tous leurs remè lest, an défaut du Gingsong qui est infin:ment plus cher.

La récolte de ces plantes si recherchées se fait avec des précautions extrêmes pour empôcher les contrebandiers d'en dérober la moindre portion : et on la porte toute entière à la douaue de l'empereur , pour lequel elle doit être d'un profit considérable ; ce qui est peut-être la plus grande vertu du Gens-ing auprès du gouvernement Chinois. On ramasse le Gens-ing et le nin-zin au commencement de l'hiver. Pour en conserver la racine , on enterre dans un même do see , elle rétablit d'une manière surpreparte

endroit tout ce qu'on a pu en ramasser pendant dix , douze et quinze jours ; on ratisse et on notoie soigneusement ces racines, des qu'elles sont tirées de terre, avec un couteau lait da bambou, (car les Chinois évitent religieuse-ment de les toucher avec le fer); que quefois on retire la terre avec que brusse; on fee trempe ensuite dans une légère décoction presque bouillante de graine de millet et de riz , puis on les fait secher avec soin à la fumée d'une espèce de millet jaune qui est renfermé daus up vase avec un peu d'eau; les racines sont alors couchica sur de petites traverses de bois au-dessus du vase, et se sechent peu-à-peu sous un linge ou sous un autre vase qui les couvre. Quelquefois ou fait sécher cas raciues en les suspendant à la vapeur d'une chaudière couverte et places sur le feu, laquelle contient de l'eau de milet janne et de riz. Par co procédé , les racines acquicereut en se séchant ure couleur jaune ou rousse, avec une sorte de dureté, et elles paroissent comme résineuses et demi-transparentes. Après avoir bien séché ces racines, ou en rettanche les fibres; et, lorsque le vent du nord souffle, on a soin de les placer à sec dans des vases de cuivre très-propres et qui ferment hien : on fait un extrait des plus petites racines; et on conserve les feuilles de la plante pour en faire usage comme du thé.

Le Gens. ing ( que les Chinois nomment aussi Petsi ) n'est connu en France , que depuis que les ambassadeurs de Siam en apportèrent à Louis XIV. Nous criterons d'en presente a Louis XIV. Nous criterons d'en prisonter tic la description , ainsi que celle de Ninsin ; parceque crite plante n'étant presque jamais employée en Europe , coux qui destreroient coanolire l'une et l'autre pontrout avoir recours au dictionnaire de botanique,

Les Chinois , les Japonois , et plusieurs autres nations de l'Orient font un si grand cas du Gens ing , soit en maladie , soit mome en santé. qu'après le the aucuno plante n'est chez eus d'un aussi frequent usage. C'est leur panacée ; et ils y ont recours dans tous les mana qui les affligent. « Elle est boune , à ce qu'ils prétena dent , dans la foiblesse ou le dérangement des premières voies, dans la ayncope, la para-» lysie, les affections soporeuses et celles du s genre convulsif : elle retablit les forces et la n vigueur des hommes épuisés par le commerce » des femmes; elle produit le même effet si » à la suite des maindies, soit aigure, soit a chroniques : elle rétablit l'éruption de la pe-» tite vérole que trop de foiblesse avoit fait renm trer ; il faut, dans co cas, la donner à luree n dose s enfin , en la prenant à plusieurs reprimembres : bien plus, elle roud tellement les » forces à coux même qui sont déja à l'agonic, n qu'elle leur procure le temps de preudr d'aum tres remèdes, et souveut de recouvrer la santé, m Voila des vertus admirables saus doute, si elles étoient réelles. l'ourquoi le panégyriste du Gensantisyphilitiques , celles de guérir la goutle , le cancer, et toutes les maladies que quelques

« Cependant , continuent-ils , le Gens ing me conviout pas nux grands maugeurs et à a dans les lièvres malignes et épidémiques ; il ment, queique sons danger, dans les mala-» dies écrouilleuses, scorbutiques et vigetionn languasana; il ranime d'une mamère agréase trislesse et par la consomption , en l'ema ou on poudre, ou en extrait, ou , si on l'ain la dose de dix grains Jusqu'à celle de soi-» xante , et mêmo plus si les circonflunces

Les médecins Hollandois quit emploieet quel-quafois le Genevi ; , le donnent , à la dose d'un geo ou deux en substance , dans les cra de convulsions , do syntoje, del parlymie, de vertiges provensus d'inuntion t d'foblesse, couse de sa qualité échauffante : et ils l'inter-

L'odeur agréable du Gens-ing , et sa saveur donce un peu acre milée de quelque amertume, semblent indiquer que cotte tarine doit pomider des vertus analosues à colles de Pangeli ne et dy meum. ( Vayes ets mots. ) Quelques-urs répondu à leurs espérances.

Le père Jartonx , missionn sire , assure avoir éproure our fui-mome , pendant qu'il étoit en

Turiario , les verius salutaires du Gens-i g ; ( Voyez Lettres édifiantes , tome X.) « Je sais meioe , dit M. de Jaucourt , que d'autres per-» sonnes prétendent avoir fait dans nos climats , » avec un succès surprenant , la même expé-» rience. Mais, des médecins célèbres, sur lo » thinoignage desquels on pout gertainement » compter, et je dois mettre Botrrhaave à la » lête , m'ont dit qu'ils avoient donné , répété , » prodigué, en hol, en poudre, en infasion, » meilleur et du plus cher , dans les cas où il n pouvoit le mieux rénesar, à des gens qui le a desirgient, et qui espéroient beaucoup de " l'efficacité de co remède, saus néanmoins en v cenx d'une augmentation de force et de viva-

« Si l'on a de la peine , continue M. de Jauprourt, à imaginer que des penples entiers " racine , en s'al usant perpetuellemen sur le » puissamment sur leurs corps que sur les no-" tres, ou qu'elle possède, quand elle sat y teste, et par le transport, avant que de nous parrenir. D'ailleurs un grand inconvenient de o avoir de bonne sans vermondure. Je ne parle » en état de la payer , si sou eficacité ripon-» doit à sa réputation. » (M. MARON.

GENTIANE, GENTIANA LUTEA, L. ( Mat.

Cette plante, qui est originaire des Alpes, est sour du doigt ou même du pouce, et son parenchymeest d'un ronge jaunaire. Eile n'a qu'une odeur foible et sa saveur très-amera.

L'ean , le vin , la biere et l'esprit de vin lui menstine spirituent est plus propre pour en obqu'on officn' an moyen de l'ean. Suvant Carlien que l'extrait spiritueux n'en est que le quart. d'une seveur très agière ; le vitrial de mare lui

La Gentiana crolt aboudamment dans les

Alpes de la Stirie. Les femmes dans le Tyrol montent chaque année sur ces montagues au print ms, recollent les racins de c-tte Gentium et es direct en firent un espoit de vin par la Fermeutstion, ce qui donne lieu à une branche da com-

merce.
Les vertus toniques , stomachiques , vermifuges et antiseptiques de la Gentinne sont or
consues , que évat peut-éfre un des «égicaus
d'Europe qui, approche le plus de pouvoir seur
intelligence. On peut l'englisper avec avaninge
comire l'atonir, la cacheau , la gontre, l'icolère, la
févre tierce et les viaceres faindeux.

(PINZL.)

GENTILIS, on DE GENTIARIES, (Centula) Life removement Performes priver qu'il counte le Folighi, en liable, oil d'unit au monde tentre le Folighi, en liable, oil d'unit au monde de la Folighi, en liable, oil d'unit au monde le Folighi, en liable, en la Folighi, en la Folighi,

Gentilis mourut à Bologne vers l'an 1310 ; s'il maquet vers l'an 1230 , comme on l'a dit , on voit 48'il a véqu environ 80 ans.

Il loissa plusieura fraités dont on publia le recueil à Venise ens (484, 1486, 1492, quatre volumes in-fol. On y trouve les ouvrages suivans, doft on a aussi des éditions particulières.

Expositiones cum textu Avicennae: De febribus. Venetiis , 1484 , 1526 , in-ful.

Expositio cum commento Afgidii monochi Benedicturi libri de judiciis "urinarum et libri de putsibus. Venetiis , 1494, in-8. Lugduni , 1505, is-8. C'est de Gilles de Carl cil qu'il est ici question.

Consilla peregregia ad quaevis morbotum sotius corporis genera. Tractatus de herria. Receptus asper primom fen quarti Avicentac ordinata. De lonnois. Venetiis, 193, In-fol., avec los conseils d'Antoine Cermisonus.

Quaestiones et tractatus extravagantes. Venetiis, abao, in fol.

De lepra tractatus. Venetiis, 1536, in-fol., avec la rhirurgie de Dinus de Garbo.

Médecine. Tome VI.

De proportionibus medicinarum, aver différent opuscules de civilles, par l'applus célélires mélecus. Patacií, 1950, in 8, 1579, in 4. Lugduni, 1584, in 3.

(Extrait d'El. ) (Govern.)

GENTILIS , (Gentilis) autre médecin , aussi natif de Foligni dans l'Ombrie ; passo communément pour le fils du précédent. Man-get, qui met sous son nom les ouvrages dont on vient de donner la notice , dit qu'il fut surnommé le Spéculateur, et qu'il parvint à un'tel degré d'estime auprès de Jean XXII ; que ce pape le combla de hienlaité. Gentilis enseigua la médecine avec beaucoup de réputation ; et il roudit de si granda services à plusieurs villes d'Italie , en particulier à celles de Bo-i logue et de Perouse, que ces deux dernières lm accordèrent le droit de bourgeoisie, à titre de récompense. Pérouse lui fit encore présent d'une maison apprès de l'église de Saint Augustin. Cette marque de reconnoissance l'attacha plus que jamais au service de ses habitans. Ils furent attaques de la peste en 1348 ; ce medecin vola à leur secours : mais a'onbliant lui-même pour se donner tout entier aux autres, il fut la victime de son zèle, et mourut au bout de six jours de maladie , le 12 juin the cette année. Son corps fut transporté à Pôligm, où on l'enterra dans l'église des hermites de Saint Augustin.

Cette familte de Gentilis a produit à l'Italie piusieurs personnages qui se sont fuit un grand nom dans les sciences e mais il y en a qui se sont transplatids en d'autres pays.

Mathieu Gentilia est de ce nombre. Il exercoit la mi-decine avec distinction dans une ville de la Marche d'Ancone vers la milien du XVI sičele , lorsqu'attiré par la nouveanté , il abandonna sa putrie et sa femme pour se retirer dans la province de Carnigle, où il embrassa la religion réformée. Il svoit emmené avec lui see deux fils , Alberic at Scipion. Après avoir rempli pendant quelque temps l'emploi de mod-cin de rette province , il passa en Angleterre pour y rejoindre Alberic qui enseigna le droit à Oxford., et lut nommé Avocat perpétuel de toutes les canses des sujets du voi d'Espagne en Angleterre: Scipion prit aussi le parti du droit t il l'enseigns à Heidelberg et à Altorf ; et finit par être conseiller de la ville de Nazemberg , où il mourut en 1616.

(Extrait d'El: ) (Govun, )

GENUFLEXION: ( Hygibne.)

La génussexion est une action de l'homme qui consiste à plier les genonx pour s'humilier 615

visit-vis de le divieité , pour prier ou pour foire des excuses à ceux qui ent le droit de commander aux autres; c'est une porture qui n'a pu être imagine que par de vile esclaves , qui peut lien dégrader celui qui s'y soumet, cans honorer véritablement celui qui l'exige. Au r c'e c'est physiquement une chose nuisible et contro nature ; j'ai vu plusieurs enfens qu'on obligeoit à se teeir à genoux pendant des demi-heures et des heures de suite, soit pour prier , soit par pénitence, et qui finissoient toujours par se trouver mal, parce qu'on se peut placer l'homme plue désavantagemen ent, pour garder l'équilibre qui doit soutenir tout l'individu : il seroit done bien ressonneble de mettre de côté une pareille pratiques ( M. Macquant. ) -

GEOFFROY, (Etienne-François) ne à Perie lo 13 Fevrier 1672, d'une des plus onciennes familles de cette ville. Son père, Matthieu-François Geoffrey , apothicaire célibre , le destina a lui successor dans sa profession; il soigna son úlucation d'une manuere perticulière, et youlut qu'il connut de bonne-heure le phermacie ot toutes les branches qu'elle renferme. Dans cette int ution, il giulit chez lui des sevans distingués , on y tenoit des conférences reglées : elles passient d'une si grande utilité , qu'elles furent le modèle et l'époque de l'établissement des expériences de physique dans les collèges,

De l'étude de la physique princeale, Genffrey passa à celte de la hotanique, de la chymie es de l'anatonie; il voulut ausi devenir mebanicien i il s'occupart à travailler des versos de Innettes , à construire différentes machines ; et no recardant ces accupations que cossue des delessem-us, il y employoit tous les lossies que Ini laistoient ses études. Son père l'eurors à Montpellier pour y apprendre la pharmacie chez un anothicaire colobre. Ce fut à Montpellier our an developpa cette possion secrette qu'il aroit toujours eue pour la mé lecine, et ce fut là amis qu'il suivit les lecons des plus habiles profesceurs, sons lesquels il fit des progres rapides. De retour à Peris, en 1694, il fit son chefd'œuvre en phormacie, et fit graver, à la tête de son programme, une planebe, où la Nature langifisante paroit insplurer les secours d'Apollon contre les maludies qui l'acerdient. Cette gravare incénience , est de Van Pietten-Berch connue sous le nom de Platte-Montagne, Elle mérita à Geofficy ses vers latin , du célubre Charles Rollin.

in tabulam specimini pharmaceutico Stepheni-Francisci GEOFFROY præfixam faum fata affulrie primit mermibus water , Corr ore quem suno mem quoque sons fuet,

Tune curls homines pariter, merbisque carebant: Umbat nullus membra inlimumve do'or .. Ast ubi PANDORAR free om ERIMATHE DEUTENA Accepit, terris ingrait ith Deum ?

Morburum genus omne, febres, pessisque, famesque Copere humanum dilactrace genus it. Mors moone, lents pries, research poxide ferrer

· Pracipitem subiro corripulese gradumi. Aspice, or erumpem eristi gravis balkus urma Protes sur spoint gramine, fronde nemus.

Aspice, fetbali NATURA affine veneno go Ut jacet, et superum languida poscit opem-Hence blendo recreans paritantem lumine PROESUS Vulnera moborům seva timere vetat;

Ludentes circum Gantos descra indice monst lose quibus medica credidit artis opus; Vitales alter succes, herbaque ralubres Colligit, ande bomini vita salusque venit;

Audax ide magis, Phubo duce, viscera terra Intima timetur, divitimoue maris: the salutiferas, angues quoque cogit in raus, Et prodesse agris ipsa venena docet.

Sic artif medicæ auxilio sibi redditus , inter Tot morbos sino corpore vivit home. Car- ROLLIN , Ref. Eloquebtia Professor.

L'abbe Rosquillon en fit en vers françois une mitation élégante.

Le pruchant de Genffroy pour la médicine ne faisoit qu'engmenter. It faisoit des études cunivoquesqui convenorent Andement an coft de son pero & au sien. Telle état le matière medicinale sur laquelle un habile apathicaire ne Cauroit être frop instruit , et que souvent un grand médecia ne connelt pas asses , pour nie servir de l'expression de Fontenelle. En 1693, Geoffroy n'ayant encure sucun degré de medecine, suivit en Angletorre le marichal de Tollard. Il sitt profiter de son sefour à Londres . se lie avec pinsieurs savens distingués, particulièrement avec le chevalier Sloape, et donne de si genedes preuves de la supériorité de ves talens, que la société royale l'admit su rang de ses membres. L'asmer anivente , l'aculemie des. sciences de Paris l'asscrivit acces parmi les siens. En quittant l'Angleterre , Géoffroy passa par la Holtande, vit d'autres savans, fit s'autres observations, et acquit de nouvelles connoissances. Et fin, il suivit en 1700 l'alibé de Lonvois en Italie , comme son médecin et son emi-De retour à Paris , il déclara à son père son pour pour la médecine, entra en licence au moisde mare 1702, et fut reçu bachelier le premier avril de la même année. Ce fut le 24 soût 1704 [qu'il reçut le bonnet de docteur.

En 1709, il succida M. de Tomrefort lans la place despoiseave en médecine, chiurginpharmacie et logatique, au collega-royal. de tut alors qu'il carrepri de cierça se ardiquetoute l'ustoire de la matière médiciale sur laquelle titavai lait depuis demples provisions. Nous reviendrone sur cet important ouvrage,

Des 1707 y Creditos, avoia doune da leçone de thume du Jardia da Rio, comme vecegirent de Fagon a me 1709 y celujed in démit en asfargur de sa place de professeur da chimue. Ses legons attrevend, la Fode a ou nominéet son 
effiquence et se cominoisment y on a politoria en 
fécunier. Sa réputation, dést celebre cher 
ville. Il n'y acott qualité vois est pour des 
ce qui houver les rédevius de son tens, c'en 
quité étient les promiers à dire du home de lui, 
qu'its étient les promiers à dire do hom de lui.

a M. Groffray , dit Foutenelle, ne se presse » point de se jetter de s le pratique des qu'il o en ent le droit; il s'enferme pendant dex ons o dans son cabinet, et il vonfut être sir d'un » grand fonds de connoissances, avant de s'en permettre l'asage. Ses confrères sont tonjours a convenus qu'il possédoit parfaitement les bous o principes de son art. Son caractère doux, » circompect, modéré, el peut-être même un " la nature, à ne la pas troubler par des remodes sous pretexte de l'aider, et à ne l'aider qu'à propos et autant qu'elle le demandon. - Une chose singulière lui fit tort dans les sommencements til s'affectionneit trop polar » ses malades, et lour état lui donnois un » nir triate et affligé qui les allarmoit t on en n recumunt enfin le principe, et on lui sut gré d'une tendresse si vara et si chère à cena qui souffrent. Persuade qu'un mé lecin appartient a également à tous les malades . Il ne faisoit » nulle différence entre les bonnes pratiques et les mauvaises, entre les brillanies et les obsa cures. In ne recherchoit rieu et ne rejutioit rien. Delà il est aisé de conclure que ce qui a dominoit dans le nombre de ses pratiques, o c'étoient les obscures et les mauvaises, et o d'autant plus que ses premiers engagemens n lui étoient escrés , et qu'il n'e ût pas veniu les » rompre ce s'en a quittant lé èrement , pour so courir ann occasions les plus flattences qui seroient survenues. D'ailleurs , souverair » ment éloigné de tout faste, il n'étoit pan de » ceux qui savent aider à leur propre réputa-» tation , et qui ont l'art de suggérer tout has à a la renommés ce qu'ils veulent qu'elle repate

a tout hant are as cont houches. Cenardance le reis avoi perce'a la hopum, et M. Geoffrey de foot bleur count. Dans les grandes atlairés o de nyidocare, cetts un a closent asisis des premières paoles l'appelloiset presume toujours au ce consultation ; il éloit cellui dont tous les autres youloient emprunent les lumières ».

o Groffrey fut no mais per de temps après censeur resol. Il remplit evon sevis pluse servipseur ment de l'acceptation de la comparation de l'acceptation de la comparation de l'acceptation de la comparation de la comparation

Tant de gasaux altérèrent la senté de Geoffrey. La famille le semina son censair six mois de novembre 1750, mais il na joint pas longtemps ale crite piace. Il tomba accadid de latiques, et mount le 5 jasava 1751, a gle de 5, mas. Le len lemaire il 1914 hobomé en grande pompe dans tlégice de Saiut-171/2 la facuité de célebrer plus lui les ecrope d'usige q cetto petre la flegie remeite.

In faculté possèle le potrait de Geoffrey, d'appès celui de Largellière. Il a été grari on 1992, par Surages, avec scelte s'appraise. Pilectrà sino festari, for anacitica es gratia admis monumentari divosit (Unril, Lisupph, Geoffrey, pharmac-Particas, parafic trà antiquior, aesti. Paris, regios scienties, academine et societ, regios Louis, ciocks. — Cette estampe ser de pondant à celle de Matthleub'rangois Geoffrey, gravio par P. Ghereau. 30

Une partie des uwengerits de Geoffroy fut dunger. An Bibliothèque fut vermbat kaning de ax must Cette cullection de hierar était considerate et bie cidelle, combre ou peut le voir que le cetchique inspirant à l'arbs 1731. Catalinque le cetchique inspirant à l'arbs 1731. Catalinte de la company de la company de la company peut le company de la com

Wille .

manuscript capy of the outhor's lectures read at Patis. By C. Douglas, N. D. London Printed for IV. Innys and R. Manby, the west cut of St. Paul's 1. Woodward, between the two temple gates fleet steet; 4 and C. Davis, in pater-auter Rew. 1176, 1116. de 30 pages arge ut intelle.

En 1742, on imprima à Venise une édition lutine, de la Matières médicale de Geoffroy; En 1756 , les additions de M. Bergier , aide dans ce travail par Bernard de Justieu ; et en 1760, celles de MM. Salerne et Arnault de Nobleville sur le règne animal , furent traduites en latin, et le libraire Pezzana donna une nonrelle, ed.tion de cet ouvrage, sous le titre de Trastatus de materia medica, etc. auctore Stephano F. ancisco Geoffroy , doctare medico Parifiensi. Editio novissima completior aliisque emendation, supplemento partis secundae anonyali professoris nune primum aucta', ex gallica in linguam lotinam eleganter redacta. Lomus primus, de fossilibus et de ve getabilibus exoticis. Fombe secundus, de vegetabilibus indigenis in-A. V enetiis', opud Niccoldum Perzana, 1756. Le même libraire publia en 1760 le tome troisiemo. Tenine tertius, de regno animali enctoribus Arneult de Nobleville et Salerne, M. D. Aurelianensibus. Gallice conscriptus, nune latine radditus. - L'éloge de Geofficy, par Fontestello, traduit en latin, se trouve au commencement du supplément , formant la seconde partie ductome deuxième,

M. de Cetanult publis en 1964 des figures des plantes d'une generale des électres desse la maitre médicaire de M. Geofteoy, desanées de pois nature, por M. de Garrault, et gratice par M.M. Differht, Pr. vot. Bullon Mattinet, Sec. Pans, 1974, 4 vol. in S. Le plantes indifferes forment les deux, trôs, et quatrieme volumes.

Geoffroy, a de, plus donné à l'académie des sciences, les ouvrages suivans s

1. Observations our les dimolutions et sur les fermémotions que l'on peut app. lles fruides, pases qu'elles sont accompagnées du réfoidissement de lignours dans legquelles elles se passent. Mêm., 1700, pago 110.

2. Description de Caa-apia, plante du Hresil. Id., 1780, p. 70.

3. Extroit des Descriptions que Pison et Maregravius unt donne du Caa-opia, et confrontation des racines du Caa-apia et d'ypesacuanha, tant gris que brun, avec leur description, par liquelle on voit sensiblement la

différence du Caa-apis de Pypecacuanha.

4. Observattions our le Paretra Brava. Hist.,

5. Exomen du sable notr dont on se sers pour octre sur le papier, et de calai de lo montrogne de 8.500, surieux par les diverses conteux de ses grains. hin., 1701, p. 16 et suive.

6. Exomon des caux de Vichy et de Bourbon. Hist., 1902, p. 43 et suive-

7. Manière de retomposer le souffre commun por la réunion de ses principes, et d'en composer de aouveau par la réunien de semblables substances, auce quelques conjectures sur la composition des métaus. Mem., 1714, p. 278.

8. Problème de chimie : Trouver des cendres qui ne consiennent aucunes parties du fer. Mém., 1705, p. 362.

9. Analyse chimique de l'éponge de la moyenne espèco. Mém., 1706, p. 507.

10. Rapport de l'ouverture du cadavre d'un homme mort d'un aboès au foie, après acoir cit ottaque pendant deux ans d'accès de phrinésie très-violente; ce nesport est initials Observation anatomique: Mem., 1706, p. 503.

11. Détail de le manière dont se fuit l'alen de roche en Isalie et en Angleterre, Wist., 1702, p. 20 et suis.

43. Eclair cistement our la production artificielle do fer, et sur la composition des autres métaure Mem., 1707, p. 102. 13. Observations sur le sanal, ses da corail,

et de quelques autres plantes pierreusie, fait s par M. le comte Marsigli. Mem., 1708, p. 102.

14. Expériences sur les métaux faites avec le verce ardent du Paleis-Royal. Mem., 1709, p. 162.

15. Objection contre le système de M. Lémery le fils, que le fer existe réellement dans les plantes. Mem., 1707, p. 5 et suiv.

16. Observations our les fleurs ou sur la génération des plantes. Hist., 1712, p. 51.

17. Méthode générale de faire les teintures de métaux et de les rendre de quelque usage à la médecine. Hist., 1713, p. 27 et sur.

18. Système sur l'origine des pierres, Hist., 1716, p. 8 et suiv.

19. Observations sur le vitrial et sur le fer. Mém., 1713, p. 179. 20. Du changement des sels neldes en sels elkalis-volatils-urin-u.r. hiem., 1717, p. 226.

21. Table de différens rapports observés en chimin entre différentes substances. Mom. , 1718, p. 202. - Vovez la manière avantagense dont l'ont nelle per e de cette table dans PHist. de l'Acad. , p. 35 et suiv. Fontenelie en parle eucore dans l'éloge de M. Geoffiny. . Il donna , d.t-il , en 1718 , nu système s.a np lier, et une table des affinités on rapports n des différentes substances en chimie. Ces » affinités firent de la prine à quelques nus, no que craignirent une ce ne fussent des astraca tions déguisées, d'antant plus dangereuses que » d'inbiles gens out d'jà su leur donner des o formes seduisantes; must cufin on reconnut » qu'on pouvoit passer par-dessus ce scrupule, s et admettre la table de M. Geoff-oy qui , » bien entendue et anienée à toute la précision » nécessuire, pouvoit devenir une loi fondaso mentale, et guider avec succès ceux qui travaillent a.

\* 22. Moyan facile d'arrêten les vapeurs unisibles qui s'élevent des aissolutions métalliques. Mon., 1719, p. 71.

23. Eclairessement our la tuble insérée dans les inémotres de 1713, concernant les rapports observés entre différentes substances. Mem., 1722, p. 32.

24. Des superalieries concernant la pierre philosophale. Mém., 1722, p. 61.

25. Observations sur la préparation du bleu de Prusse ou de Berlin, 1d., 1725, p. 153.

26. Nouvelies observations sur la préparation du bleu de Prusse. Mém., 1725, p. 220. (M. Asury).

GERARD, (Jaan), flocteur en médécine et professeur de la faculté de Tubinge, fut quatre fais recteur de l'activersais de cette ville, depuis 1633 jusqu'eu 1647. Attaché aux riveries de Palchymie, il a publié différens ouvrages pour faire valour ses opanons à cet égard. Ils sont intitules ;

Paraceae hermeticae, sive, medicinae universalis assertio ac defensio Galeno-chymica. Ulmae, 1640, in-8.

Commentatio perbrevis et perspicua in apertorium Raymundi Lulli, de lapide philosophorum : cum adjecta interpretatione testamenti novitsimi Arnoldo de Villa nova attributi, de eodem lapide. Tubingas, 1641, in-8.

Deces quaestimum physica - chymicarum. : Tubing.o., 1643, in-3.

Exercitationes in Gebri Arabis, philesophi clymini, librus dues, Tubingue, 1643, in-8.

Anntomiste corporis humani succineta comprehensio, Ilidem , 1653. in 8.

(Extr. d'El.) (Govits).

(EERAID), (Thierry) endécin du quisileire sinée, doit nuit de Tregauve en Hôtande. Il républe du France en Hôtande. Il républe au l'entre des insques bitne et grecque, dans lesquelles el se erndat lablie; il mé fi pas mains de progèts dans la médeciere, qu'il provide aux creacrés here de no pays. L'impression de ses ouvrages, à Taris, appuet la conjecture di sejour qu'il nei chi facilitat la promonentiem. Par la conference de l

/ Voici les titres des ouvrages de Gerard s

C'aut'ii Galeni Pergameni de curandi rationa per sanguinis mission m tiber. De sanguingis, remisione, emembiula et sen ficatione tratatulus. Parieiis, 1330, in-fal. evec le suivant; et séparèment, Parieiis, 1359, 1433, in-3.

Cl. Galeni de simplicium modicamentorum faéuleatibus libri XI. Parisiis, 1543, in-8.

Ces versions ont été inséries dans le recueil des œutres de Gallen imprimé chez Jean Froben à Bâte en 1541 et 1561; in-folio.

(Ext. d'El.) (Goulis).

GFRBERT , no à Aurillac en Auvergne , fut tunt-a ra-fois theolo; ien , astronome , géomètre et médecin. Il commentoit Demosthène le ganhois dans ses legons de médecine; manil paroit qu'il se distingua moms par-ia, que par les autres aciences qu'il a enseignées. Il passa du monastère de Bobio, dont al était abbé, à Rheims, où il fut charge de l'école qui s'y tenoit ators. Le joune Robert , fits de Hugues Capet, fut son disciple. En 992, il fut somme à l'archeveché de Rheims , après la deposition d'Arnoul; mais celui-ci ayant été rétabli par Gregoire V en 998, Gerbert se retira en Italie où il obtint l'archeveché de Ravenne, par la protection de l'empereur Othen III qui avoit aussi été son disciple. Enfin, le pape Grégoire V étant mort, il lu succéda le 19 l'évrier 999 , et prit le nom de Silvestre II. Il mourat le 12 mai 1003. C'étoit un des plus savans hommes de son siècle ; mais l'envie le persécuta malgré tant de titres et de si grandes qualités. Ses contempo rains ignorans l'acousèrent de magie : reproche

si sonvent renouvellé, dans les siècles parés, contre ceux dont les counsissaces étolent hors de la portée du counsis des homines.

(Extr. d'El.) (Goules.)

GERSURES DE L'ABDOMEN ET DES MAMMELLES. (Méd. chie...)

Les femmes qui ont la filme seche et pen extensible tout our trea aux gerrares dans les derniers tems de la grossesse. Quoique cotte maladie soit rave , elle mérite d'étre considérée svec attentions jen'en ni vu qu'un exemple, et pentetto est-il peu de méd-cins qui en syent observédans leur pratique. La personne qui, en avoit été incommodée s'était plainte de tiroillemens douloureux à la pesu de l'abdomen , cette partie ( la peau ) e.oit luisante et excenivement tradue, l'épidrene se roinpit dans quelques en lroits et formoit des sulons; il sortii per ces appertures un peu ale buuide sangriuolent. La peau proprement dite tristie par la frottement des habits et le contact de l'air étuit enflammée : cet état était insupertable à la malade , parce que in douleur s'au: + mentoit dans les mouvemens et la marche, Cette m.ommnitte fire di sipée dans les vingt-quatre hepren'de l'accour hement, il n'avoit pas été possible de la déterminer à presidre quelques précantions pour draunur la cone doulnarease an elle rementalt. Quand giene on nell craindroit pas l'accident dont Par donié les détails , le tirrillement dentoureux que quelques femmes gromes encourrent dons les derniers mois de la restation exige quelque soin pon le disapera facilement par lus bains , les foir entations emoltientes et les embrocattona, C'est ainsi le moren de prévenirces raies blanches qui ont l'apparence de cientrices er dont la vue est alesagreable. Quelques preticiens leur donnent aussi le nom de gereures ; c'est mul à propos , elles sont bien à la vérité la anite de la enptuen du tiesa celtulaire, mais on ne doit appeller gerentes que la rupture de l'épiderme , ce qui distingue cette, ileruière affection des crevasses en ce que celles-ci sont plus profondes et intéressent la peau même et quelquefois le tissu cettulaire qui se lrouve au-dossons d'elle.

Les acconcident et un-tout les nouvriers ous singues. Quedque agratierens foat serpret eux perçures et aux ferratures de naturales et partierens foat une de la grande historier qu'il et université en la grande historier qu'il et université en la grande historier qu'il et université expression de la ferre de doit partier de la comme de conscience du la ferre. Les fronces qui ne nouvreisent par, mais qui ont bourque de la ventre de

turnox excelimires eles glandes momeraires; et l'engorgement qui en empéche l'éconlement vement à s'accroftre , l'infiammation s'empare des tegument, et la pean e numbe, n'où les crevames. Eiles y sont encom augmenties par les nouvelles succioes, ce oui fait étendre l'inflammation, d'où les l'onteurs pins décharames. Les liquides épaneliés dons res crevasses s'altèrent par la cl aleur, nouve la cause d'irritation qui fait persevent la maladie. Si le sang est nerificanieux, il est encore plus irritant et l'acce'ent dont je parle est plus , grave , parce que les cryvaçaes sont pins profende p. Les femmes dont les mommelles ent été très esporaies par le loit sont plus suiettes à cet accident que celles qui mont qu'une midiocra quantité de last. L'action d'un troid trapvil que a frappéi les seins , en une chaleur trop constdéraine occasionne des crevases, en congalant la matière laiteuse dans ses réservoirs. Les applications astringentes - produisent un offet semblable. L'asage de couvrir les manmelles avec des compresses imbihées de vinsigre a é, alement cet inconsénent.

Les gergaies des seguiress du lius-vents qui pas de commét parceta-velle ne mont james pas de la commet qu'elles octrament y no dange la denière qu'elles octrament partie his mon the innovation double de la commette qu'elle de la commette qu'elle partie de la commette qu'elle qu'elle par le des la commette de la commett

Les gerçuses des mammelles sont difficiles à guéris chez les nourrices, parce que la succionles entreti-se ; un grand nombre de femmes ent été forcées à faire pontrir leur enfant , parcequ'elles ne pouvnient pas résister au tourment que leue cansoit l'allaitement , et qu'an-lieu de lait elles donnoient du sang & leurs enfans, Le premier objetequ'en doit se proposer, est donc de calmer l'intiammation locale que cette malodie occasionne par les applications apprhlogistiques. Quelques praticiens font usage avec auccès de l'eau végéta - minérale , ils en imbibent des compresses qu'ils maintiennent sur le mammeion. Cette methode calme promptement les douleurs : meis on ne pent pas toujours laisser Jen seins couverts l'e cette dissolution saline, parcequ'elle occasionneroit d'autres secidens en repassant dans le sang avec les liquides auxquels. elle se méle. Il est plus prudent d'en faire usage deux fois par jour seulement en laissant le realedu tems des linges imbihés de substances émolIl servic très-dangereux de presente l'esus réglèto-mirézio à un prurirera a quelque assi qu'unprit de laver le seja rusar de la domure à l'arcilant, il est imparable qu'il no rècre pass privegné de quichques molécules de ca nel mineral y dont les cites sont comerce on mai seté petuccieux. Quand en perriende d'arliera à net l'aver per situate en portion de cè média sense ta succi été mélée est lait dans les tryane intensa du ansunciona gille erroit introvinité dans l'extomac du nouvean né qu'elle exposeroit sux malades les plus terrilles.

Comme les grynnes sont le poolnit de Pengregonet du cari, i flut attaut a, qu'il est posgregonet du cari, i flut attaut a, qu'il est possible, în sencurr un éconiment lacile, nay pariedar à lipique i grafe, qu calmant l'értime quiv-c'in-squient les duilettes, et en rélitime quiv-c'in-squient les duilettes, et en rélitce de l'acque de l'acque de l'acque de l'acque l'acque de faisce l'acque de l'acque de

Onnel on aura dissipé les caparres qui occasionnement lé maladie , on entretiendra la souplesse des toyans. laiteux avec l'hinte de jaune d'entil que tout le monde connoit , on avec d'autres remèdes émollieus de la medan nature.

GERMANDRÉE, (Teuerium chamaedris I..) (mat. méd.)

Cette plates, qui centi dais l'Europe névidionele, sa ressamplido par ses pocarétiere et la resembliance de ses foulles avec reilles utclients. M. Begind dans se militere unédação chimi mete évergiosis reto act actives meter designations de cellus femilles qui cellus severes mêmes, mas pur do-eur. On avegarle comme tempue, stonactique, emmeragoque, diuridique. Mais tous et las femilles qui cellus severes mêmes, mas pur do-eur. On avegarle comme tempue, stonactique, emmeragoque, diuridique. Mais tous et aplaces arms se vergere et si pratitiemen-prolippiéra unit d'autres plates; qu'eltrativamen quoi a bleson de nouvelle chimvalles que de la comme de la pratitiement prolippiéra unit d'autres plates; qu'eltrativamen quoi a bleson de nouvelle chimvalles que de la comme de la president de la comme de la comme de la comme de la comme de cette plates.

Il parolt cependant que la germandice est trèscanciennement employée en medacine : car Plina en fait mention comme d'une plante très efficace contre la toux invétérée, les affections pituiteuses du gesier et de l'estomac, les douleurs

the action, Albydropinie commengentus, des Qualquent paleval louis en quell'unea popular null'america cière un'il-leak pensoi souvent expenyi que un des réques mortannes et autorent un der prélight que produit de la commenta de la prélight que produit de la commenta de la prélight que altre que la commenta de la president de publique d'allerra elle tient à unoclaire de régitain que abondeur en principe, a montiques a ce qui audique une éficience plus en montages au dante en l'action de la commentation de régitera que abondeur en principe, a montiques a ce qui audique une éficience plus en montages que.

Prirtie H. Des chosen improprement dites non

naturelles. Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section IV. Assaisonnemens.

Le géroffe (ou clou de ) est un fruit deusché syant sa munrité, long d'un demi-pouse, de figure de clou, pri sque quadranguisire, d'un brus noirètre, qui a à son sonnéet quaire patites noirètre en furme d'écaille, qui sont le culier

bran noisitre, qui a à non suntet quaire pairtea, poispes en firme o'éculle, qui nout le chiec de la fleur. Il s'ôlero au andren une, petite ible de la grossare d'un pois », les esformes de setiles appliquées les unes sur les autres, es forme d'eculls. Cups et te tombe facilement y longulor désirche ou qu'ou transporter les cloux de groffe, qui out une obert agrichite tret-procedimée, s'il qui out une obert agrichite tret-procedimée, s'il une astern climide nonantique un per airection. Le gériffe nait du gerollier ou gréfilier aire

matique.

Caryophillus aromaticus fructa ablongo G. B. P. 410.

Fshinka. Pison, arom, P. 177.

Il y a une variété à laquelle on a donné le nom de clou de gérofle royal:

Caryophillus regius. Pluk T. 155 f. 5.

Tshinka poponas. Cariophillus spicatus Pisan.
Arom. P. 179.

Le géroffier est în arbre de la fimille de myrthea, qui n°le port, d'un caffeyer, et qui dunne un des vérgéaux-xoniques les phis intéres atma à caste de l'employ de ses boutons de ll'uns rollas à épanonis qui forment nue des d'ucrassa dont on fait le plus d'uagge, tant duns, les fautes crientales qu'en Europe.

Le gérofier a'éleve communément à la hairteurde 15 à 16 piede, sur un tronc droit, qu'in l'acquiers pas tout-à-fait un pied de diamètre. Ses rameaux sont opposés, menus, glubres, faibles. Ils ont des feuilles constamment opposées, pétiolées, vanl, cà oldes, g'a bresiet d-ux coltés qu'els sont longues de élen, pouces et demi à quatre pouces, sur un proce et plus de larguer. La priolète de de sa à la fine de la companyation de

chargé d'un stil simple, qui s'éleve du milieu d'un

d sque quadrangulaire et concave. Ses fleurs sont

odorantes et blanchêtres, ou bleues anivant quel.

ques auteurs.

Le géroffier a cru naturellement dans les isles Moluques d'où ou l'Atirè ; mais ce n'est présentement que des isles d'Amboine et de Ternatte que les Hullandoit tirent le géroffe; qu'ils débistnt au monde entier, ayant entdrément arraché tout ce qui étoit aux Moluques pour en faire un commerce eachisfi.

Nous avons obligation à M. Poirre ancire sintendant de l'indé c'irme, e' alvoir inroduit dam sa coinus les arbres à ejeceres inues tels, que le foiller, le muncuder, et le canelier, qu'il au l'art è ne procurerdant avevoyages liéppour les hommes d'un gelie supériers, et en 1975 il ne reatois pius à l'iste de France que 38 grandiers et de musculeirs, qui fruccibiernt librative de la comme d'un gelie supériers, et en 1975 il ne reatois pius à l'iste de France que 38 grandiers et d'autre d'un sont le mains d'un homme auss housée de l'alte de France d'acteur d'un tentin de la comme de l'autre de France, a tellement multiplié cas de l'autre d'autre d'acteur de l'autre d'autre d'au

On doit choisir les clous de gérofle bien nourris, pesans, gras, faciles à casser, d'un rouge brun, avec leur bouton s'il est possible, d'un goût chand, et aromatique, brûlant presque la gorge, d'une odeur exquise.

Les fruits qu'on laisse sur le géroflier donnent une baie de la grosseur d'une noisette : ils se remplissent d'une gomme dure et noire, qui est even plissent d'une grome dure et noire, qui est d'une agrébol deux - et d'un goût fort atomatique; ces fruits tombent d'eux-mêmes l'année suivante : ils ont des qualités moins duregiques que les clous, et servent à former des planta-

Les Hollandois ont coutume de confire ces baiss avec du sucre, lorsqu'elles sont récentes; ila en mangent après le repas dans les voyages sur mer, pour favoriser la digestion, et pour précenir le scorbut,

Médecine. Tome VI.

Selon les observations de M. In Ceé oun génolier donne de deux à quatre breade clous, a faut cinq mille clous pour faire une litere. Si on ne l'étète pa pour le garantir de l'outage des onragaus, on peut avoir des arbres qui peuvent donner junajir quiuse livres de géorfe, mais on ne peut communément les exploiter de cette manière.

Cet arbre est pent-être celui qui donne le plus riche prudint; c'est certainement un de ceux qui demandent le plus de soin j il craint également le vent, la secousse, et le soleit j il sime l'umbre, il se plait dans les terres humides.

C'est depuis le mois d'oetolre jusqu'au mois de février, qu'on circuille les clous de gérofie; on les jurend en partie à la main ou on les fait tomber avec des rosent-sour des linges qu'on étend à terrar on les seche au soi di, qu'on ou les seche au soi di, qu'on ou les seche au soi di, qu'il y ma beaucoup de soits.

On fait particulièrement unage des clous de géorgié dans lecuisines, il n'en est presque aucuue, ou ils ne soient employés, ils sont teirement recherchée dans quelque pays de l'ilrope, et sur-tout dans l'Inde, qu'ou ndeprise presque tous les silmens où il n'entrest pas. On les mele dans les vina, dans les luqueux apirituueus, et les boissons aronatiques; on les employe unusi parai les odeurs, ctdans l'art de la parfumerie.

Les elous de géorfie sont su nombre des aromatiques les plus clauds i listaiment vivent les tunsques et les fibres nerveuses, causent dans les solides des contractions fortes et pronptes, auguentent la claileur, atténuent les himeurs glarcouses et pituitesses; ils sont sur-urecommandables par leur vertus fortifiante et stomachque.

Les clous de géroffe, a inisi que leur huile, offerent un remèse contre lequel d faut être extrêmement en garde; on n'en peut user avec quelques s'ârcit que dans les natudars qui on jour claus principale la lenteur de la lymphe, l'alcondance de la sérosité, le r'olichement des prittes solules, et la croulié vanpeuse des prêtes solules, et la croulié vanpeuse des prêtes solules, et carrier principale non personne lorse garder d'un principal de la croulié vanpeuse de la croulié value de la croulié value

On les prescrit en infusion dans du vin, depuis un demi scrupule jusqu'à un scrupule, et on en mêle à d'autres prescriptions plasmaceutiques, La teinture spiritueuse est bien plus active que l'infusion dont nous venons de parles, et demande dans son emploi une bien grande circonspeetton. On la dit très efficarcelans le sphacéle, et la carie des os si on la méle en proportion convenable avec d'autres remèdes appropriés.

On fait entrer souvent les clous de génofie s après les avoir grossièrement pulvérisés, dans les poudres céphaliques, les suchets nervins, les onguens, les emplatres ordonnés pour fortifier, contre les tuneurs audemateuses.

On retire des clous de grérofle par la distillation , nue huile essentielle bien plus pesante que l'eau , dont les parfumeurs l'ont beaucoup d'usage. Cette huile est extremement chande et même un peu caustique , on s'en sert contre les caries des os, et le mal des dents. On imbibe un pen de coton qu'on place dans les ouvertures des caries , et souvent on en éprouve du soulagement par une sorte d'engonrdissement qu'elle procure aux parties nerveuses qui ont souf'ert de l'impression de l'air , ou d'are autre conse, li faut prendre garde de l'employer mal adroitement parcequ'elle cullam roit la houche, et y canarrat des escuriations considérables. On en use encore en liniment, avec d'autres hulles aromatiques, et l'on en frotte les parties atlanuées . dans la paralysie, l'apopicaie, et les affections sopercuses.

On restire abondamment l'initie de géneffe desclous, par leux procééesqu'on nomme l'un par dececeram; l'autre par la distillation à l'alembie. Con doit préfèrer este dernière méchade : leux d'un binne doré quant elle a été retirée éele de leux des leu

On post sjouter aux qualités que nous renons dipid ple la réconsolire; que si on la melle avec quatre ou sax parties d'axonge de port, on pours a faire un genre de liniment frob-unile pour mentre de l'acceptant de la gazantie de la

Il ne nous reste plus qua quelque mots à dire sur la seconde variété du ganevner, qui donne le clou de gérofle royal.

C'est une espèce de peut epi qui imite la gros-

seur, la coaleur, l'odeur, et le godt du cles des géorgés codimine; il aleu pas étaile et hi point de tête, mais il est comme paragée acciliate depine à las jumpters la unit, et a tercitaite depine à las jumpters la unit, et a tercitaite depine à las jumpters la unit, et a tercitaite de la characteriste de la farcar airquistre que con des cruziones en font le plus grand cas, à cusse de a rarceté et da afaprar airquistre ; on crois dans ces pays qu'on n'era a trouvé l'unità principal de la comme del comme del comme de la comme de

GERWAISE, (Nicolas) né à Paria, docteur de Montjellier et bachelier de la faculté de Paria le premier avril 1658. Le 21 du même nois, la faculté de roug arquitement à l'examen de la hotanique. Le 30 inner 1659, Gérendie acustes actes actes, mais cette faceur lai fin trélucé à cutres actes, mais cette faceur lai fin trélucé à la mes cult chèse, é tra poutas pas plus lois as lictures. Gerendie, é tra poutas pas plus lois as lictures. Gerendie é toit los poéte latirs, et et propositie neves sun arquemen qui lui futent faits mars it 23 1659 à la thésé d'Antoine de Core, sous la présidence d'issue fentudot.

Il est nuteur des ouvriges suivans qui sont en rera latins.

De phlebotomid carnen heroscum. Paristis, apud J. Henaut, 1658. Ce petit poème est dedié à Autoine Valiot, premier médecin.

Hippopotomia, sive modus profligandi morbos per songuinis missionem. Parisiis, 1662, in-6. Ad illustrissimum ecclesian principem Gilbortum de Choiseul-Duplessis-Praslin, Tornacensem episcopum.

Cathanis, sive ars purgandi, ad illustrissimum virum Indovicum de Bailleul, senatus l'arisi nsie praesidem infulatum. 1666. Parisiis, in-4, apud J. Honast.

Guy-Patin la croyoit auteur du poëme intitulé: Fuquetus in vinculis ad virginem matrem. (M. Ander.)

GENNER 1 (Corrad) médecin qu'on a surnomas le Pliné d'Allenagne, sioi de Zurich, où il naquitle 26 mars 1516. Son père, o avrier en peaux, a so sonneis (Doze is a mère Parbe en peaux), a so sonneis (Doze is a mère Parbe das Siniseer, le livias di mil la guerre civile das Siniseer, le livias di mercio, et se mit à celui de Proffesso (Zapiton. Ce médie lui remarqua une ai forte méliastion pour les lettres , qu'il me de l'orte parties de l'accident pas aboutament airconter et un qui d'écht pas aboutament nécessité en le progrès à Sirandourge d'aysant gage du per d'argent, il se seradité. Paris , où il se perfectionna dans les langues latine et grecque , ainsi que dans la rhétorique. Il s'attacha ensuite à la philosophie et à la médecine; mais comme il manqua bientôt de ressource pour fournir à sa subsistance , il fut obligé de retourner dans son pays et d'y enseigner les humanités et la philosophie pour gagner de quoi vivre. Cet expédient lui idusut ; il lui procura même les moyens d'entreprendre le voyage de Montpellier , où il reprit ses études de médecine , qu'il vint enfin terminer à Bale où il fut recu docteur vers l'en 1540. Ce fut alors qu'el résolut de se axer à Zunch ; son mente lui procura l'emploi de professeur de philosophie qu'il exerça pendant 2 i aus dans cette ville , avec une est me générale. Cette cheire et l'étude du cabinet ont empêché Gesner de so livrer à la pratique de la mélecine; il y svoit cependant de si grandes cumoissances, que toutes les fois qu'il voulut s'en mélec, il le fit avec succès. On le vit triompher des meladies les plus graves , la manie , l'apoplexie , l'hy hopisie ; l'épilepsie , l'asthme , par cette méthode male et coura cuse qui entre dans le curactère des grands médecins. Il se mit au-dessus des préjuges de son siècle ; il osa même quelquefois employer les remèdes presque oubliés des anciens. Felix Wurtz , chirurgien , se trouva bien de l'aitériotomie qu'il lui conseille d'employer pour les maux dont il étoit atriqué; Gesnér opéra des merveilles au moyen de l'ellébore; il remit l'usa e de l'opium en vigueur; il se servit de l'huile de virrol pour réprimer les ardeurs de la fièvre ; il conseilla le vinaigre distillé pour la guérison de la peste , l'esu froide pour celle des maledies aignés , l'huile de lin pour la pleurésie : en un mot, il étoit lamilier avec quantité de remères, ilont les médecins de notre siècle se sont attribué la découverte.

Gesner ent toujours un goût décidé pour la botanique; il le prit dans la je-nesse et il le conserva toute la vie. Jean Friccius, son oncle, l'avoit engagé à s'adonuer à ce genre d'étude. Comme, il se proposoit de publier une histoire générale des plantes, il avnit deja amassé ou 1551 plus de cent figures de simples les plus rares, qu'il poussa en 1555 jusqu'à mille; et à sa mort ou lui trouva cinq cens figures d'autres plantes, dont personne ne savoit qu'il éto it possescent. Il avoit la vue myope; il dessina lui-même la plupart de ces figures , et nu y remarque beaucoup de délicatesse dans les traits-Ce ne fut pas sans peine et sans travail que Gesner parvint à être sevant. Il étoit d'un tempérament foible et valétudinaire , mais le conrate lui donna des forces pour supporter les fatigues de l'esprit et du corps. Malgré la délicatesse de sa complexion , il parcourut les Alpes Rour y chercher des plantes , et parmi les différens voyages qu'il fit sur ces montagnes, on remarque sur-tout celui de 1561 avec Jean Bohin. Il alla cueillir des plantes jusques dans les eaux; on le vit plus d'une fois se plonger dans le lac de Zurich , pour en rapporter celles qu'il y voyoit croître. Toujours aniué du même esprit, il alle à Paris, et après avoir visité les provinces méridionales de les, il passa en Italie evec Ruswolf. Comment vouloit aussi en Italie evec Ruswolf. Come connoître les poissons , il se rendit à Venise pour y examiner ceux de la mer adriatique, ct quelque temps après, il alla à Strasbourg pour s'instruire de la nature de ceux du Rhin. C'est avec ces secours, avec l'étude des livres des auciens et une observation constante ; qu'il at venu à bout d'écrire cette immensité d'ouvrages . que l'on n'auroit ose espérer d'un homine qui u'a vécu que 40 aus. Il mourut à Zurich le 13 décembre 1565. Théodore Zwinger , qui avoit été son disciple, composa l'épitaphe dont on charges son tumbeau, et la finit par ers quatre vers :

Ingenió Naturam vicerat omnem:

Naturd victus conditur hoc Tumuló.

Plinius hic situs est Germanus, perge, Viator.

Gesneri toto nomen in orbe volat.

On rapporte diversement la mort de ce grand homme. Costneus dit que voulant décider par lui-même les disputes qui s'étoient élevées sur les propriétés de la racine de doronicum , il en prit une dose qui prouva , par sa mort , les quaisés dan ereuses de cetto racine. Schulte a écrit qu'il était mort le môme jour qu'il avoit mande à un de ses amis avoir pris de l'anthora. Il est vrai que pour recounoître les vertus des plantes, Gesner en faisoit souvent des essais sur lui-même, et qu'il ne craignoit pas de pousser ses expériences jusques sur des plantes véni-menses. Mais Haller remarque qu'il arala deux dragmes de doronieum en Mars 1564, dont il ne ressentit d'autre effet qu'une foiblesse d'estomec, et qu'il mourat de la peste le 13 decembre 1565, à la suite d'un charbon qui lui vint à la poitrine.

De Tido a besucoup parté de ce médecir sous l'améric 266 de sous histoire. Treistier s son traducteur, en parte situit d'après co cickère no mandre que parte situit d'après co cickère de l'améric Riche d'améric à plus linegae vi et c'extre qui veudront maplus largue vi et c'extre qui veudront maplus largue vi et c'extre qui veudront maplus largue vi et commença commença de l'améric partir d'améric partir d'amé

» ainsi dire , le coup d'essai de ses études. Delà, » comme il étoit excelient en toutes sortes de » sciences, et savant en grec et en latin, après » avoir vu l'Italie , il retourna en son pays où » il professa la médecine; et gagé par le publio,
 » il y enseigna la philosophia, dont il expli-» qua particulièrement cette partie qui regarde » l'histoire prelle. Il mit sussi le premier au » jour quontité de vieux livres , principalement » sur la théologie; et il comerva jusqu'à la nort le desir qu'il avoit de courribuer à la Licilité des études. Aussi, se sentant attaqué » de la peste, et quaique les forces lui mann quassent deja, il se leva de son lit, non pour melonner ordie à ses affaires domestiques , mais » à ses écrits ; afin que ce qu'il n'avoit pu faire " imprimer pendant sa vie put l'être après sa » mort pour l'utilité publique. Il étoit occupé à » ce travail plus que ses forces ne lui permet-» toient, lorsque la mort le surprit, lui qui » n'ayoit jamais été oisif : on auroit dit qu'elle » nous eusi sit les detniers ouvrages de ce grand » homme. Ils ne périrent pourtant pas entièrement, car après sa mort, on en tira plusieurs n de an bibliothèque, et Gaspar Wolf en a pu-» blié un grand nombre qui renouvellent encore » la doulent qu'on a de sa porte. Josias Sim'er » prononça son orasson funèbre. Beze lui fit un » éloce en vers , dans lequel il dit entre autres » choses, que la Nature le pleure comme le plus m fidèle depositaire de ses secrets, et qu'elle sera n muetto à l'aveuir, si Gesner même ne parle p point. »

Natura te omnis denique ut suorum.
Fidum Antistitem plorat sacrorum, muta
Futura deinceps, ni loquaris mortuus.

Nous devons à Gesner la pensée d'établir les genres des plantes par rapport à leurs fleurs, a leurs semences et à leurs fruits ; et l'on doit regarder comme une perte considérable , celle du .grand herbier qu'il avoit entrepris, et dont il parle si souveut dans ses tettres. On peut juger de la beauté de cet ouvrage par l'excellence des firmres qu'il avoit lait graver , et qui écoient caracterisees de leurs marques particulières. S'il avoit con inué de même, nous n'aurions presque rien à faire anjourd'huir mois la mort l'enleva daus le teus qu'il commençoit à jetter les fondemens d'une science qui n'est demeurre si longtemps confus-, que perce que l'ou n'a pas suivi ses traces. Ce fut Gaspar Wolf qui fit Pacquisition de tout ce que Gesner avoit de planches et d'écrits sur la botanique. Il ponvoit tirer de grands fruits de ce précieux trésor ; il avoit nidine promis de le donner su public : mais il n'en fit rien, et vendit cette collection à Joachim Camerarius. Il s'y trouvoit environ quinze cens figures. Celui-ci s'en servit pour illustrer un

abrégé de Matthiole, a vec qui Gesner avoit eu de grands démèlés. Il en inséra aussi une partie dans le live qu'il appella le Jardin médicinal ou philosophique. Il auroit mieux fait de nous donner ces précieux débris sous le nom de 4eur auteur.

Geser étoit un humme respectable, non seulement par son savoir extraordinaire, mais encore par son humanité, sa probité et sa modestie. Le nombre de ses ouvreges est surprenant, ainsi qu'on en jugera par le catalogue de ceux qui ont rapport à la médecine ; que scroit-ce , s'il étoit du plan de ce dictionnai e de citer tous ceux qu'il a écrits? C'est avec jetice qu'il a passé pour un des plus savans hommes de son temps en tout genre de littérature ; Beze a dit de lui n'il avoit seul la science qui étoit partagée entre Pline et Varron. On trouve dans l'histoire de la vie de Gesner une chose bien di ne de remarque. Cet auteur svoue franchement que ses ouvrages ne sout pas tonjours travaillés avec autaut de soin et d'exactitude que la motière le demande : comme il n'étoit pas riche, il tiroit profit de sea talens, et il n'avoit pas asses de loisir pour perfectionner ses écrits avant que de les livrer à "imprimeur. Aven ingénu qui ne doit point les faire mépriser : mais comine il pressentit luimême toutes les conséquences qu'on pourroit en déduire à son désavantage, il ajouta que les livres qu'il a mis au jour , n'en mér tent pas moins d'estime ; il osa même se vanter qu'ils surpassent cena qui ont été publiés, avant lui. sur les sujeta qu'il a traités. Ce jugement n'a point été démenti par les connoisseurs, et les ouvrages de Gesner font encore aujourd'hui l'ornemeut des meilieures hibliothèques.

Voici la notice de ceux qui appartiennent à la médecine.

Medicamentorum Caleno adscriptorum tabu'a cum adnotationibus. Hasilae, 1540, in 8. Sucredaneorum medicaminum tabula. Ibid, 1540, in 8.

Historia plantarum et vires ex Dioscori'e, Paulo Argim ta, Thophasto, Plinio et recentioribu Graccis. Tiguri, 154, in-S. V.c. mitis, 1541, in-8 Pausiie, 1541, in-12.

C'est une compilation de tout ce que les ancieus ont dit de mieux sur les plantes , mais Geaner s'est principalement attaché à parler do leurs vertus. Ce petit ouvrage , qu'il écuieit à 'Age de 25 ans à Lausses, lin s coûté beaucoup de travail ; il est disposé suivant l'ordre alphabétique.

Libellus de lacte et operibus lacturiis, phitologus pariter ac medicus. Tiguri, 1541, in-8. Compendium ex Actuarii Zachariae libris de différentiis urinarum, judiciis et praevidentiis. Ibidem, 1541, in-8. avec d'autres ouvrages de Gesner.

Catalogus plantarum latinė, graecė, germanicė et gallicė descriptus. Additae sunt leibarum nomenclaturae variarum gentium, Dios.oridi adscriptae. Tiguri, 1542, in 4. Francöfurti, 1543, in 4.

Comme son goût pour la bolanique augmentoit de jour en jour, il s'étend davannage sur la description des plantes; il va même jissqu'à parler des plus rares i mais on remarque que Ruel et Tragus lui ont servi da guido.

Apparatus et delectus simplicium medicomentorum ex Dioscoide et Monaco, et universalia pra cepta Pauli Abginetac de medicamentorum compositione. Lugduni, 1472, in-8. Venetiis, 1523, in-16.

Bibliotheca universalis, sive, candagus Scip orus aminim locapli tistamus in tibus tistamus at tibus tistamus at tibus tistamus at tibus tistamus, at tibus tistamus, at tibus tistamus, at tistamus, at

Ce recueil contient différentes choses relatires à la médecine, mais en trop petit numbre our satisfaire la curiosité des bens de l'art ; car le virgitiem livre, que l'auteur destinoit à traiter de rette matière, n'a pas été imprimé. Cette perte a cependant été un quelque liçon réparée par le catalogue que Gesnera mis à la tête de l'édition de Galien, qui a paru à Bâle chez Froben en 1562. Il est peu d'écrivain en medeeme, sur-tout ceux qui ont traité de la pratique, dout il me soit fast mention : si l'on y sjoute ce qu'il n dit des chirurgiens dans sa collection de charargie, et des botauistes dans l'édition de Tragus publice par Kyber, on anra un recueil assez complet sur la bibliographie modicia de de ces dillérentes parties. Le laborieux Gesner qui avoit prodigieusement lu, est le premier qui se soit trouvé en état de donner un cataloque raisonné des livres imprimés et manuscrits ; l commence par un abregé de la vie de l'antenr , passe à l'analyse de sea ouvrages , et finit par le jugement que les meilleurs critiques en ont porté.

Enumeratio medicamentorum purgantium, vomitorium et alvum bonam facientium, Basileae, 1546, in 4. Naturalis Historiae compendium. Ibidem. 1543, in-8.

Onomasticon propriorum nominum. Ibidem , 4549 , in folio.

Historiae animalium liber primus, de quadrupedibus viviparis. Tiguri, 1551, in-folio. Basileae, 1603, in-folio.

On y trouve peu de détail sur les animaus dérangers, parce qu'il écriveit dans un tenna de l'empres, parce qu'il en drivroit dans un tenna de l'un n'en avoit point assez de connoissance. C'est pourquei, ce qu'il en da in éven pas toujours virait; il se plaint même du peu de juncesse de ser sigures qu'i, faut de bons modèles, avoir pu être rendues aussi fidèlement que celles des animans qu'il avoit sous les yeux.

Liber secundus de quadrupedibus. De oviparis. Tiguri, 1554, in-fol. Francofurti, 1586; in-folio. Outre les figures qu'il a emprantés s de Cains et de Belon, il en a fait dessiner d'autres d'après nature.

I ther tertius de avium natură. Tiguri, 1555, in-folio. Francofurti, 1585, in-folio.

Liber quartus qui est de piscium et aquatilium animantium naturd. Tignri, 1558, in fol-

Il s'est fort étendu sur cette matière qu'il a enrichie des ligures de Rondelet, de l'elon, et d'un petit nombre de celles de Salvionus, mais d'un plus grand nombre d'autres qui lui sont propres ; car il est le premier qui cit hienconnu les poissons des Ince et des riveres de la Suisse. Il dédia cet ouvrage à l'empereur Ferdinand I , qui récompensa ses talens par des lettres d'ennoblissement. L'écu des armes portot quatre animaux, du nombre de 16-x qui sont regardés comme les reis de leur espèce. Gesner permit à André, son oncle pattract, de se servir des mêmes armes, parce que n'ayant point d'enfans , le croit de les porter devoit finir avec lui. Haller , qui rapporte ce que je viens de dire, ajoute qu'il ne reste plus de la famille de Gesnir que deux professeurs de Zurich; l'un, Jean-Jacques, savant dans la con-noissance des médailles; l'autre, Jeen, son ancien hôte et son ami, célèbre par son goût pour les mathématiques, la botanique et l'histoire naturelle.

Liber quintus qui est de serpentum naturd. Tiguri, 1587, in-folio, par les soius de Gasper Wolf. Basileae, 1621, in-folio.

Tous ses livres ont été réimprimés à Francfort, 1604, cinq volumes in-folio, avec fi. ures; et 1617, 1620, trois volumes du même lurmet. Comme Gesner ne connoissoit point assez l'analogic qu'il y a entre les animans qui protisent d'une capte differente, il a distribué ce grand ouvrage selon l'ordre alphalétique des genres, et il y donne les sonon accines et modernes des animans, aimi que ceu qu'il a inaugnés luimente, il passe caminé al l'historie deces suinaux, leur façon de vivre, le lieu qu'ils labilient, leur façon de vivre, le lieu qu'ils labilient, leur situation et dans la irrestructe de l'eur conjugue, leur ultilité deonomique, diditique et médiciale.

Tabu'oe collectionum sterpium per menses duodecim. Argentinoe, 1653, iu-8 Tiguri, 1587, in-8, arcc les augmentations de Gospar Wolf.

Observationem de thermis, tum helveticis, tum germanine a'iis, libri duo. Dans le recueil de Balneis imprimé à Venise en 1553, in-fol.

Evonimus. De remedies secretis liber physicus, m.d.cus, portim etiam thymicus et aconomicus. Tiguri, 1554, in-8. Lugduni, 1558, in-16.

On y trowe les formules de differens remèdes galaiques et clymiques qui étoient en estime du tens de l'auteur. De rémédis secretis liber secendus. Il pair s 456 p. in-81 per les soite de Gaspar H'alf, qui, comme on l'a déja dit, avoit fai l'exquisiron des manueris de Green-Froncefutt , 1578 , in-8. Lagduni 1620, in-12.

De oviset adminadis helis quae, sive quad note theorat, si incidias do canaza, huarane nonimantu, commentu-loid, et object de distinctional de la constantia del la constantia

Enchiridion rel medicae triplicit; illius psi dicat; deinde therapeuticae de omni mor borungenere curandi sigillatin; tertiò Diaeteticae, vel de ratione victis praesertim in fepribus. Tiguri, 1555, 1663, in-8.

De Chirurgio scriptares quique optimi veteres et recentiores in unum conjuncti volumen. Tiguri, 1555, in-folio.

Ce recueil comprend les ouvrages des plus grands chirurgiens qui ont sleuri avant Gesner, et une note historique de tous ceux qui se sont médiocrement rendus recommandables. L'auteux a suivi l'ordre alphabétique.

P. Ovidii Nasonis hill uticon, hocest, de piscibus libilus scholiis illust atus. Accedit aquatilium onimantium enumerotio juxta Plinum. Tiguri, 1536, in 8.

Sanitotis tuendae praecepta contro luxum convivioum, litteratis proecipod et qui minis exerce nue meessorio. Uiguri, 1556, 1568, in-8, avec a'autres ouvrages.

De stirpium aliquot nominibus vetustis ac novis. Basileae , 1557 , in-8.

Historio prodigii qu6 cælum ardera visum est. Tiguri, 1561.

De hortis Germanlac, Argentoroti, 1561, 1563, infolio, avec les Additiones ad Valerii Cordi opero, et quelques autres ouvreges.

De rerum fossilium, lopidum et gemmarum moximè, figuris et simi studinibus l.bes. Tiguri, 1565, in 8.

C'est le dernier des ouvrages publiés par Cesner. Il n'a pass fait la mémen fortune que les autres qu'il a composés; mais il faut laire attention que la Susse produit peu de substances métaliques, et que cet auteur parle de toutes les espèces de fossilles.

Epistolarum medicinalium libri tres. Tiguri 1577, in 4, par les soins de Gaspar Wolf.

Cette première collection contient 226 lettres, mis sans auxon orler, soit par rapport à ceux à qui elles sout adressées, soit par rapport au tens où elles out élé écrites. Ou y trouve besucup de choses curieuses sur la vie de Gesner, aur l'histoire littéraire de son tems, sur la botanique et la médécine.

Epistolarum liber quartus.Wittebergae, 1584, in-4.

Toutes les lettres de ce livre, qui sont au nombre de 28, sont deressées à Kentmann. Il y a un antre recucil des lettres de Genner, imprind à Bale en 15q1, in 8, par les sons de Gaspar Haukin. Elles sont toutes ndressées à Genner freire de 2 d'edner qu'au maggré sa leur nesse rendit de grands services à Genner, en lui envoyant les plantes qui croissert dans les environs de Blie, de Tubage, de Montpellier, de Louge de Lyon et de Talous.

Mensure apud veteres groccos et latinos acriptores usitatae liquidorum et aridorum. Tiguri, 1584, in-8. Physicarum meditationum, annotationum et scholiorum libri X, studio Gusparis Wo'phii. Tiguri, 1536, in-folio.

Opera botanica, vitam anctoris et operis historiam, cordi libruma quistam cum annotationibus Gesucci in totum opus, ut et Welphii fagmentum historiae plantarum Ganetumae. Norlubergue, 1751 - 54, 'éeux volumes in-Julo, grand papier avec plus de 400 figures.

Toutes les planches de Ganera n'amoient point encore été publières. On a vu l'e-levant que des mains de Gapar IFOf elles avoient pussé dans celles de Joachim Comerania y les Pedeurs en firent causure l'acquisition , et Cristian-Jacques Tere, duretteur de Pacadonie des curieux de la salure , en fut enfin le pousseur. Cest de la bibliotlèque du derireir que Caimic Christian-Schwiedel a tiré les figures qui se trouveut dans cet ourrage.

Historiac p/antarum fasciculus. Norimbergae, 1759, 111 folio, grand paper, avec des figures enluminee, par les soins du même Schmiedel.

Gu sexa (Jean-Albert) professeur de physique et des matthems quest & zunch, fut médecia de la cour de Wirtenberg vers le milleu de ce siche. Cest du lique Halle prafe comme de son ami, en liu rendant em n'eme-taus la fustice que miriteut ses comocissances dans la hotanique et l'histoire naturelle. Cei alloutre descendant de la famille de Corna d'exerce na bissé les preuses dans la courages que nous avons de lui.

Dissertationes physicae de vegeta thus, que ma prior prium expetationis structura y diferentiam et usus; posterior verò partium fractificationis structuram, differentias et usus sattli. Tigari, 1940, 1941, in d. Leidar, 1943, in d. promison de Linnaws, De necessitate per-grimationis int a patrium.

Historia cadmiae fussilis metallicae. Berolini, 1744, in 4.

Descriptio fontis Willbad. Sturgardiae , 1744 , in 4.

La description des eaux minérales de Hirosh-Bad dans le duché de Wirtemberg, et celle des enux de Zaysenhauser-Bod, qui ont paru dans la néue ville de Sturgard en 1746, in-8, sont encore de cet auteur.

Dissertativ physica de ranneulo bel'idiRoro et plantis degeneribus. Tiguri , 1753, in-4. Tractatus physicus de pet ifactis. Iugduni Batuvorum, 1763, in-8. (Extract d'El. (Govier.)

GESSE. (1/3 giène et mat. n.édic. ).

Partie II. Des choses improprement dites non-naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens. Section I. Végétaux.

so. Graines.

Lathytus sativus, flore fructuque albe-

A chaque fleur de cette plante succède uner gousse courte et large, blanche, composée de deux cosses qui renferment de symmenes anguleuses, blanches en debors, jounes en dedans.

Dana les pays méridionaux , on mange ces semences comme les pois , les fèves et autres légumes ; elles sont fer mour ésantes : le bouillon en est un peu relàchant et apéritif.

Il y a une autre raylee de gesse (letilymanie), alzi false, filor mijore purpuro, speciagrio, false, filor mijore purpuro, speciagrio, filor mijore purpuro, speciagrio, filor filor

GESTATION DE PLUSIEURS FOETUS. (Phys. méd.).

A en juger par les grossesses ordinaires, les femmes paroissent destinées à ne porter qu'un fortus à chaque grossesse ; cependant il n'est pas rare de voir des jumeaux. On connolt des femuesqui, dans la plupert de leurs accouchemens, ont mis au monde deux enfans à la fois. Les anciens qui ont prétendu que la matrice étoit partagée en deux cavités assez distinguées l'une de l'autre, et que le nombre des mammelles indiquoit que les femmes devoient concevoir des enf ns inmeaux , se sont évidemment trompés : la matrice n'est point conformée comme ils l'ont pedsé, elle n'a qu'une seule cavité, et si elle seprolonge vers les deux cotés, c'est pour continuer le canal de la trompe qui vient s'y rendre ; mais le milieu de as espacité n'e st séparé par ancune production remarquable qui en fasse la division. Le nombre des mammelles n'a point un rappoit certain avec celui des fectus, ni dans les feunnes, ni daus les femélles des antres espèces. Les mammelles sont toujours paires, et dans la plupart des femelles, celui des petits est impair.

Il avez pas impossible, dit Muuricaua, de comunicire qu'une femme est grosse de deux on de plusieurs enfans. On pent considérer à ce augle differente foquer dans la grossese, et reconnolire dans ciacune d'elles, des marques destautes de la commentation de la c

Quoique cette doctrine, extruite des ouvrages de Mauriceau, soit vraie, à beaucoup d'égards, il ne faut pas desavouer que rien n'est plus difficile à distinguer que la différence d'accroissement de la tumeur formée par l'uterns dans l'une et l'autre grossesse. Les lortus sont contenus dans les mêmes membranes , où chacun a les siennes séparées ; dans ce dernier cas les parois de l'utérus ne cedent qu'en opposent une résistance qui rapproche les embrions l'un de l'autre, et applatit par conséquent les côtés des enveloppes de chaque embrion. Le développement du viscère se fait donc d'une manière à-peu près uniforme, c'est-à dire, comme s'il n'y avoit qu'une seule enveloppe. Il ne peut y avoir qu'une variété, c'est que l'accroissement de la tumeur soit y lus considérable ; mais ce signe est bien équivoque , puisque nous avons vu précédemment qu'une soultitude de causes peuvent se réunir au développement du fuetus , pour augmenter le volume de la matrice. A la fin du troisième, ou au commencement du quatrième mois, l'applatissement du ventre sera plus sensible, parce que les deux placentss se reponsient l'un et l'autre, et forcent l'uterns à s'ésendre sur les côtes : et charun s'élevant dans la place qu'il occupe , le milieu du ventre sera moins élevé que s'il n'y avoit qu'un fœtus.

Il restra très-souvent des doutes aut l'existence de deux fotus dans l'uterns, quand ils auront été renfermés dans les mêmes membranes. Il n'est qu'un mopre certain de les distinguer, c'est par leurs mouvemens, parce que se répétant en plusieurs points à la fois, on présume avec raiton qu'il y a plus d'un enfant, mais exci auppose des fortus végoureux. Or, on sei que les jumeaux ne jouissent pas d'une aussi bonne samté que les enfais sofolés, parce que la mère nourrit plus difficilement deux fuets. Il suit de cette observation, que dans un grand nombre de femnes, il sera difficile de porter un jugement; au reste, les caractères donnes par Moriceau, sont les seuls d'après lesquels on puisse établar un diagnostic probable.

Le nombre des enfans n'est pas borné à deux dans les grossesses extraordinires. L'aut ur que je viens de citer a connu une femme qui tut quatre enlans vivans d'une seule couche. La lemme d'un laboureur de ma province, en a eu cinq, qu'on porta tous à l'église pour recevoir le bapteme en même temps ; ils vocurent trois à quatre jours après leur naissance. Aristote assure qu'une femme eut vingt enfans dans quatre couche;, cinq par chaque grossesse, et que la plupart ont vecu jusqu'à l'adolescence. Troge l'ompée dit qu'en Egypte , plusieura femmes avoient eu sept et huit enfans. Albutssis unpporte qu'il en a connu une qui avorta de sept luctus, et une autre de quiuze qui étoient tous bien formés. Ou assure que l'empereur Traian ayant appris qu'une romaine avoit eu cinq enlaus, trois jarçons et denx filles d'un seul accouchement, ordonna qu'ils fussent élevés a ses frais. Une des femmes qui avoit été au service de Jules-Cesar, fit cinq enfans, qui moururent avec leur mère peu d'heures après leur naissance, César-Auguste lui fit faire des l'unérailles honorables , et fit mettre dans le même tombeau la mère et les enfans. Il voulut aussi que la mémoire de cet évènement fût constatée par une épitaphe qu'on grava sur le tombeau. On lit dans le journal des savans, une lettre de M. Seignette, médecin à la Rochelle, adressée à M. Lemery, il dit « qu'une femme » de Saintonge est accouchée de neuf enlans, » très-bien formés, et dont on distingue le » sexe ». Le rédacteur du Journal annonce que la maison des Ponrcelets , dans laquelle on a vu neuf enfans jumeaux devenir de fort grands hommes, rend cet évènement croyable.

Si l'on vine étoit tenu au récit de cus fais, un es aroit pas aussi inquiet sur le homen fac de observateurs, et le merceilleux qui jette quelques doutes aux leur récits disparoritorito literate quand on auroit pris soin de constater la vérisé; mais commert ajoiter foi à ces conceptions mais commert ajoiter foi à ces conceptions qu'une feume accuelte de dansie ? A session qu'une feume accuelte de dansie ? A session principal de la considerate de la considera

laume ,

laume, roi des romains, baptisa mille cinq cents quatorae enfaas, que sa nièce Mathilde, comtesse de Heuneberg , avoit eus d'une seule ceuche. On trouve encore des fables aussi absurdes dans les écrits des savans évêques , contemporains d'Othos. Carpi en cite une autre qui mérite de trouver place ici. « Alexandre de » Campo Fregoso, evêque de Ventimille, m'a » juré sur sa foi de prélat , dit cet anatomiste , » qu'une femme de la maison de Bucca-Nigra » étoit accouchée de seize enfans viv.as , de la » grandeur de la paume de la main. Avec ces » fœtus, on avoit trouvé un monstre, ayant la » forme d'un cheval , lequel étoit contenu avec no tous les enfeas dans la même enveloppe ». On juge aisément qu'il faut avoir l'esprit bien dispose à la cré-lulité, pour ajouter foi à ces miraculeuses histoires.

Le volume excessif du veatre d'une fomme qui porte paissus enlans, ou me sell feuts avec nyforipile, cuuse un traillement trèsacte avec que le constitue de la constitue de la constitue de la constitue de particulation en traille au maniferation de la constitue de particulation en de la balancia de la constitue de la

Ambroise Paré cite, d'après Pic de la Miraudole, l'exemple d'une femme d'Italie qui accoucha en deux fois de viagt enfans. Pour soutenir son ventre qui avoit acquis un volume excessif, elle passoit derrière son col une large bande qui descendoit au-dessous de l'abdomen. Ce moven facilitoit singulièrement la gestation ; mais il a'étoit pas a ssez assuré, parce que la bande pouvoit glisser en avant, puisqu'elle n'étoit reteaue par aucun lien ; par consequent elle pouvoit glisser et se porter vers la région ombilicale, et par-là devenoit parfaitement inutile. Pour rendre cette bande d'une plus graade utilité, on la fera de In manière auivante. On formera deux épaulettes maiatenues aur le dos et la poitrine par un lien transversal. Des deux épaulettes descendra une bande qui sera très-large en bas, et faite en manière de sac , pour envelopper la partie inférieure de l'abdomen , observant de ne la point aerrer en avant et en haut, afin de n'occasionner aucune compression. On l'attachera, si on le juge à propos, aux épaulettes, par des boucles, Medecine. Tome VI.

afin de podroir la fixer à la hauteur convenable, et l'abbisser quand en le jugera irlesaire, pour empléher qu'elle ne sécarte dans la marche, et n'abandonne le las-ventre à son polds; on la fixer en bas par des sons-cuisses. Ou readra par ce moyen la circulation plus ficile; en débarrassent le thorax du polds qui l'accabloit, et qui tendoit à diminur sa capacité. (M. C. MAMON).

GIBIER. ( Hygiène.)

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section II. Animanx.

Oa donne le nom de gibier en général à tons les naimux qui pievent fier la proie des chaseurs, aixai les loups, les remrés, &c. font missione par ceux qui immet la chanse. Ma change de la change de la

La propriété des terres ayant été établie, al provissoit de droit asturel que le gléter qui y asissoit, ou qui v'y nourrisott, devoit appare- air à ous suitre, unité droit a fait place à la force ; et coux qu'on a nommoit réduvlaceur suitaine de la commont de l'action de la commont de la commont

La nouriture que fournissent aux hommés tous les gibbers que fonoma utiles en ce sen; est alubre en elle-ndem; et très-substantielle. Nons avons par le réclui de vorgeurs, qu'il propriet qui ne réclui gabres que de plote qu'un en la comme de la comme de plote qu'un en la comme de plote qu'un en la comme de plote qu'un en la comme de peucon ples en la comme de peucon ples en le plus de peucon ples en la comme de peucon ples en la comme de peucon ples en la comme de formissent us aliment plus resuurant, que celui formissent us aliment plus resuurant, que celui formissent us aliment plus resuurant, que celui furiesce, "

LIII

Jusqu'à ce que les hommes aient été réduits en société, ils n'ont guères élevé de tronpeaux, qui auroient été la proie du plus fort dans l'état de nature, alors ils ont couru à la chasse de toute espèce de gibier , et l'aliment qu'ils devoient en tirer , leur faisoit passer une partie de leur existence à le poursuivre. Ils se servoient en outre des dépouilles des animaux pour se vêtir ; mais quand une fois le besnin de se réunir les eut policés . ils se trouvèrent bien plus heureux d'élever chez eux les espèces dont ils avoient besoin, et il n'y eut plus que quelques individus, qui, soit par le gout de la chasse, soit par celui du gibier, s'occupèrent de sa poursuite , pour satisfaire leur plaisir ou leur besoin. Nous n'entrerons pas ici dans des détails superflus sur la nature et le degré de bonté des différentes espèces de gibier , et nous renvoyons à chacun des articles qui les concernent à connoltre ce qu'on en a pensé jusqu'aujourd'hui. (M. MACQUART.)

GIBOULÉE. (Hygiène.)

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Ordre I. Atmosphère.

La gibonke est une ondée de pluie subite, qui so dure guére, set qui se renouvelle souvent vers le mois de mars, alors il y a beaucoup d'humidité répandue dans l'Atmosphére, et elle éprouve des variations qui peuvent influer d'une aux les corps, al l'on se se précustionne contre lour atteintes. (Voyez Changement de L'Air, Am 1991 nes)

GIGOT. ( Hygiène. )

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux et leurs parties.

On dome le nom de girgo ou d'éclanche à la cuisse d'un moust. C'est un des nues les plus autorised un le plus substanciels. Quand un constitue de la plus substanciels. Quand un constitue de la charlement, ou dans les plaines de prêss salè, dans tous les lieux en général qui const exce, et rempla de pinior somméque, a seroureux o on les mançe le plus souvent roits. Conspills com miss précieux, so les accommonde à la braise entre deux plais avec des annesses de jui, Sc. Ce e qui l'omnit econe un constitue de constitue de la braise entre deux plais avec des annesses de jui, Sc. Ce e qui l'omnit econe un

manger, qu'on sert ordinairement dans les grandes tables comme entrée.

Le gigot convient ordinairement à tous les tempéramens, à tous les âgrs, dans tous les tems, sur-tout lorsqu'il eat euclement rôti. C'est une viande des plus restaurantes pour les personnes qui sort enjues à faire de violens exercices. (M. MACQUAET.)

GILBERT L'ANGLOIS, (Gilbertus Legleus) vécut vers l'an 1210, suivaut Bayle; mais Leland le dit moins ancien sans en donner la preuve. Freind, qui s'est appliqué à la chercher, la trouve dans le Compendium medicinae de Gilbert ; cet auteur y parle d' Averrhoës qui a vécu jusques vers la fin du donzième siècle , mais dont les ouvrages n'ont été misen latin qu'environvers le milieu du treizième siècle. A cette preuve, Freind en joint deux autres; la première, c'est que Gilbert a fait mention du livre De speculis de Bacon; la seconde, c'est qu'il a tiré de Théodorie plusieurs choses touchant la lèpre : et delà l'historien anglois conclut que Gilbert n'a vécu que vers la fin du treizième siècle , au commencement du règne d'Edouard I, qui succéda à son père en 1272.

Ce médecin se fit estimer par sa science; et par elle, il se distingua dans nn tema où l'art de guérir n'étoit exercé que par des moines em-piriques. Gilbert conçut le dessein de dissiper le muse que l'ignorance avoit répandu sur cet art important. Poussé par la vivacité de son gé-nie, il prit l'essor, et fut le premier anglois qui osa fronder ces moines avides qu'un intérêt sordide avoit rendus médecins. Il fit sentir tout le ridicule de leur conduite, et il opposa à leurs pratiques superstitieuses, la méthode curative des grecs qu'il avoit adoptée. L'ignorance se battit en retraite; mais pour la forcer jusques dans ses derniers retranchemens, il livra de nouveaux assauts. Il appuya ce qu'il avançoit par tout ce que la physique de son tems pouvoit fournir de raisons, et il en confirma la vérité par l'expérience. Il fallut un génic tel que celui de Gilbert, pour tenter de dissiper les obstacles que la médecine tronvoit à sa perfection en Angleterre. Cétoit un homme de grande lecture et très-appliqué à l'étude. Des voyages utilement entrepria et exécutés lui avoient procuré une si grande connoissance des simples, de leurs propriétés et de leurs vertus , qu'il opéra des cures admirables.

Il composa aussi plusicurs ouvrages qui auggmentèrent la considération que ses succès lui avoient méritée. Tels sont les écrits intitulés :

De viribus aquarum: De re herbaria i Thesaurus pauperum : De tuenda valetudine :

Compendium medicinae tam morborum universalium quam particularium.

Michel Capella corrigea ce dernier traité qui parnt à Lyou en 1510 , in-4 , et depuis à Genève en 1608 , in-4 et in-12 , sous le titre de Laurea anglicana , seu , Compendium totius medicinae.

On remarque dans les ouvrages de Gilbert qu'il a sonvent copié les médecins arabes , et sur-tout Rhases , qu'il a même transcrit de mot à mot plusieurs passages de cet auteur. On y remarque encore plusieurs termes barbares, mais il parolt qu'il ne s'en est servi que pour s'accommoder au goût de son siècle ; il y en a cependant quelques-uns qu'il semble avoir emp pour faire étalage de son érudition dans la langue grecque. Ce médecin parle des écrouelles qu'il appelle mal royal, parce que les rois guéris-sent ceux qui en sont affligés; et par le peu qu'il en dit, il prouve assez que la coutume de toucher ces malades est fort ancienne, et qu'elle passoit déja pour telle. Freind dit, sur le témoignage des historiens anglois, qu'on en peut rapporter l'é-poque au ragne d'Edouard III dit le confesseur, qui succéda à Hardi Canut eu 1041, et fut contemporain de Philippe I , roi de France. Les écrivains françois conviennent unanimement que Philippe touchoit aussi les écrouelleux ; mais il en est d'autres qui renvoyent cet usage au tems de Clovis, et qui par-là lui donnent le droit d'ancienneté sur l'établissement de la même céremonie en Angleterre. Un point sur lequel les historiens des deux nations s'accordent , c'est que ce privilège est un effet de l'onction qu'on fait aux mains de leurs rois au moment de leur sacre. C'est aussi pour cette raison que les reines n'ont point le droit de toucher les malades : ceendant Freind assure qu'Elisabeth étoit si jalouse des prérogatives de la couronne d'Angleterre , qu'elle touchoit assez souvent les écrouelles.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

# CILLA VITRIOLI ( Mat. méd. )

On abamoit ainsi dans la chimie médicinale, soit le sulfate de zinc cristallisé, ou vitriol blanc, couperose blanche, vitriol de Goslar, soit le même sel desseché au feu on privê de son eau de cristallisation. On le donnoit à la dose de quelques grains jusqu'à celle d'undemi gros ou même d'un gros , comme vomitif ; aussi le nommoit-on sal vomitivum. On a renoncé à ce médicament depuis qu'on connoît et qu'on employe les préparations antimoniales. L'usage de ce remède a

étá abandonné avec bien de la raison : car suivant la remarque de Macquer ce sel n'est pas seulement vomitif, il est encore sstringent, et toujours infidèle ou dangereux, à cause des matières étrangères et sur-tout du plomb dont il est ordinairement mêlé, du moins celui qui est dans le commerce et qui vient de Goslar. On a depuis employé le sulfate de sinc à très-petite dose , comme antispasmodique. ( Voyet le mot Zinc.) (M. FOURCEOT.)

GILLES (Jean de saint.) Joannes Egidius . Joannes de sancto Egidio ad fanum sanctis Albani.

Néen Angleterre, près du monastère de saint Albans. C'étoit un philosophe instruit. Il devint 1er. médecin du roi Philippe-Auguste en 1198. Il enseigna la médecine à Paris , puis à Montpellier. De retour à Paris il s'applique à la théo-logie scholastique, fut reçu maltre dans cette science et institué lecteur public. Co fut alors ue l'ordre des frères - prècheurs s'établit en France, puis en Angleterre où Joan de saint-Gilles alla finir ses jours , eprès s'être fait dominicain. Il paroit qu'il vécut fort long-tems, puisqu'il assista à la mort de l'évêque de Lincoln , en 1253.

Pitsæns , Dobonlay , Mathieu-Paris , et Balœus parlent avec élore de ce médecin , philosophe et théologien. Il travailla toute sa vie et composa les ouvrages suivans.

Practicas médicinales. Futurorum pronostica. In Aristote'em commentarios.

Morales interpretationes. De esse et essentià.

De formatione corporis. De laude et sapientiae divinae.

De predestinatione et praescientia, De paradiso et inferno.

De resurrectione mortuorum. De materià coli.

De productione rerum. De cognitione angelorum.

De mensură angelorum. Hom eliad clerum et populum. Lecturas scholasticas.

Et plusieurs antres ouvrages dont les titres manquent.

Balæus qui etoit grand ennemi des catholiques ne peut s'empêcher de lni rendre justice :

GIL Istum sirenae , ex subdold voce non insimilem , moralizantium dulcissimum , appellat Triecthus. (M. Annay)

GILLET. ( Hygiène. )

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe II. applicata.

Ordre I. Vétemens.

On donne le nom de gillet à un vêrement sans poches avec ou sans manches , qui se place immediatement sur la chemise. On les fait avec de la laine, de la futaine, du bazin, des toiles de coton, de la snie piquee, et sou usage 'principal est de servir contre le froid et l'humidité, de garantir particulièrement en hiver de l'impression de l'airextérieur , qui est toujours vif , même dans nos appartemens chauffes, parce que nous n'avons pas su jusqu'ici conserver une é, ale température. ( Voyez Feu, Poele, CHEMINÉE )

Les hommes aujourd'hui , en s'habillant , ont préféré par modo les gillets aux vestes , et a'ils n'ont pas plus de grace, ils sont bien au moins aussi commodes.

C'est particulièrement aux personnes délicates et qui ne sont plus jeunes qu'en doit recommander les gillets pour la nuit, il vant beau-coup mieux, dans le jeune âge, s'habituer à sontenir l'intempérie de l'air , et s'y endurcir , pour en craindre moins les alternatives par la suite.

Lesgillets de stanelle sont de la plus grande utilité pour les personnes faites qui se sont apperen que la transpiration étoit difficile chez elles , alors on les place entre la chemise et la peru ; ils ont souvent guéri beaucoup de moux, employés de cette manière , et il ne faut pas douter qu'ils n'ayent pu en détourner un graud nombre. Les personnes qui craignent les rhumstismes , la gouite , doivent faire un usage habituel de ces sortes de gillets. (M. MACQUART.)

GIMBLETTE ( Hygydng, )

Partie II. Des chses improprement dites non natureties.

Classe I. Irgesta.

Ordre I. Alimens.

Section III. Alimens composés.

La gimblette est une sorte de patisserie en forme de perits anneaux de chilfres , qu'on fint avec une pare, dars hamelle on frit entrer du vin d'Espagne , ou d'une autre espèce agréable , de la fleur d'orange ou une autre odeur ; on y mêle de la farine, du sel et des œufs. Cette petisserie est bonne, agréable et croquante, on en donne sux enfans, et même sux chiens gâtés des dames. (M. Macquart.)

GINGEMBRE ( Mat. med. ) ( Hygiène. ) gingiber.

Partic II. Des choses improprement dites non naturelies. Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section IV. Assaisonnemens.

On donne le nom de gingembre à une racine courte tubéreuse assez semblable à celle des roseaux, noueuse, fibreuse, tendre, un peu siplatie; elle est blanchâtre extérieuremen, et mérieurement aussi, mais quelquefois rougentre. Sa saveur est très-acre , aromatique , son oceur est vive , mais plus foible et moins camphrée que celle de la sedoaire.

Entr'autres noms la plante qui s'éleve de cette racine a reçu ceux de.

Amomum scapo nudo, spica ovata. Lin. Zingiber famina , Hernand.

Inschi-Kua, hort, Malab.

Ce gingembre est le plus renommé. Le père Plumier dit que ses racines poussent trois ou quatre petites tiges cylindriques , épaisses d'un demi doigt, rendées et ronges à leur or gine vertes dans le reste de leur longueur. De ces tiges, les unes sont garnies de feuilles, les autres se terminent en masses écailleuses , les feuilles ressemblent à celles du roseau , sont externes , pointues , et d'un demi-preil de longueur , sur un pouce au plus de largeur. Elles sont partagées en-dessous par une petite côte saillante. Les tiges fin.ssent en masse, ont à peine un pied de houteur, et sont d'une grande beauté, à couse des écailles membraneuses d'un rouge doré , qui les composent quelquefois , elles sont verdatres ou blanchatres.

De l'aisselle des écailles sortent des sleurs qui imitent celles de nos orchis, et qui s'onvrent en six pièces siguës en partie pâles et en partie rouges, foncées, tachetées de jaunatre ; elles proluisent des fruits coriaces, ovalaires, triangulaires, à trois loges, à trois panneaux, remplis de graine. Les males unt une vive odour, les fleurs qui en sortent durent à peine un jour, et s'epanouissent successivement l'une après l'autre.

Quoiqu'on cultive cette plante en Amérique

elle n'en paroît pas originaire, et l'on a lieu de croire qu'elle y a été apportée, de même qu'au Bréail, des Indes orieutales, et des Philippanes. Il y a une aptre espèce de gigembre qu'on

nomine mile.

Zingiber silvestre-mas. Pison. m. aromat. Katou-inchi-Kua, hore. malab.

Elle distère peu de la précédente. Ses senilles sont plus larges et rudes, les racines sont plus grosses. L'oileur est moins sorte, le goût ne les trouve ni si brûkantes ni si aromanuques; c'est pourquoi on en fait moins de cas.

Le gingembre » à cuuse du grand débit des mracine, so culture dans les deux lades, «traiture ne Europe par des curieux » en plante les différens neuts de la racine daus des terrens humides, et lorsque les feuilles, qui en sont nées est juuis, on arrache le meines, en les nétyre been, on du soleit, qui les désocherent trop, anns que du four, si en les y laisone, esponées.

Ces racines très-délicates craignest beaucoup les insectes ; c'est pourquoi ou les recouvre d'argile , et pour les transporter on les place dans du sable et dans de la terre.

On fait un uaspe considérable du géogenheche une grande quantiéde attions que-tout dans les pays clauds, noi on le prodigne dans tource les auscis. On les contif dans les coloines tource les auscis. On les contif dans les coloines et le aires par est partie de la contience de génter les aires par est moir pais on est parrenn dans les inles à fare un excellente confirme de géngenhre pour les persones sirées, et les officers de maries que es consonantes beacceques ausc. Onces parrens a la insidient son fortes aimes expèce de raises de la mètae sirie, bes à toute expèce de raises de la mètae sirie, bes à toute

Il Aspit de recovilir les nacines saux I la antirité, de les faire macèrer product du jours dans vings paires d'étu, a garbs qu'on a relieré leur auvings paires d'étu, a garbs qu'on a relieré leur aux de leur de leur de leur de leur de leur de can poulant une desar heurs, en nie sépaire, un les met dans un syron gérir product rongquatre heures. Ou les ûce, elle s'jours encore, et on les remet dans an syron plus l'ert; enfu on et on les remet dans an syron plus l'ert; enfu on foi, ob on les listes d'étunes, et on les tiers, de jour de les de demers, et les vest les conserves sons cette forme, ou d'écà on les tiers, et or vest les noite à demers, et le composer des marmelaides et des plus. Le gingembre confit de cette manifer ou d'une conleur d'autre claire, et d'une confirme d'une confirme d'autre claire, ou d'un confirme d'autre claire, au cette manifer ou d'une conleur d'autre claire, et d'une contre d'autre claire, et de cette manifer ou d'une conleur d'autre claire, et d'une contre d'autre claire, autre d'une cette de le conserver. Le syron en et blanc et agràdic. La racine qui est destinée pour les pharmacies, doit avoir un golt âcre, brulant, une oileur forte assea agreble. La plus estimée est celle qui est récente, blanche ou pâie, exempte de poussière et de vernoulure. On l'apporte ou aichée ou confite dans du sucre.

Pour l'unage médiciant on préfère le gingenbre de la Chine que confit danc e pays la nacine encore tendre de manière qu'elle puisse faire beaucoup cracher les malades, et qu'elle soit bonne en même temps pour rétablir leur estomac. Le suc donne un puissant purgetif, qu'on peut assimiler à celui de notre iris. Ce gingembre est un bon matirataire comme la pyrete; il en diffère en ce qu'on peut l'employer à plus grande douc et même à l'antérieur.

Quoique le gingembre s-it d'une saveur très-Acre, il est rependant bien plus tempéré que la zednaire. Il sgit plus en irritant et en incisant , qu'en ébranlant, aussi on l'a mis au nombre des médicamens stimulans, stienuans , stomashiques, carminatifs et aphrodisiaques, qu'on a cru utiles toutes les fois que les mouvemens peristaltiques et des autres parties languissent , lorsqu'il s'est engendré une graude quantité de matières vieueuses, et flatulentes, à la suite des mauvaises digastions; mais il est souvent fort mel indiqué dans ces circonstances , où l'on n'a pas besoin d'employer les toniques les plus échauffens , les plus irritans. Il fant donc bien se garder d'en permettre l'usage aux personnesqui ont les fibres tendres et irritables , qui ont une grande délicatesse , qui sont bilieux, sauguins , et sujets aux hémorrhagies et aux hémorrhoïces,

On a fait entrer le gingembre dans toutes les compositions monstructures de la pharmacie, dans les oigates ; les hols stomachiquate et cordinax de l'ancenne médecine, ainsi que dans les électuaires et les influsions vinenses jon 12 donde depuis dox grains jusqu'à un scrapule; et ce nétoti strement pas sans éthorité.

Si on a des raisons bien fortes pour se servir de géngendre, on doit enabyer celui qui et confid le la manière dont rous avenus parlé publicate. Il celui security de la completion de la manière dont rous avenus parlé publicate. Il celui security de la confidence de la completion de la completio

GINOLLES. (Eaux min.)

C'est un village situé à une demi - lieue de

658

Quillon, à trois lieues d'Alet. Entre Ginolles et Onillan se trouvent trois sources minérales ; deux se réunissent à deux antres sources d'eau commune pour faire tourner un moulin. La troisième, dont on fait usage, est près de ce même moulin. Elles sont toutes thermales. None \$24 vons seulement que M. Soulere y a trouvé du sel de Glaubert. (M. MATQUART.)

GIRALDI, (Jean-Baptiste) naquit à Ferrare en 1504. Il étudia sous Calcagnini et fit de grands progrès dans les lettres ; mais il s'attacha plus particulièrement à la médecine, dont il prit le bonnet. On ne voit cependant point qu'il ait tiré parti de cette science. Il passa à la conr d'Hercule d'Est, duc de Ferrare, qui le nomma son secrétaire, et il servit ce prince pendant seize ans. Alphonse II , successeur d'Hercule , lo continua dans le même emploi ; mais il v avoit à peine deux ans qu'il s'en acquittoit sous ce nouveau duc , lorsque des envieux la mirent si mal dans son esprit, qu'il fut obligé de sortir de sa maison, Giraldi se rendit alors à Mondovi en Piémont, et delà à Turin où il s'arrêta pendant quelque temps. Ayant appris que la chaire de rhetorique étoit vacante à Pavie , il alla se présenter pour la remplir, et il obtint au demande. Son mérite le fit considérer dans cetto ville ; il y publia même disers ouvrages en prose et en vera qui furent tant goûtés , que l'académie dea Gli Affidati le recut dans son corps sous le nom de Cynthio. La goutte, ce flésu dea gena de lettres, tourmenta cruellement Giraldi. Cette maladie étoit beréditaire dans sa famille, et elle avoit mis le célèbre Lilio Giraldi au tombeau en 1552 ; celni-ci, bon poête et antiqueire , a traduit en latin les ouvrages de Simeon Sethi.

Jean-Baptiste Giraldi tenta inutilement plusieura remèdes dans l'espérance de modérer l'atrocité de ses douleurs. Il s'imagina que l'air de son pays contribueroit à sa meilleure santé ; il se fit transporter à Ferrare , mais il y monrut deux on trois mois après , le 30 décembre 1573, A l'age de 69 ans.

Manget parle d'un autre Jean-Baptiste Giraldi , docteur en philosophie et en médecine , natif de Bologne , à qui il attribne les ouvrages

Rupes insuparabilis in pelago medico. Bononiae, 1603, in-12.

Morborum exitialium tyrannica sacvitia, per annos nobilen mulicrem dirimentium syntomia, in medicam historiam reducts. Bonopiae, 1693.

Delibatio philosophiae moralis. Bononiae ; 4708, in-12. (Extr. d'El.) (GOVLIN).

GIRARD ROUSSIN. (Mat. med.) ( Foyer CABARET). (M. MABON.)

GIRAUMONT. ( Hygiène).

Ketmia Brasiliensis , folio ficile , fructa pyramidato sulcato.

Cette plante rampante, si essentielle aux blancs et aux nègres de la Guyane, est le Karoulou de Barrère : les habitans l'appellent aussi citrouille, potiron, gombault & giraumont. Le giraumont croft paturellement à la Louisiane : cette espèce de potiron monte à quatre ou cinq pieds de haut, et porte des feuilles qui sont presqu'aussi larges qu'une assiette ; ses fleurs sont jounes , et il leur succède des fruits tendres , remplis de petites graines mucilagineuses. Co fruit étant jeune se cueille pour être mangé en salade, à l'eau et au sel. Il est bon pour l'estomac, et convenable aux convalescens. Lorsque le fruit est mur, on le bache par petits morceaux avec les feuilles de la plante, et on fait enire le tout avec du lard : c'est le mête quo les femmes créoles donnent par préférence aux personnes les plus distinguées. Quelquefois on les met dans la soupe , ou on les fricasse ; d'autres fois on les fait cuire au four, et sous la braise. On les mange en purée ; de toutes façona , ils sont bons et agréables. On en fait aussi des beignets. Quelquefois les giraumons sont gros comme un melon; on en voit de ronds, d'autres sont en forme de cor-de-chasse, ces derniers sont les meilleurs ; ils sont extérieurement verds et mouchetés. La chair est jaune, plus ferme, d'un sucre moins fade, et d'un goût beaucoup plus relevé que celle de la citronille ; ils contiennent aussi moins de grainen, et se conservent beaucoup plus que les autres fruits de giraumont : ce sont aussi ceux dont on fait dea confitures sèches. Pour cet effet on les taille en forme de poire ou de quelqu'autre fruit, et on les confit sussi à sec avec fort peu de aucre , parce qu'ils sont naturellement sucrés. Les personnes qui ne lea connoissent pas sont surprises de voir des fruits entiera confits, sans trouver en-dedana aucuns pepins. Il y a des giraumons qui sentent un peu le muse ; ce qui en relève la saveur. (Extrait du Dict. d'Hist. Naturelle). (M. MAHON).

GIROFLÉE JAUNE. ( Mat. méd.)

C'est la fleur du violier on giroflier jaune ; leucoium luteum vulgare (C. B. P. 202.)

Les seuilles et les fleurs aout en usage, dit M. Chomel, infusées dans le vin blanc, une poignée pour une chopine. Ce remède convient aux filles qui ne sont pas réglées. On prétend même qu'il pourroit faire périr le fætus dans le sein de sa mère, et procurer l'avortement.

On attribue aussi au giroflier des vertus apéritive, durcitique, résolutive, éc. Cependant il est rare qu'on se serve maintenant de c végétal: apparemment que le temps et l'expérience n'ont pas confirmé l'existence de toutes ces propriétés. (M. Manor).

GISSELIN , ou GHISELIN ( Victor ) medecin des paya-bas, étoit de Santfort, village de la Flandre près d'Ostende,où il vint au monde le 23 mars 1543 dans une famille qui avoit teau un rang honorable dans cet endroit. Il fit ses humanités à Brugea sous Jean Gelrius. De cette ville il passa à Louvain, apparemment pour y faire son cours de philosophie; mais il retourna à Bruges , où il reprit l'étude des belles lettres qui étoit plus de son goût. Il n'étoit cependant point ne dans un état d'airance assez grande pour suivre son peachant ; car la littérature n'est pas toujours une ressource assurée pour se met-tre à l'aise du côté de la fortune. Gisselin comprit delà qu'il lui failost une profession dont il pût tirer parti pour vivre convenablement. Il reprit donc le chemin de Leuvain , et après y avoir sejourné un an , il se rendit à Paris pour y étudier la médecine. Mais la guerre civile qui troubla la France sous le règue malheureux de Charles IX , le fit sortir de ce roynume au bout de deux ans. Il revint continuer son cours de médecine à Lanvain , d'où il passa à Dole pour s'v fure recevoir docteur, en 1571. Il est au moins probable que cette année est celle de sa promotion, puisque l'on scait que Juste Lipse se trouvoit alors à Dole , et qu'il prononça un discours à la lonange du nouveau docteur.

A son retour en Flandre, où il se maria en 1577, Gisselia se mit à pratiquer la médecine, Son goût dominant pour la poésie et l'étude des beiles-lettres l'en auroit plus d'une fois détourné, ai l'état de sa fortune l'eut permis ; mais pour satisfaire son inclination , et remplir en même tems les devoirs d'une profession dont il avoit besoin pour vivre avec houneur, il devint si ménaer de son tems , qu'il employa à la lecture et à la composition de ses ouvrages jusqu'aux lieures destinées au délassement. On tacha en vain de l'attirer dans l'université de Leyde pour y museigner la médecine. Quoiqu'onlui offrit des appoiatemeas considérables pour l'engager à s'y rendre, il préféra d'aller à Berg-Saint-Winoc, près de Dunk rque, où il remplit la charge de medecin pensionne. Il mourut dans cette ville en 15q1 , après avoir averti ses amis du jour de sa mort . qu'il avoit prévu par une combinaison exacte des regles de la médecine. Il semble qu'en de certaines occasions les malades sont de vrais géomètres; ils calculeat quelquefois arec tant de justesse la somme de leurs forces et le tems jusqu'où elles peuvent aller, qu'on diroit qu'ils en out la mesure entre les mains.

Leurent Beyerlinck, chanoine d'Anvers, a composé une épitaphe pour honorer la mémoire de Gisselin.

Co médecin laissa divers ouvrages en prose et en en en la jubia en 1564, c'est-d-aire, à l'âge de vingt-un as, les geuves de Prudence, înve des notes ; il en fit encure sur l'histoire de Suipice Sévere, dont il domanue édition en 1574. Quant à la médecine , on n'a rien de lui que la puèce suivante.

Epistola de hydrargyri usu od Martinum Everartum. Antwerpiae , 1579 , in-8 , avec Joannis Fernelli de luis venocae, sive, morbi Gallici curatione liber. C'est la première édition de ce traité de Fernel.

(Extr. d'El.) (Goulin.)

GIVILE (Perrel LE) susquit en 16.88. Clardy; por de Chateux - Hirryr daus la Bris. Henbrasa la médecine, à l'étude de laquelle il se livra vece selle. Il dis lessuis se précisioner par Colservation dans l'indignal de la charité de Paira. Colservation dans l'indignal de la charité de Paira. Colservation dans l'indignal de la charité de Paira. Pour la colse de l'origeny, fille du livettenant au groiner a su de cette vision. Comme il rempit toute sa nel de cette vision. Comme il rempit toute sa rie les seroirs d'un bon médecin, et qu'il » fit au de le cette vision sur problètique per con assolutie autre de l'accession de l'accession de la cette de l'accession de la cette de l'accession de l'accession de la cette de l'accession de l'ac

#### Ses ouvrages sont :

Anatonie des caux minérales de l'rovins.
Paris, 1661, in-3. Le même avus ce titres.
Traité des coux minérales de l'rovins, contenant leur anaionie, la différence des factaires,
leurs propriètés , vertus et effets admirables,
avec le régime de vivre qu'il faut observer avec le régime de vivre qu'il faut observer des
mires de cours.
Paris, 1669, hn-12. Les caux
mires de cours de l'est de

Le secret des oux minérales acides, nouveliement découver par une mêthode qui fair soir quels sont les minéraux qui se mélent avec les quels sont les minéraux qui se mélent avec les de Pougues, de Chêteau-Thierri, d'Auquiil, de Pougues, de Chêteau-Thierri, d'Auquiil, de passy, d'Ancouc, de Sainte-Reine; et qui montre que l'opinion commune touchant l'acidité des eux métheles ne peut subsister. Paris, dité des eux métheles ne peut subsister. Paris, 1667, in-12. Le même avec des augmentations. | sera fondue. On formera au pourtour extérieur Paris , 1677 , 1682 , in-12

Les deux dernières éditions contiennes des lettres de plusieurs médecins sur le système de l'auteur , avec ses réponses. Samuel Costereau Duclos, médecin du roi et membre de l'académie desscionces , est un de coux qui se sont attachés à réfuter les principes avancés par le Giere ; mais comme ils ignoroient tous deux l'art que I'on a aujourd'hui d'analyser les caux minérales , leurs disputes sont fondées sur de ridieules hypothèses. Cet ouvrage a été mis en latin, sous le titre d'Arcanum acidularum novissime proditum. Amstelodami, 1662, in-12.

Lettres de Guerin, dacteur en médecine de la faculté de Paris, et de Le Givre , touchant les minéraux qui entrent dans les eaux de Sainte-Reine et de Forges &c. Paris, 1702, in - 12. C'est une traduction du latin en françois par les soins d'un chirurgien nommé Filesac. (Extr. d'El.) (GOULIN.)

GLACE. ( Hygiène).

Nous avons parlé de ce qui est relatif à l'esu solule ou à la glace, au mot Exu, royez-le. (M. MACQUART, )

GLACIÈRE. (Hygiène).

Partie II, Des choses improprement disea non naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Ordre II. Lieux,

Une glacière est une fosse construite de ma-nière à y conserver la glace dans les plus grandes chaleurs ; c'est une espèce de double rône , dont Pun est dans la terre, et l'autre au-dehors couvert de chaume,

L'entrée d'une g'acière doit toujours être placée au nord, et fermée de deux doubles portes, entre lesquels règne un petit corridor. L'emplacement en doit être toujours dans un endroit frais, et couvert de grands arbres, qui empêchent les rayous du soleil do pénétrer.

Plus les fosses des glacières sont larges et profondes, mienx on y conserve la glace et la neige; sonder, mienx on y conserve in grace et in nerge; elles doivent avoir au moins quinze pieda de profondeur, être revêtues, si l'on peut, d'un petit mur de moëllon de huit à dix pouces d'épaisseur bien enduit de mortier. Il faut placer dans le foud un puits de deux pieds de large et de quatre de profondeur, qu'on recouvre d'une grille , pour faciliter l'écoulement de l'eau qui se

de la glacière une petite rigole, pour que l'esn ne puisse retomber dans la glacière, et elle n'aura aucun jour.

On hat la glace avec des maillets avant de la jetter dans la glacière , afin qu'il n'y sit point de vuides ; on y jette de temps en temps un peu d'eau pour les remplir; on y jette du sel com-mun; on y place des lits de paille, qu'on recouvre enfin de planches et de grosses pierres.

Quand on ne peut avoir de glace, on ramasse de la neige , qu'on bat et qu'on presse comme de la glace, avec les momes attentions ayant soin de la placer dans un tempa biensec.

Si les glacières sont un objet de luxe, elles sont encore plus commandées par le besoin dans les climats chauds, particulier ment ceux où les chaleurs sont vives, soutennes, et quelquelos accablantes. Lorsque les vents du sud, et celui que les italieus appellent sirfo règuent pen-dant quelques jours, on éprouve alors une lessitude, une stupeur dans tous les membres, l'estomac fait avec beaucoup de peine ses ionctions; quelquefois les grands épuisemens qui ont lieu sont suivis de maladir s épulémiques, de dyssenteries, &c. Pour les prévenir, la glace ou les boissons à la glace sont utiles , en rendaut du ton à l'estomac; les digestions se forit bien , et dans tout le reste de l'individu, les solides et les fluides reprennent un équilibre, qu'on n'auroit pu conserver sans ce moyen.

Avec de la glace, on supporte sans pe ne les plus grandes chaleurs, non pas ainsi que la majeure partie des hommes le pense, parce qu'elle raffralchit, mais parce qu'elle redonne du ton et remonte tous les ressorts de la machine.

Les glacières offrent encore un avantage bien réel pour ceux qui vivent à la campagne , c'est la facilité d'y conserver les viandes et un grand nombre de provisions, que la trop grande cha-leur des vents du sud feroit corrompre dans la journée même. (M. MACQUARY).

GLACIERS. (Hygiène.)

Partie II. Des choses improprement dites nos naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Ordre II. Terre et lienx.

Les glaciers sont des granda amas de glaces placés sur les plus hautes montagnes. Il cet peu de spectacle aussi imposant que celui des glaciers de la Suisse et des Alpes. Un des plus remarquables cet çelui de Grindelwald dans les

montagnes qui séparent le canton de Berne d'avec le Valais. M. Altminn, en 1753, en a donné une description qui ne laisse rien à desirer.

Au-dessus du village de Grindelwald , on découvre un des plus besux spectacles de la nature ; c'est une mer de glace on une étendue immense d'eau congelée, où l'on voit s'élever un amas prodigieux de pyramides, formant une espèce de nappe qui occupe toute la largeur du vallon, qui est bordé des deux côtés par deux montagnes couvertes de verdure et de sapins. Cet amas de pyramides est semblable à une mer agitée par les vents, dont les flots subitement congelés offrent des tours, des pyramides exaones de 30 à 40 pieds de bauteur, de couleur beultre, et du brillant le plus magnifique, lorsque le soleil y développe ses rayons lumineus. Alors tout le glacier commence à fumer, et jette un éclat que les yeux ont peine à soutenir.

On dit qu'en 15/20, ce glecier disparut en entier par l'effet des grandes chaleurs de cette année. M. Altmann y a vu un lac, ou réservoir immense d'eau glacés, qu'il preisend avoir nne étendue d'environ 40 lieues, et dont la surface est unie commen miroir. Crest au pied des montagnes qui font partie de son bassin, que le Rhin et le Rhônos, &c. prement leur origine.

Co glacier est creux par-dessous et forme des voîtes, d'où sortent des torreus d'eau. On regarde dans le pays ces esux comme très salutaires, et propres à guérir la dyssenterie et un grand nombre de maladies; mais elles ne peuvent avoir d'antre mérite que celui de l'eau que fournit par-tout le dégel.

Ces glaciers sont snjets à se fendre, ce qui fait qu'on ne peut y aller sons danger, souvent les chasseurs qui y poursuivent les chamois s'y perdent, et on retrouve souvent quelques années après leurs corps préservés de corruption.

Ces lieux ne peuvent être habités par les hommes ; il y fait un froid très-considérable, et les alternatives de gelée et de dégel sont causes des débordemens qui arrivent quelquesois dans les rivières on dans les stenves qui y prennent leur origine.

On trouve des glaciers très - considérables en Islande; ils sont d'autant plus frappans, que de leur cime sortent des feux souterrains, qui mèlent à la glace des résidus volcaniques de loute espèce, très-singuliers et très-curieux. (Macoular).

GLAIRES. (Pathologie et thérapeutique).

On trouve dans présque toutes les hameurs Médecine. Tome VI.

des animaux , dans uno proportion plus ou moira grande, deux fluides d'une nature différence, mais presque toujours combinés entreux ; l'un forme la partie albumineuse, l'autre la partie gélatineuse; ils sont dissolubles l'un et l'autre dans l'eau froide ; mais quand l'eau est parvenue au degré de l'ébullition , la partie albumineuse prend une forme concrete, et la gélatineuse conserve sa forme liquide. Ces deux parties se trouvent dans la sérosité du sang, dans le blanc d'œuf, dans les amas d'eau qu'on tire des hydropiques, dans la bile, dans les fluitles que filtre le système glanduleux de l'estomat et des intestins, dans les exudations glaireuses de la surface interne de la vessie, &c. On sait qu'après des éripneumonies mortelles, on trouve quelquefois la surface du poumon et de la pievre recouvertes d'une couche de matière concrète, qui ne parolt tenir qu'à la forme solide que la chaleur a fait prendre à la partie albumineuse du fluide qui exude continuellement, et Inbrésie la cavité interne de la postrine.

La séroité, lorsqu'elle est dans une propotion correnable, rentre dans les bornes de la santé; mais il y a des personnes où cette sérosités auralonde, soil purce qu'élles réussissent tous les caractères du tempérament privières, traire pl'estomes, l'acopshige et l'arrière-bonche sont plus ou moins surchargés de généres qui bondent, sur-obst si on fait vage d'alimens viaqueses. Il résults escevent un affina incoamode qui 'y portetta ur-otte en abondance pendiant la nuit, et dont on cherclie à se délivrer par

Il est ficile de voir que quand on veut remontre au principe même de ces indispositions, on ne peut indiquer de moyen plus efficace que presercie du corps pour comuner toutes les aérosiés aurébandiates. On doit se rappeller que de consequence de la companyation de la companyatic exprés des carcicos de la gramastique aux anciens Perese qui se déstinoient à l'art militier, qu'il leur dis regarder comme une chose houteurs de cracher et de se moucher; comme mencient point encor une vée assex active.

Un autre moyen de remédier à cette surniondance d'une excrition faircuse, est l'usage des toniques; mais il y a d'autre procédis mécaniques; qui, sans alter aussi directement à la source du mai, méritant e-pendant d'être connas. Il a para survenut à l'aris, en 66½, un ficile et a unicé paux couvrer le santé, aggémentés de deux nouveaux meyens qui tendent Mu une

» degagé, sans aucune incommodité ».

tous à tirr du corps et de la tête, les eaux, les phignes, les vents, etc. sons se sevir d'autres neué da que des fiscilions anterill que chacen a en voi, en les fe-sest agir par les manières expluées pur le kirve, per le sièur Domergue. Comme cet ouvrige est très-rure, je via supporter aucsintement les procéés mécaniques qu'employoi cet suiteur pour se débarasser lui-même des séroités surfoundantes.

Il se arrenit d'une plunce d'uie au bout de lauquells il lissioni de la breite de la longueur d'un degt. Il le mettoit enzoite dava la bouche, il la pouzoite jusqu'à la louvel co di la tenoit aussi long-tensa qu'al vouloit. L'irritation causée par cette plune, faionit faire de petils efforts, anne pour ant ancaue incommondée, ni plylogues de discherte de l'auteriure de la bouche, d'a natines, de l'exophage, et couler continuel-leuent par la bouche et le rent placement par la bouche et le rent placement par la bouche et le rent.

« Je me sers encore, sjonts le même auteur, des petits boust de plume sams barbe que je meis dans les nurines aù ils fout un picotement continu, en socie que pendant une heure ceux qui sont pitulieux cou indisposés pervent tirer qui sont pitulieux cou indisposés pervent tirer la bouche et par le nez. Cela peut se pratiquer tous les jours, à toute heure, ou quand on sent quelque meburan dans le corp ou dans la tête ».

Dome-gue parle aussi des moyans de se faire surer, d'entraliere et de fiire tousber par les narines les phlegmes et la pituite, en prenant de l'eau par la bonche, et la rendant par les marines. Il propose aussi un moyen de faire sortit de l'estomac les glaires, et ce qui o'g' renoru'd'indigente, c'est d'avaler de l'eau st de la faire revenis proupetement par la bouche.

Cet auteur, ainsi que tous les enthousingtes, promet de grandes merveilles des moyens qu'il propose pour conserver la santé. « Je na puis » pas douter, ajoute-t-il, de la bonté de cette » manière de se purger, sprès une expérience n continuelle que j'en ai faite depuis plus de » dix-sept ans. Je me suis garanti par ce moyen » de toutes maladies qui causent les fluxions » auxquelles j'étois suparavant sujet, ayant tiré » de mon corpa et de ma tête, par is bouche » at par le nes, une quantité incroyable d'eau et » de phlegmes. Toutes les fois que j'ai eu des n indispositions à être enrhumé , je m'en suis ne incis du soir an matin. Quand j'ai eu des » fluxions sur les dents' , j'ai fait cesser la » douleur dans deux ou trois heures ; un antre » foia j'ai fait ceaser en moins d'un quart-» henre un tremblement de la fievre. Je me suis » guéri sur le champ de quelques incommodi» tés qui me sont surrenues par une granda estraction de ces eaux, en ayant tirq quelque » lois près d'une pinta, a sorte qu'après des » éractations si fortes je me suis trouvé guérin. El y a plus de vingt an que j'étois soint à » beancoup s'infirmités, et à présent à l'âge de » soixante-dan-sept aus, j'ai le corps souple,

Je crois devoir joindre ici une observation qui a été insérée dans une fenille périud.que en 1786. Un curé âgé de soixante-quinze ans, qui remplissoit encoreavec zèle toutes les fonctions relatives à son état , et qui depuis long-tems moit de brancoup de sucre , commença vers l'age de soixante - trois ans à cere tourmente d'une grande quantité de glaires qui se fixoient dans l'estomac et l'ésophane. Sa réquenance pour les purgatifs le fit recourir à de le tères titillations produitas dans le gosier avec una barbe de plume pour faire rejeter les glaires par le haut. Ces impressions résterées venant à émousser le sentiment dans ces parties , il fat obligé d'introduire plus avent la pinme dans l'ocsophage pour la ramener chargée de gluires ; le soulagement n'étant que passager , il s'avisa d'introduire alternstivem nt une plume de Poon qui pénétroit jusques dans l'estomac, et qui servoit à retirer les glaires sutant de fois qu'al étoit nécesfaire. Il continuoit enpore à son age la mêma prestique qui le dispensoit de purgetifs, et le faisoit jouir d'une bonne santé:

On cite cute observation, moins comes on example, qui comme une an area. I fait vei combien le sentiment de nos maux nous red feccode en aprilem pour nous en distrirant. Il vandritt mieux anns doute prévenir ces mars glaireux par un rôpe accurachée, par l'extre par l'extre par le region de la grant par l'extre par l'

GLAIREUX. (Hygiène.)

Partie II. Des choses improprement dites ses naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

On donne le nom de glaireux à des sliment qui sont remplis d'une humeur glaireuse, au qui peuvant produire des glaires dans l'économis animale. Les fruits qui nont pae encore acquis une parfaite maturaté sont dans ce cas ; sur-tout les noist, les noisettes; sinsi que les amandes des noyaux de tous les fruits non mura. On n'a pas encore bien examiné cette partie des végéteux qui donne les rudimens de la propagation des espéces.

On asi que les graines buileuses on émulsives peuvent nouvri; juns si elles se lassent énièrer si difficileurent par les suce gastriques dans leur état le plus parfait, on ne doit pas faire de douts qu'avant la maturité, elles ne présentent une arbitance qu'no ne peut pas regarder comme alimentaire, et qui dont être absolument proscrite.

Les chairs des aufmanx présentent aussi me aubstance glaireuse; aux-rout chez ceux qui sont jeunes et oisifs; c'est ce qui fait qu'on ne peut tirer aissement da estraita seca de la décoction de cre visudes, et ces parties glaireuses sont d'une beaucoup plua d'fincile digestion que les autres. (Voyez Alimert, 4, 1, p. 783.)

Il est des personnes qui ont ce qu'on nomme une constitution giurreute, che sun qui des parties uncclaignemes à second-aient dans l'estonact, qui mais beaucon, de glaires, qui fileat et qui sont d'une grande risconité. (Foyse le most present et qui sont de sur particulier et qui sont de sur particulier des montaines si insentaires dont nota avons parié, but par le present particular de substances limentaires dont nota avons parié, but par le present particular de substances toniques, le accret éctual d'esta, les aubstances toniques, et aromatiques.

(M. MacQuar.)

# GLAISE. ( Mat. med. )

Les terrea bolaires, dont l'usage étoit autrefois s' commun en médecine, ne sont que des terrea glaiseuses, ou de l'argile très-fine. (Voya Aagir.) (M. Manon.)

GLAITRON ou GLOUTERON, Xanthium Strumarium. L. (Mat. méd.)

Cette plante , conunc aussi sons le nom vulgaire de petite Be danne , croit dans les terres
grasses près des murailles, le long des ruisseuxs,
ou dans les fossée dont les aceus sont taries ; as
tige est haute , velor , asser rameuse et morquée
de points rouge. Se s'euilles aont plus petites
que celles de la Bardane , alternes , veloutées ,
l'égèrement découpées , et d'un goût un peu ûcre
aromatique.

Les auteurs de matière modificale qui sont plus curieva d'étaire nu mé drudition strine, que soigreux de faire na choix judicieux et de rejette tout ce qui a pour pomat sur mo observater tout ce qui a pour pomat sur mo observaplante de grandes vertus contre les deconeiles et les destres, ois et la donnant en aux ou ce 
artaris, sont en l'oppiquanta à l'axiferieur en topique, mois étiepent, i en vrai, de l'autorité d'Tousque, mois qui en pariant des vertus des plantes 
de segremes souvent d'agret des autores de matière 
médicale peu cancis. Il juralit d'ailleurs que 
médicale peu cancis. Il parêt d'ailleurs que 
médicale peu cancis. Il parêt d'ailleurs que

( M. PINEL. )

GLANDORP (Matthias-Louis ) étoit de Cologne, où il mequit en 1595 1 de Louis, habile chirurgien. Il étudia à Brême ville d'Allemagne, dans le cercle de la basse Saxe, d'où sa famille tiroit son origine ; delà il revint à Cologne, et il commença son cours de médecine. Mais par les conseils de quelques amis de son père , il se rendit bientôt à Padoue, pour y profi'er des lecons des maltres qui faisoient alors tant d'honneur à l'Italie. Il s'attacha perticulièrement à Fabricio et à Spigelius ; il fit même sous ce dernier tant de progrès dans l'anatomie, qu'il fut jugé capable de la démontrer publiquement. Empressé de revauir en Allemagne, il fut reçu docteur en 1618. Après quoi , il prit la route de Brême dans le dessein de a'y fixer. Tout lui rit dans cette ville ; sea auccès le mirent en si grande considération, qu'on l'éleva sux postea les plus honorables. Il étoit médecin de l'archevêque et physicien de la république, lorsqu'il mourut en 1640.

Nous avons de lui plusieurs ouvrages qui sont ornés de figures et qui contiennent beaucoup d'observations anatomiques :

Speculm chirurgorum, in quo quid in unoquoque vulner quicte amineque un praemist partis affector enstonrid explicatione, observationibus ad munuquodque
vulnus pertineratibus adjectis, conspicitur ac
pertractivus. Permes p. 1619, in 8- Biden,
1558, in-4, avec one deux traités: Methodus
medendi paronychies, ci accessit decas observationum tractatus de polypo, narium effects
gravitimo.

Dans la préface de son Speculum chirurgorum, ce médecia attaque avec beaucoup de vivacité les chirurgiesa de son pays. Il les accuse d'impérite et d'ignorance; il dit même qu'ils n'ont aucune teintur d'anatomie, que tout ce qu'ils en savent se borne à svoir ru ouvrir

Mmmma

un cochos su quelque autre animal de cette espece, et que se achate poun liur pour la plupari, sil au geuvera point l'assiminé de cette plupari, sil au geuvera point l'assiminé de cocopa humain. El primarque allestra que les progrès de la chirurgie avoient été fort leans en grès de la chirurgie avoient été fort leans en l'alterague parien cet qui pourais es produi-ajourer sici, que c'est pour cette raison que sant de miclein allemands se montapliqués sicient-assemin cette paries, qu'il sont exercice pour le montant de l'autre de l'activité de miclein allemands de montapliqués sicient-assemin cette paries, qu'il sont exercice pour le montage de de cette paries qu'il sont exercice pour le montage de de cette paries qu'il sont exercice pour le montage de de cette paries qu'il sont exercice pour le montage de de cette de la comme de l'activité de la comme de la

Gazophylacium polyplusium fonticulorum et scionum reseratum, Breniae, 1633, in-4. Londini, 1633, in-4.

La délicatesse de notre siècle ne s'accomoderoit point de la pratique de cet auteur ; il faisoit un usage fréquent du cautere actuel dans le traitement des maladies les plus communes.

Tous les ouvrages de Glandorp ont été recueilis et imprimés à Londres en 1739, in-4, a ous le titre d'opera omnia, nunc siani callecta et p'avinum emendata. Son éloge est à la tête de ce recuel qui reulerine encore plusieurs traités curieux d'autiquités rousaines.

# (Extr. d'El. ) (Govern.)

GLANVILLE, (Barthélemi) gentilhomene anglois, emicrasa la vie monastique et arte chrz les cordeleres. Le goût décidé qu'il avoit pour les acis nors ne deminus point dans le doitre ; il les custwa avec zele, et composa, yers le milere di quatore dens sobèle le lameus ouvrage de parp testatibus serma qui est en diameuliviers. Un y touve un la medècnies.

De anima rationali et hominis descriptione-

De sensu commini.

De quinque sensibus.

De pulsibus.

De humoribus.

De humoribus corporie.

De omnibus humani corporis membris.

Ce livre qui fit honneur à son auteur , fut imprimé à Cologne en 1,8° , petit-in-folio ; à Franco bourg , 1,9°, in f. liv ; à Nurember , 1494 , 1519 , in-folio ; à Franciort, 150° , in-8. Il parut auxi en anglois en 1479 : ten 1535. Charles V , rei de France , le fit mettre en françois par Corbichon, peu d'années après qu'i fut sorti des mains de Glanville; et cette taduction lut és bien accuelle dans le siècle suivant, qu'on l'imprima à Lyon en 1491, in folio.

Comme il n'étoit pas rare dons le quatorzième

siècle de voir les moines exercer la médecine, il s'agit maintenant de savoir si Glanville s'est occupé de la pratique de cette science. Jean Pitt parle de lus comme d'un médecin, dens son livre des écrivains illustres d'Angleterre; il le place environ l'an 1360, et lui attribue un traté de la cure des maladies . Mais Freind , dans son histoire, croit qu'il y a en deux lommes du même nom, par la raison que Jean Leband, dont les manuscrits sur les écrivains anglois se trouvent dans la bibliotheque Bodiécune , peparle d'aucun traité de maladies composé par ce Glan-sille qu'il dit auseur de cellu ele proprietations rerum. Bayle garde aussi le silence sur cet ouvrage de pratique; et l'un rt l'autre ne citent point Glanville comme ayant étudié la médecine. Il est vrai qu'on rencontre plusieurs choses sar les maladies dans son sepsième livre De proprietatibus, mais elles sont tirées en bonne partie de Constantin qui lui a servi de guide. D'ailleurs l'auteur d'un onvrage intitulé lireriarium practicae , et qui s'appeloit Barthélimi ; cite lui-mem- Glanville ; ce qui prouve, ajoute le docteur Fr. ind , que le traité de pratique qu'on attribue à celui dont nons avons parlé au commencement de cet article ; est il'une suits a sienne : d'où il s'ensuit que le Barthelean qui a écrit Breviarium practicae , ms. nuscrit de la fabliotheque de Harley , est dif-rent du Barthélèmi qui a compose le traité De proprient bus revum. ( Ext. d'El. Gov-LIN ).

GLASER (Jean-Henri ) naquit à Bâle le 6 octobre 1629. Après avoir pris le degré de maltre ès-arts en 16:8 dans sa ville natale , il se décida pour la mééccire, qu'il étudis à Heid-el berg , à Paris , à Seelan et à Lyon. De retour à Bale , il s'y fit tecevoir douteur en 1661 , dans l'espérance qu'il pourroit obtenir quelque enploi dans les coles de cet e ville. On ne manqua pas de saisir s'occasion de satisfaire ses desirs ; on lui connoissoit trop de talens pour ne pas s'empresser à lui donner le moyen de les produire an grand jour. En 1663, il fut charge d'enseigner le grec ; en 1667 ; on le nomma à la chaire d'anatonie et de botanique; en 1672 , il fut cloisi recteur de l'université, et pen de tems après , on l'envoya en députation pour traiter d'affaires avec Jean Conrad, évêque de Bâle. Glaser mourut le 5 de ferrier 1675.

ensai en anglois en 1471 et en 1535. Charles V, H laissa divers ouvru es prêts à être mis som rea de France, le fit mettre en françois par la presse, mais on n'a publié que son traité De ecorbro et qualques-unes de ses dissertations académiques. Nou colo sex emferme dans un vol. te-4, qui fint imprime à Balle et à Francfort en s600. Sadescription di recrevau ent presque entirement extraite de Willis, mais il a univi Verale dans la distribution de evaries-une qui enteractiona. La sucquire de co viacere et des parties vosiines. d'éxectituble ; l'y perde de la sciaute qu'un obsserve dans le trou auduit et dans le contour de la membrane du vygna. (Ext. eff. Gouxix.)

GLASER, Christophe 3 predicate ordinaire de Jouin XIV et adu or Urléans, dois auns de Bale. Les lerons publiques qu'il afaite sur la clima éui, alor du conference qu'il afaite sur la chima éui, abraide a le chima éui, abraide a le rocción chyantomes. Les sy éen est chia et simple, et l'ouy trouve un justi syndrade des pociosis chyantomes que la clymie fournit à la mércia, con Carlon qu'il avait faites lui-méne. Il ne petit dans succession à la description des opérations qu'il avoit faites lui-méne. Il ne petit dans successification des ordinaires de la conference de la conferen

GLAUBER, (Jean-Rodolphe) chymiste d'Amsterda u qui a pas é pour le Paracelse de son tems, maquit en All magne au commencement du XVI sièc'e. Il s'appliqua également à la chymie piarmacentique it à la chymie physico-méchanique; et comme il avoit e cueilli un grand numb e de procéd a et formules dans ses longs vaya, es, il fit une multitude d'expériences qui, luen entendi es et convinsblement appliquées, répandroient la noun de jour sur la composition et l'ana'ys c'es métanx, des souffres et des sels. Il a pass' toute sa vic au milien d's fourneaux, et p rionne, dans son siècle, n'a éts plus occup- que lui de la pratique de la chymic. Il ne sny at cependant point tonjours l'usage de « a p »pres expériences; il lui arr voit souvent il' pplimer à ses produits des p s ig's tirés d are e s chymistes, et de s'attr b : r vamente t la disonverte de la panacée des philosophes, et de la pierre philosophale, et de tant d'antres chimères sprès lesquelles on couroit alors. Bien des gens se laissèrent sed uite par se. promesses; c'est ainsi que l'art se trouva exposi aux reproches et à la censure de ceux qu'il trompa. Sa théorie est fort chargée de ténebres. Quand à sa prauque, il n'est pas vraisemblable qu'il soit compable de toutes les faussetta dont on l'a norme, sur-tout ai l'on s'en tient exactement à ses expériences, sans s'embarrasser de ses promesas aussi vaines qu'ébioussantes. En effet, Glauber avoit un peu le défaut de vanter ses secrets et ses préparations on lui reproche même d'en avoir fait un vil trific. Il passe pour avoir vendu les plus procienx à un prix excessil à des chymistes, de les avoir vendus derechel à d'antres personnes, et enlin de les avoir publiés pour augmenter sa r putation : conduite blamable qui affiche toutà-la-fois l'avidité de s'enrichir et le charlat. misme, et qui lui attira le ressentiment de coux avec qui il avoit traité.

Comme Glauler couroit tonjonra après le more rileux i prousa, en présence des Brits de Hollands, qui dy avoit de l'oc contenu dans le aix-e. Le procédé, par lequel d'autrejrit de l'une de des l'autre de l'autre d'autre d'autre

Nous avons de lui une vingtaine de traités; dans les uns il a jour le rôle de médecin, dans les autres celui d'adopte ou de métallurgiste. Il a excellé particulièrement dans cette dermire partie. Il faut cependant convenir qu'il le cède en fidélité, en amplicaté et en exactitude à Agricola et à Erckreu; car il melo de tems en tems ses raisonnemens et ses spéculations avec les matières de fais. Cependant ou auroit tort de lui refuser de l'intelligence, de la facilité, de l'adresse et de l'expérience dans la chymie. I est l'inventent du sel qui a conservé son nom juequ'aujourd'hm dans les bontiques des apothicaires, je venx dire, ie sel connu sous le nom de Sel admirab'e de Gaub. r. C'est aussi à lui qu'on dont la méthode de tirer les esprits acides par le moyen de l'huile de vitriol.

L'édorrage, de ce chymiste out paru en différentes langues. Les lipours des éditions sout en allement que quies unes en lains, et d'autres en françois et la libre de la libre

1689, In-folio. La chymie est redevable de beaucoup de choses à Glauber, mais elle lui seroit plus redevable encore, si cet homme, sans lettres, n'avoit point écrit en simple ouvrier qui me ports guere ses vues au delà de son travail.

(Extr. d'El.) (Goulin.)

GLAUCIAS, médecia qui fut attaché su service d'Alexandre le grand. Ce prince le fit inlumainement crucifur, pour venger la mort d'Héphestion, son favori, qu'il imputa à ce mèdecin qui l'avoit traité de sa derniere maladie.

Alexandre ent plusieurs autres acidecins; Philippe, Alexandre ent plusieurs autres acidecins; Philippe, acidecine entre en

(Extr. d'El.) (Govern)

GLAUCUS ou GLAUCIAS, médecia empirique qui vivoi envieno 150 ans aven notre être, est cité par différens auseurs. Celles rapporte qu'il avoit composi plusiens ouvrages pour défendre as secte, et qu'il avoit commesté le sixime livra des pidhaiuques d'Hippocrats. Ce fit le même Glaucias qui appelloit Pobservation y Hàtotre et l'Imitation le trépied de la médecine et ne fête, cre trois choses étoiset les fondemens de la secte des empiriques.

(Extr. d'El.) (Goulin.)

GLAYEUL. (Mat. méd.)

Iris fatidissima, coroll. imberbibus; petalis interioribus patentissimis; caul. unangulato fal.is ensiformibus. Lenu.

Gladiolus futidus , C. B. P, 30.

Iris fintidissima , seu Xiris , instit. rei herb.

Le gayent puant croît aisément par-tout, aux lieux humides, le long des haies, dans les bois-taillis, dans les vallées ombrageuses : il fleurit en juin et juillet, et sa semence mûrit en août et s: ptembre.

La racino et la semence de cette plante sont ideurétiques et hydragogues i elles sont vantées par quelques auteurs contre l'hydropisie, les obstructions, l'es rhomatismes, les écrouelles et l'authent humide amis toutes ces vertus particulières n'out rien de réel, du moins, de consaidé, Ce remédée set três-peu suité 1 on pourroit santé, Ce remédée set três-peu suité 1 on pourroit

cependant l'employer dans le cas de nécessist contre les allections qui indiquent l'emploi dei hydragogues, à la doss d'un ou deux gros en decoction. (Extr. de r'anc. Encycl.) (M. Manos.)

GLISSON , (François ) né es Angleterre dans une famille noble , fut reçu docteur ea médecine a Cambridge où il remplit pendant quelque tems la chaire de professeur royal ea cette science. En 1635, il fut admis dans le collège des médecias de Londres , qui le nomma lecteur d'anatomie en 1639. Il s'aquitta de cette char, s (u-qu'aux premières années des troubles excités par le despotisme de Charles I. Il abandonna alors la capitale pour se retirer à Colchester dans la province d'Essex, où il fit la médecine avec beaucoup de réputation en attendant la fia des troubles. Dès que Charles II fut monté sur le trône, Glisson revint à Londres : il étoit président du collége royal , lorsqu'il y mourut ea octobre ou novembre 1677. Ce médecia a écrit plusieurs ouvrages qui ont été estimés de son vivant, et même après sa mort. Tels sont :

Tractatus de rachitide seu morbo puesili Rikets dicto. Londiui, 1500, in-8, 1660, in-12. Lugduni Batuverum, 1672, in-8. Hogue Constis, 1682, in-12, wace les observations de George Bate et d'Assuerus Regimenter. Il y a ausai deux éditions en anglois, l'une par Philippe Armin en 1657, et l'autro par Nicolas Culpper, 4 preu-prés dans le même temp.

Ce traité contient plusieurs réflexions originales, et quelques hûn intéreauxs ; c'est un des premien lurres qui siert pars sur le Rachitir. maldée consue « Angleterre environ quarant annappe à la facción de la contra de la contra de la contra de la companie de la concepta de la contra de la contra de la même manier qui me colonne de plusieurs perere posées a plomb les vores un ten suures, se contours à plomb les vores un ten suures, se contours en de la contra de la contra de la concepta de la contra de

Anatomia hepatis, cui praemittuntur quaedam ad rem anatomicam universè spectanta, st ad calcem operis subjiciuntur nonnulla de lymphae ductibus nuper repritis. Londini, 1654, 16-8. Amstelodami, 1659, 1665, in-12, Hegas Comitis, 1661, in-12. La dernière éditoa est reférable aux autres.

Glisson s'arrête aux faits anatomiquea, et se tait lorsqu'ils lui manquent. C'est dommage qu'il sit diss'qués jurcé foice humans, et qu'il lait presque toujours parlé d'après ce qu'il avoit vu dans les quadrupèdes. En examisant les foice des bœué, il a remarqué que ces animaux sont fort sujeu

aus aclaria biliaires pendant l'hiere, longoilla mangent du foin me, et quilla vie diberrassent, dès qu'ils ont brouté l'inche pendant quelque tau. Il a niè l'existence des valvilles daus les cassaux epringes phistique et choléboures qui instruction de la commanda del la commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda

Tractatus de natura substantiae energetică, seu, de vita naturae, ejusque tribus primis facultatibus. Londini, 1672, in-4.

Tractatus de ventrieulo et intestinis, cui priemistitur alius de partibus continentibus in genere, et specie de iis abdominis. Londini, 1676, in-4. Amstejodami, 1677, in-12.

Sa description du ventricule et des intestina ut redus arec plus d'eviler et de clarie que cella du fore. Après quélques détails grécieux, de indique las régions de las-rentes, fait Pinacrit leur position général et comme, et dicrit leur position général et comme, et dinat des muedes de bas-crette. Il rentratus qu'ils servant autunt à mestoir le basin et la poirtine, qu'à comprisent la capacit qu'ils reescurent. Il est us des premies qui ai dra promisé par echerbes anc l'act au cellement qu'il a prouré que la masse totale du muscle dinnine dans la contraction.

Tous les ouvrages de Glisson ont paru sous le titre d'Opera om sia medico-anatomica, Leyde, 169; et 1911, en trois rollumes in-12. L'anatomie du foie et le traité du vantricule, se trouvent dans la bibliothèque anatomique de l'ander. (Ext. d'El.) (GOULIN).

On an compte plusieurs, dont nous ne ferons connoître qu'une seule ainsi désignée par Lin-

Globaleria, olypum, cond. Fracions, folial lancocals, richerant, integrigupe, Cons. horabith blanc on séné des Provonçues. I Jean Banin la nomanoir france terribith. Co petit arbeisseau, croît à la bauteur d'une coudée; il est trèsseau, croît à la bauteur d'une coudée; il est trèsseau, croît à la bauteur d'une coudée; il est trèsseau propager point dabs les chimats situés plus au Morel.

Toutes ses parties ont beaucoup d'amertume ; et son goût est aussi désagrésble que celui du laurcole.

L'alipum est non-sentement un très-violent purçuit y mais encore un ométique puissant exmétac dangereux. Anjourd'hui que l'on consolt mieux la violence avec laquelle il agit, les languedociens et les provençuux a'en font usage, aunsi que du tilly sulle, qu'avec la plus grande 
circonspection. (M. Manox.)

GLUANT (Mat. méd.)

On demme en pferfeal le som de pla i use nabestance vispeuse, transce, rainiuseuse, yer. Un strace i pferfeare, yer. Un tire de l'écorce du houx, à de tracuse de visione. Comma lie supécie de plant de gui et des substance. Comma lie supécie de glis portament celle du houx qu'i passe pour la mellieure; perdent prempensantes et le des propositions promptes de la commentance, elles ne sont partie de leur meller periode. Plant per la continue de leur meller d'autres mantères grances, huileuses on résineux «, qu'i pur leur combination nitime servent à de contract de l'autres mantères grances publicates de l'autres de l'autres mantères grances publicates evreta à la grantaire. Per proprie à prometre les oiseux on la grantaire de l'autres marcelles d'autres marcelles d'autres marcelles d'autres marcelles d'autres marcelles de l'autres de l'a

On appelle gleant ou invisquant y en matière médicale, les substances prises du règne végétal ou animal qui sont insipides, qui, dissoutes dans des liqueurs aqueuses, leur communiquent une cortaine viscosité et densité, et qui reçues dans l'estomac et portées delà dans les humeurs du corps , sont censées y produire le même changement par une combination immédiate , une interposition ou une solution véritable. Les substainces auxquelles on attribue ces propriétés , sont les décortions, des régétaux doux comme celles de réglise , d'althera , de figues , de raisins secs &c. La gelée de corne de cerf , celle de veau , de tortue &c. Mais si on fait attention sux changemens qu'éprouvent ces substances par la chiliheation et la songuification , il est bien permis de douter qu'il y ait réellemens des médicamens inviscans quoiqu'on doive cenendant reconnoître qu'il y a des substances alimenteuses qui pauvent produire cet effet par un usage habituel. Cette discussion doit être renvoyée à l'article des incres-

GLUTINANTS Poyer AGOLUTINANTS. (M. PINEL, )

GOBELET ÉMETIQUE, ( Mat. méd. )

On Lisont autrefois avec l'antimoine fondus qu'on couloit dans des moules, des espèces de vaces dans lesquela on lassoit téjourner de l'esmo ou du vio, qui y contractolent au bout de quelques beures la propriété métique. On nommost cesvises cobelets émétiques. Il a bientôt été reconnu que cette méthode étoit pleine de dan ers , et aur-tout extrêmement infidele, et on a renoncé & cette pratique. ( Voyez le mot ANTIMOINE. ) (M. Fourchor)

GODIVEAU ( Hygiene ).

Partie II. des choses improprement dites nonnaturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section III. Alimens composés. On donne le nom de godiveau à une espèce

de pâté de veau haché et mis en andouillettes avec des champignons, des truflies, des portefeuilles d'artichaux, des champignons, des asperges, des écrevisses , et les assaisonemens ordinaires , et aromatiques. Il n'y a que les personnes qui ont une bonne santé , un estomac vigenreux , et qui font habituellement beaucoup d'exercice qui doivent sepermetre cette sorte d'aliment. ( M. MACQUART. )

GOETRE, Hygiène.

Le goetre ou goltre est une tumeur indelente , mobile , ronde , applatie , assez considérable, qui se fixe à la partie antérieure du col sans que la peau éprouve ancune altération.

Cette maladie est commune dans les pays froids, humides et marécageux. Les habitans de la Savoie, des Pyrénées, du Rouergue, des Cévènes y sont sujets ; on en trouve dans quelques par i e de l'Espagne, de la Suisse et de la Bavière. On croit que c'est un agrément individuel dans certains pays , ou cette conformation est furt habituelle,

Onregarde comme cause de cette maladie, les eaux des neiges fondues et des sources froides , que les habitans de certaines contrées sont obliés de boire , le séjour dans des pays froids et humides , la nature de l'air de certains lieux , celle du sol et des productions. Ces causes ne doivent pas être confondues avec les effets violens qui en font naftre chez les femmes très-subitement, à la suite des accouchemens, des efforts violens , ou de quelque forte passiun.

Il nous suffit de faire remarquer ici qu'en évitant toutes les causes dont nous venons de parler, on éloignera la production des goetres qui sont au moins forte désagréables et fort incommodes. ( M. MACQUART, )

GOMME, en général ( Hygiène )

Partie II. Des choses improprement dites non paturelles,

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimena.

Section I. Végétaux.

La gomme est un suc végétal, mucilagineux, qui suinte à travers l'écorce de cartaius arbres . soit naturellement, soit par incision, qui se durcit ensuite, et devient concret par l'évaporation de la plus grande partie de son eau surabondante. Elle est fournie par les végétaux, altérée par lagelée upar quelqu'autre accident , sur tout lorsque la sève commence à monter. La gomme en genéral est un mucilage très-abondant dans le règne vêzétal, qui se trouve dana presque tontes les parties des plantes. Elle est dissoluble dans l'esu à laquelle eile donne uee consistance épaisse et visqueuse. On vend chez les dio : uistes les gommes mélangées de différens arbres du pays ea étrangers, sous le nom de gomme arabique, elles unt à-peu-près toutes les mêmes qualités, et beaucoup de rapports avec le sucre des végé-taux, qui n'a peut-être été lui même que cetta substance mucilagineuse, qui par une espéce da fermentation ou d'altération particulière, a passé de l'état de mucilage fada à celui de sucre.

Il y a apparence que la gomme dont nons parlons est à-peu-près in même dans beaucoup de végétaux, car on a obsarvé que le laurier cerise jette une gomme fine, blanche et transparente, sans guut, et qu'on pent manger sans craindre aucun mauvais effet, tandis que l'infusion des feuilles du même arbre cause des coavulsions, la paralysie et même la mort.

On scait que les gommes peuvent servir d'aliment, que les tartares en employent beancoup dans les voyages. Nous ne nous en servons pas souvent dans nos climats, où elles sont remplacées avantageusement par d'autres alimens.

(Voyez Aliment. p. 805. II. (M. Macquart.)

GOMME en général , gummi (Mat. méd.) La gomme, un dea produits régétaux le plus

généralement répandus, est une substance concrète, assez transparente, d'une saveur douceatre, qui se dissout facilement dans l'eau, et qui n'est nullement inflammable. Pour en donner une idée plus juste , il fant remonter un pen' à son origine, et rappeler ici en deux mots la marche de la végétation et de l'élaboration du suc des plantes.

Le développement du germe, de la racine, de la tige, des rameaux, des feuilles, des fleurs et des fruits, donne lieu à toutes les périodes de l'accrojssement et de la sie des végétaux. A cette succession graduée de formes caterjeures extérieures , correspond celle de la structure interne qui donne lieu à différens sucs nourriciers. Les parties les plus simples des plantes sont ses fiires, le tissu cellulaire qui remplat les interstices et les cavités des vaisseaux, enfin les vaisseaux eux-mêmes et la ruticule. Les purties plus composées qui résultent de cel es-la sout le parench me , l'écorce , le corps ligneux et la mobile. Les plantes, un moyen de la rarine, pompent plusients sucs qui montent au trone, qui y subissent diverses priparations, ilivers clinigemens, qui s'y déposent et serient à divers usages , on qui transpirent de nouveau dans l'atmosphère. Les végétaux n'ont point des viscures comme les animonx, on plutôt e s viscères no sont autre chose que des vaisseaux de diférente nature, et qui, suivant hur enlibre, la consistance plus ou moins grande de leurs parois, leur quantité, le lieu qu'ils occupeut, sont propres à proparer des sucs dont les qualités sout dire saliées encore par l'influence de la lumière, de l'air et du fluide que pompent les racmes. C'est par ces provéles mystérieux de la pature que se forment les hudes essentielles , les lutiles grasses ; les sues résineux ; l s ones gommeux, &c. cont la proportion et les caracteres distinctifs varient, non-seulement suivant les divers geures et les diverses espèces des végétnux , mais encore suivant leurs diverses parties.

Le corps gommeux, délayé dans ce qu'on appelle eau de végétation des plantes, forme le mucilage qui sert à les nourrir, et qui se montre sous diverses formes par sa combinaison avec d'autres principes 11 y a quelques végétaux qui produisent en plus grande aboudance ce mucilage qui, étant épaissi, soit par l'organisme par-ticulier de leurs vaisseaux, soit par l'évaporation des parties les plus liquides, se fait jour à travers les vaisseaux que en sont rompus, et se présente sous la forme d'un suc concret, qui prend alors le nom de gomme. Ces végétaux particuliers en contractent eux-mêmes le nom de gommifères ; mais il n'est pas moins vrai que de tonte sorte de plantes, quelle que soit la variété de leurs surs, on en tire toupours par la décoction, une substance gommense que les chincistes désignent par le nom d'extrait gonim: ux.

Pour faire blen connoître în nature de la geouwe, considéré dans soir dat de purefé, nous geouwe, considéré dans soir dat de purefé, nous un nous arrêterous point à seu malyre par le fou qui ne put offer ses principes que dans un dezé extréme d'altération, et nous nous un dezé extréme d'altération, et nous nous considére par des mais de groupe qu'un paise en faire l'accept de la considére de la considére par Médécine. Tome FT. Tome FT. Tome par la considére Médécine. Tome FT.

un usage judicieux eu pharmacie. On a pris pour exemple la gomme arabique.

### Primière expérience.

Demionee de gousse malique se dissout dans me neue d'uni, à la coviciance d'une sorte de gelle, sitzaus M. Dicel (1). Pour pouvair auxes la fine pouver à travers un fixe , audition, avant même d'ête Eliste, étoit pase et claire, sousse qu'on se proprecosi qu'un peit nombre de molécules qui révisionnt point dessuites, et qui se présipierent au fond par de region. Ces molécules qui révisionnt point de region. Ces molécules qui révisionnt point de region. Ces molécules parasavient cine éve in conservaire de la pour de la conservaire de la gousse.

On n exposé à la claileur du soleil une solition de gennue armèque Hric dans un sanreconcert d'un verse propre à casembler les rayons du soleil. De cette mucher, le fluide a'est éraporté dans Pesposo d'euviron un mois, et la gennue artique a repris entirereur la spregardina de la companie de la companie de la destruction et d'existication, plus la gonne prend une condeur forcée.

Cette propriété de se dissondre dans l'est distingus la gomme, de la résine. La transparence de la solution in distingue aussi de la gomme réalme qui d'enne un mpett laiteux su Buide qui il dissont. Il l'art renarquer que l'esu n'attaque et ne discost quo le corps pommeux, sans dissondre auteum entre partie e car une son lution de gomme filtré e di varporéo donne en-suite par l'eraporation nur gomme tres-pure.

#### Seconde expé ionce.

M. Datel a fåt this oudley dem i once da genere unbinger dann nor one et origin de fortaine, et appels over little le tout, it y a sjuste de l'esquit de tutted on a cilie sollieringe et-solie d'enu. Il De cette manifer la sollierin et de ceure plus cilierà da sundece et il «best d'epus de plus en plus au fond na arbiment blanchitere, e-sourer et appear et l'en de depuis de plus en afrije ciquitere, toute la Equeur est recibe claire et en a strone et a fond de la la queru vous unication de la companie de la companie de la companie de substance insig précipée à cid deux claire à l'universablemen mini précipée à cid deux claire à l'universablemen mini précipée à cid deux claire à l'univer-

<sup>(1)</sup> Dissertario de cerporé gammato, cut Aix. Dutel, 1761 Argentorati N n n n

et se sulle qu'on a dureie en l'exposant à la chaleur d'un l'uneux, étre solutione, a la proprité de se dissonide dans l'espri-dussin et non dans l'enu, ce qui fait aver q'lette, et d'une nature résiseuse, on plutôt qu'elle résiden de l'Puison de l'accès safirir que a ce la partie l'ui, une qui est un desprini pos con trutific de la goment

#### Troisième expérience.

On a pris de la gousse ant ispe dissoute has Pour et en y a veris de Pry Gelebent tranrende (en qui a reada le métage semblable en transcriptor qui a reada le métage semblable en transcriptor de la métage de la prétégie réseave. Il rote une liquer l'implée et ma lescent me, et la vincimide de la importe ordinalesce un et qui a tomande de la importe ordination de la présentation de la code et Bande. Si on signe en un pour d'un fitte la partie cillée et qu'un la face désic les en fen , ell poul au considération de la présentation de la présentation de dissolution l'en, de la préparité de au dissolution l'en, de la préparité de la préparité de de dissolution l'en, de la préparité de la préparité de de dissolution l'en, de la préparité de de la prépar

On voit que l'espoi-de-vin ou alkoel cosquée la dissoluteu de la gentre. Alis cette mixtue lette sente et coguice, si on y e-rea une quantité uffisante d'euis, perpolitor su la forme d'une liqueur limpule ceune avant l'affession de l'expris-de-ven, et la masse coajulée riant s'parrie pent à re desvécites q'éoù il purs'et que la cédiure l'aisense est des à l'Alfond et le coagamm aux parties amoco-huileuses qui ont été condinées per le prancise spinheux.

#### Cuatrième expérience.

On a fait dissoulter une livre de gousses arabique dans deux livres d'eau de fossione, et on a procésié à la divitation à un grand fen. Il est sonti d'alcol du to noces d'une rau l'égicament aromatique; on a obtenn ensuite dis-espet oncre et aprigrend viel fuido inprepéd d'acide et d'une heile empreusuatique. Le résidue clarboneux pésoid dix orces et un gros. Par une nouvelle affusion d'eau, on a encove oliteeu une once d'une hule ampreusatique.

L'acide qu'un retire simei pas la décomposision de la goame est en très-petite quantiting et on ne peut la rendie a mible que par sa diffusion dans un flude, ou en traitant la gomme arce un alkali.

Queves différences doit on mettre entre se qu'on appelle gamme, mucilage, extrait gonsseux?

Pour examiner la nature de la gomme, on a

prin pour exempl. Is gourne arabijos. Misconami la une morriror des plantes parell tire de la néme motres, il alesanti que c'est en dete que par conséquent le corri germente peut de et que par conséquent le corri germente peut de motres man-tables une certain distinction autre le municipa, la genne proprenent direction partie le municipa, la genne proprenent direction partie le municipa, la genne proprenent direction partie le municipa, la genne proprient de la matre socieu le subsenie quanti leurs principes contintation de la matricia de la matricia de la matricia de la partie partie de l'extrait genement, un motilage mété une d'autres principes de la plante qu'il extaine par la décorion.

Le metalige récent livré à lei-même a highe et de campone, au lieu qu'el la gomme dissonte des Pout audit très 40 inlement on prespectionise changement un viene depair, Les principes constitutifs du moi-sige sout-ils dans une plus impartité et eminimismo que cetta de la guarar propresent du le 1 La partia buileure cit-le plus impartité en ent missi Baciné dans te moi singe que dans le grandité la Baciné dans le moi singe que dans le grandité. Le mouvreant de fermentitum, que la soloit de la gomme, au moyre de la chier de la prome, au moyre de la chier de l'arr 2 Consultons sur cet optigle Plagarécent.

# Cinquième expérience.

M. Dutel fit deseicher dans un fourneau du muc-lage de la racine d'althen. Il obtint par ce mayon une masse vompacte, seche, indissolub.e dans i's sprit-de-von, dissoluble dans l'esu, propre à s'humecter par une libre exposition à l'air, et opuque. La solution aqueuse de ce muci-Ligo desséché, deposée pradant longtenes dans un iren modérément chaud, de même que la gomme arabique ne s'est point décomposée, mais a contracté une odeur puerice, tuedis qu'un mucitage récent s'est sigri dans l'espace de vingtquatre laures i de la solution d'une autre portion de la même substance dans l'eau , l'esprit de vitriol a précipité une même substance que celle uni a été précipitée d'une solution de gomme ( denxième expéri nce. ) L'alkool a coagnié un mucitage récent , courme celui qui avoit été dissons dans l'eau après avoir été desseché et comme la gommenratique.

Le mucilspo dessichi donne les mêmes réults que la geonse stalique, nor- culement à raison de la solution, mais encore relativenent à l'action d'un acide étengre ou de l'alkool. Le mucilsge a toutes les propriétés du corps gomeux y lorsque par la désication il a prefusa forme fluide ; il donne ce que eous appèlon une gomme. Mais cette gomme qu'un relative de la comme de la comme

ainsi par les procédés de l'art, offre quelques dif- f ferences quand on is compare avec celle que produit la nature ; en vertu de l'organisme des rejetaux il s'opère une séparation des parties squeuses superflues, sans aucune confusion des parties du mélange ; le monvement des fluides dans den varssenux d'un tres-petit calibre rend leur combinata in plus intime et la chaleur modérée de l'atmosphère condense par dégré le corps gommeux; de-'à vient que la gomme qui se forme aussi natureltement est tronsparente, et que s s principes constitutifs ont contracté une union intime. Nous ne pouvons point imiter parfaitement la nautre sur ce point comme sur beaucone d'autres. Il est vrai qu'en faisant évaporer ir flance superflu d'un mucilage, nous unassons plu-étroilement les principes du corps gomeseux, mais nons ne pouvons les combiner d'une manière aussi parlaite que le fait la nature, ni empécher qu'un monviment intestin ne s'y excue- C'esi ce qui fait que le mucilage amai des éché n'est point transparent par le dérangement qu'a produit la chaleur nécessaire pour l'éviporition de la partie fluide pil contracte ausa l'auma bté de l'air, parce que son acide n'est point ass z exactement combiné avec son huile. La cohérence plus imparfaite des principes constitutifs distingue le mucila e ; ce dern er contracte l'acescence non comme corps gommoux, mois comme mucilaje, pui que la solution n'une gomme dans l'eau ne s'aigrat point et qu'elle tend plutôt à se corrompre, aussi une semblable solution de gomme ne peut point être

appelée proprement un nucila e. L'extrait gommenz présente encore une différence, en ce que la gomme s'y trouve combinée evec d'autres parties hétérogènes qui sont propres mes plantes d'où on la retire. Les médecins se trompe t donc lo squ'ils disent que l'eau n'extrait que les parties gommen es ; car la substance qu'un retire su moyen de l'eau des parties l'es veg toux , impregnées de gomme et de r sine , part cipent de l'une et de l'autre ; on en tronve la cause dans la propriété que pos- de e corps gommenx de rendre, comme un savon naturel , les résines miscibles avec Pete. On yout s'en assurer par une experience simple en traturaut, par ex mple, de la résine de j lap et de la gomme ardaque ensemble , on fait ili-soufre une partie de la première dans l'eau ; ma s pour mieux rendre ret objet sensible , it faire m.eux connoître la nature des extrasts gommens, nous allons rapporer ce qui arrive lors pr'on vent obsenir l'extrait gom-

meux du quinquine. Ton: extrait gommeux abondo plus ou moins en parties resinemens.

Sixi'me expérience. M. Dutel a verse par intervalle trente-deux onces d'alkool sur une once d'extrait gommeux de quinquina, Toute cette quantité d'alkool a contracté une couleur foncée par une simple digestion sur une ooce de cet extrait gommeux, et il n'est resté que deux gros de cet extrait. Ayant ôté l'alkool , le réside qui étoit au fond de la liqueur a é:d parfaitement dissous dans l'eau, et la teinture spirituruse, par une simple affission d'eau , a l'issé precipiter tout ce qu'elle tenoit en dissolution. Cela fait , M. Dutel a obtenu ileux gros d'une substance dissoluble dans l'esprit de vin et non dans l'eau. Enfia lorsque l'eau versée dans la teinture spiritueuse n'a plus produit aucune précipitation, on a évaporé la liquent jusqu'à siccité, et par ce procedé on a obteou l'antre demi-once d'extrait; il faut observer qu'il y avoit cinq parties d'eau sur une d'aikool dans ce mèlange.

On voit par cet exemple que les extraits gommenx qu'on retire des végétaux abondent pins ou moins en parties gommeuses et rési-

Le corps gommenx dispose la résine à pouvoir se combiner avec l'eau.

Le corps gommeux mélé avec la résine passe avec elle dans l'espret de vin-

Une once d'extrait squenx d'écorce de quinquina, contient cinq gros et un scrupule de parties gommeuses et daux gros, deux scrupules de parties résineuses.

Usages qu'on peut faire en médecine du mucilage, de la gomme et des extraits gommenze

Le corps gommeux parolt être pour le règne végétal , i e que la lymphe ou le corps gélatineux gat pour le règue animal , c'est-à-dire , qu'il sert non seulement à nourrir les régétaux , mais encore qu'il subit par l'affusion de l'alkool lea mêmes changemens que les substances animales noncrissantes, comme le sang, le lait, la lymphe, le blancd'orni, &c. On vait d'avance dans quelles maladies il convient de l'employer; mais comme le corps grammenx peut se présenter sous diverses formes , il faut distinguer les cas dans lesquelail fant donner en médecine la préférence an mucilage, à la gomme, ou à l'extrait goumeux.

Les mucilages agiesent plus efficacement par leur acide que la gomnie, et son! employés avec avantago à titre se corps noncrissant dens la maladies putrideset inflammatoires. Ma a il fant encore que la méderine fasse une juste distinction des mucilages dont les uns sont plus huileux et les autres pius aquenx. Les premiers out Namas

des qualités émollientes, Inbréfiantes, et propres à adoucir une acrimonie acide. On iloit donc les administrer dans les mouvemens convulsifs , les douleurs qui proviennent ti'une trop grande rigidité des solides , dans l'épilepsie idiopatique qui provient d'une acrimonie quelconque, dans les affections arthritiques, les douleurs néphrétiques, l'ardeur d'urine , la strangurie , la passion liygochondrisque et histérique, les pu-sous caustiques, les erosions du ventricule et des intestins, les ulceros des roins et de la vessie , le tenesme , les tranchées des enfans, la colique spasmodique, &c. Les mucilages plus aqueux, ont plus L faculté de résondre les humeurs égaisses et acidopituiteuses , et de remédier au scorbut , à la dissenterie , à certaines liarrhées où l'acide prédomine, aux mahdics des reins qui proviennent d'un mucus tenare, &c. Les mem-s mucilages conviennent aussi ilans les affections bilienses.

Les gommes qui dissontes dans l'ean donnent un fluide visqueux , et qui n'offrent en elles aucune trace d'acido déteinpe, pro-luisent des effets autlogues aux muciliges hu leux, min elles méritent d'être préférées dans les malules où on peut craindre le mous-fre effet stimulant de l'acide. Elles conviennent prin ipalement contre les affections qui proviennent d'hameurs sérenses, àcres, contre la toux àcre, la cardialgie, le hocquet. On pent s'en servir pour suppléer le mucus du graier et du canal alimentaire orsqu'il a éprouvé une érosion. Elles sont propres anssi pour adoncir les douleurs de colique, la diarrhée, la dissenterie nvec éros on da mêmo mucus, ainsi que l'ardeur d'urine qui provient de la même cause.

Les extraits gummenx abondent en parties hétérogènes et retienment tonjours le mélange et la combinaison des principes qui sont propres à l'extrait ; ils renferment aussi plus ou mains de principes salias et builenx , re qui les rend soscent ble i d'un grand nombre de variétés. Ils produisent donc des effets heureux dans toutes les maladies qui ilesandent de doux fortifiants, et des résolutifs : ils sont propres à consolider les plaies internes, et sout d'un grand avantage dans les nicères, l'épilopsie, le diabète, les affertions chroniques de poitrine ; les obstructions des viscères, la suppression des excrétions et des sécrétions, dive-s genres de lièvres, &c. suivant qu'on fait un choix judicieux de ces extraits pris de diverses plantes.

On peut faire aussi usage à l'extérieur des murilagineux et des gounneux sons le titre de relachaus, de détergens et de luiréfans. Ou en piépare des clystères, des épithemes, des cataplasmes, des fomentations, des bains, des collyres, &c. a les tirant de différen végétaux qui répondent aux vess qu'on veut remplir. Cest ainsi qu'on let employe coutre les fissinns des l'evres, des manicos ou autres partis en les combinant avec quel que subtance grave pour empléher leur dessi-bement. On cu fiit aussi des impersions eu les rédusant en forne de poussière, et en les appliquant aur des ulcères ou sur des raisseaux rompus, et qui donnent lieu à des hémorragies.

Le corps gommeux qu'on retire, par les procédes de l'art, des végétaux peut remplir diverses indications, comme objet de diétetique et de médicament, dans les maladies aigues et chroniques. 1º Lorsqu'il est insipide, comme relui qu'on retire de la semence de lin, de la racine de goimaure &c. 2º. Lorsqu'il est avec excès d'acide , comme le suc de groscilles, le suc il épine vinette . le sue de coin clarifié, le sue de framboise, de cerise, &c. 20. Lorsqu'il est combiné avec le corps sucre comme la manne, le nuel, le suc de pommes, de poires, &c. 4". Lorsqu'il est sous la forme de corps gommeux ou muqueux ferireux, comme l'orge préparé pour la bierre, l'orge macéré i qu'on l'a fait germer, la faitue de l'orge , la drèche . &c. De cette mnnière on peut obtenir des extraits plus ou moins nouvrissans et plus ou moins propres à remple diverses indications, non-semement dans toutes les périodes des maladies aignis , mais encore relativementà la diétetique dans les maladies chroniques.

#### GOHME ADRAGANT,

Cette gomme se retire d'un petit arbriseau qui croit en Direct et dans l'Encope mérdimulei, et que Lisseau désigne par le man belantque autre glant gult au les des par le man belantque autre gult arbriseau feit jour le frait gult au de la partie inférieure qui parte lucche et comme moir et la partie refrieure qui parte lucche et comme moir et la partie inférieure qui parte lucche et comme moir et la partie inférieure qui parte des presents partennes de la grant de la partie de la partie et légiment parte une partie de la partie de l

Cest un commencement de juin ou don les mois samons que le gomme dergant étende nettrationement, ou jui destinaire que l'authorité authorité de la commence de la commence de la commence de l'authorité de la la matériation, etc démont qu'el authorité de la la matériation, etc démont particulaire de l'authorité de l'authorité de la manériation particulaire de l'authorité de l'auth

séchés, elle noireis ; elle nirrod see selem partiels à cele de linge brité. Levapelle est roduire à un état digatione, elle retireat longtem le les et fait par se réduire au me corde traisent de les et fait par se réduire au me corde traisent le les est de la comment de la comment

Si on wree de l'ear froide sur la gonne selonat, cellect jeunt hierate comme reduite d'une merconit; elle se canti entaite pre-leget; d'une merconit; elle se canti entaite pre-leget; d'une merconit; elle se canti entaite pre-leget; d'une proposition de l'entaite de l'entaite de l'entaite de l'entaite de même à faite par la décote une, pri-qu'il en résulte un ligigle de couleur d'optie à pre-pries commendérection d'orge peu dargée; se legalité un destroit de l'entaite d

La gomme adrigant est beaucoup plus forte que la gomme arabique dans le rapport à-peuprès d'un à vingt-quatre. En effect tambis que huit scrupniles de gomme adragant dissoute dans deux livres d'van jure, la réduisant en consistance de sirop, il faut luit onces de gomme arabique pour produir le même effet.

La goume adragant, transude en Orient, pendant l'été, de la substance ligneuse elle même, sous la forme d'un sur gommeux, et se dépose dans les porosités de l'écorce, qui servent comma à la filtrer ; et elle durcit à l'air sons la forme de petita gruneaux vermiformes, ou fle petites lames contournées.

Cres le mucilege de gomme olengantque l'ommploye en phémaise et dans l'est du confisserpour donner du corps aux compositions dont entre, de paraise, Sec l'in méle mais citté gammeser du luis pour faite des crèmes foutifices il l'est y joins un pou d'enn cese out de fleur d'ocer à doutement et incressient s' on peut l'enployer dans les malalens dont il a rié partie en traisant de la gomme en général, s'énis la dissotaire de la comme en général, s'énis la dissocratique d'unes, Cec. On peut d'éliters Plair à de curières d'unes Cec. On peut d'éliters Plair à d'autres substances auteunt d'autres indications de l'art de guérie.

GOMME AMMONIAC, Gummi ammoniacum,

Cest une gomme résine qui vieut de l'Egypte; mais on n'a pout encure déterminé le vigétal d'ul du la retire. Elle est solide, rassemblee en gens more aux , l'épén met lusante, et elle ae ramollit à la thait ur, tandes qu'elle devient fraction du l'elle par le le sur vendeur se gibt par l'écoin du l'elle au vendeur se gibt par l'écoin du l'elle au vendeur se titches, comme des glaudes im-gibts, blanches ; homogénes, très léglers.

Getta gomera men nitera ferte qui approche de civil en gialtamus. Sa auteur ast l'épociment amère it suie. L'évez zamolit par la mostre dion et sui un pia différente aux deux aurétait sa artistat sa cristat par la différente aux deux aurétait sa deux distributions de la consuminje une distribution de des visuales de des responsables de la réduit en distribution de sur la consumination de la réduit de la consumination de la réduit de la ré

Cette gomme résine se dissont par sa trituration dans l'ean pure, la bierre, le vin et le vinaigre ; la solution est kriteuse. L'esprit - de - vir rectalid ou l'alkool en dissout la moifié, et cette teinture spiritueuse filtrée est très-limpide avec une légere odeur d'ammoniac ; il ne se précipite rieu par le repos. La gomme ammonise, divillee avec l'eau, donne nue cau légèrement aromatique: mais snivant Lewis elle ne donne point d'huile essentielle. Si on la fait digérer dans l'east pure sans l'agiter, elle ne se dissout point dans ce fluide . mais elle reste au fond du vase , devient très-blanche et se ramollit. Si on la fait digérer dans une huile grasse, elle ne s'y dissout point et ne parvient point à se colorer. Si on la distille avec la même huile , elle ne se dissout point , maisse ramollit et communique à cette huile une couleur d'un jame plus foncé. Suivant M. Bucquet ,l'eau boillante dissout la gomme ammoniac presque en totalité; cette dissolution est trouble et d'un blanc jaun'atre; lors qu'on la laisse évaporer, elle laisse un extrait jaundtre, amer, et d'une odeur vineuse assez foible. L'esprit-devin dissout la gembe assmoniac mieux que l'ean ; ce qui fuit voir que dans ce produit végétal , la partie resineuse est très-intimement combince à la partie extractive et qu'il est de la nature des gonunes résines.

La gomme ammoniae doit done avoir des vertus-

plus marquées quo les gomme simples, comme apérires, espector unte, monera conus. A l'extéreur alle vai émalliente et résoluture. Ce qu'on appele Gunul momon acum amygda/oldes n'est autre clane qua la patie : lardu euse, délivrée avec soin de l'autre patre excisite.

#### Gomme animée, Gummi anime.

C'est plutôt une résina que l'an retire de la plante que L'unxeux appelle hymen a courbaril. Elle s'offre dans le commerce sons la forme de morceaux obronds i megasse, da in grandeur d'une avelune et au térla y elle est d'un jaune plante à l'impréter el les statements de l'une plante de l'impréter el les statements de l'annéers el l'entre de l'impréter el les statements sont applets.

Son odiur est aromatique et sa rapproche de celle des baies de genièvre. Lorsqu'on la mache, elle parelt d'abord trable sons la dent, et ensuite el'e se ramoltit et se reduit en une masse légarement dure, flexible, opaque et pale ; ai on la retire de la bouche et qu'on l'expose de nouveau à l'air , elle repren i an duceté feiable, en perdant titute sa transparence et son éclat. Si ou r tient cette résine dans les doigta, elle y est légèrement adhérente, se ramuellit et devient aussi flexible que la cire : an la maniant ella perd sa transpurince . Periout opaque et se présente sous la forme d'une cire. En la livrant ensuite à elle même, elle reprend sa dureté et devient fraçile. Mise dans un vaissean de fer exposé au fen , elle entre en liquelaction , repand une odeur agreshle, et entre in diflagration ai on la met en contact avec une substance enflummée, en laissant un pen de matière charboneuse. Cette même résine prend feu lorsqu'on en approche une matière enflammée, mais en même tems qu'elle brule eile se fond et diatille goute à ganta, Si on la jette sur des charlos s aniens, elle ne brûle somt, mais elle se consume en répandant une fumée agréable. Elle se dissout dans l'esprit-devin , les houles gra-ses ; mais ne communiq e point de cou eur a l'huile ; elle se dissout dans une bude essentielle t lui communique une teinte fancée. Reie ne se dissont point dans l'eau pure; mais distrible avec l'em simple, elle do ne une em aromatique, et une très petite quantité d'une huile essents lie,

C'est en fumigation qu'on employe en médecine la gomme on plutôt la résine animé; elle est lonne contre des affictions rhumanques et des douleurs invétérées.

# GOMME ARABIQUE Gummi arabicum.

Ce suc gommenx décoult des incisions faites au trose d'un arbre que Linnaua désigne par le nom de minora allatica, et qui costi dan la cerra de la lapla. Il res al d'abord liquide et trance; mais après qu'il a été desseblé à l'uri di presi la cous som de la grames et dels inset que de la contra de la companie de la contra est principal de la grance de la contra de la grance de la contra del principal de la grance de la contra del principal de la grance de la contra del principal de la grance de la contra dels principal de la grance de la contra dels principal del que de la contra dels principal del que del principal del que del principal del que del principal del que del principal del p

La comme arabique n'a ni odeur ni saveur. Si on in sommetà la mustication, elle paroli un peu dure et tea ile; elle se ramullit ensuita, adhere aux dents et enfin se dissout. Sa solution dans l'eau est mucilsgineuse, très-limpide et instpide ; mais elle ne se dissout point dans l'esprit-ce vin ni dans l'huile. Huit onces de gomme arabique dissoute dana denx livres d'eau donnent à ce liquide la consistence d'un syrop. Cite gomme approchée de la flamme ne se liquifa point, mais eite se gouffe, péntle avec explision de l'air qui y est contenu, moircit, finne avec odeur du linge brulé, construe le fen con me les charbons ardens et finit par se rec'aire en une cendre tenue. Si on la met dans un vase de let au-dessus du fen, elle ne se liquéfic point , mais elle noircit , inme et brûle saus ; tter de fiemm ; ai on en approche une matière entlemnée, elle prend feu , et se consume en isissant ure cendre légère et un charban noiratre et brilian. Le gomme stabique contient da l'acide du sucreon acide oxalique, comme on pout le voir par la dissertation de Bergman sur cet acide.

La solution de gomme arabique dans l'esu pure, soit chaude soit froide . prend de la viscesité. On sait que cette gomme a des propriétés non-rissantes ; cir la cirovinue qui part cheque année da l'Abissinie pour le Caire, employe sonvent la gomme arabique à titre d'aliment lorsme toute autre nouge ture vient à lui manquer. ( 'est sinsi que les Alsures qui habitent la Lybie et qui lont jusqu'a ces voyages de 500 le nes pour transporter rette ad stance an Sonegal , n'usent d'autre al ment de us toute leur course que d'ene soution ce gomme arabique dans le lait. M. Adamon (1) dit in meme chose des Maures qui habitent pues du Sené, al. C'est ainsi que les Arabes Bedomins qui mennent une vie errante dans les déserts du Sina", se maurrissent avec avonté de la gomme arabique. Cependant si os vent parler rigourementent, il n'est pas constale par des expériences laites avec exact-tuée que la gomme arabique seule puisse tenir lieu de tout

a Hist, nat, do Sinegal.

aliment, puisqu'elle n'est point succeptible de la firm n'avon spirituene, et qu'elle est dépouveur de toste matière succè qui est sentieltement le principe matriif par excellence; peutre qu'elle a main la proprié de matrie que celle d'arclopper par sa vasorité les humeurs, que la faur rendroit trop deres.

Ly gomme arabique séduite en muchage attriturés avec des huites frame une doubles. Cest ce qu'un peut obtenir par exemple en combinant une partie de gomme arabique avec unitre parties d'une huite grasse et en verant de Peu qu'el dessais. La gomme-arabique rend égitément movibles avec l'eau les résines soitées en pro lexant une solution impurfaire.

M. Forskal dans son voyage d'Egypte et d'Arthie rapporte qu'on ratire d'ane plante aphille que us Arthes appel na tofia une gomme blaudar et douce, qui est malle lorsqu'elle est ricente, qui est rès lavonce, et qui presant ensuite de la consistance, se veul sous le uom de gomme artirque.

# GOMME CANANNE, Caranna gummi.

Cest une gomme révine qu'on retire d'un palmier dont t'excère u'est prist encore étéreminée par les botanistes, mais que les M xirains désignent per la nom de Palmeldoca. Cette aubs ance qui routient de gros morceaux est grise, un peu luisinte et fragile. Ses fra, meza sont comme granulés.

Son odeur est aromatique résineuse, un peu forte et auproche de celle de la gronzae ammoni ic Elle a une saveur foible et résureuse. Elle est frable par la mastication et se réduit facilement en une sorte de poussière sous forme ilgrains de sable ; elle ne se ramoilit point ne pe s'unit en aucune minière per la mistigate n. mais se mèle avec la salve comme non poussière un pea dure. Si on l'approche de la llamme ellbrûle ; elle repend une famée d'une n'enr halsamique et fuligineuse; elle se ramollit; muis ne s' leve point par la distillation. Si on la m t dans un vase do fer an-dessus du feu, elle se liquése lentement ; elle prend feu par l'approche d'une matière enflamanée, et il reste un charbon noir et brillant. Si on la fait digérer dans Peau , il ne s'en dissont que la quatrième partie, mais les antres trois quars sont solubles dans l'esprit de vin. Si on la distille avec i'eau, eile donne une hule essentielle aromatique, comme l'observe Geoffroy. E.le se dissout en partie dans une huilo grasse, et donne une so-lution rougeatre et claire. Elle se dissout aussi en partie dans une huile essentielle, et lui communique une couleur rouge.

On trouve dans les pharmacies sous le nom

de examae noire, une zonte de révire moire, ingale, d'une acquire révineue, un puri faile, d'une adeur arountique et qui approche du celle de la carane, mois qui est plus foire ; celle de la carane, mois qui est plus foire ; celle de la carane, moi en que l'antique de letr fancie per la mentantion nec comleter fancie en callamente, re empollit, la bide ce jettust me price flamme très vice, mai d'une mishance enflamente, per moilli, la bide ce jettust me price flamme très vice, mai rens de fir aur le fiu , cels se l'quiffe difarire sera de fir aur le fiu , cels se l'quiffe difarire sera de fir aur le fiu , cels se l'quiffe difarire sera de fir aur le fiu, cels se l'quiffe difarire sera de fir aur le fiu, cels se l'quiffe difarire sera de fir aur le fiu, cels se l'quiffe difarire sera de fir aur le fiu, cels se l'quiffe difarire sera de firme de l'acquire de l'acquire sera de l'acquire de l'acqui

### GOIME COPAL. ( Gummi Copal ).

Cest plant une civine solde qui Neonde au Mézique d'un reive dus l'opéque au point encore di détermine qui les la desiriesse. Den au marie de la limite de l'estation de l'estation de la desiries de la limite de la conference forme infequênce de que conte un resultation de la popular de la content de la conten

Son obserrest hal amique, plus foilde, mais approachave du house de copulou. Elle a's, praque point de averag cete rés ne est l'aise unit la deux, et cressemble à du nable e celle se se discour point ni ne se canaditt, nava che present de l'aise de l'aise

Si on fait la distillation de la réstate capati van accune autre advisor à na fin modéré, à il villere, mirrar M. Bicch, une lunie transe, subhible dans l'espirit de vin. Si on possas diasimile dans l'espirit de vin. Si on possas diasimile dans l'espirit de vin. Si on possas diasimile dans l'espirit de vin origination de attandante e a uniforme a soluble faim. l'espiride ven ori l'alto. M. Bicch vin e remarque sucues pospirés saine. La résine capati ne si dessana piurit dessi l'en angles Si on lui fait de l'annual piurit dessi l'en angles Si on lui fait ne ramolité point un ne perd as forme. Si on la table surc l'espirit de vin tel-rectifé, qui la table surc l'espirit de vin tel-rectifé, qui la faisant digfrer chandement et en l'agitant fréqueamment sprès l'avoir bien pulverices, une partie se change en une mosse blanche, opaque, tenace, ductile, et me partie pardi entrèremen' dissoute dans l'athoni qui surnige. Il en résulte nue teinture chaude, lumide, d'un janne clair, et par le refroidssement il se forme un précipité résineux. L'es, r.t. de viu tarcorisé agit sur la résine copal de la même munière que l'a koul. L'april de vin ca apliré eu dissont une lemne partie. La solution est plus parfaite et plus bodo si on siet numble le camplire avec la résine, copal dans l'esprit de vin. La résine copal no change point par as direction dans one bode gresse; ma's si on la fait d'abord liquéfier, et qu'on chasse a nsi con hulle essentielle, elle se dissont parlanement dans les huiles grasses et les huiles essenticlies.

L'huite essentielle de térébentine ramollit par la digestion la resine copal, et lui denne l'apparenze de la gemme de cerisier, sans que cette huile se colore; mais cette même limbe essentielle, a elle est ancieune et rauce, egit plus fortement sur cette misma résine que celle qui est récente. Si on distille quatre levres d'huile essentielle de térébenthine avec six livres de la plante de romarin , et qu'on réitéra encore la distillation avec la même plante, on obtient le menstrue le plus paissant de la résine copal. La solution en est liminde. Elle est encore plus parfaite, si on prend Phuile distillée de romarin , car la ré ine copal se dissout à froid ilans cette haile sans aucune digestion, pourvu que la résine soit très-pure. Il en est de même des sutres builes essentielles , comme celle de lavande on de beujo'n. C'est par la même raison que le camplire seconde la solution de la même resine. L'huile essentielle qu'on retire de la résine copal lui sert aussi de menstrue.

Si on fait digérer la résine copal dans l'huile essentielle de Copaliu, il n'y a point de dissolution, mais Phoile qui surnage prend une confeur jaune, et la résine reste au fond du vase après avoir perdu sa transparence. Mais si on fait liquéfier sur le fen la résine coral avec le baume Copalm et qu'on les combine ainsi, il en résulte un mél n'e tenace et transpar nt qui est soluble dans l'esprit de vin à l'aide de la chaleur. Il en résulte une teinture claire qui fait un bon vernis. Il to est de même avec la térébentine de Venise.

La résine copal traitée avec les acides minévanx offre des résultats divers. Elle n'éprouve aucun changement par l'acide muriatique. La A cestion dans l'acide nitreux ne suffit point your la solution de cette résine ; mais si on | coup rechercher par les menuisiers.

échauffe la liqueur jusqu'à l'élmHition, il es résulte une to ution lampide qui devient trop-Lle par le refroidissement. La solution a lieu dans l'acrile nitreux à Irsid , ainsi que dans t'acide suttariune. Le une de citron seconié par des agitations répétées, est un desoleant de la résine copal el non le vinaigre. Nom la init digérer dans du sue de citro subtemper la cougalition, il en résulte une solution d'une couleur foncie, et si on y verse de l'esa on a'obtient point de précipité.

La résine conal n'est guères employée en medecine : mais dans les arts elle sert à préparer différens veruis très-estimés.

### GIMME de GATAC.

Ce produit végétal se retire en Amérique, d'un arbre que Linnieus désigno par le nam de Guajacum officinale. Le bois qui en est porté dans le commerce est cur, pesant, et est pris du tronc on des grosses branches de cet arbre. La portie médullaire est d'un verdatre foacé; l'écorce en est dure , ligneuse , épsisse , na peu polic at d'une couleur d'olive à l'extérient ; la surface intérieure est pille, avec des stries longitudinales. Si on expose à la lumière du soleil sa face intérieure et sa cassure , on y voit briller de tous côtés des atomes blancs.

Les conpesux du bois de Gayac ont une odeur résinense foible. Si on les mache ils fout épronver une saveur amère et légèrement lore. L'écorce a encore une odeur résineuse plus foible.

L'infusion aqueuse des conpeaux de Gayas a une teinte grisatre comme cello du thé, avec une odeur régineuse foible et une saveur pareille Le vitriol de mars , on sulfate de fer , n'altère point sa couleur. L'infusion aqueuse de l'écorce est colorée et foible comme celle du thé. Tsuis livres de gayre rapé ou scié, donnent uns once et demi d'un extrait gomme-résineux.

On recueille la résine de Gayac de deux manières, ou par l'incision de l'écorce, ou par une efflorescence spontanée, produite par la chalent du soleil | et celle qui résulte de cette dernière manière est censée la meilleure. La résine de gayre, d'une houne qualité, doit être pesante, friable, d'un rouge brun, un peu luisante, et d'une odeur agréable.

Le bois do gayac est d'un grand usage ex médecine i c'était un remède presque unique contre la maladie vénérienne avant qu'on ait reconni son vrai specifique, le mercure. La grande dureté du bois de guayac l'a fait bean-

Сомия

### GOMME du GENEVRIER.

On retire une gomme connue sous le nom de Sandarac, d'un petit arbre que Banhia, dans non Finax, détigne par le nom de Juniperas vuégaris arborra, et qui vient dans l'Airque. C'est proprement une rezine grialtre, qui à une apparence vitreuse, qui est solide, disphane, façonnée en larmes oloinques, subcylindriques comprimées, polire et souvent ungueuses i elle est fragile et a une cassure vitreuse.

Son odeur est balsamique, agréable, analogue à cells du mastie, mais plus forte. Sa saveur est foible; elle est friable par la mastication, et se réduit en une poussière tenne. Si on la met en contact avec une matière enflammée , elle se ramollit et se consume en jettant une flamme vive, élevée et aurmontée d'une fumée fuligineuse. Elle se ramellit dans un vaisseau de fer exposé au feu , répand une odeur forte et agréable , devient tenace et ductile , et se liquefic presque en entier en prenant feu, si on en approche de la flamme. Il reste un charbon noiratre brillant et sec. Elle se dissont dans l'esprit de vin et non dans l'eau. Si on la fait digerer dans une huile essentielle, elle ne se dissout point, mais se ramollit un peu; et cette huile prend une teinte d'un gris clair. Elle se dissout imparfaitement dans une huile grasse, devient très-tenace, et communique à cette hnile une couleur d'un verd grisktre. Cette résine pulvérisée donne une poudre blanche.

### On emploie cette résine en fumigations.

On retire d'un genèrier, que Linueux désigne sous le nom de Jusignes Expris, une gomne qu'on appele Olihan a c'ent à proprement public une gomne vinne d'un gris autre de de la rens obbançee, de la grassem de de la rens obbançee, de la grassem de la rens con d'un certife pipon, solitare sou ansamblére en plus ou moint grant nombre, polier, un pru o paques. On satisme mônic rette gousseratione lorqu'elle ext rassemblére en plus grande retinne lorqu'elle ext rassemblére en plus grande mouver de la coder blismanque et risimanure.

Si on micha cette gamme résine, elle se ramollit, s'attacle sax denta, devinet blancle, et se dissout lentemet en donannt aussi un liquide latieux. Si on la fait digérer dans l'esprisde-vin rectifé, elle se dissout en partie, en donannt une teinure gristre et transpurente. Si on la fait digérer dans une busie exsentielle, el elle ne s'y dissout point parfairement, mais ex ramollit, et communique une légère teinte à Pluide. Si on la met en c'outact vou une antière

Medecine. Tome VI.

ensiammée, elle ne se liquesie point, ni ne se ramolit, mais brûle comme une chandelle, et se consume avec lenteur, en jettant une siamme vive, surmontée d'une sumée suligineuse, et en répandant une odeur de linge brûlé; il ne reste qu'un classbou sec et noirâte.

L'oliban est sur-tout employé dans les encensemens qu'on pratique dans le culte catholique romain et le moscovite. On pourroit aussi l'employer en funigations dans les affections de poitrine catharro-pituiteuses.

# Gomme de lierre du pays.

Cette gomme ou plutôt cette résine, se retire d'un régétal que M. Dulamel a mis au rang des arbres, et que l'innouns désigne sous le nom de hedera hedra. Elle est in peu due, naiforme, d'un faure noirâtre comme une mine de fet toplacée; elle est fragile, et sa cassure est d'un pourpe brillant.

Si on veul la micher, elle est comme sublemens fribles, pedice et utilement of onlibe dan in saire. Sa saveur est fobbe et rébuseur. Le saire de la saire. Sa saveur est fobbe et rébuseur, et la faite de la fait

Quant à ses vertus médicinales on la regarde comme vulnéraire ; mais ce terme est très-rague, et il vaut pent-être mieux convenir qu'on re peut point citer en sa faveur des expériences directes,

### GOMME DES FUNÉRAILLES. Voyet Asphalia.

### GOMME ELEMI.

Usrbre dont on tire crite genine ou plutôt cette rèsin vient dans l'Amériquo, et est connue sous le nom de Anyris Elemifera. L. Cette résine s'offre en merces solidées, un peu pequates et d'une couleur qui rare du cendré au verdêtre; jelle est comme marbrée de grains blance et jaunes, avec des girnafules d'une ferme ne Quarta et des siches faures; elle est de la consistence de la circ et durçi au finial.

Elle a une odeur sromatique et fortr , qui approche de celle du Galbanum ; sa saveur est amère ; et si on la mache elle se ramollit sana s'attacher aux dents , ni se dissoudre dans la boucke; si on la manie elle se ramollit sous les doigts, devient tenace et leur reste adhérante; en l'exposant au feu dans un vaisseau de fer , elle se liquelie , entre un ébullition et fune en repaudant une odeur qui approche de celle de la résine de l'in. Elle brûte par le contact d'une matière enflammée, en jettant une flamme vive et surmontée d'une funée fuligineuse, et laissant un résidu charbonneux. Elle se dissout dans l'esprit de vin en communiquant une conleur citrine à la liqueur ; elle n'est point seluble dans l'enn ; mnis ai on la fait infoser dans l'eau froide, elle lui communique de l'odeur et de la saveur. Si on la distille avec l'ean, comme le propose Lewia, elle donne une linile cisentielle qui est terne, un peu limpide , avec une saveur légérement piquanto, et une odeur plus-forte une celle de la rémer ; il reste une résine inodore et friable. On obtient de 16 onces de Gomme - Elemi une once d'hnile essentielle. Si ou la fait digerer dans une buile essentielle, comme par exemple celle de Téréhentine, elle se dissont en partie et contracte une couleur d'un jaune pale. Ele se dissout aussi en partie dans une huile grasse comme par exemple celle d'olives . et par sa dissolution donne une teinte grisc à catte buile.

En attribuant vaguement à la Comme Elemi des propriétés vulnéraires et diurétiques, on semble inviter seulement les bons esprita à faire de nouveaux essais qui donnent des résultata plus précia.

### GOMME GUTTE, Guita Gummi.

C'est l'arbre que Linnœus appelle Cambogia Gutta qui fournit cette Gomme rénine. Elle s'offre en masse soude, un peu dure, homogene , très-pure , il un ronge saffrané , opaque , fragile , avec une cassure vitreuse. Elle n'a point d'odeur, ni presque po nt de saveur, elle s'attache aux deuts, se dissont eusuite, en imprimant au gosi r une certaine sensation de secheresse et en communiquant à la silive une couleur d'un jame dorés elle beûle à la flamme d'une chandelle , en jettant une flomme vive , avec une sorte de frémissement et d'une odeur presque de bois ; pendant la déflagration elle se ramollit d'aberd, tombe goute à goute, marcit, ensute se gonfle et se change en un charben noir , spongæux , très - leger , na pen brillast et femble. Si un l'expose au fin dans un vase de fer , elie se ramollit lentement sans famer mie liquifier, meis si on la retient plus long-teins sur le feu, elle noircit et se change en une masse molie un peu tenace.

Si on asperge la Gomme - Gutte avec l'esta simple, elle prend une couleur d'un beau jaune, ce qui arrive plus promptement avec la solire. Elle se dissout par la trituration ou la simple agitation dans l'eau et an solution laiteuse pread une teinte d'un jaune clair ; ai on la traite avec la salive humaine ella donne une salution laiteuse et épaise comme la crême de lait, enfia sa solution dans l'esprit de vin est d'un joune d'or. Ces solutions par le repos déposent un précipité, mais celle dont le dissolvent a été la salive en donne moins ; si on ajeute à ces solutions de l'huile de tartre par défaillance (potasse mélangée de carbonate de potasse en deliqueacence), elles rougissent aussitôt et déposent beaucoup par le repos ; la selution pirtueuse donne un sédiment ronge et la liquenr qui surnage est limpide. Si on met à froid dans la même liqueur alkaline de la Gomme Gutte , elle so ramollit, devient un peu tenace et se dissout ; il en résulte une selution couleur de sang , en trurnant un peu au jaune , et un n'obtient presque point de précipité par le repos ; si on supersature la liqueur alkaline de Gomme - Gutte, elle prend une ceuleur tachée de sang, ou plutôt celle du sang en caillots. La Gorune - Gutte ne subit aucus changement dans les huiles grasses : mais , si oa la triture avec des houles essentielles, par exemple avec l'huile de Térébentine, et qu'on la fasse digérer an bain marie, elle donne uns couleur ronge à l'huile , quoique la solution ne soit pas completta.

On sait que la Gomme-Gutte est un purgatif lydragogne, à la dose de 2, 5 ou 8 grains, et qu'elln est un peu émétique. On l'employe centre l'hydropisie et le ver solitaire.

La Comme Gutte théconhe des incisions praciquées dans le tronc de l'arbre, et dans les brasches, sous la formed'un auc d'une couleur d'un lait jaunâtre; on fait ensuite épaisair er sue, et on le reduit en paties masses un peu arrosdies ou cylindriques, et c'est sous cette forma qu'il passe dans le commerce.

M. Barrere recommande l'uange extérieur de la Gomme Gutte dans cettaines a affections distrenses. Si on la faig prendre à l'intérieur, elle agit comme un puissont hydragogue dan le can d'hydropisie. La Gomme Gutte réunis avec la racine de fougère est regardée comme un remide spécifique contre le Tenia.

Ceat un objet de recherchea à faire que de lacher de déterminer si ce qu'on appelle Cambogia d'Amérique est une autre espèce différente ; ses seurs sont en effet tomenteues, et ses fruits de la grosseur d'une cérise, taudis que les fruits du Cambogia d'Orient sont de la grosseur d'une pomme.

### GOMME LACQUE Gummi Lacca.

Cest plutés une résine qu'on retire d'un arbre des indes-rémeilse que les botanites appelleux Corbas Lucciforan L. Cest une son appelleux Corbas Lucciforan L. Cest une et incurée de loss coldes de petits ramenux; ses morceaux sont épais, subeplindriques de longueux d'une posme et au dels et, percées con est culledux, et aes cellules sont simples, ramerantes, rapprochées et pleiraise de deposities d'une cest. De la vient que la Gomme de la compartie de la com

Cette substance n'a ni odeur ni saveur; elle est dure, friable, et nese ramollit point sous la dent pendant la mastication. Si on la tient en contact avec une matière enflammée, elle se fond et brûle en jettant une flamme vive sans fumée à moins qu'on ne l'éteigne; elle a une odeur foible mais agréable. Si on la retire du feu , elle durcit bientôt et devient cependant plus fragile. Elle ne se dissout point dans l'ean , ni même à l'aide de la digestion ; mais si sur la Lacque en biton on verse de l'eau chaude on la dépouille aussitôt de sa couleur et on obtient une infusion d'une couleur saturée de Kermes, et qui est comme nébuleuse par une poussière noiratre qui se dépose. Cette poussière bouillie dans l'eau ne perd rien de sa couleur. La Lacque contuse en bâtons, par trois affusions successives du même liquide, le colore à chaque fols et toujours d'une manière moins marquée; mais il reste encore dans la résine une partie d'une couleur rouge, ce qui se démontre par la Lacque en tabletes qui est toujours rouga et la Lacque granulée qui , digerée avec l'eau, lui communique une couleur rougeatre.

La Gomme-Lacque ne se dissout point dans les hailes grasses par la digresiton, et on extration pas même la partie colorante de la Lecque en bătona par ce mentrue ș mais l'huile paroit par-tout templie d'une nubécule, à l'instar d'un muetlage qu'on y auroit melél. La Lacque ne se dissout pas davantage dans une huile essentielle, mais elle lui communique une couleur janne. Elle se dissout dans l'exprit de vin par la digestion, en donaunt une tenture rouge.

La Gomme-cLaque qui nous est apportée de son sol natal, incrustée sur des rameaux prend le nom de Lacque en bâtons; mais si

on la sépare des rameaux, qu'on la contonde grossièrement et qu'on la fasse digérer dans l'eau chaudo, ensorie que la part e colorante qui restemprés les insectes en soit extraite , et qu'ou la fisse ensuite dessicher, il en résulte ce qu'on appeile Gomme-Lacque en grains. Mais si on ne la retire de l'eau qu'après l'avoir faite bouillir, elle se liquifie et nage à la surface de l'eau; si on la prend slors , qu'on la mette entre des surfaces polies de marbre, on la reduit en tablettes minces et on obtient ce qu'on appelle Gomme-Lacque en tables. La Lacque est employée dans les arts. Sa partie colorante auiniee par l'action d'un acide, surtout par la solution d'étain communique une couleur pourprée à la laino quoique moins vive que celle de la cochenille. La résine qui reste est employée pour faire la cire à cacheter. La Locque n'est d'ailleurs en usage que dans les arts. (M. PINEL.)

#### GOMME-RÉSINE. ( Mat. Méd. )

On a développé à l'article gomme les propriétés de ce produit végétal. On doit renvoyer à l'article résine l'exposition des propriéés qui caractérisent cette sutre substance. Il suffira donc ici d'indiquer le sommaire de ce qui constitue proprement une résine.

Au printens l'écorce intérisure & extérieure du certains arbes se pénètre tellement de suc, que quelquefois l'écorce crete pour lui donne issue, comme on le voit dans le pranier, le co-risier, &c. Cet écoulement et acnorc bien plus marqué dans les pins et les sapins, qui produisent une matière résineuse, counce sous le nom de térébestine. ( Voycz les articles PIN et SAFIN ).

Les résines brûlent comme les huiles essentielles. Elles répandent de la fumée et se cousument en laissant très-peu de charbon. Leur menstrue naturel est l'esprit de vin ou l'huile, Si on les fait distiller, il en part un princire volatil et fluide comme l'ean; c'est une vraid huile essentielle. Après l'évaporation entière, la matière reste sèche. Si on fait la distillation de la térébentine à l'eau bonillante, cette chaleur suffit pour enlever l'huile essentielle avec le principe aromatique. Cette huile est très-finide et très-pénétrante, et ce qu'en nomme vulgairement esprit de térébentine. Ce qui reste dans la cucurbite après la distillation est la resine qui est devenue opaque et blanche, et qui forme ce qu'on appelle la tirebentina cuit :. Si on traite cette dernière à fen nud, il passer d'abord un acide, et ensuite une huile de plus en plus colorée et consistante.

0000 2

que sorte fivées par les canaux leiteux qui se rénisiren aux menuelons. Ces mêmes glandes ant maintenues par les vaiseaux manuna qui entreit dans leur composition. Les parties auditiposées, le tissu cellulaire se gonfiant trop promptement, les entraise avec lui, d'où résulte le tira llement dont f'an parlé plus haut, tant du manuelon que des glandes laiteuest.

On ne pout douter que est accident ne tite son origine de la sura Jonance des fluides qui se por tent aux erian vers les prenient temps dels neues trataison. On a la diminisationia de cette vérirle par la comidération d'un phénomères aerulla de la fluide de la comidération d'un phénomères aerulla de la fluide de la comitération d'un phénomères aerulla de la cette situe-processor ce mis el ne just a une durée tussi constante que la première y parce que le festus emplée mes prier de ce aux guardondant pour au inchition. Cier une jeune fille en festus emplée une parrie de ce aux guardondant pour au inchition. Cier une jeune fille en festus emplée une parrie de ce aux guardondant pour au inchition. Cier une jeune fille entre des la constant pour la

Quoiqu'il en soit, les symptomes ne seroient pas portés à ce degré d'intonsité, si la menstruation étoit régulière et suffisante : car le sang superflu évacuéparles règles ne se reporteroit pas aux seins en ai grande quantité. En effet, Hippocrate observe que les maladies des mammeiles annouceut Pétat morbifique de l'utérus. C'est bien véritablement un état contre nature que celui pendant la durée dequel les menstrues ne coulent pas en proportion convenable, on tardent 1 rop à paroître, our dissiper la pléthore sanguine : car l'une et l'autre circonstance nous apprenent que la matrice résiste à l'impulsion des fluides destinés à s'échapper par l'ouverture de ses sinus. On explique par ces raisons comment il arrive que le sang s'òchappe périodiquement par les mammelles ou d'autres parties. La relation constante établie entre les fonctions de l'utérus et celles des parties que l'ai nommées , aide encore à concernir l'état pathologique qui fuit l'objet de cet article.

Poi du plus hout que le mammelon résistoit un traillemant qui déreve du genfierant optifure traillemant qui dereve du genfierant optifment que le comparat que la commentant que des méton est. fair par sus serie, des ce un set aumeion est. fair par sus serie, des qui arrire dans les métas paraments sembibles à cela qui arrire dans les changement sembibles à cela qui arrire dans les difference, que l'article que parament que l'année de m'apperçoit qu'un enfoncement, siège principal de la doubler. No Saillant a vun que jeune fille double mammelon écut recouvert par une crossitde set les des les consecutions de la comme de de sein trop élerre, Coster crosset deversi au fairnation à une portion de limphe qui s'échappoit à travers les vaisseaux irrités de la papille, et qui formoit une ukération superficielle.

L'Accroissement excessi des soins prisente un sepec désaggédée. Il a un inconverient plus réel, c'est celui de piner les monsenurs des bras, et de faitgore la poirture par un poide sui rend la respiration plui courte et un peu déficiel. Qua remanqué que les farmes qui avoient en des seins trep colluinores éconét exposée à accident particuliers avoient exposée à des circles particuliers avoient exposée à des circles particuliers avoient exposée à des circles particuliers avoient exposé l'extiration d'un des seins. Je paleui de ces maladies au mot Auverta/2008 de 21%.

Si les douleurs sont portées à un degré de velhémence, si elles oreasionnet de la fiévre, si est indispensable de siguer la malade. Dans le cano il se doudeur permaetriorit des moyens plas doux, si suffira de rappeller le song un particeisfiereures, un soopes des ventouses appliquées sur les cuisons ou les alors, des bains de pieds, des Lesemens émoltens, un régime amplhologistique, et des applications domoltiences et un conque sur les seins.

Quand l'accroissement excessif de ces parties reconnoît pour cause le retard des menstrues, il est nécessaire d'accélérer leur apparition afin de faire une dérivation couronable. Il y a dans l'emploi des romèdes propres à remplir cette indigalion, une circonstance bien essentielle à observer. Les emmenagogues en général augmentent l'activité de la circulation , car ce sont la plupart des substances incendisires. Une partie de ces médicamens sont très-toniques, et donnent plus de consistence et plus de fixité au sang : ils le rapprochent douc davantage de l'état qu'on nomine inflammatoire. Or les uns et les autres soutcontre-indiqués dans la maladiedont nous parlone. En effet leur action donneroit encore plus d'intensité aux accidens dont nous proposons la curation dans cet article. Il y a une autre manière d'appeller le sang vers les parties contenues dans le bas ventre, en sollicitant en quelque sorte l'empâtement sanguin de l'utérus ( qu'en me permette cette expression. ) On sait que l'alors et ses préparations engorgent les vaisseaux hémorsholdaux s or cet engorgement se communique aux vaissesux de la matrice par des annatomoses, et par la stase des fluides qui sont appeilés par l'action de ces médicamens : ce sera donc cette méthode qu'il fandra suivre de préférence. On y répassion en associant l'extrait d'alors fait à l'eau froide avec le castoceum, la gomme ammoniac, le savon, et quelques toniques légers; on observers que les remèdes portent leur action our les reins sans procurer des selles abondentes servement on manqueroil le but. Il suffiq qu'ly sit lougue lour deux descentition modères. Dans le cas où les doniturs de reinsnitures de reinsparent le comparation de la comparation de la commétiquemen, ou l'ou diminurar leur does, de manière à laisser subsister un sentiment de pasantater dans la région leurisire, parce que cette senation est la mireque de Palondance du uneng qui se porre date cette députe le selfes, afin de cemple les vaisserux de l'uterus, et de determimen plus parfaitement la mentration.

Qualques, praticieus ent recommendé dans ce ne suplication suringenies, et les régercessifs, leur effet a des dangers dont je padresi silleers. Le ne coussille pas non plus thange dos substances qui fétiriseçut les mammelles s'il me emble plus consentible de prolonger la cunation par la méthode c'-dessus induqués, que de faire recrie aux firmes un des granda avanapes de leur exec., la Leunid des formes, et jurisdient matériacient de l'application du persit fétri sur un fir chand, mais ne pas trop rétièrer ce to pique. C(Lanstrox).

### GONFLEMENT DU BAS VENTRE. AVANT I.A MENSTRUATION. ( Médecine pratique ).

Quand la menstruction est difficile, c'est-àdire , quand la première diuption des règles est retardée par un défant de dévéloppement suffisant dans les organes de le génération , le pléthore sangu ne occasionne des accidens dont nous avons dejà fait l'énumération ailleurs : il nous reste à parler d'un gonflement qui se mani-feste quelque fois dens l'ab-lomen dons les circonstances que nous vennus d'indiquer. Ses premiers signes sont une prounteur dans la région lombaire, et nno sorte d'engourdissement dans les extremités inférieures, avec une lassitude inaccontimée dans la marche. Ces symptomes sont accompagnés d'une foiblesse générale, avec une sorte de trouble dont les malades rendent difficilement un compte bien exact. En général on reconn sit que le sang ac porte vers les parties de la pénération, mais qu'il ne trouve pas pour s'échapper au dehors des rontes assez ouvertes. Cette proposition a sa preuve dans la pesanteur des reins, et le trouble qu'on y éprouve, la fassitude universelle avec un peu de tension dans je bas ventre.

On attend envain les regles : la matrice n'est pas assez développée, l'es seins an se forment point; et quoique l'âge de la menstruation soit strivé, cette évacuation n'a point lieu. Dans ce les, comme dans les autres où les menstrues sont retardée, les filles deviennent mélancolique; lent tent a siletre, la fraichear disparoit, les yeux se ternissent, une langueur continualle s'empare d'elles; les digestions sont vicious parce que le sang séjourne dans l'abdomen; le tissu cellulaire se gorge de sérositée, il y a bombessure, et sur tout aux paupières inférieures.

On tente suns succès tous les moyens de faire paroître les régles, le temps de cette évacuation n'est point strivé. On peut le conjecturer par les seins qui n'ont point pris l'accroissement, et qui restent absolument comme dans l'enfance. Cependant le ventre augmente de volume, et ce symptome ches une femme mariée donne souvent de fausses espérances. J'ai des exemples de cet état. Comme le ventre s'accroit quelquefois également dans son contour, la grossesse paroit plus probable. Si le volume prend un accroissement aussi rapide que dans la grossesse, les per-sonnes qui entourent la malade, et la malade elle-même ne doutent plus de la gestation. On néglige par consequent une maladie, qui peut avoir des suites dangereuses par la raison que les liquides destinés à s'évacuer par l'utérus forment une congestion considérable dana le tissu cellulaire de l'abdomen. Le congestion acquiert de la dureté par le temps et forme une véritable olatraction. Avant ce dernier terme , la maladie n'est pas difficile à connoltre ; en touchant lamatrice par les voies neturelles, on distingue qu'elle n'a pas changé de volume. Mais cet examen n'est pas toujours permis ches une jeune fille qui ne doit pas être déflorée. Cependant cette methode est la plus assurée pour distinguer le véritable état de la malade. Quand le ventre n'est pas également tendu, ce qui arrive presque toujours eprès quelques mois de l'invasion de cette malsdie, on reconnoit par le tact que la congestion s'est faite plus haut que le siège de la matrice. Dans ce cas le diagnostic est facile.

Il est zere que cette mabelie ait des mins chebeuses, pure que la mentraturain facilite la dégrogement des liquides accumulés dans l'abélieres que la constante de la companie de la constante de la companie de la constante de la constante

On peut donc diviser la curation de cette ma-

ladie en trois temps. Le premier est celui où le goallement du bar ventre est coronague des sigere qui font connolite que le sang se porte vers les parties de la génération, quoique ces orgànes se soient point encore en ésat de le recevoir et de lui donner parage. Le second est celui où la congestion est dijà formér , recomoissistile et Le troisième, genin, est celui où Posturucion est formér , soit que les menstres sient leurs cours, sois qu'elles n'aires point encore para.

D'après ce qui vient d'être exposé, dans quelque temps de la maladie qu'on commence sa curation, tout ce qui peut accélérer le développement de l'uterus devient indispensable ; ainsi les fumigations portées dans le vagin au moyen d'un entonnoir, les bains, les fomentations émol-lientes, les injections émollientes, les catsplasmes de la même espèce sont très indiqués. Tous ces moyens qui sont praticables pour une femme , ne sont pas tous admis pour une fille , par la raison que j'en ai donnée ci-lerent. Cepen-dant, quelque respectable que soit l'usage qui ne tolère l'introduction d'aucun corps étranger dans le vagio avant le marisge, il me semble que la circoostance dont je parle cat une excep-tion à cette régle, qu'it seroit dangereux de suivre à la rigniur, puisqu'en s'y sommettant sans réserve, on s'exposeroit à des maladies difficiles à détruire, et qu'en les prévenant par les moyens que j'ai indiqués, on oe porte aucune atteinte à la pureté des mœntrs. Je conclus de cette réflexion que les préjugés doivent ici être subor onnés à la nécessité physique.

Les bains, les fomentations, &c. maintiennent l'engouement des liquides qui s'accumulent dans l'ub'omen, et un état de mollesse qui retarde l'obstruction, et qui par conséquent permet d'attendre sans crainte la première apparition des menstrues. On aide l'action des relachans par des boissons qui entretienment la fluidité du sang : les eaux gisenses remplissent parlaitement cette indication. Elles ont austi une qualité tonique qui convient d'autant mieux dans cette osaladie, qu'elle est, ainsi que je l'ai dit plus liaut, accompagnée d'une foiblesse soit natirelle, soit acquise. En effet, cette alfection, que je n'ai vue que dans les villes, et particulièrement à Paris , s'est toujours man festée dans des sujuts très-délicats et très-foibles. Il seroit inutile, ainsi que je l'ai remarqué an commencement de cet article, d'employer des moyens capables de pousser le sang dans l'utéyus : on ne parviendroit pas à l'y feire circuler, promptement le cours du rang et qui lui font precontri les routes difficiles avec le plus de asoccia. Le l'ai employée penduat pris de quatre mos instillement pour une demonitel de dixlant mas qui n'étad, point escore i egi-fe, pusia but ana qui n'étad, point escore i egi-fe, pusia trattation prochaime. Ella n's è en égi-fe que deux am ageis notir de sommis au traitement clorique. Il consistion Ella n's è en égi-fe que deux dont l'une servoit de consisteur, et l'autre protis au réservoir commun la santiere electritice de la consisteur de la consisteur de la protis au réservoir commun la santiere electrice elle de traverser le bassis de dessuit en arrive celle de traverser le bassis de dessuit en arrive et d'une cole il que

Quand la gonslement acquiert de la solidité, on ne doit point hésiter à laire le traitement des obstructions : mais on ne choisira que des fondans doux, sunqueis on mélera les toniques tirées des pré, aranons de mars. Les raisons de cette présérence ont été exposées plus laut, Les bains sont encore indispensables : mais, pour prérenir l'affoiblissement qu'ils occasionnent, on y dissont un gros de sel marin par pinte d'eau. On en obient à la fois deux avantages : le premier est qu'ils sont touiques ainsi que les bains d'eaux minérales : car par cette préparation, ils resemblent beaucoup à ceux qu'on prend avec les canx de Bourbonne, qui ont aussi le sel marin pour base. Le second avan'age qu'on obtient de ces bains, c'est qu'els partent dans le sang, en se mêlant avec lui, une certaine proportion de sel qui est un exceliant fondant. Par ces moyens un accélère en nême temps le développement de la matri e, et on remedie sux deux maladies par une seule méthode. Quand à l'exposé particulier des remèdes propres à guirir les nistructions , il n'est pas de mon objet d'en traiter ici en détail ; j'ajonterai seulement que dans le choix des médicameos on doit s'attacher à préférer ceux qui , avec une qualité apéritive , sont en même temps touiques et antipasmodiques. On les méle en telle proortion, qu'ils réunissent ces différentes qualités. ( CHAMBON ).

GONOBRITÉR NON VINUERNIE. ( Med. Prat.)

Gonorrhea non virulenta.

cultivement à Paris, s'est toujours una faire.

On entend, par gonordée un écoulement qui dans de mijust trà-édiciate et trà-édiciate.

1 et l'accidiente et l'accidiente et l'accidiente.

1 la limit par les partes de la prânciation. Comme servoit instité, aimi que je l'ai rensurquis au les fleure-blanches préparentes te un moyens capatiles de pounare le sang dans l'utie moyens capatiles de pounare le sang dans l'utie puipe les visitements dans pas apparentes et l'autre audiche sous la édonnivation de puipe les visitements dans pas acquire differentes de l'accidiente d

de fixer le fiège de l'un et de l'autre écoule-

La gonoritée a son siège dans les glandes et les lacunes de l'urêthre et du vagin. Van-Swieten en distingue de quatre espèces, mais il parle de la gonorrhée virulente. Il ne parolt pas que celle qui n'est point vénérienne ait son écoulement par l'urethre, au moins cet accident est-il très-rare. Il a'a lieu que lorsque l'humeur, portée a un grand dégré d'acrimonie, a irrité toutes les parties de la génération, et que l'irritation s'est propagce au canal urinsire : je ne l'ai remarquée qu'une scule fois. La personne qui fait le sujet de cette observation avoit toute la vulve, les aymphes et le canal de l'arèthre enflammés par l'acreté du liquide qui s'écouloit du vagia. Elle avoit des dartres, elle étoit d'un tempérament trisbilieux, et avoit tonjours des accidens qui indiquoient l'acreté de son sang.

L'écoulement qui a sa source dans la crivide va gia est le plus commun de tous și l part des sians, șini, dans l'état naturel, verest le maint destru à latefare cet orgene. Li quantité evaiseaux qui mente considérate par le plus de la comment, dans certaines circonstances, ces sinus verseux un liquide plus abondant; une legère riritation suffis pour opérer cet effeit. Il en est de même des reastions voluptreseux qui angenerate un reconstances. Il pura de la commentate de la consideration de la commentation de la commenta

Quoiqu'il en soit, son acrimonie est toujours une cause de cette perte , qu'on a con-fonduo sous les deux noms de ficurs-blan ches et de gonorchée. Ou a la preuve de cette proposition , dans l'éconlement occasionne par un ulcère venerien : l'inflammation qui en résulte donne lieu à une sécrétion très-abondante de ce liquide. La difficulté consiste donc à bien distinguer de quel lieu il s'écoule. Si c'est le vagin qui le fournit, ou reconnoîtra sa source de la munière suivante : on fera des injections émollicates dans cet organe pour le nettoyer completement: ensuite on y introduira des linges mollement roulés, pour recevoir la matière qui s'echappe des sinns 3 on les laisvera séjourner dans le vagin su moias huit à dix heures. en les fixant d'une mauière convenable, c'està-dire , par un bandage semblable à ceux que les femmes portent dans le tems de leurs rècles. On retirera ensuite certe sorte de tampon et oa eppercevrs les poiats qui auront été to hes immediatement par l'humeur de la gonorrhee. Si l'éconlement est abondant , la quantité de liquide ne manquera pas d'augenties la circonsference des treches, et d'allogent l'espace qui sera enduit de ce liquide en le retirent i mais co distinguera etcu d'occionatesa en découlant le linge, parce que les doubles intérveurs servant als dans le leure d'occionatesa intérveurs servant als dans le leure d'occionatesa intérveurs servant als dans le leure d'occionatesa d'inférence réprises, et dans des tems infégure d'occionates d'intérveurs de l'est de l'evolution de la cristate convecable pour s'assurer du lieu de l'evolution de

La caure prochaîne de la gonorrhée est ua excès de liquide, dont la sécrétion se fait dans les sinns dont j'ai parlé ; c'est pourquoi les femmes d'un tempérament humide y sont plus sujettes que les autres. Cependant on voit des femmes d'une constitution bilieuse-phlegmatique avoir des écoulemens de cette espèce, et qu'on ne détruit qu'avec la plus grande difficulté ; premièrement , la trop gran le quantité de sérosités dont leur sang est rempli contribue à la formation de cette maladie : mais il faut ajouter à cette condition l'acrimonie d'un mucus bilieux, qui sollicite l'action de ses vaissenux sécrétoires. La foiblesse organique est nue cause prochaîne de la gonorrhée, parce que les fluides qui stavent trop long. tems dans les vaisseaux des parties de la génoration les abrenvent, et détruisent leur élasticité. Ils deviennent donc incapables de se contracter suffisamment et de faire reatrer dans le toricut de la circulation, l'humidité superflue qui les noie et qui s'échappe par leurs extrémités. La foiblesse est naturelle ou accidentelle : la première dépend de la constitution des pareas. Des filles qui naissent de viellards épuisés, on de femmes d'une mauvaise santé , sont naurellement foibles. Les so as malen'endas ou l'abandon dans l'enfance , les mauvais alimens, les accidens étrangers à la constitution, les mula-lies longues fébriles mal guéries les hémora ies, les chagrins, les l'excès de veille et de travail . &c. affoiblissent le tempérament, et disposent à l'écoulement dont je parle. Les lotions trop fréquentes qui ramo lissent le tissu de ces parties, les engorgemens de l'utérus qui arrê-tent le cours des liquides, les règles dont la quastiréest diminuée, qui occasio: acut un empirement dans les vaisseaux du vagin , sout quasi les causes de la gonorrhée.

Les fluides, en contractant de vices de quéque nature qu'ils soient, unt encore use canse de gonorrâce, a insi un sang trop séreux ou troy visqueux creal les feames ssjettes à cet écoulement. L'acrimonie dartrense, érésipaleuses, acropholeuse, vénéraleuse, suppression d'une évacantion habituelle, comus on a ston, un capatre, &c. produit le misue ellés, pasce que le sang devenant tropthondant en principes queux, et aouvent acrimanta, (punche le catatoriem elle miscontratte de la capacita de la capacita de varies qualités des llagies; il en résulte une represente dans les variesents des princies de la génération, qui donne fraiscavent leva à la principa de la principa de la giorne del giorne de la giorne del giorne de la giorne de l

Le liquide qui s'écoule mérite la plus grande nécessaire à estte maladie. Ou il pat très-séreux et plus ou moins abendant ; cette qualité démontre que le saug est étendu dans une trop grande quantité de principes aqueux : ou mout; usas, dins ce dernur cis, il faut encore distinguer les taches qu'il forme sur le linge, après qu'il est dessiché. Si les taches sont diophanes, c'est la marque d'un sing trop visiqueux, mais saus acrimoeie : si elles sont james, il tient un peu du caractère bi-lieux : si la coureur est plus intense et tirant sur le verd , la bile domine davantage i s'il est verd. il est le produit d'une acrimonie comme la darireuse, l'érésipelateuse, ou la suite d'une vive ifritation; car cette couleur (verte) se développe quelquefois dans les matières nuuqueuses dont la secrétion est abondante , sans qu'on puisse croire qu'un vice dominnet lui ait donné naissance. Les différentes sortes d'acrimonie , sont les accideus ou sntérieurs ou coecomitans, c'est-à-ilire , la malade a ou aura eu des dartres, &c. Quelquefois le liquide est puriforme; dans ce cas il y eu un engorgement qui est devenu inflammatoire et qui a suppuré. J'en ai vu qui couloit par les tuyaux exciétoires de deux petites glandes qui se trouveet placées dans l'épaisseur des grandes lèvres de chaque côté, vers le tiers postérieur de leur longueur , à six lignes à-peu-près plus hant que lenr commissure postérieure. Le pus éécouloit dans le vagin vers l'ouverture de la vulve , par deux petits canaux qu'ou distirquoit à l'œil , par la phlogose et la rongeur de lettr extrémité. Ces deux glaudes , qui ne sont pas sensibles an tact dans une femme saine , avoient acquis chacune le volume d'une noi-ette; elles étojent très-douloureuses, et la femme qui les portoit, après s'être un peu trop livrée aux plaisirs de l'amour , ne pouvoit plus seutenir l'approche d'un houme, parce que l'entrée du vagin étoit très douloureuss, depuis que 1 gonflement de ces glandes existois

Quand l'écoulement est formé par un liquide Médecine. Tome VI. séreux ou muoneux qui n'a point d'accimonie, la vulve et le vegie ne s'enflamment pas. Celui-ci devient plus mol et plus lacke, parce Dens le cas contra ra , on y reconnoît évi-denment de la philogoso : il se gonfle avec inflammation et par conséquent il devient plus érist; les femnies ne soulirent pas leurs marie sans douteur. Il en r suite des ulcères rebelles, dont le cicatrisation est difficile. Quand la maladie a duré longtems , les humeurs unt pus cours par les parties relâchees on ulcérées, et il est très-difficile de les de ourner , et trèsdangereux d'e uployer des moyens qui feroient ties-promplement cassir ces éconlome es. Je parlerai des accideus que arriveut à la suite des topinues astringens, quand je traiterai de l'effet des injections toniques , &c. Les ulceres anciens de ces parties forment des clamers qui s'étendent au loin, le pus se les e des routes dans le tien cellulaire, altaque la vessie , le rectum et la ma-trice, et cause les plus grands ravages.

En ne considérant est écolement que par la petre des liquides, il affoilist isaguidessamer la constitution, il aférnist l'émergie des viacres do la dispation. Cet état rend le chile prosier, vigueux et Acre; par consiquent le sang desenui impar ent a conto une cause de la durée de la gonornie. Dels la maigreur, il foillesse la direct de la gonornie. Dels la maigreur, il foillesse la direct de la gonornie. Dels la maigreur, il foillesse la direct de la gonornie. Dels la maigreur, il foillesse la direct de la gonornie. Dels maigreur, il foillesse la direct de la gonornie. Dels constitutions limpatiques, les congrations sérvices, les congrations infinitations, les constitutions de la direct de la constitution de la constitution

La gonorthée et le fleura-blanches ont entre elles une graude analogie, et ne différent essentiellemeet que par l'organe affecté. Je renvoie au mot \*\*\*teura-blanches ce qui est relatif à la curation de la gonorthée. ( Ciramon ).

GONTHIER (Jean) Joannes Guinterius; Joann. Guinterius Andernachus.

Né en 1879 à Andersuch June Turchevoloi des Gologos, de purse pau assanzage de la fortune. Europe da 19ge le jûns tendre a 17ecole de na terme. Europe da 19ge le jûns tendre a 17ecole de na terme de 19ge le jûns tendre a 17ecole jûns de 1

trouva le moveu d'aller à Marpourg, étudier la pintosophie et partient érement la pl-ysique. Il y donna des marques si frappantes de l'étendue de ses cournissances, que les habitans de Goslar l'engagin ot à venir instruire la jounesse de leurville. Lis le rommèrent recteur de leurs écoles, place housrable et mise dans le rang de relles des profess urs, immédiatement après eux. Queiques asnees après, il fin à Louvain , où les magistrats le remirent, et lui accordérent une place de p ofesseur de langue grecque. Ses andicents buent nombreux; il comptoit parmi eux le ré chre VLBALE et Sturmius, Gonthier ne conserva pas long-temps cet emploi ; son goût le partoit vers l'é n-le de la médecine. Il vint à Paus, on cet art é oit alors plus florissant que dans tonies les suires contre s de l'Europe ; il y è adia sous les professeurs les plus cé élires ; et son esprit éant orné des comoissances pré-itainaires à l'étale de la médecine, il y fit de rapides progrès. Illut les ouvrages des médecins grees avec une suertion particulière, et en traduisit plusieurs , sur-tont l'appocrate et Gallen, J. La caris, le célébre Guillanne Bu-lé lurent ses anis ; il ent aussi un protecteur zue dans le cardinal du Bellay. Gonthier reconnoissant fait hommige au cardinal du fruit de ses études : il lui attribue le succès de ses ouvrages.

En 15:8, il se présenta pour être reçu bichelier: it fut alluis le 18 Avril , et eut Jean Fernel pour colligne de l'enne. L'exemple de ce dernier excitnit encore plus Gonthier à l'ar-deur du travail. Enfin il fut reçu docient le 20 Octobre 1.131; et, cinq aus après, Frantois premier lui douna une place parmi ses médecius.

Gonthier continua l'étude de la mé lecise et particul érement celle de l'anatomie. Il l'ensergua publiquement, et eut pour auditeurs Sil-vins, Vessee, Rond-let, Eustache et Fallope; c'est à cette école que ces avans mélecus durent les progrès qu'ils firent per la suite dans l'auntomie. Le pen de cidavres que les anatomistes avoient alors à leur disposition, engagèrent Gonthier à se livrer à la dissection des animanx.

En 1536, il composa, en faveur de ses élèves , un traité élémentaire qui présente en raccourci un tali cau lidèle de ses connoissances anatomiques, et ile celles des anciens. Il reconnoit à la tête de cet ouvrage, qu'il a empranté de Galien , pour aiusi dire , jusqu'à ses expressions.

Il fit plusieurs découvertes en nontamie, C'est

assez exacte des muscles. Il a décrit les différentes anastomoses den veines du bris et de celles des testicules; il a même indiqué la communication des artères et des veines spermatiques. En exam mant avec attention le mésemère, il apper ui entre les différentes ramifcations des veines, des artens et des ners, tur torps glanduleux d'une substance mulle et flexible qu'il nemura panentas, à canse de sa nature. Il avoit des sentimets particuliers sur quelques parties du corps homain. Il somettoit dans les Jemmes la membrane allantoide, Il soutient que le muscle qui foit la tour du col de la vessie est composé de fibres tr. usversaleset qu'il a différentes lonctions, comme de fermer la vessie de se resserrer en tout sens après que les uriues sont sorties, et d'expulser ce qui pourroit en être resté dans le casal de l'arêtre. Selon Ini, l'arérus est pariagé en deux sinus ou cavités que répondent non renx memelles , sans être séja érs l'une de l'autre par une membrane intermédiaire. Elles se terminent en une autre cavité plus étroite qu'il appelle le col de la marrice, et qui s'avance, selon lui , jusqu'à l'entrée des parties naturelles.

Gonthier étudia avec ardeur la chirurgie, et renouvella, par une traduction fidèle, les ob-servations de quelques auciens aur cet art. Il ne négligea pas les autres branches de la midecinc. Ses ouvra es prouvent aussi son goût pour la hotanique et la chymie.

Il employoit ilans la pratique le mercure arec aneces; il se servoit aussi de l'antimo se, pour aider à romir ceux qui y avoient dijà quilques dispositions; il les invatoit à prendre du verre d'autimoine, quand la force de leur estamac pouvoit supporter la violence de ce purgetif. Il le prescritoit dans les maladies longues et invétérées ; dans les lièvres qui reviennent à des jours marqués ; dans la peste ; quand on aroit bu quelque poison; enfin, pour chasser de violens maux de tête. Il en difend l'usage à ceux qui vomissent avec difficulté, ou qui sont trop délicats. Il empranta plusieurs choses des ouvrages de Paracelse, et corrigea même quelques erreurs de ce médecin.

La remation de Centhier é oit tri-repardue. Christian III, roi de Dan marck, tacht le l'attirer à sa cour, et ini fit des ofires arantageuses ; mais les sollicitations de ce prince ne purent arracher Gonthier d'un royaume qu'il re; a doit comme an patrie. Il fut cependant oblice de quitter la France sons Herri 11,3 cause de son attachement aux no relles opnions. D'abord il a'la à Witten borg , puis il se Ini qui, le piem er, a donné une description retira à Bete. Les trould's de la pierre qui

a'efferilirent jusques dans la Lorraine l'obligele lieu do an retraite. Les magistrats de cette ville lui firent un accueil bonorable, et lui donnèrent rang parmi les premiers citoyens, On lui confia aussi une chaire de professeur dans l'écolo de cette ville ; il y expliqua Démosthène, les ouvrages philosophiques d'Aristote, et que Iquefois Hippo rate et Galian. L'envio ne respecta pas ses talens; il quitta sa chaire et se livia tout entier à l'exercice de son art. De tous côtés on le demandoit; ses visites s'étendaient jusques sux extrémités de la province. Il ne ecfusoit aucun de ceux qui desiroient le consulter. En voyageant, il examingit les productions naturelles du pays , et il comparoit ses observations avec celles des anciens. C'est ainsi qu'il parcourut toute l'Alsace, plusieurs contrées de l'Allemagne et différentes villes d'Italie. On doit à ses voyages une partie considérable iles observations ou'il a rassemblées dans son Traité surles bains.

Les prints honorient alors les talempar des lettres de nubles e. Ce fat une la fin de la zarrière de Corthier, que les honneurs de ceise espéco vincuit le chercher, amais m réjutation étoit déjà faite. Sea talems et res travaux centinuels furent récompensés par des lettres de noblesse que loit envoya l'empreure l'erfeinand.

Il ne put en jouir long-temps; la mort le surprit an milieu des fonctions de sou état . le 4 octobre 1574, à l'age de 87 ans. Sa santé avoit toujours été vigoureuse ; il s'étoit fait de bonne heure un tempérament robuste qu'aucun excès n'affoiblit jamais. Ses mœurs furent purea et sévères. Il avoit de la religion ; et , dans la guérison des hommes, il voyoit toujours la main du maitre de la nature. Doué d'une modestie naturelle, il ne s'enorgueillissoit point de ses connoissances ; et si , dans res ouvrages , il employoit les observations de quelques auteurs , il ne monquoit pas de leur en faire bonneur, » Un homme de bien , d soit-il après Cicéron , se f it un devoir de nommer ceux auxquela » il soit ses progrès. « Tenir secret un remède utile lui paroissoit une espèce de cruanté. On admirost en lui une activité, une prudence peu communes, et ses mirurs faciles, son esprit doux et liant , invitoient ceux qui le voyoient à desirer on commerce.

A sa mort, la possie célébra des vertus qui no pouvoient désormais inspiree d'autres syntimens que des regrets; et la gravuro conserva les traits de co savaut illustre.

Les ouvrages de Gonthier doivent être divisés en deux classes. Les unes sont des teaductions tier plus talules medicine de l'amiquisit pecutes lei apperdienne n'il con munice plus perticuliere i il y presente les observations derette de la constitución de la constitución de en quelques ententis, es desenues propor a historne qui convente à des tratisés dans les antres, il a pris la méthode employer dus des conteres, il a pris la méthode employer dus des conentreismos plusopolopiques sins anciens, es le entreismo plusopolopiques sins anciens, es le estre elegional parsonal materiarité de Gondiere, es à la nature des objets qu'il talte.

1. Antonicum Ferintiirum secundia Cadwi carientiir Bilv 11. Railan, 1536, Inc. 8. — Hen, cam Thopili Prinagatul de corp. Ann. Histir 1. Railan, 1534, 1634. et 1536, 163. et Ligidini, 1534, 1634. Lun, van opseato G. Fallas de parthes de Martel Vitalio auctions reclini, Patavil, 1538, 1634. — Hen, Fittelegan, 1646, 1 165. — Le quatrième livre de cet ouvege va emple de acquirer une prine de Pradouile foit neiglijfe de sin tenyaj cest la discratio fort neiglijfe de sin tenyaj cest la discration

11. De vietta et medondi ratono e, tim a in, tim petiterita enzaint tempor oba escundit, comentativa per Jacumen Guinterma Antanacoma. Agantina e, 154, nö. — Irang, cam Martili Ficini de atulanovam saniste tradid, de viett cachine transid, de viett cachine transid, de viett cachine comparandi. Sec. Benileus, 1539, in 8. — Irang, cam Martilli Ficiai de viet, flibis II. Parititi, 1539, in 8. — Item, cam Thebarro Sanitatis J. Lobaultii Faritia, 1597, in 1. —

III. La traduction du livre précédent faite par Gardiner lui-même en faveur de ceux qui n'ée tendeut pas le latin, sous ce litre i Instruction très-utile, par laquelle un chaeun pourra se maintenir eu santé, tant en temps de peste, comme en autre temps. Argentinae, 1547, in-B.

W deis, régime et aufannance pour connnte le prise et est filières de perse qui règime à prisent; comme il faut à y conduire et même s'en garanti; de quels remêtes en deix servir pour la que'er, Rc. (en allemand, y Strabourg, 1564; in-4, 160, jn-8. Ce live fut lait d'après un oudre du sénat par Contilete deux autres docteurs em déceine de la ville-

V. Court abrégé d'un livre sur la peste, pour le commun des hommes, (en silemand.) Strasbourg, 1564, in-4. — Co livre est l'abrégé du précédent.

Pppp

XII. Ejusdom de Hippocratis et Platonin placitis: opus conditum et philosophis et modicis utilivianum, novem libris (quorum pramus desideratus) comprehensum, nunc primam laisitate donatum. Paris, 1534, in-fol-

XIII. Ejusdem varia opera nune recens edita, partim diligentissimè recognita. Parisiis, 1534, in-ful.

XIV. Ejusdem de compositione medicamentorum secundim locos slibit decem; opas nunprimum lotinitate donara a c in lucem editum. Paris. 1535, in-fol.— It. cum ediis G leni interpretationibus. Basil. 1537 & 1593, in-fol.

XV. Fjuadem de natione medenali ad Ghancouru libri duo genec's el claico. Pa is-s'òo, in-8. — Il fit imprimer à part la préfixe qu'il a mise à ce trait de Galiere, Il a' y plain de ce qu'on abandonnoit de son tomps les senseijes de la médecine ancienne. Cest cette podice que Schenekius cite sous ce titre i Oratio de vectris maciliane interius.

XVI. Ejudom open diverse, Intin' jam pritiem in lacen caira, i (idaet, ede tremore purnocento, typic, esu firnis me horum, purnocento, typic, esu firnis me horum, puratitatisium meiclorum seche, vulvau konfictione, formatione facta, ratione mediculi per vennee sectionen, angulins missione ad Estisicatum, facultate praguatium medicamentorum, quos et qualiter, et quavido purgure necesa. Ai, Parisi, 1536, nefol.

XVII. Idem de Elementis ex Hippoeratis sententid. Paris, 1528, in-8. apud Simonem Colinueum, 1541, in-8. — It. cum aliis Galesi versionibus. Paris. 1554, in-fol.

XVIII. De ratione victăs privaterum commentarius, de constitutione artis imedicae, de pulsibus; daus l'édition de Galien donnés à Bale en 1531, et dans celle de Paris, 1534, in-fol.

XIX. De optimo corporis humani statu-Par. Sim. Col. 1528.

XX. De bono corporis habita. Paris. Sim.

XXI. Commentaria en librum Hippocratis de naturd humand, de tremore, palpitatione, convultione et rigore. Ce sont ceux du l'édition donsée à Bâle en 1557 et 1593.

Gonthier a sussi donné la traduction d'ouvrages de quelques autres médeçins. 1. Pohh de dierri salahri khilar; çun Antonii Benivinii libro de aldiis nonaellis moborum causta, Paris, in 161. 1988. Ljusden Pohh de viticiis salahris ritinon privatorum. Argentimo ; 1550, in 5. — It. Francofarti 153/lind——It. Anterpiae, 1562, in-16 (1). Cet overage, islaus de deux demirers Patiente, età la suite, De conservando valetudas opurealmo Sichola Salernitanae.

s. Paul Effectue opat de re-meille. Peuis 1859, tenfol. — It. Cutto Guitaria 1854, infol. — It. Cutto Guitaria 1854, infol. — It. Cutto Guitaria 1854, infol. — It. Cutto Guitaria 1856, infol. — It. Cutto Guitaria 1856, infol. — It. Cutto annotation the "Infol. — It. Cutto It. 1859, infol. — It. Cutto annotation the "Infol. — It. Cutto It. 1856, infol. — It. 1856, infol. —

3. Oribasii commantaria in aphorismos Hippegratis latinė hackenis non vina, Guinterii industria vedint à profundissimis tembris cruta et unus primum celita. Paris. 1538, in 8.— Gemer et le Docteur de Haller contestent cet ouvrige à Oribase.

4. Caalii Aureliani li'ri tres de acutis passionibus, emendati atque primum editi. Paris. 1533, iu-8.

5. Rhazae medici admirabilis liber de pestilentid, ex Syrorum lingud in graecam prinium, nunc in latinam conversus. Argentinae, 1549, in 8.— Cette traduction de Gonthier est à la fin de l'ouvrage suivant.

6. Alexandri Pallinni libri medicinales XII. Argentinae, 1549, in-2. — It. Basilene, 1556, in-3. — II. Lugdani, 1560, in-12. — It. cam aliis artis medicinae principhas. Pari, Penrici Steph. 1567, in/61. It. cum Joannis Molinaei annotasionibus. Lugdani, 1575, in-12.

Gonthice a été l'éditeur des ouvrages suivans, auxquels il a fait quelques corrections.

I. Galeni Pergameni de naturalibus facul-

Polybe étoit gendre et successeur d'Hippocrate. Il vivoit 414 ans avant J. C. on lui a attribué plusieurs ouvrages qui se trouvent parmi ceux d'Hippocrate.

tatibus, libri tres, de pulsuum usu liher unus. Item et qui edem Puuli Alginetue de diebus criticis. l'homd Liuacro Anglo interprete. Parisiis, apud Simonem Colinacum, 1528, ér-8.

II. Claudii Galmi Pergameni de arte curativă ad Glauconem, libri duo, Nicoleo Lemiono interprete. Parisiis, apud Simonem Colinaeum, 1528, iu-8.

III. Cleudii Galeni Pergameni de motu musculorum, libii duo, Nicolao Leoniceno interprete. — Item, libellus ejusdeas authois cui itiulus est: Quos oportet purgare, et qualibus medicamentis, et quando. Paris, apud Simonam Colinaeum, 1520, in-8.

Voyes: Freber', Melchior Adam, Teisiert, Chammus, Stollius, Catellium, Pantleinn, Hartenius, pracitat in Pantlein, Hartenius, pracitat in Pat. Adisph. Nicrosa, de Thou Sanalo, Riblan, Goelicke, Mange't, Boerhaver, pracifat, in Geral, Ponglay, 16th canton. Porc. de Ma-Freit. Melley, 16th canton. Porc. de Ma-Freit. Melley, 16th cantonius (Carolie, March. Att. de Grener, Balloich, Pertal, Hinterede hantonius (Carolied), Hinterede en plante de Provence; Roud Moreau, Heisters, comp. Jan. et au-tout l'ellogs de Conthéer, par M. Beitsant, couronné par la faculté de médicine en 1963. (Asnus).

## GORGÉE, ( Mat. Med. )

On entend par cette expression la quantité de liquide qui peut tenir dans la bouche.

On fait quelquefais baire les malufes par grogées, lorsque leur altération étant considérable et continuelle, il est orgendant non-tagare pour eux de ne pas aurcharger. Leur atomac, on seulement de leur éparquer, dans les intervelles de la loisson, le serationent désagréable du la sécheresse de la bouche et du gosier. Cette méthode est calore employée dans certaines maladies des mémos paries. Foyce: Gancarisms.

(M. MARON ).

## GORRIS , ( Pierre de )

Des environs do Bourges , docteur de Ferrare, aggrégé h la faculté le 35 Janr. 1511. On lui proposa la question: In quo tempore morbi purgundum 161 A sa réception, il demanda la permission de domen un repaà tous les maîtres. La demande fut accordée, à condition que le repas servit modeste. De Gerits 3º conforma, et fit en outre présent de 100 liv. h la faculté, Il est auteur des canages, spires :

 Forontine remedionum quibno vulgio nedici attentre Invériate 550, aquad di giante Gerlinum, in-16. — Ingulani, aquad Jonanem Marcekallum, 1884, in-8º Interedación allastrium medicorum de dasibus. Colonia allabogum, 1612, in-12. Etabloquem, 1612, in-12.

III. Dioclii epistola ad Antigonum regre ex sevando Pauli de praenognoscendis aeguitudinibus, hisque impediendis ne venicat, de tuenda valetudine, de regimine vitae per anni tempora. Venetius, apud Mapkem Pafinium, et Franciscum Hindonium, 1545-Lutetiae, 1555, in-16. Auctior.

On lui attribute aussi un Traité de pratique de médocine.

Pierre de Gorris monrut vers l'an 1530, laissant un fils encore jeune, Jean de Gorris, qui fint poëte et médecin. (Ander). Gorris, (Jean de)

No à Paris en 1505; docteur le 18 avril 1541, élu doyen en 1548, et contiaue en 1549. De Gorris étoit très-attaché à la religion colviniste; il fut rayé du tableau de la faculté avec plusieurs autres médecins de la même opinion. Ce fut en vain qu'il redemanda en 1570 les honneurs de la regence. L'année suivante les médecies exclus présestèrent requête au roi Charles IX. On suit avec quelle cruel'e perfidie la cour affectoit de témoigner de la bienveillance aex protestans; le roi leur uccorda le 15 mai 1571 des lettres qui cassoient la délibération prise contre eux par la faculté, et leur accordoiest la rébabilitation dans tous leurs droits, à l'exception de celui de faire des leçons qu'elles ne leur interdiscient pas , mais dont elles les dispensoient. Cependant la faculté répondit que cette affaire regardoit l'université, et les médecins ne purent jouir du bénéfice de leurs lettres.

22: Corris avoit été témoin des horreste de la Sain - Barthélany; il en avoit san ceu devant les préferents déplerables celtes. Un sociéent abrége ars jours ; comme il situit visiter Guillaume Viole; évêque de Paris, des sergess entouvèrent as litère; cet évenemen lui causa une telle frayeur qu'il devint comme perclus de tous sos sens j'il devint comme perclus de tous sos sens j'il

vécus pendant plumeurs années dans ce triste 7 a donné en 1560, in-16. - Grevin lui élet, et mourut à Paris en 1577, agé de adressa ces vers à la fin de sa traduction du

Schvole de Sainte-Marthe parle tràs-avantageusement de Jean de Goris. « On peut " Jire, at il , qu'il posséda parfaitement lea w deux climns nécessaires pour faire un ex-» cellent médecin ; car il savoit très-bien le n gree, et il avoit nue connoissance particuo lière des secrets de la nature. Il parloit » aussi très-bien le latin, et al composa de beaux ouvrages en cette langue ». M. de Thou parle anssi de lui avec beaucoup d'estime. Il dit que a personne ne le surpassoit en doctrine et en politesse; qu'il avoit » d'ailleurs un jagement exquis, un graul » désintéressement, et que parmi le grand » nombre des idédécius de Paris, il n'y en n avoit pas qui truitât les malades avec plus » de douceur ».

Il est auteur des ouvrages suivans :

1. Definitionum medicarum libri 24 , litteri: graecis distincti. Paristis 1554, in-fol., et nous le moue format, à Franchert, eu 1578 et 1601. - De Gonis a traduit en françoîs la préface qu'il a mise à la tête de

11. Hipper asi libell, allquot latine versi, cum annotationebus. Paris, 15 14 , in 40.

III. Hippocratis de genitura et natura pueri libellus grace et Litino. Accesserunt ejusdem interpretes annotationes, in quibus tota temporum pariendi rutio apertissi ne explicatur.

IV. In Hippocratis librum de medico an-

ex versione metrici, et enm unnot tionibus, Juanais Gurraci. Paris , Vacusan. 1549, nu-Se.

VI. Ni andi therioca et alexipharmaca, annitationibus i accedit is fine sjustem de copore marino ad Gulielmum Ronde etium apologia. Parisiss , Morel. 1557 , iv-40.

La version en vers latins des deux poenes de Nicambre, faite par de Gorris, est seismée pour son élégance. Leger Duchène les du nom, ne à Chacandan, de Jian de

pueme de Nicandre en vers françois.

Toi aussi , de Goris , qui as l'esprit divin ,

Favorise toujours l'esprit de ton Grevin ,

Qui poursuivant les pas d'une muse parfaitr, S'est fait comme l'auteur médecin et poète.

Favorise moi done, &c.

VII. Mercklin fait aussi montion de l'onvrage suivant : Galoni in prognostica hipput cratis libri VI. Juanne Gorraco interprise. Lugd. 1552 , in-12.

VIII. Gorris est auteur de plusieurs ouvrages qui ont été mis en ordre, augmentés et publies par Jean de Gorris, son petit-fris, some co ture : Juannis Corraet , medici patisiensis opera. Definitionum medicarum libri XXVI à Joanne Garravo filio, Ludwei XIII francorum et navarrorum regis medi. o ordinario, locupletati, et accessione inegnal adaucti. Nicondri theriaca et alexipharma a cum interpretatione et scholüs ejusdem J. Gurraei Pacisiensis. Hippocratis libelli de genitura, de natura pueri, de arte, de prised medicina, de medico, cudem J. Gorraci interprete, cum annotationibus et adiectis unicuique libello bievilus scholiis. Formuluo remediorum quilus vulgo medici utuntur, anthore Petro Gurrico Bituricensi. Parisiis ,

Gornis. ( Joan de ) Il étoit fils du précédent, et médecin ordinaire du roi. Au mois de mars 1572, la faculté refusa de l'admettre au baccalaureat, à cause qu'il professoit la religion reformée. Il se présenta de nouveau le 22 novembre 1578, et assura qu'il n'avoit professé la religion rélormée que pour céder aux volontes de son pere; et que celui - co étant mort, il se déclaroit catholique romain-Il fat alors recu bachelier, à condition qu'il promettioit de cœur et non de bouche d'étre attaché à la religiou catholique, et qu'il en

1622, apud societatem minimum. Cette cor-

lection est dédice , par l'editeur , à Louis

Gorri se setira peu sprès de Paris, et alla s'établir à Châteaudun, où il mourut.

observeroit les préceptes.

( ANDRY ).

Gonnis, f André ou Jean de ) troisième a fuit entrer dans un recueil de possies qu'il . ! Gorris. Il étoit , comme son pers et son ayeut , attaché à la religion protestante; lochelier au mois d'artil (bob, et doct er en 1603; il devint midlecin orlinaire de Louis XIII, et l'aucen de la faruité en 1606, ot doct en place lui fat diparté à cause du son atta chement au calviniame. La faculté lui intenta un procès, l'Université e mêla de cette dapute, et yanit asses d'animissité. Cependant Gorits (in nomulé l'Ancien des écoles les y proventires 166).

Gorris étoit savant botaniste et anatomiste. Blacuod en fait l'eloge et termine ainsi son paranyunphe: Est crim ille si quis alius, nisi mo fallit opinio, dignus, qui salutari levet arte fessos corporis artus.

En 1657, Gorsi preida à une thète qui devoit protite are cette position 3 che moticorous Parismism methodus medondi omnim solurorima 2 La Organ Roland Bellette tu vodutt resultation de la constanta de la constanta de rela la tantent sons coluci i Est ne rectu rim 2 Catte these fut imprince fer<sup>4</sup>\*\*, simi pe la utinate la lapsible feories providas en 1534, im ferontes publicationius piec vet inqueritation of coprates philotomius piec vet inquerit accusation.

Gui-Patin fait quelquefois l'éloge de Gorrist il vante son profond savoir; il le compare aux plus habiles médecins de la faculté. Cependant, dans une autre occasion , il en parle sur un tou bien éloigné de l'apologie. On lit dans le t. s de ses Lettres choisies p. 219. « Le sieur de Gorris a été n toute sa vie du mauvais parri des chymistes, des » charlatans, du gazetier, des étrangers, gens » de secret contre la goutte, l'épilepsie et la fiè-» vre quarte ;qui sait véritablement bien du grec » et du latin, mais qui l'applique fort mal; qui » n'a jamais en le courage de résister à la tentation n de l'or . . . . L'an 1647 , l'orviétan , pour mienx débiter sa drogue, s'adrossa à un homme a d'hosneur, alors doyen de notre faculté, » M. Perreau , pour obtenir de lui , moyennant nne bonne somme d'argent qu'il offroit, l'appro-» bation de la faculté pour son opiate. Il en fut » refusé de belle hauteur. Ce charlatan s'adressa mensuite à de Gorris, qui reçut de lui un pré-20 sent considérable, et lui promit de faire signer » à plusieurs docteurs l'approhation de ce médio cament qu'il vend sur le Pont-Neuf; ce qu'il » fit faire par une donzaine d'autres affamés d'ar-" gent, qui furent les deux Chartiers, Guemault, le Soubs, Rainssant, Beaurains, Pijart, m du Clédat , Desfougerais , Renaudot et Mauvil-» lain. Cet imposteur italien, non content de m telles signatures, tácha d'avoir l'approbation n entièse de la faculté, et pressa le nouveau

» doven, qui étoit M. Piétre , mon prédécesseur ; » de la lui faire donner, moyennant 400 écus » qu'il officit sur l'espérance qu'il avoit de mieux n debiter sa drogue, s'il pouvait obteuir ce qu'il » desiroit. Co nouveau doyen ayant appris de la » propre bouche du charlaian tout ce que Gorris » Ini avoit fait , Inj demanda cette approbation , » et des qu'il l'eut, il fit assembler la faculté, où n il se rendit de'ateur contre ces donze messirurs, » qui , ayant avoué leur foildesse et leur mauvisse action, furent chassés de la compagnie par na a decret sulemuel. On les a pouriant rétablis avec o de certaines conditions , et notamment relles » de demander parlon à la compagnie en pleine » assemblée. Quelque chose qu'ils ayent pu faire » depuis, la tache leur in est demonren. Voita la o prouesse de Gorris , &c. ». Gni-Parin finit! par dire que Gorris a écrit un cros livre de définitions de niódecine.

Conis sut désteur des ouvrages de son ayeul et des sommules de Pierre de Gorris son bisaveul; ces ouvrages partuent ensemble in-sol, 1632. (Voyet l'asticle de Jean de Gorris son grandpère).

Ls même année il fit imprimer Pourrage unvant: Discours de l'origine des mours, frandes et impostures des charlatans. Paris, 1622, in-80.

Il est auteur de la censure d'un ouvrage initité Les aphorimes d'Hispostent esis dans un nouvel ordre par Jean Lanay, chirurgien de robe-longne. Cette censure parat sous ce titre: Brevis animadversio in libellum Joannis Lanaei, chirurgi togosti Parisiamis quo Hispocratia aphorismos in novum ordinem digessic. in 85-, 1529, page 76. Cette Gusure est dédice au prisident de Bellièrre, auquel Lanay avoit fait la dedicacels son ouvrage.

Gorris mourut le 22 juin 1662.

GOUDRON.

GOUDRON, ( Pix liquids. Mat. Med ).

Le goudron est une substance résineuse , un peu é,aixe, no plutôt d'une consistence simu-peuse ; d'un noir rougeltre, un peu lentec, sub-diabhane et colante. Cest le probait d'un diatillation per descessam, qui résulte de la consistence de la pruite ligneuse de l'in (L'inscipante de la consistence de la pruite ligneuse de l'in (L'inscipante de la consistence de la consi

Le gradron mis dans Phuile d'olires tombe an fund, mais il surrage si on le verse dans l'eux froide. Si on l'expose à la chaleur du fru, si a simpére, e tenre en buillition; il prend feu aion en approche une matiere enflammée, et il pouse une flamme vive, surramentée d'une funde finigiences, sirce d'orgoine rainer alles de particules de la commenta de l'entre de la commenta del commenta de la commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del commen

Le goudon, exposé à la chellent du soleil, se dische pra-hyer en une crouse noire et un peu brillante. Il se disoni dans une huite grante, at donne une solution d'un noir fonce. Voici de quelle mandre on oblient le gondone dans 10-leanne de contreme dans la rere me fonce en fonce de contrevendants en fonce d'un conce un peu notat qu'on recourer de terre et de gazon. On met le fen de co bloche par la lance, o manerposant en fen pour su debtors, c'ext timi que le goudron situit en la touneux inférient.

Il a paru, en Suibe, dens dissertations particulières, l'une en 197 et l'autre l'auste suiticulières, l'une en 197 et l'autre l'autre discherair le goudron dans le Nord. M. Duhamel a public aussi dans sur Traité des abs.es, tome a, la maisires dont on se processe le gou-dron public aussi dans sur Traité des abs.es, tome a, la maisires dont on se processe le gou-dron en 1980, l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de terre en 1974 on unvangée de M. Berkeley, que les verus de l'eun de goudron qu'on préparois en verant s'éponçès sur cinq paries d'ena une pacavez une spatible de bois, predant quarre on cieq minutes y on lisaoit ensuite reporte le tont pendant quarante-huit brures, pour domor le teau au Médicine Tous III. fait, on obtrnoit une ean limpide qu'on conservoit pour l'usage. M. Berkeley vante cette eau comme en asconeux antiputride, suite dans la pesite vétoie, l'autème, le sorbut, et plusieurs autres muladies. Mais en préconiant aunt vaguemont ce reméde, on l'a fait tonder en déaudètude.

M. Bergius rapporte dans sa matière médicale. qu'en preparant de l'eau de goudro : , in surface lui a paru reconverte d'une conche buileuse qui, en agitnut le finide, lui donnoit une teinte mélée de souge et de bleu. Ce goudron lui-même retiré de l'eau n'émit plus noir , mais rougelire. En traitant cette eau avec l'huile de tartre par défaillance ou potasse mélan; ce de carbonate de potasse en déliquescence, il ne se produisoit presque aucune effervescence; mais la couleur davenoit plus marquée. En versant dans cette eau du vinaigre lithargiré, on produit aussi-tôt un sédiment , et on obtient une matière caillée et casé use; ce qui înit voir que l'acide de l'eau de gundron a plus d'affiaité avec le plomb que n'en a l'acide du vinaigre, et qu'il forme avec le plomb un sel insoluble dans Peau. M. Bergius dit avoir souvent donné l'eau de goudron à la dose d'une demi livre ou d'une livre tons les matins, dans la préparation à la petite vérole inoculée. (M. PINEL).

GOUJON. ( Hygiène ).

Part. II. Dea choses improprement dites non naturelles.

Ciasse III. Ingesta,

Ordre I. Alimens. Section II. Animaux.

Le goujon est une espèce de cyprin goiffon.

Cyprinus gobio Lin. (sistems nar, piecce abdominsles, cyprinus, n°. 3.) Nous ne parlecons pas ici des différs ne gonjons de mer. (Voy: z le diction. Ictyologique de cette Encyclop.) Il n'est question que du gonjon de riviere, qui est un peit poisson fort consu, qui a quatre ou cinq poucca de longueur.

Le gaujon a le corps un pen armodi, et couvrie de petits éctilles mince; la gruelle ouverte est ronde et garnie de petits barbillous de quelques lignes de longueur. Les rica de 3 yeux sont bluncs; les natines sont t-és - ouv-ries; les mah hoirs s'out pas de desta; le das a ser maltre, le ventre d'un hlanc obteur. Il y a dea acteles noirlètes, dispoés et de 1 this ur an pean.

Ce poisson se plaît dans la fange, il est fort

avide des charognes corrouspues des animatur dont on jette des parties dans l'osu pour le rassembler. C'est un des petits poissons de rivière qui ont le plus de golt, et de léléractesse, etque les anglois le préferent atous les antres, pour faire d'excellentes fritures y ils en conservent à tons ceux qui aiment le p-isson.

GOULU , (Jerôme ) ne à Paris en 1581 , de Nicolas Goulu, professeur en langue grecique au collège royal. Des l'enfance il annouça ce qu'un jour il devoit être ; il marcha sur les traces de son père, et montra dès ses premières aunées un grand a nour pour l'étude , et le desir de se faire un nom. A la mort de sou jore, en 1601, le cardinal du Perron offrit à Jean Goulu, frère de Jérôme, la place de son père au collége royal; mais celni-ci l'ayant refusi pour se faire religieux, Jérôme Goulu qui n'avoit alors que 22 ans, fut nommé à cette chaire. Ses talens l'y conduiairent ; le cardinal dit qu'il ne connoissoit perconne qui le surpassit dans la conmissance de la langue grèque ut l'intelligence des auteurs grecs. Gaula étudia, dans le même tems, la médecine, fut recu bachelier en 1658, Leencië en 1610, et docteur le o novembre de la même sance.

Ce ne fut qu'eu 1609 qu'il commenca ses lecons au collège royal. Il ne maria alors avec Charlotte de Monautheuil, dont il edt 13 enfans.

Goule manifesta tonjonen un zêle ardent pour la religio cathulque dans laquelle îl évoit ne, at ne sauffit jamas, du moire autant que cela depandoit e lui u, qu'asseus calvinsate s'atta-dussi dans la favulté. Cette intelenance évoit celle du tens je les alocters même les plus destingués n'avoient pas encore adié à leurs taleur les maximes d'une seine philosophie, ni cette lumanité tolérante, qui depuis a fait de si grands progrès.

Goulu, que les registres de la faculté qualitient de scholee lumen claritainum, mourut en 5630, n'ayant encore que 49 ans, et fut enterré à S. Benoît.

Voyez Histoire du Collége toyal par l'abbs Genjet; le Dici. de Bayle; et Gilles Métiage, sur la vie de Pierre Ayrault.

(M. ANDRY).

GOUPYL ( Jacques ), du diocèse de Lucon. Il si d'abord ses études à Poitiers et si de grands progrès dans lus helles lettres. Etant sens à Paris, il suivit les leçons de Pierre Dasés sur la ianguie Grecque, et se capitra l'estime de ce célèbre Professeur et du aerant Toussiin.

son collègue. Il se livra ensuire à son goût gour la médecine, se mit sur les bancs en 1546, fut reçu licentié le 10 Juillet 1548 et prit le bosnet de docteur le 8 octobre de la même antiée.

GOU

Gaupyi so fii une grande répubation das la minéciera, dans l'Réqui nec et dans la posiès, et aus taious le firent d'istinguer par Henri II pour ancedér à Sacques Splyant dans la chier royale de médeciere. Mettant à profit la connoisance qu'il avoit de la damque greque, II s'en sevrit pour donner de honnas rétitues de quelques médecien greex, et y joigent des observations pour en rendre la licture plus facile et plus utile

On verz dans le Calalogue de ste estage quelle desti non ciuntino, non mone reage quelle desti non ciuntino, non mone pour l'emidente son golt pour le trasuliza bilidativique foisi commédiable, il l'avoit compode avec beauconp de soin et de dépense d'un nonze present de la commentation de la commentation de la commentation de la formatique de la formatique de la formatique de la commentation de la formatique de

Deux manugarvant, Hamus donentta un toler sertissemens junt la réformation de l'Universit de Paris, diseit que la faculté de Théologie se proveit moutre desve locteure d'un meinte fest deux arresents des la faculté de médeciae. Il cit colo par Clande Mignault, dans son presiet discours de re litterarie; par I ouis Jacob, son son étre des plus alche l'abilité que signification de réflecteur par le les l'abilités par le lette l'abilités par le l'abilités par l'abilités de l'abilité

En 1548 Gony/ mit au jour les douzeliere d'Aléannére de Trailes aux le l'Interpretique et la plogie de la conde de Réans au le préce et la plogie de la conde de Réans au le préde l'augment de Bobert Étienne. Gony/ il de l'augment de Bobert Étienne. Gony/ il donne au rus mounere de la bibliothèque de Rôi, et la dédit au collège des professeurs au rédéctie de Paris. Il dit dans l'éprès dédiction qu'il fut enquel à ce travail par l'eur communique la confere de la constitue de la concommunique au de la constitue de la concommunique au de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la constitue de la constitue de la contant de la constitue de la const

dre Tiraqueau qui l'avoit toujonra, dit-il, sidé dans ses études, le ranima et le détermina à continuer l'onvrage: l'our mieux entendre le texte il cut recours à Galien et à Paul d'Egine , où il retrouvoit beaucoup de choses qui étoient dans son auteur. Il consulta aussi les principaux médecins Arabes; et par ce moyen il vint à bout de donner son texte aussi correct qu'il-le ponvoit présenter. Ses corrections sont à la fin du volume, et Goupyl y rend raison de chaeine. Elles furent ai estimées, que Contier d'Andernach se fit un devoir de les faire paroltre de nouveau loriqu'il donna Alexandre 'de Tralles en Gree et en Latin, en 1556, in-80. à Bale. Jean Athert Fabricius parle de ces éditions dans sa hibliothèque grecque, Tome VI, livre VI, chapitre VII. Cet ouvrage de Coupyl parut sons ce titre : Alexandri Tral-Kani, libri XII; Gracie, Rhazoe, de p s-Wentid libellus ex syrorum lingua in Grancum Translatus, Jacobi Goupilly in cosdem castigationes.

Goupyl à travaillé aus i sur Dioscoride, Actuarius, Paul d'Egine, Rufus et Arétée.

Dioscorides cum versione Joannis Ruellii duessianensis et nois , ex recensione accuraté , et cum castigationibus Jacobi Goupyli i Pates , 1549 , in-80.

Rufi Ephreii de appellationibus partium corporis hamani, libri tres, graces I Faris, exofficial Adviani Turanbi 1554 in-85. Il y joignit du mêma Rufus, un fregment d'un urbi traité de mécicamentibus purgantibus ; et le 
traité de utero ac muliébri puriendo. La nième 
année il fil praotire le tout en Latin.

Arctaei , Cappadocis Medici, libri VI de acutorum et chronicorum morborum curatione, grace, ex codice regio : Paris. apud Adrianum Turnebum 1554 in-80. Cette édition est plus complette que celles qui avoient déjà para; elle est augmentée de cinq chapitres dans le dernier livre, savoir les 2,3,4,5,6. Ses notes et ses corrections sur les sept livres de Paul d'Egine ont paru dans l'édition de ce médecin donnée en Latin, de la version de Jean Gontier d'Andernach, à Ly n en 1551, 1563 et 1589 in 8°. Hujns Æginetæ autoris, det Jean Molinmus dans la préface de cette dernière édition, Jacobus Coupylus ex veteri codice multos locos perversos et conturbatos restituit atque déclaravit. « Ce fint Jaques Gonm pyl, (dit l'auteur du Journal des Savans, manuscrits mit le premier au jour le texte " Grec d'Aretée , imprimé en très braux ca» ractères, à Paris, chez Adrien Turnèbe, » en 1554, in-80. On trouve à la fin de cette a édition plusieurs variantes accompagnées de » quelques conjectures de l'éditeur qui ne sont » pas à mépriser. La même anuée, 4554, un nannyme, que M. Wigau soupcoune être Gou-» pyl lui-memo, fit reimpriner à Paris, chez » Morel, in 8°., la version de Crassus aug-» mentée de celle des cinq chapitres omis dans » la deuxième ádition, et de diverses notes, où » l'anonymo relève les méprises de l'interprête » Latin. Notre éditeur a inséré ces notes parmi 20 lus siennes sur les diverses leçons : c'est pré-». cisement cette dernière version Latine que Henri » Etienne à imprimée dans la belle édition qu'il s nous a donnée en 1567 des principaux méden cins Grecs et Listins, sous le titre de Me-» dicae artis principes »,

Les VII Lives des urines, par Jeen 5 flied Cadactie, plus comm soul 1 mon d'Acte tuarius, avant été mis en Latie par Ambouse Léon de Nole, Gozy/t reticeit ersinen y fit des notes, et la jublia de nouveau à Paris en 15 fl. sin 8 mite imprimer en Grec les livres de cet auteur, de actionibus et affectius aprille an bindier, juique eires. Paris, apud Maritimus Juveneus 1529, inche 11 al y a neume préface à cette édition.

Il traduiti auxi de l'Italien la sphère de monde d'Accardon Pricodonnial, y gentihomme de Nieme. Le traduiteur y a joint une préface tunn d'épit rédicalière à la vienie cette la conosissance de la sphère. Cette traduction partie en 150s, 150s,

Dans la sixième partie des œuvres de Jacques Sylvius on a encore de Goupy I un traité sur l'aconchement d'une petite fille d'Agen. D'isputa tip de partu cujusdam infantulue Agennensis.

Tiroquesu dans le traité de Nobilitate ch. 31° p. 226 de l'Edition de Rouille 1574, dit que Goupy! traduisil 110 morcean de Gairen sur le jeu de paulme, De ludo pi ae; et il en pread occasion de louer son ami et son allié.

M. Duradier donne de plus à Goipsel une let tre écrite en grec au cardinal Odet de Châtstillon, imprimée cher Turnèhe, M. Pabbé Goujet, duquel nous prenons cet article, lui donne aussi une autre épitre écrite en latin, et adressés

Q999 2

dicatoire en latin d Philibert de Diou président au parlement de Paris. A Paris, ches Nicolas Chesneau , 1571 , in-80. A Paris , chez Pierre Trichard , 1634, avec une Epitre de Malésion au lecteur étudiant en la chirurgie francoise.

20. Tweesparse med reconst fifthin Hippocratis IIb-llus de alimento , à Steph. Gornelino cu-riosolità , doct. med. Paris , è gracco in latinum conversus, et commentariis illustratus. A Paria, ches Nicolas Chesneau, 1572, in-80., dédié à Nicolas le Grand , à Simon Piètre , François Brigard, et Jacques Charpentier, tous amis de l'auteur, et comme lui docteurs regens de la faculté de médecine de Paris. Il avoit expliqué ce traité trois ans auparavant dans les écoles de médecine.

- 3º. Steph, Gormelini curiosolitae Paris. med. chirurgiae artis ex Hippocratis et aliorum veterum medicorum decretis, ad rationis normam redactor, A Paris, claz Gilles, 1580, in-80. Ce livre est dédié à Marc Miron. Gourmelen dit, dans sa préface , qu'il avoit la et examiné une partie des ouvrages d'Aristote, et tout ce que l'on avoit écrit sur la chirurgie depuis 240 ans ; et qu'il avoit comparé ces écrits avec ceux d'Hippocrate et des autres anciens médecins. Il rapporte aussi plusieurs faits qui concernent l'histoire de la chirurgie de l'aris, les règlemens qui déseudoient d'admettre personne à la profession de chieurgien qu'il n'eut été examiné en présence de quatre docteurs de la faculté de médecine. Cet ouvrigo forme le soptième livre de la médecine de Perduleis, imprané en 1629; à Paris, chez Jesu Beasin.
- 4º. Avertissement et conseil à messieurs de Paris, tant pour se préserver de la peste, comme nussi pour nétoyer la ville et les maisons qui y ont été infectées. A Paris , ches Nicolas Chesneau, 1581, in-8°, dedie à messire Augustin de Thou, conseiller du roi en son prive-conseil, premier avocat de sa majesté » n la cour de parlement , et prévôt des marchands en la ville de Paris.
- 5°. Le Guide des chirurgiens, fait en latin, puis translaté en françois par Germain Courtin , D. M. P. d Paris. Chea Gaspard Maturas; et en 1634, à Par's, ches Salomon Dela-
- 6º. Réplique sous le nom d'un de ses écoliers ( B. Comperat de Carcassonne ) à l'apologie qui est contre lui dans les œuvres d'Ambroise

sur la pharmacie : mais son âge avancé l'empécha de le continuer.

Il avoit aussi composé les Mémoires et Histoires de Bretagne, dont on a tiré les vies de plusients taints et saintes , éxtraites des Martyrologes, imprimées avec les grands volumes de l'histoire des Saints , chez Nicolus Chesneau et autres.

Son Traité de Pharmacie on sa Pharmacopée est en manuscrit à la bibliothèque du roi, nº. 6879. (M. ANDRY).

GOURNAL ( Eaux min. ) C'est une petite ville sur l'Epte, à cinq lieues de Gisors, à six de Rouen, à côté de laquelle sont plusieurs sources minérales froites, dont les deux principales sont appellées, 1º. fontaine de Jouvence ou de Saint-Eloy ; 20. fontaine des Malades. Pierre Grousset en a fait mension en 1608. M. Leperq de la Cloture en a parlé d'ans sa collection d'observations sur les Epidémies , Rouen 1778. Il dit , d'après M. Bellanger, que ces eaux sont chargées de for et de sel marin; que celles de la fentaine de Jouvence en contiennent le double de l'aurre ; il donne une longue énumération des maladies où elles peuvent être utiles. Celles sunquelles elles peuvent nuire sont celles de poitrine , la scorbut et les maladies de pezu.
( M. Macquant ).

GOUT. ( Hygicne. Gustus ).

Partie II. Des choses improprement dites non naturėlies.

Classe VI. Percepta.

Ordre III. Sensations.

Section I. Les sens.

Le goût est ce sens admirable, cette espèce de tact qui fait discerner les saveurs, et dont la langue est le principal organe. Nous ne dirons rien ici du méchanisme du goût ; nous nous contenterons d'examiner ses effets principaux.

La bouche, le gosier et l'estomac paroissent, ainsi que la langue, être les principaux organes du ¿out ou du dégoût pour les dissérentes subatences alimentaires. La faim et la soif ont aussi les plus constana rapports avec l'organe du goût s aussi, plus les sensations se font sentir avec énergie , plus le besoin , source de nos plaisirs , se manifeste ; plus le goût perçoit de jouissance. Gourmelen avoit entrepris un grand onvrage Il doit en résulter que toute digestion d'un plus particulière qué celle qui règne entre le wer et les autres sens, qui ont cepeniant nes rapports entre eux. On pourroit en trouver la raison dans les relations immédiates et prochaines que ces divers sens ont ensemble; dans le développement des substances savoureuses et odorantes qui a souvent lieu en même-temps dans la même matière : et d'ailleurs , parce que la membrane qui tapisie le nez, organe de l'odorat, est une espèce de continuation de celle qui tapisse la bouche, le gosier, et c'est en vertu des mêmes causes qu'on savoure d'avant e avec volunté le café dont on respire l'odeur aromatique, tandis qu'on est révolté contre certains mets, et contre une médecine, dont l'odeux est déaagréable.

Il fant ajouter que l'ame exerce ici fort sonvent son empire souversin ; eu effet , en se rappelant les mauvaises qualnés d'un aliment qui sent mauvais, les nousces et les tristes effeis d'un purgatif, l'odeur scule lui en renouvelle l'idée, et cette idée est sufficante pour troubler en un moment les orgeres du geut, de la déglutition et de la digestion. Aussi voit on que les personnes tres-nerveuses, et dont l'anagination est fort vive, sont les plus sujettes à ces sortes d'obranlemens, qui suivent l'oceur, la vue même, ou l'ouie des chosestrés agréables ou désagréalles su gour. Nous soons dejà fait voir ailleurs que comme, il est fort difficile de rendre ration du guit ou du dégoût de cer. tains individus pour tels ou tels slimens, il ne falloit jamais, sur-tout dans le jeune Age, lorcer les enfans à vaincre leurs dégodes, quand on a fait des tentatives raisonnables et qu'on n'a cas roussi. Les changemens physiques qui ont livu dens la machine, svec le temps et de circonstances imprevues, ont fait plus d'one foi, one l'aliment on la boisson qui répugnoit dan, le jeune âge , finit par devenir très apréable sans ancun effort, et sans qu'on s'en doute.

Nons avons parlé au mot assai onnement du danger qu'il y a d'exciter le gout et l'appetit des personnes gournandes et sensuelles par les alimens très - chauds , par des assaisonnemens de haut gout ; et nous envoyous à ce mot pour connoltre les dangers auxquels on s'expose, en satisfaisant son gout sans aucune retenue. (M. MAGQUART).

GOUTTE ( Pathologie. )

Podagra.

C'est le 183c. genre de la nosologie de Sauvages , et le premier do la 7º. classe ( dolores ) compris dana le premier or re ( dolores vagi )

or mostlagiste , articularum dolor spontaneus periodicus. Cuilen en a fait mne des divisions du 23º geme ( Arthritis ) de sa nosologie. Sa définition, ou plutôt la description concis du genre nous parolt convenir tres-bien à l'espèce.

La voici : morbus sine causa externa evidente, sed praceante plerumque ventriculi affictione insolità : l'yrexia ; do'or ad articulum , et phrumque pedis pollici, certe pedum et mannum juncturis , potissimum infestus ; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi et internatrum partium affectionibus alternans.

La gontte étoit appellée par les anciens pe dagra, parce qu'ordinairement elle attaque d'abord les pieds , avant que de se jetter sur toute entre partie. Cependant ils lui donnonut aussi d'autres noms, selon le lieu qu'elle occupoit ; chiragra, lorsque c'étoit les mains, gonagra, si c'étoit les genoux , &c.

C'est, sans doute, porce que cette maladio vient le plus souvent à la suite des plaisirs de iouse i spece goutes sais trop or menagement, que l'on se moque de ceux qu'elle affecte, surtout à l'époque de leurs premières attaques. Aussi cherolic-t-on à les dissimuler, en attribuani à des causes entièrement différentes les donleurs qu'alles font éprouver : et ce n'est qu'à la dernière extrémité que l'on avoue la nature de son mal , lorsun'il a déià fait des proctès, qui ne permettent plus de le négliger.

Les malades, et même les médecins avoient donc imaginé de donner à la gantte commencante une décomination moins odieuse , celle d'arthritis, qu'elle conservoit jusqu'à ce que le retour des paroximes ne permit plus aucun doute. Cela étoit d'autant plus facile que de très célèbres médecius, et entre-autres Fernel, avoient fait de l'arthritis un genre, dont le sen èces ou différences se tronvoient être la chiragra , l'Lechias, et la gonte, podagra. Cependont Hippo-crote, Arcico, et l'aul d'Afgine n'avoient point confonda ces deux maladies. En effet, quoique la goutte , lorsqu'elle est aucience , attaque simultanément plusieurs articulations, comme l'ar britis , ci pendant l'une n'est point l'autre ; 1º, parce que la gortte commence toujoura par affecter les piens , ce qui n'u lieu que trèsrarement pour l'orthritis; 2º. parce qu'ordinairement cette desnière se déclare par une fièvre continue , tandis que l'invasion de la goutte est presque toujours insitendue , à moins qu'on ne veuille regarder comme s-s avant-conreurs les rots, et d'autres signes dont nous parlerons biende cette même classe. La goute est definie par | idt. D'ailleurs les premières attaques de la

goutte ne sont pas de longue durée : tandis qu'au-contraise l'arthritis est une maladie trèsteuaco , qui , si elle a pris naissonce en automne, se dissipe à peine avant le printems. En outre une seule attaque d'arthritis peut laisser pour longtems de la difficulté dans les mouvemens des articulations; et cette maladie n'est pas sujette à des retours : ce qui est le convraire de la goutte. à Ainsi , pour résumer , si une douleur snattendue, précédée d'aucune cause sensible , affecte l'extremité du pied , et disparoit ensuite , graduellement, en peu de jours, spontanément, ou à l'aide de remèdes légers, sans laisser aucuns s traces: on doit la soupconner d'être une attaque de goutte : les soupcons se confirmeront , si l'attaque a été précédée des causes ordinaires de la grutte; et sur tout si elle se renouvelle au printems ouen automne, saisons dans lesqueiles a'opère principalement le remnement des humeurs qui sont la cause matérielle des maladies. Il y a des couses prédisposantes de la goutte , et il y en a d'occasionelles.

Les premières sont. 1º. l'age suquel la goutte so manifeste. C'est toujours celui de la pleine materité, c'est à dire, au dessus de trente-cinq ans : Cette époque peut seulement être avancée on retardée, selon le tempérament particulier de chaque individu, et sa manière de vivre. Mais Hippocrate sesure qu'elle n'attaque jamais les enfans, avant qu'ils sient joui des plaisirs de l'amour, ni avant l'âge de puberté. Galien appuie cette assertion de sa longue expérience ; et il pense que les faits que l'on cite en faveur de l'assertion contraire ont été mal vus, et que ce sont de véritables attaques d'arthritis. Van-Swiften croit parcillement que l'on a souvent confondu avec la goutte soit l'arthritis, soit le rhumailsme. Arctée , et de nos jours Sydenham , ont avest souteun l'opinion d'Hippocrate et de Galien.

20. Relativement au sexe, il est certain que les hommes sont plus aujets à la goutte que loa femmes , mais que les femmes n'en sont point exemptes, et même qu'elle a peuvent l'avoir, quoique l'écoulement menseruel ait lieu abondamment et avec régularité. Au reste c'est plu-tôt comme un vice héridi aire , que comme un vice acquis, que les femmes ont quelquefois la goute. Cependant, si, sans changer leur nature, ce qui est impossible, elles changent la manière de vivre qui lenr est propre, pour adopter celle des hommes avec leurs excès, il u'est coint étonnant qu'elles éprouvent en même tems leurs maledies. Quid ergo mirandum est, disoit Sénéque, meximum me dicorum ac naturas perititisimum in m nancio prehendi, com tot et que les bieus dout elle parolt comme sco-facminac podegricae calvae quesint, Bene-

ficium sexus suis vitus perdiderunt; et quie faminam experent, damnatae sunt morbis elrilibus. Ce philosophe faisoit, aansdoute, allusion à l'aphorisme 29 de la 5° section : Ma-lier podagra non laborat ; nisi ipsi menstrua d fecerialt. Aréice et Sydenham ont det ansie que les femmes sujettes à la goutte , sont celles que l'à e , le tempérament , les habitudes , les mala-les mêmes , rapprochent le plus des hom-

Cet autre aphorisme d'Hippocrate, Eunn. chi neque podagra luborant, neque calvi funt, co.t s'expliquer comme le présédent. Il étoit dit Ga ien , que du tems d'Hippocrate, les Eunrque, n'avencut pas la goutte i Mais aujourd'hui ce n'est plus de même, soit à cause de l'oisivité dans laquelle ils vivent, soit à mison des excès auxquels ils ae livrent. Ils sont portés à un tel point, ajoute-t-il, que les Ennuques peuvent devenir goutteux, meme sans s'èrre jamais abandonnés nux plaisits de l'amour. Bartle, Hermonn de Moor à fait , en 1736 , une dissertation sur le vingt-huitième aplior, de la sixième section, dans laquelle il venge, comme Galieu, l'autorité d'Hippocrate de tous ses détracteurs.

3º. Celse disoit que la médecine et la contemplation des choses de la nature reconnoissoient les mêmes hommes pour leurs inventeurs, parceque ceux là ont principal-ment besoin de la première de ces deux sciences, qui s'altèrent les forces du corps par les travanx outtinuela de l'esprit , et par les veilles. En effet, combien de savans, ayaut toujours rêçu area sobriété et chasteté , qui d'ailleurs n'ont cer-tainement point hérité la goutte de leurs parens, sont attaqués cruellement de cette maladie , parce qu'ils ont trop pali aur les livres , et qu'ils ont négligé les conseils des médecins, qui leur prescrivoient de rendre à leur corps par l'exercice , ce que l'excès de l'étude la faisoit perdre? Latenter enim longis meditation nibus contrahitur morbus , a dit Arétie. Syden. ham, qui fot très effigé de la goutte , regerdoit comme un motif de consolation pour les, et nour beaucoup d'autres, d'avoir pour o mesgnons d'infortune des rois , des généraux et des philosophes. Il résume ses réflexions , en disant que, parmi les maladies des articulations, la gonte est la seule qui affecte plus de ricles que de pauvres, plus de gens d'esprit que de sots ; que la nature semble montrer par la qu'elle est une bonne mère , et une sage dispensatrice pour tous les hommes, qu'elle se favorise point les uns pluiôt que les au res, et que les bieus dout elle paroit comme sco-



les maux dent ce memis evantages devien-

4º. La facilité de faire babituellement bonna chère a toujours été regardée comme un de ces avantages i et certainement la boune chère doit être regardée comme une des causes prédisposantes do la gouste les plus paissantes. Cette maladie, selon Sydenham, attaque ordinairement ceux qui , après avoir passé la plus belle partie de laur vie dans l'abondance et la mollesse, s'adonnant aux grands repas, an vin, et aux liqueurs spiritueuses de toute espèce, sont forces, par cette paresse inséparable du progrès des années , d'interrompre les exercices violens qui font les délices ordinaires des jeunes gens. Ils ne peuvent plus alors assimiler aussi arfaitement la même quantité d'alimens : de là l'affoiblissement des forces digestives, les crudités, &c. Les exemples de guérisons opérées par une manière de vivre opposée à celle que nous renons de décrire, confirme la vérité de oe que nous avançons. On a vu des gens tomber de l'opulence dans la misère, et devoir le rétablissement de leur santé à ce renversement de fortune, Van-Swieten parle d'un gros beneficier qui fut pris par les barbaresques, et que les travaux de la chaîne guérirent de sa goutte radicalement.

50. On a cru que les vins blancs légers sorte d'une nature acide, étoient plus propres que les autres à donner naissance à l'hûmeur goutteusse. Mais cette opinion ne-s'est pas soutenue , quoique des faits constatent que l'acrimonie acida doive être regardée comme une des canses génératrices de la goutte. On est hien plus fondé à croire que cette maladie devient le triste appanage de ceux qui se livrent sans ménagement à la boisson, sur-tout pendant les auits. La vin, même le plus généreux, pris avec encès est suivi d'un mauvais sommeil; il épuise les forces, rend l'appétit languissant, excite une soif incommode. Il fant, pour remonter la machine, faire un nouvel excès ; et graduellement l'énergie des organes de la digestion s'altère, se dissipe : d'où anissent des indirections habituelles , qui sont, comme nona le verrous , une des plus puissantes causes de la gontte. Joignons à ces considérations générales , que les médecins ont observé, que dans certains pays la goutte na s'est mentréa commune , que depuis l'époque à la quelle l'usage du vin est devenu habituel, et qu'elle n'a jameis paru dans d'autres où il est inconnu.

6. Ca été l'opinion des molecins asciers, press, et qui, sa sechant et se monillant alternaque les planers de l'amout, goutés primatures Médeine. Tome VI.

ment ou avec excès, produisoient la goutte. De notre tems . Sydenbam disoit qu'elle attaqueit ordinairement les vieillarde ; mais que des individus à la fleur de leur âge y étoleut aussi sujets quelquefois, soit lorsqu'elle étoit béréditaire ches eux, soit parce qu'ils avoient eu de trop bonne heure commerce avec les femmes. Il regardoit l'amour comme l'ennemi des vicillards et des goutteux. Sanctorius à aussi prouvé par ses expériences, que l'excès du coit diminnoit prodigieusement l'énergie des coctions 1 et c'est à cet affoiblissement que nous attribuous l'origine, de la goutte. On observe ent effet très-fréquemment que ceux qui se sont épuisés de bonna beure par le commerce avec les femmes, deviennent goutteux même avant l'age de 30 ans, quoique d'ailleurs ils soient nés da parens très-sains, et qu'ils soient à-peu-près sans reproche, quant an reste de leur conduite. Nous remarquerons cependant qu'il est extrêmement rare que les excès en amour na soient pas accompagnés d'excès d'un autre genre ; et que sous ce point de vue l'opinion de ceux qui ne regardent pas Venns comme mère de la gautte pourroit se soutenir avec quelques dégrés de probabilité.

y". Un koga grad, proa, projet, ne doit recessi camp defiaponante Bi. La goute, qua pure que selle au l'habitude ordinaire de cout, au le l'enter de la Labe, et qui se ment pas auxe d'exercice. Mais, comue l'a source 5 générals nous les gouttesser cout pus grag it ve a squi son majerne. A la vivité c'air le control de la compara d

80. Boerhaus choit à ses suditeur un fait qui semble prouver le danger d'un étage excessif des Jackes. Un médéen, prévenu des folles idées de Van-Helmons, perdent chique jour une ausse grande quantité d'azide sirioque. Il contracta la goutic, dont il ne se délivri, que par un ungelong tens prolongé d'alcait violait.

.9° Lonque les gran que le édant de fortune force à un exercic continuel; le une via solivisont attapiré de guerée ; une éte canne decette malestient afort le pende prévatient qu'ils pecents pour être préverse, ou bien le nature moit de lorn tavant. Tela sont egue qui sont oblighé d'avoir toujours les piede dans pl'emp, et qu'il sa aréctant être moullist al terratiernemel, contractent dans Rev et dans les tiernemels, contractent dans Rev et dans les ligamens des extrémités inférieures une rigidité qui dispose ces parties à la goutte.

10°. La plupret des médecins pensent que la goutte est héréditaire : et nous voyons aième dans le Traité Praique de M. Coste, que toutes les précautions imaginables sont insufficantes alors pour l'empécher de se déclarer.

1.º Enfin, soi jur aradojie, soi d'après quelques observations faitrepar des nedecins insé-charés, il est très-probable que le caractère goutteux, dont parle Van-Helmost (la capitale Pelape, vérentiam morba?), peut se trabanétite par contet, et qu'ainni il sera toipuns très-prodent de chercher à se garantir des occasions de la contagian.

Quelle-que spit celle des causes dont nons venons de faire l'émmération qui produise la gorte, cette maladie est tonjours la même. Une degunémion particulière de nos humours fait chaque jourde nonveaux progres, et lorsqu'elle est portée à un certain point, la matière dépravée se jetto, dans les gouttes régulières, sur les pieds; et, lorsque certaines circonstances, troublint sa marche ordina re, empéshent ce dépôt sur les extremites, informeres, sur d'annes parties ou elle occasionne alors des accident catrage linaires. Dans le premier cas, en effet, l'attaine, qui, surtout si c'est la première fois, est presque toujours de très-courte durée, étant passée, les membres reconvrent leur souplesse et leur agilité, et le santé paroit être complete. Mais les causes de la maladie, continuant d'ager, produisent une nouvelle dégénération, une nouvelle accumulation, un nouveau depôt, et de nouvelles douleurs semblables anx premières, jusqu'à ce que la matière morbifique s'évapore de la partie souffrante par une douce transpiration assez sensible. Ce nouveau de de a lieu à une époque plus ou moins éloignée de la première, selon que les cames de la maladie sont elles-mêmes ulus ou moins actives, et qu'on évite avec p'us on moinsde soin ce qui peut les animer. On a vu quelquefois les attaques de la goutte ne se renouveller qu'au bont de deux et même de tréss aus. N'estil pas probable que, dans ces intervalles plus ou moins longs , la matière subtile de la gou te s'évapore du coros e comme elle s'évapore sensiblement des extremités inférir ures sur la fin du paroxisme, car on observe que les chalcurs de l'été sont favorables aux goutteux, tandis que l'hiver lear est contraire, que les vieux podagres n'ont souvent que deux mois de santé por toute nue année, que le paroxisme dure quelquefois deux' mois, et que même, lorsque les forces sont affuissées ou pag l'ige ou par l'auci-nneté du mal, il ne disparoit qu'à l'époque des grandes chaleurs.

Sydenham disvit que les attaques de goutte surrenoient toujours inopinément, à moins qu'on ne veuille regarder comme signes avant-coureurs (cotte difficulté de digérer qui se manifoste quel-

ques semaines auparavant; ce gonflement ven-teux et cette pesanteur qui augmentent graduellement jusqu'à ce que le paroxisme se déclare; enfin, quelques jours immediatement avant, une sorte d'engourdissement, et comme des vents qui descendent dans les chairs des cuisses, en produisant un sentiment de spasme, et, la veille même, un appétit vorsce sans dire pour celanaturel. M. Coste ajoute à ces signes les snivans : des larmes abondantes , involontaires , Acres, lorsque le peroxisme est instant; et, pendant plusieurs jours, des urines pales on un peu louches, comme l'est la limonade. Plus ces signes auront précédé long-tems l'attaque, plus elle sera forte, et elle durera d'antant moins, que les urines auront formé un dépôt jaune ou rouge, et abondant. La plupart de ces signes ont été décrits par Colina Aurelianus. La sueur des pieds , me tant d'individus éprouvent même en jouissent. 'uno santé complette, et ce dépôt de matiere de mauvaise odeur qui a lieu entre des doigts se trouvent auxi suspendus chez plusieurs coutteux, avant les attaques.

Nous arons exposé présédemment qu'elles égétin il les causes prélippossives de la gouver. Ocici qu'elles pentent être ses causes ocrasionmelles. Ce soit souvent les mêmes : Cest-é drorqu'elles excitent le attaques après y avoir disposé. (el trorps. Elles out les runs et les autres pour tertranère-général-d'affoiblir les forces digestres, et d'étre un abou des six é choses non naturelles.

10. De tous les malades les goutteux sont ceux qui se montrent le plus indociles aux conseils ,t qua leur donnent les médecins pour se préserver des recluites, Galien ne veut pas mome que l'on' prenne pour les soulager des soins qui devier droient inutiles. Il est vrai que quelquefois, matgré tontes les précautions auxquelles ces malàdés s'astreignent, les paroxismes ne sont ni moins fréquens ni moins for s, et que d'un autre côté ils sont astisfaits , s'ils peuvent rejeter leur matheur sur quelque fante contre le régime , parce qu'alors l'espoir de la guerison leur reste toujours. D'ailleurs un changement trop brusque dans la dinte des goutteux, quoique convenable par luimeme, peut accelérer le retour du paroxisme. Si les malades sont grands mangeurs, dit Sydenham, et habitues aux liqueurs fortes, les ssons tenues et rafraichissantes, arrqueller deles assujettiroit, Lur seraient unisibles. Il en résulte un changement dans tout le corps, qui fait éclater le paroxismé. Au reste, le plits souvent, lorsqu'il est instant ou qu'il a lieu, les

malades ont perdu tout appetit. Quelquefois cependant, au milieu même des douleurs on en voit quisont tourmentés d'une faim canine.

20. Nous ne répéterons point ce qui a déjà été dit relativement aux plaisirs de l'amour, nous dirons senlement que les goutteux y sont plus enclins lorsqu'ils sont menacés d'une attaque,

3°. Rien n'est plus commun parmi les gens de lettres, sujets à la goutte, que de voir un travail d'esprit extraordinaire attirer le paroxisme.

40. Certaines espèces d'alimens ont été regardées par les médecins comme causes occasionnelles de la goutte. Telles sont les asperges et le lard. Alexandre de Tralles avoit le même opinion des choux, du cresson, des porretux, de l'ail. On fait le même reproche aux vins blancs, et sur-tout aux vins blancs mousseux.

59. Antant Sydenham recommandoit aux goutteux un exercice modéré, autant il le trouvoit préjudiciable, s'il exrédoit les forces du malade. Les parties qui fatiguent le plus, je veux dire les extremités inférieures, deviennent alors plus accessibles su virus de la goutte:

widt + 100 100 40 4 60. Les goutteux sont à un tel point irascibles, que Sydenham n'a pas craint d'avancer qu'une attaque étoit autant un accès de colère qu'un accès de goutte. Van-Swieten connoissoit beaucoup un savant de mœurs très-donces, qui présageoit un paroxisme par la facilité avec liquelle le moindre sujet le faisoit entrer en colère. Au reste les gouttens, pe sont pas sujets à cette alfection de l'ame sculement , mais encore à d'autres, telles que la crainte, l'inquietude, &c. et cette susceptibilité ne disparolt qu'avec le paroxisme lui-même, Il n'est done point étonnant que les passions émues mettent en mouvement l'humeur gouttense, de même qu'elles meuvent les autres humeurs, saines ou dépravées. Mais ce qui paroitroit hors de toute croyance, si des faits multipliés ne constatoient les changemens étonnans que des passions fortes et imprévuis operent dans le corps humain, c'est la técison de la goutte, par ces mêmes passions. Hildanus en rapporte deux exemples remarquables. Un goulteux, que tout le monde détestoit à cause de son esprit médisant, fut arraché de son lit, où le clouoit une attaque, par un houme musque qui ressembloit à un specie,; ce spectre le charge sur son dos descend l'escaling saus s'embarrasser si les pieds du malade trainoient sur les marches, in des ers persons to dans la marche de l'oumnis, per la souleur lui fuicoit jeuer, et faut pur le fauser ment de la machane, fanelle, is op lui augus.

dans la rue. Le goutteux, qui un moment auparavant ne pouvoit se soutenir, s'enfuit, remonte vivement chez lui, et, ouvrant ses fenetres, attire tout le voisinage par ses clameurs. Le paroxisme se termina là; et par la suite il n'en éprouva plus. Un autre, agé de 40 ans, est condamné au dernier supplice; on l'y traine; sa grace, qu'il n'attendoit pas, arrive; l'émotion qu'il éprouve opère de telle manière, qu'il retrouve l'usage complet de ses membres qu'il avoitperda, et il vécullo ny-fems après sandamais ressentir son mal. Ce dernier fnit est aussi consigné dans des actes authentiques."

70. A moins qu'il n'y ait dans les premières voies une saburge bien décidée, qui exige un évacusnt, que Frédéric Hoffman recommande de choisir parmi les plus donx , nons pensons , avec Sydenham, que toute purgation que conque est pusible, soit dans le tems meme de l'attaque, soit dans l'intervalle qui la sépare d'une autre, et qu'elle appelle le mal , que l'on seroit tente de croire qu'elle doit chasser. Lorsque ce médecin, affligé d'un pissement de sang causé par une pierre dans le rein , prenoit de la manue qui lui soit éprouver un grand soulegement, il usoit le soir de cette purgation d'un calmant, pour prévenir le retour du paraxieme de goutte.

89. L'air humide et froid est contraire aux goutteux, et on a memn des exemples de guerisons complettes, opérées par un changement no-table de climat. Il semble que l'husieur de la goutte ait quelque analogie avec une humeur catarrhale, ou, du moins, que cette dernière soit comme le valucule de l'autre. Il est certain que les goutteux cont très-sujets sux catorrhes , que ces caterrhes sont sourent l'occasion des attaques de goutte, et qu'on a observé des jodividus alternativement sujets à l'une et à l'autre de ces maladies.

Arêtée dit avec beaucoup de raison que les nerfs ( c'est-à dire les tendons ) les ligamens des articulations et tontes les parties qui sortent des os ou qui s'y inscrent, sont le premier sièze qu'occupe l'humeur gontteuse; qu'avant toute autre partie, c'est au gros orteil que la douleur sa for d'abord sentir; ensuite, c'est le talon, a rendroit qui supporte le poids du corps ; puis , la plante on partie concave du pied ; enfin a la malleole su goutle la dernière. Sydenham est parfaitement d'accord avec lui dans ses observations et il en tire la conclusion générale, que les pieds sont le licu que la goutte regulière doit accupet a ct que lorsqu'elle affec e d'autres régions, c'est un signe d'irrégulante

siège de l'hameur, ou apparcevre la reison au moins probable de cette fatale pridilection. Les pieds sont comprimés de toutes parts par la claussare ; ils ont à sentenir le poids de tont le corps t ils sont souvent expesés ou froid et à l'humidité : ce sont les parties les plus éloignées du conr, qui est le principal agent de la circulation, et l'ers lequel les fluides qui y abordent sont obliges de remonter par les veines contre leur propre poids. La libre circulation n'est donc pas facile dans ces parties , d'eutant plus qu'elles sont formées presqu'en totalité de ligunena, de tendons, &c. dens les vaisseaux sanguins desquels le sang a tant de peine à pénétrer; es que c'est d'ailleurs ce genre de aisseaux qui s'obstrue d'abord par le seul progrès des nances.

Il seroit difficile de croire, avec quelques modecins physiologistes, que le siège de la dontenr existe plotôt dans la peau et dons les nerfs qui garnissent sa surface externe, que dans les one que leurs expériences ont reconnus pour Atre privés de toute sensibilité. Il ne paroit pas du moins que Sydenhom nit été de cette opialon , lorsqu'il dit en parlant de lui-même , la douleur, d'ebord foible, augmente par degrés; d'heure en beure , jusqu'à ce qu'elle soit parvenne à sa plus grande violence. Se prétant aux tormes multipliées des petits os da tarse et du mutaturan, dont elle affecte les ligamens, elle semble tentôt tirsiller fortement ceux - ci ou viême les déchirer, tantôt les presser et les serrer , ou les mordre comme feroit un chien ; en outre , elle se fait sentir si vivement , que les malades ne pouvent soutenir le poids des convertures les plus légères, ni même la secousse qu'on imprime au plancher en merchant un peu lourdement, et qu'il n'y a que son peu de durée qui la rende supportable, lorsqu'elle est réveillée par le moindre mouvement de l'extrémité. D'ailleurs, l'ettaque la plus douloureuse a lieu sans aucun gonflement de la partie souffrante, et sans aucun changement de couleur dens la peau; c'est même lorsque le gonflement et la rougeur surviennent , et sont à leur plus hant point , que le douleur diminue , extrême, lequelle cependant detroit être alors ei le niège du mal étoir véritablement extrême dans la pean.

Il n'y a ordiabirement qu'un des pieds qui soit affecté dans les premières attaques de goutte, et même lorsque la maladie o fait des progrès ; main si l'humeur gontteuse est très-abondante, les deux peuvent l'être alors quelquefois en même-temps. On les voit plutôt pris succesairement, lorsque q dit Sydenham , on trouble la marche de la maladie par un traitement mal

tion à la texture des parties qui sont le premier f entendu , on qu'après une longue période d'années , le corps tout entier étant en quelque soute devenu un foyer de goutte, la nature n'a plus, comme au commencement , la force de porter l'humeur morbifique vers son siège ordinaire s elors cetta humeur se jette non-seulement sur-les pleds, mais enssi aur les meins, les poignets , les coudes, les genoux et d'autres endroits, quelquelois sur plusieurs en mêmetems. Les parties qui en ont été d'abord le siège ordinaire en ont souffert de l'altération ; leurs vaisseaux se trouvent éngargés , obstrués , presses par les grossenre qui les avoisiment ; et la matière de la goutte ne pouvant plus y pénétrer , se porte vers d'autres endroits ; le plus constame ment c'est vers les mains, qui sont de mêmetexture que les pirds , et comme eux , grêles , décharnés, exposés au froid extérieur, et trèséloienes du centre et du grand mobile de la circulation. On l'a vue attaquer les marines , les preilles , les lèvres ; se jetter même sur les vertebres, les articulations des côtes , quelquefois sur le gosier : en un mot, il n'y a oucunearticulation des os que l'on puisse dire exempte de ce fléau, Nons dirons bientôt dans quelles circonstances, et comment, elle se dépose sur les viscères, ainsi que les accidens greves qu'elle occasionne alors. On voit sculement ici que ses dépôts ordinaires se font dans les articulations ; et que ce n'est qu'à raison de sa quantité surabone dante, ou parce que les articulations ne peuvent. plus la recevoir, qu'elle se jette nilleurs.

Voici maintenant comment se passe un accèsde goutte; et telle est la description qu'en fait Sydenbam. Nous ne sépéterons point ici ce que nous avons déja dit de certaine signes avantcoureurs, parce qu'ils n'ont pas lieu constam-, ment, à beaucoup près, et que d'ailleurs le plus communément on les ettribue à quelque erreur de régime. C'est vers le milien de la muit qu'il commence r la douleur slors réveille subitement sa victime , en lui faisant jeues un cri. Cette douleur est semblable à colle qui seroit produite par un écuriement des os, et la, partie souffrante éprouve en même-tems le sentiment qui naîtroit d'une certaine quantité d'eau tiède qu'on verseroit dessus ; il se manifeste ensuite en frisson léger avec un peu de tremble-ment et de fièvre. Quelquefois les gouttenz se plaignent comme si on enfonçoit par degrés un coin entre les os, pour les séparer les uns d'avec les autres. Souvent il y a pue tension fors incommode du tendon d'Achille; enfin. Coste a observé que l'intensité du peroxisme étoit enraison de celle de la fièrre qui paroît dans le commencement. Ladouleur, d'abord supportable, angmente par degrés d'heure en heure, ( le frisson et le tremblement diminuent en proportion ) inson'à ce que vers la nuit elle parvienne à sun

plus haut point. Les malades peignent de différentes manières les tourmens qu'ils endu rent: les uns les comparent à une pression et à un serrement violens; les antres à une érosion; d'autres à l'action du feu. Leur intensité fait qu'ils remuent perpétuellement les membres qu'i ne sont pas affectes , et même celui qui l'est , cherchant ainsi du soulagement dans un changement de position. Ils semblent ne reacontrer enfin ce mode desiré qu'an bont de vingt-quatra heures au moins, parce qu'ils se trouvent alors soulagés par l'espèce de coction et d'évaporation de la matière da la goutte t mais de n'attribuent fomaio lo mieux qu'ils ressentent qu'à la nouvelle position qu'ils ont fait prendre au membre af-fecté. Ils éprouvent ensuite à la peau une douce moiteur; et bientôt après le sommeil les accueille : et quand il les quitte , la diminntion notable de la douleur et le gouffement surveau à la partie affectée les remplissent de joie.

Cette eschreres de la peun dans le Gas destidouleur vote su particulière sus quotens : elle a fina sursi dans planteur à unres carbeca de dans le ma sursi dans planteur à unres carbeca de dans turner, pare cample, e celle de collège, de deux, terre pare cample, e collège collège, de deux companient dans ce circontances. Il surgentisrenent dans ce circontances il surgentisrenent dans ce circontances. Il surgentisrenent de des circontances de la surgentisrenet de la collège de la collège de la late delige un resident par la collège de la late del particulière. Il matière mobilique de la la, collège de la collège de la collège de la la, de la collège de la collège de la la collège de la la, de la collège de la collège de la la collège de la la, de la collège de la collège de la collège de la la, de la collège de la collège de la collège de la la, de la collège de la collège de la collège de la la collège de la la, de la collège de la collège de la collège de la la collège de la la collège de la la collège de la

. Le second jour de l'attaque, et quelquefais pendant deux ou trois jours, les malades reseaute encors un peut désoluer, laivuelle augmente tern le soir, et dimiture vers le point du plant. Ce prolongement a lier, à l'huvaure gouiteuse et trés-abondante. Ils recouvrent ensuite asses promptement une santé parâtie, s'îlh avec soit encore qu'à leur premier ou à leur second accès.

Mits, loreque la malaite of plus involrée, on veit quelques pour quelt Pratre pest d'ince de deuilleur commès par l'autre pest d'ince de deuilleur commès fait qu'internation en comme, la foiblease qui lui reutoit se diarige entièrenceux et la pasti annis niq qu'arun l'inauque, pourre toutefois que les doulleurs du pied navuellement de section de la contratte d'active. Cert à la nades acons de section de la contratte d'active. L'est la nades acons de section de la contratte d'active. L'est la gale se paste un mésochem qu'il de su piete un mésochem qu'il de su piete un mésochem qu'il de su piete un mésochem qu'il de su piete.

Un paroxime tolal de gantie et finis composé de plusarra exés, qui es roccident en nombre pins, ou moins grand, jusqu'à ce que notte la matième morbinge ai été entiège, ment dissiple. Car ces accès, que les genment dissiple. Car ces accès, que les genquivolel les un péretirens as comissièrent quivolel les un péretirens ac comissièrent qui colle les un péretires de comissiones de moins, dit Sydenham, qu'une série et un moins, dit Sydenham ; qu'une série et un moins par de la comme de la comme de la metalla de la métalode un plopée par la nature, pour chasper a débon le case méti-cille de la métalie.

Cette expulsion s'opère plus ou moins prom tement, selon l'abondance de l'humeur, at le dé; ré des forces des malades. Elle dure souvent quarorze jours chez ceux dont les forces sont encore entières, et qui ue sont pas sujets à de fréquens retours. Mais pour les vieux goutteux, et ceux qui ont eu da frequens paroxismes, la durée va jusqu'à deux mois. Enfin, elle n'a de terme que celui que lui opposent les grandes chaleurs de Pété, quand le mal a pour victimes des individus épuises, soit par les années, soit per la très-grande aucienneté du mal. Au reste l'espace de tems dans lequel se termine un paroxisme de geutte qui n'est plus nouvelle, sons être cependant invétérée, ne sauroit être déterminé arec précision , parce que des fantes de régime , l'infinence des saisons et d'autres causes semblahles penvent le prolonger plus ou moins, I.e moyen terme le plus vraisemblable est celui de quarante jours, proposé par Hippocrate. (Aphor. 49, Sect. VI.) Uni podogrici morbi fiunt, sedaté Inflammatione, intra dies quadraginte desinunt. Mais à l'egard des vieilles goutles, le esteul est différent. L'attaque est, comme nous l'avons dejà dit, formée de plusieurs seces, et cette attique se prolongeaut de plus en plus à mesure que la goutte s'invétère, chacun de ces accès se prolonge aussi; et au lieu de ne sein que pendant un jour ou deux, il dure rarement moins de quatorze, sur-tout lorsque son sièce est aux pieds ou sux genoux. D'où il résulte no. cessairement que ces infortunés goutteux n'orit dans l'anuée que deux ou trois mois de santé, et qu'outre les douleurs, ils éprouvent encore quelqu'autre infirmité, aiusi que lu perte totale de l'appétit.

Sydenham a excora obbered que y nos que la rispectude l'individur teretal ceitice. I les dissimus de la gestire étoient tria-considérables; mais que si elle dissimusié, on par la longe darée de partie et des la compartie de la considerable d

lissistudes quotamines, et par une disposition à aiterrivée. Lourque ces suprisones out littos, la doudeur est tolévallet; ai elle devient plus intense, iténiquariesses. Sydenham conclosit de toutes cés alternatives que la douleur est un rémiède pour la goutre, mais un remde ben amer; que plus elle est forte plus le paroxisme est court, et kintervalle de annéi prolongé. On pent encode a tiltervalle de annéi prolongé. On pent encode de del aug., plus le paroxisme lui même est long cés doug, plus le paroxisme lui même est long ce douloures.

Les malades sont délivrés de leurs paroxiames de deux manières to ul matière qui s'amasse aux environs des articulations s'és apore par les vaisseaux cutanés, on elle se convertit en une espèce de cruie, dire poutte uses, qui défigure les articulations par des modosités, et qui les prive de tout nouvement.

Cette double terminaison des paroxismes mérite d'être examinée avec soin.

Dans la première, ce n'est pas une simple transpiration, mais une sugur bien caractérisée qui sort, puisque la pesu se trouve être seusi-blement humide; et il est certain également que cette matière est susceptible de nuire. En effet, cette sueur, soit qu'elle vienne des pieds, soit qu'elle vienne des mains, répand une odeur létide, qui est sentie même de ceux qui servent les malades, et qui salit la surface de l'argent d'une teinte rousse ou noirâtre, à peu-près comme le feroit la vapeur du souffre brûle. D'ailleurs les douleurs diminuent, et le paroxisme prend fin, austi-tôt que le membre affecté commence à exhaler cette sérosité puanto. Hoffman a même vu un goutteux qui prédisoit le paroxisme dont il étoit menucé d'après le changement de couleur de son anneau, qui quelques jours avant l'attaque, et pendant tout le tems qu'elle duroit, devenoit livide et noir, et reprenoit sa couleur naturelle, lors de la déclinaison de l'accès, (Cet anneau étoit formé d'un amalgame de enivre et de tathie par l'interacède du

se Il rémisée de tout on que nous remons de dire, que on qui produit un accès de gourtée dans un meaulre quécouque émantée d'abord dans le corps agendant an cristin tens aute entrer o activité, pagendant an cristin tens aute entrer o activité, par le la comme de faute cristines au cristines autentibles no, y correctif en au propre sub-atme de fouler, é nouve de la comme de fouler, et uniter de su dété, à d'où preulle un matter par la baur par de la comme de

creo dan la màtte des hunteurs; il n'y atroitpoint de dept tar une articulation, escondequemment point de paroxisme. Dans le premier cas, l'action de la nature, pour ac debarraser de l'entent qui la immace, a'aunone par la douleur qui reasenta les malacie. La fetre, le repos, la douce-chaleur du lit, conribuent à la coction de l'auneur goutteuse; et la seur, cello inf-tout du membre affecté, devient l'érecuation critique.

L'exercice a été recommandé aux goutteux pour completter, autant qu'il est possible, l'expulsion de l'humeur. Ce n'est pas sans doute un conseil que l'on puisse proposer dans les com-mencemens d'une attaque, lorsque le moindre mouvement est capable d'accroitse énormémen les douleurs: et Sydenham disoit que, quand elles étoient asses violentes pour readre le mouvement impossible, le malade n'en moit pas le soin alors, parce que les douleurs suffisoient seules pour le préserver de tout événement funeste, Muis il a dit aussi que, quo qu'il paroisse impossible à un malade d'être, an commencement de son attaque, transporté dans une voiture, et à plus forte raison d'en soutenir le mouvement; cependant, s'il l'essaye, il ne tardera pas à s'appercevoir qu'il soulfre moins de cet exercice que lorsqu'il reste chez lui sur sa chaise longue. Un autre avantage que trouve Sydenham, c'est que la fatigne que l'on épronye attire le sommeil. Mais dans les intervalles des accès, du moment même où les douleurs ne sont pas cucore cessées entièrement, ou bien dans ces gouttes invétérées qui font ressentir plutôt de l'incommodité que des douleurs carractérisées, il veut que l'on s'exerce par tous les moyens dont on peut disposee, la promenade à pied, l'équitation , la voiture, et il menace particuliérement du plus grand danger ceux qui éprouvent iles défaillances, des douleurs de ventre, de la diarrhée, et autres symptomes de même nature. L'exercice s'oppose aussi à ce que les articulations pe contractent de la roideur, ce qui est un commencement d'immobilité et d'anchylose, et il diminue notablement la longueur de l'espèce de convales cence qui suit une attaque.

Sydenham craiganti ma-tout que, faute d'utencle, la matrie goutteus qui servir resto dant les articulations, ou dans leur rosineage in y prabail de la suphas et il assura voir l'appeneur personnelle que brancop a figer rice, pris togacie de la companio de convector leighar. Alla tenere qu'il dissiper cere qui existent depuis long-tenne et qui ont alone de ligit-ro-dura, pour degli d'au y ent pas enverre adriere addeutre la penn, Ces couref, grancis de particulations, d'etiment la penn, Ces même Kêşhdemaş, eş on les spreşçer alora k decovere. Elle şenera nê ongaşer a ĉe las decovere de penera nê ongaşer a ĉe las Leclamas aved la polare delme siguilles. Quelquiche la santire da la poutre, ne latant sur les artical lajant du conder, y produit une lumeur potre la penera per comme un cadi, qui cêncora la penera penera un cadi de la condera de potre la penera penera un cadi de la condera de conson de la galas par l'accomitation propresa ce de la natire sopratures, y qui odlamen aind la penera et qui finit par la rompreş di Velenpue Dalate y cell este sorbini.

Nous ne connoissons point encore d'uno manièra exerte la nature de la substance tophacée. Sydenham la regardoit comme la portion la plus grossided de l'humeur gouttense qui s'amussoit dans les articulations, et a'y desséchoit tandis que la partie la plus subtile a'évaporoit. Hoffmao et quelques autres pensoient qu'elle n'étoit autre chose qu'une concrétion tartarques : ile fondoient leur opinion sur ce que les goutteux sont souvent sujets au calcul, que l'analyse chymique y démontre les mêmes principes, et que la gantte est souvent produite par le trop grand usage des vins qui contiennent du tartre. ignée qu'éprouvent quelquefoia les malades pour le fen lui-même, unt soutenu que dans les auaques de goutte cet élément calcinoit les ligamens et les ous Hales na doutoit point qu'il n'y craie contteuse, or coux du calcul qu'il aprolloit tartre animal, parce qu'il y svoit trouve, comme dans le tartre végétal, une énorme quautijé d'air fixe. Tes expériences de Whit lui ont fait esperer, que l'ean de chaux pourroit ageanasi citicacement sur les conocctions gont duses que sur les cajculemes. Enfio, en considérant le résultat do celles de Haller sur la formation des os, et de Duhamel sur leur nutrition, oa regardera comme plus vraisemblible encore cette opinion, savoir, que des attaques de goutte, répetées altirent la texture des os de telle manière. que la substance terreuse qui doit remplacer celle doot la déperdition se fait journellement, ne se rend point à sa destination, et que so de posant dans le voisinage des articulations, elle y produit des tophus. Si elle se logo dans les cavités des articulations, elle occasionne des anchyloses dont on ne doit guères espèrer la reso lution ; si elle occupe les ligamens eux-mêmes . elle les prive de toute leur fl. xibilité, le mouvemont et le service des membres affectes deviennent nuls aussi, et la forme de ces parties s'altère et se défigure de toutes sortes de façons.

Cette matière de la goutte, qui se solidific moins grande des douleurs du paroxième que avec tant de facilité, est cependant portée vers devoit aveir leu à l'inspection des urines

les os auxquels elle derroit insimiler, avec les autres lumeure da corps, por le moyan des vaiseurs 1 et oo la voit cerne quedquefois viscanus 1 et oo la voit cerne quedquefois viscanus 1 est oo la voit cerne quedquefois viscanus 6, concern liquide, da tophus qui se sont pas entitiere neat durch. On la vue sortir en très grande absondance du post doffe d'un gouteur vi la traite grande absondance du post doffe d'un gouteur vi la traite de la contraction de l'illument gouteurs vi la traite de la contraction de la

Il se fait quelquolois dans le corps de Phomme des changemens subits, desquels il résultedes accidens très-étoonage, Les médecins, ne pouvant découvrir par encun des moyens qu'ils ont entre les mains les causes de cea phenomenes, pensent communément qu'elles out leur siège dans le cervesu et dans les nerfu, C'est ainsi que voyant la goutte passet de l'ayeul au petit-fils, sans que le père en ait été affecté, vester inerte pendant un certain nombre d'années sans se déclarer, et laisser les goutteux fouir d'une santé parfaite dans les intervalles des accès : ils ont conclu qu'un fluide morbifique, grop subtil pour troubler habituellement les fonctions des antres organes, et attirer les humeurs, occupoit le cervesu et les nerfs ; et qu'il ne devennit actif qu'à certaines époquese D'ailleurs is a t-oo pas observé que la goutte survenant faisoit disparofire d'autres maladres . que l'on a toujonrs ettribuées à un vice de cen magnes parties ? Telles sont entre autres le vertige et l'épilepsie. Van-Swieten dit l'avoir vu aussi pour une fièvre tierce.

Cest encore dans la supposition que l'flument morbidque goutteuse occupe les très-potits vaiseaux qui entotimnt le sibrilles neremes, que l'on explique d'une manière asse a plausible, pourquoi l'es attaques de goutte les plus visier reuses soot celles où il ne paroit pas de goullement dans la partie affecte.

Le caracier inflammation we se manifesture point dans les extende de politic de manifesture de politic de la caracier de la caracier que fue proportionale une doublement que ten entre partie de la caracier del caracier de la caracier del la caracier

Cetal-differ, selon quelles étoliest pilles et leuclèse, somme Petil I limonate, on bien si elles hiscoient déposer une matière jusse no congretable par le comme de la consecution de carpiccials keres ne sorient par par la voc des munes du corpé d'un goine qui le l'est para sursiont aux approches des paraxianes. Petis irre qu'outre l'offent de mouvement et d'exercice, estece une des cames pour lesqualles test de goutters cont ujois es calcul s' et Sydenlam, en préscriptut aux podrieux de na test de goutters cont ujois es calcul s' et Sydenlam, en préscriptut aux podrieux de para la comme de la contra pour la contra la contra pour la contr

La técució des lumeurs des gostreux a ésé tausi regardes comme contribuna à domer a Plumeur gouttene elle-mène la circulère qui la constitue. Il est probabé au moins qu'elle devirent par-là bien plus difficile à dompter, d'autant plus que les parties qui sont le siège de mal sont d'anne texture tra-peu favorable dijà à l'admission et à la circulasion des fluides. Ound on cammins attentiement qual peut.

êtro l'effet des différentes canses de la goutte, dont nous avons fait l'enumération, on voit qu'elles doivent toutes agir en détériorant l'assimilation de la portion nutritive des alimens, et que ce sont par conséquent les sluides les plus subtile, résultant de cette portion nutritive, qui se trouvent viciés. La masse altérée de ces fluides augmentera de jour en jour ; et, selon l'expression de Paul d'AEgine, se jettant sur une articulation quelconque plus foible que les autres, elle y produira de la douleur, en distendant les ligamens qui l'assujettitsent. Sydenham, qui avoit étudié avec tant de soin cette maladie sur lui-mêma, pensoit, comme Panl d'Afgine, qu'ella étoit le produit de l'affoiblissement de la coction des alimens. Ce qui rend cette opinion singulièrement vesisemhlable , c'est que la goutte attaque de préférence ceux qui abasent de leurs forces digestives, qu'elle les sitaque à l'époque où, par le seul progres des années, ces forces com-mencent à diminuer, qu'enfin le choix des alimens de facile digestion, et des médicamens dont la vertu est d'augmenter l'action des organes fabricateurs du chyle, compose la méthode la plus heureuse de soulager et de guérir les goutteux. Les exemples de goutte liereditaire ne saurojent infirmer cette théorie, porce qua , tout ce qui a rapport à la génération étant encore couvert d'un voils impénétrable, il n'est point démontré impossible que les vices des organes de la digestion se propagent comme ceux de tout autre viscère, quoique nous ignorions de quelle manière cette transminion, pen avoir lien, ne dependan point de la conformation de ces organes, sinis qu'on 10-6 serre pour les pollmonques, les apoplactiques, de. L'opoque à laquelle la goutre se manifera peu étre aon plas une objection qui soir particulière à cette malader, puisqu'il an est de même de certaines choses retirtes à la mair, telles que l'apparition des poils, la corta des, deuts, dec. D'eye limiture ains a unables.

Adoucir les doubeurs de la gentre n'est point guire la gentre la gentre n'estable consuste l'aire-que, maigré l'uniforace de toutre les cauges consonelles ; la percision avails punis lett a, grant l'est qu'en l'est percision avail grantai lett a, traibi-c'être cuitre pedigronane peur être réduie pradea une longe periode d'année à un état d'asertie, qu'il la sauc croire méninte, et c'est que l'on a source ve résiler de l'este cours d'un régine consentable bien acuteur. Muis la moistre crorer de régine qu'en souice l'aire régine consentable bien acuteur. Muis la moistre crorer de régine qu'en souice l'aire de l'est consentable l'est consentable peut de l'est consentable l'est peut de fitter que les la paroximers avec plus de fitter que jumin.

Les anciens, entre'autres Arêtée, avoient

vanté l'ellébore pour la gnérison radicale de la goutte , mais sculement dans les commencemens , et lors des premières attaques. Il regardoit comme incurable la goutte ancienne, et celle qui étoit héréditaire. Van-Helmont regardoit comme un remède infaillible Parcane coral-Lin da Paracelse . dont on ignore la nature et la composition. On sonsconne que c'étoit une pré-paration de mercure fort douce, qui n'agissoit point comme purgatif, mais en se mélant avec nos principes constitutifs, nostris constitutivis commiscibile. Sydenham ne promit qu'un sonlagement notable aux gontteux qui suivroient, avec l'exactitude la plus scrupuleuse, ce qu'il lenr prescrivoit relativement à la diete . à l'exercice . &c. mais il ne leur fit jamais espérer une guérison radicale. Les empiriques ou charlatans qui ont eu quelques succès apparens, ont tous fait l'application de leurs prétendus spécifiques vers le déclindes paroxismes, et se sont ainsi attribuéa l'honneur qui a'étoit du qu'au travail de la nature. Qu'ils en fassent l'épreuve, disoit Crelius Aurelianns, lorsque l'acces commencera; et ils verront, eux et leurs malades , combien leurs

De toutes les espècus da goustes, celles qui ont fait particulièrement le désespoir des métectais, con l'her de la language de

espérances étoient vaines.

mille, comme on est parvenu à extirper d'un-tres millules héréditaires, par exemple la phthi-10 pulmanaire. Quant à la goutte tophacée Sy de nham assure , d'après sa propre expérience , qu'un exercire prolongé et pris tous lea jours ; un seulement empéche la formation des tophus nutes encore fait disparoltro ceux qui existoient dejà , quoique très-endures ; pourvu , ajoute-il , que la peau ne soit pas encore denaturée et consortie en leur aubstance.

Il est facile de conslore de tout ce que nous avons dit jusqu'ici , que l'on ne pourra jamais attendre de guérison radicule de la goutte que par le moyen des mideramens qui apront la vertu de corriger, on de chasser, da matjère morbifique subtile , qui a son siège dans ceux de nos fluides qui sont ausa subtiis qu'elle, Mais il est également constaté par l'expérience , que plusieurs remèdes, qui n'ont pas cette vertu, ont celle, d'obvier à certains accidens très-graven de cette malsdie, et de rendre plus efficace et plus suro l'administration d'autres médicamens.

De ce nombre est saus contredit la saignée. qui n'évacue que que la partie la plus grossière de nos fluides, et dont les effets ne s'étendent point jusqu'à celui qui est altéré par la présence du principe goutteux. Dans des cas de plétore, soit accidentelle, soit périodique par l'habitude que les auflades aufont contractée de se faire tirer du sang dons certains tems de l'année la saiguée pourra être fort avantageuse. De même, si le paroxisme est accompagné d'une fiorre siolente : s'il y a délire , difficulté de respirer ; si la mauere de la goutte no se jette pas convenablement sur les parties qu'elle a coutume d'affecter ; ou employe alors la saignée commele correctif de ces symptomes dangereux? Meail avoit obserré que l'effet desire de la saign'e était de Lire quitter à l'humeur gont fense le lieu qu'elle occupoit, tour se porter vers uo autre dont le déraugement intéressoit moins esproticilement le jeu de la machine. Mais, af cette humeur affecte les membres que l'on pourroit appeller son siège naturet, it faut alors redouter la saignée , qui la déplaceroit pour la porter sur quelques viscère important. C'est ce qui faisoit dire à Sydenham : qu'il ne falloit emplayer le saignée , ni pour écerter le paroxisme dont on ctoit menace , on pour adouche que , quoique le sang des goutteux ressemblat d celui des pleurétiques et des rhumatisans, il n'étoit pas moins certain que la saignée nuisuit autant aux premiers qu'elle étoit avaotageuse aux antres. Il établit cette maxime , principalement à l'égord des vieux goutteux : car il n'étoit pas éloigné de la permettre pour | Sydenham condampoit l'usage des purgatifs , et Médecine T VI.

les jeunes gens , sur-tout lorsqu'ils s'étoient tron livres aux boissons spiritucuses : mais ce n'étoit que pour le premier paroxisme; parce que, si on azigueit aitssi dans les suivans, la goutte prenoit alors très-promptement, chez ces jeunes sujete tons les caractères ficheux qu'elle y contractoit par le laps du teme, et faisoit plus de proceda en quelques années qu'elle n'en fait ordinairement pendant un beaucoup plus grand nombre. Les anciens médecina , tels que Paul d'Algine , u'out également permis la salènée que lorsque la maladie Goit encore dans son débuti et Galien, qui lui étoit très-favorable, y joignoit comme condition très expresse une grande modération dans toutes les parties du régime.

Les évacuations par le moyen des vamitils, ou des purgatifs. Out en autant de partisans que la saignée. Mais, en admettant la même distinction que nons avons é ablie pour celle-ci, les contradictions apparentes entre les praticions disparoitrout. Comme il arrive assez frequemment que les goutteux eux-suèmes présagent l'attaque qui les menace par des crudités qu'ils resentent , par des rots judoreux , par le resserrement du ventre, par des vents très incommodes, par la diminution ou la perte de l'appétit , quelquefois aussi par un appetit beaucoup plus considerable, et méme , rarement à la vérité ; par une faim canine ; comme les alimens de difficile digestion ; et tous les vices de régime qui engendrent des crudités dans l'estomac , l'accélerent infailliblement : il ne faut point s'étonner si l'indication ele chasser des premières voies par le vomissement ou par les selles, une matière nuisible a parn évidente à quelque ans. On ne pent douter, en effet, que dans la goutre, comma dans toutes les autres maladies , sans exception , les accidens oe spient moins graves, l'administration des différens remedes plus sure et plus avantageuse. lorsque les premières voies sont nétoyées, que lorsqu'elles sont surchargées de saburre. D'ailleurs les partisans de la purgetion recommandent presque tous de donner la préférence sux purgetifs doux ; en su moius de présurer les goutteux pur des humectans, et de ne les purger que par épicrase. Il paroît en outre par quelques observations, que les évacuations spontanées sont fort utiles pour adoucir les douleurs de la goutte : et Hippocrate lui même semble avoir reconni la possibilité de leurs hons effets, lorsqu'il dit (Pre ediction. 1 . 11. cap. 7.) s mant quidem hos optime dyssenteriae , si successerint. Sed et aliac eliquationes prosunt, quae ad inferna luca repunt. Mais fes ellets de la nature pe doivent qu'etre: favorisés par les moyens les plus doux ; ils.cessent d'etre avantageum, nitòs que l'art cherche à les porter trop loin. C'est par cette raison que

les des attaques. Il d't avoir éprouvé lui même une attaque socondaire, pour avoir tente d'ex-pulser par une purgation les restes de l'humour qui avoit cansó la première. Il n'il n troit pas copendant que la matière de la gourt- pent s'évaquel quelquefois par les sell's : et, lorsque re n'étoit point par une espèce de crise extraordinaire , mais par erreur de lieu que l'humeur morbifique se pertort vers e caust intestinal, il vanloit que l'un provoquat les sueurs. La diareliée s'arretoit alors , et la goutte se jettoit impetu-usement sor les articulations. Si un symptome étrangera l'affection goutteuse nécessitoit un purgairf, il prescrivoit reviel è cuent le soir un calmant, Concluous de tout ce que nous vi nons de dire que l'a purgetifs sont bien insins utilequ'on ne pourr at être tente de l'espèrer; qu'ils n'opèrent point legnérison radicale de la goucres et qu'il est rare qu'ils contribueut à adoncir la violence des douleurs.

Il paroitroit plus conforms à tout ce que nousavons de la gontte et de ses pluinomeurs, d'attendre des si d'irifiques un soulagem nimonis équivoque, parce que l'action des remèdes de cette classe s'étend jusqu'aux vaisseurs es plus déliés qui sont le siège du mal. D'adienre . les sudorifiques rétablissent la transpiration, que suppriment, on diminuent considerablement. ces erreurs de régime si nombreuses que nous? avons dites être la cause de l'accelication des paroxismes. Ceperdant Sydenham n'y avoit pas une extrême confiance t it convicut sent ment que l'expulsion de l'homeur goutteuse qui s'opereroit par leur moyen est mous ausceptible de naire , que si on employoit les comitals et les purpatife. Il sent en outre que l'on n'en use qu'avec de grandes précautions, qui consistent à éviter les ander figues chauds et stimulans , e; à préférer ceux qui sont d'invans et légétement aromatiques. Les premers , di -il ; admiriser « dans le temps même de preixi-me, fixent Pinimeur dans les articulations, un etle expe des douleurs atroces ; et , si elle est aboudante , elle se jette alors'sur pluseurs membres en meme time. Ils ont encore un autre inconvenient , c'est celoi do mettre en monvenent ledifférences humeurs corrompues qui existeroient dans le corps, et d'occasionner a noi des métastases dangerouses et quelquefois mortelles. Lor qu'on y a recours dans les intervalies des accè ; la matière goniteuse , qui n'a pas encore suiune coction complette, est ponémavec viclonée sur les articulations ; et il se for ue un nouveau paroxisme qui détonne avant l' peque fixée ner la nature. Les donz su diffique s, au concrair . ne font que s'atenir l'effort u fuit la netime, et complé er l'égaution de cette moi eur ou auem legère , spontance , avec laquelle la dou-

dans le temps du personne, et dans les interralles des attaques. Il d'a cairé prouvé lui même une attaque secondare pour avoir tenté d'exune attaque secondare pour avoir tenté d'exsure, s'aux auguenter l'efferencesse de la luiments.

De tous les remèdes que la crainte , on l'excos, des douleurs de la goutte fait emplayer , il n'en est point de plus permeieux , que tons ceux dont l'effet est d'empecher l'hume ur morbitique de se porier vers les heux qu'e e allecte ordiuni ement , lorsqu'elle est préparée à opérer le paroxisme. Il seroit, surs daute, bien plus avantage ux de pouvoir corriger ses qualités delétères , et de la fone ronte r dans la classe des hom urs saues; ou au monts de l'expalser hors da corps, comme on en chasse les autres lumeura dégénérées , par les voies ordinaires , et sans or assonner ni douleurs, m troubles dangereax. Mais le tratement de la gontre n'est point encore à cet état de perfection sy passiendra-teil un jour? Peus-être. Sydenbars, que l'on pourroat appeller le doctour de la gourte, en a oit. lui-mome concu l'espérance; et déja, en combinunt les effets de temedes appropries et ceux d'un régime convenable, ou pirvient a diminuer Le quantité de l'humour mortafique, et à tempérer son arrimonie; d'ou resultent un plus long imervalir d'un accès à l'autre , et même quelque ois un ad atéissement marqué caux les donurs. Mais quand certe bumeur est, sour ainsi dire, dans un état de mainrité et de jurgescence, en rej remire de corri, er sa décener se ence, ou de l'expulser par une nuive voie que c-le que la nature choisit, c'est un effort au-dessus des connoissances acquises. La nature la portera sur les reiculations; et là, elle se consumera ellam me, ou se dissipere soit pir une simple diaphorese, soit par une meur fetige : mis l'une ou l'autre de ces terminamons n'a li u qu'au mi-Len des dauleurs les plus airo es, qui sont la sauve- ande du malule, ipro dolore, quod ama-s ris imum natures est remedium, a gro de vità prospi i nte, disnit Systembam, (e grand observiteur prononce meme, d'après se exice aco p. roomael c, que plus elles sont fories, las oussi la com alescence est parfaire , et plus le retour des attaques est éloigné.

Lousque Phanaser de la poutre ainsi déciée en more tur le cervoux, elle prindit l'Apoplexie; y la prodyse y le délire, la foldeste, des austinaments de la production de la foldeste, des austinaments de la production de la foldeste de la production de la foldeste de la foldest

elies varices, qui deviennent presque mortelles, par ce qu'un ignore le plus souvent leur nature véritable , qu'on tente vainement de les guerre par la methode et les remèdes les plus appropriés aux ras ordinaires, et que ce n'est qu'en évitant un paroxisme, et en rappellant l'humeur gouttense vers son siège naturel , qu'on parvient à seuver les maiades.

Ces meinatifses ayant si fréquemment une terminalson fainle, à quels signes reconnoîtra t-on qu'on en est menacé? Sydenham avoit observé dans ces carronstances un grand mal-aise, de légers vomissiemens, et quelques douleurs de ventre ; tandis qu'au contraire les arpentations a'en trouvoient lout-à-coup d gasies, et desen sient plus peopres au mouvement qu'elles n' voient habitude de l'etre.

Ces signes pervent bien suffire, si les articulations sont dejà donloure ser, et si le depot de la matiere morbifique est déjà formé. Mars, lorsque ce deplt a existe as excere, et que l'hument gouveuse se jette en les escères, ou n'observe que cu mal-aise considerable dont nous avons parks. Alors , dit Van Swieten, no nedeein prudent, qui n'ignore, pas qu'un matade est sujet à la goutte, et qui remarque un symp-Tome extraordinaire; examinesi cette mal con me pintroit pas en être la canse p et il irrite pur tes freç ions, par des buins, par des some pastintes; etc. les membres auraleuquals l'hatpartiples, cer. les mediores anti-seutous l'an-ment à corrome de se portes dan de l'attires, et de lui lay, abandonner a direction vers les or-gânes, qu'elle ne sampit occuper ann occa-sionnes de très-granie, exanges, il fante auplover les mêmes moyens de gyatores, a le y a longtemps que le malade gouttons n'a assayé d'attaque , s'il est tombé dans des erreurs de régime considerables ou enha si lecuinas qui annoncent la présence de la matière goutieuse prèse à entrer en activité, mais n'ay aut pas encore ellectud sin Bepote ac manifestent. En un mot, dit Mend , il convieut de tout tenter pour que ce de ardement de fen se reporte vers le lien qu'il occipoit d'abord i car, air milion de toute cefte varieté de symptomes moltiplies, occasion-née par la différence des organes affecties, un ne doit esperie de joul seement non équivoque, qu'autant qu'on parviondre à produire un paa sutant

Quant-mome un malade n'auroit encore esanyé ancune attaque de goutte, le médecia de-vroit etro en gardo contra les effets de l'humeur goutteure, all y avoit une disposition heridltaires. Plusious faits constatent effectivement que certaines malados inde-graves n'ont cide rasse le corps de ses impalatis. Cas on a d

Les dou ours de la g mile sont le plus ore nairement at cruelles, et quelquefois meme tollement un-dorsus de toute patience humaine , qu'el ne dou point paroltre surprenant que l'on cherche tous les moyens imaginables de lesadoucir, et que les charlatane de toute espèce. acquierent Vans sees circonstances, par leurs promesses pampeuses, une confirme que l'on refuse aux medocins les plus éclaires. Suctons et Pline font mention d'un chevalier romain, nomme Servius Codins, qui se fit oindre les jambes avec une substance vénéneuse; dont Poller fut I la vir to de soustraire ces parties à la douleur, mru qui les priva en sième temps pour tonjours de leur scasibilé naturelle. Il est probable que cette substino avoit eté prise dans la clause des stupificant. Hippocrate ( Aph. 25; scer. V. ) dit que de l'au froide versée abondamment aur un piembre sonlige ; et diminuo en grande partié, les timeurs dez articulations, les douleure qui ne sont point caus es par quelcomulaions ; et qu'elle dissipale donleur ; car, ce dernier effet. Un exemple tips d'Actins confirme cet aphorisme : c'est ceini d'an goulteux, qui avant mis condant un cortain temps ses iduibes dans l'eau troide, resientit un sonlagement tres-marqué. Pechlin rapporte un fait encore plus fouppant. L'a colonel frotte set innibre avec de la neige, et fut nouligé ; ayant marché: enanite nuds preds our la meige, il ne rementit plus aucune douleur, et fait un na entier aus eprouver de pasoxisme il faut remarquer que es milituire souffroit dejà depuls trois semaines; et to qu'aiosi la chaleur qui a totifoura lieu quelque tems sprès l'application de fanc se contribus sans doute a facritier l'expulsion de l'humour gouneure, done la contin étois slors complete-ment faire. Nous perlans que l'inmeut fout-teuse, donée d'une cons grade mobilité, es susceptible de se répercuter par l'impression d'un froils pareil, ainsi que par l'application de que viscoro; que cette metastase est extremeque viscere; que cerre mensance et canruno-nent daspertuse; et même que l'espérantendo auver les maisdes, no peire cueno atons éré figulée que sie le suppoi de l'aumeur, gontresse-vers les mensaires, « doi résulte sig neuvesu pasmaismo souvent plus douleurous que le premier 4. qu'ainsi il y's p'us de danger à croindre que de benefire à attendre d'un traitement si pen regulast. Al-xandre de Tralles disoit : J'assure qu'il ne fant point employer de topiques ast ingine et representifs, si on n'a prioleble ment debarqu'à l'apparation de la giune dont sucura re-gre pe hisost copendant soupplisser la per-sibilité, su l'apparat des grands de la company de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra del

le danger de périr par suffocation. Si donc on vent user agit du discussifs soit de répercussife, on se hitera d'évacuer apparavant soutes les impuretés. Il est aisé de voir que par le mot impuretés, recresenta , ce médecin estendoit l'liumeur coutteuse Sydenbara arouie en plusieurs occasions sur la même vérité de pratique. C'est d'après une longue expérience, et des observations multiplices , dit-il , que j'affirme hardiment que la plupart de ceux qui meurent de la gonite périssent moins de la maladie mone, que d'un traitement per reflechi et contraite à la murche des symptomes

Le dépôt de la matière goutteuse sur les articulations, manque encore d'avoir lieu par l'effet des remodes qui abattent les forces , quels qu'ils puissent être. Tels sont les saignées, les vomitifs , les purgatifs. On doit donc être extrêmement réservé sur leur usage dans le traitement de la goutte e c'est-à-dire no les employer que pour rappeler l'humeur vers les articulations , logsqu'elle les a quittées pour se jeter sur quelque viscère , par exemple sur la poitrise.

C'est par la même raison que l'os doit évifes de prescrire aux gontieux un regime trop sevère ; d'autant plus que le très-grand nombre d'entre eux a perdu depuis long tems l'habitude de la sobriété, Sydenham svoit observé souvent ches les antres, et sur lui-même aussi, les inconvéniens de cette diète forcée'; et, quoiqu'il préférit en général les alimens de fatile digestion ; il voulnis que l'on out beaucoup égard au gout des malades. Il avoitencore remarque que, même dans le tems da paraxismo, quelques gouttenx ne petrent s'abstenir de mangar de la viande, parceque leurs forces s'aliaissent par ce régime, au point quelquefois se de tronver mal.

Il ply a point de ressources contre la foiblesse et l'endarciesement seniles qui : empéchant l'humour goutteure de se déposer sur les articulala forcunt de se porter vers les organes situés dans l'intérieur. On trouve dans Sydenham une peinture filele deela aristo situation do ces martyrs de la goutte, dont la mort devient l'unique espérance. Unit ...

C'est par la conno nance execté de l'histoire des maladies que l'on pent parrenir à établir les indications curatives convembles. Lorson'en parsant d'après les lispières d'une théorie amis arquise , le médecin parvient à procurer à ses malades an soulagement sensible, et plus encore une entière guérison ; il est alors en droit de conclare que la contemplation des phénomènes qu'il a obsertes et l'expérience de l'effet des remèdes qu'il a mis en mage ; l'ent conduit à trouver la vezitable méthode de traitement.

I leanel nous sommes entres out du nous convainchoses non naturelles sont la cause la plus ordinaire de cetto maladie e et qu'au contraire on viont à bout, soit d'avient e sa fésocité lorsqu'élle est néciarée, soit de prérenir son javasion, of so moius d'en reculer beauconp l'époque, même ches ceux qui en out le germe héréditaire, en usunt modérément des six choses non naturelles. Nons savons encore que dans la goutte ordinaire non ancienne, l'humeur goutteure est lors da tems du paroxisme, ou chassée du corps, ou changée de manière à n'être plus nuisible ; que le corps recouvre une sauté complette, et les membres toute leur ngilité : que cependant one nouvelle quantité d'humeur goutteuse doit se former darant l'époque de quelques mois , pour seciotier ensuite sur les memes membres, et y renouveller tons les tourmens du premier paro-Tianic.

Les médecins , fassant tons leurs efforts pont trouver des moyens de prévenir le re tourd'un mal auss cruel, eurent bientôt recoone que, si un bon choix d'alimens pauvoit y contribuer beaucoup , il falloit en outre que nos organes fusient dones d'une energie suffisante pour faire subir i la partie nutritive de ces alimens cetie modifieation qui les rend semblables aux solides et aux finides du corps humain f'autrement le der nier travail de la digestion , celus qui doll'la come pletter , restera imparfait ; il existera dans la mathine une matière dégénéres ; dont les effets he so manifesteront pas dans les gros vaisseaux, pi dens les humeurs les moins subtiles a mal senlement dans la plus attenuée de toutes , c'astà-dire dans le fluide nerveux qui est le produit le plus persectionne de l'élaboration à laquelle concourrent tous nos organes" sans sexception c'est dans l'altération de co fluide subtil. et des vaisseaux qui le contiennent , qu'il est trèsvraisemblable [que consisto la cause prochain da la goutte; et c'est lorsque, souveur par le seul laps du tems , l'humeur altérée est devenue plus considérable et plus acrimonicuse, qu'elle produit un nouveau paroxisme, dont les effets sout de consumer ou d'expulser l'hameur morbilique par la présence de laquelle il tvoit été lui-meme excité. \*

Les anciens médecins cherchèrent donc l slonner aux visobres une nouvelle vigueur , de laquelle résultassent une coction et une essimilation plus parfaites de toutes les hameurs ; et . lorsqu'il existoit dejà une certaine portion d'humeurs dégénérées, soit dans le terrent même de la circulation, soit dans les articulations où elle a contrine de se déposer lors de chaque paros xisme, ils tenterent de l'expulser. Tels écient Tous les détails de l'histoire de la goutte dans | Jes deux points principaux du traitement de la

gantto e évaouer Phumeur (marbifique) rédondante, disort Altius; et fortifier les organes afforblie. Mais, en les prenant pour guides, ou no doit jamais perdra de vue que les deux classea de remedes qui penvent remplir cette double indication sout de nature tout-à-lait différente ensorte que les médiciarens qui conviennent à sune indication sont contraires à l'autre ; et réciproquement. C'est ce qui rend le traitement de a goutte si difficile. En eftet , les fortifians , par four qualité échaussaute, peuvent mettre en mouvement d'une manière dangereuse l'humeur de la goutte déjà formée : tandis que les évacuans et les adoucissans diminuent l'énergis des oresnes. Sydenham ctaienost quo la matière morbifique qui forme le parquisme ne fut presque jamais evacuée en totalile ; et que la jornou, qui avoit échappé aux efforts de la nature gétant mue par l'énergie des médicamens l'ortifians ; ne produisit un nouveau paroxismo, du ne se portat sur les viscètes au grand détriment des malades. Au reste, l'abresé de la doctrine de ce estabre médecip goutteux est contenu dans cea paroles remarquables : Ut coctioni, indigestionibus sublatis, consulatur.

Non a jouterous, à tout er que nou a von ditpuissit prisent apet a goude équit une malede de la viellessa, oursu moiss de ceux qui out disparences la majeure parie de leux cercifes, et quiesont pasvenaris cette figure de leux rienos l'euge des arques et tous afforbile; soit par les seul dept du temp, soit par dei maladies, que con prochée na traques; la jout de les saladies que con prochée na traques; la jout de la concient de la comparence de la comparence de la comparence di Oyl, hism, a matest que le permetron. Les forces el l'age des gouteux.

Voyons maintenant 1º, comment on peut chercher à rendre aux organes. l'energie qua les causes de la golitre l'ent ont fait perdre. Encuite nous nous occuperonseles moyens de dissiper l'humeut morbifque existante dans les vaisseaux ou dejà déposée sur les acticulations,

Les première voies, qui dont les engraes de la première concion; s'aujeur pa supir-concion; s'aujeur pa supir-concion; s'aujeur pa supir-concion; s'aujeur par la cacolit s'onneillation; par le midange d'étamégarant de liqueure qu'élée fournierelle, de liqueure qu'élée fournierelle, de liqueure qu'élée fournierelle, de liqueure de liqueure de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme

le jeu des organes de la digestion ; et conséquemment très propres à combattre une maladie, telle que la goutte, qui doit le plus souvent sa naissance à des excès qui affoiblissent ces mêmes organea. Nous voyons dans Galien -Alexandre de Tralles, Actius, Carlius Aurelunus, que cesmédicamens, la plupart simples. ont éto employés tres anciennement , pour combattre toutes les maladies chroniques venant d'affoiblissement; et la goutte étoit mise au nombre de ces maladics. Quelques charlators de ces siècles reculés (car il y en a eu de tout terus) en faisoient même un secret par rapport à la gomte, et ne les vendoient qu'à un très-hant prix. Mais tous les médecins dont nous venous de parler s'accordent à penser que, pour en retires quelque utilité, il falloit en faire usage pendant un fort - long tems. Alexandre les prescrivoit pour six mois, un an, et mêma chrantage ; toutelois en laissant quelquea intervalles de tems à autres. Cælius Aurélianus demindoit aussi une unpée sans interruption, ou au moins l'équivalent ; mais ce dernier paroit feur accorder moins d'efficacité , qu'au regime exact que les malades observoient pendant leur usage. Les plantes que Galien employoit sont les semences et les sommités de rue sauvage, l'aristoloche ronde, la petite centaurée, la gentiane, le polium, et le petroneimum. Celles que donnoit Alexandre n'en différoient pas beaucoup. Actins recommande, estre autres médicamens, la thériaque diatessaron, composée de parties égales do, racinea de gentiane et d'aristoloche, de baies de laurier, et de myrrhe, et de trois fois antant de meil qui servoit d'excipient. Il v avoit encore le diatentameum de Coclius Aurélianus, et l'autidote ex duobus centaureae generibus, décrit et très-vanté par Actius. C'est avec ces deux dernières recettes que la poudre du duc de Portland, qui a juui pendant quelque tems d'une grande reputation en Augleterre, a le plus de ressemblance. Voici la formule de cette der-

24 Rad. Aristololochiæ rotundæ
Gentianæ
Smmit. Chamædr.
Chamæpithyos
Centutrii (min.)

Siccat. redig. in pulverem tennissimum.

pour cute ration que Boas, dannel la préférace ou processe de la feu le danne la préférace ou sur médicament dans lequaide en resurquoit nau des caractères qu'on crojori naulogossile curs les viers de la ble le ha moisse, soir d'innerment, et comment en le la ble le danne, soir d'innerment, et comment de la ble le danne soir de la ble le danne soir de la ble le danne de la ble danne de la ble

quarts de la première de se ; et ensuite, pendant six autres mas, la morte seulement i cette moitié, de deux jours l'un, suffisoit pendant le courant d'une secoule anuée. Li faut quelquelois, · dit l'auteur auglois , deux aus entiers , avant qu'on ressente un soulagement notable. Sydenham joignoit les antiscorlatiques aux amers et aux fortifians i c'écoient le saifort, le cuchlearia, le cresson de fontaine, &c. Son catalogue est assez étenda; parcequ'il ne lour supposoit pas une vertu spécifique, mais la propriété commune d'échauffer et de fortifier. Il place au premier rang des cocroborars le quinquina , dont il veut que l'on donne le matin et le soir quelques grains aux goulteux. Le même auteur preléroit la forme d'électuaire à toutes les autres ; et son expédient étoit du miel et du vin de Madere. Cette forme a transage, c'est que chaque dose , se délayant partiellement dans l'estomac, s'applique sur tous les points de la ourface de cet organe et de celle des intestins. Mais dans l'administration si prolon, ée d'un même remède, on doit avoir égard au goût des malades, et aux caprices de 1- ur estomac.

Onoique ces remi les ne paroissent pas devoir iamais etre d'un usa; e dangeri ux dans le traitement ile la goutter en ne peut se dissimuler cependant que quelquefois ils ont mal roussi, et que l'homent gouttense, aulieu de se déposer, comme abou ordinaire, sur les articulations, s'est jettée sur quelque viscère. Ajust Pexemple raporté par Van-Swieten, d'après Gaubius, senible prouver qu'elle se porta sur les pountens ; et fut cause de la maladie de cet organe es de Li mort qui la termina. Lesanciens, grands observateurs, ne nous avoient pas laissé ignores le danger que ces remêdes étojent susceptibles de produire. Galien nons ilit qu'ils avoient causé la perte de quelques malades d'une constitution grèle , on méme moyenmment juissons, en dessechant leur sang. On les leur avoit conseillés, sans faire reflexion qu'ils ne conviennent qu'à cenx d'in tempérament humidé et pituiteux. Actius, en recommundant son- Tetrapharmacon on Diatessaron , evertit positivement qu'il convient anx pituiteux, mais qu'il nuit aux lulieux. Paul d'AEgine attribue à l'usage des médicamens le transport de la matière morbifique sur le poumon, ou sur tout autre organe principal, C'étoit aussi le sentiment de Cielins Aurélianus. Sydenham , suquel Pesprit d'observation tenoît lieu des lumières que la connoissance des aucieus de donne que bien insparfaitement à tant ile médecius moilernes , dit que les remèdea échanffare ont la propriété de l'onner au sang, durant l'hyver, la chaleur qu'il a spontane-ment pendant l'été : mais que si cependant on s'y babitue dans cette dernière s ison , on prériendra mieux les maux que l'autre a coutume l

d'amouer avec elle. Alois il cioute dans un au tre endroit que c'est rians les intervalles des pa-, rexismes qu'il faut faire mage de res remèdes ; et le moins près de celui qui dont avoir lieu e parce que , lorsqu'un paroximie est jerminé , il existo très-peu d'humeur goutteusse (qu'ils prissent mettre en mouvement) et qu'on les administrera arec plus de securité, pour prévenir , en fortifiant les organes , une nouve le accumulation. Car il n'attendon point de leur action le changement de l'humour gouttause en humeur saine, ni son plus parfait depôt sur les parties accountimées à la recevoir ; c'étoit selon lui la besogne de la nature, qu'il falloit lui laisser operer à sa guise : et il prescrivoit d'éviter, dans ces circonstances, le régime et les médicamens échaussans, qui enstamment les humsurs.

Fridaric Hoffman assure avoir beaucoup sous . b lage des gourteux, en leur faisant faire usage » d'absorbans terrena et de sels lixiviels. Il leur conseilloit aussi les eaux thermales d'Aix - la-Charelle qui contiennent de l'aikali. Il est certain, en général que cette classe de remèdes. qui ont émi-remment des propriétés incisives , " reut-ètre d'une grande utilité, pour combattre une humeur morbifique , que plusieurs des canses qui l'occasionnent, et des phénomènes que as présence excite quelquefois , font aumoins présumer ave c beaucoup de praisemblance ê.re tres-tenace. Mais ce n'i si que par un examen très-approfondi de toutes les circonstances particulières de la matade , que le médècin , s'as-ment d'aitleurs que l'homeur gouttenie à plus le caractère acide que tour autre , pourra se determiner plus surement à s'en serge avante tagensement. Gest ce qui faisoit dire à Boez rhave, 10 que l'espèce de goutte qui doit sa nainsance à une surobondance d'acide na peut être guérie plus surement par avenne autre methode, que par l'usage long tems prolongé d'un sel lixiviel pris à petites dosca v 20. qu'on ne doit pas le vanter comme un antigoulteux universel, parce qu'il est nuisible pour les goutteux d'un tempérament bilieux, dont les humeurs ont une tendance naturelle à l'alrealescence putride. Il faut, au reste, que les doses de substance al kaline soient trèsmodérées , que l'alkali soit le plus mitigé qu'il sers possible, de peur d'augmenter l'acrimonie des lumeurs, et en particulier de l'humour morbifique que l'on a à combattre. Van-Swieten conscilloit l'union d'un alkali avec un vin acidule, tels que ceux du Rhin; ce qui furme une espèce de tartre régéréré. On peut aussi clonner quelques gouttes d'alkali en liqueur dans du bouillon de veau, &c.

Presque tous les médecirs , arciens et mode

nes, regardant l'affoiblissement des organes qui opèrent la digestion et l'assimilation des alimens comme la cause i na haine de la goutte, et pouvant encore moins douter que certains aliquens exigent plus de travail que é autres de la part de ces organes pour être convertis en noire suls tauce i ils out dù chercher ians le choix du regime les moyens de diminuer cette ma'adie , es mente de la guera totalement. Quelques mas onespéré paevenir à ce but, en asservissant leur-mainire à la diète vogétale la plus rigour-use; et ils out observé que plus-ents d'entre eux non-sculement n'epronvoient alors aucune attaq 1-, mais n.cine que les tophus duminuou-ne gradue lement, et tin soucut par dispar fitre en tutalité. It est vrat qu'its observoient aussi une duninution sensible dans l'emboupout et eurs les · forces, an commencement d'un parent régime ; et que , si les malates reprenoient l'usage de la viande, même moderément et en se privant en vin , la goutte reparausoit. C'est celqui l'art dire à Lobis, que la diète purement vé, érale nourrit et fortificamoins que locaqu'on lui allie l'ustge de la riand 3 et qu'ainsi la diète animale est que quefois non-sent-mont avantageus-, ma i-mome necessaire. Enetf-t, a fant conserver es forces aux malades, pour qu'ils pousseus prendre l'exercire out leur est si utile, l'inl'eurs la di te ver tale ne detruit point la cause préligionnie de la goutt : eile parolt seul-men em Acher une anssi grande quantité d'humeur contense de se former, puisque les attaques n'out 194 heu du tout , ou qu'au moins elles sont mouns for es . moins fréquent à , et moins lorgu s. Il y ace, endant quelques la tapropres à fine concevent despérance d'en succès complet par la diète vegitajo. Mais la perseviran-e fut forcée : et comment l'o tenir de gens d'unt les excès en tont geore out le plus ordinair, ment attiré sur eux la maladie ? Si done on vent tenter un pareil régine, it a faulta pas s'y as reindre brusque ment, mas par egies; et si on veut su vec un riginte m XI., il landra que la quantité de l'air-nient segétat t'Emporte beaucoap sur celte de la visude. Sydenham', si marrut per sou expérience personnelle et par ce qu'invest observé sur les antres, nous a avertis qu'il y avon deux exces 6 alement dangereux : prendre de la nourriture au de-la des forces de l'estenne, ce qui engendegit des cemeités pet n'en pas prendre auffirame ment, ce quiabattoit les forces. Du reses quoiqu'il préférat les alimens de facile digestion, il consultait volutiers les habitudes et le goût de ses malades, et res reignoit soul ment la quantité. Il ne vouloir aussi qu'une veule reprce 'de vande; et conse-lloit fortement de se contenter l'un rejus moique, en premant seuloment, en abordance, ra soira, une boisson logère qui passit ais mènt par les urines.

un aliment très-convenable aux gouttenx. Cette substance , par les principes qui la composent, s mble tenir te mil en entre les deux tegnes ségétal et annual. On ne peut mieux la comparor qu'a un chyle c'étà eliement étaboré par I - travail des organes et des vitseaux , que sa nature est devenue presque semblable à cello des leumeuts de l'ausmai qui l'a fourni. D'ailleurs des observations tres mustipliées ne permenticat pas de douter de l'avantage qu'en rerirent les goutteux, puisqu'un grand hombre d'entre dux son exempts de paroxience, tant qu'ils se contentent du lait pour soule mourriure. Mais il n'a pas la proprieté si désirée de déanire la cause prédisposante de la goutte : er meme, a on en quitte l'usage pour reprenere na regime ordinare , quolque donx et modere qu'il puisse être, la gonte se déctare de nou -. rean par un parmaisme plus ornel qu'ancun de exigent très p n de renal de la part des organes de la digestion, l'iler in de cea organis s'attorbit par l'intrie à liquelle on les abansome, et lors qu'étonite un somme à leur sotom des a inneus une ns faciles à élaborer, cette artion devicing insufficante, et l'aumeur goutteum, que nous ivans dit être le produit de "meli estron , s'accomule en grante quamité. An surpous , p. u de goutteux out assez de pers-verance pour supporter queudant le reste de leur vie la suète Luctée; et même avec la bound volque la plus ferme, ils se cé où em de cet some na un tel point, qu'il leur est impossiar d'en commuer l'usign exclusif. C'est en considerant tous ceselle s pro mis parle lait, pie Mead ne vomoit pas que ico vienx e. les inglins gomienx ressiyassent de s'assniente zeme à un rigio e exclusivement formé du lit et de legum s , parce que , si lours attaques ne sout pas complutes autait qu'il est L'ambre, c'est rought région de t'estomac que articulations; ces individos ciant d'alleurs très finbles-du coté des jambes , il trament sans, la langueur et slans les souffrances la reste de leues jours. Mais et n'est pas éloigné de permettre cette tentative à le l'utes outtenx, qui n'out encore essuyé que deux ou t bis atlaques , sir-tout si ien nainlie est neréditaire. Il ne v nt rependant pes qu'ils 40 ridnisent an lait seulement : it joint les laitages, I s léguices , et une fois pr jour les viendes tendres et même quelquefon du joisson d'esta donce : il n'exclut sévèrement que le vin et le antres boirs au s u tiens s de toute espèce. Tel est le régime auquel les praticiera qui out en se plus de sucrè dans le trajtiment de la gontto, insent devo r donner la -Le lait a été regardé de tout tems comme I presérence. Quosque Méad et braucoup d'autres

avec lui aient expressement recommande aux goutteux de ne boire absolument que de l'eau, cependant quelques-uns ont été plus indulgens sur l'article do la boisson , sans cesser pour cela do regarder la sobriété dans le régime comme le moyen le plus propre à adoucir la férocité de l'humeur goutteuse. Le plus grand nombre des goutteux ont incontestablement à se reprocher d'avoir use trop abondamment des boissons fermentées : n'a-t-on pas à craindre que , si on les réduit tout-à-conp à l'eau, on ne les précipite vers le terme de leur carrière, comme l'a observe Sydenham? Ce medecin, qui prescrivoit anns exception , et rigourensement, tontes les liqueurs fermentees , n'on reconnoissoit pas moins la nécessité d'agir agec précantion , pour éviter le mal qui pourroit résulter d'un change-ment aussi considérable dans le régime, lorsqu'il se faisoit brusquement. Il avoit éprouvé lui - même à ses dépens, combien l'eau pour unique boisson peut être dangereuse : aussi loue t-il l'usage de ces boissons qui n'ont ni la nullité de celle-ci, ni l'activitó du vin. Telle est cette bierre légère dont il vouloit que ses malades bussent les soirs abondamment. La hierre qui contient beaucoup d'esprit ardent seroit auiaible. Ce que l'on appelle de l'equi rougie est encore une très-bonne boisson pour les gouttenx. L'eau d'orge d'Hippocrate convient dans toutes les maladies. Dans les gouttes anciennes, Sydenham faisoit boire à ses malades une tisane de salse-pareille , de squine , de sassafras , de réglisse , &c. Ils s'accontument bientôt à cette boisson , ou à toute autre semblable , de l'usage de laquelle on peut espérer avec raison que les erreurs légères dans le régime seront sujettes à des consequences moins facheuses.

Van-Swieten ne croit pas que dans les foibles ses d'estomse un vin généreux et fait, tels que coux d'Espagno, puisse préjudicier aux gout-

Pour perfectionner le chyle fourni par des alimena convenables . le transformer en sang . extraire ensuite de celui-ci le fluide élaboré qui circule dans les petits vaisseaux , et dont la dépravation donne naissance à l'humeur goutteuse ; l'exercice est d'une nécessité absolue. Aussi tous les médecius s'accordent-ils à le prescrite aux goutteux autant peut-être que dans toute sutre maladie chronique. Il faut donc que ceux-ci fassent tons leurs offorts pour ne paa succomber à cet engourdissement et à cet amour du reposon laur age et leurs infirmités les entrainent : autrement leurs articulations deviendront roides et inhabiles a exercer aucun mouvement, et la nature étant dépourvue des forces nécessaires pour dompter la matière de la maladie, celle-ci devieudra pour elle comme un poison. L'exercice doit

être proportionné à l'âge et aux forces de chaque goutteux , puisqu'il a pour but de le fortifier , et on de l'uffoiblir en le fatignant excessivement. La promenade à pied, l'équitation au grand air, l'exercice de la voix out été recommandes de préférence par les auteurs. Aurelianus vouloit aunsi qu'on exerçat particuliérement les articulations qui étoient le siège ordinaire ou mal, et qu'on commençat sitor qu'une diminution marquée dans les douleurs pouvoit le permettre. C'étoit le sentiment de Paul d'AEgine : et les observations de Sydenham, que nous avons rapportées dans un autre endroit, ne laissent aucun doute sur les avantages de cette pratique. Les frictions lotales aeroient donc d'une très gram'e utdité, soit qu'elles fussent simples , soit qu'on aidht feur effet avec des fumigations aromatiques. Elles fortifient les membres, et dissipent la matière mobifique qui auroit pu se fixer. Aftius les regardon comme un prophyfactique t opinion que Van-Swieten a confirmée par ses observations.

Les veilles prolongées , surtout au milieu des excès de table, et des travaux de l'esprit quelquefois plus funestes encore, étant une des causes de la goutte; il n'est point étonnant que le sommeil soit recommande aux goutteux pas tous les médecins. Mais les goulteux ne doivent pas seulement dormir longtems : il fautde plus qu'ils le fassent aux heures convenables. C'est alors qu'il réparera lenrs forces épuisées. Les coutteux se coucheront de bonne heure . et ils se leveront de même : c'est le contraire de ce qu'ils faispient lorsqu'ils contractoient leur maladie. Les gens de lettres, les magistrats se livrerout le matin à leurs gravaux : mais ils s'exerceront longtems avant leur repas. Les aprèsmidi seront consacrés à des couversations agréables , à la promende , à jouir des agrémens et des douces occupations de la campagne ; et pendant les seirées , ils ne feront rien qui puisse les appliquer fortement.

Voilà à quoi se reduit le régime des goutteux, et c'est la partie la plus importanté de leur traitement, celle dont les auccès ont été, la plus constamment henreux. Les médecins , en me le regulant pas troy severe, le feront sisément adopter par leurs malades, et suives nec cette régularité et cette constance qui produiront singue une guérison entière, dunoins le souligement le plus marqué et le plus constant.

Nous none sommes occupés jusqu'à pessent des moyens d'empécher, soit par un régime-sonvenable, soit en augmentant l'énergie des organes, que l'humeru gontteuse ne se formât ni aussi facilement, si aussi abondamment. Musi il nôua reste encoré une chose birn importante à faire ce seroit de chasser totalement du corpa, 3 sma

ne cette opération fut dangereuse pour les malarles, le nouvel amas i'c matière goutteuse, avant qu'il effectuat nu paroxisme ; ou c'e diminucr tellement la quantité de cette sastière, que ce qui resteroit ne pût produire de grands accidens. On a vu plus hant que quelquefois l'humeur de la goutte se frayoit spostanément une issue par différentes voies. Tantôt par le vomissement , tantôt par les selles , en excitant alors une dyssenterie que quelques auteurs ont même déclarée critique. D'où ou est en droit de conclure qu'il seroit possible d'assujettir cette évacuation aux règles de l'art. Les espérances servient bien moins fundées , s'il s'agissoit de l'humeur gouttense délà déposée et fixée sur les parties qu'elle a contume d'occuper.

Voici comment on pourroit tenter l'évacuation dout nous parlons.

La matière goutteuse, accumulée dans les articulations, s'en échappe par diapho èse, après avoir occasionne des doulturs plus nu moins fortes : on unite l'opération de la untire de la manière suivante. On donne le matin au malade lorsqu'il se réveille six grains de sel vo'atil de corne do cerf , on de toute autre pareil ; on lui fait boire par dessus environ bust ouces d'une infusion bien chaude de bois s'e sassafras, ou s'es cinq racines apéritives, et on le laisse reposer dans son lit pendant une beure ou deux. Il se trouve alors pendiré d'une douce moiteur , qui , bien loin de l'alfoiblir , le rend au contraire plus dispos. On a soin de convrir fortement les pieda et les genoux , afin de les faire sver , tandis que le reste du corps moins consert , n'oprouvera qu'une légère transpiration. On répète ce traitement une ou deux fois chaque semaine plus ou moins, pendant deux ou trois mois, dans les intervalles des paroxismes. Le malade enéprouva sonvent un grand soulagement; et des articulations que l'ancienneté du mal avoit déjà renducs roides redevienment beaucoup plus flexibles.

Les hains entiers favorisent beaucoup la displorèue chez les goutteux. Ils couvisment particulièrement aux individus d'un tempérament sec et servic mais les l'eucophigmatiques s'en recommodent moins i les frictions, dont nous parlions tont à l'haure, leur sont au contraire trèsavantageutes.

Van Swieten, dans on commentaire sur l'aphorisme 1975 de Boheribave, tache, à l'exemple et sur l'a parole de son maître, d'impirer quelqua confiance dans les purgatis hydragogurs, pour évacuer l'hamour goutteuse. Nous croison point l'amoiré et l'expérience personnelle de Sydenham, qui proservoit les purgatifs, et Médicine. Tone PII.

dans le tems des paroxismes , et même durant les intervalles qui les separent ; et qui , si des circonstances particulières le forcoient d'en administrer quelqu'un, choisissoit tonjou s le olns donx , et avoit exactement soin de calmer l'irritation qui pourroit en résulter, en donnant le soir un narcotique. On pourra tout au plus permettre, evec lloffman et Coste, les eaux minérales salines, qui sont en même temp fondantes et purgatives, poursit encore que les malades n'aient pas plus de cinquante ans ; ce qui est infiniment rare dans la classe des gouttenx. Sydenham disoit que les esux minérales nuisoient sux ricillards, et à ceux d'on temrérament phleematique et fotble : eve les forces de ces individus sont tollement alfoibles et perdues, qu'ils ont à craindre d'être comme accablés sons une pareille quantité d'éau , et qu'il peut assurer que plu-icurs coulteux ont peri . pour avoir lait , mul-à propos , usage des esux minérales.

Le régime, les fortidans, et les disphorétiques, aut gouvers, aott nomines, que mous que autre que a conserva de la composition de la constituent de la constituent de sectiones, a el entité de la constituent de sectiones, a constituent de la cons

Nous avons déjà parlé précédemment de cette matière crétacée, qui forme les tophus des articulations, et des effets d'un exercice soutenn sur ces nodosités. Ce seroit donc une erreur de penser que la goutte n'est alors susceptible , ni de guérison, ni même de soulanement. Si cas tophus ne se résolvent pas , lorsque la peau a été rongée , du moius la matière crétacre tombe , le siège des tophus se cicatrise ; et , si on continue le même régime prophylactique, il no s'en forme point de nouveaux. Mois on a cherche d'autres movens de faire disparoltre ers tumeurs ; on a tenté de dissoudre la matière crétacée par différens menstrues. Les uns ont employe des acides, assez affo,blis ponr ne pouvoir entamer la peau. D'autres, et particulièrement les anciens, ont picferé les substances de nature alcaline. Van-Swieten, marchant sur leurs traces, faisoit dissoudre dans de l'eau pure , on distillée sur des fleurs de sureau , de roses , &c. une telle quantité de pierre à cantère, que la liqueur, sans occasionaer à la langue un sentiment de dou-Titt

Limita Ib Googl

leur, prodnisi cependant sur elle une impression de aspisité fort désignéable. Il étoit sur alors que cette solution n'entameroit point la peut. On fomeutoit les toplus arec des Jilages inhibés de la solution ; et le succès étoit tel queiquefois, qu'en peu de journ les tophus dispressionent. Van Swieten ausurelatoir va cette cu atrete Numerr tyic-difficiles à résoulet.

Les gouteux soutiendroient assez aisément leur mal, "a'l u'étoit pas accompagné de duuleurs, ou ai ces douleurs éloient douces et supportables. Mais, ches un grand uombre, elles aou air fort audresans de la patience dont l'homme est ca puble, qu'on me doit point dire é-onné, si les audrecius, les amis, les parlaces eux mêmes ont tout tenté pour y apparter quelque soulagement.

On peut calmer la douleur de deux manières : on en en détruisant la cause , ou en émoussant l'or, ane de la sensibilité. La première est toujours là plus sure; mais relativement à la goutte, elle n'est pas tonjours praticable. Les moyens que l'on employe pour y parvenir se réduisent à cenv-ci : adoucir l'acrimonie, relàcher les parties sonlfrantes. L'ean de vi au, le petit lait, l'infusion des plantes émollientes, prises à grandes doses, délayent et amortissent tonte espèce d'acre existant dans les humeurs, et produisent un relachement général dans les parties solides : mais le soulagement qui en résulte n'est jamais , à beancoup près , aussi prompt que les malades le désireroient. On a donc proposé d'envelopper le membre souffrant dans le corps d'un animal qui vient d'être égorgé. Mais comment faire cette nuplication, qui , sans doute , auroit son utilité, lorsque des douleurs horribles ne permettent pas mime de soulever le membre souffraut, ni de le toucher, ni de lui laisser supporter le poids des couvertures. Sydenlism avoit renoncé à se se vie d'aucun topique. Coste regardoit les cataplasmes enmme musibles, et ne couvroit le membre que d'une étoffe de laine, qu'il crojoit propre à exciter la transpiration, et à diminuer ainsi les douleurs.

La seconde manière de diminur l'avrancoiré, aut d'un écoulfe le sentimeur te que l'on peut obtenir, ou ez émousant tout le seanchier comment par de mousant tout le seanchier comment par de marcialitée, ou seulement en rendant unemaible les nerls quis se distributest aux parties toudiernes. Sychellum, qui d'affetter emploped tite-decienten les marcoiques, écuit de les poutse et distributest de les poutse et distributest de vient de la légantes et distributes de les poutses et distributes d'actives de les souls et de la goutse et distribute qu'elle nation qu'elle natieurs. Van Svierien conneillé de ne les sâministre sux malades qu'à le per inque parcon leur qu'alts voulement coujours ensuite qu'on leur qu'un tour de les sainnistres eux malades qu'à leur inque parcon leur qu'un voulement et de couper autre qu'on leur et qu'un terre de les sainnistres eux malades qu'à leur inque parcon leur qu'un terre de les sainnistres eux malades qu'à leur inque par partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque par partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque par partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque par partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque par partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque partie de leur de les sainnistres eux malades qu'à leur inque partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque partie de leur de les sainnistres eux malades qu'à leur inque partie de les sainnistres eux malades qu'à leur inque partie de leur de

domat, ambre lorque les docleurs sercions modériers e qui leur derianchir ties-préjudiciable , et quelque/ois mortel , en empéchan de dept de l'human goutteue our les articulations. Les auciens médecins applique/ois moderna confesse au les parties affecteus pause en Véolt coupes au les parties affecteus pause en Véolt de la commentation de Section et de Section et de la commentation de la c

Hippocrate regardoit les scarifications profondes, et le cautère actuel, comme un remède assuré pour toutes les douleurs rebelles. Il est certain que l'on peut , per ces moyens puissans, couper on détruire les nerfs d'une partie. Mais le leu appliqué d'une manière plus douce , et cependant avec succès , cans les cas de goutte , paroit moins agir alors , en détruisant le nert qui distribue le sentiment , qu'en attirant fortemeut au dehors l'humeur morbifique. C'est ainsi que le moxa a quelquefois reussi. An reste , on don regarder ces moyens comme de simples pallianifs , parce qu'ils n'ont aucune action sur la cause prédisposante , et qu'ils n'empéchent point d'anires attaques d'avoir lieu. Les médecins . tant anciens que modernes, ont employé, ponr produire les mêmes effets, d'autres substances àcres et irritantes, dont l'énumération nous parolt ici devoir être absolument imitile. ( Voyer cutr'autres Alexandre De Tralies , L. XI. )

Une seule remarque importante qui nous reste à faire, c'est que ces fomentations, ces omgarns, ces empidares, &C. ont tous, plus on moins, l'inconvénient d'accélérer la rigidité des articulations sur lesquellea se jette l'humeur gontleuse.

Nous avons exposé piécidemment, à quels siones on pouvoit reconnoître que l'humeur de la goutte, dejà suffisamment preparée à se dépoter par le mechanisme défectueux qui est la cause prédisposante de la maindie, n'effectuoit cependant jas son dej ot sur les parties qu'elle avoit containe d'occuper. Dans ces circonstances critiques , le médecin ne néglige aucune des chos s extraordinaires qui se passeut chez les malades. On observe quelquefois, par exem: ple, que cette toux caturrhale, qui au commencement du print-me affecte tant d'individus sans être le plus souvent très-dangi reuse pour eux, dégénére promptement chez les goutteux en une peripueumonie très-grave, si elle les attaque à l'ipoque où le paroxisme est près d'éclater. On doit donc tonjours craindre, particulièrement pour ces vieux gouttenx qui depuis lor etems n'ont point éprouvé d'attaques , qu'il se se prépare alors quelque facheux événtement, un rotout a cuts longue trive dont ils jonisseut n'est point le freit du régime et du traliement que mous arons preserris dans le cours de cet, article : et il fant tout tenter, pour que l'amment se reportant des viscires, où elle est si dangereuse, vera jes membres qu'elle à habitude d'affecter ; ils puissent échaper; même au prix des douleurs les plus aignés , au péril mortel aupseil les cruvette apposés.

Lors donc que les aignes qui précident un paroximes, « munificatur , que les causes capables de l'accidèrer out en first, et que le proxime no se déclare par, mis set en quelque cotre remplacé par des propriets irrigient de la commanda de la comm

On commence par appliquer aux cuisses de larges vésicatoires, que l'ou avime tous les jours afin qu'ils ne cesseut jamais de rendre, at que l'irritation ait toujours lieu. On pent en ontre stimuler la plante des pieds par le mnyen des sinapismes , on avec l'emplatre de galbanum ; on fait encore des fomentations sur cas parties avec une infusion de rue nouvelle dans du vin blanc, dans chaque livre de laquelle on fait dissoudre une démie once de sel mariu. L'exercica de la promeoade, ou celni de la voiture, sers aussi très-avantagenx, si les forces du malade et la saison le permettant : sinon il se couchera , et se convrira de manière à exciter une douca transpiration, que l'on facilitera par une boisson décidément disphorétique, telle que l'infusion de sassafras , &c. Il est encore tres-utile dana ces circonstances de faire prendre aux malades d'excellent vin , sur-tout si on a à traiter de vieux gontteux, accontumés depnis longtems à un grand usage da cette liquent. C'est eu poreil cas lo meilleur de tous les cordiaux ; aucun n'est plus propre à remédier à cette laugueur et à cette foilileare d'estomac , accompagnées de douleurs de ventre semblables à des coliquea, que l'on éprouve dans les attaques d'une guntte ancienne. Costa sjoutost au vin d'Espagne quelques gouttes d'huile essentiel e de macis ou de canelle : et il avost observé que bientôt le spasme s'appaisoit , il survenoit du sommeil et una douce transpiration.

Si la méta-tase de l'humeur gouttense occasiones quelqu'accident grave, qui nécessite les plus promps secours; il faut, dit Sydenham, ne plus compter sur l'effet trop lent du vin, ou des antres remèdes ordinaires , mais avoir recours amssitôt au landanum liquide, que l'on fers prendre au malade à la dose de vingi gouttes. Ce med cin cel bra extepte tontes-for les cia onle mal affecternit la tête, et les organes des fonctions vitales on naturelles. Il vouloit qu'en même temps les malades gardassent le lit. Maia lorsque la goutte remontoit à la poitrine , il traitoit alors cette maladie comme ai c'entétie une p'ripneumonie, par lu saignée, &c. Lorsque la goutte se porte sur l'estomac , on éprouve à cette région une douleur atrôte, accompagnée d'efforts inutiles pour vomir. Coste donnoit alors vingt gouttes da laudanum. Il en fit preudrejusqu'à trente à un soldat, qui avoit de plus de fortes convulsions, et des sucurs froides. Ce traitement a pour effet ordinaire un vomissement abondant da matière bilieuse; et cette évacuation est ruivie d'un soulagement trèsprompt. Lorsque les douleurs des membres s'éanouissoient , et qu'alors il se manifestoit un grand mal-nise, des euvies de vomir, etquelque douleur au ventre ; Sydenham prescrivoit de boira plusienra livres de lièrre trèslégère , ou d'autre liquide pareil; et aussitot que le malade avo't rejetté cette boisson par le vomissement, il lui donnoit dix buit gouttes de son laudanum dans du viu de Madère, et lui fajsoit garder le lite, Il atteste avoir échappé plusieura fois lui-même, en auivant cette métho-de, à la mort dont il étoit ménacé.

Le spaime da l'estomac et des inicatina étant frès-diminut. et le malde un tenant bien contre l'estomatique, et le malde un tenant bien contre de l'estomatique de l'estomatique par l'estomatique par l'estomatique, anantie à livre puang à una useur audieur, anantie à livre puang à una useur audieur, anantie à l'estomatique puntique de l'estomatique de l'estomati

Nous r'sumons tout ce que contient cet article, au disant qu'on y trouve la réponse aux questions suivantes.

10. Pourquoi la goutte est-elle une maladie

2º. Pourquoi les médecies en ont-ils cherché le remêde parmi ceux auxquels ils attribuent la vertu de changer totalencit le corps, et les chymistes dans leurs compositions les plus mystericuses ?

30. Pourquoi le lait parolt-il guérir la goute, et en quoi consiste cette guérison apparente? T ttt 2

4º. Existe - t - il un acide particulier ( acor } sui generis ) générateur de la goutte ?

50. Qu'est-ce que sen , etcomment se forment les nodosités, les topl us, et la craie de la goute?

6º. Pourquoi la goute, dans les paroxismes de laquelle les membres affectés ne se tumilient point, est-elle beaucoup plus douloureuse que lorsqu'il y a du goatlement.

70. Pourquoi la douleur esse-t-elle au bout d'un certain tems? et pourquoi , lorsqu'elle a été très-lorte , l'intervalle da tems jusqu'an paroxisme auivant est-il plus long, et le goutteux jourt-il d'une santé plus complette ?

80. l'oniquoi, lorsque les douleurs cessent d'être nussi vives dans les paroxismes , le goutteux n'est-il presque jamais sans être tracassé per \$1 goutte

o". Y a-t-il un'absorbant de nature alkaline . que l'on puisse croire doué d'une vertu apécifique coutre la goutte ?

14. Eufin la balance de Sanetorius ne doitelle pas être regardée comme propre a annoncer quand les goutteux sont menacés de leurs witnesses, et ce qu'il conviendroit qu'ils fissent d'avance , sinon pour les prévenir , an moins pour les rendre moins rigourenses,

(M. MAHON. )

GOUTTES. ( Matière Médic. ).

Gaubius ( de meth. concian. form. medicam.) distingue trais espèces de mixtures : celle qui s'administre sous un grand volume, c'est le julip; celle qui est connue sous un moindre volume i c'est la mixture proprement dite; enfin la troisième, qui ne se formule que sons on très-petit solume, et que l'on designe le plus souvent sous la dénomination de goute s. C'est cette dernière dont sous allous nous occuper; voyez pour les deux autres les articles OLEP OI MIXTURE.

L'espèce de mixture connue sous le nom de gouttes est un médicament liquide, préparé par le seul mélance des substances qui doivent le composer, et désiné à être pris intérieurement. Ce medicament, devant produire son effet à une dose très-petite, ne peut être pris que parmi des substances spirituenses, on autres assez actives pour qu'une dose d'une efficarité suffisante soit contenue dans un très-petit volume. Les chymistes en sont viaisemblablement les inventeurs, siusi que des principaux ingrediens que les médecins fout entrer date as composition.

Ces ingridiera, qui pres intérieurement prod'aiseut l'effet des ré, sont connus sous les noms

de teintures , d'espriss , d'essences , de qui igrasonces, d'elixers, de brumes liquides, (mitils ot artificiela ) d'extraits essentiels , d'huiles aromatiques, d'huiles distillées, de dissolutions salines rapprochées, &c. &c.

Le choix de ces substances si variées doit être déterminé et par les indications que fournit la maladie, ot par leurs propriétés, et par le produit qui resulte de leur mélango. La conleur, l'odeur, le goût d'une mixture rapprochée, ou des gouties, n'exigent ancune considération, à raison du petit volume sous lequel on les emploie.

On associera les substances qui ont du rapports entro elles à raison de leurs vertus, et qui s'unissent saus produire d'effergescence, ni de précipité, ai nueun autre changement espable de contrarier l'indication. C'est la chymie qui apprend anx médecins ce qu'ils doivent savoir sur cet objet.

Cependant il arrive quelquefois que le produit de l'efferrescence et de la décomposition mutuelle, et la formation d'une nouvelle substance sont ce que les medecins recherchent. Mais il est bien rare que, dans une prescription de gouttes, un précipité puisse jamais favoriset leurs vues.

Les substances de nature aqueuse , gommeuses, les huiles donces, qui ne se combinent pas avec les spiritueux , les conserves , les électuaires, les poudres insolubles, scront exclues des formules des gonttes, les uns à cause de leur action trop peu évergique sous un petit volume, les autres à cause de la foiblesse ce leur union avec les autres parties de la mixture on de la spissitude qu'ils lui communiqueroient.

On fait entrer quelquefois dans ces formules des résines, des extraits solides, des masses de pilules i mais ce n'est que lorsqu'on a intention de purger, et en une seule dose un pen forte s et dans ces ens-la on ajoute du sucre on un" syrop, on un julep officinal, soit pour facilitar l'union des substances, soit pour modérer l'impression que feroit sur le gosier le liquide spiritueux.

On n'emploie non plus que les sels sous

forme sècle, qui ont benneoup d'énergie, et qui sont d'ailleurs solubles dans l'esprit ardent : ce qui en reduit le nombre singulièrement. Ce sont les sels volatifs, le tartre régénéré, &c. Les substances salines fluides ne doivent être admises qu'evec discernentent, à cause de leur peu d'affinité avec les spiritueux : à moins

qu'on les administre senles. Il faut circonserire le nombre des ingrédiens

dans les formules des gouttes. Trois ou quaire

sufficient communiquent. De extre manière on évite plus facil-mois les méprieses, on et plus ur des vertus d'un médicament composé et l'exécution de la formule est plus Lucie. Si quelquefais une substance unique remplassoit l'Indication, ce ne seroit plus une formule de mature; mais c'en seroit toujeurs une de genre aont assect complunées pour actifaire le goût des amateurs en ca genre, sons qu'ils cherchetat à produire des formules mogistrales.

Enfin, quand on prescrit des drastiques, on certains narcotiques, sons forme de gouttre, il fast indiquer soigneusement la dose que le malade prendra chaque fois, puisque c'est lui-même ou ceux qui le servent que l'on charge de la mesurer.

Il n'y a d'antre ordre à suivre dans la série des suistances qui composent des goartes que celui ridiqué par les règles générales de l'art de formuler (Poyce An Tue ronautia). Copendant si muchique-suon d'entre-elles étoient suite de l'article de l'art

La dose s'exprine par le nombre do gouttes qui est tantel plus, tantit moine grand; mais qui ne doit guéres aller au-delà de LXX. Autrement i, la dose seroit réfellement d'une demi-cullerie, ou d'une cuillerie autriery et on se artiroit de ces mots. Quelquefois même, comme nous Pavons dèja dit, des gouttes paraguires qui ne donnent en une seule fois (uno hautes) homment une demi-oaco, et même une ouce, de mitature approchées.

La dos tolale d'une mixture est ordinairement depuis doux gen jusqu'à une ont deux onces. Mais cette desse peut être plus forte, on qu'un leue d'Esminurere pas goutes, on continue de l'adminurer de goutes, on continue l'auge et et desse ou dervie leu. Les mistances qui composent commondement les goutres, sont par leur autres succeptibles d'erre gardées long-érema sons à latere, Oschquefton, essais, une done unique et très-petite, constitute qualifier desse les goutes sedement, audit pour restrict en quelques goutes sedement, audit pour restrict en quelques goutes sedement, audit pour restrict en quelques goutes sedement a midiales en vellectie groupes de la contraine de la contraine de la contraine que prévente la midiales de la contraine d

La proportion réciproque des aubstances m

d'une granté eurge, parce qu'illone elles saispeut preque point être cassiquiet à aucunes
l'égles giu-reales. Cest d'apais l'ardication ; l'ét

être administrées seules. Il faut foshir ce testiprège des salutaces, part dégré plus on nois par

grant d'une native et le propriétés saudogues,

Cependant il convient en géniral d'augmenter la

nation prégité, ni en décomprenant lenn part

oute des médicateurs à l'is sout ausoit au étals, et l'

peut qu'en le décomprenant lenn part

peut de des médicates de l'active de l'act

de la dusinater vius le cont davantage ; la noius qu'on ne von à rendre trèc-petit le volume tetal des goattes. Si nue des sulls ances doit servir de men. Inte, il vaut uncore mieux qu'elle suralonde nu j. u., s'alie que la dissolution nost plus complette, et la mixtare plus claire. Enfa la quantité des draviques doit toujours être dans une telle proportion, qu'aucune portion de la mixture n'en contienne une trop lorte dose.

La souscription (subscriptio) d'une formule de gouttes est ordinairement fort sample , l'artiste n'ayant antre chose à faire que de mense les substances prescrites dans une bouteille. Ca qui s'exprime ainsi : M. D. ad vitrum. Si la trituration étoit nécessaire pour faciliter la nivtion, le mé lecin l'indiqueroit, de même que la nécessité de passer la liqueur ; ce qui s'exprime ninsi : In mortario (vitreo aut marmoreo) S. A. tire , et a facc. separa. Lorsque le principe duquel depend la vertu des gouttes est très-susceptible de se volatiliser, on recommande à l'artiste de lermer la phiole avec un bouchon et même une peau étendue par-dessus : on ordonne même quelquefois une seconde peau placée sons la première , et qui étant à demeure est perce d'un ou plusieurs petits trons , par lesqueis on fait sortir la quantité de gouttes prescrite pour chaque dose partielle.

La signature ( signatura ) varie , parce qu'on donne différens noms au médicament selon certainea circonstances. Si le malade doit le proudre en une fois, comme lorsque la mixture est un purgatif, on l'appelle hanstas. S'il y a pinsieurs prises , la d'inomination peut se tirer de la aubatance principale qui entre dans la composition des gouttes. De là sont veuns à certaines gouttes officieales les noms de landanum liquide, de liqueur minérale , &c. Cegen ant , ninsi que l'ont d'ja remarqués Gaubius et Baume, la plupart de cos dénominations se prenneut indifferemment les unes pour les autres , comme les teintures , les élixirs , les quintersonces , &c. parce que la préparation des médicamens qu'elles d's gnent est uniforme, c'est à dire qu'elle ac fait par le moyen de l'eau-di-vie , ou de l'esprit. de-vin , on d'un spiritueux quelconque ; et qu'on ne s'arcète pas scrapnicusement aux différences subtiles que les chymistes ont établies entre eux. Le mot générajue est gouttes ; et c'est par cette raison que nous l'avons choisi pour cet article. Il est rare qu'elles n'aient pas besoin d'un excipient ou vélicule , loriqu'elles sout douées d'une grande ourgie, parce qu'alors elles existent sons un trop petit volume, pour pouvoir être administrées seules. Il faut choisir cet excipient d'une nature et de propriétés analogues, ensorte qu'il n'altère les gouttes, ni en occasionnant un précipité, ni en décomposant leurs prinpient peut être du vin (et c'est même le plus ordinaire) une mixture ordinaire, un julep, une infusion, une décoction, un bouillon, &c. Dn sucre, ou un syrop, conviendroit davantage, si les gouttes étocent de nature décidément huileuse,

ou balsamique, c'est-à-dire resineuse.

Les gonttes sont d'un usage fort commode pour n' grand nombre de malades, à raison de leur petit volume. On les emploie principalement, lorsqu'il s'agit de simuler et de fortibre en échsuf-ant: il y a aussi des médicamens sons cette forme qui sont donés d'une verte trè-rafraichissans et les sont certains acides miérantes.

Nons exposerons, dans des articles séparés, les principales formules officiales usitées dans la pratique de la médecine: mais nous allons donner ici, comme l'a fuit Gaubius, quelques exemples de formules magistrales.

S. Capiat wger pro und dosi.

| . I I.                    |       |
|---------------------------|-------|
| 24. Tinct. Succin.        | 3 ij. |
| Spirit sal ammon.         | 3 j.  |
| Ol. corn. cerv. rectific. | 3 B.  |

Misce
Cap. uger gutt. XXX ex Syrup. Kermès in
seronismo. (M. Manon.)

GOUTTES ANODYNES d'Angleterre ( Matière Médic. )

Voicei comment on prépare ce médicament :

| 24 | Ecorces de Sassafras<br>Rocioes d'Assrum | 3 i   |
|----|------------------------------------------|-------|
|    | Sel volatil de corne de cerf rect.       | 3 j.  |
|    | Bois d'Aluès.<br>Opium.                  | 3 55. |
|    | Esprit-de-vin.                           | L.j.  |

On concasse tontes ces matières : on les met dans un mstras avec de l'esprit de vin : on bouche le matras exactement, et on fait digérer ce mèlange à froid pendant trente ou quarante jours, ou su bain de sable pendant cinq à six jours, lors qu'on ne peut attendre le temps de la digestion à froid.

Les gouttes anodynes d'Angleterre sont in-

diquées, lorsqu'il est nécresaire de calmer et en même temps de ranimer : cette indication combiée se renouvre daus un grand ommbre de maladies necreuses, telles que les vapeurs hystériques, ècc. Elles proroquent la transpiration de même que les goutres céphaliques; et ellés ont, de plus qu'elles, la propositié de conditie le sommeil. On les prend également à la dose de dix goutres jusqu'à un demi gron.

(M. MARON. )

GOUTTES A VODYNES de Sydenham. (Motière Médic.) (Voyez Laudanum.) (M. Manos.)

GOSTIES CÉPEALIQUES D'ANGLETERRE. ( Mat. Méd. )

La manière de composer les gouttre céphie liques d'Angletere est différente anjourd'hui de ce qu'elle étoit autréfais et dans l'origine . (Fryez, Mémoiros de L'ocad, eta Sciences de Peris pour l'année 1700.) Ces gouttes se trefais pour l'année 1700.) Ces gouttes se de Peris pour l'année 1700. L'oc gouttes se recifié et une huile exertifeir volatif de soit recifié et une huile exertifeir volatif de soit exprit de vin. Voici la méthode que propose M. Baumé dans ses élément de phirmacie.

24 Esprit volatil de soie crue rectifié. 3 IV. Huile essentielle de Lavande. 3 j. Esprit-de-vin rectifié. 3 IV.

On met toutes ces substances dans un alamhio de verre; on les fait digérer pendant vingt-equatre heures. Essuite on distille à une douce chaleur, ou au bain-marie: on cesse la distilletion, lorsqu'on voit paroltre des globules d'huile.

L'alkali volatil, pendent la digestion, se combine en grande partie avec l'huile exsenticlie de lavande, mais la portion d'huile la moins fluide ne s'elère que sur la fiu de la distillation du sel volatil et de l'esprit de vin.

Les goutres céphaliques d'Angleterre penvent être employées pour toutes les maladies qui tiennent au dérangement de Progne des nerts : telles que l'éplequie, les vapeurs hystériques, &c. Elles augmentant sensiblement la transpiration.

La doie est depuis donze gouttes puen'h un ieni gros dans une liqueur appropriée. Comme, malgré l'esprit de vin que l'on ajonte pour faciliter l'union de l'huile essentielle à l'alkali voisti, il us éspare tonjours une portion de cette huile qui vient aurager; il convient, lorsqu'on employe ce teaméde, d'aignet e fincon ou il est employe ce teaméde, d'aignet e fincon ou il est employe ce teaméde, d'aignet e fincon ou il est

5.5

Contenu , afin de distribuer également dans toute la masso l'huile surnageante. ( E. de B. )

( M. MARON. )

GOUTTES DE TALROT, ON GOUTTES ANODY-NES DE TALBOT. ( Mat. Médic. ) ( Voyez GOUTTLE ANODYNES D'ANGLETERRE. ) ..

(M. MAHON.)

GOUTT'S d'OR DU CÉNÉRAL DE LA MOTTE (Mat. Mid.)

Depuis que l'or est devenu l'idole de la société, la secte alchimiste, dit M. Baumé, a épuisé toute sa science, mais juutilement, à laire avec ce métal la panacée eu la médecine universelle comme si une valeur qui n'est que de pure convention pouvoit influer sur la nature même d'une substance quelconque, et lui donner des propriétés qu'elle n'avoit pas. De-là sont venues toutes les prétendues dissolutions radicales de l'or , les famenacs teintures , les élixirs , les ors potables , &c. Mais, si ces compositions ont quelques vertus , on doit les a tribuer uniquement aux substances qu'un sjoute à l'or pour le dissoudre , et non à ee métal qui ne pout souffrir la moindre altération de la part de nos lumaurs. Il ne pent même être administre que sous une forme qui en rend l'usage extrémement dangereux , pnisque cette forme est due à sa discolution dans des acides très corrosifa.

Pour faire presque toutes ces compositions merveilleuses, on commence par dissoudre l'or dans l'eau régale : ensuite on sjoute une limile essentielle' : on agite le mélange, et aussitôt l'or quitte son dissoivant pour s'unir à l'huile essentielle. La tein ure prend alors, le plus ordinairement, une belle couleur jaune-orangée : On décante cette liuile qui surrage la liqueur acide; on la met dans un matras, et l'ou verse pardessus de l'esprit-de-vin. On fait digérer le mêlange pendant quelques heures, et on conserve la compostion dans un fiscon de crystal. An bout de quelque tems, une gran le partie de l'ar se précipite sous le brillaut métall que. Mais, au reste, la liqueur est tres-peu acide.

Telle est la man'ère dont on procéde pour faire la teinture d'or ou or dotable d'Helvetius. Les doses respectives de cette teinime, que nons prenons pour exemple, sont : un demi gros d'or reduit en lames minces, deux onces d'oau régale, une once d'hnile essentielle de romarin, et enfin quinze onces d'esprit de vin rectifié.

La dose à laquelle on donne toutes ces différentes gonttes auriferes est depuis six jusqu'à vingt-quatre gouttes.

Leurs propriétés médicinales communes sont . à ce que l'on prétend , d'anguenter le ressort des parties solides, et de ranimer dans les cas de léthargie et d'apoplexie séreuse. Mais quel est le médecin qui ne rempliroit pas les indications que présentent ces maladies, dans les circonstances ou l'on vante l'usage des gouttes nuriferes, avec des moyeus bien plus surs , bien plus efficaces , et bien moins dispendieux que ne le sont ces mêmes gouttes. M. Banmé évalue à vingt-quatre francs les freis d'une certaine quantité de goustes d'or du général de la Motte, que le public crédule payort 3,264 livres.

Ces gouttes du général de la Motte ne sont point , comme les autres teintures d'or , un or potable fait avec nne huile essentielle et de l'eau regale 10'est une dissolution d'or faite par l'acide nifreux, et digéree pendant longtems, afin d'acorcir par le moyen de l'esprit-de-vin la qualité dourosive de l'acide.

Voici, dit M. Baumé, comment elles se font. On fait dissondre un gros d'or dans quatre onces d'eau régale : on le précipite par de l'aik di fixe : on lave le précipité : on le fait dissondre ensuite dans deux onces d'acide nitreux : on mêle cette dissolution avec trente-deux onces d'esprit-devin : on fait digérer ce mélonge dans un matres, pendant quelques mois , à la chaleur du soleil pour tirer environ quatre onces de liqueur spiritueuse qu'on met à part. C'est ce qu'un appelle gouttes d'or blanches : mais cette dénomination est absolument impropre, puisque cette liqueur ne tient aucune portion d'or en dissolution. D'ailleurs ce métal est trop fixe pour s'élever pendant la distillation de l'esprit-devin. Il est continu tont intier cans ce qui reste dans la cornue, et que l'on vend , par petits flacons de deux gros, sous le nom de gouttes d'or du général de la Motte.

La dissolution et la précipitation qu'on fait préliminairement de l'or , soute M. Benumé , c'est sfin de n'avoir pas d'actde morin dans cet or potable : cet acide se combine difficilement avec l'esprit-de-vin et luisscroit à cette teinture une savent ucide qu'elle ne doit point avoir. L'or a'es t point dissoluble dans l'acide mirenz i mais . lorsqu'il a été dissous par l'ean régale, et préc.pité par l'alkali fixe, il est dans un état de division extrême, et devient, par cette seule raison, dissuluble dans l'acide nitreux pur. Il paroit que l'auteur de cette teinture la prepare avec des seides , on avec des alkalis , ou enfin avec de l'or qui contient une portion de fer : puisque l'infusion de noix de galle la précipite en violet, auffen que le précipité seroit brun , s'il n'y avoit point de fer , on qu'il n'y fut qu'en très-petite quantité.

Mots pensons que les gonttes d'or du général de la Motte n'onspoint les vertus que le chartal de la créduit que un noient attribuées, et que cette préparation, aiusi que toute autro pareille, ne doit point faire parte des instrumens employés par les wédecies instruites et honnéles pour combattre les malodies.

(M. MAHON).

Gouttes minérales anodynes d'Hoffman. (Mat, Médic.) Voyez Liqueur minérale anodyne d'Hoffman. (M. Mahon.)

GOUZE (Claude Hermolore), de Vicenec. Il avois été disciple de Charyenier, et avois étudié dans les universités de Dole, de Turin et de Peris. Il fut almis au Boccalancret le 38 mars 1574. La facullés, en l'infanctiant, rendet justice à ses rares talens, à avui diaquence, 44 non meirite et à l'étendue de ses consoissances. Peu après il dévint porenveru de la nation de France, jusa rocteur du l'université, le 24, mars 1578.

Gozze prononca, le 7 février 15-4, Péloce de Jacques Charponice, au college royal. Cette oraison fundre fut impriguée avec le recueil des pièces composées à l'occasion de la mort de Charpentier.

(M. Andre.)

GRABAT. ( Hygiène ).

Partie II. des choses improprement dites non paturelles.

Classe II. Applicata.

Ordre I. Machines, meubles.

Un grabat est une simple couchette, ou lit de sangle , sans rideaus. C'étoit le lit des esclaves, des pauvres, des philosophes cyniques dans l'antiquité, de ceux qui étouent eunemis du luse et de la délicatesse. C'est sujourd'hui le lit de ceux qui ne peuvent s'en procurer de meilleur. Au surplus, c'est un mauvais gite pour les malades ; mais pour les personnes en sante, quand oe est occoutumé à dormir sur un lit dur et très-simple, oe trouveroit mauvais les lits epprétés par la mollesse et le luxe ; le lit d'un paysan qui so porte bieu est préférable à l'elcore dorée d'un riche malingre ; il faut accoutumer de bonne heure les jeunes gens , sinon à coueber sur des grabats, au moins à dormir sur des lits dure, dans des lieux bien secs ; ils en seront moins délicats, et à coup sur, ils s'en porteront micux ( M. MACQUART. )

GRAIN. ( Mat. Médic. )

Le grain est la soixante douzième partie du

-

gros et de la dragme. En Allemagne la dragma n'a que soixante grains : cette dragmes et ces grains sont différens de ceux de France. Les grains d'Angleteire, et de Hollamte le sont anssi, &c.

Il est utile de connoître ces différences de poids et de mésure, quand on lit les ouvrages des médecins étrangers. On doit les trouver dans le Dictionnaire de commerce aux articles-Poros er Musual.

En pharmacie, le grain est ordinairement le plus petit poids. Ce n'est pas qu'on ne prenne des médicamens composés, on une drogue simple n'entre que pour un demi grain, un tiers, un quart , dec. de grain : mais ces fractions ne sont pas séparces de la masse totale, et se pesent eu commun. Cenendant il arrive quelquofois qu'une drogue simple est ordonnée à la quantité d'un demi grain : et pour lors il fant avoir un poids particulier pour n'être pas obtigé de partager la pesce d'un grain. Ces poids sant faits d'une petite lame de laiton, sesez étendue pour porter l'emprointe de sa valeur :, et il faut convenir que ces sortes de poids sont plus justes que ceux qui leur ont donné leur nom. Je veux parler des grains d'orge qui ont servi d'abord à diviser notre denier , ou le scrupule de la médecine ce vingt-quatre parties. Il est vrai qu'on avoit la précoution de les prendre médiocrement gros : mais la masse n'est pas dans tous en même proportion avec le volume. D'ailleurs ces sortes de poids étoient sujets aux vicissitudes du sec et de l'humide, qui devoient y apporter des changemens considérables ; sans compter qu'ils étoient rongés des insectes qui les diminuoient, tont d'un caup, d'un demi grain, et, conséquemment, le médicaument pesé i en sorte qu'on devoit être exposé à des inexactitudes continuelles.

Dans les formules, le grain a pour caractère ses deux premières lettres. Ainsi, prenen de tartre stiblé gr. jj. fignific qu'on ce preune deux grains. A. E. (M. Manox.)

GRAINE D'AVIGNON. ( Mat. Medic. )

La graine d'Arignon est le fruit d'une espèce de artreum, nommé lyvium gallieum, et pat Linné Rammus Lycioides, apinis terminalismes, folloinentismes, le poit nerpum fontait un purgatif à la molecine: mais on camplicé de more carbotrieur pirant terminalismes. Manna carbotrieur pirant terminalismes plant et monte carbotrieur pirant terminalismes qualité divides folité ovaits, caule crecto. Lim. 1-yes. Nurrans. (M. MANOS.)

GRAINE DE CANARIE, OF ALFISTE. ( Mat. Mcdic. )

Phalatis

Phalaris canariensis, panicula sub-ovata spiciformi , glumis carinatis. L.

Cette plante, originaire des Isles canaries, été naturalisée dans tous les pays chands de l'Europe.

Ses semences passent ponr être spéritives , et propres pour les pierres du rein et de la vessie. On les prend en pondre eu en infusion. (M. MAHON.)

GRAINE DE CAPUCEN. (Mat. Méd.) ( Voyez STAPHISAIDRE. ) (M. MARON.)

GRAINE B'ÉCARLATE. ( Mat. Med.) ( Voyez KERMES.) (M. MAHON.)

GRAINE SAUNE, ON GRAINETTE. (Mat. Mid. C'est la graine d'Avignon. (Voyez Nanpaux.) ( M. MAHON. )

GRAINE MUSQUEE, ( Mat. Med. ) ( Voyes AMBRETTE. ) (M. MAHON.)

GRAINE DE PARADIS. ( Mat. Med.) ( Voyez CARDAMONS. ) (M. MAHON.)

GRAINES. ( Mat. Med.) ( Voyez SEMENCES.) (M. MARON, )

GRAINS. (Graines alimentaires.) (Hygione. )

Tont ce qui a rapport aux grains et graines alimentaires , est en genéral tres-developpé dans l'article aliment. , classe 1et. Voyez ce mot , t. 1, p. 769. Il en est encore mention à chacune des express,ons qui désignent les grains ou graines alimentaires en particulier. (M. MACOUART.)

GRAINS DE TILLI. ( Mat. Med. ) ( Vovez Pronons D'Inns. ) (M. MAHON, )

GRAISE, adeps. ( mat. med. et dietstique: )

La graisse, proprement dite, est une substance oactueuse de consistence plus ou moius molle, qui se trouve non-seulement dans les cavités du tissu cellulaire, sous presque toute l'étendue des tégumens de la surface du corps de l'homme et de la plupart des animaux , mais 'encore dans les collules des membranes qui enveloppent les muscles, qui pénetrent dans l'inters-tice des fibres musculaires, dans les paquets des cellules membraneuses dont sont couverts plusieurs viscères tels quo les reins , le cœur , les intestine et principalement dans le tissu cellulaire des membranes qui forment le mesentère , l'épiploon et ses dépendences.

Médeoine, Tome VI.

Vers le milieu de ce siècle, M. Segner découveit que la graisse contenoit un acide de la manière suivante ; il distilla de la graisse de bœuf en ajoutant de l'eau à plusieurs reprises dans la cornue, jusqu'à ce que cotte eau n'eut plus de saveur acide. Il trouva dans le récipient, de l'huile en partie épaisse et en partie fluide. Après avoir exposé pendant quelques jours ces substances à la chaleur, et les avoir agitées , il les séparoit au moyen d'un entonnoir L'eau obtenue avoit une odeur et une saveur piquante, et qui fsisoitesservescence avec les al-kalis. Le même chimiste obtint ensuite cet acide dans un état de plus grande concentration en faisant évaporer l'eau surabondante, Il résulta de la combinaison de cet acide, et de potasse de l'alkali , na sel neutre qui approchoit de la nature de la terre foliée de tartre, et qui communique la même conleur à l'esprit de vin. Le même ajoute que l'alkali volatil combine avec cet acide forme un sel qui, par sa saveur, approche du sel ammoniaç.

M. Crell, chimiste allemand, a fait un grand travail sur l'acide de la graisse , et il a public les expériences qu'il avoit faites sur cet objet dans le LXX et LXXII vol. des Transactions philosophiques. Il en résulte de l'acide do la graisse a une très-grande analogie aves l'acide muristique. Ontre plusieurs autres propriétés qui leur sont communes , on remarque que l'acide muriatique ne précipite point l'ar-gent ni le mercure de leur dissolution dans l'acide de la graisse ; mais d'un autre coté ces deux acides ont aussi des différences marqués ; l'acide de la graisse se combine intimement avec des substances hulleuses ; il forme un sel calcaire non déliquescent ; il dissout le mercure et l'argent par la voie humide simple, et il précipite le mercure du sublimé corrosif. C'est l'acide sébacique de la nouvelle chimie.

La graisse est évidemment de la nature des huiles grasses , puisqu'elle s'enflamme comme elles, qu'elle ne so mêle point avec l'eau et qu'elle y surnage. Quelques blanches one soiens les graisses , etles jaunissent , devlennent scren et rancissent au bout d'un certain tems. Il y en a qui contractent une sorte de dureté com me le suif ; d'autres se liquefient à une chalene assez modérée, on produisent de l'hnile ; telles sont les graisses des cétacées. On observe en général que la graisse des animeux frugivores est assea solide , sans doute parce qu'elle est plus abondante en acide, à raison de la nature des alimens de ces animaux ; la graisse des carnivores est plus molle.

Si on considère la graisse par rapport à ses usages dieteriques, on convient qu'elle ne peut Atre que d'une assimilation difficile quand on la prend scule; mais d'un autre côté, si on su pose de la viande prise des animanx de la même espèce , ne se détermine-t-on point en favenr de celui qui est le plus gras ? en effet lors. que l'animal est maigre , quoique chaque fibre considérée en elle-même puisse être tendre, cependant leur assemblago, ou leurs divers faisresux , sont fermes compacts , et d'une solution difficile, aulieu que la viande des animaux gras abonde plus en vaiaseaux, en jus et en substance cellulaire interposée; ce qui en lait un aliment plusaubstantiel aussi les animaux châtrés sont cenx que l'homme à tonjours préférés pour les faire servir à sa nourriture , parce qu'ils fonraissent une viaude plus succulente et plus grasse. La viande bouillie étant anssi dépourvue un grande partie de la graisse et des sucs interposés entre ses fibres, doit êtro en général d'une solution plus difficile que le roti qui par l'action de la chaleur à subi une sorte d'impregnation de son suc et de sa graisse dans la substance proprement charnue.

Il existe un préjugé bien invôtéré au sujet de l'usage des bouillous gras durant les fièvres soit biliouses soit putrides, ou meme toutes les maladies aigues , quoique presque tous les granda médecius soient d'accord qu'ils sont alors musibles , et qu'il n'en faut user qu'après que la fièvre est terminée, Voyez bouillons gras. Considérée comme remède, la graisse convient contre l'action des poisons corrosifs , en la prenant intérieurement. Appliquée en topique, c'est un émollient et un adoucissont. La graitse entre comme principe constitutif dans plusieurs compositions pharmaceutiques notaniment dans la classe nombreuse des ongueris. On a attribué à quelques graisses plusieurs vertus particulières ; telles sont la graisse hnmaine , celle d'ours , de vipères , de blaireau , de chien, &c. Mais il paroit qu'il y a beauconp de prévention dans les rauons de prélèrence qu'on donne à ces graisses , dont les vertus, d'ailleurs, doivent être discutées, lorsqu'on parlera en particulier des divers animaux d'où en les retire.

Craisse d'anguille. Veyex Anguille.
Graisse de bornf. Veyex Brehis.
Graisse de brehis. Veyex Brehis.
Brochei. Veyex Carle.
Caille. Veyex Caille.
Capard. Veyex Canard.
Castor. Foyex Castor.

Cerf. Voyez Cerf.
Chamois. Voyez Chamois.
Chat. Voyez Chat.
Cheval - Marin on hippopotam

Voyez Hippopotame.
Chien Voyez Chien.
Cochon. Voyez Cochon.

Ecureuil. Vuyez Ecurenil.
Heisson. Voyez Lièrus.
Lièrre. Voyez Lièrus.
Lion. Voyez Lion.
Loir. Voyez Loir.
Loup. Voyez Loup.
Poule. Voyez Poule.
Sanglier. Voyez Sauglier.

Taupe. Voyez Taupe.
Tanreau. Veyez Taureau.
Tortue. Voyez Tortue.
Veau. Voyez Veau.

Vipère. Voyez Vipère. (M. Pinel.) GRAMEN. Voyez Graminées.

GRAMINEES, plantae graminae, culmiferae vel cercales, diétetique (Ces plantes diététiques) qui forment une famille naturelle des plus riches et des plus nombreuses, semblent faire la base des alimens de l'homme et des animaux; elles penvent toutes leur servir de nourriture, maison n'emploie pour la culture que celles qui donnent le pro-duit le plus abondant et le plus assuré auvant la nature du climat. L'orge, le seigle et l'avoine approvisionnent le Nord. Les parties Méridionales de l'Asie , de l'Afrique et de l'Amérique tirent leurs ressources du froment, du ris et du maiz. Le froment semble convenir aux babitana de tous les climats , et la plus grande partie de l'Europe, dont il fait la nourriture, en approvisionne encore les contrées de l'Orient. Une matière sucrée et propre à la fermeutation que contiennent les grains des plantes cércales, les rend plus propres aux diverses préparations qu'en pent leur faire suhir ponr nourrir l'homme. En général tontes leurs parties sont saines. Les bestiaux mangent les feuilles de celles qui ne sont pas trop rudes, ni trop tranchantes. Les tiges de ces plantes out presque toutes un gout sucré , enr tout vers les nœnds dont les tiges sont coupées dans leur longueur.

On trouse as juictal dans les granulueles deux principeles que la propertie de la constitue de

Les grains que fournissent les plantes céréales penvent être employés à des usages alimentaires de trois manières différentes, 1º. On peut faire cuire avec de l'eau, du jus de viande ou du lait, les grains dans leur état d'intégrité on bien réduits par la meule en gros fragmena qu'on nomme gruau ; 2%. la trituration par la meule pent-être. portée jusqu'au point de réduire les graius en farine ; c'est avec cette farina réduite en plte au moven de l'eau, qu'on forme par l'addition du beurre, de la graisse ou du aucre, une grande variété de mets; on peut faire aussi de la bouillie avec la farine simple ou rôtie , en y ajmutant du lait ; 3º. enfin, une masse farineuse, rédnite en pâte et mise en fermentation par une substance étrangère propre à produire cet effet, forme du sin , si on arrête l'action du ferment au moven de la chaleur concentrée du four.

Les alimens farineux, bien cuits, sont très nourrissans, se digèrent avec facilité, et leur mucilage est très-propre à envelopper les matières acres , en même-tems que par leur acescence , ils sont propres à résister à la putridité des humeurs. Aussi fournissent-ils un aliment très-salubre pour les hommes robustes et d'une constitution saine. Le pain capendant bien fermeuté, se digère beaucoup plus facilement que les alimens farineux non-fermentes : on ajoute à la saveur naturelle du pain , en mélant avec sa pate, du beurre, de la graisse, du snere ou du miel ; et en donnant différentes formas à toutes les préparations qui sont indiquées dans les usages de la cuisine per des noms propres. Voy. les articles GATEAU , MACARONS, TOURTE, &c. L'abus des farineux , sui-tout de ceux qui n'ont point subi la fermentation ou qui n'ont point été assea cuita, produit, dans les premières voica, une saburre glutineuse et acide , ce qui occasionne une sensation de pesanteur dans l'estomac, et quelquefois la dyspepsie, l'apoplexie, l'atrophie, la leucophlegmacie, les obstructions des viscères, Phydropisie.

Les plantes céréales ou graminées qui sont le plus employées à l'usage de l'homme et des sni-

maux , sont le froment triticum lilernum L. le seigle secrale cereale L. l'orgo , hordeum vulgare L. le ris , oriza sativa. L. l'aveine , avena satira. L. le blé de Turquie, zea mays , l. le sorgo, holcus sorgum. L. la manne des Polo-nois, festuca fluitans. L. le blé Sarrezin, poligonum fagopirum. L. Ce sont là les plantes qui, prises ensemble , forment la base des als mens des habitans des deux mandes, Mais ce qui distingue particulièrement le froment, c'est que sa farine renferme un quart de matière glutineuse ou végéto-animale. De-là vient que la bouillie ou'on fait avec cette farine pour les enfans , ai on leur en fait faire un usage habituel , emplte les premières voies de viscosités, houche les vaisseaux lymphatiques et obstrue les glandes du mesentère; de-là praviennent l'atrophie du corps, le gonflement de l'abdomen , la diarrhée , l'apoplexie et la mort des enfane nourris avec cette bouillie. On peut corriger les effets nuisibles de cet sliment en y ajoutant une petite quantité de jaune d'œnf , de sucre et une grande quantité de lait : maisilvaut mieux s'en abstenir. (M. Piner).

#### GRAMINÉES, ( Flantes. ) Hygiene.

La classe dea plantes qu'on nomme graminées fournit à l'homme les alimens les plus importans. Voyez BLED; royez ALIMENT, lome 1, pag. 769. (M. MacQUART.)

### GRANDES LEVRES. Lours maladits (pathol.)

Les grandes lèvres ont une structure qui facilite la naissance des engorgemens indolens : ila ont assez communiment de la ressemblance avec les polypes charnus qui tirent leur origine de la membrane pituitoire ; ils formeut par la suite des tumeurs considérables. Oucloues auteurs one censó que ces maladies étoient plus fréqueutes à l'age où les femmes sont sur le point de perdre leurs réeles. Cependant, en requeillant les observations qui nous ont été transmises sur ce sujet, on trouve un nombre de faits de cette nature, à peu-prèségal dans les différentes époques de la vie : en observant toutefois que c'est plus perticulièrement depuis dix-huit ou vingt ans, sequ'à quarante-conq à cirquante , que ces maalies se manifestent.

Une frame de quarante-cieu ana, dit Amsteus, se prisente al Ubiquid de Puez elle protoi une tumeur charme qui avoit se late a l'aire, et qui persolui cure les citaes a joutre cette miladie elle avoit une heme initatimale. Peu de jouraignes son entre à Thôquis, elle mourait. de far faire l'ouveraint du cadave en prisance pieze. On fraid la tumeur par l'emilier, on miy trouva point d'intrenian evenue quelques-uns de

noas l'avoil présunté la matrice n'y étole pas non plus renference conne d'autres favoient la manura de la companie de la companie de sérvaire. Elle rescenholis pran arrettre aux mommelles des grands quadrupées. Si lase compoir prater la companie de la companie de la companie de proposition de la companie de la companie de vez qui se confondiet avoc elle. On emporta ten muera voincia productiva de la companie de vez qui se confondiet avoc elle. On emporta cette muera voincia este productiva de la confonie vez qui se confondiet avoc elle de productiva participat de la companie de la companie de vez qui de la conformation de division qui distinguent se différente lobre. Le rais contratte de la conformation de deute participat de la conformation deute participat de conformation de la conformation de la conformation de conformation de la conformation de la conformation de deute participat conformation de la conformation de deute participat de la conformation de la conformation de deute participat de la conformation de la conformation de deute participat de la conformation de la conformation de deute participat de la conformation de la confo

Il paroît que c'est any maladies de ces deux viscères qu'on pent attribuer la formation de la tumeur dont j'ai donné la description. Deux raisons concoarent à prouver cette opinion. L'une tient au méchanisme de la circulation, et l'autre aux vices des liquides. La congestion du foie étoit un obstacle au retour du saug des veines portes-ventrales : toutes celles qui avoient des anastomoses avec elles, et qui leur portoient le fluide qu'elles contenoient, se trouvoient constamment distendues et engorgées. Le séjour des liquides favorisoit la naissauce das congestions. (On ne peut pas non plus dou'er que l'ob truction du foie et celle de la rate, ne soient des marques certaines de l'épaississement du sang , circonstance qui concourt anssi à déterminerces congestions lentes dans les parties qui n'ont ou'une foible action sur le fluide qui les parcourt : d'où les tuméfactions et les concrétions de différente nature qui en sont la suite. ) L'uterna étoit petit, dur et racorni. Les menstrues avoient donc été irrégulières , peu abondantes ou supprimées trop promptement, et le sang qui devoit s'écouler par la matrice, ne trouvant point d'issue par les vaisseaux da ce viscère, avoit été contraint de stazer dans les parties environ nantes, nouvelle cause de la formation de cette inmeur. Telle est l'opinion de Vesale sur les causes de ces extroissances monstrueuses que portent quelques femmes, opinion fondée sur les vices des viscères, et que l'aspection anatomique a démontrés êtra constans.

Cette tidorie confirme celle qua pai établic en trainta de cuar de l'hydropini do périotine, des cuaire, R.C. et des Congetions l'umphatiques on queueses dont les parties internos
de la géneration contri fréquentiment, attaquées,
Jui impoiss roviele foie dessa ne date contre
neure rète les femmes qui portorent de grandes
tumerse dans les coviers, la manire con sea ligamens. Cette observation doit donc avoir unegrande influence un la méthode curarite qu'ou

a à employer dans la guérison radicale de ces maladies; et on conçoit des lors pourquoi elles renaissent aussi promptement, toutea les lois qu'on ne joint pas aux moyens chirurgicaux un traitement interne, qui ait pour objet de débarrasser les viscères du bas-ventre des obstructions qui genent leur circulation. Cette vérité . dont je me proposois d'examiner tous les rapports dans un recueil d'observations qua les circonstances m'ont fournies, a du trouver place ici i parce qu'elle indique clairement la cause de ces congestions monstrucuses dont la cure étoit abandonnée à la chirurgie , quoiqu'elles méritassent toute l'attention des médecins , en ca qu'elles dépendent des maladies internes qui les ont précédées.

Je n'avance rien au hasard quand f'assure que les tumeurs qui naussent dans les organes de la génération , internes ou externes , et les parties environnantes, sout constamment précéders par des embarras , des obstructions ou des squirres de foie ; nous avons vu , M. Faure , médecin & Langres , et moi , deux malades qui avoient des engorgemens à ce viscère. Nous conseillames les londans, les apéritifs et les caux de Bourbonne. Ces engorgemens avoient en une longue durée , sans que les personnes qui les portoient en soupconnaisent l'existence. L'inconstance de ces deux femmes dans l'asage des remèdes prolonges la curation : elle rests imparfaite ; nons Fema quames des tumears dans le bas-ventre à la region hypogastrique qui succederent à celles du foie. Leur accroissement fut prompt. Ellea parurent , à différentes époques , céder à l'action des remedes que nous prescrivlmes, cependant elles ne fureut point dissippées complètes menr; entin, la continuation des moyens curatifs ne retarda plus leurs derniers progrès : lea-malades moururent d'hydropisie. Nous sonpconnions des duretés au foie 4 M. Faure fit l'ouverture des éeux cadavres , et m'envoys le détail des observations qu'il avoit faites e j'é ois alors de retour à Paris. Toutes les circonstances qui étoient rapportées dans ses lettres, confirmoient. mon opinion sur les causes de ces denx maladies , c'est-à-dire , que les engorgemens des ovaires svoient été précédés de ceux du fuie , et qu'il restoit encore des parties squirreuses dans ce viscère.

Outre les Inmeurs charnues qui prement naissance dans les grandre levres , il ca seine d'une autre espèce qui ont leur siège primuit dans les glandes sébucées dont les parties externes de la génération sont remplies ¿ cet ponqueo il lisatéreur de ces masses extraordinaires contient trés-sonvent une aubstance, qui a quelque onetroqué comme la graisse , mais qui artes pasaussi ides qu'else, Cette substance sementale denais ides qu'else, Cette substance resemble devantage à une graisse décomposée qui s'écrate sons le doigt, et qui a quelque chos de pui-verilent. Anattus av une feume portant une tumeur, qui avoit pour bate une des grandes levres; il estimoit son poids à six livres; il l'ouvrit et y trouva une sorte d'humeur ghirruse qui infiltroit tout le tissu cellulaire dout elle est composée, tissu qui avoit pris une extession propotionnée au volume de la tumeur.

Caméraius dit qu'une jeune-fille fut guérie de cette maladie pair Petritpation; la tuneure étoit composée de graiuse et de noyaux qu'il appelle glanduleux. Elle pesoit dix-duit livres i elle tiralloit tellement la vilve par son poids, que cere ouverture étoit ramende à droite et advurreit obliquement dans le vegin. Cette ma. Ladie n'est pas rare parmi les fennnes attaquées de srophules ; j'en ai vi deux osemples.

La caration esige des précautions qu'il catiniquemble d'indiquere, Quand la tuncur acquiert un volume considérable, elle forme une contro d'égotio de sé dopos une partie des bumears que antroise par réfuer sur quolque visces, ou cortic, par la voir des unites ou de la transpiration par seule de la transpiration par de la transpiration par la voir de sur autres quand elle sont ouvertes, mourte que le finde, a dont celles et controlmes et d'une nature délètere aussi ces d'ernières d'observent plus particulièrement dans les anies qui ont un sarq été ou carriero, comme Mantriceur le vancourre des cancers, comme Mantriceur le voir remarquie.

Deux causes conconrent ensemble & développer la vice cancéreux dans ces inmente; l'espèce de fluide qui les fournit et les frottes mens auxquels elles sont axposées. Quant au finide, il parolt que celui qui est le produit de la sécrétion des glandes , et sur-tout des glandes cutanées , acquiert plus facilement ce te es èce de dégénérescence que les antres liquides ; c'est pourquoi la plupart des cancers affectent la peau par-tout où ella est plus glanduleuse ; c'est pourquoi ils sont fréquens dans les mammelles : mais ces derniers seroient plus rares, si les seins n'étoient pas exposés à des contusions, circonstance qui prouve la seconde proposition que j'ai établie ci-dessus. Or, de ces observations il résulte que les tumenrs des parties externes de la génération sont très-susceptibles de la dégénérescence cancéreuse, puisque ces mêmes parties sont parsémées d'une infinité de glandes , ainsi qu'il est démontré par l'inspection anatomique. On remarque aussi que la plupart de ces tumeurs , et peut - être toutes sans exception, ont leur origine dans quelque glande sebacée : particularité qui indique encora l'espèce de términaison à laquelle elles peuvent provenir ; le vice cancéreux.

La cause qui bâte singulièrement les proerès de cette dégénérescence, ainsi que son invasion, c'est le frottement inévitable auquel elles sont continuellement exposées; il occasionne une chaleur dans les liquides coagulés , de laquelle résulte une fermentation sourde. Les mouvemens que fait une femme ne sont pas toujours assez ménagés pour ne pas occasionner quelques contusions dans uno tumeur d'un volume considérable, et qui se trouve naturellement comprimée par le siège qu'elle occupe. Comme les chocs qu'elle éprouve sont insensibles , l'attention necessaire pour les éviter ne pent pas être to jours sontenue. La stare des fluides dom l'amas est composé, la désorganisation des solides qui retenoit les liquides , séparés les uns des autres , na s'oppose plus au mouvement 'qui s'excite dens la masse, et la décomposition qui en résulte amène avec elle la dégéuérescence cancérense.

Il suit de ces réflexions, que l'extirpation de la dernière espèce ne pent - être pratiquee , qu'en observant les mêmes loix que pour toutes les autres tumeurs qui indiquent un vice cancéreux. Si l'acrimone du jang, quelle qu'elle soit, est moins dans creuse que le virus dont je parle , l'amputation en devient plus praticable; cependant comine la suppuration qui s'y forme n'est pas tonjours bien bonne, je preférerois le caustique un fer tranchant . our déterminer une meilleure supporation. On n'a point ici à craindre des accidens graves de la part de l'infiammation , parce que son sière est dans le tissu cellulaire et graisseux, très-aboudant et très-profond dans ces parties ; d'ailleurs quand il y à des prolongemens qui s'étendent un peu plus loin, le caustique les détache par la suppuration , ce qu'on ne peut pas esperer des suites de l'extirpation avec le fer tranchant.

Quelque méthode qu'on suive, on ne peut 'abhateur de décourse les houvers qui sembloène affluer vers lu lieu qu'occupoit la simetr. Quand Samben la signaturion seroit interne n'en sont pas moins nécessaries. Qu'on choèrere que la plapart des personnes qui ont this tens n'en sont pas moins nécessaries. Qu'on choèrere que la plapart des personnes qui ont this des opérations de celt espèce ne surviveut pas long-tens, quand elles ne prement pas les précautions dont le parle; sur-tout qu'ond le sumera qu'elle prototto cap pis d'un sang qui n'ent pas pur et qui se débarsare de, faillée celes, no forant les alpois ou les Congrét :-s dont ju donne l'hifonice. Lonq'ersuite, ard oc jecunico blan sojolés; on a fernal les jauses par lesquelles ces liquida dégénées se protonent dans la partis affectée, ils retent quelque trans errans avec le anag quils décirent ; out les déposest aux d'es sistères dont les fonctions sont essentiel-de-à la conservation de la rée. Il en sult des exchénies de toute nature, et qui deviennes individual de la conservation de la rée. Il en sult des character de toute nature, et qui deviennes individual de la conservation de la rée. Il est de la conservation de la rée. Il est de la continue de la conservation de la rée de la continue del la continue de la contin

Personne n'a mieux fait connoître qu'Hoffmann la nécessité de faire porter des cautères ou des exutoires, de quelque nature que ce puisse être, aux sujets qui ont subi l'extirpation de ces grandes masses charnues. M. Desnoues, moltre en chirurgie , à Paris , qui s'occupe avec succès de ces opérations, avoit fait, il y a quelques années , l'extirpation d'une masse polypeuse, qui ne présentoit aucun caractère. Après la cure , il conseilla au malade qu'il avoit opéré de se faire ouvrir un cautère : on ne suivit point son conseil, malgré les motifs pressans qu'il avoit exposés pour en faire connoltre la nécessité. Il ne se passa pas un en sans que la même personne ne vint le trouver, portant une nouvelle tumeur dans une partie différente. On na pourroit donner aur le traite-iment postérieur à l'opération que des préceptes généraux, parce que chaque extirpation exige continuée. (M. CRAMBOS).

### GRAS. ( Hygicne. )

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

# Classe VI. Percepta.

Ordre IV. Secrétion.

Gras se dit de certains individus parmi les anuaux chea lesquels la graise abondé. La graise et une humeur concrète, onctueuse, imipide, inflammable, qui est en général cometue dans le tissu cellulaire graiseux, aous presque tous les tégümens, et qui acompagne presque tous les organes des animatos.

Sana enter dans des détails physiologiques, qu'on touvez dans le diet. «Pantomie, nous nous contentérons d'observe que la graine est particulièrement utile pour le maintieu de lai santé, en défendant la corps des jajures de l'air, at sur-tout du froid, en mettant à couvert un grand nombre de vaiseaux sanguins, et de nerfs dont les extrémités sont distribuées sous tous les dégumens de Cout le corps : elle

ser à tenir la peau tendue , égale dans as sufficie selle contribus la bianctione et à l'avançaire selle contribus la bianctione et à l'avançaire selle et présensire; a bani la grainie se prête à maintenir la beuté et la fracheur, tradis, que son détau présente la maigrange la la indeux. Elle serve encore à facilitere le que de différent organes ; des vaisseux anaguns la dans le junt équilibre de l'action de ca vaissaux que réside le bon était de la graine ou ce qui donne la constitution dans laquelle, on n'est ait trop gras à trou maigre.

Macquer croit que la graisse peut encora absorber les acides surabondan qui sa trouvent dans les corps des animaux vivnas, et qu'elle est comme le réserroir de cra sela. Ou seis cependant qu'un action particulière du vinnige dans le système animal est de fondre la graisse qu'elle rend appareniarint plus savoneuse et plus soluble.

Il y a des hommes dont le tien graisent et tellement communié, qu'ils sont devenus autouverseurent gou. (Freye Converseur, qu'ils ont une proposition à devenir for gras, or qui arrec ordinairement depuis trente-six, que qui arrec ordinairement depuis trente-six, que qui arrec ordinairement depuis trente-six que qu'il qu'il

Quant anx alimens gras , en général , ils fatignent l'estomac , quand on ne l'a pse très- . vigoureux ; ils sont da difficile digestion , propres à produire des sucs grossiers et épais. Il a'en faut bien que les animaux , tels que les poulardes , qu'on engraisse à granda frais , pour satisfaire la sensualité de l'opulence ; onnent des nourritures aussi saines , que les animaux qui n'ont pal été engraissés de cette manière. Leurs viandes sont presque toujoura indigestes, et propres à procurer de l'empâtement et de l'obésité à ceux qui en font beaucoup d'usage : on est obligé de forcer les assaisonnemena pour faire digérer ces sortes d'alimens \$ et encore les estomacs qui y sont peu accoutumes, et qui digèrent facilement les mets les plus pésans , d'une nature différente , les rejet tent'ils et y répugnent'ils le plus souvent.

Il y a des personnes dont l'estomae, quoique bon, ne peut supporter les viaudes qui n'ont pas été dégraissées, et les bouillons pour lesquels on n'a pas pris les mêmes précantions; ils les vomissent peu de tems après la repas. ou ils ont des rapports infiniment déagréable, et brûlans. Ca personnes doivent songneuement ériter ces genres d'alimeus qui ne se digrent pas biompérangeaches eux la digestion des autres aliments même des plus sains ; tapissest l'estomes d'humeurs qui se dépravent, et étent l'activité du suc gastrique, ainsi que dos autres auce diçestils, qui se trouvent délayé dans ces parties graissauses ou hulleuses presquenchalles. C'NOYC ALTRUCT, 1.8, page granchalles.

Le groe, ou les alimens gras des animaus donnent une nonvirture binn plus substantielle que celle des végétaux i certaines personnes, qui y sont peu habituée 3, ne peuvare plus dere plus dere nouvires que par le maigre seul. (4 Poyre CAASAT) Elles autentuque or régime, naccessement miffact à régiment de far entonact de la companie de

Pour les corps gras employés extétieuerement (Voy. Pommade, Liniment, &c. (M. Macquant).

GRASSETTE, Pinguicula. L. ( Mat. méd.) Cette plante, qu'on nomme aussi berbe grasse ou huileuse, croit sans culture dans les prés et autres lieux humides et marécageux. Le auc ouctueux nt adoucissant qu'on en exprime, sert d'un liniment naturel pont les gerçures des mammellas. Ses verms vnlnéraires sont bien moins prouvées , puisque les conpures ou autres plaies récentes pour la guérison desquelles on la vante , se guerisent le plus souvent d'ellesmêmes. Les Lapons , suivant Linneus , versent par-dessus les feuilles fraiches de grassette le lait de leurs rennea , récemment trait et encore tout chand, après quoi elles le laissent reposer pendant un jour ou deux pour qu'il s'aigrisse. Co procédé lui fait acquérir plus da consistence sans que la sérosité s'en sépare, et le rend très - agréable au goût quoi qu'il ait moins de crême. Il suffit de mettre une demicuillerée de ce lait caillé sur de nouveau lait , pour le faire cailler de même , et sinsi de suitn , sans que le dernier soit en vien Inférieur an premier; neanmoins si en le garde, trop long-tems, il se convertit en sérosité acide que les Lapons appellent Syra.

Les paysannes , en Dannemarck , se servent du suo gras de sea feuilles au lieu de pommade, elles en frottent leurs cheveux dont elles foremet neamin des boucles et des treesses. M. Linnaus, se fondant sans doute sur les qualités hulleuses da nue de la grassater, luiattribue des vertus particulières en médecine; s mais ce l'est encore que par conjecture qu'il déclare en as faveur, et c'est à l'expérience à prononcer. (M. Firsh.)

#### GRASSÉYEMENT.

Défaut de prononciation ordinaire aux femmes et aux enfans ; il est presque toujours l'effet d'unn mauvaise habitude ou d'une affectation puérile plutôt que le suite réelle d'un vice des organes. Sous ce rapport il paroitra moins appartenir à la médecine qu'à l'éducation et à l'étude du chent et de la déclemation : cependant on voit sur les théatres, et sur-tout sur ceux de province, des actrices et même des acteurs affecter cette prononciation, ce qui annonce le défaut de goût. Cette affectation pu peut être tolérée que passagèrement, et dans uelques emplois, pour en faire sentir le ridicule. Lorsque le gresséyement est réellement produit par un vice des organes, comme la briéveté du filut, l'épaisseur de la langue, la trop grande abondance de salive, la mobilité des cartilages de la glotte, on peut employer les moyens relatifs à chacune d'elles, la section du filet, les salivans , &c. Voyez ce que nous avons dit art. BEGATEMENT. Mais sans avoir recours à aucun remède , l'habitude et la volonté auffisent presque toujours pour rendre aux organes leur action libre, et faire disparoître le vice qui résulte de leur imperfection. (M. DELAPORTE.)

GRATERON. Gallium aparine. L. (Mat. méd.)

II y a peu do plantes plus comunues de Eurore que le gretoros ja Irance, la Itóliande, l'Aldimagne, la Pologne, Pitalie, l'Angletere pout ses contrès naties. Le hisès, les bois, les buiscons, les clasaps, les endreits lumides, lui sont également favorbiles. Se rigie est quine de la companie de la companie de la companie de la direction de la companie de la companie de la desse les angles , addicerment marsure, et classe les angles , addicerment marsure, et dépens des plantes voisines qui lui serrent da dépens des plantes voisines qui lui serrent da contine, fatta figuisses et à resactou opposés.

L'herbe fraiche peut servir à la moarriture des bounfs, des chèvres, des brebis, des chèves mi des oies; mais le grateron muit heuroup aux anires végétanx en leur cansant une sorte de atrangulation. Les paysans se serveuit de partige avec les fenilles pour filters le lait, affa

the deparer les poils et autres ordures. Sa rischie; comme celle de la grance, a la propriété de teindre en rouge les os des animuss. Les ancient employeient le grateron en médecine comme apéraif et durchique. Ils en faisonent aussi usage à l'extérieur contre les écrour-lles. Dans certans départemens de la France, on s'en sert en topique contre les ulcires; et aur-tout contre les panarjs.

Il a preu à Londers, en 1764, un petit un que de un repet de la contra del contra de la contra del la c

Le grateron mérite de n'être point omis dans la matière médicale. (M.PINEL.)

GRATIOLE ou HERBE A PAUVRE HOMME. ( Matière Média. )

Gratiola officinalis, floribus pedunculatis,

Gratiola centauroides; C. B. P. 279.

Ge sont les fruilless de la gratiole dont on fait sauge en undécise. On les fait macière dans de l'ean on dans du vie, à la quantité d'une demis poigné on de deux gros, a celles sont fruitches, e d'un gros, à celles sont technet mais les contraites de l'est propriée de la comment d

svoient me disposition à l'inflammation, ou étoient dans un état de chaleur; ce zeroit une coutre indication pour employer ces lavamens. Cressipin atteste que les feuilles fratches de la featible pides guérissoient les plaies sur lesquelles ou les appliquoit. Herman leur attribue de bons effeits pour l'hydrocephale.

On fait un extrait vineux de Gratiele que l'on donne à la dose d'un demi gras; et une conserve qui s'administre à celle de deux ou trois gros.

On corrige la trop grande activité d'une décoction de gratiole, pa y ajoutant le lait de quelques amandes douces, et suffixante quatridr'un ayrop adoucissant. On augmente ses effets vermitiges, en l'associant avec la petite centre rée, l'absynthe, et les somences de tanaisse et de santoline. (M. Manor.)

GRAVATIVE. (douleur) Pathologie. Voy.

GRAVE. (vin de) Hygiène.

Le vin de Gree vient d'un petit pays de ce nons, quie da sur environs de Bordeaux. C'est un vin trè-recherché des Anglois, des Holliandois, et fort estimé même dans notre pays; il est cordial, stomachique, et se hoit ordinairement lorsqu'on est à l'entre-nets. Il convient sux personnes délicates, couvalescentes, et qui font beaucoup d'exercice, pourru qu'on en hoive modérément, et le plus souvent méli ares de l'ean. (M. Macquart.)

GRAVE, (maladie, symptome) ( Path.)
Une maladie grave est cella qui suppose du

. Un symptome grare pent-être équivoque, puisqu'il tient quelquefois à des causes qu'il est facile au médecin habile de sermonter. Tela sont les symptomes allarmans que groduit si fréquemment la sphure dans les premières voies, au commencement de la plupart des maladies aiguis. (M. Marox).

GRAVELEUX. ( Hygiène ).

Partie II. Des choses improprement dites son naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

danger.

Section I. Végétaux.

Nous entendons ici par graveleux des fruite qui contiennent des substances dures, pierrenses, telles que les porres de presone toutes les espèces. On a cru vulgairement que les poires, à cause de cette partie qui est adhérente à la pean et répandue dans sa substance pulpeuse, éroient propres à produire la pierre, quand on en faisoit beaucoup d'usage ; mais c'est une assertion qui n'a encore été fondée jusqu'ici que aur une analogie de substance dure et pierreuse, d'autant plus fausse que la nature des calculs de la vessie et celle des parties graveleuses de la poire ne paroissent avoir aucuno espèce d'ans-logie. Au surplus , j'ai eutrepris aux les pierres des poires un travail chymique , qui en déterminera positivement la nature : on en verra les résultate au mot Poine. ( M. Macquart.)

GRAVELEUX, (qui est attaque de la gravelle; da la pierre). Voyez rizenz. ( M. DELAPORTE. )

## GRAVELLES. (tumeury, Lithiasia)

On donne ce nom à de petites tumenrs qui se formeut dans diverses parties du corpa, au dos, au front, mais plus communément au-dessous de la langue et aux bords des paupières. La matière crétacée ou pierreuse qui forme ces tumeurs, est toujours enveloppée dans un kiste ; elles sont pen susceptibles de se fondre, et doivent être extirpées avant d'avoir acquisun trop grand volume. Voyez (M. DELAPORTE). PIERRE.

#### GRAZAY. ( Eaux minéral. )

Grazay est une paroisse distante de deux lieues de Mayenne , est-sud-est , dans le bas Maine. On y trouve une source d'ean minérale froide, qui est environnée de murs sans être couverte, dont les pierres sont incrus-tées d'ocre jaune ou oxide de fer. Son fond est recouvert de sable gris , qui se trouve dans un mouvement presque continuel, à cause des sources vives qui jaillissent au fond et aur les côtés de la fontaine. Cette eau ne gêle jamais, et il s'en élève de tems en tems des bulles d'air 1 elle est limpide, d'un goût légerement astringentet ferrugineux. Elle ne forme aucun dépôt dans les vases bouchés, ou non bouchés, où on la conserve.

MM. Antin at Royou apoticsires de Mayenne ont euvoyé à la société royale de médecine en 1784, quelques recherches chimiques aur la usture de cette esn , d'après lasquelles il résulte qu'elle contient.

1º. Une petite quantité de fer très-divisé , sans combinaison avec l'acide vitriolique-2º. De l'acide vitriolique dans l'état aulphureux uni à un peu d'alkali fixe , et à beaucoup de tartre calcaire.

On a droit de désirer une analyse plus précise, et des observations médicinales sur les vertus de l'eau de Grazay.

Médecine. Tome VI.

GRÉLE. ( Hygiène. )

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe II. Circumfusa.

Ordre I. A'mosphère.

La gréle est la glace de l'atmosphère ; elle est formée par de la pluie , qui se congelle dans l'air en glaçona d'une forme le plus ordinairement aphérique, et qui tombe sur la terre avant

que d'avoir pu se dégeler.
Si la gréle est souvant plus grosse que la pluie, c'est que cette première de à formée par un dégré de froid considérable gèle toutes les particules d'eau quelle touche dans sa chute ce qui la rend le novau de différentes couclies de différentes densités.

C'est particulièrement vers la fin du printems , et au commencement de l'été , que la grêle tombe plus communément. On a vu dans cette dernière saison tomber des grains aussi gros que le poing , ou que des œufs de poulle. Ses funestes elfets dans ces circonstances no sont que trop connus; elle détruit sans ressource les moissons, les fruits, les vendanges, cotipe les branches des arbres, tue les animaux qui sont foibles et blesse souvent les plus vigoureux. Les circonstances qui serencontrent le plus lors de la chute de la grele sont, qu'alors ie temsestfort sombre, couvert, orageux, souveut sceompagné de tonneres, ils'éleve quelquefois un vent impétueux, quelquefois il semble n'avoir sucune direction bien marquée, mais toujonrs il porte une vive impression sur nos corps. Il y a presque toujours de la pluie qui tombe avant ou après la gréle, et quelquefois les orages qui la préparent sont précédés de chaleurs étouffantes ; mais on a

Dans le teme de grêle, on doit être en garde contre les vicissitudes de la température. C'est alors qu'il faut se couvrir davantage , quand l'humidité ou le froid se sont sentir ; ce précepte est de la dernière importance pour les personnes agées, délicates, convalescentes, et infirmes. Comme chea elles la force vitale et celle de la circulation ont moins de vigueur , les plus petits changemens dans l'air produisent une impression d'autant plus forte sur des corps délicats , qu'ils sont moins propres à la recevoir , et surtout s'ils se trouvent dans la circonstance où la digeation et la transpiration a'exercent avec le plus de force ( Voyez ) TRANSPIRATION. Et le mot

remarqué qu'sux approches de l'orage, et plus

encore quand il a grelé, l'air se réfroulit consi-

dérablement.

AIR. T. I. p. 551. A l'égard des constitutions qu'on nomme green XXXX

les, ou foibles, délicates. ( Voyez ) le mot d'élicatesse. (M. Macquart.)

Gates (fibre ) ( pathologie ) Voyez Fibre. (M. Manon.)

GRÉMIL, (Mat. Med.)

Lithospermum officin. seminibus laevibus, sorollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. L. 181.

Lithospermum majus erectum. C. B. P. 258. Les semences du Grémil, qui sont la seule partie de la plante dont on se serve en médecine , oat un goût semblable à celui d'une matière glutineuse, et un peu astringent. On les donne depais deux gros jusqu'à demi-onco en émulsion dans une chopine de liqueur ou de tisane apéritive : car on les regarde comme un bon diurétique, et en même-tems comme un adoucissant dans les accidens causés par la pierre et par la gravelle. On leur a même attribué la vertu de briser le calcul, soit des reins, soit de la vessie : mais d'autres la leur refusent, at avec beaucoup plus de raison. Peut-être agissent elles , comme d'autres substances , en divisant et atténuant le gluten, qui lie quelquefois des graviers entre eux : mais il y a loin de là à une propriété vraiment lithontriptique.

Mathiole et Freitag ont enorre recommandé Insage des senences du grémit pour arêter la gonorribée; et dans l'inflammation de la prostate on les unit à la dore d'un groset demi, en poudre, avec un demi gros de semence de cétérach, et dens scrupules de karabé ou succin; et on prend cette poudre tous les matins dans du suc de plantain ou de laitue.

Nous ne parlerons point de quelques autres propriétés équivoques du grémil.

Il y a une seconde espèce de grémil, eque Bashin (C. B. P. 285.), et l'ourselle Bashin (C. B. P. 285.), et l'ourselle l'experience de l'experi

On les fait enter dans quelques d'Actuaire, de li ne portent pas un contispent de vertus bien mervalleux. Il faut espièrer des progrès que la clymite el Voloreration feront faire à la matètre médicale, que, si l'on fabrique encore des proposition en fairer, qui n'e famiai do a maisance à des indications exactes, mais le plus couvent au deire, qui n'es famia un terrar de daira quelque chose d'ainsimitable, pour à approprière un secret.

GRENADE. (Mat. Med.) et Hygiene. La grenade est le fruit du grenadier.

Lnné ne compte qua deux espèces de grenadiers; la première, est le grenadier ordinaire; la seconde, le grenadier nam.

10. Le grenadier ordinaire a fruit acide.

Grenata sive punica malus sativa. C. B.P.

438. Lin.

Le grenadier est un arbrisseau , qui s'élève , quand on l'abandonne à lui-même dans un lieu abrité , à la hauteur de quinze à dix huit pieds. Il a des feuilles qui ressemblent à celles du myrthe, pointure, oblongues, opposées, d'un verd luisant, avec des petioles rouges. Les tiges sont épineuses , les fleurs sans pedoncule , en rose , et disposées en rond. Le calvee a la forme d'une cloche découpée, il devient un fruit qui n'est as parfaitement, rond, surmonté d'una couronne. La grenade est recouverte d'une enveloppe dure et coriace, lors de sa maturité; elle est intérienrement divisée en neuf loges, qui renferment des semences , entourées d'une pulpe succulente , ordinairement rougeatre et blanche dans la variété la plus commune : elle est naturellement acide.

De cette première espèce naturelle dériveut les variétés suivantes.

1º. Le grenadier à fruits doux et acides en même-tems-

2°. Le grenadier à fruits doux, qu'en n'a que par les boutures et les drageons. 3°. Les grenadiers à fleurs semi-doubles.

4°. Le grenadier à fleurs complètement doubles. Balaustier.

5°. Le grenadier à feuilles et à fleurs panachées.
6°. Le grenadier à très-grande fleur uu double on simple.

Les grenades du grenadier de la première espèce meurissent rarement dans nos provinces airdionales (cependan), dans les années bien chaudes, on en peut manger de très-bonnes, ainsi qu'en Angleterre. Elles ont la grosseur de nos plus grosses pommes ; mais elles ne sont, nulla part aussi excellentes qu'es Amérique.

Le suc de grenade estquelquefois doux, plus souvent acide, et par fois vineax ou tenant la milieu entre l'un et l'autre. Chaque grain de ce fruit renferne une seule sensence oblonque, composée d'une écorce ligneuse et d'une anande mer un peu attrispente. On prétend qu'il c'est apparemment une espèce de hazard ou de seu de nature qui la fait rencontrer.

- Les grenadiers viennent naturellement dans nos provinces méridionales, dans l'Espagne et dans l'Italie. On les cultire, dans les pays septentrionaux.

2º. L'autre espèce de grenadier est le grenadier main.

Punica nana humilissima. Tounezz.

Co grandier differ eastniellement de la première myére or authern trib-base, y ne la multiplicit des fleurs qu'il produit pendant plasieurs mois de suite; et pur con fruit qui a la forme des grandes ordinaires, et qui est gros comme une noisette, et quelquefan hencuopa plus gros, &c. Ce grandier vient en Amerique, ne exidere quier qu'à trois pieda, il cui tor délicat, et ses fruits ne sont pas agréables à sannger.

On magie les gronsées de la première spèce; qui qu'elles soirraisent peu ; on les regarde com estatelles nourraisent peu; on les regarde com estatelles nourraisent peu; on les regarde com estatelles peutraisent chaules et dans les circonanters où il faut reserver, épsissir, condenser et fortifier. Elles appaisent los of ¿cets porquejo on les fait autres vere versitage dass cette circonanters, et de la même sannière qu'on fait des limonates de la même sannière qu'on fait des limonates de la même sannière qu'on fait des limonates, et on l'exploye dans les mêmes cias. Elle est un peu moisse agaçatate que fent de groches de la confider balts terroirées, extat l'energrot desirée buls terroirées, extat l'energrot desirée buls terroirées.

Le suc de grenado clarifié et gardó dans un lieu frais donne du sel essentiel acide ; ce suc est susceptible de la fermentation vineuse. On dit qu'il ne donne pont de gelée comme le suc do groseilles. Il mérite bien un examen particulier et nouveau.

Les grenales douces passent pour adoucile la concetté de la poirties, pour appaire la toux et humectire en rafraichiessat y celles qui sont a grenate inflamations, il luptiere l'inflamation, il luptiere l'inflamations, il luptiere l'inflamations et les cours de versit, de l'oppose d'il les rivinesses et le lucrois que de la bile p mais on crest qu'elles inflamates et agacent par leur diproit les deuts et les genevires. Enfin celles poisses, de l'inflamation de la bile par le le poisse qu'elle produire qu'elle général les des l'inflamations aux giunnes gena néens et billieux jumis elles sont missibles aux risillates parce qu'elles generate et pioneste une pas la poisse, et qu'elles génerat leur respiration qui se contrate qu'elles génerat leur respiration qui se de mais requ'elles génerat leur respiration qui se de mois vaucile de même facile qu'elles génerat leur respiration qui se de mois vauciles.

Cependant les germades qui sont le plus gindiné mert employe en médican sont les cudes, et ou a s'uceré dans les pays médidonaix que dans les fivres archeres purifiées, toute les l'ais que la bile damine, elles ne nanquent pas d'en tempérer l'exaliation et des opposer dai ferentation et l'a putréfiction des humeurs. Elles ne sont pas moiss utiles pour arrêter les cours de veutre opinistres, et pour relever les tôn de l'estonne.

On compose un sirop de grenade qu'on recommande dans les mêmes cas, et sur tout contre les vomissemens et le hoquet.

Les semences (granatorum ossicius) on tune savue amère et astringente on les recommando contre la diarrhée ; comme astringens. Mathole ordusioit en poudre une once de ces semence sèches; il y sjoutoit un gros d'encens pulvérius y cet recommandoit den prendre un ou deux grot tons les joura-pendant quelque tems contre les fleurs blanches.

L'écorce de grande (malicorium) intériormement prise, a passe pour un puissant attingent, à cause de sa averur amére et austre : mais on discarde dans les demonrhages, ou partie un outlier de l'autre : mais on chique comparte, ou partie de l'autre de d'autre de l'autre de d'autre de l'autre de d'autre de d'autre de d'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de d'autre l'autre de l'aut

Mais on employe plus babituellement l'écorce de grenade à l'extrieur, on décotion, en gargainne, en injections, et même en lavrmens. C'est sur-tout pour rendre au râgis son dat naturel après un accouchement laborieux, q qu'on peut employer cette décotion, survout leraque les femmes nourrissent, et qu'on n'a point à crainelre e refoulement de l'humeur laiteuse, ou des flears blanches vurs les autres parties.

Les balantes on fieurs de gerondre (befautie) ont aussi attinguestes et toniques, mais à un degré moint considérable que l'écores a partie de l'ecores au les flux de ventre, gle d'yècres de la les flux de ventre, gle d'yècres de l'ecores des fammes, les fluxes de mang, les petres des fammes, les fluxes balentes, et sur la fai des genorhées il ne faut pas perière de vue ce que nous venous de dire sur les des perionites à prendre deus les cas on un des raisons d'employer ces satingens ; aimi que tous cout à la sabest deus. Cyper a raisonat d'ampleage ces afin que l'ou ceut à la sabest deux. Cyper a raisonat d'ampleage ces afin que l'ou ceut à la sabest deux.

None dirons avant de finir , qu'il faut laisser ? les gronades sur l'arbre jusqu'à leur parfaite maturité. Car si on les cueille trop tot, on rourra les reconnoître à des rides, su desséchement, et à la moisissure. Lorsqu'elles sont b'en amères on coupe une portion de la branche qui les porte, on fait des parmets de eine ou s.x g'enades, qu'on doit suspendre su plancher d'un lieu qui ne soit pas trop lumide, sprès les avoir exposés au soleil pendant sept on huit jours en les rentrant le soir. On les conserve encore mieux en les enveloppant une à une svec du papier. (M. MACQUART.)

GRENADILLE, ON FLEUR DE LA PAS-SION. Passiflora, L. (diététique)

C'est une belle plante étrangère , qui croît dans la nouvelle Espagne. On compte un grand nombre d'espèces de la grenadille. La forme singnlière de sa fient, qui, aux yenx de la su-perstitution, offre des emblémes du culte, l'a l regarder comme une plante extraordinaire. Ce qu'il y a de vrai , c'est que les Indiens , les Brasiliens , et les Espagnols de l'Amérique , recherchent sur-tout le fruit qu'elle porte, et qui est charnu, ovale, presqu'aussi gros qu'une grenade et de même couleur, quand il est dans sa parfaite maturité ; il est empreint d'une liquenr sigrelette , qui le fait rechercher , et renferme plusieurs semences ovales, plattes. Les peuples dont je viens de parler ouvrent ces fruits comme ou ouvre des œufs , et ils en hument le suc visqueux avec délices.

Les jardiniers fleuristes cultivent , ponr la fleur , un grand combre d'espèces de grenadilles.

On se parle point des vertus de cette plante an médecine, ou du moins ella n'est employée qu'à des usages diétetiques par les habitans da l'Amérique. (M. PINER).

GRENAT, (Mat. med.). Granatus.

Cette pierre précieuse étoit autrefois employée en médecine. Elle ne l'est plus sujourd'hui que par les routiniers. ( Voyez FRAOMERS PRÉ-CIEUX). (M. MAHON).

GRENIER , ( Hygiche ).

Partie II. Des choses improprement dites non-naturelles.

Classe I. Circumfusa.

Ordre II. Terre et lieux.

Section IV. Habitation.

Les gerriers sont des endroits fort élevés ;

où se trouvent les combles des maisons. Ce sont les lieux les plus aéres, et ceux où l'on place | quatre pieds, qui respire par des poumons, qui

une foule de substances que l'on conserve , pour fournir aux hommes qui habitent les maisons les fournitures qui lear sont nécessaires pendaut tout le cours d'une année, Nous avons fuit connoltre l'utilité des graniers relativement au BLED. Voyez ce mot. Ils ne sont pas moins avantsgeux pour la conservation des graines alimentaires , on substances famineuses et féculentes , qui servent habituellement à la nourriture l'homma. Ils doivent, le plus possible, être dis-tribués de manière que les fenétres qu'on y pratique soient dirigées du sud au nord, pour y entretenir le plus grand degré de sécheresse possible. On doit y menager tonjours une extrema propreté, pour que les insectes de toute espèce , les souris et les rats , ne puissent venir dérober la subsistance des hommes. Il y a très-peu de gresiers où on s'occupa de ces soinsimportans, et sans lesquels on ne peut guère se flatter de conserver long-temps les substances qu'on y reunit. Il est encore très-important qu'ils soient parfaitement clos , et que , lorsqu'il fact humide, ou lorsqu'il pleut, on n'en laisse pasles fenètres ouvartes , ce qui n'est malheurensement que très-peu observé. On ne sait pas ce que ces petits soins peuvent pour la conservation et la bon état des substances alimentaires qu'on y tient en réserve.

On devroit pratiquer, ches nous, des greniers nationaux, comme on l'a fait autrefois à Rome. C'étoiant de vastes bâtimens, dont l'intérieur formoit une grande cour, environnée de portiques à colonnades, où l'on gardoit des provisions de bled pour plusieurs années, afind'entretenir l'abondance, et da se prémunir contre la disette des mauvaises années; on en-taxoit le prix, d'après lequel on le vendoit aux particuliers , et on y prenoit aussi celui qu'on distribuoit tous les mois aux citoyens pauvresinscrits sur les rôles des distributions gratuites. Il me semble que de parcils exemples seroient lions a suivra, et na pourroient qu'honorer la nation qui les mettroit en pratique. (M. MACOVARY).

GRENOUILLE , ( Mar. med. et hygiène ). Partin II. Des choses improprement dites, non-naturelics.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux, Rana aquatica et innoxia. Gesnen.

Rana manibus tetraductylis palmatis pollice longiori. LINN.

La grenouille est un animal amphibie . qui a

b's qu'un ventrioule dans le cour, et qui est

On distingue particulièrement deux sortes de grenonilles. Les unes, qui rettent presque toujours dans l'eau, et qu'on nonme aquatiques, les autres, qui vivent dans les champs, sur les feuilles des arbrisseaux, et même des arbres; on les nomus rainettes.

La granouilla a quatre doiga sux pieds de deurat, et cinq de cos de derirles, avec des nageores. Cet animal a la téte grouse, le col large et cours, je bout d'a museus mines et pran est inégale et tuberculeuse en planieur endories. Les unes cont vertes, les autres leunes ou juuntaves elles vélévent à la superficie de l'exa peur visques en soères, jelas que pour leur a strachol le court, après leur avoir ouvert la polítice et le vente.

Ou trouve les granouilles dans toutes les eaux, soit vives, soit dormantes, soit maréçagouses; elles vivent d'herbes aquatiques et de petits insectes.

Au mois de Mars, les mâles crient et chercheat les femelles, qu'ils tienent dans l'eau embrasées à peu-près pendant quatre jours consécutifs, selon que la saison est plas ou moins chaude : lorsque les œufs sortent par l'anus de la femelle, il répand an reux une liqueur prolifort de la consecutif de la consecutif de la proposition de la consecutif de la consecutif de la quite sa femel, d'un ousse mille oufs, il quite as femel, d'un ousse mille oufs, ji

Chaque cuf de grenouille, au bout de six jurs, donne naissance au tetard, qui semble n'être composé que d'une tête et d'une queue; mais la partie ronde, que l'on prend pour la tête, comprend aussi la poitrine et le venire.

Les jambes de derrière sont les premières à paroltre; ensuite il se dépouille de sa peau, et ses quarre jambes sont à découvert; sa queue se flétrit peu à peu, et il devient grenouille pout-à-fait. Ce sont la les principaux phénomères qui accompagnent l'existence de cet animal sugulier.

Dans les pays aquatiques, où les grenouilles maissent en shoudance, on se regles avec les cuisses de grenouille écorchée, qu'on mange on frites ou en friesavée de poulet. Quoique la chair de cre animanx forme un assez hon aliment, qu'ellé tooi satourcuses et ouvrissante, cependant elle est tonjours un peu séche et glairence, et couvient peu aux estomacs foibles et délirats; elle est d'une excellente resource pour les personnes de la campagne.

On a dit que l'eau distillée du frai de gre- | à cause des traits que lui lança celui-ci dans son

nobiffe, prise interieurement, étoit rafiolchissaule, adoucisante et calmante; mais de la bonne eun bien pure l'est bien au moins autaut. On a dit que ce frai appliqué extérieurement écit connectique, adoucisant, calmant, réperensief, utile contre les tumeurs douloureurse et ullamantiores. On pett encore facilement et plus sitement doubre à l'exa pure les qualités dont nous venous de parier.

On avanté les bouillens únit ence les geronarié. Il reutles, ou moilées acte le vou, dans les maladies de potirine surtout dans la philinise et les humeurs héres et cer vertus doivent encore étre comptées pour fort pen de close. Nous metters dans la mien série le caudie de germentes de la mient de la compte de la c

On les employe fort ridiculement dans l'emplàre connu sous le nom de de Vigo. On dit qu'i y a à la Martinque des gracoulites trèsbonnes à manger, et qui ont ua pied de long. On ac fait presque point uasge de la genouille de mer. (M. Macquart.)

GRENOUILLETTE. (Mat. Med.) Ranunculus tuberosus major. J. B. Voy. RENONCULE, (M. MAHON).

Garsoutlevre (Pachology ) emple ethydropisie. Psyse (Pronorus; C.M. Mainov; C.M.

Les savans donnérent des éloges aux talens précoces du jeune Grevin. Ronsard lui adressa ces vers dans une de ses élégies:

Et toi, Greeia, apries toi, mon Greein encore Qui deres ton menton d'un petit crespa d'er A qui vingc et deux ans n'ont pas clos les années, Tu nous a toute fois les Muses amencés Et nous a surmentés qui somme jà grisons Et qui pessions avoir Phébus en nos maisens, &c.

Et dans un autre endroit.

A Phébus, mon Grevie, to es de tout semblable De face & de chevaux & d'art & de myoir. Grevin se brouilla cependant avec Ronsard,

un real Googl

discours des misères du tems contre la religion réformée que Gresin professoit.

Il s'adonns de bonne-lieure à l'étude de la médecine, et fut reçu docteur la 16 mars 1563. Il se fit une réputation brillante : Marguerite de France , épouse de Philibert Emanuel , duc de Savoie, l'emmena en Italie , et le fit non-seulement son médecine, mais le consultoit dans ses plus intimes affaires. Grevin joignoit à la connoissance approfondie de son art , les talens nimables de la poësie; il les accompagnoit d'ex-cellentes qualités et d'une grande douceur d'esprit. Il fut regretté de tous ceux qui le connoisaoient, et mourut àgé de près de 30 ans, à Turin , le 5 novembre 1570. La duchesse de Savoye lui fit faire de magnifiques funérailles , et prit soin de sa veuve et de sa fille qu'elle garda toujours près d'elle tant qu'elle vécut. Claude Binet fait de grands éloges de Grevin dans la complainte qu'il lit sur sa mort, et qui fut imprimée en 1573. De Thou vante aussi son esprit et son érudition.

Grevir out nae dispute avec Malmédi; en 18-64. Il avoit for multraità Jozque Charpenture, and de Malmédi; celtui-ci pria a défense au ne érit instituté. Ad J. Grouvellan de famentain de la company d

Sons le décant de Sinon Pitter, Il Atleu une dispote na prie de l'autiminée contro l'appea Grevin, et Louis de Launay médeciu de la Chelle. Cett dispute, quilt tritè-vie de part et d'autre, occasionna le décret de la faculté contre l'autiminée. A cette occasion Grevin fis paroltre le traité suivant. Apologie au déveris Launeur Lapyrieur Repladumu, of facultation anti-che propiet au les vertus et fraculté de l'autre, de la contre de vertus et faculté de l'autre de la nature de de la nature de de l'autre confrientire de l'autre de l'autre confrientire de l'autre de l'

En 1568 , il publis : deux livres des venins pas,

par Jacques Grevin, evoc les O Envres de Nicandre, trad. du grec en vers françois par le même Grevin. Auvers 1568 in-4°.

Cet ouvrage fut par la suite traduit en latin sous ce titre: De venenis libri duo gnillioù scripti, et post modum operă Hieremiae Martii Augustani in latinum sermonem conversi, quibus adjunctus est pusdem de antimonio tractatus, eodem interprete. Antverpiae, apud Plantinum 1571: in-46.

Grevin s'adonna aussi à l'anatomie, et y fit quelques progrès. Il publia

Partim corpoit hamasi, tou simplicion, tom compositions, break devidado. Con epitome Vicasili, in-fol. Ameropiae, 1565 se 1592. Cottourage pante famoçai d'Armi, fold. 1569, sous ce titre: Les portraits autoniques 1569 sous ce titre: Les portraits autoniques 1569, sous ce titre: Les portraits autoniques 1569, sous ce titre: Les portraits autoniques 1569, sous ce titre: Les portraits autoniques particular de la commandement d'order de la commandement de l'armine de l'armi

Ontre la tragédie intitulée : César ou la Liberté vengée, que Grevin publia fort jeune, il donna peu de tems après,

La Trésorière, comédie en cinq actes, en vers da huit syllabes, donnée au collège da Beauvais, le 5 février 1558,

Les Esbals, comédie en cinq actes et en vers de huit syllaben, fut donnée à Paris avec le plus grand succès au même collége, le 16 février 1560.

Il est aussi auteur de la Maubertine, autre comédie. On prétend qu'il avoit perdu cette pièce, mais qu'syant la mémoire heureuse, il la refit de nouveau.

Ses antres ouvrages en poésie, sont :

1º. L'Olympe. C'est un recueil de vers surles amours, et à la louange de Nicole Étienanfills de Charles Étienne, médecin, de laquelle il devint amoureux à l'âge de quinse ans. Le volume de ces poésies est initiulé L'Olympe, nom qu'il avoit donné à sa Nicole, qu'il n'épousa pas.

20. La Gelodacrye, c'est-à-dire, les ris et les pleurs , où l'on trouve , dit M. Baillet , tant d'érudition avec la fécondité des inventions et la délicatesse du genie, qu'il est aisé de comprendre que Grevin s'étoit rendu savant dans les livres des anciena auteurs grecs et latins, avant que de a'être livre à la poésie françoise.

30. Des pastorales et des hymnes sur divers mariages des princes et princesses de son tems.

4º. Oeuvres de Nicandre, médecin et poête ec, traduites en vers, in-40. Anvers, 1567. L'épltre est adressée à do Gorris.

50. Un dessin au proceme sur l'histoire de France et les persennes illustres de la maison de Medicis, imprimé en 1567.

60. Il y a à la bibliothèque du roi un volume in-80, très-mince, cotté Y, 4641, qui a pour titre : Les regrets de Charles d'Autriche, empereur V du nom : ensemble la description du Beauvaisis, et autres œuvres, par Jacques Grevin, de Clermont; dédics d Madame Magdeleine de Suze, dume de Warty. A Paris, chez Martin L'homne, imprimeur, demeurant rue du Meurier, près la rue S. Victor. 1558. Cette description du Beauvaisis est en vers, et a été réimprimée en 1762 par les soins de M. Bucquet, procureur du roi de la ville de Beauvais. Ce petit ouvrage est à la tête de l'histoire du siege de Beauvais en 1472. Le tout forme un petit volume in-80. à Beauvais, chez Desjardins, Libraire,

7º. Divers autres ouvrages en vers. - Une hymne sur le mariage de François, dauphin de France, et de Marie Stuart, reine d'Ecosse, 1558 .- Pastorales sur les mariages de Madame Elisabeth, fille ainée de France, reins d'Espagne, et de Madame Murguerite, duchesse de Savoye, sœur unique du roi.

80, Il a aussi fraduit, selon M. Tessier, les cing-livres de Jean Vier, médecin du duc de

1. De l'imposture et tremperie des diables. 2. Des enchantemens et sorcelleries.

3. Les préceptes de Plutarque, de la manière de se conduira en mariage.

4. Les amblémes de Jean Sambuc. 1568. 5. Les emblémes d'Adrien le jeune, dit Junius; 1567.

Grevin fit anssi beaucoup de vers latins, mais on en a perdu la plus grande partie. (M. ANDRY.)

GRIBLETTE. (Hygiène.)

ches de porc frais , qu'on fait griller. Cet aliment ne convieut qu'anx estomacs des pe rsonnes jeunes et vigoureuses , ainsi que to us ceux qu'on prépare avec le cochon. ( Voyez ca mot ). M. (MACQUART)

GRILLADE? ( Hygiene. )

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux.

On donne le nom de grillade à des vinnées cuites sur le gril , qui est formé par un assemblage de tringles de fer qu'on pose sur dea charbons ardens, la viande qu'on y a placé est ordinairement bonne, es très succulenta, parce que l'ardeur du feu , en saississant et en raccourcissant brusquement l'extérieur des fibres anjmales, na parmet pas au suo de s'échapper entièrement. On fait griller les substances trèsgrasses, pour les débarasser d'une partie de la graisse surabondante qu'elles contiennent ; telles sont les saucisses , les boudins , et autres préparations de cochon ; que les seula estomacs bien vigoureux peuvent digérer bien facilement.

(M. MACQUART)

GRIMPEREAU. (Hygiène.)

Partie II. Des choacs improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section II. animaux.

Cethia , Brisson , vel Fascinellus-

Le grimpereau est un genre de petit oiseau de passage, dont on distingue un grand nombre d'espèces (Voyes le dictionnaire des oiseans de cette ency.) en général, il est re-vètu de couleurs fort éclatantes, il a le bec effilé en arc, la langue est membraneuse un peu plate et fendue par le bont, les jambes sont courtes et robustes, armens de griffes propres à se cramponner aux arbres , où il vit d'insectes.

L'espèce qui habite nos climats à tont le dessus du corps varié de blant , de brun rousscatre et de noir , disposé dans le sens des plnmes, par des traits allongés, la gorge est blanche.

Le grimpereau reste toute l'année dans le On donne le nom de gribleste à des tran- lieu ou il se plait, il se retire dans des trous

faits aux erhres , il habite nos provinces méridionales, sa chair n'est pas mauvaise; mais elle n'est pas infimment estimes.

( M. MACQUART.)

GRIOTTE. (Higyene). .:

La griotte est une cerise à courte queue , qui est tantôt douce , tantôt aigre , qui mait sur le griotier , eapèce de cerisier. ( Voyez CRAISE.) ( M. MACQUART. )

#### CIROUX. ( Eaux min.)

C'est un village de la Provence près de Verdon , à deux lieues et demie de Manasque , et à quatre de Riez. A côté on trouve les caux minérales chaudes , qui sonrdent d'un puits qui a environ dix-huit pieds de profondeur, et d'où lea eaux se distribuent par dillérens tuyaux , à plusieurs bains , à la douche et à l'étuve. Voici les ouvrages les plus récens sur ces caux.

M. Buret, dans an Topographie médicinale de la Provence (journal de méd. tome 2 , p. 13), décrit la température et les qualités sensibles de eaux de Grioux ; il croit qu'elles contiennent beaucoup de sel marin , de terre absorbante , et du foie de soufre. Il les dit très-recommandées dans les empâtement des viscères ; il vante les effets qu'elles ont produit dans une épidémie de fiorres intermittentes. M. Darluc, dans son histoire naturelle de

la Provence (Avignon, Niel, 1782, ) parle des eaux de Giroux. Il regarde la substance blanchâtre qu'elles déposent comme un bitume docomposé, et réduit à un état savoneux. Après les avoir, presentées comme salines et bitunineuses . il les dit chargées de sel maria commun , de sel marin calcaire et de terre absorbante : il croit que ces principes, par leur combinaison, avec la partie huileuse du bitume, forment un mélange savoneux , qui leur communique leurs principales vertu t il les décrit comme diurétiques , purgatives , stimulentes , diaphorétiques. (M. MACQUART.)

### GRIVE, ( Hygiène.) ( Turdus. )

Partie I.I. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux.

Les grives ont le bec et les pieds semblables à ceux des merles velles se nourrissent de même, et sout par consequent du même genre. Mais l'usage a prévalu d'appliquer ce nom à des oiseaux dont le plumage est plus ou moins varié de ces taches régulières , à peu-près arrondies,

distribuées sur un fond uniforme. Nos grives ont le dessus de la tête et du corps d'un gris brun uniforme, les joues, la gorge, le devant du col et le deseus du corps sont mouchetés de taches noirâtres sur un foud blanc roussatre : l'iris est couleur noisette, le bec brun, blanchiltre à sa base, les pieds et les ongles sont gris brnn.

On connoît en France et dans toujes les contrées de l'Europe quatre espèces de heives : 1º. la grive proprement dite; 2º. la draine; 30. la sitorne ; 40. le mauvis. Les grives sont en général des oiseanx de passage, cependant, il en reste en tout tems dans nos climats , surtout des deux premières espèces. Vers l'automna elles arriveut en foule des pays septentrionaux , où elles ont passé l'été, et élevé leurs petits; elles s'engraissent , sur-tout dans le tems de la vendange , avec le raisin dont elles sont très friandes , et c'est à cette époque qu'elles sont véritablement délicates, et d'un manger très-fin ettrès-recherché. La chair du mauvis et de la grive est plus agréable que celle des deux autres espèces ; la draine ensuite : à l'égard de la litorne , on l'estime moins que les autres , et on lui trouve quelquefois un petit goût d'amertume. Ces oiseaux conviennent à tout le monde, et dans presque tontes les circonstances. (M. MACQUART.)

# GROSEILLE. (Mat. méd. et hygiène.)

Partie II. Des choses improprement dites non

naturelles. Classe I. Ingesta.

Ordre I. Alimens. Section I. Végétaux.

La groseille est le fruit du groseiller , ribre . qui est un arbrisseau épineux ou non épineux , dont les fruits sont differens.

Le groseiller épineux est un arbrisseau dont les tiges sont armés d'épines , et dont toutes les baics sont séparées les unes des autres. Il y en n deux espèces, l'une sauvage qui vient dans les buissons au milieu des champs , l'autre cultivée , dont les fruits sont blancs ou rouges , plus gros et moins épineux. Le groseiller sauvage ou blanc épineux , qui .

à vrai dire, differe très-peu de celui qui est tultivé , a été nommé t Grossularia simplici acino spinosa silvestris.

Condnothus spina. Theoph. uva crispa sive glossularia, J. B.

On ne fait usage que des fruits de ce groseil-

ler. On les mange verds ou murs. Avant la l maturité ils sont acides et austères , raffraichissans et astringens. Alors on les mêle aux alimens ; on en fait u age dans les ragoûts au lieu do verjus, de vinnigre ; c'est slors qu'on les nomme groseilles à maquerrau : ils sont agreables aux personnes qui ont du dégoût pour toute aorte de nourriture alcaline, ils appaisent les nanaces, les maux de cour qui proviennent de l'exaltation de la bile ; mais les astomacs foibles en ont incommodis, et ils produisent des vents. On en consonme beaucoup plus en Hollande et en Angleterre qu'en France , c'est pent-être une des substances qui leur soit lo pins utile pour tempérer le régima snimal ; alkalin et muriatique, auquel ils se livrent aussi beaucoup plus que nous.

Lorsque les groscilles ont acquis lens mâturité , elles ue sont plus recherchées ; il n'y a plus guères que le peuple et les enfans qui a'en régalent. Le suc qu'elles donnent alors est fade , point astriugent , et devient un peu vineux par la fermentation.

Ray dit que les Anglaia en font du vin , en jettant de l'eau bouillante dans un tonneau ou on en a placé. On le bouche, et on le laisse dans on y meledusucre, on emplit des bonteilles qu'on bouche bien , et où la fermentation donne lieu à une liqueur vineuse assez piquante.

Ces fruits ne sont guères d'usage en médecine ; cependant on les a conseillés pous exciter l'appétit , pour arrêter des nausées et des

flux da ventre, des hémorrhagies, et la fièvre. Le groseiller à grappes, dont on distingue sur-tout trois variétés , le rouge , le blanc et

le noir. a. Ribes sulgare acidum. C. B. P.

Ribes inerme floribus planiusculis racemis pendulis, Lin. Le groseiller commun. b. Grossularia hortensis, fructu margaritis

similis. C. B. P. TOURNEY. Inst.

Ribes vulgaris, albo fructu.

. C. B. Ribes nigrum, C.

Ces groseillers ont des tiges , qui s'élèvent environ à quatre pieds, et renferment beauconn à celles de la vigne, sont dentelées de même, et plus petites : elles sont couvertes d'un léger duvet, et leur soveur est acerbe. Sea fleurs rassemblées en grappes sont en rose à cinq pétales purpurins en forme de cour; la partie inferioure de leur calyce fommit des baies de la grosseur d'un pois , verten d'abord , qui rongissent ensuite en meurasant, ou blanchissent | quelle on reut la conserver. Cette gelée, plus

Médecine. Tosic VI.

dans la seconde variété. Elles sont remp ica d'un suc acide fort agréable au goût et à l'odorat, et de plusieurs petites semences. Ces baies arrangées en grappes se nomment groscilles rouges ,

" Ces arbrisseaux croissent naturellement dans lea forêts des Alpes et des Pyrenées ; on les cultive dans tous les pays de l'Europe.

Les grascilles , dont nons parlons , se mangent sans preparation et en grappes lorsqu'elles sont mures, ou bien on en sépare les grains, et on y mêle du sucre en poudre pour en diminuer l'acidité et les rendre plus agréables. Elles fournis sent un des alimens les plus sains et les plus avantageux que nons coupoissions dans les plus grandes chaleurs.

Le suc qu'elles contiennent est agrelet , rafraichissant, fort agreable au gont, legarement parfumé , il est dens la classe des corps muqueux végétaux , et a un acide très - marqué et assez concentré , ainsi que les acides du citron, de l'épine-vinette, de l'orange, &cc. Les groscilles noires ont un gout particulier , moins agréable , un peu aromatique. Ces fruits avec lesquels on fait co qu'on nomme le cassis , assent pour stomachiques et diurétiques. L'écorce et les fauilles sont sompconnées unti-hydropiques et anti-vénériennes. On fait avec les grascilles blanches , et sur-tout avec les ouges, d'excellentes boissons infinimant recherchées dans l'été , et qu'on fournit dans tous les cafes sous le nom d'eau de groseilles , prépa-parée avec du suere. Non-seulement elle est avec précaution , mais encore dans les malsdies inflammatoires , bilieuses et putrides ; elle sert utilement à tempérer l'effervescence des humeurs, à étancher la soif , à arrêter les vomissemees , et à relâcher le ventre , à très-grande dose, dans certaines diarrhées bilieuses , dans tous les cas d'échaussement marqué , où la lunonade seroit indiquée ; dins tous cas cas il fant la faire en genéral très-légère, et adoucie pir le sucre : on doit toujours l'employer avec circonspection, lorsqu'on craint l'irretation et l'inflammation des viscères du bas-ventra-

Il ne faut pas donner d'esu de grosseilles aux personnes qui ont l'estomac foible , facile à être agacé , à ceux qui sont sujets au rhume et à la toux , et qui out la poitrine foible. On assure qu'un usego indiscret des groeilles s procuré la consomption.

On concentre facilement au fen le suc de geoscillezil y acquiert facilement la consistance de gelee traus; arente, tremblante et de bonue gamle , en y melant du sucre au tiers ou à partie igale en poids , suivant l'époque jusqu'il la-

712

ou moins étendue d'eau , donne en tout tems une excellente eau da groveilles. Le goût agréable de cette boisson , depuis un demi siècle , l'a fait passer des pharmacies ches les limonadiers ; tont comme la gel 'e', qui étoit réservée ches nos pères pour les malsdes et les convalescens, s passé dans les offices , et est habituellement servie sur nos tables.

La gelée de groseilles est un desplus excellens moyens ansleptiques que nous ayons; elle convient parfaitement dans toutes les convalescences des maladies aigues , sur-tout après les fièvres putrides et biliouses ; elles excitent doucement et agréablement l'appéilt ; aidant à faire digérer le pain qu'on mange en même tems, enfin c'est l'aliment le plus léger, le plus tempérant, et le plus desirable dans une foule de circonstances où l'on est embarassé sur le choix de ce que Fon doit donner aux malades et aux conva-

Il est bon d'observer, pour les personnes de la campagne , qu'on sout conserver , presque jusqu'aux gelées , les groseilles sur l'arbre; elles sont alors délicieuses : la partie sucrée masque l'acida en partie , at ella est en outre rapprochée par l'évaporation d'une certaine ntité d'eau de végétation. Ce moyen bien simple consiste , lorsque le fruit est mur , d'anrelonger tout l'arbrissons avec de la paille lougue, de manière qu'il soit inaccessible aux injures de l'air et à l'ardeur du soleil.

Volci une manière bien simple et très-delicate de préparer una gelés avec le fruit de la groseille rouge. On met dans un plat profond et évasé la quantité de sucre qu'on desire , après qu'il a été réduit en poudre très fine t on coule doucement sur le aucre du suc de groseille bjenpur, et qu'on a exprimé dans un autre vase : on remue avec une spatule jusqu'à ce que le sucre se soit approprie petit-à-petit tont le jus qu'il doit avoir. On fait le mélange jusqu'à ce que le tout ait pris la consistance d'une gelée : m elle étoit trop liquide , ou les georeilles trop mures , la fermentation vineuse s'etabliroit, alors il faut ajouter du sucre. Cette galée faite sans sucra , a sur l'autre l'avantage de conserver parfaitement tout le parfum de la groseille. On pout facilement s'en servir comme de syrop. Life ne se conserve pas aussi langtems que celle qui est cuite , c'est pourquoi on en fait ainsi qu'on mange d'abord. (M. MACQUART.)

GROSSESSE, (Art. de méd. légale)

Dans les cas erdinaires , où les médecins et les accoucheurs sont consultés par des femmes qui se creient enceintes , on a l'avantage

de réunir anx signes tirés de l'inspection , tous ceux que la femme éprouve intérieurement : elle en fait alors librement l'avou , as les médecins expérimentés se trompent carement dans la décision qu'ile en portent.

En mérecine légale, au contraire, on ne doit presque jamais s'attendre à des aveux sincares . parce que les circonstances qui font recourir aux magistrats sont pour l'ordinaire un objet de linge dans lequel l'intérêt des femmes est compromis. Elles feignent des grassesses dans le cas où leur mari est mort same disposer de ses biens, ou lorsque l'héritage leur est centesté par des collatéraux : elles les feignent encore pour éluder de justes punitions qu'elles auroient méritées, où , comme autrefois, pour se soustraire à la torture i elles peuvent enfin cacher leur grossesse dans le pas où elles se font avorter , pour éviter la puni-tion qui leur est due. Ces différentes circonstances les pottent à dissimuler tout ce qui peut être défavorable à leur cause ; et mettent quelquefois les médecins dans la nécessità de recourir à des roies étrangères et bien moins sûres , pour découvrir si , outre les aignes positifa que l'inspection fournit, il ne s'en rencontre pas d'autres qui sojent l'affet du chapgement intérieur qui s'est opéré chez elles.

Aussi est-il pen d'occasions qui nous fassent sentir autant les bornes de nos connoissances que les rapports juridiques sur la grossesse. Faut-il donc s'étonner que le méchanisme de la conception , celui da la nutrition du fœtus, et sant d'autres fonctions essentielles échappent à nos recherches , lorsque tonte notre sanacité mise en œuvre ne peut nous fournir aucun signe invariable qui détermine l'existence du fin. tus dans la matrice ? Le vulgaire, pour qui tout ast facile, ne s'arrête jamais, parce qu'.l' ignora l'art de douter ; rien de plus évident pour lui que les signes de grossesse. Mais pour neu qu'on considère les variétés des fonctions, les rapports qu'elles out entre elles , les combinaisons , ou les chancemens infinis dont elles sont ausceptioles, et sur-tont l'anmense quantité de cas où nos lumières se sont trouvens décues , et nos jugemens fanz ; il sera gisé de conclure que nous ne sommes presque jamais fondés à affirmer, et que le doute est de tous les partis le plus prudent.

Les signes de la grossesse se tirent de l'examen des changamens sensibles arrivés aur le corps de la femme enceinte, et du recit qu'elle fait de ce qu'elle éprouve , on de ce qu'elle a éprouvé. Les premiers indices sont du ressort des experts ; les seconds sont fondés sur le témoignage de la femme.

Lorsqu'une femme a conçui, lea changemens que l'on remarque ches elle sont de deux cortes i les uns ont lieu dans la murice elle-nuème; les autres affecteut en général toute sa machine.

Les premiers concourent d'uns façon particulière au développement et à la perfection du germe qu'alle a reço dans son sein. Les voici dans l'ordre dans lequel ils se moutrent.

Les règles cessent de paroltre à leur époque

Dans les premises jours après la conception, juqu'àu dia-septième, on au duix-buitéme jour, on ne rémarqua rien de bien distinct dans la cavité de l'éterus ; mais, à compter de cette époque, on commonce à appercevoir certains danness, qui peu h'eru forment un corpa mediannes, qui peu h'eru forment un corp dimité de formes reconnoissables.

Tant que cette espèce d'œuf ne grossit pas sen siblement, elle n'augmente poiat le volume de la marice qui n'eprouve d'ailleurs aucus changement, ni dans son corps, ni dans son orifice, soit par repport à la substance, soit par rapport à la position de l'un ou de l'autre.

Mais loreque l'embron, ainsi que les membranes qui le renferment, et les eaux contenues dans ces membranes, premaent de l'eccroissement, il matrice s'étend en mêma proportion. Elle devinet plus pleante, et descend dans le règur, assez pour que, pendant la second et le troisième moir qui suivent la conception, son orifice ne soit plus qu'à deux pouce, ade distance de celvi de ce casal.

Unifera continuant tonjours de croître, bienbit le basin lu re-fue l'engace qui l'ui sit decessaire. En effet, cette căpacié osseuse năqu'une étendia face et déterminée, et les obfacles qu'elle oppose à une explantion plus considérable des organes qu'elle contient, nort insurdérable des organes qu'elle contient, nort insurver, ton col auit nécessairement, et Réloigne ainsi de nouveau de l'orifice du vagin , ensorier qua, sur la fin de la grassesse, les douje les plus longs on tepine à y attendre.

Le col de la mairie, qui est la seule partie de cet organe que l'en puisse toucher daux le corps vivas a prouve des changement/remerçant les aux commencement de quatrième mois de la groussee. Auparavant il étoit durs alors il d'amolte et deviere blus poiss. La fente transversala qui formoit Portice de la marice ac change en une ouverture plus ou moins petite. Plus le tesme de la groussee vannes, plus cre différence d'avac l'éta rodraire deviennent.

sensibles. Enfin ver. Pépoure de l'ecouchemont, les lèvres de cet or fice ont la millesse des lèvres de la bouche; elles s'applaissent, s'amineissent, et deviennment presque membraneuses.

Le vagin lui nelem est unjet à des alderstions es glandes fourmiseur leur macuu en plus grande est autoritation de la commentation plus abpondante de mocales excette sécrétion plus abpondante de mocales cres semble à des flerar-bianches : c'est una resmanque faite per Rodecet;

Le volume de l'utérus augmentant si considérablement, le ventre lui-même doit augmenter à proportiou. Cela n'a pas lieu dans les premiers tema, à la vérité ; au contraire , il s'applamit davantage , attendu que la matrice su second et su troisième mois s'enfonce dans le bassin derrière les os pubis. Mais ensuite , lorsen'elle remonte au dessus , parce qua cette capacité ossensa un pent plus se prêter à sa dilatation , l'augmentation de volume de l'abdomen devient sensible. Lorsque, vers la sixième moia alle est parvenue à la région comprise antre la symphyse et l'ombilic , le ventre fait la pointe en devant. Au septième mois, l'utérus monte jusqu'à l'ombilio ; au huitième , il parvient jusqu'au scrobicule du conr : enfin , an nauvième mais , on le voit encore plus élevé, à moins que son poids ne le fasse dévier en svant, ou vers un des côtés. L'abdomen dans sa forme suit les mêmes altérations. Peu de tems avant l'accouchement il redescend, et. parolt comme pendant.

Cette expansion abdominale se communique aussi à la région dea lombes.

Nous allons retracer maintenant les altérations dont l'utérus n'est pas lui-même le siège.

An moment melne, où l'œuvre de la conception s'accomplie, le cores depruse une sonte composition et pera-leprite la région cuballication de la composition de la composition de la composition de la figura de la constitución de la composition de la figura de la contraction de la composition de la la composition de la composition

Qualques-unes ont tous les mati-tomisseplusieurs semaines des naucées e-t des yeux mens ; le pica survient ; le vês Cerna ; les se perd, et un bord bl. 7 7 7 2 paupières sont moins fermées et comme pendantes. Il acfuit dans plusieurs des congessions de la région de la tête : de-là dei phiytonines, des taches noirâtres que l'on nomme éphélides, des vereiges, dec amna de tête, des doulieurs de dents, la salivation, la rougen de la face, &c.

La genasses aumgant, la retour de amp gelde la lymphe de ratimolie chierinere veza. l'abdomn dersen moior faciles ce qui doutie frei. Les manufels croisses et suppresentanté volume au quirieine moio ; elles devenantes de discollectures; letter veiene s'efficial, les applidendercures; letter veiene s'efficial, les applidantes que l'archiv, une couleur plus fincie. Cra alters que la sécrition de lais commence à ce faire, et sprion peut exprises de chaque de l'active de l'archive de l'active de l'active l'alterne de l'active de l'active de l'active de l'active l'alterne de l'active mercaniché de dissicritique de l'active mercaniché de dissi-

Vors le milien de la grousesse, c'està-dire, catte la div-septime et la ringe-deuxième se-maine, et depuis cette époque jusqu'a l'acco-chement, la feume grosse sent son enfance-remuer. Ces mouvenens d'abord foubles, s'angmentent ensuite de telle actor, qu'alls deuquenent acnibles non-seulement au toucher, mais encore à la vue.

Cei éta, lel que mus venos de le décirie, se cottuse de curre neil sois collères, on plantiferent-entire emisien, au bout después de l'accoulement en fair. Il est facile d'établir les coulement en fair. Il est facile d'établir serent le mailleur son attende. Mais comme sécurité mailleur son attende. Mais comme sécurité par les proves pas d'une manière qui explement, société des acceptions, etne le proves pas d'une manière qui explement es qu'et de doute et d'acceptioné e acception de la constitue de la co

Le signe qui devient semble le premièr, c'est Naupanelation du voltane du ventre. Més, si manque dans les prenières mois d'd'illeur, soit en escrent l'estrement, suit par une demarche étudiée, soit en orrangeant leurs vêtramens avec un art qu'elles senles conomissants les fremmes font si ben qu'on un sait soit es supmentation de volume est dien nà cet anna de chiffons, you à le grouser de l'abdonce.

D'allens, quani m'anchette dernière came au troncensi constatés, gello n'estifica une preuve de figurezas, l'e less ventes pest-ètre geno naturellement, l'absoppinis apparent, on l'expansion de canal impairant par l'effer des vers, ondes vents, cut le l'absorve, peut avent des l'indias sulu que l'on manne, Cependant la sympanie.

a des signes qui le caractérissent. Le ventre dura résonne quand on frappe deuxe, il est dur et élabique, on y sent au toucher des élévations irrégulières, dures et élastiques, et qui semblent rouler dans la capacité ves circonstances ne au rencontrent point chez une fammer grosse bien portante.

La groueur du ventre peut encore être oucaisance par me hydropuis actic; ou d'unonutre espèce. On reconosi. l'hydropisie par la. Ricitation des coux. Mais ce super tromps quelouel nis, poinqu'i arrive da sentre une espèce de finctation dans des méricules qui vost cerque. dans une lydropsis eskistée, on des ovaires, ou pai hydropsis eskistée, on des ovaires, ou pai hydropsis eskistée, on des ovaires, ou pai hydropsis eskistée, on des ovaires, ou pai hydraties, on sien apprent point de bies dissister y et d'ailleurs l'hydropsis; et la grouesse persons so complique ensemble.

Pour connoître ai l'expansion de l'abdomen. est causée par celle de l'utéros , voici- à quel examen il faut avoir recours. Après que la femme a rendu ses matières fecales, on la fait coucher sur le dos, la têts et les genoux un peu élerés, pour qu'il n'y ait aucune tension dans les muscles de l'abdumen. On applique une main étendue sur le milien de l'hypogastre, emorte que le pouce touche au nombril, et le petit doigt an pubis. Alors on fait faire une forte expiration à la femme ; et en même tems, en approyant la main, on est attentif si elle ne corps asses volumineux, dur, et de forme sphérique. Ce ne peut être que le corps de la matrice. Mais il ne faut pas conclure de cette expérience qu'un fertus est contenu dans sa capacité i ce peut n'être qu'une mole, un sercome, du sang amasse, de l'eau, de l'air. La matrice elle-même pent être devenue squirreuse, et par-là plus volumineuse , ou bien être affectée de aténtomes, &c.

D'enflure du ventre (dit M. de la Fosse, » dont uous synna déja cité et dont nous citerons m encore plusieurs endroits) dépend quelquefois m de différentes canses étrangères à la grassesse. n L'une des principales est la suppression des regles qui, en soulevant successivement » l'abdomen, imite asses bien l'élévation que m produit le présence d'un enfant. Un pon » d'attention, mentmoins, fait appercevoir que » cette enflure est accompagnée de symptomes » de carbesie, comme la pileur, la fièvre lente, » l'ordème . à mesure que la grosseur s'accrolt, melle se repand dans toute la partie inférieure p de l'al-domen, altère les fonctions des différens » viscères ; et l'on distingue souvent, pendant » ces maladies, des tems marqués et corresponw dans à pou près au retour des règles, durant > lesquels les symptomes parosseent s'accroites

ou s'envenimer. Si la tumeur est redematausse I » et dépend des sérosités épanchées, on sent une n fluctuation; l'impression du doigt se conserve sur la partie qu'on a pressée, et l'on ne trouve qu'une mollesse bien différente de la résistance qu'oppose la matrice. La tympanite ou les vents offrent encore une résistance et » une élasticité qui se sont pas naturelles ; on entend un son assez ressemblant à celui d'un » tembour, en frappant sur la tumeur. Les squirrhes de l'utérus, parvenus au point de aoulever le ventre, et d'amiter la grassesse, se font sentir une dureté qui ne se trouve jamais dans le fortus. Ces fumeurs sout circonscrites. miniformes , et pour l'ordinaire cantonnéca o dans l'un ou l'autre côté du bos-ventre. » L'enfant, au contraire, cause des inégalités so assez sensibles, lorsqu'il a recu un certain » dégre d'accroissement; il se porte pour l'ordi-» naire vers l'un es l'autre côté tout à la fois ; et n l'on peut, par le tact même, à travers les » tégumens et la matrice, sentir ces inégalités » que forment quelques-uns de ses membres «.

Un antre signe sensible à la vue, est le chandement qui se fait dans le sein. Mais on peut le regarder comme capable d'induire en c'est-à-dire, que certaines femmes, quoique tandis que d'autres l'ont très-volumineux, ou maladie. En effet, la correspondance des mammelles avec l'unerus', qui est une des mieux prouvées de l'économie animale, mettant il est possible, par example, que le gooffement du sein, pris separement, dépende de la seule suppression des règles, sans conception précédente. Mais si les soupçons de grossesse se fortifient, quand on observe des stries laiteuses dans one femme qui n'a point encore eu d'enfans, on no doit put cependant prendre cette pri semption pour une preuve certaine. Hébenstreit rintérés, par des irritations qu des allouchemens friquens des mammelons, par succion, &c.

Le troisium ajun de graverere qui nous avons à examiner set le élémet de un encurrel. L'aix on le voit qualque fait anime à vacir l'illei durait placeure mon, c. + 1, ...man, planter, vives et plabler ques, e. + 1, ...man, planter, vives et plabler ques, e. , an. de il e. , de ce reverus dans l'use, ede su c. de il d'aix, notate l'aix, ou bien des cavites montainques, portent convert en product la vappre dans Comme cette un program de right et cafable. d'occasionne, dultières e y my contra studigles d'occasionne, dultières e y virgour, studigles d'occasionne, durait place d'occasionne, dultières e y virgour, studigles d'occasionne, dultières e y virgour d'occasionne, de l'occasionne, dultière se virgour d'occasionne, de l'occasionne, de l'o

cara que Vos observe ordinariement dans le lemmes qui derrainent grouses quelle que les remissences, les musées, l'influré du venule goulancent de sons que veriges, de annueuxde goulancent de sons que veriges, de annueuxse fisitent sirvinent que telle est la cume de coderangement qui hyquità cu qu'elle na puissent plus se déguiser à ellebraciera la vériable qui clies en accionatt cha sirvind qu'elle con aggard, Cas pupissens qui déconneur peti à peu dans les fames process, augmentari, lorgalish, prement leur crigue dans une disposison morlutique.

Ce signe est encore nul à l'égard des nourrices, qui, pour l'ordinaire, ne sont pas réglées. Eufin, des femmes rusées, qui cherchent à cacher leur grossesse, savent tacher leurs linges avec du sang qui n'est point le leur.

Le principal, et le plus sur, des signes n de grossesse, est le monvement de l'enfant dens le sein de la mera; mouvement, 'comme nous l'avons déjà dit, dont on peut a'assurer par le toucher, et qu'on apperçoit quelquesois par la vue. Ce mouvement, qui se fait sentie lorsqu'on applique la main sur le ventre, surtout si elle est froide , ne peut être exécuté que par nn corps vivant r at , quoiqu'il y ait dea flatuosstés ou des borborygmes qui imitent , par lours déplacemens, ces mouvemens intérieurs, il est aise de distinguer les uns des autres par l'habitude. Ce signe manque malheureusement dans les premiers mois de la grossesse s et quelquefois même on a peine à le reconnoitre vers les de niers mois . lorsque le fatus est foible . extenué, ou malgré sa force, insensible par différentes causes. « Dans queiques femmes . » dit Pusos, les mouvemens de l'enfant soutn sensibles dès le terma de deux mois ; mais n le plus grand nombre, c'est à quatre et demis n il v a des femmes dans lesquelles il ne se meut » bien sensiblement qu'à six on sept mois , com-» me dans les femmes hydropiques , dans celles » qui sont extrêmement grosses sans être ven-» trues , ou qui portent plusieurs enfans si ser-» rés l'un contre l'autre ; qu'ils n'ant pas asses » d'espace pont se remuer. Les matrices squir-» reuses en que ques endroits rendent aussi peu sensibles, pendant long-temps, les mouvem mens de l'enfant. m (Pugos, Traité des que couch.)

« La maio trompée dans l'ean froide , et appliquée tout de suite sur la réglon de l'utérus , est un moven sesse sur pour excitér ces mouremens : mes il faut observer que feur alsence no prouve rien contre la grossesse, »

a Queiques-uns ont regarde la saillie de nom-

bril Comme particulière à la genteure, tuelle, un qui den expresse que, dans untre la manure me servante qui dépendient d'une cause difficiente, le modair idont refineré e comme brillé de la comme particular de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme

Les changemens concernant la matrice , dont on peut s'apperceroir par le toucher , se bornent à ceux qui surviennent à son col et à son orifice. On regarde comme très-positil celui dont parle Hippocrate dansses aphorismes. (Sect. V, aph. 51,) quae utero gerunt, ils uteri os connivet. a Ce resserrement-de l'orifice de la matrice a l'avantage de paroltre vers les premiers termes de la grossesse net peut suppléer en partie anx autres : mais il n'est pas toujours l'effet de la conception , il peut dépendre de plunieurs maladica de la matrica ; et qualquefois même on voit cet orifice descendu et incline en artière, tandis que l'utéras est lui-même porté en avant par plusieurs maladies qui lni sont particulières. Le meilleur moyen de s'assurer si cetto consitution dépend de la gracsesse , consiste à écurter tont soupçon de maladie locale dans cet organo . à porter les doigts sur l'orifice , le repousser légérement en haut et en arrière , et voir si , la femme étant droite, l'utérus fait sentir un poids plus considérable que de contume. Il faut encore observer ai l'orifice , quoique fermé , ne présente pas une dureté considérable; car, dans les grossesses , la solidité da cotte partie est moindre que dans l'état sain , ou dans la plupart des maladies de l'utérus, n

u. Le toucher, dont on su qualquefois pour assured or Bart de cet ordice, est san doute l'un des meilleurs moyens pour reconsolire le grouters ro sa sit qu'un meure qu'ille avance. Le comme de la merce, qui asparevant faisoit une de longeure, violent qu'un service de ce con auquervant épasses, s'aminciaeut, et deviennent proque summèmenance. Cet chan-gemens ne s'opérent que successivaeuent, de façon néamons que ce s'ulte que retre les demires mois de la groussest qu'inn les appreçoit à su grant de la consent de la groussest qu'inn les appreçoit à su grant de la consent de la groussest qu'inn les appreçoit à su grant de la consent de la consent de la groussest qu'inn les appreçoit à su grant de la consent de la groussest qu'inne mois de la grousses, qu'un liège de la pourine et de l'accomment de la consent de la grousses, qu'un fait de l'accomment de la consent de la grant de la consent de la consent de la grant de la consent de

térieures , et l'orifice plus resserré. Il semille que par cas deux derniers signes , on suroit une ressource asses complette contre l'incertitude ; mais les variétés de conformation de ces parties ne laissent aucune règle constante par laquelle on puisse juger des proportions. Le col de l'uterns est situé tres-bas sur certaines fenimes ou filles; dans d'autres, il est si éloigné de l'orifice extérieur , qu'on a peine à l'atteindre pas les moyens ordinaires. On le trouve, dit M. de Haller , plus élevé le matin , qu'à la fin de la journée. L'orifice de la matrice est sujet sux mêmes variétés quant au diamètre , et l'on ne pant sans imprudence rien statuer sur ces deux signes; sur-tout, si pour les reconnoitre au moyen du tact , on s'est borné à porter les doigts dans le vagin , comme l'ont recommandé presque tous les auteurs de médecine légale, »

M. Pusos, célèbre accoucheur, ajontoit à cemoyen du simple toucher la circonstance de porter la main sur la région ly pogastrique, tandts que l'extrémité des doigts de l'autre main portoit contre la pointe de la matrice : en pressant alternativement le bas-ventre et reponssaut l'utérus , il voyoit si la pression on le mouvement se communiquoit d'une main à l'autre ; et lorsqu'il y parrenoit, il en concluoit, svec raison, que le volume de ce viscère étoit augmenté au point de le soumet're à la pression exercée sur les tégumens de l'abdomen ; ce qui n'arrive point dans la vraje situation de la matrice hora l'état. de grossesse. Il est vrai que les hydrides , les moles, les hydropisies, ou les épanchemens quelconques propres à la matrice , peuvent pro-duire la même dilatation que la grossesso , et transmettre également la pression d'une ensin à l'autre : anssi n'oscrai-je point assurer l'infaillibilité de ce nnuveau moyen , pour distinguer de quelle nature est la cause qui dilate la matrice. Ce moyen ne peut être employe avec fruitque vers le troisieme mois de la grossesse ou environ , lorsque le volume de la matrice augdéborder les os pubis. Il y a même des femmes sur lesquelles il ne réussit que vers le quatrième ou même le cinquième mois ; soit parce que l'embonpoint de quelques-unes peut masquer l'enflure qui est due à la grossesse avant ce terme, et porter obstacle aux observations qui dépendent du tact sur les différentes régions de l'abdomen ; soit parce que les bassins sont quelquefois figurés de mamère à contenir la matrice déjà beaucoup dilatée , sans qu'elle s'élève an-dessus du pubis.

Enfin il arrive quelquelois que les différentes stations de la matrice dont nous avons parlé ne peuvent avoir lieu, où mêxistent que d'une manière incompletue, soit par le relachement del ligamens, soit par la pression que d'autres par-

Les autres signes dont nous evons présenté le Lablem, les que des verigies, des naux de tête, &c. , pont eucore, pris déparément, moins propres à constiter l'existence de la grantente que les autres, voix résults cette vérité, que ce n'est que de la réunion seule, et du rapprachement de tous cas gines, ou, au moins, d'ame grante partie d'entre eux, que l'on a le droit de former un jugement him appuyé.

Il en existe d'autres qui forment une clause approprie de la constant de la companie de companie

Le moment de la conception est pour l'ordinaire annonce aux femmes par un tressaillement universel et indéfinissable , qui a toujours lieu dans un coit fécond, et qu'un peu d'habitude leur fait aisément distinguer du sentiment ordinaire que produit l'approche du mari, lorsqu'ella n'a point son effet. l'eu se méprennent sur cet article ; et les moins expertes sontent bientôt qu'il s'est passé dans leur sem quelque effet différent de l'effet ordinaire, par des frissons ou de légers spasmes involontaires , par un vif chatouillement rapporté vers les organes de la génération , par la durée de la sensition du plaieir, par son étendue et sa perfection s (Uterus in seminis effusione veluti sugens ac semen ad se alliciens..... mulieris loca exsucca vel modică humiditate respersa, neque illică a coitu, neque postridie, semen excidisse animadvertitur ...... userus in se ipsum contraki, dolorque levis inter umbilicum et pudenda per-

cipitur). Ces premiers signes sont snivis d'une capèce de langueur on d'abattement du corps et de l'esprt qui a quelque chose de voluptueux , et qui est de tems en tems interrompu par des tremblemens plus ou moins étendus. Les lassitudes spontanées, les émotions, les nausées, les vomissemens succèdent pau à peut le caprice dans le choix des alimens, la suppression des règles , les douleurs vagues et extraordisaires de la tête , des denta , de l'estomac , de l'ut rus , ajoutent nux premières preuves , et ne laissent presqu'aucun lieu de douter de l'impregnation réelle. L'espèce de conviction de ces signes n'est que ponr la femme qui les éprouve : son seul aveu peut nous la commumiquer, et dos-lors ces signes ne sont pour nons qu'un témoignage plus ou moins assuré, selon e dégré d'intérêt qu'elle a à céler ou à confesser la vérité.

Co n'est que par la même voie que nous ponvons pareillement espérer de parsenir à la connoissance des tressaillemens , des frissons vagnes, du sentiment de poids, quelquefois même des douleurs habituelles qui attaquent certains organes. Il n'y auroit que les cas où la vivacité de la douleur seroit extrême , qu'on pourroit la soupçonner, contre l'intention de la femme, par le changement du pouls, de la conleur, de la respiration , par l'attitude du corpe: et, d'ailleurs, on voit combien vaine seroit la conclusion qu'on tireroit de ces probalités, si elle n'étoit appuyée de l'aveu. La suppression des règles peut-être plus aisément reconnue, si l'on observe de bien près. Le vomissement est ençore plus aisé à reconnoltre , de même que le gont singulier pour certains alimens ou substances quelconques inusitées.

Il est cependant important d'observer que ces mêmes signes peuvent quelquefois dépendse de causes tout-à-fait différentes , et même en imposer à des femmes de bonne foi. Une mole charnue, qui croft dans l'atérna, le distend quelquefois excessivement, les règles se suppriment , le vantre s'enfle successivement , il survient das mouvemens spasmodiques partiels qui imitent les mouvemens du fœtus : et quelquefois encore , comme la rapportent les observateurs , les mammelles se gonflent , et donnent du lait. Mass il ast très rare que ces signes se combinent au point d'imiter la grossesse durant quelque tema, sans qu'il survienne aucun indice de maladie. Il en est de même des hydatides, des diffarentes concrétions sébacées qui se font quelquefois dans la cavité de la matrice , des épanchemens d'eau ou de sang qui la dilatent et soulevent le ventre.

En glorial, le laps du tens démantes paspara ce qu'on se povoit même pes somposnet par un premier examer fait avec exactivtude. On air qu'a aceur que la graceare danates, le signes en devisement plus semillées, auxe, le signes en devisement plus semillées, pouvoir par être confordus. Se ciur qui paroisent impire la grossesse dépendent su coutraire d'une maissile quelcoque, en cott ce signes dévenir plus caractiqués y la n'ont pas les médres serviciesment, ni la néme anarbe; il me se serviciesment, ni la neme anarbe; il plur particièrer à l'état morbifique, at l'uncertitude fait ples el la consistion.

Il faut pourtant convenir qu'il seroit bien plus facilic de s'ausurer de l'existence de la grossorsa par tous les signes dont nous arons parlé, et que l'on pourzoit se flatter de distinguer plus aisément les maladies qui opèrent des changemens à-peu-près semisibles à ceux de la grossers

sezze, si ce différent états étainet toujourdarimets ou moité. Man lis econpliquent senvent; et, milgé les observations les plus armcrett, et, milgé les observations les plus armcrettes de les plus de les pour les productions pagnés d'un deux de la plus que pour les reactions pagnés d'un deux plus plus que pour les peut y avoir des supiriers, des méles, de faux que mes, des hybritées dans une matric augmenter en mêmes proportion, que le volume de l'infant ş' les symptomes qui les annonceut peuvent manier cel ex vrais appare de la grassacsaret s, quoligion ne voie pas des peuves aminrariers de l'entre de la contraction de l'un de la contraction de la production de production de la contraction de la production de l'accident qu'il n'y en a point.

Si la réunion, et le rapprochement, des prineipaux phénomènes que l'on observe or manement dans les femmes grosses guident les médeeins, dans les rapports qu'ils sont obligés de faire , pour établir une décision affirmative : l'alsence de ces mêmes phénomènes doit les conduire nicessuirement à en porter uno toute opposée. Mais qu'ils se tiennent également sur leurs gardes contre une industrieuse fourberie qui ne s'elfraie point, soit qu'il faille imiter, pour être plus positifs. Un a heu de s'étonner quelquefois , que l'artifice ait pu conduire si loin certaines femmes, que leur cupidité portoit à supposer une grossesse, pour jouir des arantes dans certaines circonstances ; et d'autres ; au contraire , pour se soustraire aux peines que ces mêmes loix pronoucent contre les grossesses

Locque des signes analogues à conx de la grantette disquescent subtranent ches une pressone du seue dont la conduite à eté ejament de la conduite à eté ejament de la constante à eté ejament de la constante side à constante side à constante side à constante side à che sengue d'un sociochement révent. Cet agree ne sont par plus circlem que cent que servent à crestration la guardane à reto a final, comme d'un responsable de la constante de la co

Unitera ayant acqui, fonte l'expunsion dour il est auceptible, toutes les forces morirosa, tant celles qui lus sons proprès que celles que pervent fournir les protes touines, cont mises en action, pour procurer l'expulsion des corps enfermés dans us caponicé. Elles obligent les fotus de sortir, en traversait et son orifices et, le vagin qui se touverat dubtés entracentament, ce qui le plus souvern à lieu pet un mises des plus genaites doubleurs, il l'est pet un mises des plus genaites doubleurs, il l'est pet un mises des plus genaites doubleurs, il l'est pet un mises des plus genaites doubleurs, il l'est pet un mises des plus genaites doubleurs, il l'est pet que mises des plus genaites doubleurs, il l'est pet de l'est pet de l'est petro de l'est

pas rare qu'une première couche déchire cette bride membraneme, nomme la fourchette, qui joint les portions inférieures et amincies des deux grandes, lèvres.

Les femmes accouchent les unes arec facilité, les autres très - difficiement ; collosei (trèspromptement ; celles-lé agué un taxvail fort long. Des dimensions trés-lerges du basain et du vagin et peu de aequi-lité facilitent quelquefon l'a couchement de telle aortes, que l'enlant tomberoit à terre , si on ne le retémoit.

Après la séparation du placente, le sang logé dans les ainus dilatés de la matrice -s'échappe d'abord apontanément, et ensuite il est comme exprusé par la contraction de cet organe.

L'éconlement sanguin diminue graduellement et se change en une espèce de flux blanc ; ce qui a lieu le troisième ou le quatrième jour chex les unes, et plus tard chez les autres.

Les mammelles, déjà augmentés de volume durant la grossesse, se goullent encore davantage, lorsque le flux blanc lui-même devient mon lire; et elles foureissent un lait d'abord impur, (si on peut se servir de cette (xipression) ensuite doux et d'une consistence égale.

Il est impossible que tous ces phétomènes ; qui sont port le plupart l'elle d'une cause violente, ne laigent plus après eux certaines traces, que l'ou est en droit de regarder comme auton de signes qui attesqui qu'un acquichment a re l'en. Mais, comme chacin d'eux est sujet à des exceptions), et qui hais il ue prome iren, employé séparément yorons ce qua l'expérience nous apprend à leux égard.

P. La presión excusivo exerció par la figura, ser la cuma de ma toma su longuera, y el un des parties de la pinération platé a la plane en tentrementa, posibil l'éficie dun comisson se qui fair paroline celles ca plan ou moim redinamenta, rangue, so humenifiles, e de trapitalmenta, bian d'agrires causes, que l'arcoullement, le les que de la mandate, que su rementa fordate, provent également occasionner de la mongour et de l'indamentio, dans toures de presión anai que la distanten du ragen y d'est constant de l'anno que et premier legio n'est porta con anti, d'a une en mon qu'el n'y a point que d'accondiment, au mois a servir piccament, au mois a servir piccament.

2°. Dans les premiers jours qui surrent l'accouchement, l'orifice de la mattire entrylaché, et nême encore ouvert, ou très-acé à d'later; us borde sont gosfies et mollaces. Ce sime n'est pas plus certain que le précédent, puisque to firm mens'ru-1, on certaines maindiet peuvent l'amener à cet é.at. Mais, si cet é'ab n'existe pas, certainement l'accouchement, au mons récent , n'a pas eu lien.

30. Le ventre d'une accouchée est grand, mou , pendant , ridé : insensiblement le péritoine, les muscles abdominanx, et la peau reprennent leur ressort, se resserrent; et l'abdomen redevient comme il étoit avant sa dilatation par l'effet de la grossesse. Mais il n'est pas rare de voir tons ces phénomènes produits par ine cause tout-à-fait différente ; par exemple l'hydropisie. Ils ne peuvent done tout seuls prouver qu'il y a eu accouchement.

4°. Un des signes les moins obscurs est, sans controdit, la formation de last. Cependant ne l'at-on pas remarqué quelquefois, sans qu'il y eut en accouchement ? Et n'est-il pas arrivé anssi que quelques femmes n'en ont point en, quoiqu'elles l'ussent dev: nues mer. s ?

\_ 50, Les lochies sont encore un signe fort incertain. En effet les phénomènes que présentent l'écoulement des règles et celui des fleurs blanches sont très-ressemblans ; et d'ailleurs on a vu des femmes dont tont écoulement cessoit entièrement quelques heures après qu'elles étoient accouchées

60. Le troisième jour après la couche, et les suivans, la femme répand une odent nauséabonde qui provient des lochies qui dipénèrent avec une singulière facilité. Mais d'autres écou-lemens peuvent affecter l'odorat de cette manière, et tromper ceux qui ne seroient pas sur leurs gardes.

7º. Loraque l'époque de l'acconchement n'est plus nouvelle, il n'en reste pins d'autres fignes que des lignes blanches et brillantes, et des rugosités à la peau de l'abdomen. La fourchette reste aussi déchirée et les seins sont flasques, Mais ce dernier siene se montre souvent chez de vieilles filles qui ont épronvé des maladies.

Il résulte de tout ce que je viens d'exposer, que les signes de l'accouchement doivent être considérés collectivement, ai on veut en tirer quelque conclusion fondée; et que, pris séparément, ils peuvent tons induire en erreur. Il résulte encore , qu'ils disparoissent insensiblement, à mesure que l'époque de l'acconche-ment s'eloigne : et qu'ainsi des recherches ne sauroient'être utiles pour découvrir la vérité, qu'autant qu'elles seroient faites le plus promptement possible. ( M. MAHON. )

GRESSESSE. ( art. de police médicale. ) Les administrateurs de la chose publique ne doivent pas sculement envisager la grossesse le tems de la gostation, et de croire que la pro-Médecine tome VI.

comme un état sur l'existence , on sur la lig tomité , duquel les tribunaire ont à proposece dans certaines circonstances i lours regards sigdena, et leurs soins paternels, da vent encore s'átendre sur les femmes enceintes , comme étant le gage le plus cher et le plus précieux de l'hamonis universelle, de la prospérité publique, et de l'immortalité de la familie nombreuse dont ila sont les chefs. Leur sollicitu le et leur protection toajours actives, sauront conserver sux personnes do arxe l'espèce de vénération et les sutres avantages qu'exige alors la noble fonction dont la nature les a chargées : ils se serviront de toute la puissance dont ils sont ravêtus pour écarter les obstacles qui pourroient troubler, ou intercompre, le grand œuvre de la réproduction : afin que ces fruits précieux, parvenant

à une maturité parfaite, réalisent les espérances

flatteuses qu'ils avoi-nt fait concevoir.

Tous les penples policés de l'antiquité croio ent appercevoir dans l'état d'une femme encriste quelque chose de si respectable , qu'ils l'avoient lionore, comme de concert, des privilèges les plus éminens. Ainsi les Athéniens épar, no ent le sang d'un meurtrier qui avot trouvé na szile dans la maison d'une femme grosse. Les anciena rois de Perse faisoient présent de deux diriques. ou pièces d'or , à chaque femme enceinte. Les Juils , si séverce dans l'observance de la loi Mosaïque, lour permettoient l'usage de certaines viandes défendues , que des caprices d'estomac , si fréquens dans leur état, leur faisoient desirer avec une violence dont on pouvoit appréhender des suites fâcheuses. A Rome, où tous les citoyens étoient obligés de se ranger au passage d'un mugistrat, les femmes marices étoient dispensées de leur rendre cette marque de respect, dans la crainto, sans doete, que la précipitation ordinaire en pareil cas ne portât quelque préjud ce à l'état dans lequel on les supposoit être. En Egypte , quand une femme avoit mérité d'être punie de mort, on attendoit qu'elle sût secouchée, pour lui saire subir son appulice. Le tribunal de l'Aréopage fit différer celui d'une empoisonneuse, afin que l'enfant ne fitt pris puni pour le crime de sa mère. D'après les loix Romsines on ne pouvoit pas même présenter une femme enceinte à la question , et dans la soule vue de l'intimider , de peur que la scule frayeur des tourmens ne préjudiciat à son feuit. On a étendu cette exception à toutes les circonstances de la grossesse, et à toutes ses époques. On ne condamne plus au fouet une femme qui est parvenue à la moitié du tems desa grossesse; et avant ce terme, on modère la arieueur de l'exécution de la sentence. Ne seroit-il pas plus conforme encore aux loix del'humanité, et même

moins contradictoire, de ne point diviser nit si

devenir sujettes à des hydatides, à des flux de sang, à des écoulemens purclens, à l'inflammation et aux squirres de l'utéras , aux svortenens fréquens ; et quelquois même elles sont victimes de ces differentes maladies svant d'être purvanues à l'époque de l'acouthement. Les que purvanues à l'époque de l'acouthement. Les des que perse sont si précis et si creactivnée, que perse sont si précis et si creactivnée, que perse sont su précis et si creactivde, que perse sont su précis et si creactivde doute.

Les femmes enceintes sont affranchies de la loidu jenne, et elles jouissent, à raison de leur état , de tous les priviléges accordés aux malades et aux infirmes. On ne leur refuse aucune espèce d'alimens, de quelque qualité qu'elle soit, lorsqu'elles en ont un desir violent. Mais cette condescendance peut avoir des incouvémens, quand elle passe certaines limites : et cette vérité a été si bien sentie chez certains peuples qu'elle avoit même donné lieu à des réglemens positifs. Ainsi les Carthaginois avoient in erdit l'usage du vin aux nouveaux mariés, parce qu'ils croyoient que cette boisson pouvoit faire tort au germe nonvellement conçu. Numa l'avoit également désendu aux femmes romaines. De là l'usage où elles étoient de saluer leurs parens par un baiser, saus-doute afin que ceuxci gussent l'occasion de constater si la loi n'avoit point été violée. Plusieura d'entr'elles furent même appellées en justice pour ce délit, et punics aussi rigoureusement, dit Aulugelle d'après M. Caton, que si elles eussent manqué aux loix de la chasteté conjugale. Il y avoit un vin de Grèce auquel ou attribuoit la propriété de faira avorter. Ne seroit il pas possible, en effet, que quelques vinseussent cette qualité delétere, comme d'autres ont certainement celle d'engendrer certaines maladies ? Pourquoi donc une sage administration n'imposeroit-elle pas des peines à ces femmes qui se livreroient à des excès de vin canables de procurer l'avortement, soit par euxmêmes , soit par les accidens sans nombre auxquels ils donnent lien? pourquoi u'interdiroit-elle pas certaines espèces de vins qui seroient reconnues pour être contraires à l'eint de grossesse ? Ces principes s'appliquent naturellement à l'usage d'autres boissons, et sur-tout de ces liqueurs spiritueuses dont les effets sont encore plus facheux. Les médecins ont observé souvent avec douleur qu'elles occasionnoient des pertes de sang qui entraincient le germe ; que les femmes qui y étoient adonnées devenoient plus rarement mères; que leurs enfans un vivoient pas long tems qu'ilsétoient mal conformés, et sui cis à d'afs freuses maladies de nerfs ; que toutes les autres maladies en devenoient infiniment plus graves et plus meurtrières. Nous croyons toutes fois qu'une sévérité exc ssive seroit nuisible aux femmes encemtes; et que l'usage modéré d'un bon viu ne peut que leur être très-avantageux.

On é-ritoit ches les ancieus d'exposer aux yeux d'une ferame encerinte tout ce qui pouvois être pour elle un objet de terreur; et on n'omettoit rien pour la porter à modèrer ses desirs et à réprimer ses passions; latin or craignoit que ces diverses commotions no nulsissent à son fruit.

Il embleroit au premier abord que toutes exconsiderations necessora que desimple conseila, trés-cuite; a la vénité, mais que chaque feume enceinte peut se suivre que dans la carrocatanmente peut se suivre que dans la carrocatanta de la companya de la carrocatancia de la carrocatanqu'il derroit surveiller dans tous ses détails la plus sérieux de la part du gouvernement; qu'il derroit surveiller dans tous ses détails la qu'il derroit surveiller dans tous ses détails la companya de la part du gouvernement; qu'il derroit surveiller dans tous ses détails la chiercia de la part du gouvernement; qu'il derroit surveiller dans tous ses détails la qu'il derroit surveiller dans tous ses détails la qu'il derroit surveiller dans tous ses des des loits spéciales l'être nouveau qui se derrlore des loits spéciales l'être nouveau qui se derrlore des loits ses des la carrocatant de la

Ces loix , ou ces institutions , apprendreient de bonas leure à la jeunesse le respect et la rénération dus à une fomme enceinte : et elles puniroient doublement quiconque les cerieurioriste même qu'ou inflige une peine plus grave contre ceux qui se rendent coupables à leur égard de crimes atroces, que s'ils les cuseant commis enverad'autres.

Il ne suffit pas que les femmes enceintes soient maintenues dans les priviléges qui sont , pour ainsi dire , inhérens à leur état ; il faut que dans toutes le soccasions publiques, du moment qu'il asra constaté , on leur accorde la préminno en sur toutes les autres femme de leur classes. Cookque frivole que parsisse cette prérogalise , que de ne pas apperteroir combine il seroit fait tent pour une femme encesite d'être placée par la oil el même au-dessus desse égales.

Ce seroit aussi une fort bonne institution . que ceux qui occupent une place commode dans un lieu public, par exemple dans un temple , fussent obligés de la céder à une femme que seroit dans les derniers mois de sa grossesse. Ne vaudroit-il pas mieux encore que les femmes grosses eussent leurs places marquées , où elles n'auroient rien à appréhender de la foule nombreuse qui y abonde quelquefois. Personne n'ignore que jamais le beau rexe u'est plus dérot que dans ces circonstances : et c'est aussi alors que , pour obéir au zele dont il est animé, il vent braver les dangers suxquels l'exposent tant de courses multiplices. Le froid , la glace , l'éloignement, la longaeur des offices divins ; rien ne l'arrête : de-là ces chutes fréquentes qui occasionnent des accouchemens vrématures ; ces réfroidissemens suivis de gonflement, d'inflammation dans les parties externes de la généra-21212

723

tion , de convulsions , de douleurs , et de pertes qui compliquent l'accouchement.

Si , dans un voyage, une répugnance insurmontable pour passer une rivière, ou un chemin dangeroux, ou bicu des douleurs imprévues qui semblent annoncer l'acconchement , font craindre à une femme grosse de ne pouvoir le continuer sans danger ; que la loi lui permette de se refugier cluz le citoyen le plus à sa portée ; et que celui-ci lui procure , autant qu'il sera en mu ponvoir, les secour, qui lui sont nécessaires. Si l'homme de l'art que l'on appellera ne juge pas le transport possible, alors que la commune suit chargée de de lommager celui che a lequel elle a tronvé l'hospitalité, et les soins convenables ; à mains que l'accouchée elle même ne puisse s'acquiter de ce devoir. Si l'accouchement n'est pas instant , que l'on prenne toutes les précautions nécessaires pour la conduire sans accidens dans le lieu qu'elle indiquera.

Il doit être défendu aussi de chercher à éponvanter à plaisir les feumes enceinteapar des décharges d'armes à feu, on de toute autre manière. La négligence avec loquelle on laisse errer les gros chiens est encore très-capable, en leur causant de l'effroi , de faire naître de grands accidens.

Chacun évits ra soigneusement de frapper leur magination par des récits d'acconchemens laboricux, et suivis du catastrophes facheuses. Les sages-femmes emploient souvent toutes ces histoires pour donner une plus haute idée de leurs talens, ou excuser leurs manyais succès. Toutes ces exagérations font craindre à la femme qui va accoucher un sort pareil; et tout le monde doit scavoir qu'elle est alors dans la situation ou l'agitation de l'ame est le plus dangereuse, et où l'espoir d'un henreux événement est le plus nécossaire. Il faut donc au contraire ; relever leur esprit abuttu, en rappellant à leur souvenir le tres-grand nombre des acconchemens heureux et faciles ; en leur faisant observer qu'un fait isole ne prouve rien; qu'à la vérité on est ex-posé à périr dans tous les états de la rie, mais que l'expérience a prouvé que les femmes au moment d'accoucher ont moins de risques à craindre que dans le cours de leur grossesse. Mais le meilleur moyen , 4223 doute , que puisse , et que doire, employer une sage administration .. pour calmer les inqu'études des femmes enceintes, c'est de multiplier la nombre des bons accoucheurs, et des sages femmes instruites qui se concilieront leur confiance. ( Voyez ) sagus-YEMMES. art. de med. publique.

C'est un usage dans quelques petites villes, at dans des villages, d'annoncer la mort, on

Ce son lugubre, par l'idée qu'on y attache machinalement, n'est point en endu sans effroi par les femmes encemes, qui, sur-tout si la cloche annonce la mort d'une femma en conches, le regardent comme le présage et l'arret de la leur propre. Cette désolation redouble. lorsqu'il se répand une maladie sur les femmes en couche principalement ; et si l'une d'elles a ie plus leger dérangement, on le voit, à ce branle fatal , degérérer , et présenter les symptomes les plus graves, qui très-souvent sont su dessus de toutes les ressources de l'art. Il n'y a que l'entêtement des gens de la campagne, et leurs fausses idées de dévotion, qui puissent empécher la réforme prompte d'un usage si funeste dans ses conséquences. Malheureusement cet obstacle est plus réel , et même plus considérable, que bien des gens ne se l'imaginent.

Des motifs d'un grand poids ont fait douter bien des physiciens, si les effets de l'imagination d'une femme enceinte se transmettoient usqu'au fœtus : et , dans tous les cas allégués contre leur opinion, il leur a été facile d'établir , du moius par de fortes conjectures , d'autres causes des accidens qui lni survenoient . que le dérangement survenu dans les idées de la mère. Mais , saus approfondir ici cette question, se relusera - t - op à croire qu'une trop grande agitation d'esprif dans une femme grossa ne puisse, en général, lui être préjudiciable physiquement, et que de là le fortas ne recoive des impressions facheuses? Une passion rive et sur-tout celle de la crainte ne déranget-elle pas l'ordre avec lequel les différentes humeurs circulent, au detriment d'un germe encore trup foiblement organisé, de manière à en nécessiter la détérioration, on l'expalsion, avant le terme de sa maturité ? L'observation spprend qu'il n'est pas très facile de déraci-ner certaines idées de l'imagination des franmes enceintes, deit que les préjugés de l'eufance so réveillent chez elles à cette époque , so t que la grossesse elle même grave , pour ainsi dire , plus profondement dans leur cervenn les différens produits de l'imagination. Ces . idées sont quelquefois les plus grotesques que l'on puisse se figurer: mais leurs effets n'en sont has nour cela moins fimestes que cenx que produisent les idées les plus tragiques.

Il n'y a qu'un meilleur plan d'éducation qui paisse prévenir les préjugés de l'enfance, en dounant aux jeunes filles nne pins juste idée de ces objets, que leur ignorance leur peint si terribles et si épouvantables. L'administration peut ausai soustraire aux yeux des femmes encein, tes tons les objets qui sont capables de trou, le convoi , par le son d'une cloche particulière. I bler leur imagination, en les bannissant des égliess, des promenades, des jar lins, et de tous les autres endroits publics qu'ils fréquentent .

D'après les mêmes principes , on devroit eloigner des mêmes endroits tous ces êtres maih-ureux, estropies, mutilés, contrefaits, dé-figurés par des cancers ou d'autres maux, et les retenir dans des maismus de churité, où leur aspect, quelquefois horrible, ne préjudiciroit à personne. Les loix devruient être cucure plus sevères à l'égard des épileptiques , dont les accidens influent sur l'imagination des spectateurs, et sur tout avec tant de violence, qu'ils devienneat quelquefois, cles les uns et les autres, une cause egaloment activo et opiniatro de la même

Ces établissemens ont eu lieu en Dannemarc, de nos jours , par les soins et à la sollicitation de l'évêque de Copenhagne. C'est en outre le seul moyen de rendre unle à la société, autant qu'il est possible, ce rebut de la nature, et de soulager les familles pauvres du fardeau de ces êtres dégradés. La contume barbare de certains peuples de l'antiquité, et, entre autres, des Lacedémoniens auxquels Lycurque en avoit fait une loi expresse, d'exposer les enfans disgraciés par la nature répugne également et aux sentimens d'humanité et aux principes de la religion que uous professons.

On insère souvent dans les papiers publics des relations d'enfans avortés, et de moustruosités de l'espèce humaine. Ces relations , dont les physiciens ne font le plus son vent aucun cas à causs-de leur inexactituce, et anaquelle a les sutres renonceroient sans prine, sont canables de faire une impression funeste sur l'intraination des femmes enceintes. Ou devroit donc les réserver , si elles en sont dignes, pour les journaux consacrés spécialement aux sciences.

L'excès du travail, ou du mouvement, et celui du repos sont très-nuisibles nux frammes enceintes , ainsi qu'à leur fruit : et il n'est pas rare d'en goir avorter et périr par l'une ou l'autre de ces causes. Des cour es rapides dans des voitures sur un terrein inégal , l'equitation sur des chevaux trop vifs exposent les femmes opulentes , qui se livrent à cet exercice durant leur grossesses, à des secousses dans l'abdomen qui peuvent leur devenir très funestes. Les travaux pénibles des femmes d'un cang inférieur, et sur-tier de celles de la campagne, sont également un des plus grands fléaux de la population. En effet, la nécessité de souteuir une famille nombreuse est peurêtre malhaurensement au-dessus des loix que l'ou pourroit faire pour la réforme d'un pareil abus , puisque les époux , obligés de s'absenter pour leur ouvrage , ne sauroient aider leurs 1 femmes dans leur tache domestique, encore I femmes enceintes toute expèce de jeu où le

moins les en décharger entièrement. Que ne reu -on faire des loix civiles pour ordonner la charité réciproque ! Alors la communauté de chaque endroit se fe oit un devoir de soulager les femmes enceintes , parvenues à une certaine époque de leur grossesse; et on cesseroit de voir, à la bonte de l'humanité, les femmes moins mésagées que les femalles des animaua, soit per la dureté ou la paresse da leurs époux , soit par un effet de l'indifference Larbare de ccux qui sont à portée de les son acer.

Les femmes enceintes ne devroient pas seulement être dispensées des travaux rudes : elles derro ent encore se priver des exercices agréables ui peuvent occasionner de fortes commotions, des chutes, &c. qui mettent en danger le fruit qu'elles out comme en doj & , et dont elles sont responsables envers la société. La modération dons ces sortes de plaisirs, tels que la danse, les mascarades, les courses de traineaux, est pour elles absolument impossible, tant l'uttrait qui les y porte est vif, et exclusif de toute réflexion et même de touto précaution.

L'excès contraire, ou le repos, est un des vices principiux de l'éducation moderne des ferumes. Mais on peut assurer qu'il leur est plus contraire dans le tems de la grossesse que dans tout autre. La nature excite au mouvement dans cette époque les femelles des animaux ; il anime la circulation de tautes les humeurs de la mère qui se communiquent an fœtua, dont les organes seulement ébanclés n'ont pas encore la vigueur aécessaire pour entretenir citte circulation sans un secours étranger .. C'est ce qui fait que les femmes trop sédentaires sont sujettes à des avortemens, ou ne mottent au monde que des enfans qui périssent plutôt par une inégale distribution, ou par des states, des Lumeurs, que par une maladie caractérisée. Rien se leur est donc plus pernicieux, par exemple, que ces jeux dont un tapis verd est le théatre, parce qu'elles a'y livrent pendant un tems fort long, qui souvent même se prolonge tres-avant dans la nuit, et qu'ils les obligent à conserver durant plusieurs hences une position génée, un vétement qui les incommode, et à respirer un air reulerme, et quelquelois rempte d'émanations odorantes très-nuisibles au genco nerveux si irritable chez elles. Lenr enfant resto immobile comme elles : et comment ce repos forcé ne lui seroit-il pas préjudiciable, puisqu'il paroît insupportable même à des êtres qui ouissent de tout leur accroissement et de toutes leurs forces ? Que l'on joi, ne à cela l'impression funcate des différentes passions qui oguent ordinairement les joueurs. Ainsi ce seroit une loi fort précieuse que celle qui interdiroit aux

corpa est obligă de resiter immobile pendant un tensu trop prolongă și et qui feroit un decori a tensu trop prolongă și et qui feroit un decori a tensu a vece qui elles virent de la leur rappelar, et même d'en exiger l'exécution. On ne asuroit trop d'hirer les choyens de toutes les classes aur les danges qui ciadrent de ces abhituda vicinares, puiepiti n'y a que la correction nel la tenir de partilles loix de police en viginere, sans qu'on nit besonu d'avoir recours à une sorte d'imquistion toujours odieux».

Quoique bien des femmes, depuis celle de Socrate, soient capables, par leurs travers, de lasser la patience des maris les plus modéres ; et que si quelques-unes d'entre-elles n'avoient pas le frein de la craînte de certaine correction. elles pussent aller encore plus loin que l'épouse du philosophe grec : il n'en est pas moins certain que les loix devroient imposer des peines seieres aux hommes qui se laissent emporter pur la colère au point de frapper leurs femmes lorsqu'elles sont enceiutes. Elles appartiennent alors à la patrie ; elles sout déposituires de ses plus chères espérances : et leurs maris ne sont plus en droit de les considérer comme n'existant que sous leur seule dépendance. Le nombre de ces malheurenses victimes de la brutalité est incroyable, ainsi que le tort qui en resulte necessairement pour la population. Il n'est donc pas, peut-être, de loi plus nécessaire, et dont l'exécution doive plus être recommandée à une police vigilante.

Parmi les gens de la classe du peuple, les grossesses se suivent presque toujours sans interruption, sans doute parce que, la copulation étant moins fréquente, la liqueur prolifique est plus élaborée et plus énergique, et que, lorsqu'elle a produit son effet, une nouvelle approche ou d'autres sauses quelconques ne viennent point l'anéantir. Il arrive donc sonvenaue les femmes de cette classe se trouvent surchargées d'une nombreuse famille : ce qui les réduit à manquer des choses les plus essentiellement nécessaires dans une pareille position. Qui peut avoir plus qu'elles des droits à la sensibilité des autres citoyens? Et ai les elfets de cette sensibilité se ralentissoient , la loi na devroit-elle pas pourvoir à ce que toute femme enceinte put non seulement recourir anx établissemens de bienfaisance , mais encore exiger à titre de justice, de la communauté dont elle fast partie, les secours que son état rend indispensables ? Au reste, nous derons dire à la gloire de notre siècle, que les institutions de bienfaisance que nous avons vues se former de nos jours nous font moins sentir la nicessité de pourvoir par iles loix expresses au soulagement des femmes enceintes. Puissent ces établisse-

mens s'actroltre et se perfectionner : c'est le vœu de tous les cœurs humains et vertueux.

La manière dont les femmes grosses sont vétues, influent heaucoup sur leur état et sur celui des êtres renfermes dans leur sein , doit être un des obj ta d'une police vigilante. A Spirte. à Athenes, et ches d'autres peuples de l'aptiquité. il y avoit un magistrat chargé de l'inspection des vétemens, et il junissoit avec beaucoup de sévurité les moindres contraventions. Il semble aujourd'hui qu'une femme n'oscroit paroître publiquement, si elle n'avoit la partie inférieure du tronc extrêmement serros et comme étranglée : et lorsqu'elles deriennent enceintes , elles sont aussi fortement strachées à cet usage. On a même voulu le justifier, en soutenant que, par les obstacles qu'il met au trop grand développement du fortus, il rend l'accouchement plus facile. Comme si l'auteur de tout ce qui existe n'avoit pas établi une juste proportion entre la demeure future du fortus et le fortus lui même ! comme si les forces motrices qui procurent la sortie de l'enfant n'é oient pas suffisantes pour comprimer aa têse de maniero à lui faire franchir le ce roit du lansin où elle se présente, lorsqu'il est bieu conformé!

Au troisième mois de la grascase, le ventre de la more prend de l'étendue antérieurement , et par les côtés ; et cette étendue anemente eraduelloment jusqu'à la fin du neuvième mois. Les corps que les femmes portent pour prèvenir cette perte momentairée de l'élé. once de leur tuille , et autres inventions , réussissent quelquefois tellement , qu'ils empêchent le développement de la matrice , de aes vaimeaux , et de l'œuvre entière de la gestation ; en sorie ue ce resserrement, qui a lieu pardevant et latéralement , concourt avec celui de haut en bas , produit par une respiration étouffée , pour faire périr le fectus. Les mèdecins qui ne s'élèvent pas fortement contre des abus si énormes. et les administrateurs du pouvoir public , qui ne s'en servent pas pour le réprimer , semblent moins instruits sur cette matiere que beaucoup de jeunes filles qui, après s'être laissées séduire par l'attrait du plaisir , savent en anéantir les suites uvec ces espèces de déguisemens aussi meurtriers que criminels.

Seroit-ce donc mettre des entraves à cette librer à l'obére à lor divipen, que de délendre aux femmes encointes sie porter de pareilles cuirasses, et de punir celles qui courreriendroirait à la loi avec une sévérate digne d'ou ntientat aussi formel contre les droite de l'humanité et ceux de la société?

Platner a aussi observé avec Leaucoup de raison que les chaussures à talons hauts sont

poliphicables aux Frames esceintes; patroquilors, le conjectant chlight de ne porter en versat, jets muscles drois lout dans un état de tensin continuelle; y if that scalifier le fortis sur legael l'is an ex-sent de preserv. Edes aour loubsterle; post a celu qui mult de la grassezare elle-misme, y aspose les feames à des fairles, et denne les lous de police preservir étatum modèle de la totte les accident qui en mult les mistes. Si denne les lous de police preservir étatum modèle de mismonie-les plante drois de certe la tyranne, que les atténiemmes et les apertantes qui étoient la tyranne, que les atténiemmes et les apertantes qui étoient les jouvement ais finers de la licerée de leur parte l'est

C'est rue pratique constante de la plupart des feames de se faire saigner sitôt qu'elles s'apperconvent qu'elles sout grosses ; et elles se croiroient même menacées de toute sorte d'accidens, si elles n'avoiunt pas recours, plus on moins fréquemment à cette précaution soidiaante. Il est impossible , sans doute , que dans quelques tempéramens sanguins , lorsque les règles crasent promptement d'avoir lieu , et que la matrice et l'embryon n'absorbent pas la quantité de sang qui étoit versée cliaque mois . il ne se manifeste den symptomes de pléthore et de refonlement qui exigent une évacuation artificielle. Mais , en géneral , c'est une chose déplorable de faire si souvent dépendre le sort de tant d'individus d'un avatème ingénieux ; et de taxer d'imprudence la nature che-même , qui ne suspend sans doute le cours des règles après la conception, que pour fournir plus aboudamment au développement du fœtus et de ses suembranes , et , en accusualant le sang dans les vaisseaux de l'morus, augmenter la chaleur de cet organe en même tems que tontes ses d'inensions. L'expérience des menteurs médecins atteste que les mères , qui durant le cours de leur grossesse sont sujettes à des évacuations menstruelles copieusts , donnant le juur à des êtres foibles, maigres, énervés, et qui n'ont qu'une existence éphémère. Ce malheur arrive plus sonvent à celles qui ont recours à des évacua-tions artificielles. Les filles, et même les femutes qui veulentse faire avorter, n'ignorent pas qu'on y parvient quelquesois par de fréquentes saignocs; et que, semblables à une place assiègée que l'on réduit par la famine, les mères peu-vent, en s'affoiblissant, laisser périr leur fruit. Si l'avortement n'a jas lieu chez les femmes enceintes . à la autre de ces saignées répérées à différentes époques de lens grossesse, il résulte toujours un affoiblissement dans la constitution, un dérangement dans les fonctions de la digestion , la déperdition des forces nécessaires pour parrenir au terme d'une grossesse heureuse , et pour reponsser les attaques de dilférentes mala-

abat atati écorité seroit d'accer e la médicine pui n'ont auton droit d'accer e la médicine pui n'ont auton droit d'accer e la médicine pui n'ont auton droit d'accer e la médicine pui tres , de practire des augules à des famines enceintes , ou de les patiques cus-mêmes ; anna l'avene d'orter d'un medicin. La loi doit être encore plus sévére à l'Agard des filles nublies, clea lequelles autons synthetre (par example d'undamenton) n'indique le brooin de la sainte, e moi e, et sur rout de la asginée du pied.

La rigilance est d'une nécessité indispensable pour proserire l'usage des purgatifs, et sur-tout de ceux qui out le aucoup d'energie, quand ils sont sollicités on par des feaunes grosses, ou par des filles pubiles.

Quand une femme ence nte épronveroit quelque dérangement ; tant soit jeu extraordinaire ; le mari seroit tenu de lui procurer, autant qu'il dépendroit de lui , les seconts que se s'unation requiert : et la loi devroit le rendre responsable de toutes les suites flicheuses qui pourroient être attribuées , avec certitude , à son imprudence , ou à one négligence plus criminelle encore. D'après les loix romaines, celvi qui abandonnoit sa femme dans son état d'infirmité , et qui sembloit par-là aimer misux la voir jérir que guérir, étoit privé de tons les droits qu'il avoit sue sa dot. Un homme ne méritr-t-il pas d'être puni avec une plus grande sévérité , quand il est asses négligent, ou assez méchant, pour abandon-ner anx coups d'une maladie dangereuse une femme enceinte, et voir avet insonciance deux êtres intéressans exposés ensemble au péril le plus grave ? L'excuse ordinaire est qu'on pe s'imaginoit pas qu'il y cut du danger. Mais le malistrat ne doit point s'en comenter ; parce que tous doivent savoir , que les maladies les plus fücheuses commencent souvent d'une manière douce et benigne, qu'étant sans expérience , ce n'est point à eux à juger de da pature d'une maladie et de la gravité des symptomes qui l'accompagnent ; que ce qui n'eat point dangeroux en d'autres circonstances peut l'être à l'égard d'une femme grosse, et que la conscrvation de deux individus mérite, et même exige, des précautions plus délicates et plus multiphées.

vent, on s'affoibhanant, lainer périr leur fuit.

D'il d'hij parlè, d'ann un satre endroit, de l'entrement s'i pas leur d'ent les ferings encérieires, à la aute de ces auguées répéden à nacesa, des élite avortes, pour conserver plas concions de la comme de l

d'empêcher qu'il ne se soustraye à lettr vigilance. Mais il pent anssi provenir quelquefois de loix faites iuconsidérement. En voici un exemple. Dans plusieurs pays protestans deux runes amans, qui sont convaincus de s'être leués per anticipation aux plaisirs de l'amnur, sont punis par des centures ecclésiastiques. Leur passiun aveugle, et qui ne suit pas se contenir dans des bornes légitures, les es rend dienes sans contredit 1 mais n'est-il pas à craindre qu'une peine desl'enorante ne porte ceux qui La méritent à chercher à cunvitr une première lisute per una autre bien plus grave ? Cette péwittenen publique usitée dans certaines eglises doit répandre un prage de doult ur et d'affliction sur l'amp sensible d'une femme encointe ; et . in lopen lammen: de l'impression facheuse qu'un chagrin protongé pent produire sur son enfant, des faits multipliés prement que la crainte fondec de devenir la fabre de public l'engage à tramer le complot de cifer so grass use, et de mettre en usage les mananteres propres à anéantir le fruit, dont la maturité servit pour elle un approb e.

Tous les gouvernemens doivent sonc examiper avec attention, si l'avantage précaire d'éviter un mel moral, qu maintepaut en pareilles loix, peut contr. belancer la mal physique certain qui résulte pour la acciété des avortemens multipliés que la crainte de ces mêmes loix fait commettre. Au youx dn quicouqu verra avec indulgance les erreurs auxquelles le punchant souvent irrésistible de la nature entraine Ins Lommes, dix enfans concus prématurément, c'est-à-dire, avant que les formes civiles et religiouses aient n.e romplies, paroitront sans 4:re innocent est itoullé avant de naître. La publicité de la faute a'est-elle pas un siguillon e's plus pour chercher à s'y soustraire, en soustrayant la cause elle-même ? Et alors les théoloviens et les consistoires n'auront-ils pas à se seprocher d'avoir occasionné les effets de cettn espèce de diffamation dont sont menucés des amans trop imprudens ? Ces considérations ont engagé plusiturs églises protestantes à commuer on une amende la peine canonique : et l'humanité a triomplié d'une sainteté fantastique, dont l'empire tyrannique avoit causé un si grand nombre d'homicides, ( M. MANON. )

GROSSESSE. Accident qui l'accompagnent. (Médecine pratique.)

L'utérus prend un accroissement qui a un rapport constant avec celui de l'ambryon et de ses anveloppes. Au mounnt où leur adhésion réciproque existe; le liquide contnau dans les vaisseaux de la matrice; qui adhèrent aux mom-

branes du fœtus , s'introduit dans ces mêmes. membranes par ses canaux particuliers. Au moment de la conception , le sang avoit épronvénha sorte de dérivation qui le fivoit en plus grande quantité dans la matrice ; l'elfet de cetta dérivation est plus considérable, à l'époque de l'uniun de ce riscère avec les membranes dufœus. Quoi qu'il en soit, l'accroissement de l'u turns n'est pas focile à conneitre jusqu'au temps où la révolution des règles auroit du arriver, Unn portion du sang passe dans les varsseaux du placenta ; une très-petite quantité est destinée à la nourriture du fortus; et le resta sé-journe dans la substance de l'utères; il state dans ses veines , dont la circulation devient alors très-languissante. Quoique ce fait soit constaté, il n'est pas facile de connoître pourquoi la présence du freins s'oppose à son retour dans les antres canaux veineux qui ont des anastomoses avec trox de la matrice. Cependant les himosragies considérables qui arrivent dans les avnrteniens au second et troisième mois de la grossesse, ne laissent aucun donte sur cet objet; c'est par cette raison qu'ils arquièrent un volume considérable dons les derniers mois de la gestation, et qu'ils forment des pléxus nombreux, catre les conches musculaires et la membrana interne de l'utérus. Il n'est donc pas étonnant que le tissu cellulaire de ce viscèrn, qui a ordisnirement upo fermetu et une consistance remarquables , s'amoflisse nt s'étanda incroyablement chez une famme grosso , parce qu'il est toujours abreuvé d'une grande quantité de liquides 1 c'est par la même raison que l'utérus dans son extension , acquiert unn mollesse qu'il n'evoit pas auparavant.

Le diamètre dus artères s'augmente aussi per les progrès du la grossesse, et les veines se di-latent particulis: emeat dans lu limi d'adhéaion du placenta à la matrice ; c'est par-là qu'on peut expliquer l'hémorrsgiaqui suit le décollement , ou la séparation réciproque, de ces parties, car chaque espècade vaisseaux part de l'utérus p sur s'introduira dans les membranes du fœtus , mais simplement dans cette portion des membranes que Hunter a nommée séparable , CADRCA , et qu'il croyoit êtra l'épiderme interne ( si on pent parler sinsi.) C'ast une sorte d'efflorescence, une toile celluleuse qui se roule pour former des vaisueux. On croit ce fait prouve par les injectique qui , poussées par les grands rases do l'utérus, ne font seriver le liquidn injecté que dans In tissu vasculaire de la membrane dont je parle. Dans les derniers temps de la grossesse, alla se colle immédiatement et par une plus grande surface anx envuloppes du fœtus, et forme la lame extérieure du chorion.

L'accroise-ment de la matrice est asses sapide

Limited Good

pour que Roederer ait assuré que sun orifice étoit déjà descendu vers la vulve , quinse jours après la conception. Cette assertion peut être vraie à quelques égards, mais le poids du viscère est-il dejà augmenté au point qu'on pnisse s'assu-rer positivement de ca fait ? Pour le constater d'une manière certaine, il faudroit avoir connu, par des expériences répétées , la distance qui existoit entre ces deux organes avant la grossesse, et qu'on ne s'en laissit pas ensuite imposer par les circonstances qui peuvent influer sur la différente position de la matrice du même sujet; la marche, la danse , l'exercice , &c. font descendre l'aterus ; il faut donc bien prendre garde d'imputer à l'augmentation de son poids, un symptome qui auroit son origine dans les causes que je viens d'exposer. Cependant on as peut pas désavouer que l'orifice de la matrice ne soit plus bas à l'approche des règles ; il suffit donc qu'una plus grande quantité de sang augmente sa pesanteur pour la tirer en bas. Or, dans l'espace de quinze jours , à dater des l'instant de la conception, le sang s'amasse-t-ilen asses grande quantité pour opérer ce phén mène? Si on au croit Hippocrate, qui dit qu'au moment où une femme a conçu , le sang se porte de toutes les parties du corps à l'atérus , cette proposition paroltroit prouvée. Quand on vient encore à considerer la perte qui suit unavortement, après an moia ou a x semaiues de grossesse, soit qu'il dépende d'une chûte, d'un coup reçu an busventre, &c. on ne peut pas douter que la quan-tité de sang qui sort de la matrice ne soit infiniment plus abondante que celle qui résulteroit de l'apparition des menstrues ; mais ce fait ne prouveroit pas encore le système de Roederer d'une manière démonstrative , parce qu'il y a solution de continuité dans les vaisseaux qui aboutissent de l'utérus au chorion. On peut tontesfo's en conclure que l'opinion du célèbre accoucheur que j'ai nommé parolt très-vraisemblable, quoiqu'elle soit contestée par Haller e: d'autres physiologistes célèbres.

La plupart des anteurs out pensé qua la matrice étoit fermée sprès la conception ; comma on le remarquoit dans les famelles des animaux; mais l'expérience prouve que la chosa est sutrement, J'ai vu des femmes ( sur-tont celles qui avoient déjà fait des enfans ) chez lesquelles l'orifice de l'utérus étoit assez dilaté pour recevoir l'extrémité de l'index après l'impregnation; d'ailleurs il semble que le ramollissement u'oprouve alors cette partie ne Pempeche point de rester dilatée ; l'avous une le l'ai rarement trouvée autrement. Je ne nie pas cependant les faits eités par les accoucheurs qui ont pensé différemment, mais je suis persundé que l'o pinion gén rale, qui a sté adoptée à cet égard , ne subsisteroit plus si on avoit examiné cet unt ! L'élévation de la matrice est telle , qu'au Medecine Tome II.

avec plus d'attention e: sur un plus grand nombre do sujets.

Le ramollissement de l'orifice est a naible quel. ques jours sprès la conception. Il parolt que c'est au liquida abondant dont sa cavité est remplie, qu'est dû ce changement. Quand on le touche, la doigt se trouve convert à son extrémité d'un mucus très-épais , d'une couleur d'un blanc mat , quelquefois ayant une légère teinte verte, et d'une consistance plus ou moins grande dans les différens sujets. Il remplit sparfaitement la cavité du col de la matrice ; sa guantité n'augmente pas sensiblement avec les rr grès da la grossesse, car quand l'orifice est trèsdilaté, comme cela arrive dans les derniera mois, le doigt qu'on introduit dans cette ouverture ne parolt pas plus mouillé de ce mucus que dans les premiers temps. On a remarque seulement, qu'alors il a changé de couleur, sans perdre tout-à-fait sa consistance: il est encore visquaux , mais il a una teinte rougedtre.

Quoi qu'il en soit , l'accroissement du voluive de l'utérus devient sensible avec le tems , il s'élève dans la région hypogastrique et entraine son col avec lui; l'élévation de l'orifice s'angmenta, pendant que sa longueur décrolt pour sa prêter à l'extension du viscère dont il fait partis. Le ragin s'allonge par ce méchanisme et l'on ne assevient alors à toucher l'orifice de l'utérus que de l'extrémité du doigt. Une circonstance rend encore cette opération difficile ; c'est la renversement on la déclinsison qu'éprouve la matrice à proportion qu'elle s'élève. Dana les femmes qui ont ru plusieurs enfans, elle se jotta en avant , at son col se rapproche du sacrum ; en sorte qu'en introduisant le doiet dans le vagin, au cinquième mois, on touche une potion de la parois antérieure da la matrice qui se trouve alors inférieure, ou au moins sur un même plan avec l'orifica qui est entraîné vers la rectum. Cependant la résistance que les téenmens du bas-ventre opposent à l'utérus . Le permet pas qu'il se sorte ainsi en avant quand son volume est très-augmenté, alors son orifica se retrouve en bas suivant une ligne parallèle avec la longueur du corps. Le dégré de ce ronversement dépend , ainsi que je l'ai remarqué . de la plus ou moins grande fermeté des tégumens et des muscles du bas-ventra ; c'est pourquoi dans les sujets qui portent le premier fœrus, l'orifice est moins dévié an arrière. Cetta pronosition au reste n'est vraie que par rapport aux femmes bien conformées , car il y a des vices de structure qui permettent ce changement dinnila promière grossesse; j'en parlerai ail-

Asses

quatrième et cinquième mois , elle surpasse le ! pubis de deux et trois pouces; au septième, elle arrive à la hauteur de l'ombile : dans le hui ième elle occupe par son fond le milieu entre l'orabi ic et la cavité qui est sous le carrillage ayphoid ; dans le neuvième , eile se porte jusqu'à cette cavité. Dans ce tems son foud est très-ésendu , la distanço qui sépare les trompes est très augmentée. Ce xiscère remolit donc lui seul la pius grande partie de la cap e té du basvenire. Il comprime les vaiss aux iliques, et empéche le retour du sang au cœur par les memen caunux : de-là nais une tumefaction ou nne plinitude considérable , et une dilatati n de ses s nus. Il acquiert une épaisseur qui dépend de la dilara ion de ses va sseaux. Leur diamètre est teilement augmente, que ceux qui n'é.o:ent pas visibles avant la gross ese ont ensuite, seion quelques a atomistes, le volume d'une plume à écrire, et selon d'autres, ceiui du doigt,

Jai jardi plus haut de guelques changemens qui reverent au code la marica, musi len est recerci de la bit recursori de la marica, musi len est recerci de plus recursorità acce, le commissione de la marica, proprieta que plus d'Argaisser que ses juras. C esphénomène est du am déceloper may just à est proprieta que per para a competit de la marica del marica de la marica del marica de la marica del marica de la marica del ma

Après avoir décrit l'accoolsement de l'atérus, at l'espace qu'il occupoit dans les différences tens de la gossesse, il est écestife de considérer majacennt que doit être l'effet de ces vaigéresa losserentre, et ur four è la circulation en général ; e pendunt, avant de m'occuper de cet objet, je parlemis des signes de la gross sec.

Si les formers, comme le plupart des femelles de autres animaux, r'mongrient aux glaisars de l'amour, ou d'ortwient comme illes une serte d'averson pour se souvisances ar-or l'impregnantion, aons ambient des carcères plus defaut de ce moyen, considirons ontainairement ceux qu'on a projoneire, pour savoir quel degré de confance is médient.

— Une femme qui a conçu, dit Hippocrate, a la correte opaque ne concerte pas la mêxe blancheur, elle devient pâte et livite. — Tone espèce de confusion ou d'étraitement than la machine, la jette du sumant ju chagrin, le

défaut de digestion , l'altération d'une on de phisieurs fonctions ensemble, donnent les memes résultats 1 or , dans l'ordre de la vie . les symptomes que le médecin grec donne pour une marque de conception , sobservent chez des femmes qui n'ont point habité avec des hommes; il s'ensuit qu'ils sont insuffisans pour porter un prognostic assuré. - On remarque sur le visage des fimmes, après la conception, des tacles étendu-s ; elles u'aim ne plus le vin , elies ont dégoûtées des alunens, elles sont tourment es d'envies de vomir , quelquefois de voorissemens, et salivent plus que d'a diude. - La geosesse, au contra re, rend la peau de que ques femmes plus ne te : quelques-unes perdent les taches qu'eles portoient avant la cunception : l'aversion des autres pour le vin et les alimens est ai commune dans les dérang-m ns de la digestion, et sur tout parmi les bilieure , qu'on ne peut point regar er ces symptomes comme un effet de la conreption. On en floit dire autant des envies de vomir , ou des vomissiemens spontanés qui peuvent d' pendre de la cause que j'as indequée , a nsi que d'une infinité d'autres ; il en es de même de la sativation , qui d'au leurs est assez rare. ---Si les menstrues se suppriment sans qu'une femme éprouve de frissons , de fièvre , de digoût ou de nausées, croyez qu'elle sura conçu. -Des femmes sanguines éprouvent souvent des suppressions accompagnées de ces signes, saus etres' grosses.

Quand j'ai parlé des symptomes qui se manifestoient après la suppression des règles, l'ai fait l'énumération des a citens qui étaient la suite de cet état ; ces accidens sont communs à la grossesse et à la suppress on On ne pent done pas saurer qu'on distin, u- la première de la seconde , d'aj rès leur existence. Outre les doutes qui résulteroient de cette réflexion ; il est d'observation que des femmes ont juni pendant long-tems d'une bonne santé après la suppression des menstrues. Ces évérem na sont rares sans doute ; mais il- ne méritent pas moins d'être notés evec grand sain par les physiciens. Ils ont li u p us perticulièn ment parmi les l'emmes de la campagne exercées par des travaux fatiguans. On pent croire qu'une évacuation augmentée comme celles des fienrs bl.n. hes, des urines, &c. entraîne la surabondance do song menstruel, on tient hen quelquestros de cette éva unon a or, comme parmi les femmes grosses on remarque qu'une grande partie n'éprenve aucune is commodité après la técondation , les mêmes dont s sobris ent donc toujours sur l'ex stence de la conception.

Dons le plus grand nombre des femmes , les closes se passent comme Hippocrate l'aroit observé ; mais les exceptions que je viens de repporter nous fout connoltre qu'on ne doit point a'an rapporter à des marques équivoques, surtout lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence d'une première geossesse. Une femme qui a cu iusieurs enfans , et qui éprouve les mêmes accidens que cenx dont elle a été afiligée après chaque conception, peut se persusder qu'elle est enceinte; ce n'est encore qu'one grande probabilité, polsqu'elle n'est pas soustraite à l'influence des causes qui peuvent produire sur elle les mêmes effets indépendamment de la grossesse : il sera très-rare qu'elle se soit trompée sur son prognostic ; mais puisqu'dle peut l'être, les signes sur lesquels elle fonde son jugement, ne suffisent pas pour établir une certitule physique.

Le ramollissement de l'orifice de l'utérus, après la conception , a un caractère particulier qu'on ne trouva point dans la simple supprassion : dans la premier cas la stase des liquides, et sur-tout de la lymphe, offre au toucher du col de la matrice una sensation d'onctuosité et de souplesse, pourru qu'il soit sain; car quand il a été engorgé par une matière lasteuse ou autrement, on ne rencontre plus aassi aisément le même caractère, cet organe est plus difficilement pane ra par les liquides qui s'y rendent. Dans la suppression simple, au contraire (susupposant toujours cette partie saina) elle conserve une force, une rigidité, un état de spasme accompagné d'une chaleur sembiable à celie des parties qui ont été satiguées, ou qui ont de la disposition à l'inflammation. Dans les femmes, dont la matrice est abrenvée de flours blanches, ou le vagin d'une humeur de gonorrhée, on reconnoit une souplesse et un ramollissement assex semblable, dans le col de l'utérus ; cet état n'est donc encore qu'une marque équivoquo de la conception.

Quan l l'utérus, après la conception, a reçu dans ses vaisseaux une quantité de l quides plus considérable, on trouve la couronne qui termine son or fice an pen plus voluminense, et quoique ses bords paroissent plus rapprochés ches la pluj art des femmes, ces mêmes bords sont plus évasés ; mais, comme l'observe judicieusement Morgagni, il est nécessairo d'avoir été bien exercé au toucher, pour reconnoltre cette différence ; autrement on confondroit cet état avec un angorgement morbifique. Il en est de même de la méthode de soulever le corps de l'utérus en portant du doigt l'orifice un pen plus haut, et laisant retomber le viscère, pour juger par son poids s'il y a gross sse. De tontes les expériences par lesquelles on cherche à s'asaurer de la conception , cette dernière est la plus fautive : it y a tant de causes pathologiques 1 capables d'augmenter le poids de la matrice en

forcant les fluides à staser dans sa substance a qu'il est impossible de rien statuer d'après calt e épreuve dans les gremiers six mois.

Quelle quo soit la disposition d'une femme qui a conçu , soit qu'elle ait éprouvé un sentiment de plaisir dans les embrassemens de son époux, soit qu'elle ait été invensible à ses caresses, il se fait dans la matrice un changement subit, une sécrétion d'une humeur particulière, d'un mucus épa e qui remplit la gavité du col de ce viscère. Je me suis essuré, par un examen attentif, qu'il existe peu de jours après la conception. Je n'ai point de remarques assoz précises pour déterminer le temps ou it est reconnoissable, mais on le trouve constamment après douze à quinze jonrs. Cotte substante ne ressemble point aux autres humeurs ; elle est plus blanche que la mucus ord. naire de la matrico et du vagin, et que celui des fieurs blanches ; elle a un épaississement plus considérable, son odenr diffère aussi de cello des autres liquides. Sa blancheur eat mêlée de couleur bleue ; elle ne file point comme les autres mucus , elle a uno consistance plus pateuse, si on peut parler ainsi. J'ai fait faire un instrument en formo de cure-oreille, dont la tige a buit pouces de losgueur, pour m'assurer de l'axistence de cette matière, ches les femmes qui croyent être enceintea , et toutes les fois que je l'ai trouvée, la grossesse avoit lieu. Ce signe est de tous ceux dont j'ai parle, le plus certain : il ne m'a pas enore trompé dans mon prognostic.

Pai dit plas haut, que l'unérea s'élevoid dans le capocide de l'hébiones au second de su troisième mois, de qu'à cette d'enque son orifice se corotit vere la sextrum parce que ne capaci é augmentée l'estratine en renat : le pode qu'à cette de l'estratine en renat : le pode qu'à cette proprié d'une competion une qui doir résulter de toutre les causes capacités qu'a doir résulter de toutre les causes capacités qu'a doir résulter de toutre les causes capacités mentre, l'ou qu'un anns d'eux, de l'ymphèr, de matières parcilentes se forme dans sa civité, de matières parcilentes se forme dans sa civité, de l'augmentation de l'entre de l'augmentation de réparde de l'augmentation de rolume de l'augmentation du rolume dans les mois situation de l'augmentation du rolume dans les mois situations de l'augmentation du rolume dans les mois situations.

Toute les fois que los mentrues soit apprimées, soit par la grouzeze, soit pur un accident étranger, les nammelles se gordient, si la femme qui ne ordi plus conserve encore una bonne constitution, et qu'elle soit d'un truréramment sanguini. Les seisa de celles qui sont épuices restent long-temps flaques et mols ; sanie par le profess de la grouzeze ils decimenta plus durs. Quelle induct on tirre de ce changement? Ches une personne jeune or trobates, fa

Aaaaa

suppression des rèples occasionne, comme în la grassare, le gondenant de namentier; muis a spici le second et le troisiene mola biccroisni a pici le second et le troisiene mola biccroisrior de la companio de la companio de la companio de la simple de la companio de la prosessiona paroli certifiur; car anterment la suppressiona paroli certifiur; car anterment la suppressiona les finment d'une constitution foible ou efficielle par malelle; les ceise ne expondient par aossisaiment, ils sequierne cependant, comme d'anni la suppression, un per plus de ferentet, ils des la suppression, un per plus de ferentet, ils des la suppression, un per plus de ferentet (all des la suppression, un per plus de ferentet).

Après quelques mois de grossesse, on remarque chez quelques femmes une détumescence des mammelles : ce phonomène a lieu ordinairement, lersoue l'organisation du festus a été dérangée , qu'il ne prend plus d'accroissement , ou après qu'il a per u la vie. Chea les filles qui ont éprouvé une suppression, les seins, qui avoient acquis un volume plus considérable, s'affaissent aussi, lorsque la dérangement qui dépend du défaut de monstruction a rendu les fonctions languisses tes et troublé la santé de quelque manière ; dans ce cas , la nutrition étent imparfaite, le sang et ta lympha, qui avoient réjourné dans les mammelles , repassent ensuite dans la circulation , pour réparer les pertes journalières que la malsdie augmenta; par consequent il ue se fait plus de secrétion surabondante, et les seins s'affais-

Une humanr laiteuse et lymphatique qui s'échanne du mammelon d'une femme ne donne pas non plus par elle-même un signe assuré de la grossesse ; puisqu'on a observé que des perconnes qui n'avoient pas conçu en rendoient une cer: aine quantité, sans que la filtration da ce liquide eut été sollicitée par la succien; mais, par une disposition particulière du corps, on l'a vu chez des femmes replettes et d'une chair molle. Pent-être qu'un engorgement de l'utérus nui generait l'évacuation des monstrues, en diminuant la quantité de sang qui doit s'échapper au dehors, suffiroit pour opérer ca phénomene, ainsi qua d'autres causes, que des observations plus exactes nous feront connoître par le suite.

Quoi qu'il en voit, Jia' comas une femme qui sépuis est mort aluce séprojuie du péritoine; elle avoit le ventra trat-volunimenx, alle rur étie; grosse. Après cinqu'à six mois, à deter du moment où elle avoit gouponné au grassiers, elle s'appeptut d'un (conténissant de moment de la six perpetut d'un (conténissant de manuel de la six perpetut) d'un (conténissant de manuel de la six perpetut) d'un (conténissant de manuel de la six per pirés quattre à long journ prelier d'augn entre en quantité; à d'ausseu sersailier ment apprès ce court appare de tems, et se tarit
çrist tout-i-faul. Cette hument ne ressaphilori en ressagniture ne ressagniture ne ressagniture.

point à une sérosité laiteuse, comme on le remarque dans la grossesse; elle étoit plus dinphane, elle avoit plus d'analogie avec la sérosité qui se d'asredu sangs onn's appercevoit pas, comme dans la première, le mélange commencé des parties caséruses qui reudent sa couleur louche et blant blure.

Il ne me paroit pas hors de propos d'examiner dans ce monicut quelles sout les causes internes qui peuvent concourir ernemble ou séparément à la formation du lait dans les mammelles : cet examen nous fera connoltre plus particulièrement ; si la sécrétion de ce liquide est toujours un signe de gressesse et s'il accompaque constamment cet état. J'ai cité plus haut l'exemple d'une femme lydropique, dont les seins se remplirent d'une humeur qui avoit un caractère approchant du lait qui se forme dans les mammelles de la plupart des lemmes grosses , circonstance toujours observée par celles d'une forte constitution et d'une bonne santé. S'il faut en croire des observateurs exacts, on a vu des filles avoir du lait , sans avoir éprouvé de succion au sein et hors de l'état de grossesse. Sinibald , Alberti , Duverney at d'autres auteurs an donnent des exemples.

Une considération attentive de ce qui se passe tous les jours parmi les filles qui sont sur le point d'avoir leurs règles nous appresse que les mammelles croissent en volume d'une manière trea-rapide. Par quel mécanisme ce fait peut-il avoir lieu ? Voici ce me semble la manière de l'expliquer. J'si prouvé ailleurs qu'il existoit une pléthore générale et locale, an moment de t'apparition des mestrues ; j'ai démontré aussi qu'à cette époque , et dans les tems qui précédoient cette révolution, la matrice soquérois un volume pins considérable : ce changament ne se fait pas qu'il n'en résulte une pression sur les artères hypogastriques de cette pression, un obstacle qui s'oppose à la liberté de passaga dea liquides, qui doivent se rendre par elles aux extrémités et aux parties contenues dans le bassin. De-là, un refoulement du même liquide, qui détermine celui qui se porte dans les parties supérieures à passer dons leur substance én plus grande quantité. Comme elles ont acquis le développement auquel ellas doivent parrenir. si on en excepte les mammelles, elles résistent davantage à l'impulsion du sang, que ces derniers organes qui doivent en être plus gouffés , plus distendus, et par conséquent acquerir av. c un nouveau développement un volume plus considérable.

Il suit de ces réflexions appuyées de la vérité des faits, que la pléaitude seule de la matrice sufit pour eugoiger les mamelles. Cette dernière propositionest encrea démontrée par les circonstances suivantes. La plopait des femmes oat les seias plus durs et plus tendus au momeat de l'écoulement des règles ; chez quelques unes ils sont doulonreux i après que la matrice e été débarrassée de sa pléaitude par l'évacuation menstruelle, les seins reviennent à leur premer état. Lorsqu'il y a anppression chez les femmes sanguines, les mammelles sont due es et excessivement sens bles : quand la suppression est guérie, cet état cesse de lui-même. Or, si l'augmentation de poids et de volque de la matrice, occasionnée par le séjour du sang menstruel qui s'y ast amassé, suffit pour déterminer dans les seins un changement aussi monifeste, 'en conclus que tons les obstacles qui géneront la circulation deas le bassin opérerent un afiet semblable, et que cet effet sem d'outant plus marqué, que la gêne de la circulation nura été plus granda dans cette cavité; ponevu toutesfois que la sanguification ne soit pas lésée à un certain point. Done une cause capable de déterminer un gonflement dans les mammelles, deviendroit aussi celle de la sécrétion d'nac matière laiteuse, eyant plus d'action sur les vaisseaux abdomireux que j'ai nommés. D'eprès ces remarques il n'est pas surprenant que les engorgemens situés dans le bassin, at qui n'apportent point de gêne à l'utérus, et à l'execution des fonctions du système vasculaire en général, puissent déterminer la sécrétion du lait. Donc qualques males, donc les congestions du péritoine qui seront compression sue les grands vaisseaux abdominaux, donc le volume de la matrice angmenté d'une manière quelconqua (la santé à tous outres égards restant le même) donneront aussi le même résultat.

Paur pouvere que ll'emprégation n'est pau elle mâne i cane immédiate de la sécritor de lai dans les manuelles ; l'éjecterai que dans la grateste des oristes ou des temps se on n'u pas renarqué que les manuelles dansent du lait. Pourqués cette défigues à Ces que, le volume des fotus et de se serve de la comme de la cette de la comme de la cette de la ce

L'existence du lait, ou non défeut de sécrétion, sont donc des signes très-incertains, si on les considère séparément pue rapport à la grossesse.

Les monyamens du fortus ont toujonrs passé parmi les acconcheurs , pour les signes les

plus ossurés de la grossesse : il est nécessaire , pour dissiper tous les coutes , que ces monvemens soient très-sensibles et très réitérés ; antiement les femmes prennent pour l'agita-tien du foctus, le déplacement de l'eir contenu dana les intestins ; sir qui passe d'une partie dn csail dans une autre, avec une engmen-tation unsequée du volume de l'abdomen dans le lien où s'opére ce changement. Ces observations, dont la rérité peut paroltre donteuse aux physiciens, sont rares parmi des sujeta d'une forte constitution ; mais elles sont fréqueates parmi les femmes des grandes villes. Il s'en voit tous les jours qui seatent à peine le plus léger mouvement de la part de leur enfant; quelques unes n'en ont distingué aucua; elles ne vouloient pas croire qu'elles eussent conçu, elles attribuoient la volume de leur ventre à una maladia, comme l'hydropisie ou le tympasite de la metrice : conjecture d'ailleurs qui n'est pas toujonrs aans fondement , puisque, quand il y a un amas d'eau dans l'utérus réuni evec un fortus, les mouvemens de celui-ci sout à peine reconnoissables,

Ches les femmes bien constituées qui portent des fœtus sains, les mouvemens sont distirgués; ce sont outant d'impulsions vives et fermes qui n'ont pas la lenteur de ces roulemens d'air dégagé des alimens qui parcourent les intentins. Le lieu où les mouvemens se sont seatir , servent encore à faire consoltre leur ceuse. Quoique les intestins grêles qui s'appuient sur l'utérns contiennant souvent des vents, ceux-ci se rassemblent plus ordinairement dans le cocum , et continuent leur marche en auivant le trojet du colon ; ce ne seroit donc qu'an corcum at à l'origine ou la terminaison du colon et au commeacement du rectum, qu'on pourroit espporter le sensetion qu'ils font épronver : un examen circonstencié feroit toujours reconsoltre ce phénomène d'ayec les mouvemens du fortus dans la matrice.

Parmi les sujets d'un constitution naturellement foible on affo blie par des maladies antérieures à la gestation, on survenues pendant cette époque, les monvemens de l'enfant sont asses souvent invensibles.

Toutes les cirronusaces qui apportent un charpement souliel dans la nutrition aont capables d'affiolibir le feetus, an point de le priver de sen muremença de les rendre méconnoisable. Ainsi, la grandea petres, les lémorits grés, les diarbeix containées, les eléctions (febbles, les viere des diggatons, Rec. sont autant te ausgrécoment et la nutrition de fortus, & qui pac conséquent le rendent languissant. Les viex des fluides cas out d'utres, qu'un estrat elucir de fluides ca sont d'utres, qu'un estrat elucir d'utres de fluides ca sont d'utres, qu'un estrat elucir d'utres d'utres qu'un estrat elucir d'utres d'utres qu'un estrat elucir d'utres qu'un estrat elucir d'utres d'utres d'utres d'utres qu'un estrat elucir d'utres d'utres d'utres qu'un estrat elucir d'utres d'utres d'utres d'utres d'utres d'utres d'utres d'ut

cle à la santé de l'enfant le retiennent dans un état de langueur; d'ou l'impossibilité d'exécuter de grands mouvemens. Ces faits sont assez communs, ils sont connus de tous les accou-

Quand les règles continuent à conler sprès la conception , on soupcoune difficilement la grossesse, puisque le symptome le plus ordinaire de est ciat est la censuion de cetie évacuation. Cependant on a vu beaucoup de femmes chez lesquelles la menstruation avoit lien pendant la gestation. J'as vu nne dame qui étoit séglés jusou'su neurième mois, et cet exemple n'est pas à beaucoup près le sent de cette nature. Mauricesu dit qu'une femme , qui fut pendue à Paris , por nit un fœtus de cinq mnis equ'on trouva à l'ouverture du cadavre. Elle avoit déclaré sa grossesse : mais on ne la crut pas , parce qu'elle étoit réglée. La connoissance de ces faits est tres-importante dans la médecine et la chirurgie légale. Elle l'est aussi dans la pratique habituelle. Un fait bien plus eirenge , est l'exemple d'une femme qui n'etoit riglée que pendant sa grosserse, et chez laquelle cette surprenante révolution se manifestoit après chaque concep-

Les envieu de vomir, les romissemens , les aigreurs, une saitvain plus brondente ; le dégoût paur les alimens , quelquelois un goît dépracé, ne sont pas non plus der anxiques senrées de la conception , car des causes multipliées, capubles de dranger les digestions, produient les mêmes de dévoiremens opinitres, de brancouje d'autres accidens qui peuvent a river dans tous les tem de la vice, saas qu'il y antmêne coupon de groterses.

Corpeniant les progère de la gestation ambent rece eval est clause men qui ne unit pas mécano na sables. L'arciol des unamnelles lagrandit, et et prend une time plus foncée on n'a pas ecore remarqué que ce signe existà thors le tems de la gestation. La succion de sim menlous la suppres-ion des menatres qui produit un gonflewet manificat dans les glandes, no paroissent pas donner livuà co plusionnène, quand il n'a pas tèr précède de la conception

Les parties qui en ironne et la matrice à abreurent aussi chue lumidité plus marquée, elles setem et considérab envent dans les derniers sont et les grantes. Il est vin que dans l'hydropsier ou retrouve à pru près le même aigne ; mat ainnis le goullement déving général dans les extrémités inférieures et dans les parties moltes facés an absaux qui nem que dans la gratuou la tuméfaction est ordinairement bornée aux parteus de la génération.

L'orifice de l'atérus s'efface pour faciliter le développement de ce viscère, et on reconnult distinctement , à travers l'ouverture que forment ses bords cerculaires, les membranes, qui dans la visio grossisse contiennent le fœtus avec sea eaux. Cette circonstance s'observe ansai dans l'hydropisie enkistée de l'utérus , c'est-à-dire , dans les amas d'eau qui ont lieu dans un sac particulier, renferma dans la matrice. Quoique dana sette maladie la compression fasse stater les liquides soumis à son action, et par ce mécanisme détermine une tuméfaction sensible, il y a cependant une différence daes la sensation que produst l'examen do ces parties. Elles sont liumides dans l'un et l'autre état ; mais dans la gressesse elles présentent un toucher plus onctueux, comme si elles etoient enduites d'use matière plus collente et plus visqueuse. Dans l'hydropisie il y a plui de mollesse, moins de viscosito dans les clisires le toucher en est froid comme si eiles étoient moins soimées. Il faut toutesfois convenir que ces différences ne sont reconnues que par les personnes extreées dans is pratique de la médecine et des acconchemens. Il y a une sensation mixte dans le cas où l'hydropisse est réunie à la grossesse. Enfin à travers les membranes , on distingue un corps solide , mobile qui présente différentes surfaces dans des tems variés : on ne peut douter alora de l'existence du fœtus. Cette marque certaine de sa présence n'exista que dans les derniera tems de la gestation.

Par ce qui vient d'être rapporté dans cet article, on est convaincu que chacun des signes de grossesse ne suffit pis pour porter un prognostic certain, mais la réunion de plusieurs no laisse, Le plus ordinairement , sucun doute sur la gestation chez les femmes bien constitures. Il n'en est pas de même chez celles qui sont d'use mante chancelante et chen lesquelles les fonctionssont imparfaites : les symptomes de la grossesse n'ont point un caractère décidé. C'est par cette raison que Mauriceau assure que les plus fins pruvent quelquefois se tromper en cette matiere. J'si dit plus haut qu'il étoit essentiel de considérer l'influence de la matrice, dont le volume est sugmenté, aur les viscères du bas-veutre ; on aura une idée plus exacte des phénomènes qui en résultent, en faisant l'histoire des accidens que cet état occasionne.

Quand les fonctions s'exécutent d'une manière couvenible à la conservation de la sant-, le mouvement et l'action de toutre les parties corpaniques causet enfin une senantion génante-, qui tépend de la perte d'une portion dos fluides, et le commencement de l'unation se fait amtir par le besoin et le deir de preuder de a fimens. Il tre as ouvre, comune l'observe Calien, d'ann succion qui a lieu dera Pettorna, e, st pri suite, d'une sont ode-anciennes de or ricorre, avant que de tont cana, qui achreva l'Ouvrage avant que de tont cana, qui achreva l'Ouvrage qu'elle, acit, vantitere les visseaus de ces pritras dens un cita de plésitude; alors le feccion be e fair plus entrir, sourent sémen les milides épositent de l'ivenen pour les aliancies des géostices de l'ivenen pour les aliancies de groutest de l'ivenen pour les aliancies de groutest de l'ivenen pour les aliancies de groutest de l'ivenen pour les aliancies d'an état paétorque des viscers s'ous j'ai partide et, accident sourait toutes plétiniques, amisà est, accident sourait toutes plétiniques, amisà est, accident sourait toutes plétiniques, amiste ettre, qui émonse l'appeil que qui de detroit

Si la grousses suschait à sa rapides, et que Putiera il prospenent une compression considérable sur les gros raiseaux, il ne s'oit pas necesaire de cherdre une autre cause de chargement, mais la chose ne se paue pas aces dans les preniers jours. Pour comotire puu parfair-ment quelle est la cause de re souveau symptoue, one arpoellera les chanjemens qui symptoue, one arpoellera les chanjemens qui arrivent au moment de l'impregnation ; et dont l'ât dond d'haitoire au mot concepton.

Il y a done plusient tenti a considere dana grassasse. Roma rosa un ul neur, que dans le moment de l'imprégnation, il se manifestiri un resulté dans le sypiden nervan, qui laise trouble a me influence cenable sur l'action trouble a me influence cenable sur l'action de vancanza; le apsan des medi, lart devient commin, et la cruciation piète dans les existe de vancanza le apsan de sené, lart devient common, et la cruciation piète dans les existe de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme

This fair compiler alleurs, quel étoit le consquarent préparent de creatation system à conceptions; fair passade que le sauge et portain de manuelle de la sauttree, mais extre souveille qu'il the re d'un re aux étoit des visients veulle qu'il the re d'un re aux étoit des visients aven me fair de la visient de la comparent de la visient de la comparent de la comparent de la visient de l

Ce qui prouve d'une manière plus désponstratire qu'ils pert d'appêts dépend de la stace des fluides dans les viscères , stase occasionnée par le spanne, c'est que cet accident est plus tre quest dans les villes que dans les campagnes, c'est qu'il est plus marqué dans les sujets nervarq que dans les personnes d'une boune constitution, c'est qu'enfin tout ce qui est rapuble de dissiper le trouble des ners aux que je le derai à l'article de la curation, dissipe le dégont a fair readire Kappétir.

Le diagnosis de cet état ne présente aucuse hifficules une femme a vu son mais , son gobt pour les alimins qu'elle préferoit n'est plus se même, ; ils lui donnent quelquefois de l'eversion, ela fait choix de exac qui out une aversion, ela fait choix de exac qui out une saverimoins grable et qu'elle n'aurorit pa ainda d'ana une entre circo-stance. Si el e Volutine à laire uage de plus sans, as digation est trouble et san dégodit augmente.

Cette milade: n'est dang-reve que par les austres. Si elle deut notigens « ple partie e ang d'un box chyis », cirale dônache et ins doine di Euronomo: Copiadat la gratette pest par-cours ses tems aus qu'il suverante de notresant box de la comment de la c

Si une femme perd l'appétit su moment où elle a concu , les antiquasmodiques , au monbie desquels ou peut rapporter les émolliens , comme les bains , les fomentations cincilientes et les embrocations d'huile donce sur la région hypogastr-que, font souvent cesser l'irritation qui agrecoit les viscères de la digestion , et l'apwhit renell, Si on ob-arre que ces movens soient ifistifiants , en donnera chaque matin à la malade uin infusion légère de plantes ca-minatives , con-me l'ans, le fenonit, la conamire, &c. Le remède le pius actif et le plus cert-in pour disaper le spasme , c'est d'éterdre de à équize gontre- d'esprit de corne de cer! dans une unfugion theiforme de fleurs de tilieul, de primevers on de teme-bon e , en y ajoutant de sucre on un syrop sgréable : la Luctur . meline d'Hollmann , et s'etter même ne producrojent cas un ellet anssi a ouré.

Les lavanens faits avec la décortion des plantes basissiques et assemposames cinai; en anuais le a same de avoiere de 1 de avenue et el les cont la riur « l'aricoa», la se creare, le sestifica, le marre de l'heri-aux chats, le sa-time, l'Aricoa de Control de la contro

de lin, la maure, la guinavee, les fauilles de violente, la macronida, la pareleire y et les assuspiasantes, comme la eignif, la parpunare, popern des lavemens. On les frest de la manière anivante preses deux poignées de sommiés de plantes émollicents, sus perjamés de riuse et de plantes femollicents, sus perjamés de riuse et de famete pour deux lavemens y passes à treser sus longe, serres en espiramat légéroment, dissolves dans la décoction un gros de sel sumoniac, de la comme de la decoction un gross de sel sumoniac, de la comme de la decoction un gross de sel sumoniac, de la comme de la decoction un gross de sel sumoniac, de la comme de la c

La perte d'appétit salt aussi de la pléthore particulière des viscères ; alors elle se dissipe par la saignée. On reconnolira la plethore parce que la femme qui aura conçu sera natnrellement sanguine, parce que ses règles n'auront pas été assea abondantes dans les dernieres périodes, parce que son pouls deviendra plus plein , plus fort et plus dur. Dans ce cas , comme dans le spasme, la langue ne se charge pas 1 elle est blanchatre à sa surface, mais elle n'est pas endnite d'un limon viaqueux : la bouche n'est ni amère ni fétide , l'haleine est douce , et les forcea ne «'affoiblissent pas sensiblement. En effet on voit des semmes passer les neuf mois de gestation en prenant une si petite quantité d'alimens , qu'il n'est pas possible de concevoir comment ellas subsistent dans une telle abatinence. Les purgatifs sont dangereux chez ces dernières, il faut absolument les éviter.

Si les premières voies étoient remplies do saburre avant l'impregnation, on ne pourroit pula se dispenser de purger la malade : l'u-age des purgstifs , dans cette circonstance , esigo la plus grande circonspection. I s ne sont pas cependant aussi dangereux qu'on le pense communément, quand il y a nécessité ur-gente d'évacuer. Toute leur action se porte ulors sur les intestina, et l'irritation momentance qu'ils occasionnent ne se communique pus à la matrice. Le point essentiel est donc de distinguer avec précision s'ils sont indiques : lea signes qui l'annoncent se tireront de la situation de la malade avant la couception , de l'état de la bouche, de la langue, des preserieres voies , &c. Une précantion indispensabie , c'est de ne pas mettre en usage des substauces trop Acres, ou celles qui répuggent trop à la malade.

Quand la perte d'appétit a subsisté longtemps, quand elle dépend de la foiblesse de l'estomac, on donnera à la maiade de l'estrait de genièrre, de la théraque, ou la comfection d'lugaciate i l'opissim, qui entre dans la composition d'une de ces dernières substances, dassire le spasses inséparable de la grossesse,

et ranima la clafeur éteinte de l'atomac ; le muse et l'ambre , oni se trouvent dans l'entre , domeent une pourelle action aux caprits animanx, et dissipent le spesme du système nerveux ; mais en même tems on fera un usage continué des purgatifs amers, pris à très-petite dose; ensorte qu'ils n'agissent ponr sinsi dire que par leur vertu tonique. C'est ainsi qu'on prescrit les infusions d'un gros de rhubarbe, ou cette substance en poudre à la quantité de quirce à vingt grains. Les infusions des amera proprement dits, ou celles des plantes stomachiques , sont aussi très indiquées. Les anciens faiso ent un usace fréquent des embrocations sur la région épigastrique avec les huiles essentielles. Ce moyen est utile aux femmes qui ont l'estomac froid et le tempéramment pituiteux. Quoiqu'il en soit, il faut être très-modéré dans l'emploi des pargatifs : car l'appetit et le dégoût renaît souvent de lui - même, quand la matrice, abreuvée par une grande quantité de liquide , se prête plus facilement à l'extention necessaire pour contenir le fœtus et ses enveloppes.

J'ai démontré , en parlant de la grossesse , qu'au moment de l'imprégnation, il existoit un spasme dans les viscères abdominaux , qui p nvoit être porté à un dégré éminent chez les sui-ts très-nerveux ; c'est à cette cause que sont dus les vomissemens qui se manifestent dans les premiers momens de la grossesse. En effet, quelque révolution qui arrive dans les fonctions ; lors de la conception , dans une femme saine , et qui jusqu'à ce moment n'a éprouve aucun accident, on ne peut pas croire que les vomissemens spontanés soient excités, comme dans tout autre cas , par la présence des muières irritantes contenues dans l'estomac. D'ailleurs il n'existe aucun signe qui annonce leur présence ; c'est donc an trouble des neifs ; qu'il faut mpporter cet accident. La prenve s'en tire encore de l'état de quelques femmes qui , sortant des bras de leurs maris, ont eu des vomissemers très-prompts et très-opiniâtres ; ils dépendent , comme l'observe jodicieusement Mauricean , de le sympathic qui existe entre la matrice et l'es-tomac. « Pour faire voir que cela se fait ainsi » dans les commencemens, et non pas pour lors, » par ces prétendues mauvaises humeurs , c'est » que beaucoup de femmes vomissent des les » premiers jours de la grossesse, lesquelles » ctoient en parfaite santé , avant leur co --» ception si recente, auquel temps aussi la sujpression des menstrues ne peut pas encore » causer cet accident qui serive par telle sym-» pathie. De même que nous voyons ceua qui » sont blessés à la tête et aux intestins . et » ceux qui out des coliques néphrétiques , avoir n des namées et des vomissement, sans pour

» cela qu'ils aisnt aucuse humeur corrompue » dans leur ratomac. Les nausées et les vonnace-» mens, qui sont des vonnissemens contre nature » du ventricule, viennent danc ordiesirement » aux femmes grosses dans les premiers jours , » par le sujet que nous vecons de dire. »

Si le spasme qui s'est emparé des viscères de la digestion subsiste long-temps , le chyle acquiert de l'épaississement par le vice même des digestions : il devient acrimonieux et sollicite à son pur l'irritation des viscères abdominaux. D'ailleurs les glandes du mésentère, de l'estomac et des intestins , et celle du pancrées , versent dans le canal alimentaire une homeur qui a une tendance marquée à l'ascescence, qualité qui se déveleppe ençore plus particulièrement par la fermentation à laquelle elle est exposée. Elle devient donc à son tour une nouvelle cause du vomissement après avoir été l'effet de ce désordre. De-là naissent les déjections de liquides plus ou moies glaireux que rendost les femmes grosses , soit par le vomissement , soit par les selles. Si la durée de cet accident est longue , c'est que l'irritation se propage par les causes qui l'ont fait naître, et que le fœtus n'emploie pas tout le sang surabondant pour sa nontriture. Comme l'irritation s'augmente et détermine toujours l'impulsion du saug vers les viscères placés autour du siège qu'elle occupe . leur pléthore devient permanente, et les vomissemens persistent coaime elle.

Quand ils ne sont pas fréquens et qu'ils ne fatiguent pas la malade, ils cessent souvent d'eux-mêmes vers le quatrième mois de leur grossesse; mais cenx qui sont violens sont dangereux, parce qu'ils fatiguent les poulmons, et occasionnent quelquefois des crachemens de de sang; d'ailleurs les secousses qu'ils occasionnent traublent singulièrement l'action des viscères de la digestion ; elles les alfoiblissent , les roedent ajones , enfin elles consent aussi l'avortement. Mauriceau a bien connu la nature de cet accident ; c'est ainsi qu'il s'exprime daus l'histoire de la maladie d'une dame qui le consultoit. « Son mari, enn-» soiller de la cour, m'avoit mandé ches lui se pour prendre mon avis tout ant les vomisse-» mens contieuels que sa femme , qui étoit n grosse de deux mnis seulement, avoit depuis » six semaines , lesquels lui faisoient faire des » efforts sa violens, qu'elle en ressentoit quel-» quefois une espèce de convulsion. Appréhenn daet avec justeraisoe qu'ils ne la fissent avorter, » comme ils avoient dejà fait de son premier s enfant , au même trrme de deux mois , ou » qu'elle ne fit qu'un germe an lieu d'un enfant, a ainsi qu'il lui étoit dejà arrivé une autrefois n par le même accident; mus lui ayant con-Alcidecine. Tome VI.

» seillé de tirer deux poloties de sang du Leis, » pour la préparer à quelque douce purgation ... » Elle ne voulut aucunement se laisser per-» suader par les raisons , qui en étoient , qu'elle » étoit d'une habitude asses replète, qu'elle » avoit les forces trèsbonnes, et pouroit bien » facilement supporter la purgation, et qu'il » étoit plus à propos pour ce sujet de la dis-» poser ainsi par la saignée... lui faisant enten-» dre que ce vomissement ne procédoit, comme » je l'ai dit ci-devant , que de ce que l'enfant » qui est très petit dans soe commencement , ne pouvant consumer, pour la nourriture, » tont le sang qui ast retenu , il en restoit l.eau-» coup de superflu, qui,n'étant pas évacué comme » à l'ordieaire, refluoit dans toute l'habitude du » corps et causoit des accidens, selon les par-» ties où il se portoit en plus grande alion-» dance dans lesquelles il se convertissoit en » bumeurs visqueuses et corrompues, Lui re-» présectant outre cela , que les vomissemens » la mettroient en bien plus grand danger d'an vorier , comme elle avoit dejà fait par denx » fois , que l'émotion qu'elle disoit one la n saignée lui pourroit causer, qui bien au coe-» traire étôit un véritable remède pour la ga-» rantir de ce lacheux accident. »

Les semmes grosses éprouvent quelquesois des romissemens auxquels la gestation ne paroît pas donner lieu particulièrement: ce sont celles dont les viscères de la dicestion sont irrités par des matieres acres qui séjonment dans ces parties; celles qui ont depuis long-temps, on liabituellement de mauvaises digestions , la langue chargée, la bouche mauvaise, &c. Elles sont sujettes à des vomissemens spontanés, qui dans leur curation présentent des indications qui n'ont aucun rapport avec la grossesse. Il fant toutefois convenir que ce dernier état les rend plus fréquens et plus opiniatres , parce que les causes qui lenr donnent maissance après la conception, se joignent à celles qui les avoient occasionnés dans les temps antérieurs, on qui les déterminent dans le temps actuel. Cette complication exige des ménagemens dont je parlera à l'article de la curation.

De tou ce qui précède , il résulter que la cure du vonissement, dans une femma grosse, doit ître variée comme a scusse. Si la forma grosse, doit ître variée comme a scusse. Si la forma de la comme del la comme de la comme del comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del l

que rapproché qu'on soit du temps de la concention . la saignée devient indispensable. Elle l'est encore davantage après les premiers mois de la grossesse ; mais dans quelque temps qu'on la pratique, on aura toujours égard aux forces de la maiade et à sa constitution : on sa guera peu celle qui n'est pas sanguine, et on versera beaucoup de sang , quand le sujet sera habituellement pléthorique.

Si les reifs irrités connent naissance aux vomissement, on aura recours aux fomentations er o'lientes, aux antispamodiques, &c. J'ai in di jué ce traitement d'une mamère assez complète, en parlant de la perte d'appétit et du goût dépravé. Quand la plé:hore paroîtroit la principale cause du somissement ; l'affection des nerfs s'y joint toujours dans les constitutions neve ues, e les moyens curatifa, espahles de dissiper le spasme , succéderont à la saignée ; ertte mé ho le réussira plus efficacement, que si l'on n'employoit qu'un des secours que j'ai prascrits.

Les vins de liquenrs, les substances aromatiques , les infusions des amers, ou ces mid.camens en substance , guérissent rarement les vomissemens, parce qu'ils ne combattent pas la cause qui les a fuit naître. Ils ne sont utilus , qu'sprès les saignées et les bains , dans les sujets fuibles qui ont l'estomac et les intestins languissans ; ils augmentent le trouble et l'agacement des nerfs chez les personnes vigoureuses ; ils sont nuisibles aux femmes sanguinca, en accélérant le mouvement du sang ; ils sont pernicieux cliez cell a qui ont une bile acre et facile à enflammer. Les boissons tempérantes et a loucissantes conviennent mieux à ces dernières. Aurate, on se comportera dans leur usage en suivant les indications. On ne considérera les purgatifs que comme des moyens de chasser les lumeurs qui séjournent dans les premières voies ; on ne peut donc les prescrire qu'après s'êtra assuré de l'existence de ces humeurs ; car la vomissement, ainsi que je l'ai prouvé plus haut , n'est point un symptme qui iudique la nécessité des évacuans. L'état de la l'ouche et des premières voies est la règle qui determinera leur emploi.

Quand on sera assort qu'une femme grosse a l'estomac affoible, les digestions languissantes hibituellament, ou depuis long temps; quand elle rendra par le vomissement des matières fotides, et qui ont fait un long sejour dans les premières voies, on prestrira ( si le vontissement est violen! ) une dos modérée d'ypécacnanha. On n'a r.en à craindre de l'effet de ce remède, parce qu'il n'excitera pas un trouble aussi violent que le vomissement spontan' ; d'antieurs son action est instantanée, et des laursi des vues à suivre dans le choix des ra-

qu'elle cesse, le spasme qui l'accompagne se dissipe. Il n'en est pas de même des autres émétiques et suratont du tartre stibié ; son action est toujours suivie de monvemens convulsife dans les principaux viscères : effet dangereux qui cause sisement l'avoriement. S'il cui qualques cas urgens où il paroisse indiqué , ce n'est que dans des maladies graves, dans les fièvres putrides et resentiellement lumorales ; et dans ces maladies mêmes on ne se dispensem pas de déterminer son action pour les selles, en l'unissant à un sel neutre, comme celui de glauber, d'epsom, &c Quoiqu'il en soit, si la scimme qui éprouve un vomiss-ment dont la cause soit liumorale, et réside dans les premières voics, peut être guérie sans employer l'ypécaeuania, il acra prudent de passer d'abord aux purgatifs amers et toniques , en observant tonjours de les prescrire à une dose modérée , telle que ja l'indiquerai en parlaut du goût dépravé.

Les anciens appelloient Pica et Malacia le desir de manger des aubstances qu'on ne compte point au nombre des alimens; tels sont la craie, la terre , le charbon , les graince , comme le suif, la chandelle, les huiles rances, &c. Cette maladia tire son origine du mausais état des viscères de la digestion. D'après ce qui a été dit au mot conception de l'affinence du rang à l'estomac et aux intactins , de la stase de ce liquida dans les vais coux de ces viscères, et de l'épanchement de sérosité qui avoit lieu dans leur cavité , on compre d sistment comment leur sensibilité s'émouse. Les alimens ordinaires ne font qu'une impression presque insensible sur eux, et leur sction n'est renanée que par des substances qui les attaquent fortement par leur siveur, ou qui sont propres à détruire le muci-lege épais dont ils sont couverts. Ce que j'ai dit du goût dépravé des jeunes filles , est applicable à la même maladie chez les femmes grosses; cette affection est la même. Dans l'un et l'autra état, elle dépind absolument de causes semb'ables ; les premières vo'es sont gorgées de liquides : par coaséquent l'une et l'autre affection exigent le même traitement.

Quo que la pléthore particulière du bas-ventre contribuc singulièrement à la formation de la maladie domi je parle , cependant , comme on l'a vn ailleurs , les saignées ne sont pas un moyen suffisint pour la guérir. Il y a une congestion humorate dous les premières voies , par consiquent les évacuans sont nécessires ; mais leur usige exige braucoup plus da prudence ches une famme grosse, que chez les jeunes filles. Le traitement sera fait prec les purgatife toniques et amera. La qualité des aubstances que les femmes mangent avidement, présente

mèdes. On a observé que cel's qui avient des aigents, deiorent plus daposées à marger du platre , de la cra's, oa une autre terre. Il protit que la naure indique d'élememe l'es-protit que la naure indique d'élememe l'es-protit que la mainte terre presque toujours l'accessonce qui se manifeste d'ann la grossiese, et on sait que les substances exbaorbantes neutralisent les acides des premières ovies promet avec eux des sels neutres qui d'évience à prognète le la médie, y et défense qui d'évience à propolète la médie, y et défense autres causes de la comme de la comm

Dan les tempéramens hileux, e les accidens out différens; l plan que le ampéramen hilleux, e les contraines e les canaux du lois read la sécretion de la secretion de la secre

Un exch do pirtite opèra le même phimème aru l'organe du gola. L'iritation de merit donne lieux melane sindite; pas sorre que dina melan s'apratone acurile melane competigoanne. La pléthora fini sansa dere comptée pasan el causardan gold diperat. La preuve, in tira des quiert un relume qui exige, pour an nutrition, quiert un relume qui exige, pour an nutrition, que quantité plan condérable de luquies, cet accident se diasipe asses ordinairement 1 suasi

Le saignée peut, chez certains sujets, diminuer l'embarras des viscères de la digestion , et rendre à l'organe du goût l'énergie qu' la perdue; mais les femmes qui ont les premières voies remplies d'humeurs acescentes ; ont besoin de purgatifs dont l'action soit modérée , et qui soient en même tems composés de substances toniques, Le défant d'exercice contribue aussi à la dépravation du goût, parce que les fluides qui stasent dans les tenes cellulaires du bas-ventre inondent l'estomac après la conception , et émonssent la sensibilité des nerfs. Quand la bile surabundante rendra la bouche amère, les décoctions de plantes qui contiennent un muclage sucré , comme le gramen , le "raisin de corinthe , prises à jeun , changeront cet état. On preacrira aussi les décoctions d'endire , do chicorée et de dent ile dion , édulcorées evec une suffisante quantité de syrop de violettes , anu d'entraiser par les selles l'excès de bile qui fatigue l'estomac. La

piutie et les glaires qu'al-ensante dans les premières vois , en et claus, cat que par les abordens unis aux purgatifs merer. Un pourze abordens unis aux purgatifs merer. Un pourze de la comment de la minière de la comment de la minière average de la constitution de la minière suivante : de corail, de riubarhe en pomitre, comparée de la minière suivante : de corail, de riubarhe en pomitre ratif de genière, moitif du point de ces utilises de la comment de la co

Je ne crois pas qu'on puisse avec sûreté prescrire l'urace des vins chauds et des vins de liqueurs , sinsi que j'si vu plusieurs accoucheurs les conseiller ; ils occasionnent une chaleur immodérée dans les entrailles , qui détermine une fermentation dans les sucs qui y sont contenue , d'où résultent des aigreurs et un trouble qui dérange les digestions. Cette méthode ne convient qu'eux estomacs paresseux , mais qui ne sont pas surchargés d'humeurs étrangères , ce qui est extrêmement rare avec le dépravasion du goût. Quoi qu'il en soit, je preférerois encore , dans ce dernier cas , li s infusions on les extraits amers , parce qu'ila donnent de nouvelles forces aux viscères de la digestion, et leur sction est exempte du trouble que portent avec elles les liqueurs fermenties.

En examinant la nature des humeurs que rendent quelques femmes grosses par le vomissement, nous avons vu que la plupart étoient composées d'un liquide quelquefois asses teru, et qui avoit quelqu'analogie avec la salive. Il Larolt que dans ces circonatances le pancress fournit une portion abordante de cette humeur, qui remonte, comme la bile, dana la cavi:é du ventricule, d'où elle est expulsée par lea contractiona fréquentes de ce viscère qui en est irrité. Or , les glandea salivaires étant , du l'aveu des physiologistes et des médocins , d'une structure et d'un usage semblable à conx du ; oncreas, on ne doit pas s'étonner si elles fourniasent aussi une salive abondante. Elle ne sont nos exemptes ron plus des suites de la pléthore, dont les effets se postent, comme je l'ai promé ailleurs , una paries supérieures : phénomène dont les preuves seront encore développess d'une manière plus complette en parlant des autres occidena de la gestation.

La salivo des frames grosses est ordineirement plus épaisse et plus glaireuse que dons Pérat neturel s effe qui dépend sans doute de l'activité arec laqus le le sang se porte alors Bb b b 2 aux glandes sécrétoires. On remarque que cette humeur récrémentitielle prend un caractère semblable, toutes les fois qu'elle devient plus abondante. C'est pourquoi elle devieut ginante dans la salivation occasionnée par le mercure : elle acquiert les mêmes qualités avant le vomissement, sinsi qu'on l'observe pendant l'action des émétiques ou celle des subtances acres, comme du virus variolique ou de l'humeur morhifique de quelques fièvres , et notamment de la maligne qui désermine une sputation fréquente ; circonstances qui concourant à démontrer que l'irritation des glandes salivaires, ou leur é at pléthor que, apporte quelque changement dans la nature du liquide dont elles opèrent la sécrétion.

On ne peut guéres regarder cet état comme nae maladie, parce qu'il a'occasionne pas un dérangement sensible dans la santé : c'est senlement une incommodité fatigante, qui , lersqu'elle est portée à un haut dégré , desèche le canal de l'osophage, parce que la salive qui devoit le parcourir pour se rendre dans le ventricule se trouve rejettee au dehors. Mais il ne parolt pus que les digestions en souffrent : le auc pancréatique supplée au défaut de salive suffisante. La soil devient cependant plus urgente, par la raison que j'en ai donnée dans cet article. Quoi qu'il en soit , cette incommodité n'a pas ordinairement une longue duree, parce que si le song suraboncant ac porte aux glandes salivaires dans les premiers mois de la grossesse, quand la matrice est plus dé-veloppée et le fœtus plus grand, il arrive une dérivation des liquides qui suffit presque toujours pour dégager ces organes. Si la pléthore donne naissence à d'autres accidens , les serours qu'on emploie pour les dissiper font aussi cesser la sputation.

Les douleurs de tête ne sont pas toujours l'effet de la pléthore dans les femmes grosses, ano qu'elles dependent le plus communément de cette came , sur-tont chea les sujers vigonreux , les femnies de la campagne et celles d'nn tempérament tanguin. Pour s'élever à la connoissance des causes de cet accident, il est nécessaire de le considérer sous deux aspects différens : ou la douleur de tête est continuelle et gravative avec une certaine pésanteur, une coulenr plus soncée , des yeux plus brillans . une peau plus colorée, un pouls plus plein, une chalour plus sensible, &c. dans ce cas elles sont une suite inévitable de la présence d'une quantité de sang trop considérable dans les partics appérieures. Où les douleurs ne sont pas continuées, deviennent aignés par instant, disparoissent pendant un intervalle de temps marqué, comme de plusieurs heures & quelque-

fois des jours entiers ; elles sont l'effet d'une irritation momentanée qu'on ne peut attribuer qu'su trouble des nerfs. Mais dans ce cas il y a deux objets à considérer. 10. L'irritation qu'éprouve la matrice, dont le développement est difficile dans certains sujets. 2º Les vices de digestions chez d'autres, et le nombre en est grand. Les douleurs de tête qui persistent un ou plusieurs jours avec une violence presqu'égale, indiquent le trouble de l'utérus qui na cède pas facilement à l'impulsion du sang qui tend à dilater sea canaux ; ce trouble se fait sentir à la tête par le moyen des nerss qui le portent aussi aux autres parties éloignées : C'est ce que Vanhelmont appeloit actio regiminis; il indiquoit, par cette denomination, l'influence de ce viscère sur toute l'économie animale, en considérant la facilité avec laquelle il faisoit passer les affections morbifiques aux parties qui paroissent avoir le moiss de liaison avec lui, par rapport à leur éloignement & la différence de leur stucture. Ces douleurs ont une marche très-règuliere : après un paroxismo violent, elies cossent tout-à-coup pour recommencer sprés une espace de tems déterminé, avec une violence presqu'egale; mais on ob-serve à leur égard qu'après les premiers mois de la grossesse, l'utérus ce à développé resiste moins à l'impulsion du liquide qui s'y amasse; par consequent le apasme étant plus modéré à proportion de la durée de la grossesse, les accès de douleurs sont plus rares & plus supportables.

Celles qui dépendent du dérangement des digestions sont accompagnées d'élancemens plus vife, mais moins permanens. Elles se manifestent, sur-tont, peu de tema après avoir pris des alimena : elles précèdent quelquefois le vomissement. & quand les substances contenues dans l'estomac ont été rejettées, les élancemens cessent ; il ne reste plus qu'un étounement et unq résanteur, suite ordinaire du vomissement. La pésenteur est bien aussi le si; ne d'une digestion difficile; mais dans la grossesse, le dérangement des fonctions se manifeste pour l'ordinaire par des symptomes plus graves et plus tuntultueux, parce que la sensibilité des nerfs est augmentée, et qu'ils sont irrités plus violemment par une moindre cause, Au reste, le retour des donleurs après les repas , l'absence de ces mêmes douleurs quaud on sa prive d'alimens, ou la différence que les femmes éprouvent dans le caractère de ces douleurs, le resserrement du pouls , et sa dureté , font ssez connoltre que leur origine vient de l'agacement de l'estomac et des intestins.

Après avoir assigné les caractères qui nou<sup>8</sup> font connoître qu'elles sont les causes diffi-

\* mini de doubeur de the, lis indications au prioriment d'élèmemes. Celle qui sont l'effat de la pitchere coèdent sons peine à la sainé. On observer qu'il sainé des foumes tal-passes, de la comme tal-passes, de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme

Les vertiges et les éblouissemens , &c. sont comptes par Boerlissve an nombre des symptomes qui sont une suite nécessaire de la pléthore clez les femmes grosses. Cette assertion ost géné: alement vraie : il y a quelques exceptions à faire à cette règle; exceptions d'autant plus essentielles à connoître, que quand ces accidens ne dépendent point de la surabondance du sang porté au cerveau, la saignée devient un moyen dangereux. Les vertiges qui annoncent la pléthore sont fréquens , la tête est coustamment affectée d'un sontiment de pesanteur, lea yeux sont gênés dans l'orbite, comme s'ils étoient d'un volume plus considérable , et qu'ils fussent un peu comprimés par les es qui forment cette cavité. C'est sur tout quand les malades se trouveut dans une situation horizontale et sur le dos, que ce symptome est plus remarquable. Dans cette attitude , le sang est plus a sément porté aux vaisseaux du cervean, et retourne plus difficilement au cour, parce que la matrice et les viscères du bas ventre diminuent davantage la capacité du thorax et exercent une pression plus marquée sur les grands vaisceux. En changeaut de position, les femmes restent dans une sorte d'étonnement qui rend la tête plus lourde qu'auparavant. Si elles se baissent , elles ont des éblouissemens, et sont prêtes à perdre connoissance. Au moment où elles se relèvent, elles se sentent affoiblies et sont forcées à s'appuver sur tout ce qu'elles recontrent ; si rien ne les sontient, elles tombent par terre. Il est rare que la pléthore soit portée à ce dégré dans les femmes délicates des grandes villes , mais cet accident est plus fréquent dans la campague, sur-tout parmi celles qui ne veulent être saignées qu'à quelques époques fixes de la

La mobilité des nerfs donna aisémant naissance au vertige : une affection morale un peu trop vive, une contrariété, un propos dur on désobligeant, un sujet a'inquiétude ou de peine,

suffit pour porter le trouble dans le système nerveux et causer cat accident chez une femme délicate. Dans ce cas, le vertige précède la foiblesse ou les mouvemens convulsifs , mais il n'est accompagne d'aucun des siones ila plo-thore, dont j'ni fait le détail ci-dossus. Les mouvemens violens du l'œtus, comme l'observe Van-Swieten , occasionnent una foiblesse jusu'à perdre connoissance chez les sujets fojbles dont les nerfs sont tres - mobres. Une attitude génante, comme calle de porter les bras élevés pour soutenir un fardeau quoique " leger, d'être agenouillees, &cc. produit le meme effet. Ces symptomes , que ques eff ayans qu'ils pareissent, se dissipent bientot d'eux - mêmes en changeent de position. S'ils sont redoutebles, ce n'est que pareles chûtes qu'ils occasionneut aux femmes des campagnes, qui, malgre la grossesse, ne sont pas moins occupées que dans tout autre tems de la vie-

La cure des vertiges et des éblouissemens qu'a fait naître la pléthore, s'obtient par les saignées. Quand les accidens dont je parle reconnoissent pour cause la mobilité des nerfs , on les dissipe par les odeurs fortes ou les esprits volatila , tela que le vianigre sadical ou l'esprit de come da cerf , soit caustique , soit combini-avec l'acide craioux. Il suffit d'approcher ces substances du nez pour changer la disposition actuelle des nerfs et calmer les symptomes. La teinture suivante culme ausal très-puissamment les affections nerveuses. Prenez de sel volatil huileux une drachme, de teinture de gommelacque drux draclimes, et de castoréum une demie-drachme ; mêlez le tout et donnez en douze gouttes dans les accès d'hystéricisme ou autres affections nerveuses. Cependant le calme qui en résulte est passager : il est donc néces aire de recourir à l'usage des substances qui fortifient les nerfs, et qui possedent en même tems une qualitétonique et antispasmodique. Van-Swieten. lene beaucoup les préparations de canelle et d'écorce d'orange , parce que l'une et l'autre ont une partie odorante qui convient aux nerfe mobiles ; d'ailleurs elles contiennent aussi un principe amer qui les fortifie singubèrement. Boerhauve prescrit un vin préparé, composé de la manière suivante. Prenez d'écorce de citron et d'orange, de chacun deux onces; de canelle, six drachmes : faites infuser le tout dans trois livres de vin d'Espagne. La malade en prendra deux onces chaque fois avant de se coucher. Il y a un grand nombre de femmes qui ne peuvent se procurer des médicamens pour peu qu'ils soient contenx. Je prescrivois dans les campagnes une infusion de sommités de pêcher . par laquelle on obtient un effet à peu près semblable ; les malades prenojent une tasse de cette infusion le matin grant le déjeunar, et la soin

avant souper, à la distance d'une heure de chaque repas.

Les couleurs de conte sont obez qualques femmes un signe assuré de la gresusses elles ee manifestrut quelquefois des les premiers jours eprès l'impregnation. Leur durée n'est pas la nième dans tous les sujets; comme les douleurs de lete-ou les autres accidens dont j'ai dejà parlé, eiles cessent quand 'a plethore se dissipe. Elles sont not lérées on violentes ales premières sub-· sis ent plus lougtemps ; elles paroissent être la suite d'une fluxion catharala sur les sinus maxillaires. Cette fluxion qui est entreienue par une plethore sonvent constante, denature les ence puritife des dents , cause dans leur tisse une intlammation sounde, qui détermine ensuite une carie. On connoit des fommes , et le nombre en est grand , qui ont perdu une dest après chaque grossesse. On remorque généralement que cet acci ent est plus ordinaire aux femmes pituiteuses, qu'aux autres; il est rare chen les bilieuses. Ce sont les molaires qui sont affecties lespremières; en sorte que les côtés de la bouche se degarnissent pendant que les incinives restent saines. Les femmes qui ont un crachement abondant sont exemptes de la cliûte des dents, parce que cette évicuation dégorge la membrane pituitaire , les glandes attirant à elles les liquides auperflus qui inor dent la bouche.

Cette carie ne cause pas toujours une douleur véhémente i les femmes n'éprouvent communément qu'une rensation sourdement douloureuse, avec un gonflement des gencires ; mais comme elles ne souffreut pas d'une manière incommo le, elles y font pen d'attantion. Il seroit possible d'éviter la cluite des deuts, en dégorgeant les pencires, et en excitrat un cen hemont abon-Int par le moyen des mistano a fores. Les misticatoires sont tris-in liques dans cette circonstance t les garga ism a acres sont aussi resutiles par la quantité de salive dont ils excitent la secrétion. On prescrira aussi l'esprit de cocléaria qui raffermit les gencives , s'oppose à leur gonflement excessif, et préservo les dents de la carie. Rodorio conseille da gargariser la bouche avec du vin , dans lequel on aura infusé do la sauge, de la coriandre et d'autres plantes aroinaliques.

Toutes les précusions qu'on prend pour conserver les dents qui étoiest cariées avant la conspition sont prosqu'entiles, parco que les finides qui les abecurent pendant la gronzezo farillem l'extension de la carie qui se contaux, mon fait la sopriere un prire dun les organos de la la portere un prire dun les organos de la la porter un prire dun les organos de la legite une fritation constanto. Auni, l'Italie de grolle, gè sauge, ple this, jet pripa-

rations d'encres, de massie, l'opine, Rc. qu'anmisère dans l'ouverture fais per la carie, qu'anpolirist pas ses progrès ; el ce calmont qualquetris les sonffances a mis eller re producerqu'un repos momentané. Il ru est do même des l'application des ainers si leur effet est incestant, et on u'en retire qu'un soulogament pasager.

If no seroit pas readent de faire arreaders une en plassies deux carriées. In no femme grosse ; car outre l'irritation que cette opération occasionent que de l'entre de l'entre

Dinnis assure positivement que la douleur d's mammel es est un accident inséparable de la grossesse. Cette gesertion est vraie, par rapport aux femmes qui jouissent d'une bonne santé , qui sont surgnines, et qui n'eprouvent pas d'iutres symptoines graves dans leur g ossesse. Lo mime anteur ajoute que , c'est souvent cotte don'enr qui en marque la ceritude. Comme la suppression des régles occasionne le même acci-dent, ou ne peut donc cien statuer de positif A cet égard ; mais la grosserse étant admise , on observe que ce phinomène devient sensible à proportion que la conception est plus éloignée. On ne pent pas donter qu'il ne tire son origino de la suppression des meratines dont le sangre porte alors aux parties su érieures. Cependent ou trouve des fanmes chez le squelles cet e douleur a hen dès les premiers jours de l'impregnation : ce n'est donc pas alors à la surabondance da sang, qui no pent être consommée par un fœtus encore trop petit pour attirer à lui cette quautité de l'quide, qu'il faut l'attribuer; mais bien plutôt à l'irritation du système nerveux apiès la conception. Ponrquoi les mammelles deviennent elles le siège de cette irritation ? Estce par la grande relation qui existe entre elles et l'utérus? Dans ce cas, pourquoi d'autres femmes servient-elles attaquées de préférence , de douleur de tête , de dents? &c. On ne pent pas trop désigner la cause de ce phénomène.

J'ai prouvé précédemment que la conception ches les sujets nerveux , étou ordinairement accompagnée d'un spisme qui avoit son siège principalement dans l'utérus et les parties environnantes : j'ai fait voir quelle étoit l'influence de ce spasme sur la circulation ; comment il pouvoit gêner le cours des liquides et décenniner leur affluence vers d'autres parties éloignées. Les uerfs qui en:ourent les dessions des artères hypogastriques qui se portent à l'utérra, ne sont pas exempts du spasme qui affecte les parties de la génération ; l'artère iliaque externe jusqu'à sa sortie du bas-ven re, où elle preud le nom de crurale, est libre dans en fonction jusqu'à l'anneau des musiles du bas-ventre ; mais les divisions de nerls qui sont abondans dans le tissu grasseux et les glandes de cette région , communiquent à leur tour leur irritation à l'artère crurate dans ce leu. Le cours des finition éprouve par cette iractation même une gine , qui force le sang à ré-rograder en suivan: Li direction de l'artère épigat rique : il est conduit jusqu'una mammelles, dans lesquelles il se précipite avec abondance ; de cette afilnence de liquides, nalt promptement une extension inusitée dans les vaisseaux des mammelles ; d'où leur conflement leger, d'au les douleurs qui sont une suits nécessaire de cet enporgement commencant. L'aprèce de stupeur et d'encourdissement que quelques femmes grosses éprouvent dans les cuiss s, après les premiers jours de la conception, sont une nouvelle pr use de l'irritation des nerla de ces extrémités et des obstacles qui s'opposent mandestement à la liberté de la carculation.

A proportion que la grossesse s'avance vers son terme, les mammelies deviennent plus dures, plus douloureuses, et leur volume s'augmente. A cette époque il seroit dangereux de po ter dea l'abillement trop aerres, parce qu'ils occa-sionent des meurtrissures, et des contusions qui ne disperoissent que long tems après l'accouchement : elles sont graves chez les lemmes dont la fibre est grêle et trop ten lee ( pour me servir de l'expression d'Huxham ) parce que leur tissu se renot facilemen . Les sucs lymphatiques-laiteux qui s'ampasent dans ces parties désorganisées, y causent des eugengemens qu'il n'est pas facile de résoudre. Quand la fière de lait vi ni à les augmenter, alors l'a tion des vaissesux environnans sur ces fini les épanchés détermine aisément une suppuration , qu'on n'arrête pas à son gré, et cette mala lie est accompagnée des plus vives douleurs.

Les femmes qui ont de latendance au acorbut sout plus exposées à cet accident que les autres , parce quele tissu élémentaire des solides s'yerdu un parie su force et son elasticité. Chez cen dor- i dont j'ai do ané le détail , en parlant de la meces.

nières, la plus l'gère compression cause des mentressures très étendaes. J'ai vu une femme qui avoit les denx seins converts de centuaiona d'un jaune noira re r chacune de ces taches étoit de la grandeur d'un écu de six livres : quelquesnucs ététent benueup p'us étindues ; l'aspect en é nit elfraya it. Cet é at per-ista pendant toute la grossesse; que que précaution que je prise pour lex dissiper, cares no disparament qu'eprès que le lait et les antes de couches enrent entraîné les I quides que so dioient les mammelles. Cependant reite dame n'é of jan très serrée dans ace habili mens, ei n'avoit éprouvé le choc d'aucun autre corps solide.

Le douleur des mammelles est quelquefais assez violente pour causer de la fièvre et donner lien per ses suites à l'arilan mation du cerveau. Hippocrate avoit fel cette observation. J'ai remarqué la même saaladie ( l'inflammation du rerveau) suite de l'encorgement juflammatoire des mammelles , ches une jeune femme de la campigne, d'une constitution sanguine. Quoiqu'elle fut d'un état à ne pas devoir s'occuper beauconn du soin de conserver sa taille , cerendant d'ins l'incertitude où elle utoit de sa grosserse ( parce qu'elle svoit cu ses règles jendant les trais premiers mois ) elle é oit taujours habillée de manière à comprimer beaucoup l'abdomen. Peut-être que cette imprudence determina une plus grande quantité de sang vers les parties supér éures : le . mammelles devinreut excessivement dures et doulourenses : la fièvre auccèda à ces premiers accidens, elle fut violente et la malade devint phrénétique. Les saignées abondantes du bras et du pied, et un régime antiphiogistique la sauvèrent du péril ou elle étost. Le etus, affoi de par les perces que la mère avoit Liles , re donni de sigure de vie qu'an a sième mois. Cette lemnic acconcha au terme orditaire, et l'en aut parut bien portant , mais d'une médiocre grandeur.

Il est rare qu'on soit obligé de saire des remédes pour disaper les douleurs des mammelles. On ne doit recourir à la saignée, que quand elles sont intolérables, et qu'on crain' que la fièvre ne survienne. Celles qui se font sentir dans les premid-es semaines de la grossesse se dissipentordinsirement d'elle mêmes, par les misons que ja exposées precélemment. Il n'en est pas de même d' culies qui se manifestent au traisième ou quarrième m is , elles s'augmentent avec le tems. S elles sont vébémentes, on a rignera la malule, en observant de ne pas tr.r trop de sang. à mous qu'il n'y ait des signes manifestes d'une grande plecho:e.

L'irritation des nerfs qui occasionne les donle-r. précoces, se calme aisément par los moyeus nité de mettre en usage les calmans et les mancotiques a, norqui y avoit une viriation manfeste. Cependant, si une feume très-assguine conçoit peu de sema saux l'époque de l'écolement menstruel, la pictitore dott dire cousdérécousne la principale cause de se doul-urs, et en ca ca on u'bésière pus à verser du sang, selon que les forces de la unisade l'exigence.

J'ai truité précédemment des changemens qui arrivoient dans la digestion de la plupart des semmes grosses ; j'ai prouvé que les vaisseaux de l'estomac et des intestins étoient remplis d'une quantité de liquides surabondans ; que les extremités vasculaires déposoient dans la cavité de ces viscères. Les douleurs de l'estomac auroient-elles quelques rapports avec les causes des maladies dont j'ai donné l'histoire? C'est ce qu'il faut examiner. On remarque généralement que la state d'un liquide animal séreux et muqueux acquiert aisément une dégénérescence acide. La suraboudance de ces liquides ( abstraction faite du repos dans lequel ils restent quelquefois dans les viscéres ) auffit pour leur faire contracter la dégénèrescence dont je parle. C'est pourquoi las eufans sont sujets aux acides, et à toutes les maladies qui en dépendent. Or, l'excré ion d'une sérosité muqueuse plus considérable que dans l'état habituel étant démontrée dans les femmes grosses, on conçoit pourquoi elles out fréquemment des rapports acides, pourquoi elles vomissent une pituite acide, &c.

De cette dégénéremene résultent aussi les douleurs de l'estonne, par l'irritation constante qu'elle entreinent dans ses membranes, par le, piocinement de ses nerés et les contractions ou le spasses qu'elle y détermine. Quant à la stass des humeurs, elle est facilitée par l'extension de l'utériru qui comprime les viscères du bas-ventre, et qui géné leur mouvrement péritatiques deux rauses qui concourent ensemble à donner missance à l'extrainoine soiche.

La pléthore sanguine, dans les sujets qui ont la fibre plus sèche et plus ferme, donne lieu à une autre sorte de douleur ; celle-ci dépend d'une plénitude excessive de vaisseaux , d'un empitement sanguin (si on peut parler ainsi) ou de la difficulté que le sang éprouve à retourner dans les vases ordinaires de la circulation. Cette dernière douleur se distingue aisément de la première, en ce qu'elle est plus constante, accompagnée d'un sentiment de chaleur universelle, d'un pouls plus fortet plus plein, d'une grande sensibilité au toucher de la région épigastrique, d'une couleur plus foncée de la peau , et sur-tout du visuge , de douleurs de tete gravatives, et de tous les autres signes de plethore. L'autre , au confraire , se dissipe ! quand les maledes on pris des allmens, jumpià ce que la fermentation nécessire à la éjestion fesse contracter la même acidité aux substances alimentaires. Cette douleur est plus vrée le matin après le réveil, elle excit des envies de vouir. Les plâquese que rejettue les maledes sont acides, leur pouls est plus prisi ; plus, concentrée plus dur ; leur peau en plus plaie ; c'est sus-tont dans les snict-plule, mateques qu'on observe plus particulièrement ces accidens.

Que jair forme o not auxi in juitus, comq. 'Dener'il Modin', det adulutur museaturica, 'Dener'il Modin', det adulutur museaturica, mais tris-ripidra, qui d'iqualeni de l'air de aggé et artife dans l'estomac. Clescos dernières la région épigatrique a'étend promitentes, et cifére avec une douleur insurportible; les malades resident des vesta serve, ou sans oldeu; extre que dous certains suifet, les tirtillements de la matrica et de ses ligamens communique pued l'artifetto à l'estomac, qui d'artisat douloureux à sen tunt; affection ficile à destindouloureux à sen tunt; affection ficile à destinger, par l'artison à l'estomac, qui d'artisat douloureux à sen tunt; affection ficile à destindant de la contrata de l'artisation de productives, qui l'aire production de l'artisone; de l'artisone production de l'artisone; de ration précédement de artison précédement de de l'artison précédement de de l'artison précédement de artison précédement de de l'artison de de

D'après cel exposé , on juge combien est insuffisante la méthode indiquée par quelques accoucheurs, qui prescrivent les vins de liqueur, et les substances promatiques pour dissiper les donleurs des viscères de la digestion. Si l'acrimonie acide les a lait naltre, on les guérit par l'usage des absorbans , combinés avre les substances amères et purgatives. Les absorbans seuls ne suffisent pas, parce qu'en dissipant les douleurs pour quelque temps, ils ne s'opposeroient pas aux récidives : ce n'est qu'en fortifiant l'eslomac , qu'on peut prévenir leur retour. Si l'usage des vins chauds et des infininns aromatiques est indiqué, ce n'est qu'après avoir absorbé l'acrimonie prodominante; et ils ne sont bons alors que comme cordiaux , en ranimant l'action et la chaleur de l'estomac éteintes. Si la pléthore cause des tiraillemens douloureux aux membranes de ce viscère , la saignée les fera cesser promptement. Si cet accident est dù à l'air dégagé des substances contenifes dans le ventricule, on fera usage des carminatifs unis aux toniques , parce que cet état indique anssi une digestion lente ou difficile. Quant aux douleurs symptomatiques qui surviennent par l'irritation de la matrice, on les dissiprra par les narcotiques, les bains, les fomentations émollientes , et souvent par la ssignée; car c'est le moyen le plus assuré de dégager l'utérua quand il ne se développe pas avec assez de facilité.

C'est sur-tout dans le trajet du colon que,

as font settir les douleurs occasionnies par les votes, la compression qu'exerce la matirea au votes, la compression qu'exerce la matirea au différentes parties de cet intestin, fait séjonment en matirea de des parties de la compression de la membranes du colon, et conscionne des douleurs trévières; colon, et conscionne des douleurs trévières; on les distipe par les laremens émollieus; le liquide s'insiniant dans toute la longueur de ce canal, facilite le retour des vents, at rend le calme aux maldes,

Les intestins gréles sont aussi le siège des douleurs qu'on rapporte à la région ombilicale ; les digestions vicieuses laissent dans leurs circonvolutions des matières acrimonieuses qui les irritent quelquefois avec violence. Elles sont communes sux femmes done le coût est dépravé, et particulièrement à celles qui vivent d'alimens de mauvaise qualité, ou de difficile direction. L'acrimonic acide conserve encore son caractère dans les intestins grèles | tandis qu'ella teod à l'alkalescence dans les autres. Peut-être que ce terme de la fermentation n'a lieu dans les derniers, que parce qu'elle a duré assez de tems pour passer à la putridité, c'est pour cela que l'acrimonie des mstières est plus caustique dans les gros intestins. On a vu plus haot combien les semmes grosses étoient sujettea à l'acrimonie acide ; on ne sera donc pas surpris que les metières acescentes fassent une impression vive sur les niembranes des intestins grèles , puisque la digestion se continue dans leur canal à l'aide du suc pancréatique, et de celui des glandes du mésontère qui passe aisement à l'acidité, Il existe d'ailleurs des circonsinuces dans lesquelles l'acescence ne se fait pas sentir dans l'estomac , tandis qu'elle occasionne des accident graves dans les intestors. C'est sonsi qu'on observe que parmi les enfans de la campagne, qui se nonreissent de mauvais imits dans les commencemens de l'été. il y a nu grand nombre de maladies qui ont leur siège dans les intestins grêles , et qui sont accompagnées du symptomes violens, comme use doulour aigue, un resserrement, un enfonrement de la region ombilicale, un pouls petit et intermittent , un froid universel , &c.

Or 1 for fommer, stant in grossrore, on the county d'analoge are see lea critica, a per Pergèric county d'analoge are see lea critica, a per Pergèric qui est le produit de la congration des viceires da las « ventes. Il n'est donc pas surperante op/ou remarque dens les uns et les autres, les mêmes madelles; un les godits autres, les permet pas l'unige des remèdes qui not une permet pas l'unige des remèdes qui not une coliques mêmes not independent les calment, coliques mêmes not independent les calment, permet per l'unige des remèdes qui not une coliques mêmes not independent les calment, per l'est des les consistents de la consistent de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de me d'édection. I'me l'est de mellina-

ces : on profite de ces instans pour donner aux malades des boissons absordantes , sucrées et mucilagineuses; on étendamsi les matières acres qui irritoient les intestios. On emploie alors les frictions modérées, pour les faire passer des intestins gréles dans les plus gros. La suspension de l'irritation facilité cette espèce d'écoulement, ou de passage. On ranime le ton des intestins par l'application des linges chauds , et les boissons carminatives ; on ne permet pas aux humeurs de séjourner dans le cœcum et le colon, mais on les évacue par le moyen des lavemens. Cette méthode simple dissipe le maladie. Quant sux récidives , comme elles sont une suite du vice des digestions , on se conduira d'apres les indications que j'ai établies , en parlant plus haut de la dépravation du goût , de la perte d'appétit , &cc.

Quand is temps de l'écoulement des mentrues propriete, quelquis femmes éprovent des donteurs violents de mes la région lombaire, qui dipratouent à proprieting que le ang l'écoules ; si on suppose la sevabilité egale, et qu'il n'épartier de la quantité de la quartie donc à la quantité de sang aurébondante qui ajustime daus certe égion après la suppression de la dipratoue daus certe égion après la suppression de la dipratoue daus certe égion après la suppression de la dipratoue daus certe égion après la suppression de la dipratoue daus certe égion après la même conseçue et à durêt est dévante plus constants que le sujet est plus anguis, et que l'embrien est est durêt est dévante plus constants que le sujet est plus anguis, et que l'embrien est distinct peur sa univition y le suprefix engoye en stagation, en constantier de la parties dans la parties dan

On reconnoltaussiles donleursqui n'occupent qu'une région : celles-ci tirent leor origine de la diverse position de l'uiérus ; c'est particulièrement chez les l'emmes controfaites qu'elles se remarquent. Elles diffèrent des premières par deux caractères essentiels. Les premières sont accompagnées d'un sentiment de piénitude et de pesanteur dans les parties douleurcuses . et quelquefois d'un engourdissement qui est la marque la plus évidente de la plothore locale; d'ailleurs , la constitution particulière de sujet nide encore le diagnostic de la cause. Les autres , en contraire , se font sentir svec une corte de tiraillement ou d'avulsion , sur-tout quand les femmes changent de position, quand olles marchent ou qu'elles prennent un exercice fatigant ; car la matrice , devenue plus volumineuse, se porte naturellement du côté le plus declive du bassin, et par ce moyeo, le ligament qui se trouve placé supérieurement, c'est-à dire, du côté le plus élevé du bassin, soutient presque ni seul le poids du viscère.

Morgagni avoit observé que les ligamens de Cocco la matrice fusiont qualquestion de différente losqueses, quaquien conformation des untres partices fil parlamement exactes il rapportot à cette deputind de matrice. La distremien des visches, opérire par la grossesse, la force d'occaper le centre du carpe, parce que les tégumens du bas-ventre lui opposent una résistance tunforceate du carpe, parce que les tégumens du bas-ventre lui opposent pass résistance tunforles ligament qui pélecte par définite de longueur, n'aprosevent un traillement douloureux. Cest aux douts de cett qu'el faut rapporter la sensation incommode, on les souffrances, dont le che d'un des ligament, qu'el cett qu'el faut trapporter la che d'un des ligaments, qu'en les conformates, dont le che d'un des ligaments, qu'en les conformates, dont le che d'un des ligaments, qu'en les conformates, dont le che d'un des ligaments, qu'en les conformates de la che-

La plupar de ces accidente se dissipent d'euxmênce agrès le premer moi de la grassasser copendant en su de plupar de la grassasser la copendant en su de plupar de la forme sem d'en trapper de la grassasse de la forme sem d'en trapper de la grassasse de la grassasse sudit pas troujours, ellen procure qu'un col me momentand, experigent entre procure qu'un col me momentand, dévables pour avoir refusa la saignée avec opimitente. Elles provovoent de solueurs vives mitienté. Elles provovoent de solueurs vives quinient à la matrice elle-même, et qui occasionneient un décolment princi de up lacema.

Si on reconnolt que la matrice soit déviée, et

que le tirairlement qui en résulte ne se fasse sentir que d'un côté des lombes ou des alnes . on ne peut pas alors regarder la pléthore comme la cause de ce symptome , puisqu'il dépend d'unvice dans la structure des parties : le meilleur mayen pour éviter les suites de cet état , c'est de l'actiter l'extension de ces organes par des fomentations émo lientes ou des bains : faisant observer à la malade un repos presque centimuel, jusqu'à ce que l'allongement des ligsmens fasse cesser les douleurs. Quoiqu'elles se terminent souvent dans le cours de la gestation . ainsi que Noortwyk l'a observé , cependant on a vu des femmes être snjettes à l'avortement, sans qu'on pit en soupçonner d'autre cause que celle dont je parle. Je traitetai plus en détail de ces objets quand je parlerai de l'avortement et de ses causes. V. Avontement.

La suppression du court des wrines est une maladie seus rinquente chez les femmes grosses. On convient griedralment qu'elle tire son orrgine de la compression du col de la ressie. Il paroit que cet accident n'arrive que quand la tête du fortus set placé directement sur cet cergane , on lorsqu'une autre partie du cerp-vir troute fixée en le compriment. Si la presion doit passagére, les urines ne seroient pas supprimées , parce que le canal resteroit libre , supprimées , parce que le canal resteroit libre , supprimées , parce que le canal resteroit libre ,

dès qu'il ne seroit plus comprimé. Il est donc nécessaire, pour que cette maladie ait lieu, que l'enfant conserve long-tems la même situation.

Quelquefois l'urine n'est pas complettement retenue, mis il s'en écoule de tems en tens une potite portion. Cependant celle qui est filtrée par les reins étant en plus grande quantité que celle qui s'échappe au-dehors, la vessie raté distendue par celle qui séfourne, et le volume de ce vascère s'accroît au point de contenir une grande quantité d'eau.

La vessie ne parvient pas à un grand degré de dilatation , quand l'urine a été supprimée tout-à-comp , parce qu'elle ne résisteroit pas aux efforts d'une pareille extension , sans causer les plus grands accidens ; mais quand son developpement se fait graduellement, eile acquiert un volume dont on ne peut pas se faire une juste idée , sana avoir connu des faits de cette nature. Dans cette espèce de rétention . les socidens marchent à pas fents : les doulenra, quoique continuelles , sent moins aignes ; elles sont très-supportables dans les commencemena: elles ne sont véhémentes qu'après que l'allongement des fibres de la vessie a été porté au plus haut degré d'extension. Alors elles sont accompagées de mouvemens convulsifs , l'irritation se porte à la matrice qui entre elle-même en convulsion , et l'avortement devient une suite nécessaire de ce désordre, si on n'y remé-die pas promptement. Dans la suppression subite, les douleurs sont rapides, et les convulsions suivent de près ; le ventre , sugmenté par le sejour de l'esu dans la versie , se tend et se durc t par l'irritation : le trouble devient extrême; la malade perd l'usage de la parole, et du sentiment ; et si on ne lui donne pas les secours les plus prompts, elle menet dans peu de tems. C'est sur-tout au moment de l'accouchement que ces accidens se manifestent , lorsque la tête de l'enfant est arrêtée an passage; si elle reste long-tems dans cette situation , les parties environnantes se tumélient ; la tête se tumefie elle-même , en sorte qu'il est très-difficile de la dégager. Les symptomes de la suppression deviennent plus graves , et pour les dissiper , on est obligé d'employer des moyens funestes au fcctus.

Quoque la suppression d'unies soit plus ordinaire aux femmes qui sont parvenues aux derne a vu arriver dés le cioquième. Dans l'inclinaison de l'utérus, cet accident est encore plus prompt; mais il arrive par dégrés, parce que la matrice change de situation d'une manière inpensible. Il y a d'abord une difficulté

d'uriner , qui se termine par une suppression totale des urines. On trouve aisement la cause de cet accident ; en examinant la position de la matrice , on recoencit qu'elle est placce transversalement dans le bassin , et que son fond est appnyé sur les os pubis, , tandis que son col est maintenu sur le sacrum. Elle reste souvent assez long-tems dans cette position pour acquerir un plus grand volume ; par conséquent la compression qu'elle exerce sur la vessie, et sur le rectum, s'accroît chaque jour, et met obstacle au passage des urines. On remédie à cet accident , en dégageant la matrice , et en reportant son fond plus haut. Pour cet effet , on introduit deux doigts dans la vulve, on fait en sorte que leurs extrémités présentent une surface horizootale, et par conséquent, plus étendue ; oe dégage doucement l'utérus ; et on l'élève au dessus de la symplisse des pubis : on ne doit pas craindre qu'il s'engago une seconde fuis , parce que son voleme qui s'accroit de jour en jour , ne permet pas un nouvel cnclavement. Cepeedant , pour plus grande aureté, on fait garder le lit à la malade pendant plusieurs jours , et on lui interdit toute action qui tendroit à forcer la matrice à descendre daos le bassin , et à repréodre la même situatioo.

La distension excessive de la vessie entraîne quelquefois après elle des accidens d'une espèce différente de ceux dont j'ai parlé jusqu'alors. C'est son inflammation, et sa rupture : l'une et l'autre sont mortelles. L'inflammation se communique à l'utérns, et quelque secours que l'on doone à la malade, il est bien difficile d'obtemir la guérison de cet accident. Elle fait des progrès si rapides, que les sai-guées, les bains, les applications émollientes ne calment presque jamais la violeoce de ses symptomes. La raison eo est , que l'inflammation s'empare d'une grande surface do la vessie, se propage à son col, et cause dans cette partie un étranglement , qui met obstacle à l'introduction de la sonde. Bientôt la gangrène détruit le viscère , et la malade succombe à ce dernier événement. Il faut toutesfois avoyer qu'on observe rarement d'nussi granda désordres chez les femmes grosses, parce que l'excès de liquides qui stasent dans l'abdomen s'oppose ordinairement à l'inflammation. La rupturo des membranes de la vessie cause infailliblement la mort. L'épanchement de l'urine dans le basventre culme dans le moment les necidens , mais ce liquide acrimonieux enflamme les vacères et les détruit.

Ponr faire écouler l'urine , quand la vessie n ôté distendue au-delà de son diamètre , on prend

passer par la sonde une portion du liquide , afin que le viscère puisse se contracter et revenir aur lui-même. La meilleure manière est de rendre l'écoulement lent et progressif. Si la vessie conserve un peu de ressort, elle se resserre plus facilement, par cette methode on la vuide insensiblement, et ses membranes se rapprocheot comme auparavant. Après avoir dissipé cet accident , on doit s'attendre à le voir renaltre , parce que le viscère a perdu la plus grande partie de son élasticité , et que la compression do la matrice subsistant, la même maladie se renouvelle. La Motte et Mauriceau donnent plusieurs observations qui prouvent cette vérité. Si le tema de l'accouchement est encore éloigné, on prescrira à la malade les injections d'eaux minérales toniques, comme celles de Passy , ou les injections d'eaux thermales , comme celles de Bourbonne, de Balaruc, ou de Barèges. Dans le cas on l'accouchement accoit prochain , on attendra la délivrance de la mère , pour mattre ces secours en nsage. Après l'acconchement , on choisira de préférence les eaux salines aux ferzugineuses, parce que l'inertie de la vessie laisse déposer une portion de l'humeur laiteuse qui se porte sur ses membranes. Les eaux salines opéreront le double effet de dissoudre cette humeur, et de fortifier la vessie

Le prejugé qui s'opposoit autrefois à l'usage des bains pendaot la grossosse, ne permettoit pas qu'on les employat dans la phlogose de la, vessie. Cependant, la Motte n'a pas hesité de les prescrite à une femme qui en fut attaqués à trois différentes grossesses. Il observe à cet! égard, que quand même ils accélercroient l'acconchement, ilssont bien moiss à craindre que la, continuation des douleurs qui déterminent toujours les contractions de la matrice;

Oo doit encore compter au nombre des causes: de la suppression d'arines le gonflement des hémorrhoides , parce qu'il s'étendeur les parties' environnantes, occasionne un engorgement in-Sammatoire qui se porte ae col de la vessie, d'où nait un rétrécissement considérable dans cettepartie qui , comme je l'ai dit plus haut , s'oppose à l'introduction de la sonde, pro-bs ad

La suppression d'urine est plus fréquente dans les derniers tems de la grossesse , que dans les précédens ; et particulièrement dans le tems our la matrice se porte en avant , et force la vessie à décrire un angle droit avec le caoal de l'aretre : ce qui nrrive sur-tont aux femmes qui ont' cu d'autres enfans, chez lesquelles les tégumens. du baswentre cedent plus facilement à l'impulsion de l'utérus. C'est pourquei, on en voit quithe penvent uriner que quand elles sont conchées . ordinairement la précaution suiv nte : on laisse | sur le dos , parce que l'enfant se rapproche ,

dans cette étitinde, de la colonne épinisme, et laisae à l'urine la liberté de parcourir le canal de l'urêtra. L'introduction de la sonde est très-difficile chra ces dernères, on ne parrient dats la cavité de la vessie qu'un comprimant la région hypogastrique, at reportant, par cette masternare, le matrice vera la culone vertébrale.

L'utérus , après avoir ecquis un volume capelde d'occuper la plus grande partie de la cavité de l'abdou en , repousse les intestins dens la région hypogastrique ; ils se placent dens les chies & eprourest toujours una compression plus on moins sensible. I es matières sont plus delivées dans les intestiens gréles , & par conséquent elles passent sisément de ces derniers dans les gros inte tins ; mais dans ceux ci , elles éprouvent una sorte de desséchement qui rend leur marche plus difficile. Cette marche est encora ratentie par la compression à loquelle le colon est soumis. La pression s'exerce arec pina de force dans la portion intestinale, qui s'élère de la région hypogastriqua droite, & de l'extrémité gauche du colon. L'engle que forma Pintentin dans ces régions est placé directement sous la metrice , il supporte une paetie de son poids. Quel que soit l'attitude d'une femme prosse, c'est dans ce lien que les matières sont plus particulièrement arrêtées ; il est esseutiel de ne pas les y laisser long-tems, qutrement ellas se desséchent, alles acquièrent une dureté extrême.

Dans cet ést, elles ne franchiesent point l'augle formés per l'euvrémit du colon et la méssance du rectum. Le rétrécisement qui entre de la leur évant de la leur évantaire, lis colon toigluser rempiue action i nouvelle cause de la leur évantaire, lis colon toigluser rempiue action i nouvelle cause de la state de santières fécules. L'irritation qu'elles causent, en caquirant de l'actionniese, reçules character par les débarraiser ; et ces fifiets est di périodisperson, pace qua laur chief trotte un l'intérie, et peut character l'intérie de l'intérie de l'intérie de la traité plantière foit de l'intérie de la traité plantière foit de l'intérie de la traité plantière foit.

Le séjour des matières dans l'extrémité du solen , cause quelquéonie une dilatorien casaiden al le des mattes de la comparer de l'intenia qui est trop rempil. VanSweiten a vu une qui est trop rempil. VanSweiten a vu une mest, a déponte aucus accident dans les permers jours des concubes. An nervimer , alls se plaigni d'ure doubeur seurel, est d'un propose de la comparer de la comparer de la propose de la comparer de la comparer de la constitución de la comparer de la constitución de la comparer de la dere cet intervalle. A catte doubeur se joigni un kunsuse arec de Broissé d'exercir, y al des la kunsuse arec de Broissé d'exercir, y al des la kunsuse arec de Broissé d'exercir, y al des la comparer de la comparer de la comparer de la la comparer de la comparer de la comparer de la la comparer de l efforts qui ne finicient ien passer. On hui donne de lavement qui ne platforischt pas dans les victatins. On convert le bas-ventra, et l'émas mattères duccies descendit insernalièment ; elle régaloit la tiès d'un fortus de neuf mois ; on it des efforts pour la daniment des volumes ; des instruments comme des. Les douleurs que causait ce corps volumineux, direvent deux jours, avec une volument autémet et quelque prévenir le déclirement de l'avant .

Cette observation prouve munifestement que no consipiation peut entanter avec elle une multitude d'accidens grares chez les femmes grosser. Tels ent la photone du rectam, la gonflement excess f des l'amorbacides, ples efforts violen pour chasser les excrémens, les inflammations de ces parties à la suité d'une irristion peransenuel, les héraires &c.

Il existe une maladia à l'origine du rectum, qui me paroît être une auite naturelle das aceidens dont je riane da faire l'énumération. Je parle en ce moment d'un rétrécissement avec obstruction at squirre de l'intestin , dans la portion qui est appuyée sur la partie latérale et supérieure du sacram. Cette maladie est plus frequente chez les femmes qui ont en des enfans, que ches les autres : ne seroit-elle pas une suite de la constipation ? L'intestin, construment irrité par des matières que le volume de la matrice ne laisseroit passer que tres - difficilement , éprouve nne sorte de congestion qui fixe la lymple donn ses membraucs. Elle s'y coegule, augmente le volume des membranes; par conséquent, diminua le diamètre interieur de l'intestin. L'obstruction qui en résulte acquiert bientôt la solidité du squirre , et dans ce cos , l'intentin durei laisse passer les matières ficales comma par une filièra. On s'apperçoit slora que les maladre no ront plus à la garde-robe sans lavemens ; et qualque précention qu'on prenne pour ramollir les matières , elles ne viennent pes en plus grande quantire à la fois ; c'est tomours sous la mêne forma qu'ellas paroissent. Cet étet est d'autant plus dangereux . one les excrémens, durcis su passage , ne permettent pas toujours sux lavemens de pénetrer dans le colon. Il en resulte un sman considérable de féces dans la cavité da re dernier intestin, una irritation continuelle dane toute son éteudue, et une inflammetion qui fait perir les malades.

dars cet intervallo. A cette douleur ne joignit L'ouverture du cadavre appreud que le colon un tenesme avec des besoins d'évacuer, et des

Some une grande poche à son extrémité, parce que la congeviou se fait toujons dans retirpartie, avan, que de diater l'intenna pira lauti, et que tout l'effort de l'orgine tred à presser les excreiants et sers ce line. La je foime in sac très ample, qui est terminé par une trespetite ouverture, squi roue, et qui acquiert une telle so-shife, qu'on en a vu résister au tranchant des avalogles.

Cette maladie est incurable, à moins qu'on ne l'attique dans ses commencem us, larsque l'intestut a'est encore qu'obstrué. Un reconnuit cet état , 1º. Parce que les maindes remient tonjours des excremens files , et d'un volume tonjours ega . 20. Les malades senient presque continuel'ement un poide fatigant dans la region lombaire gauche. Cette sensation depend de l'amas des matires arrêtées dans l'extrémité du colon trop dilaté. 34. Ils ne rendent les excrimens qu'a l'aide des lavemens. 4º. Si on introduit une sonde flexible dans le rectum, on éprouve une résistence opinitire à la pousser plus avant, quand elle est parcenue au siège de l'obstruction. Là elle rencon tre les pa o s de l'intestin durci qui ne lui permettent pas da s'avancer plus haut.

Cette miladie n'est dangereuse que par les suites; alle empéche la sorie des excrisenses, elle occasionne iles dilatations dans tout le trajet du colon, ella fui sejonner les excrisense dans cet intestan ; l'irritation qui en dépend occasionne des douleurs vives dans tent tien, et des inflammations. Se partie charracte volleure, et des inflammations. Se partie charracte volleure, l'allere, le font digépérere accarct ; le mas lades sont exposés à des tournes as de longue durée qui ne se terminent que pria mort.

Il n'existe pas d'autres moyens de guérir, que ceux qui consiennent à l'obstruction. Les remères indiqués pouvant être appliqués insuééntement av la parte aff c de, la guérison en sera plus prompte.

le conseille le lavement faits avec les eaux el laviges no de Bourdone. On son conduirs de la manière automate. On domment d'abord en tave de la manière automate. On domment d'abord en tave la conseille de la manière de la confession de la conf

jet du och 1; d suffit que h ovetum sot zempl; communit som 1; d t perche di cotto mpi arcimer fobrirection. On anza éjand ma sensation amer fobrirection. On anza éjand ma sensation (Quanti di sociation server de la chaler dans l'inte-in, avec un seminent de doubeur; on cultura cos accetem avec la décordion de latine et de junquisme, on arc des écunificion de latine et de junquisme, on arc des écunificions de motive d'ausa mairistate destroyet diver périfé deux fois le jour, main et soir, aux. hourses comenables. Illes nestradas que a la sandades percenti une matine, on attendra sa sortie, pour introduire der exam miraties que de la sandades percenti une matine, on attendra sa sortie, pour introduire der exam miraties.

GRO

A ces moyens, on un'es les rem'des internes qu'on connoît, et un regime convenable.

l'ai fait précédimineut l'exposition des causes qui troublosent la d.gest.on des femures enceinirs. On a vn comment t'estomac, et les intessins convoient être rem: is de matières ernes, que la fermentation rendoit très irritantes. J'ai prouve qu'elles étoient souvent la cause des vomissenurs opinistres qu'on observoit cans la grosscase. Eiles sont très-fréquemment le cause des diarrhées; mais celles-ci, comme les vomissemeus, sont aussi ane suite de l'irritation nervense de la matrice, qui se propaga aux autres viscères du bas-ventre. Il est donc nécessaire de considérer la diaerhée, pendant la gestation, sous ces différens aspects, et de distinguer avec précision les signes qui nous font parvenir à la connoissance de chacune de ses causes ; parce que c'est d'après cet examen que nons établirons les movens curatifs qui conviennent à cette maladie.

Dans la diarrhée qui dépend de la saburre des premières voies, le mauvais état des digestions a précédé la grossesse, ou s'est manifesté dervis cette époque. Dans l'un et l'autre cas , l'appetet est dépravé , ou diminue ; les alimens ne plaisent plus anx malades, ils n'y trauvent pas le même godi , cenx qui leur étoient le plus agréables leur répagnent quelque fois , le tema de la digestion est win ble, l'estomac se gonfie , il se remplit il- vents: il est chez les uns, tourmenté par des aigreurs, on des soulevemens qui annoncent le vomissement : la bourbe est pâteuse , la lanque est chargée , l'hal-ine est désagréable : les selles sont puantes, et les excrémers occasionnent des donleurs de venire. Tous ces symptomes , ou la plupart d'entre eux se réunissent à des douleurs de tèse plus aigues , at lancinantes pendant la digestion, en uite la tête reste lonrle et accablée. Il y a un sentiment général ile canteur , et une anxieté fatigante dans la region épigistrique qui est tendue , ou doulouz, use au toucher.

Dans la diarrhée nerveuse ( qu'ou me passe cette expression) l'appetit subsiste quelquefois tout entier : s'il est diminué, le goût des alimens no se perd pas , les malades mangent avec plai sir, elles n'ont point de mauvais goût à la bouche, la laugue est nette on légèrement blau-cliètre; mais dès que la digestion commence, l'air qui se degage des slimens forme des borborigmes, et des gonflemens partiels. Il semble que les climens se précipitent avec vitesse dans les gros intestins : ou en retrouve des portions qui ue se sont point altérees : les selles n'ont pas une odeur si puante, les matières sont mè-lées dans une grande quantité de sérosité qui a été exprimée des intestins par l'irritation. Dans ce dernier cas, les malades ne perdent pas aussi promptement leurs forces, et la maigreur n'est pas non plus aussi avancée dans un tems égal. Le poula u'a que de la roideur, mais il n'est pas febrile comme dans la diarrhée fétide qui naît des matières nerimonieuses des premières voies. La tête n'est pas non plus si chargée , si embarrassée, si pesante, si doulourense. La fraîcheur de la peau ne s'altère pas si promptement.

Les femmes grosses sont aussi très-sujettes à une troisième espèce de distribée , snite de la foiblesse des intestins. Elle étoit connue des anciens sous le nom de lacvitas intestinorum, maladic commune aux deux sexes, et qui se manifeste indifféremment dans tous les ages. Cette dernière est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle tire sa source de la foiblesse organique du sujet : elle est une suite de la dépravation de la nutrition. Dans cette dernière les vaisseaux lymphatiques n'absorbent plus le chyle formé dans les premières voies; ces vases paroissent sans action, la chaleur naturelle est aneantie, tonte élasticité est perdue. Cette maladie est d'autant plus rebelle dans les femmes grosses, que les intestins, comprimés par la matrice devenne volumineuse, sont encore genés dans leurs fonctions, ce qui achève de détruire toute action de leur part. Si à cet état se joignent des chagrins, des inquiétudes, des affections de l'ame qui portent à la tristeuse , la perte des forces s'accroit et les malades succombeut.

Quelle que soit la distralée d'une femme enceinte, elle prise le sang des liquides nécessaires à sa riparation , par conséquent il devient plus ser et plus viqueus. Cette madade d'ailleras se perpétue par elle-mème, parce que les intestina ; continuellement altervers par des houseurs autrecontinuellement altervers par des houseurs autrecontinuellement entre plus des la continuellement entre des interes de la continue de la continue de la continue de la disciment et retent beins ; il es fait une dérir, vatum manifeste vers ces parties auxquelles les fluides arrivert avec plus d'abondance; i les fluides arrivert avec plus d'abondance; i les mer se exaciónes diaminent; la transpiration ; el les urines contrat en moiside quantité, les viacieres tombent enfin dans un état de folibens en contrate de la contrate contrate contrate de la contrate del contrate de la contrate del contrate de la contrate del contrate de la contrate de la contrate de la contrate del contrate de la contrate del contrate del contrate de la cont

Si la matrice résiste à Pirristrion, l'accimonie, qui s'accont avec le tens infecte davatage les liquides; et les matières excerimentielles,
devenant putrières, occasionness la dyssenterie.
Si l'accouchement perivient cette terministon
faitle, les liquides qui étoient cantenns dans
faitle, des liquides qui étoient cantenns dans
faitle, des liquides qui étoient cantenns dans
a stato dans les verifiers du hair-vertire; ils te
dérent, et passent dans les intestins, pour continuer la diarrhée, qui sequiert promptement un
caractèrée de putridis qui fait préci les maldeet.

Les femmes avortent sonvent dans le cours de la diarribe, et les enfans qu'ellos metient au monde sont foibles et mai nourris. On en a vu qui ont et des enfans bieu portans, mais cer cas sont rares, et la santé des fœrus ne se soutent que quand la diarribé n'est pas excessive, ni d'une trop-longue durée : autrearent les fluides qui doivent se porter à la matrice passent dans les intestins, pour être rejetés avec les matières du dévoiement.

La curation de la diarrhée de la première espèce ( je parle de celle qui reconnoît pour cause la stagnation de matières acres ou dégénérées dans les premières voies ) indique les vomitifs , mais l'usage en est dangereux chez les femmes grosses ; il vaut mieux les purger avec les amera, soit en substance, soit en infusion; on mèlera ensemble douze à quinze grains de rhubarbe en poudre , deux grains d'ypécacuanha , incorporés dans une suffisante quantité de syrop pour en former des bols. On reiterera ce remède plusieurs jours de suite , jusqu'à ce qu'on s'apperçoive d'un changement notable dans les digestions. Si la petite quantité d'ypécacuanha qui s'y tronve occasionne des envies do vomir, on la supprimera dès le lendemain. Chez les femmes d'une constitution robuste, on n'hésitera pas à prescrire l'infusion de deux gros de rhubarbe concassée , autant de senné dans une tasse d'eau commune ; dans la colature on dissoudra deux gros de sel de glauber et une once et demie de syrop de chicorée composé. Les bols qui ont pour base des substances résincuese sont pernicieux aux femmes grosses, parce que ces médicamens occasionneat des coliques violentes qui pourroient entrainer l'avortement.

Quand les premières voies seront débarranées. on se bornera à rendie les digestions meilleures par l'usage des infusions d'eupatoire d'Avicenne, ou de petite centaurée ; la rhuberbe en infusion remplira également cette indication. On donnera quelquatois le soir aux malades un demi-gros de thérisque avant le sommeil , pour dissiper le spasme qui accompagne toujours les diarrhées de quelque cause qu'elles naissent. Quant au régime, on aura le plus grand soiu de leur prescrire les alimens de facile digestion, avec des boissons nourrissantes & en même-temps rafraichissantes , comme la décoction d'orge , de rix ou de grusu, de consoude, de guimauve, &c. Ces derniers remodes sont indispensables. Si la diarrhée est accompagnée d'une fièvre sensible, si la maladie prend un caractère de putridité , on prescrira les infusions de rhubarbe & de quiuquina acidulées , après avoir fait précéder un purgatif. Dans ce dernier cas les syrops acides sont nécessuires. L'eau sculement acidulée , de quelque manière qu'elle le soit , ne produit pas un si bon effet que les sirops , parce que ces derniers se mélent mieux aux humenrs qui sejournent dans les intestins, & des entrainent svec eux en s'opposant à leur putréfaction ultérieure.

Les disrrhées sércuses , qui naissent de l'irritation , sont quelquefois guéries par la ssiguée ; c'est qu'elles ont souvent pour cause une pléthore intestinale. Si on se rappelle ce que j'ai dit des suites de la compression de l'uterus sur les viscères et les grands vaisseaux du bas-ventre . on sera convaincu que les tuniques des intestins sont alors engorgées parene grande quantité de sang : il n'est donc pas surprenent que la sérosité s'échappe par les extrémités de lenrs vaisseaux, et donne par ce moyen naissance à la diarrhée. Or , la saignée faisant une sévulsion salutaire, les intestins se trouvent dégagés et la digestion se fait sans trouble. Les narcotiques donnés à Jose modérée sont tres utiles ; et leur effet s'accorde parfaitement avec celui de la saignée. C'est pourquoi la diarrhée de cette espèce est plus fréquente dans les commencemens de la grossesse que sur la fin de son terme, parce que la matrice n'absorbe pas la plé-thore : c'est pourquoi elle cesse d'elle-même quand l'enfant attire à lui une plus grande quantité de liquides, à moins que des causes étrangères ne la fassent subsister. Dans ce dernier cas elle prend le caractère de la distritée de cause humorale ou de foiblesse.

Celleci, lavviax intestinorum, est rebult; on la guirt par l'usage des toniques corrolotras. Les préparations de mere et les eaux ferriquientes not les mellicus reméde dans cette consideration de la consideration de la consideration de de fer publicisée une au corail et à la chulurbe poutre, dont ont ist des pillues avec un syrop convenible; on pourra joinée à se médicament passamolique et toujue. I foliair de rise, celai de vittol, de propriété, et les t-intures martiels sont aussi têm recommandées pour ranimer les forces des viocères de la diçusión. Los les infiniosa matères achèragen la caration.

Dans toute espèce de diarrhée les lavemens tout nécessirés , parce qu'ils emportent les l'Apparent de la pouse qui said de l'apparent l'Apparent en la pouse qui said de l'apparent soûnes circonstance qu'il flux moins perdre de suite, annue prosp que du taut tout autre suite, afin que la matrice ne soit pas exposée aux éficie de crutolle. S'ul se sout déla pormércasaire pour par l'acconsissement et la nutrition du fertus a ovient pas interroules.

La dysamérie lite un origine des mêmes causes que la darrê et flatut excepter les entre de la computation de la computat

La cure doit être accéletée et les remèdes actifs; si on donne Pypécactianha pour débarrasser les matières qui inondent les intestins , des que son effet sera cessé, on fera prendre aux malades une infusion de semence de pavot on dix gouttes de laudanum de Sydenham dans un véhicule convensble ; on peut aussi user du syrou de diacode. Le cachou, la rhubarbe en poudre, le quinquina, et les autres amers conviennent dans la curation de cette maladie. On fera sagement de commencer le traitement par le remêde spivant. Prenez deux onces d'huile d'amandes douces mélées à une once d'eau de roses, et autant de celle de plautin . dont on donne la mostié pour la première dose, et le reste par cuillerées. J'ai vu des dyssenteries causées par une humeur arthritique qui s'étoit deposée sur les intestins, se terminer très-promptement par l'usige de ce médicament. La boisson sera le discolution de goatine archique dans sufficiante quantif d'eau, ou la édocution lipère derit , de graus , &c. à laquelle on 
innerea nu peut de more ; la decocion lamche 
du codes est ansis très-nitie. Les lareness sertros composis de docution de marce, de guimurre , de son de froment, de graine de linje applima. Re. con y juntera une petite quaisture de finnles de jumpanare concioner la trop

in publica de l'autoritation de con
cioner la trop

anternent il n'y a plus de guérios à espérer.

Pen ai de les rations plus haut.

On sera pentatre surpris que dans le traitement des maladies dont je viens de parker, je n'aie pas recommande, d'après tons les Autems , les vius de liqueurs ; c'est qu'an lieu de fortifier l'estomac, ils ne font souvent que porter le trouble dans les viscères chez les lemmes d'une constitution délicate ; et comme chez ces dernières la diarrhée est toujours accompagnée de spasme, les esprits inflammables ne leur conviennent jas, à moins qu'on n'ait la précaution de les unir aux substances toniques et amères. Il n'en est pas de même des femmes des champs accoutumées à des alimens grossiers; il semble qu'elles aient besoin de su'atances spirituenses pour se ranimer : aussi le vin leur est-il alus necessaire; mais toutes les fois qu'il y aura congestion humorale dans les premieres voice , il faut toujours s'en abstenir jusqu'à ce qu'on sit procuré iles évacuations suffisantes.

Je ne crois pas , comme Manriceau , qu'on misse raisonnablement term:ner la curation de la diarrhée ou de la dyssenterie avec des lavemens astringens ; les liquides qui restent dans les glandes des intestins participent toujours un un de l'acrimonie de ceux qui ont été évacués. On laissera anx viscères la facilité de se dégurger complettement, autrement on réper-cute une portion de l'humeur morbifique, et la maladie a iles récidires plus dangereuses que aou invasion. Si l'humeur se porte sur des parties étrangères , elle y occasionne de grands disordres. Mon avis est done qu'on proscrive absolument ces médicamens, sur tout chez les femmes grosses , parce que les suites en seroient plus dangerensis que dans tontes les autres circonstances de la vie-

La compression que la métrice carce aux le reconsente et la discuté qu'eprouvele sang de ses vatueurs veineux, de francher le hec comprend ; 1 constipation qui force les foumes proses à faire de grands effects pour a dé-barraser dis métires fécales ; et qui par ce moyen repouse le sang veiners dans les externités; la prisence des mistres fécties trap Jongéenes refences et directs dans le rectum;

d'où risulte une nouvelle pression desse le trajet dus visiescus l'éunoribolosus, sont les trois causes qui reudent les kémorrholdes fréquentes ches les femmes grouses. A celle-la on peut siputer l'accimouse du sang, sa sécheresse, la distation ascieme de variasseus, themorrholdaux, &c. et les causes ordinaires ale l'existence des hémorrholdes; mais c'est mais de ces dernières dont je parle, que de celles qui sont immédiatemn tiées à la grousseus.

Les hignor-holles unt accompagnies altem douber viciones qui l'augments à pagnetion que lour rollme de vient plus considérable. Celles qui sont médicare manier sont pas si doubureurs que fleur rollme de vient plus considérable. Celles qui sont médicarement sondiés as sont pas si doubureurs que que par les de l'arcent de partie de la consection que le consection de la consection

Les hémorrhoïdes exigent encore d'autres conaidrations dans la grorseres; c'est que les symptomes dont elles sont accompanées acquiérent une intensité marquée : la raison en est que la matrice s'opposeau r-tour du sang de ces vaisseux d'une monière i len plus efficace que dans les sujeus où elle n'n pas acquis le volume que lui d'onne la grosserie.

Il est essentiel de dissiper , le plus promptement qu'il est possible, les accidens qui naissent de la présence des hémorrhoïdes. Si le suiet est pléthorique, on commencera la curation par \* une saignée du bras . afin de faire une révulsion et ce vuider le systèmé vasculaire. Si la première se su'fit pas, Mauriceau conscille d'en pratiquer une seconde que ques jours apres. Cette methode suppose au reste une grande plenituderantrement deux saignées trop rapprochees pontroient è re suivies d'accidens per rapport à la grossesse. Le conseil de Mauriceau nº convient qu'any mjets chez lesquels les hémorrhoules sont très gorflère, sans avoir acquis un certain degré d'endureissement ; antrement il no se feron pas de révulsion, on épuiseroit en vain la malade. Dans ce dernier cue on applique les sangenes sur les vaisseaux engorgés, après les avoir exposés pen lant quelque temps à la vareur d'une cau très-chaude ; on ne doit pas craindre dans cette circonstance l'effet de la dérivation de l'eau chaude , puisqu'on se propose d'y ramédier sur le champ par l'ouverture même des vaisseaux.

Pour favoriser le retour du sang, on donners, plusieurs fois par jour, à la maisde des lave mens composés de décoctions émollientes. Il n'est pas nécessaire que la quantité de décoction remplisse la sérinque à chaque fois, il suffit qu'on dénarrasse le rectum et la portion ganche du colon , sur-tout dans les cas de constipation. Ce symptome (la constipation) mérite la plus grande attention; on wan on emploieroit tous les moyens indiques pour guerre les bemorrhoides , tant que la constipation persiste , on ne l'ait point de progrès dans la curation. Comseringue irrite cette partie ; po ir obvier a cet inconvenient . Medriceau consulle d'ajuster ant la canule un morceau de boyan de poulet, afin que son introduction soit plus supportable. On bassinera aussi les hémorrhuïdes avec les décoctions de plantes émollientes et rafraichissantes. Si les douleurs étoient trop sialeutes ,. on ajouteroit dans la décoction une suffisante quantité de jusquiame, afin de diminuer l'irritotion. On composers, si la cimpustance l'exige, un liniment fait avec l'huile, d'ouf ou celles d'aurandes douces, de pavot et de nénuphar battues long-temps ensemble avec un jaune d'ecuf. cru , dans un miraer de plomb. Manriceau fait grand cas de ce limiment qu'il assuro avoiremplois avec succès. - en - en - en - en tring

Les fenunce qui ont en les ligamens de la matrice relàches par des causes dont l'action est ancienue, sont plus sujettes aux bémorrhoïdes que les autres , parce que chez ell s l'utérus est toujours plus bas; et si l'enfant no. prend pas un accr vissement suffigant , l'uterus ne s'élève pas convenablement dans l'abdomen : il roste , comme on dit , sur le siège f expression d'acconcheuse ) et la compression des raisscaux du recum se soutient constamment. Pour éviter cet inconvérient, on fera garder le lit sux mulades le plus long-temps qu'il sera possible; cette precaution est sur tont Indianensable pour les femmes qui écroment l'accident dont je parle dans cet articlo. On forcera ansai l'uterus à remonter dans le bus ventre , ainsi que le l'ai dit en tratunt de la suppression des urines , ufin de de ager les orgares contenus dans le petit bassist , et de faciliter , par ce dégagement , l'exercice de leurs fonctions. L'attitude la plus convenable un lit est d'être conchée sur un des côtés., afin d'éviter, antant qu'il sera possible, la compression des reines iliaques et hypoenstriques , et rendre le retour du sang plus aisé.

Le régime est aussi un objet essentiel dans la cure des hémorrhoïdes ; il sera doux et husnes Médecine, Tome VI. tant, afin d'éviter la congestion des matières excrémentitielles dans les gros intestans, et prévenir avec le plus grand soin la constipation.

Les varices sont formées par la dilatation des veines . dont l'origine se trouve comprimée par Puterus ; mais on ubserve que cet accident n'a communement lieu que clez les femmes trèssanguines, et qu'il ne subsisto pas chez celles qui ont été saignées dans les premiers temps de la grossesse; on ne le remarque point non plus ches celles qui n'attendent pas que les signes J'une plethore excessive se manifestent , pour demanifer iles const-ils. C'est done ordina rement par une suite de la n'gligence des femmes qui sont attaquees de la maladie dont je parle, s elle a hen. Il faut avouer tontefois que si elle est munifester dais une premiare gestation et que la dilatation des vaisseaux sité è portée à l'excès, les veines perdent lour ton et leur élasticité : il en résulte que dans les grossesses suivantes , elles se gonfleut de nouveau , parce que le plus leger obstacle qui s'oppose à la girculation , l'at aisement rejourner les liquides deus des vaisseaux qui n'ont plus de réaction, On voit aussi des femures chez lesquelles l'atonie de gra veines a été portée au point qu'elles restent variquenses toute la vie , ou pendant un grand nombre d'années.

Le solunie excendiste la mistrice, quadd elle contrient plutifique facture studie metar prosessors, force huses le seing la séjouirer dans les ceines des extrémités infériences; est les précentions quon presé pour étiter lour tong grade fullatation, n'empéchent pas que leur damérire ne éxecciose ingraç du mercitan point; pours on est toujours maître d'éviter leur autousion excessive.

Par les réflexions précédentes , on juge nisément que la sagrée n'est pas toujours un moyen mécessaire dans la curation des varices ; elle no peut être mise en usage que dans le cas de pléthore. Ches les femmes qui ont les raines variqueuses depuis long-temps , on ne feroit pas affaisser les varices par les saignées ; on épaises roit en vain les malades par un moyen indtile? Tout se réduit donc à la cure palitative : il n'est ancune raison qui doire en suspendre. les ressources ; autrement , on expose les femmes au danger de perdre la vie. En eff. : , si on né sontient pas les cauaux veineux contre l'impulsion des fluides , ils peuvent se rompre dans un moment où l'on seroit sens secours , et donner lieu à une hémorr! agic qui scroit suivie de la most. La rupture des varices est aussi fort à c aindre dans le temps de l'accouchement, parce que les efforts et les contractions des muscles du bas-ventre retisunens le song dons ces vaisseaux, auxquele les causes dont je parle font éprouver des accousses violentes, qui ont souvent occasionné leur rupture. La toux fréquente, les vomissemens opiniàtres, produisent aussi cet effet.

La cure consiste dans l'application des compresses longitudinales, qu'on maintiendra par des bandes circulaires serrées. On commencera ce bandage par la partie inférieure, et on le con duira en montant , jusqu'à la partie supé ieurde la cuisse, si les varices remontent jusqu'à ert endroit; le plus communément clies ac terminent au gewon. Dans ce dernier cas , il est inutile que le bendage continue au - dessus de l'articulation de celui-ci. Par ce moyen , on évitera la dilatation ultérieure des varices, et on soutiendra les parois des vaisseaux , contre les efforts du sang ; on empêchera aussi que les fluides n'y séjournent , et n'acquièrent de l'épaississement , ce qui rend les varices durables, et anéantit l'action des canaux ainsi obstrués.

On fera susi garder le lit à la malade, ple plas long-temps qu'il sera possible, ann de faciliter le retour du sang; on usera de la prédactive le retour du sang; on usera de la prédacte, qu'ou la liconoscillent de se concher, autant qu'alle le pourra, sur les côtes, afin de rendre la compression de la matrice presque nulle; et dépager de cette mandres, la reuse nulle; et dépager de cette mandres, la reuse rendre la compression de la matrice presque nulle; et dépager de cette mandres, la reuse rendre autre de toute explor d'occepation, qui tendroit à finer d'avantage le nang dans les paires inférieures, soit par les factions en la cette de la compression de la compressio

A qualque dégré de dilatation que les varices soient'i précès, ou évitera de les ouvris, parce que l'évacuation qui en résulteroit opéraroit un effet semblable à celui de la saignée du pied. Le sang se porteroit en abondanca à la matrice, et pourroit occasionnar le décollement du placenta, une hámorragie de l'urérus, et l'arortement, ou la soutie prémattre du fotus.

Dans le cas où il arriveroit une rupture à que que que sois-aux variqueux , on me likternit d'empêcher l'écoulement du sung, en fas-ant deux p-sins de compression nur les deux extrémités d'risées, ou une compression écalulu qui les embrasseroit l'un et l'autre, en attendant qu'on fit la ligature. Le reste de la curation mé diffère point des cas ordinsires, et n'a plus ren de comman avec la grossesse.

. Les semmes des grandes villes , dont la vin

s'est passée dans l'inertie , n'ont acquis one ! force nécessaire pour exécuter des morves modérés, tels que ceux qui sont tet . s. err., su soutien d'un corps foible , dons une marche leute et mésurée. Celles-là sout enneat difficie lement le poids de l'aterns , dans les dern'ers temps de la gestation ; elles parsent les d'enters mois dans une langueur qui ne leur faitse la liberté que d'un petit nombre de monvem us. Quelque-unes ne quittent psa leur let, tant elles éprouvent de déficulté à se mouvoir. Cet état , an reste , n'entrel e pas tonjours avec dea accidens dan erenx , jusqu'au moment de l'acconchement ; ma s il ne favorise pas la nutrition de la mère, il nuit aussi à crite du fœtus. C'est pourquoi les enfans qui naissent des semmes dont je parle sont, en général, d'une petite stature, circonstance qui facilite aingulierement l'accouchement.

La matrice, qui participe à l'inertie générale . ne pourroit pas se délivrer d'un fœtus qui auroit acquis un volume considérable , parce que la difficulté d'affranchir les passages qu'il doit parcourir le retiendroit dans les parties de la génération. Il y a donc, presque constamment, dens la nature, une proportion manifeste entre l'énergie qui doit opérer une révolution , et les obstacles qui s'y opposent. On ne pent donc pas disconvenir que quelques-unes de ces femmes débiles ne nourrissent des fœtus qu'on peut regarder comme monstrueux par leur volume, si on fait attention à la délicatesse de l'organe dans lequel il a pria son accroissement, et à la foiblesse des forces vitales de la mère ; aussi lea accouchemens sout-ila très-longs, et très-difficiles chea ces dernières, parce que la matrice s'épuise en efforts impuissans, pour expulser le fortus de sa cavité.

Puisque l'accouchement d'une femme foible eat plus loug, et plus difficile à terminer que celui d'une personne d'une constitutiou vigourcuse, ne seroit-il pas possible de prévenir , à quelques égards, les effets de cette inertie organique de laquelle cependent les inconvéniens dont je parle? Pour y parvenir, on a recommandé générslement un exercice suivi ; msia on n'a paa réfléchi que les sujets auxquels on destinoit ce pénible secours n'étoient pas en état d'en sontenir les fatigues. Il est arrivé que la plupart des f mmes auxquelles on l'avoit prescrit ont été forcées à y renoncer dans peu de temps, par l'extrême lessitude ouil en résultoit. Il y a, sana doute , une manière de s'exercer ; c'est en observant ce que les forces p-uvent permettre : mais toutes les fois qu'on exigera une fatigue qui sera portée à l'excès, le remède sers plus dangereux que le mal. J'entends ici par excea un exercice qui seroit supportable pour un sujet bien constitué, mais qui est trop pénible pour une feame foible.

Puisque la nutrition a lien d'une manière incomplète, il est important de la favoriser. On prescrira l'usage des alimens les plus légers : on les assaisonsera avec des aubstances qui contiennent un principe recteur, ou une huile esser tielle, afin de ranimer l'action de l'estomac. On fera prendre à la malade les toniques et les amers légers ; on ne conseillera que les infusions de ces derniers, pour ne pas porter tout-à-comp une chaleur étrangère dans les viscères. On réunira à l'action de ces médicamens des frictions douces sur les extrémités, la poitrine et le dos; on facilitera par ce moyen la circulation des fluides, et on suppléera en quelque sorte su défaut de ton du système vasculaire. Par cette méthode les sécrétions seront plus abondantes, et on évitera la stagnation des liquides , qui s'altéreroient faute de mouvement suifisant. Avec ces précautions on rendra la santé meilleure pendant la grossesse.

Les avantages de cette méthode ne se bornerout pes seniement au temps de la getation; en doonant une nouvelle force à la circulation, on préciment als congestions lutieuses qui surroient lieu dans les vucéres du bas-ventre, et temeus par un foculerant de forbies plus phordantes. Mais pour obtenir un succès aussi marqué, on an origitera saucuse des/artentions dont je donne le détail și le en inécessaire de les multiplier de les commercement de la grosseste.

On n'est point étonné qu'une femme dont le ventre acquiert un volume excessif, ne juge pas aisément l'inégalité du sol qu'elle parcourt ; la difficulté de voir près de soi quand on est forcé à garder une attitude qui renverse beaucoup le tronc en arrière , empêche qu'on apperçoive comment on franchira les obstacles qu'on trouve sur sa route : telle eat la raison pour laquelle les femmes grosses se heu test si sisément contre les inégalités qui se présentent any leurs pas , et quand le choc est violent , l'équilibre se perd au même moment , et la châte en est une suite nécessaire. Si les femmes grosses perdent sussi facilement l'éliquibre , c'est que la plus grande partie des forces musculaires aont employées à le conserver en soutenant le poids du bas-ventre, et celles qui restent ne suffisent pas pour maintenir convenablement le point d'appui qui sert à les sout-nir. Telle est l'idée générale qu'on s'est faite de la fréquence des chûces auxquelles les femmes sont exposées pendant la gestation : mais à colles-là , on peut en ajouter d'autres auxquelles les physiciens ne paroissent avoir fait aucune attention.

Quand j'ai traité des cames de l'engorgement des extremités inférieures , j'si fait quelques réslexions sur l'engourdissement qu'éprouvoient quelques femmes; engourdissement très-manifeste dans quelques sujets, et qui est porté au point de mettre obstaele à la marche. On observe en général que celles qui ont la matrice plus basse éprouvent plus particulièrement cette iene. Cette circonstance est encore plus remarquable chez celles qui ont le bassin place obliquement d'un côté à l'autre ; la même chose arrive aussi à celles qui portent des engorgemens aux trompes mux ovaires, &c. Quelle est l'origine de ces phénomènes ? Elle résulte de la compression qu'éprouvent les nerfs sacrés et une portion de l'intercostal.

Quoique la matrice , dans une grossesse avancée , ne s'appuie pas sur les nerfs sacrés , cependant la congestion bumorale et l'abondance des liquides que contiennent les parties renfermées dans le bassin , forme nécessairement une sorte de pression sur les nerfa qui s'y trouvent distribues; et cet état seul suffit pour interrompre jusqu'à un certain point l'action du fluide animal. Cette proposition est prouvée par l'engourdissement qui a lieu dans toute espèce d'épanchement, fut-il même dans le tissu cellulaire ; c'est pour cela que les jambes des hydropiques sont presque sans action, les museles sont moins irritables, moins sensibles au stimulus qui détermine leur contraction; le fluide qui forme ce stimulus circule plus difficilement : done, toutes les fonctions qui en dépendent doivent se ressentir en effet de cet état de gene. Ce que je dia des hydropiques est applicable à tous égards aux femmes grosses, sur-tout à celles qui ont les extrémités inférieures engorgées ; c'eat pour cela que la marche leur est presqu'im-possible.

Les femmes robustes es sont pas non plac comptes de accident dotts pertige, mistelles les éprouvent moins frequenment. L'Inhimol de l'Exercice et l'usage où elles sont de portre des fardeaux pessur , contribuent sans doute à reguler leur marche plus ster , mist on observe sunsi qu'elle tombent plus frequenment pendant la granusse que diens tout autre une pas. La circulation dient plus régulière cher elles, et l'ongognement des activaités inférierars infomment no souteur dans les chors qui tendênt à leur finite sercire l'émolibre.

Quoi qu'il en soit, les chêtes sont dangereuses par les suites auxquelles elles exposent; mais le danger est plus grand pour une femme enceinte, que pour celle qui ne l'est pas. Je D'dddd par l'est pas. Je trajterai des accidens qui en résultent en partant de l'avortement. (M. Chambon.)

Gnossia a avec hernie de l'aine et de l'ombilice property

L'experience journalière nous fait connoître que les hernies sont très fréquemment survies des accident les plus graves. La cause la plus ordinairedes symptomes qui en dépendent est l'étranplement : ceux-ci ont lieu particuli rement dans deux circonstauces; ou larsque des impulsions vives et réitérées sont paiser par Louverture une plus grande quantité de parties, ou lorsque la partie qui forme bernie est susceptible d'une extention nouvelle. Co dervier phenomène a lieu dans les intestins, lorsque des matières expensibles augmentent la capacité in érieure de la portion déplacée. Je ne parlerai point dans ce chapitre des changemens dont les bords de l'ouverture sont susceptibles, parce que c'est moins dans la grossesse que dans tout autre état qu'ils se monifestent. En effet les organes qui entreut dans la composition du bas-ventre étant dans un ramollissement continuel, par la quantité des fluides qui inondent toute cette cavité , les viscèrea qu'elle contient, et les tégumens qui les environnent; ces mêmes organes sont moins susceptibles de resserrement, de spasme, de contraction et d'inflammation; il paroft au contraire, qu'ils sont plus disposés à se dilater , et par conséuent à lournir un passage plus facife à la partie séplacée. C'est aussi ce que l'observation confirme manifestement ; car les hernies acquièrent un valume rapide pendant la gestation.

Il suit de ces réflexions qu'on doit considérer deux causes dans leur accroissement 1º, une plus grande facilité à la distention , de la part des bords primitivement dearies. 20. Un effort continuel, qui tend à chasser au-deltors les organes dont la hernie est composée : pour ap-précier avec plus d'exactitude l'effort dont je parle , il est nécessaire de suppeller sommairement l'action de l'utérus sur les viscères de l'abdomen pendant la grossesse. En considérant dans les chapitres précédens le déplacement qu'elle occasionnoit, lorsque son volume angmenté remplit la plus grande partie de cette cavité , ou avec les intestins reponsers dans la région epigastrique, les grands valuseaux com-primés, la vessie et le rectum resserrés an point de ne plus permettre le passage de l'urme et des excrémens , la diaj bragme élevé dans la poitrine , les pon'mons à la gêne thus le thorax, &c L'existerce de cia eff is simultanes annonca done une cause tonjours a issunte et torriours prissante , qui seule est cafable foren des révolutions aussi extraordina res ; cette cause que j'ai dejá indiqueo, est l'accroissement suc-l'violente que les organes sont plus sensibles et

cessif de la matrica. Et qu'on fasse réflexion maintenant quelle dait être son influence sur les hernies ; on concevra bientôt que celle-ci arriveront promptement à un degré d'augmentation considerable.

Les suites de la grossesse ne se bornent pris aux inconvéniens que j'andique par rapport aux tumenra herninires. La compression des viscères est telle dans le bas-ventre, qu'il seroit bian difficile de séduire les hernies déjà anciennes, sarce que la capacité, qui est destinée à recevoir les paries dont elles sont formées , est entièrement remplie. La distontion à laquelle les muscles du bas ventre sont forcés à se prôter, montre aussi la difficulté de faire disparaltre contumeura, C'est danc dans les premiers mois de la gestation, qu'on dois s'appliquer à les réduire , car quand la grossesse est avancée, cela est presque impossible. Ce précepte est sur-tout d'una vérité incontestable pour les hernies ombilicales; una autre raison confirme cette véri é , c'est la difficulté de contenir les parties réduites dans leur place au moyen des handages converables. Il n'en est pas de même des hernies inguinales parce que les on qui composent le bassin fournissent un point d'appui sur lequel on applique commodément les bandages , sans occasionner aucune gêne à l'abdomen , et sans comprimer lea visceraa.

Les hernies inguinales même sont q'relquefais si grosses que les efforts qu'on fait pour les réduire sont insuffisans, on est donc contraint à les laisser en liberté jusqu'à l'accouchement; maie pendant que les contractions du bas-ventre expulsent le fœrus, les organes déplacés éprouvent cux-meines une portion de l'impulsion qui se porte sur la matrice , mouvelle cause d'accroissemant dans la harnie ombilicale i il an résulto un nutra accident plus marqué si l'ouverture qui donne passage à la tumeur est spacieuse ; les forces de l'impulsion se perdent sur la hernie , l'accouchement est retardé , la femme s'épuise et le fucus reste dans la matrice.

Il est bien difficila qu'il ne survienne pas one sorte d'ét anglement pendant le travail de l'enfantement. J'ai dit plus haut que les efforts violens, en ponssant nu-delsorales organes, occasionnnient un déplacement plus considérable. ou ce-qui est la même chose, forecient un plus grand nombre de parties à traverser l'onverture qui leur donne passage; il y a donc dans ce moment une compression vive exercée sur ces mêmes organes, puisque la dilatation qui favorise leur déplacement ne s'accroît pas comme le volume qui fait effort pour la franchir. De cette compression nalt la douleur , qui est d'antant plus p'us fatigués par la gême antérieure qu'ils ont aupportée. Or ces douleurs, devenues insuportables, mettent obstacle aux impulsions nécessaires à la sortie du fœtus, et l'acconchement ne se termine pas

Telle est la doctrine de la plupart des observations, avant que son la constant de la constant d

sortie plus manifeste des organes déplacés. Je ne nie pas que la chose ne puisse se passer dans quelques-unes, comme Lamotte l'indique. Je crois sussi que les deux observations qu'il rapporte, pour confirmer son sentiment, ne laissent aucun doute sur la vérité de sa doctrine; mais je pense-que ces deux faits ne sout pas suffisans pour établir un système exclusif, qui d'ailleurs est contredit par d'autres observations. La veuve d'un chirurgien à Langres avoit une hernie ombilicale , qui se forma dans un accouchement difficile, on n'y fit point d'attention. Une acconde gro sesse rendit la tumeur beaucoup plus considérable, à proportion que le volume de la matrice s'augmentoit, le même accident ent lieu dans les grossesses suivantes , ensorte qu'après avoir fait quatre enfans , tous les intestins étoient sortis du bas-ventre, et n'étoient plus soutenus que par la peau qui avoit formé un sac qui se prolongenit en pointe jusques sur le milieu des cuisses, et dont la bosse étoit trèslarge, c'étoit, ainsi que je l'ai dit ailleurs, un ventre place sur un autre , mais d'une figure différente.

L'opinion de Lamotte sur les hernies inquinales, ne diffère point de celle des entres accouchents; il convient que l'utérus repousse les intesties hors du bas-vente, et que la limeur a'accroit considérablement pendant la grassesse.

Quoiqu'il eu soits, les femmes qui portent des hernies sont exposées des accidens plus nomleuxs, pendant la grésation, que dans tout surte trans ; cer indépendemment des coliques que le froid , les muratises digestions, ou les vents, leur octasionnent les vomissemens accicerats, leur octasionnent les vomissemens accicerats, leur octasionnent les vomissemens accileration de la company des doubeurs violentes et l'inflatamation des paries dout la tutaseur est formée; ensorte qu'on est contraint d'en venir à l'opération. Les symptomes les plus ordinaires sout, ainsi que Mouriceau l'Observe, les indigestions iréquentes, les collègues venteuses, et les timillemens douloureux qui se font sentir dans le bas-venire.

Comma je ue parle ici de la Lernie que par rapport à la gresserar, je ne dirar rien de sacausea, parce qu'elles sont connest j'ajouterat seulement que les loumes qui portent des vêtamens trop serrés v'exposent à des symptomes plus fâcheux, qui sout l'accroissement de la tumeur et son étrangleuent.

Dès qu'on reconnoîtra l'existence d'une hernie, on fera ensorte de la réduire por les moyens connus; on fera porter anx femmes un bandage qui contienne les parties replacées, et qui puisse empêcher leur sortie. Lamotte se servoit d'une pluque d'acier, pour la hernie ombilicale ; il la fixoit avec des handages médiocrement serrés; je crois que cette méthode peutentrainer de grands inconvéniens .Premièrement, on ne pent pas comprimer assez le ventre pour empécher qu'une portion des intestins ne s'échappe par dessons la plaque; autrement il faudroit serrer les bandages d'une telle munière que la malade en soroit incommodée, et qu'elle ne les supporteroit pas longtems, ce qui rendroit cette précaution inutile. Secondement, les parties déplacées servient exposees à des compressions doulourenses , toutes les fois qu'il y auroit des vomissemens, des tonx opiniatres, et d'autres symptomes de cette nature, et qui sont fréquens dans la grossesse. La plaque causeroit un piacement douloureux, qui det rmineroit ensuite le vomissement et l'inflammation.

I ambhode de Municeau est plus proderes e de contentos d'apriguer aur le lieu o due forméit la tumeur, des campeneus c'haudes, qu'al, de prémeir le diplemennet albeiten, quand tin'arceit pas pu réduur la hernie; il envelappoit la tumeur avet de compresses differamment la tumeur avet de compresses differamment la tumeur avet de compresses differamment Dans le prenier cris, la pius grande ripaiscur des compressés étra placés un le lieu (dist) dans le second, elle entouvoir la henie, sin de faira le parties déplacés en celle qui recentroisea.

Toutes les fois qu'il y a dureté, avec une plus rrande sensibilité, on appliquora sur la hernica des linges simbées de last chaud, ou un explainte compositée substances dans les controlles expresses de la configuration de la c

socient dans le plus grand relichement, si lecarplames sont aus effel, o mbegines la malade gon datte d'en pas que les accident devierges la malde gon d'atte d'en pas que les accident devierges les sont de la comparation de la comparation de la republex vonuscences et le hocques, qui en sont la met, o accidentent un trouble unrevend y d'où la-aventre, qui tradent à expulser le fortus, aux mententa la comparent in de parties d'effattus, aux propries d'un empère promptement, à mousprisse, de la comparation de parties d'ella devigrain, d'act fair profetémente l'épérienn de la la primit de la comparation de parties d'entre de la comparagrain de la comparation de parties d'entre de la comparagrain de la comparation de la comparat

On voit pur ce qui précède, que, dans le cas où l'opération seroit indiquée, on manqueroit abodum na le but qu'on s'étit proposé, ai on retardoit trop l'opération, parce qu'elle ne eroit yas paticable pendant les douleurs de l'accuschement; autrement on exposeroit la malade an dager d'éprouve des incluions mal dirigées on pourroit aussi ouvrit les intestina, el les untes de cette imprudence exroient tra-s'acfaceuses.

La manière d'acconcher les femmes qui ont des hernics , mérite aussi un examen particulier. Lamotte recommande expressément de les faire raucher da façon que le bassin soit an pen élevé. Telle fut la précaution qu'il crut indispenseble, pour une dame qui portoit une hernie énorme, qu'on avoit tente inutilement de rédnire plusieurs fois pendant la grossesse. » La femme qui souffruit des douleurs fortes , quoiqu'encore éloignée de son travail, consentit à tout , dont la première chose fut de se coucher sur le dos en s'inclinant pu peu sur le côté gauche qui étoit opposé à celui de la descente, le siége un peu plus élevé que le reste du corps : et incessamment après que sa douleur fut passée , je rédnisis peu à-peu sa descente; après quoi je fis bien chauffer un linge slouble en quatre que j'appliquai dessua l'endroit , et que je fis tenir par une femme adroite avec sa main applatie, ensorte que l'intestin, ou plutôt les intestins, ne purent pas ressortir au tems des douleurs saprès quoi je lui fis élever un peu la poitrine et la tête, mais ; Lissai les reins comme ils étoient pendant la réduction des parties. » (CHAMBON)

GROSSESSE avec hernie de matrice ( Med. prat.

Quique la hernie de matrice soit ordinièrement accompagnéed eugograment, et que l'irritation, qui est une suite du tiraillement de sea studieus, attice sur ce viscère une sbondance de finirée qui se congulent dans see parois; corpandant les commencemens de cette maladie n'empréhent pas qu'une femue ne puisse concevoir. Il a'est donc pas aussi viri givon l'a prétendat. jusqu'hars, que des aburnetions periol'et se l'unieux soicu une cause shoule en sérbité. Jui démontré dans an ouvrage, publiéen 1764. Jui démontré dans an ouvrage, publiéen 1764. Jui démontré dans an ouvrage, publiéen 1764. L'entré de l'entré d'entré qu'elle fut suité d'un avartement q

Malgré que cette observationne présente qu'un fait dénué des circonstances qui lni étoient particulières, il n'est pas difficile de connoitre la cause de cet avortement. La marrice pendante hors de la vulve, causoit un tirsillement fatigant , capable de déterminer , peu de tems après la conception , des contractions violentes du la part de ce viscère. Le tiraillement devenoit d'autant plus considérable , que le volume de la matrice croissoit rapidement pendant la grossesce , d'où résultoit une augmentation dans son poids, qui ne pouvoit manquer d'accélérer la naissance des accidens qui ont causé l'avortement. La difficulté de la part de l'utérna, de céder à l'extention convenable pour le développement du fœtus, étoit un antre inconvénient qui dépendoit du spasme continnel du viscère . et de l'épaississement de ses parois ; tels ont été les phénomènes capables d'occasionner l'avortament ches la femme qui fait le spiet de l'observation rapportée par Trincavella.

Abandonner une telle grossesse à la nature . c'est , comme on le voit par le fait que je cite , exposer la mère et le fœtus à une mort certaine : it me semble qu'on pourroit dans quelques circonstances éviter on au moins diminuer les dangers dont cet état est accompagné. Ou la hernie ne peut plus être réduite, ou l'utérns peut encore être replacé dans le lien qu'il doit occuper : dans le dernier cas , en soutenant le viscère dans sa position naturelle au moyen d'un pessaire , la grossesse parcourra aes tems , et l'accouchement sera aussi henreux que si l'utérus n'avoit pas été dérangé , pourvu qu'on prenne les précantiona nécessaires pendant la sortie du fœtus, Rousset a connu des femmes qui ont concu portant des pessaires, at qui ont en plusieurs enfant, malgré la présence de cet instrument dans le fond du vagin ; il ajoute que la grossesse n'est pas devenue plus dangereuse.

Si la hernie n'a pu être réduite, l'avortement sera inévitable, parce que l'extention de l'utérus n'a lieu qu'aux dépens de l'allongement des ligamens; et c'est, comme je l'ai prouvé plus haut, du timillement des ligumess, que naissent les passanes, el Principios quieferraine les contractions de l'utères. En vais no soutendreis le pode de ce viacier par des haudiges convenibles, en timillement des liguments nes services de timillement des liguments nes services que moia violent dans les dermiers tenns. Que laire dans pode à senourir les autéendreis que moia pode à senourir les autéendreis que moia pode à senourir les autéendreis que not pode de senourir les autéendreis que not pas enjetre élac tonserers. Cest donn conius des dangues auxqueis il est caposé, que de cens dangues auxqueis il est caposé, que de cens cens que partie de la contraction de contraction de la contraction de dangues auxqueis il est caposé, que de cens contraction de contraction de la contraction de contraction de de la cont

En attendant l'avortement, on facilitera la socité de l'embrion, en procurant à la matrice la souplease nécessaire pour que son orifice se dilate aisément on y parvienda par l'usa, e des baira, des fomentations émollientes et aut-tout des funigations. Ces moyens d'ailleurs, en procurat una dilatation plus facile su tiasu de procurat una dilatation plus facile su tiasu de freits, predant un ortitair tens, e t'il peut virre jusqu'à l'àge de sept à huit mois, on peut espé-rer de le coaserer a prês sa missance.

On conçoit que la mère est forcée à garder constamment une attitude, qui empéche le poids de la matrice à déterminer les accidents dont pla parle précédemment. Ou Pengagera à rester conches le plus longiens qu'il sera possible; par des saignées réliérées, actou les forces de la malade ; et avec cette précaution ; la grosseze sera moins dangereuse.

Il esine des herries d'une autre supéc qui m'exchent pals quoilibité de concevir. Historia en une finme qui après une suppuration à en une finme qui après une suppuration à se que par les projeté de la gestrion, il marire se porta jusqu'aux genous. L'accoucheuse fait en la companie de la confinite cotte confinite. Cette opération n'est pas toujeur auxie d'un soccès à marqué p'ante ce cas q'il ne reste de ressonte que dans l'ouverture de la fat sivince.

La femme d'un tonnelier aidoit quo mari à courber vue preche pour en former des crece-us; eile fut frappée dans l'aine gauche par l'extrémité de la perche. Quelque tens après survint une hernic qui ett des progrès ai rappdes, qu'il une hernic qui ett des progrès ai rappdes, qu'il l'ablonera. Cette femme évoit enceinte. On vantoit les mouvemens de l'enfant. La lerrae d'out si considérable, que la mainde fut oblig e de la .

soussin area na hundage y celle la portoit tandinu une cusse et tandi sur Putter. Les parsas et le mari de la malada, jusquédes aur condetta; consulierant Source; petiva-a, savan qu'il a'asiaconsidirent Source; petiva-a, savan qu'il a'asiaqu'il falloit ouver; le Ause pur en terre Punfant à l'époque de l'accour-creant. Les doudeurs de qu'il falloit ouver; le Ause pur en tirre l'enfant à l'époque de l'accour-creant. Les doudeurs de pressantat. On moit le cussell ée écriege, On ouvei la matrice, on en tim l'enisant viena acce le placents; il fat injus-oble sprie l'opération, de réduire la matrix , la pena fut raprice se reservai issus hollement.

Quand la hernie a contracté des adhérences avec les parties voisin-s , on ne peut pas tenter la réduction, pusqu'elle est devenue impossible. Il na reste dans cette circonstance d'autre moyen que l'ouverture de la tumeur. Quand même il n'y auroit point d'adherences manifestes, il seroit bien difficile de replacer l'aterus ; car si la bernie s'est farte dans les commencemens de la grossesse, elle n'avoit pas acquis alors un volume considérable. Mais calui auquel elle est parvenue par la suite permet rarement la réduction, à moins que l'ouverture qui lui a donné passage ne se soit agrandie, proportionellement à l'accroissement de l'utérus. Il seroit donc imprudent d'employer des efforts violens pour tenter la réduction , parce qu'on pourroit irriter la matrice , la faire entrer en contraction et occasionner son déchirement ; accident qui seroit d'aulant plus grave ; que le déchirement pourroit avoir lieu à une face éloignée de celle qui se présente à l'extérieur ; par consequent on ne seroit pas dispensé de pratiquer nne nouvelle ouverture à la tumeur, pour en dégager l'enfant et ses enveloppes. D'une autre part, l'hémorrhagie, quiseroit la suite du déchirement. causeroit des épanchemens qu'il seroit difficile de guérir , parce que le fluida s'insinueroit dans des parties éloignées ou profondes, auxquelles il sernit impossible de parvenir pour procurer l'écoulement des liquides extravases.

Le vrai moyen d'vitier les accidents, est de centifier à la fortie dens les premiser teus quoi le mai l'est manifier d'un principal de la compression molécies sur la portie dialete, es rapprochant, autant qu'il est possible, les côtes par de loandages couvruibles et molécierement serve et de la favoirier l'effet de ces moyens. De cette mairire on previent Daiblement que la lette pour les conractes avez les parties voiuses; au contaction de l'est de la compression de la contaction de l'est de la consultation de la contaction de l'est de la conconiente avez les parties voiuses; au culaifique solute de l'opération cessariemes, on de l'ouverture de la matrice ; comme on a été contraint de la pratiquer ; amsi que je l'ai dit plus bant. (M. Chantson.)

## GROSSISSE avec hydropisie.

L'hydronisie n'est pas une maladie rare parmi les femutes prosect; tous les observateurs en citent des exemples dont ils ont été témoins. On l'eau stase dans le tissu cellulaire et cause un gonilement partiel on universel ; on elle est ej anchée dans le lear-ventre ; ou elte est contemuerdans un kiste. Elle est quelquefois épanchée dans la matrice , ou elle est enfermée dans des membranes particulières et différentes de cedes qui contiennent le forus. Des femmes portent anesi une masse d'eau plus volumineuse que ce le dans laquelle nege habituellement le feetus, ce qui forme ciuq espèces d'hydropisies clies les femmes, pendant la gestation. Avant d'entrer dans le détail des signes par lesquels on pourroit s'élever à la connoissance de chacune d'elles, avonons, avec Boerlaave, que ces dernières sont très-difficiles à déterminer (je parle de celles qui oat leur siège dans la cavité de l'utérus) hors le tems de la grossesse. Ajoutons aussi que la gestation reml'encore le diagnostic plus incertum , puisque la plupart du tems on ne pent pas distinguer ingromesso de l'hydropisie, ni l'hydropisie de la grossesse, et que le diagnostic de ces ileux états rénnis est encore plus donteux nue le premier. Pour répandre quelque clarté sur ce point important, je suivrai dans ce chapitro l'ordre que j'si établi dans un des précédens. Je reunirai quelques observations, sfin que l's symptomes qu'on aura remarqués dans le cours de l'hydropisie compliquée de la grossesse, servent à développer le caractère de cette maladie.

Lamotte a remarqué que quelques femmes, dont les parties inférieures étoient abreuvées d'une grande quantité de sérosités, ne restoient pas constamment dans cet état, et que le volume des cuisses, des jambes et des pieds diminuoit pendant qu'elles restoient couchées. Il ajoute un'une Dame grosse de cinq mois, ches laquelle ce phénomène avoit lieu, éprouvoit pendani la nuit une difficulté de respirer , et une grande suffocation. Mais quand l'ordeme est porté à un haut point, il ne se dissipe pas aussi facilement ; quelqu'attivu-le que prenne la malade . le volume des extrémités reste presque le même. Lamotte observe que les femmesqui ne prenuent guère d'exercice, qui se nourressent d'alimens très-succulens, sont plus exposées à cette maladie que les antres. Il remirque en même-tems que celles qui vivent dans la pauvreté, qui sont mal nourries, qui sont forcees à des travanx excossifs, ont rarement les extrémités cedémateuses.

Ces circonstances nous apprenuent que c'est dans la pléthore ginérale que consiste la cauce la plus ordinaire de cet socident. En effet . si les vasus étoient déjà remplis d'un finide abondans, si leur action suffisoit à peine pour contrnuer sa circulation; en considérant l'effet de la pression exercée sur les grands vaisseaux veineux. on aura connu le méchanisme de la formation de l'usdème. Quand j'ai parlé de l'extention de l'uterus , j'ai indiqué l'effet qu'il opéroit sur les parties voisines ; j'ai explique comment la pression qu'il exercoit sur l'aorte, pouvoit faire retluer une partie du sang rans les vaisseaux des capacités supérieures , et déterminer par entre action la sécrétion du lait dans les mammelles : en ponssant vers ces organes, une plus grande quantité de liquide que dans l'état hab tuel. Faisons l'application de ces principes aux canoux volunux, et nous saurons comment les cylindres qui aboutissent à la veine cave , restent disten-dus par une quantité excessive de liquide. Elle est placée sous la matr ce qui est malifemme l'ans un grand rapprochement de la colonne épi lère. par les muscles du bas-ventre. Il en résulte une compression qui diminue considérablement son damètre ; par conséquent , elle n'es plus capable de donner passage au sang, qui se porte au cœnr depuis les extrémités. Mais comme les arières conservent assez de force pour laurer le fluide jusque dans leurs d'ernières ramifications les plus éloignées , le retour du sang n'étant pas proportionne à son abord dans les mêmes parties, il en résulie une stase qui favorise l'épanchement de la sérosité dans le tissu cellulaire , d'ou l'œdème des extrémités inférieures.

Il suit de cet exposé, que plus la compression augmente, plus Produme doit être considérable, aussi cette conséquence esteelle confirmée par l'expérience. Cats pourquoi les femmes qui portent des minans et des placentas très-columineux, ont les jambes plus engorgées. Celles qui sont grosses de pluseurs entains sont dans le même est, enfin l'ordème crpit en général comme le vultume excessi du ventre.

Toutes les personnes qui out conqu n'out pas l'Abdomen troy distentel, « être en l'appellénriques ; et parai (ce dernières , on en trouve , quoque rarement, qui ont les extrémiés codemateures. Ca l'est dont pas seulement à l'exact lesse qu'il faut toujours autrinue; le goalement codémateurs. La piritore suppose une énergie dant les fonctions qu'on ne memotre point dans quelques aujes infirmes on folibr qui sont attaquel d'entre l'est d'une cusso opposés que qu'est d'entre l'est d'une cusso opposés que qu'est d'entre l'est d'une cusso opposés que pués d'entre de l'est d'une cusso opposés que foibleme des nisseuux, et surtout des veines, l'est qu'est qu'est est pur les des foibleme des nisseuux, et surtout des veines, qu'esqu'est qu'est que l'est qu'es l'est pur le proposition de l'est de l'est de l'est de l'est proposition de l'est de l'est de l'est proposition de l'est de l'est proposition de l'est de l'est proposition de l'est p d'une compression étrangère, sajourne dans les partes universes, Jauré d'action capable du le laire réconner au covar. Tel el ai Vista d'un capable du le laire réconner au covar. Tel el ai Vista d'un general nomme de connecteur et au present longue que la faut attabur cet état publichoques ; les femmes post d'autant plus supetres à l'ordéme, que quelput légère que noit la pression de l'universa sur les pour le les que les des l'actions que que pur le les que les des l'actions de pour les des la laire de l'action de pour les des la laires de la laire de pour les les des la laires de pur les les des la laires de l'actionner le retandement du mouvement firstallation de que le viene de lins, que que les hommes, elles doivent être, r's tont sausi pue supérier à loutes les repécts d'hydrogistes.

Il suit de ce qui précède, que le traitement de la maladie dont je parle, ne peut pas être uni-forme dans tous les cas. J'ai prouvé dans le commencement de cetarticle, que la pléthore occa-sionnoit quelquesois le gonstement acidemsteux ; le point essentiel est donc de connoltre son caractère, pour faire un traitement couvenable. Elle s'annouce par des signes qui sout trop connus , pour que je m'arrête ici à les désigner. Cet état posé , il fant tirer huit onces de sang, et toniours en pratiquant la saignée du bras ; prescrire un régime qui ne soit pas trop austère, mais moins nourrissant que ceiui auquel la femme pléthorique est liabetuée. Avec ces seules précautions l'ordeme des extrémités diminne. Ce scroit une grande faute de s'obstiner à le dissiper complettement, par les diurétiques, et moins encore par les pargatifs : soment il est rebelle, et ne cède pas aux remèiles. Il suffit d'en modérer l'accepissement , parce qu'il disparolt de luimême après l'accouchement, car la cause de sa formation et de sa durée ne subsistant plus (la compression occasionnée par le volume de l'utérus), les eaux qui étoient amassées dans le tissu cellulaire , rentrerout dans le torrent de la circulation, et deviendront en partie la matière des sucurs abondantes chez les nouvelles accouchées. Quand aux purgatifs , dont quelques praticiens se permettent imprudemment l'usage dana cette maladio, ila excitent une irritation qui devient finieste par les suites, puisque cette irritation détermine souveut la matrice à se contracter; d'où l'avortement ou le décollement partiel de placenta; d'oùles hémorrhagies dont la contimuté épuise les femmes , et elles ne se terminent que par l'avortement le plus dangereux. Je des que cette sorte d'avortement est dangereux , parce que l'arritation qui lui a donné nais auce , s continue longteus sprès l'expulsion du fœtus ; d'où les accidens qui dépendent de la métastasde l'humeur laiteuse ; d'où les inflammations ; les engorgemens, les dépôts . &c. &c.

Medecine Tome VI.

L'erdême qui est une suite de l'atonie, est de deux espèces; ou la sérosité épanchée et retenue dans le tissu cellula re est pure, ou elle est viciée. Dans le premier cas, il suffit de rammer les forces de la malade par un réeime convenable , auquel on joindra l'usage des toniques et des cordiaux. Le v.n., les infusions aromatiques, les amers, sont pernicieux pour les lemmes plethoriques. Ils sont nécessaires aux semmes languissantes; ils raniment le ton des vaisseaux , et facilitent la circulation : ils sulfisent souvent pour faire disparoître l'ædème . ou pour le maintenir dans des bornes qui ne laissent aucuna crainte pour l'avenir. S'il est rebelle, on emploiera les diurétiques, mais on ne fera choix que de ceux qui, en facilitant le cours des urines, augmentent anssi l'action sistaltique des vaisa-aux. Le fer, ses différentes preparations , sa dissolution paterelle ou artificielle dans l'eau , les : aux minérales ferragineuacs , les eaux ferrées sont les diurétiques convenables. Si on est forcé à leur joindre l'usace de quelques purgatifs, on apportera la plus grando prudence dans l'administration de cea remèdes, et on ne les prescrira qu'en petite dose, et à des distances éloignées : encore faut-il qu'il y ait de s aignes qui annoncent que les premières voirs ont besoin d'être nétoyées; autrement il faut se contenter de procurer aux nrines un écoulement facile et continué. Quoiqu'il en soit, on ne perdra pas de vue les alimens restaurans, capables de former un bon chyle, qui ramplace les humeurs qui se dissipent par l'action sécrétoire des reins. La digestion est une fonction à laquelle il est nécessaire d'apporter la plus grande attention , si on veut éviter les dangers qui seroient la silite de la stase de la sérosité filtrée ; au roste, cet état n'est pas ordinairement suivi d'accidens graves. Lamotte convient qu'il a vu des femmes qui avoient tout le corps bouffi d'ordème avant leur accouchement; il ajoute que cette maladie a disparu après l'expulsion du fœtui , soit que les lochies ou les sueurs , ou ces deus évacuations ensemble, aient entraîné la sérosité avec elles.

Il vin est pas de minu de Petu (pandes qui a contractie aprique scrimonie; elle s'inque le tium graiseau qu'elle détrait. Calieur crois qu'elle porte son imperation sur la chair même; quoi qu'ell e porte son inperation sur la chair même; quoi qu'el es soit, quand Phulle animal concette quies troves enfermé deus les récesans du che que se sont plus d'éradues du contact de crite sérveit. De provincia ma execution qu'en peut quand celle ci accordinat me des con assaplué, elle commenture, qui estoduble dans les sciérs. Or, la premier de département en contraction de la contraction de l

Ecces

fluides , et sur-tout dans les séreux ; est l'acidité ; il en résultera donc un commencement de destruction, qui rendra les solides incapables d'action, et qui diminuera leur vitalité ; (qu'on me passe cotte expression ). Ce n'est que par une suite de la corrosion qu'ils perdent l'action vitale, et qu'ils sont plus disposés à la mortification; c'est pour cela qu'on observe que les humears qui ont une graude causticité les gangronent et les cautérisent. C'est en attaquant l'union de leurs principes élémentaires , que cet effet a lieu. Le gluten par lequel ils avoient contracté une adhérence dans laquelle résidoit toute leur force, et leur fixité, est corrodé par les kumeurs, et les élémeus des solules oprouvent un commencement de désantion , comme quand ils ont été exposés aux suites d'un tirsillement violent , ou d'une distension outrée. Ces deux phénomènes se trouvent reunis dans l'ordème dont je parle ; l'eau qui s'est insinuée dans l'intervalle des fibres unsculaires, au moyen du tissu celluleux qui les enveloppe, cause une distension dans les parties qu'elle abreuve , et un tiraillement qui tend à en écarter les principes , d'où leur atonie ; mais comme c'est plus particulièrement sur les ligamens que se porte 'effet de cette extension , c'est-là aussi que ses silites sont plus remarquables ; là aussi commence la mortification qui se propage dans le même réseau, par-tout où il se trouve.

Pour démontrer que la fibre musculaire a été disposée à la gangrêne, il suffit de considérer la promptitude avec Isquelle les muscles sont détruits par la putréfaction dans les cadavres des hydropiques, dont les humeurs sont acrimonieuses; ce qui arrive plus particulièrement à la suite des hydropisies, qui ont pour cause la phthisie , le scorbut , &c. Mais puisque avant la mort le sphacèle s'empare souvent des extrémités des femmes grosses hydropiques , dout les humeurs sont viciées , il ne reste plus de doute sur les effets de la corrosion qui a detruit l'adhérence qui unissoit les principes de la fitre élémentaire. C'ett pourquoi les exeoriations ou les déchirnres qui arrivent dans les grandes levres codématenses , peodant le travail de l'acconchement, occasionnent des gangrènes qui se terminent par la mort. Les livres des Observateurs contiennent un grand nombre de Laits semblables.

Quant l'accouchement est heureux, et que les parties extéreures de la génération out été assa unémagées pour resier intactes et sans dénirement, la serousif erpasse dans le ang , et son acrimonie augmente la force de la fièrre de lait. Cette ménastus e, qui seroit presque toujours mortelle dans une autre circonstance, avea pas aussi dangereuse dans une feurme nousées pas aussi dangereuse dans une feurme nou-

vellement accouchée, parce que la grande propension qu'elle a aux sucurs , fournit un moyen propre à évacuer la sérosité superflue. La curation consiste donc à entretenir cette sécrétion par le moyen des boissons convénables. Revenons maintenant au traitement de ce genre d'œdeme. Puisqu'il prend naissance dans les femmes épuisées, le premier objet qu'on doit se proposer est de faciliter les digestions par l'usage dessecours que j'ai indiqués , en traitant de l'ædème qui tire son origine de l'atonie. Les médicamens amers sont les principaux moyens à employer dans cette maladie; on commencera la curation par les amera qui sont purgatifs ; comme les infusions de rhubarbe , à la dose d'ur gros sur quatre à cinq onces d'eau. Ce remède a une action modérée sur l'estomac ; le fortifie en évacuant doucement les humeurs qui sciournent dans les intestins. On peut les continuer le matin pendant plusieurs jours , sans danger. On observera de faire garder le lit à la maiade, un peu plus loag-tems que de coutume , afin de l'aciliter le retour de la sérosité vers le cœur, et la soumettre à l'action de la circulation. Le soir après le souper, composé de nourritures d'une digestion facile, on prescrira à la malade une infusion anti-scorbutique , qui aido la sécrétion de la sueur et des urines. On évitera soigneusement les remèdes àcres et incendiaires qui angmenteroient l'acrimonie des humeurs , qu'on tempérers par des nourritures donces. On ordonnera pour boisson ordinaire les caux martiales , dans lesquelles le fer est dissous par l'acide crayeux, où les eaux acidules simples qu'on mèlera avec une médiocre quantité de vin d'une bonne qualité. Les personnes qui ne prendroient pas les infusions de rhubarbe, sans éprouver une grande répugnance , feront réduire cette substance en poudre, et l'avaleront entre deux feuilles de soupe ou autrement. L'usace continué de la rhubarbe évacuera insensiblement les humeurs, et poursa dispenser d'avoir recours sux purgatife.

Je suppose maintenant qu'il se suit formé des excoriations dans les parties redémateures : des que les fluides qui les abrenvent sont exposés au contact de l'air , ils éprouvent un nouveaudegré de fermentation. N'étant plus contenus dans des canaux qui s'opposoient à l'expension de l'air qui s'en dégage ; leur combinaison se détruit rapidement pour former de nouveaux mixtes , d'une nature très-caustique ; de là neit la gangrene ; effet d'autaut plus prompt , que la fibre est imp abreuvée, qu'elle a déjà perdu son action tonique , et ne resiste que trèsdifficilement à la corrosion ; d'ailleurs elle avoit éprouvé un commencement de dissolution ( ce que j'ai prouvé précédemment ) qui la dispose davantage à la pourriture. C'est pour cela ;

comme nous le voyons tous les jours , que les ulcères des hydropiques sont incurables ou trèsdifficiles a guérir , majeré que la sérosité n'ait contracté aucune acrinonie ; miss quand elle est dégénérée , et que l'hydropisié devient rebelle , la gangrein s'empare des parties ulcérées et fait des progres rapides.

Il y a dans cette muladie deux indications à suivre ; le traitement propre à combattre les vices de la sérosité , je m'en suis occupé dans les articles précédens ; et le traitement loral de l'ulcère ou des déchirures qui sont la suite des manceuvres de l'accouchement. Il est rare que les extrémités soient excoriées avant l'enfantement, cet accident n'arrive guère que par l'action des causes externes, comme chûte, cours, &c. cepéndant il mérite une attention particulière. Avant d'indiquer les moyens qui lui conviennent, je crois devoir rappeller un souvenir de mes lecteurs, que la couse de l'oulème subsistaut jusqu'à la fin de la grossesse, les parties or lémateuses sont presque toujours affectées de gaugrêne , sur-tont , det Van-Swiéteo , quand les humeurs occasionnent une inflammation , ce qui arrive ordinairement tontes les fois qu'elles ont quelque acrimonie. C'est nourquo: M urici au ne voulut pas sacrifier les grandes levres d'une femme qui étoit encore éloignée du terme de l'accouchement, parce qu'il craignoit la gangrène, qui est presque toujours une suite de ces incisions.

Quoi qu'il en soit , quand il y aura solution de continuité récente, et que l'accouchement de sera pas prochain, on emploiera sur les parties divisées, une forte décoction de quinquina. l'eau de-vie camphrée. Toutes les substances amères qui donnent une grande quantité d'air fixe par la fermentation , sont toutes de puissans anti-septiques , ainsi que Magbride l'a demontré : elles seront employées au défaut de quinquina, car dans les campagnes on ne trouve pas toniours les remedes dont on a besoin. On ne se contentera pas de convrir la plaie d'antiseptiques, on é endra au loin les linges qui en seront recouverts, pour que l'action des remèdes se porte sur nue grande surface. Si malgré ces secours la gangrène faisoit des progrès . on donneroit le quinquina en substance à l'intérienr , à la dose d'une once par jour ; on appliqueroit sur la plaie l'onguent AEgiptiac, et par dessus des compresses imbibées de décoction de quinquins. Il est difficile que la gangrène résiste aux effets de l'anguent Augiptiac.

La géne que cause l'utérns par la distention dans la grossesse, ne se borne pas tonjours aux parties inférieures; l'infiltration s'éleud quelquefois dans toute l'étendue du corps. — Je fus mandé, dit Lamotte, pour voir la femme d'un Batteur en grange, qui étoit très-pauvre, ensiée depuis la tête jusqu'aux pierls, et fort près de son terme, tellement accabiée et si fuible, qu'elle ne pouvoit ni se remuer, ni changer de situation par elle-même.

Comme je ne voyois d'espérance que dans l'accouchement , je lui promis de l'assister .... Je l'accouchsi très-heur-usem-nt en peu do temps nonobstant ce pitoyable état où elle étoit réduite; pen eus soin pendant les conches , dont les suites furent si bonnes , qu'elle ne tarda pas à so bien porter.... Un Manœuvre de la Lande de Baumon (certe observation est du même Accoucheur), vint me prier d'accoucher sa femme, malade depuis deux on trois heures ; je trouvai cette pauvre femme si prodigieusement enflée , deputis la tête jusqu'aux pieds , qu'il sembloit que toutes ses parties alloient ciever, ce qui empéchoit que sa grossesse ne se manifestăt ; son ventre ne paroissont pas plus gros à proportion des autres porties. Elle entoit de légères douleurs et éloignées , mais qui augmentoient peu de temps après qui je fus arrivé; je la touchai pour m'assurer de la situation de l'enfant ; je trouvai les grandes lèvres fort teméfiées, et les pieds d'un très petit enfant tout proche du passage, que j'aitirai en-veloppé de leurs membranes; et comme tont venoit facilement, i- continuai à tirer très-médiocrement jusqu'à ce que l'eusse, non-seulment l'enfant , mais encore l'arrière-faix , sans qu'il sortit assez ile sang pour garer une serviette .... Je ne trouvai dans ces membranes qu'une espèce d'homeur mucilagineuse, nonobstant quoi cet enfant vécut encore un bon quart-l'heure ..... La mère , malgré le mauvais état dans l'quel cette hydropisie universelle l'avoit mise, se tira d'alfaire ; mais ce ne fut qu'après un très-longtemps , et beaucoup de aousfrance.

Il parolt , par le détail de ces deux observations, que l'anasarque tiroit son origine de l'atonie du système vasculaire, et que les forces vitales ne suffissient pas pour vaincre les obstacles que le volume de l'utérus opposont à la circulation. C'est sur-tout par l'ordematie des parties supérieures du corps , que la foiblesse de l'action systaltique des vausseaux est plus particulièrement démontréu. Les circonstances de la maladie ajoutent encore un dégré de certitude à cette opinion. Les deux femues, dont parle Lamotte , étoient d'une grance forblesse , elles étoirnt mal nourries; l'une d'et es étoit dans la plus excessive misere. Particularité qui fait encore connoltre la mauvaise combination des humeura , le defeut de réparation des parties qui dépendent du mouvement de n vie , et par conséquent la foiblesse générate de tonte la ma-Евсов з

chine. Le traitement que j'ai indiqué, en parlant de l'ordème des parties inférieures , fuite d'atonie , convient à la maladie qui fait le sujet de ces réflexions.

L'hydropisie ascite des femmes grosses précède la conception, ou elle a lieu pendant la grossesse; dans le premier cas, le diagnostic du l'hydropisie n'est pas donteux, mais celui de la grossesse n'est pas aussi certain dans les premii rs mois. Si la femme bydropique u'a pas cessé d'être ré, le jusqu'au moment de la conception , la suppression des règles annonce que lo volume du ventre qui s'augmente, dépend alors de deux causes différentes ; l'une est la maladie dejà connue, et l'autre le développement de la matrice, suite nécessaire de la grossesse. Si les menstrues out cessé de couler, lors de la formation de l'hydropisie, et que cet état ait dejà une durée ancienne , rien ne fait soupconner la grossesse avant que le fœtus ne se meuve d'une manière sensible. Les enfans des femmes hydropiques sout presque tous foibles, sarce qu'une parno des humeurs d'atinées à leur nourriture et à leur accroissement s'épanche dans l'abdomen ; par conséquent les mouveniens du plus grand nombre sont insensibles. D'ailleurs, quelques-uns meurent dans l'utérus , avant d'etre parvenus au terme ordinaire de la gestation. Soit qu'ils périssent au quatrième mois ou plus tard, ils sont trop affoiblis pour manifester leur présence dans la matrice, par des agitations que la mère puisse distinguer.

Quoique l'état que je viens de décrire soit le sort le plus ordinaire des enfans concus chea les femmes hydropiques, ou qui le deviennent à l'époque de la conception ; cependant il en existe quelques-uns qu'on doit excepter de certe règle commune, et qui acquerent autant de force et d'accroissement que ceux qui sont concus per les meres les mieux portantes : Manricean en cite plusieurs exemples. Toutes ces variétés, dans l'est de grossesse, nous appren-nent au moins qu'il fain avoir la plus grande circonspection dans le prognostic, et sur-tont dans la curation qu'on juge nécessaire à la maladie qui fait le sujet de ce paragraphe. L'erreur aeroit dangereuse ; et pour l'éviter, la prudence exige qu'on tienne la conduite suivante. Toutes les lois que le ventre d'une femme aura acquis un volume plus considérable que celui qu'il doit avoir naturellement, on s'assurera par le tact , des causes qui lui auront donné naissance. On connoîtra l'ascite par la fluctuation, et l'étatde la matrice par le tact, tant extérieurement qu'intérieurement. Si ce viscère a changé de dimensiona et que son volume ait pris une extention nouvelle, il contient un corps otranger dans sa cavité , à moins que sa solidité ne démontre l'exis- I gestation ; circonstance qu'il est easentiel de

tence d'une obstruction considérable ou d'un squirre. On distinguera ces deux maladies non seulement par la dureté de son col, mais encore par celle de son corps ; car le doigt introduit dans le vagin atteint au dessus du col de la matrice , quand on fait placer la femme dans une attitude convenable; circonstances qui sont toutes connues. S'en tenir à l'examen du col de l'utérns, pour prononcer que le viscère est obstrué et que la grossesse ne peut exister; ce seroit une marque d'ignorance, puisque cette maladie n'est pas un obstacle absolu à la conception, ainsi que je l'ai prouvé ailleurs par des faits.

Soit que le corps étranger, contenu dans la matrice, ait dejà acquis asses de volume on de pesanteur pour changer la position de ce viscère, en faisant incliner son orifice vers le sacrum , et le portant de ce côté à une élévation asses considérable pour qu'on ne puisse y atteindre , le corps du même viscère ne peut pas échapper au tact. Linclinaison de la matrice, telle que je la décris, n'est pas une circonstance rare, j'en ni parlé a lleurs. Ches les femmes qui ont un grand bassin, l'orifice de l'utérus, au quatrième mois de la grossesse, est assea élevé pour échaper an tact : mais son corps est toujours accessible. Quoi qu'il en soit , on distinguera son volume et la mollesse ou la dureié de si s parois, ou son obstruction, on l'existence d'un corps étranger qui y sera contenu : quel qu'il puisse être , on se comportera , par rapport à l'hydropisie , comme s'il y avoit grassesse. C'est une précaution indispensable, sur-tont dans la circonstance dont je parle ; car si les signes de cet état sont si incertains dans les sujets viroureux , ils le sont hien davantage chez les hydropiques. Tout concourt à les faire disparoltre chez ces dernières, la foiblesse des fortus, le défaut de secrétion de lait, &c. &c. Si on en excepte que ques femmes fortes, chez lesquelles, comme l'a observé Mauriceau, les fonctions s'exécutolent parfaitement malgré l'hydropisie.

Il résulte des réflexions précédentes, que les hydragogues, les dinrétiques actifs sont sévérement bannis du nombre des remédes qui conviennent à une femme grosse, ou qu'on soupenne l'être. Au reste, la cure de l'hydropisie n'est pas instante, parce que le fœtus attire à lui une portion des fluides qui s'épancheroient dans la cavité du bas-ventre hors le tema de la gestation; par conséquent l'amas d'eau ne s'accroît pas avec ritere , et n'exige pas ordinairement des secours actifs.

On a vu l'augmentation du volume de l'abdomen , être plus sensible avant et après la grossesse des maledes, que pendent le tema de la

remarquer , parce qu'elle indique la marche qu'on doit suivre dans ces maladies, en cous montrant la lenteur de ses progrès pendant la grossesse. Cependant je n'exclus pas de cet état me méthode modérée, telle que celle que j'ai indiquée en traitant de l'ordeme des extrémités inférieures, suite d'atonie. Comme les hydropisies de cette nature sont toujours accompagnées des vices des viscères et des glandes du mesentère; ce qui est prouvé par les remorques de Bonnet . Roadelet , Peyer , &c. lesion qui leur donneun caractère rebeile ; on concoit que leur cure rail cale er peut et e teetée qu'après l'accouchement. S'il arrive que l'amas d'eau soit assez considérable pour gener les fonctions des poumons, et menacer d'une soffocation prochaine avant le terme de la grossesse , ou sera forcé à faire quelques mouchetures sur les jambes ou sur les pieds , afin de donner issue à une partie de la scrosité. On attendra le plus tard qu'il sera possible, en se rapprochant du moment de l'accouchement , paisque la gangrène s'empure si aisément des parties abreurées par l'eau qui en découle, et qu'un ne pour oit pas toujours se promettre de la borner par l'usage des remides que j'ai indiqués plus haut, si la grossesse étoit encore d'une lou; ne durée. Je ne parle pas de la ponction, parce qu'il servit difficile d'éviter la lésion de la matriço; accident qui deviendroit plus funcste que la maladie même.

· L'hydropisie enkistée a des progrés si lents, qu'ils n'empéchent point de reconnoître les signes de la grossesse. Il n'est guère possible que l'invasion de cette maladie soit postérieure à le coeception, j'en ai donné les raisons plus baut. Si elle est aetérieure, le volume de soe kiste est étendu ou très-circonscrit ; dans le premier cas , il est connu avant la grossesse ; car , quel que soit le siège qu'il occupe, l'état de la matrice reste toujours le même par rapport à ses dimensions; s'il est petit ou médiocre, la grossesse percourra ses tems sans aucune incommodité que cel·e qui résulteroit de la géna qui dépen-droit de le proximité; comme si le kiste étoit formé dans les evaires , dans les trompes , &c. & dans ce cus encore le développement de l'utérus n'en seroit guères moins facile dans les premiera mois. Peut-être qu'ensuite le tiraillement des ligamens occasionneroit une irritation capable de déterminer l'avortement : mais cet événement supposeroit déjà un volume, de la part du sac , asser étendu pour mériter quelque attention, et dans cette circonstance, je la rapporte à la première espèce.

Ue kiste volumineux , qui gêna le développement de la matrice, s'est manifesté avant la grossesse; le tumeur qu'il forme est trop consi

rns. Schenkius en cite un exemple remarquable. L'observateur qui lui a fourni ce fait extraordinaire dit, que la malade mourut étouffée par le volume énorme du veetre qui contenoit cette tumeur, et la mairice très developpée, parce que la grossesse étoit parvenue au huitième mois, Il n'y avoit de ressource , pour éviter la mort de cette femme , que dans la ponction ; opération dont les suites sont toujours incertaines, mais qui étoit cependant indispensable pour essayer de prolonger sa vie jusqu'après l'accouchement, C'est la réunion des circonstances qui indiqueront dans cette complication le parti qu'on doit prendre.

Si la lésion des fonctions est telle, qu'on ne puisse retarder la cure de l'hydropisie après les couches, on pratiquera la paraceetèse, parce qu'il vaut mieux coeserver l'enfant que de l'exposer avec sa mère à une mort infaillable. D'ailleurs, il existe des exemples de guérisons opérées par ce moyen ; exemples rares , mais qui attestent qu'il reste encore des espérances de guérisoe.

On observera les précautions que j'ai indiquées par support aux monchetures dans l'ascite ; est si l'hydropisie esttrès ancienne, le liquide contenu dans le sac est souvent degénéré, et son effusion dans la bas-ventre est presqu'impossible à évitar en partie , quelque précention qu'on prenne pour faciliter sa sortie. Outre cet inconvenient, les bords de la plaiese gangrénent, et cet accident fait périr les malades. Si, malgré l'encienneté de l'hydropisie, le liquide n'est pas dégénéré, on conservera la malade, et on parviendra peut-être à la guérir avant l'accouchement Dans le cas où le kiste seroit récent , l'espérance est encore ples graede, mais on n'oubliera pas que dans qualque circoestance que la matade se trouve . rien ne peut faire connoître l'état du liquide , et on se comportere à cet égard comme la prudence l'exigera.

En quittant l'exemen d'une moladie dont la cure est incertaine, je vais faire celui d'une affection dout le diagnostic est presqu'impossible à déterminer, et dont par conséquent on en forcé d'abandonuer les progrès au soin de la nature. Je dirai plus, quand oe seroit parrenu à distinguer l'existence de l'hydropisie de la matrice, des qu'on soupconne la grossesse, le médecin ne devicet plus que le spectateur inutile des événemens. Je snis hieu loin de louer la conduite de ce chirurgien téeséraire, dont parle mauricean, qui plongea un troicart dans l'utérus d'une femme grosse, et qui après l'avoir guérie de son hydropisie l'accouche henreusement a ce succès terrible seroit la canse de mille morts . s'il avoit été généralement connu, et qu'il eût suffi sérable pour être confondu avec celle de l'uté- I pour encouragar des hommes assez audacierz. pour conformes leur pratique à cette marche abominable.

L'hydrophie de la matrice comme celle de la matrice per un Pean est dessentier, est de deux expless per un Pean est de la matrice de la conservation de la matrice de la conferencia del la conferencia

Il perait que l'amas d'esu épanchée dons la cavité de la métice éfept de dovent, de éécolicment d'une portien du ptacena a effet qui est ordinarement la suite d'un coup, d'une châre, d'un choc violent, ou des carinactions partiuilères de l'utérien qui ont roupen quelquis- uns des ponts par lesquels il adhéroit aux membranas.

Les vices que contractent les membranes donnent heu à l'hydropisie, quand elles deviennent dures et épaisses, et que les fluides qui passent de la matrice pour se porter au fœtus, ac trouvent embarrasiés dans leur marche. Lamotte accoucha une femme qui avort perdu beaucoup d'eau dans le nième jour ; après cet écoulement la matrice se débarrassa d'un fœtus de trus-petit volume, mort et atrophié, qui étoit encore contenu dans les membranes. L'accoucheur les ouvrit et trouva l'enfant entouré d'une petite quantité de liquide épaissi et visqueux. Pour connoître la cause de ce phénomene, il auroit été nécessaire que l'accoucheur fit l'histoire des accidens qui avoient accompagné la prossesse. Le décollement d'une partie du placenta avoit-il permis aux fluides qui devoient so porter au fœtus, de s'énaucher dans la marrice : ou la rupture de quelques points de ces mêmes membranes avoit-elle donné passage au liquide destiné à l'accroissement du fœius ? L'un ou l'autre accident suffisoit pour opérer cet effet axtraordinaire.

Puisque les membranes se rompant quelquefois completement après les chêtres, les chocaviolents, les vomasemens long-term contitutés, &C. histent écouler le eura qu'elles renfermoient, et que l'avortement est la suise de cette rupture qu conçoit suément qu'un solution de c-atomatés méliocre faire en quelquepoint du placent, dome peasagé à une certaine quantitéle liquide que s'accimule dans la metroe, pe dont l'ause est empécées per plusieurs cou-

ses. L'orifice interne de ce viscère est assez resserré chez que!ques femmes, pour s'opposer à la sortie des eaux, jusqu'à ce que le developpement du col qui laisse une ouverture , queln'é:roite qu'elle soit , en permette l'écoulement. C'est probablement à cette ci-constance qu'on co t attribuer ce qui est arriveà des femmes grosses qui ont perdu des eaux en assez grande quantité, eu une seule fois et qui ont eu un suintement presque continuel, jusqu'au moment de leur accouchement. J'ai vu ¡ lusieurs exemples de cette espère d'accident chez une len me qui porta trois enfans jusqu'en huttième mois de sa grossesse, et qui tous avoient perdu le vie avant l'accouchement. La per-ouse dont je parle étoit forcée à supporter les plus rudes travaux , pour subvenir aux depenses de sa nouiriture.

Quand l'écoulement a été réitée, e'est qu'un creps quéconque e trouveil pales, à réndre de la matrice, et pouvoit par sa présente à topic de matrice, et pouvoit par sa présente à topic manuale forçale à éléverter, et à lauver la liberié du passage ; or , le placenta peut opérer cette ; quand on auttebe se trouvers près du col de la matrice. Ceus anna qu'il en louclean exactice, autre direngal sa poution, ejles s'écoule-rout en partie ou en totalité , et permetrent qu'il se replace comme augureraux le manière à de mainire qu'il se replace comme augureraux le manière montel aums d'eux le déranger une seconde ou une traisiente foir pour v'écouler.

L'ascite de la matrice n'est peut-être reconnoissable que dans une seule circonstance. C'est lorsque les signes assurés de la grossesse, chez une femme qui aura eu plusieurs enfans, auront précédé cette maladie , ou se seront manifestés avant que l'amas d'eaux étraugères au fortus soit devenu très considérable; car l'accroissement extraordinaire du volume de ce viscère ( la grossesse étant commue ) ne peut être attribuée qu'à l'hydropisie, à moins qu'on ne suppose que la femma ne soit grosse de plusieurs fœtus, qui aient chacun leur placenta, d'où dépendra alors la distention excessive de l'utérus. Mais comme on n'a pas remarqué que cette dernière espèce de gestation soit accompagné- des signes de l'hydropisie qui se manifestent d'une autre manière que par la grosseur du ventre, s'ils existent avec les marques d'un développement surnaturel de l'uté-rus, on aura raison de présumer que la gre-sesse est accompagnée d'hydropisie. Les featines hydropiquesqui porteront des enfans vigoureux malgré l'amas d'eau contenu dans la matrice , et qui sentiront distinctement les mouvemens du fretus, ce qu'elles reconnoltront mieux quand esles auront eu plusieurs enfans, ne lass cont aucun doute sur leur état. Quand la foiblesse habitutelle de la naté, quand la majorar des pariés supérieures du corre, quand Palisacement constant dus numeriles; quand l'Alisacement constant des numeriles; quand l'Alisacement constant de numeriles; quand le doubrar passiques dans la région hypogastrique dépendent de région le la région de la région de l'action comment de la région de l'action de la grossace, s'et que le fettu n'exécuter que de novement de la grossace, s'et que le fettu n'exécuter que de novement de l'action que d'action de l'action de l

Quel parti preudre dans une semblable circonstance Milas quel parti preudre quand la grousses est certaine par ses signes, et qu'elle est accomagnée de l'ascite de l'ascita à l'attendre l'accountement, recommandre le plusque observation par le l'ascita de l'ascita d'ascita l'ascita canada de l'ascita de l'ascita l'ascita caratte d'ascita l'ascita canada de l'ascita l'ascita caratte d'ascita l'ascita canada de l'ascita l'ascita d'ascita l'ascita l

Pappelle avcite fiusse de la matrice, trois espèces d'hydrophies | la première, est un amas d'em surabondante dans laquelle le fietus est plongé | la seconde | un kiué forad dans les membranes mêmes par leur écartement | la troisième un kité étraoger aux membranes de nouvelle formation, et qui existici dans l'utérius avant la conception, onqui ap utére formé dépuis leur création. Les exemples de la promière espece ne sont pas rares.

This feet fusion out hyere (1984) de Placcouchement d'une danne, qui avoire usels soinlears pendant trente-six heures, avant la sortie di tratus aprà les presenters dous heures, elle fentus aprà les presenters dous heures, elle santana évaluèrent à une pinte de Paris. L'accoucheuse cratupe les membranes, qui contiennent les verisibles esus, avones cid rompues; les faut détroupés long-pile les torna enuite, els faut détroupés long-pile les troux elvoires. Ples qui s'évolent topologies en may feconbrent, la quaintie en écial pe-pe-pila In même que celles qui s'évolent topologies en parol Las, Quand la moré raideires, l'exeminai le placenta pour avoir s'il évoir entier, j'y reconnu per l'entie quaintie de contraire que produce de l'enfanç alles en distipres, l'exeminai le placenta pour avoir s'il évoir entier, j'y reconnu erece du cordon ombiliral; l'autre était places de cité de la premier, dant l'epaisor de visisenax qui composent l'arrêre-faix. Elle étoi:
senax qui composent l'arrêre-faix. Elle étoi:
paratt être d'une capacité à pouvoir contrar un
corpo rotal de plus de trois pouces de damaitre
et de quatre à cinq de longueur; l'arredoiris
précaution dels recouvrir dos portions de menbuaca que l'avois courretes, mais il ne remplissoit pas, à beaucoup prês, is cavité de ce hate;
uniforme dans une éticuleu;

Les observateurs, qui ont vul des kittes signarés des membranes du fottus, croiest que les portions du placenta, qui sont realées dans la matrice, sont les crops qui ont realées dans la matrice, sont les crops qui ont servi à recevoir. Peau qui découloit de ce viscère, que le moyen des vatisseus, qui avoient conservé quelqu'addérence avec lui i c'est ainsi , pour en prouver la possibilité , qu'ils citent les observations de Ruisch, qui confirme ce sentiment, et qui a douné sur leur formation la môme théorie.

Que recueillir d'un si long article I II ne presente que des incertitudes : il ne parolire, aus praticiens qu'une discussion physique, qui ne donne rieu de possiti pour la curation des differentes espèces d'hydropisies qui en fant le sujet; mais, a d'un clèc, il n'offer rien à la médecane qui soit satisfisiant; il face l'attention des mode. cui sur c'ès circontinenes douteness, et montre consur c'ès circontinenes douteness, et montre de les remèdes settis dans la plaquart des rens qui font l'obite de ces reflezions, C.M. Chankop.'

GROSSESSE ventrale ou abdominale ( Méd.-Prat. )

Quand j'ai réuni les faits par lesquels il étoit prouvé que la conception avoit lieu hors de la matrice , j'ai parlé des changemens qu'on avoit remarqués dans les ovaires , et les trompes de l'allope et leurs extrémités. J'ai cité les observations qui démontroient l'existence de plusieurs embryous attachés à l'ovaire, ou retenus dans le canal des trompes : c'étoit annoncer les grosarsacs qu'on nomme ventrales , parce qu'elles sont hors de l'utérus. Elles ont été assez fréquentes , pour que cet état mérite d'être traité en particulier. Les dangers dont il est accompagné. sont un motif puissant pour engager les médecins à déterminer les signes par lesquels on pert reconnolire ces dangers et les moyens qu'on dois employer nour sauver en même tems la vie desmères et des enfans. Pour donner des règles qui condument aurement à cette connoissance, je fi rai l'histoire dequelque s-unes de ces grossesses extraordinaires; on y trouvers le détail dessymptomes qui les accompagnent, et c'est de l'exposé do ces mêmes symptomes que je tirerai leur diagnostic.

Madame de Saint-Mere avoit en huit enfans dont elle étoit accoucle de heureusement ; cinq ana après la nausance du dernier, ses regles, qui avoient toujours été régulieres , furent supprimes: elie se crut ence nte une neuvième fois. Cette suppression dura trois mois, après lesquels ells eut un écoulement périodique qui reparut au quatrième et cinquième mois. Cet écoulement étoit léger, mais il détruisit dans son esprit toute idee de grossesse. Quelques jours après , s'étant levée d'essez grand matin et syant écrit à-peu-près une henre, elle tomba en loiblesse, elle ne perdit pas connoissance ui l'usage de la parole. Son mari ne fut pas inquiet de cet accident qu'il attribuoit à des vapeurs. Comme la foiblesse persistoit, on voulut s'assurer de l'état du pouls, on ne le sentit plus. La pâleur extrême et le défaut de pulsation de l'artère de l'avantbras effrayèrent M. de Saint-Mere qui me fit appeler sur le champ. (Lettre de M. de Saint-Mau-rice, médecin, à M. de la Closure son confrère.) J'arrivai à huit henres du soir chez la malade , que je trouvai froide, sans pouls, le visage déculore, couverte d'une sueur froide et épaisse. Elle parluit sans gène et raisonnoit sensément. Elle se plaignit d'une douleur vive dont le siège s'étendoit de l'aisne droite aux reins. Je voulus toncher la régiou douloureuse , la malade s'y opposa ; dans le même instant elle éprouva les douleurs de l'accouchement ; on fit venir son chirurgien : elle lui dit qu'elle étoit acconchée . et mourut sur le champ.

On ouvrit le cadavre en présence de Messieurs, &c. ou trouva les intestins dans la région épigastrique uageans dans le sang. On enleva ce liquide avec précaution pour ne pas déranter la situation des viscères ; j'apperçus un fœtus male du volume d'un poulet parfaitement conformé. L'ova re droit étoit déchiré dans toute sa longdeur; il étoit du volume d'un œuf de poule; la trompe de ce côté étoit parfaitement semblable à celle du côté gauche ; l'utérus dans l'état naturel , mais un peu plus mol , comme Harvoré le décrit dans le premier mois de la grossesse. Je le fis ouvrir , sa face interne étoit un pen rouge ; j'y remarquai des vaisseaux variqueux , ce qui probablement avoit douné lieu à l'écouiciaent dont j'ai parlé.

Observation de M. Montagnier, médecin à Marseille. (Elle est inférée dans une édition de l'anatonie de Vertuyen.) Une dans de trente ans accoucha heureusement d'une file dans le mois de février; les lochies couloient pacore un mois après son accouchement; elle

sortit, et fessentit des frissons auxquels succéda nne fièvre continue qui dura vingt jours. Pendaut ce tems une tumeur se forma à la mammelle gauche, une suppuration longue et abondante la fit disperoitre. Elle no fut en état de v quer à ses affaires qu'au mois de juin. Dans cet intervalle elle devint grosse, mais elle ue soupconnoit pas son état, parce qu'elle avoit une perte opiniatro par sa durée - cile n'en étoit pas sens:blement affoiblie. Huit jours avant sa mort elle eut une foiblesse extrême, son visage devint cadavéreux, ses membres glacés, le poula disparut et le corps fut couvert d'une sueur froide. Ces symptomes se dissipèrent après avoir pris quelques remèdes que je lui prescrivis. Elle reprit ses travaux habituels jusqu'au 6 juillet, où elie eut un vomissement violent suivi d'une grande foiblesse. Les cordiaux sappelèrent l'usaga des sens externes, mais la face resta cadavéreuse et les membres glacés : elle mourut aix heures aurès.

Nous eavrlines le cadarre, le bas-restire étoit, pelicité ang, es partic ocaguls. Nous trouvànes un fostus de deux moi-tenviron, le cordon ombi-tiel étoit de la longueur de quarte dojts. Nous enlevànes la matrice avec es adhérences, et rejeté l'avoir bein lavie, sous altraper dines rens caviciers, mais l'envire droit étoit na fois plat ou l'autre de l'autre de

Les fœtus ue restent pas toujours strachés à l'ovaire : l'œuf fécondé s'en détache quelquefois. et tombe dans la cavité du bas-ventre où l'embryon prend de l'accroissement. Nous en arons un exemple, rapporté par Saviard dans le journal des aavans. Une femme mourut après avoir éprouvé de longues et vivea douleurs ; on trouva dans l'abdomen un fortus dont le placenta étoit si adhérent au mésenterre et au colon du côté gauche, qu'il fat très-difficile de l'en détacher. M. Courtial, médecia de Toulouse, a vu un fœtus parfaitement conformé dont le placenta é oit adhérent à l'estomac, au rolon et aux vaisseaux épiploïques. Les organes qui avoient contracté cette adhésion avec les membranes du fortus paroissoient épaissis dans les points d'attache : la matrice et ses annexes étoient dans l'état naturel. Bianchi rapporte un fait à-peuprès semblable.

On lit dans les transactions philosophiques un fait rapporté par M. Bussirce, chirurgien françois. Il rend compute de l'ouveriure d'une femme qui avoit été punie de mort. La trompe

767

de Fallope, à son extrémité près de l'oraire, contenort un fœtus d'un très-petit volume ; le placenta adhérent à la trompe étoit rempli d'une liqueur sembiable à celle dans Liquette tous les fœtus sont plongés. Les vaisseaux de cette partic ( la trompe ) et ceux des ovaires étnieut plus volummenz qu'ils n'ont coutume de l'être. Enfor on y rencontroit tous les carectères d'une véritable grossesse. M. Litre a douné une observation sembiable dans les mémoires de l'académie des sciences de l'aris, Granf. Ruisch, &c. ont fait les mêmes remarques ; mais je ne passerai pas sous silense une grossesse de la trompe dont Cyprianus a donné l'histoire dans une lettre écrite à Thomas Millington, Celle-ci contient des détails qu'on trouvers intéressans.

Le 17 décembre 1694, je fus appellé à Fraquener pour voir la femme de Henri Lewis ; elle avoit à-peu-près trente-deux ans. Ses rècles avo ent été supprimées : elle étoit au troisième mois de sa grossesse. La suppression dura jusqu'an nenvieme ; elle éprouva tons les symptomes de cet é:at. Eile avoit eu plusieurs eufans ; cependant elle remarquoit une différence dans la gestation de ce dernier foitus. Elle n'avoit point de lait dans les seins, le poids de son ventre étoit plus incommode, les mouvemens du fortus étoient plus sensibles , plus vigoureux. Ella s'apperçut que le fortus étoit placé plus haut que de courame, ce qui augmentoit beaucoup sa gene. Quand le tems d'accoucher arriva , les douleurs furent plus véhémentes et les mouvemens de l'enfant plus forts , plus fatigans et plus développés. Eile se croyoit au moment de sa délivrance , mais son espérance fut trompée; malgre les grands mouvemens qu'elle sentoit dans une région où ils ne s'exécutent pas habituellement, les douleurs sont ils ésoient accompagnés n'avoient pas le caracrère de celles qui determment l'expulsion du fœtus; il n'y out point d'écoulement d'eaux. Dès ce moment ella n'eut plus d'espoir d'accoucher ; la malade , qui ne sentoit plus remuer l'enfant (il n'y a pas lieu de donter qu'il ne soit mort dans le tems ou la mère éprouvoit taut de souffrances) se trouva mieux de jour en jour. Un mois aprés cetta époque les règles repararent, le fortus ne fit plus de mouvemess. La malade pertoit un poids plus incommode, on ce qu'il sembloit ne plus être soutemu; cette gêne augmentoit sensiblement avec le tems. An dix-huitième mois elle devint assez fatigante pour que cette femme fut contrainte à garder le lit. Peu de teme après une douleur vive se fit sentir à la région ombilicale : un ulcère fongeux prit naissance dana cette partie, et cet état dura quinze jours avant l'extraction du fœtus. On consulta plusieors médecins et chirurgious; les avis furent partagés entre

Medecine, Tome VI.

l'existence d'une môle, d'une hydropisie et d'un fœtus resté dans la mairice.

Au ving-uniene mois après la conception on m'appella ; j'avois pour consultans M .. Le récit das acudens passés ne ma laissa aucun donte sur la présence d'un fœtus mort. En examinant l'état du bas-ventre, l'observaique la fumeur sc terminoit un peuen pointe inferieurement. En compriment l'abdomen desdeux mains, ja trouvai une grande résistance qui s'étendoit jusqu'au pérstoine : elle étoit plus remarquable su dessons de l'ulcère dans lequel j'introduisis facilement une sonde. Je crus rencontrer un corps dur et résistant , je dilatai Pouverture, j'introduisis l'index, et je crus reconnitre un pariétal. Enhardi par cette découverte , connoissant d'ailleurs la position du tonns, j'assurai qu'il étoit contenu dans la trompe droite. Je dis à la malade , que l'opération par laquelle on extrairoit le fœtus pouvoit la guérir, tandia qu'elle mourroit indubitablement dans ce malheureuxétat si elle refusoit le secours qui lui étoit offert. Elle ne pouvoit plus exécuter aucun mouvement , ne prenoit plus d'alimens , elle tonchoit au moment de pordre la vie; elle consentit à subir l'opération . . . J'introduisis une sonde dans la plaie , et je dirigeni mon incision par son moyen dans le côté droit ; étant parvenu à ouvrir la trompe . . . : nous appercumes un fortus de grandeur ordinaire au tems da la naissance; j'étendia les incisions qui formèrent une plaie de la longueur d'un pied pour faciliter l'ex-traction.... I'nvois fait placer la mulade de manière que les viscères sapérieurs ne fussent pas entraînés par leur poids vers la plaie ; au reste , je fis garder cette attitude à la malade jusqu'à sa convalescence pour éviter une hernie ventrale.... La femme qui fait le sujet de certe observation, a eu trois enfans depuis qu'elle a subi t'opération dont je viens de rendre compte.

Si on fait attention aux symptomes qui ont accompagné les grossesses venirales dont j'ai rendu compte dans cet article, on a dù remarquer qu'il-existe des signes propres à les faire reconnolire. Elles se manifesteut d'abord par les accidens commons à tentes les gestations. J'en at fait l'énumération ailleurs. Mais ce qu'on remarque de particulier , c'est que la tumeur qui en resulte se porte absolument d'un côté ou de Pautre si le placenta est adhérent à l'ovaire ou à la trompe ; on s'il est contenn dans la cavité de celle-ci , l'élévision de la toment qui n'occupe pas le lien où elle doit être haée, aide singulièrement le diagnostic. Les monvemens du feeting sout plus sensibles , parce qu'il n'est pas enveloppe par un viscere qui en émousse l'activité : il est vrai que ce symptome par Ini-u eme est équivoque , parce qu'un fietus ventral ( qu'on me permette cette expression ) peut être assez foible pour que son agitation soit à peine reconnoissable; dans le cas contraire. les mouvemens violens donnent plus de certitude au diagnostic. Si une lemme a fait des enfans précèdemment, elle éprouvaune gêne qu'elle n'avoit pas connue, un emparras résultant de la situation du fœtus et de ses enveloppes qui lui cause une sensation extraordinaire : circonstance qui avertit l'accoucheur qu'il existe une différence que conque entre cette grossesse et les précédentes : différence qu'on reconnolt par les signes que j'ai dénanés plus bant. Les menstrues peuvent couler dans les tems marqués après une conception ventrale, parce que la matrice reste libre, et que la plethore peut avoir lieu malgré la grossesse ; par consequent ce signe est tout-à-fait equivoque, puisqu'il n'existe pas moins ches les femmes vanguires qui portent des feetne dans la cavité de la matrice. Le défaut de sécrétion du lait des maminelles a plus de rapport aux concep-tions ventrales que l'éconlement des menstruss. J'en ai dit les raisons ailleurs en expliquant les effets de la compression de l'utérus sur les vais-seaux sanguins du bas-ventre.

La matrice se porte dans quelques sujets sur un des côtés, et peut être tellement désiée qu'elle simula , à quelques égards , une gestation ventrale : alors on trouve réunis tous les symptômes que l'ai cité dans l'articla précédent, et d'après lesquels l'établis le diagnostic de la grossesse des ovaires et des trompes de Fallope; mais , dans ce cas , on distinguera l'état de ce viscère par le tact, et l'augmentation de son volume déterminera l'espèce da grossesse qui aura lieu. La déviation n'ampêche pas qu'on econnoisse si le col de l'utérus a conservé sa forme ardinaire, si le corps du viscère a éprouré quelque changement dans ses dimensions , &c. par consequent on aura toujours des marques certaines pour porter son disgnostic; on observera d'ailleurs que la dévistion , quelle quelle soit, ne permet pasà l'atérus de s'élever au point d'être placé sur une ligne harizontale avec les trompre : la grossesse n'anta donc pas lieu dans une région etrangère , in luce non consucto , ce qui est le signe de l'existence du fœtns hors de la matrice.

Co que je viens de dire pont les grassetes des tromps, et les maires, doit vientender de celles que se forment dans la capacid de viàmones de la part viun cusivoya nitated aux vacetres de la algestion, su mémentire, étc. La transcript formers l'avfant et se cerellogues pour séga les cessions et les trompses. Les cancertes de crite partire e entre de crite partire a crest nouver put ne atra-ordinaires que cuxa de ces derrores, tant par la glace qui en résultant sy que transcription de la glace qui en résultant sy que par papor t à la glace qui en résultant sy que transcription de la competit de competit de competit de la place qui en résultant sy que par la matrice n'épouvern an plus auton chappement dans cette gron-on plus auton chappement dans cette gron-

sesse, mais ses symptômes varieront beauconp en raisourdes viscères qui se trouveront comprimés, derangés, tiraillés par le pods cesmen branes. &c.

Il résulte de cet exposé que les cenfs qui ant été fécondés au moment ou 15 unt el tariés de t'avaire, ne suiveut pas toujours la reute qu'ils doivent prendre pour parrenir dans l'estite de l'userus, que que s-uns s'attachentinone sur encent à l'oraire qu'ind le passage des trompes hur est fermé. Ne controit-on pas croire que ceux qui tomient dans la cavité de l'abd men n'ont pas été dirigés vers les trampes ? Si on se rappelle ce que j'ai dit des causes de la stirilité , on sait que le pavilion de chaque trompe contracte quelquefois des adhérences qui ne lui permettent pas d'embrasser exectes ent l'oveire dans le tems de la conception ; il suit de ce fait que l'œuf fécondé et détache de l'ovaire est abandonné à son poids qui l'entraîne vera une partie déclive. Or , au moment ou il est libre , la position de la femme, le monvement des viscères, des agitations particulières, sont les vérstables causes qui penvent le porter ind stinctement dans l'étendue de l'abdodomen. Done là il contractera une adhérence où il aura été arrêté quelque tems. Les trompes se renversent quelquefois de manière que laurs avilions sant tournés du côté oppose à celui de l'orsire. On a vu ce canal être t ès-long et son extrémué être éloignée de l'ovaire ; quelques anatomistes ont oberryé que cette extrémité étoit tantôt dirigée vers le rectum , d'autres fois vers le coreum, &c. en sorie que les œufs détachés de l'ovaire n'anroient pas pu être introduits dans la trompe. Ces observations ont été faites par Winslow , Parsons , Sharagli , Gunsius , Morgagni , Heucher , Eisenmann , Smellie, &c.

Si la trompe n'est pas viciće dans son extrémité du côté de l'oraire, elle peut être fermée à son ouverture inférieure, et l'œuf restera fixé à l'organe auquel il s'est attaché en dernier lieu.

Manget croit que la trompe se remplit quelquefoir d'un nei estas qui vioquer an passage de l'ord dans l'utéras. Cette opinion peut avoir un fondement rési mais en examinant la structure de cet organe, o un convainc qu'un autre phénamine peut empléce l'eur de parconnic as phénamine peut empléce l'eur de parconnic as masculaires, e; par conséguent morquille de duns irritation a pour de compagnée duns irritation aporté d'occasionne un resservesant qui ferme l'unurreure des tromces. Si irritation a lieu dans le mons et ou Peul dans une petite de la trompe, où il se fixer an contraçatas que cal esta abrende permanente. D'après les faits que j'ai rapportés pour prouver que la conception dépendoit de l'action d'un fluide teun, que les physicieus out distingué d'une liqueur épaisse connue sous le nom de semence, il est démoutré que ce liquide, aura seminalis , pénètre facilement les ouvertures les plus difficiles à recounoître : il peut donc être porté jusqu'aux ovaires malgré que la cavité des trompes ait été rétrécie jusqu'à un certain points mais l'œuf fécoudé qui acquiert un volume plus considérable que celui qu'il avoit précédemment, a besoin , pour descendre dans la cavité de l'utérus , d'un canal qui lui doune un passage facile. Or si la trompe acquiest plus d'épaississement dans certains cas , ainsi que je l'ai prouvé plus haut, son diamètre intérieur étant diminué, l'œuf ne pourra plus y être introduit. Comme l'épaississement de la trompe est local dans quelques circonstances, son ouverture supérieure conserve quelquesois son premier diamètre, pendant qu'une portion de sa cavité perd'une artie de ses dimensions : l'œuf sera donc arrêté à où la trompe présentera une ouverture moins apacieuse. C'est donc dans l'axistence des acci-dens qui ont précédé la grossesse, qu'il faut chercher la cause la plus ordinaire des gestations contre nature. J'ai douné ci-dessus l'histoire abrégée de quelques-uns de ces accideus.

Je ne crois pas, avec Manget, que l'œuf fécondé acquiert dans quelques sujets un volume assez considérable pour le reudre incapable de parcourir la cavité de la trompa après la conception; on u'a pas remarqué que dans l'état sain ils fusseut d'un volume sensiblement différent , à moins qu'ils ne présentasseut quelque vice morbifique, et alors ils ne seroient pas fécondés ; par consequent la fécondation n'agit sur cux que d'une manière à-peu-près uniforme, et le volume qui en résulte ne peut pas dissérer au point d'être un obstacle qui s'opposera à leur introduction dans la trompe; c'est plutôt à un vice organique de cette partie qu'il aut rapporter le défaut de cette fouction. Le vice peut être naturel. J'ai parlé plus haut de ceux qui sout accidentels. L'observation nous apprend qu'il n'est aucuu organe dont la conformation ne soit altérable dans ses principes : et quand j'ai traité des causes de la stérilité , j'si démontré asses clairement que les parties de la génération étoient souvent mal couformées dans leur origine. Les trompes ue sout point exemptes de ces imperfections , et dans ce cas la gestation n'aura pas lieu dans la cavité de l'utérus.

Pai fait connoître les sigues par lesquels on distinguoit la grossessa ventrale de la grossessa ventrale de la grossessa ventrale de la grossessa produsire ; j'ai fait l'énumération de la phupart des symptomes dont l'une et l'autre étoient accompagnées. Les exemples que j'ai recueillis dans ce chapitre, démourte que les fammes qui

porteut des fœtus hors de la matrice, sont exposées à perdre la ve dans le cours de la gestation par la rupture des parties qui renferment l'emtryon. C'est donc un état toujours dangereux, puisque la mère comme le fœtus peuveut moupui dans tous les tems de cette espèce de grossesse.

Y auroit-il quelques movens de prévenir la mort des femmes pendaut la gestation ? C'est ce qu'il faut examiner dans cet article. Par les observations que j'ai rapportées précédemment, il est évident que la quantité de sang épanché dans le bas-ventre démontre une pléthore formée promptement dans les parties auxquelles le fœtus étoit adhérent : en diminuant la pléthore par des saiguées et par un régime convenable , on évitera une extension forcée de la part des trompes . des ovaires , &c. la dilatation se fera plus leutemeut, et par conséquent la rupture ne sera pas aussi facile. Ces précautions supposent qu'on aura constaté l'espèce de grossesse qui aura eu lieu ; mais on sait que les femmes ue font pas toujours attentiou sux symptômes qu'elles ressenient dans les premiers tems : celles-là resteront donc exposées aux dangers dont j'si parlé plus haut.

Si le fortuse a sijourndong temm dans les trompes après la révolution de la grossress, saux occapas après la révolution de la grossress, saux occades aboies et des apperations dout le néige devient très-dendu y il porte ses ravages particut
con di pause et cause les plus grand défluerentes.
Pen ai donné un example d'uprès Habralann
Pen ai donné un example d'uprès Habralann
Pen ai donné un example d'uprès Habralann
Pen ain donné le maintitude de guérir
quelques fennes parl'extraction des os du fortus,
que des de des de la contracter une authorizence
que des de de la contracter une de la corrèpque des de de la contracter une de la corrèpque des de de la contracter une de la corrèpque de de de la contracter une de la corrèpque de la contracte de la corrèpque de la contracte de la contracte de la corrèpque de la contracte de la contracte de la corrèppeut de la contracte de la contracte de la corrèppeut de la contracte de la contracte de la corrèpde la contracte de l

Le séjour prolangé du fœtus dans les trompes F f f ff a n'est pas moins funeste par les autres accidens qu'il occasionne , il donne naissance aux hydro-pisies enkistées. Vassal dit qu'une femme qui avoit conçu n'accouchs point au terme ordinaire de la grossesse , et le tems passé on lui prescrivit un traitement propre à dissiper une bydro-pisic dont on soupçonnoit l'existence ; les remèdes ne produisirent aueun hien , la tumeur augmentoit malgré les secours ..... la malade mourut. A l'ouverture du cadavra on trouva une des trompes d'un volume excessif; cent eiquante livres de liquide y étosent renfermées ; on trouva un fœtus presqu'enticrement détruit par la corrosion du liquide contenu dans le kiste. Les mambranes dont ce sac étoit composé étoient dans quelques endroits carcinomateuses; dans d'autres points, elles avoient acquis un épaississement considérable. Quelques portions avoient la solidité du cartilage, d'autres parties étoient ossifices . . . . il n'y avoit donc de ressource que dans l'extirpation d'un kiste aussi volumineux ; mais l'opération n'auroit pas réussi , parce que les changemens qui étoient arrives dans la position des viscères , et qui s'étoient faits d'une manière insensible, les avoient reudus ineapables de continuer leurs fonctions. Au reste, la différence qui se seroit trouvé dans l'état du basventre après l'opération, n'auroit pas permis aux treumens distendus excessivemens et devenus atônes, de se réunir sprès la suppurstion. Observation qui est précieuse, en ce qu'elle réunit elle seule le tableau d'un grand nombre de maladies qui ont leur origine dans la gestation de feetus morts, prolongée beaucoup au-delà du terme ordinaire de la grossesse.

Le plan de curation indiqué plus heut ne convient pas dans tous les cas; car pouv être toujours praticable il faut supposer que la grossesse ventrale parviendra au terme da la gestatioa ordinaire. Or , comme on a prouvé par les observavations précédentes que la rupture des membraces dens lesquelles le fœtus est renfermé, avoit lieu même dans les premiers mois de la grossesse, je ne crois pas que la précaution d'affoiblir la autrition par des saigués abondantes réussisse constament à prévenir cette rupture, puisqu'il est également démontré que les règles ont reparu dans les grossesses ventrales. ( Voyez la première observation ) sans détenire l'effet de la pléthore sanguine, et que la rupture des membranes du fætus n'a point été prévenue par la menstruation, il est évident que rien ne peut s'opposer aux malheurs qui menacent quelques femmes dans les grossesses de l'abdomen. Quel parti prendre dans un cas de cette importance? Laissera-t-on la mère sans lui donner des secours actifs ? L'exposerat-on à une mort évidente sans conserver la vie du fœtus? Pour décider ces questions, examinons les pertes que doit faire la société, et

considérens ce que les règles de la politique prescriveat.

Il n'est pas douteux que la perte d'un citoyen est un malheur qu'on doit prévenir par toutes les voics imaginables , s'il s'en présente au moyen. desquelles on puisse parvenir à cette fin. D'aprés cette proposition il semble qu'il faille attendre du tems la conservation du fortus , afin que parvenu autant qu'il sera possible au terme ordinaire de la gestation, sa vie future soit plus en sûreté. Telles sont les réflexions qui se présentent à l'esprit quand on considère ce qui regarde l'enfantexclusivement. Mais on ne peut pas se dissimules que la conservation de la mère est plus préciense. Catte proposition est si évalente qu'il me semble inutile d'en rapporter les preuves. Au reste, on en trouvera l'exposé au mot Avontament, au quel je renvoie le lecteur.

Je diri doncici comme une manime positive une retrict ontare, qu'un doit sanver la netro de priference à l'utilità, para contare la meter de primere la Neva de primere de l'utilità, para contare, para contare la contare de l'autre à period le la contare la contare

Une autre considération hien importante vient à l'appui du précepte donné ci-dessus pour faire concevoir par quelles raisons on doit sccélerer la section cresarienna. On a vu que les vaisseaux distribués aux organes qui ont fourni des enveloppes au fœtus , acquéroient comme dans l'utérus un volume considérable at que la dilatation de leur diamètre, avoit lieu comme dans ceux de la matrice. Il est également constaté par les recherches anatomiques que j'as faites , sur des tumeurs contre nature de l'ovaire ct de quelques autres parties, que les vaisseaux de ces organes, se dilasoient d'une manière surprenante. Les veines ne paroissent pas éprouves es mêmes changemens. Mais il importe peu qu'elles se comportent comme les artères ou sutrement parce qu'elles naissent de ramaux très-étroits, et leur section n'est pas dangereuse.

Il n'en est pas de même des artères dont les troncs out pris une amplitude contre nature. De ces faits qui sont hors de doute, naît une donsble difficulté dans la manière d'extraire la fostude l'oraire, ou des trompes, ou enfin dans la methode à suivre pour le détacher du mesen- ! tère, ou de quelqu'autre partie plus intéressante , comme les intestins.

Quoi qu'il en soit , la nécessité d'extraire le fœtus étant prouvée ci-lessua 1 considérons maintenant la manière de faire cette opération. Je suppose la section des tégumens faite à la manière ordinaire en observant toutefois de la pratiquer sur la tumeur formée par le fœtus et aes eaveloppes, mais avec les précautions nécessaires pour laisser la tumeur intacte : j'ai dit qu'il étoit nécessaire de pratiquer la section sur la tumeur , parce qu'ayant son siège en différentea regions du bas-ventre, cette (section ) qui est d'usage dans l'opération cæsarienne proprement dite, ne convient que quand le fœtus est renfermé dans les trompes de Fallope, ou dans l'ovaire.

Avant que de passer à l'examen des trois espèces d'attaches que l'œuf fécondé a pu contracter, il est indispensable de se souvenir que le placenta ne sera point comme dans la matrice, detaché par les forces de la nature. La raison en est qu'il est réuni à des parties qui ne peuvent opérer aucus munvement, aucune contraction sur lui. En effet , l'utérus irrité par la présence du délivre, se contracte partiellement, et procure par cette voie le décollement d'un corps qui est devenu étranger. Pour donner une idée précise de ce décollement pertiel , dont on n'a point rendu un compte exact dans les livres aur lea accouchemens, il ne me paroit paa hors de propos d'entrer dans quelques détails sur cette question.

Quoique le placenta soit une masse organique, cependant elle ne jourt paint des mêmes propriétés que l'utérus , c'est-à-dire qu'il n'est point sensiblement contractile : cette vérité est prouvée par des expériences assez mutipliées. Il seroit même dangereux qu'une substance destinée à porter les suca nutritifs au fœtus pût parvenir à un degré considérable de resserrement ; cet état contrarieroit singulièrement les fonctions auxquelles le placenta est destiné, et exposeroit aussi l'enfant à des dangers sans nombre. Il faut donc le considérer comme un corps d'une étendne déterminée adhérent à la matrice , qui jouit ellemême d'une grande irritabilité. Supposons un espace de deux pouces quarréa, qui forme le point de contact entre ces deux organes ; supposons encore que dans le centre de cet espace ; il y eit un point d'une étendne médiocre qui se contracte fortement ; le raccourcissement qui arrive dans cet intervalle tend à décoller le placenta; car celui-ci ayant trop de résistance pour se prêter aux replis que doivent figurer les fibres de la matrice dans leur raccourcissement, il est nécessaire que quelques points du délivre perdeut leur adhérence pendant la contraction ; autre- | ne seroient pas les obstacles les plus difficiles à

ment elle n'auroit lieu qu'imparfaitement, on même elle ne s'exerceroit point du tont. Ce que je dis d'un point quelconque , il faut l'entendre de toute la surface interne de l'utérus : car l'irritation le propage d'un lieu à l'autre, et détermine le même phenomène dans toute sa capacité, soit partiellement, soit universellement : c'est même par des contractions locales et qui sont bien commes, que le décollement peut s'operer plus facilement, attendu que si tout le viacère se contractoit également en même-tems , avant l'expulsion des eaux , la contraction n'auroit pas d'autre résultat que de comprimer médiocrementtoute la masse qu'il contiendroit dans sa cavité.

Or on juge d'avance que dans la grossesse abdominale, il n'y a point d'agent qui sit la faculté d'opérer ainsi que nous venous de l'expliquer le décollement du placenta : l'ovaire n'a point de semblable action ; la trompe excessivement distendue, est devenue incree et incapable de ressarrement sportané ; les intestins quoique très-contractiles , n'exerceroient qu'un foible mouvement sur le délivre ; parce que celui-ci , n'est adhérent qu'à quelques points de leur contour, et que leur faculté de resserrement s'exécute principalement sur les substances contenues dans leur cavité. Leurs fibres sont disposées de manière à ne permettre une contraction violente que de la manière qu'on vient de l'exposer. D'ailleurs le point d'adhérence présentant un gonflement considérable, et une congestion sensible dans lea membranes qui seroient en contact avec le placenta, il en résulte que la congestion ellemême seroit un obstacle à la contraction. Enfin le mésentère et quelque membrane qu'on suppose unie au délivre, n'exercera aur lui aucune force impulsive. Done dans tous les cas, la séparation du placenta doit être réservé à l'art.

Est-il prudent de la faire ? N'entralneroit-elle pas à sa suite des inconvéniens ? Et de quelle nature seroient ils ? Ce sont trois questions done la solution se trouvera exposée en indiquent la méthode que je regarde comme la mieux indiquée.

Il ne seroit pas difficile de disséquer le placenta et de détraire les adhérences qu'il auroit contractées avec l'ovaire ; mais on ne peut pas se dissimuler non-plus que l'inflammation de l'ovaire , seroit une suite nécessaire de cette opération , par coméquent , il en naîtroit une supportation qui détrairoit au moins en partie cet organe ; ce même ovaire deviendroit donc un corps inutile, qui ne contribu-roit plus à l'avenir à la génération. Les difficultés que présenteroit cette opération , et le tems qu'il fandroit passer à son exécution , vaincre; la suppuration de l'ovaire seroit longue, difficile à terminer, et forceroit l'opérateurà laisserbien loug-tema une issue à la magière purulante.

Comme il a été prouvé ci-desus que l'ovaire ne seroit plus qu'un corps inorganque, je pense qu'il seroit plus convenible de l'amputer en faisant la section de son ligament. Par cette méthode, on éritroit tous les inconvéniens dont j'ai donnale détail. Il affirire da faire une ligre tre tu dessons du point de section, a son jugosit rous un dessons du point de section, a son jugosit rous que dessons du point de section, a son jugosit rous en convenient de la portion comprise dans la ligature : la suppuration aeroit irtès-modale. On attendorie la suppuration aeroit irtès-modale.

Dans la méthode précédente , la ligature deviendroit impraticable, par consequent l'hémorragie ne pourroit pas être prévenue et si les vaisseaux avoient acquis une dilatatiou qui rendit la perte abondante, on conçoit que l'opération auroit les suites les plus funestes. Quand même on n'emporteroit pas toute la substanca du placenta, pour ne pas blesser l'ovaire, l'hémorragie seroit la même, par conséquent le danger seroit égal dans les deux cas. En supposant encore que la perte de sang opérée par la dissection no fut pas formidable, il fandroit attendre l'exfoliation d'un portion du délivre , encore attaché à l'ovaire ; d'où une longue continuité da pansement ; d'où l'épanchement d'une matière purulente, qui contractant quelque acrimonia , occasionneroit de nouveaux accidens. Ces dernières réflexions réunies aux précédentes, me confirment encore dans le conseil que f'ai donné plus haut sur l'extirpation de l'ovaire.

Quoique les membranes des trompes acquistent une épisseure unaquée, dans les grossestent une épisseure unaquée, dans les grossesd'inconvintions à disséquer le défirre qui leur part de la même opération sur l'ovaire. La effeit, part de la même opération sur l'ovaire. La effeit, actual de la comparation de la constitution de la sequer le piscesse. La seule attenute de la séquer le piscesse. La seule attenute de la déficiellé. La cavité de la trompe seroit à coupcient de la comparation qui récutiva la partie de la constitution de déficiellé. La cavité de la trompe seroit à couprécutivat les parties, a des la comparation qui récutivat les parties de conspans, et qui les puis puisque l'indiament de l'organe, en se proquant d'un bout à l'urier, espergeroit les d'où résulteroit, sinni que je l'as dit en parlien de l'orste suppuré, quo rapasse inhabis à casi-

cuter ses fonctions, et par conséquent jucapable de contribuer à la génération d'an nouveau fortus. D'après con considerations ; il me semble que l'amputation de la trompe, est la seule opération praticulelé dans la cronstance qui nous occupe. Il me parolt jautile de répéter ci ce que [la idi de la ligature, en parlant de la section du ligament de l'oraire; on conçoit d'avance que cette précamition est fadispensable.

Quand la placenta est attaché au mésentère, o a quelque menbrane de la même nature, ou il se trouve deu vaisseaux considérables dans le point d'union, o alle se vaisseaux considérables dans le tre qui me fasse pas craindre une lémorragie d'angrecue; edans la permier cas, la section du rétentère ne jeut avoir leu dans la portios qui mésentère ne jeut avoir leu dans la portios qui benoncoqué de sup, sant avoir prévênement fait la ligature de ces cansus. Dans le second cas, la sumple section de cette membrane, remplier tottes les indications. On peut aussi employer ne liqueur stajique pour fermer l'ornfocé de casseaux dont on ne voudorit pas faire la ligature dont on ne voudorit pas faire la ligature doit de la consecue de la consecue

Les adhérences du placenta avec un ou plusieurs intestins , exigent une méthode partieulière. Les lésions faites à ces organes sont mortelles ou au moins très dangereuses ; il est donc indispensable de les éviter avec le plus grand soin. Pour remplir cette vne sans laquelle l'opération deviendroit infructueuse, on disse le délivre, le plus près qu'il sera possible de l'intestin, mais sans lui faire éprouver la plus légère blessure de la part de l'instrument. On sera donc contraint à laisser adhérer à cet organe, une surface très-mince du placenta dont on attendra l'exfoliation par la suppuration. Si on a quelqu'hémorrhegie à craindre, on fera la ligature dens la substance même du placenta. Pendant que la suppuration détruira les restes de ce corps étranger, les vaisseaux dilatés reprendront leur ancien diamètre , et les extrémités fixées par les ligatures se détacheront des intes-

Quoi qu'il es toit, cette opération n'est pas ans darger de la parte d'Inflammation, quoique modérie, qui sura lice dans les tunques de instetien. Les donc indipresables nivre un traitement anti-philogistique très actif. Les pouls ets infquences le front igner comreable, es supilication émollientes et quelquefois calmances numes une set supféndres pour émonsver la semblisié des intentin-fluminer leur donnces qui se suprés de la present présent des reparte l'établissables, pour lempére la chaleur qui nelt de l'inflammation , stront les ressources qu'on employera pour éviter les grands accidens.

Il me semble que les inflammations ordinaires des intestins ayant fréquemment des causes plus graves que celles qui dépendent de l'opération dont nous avons parlé plus hant, et ces mêmes inflammations se terminant fréquemment d'une manière avantagense , on doit tout espérar de la mothode que j'indique. Observons u'aillaurs que c'est la seule par isquelle on puisse conserver la mère , at par consequent il ne doit rester auaun doute sur la nécessité de la pratiquer.

Quant aux suites de la suppuration du placenta , on se comportera comme on le fait tontes les fois qu'il existe une suppuration dans l'abdomen. Les règles de conduits à cet égard , sont connues de tous les praticiens.

Quelques personnes trouveront peut-être, que jui donné des détails un peu longs sur l'opération se je propose ; je n'ignore pas qu'il suffit de l'indiquer sommairement à quelques-unes pour qu'elles conçoivent elles-mêmes tentes les précautions accessoires ; mais si l'on veut bien faire attention qu'ancun anteur n'a traité cette matière avant moi, on sera forcé de convenir que les détails ne scront pas superflus pour ceux qui ont besoin d'une instruction complette.

( M. CHAMSON. )

GROSSESSE svecvolume excessif du bas-ventre. ( Médecine, )

L'abdomen acquiert quelquefois un volume énorme dans la grossesse. Ce phénomène a lieu chez les femmes qui portent plusieurs enfans à la fois, ou qui ont des obstructions antérieures à la gestation, ou enfin chex lesquelles la grossesse est compliquée avec l'hydropisie sacita , soit simple , soit enkistée. L'hydropisie de l'utérus avec la grossesse détermine le même accident. Mais il n'est pas d'exemple d'une grossesse aussi extraordinaire que celle dont Paré cite l'exemple d'après Pic de la Mirandola. C'est une Italienne dont l'abdomen descendoit jusqu'anx genoux et faisoit une saillie monstrueuse , elle en soutenoit le poids au moyen d'une large bande fixée au col , et entourrant cetta grande capacité à sa par-

Sam examiner ici les autres gestations dont on trouve des détails suxquels il est impossible d'ajouter foi , sans considérer même si Pic de la Mirando'e n'a point exagéré le fait qu'il a consigné dans ses ouvrages; il est certain que quelques femmes grosses sont très-incommodées par l'excès du volume de l'abdomen. De la distention extrême des muscles et des tégumens du l'à donner sux femmes qui éprouvent de pareilles

ventre , nait une atonie de ces parties auxquelles , ainsi que je l'ai dit ailleurs , il est trèsdifficile de rendre leur premier ressort. Il en résulte una espèce de sac désagréable qui géne les femmes dans la manière dont elles sont habillées; mais ce qui est plus fâcheux, c'est que les viseères ne sont plus somenus. La moindra secousse leur lan éprouver des tiraillemens douloureux; les femmes re penvent se teur droites sans er rouver de la to h esse, elles ne supportent pas même un moment l'agenouillement ; la disposition des viscères mai contenus, leur conne une tendance à se dépiecer et à se portet pius bas qu'ils ne doivent être , parce qu'ils y sont entraines par leur poids ; l'irritation qui tire son origine de ces accidens , rallentit la circulation dans ces parties , y fait straer le sang et la lymphe : d'où les engorgemens du foie, du mé-entère &c. Ces symptômes se succedent quelquefois assez rapidement, en sorie que dans l'espace n'una année, les maladies que j'as dési, nors s'accumulent sur le meme individu. C'est particulièrement chez les personnes dont la fibre élémenta. e est foible qu'on observe ces divers phénomenes se manifester coup sur coup. La santé se dérange tout-à-fait par le vice des digestions , parce que les organes de cette fonction sont tiraillés par le oids des alimens. Coprudant les malades souffrent moins quand l'estomac et les intestins sont remplis de nourriture. La raison en est que les substances , prises en certaine quantité en se ripandant dans l'abdomen , formeut un conveau soutient aux viscères qui prévient leur urailie-ment et la défaillance qui en est la suite nécessuire. Les malades trompés par cet état de soulagement, imaginent que leurs douleurs sont les signes assurisdu besoin demangerails n'attendent pas pour pren 're de nouvetles nourritures, que les premières soient convensblement digérées ; la fatigus continuelle de l'estomac qui ne pentantfire an travail qu'on Ini I it subir , procure des indigestions ; la nutrition s'aitère , d'ou toutes les autres aflections qui sont le produit immédiat at éloigné de ceil-ci.

Quelques précautions qu'on prenne dans une grossesse da la nature de cotte dont je parle, il est impossible d'éviter la distention qui s'opérera dans les tégumens du bas-ventre ; Mais on peut en diminuer l'excès jusqu'à un certa in point, en soutenant, comme je l'ai dit plus haut, l'abdomen avec une large bande , de manière que le poids soit presqu'entièrement supporté par les paules. On évitera par ceue méchode la châta, si on peut parlerainsi, du ventre sur les genoux ; par consequent , on préviendra en partie l'atonie

On voit par le récit précédent, que les soins

groussers, as se borsent pas à beaucoup près au teun édu gestainn. En éllet, cu s'est qu'àprès l'accontément que les sacodeméderits plus près l'accontément que les sacodeméderits plus que près l'accontément que les sacodeméderits plus que que s'est plus l'accontément qu'a les sacontéments accontément qu'a l'accontément persons de la que qu'il se d'autre restirent dans les proins de la que l'accontément product de l'accontément persons de assacs cé des apposements literas, l'ests, milianmentires, y turdos; et vous surer écriu ils sonme d'accidents qu'on duit ces l'ors les tes les les résults products les ces donnés.

S'il est une circonstance dans laquelle les bandages asient indiqués après l'orfantement. c'est assurément celle-ci : disons mieux malgré l'opinion contraire d'un grand nombre d'acroncheurs célabres , il est indispensable d'en faire usage, mais toujours avec les précautions que j'ai indequées au mêma article. On juge d'avance que la continuation de cette méchada se mesurera sur l'excès de distention opérée dans les tégumens du ventre, en sorte qu'elle sera continuée plus long-tems à proportion que le volume aura excédé celui des grossesses ordinaires, et que la femme sera d'une constitution naturellement plus foible. Ces deux principes ne duivent point être séparés l'un de l'astre, car leurs effets sont simultanés , et concourent ensemble à créer les mêmes affections morbifiques à Payenir.

Quand on sura maintenn les viscères par cette

methode jusqu'au tems ou les lochies terminées ne laisseront plus de crainte sur les applications qu'on poursoit faire sur le bas ventie , je suis d'avis qu'on couvre l'abdomen avec des comprosses imbibées de décoction toniques , afin de forcer la fibra musculaire de reprendre son premier ressort. Les étoffes de laine sont préférables au linga : 10. Parce qu'elles ne se réfroidissent pas sur la chair comme ce dernier, quand elles sont mouillées : 2º. parce que leur contact étant plus rude elles suscitent par cela même l'irrita-bilité et font à quelques égards l'office des frictions sèches. On juge d'avance qu'il seroit dangereux de tenir constamment l'abdomen réfroidi par des linges mouillés ; les inconvéniens qui résulteroient de cette manueuvre sont aisés à prévoir : je ne les rapporterai pas ici. Les frictions sèches réitérées deux à trois fois dans le jour , ranimerout aussi le ton de la fibra élémentaire. On fera les fomentations avec la décoction de kina ou de centaur e ou de petit chêne : tous les amères sont bons. On pourra ensuite se servir de décoctions aromatiques mélées aux toniques. On terminerala curation par des astringens doux comme les décoctions d'écorca de chêne, de maronnier d'iude, de racines d'épinevineite, de grenade, de mirthe, de prele, de roses de provirs &c. Il strott plus facile de dissouder lens une décocition tonique, à la dose d'une pinto, un scrupule d'alun. On soutiendra les fomenations par le bandage dont l'ai parlé ci-d-csus. (M. Caramor.)

GROSSIER ( aliment ) Hygiène.

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

On donne le nom d'alimens grossiers, aux substances qui lorment communément la nourriture de la classe la mous aisée parmi les hommes, ou à quelques-unes de celles qu'on a remarque fournir en général un chyle plus grosster, plus visqueux, qui sont meins nourrissantes et moins faciles à digérer. Nous dirons en général que l'on peut donner ce nom aux fruits d'automne qui ne sont pas bien murs , aux feves, aux pois, à l'avoire, aux choux, aux oignons pris en grande quantité, aux fromages en général , aux noix, aux noisettes , aux amandes ou semences des fruits ; aux alimens gras et huileux tels que le beurre , l'huile , le lard ; aux alimena sa'ins tels que les visades et poissons très-salés ou fumés. Toutes ces substances sont cependant alimentaires, et d'un usage très-commun parmi le peuple sur-tnut. Ils entreront dans la classe des elimens gro siers; mais c'est plutôt à la quantité qu'on en prend qu'il faut porter attention , qu'a la qualité qu'ils présentent , sur-tout quand on jouit d'une bonue san: 6. Il seroit donc difficile de spécifier quels sont les alimens qu'on nom-ne grossiers , qu'il seroit intéressant de pruscrire. Pour anvoir en quoi ces alimens sont utiles ou nuisibles, il faudroit avoir fait une analyse bien exacte de chacun d'eux suivant le pays d'où ila viennent ; connoître parfaitement la constitution des parsonnes qui en font usage ; faira é at de leur âge, des lieux où ils se trouvent, des climats, des saisons, du sexe. Au milien de l'embarris que produisent des compissances aussi délicates et aussi difficiles à arquérir , il faut prendre pour guide l'expérience.

Elle designe à chaque individu capable de raisonne l'aliment qui lui couse des pasant urs d'estomac , deu rapports de indigestions , de thosome l'admonte, alle riports de indigestions , de thosomme, du drépards , (auretout leraque's diverses reprises , il a éprouvé en mêmes incornémiens ) ser pour lui un aliment de la commentation d'un autre-rabbe et conference à la constitution d'un autre-

Souvent chez la peuple, ce n'est pas la qua-

lité des mets qui incommode, mais la quartité qu'il en piend ; le mets le plus sain, dont on use avec profusion , sera toujours plus dangeroux que l'aliment le plus grossièr pris avec ménagement , quand on est bien portant et sobre jil est donc bien rare que ce qui n'est pas pécidément nauvais en so, puisse incommoder.

Une des raisons les plus frappantes des accidens que le peuple éprouve relativement aux alimens dont il se nourrit ; c'est qu'on n'est pas asses en garde contre les circonstances qui les ont avarié, qui les ont rendu moins chères, et qui sont causes qu'elles ont été abandonnées. C'est ainsi que l'avárice de quélques particuliers vend à bas prix les alimens funestes , que l'ignorance et la misère recherchent, et que la surveillance publique et particulière auroient du faire jetter : puisque le pauvre a si peu de choix dans les alimens qui lui sont destinés , au moins doit-il pouvoir comptes sur leur salubrité. On doit donc punir sévèrement ceux, qui ayant amoncelé des grains, pour en faire hausser la valeur l'ayant laissé gater, osent le vendre au peuple qui ignore combien son usage peut lui devenir fatal ; on ne doit pas traiter autrement ceux qui vendent des viandes puantes et avariées, des animaux morts de maladie, ou qu'on a tué étant malades, qui débitent des poissons et de la marée d'une odeur déjà infecte : ce ne sont plus des alimena grossiers qui servent de nourriture, c'est alors la cupidité, qui met à prix la destruction de la classe foible et indigente du peuple.

(M. MACQUART)

GROUILLEMENT d'entrailles ( Pathologie. ) ( Voyez) Borborygmes ( M. Mahon. )

GRUAU (Mat. Méd.) (Hygiène.)

Partie II, Des choses improprement dites non
naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre I. Alimens.

Section I. Végétaux.

Le gruan n'est autre chose que l'avoine ou l'épautre mondée, dépouillée de son écorce, et concassé ( Voyez Avoine. )

Le grueu pour être bon doit être net et sec, blanc, bien mondé, ne doit point avoir uns odenr forte, et a dû être fait avec de la bonne avoine, telle que celle qu'on employe en Touraine et on Bretagne, où on les prépare le plus ordinairement.

Le gruau est un farinoux humectant et adoueissant, il restaure par sa qualité facilement. Médecine. Tome VI.

nourissante, dans les consomptions, et les mals dies de politine qui me four que cominencer il fournit un aliment également sain, réflatéries aut que no le prend en décocitos avice de l'écut, que du lait, ou du bouillon. Il y a des personnes ches lesquelles le grasse pèce sur l'éconage et duit ce cas souvent il produit des rents a plors il faut avoir recours à d'autres fécules plus légères ou qui passent suiteux.

Cependant en général il convient et nouvrit bien toutes sortes de tempéramens, à tout ave et principalement les personnes dont les humeurs passent pour avoir de l'Acreté, et trop de téunité.

On recommande aux personnes qui sont dahs le marname, de faire préparer pour prendre, en deux dosse, ude poiton qu'ou compoce arec deux onces de grasar, un jaune d'oraf, un peu de fleur d'orange et de autre, qu'on fait sufframment cuire s c'est à ce qu'on prétend un restaurant excellant. (M. Macquar.)

GRUMEAU s. m. Grumus; masse coagulée, soit de sang, de lait, ou de toute autre substance.

Cette concetion plus ou moins prompte des fluides du corps bunais , soit lorqu'ils sont encore conteins , soit lorqu'ils soit es sont plus , donne leu à des accadens dans certains cas , comme à la suite de saccouchemens , des blessares pénétrantes avec une forte hômorfusgie. Elle peut ansis servir à déterminer avec plus de précision le diagnostic et le prognostic dans un grand nombre de maladis. Foyer Savo, &c.

.: (M. MAHON.)

GRUMEAUX, GRUMELER. ( Mat. Méd. ) ( Méd. pret. )

Les mots grumeaux et grumeler sont souvent employés pour désigner les altérations que aubissent les matières végétales ou animales de nature muqueuse , féculente , glutineuse ou lym-phatique , lorsqu'étendues dans une suffisante phatique , lorsqu'étendues dans une suffisante quantité d'eau pour être dissontes ou liquides , elles s'en séparent plus ou moins coagulées en flocons , on en petites masses solides, par l'effet du lalongue, de l'addition ou de la production spontanée d'un acide, d'une décomposition commencante, &c. C'est ainsi que la lymphe, le lait, la bile, l'eau des hydropiques dans l'économie animale malade, les décoctions' ou dissolutions muquenses, amilanés, extractives, parmi les alimens, et les médicamens, se grumèlent ou se remplissent de petits flocons solides dans les circonstances désignées. ( Voyez dans ca dictionnaire et dans celui de chymin les articles de ces humeurs. ) ->

GEEEE

GUAINIER ( Mat. Med. ) Voyer GAINIER. (M. MAHON ).

GUALTERIA. L. ( Mat. Med. )

Ce petit arbuste, qui croît dans le Canada, a presque le port de la pervenche.

· Sa racine est recommandée en infusion pour arrêter les diarrhées : en Canada, et à l'Isle royale on prend cette infusion comme du thé :

elle fortifie l'estomac. E. de l'A. E. ( M. MAHON. ) GUAYAVIER, on GOYAVIER, on poirier

des Indes ( Mat. Med. ) Gunyava sive Guayabo pomifera Indica:

f C. B. P. 437.)

Les fruits du guayavier sont gros comme une pomme dereinette, et couronnés comme une nefle; d'abord verdatres et acerbes , en murissant , ils prennent une couleur jaunâtre et un goût agréa-ble : mais il est rare qu'avant cette époque les vers ne s'y mettent pas. Anssi en fait-nn de préférence, lorsqu'ils sontencore verds, des compotes ou des marmolades qui sont excellentes. On en fait aussi des candis , des pâtes qu'on employe en santé et en maladie. Ils sident à la digestion en fortifiant l'estomac.

Les racines du guayavier sont astringentes, et sont employées avec succès contre la dyssenterie et la foiblesse d'estomac. Ses feuilles sont également satringentes, vulnéraires, résolutives : on en fait usage dans les bains pour le traitement de la gale. (M. MARON.)

GUEDE ou GUESDE (Mat. Med.) Isatis sylvestris velangusti-folia C. B. P. 113.

Isatis tinctoria, foliis radicalibus crenatis. caulinis sagittatis siliculis oblongis L.

La guede, conane aussi sous le nom de pastel sauvage, n'est pas rare dans les terres sèclies et sabloneuses; l'espèce qu'on cultive dans certains endroits du royaume pour les teintures n'en diffère que par la culture ; le pastel , pile, et appliqué extérieurement sur les tumeurs, est un des plus puissans résolutifs : l'infusion de ses feuilles fait pousser la petite vérole ; et les paysans de Provence s'en servent pour guérir la jaunisse. (M. MAHON. )

GUENAULT (François)

Ne à Gien , file de Thomas : Guenault apothicaire et distillateur du roi. Il se mit sur les bancs de la faculté, fux reçu bachelier en sors et · docteur le 21 Juin 1615. Il se fit de boune heure une grande reputation Henri de Bourbon , prince & Emetici portionem coulo demissam invanerune

de Condé le choisit pour son premier médecin, et il le devint par la suite de la reine mère Anne d'Autriche. Guenault voyoit beaucoup de malades : une grande partie de ses confrères témoignoient beauconp d'opposition pour les préparations d'antimoine et le laudanum , il reconnut que ces remèdes étoient puissans dans certaines maladies, et en conséquence il a'en servit aveo succès : aussi Guy-Patin ne l'épargne-t-il pas dans ses lettres. Guenault s'en consoloit par l'estime et l'amitié de la plupart de ses confrères, qui lui en donnèrent une marque sensible en l'élevant au décanat le 2 novembre 1658. Il refusa cet honneur par modestie, et devint l'ancien de la faculté en 1663. La mort l'enleva quatre aunées après , il fut frappé d'une apoplexie sabite qui termina ses jours au mois de mai 1667. Il fut enterré à Saint Benoit, et ses confrères assistèrent en corpa et en cérémonie à ses obsèques.

Guenault se trouva à Calais en 1658, ponr la maladie du roi Louis XIII ; il rendit la santé à ce prince, et cette convalescence dont il ent tout l'honneur, fut chanté par les poètes du tems." Le pere Carneau , Célestin , dans sa stimonima-chie , Scarron , Charles Beys , chantèrent les succès de Geunault dans des sonnets françois. Nicolas Gervaise , dans son poeme intitulé : Catharsis p. 10 et 11 , Paris , Hénault 1666 , in-4° alui adressa quatre vers latins , dans lesquels il loue et ses talans et son génie.

On lui dédia plusiours ouvrages. En 2628. Jacques Moine lui dédia les Déliramente hydrophobi: c'est une lettre fort bien écrite , dans inquelle Moine attaque vivement nn nommé Martin : elle est imprimée à Paris, ex officina Roberti Strphani.

Claude Tardy lui dédia le Traité du mouvement circulaire du sanges des esprits. Paris 1654. Il lui dit dans sa dédicace : « nous reconnoissons » que c'est de vous que nons tenons l'industrie m de dompter avec l'antimoine les maladies les m plus rebelles où les remèdes doux sont inu-

» tiles. »

Le livre intitulé le Secret des eaux minérales et acides , Paris 1667 , chez Jean Ribou , Ini fut aussi dédié par Pierre le Givre. Il lui donne des éloges sur sa science dans la médecine et sa prudence dans le traitement des maladies.

Alexandre Michel Denyau , dans un discours prononcé au collége royal en 1792 , parle honorablement de Guenault : Quemadnodum fulmen in media aeris regione et contrariis adversa qualitate donatis producitur; ità ex verile in sanguine excessibus incluctabile morbis fulmen nascitur. Philosophi hermetici divinam

quá reginae Annae Austriocae Archiater Franciscus Gu mault Ludovicum à Doo datum, ut esset adersis Gallius hostes justus victor et gloriosus triumphator, d mortuus förè od vivos revocavit. V. p. 3. de ce discours, réimprimé en 1697, in 4°.

Guenault employoit avec succès les saignées aboudantes, dans les blessures considérables. Il rendit à la vie, par ce moyen, plusieurs officires dangerensement blessés, dans un combat qui se douna en Guyenue, durant les guerres de Paris. (ANDRY).

## GUÉPES. ( piquure des )

Est avive d'une légère tumeur phiegmoseus orge, sauquée dans le centre d'un poit point blant, avec un sentiment de chaieux et de des le coutre d'une consequence de de l'extrement qué et la legere déchirer que faul l'insecte avec des dens armées de trois derreiters à pointes étiges et milleannt d'autone autirer trois jours. Lorque les piquares aont nombreus et de l'extreme de l'ex

( M. DE LA PORTE. )

#### \* GUERIN ( Claude )

De Paris. Il se destina à la médecine & fut reçu docteur en 1668, avant l'âge prescrit par les statuts. Il mourut le 20 novembre 1713; sans s'être marié.

Eu 1702, Guérin prououça en qualité de professeur des écoles, un discours dans lequel il prouva que la méthode d'Hippocrate et de Galicu étoit préférable aux nonveaux systèmes de ce stècle. Il est auteur des ouvrages suivans.

1°. La méthode d'élèver les enfans suivant les règles de la médecine; Régime devivre des vieillordi, et un Traité de la goutte. Paris 1675, chez'la veuve d'Edme Martin. — Cet ouvrage est approuvé par la faculté et le doyen.

2º Letter de M. Guein, doctore en médicie de la facilité de Paril, et de M. Letiror, doctore en médecine, touchant les minéraux qui régarent dans les caux de Sainei. Rema et la traduction de la thète de Tomasain Fournail, la traduction de la thète de Tomasain Fournail, sontenue dans les choolse la 3 férries (464 pp. 7 Annand Jean de Masvillain e on consederantisme au que Forgares e Savoire il la cuaix de verge est apprové par l'alternain, Thomasseu, Thuiller, dollo let de Parry, doyce en 1900.

3°: Lettre de M. Cuerin d M. de St. Yon . médecin du roi. Ces lettres sur l'astronomie et différens points de médecine sont sans nom d'imprimeur et sans date. Guérin é oit opposé de seutiment à St. Yon. (M. Andry.)

#### GUÉRIR.

Ce mot signifie rendre la santé à un malade. M. Huet la fait venir du mot latin curare : mais curare me semble signifier plutôt soigner ou prendre soin. Les mots latins qui répondent plus exactement, sont sanare, méderi.

(M. MAHON).

## GUERISON (Sanatio.)

La guérison est ou radicale ou incomplette.

Elle est radicale, s'il ne reste aucune trace de la maladie, et s'il n'y a aucune rochâte à appréhender.

Elle est incomplette daus l'un on dans l'autre cas contraire, et eucore plus dans l'un et l'autre contraires. (M. MARON).

#### GUERISSABLE.

Se dit d'une maladie qui est susceptible de guérison. ( Extr. de Lav. ( M. MARON. )

GUEULE ( Mat. Med.)
( Voyez ) ( Murle De veau. )
( M. Maron.)

#### GUI (le), ( viscum album.)

Le gui est une véritable plante parasite . c'est-à-dire qui ue végète point dans la terre , mais soulement dans l'écorce des hranches d'une uantité d'arbres où ses racines sont implantés. L'on en a trouvé sur le sapin , le melese , le pistachier, le noyer, le coignassier, le pommier &c. Ou le voit encore communément sur le chataignier, le noisettier, le tilleul, le bêtre, le bonleau , l'érable , le frêne , l'olivier , le saule; mais particulièrement sur les diverses espèces de chênes. On ne connoît cependant qu'une seule espèce de gui, et il doit paroitre singu-lier qu'implanté sur tant de différentes espèces d'arbres il ne varie point , tandis que tous les végétaux provenus de boutures, de greffes ou de marcottes produisent des variétés sans nombre. Une autre singularité digne d'attention, c'est que les semences de gwi, mises sur des arbres enfévrier, germent à la fin de Juin, et qu'alors on voit sortir de la grance du gui plusieurs radicules , qui s'allongent d'abord de deux ou trois lignes ; ensuite elle se recourbent et elles continuent de s'allon-

Ggggg 2

ger uniquement jasqu'à ce qu'elles ayent atteint le corps sur lequel la graine est posée.

On peut consider ce qu'out dit aur le gui , Malpighi Tournetent, Vaillant, Barchaeve, Linneus &c. On trouve aussi dans les mémoires de l'accidente des sciences pour l'année 4760, des observations très-cuciresse de M. Duhande ur le même object. Cette jainte seuble conforde de dint la substance de l'attre sur lequel et le conformation de l'attre de l'attre sur lequel et le conformation de l'attre de l'attr

On voit donc que le gui n'est point une pro-duction spontanée produite par l'extravasion du sue nourricier des arbres qui le portent , comme l'ont prétendu certains auteurs ; le gui vient de semences et quand la jeune plante commence à introduire ses racines dans l'écorce d'un arbre , amsitôt la sève de cette même écorce s'extravase et forme à l'endreit de l'insertion une grosseur ou plutôt une espèce de gale qui augmente en grossenr à mesure que les racines de la plante parasite font du progrès. On sait que les Druides s'assembloient dans les bois sous les chênes chargés de gui pour y faire leurs prières , et ils le révéroient comme une plante sacrée et comme un antidote. La superstition l'a fait mettre en vogue dès la plus haute antiquité. Meis on est tombé dans un extrême opposé lorsqu'on a voulu le supposer entièrement denué de toute vertu et le faire pejetter de la matière médicale. Elle est amère et astringente, et Floyerdit s'en être servi avec ancrès dans quelques cas pour guérir la fièvre quarte, en le donnant à hante dose et en continuant quelque tems son usage.

Cet arhisiasus a éis tràn-vanté en Anglaterra et parmi les orurgas, qu'on a publiés pour constate; que d'internation et le la parti un à Londres en 173, l'ana fiquel on le regiqué comme d'est en 173, l'ana fiquel on le regiqué comme constant qu'en en l'auteur, dit l'evoir employé et caucès cottur l'injeries et la catalepse. Il dit avoir guirri le danse de St. Cui usan retour donnant la partie ligneuse du gue en poudre à la catalepse. Il dit avoir guirri le danse de St. Cui usan retour donnant la partie ligneuse du gue en poudre de la catalepse. Il dit avoir guirri le danse de St. Cui usan retour donnant la partie ligneuse du gue en poudre la fire de la catalepse. Il dit avoir guirri la danse de St. Cui usan retour fire partie de la catalepse de la cataleps

En genéral, dans les matedies convalsives, il Padiminitroli à la dose d'un dessi gros, deux ou quatre fois par jour; souvent aussi il secondoir Pfekt de ce remide par l'influim de quetre once du même bois en poudre sur de onces d'esu chande. Il a deprouvé sausi qu'en ajoutant à claque prise un huijéme d'assa-forida, ses effets sait-épileptimeséticient plus arqués. C'est peusait-épileptimeséticient plus arqués. C'est peuêtre pousser bien loin la pré-ention que de regarder comme le fait cet auteur , le gui ausiefficace contre l'épilepsie que le quinquine contre les fièrres intermatentes. Ce qui fait soupconner qu'il y au neu d'exagération , c'est que l'auteur n'a pas soui de distinguer l'espèce d'épilepsie qu'il a guérie, caro une peut se dissimuler qu'il y en a plusieurs qui sont incurables par decreméles internes.

Si on ne se conduit que d'après les qualités sensibles de la parie ligreuse de gar qui et andre et astringente, il est naturel d'en conclure que le gar est autre-lou utile contre l'espèce d'épilepsie qui tient à une trop grade irritabilié, on à une disposition de corpa ; telle que les causes occasionnelles les plus legières puvern reprodure cette affection apasmodique. Le gui agit alors par ses qualités tomiques.

L'infusion aqueuse du gui deuséché, préparé au bain-annie, ext limpide, jaune, d'une saveur mauéabonde, et prend une teinte pohtprée en y jettant du virid de mars ou sallate de fer. Il importe peu de prendre le gui plutôt sur une espèce d'arbre que un une autre, ¿cest en décembre qu'il faut le récolter, le bien dessicher, et enable le conserver dans un endroit sec et dans der vaisseaux de verre bien fermés, pacce un'et est unité à se moisir et à 'ablièrer.

(M. PINEL).

GUIGNARD (Hygidne.)

Partie I I. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta. Ordre L. Alimens.

Section II. Animaux.

Le guignard est le petit pluvier de Brison. Geens 69. Cal. 4. fig. a. — Cat oiseau ul'est pas si grou que les pluvier doré. Le devant de la tête est couvert de pluvies grises entources de blanchitres, et le reste du classa de la tête est blanchitres (et le reste du classa de la tête de blanchitre (et le reste du classa de la tête de blanchitre du l'est plus de la companie de la

Les guignands vont par bandes, vivent d'insectes , de vers, de coquillages terreixon. On en voit beaucoup en avril et noût; dans la Denauce et l'Orlenois ; il parott qu'ils viennent du Nord, ils sont stupilles, et se laissent prender facilement; mais c'ext peut-dre lorsqu'ils sont encore fatigués du long yoyage qu'ils ont put faire. La chair des guiguards est estimée comme un des méts les plus délicats et les plus savoureux qu'on puisse servir dans les tables recherchées, et en elfet il n'y a guères de gibier plus précieux. Tous ceux qui ont occasion d'en manager, peuvent le faire avec plaisir et sécurité.

(M. MACQUART.)

( M. MACQUARII)

Althaea officinalis fol. simplicibus tomen.

GUIMAUVE, (Mat Med.)

Althaea, Ibiscus , Bismalea , Malveriscus , officinarum.

Althaea Dioscoridis et Plinii , (C. B. P. 3:5.)

La guinaure que l'on touve par-sous, et qui activa-comune aux environs de Paris, fournit à la matière médicale, ses recines, ses feuille, et ses senences. Mais et sont ses recines autre ou ou se sent le plus gelles sont blus-tent de la comment de la commenta de la co

La guimaure, dit M. Gcoffroi, s'emploie utilement.

1º. Contre les affections des reins et de la presencie qui and face à l'Accréé de arrives, ou à la présence de la pierre ou des graviers ; elle adout présence de la pierre ou des graviers ; elle adout parties solimes de Parien; elle facturent au queil outre arrives de l'arrive; elle facturent au queil outre arrives de l'arrive; elle facturent au queil outre arrives de contre de graviers qui outre arrives de l'arrive elle facturent plus descrite et la sortie de graviers qui facturent que de l'arrive de

3º. Contre les maladre de politrine, od il rist condenser et auler, semplicit some âcre et auler, semplicit some âcre et auler, semplicit some âcre et auler l'expectations, relles dont l'enrouser et auler l'expectation par les des l'expectations de l'expectation de la cate de guinaure, le syeng, les patilles, la pâte dont elle est l'argedient principal produisers alors de fort house effets, surjouis produisers de la cate de l'argedient principal produisers alors de fort house effets, surjouis produisers de l'expectation de la cate de l'argedient principal produisers dont de la cate de l'argedient principal produisers de l'expectation de la cate de l'argedient principal produisers de l'expectation de la cate de l'argedient principal participation de l'argedient principal de l'argedient principal participation de l'argedient principation de l'argedient principation

3º. Contre les Toujons du mal intertiel et al dyssentierie. La décoccion de racines de gainture prise per la boucho, ou en lerenue, corige l'arcel des matières et des humeurs qui irritent le canal, et fournit inmédiatement un mucus qui rerêt et défend an membrane interne. On peut, dans certains cas soulement, et à certainse époques, hui associre quedques substances atringentes. (Foyet) Dianamac et Drisen-Table.)

4º. Enfin la guinnave erri à anollir et conduire à matronico des tumestrs dures, et pour appaiser la douleur qui entre dures, et pour appaiser la douleur qui ette cataliantes spérparés arce la racine, les leuilles et les semences de cette phastr e des fomentations avec la décontion de cet mêmes parties est aussi fort utile, so oit seule, soit unie à de résolutifs, dont dans certains cus d'utiliammation, elle amortit la trop grande energies.

M. Geoffroi attribne aux feuilles de la guimaure de plus grandes vertus résolutives qu'à sa racine. Il prescrit aussi de ne pas employer la racine dans les tisanes et les apozemes à une trèsgrande dose , et de ne lui pas faire subir une longue ébulition , dans la crainte de rendre cen remèdes trop épais, lourds pour l'estomac, ca désagréables. La dose ordinaire est d'une once de racine pour deux livres d'eau, ou plutôt de décoction , d'une poignée de feuilles , d'un gror ou deux de fleurs et de semences pour chaque livre d'ean. Lorsqu'on veut préparer une fomentation, et sur-tout un cataplasme, les doses doivent être as moins quadruples, et on associe en outre à la guimauve d'autres substances analogues connues sous la dénomination générique de plantes émollientes.

Cest awele muciageque l'onestraillet racine de la gainnaver qu'el onpréprier les ryone de guit masses imple et composé, les tabletta ou pasillas et la pâte quiporte le mâme non, l'onquent d'al-thus. On fait encoré entrer la gainnave dans plusieurs préparations officiales, elles que l'onquent maritainn, les emplâres de mucilages, de méli-lot, le syon de l'bisco Fennelis und guitaunu de Fernel. Rec. (Foyre le dictionnaire dechymie et de plusmacie.) (M. Manga.)

GUTTETE ( poudre de) ( Mat. Méd.) Voici en quoi consiste cette poudre;

2f Gui de chêne
Recines de Dicctame
Pivoine
semences de Pivoine
d'Artiplex
Corail rouge préparé
ougle d'Étian

On mêle toutes ces subatances, qu'on a pulvérisées chacune séparément, et on forme du tout une pondre.

On donne la poudre de guttete dans les maladies nervenses. La dose est depuia denx grains jusqu'à un scrupule pour les enfans ; et pour les adultes depuis cette dernière dose jusqu'à un gros et demi-

Cette poudre de guttete ne vaut pas mieux que la poudre antispasmodique du codex , qui même mériteroit la préférence, principalement à raison de la valeriane sauvage qui en fait

Mais il seroit bien plutôt à desirer que l'on remplaçat dans la pratique de la médecine, par des médicamens simples , toutes ces pourlres composées, et qui le sont la plupsrt si ridicule ment. C'est cette simplicité dans la manière de formuler qui contribueroit le plus à avancer les progrès de la matière médicale, en faisant connoître les propriétés exactes et précises de chacune des substances dont son arsenal est composé. ( Voyez ) Antispasmodiques (remédes ) et Poudre Antispasmodique. (M. MARON.)

## GUYBERT. (Philbert, )

De Paris, il fut reçu docteur le 26 janvier 1611 ; en 1618 et 1629 , ceus ur de la facuité ; et professeur de pharmacie en 1626. Il mourut d'apoptexie le as juillet 1633 regretté de tous ses confrères; Gui-Patin, son ami, en faisoit beaucoup de cas.

Guy bert publia le Médecin charitable, ouvrage qui fit beaucoup de bruit et fut reimprimé piusieurs fois. A l'occasion de ce livre les apothicairea lui intentérent un procès ; il le gagna et la faculté le dédommagea des frais qui montèrent à 43 liv. 15 sols.

On fit du Médécin charitable plusieurs éditions: celle de 1639 est dédiée à Gui-Patin; celle de 1645, imprimée à Rouen, chez David Ferrand, hui est mussi dédice par l'imprimeur Jost , ainsi que l'édition de 1669 que lui dédia l'imprimeur Seb. Martin, qui a copié la dédicace. Cet ouvrage contient les traités suivans :

Le Médecin charitable.

Le Prix et valeur des médicamens. L'Apothicaire charitable, imprimé scul en

1636, in 8°, Le Choix des médicamens.

Le Traité du séné.

La Manière de faire toutes sortes de gelées.

La Manière de faire diverses co nfitures. La Conservation de la santé.

Le Discours de la peste.

Le Traité de la saignée.

La Methode de se purger par des fruits laxa-

Des vins médicinaux.

La manière d'embaumer les corps morts.

Le portrait de Guybert est au commencement de l'ouvrage.

En 1649 il fut traduit en latin par Sauvageon, medecan de Lyon, et imprime à Paris cheala veuve Pepinguest Etienne Mautoy, in-80. Ces petits traités ne sont pas tous de Guybers, celui de la conservation de la santé est de Gui-Patin. Celus de la saignée est une traduction do Galien , par Louis Savot ; Gui-Patin y ajouta quelques notes. Le traité du séné est d'Antoine Misautt; et celui de la peste de Nicolas Ellain,

Le Médecia charitab'e fut encore réimprimé à Paris, en 1679, in-80, et 1691, in- 12. A Lyon, eu 1659, 1667 et 1670 in-80. et à Rouen 1661. (M. ANDRY. )

# GYNANTHROPE. ( Méd. Lég. )

Ce mot vient de jun , femme , et adjuret , homme. Il signifie la même chose qu'hermaphrodite : cependant quelques physiciens s'en sont servi de préference pour désigner les individus qui paroissoient tenir davantage du sexe léminin que du masculin. C'étoit le contraire pour le mot Androgyne. ,

( VOYEZ ) HERMAPHRODITE. (M. MAHON.)

## GYNECOMASTE ( Méd. Lég. )

On appelle ainsi tout homme dont les mammelles sont aussi grosses que celles d'une femme. Ces mammelles rendent quelquefois du lait t ce que l'on a regardé comme un signe d'impuissance. Mais cette opinion est erronée,

Le mot Gynecomaste vient de you, femme, et marrie, mammelle. (M. MAHON)

GYPSE. ( Mat. Mod. )

Plusieura matières médicales recommandent le gypse calciné comme topique dans plusieura maladies externes, comme desséchant, diseussif , résolutif , fondant , &c. La plupart des auteurs le regardent comme un poisou à l'intérieur.

(Voyez) l'article Sulfatz de chata où les propriétés de ce sel sont indiqués plus en détail. OYROLE, chervi, Sium sisarum L . . . . (Diététique.)

La gyrofe est une plante qu'on celivire dans les plottans obgeste et qui fleurit un mois de juin. Elle a plusieures racisses, ordinairement quatre ou cinq auterée au fino elle en manière de tête, libres inférieurement, descendantes, longare de cioq ou six pouces de la grosseur de doug, d'une couleur blanche. Le parametre de doug, d'une couleur blanche. Le parametre de la consecuration de la grosseur de doug, d'une couleur blanche. Le parametre de la consecuration de la grosseur de

Les racines de gyrole ont une odeur foible et qui approche de celle des racmes du persil. La saveur en est agréable et un peu douce. Elles sont nourrissantes et légèrement deurétiques . On n'en fait guère usage que dans la cuisine. On les sert sur les meilleurs tables, frites, cuites des le lait, dans les bouillons, &c. Il paroit que ce sont les mêmes que celles que Pline dique sous le noin de siser, quoiqu'il n'en donne point de description exacte. L'empereur Tibere avoit donné de la célébrité à ce mêts qu'il aimoit beaucoup, et qu'il exigeoit, en forme de tribut, des Germains, parce qu'on cultivoit avec soin cette plante dans un petit territoire qui est aujourd'hui dans l'électorat de Cologne. On la préparoit de diverses manières soit en la frigant dessécher , et la réduisant en poudre, pour la mêler avec des liquenre douces comme l'hydromel , le mout , &c. soit en la faisant macérer avec le suc des coins , des pruneaux , un peu de poivre et du thym , et c'est avec ce mélange qu'on rapporte que Julia Augusta, mère de Tibere, soutenoit le ton de son estomac , et favorisoit la digestion des alimens.

Les racines de chervi , lorsqu'on détruit leur

texture en les rapant , donnent une substance amylacee d'un beau blanc, comme celle qu'on ratire de la pomme de terre. Cette substance , si on y verse de l'eau, se précipite au fond de la liqueur, en la laissant reposer at l'eau qui surnage est d'un blanc d'opale, et d'une savenr douce. On obtient par l'évaporation de cette liqueur , un vrai sucre. Margraff rapporte , dans ses opuscules chimiques , qu'il a retiré d'une demi-once de ces racines desséchées , trois gros d'un sucre très-pur , en les faisant digérer dans l'esprit-de-viu très-rectifié. Mais quant à la plante elle-même et à ses diverses parties, comme la tige , les feuilles , les flenrs , on n'en retire nullement de sucre. Les racines de chervi sont nourrissantes à double titre, par leur substance amylacée et leur sucre. Aussi ces racines donnent en abondance par la fermentation une liqueue spiritueuse.

On voit par ce qui vient d'être dit , que le chervi mérite d'occuper un rang distingué parmà les végétaux en usage dans la diététique.

(PINAL).

FIN du sixième volume.





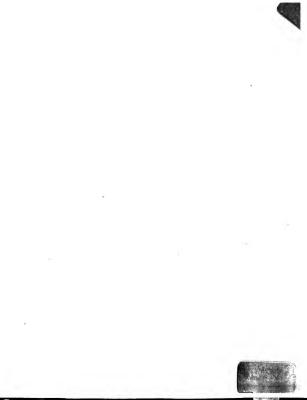

